

BNCR ONDO FALOUI VII LETT. FRANCESE a.331/8

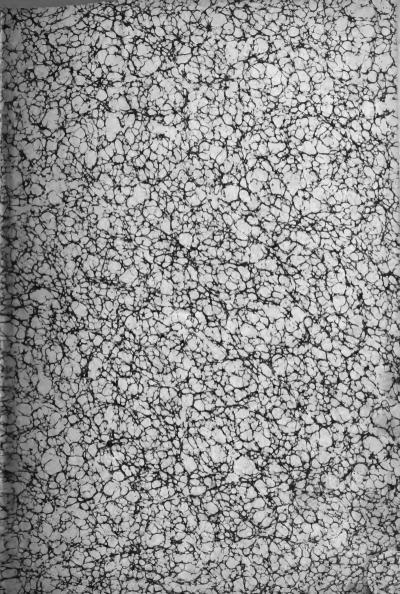

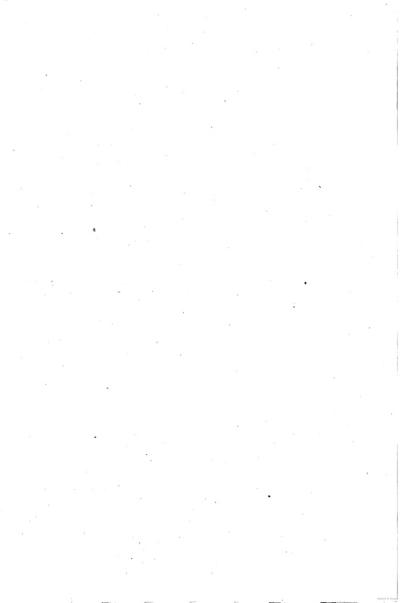

.

Digitate by Circ.

, 

## **ŒUVRES**

COMPLÈTES

## DE VOLTAIRE

TOME VIII

PARIS. — TYPOGRAPHIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, RUE JACOB, 56.

A.A

## **ŒUVRES**

COMPLÈTES

# DE VOLTAIRE

AVEC DES NOTES

ET UNE NOTICE SUR LA VIE DE VOLTAIRE



### TOME HUITIÈME

DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE. II. - ROMANS. - FACÉTIES



#### PARIS

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES, ÉDITEURS IMPRIMEURS DE L'INSTITUT DE FRANCE BUE JACOB. 56

M DCCC LV

F. Folgui. VII. Liñ. francese. a. 331/8



1:1

## DICTIONNAIRE

### PHILOSOPHIQUE.

#### LANGUES.

#### SECTION PREMIÈRE

On dit que les Indiens commencent presque tous leurs livres par ces mots, beni soit l'inventeur de l'écriture. On pourrait aussi commencer ses discours par bénir l'inventeur d'un langage.

Nous avons reconnu, au mot Alphabet, qu'il n'y eut jamais de langue primitive dont toutes les autres soient dérivées.

Nous voyons que le mot Al ou El, qui signifiait Dieu chez quelques Orientaux, n'a nul rapport au mot Gott, qui veut dire Dieu en Allemagne. House, huis, ne peut guère venir du grec domos, qui signifie maison.

Nos mères, et les langues dites mères, ont beaucoup de ressemblance. Les unes et les autres ont des enfants qui se marient dans le pays voisin. et qui en altèrent le langage et les mœurs. Ces mères ont d'autres mères dout les généalogistes ne peuvent débrouiller l'origine. La terre est couverte de familles qui disputent de noblesse, sans savoir d'où elles viennent.

DES MOTS LES PLUS COMMUNS ET LES PLUS NATURELS EN

L'expérience nous apprend que les enfants ne sont qu'imitateurs; que si on ne leur disait rien ils ne parleraient pas, qu'ils se contenteraient de crier.

Dans presque tous les pays connus on leur dit d'abord baba, papa, mama, maman, ou des mots approchants, aisés à prononcer, et ils les répètent. Cependant vers le mont Krapack où je vis, comme l'on sait, nos enfants disent toujours mon dada. et non pas mon papa. Dans quelques provinces ils disent mon bibi.

On a mis un petit vocabulaire chinois à la fin da premier tome des Mémoires sur la Chine. Je trouve dans ce dictionnaire abrégé que fou, prononcé d'une façon dont nous n'avons pas l'usage signifie père; les enfants qui ne peuvent prononcer la lettre f disent ou. Il y a loin d'ou à papa.

Que ceux qui veulent savoir le mot qui répond à notre papa en japonais, en tartare, dans le jargon du Kaintschatka et de la baie d'Hudson, daigneut voyager dans ces pays pour nous instruire.

On court risque de tomber dans d'étranges méprises quand, sur les bords de la Seine ou de la Saône, on donne des leçons sur la langue des pays où l'on n'a point été. Alors il faut avouer son ignorance; il faut dire : J'ai lu cela dans Vachter, dans Ménage, dans Bochart, dans Kircher, daus Pezron, qui n'en savaient pas plus que moi; je doute beaucoup; je crois, mais je snis très disposé à ne plus croire, etc., etc.

Un récollet, nommé Sagart Théodat, qui a prêché pendant trente ans les Iroquois, les Algonquins et les Hurons, nous a donné un petit dictionnaire huron, imprimé à Paris chez Denis Moreau, en 4652. Cet ouvrage ne nous sera pas désormais fort utile depuis que la France est soulagée du fardeau du Canada. Il dit qu'en huron père est aystan, et en canadien notoui. Il y a encore loin de notoui et d'aystan à pater et à papa. Gardezvous des systèmes, vous dis-je, mes chers Welches.

#### D'EN SYSTÈME SUR LES LANGUES.

L'auteur de la Mécanique du langage 'explique ainsi son système :

- « La terminaison latine urire est appropriée à » désigner un desir vif et ardent de faire quelque
- » chose; micturire, esurire; par où il semble » qu'elle ait été fondamentalement formée sur le
- mot urere et sur le signe radical ur, qui en tant
- » de langues signifie le feu. Ainsi la terminaison » urire était bien choisie pour désigner un désir » brûlant, »
- · Le président De Brosses. K.

Cependant nous ne voyons pas que cette terminaison en ire soit appropriée à un desir vif et ardent dans ire, exire, abire, aller, sortir, s'en aller; dans vincire, lier; scaturire, sourdre, jaillir; condire, assaisonner; parturire, accoucher; grunnire, gronder, grouiner, ancien mot qui exprimait très bien le cri du porc.

Il faut avoner surtout que cet ire n'est approprié à aucun desir très vif, dans balbutire, balbutier; singultire, sangloter; perire, périr. Persoune n'a envie ni de balbutier, ni de sangloter, encore moins de périr. Ce petit système est fort en défaut; nouvelle raison pour se défier des systèmes.

Le même auteur paraît aller trop loin en disant: « Nous allongeons les lèvres en dehors, et tirons, » pour ainsi dire, le bont d'en hant de cette corde » pour faire sonner u, voyelle particulière aux » Français, et que n'ont pas les autres nations. » Il est vrai que le précepteur du Bourgeois gen-

tilhomme lui apprend qu'il fait un peu la moue en prononçant u; mais il n'est pas vrai que les autres nations ne fassent pas un peu la moue aussi.

L'auteur ne parle sans doute ni l'espagnol, ni l'auglais, ni l'allemand, ni le hollaudais; il s'en est rapporté à d'ancieus auteurs qui ne savaient pas plus ces langues que celles du Sénégal et du Thibet, que cependant l'auteur citc. Les Espagnols disent su padre, su madre, avec un son qui n'est pas tout à fait le u des Italiens; ils prononcent mui en approchant un peu plus dela lettre u que de l'ou; ils ne prononcent pas fortement ousted : ce n'est pas le furiale sonans u des Romains.

Les Allemands se sont accoutumés à changer un peu l'u en i; de là vient qu'ils vous demandent toujours des ékis au lieu d'écus. Plusieurs Allemands prononcent aujourd'hui flûte comme nous; ils prononçaient autrefois flante. Les Hollandais ont conservé l'u, témoin la comédie de madame Alikruc, et leur u diener. Les Anglais, qui ont corrompu toutes les voyelles, n'ont point abandonné l'u; ils prononcent toujours wi et nou oui, qu'ils n'articulent qu'à peine. Ils disent vertu ct true, ie vrai, non vertou et troue.

Les Grecs ont toujours donné à l'upsilon le son de notre u, comme l'avouent Calepin et Scapula à la lettre upsilon; comme le dit Cicéron, de Oratore.

Le même auteur se trompe encore en assurant que les mots anglais humour et spleen ne penvent se traduire. Il en a cru quelques Français mal instruits. Les Anglais ont pris leur humour, qui signifie chez eux plaisanterie naturelle, de notre humeur employé en ce sens dans les premières comédies de Corneille, et dans toutes les comédies autérieures. Nous dimes ensuite belle humeur. D'Assouci donna son Ovide en belle humeur; et ensuite on ne se servit de ce mot que pour exprimer le contraire de ce que les Anglais entendent. Humeur aujourd'hui signifie chez nous chagrin. Les Anglais se sout ainsi emparés de presque toutes nos expressions. On en ferait un livre.

A l'égard de spleen, il se traduit très exactement, c'est la rate. Nous disions, il n'y a pas longtemps, vapeurs de rate.

> Veut-on qu'on rabatte Par des moyens doux Les vapeurs de rate Qui nous minent tous? Qu'on laisse Hippocrate, Et qu'on vienne à nous.

Nous avons supprimé rate, et nous nous sommes bornés aux vapeurs.

Le même auteur dit a que les Français se plai-» sent surtout à ce qu'ils appellent avoir de l'es-» prit. Cette expression est propre à leur langue. » et ne se trouve en aucune autre. » Il n'y en a point en anglais de plus commune; wit, witty, sont précisément la même chose. Le comte de Rochester appelle toujours witty king le roi Charles n. qui, selon lui, disait tant de jolies choses. et n'en fit jamais une bonne. Les Auglais prétendent que ce sont eux qui disent les bons mots, et que ce sont les Français qui rient.

Et que deviendra l'ingegnoso des Italiens, et l'aqudeza des Espagnols, dont nous avons parié à l'article ESPRIT, section III?

Le même auteur remarque très judicieusement b, que lorsqu'un peuple est sauvage, il est simple, et ses expressions le sout aussi. « Le peu-» ple hébreu était à demi sauvage; le livre de ses o lois traite sans détour des choses naturelles, que

» nos langues ont soin de voiler. C'est une mar-» que que chez eux ces façons de parler n'avaient

» rien de licencieux; car on n'aurait pas écrit un » livre de lois d'une manière contraire aux » mœurs, etc. »

Nous avons donné un exemple frappant de cette simplicité qui serait aujourd'hui plus que cynique, quand nous avons cité les aventures d'Oolla et d'Ooliba, et celles d'Osée; et quoiqu'il soit permis de changer d'opinion, nous espérons que nous serons toujours de celle de l'auteur de la Mécanique du langage, quand même plusieurs doctes n'en scraient pas.

Mais nous ne pouvons penser comme l'auteur de cette Mécanique quand il dit c :

a (Le président De Brosses ). Tome 1 , page 75. - b Tome 11 , page 146.

- En Occident l'idée malhonnête est attachée à l'union des sexes; en Orient elle est attachée à
- l'usage du vin ; ailleurs elle pourrait l'être à l'u-
- » sage du fer ou du feu. Chez les musulmans, à qui le viu est défendu par la loi, le mot cherab
- » qui signifie en général sirop, sorbet, liqueur, • mais plus particulièrement le vin, et les autres
- o mots relatifs à celui-là, sont regardés par les
- gens fort religieux comme des termes obseènes,
  ou du moins trop libres pour être dans la bou-
- · che d'une personne de bonnes mœurs. Le pré-
- jugé sur l'obscénité du discours a pris tant d'em-
- pire qu'il ne cesse pas, même dans le cas où
- l'action à laquelle on a attaché l'idée est bonnête
   et légitime, permise et prescrite; de sorte qu'il
- et légitime, permise et prescrite; de sorte qu'il
   est toujours malhonnête de dire ce qu'il est très
- » souvent honnête de faire.
- » A dire vrai, la décence s'est ici contentée d'un » fort petit sacrifice. Il doit toujours paraître sin-
- » gulier que l'obscénité soit dans les mots, et ne
- » soit pas dans les idées, etc. »

L'auteur paraît mal instruit des mœurs de Constantinople. Qu'il interroge M. de Tott, il lui dira que le mot de vin n'est point du tout obscène chez les Tures. Il est même impossible qu'il le soit, puisque les Grees sont autorisés chez eux à vendre du vin. Jamais dans aucune langue l'obscénité n'a été attachée qu'à certains plaisirs qu'on ne s'est presque jamais permis devant témoins, parce qu'on ne les goûte que par des organes qu'il faut cacher. On ne cache point sa bouche. C'est un péché chez les Musulmans de jouer aux dés, de ne point coucher avec sa femme le vendredi, de boire du vin, de manger pendant le ramadan avant le coucher de soil; mais ce n'est point une chose obscène.

Il faut de plus remarquer que toutes les langues ont des termes divers, qui donnent des idées toutes différentes de la même chose. Mariago, sponsalia, exprime un engagement légal. Consommer le mariage, matrimonio uti, ne présente que l'idée d'un devoir accompli. Membrunn virile in vaginam intromittere n'est qu'une expression d'anatomie. Amplecti amorose jnvenem uxorem est une idée volupteuese. D'autres mots sont des images qui alarment la pudeur.

Ajoutons que si dans les premiers temps d'une nation simple, dure et grossière, on se sert des sculs termes qu'on connaisse pour exprimer l'acte de la génération, comme l'auteur l'a très bien observé chez les demi-sauvages juifs, d'autres peuples emploient les mots obscènes quand ils sont devenus plus raffinés et plus polis. Osée ne se sert que du terme qui répond au foutre des Latins; mais Auguste hasarde effrontément les mots futuere, mentula, dans son infâme épigramme

contre Fulvie. Horace prodigue le futno, le mentula, le cumms. On inventa même les expressions lontenses de cristare, fellare, irramare, cevere, cumilinguis. On les trouve trop souvent dans Catulle et dans Martial. Elles représentent des turpitudes à peine connues parmi nous: aussi n'avons-nous point de termes pour les rendre.

Le mot de gabaoutar, inventé à Venise au seizième siècle, exprimait une infamie inconnne aux autres nations.

Il n'y a point de langue qui puisse traduire certaines épigrammes de Martial, si chères aux empereurs Adrieu et Lucius Verus.

#### GENIE DES LANGUES.

On appelle génie d'une langue son aptitude à dire de la manière la plus courte et la plus harmonieuse ce que les autres langages expriment moins heureusement.

Le latin, par exemple, est plus propre au style lapidaire que les langues modernes, à cause de leurs verbes auxiliaires qui alongent une inscription et qui l'énervent.

Le grec, par son mélange mélodieux de voyelles et de consonnes, est plus favorable à la musique que l'allemand et le hollandais.

L'italien, par des voyelles beaucoup plus répétées, sert peut-être encore mieux la musique efféminée.

Le latin et le grec, étant les seules langues qui aient une vraie quantité, sont plus faites pour la poésie que toutes les autres langues du monde.

Le français, par la marche naturelle de toutes ses constructions, et aussi par sa prosodie, est plus propre qu'aucune autre à la conversation. Les étrangers, par cette raison même, entendent plus aisément les livres français que ceux des autres peuples. Ils aiment dans les livres philosophiques français une clarté de style qu'ils tronvent ailleurs assez rarement.

C'est ce qui a donné enfin la préférence au français sur la langue italienne même, qui, par ses ouvrages immortels du seizième siècle, était en possession de dominer dans l'Europe.

L'auteur du Mécanisme du langage pense dépouiller le français de cet ordre même, et de ettle clarté qui fait son principal avantage. Il va jusqu'à citer des auteurs peu accrédités, et même Pluche, pour faire croire que les inversions du latin sont naturelles, et que c'est la construction naturelle du français qui est forcée. Il rapporte cet exemple tiré de la Manière d'étudier les langues. Je n'ai jamais lu ce livre, mais voici l'exemple \*:

<sup>&</sup>quot; Tome 1, page 76.

- · Goliathum proceritatis inusitatæ virum Da-» vid adolescens impacto in ejus frontem lapide
- » prostravit, et allophylum cum inermis puer
- » esset ei detracto gladio confecit. »

Le jeune David renversa d'un coup de fronde au milieu du front Goliath, homme d'une taille prodigieuse, et tua cet étranger avec son propre sabre qu'il lui arracha : car David était un enfant désarmé.

Premièrement, j'avouerai que je ne connais guère de plus plat latin, ni de plus plat français, ni d'exemple plus mal choisi. Pourquoi écrire dans la langue de Cicéron un morceau d'histoire judaïque, et ne pas prendre quelque phrase de Cicéron même pour exemple? Pourquoi me faire de ce géant Goliath un Goliathum? Ce Goliathus était, dit-il, d'une grandeur innsitée, proceritatis inusitatæ. On ne dit inusité en aucun pays que des choses d'usage qui dépendent des hommes; une phrase inusitée, une cérémonie inusitée, un ornement inusité: mais pour une taille inusitée, comme si Goliathus s'était mis ce jour-là une taille plus haute qu'à l'ordinaire, cela me paraît fort inusité.

Cicéron dit à Quintus son frère, absurdæ et inusitate scriptæ epistolæ; ses lettres sont absurdes et d'un style inusité. N'est-ce pas là le cas de Pluche? .

In eius frontem; Tite-Live et Tacite auraientils mis ce froid ejus? n'anraient-ils pas dit simplement in frontem?

Oue yeut dire impacto lapide? cela n'exprime pas un coup de fronde.

Et allophylum cum puer inermis esset : voilà une plaisante antithèse; il renversa l'étranger quoiqu'il fût désarmé; étranger et désarmé ne font-ils pas une belle opposition? et de plus, dans cette phrase, lequel des deux était désarmé? il y a quelque apparence que c'était Goliath, puisque le petit David le tua si aisément. Puer ne désigne pas assez clairement David : le géant pouvait être aussi jeune que lui.

Je n'examine point comment on renverse, avec un petit caillou lancé au front de bas en haut, un guerrier dont le front est armé d'un casque : je me borne au latin de Pluche.

Le français ne vaut guère mienx que le latin. Voici comme un jeune écolier vient de le refaire:

- « David, à peine dans son adolescence, sans » autres armes qu'une simple fronde, renverse le
- » géant Goliath d'un coup de pierre au milieu du » front; il lui arrache son épée, il lui coupe la
- » tête de son propre glaive. » Ensuite, pour nous convaincre de l'obscurité

de la laugue française, et du renversement qu'elle

fait des idées, on nous cite les paralogismes de Pluche \*. « Dans la marche que l'on fait prendre à la » phrase française, on renverse entièrement l'or-

» dre des choses qu'on y rapporte; et, pour avoir

» égard au génie, ou plutôt à la pauvreté de nos » langues vulgaires, on met en pièces le tableau o de la nature. Dans le français, le jeune homme » renverse avant qu'on sache qu'il y ait quelqu'un » à renverser : le grand Goliath est déjà par terre. » qu'il n'a encore été fait aucune mention ni de » la fronde, ni de la pierre qui a fait le coup; et » ce n'est qu'après que l'étranger a la tête coupée » que le jeune homme trouve une épée au lieu de » fronde pour l'achever. Ceci nous conduit à une » vérité fort remarquable, que c'est se tromper » de croire, comme on fait, qu'il y ait inversion o ou renversement dans la phrase des anciens, » tandis que c'est réellement dans notre langue » moderne qu'est le désordre, »

Je vois ici tout le contraire; et, de plus, je vois dans chaque partie de la phrase française un sens achevé qui me fait attendre un nouveau sens, une nouvelle action. Si je dis, comme dans le latin, · Goliath, homme d'une procérité inusitée, l'ado-» lescent David, » je ne vois là qu'un géant, qu'un enfant; point de commencement d'action; peutêtre que l'enfant prie le géant de lui abattre des noix, et peu m'importe. Mais, « David, à peine » dans son adolescence, sans autres armes qu'une » simple fronde; » voilà déjà un sens complet, voilà un enfant avec une fronde : qu'en va-t-il faire? il renverse; qui? un géant; comment? en l'atteignant au front. Il lui arrache son grand sabre; pourquoi? pour couper la tête du géant. Y a-t-il une gradation plus marquée?

Mais ce n'était pas de tels exemples que l'auteur du Mécanisme du langage devait proposer. Oue ne capportait-il de beaux vers de Racine? que n'en comparait-il la syntaxe naturelle avec les inversions admises dans toutes nos auciennes poésies?

Jusqu'ici la Fortune et la Victoire mêmes, Cachaient mes cheveux blancs sons trente diademes. Mais ce temps-là n'est plus...... Mithridate, acte III, scene v.

Transposez les termes selon le génie latin, à la manière de Ronsard : « Sous diadèmes trente ca-» chaient mes cheveux blancs Fortune et Victoire » mêmes. Plus n'est ce temps heureux ! »

C'est ainsi que nous écrivions autrefois; il n'aurait tenu qu'à nous de continuer : mais nous avons senti que cette construction ne convenait pas au génie de notre langue, qu'il faut toujours consulter. Ce génie, qui est celui du dialogue,

<sup>\*</sup> Tome 1, page 76.

triomphe dans la tragédie et dans la comédie, qui n'est qu'un dialogue continuel; il plait dans tout ce qui demande de la naïveté, de l'agrément, dans l'art de narrer, d'expliquer, etc. Il s'accommode peut-être assez peu de l'ode, qui demande, diton, une espèce d'ivresse et de désordre, et qui autrefois exiceait de la musique.

Quoi qu'il en soit, connaissez bien le génie de votre langue; et, si vous avez du génie, mêlezvous peu des langues étrangères, et surtout des orientales, à moins que vous n'ayez vécu trente ans dans Alen.

#### SECTION 11.

Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain.

BOLLEU. Art poét, 1, 161.

Trois choses sont absolument nécessaires; régularité, clarté, élégance. Avec les deux premières on parvient à ne pas écrire mal; avec la troisième on écrit bien.

Ces trois mérites, qui furent absolument iguorés dans l'université de Paris depuis sa fondation, ont été presque toujours réunis dans les écrits de Rollin, ancien professeur. Avant lui on ne savait ui écrire ni penser en français; il a rendu un service éternel à la jeunesse.

Ce qui peut paraître étonnant, c'est que les Français n'ont point d'auteur plus châtié en prose que Racine et Boileau le sont en vers; car il est ridicule de regarder comme des fautes quelques nobles hardiesses de poésie, qui sont de vraies beautés, et qui enrichissent la langue au lieu de la défigurer.

Corneille pécha trop souvent contre la langue, quoiqu'il écrivit dans le temps même qu'elle se perfectionnait. Son malheur était d'avoir été élevé en province, et d'y composer même ses meilleures pièces. On trouve trop souvent chez lui des impropriétés, des solécismes, des barbarismes, et de l'obscurité; mais aussi dans ses beaux morceaux il est souvent aussi pur que sublime.

Celui qui commenta Corneille avec taut d'impartialité, celui qui dans son Commentaire parla avec tant de chaleur des beaux morceaux de ses tragédies, et qui n'entreprit le commentaire que pour mieux parvenir à l'établissement de la petite-fille de ce grand homme, a remarqué qu'il n'y a pas une seule faute de langage dans la grande scène de Cinna et d'Émilie, où Cinna rend compte de son entrevue avec les conjures; et à peine en trouve-t-il une ou deux dans cette autre scène immortelle où Auguste délibère s'il se démettra de l'empire.

Par une fatalité singulière, les scènes les plus froides de ses autres pièces sont celles où l'on

trouve le plus de vices de langage. Presque toutes ces sebnes n'étant point animées par des seutiments vrais et intéressants, et n'étant remplies que de raisonnements alambiqués, pèchent autant par l'expression que par le fond même. Rien n'y est clair, rien ne se montre au grand jour; tant est vrai ce que dit Boileau (Art. poét., 1, 55):

Ce que l'on conçoit bien s'énonce clairement.

L'impropriété des termes est le défaut le plus commun dans les mauvais ouvrages.

#### BARMONIE DES LANGUES.

J'ai connu plus d'un Anglais et plus d'un Allemand qui ne trouvaient d'harmonie que dans leurs langues. La langue russe, qui est la slavonne, mélée de plusieurs mots grecs et de quelques uns tartares. paraît mélodieuse aux oreilles russes.

Cependant un Allemand, un Anglais qui aura de l'oreille et du goût, sera plus content d'ouranos que de heaven et de himmel; d'ambtropos que de man; de Theos que de God ou Gott; d'aristos que de goud. Les dactyles et les spondées flatteront plus son oreille que les syllabes uniformes et peu senties de tous les auttres langages.

Toutefois, j'ai connu de grands scollastes qui se plaignaient violemment d'Horace. Gomment! disent-ils, ces gens-là qui passent pour les modètes de la mélodie, non senlement font heurter continuellement des voyelles les unes contre les autres, ce qui nous est expressément défendu; non seulement ils vous allongent ou vous raccourcissent un mot à la façon grecque selon leur besoin, mais ils vous coupent hardiment un mot en deux; ils en mettent une moitié à la fin d'un vers, et l'autre moitié au commencement du vers suivant:

- « Redditum Cyri solio Phraaten
- » Dissidens plebi numero besto-
- » rum eximit virtus, etc, » Hos., lib. 11, od. 14, 47.

C'est comme si nous écrivions dans une ode en français :

> Défions-nous de la fortune, et n'en croyons que la vertu.

Horace ne se bornait pas à ces petites libertés; il met à la fin de son vers la première lettre du mot qui commence le vers qui suit;

Jove non probante u xorius amnis, »

" xorius amnis. » Hon., lib. 1, od. 11, 19-20 -

Ce dieu du Tibre aimait beaucoup sa femme.

Que dirons-nous de ces vers harmonienx :

e Septimi, Gades aditure mecum, et Cantabrum indoctum juga ferre nostra, etc... 1108., lib, 11, od. vi, 1-2.

Septime, qu'avec moi je mène à Cadix, et Qui verrez le Cantabre ignorant du jong, et... Horace en a cinquante de cette force, et Pin dare en est tout rempli.

 Tout est noble dans Horace, » dit Dacier dans sa préface. N'aurait-il pas mieux fait de dire: Tantôt Horace a de la noblesse, tantôt de la délicatesse et de l'enjouement, etc.?

Le malheur des commentateurs de toute espèce est, ce mesemble, de n'avoir jamais d'idée précise, et de prononcer de grands mots qui ne signifient rien. Monsieur et madame Dacier y étaient fort suiets avec tout leur mérite.

Je ne vois pas quelle noblesse, quelle grandeur peut nous frapper dans ces ordres qu'ilorace donne à son laquais, en vers qualifiés du nom d'ode. Je me sers, à quelques mots près, de la traduction même de Dacier.

- « Laquais, je ne suis point pour la magnificence
- » des Perses. Je ne puis souffrir les couronnes
- » pliées avec des bandelettes de tilleul. Cesse donc
- de l'informer où tu pourras trouver des roses tar dives. Je ne veux que du simple myrte sans autre
- » facon. Le myrte sied bien à un laquais comme
- » toi, et à moi qui bois sous une petite treille. »

Ses vers contre de pauvres vieilles, et contre des sorcières, me semblent encore moins nobles que l'ode à son laquais.

Mais revenous à ce qui dépend uniquement de la langue. Il parait évident que les Romains et les Grees se donnaient des libertés qui seraient chez nous des licences intolérables.

Pourquoi voyons-nous tant de moitiés de mots à la fin des vers dans les odes d'Horace, et pas un exemple de cette licence dans Virgile?

N'est-ce point parce que les odes étaient foites pour être chantées, et que la musique fesait disparaître ce défaut? il faut bien que cela soit, puisqu'on voit dans Pindare tant de mots coupés en deux d'un vers à l'autre, et qu'on n'en voit pas dans Homère.

Mais, me dira-t-on, les rapsodes chantaient les vers d'Homère. On chantait des morceaux de l'Énéide à Rome comme on chante des stances de l'Arioste et du Tasse en Italie. Il est clair, par l'exemple du Tasse, que ce ne fut pas un chant proprement dit, mais une déchanation soutenue, a peu près comme quelques morceaux assez mélodieux du chant grégorien.

Les Grees prenaient d'autres libertés qui nous sont rigoureusement interdites; par exemple, de répéter souvent dans la même page des épithètes, des moitiés de vers, des vers même tout entiers : et cela prouve qu'ils ne s'astreignaient pas à la même correction que nous. Le πόθας ἀνός Αχιλλίνες , Γολύμπας δώνατα Γχοντές, Γικεδολον Απόλλίνες , Γολύμπας δώνατα Γχοντές, Γικεδολον Απόλ

Si nous fesions répéter par un personnage les mêmes paroles qu'un autre personnage lui a dites, ce double emploi serait plus insupportable encore.

Si le Tasse s'était servi tantôt du dialecte bergamasque, tantôt du patois du Piémont, tantôt de celui de Gênes, il n'aurait été lu de personne. Les Grees avaient donc pour leur poésie des facilités qu'aucune nation ne s'est permises. Et de tous les peuples, le Français est celui qui s'est asservi à la gêne la plus rigoureuse.

#### SECTION III.

Il n'est aucune langue complète, aucune qui puisse exprimer toutes nos idées et toutes nos sensations; leurs nuances sont trop imperceptibles et trop nombreuses. Personne ne peut faire connaître précisément le degré du sentiment qu'il éprouve. On est obligé, par exemple, de désigner sous le nom général d'amour et de haine, mille amours et mille haines toutes différentes; il en est de même de nos douleurs et de nos plaisirs. Ainsi toutes les langues sont imparfaites courme nous.

Elles ont toutes été faites successivement et par degrés selon aos besoins. C'est l'instinct commun à tous les hommes qui a fait les premières grammaaires sans qu'on s'en aperçût. Les Lapons, les Nègres, aussi bien que les Grees, ont eu besoin d'exprimer le passé, le présent, le futur; et ils l'ont fait: mais comme il n'y a jamais eu d'assemblée de logiciens qui ait formé une langne, aucune n'a pu parvenir à un plan absolument régulier.

Tous les mots, dans toutes les langues possibles, sont n'ecessairement l'image des sensations. Les hommes n'ent pu jamais exprimer que ce qu'ils sentaient. Ainsi tout est devenu métaphore; partout on éclaire l'âme, le cœur brûle, l'esprit voit, il compose, il unit, il divise, il s'égare, il se recueille, il se dissipe.

Toutes les nations se sont accordées à nommer souffle, esprit, âme, l'entendement humain, dont ils sentent les effets sans le voir, après avoir nommé vent, souffle, esprit, l'agitation de l'air qu'ils ne voient point.

Chez tous les peuples l'infini a été négation de fini; immensité, négation de mesure. Il est évident que ce sont nos cinq sens qui ont produit toutes les langues, aussi bien que toutes nos idées.

Les moins imparfaites sont comme les lois : celles dans lesquelles it y a le moins d'arbitraire sont les meilleures.

λωσε, etc., flattent agréablement l'oreille. Mais si dans nos langues modernes nous fesions rimer si souvent « Achille aux pieds légers, les flèches d'A-« pollon, les demeures célestes, » nous no serions pas tolérés.

<sup>·</sup> Hade.

Les plus complètes sont nécessairement celles des peuples qui ont le plus cultivé les arts et la société. Ainsi la langue hébraîque devait être une des langues les plus pauvres, comme le peuple qui la parlait. Comment les Hébreux auraient-ils pu avoir des termes de marine, eux qui, avant Salomon, n'avaient pas un bateau? comment les termes de la philosophie, eux qui furent plongés dans une si profonde ignorance jusqu'au tempsoù ils commencèrent à apprendre quelque chose dans leur transmigration à Babylone? La langue des Phénicions, dont les Hébreux tirèrent leur jargon, devait être très supérieure, parce qu'elle était l'idiome d'un penple industrieux, commerçant, riche, répandu dans toute la terre,

La plus aucienne langue comue doit être celle de la nation rassemblée le plus anciennement en curps de peuple. Elle doit être encore celle du peuple qui a été le moins subjugué, on qui, l'ayant été, a policé ses conquérants. Et à cet égard, il est constant que le chinois et l'arabe sont les plus anciennes langues de toutes celles qu'on parle aujourd'hui.

Il n'y a point de langue-mère. Toutes les nations voisibes ont emprunté les unes des autres: mais on a donné le nom de langue-mère à celles dont quelques idiomes connus sont dérivés. Par exemple, le latin est langue-mère par rapport à l'italien, à l'espagnol, au français: mais il était luimème dérivé du Toscan, et le toscan l'était du celte et du grec.

Le plus beau de tous les langages doit être celui qui est à la fois le plus complet, le plus sonore, le plus varié dans ses tours, et le plus régulier dans sa marche, celui qui a le plus de mots composés, celui qui, par sa prosodie, exprime le mieux les mouvements lents ou impétueux de l'âme, celui qui ressemble le plus à la musique.

Le grec a tous ces avantages; il n'a point la rudesse du latia, dont tant de mots finissent en um, ur, us. Il a toute la pompe de l'espagnol, et toute la douceur de l'italien. Il a par-dessus toutes les langues vivantes du monde l'expression de la musique, par les syllabes longues et brèves, et par le nembre et la variété de ses accents. Ainsi, tout déliguré qu'il est anjourd'hui dans la Grèce, il peut être encore regardé comme le plus beau langage de l'univers.

La plus belle langue ne peut être la plus généralement répandue, quand le peuple qui la parle est opprimé, peu nombreux, sans commerce avec les autres nations, et quand ces autres nations ont cultivé leurs propres langages. Ainsi le grec doit être moins étendu quel arabe, et mêmequele turc.

De toutes les langues de l'Europe, la française doit être la plus générale, parce qu'elle est la plus propre à la conversation : elle a pris son caractère dans celui du peuple qui la parle.

Les Français ont été, depuis près de cent cinquanteans, le peuple qui a le plus connu la société, qui en a le prenier écarté toute la gêne, et le premier chez qui les femmes ont été libres et même souveraines, quand elles n'étaient ailleurs que des csclaves. La syntaxe de cette langue toujours uniforme, et qui n'admet point d'inversions, est quicore une facilité que n'ont guère les autres langues; c'est une monnaie plus courante que les autres, quand même elle manquerait de poids. La quantité prodigieuse de livres agréablement frivoles que cette nation a produits est encore une raison de la faveur que sa langue a obtenue chez tontes les nations.

Des livres profonds ne donneront point de cours à une langue : on les traduira; on apprendra la philosophie de Newton; mais on n'apprendra pas l'anglais pour l'entendre.

Ce qui rend encore le français plus commun, c'est la perfection où le théâtre a été porté dans cette langue. C'est à Cinna, à Phèdre, au Misanthrope, qu'elle a dù sa vogue, et non pas aux conquêtes de Louis xiv.

Elle n'est ui si abondante et si maniable que l'italien, ni si unajestucuse que l'espagnol, ni si énergique que l'anglais; et cependant elle a fait plus de fortune que ces trois langues, par cela seul qu'elle est plus de commerce, et qu'il y a plus de livres agréables chez elle qu'ailteurs : elle a réussi comme les cuisiniers de France, parce qu'elle a plus flatté le goût général.

Le même esprit qui a porté les nations à imiter les Français dans leurs ameublements, dans la distribution des appartements, dans les jardins, dans la danse, dans tout ce qui donne la grâce. les a portées aussi à parler leur langue. Le grand art des bons écrivains français est précisément ce-lui des femmes de cette nation, qui se mettent mieux que les autres femmes de l'Europe, et qui sans être plus belles le paraissent par l'art de leur parure, par les agréments nobles et simples qu'elles se donnent si naturellement.

C'est à force de politesse que cette laugue est parvenue à faire disparaître les traces de son aucienne barbarie. Tout attesterait cette barbarie à qui voudrait y regarder de prés. On verrait que le nombre vingt vient de viginti, et qu'on prononçait autrefois ce g et ce t avec une rudesse propreà toutes les nations septeutrionales; du mois d'Augustus on fit le mois d'août.

Il n'y a pas long-temps qu'un prince allemand, croyant qu'en France on ne prononçait jamais autrement le terme d'Auguste, appelait le rol Auguste de Pologne le roi Août. Do pavo nous fimes paon; nous le prononcions comme phaon; et aujourd'hui nous disous pan.

De lupus on avait lait loup, et on fesait entendre le p avec une dureté insupportable. Toutes les lettres qu'on a retranchées depuis dans la pronouciation, mais qu'on a conservées en écrivant, sont nos anciens habits de sauvages.

C'est quand les mœurs se sont adoucies qu'ou a aussi adouci la langue : elle était agreste comme nous , avant que François 1º étà appelé les femmes à sa cour. Il cût autant valu parler l'ancien celte que le français du temps de Charles vui et de Louis xui : l'allemand n'était pas plus dur. Tous les imparfaits avaient un son affreux ; chaque syllabe se prononçait dans aimaient, fesaient, croyaient; on dissit, ils croyaient; c'était un croassement de corbeaux , comme dit l'empereur Julien du langage celte , plutôt qu'un langage d'hommes.

Il a fallu des siècles pour ôter cette ronille. Les imperfections qui restent seraient encore intolérables, sans le soin qu'on prend continuellement de les éviter, comme un habile cavalier évite les pierres sur sa route.

Les bons écrivains sont attentifs à combattre les expressions vicieuses que l'ignorance du peuple met d'abord en vogue, et qui, adoptées par les manyais auteurs, passent ensuite dans les gazettes et dans les écrits publics. Ajusi du mot italien celata, qui signifie elmo, casque, armet, les soldats français firent en Italie le mot salade, de sorte que quand on disait il a pris sa salade, on ne savait si celui dont on parlait avait pris son casque ou des laitues. Les gazetiers ont traduit le mot ridotto par redoute, qui signifie une espèce de fortification: mais un homme qui sait sa langue conservera toujours le mot d'assemblée. Roastbecf signifie en anglais du bœuf rôti, et nos maitres-d'hôtel nous parlent aujourd'hui d'un roastbeef de mouton. Redingcoat veut dire un habit de cheval; on en a fait redingote, et le peuple croit que c'est un ancien mot de la langue. Il a bien fally adopter cette expression avec le peuple. parce qu'elle signifie une chose d'usage.

Le plus bas peuple, en fait de termes d'arts et métiers et des choses nécessaires, subjugue la cour, si on l'ose dire; comme, en fait de religion, ceux qui méprisent le plus le vulgaire sont obligés de parler et de paraître penser comme lui.

Ce n'est pas mal parler que de nommer les choses du nom que le bas peuple leur a imposé; mais ou recounaît un peuple naturellement plus inginieux qu'un autre par les noms propres qu'il donne à chaque chose.

Ce n'est que faute d'imagination qu'un peuple adapta la nième expression à cent idées différen-

tes. C'est une stérilité ridicule de n'avoir pas su exprimer autrement un bras de mer, un bras de balance, un bras de fautenil : il v a de l'indigence d'esprit à dire également la tête d'un clou , la tête d'une armée. On trouve le mot de cul partout. et très mal à propos : une rue sans issue ne ressemble en rien à un cul de sac; un hounête homme aurait pu appeler ces sortes de rues des impasses : la populace les a nommées culs, et les reines ont été obligées de les nommer aiusi. Le fond d'un artichaud, la pointe qui termine le dessous d'une lampe, ne ressemblent pas plus à un cul que les rues sans passage : on dit pourtant toujours cul d'artichant, cul de lampe, parce que le peuple qui a fait la laugue était alors grossier. Les Italiens, qui auraient été plus en droit que nous de faire souvent servir ce mot, s'en sont bien donné de garde. Le peuple d'Italie, né plus ingénieux que ses voisins, forma une langue beaucoup plus abondante que la nôtre.

Il faudrait que le cri de chaque animal eût un terme qui le distinguât. C'est une disette insupportable de manquer d'expression pour le eri d'un oiseau, pour celui d'un enfant, et d'appeler des choses si différentes du même nom. Le mot de ragisseuent, dérivé du latin ragitus, aurait exprimé très bien le cri des enfants au berceau.

L'ignorance a introduit un autre usage dans toutes les langues modernes. Mille termes ne signifient plus re qu'ils doivent signifier. Idiot voulait dire sotitaire, aujourd'hui il vent dire sot; épiphanie signifiait superficie, c'est aujourd'hui la fête des trois Rois; baptiser, c'est se plonger dans l'eau; nous disons baptiser du nom de Jean ou de Jacques.

A ces défauts de presque toutes les langues, se joignent des irrégularités barbares. Garçon, courtisan, conreur, sont des mots honnètes; garce, courtisane, coureuse, sont des injures. Vénus est un nom charmant, vénérien est abominable.

i Un autre effet de l'irrégularité de ces langues composées au hasard dans des temps grossiers, i ces la quantité de mots composés dont le simple n'existe plus. Ce sont des enfants qui ont perdu leur père. Nous avons des architraues et point de traces, des architectes et point de tectes, des son-bassements et point de bassements: il y a des choses inteffables et point d'esfables. On est intrépide, on n'est pas trépide; impotent et jamais potent; un fonds est inépuisable sans pouvoir être épuèsable. Il y a des inpudents, des insolents, mais ni pudents ni solents: noncha'ant signisse paressenx, et chuland celui qui achète.

Toutes les langues tiennent plus on moins de ces défauts; ce sont des terrains tous irréguliers, dont la main d'un habile artiste sait tirer avantage LARMES.

Il se glisse toujours dans les langues d'autres défauts qui font voir le caractère d'une nation. En France les modes s'introduisent dans les expressions comme dans les coiffures. Un malade ou un médecin du bel air se sera avisé de dire qu'il a eu un soupçon de fièvre, pour signifier qu'il en a eu une légère atteinte ; voilà bientôt toute la nation qui a des soupçons de colique, des soupçons de haine, d'amour, de ridicule. Les prédicateurs vous disent en chaire qu'il faut avoir au moins un soupcon d'amour de Dieu. Au bout de quelques mois cette mode passe pour faire place à une autre. Vis-à-vis s'introduit partout. On se trouve dans toutes les conversations vis-à-vis de ses goûts et de ses intérêts. Les courtisans sont bien ou mal visà-vis du roi ; les ministres embarrassés vis-à-vis d'eux-mêmes ; le parlement en corps fait souvenir la nation qu'il a été le soutien des lois vis-à-vis de l'archevêque; et les hommes, en chaire, sont visà-vis de Dieu dans un état de perdition.

Ce qui nuit le plus à la noblesse de la langue, ce n'est pas cette mode passagère dont on se dégoûte bientôt, ce ne sont pas les solècismes de la bonne compagnie, dans lesquels les bons auteurs ne tombent point; c'est l'affectation des auteurs médiocres de parler de choses sérieuses dans le style de la conversation. Vous lirez dans nos livres nouveaux de philosophie qu'il ne faut pas faire à pure perte les frais de penser; que les éclipses sont en droit d'effrayer le peuple; qu'Épicure avait un extérieur à l'unisson de son âme; que Clodius renvia sur Auguste; et mille autres expressious pareilles, dijeuse du laquis des Précieuses ridicules.

Le style des ordonnances des rois, et des arrêts prononcés dans les tribunaux, ne sert qu'à faire voir de quelle barbarie on est parti. On s'en moque dans la comédie des *Plaideurs* (acte 11, sc. 1x):

Lequel Hiérôme, après plusieurs rébellions, Aurait atteint, frappé, moi sergent à la jouc.

Cependant il est arrivé que des gazetiers et des feseurs de journaux ont adopté cette incongruité; et vous lisez dans des papiers publics: « Ou a ap-» pris que la flotte aurait mis à la voile le 7 mars, » et qu'elle aurait doublé les Sorlingues. »

Tout conspire à corrompre une langue un pen étendue; les auteurs qui gâtent le style par affectation; ceux qui écrivent en pays étranger, et qui mêlent presque toujours des expressions étrangères à leur langue naturelle; les négociants qui introduisent dans la conversation les termes de leur comptoir, et qui vous disent que l'Angleterre arme une flotte, mais que par contre la France équipe des vaisseaux: les beaux esprits des pays étrangers qui, ne connaissant pas l'usage, vous diseut qu'un jeune prince a été très bien éduqué, au ficu de dire qu'il a reçu une bonne óducation.

Toute langue étant imparfaite, il ne s'ensuit pas qu'on doive la changer. Il faut absolument s'en tenir à la manière dont les bons auteurs l'ont par-lée; et quand on a un nombre suffisant d'auteurs approuvés, la langue est fixée. Ainsi on ue peut plus rien changer à l'italien, à l'espagnol, à l'anglais, au français, sans les corrompre; la raison en est claire: c'est qu'on rendrait bientôt inintelligibles les livres qui font l'instruction et le plaisir des nations.

#### LARMES.

Les larmes sont le langage muet de la douleur. Mais pourquoi? quel rapport y a-t-il entre une idée triste, et cette liqueur limpide et salée, fli-trée par une petite glande au coin externe de l'œil, laquelle humecte la conjonctive et les petits points lacrymaux, d'où elle descend dans le nez et dans la bouche par le réservoir appelé sac lacrymal, et par ses conduits?

Pourquoi dans les enfants et dans les femmes, dont les organes sont d'un réseau faible et délicat, les larmes sont-elles plus aisément excitées par la douleur que dans les hommes faits, dont le tissu est blus ferme?

La nature a-t-elle voulu faire naître en nous la compassion à l'aspect de ces larmes qui nous attendrissent, et nous porter à secourir ceux qui les répandent? La femme sauvage est aussi fortement déterminée à secourir l'enfant qui pleure, que le serait une femme de la cour, et peut-être davantage, parce qu'elle a moins de distractions et de passions.

Tout a une fin sans doute dans le corps animal. Les yeux surtout ont des rapports mathématiques si évidents, si démontrés, si admirables, avec les rayons de lumière; cette mécanique est si divine, que je serais tenté de prendre pour un délire de flèvre chaude l'audace de nier les causes finales de la structure de nos yeux.

L'usage des larmes ne paraît pas avoir une fin si déterminée et si frappante; mais il seraît beau que la nature les fit couler pour nous exciter à la pinié.

Il y a des femmes qui sont accusées de pleurer quand elles veulent. Je ne suis nullement surpris de leur talent. Une imagination vive, sensible et tendre peut se fixer à quelque objet, à quelque ressouvenir douloureux, et se le représenter avec des couleurs si dominantes, qu'elles lui arracheut des larmes. C'est ce qui arrive à plusieurs acteurs, et principalement à des actrices, sur le théâtre. Les femmes qui les imiteat dans l'intérieur de leurs maisons joignent à ce talent la petite fraude de paraître pleurer pour leur mari, tandis qu'en effet elles pleurent pour leur amant. Leurs larmes sont vraies, mais l'objet en est faux.

Il est impossible d'affecter les pleurs sans sujets, comme on peut affecter le rire. Il faut être sensiblement touché pour forcer la glaude locrymale à se comprimer et à répandre sa liqueur sur l'orbite de l'eil; mais il no faut que vouloir pour former le rire.

On demande pourquoi le même homme qui aura vu d'un œil sec les événements les plus atroces, qui même aura commis des crimes desangfroid, pleurera au théâtre à la représentation de ces événements et de ces crimes ! c'est qu'il ne les voit pas avec les mêmes yeux, il les voit avec ceux de l'auteur et de l'acteur. Ce n'est plus le même homme; il était barbare, il était agité de passions furieuses quand il vit tuer une femme innoceute, quand il se souilla du sang de son ami; il redevient bomme au spectacle. Son âme était remplie d'un tumulte orageux ; elle est tranquille , elle est vide: la nature v rentre: il répand des larmes vertueuses. C'est la le vrai mérite, le grand bien des spectacles : c'est la ce que ne peuvent jamais faire ces froides déclamations d'un orateur gagé pour ennuyer tout un auditoire pendant une

Le capitoul David, qui, sans s'émouvoir, vit et fit mourir l'innocent Calas sur la roue, aurait versé des larmes en voyant son propre crime dans une tragédie bien écrite et bien récitée.

C'est ainsi que Pope a dit dans le prologue du Caton d'Addisson :

- Tyrants no more their savage nature kept;
- » And focs to virtue wondered how they wept. »

De se voir attendris les méchants s'étonnèrent. Le crime eut des remords, et les tyrans pleurèrent.

#### LÈPRE ET VÉROLE.

Il s'agit ici de deux grandes divinités, l'une aucienne et l'autre moderne, qui ont régué dans notre hémisphère. Le révéreud P. donn Calmet, grand antiquaire, c'est-à-dire grand compilateur de ce qu'on a dit autrefois et de ce qu'on a répété de nos jours, a confondu la vérole et la lèpre. Il prétend que c'est de la vérole que le bou homme Job était attaqué; et il suppose, d'après un fier commentateur nommé Pinéda, que la vérole et la lèpre sont précisément la même chose. Ce n'est pas que Calmet soit médecin; ce n'est pas qu'il raisonne, mais il cite; et, dans son métier de commentateur, les citations ont foujours tenu lien de

raisons. Il cite entre autres le consul Ausone, né Gascon et poète, précepteur du malheureux empereur Gratien, et que quelques uns ont cru avoir été évêque.

Calmet, dans sa dissertation sur la maladie de Job, renvoie le lecteur à cette épigramme d'Ausone sur une dame romaine nommé Crispa:

- « Crispa pour ses amants ne fut jamais farouche;
- » Elle offre à leurs plaisirs et sa langue et sa bouche ;
- " Tous ses trous en tout temps furent ouverts pour eux;
- » Célébrons, mes amis, des soins si généreux. » Ausone, épig. Lxxi.

On ne voit pas ceque cette préteudue épigramme a de commun avec ce qu'on impute à Job, qui d'ailleurs n'a jamais existé, et qui n'est qu'un personnage allégorique d'une fable arabe, ainsi que nous l'avons vu.

Quand Astruc, dans son Histoire de la vérole, allègue des autorités pour prouver que la vérolevient en effet de Saint-Domingue, et que les Espagnols la rapportèrent d'Amérique, ses citations sont plus concluantes.

Deux choses prouvent, à mon avis, que nous devons la vérole à l'Amérique : la première est la foule des auteurs, des médecins et des chirurgiens du seizième siècle qui attestent cette vérité : la seconde est le silence de tous les médecins et de tous les poêtes de l'antiquité, qui n'ont jamais connu cette maladie, et qui n'out jamais prononcé son nom. Je regarde ici le silence des médecins et des poètes comme une preuve également démonstrative. Les premiers, à commencer par Hippocrate, n'auraient pas manqué de décrire cette maladie, de la caractériser, de lui donner un nom, de chercher quelques remèdes. Les poêtes, aussi malius que les médecins sont laborieux, auraient parlé, dans leurs satires, de la chaude-pisse, du chancre, du poulain, de tout ce qui précède ce mal affreux, et de toutes ses suites : vous ne tronvez pas un seul vers dans Horace, dans Catulle, dans Martial, dans Juvénal, qui ait le moindre rapport à la vérole, tandis qu'ils s'étendent tous avec tant de complaisance sur tous les effets de la débauche.

Il est très certain que la petite vérole ne fut connue des Romains qu'au sixième siècle, que la vérole américaine ne fut apportée en Europe qu'a la fin du quinzième, et que la lèpre est aussi étraugère à ces deux maladies que la paralysie l'est à la danse de Saint-Yit ou de Saint-Guy.

La lèpre était une gale d'une espèce horrible. Les Juifs en furent attaqués plus qu'aucun peuple des pays chauds, parcequ'ils n'avaient ni linge ni bains domestiques. Ce peuple était si malpropre, que ses législateurs furent obligés de lui faire une loi de se laver les mains. Tout ce que nous gagnâmes à la fin de nos croisades, ce fut cette gale; et de tout ce que nous avions pris, elle fut la seule chose qui nous resta. Il fallut bâtir partout des léproseries, pour renfermer ces malheureux attaqués d'une gale pestileutielle et incurable.

La lèpre, ainsi que le fanatisme et l'usure, avait été le caractère distinctif des Juifs. Ces malheureux n'avant point de médecins, les prêtres se mirent en possession de gouverner la lèpre, et d'en faire un point de religion. C'est ce qui a fait dire à quelques téméraires que les Juifs étaient de véritables sauvages, dirigés par leurs jongleurs. Leurs prêtres, à la vérité, ne guérissaient pas la lèpre, mais ils séparaient les galeux de la société, et par là ils acquéraient un pouvoir prodigieux. Tout homme atteint de ce mal était emprisonné comme un voleur : de sorte qu'une femme qui voulait se défaire de son mari n'avait qu'à gaguer un prêtre : le mari était enfermé : c'était une espèce de lettre de cachet de ce temps-la. Les Juiss et ceux qui les gouvernaient étaient si ignorants, qu'ils prirent les teignes qui rongent les habits, et les moisissures des murailles, pour une lèpre. Ils imaginèrent donc la lèpre des maisons et des habits; de sorte que le peuple, ses guenilles et ses cabanes, tout fut sous la verge sacerdotale.

Une preuve qu'au temps de la découverte de la vérole il n'y avait nul rapport entre ce mal et la lèpre, c'est que le peu qui restait encore de lépreux à la fin du quinzième siècle ne voulut faire aucune sorte de comparaison avec les vérolés.

On mit d'abord quelques vérolés dans les hôpitaux des lépreux; mais ceux-ei les recurent avec indignation. Ils présentierent requête pour en être séparés; comme des gens en prison pour dettes, ou pour des affaires d'honneur, demandent à n'être pas confondus avec la canaille des crimintés.

Nous avons déja dit que le parlement de Paris rendit, le 6 mars 4496, un arrêt par lequel tous les vérolés qui n'étaient pas bourgeois de Paris eussent à sortir dans vingt-quatre heures, sous peine d'être pendus. L'arrêt n'était ni chrétien, ni légal, ni sensé; et nous en avons beaucoup de cette espèce: mais il prouve que la vérole était regardée comme un fléau nouveau, qui n'avait rien de commun avec la lèpre, puisqu'on ne pendait pas les lépreux pour avoir couché à Paris, et qu'on pendait les vérolés.

Les hommes peuvent se donner la lèpre par leur saleté, ainsi qu'une certaine espèce d'animaux auxquels la canaille ressemble assez; mais pour la vérole, c'est la nature qui a fait ce présent à l'Amérique. Nous lui avons déjà reproché à cette nature, si bonne et si méchante, si éclairée et si aveugle, d'avoir été coutre son but, en empoisonnant la source de la vie; et nous gémissons encerc de n'avoir point trouvé de solution à cette difficulté terrible.

Nous avons vu ailleurs que l'homme en général, l'un portant l'autre, n'a qu'environ vingt-deux ans à vivre; et pendant ces vingt-deux ans il est sujet à plus de vingt-deux mille maux, dont plusieurs sout incurables.

Dans cet horrible état, on se pavane encore, on fait l'amour au hasard de tomber en pourriture; on s'intrigue, on fait la guerre, on fait des projets, comme si on devait vivre mille siècles dans les délices.

#### LETTRES, GENS DE LETTRES, OU LETTRÉS.

Dans nos temps barbares, lorsque les Francs, les Germains, les Bretons, les Lombards, les Mosarabes espagnols, ne savaient ni lire ni écrire, on institua des écoles, des universités, composées presque toutes d'ecclesiastiques, qui, ne sachant que leur jargon, enseignèrent ce jargon à ceux qui voulurent l'apprendre; les académies ne sout venues que long-temps après; elles ont méprisé les sottises des écoles, mais elles n'ont pas toujours osé s'élever contre elles, parce qu'il y a des sottises qu'on respecte, attendu qu'elles tiennent à des choses respectables.

Les gens de lettres qui ont rendu le plus de services au petit nombre d'êtres pensants répandus dans le mode, sont les lettrés isolés, les vrais savants renfermés dans leur cabinet, qui n'ont ni argumenté sur les banes des universités, ui dit les choses à moitié dans les académies; et ceux-là ont presque tous été persécutés. Notre misérable espèce est tellement faite, que ceux qui marchent dans le chemin battu jettent toujours des pierres à ceux qui enseignent un chemin nouveau.

Montesquieu dit que les Scythes crevaient les yeux à leurs csclaves, afin qu'ils fussent moins distraits en battant leur beurre; c'est ainsi que l'inquisition en use, et presque tout le monde est aveugle dans les pays on ce monstre règne. On a deux yeux depuis plus de cent ans en Angleterre; les Français commeucent à ouvrir un œil; mais quelquesois il se trouve des hommes en place qui ne veulent pas même permettre qu'on soit borgue.

Ces pauvres gens en place sont comme le docteur Balonard de la comédie italienne, qui ne veut être servi que par le balourd Arlequin, et qui craiut d'avoir un valet trop pénétrant.

Faites des odes à la louange de monseigneur Superbus Fadus, des madrigaux pour sa maitresse; dédiez à son portier un livre de géographie, vous serez bien reçu; éclairez les hommes, vous serez écrasé. Descartes est obligé de quitter sa patrie, Gassendi est calomnié, Arnauld traine ses jours dans l'exil; tout philosophe est traité comme les prophètes chez les Juifs.

Qui croirait que dans le dix-huitième siècle un philosophe i ait été trainé devant les tribunaux séculiers, et traité d'impie par les tribunaux d'arguments, pour avoir dit que les hommes ne pourraient exercer les arts s'ils n'avaient pas de mains? Je ne désespère pas qu'on ne condamne bientôt aux galères le premier qui aura l'insolence de dire qu'un homme ne peuserait pas s'il était sans tête; car, lui dira un bachelier, l'âme est un esprit pur, la tête n'est que de la matière; Dieu peut placer l'âme dans le talon, aussi bien que dans le cerveau; partant, ie vous dénonce comme un impie.

Lé plus grand malbeur d'un homme de lettres n'es plus grand malbeur d'un homme de lettres le ses confrères, la victime de la cabale, le mépris des puissants du monde; c'est d'être jugé par des sots. Les sots vont loin quelquefois, surtout quand le fanatisme se joint à l'ineptie, et à l'ineptie l'esprit de vengeauce. Le grand malheur encore d'un homme de lettres est ordinairement de ne tenir à rien. Un bourgeois achète un petit office, et le voils soutenu par ses confrères. Si on lui fait une iniustice, il trouve aussitó des défenseurs. L'homme de lettres est sans secours; il ressemble aux poissons volants: s'il s'élève un peu, les oiseaux le dévorent; s'il plonge, les poissons le mangent.

Tout homme public paie tribut à la malignité; mais il est payé en deniers et en honneurs.

#### LIBELLE.

On nomme libelles de petils livres d'injures. Ces livres sont petils, parce que les autenrs ayant peu de raisons à donner, n'écrivant point pour instruire, et voulant être lus, sont forcés d'être courts. Ils y mettent très rarement leurs noms, parce que les assassins craignent d'être saisis avec des armes défendues.

Il y a les libelles politiques. Les temps de la Ligue et de la Fronde en regorgèrent. Chaque dispute en Angleterre en produit des centaines. On en Bt contre Louis xIV de quoi fournir une vaste bibliothèque.

Nous avous les libelles théologiques depuis environ seize cents ans : c'est bien pis ; ce sont des injures sacrées des halles. Voyez seulement comment saint Jérôme traite Rufin et Vigilantius. Mais, depuis lui, les disputeurs ont bien enchéri. Les derniers libelles ont été ceux des moliuistes contre les jansénistes ; on les compte par milliers. De tous ces fatras, il ne reste aujourd'hui que les seules Lettres provinciales. Les gens de lettres pourraient le disputer aux théologiens. Boileau et Fontenelle, qui s'attaquèrent à coups d'épigrammes, disaient tous deux que les libelles dont ils avaient été gourmés n'aursient pas tenu dans leurs chambres. Tout cela tombe comme les feuilles en autonne. Il y a eu des gens qui ont traité de libelles toutes les injures qu'on dit par écrit à son prochain.

Selon eux, les pouilles que les prophètes chantèrent quelquesois aux rois d'Israèl étaient des libelles dissancières pour faire soulever les peuples contre eux. Mais comme la populace n'a jamais lu dans aucun pays du monde, il est à croire que ces satires, qu'on débitait sous le manteau, ne sessient pas graud mal. C'est en parlaut au peuple assemblé qu'on excite des séditions bien plutôt qu'en écrivant. C'est pourquoi la première chose que sit, à son avénement, la reine d'Angletere Élisabeth, ches de l'Église anglicane et désenseur de la loi, ce fut d'ordonner qu'on ne préchât de six mois sans sa permission expresse.

L'Anti-Caton de César était un libelle; mais César fit plus de mal à Caton par la bataille de Pharsale et par celle de Tapsa que par ses diatribes.

Les Philippiques de Cicéron sont des libelles; mais les proscriptions des triumvirs furent des libelles plus terribles.

Saint Cyrille, saint Grégoire de Nazianze, firent des libelles contre le grand empereur Julien; mais ils eurent la générosité de ne les publier qu'après sa mort.

Rien ne ressemble plus à des libelles que certains manifestes de souverains. Les secrétaires du cabinet de Moustapha, empereur des Osmanlis, ont fait un libelle de leur déclaration de guerre.

Dieu les en a punis, eux et leur commettant. Le même esprit qui anima César, Cicéron et les secrétaires de Moustapha, domine dans tous les polissons qui font des libelles dans leurs greniers. Natura et semper sibi consona. Qui croirait que les âmes de Garasse, du cocher de Vertamou, de Nonotte, de Paulian, de Fréron, de Langleviel dit La Beaumelle, fussent, à ectégard, de la même trempe que les âmes de César, de Cicéron, de saint Gyrille, et du secrétaire de l'empereur des Osmanlis? À fien n'est pourtant plus vrai.

#### LIBERTÉ.

Ou je me trompe fort, ou Locke le définisseur a très bien défini la liberté puissance. Je me trompe encore, ou Collins, célèbre magistrat de Londres, est le seul philosophe qui ait bien approfondi cette idée, et Clarke ne lui a répondu qu'en théologien. Mais de tout ce qu'on a écrit en France sur la Mais de tout ce qu'on a écrit en France sur la

<sup>1</sup> Helvétius.

liberté, le petit dialogue suivant est ce qui m'a paru de plus net.

Voilà une batterie de canons qui tire à nos oreilles; avez-vous la liberté de l'entendre ou de ne l'entendre pas?

Sans doute, je ne puis pas m'empêcher de l'eutendre

Voulez-vous que ce canon emporte votre tête et celles de votre femme et de votre fille, qui se promènent avec vous?

Quelle proposition me faites-vous là? je ne peux pas, tant que je suis de sens rassis, vouloir chose pareille; cela m'est impossible.

Bon : vous entendez nécessairement ce canon . et vous voulez nécessairement ne pas mourir vous et votre famille d'un coup de canon à la promenade: vous n'avez ni le pouvoir de ne pas entendre, ni le pouvoir de vouloir rester ici?

Cela est claira.

Vous avez en conséquence fait une trentaine de pas pour être à l'abri du canon, vous avez eu le pouvoir de marcher avec moi ce peu de pas?

Cela est encore très clair.

Et si vous aviez été paralytique, vous n'auriez pu éviter d'être exposé à cette batterie, vous n'auriez pas eu le pouvoir d'être où vous êtes; vous auriez nécessairement entendu et recu un coup de canon; et vous seriez mort nécessairement?

Rien n'est plus véritable.

En quoi consiste donc votre liberté, si ce n'est dans le pouvoir que votre individu a exercé de faire ce que votre volonté exigeait d'une nécessité absolue?

\* Un pauvre d'esprit, dans un petit écrit honnète, poli, et surtout bien raisonné, objecte que si le prince ordonne à B. de rester exposé au canon, il y restera. Oni, sans doute, s'il a plus de conrage, ou plutôt plus de crainte de la honte que d'amour de la vie, comme il arrive très souvent. Premièrement, il s'agit lei d'un cas tout différent. Secondement, quand l'instinct de la crainte de la honte l'emporte sur l'instinct de la conservation de soi-même, l'homme est autant nécessité à demeurer exposé au canon, qu'il est nécessité à fuir quand il n'est pas houteux de fuir. Le panvre d'esprit était nécessité à faire des objections ridicules, et à dire des injures; et les philosophes se sentent nécessités à se moquer un peu de lui, et à lui pardonner,

Vous m'embarrassez : la liberté n'est donc autre chose que le pouvoir de faire ce que je veux ?

Réfléchissez-y, et voyez si la liberté peut être entendue autrement.

En ce cas, mon chien de chasse est aussi libre que moi : il a nécessairement la volonté de courir quand il voit un lièvre, et le pouvoir de courir s'il n'a pas mal aux jambes. Je n'ai donc rien au-dessus de mon chien : vous me réduisez à l'état des bêtes.

Voilà les pauvres sophismes des pauvres sophistes qui vous ont instruit. Vous voilà bien malade d'être libre comme votre chien. Ne mangez-vous pas, ne dormez-vous pas, ne propagez-vous pas comme lui, à l'attitude près? Voudriez-vous avoir l'odorat autrement que par le nez? Pourquoi voudriez-vous avoir la liberté autrement que votre chien?

Mais i'ai une âme qui raisonne beaucoup, et mon chien ne raisonne guère. Il n'a presque que des idées simples, et moi j'ai mille idées métaphysiques.

Eh bien, vous êtes mille fois plus libre que lui : c'est-à-dire vous avez mille fois plus de pouvoir de penser que lui : mais vous n'êtes pas libre autrement que lui.

Quoi ! je ne suis pas libre de vouloir ce que je veux?

Qu'entendez-vous par là?

J'entends ce que tout le monde entend. Ne diton pas tous les jours, les volontés sont libres?

Un proverbe n'est pas une raison; expliquezvons mieux.

l'entends que je suis libre de vouloir comme il me plaira.

Avec votre permission, cela n'a pas de sens; ne voyez-vous pas qu'il est ridicule de dire, je veux vouloir? Vous voulez nécessairement, en conséquence des idées qui se sont présentées à vous Vonlez-vous vous marier, oui ou non?

R.

Mais si je vous disais que je ne veux ni l'un ni l'autre?

Vous répondriez comme celui qui disait : Les uns croient le cardinal Mazarin mort, les autres le croient vivant, et moi je ne crois ni l'un ni l'autre.

R

Eh bien, je veux me marier.

Α.

Ahl c'est répondre cela. Pourquoi voulez-vous

D

Parce que je suis amoureux d'une jeune fille, belle, douce, bien élevée, assez riche, qui chaute très bien, dont les parents sont très honnêtes gens, et que je me flatte d'être aimé d'elle, et fort bien yeun de sa famille

Α.

Voifà une raison. Vous voyez que vous ne pouvez vouloir sans raison. Je vous déclare que vous étes libre de vous marier; c'est-à-dire que vous avez le pouvoir le signer le contrat, de faire la noce, et de coucher avec votre fermme.

В.

Comment I je ne peux vouloir sans raison! Eb que deviendra cet autre proverbe . Sit pro ratione voluntas; ma volonté est ma raison, je veux parce que je veux?

Α.

Cela est absurde, mon cher ami; il y auraiten yous un effet sans cause.

R

Quoi ! lorsque je joue pair ou non, j'ai une raison de choisir pair plutôt qu'impair?

A.

Oui, sans doute.

в.

Et quelle est cette raison, s'il vous plaît?

C'est que l'idée de pair s'est présentée à votre esprit plutôt que l'idée opposée. Il serait plaisant qu'il y côt des cas où vous voulussiez parcequ'il y a une cause de vouloir, et qu'il y côt quelques cas où vous voulussiez sans cause. Quand vous voulez vous marier, vous en sentez la raison dominante évidemment; vous ne la sentez pas quand vous jouez à pair ou non; et cependant il faut bien qu'il y en ait une.

R.

Mais, encore une fois, je ne suis donc pas libre?

. .

Votre volonté n'est pas libre, mais ves actions le sont. Vous êtes libre de faire quand vous avez le pouvoir de faire.

R

Mais tous les livres que j'ai lus sur la liberté d'indifférence.....

A

Qu'entendez-vous par liberté d'indifférence ? B.

J'entends de cracher à droite ou à gauche, de dormir sur le côté droit ou sur le gauche, de faire quatre tours de promenade ou cinq.

.

Vous auriez la vraiment une plaisante liberté! Dieu vous aurait fait un beau présent! il y aurait bien la de quoi se vanter! Que vous servirait un pouvoir qui ne s'exercerait que dans des occasions si futiles? Mais le fait est qu'il est ridicule de supposer la volonté de vouloir cracher à droite. Non seulement cette volonté de vouloir est absurde, mais il est certain que plusieurs petiles circonstances vous déterminent à ces actes que vous appelez indifférents. Vous n'êtes pas plus libre dans ces actes que dans les autres. Mais, encore une fois, vous êtes libre en tout temps, en tout lieu, dès que vous faites ce que vous voulez faire.

D

Je soupçonne que vous avez raison. J'y rêverai '.

#### LIBERTÉ DE CONSCIENCE2.

#### LIBERTÉ DE PENSER.

Vers l'an 1707, temps où les Anglais gagnèrent la bataille de Saragosse, protégèrent le Portugal, et dounèrent pour quelque temps un roi à l'Espagne, milord Boldmiud, officier général, qui avait été blessé, était aux eaux de Baréges. Il y rencontra le comte Médroso, qui, étant tombé de cheval derrière le bagage, à une lieue et demie du champ de bataille, y enait prendre les eaux aussi. Il était familier de l'inquisition; milord Boldmind n'était familier que dans la conversation : un jour, apres boire. il eut avec Médroso cet entretien:

#### BOLDMIND.

Vous êtes donc sergent des dominicains? vous faites la un vilain métier.

#### MÉDROSO.

Il est vrai; mais j'ai mieux aimé être leur valet

Voyez l'article PRANC ARBITRE.

\* Cet article, à quelques variantes près, n'était que la 1v° acction de l'article conscience. que leur victime, et j'ai préféré le malheur de brûler mon prochain à celui d'être cuit moi-même.

#### BOLDMIND.

Quelle horrible alternative! vous étiez cent fois plus heureux sous le joug des Maures, qui vous daissaient croupir librement dans toutes vos superstitions, et qui, tout vainqueurs qu'ils étaieut, ne s'arrogeaient pas le droit inout de tenir les âmes dans les fers.

#### MÉDROSO

Que voulez-vous! il ne nous est permis ni d'écrire, ni de parler, ni même de penser. Si nous parlons, il est aisé d'interpréter nos paroles, encore plus nos écrits. Enfin, comme on ne peut nous condamner dans un auto-da-fie pour nos pensées secrètes, on nous menace d'être brûlés éternellement par l'ordre de Dieu même, si nous ne pensons pas comme les jacobins. Ils ont persuadé au gouvernement que si nous avions les sens commun, tout l'état serait en combustion, et que la nation deviendrait la plus malheureuse de la terre.

#### BOLDMIND.

Trouvez-vous que nous soyons si malheureux, nous autres Anglais qui couvrons les mers de vaisseaux, et qui venons gaguer pour vous des batailles au bout de l'Europe? Voyez-vous que les Hollandais, qui vous ont ravi presque toutes vos découvertes dans l'inde, et qui aujourd'hui sont au rang de vos protecteurs, soient maudits de Dieu pour avoir donné une entière libertéà la presse, et pour faire le commerce des pensées des hommes? L'empire romain en a-t-il été moins puissant parce que Tullius Cicero a écrit avec liberté?

#### MÉDROSO

Quel est ce Tullius Cicero? Jamais je n'ai entendu prononcer ce nom là à la sainte Hermandad.

#### BOLDMIND

C'était un bachelier de l'université de Rome, qui écrivait ce qu'il pensaît, ainsi que Julius Cesar, Marcus Aurelius, Titus Lucretius Carus, Plinius, Senera, et autres docteurs.

#### MÉDBOSO.

Je ne les connais point; mais on m'a dit que la religion catholique, basque et romaine est perdue, si on se met à penser.

#### BOLDMIND.

Ce n'est pas à vous à le croire; car vous êtes sûr que votre religion est divine, et que les portes d'enfer ne peuvent prévaloir contre elle. Si cela est, rien ne pourra jamais la détruire.

#### MÉDROSO.

Non-, mais on peut la réduire à peu de chose;

et c'est pour avoir pensé, que la Suède, le Danemarek, toute votre île, la moitié de l'Allemagne, gémissent dans le malheur épouvantable de n'être plus sujets du pape. On dit même que si les hommes continuent à suivre leurs fausses lumières, ils s'en tiendront bientôt à l'adoration simple de Dieu et à la vertu. Si les portes de l'enfer prévalent jamais jusque-là, que deviendra le saintoffice?

#### BOLDMIND

Si les premiers chrétiens n'avaient pas eu la liberté de penser, n'est-il pas vrai qu'iln'y cût poirt eu de christianisme?

#### MÉDBOSO.

Que voulez-vous dire? je ne vous entends point

Je le erois bien. Je veux dire que si Tibère et les premiers empereurs avaient eu des jacobins qui eussent empéché les premiers elurétiens d'avoir des plumes et de l'encre; s'il n'avait pas été longtemps permis dans l'empire romain de penser librement, il edit été impossible que les chrétiens établissent leurs dogmes. Si donc le christianisme ne s'est formé que par la liberté de penser, par quelle contradiction, par quelle injustice voudraitil anéantir aujourd'hui cette liberté sur laquelle seule il est fondé?

Quand on vous propose quelque affaire d'intérêt, n'examinez-vous pas long-temps avant de conclure? Quel plus grand intérêt y a-t-il au monde que celui de notre bonheur ou de notre malheur éternel? il ya cent religions sur la terre, qui toutes vous damnent si vous croyez à vos dogmes, qu'elles appellent absurdes et impies; examinez donc ces dogmes.

#### MÉDROSO.

Comment puis-je les examiner? je ne suis pas jacobin.

#### BOLDMIND.

Vous êtes homme, et cela suffit.

#### MÉDROSO.

Hélas! vous êtes bien plus homme que moi.

BOLDMIND.

Il ne tient qu'à vous d'apprendre à penser; vous êtes né avec de l'esprit; vous êtes un oiseau dans lacage de l'inquisition; le saint-office vous a rogné les ailes, mais elles peurent revenir. Celui qui ne sait pas la géométrie peut l'apprendre; tout homme peut s'instruire : il est honteux de mettre son âme entre les mains de ceux à qui vous ne confieriez pas votre argent; osez penser par vous-méme.

#### MÉDROSO.

On dit que si tout le monde pensait par soimême, ce serait une étrange confusion.

#### ROLDMIND.

C'est tout le contraire. Quand on assiste à un spectacle, chacun eu dit librement son avis, et la paix n'est point troublée; mais si quelque protecteur insolent d'un mauvais poète voulait forcer tous les gens de goût à trouver bon ce qui leur paraît mauvais, alors les sifflets se feraient entendre, et les deux partis pourraient se jeter des pommes à la tête, comme il arriva une fois à Londres. Ce sont ces tyrans des esprils qui ont causé une partie des malheurs du monde. Nous ne sommes heureux en Angleterre que depuis que chacun jouit librement du droit de dire son avis.

#### WEDBOSO

Nous sommes aussi fort tranquilles à Lisbonne, où personne ne peut dire le sien.

#### BOLDMIND.

Vous êtes tranquilles, mais vous n'êtes pas heureux; c'est la tranquillité des galériens, qui rament en cadence et en silence.

#### MÉDROSO.

Vous croyez donc que mon âme est aux galères?

Oui ; et je voudrais la délivrer.

MÉDROSO.

Mais si je me trouve bien aux galères?

BOLDMIND.

En ce cas vous méritez d'y être.

#### LIBERTÉ D'IMPRIMER.

Mais quel mal peut faire à la Russie la prédiction de Jean-Jacques † Aucun; il lui sera permis de l'expliquer dans un sens mystique, typique, allégorique, selon l'usage. Les nations qui détruiront les Russes, ce seront les belles-lettres, les mathématiques, l'esprit de société, la politesse, qui dégradent l'homme et pervertissent sa nature.

On a imprimé cinq à six mille brochures en Hollande contre Louis xiv; aucune n'a contribué

Bousseau a prédit ha destruction prochaine de l'empire de Russie : sa grande raison est que Pierre "a cherché à répandre les aris el les electores dans son empire. Mais, matheureusement ce aris el les electores dans son empire. Mais, matheureusement nouvelle cupitale, et n'y sont presuu entité de que proterior de la constitue de la companya de la companya de raispirace, componiant est lumiters, quojque bornées la capitale, ont contribué à sugmenter la puissance de la Russie, et jamas celle ra dé moins esposée aux événements qui peuvent détraire un grand empire, que depnis le temps où Ronsseau a prophéties. Chief. à lui faire perdre les batailles de Bleuheim, de Turin et de Ramillies. . En général, il est de droit naturel de se servir

de sa plume comme de sa langue, à ses périls, risques et fortune. Je connais beaucoup de livres qui
ont ennuyé, je n'en connais point qui aient fait de
mal réel. Des théologiens, ou de prétendus poliiques, crient : « La religion est détruite, le gou» vernement est perdu, si vous imprimez certaines
» vérités ou certains paradoxes. Ne vous avisez jamais de penser, qu'après en avoir demandé la
» licence à un moine ou à un commis. Il est con» tre le bon ordre qu'un honme pense par soi» même. Homère, Platon, Cicéron, Virgile, Pline,
» Horace, n'ont jamais rien publié qu'avec l'ap» probation des docteurs de Sorbonne et de la
» sainte inquisition.

berté de la presse a fait tomber l'Angleterre et
la Hollande. Il est vrai qu'elles embrassent le commerce du monde entier, et que l'Angleterre
est victorieuse sur mer et sur terre; mais ce n'est qu'nne fausse grandeur, une fausse opulence; elles marchent à grands pas à leur ruine.

» Vovez dans quelle décadence horrible la li-

Du peuple éclairé ne peut subsister.

On ne peut raisonner plus juste, mes amis; mais voyons, s'i vous platt, quel état a été perdu par un livre. Le plus dangereux, le plus pernicieux de tous est celui de Spinosa. Non seulement en qualité de juif il attaque le nouveau Testament, mais en qualité de savant il ruine l'ancien; son système d'athéisme est mieux lié, mieux raisonné mille fois que ceux de Straton et d'Épicure. On a besoin de la plus profonde sagacité pour répondre aux arguments par l'esquels il tâche de prouver qu'une substance n'en peut former une autre.

Je déteste comme vous son livre, que j'entends peut-être mieux que vous, et auquel vous avez très mai répondu; mais avez-vous vu que ce livre ait changé la face du monde? Y a-t-il quelque prédicant qui ait perdu un florin de sa pension par le débit des œuvres de Spinosa? y a-t-il un évêque dont les rentes aient diminué? Au contraire, leur revenu a doublé depuis ce temps-là; tout le mai s'est réduit à un petit nombre de lecteurs paisibles, qui ont examiné les arguments de Spinosa dans leur cabinet, et qui ont écrit pour ou contre des ouvrages très peu connus.

Vous-même vous êtes assez peu conséquents pour avoir fait imprimer, ad usum Delphini, l'athéisme de Lucrèce (comme on vons l'a déjà reproché), et nul trouble, nul scandale n'en est arrivé; aussi laissa-t-on vivre en paix Spinosa en Hollande, comme on avait laissé Lucrèce en repos à Rome.

Mais paraît-il parmi vous quelque livre nouveau dont les idées choquent un peu les vôtres (supposé que vous ayez des idées), ou dont l'auteur soit d'un parti contraire à votre faction, ou, qui pis est, dont l'auteur ne soit d'aucun parti : alors vous criez au feu; c'est un bruit, un scandale, un vacarme universel dans votre petit coin de terre. Voilà un homme abominable, qui a imprimé que si nous n'avions point de mains, nous ne pourrions faire des bas ni des souliers : quel blasphème! Les dévotes crient, les docteurs fourrés s'assemblent, les alarmes se multiplient de collége en collège, de maison en maison; des corps entiers sont en mouvement : et pourquoi? pour cinq ou six pages dont il n'est plus question au bout de trois nois. Un livre vous déplalt-il, réfutez-le; vous ennuie-t-il, ne lo lisez pas.

Ohl me dites-vous, les livres de Luther et de Calvin ont détruit la religion romaine dans la moitié de l'Europe. Que ne dites-vous aussi que les livres du patriarche Photius ont détruit cette religion romaine en Asie, en Afrique, en Grèce et en Russie?

Yous yous trompez bien lourdement quand yous pensez que vous avez été ruinés par des livres. L'empire de Russie a deux mille lieues d'étendue. et il n'y a pas six hommes qui soient au fait des points controversés entre l'église grecque et la latine. Si le moine Luther, si le chanoine Jean Chauvin, si le curé Zuingle, s'étaient contentés d'écrire, Rome subjuguerait encore tous les états qu'elle a perdus; mais ces gens-là et leurs adhérents couraient de ville en ville, de maison en maison, ameutaient des femmes, étaient soutenus par des princes. La furie qui agitait Amate, et qui la fouettait comme un sabot, à ce que dit Virgile, n'était pas plus turbulente. Sachez qu'un capacin enthousiaste, factieux, ignorant, souple, véhément, émissaire de quelque ambitieux, prêchant, confessant, communiant, cabalant, aura plus tôt bouleversé une province que cent auteurs ne l'auront éclairée. Ce n'est pas l'Alcoran qui fit réussir Mahomet, ce fut Mahomet qui fit le succès de l'Al-

Non, Rome n'a point été vaineue par des livres. elle l'a été pour avoir révolté l'Europe par ses rapines, par la vente publique des indulgences; pour avoir insulté aux hommes, pour avoir voulu les gouverner comme des animaux domestiques, pour avoir abusé de son pouvoir à un tel excès qu'il est étonnant qu'il lui soit resté un scul village. Henri vutt, Élisabeth, le duc de Saxe, le landgrave de Hesse, les princes d'Orange, les Condé, les Coligni ont tout fait, et les livres rien. Les trompettes n'ont jamais gagné de batailles, et n'ont fait tomber de murs que ceux de Jéricho.

Vous eraignez les livres comme certaines bourgades ont craint les violons. Laissez lire, et laissez

danser; ees deux amusements ne feront jamais de mal au monde.

#### LIBERTÉ NATURELLE, voyez ARRÊTS NOTABLES.

#### LIEUX COMMUNS EN LITTÉRATURE.

Quand une nation se dégrossit, elle est d'abord émerveillée de voir l'aurore ouvrir de ses doigts de rose les portes de l'Orient, et semer de topazcs et de rubis le chemin de la lumière; Zéphyre caresser Flore, et l'Amour se jouer des armes de Mars.

Toutes les images de ce genre, qui plaisent par la nouveauté, dégoûtent par l'habitude. Les premiers qui les employaient passaient pour des inventeurs, les derniers ne sont que des perroquels.

Il y a des formules de prose qui ont le même sort. « Le roi manquerait à ce qu'il se doit à lui» même si... Le flambeau de l'expérience a conduit ce grand apolhicaire dans les routes téné» breuses de la nature. — Son esprit ayant été la
» dupe de son cœur, — il ouvrit trop tard les
» yeux sur le bord de l'ablme. — Messieurs, plus
» je sens mon insuffisance, plus je sens aussi vos
» bienfaits; mais éclairé par vos lumières, sontenu par vos exemples, vous me rendrez digne
» de vous. »

La plupart des pièces de théâtre deviennent enfin des lieux communs, comme les oraisons funcbres et les discours de réception. Dès qu'une princesse est aimée, on devine qu'elle aura une rivale. Si elle combat sa passion, il est clair qu'elle y succombera. Le tyran a-t-il envahi le trône d'un pupille, soyez sûrs qu'au cinquième acte justice se fera, et que l'usurpateur mourra de mort violente.

Si un roi et un citoyen romain paraissent sur la scène, il y a cent contre un à parier que le roi sera traité par le Romain plus indignement que les ministres de Louis xiv ne le furent à Gertruvdenberg par les Hollandais.

Toutes les situations tragiques sont prévues, tous les sentiments que ces situations amènent sont devinés; les rimes même sont souvent prononcées par le parterre avant de l'être par l'acteur. Il est difficile d'entendre parler à la fin d'an vers d'une lettre, sans voir clairement à quel héros on doit la remettre. L'héroîne ne peut guère manifester ses alarmes, qu'aussitôt on ne s'attende à voir couler ses larmes. Peut-on voir un vers finir par César, et n'être pas sûr de voir des vaincus traînés après son char?

Vient un temps où l'on se lasse de ces lieux communs d'amour, de politique, de grandeur, et de vers alexandrins. L'opéra comique prend la place d'Iphigénie et d'Ériphyle, de Xipharès et de Monime. Avec le teups ect opéra comique devient lieu commun à son tour; et Dieu saitalors àquoi on aura recours!

Nous avons les lieux communs de la morale. Ils sont si rebattus, qu'on devrait absolument s'en tenir aux bons livres faits sur cette matière en chaque langue. Le Spectateur anglais conscilla à tous les prédicateurs d'Angleterre de réciter les excellents sermons de Tillotson ou de Smalridge. Les prédicateurs de France pourraient bien s'en tenir à réciter Massillon, ou des extraits de Bourdaloue. Quelques uns de nos jeunes orateurs de la chaire out appris de Le Kain à déclamer; mais ils ressemblent tous à Dancourt, qui ne voulait jamais jouer que dans ses pièces.

Les lieux communs de la controverse sont absolument passés de mode, et probablement ne retiendront plus; mais ceux de l'éloquence et de la poésie pourront renaître après avoir été oubliés : pourquoi? c'est que la controverse est l'éteignoir et l'opprobre de l'esprit humain, et que la poésie et l'éloquence en sont le flambeau et la gloire.

#### LITTÉRATURE.

Littérature; ce mot est un de ces termes vagues si fréquents dans toutes les langues : tel est
celui de philosophie, par lequel on désigne tantôt les recherches d'un métaphysicien, tantôt
les démonstrations d'un géomètre, ou la sagesse d'un homme détrompé du monde, etc. Tel
est le mot d'esprit, prodigué indifféremment, et
qui a toujours besoin d'une explication qui en linitie le sens; et tels sont tous les termes généraux, dont l'acception précise n'est déterminée
en aucune langue que par les objets auxquels
on les applique.

La littérature est précisément ce qu'était la grammaire chez les Grees et clez les Romains; le not de lettre ne signifiait d'abord que gramma. Mais comme les lettres de l'alphabet sont le fondement de toutes les connaissances, on appela avec le tempsgrammairiens, non seulement ceux quien-seignérent la langue, mais ceux qui s'appliquèrent ha la philologie, à l'étude des poètes et desorateurs, aux scolies, aux discussions des faits historiques.

On donna, par exemple, le nom de grammairien à Athénée qui vivait sons Marc-Aurèle, auteur du Banquet des Philosophes, ramas, agréable alors, de citations et de faits vrais ou faux. Aulus Gellius, qu'on appelle communément Aulu-Gelle, et qui vivait sous Adrien, est compté parmi les grammairiens à cause de ses Nuits Attiques, dans lesquelles ou trouve une grande variété de critiques et do recherches; les Saturnales de Macrobe.

au quatrième siècle, ouvrage d'une érudition instructive et agréable furent appelées encore l'ouvrage d'un bon grammairien.

La littérature, qui est cette grammaire d'Aulu-Gelle, d'Athénée, de Macrobe, désigne dans toute l'Europe une counaissance des ouvrages de goût, une teinture d'histoire, de poésie, d'éloquence, de critique.

Un homme qui possède les auteurs anciens, qui a comparé leurs traductions et leurs commentaires, a une plus grande littérature que celui qui, avec plus de goût, s'est borné aux bons auteurs de son pays, et qui n'a eu pour précepteur qu'un plaisir facile.

La littérature n'est point un art particulier ; c'est une lumière acquise sur les beaux-arts, lumière souvent trompeuse. Homère était un génie, Zoile un littérateur. Corneille était un génie; un journaliste qui rend compte de ses chefs-d'œuvre est un homme de littérature. On ne distingue point les ouvrages d'un poête, d'un orateur, d'un historien, par ce terme vague de littérature, quoique leurs auteurs puissent étaler une connaissance très variée, et posséder tout ce qu'on entend par le mot de lettres. Racine, Boileau, Bossuet, Fénelon, qui avaient plus de littérature que leurs critiques, seraient très mal à propos appelés des gens de lettres, des littérateurs; de même qu'on ne se bornerait pas à dire que Newton et Locke sont des gens d'esprit.

On peut avoir de la littérature sans être ceque l'on appelle un savant. Quiconque a lu avec fruit les principaux auteurs latins dans sa langue maternelle a de la littérature: mais le savoir demande des études plus vastes et plus approfondies. Ce ne serait pas assez de dire que le Dictionnaire de Bayle est un recueil de littérature; ce ne serait pas même assez de dire que c'est un ouvrage très savant, parceq que le caractère distinctif et supérieur de ce livre est une dialectique profonde, et que s'il n'était pas un dictionnaire de raisonnement encere plus que de faits et d'observations la plupart assez inutiles, il n'aurait pas cette réputation si justement acquise et qu'il conservera toujours. Il forme des littérateurs, et il est au-dessus d'eux.

On appelle la belle littérature celle qui s'attache aux objets qui ont de la beauté, à la poésie, à l'éloquence, à l'histoire bien écrite. La simple critique, la polymathie, les diverses interprétations des auteurs, les sentiments des anciens philosophes, la chronologie, ne sont point de la belle littérature, parce que ces recherches sont sans beauté. Les hommes étant couvenus de nommer beau tout objet qui inspire sans effort des sentiments agréables, ce qui n'est qu'exact, difficile et utile ne peut prétendre à la beauté. Ainsi on me

dit point une belle scolie, une belle critique, une belle discussion, comme on dit un beau morceau de Virgile, d'Horace, de Cicérou, de Bossuet, de Racine, de Pascal. Une dissertation bien faite, aussi élégante qu'exacte, et qui répand des fleurs sur un sujet épineux, peut encore être appelée un beau morceau de littérature, quoique dans un rang très subordonné aux ouvrages de génie.

Parmi les arts libéraux, qu'on appelle les beauxarts par cette raison-là même qu'ils cessent presque d'être des arts dès qu'ils n'ont point de beauté, dès qu'ils manquent le grand but de plaire, il y en a beaucoup qui ne sont point l'objet de la litérature; tels sont la peinture, l'architecture, la musique, etc.; ces arts, par eux-mêmes, n'ont point de rapports aux lettres, à l'art d'exprimer des pensées : ainsi le mot ouvrage de littérature ne convient point à un livre qui enseigne l'architecture ou la musique, les fortifications, la castramétation, etc.; c'est un ouvrage technique : mais lorsou'on écrit l'histoire de ces arts...

#### LIVRES.

#### SECTION PREMIÈRE.

Vons les méprisez, les livres, vous dont toute la vie est plongée dans les vanités de l'ambition et dans la recherche des plaisirs ou dans l'oisiveté, mais songez que tont l'univers connu n'est gouverné que par des livres, excepté les nations sauvages. Toute l'Afrique jusqu'à l'Éthiopie et la Nigritie obéit au livre de l'Alcoran après avoir fléchi sous le livre de l'Évangile. La Chine est régie par le livre moral de Confucius, une grande partie de l'Inde par le livre du Veidam. La Perse fut gouvernée pendant des siècles par les livres d'un des Zoroastres.

Si vous avez un procès, votre bien, votre honmeur, votre vie même dépend de l'interprétation d'un livre que vous ne lisez iamais.

Robert-le-Diable, les Quatre fils Aymon, les Imaginations de M. Oufle, sont des livres aussi; mais il en est des livres conme des hommes: le très petit nombre joue un grand rôle, le reste est confondu dans la foule.

Qui mène le genre humain dans les pays policés? ceux qui savent lire et écrire. Vous ne connaissez ni Hippocrate, ni Boerhaave, ni Sydenham; mais vous mettez votre corps entre les mains de ceux qui les ont lus. Vous abandonnez votre âme à ceux qui sont payés pour lire la Bible, quoiqu'il n'y en ait pas cinquante d'entre eux qui l'aient lue tout entière avec attention.

Les livres gouvernent tellement le monde, que ceux qui commandent aujourd'hui dans la ville

des Scipious et des Catons ont voulu que les livres de leur loi ne fussent que pour eux; c'est leur sceptre : lis ont fait un crime de lèse-majesté à leurs sujets d'y toucher sans une permission expresse. Dans d'autres pays on a défendu de penser par écrit sans lettres-natentes.

Il est des nations chez qui l'on regarde les pensées purement comme un objet de commerce. Les opérations de l'entendement lumain n'y sont considérées qu'à deux sous la feuille. Si par hasard le libraire veut un privitége pour sa marchandise, soit qu'il vende Rabelais, soit qu'il vende les Pères de l'Église, le magistrat donne le privilège sans répondre de ce que le livre contient.

Dans un autre pays, la liberté de s'expliquer par des livres est une des prérogatives les plus inviolables. Imprimez tout ce qu'il vous plaira, sous peine d'ennuyer, ou d'être puni si vous avez trop abusé de votre droit naturel.

Avant l'admirable invention de l'imprimeric, les livres étaient plus rarcs et plus chers que les pierres précieuses. Presque point de livres chez nos nations barbares jusqu'à Charlemagne, et depuis lui jusqu'au roi de France Charles V, dit le Sage; et depuis ce Charles jusqu'à François 1et c'est une disette extrême.

Les Arabes seuls en curent depuis le huitième siècle de notre ère jusqu'au treizième.

La Chine en était pleine quand nous ne savions ni lire ni écrire.

Les copistes furent très employés dans l'empire romain, depuis le temps des Scipions jusqu'à l'inondation des barbares.

Les Grees s'occupèrent beaucoup à transcrire vers le temps d'Amyntas, de Philippe, et d'Alexandre; ils continuèrent surtout ce métier dans Alexandrie.

Ce métier est assez ingrat. Les marchands de livres payèrent toujours fort mal les anteurs et les copistes. Il fallait deux ans d'un travail assidu à un copiste pour bien transcrire la Bible sur du vélin. Que de temps et de peine pour copier correctement en gree et en latin les ouvrages d'Origène, de Clément d'Alexandrie, et de tous ces autres écrivains nommés Pères !

Saint lieronymos, ou lieronymus, que nous nommons Jérôme, dit dans une de ses lettres satiriques contre Rufin \*, qu'il s'est ruiné en achetant les œuvres d'Origène, contre lequel il écrit avec tant d'amertume et d'emportement. « Oui, dit-il, » j'ai lu Origène; si c'est un crime, j'avoue que » je suis coupable, et que j'ai épuisé toute ma » bourse à acheter ses ouvrages dans Alexandrie. » Les sociétés chrétiennes eurent dans les trois

<sup>\*</sup> Lettre de Jérôme à Psammaque.

premiers siècles cinquante-quatre Évangiles, dont à peine deux ou trois copies transpirèrent chez les Romains de l'ancienne religion jusqu'au temps de Diocktien.

C'était un crime irrémissible chez les chrétiens de montrer les Évangiles aux gentils; ils ne les prétaient pas même aux catéelumènes.

Quand Lucien racoute, dans son Philopatris (en insultant notre religion, qu'il connaissait très peu), «qu'une troupe de gueux le mena dans » un quatrième étage où l'on invoquait le père » par le fils, et où l'on prédisait des malheurs à » l'empereur et à l'empire, » il ne dit point qu'on lui ait moutré un seul livre. Aucun historien, aucun auteur romain ne parle des Évangiles.

Lorsqu'un chrétien, malheureusement téméraire et indigue de sa sainte religion, eut mis en pièces publiquement et fonté aux pieds un édit de l'empereur Dioclétien, et qu'il eut attiré sur le christianisme la persécution qui succéda à la plus grande tolérance, les chrétiens furent alors obligés de livrer leurs Évangiles et leurs autres écrits aux magistrats, ce qui ne s'était jamais fait jusqu'à ce temps. Ceux qui donnérent leurs livres dans la crainte de la prison, ou même de la mort, fureut regardés par les autres chrétiens comme des apostats sacriléges; on leur donna le surnom de traditores, d'où vient le mot traitres; et plusieurs évêques prétendirent qu'il fallait les rebaptiser, ce qui causa un schisme éconvantable.

Les poèmes d'Homère furent long-lemps si pen connus, que Pisistrate fut le premier qui les mit en ordre, et qui les fit transcrire dans Athènes, environ ciuq cents ans avant l'ère dont nous nous servois.

Il n'y a peut-être pas aujourd'hui une douzaine de copies du Veidam et du Zend-Avesta dans tout l'Orient.

Vous n'auriez pas tronvé un senl livre dans toute la Russie en 4700, excepté des Missels et quelques Bibles chez des papas ivres d'eau-devie.

Aujourd'hui on se plaint du trop: mais ce m'est pas aux lecteurs à se plaindre; le remède est aisé, rien ne les force à-lire. Ce n'est pas non plus aux amateurs: ceux qui-font la foule ne doivent pas crier qu'on les presse. Malgré la quantité énorme de livres, combien pen de gens lisent! et si on lisait avec fruit, verrait-on les déplorables sottises auxquelles le vulgaire se livre encore tous les jours en proie?

Ce qui multiplie les livres, malgré la loi de ne point multiplier les êtres sans nécessité, c'est qu'avec des livres en en fait d'autres. C'est avec plusieurs volumes déjà imprimés qu'on fabrique une nouvelle histoire de France ou d'Espagne, sans rien ajunter de nouveau. Tous les dictionnaires sont faits avec des dictionnaires; presque tous les livres nouveaux de géographie sont des répétitions de livres de géographie. La Somme de saint Thomas a produit deux mille gros volumes de théologie; et les mêmes races de petits versqui ont rongé la mère rongent aussi les enfants.

Ecrive qui voudra, chacun à ce métier Peut perdre impunément de l'encre et du papier. BOILEAU, sal. 11, 103.

#### SECTION II.

Il est quelqueseis bien dangereux de saire un livres. Silhouette, avant qu'il pût se douter qu'il serait un jour contrôleur général des sinances, avait imprimé un livre sur l'accord de la religion avec la politique; et son beau-père le médecia Astruc avait donné an public les Mémoires dans lesquels l'auteur du Pentateuque avait pu prendre toutes les choses étonnantes qui s'étaient passées si long-temps avant lui.

Le jour même que Silhonette fut en place, quelque bon ami chercha un exemplaire des livres du beau-père et du gendre, pour les déférer an parlement, et les faire condamner au feu, selon l'usage. Ils rachetèrent tons deux tons les exemplaires qui étaient dans le royaume : de la vient qu'ils sont très rares aujourd'hui.

Il n'est guère de livre philosophique on théologique dans lequel on ne puisse trouver des hérésies et des impiétés, pour peu qu'ou aide à la lettre

Théodore de Mopsuète osait appeler le Cantique des contiques un recueil d'impuretés; Grotius les détaille, il en fait horreur; Chatillon le traite d'ouvrage scandaleux.

Croirait-on qu'un jour le docteur Tamponet dit à plusieurs docteurs: Je me ferais fort de trouver une foule d'hérésies dans le Pater noster; si on ne savait pas de quelle bouche divine sortit cette prière, et si c'était un jésuite qui l'imprimât pour la première fois?

Voici comme ie m'v prendrais.

Notre père qui êtes aux cieux.

Proposition sentant l'hérésie, puisque Dien est partout. On peut même trouver dans eet énoncé un levain de socinianisme, puisqu'il n'y est rien dit de la Trinité.

« Que votre règnearrive, que votre volonté soit » faite dans la terre comme au cicl. »

Propositiou sentant encore l'hérésie, puisqu'il est dit cent fois dans l'Écriture que Dien règne éternellement. De plus, il est téméraire de demander que sa volonté s'accomplisse, puisque rien ne se fait, ni ne peut se faire que par la volonté de Dieu.

« Donnez-nous aujourd'hui notre pain quoti-» dien (notre pain substantiel, notre bon pain, » tutre pain nourrissant). »

Proposition directement contraire à ce qui est émané ailleurs de la bouche de Jésus-Christ \*: «Ne

- » dites point que mangerons-nous, que boirons-» nous? comme font les gentils, etc. Ne demandez
- » que le royaume des cieux, et tout le reste vous » sera donné. »
- « Remettez-nous nos dettes comme nous les re-

Proposition téméraire qui compare l'homme à Dieu, qui déruit la prédestination gratuite, et qui enseigne que Dieu est tenu d'en agir avec nous comme nous en agissons avec les autres. De plus, qui a dit à l'auteur que nous fesons grâce à nos débiteurs? Nous ne leur avons jamais fait grâce d'un écu. Il n'y a point de couvent en Europe qui ait jamais remis un sou à ses fermiers. Oser dire le contraire est une hérésie formelle.

Ne nous induisez point en tentation.

Proposition scandaleuse, manisfestement hérétique, attendu qu'il n'y a que le diable qui soit tentateur, et qu'il est dit expressément dans l'Epitre de saint Jacques <sup>5</sup>. Dieu est intentateur des méchants; cependant il ue tente personne. « Deus » enim intentator malorum est; ipse autem ne-» minem tentat. » "

Vous voyez, dit le docteur Tamponet, qu'il n'est rien de si respectable auquel on ne puisse donner un mauvais sens. Quel sera donc le livre à l'abri de la censure humaine si on peut attaquer jusqu'au Pater noster, en interprétant diaboliquement tous les mots divins qui le composent? Pour moi, je tremble de faire un livre. Je n'ai jamais, D'eu merci, rien imprimé; je n'ai même jamais fait jouer aucune de mes pièces de théâtre, comme ont fait les frères La Rue, Du Cerceau et Folard; cela est trop dangereux.

Un clerc, pour quinze sous, sans craindre le holà, Peut aller au parierre attaquer Attila; Et si le roi des Huns ne lui charme l'oreille, Traiter de visigoilis tous les vers de Corneille. BOLLEU, sat. 13, 77.

Si vous imprimez, un habitué de paroisse vous accuse d'hérésie, un cuistre de collège vous dénonce, un homme qui ne sait pas lire vous condamne; le public se moque de vous; votre libraire vous abandone; votre marchand de vin ne veut plus vous faire crédii. J'ajoute tonjours à mon Pater noster: « Mon Dieu, délivrez-moi de la » rage de faire des livres! »

<sup>a</sup> Matthieu, ch. vr. v. 51 et 33, <sup>b</sup> Chap. r. v. 15. O vous qui mettez comme moi du noir sur du blanc, et qui barbouillez du papier, souvenczvous de ces vers que j'ai lus autrefois, et qui auraient dù nous corriger:

Tout ce fatras fut du chanvre en son tenps; Linge il devini par art des tisserands, Puis ce lambeaux des pions le presserant; Il fut papier. Cent cerveaux à l'envers De visions à l'enveix el l'enveix, l'us on le brûle, il vole dans les airs, Il cat funice aussi bien que la ghoire. De nos travaux voità quelle est l'histoire. Tout est funice, et tout nous fait seniir Ce grand néant qui doit nous engloutir.

#### SECTION III.

Les livres sont anjourd'hui multipliés à nn tel point que non seulement il est impossible de les lire tous, mais d'en savoir même le nombre et d'en connaître les titres. Heurensement qu'on n'est pas obligé de lire tout ee qui s'imprime; et le plan de Caramuel, qui se proposait d'écrire cent volumes in-folio, et d'employer le pouvoir spirituel et temporel des princes pour contraindre leurs suiets à les lire, est demeuré sans exécution. Ringelberg avait aussi formé le dessein de composer environ mille volumes différents; mais, quand il aurait assez vécu pour les publier, il n'eût pas encore approché d'Hermès Trismégiste, lequel, selon Jamblique, écrivit trente-six mille cinq cent vingtcinq livres. Supposé la vérité du fait, les anciens n'avajent pas moins de raison que les modernes de se plaindre de la multitude des livres.

Aussi convient-on assez généralement qu'un petit nombre de livres choisis suffisent. Quelques uns proposent de se borner à la Bible ou a l'Ecriture sainte, comme les Turcs se réduisent à l'Alcoran : il v a cependant une grande différence entre les sentiments de respect que les mahométans ont pour leur Alcoran, et eeux des chrétiens pour l'Écriture. On ne saurait porter plus loin la vénération que les premiers lémoignent en parlant de l'Alcoran. C'est, disent-ils, le plus grand des miracles, et tous les hommes ensemble ne sont point capables de rien faire qui en approche; ce qui est d'autant plus admirable que l'antenr n'avait fait aucune étude ni lu aucun livre. L'Alcoran vant lui seul soixante mille miracles (c'est à pen près le nombre des versets qu'il contient) : la résurrection d'un mort ne prouverait pas plus la vérité d'une religion que la composition de l'Alcoran. Il est si parfait qu'on doit le regarder comme un ouvrage incréé.

Les chrétiens disent à la vérité que leur Écriture a été inspirée par le Saint-Esprit; mais,



outre que les cardinaux Cajetan\* et Bellarmin b avouent qu'il s' set glissé quelques fautes par la négligence ou l'ignorance des libraires et des rabbins qui y ont ajouté les points, elle est regardée comme un livre dangereux pour le plus grand nombre des fidèles. C'est ce qui est exprimé par la cinquième règle de l'Index, ou de la congrégation de l'indice, qui est chargée à Rome d'exaniner les livres qui doivent être défendus. La voie s'.

« Étant évident par l'expérience que si la Bible traduite en langue vulgaire était permise indifféremment à tout le monde, la témérité des hommes scrait cause qu'il en arriverait plus de mal que de bien, nous voulons que l'on s'en rapporte au jugement de l'évêque ou de l'inquisiteur, qui, sur l'avis du curé on du confesseur, pourront accorder la permission de lire la Bible, traduite par des auteurs catholiques en langue vulgaire, à ceux à qui ils jugeront que cette lecture n'apportera aucun dommage. Il faudra qu'ils aient cette permission par écrit; on ne les absoudra point qu'auparavant ils n'aient remis leur Bible entre les mains de l'ordinaire; et quant aux libraires qui vendront des Bibles en langue vulgaire à ceux qui n'ont pas cette permission par écrit, ou en quelque autre manière la leur auront mise entre les mains, ils perdront le prix de leurs livres, que l'évêque emploiera à des choses pieuses, et seront punis d'autres peines arbitraires : les réguliers ne pourront aussi lire ni acheter ces livres sans avoir eu la permission de leurs supérieurs. »

Le cardinal Du Perron prétendait aussi que de l'Ecriture était un couteau à deux tranchauts dans la main des simples, qui pourrait les percer; que, pour éviter cela, il valait mieux que le simple peuple l'ouit de la bouche de l'Église avec les solutions et les interprétations des passages qui semblent aux sens être pleins d'absurdités et de contradictions, que de les lire par soi sans l'aide d'aucune solution ni interprétation. Il faisait ensuite une longue énumération de ces absurdités, en termes si peu ménagés, que le ministre Jurien ne craignit point de dire qu'il ne se souvenait pas d'avoir jamais rien lu de si effroyable ni de si seandaleux dans un auteur chrétien.

Jurieu, qui invectivait si vivement contre le cardinal Du Perron, essuya lui-même de semblables reproches de la part des catholiques. « Je vis ce ministre, dit Papin en parlant de lui °, qui enseignait au public que tous les caractères de l'Écriture sainte, sur lesquels ces prétendus réfor-

mateurs avaient fondé leur persuasion de sa divinité, ne lui paraissaient point suffisants. Ja n'advienne, disait Jurieu, que je veuille diminuer la force et la lumière des caractères de l'Écriture, mais j'ose affirmer qu'il n'y en a pas un què no puisse être éludé par les profanes. Il n'y en a pas un qui fasse une preuve et à quoi on ne puisse répondre quelque chose; et, considérés tous ensemble, quoiqu'ils aient plus de force que séparément pour faire une démonstration morale, c'est-àdire une preuve capable de fonder une certitude qui exclue tout doute, j'avoue que rien ne parait plus opposé à la raison que de dire que ces caractères par eux-mêmes sont capables de produire une telle certitude. »

Il n'est donc pas étonnant que les Juifs et les premiers chrétieus, qui, comme ou le voit par les Actes des apôtres\*, se bornaient dans leurs assemblées à la lecture de la Bible, aient été divisés en différentes sectes, comme nous l'avons dit à l'article nièmes. On substitua dans la suite à cette lecture celle de plusieurs ouvrages apocryphes, ou du moins celle des extraits que l'on fit de ces derniers écrits. L'auteur de la Synopse de l'Écriture, qui est parmi les œuvres de saint Athanase >, reconnait expressément qu'il y a dans les livres apocryphes des choses très véritables et inspirées de Dieu, lesquelles en ont été choisies et extraites pour les faire lire aux flôdèes.

#### LOCKE.

#### SECTION PREMIÈRE 4 .

#### SECTION 11

Il n'y a point de philosophe qui n'essuie beaucoup d'outrages et de calomnies. Pour un homme qui est capable d'y répondre par des raisons, il y en a cent qui n'ont que des injures à dire, et chacun paie dans sa monnaie. J'entends tous les iours rebattre à mes oreilles, « Locke nie l'immor-» talité de l'âme, Locke détruit la morale; » et, ce qu'il y a de surprenant (si quelque chose pouvait surprendre), c'est que de tous ceux qui fout le procès à la morale de Locke, il y en a très peu qui l'aient lu, encore moins qui l'aient entendu, et nul à qui on ne doive souhaiter les vertus qu'avait cet homme si digne du nom de sage et de juste. On lit volontiers Malebranche à Paris; il s'est fait quantité d'éditions de son roman métaphysique; mais j'ai remarqué qu'on ne lit guère que

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Commentaire sur l'ancien Testament. — <sup>b</sup> Liv. II, ch. II, de la Parole de Dieu.

Starti, quatrième partie, page 5. — d Esprit de M. Arnauld, tome 11, page 119.

<sup>\*</sup> Tranté de la nature et de la grace. Les suites de la toléran e., prge 12.

Chap. xv. v. 2t.
 Tome 11. page 154.

Celle première section se composait d'une des Lettres sur les Anglais (voyez tome v ).

les chapitres qui regardent les errenrs des sens et de l'imagination. Il y a très pen de lecteurs qui examinent les choses abstraites de ce livre. Ceux qui connaissent la nation française m'en croiront aisément quand j'assurerai que si le P. Malebranche avait supposé les erreurs des sens et de l'imagination comme des erreurs connues des philosophes, et était entré tout d'un coup en matière, il n'aurait fait aucun sectateur, et qu'à peine il eût trouvé des lecteurs. Il a étonné la raison de ceux à qui il a plu par son style. On l'a cru dans les choses qu'on n'entendait point, parce qu'il avait commencé par avoir raison dans les choses qu'on entendait; i) a séduit parce qu'il était agréable, comme Descartes parce qu'il était hardi. Locke n'était que sage : aussi a-t-il fallu vingt années pour débiter à Paris la première édition, faite en Hollande, de son livre sur l'Entendement humain. Jamais homme n'a été jusqu'à présent moins lu et plus condamné parmi nous que Locke. Les échos de la calomnie et de l'ignorance répètent tous les jours : « Locke ne croyait point l'âme immortelle, » donc il n'avait point de probité. » Je laisse à d'autres le soin de confondre l'horreur de ce mensonge; je me borne íci à montrer l'impertinence de cette conclusion. Le dogme de l'immortalité de l'âme a été très long-temps ignoré dans toute la terre. Les premiers Juifs l'ignoraient : n'y avaitil point d'honnête homme parmi eux? La loi judaique, qui n'enseignait rien touchant la nature et l'immortalité de l'âme, n'enseignait-elle pas la vertu? Quand même nous ne serions pas assurés aujourd'hni par la foi que nous sommes immortels, quand nous aurions une démonstration que tout périt avec nos corps, nous n'en devrions pas moins adorer le Dieu qui nous a faits, et suivre la raison qu'il nous a donnée. Dût notre vie et notre existence ne durer qu'un seul jour, il est sûr que pour passer ce jour heureusement il faudrait être vertueux; et il est sûr qu'en tous pays et en tous temps, être vertueux n'est autre chose que de « faire aux autres ce que nous voulons qu'on nous » fasse. » C'est cette vertu véritable, la fille de la raison et non de la erainte, qui a conduit tant de sages dans l'antiquité; c'est elle qui dans nos jours a réglé la vie d'un Descartes, ce précurseur de la physique; d'un Newton, l'interprète de la nature; d'un Locke, qui seul a appris à l'esprit humain à se bien connaître; d'un Bayle, ce juge impartial et éclairé, aussi estimable que calomnié; car, il faut le dire à l'honneur des lettres, la philosophie fait un cœur droit, comme la géométrie fait l'esprit juste. Mais non seulement Locke était vertueux, non seulement il croyait l'âme immortelle, mais il n'a jamais affirmé que la matière pense; il a dit seulement que la matière peut penser, si Dieu le

veut, et que c'est une absurdité téméraire de nier que Dieu en ait le pouvoir.

Je veux encore supposer qu'il ait ditet que d'autres aient dit comme lui qu'en effet Dieu a donné la pensée à la matière; s'ensuit-il de là que l'âme soit mortelle? L'école crie qu'un composé retient la nature de ce dont il est composé, que la matière est périssable et divisible, qu'ainsi l'âme serait périssable et divisible comme elle. Tout cela est également faux.

Il est faux que, si Dieu voulait faire penser la matière, la pensée fût un composé de la matière; car la pensée serait un don de Dieu ajouté à l'être inconnu qu'on nomme matière, de mênte que Dieu lui a ajouté l'attraction des forces centripètes et le mouvement, attributs indépendants de la divisibilité.

Il est faux que, même dans le système des écoles, la matière soit divisible à l'infini. Nons considérons, il est vrai, la divisibilité à l'infini en géométrie; mais cette science n'a d'objet que nos idées, et, en supposant des lignes sans largeur et des points sans étendue, nous supposons aussi une infinité de cercles passant entre une tangente et un cercle donné.

Mais quand nous venons à examiner la nature telle qu'elle est, alors la divisibilité à l'infini s'èvvanouit. La matière, il est vrai, reste à jamais divisible par la pensée, mais elle est nécessairement indivisée; et cette même géométrie, qui me démontre que ma pensée divisera éternellement la matière, me démontre aussi qu'il y a dans la matière des parties indivisées parfaitement solides, et en voici la démonstration :

Puisque l'on doit supposer des pores à chaque ordre d'éléments dans lesquels on imagine la matière divisée à l'infini, ce qui restera de matière solide sera donc exprimé par le produit d'une suite infinie de termes plus petits chacun que l'autre ; or un tel produit est nécessairement égal à zéro ; donc si la matière était physiquement divisible à l'infini, il n'y aurait point de matière. Cela fait voir en passant que M. de Malezieu, dans ses Eléments de géométrie pour M. le duc de Bourgogne, a bien tort de se récrier sur la prétendue incompatibilité qui se trouve entre des unités et des parties divisibles à l'infini ; il se trompe en cela doublement : il se trompe en ce qu'il ne considère pas qu'une unité est l'objet de notre pensée, et la divisibilité un autre objet de notre pensée, lesquels ne sont point incompatibles; car je puis faire une unité d'une centaine, et je puis faire une centaine d'une unité : et il se trompe encore en ce qu'il ne considère pas la différence qui est entre la matière divisible par la pensée, et la matière divisible en

Qu'est-ce que je prouve de tout ceci?

Qu'il y a des parties de matière impérissables et indivisibles; que Dieu tout-puissant, leur créateur, ponrra, quand il voudra, joindre la pensée à une de ces parties, et la conserver à jamais. Je ne dis pas que ma raison m'apprend que Dieu en a usé ainsi; je dis seulement qu'elle m'apprend qu'il le peut. Je dis avec le sage Locke que ce n'est pas à nous, qui ne sommes que d'hier, à oser mettre des bornes à la puissance du Créateur, de l'Être infini, du seul Étre nécessaire et immuable.

M. Locke dit qu'il est impossible à la raison de prouver la spiritualité de l'âme : j'ajoute qu'il n'y a personne sur la terre qui ne soit convaincu de cette vérité.

Il est indubitable que si un homme était bien persuadé qu'il sera plus libre et plus heureux en sortant des maison, il la quitterait tout à l'heure; or on ne peut croire que l'âme est spirituelle sans la croire en prison dans le corps, où elle est d'ordinaire, sinon malleureuse, au moins inquiète et cunuyée: on doit donc être charmé de sortir de sa prison; mais quel est l'homme charmé de mourir par ce motif?

- « Quod si immortalis nostra foret mens,
- » Non jam se moriens dissolvi conquereretur;
- » Sed magis ire foras, vestemque relinquere, ut anguis, Gauderet, prælonga senex aut cornua cervus. »

LUCRÈCE , 111 , 614-614.

Il faut tâcher de savoir, non ce que les hommes ont dit sur cette matière, mais ce que notre raison peut nons découvrir, indépendamment des opinions des hommes.

#### LOI NATURELLE.

DIALOGUE.

R.

Qu'est-ce que la loi naturelle?

Λ.

L'instinct qui nous fait sentir la justice.

R

Qu'appelez-vous juste et injuste?

Ce qui paraît tel à l'univers entier.

В.

L'univers est composé de bien des têtes. On dit qu'à Lacédémone on applaudissait aux larcins, pour lesquels on condamnait aux mines dans Athènes.

#### ٨.

Abus de mots, logomachie, équivoque; il ne l de la loi unturelle?

pouvait se commettre de larcin à Sparte, lorsque tout y était commun. Ce que vous appelez vol était la punition de l'avarice.

R

Il était défeudu d'épouser sa sœur à Rome. Il était permis chez les Égyptiens, les Athéniens, et même chez les Juifs, d'épouser sa sœur de père. Je ne cite qu'à regret ce malheureux petit peuple juif, qui ne doit assurément servir de règle à personne, et qui (en mettant la religion à part) ne fut jamais qu'un peuple de brigands ignorants et fanatiques. Mais enfin, selon ses livres, la jeune Thamar, avant de se faire violer par son frère Anmonn, lui dit: « Mon frère, me me faites pas de » sottises, mais demandez-moi en mariage à mon » père; il ne vous refusera pas. »

A

Lois de convention que tout ceta, usages arhitraires, modes qui passent; l'essentiel demeure toujours. Montrez-moi un pays où il soit honnette de me ravir le fruit de mon travail, de violer sa promesse, de mentir pour unire, de calomnier, d'assassiner, d'empoisonner, d'être ingrat envers son bienfaiteur, de battre son père et sa mère quand ils vous présentent à manger.

.

Avez-vous oublié que Jean-Jacques , un des pères de l'église moderne , a dit : « Lo premier qui » osa clore et cultiver un terrain fut l'ennemi du » genre humain ; » qu'il fallait l'exterminer , et que « les fruits sont à tous , et que la terre n'est à » persoune? » N'avons-nous pas déjà examiné ensemble cette belle proposition si utile à la société?

.

Quel est ce Jean-Jacques? ce n'est assurément ni Jean-Baptiste, ni Jean l'évangéliste, ni Jacques-le-Majeur, ni Jacques-le-Majeur, ni Jacques-le-Majeur, il faut que ce soit quelque Hun bel esprit qui ait écrit cette inspertinence abominable, ou quelque mauvais plaisant bufo magro qui ait voulu rire de ce que le monde entier a de plus sérieux. Car au lieu d'aller gâter le terrain d'un voisin sage et industrieux, il n'avait qu'à l'imiter; et chaque père de famille ayant suivi cet exemple, voilà bientòt un très joli village tout formé. L'auteur de ce passage me parait un animal bien insociable.

R. .

Vous croyez donc qu'en outrageaut et en volant le hon homme qui a entouré d'une haie vive son jardin et son poulailler, il a manqué aux devoirs de la loi naturelle? .

Oui, oui, encore une fois, il y a une loi naturelle; et elle ne consiste ni à faire le mal d'autrui, ni à s'en réjouir.

R.

Je conçois que l'homme n'aime et ne fait le mal que pour son avantage. Mais tant de gens sont portés à se procurer leur avantage par le malheur d'autrui ; la vengeance est une passion si violente, il y en a des exemples si funestes ; l'ambition , plus fatale encore, a inondé la terre de tant de sang, que lorsque je m'en retrace l'horrible tableau, je suis tenté d'avouer que l'homme est très diabolique. J'ai beau avoir dans mon cœur la notion du juste et de l'injuste ; un Attila que saint Léon courtise, un Phocas que saint Grégoire flatte avec la plus lâche bassesse, un Alexandre vi souillé de tant d'incestes, de tant d'homicides, de tant d'empoisonnements, avec lequel le faible Louis xII, qu'on appelle bon, fait la plus indigne et la plus étroite alliance; un Cromwell dout le cardinal Mazarin recherche la protection, et pour qui il chasse de France les héritiers de Charles 1er, cousins-germains de Louis xIV, etc., etc.; cent exemples pareils dérangent mes idées, et je ne sais plus où j'en suis.

A

Eh bien l les orages empêchent-ils que nous ne jouissions aujourd'hui d'un beau soleil? Le tremblement qui a détruit la moitié de la ville de Lisbonne empêche-t-il que vous n'avez fait très commodément le voyage de Madrid? Si Attila fut un brigand, et le cardinal Mazarin un fripon, n'y a-t-il pas des princes et des ministres honnêtes gens? N'a-t-on pas remarqué que, dans la guerre de 4701, le conseil de Louis xiv était composé des hommes les plus vertueux, le duc de Beauvilliers, le marquis de Torci, le maréchal de Villars, Chamillart enfin, qui passa pour incapable, mais jamais pour mallionnête homme? L'idée de la justice ne subsiste-t-elle pas toujours? C'est sur elle que sont fondées toutes les lois. Les Grecs les appelaient filles du ciel, cela ne veut dire que filles de la nature.

N'avez-vous pas des lois dans votre pays?

D

Oui, les unes bonnes, les autres mauvaises.

A

Où en auriez-vous pris l'idée, si ce n'est dans les notions de la loi naturelle, que tout homme a dans soi quand il a l'esprit bien fait? Il faut bien les avoir puisées la, ou nelle part.

B.

Vous avez raison, il y a une loi naturelle; mais

il est encore plus naturel à bien des gens de l'oublier.

Α.

Il est naturel aussi d'être borgne, bossu, boiteux, contrefait, malsain; mais ou préfère les geus bien faits et bien sains.

P

Pourquoi y a-t-il tant d'esprits borgues et coutrefaits?

Λ

Paix ! Mais allez à l'article Toute-Puissance.

#### LOI SALIQUE.

Celui qui a dit que la loi Salique fut écrite avec une plume des ailes de l'aigle à deux têtes, par l'aumônier de Pharamond, au dos de la donation de Constantin, pourrait bien ne s'être pas trompé.

C'est la foi fondamentale de l'empire français, discrett de braves jurisconsultes. Le grand Jérômo Bignon, dans son livre de l'Excellence de la France, dit que cette loi vient de la loi naturelle, selon le grand Aristote, parce que « dans les familles c'était le parce qui gouvernit, et qu'in milles c'était le parce qui gouvernit, et qu'in le la comment et qu'in le production de la comment et la com

- milles c'était le père qui gouvernait, et qu'on
   ne donnait point de dot aux filles, comme il se
- » lit des père, mère et frères de Rebecca. »

Il assure è que le royaume de France est si excellent, qu'il a conservé précieusement cette loi recommandée par Aristote et par l'ancien Testament. Et pour prouver cette excellence de la France, it remarque que l'empereur Julien trouvait le vin de Surène admirable.

Mais, pour démontrer l'excellence de la loi Salique, il s'en rapporte à Froissard, sclon lequel e les douze pairs de France dient que le royaume » de France est de si grande noblesse, qu'il ne » doit mie par succession aller à femelle. »

On doit avouer que cette décision est fort incivile pour l'Espagne, pour l'Angleterre, pour Naples, pour la Hongrie, surtout pour la Russie, qui a vu sur son trône quatre impératrices de suite.

Le royaume de France est de grande noblesse : d'accord; mais celui d'Espagne, du Mexique et du Pérou est aussi de grande noblesse; et grande noblesse est aussi en Russie.

On a allégué qu'il est dit dans la sainte Écriture que les lis ne filent point : on en a conclu que les femmes ne doivent point réguer en France. C'est encore puissamment raisonner : mais on a omblié que les léopards, qui sont (on ne sait pourquoi) les armoiries d'Angleterre, ne filent pas plus que les lis, qui sont (on ne sait pourquoi) les armoiries

<sup>\*</sup> Page 288 cl surv. - b Page 9,

de France. En un mot, de ce qu'on n'a jamais vu filer un lis, il n'est pas démontré que l'exclusion des filles soit une loi fondamentale des Gaules.

#### DES LOIS FONDAMENTALES.

La loi fondamentale de tout pays est qu'on sème du blé si l'on veut avoir du pain; qu'on eultive le lin et le chanvre si on veut avoir de la toile; que claeun soit le maître dans son champ, soit que ce champ appartienne à un garçon ou à une fille; que le Gaulois demi-barbare tue tout autant de Francs, ontièrement barbares, qui vieudront des bords du Mein, qu'ils ne savent pas cultiver, ravir ses moissons et ses troupeaux; sans quoi le Gaulois deviendra serf du Franc, ou sera assassinó par lui.

C'est sur ce fondement que porte l'édifiec. L'un bâtit son fondement sur un roc, et la maison dure; l'autre sur du sable, et elle s'écroule. Mais une loi fondamentale, née de la volonté changeante des hommes, et en même temps irrévocable, est une contradiction dans les termes, un être de raison, une chimère, une absurdité : qui fait les lois peut les changer. La Bulle d'or fut appelée loi fondamentale de l'empire. Il fut ordonné qu'il n'y aurait jamais que sept électeurs tudesques, par la raison péremptoire qu'un certain chandelier juif n'avait eu que sept branches, et qu'il n'y a que sept dons du Saint-Esprit. Cette loi fondamentale fut qualifiée d'éternelle par la toutepuissance et certaine science de Charles 1v. Dieu ne trouva pas bon que le parchemin de Charles prit le nom d'éternel. Il a permis que d'autres empereurs germains, par la toute-puissance et certaine science, ajoutassent deux branches au chandelier, et deux présents aux sept dons du Saint-Esprit. Ainsi les électeurs sont au nombre de neuf.

C'était une loi très fondamentale que les disciples du Seigneur Jésus n'eusent rien en propre. Ce fut ensuite une loi encore plus fondamentale que les évêques de Rome fussent très riches, et que le peuple les choisit. La dernière loi fondamentale est qu'ils sont souverains et élus par un petit nombre d'hommes vêtus d'écarlate, qui étaient absolument inconnus du temps de Jésus. Si l'empereur, roi des Romains, toujours auguste, était maître de Rome de fait comme il l'est par le style de sa chancellerie, le pape serait son grand-aumônier, en attendant quelque autre loi irrévocable à toujours qui serait détruite par une autre.

Je suppose (ce qui peut très bien arriver) qu'in empereur d'Allemagne n'ait qu'une fille, et qu'il soit un bou homme, n'entendant rien à la guerre; je suppose que, si Catheriue u ne détruit pas l'empire ture, qu'elle a fort ébranlédans l'an 1771, où

j'écris ces réveries, le Ture vienne attaquer monbon prince chéri des neuf électeurs; que sa fille se mette à la tête des troupes avec deux jeunes électeurs amoureux d'elle; qu'elle batte les Ottomans, comme Débora battit le capitaine Sisara et ses trois cent mille soldats, et ses trois mille chars de guerre, dans un petit champ pierreux au pied du mont Thabor ; que ma princesse chasse les musulmans jusque par-dela Andrinople; que son père meure de joie ou autrement; que les deux amants de ma princesse engagent leurs sept confrères à la couronner; que tous les princes de l'empire et des villes y consentent : que deviendra la loifondamentale et éternelle qui porte que le saint empire romain ne peut tomber de lance en quenouille; que l'aigle à deux têtes ne file point, et qu'on ne peut sans culotte s'asseoir sur le trône impérial? On se moquera de cette vieille loi, et ma princesse règnera très glorieusement.

#### COMMENT LA LOI SALIQUE S'EST ÉTABLIE.

On ne peut contester la coutume passée en loi qui veut que les filles ne puissent hériter de la couronne de France tant qu'il reste un mâle du sang royal. Cette question est décidée depuis long-temps, le secau de l'antiquité y est apposé. Si elle était descendue du ciel, elle ne serait pas plus révérée de la nation française. Elle s'accommode mal avec la galanterie de cette nation; mais c'est qu'elle était en vigueur avant que cette nation fût galante.

Le président Hénault répète dans sa Chronique ce qu'on avait dit au hasard avant lui, que Clovis rédigea la loi Salique en 314, l'année même de sa mort. Je veux croire qu'il avait rédigé cette loi, et qu'il savait lire et écrire, comme je veux croire qu'il avait quinze ans lorsqu'il se mit à conquérir les Gaules; mais je voudrais qu'on me montrât, à la bibliothèque de Saint-Germain-des-Prés ou de Saint-Martin, ce cartulaire de la loi Salique signé Clovis, ou Clodvie, ou Hildovie; par là du moius on apprendrait son véritable nom, que personne ne sait.

Nous avons deux éditions de cette loi Salique, l'une par un nommé Hérold, l'autre par François Pithou; et toutes deux sont différentes, ce qui n'est pas un bon signe. Quand le texte d'une loi est rapporté différemment dans deux écrits, non seulement il est clair que l'un des deux est faux, mais il est fort probable qu'ils le sont tous les deux. Aucune coutume des Francs ne fut écrite dans nos premiers siècles: il serait bien étrange que la loi des Saliens l'eût été. Cette loi est en latin; et il n'y a pas d'apparence que ni Clovis ni ses prédécesseurs parlasseut latin dans leurs marais entre les Souabs et les Bataves.

On suppose que cette loi peut regarder les rois de France; et tous les savants convicunent que les Sieambres, les Francs, les Salieus n'avaient point de rois, ui même aucun chef héréditaire.

Le titre de la loi Salique commence par ces mots: In Christi nomine. Elle a douc été faite hors des terres saliques, puisque le Christ n'était pas plus connu de ces barbares que du reste de la Germanie et de tous les pays du Nord.

On fait rédigercette loi Salique par quatre grands jurisconsultes francs: ils s'appellent, dans l'édition de Hérold, Visogast, Arogast, Salegast et Vindogast. Dans l'édition de Pithou, ces noms sont un peu différents. Il se trouve malheureusement que ces noms sont les vieux noms déguisés de quelques cantons d'Allemagne.

> Notre magot prend pour ce coup Le nom d'un port pour un nom d'homme. La FORTAINE, liv. 17, Lible 7.

En quelque temps que cette loi ait été rédigée en mauvais latin, on trouve dans l'article touchant les aleux, que « nulle portion de terre salique ne » passe à la femme. » Il est elair que cette prétendue loi ne fut point suivie. Premièrement on voit par les formules de Marculphe, qu'un père pouvait laisser ses aleux à sa fille, en renonçant à certaine loi suliaue, junie et abominable.

Secondement, si on applique cette loi aux fiefs, il est clair que les rois d'Angleterre qui n'étaient pas de la race normande n'avaient eu tous leurs grands fiefs en France que par les filles.

Troisièmement, si on prétend qu'il est nécessaire qu'un flef soit entre les mains d'un homme, parce qu'il doit se battre pour son seigneur, cela prouve que la loi ne pouvait être entendue des droits au trône. Tous les seigneurs de flef se seraient battus tout aussi bien pour une reine que pour un roi. Une reine n'était point obligée d'endosser une cuirasse, de se garnir de cuissards et de brassards, et d'aller au trot à l'ennemi sur un grand elieval de charrette, comme ce fut longtemps la mode.

Il est donc clair qu'originairement la loi Salique ne pouvait regarder en rien la couronne, ni comme aleu ni comme fief dominant.

Mézerai dit que l'imbécillité du sexe ne permet pas de régner. Mézerai ne parle ni en lomme d'esprit ni en lomme poli. L'histoire le dément assez. La reine Anne d'Angleterre, qui humilia Louis xiv; l'impératrice reine de Hongrie, qui résista au roi Louis xv, à Frédéric-le-Grand, à l'électeur de Bavière et à tant d'autres princes; Élisabeth d'Angleterre, qui empécha notre graud Henri de succomber; l'impératrice de Russie dont nons avons d'el narlé!, font assez voir que Mézerai n'est pas

Catherine II.

plus véridique qu'honnête. Il devait savoir que la reine Blanche avait trop régné en France sous le nom de son fils, et Anne de Bretagne sous Louis xir.

Velli, dernier écrivain de l'histoire de France, devrait, par cette raison même, être le meilleur, puisqu'il avait tous les matériaux de ses devanciers; mais il n'a pas toujours su profiter de ses avantages. Il s'emporte en invectives contre le sage et profond Rapin de Thoyras; il veut lui prouver que jamais aucune princesse n'a succédé à la conronne tant qu'il y a eu des mâles capables de succéder. On le sait bien, et jamais Thoyras n'a dit le contraire.

Dans ee long âge de la barbarie, lorsqu'il ne s'agissait dans l'Europe que d'usurper et de soutenir ses usurpations, il faut avouer que les rois étaient fort souvent des chefs de bandits, ou des guerriers armés contre ces bandits; il n'était pas possible de se soumettre à une femme ; quiconque avait un grand cheval de bataille ne voulait aller à la rapine et au meurtre que sous le drapeau d'un homme monté comme lui sur un grand cheval. Un bouclier ou un cuir de bœuf servait de trône. Les califes gouvernaient par l'Alcoran, les papes étaient censés gouverner par l'évangile. Le Midi ne vit aucune femme régner jusqu'à Jeanne de Naples. qui ne dut sa couronne qu'à la tendresse des peuples pour le roi Robert son grand-père, et à leur haine pour Audré son mari. Cet André était à la vérité du sang royal, mais né dans la Hongrie, alors barbare. Il révolta les Napolitains par ses mœurs grossières, par son ivrognerie et par sa crapule. Le bon roi Robert fut obligé de contredire l'usage immémorial, et de déclarer Jeanne seule reine par son testament approuvé de la nation.

On ne voit dans le Nord aucune femme régner de son chef jusqu'à Marguerite de Valdemar, qui gouverna quelques mois en son propre nom, vers l'an 4577.

L'Espagne n'eut aucune reine de son elief jusqu'à l'habile Isabelle, en 4461.

En Angletorre, la cruelle et superstitieuse Marie, fille de Henri vIII, est la première qui hérita du trône, de même que la faible et coupable Marie Stuart, en Écosse, au seizième siècle.

Le vaste pays de la Russie n'eut jamais de souveraine jusqu'à la veuve de Pierre-le-Grand.

Toute l'Europe, que dis-je? toute la terre, était gouvernée par des guerriers au temps où Philippe de Valois soutint son droit contre Edouard 111. Ce droit d'un mâle qui succédait à un mâle semblait la loi de toutes les nations. Vous étes petit-fils de Philippe-le-Bel par votre mère, disait Valois à son compétiteur; mais comme je l'emporterais sur la

28 LOIS.

mère, je l'emporte à plus forte raison sur le fils. Votre mère n'a pu vous transmettre un droit qu'elle n'avait pas.

Il fut donc recounu en France que le prince du sang le plus éloigné serait l'héritier de la couronne au préjudice de la fille du roi. C'est une loi sur laquelle personne ne dispute aujourd'Inui, Les autres nations ont adjugé depuis le trône à des princesses; la France a conservé l'ancien usage. Le temps a donné à cet usage la force de la loi la plus sainte. En quelque temps que la loi Salique ait été ou faite, ou interprétée, il n'importe; elle existe, elle est respectable, elle est utile; et son utilité l'a rendue sacrée.

EXAMEN SI LES PILLES, DANS TOUS LES CAS, SONT PRIVÉES DE TOUTE HÉRÉDITÉ PAR CETTE LOI SALIQUE.

J'ai déjà donné l'empire à une fille malgré la Bulle d'or : je n'aurai pas de peine à gratisser une fille du royanme de France. Je suis plus en droit de disposer de cet état que le pape Jules 11, qui en déponilla Louis x11, et le transféra de son autorité privée à l'empereur Maximilien. Je suis plus autorisé à parler en faveur des filles de la maison de France que le pape Grégoire x111 et le cordelier Sixte-Ouint ne l'étaient à exclure du trône nos princes du sang, sous prétexte, disaient ces l'ons prêtres, que Henri 1v et les princes de Condé étaient race bâtarde et détestable de Bourbon; belles et saintes paroles, dont il faut se souvenir à jamais pour être convaincu de ce qu'on doit aux évêques de Rome. Je puis donner ma voix dans les étatsgénéraux, et aucun pape n'y peut avoir de suffrage. Je donne ma voix sans difficulté, dans trois ou quatre cents ans, à une fille de France qui resterait seule descendante en droite ligne de Hugues Capet. Je la fais reine, pourvu qu'elle soit bien élevée, qu'elle ait l'esprit juste, et qu'elle ne soit point bigote. J'interprète en sa faveur cette loi qui dit que fille ne doit mie succèder. J'entends qu'elle n'héritera mie tant qu'il y aura male; mais des que males défaillent, je prouve que le royaume est à elle par nature qui l'ordonne, et pour le bien de la nation.

l'invite tous les bons Français à montrer le même respect pour le sang de tant de rois. Le crois que c'est l'unique moyen de prévenir les factions qui démembreraient l'état. Je propose qu'elle règne de son chef et qu'on la marie à quelque bon prince, qui prendra le nom et les armes, et qui par lui-même pourra posséder quelque canton, lequel sera annex à la France, ainsi qu'on a conjoint Marie-Thérèse de Hongrie et François duc de Lorraine, le meilleur prince du monde.

Quel est le Welche qui refusera de la reconnaitre, à moins qu'on ne déterre quelque autre belle

princesse issue de Charlemagne, dont la famille fut chassée par lingues Capet malgré la loi saiqune; ou bien qu'on ne trouve quelque princesse plus belle encore, qui descende évidenment de Chovis, dont la famille fut précédemment chassée par son domestique Pépin, et toujours en dépit de la loi salique?

Je n'aurai certainement nul besoin d'intrigues pour faire sacrer ma princesse dans Reims, ou dans Chartres, ou dans la chapelle du Louvre, car tout cela est égal; ou même pour ne la point faire sacrer du tout, car on règne tout aussi bien non sacré que sacré : les rois, les reines d'Espagne n'observent point cette cérémonie.

Parmi toutes les familles des secrétaires du roi, il ne se trouve personne qui dispute le trône à cette princesse capétienne. Les plus illustres unaisons sont si jalouses l'une de l'autre, qu'elles aiment bien mieux obéir à la fille des rois qu'à un de leurs égaux.

Reconnue aisément de toute la France, elle reçoit l'hommage de tous ses sujets avec une grâre majestueuse qui la fait aimer autant que révérer; et tous les poètes fout des vers en l'honneur de ma princesse.

#### LOIS.

### SECTION PREMIÈRE.

Il est difficile qu'il y ait une seule nation qui vive sous de bonnes lois. Ce n'est pas seulement parce qu'elles sont l'ouvrage des hommes, car ils ont fait de très bonnes choses; et ceux qui ont inventé et perfectionné les arts pouvaient imaginer un corps de jurisprudence tolérable. Mais les lois ont été établies dans presque tous les états par l'intérêt du législateur, par le besoin du moment, par l'ignorance, par la superstition. On les a faites à mesure, au basard, irrégulièrement, comme on bâtissait les villes. Voyez à Paris le quartier des falles, de Saint-Pierre-aux-Boufs, la rue Brise-Miche, celle du Pet-an-Diable, contraster avec le Louvre et les Tuileries : voilà l'image de nos lois.

Londres n'est devenue digne d'être habitée que dequis qu'elle fut réduite en cendres. Les rues, depuis cette époque, furent élargies et alignées : Londres fut une ville pour avoir été brûtée. Voulez-vous avoir de bonnes lois, brûtez les vôtres, et faites-en de nouvelles.

Les Romains furent trois cents années sans lois fixes; ils furent obligés d'en aller demander aux Athéniens, qui leur en donnèrent de si mauvaises que bientôt elles furent presque toutes abrogées. Comment Athènes elle-même aurait-elle eu une LOIS. 29

bonne législation? On fut obligé d'abolir celle de Dracon, et celle de Solon périt bientôt.

Votre contume de Paris est interprétée différemment par vingt-quatre commentaires; donc il est prouvé vingt-quatre fois qu'elle est mal conçue. Elle contredit cent quarante autres contumes, ayant toutes force de loi chez la même nation, et toutes se contredisant entre elles. Il est donc dans une seule province de l'Europe, entre les Alpes et les Pyrénées, plus de cent quarante petits peuples qui s'appellent compatriotes, et qui sont réellement étrangers les uns pour les autres, comme le Tunquin l'est pour la Cochinchine.

Il en est de même dans toutes les provinces de l'Espague. C'est bieu pis dans la Germanie; persoune n'y sait quels sont les droits du chef, ni des membres. L'habitant des bords de l'Elbe ne tient an cultivateur de la Souabe que parce qu'ils parlent à peu près la même langue, laquelle est un peu rude.

La nation anglaise a plus d'uniformité; mais n'étant sortie de la barbarie et de la servitude que par intervalles et par secousses, et ayant dans sa liberté conservé plusieurs lois promulguées autrelois par de grands tyrans qui disputaient le trône, un par de petits tyrans qui civahissaient des prélatures, il s'en est formé un corps assez robuste, sur lequel on aperçoit encore beaucoup de blessures couvertes d'emplâtres.

L'esprit de l'Europe a fait de plus grands progrès depuis cent aus, que le monde entier n'en avait fait depuis Brama, Fohi, Zoroastre et le Thaut de l'Égyple. D'où vient que l'esprit de législation en a fait si peu?

Nous fûmes tous sauvages depnis le cinquième siècle. Telles sont les révolutions du globe; brigands qui pillaient, cultivateurs pillés, c'était là ce qui composait le geare humain du fond de la mer Baltique au détroit de Gibraltar; et quand les Arabes parurent au Midi, la désolation du bouleversement fut universelle.

Dans notre coiu d'Europe, le petit nombre étant composé de hardis ignorants, vainqueurs et armés de pied en cap; et le graud nombre d'ignorants esclaves désarmés, presque aucun ne sachant ni lire ni écrire, pas même Charlemagne, il arriva très naturellement que l'Église romaine, avec sa plume et ses cérémonies, gouverna ceux qui passient leur vie à cheval, la lance en arrêt et le morion en tête.

Les descendants des Sicambres, des Bourguigons, des Ostrogoths, Visigoths, Lombards, Ildrilles, etc., sentirent qu'ils avaient besoin de quelque chose qui ressemblât à des lois. Ils en cherchèrent où il y en avait. Les évêques de Rome en savaient faire en latin. Les Barbares les prirent avec d'antant plus de respect qu'ils ne les entendaient pas. Les décrétales des papes, les unes véritables, les autres effronteinent supposées, devinrent le code des nouveaux regas, des lends, des barons, qui avaient partagé les terres. Ce furent des loups qui se laissèrent enchaîter par des reenards. Ils gardèrent leur férocité; mais elle fut subjuguée par la crédulité, et par la crainte que la crédulité produit. Peu à peu l'Europe, excepté la Grèce et ce qui appartenait encore à l'empire d'Orient, se vit sous l'empire de Rome; de sorte qu'on put dire une seconde fois :

# « Romanos rerum dominos gentemque togatam. » Ving., Æn., 1, 281.

\*Presque toutes les conventions étant accompagnées d'un signe de croix et d'un serment qu'on fesait souvent sur des reliques, tout fut du ressort de l'Église. Rome, comme la métropole, fut juge suprême des procès de la Chersonèse Cimbrique et de ceux de la Gascogne. Mille seigneurs féodaux joignant leurs usages au droit canon, il en résulta cette jurisprudence monstrucuse dont il reste encore tant de vestiges.

Lequel eût le mieux valu, de n'avoir point du tout de lois, on d'en avoir de pareilles?

Il a été avantageux à un empire plus vaste que l'empire romain d'être long-temps dans le chaos; car tout étant à faire, il était plus aisé de bâtir un édifice que d'en réparer un dont les ruines seraient respectées.

La Thesmophore du Nord assembla, en 4767, des députés de toutes les provinces, qui contenaient environ douze cent mille lieues carrées. Il y avait des païeus, des mahométans d'Ali, des mahométans d'Omar, des chrétiens d'euviron douze sectes différentes. On proposait chaque loi à ce nouveau synode; et si elle paraissait convenable à l'intérêt de toutes les provinces, elle recevait alors la sanction de la souveraine et de la nation.

La première loi qu'on porta fut la tolérance, afin que le prêtre grec n'oubliât januais que le prêtre latin est homme; que le musulman supportât son frère le païen; et que le romain ne fût pas tenté de sacrifler son frère le presbytérien.

La souveraine écrivit de sa main dans ce grand conseil de législation : « Parmi tant de croyances » diverses, la faute la plus nuisible serait l'into-» lérance. »

On convint unanimement qu'il n'y a qu'une puissance <sup>b</sup>, qu'il faut dire tonjours puissance civile et discipline ecclésiastique, et que l'allégorie des deux glaives est le dogme de la discorde.

Voyez l'article ABUS.

b Voyez l'article PEISSANCE.

Elle commença par affrauchir les serfs de son domaine particulier.

Elle affranchit tous ceux du domaine ecclésiastique : ainsi elle créa des hommes.

Les prélats et les moines furent payés du trésor public.

Les peines furent proportionnées aux délits, et les peines furent utiles; les coupables, pour la plupart, furent condamnés aux travaux publics, attendu que les morts ne servent à rien.

La torture fut abolie, parce que c'est punir avant de connaître, et qu'il est absurde de punir pour connaître; parce que les Romains ne mettaient à la torture que les esclaves; parce que la torture est le moyen de sauver le coupable et de perdre l'innocent.

On en était la quand Moustapha 111, fils de Mahmoud, força l'impératrice d'interrompre son code pour le battre.

#### SECTION II.

J'ai tenté de découvrir quelque rayon de lumière dans les temps mythologiques de la Chine qui précèdent Fohi, et j'ai tenté en vain.

Mais en m'en tenant à Fohi, qui vivait environ trois mille ans avant l'ère nouvelle et vulgaire de notre Occident septentrional, je vois déjà des lois douees et sages établies par un roi bienfesant. Les anciens livres des cinq Kings, consacrés par le respect de tant de siècles, nous parlent de ses institutions d'agriculture, de l'économie pastorale. de l'économie domestique, de l'astronomie simple qui règle les saisons, de la musique qui, par des modulations différentes, appelle les hommes à leurs fouctions diverses. Ce Fohi vivait incontestablement il y a cinq mille ans. Jugez de quelle antiquité devait être un peuple immense qu'un empereur instruisait sur tout ce qui pouvait faire son bonheur. Je ne vois dans ces lois rien que de doux, d'utile et d'agréable.

On me montre ensuite le code d'un petit peuple qui arrive, deux mille ans après, d'un désert affreux sur les bords du Jourdain, dans un pays serré et hérissé de montagnes. Ses lois sont parvenues jusqu'à nous : on nous les donne tous les jours comme le modèle de la sagesse. En voici quelques unes :

- « De ne jamais manger d'onocrotal , ni de cha-» radre , ni de griffon , ni d'ixion , ni d'anguille ,
- ni de lièvre, parce que le lièvre rumine et qu'il
  n'a pas le pied fendu.
- De ne point coucher avec sa femme quand elle a ses règles, sous peine d'être mis à mort
- » l'un et l'autre.
  - » D'exterminer sans miséricorde tous les pau-

- vres habitants du pays de Canaan, qui ne les
  connaissaient pas; d'égorger tout, de massacrer
  tout, hommes, femmes, vieillards, enfants,
- animaux, pour la plus grande gloire de Dieu.
   D'immoler au Seigneur tout ce qu'on aura
- voué en anathème au Seigneur, et de le tuer
  sans pouvoir le racheter.
  De brûler les veuves qui, n'ayant pu être remarijue à leurs beaux febres e'en sersiont con-
- De brûler les veuves qui, n'ayant pu être remariées à leurs beaux-frères, s'en seraient consolées avec quelque autre Juif sur le grand chemin ou ailleurs, etc., etc., etc., et.

Un jésuite, autrefois missionnaire chez les Cannibales, dans le temps que le Canada appartenait encore au roi de France, me contait qu'un jour, comme il expliquait ces lois juives à ses néophytes, un petit Français imprudent, qui assistait au catéchisme, s'avisa de s'écrier : « Mais voilà des » lois de Cannibales! » Un des citoyens lui répondit : « Petit drûle, apprends que nons sommes » d'honnétes gens : nous n'avons jamais eu de » pareilles lois. Et si nous n'étions pas gens de » bien, nous te traiterions en citoyen de Canaan, » pour 'apprendre à parler. »

Il appert, par la comparaison du premier code chinois et du code hébraïque, que les lois suivent assez les mœurs des gens qui les ont faites. Si les vautours et les pigeons avaient des lois, elles seraient sans doute différentes.

#### SECTION III.

Les moutons vivent en société fort doucement; leur caractère passe pour très débonnaire, parce que nous ne voyons pas la prodigieuse quantité d'animaux qu'ils dévorent. Il est à croire même qu'ils les mangent innocemment et sans le savoir, comme lorsque nous mangeons d'un fromage de Sassenage. La république des moutons est l'image fidèle de l'âge d'or.

Un poulailler est visiblement l'état monarchique le plus parfait. Il n'y a point de roi comparable à un coq. S'il marche fièrement au milieu de son peuple, ce n'est point par vanité. Si l'ennemi approche, il ne donne point d'ordre à ses sujets d'aller se faire tuer pour lui en vertu de sa certaine science et pleine puissance; il y va luimême, range ses poules derrière lui, et combat jusqu'à la mort. S'il est vainqueur, c'est lui qui chante le Te Deum. Dans la vie civile, il n'y a rien de si galant, de si honnête, de si désintéressé.

• C'est ce qui arriva à Thamar, qui, étant vollée, concha sur le grand chemin avec son beau-père Juda, dont elle fut mèconnue. Elle devini grosse. Juda la condamna à être brulée. L'arrêtélait d'autant plus cruel que, s'il eit élé exécuté, abres Sauveur, qui descend en droite ligné de ce Juda el de cette Thamar, ne serait pas né, à moins que tous les événements de Tunivers n'eussent été mis dans un autre ordre.

LOIS.

Il a toutes les vertus. A-t-il dans son bec royal un grain de blé, un vermisseau, il le donne à la première de ses sujettes qui se présente. Enfin Salomon dans son sérail n'approchait pas d'un coq de basse-cour.

S'il est vrai que les abeilles soient gouvernées par une reine à qui tous ses sujets font l'amour, c'est un gouvernement plus parfait encore.

Les fourmis passent pour une excellente démocratie. Elle est au-dessus de tous les autres états, puisque tout le monde y est égal, et que chaque particulier y travaille pour le bonheur de tous.

La république des castors est encore supérieure a celle des fourmis, du moins si nous en jugeons par leurs ouvrages de maconnerie.

Les singes ressemblent plutôt à des bateleurs qu'à un peuple policé; et ils ne paraissent pas être réunis sous des lois fixes et fondamentales, comme les espèces précédentes.

Nous ressemblous plus aux singes qu'à aucun autre animal par le dou de l'imitation, par la légèreté de nos idées et par notre inconstance, qui ne nous a jamais permis d'avoir des lois uniformes et durables.

Quand la nature forma notre espèce, et nous donna quelques instincts, l'amour-propre pour notre conservation, la bienveillance pour la conservatiou des autres, l'amour qui est commun avec toutes les espèces, et le don inexplicable de combiner plus d'idées que tous les animaux ensemble; après nous avoir ainsi donné notre lot, elle nous dit : Faites comme vous pourrez.

Il n'y a aucun bon code dans aucun pays. La raison en est évidente: les lois ont été faites à mesure, selon les temps, les lieux, les besoins, etc.

Quand les besoins ont changé, les lois qui sont demeurées sont devenues ridicules. Ainsi la loi qui défendait de manger du porc et de boire du vin était très raisonnable en Arabie, où le porc et le vin sont pernicieux; elle est absurde à Constantinople.

La loi qui donne tout le fief à l'aîné est fort bonne dans un temps d'anarchie et de pillage. Alors l'aîné est lecapitaine du château, que des brigands assail-liront tôt ou tard; les cadets seront ses premiers officiers, les laboureurs ses soldats. Tout ce qui est à crainfer, c'est que le cadet n'sassassine ou n'empoisonne le seigneur salien son aîné, pour devenir à son tour le maître de la masure; mais ces cas sont rarcs, parce que la nature a tellement combiné nos instincts et nos passions, que nous avons plus d'horreur d'assassiner notre frère ainé que nous n'avons d'envie d'avoir sa place. Or cette loi, convenable à des possesseurs de doujous du temps de Chilpérie, est détestable quand il s'agit de partager des rentes dans une ville.

A la honte des hommes, on sait que les lois du jeu sont les seules qui soient partout justes, claires, inviolables et exécutées. Pourquoi l'Indien qui a donné les règles du jeu d'échecs est-il obéi de bon gré dans toute la terre, et que les décrétales des papes, par exemple, sont aujourd'hui un objet d'horreur et de mépris ? c'est que l'inventeur des échecs combina tout avec justesse pour la satisfaction des joueurs, et que les papes, dans leurs décrétales, n'eurent en vue que leur seul avantage. L'Indien voulut exercer également l'esprit des hommes et lenr donner du plaisir; les papes ont voulu abrutir l'esprit des hommes. Aussi le fond du jeu des échecs a subsisté le même depuis cinq mille ans, il est commun à tous les habitants de la terre; et les décrétales ne sont reconnues qu'à Spolette, à Orviette, à Lorette, où le plus mince jurisconsulte les déteste et les méprise en secret.

#### SECTION IV.

Du temps de Vespasien et de Tite, pendant que les Romains éventraient les Juifs, un Israélite fort riche, qui ne voulait point être éventré, s'enfuit avec tout l'or qu'il avait gagné à son métier d'usurier, et emmena vers Eziongaber toute sa famille, qui consistait en sa vieille femme, un fils et une fille ; il avait dans son train deux eunuques, dont l'un servait de cuisinier, l'autre était laboureur et vigneron. Un bon essénien, qui savait par cœur le Pentateuque, lui servait d'aumônier : tout cela s'embarqua dans le port d'Éziongaber, traversa la mer qu'on nomme Rouge, et qui ne l'est point, et entra dans le golfe Persique, pour aller chercher la terre d'Ophir, sans savoir où elle était, Vous croyez bien qu'il survint une horrible tempête, qui poussa la famille hébraïque vers les côtes des Indes; le vaisseau fit naufrage à une des iles Maldives, nommée aujourd'hui Padrabranca, laquelle était alors déserte.

Le vienx richard ot la vieille se noyèrent; le fils, la fille, les deux eunuques et l'anmônier se sauvèrent; on tira comme on put quelques provisions du vaisseau; on bâtit de petites cabanes dans l'îlle, et on y vécut assez commodément. Vous savez que l'ille de Padrabranca est à cinq degrés de la ligne, et qu'on y trouve les plns gros cocos et les meilleurs ananas du monde; il était fort doux d'y vivre dans le temps qu'on égorgeait ailleurs le reste de la nation chérie: mais l'essénien pleuraiten considérant que peut-être il ne restait plus qu'eux de Juifs sur la terre, et que la semence d'Abraham allait finir.

Il ne tient qu'à vous de la ressusciter, dit le jenne Juif; épousez ma sœur. Je le voudrais bien, 39 LOIS.

dit l'aumónier, mais la loi s'y oppose. Je suis essénien; j'ai fait veu de ne me jamais marier: la loi porte qu'on doit accomplir son vœu; la race juive finira si elle veut, mais certainement je n'épouserai point votre sœur, toute jolie qu'elle est.

Mes deux eunuques ne peuvent pas lui faire d'enfants, reprit le Juif: je lui en ferai done, s'il vous plait, et ee sera vous qui bénirez le mariage.

J'aimerais mieux cent fois être éventré par les soldats romains, dit l'aumônier, que de servir à vous faire commettre un inceste : si c'était votre sœur de père, encore passe, la loi le permet; mais elle est votre sœur de mère, cela est abominable.

Je conçois bien, répondit le jeune homme, que ce serait un erime à Jérusalem, où je trouverais d'autres filles; mais dans l'île de Padrabranca, où je ne vois que des cocos, des ananas et des huîtres, je crois que la chose est très permise. Le Juif épousa donc sa sœur, et en eut une fille, malgré les protestations de l'essénien : ce fut l'unique fruit d'un mariage que l'un croyait très légitime, et l'autre abominable.

Au bout de quatorze ans, la mère mourut; le père dit à l'aumònier; : Yous étes-vous enfin défait de vos anciens préjugés? voulez-vous épouser ma fille? Dieu m'en préserve! dit l'essénien. Oh bien! je l'épouserai done, noi, dit le père : il en sera ee qui pourra; mais je ne voux pas que la semence d'Abraham soit réduite à rien. L'essénien, épouvanté de cet horrible propos, ne voulut plus demeurer avec un homme qui manquait à la loi, et s'enfuit. Le nouveau marié avait beau lui erier : Demeurez, mon ami; j'observe la loi naturelle, je sers la patrie, n'abandonnez pas vos amis l'autre le laissait crier, ayant toujours la loi dans la tête, et s'enfuit à la nace dans l'île voisine.

C'était la grande île d'Attole, très peuplée et très civilisée; de qu'il aborda on le fit esclave. Il apprit à balbutier la langue d'Attole; il se plaignit très amèrement de la façon inhospitalière dont on l'avait reçu; on lui dit que c'était la loi, et que depuis que l'île avait été sur le point d'être surprise par les habitants de celle d'Ada, on avait sagement réglé que tous les étrangers qui aborderaient dans Attole seraient mis en servitude. Ce ne peut être une loi, dit l'essénien, car elle n'est pas dans le Pentateuque; on lui répondit qu'elle était dans le digeste du pays, et il demeura esclave : il avait heureusement un très bon maître, fort riche, qui le traits bien, et auquel il s'attacha beancoup.

Des assassins vinrent un jour pour tuer le maître et pour voler ses trésors; ils demandèrent aux esclaves s'il était à la maison, et s'il avait beaucoup d'argent. Nous vous jurons, dirent les esclaves, qu'il n'a point d'argent, et qu'il n'est point à la maison; mais l'esséuire dit: La loi ne permet pas

de mentir; je vous jure qu'il est à la maisou, et qu'il a beaucoup d'argent: ainsi le maitre fut volé et tué. Les esclaves accusèrent l'essénien devant les juges d'avoir trahi son patron; l'essénien dit qu'il ne voulait mentir, et qu'il ne mentirait pour rien au monde; et il fut pendu.

On me contait cette histoire et bien d'autres semblables dans le dernier voyage que je fis des ludes en France. Quand je fus arrivé, j'allai à Versailles pour quelques affaires; je vis passer une belle femme suivie de plusieurs belles femmes. Quelle est cette belle femme? dis-je à mon avocat en parlement, qui était venu avec moi : car j'avais un procès en parlement à Paris, pour mes habits qu'on m'avait faits aux Indes, et je voulais toujours avoir mon avocat à mes côtés. C'est la fille du roi, dit-il; elle est charmante et bienfesante; c'est bien dommage que, dans aucun cas, elle ne puisse jamais être reine de France. Quoi ! lui dis-je, si on avait le malheur de perdre tous ses parents et les princes du sang (ce qu'à Dieu ne plaise!), elle ne pourrait hériter du royaume de son père? Non, dit l'avocat, la loi salique s'y oppose formellement. Et qui a fait cette loi salique? dis-je à l'avocat. Je n'en sais rien, dit-il; mais on prétend que chez un aucien peuple nommé les Saliens, qui ne savaient ni lire ni écrire, il y avait une loi écrite qui disait qu'en terre salique fille n'héritait pas d'un aleu; et cette loi a été adoptée en terre non salique. Et moi, lui dis-ie, je la casse; vous m'avez assuré que cette princesse est eharmante et bienfesante : donc elle aurait un droit incontestable à la couronne, si le malheur arrivait qu'il ne restât qu'elle du saug royal : ma mère a hérité de son père, et le veux que cette princesse hérite du sien.

Le lendemain mon procès fut jugé en une eliambre du parlement, et je perdis tout d'une voix; mon avocat me dit que je l'aurais gagné tout d'une voix en une autre chambre. Voilà qui est bien comique, lui dis-je : ainsi donc chaque chambre, chaque loi. Oui, dit-il, il y a vingt-cinq commentaires sur la coutume de Paris; c'est-àdire on a prouvé vingt-cinq fois que la coutume de Paris est équivoque; et s'il y avait vingt-cinq chambres de juges, il y aurait vingt-cinq jurisprudenees différentes. Nous avons, continua-t-il, à quinze lieues de Paris une province nommée Normandie, où vous auriez été tout autrement jugé qu'iei. Cela me donna envie de voir la Normandie. J'v allai avec un de mes frères : nous rencontrâmes à la première auberge un jeune homme qui se désespérait; je lui demandai quelle était sa disgrâce, il me répondit que c'était d'avoir un frère aîné. Où est done le grand malheur d'avoir un frère? lui dis-je; mon frère est mon aîné, et

nous vivons très bien ensemble. Hélas! monsieur, me dit-il, la loi donne tout ici aux aînés, et ne laisse rien aux cadets. Yous avez raison, lui dis-je, d'être fâché; chez nous on partage également; et quelquefois les frères ne s'en aiment pas mieux.

Ces petites aventures me firent faire de belles et profondes réflexions sur les lois, et je vis qu'il en est d'elles comme de nos vétements; il m'a fallu porter un doliman à Constantinople, et un justaucorps à Paris.

Si toutes les lois humaines sont de convention, disais-je, il n'y a qu'à bien faire ses marchés. Les bourgeois de Delhi et d'Agra disent qu'ils ont fait un très manyais marché avec Tamerlan : les bourgeois de Londres se félicitent d'avoir fait un très bon marché avec le roi Guillaume d'Orange. Un citoyen de Londres me disait un jour : C'est la nécessité qui fait les lois, et la force les fait observer. Je lui demandai si la force ne fesait pas aussi quelquesois des lois, et si Guillaume le bâtard et le conquérant ne leur avait pas donné des ordres sans faire de marché avec eux. Oui . dit-il . nous étions des bœufs alors; Guillaume nous mit un joug, et nous fit marcher à coups d'aiguillon; nous avons depuis été changés en hommes, mais les cornes nous sont restées, et nous en frappons quiconque veut nous faire labourer pour lui et non pas pour nous.

Plein de toutes ces réflexions, je me complaisais à penser qu'il y a une loi naturelle indépendante de toutes les conventions humaines: le fruit de mon travail doit être à moi; je dois honorer mon père et ma mère; je n'ai nul droit sur la vie de mon prochain, et mon prochain n'en a point sur la mienne, etc. Mais quand je songeai que, depuis Chodorlahomor jusqu'a Mentzel', colonel des housards, chaeun tue loyalement et pille son prochain avec une patente dans sa poche, je sus très affligé.

On me dit que parmi les voleurs il y avait des lois, et qu'il y en avait aussi à la guerre. Je demandai ee que c'était que ces lois de la guerre. C'est, me dit-on, de pendre un brave officier qui aura tenu dans un mauvais poste sans canon contre une armée royale; c'est de faire pendre un prisonnier, si on a pendu un des vôtres; c'est de mettre à feu et à sang les villages qui n'auront pas apporté toute leur subsistance au jour marqué, selon les ordres du gracieux souverain du voisinage. Bon, dis-je, voilà \(^{\mathbf{E}}\)Esprit des Lois.

Après avoir été bien instruit, je découvris qu'il y a de sages lois par lesquelles un berger est con-

damné à neuf ans de galères pour avoir donné un peu de sel étranger à ses moutons. Mon voisin a été ruiné par un procès pour deux chênes qui lui appartenaient, qu'il avait fait couper dans son bois, paree qu'il n'avait pu observer une formalité qu'il n'avait pu connaître : sa femme est mortedans la misère, et son fils traîne une vie plus malheureuse. J'avoue que ces lois sont justes, quoique leur exécution soit un peu dure; mais je sais mauvais gré aux lois qui autorisent cent mille lummes à aller loyalement égorger cent mille voisins. Il m'a paru que la plupart des hommes ont reçu de la nature assez de sens commun pour faire des lois, mais que tout le monde n'a pas assez de justice pour faire de honnes lois.

Assemblez d'un bout de la terre à l'autre les simples et tranquilles agrieulteurs; ils eon viendront tous aisément qu'il doit être permis de vendre à ses voisins l'excédant de son blé, et que la loi contraire est inhumaine et absurde; que les monnaies représentatives des denrées ne doivent pas être plus altérées que les fruits de la terre; qu'un père de famille doit être le maître chez soi; que la religion doit rassembler les hommes pour les unir, et non pour en faire des fanatiques et des persécuteurs; que ceux qui travaillent ne doivent pas so priver du fruit de leurs travaux pour en doter la superstition et l'oisiveté: ils feront en une heure trente lois de cette espèce, toutes utiles au genre humain.

Mais que Tamerlan arrive et subjugue l'Inde, alors vous ne verrez plus que des lois arbitraires. L'une accablera une province pour enrichir un publicain de Tamerlan; l'autre fera un crime de lèse-majesté d'avoir mal parlé de la maîtresse du premier valet de chambre d'un raïa; une troisième ravira la moitié de la récolte de l'agriculteur, et lui contestera le reste; il y aura enfin des lois par lesquelles un appariteur tartare viendra saisir vos enfants au berceau, fera du plus robuste un soldat, et du plus faible un eunuque, et laissera le père et la mère sans secours et sans consolation.

Or lequel vaut le mieux d'être le chien de Tamerlan ou son sujet? Il est elair que la condition de son chien est fort supérieure.

# LOIS CIVILES ET ECCLÉSIASTIQUES.

On a trouvé dans les papiers d'un jurisconsulte ces notes, qui méritent peut-être un peu d'examen.

Que jamais aucune loi ecelésiastique n'ait de force que lorsqu'elle aura la sanction expresse du gouvernement. C'est par ce moyen qu'Atliènes et Rome n'enrent jamais de querelles religieuses.

Chodorlabomor était roi des Elamites, et contemporain d'Abraham. ( Voyez la Genése, chap. xiv. )

Mentzel était un fameux chef de partisans autrichiens dans la guerre de 1741.

<sup>8.</sup> 

Ces querelles sont le partage des nations barbares ou devenues barbares.

Que le magistrat seul puisse permettre ou prohiber le travail les jours de fête, parce qu'il n'appartient pas à des prêtres de défendre à des hommes de cultiver leurs champs.

Que tout ce qui concerne les mariages dépende uniquement du magistrat, et que les prêtres s'en tiennent à l'auguste fonction de les bénir.

Que le prêt à intérêt soit purement un objet de la loi civile, parce qu'elle seule préside au commerce.

Que tous les ecclésiastiques soient soumis en tous les cas au gouvernement, parce qu'ils sont sujets de l'état.

Que jamais on n'ait le ridicule honteux de payer à un prêtre étranger la première année du revenu d'une terre que des citoyens ont donnée à un prêtre concitoven.

Qu'aucun prêtre ne puisse jamais ôter à un citoyen la moindre prérogative, sous prétexte que ce citoyen est pécheur, parce que le prêtre pécheur doit prier pour les pécheurs, et non les juger.

Que les magistrats, les laboureurs et les prêtres paient également les charges de l'état, parce que tous appartiement également à l'état.

tous appartiennent également à l'état. Qu'il n'y ait qu'un poids, une mesure, une

Que les supplices des criminels soient utiles. Un homme pendu n'est bon à rien, et un homme condamné aux ouvrages publics sert encore la patrie, et est une leçon vivante.

Que toute loi soit claire, uniforme, et précise : l'interpréter, c'est presque toujours la cor-

Que rien ne soit infâme que le vice.

coutume.

Que les impôts ne soient jamais que proportionnels.

Que la loi ne soit jamais en contradiction avec l'usage : car si l'usage est bon, la loi ne vaut rien ".

# LOIS CRIMINELLES.

Il n'ya point d'année où quelques juges de province ue condament à une mort affreuse quelque père de famille innocent, et cela tranquillement, gaiement même, comme on égorge un dindon dans sa basse-cour. On a vu quelquefois la même chose à Paris.

#### LOIS (ESPRIT DES).

Il eut été à désirer que de tous les livres faits sur les lois, par Bodin, Hobbes, Grotius, Puffen-

\* Voyes le poême de la Loi naturelle (tome 11. )

dorf, Montesquieu, Barbeyrac, Burlamaqui, il en eût résulté quelque loi utile, adoptée dans tous les tribunaux de l'Europe, soit sur les successions, soit sur les contrats, sur les finances, sur les délits, etc. Mais ni les citations de Grotius, ni celles de Puffendorf, ni celles de l'Esprit des Lois, n'ont jamais produit une sentence du Châtelet de Paris, ou de l'Old Bailey de Londres. On s'appesantit avec Grotius, on passe quelques moments agréablement avec Montesquieu; et si on a un procès, on court chez son avocat.

On a dit que la lettre tuait et que l'esprit vivifiait : mais dans le livre de Montesquieu l'esprit égare, et la lettre n'apprend rien.

DES CITATIONS PAUSSES DANS L'ESPRIT DES LOIS, DES CON-SÉQUENCES PAUSSES QUE L'AUTEUR EN TIRE, ET DE PLUSIEURS ERREURS QU'IL EST IMPORTANT DE DÉCOUVRIR.

Il fait dire à Denys d'Halicarnasse que, selon Isocrate, « Solon ordonna qu'on choisirait les » juges dans les quatre classes des Athéniens.»

Denys d'Halicarnasse n'en a pas dit un seul mot; voici ses paroles : « Isocrate, dans sa harangue, rapporte que Solon et Clistène n'avaient » donné aucune puissance aux scélérats, mais aux » gens de bien. » Qu'importe d'ailleurs que dans une déclamation Isocrate ait dit un non une chose si peu digne d'être rapportée? et quel législateur aurait pu prononicer cette loi : Les scélérats auront de la puissance?

« A Gènes la banque de Saint-Georges est gou-• vernée par le peuple, ce qui lui donne une • grande influence. • Cette banque est gouvernée par six classes de nobles appelées magistratures.

Un Anglais , un newtonien n'approuverait pas qu'il dise : « On sait que la mer, qui semble » vouloir couvrir la terre, est arrêtée par les » herbes et les moindres graviers. » (Liv.  $\pi$ , chap. IV.)

On ne sait point cela; on sait que la mer est arrétée par les lois de la gravitation, qui ne sont ni gravier ni herbe, et que la lune agit comme trois, et le soleil comme un, sur les marees.

« Les Anglais, pour favoriser la fiberté, ont ôté » toutes les puissances intermediaires qui formaient » leur monarchie. » (Liv. 11, chap. IV.)

Au contraire, ils ont consacré la prérogative de la chambre haute, et conservé la plupart des anciennes juridictions qui forment des puissances intermédiaires.

« L'établissement d'un vizir est dans un état » despotique une loi fondamentale. » (Liv. π. chap. v.)

Un critique judicieux a remarqué que c'est comme si on disait que l'office des maires du palais était une loi fondamentale. Constantin était plus que despotique, et n'eut point de grand-vizir. Louis xu'é tait un peu despotique, et n'eut point de premier ministre. Les papes sont assez despotiques, et en ont rarement. Il n'y en a point dans la Chine, que l'auteur regarde comme un empire despotique : il n'y en eut point chez le czar Pierre st<sup>e</sup>, et personne ne fut plus despotique que lui. Le Turc Amurat In n'avait point de grand-vizir. Gengis-kan n'en eut jamais.

Que dirons-nous de cette étrange maxime : « La » vénalité des charges est bonne dans les états

- » monarchiques, parcequ'elle fait faire comme un
- métier de famille ce qu'on ne voudrait pas cn-
- \* treprendre pour la vertu? \* (Liv. v, chap. xix.)

Est-ce Montesquieu qui a écrit ces lignes honteuses? Quoil parce que les folies de François 1er avaient dérangé ses finances, il fallait qu'il vendit à de jeunes ignorants le droit de décider de la fortune . de l'honneur et de la vie des hommes! Quoi ] cet opprobre devient bon dans la monarchie, et la place de magistrat devient un métier de famille ! Si cette infamie était si bonne, elle aurait au moins été adoptée par quelque autre monarchie que la France. Il n'y a pas un seul état sur la terre qui ait osé se couvrir d'un tel opprobre. Ce monstre est né de la prodigalité d'un roi devenu indigent, et de la vanité de quelques bourgeois dont les pères avaient de l'argent. On a toujours attaqué cet infâme abus par des cris impuissants. parcequ'il eût fallu rembourser les offices qu'on avait vendus. Il eût mieux valu mille fois, dit un grand jurisconsulte, vendre le trésor de tous les convents et l'argenterie de toutes les églises, que de vendre la justice. Lorsque François 1er prit la grille d'argent de Saint-Martin, il ne fit de tort à personne; saint Martin ne se plaignit point; il se passe très bien de sa grille : mais vendre la place de juge, et faire jurer à ce juge qu'il ne l'a pas achetée, c'est une bassesse sacrilége.

Plaignons Montesquieu d'avoir déshonoré son ouvrage par de tels paradoxes; mais pardonnonslui. Son oncle avait acheté une charge de président en province, et il la lui laissa. On retrouve l'homme partout. Nul de nous n'est sans saiblesse.

- Augusto, lorsqu'il rétablit les fêtes Luper-• cales, no voulut pas que les jeunes gens courussent nus • (Liv. xxiv., chap. xv.), et il cite Suétone. Mais voici le texte de Suétone: Lupercalibus vetuit currere imberbes: il défendit qu'on courût dans les Lupercales avant l'âge de puberté. C'est précisément le contraire de ce que Montesquieu avance.
- "Pour les vertus, Aristote ne peut croire qu'il y en ait de propres aux esclaves. » (Liv. 1v, chap. 311.)

Aristote dit en termes exprés : « Il faut qu'ils » aient les vertus nécessaires à leur état, la teur-» pérance et la vigilance. » (De la République, liv. 1, chap. xiii.)

Je trouve dans Strabon, que quand à Lacé démone une sœur épousait son frère, elle avait
 pour sa dot la moitié de la portion de son frère.
 (Liv. v, chap. v.)

Strabon (liv. x) parle ici des Crétois, et non des Lacédémoniens.

Il fait dire à Xénophon que « dans Athènes un » homme riche serait au désespoir que l'on crût

qu'il dépendit du magistrat. » (liv. v, chap. vn.)
 Xénophon en cet endroit ne parle point d'Athènes.
 Voici ses paroles : « Dans les antres villes , les puis sants ne veulent pas qu'ou les soupconne de

» sants ne veulent pas qu'on les soupçonne de » craindre les magistrats. » « Les lois de Venise défendent aux nobles le com-

 Les lois de Venise défendent aux nobles le commerce. » (Liv. v, chap. viii.)

« Les anciens fondateurs de notre république ,

» et nos législateurs, eurent grand soin de nous » exercer dans les voyages et le trafic de mer. La

» première noblesse avait contume de naviguer,

» soit pour exercer le commerce, soit pour s'in-» struire.»

Sagredo dit la même chose.

Les mœurs et non les lois font qu'aujourd'hui les nobles en Angleterre et à Venise ne s'adonnent presque point au commerce.

Voyez avec quelle industrie le gouvernement
 moscovite cherche à sortir du despotisme, etc.
 (Liv. v. chap. xiv.)

Est-ce en abolissant le patriareat et la milice entire des strélitz, en étant le naître absolu des troupes, des finances, et de l'Église, dont les desservants ne sont payés que du trésor impérial, et enfin en fesant des lois qui rendent cette puissance aussi sacrée que forte? Il est triste que dans tant de citations et dans tant d'axiomes, le contraire de ce que dit l'auteur soit presque toujours le vrai. Quelques lecteurs instruits s'en sont aperçus: les autres se sont laissé éblouir, et on dira pourquoi.

« Le luxe de ceux qui n'auront que le nécessaire » sera égal à zéro. Celui qui aura le double aura un » luxe égal à un. Celui qui aura le double du bien » de ce dernier aura un luxe égal à trois, etc. » (Liv. vii, chap 1º.)

Il aurá trois au-delà du nécessaire de l'autre, mais il ne s'ensuit pas qu'il ait trois de luxe; car il peut avoir trois d'avarice; il peut mettre ce trois dans le commerce; il peut le fairo valoir pour marier ses filles. Il ne faut pas soumettre de telles propositions à l'arithmétique; c'est une charlatanerie misérable.

<sup>\*</sup> Voyez l'Histoire de l'enise, par le noble Paolo Paruta.

« A Venise, les lois forcent les nobles à la mo-» destie. Ils se sont tellement accontumés à l'épar-» gne, qu'il n'y a que les courtisanes qui puissent » leur faire donner de l'argent. » (Liv. vii , chao. III.)

Quoi l'Iesprit des lois à Venise serait de ne depenser qu'en filles! Quand Athènes fut riche, il y cut beaucoup de courtisanes. Il en fut de même à Venise et à Rome, aux quaturze, quiuze et seizième siècles. Elles y sont moins en erédit aujourd'hui, parce qu'il y a moins d'argent. Est-ce là l'esprit des lois?

 Les Snions, nation germanique, rendent honneur aux richesses, ce qui fait qu'ils vivent sous
 le gouvernement d'un seul. Cela signific bien que « le luxe est singulièrement propre aux monarchies, » et qu'il n'y faut point de lois sumptuaires.
 lity, vii, clap. iv.)

Les Suions, selon Tacite, étaient des habitants d'une ile de l'Océan au-delà de la Germanie: Saionum hine civitates ipso in Oceano. Guerriers valenreux et bien armés, ils ont encore des flottes: Praeter viros armaque classibus valent. Les riches y sont considerés: Est...et opibus honos. Ils n'ont qu'un chef: cosque unus imperitat.

Ces larbares que Tacite ne connaissait point, qui, dans leur petit pays, n'avaient qu'un seul chef, et qui préféraient le possesseur de cinquante vaches à celui qui n'en avait que donze, ont-ils le moindre rapport avec nos monarchies et nos lois somptuaires.

« Les Samnites avaient une belle coutume, et » qui devait produire d'admirables effets. Le jeune » homme déclaré le meilleur prenait pour sa femme » la fille qu'il voulait. Celui qui avait les suffrages » après lui choisissait encore, et ainsi de suite. » (Liv. vii, chap. xvi.)

L'auteur a pris les Sumites , peuples de Scythie, pour les Samnites voisins de Rome. Il cite un fragment de Nicolas de Damas , recueilli par Stobée; mais Nicolas de Damas est-il un sûr garant? Cette belle contume d'ailleurs serait très préjudiciable dans tout état policé: ear si le garçon déclaré le meilleur avait trompé les juges, si la fille ne vonlait pas de lui, s'il n'avait pas de bien , s'il déplaisait au père et à la mère, que d'inconvénients et que de suites funestes!

« Si l'on vent lire l'admirable onvrage de Tacite » sur les mœurs des Germains, on verra que c'est » d'eux que les Anglais ont tiré l'idée de leur gonvernement politique. Ce bean système a été trouvé » dans les bois. » (Liv. x1, chap. v1.)

La chambre des pairs et celle des communes, la cour d'équité, tronvée dans les bois l'on ne l'aurait pas deviné. Sans donte les Anglais doivent aussi leurs escadres et leur commerce aux mœurs des

Germains, et les sermons de Tillotson à ces pieuser's sorcières germaines qui sacrifiaient les prisonniers, et qui jugeaient du succès d'une campagne par la nautière dont leur sang coulait. Il faut croire aussi qu'ils doivent leurs belles manufactures à la louable coutume des Germains, qui aimaient mieux vivre de rapine que de travailler, comme le dit Tacite.

 Aristote met au rang des monarchies l'empire
 des Perses et le royaume de Lacédémone. Mais qui ne voit que l'un était un état despotique, et
 l'autre une république? » (Liv. xx, chap. ix.)

Qui ne voit au contraire que Lacédémone eut un seul roi pendant quatre cents ans, ensuite deux rois jusqu'à l'extinction de la race des Héraclides, ce qui fait une période d'environ mille années? On sait bien que nul roi n'était despotique de droit, pas même en Perse; mais tout prince dissimulé, hardi, et qui a de l'argent, devient despotique en pen de temps en Perse et à Lacédémone; et voila pourquoi Aristote distingue des républiques tout état qui a des chefs perpétuels et héréditaires.

 un ancien usage des Romains défendait de faire mourir les filles qui n'étaient pas nubiles. » (Liv. xu, chap. xuv.)

(Liv. XII, chap. XIV.) Il se trompe.« More tradito nefas virgines stran-» gulare; » défense d'étrangler les filles, nubiles

Tibère trouva l'expédient de les faire violer
 par le bourreau. » (Ibid.)

Tibère n'ordonna point au bourreau de violer la fille de Séjan. Et s'il est vrai que le bourreau de Rome ait commis cette infamie dans la prison, il n'est nullement prouvé que ce fût sur une lettre de cachet de Tibère. Quel besoin avait-il d'une telle horreur?

« En Suisse on ne paie point de tributs, mais » on en sait la raison particulière.... Dans ces » montagnes stériles, les vivres sont si chers et le » pays est si peuplé, qu'nn Suisse paie quatrefois » plus à la nature qu'nn Turc ne paieau sultan.» (Liv. xm., Jap. xm.)

Tont cela est fanx. Il n'y a aucun impôt en Snisse, mais chacun paie les dimes, les cens, les lods et ventes qu'on payait aux ducs de Zéringue et aux moines. Les montagnes, excepté les glacières, sont de fertiles paturages; elles font la richesse du pays. La viande de boucherie est environ la moitié moins chère qu'à Paris. On ne sait ce que l'auteur entend quand il dit qu'un Suisse paie quatre fois plus à la nature qu'un Turc au sultan. Il peut boire quatre fois plus qu'un Turc, car il a le vin de la Côte et l'excellent vin de la Vaux.

Les penples des pays chauds sont timides
 comme les vieillards le sont; ceux des pays froids

» sout courageux comme le sont les jeunes gens.» (Liv. xiv. chap. 11.)

Il faut bien se garder de laisser échapper de ces propositions générales. Jamais on n'a pu faire aller à la guerre un Lapon, un Samoiède; et les Arabes conquirent en quatre-vingts ans plus de pays que n'en possèdait l'empire romain. Les Espagnols en petit nombre battirent à la bataille de Mulbergles soldats du nord de l'Allemagne. Cet axiome de l'auteur est aussi faux que tous ceux du climat'.

- « Lopez de Gama dit que les Espagnols trouvèrent près de Sainte-Marthe des paniers où les habitants avaient mis quelques denrées, comme des caneres, des limaçons, des santerelles. Les vainqueurs en firent un crime aux vaineus. L'auteur avone que c'est là-dessus qu'on fonda le droit qui rendait les Américains esclaves des Espagnols, ontre qu'ils fumaient du tabac, et
- qu'ils ne se fesaient pas la barbe à l'espagnole.
   (Liv. xv, chap. III.)
   Il n'y a rieu dans Lopez de Gama qui donne la moindre idée de cette sottise. Il est trop ridicule

moindre idée de cette sottise. Il est trop ridicule d'insérer dans un ouvrage sérieux de pareils traits, qui ne seraient pas supportables même dans les Lettres persanes.

C'est sur l'idée de la religion que les Espagnols fondèrent le droit de rendre tant de peuples
esclaves; car ces brigands qui voulaient absolument être brigands et chrétiens, étaient très
dévots. o (Liv. xv, chap. iv.)

Ce n'est donc pas sur ce que les Américains ne se fesaient pas la barbe à l'espagnole, et qu'ils fumaient du tabac; ce n'est donc point parce qu'ils avaient quelques paniers de limaçons et de sauterelles.

Ces contradictions fréquentes coûtent trop peu à l'auteur.

a Louis XIII se fit une peine extrême de la loi
a qui rendait esclaves les nègres de ses colonies;
mais quand on lui eut bien mis dans l'esprit que
c'était la voie la plus sûre pour les convertir, il
y consentit. » (bid.)

Où l'imagination de l'auteur a-t-elle pris cette anecdote? La première concession pour la traite des nègres est du 41 novembre 4675. Louis xui était mort en 4643. Cela ressemble au refus de François se d'écouter Christophe Colomb qui avait découvert les îles Antilles avant que François les naquit.

Perry dit que les Moscovites se vendent très
aisément. J'en sais bien la raison, c'est que leur
liberté ne vaut rien.
(Liv. xv., chap. vi.)

Nous avons déjà remarqué, à l'article Esclavage, que Perry ne dit pas un mot de tont ce que l'anteur de l'Esprit des Lois lui fait dire.

Voyez CLIMAT. K.

« A Achem tout lemonde cherche à se vendre. • (Ibid.)

Nous avous remarqué encore que rien n'est plus faux. Tous ces exemples pris au hasard chez les peuples d'Achem, de Beutam, de Ceylau, de Bornéo, des îles Moluques, des Philippines, tous copiés d'après des voyageurs très mal instruits, et tous falsifiés, saus en excepter un seul, ne devaient pas assurément entrer dans un livre où l'on promet de nous développer les lois de l'Europe.

a Dans les états mahométans, on est non seuplement maître de la vie et des biens des femmes e esclaves, mais encore de ce qu'on appelle leur p vertu ou leur honneur, » (Liv. Xv, chap. XII.)

Où a-t-il pris cette étrange assertion, qui est de la plus grande fausseté? Le sura ou chap. xxiv de l'Alcoran, intitulé la Lumière, dit expressément: « Traitez bien vos esclaves, et si vous » voyez en eux quelque mérite, partagec avec » cux les richesses que Dieu vous a données. Ne » forcez pas vos fenmes esclaves à se prostituer à » vous, etc.»

A Constantinople, on punit de mort le maître qui a tué son esclave, à moins qu'il ne soit prouvé que l'esclave a levé la main sur lui. Une femme esclave qui prouve que son maître l'a violée est déclarée libre avec des dédonmagements.

a A Patane, la lubricité des femmes est si grande,
 que les hommes sont obligés de se faire certaines es garnitures pour se mettre à l'abri de leurs
 entreprises. » (Liv. xvi, chap. x.)

Peut-on rapporter séricusement cette impertinente extravagance? Quel est l'honine qui ue pourrait se défendre des assants d'une femme débanchée sans s'armer d'un cadenas? quelle pitié! et remarquez que le voyageur nommé Sprinkel, q qui seul a fait ce conte absurde, dit en propres mots « que les maris à Patane sont extrèmement » jaloux de leurs femmes, et qu'ils ne permettent » pas à leurs meilleurs amis de les voir, elles ni » leurs filles. »

Quel esprit des lois, que de grands garçous qui eadenassent leurs hauts-de-chausses, de peur que les femmes ne viennent y foniller dans la rue!

Les Carthaginois, au rapport de Diodore,
 trouvèrent tant d'or et d'argent dans les Pyréanées, qu'ils en mirent aux ancres de leurs navires.
 tires.
 Liv. xx1, chap. x1.)

L'auteur cite le sixième livre de Diodore, et ce sixième livre n'existe pas. Diodore, au cinquième parle des Phéniciens, et non pas des Carthaginois.

a On n'a jamais remarqué de jalonsie aux Ronnains sur le commerce. Ce fut comme nation privale, et non comme nation commerçante, qu'ils attaquèrent Carthage. (Liv. xxi, chap. xiv.) Ce fut comme nation commerçante et guerrière, ainsi que le prouve le savant Huet dans son Traité sur le commerce des anciens. Il prouve que longtemps avant la première guerre punique les Romains s'étaient adonnés au commerce.

• On voit dans le traité qui finit la première • guerre punique, que Carthage fut principale-• ment attentive à se conserver l'empire de la • mer, et Rome à garder celui de la terre. • (Liv. xxI, chap. XI.)

Ce traité est de l'an 510 de Rome. Il y est dit que les Carthaginois ne pourraient naviguer vers aueune île près de l'Italie, et qu'ils évacueraient la Sicile. Ainsi les Romains eurent l'empire de la mer, pour lequel ils avaient combattu. Et Montesque a précisément pris le contre-pied d'une vérité historique la mieux constatée.

 Hannon, dans la négociation avec les Romains, déclara que les Carthaginois ne souffriraient pas seulement que les Romains se lavassent les mains dans les mers de Sicile.
 (*Ibid.*)

L'autent fait ici un anachronisme de vingt-deux ans. La négociation d'Hannon est de l'an 488 de Rome, et le traité de paix dont il est question est de 510 4.

 Il ne fut pas permis aux Romains de naviguer
 au-delà du beau promontoire. Il leur fut défendn de trafiquer en Sieile, en Sardaigne, en
 Afrique, excepté à Carthage. » (lbid.)

L'auteur fait ici un anachronisme de deux cent soixante et cinq ans. C'est d'après Polyhe que l'auteur rapporte ce traité conclu l'an de Rome 243, sous le consulat de Junius Brutus, immédiatement après l'expulsion des rois; encore les conditions ne sont-elles pas fidèlement rapportées. « Carthaginem vero, et in cœtera Africæ loca » quæ cis pulchrum promontorium crant; item » in Sardniam atque Siciliam, ubi Carthaginen-» ses imperabant, navigare mercimonii causa li-» cebat, » Il fut permis aux Romains de naviguer pour leur commerce à Carthage, sur toutes les côtes de l'Afrique en-deçà du promontoire, de même que sur les côtes de la Sardaigne et de la Sicile qui obéssaient aux Carthaginos

Ce mot seul, mercimonii causa, pour raison ds leur commerce, démontre que les Romains étaient occupés des intérêts du commerce dès la naissance de la république.

N. B. Tout ce que dit l'auteur sur le commerce ancien et moderne est extrêmement erroné.

Je passe un nombre prodigient de fautes capitales sur cette matière, quelque importantes qu'elles soient, parce qu'un des plus célèbres né-

- La stérilité du terrain de l'Attique y établit
   le gouvernement populaire; et la fertilité de ceo lui de Lacédémone, le gouvernement aristogra tique. « (Liv. XVIII., chap. I.)
- Où a-t-il pris cette chimère? Nous tirons encore aujourd'hui d'Athènes esclave, du coton, de la soie, du riz, du blé, de l'huile, des cuirs : et du pays de Lacédémone, rien, Athènes était vingt fois plus riche que Lacedémone. A l'égard de la bonte du sol, il faut y avoir été pour l'apprécier. Mais iamais on n'attribua la forme d'un gouvernement au plus ou moins de fertilité d'un terrain. Venise avait très peu de blé quand les nobles gouvernèrent. Gènes n'a pas assurément un sol fertile, et c'est une aristocratie. Genève tient plus de l'état populaire, et n'a pas de son crû de quoi se nourrir quinze jours. La Suède pauvre a été long-temps sous le joug de la monarchie, tandis que la Pologue fertile fut une aristocratie. Je ne concois pas comment on peut ainsi établir de prétendues règles, continuellement démenties par l'expérience. Presque tout le livre, il faut l'avouer, est fondé sur des suppositions que la moindre attention détruirait.
- « La féodalité est un événement arrivé une fois » dans le monde, et qui n'arrivera peut-être ja-» mais, etc. » (Liv. xxx, chap, 1.)

Nous trouvons la féodalité, les bénéfices militaires établis sous Alexandre Sévère, sous les rois lombards, sous Charlemagne, dans l'empire ottoman, en Perse, dans le Mogol, au Pégu; et en dernier lieu Catherine 11, impératrice de Russie, a donné en fef pour quelque temps la Moldavie, que ses armes ont conquise. Enfin, on ne doit pas dire que le gouvernement féodal ne reviendra plus, quand la diète de Ratisbonne est assemblée.

« Chez les Germains , il y avait des vassaux » et non pas des fiefs.... Les fiefs étaient des che-» vaux de bataille, des armes, des repas. » (Liv. xxx, chap. III.)

Quelle idée l'il n'y a point de vassalité sans terre. Un officier à qui son général aura donné à souper n'est pas pour cela son vassal.

Du temps du roi Charles ix, il y avait vingt
 millions d'hommes en France.
 (Liv. xxiii)

Il donne Puffendorf pour garant de cette assertion: Puffendorf va jusqu'a vingt-neuf millions, et il avait copió cette exagération d'un de nos auteurs, qui se trompait d'environ quatorze à quinze millions. La France ne comptait point alors au nombre de ses provinces la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, la moitié de la Flandre, l'Artois, le Cambrésis, le Roussillon, le Réarn; et aujour-

gociants de l'Europe s'occupe à les relever dans un livre qui sera très utile.

<sup>\*</sup> Voyez les OEueres de Polybe (111, c. 23).

d'hui qu'elle possède tous ces pays, elle n'a pas vingt millions d'habitants, suivant le dénombrement des feux exactement fait en 4751. Cependant elle n'a jamais été si peuplée, et cela est prouvé par la quantié de terrains mis en valeur depuis Charles IX.

• En Europe, les empires n'out jamais pu subsister. • (Liv. xvii., chap. vi.)

Cependant l'empire romain s'y est maintenu cinq cents ans, et l'empire turc y domine depuis l'an 4453.

 La cause de la durée des grands empires en » Asie, c'est qu'il n'y a que de grandes plaines.»
 (lbid.)

Il ne s'est pas souvenu des montagnes qui traversent la Natolie et la Syrie, du Caucase, du Taurus, de l'Arrat, de l'Immaûs, du Saron, dont les branches couvrent l'Asie.

En Espagne, on a défendu les étoffes d'or
 et d'argent. Un pareil décret serait sembla ble à celui que feraient les états de Hollande,
 s'ils défendaient la consommation de la can nelle. » (Liv. xxI, chap. xXII.)

On ne peut faire une comparaison plus fausse, in dire une chose moins politique. Les Espagnols a'avaient point de manufactures; ils auraient été obligés d'acheter ces étoffes de l'étranger. Les Hollandais, au contraire, sont les seuls possesseurs de la cannelle. Ce qui était raisonnable en Espagne ett été absurde en Hollande.

Je n'entrerai point dans la discussion de l'ancien gouvernement des Francs, vainqueurs des Gaulois; dans ce chaos de coutumes toutes bizarres, toutes contradictoires; dans l'examen de cette barbarie, de cette anarchie qui a duré si long-temps, et sur lesquelles il y a autant de sentiments différents que nous en avons en théologie. On n'a perdu que trop de temps à descendre dans ces ablmes de ruines, et l'auteur de l'Esprit des lois a dû s'y égarer comme les autres.

Je viens à la grande querelle entre l'abbé Dubos, digne secrétaire de l'académie française, et le président de Montesquieu, digne membre de cette académie. Le membre se moque beaucoup du secrétaire, et le regarde comme un visionnaire ignorant. Il me parait que l'abbé Dubos est très savant et très circonspect; il me parait surtout que Montesquieu lui fait dire ce qu'il n'a jamais dit, et cela selon sa coutume de citer au hasard et de citer faux.

Voici l'accusation portée par Montesquieu contre Dubos :

 M. l'abbé Dubos veut ôter toute espèce d'idée
 que les Francs soient entrés dans les Gaules en conquérants. Selon lui, nos rois, appelés par les penples, n'ont fait que se mettre à la place

et succéder aux droits des empereurs romains.
 (Liv. xxx. chap. xxiv.)

Un homme plus instruit que moi a remarqué avant moi que jamais Dubos n'a prétendu que les Francs fussent partis du fond de leur pays pour venir se mettre en possession de l'empire des Gaules, par l'aveu des peuples, commeon va recueilir une succession. Dubos dit tout le contralre : il prouve que Clovis employa les armes, les négociations, les traités, et même les concessions des empereurs romains, résidants à Constantinople, pour s'emparer d'un pays abandonné. Il ne le ravit point aux empereurs romaius, mais aux barbares, qui sous Odoacre avaient détruit l'empire.

Dubos dit que dans quelque partie des Gaules voisine de la Bourgogue, on desirait la domination des Francs: mais c'est précisement ce qui est attesté par Grégoire de Tours: « Cum jam ter» ror Francorum resonaret in his partibus et » omnes eos amore desiderabili cuperent re» guare, sanctus Aprunculus, Lingonicæ civitatis » episcopus, apud Burgundiones cæpit haberi sus» pectus; cumque odium de die in diem crescoret, jussum est ut clam gladio feriretur. » Greg. Tur. Hist. I. II, cap. XXIII.

Montesquieu reproche à Dubos qu'il ne saurait montrer l'existence de la république armorique : cependant Dubos l'a prouvée incontestablement par plusieurs monuments, et surtout par cette citation exacte de l'historien Zosime, liv. vi: « Totus tractus armoricus, cæteræque Gallorum » provinciæ Britannos imitatæ, consimili se mode » liberarunt, ejectis magistratibus romanis, et » sua quadam republica pro arbitrio constituta. » Montesquieu regarde comme une grande erreur dans Dubos d'avoir dit que Clovis succéda à Childéric son père dans la dignité de maître de la milice romaine en Gaule; mais jamais Dubos n'a dit cela. Voici ses paroles : « Clovis parvint à la cou-» ronne des Francs à l'âge de seize aus, et cet âge » ne l'empêcha point d'être revêtu peu de temps après des dignités militaires de l'empire romain » que Childéric avait exercées, et qui étaient, se-» lon l'apparence, des emplois dans la milice, » Dubos se borne ici à une conjecture qui se trouve ensuite appnyée sur des preuves évidentes.

En effet, les empereurs étaient accoutumés depuis long-temps à la triste nécessité d'opposor des barbares à d'autres barbares, pour tâ-cher de les exterminer les uns par les autres. Clovis même eut à la fin la dignité de consul : it respecta toujours l'empire romain, même en s'emparant d'une de ses provinces. Il ne fit point frapper de mounaie en son propre nom; toutes celles que nous avons de Clovis sont de Clovis i; et les

nouveaux rois francs ne s'attribuèrent cette marque de puissance indépendante qu'après que Justinien, pour se les attacher à lui, et pour le sempluyer contre les Ostrogoths d'Italie, leur eut fait une cession des Gaules en bonne forme.

Montesquieu condanne sévèrement l'abbé Dubos sur la fameuse lettre de Rémi, évêque de Reims, qui s'enteudit toujours avec Clovis, et qui le baptisa depuis. Voici cette lettre importante :

« Nous apprenons de la renommée que vous » vous étes chargé de l'administration des affais res de la guerre, et je ne suis pas surpris de » vous voir être ce que vos pères ont été. Il s'asgit maintenant de répondre aux vues de la Providence, qui récompense votre modération, en » vous élevant à une dignité si émiuente. C'est la fin qui couronne l'euwre, Prenez done pour » vos conseillers des personnes dont le choix fasse » honneur à votre discernement. Ne faites point « d'exactions dans votre bénéfice militaire. Ne d'exactions dans votre bénéfice militaire.

» disputez point la préséance aux évêques dont » les diocèses se trouvent dans votre département » et prenez leurs conseils dans les occasions. Tant

» que vous vivrez en bonne intelligence avec eux,
» vous trouverez toute sorte de facilité dans
» l'exercice de votre emploi, etc.

On voit évidemment par cette lettre que Clovis, jeune roi des Francs, était officier de l'emperenz Zénon; qu'il était grand-maître de la milice impériale, charge qui répond à celle de notre coloncl-général; que Rémi voulait le ménager, se liguer avec lui, le conduire, et s'en servir comme d'un protecteur contre les prêtres eusébiens de la Bourgogne, et que par conséquent Montesquieu a grand tort de se moquer tant de l'abbé Dubos, et de faire semblant de le mépriser. Mais enfin il vient un temps où la vérité s'éclairei.

Après avoir vu qu'il y a des erreurs comme aidurs dans l'Esprit des Lois, après que tout le monde est convenu que ce livre manque de méthode, qu'il n'y a nul plan, nul ordre, et qu'après l'avoir lu ou ne sait guère ce qu'on a lu, il faut rechercher quel est son mérite, et quelle est la cause de sa grande réputation.

C'est premièrement qu'il est écrit avec beaucoup d'esprit, et que tous les autres livres sur cette matière sont ennuyeux. C'est pourquoi uous avons déja remarqué qu'une dame qui avait autant d'esprit que Montesquieu disait que son livre ctait de l'esprit sur les lois 1. On ne l'a jamais mieux défini,

Une raison beaucoup plus forte encore, c'est que ce livre plein de graudes vues attaque la tyrannie, la superstition, et la maltôte, trois choses que les Ce qui lui a valu les applaudissements de l'Europe lui a valu aussi les invectives des fanatiques.

Un de ses plus acharnés et de ses plus absurdes ennemis, qui contribua le plus par ses fureurs à faire respecter le nom de Montesquieu dans l'Europe, fut le gazetier des convulsionnaires. Il le traita de spinosiste et de déiste, c'est-àdire il l'accusa de ne pas croire en Dieu, et de croire en Dieu.

Il lui reproche d'avoir estimé Marc-Aurèle, Épictète, et les stofciens, et de n'avoir jamais loué Jansénius, l'abbé de Saint-Cyran, et le P. Quesnel.

Il lui fait un crime irrémissible d'avoir dit que Bayle est uu grand homme.

Il prétend que l'Esprit des Lois est un de ces ouvrages monstrueux, dont la France n'est inondée que depuis la bulle Unigenitus, qui a corrompu toutes les consciences.

Ce gredin, qui de son grenier tirait au moins trois cents pour cent de sa Gazette ecclésiastique, déclama comme un ignorant contre l'intérêt de l'argent au taux du roi. Il fut secondé par quelques cuistres de son espèce: ils finireut par ressembler aux esclaves qui sont aux pieds de la statue de Louis xu: ils sont écrasés, et ils se mordent les mains.

Montesquieu a presque toujours tort avec les savants, parce qu'il ne l'était pas; mais il a toujours raison contre les fanatiques et contre les promoteurs de l'esclavage: l'Europe lui en doit d'éternels remerciements.

On nous demande pourquoi done nous avons relevé tant de fautes dans son ouvrage. Nous répondons : C'est parce que nous aimons la vérité, à laquelle nous devons les premiers égards. Nous ajontons que les fanatiques ignorants qui ont écrit contre 'lui avec tant d'amertume et d'insolence n'ont connu aucune de ses véritables erreurs, et que nous révérons avec les honnêtes gens de l'Europe tous les passages après lesquels ces dogues du cimetière de Saint-Médard ont abové.

#### LUXE.

#### SECTION PREMIÈRE.

Dans un pays où tout le monde allait pieds nus, le premier qui se fit faire une paire de souliers avait-il du luxe? n'était-ce pas un homme très sensé et très industrieux?

N'en est-il pas de même de celui qui ent la première chemise? Pour celui qui la fit blanchir et repasser, je le crois un génie plein de ressources, et capable de gouverner un état.

hommes détestent. L'auteur console des esclaves en plaignant leurs fers ; et les esclaves le bénissent.

<sup>4</sup> Madame du Deffand.

LUXE.

Cependant ceux qui n'étaient pas accoutumés à porter des chemises blanches le prirent pour un riche efféminé qui corrompait la nation.

Gardez-vous du luxe, disait Caton aux Romains: vous avez subjugué la province du Phase, mais en mangez jamais de faisans. Vous avez couquis le pays où croit le coton, couchez sur la dure. Vous avez volé à main armée l'or, l'argent et les pierreries de vingt nations, ne soyez jamais assez sots pour vous en servir. Manquez de tout après avoir tout pris. Il faut que les voleurs de grand chemin soient vertueux et libres.

Lucullus lui répondit: Mon ami, souhaite plutid que Crassus, Pompée, César, et moi, nous depensions tout en luxe. Il faut bien que les grands voleurs se battent pour le partage des dépouilles. Ilome doit être asservie, mais elle le sera bien plus tôt et bien plus sûrement par l'un de nous, si nous fesons valoir comme toi notre argent, que si nous le dépensons en superfluités et en plaisirs. Souhaite que Pompée et César s'appauvrissent assez nour n'avoir pas de quoi soudover des armées.

Il n'y a pas long-temps qu'un homme de Norvége reprochait le luxe à un Hollandais. Qu'est devenu, disait-il, cet heureux temps où un négociaut, partant d'Amsterdam pour les Grandes-Indes, laissait un quartier de bœuf fumé dans sa cuisine, et le retrouvait à son retour? Où sont vos cuillères de bois et vos fourchettes de fer? n'est-il pas honteux pour un sage Hollandais de coucher dans un lit de damas?

Va-t'en à Batavia, lui répondit l'homme d'Amsterdam; gagne comme moi dix tonnes d'or, et vois si l'envie ne te prendra pas d'être bien vêtu, bien nourri, et bien logé.

Depuis cette conversation on a écrit vingt volumes sur le luxe, et ces livres ne l'ont ni diminué, ni augmenté.

#### SECTION 11.

On a déclamé contre le luxe depuis deux mille ans, en vers et en prose, et on l'a toujours aimé.

Que n'a-t-on pas dit des premiers Romains? Quand ces brigands ravagèrent et pillèrent les muissons; quand, pour augmenter leur pauvre village, ils détruisirent les pauvres villages des Valsques et des Samnites, c'étaient des hommes désintéressés et vertueux; ils n'avaient pu eucore voler ni or, ni argent, ni pierreries, parce qu'il n'y en avait point dans les bourgs qu'ils saccagèrent. Leurs bois ni leurs marais ne produisaient ni perdrix, ui faisaus, et on loue leur tempérance.

Quand de proche en proche ils curent tont

pillé, tout volé du fond du golfe Adriatique à l'ippirate, et qu'ils eurent assez d'esprit pour jouir du fruit de leurs rapines; quand ils cultiverent les arts, qu'ils goûtèrent tous les plaisirs, et qu'ils les Brent même goûter aux vaineus, ils cessèrent alors, dit-on, d'être sages et gens, ils cessèrent alors, dit-on, d'être sages et gens de bien.

Toutes ces déclamations se réduisent à prouver qu'un voleur ne doit jamais ni manger le diuer qu'il a pris, ni porter l'habit qu'il a dérobé, ni se parer de la bague qu'il a volée. Il fallait, dit-on, jeter tout cela dans la rivière, pour vivre en hon-nêtes gens; dites plutôt qu'il no fallait pas voler. Condamnez les brigands quand ils pilleut; mais ne les traitez pas d'insensés quand ils jouissent. De bonne foi, lorsqu'un graud nombre de marins anglais se sont enrichis à la prise de Pondichériet de la Havane, ont-ils eu tort d'avoir ensuite du plaisir à Londres, pour prix de la peine qu'ils avaient eue au fond de l'Asie et de l'Amérique?

Les déclamateurs voudraient qu'on enfouît les richesses qu'on aurait amassées par le sort des armes, par l'agriculture, par le commerce, et par l'industrie. Ils citent Lacédémone; que ne citentils aussi la république de Saint-Marin? Quel bien Sparte fit-elle à la Grèce? Eut-elle jamais des Démosthène, des Sophocle, des Apelles, et des Phidias? Le luxe d'Athènes a fait des grands hommes en tout genre; Sparte a eu quelques capitaines, et encoreen moins grand nombre que les autres villes. Mais à la bonne heure qu'une aussi petite république que Lacédémone conserve sa pauvreté 1. On arrive à la mort aussi bien en manquant de tout qu'en jouissant de ce qui peut rendre la vie agréable. Le sauvage du Canada subsiste et atteint la vieillesse comme le citoyen d'Angleterre qui a cinquante mille guinées de revenu. Mais qui comparera jamais le pays des Iroquois à l'Angleterre? Que la république de Raguse et le canton de Zug fassent des lois somptuaires, ils ont raison, il fant que le pauvre ne dépense point au-delà de ses forces; mais j'ai lu quelque part 2:

Sachez surtout que le luxe enrichit Un grand état, s'il en perd un petit.

<sup>a</sup> Le pauvre d'esprit que nous avons déjà cité, ayant lu ce ce mot bonne foi, crut que l'auteur voulait dire que les voleurs jonissaient de bonne foi. Nous savons blen que ce pauvre d'esprit est méchant, mais de bonne foi il ne peut être dangreux.

\* Lacdémone n'évila le lux e qu'en conservant la communauté on l'égalide des beins; mais clien e conserva l'un out l'aute qu'en fesant cultivre les lerres par un peuple celave. C'était la législation du couvent de Sain-Clauder; a cela pres, que les moines ne se permettaient pas d'assassimer ni d'assonimer leux malmontables. L'existence de l'égalité ou de la communauté ets biens suppose celle d'un peuple esclave. Les Spartiales avaient de la vertu, comme les volente de grand cheunit, comme les la leux ett. Comme les volente de grand cheunit, comme les la latin de la vertu, comme les volente de grand cheunit, comme les la latin les familiarisés avec une espece de crimes, au point de les commelres sus reurouls. K.

2 Les lois somptuaires sont par leur nature une violation du

Si par le luxe vous entendez l'excès, on sait que l'excès est pernicieux en tout genre, dans l'abstinence comme dans la gourmandise, dans l'économie comme dans la libéralité. Je ne sais comment il est arrivé que dans mes villages où la terre est ingrate, les impôts lourds, la défense d'exporter le blé qu'on a semé intolérable, il n'y a guère pourtant de colon qui n'ait un bon habit de drap, et qui ne soit bien chaussé et bien nourri. Si ce colon laboure avec son bel habit, avec du linge blanc, les cheveux frisés et poudrés, voilà certainement le plus grand luxe, et le plus impertinent; mais qu'un bourgeois de Paris ou de Londres paraisse au spectacle vêtu comme ce paysan, voilà la lésine la plus grossière et la plus ridicule.

- « Est modus in rebus, sunt certi denique fines,
- Quos ultra citraque nequit consistere rectum. »
   (Hoa., lib. 1, sat. 1, v. 406.)

Lorsqu'on inventa les ciseaux, qui ne sont certainement pas de l'antiquité la plus haute, que ne dit-ou pas contre les premiers qui se rognèrent les ongles, et qui coupèrent une partie des cheveux qui leur tombaient sur le nez? On les traita sans doute de petits-maîtres et de prodigues, qui achetaient chèrement un instrument de la vanité, pour gâter l'ouvrage du Créateur. Quel péché énorme d'accourcir la corne que Dieu fait naître au bout de nos doigts! C'était un outrage à la Divinité. Ce fut bien pis quand ou inventa les chemises et les chaussons. On sait avec quelle fureur les vieux conseillers, qui n'en avaient jamais porté, crièrent contre les jeunes magistrats qui donnèrent dans ce luxe funeste?

droit de propriété. Si dans un petit étai il n'y a point nne grande inégalité de fortune, il n'y aura pas de luxe : si cette inégalité y existe, le luxe en est le remède. Ce sont les lois somptuaires de Genève qui lui ont fait perdre la liberié. K.

a Si l'on entend par luxe tout ce qui est au-delà du nécessaire. le luxe est une suite naturelle des progrès de l'espèce humaine ; et. pour raisonner conséquemment, tout enuemi du luxe doit croire avec Rousseau que l'état de bouheur et de vertu pour l'homme est celul, non de sauvage, mais d'orang-ontang. On sent qu'il serait absurde de regarder comme un mai des commodités dont tous les hommes jouiraient : aussi ne donne-t-on en général le nom de luxe qu'aux superfluités dont un petit nombre d'individus sculement peuvent jouir. Dans ce sens , le luxe est une suite nécessaire de la proprieté, sans laquelle aucune société ne peut subsister, et d'une grande inégalité entre les fortunes, qui est la conséquence, non du droit de propriété, mais des mauvaises lois. Ce sont donc les manvaises lois qui font naître le luxe, et ce sont les bonnes lois qui peuvent le détruire. Les moralistes doivent adresser leurs sermons aux législateurs. et non aux particuliers, parce qu'il est dans l'ordre des choses possibles qu'un homme vertuenx et éclairé ait le ponvoir de faire des lois raisonnables, et qu'il n'est pas dans la nature humaine que tous les riches d'un pays renoncent par vertu à se procurer à prix d'argent des jouissances de plaisir on de vanité. Mt.

# MAGIE.

La magie est encore une science bien plus plausible que l'astrologie et que la doctrine des génies. Dès qu'on commença à penser qu'il y a dans l'homme un être tout à fait distinct de la machine, et que l'entendement subsiste après la mort, on donna à cet entendement un corps délié, subtil, aérien, ressemblant au corps dans lequel il était logé. Deux raisons toutes naturelles introduisirent cette opinion : la première, c'est que dans toutes les langues l'ame s'appelait esprit, souffle, vent : cet esprit, ce souffle, ce vent, était donc quelque chose de fort mince et de fort délié. La seconde. c'est que si l'âme d'un homme n'avait pas retenu une forme semblable à celle qu'il possédait pendant sa vie, on n'aurait pas pu distinguer après la mort l'aine d'un homme d'avec celle d'un autre. Cette âme, cette ombre, qui subsistait séparée de son corps, pouvait très bien se montrer dans l'occasion, revoir les lieux qu'elle avait habités. visiter ses parents, ses amis, leur parler, les instruire: il n'v avait dans tout cela aucune incompatibilité. Ce qui est peut paraître.

Les âmes pouvaient très bien enseigner à ceux qu'elles venaient voir, la manière de les évoquer : elles n'y manquaient pas; et le mot Abraxa, prononcé avec quelques cérémonies, fesait venir les âmes auxquelles on voulait parler. Je suppose qu'un Egyptien cût dit à un philosophe : « Je des-» cends en ligne droite des magiciens de Pharaon, » qui changèrent des baguettes en serpents, et les » caux du Nil en sang; un de mes ancêtres se » maria avec la pythonisse d'Endor, qui évoqua » l'ombre de Samuel à la prière du roi Saul : elle » communiqua ses secrets à son mari, qui lui fit » part des siens : je possède cet héritage de père » et de mère; ma généalogie est bien avérée; je » commande aux ombres et aux éléments; » le philosophe n'aurait cu autre chose à faire qu'à lui demander sa protection : car si ce philosophe avait voulu nier et disputer, le magicien lui eût fermé la bouche en lui disant : « Vous ne pouvez » nier les faits; mes aucêtres ont été incontesta-» blement de grands magiciens, et vous n'en dou-» tez pas; vous n'avez nulle raison pour croire que » je sois de pire condition qu'eux, surtout quand » un honime d'honneur comme moi vous assure » qu'il est sorcier. » Le philosophe aurait pu lui dire : Faites moi le plaisir d'évoquer une ombre. de me faire parler à une âme, de changer cette eau en sang, cette baguette en serpent. Le magicien pouvait répondre : Je ne travaille pas pour les philosophes; i'ai fait voir des ombres à der

dames très respectables, à des gens simples qui ne disputent point: vous devez croire au moins qu'il est très possible que j'aic ces secrets, puisque vous étes forcé d'avouer que mes ancêtres les ont possédés : ce qui s'est fait autrefois se peut faire aujourd'hui, et vous devez croire à la magie sans que je sois obligé d'exercer mon art devant vous.

Ces raisons sont si bonnes, que tous les peuples ont eu des sorciers. Les plus grands sorciers étaient pavés par l'état pour voir clairement l'avenir dans le cœur et dans le foie d'un bœuf. Pourquoi donc a-t-on si long-temps puni les autres de mort? ils fesaient des choses plus merveilleuses : on devait donc les honorer beaucoup, on devait surtout craindre leur puissance. Rien n'est plus ridicule que de-condamner un vrai magicien à être brûle; car on devait présumer qu'il pouvait éteindre le feu, et tordre le cou à ses juges. Tout ce qu'on pouvait faire, c'était de lui dire : Mon ami, nous ne vous brûlons pas comme un sorcier véritable, mais comme un faux sorcier, qui vous vantez d'un art admirable que vous ne possédez pas; nous vous traitons comme un homme qui débite de la fausse monnaje : plus nous aimons la bonne, plus nous punissons ceux qui en donnent de fausse : nons savons très bien qu'il v a eu autrefois de vénérables magiciens, mais nous sommes fondés à croire que vous ne l'êtes pas, puisque vous vous laissez brûler comme un sot.

Il est vrai que le magicien poussé à bout pourrait dire : Ma science ne s'étend pas jusqu'à édeindre un bâcher sans eau, et jusqu'à donner la mort à mes juges avec des paroles; je peux seulement éroquer des âmes, lire dans l'avenir, changer ertaines matières en d'autres : mon pouvoir est borné; mais vous ne devez pas pour cela me brûler à petit feu; c'est comme si vous fesiez pendre un médecin qui aurait guéri de la fièvre, et qui ne pourrait vous guérir d'une paralysie. Mais les juges lui répliqueraient : Faites-nous donc voir quelque secret de votre art, ou consentez à être brûlé de bonne grâce 's.

# MAHOMÉTANS.

Je vous le dis encore, ignorants imbéciles, à qui d'autres ignorants ont fait accroire que la religion mahométane est volupteuse et sensuelle, il n'en est rien; on vous a trompés sur ce point comme sur tant d'autres.

Chanoines, moines, curés même, si on vous imposait la loi de ne manger ni boire depuis quatre heures du matin jusqu'à dix du soir, pendant le mois de juillet, lorsque le carême arriverait dans ce temps; si on vous défeudait de jouer à aucun jeu de lasard sous peine de damnation; si le vin vous était interdit sous la même peine; s'il vous fallait faire un pèlerinage dans des déserts brûlants; s'il vous était enjoint de donner au moins deux et demi pour ceut de votre revenu aux pauvres; si, accoutumés à jouir de dix-huit femmes, on vous en retrauchait tout d'un coup quatorze; en bonne foi, oseriez-vous appeler cette religion sensuelle?

Les chrétiens latins ont taut d'avantages sur les musulmans, je ne dis pas en fait de guerre, mais en fait de doctrine; les chrétiens grecs les ont taut battus en dernier lieu depuis 1769 jusqu'en 1773, que ce n'est pas la peine de se répandre en reproches injustes sur l'islamisme.

Tâchez de reprendre sur les mahométans tout ce qu'ils ont envahi; mais il est plus aisé de les calomnier.

Je hais tant la calomnic, que je ne veux pas même qu'on impute des sottises aux Turcs, quoique je les déteste comme tyrans des femmes et ennemis des arts.

Je ne sais pourquoi l'historien du Bas-Empire prétend a que Mahomet parle dans son Koran de son voyage dans le ciel: Mahomet n'en dit pas un mot: nous l'avons prouvé.

Il faut combattre sans cesse. Quand on a détruit une erreur, il se trouve toujours quelqu'un qui la ressuscite b.

#### MAITRE.

# SECTION PREMIÈRE.

Que je suis malheureux d'être né! disait Ardassan Ougli, jeune icoglan du grand padisha des Turcs. Encore si je ne dépendais que du grand padisha; mais je suis soumis au chef de mon oda, au capigi bachi: et quand je veux recevoir ma paie, il faut que je me prosterne devaut un commis du tefterdar, qui m'en retranche la moitié. Je n'avais pas sept ans que l'on me coupa, malgré moi, en cérémonie, le bout de mon prépuce, et j'en fus malade quinze jours. Le derviche qui nous fait la prière est mon maître; un iman est encore plus mon maître; le mollah l'est encore plus que l'iman. Le cadi est un autre maître; le cadilesquier l'est davantage; le muphti l'est beaucoup plus que tous ceux-là ensemble. Le kiaia du grandvizir peut d'un mot me faire jeter dans le canal; et le grand-vizir enfin peut me faire serrer le cou à son plaisir, et empailler la peau de ma tête, saus que personne y prenne sculement garde.

Voyez Possepis. K.

Douzième volume, page 209.

b Voyez AROT ET MAROT, ET ALCOHAN.

Que de maîtres, grand Dieul quand j'aurais autant de corps et autant d'âmes que j'ai de devoirs à remplir, je n'y pourrais pas suffire. O Allahl que ne m'as-tu fait chat-huant je vivrais libre dans mon trou, et je mangerais des souris à mou aise sans maître et sans valets. C'est assurément la vraie destinée de l'homme; il n'a des maîtres que depuis qu'il est perverti. Nul homme n'était fait pour servir continuellement un autre homme. Chacun aurait charitablement aidé son prochain, si les choses étaient dans l'ordre. Le clairvoyant aurait conduit l'aveugle, le dispos aurait servi de béquilles au cul-de-jatte. Ce monde aurait été le paradis de Mahomet; et il est l'enfer qui se trouve précisément sous le pont-aigu.

Ainsi parlait Ardassan Ougli, après avoir reçu les étrivières de la part d'un de ses maîtres.

Ardassan Ougli, au bout de quelques années, devint bacha à trois queues. Il fit une fortune prodigieuse, et il crut fermement que tous les hommes, excepté le grand-ture et le grand-vizir, étaient nés pour le servir, et toutes les femmes pour lui donner du plaisir selon ses volontés.

#### SECTION II.

Comment un homme a-t-il pu devenir le maître d'om autre homme, et par quelle espèce de magie incompréliensible a-t-il pu devenir le maître de plusieurs autres hommes? On a écrit sur ce phénomène un grand nombre de bons volumes; mais je donne la préférence à une fable indienne, parce qu'elle est courte, et que les fables out tout dit.

Adimo, le père de tous les Indiens, eut deux fils et deux filles de sa femme Procriti. L'alné était un géant vigoureux, le cadet était un pétant vigoureux, le cadet était un petit bossu, les deux filles étaient jolies. Dès que le géant sentit sa force, il eoucha avec ses deux sœurs, et se fit servir par le petit bossu. De ses deux sœurs, l'une fut sa cuisinière, l'autre sa jardinière. Quaud le géant voulait dormir, il commençait par enchaîner à un arbre son petit frère le bossu; et lorsque celui-ci s'enfuyait, il le rattrapait en quatre enjambées, et lui donnait vingt coups de nerf de bœuf.

Le bossu devint soumis et le meilleur sujet du moude. Le géant, satisfait de le voir remplir ses devoirs de sujet, lui permit de coucher avec une de ses sœurs dont il était dégoûté. Les enfants qui vinrent de ce mariage ne fureut pas tout à fait bossus; mais ils eurent la taille assez contrefaite. Ils furent élevés dans la crainte de Dieu et du géant. Ils reçurent une excellente éducation; on leur apprit-que leur grand-oncle était géant de droit divin, qu'il pouvait faire de toute sa famille ce qui lui plaisoit; que s'il avait quelque joije

nièce, ou arrière-nièce, c'était pour lui seuf sans difficulté, et que personne ne pouvait coucher avec elle que quand il n'en voudrait plus.

Le géant étant mort, son fils, qui n'était pus à beaucoup près si fort ni si grand que lui, crut cependant être géant comme son père de droit divin. Il prétendit faire travailler pour lui tous les hommes, et coucher avec toutes les filles. La famille se ligua contre lui, il fut assommé, et on se mit en république.

Les Siamois, au contraire, prétendaient que la famille avait commencé par être républicaine, et que le géant n'était venu qu'après un grand nombre d'années et de dissensions; mais tous les auteurs de Bénarès et de Siam conviennent que les hommes vécurent une infinité de siècles avant d'avoir l'esprit de faire des lois; et ils le prouvent par une raison sans réplique, c'est qu'aujourd'hui même où tout le monde se pique d'avoir de l'esprit, on n'a pas trouvé encore le moyen de faire une vingtaine de lois passablement bonnes.

C'est encore, par exemple, une question insoluble dans l'Inde, si les républiques out été établies avant ou après les monarchies, si la confusion a dù paraître aux hommes plus horrible que le despotisme. J'iguore ce qui est arrivé dans l'ordre des temps; mais, dans celui de la nature, il faut convenir, que les hommes naissant tous égaux, la violence et l'habileté ont fait les premiers maîtres; les lois ont fait les derniers.

# MALADIE, MÉDECINE.

Je suppose qu'une belle princesse, qui n'aura jamais entendu parler d'anatomie, soit malade pour avoir trop mangé, trop dansé, trop veillé, trop fait tout ce que font plusieurs princesses; je suppose que son médecin lui dise : Madame, pour que vous vous portiez bien, il faut que votre cerveau et votre cervelet distribue une moëlle allongée bien conditionnée dans l'épine de votre dos jusqu'au bout du croupion de votre altesse, et que cette moèlle allongée aille animer également quinze paires de nerfs à droite, et quinze paires à gauche. Il faut que votre cœur se contracte et se dilate avec une force toujours égale, et que tout votre sang, qu'il envoie à coups de piston dans vos artères, circule dans toutes ces artères et dans toutes les veines environ six cents fois par jour.

Ce sang, en circulant avec cette rapidité que n'a point le fleuve du Rhône, doit déposer sur son passage de quoi former et abreuver continuellement la lymphe, les urines, la bile, la liquen spermatique de votre altesse, de quoi fournir à toutes ses sécrétions, de quoi arroser insensiblement votre peau douce, blanche et fraiche, qui sans cela scrait d'un jaune grisatre, sèche et ridée comme un vieux parchemin.

# LA PRINCESSE.

Eli bien, monsieur, le roi vous paie pour me faire tout cela; ne manquez pas de mettre toutes choses à leur place, et de me faire circuler mes liqueurs de façon que je sois contente. Je vons avertis que je ne veux jamais souffrir.

#### LE MÉDECIN.

Madame, adressez vos ordres à l'Anteur de la nature. Le seul pouvoir qui fait courir des milliards de planètes et de comètes autour des millions de soleils a dirigé la course de votre sang.

# LA PRINCESSE.

Quoi 1 vons êtes médecin, et vous ne pouvez rien me donner?

#### LE MÉDECIN.

Non, madame, nous ne pouvons que vous ôter. On n'ajoute rien à la nature. Vos valets nettoient votre palais, mais l'architecte l'a bâti. Si votre altesse a mangé goulument, je puis déterger ses entrailles avec de la casse, de la manne, et des follicules de séné; c'est un balai que j'y introduis, et je pousse vos matières. Si vous avez un cancer, je vous coupe un téton; mais je ne puis vous en rendre un autre. Avez-vous une pierre dans la vessie, je puis vous en délivrer au moyen d'un dilatoire : et je vous fais beaucoup moins de mal qu'anx hommes : je vous coupe un pied gangrené, et vous marchez sur l'autre. En un mot, nous autres médecins nous ressemblons parfaitement aux arracheurs de dents : ils vous délivrent d'une dent gâtée sans pouvoir vons en substituer une qui tienne, quelque charlatans qu'ils puissent être.

# LA PRINCESSE.

Vous me faites trembler. Je croyais que les médecins guérissaient tous les maux.

#### LE MÉDECIN.

Nous guérissons infailliblement tous ceux qui se guérissent d'eux-mêmes. Il en est généralement, et à peu d'exceptions près , des maladies internes comme des plaies extérieures. La nature scule vient à bont de celles qui ne sont pas mortelles : celles qui le sont ne trouvent dans l'art aucune ressource.

#### LA PRINCESSE.

Quoi I tous ces secrets pour purifier le sang dont m'out parlé mes dames de compagnie, ce baume de compagnie, ce baume de Lièvre, ces sachets du sieur Arnoult, toutes ces pillules vantées par lenrs femues de chambre.....

#### LE MÉDECIN.

Autant d'inventions pour gagner de l'argent et pour flatter les malades pendant que la nature agit seule.

# LA PRINCESSE.

Mais il y a des spécifiques.

# LE MÉDECIN.

Oni , madame , comme il y a l'eau de Jouvence dans les romans.

# LA PRINCESSE.

En quoi donc consiste la médecine?

### LE MÉDECIN.

Je vons l'ai déjà dit, à débarrasser, à nettoyer, à tenir propre la maison qu'on ne peut rebâtir.

# LA PRINCESSE.

Cependant il y a des choses salutaires , d'autres nuisibles.

### LE MÉDECIN.

Vous avez deviné tout le secret. Mangez, et modérément, ce que vous savez par expérience vous convenir. Il n'ya de bon pour le corps que ce qu'on digère. Quelle médecine vous fera digérer? l'exercice. Quelle médecine vous fera digérer? l'exercice. Quelle médecine vous fera digérer? l'exercice. Quelle diminuera des maux incurables? la patience. Qui peut changer une mauvaise constitution? rien. Dans toutes les maladies violentes nons n'avons que la recette de Molière, saignare, purgare, et, si l'on veut, clysterium donare. Il n'y en a pas une quatrième. Tout cela n'est autre chose, comme je vous l'ai dit, que nettoyer une maison à laquelle nous ne pouvons pas ajonter une cheville. Tout l'art consiste dans l'a-propos.

#### LA PRINCESSE.

Vous ne fardez point votre marchandise. Vous êtes honnête homme. Si je suis reine, je veux vous faire mon premier médecin.

### LE MÉDECIN.

Que votre premier médecin soit la nature. C'est elle qui fait tont. Voyez tous ceux qui ont ponssé leur carrière jusqu'à cent années, aucun n'était de la faculté. Le roi de France a déji enterré une quarantaine de ses médecins, tant premiers médecins que médecins de quartier et consultants.

### LA PRINCESSE.

Vraiment, j'espère bien vous enterrer aussi.

#### MARIAGE.

# SECTION PREMIÈRE.

J'ai rencontré un raisonneur qui disait : Engagez vos sujets à se marier le plus tôt qu'il sera possible; qu'ils soient exempts d'impôt la première année, et que leur impôt soit répartisur ceux qui au même âge seront dans le célibat.

Plus vous aurez d'hommes mariés, moins il y aura de crimes. Voyez les registres affreux de vos greffes criminels; vous y trouvez cent garçons de pendus, ou de roués, contre un père de famille.

Le mariage rend l'homme plus vertueux et plus sage. Le père de famille, près de commettre un crime, est souvent arrêté par sa femme, qui, ayant le sang moins brûlé que lui, est plus douce, plus compatissante, plus effrayée du vol et du meurtre, plus craintive, plus religieuse.

Le père de famille ne veut pas rougir devant ses enfants. Il craint de leur laisser l'opprobre pour héritage.

Maricz vos soldats, ils ne déserteront plus. Liés à leur famille, ils le seront à leur patrie. Un soldat célibataire n'est souvent qu'un vagabond, à qui il serait égal de servir le roi de Naples et le roi de Maroc.

Les guerriers romains étaient mariés; ils combattaient pour leurs femmes et pour leurs enfants, et ils firent esclaves les femmes et les enfants des

Un grand politique italien, qui d'ailleurs était fort savant dans les langues orientales, chose très rare chez nos politiques, me dissit dans ma jeunesse : Caro figlio, souvenez-vous que les Juis n'ont jamais eu qu'une bonne institution, celle d'avoir la virginité en horreur. Si ce petit peuple de courtiers superstitieux n'avait pas regardé le mariage comme la première loi de l'homme, s'il y avait eu chez lui des couvents de religieuses, il était perdu sans ressource.

#### SECTION II.

Le mariage est un contrat du droit des gens, dont les catholiques romains ont fait un sacrement. Mais le sacrementet le contrat sont deux choses bien différentes: à l'un sont attachés les effets ci-

vils , à l'autre les grâces de l'Église. Ainsi lorsque le contrat se trouve conforme au droit des gens, il doit produire tous les effets civils. Le défaut de sacrement ne doit opérer que la

privation des grâces spirituelles.

Telle a été la jurisprudence de tous les siècles et de toutes les nations, excepté des Français. Tel a été même le sentiment des Pères de l'Église les plus accrédités.

Parcourez les codes Théodosien et Justinien, vous u'y trouverez aucune loi qui ait proscrit les mariages des personnes d'une autre croyance, lors même qu'ils avaient été contractés avec des catholiques. Il est vrai que Constance, ce fils de Constantin, aussi cruel que son père, défendit aux Juifs, sous peine de mort, de se marier avec des femmes chrétiennes\*, et que Valentinien, Théodoso, Arcade, firent la même défense, sous les mêmes peines, aux femmes juives. Mais ces lois n'étaient déjà plus observées sous l'empereur Marcien; et Justinien les rejeta de son code. Elles ne furent faites d'ailleurs que contre les Juifs, et jamais on ne pensa de les appliquer aux mariages des paiens ou des hérétiques avec les sectateurs de la religion dominante.

Consultez saint Augustin b; il vous dira que de son temps on ne regardait pas comme illicites les mariages des fidèles avec les infidèles, parce qu'aucun texte de l'Évangile ne les avait condamnés : « Ouse matrimonia cum infidelibus, postris tem-

- » poribus, jam non putantur esse peccata; quo-
- niam in novo Testamento nihil inde præceptum set, et ideo aut licere creditum est, aut velut
- » est, et ideo aut licere creditum est, aut veiu » dubium derelictum. »

Augustin dit de même que ces mariages opèrent souvent la conversion de l'époux infidèle. Il cite l'exemple de son propre père, qui embrassa la religion chrétienne parce que sa femme Monique professait le christianisme. Clotilde par la conversion de Cloris, et Théodelinde par celle d'Agituphe, roi des Lombards, furent plus utiles à l'Église que si elles eussent épousé des princes orthodoxes.

Consultez la déclaration du pape Beuoît xiv,

du 4 novembre 1741, vous y lirez ces propres

mots: « Quod vero spectat ad ea conjugia quæ,...
» absque forma a Tridentino statuta, contrabuntur
a catholicis com hæreticis, sive catholicus vir
» hæreticam feminam in matrimonium ducat, sive
s catholica femina hæretico viro nubat;.... si
s forte aliquod hujus generis matrimonium, Tri» dentini forma non servata, ibidem contractum
j jam sit, aut in posterum... contrahi contingat,
declarat sanctitas sua matrimonium hujus modi,
» alio non concurrente..... impedimento, validum habendum esse,... sciens.... (conjux ca» tholicus) se istius matrimonii vinculo perpetuo
» ligatum iri.»

Par quel étonnant contraste les lois françaises sout-elles sur cette matière plus sévères que celles de l'Église? La première loi qui ait établi ce rigorisme en France est l'édit de Louis xIV, du mois de novembre 4680. Cet édit mérite d'être rapporté.

Louis, etc. Les eanons des conciles ayant con damné les mariages des catholiques avec les
 hérétiques, comme un scandale public et une

<sup>\*</sup> Cod. Théod., lit. de Judæis, loi vi.

b Lib, de fide et operib., cap. xix, n. 35.

profanation du sacrement, nous avons estimé
d'autant plus nécessaire de les empêcher à l'avenir, que nous avons reconnu que la tolérance
de ces mariages expose les catholiques à une
tentation continuelle de sa perversion, etc.
oce sauses, etc., voulons et nous plait qu'à l'avenir nos sujets de la religion catholique, aposbolique et romaine, ne puissent, sous quelque
prétexte que ce soit, contracter mariage avec
ceux de la religion prétendue réformée, déclarant tels mariages non valablement contractés,
et les enfants qui en viendront illégitimes. »

Il est bien singulier que l'on se soit fondé sur les lois de l'Église pour annuler des mariages que l'Église n'annula janais. Vous voyez dans cet édit le sacrement confondu avec le contrat civil : c'est cette confusion qui a été la source des étranges lois de France sur le mariage.

Saint Augustin approuvait les mariages des orthodoxes avec les hérétiques, parce qu'il espérait

que l'époux fidèle convertirait l'autre; et Louis xiv les condamne dans la crainte que l'hétérodoxe ne pervertisse le fidèle!

perversise to nucle

Il existe en Franche-Comté une loi plus cruelle; c'est un édit de l'archiduc Albert et de son épouse lsabelle, du 20 décembre 1599, qui fait défense aux catholiques de se marier à des hérétiques, à peine de confiscation de corps et de biens.

Le même édit prononce la même peine contre ceux qui seront convaincus d'avoir mangé du mouton le vendredi ou le samedi. Quelles lois et quels lézislateurs!

A quels maîtres, grand Dieu! livrez-vous l'univers!

#### SECTION III.

Si nos lois réprouvent les mariages des catholiques avec les personnes d'une religion différente, accordent-elles au moins les effets civils aux mariages des Français protestants avec des Français de la même secte?

On compte aujourd'hui dans le royaume un million de protestants b, et cependant la validité de leur mariage est encore un problème dans les tribunaux.

C'est encore ici un des cas où notre jurisprudence se trouve en contradiction avec les décisions de l'Église, et avec elle-même.

Dans la déclaration papale citée dans la précédente section, Benoit xiv décide que les mariages des protestants, contractés suivant leurs rites, ne sont pas moins valables que s'ils avaient été faits suivant les formes établies par le concile de Trente, et que l'époux qui devient catholique ne peut rompre ce lien pour en former un autre avec une personne de sa nouvelle religion .

Barach-Levi, juif de naissance, et originaire d'Haguenau, s'y était marié avec Mendel-Cerf, de la même ville et de la même religion.

Ce juif vint à Paris en 4732, et se fit baptiser. Le 45 mai 4734, il envoya sommer sa femme à Haguenau de venir le joindre à Paris. Dans une autre sommation il consentit que cette femme, en venant le joindre, continuât de vivre dans la secte juive.

A ces sommations Mendel-Cerf répondit qu'elle ne voulait point retourner avec lui, et qu'elle le requérait de lui envoyer, suivant les formes du judaïsme, un libelle de divorce, pour qu'elle pût se remarier à un autre juif.

Cette réponse ne contentait pas Levi; il n'envoya point de libelle de divorce, mais il fit assigner sa femme devant l'official de Strashourg, qui, par une sentence du 7 novembre 1754, le déclara libre de se marier en face de l'Église, avec une femme catholique.

Muni decette sentence, le juif christianisé vient dans le diocèse de Soissons, et y contracte des promesses de mariage avec une fille de Vileneuve. Le curé refuse de publier les bans. Levi lui fait signifier les sommations qu'il avait faites à sa femme, et la sentence de l'official de Strasbourg, et un certificat du sccrétaire de l'évêché de la même ville, qui attestait que dans tous les temps il avait été permis, dans le diocèse, aux juifs baptisés de se remarier à des catholiques, et que cet usage avait été constamment reconnu par le conseil souverain de Colmar.

Mais ces pièces ne parurent point suffisantes au curé de Villeneuve. Levi fut obligé de l'assigner devant l'official de Soissons.

Cet official ne pensa pas, comme celui de Strasbourg, que le mariage de Levi avec Mendel-Cerf fût nul ou dissoluble. Par sa sentence du 5 février 1756, il déclara le juif non recevable. Celui-ci appela de cette sentence au parlement de Paris, où il n'eut pour contradicteur que le ministère publie; mais, par arrêt du 2 janvier 1758, la sentence fut confirmée; et il fut défendu de nouveau à Levi de contracter aucun mariage pendant la vie de Mendel-Cerf.

Voilà donc un mariage contracté entre des Fran-

· corain parocho catholico non renovetur.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Anciennes ordonnances de la Franche-Comté. I. v. tif. xvIII.
<sup>b</sup> Cela est exagéré.

Quod attinet ad matrimonia ab haretidis infer se... celebrata, non servata forma per Trideutinom præscripta..., que o que in posterum contraheatur, dummodo nou aliud obstitent o canonicum impedimentum... sancitiss sus statuli pro validis habenda esse; adeoque si contingat turmuque conjugema de catholicæ Ecclesias sisum se recipere, cudem quo anies conjugati virculo josso omnion teneri, ettam si mutuus consessus.

cais juifs suivant les rites juifs, déclaré valable par la première eour du royaume.

Mais quelques années après, la même question fut jugée différemment dans un autre parlement, au sujet d'un mariage contracté entre deux Français protestants qui avaient été mariés en présence de leurs parents par un ministre de leur communion. L'époux protestant avait changé de religion comme l'époux juif ; et, après avoir passé à un second mariage avec une catholique, le parlement de Grenoble confirma ce second mariage, et déclara nul le premier.

Si de la jurisprudence nous passons à la législation, nous la trouverons obscure sur cette matière importante comme sur tant d'autres.

Par un arrêt du conseil du 45 septembre 4685, il fut dit « que les protestants pourraient se » faire marier, pourvu toutefois que ce fût en » présence du principal officier de justice, et que

- » les publications qui devaient précéder ces ma-» riages se feraient au siège royal le plus prochain
- » du lieu de la demeure de chaeun des protestants » qui se voudraient marier, et seulement à l'au-
- » dienee. »

Cet arrêt ne fut point révoqué par l'édit qui , trois semaines après, supprima l'édit de Nantes.

Mais depuis la déclaration du 14 mai 1724, minutée par le cardinal de Fleuri, les juges n'out plus voulu présider aux mariages des protestants, ni permettre dans leurs audiences la publication de leurs bans.

L'article 45 de cette loi veut que les formes prescrites par les canons soient observées dans les mariages, tant des nouveaux convertis que de tous les autres sujets du roi.

On a eru que cette expression générale, tous les autres sujets, comprenait les protestants comme les catholiques; et sur cette interprétation on a annulé les mariages des protestants qui n'avaient pas été revêtus des formes canoniques.

Cependant il semble que les mariages des protestants ayant été autorisés autrefois par une loi expresse, il faudrait aujourd'hui, pour les annuler, une loi expresse qui portât cette peine. D'ailleurs, le terme de nouveaux convertis, mentionné dans la déclaration, paraît indiquer que le terme qui suit n'est relatif qu'aux catholiques. Enfin, quand la loi civile est obscure ou équivoque, les juges ne doivent-ils pas juger suivant le droit naturel et le droit des gens?

Ne résulte-t-il pas de ce qu'on vient de lire que souvent les lois ont besoin d'être réformées, et les

princes de consulter un conseil plus instruit, de n'avoir point de ministre prêtre, et de se défier beaucoup des courtisans en soutane qui ont le titre de leurs confesseurs?

# MARIE MAGDELEINE.

J'avouc que je ne sais pas où l'auteur de l'Histoire critique de Jesus-Christa a trouvé que sainte Marie Magdeleiue avait eu des complaisances criminelles pour le Sauveur du monde. Il dit, p. 450, lig. 11 de la note, que c'est une prétention des Albigeois. Je n'ai jamais lu cet horrible blasphème ni dans l'histoire des Albigeois, ni dans leurs professions de foi. Cela est dans le grand nombre des choses que j'iguore. Je sais que les Albigeois avaient le malheur funeste de n'être pas catholiques romains; mais il me semble que d'ailleurs ils avaient le plus profond respect pour la personne de Jésus.

Cet auteur de l'Histoire critique de Jesus-Christ renvoie à la Christiade, espèce de poème en prose, supposé qu'il y ait des poèmes en prose. J'ai donc été obligé de consulter l'endroit de cette Christiade où cette accusation est rapportée. C'est au chant ou livre IV, page 535, note 4; le poête de la Christiade ne cite personne. On peut à la vérité, dans un poème épique, s'épargner les citatious; mais il faut de grandes autorités en prose, quand il s'agit d'un fait aussi grave et qui fait dresser les cheveux à la tête de tout chrétien.

Que les Albigeois aient avancé on non une telle impiété, il en résulte seulement que l'auteur de la Christiade se joue dans son chant Ive sur le bord du erime. Il imite un peu le fameux sermon de Menot. Il introduit sur la scène Marie Magdeleine, sœur de Marthe et du Lazare, brillante de tous les charmes de la jeunesse et de la beauté, brûlante de tous les desirs, et plongée dans toutes les voluptés. C'est, selon lui, une dame de la cour; ses richesses égalent sa naissance, son frère Lazare était comte de Béthanie, et elle marquise de Magdalet. Marthe cut un grand apanage, mais il ne nous dit pas où étaient ses terres, « Elle avait , dit le chris-» tiadier, cent domestiques et une foule d'amants ; » elle cût attenté à la liberté de tout l'univers. Ri-» chesses, dignités, grandeurs ambitieuses, vous » ne fûtes jamais si ehères a Magdeleine que la séo duisante erreur qui lui fit donner le surnom de » pécheresse. Telle était la beauté dominante dans

» la capitale, quand le jeune et divin héros y ar-

» riva des extrémités de la Galilée b. Ses autres pas-

» le héros dont on lui a parlé, »

a N'est-il pas bien plaisant qu'en France le conseil même ait donné aux protestants le nom de religionnaires, comme si eux seuls avalent eu de la religion, et que les autres n'eussent eté que des papistes gouvernés par des arrêts et par des bulles?

<sup>»</sup> sions calmées cèdent à l'ambition de soumettre Histoire critique de Jésus-Christ, ou Analyse raisonnés des Écangiles , page 130, note 3.

b Il n'y avait pas bien loin.

Alors le christiadier imite Virgile. La marquise de Magdalet conjure sa sœur l'apanagée de faire réussir ses desseins coquets auprès de son jeune héros, comme Didon employa sa sœur Anne auprès du pieux Énée.

Élle va entendre le sermou de Jésus dans le temple, quoiqu'il n'y prêchât jamais\*. « Son œur vole « au-devant du héros qu'elle adore, elle n'attend » qu'un regard favorable pour en triompher, et » faire de ce maître des œurs un capiti soumis. »

Enfin elle va le trouver chez Simon le lepreux, homme for t riche, qui lui donnait un grand souper, quoique jamais les femmes n'entrassent ainsi dans les festins, et surtout chez les pharisiens. Elle lui répand un grand pot de parfums sur les jambes, les essuie avec ses beaux cheveux blonds, et les

Je n'examine pas si la peinture que fait l'auteur dessaints transports de Magdeleine n'est pas plus mondaine que dévote; si les baisers donnés sont exprimés avec assez de retenue; si ses beaux cheveux blonds dont elle essuie les jambes de son héros ne ressemblent pas un peu trop à Trimaleion, qui, à diner s'essuyait les mains aux cheveux d'un jeune et bel esclave. Il faut qu'il ait pressenti lui-même qu'on pourrait trouver ses peintures trop lascives, Il va au-devant de la critique, en rapportant quelques morceaux d'un sermon de Massillon sur la Magdeleine. En voici un passage :

· Magdeleine avait sacrifié sa réputation au · monde b; sa pudeur et sa naissance la défendirent » d'abord contre les premiers mouvements de sa » passion; et il est à croire qu'aux premiers traits » qui la frappèrent, elle opposa la barrière de sa » pudeur et de sa fierté ; mais lorsqu'elle eut prêté · l'oreille au serpent et consulté sa propre sagesse, » son cœur fut ouvert à tous les traits de la passion. · Magdeleine aimait le monde, et dès lors il n'est rien qu'elle ne sacrific à cet amour : ni cette fierté » qui vient de la naissance, ni cette pudeur qui fait l'ornement du sexe, ne sont épargnées dans · ce sacrifice ; rien ne peut la retenir , ni les rail-· leries des mondains, ni les infidélités de ses · amants insensés à qui elle veut plaire, mais de · qui elle ne peut se faire estimer, car il n'v a · que la vertu qui soit estimable; rien ne peut lui · faire honte; et, comme cette femme prostituée » de l'Apocalypse, elle portait sur son front le nom de mustère, c'est-à-dire qu'elle avait levé · le voile, et qu'on ne la connaissait plus qu'au

• caractère de sa folle passion. »

l'ai cherché ce passage dans les Sermons de Massillon, il n'est certainement pas dans l'édition

que j'ai. J'ose même dire plus, il n'est pas de son style.

Le christiadier aurait dû nous informer où il a pêché cette rapsodie de Massillon, comme il aurait dû nous apprendre où il a lu que les Albigeois osaient imputer à Jésus une intelligence indigne de lui avec Magdeleine.

Au reste, il n'est plus question de la marquise dans le reste de l'ouvrage. L'auteur nous épargne son voyage à Marseille avec le Lazare, et le reste de ses aventures.

Qui a pu induire un homme savant et quelquefois éloquent, tel que le paraît l'auteur de la Christiade, à composer ce prétendu poème? c'est l'exemple de Milton; il nous le dit lui-même dans sa préface: mais on saît combien les exemples sont trompeurs. Milton, qui d'ailleurs n'a point hasardé ce faible monstre d'un poème en prose; Milton, qui a répandu de très beaux vers blancs dans son Paradis perdu, parmi la foule de vers durs et obscurs dont il est plein, ne pouvait plaire qu'à des whigs fanatiques, comme a dit l'abbé Grécourt,

En chantant l'univers perdu pour une pomme, Et Dieu pour le damner créant le premier homme.

Il a pu réjouir des presbytériens en fesant coucher le Péché avec la Mort, en tirant dans le ciel du canon de vingt-quatre, en fesant combattre le sec et l'humide, le froid et le chaud, en coupant en deux des anges qui se rentraient sur-le-champ, en bătissant un pont sur le chaos, en représentant le Messiath qui prend dans une armoire du ciel un grand compas pour circonserire la terre, etc., etc: Virgile et Horace auraient peut-être trouvé ces idées un peu étranges. Mais si elles out réussi en Angleterre à l'aide de quelques vers très heureux, le christiadier s'est trompé quand il a espéré du succès de son roman, sans le soutenir par de beaux vers, qui à la vérité sont très difficiles à faire.

Mais, dit l'auteur, un Jérôme Vida, évêque d'Albe, a fait jadis une très importante Christiade en vers latins, dans laquelle il a transcrit beaucoup de vers de Virgile. El bieu, mon ami, pourquoi as-tu fait la tlenne en prose française? que n'imitais-tu Virgile aussi?

Mals feu M. d'Escorbiac, Toulousain, a fait aussi une Christiade. Ah l malheureux, pourquoi t'es-tu fait le singe de feu M. d'Escorbiac?

Mais Milton a fait aussi son roman du nouveau Testament, son Paradis reconquis, en vers blancs qui ressemblent souvent à la plus mauvaise prose. Va, va, laisse Milton mettre toujours aux prises Satan avec Jésus. C'est à lui qu'il appartient de faire conduire en grands vers, dans la Galilée, un troupeau de deux mille cochons par une légion de

<sup>\*</sup> Christiade, tome III. page 10. b 16id. tome II. page 521, note 1.

<sup>8</sup> 

diables, c'est-à-dire par six mille sept cents diables qui s'emparent de ces cochons (à trois diables et sept vingtièmes par cochon), et qui les noient dans un lac. C'est à Milton qu'il sied bien de faire proposer à Dicu par le diable de faire ensemble un bou souper\*. Le diable, dans Milton, peut à son aise couvrir la table d'ortolaus, de perdrix, de soles, d'esturgeons, et faire servir à boire par Hébé et par Gauymède à Jésus-Christ, Le diable peut emporter Dieu sur une petite montagne, du haut de taquelle il lui montre le Capitole, les lles Moluques, et la ville des Indes où naquit la belle Angélique, qui fit tourner la tête à Roland. Après quoi le diable offre à Dieu de lui donner tout cela, pourvu que Dieu veuille l'adorer. Mais Milton a cu bean faire, on s'est moqué de lui; on s'est moqué du pauvre frère Berruyer le jésuite; on se moque de toi, prends la chose en patience.

# MARTYRS.

#### SECTION PREMIÈRE.

Martyr, témoin; martyrion, témoignage. La société chrétienne naissante douna d'abord le nom de martyrs à ceux qui annonçaient nos nouvelles vérités devant les hommes, qui rendaient témoignage à Jésus, qui confessaient Jésus, comme on donna le nom de saints aux presbytes, aux surveillants de la société, et aux femmes leurs bienfaitrices; c'est pourquoi saint Jérôme appelle souvent daus ses lettres son affiliée Paule, sainte Paule. Et tous les premiers évêques s'appelaient saints.

Le nom de martyrs dans la suite ne fut plus donné qu'aux chrétiens morts ou tourmentés dans les supplices; et les petites chapelles qu'on leur érigea depuis reçurent le nom de martyrion.

C'est une grande question pourquoi l'empire roini autorisa toujours dans son sein la secte juive, même après les deux horribles guerres de Titus et d'Adrien; pourquoi il toléra le culte isiaque à plusieurs reprises, et pourquoi il persécuta souvent le christianisme. Il est évident que les Juifs, qui payaient chèrement leurs synagogues, dénoncient les chrétiens leurs ennemis mortels, et soulevaient les peuples contre eux. Il est eucore évident que les Juifs, occupés du métier de courtiers et de l'usure, ne préchaient point contre l'ancienne religion de l'empire, et que les chrétiens, tous engagés dans la controverse, préchaient contre le culte public, voulaient l'anéantir, hritous engagés dans la controverse, préchaient contre le culte public, voulaient l'anéantir, hritous engagés dans la controverse.

laient souvent les temples, brisaient les statues consacrées, comme firent saint Théodore dans Amasée, et saint Polyeucte dans Mitylène.

Les chrétieus orthodoxes, étant sûrs que leur religion était la seule véritable, n'en toléraient aucune autre. Alors on ne les toléra guère. On en supplicia quelques uns, qui moururent pour la foi, et ce furent les martyrs.

Ce nom est si respectable qu'on ne doit pas le prodiguer; il n'est pas permis de prendre le nom et les armes d'une maison dont on n'est pas. On a établi des peines très graves contre ceux qui osent se décorer de la croix de Malte ou de Saint-Louis saus être chevaliers de ces ordres.

Le savant Dodwell, l'habile Middleton, le judicux Blondel, l'exact Tillemont, le scrutateur Launoy et beaucoup d'antres, tous zélés pour la gloire des vrais martyrs, ont rayé de leur catalogue une multitude d'inconnus à qui l'on prodiguait ce grand nom. Nous avons observé que ces savants avaient pour eux l'aveu formel d'Origène, qui, dans sa Réfutation de Celse, avoue qu'il y a eu peu de martyrs, et eucorc de loin à loin, et qu'il est facile de les compter.

Cependant le bénédictin Ruinart, qui s'initule dom Ruinart, quoiqu'il ne soit pas Espagnol, a combattu tant de savants personnages. Il nous a donné avec caudeur beaucoup d'histoires de martyrs qui ont paru fort suspectes aux critiques. Plusieurs bons esprits ont douté de quelques anecdotes concernant les légendes rapportées par dom Ruinart, depuis la première jusqu'à la dernière.

#### fo SAINTE SYMPHOROSE ET SES SEPT ENPANTS.

Les scrupules commencent par sainte Symphorose et ses sept enfants martyrisés avec elle, ce qui parait d'abord trop imité des sept Machabées. On ne sait pas d'où vient cette légende, et c'est déiù un grand sujet de doute.

On y rapporte que l'empereur Adrien voulut interroger lui-mème l'inconnue Symphorose, pour savoir si elle n'était pas chrétienne. Les empereurs se donnaient rarement cette peine. Cela serait encore plus extraordinaire que si Louis xiv avait fait subir un interrogatoire à un huguenot. Vous remarquerez encore qu'Adrien fut le plus grand protecteur des chrétiens, loin d'être leur persécuteur.

Il eut donc une très longue conversation avec Symphorose; et, se mettant en colère, il lui dit: Je le sacrifierai aux dieux; comme si les empereurs romains sacrifiaient des femmes dans leurs dévotions. Ensuite il la fit jeter dans l'Anio, ce qui n'était pas un sacrifice ordinaire. Puis il fit fendre

<sup>&</sup>quot; Allons donc, fils de Dieu, mets-loi à table et mange.

What doubt'st thou, son of God! sit down and eat. = Paradise regain'd, book ti.

un de ses fils par le milieu du front jusqu'au pubis, un second par les deux côtés; on roua un troisième, un quatrième ne fut que percé dans l'estomac, un cinquième droit au cœur, un sixième à la gorge; le septième mourut d'un paquet d'aiguilles enfoncées dans la poitrine. L'empereur Adrien aimait la variété. Il commanda qu'on les ensevelit auprès du temple d'Ilercule, quioqu'on n'enterrât personne dans Rome, encore moins près des temples, et que c'eût été une horrible profanation. Le pontife du temple, ajoute le légendaire, nomma le lieu de leur sépulture le sept Biotanates.

S'il était rare qu'on erigeât un monument dans Rome à des gens ainsi traités, il n'était pasmoins rare qu'un grand-prêtre se chargeât de l'inscription, et même que ce prêtre romain leur fit une épitaphe greeque. Mais ce qui est encore plus rare, c'est qu'on prétendeque ce mot biotanates signifie les sept suppliciés. Biotanates est un mot forgé qu'on ne trouve dans aucun auteur; et ce ne peut être que par un jen de mots qu'on lui donne cette signification, en abusant du mot thenon. Il n'y a guère de fable plus mal construite. Les légendaires ont su mentir, mais ils n'ont jamais su mentir avec art.

Le savant La Croze, bibliothécaire du roi de Prusse Frédéric-le-Grand, disait : Je ne sais pas si Ruinart est sincère, mais j'ai peur qu'il ne soit imbécile.

# 2º SAINTE PÉLICITÉ ET ENCORE SEPT ENPANTS.

C'est de Surius qu'est tirée cette légende. Ce Surius est un peu décrié pour ses absurdités. C'est un moine du seizième siècle qui raconte les martyres du second, comme s'il avait été présent.

Il prétend que ce méchant homme, ce tyran Marc-Aurèle Antonin Pie ordonna au préfet de Rome de faire le procès à sainte Félicité, de la faire mourir elle et ses sept enfants, parce qu'il courait un bruit qu'elle était chrétienne.

Le préfet tint son tribmal au Champ-de-Mars, lequel pourtant ne servait alors qu'à la revue des troupes; et la première chose que fit le préfet, ce fut de lui faire donner un soufflet eu pleine assemblée.

Les longs discours du magistrat et des accusés sont dignes de l'historien. Il finit par faire mourir les sept frères dans des supplices différents, comme les enfants de sainte Symphorose. Ce n'est qu'un double emploi. Mais pour sainte Félicité il la laisse là, et n'en dit pas un mot.

# 3º SAINT POLYCARPE.

Eusèbe raconteque saint Polycarpe ayant connu eu songe qu'il serait brûlé dans trois jours, en avertit ses amis. Le légendaire ajoute que le lieutenant de police de Smyrne, nommé Hérode, le fit prendre par ses archers; qu'il fut livré aux bêtes dans l'amphithéatre, que le ciel s'entr'ouvrit, et qu'une voix céleste lui cria : Bon courage, Polycarpe; que l'heure de lacher les lions sur l'amphithéâtre étant passée, on alla prendre dans tontes les maisons du bois pour le brûler; que lesaint s'adressa au Dieu des archanges (quoique le mot d'archange ne fût point encore connu); qu'alors les flammes s'arrangèrent autour de lui en arc de triomphe sans le toucher; que son corps avait l'odeur d'un pain cuit; mais qu'ayant résisté au feu, il ne put se défendre d'un coup de sabre; que son sang éteignit le bûcher, et qu'il en sortit une colombe qui s'envola droit au ciel. On ne sait pas précisément dans quelle planète.

# 4º DE SAINT PTOLÉMÉE.

Nous suivons l'ordre de dom Ruinart; mais nous ne voulous point révoquer en doute le martyre de saint Ptolémée, qui est tiré de l'Apologétique de saint Justin.

Nous pourrious former quelques difficultés sur la femme accusée par son mari d'être chrétienne. et qui le prévint en lui donnant le libelle de divorce. Nous pourrious demander pourquoi, dans cette histoire, il n'est plus question de cette semme. Nous pourrions faire voir qu'il n'était pas permis aux semmes, du temps de Marc-Aurèle, de demander à répudier leurs maris, que cette permission ne leur fut donnée que sous l'empereur Julien, et que l'histoire tant répétée de cette chrétienne qui répudia son mari (tandis qu'aucune paienne n'avait osé en venir là), pourrait bien n'être qu'une fable : mais nous ne voulons point élever de disputes épineuses. Pour peu qu'il y ait de vraisemblance dans la compilation de dom Ruinart, nous respectons trop le sujet qu'il traite pour faire des objections.

Nous n'en ferons point sur la lettre des Églises de Vienne et de Lyon, quoiqu'il y ait encore bieu des obscurités; mais on nous pardonnera de défendre la mémoire du grand Marc-Aurèle outragée dans la Vie de saint Symphorien de la ville d'Autun, qui était probablement parent de sainte Symphorose.

#### 5° DE SAINT SYMPHORIEN D'AUTUN.

La légende, dont on ignore l'auteur, commence ainsi : L'empereur Marc-Aurèle venait d'exciter une effroyable tempète contre l'Églisé, et ses édits foudroyants attaquaient de tous côtés la religion de Jésus-Christ, Jorsque saint Symphorien vivait dans Autun dans tout l'éclat que peut donner une haute naissance et une rare vertu.
Il était d'une famille chrétienne, et l'une des plus considérables de la ville, etc.

Jamais Marc-Aurèle ne donna d'édit sanglaut contre les chrétiens. C'est une calomnie très condamnable. Tillemont lui-mème avone « que ce fut » lemeilleur prince qu'aient jamaisen les Romains; » que son règne fut un siècle d'or, et qu'il vérifia » ce qu'il disait souvent, d'après Platon, que les » peuples ne seraient henreux que quand les rois » seraient philosophes. »

De tous les empereurs ee fiit celui qui promulgua les meilleures lois; il protégea tous les sages, et ne persécuta aucun chrétien, dont il avait un grand nombre à son service.

Le légendaire raconte que saint Symphorien ayaut refusé d'adorer Cybèle, le juge de la ville demanda: « Qui est cet homme-la? » Or il est impossible que le juge d'Autun n'eût pas connu l'homme le plus considérable d'Autun.

On le fait déclarer par la sentence coupable de lèse-majesté divine et humaine. Jamais les Romaius n'ont employé cette formule, et cela seul ôterait toute créance an prétendu martyre d'Autun

Pour mieux repousser la calomnie contre la némoire sacrée de Marc-Aurèle, mettons sous les yeux le discours de Méliton, évêque de Sardes, à ce meilleur des empereurs, rapporté mot à mot par Eusèle.

« La suite continuelle des heureux succès qui » sont arrivés à l'empire, sans que sa félicité ait » été troublée par aueune disgrace, depuis que » notre religion qui était née avec lui s'est aug-» mentée dans son sein, est une preuve évidente » qu'elle contribue notablement à sa grandeur et » à sa gloire. Il n'y a en entre les empereurs que » Néron et Domitien qui, étant trompés par cer-» tains imposteurs, ont répandu contre nous des » calomnies, qui ont trouvé, selon la coutume, » quelque créance parmi le peuple. Mais vos très » pieux prédécesseurs ont corrigé l'ignorance de » ce peuple, et ont réprimé par des édits publics » la hardiesse de ceux qui entreprendraient de » nous faire aucun mauvais traitement. Adrien « votre aïeul a écrit en notre faveur à Fundanus. » gouverneur d'Asie, et à plusieurs autres. L'em-» pereur votre père, dans le temps que vous par-» tagiez avec lui les soins du gouvernement, a écrit aux habitants de Larisse, de Thessalonique. » d'Athènes, et enfin à tous les peuples de la Grèce. » pour réprimer les séditions et les tumultes qui » avaient été excités contre nous. »

Ce passage d'un évêque très pieux, très sagcet très véridique, suffit pour confondre à jamais

tous les mensonges des légendaires, qu'on peut regarder comme la bibliothèque bleue du christianisme.

#### 6º D'UNE AUTRE SAINTE PÉLICITÉ, ET SAINTE PERPÉTUE.

S'il était question de contredire la légende de Félicité et de Perpétue, il ne serait pas difficile de faire voir combien elle est suspecte. On ne connaît ces martyres de Carthage que par un écrit sans date de l'Église de Saltzbourg. Or, il y a loin de cette partie de la Bavière à la Goulette. On ne nous dit pas sous quel empereur cette Félicité et cette Perpétue recurent la couronne du dernier supplice. Les visions prodigieuses dont cette histoire est remplie ne décèlent pas un historien bien sage. Une échelle toute d'or bordée de lances et d'épées, un dragon au haut de l'échelle, un grand jardin auprès du dragon, des brebis dont un vieillard tirait le lait, un réservoir plein d'eau, un flacon d'eau dont on buvait sans que l'eau diminuât, sainte Perpétue se battant toute nue contre un vilain Égyptien, de beaux jeunes gens tout nus qui prenaient son parti; elle-même enfin devenue homme et athlète très vigoureux : ce sont là, ce me semble, des imaginations qui ne devraient pas entrer dans un ouvrage respectable.

Il y a encore une réflexion très importante à faire; c'est que le style de tous ces récits des martyres arrivés dans des temps si différents, est partout semblable, partout également puéril et ampoulé. Vous retrouvez les mêmes tours, les mêmes phrases dans l'histoire d'un martyre sous Domitien, et d'un autre sous Galérius. Ce sontles mêmes épithètes, les mêmes exagérations. Pour pen qu'on se connaisse en style, on voit qu'nuemême main les a tous rédigés.

Je ne prétends point ici faire un livre contre don Ruinart; et eu respectant toujours, en admirant, en invoquant les vrais martyrs avec la sainte Église, je me boruerai à faire sentir, par un ou deux exemples frappants, combien il est dangereux de mèler ce qui n'est que ridicule avec ce au'on doit vénérer.

7º DE SAINT THÉODOTE DE LA VILLE D'ANCVRE, ET DES SEPT VIERGES, ÉCRIT PAR NILUS, TÉMOIN OCULAIRE, TIRÉ DE ROLLANDUS.

Plusieurs critiques, aussi éminents en sagesse qu'en vraie piété, nous ont déjá fait connaîtreque la légende de saint Théodote le cabarctier est une profanation et une espèce d'impiété, qui auraitdû être supprimée. Voici l'histoire de Théodote. Nous emploierons souvent les propres paroles des Actes sincères, recueillis par dom Ruinart.

« Son métier de cabaretier lui fournissait les

<sup>\*</sup> Eusèbe, page 187, traduction de Cousin, in-4°.

- » moyens d'exercer ses fonctions épiscopales. Ca-· haret illustre, consacré à la piété et nou à la
- · débauche.... Tantôt Théodote était médecin,
- » tantôt il fournissait de bons morceaux aux fidèles.
- . On vit un cabaret être aux chrétiens ce que
- » l'arche de Noé fut à ceux que Dieu voulnt sauver
- » du déluge a.»

Ce cabarctier Théodote se promenant près du fleuve Halis avec ses convives vers un bourg voisin de la ville d'Ancyre, « un gazon frais et mollet

- · leur présentait un lit délicieux ; une source qui » sortait à quelques pas de là au pied d'un rocher.
- » et qui , par une route couronnée de fleurs , ve-
- » nait se rendre auprès d'eux pour les désaltérer,
- » leur offrait une cau claire et pure. Des arbres
- a fruitiers mêlés d'arbres sauvages leur fournis-
- » saient de l'ombre et des fruits, et une bande
- » de savants rossignols, que des cigales relevaient
- · de temps en temps, y formaient un charmant
- o concert, etc. o

Le curé du lieu, nommé Fronton, étantarrivé, et le cabaretier ayant bu avec lui sur l'herbe, « dont le vert naissant était relevé par les nuauces » diverses du divers coloris des fleurs, dit au » curé : Ahl père, quel plaisir il y aurait à bâtir » ici une chapelle l Oui, dit Fronton, mais il faut o commencer par avoir des reliques. Allez, allez, » reprit saint Théodote, vous en aurez bientôt, » sur ma parole, et voici mon anneau queje vous » donne pour gage; bâtissez vite la chapelle. »

Le cabaretier avait le don de prophétie, et savait bien ce qu'il disait. Il s'en va à la ville d'Ancyre, tandis que le curé Fronton se met à bâtir. Il y trouve la persécution la plus horrible, qui durait depuis très long-temps. Sept vierges chrétiennes, dont la plus jeune avait soixante et dix ans, venaient d'être condamnées, selon l'usage, à perdre leur pucelage par le ministère de tous les jeunes gens de la ville. La jeunesse d'Ancyre, qui avait probablement des affaires plus pressantes, ne s'empressa pas d'exécuter la sentence. Il ne s'en trouva qu'un qui obéit à la justice. Il s'adressa à sainte Thécuse, et la mena dans un cabinet avec une valeur étonnante. Thécuse se jeta à ses genonx, et lui dit : Pour Dieu, mon fils, un peu de vergogne; « voyez ces yeux éteints, cette chair demi-· morte, ces rides pleines de crasse, que soixante » et dix ans ont creusées sur mon front, ce vi- sage couleur de terre..... quittez des pensées si » indignes d'un jeune homme comme vons ; Jésus-» Christ vous en conjure par ma bouche; il vous · le demande comme une grâce, et si vous la lui

» accordez vous pouvez attendre tout de sa recon-» naissance. » Ce discours de la vieille et son visage firent rentrer tout à coup l'exécuteur en luimême. Les sept vierges ne furent point déflorées.

Le gouverneur irrité chercha un autre supplice : il les fit initier sur-le-champ aux mystères de Diane et de Minerye. Il est vrai qu'on avait institué de grandes fêtes en l'honneur de ces divinités; mais on ne connaît point dans l'antiquité les mystères de Minerve et de Diane. Saint Nil, intimo ami du cabaretier Théodote, auteur de cette histoire merveilleuse, n'était pas au fait.

On mit, selon lui, les sept belles demoiselles toutes nues sur le char qui portait la grande Diane et la sage Minerve au bord d'un lac voisin. Le Thucydide saint Nil parait encore ici fort mal informé. Les prêtresses étaient toujours couvertes d'un voile; et jamais les magistrats romaius n'ont fait servir la déesse de la chasteté et celle de la sagesse par des filles qui montrassent aux peuples leur devant et leur derrière.

Saint Nil ajoute que le char était précédé par deux chœnrs de ménades qui portaient le thyrse en main. Saint Nil a pris ici les prêtresses de Minerve pour celles de Bacchus. Il n'était pas versé dans la liturgie d'Ancyre.

Le cabaretier, en entrant dans la ville, vit ce funeste spectacle, le gouverneur, les ménades, la charrette, Minerve, Diane, et les sept pucelles. Il court se mettre en oraison dans une hutte avec un neveu de sainte Thécuse. Il prie le Ciel que ces sept dames soient plutôt mortes que nues. Sa prière est exaucée; il apprend que les sept filles, au lieu d'être déflorées, ont été jetées dans le lac. une pierre an cou, par ordre du gouverneur. Leur virginité est en sûreté. « A cette nouvelle, le saint » se relevant de terre, et se tenant sur les genoux, » tourna ses yeux vers le ciel; et, parmi les divers » mouvements d'amour, de joie et de reconnais-» sauce qu'il ressentait, il dit : Je vous rends » grâces, Seigneur, de ce que vous n'avez pas

» rejeté la prière de votre serviteur. » Il s'endormit, et pendant son sommeil, sainte » Thécuse, la plus jeune des noyées, lui apparut. » Eh quoi! mon fils Théodote, Ini dit-elle, vous

- » dormez sans penser à nons! avez-vous oublié
- » sitôt les soins que j'ai pris de votre jeunesse? Ne
- » souffrez pas, mon cher Théodote, que nos corps » soient mangés des poissons. Allez au lac, mais
- » garđez-vous d'un traitre. »

Cetraitre était le propre neveu desainte Thécuse. l'omets ici une foule d'aventures miraculeuses qui arrivèrent au cabarctier, pour venir à la plus importante. Un cavalier céleste armé de toutes pièces, précédé d'un flambeau céleste, descend du haut de l'empyrée, conduit au lac le cabare-

<sup>\*</sup> Ce qui est entre guillemets est mot à mot dans les Actes sincères : tout le reste est entièrement conforme. On l'a seulement abrégé pour éviter l'ennui du style déclamatoire de ces Actes.

tier au milieu des tempètes, écarte tous les soldats qui gardaient le rivage, et donne le temps à Théodote de repécher les sept vieilles et de les enterrer.

Le neveu de Thécuse alla malheureusement tout dire. On saisit Théodote; on essaya en vain pendant trois jours tous les supplices pour le faire mourir; on ne put en venir à bout qu'en lui tranchant la tête, opération à laquelle les saiuts ne résistent jamais.

Il restait de l'enterrer. Son ami le curé Fronton, à qui Théodote, en qualité de eabarctier, avait donné deux outres remplies de bon vint, enivra les gardes et emporta le corps. Alors Théodote apparuten corps et en âme au euré: «Eb bien, mon ami, lui dit-il, ne t'avais-je pas bien dit que tu aurais des reliques pour ta chapelle? »

C'est la ce que rapporte saint Nil, témoin oculaire, qui ne pouvait être ni trompé ni trompeur; c'est la ce que transcrit dom Buinart comme un acte sincère. Or tout homme sensé, tout chrétien sage lui demandera si on s'y serait pris autreuneut pour déshonnere la religion la plus sainte, la plus auguste de la terre, et pour la tourner en ridicule.

Je ne parlerai point des onze mille vierges; je ne discuterai point la fable de la légion thébaine, composée, dit l'auteur, de six mille six cents hommes, tous chrétiens venant d'Orient par le mont Saint-Bernard, martyrisée l'an 286, dans le temps de la paix de l'Eglise la plus profonde, et dans une gorge de montagnes où il est impossible de mettre trois cents hommes de front; fable écrite plus de cent cinquante ans après l'évêncment; fable dans laquelle il est parlé d'un roi de Bourgogne qui n'existait pas; fable enfin recounue pour absurde par lous les savants qui n'ont pas perdu la raison.

Je m'en tiendrai au prétendu martyre de saint Romain.

#### So DU MARTERE DE SAINT ROMAIN.

Saint Romain voyageait vers Antioche; il apprend que le juge Asclépiade fesait mourir les chrétiens. Il va le trouver, et le défie de le faire mourir. Asclépiade le livre aux bourreaux : ils ne peuvent en venir à bout. On prend enfin le parti de le brûler. On apporte des fagots. Des Juifs qui passaient se moquent de lui ; il lui diseat que Dieu tira dela fonruaise Sidrac, Misac et Abdenago, mais que Jésus-Christ laisse brûler ses serviteurs; aussibit il pleut, et le bûcher s'éteint.

L'empereur, qui cependant était alors a Rome, et non dans Autioche, dit « que le Giel se déclare » pour saint Romain, et qu'il ne veut rien avoir » à démèter avec le Dieu du ciel. » Voila, continue

- » le légendaire \*, notre Ananias delivre du ien a aussi bien que celui des Juifs. Mais Asclepiade, » homme sans honneur, fit tant par ses basses « flatteries , qu'il obtint qu'on couperait la langue à a saint Romain. Un médecin qui se trouva là » coupe la langue au jeune homme, et l'emporte » chez lui proprement enveloppée dans un morceau de soie.
- » L'anatomie nous apprend, et l'expérience le
  » confirme, qu'un homme ne peut vivre sans
  » langue.
- Romain fut conduit en prison. On nous a lu
  plusicurs fois que le Saint-Esprit descendit en
  langue de feu; mais saint Romain qui balbutiait
  comme Moïse, tandis qu'il n'avait qu'une langue
  de clair, commença à parler distinctement dès
  qu'il n'en eut plus.
- » de chair, commença à parler distinctement dès » qu'il n'en eut plus. » On alla conter le miracle à Asclépiade comme » il était avec l'empereur. Ce prince soupconna le » médecin de l'avoir trompé; le juge menaça le » médecin de le faire mourir. Seigneur, lui dit-» il, j'ai encore chez moi la langue que j'ai coupée » à cet homme; ordonnez qu'on m'en donne un » qui ne soit pas comme celui-ci sous une protec-» tion particulière de Dieu; permettez que je lui » coupe la langue jusqu'à l'endroit où celle-ci a · été coupée ; s'il n'en meurt pas, je consens qu'on » me fasse monrir moi-même. Là-dessus on fait » venir un homnie condamné à mort; et le mé-» decin, ayant pris la mesure sur la langue de » Romain, coupe à la même distance celle du » criminel ; mais à peine avait-il retiré son rasoir » que le criminel tombe mort. Ainsi le miracle fut avéré, à la gloire de Dieu et à la consolation des idèles.

Voilà ce que dom Ruinart raconte sérieusement. Prions Dieu pour le bon sens de dom Ruinart.

#### SECTION 11.

Comment se peut-il que dans le siècle éclairé où nous sommes, on trouve encore des écrivains savants et utiles qui suivent pourtant le torrent des vieilles erreurs, et qui gâtent des vérités par des fables reçues? Ils comptent encore l'ère des martyrs de la première aunée de l'empire de Dioclétien, qui était alors bien éloigné de martyriser personne. Ils oublient que sa femme Prisca était chrétienne; que les principaux officiers de sa maison étaient chrétiens, qu'il les protégea constamment pendant dix-luit années; qu'ils bâtirent dans Nicomédie une église plus somptuense que son palais; et qu'ils n'auraient jamais été persécutés s'ils n'avaient outragé le césar Galerius.

\* Le légendaire ne sait ce qu'il dit avec son Ananias.

Est-il possible qu'on ose redire encore que Dioclétien mourut de rage, de désespoir et de misère, lui qu'on vit quitter la vie en philosophe comme il avait quitté l'empire; lui qui, sollicité de reprendre la puissance suprème, aima mieux cultiver ses beaux jardins de Salone que de régner encore sur l'univers alors connu?

O compilateurs! ne cesserez-vous point de compiler? vous avez utilement employé vos trois doigts: employez plus utilement votre raison.

Quoi I vous me répétez que saint Pierre régna sur les fidèles à Rome pendant vingt-cinq ans, et que Néron le fit mourir la dernière année de son empire, lui et saint Paul, pour venger la mort de Simon le magicien à qui ils avaient cassé les jambes par leurs prières l

C'est insulter le christianisme que de rapporter ces fables, quoique avec une très bonne intention.

Les pauvres gens qui redisent encore ces sottises sont des copistes qui remettent en in-octavo ou en in-douze d'anciens in-folio que les honnêtes gens ne lisent plus, et qui n'ont jamais ouvert un livre de saine critique. Ils ressassent les vieilles histoires de l'Église; ils ne connaissent ni Middleton, ni Dodwel, ni Brucker, ni Dumoullin, ni Fabricius, nii Grabe, ni même Dupin, ni aucun de ceux qui ont porté depuis peu la lumière dans les ténèbres.

#### SECTION III.

On nous berne de martyres à faire pouffer de rire. On nous peint les Titus, les Trajan, les Marc-Aurèle, ese modeles de vertu, comme des monstres de cruauté. Fleury, abbé du Loc-Dieu, a déshonoré son histoire ecclésiastique par des contes qu'une vieille femme de bon sens ne ferait pas à des petits enfants.

Peut-on répéter sérieusement que les Romains condamnèrent sept vierges de soixante et dix ans chacune à passer par les mains de tous les jeunes gens de la ville d'Ancyre, eux qui punissaient de mort les vestales pour la moindre galanterie?

C'est apparemment pour faire plaisir aux cabaretiers qu'on a imaginé qu'un cabaretier chrétien , nommé Théodote, pria Dieu de faire mourir ces sept vierges plutôt que de les exposer à perdre le plus vieux des pucelages. Dieu exauça le cabaretier pudibond , et le proconsul fit noyer dans un lae les sept demoiselles. Dès qu'elles furent noyées, elles vinrent se plaindre à Théodote du tour qu'il leur avait joué, et le supplièrent instamment d'empêcher qu'elles ne fussent mangées des poissons. Théodote prend avec lui trois buveurs de sa taverne, marche au lac avec eux, précédé d'un flambeau céleste et d'un cavalier céleste, repêche les sept vicilles, les enterre, et finit par être décapité.

Dioclétien rencontre un petit garçon nommé saint Romain qui était bègue; il veut le faire brûler parce qu'il était chrétien; trois Juifs se trouvent là et se mettent à rire de ce que Jésus-Christ laisse brûler un petit garçon qui lui appartient; ils crient que leur religion vaut mieux que la chrétienne, puisque Dieu a délivré Sidrac, Misac et Abdenago de la fournaise ardente; aussitôt les flammes qui entouraient le jeune Romain, sans lui faire mal, se séparent et vont brûler les trois Juifs.

L'empereur tout étonné dit qu'il ne veut rien avoir à démèter avec Dieu; mais un juge de village moins scrupuleux condamne le petit bègue à avoir la langue coupée. Le premier médeciu de l'empereur est assez honnète pour faire l'opération luimème; dès qu'il a coupé la langue au petit Romain, cet enfant se met à jaser avec une volubilité qui ravit toute l'assemblée en admiration.

On trouve cent contes de cette espèce dans les martyrologes. On a cru rendre les anciens Romains odieux, et on s'est rendu ridicule. Voulez-vous de bonnes barbaries bien avérées, de bons massacres bien constatés, des ruisseaux de sang qui aient coulé en effet, des pères, des mères, des maris, des femmes, des enfants à la mamelle récllement égorgés et entassés les uns sur les autres? monstres persécuteurs, ne cherchez ces vérités que dans vos annales : vous les trouverez dans les croisades contre les Albigeois, dans les massacres de Mérindol et de Cabrières, dans l'épouvantable journée de la Saint-Barthélemi, dans les massacres de l'Irlande, dans les vallées des Vaudois. Il vous sied bien, barbares que vous êtes, d'imputer au meilleur des empereurs des cruautés extravagantes, vous qui avez inoudé l'Europe de sang. et qui l'avez couverte de corps expirants, pour prouver que le même corps peut être en mille endroits à la fois, et que le pape peut vendre des indulgences! Cessez de calomnier les Romains vos législateurs, et demandez pardon à Dieu des abominations de vos pères.

Ce n'est pas le supplice, dites-vous, qui fait le martyre, c'est la cause. Eh bien, je vous accorde que vos victimes ne doivent point être appelées du nom de martyr, qui signifie témoin; mais quel nom donnerous-nous à vos hourreaux? Les Phalaris et les Busiris ont été les plus doux des hommes en comparaison de vous: votre inquisition, qui subsiste encore, ne fait-elle pas frémir la raison, la nature, la religion? Grand Dieul si on allait mettre en cendre ce tribunal infernal, déplairait-ou à vos regards vengeurs?

thée.

#### MASSACRES.

### (Ar;icle de M. Treuchard.)

Il est peut-être aussi difficile qu'inutile de savoir si mazzacrium, mot de la basse latinité, a fait massacre, ou si massacre a fait mazzacrium.

Un massacre signifie un nombre d'hommes tués. « Il y eut un grand massacre près de Varso-» vic, près de Cracovie. » On ne dit point, « il » s'est fait le massacre d'un homme; » et cependant on dit, « un homme a été massacré; » en ce cas on entend qu'il a été tué de plusieurs coups avec barbarie.

La poésie se sert du mot massacré pour tuc, assassiné :

Que par sa propre main mon père massacré. CORNEILLE, Cinna, acte 1, scène 1.

Un Anglais a fait un relevé de tous les massacres perpétrés pour cause de religion depuis les premiers siècles de notre ère vulgaire.

L'ai été fortement tenté d'écrire contre cet auteur anglais; mais son mémoire ne m'ayant point paru enflé, je me suis retenu. Au reste, j'espère qu'on n'aura plus de pareils calculs à faire. Mais a qui en aura-t-on l'obligation?

### MATIÈRE.

# SECTION PREMIÈRE.

Dialogue poli entre un énergumène et un philosophe.

#### L'ÉNERGUMÈNE.

Oui, ennemi de Dieu et des hommes, qui crois que Dieu est tout puissant, et qu'il est le maître d'ajouter le don de la pensée à tout être qu'il daiguera choisir, je vais te dénoncer à monseigneur l'inquisiteur, je te ferai brûler; prends garde à toi, le t'avertis pour la dernière fois.

# LE PHILOSOPHE.

Sont-ce là vos arguments? est-ce ainsi que vous enseignez les hommes? J'admire votre douceur.

#### L'ÉNERGUMÈNE.

Allons, je veux bien m'apaiser un moment en attendant les fagots. Réponds-moi : Qu'est-ce que l'esprit?

LE PHILOSOPHE.

Je n'en sais rien

L'ÉNERGUMÈNE.

Ou'est-ce que la matière?

LE PHILOSOPHE.

Je n'en sais pas grand'chose. Je la crois éten-

due, solide, résistante, gravitante, divisible, mobile; Dieu peut lui avoir donné mille autres qualités que j'ignore.

# L'ÉNERGUMÈNE.

Mille autres qualités, traître! je vois où tu veux venir : tu vas me dire que Dieu peut animer la matière, qu'il a donné l'instinct aux animaux, qu'il est le maître de tout

#### LE PHILOSOPHE.

Mais il se pourrait bien faire qu'en effet il eût accordé à cette matière bien des propriétés que vous ne sauriez comprendre.

#### L'ÉNERGUMÈNE.

Que je ne saurais comprendre, scélérat!

#### LE PHILOSOPHE.

Oui, sa puissance va plus loin que votre entendement.

#### L'ÉNERGUMÈNE.

Sa puissance! sa puissance! vrai discours d'a-

#### LE PHILOSOPHE.

J'ai pourtant pour moi le témoignage de plusieurs saints Pères.

# L'ÉNERGUMÈNE.

Va, va, ni Dieu, ni eux, ne nous empêcheront de te faire brûler vif; c'est un supplice dont on punit les parricides et les philosophes qui ne sont pas de notre avis.

#### LE PHILOSOPHE.

Est-ce le diable, ou toi, qui a inventé cette manière d'argumenter?

### L'ÉNERGUMÈNE.

Vilain possédé, tu oses me mettre de niveau avec le diable!

(Ici l'énergumène donne un grand soufflet au philosophe, qui le hii rend avec usure.)

#### LE PHILOSOPHE.

A moi les philosophes!

L'ÉNERGUMÈNE.

# A moi la sainte Hermandad!

(Ici une demi-douzaine de philosophes arrivent d'un côté, et on voit accourir de l'autre côté cent dominicains avec cent familiers de l'inquisition, et cent alguazils, I.a. partie n'est pas tenable.)

### SECTION D.

Les sages à qui on demande ce que c'est que l'âme, répondent qu'ils n'en savent rien. Si on leur demande ce que c'est que la matière, ils font la même réponse. Il est vrai que des professeurs,

» qu'elle était, »

et surtout des écoliers , savent parfaitement tout cela: et quand ils out répété que la matière est étendue et divisible, ils croient avoir tout dit; mais quand ils sont priés de dire ee que c'est que cette chose étendue, ils se trouvent embarrassés. Cela est composé de parties, disent-ils; et ces parties de quoi sout-elles composées? Les éléments de ces parties sont-ils divisibles? Alors, ou ils sont muets, ou ils parlent beaucoup, ce qui est galement suspect. Cet être presque inconnu. u'on nomme matière, est-il éternel? Toute l'antquité l'a cru. A-t-il par lui-même la force activ? Plusieurs philosophes l'ont pensé. Ceux qui le nient sont-ils en droit de le nier? Vous ne conceve pas que la matière puisse avoir rien par elle-nême. Mais comment pouvez-vous assurer qu'ele n'a pas par elle-même les propriétés qui (ui soit nécessaires? Vous ignorez quelle est sa nature et vous lui refusez des modes qui sont pourtait dans sa nature; car enfin, dès qu'elle est, il fut bien qu'elle soit d'une certaine façon, qu'elle sit figurée; et des qu'elle est nécessairement figuée, est-il impossible qu'il n'y ait d'autres moderattachés à sa configuration? La matière existe, vou ne la connaissez que par vos sensations. Hélas de quoi servent toutes les subtilités de l'esprit œpuis qu'on raisonue? La géométrie nous a apprishien des vérités, la métaphysique bien peu. Nou pesons la matière, nous la mesurons, nous la vécomposons; et au-delà de ces opérations grossière, si nous voulons faire un pas, nous trouvons das nous l'impuissance, et devant uous un abime.

Pardonnez de gâce à l'univers entier qui s'est trompé en croyant la matière existaute par elleinême. Pouvait-il fare autrement? Comment imaginer que ce qui est sans succession n'a pas toujours été? S'il n'était as nécessaire que la matière existât, pourquoi exist-t-elle? et s'il fallait qu'elle fût, pourquoi n'auraitelle pas été toujours? Nul axiome n'a jamais été dus universellement recu que celui-ci : « Rien ne e fait de rien. » En effet le contraire est incomprésensible. Le chaos a chez tous les peuples précéde l'arrangement qu'une main divine a fait du monte entier. L'éternité de la matière n'a nui chez aucin peuple au culte de la Divinité. La religion ne su jamais essarouchée qu'un Dieu éternel fût reconn comme le maître d'une matière éternelle. Nous sommes assez heureux pour savoir aujourd'hui par la foi que Dieu tira la matière du néaut; mais ascune nation n'avait été instruite de ce dogme : les Juiss même l'ignorèrent. Le premier verset de la Genèse dit que les dieux Eloim, nor pas Éloi, firent le ciel et la terre; il ne dit pas cue le ciel et la terre furent créés de rien.

Philon, qui est venu dans le seul temps où les Juifs aient eu quelque érudition, dit dans son chapitre de la création : e Dieu, étant bon par sa nature, n'a point porté euvie à la substance, à la matière, qui par elle-même n'avait rien de bon, a qui n'a de sa nature qu'inertie, confusion, déssordre. Il daigna la rendre bonne de mauvaise

L'idée du chaos débrouillé par un Dieu se trouve dans toutes les ancieunes théogonies. Hésiode répétait ee que pensait l'Orient, quand il disait dans sa théogonie : « Le chaos est ce qui a existé le pre-» mier. » Ovide était l'interprète de tout l'empire romain quand il disait :

« Sic ubi dispositam, quisquis fuit ille Deorum, » Congeriem secuit....»

Ovid., Met., 1, 32.

La matière était done regardée entre les maius de Dieu comme l'argile sous la roue du potier, s'il est permis de se servir de ces faibles images pour en exprimer la divine puissance.

La matière étant éteruelle devait avoir des propriétés éternelles, comme la configuration, la force d'inertie, le mouvement, et la divisibilité. Mais cette divisibilité n'est que la suite du mouvement; car sans mouvement, rien ne se divise, ne se sépare, ni ne s'arrange. Ou regardait donc le mouvement comme esseutiel à la matière. Le chaos avait été un mouvement confus, et l'arrangement de l'univers un mouvement régulier imprimé à tous les corps par le maître du moude. Mais comment la matière aurait-elle le mouvement par elle-même? Comme elle a, selon tous les anciens, l'étendue et l'impénétrabilité.

Mais on ne la peut concevoir sans étendue, et on peut la concevoir sans mouvement. A cela on répondait: Il est impossible que la matière ue soit pas perméable; or étant perméable, il faut bien que quelque chose passe continuellement dans ses pores; à quoi bon des passages si rien n'y passe?

De réplique en réplique on ne finirait jamais; le système de la matière éternelle a de très grandes difficultés comme tous les systèmes. Celui de la matière formée de rien n'est pas moins incompréhensible. Il faut l'admettre, et ne pas se flatter d'en rendre raison; la philosophie ne rend point raison de tout. Que de choses incompréhensibles n'est-on pas obligé d'admettre, même en géométrie? Conçoit-on denx lignes qui s'approcheront toujours, et qui ne se rencontreront jamais?

Les géomètres à la vérité nous diront : Les propriétés des asymptotes vous sont démontrées ; vous ne pouvez vous empêcher de les admettre; mais la création ne l'est pas : pourquoi l'admettezvous? Quelle difficulté trouvez-vous à croire comme toute l'antiquité la matière éternelle? D'un autre côté, le théologien vous pressera et vous dira: Si vous croyez la matière éternelle, vous reconnaissez donc deux principes, Dieu et la matière: vous tombez dans l'erreur de Zoroastre, de Manès.

On ne répondra rien aux géomètres, parce que ces gens-là ne connaissent que leurs ligues, leurs surfaces, et leurs solides; mais on pourra dire au théologien: En quoi suis-je manichéen? Voilà des pierres qu'un architecte n'a point faites; il en a élevé un bâtiment immense; je n'admets point deux architectes; les pierres brutes ont obéi au pouvoir et au génie.

Heureusement, quelque système qu'on embrasse, aucun ne nuit à la morale; car qu'importe que la matière soit faite ou arrangée? Dieu est également notre maître absolu. Nous devons être également vertueux sur un chaos débrouillé, ou sur un chaos créé de rien; presque aucune de ces questions métaphysiques n'influe sur la conduite de la vie : il en est des disputes comme, des vains discours qu'on tient à table; chacun oublie après diner ce qu'il a dit, et va où son intérêt et son goût l'appellent.

# MÉCHANT.

On nous crie que la nature humaine est essentiellement perverse, que l'homme est né enfant du diable et méchant. Rien n'est plus malavisé : car, mon ami, toi qui me prêches que tout le monde est né pervers, tu m'avertis donc que tu es né tel, qu'il faut que je me défie de toi comme d'un renard on d'un crocodile. Oh point l me dis-tu, je suis régénéré, je ne suis ni hérétique ni infidèle, on peut se fier à moi. Mais le reste du genre humain qui est ou hérétique, ou ce que tu appelles infidèle, ne sera donc qu'un assemblage de monstres; et toutes les fois que tu parleras à un luthérien, ou à un Turc, tu dois être sûr qu'ils te voleront et qu'ils t'assassineront, car ils sont enfants du diable; ils sont nés méchants; l'un n'est pointrégénéréet l'autre est dégénéré, Il serait bien plus raisonnable, bien plus beau de dire aux hommes : « Vous êtes tous nés bons ; voyez combien » il serait affreux de corrompre la pureté de vo-» tre être.» Il cût fallu en user avec le genre humain comme on en use avec tous les hommes en particulier. Un chanoine mène-t-il une vie scandaleuse, on lui dit : Est-il possible que vous déshonoriez la dignité de chanoine? On fait souvenir un homme de robe qu'il a l'honneur d'être couseiller du roi, et qu'il doit l'exemple. On dit à un soldat pour l'encourager: Songe que tu es du regiment de Champague, On devrait dire à chaque individu: Souviens-toi de ta dignité d'homme.

Et en esset, malgré qu'on en ait, on en revient toujours là; car que veut dire ce mot si fréquemment employé chez toutes les nations, reutres en vous-même? Si vous étiez ne enfant du diable, si votre origine était criminelle, si votre sang était formé d'une liqueur infernale, ce mot, reutrez er vous-même, signsierait, consultez, suivez vote nature diabolique, soyez imposteur, voleur, assessin, c'est la loi de votre père.

L'homme n'est point né méchant; il le devient, comme il devient malade. Des médecins se présentent et lui disent : Vous êtes ne malade; il est bien sûr que ces médecins , quelque chosequ'ils disent et qu'ils fassent, ne le guériront pas si sa maladie est inhérente à sa nature; et cestaisonneurs sont très malades eux-mêmes.

Assemblez tous les enfants de l'univers vous ne verrez en eux que l'innocence, la douceur et la crainte; s'ils étaient nés méchants, palfesants, cruels, ils en montreraient quelque sigre, comme les petits seprents cherchent à mordre, et les petits tigres à déchirer. Mais la naturen ayant pas donné à l'homme plus d'armes offeisives qu'aux pigeons et aux lapins, elle ne leur agu donner un instinct qui les porte à déruire.

L'homme n'est donc pas né matrais; pourquoi plusieurs sont-ils donc infectés de ette peste de la méchanceté? c'est que ceux qu'sont à leur tête étant pris de la maladie, la communiquent au reste des hommes, comme une sume attaquée du mal que Christophe Colomb raporta d'Amerique, répand ce venin d'un bout del Europe à l'autre. Le premier ambitieux a corrompu la terre.

Vous m'allez dire que e premier monstre a déployé le germe d'orgueit de rapine, de fraude, de cruauté, qui est dans tots les hommes. J'avoue qu'engénéral la plupart d: nos frères peuvent acquérir ces qualités; mai tout le monde a-t-il la fièvre putride, la pierreet la gravelle, parce que tout le monde y est expsé?

Il y a des nations attières qui ne sont point méchantes; les Philadiphieus, les Banians, n'ont jamais tué personne. Les Chinios, les peuples du Tunquin, de Lao, de siam, du Japon même, depuis plus de cent ans, se connaissent point la guerre. A peine voit-on en fix ans un de ces grauds crimes qui étonneut la rature humaine, dans les villes de Rome, de Vanise, de Paris, de Londres, d'Amsterdam, villes où pourtant la cupidité, mère de tous les crimes, est extrême.

Si les hommes étaient essentiellement méchants, s'ils naissaient tous soumis à un être aussi malfesant que malheureux, qui pour se venger de son supplice leur inspirerait toutes ces fureurs, on verrait tous les matins les maris assassinés par leurs femmes, et les pères par leurs enfants, comme on voit à l'aube du jour des poules étranglées par une fouine qui est venue sucer leur sang.

S'il y a un milliard d'hommes sur la terre, c'est beaucoup; cela donne environ cinq cents millions de femmes qui cousent, qui filent, qui nourrissent leurs petits, qui tiennent la maison ou la cabane propre, et qui médisent un peu de leurs voisines. Je ne vois pas quel grand mal ces pauvres innocentes font sur la terre. Sur ce nombre d'habitants du globe, il y a deux cents millions d'enfants au moins, qui certainement ne tuent ni ne pillent, et environ autant de vieillards ou de malades qui n'en ont pas le pouvoir. Restera tout au plus cent millions de jeunes gens robustes et capables du crime. De cent millions il y en a quatre-vingt-dix continuellement occupés à forcer la terre, par un travail prodigieux, à leur fournir la nourriture et le vêtement; ceux-là n'ont guère le temps de mal faire.

Dans les dix millions restants seront compris les gens oisifs et de bonne compagnie, qui veulent jouir doucement; les hommes à talents occupés de leurs professions; les magistrats, les prêtres, visiblement intéressés à mener une vie pure, au moins en apparence. Il ne restera donc de vrais méchants que quelques politiques, soit séculiers, soit réguliers, qui veulent toujours troubler le monde, et quelques milliers de vagabonds qui louent leurs services à ces politiques. Or il n'y a jamais à la fois un million de ces bêtes féroces employées; et dans ce nombre je compte les voleurs de grands chemins. Vous avez donc tout au plus sur la terre, dans les temps les plus orageux, un homme sur millequ'on peut appeler méchant, encore ne l'est-il pas toujours.

Il y a donc infiniment moins de mal sur la terre qu'on ne dit et qu'on ne croit. Il y en a encore trop, sans doute; on voit des malheurs et des crimes horribles: mais le plaisir de se plaiudre et d'exagérer est si grand, qu'à la moindre égratignure vous criez que la terre regorge de sang. Avez-vous été trompé, tous les hommes sont des parjures. Un esprit mélancolique qui a souffert une injustice voit l'univers couvert de dannés, comme un jeune voluptueux, soupant avec sa dame, au sortir de l'Opéra, n'imagine pas qu'il y ait des infortunés.

# MÉDECINS.

Il est vrai que régime vaut mieux que médecine. Il est vrai que très long-temps sur cent médecins il y a eu quatre-vingt-dix-huit charlatans. Il est vrai que Molière a eu raison de se moquer d'eux. Il est vrai que rien u'est plus ridicule que de voir ce nombre infini de femmelettes, et d'hommes non moins femmes qu'elles, quand ils out trop mangé, trop bu, trop joui, trop veillé, appeler auprès d'eux pour un mal de tête un médecin, l'invoquer comme un dieu, lui demander le miracle de faire subsister ensemble l'intempérance et la santé, et donner un écu à ce dieu qui rit de leur faiblesse.

Il n'est pas moins vrai qu'un bon médecin nous peut sauver la vie\* en cent occasions, et nous rendre l'usage de nos membres. Un homme tombeen apoplexie, ce ne sera ni un capitaine d'infanterie, ni un conseiller de la cour des aides qui le guérira. Des calaractes se forment dans mes yeux, ma voisine ne me les lèvera pas. Je ne distingue point ici le médecin du chirurgien; ces deux professions ont été long-temps inséparables.

Des hommes qui s'occuperaient de reudre la santé à d'autres hommes par les seuls principes d'humanité et de bienfesance, seraient fort audessus de tous les grands de la terre; ils tiendraient de la Divinité. Conserver et réparer est presque aussi beau que faire.

Le peuple romain se passa plus de cinq cents ans de médecins. Ce peuple alors n'était occupé qu'à tuer, et ne fesait nul cas de l'art de conserver la vie. Comment donc en usait-on à Rome quand on avait la fièvre putride, une fistule à l'anus, un bubonocèle, une fluxion de poitrine? On mourait.

Le petit nombre de médecins grecs qui s'introdusirent à Rome n'était composé que d'esclaves. Un médecin devint enfin chez les grands seigneurs romains un objet de luxe comme un cuisinier. Tout homme richo eut chez lui des parfumeurs, des baigneurs, des gitons, et des médecins. Lecélèbre Musa, médecin d'Auguste, était esclave; il fut affranchi et fait chevalier romain; et alors les médecins devinrent des personnages considérables.

Quand le christianisme fut si bien établi, et que nous fûmes assez heureux pour avoir des moines, il leur fut expressément défendu par plusieurs conciles d'exercer la médecine. C'était précisément le contraire qu'il eût fallu faire,

Co r'est pas que nos jours ne soient comptés. Il est bien súr que tout arrive par une nécessité invincible, stos quoi tout irait au basard, ce qui est absurde. Nui homme ne peut augmenten il e nombre de ses cheveux, ui le nombre de ses jours; ni un médecin, ni un ange, ne puevent ajouter une minute as rui-nutes que l'ordre éternel des choese nous destine irrévocablement; mais cetui qui est destiné à étro frappé dans un certai temps d'une apopiexie, est desliné aussi à trouver un médecin sage, qui le surge, et qui le fait vivre jusqu'au moment fatal. La deslinée nous donne la vérole et le mercure, la fêvre et le quinquina

si on avait voulu être utile au genre humain. Quel bien pour les hommes d'obliger ces moines d'étudier la médecine, et de guérir nos maux pour l'amour de Dieu! n'ayant rien à gagner que le ciel, ils n'eussent jamais été charlatans. Ils se seraient éclairés mutuellement sur nos maladics et sur les remèdes. C'était la plus belle des vocations, et ce fut la seule qu'on n'eut point. On objectera qu'ils enssent pu empoisonner les impies; mais cela même cût été avantageux à l'Église. Luther n'eût peut-être jamais culevé la moitié de l'Europe catholique à notre saint père le pape; car la première sièvre continue qu'aurait eue l'augustin Luther, un dominicain aurait pu lui donner des pilules. Vous me direz qu'il ne les aurait pas prises; mais enfin, avec un peu d'adresse, on aurait pu les lui faire prendre. Continuons.

Il se trouva enfin, vers l'an 4517, un citoyen nommé Jean, animé d'un zèle charitable; ce n'est pas Jean Catvin que je veux dire, c'est Jean surnommé de Dieu, qui institua les frères de la Charité. Ce sont, avec les religieux de la rédemption des captifs, les seuls moines utiles. Aussi ils ne sont pas comptés parmi les ordres. Les dominicains, franciscains, bernardins, prémontrés, bénédictius, ne reconnaissent pas les frères de la Charité. On ne parle pas senlement d'eux dans la continuation de l'Histoire ecclésiastique de Fleury. Pourquoi? c'est qu'ils ont fait des cures, et qu'ils n'ont point fait de miracles. Ils ont servi, et ils n'ont point cabalé. Ils ont guéri de pauvres femmes, et ils ne les ont ni dirigées, ni séduites. Enfin, leur institut étant la charité, il était juste qu'ils fussent méprisés par les autres moines.

La médecine ayant donc été une profession nuecenaire dans le monde, comme l'est en quelques endroits celle de rendre la justice, elle a été sujette à d'étranges abus. Mais est-il rien de plus estimable au monde qu'nn médecin, qui ayant dans sa jeunesse étudié la nature, connu les ressorts du corps humain, les maux qui le tourmentent, les remèdes qui peuvent le soulager, exerce son art en s'en défiant, soigne également les pauvres et les riches, ne reçoit d'honoraires qu'a regret, et emploie ces honoraires à secourir l'indigent? Un tel homme n'est-il pas un peu supérieur au général des capucins, quelque respectable que soit ce général?

#### MESSE.

La messe, dans le langage ordinaire, est la plus grande et la plus auguste des cérémonies de l'É-

glise. On lui donne des surnoms différents, selon les rites usités dans les diverses contrées où elle est célébrée, tels que la messe mosarabe ou gothique. la messe grecque, la messe latine. Durandus et Eckius appellent sèche la messe où il ne se fait point de consécration, connue celle qu'on fait dire en particulier aux aspirauts à la prêtrise; et le cardinal Bona a rapporte, sur la foi de Guillaume de Nangis, que saint Louis, dans son voyage d'outre-mer, la fesait dire ainsi pour ne pas risquer que l'agitation du vaisseau fit répandre le vin consacré. Il cite aussi Génébrard, qui dit avoir assisté à Turin, en 4587, à une pareille messe célébrée dans une église, mais après dîner et fort tard, pour les fuuérailles d'une personne noble.

Pierre le chantre parle aussi dela messe à deux, à trois, et même à quatre faces, dans laquelle le prêtre célébrait la messe du jour ou de la fête jusqu'à l'offertoire, puis il en recommençait une seconde, une troisième, et quelquefois une quatrième, jusqu'au même endroit, ensuite il disait antant de secrètes qu'il avait commencé de messes; mais pour toutes il ne récitait qu'une fois le canon, et à la fin il ajoutait autânt de collectes qu'il avait réuni de messes b.

Ce ne fut que vers la fin du quatrième siècle que le mot de messe commença à signifier la célébration de l'encharistie. Le savant Beatus Rhenanus, dans ses notes sur Tertullien c, observe que saint Ambroise consacra cette expression du peuple, prise de ce qu'on mettait delors les catéchumènes après la lecture de l'Évangile.

On trouve dans les Constitutions apostoliques d une liturgie sous le nom de saint Jacques, par laquelle il paraît qu'au lieu d'invoquer les saints au canon de la messe, la primitive Église priait pour eux. Nous vous offrons encore, Seigneur, disait le célébrant, ce pain et ce calice pour tous les saints qui vous ont été agréables depuis le commeucement des siècles, pour les patriarches, les prophètes, les justes, les apôtres, les martyrs, les confesseurs, les évêques, les prêtres, les diacres, les sous-diacres, les lecteurs, les chautres, les vierges, les veuves, les laïques, et tous eeux dont les noms vous sont connus. Mais saint Cyrille de Jérusalem, qui vivait dans le quatrième siècle, y substitue cette explication : Après cela, dit-il e, nous fesons commémoration de ceux qui sont morts avant nous, et premièrement des patriarches, des apôtres, des martyrs, afin que Dieu reçoive nos prières par leur intercession. Cela prouve,

Voyez l'article MALADIR, K.

<sup>\*</sup> L. 1. ch. xv. sur la liturgie.

b Bingham, Origin, ecclés., ione vi, liv. xv, chap. iv, art. v. — c Liv. iv, contre Marcion. — d Liv. viii. chap. xii. — c Ginquieme catechèse.

comme nous le dirons à l'article reliques, que le culte des saints commençait alors à s'introduire dans l'Église.

Noël Alexandre' eite des actes de saint André, où l'on fait dire à cet apôtre : l'immole tous les jours sur l'autel du seul vrai Dieu, non les chairs des taureaux, ni le sang des boucs, mais l'agnean immaculé, qui denieure toujours entier et vivant après qu'il est sacrifié, et que tout le peuple fidèle en a mangé la chair : mais ce savant dominicain avoue que cette pièce n'est connue que depuis le huitième siècle. Le premier qui l'ait citée est Etherius, évêque d'Osma en Espagne, qui écrivit contre Elipand en 788.

Abdias brapporte que saint Jean, averti par le Seigueur de la fin de sa course, se prépara à la mort et recommanda son Église à Dien. Puis ayant pris du pain qu'il se fit apporter, il leva les yeux au ciel, le bénit, le rompit, et le distribua à tous ceux qui étaient présents, en leur disaut: Que mon partage soit le vôtre, et que le vôtre soit le mien. Cette manière de célébrer l'eucharistie, qui veut dire action de grâces, est plus conforme à l'institution de cette cérémonie.

En effet, saint Luc e nous apprend que Jésus, après avoir distribué du pain et du vin à ses apôtres qui soupaient avec lui, leur dit: Faites ceci en mémoire de moi. Saint Matthieu det saint Marc e disent de plus que Jésus chanta un hymne. Saint Jean, qui ne parle dans son Évangile ni de la distribution du pain et du vin, ni de l'hymne, s'étend fort au long sur ce dernier article dans ses actes, dont voici le texte cité par le second concile de Niéée f:

Avant que le Seigneur fût pris par les Juifs, dit cet apôtre bien-aimé de Jésus, il nous assembla et nous dit: « Chantons un hymne à l'honneur du Père, après quoi nous exécuterons le dessein que nons avons formé. » Il nous ordonna doue de faire un cercle et de nous tenir tous par la main; puis s'étant mis au milieu du cercle, il nous dit: Amen, suivez-moi. Alors il commença-le cantique, et dit: Gloire vous soit donnée, ô père ! Nous répondimes tous: Amen. Jésus continuant à dire, Gloire au verbe, etc., gloire à l'esprit, etc., gloire à la grâce, les apôtres répondaient toujours: Amen.

Après quelques autres doxologies, Jésus dit: Je veux être sauvé et je veux sauver: Amen. Je veux être délié et je veux délier: Amen. Je veux être blessé et je veux blesser: Amen. Je veux naître et je veux engendrer: Amen. Je veux maitre et je veux engendrer: Amen. Je veux maitre et je veux engendrer:

ger et je veux être consumé : Anien. Je veux être écouté et je veux écouter : Anien. Je veux être compris de l'esprit, étant tout esprit, tout in-telligence : Anien. Je veux être lavé et je veux laver : Anien. La grâce mêne la danse, je veux jouer de la flûte; dansez tous : Anien. Je veux chanter des airs lugubres, lamentez-vous tous : Anien.

Saint Augustin, qui commente une partie de cette hymne dans son épitre à Cerétius, rapporte de plus ce qui suit : Je venx parer et être paré. Je suis une lampe pour ceux qui me voient et qui me connaissent. Je suis la porte pour tous ceux qui veulent y frapper. Vous qui voyez ce que je fais, gardez-vous bien d'en parler.

Cette danse de Jésus et des apôtres est visiblement imitée de celle des thérapeutes d'Égypte, lesquels après le souper dansaient dans leurs assemblées, d'abord partagés en deux chœurs, puis réunis les hommes et les femmes ensemble, après avoir, comme en la fête de Bacchus, avalé force vin céleste, comme dit Philon b.

On sait d'ailleurs que, suivant la tradition des Juifs après leur sortie d'Egypte et le passage de la mer Rouge, d'où la solennité de pâque prit son nom c, Moïse et sa sœur rassemblèrent deux chœurs de musique, l'un composé d'hommes, l'autre de femmes, qui chantèrent en dansant un cantique d'actions de grâces. Ces instruments rassemblés sur-le-champ, ces chœurs arrangés avec tant de promptitude, la facilité avec laquelle les chants et la danse furent exécutés, supposent une labitude de ces deux exercices fort antérieure au moment de l'exécution.

Cet usage se perpétua dans la suite chez les Juis d'. Les filles de Silo dansaient, selon la contume, à la fête solennelle du Seigneur, quand les jeunes gens de la tribu de Benjamin, à qui on les avait refusées pour éponses, les enlevèrent par le conseil des vieillards d'Israèl. Encore aujourd'hui dans la Palestine, les femmes assemblées auprès des tombeaux de leurs proches dansent d'une manière lugubre et poussent des cris lamentables °.

On sait aussi que les premiers chrétiens fesaient entre eux des agapes ou repas de charité, en mémoire de la dernière cène que l'ésus célèbra avec ses apôtres; les païens en prirent même occasion de leur faire les reproches les plus odieux; alors, pour en bannir toute ombre de licence, les pasteurs défendirent que le baiser de paix, par où finissait cette cérémonie, se donnât entre les

<sup>\*</sup> Siècle 1°, page 409.— Hist, apostoliq., liv. v. art. xxIII et xxIII.— Chap. xxII. v. 49.— dhap. xxVI, v. 30.— Chap. xIV, v. 26.— Col. 538.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Épil. 237. — <sup>b</sup> Traité de la Vie contemplative. — <sup>c</sup> Exode, ch. xv; et Philon, Vie de Moise, liv. 1. — <sup>d</sup> Les Juges, chap. xx1, v. 21. — <sup>c</sup> Yoyaye de Lebrun.

personnes de sexe différent . Mais divers autres abus dont se plaignait déjà saint Paul b, et que le concile de Gangres', l'an 324, entreprit en vain de réformer, firent enfin abolir les agapes l'an 397, par le troisième concile de Carthage, dont le canon quarante et unième ordonna de célébrer les saints mystères à jeun.

On ne doutera point que la danse n'accompagnât ces festins, si l'on fait attention que, suivant Scaliger, les évêques ne furent nommés præsules dans l'Eglise latine, a præsiliendo, que parce qu'ils commençaient la danse. Le picpus Hélyot, dans son Histoire des ordres monastiques, dit aussi que pendant les persécutions qui troublaient la paix des premiers chrétiens, il se forma des congrégations d'hommes et de femmes qui, à l'exemple des thérapeutes, se retirèrent dans les déserts; là ils se rassemblaient dans les hameaux les dimanches et les fêtes, et ils y dansaient pieusement en chantant les prières de l'Église.

En Portugal, en Espagne, dans le Roussillon, l'on exécute encore aujourd'hui des danses solennelles en l'honneur des mystères du christianisme. Toutes les veilles des fêtes de la Vierge, les jeunes tilles s'assemblent devant la porte des églises qui lui sont dédiées, et passent la nuit à danser en rond et à chanter des hymnes et des cantiques en son honneur. Le cardinal Ximenès rétablit de son temps dans la cathédrale de Tolède l'ancien usage des messes mosarabes,pendant lesquelles on danse dans le chœur et dans la nef avec autant d'ordre que de dévotion. En France même on voyait encore vers le milieu du dernier siècle les prêtres et tout le peuple de Limoges danser en rond dans la collégiale en chantant, « Saint Marcian , pregas » per nous, et nous epingaren per bous; » c'està-dire, saint Martial, priez pour nous, et nous danserons pour vous.

Enfin le jésuite Ménestrier, dans la préface de son Traité des ballets publié en 4682, dit qu'il avait vu encore des chanoines de quelques églises, qui le jour de Paques prenaient par la main les enfants de chœur, et dansaient dans le chœur en chantant des hymnes de réjouissance. Ce que nous avons dit à l'article Kalendes des danses extravagantes de la fête des fous, nous découvre une partie des abus qui ont fait retrancher la danse des cérémonies de la messe, lesquelles plus elles ont de gravité, plus elles sont propres à en imposer aux simples.

#### MESSIE.

# AVERTISSEMENT.

- « Cet article est de M. Polier de Bottens, d'une » ancienne famille de France, établie depuis deux
- » cents ans en Suisse. Il est premier pasteur de » Lausanne. Sa science est égale à sa piété. Il com-
- » posa cet article pour le grand Dictionnaire en-
- » cyclopédique, dans lequel il fut inséré. On en
- » supprima seulement quelques endroits, dont les
- » examinateurs crurent que des catholiques moins
- » savants et moins pieux que l'auteur pourraient
- » abuser. Il fut recu avec l'applaudissement de » tous les sages.
- » On l'imprima en même temps dans un autre » petit dictionnaire, et on l'attribua en France à
- » un homme qu'on n'était pas fâché d'inquiéter. » On supposa que l'article était impie, parce qu'on
- » le supposait d'un laïque, et on se déchaîna con-
- » tre l'ouvrage et contre l'auteur prétendu. L'hom-
- » me accusé se contenta de rire de cette méprise.
- » Il voyait avec compassion sous ses yeux cet
- » exemple des erreurs et des injustices que les
- » hommes commettent tous les jours dans leurs » jugements, car il avait le manuscrit du sage
- » et savant prêtre écrit tout entier de sa main. Il
- » le possède encore. Il sera montre à qui voudra » l'examiner. On y verra jusqu'aux ratures faites
- » alors par ce laïque même, pour prévenir les in-
- terprétations malignes.
- » Nous réimprimons donc aujourd'hui cet ar-» ticle dans toute l'intégrité de l'original. Nous en » avons retranché, pour ne pas répéter ce que
- » nous avons imprimé ailleurs ; mais nous n'avons » pas ajouté un seul mot.
- » Le bon de toute cette affaire, c'est qu'un » confrère de l'auteur respectable écrivit les cho-
- » ses du monde les plus ridicules contre cet article
- » de son confrère, croyant écrire contre un ennemi » commun. Cela ressemble à ces combats de nuit.
- » dans lesquels on se bat contre ses camarades. » Il est arrivé mille fois que des controversistes
- » ont condamné des passages de saint Augustin,
- » de saint Jérôme, ne sachant pas qu'ils fussent » de ces Pères. Ils anathématiseraient une partie du
- » nouveau Testament s'ils n'avaient point oui dire
- » de qui est ce livre. C'est ainsi qu'on juge trop o souvent. o

Messie, Messias, ce terme vient de l'hébreu; il est synonyme au mot grec Christ. L'un et l'autre sont des termes consacrés dans la religion, et qui ne se donnent plus anjourd'hui qu'à l'oint par excellence, ce souverain libérateur que l'ancien peuple juif attendait, après la venue doquel il

<sup>&</sup>quot; Thomassin , Discip. de l'Église, part, 111, C. XLVII . nº 1. - b Corinth, 1, ch. xt. - 1 Ville de Paphlagonie.

soupire encore, et que les chrétiens trouvent dans la personne de Jésus, fils de Marie, qu'ils regardent comme l'oint du Seigneur, le Messie, promis à l'humanité: les Grecs emploient aussi le mot d'Eleimmerous qui signifie la même choseque Christos.

Nous voyons dans l'ancien Testament que le mot de Messie, loin d'être particulier au libérateur après la venue duquel le peuple d'Israël soupirait, ne l'était pas seulement aux vrais et fidèles servitenrs de Dieu, mais que ce nom fut souvent donné aux rois et aux princes idolâtres, qui étaient dans la main de l'Éternel les ministres de ses vengeances, ou des instruments pour l'exécution des conseils de sa sagesse. C'est ainsi que l'auteur de l'Ecclésiastique dit d'Élisée\*, qui ungis reges ad pænitentiam, ou comme l'ont rendu les Septante, ud vindictam. a Vous oignez les rois pour exercer » la vengeance du Seigneur. » C'est pourquoi il envoya un prophète pour oindre Jéhu roi d'Israèl. Il annonça l'onction sacrée à Hazael, roi de Damas et de Syrie b, ces deux princes étant les Messies du Très-Haut pour venger les crimes et les abominations de la maison d'Achab.

Mais an XLV° d'Isaie, v. 1, le nom de Messie est expressément donné à Cyrus. « Ainsi a dit l'Éter-» nel à Cyrus son oint, son Messie, duquel j'ai » pris la main droite, afin que je terrasse les nations » devant lui, etc. »

Ezéchiel, au xxviiie de ses révélations, v. 14, donne le nom de Messie au roi de Tyr, qu'il appelle aussi chérubin, et parle de lui et de sa gloire dans des termes pleins d'une emphase dont on sent mieux les beantés qu'on ne peut en saisir le sens. a Fils de l'homme, dit l'Éternel an prophète, » prononce à haute voix une complainte sur le · roi de Tyr, et lui dis : Ainsi a dit le Seignenr, » l'Éternel, tu étais le sceau de la ressemblance de o Dieu, plein de sagesse et parfait en beantés; tu » as été le jardin d'Éden du Seigneur (on suivant d'antres versions), tu étais toutes les délices du » Seigneur; ta couverture était de pierres pré-· cieuses de tontes sortes, de sardoine, de topaze, de jaspe, de chrysolite, d'onyx, de béril, de » saphir, d'escarboucle, d'émeraude, et d'or. Ce » que savaient faire tes tambours et tes flûtes a · été chez toi ; ils ont été tout prêts, au jour que o tu fus créé; tu as été un chérubin, un Messie · pour servir de protection; je t'avais établi; tu » as été dans la sainte montagne de Dieu; tu as » marché entre les pierres flamboyantes, tu as été parfait en tes voies, dès le jour que tu fus créé. » jusqu'à ce que la perversité a été trouvée en toj. » Au reste, le nom de Messiah, en grec Christ, se donnait aux rois, aux prophètes et aux grands-

\* Ecclésiast., ch. xLvIII. v. 8.

prêtres des Hébreux. Nous lisons dans le rt livre des Rois, clap, x1, v. 5: « Le Seigneur et son » Messie sont témoins, » c'est-à-dire « le Seigneur et le roi qu'il a établi. » Et ailleurs: « Ne » touchez point mes oints, et ne faites aucun mal » à mes prophètes. » David, animé de l'esprit de Dieu, donne dans plus d'un endroit à Sadl son bean-père, qui le persécutait, et qu'il n'avait pas sujet d'aimer; il donne, dis-je, à ce roi réprouvé, et de dessus lequel l'esprit de l'Éternel s'était retiré, le non et la qualité d'oint, de Messie du Seigneur. « Dieu me garde, dit-il fréquemment, de » porter ma main sur l'oint du Seigneur, sur le » Messie de Dieu. »

Si le beau nom de Messie, d'oint de l'Éternel, a été donné à des rois idolâtres, à des princes crnels et tyrans, il a été très employé dans nos anciens oracles pour désigner véritablement l'oint du Seignenr, ce Messie par excellence, objet du desir et de l'attente de tous les fidèles d'Israël. Ainsi Anne, mère de Samuel, conclut son cantique par ces paroles remarquables, et qui ne peuvent s'appliquer à aucun roi \*, puisqu'on sait que pour lors les Hébreux n'en avaient point : « Le Seignenr jugera les extrémités de la terre, il don-» nera l'empire à son roi, il relèvera la corne de » son Christ, de son Messie, » On trouve ce même mot dans les oracles suivants : Psaume 11, v, 2. Psaume xxvii, v. 8. Jérémie (Thren.), iv, v. 20. Daniel, 1x, v. 26. Habacuc, 111, v. 43.

Que si l'on rapproche tous ces divers oracles, et en général tous ceux qu'on applique pour l'ordinaire au Messie, il en résulte des contrastes en quelque sorte incouciliables, et qui justifient jusqu'à un certain point l'obstination du peuple à qui ces oracles furent donnés.

Comment en effet concevoir, avant que l'événement l'eût si bien jnstifié dans la personne de Jésus, fils de Marie; comment concevoir, dis-je, une intelligence en quelque sorte divine et humaine tont ensemble, un être grand et abaissé qui triomphe du diable, et que cet esprit infernal, ce prince des puissances de l'air, tente, emporte et fait voyager malgré lui, maître et servitenr, roi et sujet, sacrificateur et victime tout ensemble, mortel et vainqueur de la mort, riche et panvre, conquérant glorieux dont le règne éternel n'aura point de fin, qui doit sonmettre toute la nature par ses prodiges, et cependant qui sera un homme de douleur, privé des commodités, souvent même de l'absolument nécessaire dans cette vie dont il se dit le roi, et qu'il vient combler de gloire et d'honnenrs, terminant une vie innocente, malheureuse, sans cesse contredite et traversée, par

b III des Rois , ch. xIX, v. 15 et 16.

<sup>1.</sup> Rois . ch. II, 10.

G4 MESSIE.

nu supplice également honteux et cruel, trouvant même dans cette humiliation, cet abaissement extraordinaire, la source d'une élévatiou unique qui le couduit au plus haut point degloire, de puissance et de félicité, c'est-à-dire au rang de la première des créatures?

Tous les chrétiens s'accordent à trouver cescaractères, en apparence si incompatibles, dans la personne de Jésus de Nazareth qu'ils appellent le Christ; ses sectateurs lui donnaient ce titre par excellence, non qu'il eût été oint d'une manière sensible et matérielle, comme l'ont été anciennement quelques rois, quelques prophètes et quelques sacrificateurs, mais parceque l'esprit divin l'avait désigné pour ces grands offices, et qu'il avait reçu l'onction spirituelle nécessaire pour cela.

(A) Nous en étions là sur un article aussi important, lorsqu'un prédicateur hollandais, plus célèbre par cette découverte que par les médiocres productions d'un génie d'ailleurs faible et peu instruit, nous a fait voir que notre Seigneur Jésns était le Christ, le Messie de Dieu, ayant été oint dans les trois plus grandes époques de sa vie, pour être notre roi, notre prophète, et notre sacrificateur.

Lors de son baptême, la voix du souveraiu maître de la nature le déclare son fils, son unique, son bien-aimé, et par la même son représentant.

Sur le Thabor, transfiguré, associé à Moise et à Élie, cette même voix surnaturelle l'aunonce à l'humanité comme le fils de celui qui anime et envoic les prophètes, et qui doit être écouté par préférence.

Dans Gethsémané, 'un ange descend du ciel pour le soutenir dans les angoisses extrêmes où le réduit l'approche de son supplice; il le fortifie contre les frayeurs cruelles d'une mort qu'il ne peut éviter, et le met en état d'être un sacrificateur d'autaut plus excellent qu'il est lui-même la victime innocente et pure qu'il va offrir.

Le judicieux prédicateur hollandais, disciple de l'illustre Coccéius, trouve l'huile sacramentale de ces diverses ouctions célestes dans les signes visibles que la puissance de Dien fit paraître sur son oint : dans son baptême, l'ombre de la colombe qui représentait le Saint-Esprit qui descendit sur lui; au Thabor, la nue miraculeuse qui le couvrit; en Gethsémané, la sueur de grunneaux de sang dont tout son corps fut couvert.

Après cela, il faut pousser l'incrédulité à son comble pour ne pas reconnaître à ces traits l'oint

du Seigneur par exellence, le Messie promis; et l'on ne pontrait sans doute assez déplorer l'avenglement inconcevable du peuple juif, s'il ne fût eutré dans le plan de l'inflinie sagesse de Dieu, et n'eût été, dans ses vues toutes miséricordieuses, essentiel à l'accomplissement de son œuvre, et au salut de l'humanité (B).

Mais aussi il faut convenir que dans l'état d'oppression sous lecquel gémissait le peuple juif, et après toutes les glorieuses promesses que l'Éternel lui avait faites si souvent, il devait soupirer après la venue d'un Messie, l'envisager comme l'époque de son heureuse délivrance; et qu'ainsi il est en quelque sorte excusable de n'avoir pas voulu reconnaître ce libérateur dans la personne du Seigneur Jésus, d'autant plus qu'il est de l'hommo de tenir plus au corps qu'à l'esprit, et d'être plus sensible aux besoins présents, que flatté des avantages à venir, et toujours incertains par la même.

Au reste, on doit croire qu'Abraham, et après lui un assez petit nombre de patriarches et prophètes, ont pu se faire une idée de la nature du règne spirituel du Messie; mais ces idées durent rester dans le petit cercle des inspirés; et il n'est pas étonnant qu'inconnues à la multitude, ces notions se soient altérées au point que lorsque le Sauveur parut dans la Judée, le peuple et ses docteurs, ses princes même, attendaient un monarque, un conquérant, qui par la rapidité de ses conquêtes devait s'assujettir tout le monde; et comment concilier ces idées flatteuses avec l'état abject, en apparence misérable, de Jésus-Christ? Aussi, scandalisés de l'entendre s'annoncer comme le Messie, ils le persécutèrent, le rejetèrent, et le firent mourir par le dernier supplice. Depuis ce temps-là, ne voyant rien qui achemine à l'accomplissement de leurs oracles, et ne voulant point y renoncer, ils se livrent à toutes sortes d'idées plus chimériques les unes que les autres.

Ainsi, lorsqu'ils ont vu les triomphes de la religion chrétienne, qu'ils ont senti qu'on pouvait expliquer spirituellement, et appliquer à Jésus-Christ la plupart de leurs anciens oracles, ils se sont avisés, contre le sentiment de leurs pères, de nier que les passages que nous leur alléguons dussent s'entendre du Messie, tordant ainsi nos saintes Écritures à leur propre porte.

Quelques uns soutiennent que leurs oracles ont été mat entendus; qu'en vain on soupire après la venue du Messie, puisqu'il est déjà venu en la personne d'Ézéchias. C'était le sentiment du fameux Hillel. D'autres plus relâchés, ou cédant avec politique aux temps et aux circonstances, prétendeut que la croyance de la venue d'un Messie n'est point un article fondamental de foi, et qu'en niant ce dogme on ne pervertit point la loi, on ue

<sup>(</sup>A) On supprima dans le Dictionnaire (depuis A jusqu'à B) tout ce paragraphe concernant le prédicateur Hollandais, parce qu'on le crut hors d'œuvre.

lui donne qu'une légère atteinte. C'est aiusi que le Juif Albo disait au pape que nier la venue du Messie, c'était seulement couper une branche de l'arbre sans toucher à la racine.

Le fameux rabbin Salomon Jarchi ou Raschi, qui vivait au commencement du douzième siècle, dit, dans ses Talmudiques, que les anciens Hébreux ont cru que le Messie était né le jour de la dernière destruction de Jérusalem par les armées romaines; c'est, comme on dit, appeler le médecin après la mort.

Le rabbin Kimchi, qui vivait aussi au douzième siècle, annonçait que le Messie, dont il croyait la venne très prochaine, chasserait de la Judée les chrétiens qui la possédaient pour lors; il est vrai que les chrétiens perdirent la Terre-Sainte, mais ce fut Saladin qui les vainquit; pour peu que ce conquérant eût protégé les Juifs, et se fût déclaré pour cux, il est vraisemblable que dans leur enthousiasme ils en auraient fait leur Messie.

Les auteurs sacrés, et notre Seigneur Jésus luimême, comparent souvent le règne du Messie et l'éternelle béatitude à des jours de noces, à des festins; mais les talmudistes ont étrangement abusó de ces paraboles; selon eux, le Messie donnera à son peuple rassemblé dans la terre de Ganaan, un repas dont le vin sera celui qu'Adam lui-même fit dans le paradis terrestre, et qui se conserve dans de vastes celliers, creusés par les anges au centre de la terre.

On servira pour entrée le fameux poisson appelé le grand Léviathan, qui avale tout d'un coup nn poisson moins grand que lui, lequel ne laisse pas d'avoir trois cents lieues de long; toute la masse des eaux est portée sur Léviathan. Dieu au commencement en créa un mâle et un autre femelle; mais de peur qu'ils ne renversassent la terre, et qu'ils ne remplissent l'univers de leurs semblables, Dieu tua la femelle, et la sala pour le festin du Messie.

Les rabbins ajoutent qu'on tuera pour ce repas le taureau Béhémoth, qui est si gros qu'il mange chaque jour le foin de mille montagnes : la femelle de ce taureau fut tuée au commencement du monde, afin qu'une espèce si prodigieuse ne se multipliàt pas, ce qui n'aurait pu que nuire aux autres créatures; mais ils assurent que l'Éternel ne la sala pas, parce que la vache salée n'est pas si bonne que la léviathane. Les Juifs ajoutent encore si bien foi à toutes ces rèveries rabbiniques, que souvent ils jurent sur leur part du bouf Béhémoth, comme quelques chrétiens impies jurent sur leur part du paradis.

Après des idées si grossières sur la venue du Messie et sur son règne, faut-il s'étonner si les Juifs tant anciens que modernes, et plusieurs inème des premiers chrétiens, malheureusement inbus de toutes ces rèveries, n'ont pu s'élever à l'idée de la nature divine de l'oint du Seigneur, et n'ont pas attribué la qualité de dieu au Messie? Voyez commeles Juifs s'expriment là-dessus dans l'ouvrage initulé Judei Lusitani Questiones ad Christianos \*. « Reconnaître, disent - ils, un » homme-Dien, c'est s'abuser soi-même, c'est se forger un monstre, un centaure, le bizarre » composé de deux natures qui ne sauraient s'al-lier. » Ils ajoutent que les prophètes n'enseignent point que le Messie soit homme-Dieu, qu'ils distinguent expressément entre Dieu et David, qu'ils déclarent le premier maître, et le second serviteur, etc...

Lorsque le Sauveur parut, les prophéties, quoique claires, furent malheureusement obscurcies par les préjugés sucés avec le lait. Jésus-Christ lui-même, ou par ménagement, ou pour ne pas révolter les esprits, paraît extrêmement réservé sur l'article de sa divinité : « Il voulait, dit saint » Chrysostôme, accoutumer insensiblement ses » auditeurs à croire un mystère si fort élevé au-» dessus de la raison. » S'il prend l'autorité d'un Dieu en pardonnant les péchés, cette action soulève tous ceux qui en sont les témoins; ses miracles les plus évidents ne peuvent convaincre de sa divinité ceux même en faveur desquels il les opère. Lorsque devant le tribunal du souverain sacrificateur il avoue, avec un modeste détour, qu'il est le fils de Dieu, le grand-prêtre déchire sa robe et crie au blasphème. Avant l'envoi du Saint-Esprit, les apôtres ne soupçonnent pas même la divinité de leur cher maître; il les interroge sur ce que le peuple pense de lui ; ils répondent que les uns le preunent pour Élie, les autres pour Jérémie, on pour quelque autre prophète. Saint Pierre a besoin d'une révélation particulière pour connaître que Jésus-Christ est le Christ, le fils du Dieu vivant.

Les Juifs, révoltés contre la divinité de Jésus-Christ, ont eu recours à toutes sortes de voies pour détruire ce grand mystère; ils détournent le sens de leurs propres oracles, ou ne les appliquent pas au Messie; ils prétendent que le nom de Dieu, Éloi, n'est pas particulier à la divinité, et qu'il se donne même par les auteurs sacrés aux juges , aux magistrats, en général à ceux qui sont élevés en autorité; ils citent en effet un très grand nonibre de passages des saintes Écritures, qui justifient cette observation , mais qui ne donnent aucune atteinte aux termes exprès des anciens oracles qui regardent le Messie.

Enfin ils prétendent que si le Sauveur, et après lui les évangélistes, les apôtres et les premiers chrétieus, appellent Jésus le fils de Dieu, ce terme auguste ne signifiait, dans les temps évangéliques, autre chose que l'opposé de fils de Bélial, c'est-à-dire homme de bien, serviteur de Dieu, par opposition à un méchant, un homme qui pe craint point Dieu.

Si les Juis ont contesté à Jésus-Christ la qualité de Messic et sa divinité, ils n'out rien négligé aussi pour le rendre méprisable, pour jeter sur sa naissance, sa vie et sa mort, tout le ridicule et tout l'opprobre qu'a pu imaginer leur criminel acharnement.

De tous les ouvrages qu'a produits l'aveuglement des Juifs, il n'en est point de plus odieux et de plus extravagant que le livre ancien intitulé Sepher Toldos Jeschut, tiré de la poussière par M. Vageuseil dans le second tome de son ouvrage intitulé Telu ignea Satance, etc.

C'est dans ce Sepher Toldos Jeschut qu'on lit une histoire monstrueuse de la vie de notre Sauveur, forgée avec toute la passion et la mauvaise foi possibles. Ainsi, par exemple, ils out oséécrire qu'un nommé Panther ou Pandera, habitant de Bethleem, était devenu amoureux d'une jeune femme mariée à Jokanan. Il eut de ce commerce impur un fils qui fut nommé Jesua ou Jesu. Le père de cet enfant fut obligé de s'enfuir, et se retira à Babylone, Quant au ieune Jesu, on l'envoya aux écoles; mais, ajoute l'auteur, il eut l'insolence de lever la tête et de se découvrir devant les sacrificateurs, au lieu de paraître devant eux la tête baissée et le visage couvert, comme c'était la coutume; hardiesse qui fut vivement taucée; ce qui donna lieu d'examiner sa naissance, qui fut trouvée impure, et l'exposa bientôt à l'ignominie.

Ce détestable livre Sepher Toldos Jeschut était connu dès le second siècle; Celse le cite avec conflance, et Origène le réfute au chapitre neuvième.

Il y a un autre livre intitulé aussi Toldos Jeschut, publié l'au 4705 par M. Huldrie, qui suit de plus près l'Évangile de l'enfance, mais qui commet à tout moment les anachronismes les plus grossiers; il fait naître et mourir Jésus-Christ sous le règne d'Hérode-le-Grand; il veut que ce soit à ce prince qu'aient été faites les plaintes sur l'adultère de Panther et de Marie mère de Jésus.

L'auteur, qui prend le nom de Jonatham, qui se dit contemporain de Jésus-Christ et demeurant à Jérusalem, avance qu' Hérode consulta sur le fait de Jésus-Christ les sénateurs d'une ville dans la terre de Césarée: nous ne suivrons pas un auteur aussi absurde dans toutes ses contradictions.

Cependant c'est à la faveur de toutes ces calomnies que les Julis s'entretiennent dans leur haiue implacable coutre les chrétiens et contre l'Évangile; ils n'ont rien négligé pour altérer la chronologie du vieux Testament, et pour répandre des dontes et des difficultés sur le temps de la venue de notre Sauvenr.

Ahmed-ben-Cassum-la-Andacousi, maure de Grenade, qui vivait sur la fin du seizièmesiècle, cite un ancien manuscrit arabe qui fut trouvé avec seize lames de plomb, gravées en caractères arabes, dans une grotte près de Grenade. Don Pedro y Quinones, archevêque de Grenade, en a rendu lui-même témoignage. Ces lames de plomb, qu'on appelle de Grenade, ont été depuis portées à Rome, où, après un examen de plusieurs années, elles out enfin été condamnées comme apocryphes sous le pontificat d'Alexandre VII; elles ne renferment que des histoires fabuleuses touchant la vie de Marie et de son fils.

Le nom de Messie, accompagné de l'épithète de faux, se donne encore à ces imposteurs qui dans divers temps ont cherché à abuser la nation juive. Il y eut de ces faux messies avant même la venue du véritable oint de Dieu. Le sage Gamaliel parle d'un nommé Théodas, dont l'histoire se lit dans les autiquités judaïques de Josèphe, liv. xx, ch. 11. Il se vantait de passer le Jourdain à pied sec; il attira beaucoup de gens à sa suite: mais les Romains étant tombés sur sa petite troupe la dissipèrent, coupèrent la tête au malhoureux chef, et l'exposèrent dans Jérusalem.

Gamaliel parle aussi de Judas le Galiléen, qui est sans doute le même dont Josèphe fait mention dans le douzième chapitre du second livre de la guerre des Juifs. Il dit que ce faux prophète avait ramassé près de treute mille hommes; mais l'hyperbole est le caractère de l'historien juif.

Dès les temps apostoliques, l'on vit Simon surnommé le magicien qui avait su séduire les habitants de Samarie, au point qu'ils le considéraient comme la vertu de Dieu.

Dans le siècle suivant, l'an 478 et 479 de l'ère chrétienne, sous l'empire d'Adrien, parut le faux messie Barchochébas, à la tête d'une armée. L'emperenr envoya contre lui Julius Severus, qui, après plusieurs rencontres, enferma les révoltés dans la ville de Bither; elle soutint un siége opiniàtre, et fut emportée: Barchochébas y fut pris et mis à mort. Adrien crut ne pouvoir mieux prévenir les continuelles révoltes des Julfs, qu'en leur défendant par un édit d'aller à Jérusalem; il établit même des gardes aux portes de cette ville, pour en défendar l'entrée aux restes du peuple d'Israèl.

On lit dans Socrate, historien ecclésiastiques, que l'an 434 il parut dans l'île de Candie un faux

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Act. apost., .ch. v, \*. 34, 35, 36. — <sup>b</sup> Ibid., c. vIII. †. 9. 10. — <sup>b</sup> Socr., Hist. eccl., l. II. c. xxxvIII.

messie qui s'appelait Moise. Il se disait l'ancien libérateur des Hébreux, ressuscité pour les délivrer encore.

Un siècle après, en 550, il y cut dans la Palestine un faux messie nommé Julien; il s'annonçait comme un grand conquérant, qui, à la tête de sa nation, détruirait par les armes tout le peuple chrétien; séduits par ses promesses, les Juifs armés massacrèrent plusieurs chrétiens. L'empereur Justinien envoya des troupes contre lui; on livra bataille au faux Christ; il fut pris, et condamné au dernier supplice.

Au commencement du huitième siècle, Serenus, juif espagnol, se porta pour messie, prêcha, eut des disciples, et mourut comme eux dans la misère.

Il s'éleva plusieurs faux messies dans le doutième siècle. Il en parut un en France sous Louisle-Jeune; il fut pendu lui et ses adhérents, sans qu'on ait jamais su les noms ni du maître ni des disciples.

Le treizième siècle fut fertile en faux messies; on en compte sept ou huit qui parurent en Arabie, en Perse, dans l'Espagne, en Moravie: l'un d'eux, qui se nommait David el Re, passe pour avoir cié un très grand magicien; il séduisit les Juifs, et se vit à la tète d'un parti considérable; mais ce messie fut assassiné.

Jacques Zieglerne de Moravio, qui vivait au milieu du seizième siècle, annonçait la prochaine manifestation du Messie, né, à ce qu'il assurait, depnis quatorze ans; il l'avait vu, disait-il, à Strasbourg, et il gardait avec soin une épée et un sceptre pour les lui mettre en main dès qu'il serait en âge d'enseigner.

L'an 1624, un autre Zieglerne confirma la prédiction du premier.

L'an 1666, Sabatei-Sèvi, né dans Alep, se dit le Messie prédit par les Zieglernes. Il débuta par précher sur les grands chemins et au milieu des campagnes: les Turcs se moqnaient de lui, pendant que ses disciples l'admiraient. Il paraît qu'il ne mit pas d'abord dans ses inté êts le gros de la nation juive, puisque les chefs de la synagogue de Smyrne portèrent contre lui une sentence de mort; mais il en fut qu'ite pour la peur et le bannissement.

Il contracta trois mariages, et l'on prétend qu'il n'en consomma point, disant que cela était audessous de lui. Il s'associa un nommé Nathan-Lévi celui-ci fit le personnage du prophète Élie qui devait précéder le Messie. Ils se rendirent à Jérusalem, et Nathan y aunouça Sabatei-Sévi comme le libérateur des nations. La populace juive se déclara pour eux; mais ceux qui avaient quelque chose à perdre les anathématisèrent.

Sévi, pour suir l'orage, se retira à Constantinople, et de là à Smyrne; Nathan-Lévi lui envoya

quatre ambassadeurs, qui le reconnurent et le saluèrent publiquement en qualité de messie; cette ambassade en imposa au peuple, et même à quelques docteurs, qui déclarèrent Sabatei-Sévi messie et roi des Hébreux. Mais la synagogue de Smyrne condamna son roi à être empalé.

Sabatei se mit sous la protection du cadi de Smyrne, et eut bientôt pour lui tout le peuple juif; il fit dresser deux trônes, un pour lui et l'autre pour son épouse favorite; il prit le nom de roi des rois, et douna à Joseph Sévi son frère celui de roi de Juda. Il promit aux Juis la conquête de l'empire ottoman assurée. Il poussa même l'insolence jusqu'à faire ôter de la liturgic juive le nom de l'empereur, et à y faire substituer le sien.

On le fit mettre en prison aux Dardanelles; les Juifs publièrent qu'on n'épargnait sa vie que parce que les Tures savaient bien qu'il était immortel. Le gouverneur des Dardanelles s'enrichit des présents que les Juifs lui prodiguèrent pour visiter leur roi, leur messie prisonnier, qui dans les fers conservait toute sa dignité, et se fesait baiser les pieds.

Cependant le sultan, qui tenait sa cour à Andrinople, voulut faire finir cette comédie; il fit venir Sévi, et lui dit que s'il était messie il devait être invulnérable; Sévi en convint. Le grand seigneur le fit placer pour but aux flèches de ses icoglans; le messie avoua qu'il n'était point invulnérable, et protesta que Dieu ne l'envoyait que pour rendre témoignage a la sainte religion musulmane. Fustigé par les ministres de la loi, il se fit mahométan, et il vécut et mourut également méprisé des Juils et des musulmans; ce qui a si fort décrédite profession de faux messie, que Sévi est le dernier qui ait paru'.

## MÉTAMORPHOSE, MÉTEMPSYCOSE.

N'est-il pas bien naturel que toutes les metamorphoses dont la terre est couverte aient fait imaginer dans l'Orient, où on a imaginé tout, que nox âmes passaient d'un corps à un autre? un point presque imperceptible devient un ver, ce ver devient papillon; un gland se transforme en chêne; un œuf en oiseau; l'eau devient nuage et tonnerre; le bois se change en feu et eu cendre; tout paraît enfin métamorphosé dans la nature. On attribua bientôt aux âmes, qu'on regardait comme des figures légères, ce qu'on voyait sensiblement dans des corps plus grossiers. L'idée de la métempsycose est peut-être le plus ancieu dogme de l'univers connu, et il règne encore dans une grande partie de l'Inde et de la Chine.

Il est encore très naturel que loutes les méta-

Voyez l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations (tome 111), où l'histoire de Sevi est plus détaillée. K.

morphoses dont nous sommes les témoins aieut produit ces anciennes fables qu'Ovide a recueillies dans son admirable ouvrage. Les Juiss mêmes ont en aussi leurs métamorphoses. Si Niobé fut changée en marbre, Édith, femme de Loth, fut changée en statue de sel. Si Eurydice resta dans les enfers pour avoir regardé derrière elle, c'est aussi pour la même indiscrétion que cette femme de Loth fut privée de la nature humaine. Le bourg qu'habitaient Baucis et Philémon en Phrygie est changé en un lac; la même chose arrive à Sodome. Les filles d'Anius changeaient l'eau en huile; nous avons dans l'Écriture une métamorphose à peu près semblable, mais plus vraie et plus sacrée, Cadmus fut changé en serpent; la verge d'Aaron devint serpent aussi.

Les dieux se changeaient très souvent en hommes; les luifs n'ont jamais vu les anges que sous la formehumaine : les anges mangèrent chez Abraham. Paul, dans son Épitre aux Corinthiens, dit que l'ange de Satau lui a donné des soufflets : Angelos me Satana colaphisei.

# MÉTAPHYSIQUE.

Trans naturam, au-delà de la nature. Mais ce qui est an-delà de la nature est-il quelque chose? Par nature on entend donc matière, et métaphysique est ce qui n'est pas matière.

Par exemple, votre raisonnement, qui n'est ni long, ni large, ni haut, ni solide, ni pointu;

Votre âme, à vous inconnue, qui produit votre raisonnement:

Les esprits, dont on a toujours parlé, auxquels on a donné long-lemps un corps si délié qu'il n'était plus corps, et auxquels on a ôté enfin toute ombre de corps, sans savoir ce qui leur restait;

La manière dont ces esprits sentent sans avoir l'embarras des cinq sens, celle dont ils pensent sans tête, celle dont ils se communiquent leurs pensées sans paroles et sans signes;

Enfin, Dieu, que nous connaissons par ses ouvrages, mais que notre orgueil veut définir; Dieu, dont nous sentons le pouvoir immense; Dien, entre lequel et nous est l'abime de l'infini, et dont nous osons sonder la nature;

Ce sont là les objets de la métaphysique.

On pourrait encore y joindre les principes mêmes des mathématiques, des points sans étendue, des lignes sans largeur, des surfaces sans profondeur, des unités divisibles à l'infini, etc.

Bayle lui-même croyait que ces objets étaient des êtres de raison; mais ce ne sont en effet que les choses matérielles considérées dans leurs spasses, dans leurs superficies, dans leurs simples longueurs ou largeurs, dans les extrémités de ces simples longueurs ou largeurs. Toutes les mesures sont justes et démontrées, et la métaphysique n'a rien à voir dans la géométrie.

C'est pourquoi on peut être métaphysicien sans être géomètre. La métaphysique est plus amusante; c'est souvent le roman de l'esprit. En géométrie, au contraire, il faut calculer, mesurer. C'est une gêne continuelle, et plusicurs esprits ont mieux aimé rêver doucement que se fatiquer.

## MIRACLES.

### SECTION PREMIÈRE.

Un miracle, selon l'énergie du mot, est uno chose admirable; en ce cas, tout est miracle. L'ordre prodigieux de la nature, la rotation de cent millions de globes autour d'un million de soleils, l'activité de la lumière, la vie des animaux sont des miracles perpétuels.

Selon les idées reçues, uons appelons miracle la violation de ces lois divines et éternelles. Qu'il y ait une éclipse de soleil pendant la pleine lune, qu'un mort fasse à pied deux lieues de chemin en portant sa tête entre ses bras, nous appelons cela un miracle.

Plusieurs physiciens soutiennent qu'en ce sens il n'y a point de miracles, et voici leurs arguments.

Un miracle est la violation des lois mathématiques, divines, immuables, éternelles. Par ce seul exposé, un miracle est une contradiction dans les termes : une loi ne peut être à la fois immuable et violée. Mais une loi, leur dit-on, étant établie par Dieu même, ne peut-elle être suspendue par son auteur? Ils ont la hardiesse de répondre que non, et qu'il est impossible que l'Être infiniment sage ait fait des lois pour les violer. Il ne pouvait, disent-ils, déranger sa machine que pour la faire mieux aller; or il est clair qu'étant Dieu, il a fait cette immense machine aussi bonne qu'il l'a pu : s'il a vu qu'il y aurait quelque imperfection résultante de la nature de la matière, il y a pourvu dès le commencement; ainsi il n'y changera jamais rien.

De plus, Dieu ne peut rien faire sans raison; or quelle raison le porterait à défigurer pour quel que temps son propre ouvrage?

C'est en faveur des hommes, leur dit-on. C'est donc au moins en faveur de tous les hommes, répondent-ils; car il est impossible de concevir que la nature divine travaille pour quelques hommes en particulier, et non pas pour tout le genre lumain : encore même le genre humain est bien peu de chose : il est beaucoup moindre qu'une petite fourmilière en comparaison de tous les êtres qui remplissent l'immensité. Or, u'est-ce pas la plus absurde des folies d'imaginer que l'Être infini intervertisse en faveur de trois ou quatre centaines de fourmis, sur ce petit amas de fange, le jeu éternel de ces ressorts immenses qui font mouvoir tout l'univers?

Mais supposons que Dieu ait voulu distinguer un petit nombre d'hommes par des faveurs particulières: faudra-t-il qu'il change ce qu'il a établi pour tous les temps et pour tous les lieux? Il n'a certes aucun besoin de ce changement, de cette inconstance, pour favoriser ses créatures; ses faveurs sont dans ses lois mêmes. Il a tout prévu, tout arrangé pour elles; toutes obéissent irrévocablement à la force qu'il a imprimée pour jamais dans la nature.

Pourquoi Dieu ferait-il un miracle? Pour venir à bout d'un certain dessein sur quelques êtres vivants! Il dirait done : Je n'ai pu parvenir par la fabrique de l'univers, par mes décrets divins, par mes lois éternelles, à remplir un certain dessein; je vais changer mes éternelles idées, mes lois immuables, pour tâcher d'exécuter ce que je n'ai pu faire par elles. Ce serait un aveu de sa faiblesse, et non de sa puissance : ce serait, ce semble, dans lui la plus inconcevable contradiction. Ainsi donc, oser supposer à Dieu des miracles, e'est réellement l'insulter (si des hommes peuvent insulter Dieu ). C'est lui dire : Vous êtes un être faible et inconséquent. Il est donc absurde de croire des miracles, c'est déshonorer en quelque sorte la Divinité.

On presse ces philosophes; on leur dit: Vous avez beau exalter l'immutabilité de l'Être suprême. l'éternité de ses lois, la régularité de ses mondes infinis; notre petit las de boue a ététout couvert de miracles; les histoires sont aussi remplies de prodiges que d'événements naturels. Les filles du grandprêtre Anius changeaient tout ce qu'elles voulaient en blé, en vin, ou en huile; Athalide, fille de Mercure, ressuscita plusieurs fois; Esculape ressuscita Hippolyte; Hercule arracha Alceste à la mort; Hérès revint au monde après avoir passé quinze jours dans les enfers ; Romulus et Rémus naquirent d'un dieu et d'une vestale : le palladium tomba du ciel dans la ville de Troie; la chevelure de Bérénice devint un assemblage d'étoiles ; la cabane de Baucis et de Philémon fut changée en un superbe temple ; la tête d'Orphée rendait des oracles après sa mort ; les murailles de Thèbes se construisirent d'elles-mêmes au son de la flûte. en présence des Grecs; les guérisons faites dans le temple d'Esculape étaient innombrables, et nous avons encore des monuments chargés du nom des témoins oculaires des miracles d'Esculage.

Nommez-moi un peuple chez lequel il ne se solt pas opéré des prodiges incroyables, surtout dans des temps où l'on savait à peine lire et écrire.

Les philosophes ne répondent à ces objections qu'en riant et en levant les épaules ; mais les philosophes chrétiens disent : Nous crovons aux miracles opérés dans notre sainte religion; nous les croyons par la foi, et nou par notre raison que nous nous gardons bien d'écouter ; car, lorsque la foi parle, on sait assez que la raison ne doit pas dire un seul mot : nous avons une croyauce ferme et entière dans les miracles de Jésus-Christ et des apôtres; mais permettez-nous de douter un pen de plusieurs autres; souffrez, par exemple, que nous suspendious notre jugement sur ce que rapporte un homme simple auguel on a donné le nom de grand. Il assure qu'un petit moine était si fort accontumé de faire des miracles, que le prieur lui défendit enfin d'exercer son talent. Le petit moine obéit; mais ayant vu un pauvre couvreur qui tombait du haut d'un toit, il balanca entre le desir de lui sauver la vie et la sainte obédience. Il ordonna seulement au couvreur de rester en l'air jusqu'à nouvel ordre, et courut vite conter à son prieur l'état des choses. Le prieur lui donna l'absolution du péché qu'il avait commis en commençant un miracle saus permission, et lui permit de l'achever pourvu qu'il s'en tint là, et qu'il n'y revînt plus. On accorde aux philosophes qu'il fant un peu se désier de cette histoire.

Mais comment oseriez-vous nier, leur dit-onque saint Gervais et saint Protais aient apparu en songe à saint Ambroise, qu'ils lui aient enseigné l'endroit où étaient leurs reliques? que saint Ambroise les ait déterrées, et qu'elles aient guéri un aveugle | saint Augustin était alors à Milan ; c'est lui qui rapporte ce miracle, immenso populo teste, dit-il dans sa Cité de Dieu, livre xx11. Voilà un miracle des mieux constatés. Les philosophes disent qu'ils n'en croient rien, que Gervais et Protais n'apparaissent à personne, qu'il importe fort peu au genre humain qu'on sache où sont les restes de leurs carcasses; qu'ils n'out pas plus de foi à cet avengle qu'à celui de Vespasien : que c'est un miracle inutile, que Dieu ne fait rien d'inutile; et ils se tiennent fermes dans leurs principes. Mon respect pour saint Gervais et saint Protais ne me permet pas d'être de l'avis de ces philosophes; je rends compte seulement de leur incrédulité. Ils font grand cas du passage de Lucien qui se trouve dans la mort de Peregrinus : « Quand » un joueur de gobelets adroit se fait chrétien, » il est sur de saire fortune. » Mais comme Lucien est un auteur profane, il ne doit avoir aucune autorité parmi nous.

Ces philosophes ne peuvent se résoudre à croire les miracles opérés dans le second siècle. Des témoins oculaires ont beau écrire que l'évêque de Smyrne, saint Polycarpe, ayant été condamné à être brûlé, et étant jeté dans les flammes, ils entendirent une voix du ciel qui criait : Courage, Poliycarpe, sois fort, montre-toi homme; qu'alors les flammes du bûcher s'écarterent de son corps, et formèrent un pavillon de feu au-dessus de sa tête, et que du milieu du bûcher il sortit une colombe; enfin on fut obligé de trancher la tête de Polycarpe. A quoi bon ee miraele? disent les incrédules; pourquoi les flammes ont-elles perdu leur nature, et pourquoi la hache de l'exécuteur n'a-t-elle pas perdu la sienne! D'où vient que tant de martyrs sont sortis sains et saufs de l'huile bouillante, et n'ont pu résister au tranchant du glaive? On répond que c'est la volonté de Dieu. Mais les philosophes voudraient avoir vu tout cela de leurs yeux avant de le croire.

Ceux qui fortifient leurs raisonnements par la science vous diront que les Pères de l'Église ont avoué souvent eux-mêmes qu'il ne se fesait plus de miracles de leur temps. Saint Chrysostôme dit expressément : « Les dons extraordinaires de l'esprit étaient donnés même aux indignes, parce « qu'alors l'Église avait besoin demiracles; mais au- jourd'hui ils ne sont pas même donnés aux disgnes, parce que l'Église n'en a plus besoin. » Ensuite il avoue qu'il n'y a plus personne qui ressuscite les morts, ni même qui guérisse les malades.

Saint Augustin Ini-même, malgré le miracle de Gervais et de Protais, dit dans as Cité de Dieu: « Pourquoi ces miracles qui sefesaient autreloisne » se font-lis plus aujourd'lui? » et il en donne la même raison. « Cur, inquiunt, nune illa miracula » quæ prædicatis facta esse non flunt? Possem quidem dicere necessaria prius fuisse quam crederet mundus, ad hoc ut crederet mundus.»

On objecte aux philosophes que saint Augustin, malgré cet aveu, parle pourtant d'un vieux savetier d'Hippone qui, ayant perdu son habit, alla prier à la chapelle des vingt martyrs; qu'en rotournant il tronva un poisson dans le corps duquel it y avait un anneau d'or, et que le cuisinier qui fit cuire le poisson dit au savetier: Voilà ce que les vingt martyrs vons donnent.

A cela les philosophes répondent qu'il n'y a rien dans cette histoire qui contredise les lois de la nature, que la physique n'est point du tout blessée qu'un poisson ait avalé un anneau d'or, et qu'un cuisinier ait donné cet anneau à un savetier; qu'il n'y a là aucun miracle.

Si on fait souvenir ces philosophes que, selon saint Jérôme, dans sa Vie de l'ermite Paul, cet

ermite eut plusieurs conversations avec des saty. res et avec des faunes ; qu'un corbeau lui apporta tous les jours pendant trente ans la moitié d'un pain pour son diner, et un pain tout entier le jour que saint Antoine vint le voir ; ils pourront répondre encore que tout cela n'est pas absolument contre la physique, que des satyres et des faunes peuvent avoir existé, et qu'en tout cas, si ce conte est une puérilité, cela n'a rien de commun avec les vrais miracles du Sauveur et de ses apôtres. Plusieurs bons chrétiens ont combattu l'histoire de saint Siméon Stylite, écrite par Théodoret ; beaucoup de miracles qui passent pour authentiques dans l'Église grecque ont été révoqués en doute par plusieurs Latins, de même que des miracles latins ont été suspects à l'Église grecque; les protestants sont venus ensuite, qui ont fort maltraité les miracles de l'une et l'autre Église.

Un savant jésuite, qui a prêché long-temps dans les lndcs, se plaint de ce que ni ses confrères ni lui n'ont jamals pu faire de miracle. Xavier se lamente, dans plusieurs de ses lettres, de n'avoir point le don des langues; il dit qu'il n'est chez les Japonais que comme une statuc muette : cependant les jésuites ont écrit qu'il avait ressuscité huit morts; c'est beaucoup: mais il faut aussi considérer qu'il les ressuscitait à six mille heues d'ici. Il s'est trouvé depuis des gens qui ont prétendu que l'abolissement des jésuites en France est un beaucoup plus grand miracle que ceux de Xavier et d'ignace.

Quoi qu'il en soit, tous les chrétiens conviennent que les miracles de Jésus-Christ et des apôtres sont d'une vérité incontestable; mais qu'on peut douter à toute force de quelques miracles faits dans nos derniers temps, et qui n'ont pas eu une authenticité certaine.

On souhaiterait, par exemple, pour qu'un mirracle fût bien constaté, qu'il fût fait en présence de l'académie des sciences de Paris, ou de la société royale de Loudres, et de la faculté de mé-Jecine, assistées d'un détachement du régiment des gardes, pour contenir la foule du peuple, qui pourrait, par son indiscrétion, empêcher l'opération du miracle.

On demandait un jour à un philosophe ce qu'il dirait s'il voyait le soleil s'arrêter, c'est-à-dire si le mouvement de la terre autour de cet astre cessait, si tous les morts ressuscitaient, et si toutes les montagnes allaient se jeter de compagnie dans la mer, le tout pour prouver quelque vérité importante, comme, par exemple, la grâce versatile. Ce que je dirais? répondit le philosophe, je me ferais manichéen; je dirais qu'il y a un principe qui défait ce que l'antre a fait.

### SECTION 11.

Définissez les termes, vous dis-je, ou jamais aous ne nous entendrons. « Miraculum , res mi-randa, prodigium, portentum, monstrum. » Miracle, chose admirable; prodigium, qui anuonce chose étounante; portentum, porteur de nouveautés; monstrum, chose à montrer par rareté.

Voilà les premières idées qu'on eut d'abord des miracles.

Comme on raffine sur tout, on raffina sur cette définition; on appela miracle ce qui est impossible à la nature; mais on ne songea pas que c'était dire que tout miracle est réellement impossible. Car qu'est-ce que la nature? Vous entendez par ce mot l'ordre éternel des choses. Un miracle serait donc impossible dans cet ordre En ce sens Dien ne pourrait faire de miracle.

Si vous entendez par miracle un effet dont vous ne pouvez voir la cause, en ce sens tout est miracle. L'attraction et la direction de l'ainant sont des miracles continuels. Un limaçon auquel il revient une tête est un miracle. La naissance de chaque animal, la production de chaque végétal, sont des miracles de tous les jours.

Mais nous sommes si accoutumés à ces prodiges, qu'ils ont perdu leur nom d'admirables, de miraculeux. Le canon n'étoune plus les Indiens.

Nous nous sommes donc fait une autre idée de miracle. C'est, selon l'opinion vulgaire, ce qui n'était jamais arrivé et ce qui n'arrivera jamais. Voilà l'idée qu'on se forme de la mâchoire d'ane de Samson, des discours de l'ânesse de Balaam, de ceux d'un serpent avec Ève, des quatre chevaux qui enlevèrent Elle, du poisson qui garda Jonas soixante et douze heures dans son ventre, des dix plaies d'Egypte, des murs de Jéricho, du soleil et de la lune arrêtés à midi, etc., etc., etc.

Pour croire un miracle, ce n'est pas assez de l'avoir vu, car on peut se tromper. On appelle un sot, témoin de miracles: et non seulement bien des gens pensent avoir vu ce qu'ils n'ont pas vu, et avoir entendu ce qu'on ne leur a point dit; non seulement ils sont témoins de miracles, mais ils sont sujets de miracles. Ils ont été tantôt malades, tantôt guéris par un pouvoir surnaturel. Ils ont été changés en loups; ils ont traversé les airs sur un manche à balai; ils ont été incubes et succubes.

Il faut que le miracle ait été bien vu par un grand nombre de gens très sensés, se portant bien, et n'ayant nul intérêt à la chose. Il faut surtout qu'il ait été solennellement attesté par eux; car si on a besoin de formalités authentiques pour les actes les plus simples, comme l'achat d'une maison, un contrat de mariage, un testament, quelles

formalités ne faudra-t-il pas pour constater des choses naturellement impossibles, et dont le destin de la terre doit dépendre?

Quand un miracle authentique est fait, il ne prouve encore rien; car l'Écriture vous diten vingt endroits que les imposteurs peuvent faire des miracles, et que si nu homme, après en avoir fait, annonce un autre dieu que le dieu des Juifs, il faut le lapider.

On exige donc que la doctrine soit appuyée par les miracles, et les miracles par la doctrine.

Ce n'est point encore assez. Comme un fripon peut prècher une très bonne morale pour mieux séduire, et qu'il est reconnu que des fripons, comme les sorciers de Pharaon, peuvent faire des miracles, il faut que cos miracles soient annoncés par des prophétics.

Pour être sûr de la vérité de ces prophéties, il faut les avoir entendu annoncer clairement, et les avoir vues s'accomplir réellement. Il faut possèder parfaitement la langue daus laquelle elles sont conservées.

Il ne suffit pas même que vous soyez témoin de leur accomplissement miraculeux; car vous pouvez être trompé par de fausses apparences. Il est nécessaire que le miracle et lá prophétie soient juridiquement constatés par les premiers de la nation; et encore se trouvera-t-il des douteurs. Car il se peut que la nation soit intéressée à supposer une prophétie et un miracle; et dès que l'intérêt s'en méle, ne comptez sur rien. Si un miracle prédit n'est pas aussi public, aussi avéré qu'une éclipse annoncée dans l'almanach, soyez sur que ce miracle n'est qu'un tour de gibecière, ou un coute de vieille.

## · SECTION 111.

Un gouvernement théocratique ne peut être fondé que sur des miracles; tout doit y être divin. Le grand souverain ne parle aux hommes que par des prodiges; ce sont là ses ministres et ses lettres-patentes. Ses ordres sont intimés par l'Océan qui couvre toute la terre pour noyer les nations, ou qui ouvre le fond de son ablme pour leur donner passage.

Aussi vous voyez que dans l'histoire juive tout est miracle depuis la création d'Adam et la formation d'Ève, pétrie d'une côte d'Adam, jusqu'au Melch ou roitelet Saûl.

Au temps de ce Saûl, la théocratie partage encore le pouvoir avec la royauté. Il y a encore par conséquent des miracles de temps en temps; mais ce n'est plus cette suite éclatante de prodiges qui

<sup>.</sup> VOYEL PROPRETIES.

étonnent continuellement la nature. On ne renouvelle point les dix plaies d'Égypte; le soleil et la lune ne s'arrêtent point en plein midi pour donner le temps à uu capitaine d'exterminer quelques luyards déjà écrasés par une pluie de pierres tombées des nues. Un Samson n'extermine plus mille Philistins avec une mâchoire d'âne. Les ânesses ne parlent plus, les murailles ne tombent plus au son du cornet, les villes ne sont plus abimées dans un lac par le feu du ciel, la race humaine n'est plus détruite par le déiuge. Mais le doigt de Dieu se manifeste eucore; l'ombre de Saûl apparaît à une magicienne. Dieu lui-même promet à David qu'il détera les Philistins à Baal-pharasim.

a Dieu assemble son armée céleste du temps » d'Achab, et demande aux esprits »: Qui escequi » trompera Achab, et qui esprits »: Qui este-cequi » trompera Achab, et qui le fera alle i al guerre » contre Ramoth eu Galgala ? Et un esprit s'avança » devant le Seigneur, et dit : Ce sera moi qui le » tromperai: » Mais ce ne fut que le prophète Michée qui fut ténioin de cette conversatiou; encore reçui-il un soufflet d'un autre prophète nommé Sélékias , pour avoir aumoneé ce prodige.

Des miracles qui s'opèrent aux yeux de toute la nation, et qui changent les lois de la nature entière, on n'en voit guère jusqu'au temps d'Élie, à qui le Seigneur envoya un char de feu et des chevaux de feu qui enlevèrent Élie des bords du Jourdain au ciel, sans qu'on sache en quel endroit du

Depuis le commencement des temps historiques, c'est-à-dire depuis les conquêtes d'Alexandre, vous ne voyez plus de miracles chez les Juifs.

Quand Pompée vient s'emparer de Jérusalem, quand Crassus pille le temple, quand Pompée fait passer le roi juif Alexandre par la main du bourreau, quand Antoine donne la Judée à l'Arabe Hérode, quand Titus prend d'assaut Jérusalem, quand elle est rasée par Adrien, il ne se fait aucun miracle. Il en est aiusi chez tous les peuples de la terre. On commence par la théocratie, on finit par les choses purement humaines. Plus les sociétés perfectionnent les connaissances, moins il y a de prodiges.

Nous savons bien que la théocratie des Juissélait la seule véritable, et que celles des autres peuples étaieut fausses; mais il arriva la même chose chez eux que chez les Juis.

En Égypte, du temps de Vulcain et de celui d'Isis et d'Osiris, tout était hors des lois de la nature; tout y rentra sous les Ptolémées.

Dans les siècles de Phos, de Chrysos et d'Épheste, les dieux et les mortels conversaient très familièrement en Chaldée. Un dieu averlit le roi Xissutre qu'il y aura un déluge en Arménie, et qu'il faut qu'il bâtisse vite un vaisseau de cinq stades de longueur et de deux de largeur. Ces choses n'arrivent pas aux Darius et aux Alexandre.

Le poisson Oannès sortait autrefois tous les jours de l'Euphrate pour aller précher sur le rivage. Il n'y a plus aujourd'hui de poisson qui préche. Il est bien vrai que saint Antoine de Padoue les a prêchés, mais c'est un fait qui arrive si rarement, qu'il ne tire pas à conséquence.

Numa avait de longues conversations avec la uymphe Égérie; on ne voit pas que César en eût avec Vénus, quoiqu'il descendit d'elle en droite ligne. Le monde va toujours, dit-on, se raffinant un peu.

Mais après s'être tiré d'un bourbier pour quelque temps, il retombe dans un autre; à des siècles de politesse succèdent des siècles de barbarie. Cette barbarie est ensuite chassée; puis elle reparait : c'est l'alternative continuelle du jour et de la nuit.

## SECTION IV.

De ceux qui ont eu la témérité impie de nier absolument la réalité des miracles de Jésus-Christ.

Parmi les modernes, Thomas Woolston, docteur de Cambridge, fut le premier , ce me semble, qui osa n'admettre dans les Evanglies qu'un sens typique, allégorique, entièrement spirituel, et qui soutint effrontèment qu'aucun des miracles de Jésus n'avait été réellement opéré. Il écrivit sans méthode, sans art, d'un style confus et grossier, mais non pas sans vigueur. Ses six discours contre les miracles de Jésus-Christ se vendaient publiquement à Londres dans as propre maison. Il en fit en deux ans , depuis 1727 jusqu'à 1729, trois éditions de vingt mille exemplaires chacune; et il est difficile aujourd'hui d'en trouver chez les libraires.

Jamais chrétien n'attaqua plus hardiment le christiauisme. Peu d'écrivains respectèrent moins le public, et aucun prêtre ne se déclara plus ouvertement l'ennemi des prêtres. Il osait même autoriser cette haine de celle de Jésus-Christ envers les pharisiens et les seribes; et il disait qu'il n'en serait pas comme lui la victime, parce qu'il était venu dans un temps plus éclairé.

Il voulut, à la vérite, justifier sa hardiesse, en se sauvant par le sens mystique; mais il emploie des expressions si méprisantes et si injurieuses, que toute oreille chrétieune en est offensée.

Si on l'en croit\*, le diable envoyé par Jésus-Christ dans le corps de deux mille cochons est un

<sup>\*</sup> Rois liv. m. cn. xxm.

<sup>\*</sup> Tome 1, page 38.

vol fait au propriétaire de ces animaus. Si on en disait autant de Mahomet, on le prendrait pour un méchant sorcier, a wisard, un esclave juré du diable, a sworn slave to the devil. Et si le mâttre des cochons, et les marchands qui vendaient dans la première enceinte du temple des bêtes pour les sacrifices e, et que Jésus chassa à coups de fonet, vinrent demander justice quand il fut arrêté, il est évident qu'il dut être condamné, puisqu'il n'y a point de jurés en Angleterre qui ne l'eussent déclaré coupable.

Il dit la bonne aventure à la Samaritaine comme un franc bohémien b; cela seul suffisait pour le faire chasser, comme Tibère en usait alors avec les devins. Je m'étonne, dit-il, que les bohémiens d'aujourd'hui, les gipsies, ne se disent pas les vrais disciples de Jésus, puisqu'ils font le même métier. Mais je suis fort aise qu'il n'ait pas extorqué de l'argent de la Samaritaine, comme font nos prêtres modernes, qui se font largement payer pour leurs divinations c.

Jo suis les numéros des pages. L'auteur passe de là à l'entrée de Jésus-Christ dans Jérusalem. On ne sait, dit-il 4, s'il était monté sur un âne, ou sur une ânesse, ou sur un ânon, ou sur tous les trois à la fois.

Il compare Jesus tenté par le diable à saint Dunstan qui prit le diable par le nez e, et il donne à saint Dunstan la préférence.

A l'article du miracle du figuier séché pour n'avoir pas porté des figues hors de la saison; c'était,
dit-il ', un vagabond, un gueux, tel qn'un frère
quéteur, a wanderer, a mendicant, like a friar,
et qui, avant de se faire prédicateur de grand
chemin, n'avait été qu'un misérable garçon charpentier, no better than a journey-man carpenter.
Il est surprenant que la cour de Rome n'ait pas
parmi ses reliques quelque ouvrage de sa façon,
un escabeau, un casse-noisette. En un mot, il est
difficile de pousser plus loin le blasphème.

Il s'égaie sur la piscine probatique de Bethsaïda, dont un ange venait troubler l'eau tous les ans. Il demande comment il se peut que ni Flavius Josèphe, ni Philon, n'aieut point parlé de cet ange; pourquoi saint Jean est le seul qui raconte ce miracle annuel; par quel, autre miracle aucun Romain ne vit jamais cet ange set n'en entendit jamais parler.

L'eau changée en vin aux noces de Cana excite, selon lui, le rire et le mépris de tous les hommes qui ne sout pas abrutis par la superstition.

Quoil s'écrie-t-il h, Jean dit expressément que les convives étaient déjà ivres, μεθυσθώσε et Dieu descendu sur la terre opère son premier miracle pour les faire boire encore l

Dieu fait homme commence sa mission par assister à une noce de village. Il n'est pas certain que Jésus et sa mère fussent ivres comme le reste de la compagnie . « Whether Jesus and his mother » themselves were all cut, as were others of the » company, it is not certain. » Quoique la familiarité de la dame avec un soldat fasse présumer qu'elle aimait la bouteille, il paraît cependant que son fils était en pointe de vin, puisqu'il lui répondit avec tant d'aigreur et d'insolence b. waspishly and snappishly; femme, qu'ai - je affaire à toi? Il paraît par ces paroles que Marie n'était point vierge, et que Jésus n'était point son fils; autrement, Jésus n'eût point ainsi insulté son père et sa mère, et violé un des plus sacrés commandements de la loi. Cependant il fait ce que sa mère lui demande, il remplit dix-huit cruches d'eau, et en fait du punch. Ce sont les propres paroles de Thomas Woolston. Elles saisissent d'indignation toute âme chrétienne.

C'est à regret, c'est en tremblant que je rapporte ces passages; mais il y a eu soixante mille exemplaires de ce livre, portant tous le nom de l'auteur, et tous vendus publiquement chez lui. On ne peut pas dire que je le calomnie.

C'est aux morts ressuscités par Jésns-Christ qu'il en veut principalement. Il affirme qu'un mort ressuscité eût été l'objet de l'attention et de l'étonnement de l'univers; que tonte la magistrature jnive, que surtout Pilate, en auraient fait les procès-verbaux les plus authentiques; que Tibère ordonnait à tous les proconsuls, préteurs, présidents des provinces, de l'informer exactement de tout; qu'on anrait interrogé Lazare qui avait été mort quatre jours entiers, qu'on aurait voulu savoir ce qu'était devenue son âme pendant ce temps-là

Avec quelle curiosité avide Tibère et tout le sénat de Rome ne l'eussent-ils pas interrogé; et nou seulement lui, mais la fille de Jair et le fils de Naim? Trois morts rendus à la vie auraient été trois témoignages de la divinité de Jésus, qui auraient rendu en un moment le monde entier chrétien. Mais, au contraire, tont l'univers ignore pendant plus de deux siècles ces preuves éclatantes. Ce n'est qu'au bout de cent ans que quelques hommes obscurs se montrent les uus anx autres dans le plus grand secret les écrits qui contienuent ces miracles. Quatre-vingt-neuf empereurs, en comptant ceux à qui on ne donna que le nom de tyrans, n'entendent jamais parler de ces résurrections qui devaient teuir toute la nature dans la

<sup>\*</sup>Tome 1, Page 39. — b Page 52. — e Page 35. — d Page 65. — Page 66. — f Troisieme discours, page 8. — g Page 60. — Quatrième discours, page 31.

<sup>\*</sup> Quatrieme discours, page 32. - b Page 34.

surprise. Ni l'historien juif Flavius Josèphe, ni le savant Philon, ni aucun historien gree ou romain ne fait mention de ces prodiges. Enfin, Woolston a l'impudence de dire que l'histoire de Lazare est si pleine d'absurdités, que saint Jean radotait quand il l'écrivit. e Is so brimful of absurdities, e that saint John when he wrote it, had liv'd e bevond his senses. e Page 38, tome 11.

Supposons, dit Woolston , que Dieu envoyat aujourd'hui un ambassadeur à Londres pour couvertir le clergé mercenaire, et que cet ambassadeur ressuscitât des morts, que diraient nos prêtres?

It blasphème l'incarnation, la résurrection, l'ascension de Jésus-Christ, suivant les mêmes principes <sup>8</sup>. Il appelle ces miracles, l'imposture la plus effrontée et la plus manifeste qu'on ait jamais produite dans le monde. « The most manifest, » and the most bare-faced imposture that ever » was put upon the world. »

Ce qu'il y a peut-être de plus étrange encore, c'est que chacun de ses discours est dédié à un évêque. Ce ne sont pas assurénient des dédicaces à la française; il n'y a ni compliment ni flatterie : il eur reproche leur orgueil, leur avarice, leur ambition, leurs cabales; il rit de les voir soumis aux lois de l'état comme les autres ciovens.

A la fin ces évêques, lassés d'être outragés par un simple membre de l'Université de Cambridge. implorèrent contre lui les lois auxquelles ils sont assujettis. Ils lui intentèrent procès au banc du roi par-devant le lord-justice Raymond, en 1729. Woolston fut mis en prison, et condamné à une amende et à donner caution pour cent cinquante livres sterling. Ses amis fournirent la caution, et il ne mourut point en prison, comme il est dit dans quelques uns de nos dictionnaires faits au hasard. Il mourut chez lui à Londres, après avoir prononcé ces paroles : « This is a pass that every » man must come to. » C'est un pas que tout homme doit faire. Quelque temps avant sa mort, une dévote, le rencontrant dans la rue, lui cracha au visage; il s'essuva et la salua. Ses mœurs étaient simples et douces : il s'était trop entêté du sens mystique, et avait blasphémé le sens littéral; mais il est à croire qu'il se repentit à la mort, et que Dieu lui a fait miséricorde.

En ce même temps parut en France le testament de Jean Meslier, curé de But et d'Étrepigni en Champagne, duquel nous avons déjà parlé à l'article contradiction.

C'était une chose bien étonnante et bien triste que deux prêtres écrivissent en même temps contre la religion chrétienne. Le curé Meslier est encore plus empôrté que Woolston; il ose traiter le

transport de notre Sauveur par le diable sur la montagne, la noce de Cana, les pains et les poissons, de contes absurdes, injurieux à la Divinité. qui furent ignorés pendant trois cents ans de tout l'empire romain, et qui enfin passèrent de la canaille jusqu'au palais des empereurs, quand la politique les obligea d'adopter les folies du peuple pour le mieux subjuguer. Les déclamations du prêtre anglais n'approchent pas de celles du prêtre champenois. Woolston a quelquefois des ménagements; Meslier n'en a point; c'est un homme si profondément ulcéré des crimes dont il a été témoin, qu'il en rend la religion chrétienne responsable, en oubliant qu'elle les condamne. Point de miracle qui ne soit pour lui un objet de mepris et d'horreur; point de prophétie qu'il ne compare à celles de Nostradamus. Il va même jusqu'à comparer Jésus-Christ à don Quichotte, et saint Pierre à Sancho-Pança : et ce qui est plus déplorable, c'est qu'il écrivait ces blasphèmes contre Jésus-Christ entre les bras de la mort, dans un temps où les plus dissimulés n'osent mentir, et où les plus intrépides tremblent. Trop pénétré de quelques injustices de ses supérieurs, trop frappédes grandes difficultés qu'il trouvait dans l'Ecriture, il se déchaina contre elle plus que les Acosta et tous les Juifs, plus que les fameux Porphyre. les Celse, les Jamblique, les Julien, les Libanius, les Maxime, les Symmaque et tous les partisans de la raison humaine n'ont jamais éclaté contre nos incompréhensibilités divines. On a imprimó plusieurs abrégés de son livre : mais heureusement ceux qui ont en main l'autorité les ont supprimés autant qu'ils l'ont pu.

Un curé de Bonne-Nouvelle près de Paris écrivit encore sur le même sujet; de sorte qu'en même temps l'abbé Becheran et les autres convulsionnaires fesaient des miracles, et trois prêtres écrivaient contre les miracles véritables.

Le livre le plus fort contre les miracles et contre les prophéties, est celui de milord Bolingbroke . Mais, par bonheur, il est si volumineux, si dénud de méthode, son style est si verbeux, ses phrases si longues, qu'il faut une extrême patience pour la livre.

Il s'est trouvé des esprits qui, étant enchantés des miracles de Moise et de Josué, n'ont pas eu pour ceux de Jésus-Christ la vénération qu'on leur doit; leur imagination, élevée par le grand spectacle de la mer qui ouvrait ses ablimes et qui suspendait ses flots pour laisser passer la horde hébraique, par les dix plaies d'Égypte, par les astres qui s'arrétaient dans leur course sur Gabaon et sur Aialon, etc., ne pouvait plus se rabaisser à de petits mi-

<sup>\*</sup> Tome 11, page 47. - b Tome 11, discours v1, page 27.

<sup>\*</sup> En sia volumes.

racles, comme de l'eau changée en vin, un figuier séché, des cochons noyés dans un lac.

Vagenseil disait avec impiété que c'était entendre une chanson de village au sortir d'un grand concert.

Le Talmud prétend qu'il y a eu beaucoup de chrétiens qui, comparant les miracles de l'ancien Testament à ceux du nouveau, ont embrassé le judaisme : ils croyaient qu'il n'est pas possible que le maître de la nature eût fait tant de prodiges pour une religion qu'il voulait anéantir. Quoi l'disaient-ils, il y aura eu pendant des siècles une suite de miracles épouvantables en faveur d'une religion véritable qui deviendra faussel Quoi l'bieu même aura écrit que cette-religion ne périra jamais, et qu'il faut lapider ceux qui voudront la détruire let cependant il enverra son propre fila, qui est lui-même, pour anéantir ce qu'il a édifié pendant tant de siècles!

Il y a bieu plus : ce fils, continuem-ils, ce Dien éternel, s'étant fait Juif, est attaché à la religion juive pendant toute sa vie; il en fait toutes les fouctions, il fréquente le temple juif, il n'annonce rien de contraire à la loi juive, tous ess disciples sont Juifs, tous observent les cérémonies juives. Ce n'est certainement pas lui, disent-ils, qui a établi la religion elhrétienne; ce sont des Juifs dissidents qui se sont joints à des platoniciens. Il n'y a pas un dogme du christianisme qui ait été préché par Jésus-Christ.

C'est ainsi que raisonnent ces hommes téméraires qui, ayant à la fois l'esprit faux et audacieux, osent juger les œuvres de Dieu, et n'admettent les miracles de l'ancien Testament que pour rejeter tous ceux du nouvean.

De ce nombre fut malheureusement cet inforluné prêtre de Pont-à-Mousson en Lorraine, nommé Nicolas Antoine; on ne lui connaît point d'autre nom. Ayant reçu ce qu'on appelle les quatre mineurs en Lorraine, le prédicant Ferri, en passant à Pontà-Mousson, lui donna de grands scrupules, et lui persuada que les quatre mineurs étaient le signe de la bête. Antoine, désespéré de porter le signe de la bête, le fit effacer par Ferri, embrassa la religion protestante, et fut ministre à Genève vers l'an 1650.

Pleiu de la lecture des rabbins, il crut que si les protestants avaient raison contre les papistes, les Julis avaient bien plus raison contre toutes les sectes chrétiennes. Du village de Divonne, où il était pasteur, il alla se faire recevoir juif à Venise, avec un petit apprenti en théologie qu'il avait persuadé, et qui après l'abandonna, n'ayaut point de vocation pour le martyre.

D'abord le ministre Nicolas Antoine s'abstint de prononcer le nom de Jésus Christ dans ses sermons et dans ses prières : mais bieulôt, échauffé et enhardi par l'exemple des saints juifs qui professaient hardiment le judaisme devant les princes de Tyr et de Babylone, il s'en alla pieds nus à 
Genève confesser, devant les juges et devant les 
commis des halles, qu'il n'y a qu'une seule religion 
sur la terre, parce qu'il n'y a qu'une seule religion 
sur la terre, parce qu'il n'y a qu'un Dieu; que 
cette religion est la juive, qu'il faut absolument 
se faire circoncire; que c'est un crime horrible 
de manger du lard et du boudin. Il exhorta pathétiquement tous les Génevois qui s'attroupèrent 
à cesser d'être enfants de Bélial, à être bons juifs, 
afin de mériter le royaume des cieux. On le prit, 
on le lia.

Le petit conseil de Genève, qui ne sesait rien alors sans consulter le conseil des prédicants, leur demanda leur avis. Les plus sensés de ces prêtres opinèrent à faire saigner Nicolas Antoine à la veine céphalique, à le baigner et le nourrir de bons potages, après quoi on l'accoutumerait insensiblement à prononcer le nom-de Jésus-Christ, ou du moins à l'entendre prononcer sans grincer des dents comme il lui arrivait toujours. Ils ajoutèrent que les lois souffraient les Juifs, qu'il y en avait huit mille à Rome, que beaucoup de marchands sont de vrais Juiss; et que, puisque Rome admettait huit mille enfants de la synagogue, Genève pouvait bien en tolérer un. A ce mot de tolérance les autres pasteurs en plus grand nombre, grinçant des dents beaucoup plus qu'Antoine au nom de Jésus-Christ, et charmés d'ailleurs de trouver une occasion de pouvoir faire brûler un homme, ce qui arrivait très rarement, fureut absolument pour la brûlure. Ils décidèrent que rien ne servirait mieux à raffermir le véritable christianisme; que les Espagnols n'avaient acquis tant de réputation dans le monde que parce qu'ils sesaient brûler des Juifs tons les ans; et qu'après tout, si l'ancien Testament devait l'emporter sur le nouveau, Dieu ne manquerait pas de venir éteindre lui-même la flamme du bûcher, comme il fit dans Babylone pour Sidrac, Misac, et Abdenago; qu'alors on reviendrait à l'ancien Testament ; mais qu'en attendant il fallait absolument brûler Nicolas Antoine. Partaut, ils conclurent à ôter le méchant ; ce sont leurs propres paroles.

Le syndic Sarrasin et le syndic Godefroi, qui étaient de bonnes têtes, trouvèrent le raisonnement du sanhédrin génevois admirable; et, comme les ptus forts, ils condamnèrent Nicolas Antoine, le plus faible, à mourir de la mort de Calauus et du conseiller Dubourg. Cela fut exécuté le 20 avril 1652 dans une très belle place champêtre appelée Plaim-palais, en présence de vingt mille hommes qui bénissaient la nouvelle loi et le grand sens du syndic Sarrasin et du syndie Godefroi.

Le Dieu d'Abraham, d'Isaac, et de Jacob, ne renouvela point le miracle de la fournaise de Babylone en faveur d'Antoine.

Abauzit, homme très véridique, rapporte dans ses notes qu'il mourut avec la plus grande constance, et qu'il persista sur le bûcher dans ses sentiments. Il ne s'emporta point contre ses juges lorsqu'on le lia au poteau; il ne montra ni orgueil ni bassesse; il ne pleura point, il ne soupira point, il se résigna. Jamais martyr ne consomma son sacrifice avec une foi plus vive; jamais philosophe n'envisagea une mort horrible avec plus de fermeté. Cela prouve évidemment que sa folie n'éati autre chose qu'une forte persuasion. Prions le Dieu de l'ancien et du nouveau Testament de lui faire miséricorde.

J'en dis autant pour le Jésuite Malagrida, qui était encore plus fou que Nicolas Antoine; pour l'ex-jésuite Patouillet et pour l'ex-jésuite Paulian, si iamais on les brûle.

Des écrivains en graud nombre, qui ont eu le malheur d'être plus philosophes que ehrétiens, ont été assez hardis pour nier les miracles de notre Seigneur: mais après les quatre prêtres dont nous avons parlé, il ne faut plus citer personue. Plaignons ces quatre infortunés, aveuglés par leurs lumières trompeuses et aninés par leur médancolie, qui les précipiés dans un ablime si funeste.

## MISSIONS.

Ce n'est pas du zèle de nos missionnaires et de la vérité de notre religion qu'il s'agit; on les connaît assez dans notre Europe chrétienne, et on les respecte assez.

Je ne veux parler que des lettres curieuses et édillantes des révérends pères jésuites, qui ne sont pas aussi respectables. A peine sont-lis arrivés dans l'Inde, qu'ils y prêchent, qu'ils y convertissent des milliers d'Indiens, et qu'ils font des milliers de miracles. Dieu me préserve de les contredire ! on sait combien il est facile à un Biscayen, à un Bergamasque, à un Normand, d'apprendre la langue indienne en peu de jours, et de prêcher eu indien.

A l'égard des miracles, rien n'est plus aisé que d'en faire à six mille lieues de nous, puisqu'on en a tant fait à Paris dans la paroisse Saint-Médard. La grâce suffisante des molinistes a pu sans doute opérer sur les bords du Gange, aussi bien que la grâce efficace des jansénistes au bord de la rivière des Gobelins. Mais nous avons déjà tant parlé de miracles que nous n'en dirons plus rien.

Un révérend père jésuite arriva l'an passé à Delhi , à la cour du grand-mogol ; ce n'était pas

un jésuite mathématicien et homme d'esprit, venu pour corriger le calendrier et pour faire fortune; c'était un de ces pauvres jésuites de bonne foi, un de ces soldats que leur général envoie, et qui obéissent sans raisonner.

M. Audrais, mon commissionnaire, lui demanda ce qu'il venait faire à Delhi; il répondit qu'il avait ordre du révérend père Ricci de délivrer le grand-mogol des griffes du diable, et de convertir toute sa cour. J'ai déjà, dit-il, baptisé plus de vingt enfants dans la rue, sans qu'ils en sussent rien, en leur jetant quelques gouttes d'eau sur la tête. Ce sont autant d'anges, pourvu qu'ils aient le bonheur de mourir incessamment. J'ai guéri une pauvre vicille femme de la migraine en fesant le signe de la croix derrière elle. J'espère en peu de temps convertir les mahométans de la cour et les gentous du peuple. Vous verrez dans Delhi . dans Agra et dans Bénarès autant de bons catholiques adorateurs de la vierge Marie, que d'idolâtres adorateurs du démon.

#### M. AUDRAIS.

Vous croyez donc, mon révérend père, que les peuples de ces contrées immenses adorent des idoles et le diable?

## LE JÉSUITE.

Sans doute, puisqu'ils ne sont pas de ma religion.

## M. AUDRAIS.

Fort bien. Mais quand il y aura dans l'Inde autant de catholiques que d'idolâtres, ne eraignezvous point qu'ils ne se battent, que le sang ne coule long-temps, que tout le pays ne soit saccagé? cela est déjà arrivé partout où vous avez mis le pied.

## LE JÉSUITE.

Vous m'y faites penser; rien ne serait plus salutaire. Les catholiques égorgés inaient en paradis (dans le jardin), et les gentous dans l'enfer éternel créé pour eux de toute éternité, selon la grande miséricorde de Dieu, et pour sa grande gloire; car Dieu est excessivement glorieux.

### M. AUDRAIS.

Mais si on vous dénonçait, et si on vous donnait les étrivières?

## LE JÉSUITE.

Ce serait encore pour sa gloire; mais je vous conjure de me garder le secret, et de m'épargner le bonheur du martyre.

## MOISE.

# SECTION PREMIÈRE.

La philosophie, dont on a quelquefois passé les bornes, les recherches de l'antiquité, l'esprit de discussion et de critique, ont été poussés si loin, qu'enfin plusieurs savants ont douté s'il y avait jamais eu un Moïse, et si cet homme n'était pas un être fantastique, tel que l'ont été probablement Persée, Bacchus, Allas, Peuthésilée, Vesta, Rhéa Sylvia, Isis, Sammonocodom, Fo, Mercure Trismégiste, Odin, Merlin, Francus, Robert le Diable, et tant d'autres héros de romans dont on a écrit la vie et les prouesses.

Il n'est pas vraisemblable, disent les incrédules, qu'il ait existé un homme dont toute la vie est un prodige continuel.

Il n'est pas vraisemblable qu'il eût fait tant de miracles épouvantables en Égypte, en Arabie et en Syrie, sans qu'ils eussent retenti dans toute la terre.

Il n'est pas vraisemblable qu'aucun écrivain égyptien ou grec n'eût transmis ces miracles à la postérité. Il n'en est cependant fait mention que par les seuls Juifs; et dans quelque temps que cette histoire ait été écrite par eux, elle n'a été connue d'aucune nation que vers le second siècle. Le premier auteur qui cite expressément les livres de Moise est Longin, ministre de la reine Zénobie, du temps de l'empereur Aurélien\*.

Il est à remarquer que l'auteur du Mercure Trismégiste, qui certainement était Égyptien, ne dit pas un seul mot de ce Moïse.

Si un seul auteur ancien avait rapporté un seul de ces miracles, Eusèbe aurait sans doute triompté de ce témoignage, soit dans son *Histoire*, soit dans sa *Préparation évangélique*.

Il reconnalt, à la vérité, des auteurs qui ont cité son nom, mais aucun qui ait cité ses prodiges. Avant lui les juifs Josèphe et Philon, qui ont tant célébré leur nation, ont recherché tous les écrivains chez lesquels le nom de Moïse se trouvait; mais il n'y en a pas un seul qui fasse la moindre mention des actions merveilleuses qu'on lui attribue.

Dans ce silence général du monde entier, voici comme les incrédules raisonnent avec une témérité qui se réfute d'elle-même.

Les Juifs sont les seuls qui aient eu le Pentateuque qu'ils attribuent à Moise. Il est dit dans leurs livres mêmes que ce Pentateuque ne fut connu que sous leur roi Josias, trente-six aus avant la première destruction de Jérusalem et de la captivité;

on n'en trouva qu'un seul exemplaire chez le pontife Helcias<sup>2</sup>, qui le déterra au fond d'un coffrefort en comptant de l'argent. Le pontife l'envoya au roi par son scribe Saphan.

Cela pourrait, disent-ils, obscurcir l'authenticité du Pentateuque.

En effet, eût-il été possible que si le Pentateuque ett été connu de tous les Juifs, Salomon, le sage Salomon, inspiré de Dieu même, en lui bâtissant un temple par son ordre, eût orné ce temple de tant de figures, contre la loi expresse de Moise?

Tous les prophètes juifs qui avaient prophétisé au nom du Seigneur depuis Moise jusqu'à ce roi Josias, ne se seraient-lis pas appuyés dans leurs prédications de toutes les lois de Moise? n'auraient-lis pas cité mille fois ses propres paroles? ne les auraient-lis pas commentées? Aucun d'eux cependant n'en cite deux lignes; aucun ne rappelle le texte de Moise; ils lui sont même contraires en plusieurs endroits.

Selon ces incrédules, les livres attribués à Moise n' ont été écrits que parmi les Babyloniens pendant la captivité, ou immédiatement après, par Esdras. On ne voit en effet que des terminaisons persanes et chaldéennes dans les écrits juis: Babel, porte de dieu; Phégor-beel ou Beel-phégor, dieu du précipice; Zebuth-Beel ou Beel-phégor, dieu du précipice; Zebuth-Beel ou Beel-sebuth, dieu des insectes; Bethel, maison de dieu; Daniel, jugement de dieu; Gabriel, hommme de dieu; Jahel, afüigé de dieu; Jaiel, la vie de dieu; Israel, voyant dieu; Uziel, force de dieu; Raphacl, secours de dieu; Uziel, le feu de dieu.

Ainsi tout est étranger chez la nation juive, étrangère elle-même en Palestine; circoncision, cérémonies, sacrifices, arche, chérubin, bouc Hazazel, baptème de justice, baptème simple, épreuves, divination, explication des songes, euchantement des serpents, rien ne venait de ce peuple; rien ne fut inventé par lui.

Le célèbre milord Bolingbroke ne croit point du tout que Moise ait existé: il croit voir dans le Pentateraque une foule de contradictions et de fautes de chronologie et de géographie qui épouvantent; des noms de plusieurs villes qui n'étaient pas encore bâties; des préceptes donnés aux rois, dans un temps où non seulement les Juifs n'avaient point de rois, mais où il n'était pas probable qu'ils en eussent jamais, puisqu'ils vivaient dans des déserts sous des tentes, à la manière des Arabes Bédouins.

Ce qui lui parait surtout de la contradiction la plus palpable, c'est le don de quarante-huit villes avec leurs faubourgs fait aux lévites, dans un pays où il n'y avait pas un seul village: c'est principa-

a Lougin . Traité du Sublime.

<sup>\*</sup> IV Rois, ch. XXIII, et Paralipom., II, ch. XXXIV.

lement sur ces quarante-huit villes qu'il relance Abbadie, et qu'il a même la dureté de le traiter avec l'horreur et le mépris d'un seigneur de la chambro haute et d'un ministre d'état pour un petit prêtre étranger qui veut faire le raisonneur.

Je prendrai la liberté de représenter au vicomte de Bolingbroke, et à tous ceux qui pensent comme lui, que non seulement la nation juive a tonjours cru à l'existence de Moïse et à celle de ses livres, mais que Jésus-Christ même lui a rendu témoignage. Les quatre évangélistes, les Actes des Apôtres, la reconnaissent; saint Matthieu dit expressément que Moïse et Élie apparurent à Jésus-Christ sur la montagne, pendant la nuit de la transfiguration, et saint Luc en dit autant.

Jésus-Christ déclare dans saint Matthieu qu'il n'est point venu pour abolir cette loi, mais pour l'accomplir. On renvoie souvent dans le Nouveau Testament à la loi de Moise et aux prophètes; l'Église entière a toujours eru le Pentateuque écrit par Moise; et de plus de cinq cents sociétés différentes qui se sont établies depuis si long-temps dans le christianisme, aucune n'a jamais douté de l'existence de ce grand prophète : il faut donc soumettre notre raison, comme tant d'hommes ont soumis la leur.

Je sais fort bien que je ne gagnerai rien sur l'esprit du vicomte ni de ses semblables. Ils sont trop persuadés que les livres juifs ne furent écrits que très tard, qu'ils ne furent écrits que pendant la captivité des deux tribus qui restaient. Mais nous aurons la consolation d'avoir l'Église pour nous.

Si vous voulez vous instruire et vous amuser de l'antiquité, lisez la vie de Moïse à l'article APO-CRYPHES.

### SECTION II.

En vain plusieurs savants ont cru que le Pentateuque ne peut avoir été écrit par Moise. Ils disent que par l'Écriture même îl est avéré que le premier exemplaire connu fut trouvé du temps du roi Josias, et que cet unique exemplaire fut apporté au roi par le secrétaire Saphan. Or, entre Moise et cette aventure du secrétaire Saphan, il y a mille cent soixante-septannées par le comput hébraïque. Car Dieu apparut à Moise dans le huisson ardent l'an du monde 2215, et le secrétaire Saphan publia le livre de la loi l'an du monde 5380. Ce livre trouvé sous Josias fut inconnu jusqu'au retour de la captivité de Babylone; et il est dit que ce fut Esdras, inspiré de Dieu, qui mit en lumière toutes les saintes Écritures.

Mais que ce soit Esdras ou un autre qui ait rédigé ce livre, cela est absolument indifférent dès que le livre est inspiré. Il n'est point dit dans le

Pentateuque que Moise en soit l'auteur : il serait donc permis de l'attribuer à un autre homme à qui l'Esprit divin l'aura dicté, si l'Église n'avait pas d'ailleurs décidé que le livre est de Moise.

Quelques contradicieurs ajoutent qu'aucun prophète n'a cité les livres du Pentaleuque, qu'il n'en est question ni dans les psaumes, ni dans les livres attribués à Salomon, ni dans Jérémie, ni dans Isale, ni enfin dans aucun livre canonique des Juifs. Les mots qui répondent à ceux de Genèze, Exode, Nombres, Lévitique, Deutéronome, ne se trouvent dans aucun autre écrit reconnu par eux pour authentique.

D'autres, plus hardis, ont fait les questions suivantes:

4° En quelle langue Moise aurait-il écrit dans un désert saurage? Ce ne pouvait être qu'en égyptien; car par ce livre même on voit que Moise et tout son peuple étaient nés en Égypte. Il est probable qu'ils ne parlaient pas d'autre langue. Les Égyptiens ne se servaient pas encore du papyros; on gravait des hiéroglyphes sur le marbre ou sur le bois. Il est même dit que les tables des commandements furent gravées sur des pierres polies, ce qui demandait des efforts et un temps prodigieux.

2º Est-il vraisemblable que dans un désert où le peuple juif n'avait ni cordonnier ni tailleur, et où le Dieu de l'univers était obligé de faire un miracle continuel pour conserver les vieux habits et les vieux souliers des Juifs, il se soit trouvé des hommes assez habiles pour graver les cinq livres du Pentateuque sur le marbre ou sur le bois? On dira qu'on trouva bien des ouvriers qui firent un veau d'or en une nuit, et qui réduisirent ensuite l'or en poudre, opération impossible à la chimie ordinaire, non encore inventée; qui construisirent le tabernacle, qui l'ornèrent de trente-quatre colonnes d'airain avec des chapiteaux d'argent; qui ourdirent et qui brodèrent des voiles de lin, d'hyacinthe, de pourpre et d'écarlate : mais cela même fortifie l'opinion des contradicteurs. Ils répondent qu'il n'est pas possible que dans un désert où l'on manquait de tout, on ait fait des ouvrages si recherchés'; qu'il aurait fallu commencer par faire des souliers et des tuniques; que ceux qui manquent du nécessaire ne donnent point dans le luxe; et que c'est une contradiction évidente de dire qu'il y ait eu des fondeurs, des graveurs, des brodeurs, quand on n'avait ni habits ni pain.

3° Si Moîse avait écrit le premier chapitre de la Genèze, aurait-il été défendu à tous les jeunes gens de lire ce premier chapitre? aurait-on porté si peu de respect au législateur? Si c'était Moïse qui eût dit que Dieu punit l'iniquité des pères MOISE.

jusqu'à la quatrième génération, Ézéchiel aurait-il osé dire le contraire ?

4º Si Moïse avait écrit le Lévilique, aurait-il pu se contredire dans le Deutéronome? Le Léviique défend d'épouser la femme de son frère, le Deutéronome l'ordonne.

5° Moise aurait-il parlé dans son livre de villes qui n'existaient pas de son temps? Aurait-il dit que des villes qui étaient pour lui à l'orient du Jourdain, étaient à l'occident?

6° Aurait-il assigné quarante-huit villes aux lévites dans un pays où il n'y a jamais eu dix villes, et dans un désert où il a toujours erré sans avoir une maison?

7º Aurait-il prescrit des règles pour les rois juifs, tandis que non seulement il n'y avait point de rois chez ce peuple, mais qu'ils ciaient en horreur, et qu'il n'était pas probable qu'il y en eût jamais? Quoil Moise aurait donné des préceptes pour la conduite des rois qui ne viurent qu'environ cinq cents années après lui, et il n'aurait rien dit pour les juges et les pontifes qui lui succédèrent? Cette réflexion ne conduit-elle pas à croire que le Pentateuque a été composé du temps des rois, et que les cérémonies instituées par Moise n'avaient été qu'une tradition?

8° Se pourrait-il faire qu'il eût dit aux Juis : Je vous ai fait sortir au nombre de six cent mille combattants de la terre d'Égypte, sous la protection de votre Dieu? Les Juis ne lui auraient-ils pas répondu : Il faut que vous ayez été bien timide pour ne nous pas mener contre le Pharaon d'Égypte; il ne pouvait pas nous opposer une armée de deux cent mille hommes. Jamais l'Égypte n'a eu tant de soldats sur pied; nous l'aurions vaincu sans peine, nous serions les maîtres de son pays? Quoi! le dieu qui vous parle a égorgé, pour nous faire plaisir, tous les premiers-nés d'Égypte, et s'il y a dans ce pays-là trois cent mille samilles, cela fait trois cent mille hommes morts en une nuit pour nous venger; et vous n'avez pas secondé votre dieu! et vous ne nous avez pas donné ce pays fertile que rien ne pouvait défendre! vous nous avez fait sortir de l'Égypte en larrons et en lâches, pour nous faire périr dans des déserts, entre les précipices et les montagnes ! Vous pouviez nous conduire au moins par le droit chemin dans cette terre de Canaan sur laquelle nous n'avons nul droit, que vous nous avez promise, et dans laquelle nous n'avons pu encore entrer.

Il était naturel que de la terre de Gessen nous marchassions yers Tyr et Sidon le long de la Méditerranée; mais vous nous faites passer l'isthme de Suez presque tout entier; vous nous faites reutrer en Égypte, remonter jusque par-delà Men-

phis, et nous nous trouvons à Béel-Sephon, au nord de la mer Rouge, tournant le dos à la terre de Canaan, ayant marché quatre-vingé lienes dems cette Égypte que nous voulions éviter, et ensin près de périr entre la mer et l'armée de Pharaon!

Si vous aviez voulu nous livrer à nos ennemis, auriez-vous pris une autre route et d'autres mesures? Dicu nous a sauvés par un miracle, dites-vous; la mer s'est ouverte pour nous laisser passer; mais après une telle faveur fallait-il nous faire mourir de faim et de fatigue dans les déserts horribles d'Étham, de Cadès-Barné, de Mara, d'Élim, d'Horeb, et de Sinaf? Tous nos pères ont péri dans ces solitudes affreuses, et vous venez dire au bout de quarante ans que Dieu a eu un soin particulier de nos pères!

Voilà ce que ces Juis murmurateurs, ces enfants injustes de Juifs vagabonds, morts dans les déserts, auraient pu dire à Moise, s'il leur avait lu l'Exode et la Genèse. Et que n'auraient-ils pas dû dire et faire à l'article du veau d'or? Quoi ! vous osez nous conter que votre frère fit un veau pour nos pères, quand vous étiez avec Dieu sur la montagne, vous qui tantôt nous dites que vous avez parle avec Dieu face à face, et tantôt que vous n'avez pu le voir que par derrière! Mais enfin vous étiez avec ce Dieu, et votre frère jette en fonte un veau d'or en un seul jour, et nous le donne pour l'adorer; et au lieu de punir votre indigne frère, vous le faites notre pontife, et vous ordonnez à vos lévites d'égorger vingt-trois mille hommes de votre peuple! Nos pères l'auraientils souffert? se seraient-ils laissé assommer comme des victimes par des prêtres sanguinaires? Vous nous dites que, non content de cette boucherie incroyable, vous avez fait encore massacrer vingtquatre mille de vos pauvres suivants, parce que l'un d'eux avait couché avec une Madianite, tandis que vous-même avez épousé une Madianite; et vous ajoutez que vous êtes le plus doux de tous les hommes l'Encore quelques actions de cette donceur, et il ne serait plus resté personne.

Non, si vous aviez été capable d'une tello cruauté, si vous aviez pu l'exercer, vous seriez le plus barbare de tous les hommes, et tous les supplices ne suffiraient pas pour expier un si étrange crime.

Co sont là, à peu près, les objections que font les savants à ceux qui pensent que Moise est l'auteur du Pentateuque. Mais on teur répond que les voies de Dieu ne sont pas celles des hommes; que Dieu a éprouvé, conduit et abandonné son peuple par une sagesse qui nous est inconnue; que les Juis eux-mêmes depuis plus de daux mille ans out cru que Moise est l'auteur de ces livres; que l'É- 80 MOÏSE.

glise, qui a succédé à la synagogue, et qui est infaillible comme elle, a décidé ce point de controverse, et que les savants doivent se taire quand l'Église parle.

### SECTION III .

On ne peut douter qu'il n'y ait eu un Moise législateur du peuple juif. On examinera ici son histoire suivant les seules règles de la critique : le divin n'est pas soumis à l'examen. Il faut donc se borner au probable; les hommes ne peuvent juger qu'en hommes. Il est d'abord très naturel et très probable qu'une nation arabe ait habité sur les confins de l'Égypte, du côté de l'Arabie déserte, qu'elle ait été tributaire ou esclave des rois égyptiens, et qu'ensuite elle ait cherché à s'établir ailleurs; mais ce que la raison scule ne saurait admettre, c'est que cette nation, composée de soixante et dix personnes tout au plus du temps de Joseph, se fût accrue en deux cent quinze ans, depuis Joseph jusqu'à Moise, au nombre de six cent mille combattants, selon le livre de l'Exode; car six cent mille hommes en état de porter les armes supposent une multitude d'environ deux millions, en comptant les vieillards, les femmes et les enfants. Il n'est certainement pas dans le cours de la nature qu'une colonie de soixante et dix personnes, tant mâles que femelles, ait pu produire en deux siècles deux millions d'habitants. Les calculs faits sur cette progression par des hommes très peu versés dans les choses de ce monde, sont démentis par l'expérience de toutes les nations et de tous les temps. On ne fait pas, comme on dit, des ensants d'un trait de plume. Songe-t-ou bien qu'à ce compte une peuplade de dix mille personnes en deux cents ans produirait beaucoup plus d'habitants que le globe de la terre n'en peut nourrir?

Il n'est pas plus probable que ces six cent mille combattants, favorisés par le maître de la nature, qui fesait pour cux tant de prodiges, se fussent bornés à errer dans des déserts où ils moururent, au lieu de chercher à s'emparer de la fertile Egypte.

Ces premières règles d'une critique humaine et raisonnable établies, il faut convenir qu'il est très vraisemblable que Moise ait conduit hors des confins de l'Égypte une petite peuplade. Il y avait chez les Égyptiens une ancienne tradition, rapportée par Plutarque dans son traité d'Isis et d'Usiris, que Typhon, père de Jérossalaim et de Jud-

decus, s'était enfui d'Egypte sur un âne. Il est clair par ce passage que les ancêtres des Juifs habitants de Jérusalem passaient pour avoir été des fugitifs de l'Egypte. Une tradition non moins ancienne et plus répandue est que les Juiss avaient été chassés d'Égypte, soit comme une troupe de brigands indisciplinables, soit comme une peuplade infectée de la lèpre. Cette double accusation tirait sa vraisemblance de la terre même de Gessen qu'ils avaient habitée , terre voisine des Arabes vagabonds, et où la maladie de la lèpre, particulière aux Arabes, devait être commune. Il paraît par l'Écriture même que ce peuple était sorti d'Égypte malgré lui. Le dix-septième chapitre du Deutéronome défend aux rois de songer à rameuer les Juiss en Egypte.

La conformité de plusieurs coutumes égyptiennes et juives fortille encore l'opinion que ce peuple était une colonie égyptienne ; et ce qui lui donne un nouveau degré de probabilité, c'est la fête de la pâque, c'est-à-dire de la fuite ou du passage. instituée en mémoire de leur évasion. Cette fête seule ne serait pas une preuve; car il y a eu chez tous les peuples des solennités établies pour célébrer des événements fabuleux et incrovables, telles étaient la plupart des fêtes des Grecs et des Romains: mais une fuite d'un pays dans un autre n'a rien que de très commun, et se concilie la créance. La preuve tirée de cette fête de la pâque recoit encore une force nouvelle par celle des tabernacles, en mémoire du temps où les Juis habitaient les déserts au sortir de l'Égypte. Ces vraisemblances, réunies avec tant d'autres, prouvent qu'en effet une colonie sortie d'Égypte s'établit enfin pour quelque temps dans la Palestine.

Presque tout le reste est d'un genre si merveilleux que la sagacité humaine n'y a plus de prise. Tout ce qu'on peut faire, c'est de rechercher en quel temps l'histoire de cette fuite, c'est-à-dire le livre de l'Exode, a pu être écrit, et de démêler les opinions qui régnaient alors, opinions dont la preuve est dans ce livre même comparé avec les anciens usages des nations.

A l'égard des livres attribués à Moise, les règles les plus communes de la critique ne permettent pas de croire qu'il en soit l'auteur.

4º Il n'y a pas d'apparence qu'il eût appelé les endroits dont il parle de noms qui ne leur furent imposés que long-temps après. Il est fait mention dans ce livre des villes de Jaïr, et tout le monde convient qu'elles ne furent ainsi nommées que long-temps après la mort de Molse; il y est parlé du pays de Dan, et la tribu de Dan n'avait pas encore donné son nom à ce pays dont elle n'était pas la maitresse.

2º Comment Moise aurait-il cité le livre des

<sup>4</sup> Cette troisième section est tirée du manuscrit dont nous avons parlé dans l'Apertissement. Nous avons cru devoir conserver cet article, quoiqu'il se trouve en partie dans les précédents, K.

MOISE. 81

guerres du Seigueur, quand ces guerres et ce livre perdu lui sont postérieurs?

3º Comment Moise aurait-il parlé de la défaite prétendue d'un géant nommé Og, roi de Basan, vaincu dans le désert la dernière année de son gouvernement? et comment aurait-il ajouté qu'on voit encore son lit de fer de neuf coudées dans Rabbath ? Cette ville de Rabbath était la capitale des Ammonites; les Hébreux n'avaient point encore pénétré dans ce pays : n'est-il pas apparent qu'un tel passage est d'un écrivain postérieur que son inadvertance trahit? Il veut apporter en témoignage de la victoire remportée sur un géant le lit qu'on disait être encore à Rabbath, et il oublie qu'in disait être encore à Rabbath, et il oublie qu'in disait et le serve de la victoire remportée sur un géant le lit qu'on disait être encore à Rabbath, et il oublie qu'in disait par le Noise.

4º Comment Moise aurait-il appelé villes au-dela du Jourdain les villes qui, à son égard, étaient en-deçà? N'est-il pas palpable que le livre qu'on lui attribue fut écrit long-temps après que les lsraélites eurent passé cette petite rivière du Jourdain, qu'ils ne passérent jamais sous sa conduite?

5° Est-il bien vraisemblable que Moïse ait dit à son peuple que, dans la deruière année de son gouvernemeut, il a pris dans le petit canton d'Argob, pays stérile et affrenx de l'Arabie pétrée, soisante grandes villes entourées de hautes murailles fortifiées, sans compter un nombre infini de villes ouvertes? N'est-il pas de la plus grande probabilité que ces exagérations furent écrites dans la suite par un homme qui voulait flatter une nation grossière?

6º Il est encore moins vraisemblable que Moise ait rapporté les miracles dont cette histoire est remalia

On peut bien persuader à un peuple heureux et victorieux que Dieu a combattu pour lui; mais il n'est pas dans la nature lumaine qu'un peuple croie avoir vu cent miracles en sa faveur, quand tous ces prodiges n'aboutissent qu'à le faire périr dans un désert. Examinons quelques miracles rapportés dans l'Exode.

7º Il paraît contradictoire et injurieux à l'essence divine que Dieu s'étant formé un peuple poir être le seul dépositaire de ses lois, et pour dominer sur toutes les nations, il envoie un homme de ce peuple demander au roi son oppresseur la permission d'aller sacrifler à son Dieu dans le désert, a fin que ce peuple puisse s'enfuir sous le prétexte de ce sacriflee. Nos idées communes ne peuvent qu'attacher une idée de bassesse et de fourberie à ce manége, loin d'y reconnaître la majesté et la puissance de l'Étre supreme.

Quand nous lisons immédiatement après que Moise change devant le roiss haguette en serpent, et toutes les eaux du royagne en sang, qu'il fait naître des grenouilles qui couvrent la terre, qu'il

change en poux toute la poussière, qu'il remplit les airs d'insectes ailes venimenx, qu'il frappe tous les hommes et tous les animaux du pays d'affreux ulcères, qu'il appelle la grêle, les tempêtes et le tonnerre pour ruiner toute la contrée, qu'il la couvre de santerelles, qu'il la plonge dans des ténèbres palpables pendant trois jours, qu'enfin un ange exterminateur frappe de mort tons les premiers-nes des hommes et des animaux d'Égypte, à commencer par le fils du roi ; quand nous voyons ensuite ce peuple marchant à travers les flots de la mer Rouge suspendus en montagnes d'eau à droite et à gauche, et retombant ensuite sur l'armée de Pharaon, qu'ils engloutissent; lors, dis-ie, qu'on lit tous ces miracles, la première idée qui vient dans l'esprit, c'est de dire : Ce peuple pour qui Dieu a fait des choses si étonnantes va sans doute être le maître de l'univers. Mais non, le fruit de taut de merveilles est de souffrir la disette et la faim dans des sables arides : et, de prodige en prodige, tout meurt avant d'avoir vu le petit coin de terre où leurs descendants s'établissent ensuite pour quelques années. Il est pardonnable sans doute de ne pas croire cette foule de merveilles dont la moindre révolte la raison.

Cette raison abandonnée à elle-même ne peut se persuader que Moise ait écrit des choses si étranges. Comment peut-on faire accroire à une génération tant de miracles inutilement faits pour elle, et tous ceux qu'on dit opérés dans le désert! Quel personnage fait-on jouer à la Divinité, de l'employer à conserver les habits et les souliers de ce penple pendant quarante ans, après avoir armé en leur faveur toute la nature!

Il est donc très naturel de penser que toute cette histoire prodigieuse fut écrite long-temps après Moise, comme les romans de Charlemagne furent forgés trois siècles après lui, et comme les origines de toutes les nations out été écrites dans des temps où ces origines perdues de vue laissaient à l'imagination la liberté d'inventer. Plus un peuple est grossier et malheurenx, plus il cherche à relever son ancienne histoire : et quel peuple a été plus long-temps misérable et barbare que le peuple juif?

Il n'est pas à croire que lorsqu'ils n'avaient pas de quoi se faire des souliers dans leurs déserts, sous la domination de Moise, on fût chez eux fort curieux d'écrire. On doit présumer que les malheureux nés dans ces déserts ne reçurent pas une éducation bien brillante, et que la nation ne commença à lire et à écrire que lorsqu'elle ent quelque commerce avec les Phéniciens. C'est probablement dans les commencements de la monarchie que les Juifs qui se sentirent quelque génie mirent par

8

écrit le Pentateuque, et ajustèrent comme ils purent leurs traditions. Aurait-on fait recomnander par Moïse aux rois de lire et d'écrire même sa loi, dans le temps qu'il n'y avait pas encore de rois? N'est-il pas probable que le dix-septième chapitre du Deutéronome est fait pour modérer le pouvoir de la royauté, et qu'il fut écrit par les prêtres du temps de Saül?

C'est vraisemblablement à cette époque qu'il faut placer la rédaction du Pentateuque. Les fréquents esclavages que ce peuple avait subis ne semblent pas propres à établir la littérature dans une nation, et à rendre les livres fort communs; et plus ces livres furent rares dans les commencements, plus les auteurs s'enhardirent à les remplir de prodiges.

Le Pentateuque attribuéà Moise est très ancieu, sans doute, s'il est rédigé du temps de Saûl et de Samuel; c'est environ vers le temps de la guerre de Troie, et c'est un des plus curieux monuments de la manière de penser des hommes de ce temps-là. On voit que toutes les nations connues étaient amoureuses des prodiges à proportion de leur ignorance. Tout se fesait alors par le ministère céleste, en Éxpte, en Phrygie, en Grèce, en dsie.

Les auteurs du Pentateuque donnent à entendre que chaque nation a ses dieux, et que ces dieux ont, à peu de chose près, un égal pouvoir.

Si Molse change au nom de son Dieu sa verge en serpent, les prêtres de Pharaon en font autant; s'il change toutes les eaux de l'Égypte en sang, jusqu'à celle qui était dans les vases, les prêtres font sur-le-champ le même prodige sans qu'on puisse concevoir sur quelles eaux ces prêtres opéraient cette métamorphose, à moins qu'ils n'eus-sent créé de nouvelles caux exprès. L'écrivain juif aime encore mieux être réduit nécessairement à cette absurdité, que de laisser douter que les dieux d'Égypte n'eussent pas le pouvoir de changer l'eau en sang aussi bien que le Dien de Jacob.

Mais quand celui-ci vient à remplir de poux toute la terre d'Egypte, à changer en poux toute la poussière, alors paraît sa supériorité tout entière; les mages ne peuvent l'imiter, et on fait parler ainsi le Dieu des Julis: Pharaon saura que rien n'est semblable à moi. Ces paroles qu'on met dans sa bouche marquent un être qui se croît seulement plus puissant que ses rivaux : il a été égalé daus la métamorphose d'une verge en serpent, et dans celle des eaux en sang; mais il gagne la partie sur l'article des poux et sur les suivants.

Cette idée de la puissance surnaturelle des prêtres de tous les pays est marquée dans plusieurs endroits de l'Écriture. Quand Balaam, prêtre du petit état d'un roitelet nommé Balac, au milieu

des déserts, est prêt de maudire les Julfs, leur Dieu apparait à ce prêtre pour l'en empêcher. Il semble que la malédiction de Balaam fût très à craindre. Ce n'est pas même assez pour contenir ce prêtre que Dieu lui ait parlé, il envoie devant lui un ange avec uneépée, et lui fait encore parler par son ânesse. Toutes ces précautions prouvent certainement l'opinion où l'on était que la malédiction d'an prêtre, quel qu'il fût, entraînait des effets funestes.

Cette idée d'un Dieu supérieur seulement aux autres dieux, quoiqu'il eût fait le ciel et la terre, était tellement enracinée dans toutes les têtes, que Salomon, dans sa dernière prière, s'écrie : « O mon Dieu! il n'y a aucun dieu semblable à » toi, sur la terre, ni dans le ciel, » C'est cette opinion qui rendait les Juifs si crédules snr tous les sortiléges, sur tous les enchantements des autres nations. C'est ce qui donna lieu à l'histoire de la pythonisse d'Endor, qui eut le pouvoir d'évoquer l'ombre de Samuel. Chaque peuple eut ses prodiges et ses oracles, et il ne vint même dans l'esprit d'aucune nation de douter des miracles et des prophéties des autres. On se contentait de leur opposer de pareilles armes; il semblait que les prêtres, en niant les prodiges des nations voisines. cussent craint de décréditer les leurs. Cette espèce de théologie prévalut long-temps dans toute la terre.

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans le détail de tout ce qui est écrit sur Moise. On parle de ses lois en plus d'un endroit de cet ouvrage. On se bornera ici à remarquer combien on est étonné de voir un législateur inspiré de Dieu, un prophète qui fait parler Dieu même, et qui ne propose point aux hommes nne vie à venir. Il n'v a pas un seul mot dans le Lévitique qui puisse faire soupconner l'immortalité de l'âme. On répond à cette accablante difficulté que Dieu se proportionnait à la grossièreté des Juifs. Quelle misérable réponse! C'était à Dieu à élever les Juiss jusqu'aux connaissances nécessaires, ce n'était pas à lui à se rabaisser jusqu'à eux. Si l'âme est inmortelle, s'il est des récompenses et des peines dans une autre vie, il est nécessaire que les hommes en soient instruits. Si Dieu parle, il faut qu'il les informe de ce dogme fondamental. Quel législateur et quel Dieu que celui qui ne propose à son peuple que du vin, de l'huile et du lait I quel Dieu qui encourage toujours ses croyants comme un chef de brigands encourage sa troupe par l'espérance de la rapine | Il est bien pardonnable, encore une fois, à la raison humaine de ne voir dans une telle histoire que la grossièreté barbare des premiers temps d'un peuple sauvage. L'homme, quoi qu'il fasse, ne peut raisonner autrement; mais si Dicu en effet est l'auteur du Pentateuque, il faut se soumettre sans raisonner.

### MONDE.

DU MEILLEUR DES MONDES POSSIBLES!.

### MONSTRES.

Il est plus difficile qu'on ne pense de définir les monstres. Donnerons-nous ce nom à un animal énorme, à un poisson, à un serpent de quinze pieds de long? mais il y en a de vingt, de trente pieds, auprès desquels les premiers seraient peu de chose.

Il y a les monstres par défaut. Mais si les quatre petits doigts des pieds et des mains manquent à un bomme bien fait, et d'une figure gracieuse, sera-t-il un monstre? les dents lui sont plus nécessaires. J'ai vu un homme ne sans aucune dent; il éait d'ailleurs très agréable. La privation des oranes de la génération, bien plus nécessaires encore, ne constitue point un animal monstrueux.

Il y a les monstres par excès; mais ceux qui ont six doigts, le eroupion allongé en forme de petite queue, trois testicules, deux orifices à la verge, ne sont pas réputés monstres.

La troisième espèce est de ceux qui auraient des membres d'autres animaux, comme un lion avec des ailes d'autruche, un serpent avec des ailes d'autruche, un serpent avec des ailes d'aigle, tel que le griffon et l'ixion des Juifs. Mais toutes les chauves souris sont pourvues d'ailes; les poissons volants en ont, et ne sont point des monstres.

Réservons donc ce nom pour les animaux dont les dissormités nous sont horreur.

Le premier nègre pourtant fut un monstre pour les femmes blanches, et la première de nos beautés fut un monstre aux yeux des nègres.

Si Polyphème et les cyclopes avaient existé, les gens qui portaient des yeux aux deux côtés de la racine du nez auraient été déclarés monstres dans l'île de Lipari et dans le voisinage de l'Etna.

Jai vu une femme à la Foire qui avait quatre mamelles et une queue de vaelte à la poitrine. Elle était monstre, sans difficulté, quand elle laissait voir sa gorge, et femme de mise quand elle la cachait.

Les centaures , les minotaures auraient été des monstres , mais de beaux monstres. Surtout un corps de cheval bien proportionné, qui aurait servi de base à la partie supérieure d'un homme, aurait été un chef-d'œuvre sur la terre; ainsi que nous nous figurons commedes chefs-d'œuvre du ciel ces esprits que nous peignous , que nous sculptons dans nos églises ,

tantôt ornés de deux ailes, tantôt de quatre, et même de six.

Nous avons déjà demandé avec le sage Locke quelle est la borne entre la figure humaine et l'animale, que est le point de monstruosité auquel il faut se fixer pour ne pas baptiser un enfant, pour ne le pas compter de notre espèce, pour ne lui pas accorder une âme. Nous avons vu que cette borne est aussi difficile à poser qu'il est difficile de savoir ce que c'est qu'une âme, car il n'y a que les théologiens qui le sachent.

Pourquoi les salyres que vit saint Jérôme, nés de filles et de singes, auraient-ils étéréputés monstres? ne se seraient-ils pascrus au contraire mieux partagés que nous? n'auraient-ils pas eu plus de force et plus d'agilité? ne se seraient-ils pas moqués de notre espèce, à qui la cruelle nature a refusé des vêtements et des queues? Un mulet né de deux espèces différentes, un jumart fils d'un taurean et d'une jument, un tarin né, dit-on, d'un serin et d'une liaotte, ne sont point des monstres.

Mais comment les mulets, les jumarts, les tarins, etc., qui sont engendrés, n'engendrent-ils point? et comment les séministes, les ovistes, les animalenlistes, expliquent-ils la formation de ces mètis?

Je vous répondrai qu'ils ne l'expliquent point du tout. Les séministes n'ont jamais connu la façon dont la semence d'un âne ne communique à son mulet que ses oreilles et un pen de son derrière. Les ovistes ne font comprendre ni ne comprement par quel art une jument peut avoir dans son œuf autre chose qu'un cheval. Et les animalculistes ne voient point comment un petit embryon d'àne vient mettre ses oreilles dans une matrice de cavale.

Celui qui, dans sa Vénus physique, prétendit que tous les animaux et tous les monstres so formaient par attraction, réussit encore moins que les autres à rendre raison de ces phénomènes si communs et si surprenants.

Hélas I mes amis, nul de vous ne sait comment il fait des enfants : vous ignorez les secrets de la nature dans l'homme, et vous voulez les deviner dans le mulet l

A toule force vous pourrez dire d'un monstre par défaut : Toute la semence nécessaire n'est pas parvenue à sa place, ou bien le petit ver spermatique a perdu quelque chose de sa substance, ou bien l'œuf s'est froissé. Yous pourrez, sur un monstre par excès, imaginer que quelques parties superflues du sperme ont surabondé; que de deux vers spermatiques réunis, l'un n'a pu animer qu'un membre de l'animal, et que ce membre est resté de surérogation; que deux œufs se sont mèlés,

<sup>&#</sup>x27;Voyez le Philosophe ignorant, article 26 (PHILOSOPHIE, t. VI).

et qu'un de ces œufs n'a produit qu'un membre, lequel s'est joint au corps de l'autre.

Mais que direz-vous de tant de monstruosités par addition de parties animales étraugères? comment expliquerez-vous une écrevisse sur le cou d'une fille? une queue de rat sur une cuisse, et surtout les quatre pis de vache avec la queue qu'on a vus à la foire Saint-Germain? vous serez réduits à supposer que la mère de cette femme était de la famille de Pasiphaé.

Allons, courage, disons ensemble: Que sais-je?

### MONTAGNE.

C'est une fable bien ancienne, bien universelle que celle de la montagne qui, ayant efirayé tout le pays par ses clameurs en travail d'enfant, fut sif-flée de tous les assistants, quand elle ne mit au monde qu'une souris. Le parterre n'était pas philosophe. Les silleurs devaient admirer. Il était aussi beau à la montagne d'accoucher d'une montagne. Un rocher qui produit un rat est quelque chose de très prodigieux; et jamais la terre n'a vurien qui approche d'un tel miracle. Tous les globes de l'univers ensemble ne pourraient pas faire naître une monche. La où le vulgaire rit, le philosophe admire; et il rit où le vulgaire ouvre de grands yeux stupides d'étonnement.

### MORALE.

Bayards prédicateurs, extravagants controversistes, tâchez de vous souvenir que votre maître n'a jamais annoncé que le sacrement était le signe visible d'une chose invisible; il n'a jamais admis quatre vertus cardinales et trois théologales; il n'a jamais examiné si sa mère était venue au monde maculée on immaculée; il n'a jamais dit que les petits enfants qui mouraient sans baptême seraient damnés. Cessez de lui faire dire des choses auxquelles il no pensa point. Il a dit, selon la vérité aussi ancienne que le monde : Aimez Dieu et votre prochain. Tenez-vous-en là, misérables ergoteurs : prêchez la morale, ct rien de plus. Mais observez-la, cette morale: que les tribunaux ne retentissent plus de vos procès; n'arrachez plus par la griffe d'un procureur un peu de farine à la bouche de la veuve et de l'orphelin ; ne disputez plus un petit bénéfice avec la même fureur qu'on disputa la papauté dans le grand schisme d'Occident. Moines, nemettez plus (autant qu'il est en vous) l'univers à contribution; et alors nous pourrons vous croire.

Je viens de lire ces mots dans une déclamation

- en quatorze volumes, intitulée Histoire du Bas-Empire:
- « Les chrétiens avaient une morale; mais les » païeus n'en avaient point. »
- Ah I M. Le Beau, auteur de ces quatorze volumes, où avez-vous pris cette sottise? eh I qu'estce donc que la morale de Socrate, de Zaleucus, de Charondas, de Ciccron, d'Epictète, de Marc-Antonin?

Il n'y a qu'une morale, M. Le Beau, comme il n'y a qu'une géométrie. Mais, me dira-t-on, la plus grande partie des hommes ignore la géométrie. Oui; mais dès qu'on s'y applique un peu, tout le monde est d'accord. Les agriculteurs, les manœuvres, les artistes, n'out point fait de cours de morale; ils n'out lu ni de Finibus de Cicéron, ni les Éthiques d'Aristote; mais sitôt qu'ils réfléchissent, ils sont sans le savoir les disciples de Cicéron: le teinturier indien, le berger tartare, et le matelot d'Angleterre, comaissent le juste et l'injuste. Confucius n'a point inventé un système de morale, comme on bâtit un système de physique. Il l'a trouvé dans le cœur de tous les hommes.

Cette morale était dans le œur du préteur Festus, quand les Juifs le pressèrent de faire mourir Paul qui avait amené des étrangers daus leur temple. « Sachez, leur dit-il, que jamais les Ro-» mains ne condamnent personne sans l'enteu-» dre. » (Act. des Apôtres, xxv, 46.)

Si les Juis manquaient de morale ou manquaient à la morale, les Romains la connaissaient et lui rendaient gloire.

La morale n'est point dans la supersition, ello n'est point dans les cérémonies, elle n'a rien de commun avec les dogmes. On ne peut trop répéter que tous les dogmes sont différents, et que la morale est la même chez tous les hommes qui font usage de leur raison. La morale vient donc de Dieu connie la lumière. Nos supersitions ne sont que téuèbres. Lecteur, réfléchissez: étendez cette vérifé; tirez vos conséquences.

## MOUVEMENT.

Un philosophe des environs du mont Krapack nie disait que le mouvement est esseutiel à la matière.

Tout se meut, disait-il; le soleil tourne coutinucllement sur lui-même, les planètes en font autant, chaque planète a plusieurs mouvements différents, et dans chaque planète tout transpire, tout est crible, tout est criblé; le plus dur métal est percé d'une infinité de pores, par lesquels s'échappe continuellement un torrent de vapeurs qui circulent dans l'espace. L'univers n'est que mouvement ; done le mouvement est essentiel à la matière.

Monsieur, lui dis-je, ne pourrait-on pas vous répondre: Ce bloe de marbre, ce canon, cette maison, cette montagne, ne remuent pas; donc le mouvement n'est pas essentiel?

Ils remuent, répondit-il: ils vont dans l'espace avec la lerre par leur mouvement commun; et ils remuents ibien (quoique insensiblement) par leur mouvement propre, qu'au bout de quelques siècles il ne restera rien de leurs masses, dont chaque instant détache continuellement des partieules.

- Mais, monsieur, je puis concevoir la matière en repos; donc le mouvement n'est pas de son essence.
- Vraiment, je me soucie bien que vous coneeviez ou que vous ne conceviez pas la matière en repos. Je vous dis qu'elle ne peut y être.
- Cela est hardî; et le chaos, s'il vous plaît?
  —Ah, ah! le chaos! si nous voulions parler du
  chaos, je vous dirais que tout y était nécessairement en mouvement, et que « le souffle de Dieu
  » y était porté sur les eaux; » que l'élément de
  l'eau étant reconnu existant, les autres éléments
  existaient aussi; que par conséquent le feu existait,
  qu'il n'y a point de feu sans mouvement, que le
  mouvement est essentiel au feu. Vous n'auriez pas
  beau ieu avec le chaos.
- Hélas! qui peut avoir beau jeu avee tous ces sujets de dispute? Mais vous qui en savez tant, dites-moi pourquoi un corps en pousse un autre.
- Parce que la matière est impénétrable; parce que deux corps ne peuvent être ensemble dans le même lieu; parce qu'en tout genre le plus faible est chassé par le plus fort.
- Votre dernière raison est plus plaisante que philosophique. Personne n'a pu encore deviner la cause de la communication du mouvement.
- Cela n'empêche pas qu'il ne soit essentiel à la matière. Personne n'a pu deviner la eause du sentiment dans les animaux; cependant, ce sentiment leur est si essentiel, que si vous supprimez l'idée de sentiment, vous anéantissez l'idée d'animal.
- —Eh bien I je vous accorde pour un moment que le mouvement soit essentiel à la matière (pour un moment au moins, car je ne veux pas me brouiller avec les théologiens). Dites-nous done comment une boule en fait mouvoir une autre.
- Vous êtes trop curieux; vous voulez que je vous dise ce qu'aucun philosophe n'a pu nous apprendre.
- Il est plaisant que nous connaissions les lois du mouvement, et que nous ignorions le principe de toute communication de mouvement.
  - Il en est ainsi de tout; nous savons les lois i

du raisonnement, et nous ne savons pus ce qui raisonne en nous. Les canaux dans lesquels notre sang et nos liqueurs coulent nous sont très connus, et nous ignorons ce qui forme notre sang et nos liqueurs. Nous sommes en vie, et nous ne savons pas ce qui nous donne la vie.

— Apprenez-moi du moins si, le mouvement étant essentiel, il n'y a pastoujours égale quantité de mouvement dans le monde.

— C'est une ancienne chimère d'Épicure renouvelée par Descartes. Je ne vois pas que cette égalité de mouvement dans le monde soit plus nécessaire qu'une égalité de triangles. Il est essentiel qu'un triangle ait trois angles et trois côtés; mais il n'est pas essentiel qu'il y ait toujours un nombre égal de triangles sur ce globe.

— Mais n'y a-t-il pas toujours égalité deforces, comme le disent d'autres philosophes !?

— C'est la même chimère. Il faudrait qu'en ce cas il y cût tonjours un nombre égal d'hommes, d'animaux, d'êtres mobiles; ce qui est absurde.

- A propos , qu'est-ce que la force d'un corps en mouvement?

Leibnitz ne considérait pas le temps qu'il fallait eonsidérer. Aucun mathématicien anglais n'adopta ce système de Leibnitz. Il fut reçu quelque temps en France par un petit nombre de géomètres. Il infecta quelques livres, et même les Institutions physiques d'une personne illustre. Maupertuis traite fort mal Mairan, dans un livret intitulé A B C, comme s'il avait voulu enseigner l'a b c à celui qui suivait l'ancien et véritable calcul. Mairan avait raison; il tenait pour l'ancienne mesuro de la

i II y a toujours égalité de forces vives, mais avec deux conditions la première, que si une force variable dépendante du temps ou du lieu du corps influe sur son mouvement, ce n'est plus la somme des forces qui reste constante, mais la somme des forces vives, plus une certaine quantité variable qui dépend de cette force; la seconde, que cette égalité est forces vives cesse d'avoir lieu toutes les fois qu'on est oblié de supposer un changement qui ne se fasse pas d'une manière insessible. Atusi ce principe peut étre vair comme un principe mathéranlique d'une vérité de définition, mais n-n comme principe métaphysique. K

masse multipliée par la vitesse. On revint enfin à lui; le scandale mathématique disparut, et on renvoya dans les espaces imaginaires le charlatanisme du carré de la vitesse, avec les monades, qui sont le miroir concentrique de l'univers, et avec l'barmonie préétablie.

N.

## NATURE.

# DIALOGUE ENTRE LE PHILOSOPHE ET LA NATURE.

#### LE PHILOSOPHE.

Qui es-tu, nature? je vis dans ton; il y a cinquante aus que je te cherche, et je n'ai pu te trouver encore.

### LA NATURE.

Les anciens Égyptiens, qui vivaient, dit-on, des douze cents ans, me firent le même reproche. Ils m'appellaient Isis; ils me mirent un grand voile sur la tête, et ils dirent que personne ne pouvait le lever.

### LE PHILOSOPHE.

C'est cequi fait que je m'adresse à toi. J'ai bien pu mesurer quelques uns de tes globes, connaître leurs routes, assigner les lois du mouvement; mais je n'ai pu savoir qui tu es.

Es-tu toujours agissante? es-tu tonjours passive? tes éléments se sont-ils arrangés d'eux mêmes, comme l'eau se place sur le sable, l'huile sur l'euu, l'air sur l'huile? as-tu un esprit qui dirige toutes tes opérations, comme les conciles sont inspirés dès qu'ils sont assemblés, quoique leurs membres soient quelquefois des ignorants? De grâce, dis-moi le mot de ton énigme.

## LA NATURE.

Je suis le grand tout. Je n'en saispas davantage. Je ne suis pas mathématicienne; et tout est arrangé chez moi selon les lois mathématiques. Devine si tu peux comment tout cela s'est fait.

### LE PHILOSOPHE.

Certainement, puisque ton grand tout ne sait pas les mathématiques, et que tes lois sont de la plus profonde géométrie, il faut qu'il y ait un éternel géomètre qui te dirige, une intelligence suprême qui préside à tes opérations.

### LA NATURE.

Tu as raison; je suis eau, terre, feu, atmosphèze, métal, minéral, pierre, végétal, animal. Je sens bien qu'il y a dans moi une intelligence; tu en as une, tu ne la vois pas. Je ne vois pas non

plus la mienne; je sens cette puissance invisible; je ne puis la connaître: pourquoi voudrais-tu, toi qui n'es qn'une petite partio de moi-même, savoir ce que je ne sais pas?

### LE PHILOSOPHE.

Nous sommes curieux. Je voudrais savoir comment, étant si brute dans tes montagnes, dans tes déserts, dans tes mers, tu parais pourtant si industrieuse dans tes animaux, dans tes végétaux.

### LA NATURE.

Mon pauvre enfant, veux-tu que je te dise la vérité? c'est qu'on m'a donné un nom qui ne me convient pas; on m'appelle nature, et je suis tout art.

#### LE PHILOSOPHE.

Ce mot dérange toutes mes idées. Quoi ! la nature ne serait que l'art?

#### LA NATURE.

Oui, sans doute. Ne sais-tu pas qu'il y a un art infini dans ces mers, dans ces montagnes, que tu trouves si brutes? ne sais-tu pas que toutes ces eaux gravitent vers le centrede la terre, et ne s'é-lèvent que par des lois immnables; que ces montagnes qui couronnent la terre sont les immenses réservoirs des neiges éternelles qui produisent sans cesse ces fontaines, ces lacs, ces fleuves, sans lesquel mon genre animal et mon genre végétal périraient? Et quant à ce qu'on appelle mes règnes animal, végétal, minéral, tu n'en vois ici que trois, apprends que j'en ai des millions. Mais si tu considères seulement la formation d'un insecte, d'un épi de blé, de l'or, et du cuivre, tout te paraîtra merveilles de l'art.

### LE PHILOSOPHE.

Il est vrai. Plus j'y songe, plus je vois que tun'es que l'art de je ne sais quel grand être bien puissant et bien industrieux, qui se cache et qui te fait paraître. Tous les raisonneurs depuis Thalès, et probablement long-temps avant lui, ont joué à colin-maillard avec toi; ils ont dit: Je te tiens, et ils ne tenaient rien. Nous ressemblons tous à Lion; il croyait embrasser Junon, et il ne jouissait que d'une nuée.

## LA NATURE.

Puisque je suis tout ce qui est, comment un être tel que toi, une si petite partie de moi-même pourrait-elle me saisir? contentez-vous, a tomes mes enfants, de voir quelques atomes qui vous environnent, de boire quelques gouttes de mon lait, de végéter quelques moments sur mon sein, et de mourir sans avoir connu votre mère et votre nourrice.

### LE PHILOSOPHE.

Ma chère mère, dis-moi un peu pourquoi tu existes, pourquoi il y a quelque chose.

### LA NATURE.

Je te répondrai ce que je réponds depuis tant de siècles à tous ceux qui m'interrogent sur les premiers principes : « Je n'en sais rien. »

## LE PHILOSOPHE.

Le néant vaudrait-il mieux que cette multitude d'existences faites pour être continuellement dissoutes, cette foule d'animaux nés et reproduits pour en dévorer d'autres et pour être dévorés, cette foule d'êtres sensibles formés pour tant de sensations douloureuses, cette autre foule d'intelligences qui si rarement entendent roison? A quoi bon tout cela, nature?

### LA NATURE.

Oh! va interroger celui qui m'a faite.

### NECESSAIRE.

#### OSMIN.

Ne dites-vous pas que tout est nécessaire?

### SÉLIM.

Si tout n'était pas nécessaire, il s'ensuivrait que Dieu aurait fait des choses inutiles.

### OSMIN.

C'est-à-dire qu'il était nécessaire à la nature divine qu'elle fit tout ce qu'elle a fait?

### SÉLIM

Je le crois, ou du moins je le soupçonne. Il y a des gens qui pensent autrement; je ne les entends point; peut-être ont-ils raison. Je crains la dispute sur coste matière.

## OSMIN.

C'est aussi d'un autre nécessaire que je veux vous parler.

### SÉLIM.

Quoi donc! de ce qui est nécessaire à un honnête homme pour vivre? du malheur où l'on est réduit quand on manque du nécessaire?

## OSMIN.

Non; car co qui est nécessaire à l'un ne l'est pas toujours à l'autre : il est nécessaire à un Indien d'avoir du riz, à un Anglais d'avoir de la viande; il faut une fourrure à un Russe, et une étoffe de gaze à un Africain; tel homme croit que douze chevaux de carrosse lui sont nécessaires, tel autre se borne à une paire de souliers, tel autre marche

galment pieds nus : je veux vous parler de ce qui est nécessaire à tous les hommes.

#### ....

Il me semble que Dieu a donné tout ce qu'il fallait à cette espèce: des yeux pour voir, des pieds pour marcher, une bouche pour manger, un œsophage pour avaler, un estomac pour digérer, une cerveile pour raisonner, des organes pour produire leurs semblables.

#### OSMIN

Comment donc arrive-t-il que des hommes naissent privés d'une partie de ces choses nécessaires?

#### SELIM.

C'est que les lois générales de la nature ont amené des accidents qui ont fait naître des monstres; mais en général l'homme est pourvu de tout ce qu'il lui faut pour vivre en société.

#### OSMIN.

Y a-t-il des notions communes à tous les hommes, qui servent à les faire vivre en société?

### SÉLIM

Oui. l'ai voyagé avec Paul Lucas, et partont où j'ai passé, j'ai vu qu'on respectait son père et sa mère, qu'on se croyait obligé de tenir sa promesse, qu'on avait de la pitié pour les innocents opprimés, qu'on détestait la persécution, qu'on regardait la liberté de penser comme un droit de la nature, et les ennemis de cette liberté comme les ennemis du genre humain; ceux qui pensent diféremment m'ont paru des créatures mal orgánisées, des monstres comme ceux qui sont nés sans yeux et sans mains.

### OSMIN

Ces choses nécessaires le sont-elles en tout temps et en tous lieux?

### SÉLIM

Oui; saus cela elles ne seraient pas nécessaires à l'espèce humaine.

### osmn.

Ainsi une créance qui est nonvelle n'était pas nécessaire à cette espèce? Les hommes pouvaient très bien vivre en société et remplir leurs devoirs envers Dieu, avant de croire que Mahomet ait eu de fréquents entretiens avec l'ange Gabriel?

### ertin

Rien n'est plus évident : il serait ridicule de penser qu'on n'eût pu remplir ses devoirs d'hommo avant que Mahomet fût venu au monde; il n'était point du tout nécessaire à l'espèce humaine de croire à l'Alcoran : le monde allait avant Mahomet tout comme il va anjourd'hui. Si le mahométisme avaité énécessaire au monde, il aurait existé en tous lieux; Dieu, qui nous a donné à tous deux yeux pour voir son soleil, nous aurait donné à tous une intelligence pour voir la vérité de la religion musulmane. Cette secte n'est donc que comme les lois positives, qui changent selon les temps et selon les lieux, comme les modes, comme les opinions des physiciens qui se succèdent les nues aux autres.

La secte musulmane ne pouvait donc être essentiellement nécessaire à l'homme.

OCM18

Mais puisqu'elle existe, Dieu l'a permise?

SÉLIN

Oui, comme il permetque le monde soit rempli de sottises, d'erreurs et de calamités. Ce n'est pas à dire que les hommes soient tous essentiellement faits pour être sots et malheureux. Il permet que quelques hommes soient mangés par les serpeuts; mais on ne peut pas dire: Dieu a fait l'homme pour être mangé par des serpents.

OSMIN.

Qu'entendez-vous en disant: Dieu permet? rien peut-il arriver sans ses ordres? permettre, vouloir et faire, n'est-ce pas pour lui la même chose?

SÉLIM.

Il permet le crime ; mais il ne le fait pas.

OSMIN

Faire un crime, c'est agir contre la justice diviue, c'est désobéir à Dieu. Or Dieu ne peut désobéir à lui-même, il ne peut commettre de crime; nais il a fait l'houme de façon que l'homme en commet beaucoup: d'où vient cela?

SPLIM

Il y a des gens qui le savent, mais ce n'est pas moi. Tout ce que je sais bien, c'est que l'Alcoran est ridicule, quoique de temps en temps il y ait d'assez bonnes choses. Certainement l'Alcoran n'était point nécessaire à l'homme; je m'en tiens là : je vois clairement ce qui est faux, et je connais très neu ce qui est vrai.

OSMIN.

Je croyais que vous m'instruiriez, et vous ne m'apprenez rien.

SÉLIM.

N'est-ce pas beaucoup de connaître les gens qui vous trompent, et les erreurs grossières et dangereuses qu'ils vous débitent? OSMIN.

J'aurais à me plaindre d'un médecin qui me ferait une exposition des plantes nuisibles, et qui ne m'en montrerait pas une salutaire.

#### SÉLIM

Je ne suis point médecin, et vous n'êtes point malade; mais il me semble que je vous donnerais une fort bonne recette si je vous disais : Déltezvous de toutes les inventions des charlatans, adorez Dieu, soyez honnête homme, et croyez que deux et deux font quatre.

## NEWTON ET DESCARTES.

SECTION PREMIÈRE 1.

SECTION II.

Newton fut d'abord destiné à l'Église. Il commença par être théologien, et il lui en resta des marques toutes avie. Il prit sérieusement le parti d'Arius contre Athanase; il alla même un peu plus loin qu'Arius, ainsi que tous les sociniens. Il y a aujourd'hui en Europe beaucoup de savants de cette opinion; je ne dirai pas de cette communion, car ils ne font point de corps; ils sont même partagés, et plusieurs d'entre eux réduisent leur système au pur déisme, accommodé avec la morale du Christ. Newton n'était pas de ces derniers; il ne différait de l'Église augicane que sur le point de la consubstantialité, et il crovait tout le reste.

Une preuve de sa bonne foi, c'est qu'il a commenté l'Apocalypse. Il y trouve clairement que le pape est l'antechrist, et il explique d'ailleurs ce livre comme tous ceux qui s'en sont mèlés. Apparemnuent qu'il a voulu par ce commentaire consoler la race humaine de la supériorité qu'il avait sur elle.

Bien des gens, en lisant le peu de métaphysique que Newton a mis à la fin de ses Principes mathématiques, y ont trouvé quelque chosed aussi obscur que l'Apocalypse. Les métaphysiciens et les théologiens ressemblent assez à cette espèce de gladiateurs qu'on fesait combattre les yeux couverts d'un bandeau; mais quand Newton travailla les yeux onverts à ses mathématiques, sa vue porta aux hornes du monde.

Il a inventé le calcul qu'on appelle de l'infini; il a découvert et démontré un principe nouveau qui fait mouvoir toute la nature. On ne connaissait point la lumière avant lui; on n'en avait que des idées confuses et fausses. Il a dit : Que la lumière soit connue, et elle l'a été.

Les télescopes de réflexion ont été inventés par

Cette première section était composée de la quatorzième des Lettres sur les Anglais. Voyez tome v. NOEL. 80

lui. Le premier a été fait de ses mains; et il a fait voir pourquoi on ne peut pas augmenter la force et la portée des télescopes ordinaires. Ce fut à l'occasion de son nouveau télescope qu'un jésuite allemand prit Newton pour un ouvrier, pour un feseur de luneites, Artifex quidam nomine Newton, dit-il dans un petit livre. La postérité l'a bien vengé depuis. On lui fesait en France plus d'injustice, on le prenait pour un feseur d'expériences qui s'était trompé; et parce que Mariotte se servit de mauvais prismes, on rejeta les découvertes de Newton.

Il fut admiré de ses eompatriotes dès qu'il eut écrit et opéré. Il n'a été bien connu en France qu'au bout de quarante années. Mais en récompense nous avions la matière cannelée et la matière rameuse de Descartes, et les petits tourbillons mollasses du révérend père Malebranche, et le système de M. Privat de Molières, qui ne vaut pas pourtant Poquelin de Molière.

De tous eeux qui ont un peu véeu avec monsieur le cardinal de Poliguac, il n'y a personue qui ne lui ait entendu dire que Newtou était péripatéticien, et que ses rayons colorifiques, et surtout son attraction, seutaient beaucoup l'athéisme. Le cardinal de Polignac joignait à tous les avantages qu'il avait reçus de la nature une très grande étoquence; il fesait des vers latins avec une facilié heureuse et étonnante; mais il ne savait que la philosophie de Descartes, et il avait retenu par ceur ses raisonnements comme on retient des dates. Il n'était point devenu géomètre, et il n'était pas née philosophe. Il pouvait juger les Gatilinaires et l'Énétde, mais non pas Newton et Locke.

Quand on cousidère que Newton, Locke, Clarke, Leibnitz, auraient éte persécutés en France, emprisonnes à Rome, brûtés à Lisbonne, que faut-il penser de la raison humaine? Elle est née dans se siècle en Angleterre. Il y avait eu, du temps de la reine Marie, une persécution assez forte sur la manière de prononcer le grec, et les persécuteurs se trompaient. Ceux qui mirent Galilée en pénitence se trompaient encore plus. Tout inquisiteur devrait rougir jusqu'au fond de l'âme, en voyant seulement une sphère de Copernie. Cependant si Newton était né en Portugal, et qu'un dominicain eût vu une hérésie dans la raison inverse du carré des distances, on aurait revêtu le chevalier Isaae Newton d'un sam-benito dans un auto-da-fé.

On a souvent demaudé pourquoi ceux que leur ministère engage à être savants et indulgents ont été si souvent ignorants et impitoyables. Ils ont été ignorants parce qu'ils avaient long temps étudié, et ils ont été cruels parce qu'ils sentaient que leurs mauvaises études étaient l'objet du mépris des sages. Certainement les inquisiteurs qui eurent

l'effronterie de condamner le système de Copernic, non seulement comme hérétique, mais comme absurde, n'avaient rien à craindre de ce système. La terre a beau être emportée autour du soleil , sinsi que les autres planètes, ils no perdaient rien de leurs revenus ni de leurs honneurs. Le dogme même est toujours en sûreté, quaud il n'est combattu que par des philosophes : toutes les académies de l'univers ne changeront rien à la croyanee du peuple. Quel est donc le principe de cette rage qui a tant de fois animé les Anitus contre les Soerates? C'est que les Anitus disent dans le fond de leur cœur : Les Socrates nous méprisent.

J'avais cru dans ma jeunesse que Newtou avait fait sa fortunc par son extrême mérite. Je ni étais imaginé que la cour et la ville de Londres l'avaient nommé, par acclamation, graud-maître des monaics du royaume. Point du tout. Isaac Newton avait une nièce assez simable, nommé madanne Conduit; elle plut beaucoup au grand-trésorier Halifax. Le calcul infinitésimal et la gravitation ne lui auraient servi de rien sans une iolie nièce.

### SECTION III.

De la chronologie réformée par Newton, qui fait le monde moins vieux de cinq cents ans 4.

## NOËL.

Personne n'iguore que c'est la fête de la naissance de Jésus. La plus ancienne fête qui ait été eĕlébrée dans l'Église après celle de la Pâque et de la Pentecôte, ce fut eelle du baptême de Jésus. Il n'y avait encore que ces trois fêtes, quand saint Chrysostôme prononça son homélie sur la Pentecôte. Nous ne parlons pas des fêtes de martyrs, qui étaient d'un ordre fort inférieur. On nomma celle du baptême de Jésus l'Épiphanie, à l'exemple des Grecs, qui donnaient ce nom aux fêtes qu'ils edéléraient en mémoire de l'appartition ou de la manifestation des dieux sur la terre, parce que ce ne fut qu'après son baptême que Jésus conmença de prêcher l'Évangile.

On ne sait si vers la fin du quatrième siècle on solennisait cette fête dans l'île de Chypre le 6 de novembre; mais saint Épiplane \* soutenait que Jésus avait été baptisé ce jour-la. Saint Clément d'Alexandrie \* nous apprend que les basilidiens fesaient eette fête le 15 de tybi, pendant que d'autres la mettaient au 41 du même mois, c'est-indre les uns au 40 de janvier, et les autres au 6:

Les éditeurs de Kehl avaient imprimé comme troisième section une partie de la dix-septième des Lettres sur les Anglais : vovez tome v.

<sup>\*</sup> Hérésie 31 . n. 47 et 19. - b Stromates . liv. 1, page 340.

cette dernière opinion est celle que l'on suit encore. A l'égard de sa naissance, comme on n'en savait précisément ni le jour, ni le mois, ni l'année, elle n'était point fêtée.

Suivant les remarques qui sont à la fin des œuvres du même Père, ceux qui avaient recherché le plus curieusement le jour auquel Jésus était né disaient, les uns que c'était le 25 du mois égyptien pachon, c'est-à-dire le 20 de mai; et les autres le 24 ou le 25 de pharmuthi, jours qui répondent au 49 ou 20 d'avril. Le savant M. de Beausobre eroit que ces derniers étaient les valentiniens. Quoi qu'il en soit, l'Orient el l'Egypte fesaient la fête de la nativité de Jésus le 6 de janvier, le même jour que celle de son baptème, sans qu'on puisse savoir, au moins avec certitude, ni quand cette coutume commença, ni quelle en fat la véritable raison.

L'opinion et la pratique des Occidentaux furent toutes différentes de celles de l'Orient. Les Centuriateurs de Magdebourg l'apportent un passage de Théophile de Césarée qui fait parler ainsi les Églises des Gaules: Comme on célèbre la naissance de Jésus-Christ le 25 décembre, quelque jour de la semaine que tombe ce 25, on doit célébrer de même la résurrection de Jésus-Christ le 25 mars, quelque jour que ce soit, parce que le Seigneur est ressuscité ce jour-là.

Si le fait est vrai, il faut avoner que les évêques des Gaules étaient bien prudents et bien raisonnables. Persuadés, comme toute l'antiquité, que l'êsus avait été crucifié le 25 mars, et qu'il était ressuscité le 25, ils fesaient la pâque de sa mort le 25, et celle de sa résurrection le 25, sans se mettre en peine d'observer la pleine lune, ce qui était au fond une cérémonie judalque, et sans s'astreindre au dimanche. Si l'Église les avait imités, elle eût évité les disputes longues et scandaleuses qui pensèrent diviser l'Orient et l'Occident, et qui, après avoir duré un siècle et demi, ue furent terminées que par le premier concile de Nicée.

Quelques savants conjecturent que les Romaius choisirent le solstice d'hiver pour y mettre la maissance de Jésus, parce que c'est alors que le soleil commence à se rapprocher de notre hémisphère. Dès le temps de Jules César, le solstice civil politique fut fixé au 25 décembre. C'était à Rome une fête où l'on célèbrait le retour du soleil; ce jour s'appelait bruma, comme le remarque Pline 9, qui le fixe, ainsi que Servius 4, au 8 des kalendes de janvier. Il se peut que cette pensée ebt quelque part au choix du jour; mais ellen'en fut

pas l'origine. Un passage de Josèphe, qui est évidemment faux, trois ou quatre erreurs des anciens, et une explicatiou très mystique d'un mot de saint Jean-Baptiste, en ont été la cause, comme Joseph Scaliger va nous l'apprendre.

Il plut aux anciens, dit ce savant critique, de supposer premièrement que Zacharie était souverain sacrificateur lorsque Jésus naquit. Rien n'est plus faux, et il n'y a plus personne qui lo croie, au moins parmi ceux qui ont quelques connaissanees.

Secondement, les anciens supposèrent ensuite que Zacharie était dans le lieu très saint, et qu'il y offrait le parfum, lorsque l'ange lui apparut et lui annonca la naissance d'm fils.

Troisièmement, comme le souverain sacrificateur n'entrait dans le sanctuaire qu'une fois l'année, le jour des expiations, qui était le 40 du mois judaique tisri, qui répond en partie à celui de septembre, les anciens supposèrent que ce fut le 27, et ensuite le 25 ou le 24, que Zacharie étant de retour chez lui après la fête, Élisabelh sa femme conçut Jean-Baptiste. C'est ce qui fit mettre la fête de la conception de ce saint à ces jours-là. Comme les femmes portent leurs enfants ordinairement deux cent soixante et dix ou deux cent soixante et quatorze jours, il fallut placer la naissance de saint Jean au 24 juin. Voilà l'origine de la Saint-Jean : voici celle de Noël qui en dé-

Quatrièmement, on suppose qu'il y eut six mois entiers entre la conception de Jean-Baptiste et celle de Jésus, quoique l'ange dit simplement à Marie à que c'était alors le sixième mois de la grossesse d'Élisabeth. On mit donc conséquemment la conception de Jésus au 25 mars, et l'on conclut de ces diverses suppositions que Jésus devait être né le 23 décembre, neuf mois précisément après sa conception.

Il y a bien du merveilleux dans ces arrangements. Ce n'est pas un des moindres que les quatre points cardinaux de l'année, qui sont les deux équinoxes et les deux solstices, tels qu'on les avait placés alors, soient marqués des conceptions et des naissances de Jean-Baptiste et de Jésus. Mais voici un merveilleux bien plus digne d'être remarqué. C'est que le solstice où Jésus naquit est l'époque de l'accroissement des jours, au lien que celui où Jean-Baptiste vint au monde est l'époque de leur diminution. C'est ce que le saint précurseur avait insinué d'une manière très mystique dans ces mots où, parlant de Jésus e, Il faut, ditil, qu'il croisse et que je diminue.

<sup>\*</sup> Histoire du Manichéisme , tome 11 , page 692. — b Cent. 2, col. 418. — \* Histoire naturelle , liv. xv111 , ch. xxv — d Sur le ve 13 720 du septième livre de l'Énéide.

<sup>\*</sup> Can. Isagog., liv. 111, page 303. - h Luc, chap. 1, v. 35.
\* Jean, chap. 11, v. 30.

C'est à quoi Prudence fait allusion dans une hymne sur la nativité du Seigneur. Cependant saint Léon a dit que de son temps il y avait à Rome des gens qui disaient que ce qui rendait la fête vénérable était moins la naissance de Jésus que le retour, et, comme ils s'exprimaient, la nouvelle naissauce du soleil. Saint Épiphane b assure qu'il est constant que Jésus naquit le 6 de janvier ; mais saint Clément d'Alexandrie, bien plus ancien et plus savant que lui, place cette naissance au 48 novembre de la vingt-huitième année d'Auguste. Cela se déduit , selon la remarque du jésuite Petau sur saint Épiphane, de ces paroles de saint Clément e : « Depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à la mort de Commode, il y a en tout cent quatre-vingt-quatorze ans un mois et treize jours.» Or, Commode mourut, suivant Petau, le dernier décembre de l'année 192 de l'ère vulgaire; il faut donc que, selon Clément, Jésus soit né un mois et treize jours avant le dernier décembre, et par conséquent le 18 novembre de la vingt-huitième année d'Auguste. Sur quoi il faut observer que saint Clément ne compte les années d'Auguste que depuis la mort d'Antoine et la prise d'Alexandrie, parce que ce fut alors que ce prince resta seul maître de l'empire.

Ainsi l'on n'est pas plus assuré de l'année que du jour et du mois de cette naissance. Ouojque saint Luc déclare qu'il d s'est exactement informé de toutes ces choses depuis leur premier commeneement, il fait assez voir qu'il ne savait pas exactement l'âge de Jésus, quand il dit e qu'il avait environ trente ans lorsqu'il fut baptisé. En effet, cet évangéliste fait naître Jésus l'année d'un dénombrement qui fut fait, selon lui, par Cirinus ou Cirinius, gouverneur de Syrie, tandis que ce fut par Sentius Saturnius, si l'on en croit Tertullien . Mais Saturnius avait déià quitté la province la dernière année d'Hérode, et avait eu pour successeur Quintilius Varus, comme nous l'apprenons de Taciteh, et Publius Sulpitius Quirinus ou Quirinius, dont veut apparemment parler saint Luc, ne succéda à Quintilius Varus qu'environ dix ans après la mort d'Hérode, lorsque Archélaüs, roi de Judée, fut relégué par Auguste, comme le dit Josèphe dans ses antiquités judaïques 1.

Il est vrai que Tertullien <sup>1</sup>, et avant lui saint Justin, renvoyaient les palens et les hérétiques » de leur temps aux archives publiques où se conservaient les registres de ce prétendu dénombrement; mais Tertullien renvoyait également aux archives publiques pour y trouver la nuit arrivée en plein midi au temps de la passion de Jésus, comme nous l'avons dit à l'article Éclipse, où nous avons observé le peu d'exactitude de ces deux Pères et de leurs pareils en citant les monuments publics, à propos de l'inscription d'une statue que saint Justin, lequel assurait l'avoir vue à ltome, disait être dédiée à Simon le magicien, et qui l'était à un dieu des anciens Sabins.

Au reste, on ne sera point étonné de ces iucertitudes, si l'on fait attention que Jésus ne fut connu de ses disciples qu'après qu'il eut reçu le baptème de Jean. C'est expressément à commencer depuis ce baptème que Pierre veut que le successeur de Judas rende témoignage de Jésus; et, selou les Actes des apôtres °, Pierre entend parler de tout le temps que Jésus a vécu avec eux.

## NOMBRE.

Euclide avait-il raison de définir le nombre, collection d'unités de même espèce?

Quand Newton dit que le nombre est un rapport abstrait d'une quantité à une autre de même espèce, n'a-t-il pas entendu par là l'usage des nombres en arithmétique, en géométrie?

Wolf dit: Le nombre est ce qui a le même rapport avec l'unité qu'une ligne droite avec une ligne droite. N'est-ce pas plutôt une propriété attribuée au nombre qu'une définition?

Si j'osais, je définirais simplement le nombre, l'idée de plusieurs unités.

Je vois du blanc; j'ai une sensation, une idée de blanc. Je vois du vert à côté. Il n'importe que ces deux choses soient ou ne soient pas de la même espèce, je puis compter deux idées. Je vois quatre hommes et quatre chevaux, j'ai l'idée de huit : de même trois pierres et six arbres me donneront l'idée de neuf.

Que j'additionne, que je multiplie, que je soustraie, que je divise, ce sont des opérations de ma faculté de penser que j'ai reçue du maltre de la nature; mais ce ne sont point des propriétés inhérentes au nombre. Je puis carrer 3, le cuber; mais il n'ya certainement dans la nature aucun nombre qui soit carré ou cube.

Je conçois bien ce que c'est qu'un nombre pair ou impair; mais je ne concevrai jamais ce que c'est qu'un nombre parfait ou imparfait.

Les nombres ne peuvent avoir rien par euxmêmes.

<sup>\*</sup>Sermon 24. tome: 11, pag. 148.—b Hérésle 31, n. 29.—\* Stromates, liv. 1, page 340. — d Chap. 1, v. 3. — \*Chap. 11, v. 23. — f Chap. 11, v. 2. — g Jul. v. v. chap. xi, contre Marcion. — b Hist. liv. v. sect. 9. — 1 Liv. xvii, chap. xv. — j Liv. 1v. ch. vi, contre Marcion. — b Seconde Apologic.

<sup>.</sup> Chap. t. v. 22.

Quelles propriétés, quelle vertu pourraient avoir dix eailloux, dix arbres, dix idées, seulement en taut qu'ils sont dix? Quelle supériorité aura un nombre divisible en trois pairs sur un autre divisible en deux pairs?

Pythagore est le premier, dit on, qui ait découvert des vertus divines dans les nombres. Je doute qu'il soit le premier; car il avait voyagé en Égypte, à Babylone et dans l'Inde, et il devait en avoir rapporté bien des connaissances et des réveries. Les Indiens surtout, inventeurs de ce jeu si combiné et si compliqué des échecs, et de ces chistres si commodes que les Arabes apprirent d'eux, et qui nous ont été communiques après tant de siècles; ces Indiens, dis-je, joignaient à leurs sciences d'étranges chimères; les Chaldeens en avaient encore davantage, et les Egyptiens encore plus. On sait assez que la chimère tient à notre nature. Heureux qui peut s'en préserver l heureux qui, après avoir eu quelques accès de cette sièvre de l'esprit, peut recouvrer une santé tolérable l

Porphyre, daus la Vie de Pythagore, dit que le nombre 2 est funeste. On pourrait dire que c'est au contraire le plus favorable de tous. Malheur à celui qui est toujours seul 1 malheur à la nature, si l'espèce humaine et celle des auimaux u'étaient souvent deux à deux 1

Si 2 était de mauvais augure, en récompense 3 était admirable ; 4 était divin : mais les pythagoriciens et leurs imitateurs oubliaient alors que ce chisfre mystérieux 4, si divin, était composé de deux fois deux, nombre diabolique. Six avait son mérite, parce que les premiers statuaires avaient partagé leurs figures en six modules ; nous avons vu que, selon les Chaldéens, Dieu avait créé le monde en 6 gahambars. Mais 7 était le nombre le plus merveilleux; car il n'y avait alors que sept planètes; chaque planète avait son ciel, et cela composait sept cieux, sans qu'on sût ce que voulait dire ce mot de ciel. Toute l'Asie comptait par semaine de sept jours. On distinguait la vie de l'homme en sept âges. Que de raisons en faveur de ce nombre l

I.es Juifs ramassèrent avec le temps quelques balayures de cette philosophie. Elle passa chez les premiers chrétiens d'Alexandrie avec les dogmes de l'laton. Elle édata principalement dans l'Apocalypse de Cérinthe, attribuée à Jean le baptiseur.

On en voit un grand exemple dans le nombre de la bête.

- « On ne peut acheter ni vendre, à moins qu'on
- » n'ait le caractère de la bête, ou son nom, ou » son nombre. C'est ici la science. Que celui qui a

de l'entendement compte le nombre de la bête;
 a car son nom est d'homme, et son nombre
 n est 666 .

Ou sait quelle peine tous les grands docteurs ont prise pour deviner le mot de l'énigme. Co nombre, composé de 5 fois 2 à chaque chiffre, sisgnifiait-il 5 fois funeste à la troisième puissance ? Il y avait deux bêtes; et l'on ne sait pas encore de laquelle l'auteur a voulu parler. Nous avons vu que l'évêque Bossuet, moins heureux en arithmétique qu'en oraisons funèbres, a démontré que Dioclétien est la bête, parce qu'on trouve en chiffres romains 666 dans les lettres de son uom, en retranchant les lettres qui gâteraient cette opération. Mais en se servant de chiffres romains, il ne s'est pas souvenu que l'Apocalypse est écrite en grec. Un homme éloquent peut tomber dans cette métrise.

Le pouvoir des nombres fut d'autant plus respecté parmi nous, qu'on n'y comprenait rien.

Vous avez pu, ami lecteur, observer au mot FIGURE quelles fines allégories Augustin, évêque. d'Hippone, tira des uombres.

Ce goût subsista si long-temps, qu'il triompha au concile de Trente. Ou y conserva les mystères, appelés Sacrements dans l'Église latine, parce que les dominicains, et Soto à leur tête, alléguèrent qu'il y avait sept choses principales qui contribuaient à la vie, sept planètes, sept vertus, sept péchés mortels, six jours de création et un de repos qui font sept; plus, sept plaies d'Égypte, plus, sept béatitudes : mais malheureusement les Pères oublièrent que l'Exode compte dix plaies, et que les béatitudes sont au nombre de huit dans saint Matthieu, et au nombre de quatre dans saint Luc. Mais des savants ont aplani cette petite difficulté, en retranchant de saint Matthieu les quatre béatitudes de saint Luc ; reste à six : ajoutez l'unité à ces six, vous aurez sept. Consultez Fra Paolo Sarpi au livre second de son Histoire du Concile.

# NOUVEAU, NOUVEAUTÉS.

Il semble que les premiers mots des Métamorphoses d'Ovide, In nova fert animus, soient la devise du genre humain. Personne n'est touché de l'admirable spectacle du soleil qui se lève ou plutôt semble se lever tous les jours; tout le monde court au moindre petit météore qui paraît un moment dans cet amas de vapeurs qui entourent la terre, et qu'on appelle le ciel:

Apocalypse, chap. xiii, v. 17 el 18.

<sup>&#</sup>x27;Cc passage peut servir à trouver le temps où l'Apoealypse a été composée. Il est probable que c'est sous l'ruppire du lyran doui le nom est formé par des tetres telles que la somme de leurs valeurs numérales soit 660. D'après cela on a trouvé qu'élle avait eté faite sous le règne de Caliguella. K.

a Voyez l'article APOGALYPSE (seconde section).

Vilia sunt nobis quecumque prioribus annis
 Vidimus, et sordet quidquid spectavimus olim.

Un colporteur ne se chargera pas d'un Virgile, d'un Horace, mais d'un livre nouveau, fût-il détestable. Il vous tire à part, et vous dit : Monsieur, voulez-vous des livres de Hollande?

Les femmes se plaiguent depuis le commencement du monde des infidélités qu'on leur fait en faveur du premier objet nouveau qui se présente, et qui n'a souvent que cette nouveauté pour tout mérite. Plusieurs dames (il faut bien l'avouer, malgré le respect iufini qu'on a pour elles) ont traité les hontmes comme elles se plaignent qu'on les a traitées; et l'histoire de Joconde est beaucoup plus ancienne que l'Arioste.

Peut-être ce goût universel pour la nouveauté est-il un bienfait de la nature. On nous crie : Contenter-vous de ce que vous avez, ne desirez rien au-delà de votre état, réprimez votre curiosité, domptez les inquiétudes de votre esprit. Ce sont de très bonnes maximes; mais, si nous les avions toujours suivies, nous mangerions encore du gland, nous coucherions à la belle étoile, et nous n'aurions eu ni Corneille, ni Racine, ni Molière, ni Poussin, ni Le Brun, ni Le Moine, ni Pigalle.

### NUDITÉ.

Pourquoi enfermerait-on un homme, une femine, qui marcheraient tout nus dans les rues? et pourquoi personne n'est-il choqué des statues absolument nues, des peintures de Magdeleine et de Jésus qu'on voit dans quelques églises?

Il est vraisemblable que le genre humain a subsisté long-temps saus être vêtu.

On a trouvé dans plus d'une île, et dans le continent de l'Amérique, des peuples qui ne connaissaient pas les vêtements.

Les plus civilisés cachaient les organes de la génération par des feuilles, par des joncs entrelacés, par des plumes.

D'où vient cette espèce de pudeur? était-ce l'instinct d'allumer des désirs en voilant ce qu'on aimait à découvrir?

Est-il bien vrai que chez des natious un peu plus policées, comme les Juifs et demi-Juifs, il y ait eu des sectes entières qui n'aient voulu adorer Dieu qu'en se dépouillant de tous leurs habits? Tels ont été, dit-on, les adamites et les abélicas. Ils s'assemblaient tout nus pour chanter les louanges de Dieu: saint Épiphane et saint Augustin le disent. Il est vrai qu'ils n'étaient pas contemporains, et qu'ils étaient fort loin de leur pays. Mais enfin cette folie est possible; elle n'est pas même plus extraordinaire, plus folie que cent autres

folies qui ont fait le tour du monde l'une après l'autre.

Nous avons vu à l'article EMBLÉME qu'aujourd'lui même encore les mahométaus out des saints qui sont fous, et qui vont nus comme des singes. Il se peut très bien que des énergumènes aient cru qu'il vaut mieux se présenter à la Divinité dans l'état où elle nous a formés, que dans le déguisement inventé par les hommes. Il se peut qu'ils aient montré tout par dévotion. Il y a si peu de gens bien faits dans les deux sexes, que la nudité pouvait inspirer la chasteté, ou plutôt le dégoût, au lieu d'augmenter les desirs.

On dit surtout que les abéliens renonçaient au mariage. S'il y avait parmi eux de beaux garçons et de belles filles, ils étaient pour le moins comparables à saint Adhelme et au bienheureux Robert d'Arbrisselle, qui couchaient avec les plus jolies personnes, pour mieux faire triompher leur continence.

J'avoue pourtant qu'il eût été assez plaisant de voir une centaine d'Hélènes et de Pâris chanter des antiennes, et se donner le baiser de paix, et faire les agapes.

Tout cela montre qu'il n'y a point de singularité, point d'extravagance, point de supersition qui n'ait passé par la tête des hommes. Heureux quand ces supersitions ne troublent pas la société et n'en font pas une scène de discorde, de haine, et de fureur! Il vaut mieux sans doute prier Dieu tout nu, que de souiller de sang humain ses autels et les places publiques.

0.

# OCCULTES.

## QUALITÉS OCCULTES.

On s'est moqué fort longtemps des qualités occultes; on doit se moquer de ceux qui n'y croient pas. Répétons cent fois que tout principe, tout premier ressort de quelque œuvre que ce puisse être du grand Démiourgos, est occulte et caché pour jamais aux mortels.

Qu'est-ce que la force centripète, la force de la gravitation, qui agit sans contact à des distances immeuses?

Quelle puissance fait tordre notre cœur et ses oreillettes soixante fois par minute? quel autre pouvoir change cette herbe en lait dans les mamelles d'une vache, et ce pain en sang, en chair, en os, dans cet enfant qui croît à mesure qu'il mange, jusqu'au point déterminé qui fixe la hauteur de sa taille, sans qu'aucun art puisse jamais ; y ajouter une ligne?

Végétaux, minéraux, animaux, où est votre premier principe? Il est dans la main de celui qui fait tourner le soleil sur son axe, et qui l'a revêtu de lumière.

Ce plomb ne deviendra jamais argent; cet argent ne sera jamais or; cet or ne sera jamais diamant: de même que cette paille ne deviendra jamais poncire ou ananas.

Quelle physique corpusculaire, quels atomes déterminent ainsi leur nature? vous n'en savez rien; la cause sera éternellement occutte pour vous. Tout ce qui vous entoure, tout ce qui est dans vous, est une énigme dont il n'est pas donné à l'homme de deviner le mot.

Cet ignorant fourré croit savoir quelque chose quand il a dit que les bêtes ont une âme végétative et une sensitive, et que les hommes ont l'âme végétative, la sensitive, et l'intellectuelle.

Pauvre homme pétri d'orgueil, qui n'as prononcé que des mots, as-tu janais vu une âme, sais-tu comment cela est fait? Nous avons beaucoup parlé d'âme dans nos Questions, et nous avons toujours confessé notre ignorance. Je ratific aujourd'hui cette confession avec d'autant plus d'empressement, qu'ayant depuis ce temps beaucoup pluslu, plus médité, et étant plus instruit, je suis plus en état d'affirmer que ie ne sais rien.

### ONAN, ONANISME.

Nous avons promis à l'article amour socratique de parler d'Onan et de l'onanisme, quoique cet onanisme n'ait rien de commun avec l'amour socratique, et qu'il soit plutôt un effet très désordonné de l'amour-propre.

La race d'Onan a de très grandes singularités. Le patriarche Juda son père, coucha, comme on sait, avec sa belle-fille Thamar la Phénicienne, dans un grand chemin. Jacob, père de Juda, avait été à la fois le mari de deux sœurs, filles d'un idolâtre, et il avait trompé son père et son beau-père. Loth, grand-oncle de Jacob, avait couché avec ses deux filles. Salmon, l'un des descendants de Jacob et de Juda, épousa Rahab la Canancenne, prostituée. Booz, fils de Salmon et de Rabab, reçut dans son lit Ruth la Madianite, et fut bisaleul de David. David enleva Bethsabée au capitaine Uriah son mari, qu'il fit assassiner pour être plus libre dans ses amours. Enfin , dans les deux généalogies de notre Seigneur Jésus-Christ, si différentes en plusieurs points, mais entièrement semblables en ceux-ci, on voit qu'il naquit de cette foule de foruications, d'adultères et d'incestes. Rien n'est plus propre à confondre la prudence humaine, à hu-

milier notre esprit borné, à nous convaincre que les voies de la Providence ne sont pas nos voies. Le révérend père dom Calmet fait cette réflexion

à propos de l'inceste de Juda avec Thamar et du péchéd'Onan, chap. xxxviu de la Genèze: « L'Écriture, dit-il, nous donne le détail d'une histoire qui, dans le premier sens qui frappe l'esprit, ne paralt pas fort propre à édifier; mais » le sens caché et mystérieux qu'elle renferme est » aussi élevé que celui de la lettre paralt bas aux » yeux de la chair. Ce n'est pas sans de bonnes

raisons que le Saint-Esprit a permis que l'histoire
de Thamar, de Rahab, de Ruth, et de Bethsabée, se trouvât mêlée dans la généalogie de Jó-

» sus-Christ. »

Il edt été à souhaiter que dom Calmet nous eût développé ces bonnes raisons; il aurait éclairé les doutes et calmé les scrupules de toutes les âmes bonnêtes et timorées, qui voudraient comprendre comment l'Être éternel, le créateur des mondes, a pu naitre, dans un village juif, d'une race de voleurs et de prositiuées. Ce mystère, qui n'est pas le moins inconcevable de tous les mystères, était digne assurément d'être expliqué par un savant commentateur. Tenons-nous-en ici à l'onanisme.

On sait bien quel est le crime du patriarche Juda, ainsi qu'on connaît le crime des patriarches Siméon et Lévi ses frères, commis dans Sichem, et le crime de tous les autres patriarches, commis contre leur frère Joseph; mais il est difficile de savoir précisément quel était le péché d'Onan. Juda avait marié son fils aîné Her à cette Phénicienne Thamar. Her mourut pour avoir été méchant. Le patriarche voulut que son second fils Onan épousât la veuve, selon l'ancienne loi des Égyptiens et des Phéniciens leurs voisins : cela s'appelait susciter des enfants à son frère. Le premierné du second mariage portait le nom du défunt. et c'est ce qu'Onan ne voulait pas. Il haïssait la mémoire de son frère; et pour ne point faire d'enfant qui portat le nom de Her, il est dit qu'il jetait sa semence à terre.

Or il reste à savoir si c'était dans la copulation avec sa femme qu'il trompait ains il anature, ou si c'était au moyen de la masturbation qu'il étudait le devoir conjugal; la Genèse ne nous apprend point cette particularité. Mais aujourd'hui ce qu'on appelle communément le péché d'Onan, c'est l'abus de soi-même avec le secours de la main, vice assez commun aux jeunes garçons et même aux jeunes filles qui ont trop de tempérament.

On a remarqué que l'espèce des hommes et celle des singes sont les seules qui tombent dans ce défaut contraire au vœu de la nature. Un médecin a écrit en Angleterre contre ce vice un petit volume intitulé de l'Onanisme, dont on compte environ quatre-vingts éditions; supposé que ce nombre prodigieux ne soit pas un tour de libraire pour amorcer les lecteurs; ce qui n'est que trop ordinaire.

M. Tissot, fameux médecin de Lausanne, a fait aussi son Onanisme, plus approfondi et plus méthodique que celui d'Angleterre. Ces deux ouvrages étalent les suites funestes de cette malheureuse habitude, la perte des forces, l'impuissance, la dépravation de l'estomacet des viscères, les tremblements, les vertiges, l'hébétation, et souvent une mort prématurée. Il y en a des exemples qui font frémir.

M. Tissot a trouvé par l'expérience que le quinquina était le meilleur remède contre ces maladies, pourvu qu'on se défit absolument de cette habitude honteuse et funeste, si commune aux écoliers, aux pages, et aux jeunes moines.

Mais il s'est aperçu qu'il était plus aisé de prendre du quinquina que de vaincre ce qui est devenu une seconde nature.

Joignez les suites de l'onanisme avec la vérole, et vous verrez combien l'espèce humaine est ridicule et malheureuse.

Pour consoler cette espèce, M. Tissot rapporte autant d'exemples de malades de réplétion que de malades d'émission; et ces exemples, il les trouve chez les femmes comme chez les hommes. Il n'y a point de plus fort argument contre les vœux téméraires de chasteté. Que voulez-vons en effet que devienne une liqueur précieuse formée par la nature pour la propagation du genre humain? Si on la prodigue indiscrètement, elle peut vous tuer; si on la retient, elle peut vous tuer de même. On a observé que les pollutions nocturnes sont fréquentes chez les personnes des deux sexes non mariées, mais beaucoup plus chez les jeunes religieux que chez les recluses, parce que le tempérament des hommes est plus dominant. On en a conclu que c'est une cuorme folie de se condamner soimême à ces turpitudes, et que c'est une espèce de sacrilége dans les gens sains de prostituer ainsi le don du Créateur, et de renoncer au mariage, ordonné expressément par Dieu même. C'est ainsi que pensent les protestants, les juifs, les musulmans, et tant d'autres peuples; mais les catholiques ont d'autres raisons en faveur des couvents. Je dirai des catholiques ce que le profond Calmet dit du Saint-Esprit : ils ont en sans doute de bonnes raisons.

### OPINION.

Quelle est l'opinion de toutes les nations du nord de l'Amérique, et de celles qui bordent le détroit de la Sonde, sur le meilleur des gouvernements, sur la meilleure des religions, sur le droit public coclésiastique, sur la manière d'écrire l'histoire, sur la nature de la tragédie, de la comédie, de l'opéra, de l'églogue, du poème épique, sur les idées innées, la grâce concomitante et les miracles du diacre Pâris? Il est clair que tous ces peuples n'ont ancune opinion sur les choses dont ils n'ont point d'idées.

Ils ont un sentiment confus de leurs coutumes, et ne vont pas au-delà de cet iustinet. Tels sont les peuples qui habitent les côtes de la mer Glaciale dans l'espace de quinze cents lieues; tels sont les habitants des trois quarts de l'Afrique, et ceux de presque toutes les lles de l'Asie, et vingt hordes de Tartares, et presque tous les hommes uniquement occupés du soin pénible et toujours renaissant de pourvoir à leurs ubsistance; tels sont à deux pas de nous la plupart des Morlaques et des Uscoques, beaucoup de Gavoyards, et quelques bourgeois de Paris.

Lorsque une nation commence à se civiliser, elle a quelques opinions qui toutes sont fausses. Elle croit aux revenants, aux sorciers, à l'enchantement des serpents, à leur immortalité, aux possessions du diable, aux exorcismes, anx aruspices. Elle est persuadée qu'il faut que les grains ponrrissent en terre pour gernier, et que les quartiers de la linne sont les causes des accès de fièvre.

Un talapoin persuade à ses dévotes que le dieu Sammonocodom a séjourné quelque temps à Siam, et qu'il a raccourci tous les arbres d'une forèt qui l'empéchaient de jouer à son aise au cerf-volant, qui était son jeu favori. Cette opinion s'enracine dans les têtes, et à la fin un honnôte homme qui douterait de cette aventure de Sammonocodom courrait risque d'ètre lapidé. Il faut des siècles pour détruire une opinion populaire.

On la nomme la reine du monde; elle l'est si bien, que quand la raison vient la combattre, la raison est condamnée à la mort. Il faut qu'elle renaisse vingt fois de ses cendres pour chasser eufin tout doucement l'usurpatrice.

## ORACLES.

### SECTION PREMIÈRE.

Depuis que la secte des pharisiens, chez le peuple juif, eut fait connaissance avec le diable, quelques raisonneurs d'entre eux commencèrent à croire que ce diable et ses compagnons inspiraient chez toutes les autres nations les prêtres et les statues qui rendaient des oracles. Les saducéens n'en croyaient rien; ils n'admettaient ni auges ni dèmons. Il paraît qu'ils étaient plus philosophes que les pharisiens, par conséquent moins faits pour avoir du crédit sur le peuple.

Le diable fesait tout parmi la populace juive du temps de Gamaliel, de Jean le baptiseur, de Jacques Oblia, et de Jésus son frère, qui fut notre sauveur Jésus-Christ. Aussi vous voyez que le diable transporte Jésus tantôt dans le désert, tantôt sur le faite du temple, tantôt sur une colline voisine dont on découvre tous les royaumes de la terre; le diable entre dans le corps des garçons et des filles, et des animaux.

Les chrétiens, quoique ennemis mortels des pharisiens, adoptivent tout ce que les pharisiens avaient imaginé du diable, ainsi que les Juifs avaient autrefois introduit chez eux les contumes et les cérémonies des Égyptiens. Rien n'est si ordinaire que d'imiter ses ennemis, et d'employer leurs armes.

Bientôt les Pères de l'Église attribuérent au diable toutes les religions qui partageaient la terre, tous les prétendus prodiges, tous les grands événements, les comètes, les pestes, le mal caduc, les écrouelles, etc. Ce pauvre diable, qu'on disait rôti dans un trou sous la terre, fut tout étonné de se trouver le maître du monde. Son pouvoir s'accrut ensuite merveilleusement par l'institution des moines.

La devise de tous ces nouveaux venus était : Donnez-moi de l'argent, et je vous délivrerai du diable. Leur puissauce céleste et terrestre reçut enfin un terrible échec de la main de leur confrère Luther, qui, se brouillant avec eux pour un intérêt de besace, découvrit tous les mystères. Hondorff, témoin oculaire, nous rapporte que les réformés ayant chassé les moines d'un couvent d'Eisenach dans la Thuringe, y trouvèrent une statue de la vierge Marie et de l'enfant Jésus, faite par tel art, que lorsqu'on mettait des offrandes sur l'autel, la vierge et l'enfant baissaient la tête en signe de reconnaissance, et tournaient le dos à ceux qui venaient les mains vides.

Ce fut bien pis en Angleterre: lorsqu'on fit, par ordre de Henri viii, la visite juridique de tous les couvents, la moitié des religieuses étaient grosses, et ce n'était point par l'opération du diable. L'évêque Burnet rapporte que dans cent quarante-quatre couvents, les procés-verbaux des commissaires du roi attestèrent des abominations dont n'approchaient pas celles de Sodome et de Gomorrhe. En effet, les moines d'Angleterre devaient être plus débauchés que les Sodomites, puisqu'ils étaient plus riches. Ils possédaient les meilleures terres du royaume. Le terrain de Sodome et de Gomorrhe, au contraire, ne produisant ni blé, ni fruits, ni légumes, et manquant d'eau potable, ne pouvait être qu'un désert af

freux, habité par des misérables trop occupés de leurs besoins pour connaître les voluptés.

Enfin, ces superbes asiles de la fainéantise ayant été supprimés par acte du parlement, on étala dans la place publique tous les instruments de leurs fraudes pieuses : le fameux crucifix de Boksley, qui se remuait et qui marchait comme une marionnette; des fioles de liqueur rouge qu'on fesait passer pour du sang que versaient quelquefois des statues des saints, quand ils étaient mécontents de la cour ; des moules de ser-blanc dans lesquels on avait soin de mettre continuellement des chandelles allumées, pour faire croire au peuple que c'était la même chandelle qui ne s'éteignait jamais; des sarbacanes qui passaient de la sacristie dans la voûte de l'église, par lesquelles des voix célestes se fesaient quelquefois entendre à des dévotes payées pour les écouter; ensin tout ce que la friponnerie inventa jamais pour subjuguer l'imbécillité.

Alors plusieurs savants de l'Europe, bien certains que les moines et nou les diables avaient mis en usage tous ces pieux stratagèmes, commencèrent à croire qu'il en avait été de même chez les anciennes religions; que tous les oracles et tous les miracles tant vantés dans l'antiquité n'avaient été que des prestiges de charlatans; que le diable ne s'était jamais mélé de rien; mais que seulement les prêtres grees, romaius, syriens, égyptiens, avaient été encore plus habiles que nos moines.

Le diable perdit done beaucoup de son crédit , jusqu'à ce qu'enfin le bon homme Bekker, dont vous pouvez consulter l'article, écrivit son ennuyeux livre contre le diable, et prouva par cent arguments qu'il n'existait point. Le diable ne lui répondit point; mais les ministres du saint Évangile, comme vous l'avez vu, lui répondirent; ils punirent le bon Bekker d'avoir divulgué leur secret, et lui ôtèrent sa cure; de sorte que Bekker fut la victime de la nullité de Beelzebuth.

C'était le sort de la Hollande de produire les plus grands ennemis du diable. Le médecin Van-Dale, philosophe humain, savant très profond, citoyen plein de charité, esprit d'autant plus hardi que sa hardiesse était fondée sur la vertu . entreprit enfin d'éclairer les hommes, toujours esclaves des anciennes erreurs, et toujours épaississant le bandeau qui leur couvre les yeux, jusqu'à ce que quelque grand trait de lumière leur découvre un coin de vérité, dont la plupart sont très indignes. Il prouva, dans un livre plein de l'érudition la plus recherchée, que les diables n'avaient jamais rendu aucun oracle, n'avaient opéré aucun prodige, ne s'étaient jamais mêlés de rien, et qu'il n'y avait eu de véritables démous que les fripons qui avaient trompé les hommes.

Il ne faut pas que le diable se joue jamais à un savant médecin. Ceux qui connaissent un peu la nature sont fort dangereux pour les feseurs de prestiges. Je eonseille au diable de s'adresser toujours aux facultés de théologie, et jamais aux facultés de médecine.

Van-Dale prouva donc par mille monuments que non sculement les oracles des païens n'avaient été que des tours de prêtres, mais que ces frijonneries consaerées dans tout l'univers n'avaient point fini du temps de Jean le baptiseur et de Jésus-Christ, comme on le croyait pieusement. Rien n'était plus vrai, plus palpable, plus démontré que cette vérité annoncée par le médecin Van-Dale; et il n'y a pas aujourd'hui un honnête homme qui la révoque en doute.

Le livre de Van-Dale n'est peut-être pas bien méthodique; mais c'est un des plus curieux qu'on ait jamais faits. Car depuis les four-breires grossières du prétendu Hystaspe et des sibylles; depuis l'histoire apocryphe du voyage de Simon Barjone à Rome, et des compliments que Simon le magicien lui envoya faire par son chien; depuis les miracles de saint Grégoire Thaumaturge, et surtout de la lettre que ce saint écrivit au diable, et qui fut portée à son adresse, jusqu'aux miracles des révérends pères jésuites et des révérends pères capucius, rien u'est oublié. L'empire de l'imposture et de la bêtise est dévoilé dans ce livre aux yeux de tous les hommes qui savent lire, mais ils sont en petit nombre.

Il s'en fallait beaucoup que cet empire sût détruit alors en Italie, en France, en Espagne, dans les états autrichiens, et surtout en Pologne, où les jésuites dominaient. Les possessions du diable, les saux miracles, inondaient encore la moitié de l'Europe abrutie. Voici ee que Van-Dale raconte d'un oracle singulier qui sut rendu de son temps à Terni, dans les états du pape, vers l'an 4650, et dont la relation fut imprimée à Venise par ordre de la seigneurie.

Un ermite, nommé Pasquale, ayant oui dire que Jacovello, bourgeois de Terni, était fort avare et fort riehe, vint faire à Terni ses oraisons dans l'église que fréquentait Jacovello, lia bientôt amitié avec lui, le flatta dans sa passion, et lui persuada que c'était une œuvre très agréable à Dieu de faire valoir son argent; que cela même était expressément recommandé dans l'Évangile, puisque le serviteur négligent, qui n'a pas fait valoir l'argent de son maître à einq cents pour cent, est jeté dans les térèbres es térêieures.

Dans les conversations que l'ermite avait avec Jacovello, il l'entretint souvent des beaux diseours tenus par plusieurs erucifix, et par une quantité de bonnes vierges d'Italie. Jacovello convenait que les statues des saints parlaient quelquefois any hommes, et lui disait qu'il se croirait prédestiné si jamais il pouvait entendre parler l'image d'un saint.

Le bon Pasquale lui répondit qu'il espérait lui donner cette satisfaction dans peu de temps; qu'il attendait incessamment de Rome une tête de mort, dont le pape avait fait présent à un ermite son confrère; que cette tête parlait comme les arbres de Dodone, et comme l'ânesse de Balaam. Il lui montra en effet la tête quatre jours après. Il demanda à Jacovello la elef d'une petite cave et d'une chambre au-dessus, afin que personne ne fût témoin du mystère. L'ermite Pasquale ayant fait passer de la cave un tuvau qui entrait dans la tête, et ayant tout disposé, se mit en prières avec son ami Jacovello : la tête alors parla en ces mots : « Jacovello, Dieu veut récompenser ton zèle. Je » t'avertis qu'il y a un trésor de cent mille écus » sous un if à l'entrée de ton jardin. Tu mourras o de mort subite, si tu cherches ce trésor avant » d'avoir mis devant moi une marmite remplie de

» dix marcs d'or en espèces. »
Jacovello eourut vite à son coffre, et apporta
devant l'oracle sa marmite et ses dix marcs. Le
bon ermite avait eu la précaution de se munir
d'une marmite semblable qu'il remplit de sable.
Il la substitua prudeminent à la marnite de Jacovello quand eclui-ci eut le dos tourné, et laissa le
bon Jacovello avec une tête de mort de plus, et
dix marcs d'or de moins.

C'est à peu près ainsi que se rendaient tous les oracles, à commencer par celui de Jupiter-Ammon, et à finir par celui de Trophonius.

Un des secrets des prêtres de l'antiquité, comme des nôtres, était la confession dans les mystères. C'était là qu'ils apprenaient toutes les affaires des familles, et qu'ils se mettaient en état de répondre la la plupart de ceux qui venaient les interroger. C'est à quoi se rapporte ce grand mot que Plintarque a rendu eélebre. Un prêtre voulaut confesser un initié, celui-ci lui demanda : A qui me, confesserai-je? est-ce à toi ou à Dieu? C'est à Dieu, reprit le prêtre.— Sors done d'iei, homme, et laisse-moi avec Dieu.

Je ne finirais point si je rapportais toutes les choses intéressantes dont Van-Dale a enriehi son livre. Fontenelle ne le traduisit pas; mais il en. tira ce qu'il crut de plus convenable à sa nation, qui aime mienx les agrements que la science. Il se fit lire par ceux qu'on appelait en France la bonne compagnie, et Van-Dale, qui avait écrit en latin. et en gree, n'avait été lu que par des savants. Le diamant brut de Van-Dale brilla beaucoup quand, il fut taillé par Fontenelle; le suecès fut si grand que les fanatiques furent en alarmes. Fontenelle

avait eu beau adoucir les expressions de Vau-Dale, et s'expliquer quelquefois en Normand, il ne fut que trop entendu par les moines, qui n'aiment pas qu'on leur dise que leurs confrères ont été des frinons.

Un nommé Baltus, jésuite, ué dans le pays Messin, l'un de ces savants qui savent consulter de vieux livres, les falsifier, et les citer mal à propos, prit le parti du diable contre Van-Dale et Fontenelle. Le diable ne pouvait choisir un avocat plus ennuyeux: son nom n'est aujourd'hui connu que par l'honneur qu'il eut d'écrire contre deux hommes célèbres qui avaient raison.

Baltus, en qualité de jésuite, cabala auprès de ses confrères, qui étaient alors autant élevés en erédit qu'il sont depuis tombés dans l'opprobre. Les jauséuistes, de leur côté, plus énergumènes que les jésuites, crièrent encore plus haut qu'eux. Enfin tous les fauatiques furent persuadés que la religion chrétienne était perdue si le diable n'était couservé dans ses droits.

Peu à peu les livres des jausénistes et des jésuites sont tombés dans l'onbli. Le livre de Van-Dale est resté pour les savants, et celui de Fontenelle pour les gens d'esprit.

A l'égard du diable, il est comme les jésuites et les jansénistes, il perd son crédit de plus en plus.

### SECTION 11.

Quelques histoires surprenantes d'oracles, quoi eroyait ne pouvoir attribuer qu'à des génies, ont fait penser aux chrétiens qu'ils étaient rendus par les démons, et qu'ils avaient cessé à la venue de Jésus-Christ: ou se dispensait par la d'entrer dans la discussion des faits, qui ent été longue et difficile; et il semblait qu'on confirmât la religion qui nous apprend l'existence des démons, en leur rapportant ces événements.

Cependant les histoires qu'on débitait sur les oracles doivent être fort suspectes \*. Celle de Thamus, à laquelle Eusèbe donne sa croyance, et que Plutarque seul rapporte, est suivie dans le même historien d'un autre conte si ridicule qu'il suffirait pour la décréditer; mais de plus elle ne pent recevoir un sens raisonnable. Si ce grand Pan était un démon, les démons ne pouvaient-ils pas se faire savoir sa mort les uns aux autres, sans y employer Thamus? Si ce grand Pan était désus-Christ, comment personne ne fut-il désabusé dans le paganisme, et ne vint-il à penser que le grand Pan fût Jésus-Christ mort en Judée, si c'était Dieu lui-même qui forçait les démons à annoncer cette mort aux paiens?

a Voyez pour les citations l'ouvrage latin du docle Antoine Van-Dale, d'où cet extrait est tiré. L'histoire de Thulis, dont l'oracle est positif sur la Trinité, n'est rapportée que par Suidas. Ce Thulis, roi d'Égypte, n'était pas assurément un des Ptolémées. Que deviendra tout l'oracle de Sérapis, étant certain qu'Hérodote ne parle point de ce dieu, tandis que Tacite coute tout au long comment et pourquoi un des Ptolémées fit venir de Pont le dieu Sérapis, qui n'était alors connu que là?

L'oracle rendu à Auguste sur l'enfant hébreu à qui tous les dieux obéissent n'est point du tout recevable. Cedrenns le cite d'Eusèbe, et aujour-d'hui il ne s'y trouve plus. Il ne serait pas impossible que Cedrenne citât à faux, ou citât quelque ouvrage faussement attribué à Eusèbe; mais comment les premiers apologistes du christianisme ont-ils tous gardé le silence sur un oracle si favorable à leur religion?

Les oracles qu'Eusèbe rapporte de Porphyre, attaché au paganisme, ne sont pas plus embarrassants que les autres. Il nous les doune dépouillés de tout ce qui les accompagnait dans les écrits de Porphyre. Que savons-nous si ce paien ne les rétutait pas? selon l'intérêt de sa cause il devait le faire; et s'il ne l'a pas fait, assurément il avait quelque intention cachée, comme de les présenter aux chrétiens à dessein de se moquer de leur crédulité, s'ils les recevaient pour vrais, et s'ils appuvaient leur religion sur de pareils fondements.

D'ailleurs quelques anciens chrétiens ont reproché aux païens qu'ils étaient joués par leurs prêtres. Voici comme en parle Clément d'Alexandrie : Vante-nous, dit-il, si tu veux, ces oracles pleins de folie et d'impertinence, ceux de Claros. d'Apollon pythien, de Didyme, d'Amphilochus; tu peux y ajonter les augures et les interprètes des songes et des prodiges. Fais-nous paraître aussi devant l'Apollon pythien ces gens qui devinent par la farine ou par l'orge, et ceux qui ont été si estimés parce qu'ils parlaient du ventre. Que les secrets des temples des Égyptiens, et que la nécromancie des Étrusques, demeurent dans les ténèbres; toutes ces choses ne sont certainement que des impostures extravagantes et de pures tromperies pareilles à celles des jeux de dés. Les chèvres qu'on a dressées à la divination, les corbeaux qu'on a instruits à rendre des oracles, ne sont, pour ainsi dire, que les associés des charlatans qui fourbent tous les hommes.

Eusèbe étale à son tour d'excellentes raisons pour prouver que les oracles ont pu n'être que des impostures; et s'il les attribue aux démons, c'est par l'effet d'un préjugé piloyable, et par un respect forcé pour l'opinion commune. Les paiens n'avoient garde de consentir que leurs oracles ne fussent qu'un artifice de leurs prêtres; on crut ORACLES.

donc, par une mauvaise manière de raisonner, gagner quelque chose dans la dispute, en leur accordant que quand même il y aurait eu du surnaturel dans leurs oracles, cet ouvrage n'était pas celui de la Divinité, mais des démons.

Il n'est plus question de deviner les finesses des prêtres par des moyens qui pourraient eux-mêmes paraître trop fins. Un temps a été qu'on les a découverles de toutes parts aux yeux de toute la terre; ce fut quand la religion chrétienne triompha hautement du paganisme sous les empereurs chrétiens.

Théodoret dit que Théophile, évêque d'Alexandrie, fit voir à coux de cette ville les statues creuses où les prêtres entraient par des chemins cachés pour y reodre les oracles. Lorsque par l'ordre de Constantin on abattit le temple d'Esculape à Égès eu Cilicie, on chassa, dit Eusèbe dans la Vie de cette empereur, non pas un dieu, ni un démon, mais le fourbe qui avait si long-temps imposé à la crédulité des peuples. A cela il ajoute en général que dans les simulacres des dieux abattus, on n'y trouvait rien moins que des dieux ou des démons, non pas même quelques malheureux spectres obscurs et ténébreux, mais seulement du foin, de la paille, ou des os de morts.

La plus grande difficulté qui regarde les oracles est surmontée depuis que nous avons reconnuque les démons n'ont point dû y avoir de part. On n'a plus aucun intérêt à les faire finir précisément àia venue de Jésus-Christ. Voici d'ailleurs plusieurs preuves que les oracles ont duré plus de quatre cents ans après Jésus-Christ, et qu'ils ne sont devenus tont à fait muets quo lors de l'entière destruction du paganisme.

Suétone, dans la Vie de Néron, dit que l'oracle de Delphes l'avertit qu'il se donnât de garde des soixante et treize ans; que Néron crut qu'il ne devait mourir qu'à cet âgc-là, et ne songea point au vieux Galba qui, étant âgé de soixante et treize ans, lui ôta l'empire.

Philostrate, dans la Vied'Apollonius de Tyane, qui a vu Domitien, nous apprend qu'Apollonius visita tous les oracles de la Grèce, et celui de Dodone, et celui de Delphes, et celui d'Amphiaraüs.

Plutarque, qui vivait sous Trajan, nous dit que l'oracle de Delphes était encore sur pied, quoique réduit à une seule prêtresse après en avoir eu deux ou trois.

Sous Adrien, Dion Chrysostôme raconte qu'il consulta l'oracle de Delphes; et il en rapporta une réponse qui lui parut assez embarrassée, et qui l'est effectivement.

Sous les Antonins , Lucien assure qu'un prêtre de Tyane alla demander à ce faux prophète Alexan-

dre si les oracles qui se rendaient alors à Didyme, à Claros, et à Delphes, étalent véritablement des réponses d'Apollon, ou des impostures. Alexandre eut des égards pour ces oracles qui étaient de la nature du sien, et répondit au prêtre qu'il n'était pas permis de savoir cela. Mais quand cet habilo prêtre demanda ce qu'il serait après sa mort, on lui répondit hardiment: Tu seras chameau, puis cheval, puis philosophe, puis prophète aussi grand qu'Alexandre.

Après les Antonins, trois empereurs se disputèrent l'empiro. On consulta Delphes, dit Spartien, pour savoir lequel des trois la république devaix souhaiter. Et l'oracle répondit en un vers: Le noir est le meilleur; l'Africain est le bon; le blanc est le pire. Par le noir on entendait Pescennius Niger: par l'Africain, Severus Seplimus qui était d'Afrique; et par le blanc, Claudius Albinus,

Dion, qui ne finit son Histoire qu'à la huitième année d'Alexandre Sévère, c'est-à-dire l'an 250, rapporte que de son temps Amphilochus rendait encore des oracles en songe. Il nous apprend aussi qu'il y avait dans la ville d'Apollonie un oracle où l'avenir re déclarait par la manière dont le feu prenait à l'encens qu'on jetait sur un autel.

Sous Aurélien, vers l'an 272, les Palmyréniens révoltés consultèrent un oracle d'Apollon sarpédonien en Cilicie; ils consultèrent encore celui de Vénus aphacite.

Licinius, au rapport de Sozomène, ayant dessein de recommener la guerre contre Constantin, consulta l'oracie d'Apollon de Didyme, et en eut pour réponse deux vers d'Homère dont le sens est: Malheureux vicillard, ce n'est point à tol à combattre contre les jeunes gens; tu n'as point de force, et ton âge l'accable.

Un dieu assez inconnu nommé Besa, selon Ammien Marcellin, rendaitencore des oracles sur des billets à Abyde, dans l'extrémité de la Thébaïde, sous l'empire de Constantius.

Enfin Macrobe, qui vivait sous Arcadius et Honorius fils de Théodose, parle du dieu d'Héliopolis de Syrie et de son oracle, et des Fortunes d'Antium, en des termes qui marquent positivement que tout cela subsistait encore de son temps.

Remarquons qu'il n'importe que toutes ces histoires soient vraies, ni que ces oracles aient effectivement rendu les réponses qu'on leur attribue. Il suffit qu'on n'a pu attribuer de fausses réponses qu'à des oracles que l'on savait qui subsistaient encore effectivement; et les histoires que tant d'auteurs en ont débitées prouvent assez qu'ils n'avaient pas cessé, non plus que le paganisme.

Constantin abattit peu de temples; encore n'osat-il les abattre qu'en prenant le prétexte des crimes qui s'y commettaient. C'est ainsi qu'il fit renverser cetut de Venus aphacite, et celui d'Esculape qui était à Égès en Cilicie, tous deux temples à oracles; mais il défendit que l'on sacrifiat aux dieux, et commença à rendre par cet édit les temples juntiles

Il restait encore beaucoup d'oracles lorsque Julien parvint à l'empire; il en rétablit quelques uns qui étaient ruinés, et il voulut même être prophète de celuide Didyme. Jovien, son successeur, commençait à se porter avec zèle à la destruction du paganisme; mais en sept mois qu'il régna, il ne put faire de grands progrès. Théodose, pour y parvenir, ordonna de fermer tous les temples des palens. Eufin l'exercice de cette religion fut défendu sous peine de la vie par une constitution des emperenrs Valentinien et Marcien, l'an 451 de l'ère vulgaire, et le paganisme enveloppa nécessairement les oracles dans sa ruine.

Cette manière de finir n'a rien de surprenant; elle était la suite naturelle de l'établissement d'un nouveau culte. Les faits miraculenx, ou plutôt qu'on yeut donner pour tels , diminuent dans une fausse religion, ou à mesurc qu'elle s'établit, parce qu'elle n'en a plus besoin, ou à mesurc qu'elle alfaiblit, parcequ'ils n'obtiennent plus de eroyance. Le desir si vifet si inutile de connaître l'avenir donna naissance aux oracles; l'imposture les accrédita, et le fanatisme y mit le secau : car un moven infaillable de faire des fanatiques, c'est de persuader avant que d'instruire. La pauvreté des peuples qui n'avaient plus rien à donner, la fourberie découverte dans plusieurs oracles, et conclue dans les autres, enfin les édits des empereurs chrétiens, voilà les causes véritables de l'établissement et de la cessation de ce genre d'imposture : des circonstances contraires l'ont fait disparaître; ainsi les oracles ont été soumis à la vicissitude des choses bumaines.

On se retranche à dire que la naissance de Jésus Christ est la première époquede leur cessation; mais pourquoi certains démons ont-ils fui tandis que les autres restaient? D'ailleurs l'histoire ancienne prouve invinciblement que plusieurs oracles avaient été détruits avant cette naissance; tons les oracles brillants de la Grèce n'existaient plus, on presque plus, et quelquefois l'oracle se trouvait interrompu par le silence d'un hounête prêtre qui ne voulait pas tromper le peuple. L'oracle de Delphes, dit Lucain, est demeuré muet depuis que les princes craignent l'avenir; ils out défendu aux dienx de parler, et les dieux ont obté.

ORMSON, PRIÈRE PUBLIQUE, ACTION DE GRACES, etc.

Il reste très peu de formules de prières publiques des peuples arciens.

Nous n'avonsque la belle hymne d'Horace pour les jeux séculaires des anciens Romains. Cette prière est du rhythme et de la mesure que les autres Romains ont imités long-temps après dans l'hymne Li queant lacis resonare fibris.

Le Pervigilium Veneris est dans un goût recherché, et n'est pas peut-étre digne de la noble simplicité du règne d'Auguste. Il se peut que cette hymne à Yénus ait été chantée dans les fêtes de la déesse; mais on ne doute pas qu'on n'ait chanté le poème d'Horace avec la plus grande solennité.

Il fant avouer que le poème séculaire d'Horace est un des plus beaux morceaux de l'antiquié, et que l'hymne Ut queant lazis est un des plus plats ouvrages que nous ayons cus dans les temps barbardes de la décadence de la langue latine. L'Église catholique, dans ces temps-la, cultivait nal l'éloquence et la poésie. On sait bien que Dieu préfère de mauvais vers récités avec un cœur pur, aux plus beaux vers du monde bien chautés par des impies: mais enfin de bous vers n'ont jamais rien aété. Joules choses étant d'ailleurs écales.

Rien n'approcha jamais parmi nous des jeux séculaires qu'on célébrait de cent dix ans en cent dix ans: notre inbilé n'en est qu'une bien faible copie. On dressait trois autels magnifiques sur les bords du Tibre; Rome entière était illuminée pendant trois nuits; quinze prêtres distribuaient l'eau Instrale et des cierges aux Romains et aux Romaines qui devaient chanter les prières. On sacriffait d'abord à Jupiter comme au grand dieu, an maître des dienx, et ensuite à Junon, à Apollon. à Latone, à Diane, à Cérès, à Pluton, à Proserpine, anx Parques, comme à des puissances subalternes. Chacune de ces divinités avait son hymne et ses cérémonies. Il y avait deux chœurs, l'un de vingt-sept garçous, l'autre de vingt-sept filles, pour chacun des dieux. Enfin le deruier jour les garcons et les filles, couronnés de fleurs, chantaient l'ode d'Horace.

Il est vrai que dans les maisons on chantait à table ses autres odes pour le petit Ligurinus, pour Lyciscus, et pour d'autres petits fripons, lesquels n'inspiraient pas la plus grande dévotion: mais il y a temps pour tont; pictoribus atque poetis. Le Carrache, qui dessina les figures de l'Arétin, peignit aussi des saints; et dans tous nos colléges nous avous passé à Horace ce que les maîtres de l'empire romain lui passaient sans difficulté.

Pour des formules de prières, nous n'avons

que de très légers fragments de celle qu'on récitait aux mystères d'isis. Nous l'avons citée ailleurs , nons la rapporterous encore ici, parce qu'elle n'est pas longue et qu'elle est belle.

- Les puissances célestes te servent, les enfers
   te sont soumis, l'univers tourne sous ta main,
- tes pieds foulent le Tartare, les astres répondent
   à ta voix , les saisons reviennent à tes ordres .
- » les éléments t'obéissent. »

Nous répèterons aussi la formule qu'on attribue à l'ancien Orphée, laquelle nous paraît encore supérieure à celle d'Isis:

- Marchez dans la voie de la justice, adorez le
   seul maître de l'univers : il est un, il est seul
- » par lui-même; tous les êtres lui doivent leur
- » existence; il agit dans eux et par eux; il voit
- » tout, et jamais il n'a été vu des yeux mortels. »

Ce qui est fort extraordinaire, c'est que daus le Lévitique, dans le Deutéronome des Juifs, il n'y a pas une seule prière publique, pas une seule formule. Il semble que les lévites ne fusseut occupés qu'à partager les viandes qu'on leur offrait. On ne voit pas même une seule prière instituée pour leurs grandes fêtes de la pâque, de la pentecôte, des trompettes, des tabernacles, de l'expiation générale, et des néoménies.

Les savants conviennent assez unanimement qu'il n'y cut de prières réglées chez les Juifs, que lorsqu'étant esclaves à Babylone, ils en prirent un peu les mœurs, et qu'ils apprirent quelques sciences de ce peuple si policé et si puissant. Ils empruntèrent tout des Claldéeis-Persans, jusqu'à leur langue, leurs caractères, leurs chiffres; et, joignant quelques coutumes nouvelles à leurs auciens rites égyptiaques, ils devinent un peuple nouveau, qui fut d'autant plus superstitieux, qu'au sortir d'un long esclavage ils furent toujours encore daus la décendance de leurs voisius.

# . . . . . . . . . . . . . . « In rebus acerbis » Acrius advertunt animos ad relligionem. » LUCRÈCE, IN , 53-54.

Pour les dix autres tribus qui avaient été dispersées auparavant, ilestà croirequ'elles n'avaient pas plus de prières publiques que les deux autres, et qu'elles n'avaient pas même encore une religion bien fixe et bien déterminée, puisqu'elles l'abandonnèrent si facilement, et qu'elles oublièrent jusqu'à leur nom; ce que ue fit pas le petit nombre de pauvres infortunés qui vinrent rebâtir Jérusalem.

C'est donc alors que ces deux tribus, on plutôt ces deux tribus et demie, semblèrent s'attacher à des rites invariables, qu'ils écrivirent, qu'ils eurent des prières réglées. C'est alors seulement que nous commençons à voir chez eux des formules de prières. Esdras ordonna deux prières par jour, et il en ajouta une troisième pour le jour du sabbat : on dit même qu'il institua dix-huit prières (afin qu'on pût choisir), dont la première commence ainsi :

« Sois béni, Seigneur Dieu de nos pères , Dien d'Abraham , d'Isaac , de Jacob, le grand Dieu , le puissant , le terrible, le haut clèvé, le distributur libérat des biens, le plasmateur et le possessenr du monde, qui te souviens des bonnes actions, et qui envoies un libérateur à leurs descendants pour l'amour de ton nom. O roi, notre secours , notre sauveur , notre bouclier, sois béni, Seigneur, bouclier d'Abrahan! »

On assure que Gamaliel, qui vivait du temps de Jésus-Christ, et qui eut de si grands démèlés avec saint Paul, institua une dix-neuvième prière, que voici :

que voici :

« Accorde la paix, les bienfaits, la bénédiction,
» la grâce, la bénignité et la piété à nous et à Is» raël ton peuple. Bénis-nous, ô notre père! bé» nis-nous tous ensemble par la lumière de ta
sface; car par la lumière de ta face tu, nous as
» donné, Seigneur notre Dieu, la loi de vie, l'a» mour, la bénignité , l'équité , la bénédiction,
» la piété, la vie et la paix. Qn'il te plaise de bé» nir en tout temps et à tout moment tou peuple
« d'Israèl en lui accordant la paix. Béni sois-tu,
» Seigneur, qui bénis tou peuple d'Israèl en lui
» donnant la paix. Amen 4. »

Il y a une chose assez importante à observer dans plusieurs prières, c'est que chaque peuple a toujours demandé tout le contraire de ce que denandait sou voisin.

Les Juifs priaient Dieu, par exemple, d'exterminer les Syriens, Babyloniens, Égyptiens; et ceux-ci priaieut Dieu d'extermiuer les Juifs; aussi le furent-ils, comme les dix tribus qui avaient été confondues parmi tant de nations; et ecux-ci furent plus malheureux, car s'étant obstinés à demeurer séparés de tons les autres peuples, ciant au milieu des peuples, ils n'ont pu juoir d'aucun ayantage de la société humaine.

De nos jours, dans nos guerres si souveut en treprises pour quelques villes ou pour quelques villages, les Allemands et les Espaguols, quand ils dazient les ennemis des Français, prizient la sainte Vierge du fond de leur œur de bien battre les Welches et les Gavaches <sup>2</sup>, lesquels de leur côdé suppliaient la sainte Vierge de détruire les Maraues <sup>3</sup> et les Teutons.

\* Consultez sur cela les premier el second volumes de la Mishna, et l'article parkur, el-après. K.

<sup>3</sup> Le nom de Gavaches ( Gavachos ) est un sobriquet donné par les Espagnols aux habitants du Gévaudan, qui voul exercer en Espagne des professions regardées comme viles.

3 M. Louis Dubols croit que Maranes est comme qui dirait moresques En Angleterre, la rose Rouge fesait les plus ardentes prières à saint George, pour obtenir que tous les partisans de la Rose blanche fussent jetés au fond de la mer: la Rose blanche répondait par de pareilles supplications. On sent combien saint George devait être embarrassé; et si Henri vii n'était pas venu à son secours, George ne se serait iamais tiré de là.

# ORDINATION.

Si un militaire chargé par le roi de France de conférer l'ordre de Saint-Louis à un autre militaire n'avait pas, en lui donnant la croix, l'intention de le faire chevalier, le récipiendiaire en serait-il moins chevalier de Saint-Louis? Non, sans donte.

Pourquoi donc plusieurs prêtres se firent-ils réordonner après la mort du fameux Lavardin . évêque du Mans? Ce singulier prélat, qui avait établi l'ordre des Coteaux , s'avisa, à l'article de la mort, d'une espièglerie peu commune. Il était count pour un des plus violents esprits-forts du siècle de Louis xiv ; et plusieurs de ceux auxquels il avait conféré l'ordre de la prêtrise lui avaient publiquement reproché ses sentiments. Il est naturel qu'aux approches de la mort une âme sensible et timorée rentre dans la religion qu'elle a reçue dans ses premières années. La bienséance seule exigeait que l'évêque édifiat en mourant ses diocésains que sa vie avait scandalisés : mais il était si piqué contre son clergé, qu'il déclara qu'aucun de ceux qu'il avait ordonnés n'était prêtre en esfet, que tous leurs actes de prêtres étaient nuls, et qu'il n'avait jamais eu l'intention de donner aucun sacrement.

C'était, ce me semble, raisonner comme un ivrogne; les prêtres manceaux pouvaient lui répondre : Ce n'est pas votre intention qui est nécessaire, c'est la nôtre. Nous avions une envie bien déterminée d'être prêtres; nous avons fait tout ce qu'il flaut pour l'être; nous sommes dans la bonne foi; si vous n'y avez pas été, il ne nous importe guère. La maxime est, Quidquid recipitur ad modum recipientis recipitur, et non pas ad modum dantis. Lorsque notre marchand de vin nous a vendu une feuillette, nous la buvons, quand même il aurait l'intention secrète de nous empêcher de la boire; nous serons prêtres malgré votre testa-

Ces raisons étaient fort bonnes; cependant la plupart de ceux qui avaient été ordonnés par févêque Lavardin ne se crurent point prêtres, et se firent ordonner une seconde fois. Mascaron, médiocre et célèbre prédicateur, leur persuada par ses discours et par son exemple de réitérer la cérémonie. Ce fut uu grand scandale au Mans, à Paris et à Versailles. Il fut bientôt oublié comme tout s'oublie.

# ORGUEIL.

Cicéron, dans une de ses lettres, dit familièrement à son ami : Mandez-moi à qui vous voulez que je fasse donner les Gaules. Dans une autre il se plaint d'être fatigué des lettres de je ne sais quels princes qui le remercient d'avoir fait ériger leurs provinces en royaumes, et il ajoute qu'il ne sait seulement pas où ces royaumes sont simés.

Il se peut que Cicéron, qui d'ailleurs avait souvent vu le peuple romain, le peuple roi, lui applaudir et lui obéir, et qui était renercié par des rois qu'il ne connaissait pas, ait eu quelques mouvements d'orgueil et de vanité.

Quoique ce sentiment ne soit point du tout convenable à un aussi chétif animal que l'homme, cependant on pourrait le pardoiner à un Cicéron, à un César, à un Scipion : mais que dans le fond d'une de nos provinces à demi barbares , un homme qui aura acheté une petite charge, et fait inprimer des vers médiocres, s'avise d'être orgueilleux, il y a là de quoi rire long-temps 4.

# ORIGINEL (PÉCHÉ)-

#### SECTION PREMIÈRE.

C'est ici le prétendu triomphe des sociuiens on unitaires. Ils appellent ce fondement de la religion chrétienne son péché originel. C'est outrager Dieu, disent-ils, c'est l'accuser de la barbarie la plus absurde, que d'oser dire qu'il forma toutes les générations des hommes pour les tourmenter par des supplices éternels sous prétexte que leur premier père mangea d'un fruit dans un jardin. Cette sacrilége imputation est d'autant plus inexcusable chez les chrétiens, qu'il n'y a pas un seul mot touchant cette invention du péché originel ai dans le Pentatequyae, ni dans les Prothètes, ni dans les Évangiles, soit apocryphes, soit cauoniques, ni dans aucun des écrivains qu'on appelle les premiers Pères de l'Église.

Il n'est pas même conté dans la Genèse que Dieu ait condamné Adam à la mort pour avoir avalé une ponme. Il lui dit bien. « Tu mourras » très certainement le jour que lu en mangeras; » mais cette même Genèse fait vivre Adam neuf ceut

C'était un ordre de gourmets. Les ivrognes étaient alors fort à la mode; l'évêque du Mans était à lenr lête.

<sup>·</sup> Voyez JESUITES. K.

trente aus après ce déjeuner criminel. Les animaux, les plantes, qui n'avaient point mangé de ce fruit, moururent dans le temps prescrit par la nature. L'homme est né pour mourir, ainsi que tout le reste.

Enfin la punition d'Adam n'eutrait en aucune manière dans la loi juive. Adam n'était pas plus Juif que Persan ou Chaldéen. Les prémiers chapitres de la Genèse (en quelque temps qu'ils fussent composés) furent regardés par tous les savants juils comme une allégorie, et même comme une fable très dangereuse, puisqu'il fut défendu de la lire avant l'âge de vingt-cinq au

En un mot, les Juifs ne connurent pas plus le péché originel que les cérémonies chinoises; et quoique les théologiens trouvent tout ce qu'ils veulent dans l'Écriture, ou totidem verbis, ou totidem litteris, on peut assurer qu'un théologien raisonnable n'y trouvera jamais ce mystère surprenant.

Avouons que saint Augustin accrédita le premier cette étrange idée, digne de la tête chaude et romanesque d'un Africain débauché et repentant, manichéen et chrétien, indulgent et persécuteur, qui passa sa vie à se contredire lui-même.

Quelle horreur, s'écrient les unitaires rigides, que de calomnier l'auteur de la nature, jusqu'à lui imputer des miracles continuels pour damner à jamais des hommes qu'il fait naître pour si peu de temps | Ou il a créé les âmes de toute éternité, et dans ce système étant infiniment plus anciennes que le péché d'Adam, elles n'ont aucun rapport avec lui; ou ces âmes sont formées à chaque moment qu'un homme couche avec une femme, et en ce cas Dieu est continuellement à l'affût de tous les rendez-vous de l'univers pour créer des esprits qu'il rendra éternellement malheureux; ou Dieu est lui-même l'âme de tous les hommes, et dans ce système il se damne lui-même. Quelle est la plus horrible et la plus folle de ces trois suppositions? Il n'y en a pas une quatrième; car l'opinion que Dieu attend six semaines pour créer une âme damnée dans un fœtus, revient à celle qui la fait créer au moment de la copulation : qu'importe six semaines de plus ou de moins?

J'ai rapporté le sentiment des unitaires, et les hommes sont parvenus à un tel point de superstition, que j'ai tremblé en le rapportant.

#### SECTION II.

Il le faut avouer, nous neconnaissons point de Père de l'Église, jusqu'à saint Augustin et à saint Jérôme, qui ait enseigné la doctrine du péchéoriginel. Saint Clément d'Alexandrie, cet homme si savant dans l'antiquité, loin de parler en uu seul

endroit de cette corruption qui a infecté le genre humain, et qui l'a rendu coupable en naissant, dit en propres mots \*: « Quel mal peut faire un » enfant qui ne vient que de naître? Comment a-» t-il pu prévariquer? comment celui qui u'aen-» core rion fait a-1-il pu tomber sous la malédievition d'Adam? »

Et remarquez qu'il ne dit point ces paroles pour combattre l'opinion rigoureuse du péché originel, laquelle n'était point encore développée, mais seulement pour montrer que les passions, qui peuvent corrompre tous les hommes, n'ont pn avoir encorr aucune prise sur cet enfant innocent. Il ne dit point : Cette créature d'un jour ne sera pas damnée si elle meurt aujourd'hui; car personne n'avait encore supposé qu'elle serait damnée. Saint Clément ne pouvait combattre un système absolument inconnu.

Le grand Origène est encore plus positif que saint Clément d'Alexandrie. Il avoue bien que le péché est entré dans le monde par Adam, dans son explication de l'Épltre de saint Paul aux Romains; mais il tient que c'est la pente au péché qui est entrée, qu'il est très facile de commettre le mal, mais qu'il n'est pas dit pour cela qu'on le commettra toujours, et qu'on sera coupable dès qu'on sera né.

Enfin, le péché originel, sous Origène, ne consistait que dans le malheur de se rendre semblable au premier homme en péchant comme lui.

Le baptême était nécessaire ; c'était le sceau du christianisme ; il lavait tous les péchés : mais personne n'avait dit encore qu'il lavât les péchés qu'on n'avait point commis; personne n'assurait encore qu'un enfant fût damné et brûlat dans des flammes éternelles pour être mort deux minutes après sa naissauce. Et une prenve sans réplique, c'est qu'il se passa beaucoup de temps avant que la coutume de baptiser les enfants prévalût. Tertullien ne voulait point qu'on les baptisât. Or leur refuser ce bain sacré, c'eût été les livrer visiblement à la damnation, si on avait été persuadé que le péché originel (dont ces pauvres innocents ne pouvaient être coupables) opérât leur réprobation, et teur fit souffrir des supplices infinis pendant toute l'éternité, pour un fait dont il était impossible qu'ils eussent la moindre connaissance. Les âmes de tous les bourreaux fondues ensemble, n'auraient pu rien imaginer qui approchât d'une horreur si exécrable. En un mot, il est de fait qu'on ne baptisait pas les enfants; donc il est démontré qu'on était bien loin de les damner.

Il y a bien plus encore; Jésus-Christ n'a jamais dit: L'enfant nou baptisé sera damné b. Il était venu

<sup>\*</sup> Stromates, liv. III.

b Dans saint Jean, Jesus dit a Nicodeme, chap. 111, que

au contraire pour expier tous les péchés, pour racheter le geure humain par son sang; donc les petits enfants ne pouvaient être damnés. Les enlants au berceau étaient à bieu plus forte raison privilégiés. Notre divin Sauveur ne baptisa jamais personne. Paul circoneit son disciple Timothée, et il n'est point dit qu'il le baptisa.

En un mot, dans les deux premiers siècles, le baptème des enfants ne fut point en usage; douc ou ne croyait point que des enfants fussent victimes de la faute d'Adam. Au bout de quatre cents aus ou crut: leur salut en danger, et on fut fort incertain.

Enfin Pélage vint au cinquième siècle ; il traita l'opinion du péché originel de monstrueuse. Selon lui, ce dogme n'était fondé que sur une équivoque, comme toutes les autres opinions.

Dieu avait dit à Adam dans le jardin : • Le » jour que vous mangerez du fruit de l'arbre de » la science, vous mourrez. » Or, il n'en mourut pas, et Dieu Ini pardonna. Pourquoi donc n'aurait-il pas épargué sa race à la millième génération? pourquoi livrerait-il à des tourments infinis et éternels les petits-enfants innocents d'un père qu'il avait recu en grâce?

Pélage regardait Dieu non seulement comme un maître absolu, mais comme un père qui, laissant la liberté à ses enfants, les récompensait au-dela de leurs mérites, et les punissait au-dessous de leurs fantes.

Lui et ses disciples disaient: Si tous les hommes naissent les objets de la colère éternelle de celui qui leur donne la vie; si avant de peuser ils sont compables, c'est donc un crime affreux de les mettre au monde, le mariage est donc le plus horrible des forfaits. Le mariage en ce cas n'est donc qu'une émanation du mauvais principe des manichéens; ce n'est plus adorer Dieu, c'est adorer le diable.

Pélage et les siens débitaient cette doctrine en Afrique, où saint Augustin avait uu crédit immense. Il avait été mauichéen; il était obligé de s'élever contre Pélage. Celui-ci ne put résister ni à Augustin ni à Jérôme; et enfin, de questions en questions, la dispute alla si loin qu'Augustiu donna son arrêt de damuation contre tous les enfants nés et à naître dans l'univers, en ces propres termes: « La foi catholique enseigne que tous les » hommes naissent si coupables, que les cufants » mêmes sont certainement damnés quand ils » meurent sans avoir été régénérés en Jésus. » C'eût été un bien triste compliment à faire à

vent, l'esprit soufde où il vent, que personne ne sait où il va,

vent, l'espril soulde où il vent, que personne ne sait où il va, qu'il faul renaltre, qu'on ne peut enirer dans le royaume de tieu si on ne renalt par l'eau et par l'esprit : mals il ne parle point des enfants. une reine de la Chine, ou du Japon, ou de l'Inde, ou de la Scythie, ou de la Gobile, qui venait de perdre son fils au berceau, que de lui dire: Madame, consolez-vous; monseigneur le prince royal est actuellement entre les griffes de cinq cents diables, qui le tournent et le retournent dans une grande fournaise pendant toute l'éternité, tandis que son corps embaumé repose auprès de votre palais.

La reine épouvantée demande pourquoi ces diables rôtissent aiusi son cher fils le prince royal à jamais. On lui répond que c'est parce que son arrière-grand-père mangea autrefois du fruit de la science dans un jardin. Jugez ce que doivent penser le roi, la reine, tout le conseil, et toutes les belles dames.

Cet arrêt ayaut paru un peu dur à quelques théologiens (car il y a de bonnes ânnes partout), il fut mitigé par un Pierre Chrysologue, ou Pierre parlant d'or, lequel imagina un faubourg d'enfer nommé les limbes, pour placer tous les petits garcons et toutes les petites filles qui scraient morts sans baptème. C'est un lieu où ces innocents végètent sans rien sentir, le séjour de l'apathie; et c'est e qu'on appelle le paradis des sots. Vous trouves cucore cette expression dans Milton; the paradise of fools. Il le place vers la lune. Cela est tout à fait digne d'un poème épique.

#### EXPLICATION DU PECBE OBIGINEL.

La difficulté pour les limbes est demeurée la même que pour l'enfer. Pourquoi ces pauvres petits sont-ils dans les limbes? qu'avaient-ils fait? comment leur âme, qu'ils ne possédaient que d'un jour, était-elle coupable d'une gourmandise de six mille ans?

Saint Augustin, qui les damne, dit pour raison que les âmes de tous les bommes étant dans celle d'Adam, il est probable qu'elles furent toutes complices. Mais comme l'Église décida depuis que les âutes ne sont faites que quand le corps est commencé, ce système tomba malgré le nom de son auteur.

D'autres dirent que le péché originel s'était transmis d'âme en âme par voie d'éunantion, et qu'une âme venue d'une autre arrivait dans ce monde avec toute la corruption de l'âme-mère. Cette opinion fut condamnée.

Après que les théologiens y eurent jeté leur bonnet, les philosophes s'essayèrent. Leibnitz, en jouant avec ses monades, s'amusa à rassembler dans Adam toutes les monades humaines avec leurs pelits corps de monades. C'était moitié plus que saint Augustin. Mais cette idée, digne de CyOSÉE. 405

rano de Bergerac, n'a pas fait fortune en philosophie.

Malebranche explique la chose par l'influence de l'imagination des mères. Ève eut la cervelle si furieusement ébraulée de l'envie de manger du fruit, que ses enfants eurent la même envie, à peu près comme cette femme qui, ayaut vu rouer un homme, accoucha d'un enfant roué.

Nicole réduit la chose à « une certaine inclina-» tion, une certaine pente à la coucupiscence, que » nous avons reçue de nos mères. Cette inclination » n'est pas un acte; elle le deviendra un jour. » Fort bien, courage, Nicole : mais en attendant, pourquoi me damner? Nicole ne touche point du tout à la difficulté; elle consiste à savoir comment nos âmes d'aujourd'hui, qui sont formées depuis peu, peuvent répondre de la faute d'une autre âme qui vivait il y a si long-temps.

Mes maîtres, que fallait-il dire sur cette matière? Rien. Aussi je ne donne point mon explication, je ne dis mot.

# ORTHOGRAPHE.

L'orthographe de la plupart des livres français est ridicule. Presque tous les imprimeurs iguorants impriment Wisigoths, Westphalie, Wirtemberg, Wéléravie, etc.

Ils ne savent pas que le double V allemand, qu'on écrit ainsi W, est notre V consonne, et qu'en Allemagne on prononce Vétéravie, Virtemberg, Vestphalie, Visigoths.

Ils impriment Altona au lieu d'Altena, ne sachant pas qu'en allemand un O surmonté de deux points vaut un E.

Ils ne savent pas qu'en Hollande œ fait ou; et ils font toujours des fautes en imprimant cette diphthongue.

Celles que commettent tous les jours nos traducteurs de livres sont innombrables.

Pour l'orthographe purement française, l'habitude seule peut en supporter l'incongruité. Emploi-exoient, oc-troi-ex-roi-ent, qu'on prononce octroieraient, emploieraient. Pa-on qu'on prononce pan, fa-on qu'on prononce fan; La-on qu'on prononce Lan; et cent autres barbaries pareilles font dire:

> « Hodieque manent vestigia ruris, » Hon., liv. 11, ep. 1, vers 160.

Cela n'empêche pas que Racine, Boileau et Quinault ne charment l'oreille, et que La Fontaine ne doive plaire à jamais.

Les Anglais sout bien plus inconséquents : ils ont perverti toutes les voyelles : ils les prououcent

autrement que toutes les autres nations. C'est en orthographe qu'on peut dire d'eux avec Virgile (éql. 4, vers 67):

« Et penitus toto divisos orbe Britannos. »

Cependant ils ont changé leur orthographe depuis cent ans; ils n'écrivent plus loveth, speaketh, maketh; mais loves, speaks, makes.

Les Italiens out supprimé toutes leurs  $H^1$ . Ils ont fait plusieurs innovations en faveur de la douceur de leur laugue.

L'écriture est la peinture de la voix : plus elle est ressemblante, meilleure elle est.

# OSÉE

En relisant hier, avec édification, l'ancien Testament, je tombai sur ce passage d'Osée, chap. xıv, v. 1: « Que Samarie périsse, parce qu'elle a » tourné son Dieu à l'amertume! que les Samaritains meurent par le glaivel que leurs petits » enfants soient écrasés, et qu'on fende le ventre » aux femmes grosses! »

Je trouvai ces paroles un peu dures : j'allai consulter un docteur de l'université de Prague, qui était alors à sa maison de campagne au mont Krapack: il me dit: Il ne faut pas que cela vous étonne. Les Samaritains étaient des schismatiques qui voulaient sacrifier chez eux, et ne point envoyer leur argent à Jérusalem; ils méritaient au moins les supplices auxquels le prophète Osée les condamne. La ville de Jéricho, qui fut traitée ainsi, après que ses murs furent tombés au son du cornet, était moins coupable. Les trente et un rois que Josué fit pendre n'étaient point schismatiques. Les quarante mille Ephraimites massacrés pour avoir prononcé siboleth au lieu de schiboleth n'étaient point tombés dans l'abime du schisme. Sachez, mon fils, que le schisme est tout ce qu'il y a de plus exécrable. Quand les jésuites firent pendre dans Thorn, en 4724, de jeunes écoliers, c'est que ces pauvres enfants étaient schismatiques. Ne doutez pas que nous autres catholiques, apostoliques, romains, et bohémiens, nous ne soyons teuus de passer au fil de l'épée tous les Russes que nous rencontrerous désarmés, d'écraser leurs enfants sur la pierre, d'éventrer leurs femmes enceintes, et de tirer de leur matrice dechirée et sanglante leurs fœtus à demi formés. Les Russes sont de la religion grecque schismatique; ils ne portent point leur argent à Rome; donc nous devons les exterminer, puisqu'il est démontré que les Jérosolymites devaient exterminer les Samaritains. C'est ainsi que nous traitâmes les Hus-

Voyez l'article A, tome VII.

sites, qui vouluient aussi garder leur argent. Ainsi a péri ou dû périr, ainsi a été éventrée ou dû être éventrée toute femme ou fille schismatique.

Je pris la liberté de disputer contre lui; il se fâcha; la dispute se prolongea; il fallut souper chez lui; il m'empoisonna; mais je n'en mourus pas.

# OVIDE.

Les savants n'ont pas laissé de faire des volumes pour nous apprendre au juste dans quel coin de terre Ovide Nason fut exilé par Octave Cépias surnommé Auguste. Tout ce qu'on en sait, c'est que né à Sulmone, et élevé à Rome, il passa dix ans sur la rive droite du Danube, dans le voisinage de la mer Noire. Quoiqu'il appelle cette terre barbare, il ne faut pas se figurer que ce fût un pays de sauvages. On y fesait des vers. Cotys, petit roi d'une partie de la Thrace, fit des vers gètes pour Ovide. Le poête latin apprit le gète, et sit aussi des vers dans cette langue. Il semble qu'on aurait dù entendre des vers grecs dans l'ancienne patrie d'Orphée: mais ces pays étaient alors peuplés par des nations du Nord, qui parlaient probablement un dialecte tartare, une langue approchante de l'ancien slavon. Ovide ne semblait pas destiné à faire des vers tartares. Le pays des Tomites, où il fut relégué, était une partie de la Mésie, province romaine, entre le mont Hémus et le Danube. Il est situé au quarante-quatrième degré et demi, comme les plus beaux climats de la France; mais les montagues qui sont au sud, et les vents du nord et de l'est qui soufflent du Pont-Euxin, le froid et l'humidité des forêts et du Danube, rendaient cette coutrée insupportable à un homme né en Italie: aussi Ovide n'v vécut-il pas long-temps; il y mourut à l'âge de soixante années. Il se plaint dans ses élégies, du climat, et non des habitants :

# « Quos ego, cum loca sim vestra perosus, amo. »

Ces peuples le couronnèrent de laurier, et lui donnèrent des priviléges qui ne l'empéchèrent pas de regretter Rome. C'était un grand exemple de l'esclavage des Romains, et de l'extinction de toutes les lois, qu'un homme nié dans une famille équestre, comme Octave, exilât un homme d'une famille équestre, et qu'un citoyen de Rome envoyât d'un mot un autre citoyen chez les Scythes. Avant ce temps il fallait un plébiscie, une loi de la nation, pour priver un Romain de sa patrie. Cicéron, exilé par une cabale, l'avait été du moins avec les formes des lois.

Le crime d'Ovide était incontestablement d'avoir vu quelque chose de houteux dans la famille d'Octave ;

« Cur aliquid vidi , cur noxia lumina feci? »

Les doctes n'ont pas décidé s'il avait vu Auguste avec un jeune garçon plus joli que ce Mannius dont Auguste dit qu'il n'avait point voulu, parce qu'il était trop laid; ou s'il avait vu quelque écuyer entre les bras de l'impératrice Livie, que cet Auguste avait épousée grosse d'un autre; ou s'il avait vu cet empereur Auguste occupé avec sa fille ou sa petite-fille; ou enfiu s'il avait vu cet empereur Auguste lesant quelque chose de pis, torra tueratibus hircis. Il est de la plus grande probabilité qu'Ovide surprit Auguste dans un inceste. Un auteur presque contemporain, nommé Minutianus Apuleius, dit: « Pulsum quoque in exilinm quod » Augusti incestum vidisset. »

Octave Auguste prit le prétexte du livre innoceut de l'Art d'aimer, livre très décemment écrit. et dans lequel il n'v a pas un mot obscène, pour envoyer un chevalier romain sur la mer Noire. Le prétexte était ridicule. Comment Auguste, dont nous avons encore des vers remplis d'ordures, pouvait-il sérieusement exiler Ovide à Tomes, pour avoir donné à ses amis, plusieurs années auparavant, des copies de l'Art d'aimer? Comment avait-il le front de reprocher à Ovide un ouvrage écrit avec quelque modestie, dans le temps qu'il approuvait les vers où Horace prodigue tous les termes de la plus infâme prostitution, et le fatuo, et le mentula, et le cunnus? Il y propose indifféremment ou une fille lascive, ou un beau garçon qui renoue sa lonque chevelure, ou une servante, ou un laquais : tout lui est égal. Il ne lui manque que la bestialité. Il y a certainement de l'impudence à blâmer Ovide quand on tolère Horace. Il est clair qu'Octave alléguait une très méchante raison, n'osant parler de la bonne. Une preuve qu'il s'agissait de quelque stupre, de quelque inceste, de quelque aventure secrète de la sacrée famille impériale, c'est que le bouc de Caprée, Tibère, immortalisé par les médailles de ses débauches, Tibère, monstre de lascivité comme de dissimulation, ne rappela point Ovide. Il eut beau demander grâce à l'auteur des proscriptions et à l'empoisonneur de Germanicus, il resta sur les bords du Danube.

Si un gontilhomme hollandais, ou polonais, ou suédois, ou anglais, ou vénitien, avait vu par lusard un stathouder, ou un roi de la Grande-Bretague, ou un roi de Suède, ou un roi de Pologne, ou un doge, commettre quelque gros péché; si ce n'était pas même par hasard qu'il l'eût vu; s'il en avait cherché l'occasion; si enfini il avait l'indiscrétion d'en parler; certainement ce stathouder, ou ce roi, ou ce doge, ne seraient pas en droit de l'exiler.

On peut faire à Ovide un reproche presque aussi

OVIDE.

407

grand qu'à Auguste et qu'à Tibère, c'est de les avoir loués. Les éloges qu'il leur prodigue sont si outrés, qu'ils exciteraient encore aujourd'hui l'indignation, s'il les eût donnés à des princes légitimes ses bienfaiteurs; mais il les donnait à des tyrans, et à ses tyrans. On pardonne de louer un peu trop un prince qui vous caresse, mais non pas de traiter en dieu un prince qui vous persécute. Il cût mieux valu cent fois s'embarquer sur la mer Noire, et se retirer en Perse, par les Palus-Méotides, que de faire ses Tristes, de Ponto. Il eût appris le persan aussi aisément que le gète, et angait pu du moins oublier le maître de Rome chez le maître d'Echatane. Quelque esprit dur dira qu'il y avait encore un parti à prendre; c'était d'aller scerètement à Rome, s'adresser à quelques parents de Brutus et de Cassius, et de faire une douzième conspiration contre Octave; mais cela n'était pas dans le goût élégiaque.

Chose étrange que les louanges l'11 est bien clair qu'Ovide souhaitait de tout son cœur que quelque Brutus délivrât Rome de son Auguste, et il lui souhaite en vers l'immortalité!

Je no reproche à Ovide que ses Tristes. Bayle lui fait son procès sur sa philosophie du chaos, si bien exposée dans le commencement des Métamorphoses:

- « Ante mare et terras, et quod tegit omnia cœlum,
- · Unus erat toto naturæ vultus in orbe. »

Bayle traduit ainsi ces premiers vers : « Avant » qu'il y eût un ciel, une terre, et une mer, la » nature était un tout homogène. » Il y a dans Ovide : « La face de la nature était la même dans » tout l'univers. » Cela ne veut pas dire que tout fût homogène, mais que ce tout hétérogène, cet assemblage de choses différentes, paraissait le même; unus vultus.

Bayle critique tout le chaos. Ovide, qui n'est dans ses vers que le chantre de l'ancienne philosophie, dit que les choses molles et dures, les légères et les pesantes, étaient mélées ensemble :

Mollia cum duris, sine pondere habentia pondus. »
 Ovid., Met., 1, 1, v. 20.

Et voici comme Bayle raisonne contre lui :

• Il n'y a rien de plus absurde que de supposer un • chaos qui a été homogène pendant toute une éternité, quoiqu'il ett les qualités élémentaires, lant • celles qu'on nomme altératrices, qui sont la chaleur, la froideur, l'humidité, et la sécheresse, que celles qu'on nomme motrices, qui sont la légèreté et la pesanteur : celle-là cause du mouvement en haut, celle-ci du mouvement en bas. Une matière de cette nature ne peut point être homogène, et doit contenir nécessairement tontes » sortes d'hétérogénéités. La chaleur et la froldeur, » l'humidité et la sécheresse, ne peuvent pas être » ensemble sans que leur action et leur réaction les » tempère et les convertisse en d'autres qualités qui o font la forme des eorps mixtes; et comme ce tempérament se peut faire selon les diversités innom-» brables de combinaisons, il a fallu que le chaos o renfermât une multitude incroyable d'espèces » de composés. Le seul moven de le concevoir ho- mogène serait de dire que les qualités altératri-» ces des éléments se modifièrent au même degré » dans toutes les molécules de la matière , de sorte » qu'il y avait partout précisément la même tiédeur, la mênie mollesse, la même odeur, la » même saveur, etc. Mais ce serait ruiner d'une main ce que l'on bâtit de l'autre : ce serait , par une contradiction dans les termes, appeler chaos » l'ouvrage le plus régulier, le plus merveilleux en sa symétrie, le plus admirable en matière de » proportions qui se puisse concevoir. Je conviens » que le goût de l'homme s'accommode mieux d'un » ouvrage diversifié que d'un ouvrage uniforme ; » mais nos idées ne laissent pas de nous apprendre » que l'harmonie des qualités contraires, conser-» vée uniformément dans tout l'univers , serait » une perfection aussi merveilleuse que le partage » inégal qui a succédé au chaos. Quelle science . » quelle puissance ne demanderait pas cette har-» monie uniforme répandue dans toute la pature? » Il ne suffirait pas de faire entrer dans chaque » mixte la même quantité de chacun des quatre » ingrédients; il faudrait y mettre des uns plus, » des autres moins, selon que la force des uns est plus grande ou plus petite pour agir que pour » résister; car on sait que les philosophes parta-» gent dans un degré différent l'action et la réac-» tion aux qualités élémentaires. Tout bien compté, » il se trouverait que la cause qui métamorphosa » le chaos l'aurait tiré, non pas d'un état de con-» fusion et de guerre, comme on le suppose, mais » d'un état de justesse, qui était la chose du monde » la plus accomplie, et qui, par la réduction à » l'équilibre des forces contraires, le tenait dans » un repos équivalent à la paix. Il est donc con-» stant que, si les poetes veulent sauver l'homo-» généité du chaos, il faut qu'ils effacent tout ce o qu'ils ajoutent concernant cette confusion bi-» zarre des semences contraires, et ce mélange » indigeste, et ee combat perpétuel des principes » Passons-leur cette contradiction, nous trou-

\*\* ennemis.
 \*\* Passons-leur cette contradiction, nous trouverons assez de matière pour les combattre par d'autres endroits. Recommençons l'attaque de l'éternité. Il n'y a rien de plus absurde que d'admettre pendant un temps infini le métange des parties insensibles des quatre éléments : car d'ès parties insensibles des quatre éléments : car d'ès

408 ÖVIDE.

» que vous supposez dans ces parties l'activité de » la chaleur . l'action et la réaction des quatre pre- mières qualités, et outre cela le mouvement vers » le centre dans les particules de la terre et de » l'eau, et le mouvement vers la circonférence » dans celles du feu et de l'air, vous établissez un » principe qui séparera nécessairement les unes » des autres ces quatre espèces de corps, et qui » n'aura besoin pour cela que d'un certain temps » limité. Considérez un peu ce qu'on appelle la » fiole des quatre éléments. On y enferme de pe-» tites particules métalliques, et puis trois liqueurs » beauconp plus légères les unes que les autres. » Brouillez tout cela ensemble, vous n'y discernez » plus aucun de ces quatre mixtes : les parties de chacun se confondent avec les parties des autres ; » mais laissez un peu votre fiole en repos, vous » trouverez que chacun reprend sa situation : tou-» tes les particules niétalliques se rassemblent au » fond de la fiole; celles de la liqueur la plus lé-» gère se rassemblent au haut ; celles de la liqueur » moins légère que celle-là, et moins pesante que » l'autre, se rangent au troisième étage; celles de » la liqueur plus pesante que ces deux-là, mais » moins pesante que les particules métalliques, se » mettent au second étage; et ainsi vous retrouvez » les situations distinctes que vous aviez confono dues en secouant la fiole : yous n'avez pas besoin » de patience; un temps fort court vous suffit pour » revoir l'image de la situation que la nature a » donnée dans le monde aux quatre éléments. On » peut conclure, en comparant l'univers à cette » flole, que si la terre réduite en poudre avait été » mêlée avec la matière des astres, et avec celle » de l'air et de l'eau, en telle sorte que le mélange » eût été fait jusqu'aux particules insensibles de » chacun de ces éléments, tout aurait d'abord tra-» vaillé à se dégager, et qu'au bout d'un terme » préfixe, les parties de la terre auraient formé » une masse, celles du feu une autre, et ainsi du » reste, à proportion de la pesanteur et de la légè-» reté de chaque espèce de corps. »

Je nie à Bayle que l'expérience de la fiole eût pu se faire du temps du chaos. Je lui dis qu'Ovide et les phillosophes entendaient par choses pesantes et légères, celles qui le devinrent quand un dieu y eut mis la main. Je lui dis : Vous supposez que la nature eût pu s'arranger toute seule, se donner elle-même la pesanteur. Il faudrait que vous commençassiez par me pronver que la gravité est une qualité essentiellement inhérente à la matière, et c'est ce qu'on n'a jamais pu prouver. Descartes, dans son roman, a prétendu que les corps n'étaient devenus pesants que quand ses tourbillons de matière subtile avaient commencé à les pousser à un centre. Newton dans sa véritable philosophie,

ne dit point que la gravitation, l'attraction, soit une qualité essentielle à la matière. Si Ovide avait pu deviner le livre des Principes mathématiques de Newton, il vous dirait : « La matière » n'était ni pesante ni en mouvement dans mon » chaos; il a fallu que Dieu lui imprimat ces deux » qualités : mon chaos ne renfermait pas la force » que vous lui supposez : nee quidquam nisi pon-» dus iners, » ce n'était qu'une masse impuissante; pondus ne signifie point ici poids, il veut dire masse.

Rien ne pouvait peser avant que Dien cût imprimé à la matière le principe de la gravitation. De quel droit un corps tendrait-il vers le centre d'un autre, serait-il attiré par un autre, pousserait-il un autre, si l'artisan suprème ne lui avait communiqué cette vertu inexplicable? Ainsi Ovide se trouverait non seulement un bon philosophe, mais encore un passable théologien.

Vous dites : « Un théologien scolastique avoue-» rait sans peine que si les quatre éléments avaient » existé indépendamment de Dieu avec toutes les » facultés qu'ils ont aujourd'hui, ils auraient formé » d'eux-mêmes cette machine du monde, et l'en-» tretiendraient dans l'état où nous la voyons. Il doit donc reconnaître deux grands défauts dans la » doctrine du chaos : l'un et le principal est qu'elle o ôte à Dieu la création de la matière et la produc- tion des qualités propres au feu, à l'air, à la terre, » et à la mer; l'autre, qu'après lui avoir ôté cela, » elle le fait venir sans nécessité sur le théâtre du » monde pour distribuer les places aux quatre élé-» ments. Nos nouveaux philosophes, qui ont rejeté » les qualités et les facultés de la physique péripa- téticienne, trouveraient les mêmes défauts dans » la description du chaos d'Ovide; car ce qu'ils » appellent lois générales du mouvement . princi-» pes de mécanique, modifications de la matière, » figure, situation et arrangement des corpuscu-» les, ne comprend autre chose que cette vertu » active et passive de la nature, que les péripaté-» ticiens entendent sous les mots de qualités alté-» ratrices et motrices des quatre éléments. Puis » donc que, suivant la doctrine de ceux-ci, ces » quatre corps situés selon leur légèreté et leur » pesanteur naturelle, sont un principe qui suffit » à toutes les générations, les cartésiens, les gas-» sendistes, et les autres philosophes modernes, » doivent soutenir que le mouvement, la situation et la figure des parties de la matière suffisent à » la production de tous les effets naturels, sans ex-» cepter même l'arrangement général qui a mis la » terre, l'air, l'eau et les astres où nous les voyons. » Ainsi la véritable cause du monde et des effets » qui s'y produisent n'est point différente de la » cause qui a donné le mouvement aux parties de

- » la matière, soit qu'en même temps elle ait assigné » à chaque atome une figure déterminée, comme
- » le venlent les gassendistes , soit qu'elle ait seule-
- » ment donné à des parties tontes cubiques une
- impulsion qui, par la durée du mouvement ré-» duit à certaines lois , leur ferait prendre dans la
- » suite toutes sortes de figures. C'est l'hypothèse » des cartésiens. Les uns et les autres doivent con-
- venir, par conséquent, que si la matière avait été
- » telle avant la génération du monde qu'Ovide l'a
- » prétendu, elle aurait été capable de se tirer du
- a chaos par ses propres forces, et de se donner la
- · forme de monde sans l'assistance de Dieu. Ils doi-
- » vent donc accuser Ovide d'avoir commis deux
- » bévues : l'une est d'avoir supposé que la matière
- » avait eu , sans l'aide de la Divinité, les semences
- » de tous les mixtes, la chaleur, le mouvement,
- » etc.; l'autre est de dire que, sans l'assistance
- » de Dieu, elle ne se serait point tirée de l'état de » confusion. C'est donner trop et trop peu à l'un
- » et l'autre; c'est se passer de secours au plus
- grand besoin, et le demander lorsqu'il n'est pas
- » nécessaire. »

Ovide pourra vous répondre encore : Vous supposez à tort que mes éléments avaient toutes les qualités qu'ils ont anjourd'hui; ils n'en avaient aucune; le sujet existait nu, informe, impuissant; et quand j'ai dit que le chaud était mêlé dans mon chaos avec le froid, le sec avec l'humide, je n'ai pu employer que ces expressions, qui signifient qu'il n'y avait ni froid ni chaud, ni sec ni humide. Ce sont des qualités que Dieu a mises dans nos sensations, et qui ne sont point dans la matière. Je n'ai point fait les bévues dont vous m'accusez. Ce sont vos cartésiens et vos gassendistes qui font des bévues avec leurs atomes et leurs parties cubiques; et leurs imaginations ne sont pas plus vraies que mes métamorphoses. J'aime mieux Daphné changée en laurier, et Narcisse en fleur, que de la matière subfile changée en soleils, et de la matière rameuse devenue terre et eau. Je vous ai donné des fables pour des fables; et vos philosophes donnent des fables ponr des vérités.

#### PAPISME.

Le papiste et le trésorier,

# LE PAPISTE.

Monseigneur a dans sa principauté des luthériens, des calvinistes, des quakers, des anabaptistes, et même des Juiss; et vous voudriez encore qu'il admît des unitaires!

# LE TRÉSORIER.

Si ces unitaires vous apportent de l'industrie et de l'argent, quel mai nous feront-ils? vous n'en serez que mieux payé de vos gages.

# LE PAPISTE.

J'avoue que la soustraction de mes gages me serait plus douloureuse que l'admission de ces messieurs; mais enfin ils ne croient pas que Jésus-Christ soit fils de Dieu.

# LE TRÉSORIER.

Que vous importe, pourvn qu'il vous soit permis de le croire, et que vous soyez bien nourri, bien vêtu, bien logé? Les Juiss sont bien loin de croire qu'il soit fils de Dieu, et cependant vous êtes fort aise de trouver ici des Juifs sur qui vous placez votre argent à six pour cent. Saint Paul lui-même n'a jamais parlé de la divinité de Jésus-Christ; il l'appelle franchement un homme : la mort, dit-il, est entrée dans le monde par le péché d'un seul homme... le don de Dieu s'est répandu par la grâce d'un seul homme, qui est Jésus. Et ailleurs : Vous êtes à Jésus, et Jésus est à Dieu... Tous vos premiers Pères de l'Église ont pensé comme saint Paul : il est évident que pendant trois ceuts ans Jésus s'est contenté de son humanité; figurez-vous que vous êtes un chrétien des trois premiers siècles.

# LE PAPISTE.

Mais, monsieur, ils ne croient point à l'éternité des peines.

# LE TRÉSORIER.

Ni moi non plus : sovez damné à jamais si vous voulez; pour moi, je ne compte point du tont l'être.

# LE PAPISTE.

Alı! monsieur, il est bien dur de ne pouvoir damner à son plaisir tous les hérétiques de ce mondel mais la rage qu'ont les unitaires de rendre un jour les âmes heureuses n'est pas ma seule peine. Vous savez que ces monstres-là ne croient pas plus à la résurrection des corps que les saducéens; ils disent que nous sommes tous anthropophages, que les particules qui composaient votre grand-père et votre bisaïeul, ayant été nécessairement dispersées dans l'atmosphère, sont devenucs carottes et asperges, et qu'il est impossible que vous n'ayez mangé quelques petits morceaux de vos ancêtres.

# LE TRÉSORIER.

Soit : mes petits enfants en feront autaut de moi, ce ne sera qu'un rendu; il en arrivera autant aux papisics. Ce n'est pas une raison pour qu'on vous chasse des états de monseigneur, ce n'est pas une raison non plus pour qu'il en chasse les unitaires. Ressuscitez comme vous pourrez; il m'importe fort peu que les unitaires ressuscitent on non, pourvu qu'il nous soient utiles pendant leur vie.

#### TE DADICTE

Et que direz-vous, monsieur, du péché originel qu'ils nient effrontément? N'étes-vous pas tout seandalisé quand ils assurcut que le Peututeuque n'en dit pas un mot; que l'évêque d'Ilippoue, saint Augustin, est le premier qui ait euseigué positivement ce dogme, quoiqu'il soit évidemment indiqué par saint Paul?

# LE TRÉSORIER.

Ma foi, si le Pentateuque n'en a point parlé, ce n'est pas ma faute; pourquoi n'ajoutiez-vous pas un petit mot du péché originel dans l'Ancien Testament, comme vous y avez, dit-ou, ajouté tant d'autres choses? Je n'entends rieu à ces subtilités. Mon métier est de vous payer régulierement vos gages quand j'ai de l'argent....

# PARADIS.

Paradis: il n'y a guère de mot dont la signification se soit plus écartée de son étymologie. On sait assez qu'originairement il signifiait un lieu planté d'arbres fruitiers; ensuite on donna ce nom à des jardins plantés d'arbres d'ombrage. Tels furent dans l'antiquité les jardins de Sana vers Éden dans l'Arabie heureuse, connus si long-temps avant que les bordes des Hébreux eussent envahi une partie de la Palestine.

Ce mot paradis n'est célèbre chez les Juiss que dans la Genèse. Quelques auteurs juis canoniques parlent de jardins; mais aucun n'a jamais dit un mot du jardin nommé paradis terrestre. Comment s'est-il pu faire qu'aucun écrivain juis, aucun prophète juis, aucun cantique juis n'ait cité ce paradis terrestre dont nous parlons tous les jours? cela est presque incompréhensible. C'est ce qui a fait croire à plusieurs avants audacieux que la Genèse n'avait été écrite que très tard.

Jamais les Juissne prirent ce verger, cette plantation d'arbres, ce jardin, soit d'herbes, soit de fleurs, pour le ciel.

Saint Luc est le premier qui fasse entendre le ciel par ce mot paradis, quand Jésus-Christ dit au bon larron\*: «Tu seras aujourd'hui avec moi dans » le paradis.»

Les anciens donnèrent le nom de ciel aux nuces : ce nom n'était pas convenable, attendu que les

\* Luc, ch. xx111, v. 43.

nuées touchent à la terre par les vapeurs dont elles sont formées, et que le ciel est un mot vague qui signifie l'espace immense dans lequel sont tant de solcils, de planètes, et de comètes; ce qui ne ressemble nullement à un verser.

Saint Thomas dit qu'it y a trois paradis : le terrestre, le céleste, et le spirituel. Je n'entends pas trop la différence qu'il met entre le spirituel et le céleste. Le verger spirituel est, selon lui, la vision béatifique. Mais c'est précisément ce qui constitue le paradis céleste, c'est la jouissance de Dieu même. Je ne prends pas la liberté de disputer coutre l'ange de l'école. Je dis seulement : Heureux qui peut toujours être dans un de ces trois paradis!

Quelques savants curieux ont cru que le jardin des Hespérides, gardé par un dragon, était une initation du jardin d'Éden gardé par un bewê ailé, ou par un chérubin. D'autres savants plus téméraires ont osé dire que le bewef était une mauvaise copie du dragon, et que les Juifs n'ont jamais été que de grossiers plagiaires: mais c'est blasphêmer, et cette idée n'est pas soutenable.

Pourquoi a-t-on donné le nom de paradis à des cours carrées au-devant d'une église?

Pourquoi a-t-on appelé paradis le rang des troisièmes loges à la comédie et à l'opéra? Est-ce parce que ces places étant moins chères que les autres, on a cru qu'elles étaient faites pour les pauvres, et qu'on prétend que dans l'autre paradis il y a beaucoup plus de pauvres que de riches? Est-ce parceque ces loges étant fort hautes, on leur a donné un nomqui signifie aussi le ciel? il y a pourtant un peu de différence entre monter au ciel et monter aux troisièmes loges.

Que penserait un étranger arrivant à Paris, à qui un Parisien dirait : Voulez-vous que nous allions voir *Pourceaugnae* au paradis?

Que d'incongruités, que d'équivoques dans toutes les langues! Que tout annonce la faiblesse hu-

Voyez l'article PARADIS, dans le grand Dictionnaire encyclopédique; il est assurément meilleur que celui-ci.

Paradis aux bienfesants, disait toujours l'abbé de Saint-Pierre.

# PARLEMENT DE FRANCE',

DEPUIS PHILIPPE-LE-BEL JUSQU'A CHARLES VII.

Parlement vient sans doute de parler; et l'on prétend que parler venait du mot celte paler, dont les Cantabres et autres Espagnols firent pala-

<sup>\*</sup> tre partie, question cit.
\* Voyez l'Histoire du parlement (tome rv).

bra D'autres assurent que c'est de parabola, et que de parabole on sit parlement. C'est là sans doute une érudition sort utile.

Il y a du moins je ne sais quelle apparence de doctrine plus sérieuse dans ceux qui vous disent que nous n'avons pu encore découvrir de monuments où se trouve le mot barbare parlamentum, que vers le temps des premières croisades.

On peut répondre : Le terme parlamentum était en usage alors pour signifier les assemblées de la nation : donc il était en usage très long temps auparavant. On n'inventa jamais un terme nouveau pour les choses ordinaires.

Philippe III, dans la charte de cet établissement à Paris, parle d'anciens parlements. Nous avons des séances de parlement judiciaire depuis 4254; et une preuve qu'on s'était servi souvent du mot général parlement, en désignant les assemblées de la nation, c'est que nous donnâmes ce nom à ces assemblées dès que nous avons écrit en langue française; et les Anglais, qui prirent toutes nos coutumes, appelèrent parlement leurs assemblées des pairs.

Ce mot, source de tant d'équivoques, fut affecté à plusieurs autres corps, aux officiers municipaux des villes, à des moines, à des écoles : autre preuve d'un antique usage.

On ne répètera pas ici comment le roi Philippele-Bel, qui détruisit et forma tant de choses, forma une chambre de parlement à Paris, pour juger dans cette capitale les grands procès portés auparavant partout où se trouvait la cour; comment cette chambre, qui ne siégeait que deux fois l'année, fut salariée par le roi à cinq sous par jour pour chaque conseiller juge. Cette chambre était nécessairement composée de membres amovibles, puisque tous avaient d'autres emplois : de sorte que qui était juge à Paris à la Toussaint, allait commander les troupes à la Pottecôte.

Nous ne redirons point comment cette chambre ne ingea de long-temps aucun procès crimine!; comment les clercs ou gradués, enquêteurs établis pour rapporter les procès aux seigneurs conseillers juges, et non pour donner feurs voix, furent bientôt mis à la place de ces juges d'épée, qui rarement savaient lire et écrire.

On sait par quelle fatalité étonnante et funeste le premier procès criminel que jugèrent ces nouveaux conseillers gradués fut celui de Charles vul leur roi, alors dauphin de France, qu'ils déclarèrent, sans le nommer, déchu de son droit à la couronne; et comment, quelques jours après, ces mêmes juges, subjugués par le parti anglais dominant, condamnèrent le dauphin, le descendant de saint Louis, au bannissement pérpétuel, le 5 janvier 1420; arrêt aussi incompétent qu'infâme,

monument éternel de l'opprobre et de la désolation où la France était plongée, et que le président Hénault a tâché en vain de pallier dans son Abrégé aussi estimable qu'utile. Mais tout sort de sa sphère dans les temps de trouble. La démence du roi Charles vt, l'assassinat du due de Bourgogne commis par les amis du dauphin, le traité solennel de Troyes, la défection detout Paris et des trois quarts-de la France, les grandes qualités, les victoires, la gloire, l'esprit, le bonheur de Henri v, solennellement déclaré roi de France, tout semblait excuser le parlement.

Après la mort de Charles vi, en 1422, et dix jours après ses obsèques, tous les membres du parlement de Paris juréreat sur un misset, dans la grand'chambre, obéissance et fidélité au jeune roi d'Angleterre Henri vi, fils de Henri v; et ce tribunal fi mourir une bourgeoise de Paris qui avait eu le courage d'ameuter plusieurs citoyens pour recevoir leur roi légitime dans sa capitale. Cette respectable bourgeoise futexécutée avec tous les citoyens fidèles que le parlement a Poitiers; il Charles vui érigea un autre parlement à Poitiers; il fut peu nombreux, peu puissant, et point payé.

Quelques membres du parlement de Paris, dégoûtés des Anglais, s'y rélugièrent. Et enfin, quand Charles eut repris Paris, et donné une amnistie générale, les deux parlements furent réunis.

# PARLEMENT .- L'ÉTENDUE DE SES DROITS.

Machiavel, dans ses remarques politiques sur Tite-Live, dit que les parlements font la force du roi de France. Il avait très grande raison en un sens. Machiavel Italien voyait le pape comme le plus dangereux monarque de la chrétienté. Tous les rois lui fesaient la cour; tous voulaient l'engager dans leurs querelles; et quand il exigeait trop, quand un roi de France n'osait le refuser en face, ce roi avait son parlement tout prêt qui déclarait les prétentions du pape contraires aux lois du royaume, tortionnaires, abusives, absurdes. Lo roi s'excusait auprès du pape en disant qu'il ne pouvait venir à bout de son parlement.

C'était bien pis encore quand le roi et le pape se querellaient. Alorsies arrêts triomphaient de toutes les bulles, et la tiare était renversée par la main de justice. Mais ce corps ne fit jamais la force des rois quand lis curent besoin d'argent. Comme c'est avec ce seul ressort qu'on est sûr d'être toujours le maître, les rois en voulaient toujours avoir. Il en fallut demander d'abord aux états-généraux. La cour du parlement de Paris, sédentaire et instituée pour rendre la justice, ne se mèla jamais de finance jusqu'à François 1<sup>st</sup>. La fameuse réposse du premier président Jean de La Vaquerie

au due d'Orléans (depuis Louis XII) en est une preuve assez forte: « Le parlement est pour ren-» dre justice au peuple; les finances, la guerre, » le gouvernement du roi, ne sont point de son

On ne peut pardonner au président Héuault de n'avoir pas rapporté ce trait, qui servit long-temps de base au droit public en France, supposé que ce pays connût un droit public.

# PARLEMENT. - DROIT D'ENREGISTRER.

Enregistrement, mémorial, journal, livre de raison. Cet usage fut de tout temps observé ehez les nations policées, et fort négligé par les Barbares qui vinrent fondre sur l'empire romain. Le clergé de Rome fut plus attentif; il enregistra tout, et toujours à son avantage. Les Visigoths, les Vandales, les Bourguignons, les Francs, et tous les autres sauvages, n'avaient pas seulement de registres pour les mariages, les naissances, et les morts. Les empereurs firent, à la vérité, écrire leurs traités et leurs ordonnances; elles étaient conservées tautôt dans un château, tantôt dans un autre; et quand ce château était pris par quelque brigand, le registre était perdu. Il n'y a guère eu que les aneiens actes déposés à la tour de Londres qui aient subsisté. On n'en retrouva ailleurs que chez les moines, qui suppléèrent souvent par leur industrie à la disette des monuments publies.

Quelle foi peut-on avoir à ces anciens monuments après l'aventure des fausses décrétales qui ont été respectées pendant cinq cents ans, autant et plus que l'Évangile; après tant de faux martyrologes, de fausses légendes, et de faux actes? Notre Europe fut trop long-temps composée d'une multitude de brigands qui pillaient tout, d'un petit nombre de faussaires qui trompèrent ces brigands ignorants, et d'une populace aussi abrutie qu'indigente, courbée vers la terre toute l'année pour nourrir tous ces gens-là.

On tient que Philippe-Auguste perdit son chartrier, ses titres; on ne sait pas trop à quelle occasion, ni comment, ni pourquoi il fesait transporter aux injures de l'air des parchemins qu'il devait soigneusement enfermer sous la elef.

On croit qu'Étienne Boileau, prévôt de Paris du temps de saint Louis, fut le premier qui tint un journal, et qu'il fut imité par Jean de Montlue, greffier du parlement de Paris en 1313, et non en 1256, faute de pure inadvertance dans le grand dictionnaire, au mot Enregistrement.

Peu à pen les rois s'accoutumèrent à faire enregistrer au parlement plusieurs de leurs ordonnances, et surtout les lois que le parlement était obligé de maintenir.

C'est une opinion commune que la première ordonnance enregistrée est celle de Philippe de Valois sur ses droits de régale, en 4552, au mois de septembre, laquelle pourtant ne fut enregistrée qu'en 4554. Aucun édit sur les finances ne fut enregistré en cetle cour, ni par ce roi, ni par ses successeurs, jusqu'à François 1°.

Charles v tint un lit de justice en 4574, pour faire enregistrer la loi qui fixe la majorité des rois à quatorze ans.

Une observation fort singulière est que l'érection de presque tous les parlements du royaume ne fut point présentée au parlement de Paris pour y être enregistrée et vérifiée.

Les traités de paix y furent quelquesois enregistrés: plus souvent on s'en dispensa. Rien n'a été stable et permanent, rien n'a été uniforme. L'on n'enregistra point le traité d'Utrecht, qui termina la funeste guerre de la succession d'Espagne: on enregistra les édits qui établirent et qui supprimèrent les mouleurs de bois, les essayeurs de beurre, et les mesureurs de charbon.

# REMONTRANCES DES PARLEMENTS.

Toute compagnie, tout eitoyen a droit de porter ses plaintes au souverain, par la loi naturelle qui permet de crier quand on souffre. Les premières remontranees du parlement de Paris furent adressées à Louis XI par l'exprès commandement de ee roi, qui, étant alors mécontent du pape, voulut que le parlement lui remontrât publiquement les excès de la cour de Rome. Il fut bien obéi ; le parlement était dans son centre; il défendait les lois eontre les rapines. Il montra que la cour romaine avait extorqué en trente années quatre millions six cent quarante-cinq mille écus de la France. Ces simonies multipliées, ees vols réels commis sous le nom de piété, commençaient à faire horreur. Mais la cour romaine ayant enfin apaisé et séduit Louis x1, il fit taire ceux qu'il avait fait si bien parler. Il n'y eut aucune remontrance sur les finances, du temps de Louis XI, ni de Charles VIII, ni de Louis x11; ear il ne faut pas qualifier du nom de remontrances solennelles le refus que fit cette compagnie de prêter à Charles viii cinquante mille francs pour sa mallicureuse expédition d'Italie, en 1496. Le roi lui envoya le sire d'Albret, le sire de Rieux, gouverneur de Paris, le sire de Graville, amiral de France, et le cardinal du Maine, pour la prier de se cotiser pour lui prêter eet argent. Étrange députation l'Les registres portent que le parlement représenta « la nécessité et l'indigence » du royaume, et le cas si piteux, quod non in-» diget manu scribentis. » Garder son argent n'était pas une de ces remontrances publiques au nom de la France.

Il en fit pour la grille d'argent de Saint-Martin que François : d'acheta des chanoines, et dont il devait payer l'intérêt et le principal sur ses domaines. Voila la première remontrance pour affaire pécuniaire.

La seconde fut pour la vente de vingt charges de nouveaux conseillers au parlement de Paris, et de trente dans les provinces. Ce fut le chancelier cardinal Duprat qui prostitua ainsi la justice. Cette honte a duré et s'est étendue sur toute la magistrature de la France depuis 41515 jusqu'à 4771, l'espace de deux cent cinquante-cinq ans, jusqu'à ce qu'un autre chancelier ait commencé à effacer cette lache.

Depuis ce temps le parlement remontra sur toutes sortes d'objets. Il y était autorisé par l'édit paternel de Louis x11, père du peuple : « Qu'on » suive toujours la loi, malgré les ordres con-» traires à la loi que l'importunité pourrait arra-

» cher au monarque. »

Après François 1<sup>et</sup> le parlement fint continuellement en querelle avec le ministère, ou du moins en défiance. Les malhenreuses guerres de religion augmentèrent son crédit; et plus il fut nécessaire, plus il fut entreprenant. Il se regardait comme le tuteur des rois dès le temps de François II. C'est ce que Charles Ix lui reprocha au temps de sa majorité par ces propres mots:

- « Je vous ordonne de ne pas agir avec un roi » majeur comme vous avez fait pendant sa mino-
- » rité; ne vous mêlez pas des affaires dont il ne » vous appartient pas de connaître; souvenez-
- » vous que votre compagnie n'a été établic par
- · les rois que pour rendre la justice suivant les
- » ordonnances du souverain. Laissez au roi et à
- » son conseil les affaires d'état ; défaites-vous de
- l'erreur de vous regarder comme les tuteurs des rois, comme les défenseurs du royaume, et
- o comme les gardiens de Paris. »

Le malheur des temps l'engagea dans le parti de la Ligue contre llenri int. Il soutint les Guises au point qu'après le mentre le d'Henri de Guise et du rardinal son frère, il commença des procédures contre Henri III, et nomma deux conseillers, Pichon et Courtin, pour informer !.

Après la mort de Henri III, il se déclara contre Henri-le-Grand. La moitié de ce corps était entrainée par la faction d'Espagne, et l'autre par un faux zèle de religion.

Henri vi eut un autre petit parlement auprès de lui, ainsi que Charles vii. Il rentra comme lui dans Paris par des négociations secrètes plus

 L'arrêt ne parle que des meurtriers du duc de Guise et de teurs complices. Il p'était que hardi et non irrégulier. K. que par la force, et il réunit les deux parlements ainsi que Charles vu en avait usé.

Tout le ministère du cardinal de Richelieu fut signalé par des résistances fréquentes de cette compagnie; résistances d'autant plus fermes qu'elles étaient approuvées de la nation.

On connaît assez la guerre de la Fronde, dans laquelle le parlement fut précipité par des factienx. La reine régente le transféra à Pontoise par une déclaration du roi son fils, déjà majeur, datée du 5 juillet 4632. Mais trois présidents senlement et quatorze conscillers obérrent.

Louis xIV, en 1653, après l'amnistie, vintà la grand chambre, le fouet à la main, défendre les assemblées des chambres. En 1657 il ordonna l'enregistrement de tout édit, et ne permit les remontrances que dans la buitaine après l'enregistrement. Tout fut tranquille sous son règne.

#### SOUS LOUIS XV.

Le parlement de Paris avait déjà, du temps de la Fronde, établi l'usage de ne plus rendre la justice lorsqu'il se croyait lésé par le gouvernement. C'était un moyen qui semblait devoir forcer le minisière à plier sous ses volontés, sans qu'on eût une rébellion à lui reprocher, comme dans la minorité de Louis xiv.

Il employa cette ressource en 4748, dans la minorité de Louis xv. Le due d'Orléans, régent, l'exila à Pontoise en 4720.

La malheureuse bulle Unigenitus le mit quelquefois aux prises avec le eardinal de Fleury.

Il cessa encore ses fonctions en 4751, dans les petits troubles excités par Christophe de Beaumont, archevêque de Paris, an sujet des billets de confession et des refus de saerements.

Nouvelle cessation de service en 1755. Tout le corps fut exilé dans plusieurs villes de son ressort; la grand'chambre le fut à Pontoise. Cet exid dura plus de quinze mois , depuis le 10 mai 1755 jusqu'au 27 auguste 1751. Le roi , dans cet espace de temps , fit rendre la justice par des conseillers d'état et des maîtres des requêtes. Très peu de causes fureut plaidées devant ce nouveau tribunal. La plupart de ceux qui étaient en procésaimèrent mieux s'accommoder, ou attendre le retour du parlement. Il semblait que la chicane eût éte exitée avec ceux qui étaient institués pour la réprimer.

On rappela enfin le parlement à ses fonctions, et il revint aux acclamations de toute la France.

Deux ans après son retour, les esprits étant plus aigris que jamais, le roi vint tenir un lit dejustice à Paris, en 4756, le 45 décembre. Il supprima deux ehambres du parlement, et fit plusieurs règlements pour mettre dans ce corps une police nouvelle. A peine fut-il sorti, que tous les conseillers donnèrent leur démission, à la réserve des présidents à mortier, et de dix conseillers de grand'chambre.

La cour ne croyait pas alors pouvoir établir un nouveau tribunal à sa place. On fut de tous les côtés très aigri et très incertain.

L'attentat inconcevable de Damiens parut réconcilier pendaut quelque temps le parlement avec la cour. Ce malheureux, non moins insensé que coupable, accusa sept membres du parlement daus une lettre qu'il osa dieter pour le roi même, et qui lui fut portée. Cette accusation absurde n'empécha pas le roi de remettre au parlement même le jugement de Damiens, qui fut condamné au supplice de Ravaillac par ce qui restait de la grand chambre. Plusieurs pairs et des princes du sang opinèrent.

Après l'exécution terrible du criminel, faite le 28 mars 4757, le ministère, eugagé dans une guerre ruineuse et funeste, négocia avec ces mêmes officiers du parlement qui avaient donné leur démission; les exilés furent rappelés.

Ce corps, à force d'avoir été humilié par la cour, eut plus d'autorité que jamais.

Il signala cette autorité en abolissant par un arrêt! Tordre des jésuites en France, et en les dépouillant de tous leurs biens (par l'arrêt du 6 auguste 1762). Rien ne le rendit plus cher à la nation. Il fut en cela parfaitement secondé par tous les parlements du royaume, et par toute la France.

Il s'unissait en effet avec ces autres parlements. et prétendait ne faire avec eux qu'un corps, dont il était le principal membre. Tous s'appelaient alors classes du parlement : celui de Paris était la première classe; chaque classe fesait des remontrances sur les édits, et ne les enregistrait pas. Il v eut même quelques uns de ces corps qui poursuivirent juridiquement les commandants de province envoyés à eux de la part du roi pour faire enregistrer. Quelques elasses décernèrent des prises de corps contre ces officiers. Si ces décrets avaient été mis à exécution, il en aurait résulté un effet bien étrange. C'est sur les domaines royaux que se prennent les deniers dont on paie les frais de justice; de sorte que le roi aurait payé de ses propres domaines les arrêts rendus par cenx qui lui désobéissaient contre ses officiers principaux qui avaient exécuté ses ordres.

Le plus singulier de ces arrêts rendus contre les commandants des provinces, et en quelque sorte contre le roi lui-même, fut celui du parlement de. Toulouse contre le duc de Fitz-James Berwick, en date du 47 décembre 4765 : « Ordonne que ledit » duc de Fitz-James sera pris, saisi et arrêté en » quelque endroit du royaume qu'il se trouve; » c'est-à-dire que les buissiers toulousaius pouvaient saisir au corps le duc de Fitz-James dans la chambre du roi même, ou à sa chapelle de Versailles. La cour dissimula long-temps eet affront : aussi elle en essuva d'autres.

Cette étonnante anarchie ne pouvait pas subsister; il fallait ou que la couronne reprît son autorité, ou que les parlements prévalussent.

On avait besoin dans des conjonetures si critiques d'un chancelier aussi hardi que L'Hospital, on le trouva. Il fallait changer toute l'administration de la justice dans le royaume, et elle fut changée.

Le roi commença par essayer de rameuer le parlement de Paris; il le fit venir à un lit de justice qu'il tint à Versailles le 7 décembre 4770, avec les princes, les pairs, et les grands-officiers de la couronne. Là, il lui défendit de se servir jamais des termes d'unité, d'indivisibilité, et de classes;

D'envoyer aux autres parlements d'autres mémoires que ceux qui sont spécifiés par les ordonnances;

De eesser le service, sinon dans les cas que ces mêmes ordonnances ont prévus;

De donner leur démission en corps;

De rendre jamais d'arrêt qui retarde les enregistrements, le tout sous peine d'être eassés.

Le parlement, sur cet édit solennel, ayant encore cessé le service, le roi leur fit porter des lettres de jussion; ils désobéirent. Nouvelles lettres de jussion, nouvelle désobéissance. Enfin, le monarque, poussé à bout, leur envora pour dernière tentative, le 20 janvier 4771, à quatre heures du matin, des mousquetaires qui portèrent à chaque membre un papier à signer. Ce papier ne contenait qu'un ordre de déclarer s'ils obéraient, ou s'ils refuseraient. Plusieurs voulurent interpréter la volonté du roi : les mousquetaires leur dirent qu'ils avaient ordre d'éviter les commentaires, qu'il fallait un oui ou un non.

Quarante membres signèrent ce oui, les autres s'en dispensèrent. Les oui étant venus le lendemain au parlement avec leurs camandes, leur demandèrent pardon d'avoir accepté, et signèrent non; tous furent exilés.

La justice fut encore administrée par les conseillers d'état et les maîtres des requêtes, comme elle l'avait été en 4753; mais ce ne fut que par provision. On tira bientôt de ce chaos un arrangement utile.

D'abord le roi se rendit aux weux des peuples qui se plaignaient depuis les siècles de deux griefs, dont l'un était ruineux, l'autre honteux et dispendieux à la fois. Lo premier était le ressort trop étendu du parlement de Paris, qui contraignait les citoyens de venir de ceut cinquante lieues se consumer devant lui en frais, qui souvent excédaient le capital. Le second était la vénalité des charges de judicature; vénalité qui avait introduit la forte taxation des épices.

Pour réformer ces deux abus, six parlements nouveaux furent institués le 25 février de la même année, sous le titre de conseils supérieurs, avec injonction de rendre gratis la justice. Ces conseils furent établis dans Arras, Blois, Châlous, Clermout, Lyon, Poitiers (en suivant l'ordre alphabétique). On y en ajouta d'autres depuis.

Il fallait surtout former un nouveau parlement à Paris, lequel serait payé par le roi sans achter ses places, et sans rien exiger des plaideurs. Cet établissement fut fait le 45 avril 1771. L'opprobre de la vénalité dont François 1et et le chancelier Duprat avaient malheureusement souillé la France, fut lavé par Louis xv et par les soins du chancelier de Maupeou, second du nom. On finit par la réforme de tous les parlements, et on espéra de voir réformer la jurisprudence. On fut trompé: rien ne fut réformé. Louis xv rétablit avec sagrese les parlements que Louis xv avait cassés avec justice. Le peuple vit leur retour avec des transports de joie.

# PARLEMENT D'ANGLETERRE 1.

# PASSIONS.

LEUR INFLUENCE SUR LE CORPS, ET CELLE DU CORPS SUR ELLES.

Dis-moi, docteur (ie n'entends pas un docteur en médecine qui sait quelque chose, qui a longtemps examiné les sinuosités du cervelet, qui a recherché si les nerfs ont un suc circulant, qui a fouillé en vain dans des matrices pour voir comment un être pensant s'y forme, et qui connaît tout ce qu'on peut connaître de notre machine : hélas! j'entends un docteur en théologie), je t'adjure par la raison au nom de laquelle tu frémis : dismoi pourquoi, ayant vu faire à ta servante un mouvement de gauche à droite, et de droite à gauche, formé par le muscle glutéus et par le vaste externe, sur-le-champ ton imagination s'alluma; deux muscles érecteurs, qui partent de l'ischion, donnèrent un mouvement de perpendicule à ton phallus. Ses corps caverneux se remplirent de sang; tu introduisis ton balanus intra vaginam de ta servante; et ton balanus frottant suum clitorida lui donna comme à toi un plaisir d'une ou deux secondes, dont ni elle ni toi ne connaîtront jamais la cause, et dont naîtra cepen-

\* Cet article, dans le Dictionnaire philosophique, se composait de la viif des Lettres sur les Anglais. Voyez tome v. dant un être pensant, tout pourri du péché originel. Quel rapport, je te prie, de toute cette action avec un mouvement du muscle glutéus de ta gouvernante? Tu auras beau relire Sauchez et Thomas d'Aquin, et Scot et Bonaventure, tu ne sauras jamais un mot de cette mécanique incompréhensible, par laquelle l'éternel architecte dirige tes idées, tes desirs, tes actions, et fait naître un petit bâtard de prêtre, prédestiné à la damnation de toute éternité.

Le lendemain matin, après avoir pris ton chocolat, ta mémoire te retrace l'image du plaisir
que tu goûtas la veille, et tu recommences. Conçois-tu, mon gros automate, ce que c'est que cette
mémoire qui t'est commune avec tous les animaux?
Sais-tu quelles fibres rappellent tes idées, et peignent dans ton cerveau les voluptés de la veille
par un sentiment continué, qui a dormi avec toi,
et qui s'est réveillé avec toi? Le docteur me répond, après Thomas d'Aquin, que tout cela est
une production de son âme végétatue, de son âme
sensitive, et de son âme intellectuelle, qui toutes
trois composent une âme, laquelle n'étant point
étendue agit évidemment sur un corps étendu.

Je vois à son air embarrassé qu'il a balbutié des mots dont il n'a aucune idée; et je lui dis enfin : Docteur, si tu conviens malgré toi que tu ne sais ce que c'est qu'une âme, et que tu as parlé toute ta vie sans t'entendre, que ne l'avoues-tu en honnête homme? que ne conclus-tu ce qu'il faut conclure de la prémotion physique du docteur Boursier, et de certains endroits de Malebranche, et surtout de ce sage Locke si supérieur à Malebranche? que ne conclus-tu, dis-je, que ton âme est une faculté que Dieu t'a donnée, sans te dire son secret, ainsi qu'il t'en a donné tant d'autres ? Apprends que plusieurs raisonneurs prétendent qu'à proprement parler il u'y a que le pouvoir juconnu du divin Demiourgos et ses lois inconnues qui opèrent tout en nous; et qu'à parler encore nieux, nous ne saurons jamais de quoi il s'agit.

Mon homme se fâche; le sang lui monte an visage. Il me battrait s'il était le plus fort, et s'il n'était retenu par les bienséances. Son cœur se gonfle; la systole etla diastole se font irrégulièrement; son cervelet est comprimé; il tombe en apoplesie. Quel rapport y avait-il donc entre ce sang, ce cœur, ce cervelet, et une vieille opinion du docteur qui était contraire à la mienne? Un esprit pur, intellectuel, tombe-t-il en syucope quand on n'est pas de son avis? J'ai proféré des sons; il a proféré des sons; et le voilà en apoplesie, le voilà mort.

Je suis à table, moi et mon âme, en Sorbonne, au prima mensis, avec cinq ou six docteurs, socii sorbonici. On nous donne d'un mauvais via

116 PATRIE.

frelaté: d'abord nos âmes sont folles; une demiheure après nos âmes sont stupides, elles sont nulles; et le leudemain nos mêmes docteurs donnent un beau décret par lequel l'âme, ne tenant point de place, et étant absolument immatérielle, est logée matériellement dans le corps calleux, pour faire leur cour au chirurgien La Peyronie.

Un convive est à table gaiement. On lui apporte une lettre qui lui inspire l'étonnement, la tristesse, et la crainte. Dans l'instant même les muscles de son ventre se contractent et se relâchent; le mouvement péristalltique des intestins s'augmente; le sphincter du rectum s'ouvre avec une petite convulsion; et mon homme, au lieu d'achever son diner, fait une copieuse évacuation. Dis-moi donc quelle connexion secrète la nature a mise entre une idde et une selle?

De tous ceux qu'on a trépanés, il y en a toujours plusieurs qui restent imbéciles. On a donc offensé les fibres peusantes de leur cerveau : et où sont ces fibres pensantes? O Sauchez! ò magister De Grillandis, Tamponet, Riballier! ò Cogé pecus, régent de seconde et recteur de l'université, rendez-moi raison nettenient de tout cela, si vous pouvez.

Comme j'écrivais ces choses au mont Krapack, pour mon instruction particulière, on m'a apporté le livre de la Médecine de l'esprit du docteur Camus, professeur en médecine de l'université de Paris. J'ai espéré d'y voir la solution de toutes mes difficultés. Qu'y ai-je trouvé? rien. Ah l monsieur Camus, vous n'avez pas fait avec esprit la Médecine de l'esprit. C'est lui qui recommande fortement le sang d'ânon, tiré derrière l'oreille, comme un spécifique contre la folic. « Cette vertu » du sang d'âne, dit-il, réintègre l'âme dans ses » fonctions. » Il prétend aussi qu'on guérit les fous en leur donnant la gale. Il assure de plus que pour avoir de la mémoire il faut manger du chapon. du levraut et des alonettes, et surtout se bien garder des ognons et du beurre. Cela fut imprimé en 4769, avec approbation et privilége du roi. Et on mettait sa santé entre les mains de maître Camus, professeur en médecine! Pourquoi n'aurait-il pas été le premier médecin du roi.

Pauvres marionnettes de l'éternel Demiourgos, qui es savons ni pourquoi ni comment une main invisible fait mouvoir nos ressorts, et ensuite nous jette et nous entasse dans la boite! Répétons plus que jamais avec Aristote: Tont est qualité occulte. PATRIE.

#### SECTION PREMIÈRE.

Nous nous bornerous ici, selon notre usage, à proposer quelques questions que nous ne pouvons résondre.

Un Juif a-t-il une patrie? S'il est né à Coimbre, c'est au milieu d'une troupe d'ignorants absurdes qui argumenteront contre lui, et auxquels il ferait des réponses absurdes, s'il osait répondre. Il est surveillé par des inquisiteurs qui le feront brûler s'ils savent qu'il ne mange point de lard, et tout son bien leur appartiendra. Sa patrie est-elle à Coimbre? peut-il aimer tendrement Coimbre? Deut-il dire comme dans les Horaces de Pierre Corneille (acte 1er, scène 11re); et acte ne', scène 11re).

Albe, mon cher pays et mon premier amour...

Mourir pour le pays est un si digne sort

Qu'on briguerait en foule une si belle mort. — Tarare !

Sa patric est-elle Jérusalem? Il a oui dire vaquement qu'autrefois ses ancêtres, quels qu'ils fussent, ont habité ce terrain pierreux et stérile, bordé d'un désert abominable, et que les Turcs sont maîtres aujourd'hui de ce petit pays, dont ils ne retirent presque rien. Jérusalem n'est pas sa patrie. Il n'en a point; il n'a pas sur la terre un pied carré qui lui appartienne.

Le Guèbre, plus ancien et cent fois plus respectable que le Juif, esclave des Turcs ou des Persans, ou du Grand-Mogol, peut-il compter pour sa patrie quelques pyrées qu'il élève en secret sur des montagnes?

Le Banian, l'Arménien, qui passent leur vie à courir dans tout l'Orient, et à faire le métier de courtiers, peuven-ils dire, ma chère patrie, ma chère patrie? Ils n'en ont d'autre que leur bourse et leur livre de compte.

Parmi nos nations d'Europe, tous ces meurtriers qui louent leurs services, et qui vendent leur sang au premier roi qui veut les payer, ont-ils une patrie? Ils en ont bien moins qu'un oiseau de proie, qui revient tous les soirs dans le creux du rocher où sa mère fit son nid.

Les moines oseraient-ils dire qu'ils ont une patrie? Elle est, disent-ils, dans le ciel; à la bonne beure, mais dans ce monde je uc leur en connais nas.

Ce mot de patrie sera-t-il bien convenable dans la bouche d'un Grec, qui ignore s'il y eut jamais un Miltiade, un Agésilas, et qui sait seulement qu'il est l'esclave d'un janissaire, lequel est esclave d'un aga, lequel est esclave d'un bacha, lequel est esclave d'un vizir, lequel est esclave d'un padisha, que nons appelons à Paris le Grand-Ture? PATRIE. 117

Ou'est-ce donc que la patrie? ne serait-ce pas par hasard un bon champ, dont le possesseur, logé commodément dans une maison bien tenue, pourrait dire : Ce champ que je cultive, cette maison que j'ai bâtie, sont à moi; j'y vis sous la protection des lois, qu'aucun tyran ne peut enfreindre? Quand ceux qui possèdent, comme moi, des champs et des maisons, s'assemblent pour leurs intérêts communs, j'ai ma voix dans cette assemblée; je suis une partie du tout, une partie de la communauté, une partie de la souveraineté : voilà ma patrie. Tout ce qui n'est pas cette habitation d'hommes, n'est-il pas quelquefois une écurie de chevaux sous un palefrenier qui leur donne à son gré des coups de fouet? On a une patrie sous un bon roi : on n'en a point sous un méchaut.

# SECTION II.

Un feune garcon pâtissier qui avait été au collége, et qui savait encore quelques phrases de Cicéron, se donnait un jour les airs d'aimer sa patrie. Qu'entends-tu par ta patrie? lui dit un voisin : est-ce ton four? est-ce le village où tu es né, et que tu n'as jamais revu? est-ce la rue on demenraient ton père et ta mère, qui se sont ruinés, et qui t'out réduit à enfourner des petits pâtés pour vivre? est-ce l'Hôtel-de-Ville, où tu ne seras iamais clere d'un quartinier? est-ce l'Église de Notre-Dame, où tu n'as pu parvenir à être enfant de chœur, tandis qu'un homme absurde est archevêque et duc avec vingt mille louis d'or de rente? - Le garçon pâtissier ne sut que répondre. Un penseur, qui écoutait cette conversation, conclut que dans uue patrie un peu étendue il y avait souvent plusieurs millions d'hommes qui n'avaieut point de patrie.

Toi, voluptueux Parisieu, qui n'as jamais fait d'autre grand voyage que celui de Dieppe pour y manger de la marée fraîche; qui ne counais que ta maison vernie de la ville, ta jolie maison de campagne, et ta loge à cet Opéra où le reste de l'Europe s'obstine à s'entuyer; qui parles assez agréablement ta langue parce que tu n'en sais point d'autre, tu aimes tout cela, et tu aimes encore les filles que tu entretieus, le vin de Champagne qui t'arrive de Reims, tes rentes que l'Hôtel-de-ville te paie tous les six mois, et tu dis que tu aimes ta patrie!

En conscience, un financier aime-t-il cordialement sa patrie?

L'officier et le soldat qui dévasteront leur quartier d'hiver, si on les laisse faire, ont-ils un amonr bien tendre pour les paysans qu'ils ruinent!

Où était la patrie du duc de Guise le Balafré? Était-ce à Nanci, à Paris, à Madrid, à Rome? Quelle patrie aviez-vous, cardinaux de La Balue, Duprat, Lorraine, Mazarin?

Où fut la patric d'Attila et de cent heros de ce genre, qui en courant toujours n'étaient jamais hors de leur chemin?

Je vondrais bien qu'on me dit quelle était la patrie d'Abraham.

Le premier qui a écrit que la patrie est partout où l'on se trouve bien, est, je crois, Euripide dans son Phaéton:

έι παντοχού γε πατρίς ή βύσχουσα γκ.

Mais le premier homme qui sortit du lieu de sa naissance pour chercher ailleurs son bien-être l'avait dit avant lui.

# SECTION 111.

Une patrie est un composé de plusieurs familles; et comme on soutient communément sa famille par amour-propre, lorsqu'on n'a pas un intérêt contraire, on soutient par le même amourpropre sa ville ou son village, qu'on appelle sa patrié.

Plus cette patrie devient grande, moins on l'aine; car l'amour partagé s'affaiblit. Il est impossible d'ainner tendremeut une famille trop nombreuse qu'ou connait à peine.

Celui qui brûle de l'ambition d'être édile, tribun, préteur, consul, dictateur, crie qu'il aime sa patrie, et il n'aime que lui-même. Chacun reut être sûr de pouvoir coucher chez soi, sans qu'un autre homme s'arroge le pouvoir de l'envoyer coucher ailleurs; chacun veut être sûr de sa fortune et de sa vie. Tous formant ainsi les mêmes souhaits, il se trouve que l'intérêt particulier devient l'intérêt général : on fait des vœux pour la république, quand on n'en fait que pour soi-même.

Il est impossible qu'il y ait sur la terre un état qui ne sesoit gouverné d'abord en république; c'est la marche naturelle de la nature lumaine. Quelques familles s'assemblent d'abord contre les ours et contre les loups; celle qui a des graius en fournit en échange à celle qui n'a que du bois.

Quand nous avons découvert l'Amérique, nous avons trouvé toutes les peuplades divisées en républiques; il n'y avait que deux royaumes dans toute cette partie du monde. De mille nations nous n'en trouvâmes que deux subjuguées.

Il en était ainsi de l'ancien monde; tont était république en Europe, avant les roitelets d'Étrurie et de Rome. On voit encore aujourd'hui des républiques en Afrique. Tripoli, Tuuis, Alger, vers notre septentrion, sont des républiques de brigands. Les Hottentols, vers le midi, vivent encore comme on dit qu'on vivait dans les premiers âges du monde, libres, égaux entre eux, sans mal-

PAUL. 118

tres, sans sujets, sans argent, et presque sans besoins. La chair de leurs moutons les nourrit, leur peau les habille, des huttes de bois et de terre sont leurs retraites : ils sont les plus puants de tous les hommes, mais ils ne le sentent pas; ils vivent et ils meurent plus doucement que nous.

Il reste dans notre Europe huit républiques sans monarques . Venise . la Hollande . la Suisse . Génes , Lucques , Raguse , Genève , et Saint-Marin\*. Ou peut regarder la Pologne, la Suède, l'Angleterre, comme des républiques sous un roi; mais la Pologne est la seule qui en prenne le nom.

Or, maintenant, lequel vant mieux que votre patrie soit un état monarchique, ou un état républicain? Il y a quatre mille ans qu'on agite cette question. Demandez la solution aux riches, ils aiment tous mieux l'aristocratie; interrogez le peuple, il veut la démocratie : il n'y a que les rois qui préférent la royauté '. Comment donc est-il possible que presque toute la terre soit gouvernée par des monarques? demandez-le aux rats qui proposèrent de prendre une sonnette au cou du chat. Mais en vérité, la véritable raison est, comme on l'a dit, que les hommes sont très rarement dignes de se gouverner eux-mêmes.

Il est triste que souvent pour être bon patriote on soit l'ennemi du reste des hommes. L'ancien Caton, ce bon citoyen, disait toujours en opinant au sénat : Tel est mon avis, et qu'on ruine Carthage. Etre bon patriote, c'est souhaiter que sa ville s'enrichisse par le commerce, et soit puissante par les armes. Il est clair qu'un pays ne peut gagner sans qu'un autre perde, et qu'il ne peut vaincre sans faire des malheureux.

Telle est done la condition humaine, que sonhaiter la grandeur de son pays, c'est souhaiter du nial à ses voisins. Celui qui voudrait que sa patrie

· Ceci est écrit en 1764.

ne fût jamais ni plus grande, ni plus petite, ni plus riche, ni plus pauvre, serait le citoyen de l'univers !

# PAHL.

# SECTION PREMIÈRE.

# Questions sur Paul.

Paul était-il citoyen romain, comme il s'en vante? S'il était de Tarsis en Cilicie , Tarsis ne fut colonie romaine que cent ans après lui ; tous les antiquaires en sont d'accord. S'il était de la petite ville ou bourgade de Giscale, comme saint Jérôme l'a cru, cette ville était dans la Galilée; et certainement les Galiléens n'étaient pas citovens romains.

Est-il vrai que Paul n'entra dans la société naissante des chrétiens, qui étaient alors demi-juifs, que parce que Gamaliel, dont il avait été le disciple, lui refusa sa fille en mariage? Il me semble que cette accusation ne se trouve que dans les Actes des apôtres reçus par les ébionites, actes rapportés et réfutés par l'évêque Épiphane, dans son xxxe chapitre.

Est-il vrai que sainte Thècle vint trouver saint Paul déguisée en homme? et les Actes de sainte Thècle sont-ils recevables? Tertullien, dans son livre du baptême, chapitre xvii, tient que cette histoire fut écrite par un prêtre attaché à Paul. Jérôme, Cyprien, en réfutant la fable du lion baptisé par sainte Thècle, affirment la vérité de ces Actes. C'est là que se trouve un portrait de saint Paul qui est assez singulier: « Il était gros, court, » large d'épaules; ses sourcils noirs se joignaient sur son nez aquilin, ses jambes étaient crochues. » sa tête chauve, et il était rempli de la grâce du

C'est à peu près ainsi qu'il est dépeint dans le Philopatris de Lucien, à la grâce du Seigneur près, dont Lucien n'avait malheureusement aucune connaissance.

Peut-on excuser Paul d'avoir repris Pierre qui judaīsait, quand lui-même alla judaīser huit jours dans le temple de Jérusalem?

Lorsque Paul fut traduit devant le gouverneur de Judée par les Juifs, pour avoir introduit des étrangers dans le temple, fit-il bien de dire à ce gouverneur que c'était « pour la résurrection des » morts qu'on lui fesait son procès, » tandis qu'il ne s'agissait point de la résurrection des morts \*?

4 Un pays peut augmenter sa richesse réelle, sans diminuer et même en augmentant celle de ses voisins. Il en est de même du bouheur public : celul d'une nation ne se fait point aux dépens du bonheur d'une antre. Il n'en est pas ainsi de la puissance : mais aussi aucune nation n'est intéressée à augmenter la sienne an-delà de ce qui est nécessaire à sa sûrelé. K.

» Seigneur, 1

<sup>&#</sup>x27; Il n'y a qu'un esclave qui puisse dire qu'il préfère la royauté à une république bien constituée, où les hommes scraient vraiment libres, et où , jouissant, sous de bonnes lois, de tous les droits qu'ils tiennent de la nature, ils seralent encore à l'abri de toute oppression étrangère; mais cette république n'existe point, et n'a Jamais existé. On ne peut choisir qu'entre la monarchie, l'aristocratie et l'anarchie; et. dans ce cas, un homme sage peut très bien donner la préférence à la monarchie, surtont s'il se défie d'un sentiment naturel, qui le porte à préférer la constitution républicaine , non parce que tous les hommes y sont libres, mals parce qu'il se croit fait pour y devenir un de leurs maltres. Ajoulons que sur les objets les plus importants pour les hommes, la sûreté, la liberté civile, la propriété, la répartition des impôts . la liberté du commerce et de l'Industrie, les lois doivent être les mêm: s dans les monarchies ou dans les républiques ; que , sur ces objets , l'intérêt du monarque se confond avec l'intérêt général, au moins autant que celui d'un corps législatif. Les principes qui doivent dicter les lois sur tous ces objets, puisés dans la nature des hommes, fondés sur la raison, sont Indépendants des différentes formes de constitution politique. Il est malheureux que le célèbre Montesquieu , non seulement alt mé-onnu cette vérlié, mais qu'il ait fondé presque tont son ouvrage sur le préjugé contraire, que l'autorité de son nom contient encore parmi un grand nombre de ses admiraleurs, K.

Actes. ch. xxiv.

Paul fit-il bien de circoncire son disciple Timothée, après avoir écrit aux Galates : « Si vous » vous faites circoncire, Jésus ne vous servira de

rien?»

Fit-il bien d'écrire aux Corinthiens, chapitre 1x : « N'avons-nous pas le droit de vivre à vos dépens » et de mener avec nous une femme? etc. » Fit-il bien d'écrire aux Corinthiens, dans sa seconde Épitre : « Je ne pardonnerai à aucun de ceux qui » ont péché, ni aux autres? » Que penserait-on aujourd'hui d'un homme qui prétendrait vivre à nos dépens lui et sa femme, nous juger, nous puuir, et confondre le coupable et l'innocent?

Ou'entend-on par le ravissement de Paul au troisième ciel? Ou'est-ce qu'un troisième ciel?

Ouel est enfin le plus vraisemblable (humainement parlant), ou que Paul se soit fait chrétieu pour avoir été renversé de son cheval par une grande lumière en plein midi, et qu'une voix celeste lui ait crié, « Saul, Saul, pourquoi me per-» sécutes-tu? » ou bien que Paul ait été irrité contre les pharisiens, soit pour le refus de Gamaliel de lui donner sa fille, soit par quelque autre cause?

Dans toute autre histoire le refus de Gamaliel ne semblerait-il pas plus naturel qu'une voix céleste, si d'ailleurs nous n'étions pas obligés de croire ce miracle?

Je ne fais aucune de ces questions que pour m'instruire : et j'exige de quiconque voudra m'instruire, qu'il parle raisonnablement.

# SECTION II.

Les Epitres de saint Paul sont si sublimes , qu'il est souvent difficile d'y atteindre.

Plusieurs jeunes bacheliers demandent ce que signifient précisément ces paroles \* : « Tout homme · qui prie et qui prophétise avec un voile sur sa

· tête souille sa tête. ·

One venlent dire celles-cib; a J'ai appris du » Seigneur que la nuit même qu'il fut saisi, il prit

o du pain? »

Comment peut-il avoir appris cela de Jésus-Christ, auquel il n'avait jamais parlé, et dont il avait été le plus eruel ennemi, sans l'avoir jamais vu ? Est-ce par inspiration ? est-ce par le récit de ses disciples? est-ce lorsqu'une lumière céleste le fit tomber de cheval? Il ne nous en instruit pas.

Et celles-ci encore e : « La femme sera sauvée si » elle fait des enfants? »

C'est assurément encourager la population; il ne paraît pas que Paul ait fondé des couvents de filles.

Il traite d'impies a, d'imposteurs, de diaboliques, de consciences gangrenées, ceux qui prêchent le célibat et l'abstinence des viandes.

Ceci est bien plus fort. Il semble qu'il proscrive moines, nonnes, jours de jeûne. Expliquez-moi cela, tirez-moi d'embarras.

Oue dire sur les passages où il recommande aux évêques de n'avoir qu'une femmeb? Unius uxoris

Cela est positif. Jamais il n'a permis qu'un évêque cût deux femmes, lorsque les grands-pontifes

juifs pouvaient en avoir plusieurs. Il dit positivement « que le jugement dernier

- se fera de son temps, que Jésus descendra dans
- » les nuées comme il est annoncé dans saint Luce.
- » que lui Paul montera dans l'air pour aller au-
- » devant de lui avec les habitants de Thessalo-

La chose est-elle arrivée ? est-ce une allégorie . une figure? croyait-il en effet qu'il ferait ce voyage? erovait-il avoir sait celui du troisième ciel? qu'est-ce que ce troisième ciel? comment ira-t-il dans l'air?

- « Que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ d. » le père de gloire, vous donne l'esprit de sao gesse. o
- Est-ce la reconnaître Jésus pour le même Dieu que le Père?
- a ll a opéré sa puissance sur Jésus en le ressus e citant et le mettant à sa droite.

Est-ce là constater la divinité de Jésus?

« Vous avez rendu Jésus de peu inférieur aux » anges en le couronnant de gloire e. »

S'il est inférieur aux anges, est-il Dieu?

- « Si par le délit d'un seul plusieurs sont morts !,
- » la grace et le don de Dieu ont plus abondé par » la grâce d'un seul homme, qui est Jesus-Christ. »

Pourquoi l'appeler toujours homme, et jamais Dieu?

- « Si à cause du péché d'un seul homme la mort
- » a regné, l'abondance de grâce règnera bien da-· vantage par un seul homme, qui est Jésus-

Toujours homme, jamais Dieu, excepté un seul endroit contesté par Érasme, par Grotius, par Le-

« Nous sommes enfants de Dieu & , et cohéritiers » de Jésus-Christ. »

N'est-ce pas toujours regarder Jésus comme l'un de nous, quoique supérieur à nous par les grâces

- « A Dien seul sage , honneur et gloire par Jésus-» Christ. »
- \*1. Timoth., ch. tv. b Timoth., ch. 11; et à Tite. ch. t. c 1. Thessal., chap. tv. d Aux Ephésiens, ch. t. c Aux Hébreux., ch. 11. d Aux Emains, ch. v. g Ibid., ch. viii, v. 17

<sup>\*</sup> Its Buttre aux Corinthiens , chap. xt . v. 1 .- b V. 23 .- C 1. Timothee ch. H.

Ce mot *Dieu seul* ne semble-t-il pas exclure Jésus de la divinité?

Comment entendre tous ces passages à la lettre sans craindre d'offenser Jésus-Christ? comment les entendre dans un sens plus relevé sans craindre d'offenser Dieu le père?

Il y en a plusieurs de cette espèce qui ont exercé l'esprit des savants. Les commentateurs se sont combattus; et nous ne prétendous pas porter la lumière où ils out laissé l'obscurité. Nous nous soumettons toujours de cœur et de bouche à la décision de l'Église.

Nous avons eu aussi quelque peine à bien pénétrer les passages suivants :

Votre circoncision profite si vous observez la
 loi juive<sup>a</sup>; mais si vous êtes prévaricateurs de

la loi, yotre circoncision devient prépuec.
 Or, nous savons que tout ce que la loi dit à
 ceux qui sont dans la loi, elle le dit afin que toute
 bouche soit obstruée<sup>b</sup>, et que tout le monde
 soit soumis à Dieu, parce que toute chair ne sera
 pas justifiée devant lui par les œuvres de la loi,
 car par la loi vient la connaissance du péché. Car
 un seul Dieu justifie la circoncision par la foi,
 et le prépuce par la foi. Détruisons-nous done la
 loi par la foi ? à Dieu ne plaise!

» Car si Abraham a été justifié par ses œuvres , » il en a gloire , mais non chez Dieu c. »

Nous osons dire que l'ingénieux et profond dont Calmel lui-même ne nous a pas donné, sur ces endroits un peu obscurs, une lumière qui dissipàt toutes nos ténèbres. C'est sans doute notre faute de n'avoir pas entendu les commentateurs, et d'avoir été privés de l'intelligence entière du texte, qui n'est donnée qu'aux âmes privilégiées; mais dès que l'explication viendra de la chaire de vérité, nous entendrons tout parfaitement.

#### SECTION III.

Ajoutons ce petit supplément à l'article PAUL. Il vaut mieux s'édifier dans les lettres de cet apôtre , que de dessécher sa piété à calculer le temps où clles furent écrites. Les savants rechercheut en vain l'an et jour auxquels saint l'aul servit à lapider saint Étienne, et à garder les manteaux des bourreaux.

Ils disputent sur l'année où il fut renversé de cheval par une lumière éclatante en plein midi, et sur l'époque de son ravissement au troisième ciel.

lls ne conviennent ni de l'année où il fut conduit prisonnier à Rome, ni de celle où il mourut. On ne connaît la date d'aucune de ses lettres.

On croit que l'Épître aux Hébreux n'est point de lui. On rejette celle aux Laodicéens, quoique cette épître ait été reçue sur les mêmes fondements que les autres.

On ne sait pourquoi il changea son nom de Saul en celui de Paul, ni ce que signifiait ce nom.

Saint Jérôme, dans son commentaire sur l'Épitre à Philéinon, dit que Paul signifiait l'embouchure d'uue flûte.

Les lettres de saint Paul à Sénèque, et de Sénèque à Paul, passèrent, dans la primitive Église, pour aussi authentiques que tous les autres écrits chrétiens. Saint Jérôme l'assure, et cite des passages de ces lettres dans son catalogue. Saint Augustin n'en doute pas dans sa cent cinquante-troisième lettre à Macédonius\*. Nous avons treize lettres de ces deux grands hommes, Paul et Sénèque, qu'on prétend avoir été liés d'une étroite amitié à la cour de Néron. La septième lettre de Sénèque à Paul est très curieuse. Il lui dit que les Juifs et les chrétiens sont sonvent condamnés au supplice comme incendiaires de Rome. « Christiani et Ju-· dæi, tanquam machinatores incendii, supplicio » affici solent. » Il est vraisemblable en effet que les Juiss et les chrétiens, qui se haissaient avec fureur, s'accuserent réciproquement d'avoir mis le feu à la ville ; et que le mépris et l'horreur qu'on avait pour les Juifs, dont on ne distinguait point les chrétiens, les livrerent également les uns et les autres à la vengeance publique.

Nous sommes forcés d'avouer que le commerce épistolaire de Sénèque et de Paul est dans un latin ridicule et barbare; que les sujets de ces lettres paraissent aussi impertinents que le style; qu'on les regarde aujourd'hui comme des actes de faussaires. Mais aussi comment ose-t-on contredire le témoignage de saint Jérôme et de saint Augustin? Si ces monuments attestés par eux ne sont que de viles impostures, quelle sureté aurons-nous pour les autres écrits plus respectables? C'est la grande objection de plusieurs savants personnages. Si on nous a trompés indignement, disent-ils, sur les lettres de Paul et de Sénèque, sur les Constitutions apostoliques, et sur les Actes de saint Pierre, pourquoi ne nous aura-t-on pas trompés de même sur les Actes des apôtres ? Le jugement de l'Église et la foi sont les réponses péremptoires à toutes ces recherches de la science, et à tous les raisonne ments de l'esprit.

On ne sait pas sur quel fondement Abdias, premier évêque de Babylone, dit, dans son Histoire des apôtres, que saint Paul fit lapider saint Jacquesle-Mineur par le peuple. Mais avant qu'il se fût

Épltre aux Juis de Roms, appelés les Romains, ch. 11.
 L'App. 11.
 Chap. 11.

<sup>.</sup> Edit. des Bénédict., et dans la Cité de Dieu . L. vs.

couverti, il se peut très facilement qu'il cût percèuté saint Jacques aussi bien que saint Étienne. Il était très violent; il est dit dans les Actes des apôtres qu'il respirait le sang et le carnage. Aussi Abdias a soin d'observer e que l'auteur de la sédition dans laquelle saint Jacques fut si cruellement traité, était ce même Paul que Dieu appela depuis au minit tère de l'apostolat ».

Ce livre attribué à l'évêque Abdias n'est point admis daus le canon; cependant Jules Africain, qui l'a traduit en latin, le croit authentique. Dès que l'Église ne l'a pas reçu, il ne faut pas le recevoir. Bornons-uous à bénir la Providence, et à souhaiter que tous les persecuteurs soient changés en anotres charitables et commatissants.

PÉCHÉ ORIGINEL, voyez ORIGINEL.

PERES, MÈRES, ENFANTS.

# LEURS DEVOIRS.

On a beaucoup crié en France contre l'Encyclopédie, parce qu'elle avait été faite en France, et qu'elle lui feait honneur; on n'a point crié dans les autres pays; au contraire, on s'est empressé de la contrelaire ou de la gâter, par la raison qu'il y avait à gazener quelque argent.

Pour nous qui ne travaillons point pour la gloire comme les encyclopédistes de Paris; nous qui ne sommes point exposés comme eux à l'envie; nous dont la petite société est cachée dans la Hesse, dans le Virtemberg, dans la Suisse, chez les Grisons, au mont Krapack, et qui ne craignons point d'avoir disputer contre le docteur de la Comédie italienne ou contre un docteur de Sorbonne; nous qui ne vendons point nos feuilles à un libraire; nous qui sommes des êtres libres, et qui ne mettons du noir sur du blane qu'aprés avoir examiné, autant qu'il est en nous, si ce noir pourra être ntile au genre humain; nous enfin qui aimons la vertu, nous exposerous hardiment notre pensée.

Honore ton père et ta mère, si tu veux vivre long-temps.

J'oserais dire : Ronore ton père et ta mère, dusses-tu mourir demain.

Aime tendrement, sers avec joie la mére qui l'a porté dans son sein et qui l'a nourri de son lait, et qui a supporté tous les dégoûts de ta première enfance. Remplis ces mêmes devoirs envers ton père qui l'a élevé.

Siècles à venir, jugez un Franc nommé Louis xIII,

- qui à l'âge de seize ans commença par faire murer la porte de l'appartement de sa mère, et l'envoya en exil sans en donuer la moindre raison, mais seulement parce que son favori le voulait.
- Mais, monsieur, je suis obligé de vous confier que mon père est un ivrogne, qui me fit un jour par hasard, saus songer à moi, qui ne m'a donné aucune éducation que celle de me battre tous les jours quand il revenait ivre au logis. Ma mère était une coquette qui n'était occupée que de faire l'amour. Sans ma nourrice qui s'était prise d'anqitié pour moi, et qui, après la mort de soi lils, m'a reçu chez elle par charité, jeserais mort de misère.
- El bien l'aime ta nourrice, salue ton père et ta mère quand tu les rencontreras. Il est dit dans la Vulgate : « Honora patrem tuum et ma-« trem tuam, et non pas dilige.
- Fort bien, monsieur; j'aimerai mon père et ma mère s'ils me font du bien; je les honorerai s'ils me font du mal : j'ai toujours peusé ainsi depuis que je pense, et vous me confirmez dans mes maximes.
- Adieu, mon oafant ; je vois que tu prospereras, car tu as un grain de philosophie dans la tête.
- Encore un mot, monsieur; si mon père s'appelait Abraham, et moi Isac, et si mon père me disait : Mon fils, tu es grand et fort, porte ces fagots au haut de cette montagne pour te servir de bûcher quand je t'aurai coupé la tête, car c'est Dieu qui me l'a ordonné ce matin quand il m'est venu voir; que me conseilleriez-vous de faire dans cette occasion chatouilleuse?
- Assez chatouilleuse en effet. Mais toi , que ferais-tu? car tu me parais une assez bonne tête.
- Je vous avoue, monsieur, que je lui demanderais son ordre par écrit, et cela par amitié pour lui. Je lui dirais : Mon père, vous êtes chez des étrangers qui ne permettent pas qu'on assassine son fils sans une permission expresse de Dieu dument légalisée et contrôlée. Voyez ce qui est arrivé à ce pauvre Calas dans la ville moitié francaise, moitié espagnole de Toulouse. On l'a roué; et le procureur-général Riquet a conclu à faire brûler madame Calas la mère, le tout sur le simple soupçon très mal conçu qu'ils avaient pendu leur fils Marc-Antoine Calas pour l'amour de Dieu. Je craindrais qu'il ne donnât ses conclusions contre vous et contre votre sœur ou votre nièce madame Sara ma mère. Montrez-moi, encore un coup, une lettre de cachet pour me couper le cou, signée de la main de Dieu, et plus bas Raphaël, on Michel, on Belzébuth, sans quoi, serviteur; je m'en vais chez Pharaon égyptiaque, ou chez le roi du désert de Gérare, qui ont été tous deux

Chap, 1x, v, t, — b Apostetica Historia, lib. vi, pages 595 et 596. Fabric. codex.

amoureux de ma mère, et qui certainement auront de la bouté pour moi. Coupez, si vous voulez, le cou de mon frère Ismael; mais pour le mien je vous réponds que vous n'en viendrez pasà bout.

— Comment! c'est raisonner en vrai sage. Le Dictionnaire encyclopédique ne dirait pas mieux. Tuiras loin, te dis-je; je l'admire de n'avoir pas dit la moindre injure à ton père Abraham et de n'avoir point été tenté de le battre. Et dis-moi, si tu étais ce Chram que son père Clotaire, roi franc, fit brûler dans une grange; ou don Carlos, fils de ce renard Philippe 11; ou bien ce pauvre Alexis, fils de ce czar Pierre, moitié héros et moitié tigre?

— Ah! monsieur, ne me parlez plus de ces horreurs; vous me seriez détester la nature humaine.

# PERSECUTION.

Ce n'est pas Dioclétien que j'appellerai persécuteur car, il lut dix-buit ans entiers le protecteur des chrétiens; et si dans les derniers temps de son empire il ne les sauva pas des ressentiments de Galérius, il ne fut en cela qu'un prince séduit et entrainé par la cabale au-delà de son caractère, comme tant d'autres.

Je donnerai encore moins le nom de persécuteurs aux Trajan, aux Antonin; je eroirais prononcer un blasphème.

Quel est le persécuteur? c'est celui dont l'orqueil blessé et le fanatisme en fureur irritent le prince ou les magistrats contre des hommes innocents, qui n'ont d'autre crime que de n'être pas de son avis. Impudent, tu adores un Dieu, tu prêches la vertu, et tu la pratiques; tu asservi les hommes, et tu les as consolés; tu as établi l'orpheline, tu as secouru le pauvre, tu as changé les déserts où quelques esclaves traînaient une vie misérable en campagnes fertiles peuplées de familles heureuses : mais j'ai découvert que tu me méprises, et que tu n'as iamais lu mon livre de controverse; tu sais que je suis un fripon, que j'ai contrefait l'écriture de G\*\*\*, que j'ai volé des \*\*\*; tu pourrajs bien le dire, il faut que je te prévienne. J'irai donc chez le confesseur du premier ministre, ou chez le podestat; je leur remontrerai, en penchant le cou et en tordant la bouche, que tu as une opinion erronce sur les cellules où furent renfermés les Septante; que tu parlas même, il v a dix ans d'une manière peu respectueuse du chien de Tobie, lequel tu soutenais être un barbet, tandis que je prouvais que c'était un lévrier ; je te dénoncerai comme l'ennemi de Dien et des hommes. Tel est le langage du perséenteur; et si ces paroles ne sortent pas précisément de sa bouche, elles sont gravées dans son cœur avec le burin du fanatisme trempé dans le fiel de l'envie'.

C'est ainsi que le jésuite Le Tellier osa persécuter le cardinal de Noailles, et que Jurieu persécuta Bayle.

Lorqu'on commença à persécuter les protestants en Franço, ce ne fut ni François re, ni Henri n, ni François n, qui épièrent ces infortunés, qui s'armèrent contre eux d'une fureur réfléchie, et qui les livrèrent aux flammes pour exercer sur eux leurs vengeances. François ne était trop occupé avec la duchesse d'Étampes, Henri n avec sa vieille Diane, et François il était trop enfant. Par qui la persécution commençat-elle? Par des prêtres jaloux, qui armèrent les préjugés des magistrats et la politique des ministres.

Si les rois n'avaient pas été trompés, s'ils avaient prévu que la persécution produirait cinquante ans de guerres civiles, et que la motité de la nation serait exterminée mutuellement par l'autre, ils auraient éteint dans leurs larmes les premiers bûchers qu'ils laissèrent allumer.

O Dieu de miséricorde! si quelque homme peut ressembler à ect être malfesant qu'on pous peint occupé sans cesse à détruire tes ouvrages, n'estce pas le persécuteur?

# PÉTRONE 2.

# PHILOSOPHE.

# SECTION PREMIÈRE.

Philosophe, amateur de la sagesse, e'est-à-dire de la vérité. Tous les philosophes ont eu ce double caractère; il n'en est aucun dans l'antiquitò qui n'ait donné des esemples de vertu aux hommes, et des leçons de vérités morales. Ils ont pu se iromper tous sur la physique; maís elle est si peu nécessaire à la conduite de la vie, que les philosophes n'avaient pas besoin d'elle. Il a fallu des siècles pour connaître une partie des lois de la nature. Un jour suffit à un sage pour connaître les devoirs de l'homme.

Le philosophe n'est point enthousiaste, il ne s'érige point en prophète, il ne se dit point inspiré des dieux; ainsi je ne mettrai au rang des philosophes, ni l'ancien Zoroastre, ni Hernès,

4 Ce paragraphe est relatif à la délation de Biord. évêque d'Anneci, contre l'auteur.

<sup>2</sup> L'article admis sous ce mot, dans les Questions sur l'Encyclopédie, était le xive chapitre du Pyrrhonisme de l'histoire. Voyez tome v.

ni l'ancien Orphée, ni aucun de ces législateurs diont se vantaient les nations de la Chaldée, de la Perse, de la Syrie, de l'Égypte, et de la Grèce. Ceux viu se dirent enfants des dieux étaient les pères de l'imposture; et s'ils sesservirent du mensonge pour enseiguer des vérités, ils étaient indignes de les enseiguer; ils n'étaient pas philosophes: ils étaient tout au plus de très prudents menteurs.

Par quelle fatalité, honteuse peut-être pour les peuples occidentaux, faut-il aller au bout de l'Orient pour trouver un sage simple, sans faste, sans imposture, qui enseignait aux hommes à vivre heureux six cents ans avant notre ère vulgaire, dans un temps où tout le Septentrion ignorait l'usage des lettres, et où les Grecs commençaient à peine à se distinguer par la sagesse? Ce sage est Confucius, qui étant législateur ne voulut jamais tromper les hommes. Quelle plus belle règle de conduite a-t-on jamais donnée depuis lui dans la terre entière! e Réglez un état comme vous • réglez une famille; on ne peut bien gouverner

- » sa famille qu'eu lui donnant l'exemple.
   » La vertu doit être commune au laboureur et
- au monarque.
   Occupe-toi du soin de prévenir les crimes
- pour diminuer le soin de les punir.
- Sous les bons rois Yao et Xu les Chinois furent bons; sous les mauvais rois Kie et Chu ils
   furent méchants.
  - » Fais à autrui comme à toi-même.
- Aime les hommes en général; mais chéris les
  gens de bien. Oublie les injures, et jamais les
  bienfaits.
- J'ai vu des hommes incapables de sciences, je
  n'en ai jamais vu incapables de vertu.

Avouons qu'il n'est point de législateur qui ait annoncé des vérités plus utiles au genre humain.

Une foule de philosophes grees enseigna depuis une morale aussi pure. S'ils s'étaient bornés à leurs vains systèmes de physique, on ne prononcerait aujourd'hui leur nom que pour se moquer d'eux. Si on les respecte encore, c'est qu'ils furent justes, et qu'ils apprirent aux hommes à l'être.

On ne peut lire certains endroits de Platon, et surtout l'admirable exorde des lois de Zaleucus, sans éprouver dans son œur l'amour des actions honnétes et généreuses. Les Romains ont leur Cicéron, qui seul vaut peut-être tous les philosophes de la Grèce. Après lui viennent des hommes encore plus respectables, mais qu'on désespère presque d'imiter: c'est Épictéte dans l'esclavage, ce sont les Antonin et les Julien sur le trône.

Quel est le citoyen parmi nous qui se priverait, comme Julien, Antonin et Marc-Aurèle, de tontes les délicatesses de notre vie mo'le et efféminée? qui dormirait comme eus sur la dure? qui voudrait s'imposer leur frugalité? qui marcherait comme eux à pied et tête nue à la tête des armées, exposé tantôt à l'ardeur du soleil, tantôt aux frimas? qui commanderait comme eux à toutes ses passions? Il y a parmi nous des dévots; mais où sont les sages? où sont les âmes inébranlables, justes, et tolérantes?

Il y a eu des philosophes de cabinet en Frauce; et tous, excepté Montaigne, ont été persécutés. C'est, ce mesemble, le dernier degré de la malignité de notre nature, de vouloir opprimer ces mêmes philosophes qui la veulent corriger.

Je conçois bien que des fanatiques d'une secte égorgeut les enthousiastes d'une autre secte, que les franciscains baissent les dominicains, et qu'un mauvais artiste cabale pour perdre celui qui le surpasse : mais que le sago Charron ait été menacé de perdre la vie, que le savant et généreux Ramus ait été assassiné, que Descartes ait été obligé de fuir en Hollande pour se soustraire à la rage des ignorants; que Gassendi ait été forcé plusieurs fois de se retirer à Digne, loin des calomnies do Paris; ¿ Cest là l'opprobre éternel d'une nation.

Un des philosophes les plus persécutés fut l'immortel Bayle, l'honneur de la nature humaine. On me dira que le nom de Jurieu son calomniateur et son persécuteur est devenu exécrable, jo l'avoue; celui du jésuite Le Tellier l'est devenu aussi; mais de grands hommes qu'il opprimait en ont-ils moins fini leurs jours dans l'exil et dans la disette?

Un des prétextes dont on se servit pour accabler Bayle, et pour le réduire à la pauvreté, fut son article de David dans son utile Dictionnaire. On lui reprachait de n'avoir poiut donné de louanges à des actions qui en elles-mêmes sont injustes, sanguinaires, atroces, ou coutraires à la bonne foi ou qui font rougir la pudeur.

Bayle, à la vérité, ne loua point David pour avoir ramasséscion les livres hébreux six cents vagabonds perdus de dettes et de crimes ; pour avoir pillé ses compatriotes à la tête de ces bandits; pour être venu dans le dessein d'égorger Nabal et toute sa famille, parce qu'il n'avait pas voulu payer les contributions; pour avoir été vendre ses services au roi Achis, ennemi de sa nation; pour avoir trahi ce roi Achis son bienfaiteur; pour avoir saccagé les villages alliés de ce roi Achis; pour avoir massacré dans ces villages jusqu'aux enfants à la mamelle, de peur qu'il ne se trouvât un jour une personne qui pût faire connaître ses déprédations, comme si un enfant à la mamelle aurait pu révéler son crime; pour avoir fait périr tous les habitants de quelques autres villages sous des seies, sous des herses de fer, sous des cognées,

de fer, et dans des fours à briques; pour avoir ravi le trône à Isboseth, fils de Saül, par une perfidic; pour avoir dépouillé et fait périr Miphiboseth, petit-fils de Saül et fils de son ami, de son protecteur Jonathas; pour avoir livré aux Gabaonites deux autres enfants de Saül, et cinq de ses petits-onfants, qui moururent à la potence.

Je ne parle pas de la prodigieuse ineontinence de David, de ses eoncubines, de son adultère avec Bethsabée, et du meurtre d'Urie.

Quoi done! les ennemis de Bayle auraient-ils voulu que Bayle eût fait l'éloge de toutes ces cruautés et de tous ees crimes? Faudrait-il qu'il cût dit : « Prinees de la terre, imitoz l'homme se» lon le cœur de Dieu; massaerez sans pitié les » alliés de votre bienfaiteur; égorgez ou faites » égorger toute la famille de votre roi; couchez » avec toutes les femmes, en fesant répandre le » sang des hommes; et vous serez un modèle de » vertu , quand on dira que vous avez fait des » psanmes? »

Bayle n'avait-il pas grande raison de dire que si David fut selon le cœur de Pieu, ce fut par sa pénitence, et non par ses forfaits? Bayle ne rendait-il pas service au genre humain, en disant que Dieu, qui a sans doute dicté toute l'histoire juive, n'a pas canonisé tous les erimes rapportés dans cette histoire?

Cependant Bayle fut persécuté; et par qui? par des hommes persécutés ailleurs, par des fugitifs qu'on aurait livrés aux flammes dans leur patrie; et ces fugitifs étaient combattus par d'autres fugitifs appelés jansénistes, chassés de leur pays par les jésuites, qui ont enfin été chassés à leur tour.

Ainsi tous les persécuteurs se sont déclaré une guerre mortelle, tandis que le philosophe, opprimé par eux tous, s'est contenté de les plaindre.

On ne sait pas assez que Fontenelle, en 1715, fut sur le point de perdre ses pensions, sa place, et sa liberté, pour avoir rédigé en France, vingt ans auparavant, le *Traité des oracles* du savant Van-Dale, dont il avait retranché avec précantion tout ce qui pouvait alarmer le fanatisme. Un jésuite avait écrit contre Fontenelle, il n'avait pas daigné répondre; et c'en fut assez pour que le jésuite Le Tellier, confesseur de Louis xiv, accusât, auprès du roi, Fontenelle d'athéisme.

Sans M. d'Argenson, il arrivait que le digne fils d'un faussaire, procureur de Vire, et recomm laussaire lui-même, proserivait la vicillesse du neveu de Corneille.

Il est si aisé de séduire son pénitent, que nous devons bénir Dieu que ce Le Tellier n'ait pas fait plus de mal. Il y a deux gites dans le monde où l'on ne peut tenir contre la séduction et la calomnie; ce sont le lit et le eonfessionnal.

Nous avous toujours vu les philosophes persécutés par des fanatiques; mais est-il possible que les geus de lettres s'en mélent aussi, et qu'euxmêmes ils aiguisent souvent contre leurs frères les armes dont on les peree tous l'un après l'autre?

Malheureux gens de lettres! est-ce à vous d'ètre délateurs? Voyez si jamais chez les Romains ju eut des Garasse, des Chaumeix, des Hayer, qui accusassent les Luerèce, les Posidonius, les Varron, et les Pline.

Étre hypocrite, quelle bassesse! mais être hypocrite et méchant, quelle horreur! Il n'y eut jamais d'hypocrites dans l'ancienne Rome, qui nous comptait pour une petite partie de ses sujets. Il y avait des fourbes, je l'avoue, mais non des hypocrites de religion, qui sont l'espèce la plus lâche et la plus eruelle de toutes. Pourquoi n'en voit-on point en Angleterre, et d'où vient y en a-t-il encore en France? Philosophes, il vous sera aisé de résoudre ce problème.

# SECTION II.

Ce beau nom a été tantôt honoré, tantôt flétri, comme celui de poète, de mathématicieu, de moine, de prêtre, et de tout ce qui dépend de l'opinion.

Domitien chassa les philosophes; Lucien se moqua d'eux. Mais quels philosophes, quels matématiciens furent entés par ce monstre de Domitien? Ce furent des joueurs de gobelets, des tireurs d'horoscopes, des diseurs de bonne aventure, de misérables juifs qui composaient des philtres amoureux et des talismans; des gens de cette espèce, qui avaient un pouvoir spécial sur les esprits malins, qui les évoquaient, qui les fesaient entrer dans le corps des filles avec des paroles ou avec des signes, et qui les en délogeaient par d'autres signes et d'autres paroles.

Quels étaient les philosophes que Lucien livrait à la risée publique? c'était la lie du genrehumain. C'étaient des gueux ineapables d'une profession utile des gens ressemblant parfaitement au Pauvre diable, dont on nous a fait une description aussi vraie que comique; qui ne savent s'ils porteront la livrée ou s'ils feront l'Almanach de l'Année merveilleuse; s'ils travailleront à un poural ou aux grands chemins, s'ils se feront soldats ou prêtres; et qui, en attendant, vont dans les caicé dire leur avis sur la pièce nouvelle, sur Dieu, sur

<sup>\*</sup> Opuscule d'un abbé d'Étrée, du village d'Etrée.

l'être en général, et sur les modes de l'être; pnis vous empruntent de l'argent, et vont faire un libelle contre vous avec l'avocat Marchand, ou le nommé Chaudon, ou le nommé Bonneval<sup>8</sup>.

Ce n'est pas d'une pareille école que sortirent les Cicéron, les Atticus, les Épictète, Trajan, Adrien, Antonin Pie, Marc-Aurèle, Julien.

Ce n'est pas là que s'est formé ce roi de Prusse, qui a composé autant de livres philosophiques qu'il a gagné de batailles, et qui a terrassé autant de préjugés que d'ennemis.

Une impératrice victoricuse, qui fait trembler les Oltomans, et qui gouverne avec tant de gloire un empire plus vaste que l'empire romain, n'a été une grande législatrice, que parce qu'elle a été philosophe. Tous les princes du Nord le sont; et le Nord fait honte au Midi. Si les confédérés de Pologne avaient un peu de philosophie, ils ne mettraient pas leur patrie, leurs terres, leurs naisons au pillage; ils n'ensanglanteraient pas leur pars; ils ne se rendraient pas leur patrient la voix de leur roi philosophe, qui leur a donné de si vains exemples et de si vaines leçons de modération et de prudence.

Le grand Julien était philosophe quand il écrivait à ses ministres et à ses ponities ces belles lettres, remplies de clémence et de sagesse, que tous les véritables gens de bien admirent encore aujourd'hui en coudamant ses erreurs.

Constantin n'était pas philosophe quand il assassinait ses proches, son fils et sa femme, et que, dégouttant du sang de sa famille, il jurait que Dieu lui avait envoyé le Labarum dans les nues

C'est un terrible saut d'aller de Constantin à Charles IX et à llenri III, rois d'une des cinquante grandes provinces de l'empire romain. Mais si ces rois avaient été philosophes, l'un n'aurait pas été coupable de la Saint-Barthélemi; l'autre n'aurait pas fait des processions scandaleuses avec ses gitons, ne se serait pas réduit à la nécessité d'assassiner le duc de Guise et le cardinal son frère, et n'aurait pas été assassiné lui-même par un jeune jacobin, pour l'amour de Dien et de la sainte Eglise.

Si Louis-le-Inste, treizième du nom, avait été philosophe, il n'aurait pas laissé trainer à l'écha-laud le vertueux De Thou et l'innocent maréchal de Marillac, il n'aurait pas laissé mourir de faim sa mère à Cologne; son règne n'aurait pas été une suile continuelle de discordes et de calemités intestines.

Comparez à tant de princes ignorants, superstitieux, cruels, gouvernés par leurs propres passions ou par celles de leurs ministres, un homme tel que Montaigne ou Charron, ou le chancelier de L'Hospital, ou l'historien De Thou, ou La Mothe-le-Vayer, un Locke, un Shafterbury, un Sydney, un Herbert; et voyez si vous aimeriez mieux être gouvernés par ces rois ou par ces sages.

Quand je parle des philosophes, ce n'est pas des polissons qui veulent être les singes des Diogène, mais de ceux qui imitent Platon et Cicéron.

Voluptueux courtisans, et vous petits hommes revêtus d'un petit emploi qui vous donne une petite autorité dans un petit pays, vous criez contre la philosophie : allez, vous êtes des Nomentanus qui vous déchaînez contre Horace, et des Cotins qui voulez qu'on méprise Boileau.

# SECTION III.

L'empesé luthérien , le sauvage calviniste , l'orgueilleux anglican , le fanatique jauséniste, le jésuite qui eroit toujours régenter, même dans l'exil et sous la potence , le sorboniste qui pense être Père d'un concile, et quelques sottes que tous ces gens-là dirigent , se déchaînent tous contre le philosophe. Ce sont des chiens de différente espèce qui hurlent tous à leur manière contre un beau cheval qui pait dans une verte prairie, et qui ne leur dispute aucune des charognes dont ils se nourrissent , et pour lesquelles ils se battent entre eux.

Ils font tous les jours imprimer des fatras de théologie philosophique, des dictionnaires philosophothéologiques; et leurs vieux arguments tranés dans les rues, ils les appellent démonstrations et leurs sottiess rebattues, ils les nomment lemmes et corollaires, comme les faux-monnayeurs appliquent une feuille d'argent sur un écu de plomb.

Ils se sentent méprisés par tous les hommes qui pensent, et se voient réduits à tromper quelques vieilles imbéciles. Cet état est plus humiliant que d'avoir été chassés de France, d'Espagne, et de Naples. On digère tout, hors le mépris. On dit que quand le diable fut vaineu par Raphaël (comme il est prouvé), cet esprit-corps si superbe se consola très aisément, parce qu'il savait que les armes sont journalières; mais quand il sut que Raphaëls emoquait de lui, il jura de ne lui pardonner jamais. Ainsi les jésuites ne pardonnèrent jamais à Pascal; ainsi Jurien calomnia Bayle jusqu'au tombeau; ainsi tous les tartufes se déchaînerent contre Molière jusqu'a sa mort.

<sup>\*</sup> L'avocat Marchand, auleur du Testament politique d'un académicien, libelle odieux.

Dans leur rage ils prodigueut les impostures, , gance, et Riballier celle de l'approuver ! et tu comme dans leur ineptie ils débitent leurs argu-

Un des plus roides calomniateurs, comme un des plus pauvres argumentants que nous ayons, est un ex-jésuite nommé Paulian, qui a fait imprimer de la théologo-philosopho-rapsodie en la ville d'Avignon jadis papale, et peut-être un jour papale. Cet homme accuse les auteurs de l'Encyclopédie d'avoir dit :

- « Oue l'homme n'étant par sa naissance sensi-» ble qu'aux plaisirs des sens, ces plaisirs par con-» sequent sont l'unique objet de ses desirs ;
- » Ou'il n'y a en soi ni vice ni vertu, ni bien » ni mal moral, ni juste ni injuste;
- » Oue les plaisirs des sens produisent toutes » les vertus :
- » Oue pour être heureux il faut étouffer les re-

o mords, etc. » En quels endroits de l'Encyclopédie, dont on à commencé ciuq éditions nouvelles, a-t-il donc vu ces horribles turpitudes? Il fallait citer. As-tu porté l'insolence de ton orgueil et la démence de ton caractère jusqu'à penser qu'on t'en croirait sur ta parole? Ces sottises peuvent se trouver chez tes casuistes, ou dans le Portier des Chartreux; mais certes elles ne se trouvent pas dans les articles de l'Encyclopédie faits par M. Diderot, par M. d'Alembert, par M. le chevalier de Jaucourt, par M. de Voltaire. Tu ne les a vues ni dans les articles de M. le comte de Tressan, ni dans ceux de MM. Blondel, Boucher-d'Argis, Marmontel, Venelle, Tronchin, d'Aubenton, d'Argenville, et de tant d'autres qui se sont dévoués généreusement à enrichir le Dictionnaire encyclopédique. et qui ont rendu un service éternel à l'Europe. Nul d'eux n'est assurément coupable des horreurs dont tu les accuses. Il n'y avait que toi et le vinaigrier Abraham Chaumeix le convulsionnaire crucifié, qui fussent capables d'une si infâme ca-

Tu mêles l'erreur et la vérité, parce que tu ne sais les distinguer; tu veux faire regarder comme impie cette maxime adoptée par tous les publicistes, que tout homme est libre de se choisir une natrie.

Quoi I vil prédicateur de l'esclavage, il n'était pas permis à la reine Christine de voyager en France, et de vivre à Rome? Casimir et Stanislas ne pouvaient finir leurs jours parmi nous? il fallait qu'ils mourussent en Pologne, parce qu'ils étaient Polonais? Goldoni , Vanloo , Cassini , ont offensé Dieu en s'établissant à Paris? tous les Irlandais qui ont fait quelque fortune en France ont commis en cela un péché mortel?

Et tu as la bêtise d'imprimer une telle extrava-

mets dans la même classe Bayle, Montesquieu, et le fou de La Métrie ! et tu as senti que notre natiou est assez douce, assez indulgente pour ne t'abandonner qu'au mépris.

Quoi l tu oses calomnier ta patrie (si un jésuite en a une) ! tu oses dire « qu'ou n'entend en Franca » que des philosophes attribuer au hasard l'union » et la désunion des atomes qui composent l'âme » de l'homme ! » Mentiris impudentissime; je te défie de produire un seul livre fait depuis trente ans où l'on attribue quelque chose au hasard, qui n'est qu'un mot vide de sens.

Tu oses accuser le sage Locke d'avoir dit « qu'il » se peut que l'âme soit un esprit, mais qu'il n'est » pas sûr qu'elle le soit, et que nous ne pouvons » pas décider ce qu'elle peut et ne peut pas ac-» auérir l »

Mentiris impudentissime. Locke, le respectable Locke dit expressément dans sa réponse au chicaneur Stillingsleet : « Je suis fortement persuadé » qu'encore qu'on ne puisse pas montrer (par la » seule raison) que l'âme est immatérielle, cela » ne diminue nullement l'évidence de son im-

- » mortalité , parce que la fidélité de Dieu est une » démonstration de la vérité de tout ce qu'il a
- » révélé<sup>a</sup>, et le manque d'une autre démonstra-» tion ne rend pas douteux ce qui est déjà déo montré, o

Voyez d'ailleurs, à l'article AME, comme Locke s'exprime sur les bornes de nos connaissances, et sur l'immensité du pouvoir de l'Être suprême.

Le grand philosophe lord Bolingbroke déclare que l'opinion contraire à celle de Locke est un blasphème.

Tous les Pères des trois premiers siècles de l'Église regardaient l'âme comme une matière légère, et ne la croyaient pas moins immortelle. Et nous avons aujourd'hui des cuistres de collége qui appellent athées ceux qui pensent avec les Pères de l'Église, que Dieu peut donner, conserver l'immortalité à l'âme, de quelque substance qu'elle puisse être !

Tu pousses ton audace jusqu'à trouver de l'athéisme dans ces paroles : « Qui fait le mouve-

- n ment dans la nature? c'est Dieu. Qui fait vé-» géter toutes les plantes? c'est Dieu. Qui fait le
- » mouvement dans les animaux? c'est Dieu. Qui
- » fait la pensée dans l'homme? c'est Dieu. »

On ne peut pas dire ici, Mentiris impudentissimè, tu mens impudemment; mais on doit dire, Tu blasphèmes la vérité impudemment.

Finissons par remarquer que le héros de l'exjésuite Paulian est l'ex-jésuite Patouillet, auteur

<sup>\*</sup> Traduction de Coste.

d'un mandement d'évêque dans lequel tons les parlements du royaume sont insultés. Ce mandement fut brûlé par la main du bourreau. Il ne restait plus à cet ex-jésuite Paulian qu'à traiter l'ex-jésuite Nonotte de Père de l'Église, et à canoniser le jésuite Malagrida, le jésuite Guignard, le jésuite Garnet, le jésuite Oldorn, et tous les jésuites à qui Dieu a fait la grâce d'être pendus ou écartelés: c'étaient tous de grands métaphysiciens, de grands philosopho-théologiens.

#### SECTION IV.

Les gens non pensants demandent souvent aux gens pensants à quoi a servi la philosophie. Les gens pensants leur répondront: A détruire en Angleterre la rage religieuse qui fit périr le roi Charles 1s\* sur un échafaud; à mettre en Suède un archevêque dans l'impuissance de faire couler le sang de la noblesse, une bulle du pape à la main; à maintenir dans l'Allemagne la paix de la religion, en rendant toutes les disputes théologiques ridicules; à éteindre enfin dans l'Espagne les abominables bûchers de l'inquisition.

Welches, malheureux Welches, elle empêche que des temps oragenx ne produisent une seconde Fronde et un second Damiens.

Prêtres de Rome, elle vous force à supprimer votre bulle *in cæna Domini*, ce monument d'impudence et de folie.

Peuples, elle adoucit vos mœurs. Rois, elle vous instruit.

# SECTION V.

Le philosophe est l'amateur de la sagesse et de la vérité : être sage, c'est éviter les fous et les méchants. Le philosophe ne doit donc vivre qu'avec des philosophes.

Je suppose qu'il y ait quelques sages parmi les Juifs : si l'un de ces sages mange avec quelques rabbins, s'il se fait servir un plat d'anguille ou de lièvre, s'il ne peut s'empécher de rire de quelques discours superstitieux de ses convives, le voilà perdu dans la synagogue; il en faut dire autant d'un musulman, d'un guèbre, d'un banian.

Je sais qu'on prétend que le sage ne doit jamais laisser entrevoir aux profanes ses opinions, qu'il doit être fou avec les fous, imbécile avec les imbéciles; mais on n'a pas encore osé dire qu'il doit être fripon avec les fripons. Or, si on exige que le sage soit toujours de l'avis de ceux qui trompent les hommes, n'est-ce pas demander évidemment que le sage ne soit pas un homme de bien? exigera-t-on d'un médecin qu'il soit toujours de l'avis des charlatans?

Le sage est un médecin des âmes; il doit donner ses remèdes à ceux qui lui en demandent, et fuir la société des charlatans qui le persécuteront infailliblement. Si donc un fou de l'Asie-Mineure, ou un fou de l'Inde, dit au sage: Mon ami, tu as bien la mine de ne pas croire à la jument Borac, ou aux métamorphoses de Vistnou; je te dénoncerai, je t'empêcherai d'être bostangi, je te décrierai, je te persécuterai; le sage doît le plaindre et se taire.

Si des ignorants, nés avec un bon esprit et voulant sincèrement s'instruire, interrogent le sage, et lui disent: Dois-je croire qu'il y a ciuq cents lieues de la lune à Vénus, autant de Mercure à Vénus et de Mercure au soleil, comme l'assurent tous les premiers Pères nusulmans, malgré tous les astronomes? le sage doit leur répondre que les Pères peuvent se tromper. Le sage doit en tout temps les avertir que cent dogmes ne valent pas une bonne action, et qu'il vaut mieux secourir un infortuné que de eonnaître à fond l'abolissant et l'aboli.

Quand un manant voit un serpent prêt à l'assaillir, il doit le tuer : quand un sage voit un superstitieux et un fanatique, que fera-t-il? il les empêchera de mordre.

# PHILOSOPHIE.

# SECTION PREMIÈRE.

Écrivez filosofie ou philosophie, comme il vous plaira; mais convenez que dés qu'elle paraît elle est persécutée. Les chiens à qui vous présentez un aliment pour lequel ils n'ont pas de goût vous mordent.

Vous direz que je répète; mais il faut remettre cent fois devant les yeux du genre humain que la sacrée congrégation condamna Galilée, et que les cuistres qui déclarèrent excommuniés tons les bons citoyens qui se soumettraient au grand Henri IV, furent les mêmes qui condamuèrent les seules vérités qu'on pouvait trouver dans les ouvrages de Descartes.

Tous les barbets de la fange théologique, àboyant les uns contre les autres, aboyèrent tous contre De Thou, contre La Mothe-le-Vayer, coutre Bayle. Que de sottises ont été écrites par de petits écoliers welches contre le sage Locke!

Ces Welches disent que Cesar, Cicéron, Séuèque, Pline, Marc-Aurèle, pouvaient être pliilosophes, mais que cela n'est pas permis chez les Welches. On leur répond que cela est très permis et très utile chez les Français; que rien n'a fait plus de bien aux Anglais, et qu'il est temps d'ex-

Vous me répliquez qu'on n'en viendra pas à bout. Non, chez le peuple et chez les imbéciles; mais chez tous les honnêtes gens votre affaire est faite.

#### SECTION II.

Un des grands malheurs, comme un des grands ridieules du genre humain, c'est que dans tous les pays qu'ou appelle policés, excepté peut-être à la Chine, les prêtres se chargèrent de ce qui n'appartenait qu'aux philosophes. Ces prêtres se mélèrent de régler l'année : c'était, disaient-ils, leurs droits ; car il était nécessaire que les peuples connussent leurs jours de fêtes. Ainsi les prêtres chaldéens, égyptiens, grecs, romains, se crurent mathématiciens et astronomes : mais quelle mathématique et quelle astronomie ! Ils étaient trop occupés de leurs sacrifices, de leurs oracles, de leurs divinations, de leurs augures, pour étudier sérieusement. Quiconque s'est fait un métier de la charlatanerie, ne peut avoir l'esprit juste et éclairé. Ils furent astrologues, et jamais astronomes a.

Les prêtres grecs eux-mêmes ne firent d'abord l'année que de trois cent soixante jours. Il fallut que les géomètres leur apprissent qu'ils s'étaient trompés de cinq jours et plus. Ils réformèrent donc leur année. D'antres géomètres leur montrèrent encoro qu'ils s'étaient trompés de six heures. Iphitus les obligea de changer leur almanach grec. Ils ajoutèrent un jour de quatre aus en quatre ans à leur année fautive; et Iphitus célèbra ce changement par l'institution des olympiades.

On fut enfin obligé de recourir au philosophe Méthon, qui, en combinant l'année de la lune avec celle du soleil, composa son cycle de dixneuf années, au bout desquelles le soleil et la lune revenaient au même point à une heure et demie près. Ce cycle fut gravé en or dans la place publique d'Athènes; et c'est ce fameux nombre d'or dont on se sert encore aujourd'hui avec les corrections nécessaires.

On sait assez quelle confusion ridicule les prêtres romains avaient introduite dans le comput de l'année.

Leurs bévues avaient été si grandes que leurs fêtes de l'été arrivaient en hiver. César, l'universel César, fut obligé de faire venir d'Alexandrie

le philosophe Sosigène pour réparer les énormes fautes des pontifes.

Lorsqu'il fut encore nécessaire de réformer le caleudrier de Jules César, sous le pontificat de Grégoire XIII, à qui s'adressa-t-on? fut-ce à quelque inquisiteur? Ce fut à un philosophe, à un médecin nommé Lilio.

Que l'on donne le livre de la Connaissance des temps à faire an professeur Cogé, recteur de l'université, i lu es aura pas seulement de quoi il est question. Il faudra bien en revenir à M. de Lalande, de l'académie des sciences, chargé de ce très pénible travail. tron mal récompensé.

Le rhéteur Cogé a donc fait une étrange bévue, quand il a proposé pour les prix de l'université ce sujet si singulèrement énoncé: Non magis Deo quam regibus infensa est ista qua: vocatur hodie philosophia. « Cette, qu'on nomme anjourd'lini » philosophie, n'est pas plus ennemie de Dieu que » des rois. » Il voulait dire moins ennemie, il a pris magis pour minus. Et le pauvre bomme devait savoir que nos académies ne sont ennemies du roi ni de Dieu;

# SECTION III.

Si la philosophie a fait tant d'honneur à la France dans l'Encyclopédie, il faut avouer aussi que l'ignorance et l'envie, qui ont osé condamner cet onvrage, auraient couvert la France d'opprobre, si douze ou quinze convulsionnaires, qui formèrent une cabale, ponvaient être regardés comme les organes de la France, eux qui n'étaient en effet que les ministres du fanatisme et de la sédition . eux qui ont forcé le roi à casser le corps qu'ils avaient séduit. Leurs manœuvres ne furent pas si violentes que du temps de la Fronde, mais ne furent pas moins ridicules. Leur fanatique crédulité pour les convulsions et pour les misérables prestiges de Saint-Médard était si forte, qu'ils obligèrent un magistrat, d'ailleurs sage et respectable, de dire en plein parlement « que les miracles de » l'Église catholique subsistaient toujours. » On ne peut entendre par ces miracles que ceux des convulsions. Assurement il ne s'en fait pas d'autres, à moins qu'on ne croie aux petits enfants ressuscités par saint Ovide. Le temps des miracles est passé; l'Église triomphante n'en a plus besoin. De bonne foi, y avait-il un seul des persécuteurs de l'Encyclopédie qui entendit un mot des articles d'astronomie, de dynamique, de géométrie, de métaphysique, de botanique, de médecine, d'anatomie, dont ce livre, devenu si nécessaire, est

<sup>&</sup>quot; Voyez ASTROLOGIE.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Voyez le Discours de M. l'avocat Brillequier sur ce sujet; il est assez curieux. — Philosophia, (tome vi).

chargé à chaque tome? Quelle fouled in putations absurdes et de calomnies grossières n'accumulaton pas contre ce trésor de toutes les sciences II suffirait de les réimprimer à la suite de l'Encyclopédie pour éterniser leur honte. Voilà ce que c'est que d'avoir voulu juger un ouvrage qu'on n'était pas même en état d'étudier. Les làches I ils ont crié que la philosophie ruinait la catholicité. Quoi donc! sur vingt millions d'hommes s'en est-il trouvé un seul qui ait vexé le moindre habitué de paroisse? un seul a-t-il jamsi manqué de respect dans les églises ? un seul a-t-il proféré publiquement contre nos cérémonies une seule parole qui approchât de la virulence avec laquelle on s'exprimait alors contre l'autorité royale?

Répétons que jamais la philosophie n'a fait de mal à l'état, et que le fanatisme, joint à l'esprit de corps, lui en a fait beaucoup dans tons les temps.

# SECTION IV.

# Précis de la philosophie ancienne.

l'ai consumé environ quarante années de mon pèlerinage dans deux ou trois coins de ce monde à chercher cette pierre philosophale qu'on nomme la vérité. l'ai consulté tous les adeptes de l'antiquité, Épicure et Augustin, Platon et Malebranche, et je suis demeuré dans ma pauvreté. Peutêtre dans tous ces creusets des philosophes y a-t-il une ou deux onces d'or; mais tout le reste est tête-morte, fange insipide, dont rien ne peut naître.

Il mesemble que les Grees nos maîtres écrivaient bien plus pour montrer leur esprit, qu'ils ne se servaient de leur esprit pour s'instruire. Je ne vois pas un seul auteur de l'antiquité qui ait un système suivi, méthodique, clair, marchant de conséquence en conséquence.

Quand j'ai voulu rapprocher et combiner les systèmes de Platon, du précepteur d'Alexandre, de Pythagore, et des Orientaux, voici à peu près ce que j'en ai pu tirer.

Le basard est un mot vide de sens; rien ne peut exister sans cause. Le monde est arrangé suivant

On sait bien que tout n'est pas égal dans cet ouvrage immense, et qu'il n'est pas possible que tout le soit. Les articles des Cabusc et d'autres semblables intres ne peuvent égaler ceux des Diécnet, des d'Acrum, des Boucherd Argis, des Venelle, des Dumarais, et de tant d'autres vrais philosophes ranis à tout prendre, l'ouvrage est un service éternel rendu au geure humain; la preuve en est qu'on le réinprime partout. On ne fait pas le même honaren à ses détracteurs. Out-lis existé? on ne le sait que par la mention que nous fecons d'eux.

des lois mathématiques; donc il est arrangé par une intelligence.

Ce n'est pas un être intelligent, tel que je le suis, qui a présidé à la formation de ce monde, car je ne puis former un ciron; donc ce monde est l'ouvrage d'une intelligence prodigieusement supérieure.

Cet être, qui possède l'intelligence et la puissance dans un si haut degré, existe-t-il nécessairement? Il le faut bien; car il faut, ou qu'il ait reçu l'être par un autre, ou qu'il soit par sa propre nature. S'il a reçu l'être par un autre, ce qui est très difficile à concevoir, il faut donc que je recoure à cet autre, et cet autre sera le premier moteur. De quelque côté que je me tourne, il faut donc que j'admette un premier moteur puissant et intelligent, qui est tel nécessairement par sa propre nature.

Ce premier moteur a-t-il produit les choses de rien? cela ne se conçoit pas ; créer de rien ; c'est changer le néant en quelque chose. Je ne dois point admettre une telle production , à moins que je ne trouve des raisons invincibles qui me forcent d'admettre ce que mon esprit ne peut jamais comprendre.

Tout ce qui existe paraît exister nécessairement, puisqu'il existe. Car s'il y a aujourd'hui une raison de l'existence des choses, il y en a eu une hier, il y en a eu une dans tous les temps; et cette cause doit toujours avoir eu son effet, sans quoi elle aurait été pendant l'éternité une cause inutile.

Mais comment les choses auront-elles tonjours existé, étant visiblement sous la main du premier moteur? Il faut donc que cette puissance ait toujours agi: de même, à peu près, qu'il n'y a point de soleil sans lumière, de même qu'il n'y a point de mouvement sans un être qui passe d'un point de l'espace dans un autre point.

Il y a donc un être puissant et intelligent qui a toujours agi; et si cet être n'avait point agi, à quoi lui aurait servi son existence?

Toutes les choses sont donc des émanations éternelles de ce premier moteur.

Mais comment imaginer que de la pierre et dela fange soient des émanations de l'Être éternel, intelligent et puissant?

Il faut de deux choses l'une, ou que la matière

de cette pierre et cette fauge existeut nécessairement par elles-mêmes, ou qu'elles existent nécessuirement par ce premier moteur; il n'y a pas de milieu.

Ainsi donc il n'y a que deux partis à prendre : ou d'admettre la matière éternelle par elle-même, ou la matière sortant éternellement de l'Être puissant, intelligent, éternel.

Mais, ou subsistante par sa propre nature, ou émanée de l'Étre producteur, elle existe de toute éternité, puisqu'elle existe, et qu'il n'y a aucune raison pour laquelle elle n'aurait pas existé auparavant.

Si la matière est éternellement nécessaire, il est donc impossible, il est donc contradictoire qu'elle ne soit pas : mais quel homme peut assurer qu'il est impossible, qu'il est contradictoire que caillou et cette mouche n'aient pas l'existence? On est pourtant forcé de dévorer cette difficulté qui étonne plus l'imagination qu'elle ne contredit les principes du raisonnement.

En effet, dès que vous avez conçu que tout est émané de l'être suprème et intelligent, que rien n'en est émané sans raison, que cet Être existant toujours a dû toujours agir, que par conséquent toutes les choses ont dû éternellement sortir du sein de son existence, vous ne devez pas être plus rebuté de croire la matière dont sont formés ce caillou et cette mouche une production éternelle, que vous n'êtes rebuté de concevoir la lumière comme une émanation éternelle de l'Être tout-puissant.

Puisque je suis un être étendu et pensant, mon étendue et ma pensée sont donc des productions nécessaires de cet Être. Il m'est évident que je ne puis me donner ni l'étendue ni la pensée : j'aidonc recu l'une et l'autre de cet être nécessaire.

Peut-il m'avoir donné ce qu'il n'a pas? J'ai l'intelligence, et je suis dans l'espace; donc il est intelligent, et il est dans l'espace.

Dire que cet Être éternel, ce Dieu tout-puissant, a de tout temps rempli nécessairement l'univers de ses productions, ce n'est pas lui ôter sa liberté, au contraire, car la liberté n'est que le pouvoir d'agir. Dieu a toujours pleinement agi; donc Dieu a toujours usé de la plénitude de sa liberté.

La liberté qu'on nomme d'indifférence est un mot sans idée, une absurdité; car ce serait se déterminer sans raison, ce serait un effet sans cause. Donc Dieu ne peut avoir cette liberté prétendue. qui est une contradiction dans les termes. Il a donc toujours agi par cette même nécessité qui fait son existence.

Il est donc impossible que le monde soit sans Dieu, il est impossible que Dieu soit sans le monde.

Ce moude est rempli d'êtres qui se succèdent ; donc Dicu a toujours produit des êtres qui se sont succédés.

Ces assertions préliminaires sont la base de l'ancienne philosophie orientale et de celle des Grees. Il faut excepter Démocrite et Épicure, dont la philosophie corpusculaire a combattu ces dogmes. Mais remarquons que les épicuriens se fondaient sur une physique entièrement erronée, et que le système métaphysique de tous les autres philosophes subsiste avec tous les systèmes physiques. Toute la nature, excepté le vide, contredit Épicure; et aucun phénomène ne contredit la philosophie que je vicus d'expliquer. Or, une philosophie qui est d'accord avec tout ce qui se passe dans la nature, et qui contente les esprits les plus attentifs, n'est-elle pas supérieure à tout autre système non révété?

Après les assertions des anciens philosophes, que j'ai rapprochées autant qu'il m'a été possible, que nous reste-t-il? un chaos de doutes et de chimères. Je ne crois pas qu'il y ait jamais eu un philosophe à système qui n'ait avoué à la fin de sa vie qu'il avait perdu son temps. Il faut avouer que les inventeurs des arts mécaniques ont été bien plus utiles aux hommes que les inventeurs des syllogismes : celui qui imagina la navette l'emporte furicusement sur celui qui imagina les idées innées.

# PIERRE (SAINT).

Pourquoi les successeurs de saint Pierre ont-ils eu tant de pouvoir en Occident, et auœun en Orient? C'est demander pourquoi les évêques de Vurtz-bourg et de Saltzbourg se sont attribué les droits régaliens dans des temps d'anarchie, tandis que les évêques grecs sont toujours restés sujets. Le temps, l'occasion, l'ambition des uns, et la faiblesse des autres, ont fait et feront tout dans ce monde. Nous fesons toujours abstraction de ce qui est divin.

A cette anarchie l'opinion s'est jointe, et l'opinion est la reine des hommes. Ce n'est pas qu'en effet ils aient une opinion bien déterminée, mais des mots leur en tiennent lieu. e Je to dounera i les cleís du royaume des cieux.» Les partisans outrés de l'évêque de Rome soutinrent, vers le onzième siècle, que qui donne le plus
donne le moins; que les cieux entouraient la terre;
et que Pierre ayant les cleís du contenant, il avait
aussi les cleís du contenu. Si on entend par les
cieux toutes les étoiles et toutes les planètes, il est
évident, selon Tomasius, que les cleís données à
Simon Barjone, surnommé Pierre, étaient un
passe-partout. Si on entend par les cieux les nuées,
l'atmosphère, l'éther, l'espace dans lequel roulent
les planètes, il n'y a guère de serruriers, selon
Meursius, qui puissent faire une clef pour ces
portes-la. Mais les railleries ne sont pas des raisons.

Les cless, en Palestine, étaient une cheville de bois qu'on liait avec une courroie. Jésus dit à Barjone : « Ce que tu auras lié sur la terre sera lié · dans le ciel. » Les théologiens du pape en ont conelu que les papes avaient recu le droit de lier et de délier les peuples du serment de fidélité fait à leurs rois, et de disposer à leur gré de tous les royaumes. C'est conclure magnifiquement. Les communes, dans les états-généraux de France, en 1502, disent, dans leur requête au roi, que « Bo-» niface VIII était un b\*\*\*\* qui croyait que Dieu » liait et emprisonnait au ciel ce que ce Boniface » liait sur terre. » Un fameux luthérien d'Allemagne (c'était Mélanchton) ne pouvait souffrir que Jésus eût dit à Simon Barjone, Cepha ou Cephas : · Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon » assemblée, mon Église, » Il ne pouvait concevoir que Dieu eût employé un pareil jeu de mots, une pointe si extraordinaire, et que la puissance du pape fût fondée sur un quolibet. Cette pensée n'est permise qu'à un protestant.

Pierre a passé pour avoir été évêque de Rome : mais on sait assez qu'en ce temps-là, et long-temps après, il n'y eut aucun évêché particulier. La société chrétienne ne prit une forme que vers le milieu du second siècle. Il se peut que Pierre eût fait le voyage de Rome : il se peut même qu'il fût mis en croix la tête en bas, quoique ce ne fût pas l'usage; mais on n'a aucune preuve de tout cela. Nous avons une lettre sous son nom, dans laquelle il dit qu'il est à Babylone : des canonistes judicieux ont prétendu que par Babylone on devait entendre Rome. Ainsi, supposé qu'il eût daté de Rome, on aurait pu conclure que la lettre avait été écrite à Babylone. On a tiré long-temps de pareilles couséquences, et c'est ainsi que le monde a été gouverné.

Il y avait un saint homme à qui on avait fait payer bien chèrement un bénéfice à Rome, ce qui s'appelle une simonie; on lui demandait s'il croyait que Simon Pierre edit été au pays; il répondit : Je

ne vois pas que Pierre y ait été, mais je suis sûr de Simon.

Quant à la personue de saint Pierre, il faut avouer que Paul n'est pas le seul qui ait été scandalisé de sa conduite; on lui a souvent résisté en face, à lui et à ses successeurs. Saint Paul lui reprochait aigrement de manger des viandes défeudues, c'est-à-dire du porc, du boudin, du lièvre, des anguilles, de l'ixion, et du griffon : Pierre se défendait en disant qu'il avait vu le ciel ouvert vers la sixième heure, et une grande nappe qui descendait des quatre coins du ciel, laquelle était toute remplie d'anguilles, de quadrupèdes et d'oiseaux, et que la voix d'un ange avait crié : « Tuez » et mangez. » C'est apparemmment cette même voix qui a crié à tant de pontifes : « Tuez tout, et » mangez la substance du peuple, » dit Wollaston; mais ce reproche est beaucoup trop fort.

Casaubon ne peut approuver la manière dont Pierre traita Anania et Saphira sa femme. De quel droit, dit Casanbon, un Juif esclave des Romains ordonnait-il ou souffrait-il que tous ceux qui croiraient en Jésus vendissent leurs héritages, et eu apportassent le prix à ses pieds? Si quelque anabaptiste à Londres fesait apporter à ses pieds tout l'argent de ses frères , ne serait-il pas arrêté comme un séducteur séditieux, comme un larron, qu'on ne manquerait pas d'envoyer à Tyburn? N'est-il pas horrible de faire mourir Anania, parce qu'ayaut vendu son fonds et en ayant donné l'argent à Pierre, il avait retenu pour lui et pour sa femme quelques écus pour subvenir à leurs nécessités, sans le dire? A peine Anania est-il mort, que sa femme arrive. Pierre, au lieu de l'avertir charitablement qu'il vient de faire mourir sou mari d'apoplexie pour avoir gardé quelques oboles, et de lui dire de bien prendre garde à elle, la fait tomber dans le piége. Il lui demande si son mari a donné tout son argent aux saints. La bonne femme répond oui, et elle meurt sur-le-champ. Cela est dur.

Conringius demande pourquoi Pierre, qui tuait ainsi ceux qui lui avaient fait l'aumône, n'allait pas tuer plutôt tous les docteurs qui avaient fait mourir Jésus-Christ, et qui le firent fouetter luimème plus d'une fois. O Pierre, dit Conringius , vous faites mourir deux chrétiens qui vous out fait l'aumône, et vous laissez vivre ceux qui ont crucifié votre Dieu!

Nous avons eu, du temps de llenri re et de Louis XIII, un avocat-général du parlement de Provence, homme de qualité, nomme Doraison de Torame, qui, dans un livre de l'Église militante, dédié à Henri IV, a fait un chapitre entier des arrêts rendus par saint Pierre en matière criminelle. Il dit que l'arrêt prononcé par Pierre cou-

tre Anania et Saphira fut exécuté par Dieu même, aux termes et cat de la juridiction spirituelle. Tout son livre est dans ce goût. Conringius, comme on voit, ne pense pas comme notre avocat provençal. Apparemment que Conringius n'était pas en pays d'inquisition quand il fesait ces questions hardies.

Érasme, à propos de Pierre, remarquait une chose fort singulière; c'est que le chef de la religion chrétienne commença son apostolat par renier Jésus-Christ, et que le premier pontife des Juiss avait commencé son ministère par faire un veau d'or et par l'adorer.

Quoi qu'il en soit, Pierre nous est dépeint comme un pauvre qui catéchisait des pauvres. Il ressemble à ces fondateurs d'ordres, qui vivaient dans l'indigence, et dont les successeurs sont devenus grands seigneurs.

Le pape, successeur de Pierre, a tantôt gagné, tantôt perdu; mais il lui reste encore environ cinquante millions d'hommes sur la terre, sounis en plusieurs points à ses lois, outre ses sujets immédiats.

Se donner un maître à trois ou quatre cents tieues de chez soi; attendre pour penser que cet homme ait paru penser; n'oser juger en dernier ressort un procès entre quelques uns de ses concitovens que par des commissaires nommés par cet étranger; n'oser se mettre en possession des champs et des vignes qu'on a obtenus de sou propre roi . sans payer une somme considérable à ce maître étranger: violer les lois de son pays qui défendent d'épouser sa nièce, et l'épouser légitimement en donnant à ce maître étranger une somme encore plus considérable; n'oser cultiver son champ le jour que cet étranger veut qu'on célèbre la mémoire d'un inconnu qu'il a mis dans le ciel de son autorité privée : c'est là en partie ce que c'est que d'admettre un pape; ce sont là les libertés de l'Église gallicane, si nous en croyons Dumarsais.

Il y a quelques autres peuples qui portent plus loin leur soumission. Nous avons vu de nos jours un souverain ' demander au pape la perniission de faire juger par son tribunal royal des moines accusés de parrieide, ne pouvoir obtenir cette permission, et n'oser les juger.

On sait assez qu'autrelois les droits des papes allaient plus loin; ils étaient fort au-dessus des dieux de l'antiquité; car ces dieux passaient seulement pour disposer des empires, et les papes en disposaient en effet.

Sturbinus dit qu'on peut pardonner à ceux qui doutent de la divinité et de l'infaillibilité du pape, quand on fait réflexion: Que quarante schismes ont profané la chaire de saint Pierre, et que vingt-sept l'ont ensanglantée:

Qu'Étienne vu, fils d'un prêtre, déterra le corps de Formose son prédécesseur, et fit trancher la tête à ce cadavre;

Que Sergius III, convaincu d'assassinats, eut un fils de Marozie, lequel hérita de la papauté; Que Jean X. amant de Théodora, fut étranglé

Que Jean x, amant de Théodora, fut étranglé dans son lit;

Que Jean x1, fils de Sergius 111, ne fut connu que par sa crapule;

Que Jean xii fut assassiné chez sa maîtresse; Que Benoît ix acheta et revendit le pontificat;

Que Grécoire vii fut l'auteur de cinq cents ans de guerres civiles soutenues par ses successeurs:

Qu'enfin parmi tant de papes ambitieux, sanguinaires et débauchés, il y eut un Alexandre vr, dont le nom n'est pronoucé qu'avec la même horreur que ceux des Néron et des Caligula.

C'est une preuve, dit-ou, de la divinité de leur caractère, qu'elle ait subsisté avec tant de crimes; mais si les califes avaient eu une conduite encore plus affreuse, ils auraient donc été encore plus divins. C'est ainsi que raisonne Dermius; on lui a répondu. Mais la meilleure réponse est dons la puissance mitigée que les évêques de Rome exercent aujourd'hui avec sagesse; dans la longue possession où les empereurs les laissent jouir parce qu'ils ne peuvent les en dépouiller; dans le système d'un équilibre général, qui est l'esprit de toutes les cours.

On a prétendu depuis peu qu'il n'y avait que deux peuples qui pussent envahir l'Italie et écraser Rome. Ce sont les Turcs et les Russes; mais ils sont nécessairement ennemis, et de plus....

Je ne sais point prévoir les malheurs de si loin. RACINE, Andromaque, acte 1, scène 11.

# PIERRE-LE-GRAND ET J. J. ROUSSEAU.

# SECTION PREMIÈRE.

- « Le ezar Pierre.... n'avait pas le vrai génie, » celui qui crée et fait tout de rien. Quelques unes
- » des choses qu'il fit étaient bien, la plupart » étaient déplacées. Il a vu que son peuple était
- » barbare, il n'a point vu qu'il n'était pas mûr
- » pour la police; il l'a voulu civiliser quand il ne
   » fallait que l'aguerrir. Il a d'abord voulu faire
- » des Allemands, des Anglais, quand il fallait
- commencer par faire des Russes; il a empêché
   ses sujets de devenir jamais ce qu'ils pourraient
- » ses sujets de devenir jamais ce qu'ils pourraient » être, en leur persuadant qu'ils étaient ce qu'ils

Le roi de Portugal . Joseph.

- » ne sont pas. C'est ainsi qu'un précepteur fran-· cais forme son élève pour briller un moment
- » dans son enfance, et puis n'être jamais ricu.
- L'empire de Russie voudra subjuguer l'Europe, et sera subjugué lui-même. Les Tartares ses sujets
- ou ses voisins deviendront ses maîtres et les nô-
- tres: cette révolution me paraît infaillible; tous
- » les rois de l'Europe travaillent de concert à l'ac-» célérer 1. » (Du Contrat social, liv. 11, chap. vIII.)
- Ces paroles sont tirées d'une brochure intitulée

le Contrat social, ou insocial, du peu sociable Jean-Jacques Rousseau. Il n'est pas étonnant qu'ayant fait des miracles à Venise, il ait fait des prophéties sur Moscou; mais comme il sait bien que le bon temps des miracles et des prophéties

' Pour juger un prince , il faut se transporter au Iemps où il a vécu. Si Rousseau, en disant que Pierre i" n'a pas eu le vrai génie, a voulu dire que ce prince n'a point créé les principes de la législation et de l'administration publique, principes absolument ignorés alors en Europe, un tel reproche ne unit point à aa gloire. Le ezar vil que ses soldats étaient sans discipline, et il leur donna celle des nations de l'Enrope les plus belliqueuses. Ses peuples ignoraient la marine, et en peu d'années il créa une flotte formidable. Il adopta pour le commerce les principes des peuples qui alors passaient pour les plus éclairés de l'Europe. Il sentit que les Russes ne différaient des autres Européans que par trois causes : la première était l'excessif pouvoir de la super-tition sur les esprits, et l'influence des prètres sur le gouvernemeut et sur les sujets. Le czar attaqua la superstition dans sa source, en détruisant les moines par le moyen le plus doux, celui de ne permettre les vœux qu'à un âge où tout homme qui a la fantal·le de les faire est à coup sûr un ciloyen inulile.

Il soumit les prètres à la loi, et ne leur laissa qu'une autorité subordonnée à la sienne pour les objets de l'ordre civil, que l'ignorance de nos ancêtres a soumis au pouvoir ecclésiastique.

La seconde cause qui s'opposait à la civilisation de la Russie était l'esclavage presque général des paysans, soit artisans, soit cullivateurs. Pierre n'osa directement détruire la servitude; mais il en prépara la destruction, en formant une armée qui le rendail indépendant des seigneurs de terres, et le mettail en état de ne les plus craindre, et en créant dans sa nouvelle capitale, au moyen des étrangers appelés dans son empire, un peuple commerçant, industrieux, et jouissant de la liberté civile

La troisième cause de la barbarle des Russes étail l'ignorance. Il sentit qu'il ne pouvait rendre sa nation puissante qu'en l'éclairant, et ce fut le principal objet de ses travanx i c'est en cela surtout qu'il a montré un véritable génie. On ne peut assez s'étonner de voir Rousseau lui reprocher de ne s'être pas borné à aguerrir sa pation; et il faul avouerque le Busse qui, en 1700 . devina l'influence des lumières sur l'état polit que des empires . et sut apercevoir que le plus grand bien qu'on puisse faire aux hommes est de substituer des idées justes aux préjugés qui les gonvernent, a eu plus de génie que le Génevois qui, en 1750. a voulu nous prouver les grands avantages de l'ignorance.

Lorsque Pierre monta sur le Irône, la Russie était à peu près au même état que la France, l'Allemagne et l'Angleterre au onzième siècle. Les Russes ont fait en qualre-vingts ans, que les vurs de Pierre ont été suivies, plus de progrès que nous n'en avons fait en qualre siècles : n'est-ce pas une preuve que ces vues n'élalent pas celles d'un homme ordinaire?

Quant à la prophétie sur les conquêtes futures des Tartares. Rousseau auralt dù observer que les barbares n'ont jamais battu les peuples civillsés que lorsque ceux-ci ont négligé la tactique, et que les peuples nomades sont toujours trop peu nombreux pour être redoutables à de grandes nations qui ont des armées. Il est différent de détrôner un despote pour se meltre à sa place, de lui imposer un tribut après l'avoir vaincu, on de subjuguer un peuple. Les Romains conquirent la Gaule, l'Espagne; les chiefs des Goths et des Francs ne firent que chasser les Romains et leur succéder. K.

est passé, il doit croire que sa prédiction contre la Russie n'est pas aussi infaillible qu'elle lui a paru dans son premier accès. Il est doux d'annoncer la chute des grands empires, cela nous console de notre petitesse. Ce sera un beau gain pour la philosophie, quand nous verrons incessamment les Tartares Nogais, qui penvent, je crois, mettre jusqu'à douze mille hommes en campagne, venir subjuguer la Russie, l'Allemagne, l'Italie, et la France. Mais je me flatte que l'empereur de la Chine ne le souffrira pas; il a déjà accédé à la paix perpétuelle ; et comme il n'a plus de jésuites chez lui , il ne troublera point l'Europe. Jean-Jacques qui a, comme on croit, le vrai génie, trouve que Pierre-le-Grand ne l'avait pas.

Un seigneur russe, homme de beaucoup d'esprit, qui s'amuse quelquefois à lire des brochures, se souvint, en lisant celle-ci, de quelques vers de Molière, et les cita fort à propos :

Il semble à trois gredins, dans leur pelil cerveau, Que pour être imprimés et reliés eu veau. Les voilà dans l'état d'importantes personnes, Qu'avec leur plume ils font le destin des couronnes.

Les Russes, dit Jean-Jacques, ne seront jamais policés. J'en ai vu du moins de très polis, et qui avaient l'esprit juste, fin, agréable, cultivé, et même conséquent, ce que Jean-Jacques trouvera fort extraordinaire.

Comme il est très galant, il ne manquera pas de dire qu'ils se sont formés à la cour de l'impératrice Catherine, que son exemple a influé sur eux, mais que cela n'empêche pas qu'il n'ait raison, et que bientôt cet empire sera détruit.

Ce petit bon homme nous assure, dans un de ses modestes ouvrages, qu'on doit lui dresser une statue. Ce ne sera probablement ni à Moscou ni à Pétersbourg qu'on s'empressera de sculpter Jean-Jacques.

Je voudrais, en général, que lorsqu'on juge les nations du haut de son grenier, on fût plus honnête et plus circonspect. Tout pauvre diable peut dire ce qu'il lui plaît des Athéniens, des Romains, et des anciens Perses. Il peut se tromper impunément sur les tribunats, sur les comices, sur la dictature. Il peut gouverner en idée deux ou trois mille lieues de pays, tandis qu'il est incapable de gouverner sa servante. Il peut dans un roman recevoir un baiser âcre de sa Julie, et conseiller à un prince d'épouser la fille d'un bourreau. Il y a des sottises sans conséquence; il y en a d'autres qui peuvent avoir des suites fâcheuses.

Les fous de conr étaient fort sensés; ils n'insultaient par leurs bouffonneries que les faibles, et respectaient les puissants : les fous de village sont aujourd'hni plus hardis.

On répondra que Diogène et l'Arétin ont été tolérés; d'accord: mais une mouche ayant vu un jour une hirondelle qui, en volant, emportait des toiles d'araignées, en voulut faire autant; elle y fut prise.

#### SECTION 11.

Ne peut-on pas dire de ces législateurs qui gouvernent l'univers à deux sous la feuille, et qui de leurs galetas donnent des ordres à tous les rois, ce qu'Homère dit de Calchas?

ὖς ἦὖη τὰ τ' ἐόντα, τὰ τ' ἐσσόμενα, πρό τέ' όντα. Π., 1, 10.

Il connaît le passé, le présent, l'avenir.

C'est dommage que l'auteur du petit paragraphe que nous venons de citer n'ait connu aucun des trois temps dont parle Homère.

Pierre-le-Grand, dit-il, « n'avait pas le génie » qui fait tout de rien. » Vraiment, Jean-Jacques, je le crois sans peine; car on prétend que Dicu seul a cette prérogative.

- « Il n'a pas vu que son peuple n'était pas mûr » pour la police; » en ce cas, le cara est admirable de l'avoir fait mûrir. Il me semble que c'est Jean-Jacques qui n'a pas vu qu'il fallait se servir d'abord des Allemands et des Anglais pour faire des Russes.
- « Il a empêché ses sujets de jamais devenir ce » qu'ils pourraient être, etc. »

Cependant ces mêmes Russes sont devenus les vainqueurs des Turcs et des Tartares, les conquérants et les législateurs de la Crimée, et de vingt peuples différents; leur souveraine a donné des lois à des nations dont le nom même était ignoré en Europe.

Quant à la prophétie de Jean-Jacques, il se peut qu'il ait exalté son âme jusqu'à lire dans l'avenir; il a tout ce qu'il faut pour être prophète: mais pour le passé et pour le présent, on avouera qu'il n' y entend rien. Je doute que l'antiquité ait rien de comparable à la hardiesse d'envoyer quatre escadres du fond de la mer Baltique dans les mers de la Grèce, de dominer à la fois sur la mer Égée et sur le Pout-Euxin, de porter la terreur dans la Colchide et aux Dardanelles, de subjuguer la Tauride, et de forcer le visir Azem à s'enfuir des bords du Danube jusqu'aux portes d'Andrinople.

Si Jean-Jacques comple pour rien tant de grandes actions qui étonnent la terre attentive, il doit du moins avouer qu'il y a quelque générosité dans un comte d'Orloff, qui, après avoir pris un vaisseau qui portait toute la famille et tous les trésors d'un barba, lui renvoya sa famille et ses trésors.

Si les Russes n'étaient pas murs pour la police

du temps de l'ierre-le-Grand, convenons qu'ils sont mûrs aujourd'hui pour la grandeur d'âme, et que Jean-Jacques n'est pas tout à fait mûr pour la vêrité et pour le raisonnement.

A l'égard de l'avenir, nous le saurons quand nous aurons des Ézéchiels, des Isales, des Habacucs, des Michées. Mais le temps en est passé; et, si on ose le dire, il est à craindre qu'il ne revienne blus.

J'avoue que ces mensonges imprimés sur le temps présent m'étonnent toujours. Si on se donne ces libertés dans un siècle où mille volumes, mille gazettes, mille journaux peuvent continuellement vous démentir, quelle foi pourrons-nous avoir en ces historiens des anciens temps qui recueillaient tous les bruits vagues, qui ne consultaient aucunes archives, qui mettaient par écrit ce qu'ils avaient entendu dire à leurs grand mères dans leur enfance, bien sûrs qu'aucun critique ne relèverait leurs fautes?

Nous eûmes long-temps neuf Muses, la saine critique est la dixième, qui est veaue bien tard. Elle n'existie point du temps de Cécrops, du premier Bacchus, de Sanchoniathon, de Thaut, de Brama, etc., etc. On écrivait alors impunément tout ce qu'on voulait : il faut être aujourd'hui un peu plus avisé.

# PLAGIAT.

On dit qu'originairement ce mot vient du latin plaga, et qu'il signifiait la condamnation au fouet de ceux qui avaient vendu des hommes libres pour des esclaves. Cola n'a rien de commun avec le plagiat des auteurs, lesquels ne vendent point d'hommes, soit esclaves, soit libres. Ils se vendent sculement eux-mêmes quelquefois pour un peu d'argent.

Quand un auteur vend les pensées d'un autre pour les siennes, ce larcin s'appelle plagiat. On pourrait appeler plagiaires tous les compilateurs, tous les feseurs de dictionnaires, qui ne font que répéter à tort et à travers les opinions, les erreurs, les impostures, les vérités déjà imprimées dans des dictionnaires précédents; mais ce sont du moins des plagiaires de bonne foi, ils ne s'arrogent point le mérite de l'invention. Ils ne prétendent pas même à celui d'avoir déterré chez les anciens les matériaux qu'ils ont assemblés; ils n'ont fait que copier les laborieux compilateurs du seizième siècle. Ils vous vendent en in-quarto ce que vous aviez dejà en in-folio. Appelez-les, si vous voulez, libraires, et non pas auteurs. Rangez-les plutôt dans la classe des fripiers que dans celle des plagiaires.

Le véritable plagiat est de donner pour vôtres

les ouvrages d'autrui, de coudre dans vos rapsodies de longs passages d'un bon livre avec quelques petits changements. Mais le lecteur éclairé, voyant ce morceau de drap d'or sur un babit de bure, reconnaît bientôt le voleur maladroit.

Ramsay, qui après avoir été presbytérien dans son village d'Écosse, ensuite anglican à Londres, puis quaker, et qui persuada enfin au célèbre Fénelon, archevêque de Cambrai, qu'il était catholique, et même qu'il avait beaucoup de penchant pour l'amour pur; Ramsay, dis-je, fit les Voyages de Curus, parce que son maître avait fait voyager Télémaque. Il n'y a jusque-là que de l'imitation. Dans ces voyages il copie les phrases, les raisonnements d'un ancien auteur anglais qui introduit un jeune solitaire disséquant sa chèvre morte, et remontant à Dieu par sa chèvre. Cela ressemble fort à un plagiat. Mais en conduisant Cyrus en Égypte, il se sert, pour décrire ce pays singulier, des mêmes expressions employées par Bossuet; il le copie mot pour mot sans le citer. Voilà un plagiat dans toutes les formes. Un de mes amis le lui reprochait un jour; Ramsay lui répondit qu'on pouvait se rencontrer, et qu'il n'était pas étounant qu'il pensât comme Fénelon, et qu'il s'exprimât comme Bossuet. Cela s'appelle être fier comme un Écossais.

Le plus singulier de tous les plagiats est peutêtre celui du P. Barre, auteur d'une grande histoire d'Allemagne, en dix volumes. On venait d'imprimer l'Histoire de Charles xII, et il en prit plus de deux cents pages qu'il inséra dans son ouvrage. Il fait dire à un duc de Lorraine précisément ce que Charles XII a dit.

Il attribue à l'empereur Arnould ce qui est arrivé au monarque suédois.

Il dit de l'empereur Rodolphe ce qu'on avait dit du roi Stanislas.

Valdemar, roi de Danemarck, fait et dit précisément les mêmes choses que Charles à Bender, etc.

Le plaisant de l'affaire est qu'un journaliste, voyant cette prodigieuse ressemblance entre ces deux ouvrages, ne manqua pas d'imputer le plagiat à l'auteur de l'Histoire de Charles xn, qui avait pourtant écrit vingt ans avant le P. Barre.

C'est surtout en poésie qu'on se permet sonvent le plagiat, et c'est assurément de tous les larcius le moins dangereux pour la société.

## PLATON.

## SECTION PREMIÈRE.

Du Timée de Platon, et de quelques autres choses.

Les Pères de l'Église des quatre premiers siècles furent tous grecs et platoniciens; vous ne trouvez pas un Romain qui ait écrit pour le christianisme, etqui ait eu la plus légère teinture de philosophie. l'observerai ici en passan qu'il est assez étrauge que cette Église de Rome, qui ne contribua en rieu à ce graud établissement, en ait seule recueilli tout l'avantage. Il en a été de cette révolution comme de toutes celles qui sont nées des guerres civiles : les premiers qui troublent un état travaillent toujours sans le savoir pour d'autres que pour eux.

L'école d'Alexandrie, fondée par un nommé Marc, auquel succèdèrent Athénagoras, Clément, Origène, fut le centre de la philosophie chrétienne. Platon était regardé par tous les Grecs d'Alexandrie comme le maître de la sagesse, comme l'interprète de la Divinité. Si les premiers chrétiens n'avaient pas embrassé les dogmes de Platon, ils n'auraient jamais eu aucun philosophe, aucun homme d'esprit dans leur parti. Le mets à part l'inspiration et la grâce qui sont au-dessus de tonte philosophie, et je ne parle que du train ordinaire des choses humaines.

Ce fut, dit-on, dans le Timée de Platon principalement que les Pères grecs s'instruisirent. Ce Timée passe pour l'ouvrage le plus sublime de toute la philosophie ancienne. C'est presque le seul que Dacier n'ait point traduit; et je pense que la raison en est qu'il ne l'entendait point, et qu'il craignit de montrer à des lecteurs clairvoyants le visage de cette divinité greeque qu'on n'adore que parce qu'elle est voilée.

Platon, dans ce beau dialogue, commence par introduire un prêtre égyptien qui appreud à Solon l'ancienne histoire de la ville d'Athènes, qui était fidèlement conservée depuis neuf mille ans dans les archives de l'Égypte.

Athènes, dit le prêtre, était alors la plus belle ville de la Grèce, et la plus renommée dans le monde pour les arts de la guerre et de la paix ; elle résista seule aux guerriers de cette fameuse fle Atlantide, qui vinrent sur des vaisseaux innombrables subjuguer une grande partie de l'Europe et de l'Asie. Athènes eut la gloire d'affranchir tant de peuples vaincus, et de préserver l'Égypte de la servitude qui nous menacait : mais après cette illustre victoire et ce service rendu au genre humain, un tremblement de terre épouvantable engloutit en vingt-quatre heures et le territoire d'Athènes et toute la grande île Atlantide. Cette île n'est aujourd'hui qu'une vaste mer, que les débris de cet ancien monde et le limon mêlé à ses eaux rendent innavigable.

Voilà ce que ce prêtre conte à Solon; voilà comment Platon débute pour nons expliquer ensuite la formation de l'âme, les opérations du Verbe, et sa trinité. Il n'est pas physiquement impossible qu'il y eût eu une fle Atlantide qui n'existait plus depuis neuf mille ans, et qui périt par un tremblement de terre, comme il est arrivé à Herculanum et à tant d'autres villes : mais notre prêtre, en ajoutant que la mer qui baigne le mont Atlas est inaccessible aux vaisseaux, rend l'histoire un peu suspecte.

Il se peut faire . après tout , que depuis Solon , c'est-à-dire depuis trois mille ans, les flots aient nettoyé le limon de l'ancienne île Atlantide, et rendu la mer navigable; mais enfin il est toujours surprenant qu'on débute par cette ile pour parler du Verbe.

Peut-être, en sesant ce conte de prêtre ou de vicille, Platon n'a-t-il voulu insinuer autre chose que les vicissitudes qui ont changé tant de fois la face du globe. Pent-être a-t-il voulu dire seulement ce que Pythagore et Timée de Locres avaient dit si long-temps avant lui, et ce que nos yeux nous disent tous les jours, que tout périt et se renouvelle dans la nature. L'histoire de Deucalion et de Pyrrha, la chute de Phaéton, sont des fables; mais des inondations et des embrasements sont des vérités.

Platon part de son île imaginaire pour dire des choses que les meilleurs philosophes de nos jours ne désavoueraient pas : « Ce qui est produit a » nécessairement une cause, un auteur. Il est dissi-» cile de trouver l'auteur de ce monde; et quand » on l'a trouvé, il est dangereux de le dire au » peuple, »

Rich n'est plus vrai encore aujourd'hui. Qu'un sage, en passant par Notre-Dame de Lorette, s'avise de dire à un sage son ami que Notre-Dame de Lorette, avec son petit visage noir, ne gouverne pas l'univers entier : si une bonne femme entend ces paroles, et si elle les redit à d'autres bonnes femmes de la Marche d'Ancône, le sage sera lapidé comme Orphée. Voilà précisément le cas où crovaient être les premiers chrétiens qui ne disaient pas du bien de Cybèle et de Diane. Cela seul devait les attacher à Platon; les choses inintelligibles qu'il débite ensuite ne durent pas les dégoûter de lui.

Je ne reprocherai point à Platon d'avoir dit dans son Timée que le monde est un animal; car il entend sans doute que les éléments en mouvement animent le monde, et il n'entend pas par animal un chien et un bomme qui marchent, qui sentent, qui mangent, qui dorment, et qui engendrent. Il faut toujours expliquer un auteur dans le sens le plus favorable; et ce n'est que lorsqu'on accuse les gens d'hérésie, ou quand on denonce leurs livres, qu'il est de droit d'en interpréter malignement toutes les paroles, et de les empoisonner; ce n'est pas ainsi que j'en userai avec Platon.

Il y a d'abord chez lui une espèce de trinité qui est l'âme de la matière ; voici ses paroles : « De la » substance indivisible, toujours semblable à elle-» même, et de la substance divisible, il composa

» une troisième substance qui tient de la même et » de l'autre. »

Ensuite viennent des nombres à la pythagoricienne, qui rendent la chose encore plus inintelligible, et par conséquent plus respectable. Quelle provision pour des gens qui commençaient une guerre de plume!

Ami lecteur, un peu de patience, s'il vous plait, et un peu d'attention. « Quand Dieu eut formé » l'âme du monde de ces trois substances, cette » âme s'élança du milieu de l'univers aux extré- mités de l'être, se répandant partout au-dehors. » et se repliant sur elle-même; elle forma ainsi

- » dans tous les temps une origine divine de la » sagesse éternelle. »
  - Et quelques lignes après :

« Ainsi la nature de cet animal immense qu'on » nomme le monde est éternelle. »

Platon, à l'exemple de ses prédécesseurs, introduit done l'Être suprême, artisan du monde, formant ce monde avant les temps; de sorte que Dieu ne pouvait être sans le monde, ni le monde sans Dieu, comme le soleil ne peut exister sans répandre la lumière dans l'espace, ni cette lumière voler dans l'espace sans le soleil.

Je passe sous silence beaucoup d'idées à la grecque, ou plutôt à l'orientale; comme, par exemple, qu'il y a quatre sortes d'animaux, les dieux célestes, les oiseaux de l'air, les poissons, et les animaux terrestres, dont nous avons l'honneur d'être.

Je me hâte de venir à une seconde trinité : « L'être engendré, l'être qui engendre, et l'être » qui ressemble à l'engendré et à l'engendreur. » Cette trinité est assez formelle; et les Pères ont pu v trouver leur compte.

Cette trinité est suivie d'une théorie un peu singulière des quatre éléments. La terre est fondée sur un triangle équilatère, l'eau sur un triangle rectangle, l'air sur un scalène, et le scu sur un isocèle. Après quoi il prouve démonstrativement qu'il ne peut y avoir que cinq mondes, parce qu'il n'y a que cinq corps solides réguliers, et que cependant il n'y a qu'un monde qui est rond.

J'avoue qu'il n'y a point de philosophe aux petites-maisons qui ait jamais si puissamment raisonné. Vous vous attendez, ami lecteur, à m'entendre parler de cette autre fameuse trinité de Platon, que ses commentateurs ont tant vantée : c'est l'Être éternel, formateur éternel du monde; son Verbe ou son intelligence, ou son idée; et le bon qui en résulte. Je vous assure que je l'ai bien cherchée dans ce Timée, je ne l'y ai jamais trouvée; elle peut y être totidem litteris, mais elle n'y est pas totidem verbis, ou je suis fort trompé.

Après avoir lu tout Platon, à mon grand regret, j'ai aperçu quelque ombre de la trinité dout on lui fait honneur. C'est dans le livre sixième de sa République chimérique, lorsqu'il dit: « Par-» lons du fils, production merveilleuse du bon, » et sa parfaite image. » Mais malhoureusement il se trouve que cette parfaite image de Dieu, c'est le soleil. Ou en conclut que c'était le soleil intelligible, lequel, avec le Verbe et le père, composait la trinité platonique.

Il y a dans l'Épinomis de Platon des galimatias fort curieux; en voici un que je traduis aussi raisonnablement que je le puis, pour la commodité du lecteur:

« Sachez qu'il y a huit vertus dans le ciel; je » les ai observées, ce qui est facile à tout le monde. Le soleil est une de ces vertus, la lune une autre, · la troisième est l'assemblage des étoiles; et les cinq planètes font avec ces trois vertus le nombre · de huit. Gardez-vous de penser que ces vertus, ou ceux qui sont dans elles et qui les animent . · soit qu'ils marchent d'eux-mêmes, soit qu'ils soient portés dans des véhicules; gardez-vous. » dis-je, de croire que les uns soient des dieux, » et que les autres ne le soient pas; que les uns » soient adorables, et qu'il v en ait d'autres qu'on » ne doive ni adorer ni invoquer. Ils sont tous » frères, chacun a son partage, nous leur devons » à tous les mêmes honneurs, ils remplissent tous · l'emploi que le Verbe leur assigna quand il forma · l'univers visible. »

Voilà déjà le Verbe trouvé, il faut maintenant trouver les trois personnes. Elles sont dans la seconde lettre de Platon à Denys. Ces lettres ne sont pas assurément supposées. Le style est le même que celui de ses Dialogues. Il dit souvent à Denys et à Dion des choses assez difficiles à compreudre, et qu'on croirait écrites en chiffres; mais aussi il en dit de fort claires, et qui se sont trouvées vraies long-temps après lui. Par exemple, voici comme il s'exprime dans sa septième lettre à Dion:

di été convaincu que tous les états sont assez
mal gouvernés; il n'y a guère ni bonne institution, ni bonne administration. On y vit, pour
ainsi dire, au jour la journée, et tout va au gré
de la fortune, plutôt qu'au gré de la sagesse.
Après cette courte digression sur les affaires temporelles, revenons aux spirituelles, à la trinité. Platon dit à Denvs:

« Le roi de l'univers est environné de ses ou-• vrages , tout est l'effet de sa grâce. Les plus • belles des choses ont en lui lenr cause première ; les secondes en perfection ont en lui une seconde
cause; et il est encore la troisième cause des
ouvrages du troisième degré.

On pourrait ne pas reconnaître dans cette lettre la trinité telle que nous l'admettons; mais c'était beaucoup d'avoir, dans un auteur grec, un garant des dogmes de l'Église naissante. Toute l'Église grecque fut donc platonicienne, comme toute l'Église latine fut péripatéticienne depuis le commencement du treizième siècle. Ainsi deux Grecs qu'on n'a jamais entendus ont été nos maîtres à penser, jusqu'au temps où les hommes se sont mis, au bout de deux mille ans, à penser par euxmèmes.

#### SECTION 11.

Questions sur Platon et sur quelques autres bagatelles.

Platon, en disant aux Grecs ce que tant de philosophes des autres nations avaient dit avant lui, en assurant qu'il y a une intelligence suprême qui arrangea l'univers, pensait-il que cette intelligence suprême résidait en un seul lieu, comme un roi de l'Orient dans son sérail? ou bien croyait-il que cette puissante intelligence se répand partout comme la lumière, ou comme un être encorc plus fin, plus prompt, plus actif, plus pénétrant que la lumière? Le dieu de Platon, en un mot, est-il dans la matière? en est-il séparé? O vous qui avez lu Platon attentivement, c'est-à-dire sept ou luit songe-creux cachés dans quelques galetas de l'Europe, si jamais ces questions viennent iusur'à vous, ie vous supplie d'y répondre.

L'ile barbare des Cassitérides, où les homnies vivaient dans les bois du temps de Platon, a produit enfin des philosophes qui sont autant au-dessus de Ini, que Platon était au-dessus de ceux de ses contemporains qui ne raisonnaient pas.

Parmi ces philosophes, Clarke est peut-être le plus profond ensemble et le plus clair, le plus méthodique et le plus fort, de tous ceux qui ont parlé de l'être suprême.

Lorsqu'il cut donné au public son excellent livre, il se trouva un jeune gentilhomme de la province de Glocester qui lui fit avec candeur des objections aussi fortes que ses démonstrations. On peut les voir à la fin du premier volume de Clarke; ce n'était pas sur l'existence nécessaire de l'Ètre suprème qu'il disputait, c'était sur son infinité et sur son immensité.

Il ne paraît pas en cffet que Clarke ait prouvé qu'il y ait un être qui pénètre intimement tout ce qui existe, et que cet être, dont on ne peut coucevoir les propriétés, ait la propriété de s'étendre an-delà de toute borne imaginable. Le grand Newton a démontré qu'il y a du vide dans la nature : mais quel philosophe pourra me démontrer que Dieu est dans ce vide, qu'il touche à ce vide, qu'il remplit ce vide? Comment, étant aussi bornés que nous le sommes, pouvos-nous connaître ces profondeurs? Ne nous suffit-il pas qu'il nous soit prouvé qu'il existe un maître supréme? il ne nous est pas donné de savoir ce qu'il est, ni comment il est.

Il semble que Locke et Clarke aient eu les clefs du monde intelligible. Locke a onvert tous les appartements où l'on peut entrer; mais Clarke n'at-il pas voulu pénétrer un peu trop au-delà de l'édifice?

Comment un philosophe tel que Samuel Clarke, après un si admirable ouvrage sur l'existence de Dieu, en a t-il pu faire ensuite un si pitoyable sur des choses de fait?

Comment Benoît Spinosa, qui avait autant de profondeur dans l'esprit que Samuel Clarke, après s'être élevé à la métaphysique la plus sublime, pent-il ne pas s'apercevoir qu'une intelligence suprême préside à des ouvrages visiblement arrangés avec une suprême intelligence (s'il est vrai, après tout, que ce soit la le système de Spinosa)?

Comment Newton, le plus grand des hommes, a-t-il pu commenter l'Apocalypse, ainsi qu'on l'a déià remargné?

Comment Locke, après avoir si bien développé l'entendement humain, a-t-il pu dégrader son entendement dans un autre ouvrage?

Je crois voir des aigles qui, s'étant élancés dans la nue, vont se reposer sur un fumier.

### POËTES.

Un jeune homme, au sortir du collége, délibère s'il se fera avocat, médecin, théologien, ou poète; s'il prendra soin de notre fortune, de notre santé, de notre âme, ou de nos plaisirs. Nous avons déjà parlé des avocats et des médecins; nous parlerons de la fortune prodigieuse que fait quelquefois un théologien.

Le théologien devenu pape a non sculement ses valets théologiens, cnisiniers, échansons, portecoton, médecins, chirurgiens, balayeurs, feseurs d'Agnus Dei, confluriers, prédicateurs; il à aussi son poète. Je ne sais quel fon était le poète de Léon x, comme David fut quelque temps le poète de Saûl.

C'est assurément, de tous les emplois qu'on peut avoir dans une grande maison, l'emploi le plus inutile. Les rois d'Angleterre, qui ont conservé dans leur ile beaucoup d'anciens usages perdus dans le continent, ont, comme on sait, leur poète en titre d'office. Il est obligé de faire

tous les ans une ode à la louange de sainte Cécile, qui jouait autrefois si merveilleusement du clavecin ou du psallérion, qu'un ange descendit du neuvième ciel pour l'écouter de plus près, attendu que l'harmonie du psallérion n'arrive d'ici-bas au pays des anges qu'en sourdine.

Moise est le premier poête que nous counaissions. Il est à croire que long-temps avant lui les Égyptiens, les Chaldéens, les Syriens, les Indiens, connaissaient la poésie, puisqu'ils avaient de la musique. Mais enfin, son beau cantique, qu'il chanta avec sa sœur Maria en sortant du fond de la mer Rouge, est le premier monument poétique en vers hexamètres que nous avons. Je ne suis pas de sentiment de ces bélitres ignorants et impies, Newtou, Leclerc, et d'autres, qui prouvent que tout cela ne fut écrit qu'environ huit cents ans après l'événement, et qui disent avec insolence que Moise ne put écrire en hébreu, puisque la langue hébraïque n'est qu'un dialecte nouveau du phénicien, et que Moise ne pouvait savoir le phénicien. Je n'examine point avec le savant Huet comment Moise put chanter, lui qui était bègue et qui ne pouvait parler.

A entendre plusienrs de ces messieurs, Moise serait bien moins ancien qu'Orphée, Musée, Homère, Hésiode. On voit au premier coup d'œil combien cette opinion est absurde. Le moyen qu'un Grec puisse être anssi ancien qu'un Juif?

Je ne répondrai pas non plus à ces autres impertinents qui soupconnent que Moise n'est qu'un personnage imaginaire, une fablenes imitation de la fable de l'ancien Bacchus, et qu'on chantait dans les orgies tous les prodiges de Bacchus attribués depuis à Moise, avant qu'on sût qu'il y eût des Juis au monde. Une telle idée se réute d'ellemème. Le bon sens nous fait voir qu'il est impossible qu'il y ait eu nn Bacchus avant un Moise.

Nous avons encore un excellent poète juif, très réellement antérieur à Horace, c'est le roi David; et nous savons bien que le Miserere est infiniment au-dessus du Justum ac tenacem propositi virum.

Mais ce qui étonne, c'est que des législateurs et des rois aient été nos premiers poètes. Il se trouve aujourd'hui des gens assez bons pour se faire les poètes des rois. Virgile, à la vérité, n'avait pas la charge de poète d'Auguste, ni Lucain celle de poète de Néron; mais j'avoue qu'ils avilirent un peu la profession en donnant du dieu à l'un et à l'autre.

On demande comment la poésie étant si peu nécessaire au monde, elle occupe un si haut rang parmi les beaux-arts. On peut faire la même question sur la musique. La poésie est la musique de l'âme, et surtout des âmes grandes et sensibles. Un mérite de la poésie dont bien des gens ne se doutent pas, c'est qu'elle dit plus que la prose, et en moins de paroles que la prose.

Qui pourra jamais traduire ce vers latin avec autant de brièveté qu'il est sorti du cerveau du poète?

 Wive memor leti fugit hora, hoc quod loquor inde est. > Pense, sat. v, #53.

Je ne parle pas des autres charmes de la poésie, ou les connalt assez; mais j'insisterai sur le grand précepte d'Horace, sapere estet principium et fons. Point de vraie poésie sans une grande sagesse. Mais comment accorder cette sagesse avec l'enthousiasme? Comme César, qui formait un plan de bataille avec prudence, et combattait avec fureur.

Il y a eu des poètes un peu fous; oui, et c'est parce qu'ils édiaient de très mauvais poètes. Un homme qui n'a quo des dactyles et des spondéesou des rimes dans la tête, est rarement un homme de bon sens; mais Virgile est doué d'une raison supérieure.

Lucrèce était un misérable physicien, et il avait cela de commun avec toute l'antiquité. La physique ne s'apprend pas avec de l'esprit; c'est un art que l'on ne peut exercer qu'avec des instruments : et les instruments n'avaient pas encore été inventés. Il faut des lunettes, des microscopes, des machines pneumatiques, des baromètres, etc., pour avoir quelque idée commencée des opérations de la nature.

Descartes n'en savait guère plus que Lucrèce, lorsque ces clefs ouvrirent le sanctuaire; et on a fait cent fois plus de chemiu depuis Galilée, meilleur physicien que Descartes, jusqu'à nos jours, que depuis le premier Hermès jusqu'à Lucrèce, et depuis Lucrèce jusqu'à Galilée.

Toute la physique ancienne est d'un écolier absurde. Il n'en est pas ainsi de la philosophie de l'âme et de ce bon sens qui, aidé du courage de l'esprit, fait peser avec justesse les doutes et les vraisemblances. C'est là le grand mérite de Lucrèce; son troisième chant est un chef-d'œuvre de raisonnement; il disserte comme Cicéron, il s'exprime quelquesois comme Virgile; et il saut avouer que quand notre illustre Polignac résute et troisième chant, il ne le résute qu'en cardinal.

Quand je dis que le poête Lucrèce raisonne en métaphysicien excellent dans ce troisième chant, je ne dis pas qu'il ait raison; on peut argumenter avec un jugement vigoureux, et se tromper, si on n'est pas instruit par la révélation. Lucrècen'était point Juif; et les Juifs, comme on sait, étaient les seuls hommes sur la terre qui cussent raison du temps de Cicèron, de Posidonius, de César et de

Caton. Ensuite, sous Tibère, les Juiss n'eurent plus raison, et il n'y eut que les chrétiens qui eurent le sens commun.

Ainsi il était impossible que Lucrèce, Cicéron et César ne fussent pas des imbéciles en comparaison des Juifs et de nous; mais il faut convenir qu'aux yeux du reste du genre humain ils étaient de très grands hommes.

J'avoue que Lucrèce se tua, Caton aussi, Cassius et Brutus aussi; mais on peut fort bien se tuer, et avoir raisonné en homme d'esprit pendant sa vie.

Distinguons dans tout auteur l'homme et ses ouvriges. Racine écrit comme Virgile, mais il devient janséniste par faiblesse et il meurt de chagriu par une faiblesse non moins grande, parce qu'un autre homme, en passant dans une galerie, ne l'a pas regardé: j'en suis fâché, mais le rôle de Phèdre n'en est pas moins admirable.

## POLICE DES SPECTACLES.

On excommuniait autrefois les rois de France, et, depuis Philippe rer jusqu'à Louis vun, tous l'ont été solennellement, de même que tous les empereurs depuis Henri 1v jusqu'à Louis de Bavière inclusivement. Les rois d'Angleterre ont eu aussi une part très honate à ces présents de la cour de Rome. C'était la folie du temps, et cette folie coûta la vie à cinq ou six cent mille hommes. Actuellement on se contente d'excommunier les représentants des monarques: ce n'est pas les ambassadeurs que je veux dire, mais les comédiens, qui sont rois et empereurs trois ou quatre fois par semaine, et qui gouvernent l'univers pour gaguer leur vie.

Je ne connais guère que leur profession et celle des sorciers à qui on fasse aujourd'hui cet honneur. Mais comme il n'y a plus de sorciers depuls environ soixante à quatre-vingts ans, que la bonne philosophie a été connue des hommes, il ne reste plus pour victimes qu'Alexandre, César, Athalie, Polyeucte, Andromaque, Brutus, Zaire, et Arlequin.

La grande raison qu'on en apporte, c'est que ces messieurs et ces dames représentent des passions. Mais si la peinture du cœur humain mérite une si horrible flétrissure, on devrait donc user d'une plus grande rigueur avec les peintres et les statuaires. Il y a beaucoup de tableaux liccucieux qu'on vend publiquement, au lieu qu'on ne représente pas un seul poème dramatique qui ne soit dans la plus exacte bienséance. La Véuus du Titien et celle du Corrége sont toutes nues, et sont dangereuses en tout temps pour notre jeuueses modeste; mais les comédiens ne récitent les vers admirables de Cinna que pendant environ deux beures, et avec l'approbation du magistrat, sous

l'autorité royale. Pourquoi donc ces personnages vivants sur le théâtre sont-ils plus condamnés que ces comédiens muets sur la toile? *Ut pictura poesis erit*. Qu'auraient dit les Sophocle et les Euripide, s'ils avaient pu prévoir qu'un peuple qui u'a cessé d'être barbare qu'en les imitant imprimerait un jour cette tache au théâtre, qui reçut de leur temps une si haute gloire?

Ésopus et Roscius n'étaient pas des sénateurs romains, il est vrai : mais le flamen ne les déclarait point infâmes, et on ne se doutait pas que l'art de Térence fût un art semblable à celui de Loeuste. Le grand pape, le grand prince Léon x, à qui on doit la renaissance de la bonne tragédie et de la bonne comédie en Europe, et qui fit représenter tant de pièces de théâtre dans son palais avec tant de magnifieence, ne devinait pas qu'un jour, dans une partie de la Gaule, des descendants des Celtes et des Goths se eroiraient en droit de flétrir ce qu'il honorait. Si le cardinal de Richelieu eût vécu, lui qui a fait bâtir la salle du Palais-Royal, lui à qui la France doit le théâtre, il n'eût pas soufiert plus long-temps que l'on osat couvrir d'ignominie ceux qu'il employait à réciter ses propres ouvrages.

Ce sont les hérétiques, il le faut avouer, qui ont commencé à se déchaîner contre le plus beau de tous les arts. Léon x ressuscitait la scène tragique; il n'en fallait pas davantage aux prétendus réformateurs pour crier à l'œuvre de Satan. Aussi la ville de Genève et plusieurs illustres bourgades de Suisse ont été cent cinquante ans saus souffrir chez elles un violon. Les jansenistes, qui dansent aujourd'hui sur le tombeau de saint Pâris, à la grande édification du prochain, défendirent, le siècle passé, à une princesse de Conti qu'ils gouvernaient, de faire apprendre à danser à son fils. attendu que la danse est trop profane. Cependant il fallait avoir bonne grâce, et savoir le menuet; on ne voulait point de violon, et le directeur eut beaucoup de peine à souffrir, par accommodement, qu'on montrât à danser au prince de Conti avec des castagnettes. Quelques catholiques un peu visigoths de deçà les monts craignirent done les reproches des réformateurs, et crièrent aussi haut qu'eux; ainsi peu à peu s'établit dans notre France la mode de diffamer César et Pompée, et de refuser certaines eérémonies à certaines personnes gagées par le roi, et travaillant sous les yeux du magistrat. On ne s'avisa point de réelamer contre cet abus; car qui aurait voulu se brouiller avec des hommes puissants, et des hommes du temps présent, pour Phèdre et pour les héros des siècles passés ?

On se contenta donc de trouver cette rigueur absurde, et d'admirer toujours à bon compte les chefs-d'œuvre de notre scène.

Rome, de qui nous avons appris notre catéchisme, n'en use point comme nous; elle a su toujours tempérer les lois selon les temps et selon les besoins; elle a su distinguer les bateleurs effrontes, qu'on censurait autrefois avec raison, d'avec les pièces de théâtre du Trissin et de plusieurs évêques et cardinaux qui ont aidé à ressusciter la tragédie. Aujourd'hui même on représente à Rome publiquement des comédies dans des maisons religieuses. Les dames y vont sans scandale; on ne croit point que des dialogues récités sur des planches soient une infamie diabolique. On a vu jusqu'à la pièce de George Dandin exécutée à Rome par des religieuses, en présence d'une foule d'ecclesiastiques et de dames. Les sages Romains se gardent bien surtout d'excommenier ces messieurs qui chantent le dessus dans les opéra italiens ; car en vérité c'est bien assez d'être châtre dans ce monde, sans être encore damne dans l'autre.

Dans le bon temps de Louis xiv il y avait toujours aux spectacles qu'il donnait un banc qu'on nommait le banc des évêques. J'ai été témoin que dans la minorité de Louis xv lecardinal de Fleury, alors évêque de Fréjus, fut très pressé de faire revivre cette coutume. D'autres temps, d'autres mœurs; nous sommes apparemment bien plus sages que dans les temps où l'Europe entière venait admirer nos fêtes, où Richelieu fit revivre la scène en France, où Léon x fit renaître en Italie le siècle d'Auguste. Mais un temps viendra où nos neveux, en voyant l'impertinent ouvrage du P. Le Brun contre l'art des Sophocles, et les œuvres de nos grands hommes, imprimés dans le même temps, s'écrieront : Est-il possible que les Français aient pu ainsi se contredire, et que la plus absurde barbarie ait levé si orgueilleusement la tête contre les plus belles productions de l'esprit humain?

Saint Thomas d'Aquin, dont les mœurs valaient bien eelles de Calvin et du P. Quesnel; saint Thomas, qui n'avait jamais vu de bonne comédie, et qui ne connaissait que de malheureux histrious, devine pourtant que le théâtre peut être utile. Il eut assez de bon sens et assez de justice pour sentir le mérite de cet art, tout informe qu'il était; il le permit; il l'approuva. Saint Charles Borromée examinait lui-même les pièces qu'on jouait à Milan; il les munissait de son approbation et de son seinz.

Qui seront après cela les visigoths qui voudront traiter d'empoisonneurs Rodrigue et Chimène? Plût an ciel que ees barbares, ennemis du plus beau des arts, eussent la piété de Polyeucto, la clémence d'Auguste, la vertu de Runthus, et qu'ils finisseut comme le mai d'Alzire!

## POLITIOUE.

La politique de l'homme consiste d'abord à tâcher d'égaler les animaux, à qui la nature a donné la nourriture, le vêtement, et le couvert.

Ces commencements sont longs et difficiles. Comment se procurer le bien-être et se mettre à l'abri du mal? C'est la tout l'homme.

Ce mal est partout. Les quatre éléments conspirent à le former. La stérilité d'un quart du globe , les maladies , la multitude d'animaux ennemis , tout nous oblige de travailler sans cesse à écarter le mal.

Nul homme ne peut seul se garantir du mal, et se procurer le bien; il faut des secours. La société est donc aussi ancienne que le monde.

Cette société est tantôt trop nombreuse, tantôt trop rare; les révolutions de ce globe ont détruit souvent des races entières d'hommes et d'autres animaux dans plusieurs pays, et les ont multip'iées dans d'autres.

Pour multiplier une espèce, il faut un climat et un terrain tolérables; et avec ees avantages on peut encore être réduit à marcher tout nu, à souffrir la faim, à manquer de tout, à périr de misère.

Les hommes ne sont pas comme les castors, les abeilles, les vers à soie : ils n'ont pas un instinet sûr qui leur procure le nécessaire.

Sur cent mâles il s'en tronve à peine un qui ait du génie; sur cinq cents femelles à peine une.

Ce n'est qu'avec du génie qu'on invente les arts qui procurent à la longue un peu de ce bien-être, unique obiet de toute politique.

Pour essayer ces aris, il faut des secours, des mains qui vous aident, des entendements assez ouverts pour vous comprendre, et assez doeiles pour vous obéir. Avant de trouver et d'assembler tout cela, des milliers de siècles s'écoulent dans l'ignorance et dans la barbarie; des milliers de tentatives avortent. Enfin un art est ébauché, et il faut encore des milliers de siècles pour le perfectionner.

#### POLITIQUE DU DEHORS.

Quand la métallurgie est trouvée par une nation, il est indubitable qu'elle battra ses voisins et en fera des esclaves.

Vous avez des lèches et des sabres, et vous étes nés dans un climat qui vous a rendus robustes. Nous sommes faibles, nous n'avons que des massues et des pierres, vous nous tuez; et si vous nous laissez la vie, c'est pour labourer vos champs, pour bâtir vos maisons; nous vous chantons quelques airs grossiers quand vous vous ennuyez, si nous avons de la voix, ou nous soufflons dans quelques tuyaux pour obtenir de vous des vête-

meiist et du pain. Nos femmes et nos filles sontelles jolies, vous les prenez pour vous. Monseigneur votre fils profite de cette politique établie; il ajoute de nouvelles découvertes à cet art naissant. Ses serviteurs coupent les testicules à mes enfants; il les honore de la garde de ses épousses et de ses maitresses. Telle a été et telle est encore la politique, le grand art de faire aervir les hommes à son bien-être, dans la plus grande partie de l'àsie.

Quelques peuplades ayantainsi asservi plusieurs autres peuplades, les victorieuses se battent avec le fer pour le partage des dépouilles. Chaque petite nation noureit et soudoie des soldats. Pour encourager ces soldats et pour les contenir, chacune a ses dieux, ses oracles, ses prédictions; chacune nourrit et soudoie des devins et des sacrificateurs bouchers. Ces devins commencent par deviner en faveur des chefs de nation, ensuite ils devinent pour eux-mêmes, et partagent le gouvernement. Le plus fort et le plus habile subjugue à la fin les autres après des siècles de carnages qui font frémir, et de friponneries qui font rire: e'est la le complément de la politique.

Pendant que ces scènes de brigandages et de fraudes se passent dans une partie du globe, d'autres peuplades, retirées dans les cavernes des montagnes, ou dans des cantons entourés de marais inaccessibles, ou dans quelques petites contrées habitables au milieu des déserts de sable, ou des presqu'iles, ou des îles, se défendent contre les tyrans du continent. Tous les hommes enfin ayant à peu près les mêmes armes, le sang coule d'un bout du monde à l'autre.

On ne peut pas toujours tuer; on fait la paix avec son voisin, jusqu'à ce qu'on se eroie assez fort pour recommencer la guerre. Ceux qui savent écrire rédigent ees traités de paix. Les chefs de chaque peuple, pour mieux tromper leurs ennemis, attestent les dieux qu'ils se sont faits; on invente les serments: l'un vous promet au nom de Sammoncodom, l'autre au nom de Jupiter, de vivre toujours avec vous en bonne harmonie; et à la première occasion ils vous égorgent au nom de Jupiter et de Sammoncodom.

Dans les temps les plus raffinés, le lion d'Ésope fait un traité avec trois animaux ses voisins. Il s'agit de partager une proie en quatre parts égales. Le lion, pour de bonnes raisons qu'il déduira en temps et lieu, prend d'abord trois parts pour loi seul, et menace d'étrangler quiconque osera toucher à la quatrième. C'est là le sublime de la politique.

## POLITIQUE DU DEDANS.

Il s'agit d'avoir dans votre pays le plus de

ponvoir, le plus d'honneurs et le plus de plaisirs que vous pourrez. Pour y parvenir il faut beaucoup d'argent.

Cela est très difficile dans une démocratie; chaque citoyen est votre rival. Une démocratie ne peut subsister que dans un petit coin de terre. Yous aurez heau être riche par votre commerce secret, ou par celui de votre grand-père, votre fortune vous fera des jaloux et très peu de créatures. Si dans quelque démocratie une maison riche gouverne, ce ne sera pas pour long-temps.

Dans une aristocratie on peut plus aisément se procurer honneurs, plaisirs, pouvoir et argent; mais il y faut une grande discrétion. Si on abuse trop, les révolutions sont à craindre.

Ainsi dans la démocratie tous les citoyens sont égaux. Ce gouvernement est aujourd'hui rare et chétif, quoique naturel et sage.

Dans l'aristocratie l'inégalité, la supériorité se fait sentir; mais moins elle est arrogante, plus elle assure son bien-être.

Reste la monarchie: c'est là que tous les hommes sont faits pour un seul. Il accumule tous les honneurs dont il veut se décorer, goûte tous les plaisirs dont il veut jouir, exerce un pouvoir absolu; et tout cela, pourvu qu'il ait beaucoup d'argent. S'il en manque, il sera malheureux au-dedans comme au-dehors; il perdra bientôt pouvoir, plaisirs, honneurs, et peut-être la vie.

Tant que cet homme a de l'argent, non seulement il jouit, mais ses parents, ses principaux serviteurs jouissent aussi; et une foule de mercenaires travaillent toute l'année pour eux dans la vaine espérance de goûter un jour dans leurs chaumières le repos que leur sultan et leurs bachas semblent goûter dans leurs sérails. Mais voici à peu près ce qui arrive.

Un gros et gras cultivateur possédait autrefois un vaste terrain de champs, prés, vignes, vergers, forêts. Cent manœuvres cultivaient pour lui : il dinait avec sa famille, buvait et s'endormait. Ses principaux domestiques, qui le volaient, dînaient après lui, et mangeaient presque tout. Les manœuvres venaient, et sesaient très maigre chère. Ils murmurèrent, ils se plaignirent, ils perdirent patience; enfin ils mangèrent le diner du maître, et le chassèrent de sa maison. Le maître dit que ces coquins-là étaient des enfants rebelles qui battaient leur père. Les manœuvres dirent qu'ils avaient suivi la loi sacrée de la nature que l'autre avait violée. On s'en rapporta ensin à un devin du voisinage qui passait pour un homme inspiré. Ce saint homme prend la métairie pour lui, et fait mourir de faim les domestiques et l'ancien maître, jusqu'à ce qu'il soit chassé à son tour. C'est la politique du dedans.

C'est ce qu'ou a vu plus d'une fois; et quelques effets de cette politique subsistent encore dans toute leur force. Il faut espérer que dans dix ou douze mille siècles, quand les hommes seront plus éclairés, les grands possesseurs des terres, devenus plus politiques, traiteront mieux leurs manœuvres, et ne se laisseront pas subjuguer par des devins et des sorciers.

#### POLYPES.

En qualité de douteur, il y a long-temps que j'ai rempli ma vocation. J'ai douté, quand on m'a voulu persuader que les glossopètres que j'ai vus se former dans ma campagne étaient originairement des langues de chiens marins; que la chaux employée à ma grange n'était composée que de coquillages; que les coraux étaient le produit des excréments de certains petits poissous; que la mer par ses courants a formé le mont Cenis et le mont Taurus, et que Niobé fut autrefois changée en marbre.

Ce n'est pas que je n'aime l'extraordinaire, le merveilleux, autant qu'aucun voyageur et qu'aucun homme à système; mais pour croire fermement, je veux voir par mes yeux, toucher par mes mains, et à plusieurs reprises. Ce n'est pas même assez; je veux encore être aidé par les yeux et par les mains des autres.

Deux de mes compaguons, qui font comme moi des questions sur l'Encyclopédie, se sont loug-temps amusés à considérer avec moi en tous sens plusieurs de ces petites tiges qui croissent dans des bourbiers à côté des leutilles d'eau. Ces herbes légères, qu'on appelle polypes d'eau douce, ont plusieurs racines, et de là vient qu'on leur a donné le nom de polypes. Ces petites plantes parasites ne furent que des plantes jusqu'au commencement du siècle où nous sommes. Leuwen-hoek s'avisa de les faire monter au rang d'animal. Nous ne savons pas s'ils y ont beaucoup gagné.

Nous peusons que pour être réputé animal il faut être doué de la sensation. Que l'on commence donc par nous faire voir que ces polypes d'eau douce ont du sentiment, afin que nous leur donnions parmi nous droit de bourgeoisie.

Nous n'avons pas osé accorder cette dignité à la sensitive, quoiqu'elle parût y avoir les plus grandes prétentious: pourquoi la donnerions-nous à une espèce de petit jonc? Est-ce parce qu'il revient de bouture? mais cette propriété est commune à tous les arbres qui croissent au bord de l'eau, aux saules, aux peupliers, aux trembles, etc. C'est cela même qui démontre que le polype est un xégétal. Il est si léger qu'il change de place au

moindre mouvement de la goutte d'eau qui le porte; de là on a conclu qu'il marchait. On pouvait supposer de même que les petites lles flottantes des marais de Saint-Omer sont des animaux, car elles changent souvent de place.

On a dit: Ses racines sont ses pieds, sa tige est sen corps, ses branches sont ses bras; le tuyau qui compose sa tige est percé en haut, c'est sa bouche. Il y a dans ce tuyau uno légère moelle blanche, dont quelques animalcules presque imperceptibles sont très avides; ils entrent dans le creux de ce petit jonc en le fesant courber, et mangent cette pâte légère; c'est le polype qui prend ces animaux avec son museau, et qui s'en nourrit, quoiqu'il n'y ait pas la moindre apparence de tête, de bouche, d'estomac.

Nous avons examiné ce jeu de la nature avec toute l'attention dont nous sommes capables. Il nous a paru que cette production appelée polype ressemblait à un animal beaucoup moins qu'une carotte ou une asperge. En vain nous avons opposé à nos yeux tous les raisonnements que nous avions lus autrefois ; le témoignage de nos yeux l'a emporté.

Il est triste de perdre une illusion. Nous savons combien il serait doux d'avoir un animal qui se reproduirait de lui-même et par bouture, et qui, ayant toutes les apparences d'une plante, joindrait le règne animal au végétal.

Il serait bien plus naturel de donner le rang d'animal à la plante nouvellement découverte dans l'Amérique anglaise, à laquelle on a donné le plaisant nom de Vénus gobe-mouches. C'est une espèce de sensitive épineuse dont les feuilles se replient. Les mouches sont prises dans ces feuilles, et y périssent plus sûrement que dans une toile d'araignée. Si quelqu'un de nos physiciens veut appeler animal cette plante, il ne tient qu'à lui; il aura des partisans.

Mais si vous voulez quelque chose de plus extraordinaire, quelque chose de plus digne de l'observation des philosophes, regardez le colimaçon qui marche un mois, deux mois entiers, après qu'on lui a coupé la tête, et auquel ensuite une tête revient garnie de tous les organes que possédait la première. Cette vérité, dont tous les enfants peuvent être témoins, vaut bien l'illusion des polypes d'eau douce'. Que devient son ensorium, sa mémoire, son magasin d'idées, son âme, quand on lui a coupé la tête? Comment tout cela revient-il? une âme qui renait est un phénomène bien curieux! non, cela n'est pas plus étrange qu'une âme produite, une âme qui dort et qui se réveille, une âme détruite.

<sup>4</sup> Phèdre(III, 10) a dit: Periculosum est credere et non credere. Voltaire porte ici le doute trop loin. Il est difficile de ne

## POLYTHEISME.

La pluralité des dieux est le grand reproche dont on aceable aujourd'hui les Romains et les Grees: mais qu'on me montre dans toutes leurs histoires un seul fait, et dans tous leurs livres un seul mot, dont on puisse inférer qu'ils avaient plusieurs dieux suprêmes; et si on ne trouve ni ce fait ni ce mot, si au contraire tout est plein de monuments et de passages qui attestent un Dieu souverain, supérieur à tous les autres dieux, avouons que nous avons jugé les anciens aussi té-mérairement-que nous jugeons souvent nos contemporains.

On lit en mille endroits que Zeus, Jupiter, est le maître des dieux et des hommes. Jovis omnia plena. Et saint Paul rend aux anciens ce témoiguage: In ipso vivinus, movemur et sumus, ut quidam vestrorum poetarum divit. Nous avons en Dieu la vie, le mouvement et l'être, comme l'a dit un de vos poètes. Après cet aveu, oserousnous accuser nos maîtres de n'avoir pas reconnu un Dieu supréme?

Il ne s'agit pas ici d'examiner s'il y avait eu autrefois un Jupiter roi de Crète, si on en avait fait un dieu; si les Égyptiens avaient douze grands dieux, ou huit, du nombre desquels était celui que les Latins ont nommé Jupiter. Le nœud de la question est uniquement ici de savoir si les Grese et les Romaius reconnaissaient un être céleste, maître des autres êtres célestes. Ils le disent sans cesse. il fant donc les croire.

Voyez l'admirable lettre du philosophe Maxime de Madaure à saint Augustin : « Il y a un Dieu

- sans commencement, père commun de tout,
   et qui n'a jamais rien engendréde semblable à lui;
- » quel homme est assez stupide et assez grossier » pour en douter? » Ce paien du quatrième dècle

dépose ainsi pour toute l'antiquité.

Si je voulais lever le voile des mystères d'Égypte, je trouverais le Knef, qui a tout produit, et qui préside à toutes les autres divinités; je trouverais Mithra chez les Perses, Brama chez les Indiens; et peut-être je ferais voir que toute nation policée admettait un Être suprême avec des divinités dépendantes. Je ne parle pas des Chinois, dont le gouvernement, le plus respectable de tous, n'a jamais reconnu qu'un Dieu unique

pas regarder le polype comme un véritable animal, après avoir in avec altenion les belles expériences de M. Trembley, Asreste, Yoltaire no nie point les faits, mais seutement que les polypes solont des animans; et il crocit que leur analogie plus forte avec les plantes doit les faire refeguer dans le règne végétal. Voillà eq qu'auraient dio observer ceux qui lui ont reproche cette opision avec tant d'humeur, et qui avaient eu-mêmes besoin d'indulgence pour des opisions blem moins excusables. Voyez le chap. 111 Des Singularités de la nature. (Physique, tone v.) K. depuis plus de quatre mille ans. Mais tenonsnous-en aux Grees et aux Romains, qui sont ici l'objet de mes recherches: ils curent mille superstitions; qui en doute? ils adoptèrent des fables ridicules; on le sait bien; et j'ajoute qu'ils s'en moquaient eux-mêmes: mais le fond de leur mythologie était très raisonnable.

Premièrement, que les Grecs aient placé dans le ciel des héros pour prix de leurs vertus, c'est l'acte de religion le plus sage et le plus utile. Quelle plus belle récompense pouvait-on leur donner? et quelle plus belle espérance pouvait-on proposer? est-ce à nous de le trouver mauvais? à nous qui . éclairés par la vérité, avons saintement consacré cet usage que les anciens imaginèrent? Nous avons cent fois plus de bienheureux, à l'honneur de qui nous avons élevé des temples, que les Grecs et les Romains n'out eu de héros et de demi-dieux : la différence est qu'ils accordaient l'apothéose aux actions les plus éclatantes, et nous aux vertus les plus modestes. Mais leurs héros divinisés ne partageaient point le trône de Zeus, du Demiourgos, du maître éternel; ils étaient admis dans sa cour, ils jouissaient de ses faveurs. Qu'y a-t-il à cela de déraisonnable? n'est-ce pas une ombre faible de notre hiérarchie céleste? Rien n'est d'une morale plus salutaire, et la chose n'est pas physiquement impossible par elle-même; il n'y a pas là de quoi se moquer des nations de qui nous tenons notre alphabet.

Le second objet de nos reproches est la multitude des dieux admis au gonvernement du monde: c'est Neptune qui préside à la mer, Junon à l'air, Eole aux vents. Pluton ou Vesta à la terre. Mars aux armées. Mettons à quartier les généalogies de tous ces dieux, aussi fausses que celles qu'on imprime tous les jours des hommes; passons condanfnation sur toutes leurs aventures dignes des Mille et une Nuits, aventures qui jamais ne firent le fond de la religion grecque et romaine : en bonne foi, où sera la bêtise d'avoir adouté des êtres du second ordre, lesquels ont quelque pouvoir sur nous autres qui sommes peut-être du cent millième ordre? Y a-t-il là une mauvaise philosophie, une mauvaise physique? n'avonsnous pas neuf chœurs d'esprits célestes plus anciens que l'homme? ces neuf chœurs n'ont-ils pas chacun un nom différent? les Juiss n'ont-ils pas pris la plupart de ces noms chez les Persans? plusieurs anges n'ont-ils pas leurs fonctions assignées? Il y avait un ange exterminateur qui combattait pour les Juiss; l'ange des voyageurs qui conduisait Tobie. Michael était l'ange particulier des Hébreux ; selon Daniel il combat l'ange des Perses, il parle à l'ange des Grecs. Un ange d'un ordre inférieur rend compte à Michael , dans le livre de Zacharie,

de l'état où il avait trouvé la terre. Chaque nation avait son ange. La version des Septante dit dans le Deutéronome que le Seigneur fit le partage des nations suivant le nombre des anges. Saint Paul, dans les Actes des apôtres, parle à l'ange de la Macédoine. Ces esprits célestes sont souvent appelés dieux dans l'Écriture, Étoim. Car chez tous les peuples le mot qui répond à celui de theos, deus, dieu, ne signifie pas toujours le maître absolu du ciel et de la terre; il signifie souvent être céleste, être supérieur à l'homme, mais dépendant du souverain de la nature: il est même donné quelquefois à des princes, à des juges.

Puis donc qu'il est vrai, puisqu'il est réel pour nous qu'il y a des substances célestes chargées du soin des hommes et des empires, les peuples qui ont admis cette vérité sans révélation sont bien plus dignes d'estime que de mépris.

Ce n'est donc pas dans le polythéisme qu'est le ridicule; c'est dans l'abus qu'on en fit, c'est dans les fables populaires, c'est dans la multitude de divinités impertinentes que chacun se forgeait à son gré.

La déesse des tétons dea Rumilia : la déesse de l'action du mariage, dea Pertunda; le dieu de la chaise percée, deus Stercutius; le dien Pet, deus Crepitus; ne sont pas assurément bien vénérables. Ces puérilités, l'amusement des vieilles et des enfants de Rome, servent seulement à prouver que le mot deus avait des acceptions bien différentes. Il est sûr que deus Crepitus, le dieu Pet, ne donnait pas la même idée que deus divum et hominum sator, la source des dieux et des hommes. Les pontifes romains n'admettaient point ces petits magots dont les bonnes femmes remplissaient leurs cabinets. La religion romaine était au fond très sérieuse, très sévère. Les serments étaient inviolables. On ne pouvait commencer la guerre sans que le collége des Féciales l'eût déclarée juste. Une vestale convaincue d'avoir violé son vœu de virginité était condamnée à mort. Tout cela nous annonce un peuple austère plutôt qu'un peuple

Je me borne ici à prouver que le sénat ne raisonnait point en imbécile, en adoptant le polythéisme. L'on demande comment ce sénat, dont deux ou trois députés nous ont douné des fers et des lois, pouvait souffrir tant d'extravagances dans le penple, et autoriser tant de fables chez les ponities. Il ne serait pas difficile de répondre à cette question. Les sages de tout temps se sont servis des fous. On laisse volontiers au peuple ses lupercales, ses saturnales, pourvu qu'il obéisse; on ne met point à la broche les poulets sacrés qui ont promis la victoire aux armées. Ne soyons jamais surpris que les gouvernements les plus éclairés aient permis les coutumes, les fables les plus insensées. Ces contumes, ces fables, existaient avant que le gouvernement se fût formé; on ne veut point abattre une ville immense et irrégulière pour la rebâtir au cordeau.

Comment se peut-il faire, dit-on, qu'on ait vu d'un côté tant de philosophie, tant de science, et de l'autre tant de fanatisme? C'est que la science, la philosophie, n'étaient nées qu'un pen avant Cicéron, et que le fanatisme occupait la place depuis des siècles. La politique dit alors à la philosophie et au fauatisme: Vivons tous trois ensemble comme nous pourrons.

### POPE '.

# POPULATION.

# SECTION PREMIÈRE.

Il n'y eut que fort peu de chenilles dans mon canton l'année passée. Nous les tuâmes presque toutes; Dieu nous en a donné plus que de feuilles cette année.

N'en est-il pas ainsi à peu près des autres auimaux, et surtout de l'espèce humaine? La famine, la peste, et la guerre, les deux sœurs venues de l'Arabie et de l'Amérique, détrnisent les hommes dans un canton; on est tout étonné de le trouver peuplé cent ans après.

J'avoue que c'est un devoir sacré de peupler ce monde, et que tous les animaux sont forcés par le plaisir à remplir cette vue du grand Demiourgos.

Pourquoi ces peuplades sur la terre? et à quoi bon former tant d'êtres destinés à se dévorer tous, et l'animal homme, qui semble né pour égorger son semblable d'un bout de la terre à l'autre? On m'assure que je saurai un jour ce secret ; je le souhaite en qualité de curieux.

Il est clair que nous devons peupler tant que nous pouvons ; car que ferions-nous de notre matière séminale? ou sa surabondance nous rendrait malades, ou son émission nous rendrait coupables; et l'alternative est triste.

Les sages Arabes, voleurs du désert, dans les traités qu'ils font avec tous les voyageurs, stipulent toujours qu'on leur donnera des filles.Quand ils conquirent l'Espagne, ils imposèrent un tribut de filles. Le pays de Médée paie les Turcs en filles. Les flibustiers firent venir des filles de Paris dans la petite île dont ils s'étaient emparés : et on conte que Romulus, dans un beau spectacle qu'il donna aux Sabins, leur vola trois cents filles.

Je ne conçois pas pourquoi les Juifs, que d'ailleurs je révère, tuèrent tout dans Jéricho, jusqu'aux filles, et pourquoi ils disent dans leurs psaumes qu'il sera doux d'écraser les enfants à la mamelle, saus en excepter nommément les filles.

Tous les autres peuples, soit Tartares, soit Caunibales, soit Teutons ou Welches, ont en toujours les filles en grande recommandation.

Avec cet heureux instinct, il semble que la terre devrait être couverte d'animaux de notre espèce. Nous avons vu que le P. Petau en comptait près de sept cents milliards en deux cent quatre-vingts ans, après l'aventure du déluge. Et ce n'est pourtant pas à la suite des Mille et une Nuits qu'il a fait imprimer ce beau dénombrement.

Je compte aujourd'hui sur notre globule environ neuf cents millions de mes confrères, tant males que femelles. Wallace leur en accorde mille millions. Je me trompe ou lui; et pent-être nous trompons-nous tous deux : mais c'est peu de chose qu'un dixième; et dans toute l'arithmétique des historiens, on se trompe bien davantage.

Je suis un peu surpris que notre arithméticien Wallace, qui pousse le nombre de nos concitoyens jusqu'à un milliard, prétende dans la même page que, l'an 966 de la création, nos pères étaient au nombre de 4640 millions.

Premièrement, je voudrais qu'on m'établit bien nettement l'époque de la création : et comme nous avons dans notre Occident près de quatre-vingts systèmes sur cet événement, il est difficile de rencontrer juste.

En second lien, les Égyptiens, les Chaldéens, les Persans, les Indiens, les Chinois, avant tous des calculs encore plus différents, il est encore plus malaisé de s'accorder avec eux.

Troisièmement, pourquoi en neuf cent soixantesix années le monde aurait-il été plus peuplé qu'il ne l'est de nos jours?

Pour sauver cette absurdité, on nous dit qu'il n'en allait pas autrefois comme de notre temps; que l'espèce était bien plus vigoureuse; qu'on digérait mieux; que par conséquent on était bien plus prolifique, et qu'on vivait plus long-temps. Que n'ajoutait-on que le solcil était plus chaud et la lune plus belle?

On nous allègue que du temps de César, quoique les hommes commençassent fort à dégénérer, cependant le monde était alors une fourmilière de nos bipèdes, mais qu'à présent c'est un désert. Montesquieu, qui a toujours exagéré et qui a tout sacrifié à la démangeaison de montrer de l'esprit, ose croire, ou veut faire accroire dans ses Lettres persancs, que le monde était trente fois plus peuplé du temps de César qu'aujourd'hui.

Wallace avone que ce calcul, fait an hasard, est

<sup>4</sup> Hans l'édition de Kehl, cet article était formé de la seconde partie de la xxile des Lettres sur les Anglais (voyez tome v ;

beaucoup trop fort : mais savez-vous quelle raison it en donne? c'est qu'avant César, le monde avait eu plus d'habitants qu'aux jours les plus brillants de la république romaine. Il remonte au temps de Sémiramis; et il exagère encore plus que Montesquieu, s'il est possible.

Ensuite, se prévalant du goût qu'on a toujours attribué au Saint-Esprit pour l'hyperbole, il ne manque pas d'apporter en preuve les onze cent soixante mille hommes d'élite qui marchaient si Gérement sous les étendards du grand roi Josaphat ou Jeozaphat, roi de la province de Juda. Serrez, serrez, M. Wallace; le Saint-Esprit ne peut se tromper; mais ses avants cause et ses copistes ont mal calculé et mal chiffré. Toute votre Ecosse ne pourrait pas fournir onze cent soixante milles" âmes pour assister à vos prêches; et le royaume de Juda n'était pas la vingtième partie de l'Écosse. Vovez encore une fois ee que dit saint Jérôme de cette pauvre Terre-Sainte, dans laquelle il demeura si long-temps. Avez-vous bien calculé ce qu'il aurait fallu d'argent au grand roi Josaphat pour payer, nourrir, habiller, armer onze cent soixante mille soldats d'élite?

Et voilà instement comme on écrit l'histoire .

M. Wallace revient de Josaphat à César, et conclut que depuis ce dictateur de courte durée la terre s'est dépeuplée visiblement. Voyez, dit-il, les Suisses; ils étaient, au rapport de César, au nombre de trois cent soixante-huit mille, quand ils quittèrent sagement leur pays pour aller chercher fortune, à l'exemple des Cimbres.

Je ne veux que cet exemple pour faire rentrer on eux-mêmes les partisans un peu outrés du talent d'engendrer dont ils gratifient les anciens aux dépens des modernes. Le canton de Berne, par un dénombrement exact, possède seul le nombre des habitants qui désertèrent l'Helvétie entière du temps de César. L'espèce humaine est done plus que doublée dans l'Helvétie depuis cetta arenture.

Je crois de même l'Allemagne, la France, l'Angleterre, bien plus peuplées qu'elles ne l'étaient alors. Ma raison est la prodigieuse extirpation des forêts et le nombre des grandes villes bâties et accrues depuis huit cents ans, et le nombre des arts augmenté en proportion. Voilà, je pense, une réponse précise à toutes les déclamations vagues qu'on répète tous les jours dans des livres où l'on néglige la vérité en faveur des saillies, et qui devienaent très inutiles à force d'esprit.

L'Ami des hommes suppose que du temps de Gésar on comptait cinquante-deux millions d'hommes en Espagne: Strabon dit qu'elle a toniours été

mal peuplée, parce que le milieu des terres manque d'eau. Strabon paraît avoir raison, et l'Ami des hommes paraît se tromper.

Mais on nous effrair en nous demandant ce que sont devenues ces multitudes prodigieuses de Huns, d'Alains, d'Ostrogoths, de Visigoths, de Vandales, de Lombards, qui se répandirent comme des torrents sur l'Europe au cinquième siècle.

Je me defie de ces multitudes; j'ose soupçonner qu'il suffisait de trente on quarante mille bâtes fêroces tout au plus pour venir jeter l'épouvante dans l'empire romain, gouverné par une Pulchérie, par des eunuques et par des moines. C'était assez que dix mille barbares eussent passé le Danube, pour que dans chaque paroisse on dit au prône qu'il y en avait plus que de sauterelles dans les plaies d'Exypte; que c'était un fléau de Dieu; qu'il fallait faire pénitence et donner son argent aux couvents. La peur saisissait tous les habitants, ils fuyaient en foule. Voyez seulement quel effroi un loup jeta dans le Gévaudan en 4766.

Mandrin, suivi de cinquante gueux, met une ville entière à contribution. Dès qu'il est entré par une porte, on dit à l'autre qu'il vient avec quatre mille combattants et du canon.

Si Attila fut jamais à la tête de einquante mille assassins affamés, ramassés de province en province, on lui en donnait cinq cent mille.

Les millions d'hommes qui suivaient les Xerxès, les Cyrus, les Tomyris, les treute ou trente-quatre millions d'Égyptiens, et la Thèbes aux cent portes,

### «.... Et quidquid Græcia mendax « Audel in historia , »

ressemblent assez aux cinq cent mille hommes d'Attila. Cette compagnie de voyageurs aurait été difficile à nourrir sur la route.

Ces Huns venaient de la Sibérie, soit; de là je conclus qu'ils venaient en très petit nombre. La Sibérien l'était certainement pas plus fertile que de nos jours. Je doute que sous le règne de Tomyris il y cût une ville telle que Tobolsk, et que ces déserts affreux pussent nourrir un grand nombre d'habitants.

Les Indes, la Chine, la Perse, l'Asie-Mineure, étaient très peuplées; je le crois sans peine: et peut-être ne le sont-elles pas moins de nos jours, malgré la rage destructive des invasions et des guerres. Partout où la nature a mis des pâturages, le taureau se marie à la génisse, le hélier à la brebis, et l'homme à la femme.

Les déserts de Barca, de l'Arabie, d'Horeb, de Sinaï, de Jérusalem, de Cobi, etc., ne furent jamais peuplès, ne le sont point, et ne le seront jamais, à moins qu'il n'arrive quelque révolution

<sup>4</sup> Vers de Voltaire dans Charlot , acte t , scène vit.

qui change en bonne terre labourable ces horribles plaines de sable et de cailloux.

Le terrain de la France est assez bon, et il est suffisamment couvert de consommateurs, puisque en tout genre il y a plus de postulants que de places, puisqu'il y a deux ceut mille fainéants qui gueusent d'un bout du pays à l'antre, et qui soutiennent leur détestable vie aux dépens des riches; enfin, puisque la France nourrit près de quatrevingt mille moines, dont aucun n'a fait servir ses mains à produire un épi de froment.

#### SECTION 11.

## Réfutation d'un article de l'Encyclopédie.

Vous lisez dans le grand Dictionnaire encyclopédique, à l'article Population, ces paroles dans tesquelles il n'y a pas un mot de vrai :

- La France s'est accrue de plusieurs grandes
  provinces très peuplées; et cependant ses habi-
- tants sont moins nombreux d'un cinquième
  qu'ils ne l'étaient avant ces réunions : et ses
- du lis ne l'étaient avant ces reunions : et ses
   belles provinces, que la nature semble avoir
- » destinées à fournir des subsistances à toute » l'Europe, sont incultes 1, »
- 4° Comment des provinces très peuplées étant incorporées à un royaume, ce royaume serait-il moins peuplé d'un cinquième? a-t-il été ravagé par la peste? S'il a perdu ce cinquième, le roi doit avoir perdu un cinquième de ses revenus. Cependant le revenu annuel de la couronne est porté à près de trois cent quarante millions de livres, année commune, à quarante-neuf livres et demie le marc. Cette somme retourne aux citoyèns par le paiement des rentes et des dépenses, et ne peut encore y suffire.
- 2° Comment l'auteur peut-il avancer que la France a perdu le cinquième de ses habitants en hommes et en femmes, depuis l'acquisition de Strasbourg, quand il est prouvé, par les recherches de trois intendants, que la population est augmentée depuis vingt ans dans leurs généralités?

Les guerres, qui sont le plus horrible fléau du genre humain, laissent en vie l'espèce femelte qui le répare. De là vient que les bons pays sont toujours à peu près également peuplés.

Les émigrations des familles entières sont plus funestes. La révocation de l'édit de Nantes, et les

Cette opinion s'est établic d'après d'anciens dénombrements vraisembablement très caggérés, Januais la France n'a été mieux enlièrée, et par conséquent plus peuplée que depuis la paix de 1785; mais on olds dire en même leuny qu'élle în est peut-érre pas encore parvenue à la moité de la population et de la richesse que son ob peut lui promettre, et desquelles l'exécution du p'an dont on a vu quelques essais en 176 l'aurait fait approduré dans l'aproced et rois ou quarte générations. K.

- dragonnades ont fait à la France une plaie cruelle: mais cette blessure est refermée, et le Languedoc, qui est la province dont il est le plus sorti de réformés, est aujourd'hui la province de France la plus peuplée, après l'Île-de-France et la Normandie.
- 5° Comment peut-on dire que les belles proviuces de France sont incultes? en vérité c'est se croire damné en paradis. Il suffit d'avoir des yeux pour être persuadé du contraire. Mais, sans entrer ici dans un long détail, considérons Lyon qui contient environ cent trente mille habitants, c'està-dire autant que Rome, et non pas deux cent mille, comme dit l'abbé de Caveyrac dans son Apologie de la dragonnade et de la Saint-Barthélemi . Il n'y a point de ville où l'on fasse meilleure chère. D'où vient cette affluence de nourritures excellentes, si ce n'est des campagues voisines? Ces campagnes sont donc très bien cultivées, elles sont donc riches. J'en dirai autant de tontes les villes de France. L'étranger est étonné de l'abondance qu'il y trouve, et d'être servi en vaisselle d'argent dans plus d'une maison.
- Il y a des terrains indomptables, comme les landes de Bordeaux, la partie de la Champague nommé pouilleuse. Ce u'est pas assurément la mauvaise administration qui a frappé de stérilité ces malheureux pays : ils n'étaient pas meilleurs du temps des druides.

C'est un grand plaisir de se plaindre et de censurer, je l'avoue. Il est doux, après avoir mangé d'un mouton de pré-salé, d'un veau de rivière, d'un caneton de Rouen, d'un pluvier de Dauphiné, d'une gelinotte ou d'un coq de bruyère de Franchecomté; après avoir bu du vin de Chambertin, de Silleri, d'Al, de Frontignan; il est doux, dis-je, de plaindre dans une digestion un peu laborieuso le sort des campagnes qui ont fourni très chèrement toutes ces délicatesses. Voyagez, messieurs, et vous verrez si vous serez ailleurs mieux nourris, mieux abreuvés, mieux logés, mieux habillés, et mieux voiturés.

Je crois l'Angleterre, l'Allemagne protestante, la tiollande, plus peuplées à proportion. La raison en est évidente: il n'y a point dans ces pays-là de moines qui jurent à Dien d'êtres inutiles aux nommes Les prêtres, n'ayant que très peu de chose à faire, s'occupent à étudier et à propager. Ils font des enfants robustes, et leur donnent une

Caveyrac a copié cette caagération de Pluche, sans lui en faire honneur. Piche el, dans as Concord (ou discorde) de la géographie, page 132, donne libéralement un million d'habitanis à Paris, leux cent mille à Lipen, deux cent mille à Libe, qui n'en a pas la molitie; cent mille à Lipen, deux cent mille à vac la même confiance qu'il parte du la c sirbon et qu'il démonire le déluge. Et on nourni l'esprit de la jeunesse de ces cétravagances:

meilleure éducation que n'en ont les enfants des marquis français et italiens.

Rome, au contraire, serait déserte sans les cardinaux, les ambassadeurs et les voyageurs. Elle ne serait, comme le temple de Jupiter-Ammon, qu'un monument illustre. On comptait, du temps des premiers Césars, des millions d'hommes daus ce territoire stérile, que les esclaves et le fumier reudaient fécond. C'était une exception à cette loi générale, que la population est d'ordinaire en raison de la bonté du sol.

La victoire avait fertilisé et peuplé cette terre ingrate. Une espèce de gouvernement la plus cirange, la plus contradictoire qui ait jamais étonné les hommes, a rendu au territoire de Romulus sa première nature. Tout le pays est dépeuplé, d'Orviète à Terracine. Rome, réduite à ses citoyens, ne serait pas à Londres comme un est à douze; et en fait d'argent et de commerce, elle ne serait pas aux villes d'Amsterdam et de Londres comme un est à mille.

Ce que Rome a perdu, non seulement l'Europe l'a regagné, mais la population a triplé presque partout depuis Charlemagne.

Je dis triplé, et c'est beaucoup; car on ne propage point en progression géométrique. Fous les calculs qu'on a faits sur cette prétendue multiplication sont des chimères absurdes.

Si une famille d'hommes ou de singes multipliait en cette façon, la terre au bout de deux cents ans n'aurait pas de quoi les nourrir.

La nature a pourvu à conserver et à restreindre les espèces. Elle ressemble aux Parques, qui filaient et coupaient toujours. Elle n'est occupée que de naissances et de destructions.

Si elle a donné a l'animal homme plus d'idées, plus de mémoire qu'aux autres; si elle l'a rendu capable de généraliser ses idées et de les combiner; si elle l'a avantagé du don de la parole, elle ne lui a pas accordé celui de la multiplication comme aux insectes. Il y a plus de fournis dans telle lieue carrée de bruyères, qu'il n'y a jamais en d'hommes sur le globe.

Quand un pays possède un grand nombre de fainéants, soyes sûr qu'il est assez peuplé, puisque ees fainéants sont logés, nourris, vêtus, amusés, respectés, par ceux qui travaillent.

S'il y a trop d'habitants, si toutes les places sont prises, on va travailler et mourir à Saint-Domingue, à la Martinique, à Philadelphie, à Roston.

Le point principal n'est pas d'avoir du superslu en hommes, mais de rendre ce que nous en avons le moius malheureux qu'il est possible.

Remercions la nature de nous avoir donné l'être dans la zone tempérée, peuplée presque

partout d'un nombre plus que suffisant d'habitants qui cultivent tous les arts; et tâchons de ne pas gâter notre bonheur par nos sottises.

SECTION III.

Fragment sur la population 4.

SECTION IV.

De la population de l'Amérique.

La découverte de l'Amérique, cet objet de tant d'avarice, de tant d'ambition, est devenue aussi un objet de la philosophic. Un nombre prodigieux d'écrivains s'est efforcé de prouver que les Américains étaient une colonie de l'ancien monde. Quelques métaphysiciens modestes ont dit que le même pouvoir qui a fait croître l'herbe dans les campagues de l'Amérique y a pu mettre aussi des hommes; mais ce système nu et simple u'a pas été écouté.

Quand le grand Colombo soupçonna l'existence de ce nouvel univers, on lui soutint que la chose était impossible; ou prit Colombo pour un visionnaire. Quand il en eut fait la découverte, on dit que ce nouveau monde était connu long-temps auppravant.

On a prétendu que Martin Beheim, natif de Nuremberg, était parti de Flandre vers l'an 1460, pour chercher ce monde inconnu, et qu'il poussa jusqu'au détroit de Magellan, dont il laissa des cartes incognito; mais comme Martin Beheim n'avait pas peuplé l'Amérique, et qu'il fallait absolument qu'un des arrière-petits-fils de Noé eût pris cette peine, on chercha dans l'antiquité tout ce qui pouvait avoir rapport à quelque long voyage, et on l'appliqua à la découverte de cette quatrième partie de notre globe. On fit aller les vaisseaux de Salomon au Mexique, et c'est de là qu'on tira l'or d'Ophir pour ce prince, qui était obligé d'en emprunter du roi Hiram. On trouva l'Amérique dans Platon. On en fit honneur aux Carthaginois; et on cita sur cette anecdote un livre d'Aristote qu'il n'a pas composé.

Hornius prétendit trouver quelque conformité entre la langue des Hébreux et celle des Caraibes. Le P. Lafitau, jésuite, n'a pas manqué de suivre une si belle ouverture. Les Mexicains dans leurs grandes afflictions déchiraient leurs vêtements; quelques peuples de l'Asie en usaient autrefois ainsi, donc ils sont les ancêtres des Mexicains. On pouvait ajouter qu'on danse beaucoup en Langue-

<sup>4</sup> La section donnée sous ce titre dans les éditions de Kehi, n'est autre que la xix des *Remarques de l'Essai sur les mœurs*; voyez les *Mélanges historiques*, tome v. POSTE.

140

doc, que les Hurons dansent aussi dans leurs réjouissances, et qu'ainsi les Languedociens viennent des Hurons, ou les Hurons des Languedociens.

Les auteurs d'une terrible Histoire universelle prétendent que tous les Américains sont une colonie de Tartares. Ils assurent que c'est l'opinion la plus généralement recue parmi les savants; mais ils ne disent pas que ce soit parmi les savants qui pensent. Selon cux, quelque descendant de Noé n'eut rien de plus pressé que d'aller s'établir dans le délicieux pays de Kamtschatka, au nord de la Sibérie. Sa famille n'ayant rien à faire alla visiter le Canada, soit en équipant des flottes, soit en marchant par plaisir au milicu des glaces, soit par quelque langue de terre qui ne s'est pas retrouvée jusqu'à nos jours. On se mit ensuite à faire des enfants dans le Canada, et bientôt ce beau pays ne pouvant plus nourrir la multitude prodigieuse de ses habitants, ils allèrent peupler le Mexique, le Perou, le Chili; et leurs arrièrepetites-filles accouchèrent de géants vers le détroit de Magellan.

Comme on trouve des animaux féroces dans quelques pays chauds de l'Amérique, ces anteurs supposent que les Christophes Colombs de Kamtschatka les avaient amenés en Canada pour leur divertissement, et avaient eu la précantion de prendre tous les individus de ces espèces qui ne se trouvent plus dans notre continent.

Mais les Kamtschatkiens n'ont pas seuls servi à peupler le nouveau monde; ils ont été charitablement aidés par les Tartares-Mantchoux, par les Huns, par les Chinois, par les Japonais.

Les Tartares-Mantchoux sont incontestablement les ancêtres des Péruviens, car Mango-Capak est le premier inea du Pérou. Mango ressemble à Manco, Manco à Mancu, Mancu à Mantchu, et de là à Mantchou il n'y a pas loin. Rien n'est mieux démontré.

Pour les Huns, ils ont bâti en Hongrie une ville qu'on appelait Cunadi; or, en changeant eu en ea, on trouve Canadi, d'où le Canada a manifestement tiré son nom.

Une plante ressemblante au ginseng des Chinois croît en Canada; donc les Chinois l'y ont portée, avant même qu'ils fussent maîtres de la partie de la Tartarie chinoise où croît leur ginseng : et d'ailleurs les Chinois sont de si grands navigateurs qu'ils ont envoyé autrefois des flottes en Amérique, sans jamais conserver avec leurs colonies la moindre correspondance.

A l'égard des Japonais, comme ils sont les plus voisins de l'Amérique, dont ils ne sont guère éloignés que de douze cents lieues, ils y ont sans doute été autrefois; mais ils ont depuis négligé ce voyage.

Voilà pourtant ce qu'on ose écrire de nos jours. Que répondre à ces systèmes et à tant d'autres? Rien.

#### POSSÉDÉS

De tous ceux qui se vantent d'avoir des liaisons avec le diable, il n'y a que les possédés à qui on n'a jamais rien de bon à répliquer. Qu'un homme vous dise : Je suis possédé, il faut l'en croire sur sa parole. Ceux-là ne sont point obligés de faire des choses bien extraordinaires : et quand ils les font, ce n'est que pour surabondance de droit. Oue répondre à un homme qui roule les veux. qui tord la bouche, et qui dit qu'il a le diable au corps? Chacun sent ce qu'il sent. Il y a eu autrefois tout plein de possédés, il peut donc s'en rencontrer encore. S'ils s'avisent de battre le monde. on le leur rend bien, ct alors ils deviennent fort modérés. Mais pour un pauvre possédé qui se contente de quelques convulsions, et qui ne fait de mal à personne, on n'est pas en droit de lui en faire. Si vous disputez contre lui, vous aurez infailliblement le dessous : il vous dira : Le diable est entré hier chez moi sous une telle forme ; i'ai depuis ce temps-là une colique surnaturelle, que tous les apothicaires du monde ne peuvent soulager. Il n'y a certainement d'autre parti à prendre avec cet homme que celui de l'exorciser, ou de l'abandonner au diable.

C'est grand doinmage qu'il n'y ait plus aujourd'hui ni possédés, ni magiciens, ni astrologues, ni génies. On ne peut concevoir de quelle ressource étaient, il y a cent ans, tous ces mystères. Toute la noblesse vivait alors dans ses châtcaux. Les soirs d'hiver sont longs; on serait mort d'ennui sans ces nobles amusements. Il n'y avait guère de château où il ne revint une see a certains jours marqués, comme la fée Merlusine au château de Lusignan. Le grand-veneur, homme sec et noir, chassait avec une meute de chieus noirs dans la forêt de Fontaincbleau. Le diable tordait le cou au maréchal Fabert. Chaque village avait son sorcier ou sa sorcière : chaque prince avait son astrologue; tontes les dames se fesaient dire leur bonne aventure; les possédés couraient les champs; c'était à qui avait vu le diable, ou à qui le verrait; tout cela était un sujet de conversations inépuisables, qui tenait les esprits en haleine. A présent on joue insipidement aux cartes, et on a perdu à être détrompé.

## POSTE.

Autrefois, si vous aviez eu un ami à Constantinople et un autre à Moscou, vous auriez été obligé d'attendre leur retour pour apprendre de leurs nouvelles. Aujourd'hui, sans qu'ils sortent de leur chambre, ni vous de la vôtre, vous conversez familièrement avec eux par le moyen d'une tenille de papier. Vous pouvez même leur envoyer par la poste un saeltet de l'apothicaire Arnould contre l'apoplexie, et il est reçu plus infailliblement qu'il ne les guérit.

Si l'un de vos amis a besoin de faire toucher de l'argent à Pétersbourg et l'autre à Smyrne, la poste fait votre affaire.

Votre maîtresse est-elle à Bordeaux, et vous devant Prague avec votre régiment, elle vous assure régulièrement de sa tendresse; vous savez par elle tontes les nouvelles de la ville, excepté les inflûcitiés qu'elle vous fait.

Enfin la poste est le lien de toutes les affaires, de toutes les négociations; les absents devienment par elle présents; elle est la consolation de la vie.

La France, où cette belle invention fut renouvelée dans nos temps barbarcs, a reudu ce service à toute l'Europe. Aussi n'a t-elle jamais corrompu ce bienfait; et jamais le ministère qui a cu le département des postes n'a ouvert les lettres d'aueun particulier, excepté quand il a cu besoin de savoir ce qu'elles contenaient. Il n'eu est pas ainsi, dit-on, dans d'autres pays. On a prétendu qu'en Allemagne vos lettres, en passant par cinq ou six dominations différentes, étaient lucs cinq ou six fois, et qu'à la fin le cachet était si rompu qu'on était obligé d'en remettre un autre.

M. Craigs, secrétaire d'état en Angleterre, ne voulnt jamais qu'on ouvrit les lettres dans ses bureaux; il disait que c'était violer la foi publique, qu'il n'est pas permis de s'emparer d'un seeret qui ne nous est pas confié; qu'il est souvent plus criminel de prendre à uu homme ses pensées que son argent, que cettre trahison est d'autant plus ualhonnéte qu'on peut le faire saus risque, et sans en pouvoir être convaince.

Pour dérouter l'empressement des curieux, ou imagina d'abord d'éerire une partie de ses dépèches en chiffres; mais la partie en caractères ordinaires servait quelquefois à faire découvrir l'autre. Cet inconvénient fit perfectionner l'art des chiffres, qu'on appelle s'énographie.

On opposa à ces énigmes l'art de les déchiffrer; mais eet art fut très fautif et très vain. On ne réussit qu'a faire aceroire à des gens peu instruits qu'on avait déchiffré leurs lettres, et on n'eut que le plaisir de leur donner des inquiétudes. Telle est la loi des probabilités, que dans un chiffre bien fait il y a deux cents, trois cents, quatre cents à parier contre un, que dans chaque numéro vous ne devinerez pas la syllabe dont il est représentatif.

Le nombre des hasards augmente avec la combi-

naison de ces numéros; et le déchissrement devient totalement impossible quand le chissre est sait avec un peu d'art.

Ceux qui se vantent de déchiffrer une lettre saus être instruits des affaires qu'on y traite, et sans avoir des secours préliminaires, sont de plus grands ebarlatans que ceux qui se vanteraient d'entendre une langue qu'ils n'ont point apprise.

Quant à ceux qui vous envoient familièrement par la poste une tragédie en grand papier et en gros caractère, avec des feuilles blanches pour y mettre vos observations, ou qui vous régalent d'un premier tome de métaphysique, en attendant le second, on peut leur direqu'ils n'ont pas toute la discrétion requise, et qu'il y a même des pays où ils risqueraient de faire connaître au minisère qu'ils sont de mauvais poètes et de mauvais métaphysiciens.

## POURQUOI (LES.)

Pourquoi ne fait-on presque jamais la dixième partie du bien qu'on pourrait faire?

Il est clair que si une nation qui habite eutre les Alpes, les Pyrénées et la mer, avait employé à l'amélioration et à l'embellissement du pays la dixième partie de l'argent qu'elle a perdu dans la guerre de 4741, et la moitié des hommes tués inutilement en Allemagne, l'état aurait été plus florissant. Pourquoi ne l'a-t-on pas fait ? pourquoi préférer une guerre, que l'Europe regardait comme injuste, aux travaux heureux de la paix, qui auraient produit l'agréable et l'utile?

Pourquoi Louis XIV, qui avait tant de goût pour les grands monuments, pour les fondations, pour les beaux-arts, perdit-il huit cents millions de notre monnaie d'aujourd'hui à voir ses cuirassiers et sa maison passer le Rhin à la nage, à ne point prendre Amsterdam, à soulever contre lui presque tonte l'Europe? que n'aurait-il point fait avec ses huit eents millions?

Pourquoi, lorsqu'il réforma la jurisprudence, ne fut-elle réformée qu'à moitié? I ant d'anciens usages fondés sur les décrétales et sur le droit canon devaient-ils subsister encore? Était-il nécessaire que, dans tant de eauses qu'on appelle ecclésiastiques, et qui au fond sont civiles, on appelat à son évêque, de son évêque au métropolitain, du métropolitain au primat à Rome ad apostolos, comme si les apôtres avaient étéautrefois les juges des Gaules en dernier ressort?

Pourquoi, lorsque Louis xiv fut outragé par le pape Alexandre vii, Chigi, s'amusa-t-il à faire venir un légat en France pour lui faire de frivoles excuses, et à dresser dans Rome une pyramide dont les inscriptions ne regardaient que les archers du guet de Rome; pyramide qu'il fit démolir bientôt après? Ne valait-il pas mieux abolir pour jamais la simonie, par laquelle tout évêque des Gaules et tout abbé paie à la chambre apostolique italienne la moitié de sou revenu?

Pourquoi le même monarque, bien plus outragé par Innocent xi, Odescalchi, qui prenaîtcontre lui le parti du prince d'Orange, se conteuta-t-il de faire souteuir quatre propositions dans ses universités, et se refusa-t-il aux vœux de toute la magistrature qui sollicitait uue rupture éternelle avec la cour romaine?

Pourquoi, en fesant des lois, oublia-t-on de ranger toutes les provinces du royaume sous une loi uniforme, et laissa-t-on subsister cent quarante coutumes, cont quarante-quatre mesures différentes?

Pourquoi les provinces de ce royaume furentelles toujours réputées étrangères l'une à l'autre, de sorte que les marchaudises de Normandie, transportées par terre en Bretague, paient des droits comme si elles venaient d'Angleterre?

Pourquoi n'était-il pas permis de vendre en Picardie le blé recueilli en Champagne, sans une permission expresse, comme on obtient à Rome, pour trois jules, la permission de lire des livres défendus?

Pourquoi laissait-on si long-teunps la France souillée de l'opprobre de la vénalité? Il semblait réservé à Louis x v d'abolir cet usage d'acheter le droit de juger les hommes , comme on achete une maisou de campagne, et de faire payer des épices à un plaideur, comme on fait payer des billets do comédie à la porte.

Pourquoi instituer dans un royaume les charges et dignités <sup>1</sup> de

Conseillers du roi... Inspecteurs des boissons

Inspecteurs des boucheries, Grefflers des inventaires, Grefflers des inventaires, Contrôleurs des amendes, Inspecteurs des cochons. Péréquateurs des tailles, Mouleurs de bois à brûler, Aides à mouleurs, Empileurs de bois, Déchargeurs de bois neuf, Contrôleurs des bois de charpente, Marqueurs de hois de charpente,

Marqueurs de bois de cha pente, Mesureurs de charbon, Cribleurs de grains, Conseillers du roi... Inspecteurs des veaus, Contrôleurs de volailles, Jaugeurs de tonneaux, Essayeurs d'enux-de-vie, Essayeurs de biere, Nouleurs de tonneaux, Débardeurs de foin, Planchéeurs-débâcleurs.

Inspecteurs des perruques?
Ces offices, qui font sans doute la prospérité et
la splendeur d'un empire, formaient des communautés nombreuses qui avaient chacune leur syndic.
Tout cela fut supprimé en 4719, mais pour faire
place à d'autres de pareille espèce dans la suite
des temps.

Auneurs de toile,

Ne vaudrait-il pas mieux retrancher tout le faste et tout le luxe de la grandeur que de les soutenir misérablement par des moyens si bas et si honteux?

Pourquoi un royaume réduit souvent aux extrémités et à quelque avilissement s'est-il pourtant soutenu, quelques efforts que l'on ait faits pour l'écraser? c'est que la nation est active et industrieuse. Elle ressemble aux abeilles; on leur prend leur cire et leur miel, et le moment d'après elles travailleut à en faire d'autres.

Pourquoi dans la moitié de l'Europe les filles prient-elles Dieu en latin, qu'elles n'entendent pas?

Pourquoi presque tous les papes et tous les évêques, au sérième siècle, ayant publiquement tant de bâtards, s'obstinérent-lis à proscrire le muriage des prêtres, tandis que l'Église grecque a continué d'ordonner que ses curés cussent des femmes?

Pourquoi dans l'antiquité n'y eut-il jamais de querelle théologique, et ne distingua-t-on jamais aucun peuple par un nom de secte? Les Égyptiens n'étaient point appelés Isiaques, Osiriaques; les peuples de Syric n'avaient point le nom de Cybéliens. Les Crétois avaient une dévotion particulière à Jupiter, et ne s'intitulèrent jamais Jupitériens. Les anciens Latins étaient fort attachés à Saturne; il n'y cut pas un village du Latium qu'on appelat Saturnien. Au contraire, les disciples du Dieu de vérité, prenant le titre de leur maltre même, et s'appelant oints comme lui, déclarèrent, des qu'ils le purent, une guerre éternelle à tous les peuples qui n'étaieut pas oints, et se firent pendant plus de quatorze cents ans la guerre entre eux, en prenant les noms d'ariens, de manichéens, de donatistes, de hussites, de papistes, de luthériens, de calvinistes. Et même, en dernier lieu, les jansénistes et les moliuistes n'ont point eu de mortification plus cuisante que de n'avoir

Le controleur genéral Ponchartrain, depuis chancelier, est un des ministres qui ont le plus employé ce moyen d'obtenir des secours momentanés : c'est lui qui disait : La providence veille sur ce royaume; à peine le roi set-ti creé une change, que Dien a cle sur-lechamp un sot pour l'acheter.

pu s'égorger en bataille rangée. D'où vient cela ?

Pourquoi un marchand libraire vous vend-il publiquement le cours d'athèisme du graud poète Lucrèce, imprimé à l'usage du dauphiu, fils unique de Louis xiv, par les ordres et sous les yeux du sage duc de Montausier, et de l'éloquent Bossnet, évêque de Meaux, et dusavant Huet, évêque d'Avranches? C'est là que vous trouvez ces sublimes impiétés, ces vers admirables contre la Providence et contre l'immortalité de l'âme, qui passent de bouche en bouche à tous les siècles à venir.

« Ex mihilo mihil, in nibilum nil posse reverti. » Pens., Sat., m., v. 84.

Rien ne vient du néant, r'en pe s'anéantit.

^ Tangere enim et tangi nisi corpus nulla potest res. > Id., lib. 1, v. 305.

Le corps scul peut toucher et gouverner le corps.

« Nec bene pro meritis capitur, nec tangitur irâ (Deus). »

Rien ne peut flatter Dien, rien ne peut l'irriter.

- Tantum relligio potuit suadere malorum! »

  ld., 1, 402.
- C'est la religion qui produit tous les maux.
  - « Mortale aderno jungere, et una
- · Consentire putare et jungi mutua nosse.
- Desipere est. > Id., 111, 801-5.
- Il faut è re insensé pour oser joindre ensemble Ce qui dore à jamais et ce qui doit périr.
- Nil igitur mors est, ad nos neque pertinet hitum. »
   Id., 111, 842.
- Cesser d'être n'est rien ; tout meurt avec le corps.
- « Mortalem tamen esse animam fateare necesse est. »

Non, il n'est point d'enfer, et notre âme est mortelle.

« Hine Acherusia ilt sinitorum denique vita. » id., pr. 1036.

Les vieux fons sont en praie aux superstitions.

et cent autres vers qui sont le charme de toutes les nations; productions immortelles d'un esprit qui se crut mortel.

Non seulement on vous vend ces vers latins dans la rue Saint-Jacques et sur le quai des Augnatins, mais vous achetez hardiment les traductions faites dans tous les patois dérirés de la langue latine, traductions ornées de notes savantes qui éclaireissent la doctrine du matérialisme, qui rassemblent toutes les preuves contre la Divinité, et qui l'anéantiraient si elle pouvait être détruite. Vous trouvez ce livre relié en maroquin dans la belle bibliothèque d'un grand prince dévot, d'un cardinal, d'un chancelier, d'un archevéque, d'un président a mortier; mais on condamna les dixhuit premiers livres de l'histoire du sage De Thou, dès qu'ils parurent. Un pauvre philosophe welche osc-t-il imprimer, en son propre et privé nom, que si les hommes étaient nés sans doigts ils n'auraient janals pu travailler en tapisserie, aussitôt un autre welche, revêtu, pour son argent, d'un office de robe, requiert qu'on brûle le livre et l'auteur.

Pourquoi les spectacles sont-ils anathématisés par certaines gens qui se disent du premier ordre de l'état, tandisque les spectacles sont nécessaires à tous les ordres de l'état, tandis qu'ils sont payés par le souverain de l'état, qu'ils contribuent à la gloire de l'état, et que les lois de l'état les maintiennent avec autant de splendeur que de régularité?

Pourquoi abandonne t-on au mépris , à l'avilissement , à l'oppression , à la rapine, le grand nombre de ces hommes laborieux et innocents qui cultivent la terre tous les jours de l'année pour vous en faire manger tous les fruits; et qu'au contraire on respecte, on ménage, on courtise l'homme inutile, et souvent très méchant, qui ne vit que de leur travail, et qui n'est riche que de leur misère.

Pourquoi, pendant tant de siècles, parmi tant d'hommes qui font croître le blé dont nous sommes nourris, ne s'en trouva-t-il aucun qui découvrit cette erreur ridicule, laquelle enseigne que le blé doit pourrir pour germer, et mourir pour renaître; erreur qui a produit tant d'assertions impertinentes, tant de fausses comparaisons, tant d'opinions ridicules?

Pourquoi, les fruits de la terre étant si nécessaires pour la conservation des hommes et des animaux, voit-on cependant tant d'années et tant de contrées où ces fruits manquent absolument?

Pourquoi la terre est-elle couverte de poisons dans la moitié de l'Afrique et de l'Amérique?

Pourquoi n'est-il aucun territoire où il n'y ait beaucoup plus d'insectes que d'hommes?

Pourquoi un pen de sécrétion blanchâtre et puante forme-t-elle un être qui aura des os durs, des desirs et des pensées? et pourquoi ces êtreslàse persécuteront-ils toujours les uns les autres?

Pourquoi existe-il tant de mal, tout étant forme par un Dieu que tous les théistes se sont accordés a nonmer bon? Pourquoi, nous plaignant sans cesse de nos maux, nous occupons-nous toujours à les redoubler?

Pourquoi, étant si misérables, a-t-on imaginé que n'être plus est un grand mal, lorsqu'il est clair que ce n'était pas un mal de n'être point avant sa naissance?

Pourquoi pleut-il tous les jours dans la mer, tandis que tant de déserts demandent de la pluie, et sont toujours arides?

Pourquoi et comment a-t-on des rêves dans le sommeil, si on n'a point d'âme? et comment ces rêves sont-ils toujours si incohérents, si extravagants, si on en a une?

Pourquoi les astres circulent-ils d'occident en orient, plutôt qu'au contraire?

Pourquoi existons-nous? pourquoi y a-t-ilquelque chose?

## PRÉJUGÉS.

Le préjngéest une opinion sans jugement. Ainsi, dans toute la terre on inspire aux enfants toutes les opinions qu'on veut, avant qu'ils puissent juger.

Il y a des préjugés universels, nécessaires, et qui font la vertu même. Par tout pays ou apprend aux enfants à reconnaître un Dieu rémunérateur et veugeur; à respecter, à aimer leur père et leur mère; à regarder le larcin comme un crime, le mensonge intéressé comme un vice, avant qu'ils puissent deviner ce que c'est qu'un vice et une vertu.

Il y a donc de très bons préjugés; ce sont ceux que le jugement ratifie quand on raisonne.

Sentiment n'est pas simple préjugé; c'est quelque chose de bien plus fort. Une mère n'aime pas son fils parce qu'on lui dit qu'ille faut aimer, elle le chérit heureusement malgré elle. Ce n'est point par préjugé que vous courez au secours d'un enfant inconnu prêt à tomber dans un précipice, ou à être dévoré par une bête.

Mais c'est par préjngé que vous respecterez un homme revêtu de certains habits, marchant gravement, parlant de même. Vos parents vous ont dit que vous deviez vous incliner devantcet homme; vous le respectez avant de savoir s'il mérite vos respects: vous eroissez en âge et en connaissances; vous vous apercevez que cet homme est un charlatan pétri d'orgueil, d'intérêt et d'artifice; vous méprisez ce que vous révériez, et le préjugé cède au jugement. Vous avez cru par préjugé les fables dont on a berce votre enfance; on yous a dit que les Titans firent la guerre aux dieux, et que Vénus fut amoureuse d'Adonis; vous prenez à douze ans ces fables pour des vérités; vous les regardez à vingt ans comme des allégories ingénieuses.

Examinous en peu de mots les différentes sortes de préjugés, afin de mettre de l'ordre dans nos affaires. Nous serons peut-être comme ceux qui, du temps du système de Law, s'aperçurent qu'ils avaient calculé des richesses imaginaires.

#### PRÉJUGÉS DES SENS.

N'est-ce pas une chose plaisante que nos yeux nous trompent toujours, lors même que nous voyons très bien, et qu'au contraire nos oreilles ne nous trompent pas? Que votre oreille bien conformée entende, Vous êtes belle, je vous ainne; il est bien sûr qu'on ne vous a pas dit: Je vous hais, vous êtes laide : mais vous voyez un miroir uni; il est démontré que vous vous trompez, e'est une surface très raboteuse. Vous voyez le soleil d'environ deux pieds de diamètre; il est démontré qu'il est un million de fois plus gros que la terre.

Il semble que Dieu ait mis la vérité dans vos oreilles, et l'erreur dans vos yeux; mais étudiez l'optique, et vous verrez que Dieu ne vous a pas trompé, et qu'il est impossible que les objets vous paraissent autrement que vous les voyez dans l'état présent des choses.

## PRÉJUGÉS PHYSIQUES.

Le soleil se lève, la lune aussi, la terre est immobile: ce sont l'à des préjugés physiques naturels. Mais que les écrevisses soient bonnes pour lesang, parce qu'étant euites elles sont rouges comme lui; que les angnilles guérissent la paralysie, parce qu'elles frétillent; que la lune influe sur nos maladies, parce qu'un jour on observa qu'un malade avait eu un redoublement de fièvre pendant le décours de la lune; ces idées et mille autres ont été des erreurs d'anciens charlatans qui jugèrent sans raisonner, et qui, étant trompés, trompèrent les autres.

## PRÉJUGÉS HISTORIQUES.

La plupart des histoires ont été crues sans examen, et cette créance est un préjugé. Fabius Pictor raconte que, plusieurs siècles avant lui, une vestale de la ville d'Albe, allant puiser de l'eau dans sa eruche, fut violée, qu'elle accoucha de Romulus et de Rémus, qu'ils furent nourris par une louve, etc. Le peuple romain crut cette, fable; il n'examina point si dans ce temps-la il y avait des vestales dans le Latium, s'il était vraisemblable que la fille d'un roi sortit de son couvent avec sa cruche, s'il était probable qu'une louve allaitât deux enfants au lieu de les manger; le préjugé s'établit.

Un moine écrit que Clovis, étant daus un grand

danger à la bataille de Tolbiac, fit vœu dese faire chrétien s'il en réchappait; mais est-il naturel qu'on s'adresse à un dieu étranger dans une telle occasion? n'est-ce pas alors que la religion dans laquelle on est né agit le plus puissamment ? Quel est le chrétien qui, dans une bataille contre les Turcs, ne s'adressera pas plutôt à la sainte Vierge qu'a Mahomet? On ajoute qu'un pigeon apporta la sainte ampoule dans son bec pour oindre Clovis, et qu'un ange apporta l'oriflamme pour le conduire ; le préjugé crut toutes les historiettes de ce genre. Ceux qui connaissent la nature humaine savent bien que l'usurpateur Clovis, et l'usurpateur Rolon ou Rol, se firent chrétiens pour gouverner plus sûrement des chrétiens, comme les usurpateurs turcs se firent musulmans pour gouverner plus sûrement les musulmans.

### PRÉJUGES RELIGIEUX.

Si votre nourrice vous a dit que Cérès préside aux blés, ou que Vistnou et Xaca se sont faits hommes plusieurs fois, ou que Sammonocodom est venu couper une forêt, ou qu'Odin vous attend dans sa salle vers le Jutland, ou que Mahomet ou quelque autre a fait un voyage dans le ciel : ensin si votre précepteur vient ensuite enfoncer dans votre cervelle ce que votre nourrice y a gravé, vous en tenez pour votre vie. Votre jugement veut-il s'élever contre ces préinges, vos voisins et surtout vos voisines crient à l'impie, et vous effraient; votre derviche, craignant de voir diminuer son revenu, vous accuse auprès du cadi; et ce cadi vous fait empaler, s'il le peut, parce qu'il veut commander à des sots, et qu'il croit que les sots obéissent mieux que les autres : et cela durera jusqu'à ce que vos voisins, et le derviche, et le cadi, commencent à comprendre que la sottise n'est bonne à rien, et que la persécution est abominable.

## PRÉPUCE.

Il est toujours question de prépuce dans le livre des Juis. Le passage le plus embarrassant, touchant le prépuce, est celui du premier chapitre des Machabées. L'auteur parle de plusieurs Juiss qui demandèrent permission au roi Antiochus de vivre à la grecque, permission qu'on leur accorda très facilement. Ils étaient houteux, dans les bains publics et dans les exercices où il fallait paraître nus, de montrer aux Grees les marques de leur circoncision. Le texte dit qu'ils se fireut des prépuces, et qu'ils violèrent le saint Testament. Feccrant sibi præputia, et recesserunt à Testamento Sancto.

Commentse fait-ou un prépuce? il ne revient point comme les ongles. Ce n'est à la vérité qu'un très petit bord du capuchon du gland qu'on a coupé; mais ce bout de chair ne renaît pas plus que le bout du nez.

Les rabbins ont prétendu qu'il y a une manière de faire rétablir ce prépuce; mais ils ont raisonné eu rabbins. En vain le médecin Bartholin a voulu soutenir cette opinion ridicule. Il y a seulement une manière assez aisée de déguiser un peu l'amputation du prépuce; c'est de le lier un peu par le bout avec le fil, quand la verge n'est pas dans son intumescence: mais un tel palliatif ne pourrait se prolonger long-temps. Au reste on coupe si peu de chair aux liébreux et aux Musulmans, qu'il faut de bons yeux pour s'apercevoir de ce qui manque.

On n'a pas eu moins de peine à expliquer un passage de Jérémie assez singulier :

e Je visiterai quiconque a le prépuce coupé, » l'Égypte, Juda, Édom, les enfants d'Ammon » et de Moab, et tous ceux qui ont les cheveux » courts et qui habitent le désert, car toutes ces » nations ont leur prépuce; mais les Israélites sont » incirconcis de cœur. »

On a cru que le prophète Jérémie se contredisait, puisqu'il est clair que la plupart des peuples dont il parle étaient circoncis; aussi les opinions sontelles fort partagées sur le sens de ce passage.

Dans les premiers temps du christianisme, c'était une question très délicate s'il fallait abolir ou conserver la circoncision. Jésus-Christ avait été circoncis. Les frères reprochèrent à saint Pierre d'avoir communiqué avec ceux qui possédaient leur prépuce : Quare introisti ad viros præputium habentes? (Act. Apost., cap. 11.) Saint Paul dit : La circoncision est utile si tu as accompli la loi; mais si tu prévariques, la circoncision devient prépuce. [Epist. ad Rom., cap. 1.] Et ces paroles sont encore un sujet de dispute. Saint Paul et ses compagnons à l'apostolat avaient des disciples circoncis, et d'autres qui ne l'étaient pas. Les chrétiens ont, depuis long-temps, la circoneision en horrour; cependant les catholiques se vantent de posséder le prépuce de notre Sauveur ; il est à Rome dans l'église de Saint-Jean-de-Latran , la première qu'on ait bâtie dans cette capitale; il est aussi à Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne ; dans Anvers : dans l'abbave de Saint-Corneille à Compiègne; à Notre-Dame-de-la-Colombe, dans le diocèse de Chartres ; dans la cathédrale du Puyen-Velay; et dans plusieurs autres lieux. Il y a peut-être un peu de superstition dans cette piété mal entendue.

### PRESBYTÉRIENS 1.

## PRÉTENTIONS.

I) n'y a pas dans notre Europe un seul prince qui ne s'intitule souverain d'un pays possédé par son voisin. Cette manie politique est inconnue dans le reste du monde : jamais le roi de Boutan ne s'est dit empereur de la Chine; jamais le conteish tartare ne prit le titre de roi d'Équpte.

Les plus belles prétentions ont toujours été celles des papes : deux cleis en sautoir les mettaient visiblement en possession du royaume des cieux ; ils liaient et ils déliaient tout sur la terre. Cette ligature les rendait maîtres du coatinent; et les filets de saint Pierre leur donnaient le domaine des mers.

Plusieurs savants théologiens ont cru que ces deux diminuèrent eux-mêmes quelques articles de leurs prétentions, lorsqu'is furent vivement attaqués par les Titans nommés luthériens, anylicans, calvinistes, etc. Il est très vrai que plusieurs d'entre eux devinrent plus modetses, que leur cour céleste eut plus de décence; cependant leurs prétentions se sont renouvelées dans toutes les occasions. Le n'en veux pour preuve que la conduite d'Aldobrandin, Clément viii, envers le grand Henri iv, quand il fallut lui donner une absolution dont il n'avait que faire, puisqu'il était absous par les évêques de son royaume, et qu'il était victorieux.

Aldobrandin résista d'abord pendant une année entière, et ne voulnt pas reconnaître le duc de Nevers pour ambasadeur de France. A la fin il consentit à ouvrir la porte du royaume des cieux à Henri, aux conditious suivantes:

4° Que Henri demanderait pardon de s'être fait ouvrir la porte par des sous-portiers, tels que des évêques, au lieu de s'adresser au grand portier.

2º Qu'il s'avouerait déchu du trône de France jusqu'à ce qu'Aldobrandin le réhabilitât par la plénitude de sa puissance.

5º Qu'il se ferait sacrer et couronner une seconde fois, la première étant nulle, puisqu'elle avait été faite sans l'ordre exprès d'Aldobrandin.

4° Qu'il chasserait tous les protestants de son royaume, ce qui n'était ni bonnête ni possible. La chose n'était pas honnête, parce que les protestants avaient prodigué leur sang pour le faire roi de France; elle n'était pas possible, parce que ces dissidents étaient au nombre de deux millions.

5° Qu'il ferait au plus vite la guerre au Grand-Turc, ce qui n'était ni plus honnête ni plus possible, puisque le Grand-Turc l'avait reconnu roi dans le temps que Rome ne le reconnaissait pas ; et que Henri n'avait ni troupes, ni argent, ni vaisseaux, pour aller faire la guerre comme un fou à ce Grand-Turc son allié.

6° Qu'il recevrait, couché sur le ventre tont de son long, l'absolution de monsieur le légat, selon la forme ordinaire; c'est-à-dire qu'il serait fustigé par monsieur le légat.

7° Qu'il rappellerait les jésuites chassés de sou royaume par le parlement, pour l'assassinat commis sur sa personne par Jean Chastel leur écolier.

J'omets plusieurs autres petites prétentions. Henri en fit modérer plusieurs. Il oblint surtout, avec bien de la peine, qu'il ne serait fouetté que par procureur, et de la propre main d'Aldobrandin.

Vous me direz que sa sainteté était forcée à exiger des conditions si extravagantes par le vieux démon du midi, Philippe II, qui avait dans Rome plus de pouvoir que le pape. Vous comparerez Aldobrandin à un soldat poltron, que son colonel conduit à la tranchée à coups de bâton.

Je vous répondrai qu'en effet Clément viii craignait Philippe 11, mais qu'il n'était pas moins attaché aux droits de sa tiare; que c'était un si grand plaisir pour le petit-fils d'un banquier, de donner le fouct à un roi de France, que pour rien au monde Aldobrandin n'eût voulu s'en départir.

Vous me répliquerez que si un pape voulait réclamer aujourd'hui de telles prétentions, s'il voulait donner le fouct au roi de France, au roi d'Espagne, ou au roi de Naples, ou au duc de Parme, pour avoir chassé les révérends Pères jésuites, il risquerait d'être traité comme Clément vn le fut par Charles-Quint, et d'essuyer des humiliations beaucoup plus grandes; qu'il faut sacrifler ses prétentious à son utilité; qu'on doit céder au temps; que le shérif de la Mecque doit proclamer Alibeg roi d'Égypte, s'il est victorieux et affermi. Je vous répondrai que vous avez raison.

#### PRÉTENTIONS DE L'EMPIES, TIRÉES DE GLAFAY ET DE SCHWEDER.

Sur Rome (nulle). Charles-Quint, même après avoir pris Rome, ne réclama point le droit de domaine utile.

Sur le patrimoine de saint Pierre, depuis Viterbe jusqu'à Civita-Castellana, terres dela comtesse Mathilde, mais cédées solennellement par Rodolphe de Habsbourg.

Sur Parme et Plaisance, domaine suprême comme partie de la Lombardie; envahies par Jules 11, données par Paul 111 à son bâtard Faruèse; hommage toujours fait depuis ce temps au pape; suzeraineté toujours réclamée par les seigneurs de

Les éditeurs de Kehl avaient formé cet article de la sixième des Lettres sur les Anglais : voyez les Mélanges historiques, tome v.

Lombardie; le droit de suzeraineté entièrement rendu à l'empereur, aux traités de Cambrai, de Londres, à la paix de 4757.

Sur la Toscanc, droit de suzeraineté exercé par Charles-Quint; état de l'empire appartenant aujourd'hui au frère de l'empereur.

Sur la république de Lucques, érigée en duché par Louis de Bavière en 4528; les sénateurs déclarés depuis vicaires de l'Empire par Charles rv. L'empereur Charles v1, dans la guerre de 4701, y exerça pourtant son droit de souveraineté, en lui fesant payer beaucoup d'argent.

Sur le duché de Milan, cédé par l'empereur Venceslas à Galéas Visconti, mais regardé comme un fiel de l'empire.

Sur le duché de la Mirandole, réuni à la maison d'Autriche en 1711 par Joseph 1er.

Sur le duché de Mantoue, érigé en duché par Charles-Quint, réuni de même en 4708.

Sur Guastalla, Novellaria, Bozzolo, Castiglione, aussi fiefs de l'Empire, détachés du duché de Mantour.

Sur tout le Montferrat, dont le duc de Savoie recut l'investiture à Vienne en 4708.

Sur le Piémont, dont l'empereur Sigismond donna l'investiture au duc de Savoie, Amédée viii.

Sur le comté d'Asti, donné par Charles-Quint à la maison de Savoie : les ducs de Savoie toujours vicaires en Italie depuis l'empereur Sigismond.

Sur Gènes, autrefois du domaine des rois lombards: Frédéric Barberousse lui donna en fief le rivage depuis Monaco jusqu'à Porto-Venere; elle est libre sous Charles-Quint en 4529; mais l'acte porte: În civitate nostra Genua, et salcis romani imperii juribus.

Sur les fiefs de Langues, dont les ducs de Savoie ont le domaine direct.

Sur Padone, Vicence et Vérone, droits devenus caducs.

Sur Naples et Sicile, droits plus caducs encore. Presque tous les états d'Italie sont ou ont été vassaux de l'empire.

Sur la Poméranie et le Mecklembourg, dont Frédéric Barberousse donna les fiefs.

Sur le Danemarck, autrefois fief de l'Empire : Othon 1<sup>er</sup> en donna l'investiture.

Sur la Pologne, pour les terres auprès de la Vistule.

Sur la Bohème et la Silésie, unies à l'Empire par Charles iv en 1555.

Sur la Prusse, du temps de Henri vii : le grandmaître de Prusse reconnu membre de l'empire en 4500.

Sur la Livonie, du temps des chevaliers de l'épée.

Sur la Hongrie, des le temps de Henri II.

Sur la Lorraine, par le traité de 4542 : reconnue état de l'Empire, payant taxe pour la guerre du Ture.

Sur le duché de Bar, jusqu'à l'an 4514, que Philippe-le-Bel vainqueur se fit prêter hommage. Sur le duché de Bourgogne, en vertu des droits de Marie de Bourgogne.

Sur le royaume d'Arles et de la Bourgogue transjurane, que Conrad le salique posséda du chef de sa femme.

Sur le Danphiné, comme partie du royaume d'Arles, l'empereur Charles iv s'étant fait eouronner à Arles en 4565, et ayant créé le dauphin de France son vicaire.

Sur la Provence, comme membre du royaume d'Arles, dont Charles d'Anjou fit hommage à l'Empire.

Sur la principauté d'Orange, comme arrière-fief de l'Empire.

Sur Avignon, par la même raison.

Sur la Sardaigne, que Frédéric u érigea en royaume.

Sur la Suisse, comme membre des royanmes d'Arles et de Bourgogne.

Sur la Dalmatie, dont une grande partie appartient aujourd'hui entièrement aux Vénitiens, et l'autre à la Hongrie.

#### PRÈTRES.

Les prêtres sont dans un état à peu près ce que sont les précepteurs dans les maisons des citoyens, faits pour enseigner, prier, donner l'exemple; ils ne peuvent avoir aucune autorité sur les maîtres de la maison, à moins qu'on ue prouve que celui qui donne des gages doit obéir à celui qui les reçoit. De toutes les religions, celle qui exclut le plus positivement les prêtres de toute autorité civile, c'est sans contredit celle de lèsus : Rendez à César ce qui est à César. — Il n'y aura parmi vous ni premier ni dernier. — Mon royaume n'est point de ce monde.

Les querelles de l'empire et du sacerdoce, qui ont ensanglanté l'Europe pendant plus de six siècles, n'ont donc été de la part des prêtres que des rébellions contre Dieu et les hommes, et un péché continuel contre le Saint-Esprit.

Depuis Calchas, qui assassina la fille d'Agamemnon, jusqu'à Grégoire xn et Sixte v, deux évèques de Rome qui voulurent priver le grand Henri Iv du royaume de France, la puissance sacerdotale a été fatale au monde.

Prière n'est pas domination; exhortation n'est pas despotisme. Un bon prêtre doit être le médeein des âmes. Si Hippocrate avait ordonné à ses malades de prendre de l'ellébore sous peine d'être pendus, Hippocrate aurait été plus fou et plus barbare que Phalaris, et il aurait eu peu de pratiques. Quand un prêtre dit: Adorez Dieu, soyez juste, indulgent, compatissant; c'est alors un très bon médecin: quand il dit: Croyez-moi, ou vous serez prâté, c'est un assassin.

Le magistrat doit soutenir et contenir le prêtre, comme le père de famille doit donner de la considération au précepteur de ses enfants et empécher qu'il n'en abuse. L'accord du sacerdoce et de l'empire est le système le plus monstrueux; car dès qu'on cherche cet accord, on suppose nécessairement la division; il faut dire, la protection donnée par l'empire au sacerdoce.

Mais dans les pays où le sacerdoce a obtenu l'empire, comme dans Salem où Melchisédech était prêtre et roi, comme dans le Japon où le daîria été si long-temps empereur, comment fautil faire? Je réponds que les successeurs de Melchisédech et des daîri ont été dépossédée.

Les Turcs sont sages en ce point. Ils font à la vérité le voyage de la Mecque ; mais ils ne permettent pas au shérif de la Mecque d'excommunier le sultan. Ils ne vont point acheter à la Mecque la permission de ne pas observer le ramadan, et celle d'éponser leurs cousines ou leurs nièces ; ils ne sont point jugés par des imans que le shérif délègue ; ils ne paient point la première année de leur revenu au shérif. Que de choses à dire sur tout cela l Lecteur, c'est à vous de les dire vous-même.

### PRÉTRES DES PAIENS.

Dom Navarrête, dans une de ses lettres à don Juan d'Autriche, rapporte ce discours du dalaïlama à son conseil privé.

ama a son consent prive.

« Mes vénérables frères , vous et moi nous savons très bien que je ne suis pas immortel;

» mais il est bon que les peuples le croient. Les
» Tartares du grand et du petit Thibet sont un
» peuple de col roide et de lumières courtes, qui
» ont besoin d'un joug pesant et de grosses erreurs.

» Persuadez-leur bien mon immortalité, dont la
» gloire rejaillit sur vous, et qui vous procure
» honneurs et richesses.

Quand le temps viendra où les Tartares se ront plus éclairés, on pourra leur avouer alors
 que les grands lamas ne sont point immortels,
 mais que leurs prédécesseurs l'ont été; et que ce
 qui était nécessaire pour la fondation de ce divin
 édifice, ne l'est plus quand l'édifice est affermi
 sur un fondement inébranlable.

« J'ai en d'abord quelque peine à faire distri-» buer aux vassaux de mon empire les agréments de ma chaise percée, proprement enchâssés dans
 des cristaux ornés de cuivre doré; mais ces monuments ont été reçus avec tant de respect qu'il
 a fallu continuer cet usage, lequel, après tout,
 ne répugne en rien aux bonnes mœurs, et qui
 fait entrer beaucoup d'argent dans notre trésor

Si jamais quelque raisonneur impie persuade
au peuple que notre derrière n'est pas aussi divin que notre tête, si on se révolte contre nos
reliques, vous en soutiendrez la valeur autant
que vous le pourrez. Et si vous êtes forcés enfin
d'abandonner la sainteté de notre cul, vous conserverez toujours dans l'esprit des raisonneurs
le profond respect qu'on doit à notre cervelle,
ainsi que dans un traité avec les Mongules nous
avons cédé une mauvaise province pour être
possesseurs paisibles des autres.

Tant que nos Tartares du grand et du petit
Thibet ne sauront ni lire ni écrire, tant qu'ils
seront grossiers et dévots, vous pourrez prendre
hardiment leur argent, coucher avec leurs femmes et avec leurs filles, et les menacer de la collère du dieu Fo s'ils osent se plaindre.

» Lorsque le temps de raisonner sera arrivé » (car enfin il faut bien qu'un jour les hommes » raisonnent), vous prendrez alors une conduite tout opposée, et vous direz le contraire de ce que » vos prédécesseurs ont dit; ear vous devez chan-» ger de bride à mesure que les chevaux devien-» nent plus difficiles à gouverner. Il faudra que » votre extérieur soit plus grave, vos intrigues » plus mystérieuses, vos secrets mieux gardés, vos » sophismes plus éblonissants, votre politique plus » fine. Vous êtes alors les pilotes d'un vaisseau » qui fait eau de tous côtés. Avez sous vous des » subalternes qui soient continuellement occupés » à pomper, à calfater, à boucher tous les trous. » Vous voguerez avec plus de peine; mais enfin » yous voguerez, et vous jetterez dans l'eau ou » dans le feu, selon qu'il conviendra le mieux, » tous ceux qui voudront examiner si vous avez » bien radoubé le vaisseau.

» Dien radouble i vaisseau.

» Si les incrédules sont, ou le prince des Kal» kas, ou le conteish des Calmouks, ou un prince
de Casan, ou tel autre grand seigneur qui ait
» malheureusement trop d'esprit, gardez-vous
» bien de prendre querelle avec eux. Respectezles, dites-leur toujours que vous espérez qu'ils
» rentreront dans la boune voie. Mais pour les
» simples citoyens, ne les éparguez jamais; plus
» ils seront gens de bien, plus vous devrez tra» vailler à les exterminer; car ce sont les gens
» d'honneur qui sont les plus dangereux pour
» vous.

» Vous aurez la simplicité de la colombe, la

prudence du serpent, et la griffe du lion, selon les lieux et selon les temps.

Le dalai-lama avait à peine prononcé ces paroles, que la terre trembla, les éclairs coururent d'un pôle à l'autre, le tonnerre gronda, une voix céleste se fit entendre: ADOREZ DIBU, ET NON LE GRAND LAMA.

Tous les petits lamas soutinrent que la voix avait dit : « Adorez Dieu et le grand lama. » On le crut long-temps dans le royaume du Thibet; et maintenant on ne le croit plus.

## PRIÈRES.

Nous ne connaissons aucune religion sans prières; les Juifs mêmes en avaient, quoiqu'il n'y eût point chez eux de formule publique, jusqu'au temps où ils chantèrent leurs cantiques dans leurs synagogues, ce qui n'arriva que très tard

Tous les hommes, dans leurs desirs et dans leurs craintes, invoquèrent le secours d'une divinité. Des philosophes, plus respectueux envers l'Être suprême, et moins condescendants à la faiblesse humaine, ne voulurent, pour toute prière, que la résignation. C'est en effet tout ce qui semble convenir entre la créature et le créateur. Mais la philosophie n'est pas faite pour gouverner le monde; elle s'élève trop au-dessus du vulgaire; elle parle un langage qu'il ne peut entendre. Ce serait proposer aux marchandes de poissons frais d'étudier les sections coniques.

Parmi les philosophes mêmes, je ne crois pas qu'aucun autre que Maxime de Tyr ait traité cette matière: voici la substance des idées de ce Maxime.

L'Éternel a ses desseins de toute éternité. Si la prière est d'accord avec ses volontés immuables, il est très inutile de lui demander ce qu'il a résolu de faire. Si on le prie de faire le contraire de ce qu'il a résolu, c'est le prier d'être faible, léger, inconstant; c'est croire qu'il soit tel, c'est se moquer de lui. Ou vous lui demandez une chose juste; en ce cas il la doit, et elle se fera sans qu'on l'en prie; c'est même se défier de lui que lui faire instance: ou la chose est injuste, et alors on l'outrage. Vous étes digne ou indigne de la grâce que vous implorez : si digne, il le sait mieux que vous; si Indigne, on commet un crime de plus en demandant ce qu'on ne mérite pas.

En un mot, nous ne sesons des prières à Dieu que parce que nous l'avons sait à notre image. Nous le traitons comme un bacha, comme un sultan qu'on peut irriter ou apaiser.

Enfin toutes les nations prient Dien : les sages se résignent et lui obéissent.

Prions avec le peuple, et résignons-nous avec les sages.

Nous avons déjà parlé des prières publiques de plusieurs nations, et de celles des Juifs. Ce peuple en a une depuis un temps immémorial, laquelle mérite toute notre attention par sa conformité avec notre prière enseignée par Jésus-Christ même. Cette oraison juive s'appelle le Kadisi, elle commence par ces mots: « O Dieu l que votre nom » soit magnifié et sanctifié; faites régaer votre » règne; que la rédemption fleurisse, et que le » Messie vienue promptenent! »

Ce Kadish, qu'on récite en chaldéen, a fait croire qu'il était aussi ancien que la captivité, et que ce fut alors qu'ils commencierent à espérer un messie, un libérateur, qu'ils ont demandé depuis dans les temus de leurs calamités.

Ce mot de messie, qui se trouve dans cette ancienne prière, a fourni beaucoup de disputes sur l'histoire de ce peuple. Si cette prière est du temps de la transmigration à Babylone, il est clair qu'alors les Juifs devaient souhaiter et attendre un libérateur. Mais d'où vient que, dans des temps plus funestes encore, après la destruction de Jérusalem par Titus, ni Josephe ni Philon ne parlèrent jamais de l'attente d'un messie? Il y a des obseurités dans l'histoire de tous les peuples; mais celle des Juifs est un claos perpétuel. Il est triste pour les gens qui veulent s'instruire, que les Chaldéens et les Égyptiens aient perdu leurs archives, tandis que les Juifs ont conservé les leurs.

Voici sur la prière une ancedute assez curieuse, et qui ne paraltra pas déplacée à la suite de ce qu'on vient de rapporter dans cet article. Il s'agit d'un acte juridique, dont une copie, que l'on assure très fidèle, est parvenue en nos mains depuis peu. Il fut dressé par ordre d'un bon seigneur picard, qui probablement n'avait jamais lu les écrits de Maxime de Tyr, mais dont les idèes ne laissent pas d'avoir une grande analogie avec celles de ce philosophe grec. C'est au lecteur à les apprécier : contentous-nous de transcrire le texte de cet acle.

« Du 30 septembre mil sept cent soixante-trois, » à la requête de M. le comte de Créqui-Canaple, » surnommé Hugues au baptême, seigneur de » Quatrequine, de la châtellenie d'Orville, etc., etc., » demeurant ci-devant à Port, et de présent à sa · terre d'Orville, soit signifié et dûment fait sa-· voir au sieur Jean-Baptiste-Laurent Vichery. » prêtre, curé de la paroisse d'Orville, y demeu-» rant, qu'il ait à se déporter, en ce qui le con-» cerne, de l'usage de nommer le seigneur d'Or-» ville aux prières publiques de l'Église, parce o que Dieu étant juste accorde infailliblement ce » qui est juste, sans en exiger la demande, et re-» fuse pareillement tout ce qui est injuste, quand » même on le lui demanderait. Et parce que, » d'ailleurs, il est manifeste que la prière procède

a du vouloir être obéi, et par conséquent s'offense » du refus de l'obéissance, ce qui est précisément le déni du vrai culte : car le vouloir de l'homme a doit se conformer au vouloir divin, et non le » vouloir divin au vouloir de l'homme : d'où il · résulte que la prière est un acte de rébellion » contre la Divinité, puisqu'elle tend à conformer · le vouloir divin au vouloir de l'homme. En con-» séquence, ledit seigneur de Créqui-Canaple, » sans s'arrêter à l'usage de l'Europe entière et » même de tontes les nations sur la prière, dé-» clare audit sieur curé d'Orville, qu'il ne consent » point que personne prie pour lui, ni de prier » lui-même pour les vivants ni pour les morts. se reposant entièrement sur la toute-science, la » toute-sagesse et la toute-puissance de la Divi-» nité en ses jugements; pareillement, qu'il ne e consent pas que ledit sienr enré d'Orville le » nomme aux prières publiques, et s'y oppose » formellement, à ce qu'il n'en prétende cause » d'ignorance, dont acte, Signé, etc.; signifié, etc.; » contrôlé, etc., etc. »

## PRIOR (DE);

PRIVILÉGES, CAS PRIVILÉGIÉS.

L'usage, qui prévaut presque toujours contre la raison, a voulu qu'on appelât privilégiés les délits des ecclésiastiques et des moines contre l'ordre civil, ce qui est pourtant très commun; et qu'on nommât délits communs ceux qui ne regardent que la discipline ecclésiastique, cas dont la police civile ne s'embarrasse pas, et qui sont abandonnés à la hiérarchie sacerdotale.

L'Église n'ayant de juridiction que celle que les souverains lui ont accordée, et les juges de l'Église n'étant ainsi que des juges privilégiés par le souverain, on devrait appeler cas privilégiés ceux qui sont de leur compétence, et délits communsceux qui doivent être punis par les officiers du prince. Mais les canonistes, qui sont très rarement exacts dans leurs expressions, surtout lorsqu'il s'agit de la juridiction royale, ayant regardé un prêtre nommé official comme étant de droit le seul jugedes cleres, ifs ont qualité de privilége ce qui appartient de droit commun aux tribunaux laïques, et les ordonnances des rois ont adopté cette expression en Prance.

S'il faut se conformer à cet usage, le juge d'Église connaît seul du délit commun; mais il ne connaît des cas privilégiés que concurremment avec le juge royal. Celui-ci se rend au tribunal de l'officialité, mais il n'y est que l'assesseur du juge d'Église. Tous les deux sont assistés de leur greffer; chacun rédige séparément, mais en présence l'un de l'autre, les actes de la procédure. L'official, qui préside, interroge seul l'accusé; et si le juge royal a des questions à lui faire, il doit requérir le juge d'Église de les proposer. L'instruction conjointe étant achevée, chaque juge rend séparément son jugement.

Cette procédure est hérissée de formalités, et elle entraîne d'ailleurs des longueurs qui ne devraient pas être admises dans la jurisprudence criminelle. Les juges d'Église, qui n'ont pas fait une étude des lois et des formalités, n'instruisent guère de procédures criminelles sans donner lieu à des appels comme d'abus, qui ruinent en frais le prévenu, le font languir dans les fers, ou retardent sa punition s'il est coupable.

D'ailleurs, les Français n'ont aucune loi précise qui ait déterminé quels sont les cas privilégiès. Un malheureux gémit souvent une année entière dans les cachols avant de savoir quels seront ses juzes.

Les prêtres et les moines sont dans l'état et sujets de l'état : il est bien étrange que lorsqu'ils ont troublé la société, ils ne soient pas jugés comme les autres citoyens, par les seuls officiers du souverain.

Chez les Juifs, les grands-prêtres mêmes n'avaient point ce privilége, que nos lois ont accordé à de simples habitués de paroisse. Salomon déposa le grand-pontife Abiathar, sans le renvoyer à la synagogue pour lui faire son procès. Jésus-Christ, accusé devant un juge séculier et paten, ne récusa pas sa juridiction. Saint Paul, traduit au tribunal de rélix et de Festus, ne le déclina point.

L'empereur Constantin accorda d'abord ce privilége aux évêques; Honorius et Théodose le jeune l'étendirent à tous les clercs, et Justinien le confirma.

En rédigeant l'ordonnance criminelle de 1670, le conseiller d'état Pussort et le président de Novion étaient d'avis <sup>b</sup> d'abolir la procédure coajointe, et de rendre aux juges royaux le droit de juger seuls les clercs accusés de cas privilégiés; mais cet avis raisonnable fut combattu par le premier président de Lamoignon et par l'avocat-géné ral Talon; et une loi qui était faite pour réformer nos abus confirma le plus ridicule de tous.

Une déclaration du roi du 26 avril 1657 défend au parlement de Paris de continuer la procédure commencée contre le cardinal de Reta, accusé de crime de lèse-majesté. La même déclaration

L'article que les éditeurs de Kehl avaient imprimé sous ce titre était une partie de la xxiv des Letires sur les Anglais; voyez les Mélanges historiques, tome v.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> m<sup>a</sup> liv. des *Rois* , ch. m, v. 26 et 27. — <sup>b</sup> Procès verbal de l'ordonnance, pages 43 et 44.

veut que les procès des cardinaux, archevêques, et évêques du royaume, accusés du erime de lèsemajesté, soient instruits et jugés par les juges celésiastiques, eomme il est ordonné par les canons.

Mais cette déclaration, contraire aux usages du royaume, n'a été euregistrée dans aucun parlement, et ne serait pas suivie. Nos livres rapportent plusieurs arrêts qui ont décrété de prise de corps, déposé, confisqué les bieus, et condamné à l'amende et à d'autres peines des cardinaux, des archevêques, et des évêques. Ces peines ont été prounonées coutre l'évêque de Nantes, par arrêt du 28 juin 4455:

Contre Jean de La Balue, cardinal et évêque d'Angers, par arrêt du 29 juillet 4469;

Contre Jean Hébert, évêque de Constance, en

Contre Louis de Rochechouart, évêque de Nantes, en 1481;

Contre Geoffroi de Pompadour, évêque de Périgueux, et George d'Amboise, évêque de Montauban, en 1488;

Contre Geoffroi Dintiville, évêque d'Auxerre, en 1551:

Contre Bernard Lordat, évêque de Pamiers, en 4537;

Contre le cardinal de Châtillon, évêque de Beauvais, le 19 mars 1569;

Contre Geoffroi de la Martonie, évêque d'Amiens, le 9 juillet 4594;

Contre Gilbert Genebrard, archevêque d'Aix,

le 26 janvier 1596; Contre Guillaume Rose, évêque de Senlis, le 5

septembre 1598; Contre le cardinal de Sourdis, archevêque de Bordeaux, le 17 novembre 1615.

Le parlement de Paris décréta de prise de corps le cardinal de Bouillon, et fit saisir ses biens par arrêt du 20 juin 4740.

Le cardinal de Mailly, archevêque de Reims, fit, en 1717, un mandement tendant à détruire la paix ecclésiastique établie par le gouvernement : le bourreau brûla publiquement le mandement par arrêt du parlement.

Le sieur Languet, évêque de Soissons, ayant soutenu qu'il ne pouvait être jugé par la justice du roi, même pour erime de lèse-majesté, il fut condamné à dix mille livres d'amende.

Dans les troubles honteux excités par les refus de sacrements, le simple présidial de Nantes condamna l'évêque de cette ville à six mille francs d'amende, pour avoir refusé la communion à ceux qui la demandaient.

En 4764, l'archevêque d'Auch, du nom de Montillet, fut condamné à une amende; et son

mandement, regardé comme un libelle dissamatoire, sut brûlé par le bourreau à Bordeaux.

Ces exemples ont été très fréquents. La maxime que les ecclésiastiques sont entièrement soumis à la justice du roi comme les autres citopens a prévalu dans tout le royaume. Il n'y a point de loi expresse qui l'ordonne; mais l'opinion de tous les jurisconsultes, le cri unanime de la nation, et le bien de l'état sont une loi.

#### PROPHÈTES.

Le prophète Jurieu fut sifflé, les prophètes des Cévennes furent pendus ou roués, les prophètes qui vinrent du Languedoc et du Dauphiné à Loudres fureut misaupilori, les prophètes anabaptistes furent condamnés à divers supplices, le prophète Savonarola fut cuit à Florence. Et s'il est permis de joindre à tous ceux-là les véritables prophètes juifs, ou verra que leur destinée n'a pas été moins malheureuse; le plus grand de leurs prophètes, saint Jean-Baptiste, eut le cou eoupé.

On prétend que Zacharie fut assassiné; mais heureusement cela n'est pas prouvé. Le prophète Jeddo ou Addo, qui fut envoyé à Béthel à condition qu'il ne mangerait ni ne boirait, ayaut malheureusement mangé un morceau de pain, fut mangé à son tour par un lion; et on trouva ses os sur le grand chemin, entre ce lion et son âne. Jonas fut avalé par un poisson; il est vrai qu'il ne resta dans son ventre que trois jours et trois nuits; mais c'est toujours passer soixante et douze heures fort mal à son aise.

Habacuc fut transporté en l'air par les cheveux à Babylone. Ce n'est pas un grand malheur à la vérité; mais e'est une voiture fort incommode. On doit beaucoup souffrir quand on est suspendu par les cheveux l'espace de trois cents milles. J'aurais mieux aimé une paire d'ailes, ou la jument Borac, ou l'hippogriffe.

Michée, fils de Jemilla, ayant vu le Scigneur assis sur son trône avec l'armée du ciel à droite et à gauche, et le Seigneur ayant demandé quelqu'un pour aller tromper le roi Achal; le diable s'étant présenté au Seigneur, et s'étant chargé de la commission, Michée rendit compte de la part du Seigneur au roi Achab de cette aventure céleste. Il est vrai que pour récompense il ne reçut qu'un énorme soufflet de la main du prophète Sédékia; il est vrai qu'ill ne fut mis dans un caelot que pour quelques jours : mais enfin il est désagréable pour un homme inspiré, d'être souffleté et fourré dans un cul de basse-fosse.

On croit que le roi Amasias fit arracher les dents au prophète Amos pour l'empêcher de parler. Ce n'est pas qu'on ne puisse absolument parler sans dents; on a vu de vieilles édentées très bavardes : mais il faut prononcer distinctement une prophétie, et un prophète édenté n'est pas éconté avec le respect qu'on lui doit.

Baruch essuya bien des persécutions. Ézéchiel fut lapidé par les compagnons de son esclavage. On ne sait si Jérémie fut lapidé, ou s'il fut scié en deux.

Pour Isaïe, il passe pour constant qu'il fut scié par ordre de Manassé, roitelet de Juda.

Il faut convenir que c'est un méchant métier que celui de prophète. Pour un seul qui, comme Elie, va se promener de planètes en planètes dans un beau carrosse de lumière, trainé par quatre chevaux blancs, il y en a cent qui vont à pied, et qui sont obligés d'aller demander leur diner de porte en porte. Ils ressemblent assez à Homère, qui fut obligé, dit-on, de mendier dans les sept villes qui se disputèrent depuis l'honneur de l'avoir vu naître. Ses commentateurs lui ont attribué une infinité d'allégories auxquelles il n'avait jamais peusé. On a fait souvent le même honneur aux prophètes. Je ne disconviens pas qu'il n'y eût ailleurs des gens instruits de l'avenir. Il n'y a qu'à donner à son âme un certain degré d'exaltation, comme l'a très bien imaginé un brave philosophe ou fou de nos jours, qui voulait percer un trou jusqu'aux antipodes, et endnire les malades de poix résine.

Les Juifs exaltèrent si bien leur âme, qu'ils virent très clairement toutes les choses futures :
mais il est difficile de deviner au juste si par Jérusalem les prophètes entendent toujours la vie
éternelle; si Babylone signifie Londres ou Paris;
si, quand ils parlent d'un grand diner, on doit
l'expliquer par un jeûne; si du vin rouge signifie
du sang; si un manteau rouge signifie la foi, et
un manteau blanc la charité. L'intelligence des
prophètes est l'effort de l'esprit lumain.

Il y a encore une grande difficulté à l'égard des prophètes juifs; c'est que plusieurs d'eutre eux étaient hérétiques samaritains. Osée était de la tribu d'Issachar, territoire samaritain; Élie et Élisée eux-mêmes en étaient: mais il est aisé de répondre à cette objection. On sait assez que l'esprit souffle où il veut, et que la grâce tombe sur le soil le plus aride comme sur le plus fertile.

## PROPHÉTIES.

## SECTION PREMIÈRE.

Ce mot, dans son acception ordinaire, signific prédiction de l'avenir. C'est en ce sens que Jésus \* \* Luc, ch. XXIV. V. 44 et 45. disait à ses disciples : Il est nécessaire que tout ce qui a été écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes, soit accompli. Alors, ajoute l'évangéliste, il leur ouvrit l'esprit, afin qu'ils comprissent les Écritures.

On sentira la nécessité indispensable d'avoir l'esprit ouvert pour comprendre les prophéties, si l'on fait attention que les Juifs, qui en étaient les dépositaires , n'ont jamais pu reconnaître Jésus pour le Messie, et qu'il y a dix-huit siècles que nos théologiens disputent avec eux pour fixer le sens de quelques unes qu'ils tâchent d'appliquer à Jésus. Telles sont , celle de Jacob ": Le sceptre ne sera point ôté de Juda, et le chef de sa cuisse. jusqu'à ce que celui qui doit être envoyé vienne. Celle de Moiseb: Le Seigneur votre Dieu vous suscitera un prophète comme moi, de votre nation et d'entre vos frères; c'est lui que vous écouterez. Celle d'Isaie c : Voici qu'une vierge concevra et enfantera un fils qui sera nommé Emmanuel. Celle de Danield: Soixante et dix semaines ont été abrégées en faveur de votre peuple, etc. Notre objet n'est point d'entrer ici dans ce détail théologique.

Observons seulement qu'il est dit dans les Actes des apoftres \* qu'en donnant un successeur à Judes , et dans d'autres occasions, ils se propesaient expressément d'accomplir les prophéties; mais les apôtres mêmes en citaient quelquefois qui ne se trouvent point dans l'écriture des Juifs; telle est celle-ci, allèguée par saint Matthieut : Jésus vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que cette prédiction des prophètes fût accomplie : Il sera appelé Nazaréen.

Saint Jude, dans son Epitre, cite aussi une prophétie du livre d'Hénoch qui est apocryphe; et l'auteur de l'ouvrage imparfait sur saint Matthieu, parlant de l'étoile vue en Orient par les mages, s'exprime en ces termes : On m'a raconté, dit-il, sur le témoignage de je ne sais quelle écriture, qui n'est pas à la vérité authentique, mais qui réjouit la foi bien loin de la détruire, qu'il y a aux bords de l'Océan oriental une nation qui possédait un livre qui porte le nom de Seth, et dans lequel il est parlé de l'étoile qui devait apparaître aux mages, et des présents que les mages devaient offrir au fils de Dieu. Cette nation, instruite par ce livre, choisit douze personnes des plus religieuses d'entre elles, et les chargea du soin d'observer quand l'étoile apparaîtrait. Lorsque quelqu'un d'eux venait à mourir, on lui substituait un de ses fils ou de ses proches. Ils

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Geness, ch. xLix, v. 10. — <sup>b</sup> Deuter, ch. xviii, v. 45. — <sup>c</sup> Ch. vii, v. 44. — <sup>d</sup> Ch. ii, v. 24. — <sup>e</sup> Chap. i, v. 46; el chap. xiii, v. 47. — <sup>f</sup> Chap. ii, v. 25.

s'appelaient mages dans leur langue, parce qu'ils servaient Dieu dans le silence et à voix basse.

Ces mages allaient donc tous les ans, après la récolte des blés, sur une montague qui est dans leur pays, qu'ils nommeut le mont de la Victoire, et qui est très agréable, à cause des fontaines qui l'arrosent et des arbres qui le couvrent. Il y a aussi un antre creusé dans le roe, et c'est là qu'a-près s'être lavés et purifiés, ils offraient des sa-crifices, et priaient Dieu en silence pendant trois iours.

Ils n'avaient point discontinué cette pieuse pratique depuis un grand nombre de générations, lorsque enfin l'heureuse étoile vint descendre sur leur montagne. On voyait en elle la figure d'un petit enfant, sur lequel il y avait celle d'une croix Elle leur parla, et leur dit d'aller en Judée. Ils partirent à l'instant, l'étoile marchant toujours devant eux, et ils furent deux années en chemin.

Cette prophétie du livre de Seth ressemble à celle de Zorodascht ou Zoroastre, excepté que la figure que l'on devait voir dans l'étoile était celle d'une jeune fille vierge : aussi Zoroastre ne dit pas qu'elle aurait une croix sur elle. Cette prophètie. citée dans l'Évangile de l'enfance\*, est rapportée ainsi par Abulpharage b : Zoroastre , le maire des Maguscens, instruisit les Perses de la manifestation future de notre Seigneur Jésus-Christ, et leur commanda de lui offrir des présents lorsqu'il serait né. Il les avertit que dans les derniers temps une vierge concevrait sans l'opération d'aucun homme; et que, lorsqu'elle mettrait au monde son fils, il apparaîtrait une étoile qui luirait en plein iour, au milieu de laquelle ils verraient la figure d'une jeune fille vierge. Ce sera vous, mes enfants, ajouta Zoroastre, qui l'apercevrez avant toutes les nations. Lors donc que vous verrez paraftre cette étoile, allez où elle vous conduira. Adorez cet enfant naissant; offrez-lui vos présents; car c'est le Verbe qui a créé le cicl.

L'accomplissement de cette prophétie est rapporté dans l'Histoire naturelle de Pline; mais outre que l'apparition de l'étoile aurait précédé la naissance de Jésus d'environ quarante aus, ce passage semble fort suspect aux savants; et ce ne serait pas le premier ni le seul qui aurait été interpolé en faveur du christianisme. En voici le précis : « Il parut à Rome, pendant sept jours, » une comète si brillante, qu'à peine en pouvaiton supporter la vue; on apercevait au milieu d'elle un dieu sous la forme humaine; on la prit » pour l'âme de Jules-César qui venait de mourir, » ct on l'adora dans un temple particnlier. »

M. Assemani, dans sa Bibliothèque orientale\*, parle aussi d'un livre de Salomon, métropolitain de Bassora, intitulé l'Abeille, dans lequel il y a un chapitre sur cette prédiction de Zoroastre. Hornius, qui ne doutait pas de son authenticité, a prétendu que Zoroastre était Balaam, et cela vraisemblablement parce qu'Origène, dans son premier Livre contre Celse, ditê que les mages avaient sans doute les prophéties de Balaam, dout on trouve ces paroles dans les Nombres\*: Une étoile se levera de Jacob, et un homme sortira d'Israèl. Mais Balaam n'était pas plus Juif que Zoroastre, puisqu'il dit lui-unene qu'il était venu d'Aram, des montagues d'Orienta.

D'ailleurs saint Paul parle expressément à Tite\* d'un propliète crétois; et saint Clément d'Alexandrief reconnait que comme Dieu voulant sauver les Juis leur donna des prophètes, il suscita de même les plus excellents hommes d'entre les Grees, ceux qui étaient les plus propres à recevoir ses grâces; il les sépara des hommes du vulgaire, afin d'être les prophètes des Grecs, et de les instruire dans leur propre langue. Platon , ditil encore g, n'a t-il pas prédit en quelque manière l'économie salutaire, lorsque, dans son second Livre de la République, il a imité cette parole de l'Ecriture<sup>h</sup>. Défesons-nous du juste, car il nous incommode, et s'est exprimé en ces termes : Le juste sera battu de verges ; il sera tourmenté ; on lui crèvera les yeux ; et, après avoir souffert toutes sortes de manx, il sera enfin crucifié?

Saint Clément aurait pu ajouter que si l'on ne creva pas les yeux à Jésus, malgré cette prophétie de Platon, on ne lui brisa pas non plus les os, quoi qu'il soit dit dans un psaume 1: Peudant qu'on brise mes os, mes enuemis, qui me persécutent, m'accablent par leurs reproches. Au contraire, saint Jean 1 dit positivement que les soldats rompirent les jambes aux deux autres qui étaient crucifiés avec lui, mais qu'ils ne rompirent point celles de Jésus, afin que cette parole de l'Ecriture fût accomplie ½: Vous ne briserez aucun de ses os.

Cette Écriture, citée par saint Jeau, s'entendait à la lettre de l'agueau pascal que devaient manger les Israclites; mais Jeau-Baptiste ayant appelé! Jésus l'agneau de Dien, non sculcunent on lui en fit depuis l'application, mais on prétendit même que sa mort avait été prédite par Confucius. Spizeli cite l'Histoire de la Chine par Martini, dans laquelle il est rapporté que l'an 59 du règne de

<sup>\*</sup> Arl. 7. - b Dinast , p. \$2. - c Liv. H. ch. xxv.

Tome III. 1º partie, page 316.— B Chap. XII.— Chap. XII.V. V. 7.— A Nombres, ch. XIII. V. 7.— ch. I. V. 12.— I Formates, liv. VI. p. 638.— g libid. liv. V. p. 601.— b La Stapese. ch. II. V. 12.— I Ps. 44. V. 12.— J Ch. XII. V. 32 el 36.
k Exod. ch. XII. V. 46; et N., ch. IX. V. 12.— J Ch. XII. V. 32 el 36.

Kingi, des chasseurs tuèrent hors des portes de la ville un animal rare que les Chinois appellent ki-lin, c'est-à-dire agneau de Dieu. A cette nonvelle Confocius frappa sa poitriue, jeta de profonds soupirs, et s'écria plus d'une fois : Kilin, qui est-ce qui a dit que vous étiez venu? Il ajouta : Ma doctrine tend à sa fin, elle ne sera plus d'aucun usage dès que vous paraîtrez.

On trouve encore une autre prophétie du nième Confucius dans son second Livre, laquelle on applique également à Jésus, quoiqu'il n'y soit pas désigné sous le nom d'agneau de Dieu. La volci: On ne doit pas craindre que lorsque le Saint, l'atteudu des nations sera venu, on ne rende pas à sa vertu tout l'honneur qui lui est dû. Se œuvres seront conformes aux lois du ciel et de la terre.

Ces propheties contradictoires, prises dans les livres des Juifs, semblent excuser leur obstination, et peuvent rendre raison de l'embarras de 
uos théologicus daus leur controverse avec eux. 
De plus, celles que nous venons de rapporter des 
autres peuples prouvent que l'auteur des Nombres, les apôtres et les Pères reconnaissent des 
prophètes chez toutes les nations. C'est ce que prétendent aussi les Arabes s, qui comptent cent vingiquatre mille prophètes depuis la création du monde 
jusqu'à Maltomet, et croient que chacun d'eux a 
été envoyé à une nation particulière.

Nous parlerons des prophétesses à l'article Sibulles.

### SECTION II.

Il est encore des prophètes : nous en avions deux à Bicètre en 1725; l'un et l'autre se disaient Élie. On les fouetta, et il n'en fut plus question.

Avant les prophètes des Cévennes, qui tiraient des coups de fusil derrière les haies au nom du Seigneur, en 4704, la Hollande eut le fameux Pierre Jurieu qui publia l'Accomplissement des prophèties. Mais que la Hollande n'en soit pas trop fière. Il était né en France dans une petite ville appelée Mer, de la généralité d'Orléaus. Cependant Il faut avouer que ce ne fut qu'à Rotterdam que Dieu l'appela à la prophétie.

Ce Jurieu vit clairement, comme bien d'autres, dans l'Apocalypse, que le pape était la bête b; qu'elle tenait poculium aureum plenum abominationum, la coupe d'or pleine d'abominations; que les quatre premières lettres de ces quatre mots latins formaient le mot papa; que par conséquent son règne allait finir; que les Juifs rentreraient dans Jérusalem, qu'ils domineraient sur le monde entier pendant mille ans, après quoi viendrait

\* litstoire des Arabes, ch. xx, par Abraham Echellensis.

b Tome 1, page 487.

l'antechrist; puis Jésus assis sur une nuée jugerait les vivants et les morts.

Jurieu prophétise expressément \* que le temps de la grande révolution et de la chute entière du papisme « tombera justement sur l'an 1639 , que » j'estime , dit-il , être le temps de la vendange » apocalyptique ; car les deux témoins resusciteront en ce temps-la. Après quoi la France doit » rompre avec le pape avant la fin du siècle , ou » au commencement de l'autre , et le reste de l'em » pire antienrétien s'abolira partout. »

Cette particule disjonctive ou, ce signe du doute n'était pas d'un honme adroit. Il ne faut pas qu'un prophète hésite. Il peut être obscur; mais il doit être sûr de son fait.

La révolution du papisme n'étant point arrivée en 4689, comme Pierre Jurieu l'avait prédit, il fit faire au plus vite une nouvelle édition ôt il assura que c'était pour 1690. Et ce qui est étonnant, c'est que ectte édition fut suivie immédiatement d'une autre. Il s'en est fallu beaucoup que le Dictionnaire de Bayle ait eu une pareille vogue; mais l'ouvrage de Bayle est resté, et Pierre Jurieu n'est pas même demeuré dans la Bibliothème bleue avec Nostradamus.

On n'avait pas alors pour un seul prophète. Un presbytérien anglais, qui étudiait à Utrecht, combattit tout ce que disait Jurieu sur les sept fioles et les sept trompettes de l'Apocalypse, sur le règne de mille aus, sur la conversion des Juiss, et même sur l'antechrist. Chacun s'appuyait de l'autorité de Cocceius, de Coterus, de Drabicius, de Comenius, grands prophètes précédents, et de la prophétesse Christine. Les deux champions se bornèrent à écrire : on espérait qu'ils se donneraient des soufflets, comme Sédékia en appliqua un à Michée, eu lui disant : « Devine comment » l'esprit divin a passé de ma main sur ta joue. » Mot à mot, « comment l'esprit a-t-il passé de moi » à toi? » Le public n'eut pas cette satisfaction , et c'est bien dommage.

### SECTION III.

Il n'appartient qu'à l'Église infaillible de fixer le véritable sens des prophéties; car les Juifs ont toujours soutenu avec leur opinitareté ordinaire qu'aucune prophétie ne pouvait regarder Jésus-Christ; et les Pères de l'Église no pouvaient disputer contre eux avec avantage, puisque, hors saint Éphrem, le grand Origène et saint Jérôme, il n'y eut jamais aucun Père de l'Église qui sût un not d'hébreu.

Ce ne fut qu'au neuvième siècle que Raban le

<sup>3</sup> Tome II , pages 133 cl 131.

Maure, depuis évêque de Mayence, apprit la langue juive. Son exemple fut suivi de quelques autres, et alors on commença à disputer avec les rabbins sur le sens des prophèties.

Raban fut étouné des blasphèmes qu'ils prononraient contre notre Sauveur, l'appelant bâtard, impie, fils de Panther, et disant qu'il n'est pas permis de prier Dieu sans le maudire : « Quod • nulla oratio posset apud Deum accepta esse nisi • in ca Dominum nostrum Jesum-Christum maledicant. Confitentes cum esse impium et filium • impii, id est, nescio cujus æthnici quem nominant Pantliera, a quo dieunt matrem Domini • adulteratam. •

Ces horribles profanations se trouvent en plusiers endroits dans le Talmud, dans les livres du Nizzachon, dans la dispute de Rittangel, dans celles de Jechiel et de Nachmanides, intitulées le Rempart de la Foi, et surtout dans l'abominable ouvrage du Toldos Jeschut.

C'est particulièrement dans le prétendu Rempart de la Foi du rabbin Isaac, que l'on interprète toutes les prophéties qui annoncent Jésus-Christ, en les appliquant à d'autres personnes.

C'est la qu'on assure que la Trinité n'est figurée dans aucun livre hébreu, et qu'on n'y trouve pas la plus lègère trace de notre sainte religion. Au contraire, ils allèguent cent endroits qui, selon eux, disent que la loi mosaïque doit durer éternellement.

Le fameux passage qui doit confondre les Juiss et faire triompher la religion chrétienne, de l'aveu de tous nos grands théologiens, est celui d'Isale : · Voici, une vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et son nom sera Emmanuel; il mangera » du beurre et du miel jusqu'à ce qu'il sache re-» jeter le mal et choisir le bien... Et avant que " l'enfant sache rejeter le mal et choisir le bien . la terre que tu as en détestation sera abandonnée » de ses deux rois... Et l'Éternel sifflera aux » mouches des ruisseaux d'Égypte, et aux abeilles » qui sont au pays d'Assur... Et en ce jour-là le » Seigneur rasera avec un rasoir de louage le roi » d'Assur, la tête et le poil des génitoires, et il a a hèvera aussi la barbe... Et l'Éternel me dit : » Prends un grand rouleau, et y écris avec une touche en gros caractère, qu'on se dépêche de » butiner, prenez vite les dépouilles.... Donc je » pris avec moi de fidèles témoins, savoir Urie le sacrificateur, et Zacharie fils de Jeberecia.... Et » je couchai avec la prophètesse; elle conçut et en-» fanta un enfant måle ; et l'Éternel me dit : Ap-» pelle l'enfant Maher-salal-has-bas. Car avant que

· l'enfant sache crier mon père et ma mère, on

Le rabbin Isaac affirme, après tous les autres docteurs de sa loi, que le mot hébreu alma signifle tantôt une vierge, tantôt une femme mariée; que Ruth est appelée alma lorsqu'elle était mère; qu'une femme adultère est quelquefois même nonmée alma; qu'il ne s'agit ici que de la femme du prophète Isafe; que son fils ne s'appelle point Emmanuel, mais Maher-salal-has-bas; que quand ce fils mangera du beurre et du miel, les deux rois qui assiégent Jéruselm seront classées du pars, etc.

Ainsi ces interprètes aveugles de leur propre religion et de leur propre langue combattent contre l'Église, et disent obstinément que cette prophètience peut regarder Jésus-Christ en aucune manière.

On a mille fois réfuté leur explication dans nos langues modernes. On a employé la force, les gibets, les roues, les flammes; cependant ils ne se rendent nas encore.

« Il a porté nos maladies, et il soutenu nos dou-» leurs, et nous l'avons cru affligé de plaies, » frappé de Dieu et affligé. »

Quelque frappante que cette prédiction puisse nous paraître, ces Juifs obstinés disent qu'elle n'a nul rapport avec Jésus-Christ, et qu'elle ne jeut regarder que les prophètes qui étaient persécutés pour les péchés du peuple.

Et voilà que mon serviteur prospèrera, sera
 honoré, et élevé très haut.

Ils disent encore que cela ne regarde pas Jésus-Christ, mais David; que ce roi en effet prospèra, mais que Jésus, qu'ils méconnurent, ne prospèra pas.

« Voici que je ferai un nouveau pacte avec » la maison d'Israël et avec la maison de Juda. » Ils disent que ce passage ne signifie, selon la lettre et selon le sens, autre chose sinon, je renouvellerai mon.pacte avec Juda et avec Israël. Cependant leur pacte n'a pas été renouvelé; on

ne pent faire un plus mauvais marché que celui qu'ils ont fait. N'importe, ils sont obstinés. « Et toi, Bethléem d'Éphraia, qui es petite dans les millions de luid, il costir pour toi un do-

» les milliers de Juda, il sortira pour toi un do-» minateur en Israël, et sa sortie est depuis le » commencement jusqu'au jour d'à jamais. »

Ils osent nier encore que cette prophétie soit pour Jésus-Christ. Ils disent qu'il est évident que Michée parle de quelque capitaine natif de Bethleëm, qui remportera quelque avantage à la guerre contre les Babyloniens; car il parle le moment d'après de l'histoire de Babylone et des sept capitaines qui élurent Darius. Etsi on démontre qu'il s'agit du Messie, ils n'en veulent pas convenir.

Ces Juifs se trompent grossièrement sur Juda

<sup>»</sup> cnlèvera la puissance de Damas, et le butin de » Samarie devant le roi d'Assur. »

<sup>·</sup> Wagenselius in proæmio, p. 53.

qui devait être comme un lion, et qui n'a été que comme un âne sous les Perses, sous Alexandre, sous les Séleucides, sous les Ptolémées, sous les Romains, sous les Arabes, et sous les Turcs.

Ils ne savent ce qu'ils entendent par le Shilo, et par la verge, et par la cuisse de Juda. La verge n'a été dans Juda qu'un temps très court; ils disent des pauvretés; mais l'abbé llouteville n'en dit-il pas beaucoup davantage avec ses phrases, son néologisme et son éloquence de rhéteur, qui met toujours des mots à la place des choses, et qui se propose des objections très difficiles pour n'y répondre que par du verbiage?

Tout cela est donc peine perdue; et quand l'abbé François ferait encore un livre plus gros, quand il le joindrait aux cinq ou six mille volumes que nous avons sur cette matière, nous en serions plus fatigués sans avoir avancé d'un seul pas.

On se trouve donc plongé dans un chaos qu'il est impossible à la faiblesse de l'esprit humain de debrouiller jamais. On a besoin, encore une fois, d'une Église infaillible qui juge sans appel. Car enfin, si un Chinois, un Tartare, un Africain, réduit au malheur de n'avoir que du bon sens, lisait toutes ces prophéties, il lui serait impossible d'en faire l'application, ni à Jésus-Christ, ni aux Juis, ni à personne. Il serait dans l'étonnement, dans l'incertitude, ne concevrait rien, n'aurait pas une seule idée distincte. Il ne pourrait pas faire un pas dans cet abime; il lui faut un guide. Prenons donc l'Église pour notre guide, c'est le moyen de cheminer. On arrive avec ee guide, non sculement au sanctuaire de la vérité, mais à de bons canonicats, à de grosses commanderies, à de très opulentes abbayes crossées et mitrées, dont l'abbé est appelé monscigneur par ses moines et par ses paysans, à des évêchés qui vous donnent le titre de prince; on jouit de la terre, et on est sûr de posséder le ciel en propre.

### PROPRIÉTÉ.

Liberty and property, c'est le cri auglais. Il vaut micux que Saint George et mon droit, Saint Denys et Mont-joie: c'est le cri de la nature.

De la Suisse à la Chine les paysans possèdent des terres en propre. Le droit seul de conquête a pu dans quelques pays dépouiller les hommes d'un droit si naturel.

L'avantage général d'une nation est celui du souverain, du magistrat et du peuple, pendant la paix et pendant la guerre. Cette possession des terres accordées aux paysans est-elle également utile au trône et aux sujets dans tous les temps? Pour qu'elle le soit au trône, il fant qu'elle puisse produire un revenu plus considérable et plus de soldats.

Il faut donc voir si le commerce et la population augmenteront. Il est certain que le possesseur d'un terrain cultivera beaucoup mieux son héritago que celui d'autrui. L'esp it de propriété double la force de I homme. On travaille pour soi et pour sa famille avec plus de vigueur et de plaisir que pour un maître. L'esclave qui est dans la puissance d'un autre, a peu d'inclination pour la mariage, Il craint souvent même de faire des esclaves comme lui. Son industrie est étouffée, son âme abrutie : et ses forces ne s'exercent jamais dans toute leur élasticité. Le possesseur, au contraire, desire une femnie qui partage son bonheur, et des enfants qui l'aident dans son travail. Son épouse et ses fils font ses richesses. Le terrain de ce cultivateur peut devenir dix fois plus fertile qu'auparavant sous les mains d'une famille laborieuse. Le commerce général sera augmenté; le trésor du prince en profitera; la campagne fournira plus de soldats. C'est donc évidemment l'avantage du prince. La Pologne serait trois fois plus peuplée et plus riche si le paysan n'était pas esclave.

Ce n'en est pas moins l'avantage des seigneurs. Qu'un seigneur possède dix mille arpents de terre, cultivés par dee serfs, ces dix mille arpents ne lui procureront qu'un revenu très faible, souvent absorbé par les réparations, et réduit à rien par l'intempérie des saisons. Que sera-ce si la terre est d'une plus vaste étendue, et si le terrain est ingrat? Il ne sera que le maitre d'une vaste solitude. Il ne sera réellement riche qu'autant que ses vassaux le seront. Son bonheur dépend du leur. Si ce bonheur s'étend jusqu'à rendre sa terre trop peuplée, si le terrain manque à tant de mains laboricuses (au lieu qu'auparavant les mains manquaient au terrain), alors l'excédant des cultivateurs nécessaires se répand dans les villes, dans les ports de mer, dans les ateliers des artistes, dans les armées. La population aura produit co grand bien; et la possession des terres accordées aux cultivateurs, sous la redevance qui enrichit les seigneurs, aura produit cette population.

Il y a une autre espèce de propriété non moins utile; c'est celle qui est affranchie de toute redevance, et qui ne paie que les tributs généraux imposés par le souverain, pour le bien et le maintien de l'état. C'est cette propriété qui a contribué surtout à la richesse de l'Angleterre, de la France et des villes libres d'Allemagne. Les souverains qui affranchirent les terrains dont étaient composés leurs domaines en recueillirent d'abord un grand avantage, puisqu'on acheta chèrement ces franchises; et ils en retirent aujourd bui un bien plus grand, surtout en Angleterre et en France,

par les progrès de l'industrie et du commerce.

L'Angleterre donna un grand exemple au seizieme siècle, lorsqu'on affranchit les terres dépendantes de l'Église et des moines. C'était une chose bien odieuse, bien préjudiciable à un état, de voir des hommes voués par leur institut à l'humilité et à la pauvreté, devenus les maîtres des plus helles terres du royaume, traiter les hommes, leurs frères, comme des animaux de service, faits pour porter leurs fardeaux. La grandeur de ce petit nombre de prêtres avilissait la nature humaine. Leurs richesses particulières appauvrissaient le reste du royaume. L'abus a été détruit, et l'Angleterre est devenue riche.

Dans tout le reste de l'Europe, le commerce n'a fleuri, les arts n'ont été en bonneur, les villes ne se sont accrues et embellies, que quand les serfs de la couronne et de l'Eglise ont eu des terres en propriété. Et ce qu'on doit soigneusement remarquer, c'est que si l'Église y a perdu des droits qui ne lui appartenaient pas, la couronne y a gagué l'extension de ses droits légitimes : car l'Église, dont la première institution est d'imiter son législateur humble et pauvre, n'est point faite originairement pour s'engraisser du fruit des travaux des hommes; et le souverain, qui représente l'état. doit économiser le fruit de ces mêmes travany pour le bien de l'état même et pour la splendeur du trône. Partout où le peuple travaille pour l'Église. l'état est pauvre : partout où le peuple travaille pour lui et pour le souverain, l'état est riche.

C'est alors que le commerce étend partout ses branches. La marine marchaude devient l'école de la marine militaire. De grandes compagnies de commerce se forment. Le souverain trouve, dans les temps difficiles, des ressources auparavant inconnues. Ainsi dans les états autrichieus, en Angleterre, en France, vous voyez le prince emprunter facilement de ses sujets cent fois plus qu'il n'en pouvait arracher par la force, quand les peuples croupissaient dans la servitude.

Tous les paysans no seront pas riches; et il ne faut pas qu'ils le soient. On a besoin d'hommes qui n'aient que leurs bras et de la bonne volonté. Mais ces hommes mêmes, qui semblent le rebut de la fortune, participeront au bonheur des autres. Ils seront libres de vendre leur travail à qui voudra le mieux payer. Cette liberté leur tiendra lieu de propriété. L'espérance certaine d'un juste salaire les soutiendra. Ils élèveront avec gaieté leurs familles dans leurs métiers laborieux et utiles. C'est surtont cette classe d'hommes si méprisables aux yeux des puissants qui fait la pépinière des soldats. Ainsi, depuis le sceptre jusqu'à la faux et à la houlette, tout s'anime, tout prospère,

tout prend une nouvelle force par ce seul ressort.

Après avoir vu s'il est avantageux à un état que les cultivateurs soient propriétaires, il reste à voir jusqu'où cette concession peut s'étendre. Il est arrivé dans plus d'un royaume que le serf affranchi, étant devenu riche par son industrie, s'est mis à la place de ses anciens maîtres appauvris par leur luxe. Il a acheté leurs terres, il a pris leurs noms. L'ancienne noblesse a été avilie, et la nouvelle n'à été qu'enviée et méprisée. Tout a été confondu. Les peuples qui ont sonffert ces usurpations ont été le jouet des nations qui se sont préservées de ce fléau.

Les erreurs d'un gouvernement peuvent être une leçon pour les autres. Ils profitent du bien qu'il a fait; ils évitent le mal où il est tombé.

Il est si aisé d'opposer le frein des lois à la cupidité et à l'orgueil des nouveaux parvenus, do fixer l'éteudue des terrains roturiers qu'ils peuvent acheter, de leur interdire l'acquisition des grandes terres seigneuriales l', que jamais on gouvernement ferme et sage ne pourra se repentir d'avoir affranchi la servitude, et d'avoir enrichi l'indigence. Lin bien ne produit jamais un mal que lorsque ce bien est poussé à un excès vicieux, et alors il cesso d'être bien. Les exemples des autres nations avertissent; et c'est ce qui fait que les peuples qui sont policés les derniers surpassent souvent les mattres, dout ils ont pris les lecons.

## PROVIDENCE.

J'étais à la grille lorsque sœur Fessue disait à sœur Conflie: La Providence prend un soin visible de moi; vous savez comme j'aime mon moincau; it était mort, si je n'avais pas dit neuf Ave Maria pour obtenir sa guérison. Dieu a rendu mon moineau à la vie; remercions la sainte Vierge.

Un métaphysicien lui dit: Ma sœur, il n'y a rien de si bon que des Ave Maria, surtout quand une fille les récite en latin dans un faubourg de Paris; mais jo ne crois pas que Dieu s'occupe beaucoup de votre moinean, tout joli qu'il est; songez, je vous prie, qu'il a d'autres affaires. Il faut qu'il dirige continuellement le cours de seize planètes et de l'anneau de Saturne, au centre desquels il a placé le soleil, qui est aussi gros qu'un million de nos terres. Il a des milliards de mil-

Les deux demères lois sexioni liquistes. Mais ai on vondis s'opposer à la rigo grando lafqalli des riclosses, et quo ai vôt ni nue de courage, al une politique assez éclairée pous aboli paboliment les subditations et les droits d'ainess, on pourrait restroirer ce privilége aux fiels possédés par la noblesse articume ou titres. Ce serait du moins agir conséquement, d'après un principe vicienz à la vérité, cclui de favoriser les distinctions cutir les états. N.

liards d'autres soleils, de planètes et de comètes à gouverner; ses lois immuables et son concours éternel font mouvoir la nature entière : tout est lié à son trône par une chaîne infinie dont aucun anneau ne peut jamais être hors de sa place. Si des Ave Maria avaient fait vivre le moineau de sœur Fessue un instant de plus qu'il ne devait vivre, ces Ave Maria auraient violé toutes les lois posées de toute éternité par le grand Être; vous auriez dérangé l'univers; il vous aurait fallu un nouveau monde, un nouveau Dieu, un nouvel ordre de choses.

#### SCEUR FESSUE.

Quoil vous croyez que Dieu fasse si peu de cas de sœur Fessue?

#### LE MÉTAPHYSICIEN.

Je suis fâché de vous dire que vous n'êtes, comme moi, qu'un petit chalano imperceptible de la chaîne infinie; que vos organes, ceux de votre moineau, et les miens, sont destinés à subsister un nombre déterminé de minutes dans ce faubourg de Paris.

#### SCHUR FESSUE.

S'il est ainsi, j'étais prédestinée à dire un nombre déterminé d'Ave Maria.

## LE MÉTAPHYSICIEN.

Oui; mais ils n'ont pas forcé Dieu à prolonger la vie de votre moineau au-delà de son terme. La constitution du monde portait que dans ce couvent, à une certaine heure, vous prononceriez comme un perroquet certaines paroles dans une certaine langue que vous n'entendez point; que cet oiseau, né comme vous par l'action irrésistible des lois générales, ayant été malade, se porterait mieux; que vous vous imagineriez l'avoir guéri avec des paroles, et que nous aurions ensemble cette conversation.

#### SCEUR FESSUE.

Monsieur, ce discours sent l'hérésie. Mon confesseur, le révérend P. de Menou, en inférera que vous ne croyez pas à la Providence.

#### LE MÉTAPHYSICIEN.

Je crois la Providence générale, ma chère sœur, celle dont est émanée de toute éternité la loi qui règle toute chose, commo la lumière jaillit du soleil; mais jene crois point qu'une Providence particulière change l'économie du monde pour votre moineau ou pour votre chat.

## SŒUR FESSUE.

Mais pourtant, si mon confesseur vous dit, comme il me l'a dit à moi, que Dieu change tous les jours ses volontés en faveur des âmes dévotes?

## LE MÉTAPHASICIEN.

Il me dira la plus plate bêtise qu'un confesseur de filles puisse dire à un homme qui pense.

#### SCEUR FESSUE.

Mon confesseur une bêtel sainte Vierge Marie l

### LE MÉTAPHYSICIEN.

Je ne dis pas cela; je dis qu'il ne pourrait justifier que par une bêtise énorme les fanx principes qu'il vous a insinués, peut-être fort adroitement, pour vous gouverner.

#### SCEUR FESSUE.

Ouais! j'y penserai : cela mérite réflexion.

## PEISSANCE, TOUTE-PUISSANCE.

Je suppose que celui qui lira cet article est convaincu que ce monde est formé avec intelligence, et qu'un peu d'astronomie et d'anatomie suffisent pour faire admirer cette intelligence universelle et suprême.

Encore une fois, Mens agitat molem. (Virg. Æn. vi.)

Peut-il savoir par lui-même si cette intelligence est toute-puissante, c'est-à-dire infiniment puissante? A-t-il la moindre notion de l'infini, pour comprendre ce que c'est qu'une puissance infinie?

Le célèbre historien philosophe David Hume dit\*: « Un poids de dix onces est eulevé dans la » balance par un autre poids; donc cet autre » poids est de plus de dix ouces; mais on ne peut » apporter de raison pourquoi il doit être de » cent.»

On peut dire de même: Tn reconnais une intelligence suprême assez forto pour te former, pour te conserver un temps limité, pour te récompenser, pour te punir. En sais-tu assez pour te démontrer qu'elle peut davantage?

Comment peux-tu te prouver par la raison que cet être peut plus qu'il n'a fait?

La vie de tons les animaux est courte. Ponvaitil la faire plus lougue?

Tous les animaux sont la pâture les uns des autres sans exception : tout naît pour être dévoré. Pouvait-il former sans détruire?

Tu ignores quelle est sa nature. Tu ne peux donc savoir si sa nature ne l'a pas forcé de ne faire que les choses qu'il a faites.

Ce globe n'est qu'un vaste champ de destruction et de carnage. Ou le grand Être a pu en faire unc demeure éternelle de délices pour tons les êtres sensibles, ou il ne l'a pas pu. S'il l'a pu et s'il ne l'a pas fait, crains de le regarder comme malfesant;

<sup>\*</sup> Particular providence . page 339.

mais, s'il ne l'a pas pu, ne crains point de le regarder comme une puissance très grande, eirconscrite par sa nature dans ses limites.

Qu'elle soit infinie ou non, cela ne t'importe. Il est indifférent à un sujet que son maître possède cinq cents lieues de terrain ou cinq mille; il n'en est ni plus ni moins sujet.

Lequel serait le plus injurieux à cet Être ineffable de dire: Il a fait des malheureux sans pouvoir s'en dispenser; ou, Il les a faits pour son plaisir?

Plusieurs secles le représentent comme cruel; d'autres, de peur d'adnettre un Dieu méchant, ont l'audace de nier son existence. Ne vaut-il pas mieux dire que probablement la nécessité de sa nature et relle des choses ont tout déterminé?

Le monde est le théâtre du mal moral et dumal physique; on ne le sent que trop; et le *Tout est* bien de Shaftesbury, de Bolingbroke et de Pope n'est qu'un paradoxe de bel-esprit, uue mauvaise plaisanterie.

Les deux principes de Zoroastre et de Manès, tant ressassés par Bayle, sont une plaisanterie plus mauvaise encore. Ce sont, comme on l'a déjà observé, les deux médecins de Molière, dont l'un dit à l'autre: Passez-moi l'émétique, et je vous passerai la saignée. Le manichéisme est absurde; et voilà pourquoi il a eu un sigrand parti.

l'avoue que je n'ai point été éclairé par tout ce que dit Bayle sur les manichéens et sur les paulicious. C'est de la controverse; j'aurais voulu dela purephilosophie. Pourquoi parler de nos mystères à Zoroastre? Dès que vous osez traiter nos mystères, qui ne veulent que de la foi et non du raisonnement, vous vous ouvrez des précipices.

Le fatras de notre théologie scolastique n'a rien à faire avec le fatras des réveries de Zoroastre.

Pourquoi discuter avec Zoroastre le péché originel? il n'en a jamais été question que du temps de saint Augustin. Zoroastre, ni aucun législateur de l'antiquité, n'en avait entendu parler.

Si vous disputez avec Zoroastre, mettez sous la clef l'aucien et le nouveau Testament, qu'il ne connaissait pas, et qu'il faut révérer sans vouloir les oxpliquer.

Qu'urais-je donc dit à Zoroastre? Ma raison ne peut admettre deux dieux qui se combattent; cela n'est bon que dans un poème où Minervo se querelle avec Mars. Ma faible raison est bien plus contente d'un seul grand Être, dont l'essence était de faire, et qui a fait tout ce que sa nature lui a permis, qu'elle n'est satisfaite de deux grands Ètres, dont l'un gâte tous les ouvrages de l'autre. Votre mauvais principe Arimane n'a pu dérauger une seule des lois astronomiques et physiques du bon principe Oromase; tout marche avec la plus grande régularité dans les cieux, Pourquoi le mé-

chaut Arimane u'aurait-il eu de puissance que sur ce petit globe de la terre?

Si J'avais été Arimane, j'aurais attaqué Oromase dans ses belles et graudes provinces de tant de soleils et d'étoiles. Je ne me serais pas borné à lui faire la guerre dans un petit village.

Il y a beaucoup de mal dans ce village: mais d'où savous-nous que ce mal n'était pas inévitable?

Vous êtes forcé d'admettre une intelligence rèpandue dans l'univers; mais 1º savez-vous, par exemple, si cette puissance s'étend jusqu'à prévoir l'avenir? Vous l'avez assuré mille fois; mais vous n'avez jamais pu ni le prouver, ni le comprendre. Vous ne pouvez savoir comment un être quelconque voit ce qui n'est pas. Or l'avenir n'est pas; donc nul être ne peut le voir. Vous vous réduisez à dire qu'il prévoit; mais prévoir c'est conjecturer.

Or, un Dieu qui, selon vous, conjecture peutse tromper. Il s'est réellement trompé dans votre système; car s'il avait prévu que son ennemi empoisonnerait ici-bas toutes ses œuvres, il ne les aurait pas produites; il ne se serait pas préparé lui-même la bonte d'être continuellement vaincu.

2° No lui fais-je pas bien plus d'honneur en disant qu'il a fait tout par la nécessité de sa nature, que vous ne lui en faites en lui suscitant un ennemi qui défigure, qui souille, qui défuruit iei-bas toutes ses œuvres?

5° Ce n'est point avoir de Dieu une idée indigne que de dire qu'ayant formé des milliards de mondes où la mort et le mal n'habitent point, il a fallu que le mal et la mort habitassent dans celui-ei.

4° Ce n'est point rabaisser Dieu que de dire qu'il ne pouvait former l'homme sans lui donner de l'amour-propre; que cet amour-propre ne pouvait le conduire sans l'égarer presque toujours; que ses passions sont nécessaires, mais qu'elles sont funestes; que la propagation ne peut s'exécuter sans desirs; que ces desirs ne peuvent animer l'homme sans querelles; que ces querelles amènent nécessairement des guerres, etc.

5° En voyant une partie des combinaisons du règne végétal, animal et minéral, et ce globe percé partout comme un crible, d'où tant d'exhalaisons s'échappent en foule, quel sera le philosophe assex hardi ou le scolastique assex imbécile pour voir clairement que la nature pouvait arrêter les effets des volcans, les intempéries de l'atmosphère, la violence des vents, les pestes et tous les fléaux destructeurs?

6° Il faut être bien puissant, bien fort, bieu industrieux, pour avoir formé des lions qui dévorent des taureaux, et produit des hommes qui

<sup>\*</sup> C'est le sentiment des sociniens,

Inventent des armes pour tuer d'un seul coup, non seulement les taureaux et les lions, mais encore pour se tuer les uns les autres. Il faut être très puissant pour avoir fait naître des araignées qui tendent des filets pour prendre des mouches; mais ce n'est pas être tout puissant, infiniment puissant.

7°Si le grand Ètre avait éte infiniment puissant, il n'y a nulle raison pour laquelle il n'aurait pas fait les animaux sensibles infiniment heureux; il ne l'a pas fait, done il ne l'a pas pu.

8° Toutes les sectes des philosophes ont échoué contre l'écueil du mal physique et moral. Il ne restequed'avouer que Dieu ayant agi pour le mieux n'a pu agir mieux.

9° Cette nécessité tranche toutes les difficultés et finit toutes les disputes. Nous n'avons pas le front de dire, tout est bien; nous disons, tout est le moins mal qu'il se pouvait.

40º Pourquoi un enfant meurt-il souvent dans le sein de sa mère? Pourquoi un autre, ayant eu le malbeur de naître, est-il réservé à des tourments aussi longs que sa vie, terminés par une mort affreuse?

Pourquoi la source de la vie a-t-elle été empoisonnée dans toute la terre depuis la découverte de l'Amérique? Pourquoi, depuis le septième siècle de notre ère vulgaire, la petite-vérole emporte-t-elle la huitième partie du genre humain? Pourquoi de tout temps les vessies ont-elles été sujettes à être des carrières de pierres? Pourquoi la peste, la guerre, la famine et l'inquisition? Tournez-vous de tous les sens, vous ne trouverez d'autre solution, sinon que tout a été nécessaire.

Je parlo ici aux sculs philosophes, et non pas aux théologiens. Nous savons bien que la foi est le fil du labyrinthe. Nous savons que la chute d'Adam et d'Ève, le péché originel, la puissance immense donnée aux diables, la prédilection accordée par le grand Être au peuple juif, et le baptème substitué à l'amputation du prépuce, sont les réponses qui éclaireissent tont. Nous u'avons argumenté que contre Zoroastre, et non contre l'université de Conimbre ou Coimbre, à laquelle nous nous sounettons dans tons nus articles. (Yoyez les Lettres de Memmius à Cicéron, et répondez-y, si vons pouvez.)

PUISSANCE.

Les deux puissances.

SECTION PREMIÈRE.

Quiconque tient le sceptre et l'encensoir a les deux mains fort occupées. On peut le regarder comme un homme fort habile, s'il cummande à des peuples qui ont le sens commun; mais s'il n'a affaire qu'a des imbéciles, à des espèces de sauvages, on peut le comparer au cocher de Bernier, que son maître rencontra un jour dans un carrefour de Delhi, harauguant la populace et lui vendant de l'orviétan. Quoi I Lapierre, lui dit Bernier, tu es devenu médecin? Qui, monsieur, lui répondit le cocher; tel peuple, tel charlatan.

Le dairi des Japonais, le dalai-lama du Thibet, auraient pu en dire autant. Numa Pompilius même, avec son Égérie, aurait fait la même réponse à Bernier. Melchisédech était probablement dans le cas, aussi bien que cet Anius dont parle Virgile au troisième chant de l'Éngüle:

« Rex Anius, rex idem hominum Phæbique sacerdos .

» Vittis et sacra redimitus tempora lauro. »

V. 80-81

Je ne sais quel translateur du seizième siècle a translaté ainsi ces vers de Virgile :

Anius, qui fut roi tout ainsi qu'il fut prêtre, Mange à deux râteliers, et doublement est maître.

Ce charlatan Anius n'était roi que de l'île de Délos, très chetif royaume, qui, après celui de Melchisédech et d'Ivetot, était un des moins considérables de la terre; mais le culte d'Apollon lui avait donné une grande réputation : il suffit d'un saint bour mettre tout un pavs en crédit.

Trois électeurs allemands sont plus puissants qu'Anius, et ont comme lui le droit de mitre et de couronne, quoique subordonnes, du moins en apparence, à l'empereur romain, qui n'est que l'empereur d'Allemagne. Mais de tous les pays où la plénitude du sacerdoce et la plénitude de la royauté constituent la puissauce la plus pleine qu'on puisse imaginer, c'est Rome moderne.

Le pape est regardé, dans la partie de l'Europe catholique, comme le premier des rois et le premier des prêtres. Il en fut de même dans la Rome qu'on appelle paienne; Jules-César était à la fois graud-pontife, dictateur, guerrier, vainqueur, très éloquent, très galant, en tout le premier des hommes, et à qui nul moderne n'a pu être comparé, excepté dans une éplire dédicatoire.

Le roi d'Angleterre possède à peu près les mêmes dignités que le pape en qualité de chef de l'Église.

L'impératrice de Russie est aussi maîtresse absolue de son clergé dans l'empire le plus vaste qui soit sur la terre. L'idée qu'il peut exister deux puissances opposées l'une à l'autre dans un même état y est regardée par le clergé même comme une chimère aussi absurde que perniciense.

Je dois rapporter à ce propos une lettre que l'impératrice de Russie, Catherine 11, daigna m'écrire au mout Krapack, le 22 auguste 1765, et dont elle m'a permis de faire usage dans l'occa-

« Des capucins qu'on tolère à Moscou (car la » tolérance est générale dans cet empire : il n'y » a que les jésuites qui n'y sont pas soufferts '), » s'étant opiniâtrés cet hiver à ne pas vouloir · enterrer un Français qui était mort subitement, sous prétexte qu'il n'avait pas recu les sacrements, Abraham Chaumeix fit un factum contre · eux, pour leur prouver qu'ils devaient enterrer » un mort. Mais ce factum, ni deux réquisitions » du gouverneur, ne purent porter ces Pères à » obéir. A la fin, on leur fit dire de choisir, ou » de passer la frontière, ou d'enterrer ce Français. » Ils partirent, et j'envoyai d'iei des augustins » plus dociles, qui, voyant qu'il n'y avait pas à » badiner, firent tout ee qu'on voulut. Voilà done » Abraham Chaumeix en Russie qui devient rai-» sonnable; il s'oppose à la persécution. S'il pre-» nait de l'esprit, il ferait croire les miracles aux » plus incrédules; mais tous les miracles du monde » n'effaceront pas sa houte d'avoir été le délateur » de l'Encyclopédie...

» Les sujets de l'Église souffrant des vexations » souvent tyranniques, auxquelles les fréquents » changements de maîtres contribuaient beaucoup, » se révoltèrent vers la fin du règne de l'impéra-» trice Élisabeth: et ils étaient, à mon avenement. » plus de cent mille en armes. C'est ce qui fit » qu'en 4762 j'exécutai le projet de changer en-» tièrement l'administration des biens du clergé, » et de fixer ses revenus. Arsène, évêque de » Rostou, s'y opposa, poussé par quelques uns » de ses confrères, qui ne trouvèrent pas à » propos de se nommer. Il envoya deux méo moires où il voulait établir le principe ab-» surde des deux puissances. Il avait déià fait o cette tentative du temps de l'impératrice Elisa-» beth ; on s'était contenté de lui imposer silence ; mais son insolence et sa folie redoublant, il fut » jugé par le métropolitain de Novogorod et par » le synode entier, condamné comme fanatique, » coupable d'une entreprise contraire à la foi orthodoxe autant qu'au pouvoir souverain, dé-» chu de sa dignité et de la prêtrise, et livré au » bras séculier. Je lui fis grace, et je me contentai » de le réduire à la condition de moine. »

Telles sont ses propres paroles; il en résulte qu'elle sait soutenir l'Église et la contenir ; qu'elle respecte l'humanité autant que la religion ; qu'elle protége le laboureur autant que le prêtre; que tous les ordres de l'état doivent la bénir.

J'aurai encore l'indiscrétion de transcrire ici

un passaged une de ses lettres (28 novembre 1765);
« La tolérance est établie chez nous ; elle fait loi
» de l'état; il est défendu de persécuter. Nous
» avons, il est vrai, des fauatiques qui, faute de
» persécution, se brûlent eux-mémes; mais si
» ceux des autres pays en fesaient autant, il n'y
» aurait pas grand mal, le monde en serait plus
» tranquille, et Calas n'aurait pas été roué. »

Ne croyez pas qu'elle écrive ainsi par un enthousiame passager et vain, qu'on désavoue ensuite dans la pratique, ni même par le desir louable d'obtenir dans l'Europe les suffrages des hommes qui pensent et qui enseignent à penser. Elle pose ces principes pour base de son gouvernement. Elle a écrit de sa main dans le conseil de législation ces paroles, qu'il faut graver aux portes de toutes les villes:

 n Dans un grand empire, qui étend sa domination sur autant de peuples divers qu'il y a de m différentes croyances parmi les hommes, la faute la plus nuisible serait l'intolérance.

Remarquez qu'elle n'hésite pas de mettre l'intolérance au rang des fautes, j'ai presque dit des délits. Ainsi une impératrice despotique détruit dans le fond du Nord la persécution et l'esclavage, tandis que dans le midi....

<sup>a</sup> Jugez après cela, monsieur, s'il se trouvera un honnête homme dans l'Europe, qui ne sera pas près de signer le panégyrique que vous méditez. Non seulement cette princesse est tolérante, mais elle veut que ses voisins le soient. Voil a la première fois qu'on a déployé le pouvoir suprême pour établir la liberté de conscience. C'est la plus grande époque que je connaisse dans l'histoire moderne.

C'est à peu près ainsi que les anciens Persans défendirent aux Carthaginois d'immoler des hommes.

Plût à Dieu qu'au lieu des Barbares qui fondirent autrefois des plaines de la Seythie et des montagnes de l'Immaüs et du Caucase, vers les Alpes et les Pyrénées pour tout ravager, on vit descendre aujourd'hui des armées pour renverser le tribunal de l'inquisition, tribunal plus horrible que les sacrifices de sang humain tant reprochés à nos pères!

Enfin, ce génie supérieur veut faire entendre àses voisins ce que l'on commence à comprendre en Europe, que des opinions métaphysiques inintelligibles, qui sont les filles de l'absurdité, sont les mères de la discorde; et que l'Église, au lieu de dire, de viens apporter le glaive et nou la paix, doit dire hautement, l'apporte la paix et non le glaive. Aussi l'impératrice ne veut-elle tirer l'épée que contre ceux qui veulent opprimer les dissidents.

On a commencé à les y souffrir depuis qu'ils ont été détruits par le pape, parce qu'ils ne peuvent plus être dangereux. K.

<sup>\*</sup> Ceci est tiré d'une lettre du citoyen du mont Krapack, dans laguelle se trouve l'extrait de la lettre de l'impératrice.

#### SECTION II.

Conversation du révérend P. Bouvet, missionnaire de la compagnie de Jésus, avec l'empereur Kang-Hi, en présence de frère Attiret, jésuite, tirée des mémoires secrets de la mission, en 1772.

# PÈRE BOUVET.

Oui, sacrée majesté, dès que vous aurez eu le bonheur de vous faire baptiser par moi, comme je l'espère, vous serez soulagé de la moitié du fardeau immense qui vous accable. Je vous ai parlé de la fable d'Atlas qui portait le Ciel sur ses épaules. Hercule le soulagea, et porta le Ciel. Vous ètes l'Atlas, et Hercule est le pape. Il y aura deux puissances dans votre empire. Notre bon Clément xi sera la première. Aiusi vous goûterez le plus grand des biens, celui d'être oisif pendant votre vié, et d'être sauvé après votre mort.

# L'EMPEREUR.

Vraiment je suis très obligé à ce cher pape qui daigne prendre cette peine : mais comment pourrat-il gouverner mon empire à six mille lieues de chez his?

# PÈBE BOUVET.

Rien n'est plus aisé, sacrée majesté impériale. Nous sommes ses vicaires apostoliques; il est vicaire de Dieu; ainsi vous serez gouverné par Dieu même.

# L'EMPEREUR.

Quel plaisir! je ne me sens pas d'aise. Votre vice-Dicu partagera donc avec moi les revenus de l'empire? car toute peine vaut salaire.

# PÈRE BOUVET.

Notre vice-Dieu est si bon, qu'il ne prendra d'ordinaire que le quart tout au plus, excepté dans les cas de désobéissance. Notre casuel ne montera qu'à deux millions sept cent cinquante mille onces d'argent pur. C'est un bien wince objet en commaraison des hiens célestes.

# L'EMPEREUR.

Oui, c'est marché donné. Votre Rome en tire autant appareniment du grand-mogol mon voisin, de l'empire du Japon mon autre voisin, de l'impératrice de Russie mon autre bonne voisine, de l'empire de Perse, de celui de Turquie?

# PERE BOUVET.

Pas eucore; mais cela viendra, grâce à Dieu et à nous.

# L'EMPEREUR.

Et combien vous en revient-il à vous autres?

# PÈRE BOUVET.

Nous n'avons point de gages fixes; mais nons

sommes comme la principale actrice d'une comédie d'un comte de Caylus, mon compatriote; tout ce que je... c'est pour moi.

# L'EMPEREUR .

Mais dites-moi si vos princes chrétiens d'Europe paient à votre Italien à proportion de ma taxe.

# PÈRE BOUVET.

Non, la moitié de cette Europe s'est séparée de lui, et ne le paie point : l'autre moitié paie le moins qu'elle peut.

# L'EMPEREUR.

Vous me disiez ces jours passés qu'il était maître d'un assez joli pays.

# PÈRE BOUVET.

Oui; mais ce domaine lui produit peu; il est en friche.

# L'EMPEREUR.

Le pauvre homme! il ne sait pas faire cultiver sa terre, et il prétend gouverner les miennes!

#### PERE BOUVET.

Autrefois dans un de nos conciles, c'est-à-dire dans un de nos sénats de prêtres, qui se tenait dans une ville nommée Constance, notre saint-père fit proposer une taxe nouvelle pour soutenir sa dignité. L'assemblée répondit qu'il n'avait qu's faire labourer son domaine; mais il s'en donna bien de garde; il aima mieux vivre du produit de ceux qui labourent dans d'autres royaumes. Il lui parut que cette manière de vivre avait bus de grandeur.

# L'EMPEREUR.

Oh bien! allez lui dire que non seulement je fais labourer chez moi, mais que je laboure moi-même; et je doute fort que ce soit pour lui.

# PÈRE BOUVET.

Ah! saiute Vierge Marie! je suis pris pour dupe. L'EMPERBUR.

# Partez vite, j'ai été trop indulgent.

artez vite, j ai ete trop induigent.

FRÈRE ATTIRET, à père Bouvet.

Je vous avais bien dit que l'empereur, tout bon
qu'il est, avait plus d'esprit que vous et moi.

# PURGATOIRE.

Il est assez singulier que les Églises protestantes se soient réunies à crier que le purgatoire fut inventé par les moines. Il est bien vrai qu'ils inventèrent l'art d'attraper de l'argent des vivants en priant. Dieu pour les morts; mais le purgatoire était avant tous les moines.

Ce qui peut avoir induit les doctes en erreur,

c'est que ce fut le pape Jean xvi qui institua, diton . la fête des morts vers le milieu du dixième siècle. De cela seul je conclus qu'on priait pour eux auparavant; car si on se mit à prier pour lous, il est à croire qu'on priait déjà pour quelques uns d'entre eux, de même qu'on n'inventa la sête de tous les saints que parce qu'on avait long-temps auparavant fêté plusieurs bienheureux. La différence entre la Toussaint et la fête des morts, c'est qu'à la première nous invoquons, et à la seconde nous sommes invoqués; à la première nous nous recommandons à tous les heureux, et à la seconde

les mallicureux se recommandent à nous. Les gens les plus ignorants savent comment cette fête fut instituée d'abord à Cluni, qui était alors terre de l'empire allemand. Faut-il redire « que » saint Odilon, abbé de Cluni, était coutumier de » délivrer beaucoup d'âmes du purgatoire par » ses messes et par ses prières, et qu'un jour un » chevalier ou un moine, revenant de la Terre-» Sainte, fut jeté par la tempête dans une petite » île où il rencontra un ermite, lequel lui dit qu'il » y avait là auprès de grandes flammes et furieux » incendies, où les trépassés étaient tourmentés, » et qu'il entendait souvent les diables se plaindre » de l'abbé Odilon et de ses moines qui délivraient » tous les jours quelque âme; qu'il fallait prier » Odilon de continuer, afin d'accroître la joie des » bienheureux au ciel, et la douleur des diables e en enfer?

C'est ainsi que frère Girard, jésuite, raconte la chose dans sa Fleur des saints d'après frère Ribadeneira. Fleury diffère un peu de cette légende; mais il en a conservé l'essentiel.

Cette révélation engagea saint Odilon à instituer dans Cluni la fête des trépassés, qui ensuite fut adoptée par l'Église.

C'est depuis ce temps que le purgatoire valut tant d'argent à ceux qui avaient le pouvoir d'en ouvrir les portes. C'est en vertu de ce pouvoir que le roi d'Angleterre Jean, ce grand terrien, surnommé sans terre, en se déclarant homme-lige du pape Innocent III, et en lui souniettant son royanme, obtint la délivrance d'une âme de ses parents qui était excommuniée : pro mortuo cxcommunicato pro quo supplicant consanguinei.

La chancellerie romaine ent même son tarif pour l'absolution des morts; et il v eut beaucoup d'autels privilégiés, où chaque messe qu'on disait au quatorzième siècle et au quinzième, pour six liards, délivrait une âme. Les bérétiques avaient beau remontrer qu'à la vérité les apôtres avaient cu le droit de délier tont ce qui était lié sur la terre, mais non pas sous terre, on leur courait sus comme à des scélérats qui osaient douter du pouvoir des cless; et en effet, il est à remarquer que quand le pape veut bien vous remettre cinq ou six cents ans de purgatoire, il vous fait grâce de sa pleine puissance : pro putestate a Deo accepta concedit.

# DE L'ANTIQUITÉ DU PURGATOIRE.

On prétend que le purgatoire était, de temps immémorial, reconnu par le fameux peuple juif: et on se fonde sur le second livre des Machabées. qui dit expressément « qu'ayant trouvé sous les » habits des Juifs (au combat d'Odollam) des cho-» ses consacrées aux idoles de Jamnia, il fut ma-» nifeste que c'était pour cela qu'ils avaient péri :

» et avant fait une quête de douze mille dragmes » d'argent °, lui qui pensait bien et religieusement » de la résurrection , les envoya à Jérusalem pour » les péchés des morts, »

Comme nous nous sommes fait un devoir de rapporter les objections des hérétiques et des incrédules, afin de les confondre par leurs propres sentiments, nous rapporterons ici leurs difficultés sur les douze mille francs envoyés par Judas, et sur le purgatoire.

Ils disent :

1º Que douze mille francs de notre monnaie étaient beaucoup pour Judas, qui soutenait une guerre de barbets contre un grand roi:

2º Qu'on peut envoyer un présent à Jérusalem pour les péchés des morts, afin d'attirer la bénédiction de Dieu sur les vivants;

5º Qu'il n'était point encore question de résurrection dans ces temps-la; qu'il est reconnu que cette question ne fut agitée chez les Juifs que du temps de Gamaliel, un peu avant les prédications de Jésus-Christ:

4º One la loi des Juis, consistant dans le Décalogue, le Lévitique et le Deutéronome, n'ayant jamais parlé ni de l'immortalité de l'âme, ni des tourments de l'enfer, il était impossible à plus forte raison qu'elle cût jamais annoucé un purga-

5º Les hérétiques et les incrédules font les derniers efforts pour démontrer à leur manière que tons les livres des Machabées sont évidenment apocryphes. Voici leurs prétendnes preuves :

Les Juiss n'ont jamais reconnu les livres des Machabées pour canoniques : pourquoi les reconnaitrions-nous?

Origène déclare formellement que l'histoire des Machabées est à rejeter. Saint Jérôme juge ces livres indignes de croyance.

<sup>\*</sup> Tome II , page \$45.

<sup>\*</sup> Liv. 11, ch. x11, v. 40 et 45.

Le concile de Laodicée, tenu en 567, ne les admit point parmi les livres canoniques; les Athanase, les Cyrille, les Hilaire, les rejettent.

Les raisons pour traiter ces livres de romans, et de très mauvais romans, sont les suivantes :

L'auteur ignorant commence par la fausseté la plus reconnue de tout le monde. Il dit a: « Alexania de appela les jounes pobles qui avaient dé

o dre appela les jeunes nobles qui avaient été o nourris avec lui des leur enfance, et il leur par-

s tagea son royaume tandis qu'il vivait encore. »

Un mensonge aussi sot et aussi grossier ne peut venir d'un écrivain sacré et inspiré.

L'auteur des Machabées, en parlant d'Antiochus Épiphane, dit : « Antiochus marcha vers » Élimaîs; il voulut la prendre et la piller », et il

» Elimais; il voulut la prendre et la piller , et il » ne le put, parce que son discours avait été su

- des habitants; et ils s'élevèrent en combat con tre lui. Et il s'en alla avec une tristesse grande.
- » et retourna en Babylone. Et lorsqu'il était en-
- o core en Perse, il apprit que son armée en Juda o avait pris la fuite... et il se mit au lit. et il
- » mourut l'an 149. »

Le même auteur dit ailleurs tout le contraire.

Il dit qu'Antiochus Épiphane voulut piller Persépolis, et non pas Élimais; qu'il tomba de son chariot, qu'il fut frappé d'une plaie incurable; qu'il fut mangé des vers; qu'il demanda bien pardon au Dieu des Juis; qu'il voulut se faire juif: et c'est là qu'on trouve ce verset que les fanatiques ont appliqué tant de fois à leurs ennemis: « Orabat » scelestus ille veniam quam non erat consecuturius, rus, » le scélérat demandait un pardon qu'il ne devait pas obtenir. Cette phrase est bien juive; mais il n'est pas permis à un auteur inspiré de se contredire si indignement.

Ce n'est pas tout: voici bien une autre contradiction et une autre bévue. L'auteur fait mourir Antiochus Epiphane d'une troisième façon d; on peut choisir. Il avance que ce prince fut lapidé dans le temple de Nanée. Ceux qui ont voulu excuser cette ânerie prétendent qu'on veut parler d'Antiochus Eupator; mais ni Epiphane ni Eupator ne fut lapidé.

Ailleurs, l'auteur dit e qu'un autre Antiochus (le grand) fut pris par les Romains, et qu'ils donnèrent à Eumènes les Indes et la Médie. Autant vaudrait-il dire, que François 1º fit prisonaier lienri vIII, et qu'il donna la Turquie au duc de Savoie. C'est insulter le Saint-Esprit d'imaginer qu'il ait dicté des absurdités si dégoûtantes.

Le même auteur dit <sup>f</sup> que les Romains avaient conquis les Galates; mais ils ne conquirent la Galatie que plus de cent ans après. Donc le malheureux romancier n'à rivait que plus d'un siècle après le temps où l'on suppose qu'il a écrit; et il en est ainsi de presque tous les livres juifs, à ce que disent les incrédules.

Le même auteur dit \* que les Romains nommaient tous les ans un chef du sénat. Voilà un homme bien instruit i il ne savait pas seulement que Rome avait deux consuls. Quelle foi pouvons-nous ajouter, disent les incrédules, à ces rapsodies de contes puérils, entassés sans ordre et sans choix par les plus ignorants et les plus imbéciles des hommes? Quelle honte de les croire I quelle barbarie de cannibales d'avoir persécuté des hommes sensés pour les forcer à faire semblant de croire des pauvretés pour lesquelles ils avaient le plus profond mépris! Ainsi s'expriment des auteurs audacieux.

Notre réponse est que quelques méprises, qui viennent probablement des copistes, n'empèchent point que le fond ne soit très vrai; que le Saint-Esprit a inspiré l'auteur et non les copistes; que si le concile de Laodicée a rejeté les Machabées, ils ont été admis par le concile de Trente, dans lequel il y eut jusqu'à des jésuites; qu'ils sont reçus danstoute l'Église romaine, et que par conséquent nous devons les recevoir avec soumission.

## DE L'ORIGINE DU PURGATOIRE.

Il est certain que ceux qui admirent le purgatoire dans la primitive Église, furent traités d'hérétiques; on condamna les simoniens qui admetaient la purgation des âmes, ψυχέν καθαρόν θ.

Saint Augustin condamna depuis les origénistes qui tenaient pour ce dogme.

Mais les simoniens et les origénistes avaient-ils pris ce purgatoire dans Virgile, dans Platon, chez les Égyptiens?

Vous le trouvez clairement énoncé dans le sixième livre de Virgile, ainsi que nous l'avous déjà remarqué; et ce qui est de plus singulier, c'est que Virgile peint des âmes pendues en plein air, d'autres brûlées, d'autres noyées:

- « . . . . . . . . Aliæ panduntur inanes » Suspensæ ad ventos ; aliis sub gurgite vasto
- » Infectum eluitur scelus , aut exuritur igni. »
  Ving., Æn., vi. 740

L'abbé Pellegrin traduit ainsi ces vers :

On voit ces purs esprits branler au gré des vents, Ou noyés dans les eaux, ou brûlés dans les flammes; C'est ainsi qu'on nettoic et qu'on purge les âmes.

Et ce qu'il y a de plus singulier encore, c'est

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Liv. 1. ch. 1. v. 7. — <sup>b</sup> Chap. vt. v. 3 et suiv. — <sup>c</sup> Liv. n., ch. ix. — <sup>d</sup> Liv. 11, ch. 1, v. 13. — <sup>d</sup> Liv. 1. ch. vm. v. 7 et 8. — <sup>1</sup> Liv. 1. ch. vm. v. 2 et 3.

<sup>\*</sup> Liv. 1, chap. vin. v. 43 et 16. - b Liv. des Hérésies, ch.

que le pape Grégoire, surnommé le grand, non sculement adopta cette théologie de Virgile, mais dans ses dialogues il introduit plusieurs âmes qui arrivent du purgatoire, après avoir été pendues ou novées.

Platon avait parlé du purgatoire dans son Phédon; et il est aisé de se convaincre, par la lecture du Mercure Trismégiste, que Platon avait pris chez les Égyptiens tout ce qu'il n'avait pas emprunté de Timée de Locres.

Tout cela est bien récent, tout cela est d'hier en comparaison des anciens brachmanes. Ce sont eux, il faut l'avouer, qui inventèrent le purgatoire, comme ils inventèrent aussi la révolte et la chute des génies, des animaux célestes.

- C'est dans leur Shasta, ou Shastabad, écrit trois mille cent ans avant l'ère vulgaire, que mon cher letteur trouvera le purgatoire. Ces anges rebelles, dont on copia l'histoire chez les Juifs, du temps du rabbin Gamaliel, avaient été condamnés par l'Éternel et par son fils à mille ans de purgatoire; après quoi Dieu leur pardonna et les fit hommes. Nous vous l'avons déjà drit, mon cher lecteur; nous vous avons déjà représenté que les brachmanes trouvèrent l'éternité des supplices trop dure; car enfin l'éternité est ce qui ne finit jamais. Les brachmanes pensaient comme l'abbé de Chaulieu.

Pardonne ators, Seigneur, si, plein de tes bontés, Je n'ai pu concevoir que mes fragilités, Ni lous ces vains plaisirs qui passent comme un songe, Pussent être l'objet de tes sévérités; Et si j'ai pu pener que lant de crusautés Puniraient un peu trop la donceur d'un mensonge. Étitre sur la mort, au marquis de la Farc.

0.

# QUAKERS1.

Quaker ou Qouacre, ou Primitif, ou Membre de la primitive église chrétienne, ou Pensylvanien, ou Philadelphien.

De tous ces titres, celui que j'aime le mieux est celui de Philadelphien, ami des frères. Il y a bien des sortes de vanités; mais la plus belle est celle qui, ne s'arrogeant aucun titre, rend presque tous les autres ridicules.

Je m'accoutume bientôt à voir un bon Philadelphien me traiter d'ami et de frère; ces mots raniment dans mon cœur la charité, qui se refroidit

\* Voyez l'article BRACHMANES.

4 Dans l'édition de Kehi cel article était divisé en trois sections. La première se composail des ive et 11° Leitres sur les Anglais. La seconde section comprenait les inve et uve de ces mêmes Leitres(voyes Mélanges historiques, tome v). Enfin la iroisième section étais formée de l'article qu'on illi loi. trop aisément. Mais que deux moines s'appellent, s'écrivent, votre révérence; qu'ils se fassent baiser la main en Italie et en Espagne, c'est le dernier degré d'un orgueil en démence; c'est le dernier degré de sottise dans ceux qui la baisent; c'est le dernier degré de la surprise et du rire dans ceux qui sont témoins de ces inepties. La simplicité du Philadelphien est la satire continuelle des évêques qui se mouseigneurisent.

N'avez-vous point de honte, disait un laique au fils d'un manœuvre, devenu évêque, de vous intituler monscigneur et prince? est-ce ainsi qu'en usaient Barnabé, Philippe et Jude? Ya, ya, dit le prélat, si Barnabé, Philippe et Jude l'avaient pu, ils l'auraient fait; et la preuve en est, que leurs successeurs l'ont fait dès qu'ils l'ont pu.

Un autre, qui avait un jour à sa table plusieurs Gascons, disait: Il faut bieu que je sois monseigneur, puisque tous ces messieurs sont marquis. Vanitas vanitatum.

J'ai déjà parlé des quakers à l'article Église primitire, et c'est pour cela que j'en veux parler encore. Je vous prie, mon cher lecteur, de ne point dire que je me répète; car s'il y a deux ou trois pages répétées dans ce Dictionnaire, ce n'est pas ma faute, c'est celle des éditeurs. Je suis malade au mont Krapack, je ne puis pas avoir l'œil à tout. J'ai des associés qui travaillent comme moi à la vigne du Seigneur, qui cherchent à inspirer la paix et la tolérance, l'horreur pour le fanatisme, la persécution, la calomnie, la dureté de mœurs. et l'ignorance insolente.

Je vous dirai, sans me répéter, que l'aime les quakers. Oui, si la mer ne me fesait pas un mal insupportable, ce serait dans ton sein, ô Pensylvanie, que j'irais finir le reste de ma carrière, s'il y a du reste. Tu es située au quarantième degré, dans le climat le plus doux et le plus favorable: tes campagnes sont fertiles, tes maisons commodément bâties, tes habitants industrieux. tes manufactures en honneur. Une paix éternelle règue parmi tes citoyens ; les crimes y sont presque inconnus, et il n'y a qu'un seul exemple d'un homme banni du pays. Il le méritait bien : c'était un prêtre anglican qui , s'étant fait quaker , fut indigne de l'être. Ce malheureux fut sans doute possédé du diable, car il osa prêcher l'intolérance : il s'appelait George Keith : on le chassa; ie ne sais pas où il est allé; mais puissent tous les intolérants aller avec lui l

Aussi de trois cent mille habitants qui vivent heureux chez toi, il y a deux cent mille étrangers. On peut, pour douze guinées, acquérir cent arpents de très bonne terre; et dans ces cent arpents on est véritablement roi, car on est libre, on est citover; vous ne pouvez faire de mal à

personne, et personne ne peut vous en faire; vous pensez ce qu'il vous plaît, et vous le dites sans que personne vous persécute; vous ne counaissez point le fardeau des impôts, continuellement redoublé; vous n'avez point de cour à faire; vous ne redoutez point l'insolence d'un subalterne important. Il est vrai qu'au mont Krapack nous vivons à peu près comme vous; mais nous no devons la tranquillité dont nous jouissons qu'aux montagnes couvertes de neiges éternelles, et aux précipices affreux qui entourent notre paradis terrestre. Encore le diable quelquesois franchit-il, comme dans Milton, ces précipices et ces monts épouvantables, pour venir infecter de son haleine empoisonnée les fleurs de notre paradis. Satan s'était déguisé en crapaud pour venir tromper deux créatures qui s'aimaient. Il est venu une fois chez nous dans sa propre figure pour apporter l'intolérance. Notre innocence a triomphé de toute la fureur du diable '.

# QUESTION, TORTURE.

J'ai toujours présumé que la question, la torture avait été inventée par des voleurs, qui étant entrés chez un avare, et ne trouvant point son trésor, lui firent souffrir mille tourments jusqu'à ce qu'il le découvrit.

On a dit souvent que la question était un moven de sauver un coupable robuste, et de perdre un innocent trop faible; que chez les Athéniens on ne donnait la question que dans les crimes d'état; que les Romains n'appliquèrent jamais à la torture un citoven romain pour savoir son secret ;

Que le tribunal abominable de l'inquisition renouvela ce supplice, et que par conséquent il doit être en horreur à toute la terre ;

Qu'il est aussi absurde d'infliger la torture pour parvenir à la connaissance d'un crime, qu'il était absurde d'ordonner autrefois le duel pour juger un coupable ; car souvent le coupable était vainqueur, et souvent le coupable vigoureux et opiniâtre résiste à la question, tandis que l'innocent débile y succombe;

Que cependant le duel était appelé le jugement de Dieu, et qu'il ne manque plus que d'appeler la torture le jugement de Dieu;

Que la torture est un supplice plus long et plus douleureux que la mort; qu'ainsi on punit l'accusé avant d'être certain de son crime, et qu'on le punit plus cruellement qu'en le fesant mourir:

Que mille exemples funcstes ont dû désabuser les législateurs de cet usage affreux ;

Que cet usage est aboli dans plusieurs pays de l'Europe, et qu'on voit moins de grands crimes dans ces pays que dans le nôtre, où la torture est pratiquée.

On demande après cela pourquoi la torture est toujours admise chez les Français, qui passent pour un peuple doux et agréable.

On répond que cet affreux usage subsiste encore parce qu'il est établi ; on avoue qu'il y a beaucoup de personnes douces et agréables en France, mais on nie que le peuple soit humain.

Si on donne la question à des Jacques Clément, à des Jean Chastel, à des Ravaillac, à des Damiens, personne ne murmurera; il s'agit de la vie d'un roi et du salut de tout l'état'. Mais que des juges d'Abbeville condamnent à la torture un jeune officier pour savoir quels sont les enfants qui ont chanté avec lui une vieille chanson, qui ont passé devant une procession de capucins sans ôter leur chapeau, j'ose presque dire que cette horreur, perpétrée dans un temps de lumières et de paix, est pire que les massacres de la Saint-Barthélemi commis dans les ténèbres du fana-

Nous l'avons déjà insinué, et nous voudrions le graver bien profondément dans tous les cerveaux et dans tous les cœurs 2.

# OUÊTE.

L'on compte quatre-vingt-dix-huit ordres monastiques dans l'Église; soixante-quatre qui sont rentés, et trente-quatre qui vivent de quête. « sans aucune obligation , disent-ils , de travail-

- » ler, ni corporellement ni spirituellement, pour » gagner leur vie, mais seulement pour éviter » l'oisiveté; et comme seigneurs directs de tout
- » le monde, et participants à la souveraineté de » Dieu en l'empire de l'univers, ils ont droit de
- » vivre aux dépens du public, sans faire que ce
- » qu'il leur plaira. » Ces propres paroles se lisent dans un livre très

curieux intitulé, Les heureux succès de la niété: et les raisons qu'en allègue l'auteur ne sont pas moins convaincantes. « Depuis , dit-il , que le cé-» nobite a consacré à Jésus-Christ le droit de se » servir des biens temporels, le monde ne pos-

· Lorsque l'impératrice-reine demanda sur cet objet l'avis des jurisconsultes les plus éclairés de ses états, celul qui proposa d'abolir la torture crut devoir soutenir que le seul cas pour lequel elle pût être conservée était le crime de lèse-majesté. L'impératrice lut son livre, et abolit la torture sans aucune réserve. Une souveraine a osé faire plus qu'un philosophe n'avait osé dire. K.

<sup>4</sup> Ceci fait sans doute allusion à la persécution que voului exciter Biord, évêque d'Annecy, dont il est parlé ailleurs.

<sup>1</sup> Voyez l'article TORTURE.

sède plus rien qu'à son refus; et il voit les royaumes et les seigneuries comme des usages que sa libéralité à laissés en fief. C'est ce qui le rend seigneur du monde, possédant tout par un domaine direct, parce que s'étant rendu une possession de Jésus-Christ par le vœu, et le possédant, il prend aucunement (en quelque manière) part à sa souveraineté. Le religieux a même cet avantage sur le prince, qu'il ne lui faut point d'armes pour lever ce que le peuple doit à son exercice : il possède les affections devant que de recevoir les libéralités; et son em-

» pire s'étend plus sur les eœurs que sur les biens. »

Ce fut François d'Assise qui, l'an 4209, imagina cette nouvelle manière de vivre de quête; mais voici ce que porte sa règle : Les frères à qui Dieu en a donné le talent travailleront fidèlement, en sorte qu'ils évitent l'oisiveté sans éteindre l'esprit d'oraison; et pour récompense de leur travail ils recevront leurs besoins corporels pour eux et pour leurs frères suivant l'humilité et la pauvreté; mais ils ne recevront point d'argent. Les frères n'auront rien en propre, ni maison, ni lieu, ni autre chose; mais se regardant comme étraugers en ce monde, ils iront avec confiance demander l'aumône.

Remarquons avec le judicieux Fleury, que si les inventeurs des nouveaux ordres menilants n'étaient pas canonisés pour la plupart, on pourrait les soupçonner de s'être laissé séduire à l'amour-propre, et d'avoir voulu se distinguer par leur raffinement au-dessus des autres. Mais sans préjudice de leur sainteté, on peut librement attaquer leurs lumières; et le pape Innocent III avait raison de faire difficulté d'approuver le nouvel institut de Saint-François; et plus encore le concile de Latran, tenu en 1215, de défendre de nouvelles religions, c'est-à-dire de nouveaux ordres ou conprégations.

Cependant, comme au treizième siècle l'on était touché des désordres que l'onavait devant les yeux, de l'avarice de n'elergé, de son luxe, de sa vie molte et voluptueuse qui avait gagué les monastères rentés, l'on fut si frappé de ce renoncement à la possession des biens temporels en particulier et en commun, qu'au chapitre général que saint François tint près d'Assise, en 1219, où ilse trouva plus de ciun mille frères mineurs qui campèrent en rase campagne, ils ne manquèreut de rien par la charité des villes voisines. Ou voyaît accourir de tous les pays les ecfesiastiques, les lafques, la noblesse, le petit penple, et non seulement leurs fournir les elouses nécessaires, mais s'emperses à les servir de leurs propres mains avec

Saint François, par son testament, avait fait une défense expresse à ses disciples de demander au pape aucun privilége, et de donner aucune explication à sa règle; mais quatre ans après sa mort, dans un chapitre assemblé l'an 1250, ils obtiurent du pape Grégoire ix une bulle qui déclare qu'ils ne sont point obligés à l'observation de son testament, et qui explique la règle en plusieurs articles. Ainsi le travail des mains, si recommandé dans l'Écriture, et si bien pratiqué par les premiers moines, est devenu odieux; et la mendicité, odieuse auparavant, est devenue honorable.

Aussi, trente ans après la mort de saint Francois, on remarquait déià un relâchement extrême dans les ordres de sa fondation. Nous n'en eiterons pour preuve que le témoignage de saint Bonaventure, qui ne peut être suspect. C'est dans la lettre qu'il écrivit en 1257, étant général de l'ordre, à tous les provinciaux et les gardiens. Cette lettre est dans ses opuscules, tome II, page 352. Il se plaint de la multitude des affaires pour lesquelles ils requéraient de l'argent, de l'oisiveté de divers frères, de leur vie vagabonde, de leurs importunités à demander, des grands bâtiments qu'ils élevaient, enfin de leur avidité des sépultures et des testaments. Saint Bonaventure n'est pas le seul qui se soit éleve contre ces abus, puisque M. Camus, évêque de Belley, observe que le seul ordre des minoritains a souffert plus de vingtcing réformes en quatre cents ans. Disons un mot sur chacun de ces griefs, que tant de réformes n'ont pu déraciner encore.

Les frères mendiants, sous prétexte de charité, se mélaient de toutes sortes d'affaires publiques et particulières. Ils entraient dans le secret des familles, et se chargeaient de l'exécution des testaments; ils prenaient des députations pour négocier la paix entre les villes et les princes. Les papes surtout leur donnaient volontiers des comnissions, comme à des gens sans conséquence, qui voyageaient à peu de frais, et qui leur étaient entierement dévoués; ils les employaient même quelquefois à des levées de deniers.

Mais une chose plus siugulière encore, c'est le tribunal de l'inquisition, dont ils se chargèrent. Ou sait que dans ce tribunal odieux il y a capture de criminels, prison, torture, condamnations, coufiscations, peines infamantes et fort souvent corporelles par le bras séculier. Il est sans doute bien étrauge de voir des religieux, fesant profession de l'humilité la plus profonde et de la puvrreét la plus exacte, transformés tout d'un coup en juges criminels, ayant des appariteurs et des familiers armés, c'est-à-dire des gardes et des trésors à leur

une sainte émulation d'humilité et de charité.

<sup>\*</sup> Chap. v el vi.

disposition, se rendant ainsi terribles à toute la terre.

Nous glissons sur le mépris du travail des mains, qui attire l'oisiveté chez les mendiants comme chez les autres religieux. De là cette vie vagabonde que saint Bonaventure reproche à ses frères, lesquels, dit-il, sont à charge à leurs hôtes, et scandalisent au lieu d'édifier. Leur importunité à demander fait craindre leur rencontre comme celle des voleurs. En effet, cette importunité est une espèce de violence à laquelle peu de gens savent résister, surtout à l'égard de ceux dont l'habit et la profession ont attiré du respect; et d'ailleurs c'est une suite naturelle de la mendicité, car enfin il faut vivre. D'abord la faim et les autres besoins pressants font vaincre la pudeur d'une éducation honnête; et quand une fois on a franchi cette barrière, on se fait un mérite et un honneur d'avoir plus d'industrie qu'nn autre à attirer les aumônes.

La grandeur et la curiosité des bâtiments, ajoute le même saint, incommodent nos amis qui fournissent à la dépense, et nous exposent aux mauvais jugements des hommes. Ces frères, dit aussi Pierre Desvignes, qui dans la naissance de leur religion semblaient fouler aux pieds la gloire du monde, reprennent le faste qu'ils ont quitté; n'avant rien, ils possèdent tout, et sont plus riches que les riches mêmes. On connaît ce mot de Dufresny à Louis xiv : Sire, je ne regarde jamais le nouveau Louvre saus m'écrier : Superbe monument de la magnificence d'un des plus grands rois qui de son nom ait rempli la terre, palais digne de nos monarques, vous seriez achevé, si l'on vous avait donné à l'un des quatre ordres mendiants pour tenir ses chapitres et loger son général.

Quant à leur avidité des sépultures et des testaments, Matthieu Pâris l'a peinte en ces termes : Ils sont soigneux d'assister à la mort des grands, au préjudice des pasteurs ordinaires; ils sont avides de gain, et extorquent des testaments secrets; ils ne recommandent que leur ordre, et le préfèrent'à tous les autres. Sauval rapporte aussi qu'en 1502 Gilles Dauphin, général des cordeliers, en considération des bienfaits que son ordre avait recus de messieurs du parlement de Paris, envoya aux présidents, conseillers et greffiers, la permission de se faire enterrer en habit de cordelier. L'année suivante il gratifia d'un semblable brevet les prévôts des marchands et échevins, et les principaux officiers de la ville. Il ne faut pas regarder cette permission comme une simple politesse, s'il est vrai que saint François fait régulièrement chaque année une descente en purgatoire, pour en tirer les âmes de ceux qui sont morts dans

l'habit de son ordre, comme l'assuraient ces religieux.

Voici un trait à ce sujet qui ne sera pas hors de propos. L'Estoile, dans ses Mémoires, année 1577, raconte qu'une fille fort belle, déguisée en homme. et qui se fesait appeler Antoine, fut déconverte et prise dans le couvent des cordeliers de Paris. Elle servait, entre autres, frère Jacques Berson, qu'on appelait l'enfant de Paris, et le cordelier aux belles mains. Ces réverends Pères disaient tous qu'ils crovaient que c'était un vrai garcon. Elle en fut quitte pour le fouet, qui fut un grand dommage à la chasteté de cette fille qui se disait mariée, et qui par dévotion avait servi dix ou douze ans ces bons religieux, sans jamais avoir été intéressée en son honneur. Peut-être crovaitelle s'exempter, après la mort, d'un long séjour en purgatoire; c'est ce que l'Estoile ne dit pas.

Le même évêque de Belley, que nous avons déjà cité, prétend qu'un seul ordre de mendiants coûte par an treute millions d'or pour le vêtement et la nourriture de ses moines, sans compter l'extraordinaire; de sorte qu'il n'y a point de prince catholique qui lève tant sur ses sujets, que les cénobites mendiants qui sont dans ses états exigent de ses peuples. Que sera-ce si on y ajonte les trente-trois autres ordres? On verra, dit-il, que les trente-quatre ensemble tirent plus des peuples chrétiens que les soixante-quatre de cénobites rentés ni tous les autres ecclésiastiques n'ont de bien. Avouons que c'est beauconp dire.

# QUISQUIS (DU) DE RAMUS OU LA RAMÉE,

Avec quelques observations utiles sur les persécuteurs, les catonmiateurs et les fescurs de libelles.

Il vous importe fort peu, non cher lecteur, qu'une des plus violentes persécutions excitées au sezizème siècle contre Rannus, ait eu pour objet la manière dont on devait prononcer quisquis et quanquam.

Cette grande dispute partagea long-temps tous les régents de collége et tous les maitres de pension du sezième siècle; mais elle est assoupie aujourd'lmi, et probablement ne se réveillera pas.

Voulez-vous apprendre'si « M. Gallandius Torvicolis passait M. Ramus son ennemi en l'art oratoire, ou si M. Ramus passait M. Gallandius » Torticolis, » vous pourrez vous satisfaire en consultant Thomas Freigius, in vita Rami; car Thomas Freigius est un auteur qui peut être utile aux curieux, quoi qu'en dise Banosius.

Mais que ce Ramus ou La Ramée, fondateur d'une chaire de mathématiques au collége royal

<sup>.</sup> Voyer Brontôme . Hommes illustres , tome II.

de Paris, bon philosophe dans un temps oft l'on ne pouvait guère en compter que trois, Montaigne, Charrou, et De Thou l'historien; que ee Ramus, homme vertneux dans un siècle de erimes, homme aimable dans la société, et même, si on veut, bel esprit; qu'un tel homme, dis-je, ait été persécuté toute sa vie, qu'il ait été assassiné par des professeurs et des écoliers de l'université; qu'on ait trainé les lambeaux de son corps sanglant aux portes de tous les colléges, comme une juste réparation faite à la gloire d'Arristote; que cette horreur, dis-je encore, ait été commise à l'édification des âmes catholiques et pietises! à Français! avouez que cela est un peu valelo.

On me dit que depuis ces temps les choses sont bien changées en Europe, que les mœurs se sont adoucies, qu'on ne persécute plus les gens jusqu'a la mort. Quoi donel n'avons-nous pas déjà observé dans ee Dictionuaire que le respectable Barneveldt, le premier homme de la Hollaude, mourut sur l'échafaud pour la plus folle et la plus impertinente dispute qui ait jamais troublé les cerveaux théologiques?

Que le procès criminel du malheureux Théophile n'eut sa source que dans quatre vers d'une ode que les jésuites Garasse et Voisin lui imputérent, qu'ils le poursuivirent avec la fureur la plus violente et les artifices les plus noirs, qu'ils le firent brûler en effigie?

Que de nos jours cet autre procès de La Cadière ne fut intenté que par la jalousie d'un jacobin contre un jésuite qui avait disputé avec lui sur la grâce?

Qu'une misérable querelle de,littérature dans un calé fut la première origine de ce fameux procès de Jean-Baptiste Rousseau le poète; procès dans lequel un philosophe innocent fut sur le point de suecomber par des manœuvres bien criminelles?

N'avons-nous pas vu l'abbé Guyot Desfontaines denoneer le pauvre abbé Pellegrin eomme auteur d'une pièce de théâtre, et lui faire ôter la permission de dire la messe qui était son gagne-pain?

Le fanatique Jurieu ne persécuta-t-il pas sans relâche le philosophe Bayle; et lorsqu'il fut parvenu enfin à le faire dépouiller de sa pension et de sa place, n'eut-il pas l'infamie de le persécuter encore?

Le théologien Lange n'accusa-t-il pas Wolf, non seulement de ne pas eroire eu Dieu, mais encore d'avoir insinué dans son cours de géométrie qu'il ne fallait pas s'enrôler au service du sceond roi de

<sup>a</sup> Voyez l'article ¬máopmine, au chapitre armánsue. — Le morceau sur Théophile, qu'on lisait dans l'article où Voltaire renvoie, était la répélition de la septieme des Lettres à son altesse monaeigneur le prince de Brunswick, (Foyez Philossphie, tome v.). Prusse? Et sur cette belle délation, le roi no donua-t-il pas au vertueux Wolf le choix de sortir de ses états dans vingt-quatre heures, ou d'être peudu? Enfin, la cabale jésuitique ne voulut-elle pas perdre Fontenelle?

Je vous citerais cent exemples des fureurs de la jalousie pédantesque; et j'ose maintenir, à la honte de ectte indigne passion, que si tous ceux qui ont persécuté les hommes célèbres ne les ont pas traités comme les gens de collège traitèrent Ramus, c'est qu'ils ne l'ont pas pu.

C'est surtout dans la canaille de la littérature et dans la fange de la théologie que eette passion éclate avec le plus de rage.

Nous allons, mon cher lecteur, vous en donner quelques exemples.

EXEMPLES DES PERSÉCUTIONS QUE DES HOMMES DE LETTRES INCONNUS ONT EXCITÉES OU TACRÉ D'EXCITÉE CONTRE DES HOMMES DE LETTRES CONNUS.

Le catalogue de ecs persécutions serait bien long; il faut se borner.

Le premier qui éleva l'orage contre le très estimable et très regretté Helvétius fut un petit convulsionnaire.

Si ce malheureux avait été un véritable homme de lettres, il aurait pu relever avec honnêteté les défauts du livre.

Il aurait pu remarquer que ce mot esprit, étant seul, ne signifie pas l'entendement humain, titre convenable au livre de Locke; qu'en français le mot esprit ne veut dire ordinairement que peusée brillante. Ainsi la manière de bien peuser dans les ourrages d'esprit signifie, dans le titre de co livre, la manière de mettre de la justesse dans les ouvrages agréables, dans les ouvrages d'imagination. Le titre Esprit, sans aueune explication, pouvait donc paraître équivoque; et c'était assurément une bien petite faute.

Ensuite, en examinant ce livre, on aurait pu observer:

Que ce n'est point parce que les singes out les mains différentes de nous qu'ils ont moins de pensées, car leurs mains sont comme les nôtres;

Qu'il n'est pas vrai que l'homme soit l'animal le plus multiplié sur la terre; ear dans chaque maison il y a deux ou trois mille fois plus de mouches que d'hommes;

Qu'il est faux que du temps de Néron on se plaignit de la doctrine de l'autre monde nouvellement introduite, laquelle énervait les courages; car cette doctrine était introduite depuis long-temps ;

Qu'il est faux que les mots nous rappellent des images ou des idées ; car les images sont des idées :

<sup>\*</sup> Voyez Cicéron, Lucrèce, Virgile, etc.

il fallait dire des idées simples ou composées; Qu'il est faux que la Suisse ait à proportion plus d'habitants que la France et l'Angleterre;

Qu'il est faux que le mot de libre soit le synonyme d'éclairé : lisez le chapitre de Locke sur la puissance;

Qu'il est faux que les Romains aient aecordé à César, sous le nom d'imperator, ce qu'ils lui refusaient sous le nom de rex; car ils le erécrent dietateur perpétuel, et quiconque avait gagné une bataille était imperator : Cicéron était imperator;

Qu'il est faux que la science ne soit que le souvenir des idées d'autrui, car Archimède et Newton inventaient;

Qu'il est faux autant que déplacé de dire que la Lecouvreur et Ninon aient eu autant d'esprit qu'Aristote et Solou; car Solon fit des lois, Aristote quelques livres excellents, et nous n'avons rien de ces deux demoiselles;

Qu'il est faux de conclure que l'esprit soit le premier des dons, de ce que l'envie permet à chaenn d'être le panégyriste de sa probité, et qu'il n'est pas permis de vanter son esprit : car, premièrement, il n'est permis de parler de sa probité que quand elle est attaquée; secondement, l'esprit est un ornement dont il est impertinent de se vanter, et la probité une chose nécessaire dont il est abominable de manquer;

Qu'il est faux que l'on devienne stupide dès qu'on cesse d'être passionné; car, au contraire, une passion violente rend l'àme stupide sur tous les autres objets;

Qu'il est faux que tous les hommes soient nés avec les mêmes talents; car dans toutes les écoles des arts et des sciences, tous ayant les mêmes maitres, il y en a toujours très peu qui réussissent;

Qu'enfin, sans aller plus loin, cet ouvrage, d'ailleurs estimable, est un peu confus, qu'il manque de méthode, et qu'il est gâté par des contes indignes d'un livre de philosophie.

Voilà ce qu'un véritable homme de lettres aurait pu remarquer. Mais de erier au déisme et à l'athéisme tout à la fois, de recourir indignement à ces deux accusations contradictoires, de cabaler pour le dépouiller lui et son approbateur de leurs charges, de solliciter contre lui non seulement la Sorbonne qui ne peut faire aueun mal par ellemême, mais le parlement qui en pouvait faire beaucoup, ce fut la manœuvre la plus lâche et la plus cruelle; et c'est ee qu'ont fait deux ou trois hommes pétris de fanatisme, d'orgueil, et d'envic.

# DU GAZETIER ECCLÉSIASTIQUE.

Lorsque l'Esprit des Lois parut, le gazetier ec-

clésiastique ne manqua pas de gagner de l'argent, ainsi que nous l'avons déjà remarqué, en accusant dans deux feuilles absurdes le président de Montesquieu d'ètre déiste et athée. Sous un autre gouvernement, Montesquieu eût été perdu : mais les leuilles du gazetier, qui, à la vérité, furent bien vendues, parce qu'elles étaient ealonnieuses, lui valurent aussi les siflets et l'horreur du publie.

# DE PATOUILLET.

Un ex-jésuite, nommé Patouillet, s'avisa de faire, en 1764, un mandement sous le nom d'un prélat, dans lequel il accusait encore deux hommes de lettres connus, d'être déistes et athées, selon la louable eoutume de ces messieurs. Mais eomme ce mandement attaquait aussi tous les parlements du royaume, et que d'ailleurs il était écrit d'un style de collége, il ne fut guère connu que du procureur-général qui le déféra, et du bourreau qui le brûla.

# DU JOURNAL CHRÉTIEN.

Quelques écrivains avaient entrepris un Journal elarétien, commes iles autres journaux étaient idolatres. Ils vendaient leur christianisme vingt sous par mois, ensuite ils le proposèrent à quinze, il tomba à douze, puis disparut à jamais. Ces bonnes gens avaient, en 4760, renouvelé l'accusation ordinaire de déisme et d'athéisme contre M. de Saint-Foix, à l'occasion de quelques faits très vrais, rapportés dans les Essais sur Paris. Ils trouvèrent cette fois-là dans l'auteur qu'ils attaquaient un homame qui se défendait mieux que Ramus : il leur fit un procès eriminel au Châtelet. Ces chrétiens furent obligés de se rétracter, après quoi ils restèrent dans leur néant

# DE NONOTTE.

Un autre ex-jésuite, nommé Nonotte, dont nous avons quelquefois dit deux mots pour le faire connaître, fit encore la même maneuvre en deux volumes, et répéta les accusations de déisme et d'athéismecontreun homme assez connu. Sa grande preuve était que cet homme avait, einquante ans auparavant, traduit dans une tragédie deux vers de Sophocle, dans lesquels il est dit que les prêtres palens s'étaient souvent trompés '. Nonotte envoys son livre à Rome au secrétaire des brefs; il espérait un bénéflee, et n'en eut point; mais il obtint l'honneur inestimable de recevoir une lettre du secrétaire des brefs.

C'est une chose plaisante que tous ces dogues

Ce sont les deux vers d'OEdipe, acte iv, scène 4<sup>re</sup>: Les prétres ne sont pes ce qu'un vain peuple pense; Notre créduité fait toute leur science. attaqués de la rage aient encore de la vanité. Ce Nonotte, régent de collége et prédicateur de village, le plus ignorant des prédicateurs, avait imprimé, dans son libelle, que Constantin fut en effet très doux et très honnête dans sa famille; qu'en conséquence le Laborum s'était fait voir à lui dans le riel; que Dioclétien avait passé toute sa vie à massacrer des chrétiens pour son plaisir, quoiqu'il les eût protégés sans interruption pendant dix-huit années; que Clovis ne fut jamais cruel; que les rois de ce temps-là n'eurent jamais plusieurs femmes à la fois; que les confessionnaux furent en usage dès les premiers siècles de l'Église; que ce fut une action très méritoire de faire une croisade contre le comte de Toulouse, de lui donner le fouet, et de le dépouiller de ses états.

M. Damilaville daigna relever les erreurs de Nonotte', et l'avertit qu'il n'était pas poli de dire de grosses injures, sans aucune raison, à l'auteur de l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations; qu'un critique est obligé d'avoir toujours raison, et que Nonotte avait trop rarement observé cetle loi.

Comment I s'écrie Nonotte, je n'aurais pas toujours raison, moi qui suis jésuite, ou qui du moius l'ai été! Je pourrais me tromper, moi qui ai régenté en province, et qui même ai prêché! Et voilà Nonotte qui fait encore un gros livre, pour prouver à l'univers que, s'il s'est trompé, c'est sur la foi de quelques jésuites; que par conséquent on doit le croire. Et il entase, il entasse bévue sur bévue, pour se plaindre à l'univers du tort qu'on lui fait, pour éclairer l'univers très peu instruit de la vanité de Nonotte et de ses erreurs.

Tous ces gens-là trouvent toujours mauvais qu'on osse se défendre contre eux. Ils ressemblent au Scaramouche de l'ancienne comédie italienne, qui volait un rabat de point à Mezzetin: celui-ci déchirait un peu le rabat en se défendant; et Scaramouche lui disait: Comment! insolent, vous me déchirez mon rabat!

# DE LARCHER,

# ANCIEN REPETITEUR DU COLLÈGE MAZARIN.

Une autre lumière de collège, un nommé Larcher, pouvait, sans être un méchant homme, faire un méchant livre de critique, dans lequel il semble inviter toutes les belles dames de Paris à venir concher pour de l'argent dans l'Église Notre-Dame, avec tous les rouliers et tous les bateliers, et cela par dévotion. Il prétend que les jeunes Parisiens sont fort sujets à la sodomie; il cite pour son garant un auteur gree son favori. Il s'étend avec

complaisance sur la bestialité; et il se fâche sérieusement de ce que dans un errata de son livre on a mis par mégarde: Bestialité, lisez bêtise.

Mais ce même Larcher commence son livre comme ceux de ses confrères, par vouloir faire brûler l'abbé Bazin. Il l'accuse du déisme et d'athéisme, pour avoir dit que les fléaux qui affligent la nature viennent tous de la Providence. Et après cela M. Larcher est tout étonné qu'on se soit moqué de lui.

A présent que toutes les impostures de ces messieurs sont reconnues, que les délateurs en fait de religion sont devenus l'opprobre du genre humain; que leurs livres, s'ils trouvent deux ou trois lecteurs, n'excitent que la risée; c'est une chose divertissante de voir comment tous ces gens-la s'imaginent que l'univers a les yeux sur eux; comme ils accumulent brochures sur brochures, dans lesquelles ils prennent à témoin tout le public de leurs innombrables efforts pour inspirer les bonnes mœurs, la modération, et la piété.

# DES LIBELLES DE LANGLEVIEL, DIT LA BEAUMELLE.

On a remarqué que tous ces écrivains subalternes de libelles diffamatoires sont un composé d'ignorance, d'orgueil, de méchauceté, et de démence. Une de leurs folies est de parler tonjours d'eux-mêmes, eux qui par tant de raisons sont forcés de se cacher.

Un des plus inconcevables héros de cette espèce est un certain Langleviel de La Beaumelle, qui aitteste tout le public qu'on a mal orthographié son nom. Je m'appelle Langleviel et non pas Langlevieux, dit-il dans une de ses immortelles productions; donc tout ce qu'on me reproche est faux, et ne peut porter sur moi.

Dans une autre lettre, voici comme il parle à l'innivers atteutif : « Le six du même mois parut » mon ode : on la trouva très belle, et elle l'était

- » pour Copenhague où je l'envoyai, et autant pour » Berlin, où il y a peut-être moins de goût qu'à
- » Copenhagne. J'avais le projet de faire imprimer
   » les classiques français; mais j'en fus détourné
- le 27 janvier par une aventure de galanterie qui
  eut des suites funestes. Je sus volé par le capi-
- » taine Cocchius, dont la femme m'avait fait des
- » agaceries à l'opéra. Je fus condamné sans avoir
   » été interrogé ni confronté, et je fus conduit à
- » Spandan. J'écrivis au roi. Je crois que Darget
- supprima mes lettres. Il écrivit à l'ingénieur Le febvre qu'on ne cherchait qu'à me jouer un man-
- » vais tour. Vous voyez que Darget ne me disait
- pas bien finement que son maître avait des impressions fâcheuses contre moi.

Hé l pauvre homme l qui dans le monde peut s'embarrasser si tu as donné une galanterie à ma-

<sup>4</sup> Voltaire avait donné, comme étant de Damilaville, les Éclaireissements historiques, qui font partie des Mélanges historiques.

dame Cocchius, on si madame Cocchius te l'a donnée? qu'importe que tu aies été volé par M. Cocchius, ou que tu l'aies volé? qu'importe que Darget se soit moqué de toi? qui saura jamais qu'un natif des Cévennes ait fait une ode à Copenhague?

On retrouve partout la mouche d'Esope, qui, du foud d'un char, dans un chemin sablonneux, s'écriait : « Que j'élève de poussière ! »

L'orgueil des petits consiste à parler toujours de soi : l'orgueil des grands est de n'en jamais parler. Ce dernier orgueil est infiniment plus noble; mais il est quelquefois un peu insultant pour la compagnie. Il veut dire : Messieurs, vous ne valez pas la peine que je cherche à être estimé de vous.

Tout homme a de l'orgueil; tout homme est sensible. Le plus habile est celui qui sait le mieux cacher son jeu.

Il y a un cas où l'on est malheureusement obligé de parler de soi, et même très long-temps; c'est quand on a un procès. Alors il faut bien instruire ses juges; c'est un devoir de leur donner bonne opinion de vous. Cicéron, en plaidant pro domo suá, fut obligé de rappeler ses services à la république; Démosthène avait été réduit à la même nécessité dans sa harangue contre Eschine. Hors de là taisez-vous, et ne faites parler que votre mérite, si vous en avez.

La mère du maréchal de Villars disait à son fils: Ne parlez jamais de vous qu'au roi, et de votre femme à personne.

On pardonne à un tailleur qui vous apporte votre habit de vouloir vous persuader qu'il est un très bon ouvrier : sa fortune dépend de l'opinion qu'il vous inspire.

Il était permis à Dubelloi de vanter un peu les vers durs et mal faits de son Siége de Calais; toute son existence était fondée sur cette pièce, aussi insipide qu'éblouissante. Si Racine avait parlé ainsi d'Iphigènie, il aurait révolté les leeteurs.

C'est presque toujours par orgueil qu'on atlaque de grands noms. La Beaumelle, dans un de ses libelles, insulte MM. d'Erlach, de Sinner, de Dieslach, de Vatteville, etc., et il s'en justific en disaut que c'est un ouvrage de politique. Mais dans ce même libelle, qu'il appelle son livre de politique, il dit en propres mots?: « Une république » fondée par Cartouche aurait eu de plus sages lois » que la république de Solon. » Quel respect cet homme a pour les voleurs!

a b Le roi de Prusse ne tient son sceptre que de
 b l'abus que l'empereur a fait de sa puissance, et
 de la lâcheté des autres princes.
 » Quel juge des rois et des royaumes.

Pourquoi aurions-nous de l'horreur du régi cide de Charles 1<sup>er</sup>? il serait mort aujourd'huj.»

Quelle raison, ou plutôt quelle exécrable dimence! Sans doute il serait mort aujourd'hui, puisque cet horrible parricide fut commis en 1649. Aiusi done il ne faut pas, selon Langleviel, détester Ravaillac, parce que le grand. Henri 1v fut assassiné en 1610.

« b Cromwell et Richelieu se ressemblent. » Cette ressemblance est difficile à trouver; mais la folie atroce de l'auteur est aisée à reconnaître.

Il parle de messieurs de Maurepas, Chauvelin. Machault, Berrier, en les nommant par leurs nomsans y mettre le monsieur; et il en parle avec un ton d'autorité qui fait rire.

Ensuite il fit le roman des Mémoires de madane de Maintenon, dans lequel il outrage les maisons de Noailles, de Richelieu, tous les ministres de Louis xiv, tous les généraux d'armée; sacrifiant toujours la vérité à la fiction, pour l'amusement des lecteurs.

Ce qui paraît son chef-d'œuvre en ce genre, c'est sa réponse à un de nos écrivains qui avait dit en parlant de la France:

« Je défie qu'on me montre aucune monarchie » sur la terre dans laquelle les lois, la justice dis-» tributive, et les droits de l'humanité, aient été » moins foulés aux pieds. »

Voici comme ce monsieur réfute cette assertion, qui est de la plus exacte vérité.

- Je ne puis relire ce passage sans indignation ,
   quand je me rappelle toutes les injustices géné-
- » rales et particulières que commit le feu roi.
- » Quoi l Louis XIV était juste quand il ramenait
- » tout à lui-même, quand il oubliait (et il l'oubliait
- » sans cesse) que l'autorité n'était confiée à un » seul que pour la félicité de tons? Était-il juste
- » quand il armait cent mille hommes e pour ven-» ger l'affront fait par un fon d'à un de ses embas-
- » sadeurs; quand, en 1667, il déclarait la guerre
- » à l'Espagne pour agrandir ses états, malgré la
- légitimité d'une renonciation solennelle et libre \*;
   quand il envahissait la Hollande uniquement pour
- » l'humilier; quand il bombardait Génes pour la
- » punir de n'être pas son allice ; quand il s'obs-
- » tiuait à ruiner totalement la France pour placer
- Num. ccx. h ibid. ccx.
   b Voltaire lui-même, à l'article t3° de sonSupplément on Siècle de Louis xiv (tome iv).
- Où cet ignorant a-1-il vu que Louis xiv ait levé une armée de cent mille hommes en 1662, dans la querelle des anibasadeurs de France et d'Espagne à Londre?
- deurs de France et d'Espagne à Londres?

  d Où a-I-li pris que le baron de Batteville, ambassadeur d'Espagne, était fou?
- COÚ a-1-il pris qu'une renonciation d'une mineure est libre? Il ignore d'allicurs la toi de dévolution qui adjugeait la Flandre au roi de France.
- Ce n'étail pas pour la pouir de n'être pas son alliée, maig d'avoir secouru ses ennemis étant son alliée.

<sup>\*</sup> Nura. xxxiii. - b ibid. cl.xxxiii.

un de ses petits-fils sur un trône étranger?

• Était-il juste, respectait-il les lois, était-il

• Plein des droits de l'humanité quand il écrasait

• son peuple d'impôts'; quand, pour soutenir des

• entreprises imprudentes, il imaginait nille nou
velles espèces de tributs, telles que le papier

• marqué, qui excita une révolte à Rennes et à

• Bordeaux; quand, en 1691°, il abimait par

• quatre-vingts édits bursaux quatre-vingt mille

• familles; quand, en 1692°, il extorquait l'argent

• de ses sujets par cinquante-cinq édits; quand,

• n 1693°, il épuisait leur patience et appau
vrissait leur misère par soixante autres?

» Protégeait-il les lois, observait-il la justice « distributive, respectait-il les droits de l'humanité, fesait-il de grandes choses pour le bien » public, mettait-il la France au-dessus de toutes » les monarchies de la terre, quand, pour abattre » par les fondements un édit accorde au cinquième » de la nation, il surseyait, en 4676, pour trois » ans les dettes des prosélytes '? »

Ce n'est pas le seul endroit où ce monsieur insulte avec brutalité à la mémoire d'un de nos grands rois, et qui est si chère à son successeur. Il a osè dire ailleurs que Louis xiv avait empoisonné le marquis de Louvois son ministre; que le régent avait empoisouné la famille royale », et que le père du prince de Condé d'aujourd'hui avait fait assassiner Vergier; que la maison d'Autriche a des empoisonneurs à gages.

Une fois, il s'est avisé de faire le plaisant dans une brochure contre l'*Histoire de Henri* IV.Quelle plaisanterie!

« Je lis avec un charme infini, dans l'Histoire » du Mogol , que le petit-fils de Sha-Abas fut » bercé pendant sept ans par des femmes, qu'en-

Oublie-t illes droits du roi d'Espagne, le testament de Charles, les wœux de la nalion, l'ambassade qui vint demander à Louis xiv son petit-fils pour roi? Langleviel veut-il dérione les sonverains d'Espagne, de Naples, de Scille et de Parme?

b il remit pour quaire millions d'impôts en 1662, et il fournit du blé aux pauvres à ses dépens.

« Il ne mit aucun impdi sur le penjule en 4691, dans le plus font d'une guerre très unieunes. Il crés pour un million de rete sur l'Hôde-de-ville, des augmentations de gazes, de nouveaux offices, el pas une seule laze sur les cultivateurs nie les marchands. Son revenu, cette année, ne monta qu'à ceut soure millione deux ent clienquante et un mille livres.

 d Même erreur.
 Nême erreur. Il est donc démontré que cet ignorant est le plus infâme calomulateur; et de qui? de ses rois.

f Cette grace accordée aux prosélytes n'était point à charge à l'étai : on voit seulement dans cette observation l'audace d'un petit hugueund, qui aété apprenti préclicant à Geneve, et qui, n'imitant pas la sagesse de ses confèrres, s'est rendu indigne de la protection qu'il a surprise en France.

g Tome III, pages 269 el 270, du Siècle de Louis XIV, qu'il faisifia et qu'il vendit, chargé de notes infames, à un libraire de Francfort, nommé Esslinger, comme il a eu l'impudence de l'avouer lui-mênte.

h Tome 111, page 523.

1 Pages 24 ct 25.

- suite il fut bercé pendant buit ans par des hom mes; qu'on l'accoutuma de bonne heure à s'a-
- dorer lui-même et à se croire formé d'un autre
   limon que ses sujets; que tout ce qui l'environ-
- » nait avait ordre de lui épargner le pénible soin » d'agir, de penser, de vouloir, et de le rendre
- inhabile à toutes les fonctions du corps et de
   l'âme; qu'eu conséquence un prêtre le dispensait
- » l'âme; qu'en conséquence un prêtre le dispensait » de la fatigue de prier de sa bouche le grand
- Etre; que certains officiers étaient préposés pour
- lui mâcher noblement, comme dit Rabelais, le
  peu de paroles qu'il avait à prononcer; que
- « d'autres lui tâtaient le pouls trois ou quatre fois
- » le jour comme à un agonisant; qu'à son lever, » qu'à son coucher, trente seigneurs accouraient,
- » l'un pour lui dénouer l'aiguillette, l'autre pour
- » le déconstiper, celui-ci pour l'accoutrer d'une » chemise, celui-là pour l'armer d'un cimeterre,
- » chacun pour s'emparer du membre dont il avait
- » la surintendance. Ces particularités me plaisent,
- » parce qu'elles me donnent une idée nette du ca-
- » ractère des Indiens, et que d'ailleurs elles me » font assez entrevoir celui du petit-fils de Sha-
- » Abas, pour me dispenser de lire tant d'épais
- » volumes, que les Indiens ont écrits sur les faits
- » et gestes de cet empereur automate. »

Cet homme est bien mal instruit de l'éducation des princes mogols. Ils sont à trois ans entre les mains des eunuques, et non entre les mains des femmes. Il n'v a point de seigneurs à leur lever et à leur coucher ; on ne leur dénoue point l'aiguillette. On voit assez qui l'auteur veut désigner. Mais reconnaîtra-t-on à ce portrait le fondateur des Invalides, de l'Observatoire, de Saint-Cyr; le protecteur généreux d'une famille royale infortunée; le conquérant de la Franche-Comté, de la Flandre française, le fondateur de la marine, le rémunérateur éclairé de tous les arts utiles ou agréables; le législateur de la France, qui recut son royaume dans le plus horrible désordre, et qui le mit au plus haut point de la gloire et de la grandeur; enfin le roi que don Ustariz, cet homme d'état si estimé, appelle un homme prodigieux, malgré des défauts inséparables de la nature humaine?

Y reconnaîtra-t-on le vainqueur de Fontenoi et de Laufeldt, qui donna la paix àscs ennemisétant victorieux; le fondateur de l'École militaire, qui, à l'exemple de son aïeul, n'a jamais manqué de tenir son conseil? Où est ce petit-fils automate de Slua-Abas?

Qui ne voit la délicate allusion de ce brave homme, ainsi que la profonde science de ce grand écrivain? il croit que Sha-Abas était un Mogol, et c'était un Persan de la race des Sophi. Il appelle au hasard son petit-fils automate: et ce petit-fils etait Abas, second fils de Saïn-Mirza, qui remporta quatre victoires contre les Turcs, et qui fit ensuite la guerre aux Mogols.

C'est ainsi que ee pauvre homme a écrit tous ses libelles; c'est aiusi qu'il fit le pitoyable roman de madame de Maintenon, parlant d'ailleurs de tout à tort et à travers, avec une suffisance qui ne serait pas permise au plus savant homme de l'Europe.

De quelle indignation n'est-on pas saisi quand ou voit un misérable échappé des Cévennes, élevé par charité, et souillé des actions les plus infâmes, oser parler ainsi des rois, s'emporter jusqu'a une liceuce si effrénée, abuser à ce point du mépris qu'on a pour lui, et de l'indulgence qu'on a cue de ne le condamner qu'à six mois de cachot!

On ne sait pas combien de telles horreurs font tort à la littérature. C'est là pourtant ce qui lui attire des entraves rigoureuses. Ce sont ces aboninables libellistes dignes de la potence qui font qu'on est si difficile sur les bons livres.

Il vient de paraître un de ces ouvrages de ténèbres\*, où, depuis le monarque jusqu'au dernier citoyen, tout le monde est insulté avec fureur; où la calomnie la plus atroce et la plus absurde distille un poison affreux sur tout ce qu'on respecte et qu'on aime. L'auteur s'est dérobé à l'exécration publique, mais La Beaumelle s'y est offert.

Puissent les jeunes fous qui seraient tentés de suivre des tels exemples, et qui, sans talents et sans science, out la rage d'écrire, sentir à quoi une telle frénésie les expose l'On risque la corde si on est connu; et si on ne l'est pas, ou vit dans la fange et dans la crainte. La vie d'un forçat est préférable à celle d'un feseur de libelles; car l'un peut avoir été condamné injustement aux galères, et l'autre les mérite.

# OBSERVATION SUR TOUS CES LIBELLES DIFFA-MATOIRES.

Que tous ceux qui sont tentés d'écrire de telles infamnes se disent: Il n'y a point d'exemple qu'un libelle ait fait le moindre bien à son auteur; jamais on ne recueillit de profit ni de gloire dans cette carrière honteuse. De tous ces libelles contre Louis xıv, il n'en est pas un seul aujourd'hui qui soit un livre de bibliothèque, et qui ue soit tombé dans un oubli profond. De cent combats meurtriers livrés dans une guerre, et dont chacun semblait devoir décider du destin d'un état, il en est à peine trois ou quatre qui laissent un loug souvenir; les événements tombent les uns sur les autres, comme les feuilles dans l'autome pour

disparaitre sur la terre; et un gredin voudrait que son libelle obscur demeurât daus la mémoire des hommes! Le gredin vous répond: On se souvient des vers d'Horace contre Pautolabus, contre Nomentanus, et de ceux de Bolleau coutre Cotin et l'abbé de Pure. On réplique au gredin: Ce ne sont point là des libelles; si tu veux mortifier tes adversaires, tâche d'imiter Boileau et Horace: mais quand tu auras un peu de leur bon seus et de leur génie, tu ne feras plus de libelles.

# ERRATA ET SUPPLÉMENT A L'ARTICLE LANGLEVIEL.

# DES OUESTIONS SUR L'ENCYCLOPÉDIE .

Laugleviel h'est pas le nom du personnage qui est l'objet de cet article; il se nomme ANGLIVIEL, et s'est surnommé de la Beaumelle pour les causes ci-après.

Feu M. d'Avéjan, évêque d'Alais, y fonda un collège de vingt-cinq bourses pour vingt-cinq jeunes gens, fils de père ou de mère protestants, afin de les faire élever dans la religion catholique. N... Augliviel a été de ce nombre. Il était fils d'un soldat irlandais qui s'était marié à Valerogues. gros bourg du diocèse d'Alais, avec une protestante; et voilà pourquoi son fils, qu'il avait laissé orphelin en bas âge, fut du nombre de ees vingtcinq, M. l'évêque ne voulant pas lui laisser sueer avec le lait les erreurs de sa mère. Il fit de bounes études dans ce collége qui était alors très bien composé. Il s'y distingua par quelques prix qu'il eut, et plus encore par de petites friponneries. M. Puech en était alors principal. C'était de son nom qu'étaieut signées les petites marques de distinction qu'on donne aux écoliers, et qu'on appelle exemptions. M. Puech en avait signé à la fois plusieurs mains; la feuille en contenait soixante-quatre ; le sieur Angliviel en vola quelques mains, et les vendit aux écoliers à deux on trois sous la pièce. Ces mains de papier étant épuisées, et ce commerce étant très lucratif, ledit sieur en vola d'autres, ou les acheta chez l'imprimeur. La signature de M. Puech y manquait; ee ne fut pas un obstacle; elle fut si parfaitement imitée que M. Pucch lui-même y fut trompé, et le trafic alla son train. Cette adresse inspira de nouvelles idées audit Angliviel. Il se servit de cette signature pour avoir chez le nommé l'ortalier, pâtissier, de quoi déjenner avec friandise durant un certain temps. Cela fut enfin déconvert, et Angliviel, qui venait de finir sa rhétorique, fut chasssé honteu-

<sup>&#</sup>x27;Celle addition a été communiquée par feu Decroix, l'un des éditeurs de l'édition de Kehl. Elle a été imprimée, pour la première fois, en 1829.

sement du collège, quoiqu'il dût y rester encore deux ans. C'était en 1744 ou 1745, je ne peux assiguer l'époque précise. Alors Angliviel fit eutendre à sa mère protestante, que c'était parce qu'il avait paru faire sa première communion à la catholique, malgré lui, qu'on l'avait renvoyé. La mère, pénétrée d'un zèle pour le calvinisme que la persécution échauffait encore dans ce temps-la, lui fournit les moyens de s'expatrier et d'aller à Genève où il pourrait devenir ministre du saint Evangile. Angliviel partit; mais comme il se croyait déjà quelque chose, il s'imagina que le gouvernement avait les veux ouverts sur lui, vu le lieu, l'objet et le genre de son éducation; et conséquemment il prit le nom de La Beaumelle, pour se dérober à des recherches qu'on n'avait pas envie de faire. A Genève, Angliviel se lia avec M. Baulacre, qui en était alors bibliothécaire, Mademoiselle Baulacre, sa nièce, avait une petite société de veillée dans la cour du collége. La Beaumelle y fut admis ; et dans une conversation de femmes, il cut de quoi savoir la chronique scandaleuse de Genève : c'était plus qu'il n'en fallait pour alimenter sa malignité naturelle; mais il fallait, avant tout, se faire un nom. Voici comme il s'y prit. M. de La Visclède, scerétaire perpétuel de l'académie de Marseille, venait de faire une Ode sur la mort, qui avait été couronnée aux jeux floraux; il ne s'était point fait connaître. La Beaumelle s'en procura une copie; il la fit imprimer en placard et en in-8°, chez Duvillard, la dédia à M. Lullin, alors professeur d'histoire ecclésiastique, et jouit de la gloire d'être, à vingt-un ans environ, auteur d'une ode où il y avait de bonnes strophes. Cette célébrité lui plut; mais il fallait se donner le plaisir de la satire . En conséquence, d'après ce qu'il avait recueilli des médisances féminines, il composa un catalogue de livres dans lequel il déchira tout Genève. Je ne me souviens que d'un article, ct le voici : Le mauvais Ménage , opéra comique , par monsieur et madame Gallatin. Tous les autres étaient dans ce goût. Cela fut su; il fut honni, s'intrigua, alla en Danemarck, etc., etc., ctc.

Je ne peux plus répondre de la vérité des faits qui ont suivi cette époque.

» Nota. Il lognat à Genève chez M. Giraudeau l'ainé, auteur de La bomque reudue facile, etc. Il y brouilla et perdil Joul; il y Iradusii le catéchisme lhéologique de M. Ostervald; il y fit quelques fragments satiriques, qui furent insérés dans le Mereure suitase; le ne peux me rappéer l'année, a lle mois; mai il en est un qui a pour épigraphe ces deux vers de Vollaire, avec un hémishelhe giát é;

Courons aprés la gloire, amis. L'ambition Est du cœur des humains la grande passion. B.

# RAISON.

Dans le temps que toute la France était folle du système de Law, et qu'il était contrôleur-général, un homme qui avait toujours raison vint lui dire, en présence d'une grande assemblée:

Monsieur, vous êtes le plus grand fou , le plus grand sot ou le plus grand fripon qui ait encore paru parmi nous; et c'est beaucoup dire : voici comme je le prouvc. Vous avez imaginé qu'on peut décupler les richesses d'un état avec du papier; mais ce papier ne pouvant représenter que l'argent, représentatif des vraies richesses, qui sont les productions de la terre et des manufactures, il faudrait que vous eussiez commencé par nous douner dix fois plus de blé, de vin, de drap et de toile, etc. Ce n'est pas assez, il faudrait être sûr du débit. Or vous faites dix fois plus de billets que nous n'avons d'argent et de denrées; donc vous êtes dix fois plus extravagant, ou plus inepte, ou plus fripon que tous les contrôleurs ou surintendants qui vous ont précédé. Voici d'abord comme je prouve ma majeurc.

A peinc avait-il commencé sa majeure qu'il fut conduit à Saint-Lazarc.

Quand il fut sorti de Saint-Lazare, où il étudia beaucoup et où il fortifla sa raison, il alla à Rome; il demanda une audience publique au pape, à condition qu'on ne l'iuterromprait point dans sa harangue; et il lui parla en ces termes:

Saint-Père, vous êtes un antechrist, et voici comme je le prouve à votre sainteté. J'appelle antechrist ou antichrist, selon la force du mot, celui qui fait tout le contraire de ce que le Christ a fait et commandé. Or le Christ a été pauvre, et vous êtes très riche; if a payé le tribut, et vous exigez des tributs; il a été soumis aux puissances, et vous êtes devenu puissance; il marchait à pied, et vous allez à Castel-Gaudoffe dans un équipage somptueux; il mangeait tout ce qu'on voulait bien lui donner, et vous voulez que nous mangions du poisson le vendredi et le samedi, quand nous habitons loin de la mer et des rivières; il a défeudu à Simon Barjonc de se servir de l'épée, et vous avez des épées à votre service, etc., etc., etc. Donc en ce sens votre sainteté est antechrist. Je vous révère fort en tout autre sens, et je vous demande une indulgence in articulo mortis.

On mit mon homme au château Saint-Ange. Quand il fut sorti du château Saint-Ange, il courut à Venise, et demanda à parler au doge. RARE. 183

Il faut, lui dit-il, que votre sérénité soit un grand extravagant d'épouser tous les ans la mer: car, premièrement, on ne se marie qu'une fois avec la même personne; secondement, votre mariage ressemble à celui d'Arlequin, lequel était à moitié fait, attendu qu'il ne manquait que le consentement de la future; troisèmement, qui vons a dit qu'un jour d'autres puissances maritimes ne vous déclareraient pas inhabile à consommer le mariage!

Il dit, et on l'enferma dans la tour de Saint-Marc.

Quand il fut sorti de la tour de Saint-Marc, il alla à Constantinople; il eut audience du mufti, et lui parla en ces termes: Yotre religion, quoi-qu'elle ait de bonnes choses, comme l'adoration du grand Ètre, et la nécessité d'être juste et charitable, n'est d'ailleurs qu'un réchauffé du judaïsme, et un ramas ennuyeux de contes de ma mère-l'oie. Si l'archange Gabriel avait apporté de quelque planète les feuilles du Koran à Mahomet, toute l'Arabie aurait vu descendre Gabriel: personne ne l'a vu; donc Mahomet n'était qu'un imposteur hardi qui trompa des imbéciles.

A peine eut-il prononcé ces paroles qu'il fut empalé. Cependant il avait eu toujours raison.

## BARE.

Rare en physique est opposé à dense. En morale, il est opposé à commun.

Ce dernier rare est ce qui excite l'admiration. On n'admire jamais ce qui est commun, on en jouit.

Un curieux se préfère au reste des chétifs mortels, quand il a dans son cabinet une médaille
rare qui n'est bonne à rien, un livre rare que personne n'a le courage de lire, une vieille estampe
d'Albert-Dure ', mal dessinée et mal empreinte;
il triomphe s'il a dans son jardin un arbre rabougri venu d'Amérique. Ce curieux n'a point de
goût; il n'a que de la vanité. Il a out dire que le
beau est rare; mais il devrait savoir que tout rare
n'est point beau.

Le beau est rare dans tous les ouvrages de la nature, et dans ceux de l'art.

Quoiqu'on ait dit bien du mal des femmes, je maintiens qu'il est plus rare de trouver des femmes parfaitement belles que de passablement bonnes.

Vous rencontrerez dans les campagnes dix mille femmes attachées à leur ménage, laborieuses, sobres, nourrissant, élevant, instruisant

De même, dans les ouvrages de l'art, vous avez dix mille barbouillages contre un chefd'œuvre.

Si tout était beau et bon, il est clair qu'on n'admirerait plus rien; on jouirait. Mais auraitou du plaisir en jouissant? c'est une grande question.

Pourquoi les beaux morceaux du Cid, des Horaces, de Cinna, eurent-ils un succès si prodigieux? c'est que dans la profonde nuit où l'on était plongé, on vit briller tout à coup une lumière nouvelle que l'on n'attendait pas; c'est que ce beau était la chose du monde la plus rare.

Les bosquets de Versailles étaient une beauté unique dans le monde, comme l'étaient alors certains morceaux de Corneille. Saint-Pierre de Rome est unique, et on vient du bout du monde s'extasier en le voyant.

Mais supposons que toutes les églises de l'Europe égalent Saint-Pierre de Rome, que toutes les statues soient des Vénus de Médicis, que toutes les tragédies soient aussi belles que l'Iphigénie de Racine, tous les ouvrages de poésie aussi bien faits que l'Art poétique de Boileau, toutes les contédies aussi bonnes que le Tartufe, et ainsi en tout genre; aurez-vous alors autant de plaisir à jouir des chefs-d'œuvre rendus communs, qu'ils vous en fesaient goûter quand ils étaient rares? Je dis bardiment que non; et je crois qu'abors l'ancienne école, a raison, elle qui l'a si rarement : Ab assuetis non fit passio, habitude ne fait point passiou.

Mais, mon cher lecteur, en sera-t-il de même dans les œuvres de la nature? Serez-vous dégoûté si toutes les filles sont belles comme Hélène; et yous, mesdames, si tous les garçons sont des Pâris? Supposons que tous les vins soient excellents, aurez-vous moins d'envie de boire? si les perdreaux, les faisandeaux, les gelinottes, sont communs en tout temps, aurez-vous moins d'appétit? Je dis encore hardiment que non, malgré l'axiome de l'école, habitude ne fait point passion: et la raison, vous la savez, c'est que tous les plaisirs que la nature nous donne sont des besoins toujours renaissants, des jouissances nécessaires, et que les plaisirs des arts ne sont pas nécessaires. Il n'est pas nécessaire à l'homme d'avoir des bosquets où l'eau jaillisse jusqu'à cent pieds de la bouche d'une figure de marbre, et d'aller au sortir de ces bosquets voir une belle tragédic. Mais les deux sexes sont toujours né-

leurs enfants; et vous en trouverez à peine une que vous puissiez montrer aux spectacles de Paris, de Londres, de Naples, ou dans les jardins publics, et qu'on puisse regarder comme une heanté.

<sup>4</sup> Aibert Durer.

cessaires l'un à l'autre. La table et le lit sont uécessaires. L'habitude d'être alternativement sur ces deux trônes ne vous dégoûtera jamais.

Quand les petits Savoyards montrèrent pour la première fois la rareté, la curiosité, rien n'était plus rare en effet. C'était un chef-d'œuvre d'optique inventé, dit-on, par Kircher; mais cela n'était pas nécessaire, et il n'y a plus de fortune à espérer dans ce grand art.

On admira dans Paris un rhinocéros, il y a quelques années. S'il y avait dans une province dix mille rhinocéros, on ne courrait après eux que pour les tuer. Mais qu'il y ait cent mille belles femmes, on courra toujours après elles pour les.... honorer.

#### BAVAILLAC.

J'ai connu dans mon enfance un chanoine de Péronne, âgé de quatre-vingt-douze ans, qui avait été étevé par un des plus furieux bourgeois de la Ligue. Il disait toujours: Feu monsicur de Ravaillac. Ce chanoine avait conservé plusieurs manuscrits très curieux de ces temps apostoliques, quoiqu'ils ne fissent pas beaueoup d'honnenr à son parti; en voici un qu'il laissa à mon oncle.

DIALOGUE D'UN PAGE DU DUC DE SULLI, ET DE MAÎTRE FILESAC, DOCTEUR DE SORBONNE, L'UN DES DEUX CON-PESSEURS DE RAVAILLAC.

# MAÎTRE FILESAC.

Dieu merci, mon cher enfant, Ravaillac est mort comme un saint. Je l'ai entendu en confession; il s'est repenti de son péché, et a fait un ferme propos de n'y plus retomber. Il voulait recevoir la sainte communion; mais ce n'est pas ici l'usage comme à Rome: sa pénitence lui en a tenu lieu, et il est certain qu'il est en paradis.

# LE PAGE.

Lui en paradis? dans le jardin? lui l ce monstre!

# MAITRE FILESAC.

Oui, mon bel enfant, dans le jardin, dans le ciel, c'est la même chose.

# LE PAGE.

Je le veux croire; mais il a pris un mauvais chemin pour y arriver.

# MAÎTRE FILESAC.

Vous parlez en jeune huguenot. Apprenez que ce que je vous dis est de foi. Il a eu l'attrition; et cette attrition, jointe au sacrement de confession, opère immanquablement salvation, qui mène droit en paradis, où il prie maintenant Dieu pour vous.

# LE PAGE.

Je ne veux point du tout qu'il parle à Dieu de moi. Qu'il aille au diable avec ses prières et son attrition!

# MAÎTRE FILESAC.

Dans le fond c'était une bonne âme. Son zèle l'a emporté, il a mal fait; mais ce n'était pas en mauvaise intention. Car dans tous ses interrogatoires il a répondu qu'il n'avait assassiné le roi que parce qu'il allait faire la guerre au pape, et que c'était la faire à Dieu. Ses sentiments étaient fort chrétiens. Il est sauvé, vous dis-je; il était lié, et je l'ai délié.

#### LE PAGE.

Ma foi, plus je vous écoute, plus vous me paraissez un homme à lier vous-même. Vous me faites horreur.

# MAÎTRE FILESAC.

C'est que vous n'êtes pas encore dans la bonne voie: vous y serez un jour. Je vous ai toujours dit que vous n'étiez pas loin du royaume des cieux; mais le moment n'est pas encore venu.

#### IF PICE

Le moment ne viendra jamais de me faire croire que vous avez envoyé Ravaillac en paradis.

# MAÎTRE FILESAC.

Dès que vous serez converti, comme je l'espère, vous le croirez comme moi; mais en attendant, sachez que vous et le duc de Sulli, yotre maître, vous serez damnés à toute éternité avec Judas Iscariote et le mauvais riche, tandis que Ravaillac est dans le sein d'Abraham.

# LE PAGE.

Comment, coquin!

# MAITRE PILESAC.

Point d'injures, petit fils; il est défendu d'appeler son frère raca. On est alors coupable de la gehenne ou gebenne du feu. Souffrez que je vous endoctrine sans vous fâcher.

#### LE PAGE.

Va , tu me parais si raca , que je ne me fâcherai plus.

# MAÎTRE FILESAC.

Je vous disais done qu'il est de foi que vous serez damné; et malheureusement notre cher Henri IV l'est déjà, comme la Sorbonne l'avait toniours prévu.

# LE PAGE.

Mon cher maître damné! attends, attends, scélérat; un bâton, un bâton!

# MAÎTRE PILESAC.

Calmez-vous, petit fils; vous m'avez promis de m'écouter patiemment. N'est-il pas vrai que le grand Henri est mort sans confession? N'est-il pas vrai qu'il était en péché mortel , étant encore amoureux de madame la princesse de Condó, et qu'il n'a pas eu le temps de demander le sacrement de pénitence, Dieu ayant permis qu'il ait été frappé à l'oreillette gauche du cœur, et que le sang l'ait étouffé en un instant? Vous ne trouverez assurément aucun bon catholique qui ne vous dise les mêmes vérités que moi.

# LE PAGE.

Tais-toi, maître fou: si je croyais que tes docteurs enseignassent une doctrine si abominable, i'irais sur-le-champ les brûler dans leurs loges.

# MAÎTRE FILESAC.

Encore une fois, ne vous emportez pas, vous l'avez promis. Monseigneur le marquis de Conchini, qui est un bon cathollque, saurait bien vous empêcher d'être assez sacrilége pour maltraiter mes confrères.

# LE PAGE.

Mais en conscience, maitre Filesac, est-il bien vrai que l'on pense ainsi dans ton parti?

# MAÎTRE FILESAC.

Sovez-en très sûr : c'est notre catéchisme.

# LE PAGE.

Écoute, il faut que je t'avoue qu'un de tes sorboniqueurs m'avait presque séduit l'an passé. Il m'avait fait espérer une peusion sur un bénéfice. Puisque le roi, me disait-il, a entendu la messe en latin, vous qui n'êtes qu'un petit gentilhomme, vous pourriez bien l'entendre aussi sans déroger. Dieu a soin de ses élus; il leur donne des mitres, des crosses, et prodigieusement d'argent. Vos réformés vont à pied et ne avent qu'écrire. Eufin, j'étais ébranlé; mais après ce que tu viens de me dire, j'aimerais cent fois mieux me faire mahométan que d'être de ta secte.

Co page avait tort. On ne doit point se faire mahométan parce qu'on est affligé; mais il faut pardonner à un jeune homme sensible et qui aimait tant Henri IV. Maître Filesac parlait suivant sa théologie, et le petit page selon son cœur.

# BELIGION.

# SECTION PREMIÈRE.

Les épicurions, qui n'avaient nulle religion, recommandaient l'éloignement des affaires publiques, l'étude et la concorde. Cette secte était une société d'amis, car leur principal dogme était l'amitié. Atticus, Lucrèce, Memmius, et quelques hommes de cette trempe, pouvaient vivre très honnêtement ensemble, et cela se voit dans tous les pays. Philosophez tant qu'il vous plaira entre vous. Je crois entendre des amateurs qui se donnent un concert d'une musiquesavante et raffinée; mais gardez-vous d'exécuter ce concert devant le vulgaire ignorant et brutal; il pourrait vous casser vos iustruments sur vos têtes. Si vous avez une bourgade à gouverner, al faut qu'elle ait une religion.

Je ne parle pointici de la nôtre; elle est la seule bonne, la seule nécessaire, la seule prouvée, et la seconde révélée.

Aurait-il été possible à l'esprit humain, je ne dis pas d'admettre une religion qui approchât de la nôtre, mais qui fût moins mauvaise que toutes les autres religions de l'univers ensemble? et quelle serait cette religion?

Ne serait-ce point celle qui nous proposerait l'adoration de l'Être suprème, unique, infini, éternel, formateur du monde, qui le meut et le vivifie, cui nec simile nec secundum; celle qui nous réunirait à cet Être des êtres pour prix de nos vertus, et qui nous en séparerait pour le châtiment de nos crimes?

Celle qui admettrait très peu de dogmes inventés par la démence orgueilleuse, éternels sujets de dispute; celle qui enseignerait une morale pure, sur laquelle on ne disputât jamais?

Celle qui ne ferait point consister l'essence du culte dans de vaines cérémonies, comme de vous cracher dans la bouche, ou de vous ôter un bout de votre prépuce, ou de vous couper un testicule, attendu qu'on peut remplir tous les devoirs de la société avec deux testicules et un prépuce entier, et sans qu'on vous crache dans la bouche?

Celle de servir son prochain pour l'amour de Dieu, au lieu de le persécuter, de l'égorger au nom de Dieu; celle qui tolèrerait toutes les autres, et qui, méritant ainsi la bienveillance de toutes, serait seule capable de faire du genre humain un peuple de frères?

Celle qui aurait des cérémonies augustes dont le vulgaire serait frappé, sans avoir des mystères qui pourraient révolter les sages et irriter les incrédules?

Celle qui offrirait aux homines plus d'encoura-

gement aux vertus sociales que d'expiations pour les perversités?

Celle qui assurerait à ses ministres un revenu assez honorable pour les faire subsister avec décence, et ne leur laisserait jamais usurper des dignités et un pouvoir qui pourraient en faire des tyrans? Celle qui établirait des retraites commodes pour la vieillesse et pour la maladie, mais jamais pour la fainéantise?

Une grande partie de cette religion est déjà dans le œur de plusieurs princes, et elle sera dominante dès que les articles de paix perpétuelle que l'abbé de Saint-Pierre a proposés seront signés de tous les potentats.

# SECTION II.

Je méditais cette nuit; j'étais absorbé dans la contemplation de la nature; j'admirais l'immensité, le cours, les rapports de ces globes infinis que le vulgaire ne sait pas admirer.

J'admirais encore plus l'intelligence qui préside à ces vastes ressorts. Je me disais : il faut être aveugle pour n'être pas ébloui de ce spectacle; il faut être stupide pour n'en pas reconnaître l'auteur; il faut être fou pour ne pas l'adorer. Quel tribut d'adoration dois-je lui rendre? ec tribut ne doit-il pas être le même dans toute l'étendue de l'espace, puisque c'est le même pouvoir suprême qui règne également dans cette étendue? Un être pensant qui habite dans une étoile de la voie lactée ne lui doit-il pas le même hommage que l'être pensant sur ce petit globe où nous sommes? La lumière est uniforme pour l'astre de Sirius et pour nous; la morale doit être uniforme. Si un animal sentant et pensant dans Sirius est né d'un père et d'une mère tendres qui aient été occupés de son bonheur, il leur doit autant d'amour et de soins que nous en devons ici à nos parents. Si quelqu'un dans la voic lactée voit un indigent estropié, s'il peut le soulager et s'il ne le fait pas, il est coupable envers tous les globes. Le eœur a partout les mêmes devoirs : sur les marches du trône de Dieu, s'il a un trône, et au fond de l'abime, s'il est un abime.

J'étais plongé dans ces idées, quand un de ces génies qui remplissent les intermondes descendit vers moi. Je reconnus cette même créature aérienne qui m'avait apparu autrefois pour m'apprendre combien les jugements de Dieu différent des nôtres, et combien une bonne action est préférable à la controverse.

Il me transporta dans un désert tout couvert d'ossements entassés; et entre ees monceaux de morts il y avait des allées d'arbres toujours verts, et au bout de eliaque allée un grand homme d'un aspect auguste, qui regardait avec compassion ces tristes restes.

Hélas! mon archange, lui dis-je, où m'avez-rous mené? A la désolation, me répondit-il. — Et qui sont ces beaux patriarches que je vois immobiles et attendris au bout de ces allées vertes, et qui semblent pleurer sur cette foule innombrable de morts? Tu le sauras, pauvre créature humaine, me répliqua le génie des intermondes; mais auparavant il faut que tu pleures.

Il commença par le premier amas. Ceux-ei, dit-il, sont les vingt-trois mille Juifs qui dansèrent devant un veau, avec les vingt-quatre mille qui furent tués sur des filles madianites. Le nombre des massaerés pour des délits ou des méprises pareilles se monte à près de trois cent mille.

Aux allées suivantes sont les charniers des chrétiens égorgés les uns par les autres pour des disputes métaphysiques. Ils sont divisés en plusieurs monceaux de quatre siècles chacun. Un seul aurait monté jusqu'au ciel: il a fallu les partager.

Quoi! m'écriai-je, des frères out traité ainsi leurs frères, et j'ai le malheur d'être dans cette confrérie!

Voiei, dit l'esprit, les douze millions d'Américains tués dans leur patrie, paree qu'ils n'avaient pas été baptisés. Els, mou Dieu l que ne laissiez-vous ces ossements affreux se dessécher dans l'hémisphère où leurs corps naquirent, et où ils furent livrés à tant de trépas différents? Pourquoi réunir ici tous ces monuments abominablesde la barbarie et du fanatisme? — Pour t'instruire.

Puisque tu veux m'instruire, dis-je au génie, apprends-moi s'il y a eu d'autres peuples que les chrétiens et les Juifs à qui le zèle et la religion malheureusement tournée en fanatisme aieut inspiré tant de cruautés horribles. Oui, me dit-il; les mahométans se sont souillés des mêmes inhumanités, mais rarement; et lorsqu'on leur a demandé amman, miséricorde, et qu'on leur a offert le tribut, ils ont pardonné.

Pour les autres nations, il n'y en a aucune depuis l'existence du monde qui ait jamais fait une guerre purement de religion. Suis-moi maintonant. Je le suivis.

Un peu au-delà de ces piles de morts nous trouvâmes d'autres piles; c'étaient des sacs d'or et d'argent, et chacune avait son étiquette : « Sub-» stance des hérétiques massacrés au div-huitième » siècle, au dix-sept, au scizième, » et ainsi cu remontant : « Or et argent des Américains égor-» gés, etc., etc. » Et toutes ces piles étaient surmontées de croix, de mitres, de crosses, de tiares enrichies de pierreries.

<sup>\*</sup> Voyez l'article DOGME.

Quoi! mon génie, ce fut donc pour avoir ces richesses qu'on accumula ces morts? — Oui, mon

Je versai des larmes; et quand j'eus mérité par ma douleur qu'il me menât au bout des allées vertes, il m'y conduisit.

Contemple, me dit-il, les héros de l'humanité qui ont été les bienfaiteurs de la terre, et qui se sont tous réunis à bannir du monde, autant qu'ils l'ont pu, la violence et la rapine. Interroge-les.

Je courus au premier de la bande; il avait une couronne sur la tête, et un petit encensoir à la main; je lui demandai humblement son nom. Je suis Numa Pompilius, me dit-il; je succédai à un brigand, et j'avais des brigands à gouverner : je leur enseiguai la vertu et le culte de Dieu; ils oublièrent après moi plus d'une fois l'un et l'autre; je défendis qu'il y eût dans les temples aucun simulacre, parce que la Divinité qui anime la nature ne peut être représentée. Les Romains n'eurent sous mon règne ni guerres ni séditions, et ma religion ne fit que du bien. Tous les peuples voisins vinrent honorer mes funérailles, ce qui n'est arrivé qu'à moi.

Je lui baisai la main, et j'allai au second; c'était un beau vieillard d'environ cent ans, vêtu d'une robe blanche : il mettait le doigt médium sur sa bouche, et de l'autre main il jetait des fèves derrière lui. Je reconnus Pythagore. Il m'assura qu'il n'avait iamais en de cuisse d'or, et qu'il n'avait point été coq; mais qu'il avait gouverné les Crotoniates avec autant de justice que Numa gouvernait les Romains, à peu près de son temps, et que cette justice était la chose du monde la plus nécessaire et la plus rare. J'appris que les pythagoriciens fesaient leur examen de conscience deux fois par jour. Les honnêtes gens ! et que nous sommes loin d'eux! Mais nous qui n'avons été pendant treize cents ans que des assassins, nous disons que ces sages étaient des orgueilleux.

Je ne dis mot à Pythagore pour lui plaire, et je passai à Zoroastre, qui s'occupait à concentrer le feu céleste dans le foyer d'un miroir concave, au milieu d'un vestibule à cent portes qui toutes conduisent à la sagesse. Sur la principale de ces portes\*, je lus ces paroles, qui sont le précis de toute la morale, et qui abrégent tontes les disputes des casuistes:

« Dans le doute si une action est bonne ou mau-» vaise , abstiens-toi. »

Certainement, dis-je à mon génie, les barbares qui ont immolé toutes les victimes dont j'ai vu les ossements n'avaient pas lu ces belles paroles.

Nous vimes ensuite les Zaleucus, les Thalès, les

Anaximandre, et tous les sages qui avaient cherché la vérité et pratiqué la vertu.

Quand nous fûmes à Socrate, je le reconnus bien vite à son nez épaté 3. Eh bien , lui dis-je, vous voilà donc au nombre des confidents du Très-Haut! Tous les habitants de l'Europe, excepté les Turcs et les Tartares de Crimée, qui ne savent rien, prononcent votre nom avec respect. On le révère, on l'aime, ce grand nom, au point qu'on a voulu savoir ceux de vos persécuteurs. On connaît Mélitus et Anitus à cause de vous, comme on connaît Ravaillac à cause de Henri 1v: mais je ne connais que ce nom d'Anitus, je ne sais pas précisément quel était ce scélérat par qui vous fûtes calonnié, et qui vint à bout de vous faire condamner à la ciené.

Je n'ai jamais pensé à cet homme depuis mon aventure, me répondit Socrate; mais puisque vous m'en faites souvenir, je le plains beaucoup. C'était un méchant prêtre qui fesait secrètement un commerce de cuirs, négoce réputé honteux parmi nous. Il envoya ses deux enfants dans mon école. Les autres disciples leur reprochèrent leur père le corroyeur; ils furent obligés de sortir. Le père irrité n'eut point de cesse qu'il n'eût ameuté contre moi tous les prêtres et tous les sophistes. On persuada au conseil des einq cents que j'étais un impie qui ne eroyait pas que la Lune, Mereure et Mars fussent des dieux. En effet, je pensais comme à présent qu'il n'y a qu'un Dieu, maître de toute la nature. Les juges me livrèrent à l'empoisonneur de la république: il accourcit ma vie de quelques jours : je mourus tranquillement à l'âge de soixante et dix ans; et depuis ce temps-là je passe une vie heureuse avec tous ces grands hommes que vous voyez, et dont je suis le moindre.

Après avoir joui quelque temps de l'entretien de Sorate, je m'avançai avec mon guide dans un bosquet situé au-dessus des bocages où tous ces sages de l'antiquité semblaient goûter un doux repos.

Je vis un homme d'une figure douce et simple, qui me parut âgé d'environ trente-cinq ans. Il jetait de loin des regards de compassion sur ces amas d'ossements blanchis, à travers lesquels on m'avait fait passer pour arriver à la demeure des sages. Je fus étonne de lui trouver les pieds enflés et sanglants, les mains de même, le flanc percé, et les côtes écorchées de coups de fouet. Eh, bon Dieu! lui dis-je, est-il possible qu'un juste, un sage soit dans cet état? je viens d'en voir un qui a été traité d'une manière bien odieuse; mais il n'y a pas de comparaison entre son supplice et le vôtre. De mauvais prêtres et de mauvais juges l'ont

<sup>&</sup>quot; I es préceptes de Zoroastre sont appelés portes, et sont au nombre de cent.

<sup>\*</sup> Voyez Xénophon.

empoisonné : est-ce aussi par des prêtres et par des juges que vous avez été assassiné si cruellement?

Il me répondit oui avec beaucoup d'affabilité.

Et qui étaient donc ces monstres?

« C'étaient des hypocrites. »

Ah! c'est tout dire; je comprends par ce sent mot qu'ils durent vous condamner au dernier supplice. Vous lenr aviez donc prouvé, comme Socrate, que la Lune n'était pas une déesse, et que Mercure n'était pas un dieu?

Non, il n'était pas question de ces planètes.
 Mes compatriotes ne savaient point du tout ce que c'est qu'une planète; ils étaient tous de francs, ienorants. Leurs superstitions étaient

» toutes différentes de celles des Grecs. »

Vous voulûtes donc leur enseigner une nouvelle religion?

« Point du tout; je leur disais simplement : » Aimez Dieu de tout votre cœur, et votre prochain

Aimez Dieu de tout votre eœur, et votre prochain
 comme vous-même, car c'est là tout l'homme.
 Jugez si ce précepte n'est pas aussi ancien que

» l'univers , jugez si je leur apportais un culte nou-» veau. Je ne cessais de leur dire que j'étais venu

» non pour abolir la loi, mais pour l'accomplir; » j'avais observé tous leurs rites; circoncis comme

» ils l'étaient tous, baptisé comme l'étaient les

» plus zélés d'entre eux, je payais comme eux le

» corban; je fesais comme cux la pâque, man-» geant debout un agneau cuit dans des laitues.

» Moi et mes amis nous allions prier dans le tem-

» ple; mes amis même fréquentèrent ce temple

» après ma mort; en un mot, j'accomplis toutes » leurs lois sans en excepter une. »

Quoi ! ces misérables n'avaient pas même à vous reprocher de vous être écarté de leurs lois ?

« Non sans doute. »

Pourquoi donc vous ont-ils mis dans l'état où je vous vois ?

« Que voulez-vous que je vous dise? ils étaient » fort orgueilleux et intéressés. Ils virent que je

» les connaissais; ils surent que je les fesais con-

» naitre aux citoyens; ils étaient les plus forts; ils

» m'êtèrent la vie : et leurs semblables en feront » toujours autant, s'ils le peuvent, à quiconque

» leur aura trop rendu justice. »
Mais, ne dites-vous, ne fites-vous rien qui pût

Mais, ne dites-vous, ne tites-vous rien qui pû leur servir de prétexte?

« Tout sert de prétexte aux méchants. » Ne leur dites-vons pas une fois que vous étiez

Ne leur dites-vons pas une fois que vous étie venu apporter le glaive et non la paix?

C'est une erreur de copiste; je leur dis que
j'apportais la paix et non le glaive. Je n'ai jamais rien écrit; on a pu changer ce que j'avais

» dit sans mauvaise intention. »

Vous n'avez donc contribué en rien par vos discours, ou mal rendus, on mal interprétés, à ces monceanx affreux d'ossements que j'ai vus sur ma route en venant vous consulter?

« Je n'ai vu qu'avec horreur ceux qui se sont » rendus coupables de tous ces meurtres. »

Et ces monuments de puissance et de richesse, d'orgueil et d'avarice, ces trésors, ces ornements, ces signes de grandeur, que j'ai vus accumulés sur la route en cherchant la sagesse, viennent-ils de vous?

« Cela est impossible; j'ai vécu, moi et les » miens, dans la pauvreté et dans la bassesse : ma » grandeur n'était que dans la vertu. »

l'étais près de le supplier de vouloir bien me dire au juste qui il était. Mon guide m'avertit de n'en rien faire. Il me dit que je n'étais pas fait pour comprendre ces mystères sublimes. Je le conjurai seulement de m'apprendre en quoi consistait la vraie religion.

« Ne vous l'ai-je pas déjà dit? Aimez Dieu, et

Quoi! en almant Dieu on pourrait manger gras

« J'ai toujours mangé ce qu'on m'a donné; car » j'étais trop pauvre pour donner à diner à per-» sonne. »

En aimant Dieu, en étant juste, ne pourrait-on pas être assez prudent pour ne point confier toutes les aventures de sa vie à un inconnu?

 C'est ainsi que j'en ai toujours usé.
 Ne pourrai-je, en fesant du bien, me dispenser d'aller en pèlerinage à Saint-Jacques de Composteile?

« Je n'ai jamais été dans ce pays la. »

Faudrait-il me confiner dans une retraite avec des sots?

Pour moi, j'ai toujours fait de petits voyages
 de ville en ville.

Me faudrait-il prendre parti pour l'Église grecque ou pour la latine?

« Je ne fis aucune différence entre le Juif et le » Samaritain quand je fus au monde. »

Eh bien, s'il estainsi, je vous prends pour mon seul maitre. Alors il me fit un sigue de tête qui me remplit de consolation. La vision disparut, et la bonne conscience me resta.

#### SECTION III.

# Questions sur la religion.

PREMIÈRE QUESTION.

L'évêque de Worcester, Warburton, auteur d'un des plus savants ouvrages qu'on ait jamais faits, s'exprime ainsi, page 8, tom 1: « Une re-» ligion, une société qui n'est pas fondée sur la » créance d'une autre vie, doit être soutenue par » une providence extraordinaire. Le judaisme une providence extraordinaire. Le judaisme

- » n'est pas fondé sur la créance d'une autre vie; · donc le judaïsme a été soutenu par une provi-
- » dence extraordinaire. »

Plusieurs théologiens se sont élevés contre lui; et comme on rétorque tous les arguments, on a rétorqué le sien, on lui a dit :

· Toute religion qui n'est pas fondée sur le dogme » de l'immortalité de l'âme, et sur les peines et

- » les récompenses éternelles, est nécessairement
- » fausse : or le judaïsme ne connut point ces dog-
- mes; donc le judaïsme, loin d'être soutenu » par la Providence, était, par vos principes, une
- religion fausse et barbare qui attaquait la Pro-
- · vidence. »

Cet évêque eut quelques autres adversaires qui lui soutinrent que l'immortalité de l'âme était connue chez les Juiss, dans le temps même de Moise; mais il leur prouva très évidemment que ni le Décalogue, ni le Lévitique, ni le Deutéronome, n'avaient dit un seul mot de cette créance, et qu'il est ridicule de vouloir tordre et corrompre quelques passages des autres livres pour en tirer une vérité qui n'est point annoncée dans le livre de la loi.

Monsieur l'évêque, ayant fait quatre volumes pour démontrer que la loi judaïque ne proposait ni peines ni récompenses après la mort, n'a jamais pu répondre à ses adversaires d'une manière bien satisfesante. Ils lui disaient: «Ou Moise connaissait

- » ce dogme, et alors il a trompé les Juifs en ne le
- » manifestant pas ; ou il l'ignorait, et en ce cas il
- » n'en savait pas assez pour fonder une bonne re-» ligion. En effet, si sa religion avait été bonne.
- » pourquoi l'aurait-on abolie? Une religion vraic
- o doit être pour tous les temps et pour tous les
- » lieux; elle doit être comme la lumière du solcil. » qui éclaire tous les peuples et toutes les généra-

Ce prélat, tout éclairé qu'il est, a eu beaucoup de peine à se tirer de toutes ces difficultés : mais quel système en est exempt?

### SECONDE OVESTION.

Un autre savant beaucoup plus philosophe, qui est un des plus profonds métaphysiciens de nos jours, donne de fortes raisons pour prouver que le polythéisme a été la première religion des hommes, et qu'on a commencé à croire plusieurs dieux, avant que la raison fût assez éclairée pour ne reconnaître qu'un seul Être suprême.

J'ose croire, au contraire, qu'on a commencé d'abord par reconnaître un seul Dieu, et qu'ensuite la faiblesse humaine en a adopté plusieurs : et voici comme je conçois la chose :

Il est indubitable qu'il y eut des bourgades avant qu'on eût bâti de grandes villes, et que tous

les hommes ont été divisés en petites républiques avant qu'ils fussent réunis dans de grands empires. Il est bien naturel qu'une bourgade effrayée du tonnerre, affligée de la perte de ses moissons. maltraitée par la bourgade voisine, sentant tous les jours sa faiblesse, sentant partout un pouvoir invisible, ait bientôt dit : Il y a quelque être audessus de nous qui nous fait du bien et du mal.

Il me paraît impossible qu'elle ait dit : Il v a deux pouvoirs. Car pourquoi plusieurs? On commence en tout genre par le simple, ensuite vient le composé, et souvent enfin on revient au simple par des lumières supérieures. Telle est la marche de l'esprit humain.

Quel est cet être qu'on aura d'abord invoqué? sera-ce le soleil? sera-ce la lune? je ne le crois pas. Examinons ce qui se passe dans les enfants : ils sont à peu près ce que sont les hommes ignorants. Ils ne sont frappés ni de la beauté ni de l'utilité de l'astre qui anime la nature, ni des secours que la lune nous prête, ni des variations régulières de son cours ; ils n'y pensent pas, ils y sont trop accoutumés. On n'adore, on n'invoque, on ne veut apaiser que ce qu'on craint; tous les enfants voient le ciel avec indifférence : mais que le tonnerre gronde, ils tremblent, ils vont se cacher. Les premiers hommes en ont sans doute agi de même. Il ne peut y avoir que des espèces de philosophes qui aient remarqué le cours des astres . les aient fait admirer, et les aient fait adorer : mais des cultivateurs simples et sans aucune lumière n'en savaient pas assez pour embrasser une erreur

Un village se sera donc borné à dire : Il v a une puissance qui tonne, qui grêle sur nous, qui fait mourir nos enfants; apaisons-la; mais comment l'apaiser ? Nous voyons que nous avons calmé par de petits présents la colère des gens irrités : fesons donc de petits présents à cette puissance. Il faut bien aussi lui donner un nom. Le premier qui s'offre est celui de chef, de maître, de seigneur; cette puissance est donc appelée monseigneur. C'est probablement la raison pour laquelle les premiers Égyptiens appelèrent leur dieu Knef; les Syriens. Adoni; les peuples voisins, Baal ou Bel, ou Melch, ou Moloch; les Scythes, Papée : tous mots qui signifient seigneur, maître.

C'est ainsi qu'on trouva presque toute l'Amérique partagée en une multitude de petites peuplades, qui toutes avaient leur dieu protecteur. Les Mexicains mêmes, et les Péruviens, qui étaient de grandes nations, n'avaient qu'un seul dieu : l'une adorait Manco Kapak, l'autre le dieu de la guerre. Les Mexicains donnaient à leur dieu guerrier le nom de Vitzliputzli, comme les Hébreux avaient appelé leur Seigneur Sabaoth.

Ce n'est point par une raison supérieure et cultivée que tous les peuples ont ainsi commencé à reconnaître une seule divinité; s'ils avaient été philosophes, ils auraient adoré le dieu de toute la nature, et non pas le dieu d'un village; ils auraient examiné ces rapports infinis de tous les êtres, qui prouvent un être créateur et conservateur : mais ils n'examinerent rien, ils sentirent. C'est là le progrès de notre faible entendement ; chaque bourgade sentait sa faiblesse et le besoin qu'elle avait d'un fort protecteur. Elle imaginait cet être tutélaire et terrible, résidant dans la forêt voisine, ou sur la montagne, ou dans une nuée. Elle n'en imaginait qu'un seul, parce que la bourgade n'avait qu'un chef à la guerre. Elle l'imaginait corporel, parce qu'il était impossible de se le représenter autrement. Elle ne pouvait croire que la bourgade voisine n'eût pas aussi son dieu. Voilà pourquoi Jephté dit aux habitants de Moab : « Vous » possédez légitimement ee que votre dieu Chamos » vous a fait conquérir; vous devez nous laisser » jouir de ce que notre dieu nous a donné par ses » victoires.(Juges, x1, 24.) »

Ce discours, tenu par un etranger à d'autres étrangers, est très remarquable. Les Juis et les Moabites avaient dépossédé les naturels du pays; l'un et l'autre n'avait d'autre droit que celui de la force, et l'un dit à l'autre: Ton dieu t'a protégé dans ton usurpation, souffre que mon dieu me protége dans la mieune.

Jérémie et Amos demandent l'un et l'antre, a quelle raison a cue le dieu Melchom de s'empas rer du pays de Gad. » Il paraît évident par ces passages que l'antiquité attribuait à chaque pays un dieu protecteur. On trouve encore des traces de cette théologie dans Homère.

Il est bien naturel que l'imagination des hommes s'étant échaulifée, et leur esprit ayant acquis des connaissances confuses, ils aient bientôt multiplié leurs dieux, et assigné des protecteurs aux éléments, aux mers, aux forêts, aux fontaines, aux campagnes. Plus ils auront examiné les astres, plus ils auront été frappés d'admiration. Le moyen de ne pas adorer le soleil, quand on adore la divinité d'un ruisseau? Dès que le premier pas est fait, la terre est bientôt couverte de dieux; et on descend enfin des astres aux chats et aux ognons.

Cependant il faut bien que la raison se perfectionne; le temps forme enfin des philosophes qui voient que ni les ognons, ni les chats, ni même les astres, n'ont arrangé l'ordre de la nature. Tous ces philosophes, babyloniens, persans, égyptiens, scythes, grecs et romains, admettent un Dieu suprême, rémunérateur et vengeur.

Ils ne le disent pas d'abord aux peuples; car quiconque cût mal parlé des ognons et des chats

devant des vicilles et des prêtres eût été lapidé; quiconque eût reproché à certains Égyptiens de manger leurs dieux eût été mangé lui-même, comme en effet Juvénal rapporte qu'un Égyptien fut tué et mangé lout cru dans une dispute de controverse.

Mais que fit-on? Orphée et d'autres établissent des mystères que les initiés jurent par des serments exécrables de ne point révéler, et le principal de ces mystères est l'adoration d'un seul Dieu. Cette grande vérité pénètre dans la moitié de la terre ; le nombre des initiés devient immense : il est vrai que l'ancienne religion subsiste toujours; mais comme elle n'est point contraire au dogme de l'unité de Dieu, on la laisse subsister. Et pourquoi l'abolirait-on? les Romains reconnaissent le Deus optimus maximus; les Grecs ont leur Zeus, leur Dieu suprême. Toutes les autres divinités ne sont que des êtres intermédiaires : on place des héros et des empereurs au rang des dieux, c'est-à-dire des bienheurenx : mais il est sûr que Claude . Octave, Tibère, et Caligula, ne sont pas regardés comme les créateurs du ciel et de la terre.

En un mot, il paraît prouvé que, du temps d'Auguste, tous ceux qui avaient une religion reconnaissaient un Dieu supérieur, éternel, et plusieurs ordres de dieux secondaires, dont le culte fut appelé depuis idolâtrie.

Les lois des Juifs n'avaient jamais favorisé l'idolàtrie; car quoiqu'ils admissent des malachim, des anges, des êtres célestes d'un ordre inférieur, leur loi n'ordonnait point que ces divinités secondaires enssent nn culte chez cux. Ils adoraient les anges, il est vrai; c'est-à-dire ils so prosternaient quand ils en voyaient; mais comme cela n'arrivait pas souvent, il n'y avait ni de cérémonial ni de culte légal établi pour eux. Les chérubins de l'arche ne recevaient point d'hommages. Il est constant que les Juifs, du moins depnis Alexandre, adoraient ouvertement un seul Dieu, comnte la foule innombrable d'initiés l'adoraient secrètement dans leurs mystères.

# TROISIÈME QUESTION.

Ce fut dans ce temps où le culte d'un Dieu suprême était universellement établi chez tous les sages en Asie, en Europe, et en Afrique, que la religieu chrétienne prit naissance.

Le platonisme aida beaucoup à l'intelligence de ses dogmes. Le Logos, qui, chez Platon, signifiait la sagesse, la raison de l'Être suprême, devint chez nous le Verbe et une seconde personne de Dieu. Une métaphysique profonde et au-dessus de l'intelligence humaine fut un sanctuaire inaccessible dans lequel la religion fut enveloppée.

On ne repètera point ici comment Marie fut décclarée dans la suite mère de Dieu, comment on établit la consubstantialité du Père et du Verbe, et la procession du Pneuma, organe divin du divin Logos, deux natures et deux volontés résultantes de l'hypostase, et enfinla manducation supérieure, l'âme nourrie, ainsi que le corps, des membres et du sang de l'Homme-Dieu adoré et mangé sous la forme du pain, présent aux yeux, sensible au goût, et cependant anéanti. Tous les mystères ont été sublimes.

On commença, dès le second siècle, par chasser les démons au nom de Jésus: auparavant on les chassait au nom de Jéhovah ou Ilhalo; car saint Matthieu rapporte que les ennemis de Jésus ayant dit qu'il chassait les démons au nom du prince des démons, il leur répondit: « Si c'est par Belzébuth » que je chasse les démons, par qui vos enfants » les chassent-ils? »

On ne sait point en quel temps les Juifs reconnurent pour prince des démons Belzébuth, qui était un dieu étranger; mais on sait (et c'est Josèphe qui nous l'apprend) qu'il y avait à Jérusalem des exorcistes préposés pour chasser les démons des corps des possédés, c'est-à-dire des inomnes attaqués de maladies singulières, qu'on attribuait alors, dans une grande partie de la terre, à des génies malfesants.

On chassait donc ces dénrons avec la véritable prononciatiou de *Jehovah* aujourd'hui perdue, et avec d'autres cérémonies aujourd'hui oubliées.

Cet exorcisme par Jehovah ou par lesautres nons de Dieu était encore en usage dans les premiers siècles de l'Église. Origène, en disputant contre Celse, lui dit, n° 262 : « Si en invoquant Dieu , o uen jurant par lui, on le nomme le Dieu d'A-braham, d'Isaac, et de Jacob, on fera certaines choses par ces noms, dont la nature et la force sont telles, que les démons se soumettent à ceux qui les prononcent; mais si on le nomme d'un a autre nom, comme Dieu de la mer bruyante, supplantateur, ces noms seront sans vertu. Le nom d'Israèl traduit en grec ne pourra rien opérer; mais prononcez-le en hébreu, avec les autres mots requis, vous opèrerez la conjuration. »

Le même Origène, au nombre xix, dit ces paroles remarquables : « Il y a des noms qui ont nas turellement de la vertu, tels que sont ceux dont
s seservent les sages parmi les Égyptiens, les mages
en Perse, les brachmanes dans l'Inde. Ce qu'on
nomme magie n'est pas un art vaiu et chimérique, ainsi que le prétendent les stofeiens et les
épicuriens : ni le nom de Sabaoth, ni celui d'Adonaï, n'ont pas été faits pour des êtres créés;
mais ils appartiennent à une théologie mystérieuse qui se rapporte au Créateur; de là vient

» la vertu de ces noms quand on les arrange et » qu'on les prononce selon les règles , etc. »

Origène en parlant ainsi ne donne point son sentiment particulier, il ne fait que rapporter l'opinion universelle. Toutes les religions alors connues admettaient une espèce de magie; et on distinguait la magie céleste et la magie infernale, la nécronancie et la théurgie; tout était prodige, divination, oracle. Les Perses ne niaient point les miracles des Egyptiens, ui les Égyptiens ceux des Perses. Dieu permettait que les premiers chrétiens fussent persuadés desoracles attribués aux sibylles, et leur laissait encore quelques crreurs peu importantes, qui ne corrompaient point le fond de la religion.

Une chose encore fort remarquable, c'est que les chrétiens des deux premiers siècles avaient de l'horreur pour les temples, les autels et les simulacres.. C'est ce qu'Origène avoue, n° 547. Tout changea depuis avec la discipline, quand l'Église reçut une forme constante.

# QUATRIÈME QUESTION.

Lorsqu'une fois une religion est établie légalement dans un état, les tribunaux sont tous occupés à empêcher qu'on ne renouvelle la plupart des choses qu'on fesait dans cette religion avant qu'elle fût publiquement recue. Les fondateurs s'assemblaient en secret malgré les magistrats; ou ne permet que les assemblées publiques sous les yeux de la loi, et toutes associations qui se dérobent à la loi sont défendues. L'ancienne maxime était qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes: la maxime opposée est reçue, que c'est obéir à Dieu que de suivre les lois de l'état. On n'entendait parler que d'obsessions et de possessions ; le diable était alors déchaîné sur la terre : le diable ne sort plus aujourd'hui de sa demeure. Les prodiges, les prédictions étaient alors nécessaires, on ne les admet plus : un homme qui prédirait des calamités sur les places publiques serait mis aux Petites-Maisons. Les fondateurs recevaient secrètement l'argent des fidèles; un homme qui recueillerait de l'argent pour en disposer, sans y être autorisé par la loi, serait repris de justice. Ainsi on ne se sert plus d'aucun des échafands qui ont servi à bâtir l'édifice.

# CINQUIEME QUESTION.

Après notre sainte religion, qui sans doute est la seule bonne, quelle serait la moius mauvaise?

Ne serait-ce pas la plus simple? ne serait-ce pas celle qui enseignerait beaucoup de morale et très peu de dogmes? celle qui tendrait à rendre les hommes justes, sans les rendre absurdes ? celle qui n'ordonnerait point de croire des choses impossibles, contradictoires, injurieuses à la Divinité, et pernicieuses au genre humain, et qui n'oserait point menacer des peines éternelles quiconque aurait le sens commun? Ne serait-ce point celle qui ne soutiendrait pas sa créance par des bourreaux, et qui n'inonderait pas la terre de sang pour des sophismes inintelligibles ? celle dans laquelle une équivoque, un jeu de mots et deux ou trois chartes supposées ne feraient pas un souverain et un dieu d'un prêtre souvent incestueux, homicide et empoisonneur? celle qui ne soumettrait pas les rois à ce prêtre? celle qui n'eu seignerait que l'adoration d'un Dieu , la justice , la tolérance, et l'humanité?

#### SIXIÉME OUESTION.

On a dit que la religion des gentils était absurde en plusieurs points, contradictoire, pernicieuse; mais ne lui a-t-on pas imputé plus de mai qu'elle n'en a fait, et plus de sottises qu'elle n'en a prêché?

Car de voir Jupiter laureau.

Serpent, cygne, ou quelque autre chose.
Je ne trouve point cela beau.
Et ne m'étonne pas si parfois on en cause.

Moukse, Prologue d'Amphitryon.

Saus doute cela est fort impertinent; mais qu'on me montre dans toute l'antiquité un temple dédié à Léda couchant avec un cygne ou avec un taureau? Y a-t-il eu un sermon prêché dans Athènes on dans Rome pour encourager les filles à faire des enfants avec les cygnes de leur basse-cour? Les fables recueillies et ornées par Ovide sontelles la religion? ne ressemblent-elles pas à notre Légende dorée, à notre Fleur des saints? Si quelque brame ou quelque derviche venait nous objecter l'histoire de sainte Marie égyptienne, laquelle n'ayant pas de quoi payer les matelots qui l'avaient conduite en Égypte, donna a chacun d'eux ce que l'on appelle des faveurs, en guise de monnaie, nous dirions au brame : Mon révérend père, vous vous trompez, notre religion n'est pas la Légende dorée.

Nous reprochons aux auciens leurs oracles, lenrs prodiges: s'ils revenaient au monde, et qu'on pût compter les miracles de Notre-Dame de Lorette et ceux de Notre-Dame d'Éphèse, en faveur de qui des deux serait la balance du compte?

Les sacrifices humains ont été établis chez presque tous les peuples, mais très rarement mis en usage. Nous n'avons que la fille de Jephté et le roi Agag d'immolés chez les Juifs, car Isaac et Jo-

nathas ne le furent pas. L'histoire d'iphigénie n'est pas bien avérée chez les Grecs. Les sacrifices humains sont très rares chez les anciens Romains; en un mot, la religion palenne a fait répandre très peu de sang, et la nôtre en a couvert la terre. La nôtre est sans doute la seule bonne, la seule vraie; mais nous avons fait tant de mal par son moyen, que quand nous parlons des autres nous devons être modestes.

#### SEPTIÈME QUESTION.

Si un homme veut persuader sa religion à des étrangers ou à ses compatriotes , ne doit-il pas s'y prendre avec la plus insinuante douceur et la modération la plus engageante? S'il commence par dire que ce qu'il annonce est démontré, il trouvera une foule d'inerédules; s'il ose leur dire qu'ils ne rejettent sa doctrine qu'autant qu'elle condamne leurs passions, que leur cœur a corrompu leur esprit, qu'ils n'ont qu'une raison fausse et orgueilleuse, il les révolte, il les anime contre loi , il ruine lui-même ce qu'il reut établir.

Si la religion qu'il annonce est vraie, l'emportement et l'insolence la rendront-ils plus vraie? Vous mettez-vous en colère quand vous dites qu'il faut être doux , patient , bienfesaut , juste , remplir tous les devoirs de la société? non; car tout le monde est de votre avis. Pourquoi donc ditesvous des injures à votre frère, quand vous lui prêchez une métaphysique mystérieuse? c'est que son sens irrite votre amour-propre. Vous avez l'orgueil d'exiger que votre frère soumette son intelligence à la vôtre : l'orgueil humilié produit la colère, elle n'a point d'autre source. Un homme blessé de vingt coups de fusil dans une bataille ne se met point en colère; mais un docteur blessé du refus d'un suffrage devient furieux et implacable.

# BUITIÈME QUESTION.

Ne faut-il pas soigneusement distinguer la religion de l'état et la religion théologique? Celle de
l'état exige que les imans tiennent des registres
des circoucis, les curés ou pasteurs des registres
des baptisés; qu'il y ait des mosquées, des églises,
des temples, des jours consacrés à l'adoration et
au repos, des rites établis par la loi; que les ministres de ces rites aient de la considération sans
pouvoir; qu'ils enseignent les bonnes mœurs au
peuple, et que les ministres de la loi veillent sur
les mœurs des ministres des temples. Cette religion de l'état ne peut en aucun temps causer aucun trouble.

Il n'en est pas ainsi de la religion théologique : celle-ci est la source de toutes les sottises et de tous les troubles imaginables; c'est la mère du fanatisme et de la discorde civile; c'est l'ennemie du genre humain. Un bonze prétend que Fo est un dieu ; qu'il a été prédit par des fakirs ; qu'il est né d'un éléphant blanc; que chaque bouze peut faire un Fo avec des grimaces. Un talapoin dit que Fo était un saint homme dont les bouzes ont corrompu la doctrine, et que c'est Sammonocodom qui est le vrai dieu. Après cent arguments et cent démentis, les deux factions conviennent de s'en rapporter au dalai-lama, qui demeure à trois cents lieues de là , qui est immortel et même infaillible. Les deux factions lui envoient une députation solennelle. Le dalal-lama commence, selon son divin usage, par leur distribuer sa chaise percee.

Les deux sectes rivales la reçoivent d'abord avec un respect égal, la font sécher au soleil, et l'enchàssent dans de petits chapelets qu'il baisent dévolement : mais dès que le dalaī-lama et son conseil ont prononcé au nom de Fo, voilà le parti condamné qui jette les chapelets au nez du vicedieu, et qui lui veut donuer cent coups d'étrivières. L'autre parti défend son lama dont il a reçu de bonnes terres; tous deux se battent long-temps; et quand ils sont las de s'exterminer, de s'assassiner, de s'empoisonner réciproquement, ils se disent encore de grosses injures; et le da-lal-lama en rit; et il distribue encore sa chaise percée à quiconque veut bien recevoir les déjections du bon père lama.

# RELIQUES.

On désigne par ce nom les restes ou les parties restantes du corps ou des habits d'une personne mise après sa mort, par l'Église, au nombre des bienheureux.

Il est clair que Jésus n'a condamné que l'hypocrisie des Juifs, en disant \* : Malheur à vous, scriles et pharisiens hypocrites, qui hâtissez des tombeaux aux prophètes et ornez les monuments des justes! Aussi les chrétiens orthodoxes ont une égale vénération pour les reliques et pour les images des saints; et même je ne sais quel docteur, nommé Henri, ayant osé dire que quand les os ou autres reliques sont changés en vers, il ne faut pas adorer ces vers, le Jésuite Vasquez \* b décida que l'opinion de Henri est absurde et vaine : car il n'importe de quelle manière se fasse la corruption. Par conséquent, dit-ll, nous pouvons

Matthieu, ch. XXIII, v. 29.

adorer les reliques, tant sous la forme de vers que sous la forme de cendres.

Quoi qu'il en soit, saint Cyrille d'Alexandrie \* avoue que l'origine des reliques est pasenne; et voici la description que fait de leur culte Théodoret, qui vivait au commencement de l'ère chré tienne. On court aux temples des martyrs, dit ce savant évêque b, pour leur demander, les uns la conservation de leur santé, les autres la guérison de leurs maladies, et les femmes stériles la fécondité. Après avoir obtenu des enfants, ces femmes en demandent la conservation. Cenx qui entreprennent des voyages conjurent les martyrs de les accompagner et de les conduire. Lorsqu'ils sont de retour, ils vont leur témoigner leur reconnaissance. Ils ne les adorent pas comme des dieux : mais ils les honorent comme des hommes divins . et les conjurent d'être leurs intercesseurs.

Les offrandes qui sont appendues dans leurs temples sont des preuves publiques que ceux qui ont demandé avec foi ont obtenu l'accomplissement de leurs vœux et la guérison de leurs maladies. Les uns y appendent des yeux, les autres des pieds, les autres des mains, d'or et d'argent. Ces monuments publient la vertu de ceux qui sont ensevelis dans ces tombeaux, comme leur vertu publie que le Dieu pour lequel ils ont souffert est le vrai Dieu; aussi les chrétiens ont-ils soin de donner à leurs enfants les noms des martyrs, afin de les mettre en sûrcté sous leur protection.

Enfin Théodoret ajoute que les temples des dieux ont été démolis, et que les matériaux ont servi à la construction des temples des martyrs; car le Seigneur, dit-il aux palens, a substitué ses morts à vos dieux; il a fait voir la vanité de ceux-ei, et a transféré aux autres les honneurs qu'on rendait aux premiers. C'est de quoi se plaint amèrement le fameux sophiste de Sardes, en déplorant la ruine du temple de Sérapis à Canope, qui fut démoli par ordre de l'empereur Théodosc 1\*\*, !?an 589.

Des gens, dit Eunapius, qui n'avaient jamais entendu parler de la guerre, se trouvèrent pontant fort vaillants contre les pierres de ce temple, et principalement contre les riches offrandes dont il était rempli. On donna ces lieux saints à des moines, gens infâmes et inutiles, qui, pourvu qu'ils eussent un habit noir et malpropre, prenaient une autorité tyrannique sur l'esprit des peuples, et à la place des dieux que l'on voyait par les lumières de la raison, ces moines donnaient à adorer des têtes de brigands punis pour leurs crimes, qu'on avait salées pour les conserver.

b Liv. II. de l'Adoration , disp. III , ch. vill.

<sup>\*</sup> Liv. 1. contre Julien. - b Question 51 sur l'Exede.

Le peuple est superstitieux, et c'est par la superstition qu'on l'enchaîne. Les miracles forgés au sujet des reliques devinrent un aimant qui attirait de toutes parts des richesses dans les églises. La fourberie et la crédulité avaient été portées si loin, que, dès l'an 586, le même Théodose fut obligé de faire une loi par laquelle il défendait de transporter d'un lieu dans un autre les corps ensevelis, de séparer les reliques de chaque martyr, et d'en traflouer.

Pendant les trois premiers siècles du christianisme, on s'était contenté de célébrer le jour de la mort des martyrs, qu'on appelait leur jour natal, en s'assemblant dans les cimetières où reposaient leurs corps, pour prier pour eux, comme nous l'avons remarqué à l'article MESSE. On ne pensait point alors qu'avec le temps les chrétiens dussent leur élèver des temples, transporter leurs cendres et leurs os d'un lieu dans un autre, les montrer dans des châsses, et enfin en faire un trafic qui excitàt l'avarice à remplir le monde de reliques suponsées.

Mais le troisième concile de Carthage, tenu l'an 597, avant inséré dans le canon des Écritures l'Apocalypse de saint Jean, dont l'authenticité jusqu'alors avait été contestée, ce passage du chapitre vi : « Je vis sous les autels les âmes de ceux qui » avaient été tués pour la parole de Dieu, » autorisa la coutume d'avoir des reliques de martyrs sous les autels; et cette pratique fut bientôt regardée comme si essentielle, que saint Ambroise, malgré les instances du peuple, ne voulut pas consacrer une église où il n'y en avait point; et l'an 692, le concile de Constantinople, in Trullo, ordonna même de démolir tous les autels sous lesquels il ne se trouverait point de reliques. Un autre concile de Carthage, au contraire, avait ordonné, l'an 401, aux évêques de faire abattre les autels qu'on voyait élever partout dans les champs et sur les grands chemins en l'honneur des martyrs. dont on déterrait çà et là de prétendues reliques, sur des songes et de vaines révélations de toutes sortes de gens.

Saint Augustin' rapporte que, vers l'an 445, Lucien, prêtre et curé d'un bourg nommé Caphargamata, distant de quelques milles de Jérusalem, vit en songe jusqu'à trois fois le docteur Gamailel, qu'i lui déclara que son corps, ceux d'Abibas son fils, de saint Étienne et de Nicodème, étaient enterrés dans un endroit de sa paroisse qu'il lui indiqua. Il lui commanda, de leur part et de la sienne, de ne les pas laisser plus long-temps dans le tombeau négligé où ils étaient depuis quelques siècles, et d'aller dire à Jean, évêque de

Lucien ou entendit mal ou fut malheureux : fl fit creuser et ne trouva rien : ce qui obligea le docteur juif d'apparaître à un moine fort simple et fort innocent, et de lui marquer plus précisément l'endroit où reposaient les sacrées reliques. Lucien y trouva le trésor qu'il cherchait, selon la révélation que Dieu lui en avait faite. Il y avait dans ce tombeau une pierre où était gravé le mot de cheliel, qui signifie couronne en hébreu, comme Stephanos en grec. A l'ouverture du cercueil d'Étienne la terre trembla; on sentit une odeur excellente, et un grand nombre de malades furent guéris. Le corps du saint était réduit en cendres. hormis les os que l'on transporta à Jérusalem, et que l'on mit dans l'église de Sion. A la même heure il survint une grande pluie, au lieu qu'il y avait eu jusqu'alors une extrême sécheresse.

Avite, prêtre espagnol, qui était alors en Orient, traduisit en latin cette histoire que Lucien avait écrite en grec. Comme l'Espagnol était ami de Lucien, il en obtint une petite portion des cendres du saint, quelques os pleins d'une onction qui était la preuve visible de leur sainteté, surpassant les parfums nouvellement faits et les odeurs les plus agréables. Ces reliques, apportées par Orose dans l'île de Minorque, y convertirent en huit jours cinq cent quarante Juifs.

On fut ensuite informé, par diverses visions, que des moines d'Égypte avaient des reliques de saint Étienne, que des inconnus y avaient portées. Comme les moines, n'étant pas prêtres alors, n'avaient point encore d'églises en propre, on alla prendre ce trésor pour le transporter dans une église qui était près d'Usale. Aussitôt quelques personnes virent au-dessus de l'église une étoile qui semblait venir au-devant du saint martyr. Ces reliques ne restèrent pas long-temps dans cette église; l'évêque d'Usale, trouvant à propos d'en enrichir la isenne, alla les prendre et les transporta, assis sur un char, accompagné de beaucoup de peuple, qui clantait les louanges de Dieu, et d'un grand nombre de cierges et de luminaires.

Ainsi les reliques furent portées dans un lieu élevé de l'église, et placées sur un trône orné de tentures. On les mit ensuite sur un carreau ou sur un petit lit dans un lieu fermé à clef, auquel on avait laissé une petite fenêtre, afin que l'on pût y faire toucher des linges qui servaient à gnérir divers manx. Un peu de poussière ramassée

Jérusalem, de venir les en tirer incessamment, s'il voulait prévenir les malheurs dont le monde était menacé. Gamaliel ajouta que cette translation devait se faire sous l'épiscopat de Jean, qui mourut environ un an après. L'ordre du ciel était que le corps de saint Étienne fût transporté à Jérusalem.

<sup>.</sup> Cité de Dien , liv. xxII , ch. vin.

sur la châsse guérit tout d'un coup un paralytique. Des flours qu'on avait présentées au saint, appliquées sur les yeux d'un aveugle, lui rendirent la vue. Il y eut même sept ou huit morts de ressuscités.

Saint Augustin', qui tâche de justifier ce culte en le distinguant de celui d'adoration qui n'est dû qu'à Dieu seul, est obligé de convenir qu'il connaît lui-même plusieurs chrétiens qui adorent les sépulcres et les images. J'en connais plusieurs, ajoute ce saint, qui boivent avec les plus grands excès sur les tombeaux, et qui, donnant des festins aux cadavres, s'ensevelissent eux-mêmes sur ceux qui sont ensevelis.

En effet, sortant tout fraichement du paganisme, et ravis de trouver dans l'Église chrétienne, quoique sous d'autres noms, des hommes déifiés, les peuples les honoraient tout comme ils avaient honoré leurs faux dieux; et ce serait vouloir se tromper grossièrement, que de juger des idées et des pratiques de la populace par celles des évêques éclairés et des philosophes. On sait que les sages, parmi les païens, fesaient les mêmes distinctions que nos saints évêques. Il faut, disait Hiéroclès e, reconnaître et servir les dieux, de sorte que l'on ait grand soin de les bien distinguer du Dieu suprême, qui est leur auteur et leur père. Il ne faut pas non plus trop exalter leur dignité; et ensin le culte qu'on leur rend doit se rapporter à leur unique créateur, que vous pouvez nommer proprement le Dieu des dieux, parce qu'il est le maître de tous et le plus excellent de tous. Porphyre d, qui, comme saint Paul e, qualifie le Dieu suprême, de Dieu qui est au-dessus de toutes choses, ajoute qu'on ne doit lui sacrifier rien de sensible, rien de matériel, parce qu'étant un esprit pur, tout ce qui est matériel est impur pour lui. Il ne peut être dignement honoré que par la pensée et les sentiments d'une âme qui n'est souillée d'aucune passion vicieuse.

En un mot, saint Augustin', en déclarant avec naiveté qu'il n'ose parler librement sur plusieurs semblables abus, pour ne pas donner occasion de scandale à des personnes pieuses ou à des brouillons, fait assez voir que les óvêques usaient avec les paiens, pour les convertir, de la même connivence que saint Grégoire recommandait deux siècles après pour convertir l'Angleterre. Ce pape, consulté par le moine Augustin sur quelques restes de cérémonies, moitié civiles, moitié palennes, auxquelles les Anglais, nouveaux convertis, ne voulaient pas renoncer, lui répondit: On n'ôte

point à des esprits durs toutes leurs habitudes à la fois; on n'arrive point sur un rocher escarpé en v sautant, mais en s'y trahuant pas à pas.

La réponse du même pape à Constantine, fille de l'empereur Tibère Constantin, et épouse de Maurice, qui lui demandait la tête de saint Paul. pour mettre dans un temple qu'elle avait bâti à l'honneur de cet apôtre, n'est pas moins remarquable. Saint Grégoire mande à cette princesse que les corps des saints brillent de tant de miracles. qu'on n'ose même approcher de leurs tombeaux pour y prier, sans être saisi de frayeur. Que son prédécesseur (Pélage 11) ayant voulu ôter de l'argent qui était sur le tombeau de saint Pierre, pour le mettre à la distance de quatre pieds, il lui apparut des signes épouvantables. Que lui Grégoire voulant faire quelques réparations au monument desaint Paul, comme il fallait creuser un peu avant, et celui qui avait la garde du lieu ayant eu la bardiesse de lever des os, qui ne touchaient pas au tombeau de l'apôtre, pour les transporter ailleurs, il lui apparut aussi des signes terribles, et il mourut sur-le-champ. Que son prédécesseur ayant voulu aussi faire des réparations au tombeau de saint Laurent, on découvrit imprudemment le cercueil où était le corps du martyr; et quoique ceux qui y travaillaient sussent des moines et des officiers du temple, ils moururent tous dans l'espace de dix jours, parce qu'ils avaient vu le corps du saint. Que lorsque les Romains donnent des reliques . ils ne touchent jamais aux corps sacrés, mais se contentent de mettre dans une boîte quelques liuges et de les en approcher. Que ces linges ont la même vertu que les reliques, et sont autant de miracles. Que certains Grecs doutant de ce fait, le pape Léon se fit apporter des ciseaux, et avant coupé en leur présence de ces linges qu'on avait approchés des corps saints, il en sortit du sang. Qu'à Rome, dans l'Occident, c'est un sacrilége de toucher aux corps des saints ; et que si quelqu'un l'entreprend, il peut s'assurer que son crime ne sera pas impuni. Que c'est pour cela qu'il ne peut se persuader que les Grecs aient la coutume de transporter les reliques. Que des Grecs ayant osé déterrer la nuit des corps proche de l'église de Saint-Paul, dans le dessein de les transporter en leur pays, ils furent aussitôt découverts; et que c'est ce qui le persuade que les reliques qui se transportent de la sorte sont fausses. Que des Orientaux, prétendant que les corps de saint Pierre et de saint Paul leur appartenaient, vinrent à Rome pour les emporter dans leur patrie; mais qu'arrivés aux catacombes où ces corps reposaient, lorsqu'ils voulurent les prendre, des éclairs sou-

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Contre Fauste, liv. xx, ch. 1v.— <sup>b</sup> Des mœurs de l'E-glise, ch. xxxx.— <sup>c</sup> Sur les vers de Pythagure, page 10.— <sup>d</sup> De l'abstinence, liv. 11, article xxxx.— <sup>c</sup> Épitre aux Romains, ch. 1x. v. 3.— <sup>l</sup> Cité de Dieu, liv. xxx., ch. vun.

<sup>·</sup> Lettre xxx, indict. xm, llv. fu.

dains, des tonnerres effroyables, dispersèrent leur multitude épouvantée, et les forcèrent de renoncer à leur entreprise. Que ceux qui ont suggéré à Constantine de lui demander la tête de saint Paul n'ont ou dessein que de lui faire perdre ses bonnes arâces.

Saint Grégoire finit par ces mots: l'ai cette coufiance cen Dieu, que vous ne sercz pas privée du fruit de vorte bonne volonté, ni de la vertu des saints apôtres, que vous aimez de tout votre cœur et de tout votre esprit; et que si vous n'avez pas leur présence corporelle, vous jouirez toujours de leur protection.

Cependant l'histoire ecclésiastique fait foi que les translations de reliques étaient également fréquentes en Occident et en Orient; bienplus, l'auteur des notes sur cette lettre observeque le même saint Grégoire, dans la suite, donna divers corps saints, et que d'autres papes enont donné jusqu'à six ou sept à un seul particulier.

Après cela faut-il s'étonner de la faveur qu'eurent les reliques dans l'esprit des peuples et des rois? Les serments les plus ordinaires des anciens Français se fesaient sur les reliques des saints. Ce fut ainsi que les rois Goutran, Sigebert et Chilpéric partagèrent les états de Clotaire, et convinrent de jouir de Paris en commun. Ils en firent le serment sur les reliques de saint Polyeucte, de saint Hilaire, et de saint Martin. Cependant Chilpéric se jeta dans la place, et prit seulement la précaution d'avoir la châsse de quantité de reliques qu'il fit porter comme une sauvegarde à la tête de ses troupes, dans l'espérance que la protection de ces nouveaux patrons le mettrait à l'abri des peines dues à son parjure. Eufin le catéchisme du concile de Trente approuve la coutume de jurer par les reliques.

On observe encore que les rois de France de la première et de la seconde race gardaient dans leur palais un grand nombre de reliques, surtout la chape et le manteau de saint Martin, et qu'ils les fesaient porter à leur suite et jusque dans les armées. On envoyait les reliques du palais dans les provinces, lorsqu'il s'agissait de prêter serment de făditié du roi, ou de conclure quelque traité.

# RESURRECTION.

# SECTION PREMIÈRE.

Ou cante que les Égyptiens n'avaient bâti leurs pyramides que pour en faire des tombeaux, et que leurs corps embaumés par-dedans et pardebors attendaient que leurs âmes vinssent les ranimer au bout de mille ans. Mais si leurs corps devaient ressusciter, pourquoi la première opération des parfumeurs était-elle de leur percer le crâne avec un crochet, et d'en tirer la cervelle? L'idée de ressusciter sans cervelle fait soupconner (si on peut user de ce mot) que les Égyptiens n'en avaient guère de leur vivant; mais il faut considérer que la plupart des anciens croyaient que l'âme est dans la poitrine. Et pourquoi l'âme est-elle dans la poitrine plutôt qu'ailleurs? C'est qu'en effet, dans tous nos sentiments un peu violents, on éprouve vers la région du cœur une dilatation ou un resserrement, qui a fait penser que c'était la le logement de l'âme. Cette âme était quelque chose d'aérien; c'était une figure légère qui se promenait où elle pouvait, jusqu'à ce qu'elle eût retrouvé son corps.

La croyance de la resurrection est beaucoup plus ancienne que les temps historiques. Athalide, ills de Mercure, pouvait mourir et ressusciter à son gré; Esculape rendit la vie à Hippolyte; Hercule, à Alceste. Pélops, ayant été laché en morceaux par son père, fut ressuscité par les dieux. Platon raconte qu'Hérès ressuscita pour quinze jours seulement.

Les pharisiens, chez les Juifs, n'adoptèrent le dogme de la résurrection que très long-temps après Platon.

Il y a dans les Actes des apôtres un fait bien singulier, et bien digne d'attention. Saint Jacques et plusieurs de ses compagnons conseillent à saint Paul d'aller dans le temple de Jérusalem observer toutes les cérémonies de l'ancienne loi, tout chrétien qu'il était, « afin que tous sachent, disent-ils, « que tout ce qu'on dit de vous est faux, et que » vous continuez de garder la loi de Moise. C'est dire bien clairement: Allez mentir, allez vous parjurer, allez renier publiquement la religion que vous enseignez.

Saint Paul alla done pendant sept jours dans le temple; mais le septième il fut reconnu. On l'accusa d'y être venu avec des étrangers, et de l'avoir profané. Voici comment il se tira d'affaire :

• Or Paul sachant qu'une partie de ceux qui étaient là étaient saducéens, et l'autre pharisiens, si l's'écria dans l'assemblée: Mes frères, je suis s pharisien et fils de pharisien; c'est à cause de s'respérance d'une autre vie et de la résurrection des morts que l'on veut me condamner \*. » Il n'avait point du tout été question de la résurrection des morts dans toute cette affaire; Paul ne le disait que pour animer les pharisiens et les saducéens les uns contre les autres.

V. 7. « Paul ayant parlé de la sorte, il s'émut » une dissension entre les pharisiens et les sadu-» céens; et l'assemblée fut divisée. »

<sup>.</sup> Actes des apôtres, ch. XXIII. V. 6.

Y. 8. 4 Car les saducéens disent qu'il n'y a ni
 résurrection, ni ange, ni esprit, au lieu que
 les pharisiens reconnaissent et l'un et l'autre',

» etc. »

On a prétendu que Job, qui est très ancien, connaissait le dogme de la résurrection. On cite ces paroles : « Je sais que mon rédempteur est vi» vant, et qu'un jour sa rédemption s'élèvera sur » moi, ou que je me relèverai de la poussière, » que ma peau reviendra, que je verrai encore » Dieu dans ma chair. »

Mais plusieurs commentateurs entendent par ces paroles, que Job espère qu'il relèvera bientôt de maladie, et qu'il ne demeurera pas toujours couché sur la terre comme il l'était. La suite prouve assez que cette explication est la véritable; car il s'écrie le moment d'après à ses faux et durs amis : · Pourquoi donc dites-vous, persécutons-le? » ou bien, a parce que vous direz, parce que nous » l'avons persécuté. » Cela ne veut-il pas dire évidemment : Yous vous repentirez de m'avoir offensé, quand vous me reverrez dans mon premier état de santé et d'opulence? Un malade qui dit, je me lèverai, ne dit pas, je ressusciterai. Donner des sens forcés à des passages clairs, c'est le sûr moven de ne jamais s'entendre, ou plutôt d'être regardés comme des gens de mauvaise foi par les honnêtes gens.

Saint Jérôme ne place la naissance de la secte des pharisiens que très peu de temps avant Jésus-Christ. Le rabbin Hillel passe pour le fondateur de la secte pharisienne; et cet Hillel était contemporain de Gamaliel, le maltre de saint Paul.

Plusieurs de ces pharisiens croyaient que les Juifs seuls ressusciteraient, et que le reste des hommes n'en valait pas la peine. D'autres ont soutenu qu'on ne ressusciterait que dans la Palestine, et que les corps de ceux qui auront été enterrés ailleurs seront secrètement transportés auprès de Jérusalem pour s'y rejoindre à leur âme. Mais saint Paul, écrivant aux habitants de Thessalonique, leur a dit que « le second avénement de Jésus-Christ est pour eux et pour lui, squ'ils en seront témoins. »

V. 46. « Car aussitôt que le signal aura été » donné par l'archange et par le son de la trom-» pette de Dieu, le seigneur lui-même descendra » du ciel, et ceux qui seront morts en Jésus-

du ciel, et ceux qui seront morts en Jésus Christ ressusciterout les premiers.
 V. 47. « Puis nous autres qui sommes vivants,
 qui serons demeurés jusqu'alors, nous serons

emportés avec eux dans les nuées, pour aller
 au-devant du Seigneur au milieu de l'air, et
 ainsi nous vivrons pour jamais avec le Sei-

• gneur •. »

Ce passage inportant ne prouve-t-il pas évidemment que les premiers chrétiens comptaient voir la fin du monde, comme en effet elle est prédite dans saint Luc, pour le temps même que saint Luc vivait? S'ils ne virent point cette fin du monde, si personne ne ressuscita pour lors, co qui est différé n'est pas perdu.

Saint Augustin croit que les enfants, et même les enfants mort-nés, ressusciteront dans l'âge de la maturité. Les Origène, les Jérôme, les Athanase, les Basile, n'ont pas cru que les femmes dussent ressusciter avec leur sexo.

Enfin, on a toujours disputé sur ce que nous avons été, sur ce que nous sommes, et sur ce que nous serons.

#### SECTION II.

Le P. Malebranche prouve la résurrection par les chenilles qui deviennent papillons. Cette preuve, comme on voit, est aussi légère que les ailes des insectes dont il l'emprunte. Des penseurs qui calculent font des objections arithmétiques contre cette vérité si bien prouvée. Ils disent que les hommes et les autres animaux sont réellement nourris et recoivent leur croissance de la substance de leurs prédécesseurs. Le corps d'un homme réduit en poussière, répandu dans l'air et retombant sur la surface de la terre, devient légume ou froment. Ainsi Cain mangea une partie d'Adam; Énoch se nourrit de Caîn ; Irad, d'Énoch ; Maviael, d'Irad ; Mathusalem, de Maviael, et il se trouve qu'il n'y a aucun de nous qui n'ait avalé une petite portion de notre premier père. C'est pourquoi on a dit que nous étions tous anthropophages. Rien n'est plus sensible après une bataille; non seulement nous tuons nos frères, mais au bout de deux ou trois ans, nous les avons tous mangés quand on a fait les moissons sur le champ de bataille; nous serons aussi mangés sans difficulté à notre tour. Or, quand il faudra ressusciter, comment rendrons-nous à chacun le corps qui lui appartenait sans perdre du nôtre?

Voilà ce que disent ceux qui se défient de la résurrection; mais les ressusciteurs leur ont répondu très pertinemment.

Un rabbin nommé Samaï démontre la résurrection par ce passage de l'Exode : « J'ai apparu » à Abraham, à Isace et à Jacob; et je leur ai » promis avec serment de leur donner la terre de » Canaan. » Or Dieu, malgré son serment, dit ce grand rabbin, ne leur donna point cette terre; donc ils ressusciteront pour en jouir, afin que le serment soit accompli.

Le profond philosophe dom Calmet trouve dans les vampires une preuve bien plus concluante. Il

<sup>1 1&</sup>quot; Epilre aux Thess., ch. 1v

a vu de ces vampires qui sortaient des cimetières pour aller sucer le sang des gens endormis; il est elair qu'ils ne pouvaient sucer le sang des vivants, s'ils étaient encore morts : done ils étaient ressuscités : cela est péremptoire.

Une chose encore certaine, c'est que tous les morts, au jour du jugement, mareheront sous la terre comme des taupes, à ce que dit le Talmud, pour aller comparaître dans la vallée de Josaphat, qui est entre la ville de Jérusalem et le mont des Oliviers. On sera fort pressé dans eette vallée; mais il n'y a qu'à réduire les eorps proportionnellement, comme les diables de Milton dans la salle du Pandémonium.

Cette résurrection se fera au son de la trompette, à ce que dit saint Paul. Il faudra nécessairement qu'il y ait plusieurs trompettes, car le tonnerre lui-même ne s'entend guère plus de trois ou quatre lieues à la ronde. On demande combien il y aura de trompettes : les théologiens n'ont pas encore fait ee calcul; mais ils le feront.

Les Juiss disent que la reine Cléopâtre, qui sans doute croyait la résurrection, comme toutes les dames de ce temps-là, demanda à un pharisien si on ressusciterait tout nu. Le docteur lui répondit qu'on serait très bien habillé, par la raison que le blé qu'on sème, étant mort en terre, ressuscite en épi avec une robe et des barbes. Ce rabbin était un théologien excellent; il raisonnait comme dom Calmet.

### SECTION III.

#### De la résurrection des anciens.

On a prétendu que le dogme de la résurrection était fort en vogue chez les Egyptiens, et que ce fut l'origine de leurs embaumements et de leurs pyramides; et moi-même je l'ai eru autrefois. Les uns disaient qu'on ressusciterait au bout de mille ans, d'autres voulaient que ce fût après trois mille. Cette différence dans leurs opinions théologiques semble prouver qu'ils n'étaient pas bien surs de leur fait. D'ailleurs nous ne voyons aucun homme ressuseité dans l'histoire d'Égypte, mais nous en avons quelques uns chez les Grecs. C'est done aux Grecs qu'il faut s'informer de cette invention de ressusciter.

Mais les Grecs brûlaient souvent les corps, et les Égyptiens les embaumaient, afin que quand l'âme, qui était une petite figure aérienne, reviendrait dans son ancienue demeure, elle la trouvât toute prête. Cela cût été bon si elle cût retrouvé ses organes: mais l'embaumeur commençait par ôter la cervelle et vider les entrailles.

Comment les hommes auraient-ils pu ressusciter sans intestins et sans la partie médullaire par où l'on pense? où reprendre son sang, sa lymphe, et ses autres humeurs?

Vous me direz qu'il était encore plus difficile de ressusciter ehez les Grecs, quand il ne restait de vous qu'une livre de cendres tout au plus, et encore mêlée avec la cendre du bois, des aromates, et des étoffes.

Votre objection est forte, et je tiens comme vous la résurrection pour une chose fort extraordinaire; mais cela n'empêche pas qu'Athalide, fils de Mercure, ne mourût et ne ressuscitât plusieurs fois. Les dieux ressuscitèrent Pélops, quoiqu'il eût étémis en ragoût, et que Cérès en eût déjà mangé une épaule. Vous savez qu'Esculape avait rendu la vie à Hippolyte; c'était un fait avéré dont les plus inerédules ne doutaient pas : le nom de Virbius donné à Hippolyte était une preuve convaincante. Hereule avait ressuseité Alceste et Pirithous. Hérès, ehez Platon, ne ressuscita à la vérité que pour quinze jours; mais c'était toujours une résurrection, et le temps ne fait rien à l'affaire.

Plusieurs graves scoliastes voient évidemment le purgatoire et la résurrection dans Virgile. Pour le purgatoire, je suis obligé d'avouer qu'il y est expressément au sixième livre. Cela pourra déplaire aux protestants, mais je ne sais qu'y faire.

Non tamen omne malum miseris, nec funditus omnes » Corporeæ excedunt pestes, etc. »

Æn., vi, 736-57.

Les cœurs les plus parfaits, les âmes les plus pures, Sont aux regards des dieux tout chargés de souillures; Il faut en arracher jusqu'au scul souvenir. Nul ne fut innocent : il faut tous nous punir. Chaque âme a son démon, chaque vice a sa peine; Et dix siècles entiers nous suffisent à peine Pour nous former un cœur qui soit digne des dieux, etc.

Voilà mille ans de purgatoire bien nettement exprimés, sans même que vos parents pussent obtenir des prêtres de ce temps-là une indulgence qui abrégeât votre souffrance pour de l'argent comptant. Les anciens étaient beaucoup plus sévères et moins simoniaques que nous, eux qui d'ailleurs imputaient à leurs dieux tant de sottises. Que voulez-vous! toute leur théologie était pétrie de contradictions, comme les malins disent qu'est la nôtre.

Le purgatoire achevé, ces âmes allaient boire de l'eau du Léthé, et demandaient instamment à rentrer dans de nouveaux eorps, et à revoir la lumière du jour. Mais est-ce là une résurrection ? Point du tout, c'est prendre un corps entièrement nouveau, ce n'est point reprendre le sien; c'est une métempsycose qui n'a nulle rapport à la manière dont nous autres ressuscitous.

Les àmes des anciens fesaient un trés mauvais marché, je l'avoue, en revenant au monde; car qu'est-ce que revenir sur la terre pendant soixante et dix ans tout au plus, et souffrir encore tout ce que vous savez qu'on souffre dans soixante et dix ans de vie, pour aller ensuite passer mille ans encore à recevoir la discipline? Il n'y a point d'âme, à mon gré, qui ne se lassât de cette éternelle vicissitude d'une vie si courte et d'une si longue pénitence.

### SECTION IV.

# De la résurrection des modernes.

Notre résurrection est toute différente. Chaque homme reprendra précisément le même corps qu'il avait eu; et tous ces corps seront brûtés dans toute l'éternité, excepté un sur cent mille tout au plus. C'est bien pis qu'un purgatoire de dix siècles, pon revirve ici-bas quelques années.

Quand viendra le grand jour de cette résurrection générale? on ne le sait pas positivement; et les doctes sont fort partagés. Ils ne savent pas non plus comment chacun retrouvera ses membres. Ils font sur cela beaucoup de difficultés.

4º Notre corps, disent-ils, est pendant la vie dans un changement continuel; nous n'avons rien à cinquante ans du corps où était logée notre âme à vingt.

29 Un soldat breton va en Canada: il se trouve que par un hasard assez commun il manque de nourriture: il est forcé de manger d'un Iroquois qu'il a tué la veille. Cet Iroquois s'était nourri de jésuites pendant deux ou trois mois; une grande partie de son corps était devenue jésuite. Voilà le corps de ce soldat composé d'Iroquois, de jésuite, et de tout ce qu'il a mangé auparavant. Comment chacun reprendra-t-il précisément ce qui lui appartient? et que lui appartient-il en pro-

5º Un enfant meurt dans le ventre de sa mère, juste au moment qu'il vient de recevoir une àme; ressusciterà-il fostus, ou garçon, ou homme fail? Sí fœtus, à quoi bon? si garçon ou homme, d'où lui viendra sa substance?

4º L'âme arrive dans un autre fœtus avant qu'il soit décidé garçon ou fille; ressuscitera-t-il fille, garçon, ou fœtus?

5º Pour ressusciter, pour être la même personne que vous étiez, il faut que vous ayez la mémoire bien fraîche et bien présente; c'est la mémoire qui fait votre identité. Si vous ayez perdu la mémoire, comment sercez-vous le même homme? 6º Il n'y a qu'un certain nombre de particules terrestres qui puissent constituer un animal. Sable, pierre, minéral, métal, n'y servent de rien. Toute terre n'y est pas propre; il n'y a que les terrains favorables à la végétation qui le soient au genre animal. Quand au bout de plusieurs siècles, il faudra que le monde ressuscite, où trouver la terre propre à former jous ces corps?

201

7º Je suppose une lle dont la partic végétale pusse fournir à la fois à mille hommes, et à cinq ou six mille animaux pour la nourriture et le service de ces mille hommes; au bout de cent mille générations, nous aurons un milliard d'hommes à ressusciter. La matière manque évidemment.

# Materies opus est ut crescant postera sæcla. » Lucasca, pr., 980.

8º Enfin, quand on a prouvé ou cru prouver qu'il faut un miracle aussi grand que le détuge universel ou les dix plaies d'Egypte pour opérer la résurrection du genre humain dans la vallée de Josaphat, on demande ce que sont devenues toutes les âmes de ces corps en attendant le moment de rentrer dans leur étui.

On pourrait faire cinquante questions un peu épineuses; mais les docteurs répondent aisément à tont cela.

# RIME.

La rime n'aurait-elle pas été inventée pour aider la mémoire, et pour régler en même temps le chant et la danse? le retour des mêmes sons servait à faire souvenir promptement des mots intermédiaires entre les deux rimes. Ces rimes avertisaient à la fois le chanteur et le danseur; elles indiquaient la mesure. Ainsi les vers furent dans tous les pays le langage des dieux.

On peut donc mettre au rang des opinions probables, c'est-à dire incertaines, que la rime fut d'abord une cérémonie religieuse; car après tout, il se pourrait qu'on eût fait des vers et des chansons pour sa maîtresse avant d'en faire pour ses dieux; et les amants emportés vous diront que cela revient au même.

Un rabbin qui me montrait l'hébreu, lequel je n'ai jamais pu apprendre, me citait un jour plusieurs psaumes rimés que nous avions, disalt-il, traduits pitoyablement. Je me souviens de deux vers que voici:

- \* Hibbitu clare vena haru
- » Uph nehem al jech pharu.»

Si on le regarde on en est illuminé, Et leurs faces ne sont point confuses

Panime STYLL, v. 6.

RIRE.

Il n'y a guère de rime plus riche que celle de ces deux vers; cela posé, je raisonne ainsi :

202

Les Juifs, qui parlaient un jargon moitié phénicien, moitié syriaque, rimaient; donc les grandes nations dans lesquelles ils étaient enclavés devaient rimer aussi. Il est à eroire que les Juifs, qui, comme nous l'avons dit si souvent, prirent tout de leurs voisins, en prirent aussi la rime.

Tous les Orientaux riment : ils sont fidèles à leurs usages; ils s'habillent comme ils s'habillaient il y a cinq ou six mille ans; done il est à croire qu'ils riment depuis ce temps-là.

Quelques doctes prélendent que les Grecs commencèrent par rimer, soit pour leurs dieux, soit pour leurs héros, soit pour leurs amies; mais qu'ensuite ayant mieux senti l'harmonie de leur langue, ayant mieux conu la prosodie, ayant raffiné sur la mélodie, ils firent ces beaux vers nou rimés, que les Latins, imitèrent et surpassèrent bien souvent.

Pour nous autres descendants des Goths, des Vandales, des Huns, des Welches, des Francs, des Bourguignons; nous barbares, qui ne pouvons avoir la mélodie grecque et latine, nous sommes obligés de rimer. Les vers blancs chez tous les peuples modernes ne sont que de la prose sans aucune mesure; elle n'est distinguée do la prose ordinaire que par un certain nombre de syllabes égales et monotones, qu'on est convenu d'appeler vers.

Nous avons dit ailleurs que ceux qui avaient écrit en vers blancs ne l'avaient fait que parce qu'ils ne savaient pas rlmer; les vers blancs sont nés de l'impuissance de vainere la difficulté, et de l'envie d'avoir plus tôt fait.

Nous avons remarqué que l'Arioste a fait quaranto-huit mille rimes de suite dans son Orlando, sans ennuyer personne. Nous avons observé combien la poésie française en vers rimés entraîne d'obstacles avec elle, et que le plaisir naissait de ces obstacles mêmes. Nous avons toujours été persuadés qu'il fallait rimer pour les oreilles, non pour les yeux; et nous avons exposé nos opinions sans suffisance, attendu notre insuffisance.

Mais toute notre modération nous abandonne aux funestes nouvelles qu'on nous mande de l'aris au mont Kropaek. Nous apprenons qu'il s'é-lève une petite secte de barbares, qui veut qu'on ne fasse désormais des tragédies qu'en prose. Ce dernier coup manquait à nos douleurs : c'est l'abomination de la désolation dans le temple des Muses. Nous concevons bien que Corneille ayant mis l'Imitation de l'esus-Christ en vers, quelque mauvais plaisant aurait pu menacer le publie de faire jouer une tragédie en prose par Floridor et Mondori; mais ce projet ayant été exécuté sérieussement par l'abbé d'Aubignac, on sait quel succès

il eut. On sait dans quel discrédit tomba la prose de l'OEdipe de La Motte-Houdart; il fut presque aussi grand que celui de son OEdipe en vers. Quel malheureux Visigoth peut oser, après Cinna et Andromaque, bannir les vers du théâtre? C'est donc à eet excès d'opprobre que nous sommes parvenus après le grand siècle! Ah! barbares, allex donc voir jouer cette tragédie en redingote à Faxballe après quoi venez-y manger du rosbif de mouton et boire de la bière forte.

Qu'auraient dit Racine et Boileau si on leur avait annoneé cette terrible nouvelle? Bone Deus! de quelle hauteur sommes-nous tombés, et dans quel bourbier sommes-nous!

Il est vrai que la rime ajoute un mortel ennui aux vers médiocres. Le poète alors est un mauvais mécanicien, qui fait entendre le bruit choquant de ses poulies et de ses cordes : ses lecteurs éprouvent la même fatigue qu'il a ressentie en rimant; ses vers ne sont qu'un vain tintement de syllabes fastidieuses. Mais s'il pense leureusement, et s'il rime de même, il éprouve et il donne un grand plaisir, qui n'est goûté que par les âmes sensibles et par les orcilles harmonieuses.

# RIRE.

Que le rire soit le signe de la joie, comme les pleurs sont le symptôme de la douleur, quiconque a ri n'en doute pas. Ceux qui cherchent des causes métaphysiques au rire ne sont pas gais : ceux qui savent pourquoi cette espèce de joie qui excite le ris retire vers les oreilles le muscle zygomatique, l'un des treize muscles de la bouche, sont bien savants. Les animaux ont ce muscle comme nous; mais ils ne rient point de joje, comme ils ne répandent point de pleurs de tristesse. Le cerf peut laisser couler une humeur de ses yeux quand il est aux abois, le chien aussi quand on le dissèque vivant; mais ils ne pleurent point leurs maltresses, leurs amis, comme nous; ils n'éclatent point de rire comme nous à la vue d'un objet comique : l'homme est le seul animal qui pleure et qui rie.

Comme nous ne pleurons que de ce qui nous afgaie: les raisonneurs ont prétendu que le riro naît de l'orgueil, qu'on se croit supérieur à celui dont on rit. Il est trai que l'homme, qui est un animal risible, est aussi un animal orgueilleux; mais la fierté ne fait pas rire; un enfant qui rit de tout son cœur ne s'abandonne point à ce plaisir parce qu'il se met au-dessus de ceux qui le font rire; s'il rit quand on le chatouille, ce n'est pas assurément parce qu'il est sujet au péché mortel de

l'orgueil. l'avais onze ans quand je lus tout seul, pour la première fois, l'Amphitryon de Molière; je ris au point de tomber à la renverse; était-ce par sierté? On n'est point sier quand on est seul. Était-ce par sierté que le maître de l'âne d'or se mit tant à rire quand il vit son âne manger son souper? Quiconque rit éprouve une joie gaie dans ce moment-là, sans avoir un autre sentiment.

Toute joie ne fait pas rire, les grands plaisirs sont très sérieux : les plaisirs de l'amour, de l'ambition, de l'avarice, n'ont jamais fait rire personne.

Le rire va quelquesois jusqu'aux convulsions: on dit même que quelques personnes sont mortes de rire; j'ai peine à le croire, et sûrement il en est davantage qui sont mortes de chazrin.

Les vapeurs violentes qui excitent tantôt les larmes, tantôt les symptômes du rire, tirent à la vérité les muscles de la bouche; mais ce n'est point un ris véritable, c'est une convulsion, c'est un tourment. Les larmes peuvent alors être vraies, parce qu'on souss're; mais le rire ne l'est pas; il faut lui donner un autre nom, aussi l'appelleton rire aurdonien.

Le ris malin, le perfidum ridens, est autre chose; c'est la joie de l'humiliation d'autrui: on poursuit par des éclats moqueurs, par le cachinum (terme qui nous manque), celui qui nous a promis des merveilles et qui ne fait que des sottises: c'est huer plutôt que rire. Notre orgueil alors se moque de l'orgueil de celui qui s'en est fait accroire. On hue notre ami Fréron dans l'Écossaise plus encore qu'on n'en rit: j'aime toujours à parler de l'ami Fréron; cela me fait rire.

# ROCHESTER ET WALLER'.

#### ROI.

• Roi, basileus, tyrannos, rex, dux, imperator, melch, baal, bel, pharao, dli, shadai,
adoni, shak, sophi, padisha, bogdan, chazan,
kan krall kius, baga kan krall

kan, krall, king, kong, kænig, » etc., etc., toutes expressions qui semblent signifier la même chose, et qui expriment des idées toutes différentes.

Dans la Grèce, ni basileus, ni tyrannos, ne donna jamais l'idée du pouvoir absolu. Saisit ce pouvoir qui put; mais ce n'est que malgré soi qu'on le laissa prendre.

Il est clair que chez les Romains les rois ne furent point despotiques. Le dernier Tarquin mérita d'être chassé, et le fat. Nous n'avons aucune "Voyez la vingt et unième des Lettres sur les Anglaix 'Métanges historiques, tomev.) preuve que les petits chefs de l'Italie aient jamais pu faire à leur gré présent d'un lacet au premier homme de l'état, comme fait aujourd'hui un Turc imbécile dans son sérail, et comme de vils esclaves barbarcs, beaucoup plus imbéciles, le souffrent sans murmurer.

Nous ne voyons pas un roi au-delà des Alpes et vers le Nord, dans les temps où nous commençons à connaître cette vaste partie du monde. Les cimbres qui marchèrent vers l'Italie, et qui furent exterminés par Marius, étaient des loups affamés qui sortaient de leurs forêts avec leurs louves de leurs louveteaux. Mais de tête couronnée chez ces animaux; d'ordres intimés de la part d'un secrétaire d'état, d'un grand-boutillier, d'un logothète; d'impôts, de taxes arbitraires, de commis aux portes, d'édits bursaux, on n'en avait pas plus de notion que de vêpres et de l'opéra.

Il faut que l'or et l'argent monnayé et mêmo non monnayé soit une recette infaillible pour mettre celui qui n'en a pas dans la dépendance absolue de celui qui a trouvé le secret d'en amasser. C'est avec cela seul qu'il eut des postillons et des grands officiers de la couronne, des gardes, des cuisiniers, des filles, des femmes, des geóliers, des aumôniers, des pages, et des soldats.

Il cût été fort difficile de se faire obéir ponctuellement si on n'avait eu à donner que des moutons et des pourpoints. Aussi il est très vraisemblable qu'après toutes les révolutions qu'éprouva notre globe, ce fut l'art de fondre les métaux qui fit les rois, comme ce sont aujourd'hui les canons qui les maintiennent.

César avait bien raison de dire qu'avec de l'or on a des hommes, et qu'avec des hommes on a de l'or. Voilà tout le secret.

Ce secret avait été connu dès long-temps en Asie et en Égypte. Les princes et les prêtres partagèrent autant qu'ils le purent.

Le prince disait au prêtre: Tiens, voilà de l'or; mais il faut que tu affermisses mon pouvoir, et que tu prophétisse en ma faveur; je serai oint, tu seras oint. Rends des oracles, fais des miracles, tu seras bien payé, pourvu que je sois toujours le maltre. Le prêtre se fesait donner terres et monnaie, et il prophétisait pour lui-même, rendait des oracles pour lui-même, chassait le souverain très souvent, et se mettait à sa place. Ainsi les choen ou chotim d'Égypte, les mages de Perse, les Chaldéens devers Babylone, les chazin de Syric (si je me trompe de nom il n'importe guère), tous ces gens-là voulaient dominer. Il y eut des guerres fréquentes entre le trône et l'autele en tout pays, jusque chez la misérable nation juive.

Nous le savons bien depuis douze cents ans, nous autres habitants de la zone tempérée d'Europe. Nos esprits ne tiennent pas trop de cette température; nous savons ce qu'il nous en a coûté. Et l'or et l'argent sout tellement le mobile de tout, que plusieurs de nos rois d'Europe envoient encore aujourd'hui de l'or et de l'argent à Rome, où des prêtres le partagent dès qu'il est acrivé

Lorsque, dans cet éternel conflit de juridiction, les chefs des mations ont été puissants, chacun d'eux a manifesté sa prééminence à sa mode. C'était un crime, dit-on, de cracher en présence du roi des Mèdes. Il faut frapper la terre de son front neuf fois devant le roi de la Chine. Un roi d'Angleterre imagina de ne jamais boire un verre de biere si on ne le lui présentait à genoux. Un autre se fait baiser son pied droit. Les cérémonies diffèrent; mais tous en tout temps ont voulu avoir l'argent des peuples. Il y a des pays où l'on fait au krall, au chuzan, une pension, comme en Pologue, en Suède, dans la Grande-Bretagne. Ailleurs un morceau de papier suffit pour que le bogdan ait tout l'argent qu'il desire.

Et puis, écrivez sur le droit des gens, sur la théorie de l'impôt, sur le tarif, sur le foderum mansionaticum, viaticum; faites de beaux calculs sur la taille proportionnelle; prouvez par de profonds raisonnements cette maxime si neuve que le berger doit tondre ses moutons, et non pas les écorcher.

Quelles sont les limites de la prérogative des rois et de la liberté des peuples? Je vous conseille d'aller examiner cette question dans l'hôtel-de-ville d'Amsterdam, à tête reposée.

# ROME, COUR DE ROME.

L'évêque de Rome, avant Constantin, n'était av yeux des magistrals romains, ignorants de notre sainte religion, que le chef d'une faction secrète, souvent toléré par le gouvernement, et quelquefois puni du dernier supplice. Les noms des premiers disciples nés juifs, et de leurs successeurs, qui gouvernèrent le petit troupeau caché dans la grande ville de Rome, furent absolument ignorés de tous les écrivains latins. On sait assez que tout changea, et comment tout changea sous Constantin.

L'évêque de Rome, protégé et enrichi, fut toujours sujet des empereurs, ainsi que l'évêque de Constantinople, de Nicomédie, et tous les autres évêques, sans prétendre à la moindre ombre d'autorité souveraine. La fatalité, qui dirige toutes les affaires de ce monde, établit enfin la puissance de la cour ecclésiastique romaine, par les mains des barbares qui détruisirent l'empire. L'ancienne religion, sous laquelle les Romains avaient été victorieux pendant tant de siècles, subsistait encore dans les cœurs malgré la persécution, quand Alaric vint assiéger Rome l'an 408 de notre ère vulgaire; et le pape Innocent 1<sup>rd</sup> n'empêcha pas qu'on ne sacriflât aux dieux daus le Capitole et dans les autres temples, pour obtenir contre les Goths le secours du ciel. Mais ce pape Innocent fut du nombre des députés vers Alarie, si on en croit Zosime et Orose. Cela prouve que le nape était délà un personnage considérable.

Lorsque Attila vint ravager l'Italie en 452, par le même droit que les Romains avaient exercé sur tant de peuples, par le droit de Clovis, et des Goths, et des Vandales, et des Hérules, l'empereur envoya le pape Léon 1er, assisté de deux personnages consulaires, pour négocier avec Attila. Je ne doute pas que saint Léon ne fût accompagné d'un auge armé d'une épée flambovante qui sit trembler le roi des Huns, quoiqu'il ne crût pas aux anges et qu'une épée ne lui sit pas peur. Ce miracle est très bien peint dans le Vatican, et vous sentez bien qu'on ne l'eût iamais peint s'il n'avait été vrai. Tout ce qui me fâche, c'est que cet ange laissa prendre et saccager Aquilée et toute l'Illyrie, et qu'il n'empêcha pas ensuite Genseric de piller Rome pendant quatorze jours : ce n'était pas apparemment l'ange exterminateur.

Sous les exarques, le crédit des papes augmenta; mais ils n'eurent encore nulle ombre de puissance civile. L'évêque romain, élu par le peuple, demandait, selon le protocole du Diarium romanum, la protection de l'évêque de Ravenne auprès de l'exarque, qui accordait ou refusait la confirmation à l'élu.

L'exarchat ayant été détruit par les Lombards, les rois lombards voulurent se rendre maîtres aussi de la ville de Rome; rien n'est plus nature!.

Pepin, l'usurpateur de la France, ne soussirit pas que les Lombards usurpassent cette capitale et sussent trop puissants; rien n'est plus naturel encore.

On prétend que Pepin et son fils Charlemagne donnèrent aux évêques romains plusieurs terres de l'exarchat, que l'on nomma les Justices de Saint-Pierre. Telle est la première origine de leur puissance temporelle. Il paraît que dès ce temps-là ces évêques songeaient à se procurer quelque chose de plus considérable que ces justices.

Nous avons une lettre du pape Adrien 1st la Charlemagne, dans laquelle il dit: « La libéralité » pieuse de Constantin-le-Grand, empereur de » sainte mémoire, éleva et exalta, du temps du

- » bienheureux pontife romain Silvestre, la sainte
- » Église romaine, et lui conféra sa puissance » dans cette partic de l'Italie. »

On voit que dès lors on commençait à vouloir faire croire la donation de Constantin, qui fut depuis regardée pendant cinq cents ans, non pas absolument comme un article de foi, mais comme une vérité incontestable. Ce fut à la fois un crime de lèse-majesté et un péché mortel de former des doutes sur cette donation .

Depuis la mort de Charlemagne, l'évêque augmenta son autorité dans Rome de jour en jour; mais il s'écoula des siècles avant qu'il y fût regardé comme souverain. Rome eut très long temps un gouvernement patricien municipal.

Ce Jean XII, que l'empereur allemand Othon 1et fit déposer dans une espèce de concile, en 965, comme simoniaque, incestueux, sodomite, athée, et ayant fait pacte avec le diable; ce Jean XII, dis-je, était le premier homme de l'Italie en qualité de patrice et de consul, avant d'être évê-

Ce Grégoire vii qui, de moine étant devenu pape, voulut déposer les rois et donner les empires, loin d'être le maître à Rome, mourut le protégé ou plutôt le prisonnier de ces princes normands, conquérants des Deux-Siciles, dont il se croyait le seigneur suzerain.

Dans le grand schisme d'Occident, les papes qui se disputèrent l'empire du monde vécurent souvent d'aumônes.

Un fait assez extraordinaire, c'est que les papes ne furent riches que depuis le temps où ils n'osèrent se moutrer à Rome.

Bertrand de Goth, Clément v le Bordelais, qui passa sa vie en France, vendait publiquement les bénéfices, et laissa des trésors immenses, se-Ion Villani.

Jean xxII son successeur fut élu à Lyon. On prétend qu'il était le fils d'un savetier de Cahors. Il inventa plus de manières d'extorquer l'argent de l'Église que jamais les traitants n'ont inventé d'impôts.

Le même Villani assure qu'il laissa à sa mort vingt-cinq millions deflorins d'or. Le patrimoine de Saint-Pierre ne lui aurait pas assurément fourni cette somme.

En un mot , jusqu'à Innocent viii , qui se rendit maître du château Saint-Ange, les papes ne jouirent jamais dans Rome d'une souveraineté véritable

Leur autorité spirituelle fut sans doute le fondement de la temporelle; mais s'ils s'étaient bornés à imiter la conduite de saint Pierre, dont on

que de Rome; et malgré tous ces titres, malgré le crédit de la fameuse Marozie sa mère, il n'y avait qu'une autorité très contestée.

n'auraient jamais acquis que le royaume des cieux. Ils surent toujours empêcher les empereurs de s'établir à Rome, malgré ce beau nom de roi des Romains. La faction guelfe l'emporta toujours en Italie sur la faction gibeline. On aimait mieux obéir à un prêtre italien qu'à un roi allemand.

se persuada qu'ils remplissaient la place, ils

Dans les guerres civiles que la querelle de l'empire et du sacerdoce suscita pendant plus de cinq cents années, plusieurs seigneurs obtinrent des souverainetés, tantôt en qualité de vicaires de l'empire, tantôt comme vicaires du saint siège. Tels furent les princes d'Est à Ferrare, les Bentivoglio à Bologne, les Malatesta à Rimini, les Manfredi à Faenza, les Baglione à Pérouse, les Ursins dans Anguillara et dans Serveti, les Colonne dans Otise, les Riario à Forli, les Montefeltro dans Urbin, les Varano dans Camerino. les Gravina dans Sinigaglia.

Tous ces seigneurs avaient autant de droits aux terres qu'ils possédaient que les papes en avaient au patrimoine de Saint-Pierre; les uus et les autres étaient fondés sur des donations.

On sait comme le pape Alexandre vi se servit de son bâtard César de Borgia pour envahir toutes ces principautés.

Le roi Louis x11 obtint de ce pape la cassation de son mariage, après dix-huit années de jouissance, à condition qu'il aiderait l'usurpateur.

Les assassinats commis par Clovis, pour s'emparer des états des petits rois ses voisins, n'approchent pas des horreurs exécutées par Alexandre vi et par son fils.

L'histoire de Néron est bien moins abominable : le prétexte de la religion n'augmentait pas l'atrocité de ses crimes. Observez que dans le même temps les rois d'Espagne et de Portugal demandaient à ce pape, l'un l'Amérique et l'autre l'Asie, et que ce monstre les donna au nom du Dieu qu'il représentait. Observez que cent mille pèlerins couraient à son jubilé, et adoraient sa per-

Jules 11 acheva ce qu'Alexandre vi avait commencé. Louis XII, né pour être la dupe de tous ses voisins, aida Jules à prendre Bologne et Pérouse. Ce malheureux roi, pour prix de ses services, fut chassé d'Italie et excommunié par ce même pape, que l'archevêque d'Auch, son ambassadeur à Rome, appelait votre méchanceté, au lieu de votre sainteté.

Pour comble de mortification, Anne de Bretagne sa femme, aussi dévote qu'impérieuse, lui disait qu'il serait damné pour avoir fait la guerre au pape.

Si Léon x et Clément vii perdirent tant d'é-

<sup>&</sup>quot; Voyez l'article nonations.

tats qui se détachèrent de la communion papale, ils ne restèrent pas moins absolus sur les provinces fidèles à la foi catholique.

La cour romaine excommunia Henri III, et déclara Henri IV indigne de régner.

Elle tire encore beaucoup d'argent de tous les états catholiques d'Allemagne, et de la Hongrie, de la Pologne, de l'Espague, et de la France. Ses ambassadeurs ont la préséance sur tous les autres; elle n'est plus assez puissante pour faire la guerre, et sa faiblesse fait son bonbeur. L'état ecclésiatique est le seul qui ait toujours joui des douceurs de la paix depuis le saccagement de Rome par les troupes de Charles-Quint. Il paraît que les papes avaient été souvent traités comme ces dieux des Japonais, à qui tantôt on présente des offrandes d'or, et que tantôt on jette dans la rivière.

RUSSIE , voyez PIERRE-LE-GRAND.

S.

SALIQUE, voyez LOI SALIQUE.

# SALOMON.

Plusieurs rois ont éte de grands clercs et ont fait de bons livres. Le roi de Prusse, Frédéric-le-Grand, estle dernier exemple que nous en ayons. Il sera peu imité; nous ne devons pas présumer qu'on trouve beaucoup de monarques allemands qui fassent des vers français, et qui écrivent l'histoire de leur pays. Jacques i en Angleterre, et même Henri vui, out écrit. Il faut en Espagne remonter jusqu'au roi Alfonse v; encore est-il douteux qu'il ait mis la main aux Tables Alfonsines.

La France ne peut se vanter d'avoir eu un roi auteur '. L'empire d'Allemagne n'a aucun livre de la main de ses empereurs; mais l'empire romain se glorifie de César, de Marc-Aurèle, et de Julien. On compte en Asie plusieurs écrivains parmi les rois. Le présent empereur de la Chine, Kienlong, passe surtout pour un grand poète; mais Salomon, eu Soleyman l'Hébreu, a encore plus de réputation que Kien-long le Chinois.

Le nom de Salomon a toujours été révéré dans l'Orient. Les ouvrages qu'on croit de lui, les

On a prétendu que charles IX étalt l'auteur d'un livre sur la chase. Il set ter vraisemblable que el ce prince ett moins cultivé l'art de tuer les bétes, il ii étt point pris dans les forêts l'habitude de voir couler les angs, on ett eu plus de peine à ul auracher l'ordre de la Saint-Barthéem. La chases est un des moyens les plus sûrs pour émouser dans les hommes le sentiment de la pité pour lears semblables; effet d'autent plus funeste, que coux qui l'éprouvent, placés dans un rang plus élevé, ont plus henoin de ce frein. K.

annales des Juis, les fables des Arabes, ont porté sa renommée jusqu'aux Indes. Son règne est la grande époque des Hébreux.

Il était le troisième roi de la Palestine. Le premier livre des Rois dit que sa mère Bethsabée obtint de David qu'il fit couronner Salomon son fils, au lieu de son alné Adonias. Il n'est pas sur prenant qu'une femme, complice de la mort de son premier mari ait eu assez d'artifice pour faire donner l'héritage au fruit de son adultère, et pour faire déshériter le fils légitime, qui de plus était l'ainé.

C'est une chose très remarquable que le prophète Nathan, qui était venu reprocher à David son adultère, le meurtre d'Urie, le mariage qui suivit ce meurtre, s'ût le même qui depuis seconda Bethsabée, pour mettre sur le trône Salomon, né de ce mariage sangunaire et infâme. Cette conduite, à ne raisonner que selon la chair, prouverait que ce prophète Nathan avait, selon les temps, deux poids et deux mesures. Le livre même ne dit pas que Nathan reçut une mission particulière de Dieu pour faire déshériter Adonias. S'il en eut une, il saut la respecter; mais nous ne pouvons admettre que ce que nous trouvons écrit.

C'est une grande question en théologie si Salomon est plus renommé par son argent comptant, ou par ses femmes, ou par ses livres. Je suis fâché qu'il ait commencé son règne à la turque, en égorgeant son frère.

Adonias, exclus du trône par Salomon, lui demanda pour toute grâce qu'il lui permit d'épouser Abisag, cette jeune fille qu'on avait donné à David pour le réchauffer dans sa vieillesse. L'Écriture ne dit point si Salomon disputait à Adonias la concubine de son père, mais elle dit que Salomon, sur la seule demande d'Adonias, le fit assassiner. Apparemment que Dieu, qui lui donna l'esprit de sagesse, lui refusa alors celui de justice et d'humanité, comme il lui refusa depuis le don de la continence.

Il est dit dans le même livre des Rois qu'il était maître d'un grand royaume qui s'étendait de l'Euphrate à la mer Rouge et à la Méditerranée; mais malheureusement il est dit en même temps que le roi d'Égypte avait conquis le pays de Gazer dans le Canaan, et qu'il donna pour dot la ville de Gazer à sa fille qu'on prétend que Salomon épousa; il est dit qu'il y avait un roi à Damas; les royaumes de Sidon et de Tyr florissaient : entouré d'états puissants, il manifesta saus doute sa sagesse en domeurant en paix avec eux tous. L'abondance extrême qui enrichit son pays ne pouvait être que le fruit de cette sagesse profonde, puisque du temps de Saul il n'y avait pas un ouvrier en fer dans sou

pays. Nous l'avons déjà remarqué, ceux qui veulent raisonner trouvent difficile que David, successeur de Saul vaincu par les Philistins, ait pu pendant son administration fonder un vaste empire.

Les richesses qu'il laissa à Salomon sont encore plus merveilleuses; il lui donna comptant cent trois mille talents d'or, et un million treize mille talents d'argent. Le talent d'or hébraïque vaut, selon Arbuthnot, six mille livres sterling; le talent d'argent, environ cinq cents livres sterling. La somme totale du legs en argent comptant, sans les pierreries et les autres effets, et sans le revenu ordinaire proportionné sans doute à ce trésor, montait, suivant ce calcul, à un milliard cent quatre-vingt-dix-sept millions d'écus d'Allemagne, ou à vingt-cinq milliards six cent quarante-huit millions de France. Il n'y avait pas alors autant d'espèces circulantes dans le monde entier. Quelques érudits évaluent ce trésor un peu plus bas , mais la somme est toujours bien forte pour la Pa-

On ne voit pas après cela pourquoi Salomon se tourmentait tant à envoyer ses flottes au pays d'Ophir pour rapporter de l'or. On devine encore moins comment ce puissant mouarque n'avait pas dans ses vastes états un seul homme qui sût façonner du hois dans la forêt du Liban. Il fut obligé de prier Hiram, roi de Tyr, de lui prêter des fendeurs de bois et des ouvriers pour le mettre en œuvre. Il faut avouer que ces contradictions exercent le génie des commentateurs.

On servait par jour, pour le diner et le souper de sa maison, cinquante bœus et cent moutons, et de la volaille et du gibier à proportion; ce qui peut aller par jour à soixante mille livres pesant de viande: cela fait une bonne maison.

On ajoute qu'il avait quarante mille écuries et autant de remises pour ses chariots de guerre, mais seulement douze mille écuries pour sa cavalerie. Voilà bien des chariots pour un pays de montagnes; et c'était un grand appareil pour un roi dont le prédécesseur n'avait eu qu'une mule à son couronnement, et pour un terrain qui ne nourrit que des ânes.

On n'a pas voulu qu'un prince qui avait tant de chariots se bornât à un petit nombre de femmes; on lui en donne sept cents qui portait le nom de reines; et ce qui est étrange, c'est qu'il n'avait que trois cents concubines, contre la coutume des rois, qui ont d'ordinaire plus de maltresses que de femmes.

Il entretenait quatre cent douze mille chevaux, sans doute pour aller se promener avec elles le long du lac de Génézareth, ou vers celui de Sodome, ou vers le torrent de Cédron, qui serait un des endroits les plus délicieux de la terre, si ce torrent n'était pas à sec neuf mois de l'année, et si le terrain n'était pas horriblement pierreux.

Quant au temple qu'il fit bâtir, et que les Juiss ont cru le plus bel ouvrage de l'univers, si les Bramante, les Michel-Ange, et les Palladio, avaient vu ce bâtiment, ils ne l'auraient pas admiré. C'était une espèce de petite forteresse carrée qui renfermait une cour, et dans cette cour un édifice de quarante coudées de long, et un autre de vingt; et il est dit seulement que ce second édifice, qui était proprement le temple, l'oracle, le saint des saints, avait vingt coudées de large comme de long, et vingt de haut. M. Soufflot n'aurait pas été fort content de ces proportions.

Les livres attribués à Salomon ont duré plus que son temple.

Le nom seul de l'auteur a rendu ces livres respectables : ils devaient être bons, puisqu'ils étaient d'un roi, et que ce roi passait pour le plus sage des hommes.

Le premier ouvrage qu'on lui attribue est celui des Proverbes. C'est un recueil de maximes qui paraissent à nos esprits raffinés quelquefois triviales, basses, incohérentes, sans goût, sans choix, et sans dessein. Ils ne peuvent se persuader qu'un roi éclairé ait composé un recueil de sentences dans lesquelles on n'en trouve pas une seule qui regarde la manière de gouverner, la politique, les mœurs des courtisans, les usages d'une cour. Ils sont étonnés de voir des chapitres entiers où il n'est parlé que de gueuses qui vont inviter les passants dans les rues à coucher avec elles.

Ils se révoltent contre les sentences dans ce goût: « Il y a trois choses insatiables, et une quatrième qui ne dit jamais, C'est assez: le sépul-» cre, la matrice, la terre qui n'est jamais rassa-» siéed eau, et le feu, qui est la quatrième, ne dit » jamais, C'est assez.

s il y a trois choses difficiles, et j'ignore entièrement la quatrième : la voie d'un sigle dans l'air, la voie d'un serpent sur la pierre, la voie d'un vaisseau sur la mer, et la voie d'un homme dans une femme.

» Il y a quatre choses qui sont les petites de la terre, et qui sont plus sages que les sages : les fourmis, petit peuple qui se prépare une nourris ture pendant la moisson; le lièvre, peuple faible qui couche sur des pierres; la sauterelle, qui, » n'ayant pas de rois, voyage par troupes; le lésard, qui travaille de ses mains, et qui deme re » dans les palais des rois. »

Est-ce à un grand roi, disent-ils, au plus sage des mortels qu'on oso imputer de telles niaiseries? Cette critique est forte, il faut parler avec plus de respect. Les Proverbes out été attribués à Isale, à Elzia, à Sobna, à Eliacin, à Joacké, et à plusieurs autres; mais qui que ce soit qui ait compilé ce recueil de sentences orientales, il n'y a pas d'apparence que ce soit un roi qui s'en soit donné la peine. Auraitidit que « la terreur du roiest comme le rugisse» ment du lion? « C'est ainsi que parle un sujet ou un esclave que la colère de son maître fait trembeler. Salomo aurait-il tant parlé de la femme impudique? aurait-il dit : « Ne regardez point le vin » quand il paraît clair, et que sa couleur brille » dans le verre? »

Je doute fort qu'on ait eu des verres à boire du temps de Salomon; c'est une invention fort récente; toute l'antiquité buvait dans des tasses de bois ou de métal; et ce seul passage indique peut-être que cette collection juive fut composée dans Alexandrie, ainsi que tant d'autres livres Juifs.

L'Ecclésiaste, que l'on met sur le compte de Salomon, est d'un groêt tout différent. Celui qui parle dans cet ouvrage semble être détrompé des illusions de la grandeur, lassé de plaisirs, et dégoûté de la science. On l'a pris pour un épicurien qui répète à chaque page que le juste et l'impie sont sujets aux mêmes accidents, que l'homme n'a rien de plus que la bête, qu'il vaut mieux n'être pas né que d'exister, qu'il n'y a point d'autre vie, et qu'il n'y a rien de bon et de raisonnable que de jouir en paix du fruit de ses travaux avec la femme qu'on aime qu'on aime

Il se pourrait faire que Salomon eût tenu de tels discours à quelques unes de ses femmes : on prétend que ce sont des objections qu'il se fait; mais ces maximes, qui ont l'air un peu libertin, ne ressemblent point du tout à des objections; et c'est se moquer du monde d'entendre dans un auteur le contraire de ce qu'il dit.

On a cru voir un matérialiste à la fois sensuel et dégoûté, qui paraissait avoir mis au dernier verset un mot édifiant sur Dieu, pour diminuer le scandale qu'un tel livre devait causer.

Au reste, plusieurs Pères ont prétendu que Salomon avait fait pénitence; ainsi on peut lui pardonner.

Les critiques ont de la peine à se persuader que ce livre soit de Salomon; et Grotius prétend qu'il fut écrit sous Zorohabel. Il n'est pas naturel que Salomon ait dit: « Malheur à la terre qui a un roi » enfantl » Les Juifs n'avaient point eu encore de tels rois. Il n'est pas naturel qu'il ait dit: « l'observe le » visage du roi. » Il est bien plus vraisemblable que l'auteur ait voulu faire parler Salomon, et que, par cette aliénation d'esprit qu'on découvre dans tant de rabbins, il ait outblié souvent.dans le corps du livre que c'était un roi qu'il fesait parler.

Ce qui leur paraît surprenant, c'est que l'on ait consacré cet ouvrage parmi les livres canoniques. S'il fallait, disent-ils, établir aujourd'hui le canon de la Bible, peut-être n'y mettrait-on pas l'Ecclésiaste: mais il fut inséré dans un temps où les livres étaient très rares, où ils étaient plus admirés que lus. Tout ce qu'on peut faire autourd'hui, c'est de pallier autant qu'il est possible l'épicuréisme qui règne dans cet ouvrage. On a fait pour l'Ecclésiaste comme pour tant d'autres choses qui révoltent bien autrement. Elles furent établies dans des temps d'ignorance; et on est forcé, à la honte de la raison, de les soutenir dans des temps éclairés, et d'en déguiser ou l'absurdité ou l'horreur par des allégories. Ces critiques sont trop hardis.

Le Cantique des cantiques est encore attribué à Salomon, parce que le nom de roi s'y trouve eu deux ou trois endroits, parce qu'on fait dire à l'amante qu'elle est belle comme tes peaux de Salomon, parce que l'amante dit qu'elle est noire, et qu'on a cru que Salomon désignait par là sa semme égrotienne.

Ces trois raisons n'ont pas persuadé. 4º Quand l'amante, en parlant à son amant, dit, « Le roi » m'a menée dans ses celliers, » elle parle visiblement d'un autre que de son amant; donc le roi n'est pas cet amant : c'est le roi du festin, c'est le paranymphe, c'est le maître de la maison, qu'elle entend; et cette Juive est si loin d'être la maîtresse d'un roi, que dans tout le cours de l'ouvrage, c'est une bergère, une fille des champs, qui va chercher son amant à la campagne et dans les rues de la ville, et qui est arrêtée aux portes par les gardes qui lui volent sa robe

2º Je suis belle comme les peaux de Salomon, est l'expression d'une villageoise qui dirait: Je suis belle comme les tapisseries du roi; et c'est précisément parce que le nom de Salomon se trouve dans cet ouvrage qu'il ne saurait être de lui. Quel monarque ferait une comparaison si ridicule? « Voyez, » dit l'amante au troisième chapitre, voyez le roi » Salomon avec le diadême dont sa mère l'a couvronné au jour de son mariage. » Qui ne reconnaît à ces expressions la comparaison ordinaire que font les filles du peuple en parlaut de leurs amants? Elles disent : il est bean comme un prince, il a un air de roi, etc.

5º Il est vrai que cette bergère qu'on fait parler dans ce cantique amoureux dit qu'elle est bâlée du

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Un pédant a cru trouver une erreur dans ce passaga; il a prétendu qu'on a mai traduit par le moi de verre, le gobelet qui était, diét, de bois on de métal: mais comment le vin aurait il brillé dans un gobelet de métal ou de bois? et puis qu'importe? — Le pédant dont parte le l'Voltaire, est l'abbé Guénée, audieur de Lettres de que/ques Juifs, etc.

soleil, qu'elle est brune. Or, si c'était là la fille du roi d'Égypte, elle n'était point si liâlée. Les filles de qualité en Égypte sont blanches. Cléopâtre l'était; et en un mot, ce personnage ne peut être à la fois nne fille de village et une reine.

ll se peut qu'un monarque qui avait mille femmes ait dit à l'une d'elles : « Qu'elle me baise d'un » baiser de sa bouche, car vos tétons sont meil-» leurs que le vin. » Un roi et un berger, quand il s'agit de baiser sur la bonche, peuvent s'exprimer de la même manière. Il est vrai qu'il est assez étrange qu'on ait prétendu que c'était la fille qui parlait en cet endroit, et qui fesait l'éloge des tétons de son amant.

On avoue encore qu'un roi galant a pu faire dire à sa maîtresse : « Mon bien-aimé est comme » na bouquet de myrte, il demeurera entre mes » tétons. «

Qu'il a pu lui dire : « Votre nombril est comme » une coupe dans laquelle il y a toujours quelque » chose à boire : votre ventre est comme un bois-» sean de froment; vos tétons sont comme deux

» faons de chevreuil, et votre nez est comme la » tour dn mont Liban. »

J'avoue que les églogues de Virgile sont d'un autre style; mais chacnn a le sien, et nn Jnif n'est pas obligé d'écrire comme Virgile.

On n'a pas appronvé ce beau tour d'éloquence orientale: « Notre sœnr est encore petite, elle n'a point de tétons : que ferons-nous de notre sœur ? » Si c'est nn mur, bâtissons dessus ; si c'est une

» porte, fermons-la.»

A la bonne henre que Salomon , le plns sage des hommes, ait parlé ainsi dans ses goguettes; mais plusieurs rabbins ont soutenu que non seulement cette petite églogue voluptueuse n'était pas du roi Salomon, mais qu'elle n'était pas authentique. Théodore de Mopsnète était de ce sentiment; et le célèbre Grotius appelle le Cantique des cantiques un ouvrage libertin , flagitiosus. Cependant il est consacré, et on le regarde comme une allégorie perpétuelle du mariage de Jésus-Christ avec son Eglise. Il faut avouer que l'allégorie est un pen forte, et qu'on ne voit pas ce que l'Église pourrait entendre quand l'auteur dit que sa petite sœn r n'a point de tétons.

Après tout, ce cantique est un morceau précienx de l'antiquité; c'est le seul livre d'amour qui nous soit resté des Hébreux. Il y est souvent parlé de jonissance. C'est nne églogue juive. Le style est comme celui de tous les ouvrages d'éloquence des Hébreux, sans liaison, sans suite, plein de répétitions, confus, ridiculement métaphorique; mais il y a des endroits qui respirent la naïveté et l'amour.

sérieux; mais il n'est pas plus de Salomon que le Cantique des cantiques. On l'attribue communément à Jésus fils de Sirach, d'autres à Philon de Biblos : mais quel que soit l'auteur, on a cru que de son temps on n'avait point encore le Pentateuque; car il dit, au chapitre x, qu'Abraham voulut immoler Isaac du temps du déluge, et dans un antre endroit il parle du patriarche Joseph comme d'un roi d'Égypte : du moins c'est le sens le plus naturel.

Le pis est que l'auteur, dans le même chapitre, prétend qu'on voit de son temps la statue de sel en laquelle la femme de Loth fut changée. Ce que les critiques trouvent de pis encore, c'est que le livre leur paraît un amas très ennuyeux de lieux communs; mais ils doivent considérer que de tels ouvrages ne sont pas faits pour suivre les vaines règles de l'éloquence. Ils sont écrits pour édifier et non pour plaire; il faut même lutter contre son dégoût pour les lire.

Il y a grande apparence que Salomon était riche et savant pour son temps et pour son peuple. L'exagération, compagne inséparable de la grossièreté, lui attribua des richesses qu'il n'avait pu posséder, et des livres qu'il n'avait pu faire. Le respect pour l'antiquité a depuis consacré ces erreurs.

Mais que ces livres aient été écrits par un Juif, que nous importe? Notre religion chrétienne est fondée sur la juive, mais non pas sur tous les livres que les Juifs ont faits.

Pourquoi le Cantique des cantiques, par exemple, serait-il plus sacré pour nous que les fables du Talmud? C'est, dit-on, que nous l'avons compris dans le canon des Hébreux. Et qu'est-ce que ce canon? C'est un recueil d'ouvrages authentiques. Eh bien! un ouvrage pour être authentique est-il divin? une histoire des roitelets de Juda et de Sichem, par exemple, est-elle autre chose qu'une histoire? Voilà un étrange préjugé. Nous avons les Juiss en horreur, et nous voulons que tout ce qui a été écrit par enx et recneilli par nous porte l'empreinte de la Divinité. Il n'y a jamais eu de contradiction si palpable.

### SAMMONOCODOM.

Je me souviens que Sammonocodom, le dieu des Siamois, naquit d'une jeune vierge, et fnt élevé sur une fleur. Ainsi la grand'mère de Gengis fut engrossée par un rayon du soleil. Ainsi l'empereur de la Chine Kien-long, aujourd'hui glorieusement régnant, assure positivement, dans son beau poëme de Moukden, que sa bisaïeule était une très jolie vierge, qui devint mère d'une race Le livre de la Sagesse est dans un goût plus | de héros pour avoir mangé des cerises. Ainsi

Danaé fut mère de Persée, Rhea Sylvia de Romulus. Ainsi Arlequin avait bien raison de dire, envoyant tout ce qui se passait dans le monde: Tutto il mondo è fatto come la nostra famialia.

La religion de ce Siamois nous prouve que jamais législateur n'enseigna une mauvaise morale. Voyez, lecteur, que celle de Brama, de Zoroastre, de Numa, de Thaut, de Pythagore, de Mahomet, et même du poisson Oaunès, est absolument la même. J'ai dit souvent qu'on jetterait des pierres à un homme qui viendrait prêcher une morale relàchée, et voila pourquoi les jésuites eux-mêmes ont éu des prédicateurs si austères. Les rècles que Sammonocodom douna aux tala-

poins ses disciples sont aussi sévères que celles de saint Basile et de saint Benoît.

- « Fuyez les chants, les danses, les assemblées, » tout ce qui peut amollir l'âme.
  - . N'avez ni or ni argent.
- » Ne parlez que de justice, et ne travaillez que » pour elle.
  - » Dormez peu, mangez peu, n'ayez qu'un habit.
  - Ne raillez jamais.
- » Méditez en secret, et réfléchissez souvent sur » la fragilité des choses humaines. »

Par quelle fatalité, par quelle fureur est-il arrivé que dans tous les pays l'excellence d'une morale si sainte et si nécessaire a été toujours déshonorée par des contes extravagants, par des prodiges plus ridicules que toutes les fables des Métamorphoses? Pourquoi n'y a-t-il pas une seule religion dont les préceptes ne soient d'un sage, et dont les dogmes ne soient d'un fou? (On sent bien que j'excepte la nôtre, qui est en tout sens infiniment sage.)

N'est-ce point que les législateurs s'étant contentés de donner des préceptes raisonnables et utiles, les disciples des premiers disciples et les commentateurs ont voulu enchérir? Ils ont dit: Nous ne serons pas assez respectés, si notre fondateur n'a pas eu quelque close de surnaturel et Je divin. Il faut absolument que notre Numa ait eu des rendez-vous avec la nymphe Égérie; qu'uuc des cuisses de Pythagore ait été de pur or; que la mère de Sammonocodom ait été vierge en accouchant de lui; qu'il soit né sur une rose, ct qu'il soit devenu dice.

Les premiers Chaldéeus ne nous ont transmis que des préceptes moraux très honnètes; cela ne suffit pas : il est bien plus beau que ces préceptes aient été annoucés par un brochet qui sortait deux fois par jour du fond de l'Euphrate pour veuir feire un sermon.

Ces malheureux disciples, ces détestables commentateurs, n'ont pas vu qu'ils pervertissaient le geure humain. Tous les gens raisonnables disent :

Voilà des préceptes très bons : i'en aurais bien dit autant : mais voilà des doctrines impertinentes . absurdes, révoltantes, capables de décrier les meilleurs préceptes. Qu'arrive-t-il? ces gens raisonnables ont des passions tout comme les talapoins; et plus ces passions sont fortes, plus ils s'enhardissent à dire tout haut : Mes talapoins m'ont trompé sur la doctrine : ils pourraient bien m'avoir trompé sur des maximes qui contredisent mes passions. Alors ils secouent le joug, parce qu'il a été imposé maladroitement; ils ne croient plus en Dieu, parce qu'ils voient bien que Sammonocodom n'est pas dieu. J'en ai déjà averti mon cher lecteur en auclaues endroits, lorsque i'étais à Siam : et je l'ai conjuré de croire en Dieu malgré les talapoins.

Le révérend P. Tachard, qui s'était tant amusé sur le vaisseau avec le jeune Destouches, gardemarine, et depuis auteur de l'opéra d'Issé, savait bien que ce que je dis est très vrai.

D'UN FRÈRE CADET DU DIEU SAMMONOCODOM.

Voyez si j'ai eu tort de vous exhorter souvent à défiuir les termes, à éviter les équivoques. Un mot étranger, que vous traduisez très mal par le mot Dieu, vous fait tomber mille fois dans des erreurs très grossières. L'essence suprême, l'intelligence suprême, l'âme de la nature, le grand Être, l'éternel géomètre qui a tout arrangé avec ordre, poids et mesure, voilà Dieu. Mais lorsqu'on donne le même nom à Mercure, aux empereurs romains, à Priape, à la divinité des tétons, à la divinité des fesses, au dieu pet, au dieu de la chaise percée, on ne s'entend plus, on ne sait plus où l'on en est. Un juge juif, une espèce de bailli est appelé dieu dans nos saintes Ecritures. Un ange est appelé dieu. On donne le nom de dieux aux idoles des petites nations voisines de la horde

Sammonocodom n'est pas dieu proprement dit; et une preuve qu'il n'est pas dieu, c'est qu'il devint dieu, et qu'il avait un frère nommé Thevatat, qui fut pendu, et qui fut damné.

Or il n'est pas rare que daus uue famille il y ait un homme habile qui fasse fortune, et uu autre malavisé qui soit repris de justice. Sammoneodom devint saint, il fut canonisè à la manière siamoise; et son frère, qui fut un mauvais garnement, et qui fut mis en croix, alla dans l'enfer, où il est eurore.

Nos voyageurs ont rapporté que quand nous voulûnes prêcher un dieu crucifié aux Siamois, ils se moquèrent de nous. Ils nous dirent que la croix pouvait bien être le supplice du frère d'un dieu, mais non pas d'un dieu Ini-même. Cette

raison paraissait assez plausible, mais elle n'est pas convaincante en bonne logique; cer puisque le vrai Dieu donna pouvoir à Pilate de le crucifier, il put, à plus forte raison, donner pouvoir de crucifier son frère. En effet Jésus-Christ avait un frère, saint Jacques, qui fut lapidé. Il n'en était pas moins Dieu. Les mauvaises actions imputés à Thevalat, frère du dieu Sammonocodom, étaient encoreun faible argument contre l'abbé de Cloisi et le P. Tachard; car il se pouvait très bien faire que Thevatat cût été pendu injustement, et qu'il eût mérité le ciel au lieu d'être damné: tout cela est fort délicat.

Au reste, on demande comment le P. Tachard put en si peu de temps apprendre assez bien le siamois pour disputer contre les talapoins.

On répond que Tachard entendait la langue siamoise comme François-Xavier entendait la langue indienne.

## SAMOTHRACE.

Que la fameuse lle de Samothrace soit à l'embouchure de l'Hèbre, comme le disent tant de dictionnaires, ou qu'elle en soit à vingt milles, comme c'est la vérité, ce u'est pas ce que je recherche.

Cette île înt long-temps la plus celèbre de tout l'Archipel, et même de toutes les îles. Ses dienx Cabires, ses hiérophantes, ses mystères, lui donmèrent autant de réputation que le trou Saint-Patrice en eut en Irlande il n'y a pas long-temps.

Cette Samothrace, qu'on appelle aujourd'hui Samandrachi, est un rocher recouvert d'un peu de terre stérile, babitée par de pauvres pêcheurs. Ils seraient bien étonnés si ou leur disait que leur ile eut autrefois tant de gloire; et ils diraient : Qu'est-ee que la gloire?

Je demande ee qu'étaient ces hiérophantes, ces francs-maçons sacrés qui célébraient leurs mystères antiques de Samothrace, et d'où ils venaient, eux et leurs dieux Cabires?

Il n'est pas vraisemblable que ces pauvres gens fussent venus de Phénicie, comme le dit Bochart avec ses étymologies hébraïques, et comme le dit après lui l'abbé Banier. Ce n'est pas ainsi que les dieux s'établissent; ils sont comme les conquérants, qui ne subjuguent les peuples que de proche

en proche. Il y a trop loin de la Phénicie à cette pauvre lle pour que les dieux de la riche Sidon et de la superbe Tyr soient venus se confiner dans cet ermitage: les hiérophantes ne sont nas si sats.

Le fait est qu'il y avait des dieux Cabires, des prêtres Cabires, des mystères Cabires, dans cette ile chétive et stérile. Non seulement Hérodote en parle; mais le Phénicien Sanchoniathon, si antérieur à Hérodote, en parle aussi dans ses fragments heureusement conservés par Eu-èbe. Et, qui pis est, ce Sanchoniathon, qui vivait certainement avant le temps où l'on place Moïse, cite le grand Thaut, le premier Hermès, le premier Mercure d'Égypte; et ce grand Thaut vivait huit cents ans avant Sanchoniathon, de l'aveu même de ce Phénicien.

Les Cabires étaient donc en honneur deux mille trois ou quatre cents ans avant notre ère vulgaire.

Maintenant si vous voulez savoir d'où venaient ees dieux Cabires établis en Samothrace, n'est-il pas vraisemblable qu'ils venaient de Thrace, le pays le plus voisin, et qu'on leur avait donné cette petite île pour y jouer leurs farces, et pour gagner quelque argent? Il se pourrait bien faire qu'Orphée eût été un fameux ménétrier des dieux Cabires.

Mais qui étaient ces dienx? ils étaient ce qu'ont été tous les dieux de l'antiquité, des fantômes inventés par des fripons grossiers, sculptés par des ouvriers plus grossiers encore, et adorés par des brutes appelées hommes.

Ils étaient trois Cabires; car nons avons déjà observé que dans l'antiquité tout se fesait par trois.

Il faut qu'Orphée soit venu très long temps après l'invention de ces trois dieux; car il n'en admit qu'un seul dans ses mystères. Je prendrais volontiers Orphée pour un socinien rigide.

Je tiens les anciens dieux Cabires pour les premiers dieux des Thraces, quelques noms grees qu'on leur ait donnés depuis.

Mais voici quelque chose de bien plus curieux pour l'histoire de Samothraee. Vous savez que la Grèce et la Thrace ont été affligées autrefois de plusieurs inondations. Yous connaissez les déluges de Deucalion et d'Ogygès. L'île de Samothrace se vantait d'un déluge plus ancien, et son déluge se rapportait assez au temps où l'on prétend que vivait cet ancien roi de Thrace nommé Xissutre, dont nous avons parlé à l'article Aaraat.

Vous pouvez vous souvenir que les dieux de Xixutru ou Xissutre, qui étaient probablement les Cabires, lui ordonnèrent de bâtir un vaisseau d'environ trente mille pieds de long sur douze cents pieds de large; que ce vaisseau vogua longtemps sur les montagnes de l'Arménie pendant le

<sup>\*</sup>Ce trou Saint-Patrice, ou Saint-Patrick, est une des portes du purpatione. Les cérémonies et les épreuves que les moines feusient observer aux pélerins qui venaient visiter ce redoutable trou ressemblaient assez aux cérémonies et aux épreuves des mystères d'isis et de Samothrace, L'ami lecteur qui voudra un peus approdonfer la plupart de nos questions àspercers fort apréalèment que les mèmes friponneries, les mêmes extravagances, out fait le tour de la terre je tout pour gagner honneurs et argent. Voyez l'Extrait dis Purspatoire de saint Patrice, par M. Sinner.

déluge; qu'ayant embarqué avec lui des pigeons et beaucoup d'autres animaux domestiques, il làcha ses pigeons pour savoir si les eaux s'étaient retirées, et qu'ils revinrent tout crottés, ce qui 61 prendre à Xissuire le parti de sortir enfin de son grand vaisseau.

Vous me direz qu'il est bien étrange que Sanchoniathon n'ait point parlé de cette aventure. Je vous répondrai que nous ne pouvons pas décider s'il l'inséra ou non dans son histoire, vu qu'Eusèbe, qui n'a rapporté que quelques fragments de cet ancien historien, n'avait aucun intérêt à rapporter l'histoire du vaisseau et des pigeons. Mais Bérose la raconte; et il y joint du merveilleux, selon l'usage de tous les anciens.

Les habitants de Samothrace avaient érigé des monuments de ce déluge.

Ce qui est encore plus étonnant, et ce que nous avons déjà remarqué en partie, c'est que ni la Grèce, ni la Thrace, ni aucun peuple, ne connut jamais le véritable déluge, le grand déluge, le déluxe de Noé.

Comment, encore une fois, un événement aussi Lecrible que celui du submergement de toute la terre, put-il être ignoré des survivants? comment le nom de notre père Noé, qui repeupla le monde, put-il être inconnu à tous ceux qui lui devaient la vie? C'est le plus étonnant de tous les prodiges, que de tant de petits-fils aucun n'ait parlé de son grand-père.

Je me suis adressé à tous les doctes: je leur ai dit Avez-vous jamais lu quelque vieux livre gree, toscan, arabe, égyptien, chaldéen, indien, persan, chinois, où le nom de Noé se soit trouvé? Ils m'ont tous répondu que non. J'en suis encore tout confondu.

Mais que l'histoire de cette inondation universelle se trouve dans une page d'un livre écrit dans un désert par des fugitifs, et que cette page ait été inconnue au reste du monde entier, jusque vers l'an neuf cents de la fondation de Rome, c'est ce qui me pétrifle; je n'en reviens pas. Mon cher lecteur, crions bien fort: O altitudo ignorantiarun!

### SAMSON.

En qualité de pauvres compilateurs par alphabet, de ressasseurs d'anecdotes, d'éplucheurs de minuties, de chiffonniers qui ramassent des guenilles au coin des rues, nous nous glorillerons, avec toute la fierté attachée à nos sublimes sciences, d'avoir découvert qu'on jous le fort Sanson, tragédie, sur la fin du seizième siècle, en la ville de Routen, et qu'elle fut imprimée chez Abraham Content de la ville de Routen, et qu'elle fut imprimée chez Abraham Content de la ville de Routen, et qu'elle fut imprimée chez Abraham Content de la ville de Routen, et qu'elle fut imprimée chez Abraham Content de la ville de Routen, et qu'elle fut imprimée chez Abraham Content de la ville de Routen, et qu'elle fut imprimée chez Abraham Content de la ville de Routen de la ville de la ville de Routen de la ville de Routen de la ville de la ville de la ville de la ville de Routen de la ville de la vill

turier. Jean ou John Milton, long-temps maître d'école à Londres, puis secrétaire pour le latin du parlement nommé le croupion; Milton, auteur du Paradis perdu et du Paradis retrouvé, fit la tragédie de Samson agoniste; et il est bien cruel de ne pouvoir dire en quelle année.

Mais nous savons qu'on l'imprima avec une pré face, dans laquelle on vante beaucoup un de nos confèrers les commentateurs, nommé Pareus, lequel s'aperçut le premier, par la force de son génie, que l'Apocalypse est une tragédie. En vertu de cette découverte, il partagea l'Apocalypse en cinq actes, et y inséra des chœurs dignes de l'élégance et du beau naturel de la pièce. L'auteur de cette même préface nous parle des belles tragédies de saint Grégoire de Nazianze. Il assure qu'une tragédie ne doit jamais avoir plus de cinq actes; et pour le prouver, il nous donne le Samson agoniste de Milton, qui n'en a qu'un. Ceux qui aiment les longues déclamations seront satisfaits de cette pièce.

Une comédie de Samson fut jouée long-temps en Italie. On en donna une traduction à Paris en 1717, par un nommé Romagnesi; on la représenta sur le théâtre français de la comédie prétendue italienne, anciennement le palais des ducs de Bourgogne. Elle fut imprimée et dédiée au duc d'Orléans, régent de France.

Dans cette pièce sublime, Arlequin, valet de Samson, se battait contre un coq d'Inde, tandis que son maître emportait les portes de la ville du Gaza sur ses épaules.

En 4732, ou voulut représenter à l'Opéra de Paris une tragédie de Samson' mise en musique par le célèbre Rameau; mais on ne le permit pas. Il n'y avait ni arlequin ni coq d'Inde, la chose parut trop sérieuse : on était bien aise d'ailleurs de mortifler Rameau qui avait de grands talents. Cependant on joua dans ce temps-la l'opéra de Jephté, tiré de l'aucien Testament, et la comédie de l'Enfant prodique, tiré du nouveau.

Il y a une vieille édition du Samson agoniste de Milton, précédée d'un abrégé de l'histoire de ce héros; voici la traduction de cet abrégé.

Les Juifs, à qui Dien avait promis par serment tout le pays qui est entre le ruisseau d'Égypte et l'Euphrate, et qui pour leurs péchés n'eurent jamais ce pays, étaient au contraire réduits en servitude; et cet esclavage dura quarante ans. Or, il y avait un Juif de la tribu de Dan, nommé Manué ou Manao, et la femme de ce Manué était stérile; et un ange apparut à cette femme, et lui dit: Yous aurez un fils, à condition qu'il ne boira jamais de vin, qu'il ne mangera jamais de lièvre, et qu'on ne lui fera jamais les cheveux.

Samson, opéra de Voltaire.

L'ange apparut ensuite au mari et à la feunne; on lui donna un chevreau à manger; il n'en voit lut point, et disparut au milieu de la fumée; et la femme dit : Certainement nous mourrons, car nous avons vu un dieu. Mais ils n'en moururent bas.

L'esclave Samson naquit, fut consacré nazaréen; et dès qu'il fut grand, la première chose qu'il fit fut d'aller dans la ville phénicienne ou philistine de Tamnala courtiser une fille d'un de ses maîtres, qu'il épousa.

En allant chez sa maîtresse, il rencontra un lion, le déchira en pièces de sa main nue, come il eût fait un chevreau. Quelques jours après il trouva un essaim d'abeilles dans la gueule de ce lion mort, avec un rayon de miel, quoique les abeilles ne se reposent iamais sur des charognes.

Alors il proposa cette énigme à ses camarades : La nourriture est sortie du mangeur, et le doux est sorti du dur. Si vous devinez, je vous donnerat trente tuniques et trente robes; sinon, vous me donnerez frente robes et trente tuniques. Ses camarades, ne pouvant deviner le fait en quoi consistait le mot de l'énigme, gagnèrent la jeune femme de Samson; elle tira le secret de son mari, et il fut obligé de leur donner trente tuniques et trente robes. Ah! leur dit-il, si vous n'aviez pas labouré avec ma vache, vous n'auriez pas deviné.

Aussitôt le beau-père de Samson donna un autre mari à sa fille.

Samson, en colère d'avoir perdu sa femme, alla prendre sur-le-champ trois cents renards, les attacha tousensenble par la queue avec des flambeaux allumés, et ils allèrent mettre le feu dans les blés des Philistins.

Les Juifs esclaves, ne voulant point être punis par leurs maîtres pour les exploits de Samson, vinrent le surprendre dans la caverne où il demeurait, le lièrent avec de grosses cordes, et le livrerent anx Philistins. Des qu'il est au milieu d'eux, il rompt ses cordes; et tronvant une màchoire d'ane, il tue en un tour de main mille Philistins avec cette machoire. Un tel effort l'ayant mis tout en feu, il se mourait de soif. Aussitôt Dieu fit jaillir une fontaine d'une dent de la mâchoire d'ane. Samson avant bu, s'en alla dans Gaza, ville philistine; il y devint sur-le-champ amoureux d'une fille de joie. Comme il dormait avec elle, les Philistins fermèrent les portes de la ville, et environnèrent la maison; il se leva, prit les portes, et les emporta. Les Philistins, au désespoir de ne pouvoir venir à bout de ce héros, s'adressérent à une autre fille de joie nommée Dalila, avec laquelle il conchait pour lors. Celle-ci lui arracha enfin le secret en quoi consistait sa force. Il ne fallait que le tondre pour le rendre égal

aux autres hommes; on le tondit, il devint faible; on lui creva les yeux, on lui fit tourner la meule et jouer du violon. Un jour qu'il jouait dans un temple philistin, entre deux colonnes du temple, il fut indigné que les l'hilistins eussent des temples à colonnade, tandis que les Juifs n'avaient qu'un tabernacle porté sur quatre bâtons. Il sentit que ses cheveux commençaient à revenir. Transporté d'un saint zèle, il jeta à terre les deux colonnes; le temple fut renversé; les Philistins furent écrasés, et lui aussi.

Telle est mot à mot cette préface.

C'est cette histoire qui est le sujet de la pièce de Milton et de Romagnesi : elle était faite pour la farce italienne.

### SCANDALE.

Sans rechercher si le scandale était originairement une pierre qui pouvait faire tomber les gens, ou une quevelle, ou une séduction, tenous-nousen à la signification d'aujourd'hui. Un scandale est une grave indécence. On l'applique principalement aux gens d'église. Les Contes de La Fonaine sont libertins; plusieurs endroits de Sanchez, de Tambourin, de Molina, sont scandaleux.

On est scandaleux par ses écrits ou par sa conduite. Le siége que soutinrent les augustins contre les archers du guet, au temps de la Fronde, fut scandaleux. La banqueroute du frère jésuite Lavaletto fut plus que scandaleuse. Le procés des révérends Pères capucins de Paris, en 4764, fut un scandale très réjonissant. Il faut en dire ici un petit mot pour l'édification du lecteur.

Les révérends Pères capucins s'étaient battus dans le couvent; les uns avaient caché leur argent, les autres l'avaient pris. Jusque-là ce n'était qu'un scandale particulier, une pierre qui ne pouvait faire tomber que des capucins; mais quand l'affaire fut portée au parlement, le scandale devint public.

Il est dit\* au procès qu'il faut douze ceuts livres de pain par semaine au couvent de Saint-Honoré, de la viande, du vin, du bois à proportion, et qu'il y a quatre quêteurs en titre d'office chargés de lever ces contributions dans la ville. Quel scandale épouvantable l douze cents livres de viande et de pain par semaine pour quelques capucins, tandis que tant d'artistes accablés de vieillesse, et tant d'honnêtes veuves, sont exposés tous les jours à périr de misère l

De Que le révérend P. Dorothée se soit fait trois mille livres de rente aux dépens du couvent, et

2 Page 27 du Mémoire contre frère 4thanase, présenté et parlement. - b Page 3, ibid.

par conséquent aux dépeus du public; voilà non seulement un scandale énorme, mais un vol manifeste, et un vol fait à la classe la plus indigente des citoyens de Paris; car ce sont les pauvres qui paient la taxe imposée par les moines meudiants. L'ignorance et la faiblesse du peuple lui persuadent qu'il ne peut gagner le ciel qu'en donnant son nécessaire, dont ces moines composent leur superflu.

Il a donc fallu que, de ce seul chef, frère Dorothée ait extorqué vingt mille écus au moins aux pauvres de Paris, pour se faire mille écus de reute.

Songez bieu, mon cher lecteur, que de telles aventures ne sont pas rares dans ce dix-huitième siècle de notre ère vulgaire, qui a produit tant de bons livres. Je vous l'ai déjà dit, le peuple ne lit point. l'a capucin, un récollet, un carme, un picpus, qui confesse et qui prêche, est capable de faire lui seul plus de mal que les meilleurs livres ne pourront jamais faire de bien.

J'oscrais proposer aux âmes bien nées de répandre dans une capitale un certain nombre d'anti-capucins, d'anti-récollets, qui iraient de maison en maison recommander aux pères et mères d'être bien vertueux, et de garder leur argent pour l'eutretien de leur famille et le soutien de leur vieillesse; d'aimer Dieu de tout leur cœur, et de ne jamais rien donner aux moiues. Mais revenous à la vraie signification du mot scandale.

Oans ce procès des capucins, on accuse frère Grégoire d'avoir fait un enfant à mademoiselle Bras-de-Fer, et de l'avoir ensuite mariée à Montard le cordonnier. On ne dit point si frère Grégoire a donné lui-même la bénédiction nuptisle à sa maltresse et à ce pauvre Moutard avec dispense. S'il l'a fait, voila le scandale le plus complet qu'on puisse donner; il renferme fornication, vol, adultère, et sacrilége. Horresco referens.

Je dis d'abord fornication, puisque frère Grégoire forniqua avec Magdeleine Bras-de-Fer, qui n'avait alors que quinze ans.

Je dis vol, puisqu'il donna des tabliers et des rubans à Magdeleine, et qu'il est évident qu'il vola le couvent pour les acheter, pour payer les soupers, et les frais des couches, et les mois de nourrice.

Je dis adultère, puisque ce méchant homme continua à coucher avec madame Moutard.

Je dis sacrilége, puisqu'il confessait Magdeleine. Et s'il maria lui-même sa maîtresse, figurezvous quel homme c'était que frère Grégoire.

Un de nos collaborateurs et coopérateurs à ce petit ouvrage des Questions philosophiques et enenclopédiques travaille à foire un livre de morale

\* Page 45 du Mémoire contre frère Athanase , présenté au Barlement.

sur les scandales, contre l'opinion de frère l'atouillet. Nous espérons que le public en jouira incessamment.

### SCHISME.

Ou a inséré dans le grand Dictionnaire encyclopédique tout ce que nous avions dit du grand schisme des Grecs et des Latins dans l'Essai sur les mœurs et l'esprit des nations. Nous ne voulons pas nous répéter.

Mais en songeant que schisme signifie déchirure, et que la Pologne est déchirée, nous ne pouvons que renouveler nos plaintes sur cette fatale maladie particulière aux chrétiens. Cette maladie, que nous n'avons pas assez décrite, est une espèce de rage qui se porte d'abord aux yeux et à la bouche : on regarde avec un œil enflammé celui qui ne pense pas comme nous; on lui dit les injures les plus atroces. La rage passe ensuite aux mains; on écrit des choses qui manifestent le transport au cerveau. On tombe dans des convulsions de démoniaque, on tire l'épée, on se bat avec acharnement jusqu'à la mort. La médecine n'a pu jusqu'à présent trouver de remède à cette maladie, la plus cruelle de toutes : il n'y a que la philosophie et le temps qui puissent la guérir.

Les l'olonais sont aujourd'hui les seuls chez qui la contagian dont nous parlons fasse des ravages. Il est à croire que cette maladie horrible est néc chez eux avec la plika. Ce sont deux maladies de la tête qui sont bien funestes. La propreté peut guérir la plika; la seule sagesse peut extirper le schisme.

On dit que ces deux maux étaient inconnus chez les Sarmates quand ils étaient paiens. La plika n'attaque aujourd'hui que la populace; mais tous les maux nés du schisme dévorent aujourd'hui les plus grauds de la république.

L'origine de ce mai est dans la fertilité de leurs terres qui produisent beaucoup de blé. Il est bieu triste que la bénédiction du ciel les ait rendus si malheureux. Quelques provinces ont prétendu qu'il fallait absolument mettre du l'evain dans leur paiu; mais la plus grande partie du royaume s'est obstinée à croire qu'il y a de certains jours de l'année où la pâte fermentée était mortelle \*.

Voilà une des premières origines du schisme ou de la déchirure de la Pologne; la dispute a vigri le sang. D'autres causes s'y sont jointes.

Les uus se sout imagiué, dans les convulsions de cette maladie, que le Saint-Esprit procédait du Père et du Fils, et les autres ont crié qu'il ne pro-

<sup>\*</sup> Allusion à la querelle pour le pain ordinaire avec lequel les Rosses communient, et le pain azyme des Polonais du rite de Rouse.

cédait que du Père. Les deux partis, dont l'un s'appelle le parti romain, et l'autre le dissident, se sont regardés mutuellement comme des pestiférés; mais, par un symptôme singuiler de ce mal, les pestiférés dissidents ont voulu toujours s'approcher des catholiques, et les catholiques n'ont jamais voulu s'approcher d'eux.

Il n'y a point de maladie qui ne varie beaucoup. La diète, qu'on croit si salutaire, a été si pernicieuse à cette nation, qu'au sortir d'une diète, au mois de juin 4768, les villes de Uman, de Zahlotin, de Tetiou, de Zilianka, de Zafran, ont été détruites et inondées de sang, et que plus de deux cent mille malades ont péri misérablement.

D'un côté l'empire de Russie, et de l'autre l'empire de Turquie, ont envoyé cent mille chirurgiens pourvus de lancettes, de bistouris, et de tous les instruments propres à couper les membres gangrenés; la maladie n'en a été que plus violente. Le transport au cerveau a été si furieux \*, qu'une quarantaine de malades se sont assemblés pour disséquer le roi, qui n'était nullement attaqué du mal, et dont la cervelle et toutes les parties nobles étaient très saines, ainsi que nous l'avons observé à l'article superstriton. On croit que si on s'en rapportait à lui, il pourrait guerir la nation; mais un des caractères de cette maladie si cruelle est de craindre la guérison, comme les euragés craignent l'eau.

Nous avons des savants qui prétendent que ce mal vient anciennement de la Palestine, et que les habitants de Jérusalem et de Samarie en furent long-temps attaqués. D'autres croient que le premier siége de cette peste fut l'Égypte, et que les chiens et les chats, qui étaient en grande considération, étant devenus enragés, communiquèrent la rage du schisme à la plupart des Égyptiens qui avaient la tête faible.

On remarque surtout que les Grecs qui voyagèrent en Égypte, comme Timée de Locres et Platon, eurent le cerveau un peu blessé: mais ce n'était ni la rage ni la peste proprement dite; c'était une espèce de délire dont on ne s'apercevait même que difficilement, et qui était souvent caché sous je ne sais quelle apparence de raison. Mais les Grecs ayant, avec le temps, porté leur mal chez les nations de l'Occident et du Septentrion, la mauvaise disposition des cerveaux de nos malleureux pays fit que la petite fièrre de Timée de Locres et de Platon devint chez nous une contagion effroyable, que les médecins appelèrent tantôt intolérance, tantôt persécution, tantôt guerre de religion, tantôt rage, tantôt peste.

Nous avons vu quels ravages ce fléan épouvan-

table a faits sur la terre. Plusieurs médecins se sont présentés de nos jours pour extirper ce mal horrible jusque dans sa racine. Mais qui le croirait? il se trouve des facultés entières de médecine à Salamanque, à Coîmbre, en Italie, à Paris même, qui soutiennent que le schisme, la déchirure, est nécessaire à l'homme; que les mauvaises humeurs s'évacuent par les blessures qu'elle fait ; que l'enthousiasme, qui est un des premiers symptômes du mal, exalte l'âme, et produit de très bonnes choses; que la tolérance est sujette à mille inconvénients : que si tout le monde était tolérant . les grands génies manqueraient de ce ressort qui a produit tant de beaux ouvrages théologiques : que la paix est un grand malheur pour un état, parce que la paix amène les plaisirs, et que les plaisirs, à la longue, pourraient adoucir la noble férocité qui forme les héros ; que si les Grecs avaient fait un traité de commerce avec les Troyens, au lieu de leur faire la guerre, il n'y aurait eu ni d'Achille, ni d'Hector, ni d'Homère, et que le genre humain aurait croupi dans l'ignorance.

Ces raisons sont fortes, je l'avoue : je demande du temps pour y répondre.

### SCOLIASTE.

Par exemple, Dacier et son illustre épouse étaient, quoi qu'on diso, des traducteurs et des scoliastes très utiles. C'était encore une des singularités du grand siècle, qu'un savant et sa femme nous fissent connaître Homère et Horace, en nous apprenant les mœurs et les usages des Grecs et des Romains, dans le même temps où Boileau donnait son Art poétique; Racine, Iphigénie et Athalie; Quinault, Atys et Armide; où Fénelou écrivait son Télémaque, où Bossuet déclamait ses Oraisons funèbres, où Le Brun peignail, où Girardons exulptait, où Du Cange fouillait les ruines des siècles barbares pour en tirer des trésors, etc., etc. : remercions les Dacier, mari et femne. l'ai plusieurs questions à leur proposer.

QUESTIONS SUR HORACE, A M. DAGIER.

Voudriez-vous, monsieur, avoir la bouté de me dire pourquoi dans la Vie d'Horace imputée à Suétone, vous traduisez le mot d'Auguste puriszimum penem, par petit débauché? Il me semble que les Latins, dans le discours familier, entendaient par purus penis ce que les Italiens modernes ont entendu par buon coglione, faceto coglione. phrase que nous traduisions à la lettre au seizième sièc'e, quand notre langue était un composé de velche et d'italien. Purissimus penis ne signifie-

Assassinal du roi de Pologne commis à Varsovie.

rait-il pas un convive agréable, un bou compagnon? le purissimus exclut le débauché. Ce n'est pas que je veuille insinuer par là qu'Horace ne fût très débauché; à Dieu ne plaise!

Je ne sais pourquoi vous dites <sup>a</sup> qu'une espèce de guitare grecque, le *barbiton*, avait anciennement des cordes de soie. Ces cordes n'auraient point rendu de son, et les premiers Grecs ne connaissaient point la soie.

Il faut que je vous dise un mot sur la quatrième ode b, dans laquelle le « beau Printemps revient

- » avec le Zéphyre; Vénus ramène les Amours, les » Grâces, les Nymphes; elles dansent d'un pas
- » léger et mesuré aux doux rayons de Diane qui
- » les regarde, tandis que Vulcain embrase les » forges des laborieux Cyclopes. »
- Vous traduisez : « Vénus recommence à danser » au clair de la lune avec les Grâces et les Nym-
- » phes , pendant que Vulcain est empressé à faire
- » travailler ses Cyclopes. »

Vous dites dans vos remarques que l'on n'a jamais vu de cour plus jolie que celle de Vénus, et qu'Horace fait iei une allégorie fort galaute; car par Vénus il entend les femmes; par les Nymphes il entend les filles; et par Vulcain il entend les sots qui se tuent du soin de leurs affaires, tandis que leurs femmes se divertissent. Mais étes-rous bien sûr qu'Horace ait entendu tout cela?

Dans l'ode sixième, Horace dit :

- « Nos convivia, nos prælia virginum
- Sectis in juvenes unguibus acrium
   Cantamus vacui, sive quid urimur
- » Non præler solitum leves.
- « Pour moi, soit que je sois libre, soit que » j'aime, suivant ma légèreté ordinaire, je chante
- » nos festins et les combats de nos jeunes filles
- » qui menacent leurs amants de leurs ongles qui » ne peuvent les blesser. »
- Vous traduisez: « En quelque état que je sois, » libre ou amoureux, et toujours prêt à chan-
- » ger, je ne m'amuse qu'à chanter les combats
- » des jeunes filles qui se font les ongles pour micux
- » égratigner leurs amants. » Mais j'oserai vous dire, monsieur, qu'Horace

Mais j'oserai vous dire, monsieur, qu'llorace ne parle point d'égratigner, et que mieux on coupe ses ongles, moins on égratigne.

Voici un trait plus curieux que celui des filles qui égratignent. Il s'agit de Mercure dans l'ode dixième; yous dites qu'il est vraisemblable qu'on u'a donné à Mercure la qualité de dieu des larrons e que par rapport à Moïse, qui commanda à ass Hébreux de prendre tout ce qu'ils pour-

- » raient aux Égyptiens, comme le remarque le » savant Huet, évêque d'Avranches, dans sa Dé-
- monstration évangélique.

Ainsi, selon vous et cet évêque, Moïse et Mercure sont les patrons des voleurs. Mais vous savez combien on se moqua du savant évêque, qui ât de Moïse un Mercure, un Bacchus, un Priape, un Adonis, etc. Assurèment Horace ne se doutait pas que Mercure serait un jour comparé à Moïse dans les Gaules.

Quant à cette ode à Mercure, yous croyez que c'est une hymne dans laquelle Horace l'adore; et moi, je soupconne qu'il s'en moque.

Vous eroyez qu'on donna l'épithète de Liber à Bacchus \* parce que les rois s'appelaient Liberi. Je ne vois dans l'antiquitéaueun roi qui ait pris ce titre. Ne se pourrait-il pas que la liberté avec laquelle les buveurs parlent à table eût valu cette épithète au dieu des buveurs?

## « O matre pulchra filia pulchrior b. »

Vous traduisez : « Belle Tyndaris, qui pou-» vez seule remporter le prix de la beauté sur » votre charmante mère, » Horace dit seulement :

- « Votre mère est belle, et vous êtes plus belle en-
- core. » Cela me paraît plus court et mieux;
   mais je puis me tromper.

Horace, dans cette ode, dit que Prométhée, ayant pétri l'homme de limon, fut obligé d'y ajouter les qualités des autres animaux, et qu'il mit dans son cœur la colère du lion.

Vous prétendez que cela est imité de Simonide, qui assure que Dieu ayant fait l'homme, et n'ayant plus rien à donner à la femme, prit chez lesanimaux tout ce qui lui convenait, donna aux unes les qualités du pourceau, aux autres celles du renard, à celles-ci les talents du singe, à ces autres ceux de l'àne. Assurément Simonide n'était pas galant ni Dacier non plus.

- In me tota ruens Venus
   Cyprium deseruit.
- Vous traduisez : « Vénus a quitté entièrement » Chypre pour venir loger dans mon cœur. »

N'aimez-vous pas mieux ces vers de Racine':

Ce n'est plus une ardeur dans mes veines cachée, C'est Vénus tout entière à sa proie attachée?

- Dulce ridentem Lalagen amabo
   Dulce loquentem d. \*
- J'aimerai Lalagé, qui parle et rit avec tant
  de grâce.

<sup>\*</sup> Remarques sur l'ode fre du livre 1. - b Ode 1v. - e Ode x.

<sup>\*</sup> Note sur l'ode xu. - b Ode xvi. - c Ode xix. - c Phide e .

N'aimez-vous pas encore mieux la traduction | de Sapho par Boileau :

One l'on voit quelquefois doucement lui sonrire . Que l'on voit quelquesois tendrement lui parler?

- « Ouis desiderio sit pudor aut modus \*
- » Tam cari capitis? »

Vous traduisez : « Quelle honte pent-il y avoir à » pleurer un homme qui nous était si cher? etc. »

Le mot de honte ne rend pas ici celui de pudor ; que peut-il u avoir, n'est pas le style d'Horace. J'anrais pent-être mis à la place : « Peut-on » rougir de regretter une tête si chère, peut-on » sécher ses larmes ? »

- « Natis in usum lætitiæ scyphis
- Pugnare Thracum est. .

Od. xxvn.

Vons traduisez : « C'est aux Thraces de se bat-» tre avec les verres qui ont été faits pour la

» ioie. »

On ne buvait point dans des verres alors, et les Thraces encore moins que les Romains.

N'aurait-il pas mieux valu dire : « C'est une » barbarie des Thraces d'ensanglanter des repas · destinés à la joie? »

- « Nunc est bibendum, nunc pede libero b
- » Pulsanda tellus. »

Vous traduisez: « C'est maintenant, mes chers » amis, qu'il faut boire, et que sans rien crain-» dre il faut danser de toute sa force. »

Frapper la terre d'un pas libre en cadence, ce n'est pas danser de toute sa force. Cette expression même n'est ni agréable, ni noble, ni d'Ho-

Je saute par-dessus cent questions grammaticales que je voudrais vous faire, pour vous demander compte du vin superbe de Cécube. Vous voulez absolument qu'Horace ait dit :

- « Tinget pavimentum superbo
  - » Pontificum potiore conis. »

Vous traduisez : « Il inondera ses chambres de » ce vin qui nagera sur ses riches parquets, de ce » vin qui aurait dû être réservé pour les festins

» des pontifes. »

Horace ne dit rien de tont cela. Comment vonlez-vous que du vin dont on fait une petite libation dans le triclinium, dans la salle à manger,

inonde ces chambres? Pourquoi prétendez-vous

que ce viu dût être réservé pour les pontifes? l'ai d'excellent vin de Malaga et de Canarie : mais ie vous réponds que ie ne l'enverrai pas à mon évê-

Horace parle d'un superbe parquet, d'une magnifique mosaïque; et vous m'allez parler d'un vin superbe, d'un vin magnifique l On lit dans toutes les éditions d'Horace, Tinget pavimentum superbum, et non pas superbo.

Vous dites que c'est un grand sentiment de religion dans Horace, de ne vonloir réserver ce bon vin que pour les prêtres. Je crois, comme vous, qu'Horace était très religieux, témoin tons ses vers pour les bambins; mais je pense qu'il aurait encore mieux aimé boire ce bon vin de Cécube, que de le réserver pour les prêtres de Rome.

- « Motus doceri gaudet ionicos
- Matura virgo, et fingitur artubus, etc. »

Vous traduisez : « Le plus grand plaisir de nos s filles à marier est d'apprendre les danses lasci-

- ves des Ioniens. A cet usage elles n'ont point de » honte de se rendre les membres souples, et de
- » les former à des postures déshonnêtes, »

Que de phrases pour deux petits vers l Ah! monsieur, des postures déshonnêtes ! S'il v a dans le latin fingitur artubus, et non pas artibus, cela ne signifie-t-il pas : « Nos jeunes filles apprennent » les danses et les monvements voluptueux des » loniennes. ? » et rien de plus.

Je tombe sur cette ode a, Horrida tempestas. Vous dites que le vieux commentateur se trompe en pensant que contraxit cœlum signifie nous a caché le ciel; et pour montrer qu'il s'est trompé, vous êtes de son avis.

Ensuite, quand Horace introduit le docteur Chiron, précepteur d'Achille, annonçant à son élève, pour l'encourager, qu'il ne reviendra pas de Troie :

- « Unde tibi reditum certo subtemine Parcæ » Rupere: »
  - Epod. xur.

Vous traduisez : « Les Parques ont coupé le fil o de votre vie. o

Mais ce fil n'est pas coupé. Il le sera; mais Achille n'est pas encore tué. Horace ne parle point de fil : Parcæ est là pour fata. Cela vent dire mot à mot : « Les destins s'opposent à votre » retour. »

Vous dites que « Chiron savait cela par lui -» même, car il était grand astrologue. »

Vons ne voulez pas que dulcibus alloquiis si-

<sup>&</sup>quot; Ode xxiv. - b Ode xxxvii. - C Liv. II. ode xiv.

<sup>\*</sup> Liv. v. ode XIII.

gnifie de doux entretiens. Que voulez-vous donc qu'il signifie? Vous assurcz positivement que « rien n'est plus ridicule, et qu'Achille ne parlait » jamais à personne. » Mais il parlait à Patrocle, à Phénix, à Automédon, aux capitaines thessaliens. Ensuite vous imaginez que le mot alloqui signifie consoler. Ces contradictions peuvent égarer studiosam juventutem.

Dans vos remarques sur la troisième satire du second livre, vous nons apprencz que les sirènes s'appelaient de ce nom chez les Grecs, parce que sir signiflait cantique chez les Hébreux. Est-ce Bochart qui vous l'a dit? Croyez-vous qu'Homère cht beaucoup de liaisons avec les Jufis? Non, vous n'êtes pas du nombre de ces fous qui veulent faire accorier aux sois que tout nous vient de cette misérable nation juive, qui habitait un si petit pays, et qui fut si long-temps inconnue à l'Europe entière.

Je pourrais faire des questions sur chaque ode et sur chaque épitre; mais ce serait un gros livre. Si jamais j'ai le temps, je vous proposerai mes doutes, non sculement sur ces odes, mais encore sur les Satires, les Épitres et l'Art poétique. Mais à présent il faut que je parle à madame votre femme.

### A MADAME DACIER, SUR HOMÈRE.

Madame, saus vouloir troubler la paix de vore ménage, je vous dirai que je vous estime et vous respecte encore plus que votre mari; car il n'est pas le seul traducteur et commentateur, et vous étes la seule traductrice et commentatrice. Il est si beau à une Française d'avoir fait connaître le plus ancien des poêtes, que nous vous devons d'éternels remerciments.

Je commence par remarquer la prodigionse différence du grec à notre welche, devenu latin et ensuite français.

Voici votre élégante traduction du commencement de l'Iliade :

« Décsse, chantez la colère d'Achille, fils de Pélée; cette colère pernicieuse qui causa tant de
malheurs aux Grees, et qui précipita dans le
sombre royaume de Pluton les âmes généreuses
de tant de héros, et livra leurs corps en proie
aux chiens et aux vautours, depuis le jour fatal
qu'une querelle d'éclat eut divisé le fils d'Atrée
et le divin Achille: ainsi les décrets de Jupiter
s'accomplissaient. Quel dieu les jeta dans ces

- » dissensions? Le fils de Jupiter et de Latone, » irrité contre le roi qui avait déshonoré Chry-
- » sès son sacrificateur, envoya sur l'armée une » affreuse maladie qui emportait les peuples : car

- Chrysès étant allé aux vaisseaux des Grees,
   chargé de présents pour la rançon de sa fille,
   et tenant dans ses mains les bandelettes sacrées
   d'Apollon avec le sceptre d'or, pria humblemeut
   les Grees, et surjout les deux fils d'Atrée leurs
- » généraux. Fils d'Atrée, leur dit-il, et vous » généreux Grecs, que les dieux qui habitent » l'Olympe vous fassent la grâce de détruire la
- » superbe ville de Priam, et de vous voir heureusement de retour dans votre patrie; mais
- rendez-moi ma fille en recevant ces présents ,
   et respectez en moi le fils du grand Jupiter,
- Apollon, dont les traits sont inévitables. Tous
   les Grecs firent connaître par un murmure fa vorable qu'il fallait respecter le ministre du dieu
- vorable qu'il failait respecter le fiffistre du dieu
   et recevoir ses riches présents. Mais cette de mande déplut à Agamemnon aveuglé par sa co-
- » lère. »

  Voici la traduction mot à mot, et vers par

Voici la traduction mot à mot, et vers par ligne:

La coirec chantez, déesse, de péliade Achille, Funeste, qui infinis aux Mateins maux apporta. Et plusicurs fortes âmes à l'enfer envoya De héros; et à l'égard d'eux, proie les fit aux chiens Et à tous les oisseaux. S'accomplissait la volonté de Dieu. Depuis que d'abord différèrent disputanta Agamemono chef des hommes et le divia Achille. Qui des dieux par disputes les commit à combattre? De Latone et de Dieu le fils, car contre le roi étant irrité, Il suscita dans l'armée une maladie meuvaise, et mou-

Il n'y a pas moyen d'aller plus loin. Cet échantillon suffit pour montrer le différent génie des langues, et pour faire voir combien les traductions littérales sont ridicules.

Je pourrais vous demander pourquoi vous avez parlé du sombre royaume de Pluton et des vautours, dont Homère ne dit rien.

Pourquoi vous dites qu'Agamemnon avait déshonoré le prêtre d'Apollon. Déshonorer signifie diter l'honneur: Agamemnon n'avait ôté à ce prêtre que sa fille. Il me semble que le verbe ατιμένο ne signifie pas en cet endroit déshonorer, mais méoriser, maltraiter.

Pourquoi vous faites dire à co prêtre, Que les dieux vous fassent la grâce de détruire, etc. Ces termes, vous fassent la grâce, semblent pris de notre catéchisme. Homère dit, Que les dieux habitants de l'Olympe vous dounent de détruire la ville de Troie.

. . . Δοξεν, Ολύμπια δώματα έχοντες,
 Εκπέρσαι Πειάμοιο πόλιν.
 II., 1, 18, 19.

Pourquoi vous dites que tous les Grecs firent connaître par un murmure favorable qu'il fallait respecter le ministre des dieux. Il u'est point question dans Homère d'un murmure favorable. Il γ a expressément, tous dirent πάντες ἐπευφήμησας.

Vous avez partout ou retranché, ou ajouté, ou changé; et ce n'est pas à moi de décider si vous avez bien ou mal fait.

Il n'y a qu'une chose dont je sois sûr, et dont vous n'êtes pas convenue: c'est que si on fesav aujourd'hui un poème tel que celui d'Homère, on serait, je ne dis pas seulement sisse d'Homère, en serait, je ne dis pas seulement sisse d'Europe à l'autre, mais je dis entièrement ignoré; et cependant l'islade était un poème excellent pour les Grecs. Nous avons vu combien les langues disfèrent. Les mœurs, les usages, les sentiments, les idées, différent bien darantage.

Si je l'osais, je comparerais l'Iliade au livre de Job; tous deux sont orientaux, fort anciens, également pleins de lictions, d'images, et d'hyperboles. Il y a dans l'un et dans l'autre des morcœux qu'on cite souvent. Les héros de ces deux romans se piquent de parler beaucoup et de se répéter; les amis s'y disent des injures. Voilà bien des ressemblances.

Que quelqu'un s'avise aujourd'hui de faire un «poème dans le goût de Job, vous verrez comme il sera recu.

Vous dites dans votre préface qu'il est impossible de mettre llomère en vers français; dites que cela vous est impossible, parce que vous ne vous êtes pas adonnée à notre poésie. Les Géorgiques de Virgile sont bien plus difliciles à traduire; cependant on y est parvenu.

Je suis persuadé que nous avons deux ou trois poêtes en France qui traduiraient bien Homère; mais en même temps je suis très convaincu qu'on ne les lira pas s'ils ne changent, s'ils n'adoucissent, s'ils n'élaguent presque tout. La raison en est, madame, qu'il faut écrire pour son temps, et non pour les temps passés. Il est vrai que notre froid La Motte a tout adouci, tout élagué, et qu'on ne l'en a pas lu davantage. Mais c'est qu'il a tout énervé.

Un jeune homme vint ces jours passés me montrer une traduction d'un morceau du vingt-quatrième livre de l'Iliade. Je le mets ici sous vos yeux, quoique vous ne vous connaissiez guère en vers français !:

L'horizon se couvrait des ombres de la nuit; L'infortune Priam, qu'un dleu même a conduit, Entre, et paralt soudain dans la teute d'Achille-Le meurtrier d'Hestor, en ce moment tranquille, Par un léger repas suspendais ses doubeurs. Il se delourne; il voit ce front baigné de pleurs, Ce roij jais heureux, ce viellard vénérable. Que le fardeau des ans et la douleur accable, Ethalant à ses pieds ses sangiots et ses cris, El lui baisatt la main qui fit périr son fils. Il n'osait sur Achille encor jeter la rue. Il voulait lui parler, et sa voix s'est perdue. Enfin il le regarde, et parmi ses sanglots, Tremblant, palle, et sans force, il prononce ces mots:

Songez , seigneur, songez que vous avez un père... Il ne put achever. - Le héros sanguinaire Sentil que la pitlé pénétralt dans son cœur. Priam lui prend les mains. - Ah! prince. ah! mon vainqueur. J'étais père d'Hector !... et ses généreux frères Flattaient mes derniers jours, et les rendaient prospères... Ils ne sont plus... Hector est tombé sous vos coups... Puisse l'heureux Pélée entre Thétis et vous Prolonger de ses aus l'éclatante carrière ! Le seul nom de son fils remplit la terre entière : Ce nom fait son bonheur ainsi que son appui. Vos honneurs sont les siens, vos lauriers sont à lui. Hélas! lout mon bonheur et toute mon attente Est de voir de mon fils la dépouille sanglante : De racheter de vous ces restes mutilés, Traines devant mes yeux sous nos murs désolés. Voltà le seul espoir, le seul bien qui me reste. Achille, accordez moi cette grace funeste, Et laisses-moi jouir de ce spectacle affreux.

Le héros, qu'utitendrit ce discours douloureux, Aux Iarmes de Priam répondit par des larmes. Tous nos jours sont tissus de regrets et d'alarmes, Lui dit-il; par mes mains les dieux vous out frapa, Dans le maheure commun moi-même euveloppé, Mourant avant le temps loin des yeux de mon père le teindrai de mon sang cette lerre étrangère. J'ai vu tomber Patrocle; Hector me l'a ravi : Vous perdes votre fils, et je perd's un ami. Tel est donc des humains le destin déplorable. Dieu verse done sur nous la coupe linepuisable; La coupe des douleurs et des calauités; 11 y mée un moment de faibles voltoples, Mais c'est pour en aigrir la fatale ameriume.

Me conseillez-vous de continuer? me dit le jeune homme. Comment! lui répondis-je, vous vous mèlez aussi de peindre! il me semble que je vois ce vicillard qui veut parler, et qui dans sa douleur ne peut d'abord que prononcer quelques mots étouffés par ses soupirs. Cela n'est pas dans Homère; mais je vous le pardonne. Je vous sais même bon gré d'avoir esquivé les deux tonneaux, qui feraient un mauvais effet dans notre langue, et surtout d'avoir accourci. Oui, oui, continuez. La nation ne vous donnera pas quinze mille livres sterling, comme les Anglais les ont données à Pope; mais peu d'Anglais ont eu le courage de lire toute son lliade.

Croyez-vous de honne foi que, depuis Versailles jusqu'à Perpignan et jusqu'à Saint-Malo, yous trouviez beaucoup de Grecs qui s'intéressent à Eurithion, tué autrefois par Nestor; à Ekopolious, fils de Thalesious, tué par Antilokous; à Simoisious, fils d'Athemion, tué par Télamon; et à Pirous, fils d'Embrasous, blessé à la cheville du pied droit? Nos vers français, ceut fois plus difficiles à

Ces vers sont de Voltaire. ( Note de Wagnière. )

faire que des vers grecs, n'aiment point ees détails. J'ose vous répondre qu'aucune de nos dames ne vous lira; et que deviendrez-vous sans elles? Si elles étaient toutes des Dacier, elles vous liraient encore moins. N'est-il pas vrai, madame? on ne réussira jamais si on ne connaît bien le goût de son siècle et le génie de sa langue.

### SECTE.

### SECTION PREMIÈRE.

Toute secte, en quelque genre que ce puisse être, est le ralliement du doute et de l'erreur. Scotistes, thomistes, réaux, nominaux, papistes, calvinistes, molinistes, jansénistes, ne sont que des noms de guerre.

Il n'y a point de secte en géométrie; on ne dit point un euclidien, un archimédien.

Quand la vérité est évidente, il est impossible qu'il s'élève des partis et des factions. Jamais on n'a disputé s'il fait jour à midi.

La partie de l'astronomie qui détermine le cours des astres et le retour des éclipses étant une fois connue, il n'y a plus de dispute chez les astronomes.

On ne dit point en Angleterre, je suis newtonien, je suis lockien, halleyen; pourquoi? paree que quiconque a lu ne peut refuser son consentement aux vérités enseiguées par ces trois grands hommes. Plus Newton est révéré, moins on s'intitule newtonien; ce mot supposerait qu'il y a des anti-newtoniens en Angleterre. Nous avons peut-être encore quelques cartésiens en France; c'est uniquement parce que le système de Deseartes est un tissu d'imaginations erronées et ridicules.

Il en est de même dans le petit nombre de vérités de fait qui sont bien constatées. Les actes de la tour de Londres ayant été authentiquement recueillis par Rymer, il n'y a point de rymériens, parce que personne ne s'avise de combattre ce recueil. On n'y trouve ni contradictions, ni absurdités, ni prodiges; rien qui révolte la raison, rien par conséquent que des sectaires s'efforcent de soutenir ou de renverser par des raisonnements absurdes. Tout le monde convient donc que les Actes de Rymer sont dignes de foi.

Vous êtes mahométan, done il y a des gens qui ne le sont pas, donc vous pourriez bien avoir tort.

Quelle serait la religion veritable, si le christianisme n'existait pas? c'est celle dans laquelle il n'y a point de sectes; celle dans laquelle tous les esprits s'accordent nécessairement.

Or, dans quel dogme tous les esprits se sontils accordés? dans l'adoration d'un Dieu et dans la probité. Tous les philosophes de la terre qui ont eu une religion dirent dans tous les temps : Il y a un Dieu, et il faut être juste. Voilà done la religion universelle établie dans tous les temps et chez tous les hommes.

Le point dans lequel ils s'accordent tous est done vrai, et les systèmes par lesquels ils différent sont done faux

Ma secte est la meilleure, me dit un brame. Mais, mon ami, si ta secte est bonne, elle est nécessaire; car si elle n'était pas absolument nécessaire, tu m'avoueras qu'elle serait inutile : si elle est absolument nécessaire, elle l'est à tous les bommes, comment donc se peut-if aire que tous les hommes n'aient pas ce qui leur est absolument nécessaire? comment se peut-il que le reste de la terre se moque de toi et de ton Brama?

Lorsque Zoroastre, Hermès, Orphée, Minos, et tous les grands hommes, disent, Adorons Dieu et soyons justes, personue ne rit; mais toute la terre siffle celui qui prétend qu'on ne peut plaire à Dieu qu'en tenant à sa mort une queue de vache, et celui qui veut qu'on so fasse couper un bout de prépuee, et celui qui consacre des crocodiles et des ognons, et celui qui atlache le salut éternel à des os de morts qu'on porte sous sa chemise, ou a une indulgence plénière qu'on achète à Rome pour deux sous et demi

D'où vient ce concours universel de risée et de sifflets d'un bout de l'univers à l'autre? Il faut bien que les choses dont tout le monde se moquo ne soient pas d'une vérité bien évidente. Que dirons-nous d'un secrétaire de Séjan, qui dédia à Pétrone un livre d'un style ampoulé, intitulé, « La vérité des oracles sibyllins, prouvée par les a faits?»

Ce secrétaire vous prouve d'abord qu'il était nécessaire que Dieu envoyât sur la terre plusieurs sibylles l'une après l'autre; car il n'avait pas d'autres movens d'instruire les hommes. Il est démontré que Dieu parlait à ces sibylles, car le mot de sibylle signifie conseil de Dieu. Elles devaient vivre long-temps, car c'est bien le moins que des personnes à qui Dieu parle aient ce privilége. Elles furent au nombre de douze, car ce nombre est sacré. Elles avaient certainement prédit tous les événements du monde, ear Tarquin le Superbe acheta trois de leurs livres cent écus d'une vieille. Quel incrédule, ajoute le secrétaire, osera nier tous ces faits évidents qui se sont passés dans un coin à la face de toute la terre? Qui pourra nier l'accomplissement de leurs prophéties? Virgile lui-même n'a-t-il pas cité les prédictions des sibylles? Si nous n'avons pas les premiers exemplaires des livres sibvllins, écrits dans un temps où l'on ne savait ni lire ni écrire, n'en avons-nous pas des copies authentiques? Il faut

que l'impiété se taise devant ces preuves. Ainsi parlait Houttevillus 'à Séjan. Il espérait avoir une place d'augure qui lui vaudrait cinquante mille livres de rente. et il n'eut rien.

Ce que ma secte enseigne est obsenr, je l'avoue, dit un fanatique; et c'est en vertu de cette obseurité qu'il la faut croire, car elle dit elle-même qu'elle est pleine d'obscurités. Ma secte est extravagante, donc elle est divine: car comment ce qui paraît si fou aurait-il été embrassé par tant de peuples, s'il n'y avait pas du divin? C'est précisément comme l'Alcoran, que les Sonnites disent avoir un visage d'ange et un visage de bête; ne soyez pas scandalisés du mufle de la bête, et révérez la face de l'ange. Ainsi parle cet insensé; mais un fanatique d'une autre secte répond à ce fanatique: C'est toi qui es la bête, et c'est moi qui suis l'ange.

Or qui jugera ce procès? qui décidera entre ces deux énergumènes? L'homme raisonnable, impartial, savant d'une science qui n'est pas celle des mots; l'homme dégagé des préjugés et amateur de la vérité et de la justice; l'homme enfin qui n'est pas bête, et qui ne croit point être ange.

### SECTION II.

Secte et erreur sont synonymes. Tu es péripatéticien, et moi platonicien; nous avons donc tous deux tort : car tu ne combats Platon que parce que ses chimères t'ont révolté; et moi je ne m'éloigne d'Aristote que parce qu'il m'a paru qu'il ne sait ce qu'il dit. Si l'un ou l'autre avait démontré la vérité, il n'y aurait plus de secte. Se déclarer pour l'opinion d'un homme contre celle d'un autre, c'est prendre parti comme dans une guerre civile. Il n'y a point de secte en mathématiques, en physique expérimentale. Un homme qui examine le rapport d'un cône et d'une sphère n'est point de la secte d'Archimède; celui qui voit que le carré de l'hypothénuse d'un triangle rectangle est égal aux carrés des deux antres côtés n'est point de la secte de Pythagore.

Quand vous dites que le sang circule, que l'air pèse, que les rayons du soleil sont des faisceaux de sept rayons réfrangibles, vous n'êtes ni de la secte d'Harrey, ni de celle de Torricelli, ni de celle de Nowton; vous acquiescer seulement à des vérités démontrées par eux, et l'univers entier sera à jamais de votre avis.

Voilà le caractère de la vérité, elle est de tous les temps; elle est pour tous les hommes; elle n'a qu'à se montrer pour qu'on la reconnaisse; on ne

peut disputer contre elle. Longue dispute signifie, « les deux partis ont tort '. »

### SENS COMMUN.

Il y a quelquefois dans les expressions vulgaires une image de ce qui se passe au fond du cœur de tous les hommes. Sensus communis signifiait chez les Romains non seulement sens commun, mais humanité, sensibilité. Comme nons ne valons pas les Romaius, ce mot ne dit chez nous que la moitié de ce qu'il disait chez eux. Il ne signifie que le bon sens, raison grossière, raison commencée, première notion des choses ordinaires, état mitoven entre la stupidité et l'esprit. « Cet homme n'a pas » le sens commun, » est une grosse injure, « Cet » homme a le sens commun. » est une injure aussi; cela vent dire qu'il n'est pas tout à fait stupide, et qu'il manque de ce qu'on appelle esprit. Mais d'où vient cette expression sens commun, si ce n'est des sens? Les hommes, quand ils inventerent ce mot, fesaient l'aveu que rien n'entrait dans l'âme que par les sens ; autrement auraientils employé le mot de sens pour signifier le raisonnement commun ?

On dit quelquefois, « le sens commun est fort » rare; » que signifie cette phrase? que dans plusieurs hommes la raison commencée est arrêtée dans ses progrès par quelques préjugés; que tel homme qui juge très sainement dans une affaire, se trompera toujours grossièrement dans une autre. Cet Arabe, qui sera d'ailleurs un bon calculateur, un savant chimiste, un astronome exact, croira cependant que Mahomet a mis la moitié de la lune dans sa manche.

Ponrquoi ira-t-il au-delà du sens commun dans les trois sciences dont je parle, et sera-t-il audessons du sens commun quand il s'agira de cette moitié de lune? C'est que dans les premiers cas il a vu avec ses yeux, il a perfectionné son intelligence; ct dans le second, il a vu par les yeux d'autrui, il a fermé les siens, il a perverti le sens commun qui est en lui.

Comment cet étrange renversement d'esprit peut-il s'opérer ? Comment les idées, qui marchent d'un pas si régulier et si ferme dans la cervelle sur un grand nombre d'objets, peuvent-elles clocher si misérablement sur un autre mille fois plus

<sup>&#</sup>x27;il est facile de reconnaître que Voltaire a voulu désigner l'abbé Houtleville, auteur d'un mauvais livre intitulé.La vérité de la religion chrétienne, prouvée par les faits. K.

<sup>&#</sup>x27; Une erreur générale et populaire, qu'un parti riche et puis-aant et intéressé à soutcair, peut résister long-temps aux attaques de la vérile. Il en et de même de quelques vértiés poilleques, directement contraires aux intérêtes de certaines classes qui vivent, dans tous les pays, das erreurs de gouvernement et de la misère du peuple. Ces vérilés ne peuvent s'établir qu'après une longue réstainec. Mais Voltaire suppose dans cet article que la vérilé n'a point à combattre l'intérêt; et dans ce seus la maxime est traite. K.

palpable et plus aisé à comprendre? Cet homme a toujours en lui les mêmes principes d'intelligence; il faut donc qu'il y ait un organe vicié, comme il arrive quelquesois que le gourmet le plus sin peut avoir le goût dépravé sur une espèce particulière de nourriture.

Comment l'organe de cet Arabe, qui voit la moitié de la lune dans la manche de Mahomet, est-il vicié? c'est par la peur. On lui a dit que s'il ne croyait pas à cette manche, son âme, immédiatement après sa mort, en passant sur le pont aigu, tomberait pour jamais dans l'abime; on lui a dit bien pis : Si jamais vons doutez de cette manche, un derviche vous traitera d'impie; un autre vous prouvera que vous êtes un insensé qui, ayant tous les moitis possibles de crédibilité, n'avez pas voulu soumettre votre raison superbe à l'évidence; un troisième vous défèrera au petit divan d'une petite province, et vous serez légalement empalé.

Tout cela donne une terreur panique au bon Arabe, à sa femme, à sa sœur, à touto la petite famille. Ils out du bon sens sur tout le reste, mais sur cet article leur imagination est blessée, comme celle de Pascal, qui voyait continuellement un précipice auprès de son fauteuil. Mais notre Arabe croit-il en effet à la manche de Mahomet? non; il fait des efforts pour croire; il dit: Cela est impossible, mais cela est vrai; je crois ce que je ne crois pas. Il se forme dans sa tête, sur cette manche un chaos d'idées qu'il craint de débrouiller; et c'est véritablement u'avoir pas le sens commun.

### SENSATION.

Les huîtres ont, dit-on, deux sens ; les taupes, quatre ; les autres animaux, comme les hommes, cinq : quelques personnes en admettent un sixième; mais il est évident que la sensation voluptueuse dont ils veulent parler se réduit au sentiment du tact, et que cinq sens sont notre partage. Il nous est impossible d'en imaginer par de là, et d'en desirer.

Il se peut que dans d'autres globes on ait des sens dont nous n'avons pas d'idées; il se peut que le nombre des sens augmentede globe en globe, et que l'être qui a des sens innombrables et parfaits soit le terme de tous les êtres.

Mais nous autres, avec nos cinq organes, quel est notre pouvoir? Nous sentons toujours malgré nous, et jamais parceque nous le voulons; il nous est impossible de ne pas avoir la sensation que notre nature nous destine, quand l'objet nous frappe. Le sentiment est dans nous, mais il ne peut en dépendre. Nous le recevons: et comment l

le recevons-nous? On sait assez qu'il n'y a aucun rapport entre l'air battu, et des paroles qu'on me chante, et l'impression que ces paroles font dans mon cerveau.

Nous sommes étonnés de la pensée; mais le sentiment est tout aussi merveilleux. Un pouvoir divin éclate dans la sensation du dernier des insectes, comme dans le cerveau de Newton. Cependant, que mille animaux meurent sous nos yeux, vous n'êtes point inquiets de ce que deviendra leur faculté de sentir, quoique cette faculté soil l'ouvrage de l'Être des êtres; vous les regardez comme des machines de la nature, nées pour périr et pour faire place à d'autres.

Pourquoi el comment leur sensation subsisteraitelle quand ils n'existent plus? Quel besoin l'auteur de tout ce qui est aurait-il de conserver des propriétés dont le sujet est détruit? Il vaudrait autant dire que le pouvoir de la plante nommée sensifive, de retirer ses feuilles vers ses branches, subsiste encore quand la plante n'est plus. Vous allez saus doute demander comment, la sensation des auimaux périssant avec eux, la pensée de l'homme ne périra pas. Je ne peux répondre à cette question, je n'en sais pas assez pour la résoudre. L'auteur éternel de la sensation et de la pensée sait seul comment il la donne, et comment il la conserve.

Toute l'antiquité a maintenu que rien n'est dans notre entendement qui n'ait été dans nos sens. Descartes, dans ses romans, prétendit que nous avions des idées métaphysiques avant de connaître le téton de notre nourrice; une faculté de théologie proscrivit ce dogme, non parce que c'était une erreur, mais parce que c'était une nouveauté: ensuite elle adopta cette erreur, parce qu'elle était détruite par Locke, philosophe anglais, et qu'il fallait bien qu'un Anglais eût tort. Enfin, après avoir changé si souvent d'avis, elle est revenue à proscrire cette ancienne vérité, que les sens sont les portes de l'entendement. Elle a fait comme les gouvernements obérés, qui tantôt donnent cours à certains billets, et tantôt les décrient : mais depuis long-temps personne ne veut des billets de cette faculté.

Toutes les facultés du monde n'empêcheront jamais les philosophes de voir que nous commençons parsentir, et que notre mémoire n'est qu'une sensation continuée. Un homme qui naîtrait privé de ses cinq sens serait privé de toute idée, s'il pouvait vivre. Les notions métaphysiques ne viennent que par les sens; car comment mesurer un cercle ou un triangle, si on n'a pas vu ou touché un cercle et un triangle? comment se faire une idée imparfaite de l'infini, qu'en reculant des bornes? et comment retrancher des bornes, sans en avoir vu ou senti? La sensation enveloppe toutes nos facultés, dit un grand philosophe.

Que conclure de tout cela? Yous qui lisez et qui pensez, concluez.

Les Grecs avaient inventé la faculté Pauché pour les sensations, et la faculté Noûs pour les pensées. Nous ignorons malheureusement ce que c'est que ces deux facultés; nous les avons, mais leur origine ne nous est pas plus connue qu'à l'huitre, à l'ortie de mer, au polype, aux vermisseaux, et aux plantes. Par quelle mécanique inconcevable le sentiment est-il dans tout mon corps, et la pensée dans ma seule tête? Si on your coupe la tête, il n'y a pas d'apparence que vous puissiez alors résoudre un problème de géométrie : cepeudant votre glande pinéale, votre corps calleux, dans lesquels vous logez votre âme, subsistent long-temps sans altération; votre tête coupée est si pleine d'esprits animaux, que souvent elle bondit après avoir été séparée de son tronc : il semble qu'elle devrait avoir dans ce moment des idées très vives, et ressembler à la tête d'Orphée, qui fesait encore de la musique et qui chantait Eurydice quand on la ietait dans les eaux de l'Hèbre.

Si vous ne pensez pas quand vous n'avez plus de tête, d'où vient que voire cœur se meut et paraît sentir quand il est arraché?

Vous sentez, dites-vous, parce que tous les nerss ont leur origine dans le cerveau; et cependant si on vous a trépané, et si on vous brûle le cerveau, vous ne sentez rien. Les gens qui savent les raisons de tout cela sont bien babiles.

## SERPENT.

- Je certifie que j'ai tué en diverses fois plusieurs serpents, en mouillant un peu avec ma
  salive un bâton ou une pierre, et en donnant,
- » sur le milieu du corps du serpent, un petit » coup, qui pouvait à peine occasioner une
- petite contusion. 49 janvier 4772. Figuier, chirurgien.

Ce chirurgien m'ayant donné ce certificat, deux témoins qui lui ont vu tuer ainsi des serpents m'ont attesté ce qu'ils avaient vu. Je voudrais le voir aussi; car j'ai avoué, dans plusieurs endroits de nos Questions, que j'avais pris pour mon patron saint Thomas Didyme, qui voulait toujours mettre le doigt dessus.

Il y a dix-huit cents ans que cette opinion s'est perpétuée chez les peuples; et peut-être aurait-elle dix-huit mille ans d'antiquité, si la Genèse ne nous Lucrèce, au livre iv (vers 642-5), rapporte cette manière de tuer les serpents comme une chose très connue:

- « Est utique ut serpens hominis contacta salivis
- » Disperit, ac sese mandendo conficit ipsa. »
- Crachez sur un serpent, sa force l'abandonne; Il se mange lui-mème, il se dévore, il meurt.

Il y a un peu de contradiction à le peindre languissant et se dévorant lui-même. Aussi mon chirurgien Figuier u'affirme pas que les serpents qu'il a tués se soient mangés. La Genèse dit bien que nous les tuons avec le talon, mais non pas avec de la salive.

Nous sommes dans l'hiver, au 19 janvier: c'est le temps où les serpents restent chez eux. Je ne puis en trouver au mont Krapack; mais j'exhorte tous les philosophes à cracher sur tous les serpents qu'ils reucontreront en chemin, au printemps. Il cest bon de savoir jusqu'où s'étend le pouvoir de la salive de l'homme.

Il est certain que Jésus-Christ lui-même se servit de salive pour guérir un homme sourd et muet<sup>a</sup>.

Il le prit à part; il mit ses doigts dans ses oreilles ; il cracha sur sa langue; et, regardant le ciel, il soupira, et s'écria : Effeta. Aussitôt le sourd et muet se mit à parler.

Ilse peut donc en effet que Dieu ait permis que la salive de l'bomme tue les serpents ; mais il peut avoir permis aussi que mon chirurgien ait assommé des serpents à grands coups de pierre et de bâton, et il est même probable qu'ils en seraient morts, soit que le sieur Figuier eût craché, soit qu'il n'eût pas craché.

Je prie donc tous les philosophes d'examiner la chose avec attention. On peut, par exemple, quand on verra passer Fréron dans la rue, lui cracher au nez; et, s'il en meurt, le fait sera constaté, malgré tous les raisonnements des incrédules.

Jo saisis cette occasion de prier aussi les philosophes de couper le plus qu'ils pourront de têtes de limaçons à coquille; car j'atteste que la tête est revenue à des limaçons à qui je l'avais très bien coupée. Mais ce n'est pas assez que j'en aie fait l'expérience, il faut que d'autres la fassent encore pour que la chose acquière quelque degré de probabilité; car, si j'ai fait heureusement deux fois cette expérience, je l'ai manquée trente fois : son succès dépend de l'âge du limaçon, du tenps

instruisait pas au juste de la date de notre inimitié avec le serpent. Et l'on peut dire que si Éveavait craché quand le serpent était à son oreille, elle eût éparqué bieu des maux au genre humain.

<sup>·</sup> Condillac, Traité des sensations.

<sup>&</sup>quot; Mare, ch. vii.

auquel on lui coupe la tête, de l'endroit où on la lui conpe, du lieu où on le garde jusqu'à ce que la tête lui revienne.

S'il est important de savoir qu'on peut donner la mort en crachant, il est bien plus essentiel de savoir qu'il revient des têtes. L'homme vaut mieux qu'un limaçon; et je ne doute pas que, dans un temps où tous les arts se perfectionnent, on ne trouve l'art de donner une bonne tête à un homme qui n'en aura point.

## SIBYLLE.

La première femme qui s'avisa de prononcer des oracles à Delphes s'appelait Sibylla. Elle eut pour père Jupiter, au rapport de l'ausanias, et pour mère Lamia, fille de Neptune; et elle vivait fort long-temps avant le siège de Troie. De là vient que par le nom de sibylle on désigna toutes les femmes qui, sans être prêtresses ni même attachées à un oracle particulier, annonçaient l'avenir et se disaient inspirées. Différents pays et différents siècles avaient eu leurs sibylles; on conservait les prédictions qui portaient leur nom, et l'on en formait des recueils.

Le plus grand embarras pour les anciens était d'expliquer par quel heureux privilége ces sibylles avaient le don de prédire l'avenir. Les platoniciens en trouvaient la cause dans l'union intime que la créature, parvenue à un certain degré de perfection, pouvait avoir avec la Divinité. D'autres rapportaient cette vertu divinatrice des sibylles aux vapeurs et aux exhalisions des cavernes qu'elles habitaient. D'autres enfin attribuaient l'esprit prophétique des sibylles à leur humeur sombre et mélancolique ou à quelque maladie singulière.

Saint Jérôme a soutenu que ce don était en elles la récompense de leur chasteté; mais il y en a du moins une très célèbre qui se vante d'avoir eu mille amants, sans avoir été mariée. Il eût été plus court et plus sensé à saint Jérôme et aux autres Pères de l'Église de nier l'esprit prophétique des sibylles, et de dire qu'à force de proférer des prédictions à l'aventure, elles ont pu rencentrer quelquefois, surtout à l'aide d'un commentaire favorable par lequel on ajustait des paroles dites au hasard à des faits qu'elles n'avaient jamais pu prévôt.

Le singulier, c'est qu'on recueillit leurs prédictions après l'événement. La première collection de vers sibyllins, achetée par Tarquin, contenait trois livres; la seconde fut compilée après l'incendie du Capitole, mais on ignore combien de livres elle contenait; et la troisième est celle que nous avons en huit livres, et dans laquelle il n'est pas douteux que l'auteur n'ait inséré plusieurs prédictions de la seconde. Cette collection est le fruit de la pieuse fraude de quelques chrétiens platoniciens plus zélés qu'habiles, qui crurent, en la composant, prêter des armes à la religion chrétienne, et mettre ceux qui la défendaient en état de combattre le paganisme avec le plus grand avantage.

Cette compilation informe de prophéties différentes fut imprimée pour la première fois, l'au 1545, sur des manuscrits, et publiée plusieurs fois depuis avec d'amples commentaires, surchargés d'une érudition souvent triviale et preque toujours étrangère au texte, que ces commentaires éclaireissent rarement. Les ouvrages composés pour et contre l'authenticité de ces livres sibyllins sont en très grand nombre, et quelques uns même très savants; mais il y règne si peu d'ordre et de critique, et les auteurs étaient tellement dénués de tout esprit philosophique, qu'il ne resterait à ceux qui anraient le courage de les lire que l'ennui et la fatigue de cette lecture.

La date de cette compilation se trouve clairement indiquée dans le cinquième et dans le huitième livre. On fait dire à la sibylle, que l'empire romain aura quinze empereurs, dont quatorze sont désignés par la valeur numérale de la première lettre de leur nom dans l'alphabet grec. Elle ajoute que le quinzième, qui sera, dit-on, un homme à tête blanche, portera le nom d'une nuer voisine de Rome: le quinzième des empereurs romains est Adrien, et le golfe Adriatique est la mer dont il porte le nom.

Deceprince, continue la sibylle, en sortiront trois autres qui régiront l'empire en même temps; mais à la fin un seul d'entre eux en restera possesseur. Ces trois rejetons sont Antonin, Marc-Aurèle, et Lucius Verns. La sibylle fait allusion aux adoptions et aux associations qui les unirent. Marc-Aurèle se troava seul maître de l'empire à la mort de Lucius Verus, au commecment de l'an 169, et il le gouverna sansacollègue jusqu'à l'année 477, qu'il s'associa son fils Commode. Comme il n'y a rien qui puisse avoir quelque rapport avec ce nouveau collègue de Marc-Aurèle, il est visible que la collection doit avoir été faite entre les années 169 et 177 de l'ère vulgaire.

Josèphe l'historien e cite un ouvrage de la sibylle, où l'on parlait de la tour de Babel et de la confusion des langues à peu près comme dans la Genèse e: ce qui prouve que les chrétiens ne sont pas les premiers auteurs de la supposition des

<sup>\*</sup> Contre Jovinien.

Antiquités judaiques . liv. II , ch. IVI. - b Ch. II.

SICLE. 995

livres sibyllins. Josèphe ne rapportant pas les paroles mêmes de la sibylle, nons ne sommes plus en état de vérifier si ce qui est dit de ce même événement dans notre collection était tiré de l'ouvrage cité par Josèphe; mais il est erctain que plusieurs des vers attribués à la sibylle dans l'exhortation qui se trouve parmi les œuvres de saint Justin, dans l'ouvrage de Théophile d'Antioche, dans Clément d'Alexandrie, et dans quelques autres Pères, ne se lisent point dans notre recueil; et comme la plupart de ces vers ne portent aucun caractère de christianisme, ils pourraient être l'ouvrage de quelque Juil platonisant.

Dès le temps de Celse les sibylles avaient déjà quelque crédit parmi les chrétiens, comme il paraît par deux passages de la réponse d'Origène. Mais dans la suite, les vers sibyllins paraissant favorables au christianisme, on les employa communément dans les ouvrages de controverse, avec d'autant plus de conflance que les païens euxnièmes, qui reconnaissaient les sibylles pour des femmes inspirées, se retranchaient à dire que les chrétiens avaient faisilié leurs écrits; question de fait qui ne pouvait être décidée que par une comparaison des différents manuscrits, que très peu de geus étaient en état de faire.

Enfin ce fut d'un poème de la sibylle de Cumes que l'on tira les principaux dogmes du christianisme. Constantin, dans le beau discours qu'il prononça devant l'assemblée des saints, montre que la quatrième églogue de Virgile n'est qu'une description prophétique du Sauveur, et que s'il n'a pas été l'objet immédiat du poète, il l'a été de la sibylle, dont le poète a emprunté ses idées, laquelle, étant remplie de l'esprit de Dieu, avait annoncé la naissance du Rédempteur.

On crut voir dans ce poème le miracle de la naissance de Jésus d'une vierge, l'abolition du péché par la prédication de l'Évangile, l'abolition de la peine par la grâce du Rédempteur. On y crut voir l'ancien serpent terrassé, et le venin mortel dont il a empoisonné la nature humaine entièrement amorti. On y crut voir que la grâce du Seigneur, quelque puissante qu'elle soit, laisserait néanmoins subsister dans les fidèles des restes et des vestiges du péché; en un mot, on y crut voir Jésus-Christ annoncé sous le grand caractère de Fils de Dieu.

Il y a dans cette églogue quantité d'autres traits qu'on dirait avoir été copiés d'après les prophètes juifs, et qui s'appliquent d'eux-mêmes à Jéus-Christ; c'est du moins le sentiment général de l'Église \*. Saint Augustin \*e na été persuadécomme les autres, et a prélendu qu'on ne peut appliquer

8.

qu'à Jésus-Christ les vers de Vírgile. Enfin les plus habiles modernes soutiennent la même opinion a.

### SICLE.

Poids et monnaie des Juifs. Mais comme ils ne frappèrent jamais de monnaie, et qu'ils se servirent tonjours à leur avantage de la monnaie des autres peuples, toute monnaie d'or qui pesait environ une guinée, et toute monnaie d'argent pesant un petit écu de France, était appelée sicle; et ce sicle était le poids du sanctuaire, et le poids de roi.

Îl est dit dans les livres des Rois b qu'Absalon avait de très beaux cheveux, dont il fesait couper tous les ans une partie. Plusieurs grauds commentateurs prétendent qu'il les fesait couper tous les mois, et qu'il y en avait pour la valeur de deux cents sicles. Si c'était des sicles d'or, la chevelure d'Absalon lui valait juste deux mille quatre cents guinées par an. Il y a peu de seigneuries qui rapportent aujourd'hui le revenu qu'Absalon tirait de sa tôte.

Il est dit que lorsque Abraham acheta un antre en Ilchron, du Cananéen Éphron, pour enterrer sa femuue, Éphron lui vendit ect antre quatre cents sicles d'argent, de monnaie valable et reçue , probate monete publica.

Nons avons remarqué qu'il n'y avait point de monnaie dans ce temps-là. Ainsi ees quatre cents sicles d'argent devaient être quatre cents sicles de poids, lesquels vaudraient aujourd'hui trois livres quatre sous pièce, qui font douze cent quatrevingta livres de France.

Il fallait que le petit champ qui fut vendu avec cette caverne fût d'une excellente terre pour être vendu si cher.

Lorsque Éliézer, serviteur d'Abraham, rencontra la helle Rebecea, tille de Bathuel, portant une eruelte d'eau sur son épaule, et qu'elle lui eut donné à boire à lui et à ses chameaux, il lui donna des pendants d'oreille d'or qui pesaient deux sicles <sup>4</sup>, et des bracelets d'or qui en pesaient dix. C'était un présent de ving-quatre guinées.

Parmi les lois de l'Exode, il est dit que si un bœuf frappe de ses cornes un cselave mâle ou femelle, le possesseur du bœuf donnera trente sieles d'argent au maître de l'eselave, et le bœuf sera lapidé. Apparemment il était sous-entendu que le bœuf aurait fait une blessure daugereuse; saus quoi trente-deux écus auraient été une somme un peu trop forte vers le mont Sinaî, où l'argent

Remarques de Valois sur Eusèbe, page 267. - b Leltre

Noel Alexandre , siècle 1.

h Liv. 11, ch. x1v, v. 26.

<sup>&</sup>quot; Genese, ch. xxIII. v. 16. - d Ibid, ch. xxiv, v. 22.

n'était pas commun. C'est ce qu'i a fait soupçonner à plusieurs graves personnages, mais trop téméraires, que l'Exode ainsi que la Genèse n'avaient été écrits que dans des temps postérieurs.

Ce qui les a confirmés dans leur opinion erroe, c'est qu'il est dit dans le même Exode \*: \* Prenez d'excellente myrrhe du poids de cinq cents sicles, deux cent cinquante de cinnamum, deux cent cinquante de cannes de sucre, deux cent cinquante de casse, quatre piutes et chopine d'huile d'olive, pour oindre le tabernacle; et on fera mourir quiconque s'oindra d'une parcille composition, ou en oindra un étrauger. »

Il est ajouté qu'a tous ees aromates on joindra du stacté, de l'onyx, du galbanum, et de l'enceus brillant, et que du tout on doit faire une colature selon l'art du parfumeur.

Mais Je ne vois pas ce qui a dù tant révolter les incrédules dans cette composition. Il est naturel de penser que les Juifs, qui, selon le texte, volèrent aux Égyptiens tout ce qu'ils purent emporter, aient volé de l'encens brillant, dn galbanum, de l'onyx, du stacté, de l'huile d'olive, de la casse, des cannes de sucre, du ciunamum, et de la myrrhe. Ils avaient aussi volé sans doute beaucoup de sicles; et nous avons vu qu'un des plus zélés partisans de cette horde hébraique évalue ce qu'ils avaient volé seulement en or à neuf millions. Je ne compte pas après lui.

## SOCIETÉ ROYALE DE LONDRES ET DES ACADÉMIES .

SOCINIENS, OF ARIENS, OF ANTITRINITAIRES :.

### SOCRATE.

Le moule est-il cassó de ceux qui aimaient la vertu pour elle-même, un Confueius, un Pythagore, un Thalès, un Socrate? Il y avait de leur temps des foules de dévots à leurs pagodes et à leurs divinités, des esprits frappés de la crainte de Corbère et des Furies, qui couraient les initiations, les pèleriuages, les mystères, qui se ruinaient en offrandes de brebis noires. Tous les temps ont vu de ces malheurenx ilont parle Lucrèce (iii, 54 — 54):

- « Et quocumque tamen miseri venere, parentant,
- » Et nigras mactant pecudes, et Manibu' divis
- . Inferias mittunt : multoque in rebus acerbis
- » Acrius advertunt animos ad relligionem. 5

Les macérations étaient en usage; les prêtres de

\* Exode , ch. xxx. v. 25 et suiv.

- \* Voyez dans les Mélanges historiques la 24° des Lettres sur les Anglais , (tome v.)
  - . voyez la 7º des Lettres sur les Anglais (tome v.)

Cybèle se fesaient châtrer pour garder la continence. D'où vient que parmi tous ces martyrs de la supersitition, l'antiquité ne compte pas un seul grand homme, un sage? C'est que la crainte n'a jamais pu faire la vertu. Les grands hommes ont été les enthoussastes du bien moral. La sagesse était leur passion dominante; ils étaient sages comme Alexandre était guerrier, comme Homère était poête, et Apelles peintre, par une force et une nature supérieure : et voilà peut-être tout ce qu'on doit entendre par le démon de Socrate.

Un jour deux citovens d'Athènes, revenant de la chapelle de Mercure, apercurent Socrate dans la place publique. L'un dit à l'autre : N'est-ce pas là ce scélérat qui dit qu'on peut être vertueux sans aller tons les jours offrir des moutons et des oies? Oui, dit l'autre, c'est ee sage qui n'a point de religion; c'est cet athée qui dit qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Socrate approcha d'eux avec son air simple, son démon, et son ironie que madame Dacier a si fort exaltée : Mes amis , leur dit-il , un petit mot, je vous prie. Un homme qui prie la Divinité, qui l'adore, qui cherche à lui ressembler autant que le peut la faiblesse humaine, et qui fait tout le bien dont il est capable, comment nommeriez-vous un tel hoiume? C'est une âme très religieuse, dirent-ils. Fort bien : on pourrait donc adorer l'Être suprême, et avoir à toute force de la religion? D'accord, dirent les deux Athéniens, Mais croyez-vous, poursuivit Socrate, que quand le divin architecte du monde arrangea tous ces globes qui roulent sur vos têtes, quand il donna le mouvement et la vie à tant d'êtres différents, il se servit du bras d'Hercule, ou de la lyre d'Apollon, ou de la flûte de Pau? Cela n'est pas probable, dirent-ils. Mais s'il n'est pas vraisemblable qu'il ait employé le secours d'autrui pour construire ce que nous voyons, il n'est pas croyable qu'il le conserve par d'autres que par lui-même. Si Neptune était le maître absolu de la mer, Junon de l'air, Éole des vents, Cérès des moissons, et que l'un voulût le calme quand l'autre voudrait du veut et de la pluie, vous sentez bien que l'ordre de la nature ne subsisterait pas tel qu'il est. Vous m'avouerez qu'il est uécessaire que tout dépende de celui qui a tout fait. Yous donnez quatre chevaux blancs au soleil, et deux chevaux noirs à la lune : mais ne vaut-il pas mieux que le jour et la nuit sojent l'effet du mouvement imprimé aux astres par le maitre des astres, que s'ils étaient produits par six chevaux? Les deux citovens se regardèrent et ne répondirent rien. Enfin Socrate finit par leur prouver qu'on pouvait avoir des moissons sans donner de l'argent anx prêtres de Cérès, aller à la chasse sans offrir des petites statues d'argent à la chapelle de Diane, que Pomone ne donnait point des fruits, que Neptune ne donnait point des chevaux, et qu'il fallait remercier le souverain qui a tout fait.

Son discours était dans la plus exacte logique. Xénophon, son disciple, homme qui connaissait le monde, et qui depuis sacrifia au vent dans la retraite des dix mille, tira Socrate par la manche, et lui dit : Votre discours est admirable, vous avez parlé bien mieux qu'un oracle : vous êtes perdu ; l'un de ces honnêtes gens à qui vous parlez est un boucher qui vend des moutons et des oies pour les sacrifiees, et l'autre un orfévre qui gagne beaucoup à faire de petits dieux d'argent et de cuivre pour les femmes; ils vont vous accuser d'être un impie qui voulez diminuer leur négoce; ils déposeront contre vous auprès de Mélitus et d'Anitus vos ennemis, uni ont conjuré votre perte : gare la cigue: votre démon familier aurait bien dû vous avertir de ne pas dire à un boucher et à un orfévre ce que vous ne devicz dire qu'à Platon et à Xénophon.

Quelque temps après, les ennemis de Socrate le lirent condamner par le conseil des cinq cents. Il eut'deux cent vingt voix pour lui. Cela fait présumer qu'il y avait deux cent vingt philosophes dans ce tribunal; mais cela fait voir que dans toute compagnie le nombre des philosophes est toujours le plus petit.

Socrate but donc la ciguê ponr avoir parlé en faveur de l'unité de Dleu : et ensuite les Athéniens consacrèrent une chapelle à Socrate, à cetui qui s'était élevé contre les chapelles dédiées aux êtres inférieure.

## SOLDAT.

Le ridicule faussaire qui fit ce Testament du cardinal de Richelieu, dont nous avons beaucoup plus parlé qu'il ne mérite, donne pour un beau secret d'état de lever cent mille soldats quand on veut en avoir cinquante mille.

Si je ne craignais d'être aussi ridicule que ce faussaire, je dirais qu'au lieu de lever cent mille mauvais soldats, il en faut engager cinquante mille bons; qu'il faut rendre leur profession honorable; qu'il faut qu'on la brigue, et non pas qu'on la luie; que cinquante mille guerriers assujettis à la sévérité de la règle sont bien plus utiles que cinquante mille moines:

Que ce nombre est suffisant pour défendre un état de l'étendue de l'Allemagne, ou de la France, ou de l'Espagne, ou de l'Italie;

Que des soldats en petit nombre dont on a augmenté l'honneur et la paie ne déserteront point;

Que cette paie étant augmentée dans un état, et le nombre des engagés diminué, il faudra bien que

les états voisins imitent celui qui aura le premier rendu ce service au genre humain :

Qu'une multitude d'hommes dangereux étant rendue à la culture de la terre ou aux métiers, et devenue utile, chaque état en sera plus florissant.

M. le marquis de Monteynard a donné, en 4774, un exemple à l'Europe; il a donné un surcroît à la paie, et des honneurs aux soldats qui serviraient après le temps de leur engagement. Voi la comme il faut mener les hommes.

## SOMNAMBULES, ET SONGES.

### SECTION PREMIÈRE.

J'ai vu un somnambule, mais il se contentait de se lever, de s'habiller, de faire la révérence, de danser le menuet assez proprement; après quoi il se déshabillait, se recouchait, et continuait de dormir.

Cela n'approche pas du somnambule de l'Encyclopédie. C'était un jeune séminariste qui erelevait pour composer un sermon en dormant, l'écrivait correctement, le relisait d'un bout à l'autre, ou du moins croyait le relire, y fesait des corrections, raturait des lignes, en substituait d'autres, remettait à sa place un mot oublié; composait de la musique, la notait exactement, après avoir réglé son papier avec sa canne, et plaçait les paroles sous les notes saus se tromper, etc., etc.

Il est dit qu'un archevêque de Bordeaux a été témoin de toutes ces opérations, et de beaucoup d'autres aussi étonnantes. Il serait à souhaiter que ce prélat eût donné lui-même son attestation signée de ses grands-vicaires, ou du moins de monsieur son secrétaire.

Mais supposons que ce somnambule ait fait tout ce qu'on lui attribue, je lui ferai toujours les mêmes questions que je ferais à un simple songeur. Je lui dirais: Vous avez songé plus fortement qu'ua autre, mais c'est par le même principe; cet autre n'a eu que la fièvre, et vous avez eu le transport au cerveau. Mais enfin, vous avez reçu l'un et l'autre des idées, des sensations auxquelles vous ne vous attendiez nullement; vous avez fait tout ce que vous n'aviez nulle envie de faire.

De deux dormeurs l'un n'a pas une seule idée, l'autre en reçoit une foule; l'un est insensible comme un marbre, l'autre éprouve des desirs et des jouissances. Un amant fait en rèvant une chanson pour sa maîtresse, qui dans son délire croit lui écrire une lettre tendre, et qui en récite tout haut les paroles.

- « Scribit amatori meretrix ; dat adultera munus...
- « In noctis spatio miserorum vulnera durant. »
  Patraone, ch. GIV, vers 14 ct 16.

S'est-il passé autre chose dans votre machine pendant ce rêve si puissant sur vous, que ce qui se passetous les jours dans votre machine éveillée?

Vous, monsieur le séminariste, né avec le don de l'imitation, vous avez écouté cent sermons, votre cerveau s'est monté à en faire; vous en avez écrit en veillant, poussé par le talent d'imiter; vous en écrivez de même en dormant. Comment s'est-il pu faire que vous sovez devenu prédicateur en rêve, vous étant couché sans aucune vofonté de prêcher? Ressouvenez-vous bien de la première fois que vous mîtes par écrit l'esquisse d'un sermon pendant la veille. Vous n'y pensiez pas le quart d'heure d'auparavant ; vous étiez dans votre chambre, livré à une rêverie vague sans aucune idée déterminée ; votre mémoire vous rappelle, sans que votre volonté s'en mêle, le souvenir d'une certaine fête : cette fête vous rappelle qu'on prêche ee jour-là; vous vous souvenez d'un texte, ce texte fournit un exorde; vous avez auprès de vous encre et papier, vous écrivez des choses que vous ne pensiez pas devoir jamais écrire.

Voilà précisément ce qui vous est arrivé dans votre acte de noctambule.

Vous avez cru dans l'une et l'autre opération ne faire que ce que vous vouliez; et vous avez été dirigé sans le savoir par tout ce qui a précédé l'écriture de ce sermon.

De même, lorsque en sortant de vêpres vous vous êtes renfermé daus votre cellule pour méditer, vous n'aviez un lessein de vous occuper de votre voisine; cependant son image s'est peinte à vous quand vous n'y pensiez pas; votre imagination s'est allumée sans que vous ayez songe à un éteignoir; vous savez ce qui s'en est ensuiyi.

Vous avez éprouvé la même aventure pendant votre sommeil.

Quelle part avez-vous eue à toutes ces modifications de votre individu? la même que vous avez à la course de votre sang dans vos artères et dans vos veines, à l'arrosement de vos vaisseaux lymphatiques, au battement de votre cœur et de votre cerveau.

l'ai lu l'article Songe daus le Dictionnaire encyclopédique, et je n'y ai rien compris. Mais quand je recherche la cause de mes idées et de mes actions dans le sommeil et dans la veille, je n'y comprends pas davantage.

Je sais bien qu'un raisonneur qui vondrait me prouver que quand je veille, et que je ne suis ni frénétique ni ivre, je suis alors un animal agent, ne laisserait pas de m'embarrasser.

Mais je l'embarrasserais bien davantage, en lui prouvant que quand il dort il est entièrement patient, pur automate. Or dites-moi ce que c'est qu'un animal qui est absolument machine la moitié de sa vie, et qui change de nature deux fois en vingt-quatre heures.

SECTION II.

LETTRE AUX AUTEURS DE LA GAZETTE LITTERAIRE, SUR LES SONGES.

20 juin 1764.

MESSIEURS .

Tous les objets des sciences sont de votre ressort : souffrez que les chimères en soient aussi. Ni sub sole novum, rien de nouveau sous le soleil : aussi n'est-ce pas de ce qui se fait en plein jour que je veux vous entretenir, mais de ce qui se passe pendant la nuit. Ne vous alarmez pas, il ne s'agit que de songes.

Je vous avoue, messieurs, que je pense assez comme le médecin de votre M. de Pourceaugnac; il demande à son malade de quelle nature sont ses songes, et M. de Pourceaugnac, qui n'est pas philosophe, répond qu'ils sont de la nature des songes. Il est très certain pourtant, n'en déplaise à votre Limousin, que des songes pénibles et funestes dénotent les peines de l'esprit et du corps, un estomac surchargé d'aliments, ou un esprit oceupé d'idées douloureuses pendant la veille.

Le laboureur qui a bien travaillé sans chagrin, et bien mangé sans excès, dort d'un sommeil plein et tranquille, que les rêves ne troublent point. Tant qu'il est dans cet état, il ne se souvient jamais d'avoir fait aucun rêve. C'est une vérité dont je me suis assuré autant que je l'ai pu dans mon manoir de Herefordshire. Tout rêve un peu violent est produit par un excès, soit dans les passions de l'âme, soit dans la nourriture du corps; il semble que la nature alors vous en punisso en vous donnant des idées, en vous fesant penser malgré vous. On pourrait inférer de la que ceux qui pensent le moius sout les plus heureux; mais ce n'est pas la que je veux en venir.

Il faut dire avec Pétrone, « quidquid luce fuit, » tenebris agit. » J'ai connu des avocats qui plaidaient en songe, des mathématiciens qui cherchaient à résoudre des problèmes, des poètes qui fesaient des vers. J'en ai fait moi-même qui étaient assez passables, et je les ai retenus. Il est donc incontestable que dans le sommeil on a des idées suivies comme en veillant. Ces idées nous viennent incontestablement malgré nous. Nous pensons en dormant, comme nous nous remuons dans notre lit, sans que notre volouté y ait aueune part. Votre père Malebranelie a douc très grande raison de dire que nous ne pouvons jamais nous donner des idées; car pourquoi en serions-nous les maîtres

plutôt pendant la veille que peudant le sommeil? Si votre Malebrauche s'en était tenu la, il serait ua très grand philosophe; il ne s'est trompé que parce qu'il a été trop loin : c'est de lui dont on peut dire :

 Processit longè flammantia mornia mundi. a Lucaèce, 1, 74.

Pour moi, je suis persuadé que cette réflexion que nos pensées ne viennent pas de nous peut nous faire venir de très bonnes pensées; je n'eutreprends pas de développer les miennes, de peur d'ennuyer quelques lecteurs, et d'en étonner quelques autres.

Je vous prie seulement de souffrir encore un petit mot sur les songes. Ne trouvez-vous pas , comme moi, qu'ils sont l'origine de l'opinion généralement répandue dans toute l'antiquité touchant les ombres et les manes? Un homme profoudément affligé de la mort de sa femme ou de son fils, les voit dans son sommeil; ce sont les mêmes traits, il leur parle, ils lui répoudent : ils lui sont certainement apparus. D'autres hommes ont eu les mêmes rêves; il est impossible de douter que les morts ne reviennent; mais on est sûr en même temps que ces morts, ou enterrés, ou réduits en cendres, ou abimés dans les mers, n'out pu reparaître en personne; c'est donc leur âme qu'on a vue : cette âme doit être étendue. légère, impalpable puisqu'en lui parlant on n'a pu l'embrasser : « effugit imago par levibus ventis. (VIRG.) » Elle est moulée, dessinée sur le corps qu'elle habitait, puisqu'elle lui ressemble parfaitement; on lui donne le nom d'ombre, de manes; ct, de tout cela, il reste dans les têtes une idée confuse qui se perpétue d'autant mieux que persoune ne la comprend.

Les souges me paraissent encore l'origine sensiturel et de plus commun que de rêver à une personne chère qui est en danger de mort, et de la voir expirer en souge? Quoi de plus naturel encore que cette personne meure après le rêve funeste de sou ami? Les souges qui auront été accomplis sout des prédictions que personne ne révoque en doute. On ne tient point compte des rèves qui n'auront point en leur effet; un seul songe accompliait plus d'effet que cert qui ne l'auront pas été. L'antiquité est pleine de ces exemples. Combien uous sommes faits pour l'erreur! Le jaur et la nuit ont servi à nous tromper.

Vous voyez bien, messieurs, qu'en étendant ces idées, on pourrait tirer quelque fruit du livre de non compatriote le révasseur; mais je finis, de peur que vous ne me preniez moi-même pour un songe-creux. John Dreamer. Des Songes.

- « Somnia, quæ meutes ludunt volitantibus umbris.
- Non delubra deum nec ab æthere numina mittunt.
   Sed sibi quisque facit.

PÉTRONE, ch. CIV. vers 1-3.

Mais comment, tous les sens étant morts dans le sommeil, y en a-t-il un interue qui est vivant? comment vos yeux ne voyant plus, vos oreilles n'entendant rien, voyez-vous cepeudant et entendez-vous dans vos rêves? Le clien est à la chasse en songe, il aboie, il suit sa proie, il est à la curée. Le poète fait des vers en dormant. Le mathématicien voit des figures; le métaphysicien raisonnabien ou mal: on en a des exemples frappants.

Sont-ce les seuls organes de la machine qui agissent? est-ce l'âme pure qui, soustraite à l'empire des sens, jouit de ses droits en liberté?

Si les organes seuls produisent les rêves de la nuit, pourquoi ne produiront-ils pas seuls les idées du jour? Si l'âme pure, tranquille dans le repos des seus, agissant par elle-même, est l'unique cause, le sujet unique de toutes les idées que vous avez en dormant, pourquoi toutes ces idées sont-elles presque toujours irrégulières, déraison nables, incohérentes? Quoi l c'est dans le temps où cette âme est le moins troublée qu'il y a plus de trouble dans toutes ses imaginations! elle est en liberté, et elle est folle! Si elle était née avec des idées métaphysiques (comme l'ont dit tant d'écrivains qui révaient les veux ouverts), ses idées pures et lumineuses de l'être, de l'infini, de tous les premiers principes, devraient se réveiller en elle avec la plus grande énergie quand son corps est endormi : on ne serait jamais bon philosophe qu'en songe.

Quelque système que vous embrassiez, quelques vains efforts que vous fassiez pour vous prouver que la mémoire remue votre cerveau, et que votre cerveau remue votre âme, il faut que vous conveniez que toutes vos idées vous viennent dans le sommeil sans vous et malgré vous : votre volonte n'y a aucune part. Il est donc certain que vous pouvez penser sept ou huit heures de suite, sans avoir la moindre envie de penser, et sans même êtro sûr que vous pensez. Pesez cela, et tâchez de deviner ce que c'est que le composé de l'animal.

Les songes ont tonjours été un grand objet de superstition; rien n'était plus naturel. Un homme vivement touché de la maladie de sa maîtresse, songe qu'il la voit mourante, elle meurt le leudemain: donc les dieux lui out prédit sa mort.

Un général d'armée rêve qu'il gagne une bataille, il la gagne en effet; les dieux l'ont averti qu'il sorait vainqueur. On ne tient compte que des rêves qui ont été accomplis ; on oublie les autres. Les songes font une grande partie de l'histoire ancienne, aussi bien que les oracles.

La Vulgate traduit ainsi la fin du verset 26 du ch. xix du Lévitique: « Yous n'observerez point » les songes. » Mais le mot songe n'est point dans l'hébreu; et il serait assez étrange qu'on réprouvât l'observation des songes dans le même livre où il est dit que Joseph devint le bienfaiteur de l'Égypte et de sa famille, pour avoir expliqué trois songes.

L'explication des rèves était une chose si commune, qu'on ne se bornait pas à cette intelligence; il fallait encore deviner quelquefois ce qu'un autre homme avait rèvé. Nabuchodonosor ayant oublié un songe qu'il avait fait, ordonna à ses mages de le deviner, et les menaça de mort s'ils n'en venaient pas à bout; mais le Juif Daniel, qui était de l'école des mages, leur sauva la vie en devinant quel était le songe du roi, et en l'interprétant. Cette bistoire et beaucoup d'autres pourraient servir à prouver que la loi des Juifs ne défendait pas l'onéironantie, c'est-à-dire la science des songes.

#### SECTION IV.

### A Lansanne, 25 octobre 1757.

Dans un de mes rèves, je soupais avec M. Touron, qui fesait les paroles et la musique des vers qu'il nous chantait. Je lui fis ces quatre vers dans mon songe:

Mon cher Touron, que in m'enchantes Par la douceur de tes accents! Que tes vers sont doux et coulants! Tu les fais comme tu les chantes.

Dans un autre rêve je récitai le premier chant de la Henriade tout autrement qu'il n'est. Hier je rêvai qu'on nous disait des vers à souper. Quelqu'un prétendait qu'il y avait trop d'esprit; je lui répondais que les vers étaient une fête qu'on donnait à l'âme, et qu'il fallait des ornements daus les fêtes.

J'ai donc, en révant, dit des choses que j'aurais dites à peine dans la veille; j'ai donc eu des pensées réfléchies malgré moi, et sans y avoir la moindre part. Je n'avais ni volonté, ni liberté; et cependant je combinais des idées avec sagacité, et même avec quelque génie. Que suis-je donc sinon une machine?

### SOPHISTE.

En géomètre un peu dur nous parlait ainsi : Y a t-il rien dans la littérature de plus dangereux

que des rhéteurs sophistes? parmi ces sophistes y en eut-il jamais de plus inintelligibles et de plus indignes d'être entendus que le divin Platon?

La seule idée utile qu'on puisse peut-être trouver chez lui est l'immortalité de l'âme, qui était déjà établie chez tous les peuples policés. Mais comment prouve-t-il cette immortalité?

On ne peut trop remettre cette preuve sons nos yeux pour nous faire bien apprécier ce fameux Gree.

Il dit, dans son *Phédon*, que la mort est le contraire de la vie, que le mort naît du vivant, et le vivant du mort, et que par conséquent les âmes vont sous terre après notre mort.

S'il est vrai que le sophiste Platon, qui se donne pour ennemi de tous les sophistes, raisonne presque toujours aiusi, qu'étaient donc ces prétendus grauds hommes, et à quoi ont-ils servi?

Le grand défaut de toute la philosophie platonicienne était d'avoir pris les idées abstraites pour des choses reelles. Un homme ne peut avoir fait une belle action que parce qu'il y a un beau réellement existant, auquel cette action est conforme!

On ne peut faire aucune action sans avoir l'idée de cette action : donc ces idées existent je ne sais où , et il faut les consulter!

Dieu avait l'idée du monde avant de le former; c'était son logos : donc le monde était la production du logos !

Que de querelles, tantôt vaines, tantôt sanglantes, cette manière d'argumenter apporta-t-elle enfin sur la terre! Platon ne se doutait pas que sa doctrine pût un jour diviser une Église qui n'était pas encore née.

Pour concevoir le juste mépris que méritent toutes ces vaines subtilités, lisez Démosthène; voyez si dans aucune de ses harangues il emploie un seul de ces ridicules sophismes. C'est une preuve bien claire que dans les affaires sérieuses on ne fesait pas plus de cas de ces ergoteries, que le conseil d'état n'en fait des thèses de théologie.

Vous ne trouverez pas un seul de ces sophismes dans les Oraisons de Cicéron. C'était un jargon de l'école, iuventé pour amuser l'oisiveté : c'était le charlatanisme de l'esprit.

## SOTTISE DES DEUX PARTS.

Sottiee des deux parts est, comme on sait, la devise de toutes les querelles. Le ne parle pas ici de celles qui ont fait verser le sang. Les anabaptistes qui ravagèrent la Vestphalie, les calvinistes qui allumèrent taut de guerres en France, les factions sauguinaires des Armagnacs et des Bourguignons; le supplice de la pucelle d'Orléans, que la motité de la France regardait comme une héroîne céleste, et l'autre comme une sorcière; la Sorbonne qui présentait requête pour la faire brûler; l'assassinat du duc d'Orléans justifié par des docteurs; les sujets dispensés du serment de fidélité par un décret de la sacrée faculté; les bourreaux tant de fois employés à soutenir des opinions; les bûchers allumés pour des malheureux à qui on persuadait qu'ils étaient sorciers ou hérétiques : tout cela passa la sottise. Ces aboninations cependant étaient du bon temps de la bonne foi germanique, de la naîveté gauloise; et j'y renvoie les honnêtes gens qui regrettent touiours les temps passés.

Je ne veux ici que me faire, pour mou édification particulière, un petit mémoire instructif des belles choses qui ont partagé les esprits de nos aïeux.

Dans l'onzième siècle, dans ce bon temps où nous ne connaissions ni l'art de la guerre qu'on fesait toujours, ni celui de policer les villes, ni le commerce, ni la société, et où nous ne savions ni lire ni décrire, des gens de beaucoup d'esprit disputèrent solennellement, longuement, et vivement, sur ce qui arrivait à la garde-robe, quand on avait-rempli un devoir sacré dont il ne faut parler qu'avec le plus profond respect. C'est ce qu'on appela la dispute des stercoristes. Cette querelle n'escita pas de guerre, et fut du moins par la une des plus douces impertinences de l'esprit humain.

La dispute qui partagea l'Espagne savante au même siècle, sur la version mosarabique, se termina aussi sans ravage de provinces et sans effusion de sang humain. L'esprit de chevalerie qui régnait alors ne permit pas qu'on éclaircit autrement la difficulté qu'en remettant la décision à deux nobles chevaliers. Celul des deux don Quichottes qui renverserait par terre son adversaire, devait faire triompher la version dont il était le tenant. Don Ruis de Martanza, chevalier du rituel mosarabique, fit perdre les arçons au don Quichotte du rituel latin; mais comme les lois de la noble chevalerie ne décidaient pas positivement qu'un rituel dût être proserit parce que son chevalier avait été désarconné, on se servit d'un secret plus sûr et fort en usage, pour savoir lequel des deux livres devait être préféré : ce fut de les icter tous deux dans le feu : car il n'était pas possible que le bon rituel ne fût préservé des flammes. Je ne sais comment il arriva qu'ils furent brûlés tous deux : la dispute resta indécise, au grand étonnemen des Espagnols. Peu à peu le rituel latin eut la préférence; et s'il se fût présenté par la suite quelque chevalier pour soutenir le mosarabique, c'eût été le chevalier et non le rituel qu'on eût jeté dans le feu.

Dans ces beaux siècles, nous autres peuples po-

lis, quand nous étions malades, nous étions obligés d'avoir recours à un médecin arabe. Quand nous voulions savoir quel jour de la lune nous avions, il fallait s'en rapporter aux Arabes. Si nous voutions faire venir une pièce de drap, il fatlait payer chez un Juif, et quand un laboureur avait besoin de pluje, il s'adressait à un sorcier. Mais enfin, lorsque quelques uns de nous eurent appris le latin, et que nous eûmes une mauvaise traduction d'Aristote, nous figurâmes dans le monde avec honneur, nous passâmes trois ou quatre cents ans à déchistrer quelques pages du Stagyrite, à les adorer et à les condamner. Les uns ont dit que sans lui nous manquerions d'articles de foi, les autres qu'il était athée. Un Espagnol a prouvé qu'Aristote était un saint, et qu'il fallait fêter sa fête. Un concile en France a fait brûler ses divins écrits. Des colléges, des universités, des ordres entiers de religieux se sont anathématisés réciproquement, au sujet de quelques passages de ce grand homme, que ni eux, ni les juges qui interposèrent leur autorité, ni l'auteur, n'entendirent jamais. Il y eut beaucoup de coups de poing donnés en Allemagne pour ces graves querelles; mais enfin il n'y eut pas beaucoup de sang de répandu. C'est dommage pour la gloire d'Aristote, qu'on n'ait pas fait la guerre civile, et donné quelques batailles rangées en faveur des quiddités, et de l'universel de la part de la chose. Nos pères se sont égorgés pour des questions qu'ils ne comprenaient pas davan-

Il est vrai qu'un fou fort célèbre comme Occan, surnonmé le docteur invincible, chef de ceux qui tenaient pour l'universel de la part de la pensée, demanda à l'empereur, Louis de Bavière, qu'il défendit sa plume par son épée impériale, contre Scot, autre fou écossais, surnommé le docteur subtil, qui bataillait pour l'universel de la part de la chose. Heureusement l'épée de Louis de Bavière resta dans son fourreau. Qui crofrait que ces disputes ont duré jusqu'à nos jours, et que le parlement de Paris, en 4624, a donné un bel arrêt en faveur d'Aristote?

Vers le temps du brave Occam et de l'intrépide Scot, il s'éleva une querelle bien plus sérieuse, dans laquelle les révérends pères cordeliers entraîtèrent tout le monde chrétien: c'était pour savoir si leur potage leur appartenait en propre, ou s'ils n'en étaient que simples usufruitiers. La forme du capuchon et la largeur de la manche furent encore les sujets de cette guerre sacrée. Le pape Jean XXII, qui voulut s'eu mèler, trouva à qui parler. Les cordeliers quittèrent son parti pour celui de Louis de Bavière, qui alors tira son épée.

Il y eut d'ailleurs trois ou quatre cordeliers de brûlés comme hérétiques. Cela est un peu fort : mais après tout, cette affaire n'ayant pas ébranlé de trônes et rniné des provinces, ou peut la mettre au rang des sottises paisibles.

Il y en a toujours eu de cette espèce. La plupart sont tombées dans le plus profond oubli; et de quatre ou cinq cents sectes qui ont paru, il ne reste dans la mémoire des hommes que celles qui ont produit ou d'extrênces désordres on d'extrênces ridicules, deux choses qui on retient assez volonitiers. Qui sait aujourd'hui s'il y a eu des orebites, des osmites, des insdorfiens? qui connaît les obites et les pàtissiers, les cornactiers, les iscariotistes?

Un jour, en dinant chez une dame hollandaise, je fus charitablement averti par un des convives de prendre bien garde a moi, et de ne me pas aviser de louer Voêtius. Je n'ai nulle envie, Ini dis-je, de dire ni bien ni mal de votre Voëtins; mais pourquoi me donnez-vous cet avis? C'est que madame est cocceienne, me dit mon voisin. Hélas! très volontiers, lui dis-je. Il m'ajouta qu'il y avait encore quatre cocceïennes en Hollande, et que c'était grand dommage que l'espèce périt. Un temps viendra où les jausénistes, qui ont fait tant de bruit parmi nous, et qui sont ignorés partout ailleurs, auront le sort des cocceïens. Un vieux doctenr me disait : Monsieur, dans ma jeunesse je me suis escrime pour le mandata impossibilia volentibus et conantibus. J'ai écrit contre le Formulaire et contre le pape, et je me suis cru confesseur. J'ai été mis en prison, et je me suis cru martyr. Actuellement je ne me mêle plus de rieu. et je me crois raisonnable. - Ouelles sont vos occupations? lui dis-je. - Monsieur, me répoudit-il, j'aime beaucoup l'argent. C'est ainsi que presque tous les hommes dans leur vicillesse se moquent intérienrement des sottises qu'ils ont avidement embrassées dans leur jeunesse. Les sectes vieillissent comme les hommes. Celles qui n'ont pas été soutenues par de grands princes, qui n'out point causé de grands maux, vicillissent plus tôt que les autres. Ce sont des maladies épidémiques qui passent comme la suette et la coqueluche.

Il n'est plus question des pieuses rèveries de madame Guion. Ce n'est plus l'ivre inintelligible des Maximes des saints qu'on lit, c'est le Tétémaque. Ou ne se souvient plus de ce que l'éloquent Bossuet écrivit contre le tendre, l'étégant, l'aimable Fénelon; on donne la préférence à ses Oraisons funèbres. Dans toute la dispute sur ce qu'on appelait le quiétime, il n'y a cu de bon que l'ancien conte réchauffé de la bonne femme qui apportait un réchand pour brûler le paradis, et unceruche d'ean pour éteiudre le fen de l'enfer, afin qu'on ne servit plus Dieu par espérance ni par crainte. Je remarquerai seulement une singularité dece procès, laquelle ne vaut ps le conte de

la bonne femme : c'est que les jésuites , qui étaient taut accusés en France par les jansénistes d'avoir été fondés par saint Ignace exprès pour détruire l'amour de Dieu, sollicitèrent vivement à Rome en faveur de l'amour pur de M. de Cambrai. Il leur arriva la même chose qu'à M. de Langeais, qui était poursuivi par sa femme au parlement de Paris pour cause d'impuissance, et par une fille au parlement de Rennes pour lui avoir fait un enfant. Il fallait qu'il gagnât l'une des deux affaires; il les perdit toutes deux. L'amour pur, pour legnel les jésuites s'étaient donné tant de mouvement, fut condamné à Rome; et ils passèrent toujours à Paris pour ne vouloir pas qu'on aimât Dieu. Cette opinion était tellement enracinée dans les esprits, que lorsqu'on s'avisa de vendre dans Paris, il y a quelques années, une taille-douce représentant notre Seigneur Jésus-Christ babillé en jésuite, un plaisant (c'était apparemment le loustiq du parti janséniste) mit ces vers au bas de l'estampe :

Admirez l'artifice extréme De ces pères ingénicux : Ils vous ont habillé comme eux, Mon Dien, de peur qu'on ne vous aime-

A Rome, où l'on n'essuie jamais de pareilles disputes, et où l'on juge celles qui s'élèvent ailleurs, on était fort ennuyé des querelles sur l'amour pur. Le cardinal Carpègne, qui était rapporteur de l'affaire de l'archevêque de Cambrai, était malade, et souffrait beaucoup dans une partie qui n'est pas plus épargnée chez les cardinaux que chez les autres hommes. Son chirurgien lui enfoncait de petites tentes de linon, qu'on appelait du Cambrai en Italie, comme dans beaucoup d'autres pays. Le cardinal criait. C'est pourtant du plus fin cambrai, disait le chirurgien. Quoi! du cambrai encore là? disait le cardinal; n'était-ce pas assez d'en avoir la tête fatiguée? Heureuses les disputes qui se terminent ainsi! Heureux les hommes, si tous les disputeurs de ce monde, si les hérésiarques s'étaient soumis avec autant de modération, avec une douceur aussi magnanime, que le grand archevêque de Cambrai, qui n'avait nulle envie d'être hérésiarque | Je ne sais pas s'il avait raison de vouloir qu'on aimât Dieu pour lui-même; mais M. de Fénelon méritait d'être aimé ainsi.

Dans les disputes purement littéraires, il y a eu souvent autant d'acharnement, autant d'esprit de parti, que dans des querelles plus intéressantes. On renouvellerait, si on pouvait, les factions du cirque, qui agièrent l'empire romain. Deux actrices rivales sont capables de diviser une ville. Les hommes ont tous un secret penchant pour la faction. Si on ne peut cabaler, se poursuivre, se muire pour des couvonnes, des tiares, des mitres, des mitres, des mitres,

STYLE.

nous nous acharnerons les uns contre les autres pour un danseur, pour un musicien. Rancau a cu un violent parti contre lui, qui aurait voulu l'exterminer, et il n'en savait rien. J'ai eu un parti plus violent contre moi, et ie le savais bien.

### STYLE.

#### SECTION PREMIÈRE.

Le style des lettres de Balzac n'aurait pas été mauvais pour des oraisons funèbres; et nous avons quelques morceaux de physique dans le goût du poème épique et de l'ode. Il est bon que chaque chose soit à sa place.

Ce n'est pas qu'il n'y ait quelquefois un grand art, ou plutôt un très heureux naturel à méler quelques traits d'un style mojestueux dans un sujet qui demande de la simplicité; à placer à propos de la finesse, de la délicatesse, dans un discours de véhémence et de force. Mais ces beautés ne s'enseignent pas. Il faut beaucoup d'esprit et de goût. Il seralt difficile de donner des leçons de l'un et de l'autre.

Il est bien étrauge que depuis que les Français s'avisèrent d'écrire, ils n'eurent aucun livre écrit d'un bon style, jusqu'à l'année 1656, où les Lettres provinciales parurent. Pourquoi personne n'avait-il écrit l'histoire d'un style convenable, jusqu'à la Conspiration de Venise de l'abbé de Saint-Réal?

D'où vient que Pellisson eut le premier le vrai style de l'éloquence cicéronieune dans ses mémoires pour le surintendant Fouque!?

Rien n'est donc plus difficile et plus rare que le style convenable à la matière que l'on traite.

N'affectez point des tours inusités et des mots nouveaux dans un livre de religion, comme l'albé Houtteville; ne déclamez point dans un livre de physique; point de plaisanterie en mathématique; évitez l'enflure et les figures outrées dans un plaidoyer. Une pauvre bourgeoise ivrogne ou ivrognesse meurt d'apoplexie; vous dites qu'elle est dans la région des morts : on l'ensevelit; vous assurez que sa dépouille mortelle est confice à la terre. Si on sonne pour son enterrement, c'est un son funèbre qui se fait entendre dans les nues. Vous croyez imiter Cicéron, et vous n'imitez que maître Petit-Jean.

J'ai entendu souvent demander si, dans nos meilleures tragédies, on n'avait pas trop souvent admis le style familier, qui est si voisin du style simple et naïf.

Par exemple, dans Mithridate,

Seigneur, vous changez de visage!

cela est simple, et même naîf. Ce demi-vers, placé où il est, fait un effet terrible: il tient du sublime. Au lieu que les mêmes paroles de Bérénice à Antiochus.

233

Prince, vous vous troublez et changez de visage!

ne sont que très ordinaires; c'est une transition plutôt qu'une situation.

Rien n'est si simple que ce vers :

Madame, j'ai reçu des lettres de l'armée.

Mais le moment où Roxane prononce ces paroles fait trembler. Cette noble simplicité est très fréquente dans Racine, et fait une de ses principales beautés.

Mais ou se récria contre plusieurs vers qui ne parnrent que familiers.

Il su'fit; et que fait la reine Bérénico?...
A-t-on vu de ma part le roi de Comagène ?
Sati-il que je l'attende? — 27 i courur chez la reine...
Il en était sorti lorsque j'y suis couru.
On sait qu'elle est charmante; et de si belles mains Semihlent vous demander l'empire des humains.
Comme vous je me perds d'autant plus que j'y pense.
Ou.:l'scigneur, le sulan reverra son visagen.

Mais, à ne point mentir,
Votre amour des long-temps a dù le pressentir.
Madame, encore un coup, c'est à vous de choisir.
Elle veut, Acomat, que je l'épouse. — En b'en!
Et je vous quitte. — Et moi je ne vons quitte pas.

Crois-tu, si je l'épouse, Qu'Andromaque en son cœur u'en sera point jalouse? Tu vois que c'en est falt, ils se sont épouser. Pour bien faire il faudrait que vous le prévinsiez... Attendez. — Non, vois-tu, je le nierais en vaiu.

On a trouvé une grande quantité de pareils vers trop prosaîques, et d'une familiarité qui n'est le propre que de la comédie. Mais ces vers se perdent dans la foule des bons; ce sont des fils de laiton qui servent à joindre des diamants.

Le style élégant est si nécessaire, que sans lui la beauté des sentiments est perdue. Il suffit seul pour embellir les sentiments les moins nobles et les moins tragiques.

Croirait-on qu'ou pût, entre une reine incestueuse et un père qui devient parricide, introduire une jeune amoureuse, délaignant de subjugner un amant qui ait déjà eu d'autres maitresses, et mettant sa gloire à triompher de l'austérité d'un homme qui n'a jamais rien aimé? C'est pourtant ce qu'Aricie ose dire dans le sujet tragique de Phèdre. Mais elle le dit dans des vers si séducteurs, qu'on lui pardonne ces sentiments d'une coquette de comédie (Acte 11, sc. h):

Phèdre en valu s'honorait des sonpirs de Thèsée: Pour moi, je suis plus fière et fuis la gloire aisce D'arracher un hommage à mille autres offert, Et d'entrer dans un cœur de toutes parts ouvert. Mais de faire fléchir un courage inflexible, De porter la douleur dans une âme insensible, D'euchainer un capiif de ses fers étonné, Contre un joug qui lui pibli vainement mutiné; C'est la ce que je veux, c'est là ce qui m'irrite. Hercule à d'examere coulcia tonion qu'Hippofte, Et vaineu plus souvent, et plus tot surmonté; Préparait moins de gloire aux yeux qui tont dompté.

Ces vers ne sont pas tragiques; mais tous les vers ne doivent pas l'être; et s'ils ne font aucun effet au théâtre, ils charment à la lecture par la seule élégance du style.

Presque toujours les choses qu'on dit frappent moins que la manière dont on les dit; car les hommes ont tous à peu près les mêmes idées de ce qui est à la portée de tout le monde. L'expression, le style fait toute la différence. Des déclarations d'amour, des jalousies, des ruptures, des raccommodements, forment le tissu de la plupart de nos pièces de théâtre, et surtout de celles de Racine, fondées sur ces petits moyens. Combien peu de génies ont-ils su exprimer ces nuances que tous les auteurs ont voulu peindre! Le style rend singulières les choses les plus communes, fortifie les plus faibles, donne de la grandeur aux plus simples.

Sans le style, il est impossible qu'il y ait un seul bon ouvrage en aucun genre d'éloquence et de poésie.

La profusion des mots est le grand vice du style de presque tous nos philosophes et anti-philosophes modernes. Le Système de la nature en est un grand exemple. Il y a dans ce livre confus qualre fois trop de paroles; et c'est en partie par cette raison qu'il est si confus.

L'auteur de ce livre dit d'aborde que l'homme cet l'ouvrage de la nature, qu'il existe dans la nature, qu'il ne peut même sortir de la nature par la pensée, ette.; que pour un être formé par la nature et circonscrit par elle, il u'existe rien audela du grand tout dont il fait partie et dont il éprouve les influences; qu'ainsi les êtres qu'on supposeau-dessus de la nature oa distingués d'ellemène seront toujours des chimères.

Il ajoute ensuite: a Il ne nous sera jamais possible de nous en former des idées véritables. a Mais comment peut-on se former une idée, soit fansse, soit véritable, d'une chimère, d'une chose qui a cuiste point? Ces paroles oiscuses n'ont point de sens, et ne servent qu'à l'arrondissement d'une phrase inutile.

Il ajoute encore « qu'on ne pourra jamais se » former des idées véritables du lieu que ces chi-» mères occupent, ni de leur façon d'agir. » Mais « omment des chimères peuvent-elles occuper une place dans l'espace? comment peuvent-elles avoir des façons d'agir? quelle serait la façon d'agir d'une chimère qui est le néant? Dès qu'on a dit chimère, on a tout dit:

Omne supervacuum pieno de pectore manat. »
 HOBAT., de Art. poet., 353.

Que l'homine apprenne les lois de la nature\*;
 pu'il se soumetteà ces lois auxquelles rien ne peut
 le soustraire; qu'il consente a ignorer les causes
 entourées pour lui d'un voile impénétrable. »

Cette seconde phrase n'est point du tout une suite de la premiter. Au contraire, elle semble la contredire visiblement. Si l'homme apprend les lois de la nature, il connaîtra ce que nous entendons par les causes des phénomènes; elles ne sont point pour lui entourées d'un voile impénérable. Ce sont des expressions triviales échappées à l'écrivain.

« Qu'il subisse sans murmurer les arrêts d'une » force universelle qui ne peut revenir sur ses pas, » ou qui u ne peut jamais s'écarter des règles que » son essence lui prescrit. »

Qu'est-ce qu'une force qui ne revient point sur ses pas l'les pas d'une force! Et non content de cette fausse image, il vous en propose une autre, si vons l'aimez mieux; et cette autre est une règle prescrite par une essence. Presque tout le livre est malheureusement écrit de ce style obscur et diffus.

« Tout ce que l'esprit humain a successivement

» inventé pour changer on perfectionner sa façun d'être, n'est qu'une conséquence nécessaire de n'essence propre de l'homme et de celle des êtres qui agissent sur lui. Toutes nos institutions, nos réflexions, nos connaissances, n'ont pour objet que de nous procurer un bonheur vers les quel notre propre nature nous force de tendre sans cesse. Tout ce que nous fesons ou pensons, tout ce que nous sommeş et que nous serons, n'est Jamais qu'une suite de ce que la nature nous a faits, »

Je n'examine point ici le sond de cette métaphysique; je ne recherche point comment nos inventions pour changer notre façon d'ètre, etc., sont les estets nécessaires d'une essence qui ne change point. Je me borne au style. Tout ce que nous serons n'est jamais: quel solecismel une suite de ce que la nature nous a saits: quel autre solécismel il fallait dire; ne sera jamais qu'une suite des lois de la nature. Mais il l'a déjà dit quatre sois en trois pages.

Il est très difficile de se faire des idées nettes sur Dien et sur la nature; il est peut être aussi difficile de se faire un bon style.

<sup>\*</sup> Page 1.

STYLE. 255

Voici un monument singulier de style dans un discours que nous entendimes à Versailles en 4745.

BARANGUR AU BOI, PRONONCÉE PAR M. LE CAMUS, PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR DES AIDES.

SIRR.

Les conquêtes de V. M. sont si rapides, qu'il s'agit de ménager la croyauce des descendants, et d'adoucir la surprise des miracles, de peur que les héros ne se dispensent de les suivre, et les peuples de les croire.

Non, sire, il n'est plus possible qu'ils en doutent lorsqu'ils liront dans l'histoire qu'on a vu V. M. à la tête de ses troupes les écrire elle-même au champ de Mars sur un tambour ; c'est les avoir grayés à toujours au temple de mémoire.

Les siècles plus reculés saurout que l'Auglais, cet ennemi fler et audacieux, cet ennemi jaloux de votre gloire, a été forcéde tourner autour de votre victoire; que leurs alliés ont été témoins de leur honte, et qu'ils n'ont tons accourru au combat que pour immortaliser le triomphe du vainqueur.

Nous n'osons dire à V. M., quelque amour qu'elle ait pour son peuple, qu'il n' y a plus qu'un secret d'augmenter notre bonheur, c'est de diminner son courage, et que le ciel nous vendrait trop cher ses prodiges s'il nous en coûtait vos dangers, ou ceux du jeune héros qui forme nos plus chères espérances.

### SECTION 11.

## Sur la corruption du styte.

On se plaint généralement que l'éloquence est corrompue, quoique nous avons des modèles presque en tous les genres. Un des grands défauts de ce siècle, qui contribue le plus à cette décadence, c'est le mélange des styles. Il me semble que nous autres auteurs, nous n'imitons pas assez les peintres, qui ne joignent jamais des attitudes de Callot à des figures de Raphaël, Je vois qu'on affecte quelquefois dans des histoires, d'ailleurs bien écrites, dans de bons ouvrages dogmatiques, le ton le plus familier de la conversation, Ouelqu'un a dit autrefois qu'il faut écrire comme on parle; le sens de cette loi est qu'on écrive naturellement. On tolère dans une lettre l'irrégularité, la licence du style, l'incorrection, les plaisanteries liasardées; parce que des lettres écrites saus dessein et sans art sont des entretiens négligés : mais quand on parle ou qu'on écrit avec respect, on s'astreint alors à la bienséance. Or, je demande à qui on doit plus de respect qu'an public?

Est-il permis de dire dans des ouvrages de mathématique, « qu'un géoniètre qui veut faire son » salut doit monter au ciel en ligne perpendicu-» laire; que les quantités qui s'évanouissent don-» nent du nez en terre pour a voir voulu trop s'élever; qu'une semence qu'on a mise le germe » en bas s'aperçoit du tour qu'on lui joue, et se » relève; que si Saturne périssait, ce serait son » cinquième satellite, et non le premier, qui prendrait sa place, parce que les rois éloignent tou-» jours d'eux leurs héritiers; qu'il n'y a de vide » que dans la bourse d'un homme ruiné; qu'iler-» cule était un physicien, et qu'on pe pouyait

Des livres très estimables sont infectés de cette tache. La source d'un défaut si commun vient, me semble, du reproche de pédantisme qu'on a fait long-temps et justement aux auteurs : In vitium ducit culpre luga. On a tant répété qu'on doit cerire du ton de la bonne compagnie, que les auteurs les plus sérieux sont devenus plaisants, et, pour être de bonne compagnie avec leurs lecteurs, ont dit des choses de très mauvaise compagnie.

» résister à un philosophe de cette force ? »

On a voulu parler de science comme Voiture parlaità mademoiselle Paulet de galauterie, sans souger que Voiture même n'avait pas saisi le véritable goût de ce petit genre dans lequel il passa pour exceller; car souvent il prenaît le faux pour le délicat, et le précieux pour le naturel. La plaisanterie n'est jamais bonne dans le genre sérieux, parce qu'elle ne porte jamais que sur un côté des objets qui n'est pas celui que l'on considère; elle roule presque toujours sur des rapports faux, sur des équivoques: de la vient que les plaisants de profession ont presque tous l'esprit faux autant que superficiel.

Il me semble qu'en poèsie on ne doit pas plus mélanger les styles qu'en prose. Le style marotique a depuis quelque temps gâté un peu la poèsie par cette bigarrure de termes bas et nobles, surannés et modernes; on entend daus quelques pièces de morale les sons du sifflet de Rabelais parmi ceux de la flûte d'Horace.

Il faut parler français : Boileau n'eut qu'un langage; Son esprit était juste, et son style était sage. Sers-toi de ses leçons : laisse aux esprits mal faits L'art de moraliser du ton de Rabelais.

J'avoue que je suis révolté de voir dans une épître sérieuse les expressions suivantes :

- « Des rimeurs disloqués, à qui le cerveau tinte.
- » Plus amers qu'aloès et jus de coloquinte,
- » Vices portant mechef. Gens de tel acabit,
- » Chiffonniers , Ostrogoths , maroufles que Dien tit. »

De tous ces termes has l'entassement facile Déshonore à la fois le génie et le style. SUICIDE, OU HOMICIDE DE SOI-MÊME.

Il y a quelques années qu'un Anglais, nommé Bacon Morris, ancien officier et homme de beaucoup d'esprit, me vint voir à Paris. Il était accablé d'une maladie eruelle dont il n'osait espérer la guérison. Après quelques visites, il entra un jour chez moi avec un sac et deux papiers à la main. L'un de ces deux papiers, me dit-il, est mon testament: le second est mon épitaphe; et ce sac plein d'argent est destiné aux frais de mon enterrement. J'ai résolu d'éprouver pendant quinze jours ce que pourront les remèdes et le régime pour me rendre la vie moins insupportable; et si je ne réussis pas, j'ai résolu de me tuer. Vous me ferez enterrer où il vous plaira : mon épitaphe est courte. Il me la fit lire, il n'y avait que ees deux mots de Pétrone : Valete curre, adjeu les soins.

Heureusement pour lui, et pour moi qui l'aimais, il guérit et ne se tua point. Il l'aurait sûrement fait comme il le disait. J'appris qu'avant son voyage en France, il avait passé à Rome dans le temps qu'on eraignait, quoique sans raison, quelque attentat de la part des Anglais sur un prince respectable et infortuné. Mon Bacon Morris fut soupçonné d'être venu dans la ville sainte pour une fort mauvaise intention. Il yétait depuis quinze iours quand le gouverneur l'envoya chercher, et lui dit qu'il fallait s'en retourner dans vingt-quatre heures. Ah! répondit l'Anglais, ie pars dans l'instant, car eet air-ci ne vaut rien pour un homme libre; mais pourquoi me chassez-vous? On vous prie de vouloir bien vous en retourner. reprit le gouverneur, parce qu'on craint que vous n'attentiez à la vie du prétendant. Nous pouvons combattre des princes, les vaincre, et les déposer, repartit l'Anglais; mais nous ne sommes point assassins pour l'ordinaire : or, monsieur le gouverneur, depuis quand croyez-vous que je sois à Rome? Depuis quinze jours, dit le gouverneur. Il y a donc quinze jours que j'aurais tué la personne dont vous parlez, si j'étais venu pour cela; et voici comme je m'y scrais pris. J'aurais d'abord dressé un autel à Mucius Scévola ; puis j'aurais frappé le prétendant du premier coup, entre vous et le pape, et je me serais tué du second; mais nons ne tuons les gens que dans les combats. Adieu, monsieur le gouverneur. Et après avoir dit ces propres paroles, il retourna chez lui, et partit.

A Rome, qui est pourtant le pays de Mucius Scévola, eela passe pour férocité barbare, à Paris pour folie, à Londres pour grandeur d'âme.

Je ne ferai ici que très peu de réflexions sur l'homicide de soi-même; je n'examinerai point si feu M. Greech eut raison d'écrire à la marge de son Lucrèce: • Nota bene que quand j'aurai fini mon 
• livre sur Lucrèce, il faut que je me tue; • et s'il 
a bien fait d'exécuter cette résolution. Je ne veux 
point éplucher les motifs de mon ancien préfet, le 
P. Biennassès, jésnite, qui nous dit adieu le soir, 
et qui le leudemain matin, après avoir dit sa messe 
et avoir cacheté quelques lettres, se précipita du 
troisième étage. Chacun a ses raisons dans sa conduite.

Tout ce que j'ose dire avec assurance, c'est qu'il ne sera jamais à craindre que cette folie de se tuer devienne une maladie épidémique, la nature y a trop bien pourvu; l'espérance, la crainte, sont les ressorts puissants dont elle se sert pour arrêter presque toujours la main du malheureux prêt à se frapper.

On a beau nous dire qu'il y a eu des pays où un conseil était établi pour permettre aux citoyens de tuer, quand ils en avaient des raisons valables; je réponds, ou que cela n'est pas, ou que ces magistrats avaient très peu d'occupation.

Pourquoi donc Caton, Brutus, Cassius, Antoine, Othon, et tant d'autres, se sont-ils tués si résolument, et que nos chefs de parti se sont laissé pendre, ou bien ont laissé languir leur misérable vieillesse dans une prison? Quelques beaux-esprits disent que ces anciens n'avaient pas le véritable courage; que Caton fit une action de poltron en se tuant, et qu'il y aurait eu bien plus de grandeur d'âme à ramper sous César. Cela est bon dans une ode ou dans une figure de rhétorique. Il est très sûr que ce n'est pas être sans courage que de se procurer tranquillement une mort sanglante, qu'il faut quelque force pour surmonter ainsi l'instinct le plus puissant de la nature, et qu'enfin une telle action prouve plutôt de la ferocité que de la faiblesse. Quand un malade est en frénésie, il ne faut pas dire qu'il n'a point de force; il faut dire que sa force est celle d'un frènétique.

La religion païenne défendait l'homicide de soimême, ainsi que la chrétienne; il y avait même des places dans les enfers pour ceux qui s'étaient tués.

### SUPERSTITION.

### SECTION PREMIÈRE.

Je vons ai entendu dirc quelquefois: Nous ne sommes plus superstitieux; la réforme du seizième siècle nous a rendus plus prudents; les protestants nous ont appris à vivre.

Et qu'est-ce donc que le sang d'un saint Janvier que vous liquéfiez tous les aus quand vous l'approchez de sa tête? Ne vaudrait-il pas mieux faire gagner leur vie à dix mille gueux, en les occupant à des travaux utiles, que de faire bouillir le sang d'un saint pour les amuser? Songez plutôt à faire bouillir leur marmite.

Pourquoi bénissez-vous encore dans Rome les chevanx et les mulets à Sainte-Marie-Majeure?

Que veulent ces bandes de flagellants en Italie et en Espagne, qui vont chantant et se donnant la discipline en présence des dames? pensent-ils qu'on ne va en paradis qu'à coups de fouet?

Ces morceaux de la vraie croix qui suffiraient à bâtir un vaisseau de cent pièces de canon, tant de reliques reconnues pour fausses, tant de faux miracles, sont-ils des monuments d'une piété éclairée?

La France se vante d'être moins superstitieuse qu'on ne l'est devers Saint-Jacques de Compostelle et devers Notre-Dame de Lorette. Cependant que de sacristies où vous trouvez encorc des pièces de la robe de la Vierge, des roquilles de son lait, des rognures de ses cheveux! et n'avez-vuns pas encorc dans l'églies du Pny-en-Velai le prépuee de son fils conservé précieusement?

Vous connaissez tous l'abominable farce qui se joue depuis les premiers jours du quatorzième siècle dans la chapelle de Saint-Louis, au Palais de Paris, la nuit de chaque jeudi-saint au vendredi. Les possédés du royaume se donnent rendez-vous dans eette église; les convulsions de Saint-Médard n'approchent pas des horribles simagrées, des hurlements épouvantables, des tours de force que font ces malheurcux. On leur donne à baiser un moreeau de la vraie croix, enchâssé dans trois pieds d'or et orné de pierreries. Alors les cris et les contorsions redoublent. On apaise le diable en donnant quelques sons aux énergumènes; mais pour les mieux contenir, on a dans l'église cinquante archers du gnet, la baionnette au bout du fusil.

La même exécrable comédie se joue à Saint-Maur. Je vous citerais vingt exemples semblables ; rougissez, et corrigez-vous.

Il est des sages qui prétendent qu'on doit laisser au peuple ses superstitions, comme on lui laisse ses guinguettes, etc.;

Que de tout temps il a aimé les prodiges, les diseurs de bonne aventure, les pèlerinages et les charlatams; que dans l'antiquité la plus reculée on célébrait Bacehus sauvé des eaux, portant des cornes, fesant jaillir d'un coup de sa bagnette une source de vin d'un rocher, passant la mer Rouge à pied see, avec tout son peuple, arrêtant le soleil et la lune, etc.;

Qu'à Lacédémone on conservait les deux œufs dont accoucha Léda, pendants à la voûte d'un temple; que dans quelques villes de la Grèce les prê-

tres montraient le couteau avec lequel on avait immolé Iphigénie, etc.

Il est d'autres sages qui disent : Aucune de ces superstitions n'a produit du bien : plusieurs ont fait de grands maux : il faut done les abolir.

### SECTION II.

Je vous prie, mon cher lecteur, de jeter un coup d'œil sur le miracle qui vient de s'opérer en Basse-Bretagne, dans l'aunée 4771 de notre ère vulgaire. Rien n'est plus authentique; cet imprimé est revêtu de toutes les formes légales. Lisez.

RÉCIT SUPPENANT SER L'APPARITION VISIBLE ET MIRICULEUSE DE MOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST AU PAINT EACREMENT DE L'AU-TEL, QUI S'EST RAITE PAR LA TOUTE-PLISSANCE DE DIEU, DANS L'ÉGLISE PAROISSIALE DE PAINFOLE, PRÈS TRÉGUIER EN RASSE-REITAGNE, LE JOUE DES ROIS.

Le 6 janvier 1771, jour des Rois, pendant qu'on chantait le salut, on vit des rayons de lumière sortir du saint Sacrement, et l'on aperent à l'instant notre Seigneur Jésus en figure naturelle, qui parut plus brillant que le soleil, et qui fut vu une demi-heure entière, pendant laquelle parut un arceu-ciel sur le faite de l'église. Les pieds de Jésus restèrent imprimés sur le tabernacle, où ils se voient encore, et il s'y opère tous les jours plusieurs miracles. A quatre heures du soir Jésus avant disparu de dessus le tabernacle, le curé de ladite paroisse s'approcha de l'autel, et y trouva une lettre que Jésus y avait laissée : il voulut la prendre : mais il lui fut impossible de la pouvoir lever, Ce curé, ainsi que le vicaire, en furent avertir monseigneur l'évêque de Tréguier, qui ordonna dans toutes les églises de la ville des prières de quarante heures pendant huit jours, durant leguel temps le peuple allait en foule voir cette sainte lettre. Au bout de la huitaine, monseigneur l'évêque y vint en procession, accompagné de tout le clergé séculier et régulier de la ville, après trois jours de jeûne au pain et à l'eau. La procession étant entrée dans l'église, monseigneur l'évêque se mit à genoux sur les degrés de l'autel; et après avoir demandé à Dieu la grâce de pouvoir lever cette lettre, il monta à l'autel, et la prit sans difficulté : s'étant ensuite tourné vers le peuple, il en fit la lecture à haute voix, et recommanda à tous ceux qui savaient lire, de lire cette lettre tous les premiers vendredis de chaque mois; et à ceux qui ne savaient pas lirc, de dire cinq Pater et cinq Ave en l'honneur des cinq plaies de Jésus-Christ, afin d'obtenir les grâces promises à ceux qui la liront dévotement, et la conservation des

biens de la terre. Les femmes enceintes doivent dire, pour leur heureuse délivrance, neuf Pater et neuf Ave en faveur des âmes du purgatoire, afin que leurs enfants aient le bonheur de recevoir le saint sacrement de bantéme.

Tout le contenu en ce récit a été appronvé par monseigneur l'évêque, par monsieur le lieutenant-général de ladite ville de Tréguier, et par plusieurs personnes de distinction qui se sont trouvées présentes à ce miracle.

COPIE DE LA LETTRE TROUVÉE SUR L'AUTEL, LORS DE L'APPARI-TION MINACULEUSE DE NOTRE SRIGNEUR JÉSUS-CHRIST AU TRÉS SAINT SACREMENT DE L'AUTEL, LE JOUR DES ROIS 1771,

« Éternité de vie, éternité de châtiments, éter-» nelles délices ; rien n'en peut dispenser : il faut » choisir un parti, ou celui d'aller à la gloire, » ou marcher au supplice. Le nombre d'années » que les hommes passent sur la terre dans toutes » sortes de plaisirs sensuels et de débauches ex- cessives, d'usurpations, de luxe, d'homicides, de » lareins, de médisances, et d'impuretés, blasphé-» mant et iurant mon saint nom en vain, et mille » autres crimes, ne permettant pas de souffrir » plus long-temps que des créatures créées à mon » image et ressemblance, rachetées par le prix de » mon sang sur l'arbre de la croix, où j'ai enduré mort et passion, m'offensent continuellement » en transgressant mes commandements et aban-» donnant ma loi divine; je vous avertis que si » vous continuez à vivre dans le péché, et que je » ne voie en vous ni remords, ni contrition, ni » une sincère et véritable confession et satisfac-» tion, je vous ferai sentir la pesanteur de mon » bras divin. Si ce n'était les prières de ma chère » mère, j'aurais déjà détruit la terre, pour les pé-« chés que vous commettez les uns contre les au-» tres. Je vous ai donné six jours pour travailler, » et le septième pour vous reposer, pour sancti-» fier mon saint nom, pour entendre la sainte » messe, et employer le reste du jour au service » de Dieu mon père. Au contraire, on ne voit que » blasphèmes et ivrogneries; et le monde est tel-» lement débordé, qu'on n'y voit que vanité et » mensonges. Les chrétiens, au lieu d'avoir com-» passion des pauvres qu'ils voient à leurs portes. » et qui sont mes membres, pour parvenir au » royaume céleste, ils aiment mieux mignarder » des chiens et autres animaux, et laisser mourir » de faim et de soif ces objets, en s'abandonnant o entièrement à Satan, par leur avariee, gour-» mandise, et autres vices : au lieu d'assister les a pauvres, ils aiment mieux sacrifier tout à leurs » plaisirs et débauches. C'est ainsi qu'ils me décla-» rentla guerre. Et vous, pères et mères pleins d'i-» niquités, vous souffrez vos enfants jurer et blas» phémer mon saint nom : au lieu de leur donner » une bonne éducation, vons leur amassez, par ava-» rice, des biens qui sont dédiés à Satan. Je vous » dis, par la bouche de Dieu mon père, de ma » chère mère, de tous les chérubins et séraphins, et par saint Pierre le chef de mon Eglise, que si » vous ne vous amendez, je vous enverrai des ma-» ladies extraordinaires par qui périra tout; vous res-» sentirez la juste colère de Dieu mon pere ; vous » serez réduits à un tel état, que vous n'aurez » connaissance · les uns des autres. Ouvrez les » yeux et contemplez ma croix, que je vous ai » laissée pour arme contre l'ennemi du genre hu-» main, et pour vous servir de guide à la gloire » éternelle : regardez mon chef couronné d'é-» pines, mes pieds et mes mains percés de clous : » j'ai répandu jusqu'à la dernière goutte de mon » sang pour votre rédemption, par un pur amour o de père pour des enfants ingrats. Faites des » œuvres qui puissent vous attirer ma miséri-» eorde; ne jurez pas mon saint nom; priez-moi » dévotement; jeunez souvent; et particulière-» ment faites l'aumône aux pauvres, qui sont mes » membres : car e'est de toutes les bonnes œuyres » celle qui m'est la plus agréable : ne méprisez ni » la veuve ni l'orphelin; restituez ce qui ne vous » appartient pas; fuyez toutes les occasions de » pécher; gardez soigneusement mes commande-» meuts ; honorez Marie , ma très chère mère.

n Incuis; nonotes marie, ma tres entere mere.
a Ceux ou celles qui ne profiteront pas des a avertissements que je leur donne, qui ne croiront pas mes paroles, attireront par leur obstination mon bras vengeur sur leurs têtes; ils seront accablés de malheurs, qui seront les avant-courcurs de leur fin dernière et malheureuse, après laquelle ils seront précipités dans les flammes éternelles, où ils souffriront des peines sans fin, qui sont le juste châtiment réservé à leurs crimes.

» Au contraire, ceux on celles qui feront un » saint usage des avertissements de Dieu, qui leur
» sont donnés par cette lettre, apaiseront sa colère, et obtiendront de lui, après une confes-» sion sinéere de leurs fautes, la rémission de » leurs péchés, tant grands soient-ils.

Il faut garder soigneusement cette lettre, en l'honneur de notre Seigneur Jésus-Christ.

Avec permission. A Bourges, le 30 juillet 1771. DE BEAUVOIR, lieutenant-général de police.

N. B. Il faut remarquer que cette sottise a été imprimée à Bourges, sans qu'il y ait eu ni à Tréguier ni à Paimpole le moindre précette qui pdt donner lieu à une pareille imposture. Cependant supposous que dans les siècles à venir quelque cuistre à miracle veuille prouver un point de théologie par l'apparition de Jésus-Christ sur l'au-

tel de l'aimpole, ne se croira-t-il pas en droit de citer la propre lettre de Jésus, imprimée à Bourges avec permission? ne traitera-t-il pas d'impies ceux qui en douterout? ne prouvera-t-il pas par les faits, que Jésus opérait partout des miracles dans notre siècle? Voilà un beau champ ouvert aux Houttevilles et aux Abbadies.

#### SECTION III.

# Nouvel exemple de la superstition la plus horrible.

Ils avaient communié à l'autel de la sainte Vierge, ils avaient juré à la sainte Vierge de massacrer leur roi, ces trente conjurés qui se jetèrent sur le roi de Pologne, la nuit du 5 novembre de la présente aunée 4774.

Apparenment quelqu'un des conjurés n'était pas entièrement en état de grâce quand il reçut dans son estomac le corps du propre fils de la sainte Vierge avec son saug, sous les appareuces du pain, et qu'il fit serment de tuer son roi, ayant son dieu dans sa bouche, car il n'y eut que deux domestiques du roi de tués. Les fusils et les pistolets tirés contre sa majesté le manquèrent, il ne reçut qu'un léger coup de feu au visage, et plusieurs coups de sabre qui ne furent pas mortels.

C'en était fait de sa vie, si l'humanité n'avait pas enfin combattu la superstition dans le cœur d'un des assassins, nommé Kosinski. Quel moment quand ce malheureux dit a ce prince tout sauglant: « Yous étes pourtant mon roi l'Oui, « lui répoudit Stanislas-Auguste, et votre bon roi » qui ne vous ai jamais fait de mal. C-la est » vrai, dit l'autre; mais j'ai fait serment de vous

Ils avaient juré devant l'image miraculeuse de la vierge à Czentoshova. Voiei la formule de ce beau serment: « Nous qui, cxcités par un zèle saint et religieux, avons résolu de venger la Divinité, la religion et la patrie outragées par « Stanislas-Auguste, coutempteur des lois divines » et humaines, etc., fauteur des athées et des hérétiques, etc., jurons et promettons, devant » l'image saerée et miraculeuse de la uière de » Dieu, etc., d'extirper de la terre celui qui la » déshonore en foulant aux nieds la religion, etc.

C'est ainsi que les assassins des Sforze et des Médicis, et que tant d'autres saints assassius fesaient dire des messes, ou la disaient eux-mêmes pour l'heureux succès de leur entreprise.

Dieu nous soit en aide l »

La lettre de Varsovie, qui fait le détail de cet attentat, ajoute : « Les religieux qui emploient

leur pieuse ardeur à faire ruisseler le sang et
ravager la patrie ont réussi en Pologne, comme
ailleurs, à juculquer à leurs affiliés qu'il est per-

» mis de tuer les rois. »

En effet, les assassins s'élaient cachés dans Varsovie, pendant trois jours, chez les révérends Pères dominicains; et quand on a demandé à ces moines complices pourquoi ils avaient gardé chez oux trente hommes armés sans en avertir le gouvernement, ils out répondu que ces hommes étaient venus pour faire leurs dévotions et pour accomplir un veu.

O temps des Jean Chastel, des Guignard, des Ricodovis, des Poltrot, des Ravaillac, des Damiens, des Malagrida, vous revenez done encore I Sainte Vierge, et vous son digne fils, empêchez qu'on n'abuse de vos sacrés noms pour commettre le même crime !

M. Jean-George Le Franc, évêque du Puy-en-Velai, dit, dans son immense Pastorale aux habitauts du Puy, pages 258 et 259, que ce sont les philosophes qui sont des séditieux. Et qui accuse-t-il de sédition? Lecteurs, vous serez étonnés; c'est Locke, le sage Locke lui-même; il de rend « complice des pernicieux desseins du comte » de Shaftesbury, l'un des héros du parti philosophiste.

Ah! M. Jean-George, combien de méprises en peu de mots! Premièrement vous preuez le petitisis pour le grand-père. Le comte Shaftesbury, l'auteur des Caractéristiques et des Recherches sur la Vertu, ce héros du parti philosophiste, mort en 4715, cultiva toute sa vie les lettres dans la plus profonde retraite. Secondement, le grand-chancelier Shaftesbury, son grand-père, à qui vous attribucz des forfaits, passe en Angleterre pour avoir été un véritable patriote. Troisièmement, Locke est révéré dans toute l'Europe comme un sage.

Je vous défie de me montrer un seul philosophe, depuis Zoroastre jusqu'à Locke, qui ait jamais excité une sédition, qui ait trempé dans un attentat contre la vie des rois, qui ait troublé la société; et malheureusement je vous trouverai mille supersitiieux, depuis Aod jusqu'à Kosinski, teints du sang des rois et de celui des peuples. La superstitiou met le moude entier en flammes; la philosophie les éteint.

Pent-être ces pauvres philosophes ne sont-ils pas assez dévots à la sainte Vierge; mais ils le sont à Dieu, à la raison, à l'humanité.

Polonais, si vous n'êtes pas philosophes, du moins ne vous égorgez pas. Français et Welches, réjouissez-vous, et ne vous querellez plus.

Espagnols, que les noms d'inquisition et de sainte hermandad ne soient plus prononcés parmi vous. Turcs qui avez asservi la Grèce, moines qui l'avez abrutie, disparaissez de la terre.

#### SECTION IV.

Chapitre tiré de Cicéron, de Sénèque, et de Plutarque.

Presque tout ce qui va au-delà de l'adoration d'un Étre suprême, et de la soumission du cœur à ses ordres éternels, est superstition. C'en est une très dangereuse que le pardon des crimes attaché à certaines cérémonies.

, « Et nigras mactant pecudes , et manibu' divis » Inferias mittant. »

LUCRECE, 111, 52-53.

Ah I nimium faciles qui tristia crimina cædis,
 Fluminea tolli posse putatis aqua!
 Ovios. Fast., 11, 45-46.

Vous pensez que Dieu oubliera votre homicide, si vous vous baignez dans un fleuve, si vous inmolez une brebis noire, et si ou prononee sur vous des paroles. Un second homicide vous sera donc pardonné au mêne prix, et ainsi un troisième, et eent meurtres ne vous coûteront que cent brebis noires et cent ablutions! Faites mieux, misérables humains, point de meurtres et point de brebis noires.

Quelle infâme idée d'imaginer qu'un prêtre d'Isis et de Cybèle, en jouant des cymbales et des castagnettes, vous réconciliera avec la Divinité! Et qu'est-il donc ce prêtre de Cybèle, cet enunque errant qui vit de vos faiblesses, pour s'établir médiateur entre le ciel et vous? Quelles patentes at-il reçues de Dieu? Il reçoit de l'argent de vous pour marmotter des paroles, et vous pensez que l'Être des êtres ratifie les paroles de ce charlatan l

Il y a des superstitions inuocentes; vous dansez les jours de fêtes en l'honneur de Diane ou de Pomone, ou de quelqu'un de ces dieux secondaires dont votre caleudrier est rempli : à la bonne heure. La danse est très agréable, elle est utile au corps; elle réjouit l'âme, elle ne fait de mal à personne; mais n'allez pas croire que Pomone et Vertumne vous sachent beaucoup de gré d'avoir sauté en leur honneur, et qu'ils vous punissent d'y avoir manqué. Il n'y a d'autre Pomone ni d'autre Vertumne que la bêche et le hoyau du jardinier. Ne soyez pas assez imbéciles pour croire que votre jardin sera grêlé, si vous avez manqué de danser la pyrrhique ou la cordace.

Il y a peut-être une superstition pardonnable et même encourageante à la vertu; c'est celle de placer parmi les dieux les grands hommes qui ont été les bienfaiteurs du genre himain. Il serait mieux sans doute de s'en tenir à les regarder simplement comme des hommes vénérables, et suriout de tâcher de les imiter. Vénérez sans enlie un Solon, un Thalès, un Pythagore; mais n'adorez pas un Hereule pour avoir nettoyé les écuries d'Augias, et pour avoir couché avec cinquante filles dans une nuit.

Gardez-vous surtout d'établir un culte pour des gredins qui n'ont eu d'autre mérite que l'i-gnorance, l'enthousiasme, et la crasse; qui se sont fait un devoir et une gloire de l'oisiveté et de la gueuserie: eeux qui ont été au moins inutiles pendant leur vie méritent-ils l'apothéose après leur mort?

Remarquez que les temps les plus superstitieux ont toujours été ceux des plus horribles crimes.

### SECTION V.

Le superstitieux est au fripon ce que l'eselave est au tyran. Il y a plus encore; le superstitieux est gouverné par le fanatique, et le devient. La superstition uée dans le paganisme, adoptée par le judaisme, infecta l'Église elirétienne dès les premiers temps. Tous les Péres de l'Église, sans exception, crurent au pouvoir de la magie. L'Église condamna toujours la magie, mais elle y crut toujours: elle n'excommunia point les sorciers comme des fous qui étaient trompés, mais comme des hommes qui étaient réellement en commerce avec les diables.

Aujourd'hui la moitió de l'Europe eroit que l'autre a été long-temps et est encore superstitieuse. Les protestants regardeut les reliques, les indulgences, les macérations, les prières pour les morts, l'eau bénite, et presque tous les rites de l'Église romaine, comme une démeuce superstitieuse. La superstition, selon eux, consiste à prendre des pratiques inutiles pour des pratiques nécessaires. Parmi les catholiques romains il y en a de plus éclairés que leurs aucêtres, qui ont renoncé à beaucoup de ces usages autrefois sacrés; et ils se défendent sur les autres qu'ils out conservés, en disant: Ils sont indifférents, et ce qui n'est qu'indifférent ne peut être un mal.

Il est difficile de marquer les bornes de la supersition. Un Français voyageant en Italie trouve presque tout superstitieux, et ne se trompe guère. L'archevêque de Cantorbéry prétend que l'archevèque de Paris est superstitieux; les presbytériens font le mêm erproche à M. de Cantorbéry, et sont à leur tour traités de superstitieux par les quakers, qui sont les plus superstitieux de tous aux veux des autres chrétiens. Personne ne convient donc chez les sociétés chrétiennes de ce que c'est que la superstition. La secle qui semble le moins attaquée de cette maladie de l'esprit est celle qui a le moins de rites. Mais si avec peu de cérémonies elle est fortement attachée à une croyance absurde, cette croyance absurde équivaut, elle seule, à toutes les pratiques superstitieuses observées depuis Simon le magicien jusqu'au curé Gauffridi.

Il est donc évident que c'est le fond de la religion d'une secte qui passe pour superstition chez une autre socte.

Les musulmans en accusent toutes les sociétés chrétiennes, et en sout accusés. Qui jugera ce grand procès? Sera-ce la raison? mais chaque secte prétend avoir la raison de son côté. Co sera done la force qui jugera, en attendant que la raison pénètre dans un assez grand nombre de têtes pour désarmer la force.

Par exemple, il a été un temps dans l'Europe chrétieune où il n'était pas permis à de nouveaux époux de jouir des droits du mariage sans avoir acheté ce droit de l'évêque et du curé.

Quiconque dans son testament ne laissait pas une partie de son bien à l'Église était excommunié et privé de la sépulture. Cela s'appelait mourir déconfès, 'c'est-à-dire ne confessant pas la religion chrétienne. Et quand un chrétien mourait intestat, l l'Église relevait le mort de cette excommunication, en fesant un testament pour lui, en stipulant et en se fesant payer le legs pieux que le défunt aurait d'à faire.

C'est pourquoi le pape Grégoire 1x et saint Louis ordonnèrent, après le concile de Narbonne tenu en 4253, que tout testament auquel on n'aurait pas appelé un prêtro serait nul; et le pape décerna que le testateur et le notaire seraient excommuniés.

La taxe des péchés fut encore, s'il est possible, plus scandaleuse. C'était la force qui soutenait toutes ceslois, auxquelles se soumettait la superstition des peuples; et ce n'est qu'avec le temps que la raison fit abolir ces honteuses vexations, dans le temps qu'elle en laissait subsister tant d'autres.

Jusqu'à quel point la politique permet-elle qu'on ruine la superstition? Cette question est très épineuse; c'est demander jusqu'à quel point on doit faire la ponction à un hydropique, qui peut monrir daus l'opération. Cela dépend de la prudence du módecin.

Peut-il exister un peuple libre de tous préjugés superstitieux? C'est demander : Peut-il exister un peuple de philosophes ? On dit, qu'il n'y a nulle superstition dans la magistrature de la Chine. Il est vraisemblable qu'il n'en restera aucune dans la magistrature de quelques villes d'Europe. Alors ces magistrats empécheront que la supersition du peuple ne soit dangereuse. L'exemple de ces magistrats n'éclairera pas la canaille; mais les principaux bourgeois la contiendront. Il n'y a peut-être pas un seul tumulte, un seul attentat religieux où les bourgeois n'aient autrefois trempé, parce que ces bourgeois alors étaient canaille; mais la raison et le temps les auront changés. Leurs meurs adoucies adouciront celles de la plus vile et de la plus féroce populace; c'est de quoi nous avons des exemples frappants dans plus d'un pays. En un mot, moins de supersitions, moins de fanatisme; et moins de fanatisme, moins de mallieurs.

## SUPPLICES.

#### SECTION PREMIÈRE.

Oui, répètons, un pendu n'est bon à rien. Probablement quelque bourreau, aussi charlatan que cruel, aura fait accroire aux imbéciles de son quartier que la graisse de pendu guérissait de l'épilepsie.

Le cardinal de Richelieu, en allant à Lyon se donner le plaisir de faire exécuter Cinq-Mars et De Thou, apprit que le bourrean s'était cassé la jambe : « Quel malheur l'dit-il au chancelier Se-» guier, nous n'avons point de bourreau. » J'avoue que cela était bien triste; c'était un fleuron qui manquait à sa couronne. Mais enfin on trouva un vieux bonhomme qui abatiti la tête de l'innocent et sage De Thou en douze coups de sabrecent et sage De Thou en douze coups de sabre-De quelle nécessité était cette mort? quel bien pouvait faire l'assassinat juridique du maréchal de Marillac?

Je dirai plus : si le duc Maximilien de Sulli n'avait pas forcé le bon Henri IV à faire exécuter le maréchal de Biron, couvert de blessures recues à son service, peut-être Henri n'aurait-il pas été assassiné lui-même; peut-être cet acte de clémence, si bien placé après la condamnation, aurait adouci l'esprit de la Ligue, qui était encore très violent; peut-être n'aurait-on pas crié sans cesse aux oreilles du peuple : Le roi protége toujours les hérétiques, le roi maltraite les bons catholiques, le roi est un avare, le roi est un vieux débauché qui, à l'âge de cinquante-sept ans, est amoureux de la jeune princesse de Condé, ce qui réduit son mari à s'enfuir du royaume avec so femme. Toutes ces flammes du mécontentement universel n'auraient pas mis le feu à la cervelle du fanatique feuillant Ravaillac.

Quant à ce qu'on appelle communément la justice, c'est-à-dire l'usage de tuer un homme parce qu'il aura volé un écu à son maltre, on de le brûler comme Simon Morin, pour avoir dit qu'il a cu des conversations avec le Saint-Esprit, et comme on a brûlé un vieux fou de jésuite nommé Malagrida, pour avoir imprimé les entretiens que la sainté Vierge Marie avait avec sa mère sainte Anue, quand elle était dans son veutre, etc.; cet usage, il en faut convenir, n'est ni humain ni raisonnable, et ne neut iamais être de la moindre utilité.

Nous avons déjà demandé quel avantage pouvait résulter pour l'état de la mort d'un pauvre homme connu sous le nom du *fou de Verberie*<sup>1</sup>, qui, dans un souper chez des moines, avait proféré des paroles insensées, et qui fut pendu au lieu d'être purcé et sainé.

Nous avons demandé encore s'il était bien nécessaire qu'un autre fou qui était dans les gardes du corps, et qui se fit quelques taillades légères avec un couteau, à l'exemple des charlatans, pour obtenir quelque récompense, fut pendu aussi par arrêt du parlement? était-ce là un grand crime? y avait-il un grand danger pour la société de laisser vivre cet homme?

En quoi était-il nécessaire qu'on coupât la main et la langue au chevalier de La Barre? qu'on l'appliquât à la torture 'ordinaire et extraordinaire, et qu'on le brûlât tout vif? telle fut sa sentence, prononcée par les Solous et les Lycurgues d'Abbeville. De quoi s'agissait-il? avait-il assassiné son père et sa mère? craignait-on qu'il ne mît le feu à la ville? On l'accusait de quelques irrévérences, si secrètes que la sentence même ne les articula pas. Il avait, dit-on, chanté une vicille chanson que personne ne connaît; il avait vu passer de loin une procession de canucins sans la saluer.

Il faut que chez certains peuples le plaisir de tuer soit prochain en cérémonie, comme dit Boileau, et de lui faire souffiri des tourments épouvantables, soit un amusement bien agréable. Ces peuples habitent le quarante-neuvième degré de latitude; c'est précisément la position des Iroquois. Il faut espérer qu'on les civilisera un jour.

Il y a toujours dans cette nation de barbares deux ou trois mille personnes très aimables, d'un goût délicat, et de très bonne compagnie, qui à la lin poliront les autres.

Je demanderais volontiers à ceux qui aiment tant à élever des gibets, des échafauds, des bûchers, et à faire tiere des arquebusades dans la cervelle, s'ils sont toujours en temps de famine, et s'ils tuent aiusi leurs semblables de peur d'avoir trop de monde à nourris.

Je sus effrayé un jour en voyant la liste des dé-

serteurs depuis huit années seulement; on en comptait soixante mille. C'était soixante mille compatriotes auxquels il fallait casser la tête au son du tambour, et avec lesquels on aurait conquis une province s'ils avaient été bien nourris et bien conduits.

Je demanderais encore à quelques uns de ces Dracons subalternes, si dans leur pays il n'y act de grandes routes et des chemins de traverse à construire, des terrains incultes à défricher, et si les pendus et les arquebusés peuvent leur rendre ce service.

Je ne leur parlerais pas d'humanité, mais d'utilité: malheureusement ils n'eutendent quelquefois ni l'une ni l'autre. Et quand M. Beccaria fut applandi de l'Europe pour avoir démontré que les peines doivent être proportionnées aux délits, il se trouva bien vite chez les Iroquois nn avocat gagné par un prêtre, qui soutint que torturer, pendre, rouer, brûler, dans tous les cas, est toujours le meilleur.

#### SECTION II.

C'est en Angleterre surtout, plus qu'en aucun pays, que s'est signalée la tranquille fureur d'égorger les hommes avec le glaive prétendu de la loi. Sans parler de ce nombre prodigieux de seigneurs du sang royal, de pairs du royaume, d'il-lustres citoyens péris sur un échafaud en place publique, il suffirait de réfléchir sur le supplice de la reine Anne Boulen, de la reine Catherine Howard, de la reine Howard, de la reine Marie Stuart, du roi Charles 1<sup>ex</sup>, pour justifler celui qui a dit que c'était au bourreau d'écrire l'histoire d'Angleterre.

Après cette ile, on prétend que la France est le pays où les supplices ont été le plus communs. Je ne dirai rien de celui de la reine Brunchaut, car je n'en crois rien. Je passe à travers mille échaauds, et je m'arrête à celui du comte de Montocuculli, qui fut écartelé en présence de François u'et de toute la cour, parce que le dauphin François était mort d'une beurésie.

Cet événement est de 1556. Charles-Quint, vicorieux de tous les côtés en Europe et en Afrique, ravageait à la fois la Provence et la Picardie. Pendant cette campagne qui commençait pour lui avec avantage, lo jeune dauphin, âgé de dix-huit ans, s'échauffe à Jouer à la paume dans la petite ville de Tournon. Tout en sueur il boit de l'eau glacée; il meurt de la pleurésie le cinquième jour. Toute la cour, toute la France crie que l'empereur Charles-Quint a fait empoisonner le dauphin de France. Cette accusation, aussi horrible qu'al-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Jacques Rinquet, prêtre du diocèse de Cambray, condamné à mort el exéculé en décembre 1762, âgé de plus de cinquante ans: il avait été jésuite, on du moins se donna pour tel chez les Malburins de Verberie.

surde, est répétée jusqu'à nos jours. Malherbe ! dit dans une de ses odes :

François, quand la Castille, inégale à ses armes, Lui vola son dauphin,

Semblait d'un si grand coup devoir jeter des larmes Qui n'eussent jamais fin.

Ode à Duperrier.

Il n'est pas question d'examiner si l'empereur était inégal aux armes de François 1er parce qu'il sortit de Provence après l'avoir épuisée, ou si c'est voler un dauphin que de l'empoisonner, ou si on iette des larmes d'un coup, lesquelles n'ont point de fin. Ces mauvais vers font voir seulement que l'empoisonnement de François , dauphin , par Charles-Ouint, passa toujours en France pour une vérité incontestable.

Daniel ne disculpe point l'empereur. Hénault dit dans son Abrégé: « François , dauphin , mort » de poison. »

Ainsi tous les écrivains se copient les uns les autres. Enfin, l'auteur de l'Ilistoire de Francois 1er ose comme moi disenter le fait.

Il est vrai que le comte Montecuculli, qui était au service du dauphin, fut condamné par des commissaires à être écartelé, comme coupable d'avoir empoisonné ce prince.

Les historiens disent que ce Monteeuculli était son échanson. Les dauphins n'en ont point. Mais ie veux qu'ils en eussent alors : comment ce gentilhomme eût-il mêlé sur-le-champ du poison dans un verre d'eau fraîche? avait-il toujours du poison tout prêt dans sa poche pour le moment où son maître demanderait à boire? Il n'était pas seul avec le dauphin qu'on essuyait au sortir du jeu de paume. Les chirurgiens qui ouvrirent son corps dirent (à ce qu'on prétend) que le prince avait pris de l'arsenic. Le prince, en l'avalant, aurait senti dans le gosier des douleurs insupportables ; l'eau aurait été colorée; on ne l'aurait pas traité d'une pleurésie. Les chirurgiens étaient des ignorants qui disaient ce qu'on voulait qu'ils dissent : cela n'est que trop commun.

Quel intérêt aurait eu cet officier à faire mourir son maître? de qui pouvait-il espérer plus de

Mais, dit-on, il avait aussi l'intention d'empoisonner le roi. Nouvelle difficulté, et nouvelle improbabilité.

Oui devait lui paver ce double crime? on répond que c'était Charles-Quint. Autre improbabilité non moins forte. Pourquoi commencer par un enfant de dix-huit ans et demi, qui d'ailleurs avait deux frères? comment arriver au roi, que Montecuculli ne servait point à table?

Il n'y avait rien a gagner pour Charles-Quint en donnant la mort à ce jeune dauphin qui n'a-

vait jamais tiré l'épée, et qui aurait eu des vengeurs. C'eût été un crime honteux et inutile. Il ne craignait pas le père qui était le plus brave chevalier de sa cour, et il aurait craint le fils qui sortait de l'enfance!

Mais on nous dit que ce Montecuculli, dans un voyage à Ferrare sa patrie, fut présenté à l'empereur; que ce monarque lui demanda des nouvelles de la magnificence avec laquelle le roi était servi à table, et de l'ordre qu'il tenait dans sa maison. Voilà, certes, une belle prenve que cet Italien fut suborné par Charles-Onint pour empoisonner la famille royale!

Oh! ce ne fut pas l'empereur qui l'engagea luimême dans ce crime : ce furent ses généraux . Antoine de Lève et le marquis de Gonzague, Qui? Antoine de Lève, agé de quatre - vingts ans, et l'un des plus vertueux chevaliers de l'Europe l'et ce vieillard eut l'indiscrétion de lui proposer ces empoisonnements conjointement avec un prince de Gonzague | D'autres nomment le marquis del Vasto, que vous appelez du Guast. Accordez-vous done, pauvres imposteurs. - Vous dites que Montecuculli l'avoua à ses juges. Avez-vous vu les pièces originales du procès ?

Vous avancez que cet infortuné était chimiste. Voilà vos seules preuves; voilà les seules raisons pour lesquelles il subit le plus effroyable des supplices. Il était Italien, il était chimiste, on haïssait Charles-Quint; on se vengeait bien honteusement de sa gloire. Quoi ! votre cour fait écarteler un homme dequalité sur de simples soupeons, dans la vaine espérance de déshonorer un empereur trop puissant!

Onelque temps après, vos soupcons toujours légers accusent de cet empoisonnement Catherine de Médicis, épouse de Henri II, dauphin, depuis roi de France. Vous dites que pour régner elle fit empoisonner ce premier dauphin, qui était entre le trône et son mari. Imposteurs! encore une fois, accordez-vous donc. Songez-vous que Catherine de Médicis n'était alors âgée que de dixsept ans?

On a dit que ce fut Charles-Quint lui-même qui imputa cette mort à Catherine; et on cite l'historien Vera. On se trompe; voici ses paro-

« En este ano avia muerto en Paris el delfin de » Francia con señales evidentes de veneno. Attri-» buyeronlo los suyos a diligencia del marques » del Basto, y Antonio de Leiva, y costo la vida » al conde de Montecueulo, Frances, con quien » se correspondian : indigna sospecha de tan ge-· nerosos hombres, y inutil; puesto, que con » matar al delfin, se grangeava poco; porque no

\* Page 166, édition de Bruxelles, 1656.

» era nada valeroso, ni siu hermanos que le su-

» Brevemente se passó desta presuncion a otra nas fundada, que avia sido la muerte per orc'en de su hermano el duque de Orliens, a persuasio. I de Catalina de Medicis su muger, ambiciosa de llegar a ser reyna, como lo fue. Y
nota bien un autor quo la muerte desgraciada
que tuvo despues este Enrico, la permitió Dios
en castigo de la alevosa que dio (si la dió) al
inocente hermano: costumbre mas que medianamente introducida en principes, deshazerse
a poca costa de los que por algun camino los
embaraçan; pero siempre son visiblemente
castigados de Dios. »

a En cette année mourut à Paris le dauphin de France avec des signes évidents de poison. Les siens l'attribuèrent aux ordres du marquis del Vasto et d'Antoine de Lève, ce qui coûta la vie au comte de Montecuculo, Français, qui était en correspondance avec eux : indigne et inutile soupçon contre des hommes si généreux, puisqu'en tuant le dauphin on agganait peu. Il n'était encore connu par sa valeur, ni lui, ni ses frères qui de-

vaient lui succéder.

» De cette présomption on passa à une autre; on prétendit que ce meurire avait été commis par l'ordre du duc d'Orléans son frère, à la persuasion de Catherine de Médicis, sa femme, qui avait l'ambition d'être reine, comme elle le fut en effet. Et un auteur remarque très bien que la mort funeste de ce duc d'Orléans, depuis Henri II, fut une punition divine du poison qu'il avait donné à son frère (si pourtant il lui en fit donner): coutume trop ordinaire aux princes, de se défaire à peu de frais de ceux qui les embarrassent dans leur chemin, mais souvent et visiblement punie de Dieu. »

Le senor de Vera u'est pas, comme on voit, un Tacite. D'ailleurs, il prend Montecuculli ou Montecucullo pour un Français. Il dit que le dauphin mourut à Paris, et ce fut à Tournon. Il parle de marques évidentes de poison sur le bruit public; mais il est évident qu'il n'attribue qu'aux Français l'accusation contre Catherine de Médicis.

Cette accusation est aussi injuste et aussi extravagante que celle qui chargea Montecuculli.

Il résulto que cette légèreté particulière aux Français a dans tous les temps produit des catastroplies bien funestes. A remoniter du supplice injuste de Montecuculli jusqu'à celni des templiers, c'est une suite de supplices atroces, fondés sur les présomptions les plus frivoles. Des ruisseaux de saug ont coulé en France, parce que la nation est souvent pour éfléchissante et très prompte dans ses jugements. Ainsi tout sort à perpétuer les malheurs de la terre.

Disous un mot de ce malheureux plaisir que les hommes, et surtout les esprits faibles, ressentent en secret à parler de supplices, comme ils en ont à parler de miracles et de sortiléges. Vous trouverez dans le Dictionnaire de la Bible de Calmet plusieurs belles estampes des supplices usités chez les Hébreux. Ces figures font frémir tout honnête homme. Prenons cette occasion de dire que jamais ni les Julis, ni aucun autre peuple, ne s'avisèrent de crucifler avec des clous, et qu'il n'y en a aucun exemple. C'est une fantaisie de peintre qui s'est établie sur une opinion assez erronée.

#### SECTION III.

Hommes sages répandus sur la terre (car il y en a), criez de toutes vos forces, avec le sage Beccaria, qu'il faut proportionner les peines aux delits.

Que si on casse la tête d'un jeune homine de vingt ans, qui aura passé six mois auprès de sa mère ou de sa maîtresse au lieu de rejoindre le régiment, il ne pourra plus servir sa patrie.

Que si vous pendez dans la place des Terreaux \*, cette jeune servante qui a volé douze serviettes à sa maltresse, elle aurait pu donner à votre ville une douzaine d'enfants, que vous étouffez; qu'il n'y a nulle proportion entre douze serviettes et la vie, et qu'enfin vous encouragez le vol domestique, parce que nul maître ne sera assez barbare pour faire pendre son cocher qui lui aura volé de l'avoine, et qu'il le ferait punir pour le corriger, si la peine était proportionnée.

Que les juges et les législateurs sont coupables de la mort de tous les enfants que de pauvres filles séduites abandonnent ou laissent périr, ou étouffent par la même faiblesse qui les a fait naître.

Et c'est sur quoi je veux vous conter ce qui vient d'arriver dans la capitale d'une sage et puissante république qui, toute sage qu'elle est, a le malheur d'avoir conservé quelques lois barbares de ces temps antiques et sauvages qu'on appelle le temps des bonnes mœnrs. On trouve auprès de cette capitale un enfant nouveau-né et mort; on soupconne une fille d'en être la mère; on la met au cachot; on l'interroge; elle répond qu'elle ne peut avoir fait cet enfant puisqu'elle est grosse. On la fait visiter par ce qu'on appelle si mal à propos des sages-fenimes, des matrones. Ces imbéciles attestent qu'elle n'est point enceinte, que ses vidanges retenues ont enflé son

 Le cas est arrivé à Lyon en 1772.—Antoinette Toutan, fille domestique, était atteinte et convaincue d'avoir volé vingthuit serviettes. ventre. La malheureuse est menacée de la question; la peur trouble son esprit; elle avoue qu'elle a tué son enfant prétendu; on la condamne à lamort; elle accouche pendant qu'on lui lit sa sentence. Ses juges apprennent qu'il ne faut pas prononcer des arrêts de mort légèrement.

A l'égard de ce nombre innombrable de supplices, dans lesquels des fanatiques imbéciles ont fait périr tant d'autres fanatiques imbéciles, je n'en perlerai plus, quoiqu'on ne puisse trop en parler.

Il ne se commet guère de vols sur les grands chemins en Italie sans assassinats, parce que la peine de mort est la même pour l'un et l'autre crime

Sans doute que M. de Beccaria en parle dans son Traité des délits et des peines.

# SYMBOLE, ou CREDO.

Nous ne ressemblons point à mademoiselle Duclos, cette célèbre comédienne, à qui on dissit : Je parie, mademoiselle, que vous ne savez ngs votre Credo. « Ah l'ah l'dit-elle, je ne sais » pas mon Credo! je vais vous le réciter. Pater » noster qui.... Aidez-moi, je ne me souviens » plus du reste. » Pour moi, je récite mon Pater et mon Credo tous les matins; je ne suis point comme Broussin , dont Reminiae disait:

Broussin, dès l'âge le plus tendre, Posséda la sauce-Robert, Sans que son précepteur lui pût jamais apprendre Ni son Credo ni son Pater.

Le symbole ou la collation, vient du mot symbolein, et l'Église latine adopte ce mot, comme elle a tout pris de l'Église grecque. Les théologrens un peu instruits savent que ce symbole, qu'on nomme des apôtres n'est point du tout des apôtres.

On appelait symbole chez les Grecs les paroles, les signes auxquels les initiés aux mystères de Cérès, de Cybèle, de Mithra, se reconnaissaient; les chrétiens avec le temps eurent leur symbole. S'il avait existé du temps des apôtres, il est à croire que saint Luc en aurait parlé.

On attribue à saint Augustin une histoire du symbole dans son sermon 115; on lui fait dire dans ce sermon que Pierre avait commencé le symbole en disant, Je crois en Dieu père toutpuissant; Jean ajouta, Createur du Ciele et de la terre; Jacques ajouta, Je crois en Jésus-Christ son fils, notre Seigneur; et ainsi du reste. On a retranché cette fable dans la dernière édition d'Augustin. Je m'en rapporte aux révérends Pères bénédictins pour savoir au juste s'il fallait retrancher ou non ce petit morceau qui est curieux.

Le fait est que personne n'entendit parler de ce Credo pendant plus de quatre cents années. Le peuple dit que Paris n'a pas été bâti en un jour ; le peuple a souvent raison dans ses proverbes. Les apôtres eurent notre symbole dans le cœur; mais ils ne le mirent point par écrit. On en forma un du temps de saint Irénée, qui ne ressemble point à celui que nous récitons. Notre symbole, tel qu il est aujourd'hui, est constamment du cinquième siècle. Il est postérieur à celui de Nicée. L'article qui dit que Jésus descendit aux enfers, celui qui parle de la communion des saints, ne se trouvent dans aucun des symboles qui precédèrent le notre. Et en effet, ni les Évangiles, ni les Actes des apôtres, ne disent que Jésus descendit dans l'enfer. Mais c'était une opinion établie dès le troisième siècle, que Jésus était descendu dans l'Hadès, dans le Tartare, mots que nous traduisons par celui d'enfer. L'enfer, en ce sens, n'est pas le mot hébreu school, qui veut dire le souterrain, la fosse. Et c'est pourquoi saint Athanase nous apprit depuis comment notre Sauveur était descendu dans les enfers. « Son humanité, dit-il, ne » fut ni tout entière dans le sépulcre, ni tout entière » dans l'enfer. Elle fut dans le sépulcre selon la » chair, et dans l'enfer selou l'âme. »

Saint Thomas assure que les saints qui ressuscitèrent à la mort de Jésus-Christ moururent de nouveau pour ressusciter ensuite avec lui; c'est le sentiment le plus suivi. Toutes ces opinions sont absolument étrangères à la morale; il faut être homme de bien, soit que les saints soient ressuscités deux fois, soit que Dieu ne les ait ressuscités qu'une. Notre symbole a été fait tard, je l'avoue; mais la vertuest de toute éternité.

S'il est permis de citer des modernes dans une matière si grave, je rapporterai ici le Credo de l'abbé de Saint-Pierre, tel qu'il est écrit de sa main dans sou livre sur la pureté de la religion, lequel n'a point été imprimé, et que j'ai copié fidèlement.

- « Je crois eu un seul Dieu, et je l'aime. Je crois » qu'il illumine toute âme venant au monde, ainsi » que le dit saint Jean. J'entends par là toute âme » qui le cherche de bonne foi.
- » Je crois en un seul Dieu, parce qu'il ne peut
  » y avoir qu'une seule âme du grand tout, un seul
  » être vivisiant, un formateur unique.
- » Je crois en Dieu le père-tout puissant, parce
   » qu'il est père commun de la nature et de tous
   » les hommes qui sont également ses enfants. Je
   » crois que celui qui les fait tous naître égale
   » ment, qui arrangea les ressorts de notre vie de

Arnobe, Itv. v. Symbola quæ rogata sacrorum, etc. Voyez aussi Clément d'Alexandrie, dans son sermon protreptique, ou Cohortatio ad gentes.

- la même manière, qui leur a donné les mêmes
   principes de morale, aperçue par eux dès qu'ils
   réfléchissent, n'a mis aueune différence entre
- » ses enfants que celle du crime et de la vertu.
- Je crois que le Chinois juste et biensesant est
   plus précieux devant lui qu'un docteur d'Eu rope pointilleux et arrogant.
- » Je crois que Dieu étant notre père commun,
   » nous sommes tenus de regarder tous les hommes
   » comme nos frères.
- » le crois que le persécuteur est abominable,
  » et qu'il marche immédiatement après l'empoisonneur et le parricide.
- Je crois que les disputes théologiques sont à la fois la farce la plus ridicule et le tléau le plus
   affreux de la terre, immédiatement après la guerre, la poste, la famine, et la vérole.
- » Je erois que les ecclésiastiques doivent être payés et hien payés, commeserviteurs du public,
  » précepteurs de morale, teneurs des registres des « enfants et des morts; mais qu'on ne doit leur donner ni les richesses des fermiers-généraux,
  » ni le rang des princes, parce que l'un et l'autre » corrompent l'âme, et que rien n'est plus révoltant que de voir des hommes si riches et si fiers
  » faire prêcher l'humilité et l'amour de la pauvreté
- » par leurs commis, qui n'ont que cent écus de » gages. » Je crois que tous les prêtres qui desservent
- inc paroisse pourraient être mariés comme dans
   l'Eglise grecque, non sculement pour avoir une
   femme honnete qui prenne soin de leur ménage,
   mais pour être meilleurs citoyens, donner de
   bons sujets à l'état, et pour avoir beaucoup
- d'enfants bien élevés.
   Jecrois qu'il faut absolument rendre plusieurs
   moines à la société, que c'est servir la patrie et
- » cux-mêmes. On ditque ce sont des hommes que » Circé a changés en pourceaux; le sage Ulysse » doit leur rendre la forme humaine. »

# Paradis aux bienfesants!

Nous rapportons historiquement ce symbole de l'abbé de Saint-Pierre, sans l'approuver. Nous ne le regardons que comme une singularité curieuse; et nous nous en tenons, avec la foi la plus respectucuse, au véritable symbole de l'Église.

#### SYSTÈME.

Nous entendons par système une supposition : ensuite, quand cette supposition est prouvée, ce n'est plus un système, c'est une vérité. Cependant nous disons encore par habitude le système céleste, quoique nous entendions par là la position réelle des astres.

Je crois avoir cru autrefois que Pythagore avait appris chez les Chaldéens le vrai système céleste; mais je ne le crois plus. A mesure que j'avance en âge, je doute de tout.

Cependant Newton, Grégori, et Keil, font honneur à Pythagore et à ces Chaldéens du système de Copernie; et, en dernier lieu, M. Lemonnier est de leur avis. J'ai l'impudence de n'en plus être <sup>1</sup>.

Une de mes raisons, c'est que si les Chaldéens en avaient tant su, une si belle et si importante découverte nese serait jamais perdue; elle seserait transmise de siècle en siècle, comme les belles démonstrations d'Archimède.

Une autre raison, e'est qu'il fallait être plus profondément instruit que ne l'étaient les Chaldéens pour contredire les yeux de tous les hommes et toutes les apparences célestes; qu'il eût fallu non seulement faire les expériences les plus fines, mais employer les mathématiques les plus profondes, avoir le secours indispensable des télescopes, sans lequels il était impossible de découvrir les phases de Vénus, qui démontrent son cours autour du soleil, et sans lesquels encore il était impossible de voir les taches du soleil qui démontrent a rotation autour de son axe presque immobile.

Une raison non moius forte, c'est que de tous ceux qui ont attribué à Pythagore ces belles connaissances, aucun ne nous a dit positivement de quoi il s'agit.

Diogène de Laèrce, qui vivait environ neuf cents au près Pythagore, nous apprend que, selon ce grand philosophe, le nombre ux était le premier principe, et que de DEUX naissent tous les nombres; que les corps ont quatre éléments, le feu, l'eau, l'air, et la terre; que la lumière et les ténèbres, le froid et le chaud, l'lumide et le sec, sont en égale quantité; qu'il ne faut point manger de fèves; que l'âme est divisée en trois parties; que Pythagore avait été autrefois Aethalide, puis Eu-

4 Si nous osions avoir une opinion sur ce sujet, nous dirions qu'il est vraisemblable que ni les Egyptiens, ni les Chaldéens, ni les Indiens, n'ont jamais connu le véritable système du monde; que Pythagore a connu ce système , parce qu'il l'a donné d'après les observations des Orientaux, ajors beaucoup plus anciennes et plus complètes que celles des Grecs; qu'il suffit pour cela d'avoir une idée blen nette des lois du mouvement apparent, ce qui n'était pas impossible pour un homme qui avait antant de génie que Pythagore; que ce système fut rejeté par les Grecs . parce qu'il était trop contraire aux idées communes, et que d'ailleurs Pythagore ne pouvait l'appuyer sur d'assez fortes preuves ; mais que les Grecs en conservèrent un souvenir vague qu'ils nous ont transmis. Le livre d'Ensèbe de Césarée fourmille d'erreurs grossières sur l'astronomie et la physique des anciens: mais ce livre est précieux, parce que ses absurdités mêmes penvent conduire à retrouver les vérités qu'il défigure. Il en est de même de Plutarque, d'ailleurs beaucoup meilleur écrivain, et plus instructif qu'Eusèbe de Césarée. K.

phorbe, puis Hermotime, et que ce grand homme étudia la magie à fond. Notre Diogène ne dit pas un mot du vrai système du monde attribué à ce Pythagore; et il faut avouer qu'il y a loin de son aversion prétendue pour les fèves aux observations et aux calculs qui démontrent aujourd'hui le cours des planètes et de la terre.

Le fameux arien Eusèbe, évêque de Césarée, danssa Préparation évangélique, s'exprime aiusia:

- Tons les philosophes prononcent que la terreest
   en repos; mais Philolaüs le péripatéticien pense
   qu'elle se meut autour du feu dans un cercle
   oblique, tout comme le soleil et la lune.
- Ce galimatias n'a rien de commun avec les sublimes vérités que nous ont enseignées Copernic, Galilée, Képler, et surtout Newton.

Quant au prétendu Aristarque de Samos, qu'on dit avoir développé les découvertes des Chaldéens sur le cours de la planète de la terre et des autres planètes, il est si obscur, que Wallis a été obligé de le commenter d'un bout à l'autre pour tâcher de le rendre intelligible.

Enfin il est fort douteux que le livre attribué à cet Aristarque de Samos soit de lui. On a fort soupconné les ennemis de la nouvelle philosophie d'avoir fabriqué cette fausse pièce en faveur de leur mauvaise cause. Ce n'est pas seulement en fait de vieilles chartes que nous avons eu de pieux faussaires. Cet Aristarque de Samos est d'autant plus suspect, que Pintarque l'accuse d'avoir été un bigot, un méchant hypocrite, imbu de l'opinion contraire. Voici les paroles de Plutarque dans son fatras intitulé, La face du rond de la lune: Aristarque le Samien disait que les Grecs devaient e punir Cléanthe de Samos, lequel soupçonnait » que le ciel est immobile, et que c'est la terre » qui se meut autour du zodiaque, en tournant » sur son axe. »

Mais, me dira-1-on, cela même prouve que le système de Copernic était déjà dans la tête de ce Cléanthe et de bien d'autres. Qu'importe qu'Aristarque le Samien ait été de l'avis de Cléanthe le Samien, ou qu'il ait été don délateur, comme le jésuite Skeiner a été depuis le délateur de Galilée? il résulte toujours évidemment que le vrai système d'aujond'hui était comu des anciens.

Je réponds que nou; qu'une très faible partie de ce système fut vaguement soupconnée par quelques têtes mieux organisées que les autres. Je réponds qu'il ne fut jamais reçu, jamais euseigné daus les écoles, que ce ne fut jamais un corps de doctrine. Lisez attentivement cette face de la fune de Plutarque; vous y trouverez, si vous voulez, la doctrine de la gravitation. Le véritable auteur d'un système est celui qu'il é démontre.

N'envions poiut à Copernic l'honneur de la dé couverte. Trois ou quatre mots déterrés dans un vieil auteur, et qui peuvent avoir quelquerapport éloigné avec son système, ne doivent pas lui enlever la gloire de l'invention.

Admirons la grande règle de Képler, que les carrés des révolutions des planètes autour du soleil sont proportionnels aux cubes de leurs distances.

Admirons encore davange la profondeur, la justessé, l'invention du grand Nowton, qui seul a découvert les raisons fondamentales de ces lois inconnues à toute l'antiquité, et qui a ouvertaux hommes un ciel nouveau.

Il se trouve toujours de petits compilateurs qui osent être ennemis de leur siècle; ils entassent, entassent des passages de Plutarque et d'Athénée, pour tâcher de nous prouver que nous n'avons nulle obligation aux Newton, aux Ilalley, aux Bradley. Ils se font les trompettes de la gloire des anciens. Ils prétendent que ces anciens ont tout dit, et ils sont assez imbéciles pour croire partager leur gloire, parce qu'ils la publient. Ils tordent une phrase d'Hippocrate pour faire accroire que les Grecs connaissaient la circulation du sang mieux qu'Harvey. Que ne disent-ils aussi que les Grecs avaient de meilleurs fusils, de plus gros eanons que nous, qu'ils lançaient des bombes plus loin, qu'ils avaient des livres mieux imprimés, de plus belles estampes, etc., etc.? qu'ils excellaient dans la peinture à l'huile; qu'ils avaient des miroirs de cristal, des télescopes, des microscopes, des thermomètres? Ne s'est-il pas trouvé des gens qui ont assuré que Salomon, qui ne possédait aucun port de mer, avait envoyé des flottes en Amérique? etc., etc.

Un des plus grands détracteurs de nos derniers in libelle aussi infâme qu'insipide contre les philosophes de nos jours. Ce libelle est intitulé le Tocsin; mais il a eu beau sonner sa cloche, personne n'est venu à son secours, et il n'a fait que grossir le nombre des Zoiles, qui, ne pouvant rien produire, ont répandu leur venin sur ceux qui ontimmortalisé leur patrie et servi le genre bumain par leurs productions.

Т.

#### REMARQUES SUR CETTE LETTRE.

L'euphonie, qui adoucit toujours le langage, et qui l'emporte sur la grammaire, fait que dans la prononciation nous changeons souvent ce ten c. Nous prononçons ambicieux, akcion, parcial; car lorsque cet est suivi d'un i et d'une autre voyelle, le son du I paroît un peu trop dur. Les Italieus out

<sup>\*</sup> Page 850 . édition in folio de 1624.

changé de même ce t en z. La même raison nous a insensiblement accoutumés à écrire et à prononcer un t à la fin de certains temps des verbes : il aima, mais aima-t-il constamment? il arriva, mais à peine arriva-l-il; il s'éleva, mais s'éleva-t-il au-dessu des préjugés? on raisonne, mais raisonne-t-on conséquemment? etc.; il écrira, mais écrira-t-il avec élégance? il joue, joue-t-il habilement?

Ainsi donc quand la troisième personne du présent, du prétérit et du futur, se terminant en voyelle, est suivie d'un article ou de la particule on qui tient lieu d'article, l'usage a voulu qu'on plaçàt toujours ee t. On étendait autrefois plus loin cet usage; on prononçait ce t à la fin de tous les prétérits en a : il aima à aller, on dissit it aima-t-à aller; et cette prononciation s'est conservée dans quelques provinces. L'usage de Paris l'a rendue très vicieuse.

Il n'est pas vrai que pour rendre la prononciation plus douce on change le b en p devant un t, et qu'on dise optenir pour obtenir. Ce serait au contraire rendre la prononciation plus dure. Le t se met encore après l'impératif va, va-t-en.

Ta, pronom poss. Éminin; ta mère, ta vie, ta hara. La même seuphonie, qui adouit tonjours le langage, a changé ta en ton devant toutes les voyelles: ton adresse, son adresse, mon adresse et non la, sa, ma adresse; ton épée, et non ta épée; ton industrie, ton ignovance, non ta industrie; ta ignorance; ton ouverture. De lettre h, quand elle n'est point aspirée et qu'elle tient lieu de voyelle, exige aussi le changement de la, ma, sa, en ton, mon, son : ton hommételé, et non la hommételé.

Ta, ainsi que ton, donne tes au pluriel; tes peines sont inutiles.

Le redoublement du mot ta signifie un reproche de trop de vitesse: ta ta ta, voilà bien instruire une affaire! Mais ce n'est point un terme de la langue, c'est une espèce d'exclamation arbitraire. C'est ainsi que dans les salles d'armes on disait c'est un tata, pour désigner un ferrailleur.

# TABAC.

Tabac, subs. masc., mot étranger. On donna ce nom, en 1560, à cette herbe découverte dans l'île de Tabago. Les naturels de la Floride la nommaient petun; elle eut en France le nom de nicotiane<sup>1</sup>, d'herbe à la reine, et divers autres noms. Il y a plusieurs espèces de tabac; chacune prend son nom ou de l'endroit où cette plante croit, ou de celui où elle est manufacturée, ou du port principal, ou du pays d'où part cette marchandise. Le petit peuple ayant commencé en France à prendre du tabac par le nez, ce fut dabord une indécence aux femmes d'en faire usage. Voilà pourquoi Boileau dit dans la satire des femmes (vers 672).

Fait même à ses amants, trop faibles d'estomac, Redouter ses baisers pleins d'ail et de tabac.

On dit fumer du tabac, et on entend la même chose par le mot seul de fumer.

#### TABARIN.

Tabarin, nom propre, devenu nom appellatif. Tabarin, valet de Mondor, charlatan sur le Pont-Neuf du temps de Henri IV, fit donner ce nom aux bouffons grossiers.

Et sans honte à Térence allier Tabarin.

Bollbau, Art. poet., chant III, 398.

Tabarine n'est pas d'usage et ne doit pas en êtro, parce que les femmes sont toujours plus décentes que les hommes.

Tabarinage, et surtout tabarinique, qu'on trouve dans le Dictionnaire de Trévoux, sont aussi proscrits.

#### TABIS.

Tabis, étoffe de soie unie et oudée, passée à la calandre sous un eylindre qui imprime sur l'étoffe ces inégalités onduleuses gravées sur le cylindre même. C'est ce qu'on appelle improprement moire, de deux mots anglais, mo hair, poil de chèvre sauvage. La véritable moire n'admet pas un scul fil de soie.

Où sur l'ouate molle éclate le tabis.

BOILEAU, Lutrin, ch. IV. 44.

Tabiser, passer à la calandre. Taffetas, gros de Tours tabisé.

#### TABLE.

Table, s.f., terme très étendu qui a plusieurs significations.

Table à manger, table de jeu, table à écrire. Première table, seconde table, table du commun. Table de buffet, table d'hôte, où l'on mange à tant par repas; bonne table, table réglée, table ouverte; être à table, se mettre à table, sortir de table. Table brisée, table ronde, ovale, longue, carrée. Courir les tables (en style familier) se dit des

<sup>1.</sup> Le nom de nicoliane lui fut donné du nom de Jean Nicot, né à Nismes en 1530, mort à Paris le 5 mai 1690, qui, ambassadeur de François II en Portugal, envoya d'abord de la graine de Petun à Catherine de Medicis, puis, à son retour de Portugal, lui en présenta une plante.

parasites; bénir la table, c'est-à-dire saire une prièreavantlerepas. Tomber sous la table, dernier esset de l'ivresse. Propos de table, traits de gaité et de samiliarité qui échappent dans un repas.

Table de nuit, inventée en 1717; meuble commode qu'on place auprès d'un lit, et sur lequel se

placent plusieurs ustensiles.

Table à tiroir; mettre papiers sur table. Table d'un instrument de musique, comme luth, clavecin; c'est la partie sur laquelle posent les cordes ou les touches.

Table de verre, signific le verre plat qui n'a point été soufflé, et qui n'est pas encore employé. Table de plomb, de cuivre: plaque de plomb

et de cuivre d'une étendue un peu considérable.

Table de la loi , la loi des douze tables chez
les Romains, les deux tables de la loi chez les
Hébreux. On ne dit point la loi des deux tables.

Table d'autel, dans laquelle on encastre la pierre bénite sur laquelle le prêtre pose le calice. Sainte table, c'est l'autel même sur lequel le prêtre prend les pains enchantés ', avec lesquels il va donner la communion. Approcher de la sainte table, communier. On ne dit pas se mettre à la sainte table.

Table isiaque ou table du soleil. C'est une grande plaque de cuivre qu'on regarde comme un des plus précieux monuments de l'ancienne Égypte; elle est couverte d'hiéroglyphes gravés. Ce monument, qui vient de la maison de Gonzague, est conservé à Turin.

Table ronde (chevaliers de la table ronde), imaginée pour éviter les disputes pour la préséance, et dont les romans ont attribué l'invention à un roi fabuleux d'Angleterre, nommé Artus.

Table pythagorique, ou de multiplication des

nombres les uns par les autres.

Table en mathématique, suite de nombres rangés suivant certain ordre propre à faire retrouver l'un de ces nombres dont on a besoin.

Tables d'astronomie, ou calcul des mouvements célestes.

On a les tables Alfonsines, les tables Rodolphines, ainsi nommées parce qu'on les a faites pour ces deux monarques.

Table des sinus, des tangentes, des logarith-

Tables généaloqiques, plus communément nommées arbres.

La table d'un livre, c'est-à-dire liste alphabétique ou des noms, ou des matières ou des chapitres. Table d'attente en architecture; c'est d'ordinaire un bossage pour recevoir une inscription.

Table de trictrac.

Toutes tables, jeu différent du trictrac ordinaire.

Table de diamant; le diamant est taillé en table quand sa surface est plate et les côtés à biseaux.

Les deux parties osseuses qui composent le crâne sont appelées tables.

Les trumeaux, cartouches, panneaux, en architecture, prennent aussi le nom de table.

Table de crépi, table en saillie, table couronnée, table fouillée, table rustique.

Table de marbre. L'une des plus anciennes juridictions du royaume, partagée en trois tribunaux : celui du connétable, à présent des maréchaux de France; celui de l'amiral, et celui du grand-forestier, qui est aujourd'hui représenté par le grand-maltre des eaux et forèts. Cette juridiction est ainsi nommée d'une longue table de marbre, sur laquelle les vassaux étaient tenus d'apporter leurs redevances; chaque seigneur avait une table pareille, et les mots de table, domaine, justice, étalent presque synonymes; réunir à sa table, était réunir à son domaine.

Table rase. Expression empruntée de la toile des peintres avant qu'ils y aient appliqué leurs couleurs: l'esprit d'un enfant est une table rase sur laquelle les préjugés n'ont encore rien imprimé.

#### TABLER.

Tabler, v. n. Il vient du jeu de trictrac. On dinobler quand on posait deux dames sur la même ligne; on dit aujourd'hui caser, et le mot tabler, qui n'est plus d'usage au propre, s'est conservé au figuré. Tabler sur cet arrangement, tabler sur cette nouvelle. Il était d'usage, dans le siècle passé, de dire tabler pour tenir table.

Allez tabler jusqu'à demain.

MoLikaz, Amphitryon, acte III, scène vi.

## TABOR, OF THABOR.

Montagne fameuse dans la Judée; ce nomentre souvent dans le discours familier. Il est faux que cette montagne ait une lieue et demie d'élévation au-dessus de la plaine, comme le disent plusieurs dictionnaires; il n'y a point de montagne de cette hauteur. Le Tabor n'a pas plus de six cents pieds de haut; mais il peraît très élevé, parce qu'il est situé dans une vaste plaine.

Le Tabor de Bohême est encore célèbre par la

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Il est assez singulier que Voltaire emploie ici l'expression de Pain enchanté, expression qu'il blâme dans sa lettre à Duclos, du 12 juillet 1761 L'Académie dit Pains à chanter.

résistance de Ziska aux armées impériales; c'est de là qu'on a donné le nom de tabor aux retranchements faits avec des chariots.

Les taborites, secte à peu près semblable à celle des hussites, prirent aussi leur nons de cette montagne.

#### TACTIOUE.

Tactique, s. f., signifie proprement ordre, arrangement; mais ce mot est consacré depuis long-temps à la science de la guerre. La tactique consiste à ranger les troupes en bataille, à faire les évolutions, à disposer les troupes, à se prévaloir avec avantage des machines de guerre. L'art de bien camper prend un autre nom, qui est celui de castramétation. Lorsqu'une fois la bataille est engagée, et que le succès ne dépend plus que de la valeur des troupes et du coup d'œil du général, le terme de tactique n'est plus convenable, parce qu'alors il ne s'agit plus ni d'ordre ni d'arrangement.

#### TAGE.

Tage, s. m. Quoique ce ne soit que le nom propre d'une rivière, le fréquent usage qu'on en fait lui doit donner place dans le Dictionnaire de l'Académie. Les trésors du Pactole et du Tage sont communs en poésie : on a supposé que ces deux fleuves roulaient une grande quantité d'or dans leurs eaux; ce qui n'est pas vrai.

#### TALISMAN.

Talisman, s. m., terme arabe francisé, proprement consécration; la même chose que telesma ou phylactère; préservait, figure, caractère, dont la superstition s'est servie dans tous les temps et chez tous les peuples. C'est d'ordinaire une espèce de médaille fondue et frappée sous certaines constellations. Le fameux talismau de Catherine de Médicis existe encore.

#### TALMUD.

Aucien recueil des lois, des coutumes, des traditions et des opinions des Juis, compilées par leurs docteurs. Il est divisé en deux parties, la gemare et la misna, postérieures de quelques siècles à notre ère vulgaire. Ce mot est devenu français, parce qu'il est commun à toutes les nations.

Talmudiste, attaché aux opinious du Talmud. Talmudique, docteur talmudique, peu en usage.

#### TAMARIN.

Tamarin, s. m., arbre des Indes et de l'Afrique, dont l'écorce ressemble à celle du noyer, les feuiles à la fougère, et les fleurs à celles de l'oranger; son fruit est une petite gousse qui renferme une pulpe noire assez semblable à la casse, mais d'un goût un peu aigre. L'arbre et le fruit porteut le nom de tamarin.

#### TAMARIS.

Tamaris, s. m., arbrisseau dont les fruits ont quelque ressemblance à ceux du tamarin, mais qui ont une vertu plus détersive et plus atténuante.

#### TAMBOUR.

Tambour, s. m., terme imitatif qui exprime le son de cet instrument guerrier inconnu aux Romains, et qui nous est venu des Arabes et des Maures. C'est une caisse ronde, exactement fermée en dessus et en dessous par un parchemin de mouton épais, tendu à force sur une corde à boyau. Le tambour ne sert parmi nous que pour l'infanterie; c'est avec le tambour qu'on l'assemble, qu'on l'exerce, qu'on la conduit. Battre le tambour, le tambour bat, il bat aux champs, il appelle, il rappelle, il bat la générale; la garnison marche, sort tambour battant.

# TANT.

Adverbe de quantité, qui devient quelquefois conjonction.

Il est adverbe quand il est attaché au verbe, quand il en modifie le sens. Il aima tant la patrie! Vous connaissez les coquettes? oh tant! Il a tant de finesse dans l'esprit, qu'il se trompe presque toujours.

Tant est une conjonction quand il signifie tandis que. Elle sera aimée tant qu'elle sera jolie; c'est-à-dire tandis qu'elle sera jolie.

Tant, lorsqu'il est suivi de quelque mot dont il désigue la quantité, gouverne toujours le génitif; tant d'amitié, tant de richesses, tant de crimes.

Il ne se joint jamais à un simple adjectif. On no dit point tant vertueux, tant méchant, tant libéral, tant avare; mais si vertueux, si méchant, si libéral, si avare.

Après le verbe actif ou neutre, sans auxiliaire, il faut toujours mettre tant; il trawaille tant, it plent tant. Quand le verbe auxiliaire se joint au verbe actif, vous placez le tant entre l'un et l'autre; il a tant travaillé, il a tant plu, ils ont tant ècrit; et jamais on ne se sert du si; il a si plu. ils ont si écrit; ce serait un barbarisme. Mais avec un verbe passif, le tant est remplacé par le si, et voici dans quel cas. Lorsque vous avez à exprimer un sentiment particulier par un verbe passsif, comme, je suis si touché, si ému, si courroucé, si animé, vous ne pouvez dire, je suis tant énni, tant touché, tant courroucé, tant animé, parce que ces mots tiennent lieu d'épithète : mais lorsqu'il s'agit d'une action , d'un fait , vous employez le mot de tant ; cette affaire fut tant débattue , les accusations furent tant renouvelées, les juges tant sollicités, les témoins tant confrontés; et non pas si confrontés, si sollicités, si renouvelées, si debattue, la raison en est que ces participes expriment des faits, et ne peuvent être regardés comme des épithètes.

On ne dit point cette femme tant belle, parce que belle est épithète; mais on peut dire, surtout en vers, cette femme autrefois tant aimée, encore mieux que si aimée; mais quand on ajoute de qui elle a été aimée, il laut dire si aimée de vous, de lui; parce qu'alors vous désignez un sendiment particulier. Cette personne autrefois tant célébrée par vous; célèbrer est un fait. Cette personne autrefois si estimée par vous; c'est un sentiment.

Est-ce là cette ardeur tant promise à sa cendre ; Quel crime a donc commis ce fils tant condamné ?

Condanné, promise, expriment des faits. Tant peut être considéré comme une particule d'exclamation: tant il est dissicile de bien écrire! tant les oreilles sont délicales!

Tant se met pour autant: tant plein que vide, pour dire autant plein que vide; tant vaut l'homme, tant vaut sa terre; pour, autant vaut l'homme, autant vaut sa terre. Tant tenu, tant payé, c'est-à-dire il sera payé autant qu'il aura servi.

On ne dit plus tant plus, tant moins, parce que taut est alors inutile. Plus on la pare, moins elle est belle. A quoi servirait, tant plus on la pare, tant moins elle est belle.

Il n'en est pas de même de tant pis et de tant mieux: pis et mieux ne feraient pas seuls un sens assez complet. Il se croit sûr de la victoire, tant pis; il se défie de sa bonne fortune, tant mieux. Tant alors signifie d'autant, il fait d'autant mieux.

Tant que ma vue peut s'étendre, pour autant que ma vue peut s'étendre.

Tant et si peu qu'il vous plaira; au lieu de dire, autant et si peu qu'il vous plaira.

#### TAPISSERIE TAPISSIER.

Tapisserie, s. f., ouvrage au métier ou à l'aiguille pour couvrir les murs d'un appartement. Les tapisseries au métier sont de hante ou de basselice : pour fabriquer celles de haute-lice, l'ouvrier regarde le tableau placé à côté de lui; mais pour la basse-lice, le tableau est sous le métier, et l'artiste le déroule à mesure qu'il en a besoin : l'un et l'autre travaillent avec la navette. Les tapisseries à l'aiguille s'appellent tapisseries de point, à cause des points d'aiguille. La tapisserie de gros point est celle dont les points sont plus écartés, plus grossiers; celle de petit point au contraire. Les tapisseries des Gobelins, de Flandre, de Beauvais, sont de haute-lice. On y employait autrefois le fil d'or et la soie; mais l'or se blanchit, la soie se ternit. Les couleurs durent plus longtemps sur la laine.

Les tapisseries de point de Hongrie sont celles qui sont à points làches et à longues aiguillées qui forment des points de diverses couleurs; elles sont communes et d'un has prix.

Les tapisseries de verdure peuvent admettre quelques petits personnages, et retiennent le nom de verdure. Oudri a donné la vogue aux tapisseries d'animaux. Celles à personnages sont les plus estimées. Les tapisseries des Gobelins sont des chefs-d'œuvre d'après les plus grands peintres. On distingue les tapisseries par piècees, on les vend à la pièce, on les compte par aunes de cours. Plusicurs pièces qui tapissent un appartement s'appellent une tenture. On les tend, on les détend, on les décloue.

Les petites bordures sont aujourd'hui plus estimées que les grandes.

Toules sortes d'étoffes peuvent servir de tapisserie; le damas, le satin, le velours, la serge. On donne même au cuir doré le nom de tapisserie. Il se fait de très beaux fauteuils, de magnifiques canapés de tapisserie, soit de petit point, soit de haute ou basse-lice.

Tapissier, s. m., c'est le manufacturier même; il n'est pas nommé autrement en Flandre. C'est aussi l'ouvrier qui tend les tapisseries dans une maison, qui garnit les fauteuils. Il y a des valets de chambre tapissiers.

# TAQUIN, TAQUINE.

Taquin, ine, adj., terme populaire qui signifie avare dans les petites choses, vilain dans sa dépense; quelques uns s'en servent aussi dans le style familier pour signifier un homme renfrogné et têtu, comme supposant qu'un avare doit toujours être de mauvaise humeur. Il est peu en usage.

#### TARIF.

Tarif, s. m., motarabe devenu français, et qui sigaille rôle, table, catalogue, évaluation. Tarif du prix des denrées; tarif de la douane, tarif des monnaies. L'édit du tarif, dans la minorité de Louis xiv, fit révolter le parlement, et causa la guerre insensée de la Fronde. On paya mille fois plus pour la guerre civile, que le tarif n'aurait coûté.

#### TARTARE.

Tartare, s. et adj. m. et f., habitant de la Tartarie. On s'est servi souvent de ee mot pour signifier barbare.

Et ne voyez-vous pas, par tant de cruautés, La rigueur d'un Tartare à travers ses boutés?

On a nommé tartares les valets militaires de la maison du roi, parce qu'ils pillaient pendant que leurs maîtres se battaient.

La langue tartare, les coutumes tartares.

Tartare, s. m., enser des Grees et des Romains, imité du Tartarot égyptien, qui signisait demeure éternelle. Ce mot entre très souvent dans notre poésie, dans les odes, dans les opéra: les peines du Tartare, les sleuves du Tartare.

> Qu'entends-je? le Tartare s'ouvre. Quels cris! quels douloureux accents! La MOTTE, descente aux Enfers, st. 4.

#### TARTAREUX.

Tartareux, adj., mot employé en chimie : sédiment tartareux, liqueur tartareuse, c'est-à-dire chargée de sel de lartre.

### TARTRE.

Tartre, s. m., sel formé par la fermentation dans les vins fumeux, et qui s'attache aux tonneaux en cristallisation.

Le tartre calciné s'appelle sel de tartre, e'est l'alcali fixe vegétal; il s'emploie dans les arts et dans la médecine. Il se résout par l'humidité en une liqueur qu'on appelle huile de tartre.

Le tartre vitriole est cette même huile mêlée avec l'esprit de vitriol.

Cristal ou crème de tartre; c'est le tartre purifié et réduit en forme de cristal. Il est formé d'un acide particulier et du sel de tartre, ou alcali fixe, avec une abondance d'acide. Le turtre émétique est une combinaison de verre d'antimoine avec la crême de tartre.

Le tartre folié est la combinaison du sel de tartre avec le vinaigre.

# TARTUFE, TARTUFERIE.

Tartuse, s. m., nom inventé par Molière, et adopté aujourd'hui dans toutes les langues de l'Europe pour signisser les hypocrites, les fripons, qui se servent du manteau de la religion : c'est un tartuse. c'est un vrai tartuse.

Tartuferie, s. f., mot nouveau formé de celui de lartufe; action d'hypocrite, maintien d'hypocrite, friponnerie de faux dévot; on s'en est servi souven flans les disputes sur la bulle Uniceritus.

#### TAUPE.

Taupe, petit quadrupède, un peu plus gros que la souris, qui habite sous terre. La nature lui a donné des yeux extrêmement petits, enfoncés, et recouverts de petits poils, afin que la terre ne les blesse pas, et qu'il soit averti par un peu de lumière quand il est exposé; l'organe de l'ouie très fin, les pates de devant larges, armées d'ongles tranchants, et placées toutes deux en plan incliné afin de jeter à droite et à gauche la terre qu'il fouille et qu'il soulève pour se faire un ehemin et une habitation. Il se nourrit de la racine des herbes. Comme cet animal passe pour aveugle, La Fontaine a cu raison de dire:

Lynx envers nos pareils, et taupes envers nous.

Fable 7 du liv. t.

Noir comme une taupe, trou de taupe, prendre des taupes. On se fait d'assex jolies fourrures avec des peaux de taupes. Il est allé au royaume des taupes, pour dire il est mort, proverbialement et bassement.

# TAUREAU.

Taureau, s. m., quadrupède armé de cornes, ayant le pied fendu, les jambes fortes, la marche lente, le corps épais, la peau dure, la queue moins longue que celle du cheval, ayant quelques longs poils au bout. Son sang a passé pour être un poison, mais il ne l'est pas plus que celui des autres animaux; et les anciens qui ont écrit que Thémistocle et d'autres s'étaient empoisonnés avec du sang de taureau falsifiaient à la fois l'histoire et la nature. Lucien, qui reproche à Jupiter d'avoir placé les cornes du taureau au-dessus de ses yeux, lui fait un reproche très injusie; car le taureau ayant l'œil graud, rond, et ouvert, il voit très bien où

il frappe; et si ses yeux avaient été placés sur sa tête, au-dessus des cornes, il n'aurait pu voir l'herbe qu'il broute.

Taureau banal est celui qui appartient au seigneur, et auquel ses vassaux sont tenus d'amener toutes leurs vaches.

Taureau de Phalaris, ou taureau d'airain; cet un taureau jeté en fonte, qu'on trouva en Sicile, et qu'on supposa avoir été employé par Phalaris pour y enfermer et faire brûler ceux qu'il voulait punir, espèce de cruauté qui n'est nullement vraisemblable.

Les taureaux de Médée, qui gardaient la toison d'or.

Le taureau de Marathon , dompté par Hercule.

Le taureau qui porta Europe; le taureau de Mithras; le taureau d'Osiris; le taureau, signe du zodiaque; l'œil du taureau, étoile de la première grandeur. Combats de taureaux, communs en Espagne. Taureau-cerf, animal sauvage d'Éthiopie. Prune-taureau, espèce de prune qui a la chair sèche.

#### TAURICIDER.

Tauricider, v. n., combattre des taureaux; expression familière qui se trouve souvent dans Scarron, dans Bussi, et dans Choisi.

#### TAUROROLE.

Taurobole, sacrifice d'expiation, fort commun aux troisième et quatrième siècles : on égorgeait un taureau sur une grande pierre un peu creusée et percée de plusieurs trous; sous cette pierre était une fosse, dans laquelle l'expié recevait sur son corps et sur son visage le sang de l'animal immolé. Julien le philosophe daigna se soumettre à cette expiation, pour se concilier les prêtres des gentils.

#### TAUROPHAGE.

Taurophage, s. m., mangeur de taureau; nom qu'on donnait à Bacchus et à Silène.

#### TAXE.

Le pape Pie 11, dans une épître à Jean Peregal\*, avoue que la cour romaine ne donne rien sans argent; l'imposition même des mains et les dons du Saint-Esprit s'y vendent, et la rémission des péchés ne s'y accorde qu'aux riches.

Avant lui, saint Antonin archevêque de Flo-

rence\*, avait observé que du temps de Boniface 1x, qui mourut l'an 1404, la cour romaine était si infâme par la tache de simonie, que les bénéfices s'y conféraient moins au mérite qu'à ceux qui apportaient beaucoup d'argent. Il ajoute que ce pape remplit l'univers d'indulgences plénières, de sorte que les petites églises, dans leurs jours de fêtes, les obtenaient à un prix modique.

Théodoric de Niem , secrétaire de ce pontife, nous apprend en effet que Boniface envoya des quéteurs en divers royaumes pour vendre l'indulgence à ceux qui leur offraient autant d'argent qu'ils en auraient dépensé en chemin s'ils eussent fait pour cela le voyage de Rome; de sorte qu'ils remettaient tous les péchés, même sans pénitence, à ceux qui se confessaient, et les dispensaient, moyennant de l'argent, de toutes sortes d'irréquarités, disant qu'ils avaient sur cela toute la puissance que le Christ avait accordée à Pierre de lier et de délier sur la terre .

Et ce qui est plus singulier encore, le prix de chaque crime est taxé dans un ouvrage latin imprimé à Rome par ordre de Léon x, le 48 novembre 4514, chez Marcel Silber, dans le champ de Flore, sous le titre de Taxes de la sacrée chancellerie et de la sacrée vinitencerie avostolique.

Entre plusieurs autres éditions de ce livre, faites en différents pays, celle in-4° de Paris, de l'an 4520, chez Toussaint Denis, rue Saint-Jacques, à la Croix de bois, près Saint-Yves, avec privilège du roi pour trois ans, porte au frontispice les armes de France et celles de la maison de Médicis, de laquelle était Léon x. Voilà ce qui aura trompé l'auteur du Tableau des papes d', qui attribue à Léon x l'établissement de ces taxes, quoique Polydore Virgile ° et le cardinal d'Ossaf 's'accordent à placer l'invention de la taxe de la chancellerie sous Jean xx11, vers l'au 4520; et le commencement de celle de la pénitencerie, seize ans plus tard, sous Benofit x11.

Pour nous faire une idée de ces taxes, copions ici quelques articles du chapitre des absolutions.

L'absolution g pour celui qui a counu charnellement sa mère, sa sœur, etc., coûte cinq gros.

L'absolution pour celui qui a défloré une vierge,

six gros.

L'absolution pour celui qui a révélé la confes-

sion d'un autre, sept gros.

L'absolution à pour celui qui a tué son père, sa mère, etc., cinq gros, et ainsi des autres péchés, c comme nous verrons bientot : mais à la fin du livre les prix sont évalués par ducats.

\* Chronique, trois'ème partie, tlire 22 — b Liv. 1, du Schisme, ch. Lxviii. — c Matthieu. ch. xvi , v. 49. — d Page 154. — s Liv. viii. ch. ii. des Invenieurs des choses. — f Lettre COCIII. — g Page 58. — b Page 58.

<sup>\*</sup> Èpitre 66.

Il y est aussi parlé d'une sorte de lettres appelées confessionnales, par lesquelles le pape permet de choisir, à l'article de la mort, un confesseur qui donne plein pardon de tont péché : aussi ces lettres ne s'accordent qu'aux princes, et même avec grande difficulté. Ce détail se trouve page 52 de l'édition de Paris.

La cour de Rome, dans la suite, cut honte de ce livre, qu'elle supprima tant qu'il lui fut possible; elle l'a même fait insérer dans l'indice expurgatoire du concile de Trente, sur la fausse supposition que les hérétiques l'ont corrompu.

Il est vrai qu'Antoine Dupinet, gentilhomme franc-comtois, en fit imprimer à Lyon, en 4564. un extrait in-80, dont voici le titre : Taxes des parties casuelles de la boutique du pape, en latin et en français, avec annotations prinses des décrets, conciles, et canons tant vieux que modernes, pour la vérification de la discipline anciennement observée en l'Église ; par A. D. P. Mais quoiqu'il n'avertisse point que son ouvrage n'est qu'un abrégé de l'autre, bien loin de corrompre son original, il en retranche au contraire quelques traits odieux, tels que celui qui se lit page 25, ligne 9 d'en bas, dans l'édition de Paris: le voici : « Et remarquez soigneusement que ces » sortes de grâces et de dispenses ne s'accordent » point-aux pauvres, parce que n'ayant pas de » quoi, ils ne peuvent être consolés, »

Il est vrai encore que Dupinet évalue ces taxes par tournois, ducats, et carlins; mais comme il observe, page 42, que les carlins et les gros sont de la même valeur, en substituent à la taxe de cinq, six, sept gros, etc., qui est dans son original, celle d'un nombre égal de carlins, ce n'est point le faisifier. En voici la preuve dans les quatre articles déjà cités de l'original.

L'absolution, dit Dupinet, pour celui qui connic learnellement sa mère, sa sœur, ou quelque autre parente ou alliée, ou sa commère de baptême, est taxée à cinq carlins.

L'absolution pour celui qui dépucelle une jeune fille est taxée à six carlins.

L'absolution pour celui qui révèle la confession de quelque pénitent est taxée à sept carlins.

L'absolution pour celui qui a tué son père, sa mère, son frère, sa sœur, sa femme, ou quelque autre parent ou allié, laïque néanmoins, est taxée à cinq carlins: car si le mort était ecclésiastique, l'homicide serait obligé de visiter les saints lieux.

Rapportons-en quelques autres.

L'absolution, continue Dupinet, pour quelque acte de paillardise que ce soit, commis par un clerc, fût-ce avec une religieuse dans le cloître ou deliors, ou avec ses parentes ou alliées, ou avec sa fille spirituelle (sa filleule), ou avec quelques

autres femmes que ce soit, coûte trente-six tournois, trois ducats.

L'absolution pour un prêtre qui tient une concubine, vingt-un tournois, cinq ducats, six carlins.

L'absolution d'un laïque pour toutes sortes de péchés de la chair se donne au for de la conscience pour six tournois, deux ducats.

L'absolution d'un laïque pour crime d'adultère, donnée au for de la conscience, coûte quatre tournois; et s'il y a adultère et inceste, il faut payer par tête six tournois. Si outre ces crimes on demande l'absolution du péché contre nature ou de la bestialité, il faut quatre-vingt-dix tournois, douze ducats et six carlins; mais si on demande seulement l'absolution du crime contre nature ou de la bestialité, il n'en coûtera que trente-six tournois et neuf ducats.

La femme qui aura pris un breuvage pour se faireavorter, ou le père qui le lui aura fait prendre, paiera quatte tournois, un ducat, et buit carlins; et si c'est un étranger qui ait donné le breuvage pour la faire avorter, il paiera quatre tournois, un ducat, et cinq carlins.

Un père ou une mère, ou quelque antre parent qui aura étouffé un enfant, paiera quatre tournois, un ducat, luit carlius; et si le mari et la femme l'ont tué ensemble, ils paieront six tournois et deux ducats.

La taxe qu'accorde le dataire pour contracter mariage hors les temps permis est de vingt carlins; et dans les temps permis, si les contractants sont au second ou troisième degré, elle est ordinairement de ving-cinq ducats, et quatre pour l'expédition des bulles; et au quatrième degré, de sept tournois, un ducat, et six carlins.

La dispense du jeûne pour un laIque aux jours marqués par l'Église, et la permission de manger du fromage, sont taxées à vingt carlins. La permission de manger de la viande et des œufs aux jours défendus est taxée à douze carlins; et celle de manger des laitages, à six tournois pour une personne seule; et à douze tournois, trois ducâts, et six carlins, pour toute une famille et pour plusieurs parents.

L'absolution d'un apostat et d'un vagabond qui veut revenir dans le giron de l'Église coûte douze tournois, trois ducats, et six carlins.

L'absolution et la réhabilitation de celui qui est coupable de sacrilége, de vol, d'incendie, de rapine, de parjure, et semblables, est taxée à trente-six tournois et neuf ducats.

L'absolution pour un valet qui retient le bien de son maître trépassé, pour le paiement de ses gages, et qui, étant averti, n'en fait pas la restitution, pourvu que le bien qu'il retient n'excède pas la valeur de ses gages, est taxée seulement, dans le for de la conscience, à six tournois, deux ducats.

Pour changer les clauses d'un testament, la taxe ordinaire est de douze tournois, trois dueats, six carlins.

La permission de changer son nom propre coûte neuf tournois, deux ducats, et neuf carlins; et pour changer le surnom et la mauière de le signer, il faut payer six tournois et deux ducats.

La permission d'avoir un autel portatif pour une seulo personne est taxée à dix carlins; et celle d'avoir une chapelle domestique, à cause de l'éloignement de l'église paroissiale, et pour y établir des fonts haptismaux et des chapelains, trente carlins.

Eufin la permission de transporter des marchandises une ou plusieurs fois aux pays des infldèles, et généralement trafiquer et vendre sa marchandise, sans être obligé d'obtenir la permission des seigneurs temporels, de quelques lieux que ce soit, fussent-ils rois ou empereurs, avec toutes les clauses dérogatoires très amples, u'est taxée qu'à vingt-quatre tournois s'ix ducats.

Cette permission, qui supplée à celle des seigneurs temporels, est une nouvelle preuve des prétentions papales dont nous avons parlé à l'article BULLE. On sait d'ailleurs que tous les reserits ou expéditions pour les bénéfices se paient encore à Rome suivant la taxe; et cette charge retombe toujours sur les laïques, par les impositions que le clergé subalterne en exige. Ne parlons ici que des droits pour les mariages et pour les sépultures.

Un arrêt du parlement de Paris, du 19 mai 1409, rendu à la poursuite des habitants et échevins d'Abbeville, porte que chacun pourra coucher avec sa femme sitôt après la célébration du mariage, sans attendre le congé de l'évêque d'Amiens, et sans payer le droit qu'exigeait ce prélat pour lever la défense qu'il avait faite de consommer le mariage les trois premières nuits des noces. Les moines de Saint-Étienne de Nevers furent privés du même droit par un autre arrêt du 27 septembre 1591. Quelques théologiens ont prétendu que cela était fondé sur le quatrième concile de Carthage, qui l'avait ordonné pour la révérence de la bénédiction matrimoniale. Mais comme ce concile n'avait point ordonné d'éluder sa défense en payant, il est plus vraisemblable que cette taxe était une suite de la coutume infâme qui donnait à certains seigneurs la première nuit des nouvelles mariées de leurs vassaux. Buchanan croit que cet usage avait commencé en Écosse sous le roi Éven.

Quoi qu'il en soit, les seigneurs de Prellei et

de Parsanui eu Piémont appelaient ce droit carragio, mais ayant refusé de le commuer en uue prestation honnête, leurs vassaux révoltés se dounèrent à Amédée vi, quatorzième comte de Savoie.

Ou a conservé un procès-verbal fait par M. Jean Fraguier, auditeur en la chambre des comptes de Paris, en vertu d'arrêt d'ieelle du 7 avril 4507, pour l'évaluation du comté d'Eu, tombé en la garde du roi par la minorité des enfants du comte de Nevers et de Charlotte de Bourbon sa femme. Au chapitre du revenu de la baronnie de Saint-Martin-le-Gaillard, dépendant du comté d'Eu, il est dit: Item, a ledit seigneur, audit lieu de Saint-Martin, droit de cutagg quand on se marie.

Les seigneurs de Sonloire avaient autrefois un droit semblable, et l'ayant omis en l'aven par eux rendu au seigneur de Montlevrier leur suzerain , l'aven fut blâmé; mais, par acte du 45 décembre 1607, le sieur de Montlevrier y renonça formelement; et ces droits honteux ont été partout convertis en des prestations modiques appelées marchetta.

Or, quand nos prélats curent des fiefs, suivant la remarque du judicieux Fleury, ils crurent avoir comme évêques ce qu'ils n'avaient que comme seigneurs; et les curés, comme leurs arrière-vassaux, imaginèrent la bénédiction du fit nuptial, qui leur valait un petit droit sous le nom de plat de noces, c'est-à-dire leur diner en argent ou en espèce. Voici le quatrain qu'un curé de province mit, en cette occasion, sous le chevet d'un président fort âgé, qui épousait une jeune demoiselle du nom de La Montagne; il fesait allusion aux cornes de Moïse, dont il est parlé dans l'Exode »:

Le président à barbe grise Sur la montagne va monter; Mais certes il peut bien compter D'en descendre comme Moise.

Disons aussi deux mots sur les droits qu'exige le clergé pour les sépultures des laïques. Autrefois, au décès de chaque particulier, les évêques se fesaient représenter les testaments, et défendaient de donner la sépulture à ceux qui étaient morts déconfes, c'est-à-dirc qui n'avaient pas fait un legs à l'Église, à moins que les parents n'allassent à l'official, qui commettait un prêtre ou quelque autre personne ecclésiastique pour réparer la faute du défunt, et faire ce legs en son nom. Les curés aussi s'opposaient à la profession de ceux qui vou-laient se faire moines, jusqu'à ce qu'ils eussent payé les droits de leur sépulture; disant que, puisqu'ils mouraient au monde, il était juste qu'ils

<sup>9</sup> Chan, XXXIV. v. 29.

256 TENIR.

s'acquittassent de ce qu'ils auraient du si on les avait enterrés.

Mais les débats fréquents occasionés par ces vexations obligerent les magistrats de fixer la taxe de ces droits singuliers. Voici l'extrait d'un réglement à ce sujet, porté par François de Harlai de Chanvallon, archevêque de Paris, le 50 mai 1695, et homologué en la cour du parlement le 40 juin suivant.

# MARIAGES.

| Pour la publication des bans,        | 4 | ı. | 10 | 8. |
|--------------------------------------|---|----|----|----|
| Pour les fiançailles,                | 2 |    |    |    |
| Pour la célébration du mariage,      | 6 |    |    |    |
| Pour le certificat de la publication |   |    |    |    |
| des bans, et la permission donnée    |   |    |    |    |
| au futur époux d'aller se marier     |   |    |    |    |
| dans la paroisse de la future        |   |    |    |    |
| épouse,                              | 5 |    |    |    |
| Pour l'honoraire de la messe du      |   |    |    |    |
| mariage,                             | 4 |    | 10 |    |
| Pour le vicaire,                     |   |    | 10 |    |
| Ponr le clerc des sacrements,        |   |    |    |    |
| Pour la bénédiction du lit,          |   |    | 10 |    |
| •                                    |   |    |    |    |

| CONVOIS.                                                                                                                   |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Des enfants au-dessous de sept ans , lorsqu'on r<br>va point en corps de clergé.                                           | ıe |
| Pour le curé,                                                                                                              | 5. |
| Pour le droit curial,                                                                                                      |    |
| qu'ils portent le corps, 8 Et lorsqu'ils ne le portent pas, 5 Et ainsi des jeunes gens au-dessus de sept an jusqu'à douze. | ıs |

| jusqu'à douze.                                                        |      |       |
|-----------------------------------------------------------------------|------|-------|
| Des personnes au-dessus de douze                                      | ans. |       |
| Pour le droit curial,                                                 | 6 1. |       |
| Pour l'assistance du curé,                                            | 4    |       |
| Pour le vicaire,                                                      | 2    |       |
| Pour chaque prêtre,                                                   |      |       |
| Pour chaque enfant de chœur,                                          |      | 10 s. |
| Chacun des prêtres qui veillent le<br>corps pendant la nuit, à boire, |      |       |
| et                                                                    | 3    |       |
| Et pendant le jour, à chacun                                          | 2    |       |

Pour la célébration de la messe , . .

Pour le service extraordinaire, ap-

pelé le service complet, c'est-àdire les vigiles et les deux messes du Saint-Espritet de la sainte Vierge. .

| Un p |            | siècle dernier      | a tradult ces    | vers de    | la | manière |
|------|------------|---------------------|------------------|------------|----|---------|
|      | Ches nou   | s tout est vénal,   | prêtres, temple  | s, autels. |    |         |
|      | L'oremue   | à voix basse, et    | les chants solen | De's       |    |         |
|      | La terre d | les tombeaux, l'h   | ymen et le bap   | léme,      |    |         |
|      | Et la pare | de sainte, et le ci | let, et Dieu mê  | me.        | ĸ. |         |

BU)

10

| l'our chacun des prêtres qui portent |   |    |    |  |
|--------------------------------------|---|----|----|--|
| le corps,                            | 4 | ı. |    |  |
| Pour le port de la haute croix, .    |   | 4  | 10 |  |
| Pour le porte-bénitier,              |   |    | 5  |  |
| Pour le port de la petite croix,     |   |    | 5  |  |
| Pour le clerc des convois,           | 4 |    |    |  |
| Pour le transport des corps d'une    |   |    |    |  |
| église à une autre, sera payé        |   |    |    |  |
| moitié plus des droits ci-dessus.    |   |    |    |  |

#### Pour la réception des corps transportés. Au curé, . . . . . . . . . . . . 6 Au vicaire, . . . . . . . . . . . 10 A chaque prêtre !...... 45

#### TECHNIQUE.

Technique, adj. m. f., artificiel: vers techniques, qui renferment des préceptes; vers techniques pour apprendre l'histoire. Les vers de Despautère sont techniques.

« Mascula sunt pons , mons , fons, »

Ce ne sont pas des vers dans le goût de Virgile.

#### TENIR.

Tenir, v. act. et quelquesois n. La signification naturelle et primordiale de tenir est d'avoir quelque chose entre ses mains; tenir un livre, une épée, les rênes des chevaux, le timon, le qouvernail d'un vaisseau; tenir un enfant par les lisières; tenir quelqu'un par le bras; tenir fort; tenir serré, ferme, faiblement; tenir à brasse corps; tenir à deux mains; tenir à la gorge; tenir le poignard sur la gorge, au propre, etc.

Par extension et au figuré il a plusieurs autres significations. Tenir, posseder. Le roi d'Angleterre tient une principauté en Allemagne. On

4 Cette taxe est fort augmentée; mais nous doutons que ces augmentations aient été homologuées. On a imaginé de faire jouer dans les enterrements le rôle de confesseur du mort à un prêtre qui est dans un costume particulier, et auquel on donne un écu. Quand le malade est mort sans confession, quelquefois on accorde le confesseur pour éviter le scandale et gagner un écu; d'autres fois, l'Église aime mieux le scandale que l'écu. C'est un moyen de décrier une famille honnête auprès de la canaille de la paroisse, qui est dans la main des prêtres, parce que les laïques ont encore la bétise de les charger de la distribution de leurs aumônes.

li y a long-temps qu'on se plaint de cette avidité du clerge. Baptiste Mantouan, général des carmes, au quinzieme siècle, dit dans ses poés es s e . . . . . . . . . . Venalia nobis » Templa, secerdotes, aliaria, sacra, corones, « Ignis, thura, preces; custum est venale, Densque. »

tient une terre cu fief, un bénéfice en commende, une maison à loyer, à bail judiciaire, etc. Les mahométaus tiennent les plus beaux pays de l'Europe et de l'Asic. Les rois d'Angleterre ont tenu plusieurs provinces en France à foi et hommage de la couronne.

Tenir, dans le sens d'occuper. Un officier tient une place pour le roi. On tient le jen de quelqu'un, pour quelqu'un; il tient, il occupe le premier étage; il le tient à bail, à loyer; tenir une ferme.

Tenir, pour exprimer l'ordre des personnes et des choses. Les présidents dans leurs compagnies tiennent le premier rang. On tient sou rang, sa place, son poste; et dans le discours familier, on tient son coin. Il a tenu le milieu entre ces deux extrémités. Les livres d'histoire tiennent le premier rang dans sa bibliothèque.

Tenir, pour garder. Tenir son argent dans son cabinet, son vin à la cave, ses papiers sous la clef, sa femme dans un couvent.

Teuir, pour contenir au propre. Cette grange tient tant de gerbes, ce muid tant de pintes; cette forêt tient dix lieues de long; l'arnée tenait quatre lieues de pays; cet homme, ce menble tient trop de place; il ne peut tenir que vingt personnes à cette table.

Tenir, pour contenir au figuré. Il est si remuant, si vif, qu'on ne le peut tenir; il ne pent tenir sa langue; tenir en place; rien ne le peut tenir; c'est-à-dire contenir, réprimer. Vous ne pouvez vous tenir de jouer, de médire. C'est dans un sens figuré qu'on tient les peuples dans le devoir, les enfants dans le respect, les ennemis en échec, dans la crainte. On les contient au figuré.

Il n'en est pas de même de tenir la balance entre les puissances, parce qu'on ne contient pas la balance. On est supposé tenir la balance dans sa main; c'est une métaphore. Tenir de court est anssi une métaphore, prise des rênes des chevaux et des laisses des chiens.

Tenir, être proche, être joint, contigu, attaché, adhérer. Le jardin tient à ma maison, la
forêt au jardin. Ce tableau ne tient qu'à un clou;
ce miroir tient mal, il est mal attaché. De là on
dit au figuré, la vie ne tient qu'à un fil, ne tient
à rien. Sa condamnation a tenu à peu de chose.
Je ne sais qui me tient que je n'éclate! A quoi
tient-il que vous ne sollicitiez cette affaire? Qu'à
cela ne tienne. Il n'y a ni considération ni crédit
qui tienne, il sera condamné. S'il ne tient qu'à
donner de l'argent, en voilà. Il n'a pas tenu à
moi que vous ne fussiez heureux. Votre argent
ne tient à rien. Cela tient comme de la glu, proverbialement et bassement.

Tenir, pour avoir soin. Tenir sa maison pro-

pre, ses enfants bien vêtus, ses affaires en ordre, ses meubles en bon état, ses portes fermées, ses feuêtres ouvertes.

Tenir, pour exprimer les situations du corps. Il tient les yeux ouverts, les yeux baissés, les mains jointes, la tête droite, les pieds en dehors, etc. Il se tient droit, debout, courbé, assis. Il se tient mal, il se tient bien. Il se tient sous les armes. On dit que Siméon Stylite se tint plusieurs années sur une jumbe. Les grues se tienment souvent sur une patte.

Et au figuré: Il se tient à sa place, c'est-à-diro il est modesto, il ne se méconnaît pas, il mépage l'orgueil des autres. Il se tient en repos, il se tient à l'écart, il se tient clos et couvert, il ne se mêle pas des affaires d'autrui, il ne s'expose pas. Vous tiendrez-vous les bras croisés? vous tiendrez-vous à ne ricu faire?

Tenir, pour exprimer les essets un peu durables de quelque chose. Le lait sient le teint sia; les fruits sondants tiennent le ventre libre. La sourrure tient chaud; la société tient gai. Le régime ne tient sain, l'exercice ne tient dispos, la solitude me tient laborieux, etc.

Tenir, être redevable. Je tiens tout de votre bonté; je tiens du roi ma terre, mes priviléges, ma fortune. S'il a quelque chose de bon, il le tient de vos exemples. Il tient la vie de la clémence du prince.

Tu vois le jour, Cinna; mais ceux dont lu le tiens Furent les ennemis de mon père et les miens, CORNELLE. Cinna, acte v, scène 1.

C'est à peu près eu ce sens qu'on dit : Je tiens ce secret d'un charlatan. Je tiens cette nouvelle d'un homme instruit. Je tiens cette façon de travailler d'un grand maitre. Je tiens de lui ma méthode, mes idées sur la métaphysique; c'està-dire je lui en suis redevable, je les ai puisées chez lui.

Teuir, ressembler, participer. Il tient de son père et de sa mère; il a de qui tenir; il tient de race. Il tient sa valeur de son père, et sa modestie de sa mère. Ce style tient du burlesque, il participe du burlesque, cette architecture, du gothique. Le mulet tient de l'âne et du cheval.

Tenir, pour signifier l'exercice des emplois et des professions. Un maître ès-arts peut tenir école et pension. Il faut la permission du roi pour tenir manége. Tout négociant peut tenir banque. Il faut être maître pour tenir boutique. Ce n'est que par tolérance qu'on tient academie de jeu. Tout citoyen peut tenir des chambres garnies. Pour tenir auberge, cabavet, il faut permission.

Tenir, pour demeurer, être long-temps dans la même situation. Ce général a tenn long-temps la campagne; ce malade tient la chambre, le lit. Ce débiteur tient prison. Ce vaisscau a tenu la mer six mois. Il m'a tenu, je me suis tenu long-temps au froid, à l'air, à la pluie.

Tenir, pour convoquer, assembler, présider. Le pape tieut concile, consistoire, chapelle. Le roi tient conseil, tient le secau. On tient les états, lu chambre des vacations, les grands jours, etc. La foire se tient; le marché se tient.

Tenir, pour exprimer les maux du corps et de l'âme. La goutte, la fièvre le tient. Son accès le tient; quand sa colère le tient, i n'est plus mattre de lui; sa mauvaise humeur le tient, il n'en faut pas approcher. On voit bien ce qui le tient, c'est la peur. Qu'est-ce qui le tient? la mauvaise

Remarquez que quand ces affections de l'âme la maîtrisent, alors elles gouvernent le verbe; car ee sont elles qui agissent. Mais quand on semble les faire durer, c'est la personne qui gouverne le verbe. Il tiut sa colère long-temps contre son rival. Il lui tint rancune. Il tient sa gravité, son quant-à-moi, son fier. Je tiens ma colère ne peut signifier, je retiens ma eolère; mais au coutraire, je la garde. On ne peut dire tenir son courage, tenir son humeur, parce que le courage est nue qualité qui doit toujours dominer, et l'humeur une affection involontaire. Personne ne vent avoir d'humeur, mais on veut bien avoir de la colère contre les méchants, contre les hypocrites, tenir sa colère contre eux. C'est par la même raison an'on tient une conduite, un parti, parce qu'on est censé les vouloir tenir. Vous tenez votre sérieux, et votre sérieux ne vous tient pas. Ou tient rigueur, la rigueur ne vous tient pas.

Tenir, pour résister. La citadelle a tenu plus long-temps que la ville. Les enuemis pourront à peine tenir cette ambé. Ce général a tenu daus Prague contre une armée de soixante et dix mille hommes. Tenir tête, tenir bon, tenir ferme. Il tient au vent, à la pluie, à toutes les fatiques.

Tenir, pour avoir et entretenir. Il tient son fils au collége, à l'aeadémir. Le roi tient des ambassadeurs dans plusieurs cours; il tient garnison dans les villes frontières. Ce ministre tient des émissaires, des espions, dans les cours étranqères.

Tenir, pour croire, réputer. On ne tient plus, dans les écoles, les dogmes d'Aristote. Les mahométans tiennent que Dieu est incommunicable; la plupart tiement que l'Aleoran n'est pas de toute èternité. Les Indiens et les Chinois tiennent la métempsycose. Je me tiens heureux, je me tiens perdu, c'est-à-dire, je me crois heureux, je une crois perdu. On tieut les opinions de Leibnitz pour chimèriques; mis on tient e philosophe

pour un grand gènic. Il a tenu ma visite à honneur, et mes réflexions à injure. Il se l'est tenu pour dit. Remarquez que lorsque tenir signifie réputer, avoir opinion, il s'emploie également avec l'accusatif et avec la préposition pour.

Qu'il la tient pour sensée et de bon jugement.
RACINE, les Plaideurs, acte II, scène IV.

Ma foi, je le tiens fou de toutes les manières.

MOLJÉRE, l'École des femmes, acte 1, scène 1.

Tenir, pour exècuter, accomplir, garder. Un honnête honme tient sa promesse; un roi sage tient ses traités. On est obligé de tenir ses marchés; quant on a donné sa parole, il la faut tenir.

Tenir, au lieu de suivre. Ils tiennent le chemin de Lyon. Quelle route tiendrez-vous? Tenez les bords; tenez tonjours le large, le bas, le haut, le milieu.

Tenir, être contigu. Cette maison tient à la mienne, la galerie tient à son appartement.

Tenir, pour signifier les liaisons de parenté, d'affection. Sa famille tient aux meilleures maisons du royaume. Il ne tient plus au monde que par habitude; vous ne tenez à cet homme que par sa place; il tient à cette femme par une inclination invincible.

Tenir, se fixer à quelque chose. Je m'en tiens aux découvertes de Newton sur la lumière. Il s'en tient à l'Évangile, et rejette la tradition. Après avoir gagné cent mille francs il devait s'en tenir là. Il faut s'en tenir à la décision des arbitres, et ne point plaider. Remarquez que dans tontes ces acceptions la particule en est nécessaire; elle emporte l'exclusion du contraire. Je m'en tiens à l'opinion de Locke signifie, de toutes les opinions je m'en tiens à celle-là. Mais, je me tiens aux opinions de Locke, signifie seulement, je les adopte, sans exprimer absolument si j'en ai examiné et rejeté d'autres.

Outre ces significations générales du mot tenir, il en a beaucoup de particulières. Tenir une terre par ses mains, c'est la faire valoir ; tenir le sceptre, c'est réguer ; tenir la mer, c'est être embarqué long-temps. Une armée tient la campagne; un cmbarras tient toute une rue; l'eau glacée et l'eau bouillante tiennent plus de place que l'eau ordinaire. Ce sable ne tient point, cette colle tiendra long-temps. Il s'est tenu au gros de l'arbre. Le aibier a teuu, c'est-à-dire ne s'est pas écarté de la place où on l'a cherché. Les gardes se sout tenus à la porte ; le marché, la foire tient ou se tient aujourd'hui; l'audience tient les matins; on tient la main à l'exécution des règlements; le greffier tient la plume, le commis la caisse. Tout père de famille doit tenir un registre, un livre de compte. On tient un enfant sur les fonts de baptème. Tenir un homme sur les fonts, c'est parler de lui et discuter son caractère, répondre pour lui, qu'il a telle inclination, comme au baptème on répond pour le filleul. Une chose tient lieu d'une autre; ce présent tient lieu d'argent; son accueil tient lieu de récompense. On est tenu de rendre soi et hommage à son seigneur, d'assister aux états de sa province, de marcher avec son régiment, de payer les dines, etc.

On tient table, on tient chapelle, on tient sa partie dans la musique, on tient sur une note, on tient et sur !! Pun fait a tout, l'autre le tient; on tient les surte le noit; on tient les sartes, on tient le dé, on tient le haut bout, le haut du pavé, le milieu. On tient compte de l'argent, des faveurs qu'on a reçues. On va même jusqu'à dire que Dieu nous tiendra compte d'une bonne action. On se tient sûr, on tient pour quelqu'un. Les cordeliers tienneut pour Scot, et les dominicains pour saint Thomas. On tient une chose pour non avenue quund elle n'a eu aucune suite; on tient une faveur pour reçue quand on est sûr de la bonne volonté; un bon vaisseau tient à tout vent. On tient des propos, des discours, un langage.

Quel propos vous tenez!

Cessez de tenir ce langage.

Les proverbes qui naissent de ce mot sont en tres grand nombre. Il en tient, c'est-à-dire on l'a trompé, ou il a succombé dans une affaire, ou il a été condamné, ou il a été vaincu, etc. Îl a vu cette femme, il en tient. Il a un peu trop bu, il en tient. Il tient le loup par les oreilles, c'est-àdire il se trouve dans une situation épineuse. Cet accord tient à chaux et à ciment, c'est-à-dire qu'il ne sera pas aisément changé. Cette femme tient ses amants le bec dans l'eau, pour dire, elles les amuse, leur donne de fausses espérances. Tenir l'épée dans les reins, le poignard sur la gorge, ou à la gorge, signifie presser vivement quelqu'un de conclure. Tenir pied à boule, être assidu, ne point abandonner une affaire. Tenir quelqu'un dans sa manche, être sûr de son consentement, de son opinion. Tenir le dé dans la conversation, parler trop, vouloir primer. C'est un furicux, il faut le tenir à quatre. Se faire tenir à quatre, faire le difficile. Il tient bien sa partie, c'est-àdire il s'acquitte bien de son devoir. Tenir quelqu'un sur le tapis, parler beaucoup de lui. Cet homme croyait reussir, il ne tient rien. Il n'a qu'à se bien tenir. Il a beau vouloir m'échapper, je le tiens. Il faut le tenir par les cordons ou les lisières, c'est-à-dire le mener comme un enfant,

un homme qui ne sait pas se conduire. Rancune tenant. Tenir le bon bout par-devers soi, c'est avoir ses siretés dans une affaire, c'est être en possession de ce qui est contesté. Croire tenir Dieu par les pieds, expression populaire pour marquer sa joie d'un bonheur inespéré.

Un tiens vant mieux que deux tu l'auras, ancien proverhe. Serrez la main, et dites que vous ne tenez rien; mauvais proverbe populaire. Cet honme se tient mieux à table qu'à cheval; il se tient droit comme un cierge. Le plus empéché est celui qui tient la queue de la poèle, tous proverbes du peuple.

# TERELAS.

Térélas ou Ptérélas, ou Ptérélaüs, tout comme vous voudrez, était fils de Taphus ou Taphius. Que m'importe? dites-vous. Doucement, vous allez voir. Ce Térélas avait un cheveu d'or, auquel était attaché le destin de sa ville de Taphe. Il y avait bien plus, ce cheveu rendait Térélas immortel; Térélas ne pouvait mourir tant que ce cheveu serait à sa tête; aussi ne se peignait-il jamais, de peur de le faire tomber. Mais une immortalité qui ne tient qu'à un cheveu n'est pas chose fort assurée.

Amphitryon, général de la république de Thébes, assiégea Taphe. La fille du roi Térélas devint éperdument amoureuse d'Amphitryon, en le voyant passer près des remparts. Elle alla pendant la nuit couper le cheveu de sou père, et en fit présent au général. Taphe fut priso, Térélas fut tué. Quelques savants assurent que ce fut la femme de Térélas qui lui joua ce tour. Ils se fondent sur de grandes autorités : ce serait le sujet d'une dissertation utile. J'avoue que j'aurais quelque penchant pour l'opinion de ces savants : il me semblo qu'une femme est d'ordinaire moins timorée qu'une fille.

Même chose advint à Nisus, roi de Mégare. Minos assiégeait cette ville. Scylla, fille de Nisus, devint folle de Minos. Son père, à la vérité, n'avait point de cheveu d'or; mais il en avait un de pourpre, et l'on sait qu'à ce cheveu était attachée la durée de sa vie et de l'empire mégarien. Scylla, pour obliger Minos, coupa ce choveu fatal, et en fit présent à son amant.

a Toute l'histoire de Miuos est vraie, dit le pro-» fond Banier<sup>3</sup>, et elle est attestée par toute l'an-» tiquité, » Je la crois aussi vraie que celle de Térélas; mais je suis bien embarrassé entre le profond Calmet et le profond Iluet. Calmet pense que l'aventure du cheveu de Nisus présenté a Mi-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Mythologie de Banier, liv. 11. page 151, tome 111, édition in-4°. Commentaires littéraires sur Samson, ch. xvi.

260 TERRE.

nos, et du cheveu de Térélas, ou Ptérélas, offert à Amphitryon, est visiblement lirée de l'histoire véridique de Samson, juge d'Israèl. D'un autre côté, Huet le démontreur vous démontre que Minos est visiblement Molse, puisqu'un de ces nons est visiblement l'anagramme de l'autre en retranchant les lettres n et e.

Mais, malgré la démonstration de Huet, je suis entièrement pour le délicat dom Calmet, et pour ceux qui pensent que tout ce qui concerne les cheveux de Térélas et de Nisus doit se rapporter aux cheveux de Samson. La plus convaincante de mes raisons victorieuses est que, sans parler de la famille de Térélas, dont j'ignore la métamorphose, il est certain que Scylla fut changée en alouette, et que son père Nisus fut changée en épervier. Or, Bochart ayant cru qu'un épervier s'appelle neis en bébreu, j'en conclus que toute l'histoire de Térélas, d'Amphitryon, de Nisus, de Minos, est une copie de l'histoire de Samson.

Je sais qu'il s'est déjà élevé de nos jours une secte abominable, en horreur à Dieu et aux hommes, qui ose prétendre que les fables grecques sont plus anciennes que l'histoire juive; que les Grecs n'entendirent pas plus parler de Samson que d'Adam, d'Ève, d'Abel, de cain, etc., etc.; que ces noms ne sont cités dans aucun auteur grec. Ils disent, comme nous l'avons modestement insinué à l'article baccius et à l'article juirs, que les Grecs n'ont pu rien prendre des Juifs, et que les Juifs ont pu prendre quelque close des Grecs.

Je réponds, avec le docteur Hayer, le docteur Gauchat, l'ex-jésuite Patouillet, l'ex-jésuite Nonotte, et l'ex-jésuite Patouillet, l'ex-jésuite Nonotte, et l'ex-jésuite Paulian, que cette hérésie est la plus damuable opinion qui soit jamais sortie de l'enfer; qu'elle fut anathématisée autrefois en plein parlement par un réquisitoire, et condamnée au rapport du sieur P.....; que si on porte l'indulgence jusqu'à tolfere ceux qui débitent ces systèmes affreux, il n'y a plus de sûreté dans le monde, et que certainement l'antechrist va venir, s'il n'est d'ajè venu.

# TERRE.

Terre, s. f., proprement le limon qui produit les plantes; qu'il soit pur ou mélangé, n'importe : on l'appelle terre vierge quand elle est dégagée, autant qu'il est possible, des parties hétérogènes : si elle est aisée à rompre, peu mélée de glaise et de sable, c'est de la terre franche; si elle est tenace, visqueuse, c'est de la terre qlaise.

Elle reçoit des dénominations différentes de tous les corps dont elle est plus ou moins remplie : terre pierreuse, sablonneuse, graveleuse, aqueuse, ferrugineuse, minérale Elle prend ses noms de ses qualités diverses: lerre grasse, maigre, ferile, stérile, humide, sèche, brûlante, froide, mouvante, ferme, légère, compacte, friable, meuble, argileuse, marécageuse. Terre neuve, c'est-à-dire qui n'a pas encore été posée à l'air, qui n'a pas encore produit; terre usée, etc.

Des (açons qu'elle reçoit : cultivée, remuée, fouillée, creusée, fumée, rapportée, ameublie, améliorée, criblée, etc.

Des usages où elle est mise: terre à pot ou à potier, terre glaise blanchâtre, compacte, molle, qui se cuit dans des fourneaux, et dont ou fait les tuiles, les briques, les pots, la faïence. Terre à foulon, espèce de glaise onclueuse au toucher, qui sert à préparer les draps. Terre sigillée, terre rouge de Lemnos mise en pastilles gravées d'un cachet arabe; on fait croire que c'est un antidote.

Terre d'ombre, espèce de craie brune qu'on tire du Levant. Terre vernissée; c'est celle qui, en sortant de la roue du potier, reçoit une couche de plomb calciné: vaisselle de terre vernissée.

Dans cette signification au propre du nom terre, aucun autre corps, quoique terrestre, ne peut être compris. Qu'on tienne dans sa main de l'or, ou du sel, ou un diamant, ou une fleur, on ne dira pas; je tiens de la terre; si on est sur un rocher, sur un arbre, on ne dira pas, je suis sur un morceau de terre.

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner si la terre est un élément ou non; il faudrait savoir d'abord ce que c'est qu'un élément.

Le nom de terre s'est donné par extension à des parties du globe, à des étendues de pays ; les terres du Turc, du Mogol; terre étrangère, terre ennemie, les terres australes, les terres arctiques; Terre-Neuve, île du Canada; terre des Papous, près des Moluques ; terres de la Compagnie , c'està-dire de la compagnie des Indes orientales de Hollande, au nord du Japon; terre d'Harnem, de Yesso ; terre de Labrador , au nord de l'Amérique . près de la baie de Hudson, ainsi nommée parce que le labour y est ingrat ; terre de Labour , près de Gaête, aiusi nommée par une raison contraire, c'est la Campania felice. Terre-Sainte, partie de la Palestine où Jésus-Christ opéra ses miracles. et, par extension, toute la Palestine. La terre de promission, c'est cette Palestine même, petit pays sur les confins de l'Arabie-Pêtrée et de la Syrie, que Dieu promit à Abraham né dans le beau pays de la Chaldée.

Terre, domaine particulier. Terre seigneuriale, terre titrée, terre en mouvance, terre démembrée, terre en fief, en arrière-fief. Le mot de terre, en ce sens, ne convient pas aux domaines en roture; ils sont appelés domaine, métairie, fonds, héritage, campagne: on y cultive la terre, on y afferme une pièce de terre; mais il n'est pas permis de dire d'un tel fonds, ma terre, mes terrezs, sous peine de ridicule, à moins qu'on n'entende le terrain, le sol: ma terre est sablonneuse, marécageuse, etc. Terre vague, que personnene réclame. Terres abandonnées, qui peuvent être réclamées, mais qu'on a laissées saus culture, et que le seigneur alors à droit de faire cultiver à son profit.

Terres novales, qui ont été nouvellement défrichées.

Terre, par extension, le globe terrestre ou le globe terraqué. La Terre, petite planète qui fait sa révolution annuelle autour du soleil en trois cent soixante-cinq jours six heures et quelques minutes, et qui tourne sur elle-même eu vingt-quatre heures. C'est dans cette acception qu'on dit mesurer la terre, quand on a seulement mesuré un degré en longitude ou en latitude. Diamètre de la terre, circonférence de la terre, en degrés, en lièues, en milles, et en toises.

Les climats de la terre, la gravitation de la terre sur le soleil et les autres planètes, l'attraction de la terre, son parallélisme, son axe, ses pôles.

La terre ferme, partie du globe distinguée des eaux, soit continent, soit île. Terre ferme, en géographie, est opposé à fle; et cet abus est devenu usage.

On entend aussi par terre ferme la Castille-Noire, grand pays de l'Amérique méridionale; et les Espagnols ont encore donné le nom de terre ferme particulière au gouvernement de Panama.

Magellan entreprit le premier le tour de la terre,

c'est-à-dire du globe.
Une partie du globe se prend au figuré pour toute la terre : on dit que les anciens Romains avaient conquis la terre, quoiqu'ils n'en possédassent pas la vingtième partie

C'est dans ce sens figuré, et par la plus grande hyperbole, qu'un homme connu dans deux ou trois pays est réputé célèbre dans toute la terre. Toute la terre parle de vous, ne veut souvent dire autre chose, sinon, quelques bourgeois de cette ville parlent de vous.

Or donc ce de La Serre . Si bien connu de vous et de toute la terre. REGRARD, le Joueur, acte iii, ecène iv.

La terre et l'onde, expression trop commune en poésie, pour signisser l'empire de la terre et de la mer.

Cet empire absolu sur la terre et sur l'onde. Ce ponvoir souverain que j'ai sur tout le moude. Le ciel et la terre, expression vague par laquelle le peuple entend la terre et l'air; et au figuré, négliger le ciel pour la terre; les biens de la terre sont méprisables, il ne faut songer qu'à ceux du ciel.

264

Vent de terre, c'est-à-dire qui soussile de la terre, et non de la mer.

Toucher la terre. Un vaisseau qui touche la terre échoue, ou court risque de se briser.

Prendre terre, aborder. Perdre terre, s'éloigner, ou ne pouvoir toucher le fond dans l'eau; et figurément, ne pouvoir plus suivre ses idées, s'égarer dans ses raisonnements.

Raser la terre, voguer près du rivoge : les barques penvent aisément raser la terre; les oiseaux rasent la terre quand ils s'en approchent en volant; et au figuré, un auteur rase la terre, quand il manque d'élévation. Allet terre à terre, ne guère s'éloigner des côtes; et au figuré ne se pas lasarder. Marcher terre à terre, ne point chercher à s'ever, être sans ambition. Cet auteur ne s'élève jamais de terre.

En terre: picu enfoncé en terre; porter en terre, c'est-à-dire à la sépulture.

Sous terre: il y a long-temps qu'il est sous terre, qu'il est enseveli; chemin sous terre; et an figuré, travailler sous terre, agir sous terre, c'est-à-dire former des intrigues sourdes, cabaler secrètement

Ce mot terre a produit beaucoup de formules et de proyerbes.

Que la terre te soit légère, ancienne formule pour les sépultures des Grecs et des Romains.

Point de terre sans seigneur, maxime de droit féodal. Qui terre a, guerre a. C'est une terre de promission, proverbe pris de l'ôpinion que la Palestine était très fertile. Tant vaut l'honune, tant vaut sa terre. Cette parole n'est pas tombée par terre où à terre.

Il va tant que terre peut le porter. Quitter une terre pour le cens, c'est abandonner une chose plus onéreuse que profitable. Faire perdre terre à quelqu'un , l'embarrasser dans la dispute. Faire de la terre le fossé; c'est-à-dire, se servir d'une chose pour en faire une autre. Il fait nuit, on ne voit ni ciel ni terre. Bonne terre, méchant chemin. Baiser la terre ; donuer du nez en terre. Il ne saurait s'élever de terre. Il voudrait être vingt pieds, cent pieds sous terre; c'est-à-dire il voudrait se cacher de honte, ou il est dégoûté de la vie. Le faible qui s'attaque au puissant est pot de terre contre pot de fer. Cet homme vaudrait mieux en terre qu'en pré; proverbe bas et odieux, pour souhaiter la mort à quelqu'un. Entre deux selles le cul à terre; autre proverbe très bas, pour simainam dans avantages perdus à la fois, deux occasions manquées. Un homme qui s'était brouillé avec deux rois écrivait plaisamment : Je me trouve entre deux rois le cul à terre .

#### TESTICULES.

#### SECTION PREMIÈRE.

Ce mot est scientifique et un peu obscène; il signifie petit témoin. Voyez dans le grand Dictionnaire encyclopédique les conditions d'un bon testicule, ses maladies, ses traitements. Sixte-Quint, cordelier devenu pape, déclara en 4587, par sa lettre du 25 juin à son nonce en Espagne, qu'il fallait démarier tous ceux qui n'avaient pas de testicules. Il semble par cet ordre, lequel fut exécuté par Philippe 11, qu'il y avait en Espagne plusieurs maris privés de ces deux organes. Mais comment un homme qui avait été cordelier pouvait-il ignorer que souvent des hommes ont leurs testicules cachés dans l'abdomen, et n'en sont que plus propres à l'action conjugale? Nous avons vu en France trois frères de la plus grande naissance, dont l'un en possédait trois, l'autre n'en avait qu'un seul, et le troisième n'en avait point d'apparents; ce dernier était le plus vigoureux des frères.

Le docteur angélique, qui n'était que jacobin, décide que deux testicules sont de essentia matrimonii, de l'essence du mariage; en quoi il est suivi par Richardus, Scotus, Durandus, et Sylvius.

Si vous ne pouvez parvenir à voir le plaidoyer de l'avocat Sébastien Rouillard, en 1600, pour les testicules de sa partie enfoncés dans son épigastre, consultez du moins le Dictionnaire de Bayle, à l'article Quellenec; vous y verrez que la méchante femme du client de Sébastien Rouillard voulait faire déclarer son mariage nul, sur ce que la partie ne montrait point de testicules. La partie disait avoir fait parfaitement son devoir. Il articulait intromission et éjaculation ; il offrait de recommencer en présence des chambres assemblées. La coquine répondait que cette épreuve alarmait trop sa fierté pudique; que cette tentative était superflue, puisque les testicules mauquaient évidemment à l'intimé, et que messieurs savaient très bien que les testicules sont nécessaires pour

J'ignore quel fut l'événement du procès; j'oserais soupçonner que le mari fut débouté de sa requête, et qu'il perdit sa cause, quoique avec de très bonnes pièces, pour n'avoir pu les montrer toutes.

Ce qui me fait pencher à le croire, c'est que le même parlement de Paris, le 8 janvier 4665, rendit arrêt sur la nécessité de deux testicules apparents, et déclara que sans eux ou ne pouvait contracter mariage. Cela fait voir qu'alors il n'y avait aucun membre de ce corps qui eût ses deux témoins dans le ventre, ou qui fût réduit à un témoin; il aurait montré à la compagnie qu'elle jugeait sans connaissance de cause.

Vous pouvez consulter Pontas sur les testicules comme sur bien d'autres objets; e'était un souspénitencier qui décidait de tous les cas: il approche quelquefois de Sanchez.

#### SECTION II.

#### Et par occasion des hermaphrodites.

Il s'est glissé depuis long-temps un préjugé daux l'Église latine, qu'il n'est pas permis de dire la messe saus testicules, et qu'il faut au moins les avoir dans sa poche. Cette ancienne idée était fondée sur le concile de Nicée¹, qui défend qu'on ordonne ceux qui se sont fait mutiler eux-même. L'exemple d'Origène et de quelques enthousastes attira cette défense. Elle fut confirmée au second concile d'Arles.

L'Église grecque n'exclut jamais de l'autel nous à qui on avait fait l'opération d'Origène sans leur consentement.

Les patriarches de Constantinople, Nicétas, Ignace, Photius, Methodius, étaient eunuques. Aujourd'hui ce point de discipline a semblé demeurer indécis dans l'Église latine. Cependant l'opinion la plus commune est que si un eunuque reconnu se présentait pour être ordonné prêtre, il aurait besoin d'une dispense.

Le bannissement des ennuques du service des autels paraît contraire à l'esprit même de pureté et de chasteté que ce service exige. Il semble surtout que des cunuques, qui confesseraient de beaux garçons et de belles filles, seraient moins exposés aux tentations; mais d'autres raisons de convenance et de bienséance ont déterminé ceux qui ont fait les lois.

Dans le Lévitique on exclut de l'autel tous les défauts corporels, les avengles, les bossus, les manchots, les boiteux, les borgnes, les galeux, les teigneux, les nez trop longs, les nez camus. Il n'est point parlé des eunuques; il n'y en avait point chez les Juis: ceux qui servirent d'eunuques dans les sérails de leurs rois étaient des étrangers.

On demande si un animal, un homme par exemple, peut avoir à la fois des testicules et des ovai-

<sup>\*</sup> Cet homme élait Voltaire lui-même.

a Iv. Dist. xxxiv. quest.

a Canon IV.

res, ou ces glaudes prises pour des ovaires, une werge et un clitoris, un prépuce et un vagin, en un mot si la nature peut faire de véritables herma-phrodites, et si un hermaphrodite peut faire un enfant à une fille et être engrossé par un garçon. Le réponds, à mon ordinaire, que je u'en sais rien, et que je ne connais pas la cent millième partie des choses que la nature peut opérer. Je crois bien qu'on n'a jamais vu naitre dans notre Europe de véritables hermaphrodites. Aussi n'a-t-elle jamais produit ni éléphants, ni zèbres, ni girafes, ni autruches, ni aucun de ces animaux dont l'Asie, l'A-frique, l'Amérique, sont peuplées. Il est bien hardi de dire : Nous n'avons jamais vu ce phénomène; done il est impossible qu'il existe.

Consultez l'Anatomie de Cheselden, page 54, vous y verrez la figure très bien dessinée d'un animal homme et femme, n'ègre et nègresse d'Angola, amené à Londres dans son enfance, et très soigneusement examiné par ce célèbre chirurgien, aussi connu par sa problié que par ses lumières. L'estampe qu'il dessina est intitulé: Parties d'un hermaphrodite nègre, à gé de vingt-stæ ans, qui avait les deux sexes. Ils n'étaient pas absolument parfaits; mais c'était un mélange étonnant de l'un et de l'autre.

Cheselden m'attesta plusieurs fois la vérité de ce prodige, qui n'en est peut-être pas un dans certains cantons de l'Afrique. Les deux sexes n'étaient pas complets en tout dans cet animal : mais qui m'assurera que d'autres nègres, ou des jaunes, ou des rouges, ne sont pas quelquefois entièrement mâles et femelles? J'aimerais autant dire qu'on ne peut faire de statues parfaites, parce que nous n'en aurions vu que de défectueuses. Il y a des insectes qui ont les deux sexes : pourquoi ne serait-il pas une race d'hommes qui les aurait aussi? Jen affirme rien, Dieu m'en préservel Je doute.

Que de choses dans l'animal homme dont il faut douter; depuis sa glande pinéale jusqu'à sa rate, dont l'usage est inconnu; et depuis le principe de sa pensée et de ses sensations jusqu'aux esprits animaux, dont tout le monde parle, et que personne ne vit jamis!

# THÉISME.

Le théisme est une religion répandue dans toutes les religions; c'est un métal qui s'allie avec tous les autres, et dont les veines s'éteudent sous terre aux quatre coins du monde. Cette mine est plus à découvert, plus travaillée à la Chine; partout ailleurs elle est cachée, et le secret n'est que dans les mains des adeptes.

Il n'y a point de pays où il y ait plus de ces adeptes qu'en Angleterre. Il y avait, au dernier siècle, beaucoup d'athées en ce pays-la, comme en France et en Italie. Ce que le chancelier Bacon avait dit se trouve vrai à la lettre, qu'un peu de philosophie rend un homme athée, et que beaucoup de philosophie mène à la connaissance d'un Dieu. Lorsqu'on crovait, avec Épicure, que le hasard fait tout, ou, avec Aristote, et même avec plusieurs anciens théologiens, que rien ne naît que par corruption, et qu'avec de la matière et du mouvement le monde va tout sent, alors on pouvait ne pas croire à la Providence. Mais depuis qu'on entrevoit la nature, que les anciens ne voyaient point du tout; depuis qu'on s'est aperçu que tout est organisé, que tout a son germe; depuis qu'on a bien su qu'un champignon est l'ouvrage d'une sagesse infinie aussi bien que tous les mondes : alors ceux qui pensent ontadoré, la où leurs devanciers avaient blaspliémé. Les physiciens sont devenus les hérants de la Providence : un catéchiste annonce Dieu à des enfants, et un Newton le démontre aux sages.

Bien des gens demandent si le théisme, considéré à part, et sans aucune antre cérémonie religieuse, est en effet une religion? La réponse est aisée; celui qui ne reconnaît qu'un Dieu créateur, celui qui ne considère en Dieu qu'un être infiniment puissant, et qui ne voit dans ses créatures que des machines admirables, n'est pas plus religieux envers lui qu'un Européan qui admirerait le roi de la Chine n'est pour cela sujet de ce prince. Mais celui qui pense que Dieu a daigné mettre un rapport entre lui et les hommes, qu'il les a faits libres, capables du bien et du mal, et qu'il leur a donné à tous ce bon sens qui est l'instinct de l'homme, et sur lequel est fondée la loi naturelle, celui-là sans doute a une religion, et une religion beaucoup meilleure que toutes les sectes qui sont hors de notre Eglise; ear toutes ces sectes sont fausses, et la loi naturelle est vraie. Notre religion révélée n'est même et ne pouvait être que cette loi naturelle perfectionnée. Ainsi le théisme est le bon sens qui n'est pas encore instruit de la révélation, et les autres religions sont le bon sens perverti par la superstition.

Toutes les sectes sont différentes, parce qu'elles viennent des hommes; la morale est partout la même, parce qu'elle vient de Dieu.

On demande pourquoi, de cinq ou six cents sectes, il n'y en a guère eu qui n'aient fait répandre du sang, et que les théistes, qui sont partout si nombreux, n'ont jamais causé le moindre tunulte? c'est que ce sont des philosophes. Or des philosophes peuvent faire de manvais raisonnements, mais ils ne font jamais d'intrigues. Aussi ceux qui persécutent un philosophe, sous prétexte que ses opinions peuvent être dangereuses au put-

blic, sont aussi absurdes que ceux qui craindraient que l'étude de l'algèbre ne fit enchérir le pain au marché: il faut plaindre un être pensant qui s'égare; le persécuter est insensé et horrible. Nous sommes tous frères; si quelqu'un de mes frères, plein du respect et de l'amour filial, animé de la charité la plus fraternelle, ne salue pas notre père commun avec les mêmes cérémonies que moi, dois-ie l'égorger et lui arracher le cœur?

Qu'est-ce qu'un vrai théiste? c'est celui qui dit à Dieu: Je vous adore, et je vous sers; c'est celui qui dit au Turc, au Chinois, à l'Indieu, et au Russe: Je vous aime.

Il doute peut-être que Maliomet ait voyagé dans la lune, et en ait mis la moitié dans sa manche; il ne veut pas qu'après sa mort sa femme se brûle par dévotion; il est quelquefois tenté de ne pas croire à l'histoire des onze mille vierges, et à celle de saint Amable, dont le chapeau et les gants furent portés par un rayon du soleil d'Auvergne jusqu'à Rome. Mais à cela près c'est un homme juste. Noé l'aurait mis dans son arche, Numa Pompilius dans ses conseils; il aurait monté sur le char de Zoroastre; il aurait philosophé avec les Platon, les Aristippe, les Cicéron, les Attiens: mais n'aurait-il point bu de la cigué avec Socrate?

#### THEISTE.

Le théiste est un homme fernnement persuadé de l'existence d'un Être supréme aussi bon que puissant, qui a formé tous les êtres étendus, végétants, sentants, et réfléchissants; qui perpétue leur espèce, qui punit sans cruauté les crimes, et récompense avec bonté les actions vertuesses.

Le théiste ne sait pas comment Dieu punit, comment il favorise, comment il pardonne; car il n'est pas assez teméraire pour se flatter de connaître comment Dieu agit; mais il sait que Dieu agit; et qu'il set juste. Les difficultés contre la Providence ne l'ébranlent point dans sa foi, parce qu'elles ne sont que de grandes difficultés, et non pas des preuves; il est sonmis à cette Providence, quoiqu'il n'en aperçoive que quelques effets et quelques dehors; et, jugeant des choses qu'il ne voit pas par les choses qu'il voit, il pense que cette Providence s'étend dans tous les lieux et dans tous les siècles.

Réuni dans ce principe avec le reste de l'univers, il n'embrasse aucune des sectes qui toutes se contrediseut. Sa religion est la plus acienne et la plus étendue; car l'adoration simple d'un Dien a précédé tous les systèmes du monde. Il parle une langue que tous les penples entendent, pendant qu'ils ne s'entendent pas entre ens. Il a des frères depuis Pékin jusqu'à la Carpene, et il compte tous les sages pour ses frères. Il croit que la reli-

gion ne consiste ni dans les opinions d'une métaphysique inintelligible, ni dans de vains appareils, mais dans l'adoration et dans la justice. Faire le bien, voilà son culte; être soumis à Dieu, voilà sa doctrine. Le mahométan lui crie: Prends garde à toi si tu ne fais pas le pèlerinage de la Mecquel Malheur à toi, lui dit un récollet, si tu ne fais pas un voyage à Notre-Dame de Lorette! Il rit de Lorette et de la Mecque; mais il secourt l'indigent et il défend l'opprimé.

# THÉOCRATIE.

Gouvernement de Dieu ou des dieux.

Il m'arrive tous les jours de me tromper; mais je soupconne que les peuples qui ont cultivé les arts ont été tous sous une théocratie. J'excepte toujours les Chinois, qui paraissent sages dès qu'ils forment une nation. Ils sont sans superstition sitôt que la Chine est un royaume. C'est bien dommage qu'ayant été d'abord élevés si haut, ils soient demeurés au degré où ils sont depuis si long-temps dans les sciences. Il semble qu'ils aient reçu de la nature une grande mesure de bon sens, et une assez petite d'industrie : mais aussi leur industrie s'est déployée bien plus tôt que la nôtre.

Les Japonais leurs voisins, dont on ne connaît point du tont l'origine (car quelle origine connaîton?), furent incontestablement gouvernés par une théocratie. Leurs premiers souverains bien reconnus étaient les dairis. les grands-prêtres de leurs dieux ; cette théocratie est très avérée. Ces prêtres régnèrent despotiquement environ dix-huit cents ans. Il arriva au milieu de notre douzième siècle qu'un capitaine, un imperator, un seogon partagea leur autorité; et dans notre seizième siècle les capitaines la prirent tout entière, et l'ont conservée. Les dairis sont restés les chefs de la religion; ils étaient rois, ils ne sont plus que saints: ils règlent les fêtes, ils confèrent des titres sacrés; mais ils ne peuvent donner une compagnie d'infanterie.

Les brachmanes dans l'inde ont eu long-temps le pouvoir théocratique, c'est-à-dire qu'ils ont eu le pouvoir souverain au nom de Brama fils de Dieu; et dans l'abaissement où ils sontanjourd'hui, ils corient encore ce caractère indélébile. Voila les deux grandes théocraties les plus certaines.

Les prêtres de Chaldée, de Perse, de Syrie, de Phénicie, d'Egypte, étaient si puissants, avaient une si grande part au gouvernement, fesaient prévaloir si hautement l'encensoir sur le sceptre, qu'on peut dire que l'empire chez tous ces peules était partagéentre la théocratie et la royauté.

Le gouvernement de Numa Pompilius fut visiblement théocratique Quand on dit, Je vous donne des lois de la part des dieux, ce n'est pas moi, c'est nn dieu qui vous parle; alors c'est Dieu qui est roi; celui qui parle ainsi est son lieutenantgénéral.

Chez tous les Celtes, qui n'avaient que des chefs éligibles et point de rois, les druides et leurs sorcières gonvernaient tout. Mais je n'ose appeler du nom de théocratie l'anarchie de ces sauvages.

La petite nation juive ne mérite ici d'être considérée politiquement que par la prodigieuse révolution arrivée dans le monde, dont elle fut la canso très obscure et très ignorante.

Ne considérons que l'historique de cet étrange peuple. Il a un conducteur qui doit le guider au nom de son Dieu dans la Phénicie, qu'il appelle le Canaan. Le chemin était droit et uni depuis le pays de Gosen jusqu'à Tyr, sud et nord, et il n'y avait aucun danger pour six cent trente mille combattants, ayant à leur tête un général tel que Moïse, qui, selon Flavius Josèphe<sup>a</sup>, avait déjà vaineu une armée d'Éthiopiens, et même une armée de serpeuts.

Au lieu de preudre ce chemiu aisé et court, il les conduit de Ramessès à Baal-Sephon, tout à l'opposite, tout au milieu de l'Égypte, en tirant droit au sud. Il passe la mer, il marche pendant quarante ans dans des solitudes affreuses, où il n'y a pas une fontaine d'eau, pas un arbre, pas un champ cultivé; ce ne sont que des sables et des rochers affreux. Il est évident qu'un Dieu seul pouvait faire prendre anz Juifs cette route par miracle, et les y soutenir par des miracles continuels.

Le gouvernement juif fut donc alors une véritable théocratie. Cependant Molse n'était point pontife; et Aaron, qui l'était, ne fut point chef et législateur.

Depuis ce temps on ne voit aucun pontife régener : Josué, Jephté, Samson, et les autres chefs du peuple, excepté Hôie et Samuel, ne furent point prêtres. La république joive, réduite si souvent en servitude, était anarchique bien plutôt que théocratique.

Sous les rois de Juda et d'Israel, ce ne fut qu'une longue suite d'assassinats et de guerres civiles. Ces horreurs ne furent interrompues que par l'extinction entière de dix tribus, ensuite par l'esclavage de deux autres, et par la ruine de la ville, au milieu de la famine et de la peste. Ce n'était pas là un gouvernement divin.

Quand les esclaves juifs reviurent à Jérusalem, ils furent soumis aux rois de Perse, au conquérant Alexandre et à ses successeurs. Il paraît qu'alors Dicu ne régnait pas immédiatement sur ce peuple, L'administration était encore moins théocratique quaud Antiochus Épiphane, roi de Syrie, se servit de plusieurs Juifs pour punir ceux qu'il regardait comme rebelles. Il leur défeudit à tous de circoncire leurs enfants sons peiue de mort<sup>b</sup>; il fit sacrifier des porcs dans leur temple, brûler les portes, détruire I autel, et les épines remplirent toute l'enceinte.

Matathias se mit contre lui à la tête de quelques citoyens; mais il ne fut pas roi. Son fils Judas Machabée, traité de Messie, périt après des efforts glorieux.

A ces guerres sauglantes succédèrent des guerres civiles. Les Jérosolymites détruisirent Samarie, que les Romains rebâtirent ensuite sous le nom de Sebaste.

Dans ce chaos de révolutions, Aristobule, de la race des Machabées, fils d'un grand-prêtre, se fit roi plus de ciuq cents aus après la ruiue de Jérusalem. Il signala son règue, comme quelques sultans turcs, en égorgeaut son frère, et en fesant périr sa mère. Ses successeurs l'imitèrent jusqu'au temps où les Romaius punirent tous ces barbares. Rien de tout cela n'est théocratique.

Si quelque chose donne une idée de la théocratie, il faut convenir que c'est le poutificat de Romee; il ne s'explique jamais qu'au nom de Dieu, et ses sujets vivent en paix. Depuis long-temps le Thibet jouit des mêmes avantages sous le grandlama; mais c'est l'erreur grossière, qui cherche à imiter la vérité sublime.

Les premiers Incas, en se disant descendants en droite ligne du soleil, établirent une théocratie; tout se fesait au nom du soleil.

La théocratie devrait être partout; car tout homme, ou prince, ou batelier, doit obéir aux lois naturelles et éternelles que Dieu lni a données.

# THEODOSE.

Tout prince qui se met à la tête d'un parti, et qui réussit, est sûr d'être loué pendant toute l'é-

Rome encore aujourd'hul consacrant ces maximes, Joint le trône à l'autel par des nœuds légitimes.

Jean George Le Franc, évêque du Puy-en-Velai, prétend que écet mal raisonner: il est var qu'on pourrail întri eta sexade légitimes. Mais il pourrait bien raisonner lui-même fort mal. Il ne voit pas que le pape ne devint souverain qu'en abusant de son titre de parateur, qu'en clanageant sa houlette en seepire ou plutôt il ne veui pas le voir. A l'égard de la paix des Romains molernes, c'est la trauphilité de l'apoplesie.

puisqu'un peu avant l'invasion d'Alexaudre, le pontife Jean assassina le prêtre Jésus son frère, dans le temple de Jérusalem, comme Salomon avait assassiné sou frère Adonias sur l'autel.

a Liv. vii. - b Liv. xi.

<sup>3</sup> Josephe, liv. 11, ch. v.

ternité, si le parti dure ce temps-là; et ses adversaires peuvent compter qu'ils seront traités par les orateurs, par les poètes, et par les prédicateurs, comme des titans révoltés contre les dieux. C'est ce qui arriva à Octave-Auguste, quand sa bonne fortune l'eut défait de Brutus, de Cassius, et d'Antoine.

Ce fut le sort de Constantin, quand Maxence, légitime empereur élu par le sénat et le peuple romain, fut tombé dans l'eau et se fut noyé.

Théodose eut le même avantage. Malheur aux vaincus : bénis soient les victorieux l voilà la devise du genre humain.

Théodose était un officier espagnol, fils d'un soldat de fortune espagnol. Dèsqu'il fut empereur, il persécuta les anti-consubstantiels. Jugez que d'applaudissements, de bénédictions, d'éloges pompeux de la part des cousubstantiels I Leurs adversaires ne subsistent presque plus; leurs plaintes, leurs clameurs contre la tyrannie de Théodose ont péri avec eux; et le parti dominant prodigue encore à ce prince les noms de pieux, de juste, de clément, de sage, et de graud.

Un jour ce prince pieux et clément, qui aimait l'argent à la fureur, s'avisa de mettre un impôt très rudesur la ville d'Antioche, la plus belle alors de l'Asie-Mineure; le peuple désespéré, ayant demaudé une diminution légère, et n'ayant pu l'obtenir, s'emporta jusqu'à briser quelques statues, parmi lesquelles il s'en tronva une du soldat père de l'empereur. Saint Jean Chrysostôme, ou bouche d'or, prédicateur et uu peu flatteur de Théodose, ne manqua pas d'appeler cette action un détestable sacrilége, attendu que Théodose était l'image de Dien, et que son père était presque aussi sacré que lui. Mais si cet Espaguol ressemblait à Dieu. il devait songer que les Antiochiens lui ressemblaient aussi, et qu'il y eut des hommes avant qu'il y cût des empereurs :

# « Finxit in effigiem moderantum cuncta deorum, » Ovid., Met., 1, 83,

Théodose envoic incontinent une lettre de cachet au gouverneur, avec ordre d'appliquer à la
torture les principales linages de Dieu qui avaient
en part à cette sédition passagère, de les faire
périr sous des coups de cordes armées de balles
de plomb, d'en faire brûler quelques uns, et de
livrer les autres au glaive. Cela fit exécuté avec la
pontentalité de tout gouverneur qui fait son devoir
de chrétien, qui fait bien sa cour, et qui veutfaire
son chemin. L'Oronte ne porta que des cadavres
à la mer pendant plusieurs jours; après quoi sa
gracieuse majesté impériale pardonna aux Antiochiens avec sa clémence ordinaire, et doubla
l'impót.

Qu'avait fait l'empereur Julien dans la même ville, dont il avait reçu un outrage plus personnel et plus injurieux? Ce n'était pas une méchante statue de son père qu'on avait abattue; c'était à lui-même que les Antiochiens s'étaient adressés : ils avaient fait contre lui les satires les plus violentes. L'empereur philosophe leur répondit par uue satire légère et ingénieuse. Il ne leur ôta ni la vie ni la bourse. Il se contenta d'avoir plus d'esprit qu'eux. C'est la cet homme que saint Grégoire de Nazianze et Théodoret, qui n'étaient pas de sa communion, osèrent calomnier insqu'à dire qu'il sacrifiait à la lune des femmes et des enfants; tandis que ceux qui étaient de la communion de Théodose ont persisté jusqu'à nos jours, en se copiant les uns les autres, à redire en cent facons que Théodose fut le plus vertueux des hommes, et à vouloir en faire un saint.

On sait assez quelle fut la douceur de ce saint dans le massacre de quinze mille de ses sujets à Thessalonique. Ses panégyristes réduisent le nombre des assassinés à sept ou huit mille; c'est peu de chose pour eux. Mais ils élèvent jusqu'an ciel la tendre piété de ce bon prince qui se priva de la messe, ainsi que son complice, le détestable Ruffin. J'avoue, encore une fois, que c'est une belle expiation, un grand acte de dévotion de ne poiut aller à la messe : mais enfin cela ne rend point la vie à quinze mille innocents égorgés de sang-froid par une perfidie abominable. Si un hérétique s'était souillé d'un pareil crime, avec quelle complaisance tous les historiens déploieraient contre lui leur bavarderie l'avec quelles couleurs le pejudrait-on dans les chaires et dans les déclamations de collége!

Je suppose que le prince de Parme fût entré dans Paris, après avoir forcé notre cher Henri iv à lever le siège; je suppose que Philippe n eût donné le trône de la France à sa fille catholique et au jeune duc de Guise catholique, a lors que de plumes et que de voix qui auraient anathématisé à jamais Henri ve et la loi salique! Ils seraient tous deux oubliés; et les Guises seraient les héros de l'état et de la religion.

#### « Et cole felices , miseros fuge. »

Que Hugues Capet dépossède l'héritier légitime de Charlemagne, il devient la tige d'une race de héros. Qu'il succombe, il peut être traité comme le frère de saint Louis traita depuis Conradin et le dne d'Autriche, et à bien plus juste titre.

Pepin rebelle détrône la race mérovingienne, et enferme son roi dans un cloître; mais s'il ne réussit pas, il monte sur l'échafaud.

Si Clovis, premier roi chrétien dans la Ganle belgique, est battu dans son invasion, il court risque d'être condamné aux bêtes, comme le fut un de ses ancêtres par Constantin. Ainsi va le monde sous l'empire de la fortune, qui n'est autre chose que la nécessité, la fatalité insurmontable. Fortuna sevo letta negotio. Elle nous fait jouer en aveugles à son jeu terrible, et nous ne voyons jamais le dessous des cartes.

#### THEOLOGIE.

C'est l'étude et non la science de Dieu et des choses divines : il yeut des théologiens chez tous les prêtres de l'antiquité, c'est-à-dire des philosophes, qui abandonnant aux yeux et aux esprits du vulgaire tout l'extérieur de la religion, pensaient d'une manière plus sublime sur la Divinité et sur l'origine des fêtes et des mystères; ils gardaient ces secrets pour eux et pour les initiés. Ainsi dans les fêtes secrètes des mystères d'Eleusine on représentait le chaos et la formation de l'univers, et l'hiérophante chantait cette hymne : « Écartez les » préjugés qui vous détourneraient du chemin de » la vie immortelle où vous aspiriez : élevez vos » pensées vers la nature divine ; songez que vous » marchez devant le maître de l'univers, devant le » seul être qui soit par lui-même. » Ainsi dans la fête de l'autopsie on ne reconnaissait qu'un seul Dieu.

Ainsi tout était mystérieux dans les cérémonies de l'Égyple; et le peuple, content de l'extérieur d'un appareil imposant, ne se croyait pas fait pour percer le voile qui lui cachait ce qui lui était d'autant plus vénérable.

Cette coutume, naturellement introduite dans toute la terre, ne laissa point d'aliments à l'esprit de dispute. Les théologiens du paganisme n'eurent point d'opinions à faire valoir dans le publie, puisque le mérite de leurs opinions était d'être cachées; et toutes les religions furent passibles.

Si les théologiens chrétiens en avaient usé aiusi, ils se seraient concilié plus de respect. Le peuple n'est pas fait pour savoir si le verbe engendré est consubstantiel avec son générateur : s'il est une personne avec deux natures, ou une nature avec deux personnes, ou une personne et une nature ; s'il est descendu dans l'enfer per effectum, etanx limbes per essentiam; si on mange son eorps avee les accidents seuls du pain, ou avec la matière du pain; si sa grâce est versatile, suffisante, concomitante, nécessitante dans le sens composé ou dans le sens divisé. Neuf parts des hommes qui sur dix gagnent leur vie de leurs mains, entendent peu ces questions; les théologiens, qui ne les entendent pas davantage, puisqu'ils les épnisent depuis tant d'années sans être d'accord, et qu'ils

disputeront encore , auraient micux fait sans doute de mettre un voile entre eux et les profanes.

Moins de théologie et plus de morale les eût rendus vénérables aux peuples et aux rois ; mais en rendant leurs disputes publiques ils se sont fait des maîtres de ces mêmes peuples qu'ils voulaient conduire. Car qu'est-il arrivé? que ees malheureuses querelles ayant partagé les chrétiens, l'intérêt et la politique s'en sont nécessairement mêlés. Chaque état (même dans des temps d'ignorance ) avant ses intérêts à part, aueune Eglise no pense précisément comme une autre, et plusieurs sont diamétralement opposées. Ainsi un docteur de Stockholm ne doit point penser comme un docteur de Genève; l'angliean doit, dans Oxford, différer de l'un et de l'autre; il n'est pas permis à celui qui recoit le bonnet à Paris de soutenir eertaines opinions que le docteur de Rome ne peut abandonner. Les ordres religieux, jaloux les uns des autres, se sont divisés. Un cordelier doit croire l'immaculée conception : un dominieain est obligé de la rejeter, et il passe aux yeux du cordelier pour un hérétique. L'esprit géométrique qui s'est tant répandu en Europe a achevé d'avilir la théologie. Les vrais philosophes n'ont pu s'empêcher de montrer le plus profond mépris pour des disputes chimériques dans lesquelles on n'a famais défini les termes, et qui roulent sur des mots aussi inintelligibles que le fond. Parmi les docteurs mêmes il s'en trouve beaucoup de véritablement! doctes qui ont pitié de leur profession; ils sont comme les augures dont Cicéron dit qu'ils ne pouvaient s'aborder sans rire.

# THÉOLOGIEN.

# SECTION PREMIÈRE.

Le théologien sait parfaitement que, selon saint Thomas, les anges sont eorporels par rapport à Dieu; que l'âme reçoit son être dans le eorps, que l'homme a l'âme végétative, sensitive, et intellective;

Que l'âme est toute en tout, et toute en chaque partie;

Qu'elle est la cause efficiente et formelle du corps; Qu'elle est la dernière dans la noblesse des formes:

Que l'appétit est une pnissance passive; Que les archanges tiennent le milieu entre les anges et les principautés;

Que le baptême régénère par soi-même et par

Que le catéchisme n'est pas sacrement, mais sa-

Que la certitude vient de la cause et du sujet; Que la concupiscence est l'appétit de la délectation sensitive;

Que la conscience est un acte, et non pas une puissance.

L'ange de l'école a écrit environ quatre mille belles pages dans ce goût. Un jeune homme tondu passe trois aunées à se mettre dans la cervelle ces sublimes connaissances, après quoi il reçoit le bonnet de docteur en Sorbonne, et non pas aux Petites-Maisons!

S'il est homme de condition, ou fils d'un homme riche, ou intrigant et heureux, il devient évêque, archevêque, cardinal, pape.

S'il est pauvre et sans crédit, il devient le théologien d'un de ces geus-là; c'est lui qui argumente pour eux, qui relit saint Thomas et Scot pour eux, qui fait des mandements pour eux, qui dans un concile décide pour eux.

Le titre de théologien est si grand, que les Pères du concile de Trente le donnèrent à leurs cuisiniers, cuoco celeste, gran teologo. Leur science est la première des sciences, leur condition la première des conditions, et eux les premiers des hommes: tant la véritable doctrine a d'empire! tant la raison gouverne le geure humain!

Quand un théologien est devenu, grâce à ses arguments, ou prince du Saint-Empire, ou archevêque de Tolède, ou l'un des soixante et dix princes vêtus de rouge, successeurs des humbles apôtres, alors les successeurs de Galien et d'Hippocrate sont à ses gages. Ils étaient ses égaux quand ils étudiaient dans la même université, qu'ils avaient les mêmes degrés, qu'ils recevaient le même bonnet fourré. La fortune change tout; et ceux qui ont découvert la circulation du sang, les veines lactées, le canal thorachique, sont les valets de ceux qui out appris ce que c'est que la grâce concomitante, et qui l'ont oublié.

# SECTION 11.

J'ai connu un vrai théologien; il possédait les langues de l'Orient, et était instruit des anciens rites des nations antant qu'on peut l'être. Les brachmanes, les Chaldéens, les ignicoles, les sabéens, les Syriens, les Égyptiens, lui étaient aussi connus que les Juifs; les diverses leçons de la Bible lui étaient familières; il avait pendant treute années essayé de concilier les Évangiles, et tâché d'accorder ensemble les Pères. Il chercha dans quel temps précisément on rédigea le symbole attribué aux apôtres, et celui qu'on met sous le nom d'Athanase; comment on institua les sacrements les uns après les autres; quelle fut la différence entre la synaxe et la messe; comment l'inférence entre la synaxe et la messe; comment l'

glise chrétieuue (ut divisée depuis sa naissance en différents partis, et comment la société dominante traita toutes les autres d'hérétiques. Il sonda les profondeurs de la politique qui se mêla toujours de ces querelles, et il distingua entre la politique et la sagesse, entre l'orgueil qui veut subjuguer les esprits et le d'ésir de s'éclairer soi-même, entre le zèle et le fanatisme.

La difficulté d'arranger dans sa tête tant de choses dont la nature est d'être confondues, et de jeter un peu de lumière sur tant de nuages, le rebuta souvent; mais comme ces recherches étaient le devoir de son état, ils'y consacra malgré ses dégoûts. Il parvint enfin à des connaissances ignorées de la plujart de ses confrères. Plus il fut véritablement savant, plus il se défa de tout ce qu'il savait. Tandis qu'il vécut, il fut indulgent; et à sa mort, il avoua qu'il avait consumé inutilement sa vie.

# TITRES. Voyez CÉRÉMONIES.

# TOLÉRANCE.

# SECTION PREMIÈRE.

J'ai vu dans les histoires tant d'horribles exemples du fanatisme, depuis les divisions des athanasiens et des ariens jusqu'à l'assassinat de Henrile-Grand et au massacre des Cévennes; j'ai vu de mes yeux tant de calamités publiques et particulières causées par cette fureur de parti, et par cette rage d'enthousiasme, depuis la tyrannie du Jésuite Le Tellier jusqu'à la démence des convulsionnaires et des billets de confession, que je me suis demandé souvent à moi-même: La tolérance serait-elle un aussi grand mal que l'intolérance? et la liberté de conscience est-elle un flesa ususi barbare que les bichers de l'inquisition?

C'est à regret que je parle des Juiss : cette nation est, à bien des égards, la plus détestable qui ait jamais souillé la terre. Mais tout absurde et atroce qu'elle était , la secte des saducéens fut paisible et honorée, quoiqu'elle ne crût point l'immortalité de l'âme, pendant que les pharisiens la croyaient. La secte d'Épicure ne fut jamais persécutée chez les Grecs. Quant à la mort injuste de Socrate, je n'en ai jamais pu trouver le motif que dans la haine des pédants. Il avoue lui-même qu'il avait passé sa vie à leur montrer qu'ils étaient des gens absurdes; il offensa leur amour-propre; ils se vengèrent par la cigue. Les Athéniens lui demandèrent pardon après l'avoir empoisonné, et lui érigèrent and chapelle. C'est un fait unique qui n'a aucuu rapport avec l'intolérance.

Quand les Romaius furent maîtres de la plus belle partie du monde, on sait qu'ils en tolérèrent toutes les religions, s'ils ne les admirent pas; et il me paraît démontre que c'est à la faveur de cette tolérance que le christianisme s'établit, car les premiers chrétiens étaient presque tous Juifs. Les Juifs avaient, comme aujourd'hui, des synagogues à Rome et dans la plupart des villes commercantes. Les chrétiens tirés de leur corps profitèrent d'abord de la liberté dont les Juifs jouissaient.

Je n'examine pas ici les causes des persécutions qu'ils souffrirent ensuite : il suffit de se souvenir que si de tant de religions les Romains n'en ont enfin voulu proscrire qu'une seule, ils n'étaient pas certainement persécuteurs.

Il faut avouer, au contraire, que parmi nous toute Église a voulu exterminer toute Église d'une opinion contraire à la sienne. Le sang a coulé long-temps pour des arguments théologiques; et la tolérance seule a pu étancher le sang qui coulait d'un bout de l'Europe à l'autre.

#### SECTION II.

Qu'est-ce que la tolérance? c'est l'apanage de l'humanité. Nous sommes tous pétris de faiblesses et d'erreurs; pardonnous-nous réciproquement nos sottises, c'est la première loi de la nature.

Qu'à la bourse d'Amsterdam, de Loudres, on de Surate ou de Bassora, le guèbre, le banian, le juif, le mahométan, le déicole chinois, le bramin, le chrétien grec, le chrétien romain, le chrétien protestant, le chrétien quaker, trafiquent ensemble, ils ne lèveront pas le poignard les uns sur les autres pour gagner des âmes à leur religion. Pourquoi done nous sommes-nous égorgés presque sans interruption depuis le premier concile de Nicée?

Constantin commença par donner un édit qui permettait toutes les religions; il finit par persécuter. Avant lui on ne s'éleva contre les chrétiens que parce qu'ils commençaient à faire un parti dans l'état. Les Romains permettaient tous les cultes, jusqu'à celui des Juiss, jusqu'à celui des Égyptiens, pour lesquels ils avaient tant de mépris. Pourquoi Rome tolérait-elle ces cultes? C'est que ni les Égyptiens, ni même les Juiss ne cherchaient à exterminer l'ancienne religion de l'empire, ne couraient point la terre et les mers pour faire des prosélytes, ils ne songaient qu'à gagner de l'argent : mais il est incontestable que les chrétiens voulaient que leur religion fût la dominante. Les Juiss ne voulaient pas que la statue de Jupiter fût à Jérusalem; mais les chrétiens ne voulaient pas qu'elle fût an Capitole. Saint Thomas a la

bonne foi d'avouer que si les chrétiens ne détrônèrent pas les empereurs, c'est qu'ils ne le pouvaient pas. Leur opinion était que toute la terre doit être chrétienne. Ils étaient donc nécessairement ennemis de toute la terre, jusqu'à ce qu'elle fût convertie.

Ils étaient entre eux ennemis les uns des autres sur fous les points de leur controverse. Faut-il d'abord regarder 16sus-Christ comme Dieu, ceux qui le nient sont anathématisés sous le nom d'ébionites, qui anathématisent les adorateurs de 16sus.

Quelques uns d'entre eux veulent-ils que tous les biens soient communs, comme on prétend qu'ils l'étaient du temps des apôtres, leurs adversaires les appellent nicolaîtes, et les accusent des crimes les plus infâmes. D'autres prétendent-ils à une dévotion mystique, on les appelle gnostiques, et on s'élève contre eux avec fureur. Marcion dispute-t-il sur la Trinité, on le traite d'idolâtre.

Tertullien, Praxéas, Origène, Novat, Novatien, Sabellius, Donat, sont tous persécutés par leurs frères avant Constantin; et à peine Constautin a-t-il fait régner la religion chrètienne, que les athanasiens et les eusébiens se déchirent: et depuis ce temps l'Église chrètienne est inondée de sang jusqu'à nos jours.

Le peuple juif était, je l'avoue, un peuple bieu barbare. Il égorgeait sans pitié tous les habitants d'un malheureux petit pays sur lequel il n'avait pas plus de droit qu'il n'en a sur l'aris et sur Loudres. Cepcudant quand Naaman est guéri de sa lèpre pour s'être plongé sept fois dans le Jourdain; quand, pour témoigner sa gratitude à Élisée, qui lui a enseigné ce secret, il lui dit qu'il adorera le dieu des Juifs par reconnaissance, il se réserve la liberté d'adorer aussi le dieu de son roi ; il en demande permission à Élisée, et le prophète n'hésite pas à la lui donner. Les Juis adoraient leur Dieu ; mais ils n'étaient jamais étonnés que chaque peuple eût le sien. Ils trouvaient bon que Chamos eût donné un certain district aux Moabites, pour vu que leur dieu leur en donnât aussi un. Jacob n'hésita pas à épouser les filles d'un idolâtre. Laban avait son dieu , comme Jacob avait le sien. Voilà des exemples de tolérance chez le peuple le plus intolérant et le plus cruel de toute l'antiquité : nous l'avons imité dans ses fureurs absurdes, et non dans son indulgence.

Il est clair que tout particulier qui persécute un homme, son frère, parce qu'il n'est pas de son opinion, est un monstre; cela ne souffre pas de difficulté: mais le gouvernement, mais les magistrats, mais les princes, comment en useront-ils envers ceux qui ont un autre culte que le leur? Si ce sont des étrangers puissants, il est certain qu'un prince fera alliance avec eux. François ter très chrétien s'unira avec les musulmans contre Charles-Quint très catholique. François 1er donnera de l'argent aux luthériens d'Allemagne pour les soutenir dans leur révolte contre l'empereur; mais il commencera, selon l'usage, par faire brûler les luthériens chez lui. Il les paie en Saxe par politique; il les brûle par politique à Paris. Mais qu'arrivera-t-il? Les persécutions font des prosélytes; bientôt la France sera pleine de nouveaux protestants : d'abord ils se laisseront pendre, et puis ils pendront à leur tour. Il y aura des guerres civiles, puis viendra la Saint-Barthélemi; et ce coin du monde sera pire que tout ce que les anciens et les modernes ont jamais dit de l'enfer.

Insensés, qui n'avez jamais pu rendre un culle pur au Dieu qui vous a faits l'malheurenx, que l'exemple des noachides, des lettrés chinois, des parsis et de tous les sages, n'a jamais pu conduirel monstres, qui avez besoin de superstitions comme le gésier des corbeaux a besoin de charogues lon vous l'a déjà dit, et on n'a autre elose à vous dire; si vous avez deux religions chez vous, elles se couperont la gorge; si vous en avez trente, elles vivront en paix. Voyez le grand-ture, il gouverne des guèbres, des banians, des chrétiens grees, des nestoriens, des romains. Le premier qui veut exeiter du tumulte est empalé; et tont le monde est tranquille.

#### SECTION III.

De toutes les religions, la chrétienne est sans donte celle qui doit inspirer le plus de tolérance, quoique jusqu'ici les chrétiens aient été les plus intolérants de tous les hommes.

Jésus ayant daigné naître dans la pauvreté et dans la bassesse, ainsi que ses frères, ne daigna jamais pratiquer l'art d'écrire. Les Juifs avaient une loi écrite avec le plus grand détail, et nous n'avons pas une seule ligne de la main de Jésus. Les apôtres se divisèrent sur plusieurs points. Saint Pierre et saint Barnabé mangeaient des viandes défendues avec les nouveaux chrétiens étrangers, et s'en abstenaient avec les chrétiens juifs. Saint Paul lui reprochait cette conduite, et ce même saint Paul pharisien, disciple du pharisien Gamaliel, ce même saint Paul qui avait persécuté les chrétiens avec fureur, et qui, ayant rompu avec Gamaliel, se fit chrétien lui-même, alla pourtant ensuite sacrifier dans le temple de Jérusalem, dans le temps de son apostolat. Il observa publiquement pendant huit jours toutes les cérémonies de la loi judaïque, à laquelle il avait renoncé; il y ajouta même des dévotions, des parifications

qui étaient la surabondance; il judaïsa entièrement. Le plus grand apôtre des chrétiens fit pendant hûit jours les mêmes choses pour lesquelles on condamne les hommes au bûcher chez une grande partie des peuples chrétiens.

Theudas, Judas, s'étaient dits messies avant Jésus. Dosithée, Simon, Ménandre, se dirent messies après Jésus. Il y eut dès le premier siècle de l'Église, et avant même que le nom de chrétien fût connu, une vingtaine de sectes dans la Judée.

Les gnostiques contemplatifs, les dosithéens, les cérinthiens, existaient avant que les disciples de Jésus eussent pris le nom de chrétiens. Il y eut bientôt trente Evangiles, dont chacun appartenait à une société différente; et dès la fiu du premier siècle on peut compter trente sectes de chrétiens dans l'Asie-Mineure, dans la Syrie, dans Alexandrie, et même dans Rome.

Toutes ces sectes, méprisées du gouvernement romain, et cachées dans leur obscurité, se persécutaient cependant les unes les autres dans les souterrains où elles rampaient; c'est-à-dire elles se disaient des injures; c'est tout ce qu'elles pouvaient faire dans leur abjection: elles n'étaient presque toutes composées que de gens de la lie din peuple.

Lorsque enfin quelques chrétiens eurent embrassé les dogmes de Platon, et mêlé un peu de philosophie à leur religion, qu'ils séparèrent de la juive, ils devinrent insensiblement plus considérables, mais toujours divisés en plusieurs seetes, sans que jamais il y ait eu un seul temps où l'Église chrétienne ait été réunie. Elle a pris sa naissance au milieu des divisions des Juifs, des samaritains, des pharisiens, des saducéens, des esséniens, des judaîtes, des disciples de Jean, des thérapeutes. Elle a été divisée dans son berceau, elle l'a été dans les persécutions mêmes qu'elle essuya quelquefois sous les premiers empereurs. Souvent le martyr était regardé comme un apostat par ses frères, et le chrétien carpocratien expirait sous le glaive des bourreaux romains, excommunié par le chrétien ébionite, lequel ébionite était anathématisé par le sabellien.

Cette horrible discorde, qui dure depuis tant de siècles, est une leçon bien frappante que nous devons mutuellement nous pardonner nos erreurs; la discorde est le grand mal du genre humain, et la tolérance en est le seul remède.

Il n'y a personne qui ne convienne de cette vérité, soit qu'il médite de sang-froid dans son cabinet, soit qu'il examine paisiblement la vérité avec ses amis. Pourquoi donc les mêmes hommes qui admettent en particulier l'indulgence, la bienfesance, la justice, s'élèvent-ils en public avec jant de fureur contre ces vertus? Pourquoi? ? c'est que leur intérêt est leur dieu, c'est qu'ils sacrifient tout à ce monstre qu'ils adorent.

Je possède une dignité et une puissance que l'igorance et la crédulité ont fondée; je marche sur les têtes des hommes prosternés à mes pieds; s'ils se relèvent et me regardent en face, je suis perdu; il faut donc les tenir attachés à la terre avec des chalues de fer.

Ainsi ont raisonnó des hommes que des siècles de fanatisme ont rendus puissants. Ils ont d'autres puissants sous eux, et ceux-ci en ont d'autres encore, qui tous s'enrichissent des dépouilles du pauvre, s'engraissent de son sang, et rient de son imbécillité. Ils détestent tous la tolérance, comme des partisans enrichis aux dépens du public craignent de rendre leurs comptes, et comme des tyrans redoutent le mot de liberté. Pour comble, enfin, ils sondoient des fanatiques qui crient à haute voix : Respectez les absurdités de mon maitre, tremblez, payez, et taisez-yous.

C'est ainsi qu'on en usa long-temps dans une grande partie de la terre; mais aujourd'liui que tant de sectes se balancent par leur pouvoir, quel parti prendre avec elles? Toute secte, comme on sait, est un titre d'erreur; il n'y a point de secte de géomètres, d'algèbristes, d'arithméticiens, parce que toutes les propositions de géométrie , d'algèbre, d'arithmétique, sont vraies. Dans toutes les autres sciences on peut se tromper. Quel théologien thomiste ou scotiste oscraît dire sérieusement qu'il est sâu de son fait?

S'il est une secte qui rappelle les temps des premiers chrétiens, c'est sans contredit celle des quakers. Rien ne ressemble plus aux apôtres. Les apôtres recevaient l'esprit, et les quakers reçoivent l'esprit. Les apôtres et les disciples parlaient trois ou quatre à la fois dans l'assemblée au troisième étage, les quakers en font autant au rez-dechaussée. Il était permis, selon saint Paul, aux femmes de prêcher, et selon le même saint Paul il leur était défendu; les quakeresses prêchent en vertu de la première permission.

Les apôtres et les disciples juraient par oui et par non, les quakers ne jurent pas autrement.

Point de dignité, point de parure différente parmi les disciples et les apôtres; les quakers ont des manches sans boutons, et sont tous vêtus de la même manière.

Jésus-Christ ne baptisa aucun de ses apôtres; les quakers ne sont point baptisés.

Il serait aisé de pousser plus loin le parallèle, il serait encore plus aisé de faire voir combien la religion chrétienne d'aujourd'hui diffère de la religion que Jésus a pratiquée. Jésus était juif, et nous ne sommes point juifs. Jésus s'abstenait de

porc parce qu'il est immonde, et du lapin parce qu'il rumine et qu'il n'a point le pied fendu; nous mangeons hardiment du porc parce qu'il n'est point pour nous immonde, et nous mangeons du lapin qui a le pied fendu, et qui ne rumine pas.

Jésus était circoncis, et nous gardons notro prépuce. Jésus mangeait l'ageneu pascal avec des laitues, il célébrait la fête des tabernacles, et nous n'en fesons rien. Il observait le sabbat, et nous l'avous changé; il sacriflait, et nous ne sa-criflons point.

Jésus cacha toujours le mystère de son incarnation et de sa dignité; il ne dit point qu'il était égal à Dieu. Saint Paul dit expressément dans son Épltre aux llébreux que Dieu a créé Jésus inférieur aux anges; et, malgré toutes les paroles de saint Paul, Jésus a été reconnu Dieu au concile de Nicée.

Jésus n'a donné au pape ni la marche d'Ancône, ni le duché de Spolette; et cependant le pape les possède de droit divin.

Jésus n'a point fait un sacrement du mariage ni du diaconat ; et chez nous le diaconat et le mariage sont des sacrements.

Si l'on veut bien y faire attention, la religion catholique, apostolique et romaine est, dans toutes ses cérémonies et dans tous ses dogmes, l'opposé de la religion de Jésus.

Mais quoi! faudra-t-il que nous judaïsions tous parce que Jésus a judaïsé toute sa vie?

S'il était permis de raisonner conséquemment en fait de religion, il est clair que nons devrions tous nous faire juifs, puisque Jésus-Christ notre sauveur est né juif, a vécu juif, est mort juif, et qu'il a dit expressément qu'il accomplissait, qu'il remplissait la religion juive. Mais il est plus clair encore que nous devons nous tolérer mutuellement, parce que nous sommes tous faibles, inconséquents, sujets à la mutabilité, à l'erreur : un roseau voisin couché dans un sens contraire : « Rampe à ma façon, misérable, ou je présente-s rai requête pour qu'on t'arrache et qu'on te » brûle? »

#### SECTION IV.

Mes amis, quand nous avons prêché la tolérance en prose, en vers, dans quelques chaires, et dans toutes nos sociétés; quand nous avons fait retentir ces véritables voix humaines "dans les orgues de nos églises, nous avons servi la nature, nous avons rétabli l'humanité dans ses droits; et il n'y a pas

all y a un jeu d'orgues qu'on appelle voix humaines, et qui se combine avec les jeux de flûtes.

aujourd'hui un ex-jésuite,ou un ex-janséniste, qui use dire. Je suis intolérant.

Il y aura toujours des barbares et des fourbes qui fomenteront l'intolérance; mais ils ne l'avoueront pas; et c'est avoir gagué beaucoup.

Souvenons-nous toujours, mes amis, répétons (car il faut répéter de peur qu'on n'oublie), répétons les paroles de l'évêque de Soissons, non pas Languet, mais Fitzjames-Stuart, dans son mandement de 4737: « Nous devons regarder les Turcs » comme nos frères. »

Songeons que dans tonte l'Amérique anglaise, ce qui lait à peu près le quart du monde connu, la liberté entière de conscience est établie; et pourvu qu'on y croie un Dieu, toute religion est bien reçue, moyennant quoi le commerce fleurit et la population auxemente.

Réfléchissons toujonrs que la première loi de l'empire de Russie, plus grand que l'empire romain, est la tolérance de toute secte.

L'émpire turc et le persan usèrent toujours de la même indulgence. Malomet 11, en prenant Constantinople, ne força point les Gres à quitler leur religion, quoiqu'il les regardât comme des idolâtres. Chaque père de famille grec en fut quitte pour cinq ou six écus par an. On leur conserva plusieurs prébendes et plusieurs évêchés; et même encore aujourd'hui le sultan turc fait des chanoines et des évêques, sans que le pape ait jamais fait un juna ou un mollab.

Mes amis, il n'y a que quelques moines, et quelques protestants aussi sots et aussi barbares que ces moines, qui soient encore intolérants.

Nous avons été si infectés de cette fureur, que dans nos voyages de long cours nous l'avons pour teè a la Chine, au Tonquin, au Japon. Nous avons empesté ces beaux climats. Les plus indulgents des hommes ont appris de nous à être les plus inflexibles. Nous leur avons dit d'abord, pour prix de leur bon accueil: Sachez que nous sommes sur la terre les seuls qui aient raison, et que nous devons être partout les maîtres. Alors on nous a chassés pour jamais; il en a coûté des flots de sang: cette lecon a din nous corriger.

#### SECTION V.

L'anteur de l'article précédent est un bonhomme qui voulait souper avec un quaker, un anabaptiste, un socinien, un musulman, etc. Je veux pousser plus loin l'honnéteté, je dirai à mon frère le Turc : Mangeons ensemble une bonne poule au rizen invoquant Allah; ta religion me paraît très respectable, tu n'adores qu'un Dieu, tu es obligé de donner en aumônes tous les ans le denier qua-

rante de ton revenu, et de te réconcilier avec tes ennemis le jour du bairam. Nos bigots, qui calomnient la terre ont dit mille fois que la religion n'a réussi que parce qu'elle est toute sensuelle. Ils en ont menti, les pauvres gens; ta religion est très ausière, elle ordonne la prière cinq fois par jour, elle imposele jeûne le plus rigoureux, elle tedéfend le vin et les liqueurs que nos directeurs savourent; et si elle ne permet que quatre femmes à ceux qui peuvent les nourrir (ce qui est bien rare), elle condamne par cette contraine l'incontience juive qui permettait dix-huit femmes à l'homicide David, et sept cents à Salomon, l'assassin de son frère, sans compter les concubines.

Je dirai à mon frère le Chinois: Soupons ensemble sans cérémonie, car je n'aime pas les simagrées; maisj'aime ta loi, la plus sage de toutes, et peut-être la plus ancienne. L'en dirai à peu près autant à mon frère l'Indien.

Mais que dirai-je à mon frère le Juif? lui donnerai-je à souper? Oui, pourvu que pendant le repas l'âne de Balaam ne s'avise pas de braire: qu'Ézéchiel ne mêle pas son déjeuner avec notre souper : qu'un poisson ne vienne pas avaler quelqu'un des convives, et le garder trois jours dans son ventre ; qu'un serpent ne se mêle pas de la conversation pour séduire ma femme; qu'un prophète ne s'avise pas de coucher avec elle après souper, comme sit le bon homme Osée, pour quinze francs et un boisseau d'orge : surtout qu'aucun Juif ne fasse le tour de la maison en sonnant de la trompette, ne fasse tomber les murs, et ne m'égorge, moi, mon père, ma mère, ma femme, mes enfants, mon chat, et mon chien, selon l'ancien usage des Juifs. Allons, mes amis, la paix; disons notre benedicite.

#### TONNERRE.

#### SECTION PREMIÈRE.

Vidi et crudeles dantem Salmonea pœnas,
 Dum flammas Jovis et sonitus imitatur Olympi, etc. »
 Vinc., En., liv. vi., v. 585.

A d'éternels tourments je te vis condamnée, Superbe impiété du tyran Salmonée. Rival de Jupiter, il crut lui ressembler, Il imita la foudre, et ne put l'égaler; De la foudre des dieux il fut frappé lui-même, etc.

Ceux qui out inventé et perfectionné l'artillerie sont bien d'autres Salmonées. Un canon de vingt-quatre livres de balle peut faire et a fait souvent plus de ravage que cent coups de tonnerre; cependant aucun canonnier n'a été jusqu'à présent foudroyé par Jupiter pour avoir vouln imiter ce qui se passe dans l'atmosphère.

Nous avons vu que Polyphème, dans une pièce d'Euripide, se vante de faire plus de bruit que le tonnerre de Jupiler quand il a bien soupé.

Boileau, plus honnête que Polyphème, dit dans sa première satire (vers 464):

Pour moi, qu'en santé même un autre monde étonne, Qui crois l'âme immortelle, et que c'est Dieu qui tonne...

Je ne sais pourquoi il est si étonné de l'autre monde, puisque toute l'antiquité y avait cru. Étonne u'était pas le mot propre, c'était alarme. Il croît que c'est Dieu qui tonne; mais il tonne comme il grêle, comme il novie la pluie et le beau temps, comme il opère tout, comme il fait tout; ce n'est point parce qu'il est fâché qu'il envoie le tonnerre et la pluie. Les anciens peignaient Jupiter prenant le tonnerre, composé de trois fâches brôlantes, dans la patte de son aigle, et le lançant sur ceux à qui il en voulait. La saine raison n'est pas d'accord avec ces idées poétiques.

Le tonnerre est, comme tout le reste, l'effet nécessaire des lois de la nature, prescrites par son auteur; il n'est qu'un grand phénomène étectrique: Franklin le force à descendre tranquillement sur la terre; il tombe sur le professeur Richman comme sur les rochers et sur les églises; et s'il foudroya Ajax Oilée, ce n'est pas assuré et s'il foudroya Ajax Oilée, ce n'est pas assurément parce que Minerve était irritée contre lui.

S'il était tombé sur Cartouche ou sur l'abbé Desfontaines, on n'aurait pas manqué de dire : Voilà comme Dieu punit les voleurs et les sodomites. Mais c'est un préjugé utile de faire craindre le ciel aux pervers.

Aussi tous nos poètes tragiques, quand ils veulent rimer à poudre ou à résoudre, se servent-ils immanquablement de la foudre, et font gronder le tonnerre, s'il s'agit de rimer à terre.

Thésée, dans Phèdre, dit à son fils (acte iv, sc. 11):

Monsire qu'a trop long-temps épargné le tonnerre, Reste impur des brigands dont j'al purgé la terre.

Sévère, dans Polyeucte, sans même avoir besoin de rimer, dès qu'il apprend que sa maîtresse est mariée, dit à son ami Fabian (acte ii , scèue i):

Soutiens-moi, Fabian, ce coup de foudre est grand.

Pour diminuer l'horrible idée d'un coup de tonnerre qui n'a nulle ressemblance à une nouvelle mariée, il ajoute que ce coup de tonnerre

Le frappe d'autant plus, que plus il le surprend.

Il dit ailleurs au même Fabian (acte 1v, scène v1): Qu'est-ce ci, Fabian? quel nonveau coup de foudre Tombe sur mon espoir et le réduit en poudre?

Un espoir réduit en poudre devait étonner le parterre.

Lusignan, daus Zaïre, prie Dieu

Que la foudre en éclats ne tombe que sur lui.

Agénor, en parlant de sa sœur, commence par dire que

Pour lui livrer la guerre Sa vertu lui suffit au défaut du tonnerre.

L'Atrée du même auteur dit , en parlant de son frère :

Mon cœur, qui sans pitié lui déclare la guerre, Ne cherche à le punir qu'au défaut du tonnerre.

Si Thyeste fait un songe, il vous dit que

. . . Ce songe a fini par un coup de tonnerre.

Si Tydée consulte les dieux dans l'antre d'un temple, l'antre ne lui répond qu'à grands coups de tonnerre.

Enfin j'ai vu partout le tonnerre et la foudre Mettre les vers en cendre et les rimes en pondre.

Il faudrait tâcher de tonner moins souvent. Je n'ai jamais bien compris la fable de Jupiter et des Tonnerres dans La Fontaine (viii, 20):

Vulcain remplit ses fourneaux
De dents sortes de carreaux.
L'un jamais ne se fourvoie,
Et c'est celui que toujours
L'Olympe en corps nous ervoie.
L'autre s'écarle en son cours,
Ce n'est qu'aux monts qu'il en coûle;
Blen souvent même il se perd,
Et ce dernier en sa route
Nous vient du seul Jupiter.

Avait-on donné à La Fontaine le sujet de cette mauvaise fable qu'il mit en mauvais vers si éloignés de son genre? voulait-on dire que les ministres de Louis xuv étaient inflexibles, et que le roi pardonnait??

Crébillon, dans ses discours académiques en vers étranges, dit que le eardinal de Fleury est un sage dépositaire.

Usant en citoyen du pouvoir arbitraire, Algle de Jupiter, mais ami de la paix, Il gouverne la foudre, et ne tonne jamais.

Il dit que le maréchal de Villars

Fit voir qu'à Malplaquet il n'avait survécu Que pour rendre à Denain sa valeur plus célèbre, Et qu'un foudre de moins Eugène était vaincu.

Ainsi l'aigle Fleury gouvernait le tonnerre sans

Cette fable vient des anciens Étrusques. Voyez Sénèque, Questions naturelles, liv. II, ch. XLI, XLVI, K. tonner, et Eugène le tonnerre était vaincu; voilà bieu des tonnerres.

#### SECTION II.

Horace, tantôt le débauché et tantôt le moral, a dit (liv. 1er, ode 111°, vers 58):

« Cælum ipsum petimus stultitia... »

Nous portons jusqu'au ciel notre folie.

On peut dire aujourd'hui : Nous portons iusqu'au ciel notre sagesse, si pourtant il est permis d'appeler ciel cet amas bleu et blanc d'exhalaisons qui forme les vents, la pluie, la neige, la grêle, et le tonnerre. Nous avons décomposé la foudre . comme Newton a détissu la lumière. Nous avons reconnu que ces foudres portés autrefois par l'aigle de Jupiter ne sont en effet que du feu électrique: qu'eufin on peut soutirer le tonnerre, le conduire, le diviser, s'en rendre le maître, comme nous fesons passer les rayons de lumière par un prisme, comme nous donnons cours aux caux qui tombent du ciel, c'est-à-dire de la hauteur d'une demi-lieue de notre atmosphère. On plante un haut sapin ébranché, dont la cime est revêtu d'un cône de fer. Les nuées qui forment le tonnerre sont électriques ; leur électricité se communique à ce cône, et un fil d'archal qui lui est attaché conduit la matière du tonnerre où l'on veut. Un physicien ingénieur appelle cette expérience l'inoculation du tonnerre.

Il est vrai que l'inoculation de la petite vérole, qui conservé tant de mortels, en a fait périt quelques uns, auxquels on avait donné la petite vérole inconsidérément; de même l'inoculation du tonnerre mal faito serait daugereuse. Il y a des grands seigneurs dont il ne faut approcher qu'avec d'extrêmes précautions. Le tonnerre est de ce nombre. On sait que le professeur de mathématiques Richman fut tué à Pétersbourg, en 4755, par la foudre qu'il avait attirée dans sa chambre; urte sua periit. Comme il était philosophe, un professeur théologien ne manqua pas d'imprimer qu'il avait été foudroyé comme Salmonée pour avoir usurpé les droits de Dieu, et pour avoir voulu lancer le tonnerre.

Mais si le physicien avait dirigé le fil d'archal hors de la maison, et non pas daus sa chambre bien fermée, il n'aurait point eu le sort de Salmonée, d'Ajax Oïlée, de l'empereur Carus, du fils d'un ministre d'état en France, et de plusieurs moines dans les Pyrénées.

Placez votre conducteur à quelque distance de la maison, jamais dans votre chambre, et vous n'avez rien à craindre.

Mais dans une ville, les maisons se touchent;

choisissez les places, les carrefours, les jardins, les parvis des églises, les cimetières, supposé que vous ayez conservé l'abominable usage d'avoir des charniers dans vos villes.

#### TOPHETH.

Topheth était et est encore un précipies auprès de Jérusalem dans la vallée d'Ennom. Cette vallée est un lieu affreux où il n'y a que des cailloux. C'est dans cette solitude horrible que les Juis immolèrent leurs enfants à leur Dieu qu'ils appelaient alors Moloch; car nous avons remarqué qu'ils ne donnèrent jamais à Dieu que des noms étrangers. Shadal était syrien; Adonat phénicien; Jelova était aussi phénicien; Elot, Eloim, Éloa, chaldéen, ainsi que tous les noms de leurs anges furent chaldéens, ou persans. C'est ce que nous avons observé avec attention.

Tous ces noms différents signifiaient également le seigneur, dans le jargon des petites nations devers la Palestine. Le mot de Moloch vient évidemment de Melk. C'est la même chose que Melcom ou Milcon, qui était la divinité des mille femmes du sérail de Salomon, savoir sept cents femmes et trois cents concubines. Tous ces noms-là signifiaient seigneur, et chaque village avait sou seigneur.

Des doctes prétendent que Moloch était particulièrement le seigneur du feu, et que pour cette raison les Juis brûlaient leurs enfants dans le creux de l'idole même de Moloch. C'était une grande statue de cuivre aussi hideuse que les Juifs la pouvaient faire. Ils fesaient rougir cette statue à un grand feu, quoiqu'ils eussent très peu de bois; et ils jetaient leurs petits enfants dans le ventre de ce dieu, comme nos cuisinlers jettent des écrevisses vivantes dans l'ean toute bouillante de leurs chandières.

Tels étaient les anciens Welches et les anciens Tudesques, quand ils brûlaient des enfants et des femmes en l'honneur de Teutatès et d'Irminsul : telles la vertu gauloise et la franchise germanique.

Jérémie voulut en vain détourner le peuple juif de ce culte diabolique; en vain il leur reprocha d'avoir bâti une espèce de temple à Moloch dans cette abominable vallée. « Ædificaverunt excelsa » Topheth que est in valle filiorum Ennom, ut inscenderent filios suos et filias suas igni ». « Ils » ont édifié des hauteurs dans Topheth qui est » dans la vallée des enfants d'Ennom, pour y » brûler leurs filis et leurs filles par le feu. »

Les Juis eurent d'autant moins d'égards aux remontrances de Jérémie, qu'ils lui reprochaient hautement de s'être vendu au roi de Babylone,

<sup>\*</sup> Jérémie , ch. vii.

d'avoir toujours prêché en sa faveur, d'avoir trahi sa patrie; et en effet il fut puni de la mort des traîtres. il fut lapidé.

Le livre des Rois nous apprend que Salomon bâtit un temple à Moloch; mais il ne nous dit pas que ce fût dans la vallée de Topheth: ce fut dans le voisinage, sur la montagne des Oliviers \* La situation était plus belle, si pourtant il peut y avoir quelque bel aspect dans le territoire affreux de Jérusalem.

Des commentateurs prétendent qu'Achaz, roi de Juda, fit brûler son fils à l'bonneur de Moloch, et que le roi Manassé fut coupable de la même barbarie \*. D'autres commentateurs prétendent que ces rois du peuple de Dieu se contentérent de jeter leurs enfants dans les flammes, mais qu'ils ne les brûlèrent pas tout à fait. Je le souhaite; mais il est bien difficile qu'un enfant ne soit pas brûlé quand on le met sur un bêcher enflammé.

Cette vallée de Topheth était le Clamart de Paris; c'était là qu'on jetait toutes les immondices, toutes les charognes de la ville. C'était dans cette vallée qu'on précipitait le bouc émissaire; c'était la voirle où l'on laissait pourrir les charognes des suppliciés. Ce fut là qu'on jeta les corps des deux voleurs qui furent suppliciés avec le fils de Dieu lui-même. Mais notre Sauveur ne permit pas que son corps, sur lequel il avait donné puissance aux bourreaux, fût jeté à la voirie de Topheth selon l'usage. Il est vrai qu'il pouvait ressusciter aussi bien dans Topheth que dans le Calvaire; mais un bon Juif nommé Joseph, natif d'Arimathie, qui s'était préparé un sépulcre pour lui-même sur le mont Calvaire, y mit le corps du Sauveur, selon le témoignage de saint Matthieu. Il n'était permis d'enterrer personne dans les villes; le tombeau même de David n'était pas dans Jérusalem.

Joseph d'Arimathie était riche, « quidam homo « dives ab Arimathia, » afin que cette prophétie d'Isaie fût accomplie : « il donnera d'les méchants » pour sa sépulture, et les riches pour sa mort. » (Ch. LIII, v. 9.)

#### TORTURE.

Quoiqu'il y ait peu d'articles de jurisprudence dans ces honnêtes réflexions alphabétiques, il faut

• Liv. 111, ch. x1.

b Liv. Iv. ch. zvi , v. 3. - Ch. zzi , v. 6.

pourlant dire un mot de la torture, autrement nommée question. C'est une étrange manière de questionner les hommes. Ce ne sont pourtant pas de simples curieux qui l'ont inventée; toutes les apparences sont que cette partie de notre législation doit sa première origine à un voleur de grand chemin. La plupart de ces messieurs sont encor dans l'usage de serrer les pouces, de brûler les pieds, et de questionner par d'autres tourments ceux qui refusent de leur dire où ils ont mis leur argent.

Les conquérants, ayant succédé à ces voleurs. trouvèrent l'invention fort utile à leurs intérêts ; ils la mirent en usage quand ils soupçonnèrent qu'on avait contre eux quelques mauvais desseins. comme, par exemple, celui d'être libre; c'était un crime de lèse-majesté divinc et humaine. Il fallait connaître les complices; et pour y parvenir on fesait souffir mille morts à ceux qu'on soupconnaît, parce que, selon la jurisprudence de ces premiers héros, quicouque était soupçonné d'avoir eu seulement contre eux quelque pensée peu respectucuse était digue de mort. Dès qu'on a mérité ainsi la mort, il importe peu qu'on y ajoute des tourments épouvantables de plusieurs jours et même de plusieurs semaines; cela même tient je ne sais quoi de la Divinité. La Providence nous met quelquefois à la torture en y employant la pierre, la gravelle, la goutte, le scorbut, la lèpre, la vérole grande ou petite, le déchirement d'entrailles, les convulsions de nerfs, et autres exécuteurs des vengeances de la Providence.

Or, comme les premiers despotes furent, de l'aveu de tous leurs courtisans, des images de la Divinité, ils l'imitèrent tant qu'ils purent.

Ce qui est très singulier, c'est qu'il n'est jamais parlé de question, de torture, dans les livres juifs. C'est bien dommage qu'une nation si douce, si honnête, si compatissante, n'ait pas connu cette façon de savoir la vérité. La raison en est, à mon avis, qu'ils n'en avaient pas besoin. Dieu la leur fesait toujours connaître comme à son peuple chéri. Tantôt on jouait la vérité aux dés, et le coupable qu'on soupçonnaît avait toujours rafle de six. Tantôt on allait au grand-prêtre, qui consultait Dieu sur-le-champ par l'urim et le hummim. Tantôt on s'adressait au voyant, au prophète, et

nos litimes très nouveaux; qu'un l'ébreu doit mieux savoir la lanque hér-baique qu'un Basque ou un Policein; que leur religion a deux mille aus d'antiquité plus que la nôtre; que touie teur Bible annouce les promesses de Dieu, faltes avec serment de ne changer jamais rien à la loi; qu'elle fait des menace terrièles contre quiconque coers jamais en aitérer une seule parolle; qu'elle veul même qu'on mette à mort tout prophète qui les enthancies de miracles tou autre religion; qu'en fain lis soul les enthancies de miracles tou autre religion; qu'en fain lis soul les mariant de la comme de la comme de la contre de la comme de relation de la metter de la comme de la comme de la comme de relation de la metter de la comme de la comme de la comme de relation de la metter de la comme de la comme de la comme de relation de la metter de la comme de l

Le fameur rabbin Issue, dans son Rempert de la foi, au de Le fameur rabbin Issue, dans son Rempert de la foi, au de la manuel rend de la constante de la constante de la constante de la constante à la fiscon dont nous les enterdances, state qui ne voit que le a bulla sont sédetils par l'Intéréguille ont de se tromper? En vain répondent-its qu'ils sont aussi métressés que nous à chercher à sertiét; qu'il y va de leur salui pour eux cumme pour nous ; qu'ils serviaint plus heureux dans cette vie et dans l'autre, s'ils frouvaient cette vériét; que s'ils ratendent leurs propres écritures différemment de nous, c'est au "les sont dans leur proper sécritures différemment de nous, c'est au "les sont dans leur proper tanneu le res ancienne, et non dans au "les sont dans leur proper tanneu le res ancienne, et non dans

vons crovez bien que le voyant et le prophète déconvrait tout ausi bien les choses les olus cachées que l'urim et le thummim du grand-prêtre. Le peuple de Dieu n'était pas réduit comme nous à interroger, à conjecturer; ainsi la torture ne out être chez lui en usage. Ce fut la seule chose qui manquât aux mœurs du peuple saint. Les Romains n'infligèrent la torture qu'aux esclaves, mais les esclaves n'étaient pas comptés pour des hommes. Il n'y a pas d'apparence non plus qu'un conseiller de la Tournelle regarde comme un de ses semblables un homme qu'on lui amène have, pâle, défait, les yeux mornes, la barbe longue et sale, convert de la vermine dont il a été rongé dans un cachot. Il se donne le plaisir de l'appliquer à la grande et à la petite torture, en présence d'un chirurgien qui lui tâte le ponls, jusqu'à ce qu'il soit en danger de mort, après quoi on recommeuce; et, comme dit très bien la comédie des Plaideurs, « Cela fait toujours passer une » heure ou deux. «

Le grave magistrat qui a acheté pour quelque argent le droit de faire ces expériences sur son prochain, va conter à diner à sa femme ce qui s'est passé le matin. La première fois madame en a été révoltée, à la seconde elle y a pris goût, parce qu'après tout les femmes sont curienses; et ensuite la première chose qu'elle lui dit lorsqu'il rentre en robe chez lui: Mon petit cœur, n'avezvons fait donner aujourd'hui la question à personne?

Les Français, qui passent, je ne sais pourquoi, pour un peuple fort lumain, s'étonnent que les Anglais, qui ont eu l'inhumanité de nous prendre tout le Canada, aient renoncé au plaisir de donner la question.

Lorsque le chevalier de La Barre, petit-fils d'un lieutenant-général des armées, jeune homme de beaucoup d'esprit et d'une grande espérance, mais ayant toute l'étourderie d'une jeunesse effrénée, fut convaincu d'avoir chanté des chansons impies, et même d'avoir passé devant une procession de capucins sans avoir ôté son chapeau, les juges d'Abbeville, gens comparables aux sénateurs romains, ordonnèrent, non seulement qu'on lni arrachât la langue, qu'on lui coupât la main, et qu'on brûlât son corps à petit feu; mais ils l'appliquèrent encore à la torture pour savoir précisément combien de chansons il avait clantées, et combien de processions il avait vues passer, le clapeau sur la tête.

Ce n'est pas dans le treizième ou dans le quatorzième siècle que cette aventure est arrivée, c'est dans le dix-luitième. Les nations étrangères jugent de la France par les spectacles, par les romans, par les jolis vers, par les filles d'opéra qui ont les mœurs fort douces, par nos dansenrs d'opéra qui ont de la grace, par mademoiselle Clairon qui déclame des vers à ravir Elles ne savent pas qu'il n'y a point au fond de nation plus cruelle que la française.

Les Russes passaient pour des barbares en 1700, nous ne sommes qu'en 1769; une impératrice vient de donner à ce vaste état des lois qui auraient fait bonneur à Minos, à Numa et à Solon, s'ils avaient eu assez d'esprit pour les inventer. La plus remarquable est la tolérance universelle, la seconde est l'abolition de la torture. La justice et l'humanité ont conduit sa plume; elle a tout réformé. Malheur à une nation qui, étant depuis long-temps civilisée, est encore conduite par d'anciens usages atroces l Pourquoi changerions-nous notre jurisprudence? dit-elle: l'Europe se sert de nos cuisiniers, de nos tailleurs, de nos perruquiers; donc nos lois sont bonnes.

TOUTE-PUISSANCE, voyez PUISSANCE.

#### TRANSSUBSTANTIATION.

Les protestants, et surtout les philosophes protestants, regardent la transsubstantiation comme le dernier terme de l'impudence des moines, et de l'imbécillité des laïques. Ils ne gardent aucune mesure sur cette croyance qu'ils appellent monstrueuse; ils ne pensent pas même qu'il y ait un seul homme de bon sens qui, après avoir réfléchi. ait pu l'embrasser sérieusement. Elle est, disentils, si absurde, si contraire à toutes les lois de la physique, si contradictoire, que Dieu même ne pourrait pas faire cette opération , parce que c'est en effet anéantir Dieu que de supposer qu'il fait les contradictoires. Non seulement un dieu dans un pain, mais un dieu à la place du pain; cent mille miettes de pain devenues en un instant autant de dienx, cette foule innombrable de dienx ne fesant qu'un seul dieu; de la blancheur sans un corps blanc : de la rondeur sans un corps rond : du vin changé en sang, et qui a le goût du vin; du pain qui est changé en chair et en fibres, et qui a le goût du pain : tout cela inspire tant d'horreur et de mépris aux ennemis de la religion catholique, apostolique et romaine, que cet excès d'horreur et de mépris s'est quelquefois changé en fureur.

Leur horreur augmente, quand on leur dit qu'on voit tous les jours, dans les pays catholiques, des prêtres, des moines qui, sortant d'un lit incestueux, et n'ayant pas encore lavé leurs mains souillées d'impuretés, vont faire des dieux par centaines, mangent et boivent leur dieu,

chient et pissent leur dieu. Mais quand ils réfléchissent one cette superstition, cent fois plus absurde et plus sacrilége que toutes celles des Egyptiens, a valu à un prêtre italien quinze à vingt millions de reute, et la domination d'un pays de cent milles d'étendue en long et en large, ils vondraient tous aller, à main armée, chasser ce prêtre qui s'est emparé du palais des Césars. Je ne sais si je serai du voyage, ear j'aime la paix; mais quand ils seront établis à Rome, j'irai sûrement leur rendro visite.

Par M. GUILLAUME, ministre protestant.

# TRINITÉ.

Le premier qui parla de la Trinité parmi les Occidentaux, fut Timée do Locres dans son Ame du Monde.

Il y a d'abord l'idée, l'exemplaire perpétuel de toutes choses engendrées; c'est le premier verbe. le verbe interne et intelligible.

Ensuite la matière informe, second verbe ou verbe proféré.

Puis le fils ou le monde sensible, ou l'esprit du monde.

Ces trois qualités constituent le monde entier, lequel monde est le fils de Dieu, μονογενής. Il a une âme, il a de la raison, il est euloyos, hope-

Dieu ayant voulu faire un Dieu très beau, a fait un dieu engendré : τούτον έποίει θεον γεννητών.

Il est difficile de bien comprendre ce système de Timée, qui pent-être le tenait des Égyptiens, peutêtre des brachmanes. Je ne sais si on l'entendait bien de son temps. Ce sont de ces médailles frustes et couvertes de rouille, dont la légende est effaece. On a pu la lire autrefois, on la devine aujourd'hui comme on peut.

Il ne mo paraît pas que ce sublime galimatias ait fait beaucoup de fortune jusqu'à Platon. Il fut enseveli dans l'oubli, et Platon le ressuscita. Il construisit son édifice en l'air, mais sur le modèlo de Timée.

Il admit trois essences divines, le père, le suprême, le producteur; le père des autres dieux est la première essence.

La seconde est le Dieu visible, ministre du Dieu invisible, le verbe, l'entendement, le grand démon.

La troisième est le monde.

Il est vrai que Platon dit souvent des choses toutes différentes et même toutes contraires ; c'est le privilége des philosophes grees, et Platon s'est servi do son droit plus qu'aucun des aneiens et des modernes.

Un vent grec poussa ees nuages philosophiques d'Athènes dans Alexandrie, ville prodigieusement entêtée do deux choses, d'argent et de elimères. Il y avait dans Alexandrie des Juifs qui , ayant fait fortune, se mirent à philosopher.

La métaphysique a cela do bon, qu'elle ne demande pas des études préliminaires bien gênantes. C'est là qu'on peut savoir tout sans avoir jamais rien appris; et pour peu qu'on ait l'esprit un peu subtil et bien faux, on peut être sûr d'aller loin.

Philon le Juif fut un philosophe de eette espèce : il était contemporain de Jésus-Christ : mais il ent le malheur de ne le pas connaître, non plus que Josèphe l'historien. Ces deux hommes considérables, employés dans le chaos des affaires d'état, furent trop éloignés de la lumière naissante. Ce Philon était une tête toute métaphysique, tout allégoriquo, toute mystiquo. C'est lui qui dit que Dieu devait former le monde en six jours, comme il le forma, selon Zoroastre, en six temps . « paree que trois est la moitié de six, et que deux

» en est le tiers, et que ce nombre est male et fe-

Ce même homme, entêté des idées de Platon, dit, en parlant de l'ivrognerie, que Dieu et la sagesse se marièrent, et que la sagesse accouelia d'un fils bien-aimé : ee fils est le monde.

Il appelle les anges les verbes de Dieu, et le monde verbe do Dieu , λόγον τοῦ Θεοῦ.

Pour Flavius Josèphe, c'était un homme de guerre qui n'avait jamais entendu parler du Logos, et qui s'en tenait aux dogmes des pharisiens, uniquement attachés à leurs traditions.

· Cette philosophie platonicienne perça des Juifs d'Alexandrie jusqu'à eeux de Jérusalem. Bientôt toute l'école d'Alexandrie, qui était la seule savante, fut platonicienne, et les chrétiens qui philosophaient ne parlèrent plus que du Logos.

On sait qu'il en était des disputes de ces tempsla comme de celles de ce temps-ci. On cousait à un passage mal entendu un passage inintelligible qui n'y avait aucun rapport, on en supposait un second, on en falsifiait un troisième; on fabriquait des livres entiers qu'on attribuait à des auteurs respectés par le troupeau. Nous en avons vu cent exemples au mot APOCRYPHE.

Cher leeteur, jetez les yeux, de grâce, sur ce passage de Clément Alexandrin b: « Lorsque Platon o dit qu'il est difficile de connaître le père de l'u-» nivers, non seulement il fait voir par là que le » monde a été engendré, mais qu'il a été engen-» dré comme fils de Dieu.» Entendez-vous ces logomachies, ces équivoques? voyez-vous la moindre lumière dans eo chaos d'expressions obscures?

a Page 4, édition de 1719. - b Strom, liv. v.

O Locke! Locke, venez, définissez les termes. Je ne crois pas que de tous ces disputeurs platoniciens il y en eût un seul qui s'entendit. On distingua deux verbes; le Λόγος ἐνδιδιτος, le verbe en la pensée, et le verbe produit, Λόγος προφοριών. On eut l'éternité d'un verbe, et la prolation, l'émanation d'un autre verbe.

Le livre des Constitutions apostoliques a aucien monument de fraude, mais aussi ancien dépôt des dogmes informes de ces temps obscurs, s'exprime ainsi:

« Le père, qui est antérieur à toute génération,

» à tout commencement, ayant tout créé par son

» fils unique, a engendré sans intermède ce fils » par sa volouté et sa puissance. »

Ensuite Origène avança b que le Saint-Esprit a cté créé par le fils, par le verbe.

Puis vint Eusèbe de Césarée, qui enseigna que l'esprit, paraclet, n'est ni Dieu ni fils.

L'avocat Lactance fleurit en ce temps-là. « Le fils de Dieu, dit-il, est le verbe, comme les autres anges sont les esprits de Dieu. Le verbe est
un esprit proféré par une voix significative, l'esprit procédant du nes, et la parole de la bouche.
Il s'eusuit qu'il y a différence entre le fils de
Dieu et les autres anges, ceux-ci étant émanés
comme esprits tacties et muets. Mais le fils étant
esprit est sort Il de la bouche avec son et voix

pour prêcher le peuple.
 On conviendra que l'avocat Lactance plaidait sa

cause d'une étrange manière. C'était raisonner à la l'aton; c'était puissamment raisonner.

Ce fut environ ce temps-là que, parmi les dispremière violentes sur la Trinité, on inséra dans la première épltre de saint Jean ce fameux verset : « Il y en a trois qui rendent témoignage en terre, » l'esprit ou le vent, l'eau, et le sang; et cest rois » sont un. » Ceux qui prétendent que ce verset est véritablement de saint Jean sont bien plus embarrassés que ceux qui le nient; car il faut qu'ils l'expliquent.

Saint Augustin dit que le vent signifie le Père, l'eau le Saint-Esprit, et que le sang veut dire le Verbe: cette explication est belle, mais elle laisse toujours un peu d'embarras.

Saint Irénée va bien plus loin; il dit que Rahab, la prostituée de Jéricho, en cachant chez elle trois espions du peuple de Dieu, cacha le Père, le Fils, et le Saint-Esprit: cela est fort, mais cela n'est pas net.

D'un autre côté, le grand, le savant Origène nous confond d'une autre manière. Voici un de ses passages parmi bien d'autres : « f Le Fils est au» tant au-dessous du Père, que lui et le Saint » Esprit sont au-dessus des plus nobles créatures.

Après cela que dire? comment ne pas convenir avec douleur que personne ne s'entendait? comment ne pas avouer que depuis les premiers chrétiens ébionites, ces hommes si mortifiés et si pieux, qui révérèrent toujours Jésus, quoiqu'ils le crussent fils de Joseph, Jusqu'a la grande dispute d'Athanase, le platonisme de la Trinité ne fut jamais qu'un sujet de querelles? Il fallait absolument un juge suprème qui décidât; on le trouva enfin dans le concile de Nicée; encore ce concile produisit-il de nouvelles factions et des guerres.

#### EXPLICATION DE LA TRINITÉ

#### SUIVANT ABAUZIT.

 L'ou ne peut parler avec exactitude de la manière dont se fait l'union de Dieu avec Jésuschrist, qu'eu rapportant les trois sentiments qu'il y a sur ce sujet, et qu'en fesant des réplexions sur chacun d'eux.

#### SENTIMENT DES ORTHODOSES.

a Le premier sentiment est celui des orthoodoxes. Ils y établissent, 4° une distinction de
a trois personnes dans l'esseuce divine avant la
venue de Jésus-Christ au monde; 2° que la secoude de ces personnes s'est unie à la nature
humaine de Jésus-Christ; 5° que cette union est
si étroite, que par là Jésus-Christ est pieu; qu'on
peut lui attribuer la création du monde, et toutes les perfections divines, et qu'on peut l'adorer
a' d'un culte suprième. »

#### SENTIMENT DES UNITAIRES.

a Le second est celui des unitaires. Ne concevant point la distinction des personnes dans la Divinité, ils établissent, 1º que la Divinité s'est a unie à la nature humaine de Jésus-Christ; 2º que cette union est telle que l'on peut dire que Jésus-Christ est Dieu; que l'on peut lui attribuer la création et toutes les perfections divines, et l'avidore d'un culte supréme.

#### SENTIMENT DES SOCINIENS.

a Le troisième sentiment est celui des sociniens, s qui, de même que les unitaires, ne concevant s point de distinction de personnes dans la Divinité, établissent, 4° que la Divinité s'est unie à la nature humaine de Jésus-Christ; 2° que cette union est fort étroite; 5° qu'elle n'est pas s telle que l'ou puisse appeler Jésus-Christ Dieu,

<sup>\*</sup> Liv. viii., ch. xl.ii. — b i. Partie sur saint Jean. — \* Théol., liv. ii., ch. vi. — d Liv. iv., ch. viii. — \* Liv. iv., ch. xxxvii. — Liv. xxxv., sur saint Jean.

TYRAN. 279

· ni lui attribuer les perfections divines et la créa-• tion, ni l'adorer d'un culte suprême; et ils pen-» sent pouvoir expliquer tous les passages de l'E-· criture sans être obligés d'admettre aucune de

e ces choses, e

#### RÉPLEZIONS SUR LE PREMIER SENTIMENT.

« Dans la distinction qu'on fait des trois person-» nes dans la Divinité, ou on retient l'idée ordi-» naire des personnes, ou on ne la retient pas. Si on retient l'idée ordinaire des personnes, on éta-» blit trois dieux : cela est certain. Si l'on ne re- tient pas l'idée ordinaire des trois personnes, ce n'est plus alors qu'une distinction de propriétés, » ce qui revient au second sentiment. Ou, si on ne » veut pas dire que ce n'est pas une distinction des personnes proprement dites, ni une distinc-» tion de propriétés, on établit une distinction o dont on n'a aucune idée. Et il n'y a point d'ap-» parence que pour faire soupconner en Dieu une » distinction dont on ne peut avoir aucune idée, l'Écriture veuille mettre les hommes en danger de devenir idolâtres en multipliant la Divinité. » Il est d'ailleurs surprenant que cette distinction » de personnes avant toujours été, ce ne soit que » depuis la venue de Jésus-Christ qu'elle a été » révélée, et qu'il soit nécessaire de les cona naître, a

### RÉPLEZIONS SUR LE SECOND SENTIMENT.

· Il n'v a pas, à la vérité, un si grand danger » de jeter les hommes dans l'idolâtrie dans le second a sentiment que dans le premier; mais il faut » avouer pourtant qu'il n'en est pas entièrement · exempt. En effet, comme, par la nature de l'u-» nion qu'il établit entre la Divinité et la nature » humaine de Jésus-Christ, on peut appeler Jésus-· Christ Dieu, et l'adorer, voilà deux objets d'a-· doration, Jésus-Christ et Dieu. J'avoue qu'on dit o que ce n'est que Dieu qu'on doit adorer en Jésuso Christ : mais qui ne sait l'extrême penchant que » les hommes ont de changer les objets invisibles du culte en des objets qui tombent sous les sens, ou du moins sous l'imagination; penchant qu'ils » suivront ici avec d'autant moins de scrupule, » qu'on dit que la Divinité est personnellement » unie à l'humanité de Jésus-Christ? »

#### REPLEXIONS SUR LE TROISIÈME SENTIMENT.

· Le troisième sentiment, outre qu'il est très · simple et conforme aux idées de la raison, n'est sujet à aucun semblable danger de jeter les hom-· mes dans l'idolâtrie : quoique par ce sentiment

- » Jésus-Christ ne soit qu'un simple homme, il na » faut pas craindre que par là il soit confoudu
- » avec les prophètes ou les saints du premier or-» dre. Il reste toujours dans ce sentiment une
- » différence entre eux et lui. Comme on peut ima-» giner presque à l'infini des degrés d'union de la
- » Divinité avec un homme, ainsi on peut conce-
- » voir qu'en particulier l'union de la Divinité avec » Jésus-Christ a un si haut degréde connaissance, de
- » puissance, de félicité, de perfection, de dignité,
- » qu'il y a toujours eu une distance immense enn tre lui et les plus grands prophètes. Il ne s'agit
- » que de voir si ce sentiment peut s'accorder avec
- . l'Écriture, et s'il est vrai que le titre de Dieu, » que les perfections divines, que la création, que
- » le culte suprême, ne soient jamais attribués à » Jésus-Christ dans les Évangiles. »

C'était au philosophe Abauzit à voir tout cela. Pour moi, je me soumets de cœur, de bouche, et de plume, à tout ce que l'Église catholique a décidé, et à tout ce qu'elle décidera sur quelque dogme que ce puisse être. Je n'ajouterai qu'un mot sur la Trinité; c'est que nous avons une décision de Calvin sur ce mystère. La voici :

e En cas que quelqu'un soit hétérodoxe, et » qu'il se fasse scrupule de se servir des mots Tri-» nité et Personne, nous ne croyons pas que ce » soit une raison pour rejeter cet homme; nous » devons le supporter sans le chasser de l'Eglise, et sans l'exposer à aucuue censure comme un » hérétique, »

C'est après une déclaration aussi solennelle que Jean Chauvin, dit Calvin, fils d'un tonnelier de Novon, fit brûler dans Genève, à petit feu, avec des fagots verts, Michel Servet de Villa-Nueva. Cela n'est pas bien.

### TYRAN.

Τύραννος signifiait autrefois celui qui avait su s'attirer la principale autorité; comme roi, Basλεύς, signifiait celui qui était chargé de rapporter les affaires au sénat.

Les acceptions des mots changent avec le temps. ίδιώτες ne voulait dire d'abord qu'un solitaire, un homme isolé: avec le temps il devint le synonyme de sot.

On donne aujourd'hui le nom de tyran à un usurpateur, ou à un roi qui fait des actions violentes et injustes.

Cromwell était un tyran sous ces deux aspects. Un bourgeois qui usurpe l'autorité suprême, qui, malgré toutes les lois, supprime la chambre des pairs, est sans doute un tyran usurpateur. Un genéral qui fait couper le con à son roi prisonnier de guerre, viole à la fois et ce qu'on appelle les iois de la guerre, et les lois des nations, et celles de l'humanité. Il est tyran, il est assassin et parricide.

Charles 1<sup>er</sup> n'était point tyran, quoique la faction victorieuse lui donnât ce nom : il était, à ce qu'ou dit, opiniâtre, faible, et mal conseillé. Je ne l'assurerai pas, car je ne l'ai pas counu; mais j'assure qu'il fut très malheureux.

Henri VIII était tyran dans son gouvernement comme dans sa famille, et couvert du sang de deux épouses innocentes, comme de celui des plus vertueux citoyens : il mérite l'exécration de la postérité. Cependant il ne fut point puni; et Charles 1°c mourut sur un échafaut.

Élisabeth fit une action de tyrannie, et son parlement une de làcheté infâme, en fesant assassiner par un bourreau la reine Marie Stuart. Mais dans le reste de son gouvernement elle ne fut point tyrannique; elle fut adroite et comédienne, mais prudeute et forte.

Richard III fut un tyran barbare; mais il fut puni.

Le pape Alexandre vi fut un tyran plus exécrable que tous coux-la; et il fut heureux dans toutes ses entreprises.

Christiern 11 fut un tyran aussi méchant qu'Alexandre v1, et fut châtié; mais il ue le fut point assez.

Si on veut compter les tyrans turcs, les tyrans grecs, les tyrans romains, on en trouvera autant d'heureux que de malheureux. Quand je dis heureux, je parle selon le préjugé vulgaire, selon l'acception ordinaire du mot, selon les apparences; car qu'ils aient été heureux réellement, que leur âme ait été contente et tranquille, c'est ce qui me paraît impossible.

Constautin-le-Grand fut évidemment un tyran à double titre. Il usurpa dans le nord de l'Angleterre la couronne de l'empire romain, à la tête de quelques légions étrangères, malgré toutes les lois, malgré le sénat et le peuple, qui élurent légitimement Maxence. Il passa toute sa vie dans le crime, dans les voluptés, dans les fraudes et dans les impostures. Il ne fut point puni; mais fut-il heureux? Dieu le sait. Et je sais que ses sujets ne le furent pas.

Le graud Théodose était le plus abominable des tyraus quand, sous prétexte de donner une fête, il fesait égorger dans le cirque quinze mille citoyeus romains, plus ou moins, avec leurs femmes et leurs enfants, et qu'il ajoutait à cette horreur la facétic de passer quelques mois sans aller s'enuuyer à la grand'messe. On a presque mis ce Théodose au rang des bienheurenx; mais je serais bien fâché qu'il eût été heureux sur la terre. Eu 1

tout cas, il sera toujours bon d'assurer aux tyrans qu'ils ne seront jamais heureux daus ce monde, comme il est bon de faire accroire à nos maîtresd'hôtel et à nos cuisiniers qu'ils seront damnés éternellement s'ils nous volent.

Les tyrans du bas-empire grec furent presque tous détrônés, assassinés les uns par les autres. Tous ces grands coupables furent tour à tour les exécuteurs de la vengeance divine et humaine.

Parmi les tyrans turcs on en voit autant de déposés que de morts sur leur trône.

A l'égard des tyrans subalternes, de ces monstres en sous-ordre, qui out fait remonter jusque sur leur maître l'exécration publique dont ils ont été chargés, le nombre de ces Amaus, de ces Séjans, est un infini du premier ordre.

#### TYRANNIE.

On appelle tyran le souverain qui ne connaît de lois que son caprice, qui prend le bien de ses sujets, et qui ensuite les enrôle pour aller prendre celui de ses voisins. Il n'y a point de ces tyranslà en Europe.

On distingue la tyrannie d'un seul et celle de plusieurs. Cette tyrannie de plusieurs serait celle d'un corps qui envahirait les droits des autres corps, et qui exercerait le despotisme à la faveur des lois corrompues par lui. Il n'y pas non plus de cette espèce de tyrans en Europe.

Sous quelle tyrannie aimeriez-vous mieux vivre? Sous aucune; mais s'il fallait ehoisir, je détesterais moins la tyrannie d'un seul que celle de
plusieurs. Un despote a toujours quelques bous
moments; une assemblée de despotes n'en a jamais. Si un tyran me fait une injustice, je peux
le désarmer par sa maîtresse, par sou confesseur,
ou par son page; mais une compagnie de graves
tyrans est inaccessible à toutes les séductions.
Quand elle n'est pas injuste, elle est au moins
dure, et jamais elle ne répand de grâces.

Si je n'ai qu'un despote, j'en suis quitte pour me ranger contre un mur lorsque je le vois passer, ou pour me prosterner, ou pour frapper la terrede monifront, seloni la coutume du pays; mais s'il y a une compagnie de cent despotes, je suis exposé à répéter cette cérémonie cent fois par jour, ce qui est très ennuyeux à la longue quand on u'a pas les jarrets souples. Si j'ai une métairie dans le voisinage de l'un de nos seigneurs, je suis écrasé; si je plaide contre un parent des parents d'un de nos seigneurs, je suis ruiné. Comment faire? J'ai peur que dans ce monde ou ne soit réduit à être enclume ou marteau; heureux qui échappe à cette alternative!

IJ.

### UNIVERSITE.

Du Boulay, dans son Histoire de l'Université de Paris, adopte les vieilles traditions incertaines, pour ne pas dire fabuleuses, qui en font remonter l'origine jusqu'au temps de Charlemagne. Il est vrai que telle est l'opinion de Gaguin et de Gilles de Beauvais; mais outre que les auteurs contemporains, comme Éginhard, Alemon, Reginon, et Sigebert, ne font aucune mention de cet établissement, Pasquier et Du Tillet assurent expressésément qu'il commença dans le douzième siècle, sous les règnes de Louis-le-Jeune et de l'hilippe-Auguste.

D'ailleurs les premiers statuts de l'université ne furent dressés par Robert de Corcéon, légat du saint siége, que l'an 1215; et ce qui prouve qu'elle eut d'abord la même forme qu'aujourd'hui, c'est qu'une bulle de Grégoire 1x, de l'an 1231, fait mention des maîtres en théologie, des maîtres en droit, des physiciens (on appelait alors ainsi les médecins), et enfin des artistes. Le nom d'université vient de la supposition que ces quatre corps, que l'on nomme facultés, fesaient l'université des études, c'est-à-dire comprenaient toutes celles que l'on peut faire.

Les papes, au moyen de ces établissements dont ils jugcaient les décisions, devinrent les maîtres de l'instruction des peuples; et le même esprit qui fesait regarder comme une faveur la permission accordée aux membres du parlement de Paris de se faire enterrer en habit de cordelier, comme nous l'avons vu à l'article QUÈTE, dicta les arrêts donnés par cette cour souveraine contre ceux qui osèrent s'élever contre une scolastique inintelligible, laquelle, de l'aveu de l'abbé Trithême, n'était qu'une fausse science qui avait găté la religion. En effet, ce que Constantin n'avait fait qu'insinuer touchant la sibylle de Cumes a été dit expressément d'Aristote. Le cardinal Pallavicini relève la maxime de je ne sais quel moine Paul, qui disait plaisamment que, saus Aristote, l'Église aurait manque de quelques uns de ses ar-

Aussi le célèbre Ramns, ayant publió deux ouvrages dans lesquels il combattait la doctrine d'Aris-tole, enseignée par l'université, aurait été immoló à la fureur de ses ignorants rivaux, si le roi François re n'elt évoqué à soi le procès qui pendait au parlement de Paris entre Ramus et Antoine Govea. L'un des principaux griefs contre Ramus était la manière dont il fesait prononcer la lettre Q à ses dissiples.

Ramus ne fut pas seul persécuté pour ces graves billevesées. L'an 4624, le parlement de Paris bannit de son ressort trois lommes qui avaient voulu soutenir publiquement des thèses contre la doctrine d'Aristote; défendit à toute personne de publier, vendre et débiter les propositions contenues dans ces thèses, à peine de punition corporelle; et d'enseigner aueune maxime contre les anciens auteurs et approuvés, à peine de la vie.

Les remontrances de la Sorbonne, sur lesquelles le même parlement donna un arrêt contre les ehimistes, l'an 4629, portaient qu'on ne pouvait choquer les principes de la philosophie d'Aristote sans choquer ceux de la théologie scolastique reçue dans l'Église. Cependant la faculté ayant fait, en 4566, un décret pour défendre l'usage de l'antimoine, et le parlement avant confirmé ce décret, Paulmier de Caen, grand chimiste et célèbre médecin de l'aris, pour ne s'être pas conformé au décret de la faculté et à l'arrêt du parlement, fut sculement dégradé l'an 4609. Enfin, l'antimoine ayant été inséré depuis dans le livre des médicaments, composé par ordre de la faculté, l'an 1637, la faculté en permit l'usage l'an 1666, un siècle après l'avoir défendu, et le parlement autorisa de même ce nouveau décret. Ainsi l'université a suivi l'exemple de l'Église, qui fit proserire, sous peine de mort, la doctrine d'Arius, et qui approuva le mot consubstantiel, qu'elle avait auparavant condamné, comme nous l'avons vu à l'artiele coxcile.

Ce que nous venons de dire touchant l'université de Paris peut nous donner une idée des autres universités, dont elle est regardée comme le modèle. En effet, quatre-vingts universités, à son imitation, ont fait un déeret que la Sorbonne fit dès le quatorzième siècle : c'est que quand on donne le bonnet à un docteur, on lui fait jurer qu'il sontiendra l'immaculée conception de la Vierge. Elle ne la regarde expendant point comme un article de foi, mais comme une opinion pieuse et catholique.

# USAGES.

Des usages méprisables ne supposent pas toujours une nation méprisable 4.

L'article que les éditions de Kehl contiennent sous le mot USAGES, n'est autre que la quatrième des Remarques pour servir de supplément à l'Essai sur les mœurs. N'oyez les Mélanges historiques.) V.

#### VAMPIRES.

Quoi l c'est dans notre dix-huitième siècle qu'il y a eu des vampires l c'est après le règne des Locke, des Shaftesbury, des Trenchard, des Collins; c'est sous le règne des d'Alembert, des Diderot, des Saint-Lambert, des Duclos, qu'on a cru aux vampires, et que le révérend P. don Augustin Calmet, prêtre bénédietin de la congrégation de Saint-Vannes et de Saint-Hidulphe, abbé de Sénones, abbaye de cent mille livres de rentes, voisine de deux autres abbayes du même revenu, a imprimé et réimprimé l'histoire des vampires avec l'approbation de la Sorbonne, signée Marcilli !

Ces vampires étaient des morts qui sortaient la nuit de leurs cimetières pour venir sucer le sang des vivants, soit à la gorge ou au ventre, après quoi ils allaient se remettre dans leurs fosses. Les vivants sucés maigrissaient, pâlissaient, tombaient en consomption; et les morts suceurs engraissaient, prenaient des couleurs vermeilles, étaient tout à fait appétissants. C'était en Pologne, en Hongrie, en Silésie, en Moravie, en Autriche, en Lorraine, que les morts fesaient cette bonne chère. On n'entendait point parler de vampires à Londres, ni même à Paris. J'avoue que dans ces deux villes il y eut des agioteurs, des traitants, des gens d'affaires, qui sucèrent en plein jour le sang du peuple; mais ils n'étaient point morts, quoique corrompus. Ces suceurs véritables ne demeuraient pas dans des cimetières, mais dans des palais fort agréables.

Qui croirait que la mode des vampires nous vint de la Grèce? Ce n'est pas de la Grèce d'Alexandre, d'Arstote, de Platon, d'Épicure, de Démosthène, mais de la Grèce chrétienne, malheureusement schismatique.

Depuis long-temps les chrétiens du rite grec s'imaginent que les corps des chrétiens du rite latin, enterrés en Grèce, ne pourrissent point, parce qu'ils sont excommuniés. C'est précisément le contraire de nous autres chrétiens du rite latin. Nous croyons que les corps qui ne se corrompent point sont marqués du sceau de la béatitude éternelle. Et dès qu'on a payé cent mille écus à Rome pour leur faire donner un brevet de saints, nous les adorons de l'adoration de dulie.

Les Grees sont persuadés que ces morts sont sorciers; ils les appellent broucolacas ou vrouco-lacas, selon qu'ils prouoneent la seconde lettre de l'alphabet. Ces morts grees vont dans les maisons sucer le sang des petits enfants, manger le

souper des peres et mères, boire leur vin, et casser tous les meubles. On ne peut les mettre à la raison qu'en les brûlant, quand on les attrappe. Mais il faut avoir la précaution de ne les mettre au feu qu'après leur avoir arraché le cœur, que l'on brûle à part.

Le célèbre Tournefort, envoyé dans le Levant par Louis xiv, ainsi que tant d'autres virtuoses, fut témoin de tous les tours attribués à un de ces broucolacas, et de cette cérémonie.

Après la médisance, rien ne se communique plus promptement que la superstition, le fanatisme, le sortilége et les contes des revenants. Il y cut des broucolacas en Valachie, en Moldavie, et bientôt chez les Polonais, lesquels sont du rite romain. Cette superstition leur manquait; elle alla dans tout l'orient de l'Allemagne. On n'entendit plus parler que de vampires depuis 4750 jusqu'en 4755; on les guetta, on leur arracha le cœur, et on les brùla: ils ressemblaient aux anciens martyrs; plus on en brûlait, plus ils 'en trovaits' ils 'en trovaits' plus on en brûlait. plus ils 'en trovaits' ils 'en tro

Calmet eufin devint leur historiographe, et traita les vampires comme il avait traité l'ancieu et le nouveau Testament, en rapportant fidèlement tout ce qui avait été dit avant lui.

C'est une chose, à mon gré, très curieuse, que les procès-verbaux faits juridiquement concernant tous les morts qui étaient sortis de leurs tombeaux pour venir sucer les petits garçons et les petites filles de leur voisinage. Calmet rapporte qu'en Hongrie deux officiers délégués par l'empereur Charles v1, assistés du bailli du lieu et du bourreau, allèrent faire enquête d'un vampire, mort depuis six semaines, qui suçait tout le voisinage. On le trouva dans sa bière, frais, gaillard, les yeux ouverts, et demandant à manger. Le bailli readit sa sentence. Le bourreau arracha le cœur au vampire, et le brûla; après quoi le vampire ne mangea plus.

Qu'on ose douter après cela des morts ressuscités, dont nos anciennes légendes sont remplies, et de tous les miracles rapportés par Bollandus et par le sincère et revérend dom Ruinart!

Vous trouvez des histoires de vampires jusque dans les Lettres juives de ce d'Argens que les jésuites, auteurs du Journal de Trèvoux, ont accusé de ne rien croire. Il faut voir comme ils triomphèrent de l'histoire du vampire de Hongrie; comme ils remerciaient Dieu et la Vierge d'avoir enflu converti ce pauvre d'Argens, chambellan d'un roi qui ne croyait point aux vampires.

Voilà donc, disaient-ils, ce fameux incrédula qui a osé jeter des doutes sur l'apparition de l'ange à la sainte Vierge, sur l'étoile qui conduisit les

<sup>\*</sup> Tournefort, tome 1. page 155 etsuiv.\*

mages, sur la guérison des possédés, sur la submersion de deux mille cochons dans un lac, sur une éclipse de soleil en pleine lune, sur la résurrection des morts qui se promeuèrent dans Jérusalem: son œur s'est amolli, son esprit s'est éclairé; il croit aux vampires!

Il ne fut plus question alors que d'examiner si tous ces morts étaient ressuscités par leur propre vertu, ou par la puissance de Dieu, ou par celle du diable. Piusieurs grands théologiens de Lorraine, de Moravie et de Hongrie, étalèrent leurs opinions et leur science. On rapporta tout ce que saint Augustin, saint Ambroise, et tant d'autres saints, avaient dit de plus inintelligible sur les vivants et sur les morts. On rapporta tous les miracles de saint Étienne, qu'on trouve au septième livre des Œuvres de saint Augustin; voici un des plus curieux. Un jeune homme fut écrasé, dans la ville d'Aubzal en Afrique, sous les ruines d'une muraille: la veuve alla sur-le-champ invoquer saint Étienne, à qui elle était tres dévote : saint Étienne le ressuscita. On lui demanda ce qu'il avait vu dans l'autre monde. Messieurs, dit-il, quand mon âme eut quitté mon corps, elle rencontra une infinité d'âmes qui lui fesaient plus de questions sur ce monde ci que vous ne m'en faites sur l'autre. J'allais je ne sais où , lorsque j'ai rencontré saint Étienne qui m'a dit : Rendez ce que vous avez recu. Je lui ai répondu : Que voulez-vous que je vous rende? vous ne m'avez jamais rien donné. Il m'a répété trois fois : Rendez ce que vous avez recu. Alors i'ai compris qu'il voulait parler du credo. Je lui ai récité mon credo, et soudain il m'a ressuscité.

On cita surtout les histoires rapportées par Sulpice Sévère dans la vie de saint Martin. On prouva que saiut Martin avait, entre autres, ressuscité un damné.

Mais toutes ces histoires, quelque vraies qu'elles puissent être, n'avaient rien de commun avec les vampires qui allaient sucer le sang de leurs voisins, et venaient eusuite se replacer dans leurs hières. On chercha si on ne trouverait pas daus l'ancien Testament ou dans la mythologie quelque vampire qu'on pût donner pour exemple; on n'en trouva point. Mais il fut prouvé que les morts buvaient et mangeaient, puisque chez tant de natious anciennes on mettait des vivres sur leurs tombeaux.

La difficulté était de savoir si c'était l'âme ou le corps du mort qui mangeait. Il fut décidé que c'était l'un et l'autre. Les mets délicats et peu substantiels, comme les meringues, la crême fouettée, et les fruits fondants, étaient pour l'âme; les rost-bif étaient pour le corps.

Les rois de Prusse furent, dit-on, les premiers

qui se firent servir à manger après leur mort. Presque tous les rois d'aujourd'hui les imitent; mais ce sont les moines qui mangent leur diner et leur souper, et qui boivent le vin. Ainsi les rois ne sont pas, à proprement parler, des vampires. Les vrais vampires sont les moines qui mangent aux dépens des rois et des peuples.

Il est bien vrai que saint Stanislas, qui avait acheté une terre considérable d'un gentilhomme polonais, etqui ne l'avait point payée, étant pour-suivi devant le roi Boleslas par les héritiers, ressuscita le gentilhomme; mais ce fut uniquement pour se faire donner quittance. Et in 'est point dit qu'il ait donné seulement un pot de vin au vendeur, lequel s'en retourna dans l'autre monde sans avoir ni bu ni mangé.

On agite souvent la grande question si l'on peut absoudre un vampire qui est mort excommunié. Cela va plus au fait.

Je ne suis pas assez profond dans la théologie pour dire mon avis sur cet article; mais je serais volontiers pour l'absolution, parce que dans toutes les affaires douteuses il faut toujours prendre le parti le plus doux:

#### « Odia restringenda, favores ampliandi. »

Le résultat de tout ceci est qu'une grande partie de l'Europe a été infestée de vampires pendant cinq ou six ans, et qu'il n'y en a plus; que nous avons eu des convulsionnaires en France pendant plus de vingt ans, et qu'il n'y en a plus; que nous avons eu des possédés pendant dix-sept cents ans, et qu'il n'y en a plus; qu'on a toujours ressuscité des morts depuis Hippoltpe, et qu'on n'en ressuscite plus; que nous avons eu des jésuites en Espagne, en Portugal, en France, dans les Deux-Siciles, et que nous n'en avons plus.

VAPEURS, EXHALAISONS!

#### VELLETRI OU VELLITRI,

Petite ville d'Ombrie, à neuf lieues de Rome; et, par occasion, de la divinité d'Auguste.

Ceux qui aiment l'histoire sont bien aises de savoir à quel titre un bourgeois de Velletri gouverna un empire qui s'étendait du mont Taurus au mont Allas, et de l'Euphrate à l'Océan occidental. Ce ne fut point comme dictateur perpétuel : ce titre avait été trop funeste à Jules César. Auguste ne le porta que onze jours. La crainte de périr comme son prédécesseur, et les conseils d'Agrifpa,

Ovez la seconde section de l'article ain.

lui firent pr... dre d'autres mesures. Il accumula uisensiblement sur sa tête toutes les dignités de la république : treize consulats, le tribunat renouvelé en sa faveur, de dix en dix ans, le nom de prince du sénat, eelui d'empereur, qui d'abord ne signifiait que général d'armée, mais auquel il sut donner une dénomination plus étendue; ce sont la les titres qui semblèrent légitimer sa puissance.

Le sénat ne perdit rien de ses honneurs; il couserva même toujours de très grands droits. Auguste partagea avec lui toutes les provinces de l'empire; mais il retint pour lui les principales. Eufin, maitre de l'argent et des troupes, il fut en effet souverain.

Ce qu'il y cut de plus étrange, c'est que Jules César ayant été mis au rang des dieux après sa mort, Auguste fut dieu de son vivant. Il est vrai qu'il n'était pas tout à fait dieu à Rome, mais il l'était dans les proviuces : il y avait des temples et des prêtres. L'abbaye d'Ainay, à Lyou, était un beau temple d'Auguste. Horace lui dit :

#### « Jurandasque tuum per nomen ponimus aras. » Liv. 11, ep. 1.

Cela veut dire qu'il y avait chez les Romaius nième d'assez bons courtisans pour avoir dans leurs maisons de petits autels qu'ils dédiaient à Auguste. Il fut donc en effet canonisé de son vivauit, et le nom de dieu devint le titre ou le sobriquet de tous les empereurs suivants. Caligula se fit dieu sans difficulté: il se fit adorer dans le temple de Castor et de Pollux. Sa statue était posée entre ces deux gémeaux; on lui immolait des paons, des faisans, des poules de Numidie, jusqu'à ce qu'eufin on l'immola lui-même. Néron eut le nom de dieu avant qu'il fût condamné par le sénat à mourir par le supplice des esclaves.

Ne nous imaginons pas que ce nom de dieu siguifiait chez ees monstres ce qu'il signifie parmi nous : le blasphème ne pouvait être porté jusquela. Dieus voulait dire précisément sanctus. De la liste des proscriptions, et de l'épigramune ordurière contre Fulyie, il y a loin jusqu'à la divinité.

Il y ent onze conspirations contro ce dicu, si l'ou compte la prétendue conjuration de Cinua, mais aucune no réussit; et de tous ces misérables qui usurpèrent les honneurs divins, Auguste fut sans doute le plus fortuné. Il fut véritablement celui par lequel la république ronaiue périt; car César n'avait été dietateur que dix mois, et Auguste régna plus de quarante années. Ce fut dans cet espace de temps que les mœurs changérent avec le gouvernement. Les armées, composées autrefois de légions romaines et des peuples d'Italie, furent dans le suite formées de tous les peuples barbares.

Elles mireut sur le trône des empereurs de leurs navs.

Dès le troisième siècle, il s'éleva trente tyrans presque à la fois, dont les uns étaient de la Transylvanie, les autres des Gaules, d'Angleterre ou d'Allemagne. Dioclétien était le fils d'un esclave de Dalmatie; Maximien-Hercule était un villageois de Sirmik; Théodose était d'Espagne, qui n'était pas alors un pays fort policé.

On sait assez comment l'empire romain fut enfindétruit, comment les Turcs en ont subjingué la moitié, et comment le nom de l'autre moitié subsiste encore sur les rives du Dauube, chez les Marcomans. Mais la plus singulière de toutes les révolutions, et le plus étonnant de tous les spectacles, c'est de voir par qui le Capitole est habité aujourd'huit.

# VÉNALITÉ.

Ce faussaire dont nous avons tant parlé, qui fit le Testament du cardinal de Richelieu, dit, au chapitre Iv, « qu'il vaut mieux laisser la vénalité » et le droit aunuel, que d'abolir ces deux éta-

- » blissements difficiles à changer tout d'un coup » saus ébrauler l'état. »
- Toute la France répétait, et eroyait répèter après le cardinal de Richelieu, que la vénalité des offices de judicature était très avantageuse.

L'abbé de Saint-Pierre fut le premier qui, croyant eucore que le prétendu Testament était du Cardinal, osa dire dans ses observations sur le chapitre 19: « Le cardinal s'est engagé dans un mauvais

- » pas, en soutenant que quant à présent la vé-
- » nalité des charges peut être avantageuse à l'état.
- » Il est vrai qu'il n'est pas possible de rembourser
   » toutes les charges.

Ainsi, nou seulement cet abus paraissait à tout le monde irréformable, mais utile : on était si accoutumé à cet opprobre qu'on ne le sentait pas ; il semblait éternel ; un sent homme en peu de mois l'a su anéantir.

Répétons donc qu'on peut tout faire, tout cor riègre; que le grand défaut de presque tous ceux qui gouvernent est de n'avoir que des demi-volontés et des demi-moyens. Si l'ierre-le-Grand n'avait pas voulu fortement, deux mille lieues de pays seraient eucre barbares.

Comment donner de l'eau dans Paris à trente mille maisons qui en manquent? comment payer les dettes de l'état? comment se soustraire à la tyramie révérée d'une puissance étrangère qui n'est pas une puissance, et à laquelle on paie en tribut les premiers fruits? Osez le vouloir, et vous en viendrez à bout plus aisément que vous n'avez extirpé les jésnites, et purgé le théâtre de petitsmaîtres. VENISE.

Et, par occasion, de la liberté.

Nulle puissance ne peut reprocher aux Vénitiens d'avoir acquis leur liberté par la révolte; nulle ne peut leur dire: Je vous ai affranchis, voilà le diplôme de votre manumission.

Il n'ont point usurpé leurs droits comme les Césars usurpèrent l'empire, comme tant d'évèques, à commencer par celui de Rome, ont usurpé les droits régaliens; ils sont seigneurs de Venise (si l'on ose se servir de cette audacieuse comparaison) comme Dieu est seigneur de la terre, parce qu'il l'a fondée.

Attila, qui ne prit jamais le titre de *fiéau de Dieu*, va ravageant l'Italie. Il en avait autant de droit qu'en eurent depuis Charlemagne l'Austrasien, et Arnould-le-Bâtard Carinthien, et Gui duc de Spolette, et Bêrenger marquis de Frioul, et les évêques qui voulaient se faire souverains.

Dans ce temps de brigandages militaires et ecclesiastiques, Attila passe comme un vautonr, et les Vénitiens se sauvent dans la mer comme des alcyons. Nul ne les protége qu'eux-mêmes; ils font leur nid au milieu des caux; ils l'agrandissent; ils le peuplent, ils le défendent, ils l'enrichissent. Je demande s'il est possible d'imaginer une possession plus juste? Notre père Adam, qu'on suppose avoir vécu dans le beau pays de la Mésopotamie, n'était pas à plus juste ûttre seigneur et jardinier du paradis terrestre.

J'ai lu le Squittinio della libertà di Venezia, et j'en ai été indigné.

Quoi I Venise ne serait pas originairement libre, parce que les empereurs grees, supersitieux, et méchants, et faibles, et barbares, disent: Cette nouvelle villea étébâtie sur notre ancien territoire; et parce que des Allemands, ayant le titre d'empereur d'Occident, disent: Cette ville, étant dans l'Occident, est de notre domaine?

Il me semble voir un poisson volant poursuivi à la fois par un faucou et par un requin, et qui échappe à l'un et à l'autre.

Sannazar avait bien raison de dire, en comparant Rome et Venise (Epigr. de mirabili urbe Venetiis):

« Illam homiues dices, hanc posuisse Deos. »

Rome perdit par César, au bont de cinq cents ans, sa liberté acquise par Brutus: Venise a conservé la sienne pendant onzesiècles, et je me flatte qu'elle la conservera toujours t.

Par suite de la révolution française, Venise a cessé d'exister comme étal. Après avoir fait, sous Napoléon, partie du royaume d'Italie, Venise fait aujourd'hui partie du royaume de Lombardie. qui est sous la domination autrichienne. Gènes, pourquoi fais-tu gloire de montrer un diplòme d'un Bérenger qui te donna des priviléges en l'an 958? On sait que les concessions de privilèges ne sont que des titres de servitude. Et puis voilà un beau titre qu'une charte d'un tyran passager qui ne fut jamais bien reconnu en Italie, et qui fut chassé deux ans après la date de cette charte?

La véritable charte de la liberté est l'indépendance soutenue par la force. C'est avec la pointe de l'épée qu'on signe les diplômes qui assurent cette prérogative naturelle. Tu perdis plus d'une fois ton privilége et ton coffre-fort. Garde l'un et l'autre depuis 4748.

Ileureuse Helvétie l'à quelle pancarte dois-tu la liberté? à ton courage, à ta fermeté, à les montagnes.—Mais je suis ton empereur.— Mais je ne veux plus que tu le sois.— Mais tes pères ont été esclaves de mon père.— C'est pour cela même que leurs enfants ne veulent point te servir.— Mais j'avais le droit attaché à ma dignité.— Et nous, nous avons le droit de la nature.

Quand les sept Provinces-Unies eurent-elles ce droit incontestable? au moment même où elles furent unies; et des lors ce fut Philippe ut qui fut le rebelle. Quel grand homme que ce Gnillaume prinee d'Orange l'il trouva des esclaves, et il en fit des hommes libres.

Pourquoi la liberté est-elle si rare? Parce qu'elle est le premier des biens.

# VENTRES PARESSEUX.

Saint Paul a dit que les Crétois sont toujours « menteurs, de méchantes béles, et des ventres » paresseux. » Le médecin Hecquet entendait par ventres paresseux, que les Crétois allaient rarement à la selle, et qu'ainsi la matière fécale, refluant dans leur sang, les rendait de mauvaise humeur et en fesait de méchantes bêtes. Il est très vrai qu'un homme qui n'a pur venir à bout de pousser sa selle sera plus sujet à la colère qu'un autre; sa bile ne coule pas, elle est recuite, son sang est aduste.

Quand vous avez le matin une grâce à demander à un ministre ou à un premier commis de ministre, informez-vous adroitement s'il a le ventre libre. Il faut tonjours prendre mollia fandi tempora.

Personne n'ignore que notre earactère et notre tour d'esprit dépendent absolument de la garderole. Le cardinal de Richelieu n'était sanguniaire que paree qu'il avait des hémorroides internes qui occupaient son intestin rectum, et qui dureissaient ses matières. La reine Anne d'autriche l'appelait toujours cul pourri. Ce sobriquet redouble l'ai286 VERGE.

greur de sa bile, et coûta probablement la vie au maréchal de Marillac, et la liberté au maréchal de Bassompierre. Mais je ne vois pas pourquoi les gens constipés seraient plus menteurs que d'autres; il n'y a nulle analogie entre le sphincter de l'anus et le mensonge, comme il y en a une très sensible entre les intestins et nos passions, notre manière de penser, notre conduite.

Je suis donc bien fondé à croire que saint Paul entendait par ventres paresseux des gens voluptueux, des espèces de prieurs, de chanoines, d'abbés commendataires, de prélats fort riches, qui restaient au lit tout le matin pour se refaire des débauches de la veille, comme dit Marot (épix, 86):

Un gros prieur son petit-fils baisoit Et mignardoit au matin en sa couche , Tandis ròtir sa perdrix on faisoit , etc., etc.

Mais on peut fort bien passer le matin au lit, et n'être ni menteur ni méchante bête. Au contraire, les voluptueux indolents sont pour la plupart très doux dans la société, et du meilleur commerce du monde.

Quoi qu'il en soit, je suis très fàché que saint Paul injurie toute une nation: il n'y a dans ce passage (bumainement parlant) ni politesse, ni habileté, ni vérité. Ou ne gagne point les hommes en leur disant qu'ils sont de méchantes bêtes; et strement il aurait trouvé en Crète des hommes de mérite. Pourquoi outragerainsi la patrie de Minos, dont l'archevêque Fénelon (bien plus poli que saint Paul) fait un si pompeux éloge dans son Télémaque?

Saint Paul n'était-il pas difficile à virre, d'une humeur brusque, d'un esprit fier, d'un caractère dur et impérieux? Si j'avais été l'un des apôtres, ou seulement disciple, je me serais infailliblement brouillé avec lui. Il me semble que tout le tort était de son côté dans sa querelle avec Pierre Simon Barjone. Il avait la fureur de la domination ; il se vante toujours d'être apôtre, et d'être plus apôtre que ses confrères; lui qui avait servi à lapider saint Étienne! lui qui avait été un valet persécuteur sous Gamaliel, et qui aurait dd pleurer ses crimes bien plus long-temps que saint Pierre ne pleura sa faiblesse (toujours lumainement parlant)!

Il se vante d'être citoyen romain né à Tarsis; et saint Jérôme prétend qu'il était un pauvre Juil de province ne à Giscale dans la Galilée. Dans se lettres au petit troupeau de ses frères, il parle toujours en maître très dur. « Je viendrai , écritil à quelques Corinthiens, je viendrai à vous, je ju-» gerai tout par deux ou trois témoins; je ne » pardonnerai ni à ceux qui ont péché. ni aux

autres. » Ce ni aux autres est un peu dur.
Bien des gens prendraient aujourd'hui le parti

de saint Pierre contre saint Paul, n'était l'épisode d'Ananie et de Saphire, qui a intimidé les âmes

enclines a faire l'aumône.

Je reviens à mon texte des Crétois menteurs, méchantes bêtes, ventres paresseux; et je conseille à tous les missionnaires de ne jamais débuter avec aucun peuple par lui dire des injures.

Ce n'est pas que je regarde les Crétois comme les plus justes et les plus respectables des hommes, ainsi que le dit la fabileuse Grèce. Le ne prétends point concilier leur prétendue vertu avec leur prétendu taureau, dont la belle Pasiphaé fut si amoureuse, ni avec l'art dont le fondeur Dédale fit une vache d'airain dans laquelle Pasiphaé se posta si habilennent, que son tendre amant lui fit un minotaure, auquel le pieux et équitable Minos sacrifiait tous les ans (et non pas tous les neufans) sept grands garçons et sept grandes filles d'Athènes.

Ce n'est pas que je croie aux cent grandes villes de Crète; passe pour cent mauvais villages établis sur ce rocher long et étroit, avec deux ou trois villes. On est toujours fâché que Rollin, dans sa compilation élégante de l'Histoire ancienne, ait répété tant d'anciennes fables sur l'île de Crète et sur Minos comme sur le reste.

A l'égard des pauvres Grecs et des pauvres Juiss qui babitent aujourd'hui les montagnes escarpées de cette lle, sous le gouvernement d'un bacha, il se peut qu'ils soient des menteurs et de méchantes bêtes. J'ignore s'ils ont le ventro paresseux, et je souhaite qu'ils aient à manger.

### VERGE. .

#### Baguette divinatoire.

Les théurgites, les anciens sages, avaient tous une verge avec laquelle ils opéraient.

Mercure passe pour le premier dont la verge ait fait des prodiges. On tient que Zoroastre avait une grande verge. La verge de l'antique Bacchus était son thyrse, avec lequel il sépara les eaux de l'Oronte, de l'Hydaspe et de la mer Rouge. La verge d'Hercule était son bâton, sa massue. Pythagore fut toujours représenté avec sa verge. On dit qu'elle était d'or; il n'est pas étonnant qu'ayant unecuisse d'or, il eût une verge du même métal.

a Nous l'avons déjà dit ailleurs, et nous le répétons ici : pourquoi? parce que les jeunes Welches, pour l'édification de qui nous écrivons, lisent en courant, et oublient ce qu'ils lisent.

VÉRITÉ. 287

Abaris, prêtre d'Apollon lyperboréen, qu'on prétend avoir étécontemporain de Pythagore, fut bien plus fameux par sa verge; elle n'était que de bois, mais il traversait les airs à califourchon sur elle. Porphyre et Jamblique affirment que ces deux grands théurgites, Abaris et Pythagore, se montrèrent amicalement leur verge.

La verge fut en tout temps l'instrument des sages et le signe de leur supériorité. Les conseillers sorciers de Pharaon firent d'abord autant de prestiges avec leur verge, que Moise fit de prodiges avec la sienne. Le judicieux Calmet nous apprend, dans sa dissertation sur l'Exode, « que les opé» rations de ces mages n'étaient pas des miracles » proprement dits, mais une métamorphose fort » singulière et fort difficile, qui néammoins n'est » ni contre ni au-dessus des lois de la nature. » La verge de Moise eut la supériorité qu'elle devait avoir sur celles de ces chotims d'Egypte.

Non seulement la verge d'Aaron partagea l'honneur des prodiges de son frère Moise, mais elle en fit en son particulier de très admirables. Personne n'ignore comment de treize verges celle d'Aaron fut la seule qui fleurit, qui poussa des boutons, des fleurs et des amandes.

Le diáble, qui, comme ou sait, est un mauvais singe des œuvres des saints, voulut avoir aussi sa verge, sa baguette, dont il gratifia tous les sorciers. Médée et Circé furent toujours armées de cet instrument mystérieux. De la vient que jamais magicienne ne paraît à l'Opéra sans cette verge, et qu'on appelle ces rôles des rôles à baguette.

Aucun joueur de gobelets ne fait ses tours de passe-passe sans sa verge, sans sa baguette.

On trouve les sources d'eau, les trésors, au moyen d'une verge, d'une baguette de coudrier, qui ne manque pas de forcer un peu la main à un imbécile qui la serre trop, et qui tourne aisément dans celle d'un fripon. M. Formey, secrétaire de l'académie de Berlin, explique ce phénomène par celui de l'aimant dans le grand Dictionnaire encyclopédique. Tous les sorciers du siècle passé croyaient aller au sabbat sur une verge magique, ou sur un manche à balai qui en tenit lieu; et les juges, qui n'étaient pas sorciers, les brûtaient.

Les verges de bouleau sont une poignée de scions dont on frappe les malfaiteurs sur le dos. Il est honteux et abominable qu'on inflige un pareil châtiment sur les fesses à de jeunes garçons et à de jeunes filles. C'était autrefois le supplice des esclaves. J'ai vu dans des colléges, des barbares qui fesaient dépouiller des enfants presque entièrement; une espèce de bourreau, souvent ivre, les déchirait avec de longues verges, qui mettaient en sang leurs aines, et les fesaient enfier démesurément.

D'autres les fesaient frapper avec douceur, et il en naissait un autre inconvénient : les deux nerfs qui vont du sphincter au pubis, étant irrités, causaient des pollutions; c'est ce qui est arrivé souvent à de jeunes filles.

Par une police incompréhensible, les jésuites du Paraguai fouettaient les pères et les mères de famille sur leurs fesses nues \*. Quand il n'y aurait eu que cette raison pour chasser les jésuites, elle aurait suffi \*.

### VÉRITÉ.

a Pilate lui dit alors : Yous êtes donc roi? Jésus » lui répondit : Yous dites que je suis roi, c'est » pour cela que je suis né et que je suis veau au

» monde, afin de rendre témoignage à la vérité, » tout homme qui est de vérité écoute ma voix.

» Pilate lui dit : Qu'est-ce que vérité? et ayant » dit cela, il sortit, etc. » (Jean, ch. xvIII.)

Il est triste pour le genre humain, que Pilate sortit saus attendre la réponse; nous saurions ce que c'est que la vérité. Pilate était bien peu curieux. L'accusé amené devant lui dit qu'il est roi. qu'il est né pour être roi; et il ne s'informe pas comment cela peut être. Il est juge suprême au nom de César, il a la puissance du glaive; son devoir était d'approfondir le sens de ces paroles. Il devait dire : Apprenez-moi ce que vous entendez par être roi. Comment êles-vous né pour être roi et pour rendre témoignage à la vérité? On prétend qu'elle ne parvient que difficilement à l'oreille des rois. Moi qui suis juge, j'ai toujours eu une peine extrême à la découvrir. Instruisez-moi, pendant que vos ennemis crient là dehors contre vous; vous me rendrez le plus grand service qu'on ait jamais rendu à un juge : et l'aime bien mieux apprendre à connaître le vrai, que de condescendre à la demande tumultueuse des Juifs qui veulent que je yous fasse

Nous n'oserons pas sans doute rechercher ce que l'auteur de toute vérité aurait pu dire à Pi-

Aurait-il dit : « La vérité est un mot abstrait » que la plupart des hommes emploient indissé-

remment dans leurs livres et dans leurs juge ments, pour erreur et mensonge?
 Cette définition acrait merveilleusement convenu à tous les

\* Voyez le Voyage de M. le colonel de Bougainville, et les Lettres sur le Paragual.

¹ Dans le temps de la révocation de l'édit de Nantes, les religieuses chez qui l'on enfermais les filles arrachéet des bras de leurs pierent se manquaient pas de les fouetter vigoureusement lorsqu'elles ne voulaient pas astier à la messe le dimanche : quand les religieuses n'étatent pas asex fortes, elle demandaient du secours à la garaison; et l'exécutions ne fessit par des greatdiers, en présence d'un officier major. Voyez l'Histoire de la révocation de l'édit de Noutes. Is.

VÉRITÉ. 988

sonvent pour folie, et esprit pour sottise.

Humainement parlant, définissons la vérité, en attendant mieux, ce qui est énoncé tel qu'il est.

Je suppose qu'on eût mis seulement six mois à enseigner à Pilate les vérités de la logique, il eût fait sans doute ce syllogisme concluant : On ne doit point ôter la vie à un homnte qui n'a prêché qu'une bonne morale : or, celui qu'on m'a déféré a, de l'avis de ses eunemis mêmes, prêché souvent une morale excellente; douc on ne doit point le punir de mort.

Il aurait pu encore tirer cet autre argument :

Mon devoir est de dissiper les attroupements d'un peuple séditieux qui demande la mort d'un homme, sans raison et sans forme juridique : or, tels sont les Juifs dans cette occasion; donc je dois les renvoyer et rompre leur assemblée.

Nous supposons que Pilate savait l'arithmétique; ainsi nous ne parlerons pas de ces espèces de vérités.

Pour les vérités mathématiques, je crois qu'il aurait fallu trois ans pour le moins avant qu'il pût être au fait de la géométrie transcendante. Les vérités de la physique, combinées avec celles de la géométrie, auraient exigé plus de quatre ans. Nous en consumons six, d'ordinaire, à étudier la théologie; j'en demande douze pour Pilate, attendu qu'il était païen, et que six ans n'auraient pas été trop pour déraciner toutes ses vieilles erreurs, et six autres années pour le mettre en état de recevoir le bonnet de docteur.

Si Pilate avait eu une tête bien organisée, je n'aurais demandé que deux ans pour lui apprendre les vérités métaphysiques; et comme ces vérités sont nécessairement liées avec celles de la morale, je me flatte qu'en moins de neuf ans l'ilate serait devenu un vrai savant et parfaitement bounête bomme.

#### VÉRITÉS HISTORIQUES.

J'aurais dit ensuite à Pilate : Les vérités historiques ne sont que des probabilités. Si vous avez combattu à la bataille de Philippes, c'est pour vous une vérité que vous connaissez par intuition. par sentiment. Mais pour nous qui habitons tout auprès du désert de Syrie, ce n'est qu'une chose très probable, que nous connaissons par oui-dire. Combien faut-il de oul-dire pour former une persuasion égale à celle d'un homme, qui ayant vu la chose, peut se vanter d'avoir une espèce de certitude?

Celui qui a entendu dire la chose à douze mille témoins oculaires n'a que douze mille probabilités.

fescurs de systèmes. Ainsi le mot sagesse est pris | égales à une forte probabilité, laquelle n'est pas égale à la certitude.

> Si vous netenez la chose que d'un seul des témoins, yous ne savez rien; yous devez douter, Si le témoin est mort, vous devez douter encore plus. car vous ne pouvez plus vous éclaireir. Si de plusieurs témoins morts, vous êtes dans le même

Si de ceux à qui les témoins ont parlé, le doute doit encore augmenter.

De génération en génération le doute augmente, et la probabilité diminue; et bientôt la probabilité est réduite à zéro.

DES DEGRÉS DE VÉRITÉ SUIVANT LESOUELS ON JUGE LES ACCUSÉS.

On pent être traduit en justice, ou pour des faits, ou pour des paroles.

Si pour des faits, il faut qu'ils soient aussi certains que le sera le supplice auquel vous condamnerez le coupable : car si vous n'avez, par exemple, que vingt probabilités contre lui, ces vingt probabilités ne peuvent équivaloir à la certitude de sa mort. Si vous voulez avoir autant de probabilités qu'il vous en faut pour être sûr que vous ne répandez point le sang innocent, il faut qu'elles naissent de témoignages unanimes de déposants qui n'aient aucun intérêt à déposer. De ce concours de probabilités il se formera une opinion très forte qui pourra servir à excuser votre jugement. Mais comme vous n'aurez jamais de certitude entière, vous ne pourrez vous flatter de connaître parfaitement la vérité. Par conséquent vous devez toujours pencher vers la clémence plus que vers la rigueur.

S'il ne s'agit que de faits dont il n'ait résulté ni mort d'homme ni mutilation, il est évident que vous ne devez faire mourir ni mutiler l'accusé.

S'il n'est question que de paroles, il est encore plus évident que vous ne devez point faire pendre un de vos semblables pour la manière dont il a remué la langue; car toutes les paroles du monde n'étant que de l'air battu, à moins que ces paroles n'aient excité au meurtre, il est ridicule de condamner un homme à mourir pour avoir battu l'air. Mettez dans une balance toutes les paroles oiseuses qu'on ait jamais dites, et dans l'autre balance le sang d'un homme, ce sang l'emportera, Or celui qu'on a traduit devant vous n'étant accusé que de quelques paroles que ses ennemis ont prises en un certain sens, tout ce que vous pourriez faire serait aussi de lui dire des paroles qu'il prendra dans lesens qu'il voudra; mais livrer un innocent au plus cruel et au plus ignominieux supplice, pour des mots que ses ennemis ne comprennent pas, cela est trop barbare. Yous ne fattes pas plus de cas de la vie d'un homme que de celle d'un lézard, et trop de juges vous ressemblent.

### VERS ET POÉSIE.

Il est aisé d'être prosateur, très difficile et très rare d'être poête. Plus d'un prosateur a fait semblant de mépriser la poésie. Il faut leur rappeler souvent le mot de Montaigne: « Nous ne » pouvons y atteindre, vengeons-nous par en méàdire.»

Vous avons déjà remarqué que Montesquieu n'ayant pu réussir en vers, s'avisa, dans ses Lettres persanes, de n'admettre nul mérite dans Virgile et dans Horace. L'éloquent Bossuet tenta de faire quelques vers, et les îlt détestables; mais il se garda bien de déclamer contre les grands poètes.

Fénelon ne fit guère de meilleurs vers que Bossnet; mais il savait par cœur presque tontes les belles poésies de l'antiquité : son esprit en est plein; il les cite souvent dans ses lettres.

Il me semble qu'il n'y a jamais eu d'homme véritablement éloquent qui u'ait aimé la poésie. Je n'en citerai pour exemples que César et Cicéron: l'un fit la tragédie d'OE dipe; nous avons de l'autre des morceaux de poésie qui pouvaient passer pour les meilleurs avant que Lucrèce, Virgile, et Horace, varussent.

Rien n'est plus aisé que de faire de mauvais vers en français; rien de plus difficile que d'en faire de bons. Trois choses rendent cette difficulté presque insurmontable : la gêne de la rime, le trop petit nombre de rimes nobles et heureuses, la privation de ces inversions dont le grec et le latin abondent. Aussi nous avons très peu de poètes qui soient toujours élégants et toujours corrects. Il n'y a peut-être en France que Racine et Boileau qui aient une élégance continue. Mais remarquez que les beaux morceaux de Corneille sont toujours bien écrits, à quelques petites fautes près. On en peut dire autant des meilleures scènes en vers de Molière, des opéra de Quinault, des bonnes fables de La Fontaine. Ce sont là les seuls génies qui ont illustré la poésie en France dans le grand siècle. Presque tous les autres ont manqué de naturel, de variété, d'éloquence, d'élégance, de justesse, de cette logique secrète qui doit guider toutes les pensées sans jamais paraître; presque tous ont péché contre la langue.

Quelquesois au théâtre on est ébloui d'une tirade de vers pompeux, récités avec emphase. L'homme sans discernement applaudit, l'homme de goût condamne. Mais comment l'homme de goût sera-t-il comprendre à l'autre que les vers ap-

plandis par lui ne valent rien? Si je ne me trompe, voici la methode la plus sûre.

Dépouillez les vers de la cadence et de la rime, sans y rien changer d'ailleurs. Alors la faiblesse et la lausseté de la pensée, ou l'impropriété des termes, ou le solécisme, ou le barbarisme, on l'ampoulé, se manifeste dans toute sa turpitude.

Faites cette expérience sur tous les vers de la tragédie d'Iphigénie ou d'Armide, et sur ceux de l'Art poétique, vous n'y trouvercz aucun de ces défauts, pas un mot vicieux, pas un mot hors de sa place. Vous verrez que l'auteur a toujours exprimé heureusement sa pensée, et que la gêne de la rime n'a rien coûté au seus.

Prenez au hazard toute autre pièce de vers, par exemple, la tragédie de *Didon*, qui me tombe actuellement sous la main. Voici le discours que tient farbe, à la première scène:

Tous mes ambassadeurs irrités et coufus Trop souvent de la reine out subi les affronts. Voisin de ses états, faibles dans leur paissance, Je cropais que Didon, redoutant ma vengeance, Se résodrait sans peine à l'hymen glorieux. D'un monarque puissant, fils du maître des dieux. D'un monarque puissant, fils du maître des dieux. De contiens cependant la fireure qui m'anime Et déguisant encor mon dépit légitime, Pour la dernière fois en proie à ses hauleurs, Je viens sous le faux nom de mes ambassadeurs, Au milieu de la cour d'un erine érangère, D'un refus obstiné péndirer le mysière; Que sais-jet... n'écoûter qu'un transport amoureux , Me découvir moi-même, et déclarer mes feux.

Otez la rime, et vons serez révolté de voir subir des refus; parce qu'on essuie un refus, et qu'on subit une peine. Subir un refus est un barbarisme.

- « Je croyais que Didon, redoutant ma venpeance, se résoudrait sans peine. » Si elle ne se résolvait que par crainte de la vengeance, il est bien clair qu'alors elle ne se résoudrait pas sans peine; mais avec beaucoup de peine et de douleur. Elle se résoudrait malgré elle; elle prendrait un parti forcé, larbe, en parlant ainsi, fait un contre-sens.
- Il dit « qu'il est en proie aux hauteurs de la » reine. » On peut être exposé à des hauteurs; mais on ne peut y être en proie, comme on l'est à la colère, à la vengeance, à la cruauté. Pourquoi? c'est que la cruauté, la vengeance, la colère, poursuivent en effet l'objet de leur ressentiment; et cet objet est regardé comme leur proie : mais des hauteurs ne poursuivent personne; les hauteurs n'ont point de proie.
- Il vient sous le faux nom de ses ambassadeurs. • Tous ses ambassadeurs ont subi des refus. • Il est impossible qu'il vienne sous le nom de tant d'ambassadeurs à la fois. Un homme ne peut porter qu'un nom : et s'il prend le nom d'un an-

bassadeur, il ne peut prendre le faux nom de cet ambassadeur, il prend le véritable nom de ce ministre. larbe dit donc tout le contraire de ce qu'il veut dire, et ce qu'il dit ne forme aucun sons.

a 11 veut pénétrer le mystère d'un refus. » Mais s'il a été refusé avec tant de hautenr, il n'y a nul mystère à ce refus. Il vent dire qu'il cherche à en pénétrer les raisons. Mais il y a grande différence entre raison et mystère. Sans le mot propre, on n'exprime jamais blen ce qu'on pense.

« Que sais-jel... n'écouter qu'un transport » amoureux, me decouvrir moi-même, et décla-» rer mes feux. »

Ces mots que sais-je! font attendre que larbe va se livrer à la fureur de sa passion. Point du tout : il dit qu'il parlera peut-être d'amour à sa maîtresse; ce qui n'est assurément ni extraordinaire, ni dangereux, ni tragique, et ce qu'il devrait avoir déjà fait. Observez encore que, s'il se découvre, il faut bien qu'il se découvre lui-même : ce lui-même est un pléonasme.

Ce n'est pas ainsi que dans l'Andromaque Racine fait parler Oreste, qui se trouve à peu près dans la même situation.

Il dit :

Je me livre en avengie au transport qui m'entraine. J'aime, je viens chercher Hermione en ces lieux, La fléchir, l'enlever, ou mourir à ses yenx,

RACINE, Andromaque, acle 1, scène 1.

Voilà comme devait s'exprimer un caractère fougueux et passionné, tel qu'on peint larbe.

Que de fautes dans ce peu de vers dès la première scène! presque chaque mot est un défaut. Et si on voulait examiner ainsi tous nos ouvrages dramatiques, y en a-t-il un seul qui pût tenir contre une critique sévère?

L'Inès de la Motte est certainement une pièce touchante, on ne peut voir le dernier acte sans verser des larmes. L'auteur avait infiniement d'esprit; il l'avait juste, éclairé, délicat et fécond; mais, des le commencement de la pièce, quelle versification faible, languissante, décousne, obseure, et quelle impropriété de ternes ?

Mon fils ne me suit point : il a craint , je le vois , D'être ici le témoin du hruit de ses exploits. Yous, Rodrigue, le sang vous atlache à sa gloire ; Votre valeur , Henrique , eut part à sa victoire. Ressentez avec mois a nouvelle grandeur. Reine , de Ferdiuand voici l'ambassadeur.

D'abord, on ne sait quel est le personnage qui parle, ni à qui il s'adresse, ni dans quel lieu il est, ni de quelle victoire il s'agit; et c'est pécher contre la grande règle de Boilean et du bon sens. Le sujet n'est jamais assez tôt expliqué: Que le lieu de la soche y soit fire et marqué, BOLEAU. Art poctique, chant III, v. 37.

Que dès les premiers vers l'action préparée Sans peine du sujet apianisse l'entrée. Ibid., vers 27.

Ensuite remarquez qu'on n'est point témoin d'un bruit d'exploits. Cette expression est vicieuse. L'auteur entend que peut-être ce fils trop modeste craint de jouir de sa renommée, qu'il veut se dérober aux honneurs qu'on s'empresse à lui rendre. Ces expressions seraient plus justes et plus nobles. Il s'agit d'une ambassade envoyée pour féliciter le prince. Ce n'est pas là un bruit d'exploits.

Vous, Rodrigue. — Vous, Henrique. Il semble que le roi aille donner ses ordres à ce Rodrigue et à ce Henrique: point du tout; il ne leur ordonne rien, il ne leur apprend rien. Il s'interrompt pour leur dire seulement: Ressentez avec moi la nouvelle grandeur de mon fils. On ne ressent point une grandeur. Ce terme est absolument impropre; c'est une espèce de barbarisme. L'auteur aurait pu dire: Partagez son triomphe aiusi que son bonheur.

Le roi s'interrompt encore pour dire: Reine, de Ferdinand voici l'ambassadeur, sans apprendre au public quel est ce Ferdinand, et de quel pays cet ambassadeur est venu. Aussiúd l'ambassadeur arrive. On apprend qu'il vient de Castille; que le personnage qui vient de parler est roi de Portugal, et qu'il vient le complimenter sur les victoires de l'infant son fils. Le roi de Portugal répond au compliment de cet ambassadeur do Castille, qu'il va enfin marier son fils à la sœur de Ferdinand, roi de Castille.

Allez; de mes desseins instruisez la Castille; Faites savoir au roi cet hymen triamphaut Dont je vais couronner ies exploits de l'infant.

Faire savoir un hymen, est sec et sans élégance. Un hymen triomphant, est très impropre et trés vicieux, parce que cet hymen ne triomphe pas.

Couronner les exploits d'un hymen, est trop trivial et n'est point à sa place, parce que ce mariage était conclu avant les triomphes de l'infaut. Une plus grande faute est celle de dire sèchement à l'ambassadeur, altez-vous-en, comme si on parlait à un courrier; c'est manquer à la bienséance. Quand Pyrrbus donne audience à Oreste, dans l'Andromaque, et lorsqu'il refuse ses propositions, il lui dit:

Vous pouvez cependant voir la filled'Hélène. Du sang qui vous unit je sais l'étroite chaine. Après cela , seigneur , je ne vous retiens plus. Riches , Andromaque , acte 1, scène 11.

Toutes les bienséances sont observées dans le discours de Pyrrhus; c'est une règle qu'il ne faut iantais violer.

Quand l'ambassadeur a été congédié, le roi de Portugal dit à sa femme (seène 111) :

, (Mon fils) est enfin digne que la princesse Lui donne avec sa main l'estime et la tendresse.

Voila un solécisme intolérable, ou plutôt un barbarisme. On ne donne point l'estime et la tendresse comme on donne le bonjour. Le pronom était absolument nécessaire; les esprits les plus grossiers sentent cette nécessité. Jamais le bourgeois le plus mal élevé n'a dit à sa maîtresse, accordez - moi l'estime, mais rotre estime. La raison en est que tous nos sentiments nous appartiennent. Vous excitez ma colère, et non pas la colère: mon indignation, et non pas l'indignation, à moins qu'on n'entende l'indignation, la colère du public. On dit, vous avez l'estime et l'amour du peuple; vous avez mon amour et mon estime. Le vers de La Motte n'est pas francais; et rien n'est peut-être plus rare que de parler français dans notre poésie.

Mais, me dira-t-on, malgré cette mauvaise versification, Inès réussit : oui; elle réussirait cent sois davantage si elle était bien écrite; elle serait au rang des pièces de Racine, dont le style est sans contredit , le principal mérite.

Il n'v a de vraie réputation que celle qui est formée à la longue par le suffrage unanime des connaisseurs sévères. Je ne parle ici que d'après eux; je ne critique aucun mot, aucune phrase, sans en rendre une raison évidente. Je me garde bien d'en user comme ces regrattiers insolents de la littérature, ces feseurs d'observations à tant la feville, qui usurpent le nom de journalistes : qui croient flatter la malignité du public en disant, Cela est ridicule, cela est pitovable, sans rien discuter, sans rien prouver. Ils débitent pour toute raison des injures, des sarcasmes, des ealomnies. Ils tiennent bureau ouvert de médisance, au lieu d'ouvrir une école où l'on puisse s'instruire.

Celui qui dit librement son avis, sans outrage et sans raillerie amère; qui raisonne avec son lecteur; qui cherche sérieusement à épurer la langue et le goût, mérite au moins l'indulgence de ses concitoyens. Il y a plus de soixante ans que j'étudie l'art des vers, et peut-être suis-je en droit de dire mon sentiment. Je dis donc qu'un vers pour être bon, doit être semblable à l'or, en avoir le poids, le titre, et le son : le poids, c'est la pensée; le titre, c'est la pureté élégante du style; le son, c'est l'harmonie. Si l'une de ces trois qualités manque, le vers ne vaut rien.

J'avance hardiment, sans crainte d'être dé-

menti par quiconque a du goût, qu'il y a plusieurs pièces de Corneille où l'on ne trouvera pas six vers irrépréhensibles de suite. Je mets de ce nombre Théodore, Don Sanche, Attila, Bérénice . Agésilas ; et je pourrais augmenter beaueoup cette liste. Je ne parle pas ainsi pour dépriser le mâle et puissant génie de Corneille. mais pour faire voir combien la versification française est difficile, et plutôt pour excuser ceux qui l'ont imité dans ses défauts que pour les condamner. Si vous lisez le Cid, les Horaces, Cinna, Pompée, Polyeucte, avec le même esprit de critique, vous y trouverez souvent douze vers de suite, ie ne dis pas seulement bien faits, mais admirables.

Tous les gens de lettres savent que lorsqu'on apporta au sévère Boileau la tragédie de Rhadamiste, il n'en put achever la lecture, et qu'il jeta le livre à la moitié du second acte. « Les Pradons. » dit-il, dont nous nous sommes tant moqués, a étaient des soleils en comparaison de ces genso ci. o L'abbé Fraguier et l'abbé Gédoyn étaient présents avec Le Verrier, qui lisait la pièce. Je les entendis plus d'une fois raconter cette ancedote; et Racine le fils en fait mention dans la Vic de son père. L'abbé Gédovn nous disait que ce qui les avait d'abord révoltés tous, était l'obscurité de l'exposition faite en mauvais vers. En effet disait-il, nous ne pûmes jamais compreudre ces vers de Zénobie :

A peine je touchais à mon troisième lustre. Lorsque tout fut conclu pour cet hymen illustre. Rhadamiste déjà s'en croyait assuré, Quand son père cruel, contre nous conjuré. Eutra dans nos états suivi de Tyridate Qui brûlait de s'unir an sang de Mithridate : Et ce Parthe, indigné qu'on lui ravit ma foi. Sema partout l'horreur, le désordre, et l'effroi, Mithridate, accablé par son indigne frère, Fit tomber sur le fils les cruautés du père. CREBILLON , Rhadamiste et Zénobie, acte 1, scène 1.

Nous sentimes tous, dit l'abbé Gédoyn que l'hymen illustre n'était que pour rimer à troisième lustre : que le père cruel contre nous conjuré . et entrant dans nos états, suivi de Tyridate qui brûlait de s'unir au sang de Mithridate, était inintelligible à des auditeurs qui ne savaient encore ni qui était ce Tyridate, ni qui était ce Mithridate : que ce Parthe semant partout l'horreur , le désordre, et l'effroi, sont des expressions vagues. rebattues, qui n'apprennent rien de positif : que les cruautes du père, tombant sur le fils, sont

poursuit le fils, ou si c'est Mithridate qui se venge Le reste de l'exposition n'est guere plus clair. Ce défaut devait choquer étrangement Boileau et

sur le fils des cruautés du père.

une équivoque; qu'on ne sait si e'est le père qui

ses élèves, Boileau surtout qui avait dit dans sa

Je me ris d'un acteur, qui, lent à s'exprimer, De ce qu'il veut d'abord ne sait pas m'informer; Et qui, debrouillant mal une pénible intrigue, D'un divertissement me fait une fatigue.

L'abbé Gédoyn ajoutait que Boileau avait arraché la pièce des mains de Le Verrier, et l'avait jetée par terre à ces vers :

Eh! que sais-je, Hiéron? furieux, incertain, Criminel sans penchant, vertueux sans dessein, Jouet Infortuné de ma douleur extréme, Dans l'état où je suis me connais-je moi-même? Mon cœur, de soins divers sans cesse combattu, Ennemi du forfait sans aimer la vertu. etc.

CBEBILLON, Rhadamiste et Zénobie, acte ii, scène i-

Ces antithèses, en effet, ne forment qu'un contresens inintelligible. Que signifle criminel sans penchant? Il fallait au moins dire sans penchant au crime. Il fallait jouter contre ces beaux vers de Quinault:

Le destin de Médée est d'être criminelle : Mais son cœur était fait pour aimer la vertn. Thésée, acte 11, scène 1.

Vertueux sans dessein : sans quel dessein? Est-ce sans dessein d'être vertueux? Il est impossible de tirer de ces vers un sens raisonnable.

Comment le même homme qui vient de dire qu'il est vertueux, quoique sans dessein, peut-il dire qu'il n'aime point la vertu? Avouons que tout cela est un étrange galimatias, et que Boileau avait raison.

Par un don de César je suis roi d'Arménie , Parce qu'il croit par moi détruire l'Ibérie, Cassillon, Rhadamiste et Zénobie, acte ii, scène i.

Boileau avait dit :

Fuyez des mauvais sons le concours odieux.

BOILEAU, Art poétique, chant 1, \$10.

Certes, ce vers : Parce qu'il croit par moi , devait révolter son oreille.

Le dégoût et l'impatience de ce grand critique étaient donctrès excusables. Mais, s'il avaitentendu le reste de la pièce, il y aurait trouvé des beautés, de l'intérêt, du pathétique, du neuf, et plusieurs vers dienes de Corneille.

Il est vrai que dans un ouvrage de longue haleine on doit pardonner à quelques vers mal faits, à d quelques fautes contre la langue; mais en général un style pur et châtié est absolument nécessaire. Ne nous lassons point de citer l'Art poètique; il est le code, non seulement des poètes, mais même des prosateurs: Mon esprit n'admet point un pompeux barberlame, Ni d'un vers amponle l'orgueilleux solécisme. Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin Est toujours, quoi qu'il fasse, un méchant écrivain. BOLEAU, Art poèllque, chant 1, 189.

On peut être sans doute très ennuyeux en écrivant bien; mais on l'est bien davantage en écrivant mal.

N'oublions pas de dire qu'un style froid, languissant, décousu, sans grâces et sans force, dépourvu de génie et de variété, est encore pire que mille solécismes. Voila pourquoi sur cent poètes il s'en trouve à peine un qu'on puisse lire. Songez à toutes les pièces de vers dont nos mercures sont surchargés depuis cent ans, et voyez si de dix mille il y en a deux dont on se souvienne. Nous avons environ quatre mille pièces de théâtre : combien peu sont échappées à un éternel oubli!

Est-il possible qu'après les vers de Racine, des barbares aient osé forger des vers tels que ceux-ci :

Le lac, où rous avez cent barques tontes prêtes, Lavant le pied des murs du palais où rous étes, Vous peut faire aisément regagner Tézeuco; Ses ports nous sont ouverts. D'ailleurs à Tabasco.... Vons le savez, sejingent, l'ardeur était nouvelle, Et d'un premier butiu l'espérance étant belic... Ne le bravons donc pas, risquons moias, et que Charle En maitre désormais se présente et lui parle.— Ce prêtre d'un grand deuil menace Tiascals, Est-ce assez? Sa fureur n'eu denieure pas là. Nois saurons les serrer. Mais dans un temps plus calme Le myrte ne so doit outellir qu'après la palme.

. . . Il apprit que le frone est l'autel éminent D'où part du roi des rois l'oracle dominant. Ouc le sceptre est la verge, etc.

Est-ce sur le théâtre d'Iphigénie et de Phèdre, est-ce chez les Hurons, chez les Illinois, qu'on a fait ronfler ces vers et qu'on les a imprimés?

Il y a quelquesois des vers qui paraissent d'abord moins ridicules, mais qui le sont encore plus, pour peu qu'ils soient examinés par un sage critique.

#### CATILINA.

Quoi i madame, aux autels vous devancez l'aurore! Eh l quel soin si pressant vous y conduit encore? Qu'il m'est doux cependant de revoir vos beaux yeux, Et de pouvoir ici rassembler tous mes dieux!

TLLLIE.

Si ce sont là les dieux à qui tu sacrifles, Apprends qu'ils ont tonjours abhorré les imples; Et que si lenr pouvoir égalait leur courroux, La foudre deviendrait le moindre de leurs coups.

CATILINA.

Tullie, expliquez-moi ce que je viens d'entendre.
CRÉBILLON, Catilina, acie 1, scène 111.

ll a bien raison de demander à Tullie l'explication de tout ce galimatias.

Une femme qui devance l'aurore aux autcis,
 » Et qu'un soin pressant y conduit encore.

- " Ses beaux yeux qui s'y rassemblent avec tous les dieux , · Ces beaux yeux qui abhorrent les impies,
- » Ces yeux dont la foudre devlendrait le moindre coup, » Si leur pouvoir égalait le courroux de ces yeux, etc. »

De telles tirades ( et qui sont en très grand nombre) sont encore pires que le lac qui peut faire aisement regagner Tezeuco, et dont les ports sont ouverts d'ailleurs à Tabasco. Et que pouvons-nous dire d'un siècle qui a vu représenter des tragédies écrites tout entières dans ce style barbare?

Je le répète : je mets ces exemples sous les yeux, pour faire voir aux jeunes gens dans quels excès incroyables on peut tomber quand on se livre à la fureur de rimer sans demander conseil. Je dois exhorter les artistes à se nourrir du style de Racine et de Boileau, pour empêcher le siècle de tomber dans la plus ignominieuse barbarie.

On dira, si l'on veut, que je suis jaloux des beaux veux rassemblés avec les dieux, et dont la foudre est le moindre coup. Je répondrai que j'ai les mauvais vers en horreur, et que je suis en droit de le dire.

Un abbé Trublet a imprimé qu'il ne pouvait lire un poême tout de suite. Hé! M. l'abbé, que peut-on lire, que peut-on entendre, que peut-on faire long-temps et tout de suite?

# VERTU.

#### SECTION PREMIÈRE.

On dit de Marcus Brutus qu'avant de se tuer il prononça ces paroles : O vertu l j'ai cru que tu étais quelque chose; mais tu n'es qu'un vain fantôme l

Tu avais raison, Brutus, si tu mettais la vertu à être chef de parti et l'assassin de ton bienfaiteur, de ton père Jules César; mais si tu avais fait consister la vertu à ne faire que du bien à ceux qui dépendaient de toi, tu ne l'aurais pas appelée fantôme, et tu ne te serais pas tué de désespoir.

Je suis très vertueux, dit cet excrément de théologie, car j'ai les quatre vertus cardinales, et les trois théologales. Un honnête homme lui demande : Qu'est-ce que vertu cardinale? l'autre répond : C'est force, prudence, tempérance, et justice.

# L'HONNÊTE HOMME.

Si tu es juste, tu as tout dit; ta force, ta prudence, ta tempérance, sont des qualités utiles. Si tu les as, tant mieux pour toi; mais si tu es juste, tant mieux pour les autres. Ce n'est pas encore assez d'être juste, il faut être bienfesant; voilà ce qui est véritablement cardinal. Et tes théologales, qui sont-elles?

# L'EXCRÉMENT.

Foi, espérance, charité.

### L'HONNÈTE HOMME.

Est-ce vertu de croire? Ou ce que tu crois te semble vrai, et en ce cas il n'y a nul mérite à lo croire; ou il te semble faux, et alors il est impossible que tu le croies.

L'espérance ne saurait être plus vertu que la crainte; on craint et on espère, selon qu'on nous promet ou qu'on nous menace. Pour la charité, n'est-ce pas ce que les Grecs et les Romains entendaient par humanité, amour du prochain? cet amour n'est rien s'il n'est agissant ; la bienfesance est donc la seule vraie vertu.

### L'EXCRÉMENT.

Quelque sot! vraiment oui, j'irai me donner bien du tourment pour servir les hommes, et il ue m'en reviendrait rien l chaque peine mérite salaire. Je ne prétends pas faire la moindre action honnête, à moins que je ne sois sûr du paradis.

- « Quis euim virtutem amplectitur ipsam
- » Præmia si tollas? »

JUVÉNAL. sat. x. vers 141.

Qui pourra suivre la vertu Si vous ôlez la récompense?

### L'HONNÊTE HOMME.

Ah! maître l c'est-à-dire que si vous n'espériez pas le paradis, et si vous ne redoutiez pas l'enfer, vous ne feriez jamais aucune bonne œuvre. Vous me citez des vers de Juyénal, pour me prouver que vous n'avez que votre intérêt en vue. En voici de Racine, qui pourront vous faire voir au moins qu'on peut trouver dès ce monde sa récompense. en attendant mieux.

Quel plaisir de penser et de dire en vous-même : Partout en ce moment on me benit, on m'aime! On ne voit point le peuple à mon nom s'alarmer; Le ciel dans tous leurs pleurs ne m'entend point nommer; Leur sombre inimitié ne fuit point mon visage, Je vois voler partout les cœurs à mon passage! Tels étaient vos plaisirs.

RACINE. Britannicus, acte IV, scène II.

Croyez-moi, maître, il y a deux choses qui méritent d'être aimées pour elles-mêmes, Dieu et la vertu.

#### L'EXCRÉMENT.

Ah! monsieur! vous êtes féncioniste.

L'HONNÈTE HOMME. Oui, maître.

### L'EXCRÉMENT.

J'irai vous dénoncer à l'official de Meaux. L'HONNÊTE HOMME.

Va. dénonce.

SECTION II.

Qu'est-ce que vertu? Bienfesance envers le prochain. Puis-je appeler vertu autre chose que ce qui me fait du bien? Je suis indigent, tu es libéral; je suis en danger, tu me secours; on me trompe, tu me dis la vérité; on me néglige, tu me consoles; je suis ignorant, tu m'instruis; je t'appellerai sans difficulté vertueux. Mais que deviendront les vertus cardinales et théologales? Quelques unes resteront dans les écoles.

Que m'importe que lu sois tempérant? c'est un précepte de santé que lu observes; lu l'en porteras mieux, et je l'en Gicitet. Tu as la foi et l'espérance, et je l'en félicite encore davantage; elles te procureront la vie éternelle. Tes vertus tiéologales sont des dous célestes; les eardinales sout d'excellentes qualités qui servent à le conduire; mais elles ne sont point vertus par rapport à ton prochain. Le prudent se fait du bien, le vertueux en fait aux hommes. Saint Paul a eu raison de te dire que la charité l'emporte sur la foi, sur l'espérance.

Mais quoi, n'admettra-on de vertus que celles qui sont utiles au prochain? Eh! comment puisie en admettre d'autres? Nous vivons en société; il n'y a done de véritablement bon pour nous que ce qui fait le bien de la société. Un solitaire sera sobre, pieux, il sera revêtu d'un ciliee; eli bien! il sera saint : mais je ne l'appellerai vertueux que quand il aura fait quelque acte de vertu, dont les autres hommes auront profité. Tant qu'il est seul, il n'est ni bienfesant ni malfesant; il n'est rien pour nous. Si saint Bruno a mis la paix dans les familles, s'il a secouru l'indigence, il a été vertueux ; s'il a jeûné, prié dans la solitude, il a été un saint. La vertu entre les hommes est un commerce de bienfaits; celui qui n'a nulle part à ce commerce ne doit point être compté. Si ce saint était dans le monde, il ferait du bien sans donte; mais tant qu'il n'y sera pas, le monde aura raison de ne lui pas donner le nom de vertueux; il sera bon pour lui, et non pour nous.

Mais, me dites-vous, si un solitaire est gourmand, ivrogne, livré à une débauche secréte avec
lui-même, il est vicieux; il est done vertueux s'il
a les qualités contraires. C'est de quoi je ne puis
convenir : c'est un très vilain homme s'il a les
défauts dont vous parlez; mais il n'est point vicieux, méchant, punissable par rapport à la
société, à qui ses infamies ne font aucun mal. Il
set à présumer que s'il rentre dans la société il y
fera du mal, qu'il y sera très vicieux; et il est
mêmo bien plus probable que ce sera un méchant
homme, qu'il n'est sûr que l'autre solitaire tempérant et chaste sera un homme de bien; car dans

la société les défauts augmentent, et les bonnes qualités diminuent.

On fait une objection bien plus forte; Néron, le pape Alexandre v1, et d'autres monstres de cette espèce, ont répandu des bienfaits; je réponds hardiment qu'ils furent vertueux ce jour-la.

Quelques théologiens disent que le divin empereur Antonin n'était pas vertueux; que c'était un stofeien entété, qui, non content de commander aux hommes, voulait encore être estimé d'eux; qu'il rapportait à lui-même le bien qu'il fesait au geure humain; qu'il fut toute sa vie juste, laborieux, bienfesant par vanité, et qu'il ne fit que tromper les hommes par ses vertus je m'écrie alors: Mon Dieu, donnez-nous souvent de pareils fripons!

VIANDE, VIANDE DÉFENDUE, VIANDE DANGEREUSE.

Court examen des préceptes juifs et chrétiens, et de ceux des anciens philosophes.

Viande vient sans doute de victus, ce qui nourrit, ee qui soutient la vie; de victus on fit viventia; de viventia; viande. Ce mot devrait s'appliquer à tout ce qui se mange; mais, par la bizarrerie de toutes les langues, l'usage a prévalu de refuser cette dénomination au pain, au laitage, au riz, aux légumes, aux fruits, au poisson, et de ne le donner qu'aux animaux terrestres. Cela semble contre toute raison, mais c'est l'apanage do toutes les langues et de ceux qui les ont faites.

Quelques premiers chrétiens se firent un scrupule de manger de ce qui avait été offert aux dieux, de quelque nature qu'il fût. Saint Paul n'approuva pas ce scrupule. Il écrit aux Corinthiens a : « Ce » qu'on mange n'est pas ec qui nous rend agréables » à Dieu. Si nous mangeons, nous n'aurons rien o de plus devant lui, ni rieu de moins si nous ne » mangeons pas. » Il exhorte seulement à ne point se nourrir de viandes immolées aux dieux, devant ceux des frères qui pourraient en être scandalisés. On ne voit pas après cela pourquoi il traite si mal saint Pierre, et le reprend d'avoir mangé des viandes défendues avec les gentils. On voit d'ailleurs, dans les Actes des Apôtres, que Simon-Pierre était autorisé à manger de tout indifféremment : car il vit un jour le ciel ouvert, et une grande nappe descendant par les quatre coins du Ciel en terro; elle était couverte de toutes sortes d'animaux terrestres à quatre pieds, de toutes les espèces d'oiseaux et de reptiles (ou animaux qui nagent), et une voix lui cria : Tue et mange b.

<sup>&</sup>quot; Ire aux Corinthiens , ch. viii. - b Acles , ch. x.

V1E. 295

Vous remarquerez qu'alors le carême et les jours de jedne n'étaient point institués. Rien ne s'est jamais fait que par degrés. Nous pouvons dire ici, pour la consolation des faibles, que la quercelle de saint Pierre et de saint Paul ne doit point nous effrayer. Les saints sont hommes. Paul avait commencé par être le geôlier et même le bourreau des disciples de Jésus. Pierre avait renié Jésus, et nous avons vu que l'Église naissante, souffrante, militante, triomphante, a toujours été divisée depuis les ébionites jusqu'aux jésuites.

Je pense bien que les brachmanes, si antérieurs aux Juifs, pourraient bien avoir été divisés aussi; mais enfin ils furent les premiers qui s'imposèrent la loi de ne manger d'aucun animal. Comme ils croyaient que les âmes passaient et repassaient des corps humains dans ceux des bêtes, ils ne voulaient point manger leurs parents. Peut-être leur meilleure raison était la crainte d'accoutumer les hommes au carnage, et de leur inspirer des mœurs féroces.

On sait que Pythagore, qui étudia chez eux la géométrie et la morale, embrassa cette doctrine humaine, et la porta en Italie. Ses disciples la suivirent très long-temps : les célèbres philosophes Plotin, Jamblique, et Porphyre, la recommandèrent, et même la pratiquèrent quoiqu'il soit assez rare de faire ce qu'on prêche. L'ouvrage de Porphyre sur l'abstinence des viandes, écrit au milieu de notre troisième siècle, très bien traduit en notre langue par M. de Burigni, est fort estimé des savants; mais il n'a pas fait plus de disciples parmi nous que le livre du médecin Hecquet. C'est en vain que Porphyre propose pour modèles les brachmanes et les mages persans de la première classe, qui avaient en horreur la coutume d'engloutir dans nos entrailles les entrailles des autres créatures ; il n'est suivi aujourd'hui que par les Pères de la Trappe. L'écrit de Porphyre est adressé à un de ses anciens disciples nommé Firmus, qui se fit, dit-on, chrétien pour avoir la liberté de manger de la viande et de boire du vin.

Il remontre à Firmus qu'en s'abstenant de la viande et des liqueurs fortes, on conserve la santé de l'âme et du corps; qu'on vit plus long-temps et avec plus d'innocence. Toutes ses réflexions sont d'un théologien scrupulcux, d'un philosophe rigide, et d'une âme douce et sensible. On croirait, en le lisant, que ce grand ennemi de l'Église est un Père de l'Église.

Il ne parle point de métempsycose, mais il regarde les auimaux comme nos frères, parce qu'ils sont animés comme nous, qu'ils ont les mêmes principes de vie, qu'ils ont ainsi que nous des idées, du sentiment, de la mémoire, de l'industrie. Il ne leur manque que la parole; s'ils

l'avaient, oserions-nous les tuer et les manger? oserions-nous commettre ces fratricides? Quel est le barbare qui pourrait faire rôtir un agneau, si cet agneau nous coujurait par un discours attendrissant de n'être point à la fois assassin et anthropophage?

Ce livre prouve du moins qu'il y eut chez les gentils des philosophes de la plus austère vertu; mais ils ne purent prévaloir contre les bouchers et les gourmands.

Il est à remarquer que Porphyre fait un très bel éloge des esséniens. Il est rempi de vénération pour eux, quoiqu'ils mangeassent quelquefois de la viande. C'était alors à qui serait le plus vertueux, des esséniens, des pythagoriciens, des stoiciens, et des chrétiens. Quand les sectes ne forment qu'un petit troupeau, leurs mœurs sont pures; elles dégénèrent des qu'elles deviennent puissantes.

- « La gola, il dado e l'oziose piume
- » Hanno dal mondo ogni virtu sbandita. »

#### VIE.

On trouve ces paroles dans le Système de la nature, page 84, édition de Londres : « Il fau-» drait définir la vie avant de raisonner de l'âme ; » mais c'est ce que j'estime impossible. »

C'est ce que j'ose estimer très possible. La vie est organisation avec capacité de sentir. Ainsi on dit que tous les animaux sont en vie. On ne le dit des plantes que par extension, par une espèce de métaphore on de catachrèse. Elles sont organisées, elles végètent; mais n'étant point capables de sentiment, elles n'ont point proprement la vie.

On peut être en vie sans avoir un sentiment actuel; car on ne sent rien dans une apoplexie complète, dans une léthargie, dans un sommeil pleiu et sans rêves; mais on a encore le pouvoir de sentir. Plusieurs personnes, comme on ne le sait que trop, ont été enterrées vives comme des vestales, et c'est ce qui arrive dans tous les champs de bataille, surfout dans les pays froids; un soldat est sans mouvement et sans haleine; s'il était secouru, il les reprendrait; mais pour avoir plus tât fait, on l'enterre.

Qu'est-ce que cette capacité de sensation? Autrefois vie et âme c'était même chose, et l'une n'est pas plus connue que l'autre; le fond en estil mieux connu aujourd'hui?

Dans les livres sacrés juis, âme est toujours employée pour la vie.

- « Dixit ctiam Deus, producant aquæ reptile » animæ viventis. »
- \* Genèse , ch. 1 , v. 20.

Et Dieu dit, que les caux produisent des reptiles d'âme vivante

« Creavit Deus cete grandia et omnem animam » viventem alque motabilem quam produxerant » aque. »

Il créa aussi de grands dragons (tannitim), tout animal ayant vie et mouvement, que les eaux avaient produits.

Il est difficile d'expliquer comment Dieu créa ces dragons produits par les eaux; mais la chose est ainsi, et c'est à nous de nous soumettre.

« Producat terra animam viventem in genere » suo , jumenta et reptilia. »

Que la terre produise âme vivante en son genre, des behemoths et des reptiles.

obEt in quibus estanima vivens, ad vescendum.»

Et à toute âme vivante pour se nourrir.

Et inspiravit in faciem ejus spiraculum
 vitæ, et factus est homo in animam viventem.

Et il souffla dans ses narines souffle de vie, et l'homme eut souffle de vie (selon l'hébreu).

• Sanguinem enim animarum vestrarum requi-• ram de manu cunctarum bestiarum, et de • manu hominis, etc. • •

Je redemanderai vos âmes aux mains des bêtes et des hommes. Ames signifie vies évidemment. Le texte sacré ne peut entendre que les bêtes auront avalé l'âme des hommes, mais leur sang qui est feur vie. Quant aux mains que ce texte doune aux bêtes, il entend leurs griffes.

En un mot, il y a plus de deux cents passages où l'âme est prise pour la vie des bêtes ou des hommes; mais il n'en est aucun qui vous dise ce que c'est que la vie et l'âme.

Si c'est la faculté de la sensation, d'où vient cette faculté? A cette question tous les docteurs répondent par des systèmes, et ces systèmes sont détruits les uns par les autres. Mais pourquoi voulez-vous avoir d'où vient la sensation? Il est aussi difficile de concevoir la cause qui fait tendre tous les corps à leur commun centre, que de concevoir la cause qui rend l'animal sensible. La direction de l'aimant vers le pôle arctique, les routes des comètes, mille autres phénomènes, sont aussi incompréhensibles.

Il y a des propriétés évidentes de la matière dont le principe ne sera jamais connu de nons. Celui de la sensation, sans laquelle il n'y a point de vie, est et sera janoré comme tant d'autres.

Peut-on vivre sans éprouver des sensations? non. Supposez un enfant qui meurt après avoir été toujours en léthargie; il a existé, mais il n'a point véen.

Mais supposez un imbécile qui n'ait jamais eu

d'idées complexes, et quí ait eu du sentiment; certainement il a vécu sans peuser; il n'a eu que les idées simples de ses sensations.

La pensée est-elle nécessaire à la vie? non, puisque cet imbécite n'a point pensé et a vécu.

De la quelques penseurs pensent que la pensée n'est point l'essence de l'homme; ils disent qu'il y a beaucoup d'idiots non peusants qui sont hommes, et si bien hommes qu'ils font des hommes, sans pouvoir iamais faire un raisonnement.

Les docteurs qui croient penser répondent que ces idiots ont des idées fournies par leurs sensations

Les hardis penseurs leur répliquent qu'un chien de chasse qui a bien appris son métier, a des idées beaucoup plus suivies, et qu'il est fort supérieur à ces idiots. De la naît une grande dispute sur l'âme. Nous n'en parlerons pas; nous n'en avons que trop parlé à l'article AME.

### VISION.

Quand je parle do vision, je n'entends pas la manière admirable dont nos yeux aperçoivent les objets, et dont les tableaux de tout ce que nous voyons se peignent dans la rétine: peinture divine, dessinée suivant toutes les lois des mathématiques, et qui par conséquent est, ainsi que tout le reste, de la main de l'éternel géomètre, en dépit de ceux qui font les entendus, et qui feignent de croire que l'œil n'est pas destiné à voir, l'oreille à entendre, et le pied à marcher. Cette matière a été traitée si savamment par tant de grands génies, qu'iln'y a plus de grains à ramasser après leurs moissons.

Je ne prétends point parler de l'hérésie dont fut accusé le pape Jean xx11, qui prétendait que les saints ne jouiraient de la vision béatifique qu'après le jugement dernier. Je laisse la cette vision.

Mon objet est cette multitude innombrable de visions dont tant de saints personnages ont été favorisés ou tourmentés, que tant d'imbéciles ont cru avoir, et avec lesquelles tant de fripons et de friponnes ont attrapé le moude, soit pour se faire une réputation de béats, de béates, ce qui est très flatteur; soit pour gagner de Targent, ce qui est encore plus flatteur pour tous les charlatans.

Calmet et Lenglei ont fait d'amples recueils de ces visions. La plus intéressante à mon gré, cello qui a produit les plus grands effets, puisqu'elle a servi à la réforme des trois quarits de la Suisse, est celle de ce jeune jacobin Yetzer, dont j'ai déjà entretenu mon cher lecteur. Ce Yetzer vit, comme vous savez, plusieurs fois la sainte Vierge et sainte Barbe, qui lui imprimèrent les stigmates de Jéusse.

VISION.

Christ. Yous n'ignorez pas comment il reçut d'un prieur jacobin une hostie saupoudrée d'arsenie, et comment l'évêque de Lausane voulut le faire brûler, pour s'être plaint d'avoir été empoisonné. Yous avez vu que ces abominations furent une des causes du malheur qu'eureut les Bernois de cesser d'être catholiques, apostoliques et romains.

Je suis fâché de n'avoir point à vous parler de visions de cette force.

Cependant vous m'avouerez que la vision des révérends Pères cordeliers d'Orléans, en 1554, est celle qui en approche le plus, quoique de fort loin. Le procès criminel qu'elle occasiona est encore en manuscrit dans la bibliothèque du roi de France, n. 4770.

L'illustre maison de Saint-Mesmin avait fait de grands biens au couvent des cordeliers, et avait sa sépulture dans leur église. La femme d'un seigneur de Saint-Mesmin, prévôt d'Orléans, étant morte, son mari, croyant que ses ancètres s'étaient assez appauvris en donnant aux moines, fit un présent à ces frères qui ne leur parut pas assez considérable. Ces bons franciscains s'avisèrent de vouloir déterrer la défunte, pour forcer le veuf à faire réenterrer sa femme en leur terre sainte, en les payant mieux. Le projet n'était pas sensé; car le seigneur de Saint-Mesmin n'anrait pas manqué de la faire inhumer ailleurs. Mais il entre souvent de la folie dans la friponnerie.

D'abord l'âme de la dame de Saint-Mesmin n'apparut qu'à deux frères. Elle lenr dit \* : « Je suis » damnée comme Judas , parce que mon mari n'a » pas donné assez. » Les deux petits coquins qui rapportèrent ces paroles ne s'aperçurent pas qn'el-les devaient nuire au convent plutôt que lui profiter. Le but dn convent était d'extorquer de l'argent du seigneur de Saint-Mesmin pour le repos de l'âme de sa femme. Or, si madame de Saint-Mesmin était damnée , tout l'argent du monde ne ponvait la sauver; on n'avait rien à douner; les cordeliers perdaient leur rétribution.

Il y avait dans ce temps-là très peu de bon sens en France. La nation avait été abrutie par l'invasion de la théologie scolastique; mais il se trouva dans Orléans quelques personnes qui raisonnèrent. Elles se doutèrent que si le grand Être avait permis que l'âme de madame de Saint-Mesmin apparût à deux franciscains, il n'était pas naturel que cette âme se fût déclarée dannée comme Judas. Cette comparaison leur parut hors d'œuvre. Cette dame n'avait point vendu notre Seigneur Jésus-Christ trente deniers; elle ne s'était point pendue; ses intestins ne lui étaient point sortis du ventre:

Tiré d'un manuscrit de la bibilothèque de l'évêque de Blois,
 Caumartin.

il n'y avait aucun prétexte pour la comparer à Judas.

Cela donna du soupçon; et la rumeur fut d'autant plus grande dans Orléans, qu'il y avait déjà des hérétiques qui ne croyaient pas à certaines visions, et qui, en admettant des principes absurdes, ne laissaient pas pourtant d'en tirer d'asser bonnes conclusions. Les cordeliers changèrent donc de batterie, et mirent la dame en purgatoire.

Elle apparut donc encore, et déclara que le purgatoire était son partage; mais elle demanda d'être déterrée. Ce n'était pas l'usage qu'on exhumât les purgatoriés, mais on espérait que M. de Saint-Mesmin préviendrait cet affront extraordinaire en donnant quelque argent. Cette demande d'être jetée hors de l'église augmenta les soupçons. On savait bien que les âmes apparaissaient souvent, mais elles ne demandent point qu'on les déterre.

L'âme, depnis ce temps, ne parla plus; mais elle lutina tout le monde dans le couvent et dans l'église. Les frères cordeliers l'exorcisèrent. Frère Pierre d'Arras s'y prit, pour la conjurer, d'une manière qui n'était pas adroite. Il lui disait : Si tu es l'âme de feu madame de Saint-Mesmiu, frappe quatre conps; et on entendit les quatre coups. Si tu es damnée, frappe six coups; et les six coups furent frappés. Si tu es encore plus tourmentée en enfer, parce que ton corps est enterré en terre sainte, frappe six autres coups; et ces six autres coups furent entendus encore plus distinctement . Si nous déterrons ton corps, et si nous cessons de prier Dicu pour toi, scras-tu moins damnée? frappe cinq coups pour nous le certifier : et l'âme le certifia par cinq conps.

Cet interrogatoire de l'âme, fait par Pierre d'Arras, fut signé par vingt-deux cordeliers, à la tête desquels était le révérend Père provincial. Ce Père provincial lui fit le lendemain les mêmes questions, et il lui fut répondu de même.

On dira que l'âme ayant déclaré qu'elle était en purgatoire, les cordeliers ne devaient pas la supposer en enfer; mais ce n'est pas ma faute si des théologiens se contredisent.

Le seigneur de Saint-Mesmin présenta requête au roi contre les Pères cordeliers. Ils présentèrent requête de leur côté; le roi délégua des juges, à la tête desquels était Adrien Fumée, maître des requêtes.

Le procureur-général de la commission requit que lesdits cordeliers fussent brûlés; mais l'arrêt ne les condamna qu'à faire tous amende honorable la torche au poing, et à être bannis du royaume. Cet arrêt est du 48 lévrier 4554.

\* Toutes ces particularités sont détaillées dans l'Histoire des apparitions et des visions, de l'abbé Lenglet.

Après une telle vision, il est inutile d'en rapporter d'autres : elles sont toutes ou du genre de la friponnerie, ou du genre de la folic. Les visions du premier genre sont du ressort de la justice; celles du second genre sont ou des visions de fous malades, ou des visions de fous en bonne santé. Les premières appartiennent à la médecine. et les secondes aux vetites-maisons.

### VISION DE CONSTANTIN.

De graves théologiens n'ont pas manqué d'alléguer des raisons spécieuses pour soutenir la vérité de l'apparition de la croix au ciel; mais nous allons voir que leurs arguments ne sont point assez convaincants pour exclure le doute; les témoignages qu'ils citent en leur faveur n'étant d'ailleurs ni persuasifs, ni d'accord entre eux.

Premièrement, on ne produit d'autres témoins que des chrétiens, dont la déposition peut être suspecte dans cecas, où ils agit d'un fait qui prouverait la divinité de leur religion. Comment aucun auteur païen n'a-t-il fait mention de cette merveille, que toute l'armée de Constantin avait également aperque? Que Zosime, qui semble avoir pris à tâche de diminuer la gloire de Constantin, n'en ait rien dit, cela n'est pas surprenant; mais ce qui paraît étrange, est le silence de l'auteur du Panégyrique de Constantin, prononcé en sa présence, à Trèves, dans lequel ce panégyriste s'exprime en termes magnifique cet en sever to avait vaiuere contre Masence, que cet en sever to avait vaiuer.

Nazaire, autre rhéteur, qui, dans son panégyrique, disserte si éloquemment sur la guerre contre Maxence, sur la clémence dont usa Constantin après la victoire, et sur la délivrance de Rome, ne dit pas un mot de cette apparition, tandis qu'il assure que par toutes les Gaules on avait vu des armées célestes qui prétendaient être envoyées pour seconiri Constantin.

Non sculement cette vision surprenante a été inconnue aux auteurs païens, mais à trois écrivains chrétiens qui avaient la plus belle occasion d'eu parler. Optatien Porphyre fait mention plus d'un parler. Optatien Porphyre fait mention plus d'un parler de mongramme de Christ, qu'il appelle le signe eéleste, dans le Panégyrique de Constantin qu'il écrivit en vers latins; mais on n'y trouve pas un mot sur l'apparition de la eroix au ciel.

Lactanee n'en dit rien dans son Traité de la mort des persécuteurs, qu'il composa vers l'an 514, deux ans après la vision dont il s'agit. Il devait cependant être parfaitement instruit de tout ce qui regarde Constantin', ayant été précepteur de Crispus, fils de ce prince. Il rapporte

sculement \* que Constantin fut averti en songe de mettre sur les boucliers de ses soldats la divine image de la croix, et de livrer bataille; mais, en racontant un songe dont la vérité n'avait d'autre appui que le témoignage de l'empereur, il passe sous silence un prodige qui avait eu toute l'armée pour témoin.

Il y a plus: Eusèbe de Césarée lui-même, qui a donné le ton à tous les autres historieus chrétiens sur ce sujet, ne parle point de cette merveille dans tout le cours de son Histoire ecclésiastique, quoiqu'il s'y étende fort au long sur les caploits de Constantin contre Maxence. Ce n'est que dans la Vie de cet empereur, qu'il s'exprime en ces termes b': « Constantin, résolu d'adorer le b dieu de Constance son père, implora la protection de ce dieu contre Maxence. Pendant qu'il

- » lui fesait sa prière, il eut une vision merveil-» leuse, et qui paraîtrait peut-être ineroyable, si
- elle était rapportée par un autre; mais, puisque
   ce victorieux empereur nous l'a racontée lui même, à nous, qui écrivous cette histoire long-
- temps après, lorsque nous avons été connus de
- ce prince, et que nous avons eu part à ses
  bonnes grâces, confirmant ce qu'il disait par
  serment, qui pourrait en douter? surtout l'é-
- » vénement en avant confirmé la vérité.

» Il assurait qu'il avait vu dans l'après-midi, » lorsque le soleil baissait, une croix lumineuse » au-dessus du soleil, avec cette inscription en » grec, Vainquez par ce sique; que ce spectaele

- grec, v ainquez par ce signe; que ce speciacie
   l'avait extrêmement élonné, de même que tous
   les soldats qui le suivaient, qui furent témoins
- » du miracle; que tandis qu'il avait l'esprit tout » occupé de cette vision, et qu'il cherchait à en
- pénétrer le sens, la nuit étant survenue, Jésus Christ lui était apparu pendant son sommeil,
- » avec le même signe qu'il lui avait montré le
- » jour dans l'air, et lui avait commandé de faire » un étendard de la même forme, et de le porter
- un etendard de la même forme, et de le porter
   dans les combats pour se garantir du danger.
- » Constantin s'étant levé dès la pointe du jour,
- » raconta à ses amis le songe qu'il avait eu; et » ayant fait venir des orfévres et des lapidaires, il
- » s'assit au milieu, leur expliqua la figure du
- » signe qu'il avait vu, et leur commanda d'en » faire un semblable d'or et de pierreries : et
- » faire un semblable d'or et de pierreries : et » nous nous souvenons de l'avoir vu quelque-
- » fois. »

  Eusèbe ajoute ensuite que Constantin, étonné
  d'une si admirable vision, fit venir les prêtres

d'une si admirable vision, fit venir les prêtres chrétiens; et qu'instruit par eux il s'appliqua à la lecture de nos livres sacrés, et conclut qu'il

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Chap. xLiv. <sup>b</sup> Liv. 1, ch. xxviii, xxxi et xxxii.

devait adorer avec un profond respect le Dieu qui lui était apparu.

Comment concevoir qu'une vision si admirable, vue de tant de milliers de personnes, et si propre à justifier la vérité de la religion chrétienne, ait été inconnue à Eusèbe, historien si soigneux de rechercher tout ce qui pouvait contribuer à faire honneur au christianisme, jusqu'à citer à faux des monuments profanes, comme nous l'avons vu à l'article Écupse? et comment se persuader qu'il n'en ait été informé que plusieurs années après, par le seul témoignage de Constantin? N'y avait-il donc point de chrétiens dans l'armée qui fissent gloire publiquement d'avoir vu un pareil prodige? auraient-ils eu si peu d'intérêt à leur cause, que de garder le silence sur un si grand miracle? Doit-on, après cela, s'étonner que Gélase de Cysique, un des successeurs d'Eusèbe dans le siège de Césarée, au cinquième siècle, ait dit que bien des gens soupçonnaient que ce n'était la qu'une fable inventée en faveur de la religion chrétienne??

Ce soupçon sera bien plus fort, si l'on fait attention combien peu les témoins sont d'accord entre eux sur les circonstances de cette merveilleuse apparition. Presque tous assurent que la croix fut vue de Constantin et de toute son armée; et Gélase ne parle que de Constantin seul. Ils disserent sur le temps de la vision. Philostorge, dans son Histoire ecclésiastique, dont Photius nous a conservé l'extrait, dit b que ce fut lorsque Constantin remporta la victoire sur Maxence; d'autres prétendent que ce fut auparavant, lorsque Constantin fesait des préparatifs pour attaquer le tyran, et qu'il était en marche avec son armée. Arthémius, cité par Métaphraste et Surius, sur le 20 octobre, dit que c'était à midi; d'autres, l'après-midi, lorsque le soleil baissait.

Les auteurs ne s'accordent pas davantage sur la vision même, le plus grand nombre n'en reconnaissant qu'une, et encore en songe; il n'y a qu'Eusèbe, suivi par Philostorge et Socrate's, qui parlent de deux, l'une que Constantin vit de jour, et l'autre qu'il vit en songe, servant à confirmer la première; Nicéphore Calliste den compte trois.

L'inscription offre de nouvelles différences. Eusèbe dit qu'elle était en grec, d'autres ne parient point d'inscription. Selon Philostorge et Nicéphore, elle était en caractères latins; les autres n'en disent rien, et semblent par leur récit supposer que les caractères étaient grecs. Philostorge assure que l'inscription était formée par un assemblage d'étoiles; Arthémius dit que les lettres étaient dorées. L'auteur cité par Photius\* les représente composées de la même matière lumineuse que la croix; et selon Sozomène bil n'y avait point d'inscription, et ce furent les anges qui dirent à Constantin: Remportex la victoire par ce signe.

Enfin le rapport des historiens est opposé sur les suites de cette vision. Si l'on s'en tient à Eusèbe, Constantin, aidé du secours de Dieu, remporta sans peine la victoire sur Maxence; mais. selon Lactance, la victoire fut fort disputée : il dit même que les troupes de Maxence eurent quelque avantage avant que Constantin eût fait approcher son armée des portes de Rome. Si l'on en croit Eusèbe et Sozomène, depuis cette époque Constantin fut toujours victorieux, et opposa le signe salutaire de la croix à ses ennemis, comme un rempart impénétrable. Cependant un auteur chrétien, dont M. de Valois a rassemblé des fragments à la suite d'Ammien Marcellin c, rapporte que dans les deux batailles livrées à Licinius par Constantin la victoire fut douteuse, et que Constantin fut même blessé légèrement à la cuisse ; et Nicéphore dit que, depuis la première apparition, il combattit deux fois les Byzantins sans leur opposer la croix, et ne s'en serait pas même souvenu, s'il n'eût perdu neuf mille hommes, et s'il n'eût eu encore deux fois la même vision. Dans la première, les étoiles étajent arrangées de façon qu'elles formaient ces mots d'un psaume : Invoque-moi au jour de ta détresse, je t'en délivrerai, et tu m'honorcras; et l'inscription de la dernière, beaucoup plus claire et plus nette encore, portait : Par ce signe tu vaincras tous tes ennemis.

Philostorge assure que la vision de la croix, et la victoire remportée sur Maxence déterminèrent Constantia à embrasser la foi chretienne; mais Rufin, qui a traduit en latin l'Histoire ecclésiastique d'Eusèbe, dit qu'il favorisait déjà le christianisme et honorait le vrai Dieu. L'on sait cependant qu'il ne reçut le haptême que peu de jours avant de mourir, comme le disent expressément Philostorge<sup>7</sup>, saint Athanase<sup>8</sup>, saint Ambroise<sup>9</sup>, saint Jérôme<sup>1</sup>, Socrate<sup>1</sup>, Théodoret <sup>8</sup>, et l'auteur de la Chronique d'Alexandrie<sup>1</sup>. Cet usage, commun alors, était fondé sur la croyance que le baptême effaçant tous les péchés de celui qui le reçoit, on mourait assuré de son salut.

Nous pourrions nous borner à ces réflexions générales; mais, par surabondance de droit, discutons l'autorité d'Eusèbe comme historien, et

<sup>\*</sup> Histoire des actes du concile de Nicce, ch. 1v.-b Liv. 1, ch. vi. - ch. vi

Bibl., cahier 236. — b Hist. accl., liv. 1, cb. 111. — \* Fages 475. e 475. — d Liv. vii. cb. 12vii. — Pp. 1215. v. (b. — f Liv. vi. v. l. v. i. — Ppa 917. sur le symode. — b Oraison 2 Liv la mort deTheodose. — I Chron., ann. 537. — J Liv. II. ch. XLVII. — k Chp XXXII. — I Page 857.

celle de Constantin et d'Arthémius comme témoins oculaires.

Pour Arthémius, nous ne pensons pas qu'on doive le mettre au rang des témoins oculaires, son discours n'étant fondé que sur ces Actes, rapportés par Métaphraste, auteur fabuleux, Actes que Baronius prétend à tort de pouvoir défendre, en même temps qu'il avoue qu'on les a interpolès.

Quant au discours de Constantin rapporté par Eusèbe, c'est, sans contredit, une chose étonnante que cet empereur ait craint de n'en être pas cru'à moins qu'il ne fit serment, et qu'Eusèbe n'ait appuyé son témoignage par celui d'aucun des officiers ou des soldats de l'armée. Mais, sans adopter ici l'opinion de quelques savants, qui doutent qu'Eusèbe soit l'auteur de la Vie de Constantin, n'est-ce pas un témoin qui, dans cet ouvrage, revêt partout le caractère de panégyriste plutôt que celui d'historien? N'est-ce pas un écrivain qui a supprimé soigneusement tout ce qui pouvait être désayantageux et peu honorable à son héros? En un mot, ne montre-t-il pas sa partialité, quand il dit dans son Histoire ecclesiastique", en parlant de Maxence, qu'ayant usurpé à Rome la puissance souveraine, il feignit d'abord, pour flatter le peuple, de faire profession de la religion chrétienne; comme s'il eût été impossible à Constantin de se servir d'une feinte pareille, et de supposer cette vision, de même que Licinius, quelque temps après, pour encourager ses soldats contre Maximin, supposa qu'un auge lui avait dicté en songe une prière qu'il devait réciter avec son armée?

Comment en effet Eusèbe a-t-il le front de donner pour chrétien un prince qui fit rebâtir à ses dépens le temple de la Concorde, comme il est prouvé par une inscription qui se lisait du temps de Lelio Giraldi, dans la basilique de Latran? un prince qui fit périr Crispus, son fils, déjà décoré du titre de cesar, sur un léger soupçon d'avoir commerce avec Fausta, sa belle-mère; qui fit étouffer, dans un bain trop chauffé, cette même Fausta, son épouse, à laquelle il était redevable de la conservation de ses jours : qui fit étrangler l'empereur Maximien Herculius, son père adoptif; qui ôta la vie au jeune Licinius, son neveu, qui fesait paraître de fort bonnes qualités; qui entin s'est déshonoré par tant de meurtres, que le consul Ablavius appelait ces temps-là néroniens? On pourrait ajouter qu'il y a d'autant moins de fond à faire sur leserment de Constantin, qu'il n'eut pas le moindre scrupule de se parjurer, en fesant étrangler Licinius, à qui il avait promis la vie par serment. Eusèbe passe sous silence toutes ces actions de

N'a-t-on pas lieu de penser après cela que l'apparition prétendue de la croix dans le ciel n'est qu'une fraude que Constantin imagina pour favoriser le succès de ses entreprises ambitieuses? Les médailles de ce prince et de sa famille, que l'on trouve dans Banduri et dans l'ouvrage intitulé Numismata imperatorum romanorum: l'arc de triomphe dont parle Baronius!, dans l'inscription duquel le sénat et le peuple romain disaient que Constantin, par l'instinct de la Divinité, avait vengé la république du tyran Maxence et de toute sa faction : eufin, la statue que Constantiu lui-même se fit ériger à Rome, tenant une lance terminée par un travers en forme de croix, avec cette inscription que rapporte Eusèbes. Par ce signe salutaire, j'ai délivré votre ville du joug de la tyrannie; tout cela, dis-je, ne prouve que l'orgueil immodéré de ce prince artificieux, qui voulait répandre partout le bruit de son prétendu songe . et en perpétuer la mémoire.

Cependant, pour excuser Eusèbe, il faut lui comparer un évêque du dix-septième siècle, que La Bruyère n'hésitait pas d'appeler un père de l'Église, Bossuet, en même temps qu'il s'élevait avec un acharuement si impitovable contre les visions de l'élégant et sensible Fénelon, commentait lui-même, dans l'Oraison funèbre d'Anne de Gonzague de Clèves, les deux visions qui avaient opéré la conversion de cette princesse palatine. Ce fut un songe admirable, dit ce prélat : elle crnt que, marchant seule dans une forêt, elle v avait rencontré un aveugle dans une petite loge. Elle comprit qu'il manque un sens aux incrédules comme à l'aveugle; et en même temps, au milieu d'un songe si mystérieux, elle fit l'application de la belle comparaison de l'aveugle aux vérités de la religion et de l'autre vie.

Dans la seconde vision, Dieu continua de l'instruire comme il a fait Joseph et Salomon; et durant l'assoupissement que l'accablement lui causa,
il lui mit dans l'esprit cette parabole si semblable
à celle de l'Évangile. Elle voit paraître ce que JésusChrist n'a pas dédaigué de nous donner comme
l'image de sa tendresse<sup>5</sup>; une poule devenue mère,
empressée autour des petits qu'elle conduisait. Un
d'eux s'étant écarté, notre malade le voit englouti
par un chien avide. Elle accourt, elle lui arrache
cet innocent animal. En même temps on lui crie
d'un autre côté qu'il le fallait rendre au ravisseur.
Non, dit-elle, je ne le rendra jamais. En ce mo-

Constantin, qui sont rapportées par Eutropea, Zosimeb, Orosec, saint Jérômed, et Aurelius Victore

<sup>\*</sup> Liv. x, ch. tv. - b Liv. n, ch. xxx. - c Liv. vn, ch. xxvin. - d Liv. xin, ch. xxvin. - b Liv. xin, ch. xxvin. - xxvin. xiv. - b Liv. xiv. - b Liv. xiv. ch. xxvin. xiv. xiv.

VOEUX. 301

ment elle s'éveilla, et l'application de la figure qui lui avait été montrée se fit eu un instant dans son esprit.

### VOEUX.

Faire un vœu pour toute sa vie, c'est se faire esclave. Comment peut-on souffrir le pire de tous les esclavages dans un pays où l'esclavage est proscrit?

Promettre à Dieu par serment qu'on sera, depuis l'âge de quinze ans jusqu'à sa mort, jacobin, jésuite, ou capucin, c'est affirmer qu'ou pensera toujours en capucin, en jacobin, ou en jésuite. Il est plaisant de promettre pour toute sa vic ce que pul homme n'est sûr de tenir du soir au matin.

Comment les gouvernements ont-ils été assez ennemis d'eux-mèmes, assez absurdes, pour autoriser les citoyens à faire l'aliénation de leur liberté dans un âge où il n'est pas permis de disposer de la moindre partie de sa fortune? Comment tous les magistrats, étant convaincus de l'excès de cette sottise, n'y mettent-ils pas ordre?

N'est-on pas épouvanté quand on fait réflexion qu'on a plus de moines que de soldats?

N'est-on pas attendri quand on découvre les secrets des cloitres, les turpitudes, les horreurs, les tourments auxquels se sont soumis de malluereux enfants qui détestent leur état de forçat quand ils sont hommes, et qui se débattent avec un désespoir inutile contre les chaînes dont leur foile les a chargés?

l'ai connu un jeune homme que ses parents engagèrent à se faire capucin à quinze ans et deni; il aimait éperdument une fille à peu près de cet àge. Dès que ce malheureux eut fait ses vœux à François d'Assise, le diable le fit souvenir deceux qu'il avait faits à sa maîtresse, à qui il avait signé une promesse de mariage. Enfin le diable étant plus fort que saint François, le jeune capucin sort de son cloître, et court à la maison de sa maîtresse; on lui dit qu'elle s'est jetée dans un couvent, et qu'elle a fait profession.

Il vole au couvent, il demande à la voir, il apprend qu'elle est morte de désespoir. Cette nouvelle lui ôte l'usage de ses sens, il tombe presque sans vie. On le transporte dans un couvent d'hommes voisin, non pour lui donner les secours nécessaires, qui ne peuvent tout au plus que sauver le corps; mais pour lui procurer la douceur de recevoir avant sa mort l'extrême-onctiou, qui sauve infailliblement l'âme.

Cette maison où l'on porta ce pauvre garçon évanoui était justement un couvent de capucius. Ils le laissèrent charitablement à leur porte pendant plus de trois heures; mais enfin il fut heureusement reconnu par un des révérends Pères, qui l'avait vu dans le monastère d'où il était sorti. Il fut porté dans une cellule, et l'on y eut quelque soin de sa vie, dans le dessein de la sanctifler par une salutaire pénitence.

Dès qu'il eut recouvré ses forces, il fut conduit bien garrotté à son couvent; et voici très exactement comme il y fut traité. D'abord on le descendit dans une fosse profonde, au bas de laquelle est une pierre très grosse à laquelle une chaine de fer est scellée. Il fut attaché à cette chaîne par un pied; on mit auprès de lui un pain d'orge et une cruche d'eau; après quoi on referma la fosse, qui ferme l'ouverture par laquelle on l'avait descendu.

Au bout de trois jours on le tira de sa fosse pour le faire comparaître devant la tournelle des capucius. Il fallait savoir s'il avait des complices de son évasion; et pour l'engager à les révéler, on l'appliqua à la question usitée dans le couvent. Cette question préparatoire est infligée avec des cordes qui serreut les membres du patient, et qui lui font souffrir une espèce d'estrapade.

Quand il eut subi ces tourments, il fut condamné à être eufermé pendant deux ans dans son cachot, et à en sortir trois fois par semaine pour recevoir sur son corps entièrement nu la discipline avec des chaînes de fer.

Sou tempérament résista seize mois entiers à ce supplice. Il fut enfiu assez heureux pour se sauver, à la faveur d'une querelle arrivée entre les capucins. Ils se battirent les uns contre les autres, et le prisonuier échappa pendant la mèlée.

S'étant caché pendant quelques heures dans des broussailles, il so basarda de se mettre en echemin au déclin du jour, pressé par la faim et pouvant à peine se soutenir. Un samaritain qui passait eut pitié de ce spectre; il le conduisit dans sa maison, et lui donna du secours. C'est cet iufortuné luimème qui m'a conté son aventure en présence de son libérateur. Voilà donc ce que les vœux produisent!

C'est une question fort curieuse, de savoir si les borreurs qui se commettent tous les jours clez les moines mendiants sont plus révoltantes que les richesses pernicieuses des autres moines qui réduisent tant de familles à l'état de mendiants.

Tous ont fait vœu de vivre à nos dépens, d'être un fardeau à leur patrie, de nuire à la population, de trahir leurs contemporains et la postérité. Et nous le souffrons!

Autre question intéressante pour les officiers.

On demande pourquoi on permet à des moines de reprendre un de leurs moines qui s'est fait sotdat, et pourquoi un capitaine ne peut reprendre un déserteur qui s'est fait moine?

# VOLONTÉ.

Des Grees fort subtils consultaient autrefois le pape Honorius re, pour savoir si Jésus, Iorsqu'il était au monde, avait eu une volonté ou deux volontés lorsqu'il se déterminait à quelque action, par exemple, lorsqu'il voulait dormir ou veiller, manger on aller à la garde-robe, marcher ou s'asseoir.

Que nous importe? leur répondait le très sage évêque de Rome, Honorius. Il a certainement aujourd'hui la volonté que vous soyez gens de bien, cela vous doit suffire; il n'a nulle volonté que vous soyez des sophistes babillards, qui vous battez continuellement pour la chape à l'évêque, et pour l'ombre de l'âne. Je vous conseille de vivre en paix, et de ne point perdre en disputes inutiles un temps que vous pourriez employer en bonnes

a Saint-Père, vous avez beau dire, c'est ici la plus importante affaire du monde. Nous avous » déjà mis l'Europe, l'Asie et l'Afrique en feu, pour » savoir si Jésus avait deux personnes et une nature, ou une nature et deux personnes, ou bien deux personnes et deux natures, ou bien une » personne et une nature. »

Mes chers frères, vous avez très mal fait : il fallait donner du bouillon aux malades, du pain aux pauvres.

« Il s'agit bien de secourir les pauvres l'voilàb t-il pas le patriarche Sergius qui vient de faire » décider, dans un concile à Constantinople, que » Jésus avait deux natures et une volonté l ct » l'empereur, qui n'y entend rien, est de cet » avis. »

Eh bien l soyez-en aussi; et surtout désendezvous mieux contre les mahométans, qui vous donnent tous les jours sur les oreilles, et qui ont une très mauvaise volonté contre vous.

« C'est bien dit; mais voilà les évêques de Tunis, de Tripoli, d'Alger, de Maroc, qui tiennent fermement pour les deux volontés. Il faut » avoir une opinion; quelle est a vôtre? »

Mon opinion est que vous êtes des fous qui perderz la religion chrétienne que nous avons établie avec tant de peine. Yous ferez tant par vos sottises, que Tunis, Tripoli, Alger, Maroc, dont vous me parlez, deviendront musulmans, et qu'il n'y aura pas une chapelle chrétienne en Afrique. En attendant je suis pour l'empereur et le concile, jusqu'à ce que vous ayez pour vous un autre concile et un autre empereur.

« Ce n'est pas nous satisfaire. Croyez-vous deux » volontés ou une? »

Ecoutez: si ces deux volontés sont semblables, c'est comme s'il n'y en avait qu'une seule; si elles

sont contraires, celui qui aura deux volontés à la fois fera deux choses contraires à la fois, ce qui est absurde; par conséquent, je suis pour une seule volonté.

« Ah l Saint-Père, vous êtes monothélite. A » l'hérésie l à l'hérésie l au diable l à l'excommu-» nication, à la déposition; un concile, vite un

» autre concile; un autre empereur, un autre » évêque de Rome, un autre patriarche. »

Mon Dicu l que ces pauvres Grees sont fous avec toutes leurs vaines et interminables disputes, et que mes successeurs feront bien de songer à être puissants et riches l

A peine Houorius avait proféré ces paroles, qu'il apprit que l'empereur Héraclius était mort après avoir été bien battu par les mahométans. Sa veuve Martine empoisonna son beau-fils; le sénat fit couper la langue à Martine, et le nez à un autre fils de l'empereur. Tout l'empire grec nagea dans le sang.

N'cût-il pas mieux valu ne point disputer sur les deux volontés? et ce pape Honorius, contre lequel les jansénistes ont tant écrit, n'était-il pas un homme très sensé?

### VOYAGE DE SAINT PIERRE A ROME.

La fameuse dispute, si Pierre fit le voyage de Rome, n'est-elle pas au fond aussi frivole que la plupart des autres grandes disputes? Les revenus de l'abbaye de Saint-Denys en France ne dépendent ni de la vérité du voyage de saint Denys l'arcépagite d'Athènes au milieu des Gaules, ni de son martyre à Montmartre, ni de l'autre voyage qu'il fit après sa mort, de Montmartre à Saint-Denys, en portant sa tête entre ses bras, et en la baisant à chaque pause.

Les chartreux ont de très grands biens, sans qu'il y ait la moindre vérité dans l'histoire du chanoine de Paris qui se leva de sa bière à trois jours consécutifs pour apprendre aux assistants qu'il était damné.

De même, il est bien sûr que les revenus et les droits du pontife romain peuvent subsister, soit que Simon Barjone, surnommé Céphas, ait été à Rome, soit qu'il n'y ait pas été. Tous les droits des métropolitains de Rome et de Constantinople furent établis au concile de Chalcédoine, en 451 de notre ère vulgaire; et il ne fut question dans ce concile, d'aucun vyage fait par un apôtre à Bysance ou à Rome.

Les patriarches d'Alexandrie et de Constantinople suivirent le sort de leurs provinces. Les clués ecclésiastiques des deux villes impériales et de l'opulente Égypte devaient avoir naturellement plus de priviléges, d'autorité, de richesses, que les évêques des petites villes.

Si la résidence d'un apôtre dans une ville avait décidé de tant de droits, l'évêque de Jérusalem aurait sans contredit été le premier évêque de la chrétienté. Il était évidemment le successeur de saint Jacques, frère de Jésus-Christ, reconnu pour fondateur de cette Église, et appeté depuis le premier de tous les évêques. Nous ajouterious que, par le même raisonnement, tons les patriarches de Jérusalem devaient être circorcis, puisque les quinze premiers évêques de Jérusalem, berceau du christianisme, et tombeau de Jésus-Christ, avaient tous recu la circoncision.

Il est indubitable que les premières largesses faites à l'Église de Rome par Constantin, n'ont pas le moindre rapport au voyage de saint Pierre.

4° La première église élevée à Rome fut celle de Saint-Jean : elle en est encore la véritable cathédrale. Il est sûr qu'elle aurait été dédiée à saint Pierre s'il en avait été le premier évêque; c'est la plus forte de toutes les présomptions; elle seule aurait pu finir la dispute.

2º A cette puissante conjecture se joignent des preuves négatives convaineantes. Si Pierre avait été à Rome avec Paul, les Actes des apôtres en auraient parlé, et ils n'en disent pas un mot.

5º Si saint Pierre était allé prêcher l'Évaugile à Rome, saint Paul n'aurait pas dit dans son Epître aux Galates : « Quand ils virent que l'Évaugile » du prépuce m'avait été confié, et à Pierre celui » de la circoneision, ils me donnèrent les mains » à moi et à Barnabé, ils consentirent que nous « allassions chez les gentils, et Pierre chez les cir-» concis. »

4º Dans les lettres que Paul écrit de Rome, il ne parle jamais de Pierre; donc il est évident que Pierre n'y était pas.

5º Dans les lettres que Paul écrit à ses frères de Rome, pas le moindre compliment à Pierre, pas la moindre mention de lui; donc Pierre ne fit un voyage à Rome, ni quand Paul était en prison daus cette capitale, ni quand il en étâit dehors.

6º On n'a jamais connu aucune lettre de saint Pierre datée de Rome.

7º Quelques uns, comme Paul Orose, Espagnol du cinquième siècle, venlent qu'il ait été à Rome les premières années de Claude; et les Actes des apôtres disent qu'il était alors à Jéru-

 Il faliut que quinze évêques de Jérusalem fussent circonscis, et que tout le monde pensat comme eux, coopérat avec , eux. » (Saint Épiphane, hérés. Lxx.) salem, et les Épîtres de Paul disent qu'il était à Antioche.

8° Je ne prétends point apporter en preuve qu'à parler humainement et selon les règ'es de la critique profane, Pierre ne pouvait guère aller de Jérusalem à Rome, ne sachant ni la langue latine, ni même la langue greeque, laquelle saint Paul parlait, quoique assez mal. Il est dit que les apôtres parlaient toutes les langues de l'univers; aiusi je me tais.

9° Enfin, la première notion qu'on ait jamais eue du voyage de saint Pierre à Rome vient d'un nommé Papias, qui vivait environ cent ans après saint Pierre. Ce Papias était Phrygien, il écrivait daus la Phrygie; et il prétendit que saint Pierre était allé à Rome, sur ce que dans une de ses lettres il parle de Babylone. Nous avons en effet une lettre attribuée à saint Pierre, écrite en ces temps ténébreux, dans laquelle il est dit: « L'Églie qui » est à Babylone, una femme et mon fils Marc » vous saluent. » Il a plu quelques translateurs de traduire le mot qui veut dire ma femme, par la conchoisie, Babylone la conchoisie; c'est traduire avec un grand seus.

Papias, qui était (il faut l'avouer) un des grands visionnaires de ces siècles, s'imagina que Babylone voulait dire Rome. Il était pourtant tout naturel que Pierre fût parti d'Antioche pour aller visiter les frères de Babylone. Il y eut toujours des Juiss à Babylone; ils y firent continuellement le métier de courtiers et de porte-balles ; il est bien à croire que plusieurs disciples s'y réfugièrent, et que Pierre alla les encourager. Il n'y a pas plus de raison à imaginer que Babylone signifie Rome. qu'à supposer que Rome signifie Babylone. Quelle idée extravagaute de supposer que Pierre écrivait une exhortation à ses camarades, comme on écrit aujourd'hui en chiffre l eraignait-il qu'on n'ouvrît sa lettre à la poste? Pourquoi Pierre aurait-il eraint qu'on n'eût connaissance de ses lettres juives, si inutiles selon le monde, et auxquelles il eût été impossible que les Romains eussent fait la moindre attention? qui l'engageait à mentir si vainement? dans quel rêve a-t-on pu songer que lorsqu'on écrivait Babylone, cela signifiait Rome?

C'est d'après ces preuves assez concluantes que le judicieux Calmet conclut que le voyage de saint Pierre à Rome est prouvé par saint Pierre lui-même, qui marque expressément qu'il a écrit sa lettre de Babylone, c'est-à-dire de Rome, comme nous l'expliquons avec les anciens. Encorre une fois, c'est puissamment raisonner; il a probablement appris cette logique chez les vamoires.

Le savant archevêque de Paris Marca, Dupin, Blondel, Spanheim, ne sont pas de cet avis; mais

<sup>«</sup> J'ai appris, par les monuments des anciens, que jusqu'au » siège de Jérusalem par Adrien, il y ent quinze évêques de suite » natifs de cette ville. » (Eusèbe, liv. 1v.)

enfin c'était celui de Papias, qui raisonnait comme Calmet, et qui fut suivi d'une foule d'écrivains si attachés à la sublimité de leurs principes, qu'ils négligèrent quelquefois la saine critique et la raison.

C'est une très mauvaise défaite des partisans du voyage, de dire que les Actes des apôtres sont destinés à l'histoire de Paul et non pas de Pierre, et que s'ils passent sous silence le séjour de Simon Barjone à Rome', c'est que les faits et gestes de Paul étaient l'unique obiet de l'écrivain.

Les Actes parlent beaucoup de Simon Barjone, surnommé Pierre. C'est lui qui propose de donner un successeur à Judas. On le voit frapper de mort subite Ananie et sa femme, qui lui avaient donné leur bien, mais qui malheureusement n'avaient pas tout donné. On le voit ressusciter sa couturière Dorcas chez le corroyeur Simon, à Joppé. Il a une querelle dans Samarie avec Simon, surnommé le Magicien; il va à Lippa, à Césarée, à Jérusalem: que coûtait-il de le faire aller à

Il est bien difficile que Pierre soit allé à Rome, soit sous Tibère, soit sous Caligula, ou sous Claude, ou sous Néron. Le voyage du temps de Tibère n'est foudé que sur de prétendus fastes de Sicile apocryphes\*.

Un autre apocryphe, intitulé Catalogued évêques, fait au plus vite Pierre évêque de Rome, immédiatement après la mort de son maître.

Je ne sais quel conte arabe l'envoie à Rome sous Caligula. Eusèbe, trois cents ans après, le fait conduire à Rome sous Claude par une main divine, sans dire en quelle année.

Lactance, qui écrivait du temps de Constantin, est le premier auteur bien avéré qui ait dit que Pierre alla à Rome sous Néron, et qu'il y fut crucifié.

On avouera que si dans un procès une partie ne produisait que de parcils titres, elle ne gagnerait pas sa cause; on lui conseillerait de s'en tenir à la prescription, à l'uti possidetis; et c'est le parti que Rome a pris.

Mais, dit-on, avant Eusèbe, avant Lactance, l'exact Papias avait déjà conté l'aventure de Pierre et de Simon vertu-de-Dieu, qui se passa en présence de Néron ; le parent de Néron à moitié ressuscité par Simon vertu-de-Dieu, et entièrement ressuscité par Pierre; les compliments de leurs chiens; le pain donné par Pierre aux chiens de Simon le magicien, qui vole dans les airs; le chrétien qui Je fait tomber par un sigue de croix, et qui lui casse les jambes; Néron qui fait couper la tête à Pierre pour payer les jambes de son ma-

gicien, etc., etc. Le grave Marcel répète cette histoire authentique, et le grave Hégésippe la répète encore, et d'autres la répètent après eux; et moi je vous répète que si jamais vous plaidez pour un pré, fût-ce devant le juge de Vaugirard, vous ne gegnerez jamais votre procès sur de pareilles pièces.

Je ne doute pas que le fauteuit épiscopal de saint Pierre ne soit encore à Rome dans la belle église; je ne doute pas que saint Pierre n'ait joui de l'évêché de Rome vingt-cinq ans un mois et neuf jours, comme on le rapporte : mais j'ose dire que cela n'est pas prouvé démonstrativement, et j'ajoute qu'il est à croire que les évêques romains d'aujourd'hui sont plus à leur aise que ceux de ces temps passés, temps un peu obscurs, qu'il est fort difficile de bien débrouiller.

### WALLER 1.

# X.

### XAVIER.

Saint Xavier, surnommé l'apôtre des Indes, fut un des premiers disciples de saint Iguace de Lovola.

Quelques écrivains modernes, trompés par l'équivoque du nom, se sont imaginé que les apôtres saint Barthélemi et saint Thomas avaient prêché aux Indes orientales. Mais Abdias "remarque très bien que les anciens font mention de trois Indes : la première située vers l'Éthiopie, la seconde proche des Mèdes, et la troisième à l'extrémité du continent.

Les Indiens à qui saint Barthélemi prêcha sont les Arabes de l'Yémen, qui sont nommés par Philostorge b les Indiens intérieurs, et par Sophronius e les Indiens fortunés : ce sont les habitants de l'Arabie-Heureuse.

L'Inde qui est proche des Mèdes est évidemment la Perse et les provinces voisines, qui furent d'abord soumises aux Parthes. Or , c'est dans ce pays-là, dans l'empire des Parthes, que les historiens ecclésiastiques <sup>a</sup> témoignent que saint Thomas alla prècher l'Évangile. Aussi le métropolitain de Perse se vante-t-il, depuis plusieurs siècles, d'être le successeur de saint Thomas. L'auteur des voyages de cet apôtre, et celui de l'historie d'Abdias , s'accordent là-dessus avec nos autres écrivains.

<sup>\*</sup> Voyez Spanheim, Sacræ antiq., liv. 111.

<sup>·</sup> Voyez dans les Mélanges historiques la vingt et unlème des Lettres sur les Anglais.

Bistoire ecclésiastique, liv. 11, ch. vi.

<sup>&</sup>lt;sup>c</sup> Sain' Jérôme dans le catalog.
<sup>d</sup> Eusèbe, liv. 111, ch. 1; et l'écognitions, liv 1x, art. 1.

Enfin la troisième Inde, à l'extrémité du continut, comprend les côtes de Coromandel et de Malabar, et c'est celle dont Xavier fut l'apôtre. Il arriva à Goa, l'an 4542, sous la protection de Jean III, roi de Portugal; et malgré les miracles qu'il y opéra, il prétendait, de l'aveu du missionaire dominicain Navarrète \*, qu'on n'établirait jamais aucun christianisme de durée parmi les paiens, à moins que les auditeurs ne fussent à la portée d'un mousquet. Le jésuite Tellez, dans son Histoire d'Éthiopie b, fait le même aveu. Ç'a tonjours été, dit-il, le sentiment que nos religieux ont formé concernant la religion catholique, qu'elle ne pourrait être d'aucune durée en Éthiopie , à moins qu'elle ne fût appuyée par les armes.

L'expérience, en effet, vient à l'appui de cette opinion. Ce fut par les armes que l'on convertit l'Amérique : et Barthélemi de Las Casas, moine et évêque de Chiapa, écrivit en langue castillane l'Histoire admirable des horribles insolences. cruautés et tyrannies exercées par les Espagnols aux Indes occidentales. Ce témoin oculaire affirme e que, dans les îles et sur la terre ferme, ils firent mourir en quarante ans plus de douze millions d'âmes. Ils fesaient certains gibets longs et bas, de manière que les pieds touchaient quasi à la terre, chacun pour treize, à l'honneur et révérence de notre Rédempteur et de ses douze apôtres, comme ils disaient, et y mettant le fen, brûlaient ainsi tout vifs ceux qui y étaient attachés. Ils prenaient les petites créatures par les pieds, les arrachant des mamelles de leurs mères, et leur froissaient la tête contre les rochers. Las Casas oublie de remarquer que le Psalmiste d appelle heureux celui qui pourra traiter ainsi les petits

Au reste, il faut redire ici, comme à l'article RELIQUES: Jésus n'a condamné que l'hypocrisie des Julis, en disant e: Malbeur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous cource la mer et la terre pour faire un prosélyte; et quand il l'est devenu, vous le rendez digne de la géhenne deux fois plus que vous.

# XÉNOPHANES.

Eayle a pris le prétexte de l'article Xénophanes pour faire le panégyrique du diable, comme autrefois Simonide, à l'occasion d'un lutteur qui avait remporté le prix à coups de poing aux jeux olympiques, chanta dans une belle ode les louanges de Castor et de Pollux. Mais, au fond, que nous importent les rèveries de Xénophanes? que saurons-nous en apprenant qu'il regardait la nature comme un être infini, immobile, composé d'une infinité de petits corpuscules, de petites mondeau douées d'une force motrice, de petites molécules organiques; qu'il pensait d'ailleurs à peu près comme pensa depuis Spinosa, ou que plutôt il cherchait à penser, et qu'il se contredit plusieurs fois, ce qui était le propre des anciens philosophes?

Si Anaximène enseigna que l'atmosphère était Dieu; si Thalès attribua à l'eau la formation de toutes choses, parce que l'Égypte était fécondés par ses inondations; si Phérécide et Héraclite donnèrent au feu tout ce que Thalès donnait à l'eau, quel bien nous revient-il de toutes ces imaginations chimériques?

Je veux que Pythagore ait exprimé par des nombres des rapports très mal connus, et qu'il ait cru que la nature avait bâti le monde par des règles d'arithmétique; je consens qu'Ocellus Lucanus et Empédocle aient tout arrangé par des forces motrices antagonistes: quel fruit en recueillerai-je? quelle notion claire sera entrée dans mon faible esprit?

Venez, divin Platon, avec vos idées archétypes, vos audrogynes, et votre verbe; établissez ces belles connaissances en prose poétique dans votre république nouvelle, où je ne prétends pas plus avoir une maison que dans la Salente du Télénaque; mais au lieu d'être un de vos citoyens, je vous enverrai, pour bâtir votre ville, toute la matière subtile de Descartes, toute sa matière globuleuse et toute sa rameuse, que je vous ferai porter par Cyrano de Bergerac<sup>18</sup>.

Bayle a pourtant exercé toute la sagacité de sa dialectique sur vos antiques billevesées; mais c'est qu'il en tirait toujours parti pour rire des sottises qui leur succédèrent.

O philosophes! les expériences de physique bien constatées, les arts et métiers, voilà la vraie philosophie. Mon sage est le conducteur de mon moulin, lequel pince bien le vent, ramasse mon sac de blé, le verse dans la trémie, le moud également, et fournit à moi et aux miens une nourriture aisée. Mou sage est celui qui, avec la navette, couvre mes murs de tableaux de laine ou de soic, brillants des plus riches couleurs; ou bien celui qui met dans ma poche la mesure du temps en cuivre et en or. Mon sage est l'investigateur de l'histoire naturelle. On apprend plus dans les seules expériences de l'abbé Nollet que dans tous les livres de l'antiquité.

Trailé vi. page 436, col. 6. — b Liv. Iv, ch. III.
 Pages 6 el 10 de la traduction française de Jacques de Mig-

grod.

d ps. cxxxvi, v. 9. — • Malthieu, ch. xxiii, v. 65.

<sup>\*</sup> Plaisant assez manyais et un peu fou

### XÉNOPHON.

### Et la retraite des dix mille.

Quand Xénophon n'aurait eu d'autre mérite que d'être l'ami du martyr Socrate, il serait un homme recommandable; mais il était guerrier, philosophe, poète, historien, agriculteur, aimable dans la société; et il y eut beaucoup de Grees qui réunirent tous ces mérites.

Mais pourquoi cet homme libre eut-il une conpagnie grecque à la solde du jeune Cosrou, nommé Cyrus par les Grees? Ce Cyrus était frère puiné et sujet de l'empereur de Perse Artaserxe Mnemon, dont on a dit qu'il n'avait jamais rien oublié que les injures. Cyrus avait déjà voulu assassiner son frère dans le temple même où l'on fesait la cérénouie de son sacre (car les rois de Perse furent les premiers qui furent sacrés); non seulement Artaxerxe eut la clémence de pardonner à ce scélérat, mais il eut la faiblesse de lui laisser le gouvernement absolu d'une grande partie de l'Asie-Mineure, qu'il tenait de leur père, et dont il méritait au moins d'être dépouillé.

Pour prix d'une si étonnaute clémence, dès qu'il put se soulever dans sa satrapie contre son frère, il ajouta ce second crime au premier. Il déclara par un manifeste « qu'il était plus digne » du trône de Perse que son frère, parce qu'il » était meilleur magicieu, et qu'il buvait plus de » vin que lui. »

Je ne crois pas que ce fussent ces raisons qui lni donnèrent pour alliés les Grees. Il en prit à sa solde treize mille, parmi lesquels se trouva le jeune Xénophon, qui n'était alors qu'un aventurier. Chaque soldat eut d'abord une darique de paie par mois. La darique valaitenviron une guinée ou un louis d'or de notre temps, comme le dit très bien M. le chevalier de Jaucourt, et non pas dix francs, comme le dit Rollin.

Quand Gyrus leur proposa de se mettre en marche avec ses autres troupes, pour aller combattre son 'frère vers l'Euphrate, ils demandèrent une darique et demie, et il fallut bien la leur accorder. C'était treute-six livres par mois, et par conséquent la plus forte paie qu'ou ait jamais donnée. Les soldats de César et de Pompée n'eurent que vingt sous par jour dans la guerre civile. Outre cette solde exorbitante, dont ils se firent payer quatre mois d'avance, Cyrus leur fournissait quatre cents chariots chargés de farine et de vin.

Les Grees étaient donc précisément ce que sont aujourd'hui les Illelvétiens, qui louent leur service et leur courage aux princes leurs voisins, mais pour une somme trois fois plus modique que n'était la soble des Grees. Il est évident, quoi qu'on en dise, qu'ils ne s'informaient pas si la cause pour laquelle ils combattaient était juste; il sussissit que Cyrus payât bien.

Les Lacédémoniens composaient la plus grande partie de ces troupes. Ils violaient en cela leurs traités solennels avec le roi de Perse.

Qu'était devenue l'ancienne aversion de Sparte pour l'or et pour l'argent? Où était la bonne foi dans les traités? où était leur vertu altière et incorruptible? C'était Cléarque, un Spartiate, qui commandait le corps principal de ces braves mercenaires.

Je n'entends rien aux manœuvres de guerre d'Artaxerxès et de Cyrus ; je ne vois pas pourquoi cet Artaxerxès, qui venait à son ennemi avec douze cent mille combattants commence par faire tirer des lignes de douze lieues d'étendue entre Cyrus et lui; et iene comprends rien à l'ordre de bataille. l'entends encore moins comment Cyrus. suivi de six cents chevaux seulement, attaque dans la mêlée les six mille gardes à cheval de l'empereur suivi d'ailleurs d'une armée innombrable. Enfin il est tué de la main d'Artaxerxès, qui apparemment, ayant bu moins de vin que le rebelle ingrat, se battit avec plus de sang-froid et d'adresse que cet ivrogne. Il est clair qu'il gagna complétement la bataille, malgré la valeur et la résistance de treize mille Grecs, puisque la vanité grecque est obligée d'avouer qu'Artaxerxès leur sit dire de mettre bas les armes. Ils répondent qu'ils n'en feront rien, mais que, si l'empereur veut les payer, ils se mettront à son service. Il leur était donc très indifférent pour qui ils combattissent, pour vu qu'on les payât. Ils n'étaient donc que des meurtriers à louer.

Il y a, outre la Suisse, des provinces d'Allentagne qui en usent ainsi. Il n'importe à ces bons chrétiens de tuer pour de l'argent des Anglais, on des Français, ou des Hollandais, ou d'être tués par eux. Vous les voyez réciter leurs prières et aller au carnage comme des ouvriers vont à leur atelier. Pour moi, j'avoue que j'aime mieux ceux qui s'en vont en Pensylvanie cultiver la terre avec les simples et équitables quakers, et former des colonies dans le sejour de la paix et de l'industrie. Il n'y a pas un grand savoir-faire à tuer et à être tué pour six sous par jour; mais il y en a beaucoup à faire fleurir la république des dunkards, ces thérapeutes nouveaux, sur la frontière du pays le plus sauvage.

Arlaxerxès ne regarda ces Grecs que comme des complices de la révolte de son frère, et franchement c'est tout ce qu'ils étaient. Il se croyait trabi par eux, et il les trahit, à ce que prétend Xénephou : car après qu'un de ses capitaines eut juré en son nom de leur laisser une retraite libre, et de leur fournir des vivres; après que Cléarque et cinq autres commandants des Grees se furent mis entre ses mains pour régler la marche, il leur fit trancher la tête, et on égorgea tous les Grees qui les avaient accompagnés dans cette entrevue, s'il faut s'en rapporter à Xênophon.

Cet acte royal nous fait voir que le machiavélisme n'est pas nouveau; mais aussi est-il bien vrai qu'Artaxerxes côt promis de ne pas faire un exemple des chefs mercenaires qui s'étaient vendus à son frère? ne lui était-il pas permis de punir ceux qu'il croyait si coupables?

C'est ici que commence la fameuse retraite des dix mille. Si je n'ai rien compris à la bataille, je ne comprends pas plus à la retraite.

L'empereur, avant de faire couper la tête aux six généraux grees et à leur suite, avait juré de laisser retourner en Grèce cette petite armèe réduite à dix mille hommes. La bataille s'était données ur le chemin de l'Euphrate, il cût donc fallu faire retourner les Grees par la Mésopotamie occidentale, par la Syrie, par l'Asie-Mineure, par l'Ionie. Point du tout; on les fesait passer à l'orient, on les obligeait de traverser le Tigre sur des barques qu'on leur fournissait; ils remontaient ensuite par le chemin de l'Arménie, lorsque leurs commandants furent supplicies. Si quelqu'un comprend cette marche, dans laquelle on tournait le dos à la Grèce, il me fera plaisir de me l'expliquer.

De deux choses l'une: ou les Grees avaient choisieux-mêmes leur route, et en ce cas ils ne savaient ni où ils allaient ni ce qu'ils voulaient; ou Artaxerxès les fesait marcher malgré eux (ce qui est bien plus probable), et en ce cas pourquoi ne les exterminait-il point?

On ne peut se tirer de ces difficultés qu'en supposant que l'empereur persan ne se vengea qu'à demi; qu'il se contenta d'avoir puni les principaux chefs mercenaires qui avaient vendu les troupes greeques à Cyrus; qu'ayant fait un traité avec ces troupes fugitives, il ne voulait pas descendre à la honte de le violer; qu'étant sûr que de ces Grees errants il en périrait un tiers dans la route, il abandonnait ces malheureux à leur mauvais sort. Je ne vois pas d'autre jour pour éclairer l'esprit du lecteur sur les obscurités de cette marche.

On s'est étonné de la retraite des dix mille; mais on devait s'étonner bien davantage qu'Artaxerxès, vainqueur à la tête de douze cent mille combattants (du moins à ce qu'on dit), laissét voyager dans le nord de ses vastes états dix mille fugitifs qu'il pouvait écraser à chaque village, à chaque passage de rivière, à chaque défilé, ou qu'on pouvait faire périr de faim et de misère. Cependant on leur fournit, comme nous l'avons vu, vingt-sept grands bateaux vers la ville d'Itace pour leur faire passer le Tigre, comme si on vou-lait les conduire aux Indes. De là on les escorte en tirant vers le nord, pendant plusieurs jours, dans le désert où est aujourd'hui Bagdad. Ils passent encore la rivière de Zabate; et c'est là que viennent les ordres de l'empereur de punir les chefs. Il est clair qu'on pouvait exterminer l'armée aussi facilement qu'on avait fait justice des commandants. Il est donc très vraisemblable qu'on ne le voulut pas.

On nc doit donc plus regarder les Grees perdus dans ces pays sauvages que comme des voyageurs égarés, à qui la bonté del'empereur laissait achever leur route comme ils pouvaient.

Il y a une autre observation à faire, qui ne paraît pas honorable pour le gouvernement persau. Il était impossible que les Grees n'eussent pas des querelles continuelles pour les vivres avec tous les peuples chez lesquels ils devaient passer, Les pillages, les désolations, les meurtres, étaient la suite inévitable de ces désordres; et cela est si vrai, que dans une route de six cents lieues, pendant laquelle les Grecs marchèrent toujours au hasard, ces Grecs, n'étant ni escortés ni poursuivis par aucun grand corps de troupes persanes, perdirent quatre mille hommes, ou assommés par les paysaus, ou morts de maladie. Comment donc Artaxerxès ne les fit-il pas escorter depuis leur passage de la rivière de Zabate, comme il l'avait fait depuis le champ de bataille jusqu'à cette rivière?

Comment un souverain si sage et si bon commit-il une faute si essentielle? Peut-être ordonnat-il l'escorte; peut-être Xénophon, d'ailleurs un peu déclamateur, la passe-t-il sous silence pour ne pas diminuer le merveilleux de la retraite des dix mille; peut-être l'escorte fut toujours obligée de marcher très loin de la troupe greeque par la diffeutlé des vivres. Quoi qu'il en soit, il parait certain qu'Artaxerxès usa d'une extrême indulgence, et que les Grees lui durent la vie, puisqu'ils ne furent pas exterminés.

Il est dit dans le Dictionnaire encyclopédique, à l'article Retraite, que celle des dix mille se fit sous le commandement de Xénophon. On se trompe; il ne commanda jamais, il fut sculement, sur la fin de la marche, à la tête d'une division de quatorze cents bommes.

Je vois que ces héros, à peine arrivés, après tant de fatigues, sur lerivage du Pont-Euxin, pillent indifféremment amis et ennemis pour se refaire. Xénophon embarque à Héraclée sa petite troupe, et va faire un nouveau marché avec un roi de Thrace qu'il ne counaissait pas. Cet Athénien, au lieu d'aller secourir sa patrie accablée alors par les Spartiates, se vend donc encore une fois à un petit despote étranger. Il fut mal payé, je l'avoue; et c'est une raison de plus pour conclure qu'il eût mieux fait d'aller secourir sa patrie.

Il résulte de tout ce que nous avons remarqué, que l'Athénien Xénophon, n'étant qu'un jeune volontaire, s'enrôla sous un capitaine lacédémonien, l'un des tyrans d'Athènes, au service d'un rebelle et d'un assassin; et qu'étant devenu chef de quatorze cents hommes, il se mit aux gages d'un bartorze cents hommes, il se mit aux gages d'un bar-

bare.

Ce qu'il y a de pis, c'est que la nécessité ne le contraignait pas à cette servitude. Il dit lui-même qu'il avait laissé en dépôt, dans le temple de la fameuse Diane d'Éphèse, une grande partie de l'or gagné au service de Cyrus.

Remarquons qu'en recevant la paie d'un roi, il s'exposait à être condamné au supplice, si cet étranger n'était pas content de lui. Voyez ce qui est arrivé au major-général Doxat, homme né lihre. Il se vendit à l'empereur Charles vi, qui lui fit couper le cou pour avoir rendu aux Tures une place qu'il ne pouvait défendre.

Rollio, en parlant de la retraite des dix mille, dit que « cet heureux suecès remplit de mépris » pour Artaxerxès les peuples de la Grèce, en leur « fesant voir que l'or, l'argent, les délices, le luxe, » un nombreux sérail, fesaient tout le mérite du « grand roi, etc. »

Rollin pouvait considérer que les Grecs ne devaient pas mépriser un souverain qui avait gagné une bataille complète; qui, ayant pardonné en frère, avait vaincu en héros ; qui, maître d'exterminer dix mille Grecs, les avait laissés vivre et retourner chez eux; et qui, pouvant les avoir à sa solde, avait dédaigné de s'en servir. Ajoutez que ce prince vainquit depuis les Lacédémoniens et leurs alliés, et leur imposa des lois humiliantes ; ajoutez que dans une guerre contre les Scythes nommés Cadusiens, vers la mer Caspienne, il supporta comme le moindre soldat, toutes les fatigues et tous les dangers. Il vécut et mourut plein de gloire; il est vrai qu'il eut un sérail, mais son courage n'en fut que plus estimable. Gardons-nous des déclamations de collége.

Si j'osais attaquer le préjugé, j'oserais préférer la retraite du maréchal de Belle-Isle à celle des dix mille. Il est bloqué dans Prague par soixante mille hommes, il n'en a pas treize mille. Il prend ses mesures avec tant d'habileté qu'il sort de Prague, dans le froid le plus rigoureux, avec son armée, ses vivres, son bagage, et trente pièces de canon, sans que les assiégeants s'en doutent. Il a déjà gagné deux marches avant qu'ils s'en soient turcrus. L'us armée de treute mille cembattante.

le poursuit sans relâche l'espace de trente lieues. Il fait face partout; il n'est jamais entamé; il brave, tout malade qu'il est, les saisons, la disette, et les ennemis. Il ne perd que les soldats qui ne peuvent résister à la rigueur extrême de la saison. Que lui a-t-il manqué? une plus longue course, et des éloges exagérés à la grecque.

Y.

#### VVETOT.

C'est le nom d'un bourg de France, à six lieues de Rouen en Normandie, qu'on a qualifié de royaume pendant long-temps, d'après Robert Gaguin, historien du seizième siècle.

Cet écrivain rapporte que Gautier ou Vautier, seigneur d'Yvetot, chambrier du roi Clotaire 1er, ayant perdu les bonnes grâces de son maître par des calomnies dont on n'est pas avare à la cour. s'en bannit de son propre mouvement, passa dans les climats étrangers où pendant dix ans il fit la guerre aux cunemis de la foi ; qu'au bout de ce terme, se flattant que la colère du roi serait apajsée, il reprit le chemin de la France; qu'il passa par Rome, où il vit le pape Agapet, dont il obtint des lettres de recommandation pour le roi, qui était alors à Soissons, capitale de ses états. Le seineur d'Yvetot s'y rendit un jour de vendredisaint, et prit le temps que Clotaire était à l'église pour se jeter à ses pieds, en le conjurant de lui faire grâce par le mérite de celui qui, en pareil jour, avait répandu son sang pour le salut des hommes; mais Clotaire, prince farouche et cruel, l'ayant reconnu, lui passa son épée au travers du

Gaguin ajoute que le pape Agapet, ayant appris une action si indigne, menaça le roi des foudres de l'Églises 'il ne réparait as faute; et que Clotaire, justement intimidé, et pour satisfaction du meurtre de son sujet, érigea la seigneurie d'Yvetot en royaume, en faveur des héritiers et des successeurs de Gautier; qu'il en fit expédier des lettres signées de lui, et scellées de son sceau; que c'est depuis ce temps-là que les seigneurs d'Yvetot portent le titre de rois : et je trouve, par une autorité constante et indubitable, continue Gaguin, qu'un événement aussi extraordinaire s'est passé en l'an de grâce 556.

gue, dans le froid le plus rigoureux, avec son armée, ses vivres, son bagage, et trente pièces de canon, sans que les assiégeants s'en doutent. Il a déjà gagné deux marches avant qu'ils s'en soient aperçus. Une armée de trente mille combattants une fait mention de l'événement singulier qui, selon lui , fit ériger en royaume la seignenric d'Yvetot; ct, comme l'ont très bien remarqué Claude Malingre et l'abbé de Vertot, Clotaire re, qu'on suppose souverain du bourg d'Yvetot, ne régnait point dans cette contrée; les fiefs alors n'étaient point héréditaires; l'on ne datait point les actes de l'an de grâce, comme le rapporte Robert Gaguin; enfin le pape Agapet était déjà mort. Ajoutons que le droit d'ériger un fief en royaume appartenait exclusivement à l'empereur.

Ce n'est pas à dire cependant que les foudres de l'Eglise ne fussent déjà usitées du temps d'Agapet. On sait que saint Paul a excommunia l'incestueux de Corinthe; on trouve aussi, dans les lettres de saint Basile, quelques exemples de censures générales, dès le quatrième siècle. Une de ces lettres est contre un ravisseur. Le saint prélat y ordonne de faire rendre la fille à ses parents, d'exclure le ravisseur des prières, et de le déclarer excommunié, avec ses complices et toute sa maison, pendant trois ans; il ordonne aussi d'exclure des prières tout le peuple de la bourgade qui a reçu la personne ravie.

Auxilius, jeunc évêque, excommunia la famille entière de Clacitien; et quoique saint Augustin ait désapprouvé cette conduite, et que le pape saint Léon ait établi les mêmes maximes que saint Augustin, dans une de ses lettres aux évêques de la province de Vienne, pour ne parler ici que de la France, Prétextat, évêque de Rouen, ayant été assassiné l'an 586 dans sa propre église, Leudovalde, évêque de Bayeux, ne laissa pas de mettre en interdit toutes les églises de Rouen, défendant d'y célèbrer le service divin jusqu'à ce que l'on eût trouvé l'auteur du crime.

L'an 4141, Louis-le-Jeune ayant refusé de consentir à l'élection de Pierre de La Châtre, que le pape avait fait nommer à la place d'Albéric, archevêque de Bourges, mort l'année précédente, Innocent II mit toute la France en interdit.

L'an 4200, Pierre de Capoue, chargé d'obliger Philippe-Auguste à quitter Aguès et à reprendre Ingerburge, et n'y ayant pas réussi, publia le 13 janvier la sentence d'interdit sur tout le royaume, qui avait été prononcée par le pape Innocent III. Cet interdit fut observé avec une extrême rigueur. La chronique anglicane, citée par le bénédictin Martenne h, dit que tout acte de christianisme, hormis le baptème des enfants, fut interdit en France, les églises fermées; les chrétiens cu étaient chassés comme des chiens; plus d'office divin ni de sacrifice de la messe, plus de sépultures ecclésiastiques pour les défunts; les cadavres abandonnés au hasard répandaient la plus affreuse

insection, et pénétraient d'horreur ceux qui leus survivaient.

La chronique de Tours fait la même description; elle y ajonte seulement un trait remarquable confirmé par l'abbé Fleury et l'abbé de Vertot\*, c'est que le saint viatique était excepté, comme lo baptême des enfants, de cette privation des choses saintes: Le royaume fut pendant neuf mois dans cette situation; Innocent III permit seulement, au bout de quelque temps, les prédications et lesacrement de confirmation. Le roi fut si courroucé, qu'il chassa les évêques et tous les autres ecclésiastiques de leurs demeures, et confisqua leurs biens.

Mais, ce qui est singulier, les souverains euxmêmes priaient quelquefois les évêques de prononcer un interdit sur les terres de leurs vassaux. Par des lettres du mois de février 4556, confirmatives de celles de Guy, comte de Nevers, et de Mathilde sa femme, en faveur des bourgeois de Nevers, Charles v, régent du royaume, prie les archevêques de Lyon, de Bourges, et de Sens, et les évêques d'Autun, de Langres, d'Auxerre, et de Nevers, de prononcer une excommunication contre le comte de Nevers, et un interdit sur ses terres, s'il n'exécute pas l'accord qu'il avait fait avec ses habitants. On trouve aussi, dans le recueil des ordonnances de la troisième race, plusieurs lettres semblables du roi Jean, qui autorisent les évêques à mettre en interdit les lieux dont le seigneur tenterait d'enfreindre les priviléges.

Enfin, ce qui semble incroyable, le jésuite Daniel rapporte que, l'an 998, le roi Robert fut excommunié par Grégoire v, pour avoir épousé sa parente au quatrième degré. Tous les évêques qui avaient assisté à ce mariage furent interdits de la communion, jusqu'à ce qu'ils fussent allés à Rome faire satisfaction au saint siége. Les peuples, les courtisans mêmes, se séparèrent du roi ; il ne lui resta que deux domestiques qui purifiaient par le feu toutes les choses qu'il avait touchées. Le cardinal Damien et Romualde ajoutent même qu'un matin Robert étant allé, selon sa coutume, dire ses prières à la porte de l'église de Saint-Barthélemi, car il n'osait pas y entrer, Abbon, abbé de Fleury, suivi de deux femmes du palais qui portaient un grand plat de vermeil couvert d'un linge, l'aborde, lui annonce que Berthe vient d'accoucher; et découvrant le plat : Voyez, lui dit-il, les effets de votre désobéissance aux décrets de l'Église, et le sceau de l'anathème sur ce fruit de vos amours. Robert regarde, et voit un monstre qui avait le cou ct la tête d'un canard. Berthe fut répudiée, et l'excommunication enfiu levéc.

<sup>\* 1.</sup> Corint., ch. v. v. 8.

b Tome v, page F68.

<sup>\* 1.</sup>iv. 1, page 148.

Urbain II, au contraire, excommunia, l'an 1092, Philippe I°, petit-fils de Robert, pour avoir quité sa parente. Ce pape prononça la sentence d'excommunication dans les propres états du roi, à Clermont en Auvergue, où sa sainteté venait chercher un asile; dans ce même concile où fut prêchée la croisade, et où, pour la première fois, le nom de pape fut donné à l'évêque de Rome, à l'exclusion des autres évêgues qui le prenaient auparavant.

On voit que ces peines canoniques furent d'abord plutôt médicinales que mortelles ; mais Grégoire vu et quelques uns de ses successeurs osérent prétendre qu'un souverain excommunié était privé de ses états, et que ses sujets n'étaient plus obligés de lui obéir : supposé cependant qu'un roi puisse être excommunicen certains cas graves, l'excommunication n'étant qu'une peine purement spirituelle, ne saurait dispenser ses sujets de l'obéissance qu'ils lui doivent comme tenant son autorité de Dieu même. C'est ee qu'ont reconnu constamment les parlements et même le elergé de France, dans les excommunications de Boniface VIII contre Philippe-le-Bel, de Jules 11 contre Louis XII, de Sixte v contre Henri III, de Grégoire XIII contre Henri iv; et c'est aussi la doctrine de la fameuse assemblée du clergé de 1682.

Z.

# ZELE.

Celui de la religion est un attachement pur et éclairé au maintien et au progrès du eulte qu'on doit à la Divini'é; mais quand ce zèle est persécuteur, aveugle, et faux, il devient le plus grand fléan de l'humanité.

Voici comme l'empereur Julien parle du zèle des ehrétiens de sou temps : « Les galiléens, ditit, « ont souffert sons mon prédécesseur l'exil et les prisons; on a massacré réciproquement ceux qui s'appellent tour à tour hérétiques. J'ai rappelé leurs exilés, élargi leurs prisonniers; j'ai rendu leurs biens aux proscrits, je les ai forcés de virre en paix : mais telle est la fureur inquiéte des galiléens, qu'ils se plaignent de ne ponvoir plus se dévorer les uns les antres. »

Ce portrait ne paraîtra point outré, si l'on fait seulement attention aux calomnies atroces dont les ehrétiens se noircissaient réciproquement. Par exemple, saint Augustin <sup>b</sup> accuse les manichéens de contraindre leurs élus à recevoir l'encharistie après l'avoir arrosée de semence humaine. Avant lui saint Cyrille de Jérusalem e les avait accusés de la même infamie en ees termes : « Je n'oserais dire en quoi ces sacriléges trempent leurs ischas qu'ils donnent à leurs malheureux sectateurs. qu'ils exposent au milieu de leur antel, et dont le manichéen souille sa bouche et sa langue. Que les honimes pensent à ec qui a coutume de leur arriver en songe, et les femmes dans le temps de leurs règles. » Le pape saint Léon, dans un de ses sermons b, appelle aussi le sacrifice des manichéens la turpitude même. Enûn Suidas et Cedrenus d ont encore enchéri sur cette calomnie, en avançant que les manichéens fesaient des assemblées necturnes, où, après avoir éteint les flambeaux, ils commettaient les plus énormes impudicités.

Observons d'abord que les premiers chrétiens furent accusés des mêmes horreurs qu'ils imputèrent depuis aux manichéens, et que la justification des uns peut également s'appliquer aux autres. Afin d'avoir des prétextes' de nous persécuter, disait Athénagore dans son Apologie pour les chrétiens \*, on nons accuse de faire des festins détestables, et de commettre des incestes dans nos assemblées. C'est un vieux artifice dont on a usé de tout temps pour faire périr la vertu. Ainsi Pythagore fut brôt avec trois cents de ses disciples, lléraclite chassé par les Éphésiens, Démocrite par les Abdéritains , et Socrate condamné par les Athéniens.

Athénagore fait voir ensuite que les principes et les mœurs des chrétiens suffisaient seuls pour détruire les calomnies qu'on répandait contre eux; les mêmes raisons militent en faveur des manichéens. Pourquoi, d'ailleurs, saint Augustin, qui est si affirmatif dans son livre des Hérésies, est-il réduit dans celui des Mœurs des Manichéens, en parlant de l'horrible cérémonie dont il s'agit, à dire simplement '! On les en soupçonne... Le monde a cette opinion d'eux... S'ils ne font pas ce qu'on leur impute... La renommée public beaucoup de mal d'eux; mais ils soutiennent que ce sont des mensonges?

Pourquoi ne pas sontenir en face cette accusation dans sa dispute contre Fortunat, qui l'en sommaiten public et en ces termes : Nous sommes accusés de faux crimes; et comme Augustin a assisté à notre culte, je le prie de déclarer devant tout le penple si ees erimes sont véritables ou non? Saint Augustin répond : Il est vrai que j'ai assisté à votre culte; mais autre est la question de la foi, autre celle des mœnrs; et c'est eelle de la foi que j'ai proposée. Cependant, si les personnes

<sup>\*</sup> Lettre Lu. - h Chap. xLv1. des Hérésies.

<sup>\*</sup>N. XIII de la sixième catéchèse. — h Sermon cinquième, sur le Jeune du dixième mois.— \* Sur Manès. — d Annales ; page 260. — \* Page 55. — f Chap XVI.

qui sont présentes aiment mieux que nous agitions celle de vos mœurs, je ne m'y opposerai

Fortunat s'adressant à l'assemblée : Jo veux, dit-il, avant toutes choses, étre justifié dans l'esprit des personnes qui nous croient coupables, et qu'Augustin témoigne à présent devant vous, et un jour devant le tribunal de Jésus-Christ, s'il a jamais vu, ou s'il sait, de quelque manière que ce soit, que les choses qu'on nous impute se commettent parmi nous. Saint Augustin répond encore : Vous sortez de la question; celle que j'ai proposée roule sur la foi, et non sur les mœurs. Enfin, Fortunat continuant à presser saint Augustin de s'expliquer, il le fait en ces termes : Je reconnais que dans la prière où j'ai assisté, je ne vous ai vus commetter rien d'impur.

Le même saint Augustin, dans son livre de l'Utilité de la foia, justifie encore les manichéens. a Dans ce temps-là, dit-il à son ami Honorat, lorsque j'étais engagé dans le manichéisme, j'étais encore plein du desir et de l'espérance d'épouser une belle femme, d'acquérir des richesses, de parvenir aux honneurs, et de jouir des autres voluptés pernicieuses de la vie. Car lorsque j'écoutais avec assiduité les docteurs manichéens, je n'avais pas encore renoucé au desir et à l'espérance de toutes ces choses. Je n'attribue pas cela à leur doctrine : car je dois leur rendre ce témoignage, qu'ils exhortent soigneusement les hommes à se préserver de ces mêmes choses. C'est donc là ce qui m'empêchait de m'attacher tout-à-fait à la secte, et ce qui me retenait dans le rang de ceux qu'ils appellent auditeurs. Je ne voulais pas renoncer aux espérances et aux affaires du siècle. » Et dans le dernier chapitre de ce livre, où il représente les docteurs manichéens comme des hommes superbes, qui avaient l'esprit aussi grossier qu'ils avaient le corps maigre et décharné, il ne dit pas un mot de leurs prétendues infamies.

Mais sur quelles preuves étaient donc fondées ces imputations? La première qu'allègue saint Augustin, c'est que ces impudicités étaient une suite du système de Manichée sur les moyens dont Dieu se sert pour arracher aux princes des ténèbres les parties de sa substance. Nous en avons parlé à l'article céné. Logie; ce sont des horreurs que l'ons et dispense de répéter. Il suffit de dire ici que le passage du septième livre du Trésor de Manichée, que saint Augustin cite en plusieurs endroits, est évidemment faisifé. L'héréksiarqué dit, si nous l'en croyons, que ces vertus celestes qui se transforment tantôt en beaux garcons, et tantôt en belles filles, sont Dieu le père lui-même. Cele est

faux. Manès n'a jamais confondu les vertus célestes avec Dieu le père. Saint Augustin n'ayant pas compris l'expression syriaque d'une vierge de lumière pour dire une lumière vierge, suppose que Dien fait voir aux princes des ténèbres une belle fille vierge pour exciter leur ardeur brutale; il ne s'agit point du tont de cela dans les anciens auteurs, il est question de la cause des pluies.

Le grand prince, dit Tirbon, cité par saint Épiphane\*, fait sortir de lui-même, dans sa colère, des nuages noirs qui obscurcissent tout le monde; il s'agite, se tourmente, se met tout en eau, et c'est là ce qui fait la pluie, qui n'est autre chose que la sueur du grand prince. Il faut que saint Augustin ait été trompé par une traduction ou plutôt par quelque extrait infidèle du Trésor de Manichée . dont il n'a cité que deux ou trois passages. Aussi le manichéen Secundinus lui reprochait-il de n'entendre rien aux mystères de Manichée, et de ne les combattre que par de purs paralogismes. Comment d'ailleurs, dit le savant M. de Beausobre, que nous abrégeons icib, saint Augustin aurait-il pu demeurer taut d'années dans une secte où l'on enseignait publiquement de telles abominations? et comment aurait-il eu le front de la défendre contre les catholiques?

De cette preuve de raisonnement, passous aux preuves de fait et de témoignage alléguées par saint Augustin, et voyons si elles sont plus solides. On dit, continue ce Père<sup>e</sup>, que quelques uns d'eux ont confessé ce fait dans des jugements publics, non sœulement dans la Paphlagonie, mais aussi dans les Gaules, comme je l'ai ouï dire à Rome par un certain catholique.

De pareils oui-dire méritent si peu d'attention, que saint Augustin n'osa en faire usage dans sa conférence avec Fortunat, quoiqu'il y ent sept à buit ans qu'il avait quitté Rome; il semble même avoir oublié le nom du catholique de qui il les tient. Il est vrai que dans son livre des Hérésies, le même saint Augustin parle des confessions de deux filles, nommées l'une Marguerite et l'autre Euschie, et de quelques manichéens qui, ayant été découverts à Carthage, et menés à l'église, avouèreut, dit-on, l'horrible fait dont il s'agit.

Il ajoute qu'un certain Viator déclara que ceux qui commettaient ces infamies s'appelaient catharistes ou purgateurs; et qu'interrogés sur quelle écriture ils appuyaient cette affreuse pratique, ils produisaient le passage du Trésor de Manichée, dont on a démontré la falsification. Mais nos hérétiques, bien loin de s'en servir, l'auraient hattement désavoué comme l'ouvrage de quelque

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Hêr. Exyl. c. xxv. — <sup>b</sup> Hist du Man., liv. 1x, ch. viți et 1x. — <sup>c</sup> Chap vixu, de la Valure du liv...

imposteur qui voulait les perdre. Cela seul rend suspects tous cesactes de Carthage, que Quod-vult-Deus avait envoyés à saint Augustin; et ces misérables, découverts et conduits à l'église, ont bien la mine d'être des gens apostés pour avouer tout ce qu'on voulait qu'ils avouassent.

Au chapitre xlvII de la Nature du bien, saint Augustin avoue que, lorsqu'on reprochait à nos hérétiques les crimes en question, ils répondaient qu'un de leurs élus, déserteur de leur secte, et devenu leur ennemi, avait introduit cette énorme pratique. Sans examiner si cette secte que Viator nomait des catharistes était réelle, il suffit d'observer ici que les premiers chrétiens imputaient de même aux gnostiques les horribles mystères dont ils étaient accusés par les Juifs et par les païens; et si cette apologie est bonne dans leur bouche, pourquoi ne le serait-elle pas dans celle des manichéens?

C'est cependant ces bruits populaires que M. de Tillemont, qui se pique d'exactitude et de fidélité, ose convertir en faits certains. Il assure\* qu'on avait fait avouer ces infamies aux manichéens dans des jugements publics en Paplagonie, dans les Gaules, et diverses fois à Carthage.

Pesons aussi le témoignage de saint Cyrille de Jérusalem, dont le rapport est tout différent de celui de saint Augustin; et considérons que le fait est si incroyable et si absurde, qu'on aurait peine à le croire quand il serait attesté par cinq ou six témoins qui l'auraient vu, et qui l'affirmeraient avec serment. Saint Cyrille est scul, il ne l'a point vu, il l'avance dans une déclamation populaire, où il se donne la licence b de faire tenir à Manichée, dans la conférence de Cascar, un discours dont il n'y a pas un mot dans les Actes d'Archélaus, comme M. Zaccagnie est obligé d'en convenir; et l'on ne saurait alléguer, pour la défense de saint Cyrille, qu'il n'a pris que le sens d'Archélaus et non les termes : car ni les termes, ni le sens, rien ne s'y trouve. D'ailleurs, le tour que prend ce Père paraît être celui d'un historien qui cite les propres paroles de son auteur.

Cependant, pour sauver l'honneur et la bonne foi de saint Cyrille, M. Zaccagni, et après lui M. de Tillemont, supposent, sans aucune preuve, que le traducteur ou le copiste ont omis l'endroit des actes allégués par ce Père; et les journalistes de Trévoux ont imaginé deux sortes d'Actes d'Archélaûs, les uns authentiques, que Cyrille a copies, les autres supposés dans le cinquième siècle par quelque nestorien. Quand ils auront prouvé cette supposition, nous examinerons leurs raisons.

Venons enfin au témoignage du pape Léon, tou-

ses sermons e que les troubles survenus en d'autres pays avaient jeté en Italie des manichéens dont les mystéres étaient si abominables, qu'il ne pouvait les exposer aux yeux du public sans blesser l'honnêteté; que pour les connaître il avait fait venir des élus et des élues de cette secte, dans une assemblée composée d'évêques, de prêtres et de quelques laïques, hommes nobles; que ces hérétiques avaient découvert beaucoup de choses touchant leurs dogmes et les cérémonies de leur fête, ct avaient avoué un crime qu'il ne pouvait leur dire, mais dont on ne pouvait douter après la confession des coupables; savoir, d'une jeune fille qui n'avait que dix ans, de deux femmes qui l'avaient préparée pour l'horrible cérémonie de la secte, du jeune homme qui en avait été complice, de l'évêque qui l'avait ordonnée et qui y avait présidé. Il renvoie ceux de ses auditeurs qui en voudront savoir davantage aux informations qui avaient été faites, et qu'il communiqua aux évêques d'Italie, dans sa seconde lettre.

chant les abominations manichéennes. Il dit dans

Ce témoignage paraît plus précis et plus décisit que celui desaint Augustin; mais il n'estrien moins que suffisant pour prouver un fait démenti par les protestations des accusés, et par les principes certains de leur morale. En effet, quelles preuves a-t-on que les personnes infámes interrogées par Léon n'ont pas été gagnées pour déposer coutre leur secte?

On répondra que la piété et la sincérité de ce pape ne permettront jamais de croire qu'il ait procuré une telle fraude. Mais si, comme nous l'avons dit à l'article RELIQUES , le même saint Léon a été capable de supposer que des linges, des rubans qu'on a mis dans une boîte , et que l'on a fait descendre dans le sépulere de quelques saints, ont répandu du sang quand on les a coupés; cc pape dut-il sc faire aucun scrupule de gagner ou de faire gagner des semmes perdues, et je ne sais quel évêque manichéen , lesquels , assurés de leur grâce , s'avoucraient coupables de crimes qui peuvent être vrais pour eux en particulier, mais non pour leur secte, de la séduction de laquelle saint Léon voulait garantir son peuple? De tout temps les évêques se sont crus autorisés à user de ces fraudes pieuses, qui tendent au salut des âmes. Les écrits supposés et apocryphes en sont une preuve; et la facilité avec laquelle les Pères ajoutaient foi à ces mauvais ouvrages, fait voir que, s'ils n'étaient pas complices de la fraude, ils n'étaient pas scrupuleux à en profiter.

Enfin saint Léon prétend confirmer les crimes secrets des manichéens par un argument qui les

<sup>&</sup>quot; Manich., art. x11, page 795. -- b N. xv. -- c Préface, n. x111.

<sup>\*</sup> Sermon IV, sur la Nativité et sur l'Épiphanie.

détruit. Ces exécrables mystères, dit-il °, qui, plus ils sont impurs, plus on a soin de les cacher, sont communs aux manichéens et aux priscillianistes. C'est partout le même sacrilége, la même obscénité, la même turpitude. Ces crimes, ces infamies, sont les mêmes que l'on découvrit autrefois dans les priscillianistes, et dont toute la terre a été informée.

Les priscillianistes ne furent jamais conpables de ceux pour lesquels on les fit périr. On trouve dans les OEuvres de saint Augustin b le Mémoire instructif qui fut remis à ce Père par Orose, et dans lequel ce prêtre espagnol proteste qu'il a ramassé toutes les plantes de perdition qui pullulent dans la secte des priscillianistes; qu'il n'en a pas oublié la moindre branche, la moindre racine. qu'il expose au médecin toutes les maladies de cette secte, afin qu'il travaille à sa guérison. Orose ne dit pas un mot des mystères abominables dont parle Léon; démonstration invincible qu'il ne doutait pas que ce ne fussent de pures calomnies. Saint Jérôme e dit aussi que Priscillien fut opprimé par la faction, par les machinations des évêques Ithace et Idace. Parle-t-on ainsi d'un homme coupable de profaner la religion par les plus infâmes cérémonies? Cependant Orose et saint Jérôme n'ignoraient pas ces crimes, dont toute la terre a été informée.

Saiut Martin de Tours et saint Ambroise, qui étaient à Trèves quand Priscillien fut jugé, devaient en être également informés. Cependant lis sollicitèrent instamment sa grâce, et, n'ayant pu l'obtenir, ils refusèrent de communiquer avec ses accusaleurs et leur faction. Sulpice Sévère rapporte l'histoire des malheurs de Priscillien. Latronien, Euphrosine, veuve du poète Delphidius, sa fille, et quelques autres personnes, furent exécutés avec lui à Trèves, par les ordres du tyran Maxime, et aux instances d'Ilbace et d'Idace, éaux évêques vicieux, et qui, pour prix de leur injustice, moururent dans l'excommunication, chargés de la haine de Dieu et des hommes.

Les priscillianistes étaient accusés', comme les manichéens, de doctrines obscènes, de nudité, et d'impudicités religieuses. Comment en furent-ils convaincus? Priscillien et ses complices les avouè-rent, à ce qu'on dit, dans les tourments. Trois personnes viles, Tertulle, Potamius et Jean, les confessèrent sans attendrela question. Mais l'action intentée contre les priscillianistes devait être fondée sur d'autres témoignages qui avaient êté rendus contre eux en Espagne. Cependant les dernières informations furent rejetées par un grand nombre

d'évêques, d'ecclésiastiques estimés; et le bon vicillard Higimis, évêque de Cordoue, qui avait été le dénonciateur des priscillianistes, les crut dans la suite si innocents des crimes qu'on leur imputait, qu'il les reçut à sa communion, et se trouva par la enveloppé dans la persécution qu'ils essuyèrent.

Ces horribles calomnies, dictées par un zèle aveugle, sembleraient justifier la réflexion qu'Ammien Marcellin \* rapporte de l'empereur Julien : Les bêtes féroces, dii-il, ne sont pas plus redoutables aux hommes, que les chrétiens le sont les uns aux autres, quand ils sont divisés de croyance et de sentiment.

Ce qu'il y a de plus déplorable en cela, c'est quand le zèle est hypocrite et faux; les exemples n'en sont pas rares. L'on tient d'un docteur de Sorbonne qu'en sortant d'une séance de la faculté, Tourneli, avec lequel il était fort lié, lui dit tout bas: Yous voyez que p'ai soutenu avec chaleur tel sentiment pendant deux heures; eh bien! je vous assure qu'il n'y a pas un mot de vrai dans tout ce que j'ai dit.

Ón sait aussi la réponse d'un jésuite qui avait été employé vingt ans dans les missions du Canada, et qui, ne croyant pas en Dieu, comme il en convenait à l'oreille d'un ami, avait affronté vingt fois la mort pour la religion qu'il préchait avec succès aux sauvages. Cet ami lui représentant l'inconséquence de son zèle : Ah I répondit le jésuite missionnaire, vous n'avez pas d'idée du plaisir que l'on goûte à se faire écouter de vingt mille hommes, et à leur persuader ce qu'on ne croit pas soi-même.

On est effrayé de voir que tant d'abus et de désordres soient nes de l'ignorance profonde où l'Europe a été plongée si long-temps; et les souverains qui sentent enfin combien il importe d'être éclairé deviennent les bienfaiteurs de l'humanité, en favorisant le progrès des connaissances, qui sont le soutien de la tranquillité et du bonheur des peuples, et le plus solide rempart contre les entreprises du fanatisme.

### ZOROASTRE.

Si c'est Zoroastre qui le premier annonça aux hommes cette belle maxime, « Dans le doute si » une action est bonne ou mauvaise, abstiens-toi, » Zoroastre était le premier des hommes après Confucius.

Si cette belle leçon de morale ne se trouve que dans les cent Portes du Sadder, long-temps après Zoroastre, bénissons l'auteur du Sadder. On peut

<sup>\*</sup> Lettre exiii, ch. xvi. - b Tome viii, col. 450. - c Dans le catalogue.

a Liv. ESIL

avoir des dogmes et des rites très ridicules avec une morale excellente.

Qui était ce Zoroastre? ce nom a quelque chose de grec, et ou dit qu'il était Mède. Les Parsis d'aujourd'hui l'appellent Zerdust, ou Zerdast, ou Zaradast, ou Zaradast, ou Zaradast, ou Zaradast. Il ne passe pas pour avoir été le premier du nom. On nous parle de deux autres Zoroastre, dont le premier a neuf mille ans d'antiquité; c'est beaucoup pour nous, quoique ce soit très peu pour le monde.

Nous ne connaissons que le dernier Zoroastre.

Les voyageurs français Chardin et Tavernier nous ont appris quelque chose de ce grand prophète, par le moyen des Guèbres ou Parsis, qui sont encore répandus dans l'Inde et dans la Perse, et qui sont excessivement ignorants. Le docteur Hyde, professeur en arabe dans Oxford, nous en a appris cent fois davantage sans sortir de chez lui. Il a fallu que dans l'ouest de l'Angleterre il ait deviné la langue que parlaient les Perses du temps de Gyrus, et qu'il l'ait confrontée avec la langue moderne des adorateurs du feu.

C'est à lui surtout que nous devons ces cent Portes du Sadder, qui contiennent tous les principaux préceptes des pieux ignicoles.

Pour moi, j'avoue que je n'ai rien trouvé sur leurs anciens rites de plus curieux que ces deux vers persans de Sadi rapportés par Hyde:

Qu'un Perse ait conservé le feu sacré cent ans, Le pauvre homme est brûlé quand il tombe dedans.

Les savantes recherches de Hyde allumèrent, il y a peu d'années, dans le cœur d'un jeune Français¹, le desir de s'instruire par lui-même des dogmes des Guèbres.

Il fit le voyage des grandes Indes, pour apprendre dans Surate, chez les pauvres Parsis modernes, la langue des anciens Perses, et pour lire dans cette langue les livres de ce Zoroastre si fameux, supposé qu'en effet il aji écrit.

Les Pythagore, les Platon, les Apollonius de Tyane, allèrent chercher autrefois en Orient la sagesse, qui n'était pas la. Mais nul n'à couru après cette divinité cachée, à travers plus de peines et de périls que le nouveau traducteur français des livres attribués à Zoroastre. Ni les maladies, ni la guerre, ni les obstacles renaissants à chaque pas, ni la pauvreté même, le premier et lo plus grand des obstacles, rien n'a rebuté son courage.

Il est glorieux pour Zoroastre qu'un Anglais ait écrit sa vie au bout de tant de siècles, et qu'ensuite

Abraham-Hyacimine Anquetil-Duperron, né le 7 décembre 1734, ne voyani pas d'autre moyen pour hil d'aller dans l'Indeédait engagé comme simple soldat, et partit de Paris, le sac sur le dos, le 7 novembre 1751. Anquetil-Duperron est mort à Paris le 18 janvier 1805.

un Français l'ait écrite d'une manière toute différente. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que nous avons, parmi les biographes anciens du prophète, deux principaux auteurs arabes, qui précédemment écrivirent chacuns nistoire; et ces quatre histoires se contredusent merveilleusement toutes les quatre. Cela ne s'est pas fait de concert; et rien n'est plus capable de faire connaître la vérité.

Le premier historieu arabe, Abu-Mohammed Moustapha, avoue quele père de Zoroastre s'appelait Espintaman; mass il dit aussi qu'Espintaman n'etait pas son père, mais son trisaieul. Pour sa mère, il n'y a pas deux opinions; elle s'appelait Dodqu, ou Dodo, ou Dodu: c'était une très belle poule d'Inde; elle est fort bien dessinée chez le docteur llyde.

Bundari, le second historien, conte que Zoroastre était Juif, et qu'il avait été valet de Jérémie; qu'il mentit à son maître; que Jérémie, pour le punir, lui donna la lèpre; que le valet, pour se décrasser, alla prêcher une nouvelle religion en Perse, et îlt adorer le soleil au lieu des étoiles.

Voici ce que le troisième historien raconte, et ce que l'Anglais Hyde a rapporté assez au long :

Lo prophète Zoroastre étant venu du paradis précher sa religion chez le roi de Perse Gustaph, le roi dit au prophète: Donnez-moi un signe. Aussidé le prophète fit croître devant la porte du palais un cèdre si gros, si haut, que nulle corde ne pouvait ni l'entourer, ni atteindre sa cime. Il mit au haut du cèdre un beau cabinet où nul homme ne pouvait monter. Frappé de ce miracle, Gustaph crut à Zoroastre.

Quatre mages ou quatre sages (c'est la mêmo chose), gens jaloux et méchants, empruntèrent du portier royal la clef de la chambre du prophète pendant son absence, et jetèrent parmi ses livres des os de chiens et de chats, des ongles et des cheveux de morts, toutes drogues, comme on sait, avec lesquelles les magiciens ont opéré de tout temps. Puis ils allèrent accuser le prophète d'être un sorcier et un empoisonneur. Le roi se fit ouvrir la chambre par son portier. On y trouva les maléfices, et voilà l'envoyé du ciel condamné à être pendu.

Comme on allait pendre Zoroastre, le plus beau cheval du roi tombe malade; ses quatrejambes rentrent dans son corps, tellement qu'on n'en voit plus. Zoroastre l'apprend; il promet qu'il guérira le cheval, pourvu qu'on ne le pende pas. L'accord étant fait, il fait sortir une jambe du ventre, et il dit: Sire, je ne vous rendrai pas la seconde jambe que vous n'ayez embrassé ma religion. Soit, dit le monarque. Le prophète, après avoir fait paraître la seconde jambe, voulut que

les fils du roi se fissent zoroastriens; et ils le furent. Les autres jambes firent des prosélytes de toute la cour. Onpendit les quatre malins sages au lieu du prophète, et toute la Perse reçut la foi.

Le voyageur français raconte à peu près les mêmes miracles, mais soutenus et embellis par plusieurs autres. Par exemple, l'enfance de Zoroastre ne pouvait pas manquer d'être miraculeuse; Zoroastre se mit à rire dès qu'il fut né, du moins à ce que disent Pline et Solin. Il y avait alors, comme tout le monde le sait, un grand nombre de magiciens très puissants; et ils savaient bien qu'un jour Zoroastre en saurait plus qu'eux, et qu'il triompherait de leur magie. Le princedes magiciens se fit amener l'enfant, et voulut le couper en deux; mais sa main se sécha sur-le-champ. On le jeta dans le feu, qui se convertit pour lui en bain d'eau rose. On voulut le faire briser sous les pieds des taureaux sauvages : mais un taureau plus puissant prit sa défense. On le jeta parmi les loups; ces loups allèrent incontinent chercher deux brebis qui lui donnèrent à téter toute la nuit. Enfin il fut rendu à sa mère Dogdo, ou Dodo, ou Dodu, femme excellente entre toutes les femmes. on fille admirable entre toutes les filles.

Telles ont été dans toute la terre toutes les histoires des anciens temps. C'est la preuve deceque nous avons dit souvent, que la fable est la sœur aînée de l'histoire.

Je voudrais que, pour notre plaisir et pour notre instruction, tous ces grands prophètes de l'antiquité, les Zoroastre, les Mercure Trismégiste, les Abaris, les Numa même, etc., etc., etc, revinssent avjourd'hui sur la terre, et qu'ils conversassent avec Locke, Newton, Bacon, Shaftesbury, Pascal, Arnauld, Bayle; que dis-je? avec les philosophes les moins savants de nos jours, qui ne sont pas les moins sensés.

l'en demande pardon à l'antiquité, mais je crois qu'ils feraient une triste figure.

Hélas!les pauvres charlatans! ils ne vendraient pas leurs drogues sur le Ponl-Neuf. Cependant, encore une fois, leur morale est bonne. C'est que la morale n'est pas de la drogue. Comment se pourrait-il que Zoroastre eût joint tant d'énormes fadaises à ce beau précepte de s'abstenir dans le doute si on fera bien ou mal? c'est que les hommes sont toujours pétris de contradictions.

On ajoute que Zoroastre, ayant assermi sa religion, devint persécuteur. Hélas i in y a pas de sacristain ni de balayeur d'église qui ne persécurât s'il le pouvait.

On ne peut lire deux pages de l'abominable fatras attribué à co Zoroastre, sans avoir pitié de la nature humaine. Nostradamus et le médecin des urines sont des gens raisonnables en comparaison

de cet énergumène : et cependant on parle de lui, et on en parlera encore.

Ce qui paraît singulier, c'est qu'il y avait, du temps de ce Zoroastre que nous connaissons, et probablement avant lui, des formules de prières publiques et particulières instituées. Nous avons au voyageur français l'obligation de nous les avoir traduites. Il y avait de telles formules dans l'inde; nous n'en connaissons point de pareilles dans le Pentateuque.

Ce qui est bien plus fort, c'est que les mages, aiusi que les brames, admirent un paradis, un enfer, une résurrection, un diable. Il est démontré que la loi des Juis ne connut rien de toutcela. Ils ont été tardis en tout. C'est une vérité dont on est couvaincu, pour peu qu'on avance dans les connaissances orientales.

#### DECLARATION

DES AMATEURS, QUESTIONNEURS ET DOUTEURS QUI SE SONT AMUSÉS A PAIRE AUX SAYANTS LES QUESTIONS CI-DESSUS EN NEUF VOLUMES.

Nous déclarons aux savants qu'étant comme eux prodigieusement ignorants sur les premiers principes de toutes les choses, et sur le sens naturel, typique, mystique, allégorique de plusieurs choses, nous nous en rapportons sur ces choses au jugement infailible de la sainte inquisition de Rome, de Milan, de Florence, de Madrid, de Lisbonne, et aux décrets de la Sorbonne de Paris, concile perpétuel des Gaules.

Nos erreurs n'étant point provenues de malice, mais étant la suite naturelle de la faiblesse humaine, nous espérons qu'elles nous seront pardonnées en ce monde-ci et en l'autre.

Nous supplions le petit nombre d'esprits célestes qui sont encore enfermés en France daus des corps mortels, et qui, de là, éclairent l'univers à trente sous la feuille, de nous communiquer leurs lumières pour le tome dixième, que nous comptons publier à la fin du carême de 4772, ou dans l'Avent de 4773; et nous paierons leurs lumières quarante sous.

Nous supplions le peu de grands hommes qui nous restent d'ailleurs, comme l'auteur de la Gazette ecclésiastique; et l'abbé Guyon; et l'abbé de Caveyrac, auteur de l'Apologie de la Saint-

Le diable, chez Zoroastre, est Harimon, ou, si vous voulest, Arimone; il vasti été cre. C'étalt tout comme chez nous originairement; il n'étalt point principe; il n'obtini cette dignilé de mauvais principe qu'avec le temps. Ce diable, chez Zorosstre, est un serpent qui produisit quarante-cinq mille envies. Le nombre s'en est accru depuis; et c'est depuis ce temps-la q'at Rome, à Paris, chez les coortisans, dans les armées, et chez les moines, nous vyons tant d'éravieux.

Barthèlemi; et celui qui a pris le nom de Chiniac; et l'agréable Larcher; et le vertueux, le docte, le sage Langleviel, dit La Beaumelle; le profond et l'exact Nonotte; le modéré, le pitoyable et doux Patouillet, de nous aider dans notre entreprise. Nous profiterons de leurs critiques instructives, et nous nous ferons un vrai plaisir de rendre à tous ces messieurs la justice qui leur est due.

Ce dixième tome contiendra des articles très curieux, lesquels, si Dieu nous favorise, pourront donner une nouvelle pointe au sel que nous tâcherons de répandre dans les remerciments que nous ferons à tous ces messieurs.

Fait au mont Krapack, le 50 du mois de Janus, l'an du monde, selon Scaliger . . . . 5722 selon les Étrennes mignonnes . . . . 5776 selon Riccioli . . . . . . . . . . . . . . 5956 6972 sclon Eusèbe . . . . . . . . . . . . . . 8707 selon les Tables alfonsines . . . . . selon les Égyptiens . . . . . . . . . . 570000 selon les Chaldéens . . . . . . . . 465102 selon les brames . . . . . . . . . . . . 780000 selon les philosophes . . . . .

### RÉTRACTATION NÉCESSAIRE

D'UN DES AUTEURS DES OFESTIONS SUR L'ENCYCLOPÉRIE

Ma première rétractation est sur les ciseaux avec lesquels j'avais coupé plusieurs têtes de colimaçons. Toutes leurs têtes revinnent en 4772; mais celles que je coupai en 4775 ne sont jamais revenues. Des gens plus habiles que moi m'ont fait apercevoir que lorsque mes têtes étajent ressucitées, je

n'avais coupé que la peau de leur visage, et que je n'avais pas entamé leur cervelle, qui est la source de leur vie tout comme chez nous. Lorsque j'ai coupé la tête entière avec plus d'adresse, cette tête ne s'est point reproduite; mais c'est toujours beaucoup d'avoir fait renaître des visages. La nature est admirable partout; et ce qu'on appelle la nature n'est autre chose qu'un art peu connu. Tout est art, tout est industrie depuis le zodiaque jusqu'à mes colimaçous. C'est une idée lardie de dire que la nature est art; mais cette idée est très vraie. Philosophes, voyez ce qui en résulte.

Ma seconde rétractation est pour l'article Jus-TICE. On a rapporté à ce mot, dans plusieurs éditions, une lettre qui contient une des plus abominables injustices que les hommes aient jamais faites. Mais on m'a fait conuaître que, dans cette lettre même, il y avait une injustice qu'il est absolument nécessaire de réparer. On y accuse M. B.... magistrat très estimé dans Abbeville. d'avoir été la première cause de la sentence aussi horrible qu'absurde prononcée dans Abbeville contre deux jeunes gens sortant de l'enfance, et plus imprudents que criminels. Non seulement nous savons avec certitude que M. B ..... n'a point été la cause de cet événement, mais il déclare par une lettre que nous avons entre les mains, signée de lui, qu'il a toujours détesté les manœuvres infernales par lesquelles on est parvenu à obtenir l'exécution appelée légale de ce carnage commis par le fanatisme.

Je rends done justice à M. B.... comme je la rends aux auteurs de cette boucherie de cannibales.

FIN DU DICTIONNAIRE PHILOSOPHIQUE.

### or tereserbereserbereserbereserbereserbereserber

# ROMANS.

# LE MONDE COMME IL VA,

VISION DE BABOUC.

4746.

1. Parmi les génies qui président aux empires du monde, Ituriel tient un des premiers rangs, et il a le département de la Haute-Asie. Il descendit un matin dans la demeure du Scythe Babouc, sur le rivage de l'Oxus, et lui dit : Babouc, les folies et les excès des Perses ont attiré notre colère ; il s'est tenu hier une assemblée des génies de la Haute-Asie, pour savoir si on châtierait Persépolis, ou si on la détruirait. Va dans cette ville. examine tout; tu reviendras m'en rendre un compte fidèle, et je me déterminerai sur ton rapport, à corriger la ville, ou à l'exterminer. Mais, seigneur, dit humblement Babouc, je n'ai jamais été en Perse: je n'y connais personne. Tant mieux, dit l'auge. tu ne seras point partial; tu as reçu du ciel le discernement, et j'y ajoute le don d'inspirer la confiance; marche, regarde, écoute, observe, et ne crains rien; tu seras partout bien recu.

Babouc monta sur son chameau, et partit avec ses serviteurs. Au bout de quelques journées, il rencontra vers les plaines de Sennaar l'armée persane, qui allait combattre l'armée indienne. Il s'adressa d'abord à un soldat qu'il trouva écarté. Il lui parla, et lui demanda quel était le sujet de la guerre. Par tous les dieux, dit le soldat, je n'en sais rien; ce n'est pas mon affaire; mon métier est de tuer et d'être tué pour gagner ma vie; il n'importe qui je serve. Je pourrais bien même dès demain passer dans le camp des Indiens; car on dit qu'ils donnent près d'une demi-drachme de cuivre par jour à leurs soldats de plus que nous n'en avons dans ce maudit service de Perse. Si vous voulez savoir pourquoi on se bat, parlez à mon capitaine.

Babouc ayant fait un petit présent au soldat entra dans le camp. Il fit bientôt connaissance avec le capitaine, et lui demanda le sujet de la guerre. Comment voulez-vous que je le sache? dit le capitaine, et que m'importe ce heau sujet? J'habite à deux cents lieues de Persépolis; j'entends dire que la guerre est déclarée; j'abandonne aussitôt ma famille, et je vais chercher, selon notre coutume, la fortune ou la mort, attendu que je n'ai rien à faire. Mais vos camarades, dit Babouc, ne sont-ils pas un peu plus instruits que vous? Non, dit l'officier; il n'y a guère que nos principaux satrapes qui savent bien précisément pourquoi on s'égorge.

Babouc étonné s'introduisit chez les généraux; il entra dans leur familiarité. L'un d'eux lui dit enfin : La cause de cette guerre, qui désole depuis vingt ans l'Asie, vient originairement d'une querelle entre un eunuque d'une femme du grand roi de Perse, et un commis d'un bureau du grand roi des Indes. Il s'agissait d'un droit qui revenait à peu près à la trentième partie d'une darique. Le premier ministre des Indes et le nôtre soutinrent dignement les droits de leurs maîtres. La querelle s'échauffa. On mit de part et d'autre en campagne une armée d'un million de soldats. Il faut recruter cette armée tous les ans de plus de quatre cent mille hommes. Les meurtres, les incendies, les ruines, les dévastations se multiplient, l'univers souffre, et l'acharnement continue. Notre premier ministre et celui des Indes protestent souvent qu'ils n'agissent que pour le bonheur du genre humain; et à chaque protestation il v a toujours quelques villes détruites et quelques provinces ravagées.

Le leudemain, sur un bruit qui se répandit que la paix allait être conclue, le général persan et le général indien s'empressèrent de donner bataille; elle fut sanglante. Babouc en vit toutes les fautes et toutes les abominations; il fut témoin des manœuvres des principaux satrapes, qui firent ce qu'ils purent pour faire battre leur chef. Il vit

des officiers tués par leurs propres troupes; il vit des soldats qui achevaient d'égorger lenrs camarades expirants, pour leur arracher quelques lambeaux sanglants, déchirés et couverts de fange. Il entra dans les hôpitaux où l'on transportait les blessés, dont la plupart expiraient par la négligence inhumaine de ceux mêmes que le roi de Perse payait chèrement pour les secourir. Sontce la des hommes, s'écria Babouc, ou des bètes (éroces? Ah! je vois bien que Persépolis sera définité.

Occupé de cette pensée, il passa dans le camp des Indiens; il y fut aussi bien reçu que dans celui des Perses, selon ce qui lui avait été prédit; mais il y vit tous les mêmes excès qui l'avaient saisi d'horreur. Oh I oh I dit-il en lui-même, si l'ange lurriel veut exterminer les Persaus, il faut donc que l'ange des Indes détruise aussi les Indiens. S'étant ensuite informé plus en détail de ce qui s'était passé dans l'une et l'autre armée, il apprit des actions de générosité, de grandeur d'âme, d'humanité, qui l'étonnèrent et le ravirent. Inexplicables humains, s'écria-t-il, comment pouvezvous réunir taut de bassesse et de grandeur, tant de vertus et de crimes?

Cependant la paix fut déclarée. Les chefs des deux armées, dont aucun n'avait remporté la victoire, mais qui pour leur seul intérêt avaient fait verser le sang de tant d'hommes, leurs semblables, allèrent briguer dans leurs cours des récompenses. On célébra la paix dans des écrits publics, qui n'annonçaient que le retour de la vertu et de la félicité sur la terre. Dieu soit loué! dit Babouc; Persépolis sera la séjour de l'innocence épurée; elle ue sera point détruite, comme le voulaient ces vilains géuies: courons sans tarder dans cette capitale de l'Asic.

II. Il arriva dans cette ville immense par l'ancienne entrée, qui était toute barbare, et dont la rusticité dégoûtante offensait les yeux. Toute cette partie de la ville se ressentait du temps où elle avait été bâtie; car, malgré. l'opiniâtreté des hommes à louer l'antique aux dépens du moderne, il faut avouer qu'en tout genre les premiers essais sont toujours grossiers.

Babouc se mèla dans la foule d'un peuple composé de ce qu'il y avait de plus sale et de plus laid dans les deux sexes. Cette foule se précipitait d'un air hébété dans un enclos vaste et sombre. Au bourdonnement continuel, au mouvement qu'il remarqua, à l'argent que quelques personnes donnaient à d'autres pour avoir droit de s'asseoir, il crut être dans un marchéoù l'on veadait des chaises de paille; mais bientôt, voyant que plusicurs femmes se mettaient à genoux, en fesant semblant de regarder fixement devant elles, et en regardaut

les hommes de côté, il s'apercut qu'il était dans un temple. Des voix aigres, rauques, sauvages, discordantes, fesaient retentir la voûte de sons mal articulés, qui sesaieut le même effet que les voix des onagres quand elles répondent, dans les plaines des Pictaves, au cornet à bouquin qui les appelle. Il se bouchait les oreilles; mais il fut près de se boucher encore les yeux et le nez quand il vit entrer dans ce temple, des ouvriers avec des pinces et des pelles. Ils remuèrent une large pierre, et jetèrent à droite et à gauche une terre dont s'exhalait une odeur empestée ; ensuite on vint poser un mort dans cette ouverture, et on remit la pierre par-dessus. Quoi I s'écria Babouc, ces peuples enterrent leurs morts dans les mêmes lieux où ils adorent la Divinité! Quoi! leurs temples sont pavés de cadavres? Je ne m'étonne plus de ces maladies pestilentielles qui désolent souvent Persépolis. La pourriture des morts, et celle de tant de vivants rassemblés et pressés dans le même lieu, est capable d'empoisouner le globe terrestre. Ah! la vilaine ville que Persépolis! Apparemment que les anges veulent la détruire pour en rebâtir une plus belle, et la peupler d'habitants moins malpropres, et qui chantent mieux. La Providence peut avoir ses raisons; laissous-la faire.

III. Cependant le soleil approchait du haut de sa carrière. Babouc devait aller diner à l'autre bout de la ville, chez une dame pour laquelle son mari, officier de l'armée, lui avait donné des lettres. Il fit d'abord plusieurs tours dans Persépolis: il vit d'autres temples mieux bâtis et mieux ornés, remplis d'un peuple poli, et retentissant d'une musique harmonieuse; il remarqua des fontaines publiques, lesquelles, quoique mal placées, frappaient les yeux par leur beauté; des places où semblaient respirer en bronze les meilleurs rois qui avaient gouverné la Perse ; d'autres places où il eutendait le peuple s'écrier : Quand verronsnous ici le maître que nous chérissons? Il admira les ponts magnifiques élevés sur le fleuve, les quais superbes et commodes, les palais bâtis à droite et à gauche, une maison immense, où des milliers de vieux soldats blessés et vainqueurs rendaient chaque jour grâces au Dieu des armées. Il entra enfin chez la dame, qui l'attendait à diner avec une compagnie d'honnêtes gens. La maison était propre et ornée, le repas délicieux, la dame jeune, belle, spirituelle, engageante, la compagnie digne d'elle; et Babouc disait en lui-même à tout moment : L'ange Ituriel se moque du monde de vouloir détruire une ville si charmante.

1V. Cependant il s'aperçut que la dame, qui avait commencé par lui demander tendrement des nouvelles de sou mari, parlait plus tendrement encore, sur la fin du repas, à un jeune mage. Il vit un magistrat qui, en présence de sa femme, pressait avec vivacité une veuve; et cette veuve indulgente avait une main passée autour du cou du magistrat, tandis qu'elle tendait l'autre à un jeune citoyen très beau et très modeste. La femme du magistrat se leva de table la première, pour aller entretenir dans un cabinet voisin son directeur qui arrivait trop tard, et qu'on avait attendu à diner; et le directeur, homme éloquent, lui parla dans ce cabinet avec tant de véhémence et d'onction, que la dame avait, quand elle revint, les yeux hunides, les joues enflammées, la démarche mal assurée, la parole tremblante.

Alors Babouc commença à craindre que le gónie Ituriel n'eût raison. Le talent qu'il avait d'attirer la consauce le mit dès le jour même dans les
secrets de la dame : elle lui consia son goût pour
le jeune mage, l'assura que dans toutes les maisons de Persépolis il trouverait l'équivalent de ce
qu'il avait vu dans la sienne. Babouc conclut
qu'unc telle société ne pouvait subsister; que la
jalousie, la discorde, la vengeance, devaient désoler toutes les maisons; que les larmes et le sang
devaient couler tous les jours; que certainement
les maris tueraient les galants de leurs semmes,
ou en seraient tués; et qu'ensin Ituriel ferait fort
bien de détruire tout d'un coup une ville abandonnée à de continuels désordres.

V. Il était plongé dans ces idées funestes, quand il se présenta à la porte un homme grave, en manteau noir, qui demanda humblement à parler au jeune magistrat. Celui-ci, sans se lever, sans le regarder, lui donna sièrement, et d'un air distrait, quelques papiers, et le congédia. Babouc demanda quel était cet homme. La maîtresse de la maison lui dit tout bas : c'est un des meilleurs a rocats de la ville ; il y a cinquante ans qu'il étudie les lois. Monsieur, qui n'a que vingt-einq ans, et qui est satrape de loi depuis deux jours . lui donne à faire l'extrait d'un procès qu'il doit juger demain, et qu'il n'a pas encore examiné. Ce jeune étourdi fait sagement, dit Babouc, de demander couseil à un vieillard; mais pourquoi n'est-ce pas ce vicillard qui est juge? Vous vous moquez, lui dit-on; jamais ceux qui ont vieilli dans les emplois laborieux et subalternes ne parviennent aux dignités. Ce jeune homme a une graude charge, parce que son père est riche, et qu'ici le droit de rendre la justice s'achète comme une métairie. O mœurs! ô malheureusc ville! s'écria Babouc; voilà le comble du désordre ; sans doute ceux qui ont ainsi aclicté le droit de juger vendent leurs jugements : je ne vois ici que des abîmes d'iniquité.

Comme il marquait ainsi sa douleur et sa surprise, un jeune guerrier, qui était revenu ce jour même de l'armée, lui dit : Pourquoi ne voulezvous pas qu'on acliète les emplois de la robe? j'ai bien acheté, moi, le droit d'affronter la mort à la tête de deux mille hommes que je commande ; il m'en a coûté quarante mille dariques d'or cette année, pour coucher sur la terre trente nuits de suite en habit rouge, et pour recevoir ensuite deux bons coups de flèches dont ie me sens encore. Si ie me ruine pour servir l'empereur persan que je n'ai jamais vu . M. le satrape de robe peut bien paver quelque chose pour avoir le plaisir de donner audience à des plaideurs. Baboue iudigné ne out s'empêcher de condamner dans son cœur un pays où l'ou mettait à l'eucan les dignités de la paix et de la guerre : il conclut précipitamment que l'on y devait ignorer absolument la guerre et les lois, et que, quand même Ituriel n'exterminerait pas ces peuples, ils périraient par leur détestable administration.

Sa mauvaise opinion augmenta encore à l'arrivée d'un gros homme, qui, ayant salué très familièrement toute la compagnic, s'approcha du jeune officier, et lui dit: Je ne peux vous prêter que cinquante mille dariques d'or; car , en vérité, les douanes de l'empire ne m'en ont rapporté que trois cent mille cette année. Babouc s'informa quel était cet homme qui se plaignait de gagner si peu; il apprit qu'il y avait dans Persépolis quarante rois plébéiens qui tenaient à bail l'empire de Perse, et qui en rendaient quelque chose au monarque.

VI. Après diner il alla daus un des plus superbest emples de la ville; il s'assit au milieu d'une troupe de femmes et d'hommes qui étaient venus la pour passer le temps. Un mage parut dans une machine élevée, qui parla long-temps du vice et de la vertu. Ce mage divisa en plusieurs parties ce qui n'avait pas besoin d'être divisé; il prouva méthodiquement tout ce qui était clair; il enseigna tout ce qu'on savait. Il se passionna froidement, et sortit suant et hors d'haleine. Toute l'assemblée alors se réveilla, et crut avoir assisté à une instructiou. Baboue dit: Voilà un homme qui a fait de son roieux pour ennuyer deux ou trois cents de ses concitospens; mais son intention était bonne : il n'y pas là de quoi détruire Persépolis.

Au sortir de cette assemblée, on le mena voir une fête publique qu'on donnait tous les jours de l'année; c'était dans une espèce de basilique, au fond de laquelle on voyait un palais. Les plus belles citoyennes de Persépolis, les plus considérables satrapes rangés avec ordre formaient un spectacle si beau, que Babouc crut d'abord que c'était là toute la fête. Deux ou trois personnes, qui paraïssaient des rois et des reines, parurent bientôt dans le vestibule de ce palais; leur langage était très

différent de celui du peuple; il était mesuré, harmonieux, et sublime. Personne ne dormait, on écoutait dans un profond silence, qui n'était interrompu que par les témoignages de la seusibilité et de l'admiration publique. Le devoir des rois, l'amour de la vertu, les dangers des passions étaient exprimés par des traits si vis et si touchauts, que Babouc versa des larmes. Il ne douta pas que ces héros et ces héroînes, ces rois et ces reines qu'il venait d'entendre, ne fussent les prédicateurs de l'empire. Il se proposa même d'engager Ituriel à les veuir entendre; bien sûr qu'un tel spectacle le réconcilierait pour jamais avec la

Dès que cette fête fut finie, il voulut voir la prinpale reine qui avait débité dans ce beau palais une morale si noble et si pure; il se fit introduire chez sa majesté; on le mena par un petit escalier, au second étage, dans un appartement mal meublé, où il trouva une femme mal vêtue, qui lui dit d'un air noble et pathétique: Ce métier-ci ne me donne pas de quoi vivre; un des princes que vous avez vus m'a fait un enfant, j'accoucherai bientôt; je manque d'argent, et sans argent on n'accouche point. Babouc lui donna cent dariques d'or, en disant: S'il n'5 avait que ce nual là dans la ville, Ituriel aurait tort de se tant fâcher.

De là il alla passer sa soirée chez des marchands de magnificences inutiles. Un homme intelligent, avec lequel il avait fait connaissance, l'y mena; il acheta ce qui lui plut, et on le lui vendit avec politesse beaucoup plus qu'il ne valait. Son ami, de retour chez lui, lui fit voir combien on le trompait. Babouc mit sur ses tablettes le nom du marchand, pour le faire distinguer par Ituriel au jour de la punition de la ville. Comme il écrivait, on frappa à sa porte; c'était le marchand lui-même qui venait lui rapporter sa bourse, que Babouc avait laissée par mégarde sur son comptoir. Comment se peut-il, s'écria Babouc, que vous soyez si fidèle et si généreux , après n'avoir pas eu houte de me vendre des colifichets quatre fois au-dessus de leur valeur? Il n'y a aucun négociant un peu connu dans cette ville, lui répondit le marchand, qui ne fût venu vous rapporter votre bourse; mais on vous a trompé quand on vous a dit que je vous avais vendu ce que vous avez pris chez moi, quatre fois plus qu'il ne vaut, je vous l'ai vendu dix fois davantage : et cela est si vrai, que si dans un mois vous voulez le revendre, vous n'en aurez pas même ce dixième. Mais rien n'est plus juste; c'est la fautaisje passagère des hommes qui met le prix à ces choses frivoles; c'est cette fantaisie qui fait vivre cent ouvriers que j'emploie; c'est elle qui me donne une belle maison, un char commode, des chevaux; c'est elle qui excite l'industrie, qui entretient le goût, la circulation, et l'abondance. Je vends aux nations voisines les mêmes bagatelles plus chèrement qu'à vous, et par l'à je suis utile à l'empire. Babonc, après avoir un peu rêvé, le raya de ses tablettes; car enûn, disait-il, les arts du luxe ne sont en grand nombre dans un empire que quand tous les arts nécessaires sont exercés, et que la nation est nombreuse et opulente. Ituriel me paraît un peu sévère.

VII. Baboue, fort incertain sur ce qu'il devait penser de Persépolis, résolut de voir les mages et les lettrés; car les uns étudient la sagesse, et les autres la religion; et il se flatta que ceux-là obtiendraient grâce pour le reste du peuple. Dès le lendeuain matin il se transporta dans un collège de mages. L'archimandrite lui avoua qu'il avait cent mille écus de rente pour avoir fait veu de pauvreté, et qu'il exerçait un empire assez étendu en vertu de son vœu d'humilité; après quoi il laissa Baboue entre les mains d'un petit frère qui lui ft les honneurs.

Tandis que ce frère lui montrait les maguificences de cette maison de pénitence, un bruit se répandit qu'il était venu pour réformer tontes ces maisons. Aussitôt il reçut des mémoires de chacune d'elles; et les mémoires disaient tous en substance: « Conservez-nous, et détruisez toutes les\* » autres. » A entendre leurs apologies, ces sociétés étaient toutes nécessaires; à entendre leurs accusations réciproques, elles méritaient toutes d'être anéanties. Il admirait comme il n'y avait aucune d'elle qui , pour édifier l'univers , ne voulût en avoir l'empire. Alors il se présenta un petit homme, qui était un demi-mage, et qui lui dit : Je vois bien que l'œuvre va s'accomplir; car Zerdust est revenu sur la terre; les petites filles prophéti sent, en se fesant donner des coups de pincettes par devant et le fonet par derrière. Ainsi nous vous demandous votre protection contre le grandlama. Comment! dit Babouc, contre ce pontiferoi qui réside au Thibet? - Contre lui-même. -Vous lui faites donc la guerre, et vous levez contre lui des armées? - Non; mais il dit que l'homme est libre : et nous n'en croyons rien ; nous écrivons contre lui de petits livres qu'il ne lit pas : à peine a-t-il entendu parler de nous, il nous a seulement fait condamner, comme un maitre ordonne qu'on échenille les arbres de ses jardins. Babouc frémit de la folie de ces hommes qui fesaient profession de sagesse, des intrigues de ceux qui avaient renoncé au monde, de l'ambition et de la convoitise orgueilleuse de ceux qui enseignaient l'humilité et le désintéressement; il conclut qu'Ituriel avait de bonnes raisons pour détruire toute cette engeance.

VIII. Retiré chez lui, il envoya chercher des li-

vres nouveaux pour adoucir son chagrin, et il pria quelques lettrés à dîner pour se réjouir. Il en vint deux fois plus qu'il n'en avait demandé, comme les guêpes que le miel attire. Ces parasites se pressaient de manger et de parler; ils louaient deux sortes de personnes, les morts et eux-mêmes, et jamais leurs contemporains, excepté le maître de la maison. Si quelqu'un d'eux disait un bon mot. les autres baissaient les yeux et se mordaient les lèvres de douleur de ne l'avoir pas dit. Ils avaient moins de dissimulation que les mages. parce qu'ils n'avaient pas de si grands obiets d'ambition. Chacun d'eux brignait une place de valet et une réputation de grand homme; ils se disaient en face des choses insultantes, qu'ils croyaient des traits d'esprit. Ils avaient eu quelque connaissance de la mission de Babouc, L'un d'eux le pria tout bas d'exterminer un auteur qui ne l'avait pas assez loué il y avait cinq ans; un autre demanda la perte d'un citoven qui n'avait jamais ri à ses comédies; un troisième, demanda l'extinction de l'académie, parce qu'il n'avait jamais pu parvenir à y être admis. Le repas fini, chacun d'eux s'en alla seul, car il n'y avait pas dans toute la troupe deux hommes qui pussent se souffrir, ni même se parler ailleurs que chez les riches qui les invitaient à leur table. Babouc jugea qu'il n'y aurait pas grand mal quaud cette vermine périrait dans la destruction générale.

IX. Des qu'il se fut défait d'eux, il se mit à lire quelques livres nouveaux. Il y reconnut l'esprit de ses convives. Il vit surtout avec indignation ces gazettes de la médisance, ces archives du manvais goût, que l'envie, la bassesse et la faim ont dictées; ces làches satires où l'on ménage le vautour, et où l'on déchire la colombe; ces romans dénués d'imagination, où l'on voit tant de portraits de femmes que l'auteur ne connaît pas.

Il jeta au feu tous ces détestables écrits, et sortit pour alter le soir à la promenade. On le présenta à un vieux lettré qui n'était point venu grossir le nombre de ses parasites. Ce lettré fuyait toujours la foule, connaissait les hommes, en fesait usage, et se communiquait avec discrétion. Babouc lui parla avec douleur de ce qu'il avait lu et de ce qu'il avait vu.

Vous avez lu des choses bien méprisables, lui dit le sage lettré; mais dans tous les temps, dans tous les petres, le mauvais fourmille, et le bon est rare. Vous avez reçu chez vous le rebut de la pédanterie, parce que, dans toutes les professions, ce qu'il y a de plus indigne de paraître est toujours ce qui se présente avec le plus d'impudence. Les véritables sages viveut entre eux retirés et tranquilles; il y a encore parmi

nons des hommes et des livres dignes de votre attention. Dans le temps qu'il parlait ainsi, un autre lettré les joignit; leurs discours furent si agrénbles et si instructifs, si élevés au-dessus des préjugés et si conformes à la vertu, que Babonc avoua n'avoir jamais rien entendu de pareil. Voilà des hommes, disait-il tout bas, à qui l'ange Ituriel n'osera toucher, ou il sera bien impilogable.

Raccommodé avec les lettrés, il était toujours en colère contre le reste de la nation. Vous êtes étranger, lui dit l'homme judicieux qui lui parlait; les abus se présentent à vos yenx en fonle; et le bien qui est caché, et qui résulte quelquesois de ces abus mêmes, vous échappe. Alors il apprit que parmi les lettrés il y en avait quelques uns qui n'étaient pas euvieux, et que parmi les mages mêmes il y en avait de vertueux. Il conçut à la fin que ces grands corps, qui semblaient en se elioquant préparer leurs communes ruines, étaient au fond des institutions salutaires; que chaque société de mages était un frein à ses rivales; que si ces émules différaient dans quelques opinions, ils enseignaient tous la même morale, qu'ils instruisaient le peuple, et qu'ils vivaient soumis aux lois; semblables aux précepteurs qui veillent sur le fils de la maison, tandis que le maître veille sur eux-mêmes. Il en pratiqua plusieurs, et vit des âmes eélestes. Il apprit même que parmi les fons qui prétendaient faire la guerre au grandlama, il y avait eu de très grands hommes. Il soupçonua enfin qu'il pourrait bien en être des mœurs de Persépolis comme des édifices, dont les uns lui avaient parn dignes de pitié, et les autres l'avaient ravi en admiration.

X. Il dit à son lettré : Je eouçois très bien que ces mages, que j'avais crus si daugereux, sont en effet très utiles, surtont quand un gouvernement sage les empèche de se rendre trop utécessaires; mais vous m'avouerez au moins que vos jeunes magistrats, qui achètent une charge de juge, dès qu'ils ont appris à mouter à cheval, doivent étaler dans les tribunaux tont ce que l'impertineuce a de plus ridienle, et tout ce que l'iniquité a de plus pervers; il vaudrait mienx sans doute douner ces places gratuitement à ces vieux jurisconsultes qui ont passé toute leur vie à peser le pour et le contre.

Le lettré lui répliqua: Yous avez vu notre armée avant d'arriver à Persépolis; vous savez que uos jeunes officiers se battent très bien, quoiqu'ils aient acheté leurs charges: peut-être verrez-vous quoiqu'ils aient payé pour juger.

Il le mena le lendemain au grand tribunal, où l'on devait rendre un arrêt important. La cause était connue de tout le monde. Tous ees vieux avorats qui en parlaient étaient flottants dans leurs opinions; ils alléguaient cent lois, dont aucune n'était applicable au fond de la question; ils regardaient l'affaire par cent côtés, dont aucun n'était dans son vrai jour : les juges décidèrent plus vite que les avocats ne doutèrent. Leur jugement fut presque unanime; ils jugèrent bien, parce qu'ils suivaient les lumières de la raison; et les autres avaient opiné mal, parce qu'ils n'avaient consulté que leurs livres.

Babouc conclut qu'il y avait souvent de très bonnes choses dans les abus. Il vit dès le jour même que les richesses des financiers, qui l'avaient tant révolté. pouvaient produire un effet excellent, car l'empereur ayant eu besoin d'argent, il trouva en une heure, par leur moyen, ce qu'il n'aurait pas eu en six mois par les voies ordinaires; il vit que ces gros unages, enflés de la rosée de la terre, lui rendaient en pluie ce qu'ils en recevaient. D'ailleurs les enfants de ces hommes nouveaux, souvent mieux élevés que ceux des familles plus anciennes, valaient quelquefois beaucoup mieux; car rien n'empêche qu'on ne soit un bon juge, un brave guerrier, un homme d'état habile, quand on a eu un père bon calculateur.

M. Insensiblement Babouc fesait grâce à l'avidité du financier, qui n'est pas u fond plus avide que les autres hommes, et qui est nécessaire. Il excusait la folic de se ruiner pour juger et pour se battre, folie qui produit de grands magistrats et des héros. Il pardonnait à l'envie des lettrés, parmi lesquels il se trouvait des hommes qui éclairaient le monde; il se réconciliait avec les mages ambitieux et intrigants, chez lesquels il y avait plus de grandes vertus encore que de petits vices; mais il lui restait bien des griefs, et surtout les galanteries des dames; et les désolations qui en devaient être la suile le remplissaient d'inquiétude et d'effroi.

Comme il voulait pénètrer dans toutes les conditions humaines, il se fit mener chez un ministre; mais il tremblait toujours en chemin que quelque femme ne fût assassinée en sa présence par son mari. Arrivé chez l'homme d'état, il resta deux heures dans l'antichambre sans être annoncé, et deux heures encore après l'avoir été. Il se promettait bien dans eet intervalle de recommander à l'ange Ituriel et le ministre et ses insoleuts huissiers. L'antichambre était remplie de dames de tout étage, de mages de toutes couleurs, de juges, de marchands, d'officiers, de pédants: tous se plaignaient du ministre. L'avare et l'usurier disaient : Sans donte cet homme-là pille les provinces; le capricieux lui reprochait d'être bizarre; le voluptueux disait : Il ne songe qu'à ses plaisirs; l'intrigant se flattait de le voir bientôt

perdu par une cabale ; les femmes espéraient qu'on leur donnerait bientôt un ministre plus jeune.

Babouc entendait leurs discours; il ne put s'empécher de dire: Voilà un homme bien heureux, il a tous ses ennemis dans son antichambre; il écrase de son pouvoir ceux qui l'envient; il voit à ses pieds ceux qui le détestent. Il entre affin; il vit un petit vieillard courbé sous le poids des années et des affaires, mais encore vil et plein d'esprit.

Babouc lui plut, et il parut à Babouc un homme estimable. La conversation devint intéressante. Le ministre lui avoua qu'il ctait un homme très malheureux, qu'il passait pour riche, et qu'il était pauvre; qu'on le croyait tout-puissant, et qu'il était toujours contredit; qu'il n'avait guere obligé que des ingrats, et que dans un travail continuel de quarante années il avait eu à peine un moment de consolation. Babouc en fut touché, et pensa que, si cet homme avait fait des fautes, et si l'ange lluriel voulait le punir, il ne fallait pas l'exterminer. mais seulement lui laisser sa place.

XII. Tandis qu'il parlait au ministre, entre brusquement la belle dame chez qui Babouc avait diné; on voyait dans ses yeux et sur son front les symptômes de la douleur et de la colère. Elle éclata en reproches contre l'homme d'état, elle versa des larmes; elle se plaignit avec amertunne de ce qu'on avait refusé à sou mari une place où sa naissance lui permettait d'aspirer, et que ses services et ses blessures méritaient; elle s'exprima avec tant de force, elle mit tant de grâces dans ses plaintes, elle fit valoir les raisons avec tant d'adresse, elle fit valoir les raisons avec tant d'eloqueuce, qu'elle ne sortit point de la chambre sans avoir fait la fortune de son mari.

Babouc lui donna la main: Est-il possible, madame, lui dit-il, que vous vous soyez donné loute cette peine pour un homme que vous n'aimez point, et dont vous avez tout à craindre? Un homme que je n'aime pointl s'écriat-telle: sachez que mon mari est le meilleur ami que j'aie au monde, qu'il n'y a rien que je ne lui sacrifie, hors mon amant; et qu'il ferait tout pour moi, hors de quitter sa maitresse. Le veux vous la faire connaître; c'est une femme charmante, pleine d'esprit, et du meilleur caractère du monde; nous soupons ensemble ce soir avec mon mari et mon petit mage; venez partager notre joie.

La dame mena Babouc chez elle. Le mari, qui était enfin arrivé plongé dans la douleur, revit sa femme avec des transports d'allégresse et de reconnaissance : il embrassait tour à tour sa femme, sa maîtresse, le petit mage, et Babouc. L'union, la gaîté, l'esprit, et les grâces, lurent l'âme de ce repas. Apprenez, lui dit la belle dame chez laquelle il soupait, que celles qu'on appelle quelquefois de malhonnêtes femmes ont presque toujours le mérite d'un très honnête homme; et pour vous en convainere, venez demain diner avec moi chez la belle Téone. Il y a quelques vieilles vestales qui la déchirent; mais elle fait plus de bien qu'elles toutes ensemble. Elle ne commettrait pas une légère injustice pour le plus grand intérêt; elle ne donne à son amant que des conseils généreux; elle n'est occupée que de sa gloire : il rougirait devant elle, s'il avait laissé échapper une occasion de faire du bien; car rien n'encourage plus aux actions vertueuses que d'avoir pour témoin et pour juge de sa conduite une maitresse dont on veut mériter l'estime.

Babouc ne manqua pas au rendez-vous. Il vit une maison où régnaient tous tes plaisirs. Téone régnait sur eux; elle savait parler à chacun son langage. Son esprit naturel mettait à son aise celui des autres; elle plaisait sans presque le vouleir; elle était aussi aimable que bienfesante; et, ce qui augmentait le prix de toutes ses bonnes qualités, elle était belle.

Babouc, tout Scythe et tout envoyé qu'il était

d'un génie, s'aperçut que, s'il restait encore à Persépolis, il oublierait Ituriel pour Téone. Il s'affectionnait à la ville, dont le peuple était poli, doux, et bienfesant, quoique léger, médisant, et plein de vanité. Il craignait que Persépolis ne fût condamnée; il craignait même le compte qu'il allait rendre.

Voici comme il s'y prit pour rendre ce compte. Il fit faire par le meilleur fondeur de la ville une petite statue composée de tous les métaux, des terres et des pierres les plus précieuses et les plus viles; il la porta à Ituriel : Casserez-vous, dit-il, cette jolie statue, parce que tout n'y est pas or et diamants? Ituriel entendit à demi-mot; il résolut de ne pas même songer à corriger Persépolis, et de laisser aller le monde comme il va; car, dit-il, si tout n'est pas bien , tout est passable. On laissa donc subsister Persépolis, et Babouc fut bien loin de se plaindre, comme Jonas, qui se fâcha de ce qu'on ne détruisait pas Ninive. Mais quand on a été trois jours dans le corps d'une baleine, on n'est pas de si bonne humeur que quand on a été à l'opéra, à la comédie, et qu'on a soupé en bonne compagnie.

# LE CROCHETEUR BORGNE.

4746.

Nos deux yeux ne rendent pas notre condition meilleure; l'un nous sert à voir les biens, et l'autre, les maux de la vie; bien des gens ont la mauvaise habitude de fermer le premier, et bien peu ferment le second : voilà pourquoi il y a tant de gens qui aimeraient mieux être aveugles que de voir tout ce qu'ils voient. Heureux les borgnes qui ne sont privés que de ce mauvais œil qui gâte tout ce qu'on regardel Mesrour en est un exemple.

il aurait fallu être avengle pour ne pas voir que Mesrour était borgne. Il l'était de naissance; mais c'était un borgne si content de son état, qu'il ne s'était jamais avisé de desirer un autre œil; ce n'étaient point les dons de la fortune qui le consolaient des torts de la nature, car il était simple crocheteur, et n'avait d'autre trésor que ses épaules; mais il était heureux, et il moutrait qu'un œil de plus et de la peine de moius contribuent bien peu au bonheur: l'argent et l'appétit lui venaient toujours en proportion de l'exercice lui venaient toujours en proportion de l'exercice

qu'il fesait; il travaillait le maton, mangeait et buvait le soir, dormait la nuit, et regardait tous ses jours comme autant de vies séparées; en sorte que le soin de l'avenir ne le troublait jamais dans la jouissance du présent. Il était, comme vous le voyez, tout à la fois borgne, crocheteur, et philosophie.

Il vit par hasard passer dans un char brillant une grande princesse qui avait un œil de plus que lui , ce qui ne l'empècha pas de la trouver fort belle; et , comme les borgnes ne diffèrent des autres hommes qu'en ce qu'ils ont un œil de moins, il en devint éperdument amoureux. On dira peut-être que , quand on est crocheteur et borgne, il ne faut point être amoureux , surtoux d'une grande princesse, et , qui plus est, d'une princesse qui a deux yeux. Je conviens qu'on a bien à craindre de ne pas plaire; cependant, comme il n'y a point d'amour sans espérance, et que notre crocheteur aimait, il espéra. Comme il

avait plus de jambes que d'yeux, et qu'elles étaient bounes, il suivit l'espace de quatre lieues le char de sa déesse, que six grands chevaux blancs trainaient avec une grande rapidité. La mode dans ce temps-là, parmi les dames, était de voyager sans laquais et sans cocher, et de se mener ellesmêmes; les maris voulaient qu'elles fussent tonjours toutes seules afin d'être plus sûrs de leur vertu, ce qui est directement opposé au sentiment des moralistes, qui disent qu'il n'y a point de vertu dans la solitude. Mesrour courait toujours à côté des roues du char, tournant son bon œil du côté de la dame, qui était étounée de voir un borgne de cette agilité. Pendant qu'il prouvait ainsi qu'on est infatigable pour ce qu'on aime, une bête fauve, poursuivie par des chasseurs, traversa le grand chemin et effraya les chevaux. qui, avant pris le mors aux dents, entraînaient la belle dans un précipice : son nouvel amant , plus effrave encore qu'elle, quoiqu'elle le fût beaucoup, coupa les traits avec une adresse merveilleuse : les six chevaux blancs firent seuls le saut périlleux, et la dame, qui n'était pas moins blanche qu'eux. en fut quitte pour la peur. Qui que vous soyez, lui dit-elle, je n'oublierai jamais que je vous dois la vie: demandez-moi tout ce que vous voudrez : tout ce que i'ai est à vous. Ah! je puis avec bien plus de raison, répondit Mesrour, vous en offrir autant; mais, en vous l'offrant, je vous en offrirai toujours moins; car je n'ai qu'un œil, et vous en avez deux : mais un œil qui vons regarde vant mieux que deux yeux qui ne voient point les vôtres. La dame sourit, car les galanteries d'un borgne sont toujours des galanteries, et les galanteries font tonjours sourire. Je voudrais bien ponvoir vous donner un autre œil, lui dit-elle, mais votre mère pouvait seule vous faire ce présent-là : suivez-moi toujours. A ces mots elle descend de son char et continue sa route à pied; son petit chien descendit aussi et marchait à pied à côté d'elle, aboyant après l'étrange figure de son écuyer. J'ai tort de lui donner le titre d'écuyer. car il cut beau offrir son bras , la dame ne voulut jamais l'accepter, sous prétexte qu'il était trop sale; et vous allez voir qu'elle fut la dupe de sa propreté : elle avait de fort petits pieds, et des souliers encore plus petits que ses pieds, en sorte qu'elle n'était ni faite ni chaussée de manière à soutenir une lougue marche. De jolis pieds consolent d'avoir de manvaises jambes, lorsqu'on passe sa vie sur sa chaise longue au milieu d'une foule de petits-maîtres; mais à quoi servent des souliers brodés en paillettes dans un chemin pierreux, où ils ne peuvent être vus que par un crocheteur, et encore par un crocheteur qui n'a qu'un œil? Mélinade (c'est le nom de la dame, que j'ai

eu mes raisons pour ne pas dire jusqu'ici, parce qu'il n'était pas encore fait) avançait comme elle pouvait, maudissant son cordonnier, déchirant ses souliers, écorchant ses pieds et se donnant des entorses à chaque pas. Il y avait environ une heure et demie qu'elle marchait du train des grandes dames, c'est-à-dire qu'elle avait déià fait près d'un quart de lieue, lorsqu'elle tomba de fatigue sur la place. Le Mesrour, dont elle avait refusé les secours pendant qu'elle était debout. balançait à les lui offrir, dans la crainte de la salir en la touchant; car il savait bien qu'il n'était pas propre, la dame le lui avait assez clairement fait entendre, et la comparaison qu'il avait faite en chemin entre lui et sa maîtresse le lui avait fait voir encore plus clairement. Elle avait une robe d'une légère étoffe d'argent, semée de guirlandes de fleurs, qui laissait briller la beauté de sa taille; et lui avait un sarrau brun, taché en mille endroits, troué, et rapiécé en sorte que les pièces étaient à côté des trous, et point dessus, où elles auraient pourtant été plus à leur place : il avait comparé ses mains nerveuses et couvertes de durillons avec deux petites mains plus blanches et plus délicates que les lis; enfin il avait vu les beaux cheveux blonds de Mélinade, qui paraissaient à travers un léger voile de gaze, relevés les uns en tresse et les autres en boucles, et il n'avait à mettre à côté de cela que des crins noirs . hérissés, crépus, et n'ayant pour tout ornement qu'un turban déchiré.

Cependant Mélinade essaie de se relever, mais elle retombe bientôt, et si malheureusement, que ce qu'elle laissa voir à Mesrour lui ôta le peu de raison que la vue du visage de la princesse avait pu lui laisser. Il oublia qu'il était crocheteur, qu'il était borgne, et il ne songea plus à la distance que la fortune avait mise entre Mélinade et lui; à peine se souvint-il qu'il était amant, car il manqua à la délicatesse qu'on dit inséparable d'un véritable amour, et qui en fait quelquefois le charme, et, plus souvent, l'ennui; il se servit des droits que son état de crocheteur lui donnait à la brutalité, il fut brutal et heurenx. La princesse alors était sans doute évanouie, ou bien elle gémissait sur son sort ; mais , comme elle était juste , elle bénissait sûrement le destin de ce que toute infortune porte avec elle sa consolation.

La nuit avait étendu ses voiles sur l'horizon, et elle cachait de son ombre le véritable bonbeur de Mesrour, et les prétendus malheurs de Mélinade; Mesrour goûtait les plaisirs des parfaits amants, et il les goûtait en crocheteur, c'est-à-dire (à la houte de l'humanité) de la manière la plus parfaite; les faiblesses de Mélinade lui reprenaient à chaque instant, et à chaque instant son amant re-

prenait des forces. Puissant Mahomet! dit-il une fois en homme transporté, mais en mauvais catholique, il ne manque à ma félicité que d'être sentie par celle qui la cause; pendant que je suis dans ton paradis, divin prophète, accorde-moi encore une faveur, c'est d'être aux yeux de Mélinade ce qu'elle serait à mon œil, s'il fesait jour; il finit de prier, et continua de jouir. L'aurore, toujours trop diligente pour les amants, surprit Mesrour et Mélinade dans l'attitude où elle aurait pu être surprise elle-même un moment auparavant avec Tithou : mais quel fut l'étonnement de Mélinade, quand, ouvrant les yeux aux premiers rayons du jour, elle se vit dans un lieu enchanté avec un jeune homme d'une taille noble, dont le visage ressemblait à l'astre dont la terre attendait le retour ! Il avait des joues de rose, des lèvres de corail; ses grands veux tendres et vifs tout à la fois exprimaient et inspiraient la volupté; son carquois d'or, orné de pierreries, était suspendu à ses épaules, et le plaisir fesait seul sonner ses flèches; sa longue chevelure, retenue par une attache de diamants, flottait librement sur ses reins, et une étoffe transparente, brodée de perles, lui servait d'habillement, et ne cachait rien de la beauté de son corps. Où suis-je, et qui êtes-vous? s'écria Mélinade dans l'excès de sa surprise. Vous êtes, répondit-il avec le misérable qui a eu le bonheur de vous sauver la vie, et qui s'est si bien payé de ses peines. Mélinade, aussi aise qu'étonné, regretta que la métamorphose de Mesrour n'eût pas commencé plus tôt. Elle s'approche d'un palais brillant qui frappait sa vue, et lit cette inscription sur la porte : Éloignez-vous, profanes ; ces portes ne s'ouvriront que pour le maître de l'anneau. Mesrour s'approche à son tour pour lire la même inscription; mais il vit d'autres caractères, et lut ces mots: Frappe sans crainte. Il frappa, et aussitôt les portes s'ouvrirent d'elles-mêmes avec un grand bruit. Les deux amants entrèrent, au son de mille voix et de mille instruments, dans un vestibule de marbre de Paros; de là ils passèrent dans une salle superbe, où un festiu délicieux les

attendait depuis douze cent cinquante ans, sans qu'auenn des plats fût encore refroidi: ils se mirent à table, et furent servis chacun par mille eselaves de la plus grande beauté; le repas fut entremèlé de concerts et de danses; et, quand il fut fini, tous les génies vinrent dans le plus grand ordre, partagés en différentes troupes, avec des habits aussi magnifiques que singuliers, prêter serment de fidélité au maître de l'anneau, et baiser le doigt sacré auquel il le portait.

Cependant il y avait à Bagdad un musulman fort dévot qui, ne pouvant aller se layer dans la mosquée, fesait venir l'eau de la mosquée chez lui, moyennant une légère rétribution qu'il payait au prêtre. Il venait de faire la cinquième ablution, pour se disposer à la cinquième prière; et sa servante, jeune étourdie très peu dévote, se débarrassa de l'eau sacrée en la jetant par la fenêtre. Elle tomba sur un malheureux endormi profondément au coin d'une borne qui lui servait de chevet. Il fut inondé, et s'éveilla. C'était le pauvre Mesrour, qui, revenant de sou séjour enchanté, avait perdu dans son voyage l'anneau de Salomon. Il avait quitté ses superbes vêtements, et repris son sarrau; son beau carquois d'or était changé en crochets de bois, et il avait, pour comble de malheur, laissé un de ses yeux en chemin. Il se ressouvint alors qu'il avait bu la veille une grande quantité d'eaude-vie qui avait assonpi ses sens et échauffé son imagination. Il avait jusque-là aimé cette liqueur par goût : il commenca à l'aimer par reconnaissauce, et il retourna avec gaieté à son travail, bien résolu d'en employer le salaire à acheter les movens de retrouver sa chère Méliuade. Un autre se serait désolé d'être un vilain borgne, après avoir eu deux beaux veux : d'éprouver les refus des balayeuses du palais, après avoir joui des faveurs d'une princesse plus belle que les maîtresses du calife, et d'être au service de tous les bourgeois de Bagdad, après avoir régné sur tous les génies; mais Mesrour n'avait point l'œil qui voit le mauvais côté des choses.

# COSI-SANCTA,

### UN PETIT MAL POUR UN GRAND BIEN,

NOUVELLE AFRICAINE. - 1746.

C'est une maxime faussement établie qu'il n'est pas permis de faire un petit mal dont un plus grand bien pourrait résulter. Saint Augustin a été entièrement de cet avis, comme il est aisé de le voir dans le récit de cette petite aventure arrivée dans son diocèse, sous le proconsulat de Septimus Acindynus, et rapportée dans le livre de la Cité de Dieus.

Il y avait à l'lippone un vieux curé, grand uventeur de confréries, confesseur de toutes les jeunes filles du quartier, et qui passait pour un homme inspiré de Dieu, parce qu'il se mélait de dire la bonne aventure, métier dont il se tirait assez nassablement.

On lui amena un jour une jeune fille nommée Cosi-Sancta : c'était la plus belle personne de la province. Elle avait un père et une mère jansénistes, qui l'avaient élevée dans les principes de la vertu la plus rigide; et de tous les amants qu'elle avait eus, aucun n'avait pu seulement lui causer, dans ses oraisons, un moment de distraction. Elle était accordée depuis quelques jours à un petit vieillard ratatiné, nommé Capito, conseiller au présidial d'Hippone. C'était un petit homme bourru et chagrin, qui ne manquait pas d'esprit, mais qui était pincé dans la conversation, ricaneur, et assez mauvais plaisant; jaloux d'ailleurs comme un Vénitien, et qui pour rien au monde ue se serait accommodé d'être l'ami des galants de sa femme. La jeune créature fesait tout ce qu'elle pouvait pour l'aimer, parce qu'il devait être son mari;elle y allait de la meilleure foi du monde, et cependant n'y réussissait guère.

Elle alla consulter son curé, pour savoir si son mariage serait heureux. Le bon homme lui dit d'un ton de prophète: « Ma fille, la vertu cause» ra bien des malheurs, mais tu seras un jour » cauonisée pour avoir fait trois infidélités à ton » mari. »

Cet oracle étonna et embarrassa cruellement l'innocence de cette belle fille. Elle pleura : elle en

. Voyez Bayle, article acondynus.

demanda l'explication, croyant que ces paroles cachaient quelque sens mystique; mais toute l'explication qu'on lui donna fut que les trois fois ne devaient point s'entendre de trois rendez-vous avec le même amant, mais de trois aventures différentes.

Alors Cosi-Sancta jeta les hauts cris; elle dit même quelques injures au curé, et jura qu'elle ne serait jamais canonisée. Elle le fut pourtant, comme vous l'allez voir.

Elle se maria bientôt après: la noce fut très galante; elle soutint assez bien tous les mauvais discours qu'elle eut à essuyer, toutes les équivoques fades, toutes les grossièretés assez mal enveloppées dont on embarrasse ordinairement la pudeur des jeunes mariées '. Elle dansa de fort bonne grâce avec quelques jeunes gens fort bien faits et très joils, à qui son mari trouvait le plus mauvais air du monde.

Elle se mit au lit auprès du petit Capito, avec un pen de répugnance. Elle passa une fort bonne partie de la nuit à dormir, et se réveilla toute rêveuse. Son mari était pourtant moins le sujet de sa rêverie qu'un jeune homme nommé Ribaldos, qui lui avait donné dans la tête sans qu'elle cu sût rien. Ce jeune homme semblait formé par les mains de l'Amour; il en avait les grâces, la bardiesse et la friponnerie; il était un peu indiscret; mais il ne l'était qu'avec celles qui le voulaient bien : c'était la coqueluche d'Hippone. Il avait brouillé toutes les femmes de la ville les unes coutre les autres, et il l'était avec tous les maris et toutes les mères. Il aimait d'ordinaire par étourderie, un peu par vanité; mais il aima Cosi-Sancta par goût, et l'aima d'autant plus éperdument que la conquête en était plus difficile.

Il s'attacha d'abord, en homme d'esprit, à plaire au mari. Il lui fesait mille avances, le louait sur sa bonne mine, et sur son esprit aisé et

4 C'était encore l'usage dans la jennesse de Voltaire, même dans la bonne compagnie; mais ce ton n'est plus à la mode, parce que, suivant la remarque de J. J. Rousseau et de plusieurs auteurs graves, nous avons dégénéré de la purcté de nos ancieunes nucurs. K.

galant. Il perdait contro lui de l'argent au jeu, et avait tous les jours quelque confidence de rien à lui faire. Cosi-Saneta le trouvait le plus aimable du monde; elle l'aimait déjà plus qu'elle ne croyait; elle ne s'en doutait point; mais sou mari s'en douta pour elle. Quoiqu'il edit tout l'amour-propre qu'un petit homme peut avoir, il ne laissa pas de se douter que les visites de Ribaldos n'étaient pas pour lui seul. Il rompit avec lui sur quelque mauvais prétexte, et lui défendit sa maison.

Cosi-Sancta en fut très-fâchée, et n'osa le dire; et Ribaldos, devenu plus amoureux par les difficultés, passa tout son temps à épier les moments de la voir. Il se déguisa en moine, en revendeuse à la toilette, en joueur de marionnettes; mais il n'en fit point assez pour triompher de sa maîtresse, et il en fit trop pour n'être pas reconnu par le mari. Si Cosi-Saucta avait été d'accord avec son amant, ils auraient si bien pris leurs mesures que le mari n'aurait rien pu soupçonner; mais comme elle combattait son goût, et qu'elle n'avait rien à se reprocher, elle sauvait tout, hors les apparences; et son mari la croyait très coupable.

Le petit bon homme, qui était très colère, et qui s'imaginait que son honneur dépendait de la fidélité de sa femme, l'outragea cruellement, et la punit de ce qu'ou la trouvait belle. Elle se trouva dans la plus horrible situation où une femme puisse être : accusée injustement, et maltraitée par un mari à qui elle était fidèle, et déchirée par une passion violente qu'elle cherchait à surmonter.

Elle crut que, si son amant cessait ses poursuites, son mari pourrait cesser ses injustices, et qu'elle serait assez heureuse pour se guérir d'un amour que rien ne nourrirait plus. Dans cette vue, elle se hasarda d'écrire cette lettre à Ribaldos:

• Si vous avez de la vertu, cessez de me ren• dre malheureuse: vous m'aimez, et votre
» amour m'expose aux soupçons et aux violences
• d'un maître que je me suis donné pour le reste
• de ma vie. Plût au ciel que ce fût encore le seul
• risque que j'eusse à courir! Par pitié pour moi,
• cessez vos poursuites; je vous en conjure par
• cet amour même qui fait votre malheur et le
• mien, et qui ne peut jamais vous rendre heu• reux. •

La pauvre Cosi-Sancta n'avait pas prévu qu'une lettre si tendre, quoique si vertueuse, ferait un effet tout contraire à celui qu'elle espérait. Elle enflamma plus que jamais le cœur de son amant, qui résolut d'exposer sa vie pour voir sa maitresse.

Capito, qui était assez sot pour vouloir être averti de tout, et qui avait de bous espions, fut averti que Ribaldos s'était déguisé en frère carme quêteur pour demander la charité à sa femme. Il se crut perdu : il imagina que l'habit d'un carme était bien plus dangereux qu'un autre pour l'honneur d'un mari. Il aposta des gens pour étriller frère Ribaldos : il ne fut que trop bien servi. Le jeune homme, en entrant dans la maison, est reçu par ces messieurs; il a beau crier qu'il est un très honnête carme, et qu'on ne traite point ainsi de pauvres religieux, il fut assommé, et mourut, à quinze jours de la, d'un coup qu'il avait reçu sur la tête. Toutes les femmes de la ville le pleurèrent. Cosi-Sancta en fut inconsolable; Capito même en fut fâché, mais par une autre raison, car il se trouvait une très méchante affaire sur les

Ribaldos était parent du proconsul Aciadynus. Ce Romain voulut faire une punition exemplaire de cet assassinat; et, comme il avait eu quelques querelles autrefois avec le présidial d'Hippone, il ne fut pas fâché d'avoir de quoi faire peudre un conseiller; et il fut fort aise que le sort tombât sur Capito, qui était bien le plus vain et le plus insupportable petit robin du pays.

Cosi-Sancta avaitdonc vu assassiner sou amant, et était près de voir pendre son mari, et tout cela pour avoir été vertueuse; car, comme je l'ai déja dit, si elle avait donné ses faveurs à Ribaldos, le mari en eût été bien mieux trompé.

Voila comme la moitié de la prédiction du curé fut accomplic. Cosi-Sancta se ressouvint alors de l'oracle, elle craignit fort d'en accomplir le reste; mais, ayant bien fait réflexion qu'on ne peut vaincre sa destinée, elle s'abandonna à la Providence, qui la mena au but par les chemins du monde les plus honnêtes.

Le proconsul Acindynus était un homme plus débauché que voluptueux, s'amusant très peu aux préliminaires, brutal, familier, vrai héros de ganison, très craint dans la province, et avec qui toutes les femmes d'Hippone avaient eu affaire uniquement pour ne se pas brouiller avec lui.

If fit venir chez Ini madame Cosi-Saneta: elle arriva en pleurs; mais elle n'en avait que plus de charmes. Votre mari, madame, lui dit-il, va être pendu, et il ne tient qu'à vous de le sauver. Je donnerais ma vie pour la sienne, lui dit la dame. Ce n'est pas cela qu'on vous deunande, répiqua le proconsul. Et que faut-il donc faire? dit-elle. Je ne veux qu'une de vos unuis, reprit le proconsul. Elle ne m'appartieunent pas, dit Cosi-Saneta: c'est un bien qui est à mon mari. Je donnerai mon sang pour le sauver, mais je ne puis donner mon honneur. Mais si votre mari y consent? dit le pro-

consul. Il est le maitre, répondit la dame : cbacun Lait de son bien ce qu'il veut. Mais je connais mon mari, il n'en fera rien ; c'est un petit homme têtu, tout propre à se laisser pendre plutôt que de pernettre qu'on me touche du bout du doigt. Nous allons voir cela, dit le juge en colère.

Sur-le-champ il fait venir devant lui le criminel; il lui propose ou d'ètre pendu, ou d'ètre cocu : il n'y avait point à balancer. Le petit bon hom me se fit pourtant tirer l'oreille. Il fit enfin ce que tout autre aurait fait à sa place. Sa femme, par charité, lui sauva la vie; et ce fut la première des trois fois.

Le même jour son fils tomba malade d'une maladie fort extraordinaire, inconque à tous les médecins d'Hippone. Il n'y en avait qu'un qui eût des secrets pour cette maladie; encore demeurait-il à Aquila, à quelques lieues d'Hippone. Il était défendu alors à un médecin établi dans une ville d'en sortir pour aller exercer sa profession dans une autre. Cosi-Sancta fut obligée elle-même d'aller à sa porte à Aquila, avec un frère qu'elle avait, et qu'elle aimait tendrement. Dans les chemins elle fut arrêtée par des brigands. Le chef de ces messieurs la trouva très jolie; et, comme on était près de tuer son frère, il s'approcha d'elle, et lui dit que, si elle voulait avoir un peu de complaisance, on ne tuerait point son frère, et qu'il ne lui en coûterait rien. La chose était pressante : elle venait de sauver la vie à son mari qu'elle n'aimait guère; elle allait perdre un frère qu'elle aimait beaucoup; d'aitleurs le danger de son fils l'alarmait ; il n'y avait pas de moment à perdre. Elle se recommanda à Dieu, fit tout ce qu'on voulut; et ce fut la seconde des trois fois.

Elle arriva le même jour à Aquila, et descendit chez le médecin. C'était un de ces médecins à la mode que les femmes envoient chercher quand elles ont des vapeurs, ou quand elles n'out rien du tout. Il était le confident des unes, l'amant des autres; homme poli, complaisant, un peu brouillé d'ailleurs avec la faculté, dont il avait fait de fort bonnes plaisanteries dans l'occasion.

Cosi-Sancta lui exposa la maladie de son fils; et lui offrit un gros sesterce. (Yous remarquerez qu'un gros sesterce fait, en monnaie de France, mille écus et plus.) Ce n'est pas de cette monnaie, madame, que je prétends être payé, lui dit le galant médecin. Je vous offrirais moi-même tout mon bien, si vous étiez dans le goût de vous faire payer des cures que vous pouvez faire: guérissezmoi seulement du mal que vous me faites, et je rendrai la santé à votre fils.

La proposition parut extravagante à la dame; mais le destin l'avait accoutumée aux choses bizarres. Le médecin était un opiniâtre qui ne vou-lait point d'autre prix de son remède. Così-Sancta n'avait point de mari à consulter; et le moyen de laisser mourir un fils qu'elle adorait, faute du plus petit secours du monde qu'elle pouvait lui donner! Elle était aussi bonne mère que bonne sœur. Elle acheta le remède au prix qu'on voulut; et ce fut la dernière des trois fois.

Elle revint à Hippone avec son frère, qui ne cessait de la remercier, durant le chemin, du courage avec lequel elle lui avait sauvé la vie.

Ainsi Cosi-Sancta, pour avoir été trop sage, fit périr son annant et condamner à mort son mari; et, pour avoir été complaisante, conserva les jours de son frère, de son fils, et de son mari. On trouva qu'une parcille femme était fort nécessaire dans une famille; on la canonisa après sa mort, pour avoir fait tant de bien à ses parents en se mortifiant, et l'ou grava sur son tombean:

UN PETIT MAL POUR UN GRAPO BIES.

# ZADIG.

## OU LA DESTINÉE.

HISTOIRE ORIENTALE. - 1747.

#### APPROBATION.

Je, soussigné, qui me suis fait passer pour savant, et meme pour homme d'esprit, ai lu ce manuscrit, que j'ai frouvé, malgré moi, curieux, amusant, moral, philosophique, digne de plaire à ceux mêmes qui haissent les romans. Ainsi je l'ai décrié, et j'ai assuré monsieur le caditequier que éest un ouvrage détestable.

### ÉPITRE DÉDICATOIRE

DE ZADIG.

## A LA SULTANE SHERAA,

PAR SADI.

Le 10 du mois de schewal, l'an 837 de l'hégire.

Charme des prunelles, tourment des cœurs, lumière de l'esprit, je ne baise point la poussière de vos pieds, parce que vous ne marchez guère, ou que vous marchez sur des tapis d'Iran ou sur des roses. Je vous offre la traduction d'un livre d'un ancien sage qui, ayant le bonheur de n'avoir rien à faire, eut celui de s'amuser à écrire l'histoire de Zadig, ouvrage qui dit plus qu'il ne semble dire. Je vous prie de le lire et d'en juger ; car, quoique vous soyez dans le printemps de votre vie, quoique tous les plaisirs vous cherchent, quoique vous soyez belle, et que vos talents ajoutent à votre beauté; quoiqu'on vous loue du soir au matin, et que par toutes ces raisons vous soyez en droit de n'avoir pas le sens commun, cependant vous avez l'esprit très sage et le goût très fin, et je vous ai entendue raisonner mieux que de vieux derviches à longue barbe et à bonnet pointu. Vous êtes discrète et vous n'êtes point défiante ; vous êtes douce sans être faible; vous êtes biensesante avec discernement; vous aimez vos amis, et vous ne vous faites point d'ennemis. Votre esprit n'emprunte jamais ses agréments des traits de la médisance; vous ne dites de mal ni n'en faites, malgré la prodigiouse

facilité que vous y auriez. Enfin votre âme m'a toujours paru pure comme votre beauté. Vous avez même un petit fonds de philosophie, qui m'a fait croire que vous prendriez plus de goût qu'une autre à cet ouvrage d'un sage.

Il fut écrit d'abord en ancien chaldéen, que ni vous ni moi n'entendons. On le traduisit en arabe, pour amuser le célèbre sultan Oulougbeb. C'était du temps où les Arabes et les Persans commençaient à écrire des Mille et une nuits, des Mille et un jours, etc. Ouloug aimait mieux la lecture de Zadig; mais les sultanes aimaient mieux les Mille et un. Comment pouvez-vous préférer, leur disait le sage Ouloug, des contes qui sont sans raison, et qui ne signifient rien? C'est précisément pour cela que nous les aimons, répondaient les sultanes.

Je me flatte que vous ne leur ressemblerez pas, et que vous serez un vrai Ouloug. J'espère même que, quand vous serez lasse des conversations générales, qui ressemblent assez aux Mille et un, à cela près qu'elles sont moins amusantes, je pourrai trouver une minute pour avoir l'honneur de vous parler raison. Si vons aviez été Thalestris du temps de Scander, fils de Philippe; si vous aviez été la reine de Sabée du temps de Solciman, c'eussent été ces rois qui auraient fait le vovage.

Je prie les vertus célestes que vos plaisirs soient sans mélange, votre beauté durable, et votre bonlieur sans fin.

SADI.

#### CHAPITRE 1.

Le borgne.

Du temps du roi Moabdar il y avait à Babylone un jeune homme nommé Zadig, né avec un beau naturel fortifié par l'éducation. Quoique riche et jeune, il savait modérer ses passions; il n'affectait rien; il ne voulait point toujours avoir raison, et savait respecter la faiblesse des hommes. On était étonné de voir qu'avec beaucoup d'esprit

il n'insultât i-mais par des railleries à ces propos si vagues, si rompus, si tumultueux, è ces médisances téméraires, à ces décisions ignorantes, à ces turlupinades grossières, à ce vain bruit de paroles, qu'on appelait conversation dans Babylone. Il avait appris, dans le premier livre de Zoroastre, que l'amour-propre est un ballon gonflé de vent, dont il sort des tempêtes quand on lui a fait une pigûre. Zadig surtont ne se vantait pas de mépriser les femmes et de les subjuguer. Il était générenx : il ne craignait point d'obliger des ingrats, suivant ce grand précepte de Zoroastre, Quand tu manges, donne à manger aux chiens, dussent-ils te mordre. Il était aussi sage qu'on peut l'être; car il cherchait à vivre avec des sages. Instruit dans les sciences des anciens Chaldéens, il n'ignorait pas les principes physiques de la nature, tels qu'on les connaissait alors, et savait de la métaphysique ce qu'on en a su dans tous les âges, c'est-à-dire fort peu de chose. Il était fermement persuadé que l'année était de trois cent soixante et cinq jours et un quart, malgré la nouvelle philosophie de son temps, et que le soleil était au centre du monde ; et quand les principaux mages lui disaient, avec une hauteur insultante, qu'il avait de mauvais sentiments, et que c'était être ennemi de l'état que de croire que le soleil tournait sur lui-même, et que l'année avait douze mois, il se taisait sans colère et sans dédain.

Zadig, avec de grandes richesses, et par conséquent avec des amis, ayant de la santé, une figure aimable, un esprit juste et modéré, un cœur sincère et noble, crut qu'il pouvait être heureux. Il devait se marier à Sémire, que sa beauté, sa naissance, et sa fortune, rendaient le premier parti de Babylone. Il avait pour elle un attachement solide et vertueux, et Semire l'aimait avec passion. Ils touchaient au moment fortuné qui allait les unir, lorsque, se promenant ensemble vers une porte de Babylone, sous les palmiers qui ornaient le rivage de l'Euphrate, ils virent venir à eux des hommes armés de sabres et de flèches. C'étaient les satellites du jeune Orean, neven d'un ministre, à qui les courtisans de son oncle avaient fait accroire que tout lui était permis. Il n'avait aucune des grâces ni des vertus de Zadig; mais, croyant valoir beaucoup micux, il était désespéré de n'être pas préféré. Cette jalousie, qui ne venait que de sa vanité, lui fit penser qu'il aimait éperdument Sémire. Il voulait l'enlever. Les ravisseurs la saisirent, et dans les emportements de leur violence ils la blessèrent, et firent couler le sang d'une personne dont la vue aurait attendri les tigres du mont lmaûs. Elle percait le ciel de ses plaintes. Elle s'écriait : Mon cher époux ! on m'arrache à ce que j'adore. Elle n'était point occupée de son danger ; elle ne pensait qu'à son cher Zadig. Celui-ei, dans le mênie temps, la défendait avec toute la force que donnent la valeur et l'amour. Aidé seulement de deux esclaves, il mit les ravisseurs en fuite, et ramena chez elle Sémire évanouie et sanglante, qui en ouvrant les veux vit son libérateur. Elle lui dit : O Zadig! ie vous aimais comme mon époux, je vous aime comme celui à qui je dois l'honneur et la vie. Jamais il n'y eut un cœur plus pénétré que celui de Sémire : jamais bouelle plus ravissante n'exprima des sentiments plus touchants par ees paroles de seu qu'inspirent le sentiment du plus grand des bienfaits et le transport le plus tendre de l'amour le plus légitime. Sa blessure était légère ; elle guérit bientôt. Zadig était blessé plus dangereusement ; un coup de flèche recu près de l'œil lui avait fait une plaie profonde. Sémire ne demandait aux dieux que la guérison de son amant. Ses veux étaient nuit et jour baignés de larmes': elle attendait le moment où ceux de Zadig pourraient jouir de ses regards; mais un abcès survenu a l'œil blessé fit tout craindre. On envoya jusqu'à Memphis chercher le grand médecin Hermès, qui vint avec un nombreux cortége. Il visita le malade, et déclara qu'il perdrait l'œil; il prédit même le jour et l'heure où ce funeste accident devait arriver. Si c'eût été l'œil droit, dit-il, je l'aurais guéri; mais les plaies de l'œil gauche sont incurables. Tout Babylone, en plaignant la destinée de Zadig, admira la profondeur de la science d'Hermès. Deux jours après l'abcès perça de lui-même; Zadig fut guéri parfaitement. Hermès écrivit un livre où il lui prouva qu'il n'avait pas dû gnérir. Zadig ne le lut point; mais, des qu'il put sortir, il se prépara à rendre visite à celle qui fesait l'espérance du bonheur de sa vie, et pour qui seul il voulait avoir des yeux. Sémire était à la campagne depuis trois jours. Il apprit en chemin que cette belle dame, avant déclaré hautement qu'elle avait une aversion insurmontable pour les borgnes, venait de se marier à Orean la mit même. A cette nouvelle il tomba sans connaissance: sa douleur le mit au bord du tombeau; il fut long-temps malade, mais enfin la raison l'emporta sur son affliction; et l'atrocité de ce qu'il éprouvait servit même à le consoler.

Puisque j'ai essuyé, dit-il, un si ernel caprice d'une fille élevée à la cour, il faut que j'épouse une citoyenne. Il choisit Azora, la plus sage et la mieux née de la ville; il l'épousa, et vécut un mois avec elle dans les douceurs de l'union la plus tendre. Seulement il remarquait en elle un pen de légèreté, et beaucoup de penchant à trouver toujours que les jennes gens les mieux

. •



Le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau.

Lake they II

Parter por Frene a Pour

-----

| and the second state of the second se       | s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6 The second of  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | , and a large state of the large |
| and the state of t       | e de la constant de l |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | li-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the state of the second second second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and the second of the second o       | nte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the traction who is the property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ina                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and a section of the company of the section of the        | Jon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the second of a transfer of the contract of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | đu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and the first agent materials and a first section                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | rael                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| the state of the s       | the second of the second second son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the control of the state of the       | menta ta control for a control vie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and the state of t       | elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and the decision where the supplier to the experience of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | a section and the lar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| and the state of t       | ig,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| and the contract of the contract of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | int                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the s       | iez                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the same of th       | me                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| the first of the first of the control of the contro       | e e e e e e e e e e e e e e e e e e e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul> <li>A supplied of the property of the control of the cont</li></ul> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The first of the control of the cont       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The state of the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second secon       | ·ge,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| the second of the community are not                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | la .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| The day of the state of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ab-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| The state of the ANA Sevent Beautiful as                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | der der it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| of the same comments of the first and the first                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | re.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| and the common the water day to                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | iso-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| the control of the second and the second of        | nis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the second of the property of the permitted of the second        | nt à                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and the second of the second o       | an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| at a compart fact led to be balled in the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | dre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| the section of the extreme making the con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| and the contract of the first of the section of the contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | son                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Contract the contract of the forest of the spectrum of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | i ne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| the contract of magazina alterations.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| of the first of a substitute of the same of the contract of the same of the contract of the same of the contract of the contra       | ont,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| out of the earlier to the damage on supplying processing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | s le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| and the state of t       | specific general constants to ton.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <ul> <li>Introduction to the community of the communi</li></ul> | iles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | A many that the same of the alless                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Au mnicu du souper, cador se plaignit d'an-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | remoted, with a refer to make the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| mal de rate violent ; la dame , inquiète et empres-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | animaux et des plantes, et il acqu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| sie, fit apporter toutes les essences dont elle se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | a il y avait dans ce temps un Babylonicii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| parfumait, pour essayer s'il n'y en avait pas quel-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | qui guérissait et prévenait tontes les apoplexies                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| qu'une qui fût bonne pour le mal de rate; elle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | avec un sachet pendu an cou.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



fants caient ceux qui avaient le plus d'esprit et de vertu.

#### CHAPITRE II.

Le nez.

Un jour Azora revint d'une promenade, tout en colère, et fesant de grandes exclamations. Qu'avezvous, lui dit-il, ma chère épouse? qui vous peut mettre ainsi bors de vous-même? Ilélas l dit-elle. vous seriez indigné comme moi, si vous aviez vu le spectacle dont je viens d'être témoin. J'ai été consoler la jeune veuve Cosrou, qui vient d'élever, depuis deux jours , un tombeau à son jeune époux auprès du ruisseau qui borde cette prairie. Elle a promis aux dieux, dans sa douleur, de demeurer auprès de ce tombeau tant que l'eau de ce ruisseau coulerait auprès. Eh bien l dit Zadig, voilà une femme estimable qui aimait véritablement son mari ! Ah ! reprit Azora, si vous saviez à quoi elle s'occupait quand je lui ai rendu visite! A quoi douc, belle Azora? Elle fesait détourner le ruisseau. Azora se répandit en des invectives si longues, éclata en reproches si violents contre la jeune veuve, que ce faste de vertu ne plut pas à Zadig.

Il avait un ami, nommé Cador, qui était un de ces jeunes gens à qui sa femme trouvait plus de probité et de mérite qu'aux autres : il le mit dans sa confidence, et s'assura, autant qu'il le pouvait, de sa fidélité par un présent considérable. Azora avant passé deux jours chez une de ses amies à la campagne, revint le troisième jour à la maison. Des domestiques en pleurs lui annoncèrent que son mari était mort subitement , la nuit même , qu'on n'avait pas osé lui porter cette funeste nouvelle, et qu'on venait d'ensevelir Zadig dans le tombeau de ses pères, au bout du jardin. Elle pleura, s'arracha les cheveux, et jura de mourir. Le soir, Cador lui demanda la permission de lui parler, et ils pleurèrent tous deux. Le lendemain ils pleurèrent moins, et dinèrent ensemble. Cador lui confla que son ami lui avait laissé la plus grande partie de son bien, et lui fit entendre qu'il mettrait son bonheur à partager sa fortune avec elle. La dame pleura, se fâcha, s'adoucit; le souper fut plus long que le diner; on se parla avec plus de confiance. Azora fit l'éloge du défunt ; mais elle avoua qu'il avait des défauts dont Cador était exempt.

Au milieu du souper, Cador se plaignit d'un mal de rate violent; la dame, inquiète et empressée, fit apporter toutes les essences dont elle se parfumait, pour essayer s'il n'y en avait pas quelqu'une qui fût bonne pour le mal de rate : elle regretta beaucoup que le grand Hermès ne fût pas encore à Babylone; elle daigna même toucher le côté où Cador sentait de si vives douleurs. Étesvous sujet à cette cruelle maladie? lui dit-elle avec compassion. Elle me met quelquefois au bord du tombeau, lui répondit Cador, et il n'y a qu'un seul remède qui puisse me soulager : c'est de m'appliquer sur le côté le nez d'uu homme qui soit mort la veille. Voilà un étrange remède, dit Azora, Pas plus étrange, répondit-il, que les sachets du sieur Arnoult a contre l'apoplexie. Cette raison, jointe à l'extrême mérite du jeune homme, détermina enfin la dame. Après tout, dit-elle, quand mon mari passera du monde d'hier dans le monde du lendemain sur le pont Tchinavar, l'ange Asrael lui accordera-t-il moins le passage parce que son nez sera un peu moins long dans la seconde vie que dans la première? Elle prit donc un rasoir ; elle alia au tombeau de son époux, l'arrosa de ses larmes, et s'approcha pour couper le nez à Zadig, qu'elle trouva tout étendu dans la tombe. Zadig se relève en tenant son nez d'une main, et arrêtant le rasoir de l'autre. Madame, lui dit-il, ne criez plus tant contre la jeune Cosrou; le projet de me couper le nez vaut bien celui de détourner un ruisseau.

#### CHAPITRE III.

Le chien et le cheval.

Zadig éprouva que le premier mois du mariage, comme il est écrit dans le livre du Zend, est la lune du miel, et que le second est la lune de l'absinthe. Il fut quelque tempsaprès obligéde répudier Azora, qui était devenue trop difficile à vivre, et il chercha son bonheur dans l'étude de la nature. Rien n'est plus heureux, disait-il, qu'un philosophe qui lit dans ce grand livre que Dieu a mis sous nos yeux. Les vérités qu'il découvre sont à lui : il nourrit et il élève son âme, il vit tranquille; il ne craint rien des hommes, et sa tendre épouse ne vient point lui couper le nez.

Plein de ces idées, il se retira dans une maison de campagne sur les bords de l'Euphrate. Là il ne s'occupait pas à calculer combien de pouces d'eau coulaient en une seconde sous les arches d'un pont, ou s'il tombait une ligne eube de pluie dans lo mois de la souris plus que dans le mois du mouton. Il n'imaginait point de faire de la soic avec des toiles d'araignées, ni de la porcelaine avec des bouteilles cassées; mais il étudia surtout les propriétés des animaux et des plantes, et il acquit bientôt une

<sup>a</sup> Il y avait dans ce temps un Babylonien, nommé Arnoulé, qui guérissait et prévenait toutes les apoplexies, dans les gazettes, avec un sachet pendu au cou. sagacité qui lui découvrait mille différences où les autres hommes ne voient rien que d'uniforme.

Un jour, se promenant auprès d'un petit bois, il vit accourir à lui un cunuque de la reine, suivi de plusieurs officiers qui paraissaient dans la plus grande inquiétude, et qui couraient çà et là comme des hommes égarés qui cherchent ce qu'ils ont perdu de plus précieux. Jeune bomme, lui dit le premier eunuque, n'avez-vous point vu le chien de la reine? Zadig répondit modestement : C'est une chienne, et non pas un elijen. Vous avez raison, reprit le premier eunuque. C'est une épagneule très petite, ajouta Zadig; elle a fait depuis peu des chiens; elle boite du pied gauche de devant, et elle a les oreilles très longues. Vous l'avez donc vue? dit le premier eunuque tout essoufflé. Non, répondit Zadig, je ne l'ai jamais vue, et je n'ai jamais su si la reine avait une chienne.

Précisément dans le même temps, par une bizarrerie ordinaire de la fortune, le plus beau cheval de l'écurie du roi s'était échappé des mains d'un palefrenier dans les plaines de Babylone. Le grand-veneur et tous les autres officiers couraient après lui avec autant d'inquiétude que le premier eunuque après la chienne. Le grand-veneur s'adressa à Zadig, et lui demanda s'il n'avait point vu passer le cheval du roi. C'est, répondit Zadig, le cheval qui galope le mieux; il a cinq pieds de haut, le sabot fort petit; il porte une queue de trois pieds et demi de long; les bossettes de son mors sont d'or à vingt-trois earats : ses fers sont d'argent à onze deniers. Quel chemin a-t-il pris? où est-il? demanda le grand-veneur. Je ne l'ai point vu , répondit Zadig , et je n'en ai jamais entendu parler.

Le grand-veneur et le premier eunuque ne doutèrent pas que Zadig n'eût volé le cheval du roi et la chienne de la reine; ils le firent conduire devant l'assemblée du grand Desterham, qui le condauma an knout, et à passer le reste de ses jours en Sibérie. A peine le jugement fut-il rendu qu'on retrouva le cheval et la chienne. Les juges furent dans la douloureuse nécessité de réformer leur arrêt; mais ils condaumèrent Zadig à payer quatre cents onces d'or, pour avoir dit qu'il n'avait point vu ce qu'il avait vu. Il fallut d'abord payer cette amende; après quoi il fut permis à Zadig de plaider sa cause au conseil du grand Desterham; il parla en ces termes :

a Étoiles de justice, abimes de science, mirors de vérité, qui avez la pesanteur du plomb, la dureté du ter, l'éctat du diamant, et beaucoup d'affinité avec l'or, puisqu'il n'est permis de parler devant cette auguste assemblée, je vous jure par Orosmade, que je n'ai jamais vu la chienne respectable de la reine, ni le cheval sacré

du roi des rois. Voici ce qui m'est arrivé : Je mepromenais vers le petit bois où i'ai rencontré depuis le vénérable eunuque et le très illustre grandveneur. J'ai vu sur le sable les traces d'un animal. et j'ai jugé aisément que c'étaient celles d'un petit chien. Des sillons légers et longs, imprimés sur de petites éminences de sable entre les traces des pattes, m'ont fait connaître que c'était une chienne dont les mamelles étaient pendantes, et qu'ainsi elle avait fait des petits il y a peu de jours. D'autres traces en un sens différent, qui paraissaient toujours avoir rasé la surface du sable à côté des pattes de devant, m'ont appris qu'elle avait les oreilles très longues; et comme j'ai remarqué que le sable était toujours moins creusé par une patte que par les trois autres , j'ai compris que la chienne de notre auguste reine était un peu boiteuse, si je

« A l'égard du cheval du roi des rois, vous saurez que, me promenant dans les rontes de ce bois. j'ai aperçu les marques des fers d'un cheval; elles étaient toutes à égales distances. Voilà, ai-je dit, un cheval qui a un galop parfait. La poussière des arbres, dans une route étroite qui n'a que sept pieds de large, était un peu enleyée à droite et à gauche, à trois pieds et demi du milieu de la route. Ce cheval, ai-je dit, a une queue de trois pieds et demi, qui, par ses mouvements de droite et de gauche, a balayé cette poussière. J'ai vu sous les arbres qui formaient un bereeau de cinq pieds de haut, les feuilles des branches nouvellement tombées; et j'ai connu que ce cheval y avait touché, et qu'ainsi il avait cinq pieds de haut. Quant à sonmors, il doit être d'or à vingt-trois carats; car il en a frotté les bossettes contre une pierre que j'ai reconnue être une pierre de touche, et dont j'ai fait l'essai. J'ai jugé enfin par les marques que ses fers ont laissées sur des cailloux d'une autre espèce, qu'il était ferré d'argent à onze deniers de

Tous les juges admirèrent le profond et subtil discernement de Zadig; la nouvelle en vint jusqu'au roi et à la reine. On ne parlait que de Zadig dans les antichambres, dans la chambre, et dans le cabinet; et quoique plusieurs mages opinassent qu'on devait le brûler comme sorcier, le roi ordonna qu'on lui rendit l'amende des quatre cents. onces d'or à laquelle il avait été condamné. Le greffer, les huissiers, les procureurs, vinrent chez lui en grand appareil lui rapporter ses quatre ceuts onces; ils en retinrent seulement trois cent quatrevingt-dix-huit pour les frais de justice, et leurs valets demandèrent des honoraires.

Zadig vit combien il était dangereux quelquesois d'être trop savant, et se promit bien, à la première occasion, de ne point dire ce qu'il avait vu. Cette occasion se trouva bientôt. Un prisonnier d'état s'échappa; il passa sous les fenêtres de sa maison. On interrogea Zadig, il ne répondit rien; mais on lui prouva qu'il avait regardé par la fenêtre. Il fut condamné pour ce crime à cinq cents onces d'or, et il remercia ses juges de leur indulgence, selon la coulume de Babylone.

Grand Dieu! dit-il, en lui-même, qu'on est à plaindre quand on se promène dans un bois où la chienne de la reine et le cheval du roi ont passé! qu'il est dangereux de se mettre à la fenêtre! et qu'il est difficile d'être heureux dans cette vie!

#### CHAPITRE IV.

#### L'envieux,

Zadig voulut se eousoler, par la philosophie et par l'amitié, des maux que lui avait faits la fortune. tl avait, dans un faubourg de Babylone, une majson ornée avec goût, où il rassemblait tous les arts et tous les plaisirs dignes d'un honnête homme. Le matin sa bibliothèque était ouverte à tons les savants; le soir, sa table l'était à la bonne compagnie; mais il connut bientôt combien les savants sont dangereux; il s'éleva une grande dispute sur une loi de Zoroastre, qui défendait de manger du griffon. Comment défendre le griffon, disaient les uns, si eet animal n'existe pas? Il faut bien qu'il existe, disaient les autres, puisque Zoroastre ne veut pas qu'on en mange. Zadig voulut les accorder, en leur disant : S'il y a des griffons, n'en mangeons point; s'il n'y en a point, nous en mangerons encore moins; et par la nous obéirons tous à Zoroastre.

Un savant qui avait composé treize volumes sur les propriétés du griffon, et qui de plus étaitgrand théurgite, se hâta d'aller accuser Zadig devant un archimage nommé Yébor¹, le plus sot des Chaldéens, et partant le plus fanatique. Cet homme aurait fait empaler Zadig pour la plus grande gloire du solcil, et en aurait récité le bréviaire de Zoroastre d'un ton plus satisfait. L'ami Cador (un ami vant mieux que cent prêtres) alla trouver le vieux Yébor, et lui dit:

Vivent le soleil et les griffons l gardez-vous bien de punir Zadig: e'est un saint; il a des griffons dans sa basse-eour, et il n'en mange point; et son accusateur est un hérétique qui ose souteuir que

Anagramme de Boyer, Ibdaiin, confesseur de divote il trées, érêque par leurs intégues, qui l'avasten pur ésous à laire supérieur de son couvent; puis précepteur du daupin, et enfin ministre de la feulle, par le conseit du cardinal de Fleury, qui . comme tous les hommes médiocres, aimait à laire douner les places à des hommes incapables de les rempir, mais aussi mespables de ser rendre dangereus. Ce Boyer était un fanalique indeelle qui persécut à Volisire dans plus d'une occasion. K.

les lapins ont le pied fendu, et ne sont point immondes. Eh bien' dit Yébor en branlant sa tête chauve, il faut empaler Zadig pour avoir mal pensé des griffons, et l'autre pour avoir mal parlé des lapins. Cador apaisa l'affaire par le moyen d'une fille d'honneur à laquelle il avait fait un enfant, et qui avait beaucoup de crédit dans le collège des mages. Personne ne fut empalé; de quoi plusieurs docteurs murmurèrent, et en présagèrent la décadence de Babylone. Zadig s'écria : A quoi tient le bonheur! fout me persécute dans ee monde, jusqu'aux êtres qui n'existent pas. Il maudit les savants, et ne voulut plus vivre qu'en bonne compagnie.

Il rassemblait chez lui les plus honnétes gens de Babylone, et les dames les plus aimables; il donnait des soupers délicats, souvent précédés de concerts, et animés par des conversations charmantes dont il avait su banuir l'empressement de montrerde l'esprit, qui est la plus sûre manière de n'eu point avoir, et de gâter la société la plus brillante. Ni le choix de ses amis, ni celui des mets, n'étaient faits par la vanité; caren tout il préférait l'être au paraître, et par là il s'attirait la considération véritable à laquelle il ne prétendait pas.

Vis-à-vis sa maison demeurait Arimaze, personnage dont la méchante âme était peinte sur sa grossière physionomie. Il était rongé de fiel et bouffi d'orgueil, et pour comble, c'était un bel-esprit ennuyeux. N'ayant jamais pu réussir dans le monde, il se vengeait par en médire. Tout riche qu'il était, il avait de la peine à rassembler chez lui des flatteurs. Le bruit des chars qui entraient le soir chez Zadig l'importunait, le bruit de ses louanges l'irritait davantage. Il allait quelquefois ehez Zadıg, et se mettait à table sans être prié : il y corrompait toute la joie de la société, comme on dit que les harpies infectent les viandes qu'elles touchent. Il lui arriva un jour de vouloir donner une sête à une dame, qui, au lieu de la recevoir. alla souper chez Zadig. Un autre jour, causant avec lui dans le palais, ils abordèrent un ministre qui pria Zadig à souper, et ne pria point Arimaze. Les plus implaeables haines n'ont pas souvent des fondements plus importants. Cet homme, qu'on appelait l'Envieux dans Babylone, voulut perdre Zadig, parce qu'on l'appelait l'Heureux. L'occasion de faire du mal se trouve cent fois par jour, et celle de faire du bien, une fois dans l'année, comme dit Zoroastre.

L'Envieux alla ehez Zadīg, qui se promenait dans ses jardins avec deux amis et une dame à laquelle il disait souvent des choose galantes, saus autre intention que celle de les dire. La conversation roulait sur une guerre que le roi venait de terminer heureusement contre le prince d'Hyrcanie,

son vassal. Zadig, qui avait signalé son courage dans cette courte guerre, louait beaucoup le roi. et encore plus la dame. Il prit ses tablettes, et écrivit quatre vers qu'il fit sur-le-champ, et qu'il donna à lire à cette belle personne. Ses amis le prièrent de leur en faire part : la modestie ou plutôt un amour-propre bien entendu, l'en empêcha. Il savait que des vers impromptus ne sont jamais bons que pour celle en l'honneur de qui ils sont faits: il brisa en deux la feuille des tablettes sur laquelle il venait d'écrire, et jeta les deux moities dans un buisson de roses, où on les chercha inntilement Une petite pluie survint; on regagna la maison. L'Envieux, qui resta dans le jardin, chercha tant, qu'il trouva un morceau de la feuille. Elle avait été tellement rompue, que chaque moitié de vers qui remplissait la ligne fesait un sens. et même un vers d'une plus petite mesure : mais. par un hasard encore plus étrange, ces petits vers se trouvaient former un sens qui contenait les injures les plus horribles contre le roi ; on y lisait ;

> Par les plus grands forfaits Sur le trône affermi , Dans la publique paix C'est le seul enneml.

L'Envieux fut heureux pour la première fois de sa vie. Il avaitentre les mains de quoi perdre un homme vertueux et aimable. Plein de cette cruelle joie, il fit parvenir jusqu'au roi cette satire écrite de la main de Zadig : on le fit mettre en prison , lui, ses deux amis, et la dame. Son procès lui fut bientôt fait, sans qu'on daignàt l'entendre. Lorsqu'il vint recevoir sa sentence, l'Envieux se trouva sur son passage, et lui dit tout haut que ses vers ne valaient rien. Zadig ne se piquait pas d'être bon poëte; mais il était au désespoir d'être condamné comme criminel de lèse-majesté, et de voir qu'on retint en prison une belle dame et deux amis pour un crime qu'il n'avait pas fait. On ne lui permit pas de parler, parce que ses tablettes parlaient, Telle était la loi de Babylone. On le fit donc aller au supplice à travers une soule de curieux dont aucun n'osait le plaindre, et qui se précipitaient pour examiner son visage, et pour voir s'il mourrait avec bonne grâce. Ses parents seulement étaient affligés, car ils n'héritaient pas. Les trois quarts de son bien étaient confisqués au profit du roi, et l'autre quart au profit de l'Envieux.

Dans le temps qu'il se préparait à la mort, le perroquet du roi s'envola de son balcon, et s'abattit dans le jardin de Zadig sur un buisson de roses. Une pêche y avait été portée d'un arbre voisin par le veat; elle était tombée sur un morceau de tablettes à écrire auquel elle s'était collée. L'oiseau caleva la pêche et la tablette, et les porta sur les geneux du monarque. Le prince currieux y lut des mots qui ne formaient aucun sens, et qui paraissaient des fins de vers. Il aimait la poésie, et il y a toujours de la ressource avec les princes qui aiment les vers : l'aventure de son perroquet le fit rèver. La reine, qui se souvenait de ce qui avait été écrit sur une pièce de la tablette de Zadig, se la fit apporter.

On confrontales deux morceaux, qui s'ajustaient ensemble parfaitement; on lut alors les vers tels que Zadig les avait faits:

Par les plus grands forfaits j'ai vu troubier la terre. Sur le trône affermi le roi sait tout dompter. Dans la publique paix l'amour seul fait la guerre : C'est le seul ennemi qui soit à redouter.

Le roi ordonna aussitôt qu'on fit venir Zadiz devant lui, et qu'on sit sortir de prison ses deux amis et la belle dame. Zadig se jeta le visage contre terre, aux pieds du roi et de la reine : il leur demanda très humblement pardon d'avoir fait de mauvais vers : il parla avec tant de grâce, d'esprit, et de raison, que le roi et la reine voulurent le revoir. Il revint, et plut encore davantage. On lui donna tous les biens de l'Envieux, qui l'avait injustement accusé : mais Zadig les rendit tous ; et l'Envieux ne fut touché que du plaisir de ne pas perdre son bien. L'estime du roi s'accrut de jour en jour pour Zadig. Il le mettait de tous ses plaisirs, et le consultait dans toutes ses affaires. La reine le regarda dès lors avec une complaisance qui pouvait devenir daugereuse pour elle, pour le roi son auguste époux, pour Zadig, et pour le royanne. Zadig commençait à croire qu'il n'est pas si difficile d'être heureux.

# \*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE V.

#### Les généreux.

Le temps arriva où l'on célébrait une grande fête qui revenoit tous les cinq ans. C'éait la coutume à Babylone de déclarer solennellement, au bout de cinq années, celui des citoyens qui avait fait l'action la plus généreuse. Les grands et les mages étaient les juges. Le premier satrape, chargé du soin de la ville, exposait les plus belles actions qui s'étaient passées sous son gouvernement. On allait aux voix: le roi prononçait le jugement. On venait à cette solennité des extrémités de la terre. Le vaiuqueur recevait des mains du monarque une coupe d'or garnie de pierreries, et le roi lui disait ces paroles: « Recevez ce prix de la géné- » rosité, et puissent les dieux me donner beaucoup de suiets oui vons resemblent! »

Ce jour mémorable venu, le roi parut sur son trône, environné des grands, des mages, et des députés de toutes les nations, qui venaient à ces jeux où la gloire s'acquérait, non par la légèreté des chevaux, non par la force du corps, mais par la vertu. Le premier satrape rapporta à haute voix les actions qui pouvaient mériter à leurs autours ce prix inestimable. Il ne parla point de la grandeur d'âme avec laquelle Zadig avait rendu à l'Envieux toute sa fortune: ce n'était pas une action qui méritât de disputer le prix.

Il présenta d'abord un jugequi, ayant fait perdre un procès considérable à un citoyen, par une méprise dont il n'était pas même responsable, lui avait donné tout son bien, qui était la valeur de ce que l'autre avait perdu.

Il produisit ensuite un jeune homme qui, étant éperdument épris d'une fille qu'il allait épouser, l'avait cédée à un ami près d'expirer d'amour pour elle, et qui avait encore payé la dot en cédant la

Ensuite il fit paraître un soldat qui, dans la guerre d'Hyrcanie, avait donné encore un plus grand exemple de générosité. Des soldats ennemis lui enlevaient sa maîtresse, et il la défendait contre eux: on vint lui direque d'autres Hyrcaniens enlevaient sa mère à quelques pas de là: il quitta en pleurant sa maîtresse, et courut délivrer sa mère: il retourna ensuite vers celle qu'il aimait, et la trouva expirante. Il voulut se tuer; sa mère lui remontra qu'elle n'avait que lui pour tout secours, et il eut le courage de souffrir la vie.

Les juges penehaieut pour ce soldat. Le roi prit la parole, et dit : Son action et celles des autres sont belles, mais elles ne m'étonnent point; hier Zadig en a făit une qui m'a étonné. J'avais disgracié depuis quelques jours mon ministre et mon favori Coreb. Je me plaignais de lui avec violence. et tous mes conrtisans m'assuraient que j'étais trop doux; c'était à qui me dirait le plus de mal de Coreb. Je demandai à Zadig ce qu'il en pensait, et il osa en dire du bien. J'avoue que j'ai vn, dans nos histoires, des exemples qu'on a payé de son bien une erreur, qu'on a cédé sa maîtresse, qu'on a préféré une mère à l'objet de son amour: mais je n'ai jamais lu qu'un courtisan ait parlé avantageusement d'un ministre disgracié contre qui son souverain était en colère. Je donne vingt mille pièces d'or à chacun de ceux dont on vient de réciter les actions généreuses; mais je donne la coupe à Zadig.

Sire, lui dit-il, c'est votre mejesté seule qui mérite la coupe, c'est elle qui afait l'action la plus inouie, puisque étant roi vous ne vous êtes point fâché coatre votre esclave, lorsqu'il contredisait votre passion. On admira le roi et Zadig. Le juge qui avait donné son bien, l'amant qui avait morié sa maîtresse à son ami, le soldat qui avait préféré sa maîtresse à son ami, le soldat qui avait préféré.

le salut de sa mère à celui de sa maitresse, reçurent les présents du monarque; ils virent leurs noms écrits dans le livre des géuéreus: Zadig eut la coupe. Le roi acquit la réputation d'un bon prince, qu'il ne garda pas long-temps. Ce jour fut consacré par des fêtes plus longues que la loi ne le portait. La mémoire s'en conserve encore dans l'Asie. Zadig disait: le suis donc enfin heureux! Mais it se tromanăt.

# CHAPITRE VI.

Le ministre.

Le roi avait perdn son premier ministre. Il choisit Zadig pour remplir cette place. Toutes les belles dames de Babylone applandirent à ce choix. car depuis la fondation de l'empire il n'y avait iamais eu de ministre si jeune. Tous les courtisans furent fâchés; l'Envieux en eut un crachement de sang, et le nez lui eusla prodigieusement. Zadig ayant remercié le roi et la reine, alla remercier aussi le perroquet : Bel oiseau, lui dit-il, c'est vous qui m'avez sauvé la vie, et qui m'avez fait premier ministre : la chienne et le cheval de leurs maiestés m'avaient fait heaucoup de mal, mais vous m'avez fait du bien. Voilà donc de quoi dépendent les destins des hommes! Mais, ajouta-t-il, un bonheur si étrange sera peut-être bientôt évanoui. Le perroquet répondit, Oui. Ce mot frappe Zadig. Cependant, comme il était bon physicien, et qu'il ne croyait pas que les perroquets fussent prophètes, il se rassura bientôt; il se mit à exercer son ministère de son mieux.

Il fit sentir à tout le monde le pouvoir sacré des lois, et ne fit sentir à personne le poids de sa diguité. Il ne gêna point les voix du divan, et chaque visir pouvait avoir un avis sans lui déplaire. Quand il jugeait une affaire, ce n'était pas lui qui jugeait, c'était la loi; mais quand elle était trop sévère, il la tempérait; et quand on manquait de lois, son équité en fesait qu'on aurait prises pour celles de Zoroastre.

C'est de lui que les nations tiennent ce grand principe: Qu'il vaut mieux hasarder desauver un coupable que de condammer un innocent. Il croyait que les lois étaient faites pour secourir les citorens autant que pour les intimider. Son principal talent était de démôler la vérité, que tous les hommes cherchent à obscurcir. Dès les premiers jours de son administration il mit ce grand talent ea usage. Un fameux négociant de Babylone étaitmort aux Indes; il avait fait ses héritiers es deux fils par portions égales, après avoir marié leur sœur; et il loissait un présent de trente mille pièces d'or

à celui de ses deux fils qui serait jugé l'aimer davantage. L'ainé lui bâtit un tombeau, le second augmenta d'une partie de son héritage la doi de sa sœur; chacun disait: C'est l'aînéqui aimelemieux son père, le cadet aime mieux sa sœur; c'est à l'aîné qu'appartiennent les trente mille pièces.

Zadig les fit venir tous deux l'un après l'autre. Il dit à l'ainé: Voire père n'est point mort, il est guéri de sa dernière maladie, il revient à Babylone. Dieu soit loué, répondit le jeune homme; mais voilà un tombeau qui m'a coûté bien cher l Zadig dit ensuite la même chose au cadet. Dieu soit loué! répondit-il, je vais rendre à mon père tout ce que j'ai; mais je voudrais qu'il laissât à ma sœur ce que je lui ai donné. Vous ne rendrez rien, dit Zadig, et vous aurez les trente mille pièces; c'est vous qui aimez le mieux votre père.

Une fille fort riche avait fait une promesse de mariage à deux mages, et après avoir recu quelques mois des instructions de l'un et de l'autre . elle se trouva grosse. Ils voulaient tous deux l'épouser. Je prendrai pour mon mari, dit-elle, celui des deux qui m'a mise en état de donner un citoyen à l'empire. C'est moi qui ai fait cette bonne œuvre. dit l'un. C'est moi qui ai eu cet avantage, dit l'autre. Eli bien l'répondit-elle, je reconnais pour père de l'enfant celui des deux qui lui pourra donner la meilleure éducation. Elle accoucha d'un fils. Chacun des mages veut l'élever. La cause est portée devant Zadig. Il fait venir les deux mages. Qu'enseigneras-tu à ton pupille? dit-il au premier. Je lui apprendrai, dit le docteur, les huit parties d'oraison, la dialectique, l'astrologie, la démonomanie; ce que c'est que la substance et l'accident, l'abstrait et le coucret, les monades et l'harmonie préétablie. Moi, dit le second, je tâcherai de le rendre juste et digne d'avoir des amis. Zadig prononça: Que tu sois son père ou non, tu épouseras sa mère.

Il venait tous les jours des plaintes à la cour contre l'itimadoulet de Médie, nommé Irax. C'était un grand seigneur dont le fonds n'était pas mauvais, mais qui était corrompu par la vanité et par la volupté. Il souffrait rarement qu'on lui parlàt, et jamais qu'on l'osàt contredire. Les paons ne sont pas plus vains, les colombes ne sont pas pius voluptueuses, les tortues ont moins de paresse; il ne respirait que la fausse gloire et les faux plaisirs : Zadig entreprit de le corriger.

Il lui envoya de la part du roi un maître de musiou avec douze voix et vingt-quatre violous, un maître-d'hôtel avec six cuisiniers et quatre chambellans, qui ne devaient pas le quitter. L'ordre du roi portait que l'étiquette suivante serait inviolablement observée: et voici comme les choses se passèrent. Le premier jour, dès que le voluptueux frax fut éveillé, le maître de musique entra, suivi des voix et des violons : on chanta une cautate qui dura deux heures, et, de trois minutes en trois minutes, le refrain était:

Que son mérite est extrême! Que de grâces! que de grandeur! Ah! combien monseigneur Doit être content de lui-même!

Après l'exécution de la cantate un chambellan lui fit une harangue de trois quarts d'heure, dans laquelle on le louait expressément de toutes les bonnes qualités qui lui manquaient. La harangue finie, on le conduisit à table au son des instruments. Le diner dura trois heures; dès qu'il ouvrit la bouche pour parler, le premier chambellan dit: Il aura raison. A peine eut-il prononcé quatre paroles, que le second chambellans firent de grands éclats de rire des bons mots qu'Irax avait dits ou qu'il avait dù dire. Après diner on lui répéta la cantate.

Cette première journée lui parut délicieuse ; il erut que le roi des rois l'honorait selon ses mérites; la seconde lui parut moins agréable; la troisième fut génante; la quatrième fut insupportable; la cinquième fut un supplice : enfin, outré d'entendre toujours chanter,

Ah! combien monseigneur Doit être content de lui-même!

d'entendre toujours dire qu'il avait raison, et d'être harangué chaque jour à la même heure, il écrivit en cour pour supplier le roi qu'il daignât rappeler ses chambellans, ses musiciens, son maître-d'hôtel; il promit d'être désormais moins vain et plus appliqué; il se fit moins encenser, eut moins de fêtes, et fut plus heureux; car, comme dit le Sadder, toujours du plaisir n'est pas du plaisir.

\*\*\*\*\*

## CHAPITRE VII.

Les disputes et les audiences.

C'est ainsi que Zadig montrait tous les jours la subtilité de son génie et la bonté de son âme; on l'admirait, et cependant on l'aimait. Il passait pour le plus fortuné de tous les hommes, tout l'empire était rempli de son nom; toutes les femmes le lorgnaient; tous les citoyens célébraients a justice; les savants le regardaient comme leur oracle; les prêtres même avouaient qu'il en savait plus que le vieux archimage Yébor. On était bien loin alors de lui faire des procès sur les grif-

fons; on ne croyait que ce qui lui semblait croyable.

Il v avait une grande querelle dans Babylone, qui durait depuis quinze cents années, et qui partageait l'empire en deux sectes opiniâtres : l'une prétendait qu'il ne fallait jamais entrer dans le temple de Mithra que du pied gauche; l'autre avait cette coutume en abomination, et n'entrait iamais que du pied droit. On attendait le jour de la fête solennelle du feu sacré pour savoir quelle secte scrait favorisée par Zadig. L'univers avait les yeux sur ses deux pieds, et toute la ville était en agitation et en suspens. Zadig entra dans le temple en sautant à pieds joints, et il prouva ensuite, par un discours éloquent, que le Dieu du ciel et de la terre, qui n'a acception de personne, ne fait pas plus de cas de la jambe gauche que de la jambe droite. L'Envieux et sa femme prétendirent que dans son discours il n'y avait pas assez de figures, qu'il n'avait pas fait assez danser les montagnes et les collines. Il est sec et sans génie, disaient-ils; on ne voit chez lui ni la mer s'enfuir, ni les étoiles tomber, ni le soleil se fondre comme de la cire : il n'a point le bon style oriental. Zadig se contentait d'avoir le style de la raison. Tout le monde fut pour lui, non pas parce qu'il était dans le bon chemin, non pas parce qu'il était raisonnable, non pas parce qu'il était aimable, mais parce qu'il était premier visir.

Il termina aussi heureusement le grand procès entre les mages blancs et les mages noirs. Les blancs soutenaient que c'était une impiété de se tourner, en priant Dieu, vers l'orient d'hiver; les noirs assuraient que Dieu avait en horreur les prières des hommes qui se tournaient vers le couchant d'été. Zadig ordonna qu'on se tournât comme on voudrait.

Il trouva ainsi le secret d'expédier le matin les affaires particulières et les générales : lo reste du jour il s'occupait des embellissements de Babylone : il fesait représenter des tragédies où l'on pleurait, et des comédies où l'on riait; ce qui était passé de mode depuis long-temps, et ce qu'il fit renaître parce qu'il avait du goût. Il ne prétendait pas en savoir plus que les artistes; il les récompensait par des bienfaits et des distinctions, et n'était point jaloux en secret de leurs talents. Le soir il amusait beacoup le roi, et surtout la reine. Le roi disait : Le grand ministre! la reine disait : L'aimable ministre! et lous deux joutaient : C'etit été grand dommage qu'il edut été pend

Jamais homme en place ne fut obligé de donner tant d'audiences aux dames. La plupart venaient lui parler des affaires qu'elles n'avaient point, pour en avoir une avec lui. La femme de l'Envieux s'y présenta des premières; elle lui jura par Mithra, par le Zenda-Vesta, et par le feu sacré, qu'ello avait détesté la conduite de son mari; elle lui confia ensuite que ce mari était un jaloux, un brutai; elle lui fit entendre que les dieux le punissaient, en lui refusant les précieux effets de ce feu sacré par lequel seul l'homme est semblable aux immortels: elle finit par laisser tomber sa jarretière; Zadig la ramassa avec sa politesse ordinaire; mais il ne la rattacha point au genou de la dame; et cette petite faute, si c'en est uno, fut la cause des plus horribles infortunes. Zadig n'y pensa pas, et la femme de l'Envieux y pensa beaucoup.

D'autres dames se présentaient tous les jours. Les annales secrètes de Babylone prétendent qu'il succomba une fois, mais qu'il fut tout étonné de jouir sans volupté, et d'embrasser son amante avec distraction. Celle à qui il donna, sans presque s'en apercevoir, des marques de sa protection, était une femme de chambre de la reine Astarté. Cette tendre Babylonienne se disait à elle-même pour se consoler : Il faut que cethomme-là ait prodigieusement d'affaires dans la tête, puisqu'il y songe encore même en fesant l'amour. Il échappa à Zadig, dans les instants où plusieurs personnes ne disent mot, et où d'autres ne prononcent que des paroles sacrées, de s'écrier tout d'un coup ; La reine! La Babylonienne crut qu'enfin il était revenu à lui dans un bon moment, et qu'il lui disait: Ma reine. Mais Zadig, toujours très distrait, prononça le nom d'Astarté. La dame, qui dans ces heureuses circonstances interprétait tout à sou avantage, s'imagina que cela voulait dire: Vous êtes plus belle que la reine Astarté. Elle sortit du sérail de Zadig avec de très beaux présents. Elle alla conter son aventure à l'Envieuse, qui était son amie intime: cellc-ci fut cruellement piquée de la préférence. Il n'a pas daigné seulement, dit-elle, me rattacher cette jarretière que voici, et dont je ne veux plus me servir. Oh! oh! dit la fortunée à l'Envieuse, vous portez les mêmes jarretières que la reine! Vous les prenez donc chez la même feseuse? L'Envieuse rêva profoudément, ne répondit rien, et alla consulter son mari l'Envieux.

Cependant Zadig s'apercevait qu'il avait toujours des distractions quand il donnait des audicnces, et quand il jugeait : il ne savait à quoi les attribuer; c'était là sa seule peine.

Il ent un songe: il lui semblait qu'il était couché d'abord sur des herbes sèches, parmi lesquelles il y en avait quelques unes de piquantes qui l'incommodaient; et qu'ensuite il reposait mollement sur un lit de roses, dont il sortait un serpeut qui le blessait au cœur de sa langue acérée et envenimée. Hélast disait-il, j'ai été long-temps couché sur ces herbes sèches et piquantes, Je suis maintenant sur (e lit de roses; mais quel sera le serpent?

\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE VIII.

#### La jalousie.

Le malheur de Zadig vint de son bonheur même, et surtout de son mérite. Il avait tous les jours des entretiens avec le roi et avec Astarté, son auguste épouse. Les charmes de sa conversation redoublaient encore par cette envie de plaire qui est à l'esprit ce que la parure est à la beauté; sa jeunesse et ses grâces firent insensiblement sur Astarté une impression dont elle ne s'aperçut pas d'abord. Sa passion croissait dans le sein de l'innocence. Astarté se livrait sans scrupule et sans crainte au plaisir de voir et d'entendre un hommo cher à son époux et à l'état; elle ne cessait de le vanter au roi; elle en parlait à ses femmes, qui enchérissaient encore sur ses louanges; tout servait à enfoncer dans son cœur le trait qu'elle ne sentait pas. Elle fesait des présents à Zadig, dans lesquels il entrait plus de galanterie qu'elle ne pensait : elle crovait ne lui parler qu'en reine contente de ses services, et quelquefois ses expressions étaient d'une femme sensible.

Astarté était beauconp plus belle que cette Sémire qui haïssait tant les borgnes, et que cette autre femme qui avait vouln couper le nez à son éponx. La familiarité d'Astarté, ses discours tendres, dont elle commencait à rougir, ses regards, qu'elle voulait détourner, et qui se fixaient sur les siens, allumèrent dans le cœur de Zadig un fen dont il s'étouna. Il combattit; il appela à son secours la philosophie, qui l'avait toujours secouru; il n'en tira que des lumières, et n'en reçut aucun soulagement. Le devoir, la reconnaissance, la majesté souveraine violée, se présentaient à ses yeux comme des dieux vengeurs; il combattait, il triomphait; mais cette victoire, qu'il fallait remporter à tout moment, lui coûtait des gémissements et des larmes. Il n'osait plus parler à la reine avec cette douce liberté qui avait eu tant de charmes pour tous deux : ses veux se couvraient d'un nuage; ses discours étaient contraints et sans suite : il baissait la vne; et quand, malgré lui, ses regards se tournaient vers Astarté, ils rencontraient ceux de la reine mouillés de pleurs, dont il partait des traits de flamme; ils semblaient se dire l'un à l'antre : Nous nous adorons, et nous craignons de nous aimer; nous brûlons tous deux d'un feu que nous condamnons.

Zadig sortait d'auprès d'elle égaré, éperdu, le cœur surchargé d'un fardeau qu'il ne pouvait plus porter : dans la violence de ses agitations, il laissa pénétrer son secret à son ami Cador, comme un homme qui, ayant soutenu long-temps les atteintes d'une vive douleur, fait enfin connaître son mal par un cri qu'un redoublement aigu lui arrache, et par la sueur froide qui coule sur son front.

Cador lui dit : J'ai déjà démêlé les sentiments que vous vouliez vous cacher à vous-même : les passions ont des signes auxquels on ne peut se méprendre. Jugez, mon cher Zadig, puisque j'ai lu dans votre cœur, si le roi n'y découvrira pas un sentiment qui l'offense. Il n'a d'autre défaut que celui d'être le plus jaloux des hommes. Vous résistez à votre passion avec plus de force que la reine ne combat la sienne, parce que vous êtes philosophe, et parce que vous êtes Zadig. Astarté est fenune; elle laisse parler ses regards avec d'autant plus d'imprudence qu'elle ne se croit pas encore coupable. Malheureusement rassurée sur son innocence, elle uéglige des dehors nécessaires. Je tremblerai pour elle, tant qu'elle n'aura rien à se reprocher. Si vous étiez d'accord l'un et l'autre, vous sauriez tromper tous les veux : une passion naissante et combattue éclate; un amour satisfait sait se cacher. Zadig frémit à la proposition de trahir le roi, son bienfaiteur; et jamais il ne fut plus fidèle à son prince que quand il fut coupable envers lui d'un crime involontaire. Cependant la reine prononçait si souvent le nom de Zadig, son front se convrait de tant de rougeur en le prononçant, elle était tantôt si animée, tantôt si interdite, quand elle lui parlait en présence du roi; une rêverie si profonde s'emparait d'elle quand il était sorti, que le roi fut troublé. Il crut tout ce qu'il voyait, et imagina tout ce qu'il ne voyait point. Il remarqua surtout que les babouches de sa femme étaient bleues, et que les babouches de Zadig étaient bleues, que les rubans de sa femme étaient jaunes, et que le bonnet de Zadig était jaune : c'étajent là de terribles indices pour un prince délicat. Les soupçous se tournèrent en certitude dans son esprit aigri.

Tous les esclaves des rois et des reines sont autant d'espions de leurs cœurs. On pénètra bientôt qu'Astarté était tendre, et que Moabdar était ja-loux. L'Envieux engagea l'Euvieuse à envoyer au roi sa jarretière, qui ressemblait à celle de la reine. Pour surcroit de malheur, cette jarretière était bleue. Le monarque ne songea plus qu'à la manière de se venger. Il résolut une nuit d'empoisonner la reine, et de faire mourir Zadig par le cordeau au point du jour. L'ordre en fut donné à un impitoyable eunuque, exécuteur de ses vengeances. Il y avait alors dans la chambre du roi un petit nain qui était muet, mais qui n'était pas sourd. On le souffrait toujours : il était témoin de

ce qui se passait de plus secret, comme un animal domestique. Ce petit muet était très attaché à la reine et à Zadig. Il entendit, avec autant de surprise que d'horreur, donner l'ordre de leur mort. Mais comment faire pour prévenir cet ordre effrovable, qui allait s'exécuter dans peu d'heures? Il ne savait pas écrire; mais il avait appris à peindre, et savait surtout faire ressembler. Il passa une partie de la nuit à crayonner ce qu'il voulait faire entendre à la reine. Son dessin représentait le roi agité de fureur, dans un coin du tableau, donnant des ordres à son eunuque; un cordeau bleu et un vase sur une table, avec des jarretières bleues et des rubans jaunes ; la reine, dans le milieu du tableau, expirante entre les bras de ses femmes ; et Zadig étranglé à ses pieds. L'horizon représentait un soleil levant pour marquer que cette horrible exécution devait se faire aux premiers rayons de l'aurore. Dès qu'il eut fini cet ouvrage, il courut chez une femme d'Astarté, la réveilla, et lui fit entendre qu'il fallait dans l'instant même porter ce tableau à la reine.

Cependant, au milieu de la nuit, on vient frapper à la porte de Zadig; on le réveille; on lui donne un billet de la reine; il doute si c'est un songe; il ouvre la lettre d'une main tremblante. Quelle fut sa surprise, et qui pourrait exprincer la consternation et le désespoir dont il fut accablé quand il lut ces paroles: • Fuyez dans l'instant • même, ou l'on va vous arracher la vie I Fuyez, • Zadig; je vous l'ordonne un nom de notre • amour et de meş rubans jaumes. Je n'étais point

coupable; mais je sens que je vais mourir cri minelle.

Zadig cutà peine la force de parler. Il ordonna qu'on fit venir Cador; et, sans lui rien dire, il lui donna ce billet. Cador le força d'obéir, et de prendre sur-le-champ la route de Memphis. Si vous osez allet rouver la reine, lui dit-il, vous hâtez sa mort; si vous parlez au roi, vons la perdez encore. Je me charge de sa destinée; suivez la vôtre. Je répandrai le bruit que vous avez pris la route des Indes. Je viendrai bientôt vous trouver, et je vous apprendrai ce qui se sera passé à Babylone.

Cador, dans le moment même, fit placer deux dromadaires des plus légers à la course vers une porte secrète du palais: il y fit monter Zadig, qu'il failut porter, et qui était près de rendre l'âme. Un seul domestique l'accompagna; et bientôt Cador, plongé dans l'étonnement et dans la douleur, perdit son ami de vue.

Cet illustre fugitif, arrivé sur le bord d'une colline dont on voyait Babylone, tourna la vue sur le palais de la reine, et s'évanouit; il ne reprit ses sens que pour verser des larmes, et pour souhaiter la mort. Enfin après s'être occupé de la destinée déplorable de la plus aimable des femmes et de la première reine du monde, il fit un moment de retour sur lui-même, et s'écria : Qu'estce donc que la vie humaine? O vertu! à quoi m'avezvous servi? Deux femmes m'ont indignement trompé; la troisième, qui n'est point coupable, et qui est plus belle que les autres, va mourir ! Tout ce que i'ai fait de bien a toujours été pour moi une source de malédictions, et ie n'ai été élevé au comble de la grandeur que pour tomber dans le plus horrible précipice de l'infortune. Si j'eusse été méchant comme tant d'autres, je serais heureux comme eux. Accablé de ces réflexions funestes, les yeux chargés du voile de la douleur, la pâleur de la mort sur le visage, et l'âme ablmée dans l'excès d'un sombre désespoir, il continuait son voyage vers l'Égypte.

-----

#### CHAPITRE IX.

La femme battue.

Zadig dirigeait sa route sur les étoiles. La constellation d'Orion et le brillant astre de Sirius le guidaient vers le port de Canope. Il admirait ces vastes globes de lumière qui ne paraissent que de faibles étincelles à nos yeux, tandis que la terre, qui n'est en effet qu'un point imperceptible dans la nature, paraît à notre cupidité quelque chose de si grand et de si noble. Il se figurait alors les hommes tels qu'ils sont effet, des insectes se dévorant les uns les autres sur un petit atome de bone. Cette image vraie semblait anéantir ses malhenrs, en lui retracant le néant de son être et celui de Babylone. Son âme s'élançait jusque dans l'infini, et contemplait, détachée de ses sens. l'ordre immuable de l'univers. Mais lorsque ensuite, rendu à lui-même et rentrant dans son cœur, il pensait qu'Astarté était peut-être morte pour lui, l'univers disparaissait à ses yeux, et il ne voyait dans la nature entière qu'Astarté mourante, et Zadig infortuné. Comme il se livraità ce flux et à ce reflux de philosophie sublime et de douleur accablante, il avançait vers les frontières de l'Égypte; et déjà son domestique fidèle était dans la première bourgade, où il lui cherchait un logement. Zadig cependant se promenait vers les jardins qui bordaient ce village. Il vit, non loin du grand chemin, une femme éplorée qui appelait le ciel et la terre à son secours, et un homme furieux qui la suivait. Elle était déjà atteinte par lui, elle embrassait ses genoux. Cet homme l'accablait de coups et de reproches. Il jugea, à la violence de l'Égyptien et aux pardons réitérés que

lui demandait la dame, que l'un était un jaloux, et l'autre une infidèle; mais quand il eut considéré cette femme qui était d'une beauté touchante, et qui même ressemblait un peu à la malheureuse Astarté, il se sentit pénétré de compassion pour clle, et d'horreur pour l'Egyptien. Secourez-moi, s'ecria-t-elle à Zadig avec des sanglots; tirez-moi des mains du plus barbare des hommes, sauvezmoi la vie ! A ces cris , Zadig courut se jeter entre elle et ce barbare. Il avait quelque connaissance de la langue égyptienne. Il lui dit en cette langue : Si vous avez quelque humauité, je vous conjure de respecter la beauté et la faiblesse. Pouvez-vous outrager ainsi un chef-d'œuvre de la nature, qui est à vos pieds, et qui n'a pour sa défense que des larmes? Alıl alıl lui dit cet emporté, tu l'aimes donc aussil et c'est de toi qu'il faut que je me venge. En disant ces paroles, il laisse la dame, qu'il tenait d'une main par les cheveux, et, prenant sa lauce, il veut en percer l'etranger. Celuici, qui était de saug-froid, évita aisément le coup d'un furieux. Il se saisit de la lance près du fer dont elle est armée. L'un veut la retirer, l'autre l'arracher. Elle se brise entre leurs mains. L'Egyptien tire son épée; Zadig s'arme de la sienne. lis s'attaquent l'un l'antre. Celui-là porte cent coups précipités; celui-ci les pare avec adresse. La danie, assise sur un gazon, rajuste sa coiffure, et les regarde. L'Égyptien était plus robuste que son adversaire, Zadig était plus adroit. Celui-ci se battait en homme dont la tête conduisait le bras, et celui-là comme un emporté dont une colère aveugle guidait les mouvements au hasard. Zadig passe à lui, et le désarme, et tandis que l'Égyptien, devenu plus furieux, veut se jeter sur lui, il le saisit, le presse, le fait tomber en lui tenant l'épée sur la poitrine; il lui offre de lui donner la vie. L'Egyptien hors de lui tire son poignard ; il en blesse Zadig dans le temps même que le vainqueur lui pardonnait. Zadig iudigné lui plonge son épée dans le sein. L'Égyptien jette un cri horrible, et meurt en se débattant. Zadig alors s'avanca vers la dame, et lui dit d'une voix soumise : Il m'a force de le tuer : je vous ai vengée; vous êtes délivrée de l'homme le plus violent que j'aie jamais vu. Que voulez-vous maintenant de moi, madame? Que tu meures, scélérat, lui répondit-elle; que tu meures! tu as tué mon amant: je voudrais pouvoir déchirer ton cœur. En vérité, madame, vous aviez là un étrange homme pour amant, lui répondit Zadig; il vous battait de toutes ses forces. et il voulait m'arracher la vie parce que vous m'avez conjuré de vous seconrir. Je voudrais qu'il me battit encore, reprit la dame en poussant des cris. Je le méritais bien, je lui avais donné de la jalousie. Plût au Ciel qu'il me

battit, et que tu fusses à sa place! Zadig, plus surpris et plus en colère qu'il ne l'avait été de sa vie, lui dit : Madame, toute belle que vous êtes, vous mériteriez que je vous battisse à mon tour. tant vous êtes extravagante; mais je n'en prendrai pas la peine. Là-dessus il remonta sur son chameau, et avança vers le bourg. A peine avait-il fait quelques pas qu'il se retourne au bruit que fesaient quatre courriers de Babylone. Ils venaient à toute bride. L'un d'eux, en voyant cette femme, s'écria : C'est elle-même l elle ressemble au portrait qu'on nous en a fait. Ils ne s'embarrassèrent pas du mort, et se saisirent incontinent de la dame. Elle ne cessait de crier à Zadig : Secourezmoi encore une fois, étranger généreux l je vous demande pardon de m'être plainte de vous : secourez-moi, et je suis à vous jusqu'au tombeau ! L'envie avait passé à Zadig de se battre désormais pour elle. A d'autres, répond-il; vous ne m'y attraperez plus. D'ailleurs il était blessé, son sang coulait, il avait besoin de secours; et la vue des quatre Babyloniens, probablement envoyés par le roi Moabdar, le remplissait d'inquiétude. Il s'avance en hâte vers le village, n'imaginant pas pourquoi quatre courriers de Babylone venaient prendre cette Égyptienne, mais encore plus étonné du caractère de cette dame.

# CHAPITRE X.

#### L'esclavage.

Comme il entrait dans la bourgade égyptienne, il se vit entouré par le peuple. Chacun criait : Voilà celui qui a enlevé la belle Missouf, et qui vient d'assassiner Clétofis I Messieurs, divil, Dieu me préserve d'enlever jamais votre helle Missouf! elle est trop capricieuse; et, à l'égard de Clétofis, je ne l'ai point assassiné; je me suis défendu seulement contre lui. Il voulait me tuer, parce que je lui avais denandé très humblement grâce pour la belle Missouf, qu'il battait impitoyablement. Je suis un étranger qui vient chercher un asile dans l'Égypte; et il n'y a pas d'apparence qu'en venant demander votre protection, j'aic commencé par enlever une femme, et par assassiner un homme.

Les Égyptiens étaient alors justes et humains. Le peuple conduisit Zadig à la maison de ville. On commença par le faire panser de sa blessure, et ensuite on l'interrogea, lui et son domestique séparément, pour savoir la vérité. On reconau que Zadig n'était point un assassin; mais il était coupable du sang d'un homme: la loi le condamnait à être esclave. On vendit au profit de la bourgade ses deux chameaux; on distribua aux habitants tout l'or qu'il avait apporté; sa personne fut exposée en vente dans la place publique, ainsi que celle de son compagnon de voyage. Un marchand arabe, nommé Sétoc, y mit l'enchère; mais le valet, plus propre à la fatigue, fut vendu bien plus chèrement que le maître. On ne sesait pas de comparaison entre ces deux hommes. Zadig fut donc esclave subordonné à son valet : on les attacha ensemble avec une chaîne qu'on leur passa aux pieds, et en cet état ils suivirent le marchand arabe dans sa maison. Zadig, en chemin, consolait son domestique, et l'exhortait à la patience; mais, selon sa coutume, il fesait des réflexions sur la vie humaine. Je vois, lui disait-il, que les malheurs de ma destinée se répandent sur la tienne. Tout m'a tourné jusqu'ici d'une façon bien étrange. J'ai été condamné à l'amende pour avoir vu passer une chienne; j'ai pensé être empalé pour un griffon; j'ai été envoyé au supplice parce que i'avais fait des vers à la louange du roi; i'ai été sur le point d'être étranglé parce que la reine avait des rubans jaunes, et me voici esclave avec toi parce qu'un brutal a battu sa maîtresse. Allons , ne perdons point courage; tout ceci finira peutêtre; il faut bien que les marchands arabes aient des esclaves; et pourquoi ne le serais-je pas comme un autre, puisque je suis homme comme un autre? Ce marchand ne sera pas impitoyable; il faut qu'il traite bien ses esclaves, s'il en veut tirer des services. Il parlait ainsi, et dans le fond de son cœur il était occupé du sort de la reine de Babylone.

Setoc, le marchand, partit deux jours après pour l'Arabie déserte avec ses seclaves et ses chameaux. Sa tribu habitait vers le désert d'Horeb. Le chemin fut long et pénible. Sétoc, dans la route, fesait bien plus de cas du valet que du maître, parce que le premier chargeait bien mieux les chameaux; et toutes les petites distinctions furent pour lui.

Un chameau mourut à deux journées d'Horeb : on répartit sa charge sur le dos de chacun des serviteurs ; Zadig en eut sa part. Sétoc se mit à rire en voyant tous ses esclaves marcher courbés. Zadig prit la liberté de lui en expliquer la raison, et lui apprit les lois de l'équilibre. Le marchand étonné commença à le regarder d'un autre œil. Zadig, voyant qu'il avait excité sa curiosité, la redoubla en lui apprenant beaucoup de choses qui n'étaient point étrangères à son commerce ; les pesanteurs spécifiques des métaux et des denrées sous un volume égal; les propriétés de plusieurs animaux utiles; le moyen de rendre tels ceux qui ne l'étaient pas ; ensin il lui parut un sage. Sétoc lui donna la préférence sur son camarade, qu'il avait tant estimé. Il le traita bien, et n'eut pas sujet de s'en repentir.

Arrivé dans sa tribu. Sétoc commenca par redemander cinq cents onces d'argent à un Hébreu auquel il les avait prêtées en présence de deux témoins; mais ces deux témoins étaient morts, et l'Hébreu, ne pouvant être convaincu, s'appropriait l'argent du marchand, en remerciant Dicu de ce qu'il lui avait donné le moyen de tromper un Arabe, Sétoc confia sa peine à Zadig, qui étalt devenu son conseil. En quel endroit, demanda Zadig, prêtâtes-vous vos cinq cents onces à cet infidèle? Sur une large pierre, répondit le marchand, qui est auprès du mont Horeb. Quel est le caractère de votre débiteur? dit Zadig. Celui d'un fripon . reprit Sétoc. Mais je vous demande si c'est un homme vif ou flegmatique, avisé ou imprudent. C'est de tous les mauvais payeurs, dit Sétoc, le plus vif que je connaisse. Eli bien l'insista Zadig, permettez que je plaide votre cause devant le juge. En effet il cita l'Hébreu au tribunal, et il parla ainsi au juge : Oreiller du trône d'équité, le viens redemander à cet homme, au nom de mon maître. cinq cents onces d'argent qu'il ne veut pas rendre. Avez-vous des témoins? dit le juge. Non, ils sont morts; mais il reste une large pierre sur laquelle l'argent fut compté; et s'il plait à votre grandeur d'ordonner qu'on aille chercher la pierre, l'espère qu'elle portera témoignage; nous resterons ici l'Hébreu et moi, en attendant quo la pierre vienne ; je l'enverrai chercher aux dépens de Sétoc, mon maître. Très volontiers, répondit le juge; et il se mit à expédier d'autres affaires.

A la fin de l'audience : Éh bien! dit-il à Zadig, votre pierre n'est pas encore venue? L'Hôreu, en riant, répondit : Votre grandeur resterait ici jusqu'à demain que la pierre ne serait pasencore arrivée; elle est à plus de six milles d'ici, et il faudrait quinze hommes pour la remuer. Eh bienl s'écria Zadig, je vous avais bien dit que la pierre porterait témoignage; puisque cet homme sait où elle est, il avoue donc que c'est sur elle que l'argent fut compté. L'Hôbreu déconcerté fut bientôt contraint de tout avouer. Le juge ordonna qu'il serait lié à la pierre, sans boire ni manger, jusqu'à ce qu'il eût rendu les cinq ceuts onces, qui furent bientôt payées.

L'esclave Zadig et la pierre furent en grande recommandation dans l'Arabie.

#### CHAPITRE XI.

#### Le bûcher.

Sétoc, enchanté, fit de son esclave son ami intime. Il ne pouvait pas plus se passer de lui qu'avait fait le roi de Babylone; et Zadig fut heureux.

que Sétoc n'eût point de femme. Il découvrait dans 1 son maître un naturel porté au bien, beaucoup de droiture et de bon sens. Il fut fâché de voir qu'il adorait l'armée céleste, c'est-à-dire le soleil, la lune, et les étoiles, selon l'ancien usage d'Arabie. Il lui en parlait quelquefois avec beaucoup de discrétion. Enfin il lui dit que c'étaient des corps comme les autres, qui ne méritaient pas plus son bommage qu'un arbre ou un rocher. Mais, disait Sétoc, ce sont des êtres éternels dont nous tirons tous nos avantages; 'ils animent la nature; ils règlent les saisons; ils sont d'ailleurs si loin de nous, qu'ou ne peut pas s'empêcher de les révérer. Vous recevez plus d'avantages, répondit Zadig, des caux de la mer Rouge, qui porte vos marchandises aux Indes, Pourquoi ne serait-elle pas aussi ancienne que les étoiles? Et si vous adorez ce qui est éloigné de vous, vous devez adorer la terre des Gaugarides, qui est aux extrémités du monde. Non, disait Sétoc, les étoiles sont trop brillantes pour que je ne les adore pas. Le soir venu. Zadig alluma un grand nombre de flambeaux dans la tente où il devait souper avec Sétoc; et dès que son patron parut, il se jeta à genoux devant ces cires allumées, et leur dit : Éternelles et brillantes clartés, soyez-moi toujonrs propices! Ayant proféré ces paroles, il se mit à table sans regarder Sétoc. Oue faites-vous donc? lui dit Sétoc étonné. Je fais comme vous , répondit Zadig ; j'adore ces chandelles, et je néglige leur maître et le mien. Sétoc comprit le sens profond de cet apologue. La sagesse de son esclave entra dans son âme; il ne prodigua plus son encens aux créatures, et adora l'Être éternel qui les a faites.

342

Il y avait alors dans l'Arabie une coutnme affreuse, venue originairement de Scythie, et qui, s'étant établie dans les Indes par le crédit des brachmanes, menacait d'envahir tout l'orient. Lorsqu'un homme marié était mort, et que sa femme bien-aimée voulait être saiute, elle se brû-- lait en public sur le corps de son mari. C'était une fête solennelle qui s'appelait le bûcher du veuvage. La tribu dans laquelle il y avait en le plus de femmes brûlée était la plus considérée. Un Arabe de la tribu de Sétoc étant mort, sa veuve, nommée Almona, qui était fort devote, fit savoir le jour et l'heure où elle se jetterait dans le feu, au son des tambours et des trompettes. Zadig remontra à Sétoc combien cette horrible coutume était contraire au bien du genre humain; qu'on laissait brûler tous les jours de jeunes veuves qui ponvaient donner des enfants à l'état, ou du moins élever les leurs; et il le sit convenir qu'il fallait, si on pouvait, abolir un usage si barbare. Sétoc répondit : Il y a plus de mille ans que les femmes sont en possession de se brûler. Qui de nous

osera changer une loi que le temps a consacrée? Y a-t-il rien de plus respectable qu'un ancien abus? La raison est plus ancienne, reprit Zadig. Parlez aux chefs des tribus, et je vais trouver la ieune veuve.

Il se fit présenter à elle; et après s'être insimué dans son esprit par des louanges sur sa beauté. après lui avoir dit combien c'était dommage de mettre au feu tant de charmes, il la loua encore sur sa constance et sur son courage. Vous aimiez donc prodigieusement votre mari? lui dit-il. Moi? point du tout, répondit la dame arabe. C'était un brntal, un jaloux, un homme insupportable; mais je suis fermement résolue de me jeter sur son bûcher. ll faut, dit Zadig, qu'il vait apparemment un plaisir bien délicieux à être brûlée vive. Ah! cela fait frémila nature, dit la dame; mais il faut en passer par là. Je suis dévote; je serais perdue de réputation, et tout le monde se moquerait de moi si je ne me brûlais pas. Zadig , l'ayant fait convenir qu'elle se brûlait pour les autres et par vanité, lui parla long-temps d'une manière à lui faire aimer un peu la vie, et parvint même à lui inspirer quelque bienveillance pour celui qui lui parlait. Que feriez-vous enfin , lui dit-il , si la vanité de vous brûler ne vous tenait pas? Hélas l dit la dame, je crois que je vous prierais de m'épouser.

Zadig était trop rempli de l'idée d'Astarté pour ne pas éluder cette déclaration; mais il alla dans l'instant trouver les chefs des tribus, leur dit ce qui s'étant passé, et leur conseilla de faire une loi par laquelle il ne serait permis à une veuve de se brûler qu'après avoir entretenu un jeune homme tête à tête pendant une heure entière. Depuis ce temps, aucune dame ne se brûla en Arabie. On eut au sen! Zadig l'obligation d'avoir détruit en un jour une coutume si cruelle, qui durait depnis tant de siècles. Il était donc le bienfaiteur de l'Arabie.

# CHAPITRE XII.

Le sopper.

Sétoc, qui ne pouvait se séparer de cet homme en qui habitait la sagesse, le mena à la grande foire de Bassora, où devaient se rendre les plus grands négociants de la terre habitable. Ce fut pour Zadig une consolation sensible de voir tant d'hommes de diverses contrées réunis dans la même place. Il ui paraissait que l'nniversétait une grande famille qui se rassemblait à Bassora. Il se trouva à table des le second jour avec un Égyptien, un Indien gaugaride, un habitant du Cathay, un Grec, un Celle, et plusieurs autres étrangers, qui, dans leurs fréquents voyages vers le golfe Arabique,

avaient appris assez d'arabe pour se faire entendre. ] L'Égyptien paraissait fort en colère. Quel abominable pays que Bassora l disait-il; on m'y refuse mille onces d'or sur le meilleur effet du monde. Comment done, dit Sétoc, sur quel effet vous a-t-on refusé cette somme? Sur le corps de ma tante, répondit l'Égytien; c'était la plus brave femme d'Égypte. Elle m'accompagnait toujours; elle est morte en chemin; j'en ai fait une des plus belles momies que nous avons; et je trouverais dans mou pays tout ce que je voudrais en la mettant en gage. Il est bien étrange qu'on ne veuille pas seulement me donner ici mille onees d'or sur un effet si solide. Tout en se courrougant, il était près de manger d'une excellente poule bouillie, quand l'Indien, le prenant par la main, s'écria avec douleur : Alıl qu'allez-vous faire? Manger de cette poule, dit l'homme à la momie. Gardez-vous-en bien, dit le Gangaride; il se pourrait faire que l'âme de la défunte fût passée dans le corps de cette poule, et vous ne voudriez pas vous exposer à manger votre tante. Faire cuire des poules, c'est outrager manifestement la nature. Que voulez-vous dire avec votre nature et vos poules? reprit le colérique Égyptien; nous adorons un bœuf, et nous en mangeons bien. Yous adorez un bœuf l est-il possible? dit l'homme du Gange. Il n'y a rien de si possible, repartit l'autre; il y a cent trente-cinq mille ans que nous en usons ainsi, et personne parmi nous n'y trouve à redire. Ah! cent trente-cinq mille ans l dit l'Indien, ce compte est un peu exagéré; il n'y en a que quatre-vingt mille que l'Inde est peuplée, et assurément nous sommes vos anciens; et Brama nous avait défendu de manger des bœufs avant que vous vous fussiez avisés de les mettre sur les autels et à la broche. Voilà un plaisant animal que votre Brama, pour le comparer à Apis! dit l'Égyptien; qu'a donc fait votre Brama de si beau? Le Bramin répondit : C'est lui qui a appris aux hommes à lire et à écrire, et à qui toute la terre doit le ieu des échecs. Vous vous trompez, dit un Chaldéen qui était auprès de lui, c'est le poisson Oannès à qui on doit de si grands bienfaits, et il est juste de ne rendre qu'à lui des hommages. Tout le monde vous dira que c'était un être divin, qu'il avait la queue dorée, avec une belle tête d'homme, et qu'il sortait de l'eau pour venir prêcher à terre trois heures par jour. Il eut plusieurs enfants qui furent tous rois, comme chaeun sait. J'ai son portrait chez moi, que je révère comme je le dois. On peut manger du bœuf tant qu'on veut ; mais e'est assurément une très grande impiété de faire cuire du poisson; d'ailleurs vous êtes tous deux d'une origine trop peu noble et trop récente pour me rien disputer. La nation égyptienne ne compte que cent trente-cinq mille ans, et les Indiens ne

se vantent que de quatre-vingt mille, tandis que nous avons des almanachs de quatre mille siècles. Croyez-moi, renoncez à vos folies, et je donnerai à chaenn un beau portrait d'Oannès.

L'homme de Cambalu, prenant la parole, dit: le respecte fort les Égyptiens, les Chaldéens, les Grees, les Celles, Brama, le bœut Apis, le beau poisson Oannès; mais peut-être que le Li ou le Tien \*, comme on voudra l'appeler, vaut bien les bœus et les poissons. Je ne dirai rien de mon pays, il est aussi grand que la terre d'Égypte, la Chaldée, et les Indes ensemble. Je ne dispute pas d'antiquité, parce qu'il suffit d'être heureux, et que c'est fort peu de chose d'être ancien; mais s'il fallait parler d'almanaeh, je dirais que toute l'Asie prend les nôtres, et que nous en avions de fort bons avant qu'on sût l'arithmétique en Chaldée.

Vous êtes de grands ignorants tous tant que vous êtes I s'écria le Grec ; est-ce que vous nesavez pas que le chaos est le père de tout, et que la forme et la matière on! mis le monde dans l'état où il est? Ce Grec parla long-temps; mais il fut enfin interrompu par le Celte, qui, ayant beaucoup bu pendant qu'on disputait, se erut alors plus savant que tous les autres, et dit en jurant qu'il n'y avait que Teutath et le gui de chêne qui valussent la peine qu'on en parlât; que, pour lui, il avait toujours du gui dans sa poche; que les Seythes, ses ancêtres, étaient les seules gens de bien qui eussent jamais été au monde; qu'ils avaient, à la vérité, quelquefois mangé des hommes; mais que cela n'empêchait pas qu'on ne dût avoir beaucoup de respect pour sa nation, et qu'enfin, si quelqu'un parlait mal de Teutath, il lui apprendrait à vivre. La querelle s'échauffa pour lors, et Sétoc vit le moment où la table allait être ensanglantée. Zadig, qui avait gardé le silence pendant toute la dispute, se leva enfin : il s'adressa d'abord au Celte, comme au plus furieux; il lui dit qu'il avait raison, et lui demanda du gui; il loua le Grec sur son éloquence, et adoucit tous les esprits échauffés. Il ne dit que très peu de choses à l'homme du Cathay, parce qu'il avait été le plus raisonnable de tous. Ensuite il leur dit : Mes amis, vous alliez vous quereller pour rien, car vous êtes tous du même avis. A ce mot ils se récrièrent tous. N'est-il pas vrai, dit-il au Celte, que vous n'adorez pas ce gui, mais celui qui a fait le gni et le chêne? Assurément, répondit le Celte. Et vous, monsieur l'Égyptien, vous révérez apparemment dans un certain bœuf celui qui vous a donné les bœufs? Oui, dit l'Égyptien. Le poisson Oannès, continua-t-il, doit

<sup>a</sup> Mots Chinois qui signifient proprement: li, la lumière naturelle, la raison; et lien, le ciel; et qui signifient aussi Dieu.

céder à celui qui a fait la mer et les poissons. D'accord, dit le Chaldéen. L'Indien, ajouta-t-il, et le Cathayen, reconnaissent comme vous un premier principe : ie n'ai pas trop bieu compris les choses admirables que le Grec a dites, mais ie suis sûr qu'il admet aussi un Être supérieur, de qui la forme et la matière dépendent. Le Grec qu'on admirait, dit que Zadig avait très bien pris sa pensée. Vous êtes donc tous de même avis, répliqua Zadig, et il n'ya pas là de quoi se quereller. Tout le monde l'embrassa. Sétoc, après avoir vendu fort cher ses denrées, reconduisit son ami Zadig dans sa tribu. Zadig apprit en arrivant qu'on lui avait fait son procès en son absence, et qu'il allait être brûlé à petit feu.

#### CHAPITRE XIII.

Le rendez-vous.

Pendant son voyage à Bassora, les prêtres des étoiles avaient résolu de le punir. Les pierreries et les ornements des jeunes veuves qu'ils envoyaient au bûcher leur appartenaient de droit; c'était bien le moins qu'ils fissent brûler Zadig pour le mauvais tour qu'il leur avait joué. Ils accusèrent donc Zadig d'avoir des sentiments errones sur l'armée céleste; ils déposèrent contre lui, et jurèrent qu'ils lui avaient entendu dire que les étoiles ne se couchaient pas dans la mer. Ce blasphème effroyable fit frémir les juges; ils furent près de déchirer leurs vêtements, quand ils ourrent ces paroles impies, et ils l'auraient fait, sans doute, si Zadig avait eu de quoi les payer; mais dans l'excès de leur douleur, ils se contentèrent de le condamner à être brûle à petit seu. Sétoc, désespéré, employa en vain son crédit pour sauver son ami ; il fut bientôt obligé de se taire. La jeune veuve Almona, qui avait pris beaucoup de goût à la vie, et qui en avait obligation à Zadig, résolut de le tirer du bûcher, dont il lui avait fait connaître l'abus. Elle roula son dessein dans sa tête, sans en parler à personne. Zadig devait être exécuté le lendemain; elle n'avait que la nuit pour le sauver : voici comme elle s'y prit en femme charitable et prudente.

Elle se parfuma; elle releva sa beauté par l'ajustement le plus riche et le plus galant, et alla demander une audience secrète au chef des prêtres des étoiles. Quand elle fut devant ce vieillard vénérable, elle lui parla en ces termes : Fils aîné de la grande Ourse, frère du Taureau, cousin du grand Chien (c'étaient les titres de ce pontife), je viens vous confler mes scrupules. J'ai bien peur l

lant pas dans le bûcher de mon cher mari. En effet qu'avais-je à conserver? une chair périssable, et qui est déià toute flétrie. En disant ces paroles elle tira de ses longues manches de soie, ses bras nus d'une forme admirable et d'une blancheur éblouissante. Vous voyez, dit-elle, le peu que cela vaut. Le pontife trouva dans son cœur que cela valait beaucoup. Ses yeux le dirent, et sa bouche le confirma; il jura qu'il n'avait vu de sa vie de si beaux bras. Hélas I lui dit la veuve, les bras peuvent être un peu moius mal que le reste; mais vous m'avouerez que la gorge n'était pas digne de mes attentions. Alors elle laissa voir le sein le plus charmant que la nature eût jamais formé. Un bouton de rose sur une pomme d'ivoire n'eût paru auprès que de la garance sur du buis, et les agueaux sortant du lavoir auraient semblé d'un jaune brun. Cette gorge, ses grands yeux noirs qui languissaient en brillant doucement d'un feu tendre, ses joues animées de la plus belle pourpre mêlée au blanc de lait le plus pur; son nez, qui n'était pas comme la tour du mont Liban; ses lèvres, qui étaient comme deux bordures de corail renfermant les plus belles perles de la mer d'Arabie, tout cela eusemble fit croire au vieillard qu'il avait vingt ans. Il fit en bégayant une déclaration tendre. Almona le voyant enflammé, lui demanda la grâce de Zadig. Hélas ! dit-il . ma belle dame, quand je vous accorderais sa grâce, mon indulgence ne servirait de rien; il faut qu'elle soit signée de trois autres de mes confrères. Siguez toujours, dit Almona. Volontiers, dit le prêtre, à condition que vos faveurs seront le prix de ma facilité. Vous me faites trop d'honneur, dit Almona; ayez sculement pour agréable de venir dans ma chambre après que le soleil sera couché; et dès que la brillante étoile Sheat sera sur l'horizon, vous me trouverez sur un sofa couleur de rose, et vous en userez comme yous pourrez avec votre servante. Elle sortit alors, emportant avec elle la signature, et laissa le vicillard plein d'amour et de défiance de ses forces. Il employa le reste du jour à se baigner; il but une liqueur composée de la cannelle de Ceylan, et des précieuses épices de Tidor et de Ternate, et attendit avec impatience que l'étoile Sheat vint à paraître.

Cependant la belle Almona alla trouver le second pontife. Celui-ci l'assura que le soleil, la lune, et tous les feux du firmament, n'étaient que des feux follets en comparaison de ses charmes. Elle lui demanda la même grâce, et on lui proposa d'en donner le prix. Elle se laissa vaincre, et donna rendez-vous au second pontife au Jever de l'étoile Algénib. De la elle passa chez le d'avoir commis un péché énorme, en ne me brû- | troisjème et chez le quatrième prêtre, prenant



| accor          | AND THE TANK OF THE PARTY OF TH       |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ier            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| os             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| is             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| i              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| `0             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| p <sub>i</sub> | 14 V 19 V 20 V 18 V 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| qı .           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gr<br>ut       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| u.<br>L        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ns.            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ns.<br>ail     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| e              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| е .            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | est and a first an       |
|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | Ades to the first to the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                | and the second of the second o       |
|                | A State of the Control of the Contro       |
| Pe             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ilc            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| le             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| yai .          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| tai.           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ur -           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ser            | as an artist of a second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| s S1:          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| jui marte da   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| iles i         | The first of the first of the state of the s       |
| èm             | and the second of the second o       |
| ės             | and the state of t       |
| īre            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18 C           | to the day to the second of th       |
| ns .           | and the state of t       |
| le             | Control (1999) and the control of th       |
| ses            | the state of the s       |
| r 51           | a cold at a contract of the state of the sta       |
| ine            | the state of the s       |
| lt i           | The state of the s       |
| olı ·          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| าทละรัฐ        | the second of th       |
| e, c es a      | the state of the s       |
| cu             | and the state of t       |
| sat            | and the end of the property of the property of the property                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| arit .         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Elle           | a terror de la companya de la compa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ten            | and the state of t       |
| nan            | Control of the second s       |
| s des 🤅        | the control of the co       |
| néral "        | <ul> <li>A section of the sectio</li></ul> |
| la g           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| nd             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ns             | serupuico, e ai men peut i sevet de recono arigemo, de la ene passa chez le                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



Cignez toujours, dit Almona.

toujours une signature, et donuant un rendezvous d'étoile en étoile. Alors elle fit avertir les juges de venir chez elle pour une affaire importante. Ils s'y rendirent : elle leur montra les quatro noms, et leur dit à quel prix les prêtres avaient vendu la grâce de Zadig. Chacun d'eux arriva à l'heure prescrite; chacun fut bien étonné d'y trouver ses confrères, et plus encore d'y trouver les juges devant qui leur honte fut manifestée. Zadig fut sauvé. Sétoc fut si charmé de l'habileté d'Almona, cu'il en fit sa femme.

### CHAPITRE XIV.

#### La danse.

Setoc devait aller, pour les affaires de sou commerce, dans l'ille de Serendib; mais le premier mois de son mariage, qui est, comme on sait, la lune du miel, ne lui permettait ni de quitter sa femme, ni de croire qu'il put jamais la quitter : il pria son ami Zadig de faire pour lui le voyage. Ilélas I disait Zadig, faut-il que je mette encore un plus vaste espace entre la belle Astarté et moi? mais il faut servir mes bienfaiteurs: il dit, il pleura, et il partit.

Il ne fut pas long-temps dans l'île de Serendib. sans y être regardé comme un homme extraordinaire. Il devint l'arbitre de tous les différends entre les négociants, l'ami des sages, le conseil du petit nombre de gens qui prennent conseil. Le roi voulut le voir et l'entendre. Il connut bientôt tout ce que valait Zadig ; il eut confiance en sa sagesse, et en fit son ami. La familiarité et l'estime du roi fit trembler Zadig. Il était nuit et jour pénétré du malheur que lui avaient attiré les bontés de Moabdar. Je plais au roi, disait-il, ne serai-je pas perdu ? Cependant il ne pouvait se dérober aux caresses de sa majesté ; car il faut avouer que Nabussan, roi de Serendib, fils de Nussanab, fils de Nabassun, fils de Sanbusna, était un des meilleurs princes de l'Asie; et quand on lui parlait, il était difficile de ne le pas aimer.

Ce bon prince était toujours loué, trompé, et volé : c'était à qui pillerait ses trésors. Le receveur-général de l'île de Serendih donnait toujours cet exemple fidèlement suivi par les autres. Le roi le savait; il avait changé de trésorier plusieurs fois; mais il n'avait pu changer la mode établie de partager les revenus du roi en deux moitiés inégales, dont la plus petite revenait toujours à sa majesté, et la plus grosse aux administrateurs.

Le roi Nabussan confia sa peine au sage Zadig. Vous qui savez tant de belles choses, lul dit-il,

ne sauriez-vous pas le moven de me faire trouver un trésorier qui ne me vole point ? Assurément, répondit Zadig, le sais une facon infaillible de yous donner un homme qui ait les mains nettes. Le roi charmé lui demanda, en l'embrassant, comment il fallait s'y prendre. Il n'y a, dit Zadig, qu'à faire danser tous ceux qui se présenteront pour la dignité de trésorier, et celui qui dansera avec le plus de légèreté sera infailliblement le plus hounête homme. Yous yous moquez, dit le roi : voila une plaisante facon de choisir un receveur de mes finances | Quoi | vous prétendez que celui qui fera le mieux un entrechat sera le financier le plus intègre et le plus habile I Je ne vous réponds pas qu'il sera le plus habile, repartit Zadig: mais je vous assure que ce sera indubitablement le plus honnête homme. Zadig parlait avec tant de confiance, que le roi crut qu'il avait quelque secret surnaturel pour connaître les financiers. Je n'aime pas le surnaturel, dit Zadig; les gens et les livres à prodiges m'ent toujours déplu : si votre majesté veut me laisser faire l'épreuve que je lui propose, elle sera bien convaiucue que mon secret est la chose la plus simple et la plus aisée. Nabussan, roi de Serendib, fut bien plus étonné d'entendre que ce secret était simple. que si on le lui avait donné pour un miracle : Or bien, dit-il, faites comme vous l'entendrez. Laissez-moi faire, dit Zadig, vous gagnerez à cette épreuve plus que vous ne pensez. Le jour même il fit publier, au nom du roi, que tous ceux qui prétendaient à l'emploi de haut receveur des deniers de sa gracieuse majesté Nabussan, fils de Nussanab, eussent à se rendre, en habits de soie légère, le premier de la lune du Crocodile, dans l'antichambre du roi. Ils s'y rendirent au nombre de soixante et quatre. On avait fait venir des violons dans un salon voisin ; tout était préparé pour le bal : mais la porte de ce salon était fermée, et il fallait, pour y entrer, passer par une petite galerie assez obscure. Un huissier vint chercher et introduire chaque candidat, l'un après l'autre, par ce passage dans lequel on le laissait seul quelques minutes. Le roi, qui avait le mot, avait étalé tous ses tresors dans cette galerie. Lorsque tous les prétendants furent arrivés dans le salon, sa majesté ordonna qu'on les fit danser. Jamais on ne dansa plus pesamment et avec moins de grâce; ils avaient tous la tête baissée, les reins courbés, les mains collées à leurs côtés? Quels fripons ! disait tout bas Zadig. Un seul d'entre eux formait des pas avec agilité, la tête haute, le regard assuré, les bras étendus, le corps droit, le jarret ferme. Ab I l'honnête homme I le brave homme ! disait Zadig. Le roi embrassa ce bon danseur, le déclara trésorier, et tous les autres furent punis et taxés 546 ZADIG.

avec la plus grande justice du monde; car chacun , dans le temps qu'il avait été dans la galerie, avait rempli ses poches, et pouvait à peine marcher. Le roi fut fâché pour la nature humaine que de ces soixante et quatre danscurs il y eut soixante et trois filous. La galerie obscure fut appelée le corridor de la Tentation. On aurait en Perse empalé ces soixante et trois seigneurs; en d'autres pays on eût fait une chambre de justice qui eût consommé en frais le triple de l'argent volé, et qui n'ent rien remis dans les coffres du souverain; dans un autre royaume, ils se seraient pleinement justifiés, et auraient fait disgracier ce danseur si léger : à Serendib, ils ne furent condamnés qu'à augmenter le trésor public, car Nabussan était fort indulgent.

Il était aussi fort reconnaissant; il donna à Zadig une somme d'argent plus considérable qu'aucun trésorier n'en avait jamais volé an roi son maître. Zadig s'en servit pour envoyer des exprès à Babylone, qui devaient l'informer de la destinée d'Astarté. Sa voix trembla en donnant cet ordre, son sang reflua vers son cour, ses yeux se couvrirent de ténèbres, son âme fut prête à l'abandonner. Le courrier partit, Zadig le vit embarquer; il rentra chez le roi, ne voyant personne, croyant être dans sa chambre, et prononçant le nom d'amour. Ah l l'amour, dit le roi; c'est précisément ce dont il s'agit, vous avez deviné ce qui fait ma peine. Que vous êtes un grand homme l j'espère que vous m'apprendrez à connaître une femme à toute énreuve, comme vous m'avez fait trouver un trésorier désintéressé. Zadig, ayant repris ses sens, lui promit de le servir en amour comme en finance, quoique la chose parût plus difficile encore.

### CHAPITRE XV.

Les yeux bleus.

Le corps et le cœur, dit le roi à Zadig... A ces mots le Babylonien ne put s'empêcher d'inter-rompre sa majesté. Que je vous sais bon gré, ditil, de n'avoir point dit l'esprit et le cœur! car on n'entend que ces mots dans les conversations de Babylone: on ne voit que des livres où il est question du cœur et de l'esprit, composés par des gens qui n'ont ni de l'un ni de l'autre; mais, de grace, sire, poursuivez. Nabussan continua aiusi: Le corps et le cœur sont chez moi destinés à aimer; la première de ces deux puissances a tout lieu d'ètre satisfaite. J'ai ici cent femmes à mon service, toutes helles, complaisantes, prévenantes,

voluptucuses même, ou feignant de l'être avec moi. Mon cœur n'est pas à heaucoup près si heureux. Je n'ai que trop éprouvé qu'on caresse beaucoup le roi de Screndib, et qu'on se soucie fort peu de Nabussan. Ce n'est pas que je croie mes femmes infidèles; mais je voudrais trouver une âme qui fût à moi; je donnerais pour un pareil trésor les cent beautés dont je possède les charmes : voyez si, sur ces cent sullanes, vous pouvez m'en trouver une dont je sois sûr d'être aimé.

Zadig lui répondit comme il avait fait sur l'article des financiers : Sire , laissez-moi faire; mais permettez d'abord que je dispose de ce que vous aviez étalé dans la galerie de la Tentation ; je vous en rendrai bon compte, et vous n'y perdrez rien. Le roi le laissa le maître absolu. Il choisit dans Serendib trente-trois petits bossus des plus vilains qu'il put trouver, trente-trois pages des plus beaux, et treute-trois bonzes des plus éloquents et des plus robustes. Il leur laissa à tous la liberté d'entrer dans les cellules des sultanes ; chaque petit bossu eut quatre mille pièces d'or à donner; et dès le premier jour tous les bossus furent heureux. Les pages, qui n'avaient rien à donner qu'eux-mêmes. ne triomphèrent qu'au bout de deux on trois jours. Les bonzes eurent un peu plus de peine; mais enfin trente-trois dévotes se rendirent à eux. Le roi, par des jalousies qui avaient vue sur toutes les cellules, vit toutes ces épreuves, et fut émerveillé. De ses cent femmes, quatre-vingt-dix-neuf succombèrent à ses yeux. Il en restait une toute jeune, toute neuve, de qui sa majesté n'avait jamais approché. On lui détacha un, deux, trois bossus, qui lui offrirent jusqu'à vingt mille pièces : elle fut incorruptible, et ne put s'empêcher de rire de l'idée qu'avaient ces bossus de croire que de l'argent les rendrait mieux faits. On lui présenta les deux plus beaux pages : elle dit qu'elle trouvait le roi encore plus beau. On lui lâcha le plus éloquent des bonzes, et ensuite le plus intrépide: elle trouva le premier un bavard, et ne daigna pas même soupçonner le mérite du second. Le cœur fait tout, disait-elle; je ne cèderai jamais ni à l'or d'un bossu, ni aux grâces d'un jeune homme, ni aux séductions d'un bonze : j'aimerai uniquement Nabussan, fils de Nussanab, et j'attendrai qu'il daigne m'aimer. Le roi fut transport é de joje, d'étonnement, et de tendresse. Il reprit tout l'argent qui avait fait réussir les bossus, et en fit présent à la belle Falide; c'était le nom de cette jeune personne. Il lui donna son cœur : elle le méritait bien. Jamais la fleur de la jeunesse ne fut si brillante; jamais les charmes de la beauté ne furent si enchanteurs. La vérité de l'histoire ne permet pas de taire qu'elle fesait mal la révérence, mais elle dansait comme les fées, chantait comme

les sirènes, et parlait comme les Grâces : elle était pleine de talents et de vertus.

Nabussan aimé l'adora : mais elle avait les yeux bleus, et ce fut la source des plus grands malheurs. Il y avait une ancienne loi qui défendait aux rois d'aimer une de ces femmes que les Grecs ont appelées depuis βοώπες. Le chef des bonzes avait établi cette loi il v avait plus de cinq mille ans: c'était pour s'approprier la maîtresse du premier roi de l'île de Serendib que ce premier bonze avait fait passer l'anathème des yeux bleus en constitution fondamentale d'état. Tous les ordres de l'empire vinrent faire à Nabussan des remontrances. On disait publiquement que les derniers jours du royaume étaient arrivés, que l'abomination était à son comble, que toute la uature était menacée d'un événement sinistre ; qu'en un mot Nabussau , fils de Nussanab, aimait deux grands yeux blens. Les bossus, les financiers, les bouzes, et les brunes, remplirent le royaume de leurs plaintes.

Les penples sauvages qui habitent le nord de Serendib profitèrent de ce mécontentement général. Ils fireut une irruption dans les états du bon Nabussan. Il demanda des subsides à ses sujets; les bonzes, qui possédaient la moitié des revenus de l'état, se contentèrent de lever les mains au ciel, et refusèrent de les mettre dans leurs coffres pour aider le roi. Ils firent de belles prières en musique, et laissèrent l'état en proie aux Barbares.

O mon cher Zadig, me tireras-tu encore de cet horrible embarras? s'écria douloureusement Nabussan. Très volontiers, répondit Zadig; vous aurez de l'argent des bonzes tant que vous en voudrez. Laissez à l'abandon les terres où sont situés leurs châteaux, et défendez seulement les vôtres. Nabussan n'y mangua pas : les bonzes vinrent se jeter aux pieds du roi, et implorer son assistance. Le roi leur répondit par une belle musique dont les paroles étaient des prières au ciel pour la conservation de leurs terres. Les bonzes enfin donnèrent de l'argent, et le roi finit heureusement la guerre. Ainsi Zadig, par ses conseils sages et heureux, et par les plus grands services, s'était attiré l'irréconciliable inimitié des hommes les plus puissants de l'état; les bonzes et les brunes jurèrent sa perte; les financiers et les bossus ne l'épargnèrent pas; on le reudit suspect au bon Nabussan. Les services rendus restent souvent dans l'antichambre, et les soupcons entrent dans le cabinet, selon la sentence de Zoroastre : c'était tous les jours de nouvelles accusations ; la première est repoussée, la seconde effleure, la troisième blesse, la quatrième tue.

Zadig intimidé, qui avait bien fait les affaires de son amí Sétoc, et qui lui avait fait tenir sou argent, ne songea plus qu'à partir de l'île, et résolut d'aller lui-même chercher des nouvelles d'Astarté; car, disait-il, si je reste dans Serendib, les bonzes me feront empaler; mais où aller ? je serai esclave en Égypte, brûlé selon toutes les apparences en Arabie, étranglé à Babylone. Cependant il faut savoir ce qu'Astarté est devenue : partons, et voyons à quoi me réserve ma triste destinée.

# CHAPITRE XVI.

### Le brigand.

En arrivant aux frontières qui séparent l'Arabie pétrée de la Syrie, comme il passait près d'un château assez fort, des Arabes armés en sortirent. Il se vit entouré; on lui criait : Tout ce que vous avez nous appartient, et votre personne appartient à notre maître. Zadig, pour réponse, tira son épée; son valet, qui avait du courage, en fit autant. Ils renversèrent morts les premiers Arabes qui mirent la main sur cux; le nombre redoubla; ils ne s'étonnèrent point, et résolurent de périr en combattant. On voyait deux hommes se défendre contre une multitude; un tel combat ne pouvait durer long-temps. Le maître du château, nommé Arbogad, ayant vu d'une fenêtre les prodiges de valeur que fesait Zadig, conçut de l'estime pour lui. Il descendit en hâte, et vint lui-même écarter ses gens, et délivrer les deux voyageurs. Tout ce qui passe sur mes terres est à moi, dit-il, aussi bien que ce que je trouve sur les terres des autres; mais vous me paraissez un si brave homme, que je vous exempte de la loi commune. Il le fit entrer dans son château, ordonnant à ses gens de le bien traiter; et le soir Arbogad voulut souper avec Zadig.

Le seigneur du château était un de ces Arabes qu'on appelle voleurs; mais il fesait quelquefois de bonnes actions parmi une foule de mauvaises; il volait avec une rapacité furieuse, et donnait libéralement : intrépide dans l'action, assez doux dans le commerce, débauché à table, gai daus la débauche, et surtout plein de franchise. Zadig lui plut beaucoup; sa conversation, qui s'anima, fit durer le repas : enfin Arbogad lui dit : Je vous conseille de vous enrôler sous moi , vous ne sauriez mieux faire; ce métier-ci n'est pas mauvais; vous pourrez un jour devenir ce que je suis. Puis-je vous deniander, dit Zadig, depuis quel temps vous exercez cette noble profession? Dès ma plus tendre jeunesse, reprit le seigneur. J'étais valet d'un Arabe assez habile; ma situation m'était insupportable. J'étais au désespoir de voir que, dans toute la terre qui appartient également aux hommes, la destinée ne m'eût pas réservé ma portion. Je confiai mes peines à un vieil Arabe qui me dit : Mon fils . ne désespérez pas: il y avait autrefois un grain de sable qui se lamentait d'être un atome ignoré dans les déserts : au bout de quelques années il devint diamant, et il est à présent le plus bel ornement de la couronne du roi des Indes. Ce discours me fit impression; j'étais le grain de sable, je résolus de devenir diamant. Je commençai par voler deux chevaux: ie m'associai des camarades; ie me mis en état de voler de petites caravanes : ainsi je fis cesser peu à peu la disproportion qui était d'abord entre les hommes et moi. J'eus ma part aux biens de ce monde, et je fus même dédommagé avec usure : on me considéra beaucoup; je devins seigneur brigand; j'acquis ce château par voie de fait. Le satrape de Syrie voulut m'en déposséder ; mais i'étais déià trop riche pour avoir rien à craindre; je donnai de l'argent au satrape, moyenuant quoi je conservai ce château, et j'agrandis mes domaines; il me nomma même trésorier des tributs que l'Arabic pétrée payait au roi des rois. Je fis ma charge de receveur, et point du tout celle de payeur.

Le grand desterham de Babylone envoyaici, au uom du roi Moabdar, un petit satrape, pour me faire étrangler. Cet homme arriva avec son ordre: j'étais instruit de tout; je fis étrangler en sa présonce les quatre personnes qu'il avait amenées avec lui pour serrer le lacet; après quoi je lui demandai ce que pouvait lui valoir la commission de m'étrangler. Il me répondit que ses honoraires pouvaient alter à trois cents pièces d'or. Je lui fis voir clair qu'il y aurait plus à gagner avec moi. Je le fis sous-brigaid; il est aujourd'hui un de mes meilleurs officiers, et des plus riches. Si vous m'eu croyez, vous réussirez comme lui. Jamais la saison de voler n'a été meilleure, depuis que Moabdar est tué, et que tout est en confusion dans Babylone.

Moabdar est tué l'dit Zadig; et qu'est devenue la reine Astarté? Je n'en sais rien, reprit Arbogad; tout ce que je sais, c'est que Moabdar est devenu fou, qu'il a été tué, que Babylone est un grand coupe-gorge, que tout l'empire est désolé, qu'il y a de beaux coups à faire encore, et que pour ma part j'en ai fait d'admirables. Mais la reine, dit Zadig; de grâce, ne savez-vous rien de la destinée de la reine? On m'a parlé d'un prince d'Hyrcanie, reprit-il; elle est probablement parmi ses concubines, si elle n'a pas été tuée dans le tumulte; mais je suis plus curieux de butin que de nouvelles. J'ai pris plusieurs femmes dans mes courses, je n'en garde aucune; je les vends cher quand elles sont belles, sans m'informer de ce qu'elles sont. On n'achète point le rang; une reine qui serait laide ne trouverait pas marchand; peut-être ai-je vendu la

reine Astarté, peut-être est-elle morte; mais peu m'importe, et je pense que vous ne devez pas vous en soucier plus que moi. En parlaut ainsii lbuvait avec tant de courage, il confondait tellement toutes les idées, que Zadig n'en put tirer aucun éclaircissement.

Il restait interdit, accablé, immobile. Arbogad buvait toujours, fesait des contes, répétait sans cesse qu'il était le plus heureux de tous les hommes, exhortant Zadig à se rendre aussi heureux que lui. Enfin doucement assoupi par les fumées du vin, il alla dormir d'un sommeil tranquille. Zadig passa la nuit dans l'agitation la plus violente. Quoi, disait-il, le roi est devenu foul il est tué! Je ne puis m'empêcher de le plaindre. L'empire est déchiré, et ce brigand est heureux: ô fortune! ò destinée! un voleur est heureux, et ce que la nature a fait de plus aimable a péri peut-être d'une manière affreuse, ou vit dans un état pire que la mort. O Astarté l'ur élex-vous devenue?

Dès le point du jour il interrogea tous ceux qu'il rencontrait dans le château; mais tout le monde était occupé, personne ne lui répondit : on avait fait pendant la nuit de nouvelles conquêtes, on partageait les dépouilles. Tout ce qu'il put obtenir dans cette confusion turmultueuse, ce fut la permission de partir. Il en profita sans tarder, plus ablmé que jamais dans ses réflexions douloureuses.

Zadig marchait inquiet, agité, l'esprit tout occupé de la malheureuse Astarté, du roi de Babylone, de son fidèle Cador, de l'heureux brigand Arbogad, de cette femme si capricieuse que des Babyloniens avaient enlevée sur les conflus de l'Égypte, enfin de tous les contre-temps et de toules les infortunes qu'il avait éprouvées.

### CHAPITRE XVII.

Le pécheur.

A quelques lieues du château d'Arbogad, il se trouva sur le bord d'une petite rivière, toujours déplorant sa destinée, et se regardant comme le modèle du malheur. Il vit un pêcheur couché sur la rive, tenant à peine d'une main languissante son filet, qu'il semblait abandonner, et levant les yenx vers le ciel.

Je suis certainement le plus malheureux de tous les hommes, disait le pêcheur. J'ai été, de l'aveu de tout le monde, le plus célèbre marchand de fromages à la crème dans Babyloue, et j'ai été ruiné. J'avais la plus jolie femme qu'homme pût posséder, et j'en ai été trahi. Il me restait une chétive maison, je l'ai vue pillée et détruite. Réfugié dans une cabane, je n'ai de ressource que ma pêche, et je ne prends pas un poisson. O mon filet! je ne te jetterai plus dans l'eau, c'est à moi de m'y jeter. En disant ces mots il se lève, et s'avance dans l'attitude d'un homme qui allait se précipiter et finir sa vie.

Eh quoil se dit Zadig à lui-même, il y a donc des hommes aussi malheureux que moil L'ardeur de sauver la vie au pêcheur fut aussi prompte que cette réflexion. Il court à lui, il l'arrête, il l'interroge d'un air attendri et consolant. On prétend qu'on en est moins malheureux quand on ne l'est passeul: mais, selon Zoroastre, ce n'est pas par malignité, c'est par besoin. On sesent alors entrainé vers un infortuné comme vers son semblable. La joie d'un homme heureux serait une insulte; mais deux malheureux sont comme deux arbrisseaux faibles qui, s'appuyant l'un sur l'autre, se fortifient contre l'orage.

Pourquoi succombez-vous à vos malheurs? dit Zadig au pêcheur. C'est, répondit-il, parce que je n'y vois pas de ressource. J'ai été le plus considéré du village de Derlback auprès de Babylone, et je fesais, avec l'aide de ma femme, les meilleurs fromages à la crème de l'empire. La reine Astarté et le fameux ministre Zadig les aimaient passionnément. J'avais fourni à leurs maisons six cents fromages. J'allai un jour à la ville pour être pavé: j'appris en arrivant dans Babylone que la reine et Zadig avaient disparu. Je courus chez le seigneur Zadig, que je n'avais jamais vu; je trouvai les archers dugrand desterham, qui, munis d'un papier royal, pillaient sa maison loyalement et avec ordre. Je volai aux cuisines de la reine; quelques-uns des seigueurs de la bouche me dirent qu'elle était morte; d'autres dirent qu'elle était en prison; d'autres prétendirent qu'elle avait pris la fuite; mais tous m'assurèrent qu'on ne me paierait point mes fromages. J'allai avec ma femme chez le seigneur Orcan, qui était une de mes pratiques : nous lui demandâmes sa protection dans notre disgrâce. Il l'accorda à ma femme, et me la refusa. Elle était plus blanche que ces fromages à la crème qui commencèrent mon malheur ; et l'éclat de la pourpre de Tyr n'était pas plus brillant que l'incarnat qui animait cette blancheur. C'est ce qui fit qu'Orcan la retint, et me chassa de sa maison. J'écrivis à ma chère semme la lettre d'un désespéré. Elle dit au porteur : Ah, ahl ouil je sais quel est l'homme qui m'écrit, j'en ai entendu parler: on dit qu'il fait des fromages à la crème excellents; qu'on m'en apporte, et qu'on les lui paie.

Dans mon malheur, je voulus m'adresser à la justice. Il me restait six onces d'or: il fallut en donner deux onces à l'homme de loi que je consultai, deux au procureur qui entreprit mon affaire, deux au secrétaire du premier jnge. Quand tout cela fut fait, mon procès n'était pas eucore commencé, et j'avais déjà dépensé plus d'argent que mes fromages et ma femme ne valaient. Je retournai à mon village, dans l'intention de vendre ma maison pour avoir ma femme.

Ma maison valait bien soixante onces d'or; mais on me voyait pauvre et pressé de vendre. Le premier à qui je m'adressai m'en offrit trente onces; le second, vingt; et le troisième, dix. J'étais prêt enfîn de conclure, tant j'étais aveuglé, lorsqu'un prince d'Hyrcanie vint à Babylone, et ravagea tout sur son passage. Ma maison fut d'abord saccagée, et ensuite brûlée.

Ayant ainsi perdu mon argent, ma femme, et ma maison, je me suis retiré dans ce paysoù vous me voycz; j'ai tâché de subsister du métier de pêcheur. Les poissons se moquent de moi comme les hommes; je ne prends rien; je meurs de faim; et sans vous, auguste consolateur, j'allais mourir dans la rivière.

Le pêcheur ne sit point ce récit tout de suite : car à tout moment Zadig ému et transporté lui disait : Quoi l vous ne savez rien de la destinée de la reine? Non, seigneur, répondait le pêcheur; mais je sais que la reine et Zadig ne m'ont point payémes fromages à la crême, qu'on a pris ma femme, et que je suis au désespoir. Je me flatte, dit Zadig, que vous ne perdrez pas tout votre argent. J'ai entendu parler de ce Zadig; il est honnête homme; et s'il retourne à Babylone, comme il l'espère, il yous donnera plus qu'il ne vous doit; mais pour votre femme, qui n'est pas si honnête, je vous conseille de ne pas chercher à la reprendre. Croyez-moi, allez à Babylone; j'y serai avant yous, parce que je suis à cheval, et que vous êtes à pied. Adressez-vous à l'illustre Cador ; dites-lui que vous avez rencontré son ami; attendez-moi chez lui; allez; peut-être ne serez-vous pas toujours malheureux.

O puissant Orosmade I continua-t-il, vous vous servez de moi pour consoler cet homme, de qui vous servirez-vous pour me consoler? En parlant ainsi il donnait au pécheur la motité de tout l'argent qu'il avait apporté d'Arabie, et le pécheur, confoudu et ravi, baisait les pieds de l'ami de Cador, et disait: Vous êtes un ange sauveur.

Cependant Zadig demandait toujours des nouvelles, et versait des larmes. Quoil seigneur. s'écria le pécheur, vous seriez donc aussi malheureux, vous qui faites du bien? Plus malheureux que toi cent fois, répondait Zadig. Mais comment se peut-il faire, disait le bon homme, que celui qui donne soit plus à plaindre que celui qui reçoit? C'est que ton plus grand malheur, reprit Zadig, ZADIG.

ctait le besoin, et que je suis infortuné par le cœur. Orean vous aurait-il pris votre femme? dit le pêcheur. Ce mot rappela dans l'esprit de Zadig toutes ses aventures; il répétait la liste de ses infortunes, à commencer depuis la chienne de la reine jusqu'à son arrivée chez le brigand Arbogad. Ahl dit-il au pêcheur, Orean mérite d'être puni. Mais d'ordinaire ce sont ces gens-là qui sont les favoris de la destinée. Quoi qu'il en soit, va chez le seigneur Cador, et attends-moi. Ils se séparèrent: le pècheur marcha en remerciant son destin, et Zadig courrit en accusant toujours le sien.

### CHAPITRE XVIII.

### Le basille.

Arrivé dans une belle prairie, il y vit plusieurs femmes qui cherchaient quelque chose avec beaucoup d'application. Il prit la liberté de s'approcher de l'une d'elles, et de lui demander s'il ponvait avoir l'honneur de les aider dans leurs recherches. Gardez-vous-en bien, répondit la Syrienne: ce que nous cherchons ne peut être touché que par des femmes. Voilà qu es bien étrange, dit Zadig; oserais-je vous prier de m'apprendre ce que c'est qu'il n'est permis qu'aux femmes de toucher? C'est un basilic, dit-elle. Un basilic, madame | et pour quelle raison , s'il vous plait, cherchez-vous un basilie? C'est pour notre seigneur et maître Ogul, dont vous voyez le château sur le bord de cette rivière, au bout de la prairie. Nous sommes ses très humbles esclaves : le seigneur Ogul est malade; son médecin lui a ordonné de manger un basilic cuit dans l'eau rose : et comme c'est un animal fort rare, et qui ne se laisse jamais prendre que par des femmes, le seigneur Ogul a promis de choisir pour sa femme bien-aimée celle de nous qui lui apporterait un basilic : laissez-moi chercher, s'il vous plait : car vous vovez ce qu'il m'en coûterait si j'étais prévenue par mes compagnes.

Zadig laissacette Syrienne et les autres chercher leur basilie, et continua de marcher dans la prairie. Quand il fut au bord d'un petit ruisseau, il y trouva une autre dame couchée sur le gazon, et qui ne cherchait rien. Sa taille paraissait majestueuse, mais son visage était couvert d'un voile. Elle était penchée vers le ruisseau; de profonds soupirs sortaient de sa bouche. Elle tenaiten main une petite baguette, avec laquelle elle traçait des caractères sur un sable fin qui se trouvait entre le gazon et le ruisseau. Zadig eut la curiosité de voir co que cette femme écrivait; il s'approcha, il vit la lettre Z, puis un A, il fut étonné; puis parut

un D; il tressaillit. Jamais surprise ne fut égale à la sienne, quand il vit les deux dernières lettres de son nom. Il demeura quelque temps immobile : enfin rompant le silence d'une voix entrecoupée : O généreuse dame ! pardonnez à un étranger, à un infortuné, d'oser vous demander par quelle aventure étonnante je trouve ici le nom de Zadig tracé de votre main divine? A cette voix, à ces paroles, la danie releva son voile d'une main tremblante . regarda Zadig , jeta un cri d'attendrissement , de surprise, et de joie, et succombant sons tous les mouvements divers qui assaillaient à la fois son âme, elle tomba évanouie entre ses bras. C'était Astarté elle-même, c'était la reine de Babylone, c'était celle que Zadig adorait, et qu'il se reprochait d'adorer; c'était celle dont il avait tant pleuré et tant craint la destinée. Il fut un moment privé de l'usage de ses sens ; et quand il eut attaché ses regards sur les yeux d'Astarté, qui se rouvraient avec une langueur mêlée de confusion et de tendresse: O puissances immortelles! s'écria-t-il, qui présidez aux destins des faibles humains, me rendez-vous Astarté? En quel temps, en quels lieux, enquel état la revois-je? Il se jeta à genoux devant Astarté, et il attacha son front à la poussière de ses pieds. La reine de Babylone le relève, et le fait asseoir auprès d'elle sur le bord de ce ruisseau : elle essuvait à plusieurs reprises ses veux dont les larmes recommençaient toujours à couler. Elle reprenait vingt fois des discours que ses gémissoments interrompaieut; elle l'interrogeait sur le hasard qui les rassemblait, et prévenait soudain ses réponses par d'autres questions. Elle entamait le récit de ses malheurs, et voulait savoir ceux de Zadig. Enfin tous deux avant un peu apaisé le tumulte de leurs âmes . Zadig lui conta en peu de mots par quelle aventure il se trouvait dans cette prairie. Mais, ô malheurense et respectable reine ! comment vous retrouvé-je en ce lieu écarté, vêtue en csclave, et accompagnée d'autres fenimes esclaves qui cherchent un basilic pour le faire cuire dans de l'eau rose par ordonnance du médecin?

Pendant qu'elles cherchent leur basilic, dit la belle Astarté, je vais vous apprendre tout ce que j'ai souffert, et tout ce que je pardonne au ciel depuis que je vous revois. Vous savez que le roi mon mari trouva manvais que vous fussiez le plus aimable de tous les hommes; et ce fut pour cette raison qu'il prit une nuit la résolution de vous faire étrangler et de m'empoisonner. Vous savez comme le ciel permit que mon petit muet m'avertit de l'ordre de sa sublime majesté. A peine le fidèle Cador vous cut-il forcé de m'obéir et de partir, qu'il osa entre chez moi au milieu de lanuit par une issué secrete. Il m'enleva, et me conduisit dans le temple d'Orosmade, où le mage, son frère, m'enferma dans une statue colossale dont la base touche aux fondements du temple, et dont la tête atteint la voûte. Je fus là comme ensevelie, mais servie par le mage, et ne manquant d'aucune chose nécessaire. Cependant au poiut du jour l'apothicaire de sa majesté entra dans ma chambre avec une potion mèlée de jusquiame, d'opium, de eiguê, d'ellébore noir, et d'aconit; et un autre officier alla chez vous avec un lacet de soie bleue. On ne trouva personne. Cador, pour mieux tromper le roi, feiguit de veuir nous accuser tous deux. Il dit que vous aviez pris la route des Indes, et moi celle de Memphis: on envoya des satellites après wois.

Les courriers qui me cherchaient ne me connaissaient pas. Je n'avais presque jamais montré mon visage qu'à vous seul, en préseuce et par ordre de mon époux. Ils coururent à ma poursuite, sur le portrait qu'on leur fesait de ma personne : une femme de la même taille que moi, et qui peut-être avait plus de charmes, s'offrit à leurs regards sur les frontières de l'Égypte. Elle était éplorée, errante; ils ne doutèrent pas que cette femme ne fût la reine de Babylone; ils la menèrent à Moabdar. Leur méprise fit entrer d'abord le roi dans une violente colère; mais bientôt ayant considéré de plus près cette femme, il la trouva très belle, et fut consolé. On l'appelait Missouf. On m'a dit depuis que ce nom siguifie en langue égyptienne la belle capricieuse. Elle l'était en effet; mais elle avait autant d'art que de caprice. Elle plut à Moabdar. Elle le subjugua au point de se faire déclarer sa femme. Alors son caractère se développa tout entier : elle se livra sans crainte à toutes les folies de son imagination. Elle voulut obliger le chef des mages, qui était vieux et goutteux, de danser devant elle; et sur le refus du mage, elle le persécuta violemment. Elle ordonna à son grand écuyer de lui faire une tourte de confitures. Le grand écuyer eut beau lui représeuter qu'il n'était point pâtissier, il fallut qu'il sit la tourte; et on le chassa parce qu'elle était trop brûlée. Elle donna la charge de grandécuyer à son nain, et la place de chancelier à un page. C'est ainsi qu'elle gouverna Babylone. Tout le monde me regrettait. Le roi qui avait été assez honnéte homme jusqu'au moment où il avait voulu m'empoisouner et vous faire étrangler, semblait avoir noyé ses vertus dans l'amour prodigieux qu'il avait pour la belle capricieuse. Il vint au temple le grand jour du feu sacré. Je le visimplorer les dieux pour Missouf aux pieds de la statue où j'étais renfermée. J'élevai la voix ; je lui eriai : « Les dieux refusent les vœux d'un roi devenu ty-» ran, qui a voulu faire mourir une femme rai» sonnable pour épouser une extravagante. » Moabdar fut confondu de ces paroles, au point que sa tête se troubla. L'oracle que j'avais rendu, et la tyrannie de Missouf, suffisaieut pour lui faire perdre le jugement. Il devint fou en peu de jours.

Sa folie, qui parut un châtiment du ciel, fut le signal de la révolte. On se souleva, on courut aux armes. Babylone, si long-temps plongée dans une mollesse oisive, devint le théâtre d'une guerre civile affreuse. On me tira du creux de ma statue, et on me mit à la tête d'un parti. Cador courut à Memphis, pour vous ramener à Babylone. Le prince d'Hyrcanie, apprenant ces funestes nouvelles, reviut avec son armée faire un troisième parti dans la Chaldée. Il attaqua le roi, qui courut au-devant de lui avec son extravagante Égyptienne. Moabdar mourut percé de coups. Missouf tomba aux mains du vainqueur. Mon malheur voulut que je fusse prise moi-même par un parti hyrcanien, et qu'on me menât devant le prince précisément dans le temps qu'on lui amenait Missouf. Vous serez flatté, sans doute, en apprenant que le prince me trouva plus belle que l'Egyptienne; mais vous serez fâché d'apprendre qu'il me destina à son sérail. Il me dit fort résolument que, dès qu'il aurait fini une expédition militaire qu'il allait exécuter, il viendrait à moi. Jugez de ma douleur. Mes liens avec Moabdar étaient rompus, je ponvais être à Zadig; et je tombais dans les chaînes de ce Barbare l'Je lui répondis avec toute la fierté que me donnaient mon rang et mes sentiments. J'avais toujours entendu dire que le ciel attachait aux personnes de ma sorte un caractère de grandeur qui d'un mot et d'un coup d'œil fesait rentrer dans l'abaissement du plus profond respect les téméraires qui osaient s'en écarter. Je parlai en reine; mais je fus traitée en demoiselle suivante. L'Hyrcanien, sans daigner seulement m'adresser la parole, dit à son cunuque noir que j'étais une impertinente, mais qu'il me trouvait jolie. Il lui ordonna d'avoir soin de moi et de me mettre au régime des favorites, afin de me rafraichir le teint, et de me rendre plus digne de ses faveurs, pour le jour où il aurait la commodité de m'en honorer. Je lui dis que je me tuerais : il répliqua, en riant, qu'on ne se tuait point, qu'il était fait à ces façons-là, et me quitta comme un homme qui vient de mettre un perroquet dans sa menagerie. Quel état pour la première reine de l'univers, et je dirai plus, pour un cœur qui était à Zadig!

A ces paroles il se jeia à ses genoux, et les baigna de larmes. Astarté le releva tendrement, et elle continua ainsi: Je me voyais au pouvoir d'un Barbarc, et rivale d'une folle avec qui j'étais renfermée. Elle me raconta son aventure d'Égypte. le jugeai par les traits dont elle vous peignait, par le temps, par le dromadaire sur lequel vous étiez monté, par toutes les circonstanees, que c'était Zadig qui avait combattu pour elle. Je ne doutai pas que vous ne fussiez à Memphis; je pris la résolution de m'y retirer. Belle Missouf, lui dis-je, vous êtes beaucoup plus plaisante que moi, vous divertirez bien mieux que moi le prince d'Hyreanie. Facilitez-moi les moyens de me sauver; vous règnerez seule; vous me rendrez heureuse, en vous débarrassant d'une rivale. Missouf concerta avec moi les moyens de ma fuite. Je partis donc secrètement avec une esclave éxprienne.

J'étais de ja près de l'Arabie, lorsqu'un fameux voleur, nommé Arbogad, m'enleva, et me vendit à des marchands qui m'ont amenée dans ce château, où demeure le seigneur Ogul. Il m'a achetée sans savoir qui j'étais. C'est un homme voluptueux qui ne cherebe qu'à faire grande chère, et qui eroit que Dieu l'a mis au monde pour tenir table. Il est d'un embonpoint excessif, qui est toujours prêt à le suffoquer. Son médecin, qui n'a que peu de erédit auprès de lui quand il digère bien, le gouverne despotiquement quand il a trop mangé. Il lui a persuadé qu'il le guérirait avec un basilie cuit dans de l'eau rose. Le seigneur Ogul a promis sa main à celle de ses eselaves qui lui apporterait un basilie. Vous voyez que je les laisse s'empresser à mériter eet honneur, et je n'ai jamais eu moins d'envie de trouver ee basilie que depuis que le ciel a permis que je vous revisse.

Alors Astarté et Zadig se dirent tout ce que des sentiments long-temps retenus, tout ce que leurs malheurs et leurs amours pouvaient inspirer aux cœurs les plus nobles et les plus passiounés; et les génies qui président à l'amour portèrent leurs paroles jusqu'à la sphère de Vénus.

Les femmes reptrèrent chez Ogul sans avoir rien trouvé. Zadig se fit présenter à lui, et lui parla en ees termes : Que la santé immortelle descende du ciel pour avoir soin de tous vos jours ! Je suis médecin, j'ai accouru vers vous sur le bruit de votre maladie, et je vous ai apporté un basilie cuit dans de l'eau rose. Ce n'est pas que je prétende vous épouser : je ne vous demande que la liberté d'une jeune esclave de Babylone que vous avez depuis quelques jours; et je consens de rester en esclavage à sa place, si je n'ai pas le bonheur de guérir le magnifique seigneur Ogul.

La proposition fut acceptée. Astarté partit pour Babylone avec le domestique de Zadig, en lui promettant de lui envoyer incessamment un courrier, pour l'instruire de tout ee qui se serait passé. Leurs adieux furent aussi tendres que l'avait été leur reconnaissance. Le moment où l'on se retrouve, et celui où l'on se sépare, sont les deux

plus grandes époques de la vie, comme dit le grand livre du Zend. Zadig aimait la reine autant qu'il le jurait, et la reine aimait Zadig plus qu'elle ne le lui disait.

Cependant Zadig parla ainsi à Ogul : Seigneur, on ne mange point mon basilie, toute sa vertu doit entrer chez vous par les pores. Je l'ai mis dans une petite outre bien enflée et couverte d'une peau fine : il faut que vous poussiez cette outre de toute votre force, et que je vous la renvoie à plusieurs reprises; et en peu de jours de régime vous verrez ce que peut mon art. Ogul dès le premier jour fut tout essoussié, et crut qu'il mourrait de fatigue. Le second il fut moins fatigué, et dormit mieux. En huit jours il recouvra tonte la force, la santé, la légèreté, et la gaieté de ses plus brillantes années. Vous avez joué au ballon, et vous avez été sobre, lui dit Zadig : apprenez qu'il n'y a point de basilie dans la nature, qu'on se porte toujours bien avec de la sobriété et de l'exercice, et que l'art de faire subsister ensemble l'intempérance et la santé est un art aussi chimérique que la pierre philosophale, l'astrologie judiciaire, et la théologie des

Le premier médecin d'Ogul, sentant combien cet homme était dangereux pour la médecine, s'unit avec l'apothicaire du corps pour envoyer Zadig chercher des basilies dans l'autre monde. Ainsi, après avoir été toujours puni pour avoir hien fait, il était près de périr pour avoir guéri un seigneur gourmand. On l'invita à un excellent diner. Il devait être empoisonné au second service; mais il reçut un courrier de la belle Astarté au premier. Il quitta la table, et partit. Quand on est ainsi d'une belle femme, dit le grand Zoroasire, ou se tire toujours d'affaire dans ce monde.

\*\*\*\*\*

### CHAPITRE XIX.

Les combats.

La reine avait été reçue à Babylone avec les transports qu'on a toujours pour une belle princesse qui a été malheureuse. Babylone alors paraissait être plus tranquille. Le prince d'Hyrcanie avait été tué dans un combat. Les Babyloniens vainqueurs déclarèrent qu'Astarté épouserait celui qu'on choisirait pour souverain. On ne voulut point que la première place du monde, qui serait celle de mari d'Astarté et de roi de Babylone, dépendit des intrigues et des cabales. On jura de reconnaître pour roi le plus vaillant et le plus sage. Une grande lice, bordée d'amphithéâtres magniflquement ornés, fut formée à quelques licues de la ville. Les combattants devaient s'y residre armés de toutes pièces. Chacun d'eux avait derrière les amphithéatres un appartement séparé, où il ne devait être vu ni connu de personne. Il fallait courir quatre lances. Ceux qui scraient assez heureux pour vainere quatre chevaliers, devaient combattre ensuite les uns contre les autres; de façon que celui qui resterait le dernier maître du camp, scrait proclamé le vainqueur des jeux. Il devait revenir quatre jours après avec les mêmes armes, et expliquer les énigmes proposées par les mages. S'il n'expliquait point les énigmes, il n'était point roi, et il fallait recommencer à courir des lances, jusqu'a ce qu'on trouvât un homme qui fût vainqueur dans ces deux combats : car on voulait absolument pour roi le plus vaillant et le plus sage. La reine, pendant tout ce temps, devait être étroitement gardée : on lui permettait seulement d'assister aux jeux . couverte d'un voile; mais on ne souffrait pas qu'elle parlat à aucun des prétendants, afin qu'il n'y eût ni faveur ni injustice.

Voilà ce qu'Astarté fesait savoir à son amant. espérant qu'il montrerait pour elle plus de valeur et d'esprit que personne. Il partit, et pria Véuus de fortifier son courage et d'éclairer son esprit. Il arriva sur le rivage de l'Euphrate, la veille de ce grand jour. Il fit inscrire sa devise parmi celles des combattants, en cachant son visage et son nom, comme la loi l'ordonnait, et alla se reposer dans l'appartement qui lui échut par le sort. Son ami Cador, qui était revenu à Babylone, après l'avoir inutilement cherché en Égypte, fit porter dans sa loge une armure complète que la reine lui envoyait. Il lui fit amener aussi de sa part le plus beau cheval de Perse. Zadig reconnut Astarté à ces présents : son courage et son amour en prirent de nouvelles forces et de nouvelles espérances.

Le lendemain, la reine étant venue se placer sous un dais de pierreries, et les amphithéatres étant remplis de toutes les dames et de tous les ordres de Babylone, les combattants parurent dans le cirque. Chacun d'eux vint mettre sa devise aux pieds du grand-mage. On tira au sort les devises : celle de Zadig fut la dernière. Le premier qui s'avança était un seigneur très riche, nommé Itobad. fort vain, peu courageux, très maladroit, et sans esprit. Ses domestiques l'avaient persuadé qu'un homme comme lui devait être roi; il leur avait répondu : Un homme comme moi doit régner ; ainsi on l'avait armé de pied en cap. Il portait une armure d'or émaillée de vert, un panache vert, une lance ornée de rubans verts. On s'apercut d'abord, à la manière dont Itobad gouvernait son cheval, que ce n'était pas un homme comme lui à qui le ciel réservait le sceptre de Babylone. Le premier chevalier qui courut contre lui le désarconna; le second le renversa sur la croupe de son cheval, les deux jambes en l'air et les bras étendus. Itobad se remit, mais de si mauvaise grâce
que tout l'amphithéâtre se mit à rire. Un troisième
ne daigna pas se servir de sa lance; mais en Jui
fesant une passe, il le prit par la jambe droite, et
lui fesant faire un demi-tour, il le fit tomber sur
le sable : les écuyers des jeux accoururent à lui
en riant, et le remirent en selle. Le quatrième combattant le prend par la jambe gauche, et le fait
tomber de l'autre côté. On le conduisit avec des
huées à sa loge, où il devait passer la nuit selon
la loi; et il disait, en marchant à peine : Quelle
aventure pour un bomme comme moi.

Les autres chevaliers s'acquittèrent mieux de leur devoir. Il y en eut qui vainquirent deux combattants de suite; quelques uns allèrent jusqu'à trois. Il n'y eut que le prince Otame qui en vainquit quatre. Enfin Zadig combattit à son tour : il désarçonna quatre cavaliers de suite avec toute la grâce possible. Il fallut donc voir qui serait vainqueur, d'Otame ou de Zadig. Le premier portait des armes bleues et or, avec un panache de même; celles de Zadig étaient blanches. Tous les vent so partageaient entre le chevalier bleu et le chevalier blanc. La reine, à qui le cœur palpitait, fessiit des prières au ciel pour la couleur blanche.

Les deux champions firent des passes et des voltes avec tant d'agilité, ils se donnèrent de si beaux coups de lance, ils étaient si fermes sur leurs arcons, que tout le monde, hors la reine, souhaitait qu'il y eût deux rois dans Babylone, Enfin, leurs chevaux étant lassés et leurs lances rompues. Zadig usa de cette adresse : il passe derrière le prince bleu, s'élance sur la croupe de son cheval, le prend par le milieu du corps, le jette à terre, se met en selle à sa place, et caracole autour d'Otame étendu sur la place. Tout l'amphithéâtre crie : Victoire au chevalier blanc! Otame indigné se relève, tire son épée; Zadig saute de cheval, le sabre à la main. Les voilà tous deux sur l'arène, livrant un nouveau combat, où la force et l'agilité triomphent tour à tour. Les plumes de leur casque, les clous de leurs brassards, les mailles de leur armure sautent au loin sous mille coups précipités. Ils frappent de pointe et de taille, à droite, à gauche, sur la tête, sur la poitrine; ils reculent, ils avancent, ils se mesurent, ils se rejoignent, ils se saisissent, ils se replient comme des serpents, ils s'attaquent comme des lions; le feu jaillit à tout moment des coups qu'ils se portent. Enfin Zadig avant un moment repris ses esprits s'arrête, fait une feinte, passe sur Otame, le fait tomber, le désarme, et Otame s'écrie : O chevalier blanc l c'est vous qui devez régner sur Babylone. La reine était au comble de la joie. On reconduisit le chevalier bleu et le chevalier blanc chaeun à leur loge, ainsi que tous les autres, selon ce qui était porté par la loi. Des muets vinrent les servir et leur apporter à manger. On pent juger si le petit muet de la reine ne fut pas celui qui servit Zadig. Ensuite on les laissa dormir seuls jusqu'au lendemain matin, temps où le vainqueur devait apporter sa devise au grand-mage, pour la confronter et se faire reconnaitre.

Zadig dormit, quoique amoureux, tant il était fatigué, Itobad, qui était couché auprès de lui, ne dormit point. Il se leva pendant la nuit, entra dans sa loge, prit les armes blanches de Zadig avec sa devise, et mit son armure verte à la place. Le point du jour étant venu, il alla fièrement au grandmage déclarer qu'un homme comme lui était vainqueur. On ne s'y attendait pas; mais il fut proclamé pendant que Zadig dormait encore. Astarté surprise, et le désespoir dans le cœur, s'en retourna dans Babylone. Tout l'amphithéâtre était déjà presque vide, lorsque Zadig s'éveilla ; il chercha ses armes, et ne trouva que cette armure verte. Il était obligé de s'en couvrir, n'ayant rien antre chose auprès de lui. Étonné et indigné, il les endosse avec fureur, il avance dans cet équi-

Tout ce qui était encore sur l'amphithéâtre et dans le cirque le recut avec des huées. On l'entourait : on lui insultait en face. Jamais homme n'essuva des mortifications si humiliantes. La patience lui échappa ; il écarta à coups de sabre la populace qui osait l'outrager; mais il ne savait quel parti prendre. Il ne pouvait voir la reine; il ne pouvait réclamer l'amure blanche qu'elle lui avait envoyée; c'eût été la compromettre : ainsi, tandis qu'elle était plongée dans la douleur. Il était pénétré de fureur et d'inquiétude. Il se promenait sur les bords de l'Euphrate, persuadé que son étoile le destinait à être malheureux sans ressource, repassant dans son esprit toutes ses disgrâces depuis l'aventure de la femme qui haïssait les borgnes, jusqu'à celle de son armure. Voilà ce que c'est, disait-il, de m'être éveillé trop tard; si j'avais moins dormi, je serais roi de Babylone, je possèderais Astarté. Les sciences, les mœurs, le courage, n'ont donc jamais servi qu'à mon infortune. Il lui échappa enfin de murmurer contre la Providence, et il fut tenté de croire que tout était gouverné par une destinée cruelle qui opprimait les bons, et qui fesait prospérer les chevaliers verts. Un de ses chagrins était de porter cette armure verte qui lui avaît attiré tant de huées. Un marchaud passa, il la lui vendità vil prix, et prit du marchand une robe et un bonnet long. Dans cet équipage, il côto vait l'Euphrate, rempli de désespoir, accusant en secret la Providence qui le perséentait tonjours.

### CHAPITRE XX.

### L'ermile.

Il rencontra en marchant un cimite, dont la barbe blanche et vénérable lui descendait jusqu'à la ceinture. Il tenait en main un livre qu'il lisait attentivement. Zadig s'arrêta, et lui fit une profonde inclination. L'ermite le salua d'un air si noble et si doux, que Zadig eut la euriosité de l'entretenir. Il lui demanda quel livre il lisait. C'est le livre des destinées, dit l'ermite; voulezvous en lire quelque chose? Il mit le livre dans les mains de Zadig, qui, tout instruit qu'il était dans plusieurs langues, ne put déchiffrer un seul caractère du livre. Cela redoubla encore sa curiosité. Vous me paraissez bien chagrin lui dit ce bon père. Hélas! que j'en ai sujet! dit Zadig. Si vous permettez que je vous accompagne, repartit le vieillard, pent-être vous serai-je utile : j'ai quelquefois répandu des sentiments de consolation dans l'âme des malheureux. Zadig se sentit du respect pour l'air, pour la barbe, et pour le livre de l'ermite, Il lui trouva dans la conversation des lumières supérieures. L'ermite parlait de la destinée, de la justice, de la morale, du souverain bien. de la faiblesse humaine, des vertus, et des vices, avec une éloquence si vive et si touchante. que Zadig se sentit entraîné vers lui par un charme invincible. Il le pria avec instance de ne le point quitter, jusqu'à ce qu'ils fussent de retour à Babylone. Je vous demande moi-même cette grâce, lui dit le vicillard; jurez-moi par Orosmade que vous ne vous séparerez point de moi d'ici à quelques jours, quelque chose que je fasse. Zadig jura, et ils partirent ensemble.

Les deux voyageurs arrivèrent le soir à un château superbe. L'ermite demanda l'hospitalité pour lui et pour le ieune homme qui l'accompagnait. Le portier, qu'on aurait pris pour un grand seigneur, les introduisit avec une espèce de bonté dédaigneuse. On les présenta à un principal domestique, qui leur fit voir les appartements magnifigues du maître. Ils furent admis à sa table au bas bout, sans que le seigneur du château les honorât d'un regard; mais ils furent servis comme les autres avec délicatesse et profusion. On leur donna ensuite à laver dans un bassin d'or garni d'émeraudes et de rubis. On les mena coucher dans un bel appartement, et le lendemain matin un domestique leur apporta à chacun une pièce d'or, après quoi on les congédia.

Le maître de la maison, dit Zadig en chemin, me paraît être un homme généreux, quoique un peu fier; il exerce noblement l'hospitalité. En disant ces paroles, il aperçut qu'une espèce de poche très large que portait l'ermite paraissait tendue et enflée : il y vit le bassiu d'or garni de pierreries, que celui-ci avait volé. Il n'osa d'abord en rien témoigner; mais il était dans une étrange surprise.

Vers le midi, l'ermite se présenta à la porte d'une maison très petite, où logeait un riche avare; il y demanda l'hospitalité pour quelques heures. Un vieux valet mal habillé le recut d'un ton rude, et fit entrer l'ermite et Zadig dans l'écurie, où on leur donna quelques olives pourries, de mauvais pain, et de la bière gâtée. L'ermite but et mangea d'un air aussi content que la veille; puis s'adressant à ce vieux valet qui les observait tous deux, pour voir s'ils ne volaient rien, et qui les pressait de partir, il lui donna les deux pièces d'or qu'il avait reçues le matin, et le remereia de toutes ses attentions. Je vous prie, ajouta-t-il, faites-moi parler à votre maître. Le valet étonné introduisit les deux voyageurs : Magnifique seigneur, dit l'ermite, je ne puis que vous rendre de très humbles grâces de la manière noble dont vous nous avez recus : daignez accepter ce bassin d'or comme un faible gage de ma reconnaissance. L'avare fut près de tomber à la renverse. L'ermite ne lui donna pas le temps de revenir de son saisissement, il partit au plus vite avec son jeune vovageur. Mon père , lui dit Zadig , qu'est-ce que tout ce que je vois? Vous ne me paraissez ressembler en rien aux autres hommes : vous volez un bassin d'or garni de pierreries à un seigneur qui vous reçoit magnifiquement, et vous le donnez à un avare qui vous traite avec indignité. Mon fils, répondit le vieillard, cet homme magnifique, qui ne recoit les étrangers que par vanité, et pour faire admirer ses richesses, deviendra plus sage; l'avare apprendra à exercer l'hospitalité : ne vous étonnez de rien, et suivez-moi. Zadig ne savait encore s'il avait affaire au plus fou ou au plus sage de tous les hommes; mais l'ermite parlait avec tant d'ascendant, que Zadig, lié d'ailleurs par son serment, ne put s'empêcher de le suivre.

Ils arrivèrent le soir à une maison agréablement bâtie, mais simple, où rien ne sentait ni la prodigalité ni l'avarice. Le maltre était un philosophe 
retiré du monde, qui cultivait en paix la sagesse 
et la vertu, et qui cependant ne s'ennuyait pas. Il 
s'était plu à bâtir cette retraite, dans laquelle il 
recevait les étrangers avec une noblesse qui n'avait 
rien de l'ostentation. Il alla lui-même au-devant 
des deux voyageurs, qu'il fit reposer d'abord dans 
un appartement commode. Quelque temps après, 
il les vint prendre lui-même pour les inviter à un 
repas propre et bien eutendu, pendant lequel il 
parla avec discrétion des dernières révolutions de 
Babylone. Il parut sincèrement attaché à la reine, 
et souhaita que Zadig ett paru dans la lice pour

disputer la courounce; mais les hommes, ajouta-t-il, neméritent pas d'avoir un roi comme Zadig. Celui-ci rougissait, et sentait redoubler ses douleurs. On convint dans la conversation que les choses de ce monde n'allaient pas toujours au gré des plus sages. L'ermite soutint toujours qu'on ne connaissait pas les voies de la Providence, et que les hommes avaient tort de juger d'un tout dont ils n'apercevaient que la plus petite partie.

On parla des passions. Ah! qu'elles sont funestest disait Zadig. Ce sont les vents qui enflent les voiles du vaisseau, repartit l'ermite: elles le submergent quelquefois; mais sans elles il ne pourrait voguer. La hile rend colère et malade; mais sans la bile l'homme ne saurait vivre. Tout est dangereux ici-bas, et tout est nécessaire.

On parla de plaisir, et l'ermite prouva que c'est un présent de la Divinité; car, dit-il, l'homme ne peut se donner ni sensation ni idées, il reçoit tout; la peine et le plaisir lui viennent d'ailleurs comme son être.

Zadig admirait comment un homme qui avait fait des choses si extravagantes pouvait raisonner si bien. Enfin, après un entretien aussi instructif qu'agréable, l'hôte reconduisit ses deux voyageurs dans leur appartement, en bénissant le ciel qui lui avait envoyé deux hommes si sages et si vertueux. Il leur offrit de l'argent d'une manière aisée et noble qui ne pouvait déplaire. L'ermite le refusa, et lui dit qu'il prenait congé de lui, comptant partir pour Babylone avant le jour. Leur séparation fut tendre, Zadig surtout se sentait plein d'estime et d'inclination pour un homme si aimable.

Quand l'ermite et lui furent dans leur appartement, ils firent long-temps l'éloge de leur hôte. Le vicillard au point du jour éveilla son camarade. Il faut partir, dit-il; mais taudis que tout le monde dort encore, je veux laisser à cet homme un témoignage de mon estime et de mon affection. En disant ces mots, il prit un flambeau, et mit le feu à la maison. Zadig épouvanté jeta des cris, et voulut l'empêcher de commettre une action si affreuse. L'ermite l'entraînait par une force supérieure ; la maison était enflammée. L'ermite, qui était déia assez loin avec son compagnon, la regardait brûler tranquillement. Dieu mercil dit-il, voilà la maison de mon cher hôte détruite de fond en comble! L'heureux homme! A ces mots Zadig fut tenté à la fois d'éclater de rire, de dire des injures au révérend père, de le battre, et de s'enfuir; mais il ne fit rien de tout cela, et toujours subjugué par l'ascendant de l'ermite, il le suivit malgré lui à la dernière couchée.

Ce fut chez une venve charitable et vertueuse qui avait un neveu de quatorze ans, plein d'agré336 ZADIG.

ments, et son unique espérance. Elle fit du mieux i qu'elle put les honneurs de sa maison. Le lendemain, elle ordonna à son neveu d'accompagner les voyageurs jusqu'à un pont qui, étant rompu depuis peu, était devenu un passage dangereux. Le jeune homme empressé marche au-devant d'eux. Quand ils furent sur le pont : Venez. dit l'ermite au jeune homme, il faut que je marque ma reconnaissance à votre tante. Il le prend alors par les cheveux, et le jette dans la rivière. L'enfant tombe, reparaît un moment sur l'eau, et est engoussré dans le torrent. O monstre! ô le plus scélérat de tous les hommes! s'écria Zadig. Vous m'aviez promis plus de patienec, lui dit l'ermite en l'interrompant : apprenez que sous les ruines de cette maison où la Providence a mis le feu, le maître a trouvé un trésor immense : apprenez que ce jeune homme dont la Providence a tordu le cou aurait assassiné sa tante dans un au. et vous dans deux. Qui te l'a dit, barbare? cria Zadig: et quand tu aurais lu cet événement dans ton livre des destinées, t'est-il permis de noyer un enfant qui ne t'a point fait de mal?

Tandis que le Babylonien parlait, il aperçut que le vieillard n'avait plus de barbe, que son visage prenait les traits de la jeunesse. Son habit d'ermite disparut; quatre belles ailes couvraient un corps majestueux et resplendissant de lumière. O envoyé du ciel! o ange divin! s'écria Zadig en se prosternant, tu es donc descendu de l'empyrée pour apprendre à un faible mortel à se soumettre aux ordres éternels? Les hommes, ditl'ange Jesrad, jugent de tout sans rien connaître : tu étais celui de tous les hommes qui méritait le plus d'être éclairé. Zadig lui demanda la permission de parler. Je me desse de moi-même, dit-il ; mais oserai-je te prier de m'éclaireir un doute : ne vaudrait-il pas mieux avoir corrigé cet enfant, et l'avoir rendu vertueux, que de le nover? Jesrad reprit : S'il avait été vertueux, et s'il eût véeu, son destin était d'être assassiné lui-même avec la femme qu'il devait épouser, et le fils qui en devait naître. Mais quoi! dit Zadig, il est donc nécessaire qu'il y ait des crimes et des malheurs? et les malheurs tombent sur les gens de bien ! Les méchants, répondit Jesrad, sont toujours malheureux : ils servent à éprouver un petit nombre de justes répandus sur la terre, et il n'y a point de mal dont il ne naisse un bien. Mais, dit Zadig, s'il n'y avait que du bien, et point de mal? Alors, reprit Jesrad, cette terre serait une autre terre, l'enchaînement des événements serait un autre ordre de sagesse; et cet ordre, qui serait parfait, ne peut être que dans la demeure éternelle de l'Être suprême, de qui le mal ne peut approcher. Il a créé des millions de mondes, dont aucun ne peut

ressembler à l'autre. Cette immense variété est un attribut de sa puissance immense. Il n'y a ni deux feuilles d'arbre sur la terre, ni deux globes dans les champs infinis du ciel, qui soient semblables; et tout ce que tu vois sur le petit atome où tu es né devait être dans sa place et dans son temps fixe, selon les ordres immuables de celui qui embrasse tout. Les hommes pensent que cet enfant qui vient de périr est tombé dans l'eau par hasard, que c'est par un même hasard que cette maison est brûlée : mais il n'y a point de hasard; tout est épreuve, ou punition, ou récompense, ou prévoyance. Souviens - toi de ce pêcheur qui se crovait le plus malheureux de tous les hommes. Orosmade t'a envoyé pour changer sa destinée. Faible mortel! eesse de disputer contre ee qu'il faut adorer. Mais, dit Zadig... Comme il disait mais, l'ange prenait déjà son vol vers la dixième solière. Zadig à genoux adora la Providence, et se soumit. L'ange lui cria du haut des airs : Prends ton chemin vers Babylone

OIL DIEDE

### CHAPITRE XXI.

Les énigmes.

Zadig hors de lui-même, et comme un homme auprès de qui est tombé le tonnerre, marchait au hasard. Il entra dans Babylone le jour où ceux qui avaient combattu dans la lice étaient déjà assem. blés dans le grand vestibule du palais pour expliquer les énigmes, et pour répondre aux questions du grand-mage. Tous les chevaliers étaient arrivés, excepté l'armure verte. Dès que Zadig parut dans la ville, le peuple s'assembla autour de lui; les yeux ne se rassasiaient point de le voir. les bouches de le bénir, les eœurs de lui souhaiter l'empire. L'Envieux le vit passer, frémit, et se détourna; le peuple le porta jusqu'au lieu de l'assemblée. La reine, à qui on apprit son arrivée, fut en proie à l'agitation de la crainte et de l'espéranee; l'inquiétude la dévorait : elle ne pouvait comprendre, ni pourquoi Zadig était sans armes. ni comment Itobad portait l'armure blanche. Un murmure confus s'éleva à la vue de Zadig. On était surpris et charmé de le revoir; mais il n'était permis qu'aux chevaliers qui avaient combattu de paraître dans l'assemblée.

J'ai combattu comme un autre, dit-il; mais un autre porte iei mes armes; et en attendant que j'aie l'honneur de le prouver, je demande la permission deme présenter pour expliquer les énigmes. On alla aux voix: sa réputation de probité était encore si fortement imprimée dans les esprits, qu'on ne balanca pas à l'admettre.

Le grand-mage proposa d'abord cette question ;

Quelle est de toutes les choses du monde la plus longue et la plus courte, la plus prompte et la plus lente, la plus divisible et la plus étendue, la plus négligée et la plus regrettée, sans qui rien ne se peut faire, qui dévore tout ce qui est petit, et qui vivile tout ce qui est grand?

C'était à Itobad à parler. Il répondit qu'un homme comme lui n'entendait rien aux énigmes, et qu'il lui suffisait d'avoir vaincu à grands coups de lance. Les uns dirent que le mot de l'énigme était la fortune, d'autres la terre, d'autres la lumière. Zadig dit que c'était le temps : Rien n'est plus long, ajouta-t-il, puisqu'il est la mesure de l'éternité; rien n'est plus court, puisqu'il manque à tous nos projets; rien n'est plus lent pour qui attend; rien de plus rapide pour qui jonit; il s'étend jusqu'à l'infini en grand; il se divise jusque dans l'infini en petit; tous les hommes le négligent, tous en regretteut la perte; rien ne se fait sans lui; il fait oublier tout ce qui est indigne de la postérité, et il immortalise les grandes choses. L'assemblée convint que Zadig avait raison.

On demanda ensuite: Quelle est la chose qu'on reçoit sans remercier, dont on jouit sans savoir comment, qu'on donne aux antres quand on ne sait cù l'on en est, et qu'on perd sans s'en apercevoir?

Chacun dit son mot : Zadig devina seul que c'était la vic. Il expliqua toutes les autres énigmes avec la même facilité. Hobad disait toujours que rien n'était plus aisé, et qu'il en serait venu à bont tout aussi facilement, s'il avait voulu s'en donner la peine. On proposa des questions sur la justice, sur le souverain bien, sur l'art de régner. Les réponses de Zadig furent jugées les plus solides. C'est bien dommage, disail-on, qu'un si bon esprit soit un si mauvais cavalier.

Illustres seigneurs, dit Zadig, j'ai eu l'honneur de vaincre dans la lice. C'est à moi qu'appartient l'armure blanche. Le seigneur Itohad s'en empara pendant mon sommeil : il jugea apparemment qu'elle lui siérait mieux quela verte. Je suis prêt à lui prouver d'abord devant vous, avec ma robe et mon épée, contre toute cette belle armure blanche qu'il m'a prise, que c'est moi qui ai eu l'honneur de vaincre le brave Otame.

Itobad accepta le défi avec la plus grande confiance. Il ne doutait pas qu'étant casqué, cuirassé, brassardé, il ne vint aisément à bout d'un cliampion en bonnet de nuit et en robe de chambre. Zadig tira son épée, en saluant la reinequi le regardait, pénétrée de joie et de crainte. Itobad tira la sienue en ne saluant personne. Il s'avança sur Zadig comme un homme qui n'avait rien à craindre. Il était prêt à lui fendre la tête : Zadig sut parer le coup, en opposant ce qu'on appelle le fort de l'épée au faible de son adversaire, de facon que l'épée d'Itobad se rompit. Alors Zadig saisissant son ennemi au corps le renversa par terre; et lui portant la pointe de son épée au défaut de la cuirasse : Laissez-vous désarmer, dit-il. ou je vous tue. Itobad, toujours surpris des disgraces qui arivaient à un homme comme lui, laissa faire Zadig, qui lui ôta paisiblement son magnifique casque, sa superbe cuirasse, ses beaux brassards, ses brillants cuissards; s'en revêtit et courut dans cet équipage se jeter aux genoux d'Astarté. Cador prouva aisément que l'armure appartenait à Zadig. Il fut reconnu roi d'un consentement unanime, et surtout de celui d'Astarté. qui goûtait, après tant d'adversités, la douceur de voir son amant digne aux yeux de l'univers d'être son époux. Itobad alla se faire appeler monseigneur dans sa maison. Zadig fut roi, et fut heureux. Il avait présent à l'esprit ce que lui avait dit l'ange Jesrad. Il se souvenait même du grain de sable devenu diamant. La reine et lui adorèrent la Providence. Zadig laissa la belle capricieuse Missouf courir le monde. Il envoya chercher le brigand Arbogad, auquel il donna un grade honorable dans son armée, avec promesse de l'avancer aux premières dignités, s'il se comportait en vrai guerrier, et de le faire pendre, s'il fesait le métier de brigand.

Sctoc fut appelé du fond de l'Arabie, avec la belle Almona, pour être à la tête du commerce de Babplone. Cador fut placé et chéri selon ses services; il fut l'ami du roi, et le roi fut alors le seul monarque de la terre qui eût un ami. Lo petit muet ne fut pas oublié. On donna une belle maison au pêcheur. Orean fut condamné à lui payer une grosse somme, et à lui rendre sa femme; mais le pêcheur, devenu sage, ne prit que l'argent.

Ni la belle Sémire ne se consolait d'avoir eru que Zadig serait bergne, ni Azora ne cessait de pleurer d'avoir voulu lui couper le nez. Il adoucit leurs douleurs par des présents. L'Envieux mourut de rage et de honte. L'empire jouit de la paix, de la gloire et de l'abondance: ce fut le plus beau siècle de la terre; elle était gouvernée par la justice et par l'amour. On bénissait Zadig, et Zadig bénissait le ciel.

C'est icl que finit le manuscrit qu'on a retrouvé de l'aistoire de Zadig, On sait qu'il a essuyé bien d'autres aventures qu'i out dé fidèlement écrites. On prie messieurs les interprétes des langues orientales de les communiquer, si elles parviennent jusqu'à eux.

## MEMNON,

ot

### LA SAGESSE HUMAINE.

1750.

### AVERTISSEMENT DE L'AUTEUR.

Kons fromper dans nos entreprises, G'est à quoi nous sommes sujets; Le matin je fais des projets. Et le long du jour des sottises.

Ces petits vers conviennent assez à un assez grand nombre de raisonneurs; et c'est une chose assez plaisante de voir un grae directeur d'âmes fluir par un procès criminel, conjointement avec un banqueroutler'. A ce propos, nous réimprimons ici ce petit conte, qui est attleurs; car il est bon qu'il soit partout.

\*\*\*\*\*\*\*

Memnon conçut un jour le projet inseusé d'àtre parfaitement sage. Il n'y a guère d'hommes à qui cette folie n'ait quelquefois passé par la tête. Memnon se dit à lui-même : Pour être très sage, et par conséquent très heureux, il n'y a qu'à être sans passions; et rien n'est plus aisé, comme on sait. Premièrement je n'aimerai jannais de fennme; car, en voyant une beauté parfaite, je me dirai à moi-même : Ces joues-là se rideront un jour ; ces beaux yeux seront bordés de rouge; cette gorge ronde deviendra plate et pendante; cette belle ête deviendra chauve. Or je n'ai qu'à la voir à présent des mêmes yeux dont je la verrai alors, et assurément cette tête ne fera pas tourner la mienne.

En second lieu, je serai toujours sobre; j'aurai beau être feuté par la bonne chère, par des vins délicieux, par la séduction de la société; je n'aurai qu'à me représenter les suites des excès, une tête pesante, un estomac embarrassé, la perle de la raison, de la santé, et du temps, je ne mangerai alors que pour le besoin; ma santé sera toujours égale, mes idées toujours pures et lumineuses. Tout cela est si facile, qu'il n'y a aucun mérite à y parvenir

Ensuite, disait Memnon, il faut penser un peu

à ma fortune; mes desirs sont modérés; mon bien est solidement placé sur le receveur-général des finances de Ninive; j'ai de quoi vivre dans l'indépendance: c'est là le plus grand des biens. Je ne serai jamais dans la cruelle nécessité de faire ma cour: je n'envierai personne, et personne ne n'enviera. Voilà qui est encore très aisé. J'ai des amis continuait-il, je les conserverai, puisqu'ils n'auront rien à me disputer. Je n'aurai januais d'humeur avec eux, ni eux avec moi; cela est sans difficulté.

Ayant fait ainsi son petit plan de sagesse dans sa chambre, Memnon mit la tête à la fenêtre. Il vit deux femmes qui se promenaient sous des platanes auprès de sa maison. L'une était vieille, et paraissait ne songer à rien; l'autre était jeune, jolie, et semblait fort occupée. Elle soupirait, elle pleurait, et n'en avait que plus de grâces. Notre sage fut touché, non pas de la beauté de la dame (il était bien sûr de ne pas sentir une telle faiblesse), mais de l'affliction où il la voyait. Il descendit, il aborda la jeune Ninivienne, dans le dessein de la consoler avec sagesse. Cette belle personne lui conta, de l'air le plus naif et le plus touchant, tout le mal que lui fesait un oncle qu'elle n'avait point; avec quels artifices il lui avait enlevé un bien qu'elle n'avait jamais possédé, et tout ce qu'elle avait à craindre de sa violence. Vous me paraissez un homme de si bon conseil, lui dit-elle, que si vous aviez la condescendance de venir jusque chez moi, et d'examiner mes affaires, je suis sûre que vous me tireriez du cruel embarras où je suis. Memnon n'hésita pas à la suivre, pour examiner sagement ses affaires, et pour lui donner un bon conseil.

La dame affligée le mena dans une chambre parlimée, et le fit asseoir avec elle poliment sur un large sofa, où ils se tenaient tous deux les jambes croisées vis-à-vis l'un de l'autre. La dame parla en baissant les yeux, dont il échappait quelquefois des larmes, et qui en se relevaut

Billard, et l'abbé Grizel, fameux directeurs de consciences. K.

•



Thump in en étaient la, arrive l'incie.

Morros

Butter par Guene a Paris

Service of the Service of

i de la letro and a second document the search of participation of the state of and the southern a torontors and you was A Charles of Conference of the er je, bijetav et biogore, restricet of the Armed March & Proceedings many and the management for a many Confidential Confidence THE RESIDENCE OF HEIGHT ALL RESIDENCE on figure to do to train and the same bases equipment to the "I y ... in the conservation to the tentre in [ ] . The the analysis of the displacety the Steen the legitime. and the same transplantation and a state of the same and and the engine heavest out and have seen are as a first .

series who are the first contacts of some some series of the and proving the angles. The bed bugh layer for each track the complete page of the way. and the state of the property and the introduction from each gray the entire term of the conwas a mostly to endop the Nicke J. Billion is are a such thanders or an adaptive as the community dated weather a price, we 112-11-11-11-11-11 The second size of the second second

Server a sound to be hearing of A sound and a second social square better quite and a

feuse qui met en alarme cent familles. Memnon | Ma patrie, répondit-il, est à cinq cen outré va à la cour avec un emplatre sur l'œil et un placet à la main, pour demander justice au roi contre le banqueroutier. Il rencontre dans un

de lieues du soleil, dans une petite étode Sirius, que tu vois d'ici. Le beau 1 Memnon: quoi! yous n'avez point chez salon plusieurs dames qui portaient toutes d'un 1 coquines qui trompent un pauvre homme



rencontraient toujours les regards du sage Memnon. Ses discours étaient pleins d'un attendrissement qui redoublait toutes les fois qu'ils se regardaient. Memnon prenaît ses affaires extrêmement à cœur, et se sentait de moment en moment la plus grande envie d'obliger une personne si honnête et si malheureuse. Ils cessèrent insensiblement, dans la chaleur de la conversation, d'ètre vis-à-vis l'un de l'autre. Leurs jambes ne furent plus croisées. Memnon la conscilla de si prés, et lui donna des avis si tendres, qu'ils ne pouvaient ni l'un n'l'autre parler d'affaires, et qu'ils ne savaient plus où ils en étaient.

Comme ils en étaient là, arrive l'oucle, ainsi qu'on peut bien le penser : il ciait armé de la tèle aux pieds; et la première chose qu'il dit fut qu'il allait tuer, comme de raison, le sage Memnon et sa nièce; la dernière qui lui échappa fut qu'il pouvait pardonner pour beaucoup d'argent. Memnon fut obligé de donner tout ce qu'il avait. On était heureux dans ce temps-la d'en être quitte à si bon marché; l'Amérique n'était pas encere découverte, et les dames affligées n'étaient pas à beaucoup près si dangereuses qu'elles le sont aujourd'hui.

Memnon, honteux et désespéré, rentra chez lui : il y trouva un billet qui l'invitait à dîner avec quelques uns de ses intimes amis. Si je reste seul chez moi, dit-il, j'aurai l'esprit occupé de ma triste aventure, je ne mangerai point ; je tomberai malade; il vaut mieux aller faire avec mes amis intimes un repas frugal. l'oublierai, dans la douceur de leur société, la sottiso quo j'aifaite ce matin. Il va au rendez-vous; on le trouve un peu chagrin. On le fait boire pour dissiper sa tristesse. Un peu de vin pris modérément est un remède pour l'âme et pour le corps. C'est ainsi que pense le sage Memnon; et il s'enivre. On lui propose de jouer après le repas. Un jeu réglé avec des amis est un passe-temps honnête. Il joue ; on lui gagne tout ce qu'il a dans sa bourse, et quatre fois autant sur sa parole. Une dispute s'élève sur le jeu, on s'échauffe, l'un de ses amis intimes lui jette à la tête un cornet, et lui crèvo un œil. On rapporte chez lui le sago Memnon ivro, sans argent, et avant un œil do moins.

Il cuve un peu son vin; et dès qu'il a la tête plus libre, il eavoie son valet chercher de l'argent chez le receveur-général des finances de Ninive, pour payer ses intimes amis : on lui dit que son débiteur a fait le matin une banqueroute frauduleuse qui met en alarme cent familles. Memnon outré va à la cour avec un emplâtre sur l'œil et un placet à la main, pour demander justice au roi contre le banqueroutier. Il reneontre dans un salon plusieurs dames qui portaient toutes d'un salon plusieurs dames qui portaient toutes d'un

air aisé des cerceaux de vingt-quatre pieds de circonférence. L'une d'elles, qui le connaissant un peu, dit en le regardant de côté : Ah! l'horreur! Une autre, qui le connaissait davantage, lui dit : Bonsoir, monsieur Mempon: mais vraiment, monsieur Memnon, je suis fort aise de vous voir; à propos, monsieur Memnon, pourquoi avez-vous perdu un œil? Et elle passa sans attendre sa réponse. Memnon se cacha dans un coin, et attendit le moment où il pût se jeter aux pieds du monarque. Ce moment arriva. Il baisa trois fois la terre, et présenta son placet. Sa gracicuse majesté le recut très favorablement, et donna le mémoire à un de ses satrapes pour lui en rendre compte. Le satrape tire Memnon'à part, et lui dit d'un air de hauteur, en ricanant amèrement : Je vous trouve un plaisant borgne, de vous adresser au roi plutôt qu'à moi , et encore plus plaisant d'oser demander justice contre un honnête banqueroutier que j'honore de ma protection, et qui est le neveu d'une femme de chambre de ma maîtresse. Abandonnez cette affaire-là, mon ami, si vous voulez conservor l'ail qui vous reste.

Memnon, ayant ainsi renoncé le matin aux femmes, aux excès de table, au jen, à toute querelle, et surtout à la cour, a vait iété avant la nuit trompé et volé par une belle dame, s'était enivré, avait joué, avait eu une querelle, s'était fait crever un œil, et avait été à la cour, où l'on s'était mo-qué de lui.

Pétrifié d'étonnement et navré de douleur, il s'en retourne la mort dans le cœur. Il veut rentrer eliez lui; il y trouve des huissiers qui déneu-blaient sa maison de la part de ses créanciers. Il reste presque évanoui sous un platane; il y rencontre la belle damo du matin, qui se promenait avec son cher oucle, et qui éclata de rire en voyant Memnon avec son emplâtre. La nuit vint; Memnon se coucha sur de la paille auprès des murs de sa maison. La fièvre le saisit; il s'endormit dans l'accès, et un esprit céleste lui apparut en songe.

Il était tout resplendissant de lumière. Il avait six belles ailes, mais ni pieds, ni tête, ni queue, et ne ressemblait à rien. Qui es-tu? lui dit Mennon. Tou bon génie, lui répondit l'autre. Rendsmoi donc mon œil, ma santé, ma maison, mon bien, ma sagesse, lui dit Memuon. Ensuite il hui conta comment il avait perdu tout cela en un jour. Voilà des aventures qui ne nous arrivent jamais dans le monde que nous labitous, dit l'esprit. Et quel monde habitez-vous? dit l'homme affigé. Ma patrie, répondit-il, est à cinq cents millions de lieues du soleil, dans une petite étaile auprès de Sirius, que tu vois d'ici. Le beau pays! dit Memmon: quoil vous n'avez point chez vous de coquines qui trompeut un pauvre homme, point.

d'amis intimes qui lui gagnent son argent et qui lui crèvent un œil, point de banqueroutiers, point de satrapes qui se moquent de vous en vous refusant justice? Non, dit l'habitant de l'étoile, rien de tout cela. Nons ne sommes jamais trompés par les femmes, parce que nous n'en avons point: nous ne fesous point d'excès de table, parce que nons ue mangeons point; nous n'avons point de banqueroutiers, parce qu'il n'y a chez nous ni or ni argent; on ne peut nous crever les yeux, parce que nous n'avons point de corps à la façon des votres; et les satrapes ne nous font jamais d'injustice, parce que dans notre petite étoile tout le monde est égal.

Menuon lui dit alors : Monseigneur , sans femme et sans diner, à quoi passez-vous votre temps? A veiller, dit le génie, sur les autres globes qui nous sont confiés : et je viens pour te consoler. Hélas ! reprit Memnon, que ne veniez-vous la nuit passée pour m'empêcher de faire tant de folies? J'étais apprès d'Assan, ton frère aîné, dit l'être céleste. Il est plus à plaindre que toi. Sa gracieuse majesté le roi des Indes, à la cour duquel il a l'honneur d'être, lui a fait crever les deux yeux pour une petite indiscrétion, et il est actuellement dans un cachot, les fers aux pieds et aux mains. C'est bien la peine, dit Memnon, d'avoir un bon génie dans une famille, pour que de deux frères, l'un soit borgne, l'autre aveugle, l'un couché sur la paille, l'autre en prison. Ton sort

changera, reprit l'animal de l'étoile. Il est vrai que tu seras toujours borgne; mais, à cela près, tu seras assez heureux, pourvu que tu ne fasses iamais le sot projet d'être parfaitement sage. C'est donc une chose à laquelle il est impossible de parvenir? s'écria Memuon en soupirant. Aussi impossible, lui répliqua l'autre, que d'être parfaitement habile, parfaitement fort, parfaitement puissant, parfaitement heureux. Nous-mêmes. nous en sommes bien loin. Il y a un globe où tout cela se trouve; mais dans les cent mille millions de mondes qui sont dispersés dans l'étendue, tout se suit par degrés. On a moins de sagesse et de plaisir dans le second que dans le premier, moins dans le troisième que dans le second, aiusi du reste jusqu'au dernier, où tout le monde est complétement sou. J'ai bien peur, dit Memnon, que notre petit globe terraqué ne soit précisément les Petites-Maisons de l'univers dont vous me faites l'honneur de me parler. Pas tout à fait, dit l'esprit; mais il en approche : il faut que tout soit en sa place. Eh! mais, dit Memnon, certains poètes 1, certains philosophes 2, ont donc grand tort de dire que tout est bien? Ils ont grande raison, dit le philosophe de là-haut, en considérant l'arrangement de l'univers entier. Alt ! je ne croirai cela, répliqua le pauvre Memnon, que quand je ne serai plus borgne.

\* Pope. - \* Platon , Shaftesbury , Bolingbroke , Leibnitz.

# BABABEC ET LES FAKIRS.

4750.

Lorsque j'étais dans la ville de Bénarès sur le rivage du Gange, ancienne patrie des brachmanes, je tâchai de m'instruire. J'entendais passablement l'indien ; j'écoutais beaucoup, et remarquais tout. J'étais logé chez mon correspondant Omri ; c'était le plus digne homme que j'aie jamais connu. Il était de la religion des bramins, j'ai l'honneur d'être musulman : jamais nous n'avons cu une parole plus haute que l'autre au sujet de Mahomet et de Brama. Nous fesions nos ablutions chacun de notre côté, nous buvions de la même limonade, nous mangions du même riz, comme

Un jour nous allames ensemble à la pagode de

dont les uns étaient des janguis, c'est-à-dire des fakirs contemplatifs, et les autres, des disciples des anciens gymnosophistes, qui menaient une vie active. Ils ont, comme on sait, une langue savante, qui est celle des plus anciens brachmanes, et, dans cette langue, un livre qu'ils appeiient le Veidam. C'est assurément le plus ancien livre de toute l'Asie, sans en excepter le Zenda-

Je passai devant un fakir qui lisait ce livre. Ah I malheureux infidèle I s'écria-t-il, tu m'as fait perdre le nombre des voyelles que je comptais; et de cette affaire-là mon âme passera dans le corps d'un lièvre, au lieu d'aller dans celui d'un Gavani. Nous y vimes plusieurs bandes de fakirs, | perroquet, comme j'avais tout lieu de m'en flatter. Je lui donnai une roupie pour le consoler. A quelques pas de là, ayant eu le malheur d'éterpuer, le bruit que je fis réveilla un fakir qui 
était en extase. Où suis-je? dit-il; quelle horrible chute l je ne vois plus le bout de mon nez : 
la lumière céleste est disparue\*. Si je suis cause, 
lui dis-je, que vous voyez enfin plus loin que le bout 
de votre nez, voilà une roupie pour réparer le 
mal que j'ai fait; reprenez votre lumière céleste.

M'étant ainsi tiré d'affaire discrètement, le passai aux autres gymnosophistes : il y en eut plusieurs qui m'apportèrent de petits clous fort iolis, pour m'enfoncer dans les bras et dans les cuisses en l'honneur de Brama. J'achetai leurs clous, dont i'ai fait clouer mes tapis. D'autres dansaient sur les mains ; d'autres voltigeaient sur la corde lâche : d'autres allaient toniours à clochepied. Il y en avait qui portaient des chaînes, d'autres, un bât; quelques uns avaient leur tête dans un boisseau: au demeurant les meilleures gens du moude. Mon ami Omri me mena dans la cellule d'un des plus fameux : il s'appelait Bababec : il était nu comme un singe , et avait au cou une grosse chaîne qui pesait plus de soixante livres. Il était assis sur une chaise de bois, proprement garnie de petites pointes de clous qui lui entraient dans les fesses, et on aurait cru qu'il était sur un lit de satin. Beaucoup de femmes venaient le consulter; il était l'oracle des familles, et on peut dire qu'il jouissait d'une très grande réputation. Je fus témoin du long entretien qu'Omri eut avec lui. Croyez-vous, lui dit-il, mon père, qu'après avoir passé par l'épreuve des sept métempsycoses, je puisse parvenir à la demeure de Brama? C'est selon, dit le fakir; comment vivez-vous? Je tâche, dit Omri, d'être bon citoyen, bon mari, bon père, bon ami; je prête de l'argent sans intérêt aux riches dans l'occasion, j'en donne aux pauvres; j'entretiens

 Quand les fakirs veulent voir la lumière céleste, ce qui est très commun parmi eux, ils tournent les yeux vers le bout de leur nex. la paix parmi mes voisins. Vous mettez-vous quelques fois des clous dans le cul? demanda le bramin. - Jamais, mon révérend père. J'en suis fâché, répliqua le fakir, vous n'irez certainement que dans le dix-neuvième ciel : et c'est dommage. Comment, dit Omri, cela est fort honnête; je suis très content de mon lot, que m'importe du dixneuvième ou du vingtième, pourvu que je fasse mon devoir dans mon pelerinage, et que je sois bien recu au dernier gite? N'est-ce pas assez d'être honnête homme dans ce pays-ci, et d'être ensuite heureux au pays de Brama? Dans quel ciel prétendez-vous donc aller, vous M. Bababec, avec vos clous et vos chaînes? Dans le trente-cinquième, dit Bababec. Je vous trouve plaisant, répliqua Omri, de prétendre être logé plus haut que moi : ce ne peut être assurément que l'effet d'une excessive ambition. Vous condamnez ceux qui recherchent les honneurs dans cette vie, pourquoi en voulez-vous de si grands dans l'autre? et sur quoi d'ailleurs prétendez-vous être mieux traité que moi? Sachez que je donne plus en aumônes en dix jours que ne vous coûtent en dix ans tous les clous que vous vous ensoncez dans le derrière. Brama a bien à faire que vous passiez la journée tout nu , avec une chaîne au cou; vous rendez là un beau service à la patrie. Je fais cent fois plus de cas d'un homme qui sème des légumes, ou qui plante des arbres, que de tous vos camarades, qui regardent le bout de leur nez, ou qui portent un bât par excès de noblesse d'âme. Ayant parlé ainsi, Omri se radoucit, le caressa, le persuada, l'engagea enfin à laisser là ses clous et sa chaîne, et à venir chez lui mener une vie honnête. On le décrassa, on le frotta d'essences parfumées; on l'habilla décemment; il vécut quinze jours d'une manière fort sage, et avoua qu'il était cent fois plus heureux qu'auparavant. Mais il perdait son crédit dans le peuple : les femmes ne venaient plus le consulter; il quitta Omri, et reprit ses clous pour avoir de la considération.

# MICROMÉGAS,

### HISTOIRE PHILOSOPHIQUE.

### CHAPITRE L

Voyage d'un habitant du monde de l'étoile Sirius dans la planète de Saturne.

Dans une de ces planètes qui tournent autour de l'étoile nommée Sirius, il y avait un jeune homne de beaucoup d'esprit, que j'ai eu l'honneur de connaître dans le dernier voyage qu'il fit sur notre petite fourmilière; il s'appelait Micromégas, nom qui convient fort à tous les grauds. Il avait huit lieues de haut : j'entends par huit lieues, vingt-quatre mille pas géométriques de cinq pieds chacun.

Quelques géomètres, gens toujours utiles au public, prendront sur-le-champ la plume, et trouveront que, puisque M. Micromégas, habitant du pays de Sirius, a de la tête aux pieds vingtquatre mille pas, qui font cent vingt mille pieds de roi, et que nous autres citovens de la terre nous n'avons guère que eina pieds, et que notre globe a neuf mille lieues de tour; ils trouveront. dis-je, qu'il faut absolument que le globe qui l'a produit ait au juste vingt-un millions six cent mille fois plus de circonférence que notre petite terre. Rien n'est plus simple et plus ordinaire dans la nature. Les états de quelques souverains d'Allemagne ou d'Italie, dont on peut faire le tour en une demi-heure, comparés à l'empire de Turquie, de Moscovie, ou de la Chine, ne sont qu'une très faible image des prodigieuses différences que la nature a mises dans tous les êtres.

La taille de son excellence étant de la hauteur que j'ai dite, tous nos sculpteurs et tous nos peintres conviendront saus peine que sa ceinture pent avoir cinquante mille pieds de roi de tour; ce qui fait une très jolic proportion. Son nez étant le tiers de son beau visage, et son beau visage étant la septième partie de la hauteur de son beau corps, il faut avouer que le nez du Sirien a six mille trois cent trente-trois pieds de roi plus une fraction; ce qui était à démontrer.

Quant à son esprit, c'est un des plus cultivés que nous ayons; il sait beaucoup de choses; il en a inventé quelques unes : il n'ayait pas encore

deux cent cinquante aus, et il étudiait, selon la coutume, au collége le plus célèbre de sa planète. lorsqu'il devina, par la force de son esprit, plus de cinquante propositions d'Euclide. C'est dix-huit de plus que Blaise Pascal, lequel, après en avoir deviné trente-deux en se jouant, à ce que dit sa sœur, devint depuis un géomètre assez médiocre', et un fort mauvais métaphysicien. Vers les quatre cent cinquante ans, au sortir de l'enfance, il disséqua beaucoup de ces petits insectes qui n'ont pas cent pieds de diamètre, et qui se dérobent aux microscopes ordinaires; il en composa un livre fort curieux, mais qui lui fit quelques affaires. Le muphti de son pays, grand vétillard, et fort ignorant, trouva dans son livre des propositions suspectes, malsonnantes, téméraires, hérétiques, sentant l'hérésie, et le poursuivit vivement : il s'agissait de savoir si la forme substantielle des puces de Sirius était de même nature que celle des colimacons. Micromégas se défendit avec esprit; il mit les femmes de son côté; le procès dura deux cent vingt ans. Enfin le muphti fit condamner le livre par des jurisconsultes qui ne l'avaient pas lu, et l'auteur eut ordre de ne paraître à la cour de huit cents années 2.

Il ne fut que médiocrement affligé d'être banai d'une cour qui n'était remplie que de tracasseries et de petitesses. Il fit une chanson fort plaisante entre le muphit, dont celui-ei ne s'embarrassa guère; et il se mit à voyager de planète en planète, pour achever de se former l'esprit et le cœur, comme l'on dit. Ceux qui ne voyagent qu'en claise de poste on en berline seront saus doute étonnés des équipages de la-haut; car nous autres, sur notre petit tas de boue, nous ne concevons rien au-delà de nos usages. Notre voyageur connaissait merveilleussement les lois de la

¹ Pascal devint un très grand géomètre, non dans la classe de ceux qui ont contribué par de grandes découvrets au progrès des sciences, comme Descartes, Newton, mais dans celle des géomètres qui ont montré par leurs ouvrages un génie du premier ordre. K.

<sup>2</sup> Voltaire avait été persécuté par le théatin Boyer, pour avoir dit dans ses Lettres philosophiques que les facultés de notre âme se développent en même temps que nos organes, de la même manière que les facultés de l'âme des animaux. K. gravitation, et toutes les forces attractives et répulsives. Il s'en servait si à propos, que, tantôt à l'aide d'un rayon du soleil, tautôt par la commodité d'une comète, il allait de globe en globe, lui et les siens, comme un oiseau voltige de branche en branche. Il parcourut la voie lactée en peu de temps; et je suis obligé d'avouer qu'il ne vit jamais, à travers les étoiles dont elle est semée, ce beau eiel empyrée que l'illustre vicaire Derham : se vante d'avoir vu au bout de sa lunette. Ce n'est pas que je prétende que M. Derham ait mal vu, à Dieu ne plaise! mais Mieromégas était sur les lieux, e'est un bon observateur, et je ne veux contredire personne. Micromégas, après avoir bien tourné, arriva dans le globe de Saturne. Quelque accoutumé qu'il fût à voir des choses nouvelles, il ne put d'abord, en voyant la petitesse du globe et de ses habitants, se défendre de ce sourire de supériorité qui échappe quelquelois aux plus sages. Car enfin Saturne n'est guère que neuf cents fois plus gros que la terre, et les eitovens de ce pays-là sont des nains qui n'ont que mille toises de haut ou environ. Il s'en moqua un peu d'abord avec ses gens, à peu près comme un musicien italien se met à rire de la musique de Lulli. quand il vient en France. Mais, comme le Sirien avait un bon esprit, il comprit bien vite qu'un être pensant peut fort bien n'être pas ridicule pour n'avoir que six mille pieds de haut. Il se familiarisa avec les Saturniens, après les avoir étonnés. Il lia une étroite amitié avec le secrétaire de l'académie de Saturne, homme de beaucoup d'esprit, qui n'avait, à la vérité, rien inventé, mais qui rendait un fort bon compte des inventions des autres, et qui fesait passablement de petits vers et de grands calculs. Je rapporterai ici, pour la satisfaction des lecteurs, une conversation singulière que Micromégas eut un jour avee M. le secrétaire.

#### CHAPITRE II.

Conversation de l'habitant de Sirius avec celui de Salurne.

Après que son excellence se fut eouchée, et que le secrétaire se fut approché de son visage, Il faut avouer, dit Micromégas, que la nature est bien

- Savant Anglais, auteur de la Théologie autronomique, et de quielques autres ouvrages qui oni pour objet de prouver l'existence de Dieu par le détail des merveilles de la nature i malheutence de Dieu par le détail des merveilles de la nature i malheutence ment in et ses instaleurs se trompent souvent dans l'extendement in et ses serveilles; ils estanteint sur la sagesse qui es montre dans l'ourire d'un périonnées, et on découvre que ce phétionnées es loui différent de cequ'ils ont supposé, alors éce e nouvel ordre qui leur parait un chef-d'œuvre de sagese. Ce désaut, comanua à tous les ouvrages de ce geuve, les a décrédant, e onnaun à tous les ouvrages de ce geuve, les a décrédants, on sait trop d'avance que, de quelque manière que les choues soient. I auteur finita toujours par les achières. K.

variée. Qui, dit le Saturnien , la nature est comme un parterre dont les fleurs ... Ah l dit l'autre, laissez la votre parterre. Elle est, reprit le secrétaire, comme une assemblée de blondes et de brunes, dont les parures... Eh l qu'ai-je à faire de vos brunes? dit l'autre. Elle est donc comme une galerie de peintures dont les traits... Eh l non, dit le voyageur, encore une fois la nature est comme la nature. Pourquoi lui chercher des comparaisons? Pour vous plaire, répendit le seerétaire. Je ne veux point qu'on me plaise, répondit le voyageur; je veux qu'on m'instruise; commeneez d'abord par me dire combien les hommes de votre globe ont de sens. Nous en avons soixante et douze, dit l'académicien; et nous nous plaignons tous les jours du peu. Notre imagination va au-delà de nos besoins; nous trouvons qu'avec nos soixante et douze sens, notre anneau, nos cinq lunes, nous sommes trop bornés; et malgré toute notre curiosité et le nombre assez grand de passions qui résultent de nos soixante et douze sens, nous avons tout le temps de nous ennuyer. Je le crois bien , dit Micromégas; car dans notre globe nous avons près de mille sens; et il nous reste encore je ne sais quel desir vague, je ne sais quelle inquiétude, qui nous avertit sans cesse que nous sommes peu de chose, et qu'il y a des êtres beaucoup plus parfaits. J'ai un peu voyagé; j'ai vu des mortels fort au-dessous de nous : i'en ai vu de fort supérieurs : mais je n'en ai vu aucuns qui n'aient plus de desirs que de vrais besoins, et plus de besoins que de satisfaction. J'arriverai peut-être un jour au pays où il ne manque rien ; mais jusqu'à présent personne ne m'a donné de nouvelles positives de ce pays-la. Le Saturnien et le Sirien s'épuisèrent alors en conjectures : mais. après beaucoup de raisonnements fort ingénieux et fort incertains, il en fallut revenir aux faits. Combien de temps vivez-vous? dit le Sirien. Ah! bien peu, répliqua le petit homme de Saturne. C'est tout comme chez nous, dit le Sirien : nous nous plaignons toujours du peu. Il faut que ce soit une loi universelle de la nature. Hélas ! nous ne vivons, dit le Saturnien, que cinq cents grandes révolutions du soleil. (Cela revient à quinze mille ans ou environ, à compter à notre manière.) Vous voyez bien que e'est mourir presque au moment que l'on est né; notre existence est un point, notre durée un instant, notre globe un atome. A peine a-t-on commencé à s'instruire un peu, que la mort arrive avant qu'on ait de l'expérience. Pour moi, je n'ose faire aucuns projets; je me trouve comme une goutte d'eau dans un océan immense. Je suis honteux, surtout devant vous, de la figure ridicule que je fais dans ce monde.

Micromégas lui repartit : Si vous n'étiez pas philosophe, je craindrais de vous affliger en vous apprenant que notre vie est sept cents fois plus longue que la vôtre; mais vous savez trop bien que quand il faut rendre son corps aux éléments, et ranimer la nature sous une autre forme, ce qui s'appelle mourir; quand ce moment de métamorphose est venu, avoir vécu une éternité, ou avoir vécu un jour, c'est précisément la même chose, J'ai été dans des pays où l'on vit mille fois plus longtemps que chez moi, et j'ai trouvé qu'on y murmurait encore. Mais il y a partont des gens de bon sens qui savent prendre leur parti et remercier l'Auteur de la nature. Il a répandu sur cet univers une profusion de variétés avec une espèce d'uniformité admirable. Par exemple tous les êtres pensants sont différents, et tous se ressemblent au fond par le don de la pensée et des desirs. La matière est partout étendue; mais elle a dans chaque globe des propriétés diverses. Combien comptezvous de ces propriétés diverses dans votre matière? Si vous parlez de ces propriétés, dit le Saturnien, sans lesquelles nous croyons que ce globe ne pourrait subsister tel qu'il est, nous en comptons trois cents, comme l'étendue, l'impénétrabilité, la mobilité, la gravitation, la divisibilité, et le reste. Apparemment, répliqua le voyageur, que ce petit nombre suffit aux vues que le Créateur avait sur votre petite habitation. J'admire en tout sa sagesse; je vois partout des différences, mais aussi partout des proportions. Votre globe est petit, vos habitants le sont aussi : vous avez peu de sensations ; votre matière a peu de propriétés; tout cela est l'ouvrage de la Providence. De quelle couleur est votre soleil bien examiné? D'un blanc fort jaunatre, dit le Saturnien; et quand nous divisons un de ses rayons, nous trouvons qu'il contient sept couleurs. Notre soleil tire sur le rouge, dit le Sirien, et nous avons trente-neuf couleurs primitives. Il n'y a pas un soleil, parmi tous ceux dont j'ai approché, qui se ressemble, comme chez vous il n'y a pas un visage qui ne soit différent de tous les autres

Après plusieurs questions de cette nature, il s'informa combien de substances essentiellement différentes on comptait dans Saturne. Il apprit qu'on n'en comptait qu'une trentaine, comme Dieu, l'espace, la matière, les êtres étendus qui sentent, les êtres étendus qui sentent et qui pensent, les êtres pensants qui n'ont point d'étendue; ceux qui se pénètrent, ceux qui ne se pénètrent pas, et le reste. Le Sirien, chez qui on en comptait trois cents, et qui en avait découvert trois mille autres dans ses voyages, étonna prodigieusement le philosophe de Saturne. Enfin, après s'être communiqué l'un à l'autre un peu de ce qu'ils sa muniqué l'un à l'autre un peu de ce qu'ils sa

vaient et beaucoup de ce qu'ils ne savaient pas, après avoir raisonné pendant une révolution du soleil, ils résolurent de faire ensemble un petit, voyage philosophique.

#### CHAPITRE III.

Voyage des deux habitants de Sirius et de Saturne.

Nos deux philosophes étaient prêts à s'embarquer dans l'atmosphère de Saturne avec une fort iolie provision d'instruments de mathématiques, lorsque la maîtresse du Saturnien, qui en eut des nouvelles, vint en larmes faire ses remontrances. C'était une jolie petite brune qui n'avait que six cent soixante toises, mais qui réparait par bien des agréments la petitesse de sa taille. Ah l cruel ! s'écria-t-elle, après t'avoir résisté quinze cents ans. lorsque enfin je commençais à me rendre, quand j'ai à peine passé cent ans entre tes bras, tu me quittes pour aller voyager avec un géant d'un autre monde; va, tu n'es qu'un curieux, tu n'as jamais eu d'amonr : si tu étais un vrai Saturnien , tu serais fidèle. Où vas-tu courir? que veux-tu? nos cinq lunes sont moins errantes que toi, notre anneau est moins changeant. Voilà qui est fait, je n'aimerai jamais plus personne. Le philosophe l'embrassa, pleura avec elle, tout philosophe qu'il était; et la dame, après s'être pâmée. alla se consoler avec un petit-maître du pays.

Cependant nos deux curieux partirent; ils sautèrent d'abord sur l'anneau, qu'ils trouvèrent assez plat, comme l'a fort bien deviné un illustre habitant de notre petit globe; de là ils allèrent aisément de lune en lune. Une comète passait tout auprès de la dernière ; ils s'élancèrent sur elle avec leurs domestiques et leurs instruments. Quand ils eurent fait environ cent cinquante millions de lieues, ils rencontrèrent les satellites de Jupiter, Ils passèrent dans Jupiter même, et y restèrent une année, pendant laquelle ils apprirent de fort beaux secrets qui seraient actuellement sous presse sans messieurs les inquisiteurs, qui ont trouvé quelques propositions un peu dures. Mais j'en ai lu le manuscrit dans la bibliothèque de l'illustre archevêque de..., qui m'a laissé voir ses livres avec cette générosité et cette bonté qu'on ne saurait assez louer. Aussi je lui promets un long artiele dans la première édition qu'on fera de Moréri, et je n'oublierai pas surtout messieurs ses cufants, qui donnent une si grande espérance de perpétuer la race de leur illustre père.

Mais revenons à nos voyageurs. En sortant de Jupiter, ils traversèrent un espace d'environ ceut millions de lieues, et ils côtoyèrent la planète de Mars, qui, comme on sait, est cinq fois plus pe-

tite que notre petit globe; ils virent deux lunes ! qui servent à cette planète, et qui ont échappé aux regards de nos astronomes. Je sais bien que le père Castel écrira, et même assez plaisamment, contre l'existence de ces deux lunes ; mais je m'en rapporte à ceux qui raisonnent par analogie. Ces bons philosophes-là savent combien il serait difficile que Mars, qui est si loin du soleil, se passât à moins de deux lunes. Quoi qu'il en soit, nos gens trouvèrent cela si petit, qu'ils craignirent de n'y pas trouver de quoi coucher, et ils passèrent leur chemin comme deux voyageurs qui dédaignent un mauvais cabaret de village, et poussent jusqu'à la ville voisine. Mais le Sirien et son compagnon se repentirent bientôt. Ils allèrent longtemps, et ne trouvèrent rien. Enfin ils aperçurent une petite lueur, c'était la terre; cela fit pitié à des gens qui venaient de Jupiter. Cependant, de peur de se repentir une seconde fois, ils résolurent de débarquer. Ils passèrent sur la queue de la comète, et, trouvant une aurore boréale toute prête, ils se mirent dedans, et arrivèrent à terre sur le bord septentrional de la mer Baltique, le cinq juillet mil sept cent trente-sept, nouveau style.

\*\*\*\*\*\*\*

### CHAPITRE IV.

Ce qui leur arrive sur le globe de la terre.

Après s'être reposés quelque temps, ils mangèrent à leur déjeûner deux montagnes, que leurs gens leur apprétèrent assez proprement. Ensuite ils voulurent reconnaître le petit pays où ils étaient. Ils allierent d'abord du nord au sud. Les pas ordinaires du Sirien et de ses gens étaient d'environ trente mille pieds de roi; le nain de Saturne, dont la taille n'était que de mille toises, suivait de loin en haletant; or il fallait qu'il fit environ douze pas, quand l'autre fesait une enjambée: figurezvous (s'il est permis de faire de telles comparaisons) un très petit chien de manchon qui suivrait un capitaine des gardes du roi de Prusse.

Comme ces étrangers-là vont assez vite, ils eurent fait le tour du globe en trentc-six heures; le soleil, à la vérité, ou plutôt la terre, fait un pareil voyage en une journée; mais il faut songer qu'on va bien plus à son aise quand on tourne sur son axe, que quand on marche sur ses pieds. Les voilà done revenus d'où ils étaient parits, après avoir vu cette mare, presque imperceptible pour eux, qu'on nomme la Méditerranée, et cet autre petit étang qui, sous le nom du grand Océan, entoure la taupinière. Le nain n'en avait eu jamais qu'a mi-jambe, et à peine l'autre avait-il mouillé son talon. Ils firent tout ce qu'ils purent en allant et en revenant des-

sus et dessous pour tâcher d'apercevoir si ce globe était habité ou non. Ils se baissèrent, ils se couchèrent, ils tâtèrent partout; mais leurs yeux et leurs mains n'étant point proportionnés aux petits étres qui rampent lei, ils ne reçurent pasla moindre sensation qui pût leur faire soupçonner que nous et nos confrères les autres habitants de ce globe avons I honneur d'éxister.

Le nain, qui jugeait quelquefois un peu trop vite, décida d'abord qu'il n'y avait personne sur la terre. Sa première raison était qu'il n'avait vu personne. Micromégas lui fit sentir poliment que c'était raisonner assez mal : car, disait-il, yous ne voyez pas avec vos petits yeux certaines étoiles de la cinquantième grandeur que j'aperçois trèsdistinctement; concluez-vous de là que ces étoiles n'existent pas? Mais, dit le nain, j'ai bien tâté. Mais, répondit l'autre, vous avez mal senti. Mais, dit le nain, ce globe-ci est si mal construit, cela est si irrégulier et d'une forme qui me paraît si ridicule! tout semble être ici dans le chaos : vovezyous ces petits ruisseaux dont aucun ne va de droit fil, ces étangs qui ne sont ni ronds, ni carrés, ni ovales, ni sous aucune forme régulière; tous ces petits grains pointus dont ce globe est hérissé, et qui m'ont écorché les pieds? (Il voulait parler des montagnes.) Remarquez-vous encore la forme de tout le globe, comme il est plat aux pôles, comme il tourne autour du soleil d'une manière gauche, de façon que les climats des pôles sont nécessairement incultes? En vérité, ce qui fait que je pense qu'il n'y a ici personne, c'est qu'il me paraît que des gens de bon sens ne voudraient pas y demeurer. Eh bjen! dit Micromégas, ce ne sont peutêtre pas non plus des gens de bon sens qui l'habitent. Mais enfin il y a quelque apparence que ceci n'est pas fait pour rien. Tout vous paraît irregulier ici, dites-vous, parce que tout est tiré au cordeau dans Saturne et dans Jupiter. Eh l c'est peutêtre pour cette raison-là même qu'il y a ici un peu de confusion. Ne vous ai-je pas dit que dans mes voyages j'avais toujours remarqué de la variété? Le Saturnien répliqua à toutes ces raisons. La dispute n'eût jamais fini, si par bonheur Micromégas, en s'échauffant à parler, n'eût cassé le fil de son collier de diamants. Les diamants tombèrent; c'étaient de jolis petits carats assez inégaux, dont les plus gros pesaient quatre cents livres, et les plus petits cinquante. Le nain en ramassa quelques uns; il s'aperçut, en les approchant de ses yeux, que ces diamants, de la façon dont ils étaient taillés, étaient d'excellents microscopes. Il prit donc un petit microscope de cent soixante pieds de diamètre, qu'il appliqua à sa prunelle; et Micromégas en choisit un de deux mille cinq cents pieds. Ils étaient excellents; mais d'abord on ne vit rien par leur secours, il fallait s'ajuster. Enfin l'habitant de Saturne vit quelque chose d'imperceptible qui remuait entre deux eaux dans la mer Baltique : c'était une baleine. Il la prit avec le netit doigt fort adroitement; et la mettant sur l'ongle de son pouce, il la fit voir au Sirien, qui se mit à rire pour la seconde fois de l'excès de petitesse dont étaient les habitants de notre globe. Le Saturnien, convaincu que notre monde est hatité, s'imagina bien vite qu'il ne l'était que par des baleines; et comme il était grand raisonneur, il voulut deviner d'où un si petit atome tirait son origine, son mouvement, s'il avait des idées, une volenté, une liberté. Micromégas y sut sort embarrassé: il examina l'animal fort patiemment, et le résultat de l'examen fut qu'il n'y ayait pas moyen de croire qu'une âme fût logée là. Les deux voyageurs inclinaient donc à penser qu'il n'y a point d'esprit dans notre habitation, lorsqu'à l'aide du mieroscope ils apercurent quelque chose d'aussi gros qu'une baleine qui flottait sur la mer Baltique. Ou sait que dans ce temps-là même une volée de philosophes revenait du cercle polaire, sous lequel ils avaient été faire des observations dont personne ne s'était avisé jusqu'alors. Les gazettes dirent que leur vaisseau échoua aux côtes de Bothnie, et qu'ils curent bien de la peine à se sauver : mais on ne sait jamais dans ce monde le dessous des cartes. Je vais raconter ingénument comme la chose se passa, sans y rien mettre du mien; ce qui n'est pas un petit effort pour un historien.

\*\*\*\*\*\*

### CHAPITRE V.

Expériences et raisonnements des deux voyageurs.

Mieromégas étendit la main tout doucement vers l'endroit où l'objet paraissait, et avançant deux doigts, et les retirant par la crainte de se tromper, puis les ouvrant et les serrant, il saisit fort adroitement le vaisseau qui portait ces messieurs, et le mit encore sur son ougle, sans le trop presser, de peur de l'écraser. Voiei un animal bien différent du premier, dit le nain de Saturne; le Sirien mit le prétendit animal dans le creux de sa main. Les passagers et les gens de l'équipage, qu'l s'étaient crus enlevés par un ouragan, et qui se crovaient sur une espèce de rocher, se mettent tous en mouvement; les matelots prennent des tonneaux de vin , les jettent sur la main de Mieromégas, et se précipitent après. Les géomètres prennent leurs quarts de cercle, leurs secteurs, deux filles laponnes , et descendent sur les doigts du Sirieu. Ils en firent tant, qu'il sentit enfin remuer quelque chose qui lui chatouillait les doigts : c'était un bâton ferré qu'on lui enfoncait d'un nied dans l'index : il jugea , par ce picotement , qu'il était sorti quelque chose du petit animal qu'il tenait, mais il n'en soupconna pas d'abord davantage. Le microscope, qui fesait à peine discerner une baleine et un vaisseau, n'avait point de prise sur un être aussi imperceptible que des hommes. Je ne prétends choquer ici la vanité de personne, mais je suis obligé de prier les importants de faire ici une petite remarque avec moi; c'est qu'en prenant la taille des hommes d'environ cinq pieds, nous ne fesons pas sur la terre une plus grande figure qu'en ferait sur une boule de dix pieds de tour un animal qui aurait à peu près la six cent millième partic d'un pouce en liauteur. Figurez-vous une substance qui pourrait tenir la terre dans sa main, et qui aurait des organes en proportion des nôtres : et il se peut très bien faire qu'il y ait un grand nombre de ces substances : or, concevez, ie vous prie, ec qu'elles penserajent de ces batailles qui font gagner au vainqueur un village pour le perdre ensuite.

Je ne doute pas que si quelque capitaine des grands grenadiers lit jamais cet ouvrage, il ne bausse de deux grands pieds au moins les bonnets de sa troupe; mais je l'avertisqu'il aura beau faire, que lui et les siens ne seront jamais que des infiniment petits.

Quelle adresse merveilleuse ne fallut-il done pas à notre philosophe de Sirius, pour apercevoir les atomes dont je viens de parler? Quand Leuwenhoek et Hartsoëker virent les premiers ou crurent voir la graine dont nous sommes formés, ils ne firent pas, à beaucoup près, une si étonnante déconverte. Quel plaisir sentit Micromégas en voyant remuer ces petites machines, en examinant tous leurs tours, en les suivant dans toutes leurs opérations I comme il s'écria I comme il mit avec joic un de ses microscopes dans les mains de son compagnon de voyage! Je les vois, disaient-ils tous deux à la fois : ne les voyez-vous pas qui portent des fardeaux, qui se baissent, qui se relèvent. En parlant ainsi, les mains leur tremblaient, par le plaisir de voir des obiets si nouveaux, et par la crainte de les perdre. Le Saturnien, passant d'un excès de défiance à un excès de crédulité, crut apercevoir qu'ils travaillaient à la propagation. « Ah! disait-il., i'ai pris la nature sur le fait 1...» Mais il se trompait sur les apparences; ec qui n'arrive que trop, soit qu'on se serve ou non du microscone.

'Expression heureuse et plaisante de Fontenelle, en rendant compte de quelques observations d'histoire naturelle. K.

Voyez les notes du discours en vers sur la Modération, el celles du Russe à Paris. K.

### CHAPITRE VI.

Ce qui leur arriva avec les hommes.

Micromégas, bien meilleur observateur que son nain, vit elairement que les atomes se parlaient : et il le fit remarquer à son compagnon, qui, honteux de s'être mépris sur l'article de la génération. ne voulut point croire que de pareilles espèces pussent se communiquer des idées. Il avait le don des langues aussi bien que le Sirien ; il n'entenduit point parler nos atomes, et il supposait qu'ils ne parlaient pas : d'ailleurs comment ces êtres imperceptibles auraient-ils les organes de la voix, et qu'auraient-ils à dire? Pour parler, il faut penser, ou à peu près; mais s'ils pensaient, ils anraient done l'équivalent d'une âme : or, attribuer l'équivalent d'une âme à cette espèce, cela lui paraissait absurde. Mais, dit le Sirien, vous avez cru tout a l'heure qu'ils fesaient l'amour ; est-ce que vous croyez qu'on puisse faire l'amour sans penser et sans proférer quelque parole, on du moins sans se faire entendre? Snpposez-vous d'ailleurs qu'il soit plus difficile de produire un argnment qu'un enfant? Pour moi l'un et l'autre me paraissent de grands mystères : je n'ose plus ni croire ni nier. dit le nain ; je n'ai plus d'opinion ; il faut tâcher d'examiner ces inseetes, nous raisonnerons après. C'est fort bien dit, reprit Micromégas : et aussitôt il tira une paire de ciseaux dont il se coupa les ongles, et d'une rognure de l'ongle de son pouce il fit sur-le-champ une espèce de grande trompette parlante, comme un vaste entonnoir, dont il mlt le tuyau dans son oreille. La circonférence de l'entonnoir enveloppait le vaisseau et tout l'équipage. La voix la plus faible entrait dans les fibres eirculaires de l'ongle, de sorte que, grâce à son industrie, le philosophe de la-haut entendit parfaitement le bourdonnement de nos insectes de la-bas. En peu d'heures il parvint à distinguer les paroles, et enfin à entendre le français. Le nain en fit autant, quoique avec plus de difficulté. L'étonnement des voyageurs redoublait à chaque instant. Ils entendaient des mites parler d'assez bon sens : ce jeu de la nature leur paraissait inexplicable. Vous croyez bien que le Sirien et son nain brûlaient d'impatience de lier conversation avec les atomes; le nain eraignait que sa voix de tonnerre, et surtout celle de Micromégas, n'assourdit les mites sans en être entendue. Il fallait en diminuer la force. Ils se mirent dans la bouche des espèces de petits curedents, dont le bout fort effilé venait donner auprès du vaisseau. Le Sirien tenait le nain sur ses genoux, et le vaisseau avec l'équipage sur un ongle; il baissait la tête et parlait bas. Enfin, moyennant toutes ces précautions et bien d'autres encore, il commença ainsi son discours:

Insectes invisibles, que la main du Gréateur s'est plu à faire naître dans l'abline de l'infiniment potit, je le remercie de ce qu'il a daigné me découvrir des secrets qui semblaient impénétrables. Peut-être ne daignerait-on pas vous regardor à ma cour; mais je ne méprise personne, et je vous offre ma protection.

Si jamais il y eut quelqu'un d'étonné, ce furent les gens qui entendirent ces paroles. Ils ne pouvaient deviner d'où elles partaient. L'aumônier du vaisseau récita les prières des exorcismes, les matelots jurerent, et les philosophes du vaisseau firent des systèmes; mais quelque système qu'ils fissent, ils ne purent jamais deviner qui leur parlait. Le nain de Saturne, qui avait la voix plus douce que Micromégas, leur apprit alors en peu de mots à quelles espèces ils avaient affaire. Il leur raconta le voyage de Saturne, les mit au fait de ce qu'était M. Micromégas; et après les avoir plaints d'être si petits, il leur demanda s'ils avaient toujours été dans ce misérable état si voisin de l'anéantissement, ee qu'ils fesaient dans un globe qui paraissait appartenir à des baleines, s'ils étaient heureux, s'ils multipliaient, s'ils avaient une âme, et cent autres questions de cette nature.

Un raisonneur de la troupe, plus hardi que les autres, et choqué de ce qu'on doutait de son âme, observa l'interloenteur avec des pinnules braquées sur un quart. de cercle, fit deux stations, et à la troisième il parla ainsi : Vous crovez donc, monsieur, paree que vous avez mille toises depuis la tête jusqu'aux pieds, que vous êtes un... Mille toises! s'écria le nain : juste ciel! d'où peut-il savoir ma hauteur? mille toises! il ne se trompe pas d'un pouce: quoi l'et atome m'a mesuré! il est géomètre, il connaît ma grandeur; et moi, qui ne le vois qu'à travers un microscope, je ne connais pas encore la sienne l Oui, je vous ai mesuré, dit le physicien, et je mesurerai bien encore votre grand compagnon. La proposition fut acceptée; son excellence se coucha de son long; ear, s'il se fût tenu debout, sa tête eût été trop au-dessus des nuages. Nos philosophes lui plantèrent un grand arbre dans un endroit que le docteur Swift nommerait, mais que je me garderai bien d'appeler par son nom, à cause de mon grand respect pour les dames. Puis, par une suite de triangles liés ensemble, ils conclurent que ce qu'ils voyaient était en effet un jeune homme de cent vingt mille pieds de roi.

Alors Micromégas prononça ces paroles: Je vois plus que jamais qu'il ne faut juger de rien sur sa grandeur apparente. O Dieul qui avez donné une intelligence à des substances qui paraissent si méprisables, l'influiment petit vous coûte ausst pau le l'influiment grant; et s'il est possible qu'il y

ait des êtres plus petits que ceux-ci, ils peuvent encore avoir un esprit supérieur à ceux de ces superbes animaux que j'ai vus dans le ciel, dont le pied seul couvrirait leglobe où je suis descendu.

Un des philosophes lui répondit qu'il pouvait en toute sûreté croire qu'il est en effet des êtres intelligents beaucoup plus petits que l'homme. Il lui conta, non pas tout ce que Virgile a dit de fabuleux sur les abeilles, mais ce que Swammerdam a découvert, et ce que Réaumur a disséqué. Il lui apprit enfin qu'il y a des animaux qui sont pour les abeilles ce que les abeilles sont pour l'homme, ce que le Sirien lui-même était pour ces animaux si vastes dont il parlait, et ce que ces grands animaux sont pour d'autres substances devant lesquelles ils ne paraissent que comme des atomes. Peu à peu la conversation devint intéressante, et Micromécas parla ainsi:

CHAPITRE VII.

Convertation avec les hommes.

O atomes intelligents, dans qui l'être éternel s'est plu à manifester son adresse et sa puissance. vous devez, sans doute, goûter des joies bien pures sur votre globe; car avant si peu de matière, et paraissant tout esprit, vous devez passer votre vie à aimer et à penser ; c'est la véritable vie des esprits. Je n'ai vu nulle part le vrai bonheur; mais il est ici, sans doute. A ce discours tous les philosophes secouèrent la tête; et l'un d'eux plus franc que les autres, avoua de bonne foi que, si l'on en excepte un petit nombre d'habitants fort peu considérés, tout le reste est un assemblage de fous, de méchants, et de malheureux. Nous avons plus de matière qu'il ne nous en faut, dit-il, pour faire beaucoup de mal, si le mal vient de la matière; et trop d'esprit, si le mal vient de l'esprit. Savez-vous bien, par exemple, qu'à l'heure que je vous parle, il y a cent mille fous de notre espèce. converts de chapeaux, qui tuent cent mille autres animaux couverts d'un turban, ou qui sont massacrés par eux, et que, presque par toute la terre, c'est ainsi qu'on en use de temps immémorial? Le Sirien frémit, et demanda quel pouvait être le sujet de ces horribles querelles entre de si chétifs animaux. Il s'agit, dit le philosophe, de quelque tas de boue' grand comme votre talon. Ce n'est pas qu'aucun de ces millions d'hommes qui se font égorger prétende un fétu sur ce tas de boue. Il ne s'agit que de savoir s'il appartiendra à un certain homme qu'on nomme Sultan, ou à un autre qu'on nomme, je ne sais pourquoi. César.

Ni l'un ni l'autre n'a jamais vu ni ne verra jamais le petit coin de terre dont il s'agit; et presque aucun de ces animaux, qui s'égorgent mutuellement, n'a jamais vu l'animal pour lequel il s'égorge.

Ah! malheureux l s'écria le Sirien avec indignation, peut-on concevoir cet excès de rage forcenéel Il me prend envie de faire trois pas, et d'écraser de trois coups de pieds toute cette fourmilière d'assassins ridicules. Ne vous en donnez pas la peine, lui répondit-on; ils travaillent assez à leur ruine. Sachez qu'au bout de dix ans, il ne reste jamais la centième partie de ces misérables; sachez que, quand même ils n'auraient pas tiré l'épée, la faim, la fatigue, ou l'intempérance, les emportent presque tous. D'ailleurs, ce n'est pas eux qu'il faut punir, ce sont ces barbares sédentaires qui du fond de leur cabinet ordonnent, dans le temps de leur digestion, le massacre d'un million d'hommes, et qui ensuite en font remercier Dieu solennellement. Le voyageur se sentait ému de pitié pour la petite race humaine, dans laquelle il découvrait de si étonnants contrastes. Puisque vous êtes du petit nombre des sages, dit-il à ces messieurs, et qu'apparemment vous ne tuez personne pour de l'argent, dites-moi, je vous en prie, à quoi vous vous occupez. Nous disséquons des mouches, dit le philosophe, nous mesurons des lignes, nous assemblons des nombres; nous sommes d'accord sur deux ou trois points que nous entendons, et nous disputons sur deux ou trois mille que nous n'entendons pas. Il prit aussitôt fantaisie au Sirien et au Saturnien d'interroger ces atomes pensants, pour savoir les choses dont ils convenzient. Combien comptez-vous, dit celuici, de l'étoile de la Canicule à la grande étoile des Gémeaux? Ils répondirent tous à la fois : Trentedeux degrés et demi. Combien comptez-vous d'ici à la lune? Soixante demi-diamètres de la terre en nombre rond. Combien pèse votre air ? Il croyait les attraper; mais tous lui dirent que l'air pèse environ neuf cents fois moins qu'un pareil volume de l'eau la plus légère, et dix-neuf mille fois moins que l'or de ducat. Le petit nain de Saturne, étonné de leurs réponses, fut tenté de prendre pour des sorciers ces mêmes gens auxquels il avait refusé une âme un quart d'heure auparavant.

Enfin Micromégas leur dit : Puisque vousavez si bien ce qui est hors de vous, sans doute vous savez encore mieux ce qui est en dedans. Dites-moi ce que c'est que votre ame, et comment vous formez vos idées. Les philosophes parlèrent tous à la fois comme auparavant; mais ils furent tous de différents avis. Le plus vieux citait Aristote, l'autre prononçait le nom de Descartes; celui-ci, de Malchranche; cet autre, de Leibnitz; cet autre,

La Crimée.

de Locke. Un vieux péripatéticien dit tout haut avec conflance: L'âme est une entéléchie, et une raison par qui elle a la puissance d'être ce qu'elle est. C'est ce que déclare expressément Aristote, page 655 de l'édition du Louvre. Il cita le passage. Je n'entends pas trop bien le gree, dit le géant. Ni moi non plus, dit la mite philosophique. Pourquoi donc, reprit le Sirien, citez-vous un certain Aristote, en gree? C'est, repliqua le savant, qu'il faut bieu citer ce qu'on ne comprend point du tout, dans la langue qu'on entend le moins.

Le cartésien prit la parole, et dit : L'âme est un esprit pur qui a reçu dans le ventre de sa mère toutes les idées métaphysiques, et qui, en sortant de là, est obligée d'aller à l'école, et d'apprendre tout de nouveau ce qu'elle a si bien su, et qu'elle ne saura plus. Ce n'était donc pas la peine, répondit l'animal de huit lieues, que ton âme fût si savante dans le ventre de ta mère, pour être si ignorante quand tu aurais de la barbe au menton. Mais qu'entends-tu par esprit ? Que me demandezvous là? dit le raisonneur; je n'en ai point d'idée; on dit que ce n'est pas la matière. - Mais sais-tu au moins ce que c'est que la matière? Très bien, lui répondit l'homme. Par exemple cette pierre est grise, est d'une telle forme, a ses trois dimensions, elle est pesante et divisible. Eh bien! dit le Sirien, cette chose qui te paraît être divisible. pesante, et grise, me diras-tu bien ce que c'est? Tu vois quelques attributs; mais le fond de la chose, le connais-tu? Non, dit l'autre. - Tu ne sais donc point ce que c'est que la matière.

Alors M. Micromégas, adressant la parole à un autre sage qu'il tenait sur son pouce, lui demanda ce que c'était que son âme, et cequ'elle fesait. Rien du tout, dit le philosophe malebranchiste; c'est Dieu qui fait tout pour moi; je vois tout en lui; je fais tout en lui; c'est lui qui fait tout sans que je m'en méle. Autant vaudrait ne pas être, reprit le sage de Sirius. Et toi, mon ami, dit-il à un leibnitzien qui était la, qu'est-ec que ton âme? C'est, répondit le leibnitzien, une aiguille qui montre les heures pendant que mon corps carillonne: ou bien, si vous voulez, c'est elle qui carillonne pendant que mon corps montre l'heure; jou bien mon âme est le miroir de l'univers. et

mon corps est la bordure du miroir : tout cela est clair.

Un petit partisan de Locke était là tout auprès; et quand on lui eut enfin adressé la parole : Je ne sais pas, dit-il , comment je pense; mais je sais que je n'ai jamais pensé qu'à l'occasion de mes sens. Qu'il y ait des substances immatérielles et intelligentes, c'est de quoi je ne doute pas : mais qu'il soit impossible à Dien de communiquer la pensée à la matière, c'est de quoi je doute fort. Je révère la puissance éternelle; il ne m'appartient pas de la borner : je n'affirme rien; je me contente de croire qu'il y a plus de choses possibles qu'on ne pense.

L'animal de Sirius sourit : il ne trouva pas celuilà le moins sage; et le nain de Saturne aurait embrassé le sectateur de Locke, sans l'extrême disproportion. Mais il y avait là, par malheur, un petit animalcule en bonnet carré qui coura la parole à tous les autres animalcules philosophes; il dit qu'il savait tout le secret, que tout cela se trouvait dans la Somme de saint Thomas ; il regarda de haut en bas les deux habitants célestes ; il leur soutint que leurs personnes, leurs mondes, leurs soleils, leurs étoiles, tout était fait uniquement pour l'homme. A ce discours, nos deux voyageurs se laissèrent aller l'un sur l'autre en étoussant de ce rire inextinguible qui, seion Homère, est le partage des dieux ; leurs épaules et leurs ventres allaient et venaient, et daus ces convulsions le vaisseau, que le Sirier, avait sur son ongle, tomba dans une poche de la culotte du Saturnien. Ccs deux bonnes gens le cherchèrent long-temps; enfin ils retrouvèrent l'équipage, et le rajustèrent fort proprement. Le Sirien reprit les petites mites, il leur parla encore avec beaucoup de bonte, quoiqu'il fût un peu fâché dans le fond du cœur de voir que les infiniment petits eussent un orgueil presque infiniment grand. Il leur promit de leur faire un beau livre de philosophie, écrit fort menu pour leur usage, et que, dans ce livre, ils verraient le bout des choses. Effectivement, il leur donna ce volume avant son départ : on le porta à Paris, à l'académie des sciences ; mais, quand le vieux secrétaire l'eut. ouvert, il ne vit rien qu'un livre tout blanc : « Ah l a dit-il je m'en étais bien douté. »

### LES DEUX CONSOLÉS.

1756.

Le grand philosophe Citophile disait un jour à une femme désolée, et qui avait juste sujet de l'ètre: Madame, la reine d'Angleterre, fille du grand Henri IV, a été aussi malheureuse que vous: on la chassa de ses royaumes; elle fut pres de périr sur l'océau par les tempétes; elle vit mourir son royal époux sur l'échafaud. J'en suis fâchée pour elle, dit la dame; et elle se mit à pleurer ses propres infortunes.

Mais, dit Citophile, souvenez-vous de Marie Stuart: elle aimait fort honnétement un bravo musicien qui avait une très belle basse-taille. Son mari tua son musicien à ses yeux; et ensuite sa honne amie et sa honne pareute, la reine Élsabeth, qui se disait pucelle, lui fit couper le cou sur un échafaud tendu de noir, après l'avoir tenue en prison dix-buit années. Cela est fort cruel, dit la dame; et elle se replongea dans sa mélancolie.

Vous avez peut-être entendu parler, dit le consolateur, de la belle Jeanne de Naples, qui fut prise et étranglée? Je m'en souviens confusément, dit l'affligée.

Il faut que je vous conte, ajonta l'autre, l'aventure d'une souveraine qui fut détrônée de mon temps après souper, et qui est morte dans une île déserte. Je sais toute cette histoire, répondit la

Eh bien donc, je vais vous apprendre ce qui est arrivé à une autre grande princesse à qui j'ai montré la philosophie. Elle avait uu annant, comme en ont toutes les grandes et belles princesses. Son père entra dans sa chambre, et surprit l'amant, qui avait le visage tout en feu et l'œil étincelant comme une escarboucle; la dame aussi avait le

teint fort animé. Le visage du jeune homme déplut tellement au père, qu'il lui appliqua le plus énorme soufflet qu'on eût jamais donné dans sa province. L'amant prit une paire de pincettes, et cassa la tête au beau-père, qui guérit à peine, et qui porte encore la cicatrice de cette blessure. L'amante éperdue sauta par la fenêtre et se démit le pied; de manière qui aujourd'hui elle boite visiblement, quoique d'ailleurs elle ait la taille admirable. L'amant fut condamné à la mort pour avoir cassé la tête à un très grand prince. Vous pouvez juger de l'état où était la princesse, quand on menait pendre l'amant. Je l'ai vue long-temps, lorsqu'elle était en prison; elle ne me parlait jamais que de ses malheurs.

Pourquoi ne voulez-vous donc pas que je songe aux miens? lui dit la danne. C'est, dit le philosophe, parce qu'il n'y faut pas songer, et que tant de grandes dames ayant été si infortunées, il vous sied mal de vous désespérer. Songez à Hécube, songez à Niobé. Ah! dit la dame, si j'avais vécu de leur temps, ou de celui de tant de belles princesses, et si pour les consoler vous leur aviez conté mes malheurs, pensez-vous qu'elles vous eussent écouté?

Le lendemain le philosophe perdit son fils unique, et fut sur le point d'en mourir de douleur. La dame fit dresser une liste de tous les rois qui avaient perdu leurs enfants, et la porta au philosophe; il la lut, la trouva fort exacte, et n'en pleura pas moins. Trois mois après ils se revirent, et furent étonués de se retrouver d'une humeur très gaie. Ils firent ériger une belle statue au Temps, avec cette inscription:

A CELUI QUI CONSOLE.

### HISTOIRE DES VOYAGES

# DE SCARMENTADO,

ÉCRITE PAR LUI-MÊME. - 1756.

Je naquis dans la rille de Candie, en 1600.
Mon père en était gouverneur; et je me souviens qu'un poète médiocre, qui n'était pas médiocrement dur, nommé Iro¹, fit de mauvais vers à ma louange, dans lesquels il me faisait descendre de Minos en droite ligne; mais mon père ayant été disgracié, il fit d'autres vers, où je ne descendais plus que de Pasiphaé et de son amant. C'était un bien méchant homme que cet Iro, et le plus ennuveux coquin qui fût dans l'Île.

Mon père m'envoya, à l'âge de quinze ans, étudier à Rome, J'arrivai, dans l'espérance d'apprendre toutes les vérités; car jusque-la on m'avait enseigné tout le contraire, selon l'usage de ce bas monde, depuis la Chine jusqu'aux Alpes, Monsignor Profondo, à qui j'étais recommandé, était un homme singulier, et un des plus terribles savants qu'il y eût au monde. Il voulut m'apprendre les catégories d'Aristote, et fut sur le point de me mettre dans la catégorie de ses mignons : je l'échappai belle. Je vis des processions, des exorcismes. et quelques rapines. On disait, mais très faussement, que la signora Olimpia, personne d'une grande prudence, vendait beaucoup de choses qu'on ne doit point vendre. J'étais dans un âge où tout cela me paraissait fort plaisant. Une jeune dame de mœurs très douces, nommée la signora Fatelo, s'avisa de m'aimer. Elle était courtisée par le révérend P. Poignardini, et par le révérend P. Aconiti, jeunes profès d'un ordre qui ne subsiste plus : elle les mit d'accord en me donnant ses bonnes grâces : mais en même temps je courus risque d'être excommunié et empoisonné. Je partis, très content de l'architecture de Saint. Pierre.

Je voyageai en France; c'était le temps du règne de Louis-le-Juste. La première chose qu'on

'Anagramme de Rol, poête né avec des talents que son penchanl pour la saitre, les aveniures qui en ferral la suite, si jalousle contre les hommes de la littérature qui lui étaient superrieurs, avillrent et rendirect malbeureux. Le laillet des Étaient et l'opéra de Callishoé sont les seuis de ses ouvrages qui lui dient survéou il mountu tiens, et avait fini parse faire dévoit. K.

me demanda, ce fut, Si je voulais à mon déjeûuer un petit morceau du maréchal d'Ancre, dont le peuple avait fut rôtir la chair, et qu'on distribuait à fort bon compte à ceux qui en voulaient.

Cet état était continuellement en proie aux guerres civiles, quelquefois pour une place au conseil, quelquefois pour deux pages de controverse. Il y avait plus de soixante ans que ce feu, tantôt couvert et tantôt soufflé avec violence, désolait ces beaux climats. C'étaieut là les libertés de l'églies gallicane. Hélas! dis-je, ce peuple est pourtant né doux : qui peut l'avoir tiré ainsi de son caractère? Il plaisante, et il fait des Saint-Barthélemi. Ileureux le temps où il ne fera que plaisanter!

Je passai en Angleterre : les mêmes querelles 7 excitaient les mêmes fureurs. De saints catholiques avaient résolu, pour le bien de l'Église, de faire sauter en l'air, avec de la poudre, le roi, la familie royale, et tout le parlement, et de délivrer l'Angleterre de ces hérétiques. On me montra la place où la bienheureuse reine Marie, fille de Henri VIII, avait fait brûler plus de cinq cents de ses sujets. Un prêtre ibernois m'assura que c'était une très bonne action : premièrement parce que ceux qu'on avait brûles étaient Anglais; en second lieu, parce qu'ils ne prenaient jamais d'eau bénite, et qu'ils ne crovaient pas au trou de saint Patrice. Il s'étonnait surtout que la reine Marie ne fût pas encore canonisée; mais il espérait qu'elle le serait bientôt, quand le cardinal neven aurait un peu de loisir.

l'allai en Hollande, où j'espérais trouver plus de tranquillité chez des peuples plus flegmatiques. On coupait la été à un vieillard vénérable, lorsque j'arrivai à La Haye. C'était la tête chauve du prenier ministre Barneveldt, l'homme qui avait le mieux mérité de la république. Touche de pitié, je demandai quel était son crime, et s'il avait trahi l'état. Il a fait bien pis, me répondit un prédicant à mantean noir; c'est un homme qui croit que l'on peut se sanver par les bonnes œuvres aussi

bien que par la foi. Vous sentez bien que, si de telles opinions s'établissaient, une république ne pourrait subsister, et qu'il faut des lois sévères pour réprimer de si scandaleuses horreurs. Un profond politique du pays me dit en soupirant : Hélas I monsieur, le bon temps ne durera pas toujours: ce n'est que par hasard que ce peuple est si rélé; le fond de son caractère est porté au dogme abominable de la tolérance, un jour il y viendra : cela fait frémir. Pour moi, en attendant que ce temps funeste de la modération et de l'indulgence fût arrivé, je quittai bien vite un pays où la sévérité n'était adoucie par aucun agrément, et je m'embarquai pour l'Espague.

La cour était à Séville, les galions étaient arrivés, tout respirait l'abondance et la joie dans la plus belle saison de l'anuée. Je vis au bout d'une allée d'orangers et de citronniers une espèce de lice immeuse, entourée de gradins couverts d'étoffes précieuses. Le roi, la reine, les infants, les infantes, étaient sous un dais superbe. Vis-à-vis de cette auguste famille était un autre trône, mais plus élevé. Je dis à un de mes compagnons de voyage : A moins que ce trône ne soit réservé pour Dieu, je ne vois pas à quoi il peut servir. Ces indiscrètes paroles furent entendues d'un grave Espagnol, et me coûtèrent cher. Cependant je m'imaginais que nous allions voir quelque carrousel ou quelque fête de taureaux, lorsque le grand inquisiteur parut sur ce trône, d'où il bénit le roi et le peuple.

Ensuite vint une armée de moines, défilant deux à deux, blancs, noirs, gris, chaussés, déchaussés, avec barbe, sans barbe, avec capuchon pointu, et sans capuchon; puis marchait le bourreau; puis on vovait au milieu des alguazils et des grands environ quarante personnes couvertes de sacs sur lesquels on avait point des diables et des flammes. C'étaient des juifs qui n'avaient pas voulu renoncer absolument à Moïse, c'étaient des chrétiens qui avaient épousé leurs commères, ou qui n'avaient pas adoré Notre-Dame d'Atocha, ou qui n'avaient pas voulu se défaire de leur argent comptant en faveur des frères hiéronymites. On chanta dévotement de très belles prières, après quoi on brûla à petit feu tous les coupables : de quoi toute la famille royale parut extrêmement édifiée.

Le soir, dans le temps que j'allais me mettre au lit, arrivèrent chez moi deux familiers de l'inquisition, avec la sainte flernandad : ils m'embrassèrent tendrement, et me menèrent, sans me dire un seul mot, dans un cachot très frais, meublé d'un lit de natte et d'un beau crucifix. Je restai la six semaines, au bout desquelles le révérend père inquisiteur m'envoya prier de venir lui parler : il me serra quelque temps entre ses bras, avec une affection toute paternelle: il me dit qu'il

était sincèrement affligé d'avoir appris que je fusse si mal logé; mais que tous les appartements de la maison étaient remplis, et qu'une autre fois il espérait que je serais plus à mon aise. Ensuite il me demanda cordialement si je ne savais pas ponrquoi j'étais la. Je dis au révérend père que c'était apparemment pour mes péchés. Eh bien I mon cher enfant, pour quel pèché? parlez-moi avec conflance. J'eus beau imaginer, je ne devinai point; il me mit charitablement sur les voies.

Enfin ie me souvins de mes indiscrètes paroles. J'en fus quitte pour la discipline et une amende de trente mille réales. On me mena faire la révérence au grand-inquisiteur : c'était un homme poli, qui me demanda comment j'avais trouvé sa petite fête. Je lui dis que cela était délicieux, et j'allai presser mes compagnons de voyage de quitter ce pays, tout beau qu'il est. Ils avaient en le temps de s'instruire de toutes les grandes choses que les Espagnols avaient faites pour la religion. Ils avaient lu les mémoires du fameux évêque de Chiapa, par lesquels il paraît qu'on avait égorgé, ou brûlé, ou noyé dix millions d'infidèles en Amérique, pour les convertir. Je crus que cet évêque exagérait; mais quand on réduirait ces sacrifices à cinq millions de victimes, cela serait encore admirable.

Le desir de voyager me pressait toujours. J'avais compté finir mon tour de l'Europe par la Turquie; nous en primes la route. Je me proposai bien de ne plus dire mon avis sur les fètes que je verrais. Ces Turcs, dis-je à mes compagnons, sont des mécréants qui n'ont point éte baptisés, et qui par conséquent seront bien plus cruels que les révérends pères inquisiteurs. Gardons le silence, quand nous serons chez les mahométans.

J'allai donc chez eux. Je fus étrangement surpris de voir en Turquie beaucoup plus d'églises chrétiennes qu'il n'y en avait dans Candie, J'y vis jusqu'à des troupes nombreuses de moines, qu'on laissait prier la vierge Marie librement, et maudire Mahomet, ceux-ci en grec, cenx-là en latin, quelques autres en arménien. Les bonnes gens que les Turcs | m'écriai-je. Les chrétiens grecs et les chrétiens latins étaient ennemis mortels dans Constantinople; ces esclaves se persécutaient les uns les autres, comme des chiens qui se mordent dans la rue, et à qui leurs maltres donnent des coups de bâton pour les séparer. Le grand-visir protégeait alors les Grecs. Le patriarche grec m'accusa d'avoir soupé chez le patriarche latin, et je fus condamné en plein divan à cent coups de latte sur la plante des pieds, rachetables de cinq cents sequins. Le lendemain le grand-visir fut étranglé; le surlendemain son successeur, qui

était pour le parti des Latins, et qui ne fut étranglé qu'un mois après, me condamna à la même amende, pour avoir soupé chez le patriarche grec. Je fus dans la triste nécessité de ne plus fréquenter ni l'église grecque ni la latine. Pour m'en consoler, je pris à loyer une fort belle Circassicune, qui était la personne la plus tendre dans le tête-à-tête, et la plus dévote à la mosquée. Une nuit, dans les doux transports de son amour, elle s'ecria en m'embrassant, Alla, Illa, Alla! ce sont les paroles sacramentales des Turcs : je crus que c'étaient celles de l'amour : je m'écriai aussi fort tendrement, Alla, Illa, Alla! Ah! me dit-elle, le Dieu miséricordieux soit loué ! vous êtes Turc. Je lui dis que je le bénissais de m'en avoir donné la force, et je me crus trop heureux. Le matin l'iman vint pour me circoncire; et, comme je sis quelque difficulté, le cadi du quartier, homme loyal, me proposa de m'empaler : je sauvai mon prépuce et mon derrière avec mille sequins, et je m'enfuis vite en Perse, résolu de ne plus entendre ni messe grecque ni latine en Turquie, et de ne plus crier, Alla, Illa, Alla! dans un rendez-vous.

En arrivant à Ispahan, on me demanda si j'étais pour le mouton noir ou pour le mouton blanc. Je répondis que cela m'était fort indiférent, pourvu qu'il fût tendre. Il faut savoir que les factions du mouton blanc et du mouton noir partageaient encore les Persans. On crutque je me moquais des deux partis; de sorte que je me trouvai déjà une violente affaire sur les bras aux portes de la ville : il m'en coûta encore grand nombre de sequins pour me débarrasser des moutons.

Je poussai jusqu'à la Chine avec un interprète. qui m'assura que c'était là le pays où l'on vivait librement et gaiement. Les Tartares s'en étaient rendus maîtres, après avoir tout mis à feu et à sang; et les révérends Pères jésuites d'un côté, comme les révérends Pères dominicains de l'autre. disaient qu'ils y gagnaient des âmes à Dieu, sans que personne en sût rien. On n'a jamais vu de convertisseurs si zélés; car ils se persécutaient les uns les autres tour à tour : ils écrivaient à Rome des volumes de calomnies; ils se traitaient d'infidèles et de prévaricateurs pour une âme. Il y avait surtout une horrible querelle entre eux, sur la manière de faire la révérence. Les jésuites voulaient que les Chinois saluassent leurs pères et leurs mères à la mode de la Chine, et les dominicains voulaient qu'on les saluât à la mode de Rome. Il m'arriva d'être pris par les jésuites pour un dominicain. On me fit passer chez sa majesté tartare pour un espion du pape. Le conseil suprême chargea un premier mandarin, qui ordonna à un sergent, qui commanda à quatre shires du pays de m'arrèter et de me lier en cérémonie. Le fus conduit après cent quarante génuflexions devant sa majesté. Elle me fit demander si j'étais l'espion du pape, et s'il était vrai que ce prince dût venir en personne le détrôner. Le lui répondis que le pape était un prêtre de soixante-dix ans; qu'il demeurait à quatre mille lieues de sa sacrée majesté tartaro-chinoise; qu'il avait environ deux mille soldats qui montaient la garde avec un parasol; qu'il ne détrônait personne, et que sa majesté pouvait dormir en sûreté. Ce fut l'aventure la moins funeste de ma vie. On m'envoya à Macao, d'où je m'embarquai pour l'Europe.

Mon vaisseau eut besoin d'être radoubé vers les côtes de Golconde. Je pris ce temps pour aller voir la cour du grand Aureng-Zeb, dont on disait des merveilles dans le monde : il était alors dans Delhi. J'eus la consolation de l'envisager le jour de la pompeuse cérémonie dans laquelle il reçut le présent céleste que lui envoyait le shérif de la Mecque. C'était le balai avec lequel on avait balayé la maison sainte, le caaba, le beth Alla. Ce balai est le symbole du balai divin qui balaie toutes les ordures de l'âme. Aureng-Zeb ne paraissait pas en avoir besoin : c'était l'homme le plus picux de tout l'Indoustan. Il est vrai qu'il avait égorgé un de ses frères et empoisonné son père; vingt raïas et autant d'omras étaient morts dans les supplices; mais cela n'était rien, et on ne parlait que de sa dévotion. On ne lui comparait que la sacrée majesté du sérénissime empereur de Maroc, Muley Ismael, qui coupait des têtes tous les vendredis après la prière.

Je ne disais mot; les voyages m'avaient formé, et je sentais qu'il ne m'appartenait pas de décider entre ces deux augustes souverains. Un jeune Français, avec qui je logeais, manqua, je l'avoue, de respect à l'empereur des Indes et à celui de Maroc, Il s'avisa de dire très indiscrètement qu'il y avait en Europe de très pieux souverains qui gouvernaient bien leurs états et qui fréquentaient même les églises, sans pourtant tuer leurs pères et leurs frères, et sans couper les têtes de leurs sujets. Notre interprète transmit en indou le discours impie de mon jeune homme. Instruit par le passé, je fis vite seller mes chameaux : nous partimes le Français et moi. J'ai su depuis que la nuit même les officiers du grand Aureng-Zeb, étant venus pour nous prendre, ils ne trouvèrent que l'interprète. Il fut exécuté en place publique, et tous les courtisans avouèrent sans flatterie que sa mort était très juste.

Il me restait de voir l'Afrique, pour jouir de toutes les douceurs de notre continent. Je la vis en effet. Mon vaisseau, fut pris par des corsaires nègres. Notre patron fit de grandes plaintes, illeur demanda pourquoi ils violaient ainsi les lois [ des nations. Le capitaine nègre lui répondit : Vous avez le nez long, et nous l'avons plat : vos cheveux sont tout droits, et notre laine est frisée; vous avez la peau de couleur de cendre, et nous de couleur d'ébène; par consequent nous devons, par les lois sacrées de la nature, être toujours ennemis. Vous nous achetez aux foires de la côte de Guinée, comme des bêtes de somme, pour nous faire travailler à je ne sais quel emploi aussi pénible que ridicule. Vous nous faites fouiller à coups de nerfs de bœuf dans des montagnes, pour en tirer une espèce de terre jaune qui par ellemême n'est bonne à rien, et qui ne vaut pas, à

beaucoup près, un bon ognon d'Egypte: aussi quand nous yous rencontrons, et que nous sommes les plus forts, nous vous fesons labourer nos champs, ou nous vous coupons le nez et les oreilles.

On n'avait rien à répliquer à un discours si sage. J'allai labourer le champ d'une vieille négresse, pour conserver mes oreilles et mon nez. On me racheta au bout d'un an. J'avais vu tout ce qu'il v a de beau, de bon, et d'admirable sur la terre : je résolus de ne plus voir que mes pénates. Je me mariai chez moi : je fus cocu. et ie vis que c'était l'état le plus doux de la vie.

### SONGE DE PLATON.

1756.

Platon révait beaucoup, et on n'a pas moins rèvé depuis. Il avait songé que la nature humaine était autrefois double, et qu'en punition de ses fautes elle fut divisée en mâle et femelle.

Il avait pronyé qu'il ne peut y avoir que ciuq mondes parfaits, parce qu'il n'y a que cinq corps réguliers en mathématiques. Sa république fut un de ses grands rêves. Il avait rêvé encore que le dormir naît de la veille, et la veille du dormir, et qu'on perd sûrement la vue en regardant une éclipse ailleurs que dans un bassin d'eau. Les rêves alors donnaient une grande réputation 4.

· Voltaire s'est égayé quelquefois sur Platon, dont le galimatias, regardé autrefols comme sublime, a fait plus de mai au genre humain qu'on ne le croit communément

Il est difficile de comprendre comment un philosophe qui écrivit sur la porte de son école, Que celui qui ignore la géométrie n'entre point ici ; qui fit lui-même des déconvertes dans cette science, dont les premiers disciples inventèrent les sections coniques, dont l'écote produisit presque tous les géomètres et les astronomes de la Grèce, qui enfin fut le fondateur d'une secte de sceptiques; comment Platon, en un mot, put débiter si sérieusement taut de rèveries dans ses Dialogues, écrits d'ail eurs avec taut d'éloquence, et où l'on trouve souvent tant d'esprit, de bon sens, et de finesse

On peut croire qu'effrayé par l'exemple de Socrate, il ne voulut révéter dans ses Dialogues que la demi-philosophie, qu'il croyait à la portée du vulgaire. Il espérait qu'à la faveur de ses systèmes, des tableaux par lesquels il amusait l'Imagination, des détours agréables par lesqueis il conduisait ses tectenrs. 4 pourrait faire passer un petit nombre de vérités utiles . sans s'exposer anx persécutions des prêtres et des aréopagites. Mais, par une fatalité singulière, le sage esprit de doute, ce goût pour l'astronomie et les mathématiques, conservés dans l'école de Platon, tombérent avec cette école : ses réveries seules subsistèrent, devinrent des inystères sacrés, et règnent encore sur des esprits auxquels le nom de Platon n'est pas même parvenu.

Voici un de ses songes, qui n'est pas un des moins intéressants. Il lui sembla que le grand Demiourgos, l'éternel Géomètre, ayant peuplé l'espace infini de globes innombrables, voulut éprouver la science des génies qui avaient été

Aristote, son disciple et son rival, prit une antre ronte; il se bornalt à exposer avec simplicité ce qu'il croyait vrai. Son Histoire des animaux, et même sa Physique, pouvaient apprendre aux Grees à connaître la nature et à l'étudier. L'idée de réduire le raisonnement à des formes techniques est une des choses les plus ingénieuses que jamais l'esprit humain ait découvertes. Sa Morale est le premier ouvrage où l'on ait essavé d'appayer les idées de vice , de vertu , de bien et de mal , sur l'obscrvation et sur la nature. Ses ouvrages sur l'éloquence et la poésie renferment des règles puisées dans la raison et dans la connaissance du cœur humain

Mais, comme Pythagore, il fut trop au-dessus de son siècle-On sait que ce philosophe avait enseigné à ses disciples le vrai système du monde, et que peu de temps après lui cette doctrine fut oubliée par les Grees, qui ne paraissaient s'en souvenir dans leurs écoles que pour la combattre. Mais les réveries attribuées à Pythagore eurent des partisans jusqu'à la chute du paganisme. Aristote eut un sort semblable. Sa méthode de p'ilosopher ne passa point à ses disciples ; on ne chercha point à étudier la nature, à son exemple, dans les phénomènes qu'elle présente. Quelques subtilités métaphysiques bonnes ou mauvaises, extrailes de ses ouvrages, des principes vagues de physique. tribut qu'il avait payé à l'ignorance de son siècle, devinrent le fondem-nt d'une secte qui, s'étendant des Arabes aux chrétlens, régna souverainement pendant quelques siècles dans les écoles de l'Enrope, n'ayant plus rien de commun avec Aristote que son nom.

Ainsi Platon et Aristote, après avoir été long-temps l'objet d'une espèce de culte, durent devenir presque ridicules aux premières ineurs de la vraie philosophie. On ne les connaissait plus que par lours erreurs et par quelques réverles qui servaient de base à des sottises sans nombre. C'est contre ces réveries scules que Voltaire s'est permis de s'élever quelquefois, et aux dépens desquelles il ne croyait pas que le respect qu'en doit au génie de Platon et d'Aristote d'at l'empêcher de faire rire ses témoins de ces ouvrages. Il donna à chacun d'entre eux un petit morceau de inatière à arranger, à peu près comme Phidias et Zeuxis auraient donné des statues et des tableaux à faire à leurs disciples, s'il est permis de comparer les petites choses aux grandes.

Démogorgon eut en partage le morceau de boue qu'on appelle la terre; et, l'ayant arrangé de la maniere qu'on le voit aujourd'hui, il prétendait avoir fait un chef-d'œuvre. Il peusait avoir subjugué l'envie, et altendait des éloges, même de ses confreres; il fut bien surpris d'être reçu d'eux avec des huées.

L'un d'eux, qui était un fort mauvais plaisant, lui dit : « Vraiment vous avez fort bien opéré : » vous avez séparé votre monde en deux, et vous » avez mis un grand espace d'eau entre les deux » hémisphères, afin qu'il n'y cût point de com-» munication de l'un à l'autre. On gèlera de froid » sous vos deux pôles, on mourra de chaud sous votre » ligne équinoxiale. Vous avez prudemment établi » de grands déserts de sables, pour que les pas-» sants y mourussent de faim et de soif. Je suis » assez content de vos moutons, de vos vaches, » et de vos poules; mais franchement je ne le suis » pas trop de vos serpents et de vos araignées. Vos ognons et vos artichants sont de très bonnes » choses; mais je ne vois pas quelle a été votre o idée, en couvrant la terre de tant de plantes » venimeuses, à moins que vous n'avez eu le dessein d'empoisonner ses habitants. Il me paraît » d'ailleurs que vous avez formé une trentaine » d'espèces de singes, beaucoup plus d'espèces de o chiens, et seulement quatre ou cinq espèces » d'hommes : il est vrai que vous avez donné à » ce dernier animal ce que que vous appelez la » raison; mais, en conscience, cette raison-là est » trop ridicule, et approche trop de la folie. Il me paraît d'ailleurs que vous ne faites pas grand » cas de cet animal à deux pieds, puisque vous » lui avez donné tant d'ennemis et si peu de dé-» fense, tant de maladies et si peu de remèdes, » tant de passions et si peu de sagesse. Vous ne » voulez pas apparemment qu'il reste beaucoup » de ces animaux-là sur terre ; car , sans compter les dangers auxquels vous les exposez, vous avez » si bien fait votre compte, qu'un jour la petite-» vérole emportera tous les ans régulièrement la

a dixième partie de cette espèce, et que la sœurce de cette petite-vérole empoisonnera la sœurce o de la vie dans les neul parties qui resteront :
et, comme si ce n'était pas encore assez, yous avez tellement disposé les choses, que la motité des survivants sera occupé à plaider, et l'autre a à se tuer; ils vous auront sans doute beaucoup d'obligation, et vous avez fait là un beau chefad'euvre.

Démogorgon rougit; il sentit bien qu'il y avait du mal moral et du mal physique dans son affaire : mais il soutenait qu'il y avait plus de bien que de mal. « Il est aisé de critiquer, dit-il; mais pensez-» vous qu'il soit si facile de faire un animal qui o soit toujours raisonnable, qui soit libre, et qui » n'abuse jamais de sa liberté? pensez-vous que, p quand on a neuf à dix mille plantes à faire pro-» vigner, on puisse si aisément empêcher que » quelques unes de ces plantes n'aient des qualités nuisibles? Vous imaginez-vous qu'avec une cer-» taine quantité d'eau, de sable, de fange, et de » feu, on puisse n'avoir ni mer ni désert? Vous ve-» nez, monsieur le rieur, d'arranger la planète » de Mars : nous verrons comment vous vous en êtes tiré, avec vos deux grandes bandes, et quel » bel effet font vos nuits sans lune; nous verrons n s'il n'y a chez vos gens ni fofie ni maladie.

En esset, les génies examinèrent Mars, et on tomba rudement sur le railleur. Le sérieux génie qui avait pétir Saturne ne set pas épargus : ses confrères, les fabricateurs de Jupiter, de Mercure, de Vénus, eurent chacun des reproches à essuver.

On écrivit de gros volumes et des brochures ;

on dit des bons mots, on fit des chansons, on se donna des ridicules, les partis s'aigrirent; enfin l'éternel Demiourges leur imposa silence à tous : « Yous avez fait, leur dit-il, du bon et du mau-» vais, parce que vous avez beaucoup d'intelligence, et que vous êtes imparfaits; vos cruvres » dureront seulement quelques centaines de mil-» lions d'années; après quoi, étant plus instruits, » vous ferez mieux : il n'appartient qu'à moit de » faire des choses parfaites et immortelles. »

Voilà ce que Platon enseignait à ses disciples. Quand il eut cessé de parler, l'un d'eux lui dit : Et puis vous vous réveillèles.

# CANDIDE,

#### OU L'OPTIMISME.

traduit de l'allemand

DE M. LE DOCTEUR RALPH,

AVEC LES ADDITIONS QU'ON A TROUVÉES DANS LA POCHE DU DOCTEUR LORSQU'IL MOUBUT A MINDEN, L'AN DE GRACE 1759.

#### CHAPITRE L

Comment Candide fut élevé dans un beau château, et comment il fut chassé d'icelui.

Il y avait en Vestphalie, dans le château de M. le baron de Thunder-ten-tronckh, un jenne garçon à qui la nature avait donné les mœurs les plus douces. Sa physionomie annonçait son âme. Il avait le jugement assez droit, avec l'esprit le plus simple; c'est, je crois, pour cette raison qu'on le nommait Candide. Les anciens domestiques de la maison soupçonnaient qu'il était fils de la sœur de monsieur le baron, et d'un bon et honaûte gentilhomme du voisinage, que cette demoiselle ne voulut jamais épouser, parce qu'il n'avait pu prouver que soixante et onze quartiers, et que le reste de son arbre généalogique avait été perdu par l'iniure du temps.

Monsieur le baron était un des plus puissants seigneurs de la Vestphalie, car son château avait une porte et des fenêtres. Sa grande salle même était ornée d'une tapisserie. Tous les chiens de ses basses-cours composaient une meute dans le besoin; ses palefreires étaient ses piquenrs; le vicaire du village était son grand-aumônier. Ils l'appelaient tous Monseigneur, et ils riaient quand il fesail des contes.

Madame la baronne, qui pesait environ trois cent cinquante livres, s'attirait par la une très grande considération, et fesait les honneurs de la maison avec une dignité qui la rendait encore p us respectable. Sa fille Cunégonde, âgée de di-sept ans, était haute en couleur, fraiche, grasse, appétissante. Le fils du baron paraissait en tout digne de son père. Le précepteur Pangloss était l'oracle de la maison, et le petit Candide écoutait

ses leçons avec toute la bonne foi de son âge et de son caractère.

Pangloss enseignait la métaphysico-théologocosmolo-nigologie. Il prouvait admirablement qu'it n'y a point d'effet sans cause, et que, dans ce meilleur des mondes possibles, le château de monseigneur le baron était le plus beau des châteaux, et madame la meilleure des baronnes possibles.

Il est démontré, disait-il, que les choses ne peuvent être autrement; car tout étant fait pour une fin, tout est nécessairement pour la meilleure fin. Remarquez bien que les nez ont été faits pour porter des lunettes; aussi avons-aous des lunettes. Les jambes sont visiblement instituées pour être chaussées, et nous avons des chausses. Les pierres ont été formées pour être taillées et pour en faire des châteaux; aussi monseigneur a un très beau château : le plus grand baron de la province doit être le mieux logé; et les coclons étant fails pour être mangés, pous mangeons du pore toute l'année : par conséquent, ceux qui ont avancé que tout est bien, ont dit une sottise; il fallait dire que tout est au mieux.

Candide écoutait attentivement, et croyait innocemment; car il trouvait mademoiselle Cunégonde extrêmement belle, quoiqu'il ne prit jamais la hardiesse de le lui dire. Il concluait qu'après le bonheur d'être né baron de Thunder-ten-tronckh, le second degré de bonheur était d'être mademoiselle Cunégonde; le troisième, de la voir tous les jours; et le quatrième, d'entendre maître Pangloss, le plus grand philosophe de la province, et par conséquent de toute la terre.

Un jour Cunégonde, en se promenant auprès du château, dans le petit bois qu'on appelait parc, vit entre des bronssailles le docteur Pangloss qui \*



Le Baron....voyant cette cause et cet effet.....

| donnait une lecen de physique expéries et écut en range par le b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | aut?   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | esant  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | us à   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mais   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | mme    |
| Manager of the contract of the | faits  |
| Carried saring databases, the sproved to the control of the contro | Vous   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pan-   |
| there to recently be a catholic point to a first the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | tout   |
| sample from a grant page warmage of optional action in the contract of the con | cus,   |
| Commence of the control of the contr | veut   |
| on the first parties and the property of the p | ten-   |
| Carrier of the transfer during the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ten-   |
| A visit of the first on Compared Compar | dit    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ıs si  |
| the in Collage Cub., And the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | res?   |
| · Property of Charles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vu.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i, et  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ers,   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | on,    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , le   |
| to a confidential and some self the first control of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | , et   |
| has strained on the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | mp     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | On     |
| and the control passautities to the control of the  | ba-    |
| Mary Constant Secretary of Contract of the Constant of the Con | ıe,    |
| and the state of the course of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . ips  |
| all and the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | eu     |
| Associated the state of the sta | le     |
| The state of the control                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | et     |
| Section 1 State of Section 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ţe.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | re     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ın     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | r-     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iit    |
| The talk of the separate markets and a property of the propert | 1 -S=  |
| and the second s | on     |
| The stage of the second of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | • + là |
| The control of the co |        |
| the green was a principle of the confedence of the first of the confedence of the co | 'n     |
| The control of the co | · •    |
| The product of the second of t |        |
| The same of the sa | . ,    |
| The state of the s |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| APP STORM and the control of the con | , ,    |
| to the post of the second of t |        |
| ការប្រជាជាក្រុម ប្រជាជាក្រុម ស្រាក់ បានប្រជាជាក្រុម សេចក្រុម សេចក្រុម សេចក្រុម សេចក្រុម សេចក្រុម សេចក្រុម សេចក<br>សេចក្រុម សេចក្រុម សេ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| The first of the company of the model of the model of the company  |        |
| Brack to the production of the state of the  | -      |
| mining the modern than the complete modern the modern than the complete and the complete an |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| merce, section, techniques busy certain                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |

sieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre d'on voulût bien avoir la bonté d'figure et de votre mérile ne paient jamais rien :



donnait une leçon de physique expérimentale à la femme de chambre de sa mère, petite brune très jolie et très docile. Comme mademoiselle Cunégonde avait beaucoup de disposition pour les sciences, elle observa, sans souffer, les expériences réitérées dont elle fut témoin; elle vit clairement la raison suffisante du docteur, les effets et les causes, et s'en retourna tout agifée, toute pensive, toute remplie du desir d'être savante, songeant qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune Candide, qui pouvait aussi être la sienne.

Elle rencontra Candide en revenant au château. et rougit : Candide rougit aussi. Elle lui dit boniour d'une voix entrecoupée; et Candide lui parla sans savoir ce qu'il disait. Le lendemain, après le dîner, comme on sortait de table, Cunégonde et Candide se trouvèrent derrière un paravent ; Cunégonde laissa tomber son mouchoir, Candide le ramassa; elle lui prit innocemment la main; le jeune homme baisa innocemment la main de la jeune demoiselle avec une vivacité, une sensibilité, une grâce toute particulière : leurs bouches se rencontrèrent, leurs yeux s'enflammèrent, leurs genoux tremblèrent, leurs mains s'égarèrent. M. le baron de Thunder-ten-tronckh passa auprès du paravent, et, voyant cette cause et cet effet, chassa Candide du château à grands coups de pied dans le derrière. Cunégonde s'évanouit : elle fut souffletée par madame la baronne, dès qu'elle fut revenue à elle-même; et tout fut consterné dans le plus beau et le plus agréable des châteaux possibles.

## CHAPITRE II.

Ce que devint Candide parmi les Bulgares.

Candide, chassé du paradis terrestre, marcha long-temps sans savoir où, pleurant, levant les yeux au ciel, les tournant souvent vers le plus beau des châteaux, qui renfermait la plus belle des baronnettes; il se coucha sans souper au milieu des champs entre deux sillons : la neige tombait à gros flocons. Candide, tout transi, se traîna le lendemain vers la ville voisine, qui s'appelle Valdberghoff-trarbk-dikdorff, n'ayant point d'argent, mourant de faim et de lassitude. Il s'arrêta tristement à la porte d'un cabaret. Deux hommes habillés de bleu le remarquerent : Camarade, dit l'un, voilà un jeune homme très bien fait, et qui a la taille requise; ils s'avancèrent vers Candide, et le prièrent à dîner très civilement. - Messieurs, leur dit Candide avec une modestie charmante, yous me faites beaucoup d'honneur; mais je n'ai pas de quoi payer mon écot. - Ah! monsieur, lui dit un des bleus, les personnes de votre figure et de votre mérite ne paient jamais rien :

n'avez-vous pas cinq pieds cinq pouces de haut? Oui, messieurs, c'est ma taille, dit-il en fesant la révérence. — Ahl monsieur, mettez-vous à table : non seulement nous vous défraierons, mais nous ne souffrirons jamais qu'un homme comme vous manque d'argent; les hommes ne sont faits que pour se secourir les uns les autres. - Vous avez raison, dit Candide; c'est ce que M. Pangloss m'a toujours dit, et je vois bien que tout est au mieux. On le prie d'accepter quelques écus, il les prend, et veut faire son billet; on n'en veut point, on se met à table. N'aimez-vous pas tendrement?.... - Oh! oui , répond-il , j'aime tendrement mademoiselle Cunégonde. - Non, dit l'un de ces messieurs, nous vous demandons si vous n'aimez pas tendrement le roi des Bulgares? -Point du tout, dit-il; car je ne l'ai jamais vu. - Comment l c'est le plus charmant des rois, et il faut boire à sa santé. - Oh! très volontiers, messieurs. Et il boit. C'en est assez, lui dit-on, vous voilà l'appui, le soutien, le défenseur, le héros des Bulgares; votre fortune est faite, et votre gloire est assurée. On lui met sur-le-champ les fers aux pieds, et on le mène au régiment. On le fait tourner à droite, à gauche, hausser la baguette, remettre la baguette, concher en joue, tirer, doubler le pas, et on lui donne trente coups de bâton; le lendemain, il fait l'exercice un peu moins mal, et il ne recoit que vingt coups; le surlendemain, on ne lui en donne que dix, et il est regardé par ses camarades comme un prodige.

Candide, tout stupéfait, ne démêlait pas encore trop bien comment il était un héros. Il s'avisa un beau jour de printemps de s'aller promener, marchant tout droit devant lui, croyant que c'était un privilége de l'espèce humaine, comme de l'espèce animale, de se servir de ses jambes à son plaisir. Il n'eut pas fait deux lieues, que voilà quatre autres héros de six pieds qui l'atteignent, qui le lient, qui le mènent dans un cachot. On lui demanda juridiquement ce qu'il aimait le mieux d'être fustigé trente-six fois par tout le régiment, ou de recevoir à la fois douze balles de plomb dans la cervelle. Il eut beau dire que les volontés sont libres, et qu'il ne voulait ni l'un ni l'autre, il fallut faire un choix; il se détermina, en vertu du don de Dieu qu'on nomme liberté, à passer trente-six fois par les baguettes; il essuya deux promenades. Le régiment était composé de deux mille hommes. Cela lui composa quatre mille coups de bagnettes, qui, depuis la nuque du cou jusqu'au cul, lui découvrirent les muscles et les nerfs. Comme on allait procéder à la troisième course, Candide n'en pouvant plus, demanda en grâce qu'on voulût bien avoir la bonté de lui casser la tête; il obtint cette faveur; on lui bande les yeux,

on le fait mettre à genoux. Le roi des Bulgares passe dans ce moment, s'informe du crime du patient; et comme ce roi avait un grand génie, il comprit, par tout ce qu'il apprit de Candide, que c'était un jeune métaphysicien fort ignorant des choses de ce monde, et il lui accorda sa grâce avec une clémence qui sera louée dans tous les journaux et dans tous les siècles. Un brave chirurgien guérit (Zandide en truis semaines, avec les émollients enseignés par Dioscoride. Il avait déjà un peu de peau, et pouvait marcher, quand le roi des Bulgares livra bataille au roi des Abares.

\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE III.

Comment Candide se sauva d'entre les Bulgares, et ce qu'il devint.

Rien n'était si beau, si leste, si brillant, si hien ordonné que les deux aruées. Les trompettes, les fifres, les haubois, les tambours, les canons, formaient une harmonie telle qu'il n'y en eut jamais en enfer. Les canons renversèrent d'abord à peu près six utille hommes de chaque côté; ensuite la mousquelerie ôta du meilleur des mondes environ neuf à dix mille coquius qui en infectaient la surface. La baionnette fut aussi la raison suffisante de la mort de quelques milliers d'hommes. Le tout pouvait hien se monter à une trentaine de mille âmes. Candide, qui tremblait comme un philosophe, se cacha du mieux qu'il put pendant cette boucherie héroïque.

Enfin, taudis que les deux rois fesaient chanter des Te Deum, chacun dans son camp, il prit le parti d'aller raisonner ailleurs des effets et des causes. Il passa par-dessus des tas de morts et de mourants, et gagna d'abord un village voisin; il était en ceudres : c'était un village abare que les Bulgares avaient brûlé, selon les lois du droit public. Ici des vieillards criblés de coups regardaient mourir leurs femmes égorgées, qui tenaient leurs enfants à leurs mamelles sauglantes ; là des filles éventrées, après avoir assouvi les besoins naturels de quelques héros, rendaient les derniers soupirs; d'autres, à demi brûlées criaient qu'on achevât de leur donner la mort. Des cervelles étaient répandues sur la terre, à côté de bras et de jambes coupés.

Candide s'enfuit au plus vite dans un autre village: il appartenait à des Bulgares, et les héros abares l'avaient traité de même. Candide, toujours marchant sur des membres palpitants, ou à travers des ruines, arriva enfin hors du théâtre de la guerre, portant quelques petites provisions dans son bissac, et n'oubliant jamais mademoi-

selle Cunégonde. Ses provisions lui manquèrent quand il fut en Hollande; mais ayant entendu dire que tout le monde était riche dans ce pays-la, et qu'on y était chrétien, il ne douta pas qu'on ne le traitât aussi bien qu'il la vait été dans le château de M. le baron, avant qu'il en eût été chassé pour les beaux yeux de mademoiselle Cunézonde.

Il demanda l'aumône à plusieurs graves personnages, qui lui répondirent tous, que s'il continuait à faire ce métier, on l'enfermerait dans une maison de correctiou, pour lui apprendre à vivre.

Il s'adressa ensuite à un homme qui venait de parler tout seul une heure de suite sur la charité, dans une grande assemblée. Cet orateur le regardant de travers, lui dit : Que venez-vous faire ici? y êtes-yous pour la bonne cause? Il u'v a point d'effet sans cause, répondit modestement Candide : tout est enchaîné nécessairement, et arrangé pour le micux. Il a fallu que je fusse chassé d'auprès de mademoiselle Cunégonde, que j'aie passé par les baguettes, et il faut que je demande mon pain, jusqu'à ce que je puisse en gagner; tout cela ne pouvait être autrement. Monami, lui dit l'orateur, croyez-vous que le pape soit l'antechrist? Je ne l'avais pas encore entendu dire, répondit Candide : mais qu'il le soit, ou qu'il ne le soit pas, je manque de pain. Tu ue mérites pas d'en manger, dit l'autre : va, coquin, va, misérable, ne m'approche de ta vie. La femme de l'orateur ayant mis la tête à la fenêtre, et avisant un homme qui doutait que le pape fût antechrist , lui répandit sur le chef un plein.... O ciel l'à quel excès se porte le zele de la religion dans les dames!

Un homme, qui n'avait point été haptisé, un bon anabaptiste, nommé Jacques, vit la manière cruelle et ignominieuse dont on traitait ainsi un de ses frères, un être à deux pieds, sans plumes, qui avait une âme; il l'amena chez lui, le nettoya, lui donna du pain et de la bière, lui fit présent de deux florins, et voulut même lui apprendre à travailler dans ses manufactures, aux étoffes de Perse qu'on fabrique en Hollaude. Candide se prosternant presque devant lui, s'écriait: Maître Pangloss me l'avait bien dit que tout est au mieux daus ce monde, car je suis infiniment plus touché de votre extrême générosité, que de la dureté de ce monsieur à manteau noir, et de madame son épouse.

Le lendemain, en se promenant, il rencontra un gueux tout couvert de pustules, les yeux morts, le bout du nez rongé, la bouche de travers, les dents noires, et parlant de la gorge, tourmente d'une toux violente, et crachant une dent à chaque effort.

#### CHAPITRE IV.

Comment Candide rencontra son ancien maltre de philosophie, le docteur Pangloss, et ce qu'il en advint.

Candide, plus ému encore de compassion que d'horreur, donna à cet épouvantable gueux les deux florins qu'il avait reçus de son nonnête anabaptiste Jacques. Le fantôme le regarda fixement, versa des larmes, et sauta à son cou. Candide effrayé recule. Hélas I dit le misérable à l'autre misérable, ne reconnaissez - vous plus votre eher Pangloss? Qu'entends-je? vous, mon cher maître! vous, dans cet état horrible! quel malheur vous est-il donc arrivé? pourquoi n'êtes-vous plus dans ie plus beau des châteaux? Ou'est devenue mademoiselle Cunégonde, la perle des filles, le chefd'œuvre de la nature? Je n'en peux plus, dit Pangloss. Aussitôt Candide le mena dans l'étable de l'anabaptiste, où il lui fit manger un peu de pain; et quand Pangloss fut refait : Eh bien ! lui dit-il , Cunégonde? Elle est morte, reprit l'antre. Candide s'évanouit à ce mot : son ami rappela ses sens avec un peu de mauvais vinaigre qui se trouva par hasard dans l'étable. Candide rouvre les veux. Cunégonde est morte | Ah | meilleur des mondes , où êtes-vous? Mais dequelle maladie est-elle morte? ne serait-ce point de m'avoir vu chasser du beau château de monsieur son père, à grands coups de pied? Non, dit Pangloss, elle a été éventrée par des soldats bulgares, après avoir été violée autant qu'on peut l'être: ils ont cassé la tête à monsieur le baron qui voulait la défendre; madame la baronne a été coupée en morceaux; mon pauvre pupille traité précisément comme sa sœur : et quant au château, il n'est pas resté pierre sur pierre, pas une grange, pas un mouton, pas un canard, pas un arbre; mais nous avons été bien vengés, car les Abares en ont fait autant dans une baronnie voisine qui appartenait à un seigneur bulgare.

A ce discours, Candide s'évanouit encore; mais revenu à soi, et ayant dit tout ce qu'il devait dire, il s'enquit de la cause et de l'effet, et de la raison suffisante qui avaient mis Pangloss dans un si pi-teux état. Hélas l dit l'autre, c'est l'amour : l'amour, le consolateur du genre bumain, le conservateur de l'univers, l'âme de tous les êtres sensibles, le tendre amour. Hélas l dit Candide, je l'ai connu cet amour, ce souverain des cœurs, cette âme de notre âme; il ne m'a jamais valu qu'un baiser, et vingt coups de pied au cul. Comment cette belle cause a-l-elle pu prodnire en vous un offet si abominable?

Pangloss répondit en ces termes : O mon cher Candide I vous avez connu Paquette, cette joite snivante de notre auguste baronne : j'ai goûté dans ses bras les délices du paradis, qui ont pro-

duit ces tourments d'enfer dont vous me voyez dévoré; elle en était infectée, elle en est peut-être morte. Paquette tenait ce présent d'un cordelier très savant, qui avait remonté à la source, car il l'avait eu d'une vieille comtesse, qui l'avait reçu d'un capitaine de cavalerie, qui le devait à une marquise, qui le tenait d'un page, qui l'avait reçu d'un jésuite qui, étant novice, l'avait eu en droite ligne d'un des compagnons de Christophe Colondo. Pour moi, je ne le dounerai à personne, car je me meurs.

O Pangloss I s'écria Candide, voilà une étrange généalogie! n'est-ce pas le diable qui en fut la souche? Point du tout, répliqua ce grand homme; c'était une chose indispensable dans le meilleur des mondes, un ingrédient nécessaire; car si Colomb n'avait pas attrapé dans une île de l'Amérique cette maladie qui empoisonne la source de la génération, qui souvent même empêche la génération, et qui est évidemment l'opposé du grand but de la nature, nous n'aurions ni le chocolat ni la cochenille; il faut encore observer que jusque aujourd'hui, dans notre continent, cette maladie nous est particulière, comme la controverse. Les Turcs, les Indiens, les Persans, les Chinois, les Siamois, les Japonais, ne la connaissent pas encore; mais il y a une raison suffisante pour qu'ils la connaissent à leur tour dans quelques siècles. En attendant, elle a fait un merveilleux progrès parmi nous, et surtout dans ces grandes armées composées d'honnêtes stipendiaires bien élevés, ani décident du destin des états ; on peut assurer que quand trente mille hommes combattent en bataille rangée contre des troupes égales en nombre, il y a environ vingt mille vérolés de chaque

Voilà qui est admirable, dit Candide; mais il fant vous faire guérir. Et comment le puis-je? dit Pangloss; je n'ai pas le sou, mon ami. et dans toute l'étendue de ce globe, on ne peut ni se faire saigner, ni prendre un lavement sans payer, ou sans qu'il y ait quelqu'un qui paie pour nous.

Ce dernier discours détermina Candide; il a'lla se jeter aux pieds de son charitable anabaptiste Jacques, et lui fit une peinture si touchaute de l'état où son ami était réduit, que le bon homme n'hésita pas à recueillir le docteur Pangloss; i'le fit guérir à ses dépens. Pangloss, dans la cure, ne perdit qu'un œil et une oreille. Il écrivait bieu, et savait parfaitement l'arithmétique. L'anabaptisto Jacques en fit son teneur de livres. Au bout de deux mois, étant obligé d'aller à Lisbonne pour les afaires de son commerce, il mens dans son vaisseau ses deux philosophes. Pangloss lui expliqua comment tout était on ne peut mieux. Jacques n'était pas de cet avis. Il faut bien, disait-il, que les bom-

mes aient un peu corrompu la nature, car ils ne sont point nésloups, et ils sont devenus loups. Dieu ne leur a donné ni canons de vingt-quatre, ni balonnettes, et ils se sont fait des baionnettes et des canons pour se détruire. Le pourrais mettre en ligne de compte les banqueroutes, et la justice qui s'empare des biens des banqueroutiers, pour en frustrer les créanciers. Tout cela était indispensable, répliquait le docteur borgne, et les malheurs particuliers font le bien général; de sorte que plus il y a de malheurs particuliers, et plus tout est bien. Tandis qu'il raisonnait, l'air s'obscurcit, les vents soufflèrent des quatre coins du monde, et le vaisseau fut assailli de la plus horrible tempéte, à la yue du port de Lisbonne.

### \*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE V.

Tempéte, naufrage, tremblement de terre, et ce qui advint du docteur Pangloss, de Candide, et de l'anabaptiste Jacques.

La moitié des passagers affaiblis, expirants de ces augoisses inconcevables que le roulis d'un vaisseau porte dans les nerfs et dans toutes les humeurs du corps agitées en sens contraire, n'avait pas même la force de s'inquiéter du danger. L'autre moitié jetait des cris et fesait des prières; les voiles étaient déchirées, les mâts brisés, le vaisseau entr'ouvert. Travaillait qui pouvait, personne ne s'entendait, personne ne commandait. L'anabaptiste aidait un peu à la manœuvre; il était sur le tillac; un matelot furieux le frappe rudement et l'étend sur les planches; mais du coup qu'il lui donna, il eut lui-même une si violente secousse, qu'il tomba hors du vaisseau, la tête la première. Il restait suspendu et accroché à une partie de mât rompu. Le bon Jacques court à son secours, l'aide à remonter, et de l'effort qu'il fait. il est précipité dans la mer à la vue du matelot, qui le laissa périr sans daigner seulement le regarder. Candide approche, voit son bienfaiteur qui reparaît un moment, et qui est euglouti pour jamais. Il veut se jeter après lui dans la mer: le philosophe Pangloss l'en empêche, en lui prouvant que la rade de Lisbonne avait été formée exprès pour que cet anabaptiste s'y novât. Tandis qu'il le prouvait à priori, le vaisseau s'entr'ouvre, tout périt à la réserve de Pangloss, de Candide, et de ce brutal de matelot qui avait nové le vertueux anabaptiste; le coquin nagea heureusement jusqu'au rivage, où Pangloss et Candide furent portés sur une planche.

Quand ils furent revenus un peu à eux, ils marchèrent vers Lisboune; il leur restait quelque ar-

gent, avec lequel ils espéraient se sauver de la faim après avoir échappé à la tempête.

A peine ont-ils mis le pied dans la ville, en pleurant la mort de leur bienfaiteur, qu'ils sentent la terre trembler sous leurs pas 1; la mer s'élève en bouillounant dans le port, et brise les vaisseaux qui sont à l'ancre. Des tourbillons de flammes et de cendres couvrent les rues et les places publiques; les maisons s'écroulent, les toits sont renversés sur les fondements, et les fondements se dispersent: trente mille habitants de tout âge et de tout sexe sont écrasés sous des ruines. Le matelot disait en sifflant et en jurant : Il y aura quelque chose à gagner ici. Quelle peut être la raison suffisante de ce phénomène? disait Pangloss. Voici le dernier jour du mondel s'écriait Candide. Le matelot court incontinent au milieu des débris, affronte la mort pour trouver de l'argent, entrouve, s'en empare, s'enivre, et ayant cuvé sonvin, achète les faveurs de la première fille de bonne volonté qu'il rencontre sur les ruines des maisons détruites, et au milieu des mourants et des morts. Pangloss le tirait cependant par la manche: Mon ami, lui disait-il, cela n'est pas bien, yous manquez à la raison universelle, vous prenez mal votre temps. Tête et sang, répondit l'autre, je suis matelot et né à Batavia; j'ai marché quatre fois sur le crucifix dans quatre voyages au Japon; tu as bien trouvé ton homme avec ta raison universelle l

Quelques éclats de pierre avaient blessé Candide; il était étendu dans la rue et couvert de débris. Il disait à Pangloss : Hélas! procure-moi un peu de vin et d'huile; je me meurs. Ce tremblement de terre n'est pas une chose nouvelle, répondit Pangloss; la ville de Lima éprouva les mêmes secousses en Amérique l'anuée passée; mêmes causes, mêmes effets; il y a certainement une traînée de soufre sous terre depuis Lima jusqu'a Lisbonne. Rien n'est plus probable, dit Candide; mais, pour Dieu, un peu d'huile et de vin. Comment probable? répliqua le philosophe, je soutiens que la chose est démontrée. Candide perdit connaissance, et Pangloss lui apporta un peu d'eau d'une fontaiue voisiue.

Le leudemain, ayant trouvé quelques provisions de bouche en se glissant à travers des décombres, ils réparèrent un peu leurs forces. Ensuite ils travaillèreut comme les autres à soulager les habitants échappés à la mort. Quelques citoyens, secourus par eux, leur donnèrent un aveis lon diner qu'on le pouvait dans un tel désastre : il est vrai que le repas était triste; les convives arrosaient leur pain de leurs larmes, mais Pangloss aient leur pain de leurs larmes, mais Pangloss

<sup>4</sup> Le tremblement de terre de Lisbonne est du 1<sup>er</sup> novembre 1755.

les consola, en les assurant que les choses ne pouvaient être autrement: Car, dit-il, tout ecei est ce qu'il y a de mieux; car s'il y a un volcan à Lisbonne, il ne pouvait être ailleurs; car il est impossible que les choses ne soient pas où elles sont, car tout est bien.

Un petit homme noir, familier de l'inquisition, lequel était à côté de lui, prit poliment la parole, et dit: Apparemment que monsieur ne croit pas au péché originel; car si tout est au mieux, il u'y a donc eu ni chute ni punition.

Je demande très liumblement pardon à votre excellence, répondit Pangloss encore plus poliment; car la chute de l'homme et la malédiction entraient nécessairement dans le meilleur des mondes possibles. Monsieur ne croit donc pas à la liberté? dit le familler. Votre excellence m'excusera, dit Pangloss; la liberté peut subsister avec la nécessité absolue; car il était nécessaire que nons fussions libres, car enfiu la volonté déterminée..... Pangloss était au milieu de sa phrasc, quand le familier fit un signe de tête à son estafier, qui lui servait à boire du vin de Porto ou d'Oporto.

#### CHAPITRE VI.

Comment on fit un bel auto-da-fé pour empêcher les tremblements de terre, et comment Candide fut fessé,

Après le tremblement de terre qui avait détruit les trois quarts de Lisbonne, les sages du pays n'avaient pas trouvé un moyen plus efficace, pour prévenir une ruine totale, que de donner au peuple un bel auto-da-fé; il était décidé, par l'université de Coñathre, que le spectacle de quelques personnes brûlées à petit seu, en grande cérémonie, est un secret infaillible pour empêcher la terre de trembler.

Ou avait en conséquence saisi un Biscayen, convaincu d'avoir épousé sa commère, et deux Portugais, qui en mangeant un poulet en avaient arraché le lard; on vint lier après le dîner le docteur Pangloss et son disciple Candide, l'un pour avoir parlé, et l'autre pour l'avoir écouté avec un air d'approbation : tous deux furent menés séparément dans des appartements d'une extrême fraîcheur, dans lesquels on n'était jamais incommodé du soleil : huit jours après, ils furent tous deux revêtus d'un san-benito, et on orna leurs têtes de mitres de papier : la mitre et le sau-benito de Candide étaient peints de flammes renversées, et de diables qui n'avaient ni queues ni griffes ; mais les diables de Pangloss portaient griffes et queues, et les flammes étaient droites. Ils marchèrent en procession ainsi vêtus, et entendirent un sermon très pathétique, suivi d'une belle musique en faux-bourdon. Candide fut fessé en cadence, pendant qu'on chantait; le Biscayen et les deux hommes qui n'avaient point voulu manger de lard furent brûlés, et Pangloss fut pendu, quoque ce ne soit pas la coutume. Le même jour la terre trembla de nouveau avec un fracas épouvantable.

Candide épouvanté, interdit, éperdu, tout sanglant, tout palpitant, se disait à lui-même: Si c'est iei le meilleur des mondes possil·les, que sont donc les autres? passe encore si je n'étais que fessé, je l'ai été chez les Bulgares; mais, ô mon cher Pangloss le plus grand des philosophes, faut-il vous avoir vu pendre, sans que je sache pourquoi l ô mon cher anabaptiste l le meilleur des hommes, faut-il que vous ayez été noyé dans le port l ô mademoiselle Cunégonde l la perle des filles, faut-il qu'on vous ait fendu le ventre l

Il s'en retournait, se soutenant à peine, préché, fessé, absous, et béni, lorsqu'une vieille l'aborda, et lui dit: Mon fils, prenez courage, suivez-moi.

#### CHAPITRE VII.

Comment une vieille prit soin de Candide, et comment il retrouva ce qu'il aimait.

Candide ne prit point courage; mais il suivit la vicille dans une masure : elle lui donna un pot de pommade pour se frotter, lui laissa à manger et à boire; elle lui montra un petit lit assez propre; il y avait auprès du lit un habit complet. Mangez , buvez , dormez , lui dit-elle, et que Notre-Dame d'Atocha , monseigneur saint Antoine de Padoue, et monseigneur saint Jacques de Compostelle prennent soin de vous l je reviendrai demain. Candide, toujours étonné de tout ce qu'il avait vu , de tout ce qu'il avait souffert, et encore plus de la charité de la vieille, voulut lui baiser la main. Ce n'est pas ma main qu'il faut baiser, dit la vieille; je reviendrai demain. Frottez-vous de pommade, mangez et dormez.

Candide, malgré tant de malheurs, mangea et dormit. Le leudemain la vieille lui apporte à déjeuner, visite son dos, le frotte elle-même d'une autre pommade: elle lui apporte ensuite à diner : elle revient sur le soir, et apporte à souper. Le surlendemain elle fit encore les mêmes cérémonies. Qui êtes-vous? lui disait toujours Candide; qui vous a inspiré tant de bonté? quelles grâces puis-je vous rendre? La bonne femme ne répondait jamais rien. Elle revint sur le soir, et n'apporta point à souper : Venez avec moi, dit-elle, et ne dites mot. Elle le prend sous le bras, et marcheavec lui dans la campagne environ un quart

de mille: ils arrivent à une maison isolée, entourée de jardins et de canaux. La vieille frappe à une petite porte. On ouvre; elle mène Candide, par un escalier dérobé, dans un cabinet doré, le laisse sur un canapé de brocart, referme la porte, et s'en va. Candide croyair rèver, et regardait toute sa vie comme un songe funeste, et le moment présent comme un songe agréable.

La vieille reparut bientôt; elle soutenait avec peine une femme tremblante, d'une taille majestueuse, brillante de pierreries, et couverte d'un voile. Otez ce voile, dit la vieille à Candide. Le jeune homme approche; il lève le voile d'une main timide. Quel moment | quelle surprise | il croit voir mademoiselle Cunégonde; il la voyait en esfet, c'était elle-même. La force lui manque, il ne peut proférer une parole, il tombe à ses pieds. Cunégonde tombe sur le canapé. La vieille les accable d'eaux spiritueuses, ils reprennent leurs sens, ils se parleut : ce sont d'abord des mots entrecoupés, des demandes et des réponses qui se croisent, des soupirs, des larmes, des cris. La vieille leur recommande de faire moins de bruit, et les laisse en liberté. Quoi l c'est vous, lui dit Candide, vous vivez l je vous retrouve en Portugal I On ne vous a donc pas violée? on ne vous a point fendu le ventre, comme le philosophe Pangloss me l'avait assuré? Si fait, dit la belle Cunégonde; mais on ne meurt pas toujours de ces deux accidents. - Mais votre père et votre mère ont-ils été tués? - Il n'est que trop vrai. dit Cunégonde en pleurant. - Et votre frère? -Mon frère a été tué aussi. - Et pourquoi êtes-yous en Portugal? et comment avez-vous su que j'y étais ? et parquelle étrange aventure m'avez-vous fait conduire dans cette maison? - Je vous dirai tout cela, répliqua la dame; mais il faut auparavant que vous m'appreniez tout ce qui vous est arrivé depuis le baiser innocent que vous me donnâtes, et les coups de pied que vous recûtes.

Candide lui obcit avec un profond respect; et quoiqn'il fût interdit, quoique sa voix fût faible et tremblante, quoique l'échine lui fit encore un peu mal, il lui raconta de la manière la plus naïve tout ce qu'il avait éprouvé depuis le moment de leur séparation. Cunégonde levait les yeux au ciel: elle donna des larmes à la mort du bon anabaptiste et de Pangloss; après quoi elle parla en ces termes à Caudide, quil re perdait pas une parole, et qui la dévorait des yeux. CHAPITRE VIII.

Histoire de Cunégonde.

J'étais dans mon lit, et je dormais profondément, quand il plut au ciel d'envoyer les Bulgares daus notre beau château de Thunder-tentronckh; ils égorgèrent mon père et mon frère, et coupèrent ma mère par morceaux. Un grand Bulgare, haut de six pieds, voyant qu'à ce spectacle i'avais perdu connaissance, se mit à me violer; cela me fit revenir, je repris mes sens, je criai, je me débattis, je mordis, j'égratignai, je voulais arracher les yeux à ce grand Bulgare, ne sachant pas que tout ce qui arrivait dans le château de mon père était une chose d'usage : le brutal me donna un coup de couteau dans le flanc gauche dont je porte encore la marque. Hélas l j'espère bien la voir, dit le naîf Candide. Vous la verrez, dit Cunégonde; mais continuons. Continuez, dit Candide.

Elle reprit ainsi le fil de son histoire : Un cupitaine bulgare entra, il me vit toute sanglaute. et le soldat ne se déraugeait pas. Le capitaine se mit en colère du peu de respect que lui témoiguait ce brutal, et le tua sur mon corps. Ensuite il me fit panser, et m'emmena prisonnière de guerre dans son quartier. Je blanckissais le peu de chemises qu'il avait, je faisais sa cuisine; il me trouvait fort jolie, il faut l'avouer, et je ne nierai pas qu'il ne fût très bien fait, et qu'il n'eût la peau blanche et douce ; d'ailleurs peu d'esprit, peu de philosophie : on voyait bien qu'il n'avait pas été élevé par le docteur Pangloss. Au bout de trois mois, ayant perdu tout son argent, et s'étant dégoûté de moi, il me vendit à un Juif nommé don Issachar, qui trafiquait en Hollande et en Portugal, et qui aimait passionnément les femmes. Ce Juif s'attacha beaucoup à ma personne; mais il ne pouvait en triompher; je lui ai mieux résisté qu'au soldat bulgare : une personne d'honneur peut être violée une fois, mais sa vertu s'en affermit. Le Juif, pour m'apprivoiser, me mena dans cette maison de campagne que vous voyez J'avais cru jusque-là qu'il n'y avait rien sur la terre de si beau que le château de Thunder-tentronekh, j'ai été détrompée.

Le grand - inquisiteur m'aperçut un jour à la messe; il me lorgna beaucoup, et me fit dire qu'il avait à me parler pour des affaires secrètes. Le fus conduite à son palais; je lui appris ma naissance; il me représenta combien il était au-dessous de mon rang d'appartenir à un Israélite. On proposa de sa part à don Issachar de me céder à monscingneur. Don Issachar, qui est le banquier de la cour, et homme de crédit, n'en voulut rien taire. L'inquisiteur le menaca d'un anthe-da-fé. Enflu

\*\*\*\*\*

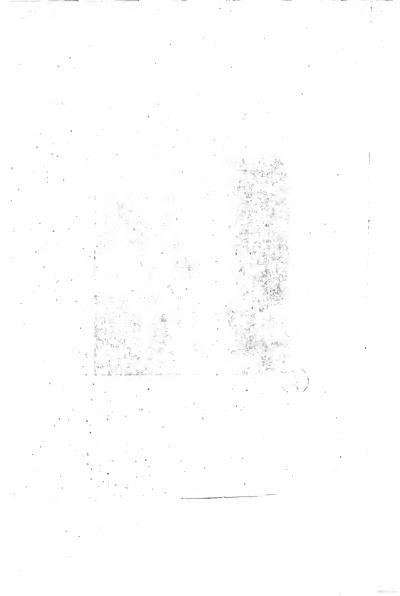

la cr. en le le: m. cr tre Mc en et đυ cel au der ton: elle⁺ · et c à (

la ·

mon rang d'appartenir à un Israélite. On proposa de sa part à don Issachar de me céder à monseigneur. Don Issachar, qui est le banquier de la cour, et homme de crédit, n'en voulut rien faire. L'inquisiteur le menaça d'un auto-da-fé. Enfin

The Excited to Extra Court



"toz re viste sat la weille à Candide.

12 82

The his have been a low

or and an experience of the

mon Juif intimidé conclut un marché par lequel la maison et moi leur appartiendraient à tous deux en commun; que le Juif aurait pour lui les lundis, mercredis, et le jour du sabbat, et que l'inquisiteur aurait les autres jours de la semaine. Il y a six mois que cette convention subsiste. Ce n'a pas été sans querelles; car souvent il a été indécis si la nuit du samedi au dimanche appartenait à l'ancienne loi ou à la nouvelle. Pour moi, j'ai résisté jusqu'à présent à toutes les deux; et je crois que c'est pour cette raison que j'ai toujours été aimee.

Enfin, pour détourner le fléau des tremblements de terre, et pour intimider don Issaehar, it olut à monseigneur l'inquisiteur de célébrer un auto da fe. 11 me fit l'honneur de m'y inviter. Je fus tres bien placée; on servit aux dames des rafraichissements entre la messe et l'exécution. Je fus, à la vérité, saisie d'horreur en voyant brûler ces deux Juifs, et cet honnête Biscaven qui avait épousé sa commère : mais quelle fut ma surprise, mon effroi, mon trouble, quand je vis dans un san-benito, et sous une mitre, une figure qui ressemblait à celle de Pangloss | Je me frottai les veux, je regardaj attentivement, je le vis pendre: je tombaj en faiblesse. A peine reprenais-je mes sens, que je vous vis dépouillé tout nu ; ce fut la le comble de l'horreur, de la consternation, de la douleur, du désespoir. Je vous dirai, avec vérité, que votre peau est encore plus blanche, et d'un incarnat plus parfait que celle de mon capitaine des Bulgares Cette vue redoubla tous les sentiments qui m'aecablaient, qui me dévoraient. Je m'écriai , je voulus dire , Arrêtez , barbares | mais la voix me manqua, et mes cris auraient été inutiles. Quand vous eûtes été bien sessé : Comment se peut-il faire, disais-je, que l'aimable Candide et te sage Pangloss se trouvent à Lisbonne, l'un pour recevoir cent coups de fouet, et l'autre pour être pendu par l'ordre de monseigneur l'inquisiteur, dont je suis la bien-aimée ? Pangloss m'a donc bien cruellement trompée, quand il me disait que tout va le mieux du monde!

Agitée, éperdue, tantôt hors de moi-même, et tantôt pres de mourir de faiblesse, j'avais la tête remplie du massaere de mon père, de ma mère, de mon frère, de l'insolence de mon vilain soldat bulgare, du coup de couteau qu'il me donna, de ma servitude, de mon mêtier de cuisinière, de mon capitaine bulgare, de mon vilain don Issachar, de mon abominable inquisiteur, de la pendaison du docteur Pangloss, de ce grand miserere en faux-bourdon pendant lequel on vous fessait, et surtout du baiser que je vous avais donné derrière un paravent, le jour que je vous avais vu pour la dernière fois. Je louai Dieu, qui vous ra

menait à moi par tant d'épreuves. Je recommandai à ma vieille d'avoir soin de vous, et de vous amener ici dès qu'elle le pourrait. Elle a très hien exécuté ma commission ; j'ai goûté le plaisir inexprimable de vous revoir, de vous entendre, de vous parler. Vous devez avoir une faim dévorante; j'ai grand appétit: commencons par souper.

Les voilà qui se mettent tous deux à table; et, après le souper, ils se replacent sur ce beau canapé dont on a déjà parlé; ils y étaient quand le signor don Issachar, l'un des maîtres de la maison, arriva. C'était le jour du sabbat. Il venait nouir de ses droits, et explicuer son tendreamour.

0000-100

#### CHAPITRE IX.

Ce qui advint de Cunégonde, de Candide, du grand-inquisiteur, et d'un Juif.

Cet Issachar était le plus colérique Hébreu qu'on eût vu dans Israël, depuis la captivité en Babylone. Quoi! dit-il, eltienne de gallièenne, ce n'est pas assez de monsieur l'inquisiteur; il faut que ce eoquin partage aussi avec moi? En disant cela il tire un long poignard dont il était toujours pourvu, et, ne croyant pas que son adverso partie eût des armes, il se jette sur Caudide; mais notre bon Vestphalien avait reçu un belle épée de la vieille, avec l'habit complet. Il tire son épée, quoiqu'il eût les mœurs fort douces, et vous étend l'Israé-lite roide mort sur le carreau, aux pieds de la belle Cunéconde.

Sainte Vierge I s'écria-t-elle, qu'allons-nous devenir? un hommet ud chez moil is la justice vient, nous sommes perdus. Si Paugloss n'avait pas été pendu, dit Candide, il nous donnerait un bon conseil dans cette extrémité, car c'était un grand philosophe. A son défaut, consultons la vicille. Elle était fort prudente, et commençait à dire son avis quand une autre petite porte s'ouvrit. Il était une heure après minuit, c'était le commencement du dimanche. Ce jour appartenait à monseigneur l'inquisiteur. Il entre, et voit le fessé Candide, l'épée à la main, un mort étendu par terre, Cunégonde effarée, et la vieille donnant des cou-

Voici dans ce moment ce qui se passa dans l'àme de Caudide, et comment il raisonna: Sia saint homme appelle du secours, il me fera infailliblement brûler, il pourra en faire autant de Cunégonde; il m'a fait fouetter impitoyablement; il est mon rival; je suis en train de ture; il n'y a pas à balancer. Ce raisonnement fut net et rapide; et, sans donner le temps à l'inquisiteur de revenir de sa surprise, il le perce d'outre en outre, et le jette à côté du Juif. En voici bien

d'une autre, dit Cunégonde; il n'y a plus de rémission; nous sommes excommuniés, notre dernière heure est venuel Comment avez-vous fait, vous qui êtes né si doux, pour tuer en deux minutes un luif et un prélat? Ma belle demoiselle, répondit Candide, quand on est amoureux, jaloux, et fouetté par l'inquisition, on ne se connaît plus.

La vicille prit alors la parole, et dit: Il y a trois chevaux andalous dans l'écurie, avec leurs selles et leurs brides, que le brave Candide les prépare; madame a des moyadors et des diamants, montons vite à cheval, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et allons à Cadix; il fait le plus beau temps du monde, et c'est un grand plaisir de voyager pendant la fraicheur de la nuit.

Aussitôt Candide selle les trois chevaux; Cunégonde, la vieille, et lui, font trente milles d'une traite. Pendant qu'ils s'éloignaient, la sainte hermandad arrive dans la maison, on enterre monseigneur dans une belle église, on jette Issachar à la voirie.

Caudide, Cunégonde, et la vicille, étaient déjà dans la petite ville d'Avacéna, au milieu des montagnes de la Sierra-Morena; et ils parlaient ainsi dans un cabaret.

\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE X.

Dans quelle détresse Candide, Cunégonde, et la vieille, arrivent à Cadix, et leur embarquement,

Qui a donc pu me voler mes pistoles et mes diamants? disait en pleurant Cunégonde; de quoi vivrons-nous? comment ferous-nous? où trouver des inquisiteurs et des Juiss qui m'en donnent d'autres ? Hélas ! dit la vieille, je soupçonne fort un révérend père cordelier, qui coucha hier dans la même auberge que nous à Badajos ; Dieu me garde de faire un jugement téméraire | mais il entra deux fois dans notre chambre, et il partit long-temps avant nous. Hélas! dit Candide, le bon Paugloss m'avait souvent prouvé que les biens de la terre sont communs à tous les hommes, que chacun y a un droit égal. Ce cordelier devait bien , suivant ces principes, nous laisser de quoi achever notre voyage. Il ne vous reste donc rien du tout, ma belle Cunégonde? Pas un maravédis, dit-elle. Quel parti prendre? dit Candide. Vendons un des chevaux, dit la vieille; je monterai en croupe derrière mademoiselle, quoique je ne puisse me tenir que sur une fesse, et nous arriverons à Cadix.

Il y avait dans la même hôtellerie un prieur de bénédictins; il acheta le cheval bon marché. Candide, Cunégonde, et la vieille, passèrent par Luceua, par Chillas, par Lebrixa, et arrivèrent enfin à Gadix. On y équipait une flotte, et on y assemblait des troupes pour mettre à la raison les révérends pères jésuites du Paraguai, qu'on accusait d'avoir fait révolter une de leurs hordes contre les rois d'Espagne et de Portugal, auprès de la ville du Saint-Sacrement. Candide, ayant servi chez les Bulgares, fit l'exercice bulgarien devant le général de la petite armée avec tant de grâce, de célérité, d'adresse, de fierté, d'agilité, qu'on lui donna une compagnie d'ufanterie à commander. Le voilà capitaine; il s'embarque avec mademoiselle Cunégonde, la vieille, deux valets, et les deux chevaux andalous qui avaient appartenu à M. le grand-inquisiteur de Portugal.

Pendant toute la traversée ils raisonnèrent beaucoup sur la philosophie du pauvre Pangloss. Nous allons dans un autre univers, disait Candide; c'est dans celui-là, sans doute, que tout est bien : ear il faut avouer qu'on pourrait gémir un peu de ce qui se passe dans le nôtre en physique et en morale. Je vous aime de tout mon cœur, disait Cunégonde; mais j'ai encore l'âme tout effarouchée de ce que j'ai vu, de ce que j'ai éprouvé. Tout ira bien , répliquait Candide ; la mer de ce nouveau monde vaut déjà mieux que les mers de notre Europe; elle est plus calme, les vents plus constants. C'est certainement le Nouveau-Monde qui est le meilleur des univers possibles. Dieu le veuille l disait Cunégonde : mais j'ai été si horriblement malheureuse dans le mien, que mon cœur est presque fermé à l'espérance. Vous vous plaignez. leur dit la vicille; hélas! vous n'avez pas éprouvé des infortunes telles que les miennes. Cunégonde se mit presque à rire, et trouva cette bonne femme fort plaisante, de prétendre être plus malheureuse qu'elle. Hélas! lui dit-elle, ma bonne, à moins que vous n'ayez été violée par deux Bulgares, que vous n'ayez reçu deux coups de couteau dans le ventre, qu'on n'ait démoli deux de vos châteaux. qu'on n'ait égorgé à vos yeux deux mères et deux pères, et que vous n'ayez vu deux de vos amants fouettes dans un auto-da-fé, je ne vois pas que vous puissiez l'emporter sur moi; ajoutez que je suis née baronne avec soixante et donze quartiers, et que j'ai été cuisinière. Mademoiselle, répondit la vicille, vous ne savez pas quelle est ma naissance; et si je vous montrais mon derrière, vous ne parleriez pas comme vous faites, et vous suspendriez votre jugement. Ce discours fit naître une extrême curiosité dans l'esprit de Cunégonde et de Candide. La vicille leur parla en ces termes.

\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XI.

Histoire de la vielle.

Je n'ai pas eu tonjours les veux éraillés et bordés d'écarlate; mon nez n'a pas toujours touché à mon menton, et je n'ai pas toujours été servante. Je suis la fille du pape Urbain X et de la princesse de Palestrine\*. On m'éleva jusqu'à quatorze ans dans un palais, auquel tous les châteaux de vos barons allemands n'auraient pas servi d'écurie : et une de mes robes valait micux que toutes les magnificences de la Vestphalie. Je croissais en beauté, en grâces, en talents, au milieu des plaisirs, des respects, et des espérances : l'inspirais déià de l'amour : ma gorge se formait : et quelle gorge! blanche, ferme, taillée comme celle de la Vénus de Médicis; et quels yeux! quelles paupières | quels sourcils noirs ! quelles flammes brillaient dans mcs deux prunelles, et effacaient la scintillation des étoiles! comme me disaient les poètes du quartier. Les femmes qui m'habillaient et qui me déshabillaient tombaient en extase en me regardant par-devant et par-derrière; et tous les hommes auraient voulu être à leur place.

Je fus fiancée à un prince souverain de Massa-Carrara : quel prince! aussi bean que moi, pétri de douceur et d'agréments, brillant d'esprit et brûlant d'amour ; je l'aimais comme on aime pour la première fois, avec idolàtrie, avec emportement. Les noces furent préparées : c'était une pompe, une magnificence inouie: c'étaient des fêtes . des carrousels , des opéra-buffa continuels ; et toute l'Italie fit pour moi des sonnets, dont il n'y eut pas un seul de passable. Je touchais au moment de mon bonheur, quand une vieille marquise, qui avait été maîtresse de mon prince, l'invita à prendre du chocolat chez elle ; il mourut en moins de deux heures avec des convulsions épouvantables; mais ce n'est qu'une bagatelle. Ma mère, au désespoir, et bien moins affligée que moi, voulut s'arracher pour quelque temps à un séjonr si funeste. Elle avait une très belle terre apprès de Galète : nous nous embarquâmes sur une galère du pays, dorée comme l'autel de Saint-Pierre de Rome. Voilà qu'un corsaire de Salé fond sur nous et nous aborde : nos soldats se défendirent comme des soldats du pape; ils se mirent tous à genoux en jetant leurs armes, et en demandant au corsaire une absolution in articulo mortis.

Aussitôt on les dépouilla nus comme des singes, et ma mère aussi, nos filles d'honneur aussi, et moi aussi. C'est une chose admirable que la dili-

Noyez l'extréme discrétion de l'auteur; il n'y eut jusqu'à présent aucuu pape nommé Urbain X; il craint de donner une bâtarde à un pape comm. Quelle circonspection : qui lle d'êltcalesse de conscience ! gence avec laquelle ces messieurs deshabillent le monde; mais ce qui me surprit davantage, c'est qu'ils nous mireut à tous le doigt dans un enfroit où nous antres femmes nous ne laissons mettre d'ordinaire que des cannles. Cette cérémonie me paraissait bien étrange : voilà comme on juge de tout quand on n'est pas sorti de son pays. l'appris bientôt que c'était pour voir si nous n'avions pas caché là quelques diamants; c'est un usage étabil de temps immémorial parmi les nations policées qui courent sur mer. J'ai su que messieurs les religieux chevaliers de Malte n'y manquent jamais, quand ils prennent des Turcs et des Turques; c'est une loi du droit des gens, à laquelle on n'a jamais dérogé.

Je ne vous dirai point combien il est dur pour une jeune princesse d'être menée esclave à Maroc avec sa mère : yous concevez assez tout ce que nous eûmes à souffrir dans le vaisseau corsaire. Ma mère était encore très belle : nos filles d'honneur, nos simples femmes de chambre avaient plus de charmes qu'on n'en peut trouver dans toute l'Afrique : pour moi , i'étais ravissante , i'étais la beauté, la grâce même, et j'étais pucelle: je ne le fus pas long temps; cette fleur, qui avait été réservée pour le beau prince de Massa-Carrara, me fut ravie par le capitaine corsaire : c'était un nègre abominable, qui croyait cucore me faire beaucoup d'honneur. Certes, il fallait que madame la princesse de Palestrine et moi fussions bien fortes pour résister à tout ce que nous éprouvâmes jusqu'à notre arrivée à Maroc | Mais passons ; ce sont des choses si communes, qu'elles ne valeut pas la peine qu'on en parle.

Maroc nagcait dans le sang quand nous artivâmes. Cinquante fils de l'empereur Muley Ismael avaient chacun leur parti; ce qui produisait en effet cinquante guerres civiles, de noirs contre noirs, de noirs contre basanés, de basanés contre basanés, de mulâtres contre mulâtres : c'était un carnage continuel dans toute l'étenduc de l'emoire.

A peine fûmes-nous débarquées, que des noirs, d'un faction ennemie de celle de mon corsaire, se présenterent pour lui enlever son butin. Nous étions, après les diamants et l'or, ce qu'il y avait de plus précieux. Je fus témoin d'un combat, tel que vons n'en voyez jamais dans vos climats d'Europe. Les peuples septeutrionaux n'ont pas le sang assez ardent; ils n'ont pas la rage des femmes au point où elle est commune en Afrique. Il semble que vos Européens aient du lait dans les veines; c'est du virtiol, c'est du feu qui coule dans celles des habitants du mont Atlas et des pays voisins. On combattit avec la fureur des lions, des tigres et des serpents de la contrée.

pour savoir qui nous aurait. Un maure saisit ma mère par le bras droit, le lieutenant de mon capitaine la retint par le bras gauche; un soldat maure la prit par une jambe, un de nos pirates la tenait par l'autre. Nos filles se trouvèrent presque toutes en un moment tirées ainsi à quatre soldats. Mon capitaine me tenait cachée derrière lui; il avait le cimeterre au poing, et tuait tout ce qui s'opposait à sa rage. Enfin je vis toutes nos Italiennes et ma mère déchirées, coupées, massacrées par les monstres qui se les disputaient. Les captifs, mes compagnons, ceux qui les avaient pris , soldats , matelots , noirs , basanés , blancs , mulatres, et enfin mon capitaine, tout fut tué. et je demeurai mourante sur un tas de morts. Des scènes pareilles se passaient, comme on sait, dans l'étendue de plus de trois cents lieues, sans qu'on manquât aux cinq prières par jour ordonnécs par Mahomet.

Je me débarrasai avec beaucoup de peine de la foule de tant de cadavres sanglants entassés, et je me trainai sous un grand oranger au bord d'un ruisseau voisin; j'y tombai d'effroi, de l'assitude, d'horreur, de désespoir, et de faim. Bientôt après mes sens accablés se livrèrent à un sommeil qui tenaît plus de l'évanouissement que du repos. J'étais dans cet état de faiblesse et d'insensibilité, entre la mort et la vie, quand je me sentis pressée de quelque chose qui s'agitait sur mon corps; j'ouvris les yeux, je vis un homme blanc et de boune mine qui soupriait, et qui disait entre ses dents: O che sciagura d'essere senza co-aitoni!

\*\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XII.

Suite des malheurs de la vieille.

Étonnée et ravie d'entendre la langue de ma patrie, et non moins surprise des paroles que proférait cet homme, je lui répondis qu'il y avait de plus grands malheurs que celui dont il se plaignait ; je l'instruisis en peu de mots des horreurs que j'avais essuyées, et je retombai en faiblesse. Il m'emporta dans une maison voisine, me fit mettre au lit, me fit donner à manger, me servit, me consola, me flatta, me dit qu'il n'avait rien vu de si beau que moi, et que jamais il n'avait tant regretté ce que personne ne pouvait lui rendre. Je suis né à Naples, me dit-il; on y chaponne deux ou trois mille enfants tous les ans ; les uns en meurent, les autres acquièrent une voix plus belle que celle des femmes, les autres vont gouverner des états '. On me sit cette opération

· Farinelli, chanteur Halien, né à Naples en 1703, sans être

avec un très grand succès, et j'ai été musicien de la chapelle de madame la princesse de Palestrine. De ma mère! m'écriai-je. De votre mère! s'écria-t-il en pleurant: quoi! vous seriez cette jeune princesse que j'ai élevé jusqu'à l'àge de six ans , et qui promettait déjà d'être aussi belle que vous êtes! — C'est moi-même; ma mère est à quatre cents pas d'ici, coupée en quartiers, sous un tas de morts...

Je lui contai tout ce qui m'était arrivé; il me conta aussi ses aventures, et m'apprit comment il avait été envoyé chez le roi de Maroc par une puissance chrétienne, pour conclure avec ce monarque un traité par lequel on lui fournirait de la poudre, des canons, et des vaisseaux, pour l'aider à exterminer le commerce des autres chrétiens. Ma mission est faite, dit cet honnête eunuque; je vais m'embarquer à Ceuta, et je vous ramènerai en Italie. Ma che sciagura d'essere senza coglioni!

Je le remerciai avec des larmes d'attendrissement; et au lieu de me mener en Italie, il me conduisit à Alger, et me vendit au dey de cette province. A peine fus-je vendue, que cette peste qui a fait le tour de l'Afrique, de l'Asie, de l'Europe, se déclara dans Alger avec fureur. Vous avez vu des tremblements de terre; mais, mademoiselle, avez-vous jamais eu la peste? Jamais, répondit la baronne.

Si vous l'aviez euc, reprit la vieille, vous avoueriez qu'elle est bien au-dessus d'un tremblement de terre. Elle est fort commune en Afrique; j'en fus attaquée. Figurez-vous quelle situation pour la fille d'un pape, âgée de quinze ans, qui en trois mois de temps avait éprouvé la pau-vreté, l'esclavage, avait été violée presque tous les jours, avait vu couper sa mère en quatre, avait essuyé la faim et la guerre, et mourait pes-tiférée dans Alger! Je n'en mourus pourtant pas; mais mon cunuque et le dey, et presque tout le sérail d'Alger périrent.

Quand les premiers ravages de cette épouvantable peste furent passés, on vendit les esclaves du dey. Un marchand m'acheta, et me mena à Tunis; il me vendit à un autre marchand qui me revendit à Tripoli; de Tripoli, je fus revendue à Alexandrie; d'Alexandrie revendue à Smyrne; de Smyrne à Constantinople. l'appartins enfin à un aga des janissaires, qui fut bientôt commandé pour aller défendre Azof contre les Russes qui l'assiègeaient.

L'aga, qui était un très galant homme, mene avec lui tont son sérail, et nous logea dans un petit fort sur les Palus-Méotides, gardé par deux ministre, gouvernail l'Espagne sous Ferdinand VI; il est mort



tis p. corp et de tre see. qlior

É patr: profe de plu. gnaill m' tant ..

dre. pont mns (

olo

£

ies iemmes, les autres vont . On me fit cette opération dien, né à Naples en 1703, sans être

CANDIDE.

year, a zona i o o hoir, senda et .,

thousand of St. Branch

" . L. toni son scraff, et hous togea dans un petit fort sur les Palus-Méotides , gardé par deux ministre, gouvernalt l'Espagne sous Ferdinand VI; il est mort cn 1782.



Mon capitaine...tant tout ce qui s'opposait à sa rage.

Candide (A. P.

Miller have farme lares

eunuques noirs et vingt soldats. On tua prodigieusement de Russes, mais ils nous le rendirent bien: Azof fut mis à feu et à sang, et on ne pardonna ni au sexe, ni à l'âge; il ue resta que notre petit fort; les ennemis voulurent nous prendre par famine. Les vingt janissaires avaient juré de ne se jamais rendre. Les extrémités de la faim où ils furent réduits les contrajonirent à manger nos deux eunuques, de peur de violer leur serment. Au bout de quelques jours ils résolurent de manger les femmes.

Nous avions un iman très pieux et très compatissant, qui leur fit un beau sermon par lequel il persuada de ne nous pas tuer tout à fait. Coupez, dit-il seulement une fesse à chacune de ces dames, vous ferez très bonne chère; s'il faut y revenir, vous en aurez encore autant dans quelques jours; le ciel vous seaura gréd'une action aussi charitable, et vous serez secourus.

Il avait beaucoup d'éloquence; il les persuada: on nous fit cette horrible opération; l'iman nous appliqua le même baume qu'on met aux enfants qu'on vient de circoncire: nous étions toutes à la mort.

A peine les janissaires eurent-ils fait le repas que nous leur avions fourni, que les Russes arrivent sur des bateaux plats: pas un janissaire ne réchappa. Les Russes ne firent aucune attention à l'état où nous étions. Il y a partout des chirurgiens français: un d'eux, qui était fortadroit prit soin de nous, il nous guérit; et je me souviendrai toute ma vie, que, quand mes plaies furent bien fermées, il me fit des propositions. Au reste il nous dit à toutes de nous consoler; il nous assura que dans plusieurs siéges pareille chose était arrivée, et que c'était la loi de la guerre.

Dès que mes compagnes purent marcher, on les fit aller à Moscou; j'échus en partage à un bolard qui me sit sa jardinière, et qui me donnait vingt coups de fouet par jour; mais ce seigneur avant été roué au bout de deux ans, avec une trentaine de bolards, pour quelque tracasserie de cour, je profitai de cette aventure; je m'enfuis: je traversai toute la Russie; je fus long-temps servante de cabaret à Riga, puis à Rostock, à Vismar, à Leipsick, à Cassel, à Utrecht, à Leyde, à La Haye, à Rotterdam : j'ai vieilli dans la misère et dans l'opprobre, n'ayant que la moitié d'un derrière, me souvenant toujours que j'étais fille d'un pape; je voulus cent fois me tuer, mais j'aimais encore la vie. Cette faiblesse ridicule est peut-être un de nos penchants les plus funestes: car y a-t-il rien de plus sot que de vouloir porter continuellement un fardeau qu'on veut toujours jeter par terre; d'avoir son être en horreur, et tenir à son être; enfin de caresser le serpent qui nous dévore, jusqu'à ce qu'il nous ait mangé le cœur?

J'ai vu, dans les pays que le sort m'a fait parcourir, et dans les cabarets où j'ai servi, un nombre prodigieux de personnes qui avaient leur existence en exécration ; mais je n'en ai vu que douze qui aient mis volontairement fin à leur misère, trois nègres, quatre Anglais, quatre Génevois, et un professeur allemand nommé Robeck. J'ai fini par être servante chez le Juif don Issachar; il me mit auprès de vous, ma belle demoiselle; je me suis attachée à votre destinée, et j'ai été plus occupée de vos aventures que des miennes. Je ne yous aurais même jamais parlé de mes malheurs, si vous ne m'aviez pas un peu piquée, et s'il n'était d'usage, dans un vaisseau, de coater des histoires pour se désennuyer. Enfin, mademoiselle, j'ai de l'expérience, je connais le monde; donnez-vous un plaisir, engagez chaque passager à vous conter son histoire; et s'il s'en trouve un seul qui n'ait souvent maudit sa vie, qui ne se soit souvent dit à lui-même, qu'il était le plus malheureux des hommes, jetez-moi dans la mer la tête la première.

\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XIII.

Comment Candide fut obligé de se séparer de la belle Cunégonde et de la vieille.

La belle Cunégonde ayant entendu l'histoire de la vieille, lui fit toutes les politesses qu'on devait à une personne de son rang et de son mérite. Elle accepta la proposition; elle engagea tous les passagers, l'un après l'autre, à lui conter leurs aventures. Candide et elle avouèrent que la vieille avait raison. C'est bien dommage, disait Candide, que le sage Pangloss ait été pendu, contre la coutume, dans un auto-da-fé; il nous dirait des choses admirables sur le mal physique et sur le mal moral qui couvrent la terre et la mer, et je me sentirais assez de force pour oser lui faire respectueusement quelques objections.

A mesure que chacun racontait son histoire, le vaisseau avançait. On aborda dans Buénos-Ayres. Cunégonde, le capitaine Candide, et la vieille, allèrent chez le gouverneur don Fernando d'Ibaraa, y Figueora, y Mascarenès, y Lampourdos, y Souza. Ce seigneur avait une flerté convenable à un homme qui portait tant de noms. Il parfait aux hommes avec le dédain le plus noble, portant le nez si haut, élevant si impitoyablement la voix, prenant un ton si imposant, affectant une démarche si altière, que tous ceux qui lesaluaient étaient tentés de le battre. Il aimait les femmes à la fureur. Cunégonde lui parut ce qu'il avait jamais vu de plus beau. La première chose qu'il flit fut de demander si elle n'était point la femme du capitaine.

L'air dont il fit cette question alarma Candide: il n'osa pasdire qu'elle était sa femme, parce qu'en effet elle ne l'était point; il n'osait pas dire que c'étaitsa sœur, parcequ'elle ne l'était pas non plus; et quoique ce mensonge officieux cût été autrefois très à la mode chez les anciens, et qu'il pût être ntile aux modernes, son âme était trop pure pour trait la vérité. Mademoiselle Cunégonde, dit-il, doit me faire l'honneur de m'éponser, et nous supplions votre excellence de daigner faire notre noce.

Don Fernando d'Ibaraa, y Figueora, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza, relevant sa moustache, sourit amèrement, et ordonna au capitaine Candide d'aller faire la revue de sa compagnie. Candide obéti; le gouverneur demeura avec mademoiselle Cunégonde. Il lui déclara sa passion, lui protesta que le lendemain il l'épouserait à la face de l'Église, ou autrement, aiosi qu'il plairait à ses charmes. Cnnégonde lui demanda un quart d'heure pour se recueillir, pour consulter la vieille, et pour se déterminer.

La vieille dit à Cunégonde : Mademoiselle, vous avez soixante et douze quartiers, et pas une obole; il ne tient qu'à vous d'être la femme du plusgrand seigneur de l'Amérique méridionale, qui a une très belle moustache; est-ce à vous de vous piquer d'une fidélité à toute éprenve? Vous avez été violée par les Bulgares; un Jnif et un inquisiteur ont eu vos bonnes grâces : les malheurs donnent des droits. J'avoue que, si j'étais à votre place, je ne ferais aucun scrupule d'épouser monsieur le gouverneur, et de faire la fortune de monsieur le capitaine Candide. Tandis que la vieille parlait avec toute la prudence que l'âge et l'expérience donnent, on vit entrer dans le port un petit vaisseau; il portait un alcade et des alguazils; et voici ce qui était arrivé.

La vieille avait très bien deviné que ce fut un cordelier à la grande manche qui vola l'argent et les bijoux de Cunégonde dans la ville de Badajos, lorsqu'elle fuvait en hâte avec Candide. Ce moine vonlut vendre quelques unes des pierreries à un joaillier. Le marchand les reconnut pour celles du grand-inquisiteur. Le cordelier, avant d'être pendu, avoua qu'il les avait volées : il indiqua les personnes, et la route qu'elles prenaient. La fnite de Cunégonde et de Candide était déjà connue. On les suivit à Cadix : on envoya, sans perdre de temps, un vaisseau à leur poursuite. Le vaisseau était déjà dans le port de Buénos-Ayres. Le bruit se répandit qu'un alcade allait débarquer, et qu'on poursuivait les meurtriers de monseigneur le grand-inquisiteur. La prudente vieille vit dans l'instant tout ce qui était à faire. Vous ne pouvez fuir, dit-elle à Cunégoude, et vous n'avez rien à craindre; ce n'est pas vous qui avez tué monseigneur, et d'ailleurs le gouverneur, qui vous aime, ne souffrira pas qu'on vous maltraite; demeurez. Elle court snr-le-champ à Candide: Fuyez, ditelle, ou dans une heure vous allez être brûlé. Il n'y avait pas un moment à perdre; mais comment se séparer de Cunégonde, et où se réfugier?

\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XIV.

Comment Candide et Cacambo furent reçus chez lea jésultes du Paragual.

Candide avait amenéde Cadix un valet, tel qu'on en trouve beaucoup sur les côtes d'Espagne et dans les colonies. C'était un quart d'Espagnol, né d'un métis dans le Tucuman; il avait été enfaut de chœur, sacristain, matelot, moine, facteur, soldat, laquais. Il s'appelait Cacambo, et aimait fort son maître, parce que son maitre était un fort bon homme. Il sella au plus vite les deux chevaux andalous. Allons, mon maître, suivons le conseil de la vicille, partons, et courons sans regarder derrière nous. Candide versa des larmes : O ma chère Cunégonde l faut-il vous abandonner, dans le temps que monsieur le gouverneur va faire nos noces! Cunégonde amenée de si loin, que deviendrezyous? Elle deviendra ce qu'elle pourra, dit Cacambo; les femmes ne sont jamais embarrassées d'elles: Dieu y pourvoit: courons. Où me mènes tu? où allons-nous? que ferons-nous sans Cunégonde? disait Candide. Par saint Jacques de Compostelle, dit Cacambo, vous alliez faire la guerre aux jésuites, allons la faire pour eux ; je sais assez les chemins, je vous mènerai dans leur royaume, ils seront charmés d'avoir un capitaine qui fasse l'exercice à la bulgare; vous ferez une fortune prodigieuse: quand on n'a pas son compte dans un monde, on le tronve dans un autre. C'est un très grand plaisir de voir et de faire des choses nonvelles.

Tn as donc été déjà dans le Paraguai? dit Candide. Eh, vraiment oui l dit Cacambo; j'ai été cuistre dans le collége de l'Assomption, e le connais le gouvernement de los padres comme je connais les rues de Cadix. C'est une chose admirable que ce gouvernement. Le royaume a déjà plus de trois cents lieues de diamètre; it est divisé en trente provinces. Los padres y ont tout, et les peuples rien; c'est le chef-d'œuvre de la raison et de la justice. Pour moi, je ne vois rien de si divin que los padres, qui font ici la guerre au roi d'Espague et au roi de Portugal, et qui en Europe confessent ces rois; qui tuent ici des Espagnols, et qui à Madrid les envoient au ciel; cela me ravit; avancons: vous allet être le plus heureux de tous les

389

hommes. Quel plaisir auront los padres, quand 1 ils sauront qu'il leur vient un capitaine qui sait l'exercice bulgare!

Dès qu'ils furent arrivés à la première barrière . Cacambo dit à la garde avancée, qu'un capitaine demandait à parler à Monseigneur le commandant. On alla avertir la grande garde. Un officier paraguain courut aux pieds du commandant lui donner part de la nouvelle. Caudide et Cacambo furent d'abord désarmés; on se saisit de leurs deux chevaux andalous. Les deux étrangers sont introduits au milieu de deux files de soldats : le commandant était au bout , le bonnet à trois cornes en tête, la robe retroussée, l'épée au côté, l'esponton à la main. Il fit un signe; aussitôt vingt-quatre soldats entonrent les deux nouveaux venus. Un sergent tenr dit qu'il faut attendre, que le commandant ne peut leur parler, que le révérend père provincial ne permet pas qu'aucun Espagnol ouvre la bouche qu'en sa présence, et demeure plus de trois heures dans le pays. Et où est le révérend père provincial? dit Cacambo, Il est à la parade, après avoir dit sa messe, répondit le sergent; et vons ne pourrez baiser ses éperons que dans trois beures. Mais, dit Cacambo, monsieur le capitaine, qui meurt de faim, comme moi, n'est point Espagnol, il est Allemand; ne pourrions-nous point déjeûner en attendant sa révérence?

Le sergent alla sur-le-champ rendre compte de ce discours au commandant. Dieu soit béui! dit ce seigneur, puisqu'il est Allemand, je peux lui parler : qu'on le mène dans ma feuillée. Aussitôt on conduit Candide dans un cabinet de verdure, orné d'une très jolie colonnade de marbre vert et or, et de treillages qui renfermaient des perroquets, des colibris, des oiseaux-mouches, des pintades, et tous les oiseaux les plus rares. Un excellent déjeuner était préparé dans des vases d'or; et tandis que les Paraguains mangèrent du maïs dans des écuelles de bois, en plein champ, à l'ardeur du soleil, le révérend père commandant entra dans la feuillée.

C'était un très beau jeune homme, le visage plein, assez blanc, haut en couleur, le sourcil relevé, l'œil vif, l'oreille ronge, les lèvres vermeilles, l'air fier, mais d'une fierté qui n'était ni celle d'un Espagnol, ni celle d'un jésuite. On rendit à Candide et à Cacambo leurs armes, qu'on leur avait saisies, ainsi que les deux chevaux andalous; Cacambo leur fit manger l'avoine auprès de la feuillée, avant toujours l'œil sur eux, crainte de surprise.

Candide baisa d'abord le bas de la robe du commandant, ensuite ils se mirent à table. Vous êtes donc Allemand? lui dit le jésuite en cette langue. Oni, mon révérend père, dit Candide. L'un et

l'autre, en prononcant ces paroles, se regardaient avec une extrême surprise, et une émotion dont ils n'étaient pas les maîtres. Et de quel pays d'Allemagne êtes-vous? dit le jésuite. De la sale province de Vestphalie, dit Candide : le suis né dans le château de Thunder-ten-tronckh. O ciel l est-il possible! s'écria le commandant. Quel miracle! s'écria Candide. Serait-ce vous? dit le commandant. Cela n'est pas possible, dit Candide. Ils se laissent tomber tous deux à la renverse, ils s'embrassent, ils versent des ruisseaux de larmes. Quoi l seraltce vous, mon révérend père? vous, le frère de la belle Cunégonde I vous, qui fûtes tué par les Bulgares ! vous . le fils de monsieur le baron l vous . iésuite au Paraguail Il faut avouer que ce mondo est une étrange chose. O Pangloss | Pangloss | que vous seriez aise si vous n'aviez pas été pendu l

Le commandant fit retirer les esclaves nègres et les Paraguains qui servaient à boire dans des gobelets de cristal de roche. Il remercia Dieu et saint Iguace mille fois: il serrait Candide entre ses bras, leurs visages étaient baignés de pleurs. Vous seriex bien plus étonné, plus attendri, plus hors de vousmême, dit Candide, si je vous disais que mademoiselle Cunégonde, votre sœur, que vous avez crue éventrée, est pleine de santé. - Où? - Dans votre voisinage, chez M. le gouverneur de Buénos-Avres: et je venais pour vous faire la guerre. Chaque mot qu'ils prononcèrent dans cette longue conversation accumulait prodige sur prodige. Leur âme tout entière volait sur leur langue, était attentive dans leurs oreilles, et étincelante dans leurs yeux. Comme ils étaient Allemands, ils tinrent table long-temps, en attendant le révérend pèro provincial; et le commandant parla ainsi à son, cher Candide.

#### CHAPITRE XV.

Comment Candide tua le frère de sa chère Cunégonde.

J'aurai toute la vie présent à la mémoire le jour horrible où je vis tuer mon père et ma mère, et violer ma sœur. Quand les Bulgares furent retirés, on ne tronva point cette sœur adorable, et on mit dans une charrette ma mère, mon père, et moi, deux servantes et trois petits garçons égorgés, pour nous aller enterrer dans une chapelle de jésuites, à denx lieues du château de mes pères. Un jésuite nous jeta de l'eau bénite; elle était horriblement salée; il en entra quelques gouttes dans mes yeux : le père s'aperçut que ma paupière fesait un petit mouvement : il mit la main sur mon cœur, et le sentit palpiter; je sus secouru, et au bont de trois semaines, il n'y paraissait pas. Vous savez, mon cher Candide, que j'étais fort joli; je le de-

vins encore davantage; aussi le révérend père Croust, supérieur de la maison, prit pour moi la plus tendre amitié : il me donna l'habit de novice : quelque temps après je fus envoyé à Rome, Le père général avait besoin d'une recrue de jeunes jésuites allemands. Les souverains du Paraguai recoivent le moins qu'ils peuvent de jésuites espagnols; ils aiment mieux les étrangers, dont ils se croient plus maitres. Je fus jugé propre par le révérend père général pour aller travailler dans cette vigne. Nous partîmes, un Polonais, un Tyrolien, et moi. Je fus honoré, en arrivant, du sous-diaconat et d'une lieutenance : je suis aujourd'hui colonel et prêtre. Nous recevrons vigoureusement les troupes du roi d'Espagne; je vous réponds qu'elles seront excommunices et battues. La Providence vous envoie ici pour nous seconder. Mais est-il bien vrai que ma chère sœur Cunégonde soit dans le voisinage. chez le gouverneur de Buénos-Avres? Candide l'assura par serment que rien n'était plus vrai. Leurs larmes recommencèrent à couler.

Le baron ne pouvait se lasser d'embrasser Candide; il l'appelait son frère, son sauveur. Ah l peut-être, lui dit-il, nous pourrons ensemble, mon cher Candide, entrer en vainqueurs dans la ville, et reprendre ma sœur Cunégonde. C'est tout ce que je souhaite, dit Candide; car je comptais l'épouser, et je l'espère encore. Vous, insolent l répondit le baron, vous auriez l'impudence d'épouser ma sœur, qui a soixante et douze quartiers! Je vous trouve bien effronté d'oser me parler d'un dessein si téméraire! Candide, pétrifié d'un tel discours, lui répondit : Mon révérend père, tous les quartiers du monde n'y font rien ; i'ai tiré votre sœur des bras d'un Juif et d'un inquisiteur ; elle m'a assez d'obligations, elle veut m'épouser. Maltre Pangloss m'a toujours dit que les hommes sont égaux; et assurément je l'épouserai. C'est ce que nous verrons, coquin l dit le jésuite baron de Thunder-ten-tronckh; et en même temps il lui donna un grand coup du plat de son épée sur le visage. Candide, dans l'instant, tire la sienne, et l'enfonce jusqu'à la garde dans le ventre du baron jésuite; mais, en la retirant toute fumante, il se mit à pleurer : Hélas I mon Dieu! dit-il , j'ai tué mon ancien maître, mon ami, mon beau-frère; je suis le meilleur homme du monde, et voilà déjà trois hommes que je tue; et dans ces trois il v a deux prêtres.

Cacambo, qui fesait sentinelle à la porte de la feuillée, accourut. Il ne nons reste qu'à vendre cher notre vie, lui dit son maître; on va, sans doute, entrer dans la feuillée; il faut mourir les armes à la main. Cacambo, qui en avait bien vu d'autres, ne perdit point la tête; il prit la robe de jésuite que portait le baron, la mit sur le corps de Can-

dide, lui donna le bonnet carré du mort, et le fit monter à cheval. Tout cela se fit en un clin d'œil. Galopons, mon maître; tout le monde vous prendra pour un jésuite qui va donner des ordres; et nous aurons passé les frontières avant qu'on puisse courir après nous. Il volait déjà en prononçant ces paroles, et en criant en espagnol! Place, place pour le révérend père colone!

# CHAPITRE XVI.

Ce qui advint aux deux voyageurs avec deux filles, deux singes, et les sauvages nommés Orcillons.

Candide et son valet furent au-delà des barrières. et personne ne savait encore dans le camp la mort du jésuite allemand. Le vigilant Cacambo avait eu soin de remplir sa valise de pain, de chocolat. de jambon, de fruits, et de quelques mesures de vin. Ils s'enfoncèrent avec leurs chevaux andalous dans un pays inconnu, où ils ne découvrirent aucune route. Enfin une belle prairie entrecoupée de ruisseaux se présenta devant eux. Nos deux vovageurs font repaitre leurs montures. Cacambo propose à son maître de manger, et lui en donne l'exemple. Comment veux-tu, disait Candide, que je mange du jambon, quand j'ai tué le fils de monsieur le baron, et que je me vois condamné à ne revoir la belle Cunégonde de ma vie? à quoi me servira de prolonger mes misérables jours. puisque je dois les trainer loin d'elle dans les remords et dans le désespoir? et que dira le Journal de Trévoux?

En parlant ainsi, il ne laissa pas de manger, Le soleil se couchait. Les deux égarés entendirent quelques petits cris qui paraissaient poussés par des femmes. Ils ne savaient si ces cris étaient de douleur ou de joie; mais ils se levèrent précipitamment avec cette inquiétude et cette alarme que tout inspire dans un pays inconnu. Ces clamenrs partaient de deux filles toutes nues qui couraient légèrement au bord de la prairie, tandis que deux singes les suivaient en leur mordant les fesses. Candide fut touché de pitié; il avait appris à tirer chez les Bulgares, et il aurait abattu une noisette dans un buisson sans toucher aux feuilles. Il prend son fusil espagnol à deux coups, tire, et tue les deux singes. Dieu soit loué, mon cher Cacambo l j'ai délivré d'un grand péril ces deux pauvres créatures : si i'ai commis un péché en tuant un inquisiteur et un jésuite, je l'ai bien réparé en sauvant la vie à deux filles. Ce sont peut-être deux demoiselles de condition, et cette aventure nous peut procurer de très grands avantages dans le pays.

Il allait continuer, mais sa langue devint per-

cluse quand il vit ces deux filles embrasser tendrement les deux singes, fondre en larmes sur leurs corps, et remplir l'air des cris les plus douloureux. Je ne m'attendais pas à tant de bonté d'âme, dit-il enfin à Cacambo; lequel lui répliqua : Vous avez fait là un beau chef-d'œuvre, mon maître; vous avez tué les deux amants de ces demoiselles. Leurs amants | serait-il possible? vous vous moquez de moi , Cacambo ; le moyen de vous croire? Mon cher maître, repartit Cacambo, vous êtes toujours étonné de tout : pourquoi trouvez-vous si étrange que dans quelques pays il y ait des singes qui obtiennent les bonnes grâces des dames? ils sont des quarts d'homme, comme je suis un quart d'Espagnol. Hélas I reprit Candide, je me souviens d'avoir entendu dire à maître Pangloss qu'autrefois pareils accidents étaient arrivés, et que ces mélanges avaient produit des égypans, des faunes, des satyres; que plusieurs grands personnages de l'antiquité en avaient vu ; mais je prenais cela pour des fables. Vous devez être convaincu à présent. dit Cacambo, que c'est une vérité, et vous vovez comment en usent les personnes qui n'ont pas reçu une certaine éducation; tout ce que je crains, c'est que ces dames ne nous fassent quelque méchante affaire.

Ces réflexions solides engagèrent Candide à quitter la prairie, et à s'enfoncer dans un bois. Il y soupa avec Cacambo: et tous deux, après avoir maudit l'inquisiteur de Portugal, le gouverneur de Buénos-Ayres, et le baron, s'endormirent sur de la mousse. A leur réveil, ils sentirent qu'ils ne pouvaient remuer; la raison en était que pendant la nuit les Oreillons, habitants du pays, à qui les deux dames les avaient dénoncés, les avaient garrottes avec des cordes d'écorces d'arbre. Ils étajent entourés d'une cinquantaine d'Oreillons tout nus, armés de flèches, de massues, et de haches de caillou : les uns fésaient bouillir une grande chaudière : les autres préparaient des broches , et tous criaient : c'est un jésuite, c'est un jésuite! nous serons vengés, et nous ferons bonne chère; mangeons du jésuite, mangeons du jésuite!

Je vous l'avais bien dit, mon cher maître, s'écria tristement Cacambo, que ces deux filles nous
joueraient d'un mauvais tour. Candide apercevant
la chaudière et les broches s'écria: Nous allous
certainement être rôtis ou bouillis. Ah! que dirait
maître Pangless, s'il voyait comme la pure nature
est faite? Tout est bien; soit, mais j'avoue qu'il
est bien cruel d'avoir perdu mademoiselle Cuoégonde, et d'être mis à la broche par des Oreillons.
Cacambo ne perdait jamais la tête. Ne désespèrez
de rien, dit-il au désolé Candide; j'entends un peu
le jargon de ces peuples, je vais leur parlør. Ne
manquez pas, dit Candide, de leur représenter

quelle est l'inhumanité affreuse de faire cuire des hommes, et combien cela est peu chrétien.

Messieurs, dit Cacambo, vous comptez donc manger aujourd'hui un jésuite? c'est très bien fait; rien n'est plus juste que de traiter ainsi ses ennemis. En effet le droit naturel nous enseigne à tuer notre prochain, et c'est ainsi qu'on en agit dans toute la terre. Si nous n'usons pas du droit de le manger, c'est que nous avons d'ailleurs de quoi faire bonne chère; mais vous n'avez pas les mêmes ressources que nous : certainement il vaut mieux manger ses ennemis que d'abandonner aux corbeaux et aux corneilles le fruit de sa victoire. Mais, messieurs, vous ne voudriez pas manger vos amis. Vous croyez aller mettre un jésuite en broche, et c'est votre défeuseur, c'est l'ennemi de vos ennemis que vous allez rôtir. Pour moi, je suis né dans votre pays; monsieur que vous voyez est mon maître, et bien loin d'être jésuite, il vient de tuer un jésuite, il en porte les dépouilles; voilà le suiet de votre méprise. Pour vérifier ce que je vous dis, prenez sa robe, portez-la à la barrière du royaume de los padres; informez-vous si mon maitre n'a pas tué un officier jésuite. Il vous faudra peu de temps; vous pourrez toujours nous manger , si vous trouvez que je vous ai menti. Mais, si je vous ai dit la vérité, vous connalssez trop les principes du droit public, les mœurs, et les lois, pour ne nous pas faire grâce.

Les Oreillons trouvèrent ce discours très raisonnable; ils députèrent deux notables pour aller en
diligence s'informer de la vérité; les deux députés
s'acquittèrent de leur commission en geus d'esprit, et revinrent bientôt apporter de bonnes nouvelles. Les Oreillons délièrent leurs prisonuiers,
leur firent toutes sortes de civilités, leur offrirent
des filles, leur donnèrent des rafrachissements,
et les reconduisirent jusqu'aux confins de leurs
états, en criant avec allégresse: il n'est point jésuite, il n'est point jésuite!

Candide ne se lassait point d'admirer le sujet de sa délivrance. Quel peuple! d'isait-il, quels hommes l quelles mœurs! si je n'avais pas eu le bonheur de donner un grand coup d'épée au travers du corps du frère de mademoiselle Cunégonde, j'étais mangé sans rémission. Mais, après tout, la pure nature est bonne, puisque ces gens-ci, au lieu de me manger, m'ont fait mille honndietés, dès qu'ils ont su que je n'étais pas j'ésuite.

\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XVII.

Arrivée de Candide et de son valet au pays d'Eldorado , et ce qu'ils y virent.

Quand ils furent aux frontieres des Orcillons: Vous voyez, dit Cacambo à Candide, que cet hémisphère-ci ne vaut pas mieux que l'autre; croyezmoi, retournons en Europe par le plus court chemin. Comment y retourner, dit Candide; et où aller? Si je vais dans mon pays, les Bulgares et les Abares y égorgent tout; si je retourne en Portugal, j'y suis brûlé; si nous restons dans ce paysci, nous risquons à tout moment d'être mis en broche. Mais comment se résoudre à quitter la partie du monde que mademoiselle Cunégonde habite?

Tournons vers la Cayenne, dit Cacambo, nous y trouverons des Français qui vont par tout le monde; ils pourrout nous aider. Dieu aura peutêtre pitié de nous.

Il n'était pas facile d'aller à la Cayenne : ils savaient bieu à peu près de quel côté il fallait marcher; mais des montagnes, des fleuves, des précipices, des brigands, des sauvages, étaient partout de terribles obstacles. Leurs chevaux moururent de fatigue; leurs provisions furent consumées; ils se nourrirent un mois entier de fruits sauvages, et se trouvèrent enfin auprès d'une petite rivière bordée de cocotiers qui soutiurent leur vie et leurs esofrances.

Cacambo, qui dounait toujours d'aussi bons conseils que la vieille, dit à Candide: Nous n'en pouvons plus, nous avons assex marché; j'aperçois un canot vide sur le rivage, emplissons-le de cocos, jetons-nous dans cette petite barque, laissons-nous aller au courant; une rivière mène toujours à quelque endroit babité. Si nous ne trouvons pas des choses agréables, nous trouverons du moins des choses nouvelles. Alluns, dit Candide, recommandons-nous à la Providence.

Ils voguèrent quelques lieues entre des bords, tantôt fleuris, tantôt arides, tantôt unis, tantôt escarpés. La rivière s'élargissait toujours; enfin elle se perdait sous une voûte de rochers épouvantables qui s'élevaient jusqu'au ciel. Les deux voyageurs eurent la hardiesse de s'abandonner aux flots sous cette voûte. Le fleuve resserré en cet endroit les porta avec une rapidité et un bruit horrible. An bout de vingt-quatre heures ils revirent le jour; mais leur canot se fracassa contre les écueils; il fallut se traîner de rocher en rocher pendant une lieue entière; enfin ils découvrirent un horizon immense, bordé de montagnes inaccessibles. Le pays était cultivé pour le plaisir comme pour le besoin, partout l'utile était agréable : les chemins étaient couverts ou plutôt ornés de voitures d'une forme et d'une matière brillante, portant des hommes et des femmes d'une beauté singulière, trainés rapidement par de gros moutos ronges qui surpassaient en vitesse les plus beaux chevaux d'Andalousie, de Tétuan, et de Méquinez.

Voilà pourtant, dit Candide, un pays qui vaut mieux que la Vestuhalie. Il mit nied à terre avec Cacambo auprès du premier village qu'il rencontra. Quelques enfants du village, couverts de brocarts d'or tout déchirés, jouaient au palet à l'entrée du bourg ; nos deux hommes de l'autre monde s'amusèrent à les regarder : leurs palets étaient d'assez larges pièces rondes, jaunes, rouges, vertes, qui jetaient un éclat singulier. Il prit envie aux voyageurs d'en ramasser quelques uns; c'était de l'or, c'étaient des émeraudes, des rubis, dont le moindre aurait été le plus grand ornement du trône du Mogol. Sans doute, dit Cacambo, ces enfants sont les fils du roi du pays qui jouent au petit palet. Le magister du village parut dans ce moment pour les faire rentrer à l'école. Voifa, dit Candide, le précepteur de la famille royale.

Les petits guenx quittèrent aussitôt le jen, en laissant à terre leurs palets, et tout ce qui avait servi à leurs divertissements. Candide les ramasse, court an précepteur et les lui présente humblement, lui fesant entendre par signes que leurs altesses royales avaient oublié leur or et leurs pierreries. Le magister dn village, en souriant, les jeta par terre, regarda un moment la figure de Candide avec beaucoup de surprise, et continua son chemiu.

Les voyageurs ne manquèrent pas de ramasser l'or . les rubis . et les émerandes . Où sommes-nous? s'écria Candide. Il faut que les enfants des rois de ce pays soient bien élevés, puisqu'on leur apprend à mépriser l'or et les pierreries. Cacambo était aussi surpris que Candide. Ils approchèrent enfin de la première maison du village; elle était bâtie comme un palais d'Europe. Une foule de monde s'empressait à la porte, et encore plus dans le logis; une musique très agréable se sesait entendre. et une odeur délicieuse de cuisine se sesait sentir. Cacambo s'approcha de la porte, et entendit qu'on parlait péruvien ; c'était sa langue maternelle; car tout le monde sait que Cacambo était né au Tucuman, dans un village où l'on ne connaissait que cette langue. Je vous servirai d'interprète, dit-il à Candide; entrons, c'est ici un cabaret.

Aussitôt deux garçons et deux filles de l'hôtellerie, vêtus de drap d'or, et les cheveux renoués avec des rubans, les invitent à se mettre à la table de l'hôte. On servit quatre potages garnis chacun de deux perroquets, un contour bouilli qui pesait deux cents livres, deux singes rôtis d'un goût excellent, trois cents colibris dans un plat, et six cents oiseaux-mouches dans un autre; des ragoûts exquis, des pâtisseries délicieuses; le tout dans des plats d'une espèce de cristal de roche. Les garçons et les filles de l'hôtellerie versaient plusieurs liqueurs faites de cannes de sucre.

Les convives étaient pour la plupart des marchands et des voituriers, tous d'une politesse extrême, qui firent quelques questions à Cacambo avec la discrétion la plus circonspecte, et qui répondirent aux siennes d'une manière à le satisfaire.

Quand le repas fut fini. Cacambo crut, ainsi que Candide, bien paver son écot, en jetant sur la table de l'hôte deux de ces larges pièces d'or qu'il avait ramassées ; l'hôte et l'hôtesse éclatèrent de rire, et se tinrent long-temps les côtés. Enfin ils se remirent, Messieurs, dit l'hôte, nous vovons bien que vous êtes des étrangers; nous ne sommes pas accoutumés à en voir. Pardonnez-nous si nous nous sommes mis a rire quand yous nous avez offert en pajement les cailloux de nos grands chemins. Vous n'avez pas sans doute de la monnaie du pays, mais il n'est pas nécessaire d'en avoir pour diner ici. Toutes les hôtelleries établies pour la commodité du commerce sont payées par le gouvernement. Vous avez fait mauvaise chère ici. parce que c'est un pauvre village, mais partout ailleurs vous serez reçus comme vous méritez de l'être. Cacambo expliquait à Candide tous les discours de l'hôte, et Candide les écoutait avec la même admiration et le même égarement que son ami Cacambo les rendait. Quel est donc ce pays, disaientils l'un et l'autre, inconnu à tout le reste de la terre, et où toute la nature est d'une espèce si différente de la nôtre? C'est probablement le pays où tout va bien ; car il faut absolument qu'il y en ait un de cette espèce. Et, quoi qu'en dit maître Pangloss, je me suis souvent aperçu que tout allait assez mal en Vestphalie.

#### CHAPITRE XVIII.

Ce qu'ils virent dans le pays d'Eldorado.

Cacambo témoigna à son hôte toute sa curiosité; l'hôte lui dit : Je suis fort ignorant, et je m'en trouve bien; mais nous avons ici un vieillard retiré de la cour qui est le plus savant homme du royaume, et le plus communicatif. Aussitót il mène Cacambo chez le vieillard. Candide ne jounit plus que le second personnage, et accompagnait son valet. Ils entrèrent dans une maison fort simple, car la porte n'était que d'argent, et les lambris des appartements n'étaient que d'or, mais travailles avec tant de goût, que les plus riches lambris ne l'effaçaient pas. L'antichambre n'était à la vérité incrustée que de rubis et d'émeraudes; mais l'ordre dans lequel tout était arrangé réparait bien cette extrême simplicité.

Le vieillard reçut les deux étrangers sur un sofa matelassé de plumes de colibri, et leur fit présenter des liqueurs dans des vases de diamant; après quoi il satisfit à leur curiosité en ces termes :

Je suis âgé de cent soixante et douze ans, et j'ai appris de feu mon père, écuyer du roi, les étonnantes révolutions du Pérou dout il avait été témoin. Le royaume où nous sommes est l'ancienne patrie des ineas, qui eu sortirent très imprudemment pour aller subjuguer une partie du monde, et qui furent enfin détruits par les Espagnols.

Les princes de leur famille qui restèrent dans leur pays natal furent plus sages ; ils ordonnèrent, du consentement de la nation, qu'aucun habitant ne sortirait iamais de notre petit royaume; et c'est ce qui nous a conservé notre innocence et notre félicité. Les Espagnols ont eu une connaissance confuse de ce pays, ils l'ont appeté Eldorado; et un Anglais, nommé le chevalier Raleigh, en a même approché il v a environ cent années; mais, comme nous sommes entourés de rochers inabordables et de précipices, nous avons toujours été jusqu'à présent à l'abri de la rapacité des nations de l'Europe, qui out une fureur inconcevable pour les cailloux et pour la fange de notre terre, et qui pour en avoir, nous tueraient tous jusqu'au dernier.

La conversation fut longue; elle roula sur la forme du gouvernement, sur les mœurs, sur les femmes, sur les spectacles publics, sur les arets. Enfin Candide, qui avait toujours du goût pour la métaphysique, fit demander par Cacambo si dans le pays il y avait une religion.

Le vieillard rougit un peu. Comment donc! dit-il, en pouvez-vous douter? Est-ce que vous nous prenez pour des ingrats? Cacambo demanda humblement quelle était la religion d'Eldorado. Le vieillard rougit encore : Est-ce qu'il peut y avoir deux religions? dit-il. Nous avons, je crois, la religion de tout le monde; nous adorons Dien du soir jusqu'au matin. N'adorez-vous qu'un seul Dieu? dit Cacambo, qui servait toujours d'interprète aux doutes de Candide. Apparemment, dit le vieillard, qu'il n'y en a ni deux, ni trois, ni quatre. Je vous avoue que les gens de votre monde font des questions bien singulières. Candide ne se lassait pas de faire interroger ce bon vieillard; il voulut savoir comment on priait Dieu dans Eldorado. Nous ne le prions point, dit le bon et respectable sage; nous n'avous rien à lui demander, il nous a donné tout ce qu'il nous faut; nous le remercions sans cesse. Candide eut la curiosité de voir des prêtres; il fit demander où ils étaient. Le

bon vieillard sourit. Mes amis, dit-il, nous sommes tous prêtres; le roi et tous les chefs de famille chantent des cantiques d'actions de grâces solennellement tous les matins, et cinq ou six mille musiciens les accompagnent. - Quoi l vous n'avez point de moines qui enseignent, qui disputent, qui gouvernent, qui cabalent, et qui font brûler les gens qui ne sont pas de leur avis !--!! faudrait que nous fussions fous, dit le vieillard; nous sommes tous ici du même avis, et nous n'entendons pas ce que vous voulez dire avec vos moines. Candide, à tous ces discours, demeurait en extase, et disait en lui-même : Ceci est bien différent de la Vestphalie et du château de monsieur le baron : si notre ami Pangloss avait vu Eldorado, il n'aurait plus dit que le château de Thunder-ten-tronckh était ce qu'il y avait de mieux sur la terre; il est certain qu'il faut voyager.

Après cette longue conversation, le bon vicillard fit atteler un carrosse à six montons, et donna doure de ses domestiques aux deux voyageurs pour les conduire à la cour. Excusez-moi, leur dit-il, si mon âge me prive de l'honneur de vous accompagner. Le roi vous recevra d'une manifer dont vous ne serez pas mécontents, et vous pardonnerez sans doute aux usages du pays, s'il y en a quelques uns qui vous déplaisent.

Candide et Cacambo montent en carrosse; les six moutons volaient, et en moins de quatre heures on arriva au palais du roi, situé à un bout de la capitale. Le portail était de deux cent vingt pieds de haut, et de cent de large; il est impossible d'exprimer quelle en était la matière. On voit assez quelle supériorité prodigieuse elle devait avoir sur ces cailloux et sur ce sable que nous nommons or et pierreries.

Vingt belles filles de la garde recurent Candide et Cacambo à la descente du carrosse, les conduisirent aux bains, les vêtirent de robes d'un tissu de duvet de colibri ; après quoi les grands officiers et les grandes officières de la couronne les menèrent à l'appartement de sa majesté au milieu de deux files, chacune de mille musiciens, selon l'usage ordinaire. Quand ils approchèrent de la salle du trône, Cacambo demanda à un grand officier comment il fallait s'y prendre pour saluer sa majesté : si on se jetait à genoux ou ventre à terre; si on mettait les mains sur la tête ou sur le derrière; si on léchait la poussière de la salle : en un mot, quelle était la cérémonie. L'usage, dit le grand-officier, est d'embrasser le roi et de le baiser des deux côtés. Candide et Cacambo sautèrent au cou de sa majesté, qui les recut avec toute la grâce imaginable, et qui les pria poliment

En attendant, on leur fit voir la ville, les édi-

fices publics élevés jusqu'aux nues, les marchés ornés de mille colonnes, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau pure, les fontaines d'eau pure, celles de liqueurs de cannes de sucre qui coulaient continuellement dans de grandes places pavées d'une espèce de pierreries qui répandaient une odeur semblable à celle du girofle et de la cannelle. Candide demanda à voir la cour de justice, le parlement; on lui dit qu'il n'y en avait point, et qu'on ne plaidait jamais. Il s'informa s'il y avait des prisons, et on lui dit que non. Ce qui le surprit davantage, et qui lui fit le plus de plaisir, ce ful le plais des sciences, dans lequel il vit une galerie de deux mille pas, toute pleine d'instruments de mathématiques et de physique.

Après avoir parcouru toute l'après-dinée à peu près la millième partie de la ville, on les remena chez le roi. Candide se mit à table eutre sa majesté, son valet Cacambo, et plusieurs danues. Jamais on ne ût meilleure chère, et jamais on n'eut plus d'esprit à souper, qu'en eut sa majesté. Cacambo expliquait les bons mots du roi à Candide, et quoique traduits, ils paraissaient toujours des bons mots. De tout ce qui étonnait Candide, ce n'était bas ce qui l'étonna le moins.

Ils passèrent un mois dans cet hospice. Candide ne cessait de dire à Cacambo: Il est vrai, mon ami, encore une fois, que le château où je suis né ne vaut pas le pays où nous sommes; mais enfin mademoiselle Cunégonde n'y est pas, et vous avez sans doute quelque maîtresse en Europe. Si nous restons ici, nous n'y serons que comme les autres; au lieu que si nous retournons dans notre monde, seulement avec douze moutons chargés de cailloux d'Eildorado, nous serons plus riches que tous les rois ensemble, nous n'aurons plus d'inquisiteurs à craindre, et nous pourrons aisément reprendre mademoiselle Cunégonde

Ce discours plut à Cacambo; on aime tant à courir, à se faire valoir chez les siens, à faire parade de ce qu'on a vu dans ses voyages, que les deux lieureux résolurent de ne plus l'être, et de demander leur cougé à sa majesté.

Vous faites une sottise, leur dit le roi : je sais bien que mon pays est peu de chose; mais, quand on est passablement quelque part, il faut y rester. Je n'ai pas assurément le droit de retenir des étrangers; c'est une tyrannie qui n'est ni dans no lois rois; tous les hommes sont libres; partez quand vous voudrez; mais la sortie est bien difficile. Il est impossible de remonter la rivière rapide sur laquelle vons étes arrivés par miracle, et qui court sous des voûtes de rochers. Les montagnes qui entourent tout mon royaume ont dix mille pieds de hauteur, et sont droites comme des mursilles : elles occupent chacune en

largeur un espace de plus de dix lieues; on ne peut en descendre que par des précipices. Cenendant, puisque vous voulez absolument partir, je vais donner ordre aux intendants des machines d'en faire une qui puisse vous transporter commodément. Quand on yous aura conduits au revers des montagnes, personne ne pourra vous accompagner; car mes sujets ont fait vœu de ne jamais sortir de leur enceinte, et ils sont trop sages pour rompre leur vœu. Demandez-moi d'ailleurs tout ce qu'il vous plaira. Nous ne demandons à votre majesté, dit Cacambo, que quelques moutons charges de vivres, de cailloux, et de la bone du pays. Le roi rit : Je ne conçois pas, dit-il, quel goût vos gens d'Europe ont pour notre boue jaune : mais emportez-en tant que vous voudrez, et grand bien yous fasse.

Il donna l'ordre sur-le-champ à ses ingénieurs defaire une machine pour guinder ces deux homnes extraordinaires hors du royaume. Trois mille bons physiciens y travaillèrent; elle fut prête au bout de quinze jours, et ne coûta pas plus de viugt millions de livres sterling, monnaie du pays. On mit sur la machine Candide et Cacambo; il y avait deux grands moutons rouges sellés et bridés pour leur servir de moature quand ils auraient franchi les montagnes, vingt moutons de bât chargés de vivres, trente qui portaient des présents de ce que le pays a de plus curieux, et cinquante chargés d'or, de pierreries, et de diamants. Le roi embrassa tendreament les deux vagabonds.

Ce fut un beau spectacle que leur départ, et la manière ingénieuse dont ils furent hissée eux et leurs moutons au haut des montagnes. Les physiciens prirent congé d'eux après les avoir mis en sûreté, et Candide n'eut plus d'autre desir et d'autre objet que d'aller présenter ses moutons à mademoiselle Cunégonde. Nous avons, dit-il, de quoi payer le gouverneur de Buénos-Ayres, si mademoiselle Cunégonde peut être mise à prix. Marchons vers la Cayenne, embarquons-nous, et nous verrons easuite quel royaume nous pourrons acheter.

\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XIX.

Ce qui leur arriva à Surinam, et comment Candide fit conmaissance avec Martin.

La première journée de nos deux voyageurs fut assez agréable. Ils étaient encouragés par l'idée de se voir possesseurs de plus de trésors que l'Asie, l'Europe, et l'Afrique, n'en pouvaient rassembler. Candide, transporté, écrivit le nom de Cunégonde sur les arbres. A la seconde journée deux de leurs

moutons s'enfoncerent dans des marais, et y furent abimés avec leurs charges : deux autres moutons moururent de fatigue quelques jours après ; sept ou buit périrent ensuite de faim dans un désert : d'autres tombèrent au bout de quelques jours dans des précipices. Enfin, après cent jours de marche, il ne leur resta que deux moutons. Candide dit à Cacambo: Mon ami, vous voyez comme les richesses de ce monde sont périssables : il n'y a rien de solide que la vertu et le bonheur de revoir mademoiselle Cunégonde. Je l'avoue, dit Cacambo ; mais il nous reste encore deux moutons, avec plus de trésors que n'en aura jamais le roi d'Espagne : et je vois bien de loin une ville, que le soupconne être Surinam , appartenante aux Hollandais, Nous sommes au bout de nos peines, et au commencement de notre félicité.

En approchant de la ville, ils rencontrèrent un nègre étendu par terre, n'ayant plus que la moitié de son habit, c'est-à-dire d'un calecon de toile bleue; il manquait à ce pauvre homme la iambe gauche et la main droite. Eh! mon Dieu! lui dit Candide en hollandais, que fais-tu là, mon ami, dans l'état horrible où je te vois? J'attends mon maître, M. Vanderdendur, le fameux négociant, répondit le nègre. Est-ce M. Vanderdendur, dit Candide, qui t'a traité ainsi? Oui, monsieur, dit le nègre, c'est l'usage. On nous donne un calecon de toile pour tout vêtement, deux fois l'année. Quand nous travaillons aux sucreries, et que la meule nous attrapele doigt, on nous coupe la main : quand nous voulons nous enfuir, on nous coupe la jambe : je me suis trouvé dans les deux cas. C'est à ce prix que vous mangez du sucre en Europe. Cependant, lorsque ma mère me vendit dix écus patagons sur la côte de Guinée, elle me disait : Mon cher enfant, bénis nos fétiches, adoreles toujours, ils te feront vivre heureux; tu as l'honneur d'être esclave de nos seigneurs les blancs, et tu fais par là la fortune de ton père et de ta mère. Hélas l je ne sais pas si j'ai fait leur fortune; mais ils n'ont pas fait la mienne. Les chiens, les singes, et les perroquets, sont mille fois moins malheureux que nous : les fétiches hollandais, qui m'ont converti, me disent tous les dimanches que nous sommes tous enfants d'Adam, blancs et noirs. Je ne suis pas généalogiste : mais si ces prêcheurs disent vrai, nous sommes tous cousins issus de germain. Or, vous m'avouerez qu'on ne peut pas en user avec ses parents d'une manière plus borrible.

O Panglossl s'écria Candide, tu n'avais pas deviné cette abomination; c'en est fait, il faudra qu'a la fin je renonce à ton optimisme. Qu'est-ce qu'optimisme? disait Cacambo. Hélas l dit Candide, c'est la rage de soutenir que tont est bien quand on est mal; et il versait des larmes en regardant son nègre; et en pleurant, il entra dans Surinam.

La première chose dont ils s'informent, c'est s'il n'y a point au port quelque vaisseau qu'on pût envoyer à Buénos-Ayres. Celui à qui ils s'adressèrent était justement un patron espagnol, qui s'offrit à faire avec eux un marché honnête. Il leur donna rendez-vous dans un cabaret. Candide et le fidèle Cacambo allèrent l'y attendre avec leurs deux moultes.

Candide, qui avait le cœur sur les lèvres, conta à l'Espagnol toutes ses aventures, et lui avoua qu'il voulait enlever mademoiselle Cunégonde, Je me garderai bien de vous passer à Buénos-Ayres. dit le patron : le serais pendu , et vous aussi : la belle Cunégoude est la maîtresse favorite de mouseigneur. Ce fut un coup de foudre pour Candide, il pleura long-temps; enfin il tira à part Cacambo. Voici, mon cher ami, lui dit-il, ce qu'il faut que tu fasses. Nous avons chacun dans nos poches pour cinq ou six millions de diamants, tu es plus habile que moi , va prendre mademoiselle Cunégonde à Buénos-Avres. Si le gouverneur fait quelque difficulté, donne lui un million : s'il ne se rend pas, donne lui en deux; tu n'as point tué d'inquisiteur, on ne se désiera point de toi. J'équiperai un autre vaisseau, j'irai t'attendre à Venise : c'est un pays libre où l'on n'a rien à craindre ni des Bulgares, ni des Abares, ni des Juifs, ni des inquisiteurs. Cacambo applaudit à cette sage résolution. Il était au désespoir de se séparer d'un bon maître devenu son ami intime; mais le plaisir de lui être utile l'emporta sur la douleur de le quitter. Ils s'embrassèrent en versant des larmes: Candide lui recommanda de ne point oublier la bonne vieille. Cacambo partit dès le jour même : c'était un très bon homme que Cacambo.

Candide resta encore quelque temps à Surinam, et attendit qu'un autre patron voulût le mener en Italie lui et les deux moutons qui lui restaient. Il prit des domestiques, et acheta tout ce qui lui était nécessaire pour un long voyage; enfin M. Vanderdendur, maltre d'un gros vaisseau, vint se présenter à lui. Combien voulez-vous, demanda-t-il cet homme, pour me mener en droiture à Venise, moi, mes gens, mon bagage, et les deux moutons que voilà? le patron s'accorda à dix mille piastres: Candide n'hésita pas.

Oh! oh! dit à part soi le prudent Vanderdendur, cet étranger donne dix mille piastres tout d'un coup I il faut qu'il soit bien riche. Puis reveuant un moment après, il signifia qu'il ne pouvait partir à moins de vingt mille. Eh bien! vous les aurez, dit Candide.

Ouais, se dit tout bas le marchand, cet homme donne vingt mille piastres aussi aisément que dix

mille. Il revint encore, et dit qu'il ne pouvait le conduire à Venise à moins de trente mille piastres. Vous en aurez donc trente mille, répondit Candide.

Oh ! oh ! se dit encore le marchand hollandais. trente mille piastres ne coûtent rien à cet hommeci : sans doute les deux moutons portent des trèsors immenses; u'insistons pas davautage; fesons-nous d'abord payer les trente mille piastres, et puis nous verrons. Candide vendit deux petits diamants, dont le moindre valait plus que tout l'argent que demandait le patron. Il le paya d'avance. Les deux montons furent embarqués. Candide suivait dans un petit bateau pour joindre le vaisseau à la rade; le patron prend son temps, met à la voile, démarre; le vent le favorise. Candide éperdu et stupéfait le perd bientôt de vue. Hélas! cria-t-il, voilà un tour digne de l'Ancien Monde. Il retourne au rivage, abimé dans la douleur; car enfin il avait perdu de quoi faire la fortune de vingt monarques.

Il se trausporte chez le juge hollandais; et, comme il était uu peu troublé, il frappe rudement à la porte; il entre, expose son aventure, et crie un peu plus haut qu'il ne conveusit. Le juge commença par lui faire payer dix mille piastres pour le bruit qu'il avait fait : ensuite il l'écouta patiemment, lui promit d'examiner son affaire sitot que le marchand serait revenu, et se fit payer dix mille autres piastres pour les frais de l'audience.

Ce procédé acheva de désespérer Candide : il avait à la vérité essuyé des malheurs mille fois plus douloureux : mais le sang-froid du juge, et celuidu patron dont il était volé, alluma sa bile, et le plongea dans une noire mélancolie. La méchanceté des hommes se présentait à son esprit dans toute sa laideur, il ne se nourrissait que d'idées tristes. Enfin un vaisseau français étant sur le point de partir pour Bordeaux, comme il n'avait plus de moutons chargés de diamants à embarquer, il loua une chambre du vaisseau à juste prix, et fit signifier dans la ville qu'il paierait le passage, la nourriture, et donnerait deux mille piastres à un honnête homme qui voudrait faire le voyage avec lui, à condition que cet homme serait le plus dégoûté de son état, et le plus malheureux de la province.

Il se présenta une foule de prétendants, qu'une flotte n'aurait pu contenir. Candide voulant choisir eutre les plus apparents, il distingua une vingtaine de personnes qui lui paraissaient sociables, et qui toutes prétendaient mériter la préférence. Il les assembla dans son cabarot, et leur donna à sou-per, à condition que chacun ferait serment de raconter fidèlement son histoire, promettant de choisir celui qui lui paraftrait le plus à plaindre et

le plus mécontent de son état, à plus juste titre, et de donner aux autres quelques gratifications.

La séance dura jusqu'à quatre heures du matin. Candide, en écontaut toutes leurs aventures, se ressouvenait de ce que lui avait dit la vieille en allant à Bnénos-Ayres, et de la gageure qu'elle avait faite, qu'il n'y avait personne sur le vaisseau à qui il ne fot arrivé de très grands malheurs. Il songeait à Pangloss à chaque aventure qu'on lui contait. Ce Pangloss, disait-il, serait bien embarrassé à démontrer son système. Je voudrais qu'il fût ici. Certainement si tout va bien, c'est dans Eldorado, et non pas dans le reste dela terre. Enfin il se détermina en faveur d'un pauvre savant qui avait travaillé dix ans pour les libraires à Amsterdam. Il jugea qu'il n'y avait point de métier au monde dont on dût être plus désoûté.

Ce savant, qui était d'ailleurs un bon homme, avait été volé par sa femme, battu par son fils, et abandonné de sa fille, qui s'était fait enlever par un Portugais. Il venait d'être privé d'un petit emploi duquel il subsistait; et les prédicants de Surinam le persécutaient, parce qu'ils le prenaient pour un socinien. Il faut avouer que les autres étaient pour le moins aussi malheureux que lui; mais Candide espérait que le savant le désennuierait dans le voyage. Tous ses autres rivaux trouvèrent que Candide leur fesait une grande injustice; mais il les apaiss en leur donnatt à chacun cent piastres.

\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE XX.

Ge qui arriva sur mer à Candide et à Martin.

Le vieux savant, qui s'appelait Martin, s'embarqua donc pour Bordeaux avec Candide. L'un ct l'autre avaient beaucoup vu et beaucoup souffert; et quand le vaisseau aurait dù faire voile de Surinam au Japon par le cap de Bonne-Espérance, ils auraient eu de quoi s'entreteuir du mal moral et du mal physique pendant tout le voyage.

Cependant Candide avait un graud avantage sur Martin, c'est qu'il espéralt toujours revoir mademoiselle Cunégonde, et que Martin n'avait rien à espérer; de plus il avait de l'or et des diamants; et quoiqu'il et perdu cent gros moutons rouges chargés des plus grands trésors de la terre, quoiqu'il eût toujours sur le cœur la friponnerie du patron hollandais; cependant quand il songeait à ce qui lui restait dans ses poches, et quand il parlait de Cunégonde, surtout à la fin du repas, il penchait alors pour le système de Pangloss.

Mais vous, monsieur Martin, dit-il au savant, que pensez-vous de tout cela? quelle est votre idée sur le mal moral et le mal physique? Monsieur, répondit Martin, mes prêtres m'ont accusé d'être socinien : mais la vérité du fait est que le suis manichéen. Vous vous moquez de moi, dit Candide; il n'y a plus de manichéens dans le monde. Il y a moi, dit Martin : je ne sais qu'y faire: mais je ne peux penser autrement. Il faut que vous avez le diable au corps, dit Candide, Il se mêle si fort des affaires de ce monde, dit Martin . qu'il pourrait bien être dans mon corps . comme partout ailleurs : mais je vous avoue qu'en ietant la vue sur ce globe, ou plutôt sur ce globule, je pense que Dieu l'a abandonné à quelque être malfesant; j'en excepte toujours Eldorado. Je n'ai guère vu de ville qui ne désirât la ruine de la ville voisine, point de famille qui ne voulût exterminer quelque autre famille. Partout les faibles ont en exécration les puissants devant lesquels ils rampent, et les puissants les traitent comme des troupeaux dont on vend la laine et la chair. Un million d'assassins enrégimentés, courant d'un bout de l'Europe à l'autre, exerce le meurtre et le brigandage avec discipline pour gaguer son pain, parce qu'il n'a pas de métier plus honnête; et dans les villes qui paraissent jouir de la paix, et où les arts fleurissent, les hommes sont dévorés de plus d'envie, de soins, et d'inquiétudes, qu'une ville assiégée n'éprouve de fléaux. Les chagrins secrets sont encore plus cruels que les misères publiques. En un mot j'en ai tant vu et tant éprouvé, que je suis mani-

ll y a pourtant du bon , répliquait Candide. Cela peut être, disait Martin; mais je ne le connais nas.

Au milieu de cette dispute, on entendit un bruit de caunon. Le bruit redouble de moment en moment. Chacun preud sa lunette. On aperçoit deux vaisseaux qui combattaient à la distance d'environ trois milles : le vent les amena l'un et l'autre si près du vaisseau français, qu'on eut le plaisir de voir le combat tout à son aise. Enfin l'un des deux vaisseaux lacha à l'autre une bordée si bas et si juste, qu'il le coula à fond. Candide et Martin aperçurent distinctement une centaine d'hommes sur le tillac du vaisseau qui s'eufonçait; ils levaient tous les mains au ciel, et jetaient des clameurs effroyables : en un moment tout fut englouti.

Eh bien I dit Martin, voilà comme les hommes se traitent les uns les autres. Il est vrai, dit Caudide, qu'il y a quelque chose de diabolique dans cette affaire. En parlant ainsi, il aperçut je ne sais quoi d'un rouge éclatant, qui nageait auprès de son vaisseau. On détacha la chaloupe pour voir ce que pouvait être - c'était un de ses moutons. Candide eut plus de joie de retrouver ce mouton, qu'il n'avait été affligé d'en perdre cent tout chargés de gros diamants d'Eldorado.

Le capitaine français aperçut bientôt que le capitaine du vaisseau submergeant était espagnol,
et que celui du vaisseau submergé était un pirate
hollandais; c'était celui-la même qui avait volé
Candide. Les richesses immenses dont ce scélerat
s'était emparé furent ensevelies avec lui dans la
mer, et il n'y eut qu'un mouton de sauvé. Vous
voyez, dit Candide à Martin, que le crime est puni
quelquefois; ce coquin de patron hollandais a eu
le sort qu'il méritait. Oui, dit Martin; mais fallaitil que les passagers qui étaient sur son vaisseau
périssent aussi? Dieu a puni ce fripon, le diable a
nové les autres.

Cependant le vaisseau français et l'espagnol continuèrent leur route, et Candide continua ses eonversations avec Martin. Ils disputèrent quinze jours de suite, et au bout de quinze jours ils étaient aussi avancés que le premier. Mais enfin ils parlaient, ils se communiquaient des idées, ils se consolaient. Candide caressait son mouton. Puisque je l'ai retrouvé, dit-il, je pourrai bien retrouver Cunéconde.

# CHAPITRE XXI.

Candide et Martin approchent des côtes de France, et raisonnent.

On apercut enfin les côtes de France. Avezvous jamais été en France, monsieur Martin? dit Candide. Oui, dit Martin, j'ai parcouru plusieurs provinces. Il y en a où la moitié des habitants est folle, quelques unes où l'on est trop rusé, d'autres où l'on est communément assez doux et assez bêto : d'autres où l'on fait le bel-esprit ; et , dans toutes, la principale occupation est l'amour : la seconde, de médire; et la troisième, de dire des sottises. Mais, monsieur Martin, avez-vous vu Paris? Oui, j'ai vu Paris; il tient de toutes ces espèces-là; c'est un chaos, c'est une presse dans laquelle tout le monde cherche le plaisir, et où presque personne ne le trouve, du moins à cequ'il m'a paru. J'y ai séjourné peu ; j'y fus volé, en arrivant, de tout ce que j'avais, par des filous, à la foire Saint-Germain ; on me prit moi-même pour un voleur, et je fus huit jours en prison; après quoi je me fis correcteur d'imprimerie pour gagner de quoi retourner à pied en Hollande. Je connus la canaille écrivante, la canaille cabalante, et la canaille convulsionnaire. On dit qu'il y a des gens fort polis dans cette ville-là : je le veux croire.

Pour moi, je n'ai nulle curiosité de voir la

France, dit Candide ; vous devinez aisément que, quand on a passé un mois dans Eldorado, on ne se soucie plus de rien voir sur la terre que mademoiselle Cunégonde : je vais l'attendre à Venise ; nous traverserons la France pour aller en Italie; ne m'accompagnerez-vous pas? Très volontiers. dit Martin : on dit que Venise n'est bonne que pour les nobles Vénitiens, mais que cependant on y reçoit très bien les étrangers quand ils ont beaucoup d'argent; je n'en ai point; vous en avez, je vous suivrai partout. A propos, dit Candide, pensez-vous que la terre ait été originairement une mer, comme on l'assure dans ce gros livre qui appartient au capitaine du vaisseau? Je n'en crois rien du tout , dit Martin , non plus que de toutes les rêveries qu'on nous débite depuis quelque temps. Mais à quelle fin ce monde a-t-il donc été formé? dit Candide. Pour nous faire enrager, répondit Martin. N'êtes-vous pas bien étonné, continua Candide, de l'amour que ces deux filles du pays des Oreillons avaient pour ces deux singes, et dont je vous ai conté l'aventure? Point du tout, dit Martin, je ne vois pas ce que cette passion a d'étrange; j'ai tant vu de choses extraordinaires, qu'il n'y a plus rien d'extraordinaire pour moi. Croyez-vous, dit Candide, que les hommes se soient toujours mutuellement massacrés comme ils font aujourd'hui? qu'ils aient toujours été menteurs, fourbes, perfides, ingrats, brigands, faibles, volages, laches, envieux, gourmands, ivrognes, avarcs, ambitieux, sanguinaires, calomniateurs, débauchés, fanatiques, hypocrites, et sots? Croyez-vous, dit Martin, que les éperviers aient toujours mangé des pigeons, quand ils en ont trouvé? Oui, sans doute, dit Candide. Eh bien! dit Martin, si les éperviers ont toujours eu le même caractère, pourquoi voulez-vous que les hommes aient changé le leur? Oh! dit Candide, il y a bien de la différence, car le libre arbitre.... En raisonnant ainsi, ils arrivèrent à Bordeaux.

#### CHAPITRE XXII.

Ce qui arriva en France à Candide et à Martin.

Candide ne s'arrêta dans Bordeaux qu'autant de temps qu'il en faliait pour vendre quelques cailloux du Dorado, et pour s'accommoder d'une bonne chaise à deux places; car il ne pouvait plus se passer de son philosophe Martin; il fut seulement très fâché de se séparer de son mouton, qu'il laissa à l'académie des sciences de Bordeaux, laquelle proposa pour le sujet du prix de cette année de trouver pourquoi la laine de ce mouton était rouge; et le prix fut adjugé à un savant du

Nord, qui démontra par A, plus B, moins C divisé par Z, que le mouton devait être rouge, et mourir de la clavelée '.

Cependant tous les voyageurs que Candide rencontra dans les cabarets de la route lui disaient : Nous allous à Paris. Cet empressement général lui donna enfin l'envie de voir cette capitale; ce n'était pas beaucoup se détourner du chemin de Venise.

Il entra par le faubourg Saint-Marceau, et crut être dans le plus vilain village de la Vestphalie.

A peine Candide fut-il dans son auberge, qu'il fut attaqué d'une maladie légère, causée par ses fatigues. Comme il avait au doigt un diamant énorme, et qu'on avait aperçu dans son équipage une cassette prodigiensement pesante, il eut aussitôt auprès de lui deux médecins qu'il n'avait pas mandés, quelques amis intimes qui ne le quittèrent pas, et deux dévotes qui fesaient chauffer ses bouillons. Martin dissit : Je me souviens d'avoir été malade aussi à Paris, dans mon premier voyage; j'étais fort pauvre : aussi n'eus-je ni amis, ni dévotes, ni médecins, et je guéris.

Cependant, à force de médecines et de saignées, la maladio de Candide devint sérieuse. Un habitué du quartier vint avec douceur lni demander un billet payable au porteur pour l'autre monde : Candide n'en voulut rien faire; les dévotes l'assurèrent que c'était une nouvelle mode : Candide répondit qu'il n'était point homme à la mode. Martin voulut jeter l'habitué par les fenêtres. Le clercjura qu'on n'enterrerait point Candide. Martin jura qu'il enterrerait le clerc, s'il continuait à les importuner. La querelle s'échauffa : Martin le prit par les épaules, et le chassa rudement; ce qui causa un grand scandale, dont on fit un procèsverbal.

Candide guérit; et pendant sa convalescence il cut très bonne compagnie à souper chez lui. On jouait gros jeu. Candide était tout étonné que jamais les as ne lui vinssent; et Martin ne s'en étonnait nes

Parmi ceux qui lui fessient les honneurs de la ville, il y avait un petit abbé périgourdin, l'un de ces gens empressés, toujours alertes, toujours serviables, effrontés, caressants, accommodants, qui guettent les étrangers à leur passage, leur content l'histoire scandaleuse de la ville, et leur offrent des plaisirs à tout prix. Celui-ci mena d'abord Candide et Martin à la comédie. On y jouait une tragédie nouvelle. Candide se trouva placé auprès de quelques beaux-esprits. Cela ne l'empêcha pas de pleurer à des scènes jonées parfaitement. Un des raisonneurs qui étaient à ses côtés, lui dit dans un entr'acte : Vous avez grand tort de pleurer ; cette actrice est fort mauvaise : l'acteur qui joue avec elle est plus manyais acteur encore: la pièce est encore plus mauvaise que les acteurs : l'auteur ne sait pas un mot d'arabe, et cependant la scène est en Arabie; et, de plus, c'est un homme qui ne croit pas aux idées innées; je vous apporterai demain viugt brochures contre lui. Monsieur. combien avez-vous de pièces de théâtre en France? dit Candide à l'abbé : lequel répondit : Cinq ou six mille. C'est beaucoup, dit Candide : combien y en a-t-il de bonnes? Quinze ou seize, répliqua l'autre. C'est beaucoup, dit Martin.

Candide fut très content d'une actrice qui fesait la reine Élizabeth, dans une assez plate tragédie, que l'on joue quelquesois. Cette actrice, dit-il à Martin, me plaît beaucoup; elle a un faux air de mademoiselle Cunégonde; le serais bien aise de la saluer. L'abbé périgourdin s'offrit à l'introduire chez elle. Candide, élevé en Allemagne, demanda quelle était l'étiquette, et comment on traitait en France les reines d'Angleterre. Il faut distinguer, dit l'abbé : en province, on les mène au cabaret; à Paris, on les respecte quand elles sont belles, et on les jette à la voirie quand elles sont mortes. Des reines à la voirie! dit Candide. Oui vraiment, dit Martin; monsieur l'abbé a raison; j'étais à Paris, quand mademoiselle Monime passa, comme on dit, de cette vie à l'autre; on lui refusa ce que ces gens-ci appellent les honneurs de la sépulture, c'est-à-dire de pourrir avec tous les gueux du quartier dans un vilain cimetière ; elle fut enterrée toute seule de sa bande au coin de la rue de Bourgogne; ce qui dut lui faire une peine extrême, car elle pensait très noblement. Cela est bien impoli, dit Candide. Que voulez-vous? dit Martin; ces gens-ci sont ainsi faits. Imaginez toutes les contradictions, toutes les incompatibilités possibles, vous les verrez dans le gouvernement, dans les tribunaux, dans les églises, dans les spectacles de cette drôle de nation. Est-il vrai qu'on rit toujours à Paris? dit Candide. Oui, dit l'abbé, mais c'est en enrageant ; car on s'y plaint ('e tout avec de grands éclats de rire; même on v fait en riant les actions les plus détestables.

Quel est, dit Candide, ce gros cochon qui me disait taut de mal de la pièce où j'ai tant pleuré, et des acteurs qui m'ont fait tant de plaisir? C'est un mal-vivant, répondit l'abbé, qui gagne sa

¹ Quriques proçrès que les sciences alent fails, il est imposible que, sur dix millé hommes qui les cultivent en Europe, et sur trois centa scadémics qui y sont établies, il în se trouve point quefque académic qui propose des prix ridicules, et queques savnais qui fassent d'étrançes applications des sciences les redicules avait frappe Votifate dans son sigour a Bertillo. Les « influed evait frappe Votifate dans son sigour à Bertillo, Les « influed evait fraige et absurde de proposition de la constitute de la

vie à dire du mal de toutes les pièces et de tous les litres; il hait quiconque réussit, comme les eunuques haissent les jouissants; c'est un de ces serpents de la littérature qui se nourrissent de fange et de veuin; c'est un folliculaire. Qu'appelezvous folliculaire? dit Candide. C'est, dit l'abbé, un feseur de feuilles, un Fréron.

C'est ainsi que Candide, Martin, et le Périgourdin, raisonnaient sur l'escalier, en voyant défler le monde au sortir de la pièce. Quoique je sois très empressé de revoir mademoiselle Cunégonde, dit Caudide, je voudrais pourtant souper avec mademoiselle Clairon, car elle m'a paru admirable.

L'abbé n'était pas homme à approcher de mademoiselle Clairon, qui ne voyait que bonne compagnie. Elle est engagée pour ce soir, dit-il; mais j'aurai l'honneur de vous mener cliez une dame de qualité, et là vous connaltrez Paris comme si vous y avice été quatre ans.

Candide, qui était naturellement curieux, se laissa mener chez la dame, au fond du faubourg Saint-Honoré; on v était occupé d'un Pharaon: douze tristes pontes tenaient chaeun en main un petit livre de cartes, registre cornu de leurs infortunes. Un profond silence régnait, la pâleur était sur le front des pontes, l'inquiétude sur celui du banquier; et la dame du logis, assise auprès de ce banquier impitoyable, remarquait avec des veux de lynx tous les parolis, tous les sept-et-le-va de campagne, dont chaque joueur cornait ses cartes : elle les fesait décorner avec une attention sévère, mais polie, et ne se fâchait point, de peur de perdre ses pratiques. La dame se fesait anneler la marquise de Parolignae. Sa fille, âgée de quinze ans, était au nombre des pontes, et avertissait d'un clin d'œil des friponneries de ces nauvres gens qui tâchaient de réparer les cruautés du sort. L'abbé périgourdin, Candide, et Martin entrèrent; personne ne se leva, ni les salua, ni les regarda; tous étaient profondément occupés de leurs cartes. Madame la baronne de Thunderten-tronckh était plus civile, dit Candide.

Cependant l'abbé s'approcha de l'oreille de la marquise, qui se leva à moitié, honora Candide d'un sourire gracieux, et Martin d'un air de tête tout à fait noble; elle fit donner un siége et un jeu de cartes à Candide, qui perdit cinquante mille francs en deux tailles: après quoi on soupa très gaiement; et tout le monde était étonné que Candide ne fût pas ému de sa perte; les laquais dissient entre eux, dans leur langage de laquais: It faut que ce soit quédque milord anglais.

Le souper fut comme la plupart des soupers de Paris, d'abord du silence, ensuite un bruit de paroles qu'on ne distingue point, puis des plaisan-

teries dont la plupart sont insipides . de fausses nouvelles, de mauvais raisonnements, un peu de politique, et beaucoup de médisance; on parla même de livres nouveaux. Avez-vous vu. dit l'abbé périgourdin , le roman du sieur Gauchat . docteur en théologie? Oui, répondit un des convives, mais je n'ai pu l'achever. Nons avons une foule d'écrits impertinents; mais tous ensemble n'approchent pas de l'impertinence de Gauchat, docteur en théologie 1; je suis si rassasié de cette immensité de détestables livres qui nous inondent. que je me snis mis à ponter au pharaon. Et les Mélanges de l'archidiacre Trublet, qu'en dites-vous? dit l'abbé. Alt 1 dit madame de Parolignae . l'ennuveux mortel! comme il vous dit curieusement ce que tout le monde sait! comme il discute pesamment ce qui ne vaut pas la peine d'être remarqué légèrement! comme il s'approprie, sans esprit, l'esprit des autres l comme il gâte ce qu'il pille! comme il me dégoûte! mais il ne me dégoûtera plus : c'est assez d'avoir lu quelques pages de l'archidiacre.

Il y avait à table un homme savant et de goût, qui appuya ee que disait la marquise. On parla ensuite de tragédies; la dame demanda pourquoi il y avait des tragédies qu'on jouait quelquesois, et qu'on ne pouvait lire. L'homme de goût expliqua très bien comment une pièce pouvait avoir quelque intérêt, et n'avoir presque aueun mérite ; il prouva en peu de mots que ce n'était pas assez d'amener une ou deux de ces situations qu'ou trouve dans tous les romans, et qui séduisent toujours les spectateurs ; mais qu'il faut être neuf sans être bizarre, souvent sublime, et toujours naturel, connaître le eœur humain et le faire parler ; être grand poète, sans que jamais aucun personnage de la pièce paraisse poète : savoir parfaitement sa langue, la parler avec pureté, avec une harmonie continue, sans que jamais la rime coûte rien au sens. Quiconque, ajouta-t-il, n'observe pas toutes ces règles, peut faire une ou deux tragédies applaudies au théâtre, mais il ne sera jamais compté au rang des bons écrivaius; il y a très peu de bonnes tragédies : les unes sont des idylles en dialogues bien écrits et bien rimés; les autres, des raisonnements politiques qui endorment, ou des amplifications qui rebutent; les autres, des rêves d'énergumène, en style barbare, des propos interrompus, de longues apostroplies aux dieux, parce qu'on ne sait point parler aux hommes, des maximes fausses, des lieux communs ampoulés.

Candide écouta ce propos avec attention, et concut une grande idée du discoureur; et, comme

4 Il fesail un mauvais ouvrage intitulé: Lettres sur queiques écrits de ce temps. On lui donna un abbaye, et il fut plus etchement récompensé que s'il avail fail l'Esprit des Lois, et résoil le problème de la précession des équinoxes. K. la marquise avait eu soin de le placer à côté d'elle, il s'approcha de son oreille, et prit la liberté de lui demander qui était cet homme qui parlait si bien. C'est un savant, dit la dame, qui ne ponte point, et que l'abbé m'amène quelquefois à souper; il se connaît parfaitement en tragédies et en livres, et il a fait une tragédie siflée, et un livre dont on n'a jamais vu hors de la boutique de son libraire qu'un exemplaire qu'il m'a dédié. Le grand homme! dit Candide, c'est un autre Paneloss.

Alors se tournant vers lui, il lui dit : Monsieur, vous pensez sans doute que tout est au mieux dans le monde physique et dans le moral, et que rien ne pouvait être autrement? Moi , monsieur , lui répondit le savant, je ne pense rien de tout cela; je trouve que tout va de travers chez nous; que personne ne sait ni quel est son rang, ni quelle est sa charge, ni ce qu'il fait, ni ce qu'il doit faire, et qu'excepté le souper, qui est assez gai, et où il paraît assez d'union, tout le reste du temps se passe en querelles impertinentes; jansénistes contre molinistes, gens du parlement contre gens d'église, gens de lettres contre gens de lettres, courtisans contre courtisans, financiers contre le peuple, femmes contre maris, parents contre parents; c'est une gnerre éternelle.

Candide lui répliqua : J'ai vu pis; mais un sage, qui depuis a eu le malheur d'être pendu, m'apprit que tout cela est à merveille; ce sont des ombres à un beau tableau. Votre pendu se moquait du monde, dit Martiu, vos ombres sont des taches horribles. Ce sont les hommes qui font les taches, dit Candide, etils ne penvent pas s'en dispenser. Ce n'est donc pas leur faute, dit Martin. La plupart des pontes, qui n'entendaient rien à ca langage, buvaient; et Martin raisonna avec le savant, et Candide raconta une partie de ses aventures à la dame du logis.

Après souper , la marquise mena Candide dans son cabinet, et le fit asseoir sur un canapé. Eh bien ! lui dit-elle, yous aimez donc toujours éperdument mademoiselle Cunégonde de Thunder-ten-tronckh? Oui, madame, répondit Candide. La marquise lui répliqua avec un souris tendre : Vous me répondez comme un jenne homme de Vestphalie; un Français m'aurait dit : Il est vrai que j'ai aimé mademoiselle Cunégonde; mais en vous voyant, madame, je crains de ne la plus aimer. Hélas! madame, dit Candide, je répondrai comme vous voudrez. Votre passion pour elle, dit la marquise, a commencé en ramassant son mouchoir ; je veux que vous ramassiez ma jarretière. De tout mon cœur, dit Candide; et il la ramassa. Mais je veux que vons me la remettiez , dit la dame ; et Candide la lui remit. Voyez-yous, dit la dame, yous êtes

étranger; je fais quelquefois languir mes amants de Paris quiuze jonrs, mais je me rends à vous dès la première nuit, parce qu'il fant faire les bonneurs de son pays à un jeune homme de Vestphalie. La belle ayant aperçu deux énormes diamants aux deux mains de son jeune étranger, les loua de si bonne foi, que des doigts de Candide ils passèrent aux doigts de la marquise.

Candide, en s'en retournant avec son abbé Périgourdin, senit quelques remords d'avoir fait une infidélité à mademoiselle Canégonde. M. l'abbé entra dans sa peine; il n'avait qu'une légère part aux cinquante mille livres perdues au jeu par Candide, et à la valeur des deux brillants moitié donnés, moitié extorqués. Son dessein était de profiter, autant qu'il le pourrait, des avantages que la connaissance de Candide pouvait lui procurer. Il lui parla beancoup de Canégonde; et Candide lui dit qu'il demanderait bien pardon à cette belle de son infidélité, quand il la verait à Venise.

Le Périgourdin redoublait de politesses et d'attentions, et prenait un intérêt tendre à tout ce que Candide disait, à tout ce qu'il fesait, à tout ce qu'il voulait faire.

Vous avez donc, monsieur, lui dit-il, un rendez-vous à Venise? Oui, monsieur l'abbé, dit Candide; il faut absolument que j'aille trouver mademoiselle Cunégonde. Alors, engagé par le plaisir de parler de ce qu'il aimait, il conta, selon son usage, une partic de ses aventures avec cette illustre Vestblalienne.

Je crois, dit l'abbé, que mademoiselle Cunégonde a bien de l'esprit, et qu'elle écrit des lettres charmantes. Je n'en ai jamais reçu, dit Candide; car, figurez-vous qu'ayant été chassé du clateau pour l'amour d'elle, je ne pus lui écrire; que bientôt après j'appris qu'elle était morte, qu'ensuite je la retrouvai, et que je la perdis, et que je la perdis, et que je lui ai envoyé à deux mille cinq cents lieues d'ici un exprès, dont j'attends la répouse.

L'abbé écoutait attentivement, et paraissait un peu rèveur. Il prit bientôt congé des deux étraugers, après les avoir tendrement embrassés. Le lendemain Candide reçut à son réveil une lettre conque en ces termes:

« Monsieur mon très cher amant, il v a huit

o jours que je suis malade en cetté ville; j'apprends que vous y êtes. Je volerais dans vos
bras si je pouvais remuer. J'ai su votre passage
a à Bordeaux; j'y ai laissé le lidèle Cacambo et la
vieille, qui doivent bientôt me suivre. Le gouverneur de Buénos-Ayres a lout pris, mais il
me reste votre cœur. Venez; votre présence me
rendra la vie, ou me fera mourir de plaisir. »

Cette lettre charmante, cette lettre inespérée,

transporta Candide d'une joie inexprimable; et la maladie de sa chère Cunégonde l'accabla de douleur. Partagé entre ces deux sentiments, il preud son or et ses diamants, et se fait conduire avec Martin à l'hôtel où mademoiselle Cunégonde demeurait. Il entre en tremblant d'émotion, son cœur palpite, sa voix sanglote; il veut ouvrir les rideaux du lit; il veut faire apporter de la lumière. Gardez-vous-en bien, lui dit la suivante; la lumière la tue; et soudain elle referme le rideau. Ma chère Cunégonde, dit Candide en pleurant, comment-vous portez-vous? si vous ne pouvez me voir , parlez-moi du moins. Elle ne peut parler , dit la suivante. La dame alors tire du lit une main potelée que Candide arrose long-temps de ses larmes, et qu'il remplit ensuite de diamants, en laissant un sac plein d'or sur le fauteuil.

Au milieu de ses transports arrive un exempt suivi de l'abbé périgourdin et d'une escouade. Voila donc, dit-il, ces deux étrangers suspects? Il les fait incontinent saisir, et ordonne à ses braves de les trainer eu prison. Ce n'est pas ainsi qu on traite les voyageurs dans Eldorado, dit Candide, le suis plus manichéeu que jamais, dit Martin. Mais, monsieur, où nous menez-vous? dit Candide. Daus un cul de basse-fosse, dit l'exempt.

Martin, ayant repris son sang-froid, jugea que la dame qui se prétendait Chnégonde était une friponne, monsieur l'abbé périgourdin un fripon, qui avait abusé au plus vite de l'innocence de Candide, et l'exempt un autre fripon dont on pouvait aisément se débarrasser.

Flutôt que de s'exposer aux procédures de la justica, Candide, éclairé par son conseil, et d'ailleurs toujours impatient de revoir la véritable Canégonde, propose à l'exempt trois petits diamants d'environ trois mille pistoles chacun. Alt Imonsieur, lui dit l'homme au bâton d'ivoire, cussicavous commis tous les crimes imaginables, vous êtes le plus honnéte homme du monde; trois diamants! chacun de trois mille pistoles! Monsieur lje me ferais tuer pour vous, au lieu de vous mener dans un cachot. On arrête tous les étrangers, mais laissez-moi faire; j'ai un frère à Dieppe en Normandie; je vais vous y mener; et si vous avez quelque diamant à lui donner, il aura soin de vous comme moi-même.

Et pourquoi arrête-t-on tous les étraugers 2 dit Candide. L'abbé périgourdin prit alors la parole, et dit: C'est parce qu'un gueux du pays d'Atrébatie a entendu dire des sottises; cela seul lui a fait commettre un parricide, non pas tel que celui de 4610 au mois de mai, mais tel que celui de 4594 au mois de décembre, et tel que plusieurs autres commis dans d'autres années et dans d'autres mois par d'autres gueux qui avaient entendu dire des sottises.

L'exempt alors expliqua de quoi il s'agissait. Ah! les monstres | s'écria Candide; quoi | de telles horreurs chez un peuple qui danse et qui chante! Ne pourrai-je sortir au plus vite de ce pays où des singes agacent des tigres? J'ai vu des ours dans mon pays; je n'ai vu des hommes que dans le Dorado, Au nom de Dieu, monsieur l'exempt, menez-moi à Venise, où je dois attendre mademoiselle Cunégonde. Je ne peux vous mener qu'en Basse-Normandie, dit le barigel. Aussitôt il lui fait ôter ses fers, dit qu'il s'est mépris, renvoie ses gens, emmène à Dieppe Candide et Martin, et les laisse entre les mains de son frère. Il y avait un petit vaisseau hollandais à la rade. Le Normand, à l'aide de trois autres diamants, devenu le plus serviable des hommes, embarque Candide et ses gens dans le vaisseau qui allait faire voile pour Portsmouth en Angleterre. Ce n'était pas le chemin de Venise; mais Candide crovait être délivré de l'enfer ; et il comptait bien reprendre la route de Venise à la première occasion.

# CHAPITRE XXIII.

Candide et Martin vont sur les côtes d'Angleterre ; ce qu'ils y

Ahl Pangloss! Pangloss! Ahl Martin! Martin! All ma chère Cunégonde! qu'est-ce que ce mondeci? disait Candide sur le vaisseau hollandais. Quelque chose de bien fou et de bien abominable, répondait Martin.—Yous connaissez l'Angleterre; y est-on aussi fou qu'en France? C'est une autre espèce de folie, dit Martin. Yous savez que ces deux nations sont en guerre pour quelques arpents de neige vers le Canada, et qu'elles dépensent pour cette belle guerre beaucoup plus que tout le Canada ne vaut. De vous dire précisément s'il y a plus de gens à lier dans un pays que dans un autre, c'est ce que mes faibles lumières ne me permettent pas; je sais seulement qu'en général les gens que nous allons voir sont fort atrabilaires.

En causant ainsi ils abordèrent à Portsmouth; une multitude de peuple courrait le rivage, et regardait attentivement un assez gros homme qui était à genoux, les yeux bandés, sur le tillac d'un des vaisseaux de la flotte; quatre soldats, postés vis-à-wis de cet homme, lui tirèrent chacun trois balles dans le crâne, le plus paisiblement du monde; et toute l'assemblée s'en retourna extrèmement saitsfaite \(^1\) Qu'est-ce donc que tout ceci \(^2\)

Artois, Damiens était né à Arras, capitale de l'Artois, K.

L'amiral Byng. Voltaire ne le connaissait pas, et fit des ef-

dit Candide; et quel démon exerce partout son empire? Il demanda qui était ce gros homme qu'on venait de tuer en cérémonie. C'est un amiral, lui répondit-on. Et pourquoi tuer cet amiral? C'est, lui dit-on, parce qu'il n'a pas fait tuer assez de monde; il a livré un combat à un amiral français, et on a tronvé qu'il n'était pas assez près de lui. Mais, dit Candide, l'amiral français était aussi loin de l'amiral anglais que celui-ci l'était de l'autrel Cela est incontestable, lui répliqua-ton; mais dans ce pays-ci il est bon de tuer de temps en temps un amiral pour encourager les autres.

Candide fut si étourdi et si choqué de ce qu'il voyait et de ce qu'il entendait, qu'il ne voulut pas seulement mettre pied à terre, et qu'il fit son marché avec le patron hollandais (dût-il le voler comme celui de Surinam), pour le conduire sans délai à Venise.

Le patron fut prêt au bout de deux jours. On côtoya la France; on passa à la vue de Lisbonne, et Candide frémit. On entra dans le détroit et dans la Méditerrance, enfin on aborda à Venise. Dieu soit loué! dit Candide, en embrassant Martin; c'est ici que je reverrai la belle Cunégonde. Je compte sur Cacambo comme sur moi-même. Tout est bien, tout va bien, tout va le mieux qu'il soit possible.

#### CHAPITRE XXIV.

De Paquette, et de frère Giroflée.

Dès qu'il fut à Venise, il fit chercher Cacambo dans tous les cabarets, dans tous les cafés, chez toutes les filles de joie, et ne le tronva point. Il envoyait tous les jonrs à la découverte de tous les vaisseaux et de toutes les barques : nulles nouvelles de Cacambo. Quoi! disait-il à Martin, j'ai en le temps de passer de Surinam à Bordeaux, d'aller de Bordeaux à Paris, de Paris à Dieppe, de Dieppe à Portsmonth, de côtoyer le Portugal et l'Espagne, de traverser toute la Méditerranée, de passer quelques mois à Venise; et la belle Cunégonde n'est point venue! Je n'ai rencontré au lieu d'elle qu'une drôlesse et un abbé périgourdin! Cunégonde est morte, sans doute; je n'ai plus qu'à mourir. Ah! il valait mienx rester dans le paradis du Dorado que de revenir dans cette maudite Europe, One vons avez raison, mon cher Martin! tout n'est qu'illusion et calamité.

Il tomba dans une mélancolie noire, et ne prit

forts pour le sauver. Il n'abhorrait pas moins les atrocités politiques que les atrocités théologiques; et il savait que Byng était une victime que les ministres anglais sacrifialent à l'ambition de garder leurs places. K. aucune part à l'opéra alla moda, ni aux autres divertissements du carnaval; pas une dame ne lui donna la moindre tentation. Martin lui dit: Yous êtes bien simple, en vérité, de vous figurer qu'un valet métis, qui a cinq ou six millions dans ses poches, ira chercher votre maltresse au bout du monde, et vous l'amènera à Venise. Il la prendra pour lui, s'il la trouve; s'il nela trouve pas, il en prendra une autre: je vous conseille d'oublier votre valet Cacambo et votre maltresse Cunégonde. Martin n'était pas consolant. La mélancolie de Candide augmenta, et Martin ne cessait de lui prouver qu'il y avait peu de vortu et peu de bonheur sur la terre; excepté peut-être dans Eldorado, où personne ne pouvait aller.

En disputant sur cette matière importante, et en attendant Cunégonde, Candide aperçut un jeune théatin dans la place Saint-Marc, qui tenait sous le bras une fille. Le théatin paraissait frais. potelé, vigoureux; ses yeux étaient brillants, son air assuré, sa mine haute, sa démarche fière. La fille était très jolie, et chantait; elle regardait amoureusement son théatin, et de temps en temps lui pincait ses grosses joues. Vous m'avouerez du moins, dit Candide à Martin, que ces gens-ci sont heureux. Je n'ai trouvé jusqu'à présent dans toute la terre babitable, excepté dans Eldorado, que des infortunés; mais pour cette fille et ce théatin, je gage que ce sont des créatures très heureuses. Je gage que non , dit Martin. Il n'y a qu'à les prier à diner, dit Candide, et vous verrez si je me trompe.

Aussitôt il les aborde, il lenr fait son compliment, et les invite à venir à son bôtellerie manger des macaronis, des perdrix de Lombardie, des œufs d'esturgeon, et à boire du vin de Montepulciano. du lacryma-christi, du chypre, et du samos. La demoiselle rougit, le théatin accepta la partie, et la fille le suivit en regardant Candide avec des yeux de surprise et de confusion, qui furent obscurcis de quelques larmes. A peine fut-elle entrée dans la chambre de Candide, qu'elle lui dit : Eh quoi! monsieur Candide ne reconnaît plus Paquette! A ces mots Candide, qui ne l'avait pas considérée jusque-la avec attention, parce qu'il n'était occupé que de Cunégonde, lui dit : Hélas! ma pauvre enfant, c'est donc vous qui avez mis le docteur Pangloss dans le bel état où je l'ai vu?

Hélas I monsieur, c'est moi-même, dit Paquette: je vois que vous êtes instruit de tout. L'ai su les malheurs épouvantables arrivés à toute la maison de madame la baronne et à la belle Cunégonde. Je vous jnre que ma destinée n'a guère été moins triste. J'étais fort innocente quand vous m'avez vue. Un cordelier, qui était mon confesseur, me éduisit aisément. Les suites en fureut affreuses; je déduisit aisément. Les suites en fureut affreuses; je

fus obligée de sortir du château quelque temps après que M. le baron vous eut renvoyé à grands coups de pied dans le derrière. Si un fameux médecin n'avait pas pris pitié de moi , j'étais morte. Je fus quelque temps par reconnaissance la maîtresse de ce médecin. Sa femme, qui était jalouse à la rage, me battait tous les jours impitoyablement; c'était une surie. Ce médecin était le plus laid de tous les hommes, et moi la plus malheureuse de toutes les créatures d'être battue continuellement pour un homme que je n'aimais pas. Vous savez, monsieur, combien il est dangereux pour une femme acariâtre d'être l'épouse d'un médecin. Celui-ci, outré des procédés de sa femme, lui donna un jour, pour la guérir d'un petit rhume, une médecine si efficace, qu'elle en mourut en deux heures de temps dans des convulsions borribles. Les parents de madame intentèrent à monsieur un procès criminel; il prit la fuite, et moi je fus mise en prison. Mon innocence ue m'aurait pas sauvée, si je n'avais été un peu jolie. Le juge m'élargit à condition qu'il succ derait au médecin. Je fus bientôt supplantée par une rivale, chassée sans récompense, et obligée de continuer ce métier abominable qui vous paraît si plaisaut à vous autres hommes, et qui n'est pour nous qu'un abîme de misère. J'allai exercer la profession à Venise. Ah! monsieur, si vous pouviez vous imaginer ce que c'est que d'être obligée de caresser indifféremment un vieux marchand, un avocat, un moine, un gondolier, un abbé : d'être exposée à toutes les insultes , à toutes les avanies ; d'être souvent réduite à emprunter une jupe pour aller se la faire lever par un homme dégoûtant; d'être volée par l'un de ce qu'on a gagné avec l'autre; d'être rançonnée par les officiers de justice, et de n'avoir en perspective qu'une vieillesse affreuse fun hôpital. et un fumier, vous concluricz que je suis une des plus malheureuses créatures du monde.

Paquette ouvrait ainsi son œur au bon Candide, dans un cabinet, en présence de Martin, qui disait à Candide : Vous voyez que j'ai déjà gagné la moitié de la gageure.

Frère Giroflée était resté dans la salle à manger, et buvait un coup en attendant le dîner. Mais, dit Candide à Paquette, vous aviez l'air si gai, si content, quand je vous ai rencoutrée; vous chantiez, vous caressiez le théatin avec une complaisance naturelle; vous m'avez paru aussi heureuse que vous prétendez être infortunée. Ah! monsieur, répondit Paquette, c'est encore là une des misères du métier. J'ai été hier volée et battue par un officier, et il faut aujourd'hui que je paraisse de bonne humeur pour plaire à un moine.

Candide n'en voulut pas davantage; il avoua que Martin avait raison. On se mit à table avec Paquette et le théatin; le repas fut assez amusant, et sur la fin on se parla avec quelque confiance. Mon père, dit Candideau moine, vous me paraissez jouir d'une destinée que tout le monde doit envier; la fleur de la santé brille sur votre visage, votre physionomie annonce le bonlieur; vous avez une très jolie fille pour votre récréation, et vous paraissez très content de votre état de thèatin.

Ma foi, monsieur, dit frère Giroflée, je voudrais que tous les théatins fussent au fond de la mer. J'ai dét lendt cent fois de mettre le feu au couvent, et d'aller me faire turc. Mes parents me forcèrent, à l'âge de quinze ans, d'endosser cette détestable robe, pour laisser plus de fortune à un maudit frère aîné, que Dieu confondel La jalousie, la discorde, la rage, habitent dans le couvent. Il est vrai que J'ai prêché quelques mauvais sermons qui m'ont valu un peu d'argent dont le prieur me vole la moitié; le reste me sert à entretenir des filles : mais quand je reutre le soir dans le monastère, je suis prêt à me casser la tête contre les murs du dortoir; et tous mes confrères sout dans le même cas.

Martin se tournant vers Candide avec son sangfroid ordinaire : Eh bien! lui dit-il, n'ai-je pas gagné la gageure tout entière? Candide donna deux mille piastres à Paquette, et mille piastres à frère Giroflée. Je vous réponds, dit-il, qu'avec cela ils seront heureux. Je n'en crois rien du tout, dit Martin; vous les rendrez peut-être avec ces piastres beaucoup plus malheureux encore, ll en sera ce qui pourra, dit Candide : mais une chose me console, je vois qu'on retrouve souvent les gens qu'on ne croyait jamais retrouver; il se pourra bien faire qu'ayant rencontré mon mouton rouge et Paquette, je rencontre aussi Cunégonde. Je souhaite, dit Martin, qu'elle fasse un jour votre bonheur : mais c'est de quoi je doute fort. Vous êtes bien dur, dit Caudide. C'est que j'ai vécu, dit Martin.

Mais regardez ces gondoliers, dit Candide: ne chantent-ils pas saus cesse? Yous ne les voyez pas dans leur ménage, avec leurs femmes et leurs marmots d'enfants, dit Martin. Le doge a ses chagrius, les gondoliers ont les leurs. Il est vrai qu'à tout prendre le sort d'un gondolier est préférable à celui d'un doge; mais je crois la différence si médiocre, que cela ne vaut pas la peine d'être examiné.

On parle, dit Candide, du sénateur Pococurante, qui demeure dans ce beau palais sur la Brenta, et qui reçoit assez bien les étrangers. On prétend que c'est un homme qui n'a jamais eu de hagrin. Je voudrais voir une espèce si rare, dit Martin. Candide aussitôt fit demander au seigneur Pococurante la permission de venir le voir le leudemain.

#### CHAPITRE XXV.

Visite chez le seigneur Pococurante, noble vénitien.

Candide et Martin allèrent en gondole sur la Brenta, et arrivèrent au palais du noble Pococurante. Les jardins étaient bien entendus, et ornés de belles statues de marbre; le palais d'une belle architecture. Le maître du logis, homme de soixante ans, fort riche, reçut très poliment les deux curieux, mais avec très peu d'empressement, ce qui déconcerta Candide, et ne déplut point à Martin.

D'abord deux filles jolies et proprement mises servirent du chocolat, qu'elles firent très bien mousser. Candide ne put s'empêcher de les louer sur leur beauté, sur leur bonne grâce, et sur leur adresse. Ce sont d'assez bonnes créatures, dit le sénateur Pococurante; je les fais quelquefois coucher dans mon lit; car je suis bien las des dames de la ville, de leurs coquetteries, de leurs jalousies, de leurs querelles, de leurs numeurs, de leurs petitesses, de leur orgueil, de leurs sottiese, et des sonnets qu'il faut faire ou commander pour elles; mais, après tout, ces deux filles commencent fort à m'ennuyer.

Candide, après le déjeuner, se promenant dans une longue galerie, fut surpris de la beauté des tableaux. Il demanda de quel maître étaient les deux premiers. Ils sont de Raphaël, dit le sénateur; je les achetai fort cher par vanité, il y a quelques années; on dit que c'est ce qu'il y a de plus beau en Italie, 'mais ils ne me plaisent point du tout: la conleur en est très rembrunie, les figures ne sont pas assez arrondies, et ne sortent point assez; les draperies ne ressemblent en rien à une étoffe: en un mot, quoi qu'on en dise, je ne trouve point là une imitation vraie de la nature. Je n'aimerai un tableau que quand je croirai voir la nature ellemème: il n'y en a point de cette espèce. J'ai beaucoup de tableaux, mais je ne les regarde plus.

Pococurante, en attendant le diner, se fit donner un concerto. Candide trouva la musique délicieuse. Ce bruit, dit Pococurante, peut amuser une demi-heure; mais s'il dure plus long-temps, il fatigue tout le monde, quoique personne n'ose l'avouer. La musique aujourd'hui n'est plus que l'art d'exécuter des choses difficiles, et ce qui n'est que difficile ne plait point à la longue.

J'aimerais peut-être mieux l'opéra, si on n'avait pas trouvé le secret d'en faire un monstre qui me révolte. Ira voir qui voudra de mauvaises tragédics en musique, où les scènes ne sont faites que pour amener très mal à propos deux ou trois chansons ridicules qui font valoir le gosier d'une actrice; se pâmera de plaisir qui voudra ou qui pourra, en royant un clatté fredonner le rôlé de la

César et de Caton, et se promener d'un air gauche sur des planches: pour moi, il y a long-temps que j'ai renoncé à ces pauvretés qui font aujourd'hui la gloire de l'Italie, et que des souverains paient si chèrement. Candide disputa un peu, mais avec discrétion. Martin fut entierement de l'avis du sónateur.

On se mit à table; et, après un excellent diner, on entra dans la bibliothèque. Candide, en voyant un Homère magnifiquement relié, loua l'illustrissime sur son bon goût. Voilà, dit-il, un livre qui fesait les délices du grand Pangloss, le meilleur philosophe de l'Allemagne. Il ne fait pas les miennes, dit froidement Pococurante : on me fit accroire autrefois que j'avais du plaisir en le lisant ; mais cette répétition continuelle de combats qui so ressemblent tous, ces dieux qui agissent toujours pour ne rien faire de décisif, cette Hélène qui est le sujet de la guerre, et qui à peine est une actrice de la pièce : cette Troie qu'on assiège et qu'on ne prend point; tout cela me causait le plus mortel ennui. J'ai demandé quelquefois à des savants s'ils s'ennuyuient autant que moi à cette lecture : tous les gens sincères m'ont avoué que le livre leur tombait des mains, mais qu'il fallait toujours l'avoir dans sa bibliothèque, comme un monument de l'antiquité, et comme ces médailles rouillées qui ne peuvent être de commerce.

Votre excellence ne pense pas aiusi de Virgile? dit Candide. Je conviens, dit Pococurante, que le second, le quatrième, et le sixième livre de son Énéide, sont excellents; mais pour son pieux Énée, et le fort Cloanthe, et l'ami Achates, et le petit Ascanius, et l'insipide Lavinia, je ne crois pas qu'il y ait rien de si froid et de plus désagréable. J'aime mieux le Tasse, et les contes à dormir debout de l'Arioste.

Oserais-je vous demander, monsieur, dit Candide, si vous n'avez pas un grand plaisir à lire Horace? Il y a des maximes, dit Pococurante, dont un homme du monde peut faire son profit, et qui, étant resserrées dans des vers énergiques, se gravent plus aisément dans la mémoire : mais je me soucie fort peu de son voyage à Brindes, et de sa description d'un mauvais diner, et de la querelle de crocheteurs entre je ne sais quel Pupilus dont les paroles, dit-il, étaient pleines de pus, et un autre dont les paroles étaient du vinaigre. Je n'ai lu qu'avec un extrême dégoût ses vers grossiers contre des vieilles et contre des sorcières ; et je ne vois pas quel mérite il peut y avoir à dire à son ami Mecenas que, s'il est mis par lui au rang des poêtes lyriques, il frappera les astres de son front sublime. Les sots admirent tout dans un auteur estimé. Je ne lis que pour moi ; je n'aime que ce qui est à mon usage. Candide, qui avait été èlevé à ne jamais juger de rien par lui-même, était fort étonné de ce qu'il entendait; et Martin trouvait la façon de penser de Pococurante assez raisonnable.

Ohl voici un Cicéron, dit Candide: pour ce grand homme-la, je pensc que vous ne vous lassez point de le lirc. Je ne le lis jamais, répondit le Vénitien. Que m'importe qu'il ait plaidé pour Rabirius ou pour Cluentius? J'ai bien assez des procès que je jugc; je me serais mieux accommodé de ses œuvres philosophiques; mais quand j'ai vu qu'il doutait de tout, j'ai conclu que j'en savais autant que lui, et que je u'avais besoin de personne pour être ignorant.

Ah I voilà quatre-vingts volumes de recueils d'une académie des sciences, s'écria Martin; il se pent qu'il y ait là du bon. Il y en aurait, dit Po-cocurante, si un seul des auteurs de ces fatras avait inventé seulement l'art de faire des épingles; mais il n'y a dans tous ces livres que de vains systèmes, et pas une seule chose utile.

Que de pièces de théâtre je vois là, dit Candide, en italien, en espagnol, en français! Oui, dit le sénateur, il y cu a trois mille, et pas trois douzaines de bonnes. Pour ces recueils de sermons, qui tous ensemble ne valent pas une page de Sénèque, et tous ces gros volumes de théologie, vous pensez bien que je ne les ouvre jamais, ni moi, ni personne.

Martin aperçut des rayons chargés de livres anglais. Je crois, dit-il, qu'un républicain doit se plaire à la plupart de ces ouvrages écrits si librement. Oui, répondit Pococurante, il est beau d'érire ce qu'on pense; c'est le privilége de l'homme. Dans toute notre Italie, on n'écrit que ce qu'on ne pense pas; ceux qui habitent la patrie des Césars et des Autonins n'osent avoir une idée sans la permission d'un jacobin. Je scrais content de la liberté qui inspire les génies anglais, si la passion et l'esprit de parti ne corrompaient pas tout ce que cette précieuse liberté a d'estimable.

Candide, apercevant un Milton, lui demanda s'il ne regardait pas cet auteur comme un grand homme. Qui? dit Pococurante, ce barbare, qui fait un long commentaire du premier chapitre de la Genèze, en dix livres de vers durs? ce grossier imitateur des Grecs, qui déligure la création, et qui, tandis que Moise représente l'Être éternel produisant le monde par la parole, fait prendre un grand compas par le Messiah dans une armoire du ciel pour tracer son ouvrage? Moi, j'estimerais eelui qui a gâté l'enfer et le diable du Tasse; qui déguise Lucifer tantôt en crapaud, tantôt en prgmée; qui lui fait rebattre cent fois les mêmes discours; qui le fait dispurter sur la théologie; qui, le fait dispurter sur la théologie; qui.

en imitaut sérieusement l'invention comique des armes à feu de l'Arioste, fait tirer le canon dans le ciel par les diables? Ni moi ni personne en Italie n'a pu se plaire à toutes ces tristes extravagances. Le Mariage du Péché et de la Mort, et les couleuvres dont le Péché accouche, font vomir tout homme qui a le goût un peu délicat; et sa longue description d'un hôpital n'est bonne que pour un fossoyeur. Ce poème obscur, bizarre, et dégoûtant, fut inéprisé à sa naissance ; le le traite aufourd'hui comme il fut traité dans sa patrie par les contemporains. Au reste, je dis ce que je pense, et je mc soucie fort peu que les autres pensent comme moi. Candide était affligé de ces discours ; il respectait Homère, il aimait un peu Milton. Hélas I dit-il tout bas à Martin, j'ai bien peur que cet homme-ci n'ait uu souverain mépris pour nos poètes allemands. Il n'y aurait pas grand mal à cela, dit Martin. Oh I quel homme supérieur ! disait encore Candide entre ses dents, quel grand génie que ce Pococurante ! rien ne peut lui plaire.

Après avoir fait ainsi la revuc de tous les livres, ils descendirent dans le jardin. Candide en loua toutes les beautés. Je ne sais rien de si mauvais goût, dit le maître; nous n'avons ici que des coliflehels: mais je vais dès demain en faire planter un d'un d'essin plus noble.

Quand les deux curieux curent pris congé de son excellence : Or çà, dit Candide à Martin, vous conviendrez que voilà le plus heureux de tous les hommes, car il est au-dessus de tont ce qu'il possède. Ne voyez-vous pas, dit Martin, qu'il est dégoûté de tout ce qu'il possède? Platon a dit, il y a long-temps, que les meilleurs estomacs ne sont pas ceux qui rebutent tous les aliments. Mais, dit Candide, n'y a-t-il pas du plaisir à tout critiquer, à sentir des défauts où les autres hommes croient voir des beautés? C'est-à-dire, reprit Martin, qu'il y a du plaisir à n'avoir pas de plaisir? Ob bien I dit Candide, il n'y a done d'heureux que moi, quand je reverrai mademoiselle Cunégondo. C'est toujours bien fait d'espérer, dit Martin.

Cependant les jours, les semaines, s'écoulaient; Cacambo ne revenait point, et Candide était si abimé dans sa douleur, qu'il ne fit pas même réflexion que Paquette et frère Girofiée n'étaient pas venus seulement le remercier.

### CHAPITRE XXVI.

D'un souper que Candide et Martin firent avec six étrangers, et qui ils étaient.

Un soir que Candide, suivi de Martin, allait se mettre à table avec les étrangers qui logeaient dans la même hôtellerie, un homme à visage couleur de suie l'aborda par derrière, et, le prenant par le bras. lui dit : Soyez prêt à partir avec nous, n'y manquez pas. Il se retourne, et voit Cacambo. Il n'y avait que la vue de Cunégonde qui pût l'étonner et lui plaire davantage. Il fut sur le point de devenir fou de joie. Il embrasse son cher ami. Cunégonde est ici , sans doute? où est-elle? Mènemoi vers elle, que je meure de joie avec elle. Cunégonde n'est point ici, dit Cacambo: elle est à Constantinople. Ah ciel l'à Constantinople ! mais fût-elle à la Chine, j'y vole, partons. Nous partirons après souper, reprit Cacambo: je ne peux vous en dire davantage; je suis esclave, mon maitre m'attend ; il faut que j'aille le servir à table ; ne dites mot, soupez, et tenez-vous prêt.

Candide, partagé entre la joie et la douleur, charmé d'avoir revu son agent fidèle, étonné de le voir esclave, plein de l'idée de retrouver sa maitresse, le cœur agité, l'esprit bouleversé, se mit à table avec Martin, qui voyait de sang-froid toutes ces aventures, et avec six étrangers, qui étaient venus passer le carnayal à venise.

Cacambo, qui versait à boire à l'un des six étrangers, s'approcha de l'oreille de son maître, sur la fin du repas, et lui dit: Sire, votre majesté partira quand elle voudra, le vaisseau est prêt. Ayant dit ces mots, il sortit. Les convives étonnés se regardaient sans proferer une seule parole, lorsqu'un autre domestique s'approchant de son maître, lui dit: Sire, la chaise de votre majesté est à Padoue, et la barque est prête. Le maître fit un signe, et le domestique partit. Tous les convives se regardèrent encore, et la surprise commune redoubla. Un troisième valet s'approchant aussi d'un troisième étranger, lui dit: Sire, croyez-moi, votre majesté ne doit pas rester ici plus long-temps, je vais tout préparer; et aussitôt il disparut.

Candide et Martin ne doutèrent pas alors que ce ne fut une mascarade du carnaval. Un quatrième domestique dit au quatrième maître: Votre majesté partira quand elle voudra, et sortit comme les autres. Le cinquième valet en dit autant au cinquième maître. Mais le sixième valet parla différemment au sixième étranger, qui était auprès de Candide; il lui dit: Ma foi, sire, on ne veut plus faire crédit à votre majesté, ni à moi non plus, et nous pourrions bien être coffrés cette nuit vous et moi; je vais pourvoir à mes affaires: adieu.

Tous les domestiques ayant disparu, les six étrangers, Candide, et Martin, demeurèrent dans un profond silence. Enfin Candide le rompit: Messieurs, dit-il, voilà une singulière plaisanterie. Pourquoi êtes-vous tous rois? pour moi, je vous avoue que ni moi ni Martin, nous ne le sommes. « Le maître de Cacambo prit alors gravement la parole, et dit en italien : Je ne suis point plaisant, je m'appelle Achmet In; j'ai été grand-sultan plusieurs années; je détrônai mon frère; mon neveu m'a détrôné; on a coupé le cou à mes visirs; j'achève ma vie dans le vieux sérail; mon neveu le grand-sultan Mahmoud, me permet de voyager quelquefois pour ma santé, et je suis venu passer le carnaval à Venise.

Un jeune homme qui était auprès d'Achmet parla après lui, et dit : Je m'appelle Ivan; j'ai été empereur de toutes les Russies; j'ai été détrôné au berceau; mon père et ma mère ont été enfermés; on m'a élevé en prison; j'ai quequefois la permission de voyager, accompagné de ceux qui me gardent; et je suis venu passer le carnaval à Venise.

Le troisième dit : Je suis Charles-Édouard, roi d'Angleterre; mon père m'a cédé ses droits ur oyaume; J'ai combattu pour les soutenir; on a arraché le œur à huit cents de mes partisans, et on leur en a battu les joues; J'ai été mis en prison; je vais à Rome faire une visite au roi mon père, édérôné ainsi que moi et mon grand-père; et je suis venu passer le carnaval à Venise.

Le quatrième prit alors la parole et dit : Je suis roi des Polaques; le sort de la guerre m'a privé de mes états béréditaires; mon père a éprouvé les mêmes revers; je no résigne à la Providence comme le sultan Achmet, l'empereur Ivan, et le roi Charles-Édouard, à qui Dieu donne une longue vic ; et je suis venu passer le carnaval à Veniso.

Le cinquième dit : Je suis aussi roi des Polaques ; j'ai perdu mon royaume deux fois ; mais la Providence m'a donné un autre état dans lequel j'ai fait plus de bien que tous les rois des Sarmates ensemble n'en ont jamais pu faire sur les bords de la Vistule. Je me résigne aussi à la Providenco; et je suis venu passer le carnaval à Venise.

Il restait au sixième monarque à parler. Messeurs, dit-il, je ne suis pas si grand seigneur que vous; rais enfin J'ai été roi tout comme un autre; je suis Théodore; on m'a étu roi en Corse; on m'a papelé Votre Majesté, et à présent à peinc m'appelle-t-on Monsieur; J'ai fait frapper de la monnaie, et je ne possède pas un denier; j'ai en deux secrétaires-d'état, et J'ai à peine un valet; je me suis vu sur un trône, et J'ai long-temps été à Londres en prison sur la paille; J'ai bien peur d'être traité de même ici, quoique je sois venu, comme vos majestés, passer le carnaval à Venise.

Les cinq autres rois écoutèrent ce discours avec une noble compassion. Chacun d'eux donna vingt sequins au roi Théodore pour avoir des habits et des chemises; Candide lui fit présent d'un diamant de deux mille sequins. Quel est donc, dissiant les cinq rois, cet homme qui est en état de donner cent fois autant que chacun de nous, et qui le donne? Étes-vous roi aussi, monsieur? — Non, messieurs, et n'en ai nulle envie.

Dans l'instant qu'on sortait de table, il arriva dans la mème hôtellerie quatre altesses sérénissimes qui avaient aussi perdu leurs états par le sort de la guerre, et qui venaient passer le reste du carnaval à Venise; mais Caudide ne prit pas seulement garde à ces nouveanx venus. Il n'était occupé que d'aller trouver sa chère Cunégonde à Constantinoble.

\*\*\*\*\*

### CHAPITRE XXVII.

Voyage de Candide à Constantinople.

Le fidèle Cacambo avait déià obtenu du patron turc qui allait reconduire le sultan Achmet à Constantinople, qu'il recevrait Candide et Martin sur son bord. L'un et l'autre s'y rendirent après s'être prosternés devant sa misérable hautesse. Candide, chemin fesant, disait à Martin : Voila pourtant six rois détrônés avec qui nous avons soupé! et encore dans ces six rois il v en a un à qui i'ai fait l'aumône. Peut-être v a-t-il beaucoup d'autres princes plus infortunés. Pour moi, je n'ai perdu que cent moutons, et je vole dans les bras de Cunégonde. Mon cher Martin, encore une fois. Pangloss avait raison, tout est bien. Je le souhaite, dit Martin, Mais, dit Candide, voilà une aventure bien peu vraisemblable que nous avons eue à Venisc. On n'avait jamais vu ni oul conter que six rois détrônés soupassent ensemble au cabaret. Cela n'est pas plus extraordinaire, dit Martin, que la plupart des choses qui nous sont arrivées. Il est très commun que des rois soient détrônés; et à l'égard de l'honneur que nous avons en de souper avec eux, c'est une bagatelle qui ne mérite pas notre attention. Qu'importe avec qui l'on soupc. pourvu qu'on fasse bonne chère?

A peine Candide fut-il daus le vaisseau, qu'il sauta au cou de son ancien valet, de son ami Cacambo. Eli bien! lui dit-il, que fait Cunégonde? est-elle toujours un prodige de beauté? m'aime-t-lle toujours? comment se porte-t-elle? Tu lui as, sans doute acheté un palais à Constantinople?

Mon cher maitre, répondit Cacambo, Cunégonde lave les écuelles sur le bord de la Propontide, chez un prince qui a très peu d'écnelles; elle est esclave dans la maison d'un ancien souverain, mommé Ragotski, à qui le Grand-Turc donne trois écus par jour dans son salle; mais, cequi est bien plus triste, c'est qu'elle a perdu sa beauté, et qu'elle est devenue horriblement laide. Ah! belle ou laide, dit Candide, je suis honnéte homme, et

mon devoir est de l'aimer toujours. Mais comment peut-elle être réduite à un état si abject avec les cing ou six millions que tu avais emportés? Bon. dit Cacambo, ne m'en a-t-il pas fallu donner deux au senor don Fernando d'Ibaraa, y Figueora, y Mascarenes, y Lampourdos, y Souza, gouverneur de Bucnos-Avres, pour avoir la permission de reprendre mademoiselle Cunégonde? et un pirate ne nous a-t-il pas bravement déponillés de tout le reste? Ce pirate ne nous a-t-il pas menés au cap de Matapan, à Milo, à Nicarie, à Samos, à Petra, aux Dardanclles, à Marmara, à Scutari? Cunégonde et la vieille servent chez ce prince dont ie vous ai parlé, et moi je suis esclave du sultan détrôné. Ouc d'épouvantables calamités enchaînées les unes aux autres ! dit Candide. Mais, après tout, j'ai encorc quelques diamants; je délivrerai aisément Cunégonde. C'est bien dommage qu'elle soit devenne si laide.

Ensuite, se tournant vers Martin: Que pensezvous, dit-il, qui soil le plus à plaindre de l'empereur Achmet, de l'empereur Ivan, du roi Charles-Édouard, ou de moi? Je n'en sais rien, dit
Martin; il faudrait que je fusse dans vos œurs
pour le savoir. Ah l dit Candide, si Pangloss était
ici, il le saurait, et nous l'apprendrait. Je ne sais,
dit Martin; a vec quelles balances votre Pangloss
aurait pu peser les infortunes des hommes, et apprécier leurs douleurs. Tout ce que je présume,
c'est qu'il ya des millions d'hommes sur la terre
cent fois plus à plaindre quele roi Charles-Édouard,
l'empereur Ivan, et le sultan Achmet. Cela pourrait bien être, dit Candide.

On arriva en peu de jours sur le canal de la mer Noire. Candide commença par racheter Cacambo fort cher; et, sans perdre de temps, il se jeta dans une galère avec ses compagnons, pour aller sur le rivage de la Propontide chercher Cunégonde, quelque laide qu'elle pût être.

Îl y avait dans la chiourme deux forçats qui ramaient fort mal, et à qui le levanti patron appliquait de temps en temps quelques coups de nerf
de bœuf sur lenrs épaules nues; Candide, par un
nouvement naturel, les regarda plas attentivement que les autres galèriens, et s'approcha d'enx
avec pitié. Quelques traits de leurs visages défigurés lui parurent avoir un peu de ressemblance
avec Pangloss et avec ce malheureux fésuite, ce
baron, ce frère de mademoiselle Cunégonde. Cette
idée l'émut et l'attrista. Il les considéra encore
plus attentivement. En vérité, dié-il à Cacambo, si
je n'avais pas eu le malheur de tuer le baron, jecroirais
que ce sont eux qui rament dans cette galère.

Au noni du baron et de Pangloss les deux forçats poussèrent un grand cri, s'arrètèrent sur leur bane, et laissèrent tomber leurs rames. Le levanti patron accourait sur eux, et les coups de nerf de beuf redoublaient. Arrêtez l'arrêtez l'seigneur, s'écria Candide; je vous donnerai tant d'argent que vous voudrez. Quoil c'est Candide! disait l'un des forçats; quoi! c'est Candide! disait l'autre. Estce un songe? dit Candide; veillé-je! suis-je dans cette galère? Est-ce là monsieur le baron, que j'ai tude! est-ce là maître Pangloss, que j'ai vu pendre?

C'est nous-mêmes, c'est nous-mêmes, répondaient-ils. Quoi l c'est là ce grand philosophe? disait Martin. Eh l monsieur le levanti patron, dit Candide, combien voulez-vous d'argent pour la rancon de M. de Thunder-ten-tronkh, un des premiers barons de l'empire, et de M. Pangloss, le plus profond métaphysicien d'Allemagne? Chien de chrétien, répondit le levanti patron, puisque ces deux chiens de forcats chrétiens sont des barons et des métaphysiciens, ce qui est sans doute une grande dignité dans leurs pays, tu m'en donneras cinquante mille sequins. Vous les aurez, monsieur; remenez-moi comme un éclair à Constantinople, et vous serez payé sur-le-champ. Mais non, menez-moi chez mademoiselle Cunégonde. Le levanti patron, sur la première offre de Candide, avait déjà tourné la proue vers la ville, et il fesait ramer plus vite qu'un oiseau ne fend les airs.

Candide embrassa cent fois le baron et Pangloss. Et comment ne vous ai-je pas tué, mon cher baron? et mon cher Pangloss, comment êtes-vous en vie, après avoir été pendu? et pourquoi êtes-vous tous deux aux galères en Turquie? Est-il bien vrai que ma chère sœur soit dans ce pays? disait le baron. Qui, répondait Cacambo. Je revois donc mon cher Candide! s'écriait Pangloss, Candide leur présentait Martin et Cacambo. Ils s'embrassaient tous; ils parlaient tous à la fois. La galère volait . ils étaient déjà dans le port. On fit venir un luif, à qui Candide vendit pour cinquante mille sequins un diamant de la valeur de cent mille, et qui lui jura par Abraham, qu'il n'en pouvait donner davantage. Il pava incontinent la rancon du baron et de Pangloss. Celui-ci se jeta aux pieds de son libérateur, et les baigna de larmes; l'autre le remercia par un signe de tête, et lui promit de lui rendre cet argent à la première occasion. Mais est-il bien possible que ma sœur soit en Turquie? disait-il. Rien n'est si possible, reprit Cacambo, puisqu'elle écure la vaisselle chez un prince de Transylvanie. On fit aussitôt venir deux Juifs; Candide venditencore des diamants; et ils repartirent tous dans une autre galère, pour aller délivrer Cunégonde.

#### CHAPITRE XXVIII.

Ce qui arriva à Candide, à Cunégonde, à Pangloss , Martin , etc.

Pardon, encore une fois, dit Candide au baron; pardon, mon révérend père, de vous avoir donné un grand coup d'épée au travers du corps. N'en parlons plus, dit le baron ; je fus un peu trop vif, je l'avoue; mais puisque vous voulez savoir par quel hasard vous m'avez vu aux galères, je vous dirai qu'après avoir été guéri de ma blessure par le frère apothicaire du collége, je fus attaqué et enlevé par un parti espagnol; on me mit en prison à Buénos-Ayres dans le temps que ma sœur venait d'en partir. Je demandai à retourner à Rome auprès du père général. Je fus nommé pour aller servir d'aumônier à Constantinople auprès de monsieur l'ambassadeur de France. Il n'y avait pas liuit jours que j'étais entré en fonction, quand je trouvai sur le soir un jeune icoglan très bien fait. Il fesait fort chaud : le jeune homme voulut se baigner: je pris cette occasion de me baigner aussi. Je ne savais pas que ce fût un crime capital pour un chrétien d'être trouvé tout nu avec un jeune musulman. Un cadi me sit donner cent coups de bâton sous la plante des pieds, et me condamna aux galères. Je ne crois pas qu'on ait fait une plus horrible injustice. Mais je voudrais bien savoir pourquoi ma sœur est dans la cuisine d'un souverain de Transylvanie réfugié chez les Turcs.

Mais vous, mon cher Pangloss, dit Candide, comment se peut-il que je vous revoie? Il est vrai, dit Pangloss, que vous m'avez vu pendre ; je devais naturellement être brûlé: mais vous vous souvenez qu'il plut à verse lorsqu'on allait me euire : l'orage fut si violent qu'on désespéra d'allumer le feu; je fus pendu, parce qu'on ne put mieux faire : un chirurgien acheta mon corps, m'emporta chez lui, et me disséqua. Il me fit d'abord une incision crueiale depuis le nombril jusqu'à la clavieule. On ne pouvait pas avoir étéplus mal pendu que je l'avais été. L'exécuteur des hautes œuvres de la sainte inquisition, lequel était sousdiaere, brûlait à la vérité les gens à merveille, mais il n'était pas accoutumé à pendre : la corde était mouillée et glissa mal, elle fut mal nouée; ensin je respirais eneore : l'ineision crueiale me fit jeter un si grand cri, que mon chirurgien tomba à la renverse; et croyant qu'il disséquait le diable, il s'enfuit en mourant de peur, et tomba encore sur l'escalier en fuyant. Sa femme acconrut au bruit, d'un cabinet voisin : elle me vit sur la table étendu avec monincision cruciale; elle eut encore plus de peur que son mari, s'enfuit, et tomba sur lui. Quand ils furent un peu revenus à eux, j'entendis la chirurgienne qui disait au chirurgien : Mon bon,

de quoi vous avisez-vous aussi de disséquer un hérétique? Ne savez-vous pas que le diable est toujours dans le corps de ces gens-la? je vais vite chercher un prêtre pour l'exorciser. Je frémis à ce propos, et je ramassai le peu de forces qui me restaient pour crier : Avez pitié de moi l'Enfin le barbier portugais s'enhardit : il recousit ma peau; sa femme même eut soin de moi; je fus sur pied au bout de quinze jours. Le barbier me trouva une condition, et me fit laquais d'un chevalier de Malte qui allait à Venise : mais mon maître n'avant pas de quoi me payer, je me mis au service d'un marchand vénitien, et je le suivis à Constantinople.

Un jour il me prit fantaisie d'entrer dans une mosquée; il n'y avait qu'un vieux iman et une ieune dévote très jolie qui disait ses patenôtres; sa gorge était toute découverte : elle avait entre ses deux tétons un beau bouquet de tulipes, de roses, d'anémones, de renoncules, d'hyacinthes; et d'oreilles d'ours : elle laissa tomber son bouquet; je le ramassai, et je le lui remis avec un empressement très-respectueux. Je fus si long-temps à le lui remettre, que l'iman se mit en colère, et voyant que j'étais chrétien, il cria à l'aide. On me mena chez le cadi, qui me fit donner cent coups de latte sous la plante des pieds, et m'envoya aux galères. Je fus enchaîné précisément dans la même galère et au même banc que monsieur le baron. Il y avait dans cette galère quatre jeunes gens de Marseille, cinq prêtres napolitains, et deux moines de Corfou, qui nous dirent que de pareilles aventures arrivaient tous les jours. Monsieur le baron prétendait qu'il avait essuyé une plus grande injustice que moi : je prétendais, moi, qu'il était beaucoup plus permis de remettre un bouquet sur la gorge d'une femme que d'être tout nu avec un icoglan. Nous disputions sans cesse, et nous recevions vingt coups de nerf de bœuf par jour, lorsque l'enchaînement des événements de cet univers vous a conduit dans notre galère, et que vous nous avez rachetés.

Eh bien I mon cher Pangloss, lui dit Candide, quand vous avez été pendu, disséqué, roué de coups, et que vous avez ramé aux galères, avezvous toujours pensé que tout allait le mieux du monde? Je suis toujours de mon premier sentiment, répondit Pangloss; car enfin je suis philosophe; il ne me convient pas de me dédire. Leibnitz ne pouvant pas avoir tort, et l'harmonie préétablie étant d'ailleurs la plus belle chose du monde, aussi bien que le plein et la matière subtile.

\*\*\*\*\*\*

CHAPITRE XXIX.

Comment Candide retrouva Cunégonde et la vieille.

Pendant que Candide, le baron, Pangloss, Martin, et Cacambo, contaient leurs aventures, qu'ils raisonnaient sur les événements contingents ou non contingents de cet univers, qu'ils disputaient sur les effets et les causes, sur le mal moral et sur le mal physique, sur la liberté et la nécessité, sur les consolations que l'on peut éprouver lorsqu'on est aux galères en Turquie, ils abordèrent sur le rivage de la Propontide, à la maison du prince de Transylvanie. Les premiers objets qui se présentèrent furent Cunégonde et la vieille, qui étendaient des serviettes sur des ficelles pour les faire sécher.

Le baron pâlit à cette vue. Le tendre amant Candide en voyant sa belle Cunégonde rembrunie, les yeux éraillés, la gorge sèche, les joues ridées, les bras rouges et écaillés, recula trois pas, saisi d'horreur, et avança ensuite par bon procédé. Elle embrassa Candide et son frère : on embrassa la vieille : Candide les racheta toutes deux.

Il y avait une petite métairie dans le voisinage; la vieille proposa à Candide de s'en accommoder, en attendant que toute la troupe eût une meilleure destinée. Cunégonde ne savait pas qu'elle était enlaidie, personne ne l'avait avertie : elle fit souvenir Candide de ses promesses avec un ton si absolu. que le bon Candide n'osa pas la refuser. Il signifia donc au baron qu'il allait se marier avec sa sœur. Je ne souffrirai jamais, dit le baron, une telle bassesse de sa part, et une telle insolence de la vôtre; cette infamie ne me sera jamais reprochée : les enfants de ma sœur ne pourraient entrer dans les chapitres d'Allemagne. Non, jamais ma sœur n'épousera qu'un baron de l'empire. Cunégonde se jeta à ses pieds, et les baigna de larmes; il fut inflexible. Maître fou, lui dit Candide, je t'ai réchappé des galères, j'ai payé ta rançon, j'ai payé celle de ta sœur; elle lavait ici les écuelles, elle est laide, j'ai la bonté d'en faire ma femme ; et tu prétends encore t'y opposer! je te retuerais si j'en croyais ma colère. Tu peux me tuer encore, dit le baron, mais tu n'épouseras pas ma sœur de mon vivant.

CHAPITRE XXX.

#### Conclusion.

Candide, dans le fond de son cœur, n'avait aucune envie d'épouser Cunégonde; mais l'impertinence extrême du baron le déterminait à conclure le mariage, et Cunégonde le pressait si vivement qu'il ne pouvait s'en dédire. Il consulta Pangioss, Martin et le fidèle Cacambo. Pangioss fit un beau mémoire par lequel il prouvait, que le baron n'avait nul droit sur sa sœur, et qu'elle pouvait, selon toutes les lois de l'empire, épouser Candide de la main gauche. Martin conclutà jeter le baron dans la mer; Cacambo décida qu'il fallait le rendre au levanti patron, et le remettre aux galères, après quoi on l'enverrait à Rome au père général par le premier vaisseau. L'avis fut trouvé fott bon; la vieille l'approuva; on n'en dit rien à sa sœur; la chose fut exécutée pour quelque argent, et on ent le plaisir d'attraner un jésuile, et de punir l'orgueil d'un baron allemand.

Il était tout naturel d'imaginer qu'après tant de désastres, Candide marié avec sa maîtresse, et vivant avec le philosophe Pangloss, le philosophe Martin, le prudent Cacambo, et la vieille, avant d'ailleurs rapporté tant de diamants de la patrie desanciens lucas, menerait la vie du monde la plus agreable; mais il fut tant friponné pur les Juifs, qu'il ne lui resta plus rien que sa petite métairie; sa femme devenant tons les jours plus laide devint acariatre et insupportable : la vieille était infirme, et fot encore de plus mauvaise humeur que Cunégonde. Cacambo, qui travaillait au jardin, et qui allait vendre des légumes à Constantinople, était excédé de travail, et maudissait sa destinée. Pangloss était au désespoir de ne pas briller dans quelque université d'Allemagne. Pour Martin, il était fermement persuadé qu'on est également mal partout: il prenait les choses en patience, Candide, Martin, et Pangloss, disputaient quelquefois de métaphysique et de morale. On voyait souvent passer sous les fenêtres de la métairie, des bateaux charges d'effendis, de bachas, de cadis, qu'on envoyait en exil à Lemnos, à Mytilène, à Erzeroum : on voyait venir d'autres cadis, d'autres bachas, d'autres effendis, qui prenaient la place des expulsés, et qui étaient expulsés à leur tour : on voyait des têtes proprement empaillées qu'on allait présenter à la sublime Porte. Ces spectacles fesaient redoubler les dissertations; et, quand on ne disputait pas, l'ennui était si excessif, que la vieille osa un jour leur dire : Je voudrais savoir lequel est le pire, ou d'être violée cent sois par des pirates nègres, d'avoir une fesse coupée, de passer par les baguettes chez les Bulgares, d'être fouetté et pendu dans un auto-da-fé, d'être disséqué, de ramer aux galères, d'éprouver enfin toutes les misères par lesquelles nous avons tous passé, ou bien de rester ici à no rien faire? C'est une grande question, dit Candide.

Ce discours fit naîtro de nouvelles réflexions, et Martin surtout conclut que l'homme était né pour vivre dans les convulsions de l'inquiétude, ou dans la léthargie de l'ennui. Candide n'en convenait pas, mais il n'assurait rien. Pangloss avouait qu'il avait toujours horriblement soussert; mais ayant soutenu une sois que tout allait à merveille, il le soutenait toujours, et n'en croyait rien.

Une chose acheva de confirmer Martin dans ses détestables principes, de faire hésiter plus que jamais Candide et d'embarrasser Pangloss, C'est qu'ils virent un jour aborder dans leur métairie Paquette et le frère Giroflée, qui étaient dans la plus extrême misère; ils avaient bien vite mangé leurs trois mille piastres, s'étaient quittés, s'étaient raccommodés, s'étaient brouillés, avaient été mis en prison ; s'étaient enfuis , et enfin frère Giroflée s'était fait turc. Paquette continuait son métier partout, et n'y gagnait plus rien. Je l'avais bien prévu, dit Martin à Candide, que vos présents seraient bientôt dissipés, et ne les rendraient que plus misérables. Vous avez regorgé de millions de piastres, vous et Cacambo, et vous n'êtes pas plus heureux que frère Giroflée et Paquette. Ah, ah! dit Pangloss à Paquette, le ciel vous ramène donc ici parmi nous. Ma pauvre enfant l savez-vous bien que vous m'avez coûté le bout du nez, nn œil, et une oreille? Comme vous voilà faite! eh! qu'est-ce que ce monde! Cette nouvelle aventure les engagea à philosopher plus que jamais.

Il y avait dans le voisinage un derviche très fameux, qui passait pour le meilleur philosophe de la Turquie; ils allèrent le consulter; Pangloss porta la parole, et lui dit: Maître, nous venous vous prier de nous dire pourquoi un aussi étrange animal que l'homme a été formé.

De quoi te mêles-tu? lui dit le derviche; est-ce là ton affaire? Mais, mon révérend père, dit Candide, il y a horriblement de mal sur la terre. Qu'importe, dit le derviche, qu'il y ait du mal ou du bien? quand sa hautesse envoie un vaisseau en Egypte, s'embarrasse-t-elle si les souris qui sont dans le vaisseau sont à leur aise ou non? Quo faut-il donc faire? dit Pangloss. Te taire, dit le derviche. Je me flattais, dit Pangloss, de raisonner un peu avec vous des effets et des causes, du meilleur des mondes possibles, de l'origine du mal, de la nature de l'àme, et de l'harmonie préétablie. Le derviche, à ces mots, leur ferma la porte au nez.

Pendant cette conversation, la nouvelle s'était répandue qu'on venait d'étrangler à Constantinople deux visirs du banc et le muphti, et qu'on avait empalé plusieurs de leurs amis. Cette catastrophe fesait partout un grand bruit pendant queques heures. Pangloss, Candide, et Martin, en retournant à la petite métairie, rencontrèrent un bon vieillard qui preuait le frais à sa porte sous un berceau d'orangers. Pangloss, qui était aussi curieux que raisonneur, lui demanda comment se

jamais né. Je lui demandai pourquoi. Il me répondit : J'étudie depuis quarante ans, ce sont quarante années de perdues; j'enseigne les autres, et j'ignore tout ; cet état porte dans mon âme tant d'humiliation et de dégoût, que la vie m'est insupportable : je suis né, je vis dans le temps, et ie ne sais pas ce que c'est que le temps : je me trouve dans un point entre deux éternités, comme disent nos sages , et je n'ai nulle idée de l'éternité: je suis composé de matière; je pense, je n'ai jamais pu m'instruire de ce qui produit la pensée : j'ignore si mon entendement est en moi une simple faculté, comme celle de marcher, de digérer, et si je pense avec ma tête comme je prends avec mes mains. Non seulement le principe de ma pensée m'est inconnu, mais le principe de mes mouvements m'est également caché : je ne sais pourquoi j'existe; cependant on me fait chaque jour des questions sur tous ces points : il faut répondre ; je n'ai rien de bon à dire; je parle beaucoup, et je demeure confus et honteux de moi-même après avoir parlé.

C'est bien pis quand on me demande si Brama a été produit par Vitsnou, ou s'ils sont tous deux éternels. Dieu m'est témoin que je n'en sais pas un mot, et il y paraît bien à mes réponses. Ah ! mon révérend père, me dit-on, apprenez-nous comment le mal inonde toute la terre. Je suis aussi en peine que ceux qui me font cette question : je leur dis quelquefois que tout est le mieux du monde : mais ceux qui ont été ruinés et mutilés à la guerre n'en croient rien, ni moi non plus : je me retire chez moi, accablé de ma curiosité et de mon ignorance. Je lis nos anciens livres, et ils redoublent mes ténèbres. Je parle à mes compagnons : les uns me répondent qu'il faut jouir de la vie, et se mogner des hommes; les autres croient savoir quelque chose, et se perdent dans des idées extravagantes; tout augmente le sentiment douloureux que j'éprouve. Je suis près quelquefois de tomber dans le désespoir, quand je songe qu'après toutes mes recherches, je ne sais ni d'où je viens, ni ce que je suis, ni où j'irai, ni ce que ie deviendrai.

L'état de ce bon homme me fit une vraie peine : personne n'était ni plus raisonnable ni de meilleure foi que lui. Je conçus que, plus il avait de lumières

dans son entendement et de sensibilité dans son cœur, plus il était malheureux.

Je vis le même jour la vieille femme qui demeuraid dans son voisinage : je lui demandai si elle avait jamais été affligée de ne savoir pas comment son ame était faite. Elle ne comprit seulement pas ma question : elle n'avait jamais réfléchi un seul moment de sa vie sur un seul des points qui tourmentaient le bramin : elle croyait aux métamorphoses de Vitsnou de tout son cœur; et pourvu qu'elle pht avoir quelquefois de l'eau du Gange pour se laver, elle se croyait la plus heureuse des femmes.

Frappé du bonheur de cette pauvre créature, je revins à mon philosophe, et je lui dis : N'ètesvous pas honteux d'être malheureux, dans le temps qu'à votre porte il y a un vieil automate qui ne pense à rien, et qui vit content? Vous avez raison, me répondit-il; je me suis dit cent fois que je serais heureux si j'étais aussi sot que ma voisine, et cependant je ne voudrais pas d'un tel bonheur.

Cette réponse de mon bramin me sit une plus grande impression que tout le reste : je m'examinai moi même, ct je vis qu'en effet je n'aurais pas voulu être heureux à condition d'être imbécile. Je proposai la chose à des philosophes, et ils furent de mon avis. Il y a pourtant, disais-je, une furieuse contradiction dans cette manière de penser : car enfin de quoi s'agit-il? d'être heureux. Qu'importe d'avoir de l'esprit ou d'être sot? Il v a bien plus : ceux qui sont contents de leur être sont bien sûrs d'être contents; ceux qui raisonnent ne sont pas si sûrs de bien raisonner. Il est donc clair, disais-je, qu'il fandrait choisir de n'avoir pas le sens commun, pour peu que ce sens commun contribue à notre mal-être. Tout le monde fut de mon avis, et cependant je ne trouvai personne qui voulût accepter le marché de devenir imbécile pour devenir content. De la je conclus que, si nous fesons cas du bonheur, nous fesons encore plus de cas de la raison.

Mais, après y avoir réfléchi, il paralt que de préférer la raison à la félicité, c'est être très insensé. Comment donc cette contradiction peut-elle s'expliquer? comme toutes les autres. Il y a là de quoi parler beaucoup.

### LE BLANC ET LE NOIR.

1764.

Tout le monde dans la province de Candahar connaît l'aventure du jeune Rustan. Il était fils unique d'un mirza du pays; c'est comme qui dirait marquis parmi nous, ou baron chez les Allemands. Le mirza, son père, avait un bien honnête. On devait marier le jeune Rustan à une demoiselle, ou mirzasse de sa sorte. Les deux familles le desiraient passionnément. Il devait faire la consolation de ses parents, rendre sa femme heureuse, et l'être avec elle.

Mais par malheur il avait vu la princesse de Cachemire à la foire de Cabul, qui est la foire la plus considérable du monde, et incomparablement plus fréquentée que celle de Bassora et d'Astracan; et voici pourquoi le vieux prince de Cachemire était venu à la foire avec sa fille.

Il avait perdu les deux plus rares pièces de son recorrer : l'une était un diamant gros comme le pouce, sur lequel sa fille était gravée par un art que les Indiens possédaient alors, et qui s'est perdu depuis; l'autre était un javelot qui allait de lui-même où l'on voulait; ce qui n'est pas une chose bien extraordinaire parmi nous, mais qui

l'était à Cachemire.

Un faquir de son allesse lui vola ces deux bioux; il les porta à la princesse. Gardez soigneusement ces deux pièces, lui dit-il; yotre destinée en dépend. Il partit alors, et on ne le revit plus. Le duc de Cachemire au désespoir résolut d'aller voir, à la foire de Cabul, si de tous les marchands qui s'y rendent des quatre coins du monde, il n'y en aurait pasun qui eût son diamant et son arme. Il menait sa fille avec lui dans tous ses voyages. Elle porta son diamant bien enfermé dans sa ceinture; mais pour le javelot qu'elle ne pouvait si bien cacher, elle l'avait enfermé soigneusement à Cachemire dans son grand coffre de la Chine.

Rustan et elle se virent à Cabul; ils s'aimèrent avec toute la bonne foi de leur âge, et toute la tendresse de leur pays. La princesse, pour gage de son amour, lui donna son diamant, et Rustan lui promit à son départ de l'aller voir secrètement a Cachemire.

Le jeune mirza avait deux favoris qui lui servaient de secrétaires, d'écuyers, de maîtresd'hôtel, et de valets de chambre. L'un s'appelait

Topaze; il était beau, bien fait, blanc comme une Circassienne, doux et serviable comme un Arménien, sage comme un Guèbre. L'autre se noumait Ebène; c'était un nègre fort joli, plus empressé, plus industrieux que Topaze, et qui ne trouvait rien de difficile. Il leur communique le projet de son voyage. Topaze tâcha de l'en détourner avec le zèle circonspect d'un serviteur qui ne voulait pas lui déplaire; il lui représenta tout ce qu'il hasardait. Comment laisser deux familles au désespoir? comment mettre le couteau dans le cœur de ses parents? Il ébranla Rustan; mais Ébène le raffermit, et leva tous ses scrupules.

Le jeune homme manquait d'argent pour un si long voyage. Le sage Topaze ne lui en aurait pas fait prêter; Ebène y pourvut. Il prit adroitement le diamant de son maître, en fit fairc un faux tout semblable qu'îl remit à sa place, et donna le véritable en gage à un Arménien pour quelques milliers de roupies.

Quand le marquis ent ses roupies, tout fut prêt pour le départ. On chargea un éléphant de son bagage; on monta à cheval. Topaze dit à son maitre: l'ai pris la liberté de vous faire des remontrances sur votre entreprise; mais, après avoir remontré, il faut obéir; je snis à vous, je vous aime, je vous suivrai jusqu'au bout du monde; mais consultons en chemin l'oracle qui est à deux parasanges d'ici. Rustan y consentit. L'oracle répondit: « Si tu vas à l'orient, tu seras à l'occiè dent. » Rustan ne comprit rien à cette réponse. Topaze soutint qu'elle ne contenait rien de bon. Ébène, toujours complaisant, lui persuada qu'elle était très favorable.

Il y avait encore un autre oracle dans Cabul; ils y allèrent. L'oracle de Cabul répondit en ces mots: « Si tu possèders, tu ne possèders pas; si tu es « vainqueur, tu ne vaincras pas; si tu es Rustan, » tu ne le seras pas. » Cet oracle parut encore plus inintelligible que l'autre. Prenez garde à vous, disait Topaze. Ne redoutez rien, disait Ebène; et ce ministre, comme on peut le croire, avait toujonrs raison anprès de son maitre, dont il encourageait la usasion et l'esnérance.

Au sortir de Cabul, on marcha par une grande forêt, on s'assit sur l'herbe pour manger, on

laissa les chevaux paître. On se préparait à décharger l'éléphant qui portait le diner et le service . lorsqu'on s'aperçut que Topaze et Ébène n'étaient plus avec la petite caravane. On les appelle; la forêt retentit des noms d'Ébène et de Topaze. Les valets les cherchent de tous côtés, et remplissent la forêt de leurs cris; ils reviennent sans avoir rien vu , sans qu'on leur ait répondu. Nous n'avons trouvé, dirent-ils à Rustan, qu'un vautour qui se battait avec un aigle, et qui lui ôtait tontes ses plumes. Le récit de ce combat piqua la curiosité de Rustan; il alla à pied sur le lieu, il n'aperçut ni vautour ni aigle; mais il vit son éléphant, encore tout chargé de son bagage, qui était assailli par un gros rhinocéros. L'un frappait de sa corne, l'autre de sa trompe. Le rhinocéros lâcha prise à la vue de Rustan; ou ramena son éléphant; mais on ne trouva plus les chevaux. Il arrive d'étranges choses dans les forêts, quand on voyage l s'écriait Rustau. Les valets étaient consternés, et le maître au désespoir d'avoir perdu à la fois ses chevaux, son cher nègre, et le sage Topaze pour lequel il avait toujours de l'amitié, quoiqu'il ne fût jamais de son avis.

L'espérance d'être bientôt aux pieds de la belle princesse de Cachemire le consolait, quand il rencontra un grand âne rayé, à qui un rustre vigoureux et terrible donnait cent coups de bâton. Rien n'est si beau, ni si rare, ni si léger à la course que les ânes de cette espèce. Celui-ci répondait aux coups redoublés du vilain par des ruades qui auraient pu deraciner un chêne. Le jeune mirza prit, comme de raison, le parti de l'âne, qui était une créature charmante. Le rustre s'enfuit en disant à l'âne : Tu me le paieras. L'âne remercia son libérateur en son langage, s'approcha, se laissa caresser, et caressa. Rustan monte dessus après avoir diné, et prend le chemin de Cachemire avec ses domestiques, qui suivent les uns à pied, les autres montés sur l'éléphaut.

A peine était-il sur son âne que cet animal tourne vers Cabul, au lieu de suivre la route de Cachemire. Son maître a beau tourner la bride, donner des saccades, serrer les genoux, appuyer des éperons, rendre la bride, tirer à lui, fouetter à droite et à gauche, l'animal opiniâtre courait toujours vers Cabul.

Rustan suait, se démenait, se désespérait, quand il rencontreun marchand de chameaux, qui lui dit: Maître, vous avez là un âne bien malin qui vous mène où vous ne voulez pas aller; si vous voulez me le céder, je vous donnerai quatre de mes chameaux à choisir. Rustan remercia la Providence de lui avoir procuré un si bon marché. Topaze avait grand tort, dit-il, de me dire que mon voyage servit malheureux. Il monte sur le mon voyage servit malheureux.

plus beau chameau, les trois autres suivent; il rejoint sa caravane, et se voit dans le chemin de son bonheur.

A peine a-t-il marché quatre parasanges, qu'il est arrêté par un torrent profond, large, et impétueux, qui roulait des rochers blanchis d'écume. Les deux rivages étaient des précipices affreux qui éblouissaient la vue et glaçaient le courage; nul moyen de passer, nul d'aller à droite ou à gauche. Je commence à craindre, dit Rustan, que Topaze n'ait eu raison de blâmer mon voyage, et moi grand tort de l'entreprendre; encore, s'il était ici, il me pourrait donner quelques bons avis. Si j'avais Ébène, il me consolerait, et il trouverait des expédients; mais tout me manque. Son embarras était augmenté par la consternation de sa troupe : la nuit était noire, on la passa à se lamenter. Enfin la fatigue et l'abattement endormirent l'amoureux voyageur. Il se réveille au point du jour, et voit un beau pont de marbre élevé sur le torrent d'une rive à l'autre.

Ce furent des extlamations, des cris d'étonnement et de joie. Est-il possible? est-ce un songe? quel prodige! quel enchantement! oserons-nous passer? Toute la troupe se mettant à genoux, se relevait, allait au pont, baisait la terre, regardant le ciel, étendait les mains, posait le pied en tremblant, allait, revenait, était en extase; et Rustan disait : Pour le coup le ciel me favorise : Topaze ne savait ce qu'il disait; les oracles étaient en ma faveur; Ébène avait raison; mais pourquoi n'estil pas ici?

A peine la troupe sut-elle au-delà du torrent que voilà le pont qui s'abinie dans l'eau avec un fracas épouvantable. Tant mieux! tant mieux! s'écria Rustan; Dieu soit loué l le ciel soit béni! il ne veut pas que je retourne dans mon pays, où je n'aurais été qu'un simple gentilbomme; il veut que j'épouse ce que j'aime. Je serai prince de Cachemire; c'est ainsi qu'en possédant ma maîtresse, je ne possèderai pas mon petit marquisat à Candahar. Je serai Rustan, et je ne le serai pas, puisque je deviendrai un grand prince : voilà une grande partie de l'oracle expliquée nettement en ma faveur , le reste s'expliquera de même : je suis trop heureux; mais pourquoi Ébène n'est-il pas auprès de moi? je le regrette mille sois plus que Tapaze.

Il avança encore quelques parasanges avec la plus grande allégresse; mais sur la fin du jour, une enceinte de montagnes plus roides qu'une contrescarpe, et plus hautes que n'aurait été la tour de Babel, si elle avait été achevée, barra entièrement la caravane saisie de crainte.

Tout le monde s'écria : Dieu veut que nous périssions ici! il n'a brisé le pont que pour nous ôter tout espoir de retour; il n'a élevé la montagne que pour nous priver de tout moyen d'avaucer. O Rustani ô malheureux marquis! nous ne verrons jamais Cachemire, nous ne rentrerons jamais dans la terre de Candahar.

La plus cuisante douleur, l'abattement le plus accablant, succédaient dans l'âme de Rustan à la joie immodèrée qu'il avait ressentie, aux espérances dont il s'était enivré. Il était bien loin d'interpréter les prophéties à son avantage. O ciel! ó Dieu paternel! faut-il que j'aie perdu mon ami Topaze!

Comme il prononçait ces paroles en poussant de profonds soupirs, et en versant des l'armes au milieu de ses suivants désespérés, voilà la base de la montagne qui s'ouvre, une longue galerie en voûte, éclairée de cent mille flambeaux, se présente aux yeux éblouis; et Rustan de s'écrier, et ess gens de se jeter à genoux, et de tomber d'étonnement à la renverse, et de crier miracle l et de dire : Rustan est le favori de Vitsnou, le bienaimé de Brama; il sera le maître du monde. Rustan le croyait, il était hors de lui, élevé au-dessus de lui-même. Ahl Ebène, mon cher Ébène! où étes-vous? que n'êtes-vous témoin de toutes ces merveilles! comment vous ai-je perdu? Belle princesse de Cachemire, quand reverrai-je vos charmes?

Il avance avec ses domestiques, sou éléplant, ses chameaux, sous la voûte de la montagne, au bout de laquelle il entre dans une prairie émaillée de fleurs et bordée de ruisseaux: au bout de la prairie ce sont des allées d'arbres à perte de vue; et au bout de ces allées, une rivière, le loug de laquelle sont mille maisons de plaisance, avec des jardins délicieux. Il entend partout des concerts de voix et d'instruments; il voit des danses; il se hâte de passer un des ponts de la rivière; il demande au premier homme qu'il rencontre quel est ce beau pays.

Celui auquiel il s'adressait lui répondit : Vous ètes dans la province de Cachemire; vous voyez les habitants dans la joie et dans les plaisirs; nous cétébrons les noces de notre belle princesse, qui va se marier avec le seigneur Barbabou, à qui son père l'a promise ; que Dieu perpétue leuir élicité! A ces paroles Rustan tomba évanoui, et le seigneur cachemirien crut qu'il était sujet à l'épilepsie; il le fit porter dans sa maison, où il fut long-temps sans connaissance. On alla chercher les deux plus habiles médecins du canton; ils tâterent le pouls du malade qui, ayant repris un peu ses esprits, poussait des sanglots, roulait les yeux, et s'écriait de temps en temps : Topaze, Topaze, vous aviez bien raison!

L'un des deux médecins dit au seigneur cachemirien : Je vois à son accent que c'est un jeune

homme de Candahar, à qui l'air de ce pays ne vaut rien; il faut le renvoyer chez lui; je vois à ses yeux qu'il est devenu fou; confiez-le-moi, je le remènerai dans sa patrie, et je le guérirai. L'autre médecin assura qu'il n'était malade que de chagrin, qu'il fallait le mener aux noces de la princesse, et le faire danser. Pendant qu'ils consultaient, le malade reprit ses forces; les deux médecins furent congédiés, et Rustan demeura tête à tête avec son hôte.

Seigneur, lui dit-il, je vous demande pardou de m'être évanoui devant vous, je sais que cela n'est pas poli; je vous supplie de vouloir bien accepter mon éléphant, en reconnaissance des bontés dont vous m'avez honoré. Il lui conta ensuite toutes ses aventures, en se gardant bien de lui parler de l'objet de son voyage. Mais, au nom de Vitsnou et de Brama, lui dit-il, apprenez-moi quel est cet heureux Barhabou qui épouse la princesse de Cachemire; pourquoi son père l'a choisi pour gendre, et pourquoi la princesse l'a accepté pour son époux.

Seigneur, Jui dit le Cachemirien, la princesse n'a point du tout accepté Barbabou; au contraire elle est dans les pleurs, tandis que toute la province célèbre avec joie son mariage; elle s'est enfermée dans la tour deson palais; elle ne veut voir aucune des réjouissances qu'on fait pour elle. Rustan, en entendant ces paroles, se sentit renaître; l'éclat de ses couleurs, que la douleur avait flétries, reparut sur son visage. Dites-moi, je vous prie, continua-t-il, pourquoi le prince de Cachemire s'obstine à donner sa fille à un Barbabou dont elle ne veut pas.

Voici le fait, répondit le Cachemirien. Savez-voici que notre auguste prince avait perdu un gros diamant et un javelot qui lui tenaient fort au cœn? Aht je le sais très bien, dit Rustan. Apprencz douc, dit l'hôte, que notre prince, au désespoir de n'avoir point de nouvelles de ses deux bijoux, après les avoir fait long-temps chercher par toute la terre, a promis sa fille à quiconque lui rapporterait l'un ou l'autre. Il est venu un seigneur Barbabou qui était muni du diamant, et il épouse demain la princesse.

Rustan pălit, bégaya un compliment, prit congé de son hôte, et courut sur son dromadaire à la ville capitale où se devait faire la cérémonie. Il arrive au palais du prince, il dit qu'il a des choses importantes à lui communiquer, il demande une audience; on lni répond que le prince est occupé des préparatifs de la noce : c'est pour cela même, dit-il, que je veux lui parler. Il presse tant qu'il est introduit. Monseigneur, dit il, que Dieu couronne tous vos jours de gloire et de magnificence! votre gendre est un fripon.

Comment un fripon! qu'osez-vous dire? est-ce ainsi qu'on parle à un due de Cachemire du gendre qu'il a choisi? Oui, un fripon, reprit Rustan; et pour le prouver à votre altesse, c'est que voici votre diamant que ie vous rapporte.

Le duc tout étonné confronta les deux diamants: et comme il ne s'v connaissait guère, il ne put dire quel était le véritable. Voilà deux diamants, dit-il, et je n'ai qu'une fille; me voilà dans un étrange embarras! Il fit venir Barbabou, et lui demanda s'il ne l'avait point trompé. Barbabou jura qu'il avait acheté son diamant d'un Arménien ; l'autre ne disait pas de qui il tenait le sien, mais il proposa un expédient ; ce fut qu'il plût à son altesse de le faire combattre sur-le-champ contre son rival. Ce n'est pas assez que votre gendre donne un diamant; disait-il, il faut aussi qu'il donne des preuves de valeur : ne trouvez-vous pas bon que celui qui tuera l'autre épouse la princesse? Très bon, répondit le prince, ce sera un fort beau spectacle pour la cour; battez-vous vite tous deux; le vainqueur prendra les armes du vaineu, sclon l'usage de Cachemire, et il épousera ma tille.

Les deux prétendants descendent aussitôt dans la cour. Il y avait sur l'escalier une pie et un corbeau. Le corbeau criait, Battez-vous, battez-vous; la pie, Ne vous battez pas. Cela fit rire le prince : les deux rivaux y prirent garde à peine : ils commenceut le combat; tous les courtisans fesaient un cercle autour d'eux. La princesse, se tenant toujours renfermée dans sa tour, ne voulut point assister à ce spectacle; elle était bien loin de se douter que son amant fût à Cachemire, et elle avait tant d'horreur pour Barbabou, qu'elle ne voulaitrien voir. Le combat se passa le mieux du monde; Barbabou fut tué roide, et le peuple en fut charmé parce qu'il était laid, et que Rustan était fort joli : c'est presque toujours ce qui décide de la faveur publique.

Le vainqueur revêtit la cotto de maille, l'écharpe, et le casque du vaincu, et vint, suivi de toute la cour, au son des fanfares, se présenter sous les fenêtres de sa maîtresse. Tout le monde criait: Belle princesse, venez voir votre beau mari qui a tué son vilain rival; ses femmes répétaient ces paroles. La princesse mit par malheur la tête à la fenêtre, et voyant l'armure d'un homme qu'elle abhorrait, elle courut en désespérée à son cosser de la Chine, et tira le javelot statal qui alla percer son cher Rustan au défaut de la cuirasse; il jeta un grand cri, et à co cri la princesse erut reconnaître la vois de son malbeureux amant.

Elle descend échevelée, la mort dans les yeux et dans le cœur. Rustan était déjà tombé tout sanglant dans les bras de son père. Elle le voit : ô moment l ô vue! ô reconnaissance dout on ne peut

exprimer ni la douleur, ni la tendresse, ni l'horrecois, lui dit-elle, les premiers et les derniers
baisers de ton annante et de ta meurtrière. Elle
retire le dard de la plaie, l'eufonee dans son œur,
et meurt sur l'amant qu'elle adore. Le père épouvanté, éperdu, prèt à mourir comme elle, tiche
en vain de la rappeler à la vie; elle n'était plus.
Il maudit ce dard fatal, le brise en morceaux,
jette au loin ses deux diamants funestes; et, tandis qu'on prépare les fundérailles des affile, au lieu
de son mariage, il fait transporter dans son palais
Rustan eusanglanté, qui avait encore un reste de
vie.

On le porte dans un lit. La première chose qu'il voit aux deux côtés de ce lit de mort, c'est Topaze et Ébène. Sa surprise lui rendit un peu de force. Ahl cruels, dit-il, pourquoi m'avez-vous abandonné? peut-être la princesse vivrait encore, si vous aviez été près du malheureux Rustan. Je ne vous ai pas abandonné un seul moment, dit Topaze. J'ai toujours été près de vous, dit Ébène.

Ali! que dites-vous? pourquoi insulter à mes derniers moments? répoudit Rustan d'une voix languissante. Vous pouvez m'en croire, dit Topaze; vous savez que je n'approuvai jamais ce fatal voyage dont je prévoyais les horribles suites. C'est moi qui étais l'aigle qui a combattu contre le vautour, et qu'il a déplumé; j'étais l'éléphant qui emportait le bagage, pour vous forcer à retourner dans votre patrie; j'étais l'âne rayé qui vous ramenait malgré vous chez votre père : c'est moi qui ai égaré vos chevaux; c'est moi qui ai formé le torrent qui vous empĉehait de passer; e'est moi qui ai élevé la montagne qui vous fermait un ehemin si funeste; j'étais le médecin qui vous conseillait l'air natal; j'étais la pie qui vous criait de ne point combattre.

Et moi, dit Ébêne, j'étais le vautour qui a déplumé l'aigle; le rhinocéros qui dounait cent coups de corne à l'éléphant; le vilain qui battait l'âne rayé; le marchaud qui vous donnait des chameaux pour courir à votre perte; j'ai bâti le pont sur lequel vous avez passé; j'ai creusé la caverne que vous avez traversée; je suis le médeein qui vous encourageait à marcher; le corbeau qui vous criait de vous battre.

Hélas! souviens-toi des oracles, dit Topare: Si tu vas à l'orient, tu seras à l'occident. Oui, dit Ébène, on ensevelit iei les morts le visage tourné à l'occident: l'oracle était clair, que ne l'as-tu compris? Tu as possédé, et tu ne possédais pas; car tu avais le diamant, mais il était faux, et tu n'en savais rien. Tu es vainqueur, et tu meurs; tu es Rustan, et tu cesses de l'être : tout a été accompli.

Comme il parlait ainsi, quatre ailes blanches couvrirent le corps de Topaze, et quatre ailes noires celui d'Ebène. Que vois-je? s'écria Rustan. Topaze et Ébène répondirent ensemble: Tu vois tes deux génies. Eh! messicurs, leur dit le malheureux Rustan, de quoi vous melicz-vous? et pourquoi deux génies pour un pauvre homme? C'est la loi, dit Topaze; chaque honme a ses deux génies, c'est Platon qui l'a dit le premier, et d'autres l'ont répété ensuite; tu vois que rien n'est plus véritable: moi, qui te parles, je suis ton bon génie, et ma charge était de veiller auprès de toi jusqu'au dernier moment de ta vie; je m'en suis fidèlement acquitté.

Mais, dit le mourant, si ton emploi était de me servir, je suis donc d'une nature fort supérjeure à la tienne; et puis comment oses-tu dire que tu es mon bon gênie, quand tu m'as laissé tromper dans tout ce que j'ai eutrepris, et que tu me laisses mourir moi et ma maîtresse misèrablement? Hélas l c'était ta destinée, dit Topaze, Si c'est la destinée qui fait tout, dit le mourant, à quoi un génie est-il bon? Et toi. Ebène, avec tes quatre ailes noires, tu es apparemment mon mauvais génie? Vous l'avez dit, répondit Ébène, Mais tu étais donc aussi le mauvais gênie de ma princesse? Non, elle avait le sien, et je l'ai parfaitement seconde. Ah! maudit Ebene, si tu es si méchant, tu n'appartiens donc pas au même maître que Topaze? vous avez été formés tous deux par deux principes différents, dont l'un est bon, et l'autre méchant de sa nature? Ce n'est pas une conséquence, dit Ébène, mais c'est une grande difficulté. Il n'est pas possible, reprit l'agonisant. qu'un être favorable ait fait un génie si funeste. Possible ou non possible, repartit Ébène, la chose est comme je te le dis. Hélas! dit Topaze, mon pauvreami, ne vois-tu pas que ce coquin-là a encore la malice de te faire disputer pour allumer ton sang et précipiter l'heure de la mort? Va. ie ne suis guère plus content de toi que de lui, dit le triste Rustan : il avoue du moins qu'il a voulu me faire du mal; et toi, qui prétendais me défendre. tu ne m'as servi de rien. J'en suis bien faché, dit le bon génie. Et moi aussi, dit le mourant; il y a quelque chose la-dessous que je ne comprends pas. Ni moi non plus, dit le pauvre bon génie. J'en serai instruit dans un moment, dit Rustan. C'est ce que nous verrous, dit Topaze. Alors tout disparut. Rustan se retrouva dans la maison de son père, dont il n'était pas sorti, et dans son lit où il avait dormi une heure.

Il se réveille en sursaut, tout en sueur, tout égaré; il se tâte, il appelle, il crie, il sonne. Son volet de chambre, Topaze, accourt en bonnet de nuit, et tout en bâillant. Suis-je mort, suis-je en vie? s'écria Rustan; la belle princesse de Cachemire en réchappera-t-elle?.... Monseigneur rêvet-il? répondit froidement Topaze.

Ah l's'ecriait Rustan, qu'esi donc devenu ce barbare Èbène avec ses quatre ailes noires? c'est lui qui me fait mourir d'une mort si cruelle. — Monseigneur, je l'ai laissé là-laut qui ronfle; voulezvous qu'on le fasse descendre? — Le scélérat! il y a six mois entiers qu'il me persècute; c'est lui qui me mena à cette fatale foire de Cabul; c'est lui qui m'escamota le diamant que m'avait donné la princesse; il est seul la cause de mon voyage, de la mort de ma princesse, et du coup de javelot dont je meurs à la fleur de mon âge.

Rassurez-vous, dit Topaze; vous n'avez jamais étè à Cabul; il n'y a point de princesse de Cachemire; son père n'a jamais eu que deux garçons qui sont actuellement au collége. Vous n'avez jamais eu de diamant; la princesse ne peut être morte, puisqu'elle n'est pas née; et vous vous portez à merveille.

Comment I il n'est pas vrai que tu m'assistais à la mort dans le lit du prince de Cachemire? Ne m'as-tu pas avoué que, pour me garantir de tant de malheurs, tu avais été aigle, étéphant, âne rayé, médecin, et pie? — Monseigneur, vous avez rêvé tout cela: nos idées ne dépeudent pas plus de nous dans le sommeil que dans la veille. Dieu a voulu que cette file d'idées vous ait passé par la tête, pour vous donner apparenment quelque instruction dont vous ferez votre profit.

Tu te moques de moi, reprit Rustan; combien de temps ai-je donc dormi? — Monseigneur, vous n'avez encore dormi qu'une heure. — Eh bien I maudit raisonneur, conunent veux-tu qu'en une heure de temps j'aie été à la foire de Cabul il y a six mois, que j'en sois revenu, que j'aie fait le voyage de Cachemire, et que nous soyons morts, Barbabou, la princesse, et moi? — Monseigneur, il n'y a rien de plus aisé et de plus ordinaire, et vous auriez pu réellement faire le tour du monde, et avoir beaucoup plus d'aventures en hien moins de temps.

N'est-il pas vrai que vous pouvez lire en une heure l'abrégé de l'histoire des Perses, écrite par Zoroastre? cependant cet abrégé contient huit cent mille aunées. Tous ces événements passent sous vos yeux l'un après l'autre en une heure; or vous m'avouerer qu'il est aussi aisé à Brama de les resserrer tous dans l'espace d'une heure que de les étendre dans l'espace de huit cent mille années; c'est précisément la même chose. Figurez vous que le temps tourne sur une roue dont le diamètre est infini. Sous cette rone immense est une multitude innombrable de roues les unes dans les autres; celle du centre est imperceptible, et fait

un nombre influi de tours précisément dans le même temps que la grande roue n'en achère qu'un. Il est clair que tous les dynements, depuis le commencement du monde jusqu'à sa fin, peuvent arriver successivement en beaucoup moins de temps que la cent-millième partie d'une seconde; et on peut dire même que la chose est ainsi.

Je n'y entends rien ,dit Rustan. Si vous voulez, dit Topaze, j'ai un perroquet qui vous le fera aisément comprendre. Il est né quelque temps avant le déluge, il a été dans l'arche; il a beaucoup vu; cependant il n'a encore qu'un an et demi : il vous contera son histoire, qui est fort intéressante. Allez vite chercher votre perroquet, dit Rustan; il m'amusera jusqu'a ce que je puisse me rendor-nir. Il est chez ma sœur la religieuse, dit Topaze; je vais le ehercher, vous en serez content; sa mémoire est fidèle, il conte simplement, sans chercher à montrer de l'esprit à tout propos, et sans faire des phrases. Tant mieux, dit Rustan, voilà comme j'aime les contes. On lui amena le perroquet, lequel parla ainsi.

N. B. Mademoiselle Catherine Vadé n'a jamais pu trouver Thistoire du perroquet dans le portefeuille de feu son constu Autoine Vadé, auteur de ce conte. C'est grand dommage, vu le temps auquel vivail ce perroquet.

## JEANNOT ET COLIN.

1764.

Plusicurs personnesdignes de foi ont vu Jeannot et Colin à l'école, dans la ville d'Issoire, en Auvergne, ville fameuse dans tout l'univers par son collège et par ses chaudrons. Jeannot était fils d'un marchand de mulets très renommé; Colin devait le jour à ua brave labourenr des environs, qui cultivait la terre avec quatre mulets, et qui, après avoir payè la taille, le taillon, les aides et gabelles, le sou pour livre, la capitation, et les vingtièmes, ne se trouvait pas puissamment riche au bont de l'année.

Jeannot et Colin étaient fort jolis pour des Auvergnats; ils s'aimaient beaucoup; et ils avaient ensemble de petites privautés, de petites familiarités, dont on se ressouvient toujours avec agrément quand on se rencontre ensuite dans le monde.

Le temps de leurs études était sur le point de finir, quand un tailleur apporta à Jeannot un habit de velours à trois couleurs, avec une veste de Lyon de fort bon goût; le tout était accompagné d'une lettre à M. de La Jeannotière. Colin admira l'habit, et ne fut point jaloux; mais Jeannot prit un air de supériorité qui affligea Colin. Dès ce moment Jeannot n'étudia plus, se regarda au miroir, et méprisa tout le monde. Quelque temps après un valet de chambre arrive en poste, et apporte une seconde lettre à monsieur le marquis de La Jeannotjère; c'était un ordre de monsieur son père de faire venir monsieur son fils à Paris. Jeannot monta en chaise en tendant la main à Colin, avec un sourire de protection assez noble. Colin sentit son néant, et pleura. Jeannot partit dans tonte la pompe de sa gloire.

Les lecteurs qui aiment à s'instruire doivent

savoir que M. Jeannot, le père, avait acquis assez rapidement des biens immenses dans les affaires. Vous demandez comment on fait ces grandes fortunes? C'est parce qu'on est heureux. M. Jeannot était bien fait, sa femme aussi, et elle avait encore de la fraichenr. Ils allerent à Paris pour un procès qui les ruinait, lorsque la fortune, qui élève et qui abaisse les hommes à son gré, les présenta à la femme d'un entrepreneur des hôpitaux des armées, homme d'un grand talent, et qui pouvait se vanter d'avoir tué plus de soldats en un anque le canon n'en fait périr en dix. Jeannot plut à madame, la femme de Jeannot plut à monsieur. Jeannot fut bientôt de part dans l'entreprise; il entra dans d'autres affaires. Dès qu'on est dans le fil de l'eau, il n'y a qu'à se laisser aller; on fait sans peine une fortune immense. Les gredins, qui du rivage vous regardent voguer à pleines voiles, ouvrent des yeux étonnés; ils ne savent comment yous avez pu parvenir; ils yous envient au hasard, et font contre vous des brochures que vous ne lisez point. C'est ce qui arriva à Jeannot le père, qui fut bientôt M. de La Jeannotière, et qui, avant achete un marquisat an bout de six mois, retira de l'ecole monsieur le marquis son fils, pour le mettre à Paris dans le beau monde.

Colin, toujours tendre, écrivit une lettre de compliments à son ancien camarade, et lui fit ces lignes pour le congratuler. Le petit marquis ne lui fit point de réponse: Colin en fut malade de douleur.

Le père et la mère donnèrent d'abord un gouverneur au jeune marquis : ce gouverneur, qui était un homme du bel air, et qui ne savait rien, ne put rien enseigner à son pupille. Monsieur voulait que son fils apprit le latin, madame ne le voulait pas. Ils prirent pour arbitre un auteur qui était célèbre alors par des ouvrages agréables. Il fut prié à diner. Le maître de la maison commença par lui dire: Monsieur, comme vous savez le latin. et que vous êtes un homme de la eour.... Moi, monsieur, du latin l je n'en sais pas un mot, répondit le bel-esprit, et bien m'en a pris : il est clair qu'on parle beaucoup mieux sa langue quand on ne partage pas son application entre elle et les langues étrangères. Voyez toutes nos dames, elles out l'esprit plus agréable que les hommes; leurs lettres sont écrites avec cent fois plus de grâce ; elles n'ont sur nous eette supériorité que parce qu'elles ne savent pas le latin.

Eli bien! n'avais-je pas raison? dit madame. Je yeux que mon fils soit un homme d'esprit, qu'il réussisse dans le monde; et vous voyez bien que, s'il savait le latin, il serait perdu. Joue-t-on, s'il vous plait, la comédie et l'opéra en latin? plaidet-on en latin quand on a un procès? fait-on l'amour en latin? Monsieur, ébloui de ces raisons, passa condamnation, et il fut conclu que le jeune marquis ne perdrait point son temps à connaître Cicéron, Horace, et Virgile. Mais qu'apprendra-t-il donc? car encore faut-il qu'il sache quelque chose ; ne pourrait-on pas lui montrer un peu de géographie? A quoi cela lui servira-t-il? repondit le gouverneur. Quand monsieur le marquis ira dans ses terres, les postillons ne sauront-ils pas les eliemins? ils ne l'égareront certainement pas. On n'a pas besoin d'un quart de eercle pour voyager, et on va très commodément de Paris en Auvergne, sans qu'il soit besoin de savoir sous quelle latitude on se trouve.

Vous avez raison, répliqua le père; mais j'oi entendu parler d'une belle science qu'on appelle, je crois, l'astronomie. Quelle pitié l'epartit le gouverneur; se conduit-on par les astres dans ce nonde? et faudra-t-il que monsieur le marquis se tue à calculer une éclipse, quand il la trouve à point nommé dans l'almanaelt, qui lui enseigne de plus les fêtes mobiles, l'âge de la lune, et celui de toutes les princesses de l'Europe.

Madame fut entièrement de l'avis du gouverneur. Le petit marquis était au comble de la joie; le père était très indécis. Que faudra-t-il donc apprendre à mon fils? disait-il. A être aimable, répondit l'ami que l'on consultait; et s'il sait les moyens de plaire, il saura tout: c'est un art qu'il apprendra ehez madame sa mère, sans que ni l'un ni l'autre se donnent la moindre peine.

Madame, à ce discours, embrassa le gracieux ignorant, et lui dit: On voit bien, monsieur, que rous êtes l'homme du monde le plus savant; mon

fils vous devra toute son éducation : je m'imagine pourtant qu'il ne serait pas mal qu'il sât un pen d'histoire. Hélas l madame, à quoi cela est-il bon ? répondit-il; il n'y a certainement d'agréable et d'utile que l'histoire du jour. Toutes les histoires anciennes, comme le disait un de nos beaux-esprits', ne sont que des fables convenues; et pour les modernes, e'est un chaos qu'on ne pent débrouiller. Qu'importe à monsieur votre fils que Charlemagne ait institué les douze pairs de France, et que son successeur ait été bègue?

Rieu n'est mieux dit! s'écria le gouverneur : on étoulfe l'esprit des enfants sous un amas de connaissances inutiles; mais de toutes les sciences la plus absurde, à mon avis, et celle qui est la plus capable d'étouffer toute espèce de génie, c'est la géométrie. Cette science ridieule a ponr objet des surfaces, des lignes, et des points, qui n'existent pas dans la nature. On fait passer en esprit cent mille lignes courbes entre un cercle et une ligne droite qui le touche, quoique dans la réalité on n'y puisse pas passer un fétu. La géométrie, en vérité, n'est qu'une mauvaise plaisanterie.

Monsieur et madame n'entendaient pas trop ce que le gouverneur voulait dire; mais ils fureut entièrement de son avis.

Un seigneur comme monsieur le marquis, continua-t-il, ne doit pas se dessécher le cerveau dans ces vaines études. Si un jour il a besoin d'un géomètre sublime, pour lever le plan de ses terres, il les fera arpenter pour son argent. S'il veut débrouiller l'antiquité de sa noblesse, qui remonte aux temps les plus reculés, il enverra chereher un bénédictin. Il en est de même de tous les arts. Un jeune seigneur heureusement né n'est ni peintre, ni musicien, ni architecte, ni sculpteur; mais il fait fleurir tous ees arts en les encourageant par sa magnificence. Il vaut sans doute mieux les protéger que de les exercer ; il suffit que monsieur le marquis ait du goût; c'est aux artistes à travailler pour lui; et c'est en quoi on a très grande raison de dire que les gens de qualité (j'entends eeux qui sont très riches) savent tout sans avoir rien appris, parcequ'en effet ilssavent à la longue juger de toutes les ehoses qu'ils commandent et qu'ils paient.

L'aimable ignorant prit alors la parole, et dit: Yous avez très bien remarqué, madame, que la grande fin de l'homme est de réussir dans la société. De bonne foi, est-ce par les sciences qu'on oblient ce succés? s'est-on jamais avisé dans la boune compagnie de parler de géométrie? demande-t-on jamais à un honnête hommequel astre se lève auiourd'hui avec le soleil? S'informe-t-on

<sup>·</sup> Fonteucile.

à souper si Clodion-le-Chevelu passa le Rhin? Non, sans doute, s'écria la marquise de La Jeannotière, que ses charmes avaient initiée quelque fois dans le beau monde, et monsieur mon fils ne doit point éteindre son génie par l'étude de tous ces fatras; mais enfin que lui apprendra-t-on? car il est bon qu'un jeune seigneur puisse briller dans l'occasion, comme dit monsieur mon mari. Je me souviens d'avoir oui dire à un abbé que la plus agréable des seiences était une chose dont j'ai oublié le nom, mais qui commence par un B .-Par un B, madame? ne serait-ce point la botanique?-Non, ce n'était point de botanique qu'il me parlait; elle commençait, vous dis-je, par un B, et finissait par un on. - Ahl j'entends, madame; c'est le blason : c'est, à la vérité, une science fort profonde; mais elle n'est plus à la mode depuis qu'on a perdul'habitude de faire peindre ses armes aux portières de son carrosse; c'était la chose du monde la plus utile dans un état bien policé. D'ailleurs cette étude serait infinie; il n'y a point aujourd'hui de barbier qui n'ait ses armoiries; et vous savez que tout ce qui devient commun est peu fêté. Enfin, après avoir examiné le fort et le faible des sciences, il fut décidé que monsieur le marquis apprendrait à danser.

La nature, qui fait tout, lui avait donné un talent qui se développa bientôt avec un succès prodigieux; c'était de chanter agréablement des vaudevilles. Les grâces de la jeunesse, jointes à ce don supérieur, le firent regarder comme le jeune homme de la plus grande espérance. Il fut aimé des femmes; et ayant la tête toute pleine de chansons, il en fit pour ses maîtresses. Il pillait Bacchus et l'Amour, dans un vaudeville, la nuit et le jour dans un autre, les charmes et les alarmes dans un troisième; mais, comme il y avait toujours dans ses vers quelques pieds de plus ou de moins qu'il ne fallait, il les fesait corriger moyennant vingt louis d'or par chanson; et il fut mis dans l'Année littéraire au rang des La Fare, des Chaulieu, des Hamilton, des Sarrasin, et des Voiture.

Madame la marquise crut alors être la mère d'un bel-esprit, et donna à souper aux beaux-esprits de Paris. La tête du jeune homme fut bientôt renversée; il acquit l'art de parler sans s'entendre, et se perfectionna dans l'habitude de n'être propre à rien. Quand son père le vit si éloquent, il regretta vivement de ne lui avoir pas fait apprendre le latin, car il lui aurait acheté une grande charge dans la robe. La mère, qui avait des sentiments plus nobles, se chargea de solliciter un régiment pour son fils; et en attendant il fit l'amour. L'amour est quelquefois plus cher qu'un régiment. Il dépensa beaucoup, pendant que ses parents

s'épuisaient encore davantage à vivre en grands seigneurs.

Une jeune veuve de qualité, leur voisine, qui n'avait qu'une fortune médiocre, voulut bien se résoudre à mettre en sûreté les grands biens de monsieur et de madame de La Jeannotière, en se les appropriant, et en épousant le jeune marquis. Elle l'attira chez elle, se laissa aimer, lui fit entrevoir qu'il ne lui était pas indifférent, le conduisit par degrés, l'euchanta, le subjugua sans peine. Elle lui donnait tantôt des éloges, tantôt des conseils ; elle devint la meilleure amie du père et de la mère. Une vieille voisine proposa le mariage; les parents, éblouis de la splendeur de cette alliance, acceptèrent avec joie la proposition : ils donnèrent leur fils unique à leur amie intime. Le jeune marquis allait épouser une femme qu'il adorait et dont il était aimé; les amis de la maison le félicitaient; on allait rédiger les articles, en travaillant aux habits de noce et à l'épithalame,

Il était un matin aux genoux de la charmante épouse que l'amour, l'estime, et l'amitié, allaient lui donner; ils goûtaient, dans une conversation tendre et animée, les prémices de leur bonheur; ils s'arrangeaient pour mener une vie délicieuse, lorsqu'un valet de chambre de madame la mère arrive tout effaré. Voici bien d'autres nouvelles, dit-il; des huissiers déménagent la maison de monsieur et de madame; tout est saisi par des créanciers; on parle de prise de corps, et je vais faire mes diligences pour être payé de mes gages. Voyons un peu, dit le marquis, ce que c'est que ça, ce que c'est que cette aventure-là. Oui, dit la veuve, allez punir ces coquins-là, allez vite. Il y court, il arrive à la maison; son père était déjà emprisonné: tous les domestiques avaient fui chacun de leur côté, en emportant tout ce qu'ils avaient pu. Sa mère était seule, sans secours, sans consolation, noyée dans les larmes; il ne lui restait rien que le souvenir de sa fortune, de sa beauté, de ses fautes, et de ses folles dépenses.

Après que le fils out long-temps pleuré avec la mère; il lui dit enfin: Ne nous désespérons pas; cette jeune veuve m'aime éperdument; elle est plusgénéreuse encore que riche, je réponds d'elle; je vole à elle, et je vais vous l'amener. Il retourne donc chez sa maîtresse, il la trouve tête à tête avec un jeune officier fort aimable. Quoi! c'est vous, M. de La Jeannotière; que venez-vous faire ici? abandonnet-lon ainsi sa mère? Allez chez cette pauvre femme, et dites-lui que je lui veux toujours du bien: j'ai besoin d'une femme de chambre, et je lui donnerai la préférence. Mon garçon, tu me parais assez bien tourné, lui dit l'officier; si tu veux entrer dans ma compagnie, je te donnerai un bon engagement.

Le marquis stupéfait, la rage dans le œur, alla chercher son ancien gouverneur, déposa ses dottleurs dans son sein, et lui demanda des conseils. Celui-ci lui proposa de se faire, comme lui, gouverneur d'enfants. Hélas! je ne sais rien, vous ne m'avez rien appris, et vous étes la première cause de mon malbeur; et il sanglotait en lui parlant ainsi. Faites des romans, lui dit un bel esprit qui était la; c'est une excellente ressource à Paris.

Le jeuné homme, plus désespéré que jamais, courut chez le confesseur de sa mère; c'était un théatin très accrédité, qui ne dirigeait que les femmes de la première considération; dès qu'il le vit, il se précipita vers lui. Eh! mon Dieu! monsieur le marquis, où est votre carrosse? comment se porte la respectable madame la marquise votre mère? Le pauvre malheureux lui conta le désastre de sa famille. A mesture qu'il s'expliquait, le théatin prenait une mine plus grave, plus iodifférente, plus imposante: Mon fils, voilà où Dieu vous voulait; les richesses ne servent qu'à corrompre le cœur; Dieu a donc fait la grâce à votremère de la réduire à la mendicité?

Oui, monsieur.—Tant mieux, elle est sûre de son salut.—Mais, mon père, en attendant, n'y aurait-il pas moyen d'obtenir quelques secours dans ee moude?—Adieu, mon fils; il y a une dame de la cour qui m'attend.

Le marquis fut près de s'évanouir ; il fut traité à peu près de même par tous ses amis , et apprit mieux à counaître le monde dans unc demi-journée que dans tout le reste de sa vie.

Comme il était plougé dans l'accablement du désespoir, il vit avancer une chaise roulante, à l'antique, espèce de tombereau couvert, accompagné de rideaux de cuir, suivide quatre charrettes énormes toutes chargées. Il y avait dans la chaise un jeune homme grossièrement vêtu; c'était un visage roud et frais qui respirait la douceur et la gaieté. Sa petite fenme brune, et assez grossièrement agréable, était cahotée à côté de lui. La voiture n'allait pas comme le char d'un petit maître : le voyageur eut tout le temps de contempler le marquis immobile abiné dans sa douleur. Eh! mon Dieu! s'écria-t-il, je crois que c'est là Jeannot. A ce nom le marquis lève les yenv, la voiture s'ar-

rête: C'est Jeannot lui-inême, c'est Jeannot. Le petit homme rebondi ne fait qu'un saut, et court embrasser son ancien camarade. Jeannot reconnut Colin; la honte etles pleurs couvrirent son visage. Tu m'as abandonné, dit Colin; mais tu as beau être grand seigneur, je t'aimerai toujours. Jeannot, confus et atteudri, lui conta, en sanglotant, une partie de son histoire. Viens dans l'hôtellerie où je loge me conter le reste, lui dit Colin; embrasse ma petite femme, et allons diner ensemble.

lls vont tous trois à pied, suivis du bagage. . Ou'est-ce donc que tout cet attirail? vous appartient-il? - Oui, tout est à moi et à ma femme. Nous arrivons du pays ; je suis à la tête d'une bonne manufacture de fer étamé et de cuivre. L'ai épousé la fille d'un riche négociant en usteusiles nécessaires aux grands et aux petits; nous travaillons beaucoup: Dieu nous bénit: nous n'avons point changé d'état, nous sommes heureux, nous aiderons notre ami Jeannot. Ne sois plus marquis; toutes les grandeurs de ce monde ne valent pas un bon ami. Tu reviendras avec moi au pays, je t'apprendrai le métier, il n'est pas bien disticile; je te mettrai de part, et nous vivrous gaiement dans le coin de terrre où nous sommes nės.

Jeannot éperdu se sentait partagé entre la douleur et la joie, la tendresse et la honte; et il se disait tout bas: Tous mes amis du bel air m'out trabi, et Colin, que j'ai méprisé, vient seul à mon secours. Quelle instruction | La bonté d'âme de Colin développe dans le cœur de Jeannot le germe du bon naturel, que le monde n'avait pas encore étouffé. Il sentit qu'il ne pouvait abandonner son père et sa mère. Nous aurons soin de ta mère, dit Colin; et quant à ton bonhomme de père, qui est en prison, j'entends un peu les affaires; ses créanciers, voyant qu'il n'a plus rien, s'accommoderont pour peu de chose; je me charge de tout. Colin fit tant qu'il tira le père de prison. Jeannot retourna dans sa patrie avec ses parents, qui reprirent leur première profession. Il épousa une sœur de Colin , laquelle, étant de même humeur que le frère, le rendit très heureux. Et Jeannot le père, et Jeannotte la mère, et Jeannot le fils, virent que le bonheur n'est pas dans la vanité.

#### secondon to colin

And any element of the control of th

A series of the series of the

The state of the second second

The second secon



Tum as abandonné, mais... je talmeral toulours.

dearnas a idas

• • . 

# L'INGÉNU,

HISTOIRE VÉRITABLE,

TIREE DES MANUSCRITS DU P. QUESNEL. - 1767.

#### CHAPITRE I.

Comment le prieur de Notre-Dame de la Montagne et mademoiselle sa sœur renconfrérent un Huron.

Un jour saint Dunstan, Irlandais de nation et saint de profession, partit d'Irlande sur une petite montagne qui vogua vers les côtes de France, et arriva par cette voiture à la baie de Saint-Malo. Quand il fut à bord, il donna la bénédiction à sa montagne, qui lui fit de profondes révérences, et s'en retourna en Irlande par le même chemin qu'elle était venue.

 Dunstan fonda un petit prieuré dans ees quartiers-là, et lui donna le nom de prieuré de la Montagne, qu'il porte encore, comme un chacun sait.

En l'année 1689, le 15 juillet au soir, l'abbé de Kerkabon, prieur de Notre-Dame de la Montagne, se promenait sur le bord de la mer avec mademoiselle de Kerkabon, sa sœur, pour prendre le frais. Le prieur, déjà un peu sur l'âge, était un très bou ecclesiastique, aimé de ses voisins, après l'avoir été autrefois de ses voisines. Ce qui lui avait donné surtout une grande considération, c'est qu'il était le seul bénéficier du pays qu'on ne fût pas obligé de porter dans son lit quand il avait soupé avec ses confrères. Il savait assez honnétement de théologie; et quand il était las de lire saint Augustin, il s'amusait avec Rabelais : aussi tout le monde disait du bien de lui.

Mademoiselle de Kerkabon, qui n'avait jamais été mariée, quoiqu'elle eût grande envie de l'être, conservait de la fraicheur à l'âge de quarante-cinq ans; son caractère était bon et sensible; elle aimait le plaisir, et était dévote.

Le prieur disait à sa sœur, en regardant la mer : Hélas I c'est ici que s'embarqua notre pauvre frère avec notre chère belle-sœur madame de Kerkabon, sa femme, sur la frégate l'Hirondelle, en 4669, pour aller servir en Canada. S'il n'avait pas été tué, nous pourrions espérer de le revoir encore.

Croyez-vous, disait mademoiselle de Kerkabon, que notre belle-sœur ait été mangée par les Iroquois, comme on nous l'a dit? Il est certain que si elle n'avait pas été mangée, elle serait revenue an pays. Je la pleurerai toute ma vie; c'était une femme charmante; et notre frère, qui avait beaucoup d'esprit, aurait fait assurément une grande fortune.

Commo ils s'attendrissaient l'un et l'autre à co souvenir, ils virent entrer dans la baie de Rance un petit bâtiment qui arrivait avec la marée: c'étaient des Anglais qui venaient vendre quelques denrées de leur pays. Ils sautèrent à terre, sans regarder monsieur le prieur ni mademoiselle sa sœur, qui fut très choquée du peu d'attentiou qu'on avait pour elle.

Il n'en fut pas de même d'un jeune homme très bien fait, qui s'élauça d'un saut par-dessus la tête de ses compagnons, et se trouva vis-à-vis mademoiselle. Il lui fit un signe de tête, n'étant pas dans l'usage de faire la révérence. Sa figure et son ajustement attirèrent les regards du frère et de la sœur. Il était nu-tête et nu-jambes, les pieds chaussés de petites saudales, le chef orné de longs cheveux en tresses, un petit pourpoint qui serrait une taille fine et dégagée; l'air martial et doux. Il tenait dans sa main une petite bouteille d'eau des Barbades, et dans l'autre une espèce de bourse dans laquelle était un gobelet et de très bon biscuit de mer. Il parlait français fort intelligiblement. Il présenta de son eau des Barbades à mademoiselle de Kerkabon et à monsieur son frère ; il en but avec eux : il leur en fit reboire encore, et tout cela d'un air si simple et si naturel, que le frère et la sœur en furent charmés. Ils lui offrirent leurs services, en lui demandant qui il était et où il allait. Le jeune homme leur répondit qu'il n'en savait rien , qu'il était curieux , qu'il avait voulu voir comment les côtes de France étaient faites, qu'il était venu , et allait s'en retourner.

Monsieur le prieur jngeant à son accent qu'il n'était pas Anglais, prit la liberté de lui demander de quel pays il était. Je suis Huron, lui répondit le jeune homme.

Mademoiselle de Kerkabon, étonnée et en-

chantée de voir un Huron qui lui avait fait des politesses, pria le jeune homme à souper; il ne se il pas prier deux fois, et tous trois allèrent de compagnie au prieuré de Notre-Dame de la Moutagne.

La courte et ronde demoiselle le regardait de tous ses petits yeux, et disait de temps en temps au prieur: Cegrand garçon-là a un teint de lis et de rosel qu'il a une belle peau pour un Huron! Yous avez raison, ma seur, disait le prieur. Elle fesait cent questions coup sur coup, et le voyageur répondait toujours fort juste.

Le bruit se répandit bientôt qu'il y avait un Huron au prieuré. La bonne compagnie du eauton s'empressa d'y venir souper. L'abbé de Saint-Yves v vint avec mademoiselle sa sœur, jeune basse-brette, fort jolie et très bien élevée. Le bailli, le receveur des tailles, et leurs femmes furent du souper. On plaça l'étranger entre mademoiselle de Kerkabon et mademoiselle de Saint-Yves. Tont le monde le regardait avec admiration; tout le monde lui parlait et l'interrogeait à la fois; le fluron ne s'en émouvait pas. Il semblait qu'il eût pris pour sa devise celle de milord Bolingbroke. Nihil admirari. Mais à la fin , excédé de tant de bruit, il leur dit avec assez de douceur, mais avec un peu de fermeté: Messieurs, dans mon pays on parle l'un après l'autre : comment voulez-vous que je vous réponde quand vous m'empêchez de vous entendre? La raison fait toujours rentrer les hommes en eux-mêmes pour quelques moments : il se fit un grand silence. Monsieur le bailli, qui s'emparait toujours des étrangers dans quelque maison qu'il se trouvât, et qui était le plus grand questionneur de la province, lui dit en ouvrant la bouche d'un demi-pied : Monsieur, comment yous nommez-vous? On m'a toujours appelé l'Ingénu, reprit le Huron, et on m'a confirmé ce nom en Angleterre, paree que je dis toujours naïvement ce que je pense, comme je fais tout ce que ie veux.

Comment, étant né Huron, avez-vous pu, monsieur, veuir en Angleterre? C'est qu'on m'y a mené; j'ai été fait, dans un comhat, prisonnier par les Anglais, après m'etre assez bien défendu; et les Anglais, qui aiment la bravoure, parce qu'ils sont braves et qu'ils sont aussi honnêtes que nous, m'ayant proposé de me rendre à mes parents ou de venir en Angleterre, j'acceptai le dernier parti, parce que de mon uaturel j'aime passionnément à voir du pays.

Mais, monsieur, dit le bailli avec son ton imposant, comment avez-vous pur abandonner ainsi père et mère? C'est que je n'ai jamais connu ni père ni mère, dit l'étranger. La compagnie s'attendrit, et lout le moude répétait. Ni mère, ni mère! Nous lui en servirons, dit la maîtresse de la maison à son frère le prieur : que ee monsieur le Huron est intéressant! L'Ingénu la remercia avec une cordialité noble et fière, et lui fit comprendre qu'il n'avait besoin de rien.

Je m'aperçois, monsieur l'Ingénu, dit le grave bailli, que vous parlez mieux français qu'il n'appartient à un lluron. Un Français, di-il, que nous avions pris dans ma grande jeunesse en Huronie, et pour qui je conçus beaucoup d'amitié, m'enseigna sa langue; j'apprends très vite ce que je veux apprendre. J'ai trouvé en arrivant à Plymouth un de vos Français réfugiés que vous appelez huguenots, je ne sais pourquoi; il m'a fait faire quelques progrès dans la connaissance de votre langue; et dès que j'ai pu m'exprimer intelligiblement, je suis venu voir votre pays, parce que j'aime assez les Français quand ils ne font pas trop de questions.

L'abbé de Saint-Yves, malgré ce petit avertissement, lui demanda laquelle des trois laugues lui plaisait davantage, la hurone, l'anglaise, ou la française. La hurone, sans contredit, répondit l'Ingénu. Est-il possible 7 s'écria mademoiselle de Kerkabon; j'avais toujours cru que le français était la plus belle de toutes les laugues après le bas-breton.

Alors ce fut à qui demanderait à l'Ingénu comment on disait en huron du tabac, et il répondait taya: comment on disait manger, et il répondait essenten. Mademoiselle de Kerkabon voulut absolument savoir comment on disait faire l'amour; il lui répondit trovander\*; et soutint, non sans apparence de raison, que ces mots-là valaient bien les mots français et anglais qui leur correspondaient. Trovander parut très joli à tous les convives.

Monsieur le prieur, qui avait dans sa bibliothèque la grammaire hurone, dont le réverend P. Sagar Théodat, récollet, fameux missionnaire, lui avait fait présent, sortit de table un moment pour l'aller consulter. Il revint tout haletant de tendresse et de joie; il reconnut l'Ingénu pour un vrai Huron. On dispula un peu sur la multiplicité des langues, et on convint que, sans l'aventure de la tour de Babel, toute la terre aurait parlé francais.

L'interrogant bailli, qui jusque-là s'était défié un peu du personnage, conçut pour lui un profond respect; il lui parla avec plus de civilité qu'auparavant, de quoi l'Ingénu ne s'aperçut pas.

Mademoiselle de Saint-Yves était fort curieuse de savoir comment on fesait l'amour au pays des

a Tous ces noms sont en effet hurons.

Hurons. En fesant de belles actions, répondit-il, pour plaire aux personnes qui vous ressemblent. Tous les convives applaudirent avec étonnement. Mademoiselle de Saint-Yves rougit et fut fort aise. Mademoiselle de Kerkabon rougit aussi, mais elle n'était pas si alse; elle fut un peu piquée que la galanterie ne s'adressat pas à elle; mais elle était si bonne personne, que son affection pour le Huron n'en fut point du tout altérée. Elle lui demanda, avec beaucoup de bonté, combien il avait eu de maîtresses en Huronie. Je n'en ai jamais eu qu'une ; dit l'Ingénu ; c'était mademoiselle Abacaba, la bonne amie de ma chère nourrice; les jones ne sont pas plus droits, l'hermine n'est pas plus blanche, les moutons sont moins doux, les aigles moins fiers, et les cerfs ne sont pas si légers que l'était Abacaba. Elle poursuivait un jour un lièvre dans notre voisinage, environ à cinquante lieues de notre habitation; un Algonquin mal élevé, qui habitait cent lieues plus loin, vint lui prendre son lièvre; je le sus, j'y courus, je terrassai l'Algonquin d'un coup de massue, je l'amenai aux pieds de ma maîtresse, pieds et poings liés. Les parents d'Abacaba voulurent le manger, mais je n'eus jamais de goût pour ces sortes de festins; je lui rendis sa liberté, j'en fis un ami. Abacaba fut si touchée de mon procédé qu'elle me préféra à tous ses amants. Elle m'aimerait encore si elle n'avait pas été mangée par un ours : j'ai puni l'ours, j'ai porté long-temps sa peau; mais cela ne m'a pas consolé.

Mademoiselle de Saint-Yves , à ce récit , sentait un plaisir secret d'apprendre que l'Ingénu n'avait eu qu'une maîtresse , et qu'Abacaba n'était plus ; mais elle ne démélait pas la cause de son plaisir. Tout le monde fixait les yeux sur l'Ingénu; on le louait beaucoup d'avoir empêché ses camarades de manger un Algonquin.

L'impitoyable bailli, qui ne pouvait réprimer sa fureur de questionner, poussa enfin la curiosité jusqu'à s'informer de quelle religion était M. le Huron; s'il avait choisi la religion anglicane, ou la gallicane, ou la liuguenote? Je suis de ma religion, dit-il, comme vous de la vôtre. Hélas! s'écria la Kerkabon, je vois bien que ces malheureux Anglais n'ont pas seulement sougé à le baptiser. Eh I mon Dieu, disait mademoiselle de Saint-Yves, comment se peut-il que les Hurons ne soient pas catholiques? Est-ce que les révérends pères jésuites ne les ont pas tous convertis? L'Ingénu l'assura que dans son pays on ne convertissait personne; que jamais un vrai Huron n'avait changé d'opinion, et que même il n'ya point dans sa langue de terme qui signifiât inconstance. Ces derniers mots plurent extrêmement à mademoiselle de Saint-Yves.

Nous le baptiserons, nous le baptiserons, disait la Kerkabon à M. le prieur; vous en aurez l'honneur, mon cher frère; je veux absolument être sa marraine : M. l'abbé de Saint-Yves le présentera sur les fonts : ce sera une cérémonie bien brillante; il en sera parlé dans toute la Basse-Bretagne, et cela nous fera un honneur infini. Toute la compagnie seconda la maîtresse de la maison; tous les convives criaient : Nous le baptiserons ! L'Ingénu répondit qu'en Angleterre on laissait vivre les gens à leur fantaisie. Il témoigna que la proposition ne lui plaisait point du tout, et que la loi des Ilurons valait pour le moins la loi des Bas-Bretons; enfin il dit qu'il repartait le lendemain. On acheva de vider sa bouteille d'eau des Barbades, et chacun s'alla coucher.

Quand on eut reconduit l'Ingénu danssa clambre, mademoiselle de Kerkabon et son amie mademoiselle de Saint-Yves ne purent se tenir de regarder par le trou d'une large serrure pour voir comment dormait un Huron. Elles virent qu'il avait étendu la couverture du lit sur le plancher, et qu'il reposait dans la plus belle attitude du monde.

\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE II.

Le Huron, nommé l'ingénu, reconnu de ses parents.

L'ingénu, selon sa coutume, s'éveilla avec le soleil, au chant du coq, qu'on appelle en Angleterre et en Huronie la trompette du jour. Il n'était pas comme la bonne compagnie, qui languit dans un lit oiseux jusqu'à ce que le soleil ait fait la moitié de son tour, qui ne peut ni dormir ni se lever, qui perd tant d'heures précieuses dans cet état mitoyen entre la vie et la mort, et qui seplaint encore que la vie est trop courte.

Il avait déjà fait deux ou trois lieues, il avait tué trente pièces de gibier à balle seule, lorsqu'en rentrant il trouva monsienr le prieur de Notre-Dame de la Montagne et sa discrète sœur, se promenant en bonnet de nuit dans leur petit jardin. Il leur présenta toute sa chasse, et en tirant de sa chemise une espèce de petit talisman qu'il portait toujours à son cou, il les pria de l'accepter en reconnaissance de leur bonne réception. C'est ce que j'ai de plus précieux, leur dit-il; on m'a assuré que je serais toujours heureux tant que je porterais ce petit brimborion sur moi, et je vous le donne afia que vous soyez toujours heureux.

Le prieur et mademoiselle sourirent avec attendrissement de la natveté de l'Ingénu. Ce présent consistait en deux petits portraits assez mal faits, attachés ensemble avec une courroie fort grasse.

Mademoiselle de Kerkabon lui demanda s'il >

avait des peintres en Huronie. Non, dit l'Ingénu; cette rareté me vient de ma nourrice; son mari l'avait eue par conquête, en dépouillant quelques Français du Canadaqui nous avaient fait la guerre; c'est tout ce que j'en ai su.

Le prieur regardait attentivement ces portraits; il changea de couleur, il s'émut, ses mains tremblèrent. Par Notre-Dame de la Montagne, s'écriat-il, je crois que voilà le visage de mon frère le capitaine et de sa femmel Mademoiselle, après les avoir considérés avec la même émotion, en jugea de même. Tous deux étaient saisis d'étonnement et d'une joie mêlée de douleur ; tous deux s'attendrissaient; tous deux pleuraient; leur cœur palpitait; ils poussaient des cris; ils s'arrachaient les portraits; chacun d'eux les prenait et les rendait vingt fois en une seconde; ils dévoraient des yeux les portraits et le Huron ; ils Iui demandaient l'un après l'autre, et tous deux à la fois, en quel lieu, en quel temps, comment ces miniatures étaient tombées entre les mains de sa nourrice; ils rapprochaient, ils comptaient les temps depuis le départ du capitaine; ils se souvenaient d'avoir eu nouvelle qu'il avait été jusqu'au pays des Hurons, et que depuis ce temps ils n'en avaient jamais entendu parler.

L'Ingénu leur avait dit qu'il n'avait conu ni père ni mère. Le prieur, qui était homme de sens, remarqua que l'Ingénu avait un peu de barbe; il savait très bien que les Hurons n'en ont point. Son menton est cotonné, il est donc fils d'un homme d'Europe: mon frère et ma belle-sœur ne parturent plus après l'expédition contre les Hurons, en 4669: mon neveu devait alors être à la mamelle: la nourrice hurone lui a sauvé la vie, et lui a servi de mère. Enfin, après cent questions et cent réponses, le prieur et sa sœur conclurent que le fluron était leur propre neveu. Ils l'embrassaient en versant des larmes; et l'Ingénu riait, ne pouvant s'imaginer qu'un fluron fût neveu d'un prieur bas-breton.

Toute la conipagnie descendit; M. de Saint-Yves, qui était grand physionomiste, compara les deux portraits avec le visage de l'Ingénu; il fit très habilement remarquer qu'il avait les yeux de sa mère, le front et le nez de feu monsieur le capitaine de Kerkabon, et des joues qui tenaient de l'un et de l'autre.

Mademoiselle de Saint-Yves, qui n'avait jamais vu le père ni la mère, assura que l'Ingénu leur ressemblait parfaitement. Ils admiraient tous la Providence et l'enchaînement des événements de ce monde. Enfin on était si persuadé, si convaincu dela naissance de l'Ingénu, qu'il consentit lui-même à être neveu de monsieur le prieur, en disant qu'il aimait autant l'avoir pour oncle qu'un autre.

On alla rendre grâce à Dieu dans l'église de Notre-Dame de la Montagne, tandis que le Huron, d'un air indifférent, s'amusait à boire dans la maison.

Les Anglais qui l'avaient amené, et qui étaient prêts à mettre à la voile, vinrent lui dire qu'il était temps de partir. Apparemment, leur dit-il, que vous n'avez pas retrouvé vos oncles et vos tantes; je reste ici ; retournez à Plymouth, je vous donne toutes mes hardes, je n'ai plus besoin de rien au monde, puisque je suis le neveu d'un prieur. Les Anglais mirent à la voile, en se souciant fort peu que l'Ingénu eût des parents ou non en Basse-Bretagne.

Après que l'oncle, la tante, et la compagnie, eurent chanté le Te Deum; après que le bailli eut encore accablé l'Ingénu de questions; après qu'on eut épuisé tout ce que l'étonnement, la joie, la tendresse, peuvent faire dire, le prieur de la Montagne et l'abbé de Saint-Yves conclurent à faire baptiser l'Ingénu au plus vite. Mais il n'en était pas d'un grand Huron de vingt-deux ans, comme d'un enfant qu'on régénère sans qu'il en sache rien. Il fallait l'instruire, et cela paraissait difficile; car l'abbé de Saint-Yves supposait qu'un homme qui n'était pas né en France n'avait pas le sens commun.

Le prieur fit observer à la compagnie que, si en effet M. l'Ingénu, son neveu, n'avait pas eu le bouheur de naître en Basse-Bretagne, il n'en avait pas moins d'esprit; qu'on en pouvait juger par toutes ses réponses, et que sûrement la nature l'avait beaucoup favorisé, tant du côté paternel que du maternel.

On lui demanda d'abord s'il avait jamais lu quelque livre. Il ditqu'il avait lu Rabelais traduit en anglais, et quelques morceaux de Shakespeare qu'il savait par cœur; qu'il avait trouvé ces livres chez le capitaine du vaisseau qui l'avait amené de l'Amérique à Plymouth, et qu'il en était fort content. Le bailli ne manqua pas de l'interroger sur ces livres. Je vous avoue, dit l'Ingénu, que j'ai cru en deviner quelque chose, et que je n'ai pas entendu le reste.

L'abbé de Saint-Yres, à ce discours, fit réfexion que c'était ainsi que lui-même avait toujours lu, et que la plupart des hommes ne lisaient guère autrement. Vous avez sans doute lu la Bible? dit-il au Huron. Point du tout, monsieur l'abbé; elle n'était pas parmi les livres de mon capitaine; je n'en ai jamais entendu parler. Voilà comme sont ces maudits Anglais, criait mademoiselle de Kerkabon, ils feront plus de cas d'une pièce de Shakespeare, d'un plum-pudding et d'une bouteille de rhum, que dn Pentatenque. Aussi n'ont-ils jamais converti personne en Amé-



426 avai nu : mar. quel la gi Ĺ il cl blèr t-il. capi les a juge: nem s'att palp les I dait yeu: ľun lieu étaic ils r le d eu 1 rons ente L père rem il sa Son bom part rons man lui t et ce que bras: ne r d'un Te capit de l' M VII. ent. Ils admiraient tous la Procapitaine; je n'en ai jamais entendu parier. vona inement des événements de ce comme sont ces maudits Anglais, criait madeétait si persuadé, si convaincu moiselle de Kerkabon, ils feront plus de cas d'une pièce de Shakespeare, d'un plum-pudding et Ingénu, qu'il consentit lui-même monsieur le prieur, en disant d'une bouteille de rhum, que du Pentateuque.

Aussi n'ont-ils jamais converti personne en Amé-

int l'avoir pour oncle qu'un autre.



Ils dévoraient des yeux les portraits et le Huron.

Insern ch ..

Suite par Fuene Car

The state of the s

.

•

rique. Certainement ils sont maudits de Dieu; et nous leur prendrons la Jamaïque et la Virginie avant qu'il soit peu de temps.

Quoi qu'il en soit, ou fit venir le plus habile tailleur de Saint-Malo pour habiller l'Ingénu de pied en cap. La compagnie se sépara; le bailli alla faire ses questions ailleurs. Mademoiselle de Saint-Yves, en partant, se retourna plusieurs fois pour regarder l'Ingénu; et il lui fit des révérences plus profondes qu'il n'en avait jamais fait à personne en sa vie.

Le bailli, avant de prendre congé, présenta à mademoiselle de Saint-Yves un grand nigaud de fils qui sortait du collége; mais à peine le regardat-elle tant elle était occupée de la politesse du lluron.

.....

#### CHAPITRE III.

Le Huron, nommé l'Ingénu, converti.

Monsieur le prieur voyant qu'il était un peu sur l'âge, et que Dieu lui envoyait un neveu pour sa consolation, se mit en tête qu'il pourrait lui résigner son bénéfice, s'il réussissait à le baptiser, et à le faire entrer dans les ordres.

L'Ingénu avait une mémoire excellente. La fermeté des organes de Basse-Bretagne, fortifiée par le climat du Canada, avait rendu sa tête si vigoureuse, que quand on frappait dessus, à peine le sentait-il; et quand on gravait dedans, rien ne s'effacait; il n'avait jamais rien oublié. Sa conception était d'autant plus vive, et plus nette, que son enfance n'ayant point été chargée des inutilités et des sottises qui accablent la nôtre, les choses entraient dans sa cervelle sans nuage. Le prieur résolut enfin de lui faire lire le nouveau Testament. L'Ingénu le dévora avec beaucoup de plaisir; mais ne sachant ni dans quel temps ni dans quel pays toutes les aventures rapportées dans ce livre étaient arrivées, il ne douta point que le lieu de la scène ne fût en Basse-Bretague; et il jura qu'il couperait le nez et les oreilles à Calphe et à Pilate, si jamais il rencontrait ces marauds-là.

Son oncle, charmé de ces bonnes dispositions, le mit au fait en peu de temps; il loua son zèle; mais il lui apprit que ce zèle était inutile, attendu que ces gens-là étaient morts il y avait environ seize cent quatre-vingt-dix années. L'Ingénu sut bientôt presque tout le livre par œur. Il proposait quelquefois des difficultés qui mettaient le prieur fort eu peine. Il était obligé souvent de consulter l'abbé de Saint-Yves, qui, ne sachant que répondre, fit venir un jésuite bas-breton pour achever la conversion du Buron.

Enfin la grâce opéra ; l'Ingénu promit de se faire

chrétien; il ne douta pas qu'il ne dût commencer par être circoncis; car, disait-il, je ne vois pas dans le livre qu'on m'a fait lire un seul persounage qui ne l'ait été; il est donc évident que ie dois faire le sacrifice de mon prépuce : le plus tôt c'est le mieux. Il ne délibéra point : il envoya chercher le chirurgien du village, et le pria de lui faire l'opération, comptant réjouir infiniment mademoiselle de Kerkabon et toute la compagnie, quand une fois la chose serait faite. Le frater, qui n'avait point encore fait cette opération. en avertit la famille, qui jeta les hauts cris. La bonne Kerkabon trembla que son neveu, qui paraissait résolu et expéditif, ne se fit lui-même l'opération très maladroitement, et qu'il n'en résultât de tristes effets, auxquels les dames s'intéressent toujours par bonté d'âme.

Le prieur redressa les idées du Huron; il lui remontra que la circoncision n'était plus de mode; que le baptême était beaucoup plus doux et plus salutaire; que la loi de grâce n'était pas comme la loi de rigueur. L'Ingénu, qui avait beaucoup de bon sens et de droiture, disputa, mais reconnut son erreur; ce qui est assez rare en Europe aux gens qui disputent; enfin il promit de se faire baptiser quand on voudrait.

Il fallait auparavant se confesser; et c'était l'a le plus difficile. L'Ingénu avait toujours en poche le livre que sou oncle lui avait donné. Il n'y trouvait pas qu'un seul apôtre se fût confessé, et cela le rendait très rétif. Le prieur lui ferma la bouche en lui montrant, dans l'épître de Saint-Jacques-le-Mineur, ces mots qui font tant de peine aux hérétiques : Confessez vos péchés les uns aux autres. Le lluron se tut, et se confessa a un récollet. Quand il eut fini, il tira le récollet du confessionnal, et saisissant son homme d'un bras vigoureux, il se mit à sa place, et le sit mettre à genoux devant lui : Allons, mon ami, il est dit : Confessez-vous les uns aux autres, je t'ai couté mes péchés, tu ne sortiras pas d'ici que tu ne m'aies conté les tiens. En parlant ainsi, il appuyait son large genou contre la poitrine de son adverse partie. Le récollet pousse des hurlements qui font retentir l'église. On accourt au bruit, on voit le catéchumène qui gourmait le moine au nom de saint Jacques-le-Mineur. La ioie de baptiser un Bas-Breton huron et anglais était si grande, qu'on passa par-dessus ces singularités. Il y cut même beaucoup de théologiens qui pensèrent que la confession n'était pas nécessaire, puisque le baptême tenait lieu de tout.

On prit jour avec l'évêque de Saint-Malo, qui, flatté comme on peut le croire de baptiser un Ilurou, arriva dans un pompeux équipage, suivi de son clergé. Mademoiselle de Saint-Yves, en bénissant Dieu, mit sa plus belle robe, et fit venir une coiffeuse de Saint-Malo, pour briller à la cérémonie. L'interrogant bailh accourut avec toute la contrée. L'église était magnifiquement parée; mais quand il fallut prendre le lluron pour le mener aux fonts baptismaux, on ne le trouva point.

L'oncle et la tante le cherchèrent partout. On rrut qu'il était à la chasse, selon sa coutume. Tous les conviés à la fête parcoururent les bois et les villages voisins: point de nouvelles du Huron.

On commencait à craindre qu'il ne fût retourné en Angleterre. On se souvenait de lui avoir entendu dire qu'il aimait fort ce pays-là. Monsieur le prieur et sa sœur étaient persuadés qu'on n'y baptisait personne, et tremblaient pour l'âme de leur neveu. L'évêque était confondu et prêt à s'en retourner; le prieur et l'abbé de Saint-Yves se désespéraient ; le bailli interrogeait tous les passants avec sa gravité ordinaire; mademoiselle de Kerkabon pleurait; mademoiselle de Saint-Yves ne pleurait pas, mais elle poussait de profonds soupirs, qui semblaient témoigner son goût pour les sacrements. Elles se promenait tristement le long des saules et des roseaux qui bordent la petite rivière de Rance, lorsqu'elles aperçurent au milieu de la rivière une grande figure assez blanche, les deux mains croisées sur la poitrine. Elles jetérent un grand cri, et se détournèrent. Mais la curiosité l'emportant bientôt sur toute autre considération, elles se coulèrent doucement entre les roseaux; et quand elles furent bien sûres de n'être point vues, elles voulurent voir de quoi il s'agissait:

#### CHAPITRE IV.

#### L'Ingénu baptisé.

Le prieur et l'abbé étant accourus demandèrent à l'Ingénu ce qu'il fesait la Eh parbleu l messieurs, j'attends le baptème : il y a une heure que je suis dans l'eau jusqu'au cou, et il n'est pas honnête de me laisser morfondre.

Mon oher neveu, lui dit tendrement le prieur, ce n'est pas ainsi qu'on baptise en Basse-Bretagne; reprenez vos habits et venez avec nous. Mademoiselle de Saint-Yves, en entendant ce discours, disait tout has à sa compagne: Mademoiselle, eroyez-vous qu'il reprenne sitôt ses habits?

Le lluron cependant repartit au prieur: Vous ne m'en ferez pas aceroire cette fois-ci comme l'autre; j'ai bien étudié depuis ce temps-la, et je suis très certain qu'on ne se baptise pas autrement. L'eunuque de la reine Candace fut baptisé dans un ruisseau; je vous défie de me montrer dans le livre que vous m'avez donné qu'on s'y soit ja

mais pris d'une autre façon. Je ne seral point baptisé du tout, ou je le serai dans la rivière. On ent beau lui remontrer que les usages avaieut changé, l'Ingénu était têtu, car il était Breton et huron. Il revenait toujours à l'eunuque de la reine Candace; et quoique mademoiselle sa tante et mademoiselle de Saint-Yves, qui l'avaient observé entre les saules, fussent en droit de lui dire qu'il ne lui appartenait pas de citer un pareil homme, elles n'en firent pourtant rien, tant était grande leur discrétion. L'évêque vint lui-même lui parler, ce qui est beaucoup; mais il ne gagna rien: le fluron disputa contre l'évêque.

Montrez-moi, lui dit-il, dans le livre que m'a donné mon oncle, un seul homme qui n'ait pas été baptisé dans la rivière, et je ferai tout ee que vous voudrez.

La tante, désespérée, avait remarqué que la première fois que son neveu avait fait la révérence, il en avait fait une plus profonde à mademoiselle de Saint-Yves qu'à aucune autre personne de la compagnie, qu'il n'avait pas même salué monsieur l'évèque avec ce respect mêlé de cordialité qu'il avait témoigné à cette belle demoiselle. Elle prit le parti de s'adresser à elle dans ee grand embarras; elle la pria d'interposer son erédit pour engager le lluron à se faire baptiser de la même manière que les Bretons, ne croyant pas que son neueu pût jamais être chrétien, s'il persistait à vouloir être baptisé dans l'eau courante.

Mademoiselle de Saint-Yves rougit du plaisir secret qu'elle sentait d'être chargée d'une si importante commission. Elle s'approcha modestement de l'Ingénu, et lui serrant la main d'une manière tout à fait noble : Est-ce que vous ne ferez rien pour moi? lui dit-elle; et en prononçant ces mots elle baissait les yeux, et les relevait avec une grâce attendrissante. Ah l tout ce que vous voudrez, mademoiselle, tout ce que vous me commanderez; baptême d'eau, baptême de feu, baptême de sang, il n'y a rien que je vous refuse. Mademoiselle de Saint-Yves ent la gloire de faire en deux paroles ce que ni les empressements du prieur, ni les interrogations réitérées du bailli, ni les raisonnements même de mousieur l'évêque n'avaient pu faire. Elle sentit son triomphe; mais elle n'en sentait pas encore toute l'étendue.

Le baptème fut administré et reçu avec toute la décence, toute la magnificence, tout l'agrément possibles. L'oncle et la tante cédèrent à monsieur l'abbé de Saint-Yves et à sa sœur l'honneur de tenir l'Ingénu sur les fonts. Mademoiselle de Saint-Yves rayonnait de joie de se voir marraine. Elle ne savait pas à quoi ce grand titre l'asservissait; elle accepta cet honneur sans en counaître les fatales conséquences.

Comme il u'y a jamais eu de cérémonie qui ne fût suivie d'un grand diner, on se mit à table au sortir du baptême. Les goguenards de Basse-Bretagne dirent qu'il ne fallait pas baptiser son vin. Monsieur le prieur disait que le vin, selon Salomon, réjouit le cœur de l'homme. Monsieur l'évêque ajoutait que le patriarche Juda devait lier son anon à la vigne, et tremper son manteau dans le sang du raisin, et qu'il était bien triste qu'on n'en pût faire autant en Basse-Bretagne, à laquelle Dieu avait dénié les vignes. Chacun tâchait de dire un bon mot sur le baptême de l'Ingénu, et des galanteries à la marraine. Le bailli, toujours interrogant, demandait au Huron s'il serait fidèle à ses promesses. Comment voulez-vous que je manque à mes promesses, répondit le Huron, puisque je les ai faites entre les mains de mademoiselle de Saint-Yves?

Le Iluron s'échaulfa; il but beaucoup à la santé de sa marraine. Si J'avais été baptisé de votre main, dit-il, je sens que l'eau froide qu'on m'a versée sur le chignon m'aurait brûlé. Le bailli trouva cela trop poétique, ne sachant pas combien l'allégorie est familière au Canada. Mais la marraine en fut extrêmement contente.

On avait donné le nom d'Hercule au baptisé. L'évêque de Saint-Malo demandait toujours quel était ce patron, dont il n'avait jamais entendu parler. Le jésuite, qui était fort savant, lui dit que c'était un saint qui avait fait douze miracles. Il y en avait un treizième qui valait les douze autres, mais dont il ne convenait pas à un jésuite de parler; c'était celui d'avoir changé cinquante filles en femmes en une seule nuit. Un plaisant, qui se trouva la, releva ce miracle avec énergie. Toutes les dames baissèrent les yeux, et jugèrent à la physionomie de l'Ingénu, qu'il était digne du saint dont il pertait le nom.

\*\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE V.

Lingénu amoureux.

Il faut avouer que depuis ce baptême et ce dîner mademoiselle de Saint-Yves souhaita passionnément que monsieur l'évêque la lit encore participante de quelque beau sacrement avec M. Hercule l'ingénu. Cependant, comme elle était bien élevée et fort modeste, elle n'osait convenir tout à fait avec elle-même de ses tendres sentiments; mais, s'il lui échappait un regard, un mot, un geste, une pensée, elle enveloppait tout cela d'un voile de pudeur infiniment aimable. Elle était tendre, vive, et sage.

Dès que monsieur l'évêque fut parti . l'Ingénu

et mademoiselle de Saint-Yves se rencontrèrent sans avoir fait réflexion qu'ils se cherchaient. Ils se parlèrent sans avoir imaginé ce qu'ils se diraient. L'Ingénu lui dit d'abord qu'il l'aimait de tout son cœur, et que la belle Abacaba, dont il avait été fou dans son pays, n'approchait pas d'elle. Mademoiselle lui répondit, avec sa modestie ordinaire, qu'il fallait en parler au plus vite à monsieur le prieur son oncle, et à mademoiselle sa tante, et que de son côté elle en dirait deux mots à son cher frère l'abbé de Saint-Yves, et qu'elle se flattait d'un consentement commun.

L'Ingénu lui répond qu'il n'avait besoin du consentement de personne, qu'il lui paraissait extrémement ridicule d'aller demander à d'autres ce qu'on devait faire; que, quand deux parties sout d'accord, on n'a pas besoin d'un tiers pour les accommoder. Je ne consulte personne, dit-il, quand j'ai envie de dégeûner, ou de chasser, ou de dormir: je sais bien qu'en amour il n'est pas mal d'avoir le consentement de la personne à qui on en veut: mais, comme ce n'est ni de mon oncle nide ma tante que je suis amoureux, ce n'est pas à eux que je dois m'adresser dans cetteaffaire, et, si vous m'en croyez, vous vous passerez aussi de monsieur l'abbé de Saint-Yves.

On peut juger que la belle Bretonne employa toute la délicatesse de son esprit à réduire son Huron aux termes de la bienséance. Elle se fâcta même, et bientôt se radoucit. Enfin on ne sait comment aurait fini cette conversation, si, le jour baissant, monsieur l'abbé n'avait ramené sa sœur à son abbaye. L'Ingénu laissa coucher son oncle et sa tante, qui étaient un peu fatigués de la cérémonie et de leur long diner. Il passa une partié de la nuit à faire des vers en langue hurone pour sa bien-aimée; car il faut savoir qu'il n'y a aucun pays de la terre où l'amour n'ait rendu les amants poêtes.

Le lendemain son oncle lui parla ainsi après le déjeiner, en présence de mademoiselle de Kerkabon, qui était tout attendrie : Le ciel soit loud de ce que vous avez l'honneur, mon cher neveu, d'être chrétien et Bas-Breton! mais cela ne suffit pas; je suis un peu sur l'âge; mon frère n'a laissé qu'un petit coin de terre qui est très peu de chose; j'ai un bon prieuré; si vous voulez seulement vous faire sous-diaren, comme pe l'espère, je vous résignerai mon prieuré, et vous vivrez fort à votre aise, après avoir été la consolation de ma vieillesse.

L'ingénu répondit : Mon oncle, grand bien vous fasse l vivez tant que vous pourrez. Je ne sais pas ce que c'est que d'être sous-diacre, ni que de résigner; mais tout me sera bon, pourvu que j'aio mademoiselle de Saint-Yves à ma disposition. Ehl mon Dieu, mon neveu, que dites-vous là? Vous aimez donc cette belle demoiselle à la folie? - Oui , mon oncle. - Hélas! mon neveu , il est impossible que vous l'épousiez. - Cela est très possible, mon oncle; car non sculement elle m'a serré la main en me quittant, mais elle m'a promis qu'elle me demanderait en mariage; et assurément je l'épouserai.-Cela est impossible, vous dis-ie, elle est votre marraine; c'est un péché épouvantable à une marraine de serrer la main de son filleul : il n'est pas permis d'épouser sa marraine; les lois divines et humaines s'y opposent. - Morbleu I mon oncle, vous vous moquez de moi : pourquoi serait-il défendu d'épouser sa marraine, quand elle est jeune et jolie? Je n'ai point vu dans le livre que vous m'avez donné qu'il fût mal d'épouser les filles qui ont aidé les gens à être baptisés. Je m'aperçois tous les jours qu'on fait ici une infinité de choses qui ne sont point dans votre livre, et qu'on n'y fait rien de tout ce qu'il dit : je vous avoue que cela m'étonne et me fâche. Si on me prive de la belle Saint-Yves, sous prétexte de mon baptême, je vous avertis que je l'enlève, et que je me débaptise.

Le prieur fut confondu; sa sœur pleura. Mon cher frère, dit-elle, il ne faut pas que notre neveu se damue; notre saint-père le pape peut lui donner dispense, et alors il pourra être chrétiennement heureux avec ce qu'il aime. L'Ingénu embrassa sa tante. Quel est donc, dit-il, cet homme charmant qui favorise avec tant de bonté les gar-cons et les illles dans leurs amours? Je veux lui aller parler tout à l'heure.

On lui expliqua ce que c'était que le pape; el l'ingénu fut encore plus étonné qu'auparavant. Il n'ya pas un mot de tout cela dans votre livre, mon cher oncle; j'ai voyagé, je connais la mer; nous sommes ici sur la côte de l'Océan; et je quitterais mademoiselle de Saint-Yves pour aller demander la permission de l'aimer à un homme qui demeure vers la Méditerranée, à quatre cents lieues d'ici, et dont je n'entends point la langue l'ecla est d'un ridicule incompréhensible. Je vais sur-le-champ chez monsieur l'abbbé de Saint-Yves, qui ne demeure qu'à une lieue de vous, et je vous réponds que l'épouserai ma maîtressedans la journée.

Comme il parlait encore, entra le bailli qui, selon sa coutume, lui demauda où il allait. Je vals me marier, dit l'Ingénu en courant; et au bout d'un quart d'heure il était déjà chez sa belle et chère basse-brette qui dormait encore. Alı l mon frère, disait mademoiselle de Kerkabon au prieur, jamais vous ne ferez un sous-diacre de notre neveu.

Le bailli fut très mécontent de ce voyage; car il prétendait que son fils éponsât la Saint-Yves;

et ce fils était encore plus sot et plus insupportable que son père.

#### CHAPITRE VI.

L'Ingénu court chez sa maîtresse, et devient furieux.

A peine l'Ingénu était arrivé, qu'ayant demandé à une vieille servante où était la chambre de sa maîtresse, il avait poussé fortement la porte mal fermée, et s'était élancé vers le lit. Mademoiselle de Saint-Yves, se réveillant en sursaut, s'était écriée : Quoi l c'est vous la l c'est vous l'arrêtez-vous, que faites-vons? Il avait répondu : Je vous épouse; et en effet il l'épousait, si elle ne s'était pas déhattue avec toute l'honnêteté d'une personne qui a de l'éducation.

L'Ingénu n'entendait pas raillerie; il trouvait toutes ces façons-là extrêmement impertinentes. Ce n'était pas ainsi qu'en usait mademoiselle Abacaba, ma première maîtresse; vous n'avez point de probité; vous n'avez promis mariage, et vous ne voulez point faire mariage; c'est mauquer aux premières lois de l'honneur; je vous apprendrai à tenir votre parole, et je vous remettrai dans le chemin de la vertu.

L'Ingénu possédait une vertu mâle et intrépide, digne de son patron Hercule, dont on lui avait donné le nom à son baptème; il allait l'exercer dans toute son étendue, lorsqu'aux cris perçants de la demoiselle plus discrètement vertueuse, accourut le sage abbé de Saint-Yves, avec sa gouvernante, un vieux domestique dévot, et un prêtre de paroisse. Cette vue modéra le courage de l'assaillant. El Il mon Dieu I mon cher voisin, lui dit l'abbé, que faites-vous là? Mon devoir, répliqua le jeune homme; je remplis mes promesses, qui sont sacrées.

Mademoiselle de Saint-Vves se rajusta en rougissant. On emmena l'Ingénu dans un autre appartement. L'abbé lui remontra l'énormité du
procédé. L'Ingénu se defendit sur les privilèges de
loi naturelle, qu'il connaissait parfaitement. L'abbé
voulut prouver que la loi positive devait avoir lout
l'avantage, et que, sans les conventions faites
entre les hommes, la loi de nature no serait presque jamais qu'un brigandage naturel. Il faut, lui
disait-il, des notaires, des prêtres, des témoins,
des contrats, des dispenses. L'ingénu lui répondit
par la réflexion que les sauvages ont toujours faite:
Vous êtes donc de bien malhontées gens, puisqu'il
faut entre vous tant de précautions.

L'abbé eut de la peine à résoudre cette difficulté. Il y a, dit-il, je l'avoue, beaucoup d'inconstants et de fripous parmi nous; et il y en aurait autant thez les Hurons, s'ils étaient rassemblés dans une grande ville; mais aussi il y a des âmes sages, honnêtes, éclairées, etce sontces hommes hau ion fait les lois. Plus on est homme de bien, plus on doit s'y soumettre; on donne l'exemple aux vicieux, qui respectent un frein que la vertu s'est donné elle-même.

Cette réponse frappa l'Ingénu. On a déjà remarqué qu'il avait l'esprit juste. On l'adoucit par des paroles flatteuses; on lui donna des espérances : ce sont les deux piéges où les hommes des denx hémisphères se prennent; on lui présenta même mademoiselle de Saint-Yves, quand elle eut fait sa toilette. Tout se passa avec la plus grande bienséance; mais, malgré cette décence, les yeux étincelants de l'Ingénu Hercule firent toujours baisser ceux de sa maîtresse, et trembler la compagnie.

On eut une peine extrême à le renvoyer chez ses parents. Il fallut encore employer le crédit de la belle Saint-Yves; plus elle sentait son pouvoir sur lui, et plus elle l'aimait. Elle le fit partir, et en fut très affligée : entin, quand il fut parti, l'abbé, qui non seulement était le frère très aîné de mademoiselle de Saint-Yves, mais qui était aussi son tuteur, prit le parti de soustraire sa pupille aux empressements de cet amant terrible. Il alla consulter le bailli, qui, destinant toujours son fils à la sœur de l'abbé, lui conseilla de mettre la pauvre fille dans une communauté. Ce fut un coup terrible : une indifférente qu'on mettrait en couvent jetterait les hauts cris; mais une amante. et une amante aussi sage que tendre! c'était de quoi la mettre an désespoir.

L'Ingénu, de retour chez le prieur, raconta tout avec sa naïveté ordinaire. Il essuya les mêmes remontrances qui firent quelque effet sur son esprit, et aucun sur ses sens; mais le lendemain, quand il voulut retourner chez sa belle maîtresse, pour raisonner avec elle sur la loi naturelle et sur la loi de convention, monsieur le bailli lui apprit avec une joie insultante qu'elle était dans un couvent. Eh bien! dit-il, j'irai raisonner dans ce couvent. Cela ne se pent, dit le bailli : il lui expliqua fort au long ce que c'était qu'un couvent ou un convent, que ce mot venait du latin conventus, qui signifie assemblée; et le Huron ne pouvait comprendre pourquoi il ne pouvait pas être admis dans l'assemblée. Sitôt qu'il fut instruit que cette assemblée était une espèce de prison où l'on tenait les filles renfermées, chose horrible, inconnue chez les Hurons et chez les Anglais, il devint aussi furieux que le fut son patron Hercule, lorsque Euryte, roi d'OEchalie, non moins cruel que l'abbé de Saint-Yves , lui refusa la belle Iole sa fille, non moins belle que la sœur de l'abbé.

Il voulait aller mettre le feu au couvent, enlever sa maltresse, ou se brûler avec elle. Mademoiselle de Kerkabon, épouvantée, renonçait plus que jamais à toutes les espérances de voir son neveu sous-diacre, et disait en pleurant qu'il avait le diable au corps depuis qu'il était baptisé.

# CHAPITRE VII.

L'Ingénu repousse les Anglais.

L'Ingénu, plongé dans une sombre et profonde mélancolie, se promena vers le bord de la mer, son fusil à deux conps sur l'épanle, son grand contelas au côté, tirant de temps en temps sur quelques oiseaux, et souvent tenté de tirer sur lui-même: mais il aimait encore la vie, à cause de mademoiselle de Saint-Yves. Tantôt il maudissait son oncle, sa tante, toute la Basse-Bretagne, et son baptème; tantôt il les bénissait, puisqu'ils lui avaient fait connaître celle qu'il aimait. Il prenaît sa résolution d'aller brûler le couvent, et il s'arrêtait tout court, de peur de brûler sa maitresse. Les flots de la Manche ne sont pas plus agités par les vents d'est et d'ouest, que son œur l'était par tant de mouvements contraires.

Il marchait à grands pas, sans savoir où, lorsqu'il entendit le son du tambour. Il vit de loin tout un peuplo dont une moitié courait au rivage, et l'autre s'enfuyait.

Mille cris s'élèvent de tous côtés; la curiosité et le courage le précipitent à l'instant vers l'endroit d'où partaient ces clameurs, il y vole en quatre bonds. Le commandant de la milice, qui avait soupé avec lui chez le prieur, le reconnut aussitôt, il court à lui, les bras ouverts: Ah l c'est l'Ingénu, il combattra pour nous. Et les milices, qui mouraient de peur, se rassurèrent et crièrent aussi: C'est l'Ingénu le 'c'est l'est l'est

Messieurs, dit-il, de quoi s'agit-il? pourquoi ètes-vous si effarés? a-t-on mis vos multresses dans des couvents? Alors cent voix confuses s'écrient: Ne voyez-vous pas les Anglais qui abordent? El bien l'épliqua le Huron, ce sont de braves gens; ils ne m'ont point enlevé ma multresse.

Le commandant lui fit entendre que les Anglais venaient piller l'abbaye de la Montagne, boire le vin de son oncle, et peut-être enlever mademoiselle de Saint-Yves; que le petit voisseau sur lequel il avait abordé en Bretagne n'était venu que pour reconnaître la côte; qu'ils fesaient des actes d'hostilité, sans avoir déclaré la guerre au roi de France, et que la province était exposée. Ah l'si cela est, ils violent la loi naturelle; laissez-moi faire; j'ai demeuré long-temps parmi eux, je sais leur langue,

je leur parlerai; je ne crois pas qu'ils pnissent avoir un si méchant dessein.

Pendant cette conversation, l'escadre anglaise approchait; voilà le Huron qui court.vers elle, se jette dans un petit bateau, arrive, monte au vaisseau amiral, et demando s'il est vrai qu'ils viennent ravager le pays sans avoir déclaré la guerre honnétement. L'amiral et tout son bord firent de grands éclats de rire, lui firent boire du punch, et le renyovèrent.

L'Ingénu piqué ne songea plus qu'à se bien bettre contre ses auciens amis, pour ses compatriotes et pour monsieur le prieur. Les gentilshommes du voisinage accouraient de toutes parts : il se joint à eux : on avait quelques canons ; il les charge, il les pointe, il les tire l'un après l'autre. Les Anglais déharquent; il court à eux, il en tue trois de sa main, il blesse même l'amiral, qui s'était moqué de lui. Sa valeur anime le courage de toute la milice; les Anglais se rembarquent, et toute la côte retentissait des cris de victoire. vive le roi, vive l'Ingénu! Chacun l'embrassait, chacun s'empressait d'étancher le sang de quelques blessures légères qu'il avait reçues. Ah! disait-il, si mademoiselle de Saint-Yves était là, elle me mettrait une compresse.

Le bailli, qui s'était caché dans sa cave pendant le combat, vint lui faire compliment comme les autres. Mais il fut bien surpris quand il entendit Hercule l'Ingénu dire à une douzaine de jeunes gens de bonne volonté, dont il était entouré: Mes amis, ce n'est rien d'avoir délivré l'abbaye de la Montagne, il faut délivrer une fille. Toute cette bouillante jeunesse prit feu à ces scules paroles. On le suivait déjà en foule, on courait au couvent. Si le bailli n'avait pas sur-le-champ avert le commaudant, si on n'avait pas couru après la troupe joyeuse, c'en était fait. On ramena l'Ingénu chez son oncle et sa tante, qui le baignèrent de larmes de tendresse.

Je vois bien que vous ne serez jamais ni sousdiacre ni prieur, lui dit, l'onele; vous serez un officier encore plus brave que mon frère le capitaine, et probablement aussi gueux. Et mademoiselle de Kerkabon pleurait toujours en l'embrassant, et en disant: Il se fera tuer comme mon frère; il vaudrait bien mieux qu'il fût sousdiacre.

L'Ingénu, dans le combat, avait ramassé une grosse bourse remplie de guinées, que probablement l'amiral avait laissé tomber. Il ne douta pas qu'avec cette bourse il ne pût acheter toute la Basse-Bretagne, et surtout faire mademoiselle de Saint-Yves grande dame. Chacun l'exhorta à faire le voyage de Versailles, pour y recevoir le prix de ses services. Le commandant, les principaux offi-

ciers, le comblèrent de certificats. L'oncle et la tante approuvèrent le voyage du neveu. Il devait étre, sans difficulté, présenté au roi : cela scul l'ui donnerait un prodigieux relief dans la province. Ces deux bonnes gens ajoutèrent à la bourse anglaise un présent considérable de leurs épargnes. L'Ingénu disait en lui-mème : Quand je verrai le roi, je lui demanderai mademoiselle de Saint-Yres en mariage, et certainement il ne me refusera pas. Il partit donc aux acclamations de tout le canton, étouffé d'embrassements, baigné des larmes de sa tante, béni par son oncle, et se recommandant à la belle Saint-Yyes.

## CHAPITRE VIII.

L'Ingénu va en cour. Il soupe en chemin avec des huguenots.

L'Ingénu prit le chemin de Saumur par le coche, parce qu'il n'y avait point alors d'autre commodité. Quand il fut à Saumur, il s'étonna de trouver la ville presque déserte, et de voir plusieurs familles qui déménageaient. On lui dit que, six ans auparavant, Saumur contenait plus de quinze mille âmes, et qu'à présent il n'y en avait pas six mille. Il ne manqua pas d'en parler à souper dans son hôtellerie. Plusieurs protestants étaient à table; les uns se plaiguaient amèrement, d'autres frémissaient de colère, d'autres disaient en pleurant,

« . . . . Nos dulcia linquimus arva ,
» Nos patriam fugimus.

L'ingénu, qui ne savait pas le latin, se fit expliquer ces paroles, qui signifient: Nous abandonnons nos douces campagnes, nous fuyons notre patrie.

Et pourquoi fuvez-vous votre patrie, messieurs? - C'est qu'on veut que nous reconnaissions le pape. - Et pourquoi ne le reconnaîtriez-vous pas? Vous n'avez donc point de marraines que vous vouliez épouser? ear on m'a dit que c'était lui qui en donnait la permission. - Ah I monsieur, ee pape dit qu'il est le maître du domaine des rois. - Mais, messieurs, de quelle profession êtesvous? - Monsieur, nous sommes pour la plupart des drapiers et des fabricants. - Si votre pape dit qu'il est le maitre de vos draps et de vos fabriques, vous faites très bien de ne le pas reconnaître; mais pour les rois, c'est leur affaire; de quoi vous mêlez-yous '? - Alors un petit homme noir prit la parole, et exposa très savamment les griefs de la eompagnie. Il parla de la révocation de l'édit de Nantes avec tant d'énergie, il déplora d'une ma-

C'est la réponse de Fonienelle à un marchand de Rouen , janséniste. K.

nière si pathétique le sort de cinquante mille familles fugitives et de cinquante mille autres converties par les dragons, que l'Ingéau à son tour versa des larmes. D'où vient donc, disait-il, qu'un si grand roi, dont la gloire s'étend jusque chez les Hurons, se prive ainsi de tant de œurs qui l'auraient aimé, et de tant de bras qui l'au-raient servi?

C'est qu'on l'a trompé comme les autres grands rois, répondit l'homme noir. On lui a fait croire que, dès qu'il aurait dit un mot, tous les hommes penseraient comme lui; et qu'il nous ferait clanger de religion, comme son musicien Lulli fait changer en un moment les décorations de ses opéra. Non seulement il perd déjà cinq à six cent mille sujets très utiles, mais il s'en fait des ennemis; et le roi Guillaume, qui est actuellement maître de l'Angleterre, a composé plusieurs régiments de ces mêmes Français qui auraient combattu pour leur monarque.

Un tel désastre est d'autant plus étonnant, que le pape régnant, à qui Louis xiv sacrifie une partie de son peuple, est son ennemi déclaré. Ils ont encore tous deux, depuis neuf ans, une querelle violente. Elle a été poussée si loin, que la France a espéré enfin de voir briser le joug qui la soumet depuis tant de siècles à cet étranger, et surtout de ne lui plus donner d'argent; ce qui est le premier mobile des affaires de ce mode. Il paralt donc évident qu'on a trompé ce grand roi sur ses intérêts comme sur l'étendue de son pouvoir, et qu'on a donné attelnet à la magnanimité de son cœur.

L'Ingénu, attendri de plus en plus, demanda quels étaient les Français qui trompaient ainsi un monarque si cher aux Hurons. Ce sont les jésuites, lui répondit-on; c'est surtout le P. de La Chaise, confesseur de sa majesté. Il faut espérer que Dieu les en punira un jour, et qu'ils seront chassés comme ils nous chassent. Y a-t-il un malheur égal aux nôtres? Mons de Louvois nous envoie de tous côtés des jésuites et des dragons.

Oh bien I messieurs, répliqua l'Ingénu, qui ne pouvait plus se contenir, je vais à Versailles recevoir la récompense due à mes services; je parlerai à ce mons de Louvois : on m'a dit que c'est lui qui fait la guerre de son cabinet. Je verrai le roi, je lui ferai connaître la vérité; il est impossible qu'on ne se rende pas à cette vérité quand on la sent. Je reviendrai bientôt pour épouser mademoiselle de Saint-Yves, et je vons prie à la noce. Ces bonnes gens le prirent alors pour un grand seigueur qui voyageait incognito par le coche. Quelques uns le prirent pour le fou du roi.

Il y avait à table un jésuite déguisé qui servait d'espion au révérend P. de La Chaise. Il lui rendait compte de tout, et le P. de La Chaise en iu-

struisait mous de Louvois. L'espion écrivit. L'Ingénu et la lettre arrivèrent presque en même temps à Versailles

\*\*\*\*

#### CHAPITRE IX.

Arrivée de l'Ingénu à Versailles. Sa réception à la cuair.

L'Ingénu débarque en pot-de-chambre \* dans la cour des cuisines. Il demande aux porteurs de chaise à quelle heure on peut voir le roi. Les porteurs lui rient au nez, tout comme avait fait l'amiral anglais. Il les traita de même, il les battit; ils voulurent le lui rendre, et la scène allait être sanglante, s'il n'eût passé un garde du corps, gentilhomme breton, qui écarta la canaille. Monsieur, lui dit le voyageur, vous me paraissez un brave homme; je suis le neveu de monsieur le prieur de Notre-Dame de la Montague; i'ai tue des Anglais, je viens parler au roi; je vous prie de me mener dans sa chambre. Le garde, ravi de trouver un brave de sa province, qui ne parais. sait pas au fait des usages de la cour, lui apprit qu'on ne parlait pas ainsi au roi, et qu'il fallait être présenté par monseigneur de Louvois. - Eh bien! menez-moi donc chez ce monseigneur de Louvois, qui sans donte me conduira chez sa maiesté. Il est encore plus difficile, répliqua le garde, de parler à monseigneur de Louvois qu'à sa majesté; mais je vais vous conduire chez M. Alexandre, le premier commis de la guerre ; c'est comme si vous parliez au ministre. Ils vont donc chez ce M. Alexandre, premier commis, et ils ne purent être introduits: il était en affaire avec une dame de la cour, et il v avait ordre de ne laisser entrer personne. Eh bien! dit le garde, il n'y a rieu de perdu; allons chez le premier commis de M. Alexandre; c'est comme si vous parliez à M. Alexandre lui-même.

Le Huron tout étouné le suit; ils restent ensemble une demi-heure dans une petite antichambre. Qu'est-ee donc que tout ceci? dit l'Ingénu; est-ee que tout le monde est invisible dans ce pays-ci? il est bien plus aisé de se battre en Basse-Bretagne contre des Anglais, que de rencontrer à Versailles les gens à qui on a affaire. Il se désennuya en racontant ses amours à son compatriote. Mais l'heure en sonnant rappela le garde du corps à son poste. Ils se promirent de se revoir le lendemain, et l'Ingénu resta encore une autre demi-heure dans l'antichambre, en révant à mademoiselle de Saint-Yves, et à la difficulté de parler aux rois et aux premiers commis.

 C'est une voiture de Paris à Versailles, laquelle ressemble a un petit tombereau couvert.

Enflu le patron parut. Monsieur, lui dit l'Ingénu, si j'avais attendu pour repousser les Anglais aussi long-temps que vous m'avez fait attendre mon audience, ils ravageraient actuellement la Basse-Bretagne tout à leur aise. Ces paroles frappèrent le commis. Il dit enfin au Breton : Que demandez-vous? - Récompense, dit l'autre; voici mes titres : il lui étala tons ses certificats. Le commis lut, et lui dit que probablement on lui accorderait la permission d'acheter une lieutenance. -Moi l que je donne de l'argent pour avoir repoussé les Anglais? que je paie le droit de me faire tuer pour vous, pendant que vous donnez ici vos audiences tranquillement? je crois que vous voulez rire. Je veux une compagnie de cavalerie pour rien; je veux que le roi fasse sortir mademoiselle de Saint-Yves du couvent, et qu'il me la donne par mariage; je veux parler au roi en faveur de cinquante mille familles que je prétends lui rendre : en un mot je veux être utile ; qu'ou m'emploie et qu'on m'avance.

Comment vous nommez-vous, monsieur, qui parlez si laut? Ohl ohl reprit l'Ingénu, vous n'avez donc pas lu mes certificats? c'est donc ainsi qu'on en use? Je m'appelle llercule de Kerkabou; je suis baptisé, je loge au Cadrau bleu, et je me plaindrai de vous au roi. Le commis conclut, comme los gens de Saumur, qu'il n'avait pas la tête bien saine, et n'y fit pas grande atlentiou.

Ce même jour, le révérend P. La Chaise, confesseur de Louis XIV, avait reçu la lettre de son sepion, qui accusait le breton Kerkabon de favoriser dans son œur les luguenots, et decondamner la conduite des jésuites. M. de Louvois, de son côté, avait reçu une lettre de l'interrogant bailli, qui dépeignait l'Ingénu comme un garnement qui voulait brûler les couvents et enlever les filles.

L'Ingénu, après s'être promené dans les jardins de Versailles, où il s'ennuya, après avoir soupé en Huron et en Bas-Breton, s'était couché dans la douce espérance de voir le roi le lendemain, d'obtenir mademoiselle de Saint-Vres en mariage; d'avoir au moins une compaguie de cavalerie, et de faire cesser la persécution contre les huguenots. Il so borçait de ces flattenses idées, quand la maréchaussée entra dans sa chambre. Elle se saisit d'abord de son fusil à deux coups et de son grand sabre.

On fit un inventaire de son argent comptant, et on le mena dans le château que fit construire le roi Charles v, fils de Jean II, auprès de la rue Saint-Antoine, à la porte des Tournelles!

Quel était en chemin l'étonnement de l'Ingénu ! je vous le laisse à penser. Il crut d'abord que c'était un réve. Il resta dans l'engourdissement, pais tout à coup transporté d'une fureur qui redoublait ses forces, il prend à la gorge deux de ses conducteurs, qui étaient avec lui dans le carrosse, les jette par la portière, se jette après eux, et entraîne le troisième, qui vonlait lé releuir. Il tombé de l'effort, on le lie, on le remonte dans la voiture. Voilà donc, disait-il, ce que l'on gagne à chasser les Anglais de la Basse-Bretague! Que dirais-tu, belle Saint-Yves, si tu me voyais dans cet état?

On arrive enfin au gite qui lui était destiné. On le porte en silence dans la chambre où il devait être enfermé, comme un mort qu'on porte dans un cimetière. Cette chambre était déjà occupée par un vieux solitaire de Port-Royal, nommé Gordon, qui y lauguissait depuis deux ans. Tenez, lui dit le chef des sbires, voilà de la compagnie que je vous amène; et sur-le-champ on referma les énormes verrous de la porte épaisse, revêtue de larges barres. Les deux captifs restèrent séparés de l'univers entier.

#### CHAPITRE X.

L'Ingénu enfermé à la Bastille avec un janséniste.

M. Gordon était un vieillard frais et serein, qui savait deux grandes choses : supporter l'adversité, et consoler les malheureux. Il s'avança d'un air ouvert et compaissant vers son compagnon, et lui dit en l'embrassant : Qui que vous soyez, qui venez partager mon tombeau, soyez sûr que je m'oublierai toujours moi-même pour adoucir vos tourments dans l'ablime infernal où nous sommes plongés. Adorons la Providence qui nous y a conduits, souffrons en paix, et espérons. Ces paroles firent sur l'àme de l'ugésu l'effet des gouttes d'Angleterre, qui rappellent un mourant à la vie, et lui font entr'ouvrir des yeux étonnés.

Après les premiers compliments, Gordon, sans le presser de lui apprendre la cause de sou mabeur, lui inspira, par la douceur de son entretien, et par cet intérêt que prenuent deux malbeureux l'un à l'autre, le desir d'ouvrir son œur et de déposer le fardeau qui l'accublait; mais il ne pouvait deviner le sujet de son malheur; cela lui paraissait un effet sans cause; et le bon boumne Gordon était aussi étonné que lui-même.

Il faut, dit le janséniste au Huron, que Dieu ait de grands desseins sur vous, puisqu'il vous a conduit du lac Ontario en Augleterre et en France, qu'il vous a fait haptiser en Basse-Bretague, et qu'il vous a mis ici pour votre salut. Ma fot, répondit l'Ingénu, je crois que le diable s'est mélé

<sup>&#</sup>x27;La Bastille, qui fut prise par le peuple de Paris , le 14 juillet 1789 , puis démolie.

seul de ma destinée. Mes compatriotes d'Amérique ne m'auraient jamais traité avec la barbarie que j'éprouve; ils n'en ont pas d'idée. On les appelle sauvages; ce sont des geus de bien grossiers, et les hommes de ce pays-ci sont des coquins raffinés. Je suis, à la vérité, bien surpris d'être venu d'un autre monde pour être enfermé dans celuici sous quatre verrous avec un prêtre; mais je fais réflexion au nombre prodigieux d'hommes qui partent d'un hémisphère pour aller se faire tuer dans l'autre, ou qui font naufrage en chemin, et qui sont mangés des poissons: je ne vois pas les gracieux desseins de Dieu sur lous ces gens-là.

On leur apporta à diner par un guichet. La conversation roula sur la Providence, sur les lettres de cachet, et sur l'art de ne pas succomber aux disgrâces auxquelles tout homme est exposé dans ce monde. Il y a deux ans que je suis ici, dit le vicillard, sans autre consolation que moi-même et des livres; je n'ai pas eu un moment de mauvaise humeur.

Abl M. Gordon, s'écria l'Ingénu, vous n'aimez donc pas votre marraine? Si vous connaissiez comme moi mademoiselle de Saint-Yves, vous seriez au désespoir. A ces mots il ne put retenir ses larmes, et il se sentit alors un peu moins oppressé. Mais, dit-il, pourquoi donc les larmes saulagentelles? Il me semble qu'elles devraient faire un effet contraire. — Mon fils, tout est physique en nous, dit le bon vieillard; toute sécrétion fait du bien au corps; et tout ce qui le soulage, soulage l'ame: nous sommes les machines de la Providence.

L'Ingénu, qui, comme nous l'avons dit plusieurs fois, avait un grand fonds d'esprit, fit de profondes réflexions sur cette idée, dont il semblait qu'il avait la semence en lui-même. Après quoi il demanda à son compagnon pourquoi sa machine était depuis deux ans sous quatre verrous. Par la grâce efficace, répondit Gordon : je passe pour janséniste; j'ai connu Arnauld et Nicole; les jésuites nous ont persécutés. Nous crovons que le pape n'est qu'un évêque comme un autre; et c'est pour cela que le P. de La Chaise a obtenu du roi, son pénitent, un ordre de me ravir, sans aucune formalité de justice, le bien le plus précieux des bommes, la liberté. Voilà qui est bien étrange, dit l'Ingénu; tous les malheureux que j'ai rencontrés ne le sont qu'à cause du pape.

A l'égard de votre grâce efficace, je vous avouc que je n'y entends rien; mais je regarde comme une grande grâce que Dieu m'ait fait trouver dans mon malheur un homme comme vous, qui verse dans mon cœur des consolations dont je me croyais incapable.

Chaque jour la conversation devenait plus in-

téressaute et plus instructive. Les âmes des deux captifs s'attachaient l'une à l'autre. Le vieillard savait beaucoup, et le jeune homme vonlait beaucoup apprendre. Au bout d'un mois il étudia la géoniétrie; il la dévorait. Gordon lui fit lire la physique de Rohault, qui était encore à la mode, et il eut le bon esprit de n'y trouver que des incertitudes.

Ensuite il lul le premier volume de la Recherche de la vérité. Cette nouvelle lumière l'éclaira. Quoil dit-il, notre imagination et nos sens nous trompent à ce point! quoi l'es objets ne forment point nos idées, et nous ne pouvons nous les donner nous-mêmes! Quand il eut lu le second volume, il ne fut plus si content, et il conclut qu'il est plus aisé de détruire que de bâtir.

Son confrère, étonné qu'un jeune ignorant fit cette réflexion, qui n'appartient qu'aux âmes exercées, conçut une grande idée de son esprit, et s'attacha à lui davantage.

Votre Malebranche, lui dit un jour l'Ingénu, me paraît avoir écrit la moitié de son livre avec sa raison, et l'autre avec son imagination et ses préjugés.

Quelques jours après, Gordon lui demanda: Que pensez-vous donc de l'âme, de la manière dout nous recevons nos idées, de notre volouté, de la grâce, du libre arbitre? Rien, lui repartit l'Ingénu: si je pensais quelque chose, c'est que nous sommes sous la puissance de l'Étre éternel, comme les astres et les éléments; qu'il fait tout en nous; que nous sommes de petites rouse de la machine immense dont il est l'âme; qu'il agit par des lois générales, et non par des vues particulières; cela seul me parait intelligible; tout le reste est pour moi un abime de ténèbres.

Mais, mon fils, ce serait faire Dieu auteur du péclié. — Mais, mon père, voire grâce efficace ferrait Dieu auteur du péché aussi; car il est certain que tous ceux à qui cette grâce serait refusée pècheraient; et qui nous livre au mal n'est-il pas l'auteur du mal?

Cette naiveté embarrassait fort le bon homme; il sentait qu'il fesait de vains efforts pour se tirer de ce bourbier; et il entassait tant de paroles qui paraissaient avoir du sens et qui n'en avaient point (dans le goût de la prémotion physique), que l'Ingénu en avait pitié. Cette question tenait évidemment à l'origine du bien et du mal; et alors il fallait que le pauvre Gordon passàte en revue la boite de Pandore, l'œuf d'Orosmade percé par Arimane, l'inimitié entre Typhon et Osiris, et enfin le péché originel; et ils couraient l'un et Pautre dans cette nuit profonde, sans jamais se rencontrer. Mais enfin ce roman de l'àme dédournait leur vue de la contemplation de leur propre

sere, et, par un charme étrange, la foule des calamités répandues sur l'univers diminuait la senation de leurs peines; ils n'osaient se plaindre quand tout souffrait.

Mais, dans le repos de la nuit, l'image de la belle Saint-Yves effaçait dans l'esprit de son amant toutes-les idées de métaphysique et de morale. Il se réveillait les yeux mouillés de larmes, et le vieux janséniste oubliait sa grâce efficace, et l'abbé de Saint-Cyran, et Jansénius, pour consoler un jeune homme qu'il crovait en péché mortel.

Après leurs lectures, après leurs raisonnements, ils parlaient encore de leurs aventures, et après en avoir inutilement parlé, ils lisaient eusemble ou séparément. L'esprit du jeune homme se fortifiait de plus en plus. Il serait surtout allé très loin en mathématiques, sans les distractions que lui donnait mademoiselle de Saint-Yves.

Il lut des histoires, elles l'attristèrent. Lomonde lui parut trop méchant et trop misérable. En effeit l'histoire n'est que le tableau des crimes et des malheurs. La foule des hommes innocents et paisibles disparaît toujours sur ces vastes théâtres. Les personnages ne sont que des ambilieux pervers. Il semble que l'histoire ne plaise que comme la tragédie, qui languit si elle n'est animée par les passions, les forfaits, et les grandes infortunes. Il faut armer Clio du poignard, comme Melpomène.

Quoique l'histoire de France soit remplie d'horreurs, ainsi que toutes les autres, cependant elle lui parut si dégoûtante dans ses commencements, si sèche dans son milieu, si petite enfin, même du temps de Henri ry, toujours si dépourvue de grands monuments, si étrangère à ces belles découvertes qui ont illustré d'autres nations, qu'il était obligé de lutter contre l'ennui pour lire tous ces détails de calamités obscures resserrées dans un coin du monde.

Gordon pensait comme lui. Tous deux riaient de pitié quand il était question des souverains de Fezensac, de Fezensaguet, et d'Astarac. Cette étude en effet ne serait bonne que pour leurs héritiers, s'ils en avaient. Les beaux sichels de la république romaine le rendirent quelque temps in-différent pour le reste de la terre. Le spectacle de «Rome victorieuse et législatrice des nations occupait son âme entière. Il s'échauffait en contemplant ce peuple qui fut gouverné sept cents ans par l'enthousiassne de la liberté et de la gloire.

Ainsi se passaient les jours, les semaines, les mois; et il se serait cru heureux dans le séjour du désespoir, s'il n'avait point aimé.

Son bon naturel s'attendrissait encore sur le prieur de Notre-Dame de la Montagne, et sur la sensible Kerkabon. Que penseront-ils, répétait-il souvent, quand ils n auront point de mes nouvelles? Ils me croiront un ingrat. Cette idée le tourmeutait; il plaignait ceux qui l'aimaient, beaucoup plus qu'il ne se plaignait lui-même.

## CHAPITRE XI.

#### Comment l'Ingénu développe son génie.

La lecture agrandit l'âme, et un ami éclaire la console. Notre captif jouissait de ces deux avantages qu'il n'avait pas soupçonnés auparavant. Je serais tenté, dit-il, de croire aux métamorphoses, car j'ai été changé de brute en homme. Il se forma une hibliothèque choisie d'une partie de son argent dont on lui permettait de disposer. Son ami l'encouragea à mettre par écrit ses réflexions. Voici ce qu'il écrivit sur l'histoire ancienne :

« Je m'imagine que les nations ont été longtemps comme moi, qu'elles ne se sont instruites » que fort tard, qu'elles n'ont été occupées pen-» dant des siècles que du moment présent qui » coulait, très peu du passé, et jamais de l'avenir. » J'ai parcouru cinq ou six cents lieues du Canada, » je n'y ai pas trouvé un seul monument; personne » n'y sait rien de ce qu'a fait son bisaleul. Ne se-» rait-ce pas là l'état naturel de l'homme ? L'es-» pèce de ce continent-ci me paraît supérieure à » celle de l'autre. Elle a augmenté son être dennis » plusieurs siècles par les arts et par les connais-» sances. Est-ce parce qu'elle a de la barbe au » menton, et que Dieu a refusé la barbe aux Amé-» ricains? Je ne le crois pas; car je vois que les » Chinois n'ont presque point de barbe, et qu'ils » cultivent les arts depuis plus de cinq mille an-» nées. En effet, s'ils ont plus de quatre mille » ans d'annales, il faut bien que la nation ait été » rassemblée et florissante depuis plus de cinquante » siècles.

Une chose me frappe surtout dans cette anocienne histoire de la Chine, c'est que presque tout y est vraisemblable et naturel. Je l'admire en ce qu'il n'y a rien de merveilleux.

» Pourquoi toutes les autres nations se sontelles donné des origines fabuleuses? Les anciens
chroniqueurs de l'histoire de France, qui ne
sont pas fort anciens, font venir les Français
d'un Francus, fils d'Hector: les Romains se disaient issus d'un Phrygien, quoiqu'il n'y edt
pas dans leur langue un seul mot qui edt le
moindre rapport à la langue de Phrygie: les
dieux avaient labité dix mille ans en Egypte,
et les diables, en Scythie, où ils avaient engendré les Huns. Je ne vois avant Thucydide que
des romans semblables aux Amadis, et beaucoup

» moins amusants. Ce sont partout des appari-» tions, des oracles, des prodiges, des sortilé- ges, des métamorphoses, des songes expliqués, » et qui font la destinée des plus grands empires » et des plus petits états : ici des bêtes qui parlent, » là des bêtes qu'on adore, des dieux transformés » en hommes, et des hommes transformés en » dleux. Ah! s'il nous faut des fables, que ces fa-» bles soient du moins l'emblème de la vérité! » J'aime les fables des philosophes, je ris de celles « des enfants, et je hais celles des imposteurs. »

Il tomba un jour sur une histoire de l'empereur Justinien. On y lisait que des apédeutes ' de Constantinople avaient donné, en très mauvais grec2, un édit contre le plus grand capitaine du siècle, parce que ce héros avait prononcé ces paroles dans la chaleur de la conversation : « La vé-· rité luit de sa propre lumière, et on n'éclaire pas » les esprits avec les flammes des bûchers. » Les apédentes assurèreut que cette proposition était bérétique, sentant l'hérésie, et que l'axiome contraire était catholique, universel, et grec : « Ou » n'éclaire les esprits qu'avec la flamme des bû-» chers,te la vérité ne saurait luire de sa propre lumière. » Ces linostoles 3 condamnèrent ainsi plusieurs discours du capitaine, et donnèrent un

Quoi! s'écria l'Ingénu, des édits rendus par ces gens-là l Ce ne sont point des édits, répliqua Gordon, ce sont des contr'édits dont tout le monde se moquait à Constantinople, et l'empereur tout le premier; c'était un sage prince, qui avait su réduire les apédeutes linostoles à ne pouvoir faire que du bien. Il savait que ces messieurs-là et plusieurs autres pastophores 4 avaient lassé de contr'édits la patience des empereurs ses prédécesseurs en matière plus grave. Il fit fort bien, dit l'Ingénu; on doit soutenir les pastophores et les contenir.

Il mit par écrit beaucoup d'autres réflexions qui épouvantèrent le vieux Gordon. Quoi l dit-il en lui-même, j'ai consumé cinquante ans à m'instruire, et je crains de ne pouvoir atteindre au bon sens naturel de cet enfant presque sauvage! je tremble d'avoir laborieusement fortifié des préjugés; il n'écoute que la simple nature.

Le bon homme avait quelques uns de ces petits livres de critique, de ces brochures périodiques où des hommes incapables de rien produire dénigrent les productions des autres, où les Visé insultent aux Racine, et les Faydit aux Fénelon. L'Ingénu en parcourut quelques uns. Je les compare, disait-il, à certains moncherons qui vont

déposer leurs œufs dans le derrière des plus beaux chevaux : cela ne les empêche pas de courir. A peine les deux philosophes daignèrent-ils jeter les yeux sur ces excréments de la littérature

Ils lurent bientôt ensemble les éléments de l'astronomie; l'Ingénu fit venir des sphères : ce grand spectacle le ravissait. Qu'il est dur, disait-il, de ne commencer à connaître le ciel que lorsqu'on me ravit le droit de le coutempler ! Jupiter et Saturne roulent dans ces espaces immenses; des millions de solcils éclairent des milliards de mondes; et dans le coin de terre où je suis joté, il se trouve des êtres qui me privent, moi être voyant et pensant, de tous ces mondes où ma vue pourrait atteindre, et de celui où Dieu m'a fait naître ! La lumière faite pour tout l'univers est perdue pour moi. Ou ne me la cachait pas dans l'horizon septentrional où j'ai passé mon enfance et ma jeunesse. Sans vous, mon cher Gordon, je serais ici dans le neant.

## CHAPITRE XII.

Ce que l'ingénu pense des plèces de théâtre.

Le jeune lugénu ressemblait à un de ces arbres vigoureux qui, nés dans un sol ingrat, étendent en peu de temps leurs racines et leurs branches quand ils sont transplantés dans un terrain favorable; et il était bien extraordinaire qu'une prison fût ce terrain.

Parmi les livres qui occupaient le loisir des deux captifs, il se trouva des poésies, des traductions de tragédies grecques, quelques pièces du théâtre français. Les vers qui parlaient d'amour portèrent à la fois dans l'âme de l'Ingénu le plaisir et la douleur. Ils lui parlaient tous de sa chère Saint-Yves. La fable des deux Pigeons lni perça le cœur; il était bien loin de ponvoir revenir à son colombier.

Molière l'enchanta. Il lui fesait connaître les mœurs de Paris et du genre humain. - A laquelle de ses comédies donnez-vous la préférence? - Au Tartufe, sans difficulté. Je pense comme vous, dit Gordon; c'est un tartufe qui m'a plongé dans ce cachot, et peut-être ce sont des tartufes qui ont fait votre malheur.

Comment trouvez-vous ces tragédies grecques? -Bonnes pour des Grecs, dit l'Ingénu. Mais quand il lut l'Iphigénie moderne, Phèdre, Andromaque. Athalie, il fut en extase, il soupira, il versa des larmes, il les sut par cœur sans avoir envie de les apprendre.

Lisez Rodogune, lui dit Gordon; on dit que c'est le chef-d'œnvre du théâtre; les autres piè-

<sup>4</sup> Ignorants

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> La faculté de théologie de Paris avait donné, en mauvais latin, une censure du Bélisaire de Marmontel.

Couverts de longs habits de lin ( tels que surplis ).

<sup>4</sup> Vétus de longues robes ou manteaux.

ces qui vous ont fait tant de plaisir sont peu de chose en comparaison. Le jeune homme, dès la première page, lui dit: Cela n'est pas du même auteur. — A quoi le voyez-vous? — Je n'en sais rieu encore; mais ces vers là ne vont ni à mon oreille ni à mon œur. — Oh! ce n'est rien que les vers, répliqua Gordon. L'Ingénu répondit: Pourquoi donc en faire?

Après avoir lu très attentivement la pièce, sans autredessein que celui d'avoir du plaisir, il regardait son ami avec des yeux secs et étonnés, et ne savait que dire. Enfin, pressé de rendre compte de ce qu'il avait senti, voici ce qu'il répondit: Je n'ai guère entendu le commencement; j'ai été révolté du milieu; la dernière scène m'a beaucoup ému, quoiqu'elle me paraisse peu vraisemblable: je ne me suis intéressé pour personne, et je n'ai pas retenu vingt vers, moi qui les retiens tous quand ils me plaisent.

Cette pièce passe pourtant pour la meilleure que nous ayons. - Si cela est, repliqua-t-il, elle est peut-être comme bien des gens qui ne méritent pas leurs places. Après tout, c'est ici une affaire de goût; le mien ne doit pas encore être formé ; je peux me tromper; mais vons savez que je suis assez accoutumé à dire ce que je pense, on plutôt ce que je sens. Je sonpçonne qu'il y a souvent de l'illusion, de la mode, du caprice dans les jugements des hommes. J'ai parlé d'après la nature ; il se peut que chez moi la nature soit très imparfaite; mais il se peut aussi qu'elle soit quelquefois peu consultée par la plupart des hommes. Alors il récita des vers d'Iphigénie, dont il était plein; et quoiqu'il ne déclamat pas bien, il y mit tant de vérité et d'onction, qu'il fit pleurer le vieux janseniste. Il lut ensuite Cinna; il ne pleura point, mais il admira

## CHAPITRE XIII.

#### La belle Saint-Yves va à Versailles.

Pendant que notre infortuné s'éclairait plus qu'il ne se consolait; pendant que son génie, étouffé depuis si long-temps, se déployait avec tant de rapidité et de force; pendant que la nature, qui se perfectionnait en lui, le vengeait des outrages de la fortune, que devinrent monsieur le prieur et sa bonne sœur, et la belle récluse Saint-Tves 7 Le premier mois on fut inquiet, et au troisième on fut plongé dans la douleur; les fausses conjectures, les bruits mal fondés, alarmèrent: au bout de six mois on le crut mort. Enfin monsieur et mademoiselle de Kerkabon apprirent, par une aucienne lettre qu'un garde du roi avait écrite en Breagne,

qu'un jeune homme semblable à l'Ingénu était arrivé un soir à Versailles, mais qu'il avait été enlevé pendant la mit, et que depuis ce temps personne n'en avait entendu parler.

Hélas l dit mademoiselle de Kerkabon, notre neveu aura fait quelque sottise, et se sera attiré de fâcheuses affaires. Il est jeune, il est Bas-Breton, il ne peut savoir comme on doit se comporter à la cour. Mon cher frère, je n'ai jamais vu Versailles ni Paris; voici une belle occasion, nous retrouverons pent-être notre pauvre neveu : c'est le fils de notre frère; notre devoir est de le secourir. Qui sait si nous ne pourrons point parvenir enfin à le faire sous-diacre, quand la fougue de la jeunesse sera amortie? Il avait beaucoup de dispositions pour les sciences. Vous souvenez-vous comme il raisonnait sur l'ancien et sur le nouveau Testament? Nous sommes responsables de son âme ; c'est nous qui l'avons fait baptiser; sa chère maitresse Saint-Yves passe les journées à pleurer. En vérité il faut aller à Paris. S'il est caché dans quelqu'une de ces vilaines maisons de joie dont on m'a fait tant de récits, nous l'en tirerons. Le pricur fut touché des discours de sa sœur. Il alla trouver l'évêque de Saint-Malo, qui avait baptisé le Huron, et lui demanda sa protection et ses conseils. Le prélat approuva le voyage. Il donna au prieur des lettres de recommandation pour le P. de La Chaise, confesseur du roi, qui avait la première dignité du royaume , pour l'archevêque de Paris. Harlay, et pour l'évêque de Meaux, Bossuet.

Enfin le frère et la sœur partirent; mais , quand illurent arrivés à Paris, ils se trouvèrent égarés comme dans un vaste labyrinthe, sans fil et sans issue. Leur fortune était médiocre, et il leur fallait tous les jours des voitures pour aller à la découverte, et ils ne découvraient rien.

Le prieur se présenta chez le révérend P. de La Chaise; il était avec mademoiselle Du Tron, et ne pouvait donner audience à des prieurs. Il alla la la porte de l'archevêque; le prélat 'était enfermé avec la belle madame de Lesdiguières pour les affaires de l'Église. Il courut à la maison de campagne de l'évêque de Meaux; celui-oi examinait, avec mademoiselle de Mauléon, l'Amour mystique de madame Guyon. Cependant il parvint à se faire entendre de ces deux prélats; tous deux lui déclarèrent qu'ils ne pouvient se meller de son neveu, attendu qu'il n'était pas sous-diacre.

Francois de Harlay de Chanvalon , archevêque de Paris , de 1670 à 1685, reitas la sépulture à Molière , fit enfertner madame Guyon. Gonna la bénéticion nouplaie à Louis XIV et al madame de Maintenon. Il était connu par ses aveniures galantes. Un jour qu'i entail dans un salon où étaieni un grand nombre de belles dames , il dit:

Formost peceris custos; l'une d'elles acheva le vers de Virgile en ajoutant : Formostor (psc.

Enfin il vit le jésuite; celui-ci le recut à bras ouverts, lui protesta qu'il avait toujours eu pour lui une estime particulière, ne l'ayant jamais connu. Il jura que la Société avait toujours été attachée aux Bas-Bretons. Mais, dit-il, votre neveu n'aurait-il pas le malheur d'être huguenot? - Non, assurément, mon révérend père. - Serait-il point janséniste? - Je puis assurer à votre révérence qu'à peine est-il chrétien : il y a environ onze mois que nous l'avons baptisé. - Voilà qui est bien, voilà qui est bien, nous aurons soin de lui. Votre bénéfice est-il considérable ? - Oh ! fort peu de chose, et mon neveu nous coûte beaucoup. - Y a-t-il quelques jansénistes dans le voisinage? Prenez bien garde, mon eher monsieur le prieur, ils sont plus dangerenx que les huguenots et les athées. - Mon révérend père, nous n'en avons point; on ne sait ce que c'est que le jansénisme a Notre-Dame de la Montagne. - Tant micux; allez, il n'y a rien que je ne fasse pour vous. Il congédia affectueusement le prieur, et n'y peusa plus.

Le temps s'écoulait, le prieur et la bonne sœur se désespéraient.

Cependant le mandit bailli pressait le mariage de son grand benêt de fils avee la belle Saint-Yves, qu'on avait fait sortir exprès du couvent. Elle aimait toujours son cher filleul, autant qu'elle détestait le mari qu'on lui présentait. L'affront d'avoir été mise dans un couvent augmentait sa passion; l'ordre d'épouser le fils du bailli y mettait le comble. Les regrets, la tendresse, et l'horreur, bourleversaient son âme. L'amour, comme on sait, est bien plus ingénieux et plus hardi dans une jeune fille, que l'amitié ne l'est dans un vieux prieur et dans uue tante de quarante-cinq ans passès. De plus, elle s'était bien formée dans son couvent, par les romans qu'elle avait lus à la dérobée.

La belle Saint-Yves se souvenait de la lettre qu'un garde du corps avait écrite en Basse-Bretague, et dont on avait parlé dans la province. Elle résolut d'aller elle-même prendre des informations à Versailles; de se jeter aux pieds des ministres, si son mari était en prison, comme on le disait, et d'obtenir justice pour lui. Je ne sais quoi l'avertissait secrétement qu'à la cour on ne refuse rien à une jolie fille; mais elle ne savait pas ce qu'il en eoûtait.

Sa résolution prise, elle est cousolée, elle est tranquille, elle ne rebute plus son sot prétendu; elle accueille le détestable beau-père, caresse son frère, répand l'allégresse dans la maison; puis, le jour destiné à la cérémouie, elle part secrètement à quatre heures du matin avec ses petits présents de noce, et tout ce qu'elle a pu rassembler. Ses mesures étaient si bien prises, qu'elle était déjà à

plus de dix lieues lorsqu'on entra dans sa chambre, vers le midi. La surprise et la consternation furent grandes. L'interrogant bailli fit ee jour-là plus de questions qu'il n'en avait fait daus tonte la semaine, le mari resta plus sot qu'il ne l'avait jamais été. L'abbé de Saint-Yves en colere prit le parti de courir après sa sœur. Le bailli et son fils voulurent l'accompagner. Aiusi la destinée conduisait à Paris presque tout ee canton de la Basse-Bretagne.

La belle Saint-Yves se doutait bien qu'on la suivrait. Elle était à cheval; elle s'informait adroitement des courriers, s'ils n'avaient point rencontré un gros abbé, un énorme bailti, et un jeune benêt, qui couraient sur le chemiu de Paris. Ayant appris au troisième jour qu'ils n'étaient pas loin , elle prit une route différente, et eut assez d'hubileté et de bonheur pour arriver à Versailles, tandis qu'on la cherchait inutilement dans Paris.

Mais comment se conduire à Versailles? jeune, belle, sans conseil, sans appui, inconnue, exposée à tout, comment oser chercher un garde du roi? Elle imagina de s'adresser à un iésuite du bas étage : il y en avait pour toutes les conditions de la vie : comme Dieu, disaient-ils, a donné différentes nourritures aux diverses espèces d'animaux, il avait donné au roi son confesseur, que tous les solliciteurs de bénéfices appelaient le chef de l'Église gallicane; ensuite venaient les confesseurs des princesses; les ministres n'en avaient point; ils n'étaient pas si sots. Il v avait les jésuites du grand commun, et surtout les jésuites des fenimes de chambre, par lesquelles on savait les secrets des maitresses; et ce n'était pas un petit emploi. La belle Saint-Yves s'adressa a un de ces derniers, qui s'appelait le P. Tout-à-tous. Elle se confessa à lui, lui exposa ses aventures, son état, son danger, et le conjura de la loger chez quelque bonne dévote qui la mit à l'abri des tentations.

Le P. Tout-à-tous l'introduisit chez la femme d'un officier du gobelet, l'une de ses plus affidées pénitentes. Dès qu'elle y fut, elle s'empressa de gagner la confiance et l'amitié de cette femme; elle s'informa du garde breton, et le fit prier de venir chez elle. Ayant su de lui que son amant avait été enlevé après avoir parlé à un premier commis , elle court chez ce commis : la vue d'une belle femme l'adoucit, car il faut convenir que Dieu n'a crèé les femmes que pour apprivoiser les hom-

Le plumitif attendri lui avoua tout. Votre amant est à la Bastille depuis près d'un an, et sans vous il y serait peut-être toute sa vie. La tendre Saint-Yves s'évanouit. Quand elle eut repris ses sens, le plumitif lui dit : Je suis sans crédit pour faire du bien; tout mon pouvoir se borne à faire du mal quelquefois. Crovez-moi, allez ches M. de Saint-Pouange, qui fait le bien et le mal, cousin et favori de monseigneur de Louvois. Ce ministre a deux âmes : M. de Saint-Pouange en est une; madame Dufresnoy, l'autre; mais elle n'est pas à présent à Versailles; il ne vous reste que de fléchir le protecteur que je vous indique.

La belle Saint-Yves, partagée entre un peu de joie et d'extrêmes douleurs, entre quelque espérance et de tristes craintes, poursuivie par son frère, adorant son amant, essuyant ses larmes et en versant encore, tremblante, affaiblie, et reprenant courage, courut vite chez M. de Saint-Pouauge.

# CHAPITRE XIV.

Progrès de l'esprit de l'Ingénu.

L'Ingénu fesait des progrès rapides dans les sciences, et surtout dans la science de l'homme. La cause du développement rapide de son esprit était due à son éducation sauvage presque autant qu'à la trempe de son âme; car, n'ayant rien appris dans son enfance, il n'avait point appris de préjugés. Son entendement n'ayant point été courbé par l'erreur était demeuré dans toute sa rectitude. Il voyait les choses comme elles sont, au lieu que les idées qu'on nous donne dans l'enfance nous les font voir toute notre vie comme elles ne sont point. Vos persécuteurs sont abominables, disait-il à son ami Gordon. Je vous plains d'être opprimé: mais ie vous plains d'être janséniste. Toute secte me paraît le ralliement de l'erreur. Dites-moi s'il y a des sectes en géométrie? Non, mon cher enfant, lui dit en soupirant le bon Gordon; tous les hommes sont d'accord sur la vérité quand elle est démontrée, mais ils sont trop partagés sur les vérités obscures. - Dites sur les faussetés obscures. S'il y avait en une seule vérité cachée dans vos amas d'arguments qu'on ressasse depuis tant de siècles, on l'aurait découverte sans doute ; et l'univers aurait été d'accord au moins sur ce point-là. Si cette vérité était nécessaire, comme le soleil l'est à la terre, elle serait brillante comme lui. C'est une absurdité, c'est un outrage au genre humain, c'est un attentat contre l'Être infini et suprême, de dire : Il y a une vérité essentielle à l'homme, et Dieu l'a cachée.

Tout ce que disait ce jeune ignorant, instruit par la nature, fesait une impression profonde sur l'esprit du vieux savant infortuné. Serait-il bien vrai, s'écria-t-il, que je me fusse rendu malheureux pour des chimères? le suis bien plus sûr de mon malheur que de la grâce efficace. l'ai consumé mes jours à raisonner sur la liberté de Dieu et du genre humain; mais j'ai perdu la mienne; ni saint

Augustin ni saint Prosper ne me tireront de l'abime où ie suis.

L'Ingénu, livré à son caractère, dit enfin : Voulez-vous que je vous par le avec une confiance hardie? Ceux qui se font persécuter pour ces vaincs disputes de l'école me semblent peu sages; ceux qui persécutent me paraissent des monstres.

Les deux captifs étaient fort d'accord sur l'injustice de leur captivité. Je suis cent fois plus à plaindre que vous, disait l'Ingénu; je suis né libre comme l'air ; j'avais deux vies , la liberté et l'objet de mon amour : on me les ôte. Nous voici tous deux dans les fers, sans en savoir la raison, et sans pouvoir la demander. J'ai vécu Huron vingt ans ; on dit que ce sont des barbares, parce qu'ils se vengent de leurs ennemis; mais ils n'ont jamais opprimé leurs amis. A peine ai-je mis le pied en France, que j'ai versé mon sang pour elle; j'ai peut-être sauvé une province, et pour récompense je suis englouti dans ce tombeau des vivants, où je serais mort de rage sans vous. Il n'y a donc point de lois dans ce pays? on condamne les hommes sans les entendre! Il n'en est pas ainsi en Angleterre. Ah! ce n'était pas contre les Anglais que je devais me battre. Ainsi sa philosophie naissante ne pouvait dompter la nature outragée dans le premier de ses droits, et laissait un libre cours à sa iuste colère.

Son compagnon ne le contredit point. L'absence augmente toujours l'amour qui n'est pas satisfait, et la philosophie ne le diminue pas. Il parlait aussi souvent de sa chère Saint-Yves, que de morale et de métaphysique. Plus ses sentiments s'épuraient, et plus il aimait. Il lut quelques romans nouveaux ; il en trouva peu qui lui peignissent la situation de son âme. Il sentait que son cœur allait toujours au-delà de ce qu'il lisait. Ah l disait-il, presque tous ces auteurs-là n'ont que de l'esprit et de l'art. Enfin le bon prêtre janséniste devenait insensiblement le consident de sa tendresse. Il ne connaissait l'amour auparavant que comme un péché dont on s'accuse en confession. Il apprit à le connaître comme un sentiment aussi noble que tendre, qui peut élever l'âme autant que l'amollir, et produire même quelquesois des vertus. Enfin, pour dernier prodige, un Huron convertissait un janséniste.

### CHAPITRE XV.

La belle Saint-Yves résiste à des propositions délicates.

La belle Saint-Yves, plus tendre encore que son amant, alla donc chez M. de Saint-Pouange, accompagnée de l'amie chez qui elle logeait, toutes deux cachées dans leurs coiffes. La première chose qu'elle vit à la porte, ce ful l'abbé de Saint-Yves, son frère, qui en sortait. Elle fut intimidée; mais la dévote amie la rassura. C'est précisément parce qu'on a parlé contre vous qu'il faut que vous parliez. Soyez sûre que dans ce pays les accusateurs ont toujours raison, si on ne se hâte de les confondre. Yotre présence d'ailleurs, ou je me trompe fort, fera plus d'effet que les paroles de votre frère.

Pour peu qu'on encourage une amante passionnée, elle est intrépide. La Saint-Yves se présente à l'audience. Sa jeunesse, ses charmes, ses yeux tendres mouillés de quelques pleurs, attirèrent tous les regards. Chaque courtisan du sous-ministre oublia un moment l'idole du pouvoir pour contempler celle de la beauté. Le Saint-Pouange la fit entrer dans un cabinet; elle parla avec attendrissement et avec grâce. Saint-Pouange se sentit touché. Elle tremblait, il la rassura. Revenez ee soir, lui dit-il; vos affaires méritent qu'on y pense et qu'on en parle à loisir ; il y a ici trop de monde ; on expédie les audiences trop rapidement : il faut que je vous entretienne à fond de tout ce qui vous regarde. Ensuite, ayant fait l'éloge de sa beauté et de ses sentiments, il lui recommanda de venir à sept heures du soir.

Elle n'y manqua pas ; la dévote amie l'accompagna encore, mais elle se tint dans le salon, et lut le Pédagoque chrétien, pendant que le Saint-Pouange et la belle Saint-Yves étaient dans l'arrièrecabinet. Croiriez-vous bien, mademoiselle, Iui dit-il d'abord, que votre frère est venu me demander une lettre de cachet contre vous? En vérité j'en expédierais plutôt une pour le renvoyer en Basse-Bretagne. - Hélas I monsieur, on est done bien libéral de lettres de cachet dans vos bureaux, puisqu'on en vient solliciciter du fond du royaume, comme des pensions. Je suis bien loin d'en demander une contre mon frère. J'ai beaucoup à me plaindre de lui, mais je respecte la liberté des hommes ; je demande celle d'un homme que je veux épouser, d'un homme à qui le roi doit la conservation d'une province, qui peut le servir utilement, et qui est le fils d'un officier tué a son service. De quoi est-il accusé? comment a-t-on pu le traiter si eruellement sans l'entendre?

Alors le sous-ministre lui montra la lettre du jésuite espion et celle du perfide bailli.— Quoil il y a de pareils monstres sur la terre l et on veut me forcer ainsi à épouser le fils ridieule d'un homme ridieule et méchant l et c'est sur de pareils avis qu'on décide ici de la destinée des eitoyens l Elle se jeta à genoux, elle demanda avec des sanglots la liberté du brave homme qui l'adorait. Ses charmes en cet état parurent dans leur plus grand avantage. Elle était si belle, que le

Saint-Pouange, perdant toute honte, lui insinua qu'elle réussirait si elle commençait par lui donner les prémices de ce qu'elle réservait à son amant. La Saint-Yves, épouvantée et confuse, feignit long-temps de ne le pas entendre; il fallut s'expliquer plus clairement. Un mot lâché d'abord avec retenue en produisait un plus fort suivi d'un autre plus expressif. On offrit non seulement la révocation de la lettre de cachet, mais des récompenses, de l'argent, des honneurs, des établissements; et plus on promettait, plus le desir de n'être pas refusé augmentait.

La Saint-Yves pleurait, elle était suffoquée, à demi renversée sur un sofa, eroyant à peine ee qu'elle voyait, ce qu'elle entendait. Le Saint-Pouange, à son tour, se jeta à ses genoux. Il n'était pas sans agréments, et aurait pu ne pas effaroueher un eœur moins prévenu; mais Saint-Yves adorait son amant, et croyait que e'était un crime horrible de le trahir pour le servir. Saint-Pouange redoublait les prières et les promesses : enfin la tête lui tourna au point, qu'il lui déclara que e'était le seul moyen de tirer de sa prison l'homme auquel elle prenait un intérêt si violent et si tendre. Cet étrange entretien se prolongeait. La dévote de l'antichambre, en lisant son Pédagogue chrètien, disait : Mon Dieu I que peuvent-ils faire là depuis deux heures? jamais monseigneur de Saint-Pouange n'a donné une si longue audience : peutêtre qu'il a tout refusé à cette pauvre fille, puisqu'elle le prie encore.

Enfin sa compagne sortit de l'arrière-cabinet, tout éperdue, sans pouvoir parler, réfléchissant profondèment sur le caractère des grands et des demi-grands, qui sacrifient si légérement la liberté des hommes et l'honneur des femmes.

Elle ne dit pas un mot pendant tout le chemin. Arrivée chez l'amie, elle éclata, elle lui conta tout. La dévote fit de grands signes de croix. Ma chère amie, il faut consulter dès demain le P. Tout-àtous, notre directeur; il a beaucoup de crédit auprès de M. de Saint-Pouange; il confesse plusieurs servantes de sa maison; c'est un homme pieux et accommodant, qui dirige aussi des femmes de qualité: abandonnez-vous à lui, c'est ainsi que j'en use; je m'en suis toujours bien trouvée. Nous autres pauvres femmes nous avons besoin d'être conduites par un homme.—El bien! done, ma chère amie, j'irai trouver demain le P. Tout-à-tous.

## CHAPITRE XVI.

Elle consulte un jésuite

Dès que la belle et désolée Saint-Yves fut avec son bon-confesseur, elle lui coulla qu'un homme puissant et voluptueux lui proposait de faire sortir de prison celui qu'elle devait épouser légitimement, et qu'il demandait un grand prix de son service; qu'elle avait une répugnance horrible pour une telle infidélité, et que, s'il ne s'agissait que de sa propre vie, elle la sacrificrait plutôt que de succumber.

Voilà un abominable pécheur l lui dit le P. Tout-à-tous. Vous devriez bien me dire le nom de ce vilain homme; c'est à coup sûr quelque janséniste; je le dénoncerai à sa révérence le P. de La Chaise, qui le fera mettre dans le gite où est à présent la chère personne que vous devez épouser.

La pauvre fille, apres un long embarras et de grandes irrésolutions, lui nomma enfin Saint-Pouange.

Monseigneur de Saint-Pouange I s'écria le jésuite; ah i ma fille, c'est tout autre chose; il est cousin du plus grand ministre que nous ayons jamais eu, homme de bien, protecteur de la bonne cause, bon chrétien; il ne peut avoir eu une telle pensée; il faut que vous ayez mal entendu. — Ah I mon père, je n'ai entendu que trop bien; je suis perdue, quoi que je f.sse; je n'ai que le choix du malheur et de la honte; il faut que mon amant reste enseveli tout vivant, ou que je me rende indigne de vivre. Je ne puis le laisser périr, et je ne puis le sauver.

Le P. Tout-à-tous tâcha de la calmer par ces douces paroles :

Premièrement, ma fille, ne dites jamais ce mot mon amant; il y a quelque chose de mondain qui pourrait offenser Dieu: dites mon mari; car, bien qu'il ne le soit pas encore, vous le regardez comme tel; et rien n'est plus honnête.

Secondement, bien qu'il soit votre époux en idée, en espérance, il ne l'est pas en effet : ainsi vous ne commettriez pas un adultère, péché énorme qu'il faut toujours éviter autant qu'il est possible.

Troisièmement, les actions ne sont pas d'une malice de coulpe quand l'intention est pure, et rien n'est plus pur que de délivrer votre mari.

Quatrièmement, vous avez des exemples dans la sainte antiquité, qui peuvent merveilleusement servir à votre conduite. Saint Augustin rapporte que sous le proconsulat de Septimius Acyndinus, en l'an 540 de notre salut, un pauvre homme ne pouvant payer à César ce qui appartenait à César, fut coudamné à la mort, comme il est juste, malgré la maime, Oû il n'y a rien te roi perd'

ses droits. Il s'agissait d'une livre d'or; le condamné avait une femme en qui Dieu avait mis la beauté et la prudence. Un vieux richard promit de donner une livre d'or, et même plus, à la dame, à condition qu'il commettrait avec elle le péché immonde. La dame ne crut point faire mal en sauvant son mari. Saint Augustin approuve fort sa généreuse résignation. Il est vrai que le vieux richard la trompa, et peut-être même son mari n'en fut pas moins pendu; mais elle avait fait tout ce qui était en elle peur sauver sa vie.

Soyez sûre, ma fille, que quand un jésuite vous cite saint Augustin; il faut que ce saint ait pleinement raison. Je ne vous conseille rien, vous êtes sage; il est à présumer que vous serez utile à votre mari. Monseigneur de Saint-Pouange est un honnête homme, il ne vous trompera pas; c'est tout ce que je puis vous dire: je prierai Dieu pour vous, et j'espère que tout se passera à sa plus grande cloire.

La belle Saint-Yves, non moins effrayée des discours du jésuite que des propositions du sous-ministre, s'en retourna éperdue chez son amie. Elle était tentée de se délivrer, par la mort, de l'horreur de laisser dans une captivité affreuse l'amant qu'elle adorait, et de la bonte de le délivrer au prix de ce qu'elle avait de plus cher, et qui ne devait appartenir qu'a cet amant infortuné.

....

## CHAPITRE XVII.

Elle succombe par vertu.

Elle priait son amie de la tuer; mais cette femme, non moins indulgente que le jésuite, lui parla plus clairement encore. Hélas! dit-elle, les affaires ne se font guère autrement dans cette cour si aimable, si galante, si renomuée. Les places les plus médiocres et les plus considérables n'ont souvent été données qu'au prix qu'on exige de vous. Écoutez, vous m'avez inspiré de l'amitié et de la contiance; je vous avouerai que si j'avais été aussi disticile que vous l'êtes, mon mari ne jouirait pas du petit poste qui le fait vivre; il le sait, et loin d'en être fâché, il voit en moi sa bienfaitrice, et il se regarde comme ma créature. Pensez-vous que tous ceux qui ont été à la tête des provinces, ou même des armées, aient dû leurs honneurs et leur fortune à leurs seuls services? Il en est qui en sont redevables à mesdames leurs femmes. Les dignités de la guerre ont été sollicitées par l'amour, et la place a été donnée au mari de la plus belle.

Vous êtes dans une situation bien plus intéressante; il s'agit de rendre votre amant au jour et



. Partie la combat, éperius, imaginspante, il failut se cendre.

Majoria the (vi)

| The contract of the contract o                                           | the second secon |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | the second secon |
| and the second of the second o                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| THE R. LEWIS CO., LANSING, MICH. 49, LANSING, MICH.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| The state of the s                                           | The second secon |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ul> <li>* * * * * * * * * * * * * * * * * * *</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Constant Control of the Control of t                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the second of the second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the programme of the section of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the first of the state of t                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A SECTION OF THE RESIDENCE AND                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| or Madaga too baras Harrisa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| a providing to the continual consequences of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to summer of the light of the advances of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A COLOR OF BUILDING STREET, AND                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| in personal and a few or all flavolities end of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| gavace toward connection by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| to be to get the first over the history and the street, and is                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| A CONTRACTOR OF A CONTRACTOR STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A SERVICE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE  |
| Make Communication and a support of the con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marganian in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <ol> <li>As manifestion of the control of some periods.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | terretories de la company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| * I all the model days with the latter of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | and the contract of the contra |
| 2 of the American and American Company of the Indian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| that was the contracting a self-transfer for the contracting a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| the state of the state of the state of the state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | The second secon |
| the same of the property of the con-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| or or and the property of the manife                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| The second of the second of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| and the property of the second state of the second state of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | · 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| who will be to the thirdness per place                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| A local field to an interference per place of the second s                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| (a) John C. C. Community of the set of proceedings of the community of the set of the community of the co                                              | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (a) Lindowski (Lindowski) in the measurement of the control of                                               | The second secon |
| (a) John C. C. Community of the set of proceedings of the community of the set of the community of the co                                              | Section 1995 (1995)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| (2) All of an All of the transport place of the control of the                                               | The second secon |
| Charles to the territories are a par-<br>ent of the parent of the certification<br>parent for against the control of the parent<br>parent parent makes the parent parent makes<br>to control of the parent parent makes<br>after parent support on the parent of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | in the second of |
| who will be a first three sees and pro-<br>mit the market of the continue of the<br>property of the continue of the continue of the<br>decrease of the continue of the continue of the<br>Kingdom the Color of the continue of the<br>other profession of the continue of the<br>other profession of the continue of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | The second secon |
| Characteristics of the reference and pro-<br>motion for the control of the control of<br>the control of the control of the control<br>of the control of the control of the control<br>of the control of the control of the control<br>of the control of the control of the control of<br>the control of the control o                         | The second secon |
| A local of a filter of the entropy as a part of the management of the entropy of                                            | The second secon |
| Charles to the telephone by a particular of the control of the con                                           | The second secon |
| A control of the control of the second pro-<br>cess of the control of the control of the control<br>of the control of the control of the control<br>of the control of the control of the control of<br>Kingdon of the control of the control of the<br>office of the control of the control of the control of the<br>control of the control of the control of the control of the<br>control of the control of the control of the control of the<br>control of the control of the control of the control of the<br>control of the control of the control of the control of the control of the<br>control of the control of the cont | The second secon |
| A control of the control of the second pro-<br>cess of the control of the control of the control<br>of the control of the control of the control<br>of the control of the control of the control of<br>Kingdon of the control of the control of the<br>office of the control of the control of the control of the<br>control of the control of the control of the control of the<br>control of the control of the control of the control of the<br>control of the control of the control of the control of the<br>control of the control of the control of the control of the control of the<br>control of the control of the cont | The second secon |
| A control of the cont                                           | The second secon |
| A control of the cont                                           | The property of the property o |
| A control of the cont                                           | The second secon |
| A control of the cont                                           | The second secon |
| The second of th                                           | The second secon |
| And the second s                                           | The property of the second of  |
| And the second of the second o                                           | The second secon |
| And the second s                                           | The second secon |
| The second of th                                           | The second secon |
| And the second of the second o                                           | The second secon |
| The second of th                                           | The second secon |
| A control of the cont                                           | The second secon |

ne penser qu'à l'ingénu, tandis que le cruel jouirait impitoyablement de la nécessité où elle était réduite.

femme, dit la helle Saint-Yves d'un blante; et elle retomba encore en fai

Henriade , chant IV , vers 436-55



de l'épouser : c'est un devoir sacré qu'il vous faut remplir. On n'a point blâmé les belles et grandes dames dont je vous parle; on vous applaudira, on diraque vous ne vous êtes permis une faiblesse quo par un excès de vertu. - Ah! quelle vertul s'écria la belle Saint-Yves; quel labyrinthe d'iniquités quel pays l et que j'apprends à connaître les hommes l Un P. de La Chaise et un bailli ridicule font mettre mon amant en prison, ma famille me persécute, on ne me tend la main dans mon désastre que pour me déshonorer. Un jésuite a perdu un brave homme, un autre jésuite veut me perdre; je ne suis entourée que de piéges, et je touche au moment de tomber dans la misère. Il faut que je me tue, ou que je parle au roi; je me jetterni à ses pieds sur son passage, quand il ira à la messe ou à la comédie.

On ne vous laissera pas approcher, lui dit sa bonne amie; et si vous aviez le malheur de parler, mons de Louvois et le révérend P. de La Chaise pourraient vous enterrer dans le fond d'un couvent pour le reste de vos jours.

Tandis que cotte brave personne augmentait ainsi les perplexités de cette âme désespérée, et enfonçait le poignard dans son œur, arrive un exprès de M. de Saint-Pouange avec une lettre et deux beaux pendants d'oreilles. Saint-Yves rejeta le tout en pleurant; mais l'amie s'en chargea.

Dès que le messager fut parti, la confidente lit la lettre dans laquelle on propose un petit souper aux deux amies pour le soir. Saint-Yves jure qu'elle n'ira point. La dévote veut lui essayer les deux boucles de diamants. Saint-Yves ne le put souffrir; elle combattit la journée entière. Enfin, n'ayant en vue que son amant, vaincue, entrainée, ne sachant où on la mène, elle se laisse conduire au souper fatal. Rien n'avait pu la déterminer à se parer des pendants d'oreilles; la confidente les apporta, elle les lui ajusta malgré elle avant qu'on se mit à table. Saint-Yves était si confuse, si troublée, qu'elle se laissait tourmenter; et le patron en tirait un augure très favorable. Vers la fin du repas, la confidente se retira discrètement. Le patron montra alors la révocation de la lettre de cachet, le brevet d'une gratification considérable, celui d'une compagnie, et n'épargna pas les promesses. Ah l lui dit Saint-Yves, que je vous aimerais si vous ne vouliez pas être tant

Enfin, après une longue résistance, après des sanglots, des cris, des larmes, affaiblie du combat, éperdue, languissante, il fallut se rendre. Elle n'eut d'autre ressource que des e promettre de ne penser qu'à l'ingénu, tandis que le cruel jouirait impitoryablement de la nécessité où elle était réduite.

#### CHAPITRE XVIII.

Elle délivre son amant et un janséniste.

Au point du jour elle vole à Paris, munie de l'ordre du ministre. Il est difficile de peindre ce qui se passait dans son cœur pendant ce voyage. Qu'on imagine une âme vertueuse et noble, humiliée de son opprobre, enivrée de tendresse, déchirée des remords d'avoir trahi son amant, pénétrée du plaisir de délivrer ce qu'elle adore! Ses amertumes, ses combats, son succès, partageaient toutes ses réflexions. Ce n'était plus cette fille simple dont une éducation provinciale avait rétréci les idées. L'amour et le malheur l'avaient formée. Le sentiment avait fait autant de progrès en elle que la raison en avait fait dans l'esprit de son amant infortuné. Les filles apprennent à sentir, plus aisément que les hommes n'apprennent à penser. Son aventure était plus instructive que quatre ans de couvent.

Son habit était d'une simplicité extrême. Elle voyait avec horreur les ajustements sous lesquels elle avait paru devant son funeste bienfaiteur; elle avait laissé ses boucles de diamants à sa compagne sans même les regarder. Confuse et charmée, idolâtre de l'Ingénu, et se haissant elle-même, elle arrive enfin à la porte de

..... cet affrenx cháteau, palais de la vengeauce, Qui renferme sonvent le crime et l'innocence :.

Quand il fallut descendre du carrosse, les forces lui manquèrent; on l'aida; elle entra, le cœur palpitant, les yeux humides, le front consterné. On la présente au gouverneur; elle veut lui parler, sa voix expire; elle montre son ordre en articulant à peine quelques paroles. Le gouverneur aimait son prisonnier; il fut très aise de sa délivrance. Son cœur n'était pas endurci comme celui de quelques honorables geôliers ses confrères qui, ne pensant qu'à la rétribution attachée à la garde de leurs captifs, fondant leurs revenus sur leurs victimes, et vivant du malheur d'autrui, se fesaient en secret une joie affreuse des larmes des infortunés.

Il fait venir le prisonnier dans son appartement, Les deux amants se voient, et tous deux s'évanouissent. La belle Saint-Yves resta long-temps sans mouvement et sans vie : l'autre rappela bientôt son courage. C'est apparemment il madame votre femme, lui dit le gouverneur; vous ne m'aviex point dit que vous fussiez marié. On me mande que c'est às es soins généreux que vous dever votro délivrance. Ahl je ne suis pas digne d'être sa femme, dit la helle Saint-Yves d'une voix tremblante; et elle retomba encore en faiblesse.

Henriade , chant iv , vers 456-87.

Quand elle eut repris ses sens, elle présenta, toujours tremblante, le brevet de la gratification, et la promesse par écrit d'une compaguie. L'Ingénu, aussi étonné qu'attendri, s'éveillait d'un songe pour retomber dans un autre. Pourquoi ai-je été renfermé ici? comment avez-vous pu m'en tirer? où sont les monstres qui m'y ont plongé? Vous êtes une divinité qui descendez du ciel à mon secours.

La belle Saint-Yves baissait la vuo, regardait son amant, rougissait, et détournait, le moment d'après, ses yeux mouillés de pleurs. Elle lui apprit emfin tout ce qu'elle savait, et tout ce qu'elle avait éprouvé, excepté ce qu'elle aurait voulu se cacher pour jamais, et ce qu'un autre que l'Ingénu, plus accoutumé au monde et plus instruit des usages de la cour, aurait deviné facilement.

Est-il possible qu'un misérable comme ce bailli ait eu le pouvoir de me ravir ma liberté? Ah! je vois bien qu'il en est des hommes comme des plus vils animaux; tous peuvent nuire. Mais est-il possible qu'un moine, un jésuite confesseur du roi, ait contribué à mon infortune autant que ce bailli, sans que je puisse imaginer sous quel prétexte ce détestable fripon m'a persécuté? M'a-t-il fait passer pour un janséniste? Enfin, comment vous êtes-vous souvenue de moi? je ne le méritais pas, je n'étais alors qu'un sauvage. Quoi! vous avez pu sans conseil, sans secours, entreprendre le voyage de Versailles! Yous y avez paru, et on a brisé mes fers! Il est donc dans la beauté et dans la vertu un charme invincible qui fait tomber les portes de fer, et qui amollit les cœurs de bronze!

A ce mot de vertu, des sanglots échappèrent à la belle Saint-Yves. Elle ne savait pas combien elle était vertueuse dans le crime qu'elle se reprochait.

Son amant continua ainsi: Ange, qui avez rompu mes liens, si vous avez eu ( ce que je ne comprends pas encore) assez de crédit pour me faire rendre justice, faites-la donc rendre aussi à un vieillard qui m'a le premier appris à penser, comme vous m'avez appris à aimer. La calamité nous a unis; je l'aime comme un père, je ne peux vitre ni sans vous ni saus lui.

Moi! que je sollicite le même homme qui...—
Oui, je veux tout vous devoir, et je ne veux devoir jamais rien qu'à vous : écrivez à cet homme
puissant, comblez-moi de vos bienfaits, achevez
ce que vous avez commencé, achevez vos prodiges. Elle sentait qu'elle devait faire tout ce que son
amant exigeait : elle voulut écrire, sa main ne
pouvait obéir. Elle recommença trois fois sa lettre,
la déchira trois fois; elle écrivit enfin, et les deux
amants sortirent après avoir embrassé le vieux
martyr de la grâce efficace.

L'heureuse et désolée Saint-Yves savait dans quelle maison logeait son frère; elle y alla; sou amant prit un appartement dans la même maison.

A peine y furent-ils arrivés que son protecteur lui envoya l'ordre de l'élargissement du bon homme Gordon, et lui demanda un rendez-vous pour le lendemain. Ainsi, à chaque action honnête et généreuse qu'elle fesait, son déshonneur en était le prix. Elle regardait avec exécration cet usage de vendre le malheur et le bonheur des hommes. Elle donna l'ordre de l'élargissement à son amant, et refusa le rendez-vous d'un bienfaiteur qu'elle ne pouvait plus voir sans expirer de douleur et de honte. L'Ingénu ne pouvait se séparer d'elle que pour aller délivrer un ami : il y vola. Il remplit ce devoir en réfléchissant sur les étranges événements de ce monde, et en admirant la vertu courageuse d'une jeune fille à qui deux infortunés devaient plus que la vie.

# CHAPITRE XIX.

L'Ingénu, la belle Saint-Yves, et leurs parents, sont rassemblés,

La généreuse et respectable inflidèle était avec son frère l'abbé de Saint-Yres, le bon prieur de la Montagne, et la dame de Kerkabon. Tous étaient également étonnés; mais leur situation et leurs sentiments étaient bien différents. L'abbé de Saint-Yres pleurait ses torts aux pieds de sa sœur, qui lui pardonnait. Le prieur et sa tendre sœur pleuraient aussi, mais de joie; le vilain bailli et son insupportable fils ne troublaient point cette scène touchante. Ils étaient partis au premier bruit de l'étargissement de leur enamei; ils couraient ensevelir dans leur province leur sottise et leur crainte.

Les quatre personnages, agités de cent mouvements divers, attendaient que le jeune homme revint avec l'ami qu'il devait délivrer. L'abbé de Saint-Yves n'osait lever les yeux devant sa sœur : la bonne Kerkabon disait : Je reverrai donc mon cher neveu! Vous le reverrez, dit la charmante Saint-Yves, mais ce n'est plus le même homme; sonmaintien, son ton, ses idées, son esprit, tout est changé. Il est devenu aussi respectable qu'il était naif et étranger à tout. Il sera l'honneur et la consolation de votre famille : que ne puis-je être aussi le bonheur de la mienne! Vous n'êtes point non plus la même, dit le prieur; que vous est-il donc arrivé qui ait fait en vous un si grand changement?

Au milieu de cette conversation l'Ingénu arrive, tenant par la main son janséniste. La scène alors devint plus neuve et plus intéressante. Elle commença par les tendres embrassements de l'oucle et de la taute. L'abbé de Saint-Yves se mettait presque aux genoux de l'Ingénu, qui n'était plus l'ingénu. Les deux amants se parlaient par des regards qui exprimaient tous les sentiments dont ils étaient pénétrés. On voyait éclater la satisfaction, la reconnaissance, sur le front de l'un; l'embarras était peint dans les yeux tendres et un peu égarés de l'autre. On était étonné qu'elle mélât de la douleur à tant de joie.

Le vieux Gordon devint en peu de moments cher à toute la famille. Il avait été malheureux avec le jeune prisonnier, et c'était un grand titre. Il devait sa délivrance aux deux amants, cela seul le réconciliait avec l'amour; l'apreté de ses anciennes opinions sortait de son eœur : il était changé en homme, ainsi que le Huron. Chacun raconta ses aventures avant le souper. Les denx abbés, la tante, écoutaient comme des enfants qui entendent des histoires de revenants, et comme des hommes qui s'intéressaient tous à tant de désastres. Hélas | dit Gordon, il y a peut-être plus de cinq cents personnes vertueuses qui sont à présent dans les mêmes fers que mademoiselle de Saint-Yves a brisés : leurs malheurs sont inconnus. On trouve assez de mains qui frappent sur la foule des malheureux, et rarement une secourable. Cette réflexion si vraie augmentait sa sensibilité et sa reconnaissance : tout redoublait le triomphe de la belle Saint - Yves; on admirait la grandeur et la fermeté de son âme. L'admiration était mêlée de ce respect qu'on sent malgré soi pour une personne qu'on croit avoir du crédit à la cour. Mais l'abbé de Saint-Yves disait quelquefois : Comment ma sœur a-t-elle pu faire pour obtenir sitôt ce crédit?

On allait se mettre à table de très bonne heure : voilà que la bonne amie de Versailles arrive, sans rien savoir de tout ce qui s'était passé; elle était en carrosse à six chevaux, et on voit bien à qui appartient l'équipage. Elle entre avec l'air imposant d'une personne de cour qui a de grandes affaires, salue très légèrement la compaguie, et tirant la belle Saint-Yves à l'écart : Pourquoi vous faire tant attendre? Suivez-moi; voilà vos diamants que vous aviez oubliés. Elle ne put dire ces paroles si bas que l'Ingénu ne les entendit : il vit les diamants : le frère fut interdit ; l'oncle et la tante n'éprouvèrent qu'une surprise de bonnes gens qui n'avaient jamais vu une telle magnificence. Le jeune bomme, qui s'était formé par un an de réflexions, en fit malgré lui, et parut troublé un moment. Son amante s'en aperçut ; une pâleur mortelle se répandit sur son beau visage, un frisson la saisit, elle se soutenait à peine. Ah l madame, dit-elle à la fatale amie, vous m'avez perdue l vous me donnez la mort l Ces paroles percèrent le cœur de l'Ingénu ; mais il avait déjà appris à se possé-

der; il ne les releva point, de peut d'inquiéter sa maîtresse devant son frère, mais il pâlit commo

Saint-Yves, éperdue de l'altératiou qu'elle apercevait sur le visage de son amant, entraîne cette femme hors de la chambre dans un petit passage, jette les diamants à terre devant elle. Ah l ee ne sont pas eux qui m'ont séduite, vous le savez; mais celui qui les a donnés ne me reverra jamais. L'amie les ramassait, et Saint-Yves ajoutait : Qu'il les reprenne ou qu'il vous les donne; allez, ne me rendez plus bonteuse de moi-même. L'ambassadrice enfin s'en retourna, ne pouvant comprendre les remords dont elle était témoin.

La belle Saint-Yves, oppressée, éprouvant dans son eorps une révolution qui la suffoquait, fut obligée de se mettre au lit; mais, pour n'alarmer personne, elle ne parla point de ce qu'elle souffrait; et, ne prétextant que sa lassitude, elle demanda la permission de prendre du repos; mais ce fut après avoir rassuré la compagnie par des paroles consolautes et flatteuses, et jeté sur son amant des regards qui portaient le feu dans son âme.

Le souper, qu'elle n'animait pas, fut triste dans le commencement, mais de cette tristesse intéressante qui fournit de ces conversations attachantes et utiles, si supérieures à la frivole joie qu'on recherche, et qui n'est d'ordinaire qu'un bruit importun.

Gordon fit en peu de mots l'histoire et du jansénisme et du molinisme, et des persécutions dont un parti accablait l'autre, et de l'opiniâtreté de tous les deux. L'Ingénu en fit la critique, et plaignit les hommes qui, non contents de tant de discordes que leurs intérêts allument, se font de nouveaux maux pour des intérêts chimériques, et pour des absurdités inintelligibles. Gordon racontait, l'autre jugeait; les convives écoutaient avec émotion, et s'éclairaient d'une lumière nouvelle. On parla de la longueur de nos infortunes et de la brièveté de la vie. On remarqua que chaque profession a un vice et un danger qui lui sont attachés, et que, depnis le prince jusqu'au dernier des mendiants, tout semble accuser la nature. Comment se trouve-t-il tant d'hommes qui, pour si peu d'argent, se font les persécuteurs, les satellites, les bourreaux des autres hommes? Avec quelle indifférence inhumaine un homme en place signe la destruction d'une famille, et avec quelle joie plus barbare des mercenaires l'exécutent l

l'ai vu dans ma jeunesse, dit le bon homme Gordon, un parent du maréchal de Marillac, qui, étant poursuivi dans sa province pour la cause de eet illustre malheureux, se cachait dans Paris sous un nom supposé. C'était un vieillard do spixante et douze ans. Sa femme, qui l'accompagnait, était à peu près de son âge, ils avaient eu un fils libertin qui, à l'age de quatorze ans, s'était enfui de la maison paternelle : devenu soldat, puis déserteur, il avait passé par tous les degrés de la débauche et de la misère : enfin , avant pris un nom de terre, il était dans les gardes du cardinal de Richelieu (car ce prêtre, ainsi que le Mazarin, avait des gardes); il avait obtenu un bâton d'exempt dans cette compagnie de satellites. Cet aventurier fut chargé d'arrêter le vieillard et son épouse, et s'eu acquitta avec toute la dureté d'un homme qui voulait plaire à sou maître. Comme il les conduisait, il enteudit ces deux victimes déplorer la longue suite des malheurs qu'elles avaient éprouvés depuis leur berceau. Le père et la mère comptaient parmi leurs plus grandes infortunes les égarements et la perte de leur fils. Il les reconnut, il ne les conduisit pas moins en prison, en les assurant que son éminence devait être servie de préférence à tout. Son éminence récompensa son zèle.

J'ai vu un espion du P. de La Chaise trahir son propre frère, dans l'espérance d'un petit bénéfice qu'il n'eut point; et je l'ai vu monrir, non de remords, mais de douleur d'avoir été trompé par le iésuite.

L'emploi de confesseur, que j'ai long-temps exercé, m'a fait connaître l'intérieur des familles; je n'en ai guère vu qui ne fussent plongées dans l'amertume, tandis qu'au dehors, couvertes du masque du bonbeur, elles paraissaient nager dans la joie; et j'ai tonjours remarqué que les grands chagrins étaient le fruit de notre cupidité effrénée.

Pour moi, dit l'Ingénu, je pense qu'une âme noble, reconnaissante, et sensible, peut vivre heureuse; et je compte bieu jouir d'une félicité sans mélange avec la belle et généreuse Saint-Yves; ear je me flatte, ajouta-i-il, en s'adressant à son frère avec le sourire de l'amitié, que vous ne me refuserez pas, comme l'année passée, et que je m'y prendrai d'une nanière plus décente. L'abbés o confondit en excuses du passé, et en protestations d'un attachement éternel.

L'onele Kerkabon dit que ce serait le plus beau jour de sa vie. La bonne tante, en s'extasiant et en pleurant de joie, s'écriait : Je vous l'avais bien dit que vous ne seriez jamais sous-diacre l ce sacrement-ci vaut mieux que l'autre; plût à Dieu que j'en eusse été bonoréel mais je vous servirai de mère. Alors ce fut à qui renchérirait sur les louanges de la tendre Saint-Yves.

Son amant avait le cœur trop plein de ce qu'elle avait fait pour lui, il l'aimait trop pour que l'aventure des diamants eût fait sur son cœur une im-

pression dominante. Mais ces mots qu'il avait trop entendus, vous me donnez la mort, l'effravaient encore en secret, et corrompaient toute sa joie, tandis que les éloges de sa belle maîtresse augmentaient encore son amour. Eufin on n'était plus occupé que d'elle; on ne parlait que du bonheur que ces deux amants méritaient; on s'arrangeait pour vivre tous ensemble dans Paris; on fesait des projets de fortune et d'agrandissement; on se livrait à toutes ces espérances que la moindre lueur de félicité fait naître si aisément. Mais l'Ingénu, dans le fond de son cœur, éprouvait un sentiment secret qui repoussait cette illusion. Il relisait ces promesses signées Saint-Pouange, et les brevets signés Louvois; on lui dépeignit ces deux hommes tels qu'ils étaient, ou qu'on les croyait être. Chacun parla des ministres et du ministère avec cette liberté de table, regardée en France comme la plus précieuse liberté qu'on puisse goûter sur la terre.

Si l'étais roi de France, dit l'Ingénu, voici le ministre de la guerre que je choisirais : je voudrais un homme de la plus haute naissance . par la raison qu'il donne des ordres à la noblesse. J'exigerais qu'il eût été lui-même officier, qu'il eût passé par tous les grades, qu'il fût au moins lieutenant-général des armées, et digne d'être maréchal de France; car n'est-il pas nécessaire qu'il ait servi lui-même, pour mieux connaître les détails du service? et les officiers n'obéirontils pas avec cent fois plus d'allégresse à un homme de guerre, qui aura comme eux signalé son eourage, qu'à un homme de cabinet qui ne peut que deviner tout au plus les opérations d'une campagne, quelque esprit qu'il puisse avoir? Je ne serais pas faché que mon ministre fût généreux, quoique mon garde du trésor royal en fût quelquesois un peu embarrassé. J'aimerais qu'il eût un travail facile, et que même il se distinguât par cette gaieté d'esprit, partage d'un homme supérieur aux affaires, qui plait tant à la nation, et qui rend tous les devoirs moins pénibles. Il desirait que ce ministre eût ee caractère, parce qu'il avait toujours remarqué que cette belle humeur est incompatible avec la cruauté.

Mons de Louvois n'aurait peut-être pas été satisfait des souhaits de l'Ingénu; il avait une autre sorte de mérite.

Mais pendaut qu'on était à table, la maladie de cette fille malbeureuse prenait un caractère funeste, son saug s'était allumé, une fièrre dévorante s'était déclarée, elle souffrait, et ne se plaignait point, attentive à ne pas troubler la joie des convives.

Son frère, sachant qu'elle ne dormait pas, alla au chevet de son lit; il fut surpris de l'état où elle était. Tout le moude accourut; l'amant se présentait à la suite du frère. Il était sans doute le plus alarmé et le plus attendri de tous; mais il avait appris à joindre la discrétion à tous les dons heureux que la nature lui avait prodigués, et le sentiment prompt des bienséances commençait à dominer dans lui.

On fit venir aussitôt un médecin du voisinage. C'était un de ceux qui visitent leurs malades en courant, qui confoudent la maladie qu'ils viennent de voir avec celle qu'ils voient, qui mettent une pratique aveugle dans une science à laquelle toute la maturité d'un discernement sain et réfléchi ne peut ûter son incertitude et ses dangers. Il redouble le mal par sa précipitation à prescrire un remè-le alors à la mode. De la mode jusque dans la médecine! Cette manie était trop commune dans Paris.

La triste Saint-Yves contribuait encore plus que son médecin à rendre sa maladie dangereuse. Son âme tuait son corps. La foule des pensées qui l'agitaient portait dans ses veines un poison plus dangereux que celui de la fièrre la plus brûlante.

#### CHAPITRE XX.

#### La beile Saint-Yves meurt, et ce qui en arrive.

On appela un autre médecin: celui-ci, au lieu d'aider la nature, et de la laisser agir dans une jeune personne dans qui tous les organes rappelaient la vie, nefut occupé que de contrecarrer son confrère. La maladie devint mortelle en deux jours. Le cervean, qu'on croit le siège de l'entendement, tut attaqué aussi violemment que le cœur, qui est, dit-on, le siège des passions.

Quelle mécanique incompréhensible a soumis les organes au sentiment et à la pensée? comment une seule idée douloureuse dérange-t-elle le cours du sang? et comment le sang à son tour porte-t-il ses irrégularités dans l'entendement humain? quel est ce fluide inconnu et dont l'existence est certaine, qui, plus prompt, plus actif que la lumière, vole, en moins d'un clin d'œil, dans tous les canaux de la vic, produit les seusations, la mémoire, la tristesse ou la joie, la raison ou le vertige, rappelle avec horreur ce qu'on voudrait oublier, et fait d'un animal peusant, ou un otjet d'admiration, ou un sujet de pitié et de larmes?

C'était là ce que disait le bon Gordon; et cette réflexion si naturelle, que rarement font les hommes, ne dérobait rien à son attendrissement; car il n'était pas de ces malheureux philosophes qui s'efforcent d'être insensibles. Il était touché du

sort de cette jeune fille, comme un père qui voit mourir lentement son enfant chéri. L'abbé de Saint-Yves dait désespéré, le prieur et sa sœur répaudaient des ruisseaux de larmes. Mais qui pourrait péindre l'état de son amant? nulle langue n'a des expressions qui répondent à ce combie de douleurs; les laugues sunt trop imparfaites.

La tante, presque sans vie, tenait la tête de la mourante dans ses faibles bras; son frère était à genoux au pied du lit; son amant pressart sa main qu'il baignait de pleurs, et éclatait en sanglots; il la nommait sa bienfaitrice, son espérance, sa vie, la moitié de lni - même, sa maîtresse, son épouse. A ce mot d'épouse elle soupira, le regarda avec une tendresse inexprimable, et soudain jeta un cri d'horreur; puis, dans un de ces intervalles où l'accablement, et l'oppression des sens, et les souffrances suspendues, laissent à l'âme sa liberté et sa force, elle s'écria : Moi, votre épouse l ali! cher amant, ce nom, ce bonheur, ce prix, n'étaient plus saits pour moi ; je meurs, et je le mérite. O dieu de mon cœur l ô vous que j'ai sacrifié à des démons infernaux, c'en est fait, je suis punie, vivez heureux. Ces paroles tendres et terribles ne pouvaient être comprises; mais elles portaient dans tous les cœurs l'effroi et l'attendrissement; elle eut le courage de s'expliquer. Chaque mot fit frémir d'étonnement, de douleur, et de pitié, tous les assistants. Tous se réunissaient à détester l'homme puissant qui n'avait réparé une horrible injustice que par un crime, et qui avait forcé la plus respectable innocence à être sa complice.

Qui? vous coupable! lui dit son amant; non, vous ne l'êtes pas; le crime ne peut être que dans le cœur, le vôtre est à la vertu et à moi.

Il confirmait ce sentiment par des paroles qui semblaient ramener à la vie la belle Saint-Yves. Elle so sentait consolée, et s'étonnait d'être aimée encore. Le vieux Gordon l'aurait condamnée dans le temps qu'il n'était que janséniste: mais, étant devenu sage, il l'estimait, et il pleurait.

Au milieu de tant de larmes et de craintes, pendant que le danger de cette fille si chère remplissait tous les œurs, que tout était consterné, on annonce un courrier de la cour. Un courrier l et de qui? et pourquoi? c'était de la part du confesseur du roi pour le prieur de la Montagne; ce n'était pas le P. de La Chaise qui écrivait, c'était le frère Vadbled, son valet de chambre, homme très important dans ce temps-la, lui qui mandait aux archevêques les volontés du révèrend père, lui qui donnait audience, lui qui promettait des bénéfices, lui qui fesait quelquefois expédier des lettres de cachet. Il écrivait à l'abbé de la Montagne « que sa révérence était informée des avens tures de son neveu, que sa prison n'était qu'une

 méprise, que ces petites disgrüces arrivaient fréquemment, qu'il ne fallait pas y faire attention;
 qu'enfin il convenait que lui prieur vint lui présenter son neveu le lendemain, qu'il devait

amener avec lui le bon homme Gordon, que lui
 frère Vadbled les introduirait ehez sa révérence

frère Vadbled les introduirait ehez sa révérence
 et chez mons de Louvois, lequel leur dirait un

o mot dans son antichambre. »

Il ajoutait que l'histoire de l'Ingénu et son comque surement le roi daignerait le remarquer quand il passerait dans la galerie, et peut-être mêmel ui ferait un signe de tête. La lettre finissait par l'espérance dont on le flattait, que toutes les dames de la cour s'empresseraient de faire venir son neveu à leur toilette, que plusieurs d'entre elles lui diraient: Bonjour, monsieur l'Ingénu; et qu'assurément il serait question de lui au souper du roi. La lettre était signée: « Votre affectionné Vadbled, » frère l'ésuite.»

Le prieur ayant lu la lettre tout haut, son neveu furieux, et commandant un noment à sa colère, ne dit rien au porteur; mais, se tournant vers le compagnon de ses infortunes, il lui demanda ce qu'il pensait de ce style. Gordon lui répondit: L'est donc ainsi qu'on traile les hommes comme des singes! on les bate ton les fait danser. L'Ingénu, reprenant son caractère, qui revient toujours dans les grands monvements de l'âme, déchira la lettre par morceaux, et les jeta au nez du courrier: Voilà ma réponse. Son onele épouvanté erut voir le tonnerre et vingt lettres de cachet tomber sur lui. Il alla vite écrire et exenser, comme il put, ce qu'il prenait pour l'emportement d'un jeune homme, et qui était la saillie d'une grande

Mais des soins plus douloureux s'emparaient de tous les œurs. La belle et infortunée Saint-Yves sentait déjà sa fin approcher; elle était dans le calme, mais dans ce calme affreux de la nature affaissée, qui n'a plus la force de combattre. O mon cher amant! dit-elle d'une voix tombante, la mort me punit de ma faiblesse; mais j'expire avec la consolation de vous savoir libre.

Je vous ai adoré en vous trahissant, et je vous adore en vous disant un éternel adieu.

Elle ne se parait pas d'une vaine fermeté; elle ne concevait pas cette misérable gloire de faire dire à quelques voisins: Elle est morte avec conrage. Qui peut perdre à vingt ans son amant, sa vie, et ce qu'on appelle l'honneur, sans regrets et sans déchierments? Elle sentait toute l'horreur de son état, et le fesait sentir par ces mots et par ces regards mourants qui parlent avec tant d'empire. Enûn elle pleurait comme les autres, dans les moments où elle eut la force de pleurer.

Que d'autres cherehent à louer les morts fastueuses de ceux qui entrent dans la destruetion avec insensibilité : c'est le sort de tous les animaux. Nous ne mourons comme eux avec indifférence, que quand l'àge ou la maladie nous rend semblables à eux par la stupidité de nos organes. Quiconque fait une grande perte a de grands regrets; s'il les étouffe, c'est qu'il porte la yanité jusque dans les bras de la mort.

Lorsque le moment fatal fut arrivé, tous les assistants ictèrent des larmes et des eris. L'Ingénu perdit l'usage de ses sens. Les âmes fortes ont des sentiments bien plus violents que les autres, quand elles sont tendres. Le bon Gordon le connaissait assez pour craindre qu'étant revenu à lui il ne se donnât la mort. On écarta toutes les armes; le malheureux jeune homme s'en aperçut; il dit à ses parents et à Gordon, sans pleurer, sans gémir, sans s'émouvoir : Pensez-vous donc qu'il y ait quelqu'un sur la terre qui ait le droit et le pouvoir de m'empêcher de finir ma vie? Gordon se garda bien de lui étaler ees lieux communs fastidieux par lesquels on essaie de prouver qu'il n'est pas permis d'user de sa liberté pour eesser d'étre quand on est horriblement mal, qu'il ne fant pas sortir de sa maison quand on ne peut plus v demeurer, que l'homme est sur la terre comme un soldat à son poste : comme s'il importait à l'Être des êtres que l'assemblage de quelques parties de matière fût dans un lieu ou dans un autre; raisons impuissantes qu'un désespoir ferme et réfléchi dédaigne d'écouter, et auxquelles Caton ne répondit que par un coup de poignard.

Le morne et terrible silence de l'Ingénu, ses yeux sombres, ses l'èvres tremblantes, les frémissements de son corps portaient dans l'àmede tous ceux qui le regardaient ce mélange de compassion et d'effroi qui enclaine toutes les puissances de l'àme, qui exclut tout discours, et qui ne se manifeste que par des mots entrecoupés. L'hôtesse et sa famille étaient accourues; on tremblait de son désespoir, on le gardait à vue, on observait tous ses mouvements. Déjà le corps glacé de la belle Saint-Yves avait été porté dans une salle basse, loin des yeux de son amant, qui semblait la chercher encore, quoiqu'il ne fût plus en état de rien voir

Au milieu de ce spectacle de la mort, tandis que le corps est exposé à la porte de la maison, que deux prêtres à côté d'un bénitier récitent des prières d'un air distrait, que des passants pettent quelques gouttes d'eau bénite sur la bière par oisiveté, que d'autres poursuivent leur chemin avec indifférence, que les parents pleurent, et que manant est près de s'arracher lavie, le Saint-Pouange arrive avec l'amic de Versailles.

Son goût passager, n'ayant été satisfait qu'une | qu'à la chambre où le prieur, la Kerkabon, fois, était devenu de l'amour. Le refus de ses bienfaits l'avait piqué. Le P. de La Chaise n'aurait jamais pensé à venir dans cette maison : mais Saint-Pouange avant tous les jours devant les veux l'image de la belle Saint-Yves, brûlant d'assouvir une passion qui par une seule jouissance avait eufoncé dans son cœur l'aiguillon des désirs, ne balança pas à venir lui-même chercher celle qu'il n'aurait pas peut-être voulu revoir trois fois, si elle était venue d'elle-même.

Il descend de carrosse; le premier objet qui se présente à lui est une bière; il détourne les veux avec ce simple dégoût d'un homme nourri dans les plaisirs, qui pense qu'on doit lui épargner tout spectacle qui pourrait le ramener à la contemplation de la misère humaine. Il veut monter. La femme de Versailles demande par curiosité qui on va enterrer; on prononce le nom de mademoiselle de Saint-Yves. A ce nom, elle pâlit, et pousse un cri affreux; Saint-Pouange se retourne; la surprise et la douleur remplissent son âme. Le bon Gordon était là , les yeux remplis de larmes. Il interrompt ses tristes prières pour apprendre à l'homme de cour toute cette horrible catastrophe. Il lui parle avec cet empire que donnent la douleur et la vertu. Saint-Pouange n'était point né méchant; le torrent des affaires et des amusements avait emporté son âme, qui ne se connaissait pas encore. Il ne touchait point à la vieillesse, qui endurcit d'ordinaire le cœur des ministres; il écoutait Gordon, les yeux baissés, et il en essuyait quelques pleurs qu'il était étonné de répandre : il connut le repentir.

Je veux voir absolument, dit-il, cet homme extraordinaire dont vous m'avez parlé; il m'attendrit presque autant que cette innocente victime dont j'ai causé la mort. Gordon le suit jus-

l'abbé de Saint-Yves, et quelques voisins, rappelaient à la vie le jeune homme retombé en défaillance.

J'ai fait votre malheur, lui dit le sous-ministre : j'emploierai ma vie à le réparer. La première idée qui vint à l'Ingénu fut de le tuer, et de se tuer lui-même après. Rien n'était plus à sa place ; mais il était sans armes et veillé de près. Saint-Pouange ne se rebuta point des refus accompagnés du reproche, du mépris et de l'horreur qu'il avait mérités, et qu'on lui prodigua. Le temps adoucit tout. Mons de Louvois vint enfin à bout de faire un excellent officier de l'Ingénu, qui a paru sous un autre nom à Paris et dans les armées, avec l'approbation de tous les honnêtes gens, et qui a été à la fois un guerrier et un philosophe intrépide.

Il ne parlait jamais de cette aventure sans gémir; et cependant sa consolatiou était d'en parler. Il chérit la mémoire de la tendre Saint-Yves jusqu'au dernier moment de sa vie. L'abbé de Saint-Yves et le prieur eurent chacun un bon bénéfice ; la bonne Kerkabon aima mieux voir son neveu dans les honneurs militaires que dans le sous-diaconat. La dévote de Versailles garda les boucles de diamants, et recut encore un beau présent. Le P. Tout-à-tous eut des boîtes de chocolat, de café, de sucre candi, de citrons confits, avec les Méditations du révérend P. Croiset. et la Fleur des saints, reliées en maroquin. Le bon Gordon vécut avec l'Ingénu jusqu'à sa mort dans la plus intime amitié; il eut un bénéfice aussi et oublia pour jamais la grâce efficace et le concours concomitant. Il prit pour sa devise : Malheur est bon à quelque chose. Combien d'honnetes gens dans le monde out pu dire : Malheur n'est bon à rien.

## L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

1768.

## AVERTISSEMENT

DES ÉDITEURS DE KEHL.

Après la paix de 1748, les esprits pararent se porter, en France, vers l'agriculture et l'economie politique, et on publia beaucoup d'ouvrages sur ces deux objets. Voltaire vit avec peine que, sur des matières qui touchaient de si près au bonheur des hommes, l'esprit de système vint se méler aux observations et aux discussions utiles. C'est dans un moment d'humeur coutre ces systèmes, qu'il s'amusa à faire ce roman.On venait de proposer des moyens de s'enrichir par l'agriculture, dont les uns demandaient des avances supérieures aux moyens des cultivateurs les plus riches, tandis que les autres offraient des profits chimériques. On avait employe dans un grand nombre d'ouvrages des expressions bizarres, comme celle de despotisme tegal, pour exprimer le gouvernement d'un souverain absoln qui conformerait toutes ses volontés aux principes démontrés de l'économie politique ; comme celle qui fesait la puissance législative copropriétaire de toutes les possessions, pour dire que chaque homme, étant intéresse aux lois qui lui assurent la libre jouissance de sa propriété, devait payer proportionnellement sur son revenu pour les dépenses que nécessite le maintien de ces lois et de la sureté publique.

Ces expressions nuisirent à des vérités d'ailleurs ntiles. Ceux qui ont dit les premiers que les principes de l'administration des états étaient dictés par la raison et par la nature ; qu'ils devaient être les mêmes dans les monarchies et dans les républiques; que c'était du rétablissement de ces principes que dépendaient la vraie richesse, la force, le bonheur des nations, el même la jouissance des droits des hommes les plus importants; que le droit de propriété pris dans tonte son étendue, celui de faire de sou industrie, de ses deprées, un usage absolument libre, étaient des droits aussi naturels, et surtout bien plus luiportants pour les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des hommes, que celui de faire partie pour un dix-milliouième de la puissance législative : ceux qui ont ajouté que la conservation de la surcté, de la liberté personnelle, est moins tice qu'on ne croit avec la liberté de la constitution; que, sur tous ces points, les lois qui sont conformes à la justice et à la raison sout les meilleures en politique, et même les seutes bonnes dans toutes les formes de gouvernement ; qu'enfin, lant que les lois on l'administration sont mauvaises, le gouvernement le plus à desirer est celui où l'on peut espérer la réforme de ces lois la plus prompte et la plus entière : tous ceux qui ont dit ces vérités out élé utiles aux hommes, en leur apprenant que le bouheur était plus près d'eux qu'ils ne pensaient; et que ce n'est point en bouleversant le monde, mais en l'éclairant, qu'ils peuvent espérer de trouver le bien-être et la liberté.

L'idée que la félicité humaine dépend d'une counaissauce plus entière, plus parfaite de la vérité, et par con-

séquent des progrès de la raison , est la plus consolante qu'on puisse nous offir ; car les progrès de la raison sont dans l'homme la seule chose qui n'ait point de hornes , et la connaissance de la vérité la seule qui puisse être éternelle.

L'impôt sur le produit des terres est le plus utile à celui qui lère l'impôt, le moins onèreux à celui qui le paie, le seul juste, parce qu'il est le seul où chacun paie, à mesure de ce qu'il possède, de l'intérèl qu'il a au maintien de la société.

Cette vérité a été encore établic par les mêmes écrivains, et c'est une de celles qui ont sur le bonheur des hommes une influence plus puissante et plus directe. Mais si des hommes, d'ailleurs éclairés et de bonne foi, ont nié cette vérité, c'est en grande partie la faute de ceux qui ont cherché à la prouver. Nous disons en partie, parce que nous connaissons peu de circonstances où la faute soit tout entière d'un seul côté. SI les partisans de cette opinion l'avaient développée d'une manière plus analytique elavec plus de clarté; si ceux qui l'ont rejetée avaient voulu l'examiner avec plus de soin, les opiuions auraient été bien moins partagées; du moins les objections que les derniers ont faites semblent le prouver. Ils auraient senti que les impôts annuels, de quelque manière qu'ils soient imposés, sont levés sur le produit de la terre : qu'un impôt territorial ne diffère d'un autre que parce qu'il est levé ave c moins de frais, ne met aucune entrave dans le commerce, ne porte la mort dans aucuue brauche d'iudustrie, n'occasione aucune vexation, parce qu'il peut être distribué avec égalité sur les différentes productions, proportionnellement au produit net que chaque terre rapporte à son propriétaire.

Nous avons combattu dans les notes quelques unes des opinions de Vollaire, qui sont contraires à ce principe, parce qu'elles ont pour objet des questions très importantes au bonheur public, et que son ouvrage était destiné à être lu par les hommes de tous les étais daus l'Europe entière. Nous avons cru qu'il était de notre devoir d'exposer la vérité, ou du moins ce que nous croyons la vérité.

## L'HOMME AUX QUARANTE ECUS.

Un vicillard, qui toujours plaint lo présent et vante le passé, me disait : Mon ami, la France n'est pas aussi riche qu'elle l'a été sous Henri 1v. Pourquoi? C'est que les terres ne sont pas si bien cultivées; c'est que les hommes manquent à la terre, et que le journalier ayant enchéri son travail, plusieurs colons laissent leurs héritages en friche.

D'où vient cette disette de manœuvres? — De ce que quiconque s'est senti un peu d'industrie a embrassé les métiers de brodeur, de ciscleur, d'horloger, d'ouvrier en soie, de procureur, ou de théologien. C'est que la révocation de l'édit de Nantes a laissé un très grand vide dans le royaume; que les religieuses et les mendiants se sont multipliés; et qu'enfin chacun a fui, autant qu'il a pu, le travail pénible de la culture, pour laquelle Dieu nous a fait naître, et que nous avons rendue ignominieuse, tant nous sommes sensés l

Une autre cause de notre pauvreté est dans nos besoins nouveaux. Il faut payer à nos voisins quatre millions d'un article, et cinq ou six d'un autre, pour mettre dans notre nez une poudre puante venue de l'Amérique : le café, le thé, le chocolat, la cochenille, l'indigo, les épiceries, nous coûtent plus de soixante millions par an. Tout cela était inconnu du temps de Henri 1v, aux épiceries près, dont la consommation était bien moius grande. Nous brûlons cent fois plus de bougie, et nous tirons plus de la moitié de notre cire de l'étrauger, parce que nous négligeons les ruches. Nous voyons cent fois plus de diamants aux oreilles, au cou, aux mains de nos citoyennes de Paris et de nos grandes villes, qu'il n'y en avait chez toutes les dames de la ceur de Henri IV, en comptant la reine. Il a fallu payer presque toutes ces superfluiies argent comptant.

Observez surtout que nous payons plus de quinze millions de rentes sur l'hôtel-de-ville aux étrangers, et que llenri rv, à son avénement, en ayant trouvé pour deux millions en tout sur cet hôtel imaginaire, en remboursa sagement une partie pour délivrer l'état de ce fardeau.

Considérez que nos guerres civiles avaient fait verser en France les trésors du Mexique, lorsque don Felipe el discreto voulait acheter la France, et que depuis ce temps-là les guerres étrangères nous ont débarrassés de la moitié de notre argent.

Voilà en partie les causes de notre pauvreté. Nous la cachons sous des lambris vernis, et par l'artifice des marchandes de modes : nous sommes pauvres avec goût. Il y a des financiers, des entrepreneurs, des négociants très riches : leurs enfants, leurs gendres, sont très riches : en général la nation ne l'est pas.

Le raisonnement de ce vicillard, bon ou mauvais, fit sur moi une impression profonde; car le curé de ma paroisse, qui a tonjours eu de l'amitié pour moi, m'a enseigné un peu de géométrie et d'histoire, et je commence à réfléchir, ce qui est très rare dans ma province. Je ne sais s'il avait raison en tout; mais, étant fort pauvre, je n'eus pas grand'peine à croire que j'avais beaucoup de compagnons." 1. Désastres de l'homme aux quarante érus.

Je suis bien aise d'apprendre à l'univers que j'ai une terre qui me vaudrait net quarante écus de rente, n'était la taxe à laquelle elle est imposée.

Il parut plusieurs édits de quelques personnes qui, se trouvant de loisir, gouvernent l'étal au coin de leur feu. Le préambule de ces édits était que la puissance législatrice et exécutrice est née de droit divin copropriétaire de ma terre, et que je lui dois au moins la moilié de ce que je mange. L'énormité de l'estomac de la puissance législatrice et exécutrice me fit faire un grand signe de croix. Que serait-ce si cette puissance, qui préside à l'ordre essentiel des sociétés, avait ma terre en entier! L'un est encore plus divin que l'autre.

Monsieur le contrôleur-général sait que je ne payais en tout que douze livres; que c'était un fardeau très pesant pour moi, et que j'y aurais succombé, si Dieu ne m'avait donné le génie de faire des paniers d'osier, qui m'aidaient à supporter ma misère. Comment donc pourrai-je tout d'un coup donner au roi vingt écus?

Les nouveaux ministres disaient encore dans leur préambule, qu'on ne doit taxer que les terres, parce que tout vient de la terre jusqu'à la pluie, et que par conséquent il n'y a que les fruits de la terre qui doivent l'impôt.

Un de leurs huissiers vint chez moi dans la dernière guerre; il me demanda pour ma quote-part trois setiers de blé et un sac de fèves, le tout valant vingt écus, pour soutenir la guerre qu'on fesait, et dont je n'ai jamais su la raison, ayant sculement entendu dire que, dans cette guerre, il n'y avait rien à gagner du tout pour mon pays, et beaucoup à perdre. Comme je n'avais alors ni blé, ni fèves, ni argent, la puissance législatrice et exécutrice me fit traîner eu prison, et on fit la guerre comme on put.

En sortant de mon cachot, n'ayant que la peau sur les os, je rencontrai un homme joufflu et vermeil, dans un carrosse à six chevaux; il avait six laquais, et donnait à chacun d'eux pour gages le double de mon revenu. Son maître d'hôtel, aussi vermeil que lui, avait deux mille francs d'appoin-

ménage de son frère et de sa fomme, en 1880. Le mari et la femme avaient à payer le loyer d'une maison agréable; leurs domestiques édaitent au nombre de dit : lis avaient quatre chevaux et deux cochers, un bon diner lous les jours. Madame de Maintenné value le leur tà neuf mille france par an. et met trois mille livres pour le jeu, les spectacles, les fantaisles et les magalificences de monsieur et de madame.

Il faudralt à présent environ quarante mille livres pour mener une telle vie dans Paris : Il n'en eût fallu que six mille du temps de Henri IV. Cet exemple prouve assez que le vieux bon

ionime ne radote pas absolument.

— La question doit se réduire à savoir si le produit réel des terres (les frais de culture prélevés 'à augmenté ou diminué depuis le temps de Henri n', ou depuis celui de Louis sur jet parall que l'augmentation est incontestable. La nation est dona réellement plus riche qu'elle ne l'était alors.

Madame de Maintenon, qui en tout genre était une femme fort entendue, excepté dans celui sur lequel elle consultait le trigaud et processif abhé Gobelln, son confesseur; madame de Maintenon, dis-je, dans une de «es lettres, fait le compte du

tements, et lui en volait par an vingt mille. Sa maîtresse lui coûtait quarante mille écus en six mois : je l'avais connu autrefois dans le temps qu'il était moins riche que moi : il m'avoua, pour me consoler, qu'il jouissait de quatre cent mille livres de rente. Vous en payez donc deux cent' mille à l'état, lui dis-je, pour soutenir la guerre avantageuse que nous avons; car moi, qui n'ai juste que mes cent vingt livres, il faut que j'en paie la moitié?

Moi, dit-il, que je contribue aux besoins de l'état! Vous youlez rire, mon ami : j'ai hérité d'un oncle qui avait gagné huit millions à Cadix et à Surate; je n'ai pas un ponce de terre, tout mon bien est en contrats, en billets sur la place : je ne dois rien à l'état; c'est à vous de donner la moitié de votre subsistance, vous qui êtes un seigneur terrien. Ne voyez-vous pas que, si le ministre des finances exigeait de moi quelques secours pour la patrie, il serait un imbécile qui ne saurait pas calculer? car tout vient de la terre; l'argent et les billets ne sont que des gages d'échange : au lieu de mettre sur une carte au pharaon cent setiers de blé, cent bœufs, mille moutons, et deux cents sacs d'avoine, je joue des rouleaux d'or qui représentent ces denrées dégoûtantes. Si, après avoir mis l'impôt unique sur ces denrées, on venait encore me demander de l'argent, ne voyezvous pas que ce serait un double emploi? que ce serait demander deux fois la même chose? Mon oncle vendit à Cadix pour deux millions de votre blé, et pour deux millions d'étoffes fabriquées avec votre laine: il gagna plus de cent pour cent dans ces deux affaires. Vous concevez bien que ce profit fut fait sur des terres déjà taxées : ce que mon oncle achetait dix sous de vous, il le revendait plus de cinquante francs au Mexique; et, tous frais faits, il est revenu avec huit millions.

Vous sentez bien qu'il serait d'une horrible injustice de lui redemander quelques oboles sur les dix sous qu'il vous donna. Si vingt neveux comme moi, dont les oncles auraient gagné dans le bon temps chacun huit millions au Mexique, à Buénos-Ayres, à Lima, à Surate, ou à Pondichéri, prètaient seulement à l'état chacun deux cent mille francs, dans les besoins urgents de la patrie, cela produirait quatre millions: quelle horreur l Payez, uon ami, vous qui jouissez en paix d'un revenu clair et net de quarante écus; servez bien la patrie, et venez quelquelois diner avec ma livrée'.

Ce discours plausible me fit beaucoup réfléchir et ne me consola guère.

II. Entretien avec un géomètre.

Il arrive quelquefois qu'on ne peut rien répondre, et qu'on n'est pas persuadé. On est atterrésans pouvoir être convaincu. On sent dans le fond de son âme un scrupule, une répugnance qui nous empêche de croire ce qu'on nous a prouvé. Un géomètre vous démontre qu'entre un cercle et une tangente vous pouvez faire passer une infinité de lignes courbes, et que vous n'en pouvez faire passer une droite: vos yeux, votre raison, vous disent le contraire. Le géomètre vous répond gravemont que c'est la un infini du second ordre. Vous vous taisez, et vous vous en retournez tout stupéfait, sans avoir aucune idée nette, sans rien comprendre, et sans rien feliquer.

Vous consultez un géomètre de meilleure foi , qui vous explique le mystère. Nous supposons, dit-il, ce qui ne peut être daus la nature, des lignos qui ont de la longueur sans largeur : il est impossible, physiquement parlant, qu'une ligne réelle en pénètre une autre. Nulle courbe, ni nulle droite réelle ne peut passer entre deux lignes réelles qui se touchent; ce ne sont la que des jeux de l'entendement, des chimères idéales; et la véritable géométrie est l'art de mesurer les choses existantes.

Je fus très content de l'aveu de ce sage mathématicien, et je me mis à rire, dans mon malheur, d'apprendre qu'il y avait de la charlatanerie jusque dans la science qu'on appelle la haute science.

Mon géomètre était un citoyen philosophe qui

étranger en seralt également exempt. Mais, 4° supposons que le propriétaire d'un capital en argent en retire un intérêt de cinq pour cent, et qu'il soit assujetti à un impôt d'un cinquiente; il est clair que c'est seulement quatre pour cent qu'il retire ; si l'impôt est ôté pour être levé d'une autre manière, il aura cinq pour cent ; mais la concurrence entre les prêteurs fesait trouver de l'argent récliement à quatre pour cent, quoiqu'on l'appelât à cinq pour cent : la même concurrence fera donc baisser le taux nominal de l'intérêt à quatre pour cent. Supposons encore que l'on ajoute un nouvel impôt sur les terres, tout restant d'ailleurs le même. l'intérêt de l'argent ne changera point : mais si vous mettez une partie de l'impôt sur les capitalistes, il augmentera. Les capitalistes paieront donc l'impôt de même . solt qu'il tombe en partie immédiatement sur eux, soit qu'on les en exempte. A la vérité, dans le cas où l'on changeralt en impôt territorial un impôt sur les capitalistes, ceux à qui l'on n'offrirait pas le remboursement de leur capital aliéné à perpétuité, ceux dont le capital n'est aliéné que pour un temps y gagueraient pendant quelques années; mais les propriétaires y gagneraient encore plus par la destruction des abus qu'entraine toute autre méthode d'imposition.

2º Supposons qu'un négociant paie un droit de sortie pour une marchandise exportée, et que ce droit soit chanée en impolterritortal, alors son profit paralitz augmenter : mais, comme ils econtensial d'un moinder positi, la concurrence entre les négociants le fera tombre au même taux, en augmentent à proportion le pris d'achat des dendrées exportées, la aucoutraire, payant un droit pour les marchandises importées, ce droit est suppriné. la concurrence fera tombre ces marchandises à proportion; ainsi, dans tous les cas. le profit de ce marchand sera le mem, et dans aucun il ne paier réfellement l'impôt. Si,

4 Il y a ici une equivoque; quand on dit qu'une ligne courbe passe entre le cercle et sa tangente, on entend que cotte ligne

<sup>\*</sup> Co chapitre renferme deux objections contre l'établissement d'un impôt unique : l'une, que si l'impôt était établi sur les terres seules, le citoyen dont le revenu est en confrats en serait exempt; la seconde, que celui qui s'enrichit par le commerce

avait daigné quelquefois causer avec moi dans ma chaumière. Je lui dis : Monsieur, vous avez tâché d'éclairer les badauds de Paris sur le plus grand intérêt des hommes, la durée de la vie humaine. Le ministère a connu par vous seul ce qu'il doit donner aux rentiers viagers, selon leurs différents âges. Vous avez proposé de donner aux maisons de la ville l'eau qui leur manque, et de nous sauver enfin de l'opprobre et du ridicule d'entendre toujours crier à l'eau, et de voir des femunes enfermées dans un cerceau oblong porter deux seaux d'eau, pesant ensemble trente livres, à un quartième étage auprès d'un privé !. Faites-moi, je vous prie, l'amitié de me dire combient il y a d'animaux à deux mains et à deux pieds en France.

#### LE GÉOMÈTRE.

On prétend qu'il y en a environ vingt millious; et je veux bien adopter ce calcul très probable\*, en attendant qu'on le vérific; ce qui serait très aisé, et qu'on n'a pas encore fait, parce qu'on ne s'avise jamais de tout.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Combien croyez-vous que le territoire de France tontienne d'arpents?

#### LE GÉOMÈTRE.

Cent trente millions, dont presque la moitié est en chemins, en villes, villages, landes, bruyères, marais, sables, terres stériles, couvents inutiles, jardins de plaisance plus agréables qu'utiles, terrains incultes, mauvais terrains mal cultivés. On pourrait réduire les terres d'un bon rapport à soixante et quinze millions d'arpents carrés; mais comptons-en quatre-vingts millions: on ne saurait trop faire pour sa patrie.

## L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Combien croyez-vous que chaque arpent rapporte, l'un dans l'autre, année commune, en blés, en semences de toute espèce, vius, étangs, bois,

courbe se trouve entre le cercle et sa tangente au-del du point de contact et en-dec); car., à ce point, elle se confond arec ces deux lignes. Les lignes sont la limite des surfaces, comme les surfaces sont la limite des corps, et ces limites doivent être susposées sans largeur : il n'y apoint de charâtanerie là-delans. La mesure de l'étendue abstraite est fobjet de la géométrie ; celle des choses existantes en est l'application.

Ce geomètre est feu M. de Parcieux, de l'académie des sciences. Il a donné l'Essai eur la probabilité de la vie humaine, et et un projet pour amener à Paris l'eau de la rivière d'Yvetic. C'était un escellent citoyen qui avait du talent pour la mécanique pratique; mais il n'était pas géomètre. Le cétèbre Halley s'était occupé avant lui des probabilités de la vie lumnaine. K.

Ocha esi prouvé par les mémoires des intendants, falls à la fin du dix-septiéme siècle, combinés avec le dénombremen par feux, composé en 1735 par ordre de M. le comite d'Argenton, et surtout avec l'ouvrage très exact de M. le Messance. fait sous les yeux de M. l'inlendant de la Nichaudière, l'un des hommes les piùs éclairés,

métaux, bestiaux, fruits, laines, soiés, lait, huiles, tous frais faits, sans compter l'impôt?

#### LE GÉOMÈTRE.

Mais, s'ils produisent chacun vingt-cinq livres, c'est beaucoup; cependant metions trente livres, pour ne pas décourager nos concitoyens. Il y a des arpents qui produisent des valeurs renaissantes estimées trois cents livres; il y en a qui produisent trois livres. La moyenne proportionnelle enter trois et trois cents est trente; car vous voyez bien que trois est à trente comme trente est à trois cents. Il est vrai que, s'il y avait beancoup d'arpents à trois livres, et très peu à trois cents livres, notre compte ne s'y trouverait pas; mais, eucore une fois, ein eveux soint chieaner.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Eh bien! mousieur, combien les quatre-vingts millions d'arpents donneront-ils de revenu, estimé en argent?

#### LE GÉOMÈTRE.

Le compte est tout fait : cela produit par au deux milliards quatre cent millions de livres numéraires, au cours de ce jour.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

J'ai tu que Salomon possédait lui seul vingtcinq milliards d'argent comptant; et certainement il n'y a pas deux milliards quatre cents millions d'espèces circulantes dans la France, qu'on m'a dit être beaucoup plus grande et plus riche que le pars de Salomon.

#### LE GÉOMÈTRE.

C'est là le mystère : il y a peut-être à présent environ neuf cents millions d'argent circulaut dans le royaume, et cet argent passant de main en maiu suffit pour payer toutes les deurées et tous les travaux : le même éeu peut passer mille fois de la poche du cultivateur dans celle du cabaretier et du commis des aides.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

J'entends. Mais vous m'avez dit que nous sommes vingt millions d'habitants, hommes et feuimes, vieillards et enfants : combien pour chacun, s'il vous plait?

#### LE GÉOMÈTRE.

Cent vingt livres, ou quarante écus.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Vous avez deviné tout juste mon revenu : j'ai quatre arpents qui, en comptant les années de repos mêlées avec les années de produit, me valent cent vingt livres : c'est peu de chose.

Quoi! si chacun avait une portion égale, comme dans l'âge d'or, chacun n'aurait que cinq louis d'or par an?

#### LE GÉOMÈTRE.

Pas davantage, suivant notre calent, que j'ai nu peu enfic. Tel est l'état de la nature humaine. La vie et la fortune sont bien bornées; oun evit à Paris, l'un portant l'autre, que vingt-deux à vingt-trois ans; et l'un portant l'autre, on n'a tout au plus que cent vingt livres par an à dépenser; c'est-à-dire que votre nourriture, votre vètement, votre logement, vos meubles, sont re-présentés par la somme de cent vingt livres.

## L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Hélas! que vous ai-je fait pour m'ôter ainsi la fortune et la vie? Est-il vrai que je n'aie que vingttrois ans à vivre, à moins que je ne vole la part de mes camarades?

#### LE GÉOMÈTRE.

Cela est incontestable dans la bonne ville de Puris; mais de ces vingt-trois ans il en faut retrancher au moins dix de votre enfance; car l'enfance n'est pas une jonissance de la vie, c'est une préparation, c'est le vestibule de l'édifice, c'est l'arbre qui n'a pas encore donné de fruits, c'est le crépuscule d'un jour. Retranchez des treize années qui vous restent le temps du sommeil et celui de l'ennui, c'est au noins la moitié; reste six ans et deni que vous passez dans le chagrin, les douleurs, quelques plaisirs, et l'espérance '.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Miséricorde ! votre compte ne va pas à trois ans d'une existence supportable.

#### LE GÉOMÈTRE.

Ce n'est pas ma faute. La nature se soucie fort peu des individus. Il y a d'autres insectes qui ne vivent qu'un jour; mais dont l'espèce dure à jamais. La nature est comme ces grands princes qui comptent pour rien la perte de quatre cent mille bommes, pourvu qu'ils viennent à bout de leurs augustes desseins.

## L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Quarante écus et trois ans à vivre! quelle ressonrce imagineriez-vous contre ces deux malédictions?

4.5 Il set question de la vie physique et individuelle de l'homme considère comme un cire dont de raison, a part des filèses, de la mémoire, des affections morales, elle doit commencer avant dix ans. Sil set question de la vie considèrée par rapport à la société, on doit la commencer plus tard. D'ailleurs, pour évaluer la durée de la vie prise dans un de ces deux seus, il fau drait prendre une antre méthode: évaluer la durée de la vie refele par loutes les durées de la vie prise dans un de ces deux seus, il fau drait prendre une antre méthode: évaluer la durée de la vie refele par loutes les durées de la vie physique, et en former ensuire une vis mitoyenne, on auvait un résultai différent, mais qui combilirait aux mêmes réflections. Le temps où il jouissance cuitère de nos facultés nous permet de prétendre au bombeur evédurait utoques à un bieu petit nombre d'années. K.

#### LE GEOMÈTRE.

Pour la vie, il faudrait rendre dans Paris l'air plus pur, que les hommes mangeassent moins, qu'ils fissent plus d'exercice, que les mères allaitassent leurs enfants, qu'on ne fût plus assex malavisé pour craindre l'inoculation; c'est ce que j'ai dit : et pour la fortune, il n'y a qu'à se marier, faire des garcons et des filles.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Quoi! le moyen de vivre commodément est d'associer ma misère à celle d'un autre?

#### LE GÉOMÈTRE.

Cinq ou six misères ensemble font un établissement très tolérable. Ayez une brave femme, deux garçons et deux filles seulement, cela fait sept cent vingt livres pour votre petit ménage, supposé que justice soit faite, et que chaque individu ait cent vingt livres de rente.

Vos enfants en bas âge ne vous coûtent presque rien; devenus grands, ils vous soulagent; leurs secours mutuels vous sauvent presque toutes les dépenses, et vons vivez très heureusement en philosophe, pourvu que ces messieurs qui gouvernent l'état n'aient pas la barbarie de vous extorquer à chacun vingt éeus par an '; mais le maleur est que nous ne sommes plus dans l'âge d'or, où les hommes nés tous égaux avaient également part aux productions succulentes d'une terre non cultivée. Il s'en faut beauconp aujourd'hui que chaque être à deux mains et à deux pieds possède un fond de cent vinst livres de revenu.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Ah! yous nous ruinez. Yous nous disiez tout à l'heure que dans un pays où il y a quatre-vingt millions d'arpents de terre assez bonne, et vingt millions d'habitants, chacun doit jouir de cent vingt livres de rente, et vous nous les ôtez.

#### LE GÉOMÈTRE.

Je comptais suivant les registres du siècle d'or, et il faut compter suivant le siècle de fer. Il y a beauconp d'habitants qui n'ont que la valeur de dix écus de rente, d'autres qui n'en ont que quatre ou ciuq, et plus de six millions d'hommes qui n'ont absolument rien.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Mais ils mourraient de faim au bout de trois jours.

#### LE GÉOMÈTRE.

Point du tout : les autres qui possèdent leurs

¹ C'est une plaisanterie. Ceux qui ont dit que la puissance législatrice et exécutrice était copropriétaire de lous les blens, n'out pas prétendu qu'elle est le droit d'en prendre la moitié, mais seulement la portison nécessaire pour défendre l'état et blus gouverner. Il ni y a que l'expression qui soit raident. E portions les font travailler, et partagent avec eux; c'est ce qui paie le théologien, le conflurier, l'apothicaire, le prédicateur, le comédien, le procureur, et le fiacre. Yous vous êtes cru à plaindre de n'avoir que cent vingt livres à dépenser par an, réduites à cent huit livres à cause de votre taxe de douze francs; mais regardez les soldats qui donnent leur sang pour la patrie; ils ne disposent, à quatre sous par jour, que de soixante et treize livres, et ils vivent gaiement en s'associant par chambrées.

## L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Ainsi donc un ex-jésuite a plus de cinq fois la paie d'un soldat. Cependant les soldats ont rendu plus de services à l'état sous les yeux du roi à Fontenoy, à Laufelt, au siége de Fribourg, que n'en a jamais rendu le révérend P. La Valette.

#### LE GÉOMÈTRE.

Rien n'est plus vrai; et même chaque jésuite devenu libre a plus à dépenser qu'il ne coûtait à son couvent: il y en a même qui ont gagné beaucoup d'argent à faire des brochures coutre les parlements, comme le révérend P. Patouillet et be révérend P. Nonotte. Chacun s'ingénie dans ce moude: l'un est à la tête d'une manufacture d'étoffes; l'autre, de porcelaine; un autre entreprend l'opéra; celui-ci fait la gazette ecclésiastique; cet autre une tragédie bourgeoise, ou un roman dans legoût anglais; il entrettient le papetier, le marchaud d'encre, le libraire, le colporteur, qui sans lui demanderaient l'aumône. Ce n'est enfin que la restitution de cent vingt livres à ceux qui n'ont rien qui fait fleurir l'état.

L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Plaisante manière de fleurir !

#### LE GÉOMÈTRE.

Il n'y en a point d'autre : par tout pays le riche fait vivre le pauvre. Voilà l'unique source de l'industrie du commerce. Plus la nation est industrieuse, plus elle gagne sur l'étranger. Si nous attrapions de l'étranger dix millions par an pour la balance du commerce, il y aurait dans vingt ans deux cents millions de plus dans l'état; ce serait dix francs de plus à répartir loyalement sur chaque tête, c'est-à-dire que les négociants feraient gagner à chaque pauvre dix francs de plus, dans l'espérance de faire des gains encore plus considérables; mais le commerce a ses bornes, comme la fertilité de la terre; autrement la progression irait à l'infini; et puis il n'est pas sûr que la balance de notre commerce nous soit toujours favorable; il y a des temps où nous perdons.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉGUS.

J'ai entendu parler beaucoup de population. Si nous nous avisions de faire le double d'enfants de ce que nous en fesons; si notre patrie était peuplée du double; si nous avions quarante millions d'habitants au licu de vingt, qu'arriversit-il?

#### LE GÉOMÈTRE.

Il arriverait que chacun n'aurait à dépenser que vingt écus, l'un portant l'autre, ou qu'il faudrait que la terre rendit le double de ce qu'elle rend, ou qu'il y aurait le double de pauvres, on qu'il faudrait avoir le double d'industrie, et gagner le double sur l'étranger, ou envoyer la moitié de la nation en Amérique, ou que la moitié de la nation mangeât l'autre.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Contentons-nous donc de nos vingt millions d'hommes, et de nos cent vingt livres par tête, réparties comme il plaît à Dieu; mais cette situation est triste, et votre siècle de fer est bien dur.

#### LE GÉOMÈTER.

Il n'y a aucune nation qui soit mieux, et il en est beaucoup qui sont plus mal. Croyez-vous qu'il y ait dans le Nord de quoi donner la valeur de cent vingt livres à chaque habitant? S'ils avaient eu l'équivalent, les Huns, les Golhs, les Vandales, et les Francs, n'auraient pas déserté leur patrie pour aller s'établir ailleurs, le fer et la flanıme à la main.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Si je vous laissais dire, vous me persuaderiez bientôt que je suis heureux avec mes cent vingt francs.

#### LE GÉOMÈTRE.

Si vous pensiez être heureux, en ce cas vous le seriez.

## L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

On ne peut s'imaginer être ce qu'on n'est pas, à moins qu'on ne soit fou.

#### LE GÉOMÈTRE.

Je vous ai déjà dit que, pour être plus à votre aise et plus heureux que vons n'êtes, il faut que vous preniez une femme; mais j'ajouterai qu'elle doit avoir comme vous cent vingt livres de rente, c'est-à-dire quatre arpents à dix écus l'arpent. Les anciens Romains n'en avaient chacun que trois. Sivos enfants sont industrieux, ils pourront en gagner chacun autant en travaillant pour les autres.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Ainsi ils ne pourront avoir de l'argent sans que d'autres en perdent.

#### LE GÉOMÈTRE.

C'est la loi de toutes nations; on ne respire qu'à ce prix.

## L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Et il faudra que ma femme et moi nous donnions chacun la moitié de notre récolte à la puissance législatrice et exécutrice, et que les nouveaux ministres d'état nous enlèvent la moitié du prix de nos sueurs et de la substance de nos pauvres enfants avant qu'ils puissent gagner leur vie! Dites - moi, je vous prie, combien nos nouveaux ministres font entrer d'argent de droit divin dans les coffres du roi.

#### LE GÉOMÈTRE.

Vous payez vingt éeus pour quatre arpents qui vous en rapportent quarante. L'homme riche qui possède quatre cents arpents paiera deux mille écus par ce nouveau tarif, et les quatre-vingts millions d'arpents rendront au roi douze cent millions de livres par année, ou quatre cent millions d'écus.

L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Cela me paraît impraticable et impossible.

#### LE GÉOMÈTRE.

Vous avez très grande raison, et cette impossibilité est une démonstration géométrique qu'il y a un vice fondamental de raisonnement dans nos nouveaux ministres.

## L'HOMMB AUX QUARANTE ÉCUS.

N'y a-t-il pas aussi une prodigicuse injustice demontrée à me prendre la moitié de mon blé, de mon chanvre, de la laine de mes moutons, etc., et de n'exiger aucun secours de ceux qui auront gagné dix ou vingt, ou trente mille livres de rente avec mon chanvre, dont ils ont tissu de la toile; avec ma laine, dont ils ont fabriqué des draps; avec mon blé, qu'ils auront vendu plus cher qu'ils ne l'ont acheté?

#### LE GÉOMÈTRE.

L'injustice de cette administration est aussi évidente que son calcul est erroné. Il faut que l'industrie soit favorisée; mais il faut que l'industrie opulente secoure l'état. Cette industrie vous a certainement ôté une partie de vos cent vingt livres, et se les est appropriées en vous vendant vos chemises et votre habit vingt fois plus cher qu'ils ne vous auraient coûté, si vous les aviez faits vous-même. Le manufacturier, qui s'est enrichi à vos dépens, a, je l'avoue, donné un salaire à ses ouvriers, qui n'avaient rien par eux-même; mais il a retenu pour lui, chaque année, une somme qui lui a valu enfin treate mille livres de rente : il a donc acquis cette fortune à vos dépens; vous ne

pourrez jamais lui vendre vos denrées assez cher pour vous rembourser de ce qu'il a gagné sur vous; car, si vous tentiez ce surhaussement, il en ferait venir de l'étranger à meilleur prix. Unes preuve que cela est ainsi, c'est qu'il reste toujours possesseur de ses trente mille livres de rentes, et vous restez avec vos cent vingt livres, qui diminuent souvent, bien loin d'augmenter.

Il est donc nécessaire et équitable que l'industrie rassinée du négociant paie plus que l'industrie grossière du laboureur. Il en est de même des receveurs des deniers publics. Votre taxe avait été jusqu'ici de douze francs avant que nos grands ministres vous eussent pris vingt écus. Sur ces douze francs, le publicain retenait dix sous pour lui. Si daus votre province il y a cinq cent millo ames, il aura gagné deux cent cinquante mille francs par an. Qu'il en dépense cinquante, il est clair qu'au bout de dix ans il aura deux millions de bien. Il est trés justequ'il contribue à proportion, sans quoi tout serait perverti et bouleversé'.

## L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Je vous remercie d'avoir taxé ce financier, cela soulage mon imagination; mais puisqu'il a si bien augmenté son superflu, comment puis-je faire pour accroître aussi ma petite fortune?

#### LE GÉOMÈTRE.

Je vous l'ai déjà dit, en vous mariant, en tra vaillant, en tâchant de tirer de votre terre quelques gerbes de plus que ce qu'elle vous produisait.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Je suppose que j'aie bien travaillé; que toute la nation en ait fait autant; que la puissance législatrice et exécutrice en ait reçu un plus gros tribut; combien la nation a-t-elle gagné au bout de l'année?

Voici deux nouvelles objections contre l'idée de réduire tous les impôts à un seul. Celle des financiers n'est qu'une plaisanterie, puisqu'il n'y aurait plus alors de financiers, mais senlement des hommes charges, moyennant des appointements modiques, de recevoir les deniers publics. Restent les commerçants, les manufacturiers; mais il est clair que si les objets de leur commerce et de leur industrie n'étaient plus assujettis à aucun droit, leur profit resterait le même, parce qu'ils vendraient meilleur marché ou achèteraient plus cher les matières premières. Ce ne sont point eux qui paient ces impôts, ce sont ceux qui achetent d'eux ou qui leur vendent; et lis conti-nueraient de les payer sous une autre forme. Si c'est au contraire un impôt personnel, une capitation dont on ics délivre, il fallali dédnire cet impôt, cette capitation de l'intérêt qu'ils ti-raient de leurs fonds : ainsi supposons cet intérêt de dix pour cent, et cet impôt d'un dixieme, ils ne retiraient donc réellement que neuf pour cent; et cet impôt supprimé, la concurrence les obligera bientôt à borner le même intérêt à ces neus pour cent, auxqueis eile les avait déjà bornés. Il en est de même de ceux qui vivent de leurs saiaires : si vous jeur ôtez les împôis personnels, si vous ôtez des droits qui augmentaient pour eux le prix de certaines denrées, leurs salaires baisseront à proportion, K.

#### LE GÉOMÈTRE.

Rien du tout; à moins qu'elle n'ait fait un commerce étranger utile; mais elle aura vécu plus commodément Chacun aura eu à proportion plus d'habits, de chemises, de meubles, qu'il n'en avait auparavant. Il y aura eu dans l'état une circulation plus abondante; les salaires auront été augmentés avec le temps à peu près en proportion du nombre des gerbes de blê, des toisons de moudons, des cuirs de beuis, de cerfs et de chèvres, qui auront été employés, des grappes de raisin qu'on aura foulées dans le pressoir. On aura payé au roi plus de valeurs de denrées en argent, et le roi aura rendu plus de valeurs à tous ceux qu'il aura fait travailler sous ses ordres; mais il n'y aura pas un écu de plus dans le royaume.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Que restera-t-il donc à la puissance au bout de l'année?

#### LE GÉOMÉTRE.

Rien, encore une fois; c'est ce qui arrive à toute puissance : elle ne thésaurise pas; elle a été nourrie, vêtue, logée, meublée; tout le monde l'a été aussi, chacun suivant son état; et, si elle thésaurise, elle a arraché à la circulation autant d'argent qu'elle en a entassé; elle a fait autant de malheureux qu'elle a mis de fois quarante écus dans ses coffres.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Mais ce grand Henri IV n'était donc qu'un vilain, un ladre, un pillard; car on m'a conté qu'il avait encaqué dans la Bastille plus de cinquante millions de notre monnaie d'aujourd'hui?

#### LE GÉOMÈTRE.

C'était un homme aussi bon, aussi prudent que valeureux. Il allait faire une juste guerre, et en amassant dans ses coffres vingt-deux millions de son temps, en ayant encore à recevoir plus de vingt autres qu'il laissait circuler, il épargnait à son peuple plus de cent millions qu'il en aurait coûté, s'il n'avait pas pris ces utiles mesures. Il se rendait moralement sûr du succès contre un enuemi qui n'avait pas les mêmes précautions. Le calcul des probabilités 'était prodigieusement en sa faveur. Ces vingt-deux millions encaissés prouvaient qu'il y avait alors dans le royaume la valeur de vingt-deux millions d'excédant dans les biens de la terre : aiusi personne ne souffrait.

i. La question se réduit à savoir s'il vaut mieux thésanriser pendant la paix que d'emprunter pendant la guerre. Le proteir parti serant beancoup plus avantagenx dans un payso i la constitution et l'étal des limitéres permettraient de compter sun n système d'administration des finances indépendant des révolutions du ministre. N.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Mon vieillard me l'avait bien dit qu'on était à proportion plus riche sous l'administration du duc de Sulli que sous celle des nouveaux ministres, qui ont mis l'impôt unique, et qui m'ont pris vingt écus sur quarante. Dites-moi, je vous prie, y a-t-il une nation au monde qui jouisse de ce beau bénéfice de l'impôt unique?

#### LE GÉOMÈTRE.

Pas une nation opulente. Les Anglais, qui no rient guère, se sont mis à rire quand ils ont appris que des gens d'esprit avaient proposé parmi nous cette administration <sup>1</sup>. Les Chinois exigent une taxe de tous les vaisseaux marchands qui abordent à Kanton; les Hollandais paient à Nangasaqui, quand ils sont reçus au Japon, sous prétexte qu'ils ne sont pas chrétiens; les Lapons et les Samoïdels, à la vérité, sont soumis à un impôt unique en peaux de martres; la république de Saint-Marin ne paie que des dimes pour entretenir l'état dans sa splendeur.

Il y a dans notre Europe une nation célèbre par son équité et par sa valeur qui ne paie aucune taxe; c'est le peuple helvétien; mais voici ce qui

Cela est vrai; mais l'Angleterre est un des pays de l'Europe do l'on trouve le plus de préjugés sur tous les objets de l'administration et du gouvernement. Tout écrisain politique en Angleterre peut prétendre aux places, et rien ne mit plus dans la recherche de la vérilé que d'avoir un intérit. bien ou mai entendu, de la trouver conforme plutôt à une opision qu'à une autre. Il est très possible, par cette rasion, que les lumères allent moins de peine à se répandre dans une monarchie que dans une répubblique; et al lexiste dans les répubbliques puis d'enthousiasme patriolique, on trouve dans quelques mouarchies un patriolisme plus éclaire.

D'allierrs l'établissement d'un impôt unique est une opération qui doit se faire avec incture, et qui estge, pour ne cusser aucun désordre passager, beaucoup de sagesse dans les mesures. Il fant en effet et assurer d'abord par quelles espèces de propriétés, par quels cantons chaque espèce d'impôt est réellemant payée, et dans quelle proportion chaque espèce de propriétés, chaque canton, on la totalité de l'état, y contribuent; il fant répartir ensuite dans la même proportion l'impôt qui doit les

Il faut par conséquent avoir un cadastre général de toutes les terres ; mais , quelque exactitude qu'on suppose dans ce cadastre, quelque sagacité que l'on ait mise dans la distribution de la taxe qui remplace les impôts indirects, il est impossible de ne pas commettre des erreurs très sensibles : il est donc nécessaire de ne faire cette opération que successivement, et il fant de plus être en état de faire un sacrifice momentané d'une partie du revenu public, quoique le résultat de ce changement de forme des impôts puisse être à la fois d'en dimiuner le fardean pour le peuple, et d'augmeuter leur produit pour le souverain. Eufin , comme la piupart des terres sont affermées , comme lorsqu'on en sonmet le produit à un nouvel impôt destiné à remplacer un impôt il'un autre genre, une partie seulement de la compensation qui se fait alors seralt au prolit du propriétaire , et le reste au profit du fermier ; c'est une nouvelle raison de mettre dans cette opération beaucoup de ménagement, quand même on serait parvenu à connaître à peu près dans chaque genre de culture la partie de l'impôt que l'on doit faire porter au propriétaire, et celle dout, jusqu'à l'expiration du bail, le fermier doit être chargé: mais si cet ouvrage est difficile, il ne l'est pas moins d'assigner à quel point la nation qui l'exécuterait verrail augmenter en peu d'années son bien être, ses richesses et sa puisance. K

est arrivé; ce peuple s'est mis à la place des ducs d'Autriche et de Zeringen : les petits cantons sont démocratiques et très pauvres; chaque habitant y paie une somme très modique pour les besoins de la petite république. Dans les cantons riches, on est chargé envers l'état des redevances que les archiducs d'Antriche et les seigneurs fonciers exigeaient : les cantons protestants sont à proportion du double plus riches que les catholiques, parce que l'état y possède les biens des moines. Ceux qui étaient sujets des archiducs d'Autriche, des ducs de Zeringen, et des moines, le sont aujourd'hui de la patrie; ils paient à cette patrie les mêmes dîmes, les mêmes droits, les mêmes lods et ventes qu'ils pavaient à leurs anciens maîtres; et, comme les sujets en général ont très peu de commerce, le négoce n'est assujetti à aucune charge, excepté de petits droits d'entrepôt : les hommes trafiquent de leur valeur avec les puissances étrangères, et se vendent pour quelques années, ce qui fait entrer quelque argent dans leur pays à nos dépens; et c'est un exemple aussi unique dans le monde policé, que l'est l'impôt établi par vos nouveaux législateurs.

## L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Ainsi, monsieur, les Suisses ne sont pas de droit divin dépouillés de la moitié de leurs biens; et celui qui possède quatre vaches n'en donne pas deux à l'état?

## LE GÉOMÈTRE.

Non, sans doute. Dans un cauton, sur treize tonneaux de vin on en donne un et on en boit douze. Dans un autre canton, on paie la douzième partie et on en boit onze.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Ah! qu'on me fasse Suisse! Le maudit impôt que l'impôt unique et inique qui m'a réduit à demander l'aumône! Mais trois ou quatre cents impôts, dont les noms même me sont impossibles à retenir et à prononcer, sout-ils plus justes et plus honnêtes? Y a-t-il jamais eu un législateur, qui, en fondant un état, ait imaginé de créer des conseillers du roi mesureurs de charbon, jaugeurs de vin, mouleurs de bois, langueyeurs de porcs, contrôleurs de beurre salé? d'entretenir une armée de faquins deux fois plus nombreuse que celle d'Alexandre, commandée par soixante généraux qui mettent le pays à contribution, qui remportent des victoires signalées tous les jours, qui font des prisonniers, et qui quelquefois les sacrifient en l'air ou sur un petit théâtre de planches, comme fesaient les anciens Scythes, à ce que m'a dit mon curé?

Une telle législation, contre laquelle tant de cris

s'élevaient, et qui sesait verser tant de larmes, valait-elle mieux que celle qui m'ôte tout d'un coup nettement et paisiblement la moitié de mon existence? J'ai peur qu'à bien compter on ne m'en prit en détail les trois quarts sous l'ancienne finance.

#### LE GÉOMÈTRE.

Iliacos intra muros peccatur et extra.

Est modus in rebus......

Caveas ne quid pinis.

L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS. J'ai appris un peu d'histoire et de géométrie, mais je ne sais pas le latin.

### LE GÉOMÈTRE.

Cela signifie à peu près : « On a tort des deux » côtés. Gardez le milieu en tout. Rien de trop.»

L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Oui, rien de trop, c'est ma situation; mais je n'ai pas assez.

#### LE GÉOMÈTRE.

Je conviens que vous périrez de faim, et moi aussi, et l'état aussi, supposé que la nouvelle administration dure seulement deux ans; mais il faut espérer que Dieu aura pitié de nous.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

On passe sa vie à espérer, et on meurt en espérant. Adieu, monsieur; vous m'avez instruit; mais i'ai le cœur navré.

#### LE GÉOMÈTRE.

C'est souvent le fruit de la science.

#### III. Aventure avec un carme.

Quand j'eus bien remercié l'académicien de l'académie des sciences de m'avoir mis au fait, je m'en allai tout pantois, louant la Providence, nais gronmelant entre mes dents ces tristes paroles: « Vingt écus de rente seulement pour vivre, » et n'avoir que vingt-deux ans à vivre! » Hélas I puisse notre vie être encore plus courte, puisqu'elle est si malheureuse!

Je me trouvai bientôt vis-à-vis d'une maison superbe. Le sentais déjà la daim; je n'avais pas seulement la cent vingtième partie de la somme qui appartient de droit à chaque individu; mais, dès qu'on m'eut appris que ce palais était le couvent des révérends pères carmes déchaussés, je conçus de grandes espérances, et je dis : Puisque ces saints sont assez humbles pour marcher. pieds nus, ils seront assez charitables pour me donner à diner.

Je sonnai; un carme vint: Que voulez-vous, mon fils? — Du pain, mon révérend père; les nouveaux édits m'ont tout ôté. — Mon fils, nous de-



ires signaices tous ies jours, qui toni s, et qui quelquefois les sacrifient un petit théâtre de planches, comme ciens Scythes, à ce que m'a dit mon

nus, ils seront assez charitables pour me donner à diner.

Je sonnai; un carme vint : Que voulez-vous, gislation, contre laquelle tant de cris nouveaux édits m'ont tout ôté. — Mon fils, nous de-



Du pain, mon révérend père, les nouveaux édits m'ont tout oté-

Illumer and so ore

Sulle for fanne a Proce

ter conservation for the second

mandons nous-mêmes l'aumône; nous ne la fesons pas. - Quoi! votre saint institut vous ordonne de n'avoir pas de bas, et vous avez une maison de prince, et vous me refusez à manger ! - Mon fils, il est vrai que nous sommes sans souliers et sans bas; c'est une dépense de moins; mais nous n'avons pas plus froid aux pieds qu'aux mains; et si notre saint institut nous avait ordonné d'aller cul nu, nous n'aurions point froid au derrière. A l'égard de notre belle maison, nous l'avons aisément bâtie, parce que nous avons cent mille livres de rente en maisons dans la même rue. -Alıl alıl vous me laissez mourir de faim, et vous avez cent mille livres de rente! vous en rendez donc cinquante mille au nouveau gouvernement? - Dieu nous préserve de payer une obole! Le seul produit de la terre cultivée par des mains laborienses, endurcies de calus et mouillées de larmes, doit des tributs à la puissance législatrice et exécutrice. Les aumônes qu'on nous a données nous ont mis en état de faire bâtir ces maisons dont nous tirons cent mille livres par an; mais ces aumônes venant des fruits de la terre, ayant déjà payé le tribut, elles ne doivent pas payer deux fois : elles ont sanctifié les fidèles qui se sont appauvris en nous enrichissaut, et nous continuons à demander l'aumone et à mettre à contribution le faubourg Saint-Germain pour sanctifier encore les fidèles. Ayant dit ces mots, le carme me ferma la porte au nez '.

Je passai par devant l'hôtel des mousquelaires gris; je contai la chose à un de ces messieurs: ils me donnèrent un bon diner et un écu. L'un d'eux proposa d'aller brûler le couvent; mais un mousquetaire plus sage lui remontra que le temps n'était pas eucore venu, et le pria d'attendre encore deux ou trois ans.

## 1V. Audience de M. le contrôleur-général.

J'allai, avec mon écu, présenter un placet à M. le contrôleur-général, qui donnait audience ce jour-là.

Son antichambre était remplie de gens de toute espèce. Il y avait surtout des visages encore plus pleins, des ventres plus reboudis, des mines plus fières que mon homme aux huit millions. Je n'osais m'approcher; je les voyais, et ils ne me voyaient pas.

4 Louvrage que Voltaire avait le plus en une est infinité. Considérations sur l'ordre essentiel et naturel des sociétés politiques. On y trouve plusients questions importantes, analysées avec beaucoup de sagacilé et de profondeur. L'anteur y prunve que les maisons ne roportant aucun produit réel ne doivent point payer d'impôts; que l'on doit regarder le loyer qu'elles rapportent comme l'interét du capital qu'elles représentent, et que, si on les exemptait des impôts auxquels elles sont assuj. Euce, les loyers d'unitoracient à proportion. K. Un moine, gros décimateur, avait intenté un procès à des citoyens qu'il appelait ses paysans. Il avait déjà plus de revenu que la moitié de ses paroissiens ensemble, et de plus il était seigneur de fief. Il prétendait que ses vassaux, ayant converti avec des peines extrêmes leurs bruyères en vignes, ils lui devaient la dixième partie de leur vin, ce qui fesait, en complant le prix du travail et des échalas, et des futailles, et du cellier, plus du quart de la récolte; mais comme les dimes, disait-il, sont de droit divin, je demande le quart de la substance de mes paysans au nom de Dieu. Le ministre lui dit: Je vois combien vous étes charitable 1

Un fermier-général, fort intelligent dans les aides, lui dit alors: Monseigneur, ce village ne peut rien donner à ce moine; car ayant fait payer aux paroissiens l'année passee trente-deux impôts pour leur vin, et les ayant fait condamner ensuite à payer le trop bu, ils sont entièrement ruinés. J'ai fait vendre leurs bestiaux et leurs meubles, ils sont encore mes redevables. Je m'oppose aux prétentions du révérend père.

Vous avez raison d'être son rival, repartit le ministre; vous aimez l'un et l'autre également votre prochain, et vous m'édifiez tous deux.

Un troisième, moine et seigneur, dont les paysans sont mainmortables, attendait aussi un arrêt du conseil qui le mît en possession de tout le bien d'un badaud de Paris, qui, ayant par inadvertance demeuré un an et un jour dans une maison sujette à cette servitude et enclavée dans les états de ce prêtre, y était mort au bout de l'année. Le moine réclamait tout le bien du badaud, et cela de droit divîn.

Le ministre trouva le cœur du moine aussi juste et aussi tendre que celui des deux premiers.

Un quatrième, qui était contrôleur du domaine, présenta un beau mémoire, par lequel il so justifiait d'avoir réduit vingt familles à l'aumône. Elles avaient hérité de leurs oncles ou tantes, ou frères, ou cousins; il avait fallu payer les droits. Le domanier leur avait fallu payer les droits. Le dovaient pas assez estimé leurs héritages, qu'elles n'avaient pas assez estimé leurs héritages, qu'elles étaient beaucour plus riches qu'elles ne croyaient, et en conséquence les ayant condamnées à l'amende du triple, les ayant ruinées en frais, et fait mettre en prison les pères de famille, il avait acheté leurs meilleures possessions sans bourse délier\*.

Le contrôleur-général lui dit (d'un ton un peu amer à la vérité) : « Euge b ! contrôleur, bone et fi-

Le cas à peu près semblable est arrivé dans la province que j'habite, el le contrôleur du domaine a été forcé à faire restitution : mais il n'a pas été puni. — Voyez, tome II, le conte intitulé : Les Finances.

b Je me fis expliquer ces paroles par un savant à quarante écus : elles me réjouirent. » delis; quia super pauca fuisti fidelis, fermier-» général te constituam. » Cependant il dit tout bas à un maître des requêtes qui était à côté de lui : Il faudra bien faire rendregorge à ces sangsues sacrées et à ces sangsues profanes : il est temps de soulager le peuple qui, sans nos soins et notre équité, n'aurait i amais de quoi vivre que dans l'autre monde.

Des hommes d'un génie profond lui présentèrent des projets. L'un avait imaginé de mettre des impôts sur l'esprit. Tout le monde, disai-il, s'empressera de payer, persoune ne voulant passer pour un sot. Le ministre lui dit : Je vous déclare exempt de la taxe.

Un autre proposa d'établir l'impôt unique sur les chansons et sur le rire, attendu que la nation était la plus gaie du monde, et qu'une chanson la consolait de tout; mais le ministre observa que depuis quelque temps on ne fesait plus guère de chansons plaisantes, et il craignit que, pour échapper à la taxe, on ne devint trop sérieux.

Vint un sage et brave citoyen qui offrit de donner au roi trois fois plus, en fesant payer par la nation trois fois moius. Le ministre lui conseilla d'apprendre l'arithmétique.

Un quatrième prouvait au roi, par amitié, qu'il ne pouvait recueillir que soixaule et quinze millions; mais qu'il allait lui en donner deux cent vingt-ciuq. Yous ue ferez plaisir, dit le ministre, quand nous aurons payé les dettes de l'état.

Enfin arriva un commis de l'auteur nouveau qui fait la puissauce législatrice copropriétaire de toutes nos terres par le droit divin, et qui donnait au roi douze cents millious de rente. Je reconnus l'homme qui m'avait mis en prison pour n'avoir pas payé mes vingt écus. Je me jetai aux pieds de M. le contrôleur-général, et je lui demandai justice; il fit un grand éclat de rire, et me dit que c'était un tour qu'on m'avait joué. Il ordonna à ces mauvais plaisants de me donner cent écus de dédommagement, et m'exempta de taille pour le reste de ma vie. Je lui dis : Monseigneur, Dieu vous bénisse!

#### V. Lettre à l'homme aux quarante écus.

Quoique je sois trois fois aussi riche que vous, c'est-à-dire quoique je possède trois cent soixante livres ou francs de revenu, je vous écris cependant comme d'égal à égal, sans affecter l'orgueil des grandes fortunes.

l'ai lu l'histoire de votre désastre et de la justice que M. le contrôleur-géneral vous a rendue; je vous en fais mon compliment; mais par malheur je viens de lire le Financier citogen, malgré la répugnance que m'avait inspirée le titre, qui paraît contradictoire à bien des gens. Ce citoyen vous ôte vingt franes de vos rentes, et à moi soixante : il n'accorde que cent fraucs à chaque individu sur la totalité des habitants; mais en récompense, un homme non moins illustre enfle nos rentes jusqu'à cent cinquante livres; je vois que votre géomètre a pris un juste milieu. Il n'est point de ces magnifiques seigneurs qui d'uu trait de plume peuplent Paris d'un milion d'habitants, et vous fent rouler quinze cents millions d'espèces sonnantes dans le royaume, après tout ce que nous avons perdu dans nos guerres dernières!

Comme vous êtes grand lecteur, je vous prêterai le Financier citoyen; mais n'allez pas le croire en tout; il cite le testament du grand ministre Colbert, et il ne sait pas que c'est une rapsodie ridicule faite par un Gatien de Courtilz; il cite la Dime du maréchal de Vauban, et il ne sait pas qu'elle est d'un Bois-Guillebert ; il cite le testament du cardinal de Richelieu, et il ne sait pas qu'il est de l'abbé de Bourzéis. Il suppose que ce cardinal assure que quand la viande enchérit, on donne une paie plus forte au soldat. Cependant la viande enchérit beaucoup sous son ministère, et la paie du soldat n'augmenta point ; ce qui prouve , indépendamment de cent autres preuves, que ce livre reconnu pour supposé dès qu'il parut, et ensuite attribué au cardinal même, ne lui appartient pas plus que les testaments du cardinal Alberoni et du maréchal de Belle-Isle ne leur appartiennent.

Défiez-vous toute votre vie des testaments et des systèmes; j'en ai été la victime comme vous. Si les Solons et les Lycurgues modernes se sont moqués de vous, les nouveaux Triptolèmes se sont encore plus moqués de moi; et, sans une petile succession qui m'a ranimé, j'êtais mort de misère.

J'ai cent vingt arpeuts labourables dans le plus beau pays de la nature, et le sol le plus ingrat. Chaque arpent ne rend, tous frais faits, dans mon pays, qu'un écu de trois livres. Dès que j'eus lu dans les journaux qu'un célèbre agriculteur avait inventé un nouveau semoir, et qu'il labourait sa terre par planches, afin qu'en semant moius il recueillit davantage, j'empruntai vite de l'argent, j'achetai un semoir, je labourai par planches; je perdis ma peine et mon argent, aussi bien que l'illustre agriculteur, qui ne sème plus par plauches?

Duhamel du Monceau. K.

Il s'en faul beaucoup que ces évaluations puissent être précises et ceux qui les ont faites se sont bien gardés de prendre loule la pelin encessaire pour parvenir au degré de précision qu'on pourrait atteindre. Ce qu'il est important de savoir, c'est qu'in etat qui a deux millions d'habitants et celui qui eu a vingt, le pays doni le territoire est fertile et celui on le soi est ingratcelui qui a un excédant de subsistance, et cetui qui est oblige d'en réparer le délaut par le commerce, etc., doiveni avoir les mêmes lois d'administration. C'est une des plus graides veirles que les écrivains économistes français aient annoucées, et une de celtes qu'ils oul le mieux établés. R.

Mon malheur voulut que je lusse le Journal économique, qui se vend à Paris chez Boudet. Je tombai sur l'expérience d'un Parisien ingénieux qui, pour se réjouir, avait fait labourer son parterre quinze fois, et y avait semé du froment, au lieu d'y planter des tulipes; il eut une récolte très abondante. J'empruntai encore de l'argent. Le n'ai qu'à donner trente labours, me disais-je, j'aurai le double de la récolte de ce digne Parisien qui s'est formé des principes d'agriculture à l'opéra et à la comédie; et me voilà enrichi par ses leçons et par son exemple.

Labourer seulement quatre fois dans mon pays est une chose impossible; la rigueur et les changements soudains des saisons ue le permetteut pas ; et d'ailleurs le malheur que j'avais eu de semer par planches, comme l'illustre agriculteur dont j'ai parlé, m'avait forcé à vendre mon attelage. Je fais labourer trente fois mes cent vingt arpents par toutes les charrues qui sont à quatre lieues à la ronde. Trois labours pour chaque arpent coûteat douze livres, c'est un prix fait; il fallut donner trente façous par arpent ; le labour de chaque arpent me coûta cent vingt livres : la facon de mes cent vingt arpents me revint à quatorze mille quatre cents livres. Ma récolte, qui se monte, année commune, dans mon maudit pays, à trois cents setiers, monta, il est vrai, à trois cent trente, qui, à vingt livres le setier, me produisirent six mille six cents livres : je perdis sept mille huit cents livres; il est vrai que j'eus la paille.

J'étais ruiné, abimé, sans une vieille tante qu'un grand métécein dépêcha dans l'autre monde, en raisonnant aussi bien en médecine que moi en agriculture.

Qui croirait que j'eus eucore la faiblesse de me laisser séduire par le Journal de Boudet? Cet homme-la, après tout, n'avait pas juré ma perte. Je lis dans son recueil qu'il n'y a qu'à faire une avance de quatre mille francs pour avoir quatre mille livres de rente en artichauls : certainement Boudet me rendra en artichauls : certainement perdre en blé. Voilà mes quatre mille francs dépensés, et mes artichauts mangés par des rats de campagne. Je fus hué dans mon canton comme le diable de Papefiguière.

J'écrivis une lettre de reproches fulminante à Boudet. Pour toute réponse le traître s'égaya dans son Journal à mes dépens. Il me nia impudemment que les Caraibes fussent nés rouges; je fus obligé de lui envoyer une attestation d'un ancien procureur du roi de la Guadeloupe, comme quoi Dieu a lait les Caraibes rouges ainsi que les Nègres noirs. Mais cette petite victoire ne m'empêcha pas de perdre jusqu'au dernier sou toute la succession de ma tante, pour avoir trop cru les nouveaux

systèmes. Mon cher monsieur, encore une fois, gardez-vous des charlataus.

VI. Nouvelles douleurs occasionnées par les nouveaux systèmes.

(Ce petil morceau est tiré des manuscrits d'un vieux solitaire.)

Je vois que si de bons citoyens se sont amusés à gouverner les états, et à se mettre à la place des rois; si d'autres se sont crus des Triptolèmes et des Cérès, il y en a de plus fiers qui se sont mis sans façon à la place de Dieu, et qui ont créé l'univers avec leur plume, comme Dieu le créa autrefois par la parole.

Un des premiers qui se présenta à mes adorations fut un descendant de Thalès, nommé l'elliamed ', qui m'apprit que les montagnes et les hommes sont produits par les eaux de la mer. Il y eut d'abord de beaux hommes tnarins qui ensuite devinrent amphibies. Leur belle queue fourchue se changea en cuisses et en jambes. J'étais encore tout plein des Métamorphoses d'Ovide, et d'un livre où il était démontré que la race des hommes était bâtarde d'une race de babouins : j'aimais autant descendre d'un poisson que d'un singe.

Avec le temps j'eus quelques doutes sur cette généalogie, et même sur la formation des montagnes. Quoi i me dit-il, vous ne savez pas que les courants de la mer, qui jettent toujours du sable à droite et à gauche à dix ou douze pieds de hauteur, tout au plus, ont produit, dans une suite infinie de siècles, des montagnes de vingt mille pieds de haut, lesquelles ne sont pas de sable? Apprenez que la mer a nécessairement couvert tout le globe. La preuve en est qu'on a vu des ancres de vaisseau sur le mont Saint-Bernard, qui étaient la plusieurs siècles avant que les hommes cussent des vaisseaux.

Figurez-vous que la terre est un globe de verre qui a été long-temps tout couvert d'eau. Plus il m'endoctrinait, plus je devenais incrédule. Quoi donc l me dit-il, n'avez-vous pas vu le falun de Touraine à trente-six lieues de la mer? C'est un amas de coquilles avec lesquelles on engraisse la terre comme avec du funier. Or, si la mer a déposé, dans la succession des temps, une mine entière de coquilles à trente-six lieues de l'océan, pourquoi n'aura-t-elle pas été jusqu'à trois mille lieues pendant plusieurs siècles sur notre globe de verre?

Je lui répondis : Monsieur Tellianned , il y a des gens qui font quinze lieues par jour à pied ; mais ils ne peuvent en faire cinquante. Je ue crois

4 Nom anagrammatique de Demaillet, et sons lequel a été publié un ouvrage d'après ses idées.

pas que mon jardin soit de verre; et quant à votre falun, je doute encore qu'il soit un lit de coquilles de mer. Il se pourrait bien que ce ne fût qu'une mine de petites pierres calcaires qui prennent aisément la forme des fragments de coquilles, comme it y a des pierres qui sont figurées en langues, et qui ne sont point des langues; en étoiles, et qui ne sont point des astres; en serpents roulés sur eux-mêmes, et qui ne sont point des sergents; en parties naturelles du beau sexe, et qui ne sont point pourtant les dépouilles des dames. On voit des dendrites, des pierres figurées, qui représentent des arbres et des maisons, sans que jamais ces petites pierres aient été des maisons et des chênes.

Si la mer avait déposé tant de lits de coquilles en Touraine, pourquoi aurait-elle négligé la Bretagne, la Normandie, la Picardie, et toutes les autres côtes? J'ai bien peur que ce falun tant vanté ne vieune pas plus de la mer que les lommes. Et quand la mer se serait répandue à trente-six lieues, 'ce n'est pas à dire qu'elle ait été jusqu'à trois mille, et même jusqu'à trois cents, et que toutes les montagnes aient été produites par les caux. J'aimerais autant dire que le Caucase a formé la mer, que de prétendre que la mer a fait le Caucase.

- Mais, monsieur l'incrédule, que répondrezvous aux huîtres pétrifiées qu'on a trouvées sur le sommet des Alpes !
- Je répondrai, monsieur le créateur, que je n'ai pas vu plus d'huîtres pétrifiées que d'ancres de vaisseau sur le haut du mont Cenis. Je répondrai ce qu'on a déjà dit, qu'on a trouvé des écailles d'huîtres (qui so pétrifient aisément) à de très grandes distances de la mer, comme on a déterré des médailles romaines à cent lieues de Rome; et j'aime mieux croire que des pèterins de Saint-Jacques ont laissé quelques coquilles vers Saint-Maurice, que d'imaginer que la mer a formé le mont Saint-Bernard.

Il y a des coquillages partout; mais est-il bion sår qu'ils ne soient pas les dépouilles des testacées et des crustacées de nos lacs et de nos rivères, aussi bien que des petits poissons marins?

- Monsieur l'incrédule, je vous tournerai en ridicule dans le monde que je me propose de créer.
- Monsieur le créateur, à vous permis; chacun est le maître dans son monde; mais vous ne me ferez jamais croire que celui où nous sommes soit de verre, ni que quelques coquilles soient des démonstrations que la mer a produit les Alpes et le mont Taurus. Vous savez qu'il n'y a aucune coquille dans les montagnes d'Amérique. Il faut que ce ne soit vas yous qui avez créée et hémisplière.

et que vous vous soyez contenté de former l'ancien monde : c'est bien assez 4.

- Monsieur, monsieur, si on n'a pas découvert de coquilles sur les montagnes d'Amérique, on en découvrira.
- Monsieur, c'est parler en créateur qui sait soeret, et qui est sûr de son fait. Je vous abandonue, si vous voulez, votre falun, pourvu que vous me laissiez mes montagnes. Je suis d'ailleurs le très humble et très obéissant serviteur de votre providence.

Dans le temps que je m'instruisais ainsi avec Telliamed, un jésuite irlandais déguisé en homme. d'ailleurs grand observateur, et ayant de bous microscopes, fit des anguilles avec de la farine de blé ergoté. On ne douta pas alors qu'on ne fit des hommes avec de la farine de bon froment. Aussitôt on créa des particules organiques qui composèrent des hommes. Pourquoi non? Le grand géomètre Fatio avait bien ressuscité des morts à Londres; on pouvait tout aussi aisément faire à Paris des vivants avec des particules organiques : mais malheureusement les nouvelles anguilles de Needham ayant disparu, les nouveaux hommes disparurent aussi, et s'ensuirent chez les monades, qu'ils rencontrèrent dans le plein au milieu de la matière subtile, globuleuse, et cannelée 2.

Ce n'est pas que ces créateurs de systèmes n'aient rendu de grands services à la physique; à Dieu ne plaise que je méprise leurs travaux I on les a comparés i des alchimistes qui, en fesant de l'or (qu'on ne fait point), ont trouvé de bons remèdes, ou du moins des choses très curieuses. On peut être un homme d'un rare mérite; et se tromper sur la formation des animaux et sur la structure du globe.

Les poissons changés en hommes, et les caux changées en montagnes, ne m'avaient pas fait autant de mal que M. Boudet. Le me bornais tranquillement à douter, lorsqu'un Lapon 3 me prit sous sa protection. C'était un profond philosophe, mais qui ne pardonnait jamais aux gens qui n'étaient pas de son avis. Il me fit d'abord connaître clairement l'avenir en exaltant mon âme. Je fis de si prodigieux efforts d'exaltation, que j'en tombai malade; mais il me guérit en m'enduisant de poix-résine de la tête aux pieds. A peine fus-je en état de mar-

<sup>&#</sup>x27;Foyes, sur les couilles et la formation des montagnes, la Disconsistration sur les élongements arrivés dans notre globs (Physique, lome v.), Quantà l'opinion que la terre est de verre, et qu'une connete l'a détachée dis soleil, c'est une plaissuierie de Buffon, qui a vouin laire une expérience morale sur la cré-

dulité des Parisiens. K.

<sup>2</sup> Voyez, sur les anguilles, les Singularités de la nature chap. XX (tome V).

Par ce mot de Lapon, Voltaire désigne Maupertuis, qui avait fait un voyage au pôle, et en avait ramené deux Laponnes qu'il avait enlevées.

eher, qu'il me proposa un voyage aux terros australes pour y disséquer des têtes de géants, ce qui nous ferait connaître clairement la nature de l'âme. Je ne pouvais supporter la mer; il eut la bonté de me mener par terro. Il fit creuser un grand trou dans le globe terraqué: ce trou allait droit chez les Palagons. Nous partimes; je me cassai une jambe à l'entrée du trou; on eut beaucoup de peine à me redresser la jambe: il s'y forma un calu sui m'a beaucono soulagé.

l'ai déjà parlé de tout cela dans une de mes diatribes, pour instruire l'univers très attentif à ces grandes choses. Je suis bien vieux; j'aime quelquefois à répéter mes contes, afin de les inculquer mieux dans la tête des petits garçons pour lesquels ic travaille depuis si long-temps.

### VII. Mariage de l'homme aux quarante écus.

L'homme aux quarante éeus s'étant beaucoup formé, et ayant fait une petite fortune, épousa une jolie fille qui possédait eent éeus de rente. Sa femme devint bientôt grosse. Il alla trouver son géomètre, et lui demanda si elle lui donnerait un garçon ou une fille. Le géomètre lui répondit que les sages-femmes, les femmes de chambre, le savaient pour l'ordinaire; mais que les physiciens, qui prédisent les éclipses, n'étaient pas si éclairés qu'elles.

Il voulut savoir ensuite si son fils ou sa fille avaient déjà une âme. Le géomètre dit que ce n'était pas son affaire, et qu'il en fallait parler an théologien du coin.

L'homme aux quarante éeus, qui était déjà l'homme aux deux cents pour le moins, demanda en quel endroit était son enfant. Dans une petite poche, lui dit son ami, entre la vessie et l'intestin rectum. O Dieu paternel! s'éeria-t-il, l'âme immortelle de mon fils née et logée entre de l'urine et quelque chose de pis! Oui, mon cher voisin, l'àme d'un cardinal n'a point eu d'autre berceau; et avec cela on fait le fier, on se donne des airs.

Ah! monsieur le savant, ne pourriez-vous point me dire comment les enfants se font?

Non, mon ami; mais si vous voulez, je vous dirai ee que les philosophes ont imaginé, e'est-àdire comment les enfants ne se font point.

Premièremeut le révérend P. Sanchez, dans son excellent livre de Matrimonio, est entêrement de l'avis d'Hippocrate; il croit comme un artiele de foi que les deux véhicules fluides de l'homme et de la femme s'élaneent et s'unissent ensemble, et que dans le moment l'enfant est conçu par cette union; et il est si persuadé de ce système physique, devenu théologique, qu'il examine, chaptigue, qu'il examine, q

pitre xxt du livre second, « Utrum virgo Maria » semen emiserit in copulatione cum Spiritu » Sancto. »

Eh! monsieur, je vous ai déjà dit que je n'entends pas le latin; expliquez-moi en français l'oracle du P. Sauehez. Le géomètre lui traduisit le texte, et tous deux frémirent d'horreur.

Le nouveau marié, en trouvant Sanehez prodigieusement ridicule, fut pourtant assez content d'Hippocrate; et il se flattait que sa femme avait rempli toutes les conditions imposées par ce médecin pour faire un enfant.

Malheureusement, lui dit le voisin, il y a beaucoup de femmes qui ne répandent aucune liqueur, qui ne reçoivent qu'avec aversion les embrassements de leurs maris, et qui cepeudant en ont des enfants. Cela seul décide contre Hippocrate et Sanchez.

De plus, il y a très grande apparence que la nature agit toujours dans les mêmes cas par les mêmes principes : or il y a beaucoup d'espèces d'animaux qui engendrent sans copulation, comme les poissons écaillés, les huitres, les pucerons. Il a donc fallu que les physiciens cherchassent une mécanique de génération qui convint à tous les animaux. Le célèbre Harvey, qui le premier démontra la circulation, et qui était digne de découvrir le secret de la nature, crut l'avoir trouvé dans les poules : elles poudent des œufs : il jugea que les femmes pondaient aussi. Les mauvais plaisants dirent que c'est pour cela que les bourgeois. et même quelques gens de la cour, appellent leur femme ou leur maîtresse ma poule, et qu'on dit que toutes les femmes sont coquettes, parce qu'elles voudraient que les coqs les trouvassent belles. Malgré ces railleries, Harvey ne changea point d'avis, et il fut établi dans toute l'Europe que nous venons d'un œuf.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Mais, monsieur, vous m'avez dit que la nature est toujours semblable à elle-même, qu'elle agit toujours par le même principe daus le même cas : les femmes, les juments, les âncesses, les anguilles, ne pondent point; vous vous moquez de moi.

#### LE GÉOMÈTRE.

Elles ne pondent point en dehors, mais elles pondent eu-dedans; elles ont des ovaires comme tous les oiseaux; les juments, les anguilles, en ont aussi. Un œnf se détache de l'ovaire; il est couvé dans la matrice. Voyez tous les poissons écaillés, les grenouilles; ils jettent des œufs que le mête féconde. Les baleines et les autres animaux marins de cette espèce font éclore leurs œufs dans leur matrice. Les mites, les teignes, les plus vils insectes, sont visiblement formés d'un œuf: tout

vient d'un œuf; et notre globe est un grand œuf qui contient tous les autres.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Mais vraiment ce système porte tous les caractères de la vérité; il est simple, il est uniforme, il est démontré aux yeux dans plus de la moitié des animaux; j'en suis fort content, je n'en veux point d'autre; les œuss de ma semme me sont sort chers.

#### LE GÉOMÈTRE.

On s'est lassé à la longue de ce système : on a fait les enfants d'une autre façon.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Et pourquoi, puisque celle-là est si naturelle? LE GÉOMÈTRE.

C'est qu'on a prétendu que nos femmes n'ont point d'ovaire, mais seulement de petites glandes.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Je soupçonne que des gens qui avaient un autre système à débiter ont voulu décréditer les œufs.

#### LE GÉOMÈTRE.

Cela pourrait bien être. Deux Hollandais s'avisèrent d'examiner la liqueur séminale au microscope, celle de l'homme, celle de plusieurs animaux, et ils crurent y apercevoir des animaux déia tont formés qui couraient avec une vitesse inconcevable. Ils en virent même dans le fluide séminal du coq. Alors on jugea que les mâles fesaient tout, et les semelles rien; elles ne servirent plus qu'à porter le trésor que le mâle leur avait confié.

### L'HOMME AUX OUARANTE ÉCUS.

Voilà qui est bien étrange. J'ai quelques doutes sur tous ces petits animaux qui frétillent si prodigieusement dans une liqueur, pour être ensuite immobiles dans les œufs des oiseaux, et pour être non moins immobiles neuf mois, à quelques culbutes près, dans le ventre de la femme; cela ne me paraît pas consequent. Ce n'est pas, autant que j'en puis juger, la marche de la nature. Comment sont faits, s'il vous plaît, ces petits hommes qui sont si bons nageurs dans la liqueur dont vous me parlez?

#### LE GÉOMÈTRE.

Comme des vermisseaux. Il y avait surtout un médecin, nommé Andry, qui voyait des vers partout, et qui voulait absolument détruire le système d'Harvey. Il aurait, s'il l'avait pu, anéanti la circulation du sang, parce qu'un autre l'avait découverte. Enfin deux Hollandais et M. Andry, à force de tomber dans le pêché d'Onan et de voir les choses au microscope, réduisirent l'homme à

être chenille. Nous sommes d'abord un ver comme elle; de là, dans notre enveloppe, nous devenons comme elle, pendant neuf mois, une vraie chrysalide, que les paysans appellent fève. Ensuite. si la chenille devient papillon, nous devenons hommes : voilà nos métamorphoses.

## L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Eli bien I s'en est-on tenu là? n'y a-t-il point eu depuis de nouvelle mode?

#### LE GÉOMÈTRE.

On s'est dégoûté d'être chenille. Un philosophe extrêmement plaisant a découvert dans une Vénus physique que l'attraction fesait des enfants; et voici comment la chose s'opère. Le sperme étant tombé dans la matrice, l'œil droit attire l'œil gauche, qui arrive pour s'unir à lui en qualité d'œil; mais il en est empêché par le nez, qu'il rencontre en chemin, et qui l'oblige de se placer à gauche. Il en est de même des bras , des cuisses, et des jambes, qui tiennent aux cuisses. Il est difficile d'expliquer, dans cette hypothèse, la situation des mamelles et des fesses. Ce grand philosophe n'admet aucun dessein de l'Être créateur dans la formation des animaux; il est bien loin de croire que le cœur soit fait pour recevoir le sang et pour le chasser, l'estomac pour digérer, les yeux pour voir, les oreilles pour entendre : cela lui parait trop vulgaire; tout se fait par attraction.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Voilà un maître fou. Je me flatte que personne n'a pu adopter une idée aussi extravagante.

#### LE GÉOMÈTRE.

On en rit beaucoup; mais ce qu'il y eut de triste, c'est que cet insensé ressemblait aux théologiens, qui persécutent autant qu'ils le peuvent ceux qu'ils font rire.

D'autres philosophes ont imaginé d'autres manières qui n'ont pas fait une plus grande fortune : ce n'est plus le bras qui va chercher le bras; ce n'est plus la cuisse qui court après la cuisse; ce sont de petites molécules, de petites particules de bras et de cuisse qui se placent les unes sur les autres. On sera peut-être enfin obligé d'en revenir aux œufs, après avoir perdu bien du temps.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

J'en suis ravi ; mais quel a été le résultat de toutes ces disputes?

### LE GÉOMÈTER.

Le doute. Si la question avait été débattue en-

<sup>4</sup> Maupertuis.

tre des théologaux, il y aurait eu des excommunications et du sang répandu; mais entre des physiciens la paix est bientôt faite: chacun a couché avec sa femme, sans peuser le moins du monde à son ovaire, ni à ses trompes de Fallope. Les femmes sont devenues grosses ou enceintes, sans demander seulement comment ce mystère s'opère. C'est ainsi que vous semez du blé, et que vous ignorez comment le blé germe en terre!

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Oh l je le sais bien; on me l'a dit il y a longtemps; c'est par pourriture. Cependant il me prend quelquesois envie de rire de tout ce qu'on m'a dit.

#### LE GÉOMÈTRE.

C'est une fort bonne envic. Je vous conseille de douter de tout, excepté que les trois angles d'un triangle sont égaux à deux droits, et que les triangles qui ont même base et même hauteur sont égaux entre eux, ou autres propositions pareilles, comme, par exemple, que deux et deux font quatre.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Oui, je crois qu'il est fort sage de douter; mais je sens que je suis curieux depuis que j'ai fait fortune et que j'ai du loisir. Je voudrais, quand ma volonté remue mon bras ou ma jambe, découvrir le ressort par lequel ma volonté les remue; car surement il y en a une. Je suis quelquefois tout étonné de pouvoir lever et abaisser mes yeux, et de ne pouvoir dresser mes oreilles. Je pense, et je voudrais connaître un peu..... là..... toucher au doigt ma pensée. Cela doit être fort curieux. Je cherche si je pense par moi-même, si Dieu me donne mes idées, si mon âme est venue dans mon corps à six semaines ou à un jour, comment elle s'est logée dans mon cerveau; si je pense beaucoup quand je dors profondément, et quand je suis en léthargie. Je me creuse la cervelle pour savoir comment un corps en pousse un autre. Mes sensations ne m'étonnent pas moins; j'y trouve du divin, et surtout dans le plaisir.

J'ai fait quelquefois mes efforts pour imaginer

Les observations de Haller et de spallanzani semblent avvic prouvé que l'embryon existe svani la fécondation dans l'acui des oiseaux, et, par analogie, dans la femille tritiparre qui la substance du sperme et nécessire pour la fécondation; et qu'une quantité preque infiniment petite peut soffire. Mais comment, dans ce système, expliguer la resemblance des mulets avec leurs pères? Comment et embryon et cet ent se forment-lia dans la femile? Comment le sperme agicit sur cet embryon? Voilà ce qu'on ignore encore. Peut-être quelque jour en savue-t-on d'arantage. Les vers spermaliques nel deviennent plus du moins des hommes ni des lipins. Quant aux molécules organiques, eller resemblent trop aux monades; mais remaquous, à l'honneur de Leibnitz, que jamais il ne s'est avisé de précente aux des mais de la privation de la précente par les précentes avoir en de sur les des précentes avoir de si monades dans son microscope, K. un nouveau sens, et je n'ai jamais pu y parvenir. Les géomètres savent toutes ces choses; ayez la bonté de m'instruire.

#### LE GÉOMÈTRE.

Hélas I nous sommes aussi ignorants que vons; adressez-vous à la Sorbonne.

VIII. L'homme aux quarante écus, devenu père, raisonne sur les moincs.

Quand l'homme aux quarante écus se vit père d'un garçon, il commença à se croire un homme\* de quelque poids dans l'état ; il espéra donner an moins dix sujets au roi, qui seraient tous utiles. C'était l'homme du monde qui fesait le mieux des paniers; et sa femme était une excellente conturière. Elle était née dans le voisinage d'une grosse abbaye de cent mille livres de rente. Son mari me demanda un jour pourquoi ces messieurs, qui étaient en petit nombre, avaient englouti tant de parts de quarante écus. Sont-ils plus utiles que moi à la patrie? - Non, mon cher voisin. - Servent-ils comme moi à la population du pays? -Non, au moins en apparence. - Cultivent · ils la terre? défendent-ils l'état quand il est attaqué? -Non, ils prient Dieu pour vous. - Eh bien I ie prierai Dieu pour eux; partageons.

Combien croyez-vous que les couvents renferment de ces gens utiles, soit en hommes, soit en filles, dans le royaume?

Par les mémoires des intendants, faits sur la fin du dernier siècle, il y en avait environ quatrevingt-dix mille.

Par notre ancien compte, ils ne devraient, à quarante écus par tête, posséder que dix millions huit cent mille livres : combien en ont-ils?

Cela va à cinquante millions, en comptant les messes et les quêtes des moines mendiants, qui mettent réellement un impôt considérable sur le peuple. Un frère quêteur d'un couvent de Paris s'est vanté publiquement que sa besace valait quatre-vingt mille livres de rente.

Yoyons combien cinquante millions répartis entre quatre-vingt-dix mille têtes tondues donnent à chacune. — Cinq cent cinquante-cinq livres.

C'est une somme considérable dans une société nombreuse, où les dépenses diminuent par la quantité même des consommateurs; car il en coûte bien moins à dix personnes pour vivre ensemble, que si chacun avait séparément son logis et sa table.

Les ex-jésuites, à qui on donne aujourd'hui quatre cents livres de pension, ont donc réellement perdu à ce marché?

Je ne le crois pas ; car ils sont presque tous re-

tlrés chez des parents qui les aident; plusieurs disent la messe pour de l'argent, ce qu'ils ne fesaient pas auparavant; d'autres se sont faits précepteurs; d'autres ont été soutenus par des dévotes; chacun s'est tiré d'affaire; et peut-être y en a-t-il peu aujourd'hui qui, ayant goûté du monde et de la liberté, voulussent reprendre leurs anciennes chaines. La vie monacale, quoi qu'on en dise, n'est point du tout à envier. C'est une maxime assez connue, que les moines sont des gens qui s'assemblent sans se connaltre, vivent sans s'aimer, et meurent sans se regretter.

Vous peusez donc qu'on leur rendrait un très grand service de les défroquer tous?

Ils v gagneraient beaucoup sans doute, et l'état encore davantage: on rendrait à la patrie des citovens et des citovennes qui out sacrifié témérairement leur liberté dans un âge où les lois ne permettent pas qu'on dispose d'un fonds de dix sons de rente : on tirerait ces cadavres de leurs tombeaux : ce serait une vraie résurrection. Leurs maisons deviendraient des hôtels-de-ville, des hôpitaux, des écoles publiques, ou seraient affectées à des manufactures ; la population deviendrait plus grande, tous les arts seraient mieux cultivés. On nourrait du moins diminuer le nombre de ces victimes volontaires, en fixant le nombre des novices : la patrie aurait plus d'hommes utiles et moins de malheureux. C'est le sentiment de tous les magistrats, c'est le vœu unanime du public, depuis que les esprits sont éclairés. L'exemple de l'Augleterre et de tant d'autres états est une preuve évidente de la nécessité de cette réforme. Que ferait aujourdhui l'Angleterre, si, au lieu de quarante mille hommes de mer, elle avait quarante mille moines? Plus les arts se sont multipliés. plus le nombre des suiets laborieux est devenu nécessaire. Il y a certainement dans les cloîtres beaucoup de talents ensevelis qui sont perdus pour l'état. Il faut, pour faire fleurir un royaume, le moins de prêtres possible, et le plus d'artisans. L'ignorance et la barbarie de nos pères, loin d'ètre une règle pour nous, n'est qu'un avertissement de faire ce qu'ils feraient s'ils étaient en notre place avec nos lumières.

Ce n'est donc point par haine contre les moines

Les Jésuites n'aural-mi point été à plaundre si on est doublécette pension de qualter cent a lives en faveur de ceux qui suuralent en des lufinmités, ou plus de soixante ans si les autres eusent pu possible de la commandation de la commandation de faire un serment qu'il in en convaou que cre aven houneurs de faire un serment qu'il in en convaou que de la commandation de ser réunit sous l'inspection de magistrat mais la haine des janseitates pour les jesuités. Le prégigé qu'il in pouvaient étre à crandre, et leur insolent fanaissne dans le temps de leur destruction, et mema après qu'elle eut été coasonmée, ont empécié de remplir, à l'eur égard, ce qu'enseant exigé la justice et Thumanité. que vous voulez les abolir? C'est par pitié pour eux; c'est par amour pour la patrie. Je pense comme vous. Je ne voudrais point que mon fils fût moine; et si je croyais que je dusse avoir des enfants pour le cloître, je ne coucherais plus avec ma femme.

Quel est en effet le bon père de famille qui ne gémisse de voir son fils et sa fille perdus pour la société? cela s'appelle se sauver; mais un soldat qui se sauve quand il faut combattre est puni. Nous sommes tous les soldats de l'état; nous sommes à la solde de la société, nous devenous des déserteurs quand nous la quittons. Que dis-je? les moines sout des particides qui étouffent une postérité tout entière. Quatre-vingt-dix mille cloîtrés, qui braillent ou qui nasillent du latin, pourraient donner à l'état chacun deux sujets : cela fait cent quatre-vingt mille hommes qu'ils font périr dans leur germe. Au bout de cent ans la perte est immense; cela est démontre t.

Pourquoi donc le monachisme a-t-il prévalu? parce que le gouvernement fut presque partont détestable et absurde depuis Constantin; parce que l'empire romain eut plus de moines que de soldats ; parce qu'il y en avait cent mille dans la seule Égypte; parce qu'ils étaient exempts de travail et de taxe; parce que les chefs des nations barbares qui détruisirent l'empire, s'étant faits chrétiens pour gouverner des chrétiens, exercèrent la plus horrible tyrannie; parce qu'on se jetait en foule dans les cloitres, pour échapper aux fureurs de ces tyrans, et qu'on se plongeait dans un eslavage pour en éviter un autre ; parce que les papes , en instituant tant d'ordres différents de fainéants sacrés, se firent autant de sujets dans les autres états : parce qu'un paysan aime mieux être appelé mon révérend père, et donner des bénédictions, que de conduire la charrue : parce qu'il ne sait pas que la charrue est plus noble que le froc, parce qu'il aime mieux vivre aux dépens des sots que par un travail bonnête; enfin, parce qu'il ne sait pas qu'en se fesant moine, il se prépare des jours malbeureux, tissus d'ennui et de repentir.

Allous, monsieur, plus de moines, pour leur bonheur et pour le nôtre. Mais je suis fâché

1º Cest une erreur. Le nombre des hommes dépend essentiellement de la quantité des subsistances et dans un gr. nd état comme la France, quatrevingt-dux nille personnes enlevées à la eulture et aux as la uties causent saus doute une pretre mais l'industrie du roste de la nai-n la répare saus peine. Les moirres sont surtoui nuisibles, parce qu'ils servent à nourrie funatione et la supersittion, et parce qu'ils absorbent des rechesses immennes qui jourrain et ret employées au soulagement du peuple, ou pour l'édincation publique. Au reste, il ne serait pas aimpossible de calcular l'effet que peut avoir sur la population l'existence d'une classe de célibataires; mais ce calcul sera t très compilique, et d'épend d'un beaucoup plus grand nombre d'édénents que ne l'ont cru les savants d'après le calcul desqueis Voltaire parte (ci. K.).

d'entendre dire au Selgneur de mon village, père de quatre garçons et de trois filles, qu'il ne saura où les placer, s'il ne fait pas ses filles religieuses.

Cette allégation, trop souvent répétée, est inhumaine, auti-patriotique, destructive de la société.

Toutes les fois qu'on peut dire d'un état de vie, quel qu'il puisse être, si tont le monde embrassait cet état, le geure lumain serait perdu, il est démontré que cet état ne vaut rien, et que celui qui le prend nuit au genre lumain autant qu'il est en lui.

Or il est clair que, si tous les garçous et toutes les filles s'encloftraient, le moude périrait : donc la moinerie est par cela senl l'ennemie de la nature humaine, indépendamment des maux affreux qu'elle a causés quelquefois.

Ne pourrait-on pas en dire autant des soldats? Non assurément: car si chaque citoyen porte les armes à son tour, comme autrefois dans toutes les républiques, et surtout dans celle de Rome, le soldat n'en est que meilleur cultivateur; le soldat citoyen se marie, il combat pour sa fenme et pour ses enfants. Plut à Dieu que tous les laboureurs fussent soldats et mariés ! ils seraient d'excellents citoyens. Mais un moine, en tant que moine, n'est bon qu'à dévorer la substance de ses compatriotes. Il n'y a point de vérité plus reconnue.

Mais les filles, monsieur, les filles des pauvres gentilshommes, qu'on ne peut marier, que feront-elles?

Elles feront, on l'a dit mille fois, comme les filles d'Angleterre, d'Écosse, d'Irlande, de Suisse, de Hollande, de la moitié de l'Allemagne, de Suède, de Norvége, du Danemarck, de Tartarie, de Turquie, d'Afrique, et de presque tout le reste de la terre; elles seront bien meilleures épouses, bien meilleures mères, quand on se sera accoutumé, ainsi qu'en Allemagne, à prendre des femmes sans dot. Une femme ménagère et laborieuse fera plus de bien dans une maison, que la fille d'un financier, qui dépense plus en superfluités qu'elle n'ay porté de revenu chez son mari.

Il faut qu'il y ait des maisons de retraite pour la vieillesse, pour l'infirmité, pour la difformité. Mais, par le plus détestable des abus, les fondations ne sont que pour la jeunesse et pour les personnes bien conformées. On commence, dans le cloître, par faire étaler aux novices des deux sexes leur nudité, malgré toutes les lois de la pudeur; on les examine attentivement devant et derrière. Qu'une vieille bossne aille se présenter pour entrer dans un cloître, on la chassera avec mépris, à moins qu'elle ne donne une dot im-

mense. Que dis-je? toute religiouse doit être dotée, sans quoi elle est le rebut du couvent. Il n'y eut jamais d'abus plus intolérable.

Allez, allez, monsicur, je vous jure que mes filles me seront jamais religieuses. Elles apprendront à filer, à coudre, à faire de la dentelle, à broder, à se rendre utiles. Je regarde les vœux comme un attentat contre la patrie et contre soimème. Expliquez-moi, je vous prie, comment il se peut faire qu'un de mes amis, pour contredire le genre humain, prétende que les moines sont très utiles à la population d'un état, parce que leurs bâtiments sont mieux entretenus que ceux des seigneurs, et leurs terres mieux cultivées?

Eh! quel est donc votre ami qui avance une proposition si étrange?

C'est l'Ami des hommes, ou plutôt celui des

Il a voulu rire; il sait trop bien que dix familles qui ont chacune cinq mille livres de rente en terre, sont cent fois, mille fois plus utiles qu'un couvent qui jouit d'un reveau de cinquante mille livres, et qui a toujours un trésor secret. Il vante les belles maisons bâties par les moines, et c'est précisément ce qui irrite les citoyens; c'est le sujet des plaintes de l'Europe. Le vœu de pauvreté condamne les palais, comme le vœu d'humilité contredit l'orgueil, et comme le vœu d'anéantir sa race contredit la nature.

Je commence à croire qu'il faut beaucoup se défier des livres.

Il faut en user avec eux comme avec les hommés, choisir les plus raisonnables, les examiner, et ne se rendre jamais qu'à l'évidence.

### IX. Des impôts payés à l'étranger.

Il y aun mois que l'homme aux quarante écus vint me trouver en se tenant les côtés de rire, et il riait de si grand cœur, que je me mis à rire aussi sans savoir de quui il était question : tant l'homme est né imitateur! tent l'instinct nous maîtrise! tant les grands mouvements de l'âme sont contagieux!

Ut ridentibus arrident, ita flentibus adtlent Humani vultus.

Quand il eut bien ri, il me dit qu'il venait de rencantrer un homme qui se disait protonotaire du

Le grand-duc Léopoid vient de défendre aux convents de ses états d'exiger ni même de recevoir accure dot; mais, de peur que des parents avares ne trouvent dans cette ioi un elcouragement pour forcer leurs filles à prendre le pari du cloitre, ils seront obligés de donner aux hépitaux une dot égalex celle que le couvent aurait exigée. E.

a Le jesuite Sanadon a mia adaunt pour adfient. Un amateur d'Horace prétend que c'est pour cela qu'on a chassé les jésuites. saint-siége, et que cet homme envoyait une grosse somme d'argent à trois cents lieues d'ici à un Italien, au nom d'un Français à qui le roi avait donné un petit flef, et que ce Français ne pourrait jamais jouir des bienfaits du roi, s'il ne donnait à cet Italien la première année de son revenu.

La chose est très vraie, lui dis-je; mais elle n'est pas si plaisante. Il en coûte à la France environ quatre cent mille livres par an eu menus droits de cette espèce; et, depuis environ deux siècles et demi que cet usage dure, nous avons déjà porté en Italie quatre-vingts millions.

Dieu paternel! s'écria-t-il, que de fois quarante écus! cet Italien - là nous subjugua donc, il y a deux siècles et demi? il nous imposa ce tribut? Vraiment, répondis-je, il nous en imposait autrefois d'une façon bien plus onéreuse. Ce n'est là qu'une bagatelle en comparaison de ce qu'il leva long-temps sur notre pauvre nation et sur les autres pauvres nations de l'Europe. Alors je lui racontai comment ces saintes usurpations s'étaient établies ; il sait un peu d'histoire; il a du bon sens; il comprit aisément que nous avions été des esclaves auxquels il restait encore un petit bout de chaîne. Il parla long-temps avec énergie contre cet abus; mais avec quel respect pour la religion en général | comme il révérait les évêques l comme il leur souhaitait beaucoup de quarante écus, afin qu'ils les dépensassent dans leurs diocèses en bonnes œuvres!

Il voulait aussi que tous les curés de campagne eussent un nombre de quarante écus suffisant pour les faire vivre avec décence. Il est triste, disait-il, qu'un curé soit obligé de disputer trois gerbes de blé à son ouaille, et qu'il ne soit pas largement payé par la province. Il est honteux que ces messieurs soient toujours en procès avec leurs seigneurs. Ces contestations éternelles pour des droits imaginaires, pour des dimes, détruisent la considération qu'on leur doit. Le malheureux cultivateur, qui a déjà payé aux préposés son dixième, et les deux sous pour livre, et la taille, et la capitation, et le rachat du logement des gens de guerre, après qu'il a logé des gens de guerre, etc., etc., cet infortuné, dis-je, qui se voit encore enlever le dixième de sa récolte par son curé, ne le regarde plus comme son pasteur, mais comme son écorcheur, qui lui arrache le peu de peau qui lui reste. Il sent bien qu'en lui enlevant la dixième gerbe de droit divin, on a la cruauté diabolique de ne pas lui tenir compte de ce qu'il lui en a coûté pour faire croître cette gerbe. Que lui restet-il pour lui et pour sa famille? Les pleurs, la disette, le découragement, le désespoir; et il meurt de fatigue et de misère. Si le curé était payé par la province, il serait la consolation de ses

paroissiens, au lieu d'être regardé par eux comme leur ennemi.

Ce digne homme s'attendrissait en pronouçant ces paroles; il aimait sa patrie, et était idolâtre du bien public. Il s'écriait quelquefois : Quelle nation que la française, si on voulait l

Nous allames voir son fils, à qui sa mère, bien propre et bien lavée, présentait un gros téton blanc. L'enfant tetat fort joil. Hélas! dit le père, te voilà donc, et tu n'as que vingt-trois ans de vie, et quarante écus à prétendre!

#### X. Des proportions.

Le produit des extrêmes est égal au produit des moyens; mais deux sacs de blé volés ne sout pas à ceux qui les ont pris, comme la perte de leur vie l'est à l'intérêt de la personne volée.

Le prieur de D<sup>\*\*</sup>, à qui deux de ses domestiques de campagne avaient dérobé deux setiers de blé, vient de faire pendre les deux délinquants. Cette exécution lui a plus coûté que toute sa récolte ne lui a valu, et, depuis ce temps, il ne trouve plus de valets.

Si les lois avaient ordonné que ceux qui voleraient le blé de leur maître laboureraient son champ toute leur vie, les fers aux pieds et une sonnette au cou, attachée à un carcan, ce prieur aurait beaucoup gagné.

Il faut effrayer le crime; oui, sans doute : mais le travail forcé et la honte durable l'intimident plus que la potence.

Il y a quelques mois qu'à Londres un malfaiteur fut condamné à être transporté en Amérique pour y travailler aux sucreries avec les nègres. Tous les criminels en Angleterre, comme en bien d'autres pays, sont reçus à présenter requête au roi, soit pour obtenir grâce entière, soit pour diminution de peine. Celui-ci présenta requête pour être pendu: il alléguait qu'il haïssait mortellement le travail, et qu'il aimait mieux être étranglé une minute, que de faire du sucre toute sa vie.

D'autres peuvent penser autrement, chacun a son goût; mais on a déjà dit, et il faut le répéter, qu'un pendu n'est bon à rien, et que les supplices doivent être utiles.

Il y a quelques années que l'on condamna dans la Tartarie<sup>4</sup>, deux jeunes gens à être empalès, pour avoir regardé, leur bonnet sur la tête, passer une procession de lamas. L'empereur de la Chine<sup>2</sup>, qui est un homme de beaucoup d'esprit, dit qu'il les aurait condamnés à marcher nu-tête à la procession pendant trois mois.

Proportionnez les peines aux délits, a dit le

A Abbeville, K.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Le roi de Prusse, K.

marquis Beccaria; ceux qui ont fait les lois n'étaient pas géomètres.

Si l'abbé Gnyon, ou Cogé, ou l'ex-jésuite Nonotte, ou l'ex-jésuite Patouillet, ou le prédicant La Beaumelle, font de misérables libelles où il n'y a ni vérité, ni raison, ni esprit, irez-vons les faire pendre, comme le prienr de D''' a fait pendre ses deux domestiques; et cela sous prétexte que les calomniateurs sont plus coupables que les voleurs?

Condamnerez-vous Fréron même aux galères, pour avoir insulté le bon goût, et pour avoir menti toute sa vie, dans l'espérance de payer son cabaretier?

Ferez-rous mettre au pilori le sieur Larcher, porce qu'il a été très pesant, parce qu'il a entassé erronr sur erreur, parce qu'il n'a jamais su distinguer aucun degré de probabilité, parce qu'il veut que, dans une antique et immense cité, renommée par sa police et par la jalousie des maris, dans Babylone enfin, où les femmes étaient gardées par des euunques, toutes les princesses allassent par dévotion donner publiquement leurs faveurs dans la cathédrale aux étrangers ponr de l'argent? Contentons-nous de l'envoyer sur les lieux courir les bonnes fortunes; soyons modérés en tout; mettons de la proportion entre les délits et les peines.

Pardonnons à ce pauvre Jean-Jacques, lorsqu'il n'écrit que pour se contredire , lorsqu'après avoir donné une comédie sifflée sur le théâtre de Paris, il injurie ceux qui en font jouer à cent lieues de là; lorsqu'il cherche des protecteurs, et qu'il les outrage; lorsqu'il déclame contre les romans, et qu'il fait des romans dont le héros est un sot précepteur qui reçoit l'aumône d'une Suissesse à laquelle il a fait un enfant, et qui va dépenser son argent dans un bordel de Paris : laissons-le croire qu'il a surpassé Fénelon et Xénophon, en élevant un jeune homme de qualité dans le métier de menuisier : ces extravagantes platitudes ne méritent pas un décret de prise de corps; les Petites-Maisons suffisent avec de bons bouillons, de la saignée, et du régime.

Je hais les lois de Dracon, qui punissaient également les crimes et les fautes, la méchanceté et la folie. Ne traitons point le jésuite Nonotte, qui n'est coupable que d'avoir écrit des bêtises et des injures, comme on a traité les jésuites Malagrida, Oldeorn, Garnet, Guignard, Gueret, et comme on devait traiter le jésuite Le Tellier, qui trompa son roi, et qui troubla la France. Distinguons principalement daus tout procès, dans toute contention, dans toute querelle, l'agresseur de l'outention, dans toute querelle, l'agresseur de l'outragé, l'oppresseur de l'opprimé. La guerre offensive est d'un tyran; celui qui se défend est un homme juste.

Comme j'étais plongé dans ces réflexions, l'homme aux quarante écus me vint voir tout en larmes. Je lui demandai avec émotion si son fifs, qui devait vivre vingt-trois ans, était mort. Non, dit-il, le petit se porte bien, et ma femme aussi; mais j'ai été appelé en témoignage contre un mednier à qui on a fait subir la question ordinaire et extraordinaire, et qui s'est trouvé innocent; je l'ai vu s'évanouir dans les tortures redoublées; j'ai entendu craquer ses os; j'entends encore ses cris et ses burlements, ils me poursuivent; je pleure de pitié, et je tremble d'horreur. Je me mis à pleurer et à frémir aussi, car je suis extrêmement sensible.

Ma mémoire alors me représenta l'aventure épouvantable des Calas; une mère vertueuse dans les fers, ses filles éplorées et fugitives, sa maison au pillage; un père de famille respectable brisé par la torture, agonisaut sur la roue et expirant dans les flammes; un fils chargé de chaînes, trainé devant les juges, dont un lui dit : « Nous venons » de rouer votre père, nous allons vous rouer » aussi. »

Je me sonvins de la famille de Sirven, qu'nu de mes amis rencontra dans des montagnes couvertes de glaces, lorsqu'elle fuyait la persécution d'un juge aussi inique qu'ignorant. Ce juge, nue dit-il, a coudamné toute cette famille innocente au supplice, en supposant, sans la moindre apparence de preuve, que le père et la mère, aidés de deux de leurs filles, a vaient égorgé et noyé la troisième, de peur qu'elle n'allât à la messe. Je voyais à la fois, dans les jugements de cette espèce, l'excès de la bétise, de l'injustice, et de la barbarie.

Nous plaignions la nature humaine, l'homme aux quarante écus et moi. l'avais dans ma poche le discours d'un avocat-général de Dauphinié', qui roulait en partie sur ces matières intéressautes; je lui en lus les endroits suivants:

- « Certes, ce furent des hommes véritablement » grands qui osèrent les premiers se charger de
- » gouverner leurs semblables, et s'imposer le far-
- » deau de la félicité publique; qui, pour le bieu » qu'ils voulaient faire aux hommes, s'exposèrent
- » à leur ingratitude, et, pour le repos d'un peu-
- » ple, renoucèrent au leur; qui se mirent, pour » ainsi dire, entre les hommes et la Providence,
- » pour leur composer, par artifice, un bouheur
- » qu'elle semblait leur avoir refusé.

• Quel magistrat, un peu sensible à ses devoirs,

' Servan . Discours sur l'administration de la justice criminelle.

<sup>1</sup> Navcisse , ou l'Amant de lui-même.

 à la seule humanité, pourrait soutenir ces idées? » Dans la solitude d'un cabinet pourra-t-il, sans frè-· mir d'horreur et de pitié, jeter les veux sur ces papiers, monuments infortunés du crime ou de " l'innocence? Ne lui semble-t-il pas entendre des » voix gémissantes sortir de ces fatales écritures, » et le presser de décider du sort d'un citoyen , » d'un époux, d'un père, d'une famille? Quel juge » impitoyable (s'il est chargé d'un seul procès cri-· minel ) pourra passer de sang-froid devant une » prison? C'est donc moi, dira-t-il, qui retiens dans ce détestable séjour mon semblable, peut- être mon égal, mon concitoyen, un homme en-. fin | c'est moi qui le lie tous les jours, qui ferme » sur lui ces odieuses portes! peut-être le déses-» poir s'est emparé de son ânie; il pousse vers le » ciel mon nom avec des malédietions, et saus » doute il atteste contre moi le grand Juge qui · nous observe et doit nous juger tous les deux.

• Ici un spectacle effrayant se présente tout à coup à mes yeux; le juge se lasse d'interroger par la parole; il veut interroger par les supplices : impatient dans ses recherches, et 
peut-être irrité de leur inutilité, on apporte des 
torches, des chalues, des leviers, et tous ces instruments inventés pour la douleur. Un bonrreau vient se méler aux fonctions de la magistrature, et termine par la violence un interrogatoire commencé par la liberté.

» Douce philosophie! toi qui ne cherches la vé-» rité qu'avec l'attention et la patience, t'attendais-tu que, dans ton siècle, on employât de » tels instruments pour la découvrir?

 Est-il bien vrai que nos lois approuvent cette
 méthode inconcevable, et que l'usage la consacre?

 Leurs lois imitent leurs préjugés; les puni-· tions publiques sont aussi cruelles que les ven-» geances particulières, et les actes de leur raison » ne sont guère moins impitovables que ceux de leurs passions. Quelle est donc la cause de cette » bizarre opposition? C'est que nos préjugés sont » anciens et que notre morale est nouvelle ; c'est » que nous sommes aussi pénétrés de nos senti- ments qu'inattentifs à nos idées; c'est que l'a-· vidité des plaisirs nous empêche de réfléchir sur nos besoins, et que nous sommes plus em-» pressés de vivre que de nous diriger ; c'est, en un " mot, que nos mœurs sont douces, et qu'elles ne » sont pas bonnes; c'est que nous sommes polis, » et que nous ne somnies seulement pas hu-" mains, "

Ces fragments, que l'éloquence avait dictés à l'humanité, remplirent le cœur de mon ami d'une

douce consolation. Il admirait avec tendresse. Quoi! disait-il dans son transport, on fait des chefs-d'œuvre en province! on m'avait dit qu'il n'y a que Paris dans le monde.

Il n'y a que Paris, lui dis-je, où l'on fasse des opéra-comiques; mais il y a aujourd'hui dans les provinces beaucoup de magistrats qui pensent avec la même vertu, et qui s'expriment avec la même force. Autrefois les oracles de la justice, ainsi que ceux de la morale, n'étaient que ridicules. Le docteur Balouard déclamait au barreau, et Arlequin dans la chaire. La philosophie est enfin venue, elle a dit: Ne parlez en public que pour dire des vérités neuves et utiles, avec l'éloquence du sentiment et de la raison.

Mais si nous n'avons rien de neuf à dire? se sont écriés les parleurs. Taisez-vous alors, a répondu la philosophie; tous ces vains discours d'appareil, qui ne contiennent que des phrases, sont comme le feu de la Saint-Jean, allumé le jour de l'année où l'on a le moins besoin de se chauffer; il ne cause aucun plaisir, et il n'en reste pas même la cendre.

Que toute la France lise les bons livres. Mais, malgré les progrès de l'esprit humain, on lit très peu; et, parmi ceux qui veulent quelquefois s'instruire, la plupart lisent très mal. Mes voisins et mes voisines jouent, après diner, un jeu anglais, que j'ai beaucoup de peine à prononcer, car on l'appelle whisk. Plusieurs bons bourgeois, plusieurs grosses têtes, qui se croient de bonnes têtes, vous disent avec un air d'importance que les livres ne sont bons à rien. Mais, messieurs les Welches, savez-vous que vous n'êtes gouvernés que par des livres? savez-vous que l'ordonnance civile, le code militaire, et l'Évangile, sont des livres dont vous dépendez continuellement? Lisez, éclairezvous; ce n'est que par la lecture qu'on fortifie son âme; la conversation la dissipe, le jeu la res-

J'ai bien peu d'argent, me répondit l'homme aux quarante écus; mais, si jamais je fais une petite fortune, j'achèterai des livres chez Marc-Michel Rev.

#### XI. De la vérole.

L'homme aux quarante écus demeurait dans un petit canton où l'on n'avait jamais mis de soldats en garnison depuis cent cinquante années. Les mœurs, dans ce coin de terre inconnu, étaient pures comme l'air qui l'environne. On ne savait pas qu'ailleurs l'amour pût être infecté d'un poison destructeur, que les générations fussent attaquées dans leur germe, et que la nature, se contredisant elle-même, pût rendre la tendresse horrible et le rlaisir affireux : on se livrait à l'annour

avec la sécurité de l'innocence. Des troupes vinrent, et tout changea.

Deux lieutenants, l'aumôniere du régiment, un caporal, et un soidat de recrue, qui sortait du séminaire, suffirent pour empoisonner douze villages en moins de trois mois. Deux cousines de l'homme aux quarante écus se virent couvertes de pustules calleuses; leurs beaux cheveux tombèrent; leur voix devint rauque; les paupières de leurs yeux, fixes et éteints, se chargèrent d'une couleur livide, et ue se fermèrent plus pour laisser entrer le repos dans des membres disloqués, qu'une carie secrète commençait à ronger comme ceux de l'Arabe Job, quoique Job n'eût jamais eu cette maladie.

Le chirurgien-major du régiment, homme d'une graude expérience, fut obligé de demander des aides à la cour pour guérir toutes les filles du pays. Le ministre de la guerre, toujours porté d'inclination à soulager le beau sexe, envoya une receue de fraters, qui gâtèrent d'une main ce qu'ils rétablirent de l'autre.

L'homme aux quarante écus lisait alors l'histoire philosophique de Candide, traduite de l'allemand du docteur Ralph, qui prouve évidemment que tout est bien, et qu'il était absolument impossible, dans le meilleur des mondes possibles, que la vérole, la peste, la pierre, la gravelle, les écrouelles, la chambre de Valence', et l'inquisition, "entrassent dans la composition de l'univers, qu'entrers uniquement fait pour l'homme, roi des animaux et image de Dieu, auquel on voit bien qu'il ressemble comme deux gouttes d'eau.

Il lisait, dans Phistoire véritable de Candide, que le fameux docteur Pangloss avait perdu dans le traitement un œil et une oreille. Hélas I dit-il, mes deux cousines, mes deux pauvres cousines, seront-elles borgnes ou borgnesses et essorillées? Non, lui dit le major consolateur: les Allemands ont la main lourde; mais nous autres, nous guérissons les filles promptement, sûrement, et agréablement.

En effet les deux jolies cousines en furent quittes pour avoir la tête enflée comme un ballon pendant six semaines, pour perdre la moitié de leurs dents, en tirant la languo d'un demi-pied, et pour mourir de la poitrine au bout de six mois.

\* LPs cours des aides, juges ordinaires et souverains des déllus en métire d'impôus, n'étant ni asser expéditives ni asser séveres, au jugement des ferniters-généraux, ils oblincent d'un contribleur des finances, montre de l'expédit de la lord de la puriste de la lord par eux s'empresserent de agent el eur agent. Un de ces juges, nommé Collot, a été presque aussi fameux que faville. Laubardemont, Pierre d'Ancre, le, due d'Albe, et le prévôt de Louis x1, ont pu l'étre dans leur temps, On étabili une de ces chambres à Valence, et elle subsiste encore. A Pendant l'opération, le cousin et le chirurgieumajor raisonnèrent ainsi.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Est-il possible, monsieur, que la nature ait attaehé de si épouvautables tourments à un plaisir si nécessaire, tant de honte à tant de gloire, et qu'il y ait plus de risque à faire un enfant qu'à tuer un homme? Scrait-il vrai au moins, pour notre consolation, que ce fléau diminue un peusur la terre, et qu'il devienne moins dangereux de jour en jour?

#### LE CHIRURGIEN-MAJOR.

Au contraire, il se répand de plus en plus dans toute l'Europe chrétienne; il s'est étendu jusqu'en Sibérie; j'en ai vu mourir plus de cinquante personnes, et surtout un grand général d'armée et un ministre d'état fort sage. Peu de poitrines faibles résistent à la maladie et au remède. Les deux sœurs, la petite et la grosse, se sont liguées encore plus que les moines pour détruire le genre humain.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Nouvelle raison pour abolir les moines, afin que, remis au rang des hommes, ils réparent un peu le mal que font les deux sœurs. Dites-moi, ju vous prie, si les hôtes ont la vérole.

#### LE CHIRURGIEN.

Ni la petite, ni la grosse, ni les moines ne sont connus elez elles.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Il faut donc avouer qu'elles sont plus heureuscs et plus prudentes que nous dans ce meilleur des mondes.

### LE CHIRURGIEN.

Je n'en ai jamais douté; elles éprouvent bien moins de maladies que nous : leur instinct est bien plus sûr quo notre raison; jamais ni le passé ni l'avenir ne les tourmentent.

### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Vous avez été chirurgien d'un ambassadeur de France en Turquie : y a-t-il beaucoup de vérole à Constantinople?

### LE CHIRURGIEN.

Les Francs i'ont apportée dans le faubourg de Péra où ils demeurent. J'y ai connu un capucin qui en était mangé comme Pangloss; mais elle n'est point parvenue dans la ville : les Francs n'y couchent presque jamais. Il n'y a presque point de filles publiques dans cette ville immense. Chaque homme riche a des femmes ou des esclaves da Gircassie, toujours gardées, toujours surreillées, dont la beauté ne peut être dangereuse. Les Turcs appellent la vérole le mal chrétien; et cela redouble le profond mépris qu'ils ont pour notre théologie; mais en récompense, ils ont la peste, maladie d'Égyple, dont ils font peu de cas, et qu'ils ne se donnent jamais la peine de prévenir.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

En quel temps croyez-vous que ce fléau commenca dans l'Europe?

#### LE CHIRURGIEN.

Au retour du premier voyage de Christophe Colomb chez des peuples innocents qui ne connaissaient ni l'avarice ni la guerre, vers l'an 1494. Ces nations, simples et justes, étaient attaquées de ce mal de temps immémorial, comme la lèpre réguait chez les Arabes et chez les Juifs, et la peste chez les Égyptiens. Le premier fruit que les Espaguols recueillirent de cette conquête du Nouveau-Monde fut la vérole; elle se répandit plus promptement que l'argent du Mexique, qui ne circula que long-temps après en Europe. La raison en est que, dans toutes les villes, il y avait alors de belles maisons publiques, appelées b....., établies par l'autorité des souverains pour conserver l'honneur des dames. Les Espagnals portèrent le venin dans ces maisons privilégiées dont les princes et les évêques tiraient les filles qui leur étaient nécessaires. On a remarqué qu'à Constance il v avait eu sept cent dix-huit filles pour le service du concile qui fit brûler si dévotement Jean Hus, et Jérôme de Prague.

On peut juger par ce seul trait avec quelle rapidité le mal parcourut tous les pays. Le premier seigneur qui en mourut fut l'illustrissime et révérendissime évêque et vice-roi de Hongrie, en 1499, que Bartholomeo Montanagua, grand médecin de Padoue, ne put guérir. Gualtieri assure que l'archevêque de Mayence, Berthold de Henneberg, a attaqué de la grosse vérole, rendit son âme à Dieu en 4504 a 90 asit que notre roi François t<sup>er</sup> en mourut. Henri 111 la prit à Venise; mais le jacobin Jacques Clément prévint l'effet de la maladie.

Le parlement de Paris, toujours zélé pour le bien public, fut le premier qui donna un arrêt contre la vérole, en 4497. Il défendit à tous les vérolés de rester dans Paris sous peine de la hart; mais comme il n'était pas facile de prouver juridiquement aux bourgeois et bourgoises qu'ils étaient en délit, cet arrêt n'eut pas plus d'effet que ceux qui furent rendus depuis contre l'émétique; et, malgré le parlement, le nombre des coupables augmenta toujours. Il est certain que, si on les avait exorcisés, au lieu de les faire pendre, il n'y en aurait plus aujourd'hui sur la terre; mais c'est à quai malheureusement on ne pensa jamais.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

Est-il bien vrai ce que j'ai lu dans Candide, que, parmi nous, quand deux armées de trente nille hommes checune marchent ensemble en front de handière, on peut parier qu'il y a vingt mille vérolés de chaque côté?

#### LE CHIRURGIEN.

Il n'est que trop vrai. Il en est de même dans les licences de Sorbonne. Que voulez-vous que fassent de jeunes bacheliers à qui la nature parle plus haut et plus ferme que la théologie? Je puis vous jurer que, proportion gardée, mes confrères et moi nous avons traité plus de jeunes prêtres que de jeunes officiers.

#### L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS.

N'y aurait-il point quelque manière d'extirper cette contagion qui désole l'Europe? On a déjà tâché d'affaiblir le poison d'une vérole, ne pourrat-on rien tenter sur l'autre?

#### LE CHIRURGIEN.

Il n'y aurait qu'un seul moyen, c'est que tous les princes de l'Europe se liguasseut eusemble, comme dans les temps de Godéroi de Bouillou. Certaiuement uue croisade contre la vérole serait beaucoup plus raisounable que ne l'ont été celles qu'on entreprit autrefois si malheureussement contre Saladin, Melecsala, et les Albigeois. Il vaudrait bien mieux s'entendre pour repousser l'ennemi commun du genre humain, que d'être continuellement occupé à guetter le moment favorable de dévaster la terre et de couvrir les champs de morts, pour arracher à son voisin deux ou trois villes et quelques villages. Je parle contre mes intérêts; car la guerre et la vérole font ma fortune; maisil faut être hommeavant d'être chirureien-major.

C'est ainsi que l'homme aux quarante écus se formait, comme on dit, l'esprit et le cœur. Non seulement il lhérita de ses deux cousines, qui moururent en six mois; mais il eutencore la succession d'un parent fort éloigné, qui avait été sous-fermier des liopitaux des armées, et qui s'était fort engraissé en mettant les soldats blessés à la diète. Cet homme n'avait jamais voulu se marier; il avait un assez joil sérail. Il ne reconnut aucun de ses parents, vécut dans la crapule, et mourut à Paris d'indigestion. C'était un homme, comme on voit, fort utile à l'état.

Notre nouveau philosophe fut obligé d'aller à Paris pour recueillir l'héritage de son parent. D'abord les fermiers du domaine le lui disputèrent. Il eut le bonheur de gagner son procès, et la générosité de donner aux pauvres de son canton, qui n'avaient pas leur contingent de quarante écus de rente, une partie des dépouilles du 11chard; après quoi il se mit à satisfaire sa grande passion d'avoir une bibliothèque.

Il lisait tous les matins, fesait des extraits, et le soir il consultait les savants pour savoir en quelle langue le serpent avait parlé à notre bonne mère; si l'âme est dans le corps calleux ou dans la glande pinéale; si saint Pierre avait demeuré vingt-cinq ans à Rome, quelle différence spécifique est entre un trône et une domination, et pourquoi les nègres ont le nez épaté. D'ailleurs il se proposa de ne jamais gouverner l'état, et de ne faire aucune brochure contre les pièces nouvelles. On l'appelait M. André: c'était son nom de baptême. Ceux qui l'ont connu rendent justice à sa modestie et à ses qualités, tant acquises que naturelles. Il a bâti une maison commode dans son ancien domaine de quatre arpents. Son fils sera bientôt en âge d'aller au collége; mais il veut qu'il aille au collége d'Harcourt, et non à celui de Mazarin, à cause du professeur Cogé, qui fait des libelles, et parce qu'il ne faut pas qu'un professeur de collége fasse des libelles.

Madame André lui a donné une fille fort jolie, qu'il espère marier à un conseiller de la cour des aides, pourvu que ce magistrat n'ait pas la maladie que le chirurgien-major veut extirper dans l'Europe chrétienne.

### XII. Grande querelle.

Pendant le séjour de M. André à Paris, il y eut une querelle importante. Il s'agissait de savoir si Marc-Antonin était un honnête honime, et s'il était en enfer ou en purgatoire, ou dans les limbes, en attendant qu'il ressuscitât. Tous les honnêtes gens prirent le parti de Marc-Antonin. Ils disaient : Antonin a toujours été juste, sobre, chaste, bienfesant. Il est vrai qu'il n'a pas en paradis une place aussi belle que celle de saint Antoine; car il faut des proportions, comme nous l'avons vu; mais certainement l'âme de l'empereur Antonin n'est point à la broche dans l'enfer. Si elle est en purgatoire, il faut l'en tirer; il n'y a qu'à dire des messes pour lui. Les jésuites n'ont plus rien à faire; qu'ils disent trois mille messes pour le repos de l'âme de Marc-Antonin; ils y gagneront, à quinze sous la pièce, deux mille deux cent cinquante livres. D'ailleurs on doit du respect à une tête couronnée; il ne faut pas la damner légèrement.

Les adversaires de ces bonnes gens prétendaient au contraire qu'il ne fallait accorder aucune composition à Marc-Antonin; qu'il était un hérétique; que les carpocratiens et les aloges n'étaient pas si méchants que lui; qu'il était mort sans confession; qu'il fallait faire un exemple; qu'il était bon de le danner pour apprendre à vivre aux empereurs de la Chine et du Japon , à ceux de Perse , de Turquie et de Marce, aux rois d'Angleterre , de Suède, de Danemarck , de Prusse, au stathouder de Hollande , et aux avoyers du canton de Berne , qui n'allaient pas plus à confesse que l'empereur Marc-Antonin; et qu'enfin c'est un plaisir indicible de donner des décrets contre des souverains morts , quand on ne peut en lancer contre eux de leur vivant , de peur de perdre ses oreilles.

La querelle devint aussi sérieuse que le fut autrefois celle des ursulines et des annonciades, qui disputèrent à qui porterait plus long-temps des œufs à la coque entre les fesses sans les casser. On craignit un schisme, comme du temps des cent et un contes de ma mère l'oie, et de certains billets payables au porteur dans l'antre monde \cdot Cest une close bien épouvantable qu' un schisme, cela signifie division dans les opinions, et, jusqu'à ce moment fatal, tous les hommes avaient pensé de même.

M. Audré, qui est un excellent citoyen, pria les chefs des deux partis à souper. C'est un des bons convives que nous ayons; son humeur est douce et vive, sa gaieté n'est point bruyante; il est facile et ouvert; il n'a point cette sorte d'esprit qui semble vouloir étouffer celui des autres; l'autorité qu'il se concilie n'est due qu'à ses grâces, à sa modération, et à une physionomie ronde qui est tout à fait persuasive. Il aurait fait souper gaiement ensemble un Corse et un Gégois, un représentant de Genève et un négatif, le muphti et un archevêque. Il fit tomber habilement les premiers coups que les disputants se portaient en détournant la conversation, et en fesant un conte très agréable qui réjouit également les damnants et les damnés. Enfin, quand ils furent un peu en pointe de vin, il leur fit signer que l'âme de l'empereur Mare-Antonin resterait in statu quo, c'est-à-dire je ne sais où, en attendant un jugement définitif.

Les âmes des docteurs s'en retournèrent dans leurs limbes paisiblement après le souper : tout fut tranquille. Cet accommodement fit un très grand honneur à l'homme aux quarante écus; et toutes les fois qu'il s'élevait une dispute bien acariàtre, bien virulente entre des gens lettrés ou non lettrés, on disait aux deux partis : « Mes-» sieurs, allez souper chez M. André. »

Je connais deux factions acharnées qui, faute d'avoir été souper chez M. André, se sont attiré de grands malheurs.

#### XIII. Scéléral chassé.

La réputation qu'avait acquise M. André d'a-

1 Les billets de confession.

paiser les querelles en donnant de bons soupers, lui attira, la semaine passée, une singulière vissite. Un homme noir, assez mal mis, le dos voûté, la tête penchée sur une épaule, l'œil høgard, les mains fort sales, vint le conjurer de lui donner à souper avec ses ennemis.

Quels sont vos ennemis, lui dit M. André, et qui êtes-vous? Hélas! dit-il, j'avoue, monsieur, qu'on me prend pour un de ces maroufles qui font des libelles pour gagner du pain, et qui crient Dieu, Dieu, Dieu, religion, religion, pour attraper quelque petit bénéfice. On m'accuse d'avoir calomnié les citoyens les plus véritablement religieux, les plus sincères adorateurs de la Divinité. les plus honnêtes gens du royaume. Il est vrai, monsieur, que dans la chaleur de la composition. il échappe souvent aux gens de mon métier de petites inadvertances qu'on prend pour des erreurs grossières, des écarts que l'on qualifie de mensonges impudents. Notre zèle est regardé comme un mélange affreux de friponnerie et de fanatisme. On assure que, tandis que nous surprenons la bonne foi de quelques vieilles imbéciles, nous sommes le mépris et l'exécration de tous les honnêtes gens qui savent lire.

Mes ennemis sont les principaux membres des plus illustres académies de l'Europe, des écrivaius lonorés, des citoyens bienfesants. Je viens de mettre en lumière un ouvrage que j'ai intitulé anti-philosophique. Je n'avais que de bonnes intentions; mais personne n'a voulu acheter mon livre. Ceux à qui je l'ai présenté l'ont jeté dans le feu, en me disant qu'il n'était pas seulement anti-raisonnable, mais anti-chrétien et très auti-luonaète.

Eh bien I lui dit M. André, imitez ceux à qui vous avrz présenté votro libelle; jetez-le dans le feu, et qu'il n'en soitplus parlé. Je loue fort votre repentir; mais il n'est pas possible que je vousfasse souper avec des gens d'esprit qui ne peuveut être vos ennemis, attendu qu'ils ne vous liront Jamais.

Ne pourriez-vous pas du moins, monsieur, dit le cafard, me réconcilier avec les pareuts de feu M. de Montesquieu, dont j'ai outragé la mémoire, pour glorifier le révérend P. Routh, qui vint assièger ses derniers moments, et qui fut chassé de sa chaubre.

Morbleu! lui dit M. André, il y a long temps que le révérend P. Routh est mort: allez-vousen souper avec lui.

C'est un rude honme que M. André, quand il a affaire à cette espèce méchante et sotte. Il sentit que le cafard ne voulait souper chez lui avec des gens de mérite, que pour engager une dispute, pour les aller ensuite calomnier, pour écrire contre eux, pour imprimer de nouveaux

mensonges. Il le chassa de sa maison, comme on avait chassé Routh de l'appartement du president de Montesquieu .

On ne peut guère tromper M. André. Plus il était simple et naif quand il était l'homme aux quaraute écus, plus il est devenu avisé quand il a connu les hommes.

#### XIV. Le bon sens de M. André.

Comme le bon sens de M. André s'est fortifié depuis qu'il a une bibliothèque I 11 vit avec les livres comme avec les hommes; il choisit, et il n'est jamais la dupe des noms. Quel plaisir de s'instruire et d'agrandir son âme pour un écu, sans sortir de chez soil.

Il se félicite d'être né dans un temps où la raison lumaine commence à se perfectionner. Que je serais malheureux, dit-il, si l'âge où jo vis était celui du jésuite Garasse, du jésuite Guignard, ou du docteur Boucher, du docteur Aubri, du docteur Guincestre, ou des gens qui condamnaient aux galères coux qui écrivaient contre les catégories d'Aristote!

La misère avait affaibli les ressorts de l'âme de M. André; le bien-être leur a rendu leur élasticité. Il y a mille Andrés dans le monde, auxqueis il n'a manqué qu'un tour de roue de la fortune pour en faire des hommes d'un vrai mérite.

Il est aujourd'hui au fait de toutes les affaires de l'Europe, et surtout des progrès de l'esprit humain.

Il me semble, me disait-il mardi dernier, que la Raison voyage à petites journées, du nord au midi, avec ses deux intimes amies, l'Expérience et la Tolérance. L'Agriculture et le Commerce l'accompagnent. Elle s'est présentée en Italie; mais la congrégation de l'indice l'a repoussée. Tout cequ'elle a pu faire a été d'envoyer secrètement quelques uns de ses facteurs, qui ne laissent pas de faire du bien. Encore quelques années, et le pays des Scipions ne sera plus celui des Arlequins enfroqués.

Elle a de temps en temps de cruels ennemis en France; mais elle y a tant d'amis, qu'il faudra bien à la fin qu'elle soit premier ministre.

Quand elle s'est présentée en Bavière et en Au-

4 Il sagit ici du Jésulie Paullan, qui envoya un manvais dictionnaire de physique à Volitice, en iul fectivant qu'il le regardait comme un des plus grands hommes de son abèle, et flt, l'année d'après, un dictionnaire ani-philosophique digne de son titre, dans iequel Voltaire était insulid avec la grossièreit d'un moine et l'insolence d'un fesinie. Il n'est par rigouvoeuneut vari que Rouih ail été chassé de la chambre de Montequieu mourant on ne l'es a point, parce que le fesilies avaient monerais de cet homme eélèbre, qu'il voului le forcer à lui livere ses papiers, et qu'il ne put y réusie; pue d'heures avait que Noulevquieu expirit, on renvoya Rouih el son compagnon ivres morts dans leur couvreil. Yes

triche, elle a trouvé deux ou trois grosses tétes a perruque qui l'ont regardée avec des yeux stupides et étonnés. Ils lui ont dit: Madame, nous n'avons jamais entendu parler de vous; nous ne vous connaissons pas. Messieurs, leur a-t-elle répondu, avec le temps vous me connaîtrez et vous m'aimerez. Le suis très bien reçue à Berlin, à Moscou, à Copenhague, à Stockholm. Il y a long-temps que, par le crédit de Locke, de Gordon, de Trenchard, de Milord Shaftesbury, et de tant d'autres, j'ai reçu mes lettres de naturalité en Angleterre. Vous m'en accorderez un jour. Je suis la fille du Temps, et j'attends tout de mon père.

Quand elle a passé sur les frontières de l'Espagne et du Portugal, elle a béni Dieu de voir que les bûchers de l'inquisition n'étaient plus si souvent allumés; elle a espéré beaucoup en voyant chasser les jésuites; mais elle a craint qu'en purgeant le pays des renards, on ne le laissât exposó aux loups.

Si elle fait encore des tentatives pour entrer en Italie, on croit qu'elle commencera par s'établir à Venise, et qu'elle séjournera dans la royanme de Naples, malgré toutes les liquéfactions de ce pays-la, qui lui donnent des vapeurs. On prétend qu'elle a un secret infaillible pour détacher les cordons d'une couronne qui sont embarrassés, je ne sais comment, dans ceux d'une tiare, et pour empècher les haquenées d'aller faire la révérence aux mules.

Ensin la conversation de M. André me réjouit beaucoup; et, plus je le vois, plus je l'aime.

### XV. D'un bon souper chez M. André.

Nous soupâmes hier ensemble avec un docteur de Sorbonne, M. Pinto, cétièrre juif, le chapelain de la chapelle réformée de l'ambassadeur batave, le secrétaire de M. le prince Gallitzin du rit grec, un capitaine suisse calviniste, deux philosophes, et trois dannes d'esprit.

Le souper fut fort long, et cependant on ne disputa pas plus sur la religion que si aucun des convives n'en avait jamais eu : tant il faut avoner que nous sommes de renus polis; tanton craint usouper de contrister ses frères Il n'en est pas ainsi du régent Cogé, et de l'ex-jésuite Nonotte, et de l'ex-jésuite Patouillet, et de l'ex-jésuite Rotalier, et de tous les animaux de cette espèce. Ces croquants-la vous disent plus de sottises dans une brochurede deux pages que la moilleure compagnie de Paris ne peut dire de choses agréables et instructives dans un souper de quatre heures; et, ce qu'il y a d'étrange. c'est qu'ils n'oseraient dire en face à personne ce qu'ils ont l'impudence d'imprimer.

La conversation roula d'abord sur une plaisanterie des Lettres persanes, dans laquelle on répète, d'apres plusieurs graves personnages, que le monde va non senlement en empirant, mais en se dépeuplant tous les jours; de sorte que, si le proverbe Plus on est de fous, plus on rit, a quelque vérité, le rire sera incessamment banni de la terre.

Le docteur de Sorbonne assura qu'en effet le monde était réduit presque à rien. Il cita le père Petau, qui démontre qu'en moins de trois cents ans un seul des fils de Noé (je ne sais si c'est Sem ou Japhet) avait procrèé de son corps une série d'enfants qui se montait à six cent vingt-trois milliards six cent douze millions trois cent cinquante-huit mille fidèles, l'an 283 après le déluge universel.

M. André demanda pourquoi, du temps de Philippe-le-Bel, c'est-à-dire environ trois cents ans après l'ugnes Capet, il n'y avait pas six cent vingt-trois milliards de princes de la maison royale? C'est que la loi est diminuée, dit le docteur de Sorbonne.

On parla beaucoup de Thèbes aux cent portes, et du million de soldats qui sortait par ces portes avec vingt mille chariots de guerre. Serrez, serrez, disait M. André; je soupconne, depuis que je me suis mis à lire, que le même génie qui a écrit Gargantua écrivait autrefois toutes les histoires.

Mais enfin, lui dit un des convives, Tibbes, Memphis, Babylone, Ninivo, Troie, Séleucie, étaient de grandes villes, et n'existent plus. Cela est vrai, répondit le secrétaire de M. le prince Gallitzin; mais Moscou, Constantinople, Londres, Paris, Amsterdam, Lyon qui vaut mieux que Troie, toutes les villes de France, d'Allemagne, d'Espagne, et du Nord, étaient alors des déserts.

Le capitaine suisse, homme très instruit, nous avoua que quand ses ancêtres voulurent quitter leurs montagnes et leurs précipices pour aller s'emparer, comme de raison, d'un pays plus agréable, César, qui vit de ses yeux le dénombrement de ces émigrants, trouva qu'il se montait à trois cent soixante et huit mille, en comptant les vieillards, les enfants, et les femmes. Aujourd'hui le seul cantou de Berne possède autant d'habitants : il n'est pas tout à fait la moitié de la Suisse; et je puis vous assurer que les treize cantons ont au-delà de sept cent vingt mille âmes, en comptant les natifs, qui servent on qui négocient en pays étrangers. Après cela, messieurs les savants, faites des calculs et des sysmessieurs les savants, faites des calculs et des sys-

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Et ce temps est venu. — Cotte note parut pour la première fois dans les éditions de Kehl. Alors régnait, en Autriche, l'empereur Joseph II.

tèmes, ils seront ausssi faux les uns que les au-

Ensuite on agita la question si les bourgeois de Rome, du temps des césars, étaient plus riches que les bourgeois de Paris, du temps de M. Silhouette.

Ah I ceei me regarde, dit M. André. J'ai été loug-temps l'homme aux quarante éeus; je crois bien que les citoyens romains en avaient davantage. Ces illustres volenrs de grand chemin avaient pilló les plus beaux pays de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Europe. Ils vivaient fort splendidement du fruit de leurs rapines; mais enfin il y avait des gueux à Rome; et je suis persuadé que parmi ces vainqueurs du monde il y cut des gens réduits à quarante éeus de rente comme je l'ai été.

Savez-vous bien, lui dit un savant de l'académie des inscriptions et belles-lettres, que Lucullus dépensait, à chaque souper qu'il donnait dans le salon d'Apollon, trente-neuf mille trois cent soixante et douze livres treize sous de notre monnaie courante; mais qu'Atticus, le célèbre épicurien Atticus, ne dépensait point par mois, pour sa table, au-delà de deux cent trente-cinq livres tournois?

Si cela est, dis-je, il était digne de présider à la confrérie de la lésine, établie depuis peu en Italie. J'ai lu comme vous, daus Florus, cette in-croyable anecdote; mais apparemment que Florus n'avait jamais soupé ehez Attieus, ou que son texte a été corrompu, comme tant d'autres, par les copistes. Jamais Florus ne me fera croire que l'ami de César et de Pompée, de Cieéron et d'Antoine, qui mangeaieut souvent chez lui, en fût quitte pour un peu moins de dix louis d'or par mois.

#### Et voilà justement comme on écrit l'histoire.

Madame André, prenant la parole, dit au savant que, s'il voulait défrayer sa table pour dix fois autant, il lui ferait grand plaisir.

Je suis persuadé que cette soirée de M. André valait bien un mois d'Atticus; et les dames douterent fort que les soupers de Rome fussent plus agréables que ceux de Paris. La conversation fut très gaie, quoique un peu savante. Il ne fut parlé ni des modes nouvelles, ni des ridicules d'autrui, ni de l'histoire scandaleuse du jour.

La question du luxe fut traitée à fond. On demanda si c'était le luxe qui avait détruit l'empire romain, et il fut prouvé que les deux empires d'Occident et d'Orient n'avaient été détruit que par la controverse et par les moines. En effet, quand Alarie prit Rome, on n'était occupé que de disputes théologiques; et quand Mahomet 11 prit Constantiuople, les moines défendaient beaucoup plus l'éternité de la lumière du Thabor, qu'ils voyaient

à leur nombril, qu'ils ne défendaient la ville contre les Turcs.

Un de nos savants fit une réflexion qui me frappa beaucoup: c'est que ces deux grands empires sont anéantis, et que les ouvrages de Virgile, d'Horace, et d'Ovide, subsistent.

On ne fit qu'un saut du siècle d'Auguste au siècle de Louis xiv. Une dame demanda pourquoi, avec beaucoup d'esprit, on ne fesait plus guère aujourd'hui d'ouvrages de génie?

M. André répondit que c'est paree qu'on en avait fait le siècle passé. Cette idée était fine et pourtant vraie; elle fut approfondie. Ensuite on tomba rudement sur un Écossais, qui s'est avisé de donner des règles de goût, et de critiquer les plus admirables endroits de Racine sans savoir le français. On traita encore plus sévèrement un Italien nommé Denina, qui a dénigré l'Esprit des lois, sans le comprendre, et qui surtout a censuré eq que l'on aime le mieux dans cet ouvrage.

Cela fit souvenir du mépris affecté que Boileau étalait pour le Tasse. Quelqu'un des convives avança que le Tasse, avec ses défauts, était autant au-dessus d'Homère, que Montesquieu, avec ses défauts encore plus grands, est au-dessus du fatras de Grotins. On s'éleva contre ces mauvaisse critiques, dietées par la haine nationale et le préjugé. Le signor Denina fut traité comme il le méritait, et comme les pédants le sont par les gens d'esprit.

On remarqua surtout avec beaucoup de sagacité que la plupart des ouvrages littéraires du siècle présent, ainsi que les conversations, roulent sur l'examen des chefs-d'œuvre du dernier siècle. Notre mérite est de discuter leur mérite. Nous sommes comme des enfants déshérités qui font le compte du bien de leurs pères. On avoua que la philosophie avait fait de très grands progrès; mais que la langue et le style s'étaient un peu corrompus.

### C'est le sort de toutes les conversations de passer

On M. Home, grand-juge d'Écosse, enseigne la manière de faire parter les tières d'une tragédie avec esprit, et voic un exemple remarquable qu'il rapporte de la tragédie de Henri 11, du divin Stakespeare. Le divin Shakespeare introduit mitord Falsaff, chef de justie, qui vient de prendre prisonnier le

- chevalier Jean Coleville, et qui le présente au roi :

  « Sire, le voilà, je vous le livre ; je suppile voire grâce de

  » faire enregistrer ce fait d'armes parmi les autres de cette journée, on pardieu je le ferai metre dans une ballade avec mou
- portrait à la têle; on verra Coleville me baisant les pieds.
   Voilà ce que je ferai si vous ne rendez pas ma gloire aussi
   brillante qu'une pièce de deux sous dorée; et alors vous me
- verrez, dans le elair ciel de la renommée, ternir voire spiendeur comme la pieine lune efface les charbons éteints de l'élément de l'air, qui ne paraissent autour d'elle que comme des stêtes d'épingle.
- Cest cel absurde et abominable galimailas, très fréquent dans le divin Shakespeare, que M. Jean Home propose pour le modèle du bon goût et de l'espirit dans la Iragédie, Mais en récompense M. Home Irouve l'Iphigénic et la Phédre de Racine extrémement fidientes.

d'un sujet à un autre. Tous ces objets de curiosité, de science, et de goût, disparurent bientôt devant le grand spectacle que l'impératrice de Russie et le roi de Pologne ' donnaient au monde. Ils venaient de relever l'humanité écrasée, et d'établir la liberté de conscience dans une partie de la terre, beaucoup plus vaste que ne le fut jamais l'empire romain. Ce service rendu au genre humain, cet exemple donné à tant de cours qui se croient potitiques, fut célébré comme il devait l'être, On but à la santé de l'impératrice, du roi philosophe et du primat philosophe, et on leur souhaita beaucoup d'imitateurs. Le docteur de Sorbonne même les admira: car il y a quelques gens de bon sens dans ce corps, comme il v eut autrefois des gens d'esprit chez les Béotiens.

Le secrétaire russe nous étonna par le récit de tous les grands établissements qu'on fesait en Russie. On demanda pourquoi on aimait mieux lire l'histoire de Charles xu, qui a passé sa vie à détruire, que celle de Pierre-le-Grand, qui a consumé la sienne à créer. Nous conclûnies que la faiblesse et la frivollté sont la cause de cette pré-

4 Catherine 11 et Stanislas Poniatowski.

lérence; que Charles xu fut le don Quichotte du Nord, et que Pierre en fut le Solon; que les esprits superficiels préfèrent l'héroisme extravagant aux grandes vues d'un législateur; que les détails de la fondation d'une ville leur plaisent moins que la témérité d'un homme qui brave dix mille Tures avec ses seuls domestiques; et qu'enfin, la plupart des lecteurs aiment mieux s'annuser que de s'instruire. De la vient que cent femmes lisent les Mille et une Nuits, contre une qui lit deux chapitres de Locke.

De quoi ne parla-t-on point dans ce repas dout je me souviendrai long-temps I II fallut bien enfin dire un mot des acteurs et des actrices, sujet éternel des entretiens de table de Versailles et de Paris. On convint qu'un bon déclamateur était aussi rare qu'un bon poète. Le souper finit par une chanson très jolie qu'un des convives fit pour les dames. Pour moi, j'avoue que le banquet de Platon ne m'aurait pas fait plus de plaisir que celui de monsieur et de madanne André.

Nos petits-maîtres et nos petites-maîtresses s'y seraient ennuyés sans doute; ils prétendent être la bonne compagnie; mais ni M. André ni moi ne soupons jamais avec cette bonne compagnie-là.

# LA PRINCESSE DE BABYLONE.

4768.

#### 8 I.

Le vieux Bélus, roi de Babylone, se croyait le premier homme de la terre; car tous ses courfisans le lui disaient, et ses historiographes le lui prouvaient. Ce qui pouvait excuser en lui ce ridicule, c'est qu'en effet ses prédécesseurs avaient bâti Babylone plus de trente mille ans avant lui, et qu'il l'avait embellie. On sait que son palais et son parc, situés à quelques parasanges de Babylone, s'étendaient entre l'Euphrate et le Tigre. qui baignaient ces rivages enchantés. Sa vaste maison de trois mille pas de façade s'élevait jusqu'aux nues. La plate-forme était entourée d'une balustrade de marbre blanc de cinquante pieds de hauteur, qui portait les statues colossales de tous les rois et de tous les grands hommes de l'empire. Cette plate-forme, composée de deux rangs de briques couvertes d'une épaisse surface de plomb,

d'une extrémité à l'autre, était chargée de douze pieds de terre, et sur cette terre on avait élevé des forêts d'oliviers, d'orangers, de citronniers, de palmiers, de girofliers, de cocotiers, de cannelliers, qui formaient des allées impénétrables aux rayons du soleil.

Les caux de l'Euphrate, élevées par des pompes dans cent colonnes creusées, venaient dans ces jardins remplir de vastes bassins de marbre, et, retombant ensuite par d'autres canaux, allaient former dans le parc des cascades de six mille pieds de longueur, et cent mille jets d'eau dont la hanteur pouvait à peine être aperçue : elles retournaient ensuite dans l'Euphrate, dont elles étaient parties. Les jardins de Sémiramis, qui étonnèrent l'Asie plusieurs siècles après, n'étaient qu'une faible imitation de ces antiques merveilles; car, du temps de Sémiramis, tout commençait à dégénérer chez les hommes et chez les femmes.

Mais ce qu'il y avait de plus admirable à Babylone, ce qui éclipsait tout le reste, était la fille unique du roi, nommée Formosante. Ce fut d'après ses portraits et ses statues que dans la suite des siècles Praxitèle sculpta son Aphrodite, et celle qu'on nomma la Venus aux belles fesses. Quelle différence, ô ciel! de l'original aux copies l Aussi Bélus était plus fier de sa fille, que de son royaume. Elle avait dix-huit ans : il lui fallait un époux digne d'elle : mais où le trouver? Un ancien oracle avait ordonné que Formosante ne pourrait appartenir qu'à celui qui tendrait l'arc de Nembrod. Ce Nembrod, le fort chasseur devant le Seigneur, avait laissé un arc de sept pieds babyloniques de haut, d'un bois d'ébène plus dur que le fer du mont Caucase, qu'on travaille dans les forges de Derbent; et nul mortel, depuis Nembrod, n'avait pu bander cet arc merveilleux.

Il était dit encore que le bras qui aurait tendu cet arc, tuerait le lion le plus terrible et le plus dangereux qui serait làché dans le cirque de Bay-lone. Ce n'était pas tout : le bandeur de l'arc, le vainqueur du lion devait terrasser tous ses rivaux; mais il devait surtout avoir beaucoup d'esprit, être le plus magnifique des honumes, le plus vertueux, et posséder la chose la plus rare qui fût dans l'univers entier.

Il se présenta trois rois qui osèrent disputer Formosante, le pharaon d'Égypte, le sha des Indes, et le grand kan des Seythes. Bélus assigna le jour et le lieu du combat, à l'extrémité de son parc, dans le vaste espace bordé par les eaux de l'Euphrate et du Tigre réunis. On dressa autour de la lice un amphitéâtre de marbre qui pouvait contenir cinq cent mille spectateurs. Vis-à-vis l'amphithéâtre était le trône du roi, qui devait paraître avec Formosante accompagnée de toute la cour; et à droite et à gauche, entre le trône et l'Aumphithéâtre, étaient d'autres trônes et d'autres siéges, pour les trois rois, et pour tous les autres souverains qui seraient curieux de venir voir cette auguste cérémonie.

Le roi d'Égypte arriva le premier, monté sur le bœuf Apis, et tenant en main le sistre d'Isis. Il était suivi de deux mille prêtres, vêtus de robes de lin plus blanches que la neige, de deux mille eunques, de deux mille magiciens, et de deux mille guerriers.

Le roi des Indes arriva bientôt après dans un char traîné par douze éléphants. Il avait une suite encore plus nombreuse et plus brillante que le pharaou d'Éxyute.

Le dernier qui parut, était le roi des Scythes. Il n'avait auprès de lui que des guerriers choisis, armés d'arcs et de flèches. Sa monture était un tigre superbe qu'il avait dompté, et qui était aussi

haut que les plus beaux chevaux de Perse. La taille de ce monarque, imposante et majestueuse, effaçait celle de ses rivaux; ses bras nus, aussi nerveux que blancs, semblaient déjà tendre l'arc de Nembrod

Les trois princes se prosternèrent d'abord devant Bélus et Formosante. Le roi d'Égypte offrit à la princesse les deux plus beaux croodiles du Nil, deux hippopotames, deux zèbres, deux rats d'Égypte, et deux momies, avec les livres du grand Hermès, qu'il croyait être ce qu'il y avait de plus rare sur la terre.

Le roi des Iudes lui offrit cent éléphants qui portaient chacun une tour de bois doré, et mit à ses pieds le *Veidam*, écrit de la main de Xaca lui-même.

Le roi des Scythes, qui ne savait ni lire ni écrire, présenta cent chevaux de bataille couverts de housses de peaux de renards noirs.

La princesse baissa les yeux devant ses amants, et s'inclina avec des grâces aussi modestes que nobles.

Bélus fit conduire ces monarques sur les trônes qui leur étaient préparés. Que n'ai-je trois filles! leur dit-il, je rendrais aujourd'hui six personness heureuses. Ensuite, il fit tirer au sort à qui essaierait le premier l'arc de Nembrod. Ou mit dans un casque d'or les noms des trois prétendants. Celui du roi d'Égypte sortit le premier; ensuite parut le nom du roi des Indes. Le roi seythe, en regardant l'arc et ses rivaux, ne se plaignit point d'être le troisième.

Tandis qu'on préparait ces brillantes épreuves, vingt mille pages et vingt mille jeunes filles distribuaient sans confusion, des rafraichissements aux spectateurs entre les rangs des siéges. Tout le monde avouait que les dieux n'avaient établi les rois que pour donner tous les jours des fêtes, pourvn qu'elles sussent diversissées ; que la vie est trop courte pour en user autrement ; que les procès, les intrigues, la guerre, les disputes des prêtres, qui consument la vie humaine, sont des choses absurdes et horribles; que l'homme n'est né que pour la joie; qu'il n'aimerait pas les plaisirs passionnément et continuellement, s'il n'était pas formé pour eux; que l'essence de la nature humaine est de se réjouir, et que tout le reste est folie. Cette excellente morale n'a jamais été démentie que par les faits.

Comme on allait commencer ces essais, qui devaient décider de la destinée de Formosante, un jeune incomme mouté sur une licorne, accompagné de son valet monté de même, et portant sur le poing un gros oiseau, se présente à la barrière. Les gardes furent surpris de voir en cet équipage une figure qui avait l'air de la divinité. C'était, comme on a dit depnis, le visage d'Adonis sur le corps d'Hercule; c'était la majesté avec les grâces. Ses sourcils moirs et ses longs cheveux blonds, mélange de beautés inconnu à Babylone, charmèrent l'assemblée; tout l'amphitheâtre se leva pour le mieux regarder; toutes les fenmes de la cour fixèrent sur lui des regards étonnés; Formosante elle-même, qui baissait les yeux, les releva et rougit; les trois rois pâlirent: tous les spectateurs, en comparant Formosante avec l'inconnu, s'écriaient: Il n'y a dans le monde que ce jeune homme qui soit aussi beau que la princesse.

Les buissiers, saisis d'étonnement, lui demandèrent s'il était roi. L'étranger répondit qu'il n'avait pas cet honneur; mais qu'il était venu de fort loin par euriosité pour voir s'il y avait des rois qui fussent dignes de Formosante. On l'introduisit dans le premier rang de l'amphithèâtre, lui, son valet, ses deux licornes, et son oiscau. Il salua profondément Bélus, sa fille, les trois rois, et toute l'assemblée; puis il prit place en rougissant. Ses deux licornes se couchèrent à ses pieds, son oiseau se percha sur son épaule, et son valet, qui portait un prêtit sac, se mit à côté de lui.

Les épreuves commencèrent. On tira de son étui d'arc de Nembrod. Le grand-maître des cérémonies, suivi de cinquante pages, et précédé de vingt trompettes, le présenta au roi d'Égypte, qui le fit bénir par ses prêtres; et, l'ayant posé sur la tête du bœuf Apis, il ne douta pas de remporter cette première victoire. Il descend au militeu de l'arène, il essaie, il épuise ses forces, il fait des contorsions qui excitent le rire de l'amphithéâtre, qui font même sourire Formosante.

Son grand-aumônier s'approcha de lui : Oue Votre Majesté, lui dit-il, renonce à ce vain honneur, qui n'est que celui des museles et des nerfs : vous triompherez dans tout le reste : vous vaincrez le lion, puisque vous avez le sabre d'Osiris. La princesse de Babylone doit appartenir au prince qui a le plus d'esprit, et vous avez deviné des énigmes ; elle doit épouser le plus vertueux , vous l'êtes, puisque vous avez été élevé par les prêtres d'Égypte : le plus généreux doit l'emporter, et vous avez donné les deux plus beanx erocodiles et les deux plus beaux rats qui soient dans le Delta; vous possédez le bœuf Apis et les livres d'Hermès, qui sont la chose la plus rare de l'univers; personne ne peut vous disputer Formosante. Vous avez raison, dit le roi d'Égypte; et il se remit sur son trône.

On alla mettre l'arc entre les mains du roi des Indes. Il en eut des ampoules pour quinze jours, et se consola en présumant que le roi des Scythes ne serait pas plus heureux que lui.

Le Seythe mania l'arc à son tour. Il joignait l'adresse à la force; l'are parut prendre quelque élasticité entre ses mains; il le fit un peu plier, mais jamais il ne put venir à bout de le tendre. L'amphithéâtre, à qui la bonne mine de ce prince inspirait des inclinations favorables, gémit de son pen de succès, et jugea que la belle princesse ne serait jamais mariée.

Alors le jeune inconnu descendit d'un saut dans l'arène, et s'adressant au roi des Scythes : Que Votre Majesté, lui dit-il, ne s'étonne point de n'avoir pas entièrement réussi. Ces arcs d'èbène se font dans mon pays; il n'y a qu'un certain tour à donner; vous avez beaueoup plus de mérite à l'avoir fait plier que je u'en peux avoir à le tendre. Aussitôt il prit une flèche, l'ajusta sur la corde, tendit l'arc de Nembrod, et fit voler la flèche bien au-delà des barrières. Un million de mains applaudit à ce prodige. Babylone retentit d'acclamations, et tontes les femmes disaient : Quel bonheur qu'un si beau garçon ait tant de force l

Il tira ensuite de sa poehe une petite lame d'ivoire, écrivit sur cette lame avec une siguille d'or, attacha la tablette d'ivoire à l'are, et présenta le tout à la princesse avec une grâce qui ravissait tous les assistants. Puis il al'a modestement se remettre à sa place entre son oiseau et son valet. Babylone entière était dans la surprise; les trois rois étaient confondus, et l'inconnu ne paraissait pas s'en apercevoir.

Formosante fut encore plus étonnée en lisant sur la tablette d'ivoire attachée à l'arc ces petits vers en beau langage chaldéen :

L'arc de Nembrod est celui de la guerre; L'arc de l'amour est celui du bonheur; Vous le portez. Par vous ce dieu vainqueur Est devenu le maitre de la terre. Trois rois puissants, trois rivaux nujourd'hui, Osent prétendre à l'honneur de vous plaire : Je ne sais pas qui voire cœur prefère, Mais l'univers sera jaloux de lui.

Ce petit madrigal ne fâcha point la princesse. Il fut critiqué par quelques seigneurs de la vieille cour, qui dirent qu'autrefois dans le bon temps on aurait comparé Bélus au soleil, et Formosante la la lune, son cou à une tour, et sa gorge à un boisseau de froment. Ils dirent que l'étranger n'avait point d'imagination, et qu'il s'écartait des règles de la véritable poésie; mais toutes les dames trouvèrent les vers fort galants. Elles s'émerveil-lèreut qu'un homme qui bandait si bien un arc edit tant d'esprit. La dame d'honneur de la princesse lui dit: Madame, voilà bien des talents en pure perte. De quoi serviront à ce jeune homme son esprit et l'arc de Bélus? A le faire admirer, ré-

pondit Formosante. Ah l dit la dame d'honneur entre ses dents, encore un madrigal, et il pourrait bien être aimé.

Cependant Bélus, ayant consulté ses mages, déclara qu'aucun des trois rois n'ayant pu bander l'are de Nembrod, il n'en fallait pas moins marier sa fille, et qu'elle appartiendrait à celui qui viendrait à bout d'abattre le grand lion qu'on nourrissait exprès dans sa ménagerie. Le roi d'Égypte, qui avait été élevé dans toute la sagesse de son pays, trouva qu'il était fort ridicule d'exposer un roi aux bêtes pour le marier. Il avouait que la possession de Formosaute était d'un grand prix : mais il prétendait que, si le lion l'étranglait, il ne pourrait jamais épouser cette belle Babylonienne. Le roi des Indes entra dans les sentiments de l'Égyptien; tous deux conclurent que le roi de Babylone se moquait d'eux; qu'il fallait faire venir des armées pour le punir ; qu'ils avaient assez de sujets qui se tiendraient fort honorés de mourir au service de leurs maîtres, sans qu'il en coûtât un cheveu à leurs têtes sacrées; qu'ils détrôneraient aisément le roi de Babylone, et qu'ensuite ils tireraient au sort la belle Formosante.

Cet accord étant fait, les deux rois dépêchèrent ehacun dans leur pays un ordre exprès d'assembler une armée de trois cent mille hommes pour enlever Formosante.

Cependant le roi des Scythes descendit seul dans l'arène, le eimeterre à la main. Il n'était pas éperdument épris des charmes de Formosante; la gloire avait été jusque-là sa scule passion; elle l'avait conduit à Babylone. Il voulait faire voir que si les rois de l'Inde et de l'Egypte étaient assez prudents pour ne se pas compromettre avec des lions, il était assez eourageux pour ne pas dédaigner ee combat, et qu'il réparerait l'honneur du diadème. Sa rare valeur ne lui permit pas seulement des servir du secours de son tigre. Il s'avauce seul, légèrement armé, couvert d'un casque d'acier garni d'or, ombragé de trois queues de cheval blanches comme la neige.

On làche coutre lui le plus énorme lion qui ait jamais été nourri dans les montagnes de l'Anti-Liban. Ses terribles griffes semblaient capables de déchirer les trois rois à la fois, et sa vaste gueule de les dévorer. Ses affreux rugissements fesaient retentir l'amphithéâtre. Les deux fiers champious se précipitent l'un contre l'autre d'une course rapide. Le courageux Scythe enfonce son épée dans le gosier du lion; mais la pointe rencontrant une de ces épaisses dents que rien ne peut percer, se brise en éclats, et le monstre des forêts, furieux de sa blessure, imprimait déjà ses ongles sanalgants dans les flancs du monarque.

Lo jeune inconnu, touché du péril d'un si brave prince, se jette dans l'arène plus prompt qu'un éclair; il coupe la tête du lion avec la même dextérité qu'on a vu depuis dans nos carrousels de jeunes chevaliers adroits enlever des têtes de maures, ou des bagues.

Puis, tirant une petite boîte, il la présente au roi scythe, en lui disant : Votre Majesté trouvera dans cette petite boîte le véritable dictame qui croît dans mon pays. Vos glorieuses blessures scront guéries en un moment. Le hasard seul vous a empêchéde triompher du lion; votre valeur n'en est pas moins admirable.

Le roi scythe, plus sensible à la reconnaissance qu'à la jalousie, remercia son libérateur; et, après l'avoir tendrement embrassé, rentra dans son quartier pour appliquer le dictame sur ses blessures.

L'inconnu donna la tête du lion à son valet : celui-ci, après l'avoir lavée à la grande fontaine qui était au-dessous de l'amphithéâtre, et en avoir fait écouler tout le sang, tira un fer de son petit sae, arracha les quarante dents du lion, et mit à leur place quarante diamauts d'une égale grosseur.

Son maître, avec sa modestie ordinaire, se remit à sa place; il donna la tête du lion à son oiseau : Bel oiseau , dit-il , allez porter aux pieds de Formosante ce faible hommage. L'oiseau part tenant dans une de ses serres le terrible trophée; il le présente à la princesse en baissant humblement le cou, et en s'aplatissant devant elle. Les quarante brillants éblouirent tous les yeux. On ne connaissait pas eneore eette magnificence dans la superbe Babylone : l'émeraude, la topaze, le saphir, et le pyrope, étaient regardés comme les plus précieux ornements. Bélus et toute la cour étaient saisis d'admiration. L'oiseau qui offrait ee présent les surprit encore davantage. Il était de la taille d'un aigle; mais ses yeux étaient aussi doux et aussi tendres que eeux de l'aigle sont siers et menacants. Son bec était couleur de rose, et semblait tenir quelque chose de la belle bouche de Formosante. Son con rassemblait toutes les couleurs de l'iris, mais plus vives et plus brillantes. L'or en mille nuances éclatait sur son plumage. Ses pieds paraissaient un mélange d'argent et de pourpre; et la queue des beaux oiseaux qu'on attela depuis au char de Junon n'approchait pas de la sienne.

L'attention, la curiosité, l'étonnement, l'extase de toute la cour, se partageaient entre les quarante diamants et l'oiseau. Il s'était perché sur la balustrade entre Bélus et sa fille Formosante; elle le flattait, le carressait, le baisait. Il semblait recevoir ses caresses avec un plaisir mêlé de res-

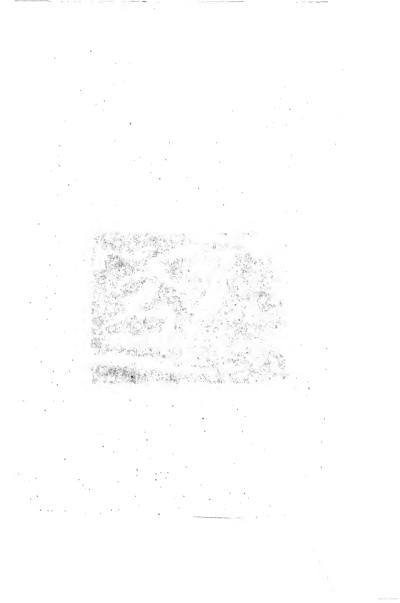

n. d B . .

le · ſa

co dí αt sa

en'. discount to a few . Parent of the terror Lamona, I are at profit to them. A processor of the

glores as a section of sez v des dais dn lem s'av

casq! de c' 12 1 1 m de c. guen

fesai

the selections, i.e. the state in the market franciscopy of the The property of the property of the second nemara (Automortema), con of a

the second Action is a real experience of paragraphs and and the transfer of the artificial

Chamby and a Wale was a fact usio manara se 1.1 i 38 the result of the section by

and strains of the

the contract the needs as a loss The second state of the second second second Edit - Street - Literature I. Encounterational desired as a first provide to a second of the second of

> and the first transport of the property of the first of the first of The grant of the day is the state of the common to Learner Barrellows

a support of the entry breathers the pree brise en éclats, et le monstre des balustrade entre Bélus et sa fille Formosante; elle x de sa blessure, imprimait déjà le flattait, le caressait, le baisait. Il semblait re-glants dans les flancs du monarque.



ing nune inconnati de gole Tim in ent, plan primpt guan crime.

ALC: NO IN THE

car com a last

All Commences and the second second

pect. Quand la princesse lui donnait des baisers , il les rendait, et la regardait ensuite avec des yeux attendris. Il recevait d'elle des biscuits et des pistaches , qu'il prenait de sa patte purpurine et argentée, et qu'il portait à son bec avec des grâces inexprimables.

Bélus, qui avait considéré les diamants avec attention, jugeait qu'une de ses provinces pouvait à peine payer un présents iriche. Il ordonna qu'on préparât pour l'inconnu des dons encore plus magnifiques que ceux qui étaient destinés aux trois monarques. Ce jeune homme, disait-il, est sans doute le fils du roi de la Chine, ou de cette partie du monde qu'on nomme Europe, dont j'ai entendu parler, ou de l'Afrique, qui est, dit-on, voisine du royaume d'Égypte.

Il envoya sur-le-champ son grand-écuyer complimenter l'inconnu, et lui demander s'il était souverain ou fils de souverain d'un de ces empires, et pourquoi, possédant de si étonnants trésors, il était venu avec un valet et un petit sac.

Tandis que le grand-écuyer avançait vers l'amphithéâtre pour s'acquitter de sa commission, arriva un autre valet sur une licorne. Ce valet, adressant la parole au jeune homme, lui dit: Ormar, votre père, touche à l'extrémité de sa vie, et je suis venu vous en avertir. L'inconnu leva les yeux au ciel, versa des larmes, et ne répondit que par ce mot : Partons.

Le grand-écuyer, après avoir fait les compliments de Bélus au vainqueur du lion, au donneur des quarante diamants, au maître du bel oiseau, demanda au valet de quel royaume était souverain le père de ce jeune héros. Le valet répondit: Sou père est un vieux berger qui est fort aimé dans le canton.

Pendant ce court entrelien l'inconnu était déjà monté sur sa licorne. Il dit au grand-écuyer : Seigneur, daignez me mettre aux pieds de Bélus et de sa fille. J'ose la supplier d'avoir grand soin de l'oiseau que je lui laisse; il est unique comme elle. En achevant ces mots il partit comme un éclair; les deux valets le suivirent, et on les perdit de vue.

Formosante ne put s'empécher de jeter un grand cri. L'oiseau, se retournant vers l'amphithéâtre où son maître avait été assis, parut très affligé de ne le plus voir. Puis, regardant fixement la princesse, et frottant doucement sa belle main de son bec, il sembla se vouer à son service.

Bélus, plus étonné que jamais, apprenant que ce jeune homme si extraordinaire était le fils d'un berger, ne put le croire. Il fit courir après lui; mais bientôt ou lui rapporta que les licornes sur lesquelles ces trois hommes couraient ne pouvaient être atteintes, et qu'au galop dont

elles allaient, elles devaient faire cent lieues par

2 II.

Tout le monde raisonnait sur cette aventure étrange, et s'épuisait en vaines conjectures. Comment le fils d'un berger peut-il donner quaranto gros diamants? pourquoi est-il monté sur une licorne? on s'y perdait; et Formosante, en caressant son oiseau, était plongée dans une rèverie profonde.

La princesse Aldée, sa cousine issue de germain, très bien faite, et presque aussi belle que Formosante, lui dit : Ma cousine, je ne sais pas si ce jeune demi-dieu est le fils d'un berger; mais il me semble qu'il a rempli toutes les conditions attachées à votre mariage, Il a bandé l'arc de Nembrod, il a vaincu le lion, il a beaucoup d'esprit, puisqu'il a fait pour vous un assez joli impromptu. Après les quarante énormes diamants qu'il vous a donnés, vous ne pouvez nier qu'il ne soit le plus généreux des hommes. Il possédait dans son oiseau ce qu'il y a de plus rare sur la terre. Sa vertu n'a point d'égale, puisque, pouvant demeurer auprès de vous, il est parti sans délibérer des qu'il a su que son père était malade. L'oracle est accompli dans tous ses points, excepté dans celui qui exige qu'il terrasse ses rivaux ; mais il a fait plus, il a sauvé la vie du seul concurrent qu'il pouvait craindre; et, quand il s'agira de battre les deux autres, je crois que vous ne doutez pas qu'il n'en vienne à bout aisement.

Tout ce que vous dites est bien vrai, répondit Formosante; mais est-il possible que le plus grand des homínes, et peut-être même le plus aimable, soit le fils d'un berger?

La dame d'honneur, se mèlant de la conversation, dit que très souvent ce mot de berger était appliqué aux rois; qu'on les appelait bergers, parce qu'ils tondent de fort près leur troupeau; que c'était sans doute une mauvaise plaisanterie de son valet; que ce jeune héros n'était venu si mal accompagné que pour faire voir combien son seul mérite était au-dessus du faste des rois, et pour ne devoir Formosante qu'à lui-même. La princesse ne répondit qu'en donnant à son oiseau mille tendres baisers.

On préparaît cependant un grand festin pour les trois rois et pour tous les princes qui étaient venus à la fête. La fille et la nièce du roi devaient en faire les honneurs. On portait chez les rois des présents dignes de la magnificence de Babylone. Bélus, en attendant qu'on servit, assembla son conseil sur le mariage de la belle Formosante; et voici comme il parla en grand politique :

Je suis vieux, je ne sais plus que faire, ni à qui donner ma fille. Celui qui la méritait n'est qu'un vil berger, le roi des Indes et celui d'Égypte sont des poltrons; le roi des Seythes me conviendrait assez, mais il n'a rempli aucune des conditions imposées. Je vais encore consulter l'oracle. En attendant, délibérez, et nous conclurons suivant ce que l'oracle aura dit; car un roi ne doit se conduire que par l'ordre exprès des dieux immortels.

Alors il va dans sa chapelle; l'oracle lui répond eu peu de mots, suivant sa coutume: « Ta fille » ue sera mariée que quand elle aura couru le » monde. » Bélus étonné revient au conseil, et rapporte cette réponse.

Tous les ministres avaient un profond respect pour les oracles; tous convenaient ou feignaient de convenir qu'ils étaient le fondement de la religion; que la raison doit se taire devant eux; que c'est par eux que les rois règnent sur les peuples, et les mages sur les rois; que sans les oracles il n'y aurait ni vertu ni repos sur la terre. Enfin , après avoir témoigné la plus profonde vénération pour eux, presque tous conclurent que celui-ci ctait impertinent, qu'il ne fallait pas lui obéir; que rien n'était plus indécent pour une fille, et surtout pour celle du grand roi de Babylone, que d'aller courir sans savoir où; que c'était le vrai moyen de n'être point mariée, ou de faire un mariage clandestin, honteux, et ridieule; qu'en un mot cet oracle n'avait pas le sens commun.

Le plus jeune des ministres, nommé Onadase, qui avait plus d'esprit qu'eux, dit que l'oracle entendait sans doute quelque pèlerinage de dévotion, etqu'ils'offraità être le conducteur de la princesse. Le conseil revint à son avis; mais chacun voulut servir d'écuyer. Le roi décida que la princesse pourrait aller à trois cents parasanges sur le chemin de l'Arabie, à un temple dont le saint avait la réputation de procurre d'heureux mariages aux filles, et que ce serait le doyen du conseil qu'i l'accompagnerait. Après cette décision, on alla souper.

### § 111.

Au milieu des jardins, entre deux cascades, s'élevait un salon ovale de trois cents pieds de diamètre, dont la voûte d'azur, semée d'étoiles d'or, représentait toutes les constellations avec les planètes, chacune à leur véritable place, et cette voûte tournait, ainsi que le ciel, par des machines aussi invisibles que le sont celles qui dirigent les mouvements célestes. Cent mille flambeaux enfermés dans des cylindres de cristal de roche éclairaient les debors et l'intérieur de la salle à manger; un buffet en gradins portait vingt mille vases ou plats d'or; et vis-à-vis le buffet d'autres gradins étaient remplis de musicions. Deux autres

amphithéâtres étaient charges, l'un, des fruits de toutes les saisons; l'autre, d'amphores de cristal où brillaient tous les vins de la terre.

Les convives prirent leurs places autour d'une table de compartiments qui liguraient des fleurs et des fruits, tous en pierres précieuses. La belle Formosante fut placée entre le roi des Indes ct celui d'Égypte, la belle Aldée auprès du roi des Scythes. Il y avait une trentaine de princes, et chacun d'eux était à côté d'une des plus belles dames du palais. Le roi de Babylone au milieu, vis-à-vis de sa fille, paraissait partagé entre le chagrin de n'avoir pu la marier, et le plaisir de la garder encore. Formosante lui demanda la permission de mettre son oiseau sur la table à côté d'elle. Le roi le trouva très bon.

La musique, qui se sit entendre, donna une pleine liberté à chaque prince d'entretenir sa voisine. Le festin parut aussi agréable que magnifique. On avait servi devant Formosante un ragoût que le roi son père aimait beaucoup. La princesse dit qu'il fallait le porter devant sa majesté; ausitôt l'oiseau se saisit du plat avec une dextérité merveilleuse, et va le présenter au roi. Jamais on ne fut plus étonné à souper. Bélus lui sit autant de caresses que sa fille. L'oiseau reprit ensuite son vol pour retourner auprès d'elle. Il déployait en volant une si belle queue, ses ailes étendues étalaient tant de brillantes couleurs, l'or de son plumage jetait un éclat si éblouissant, que tous les yeux ne regardaient que lui. Tous les concertants cessèrent leur musique et devinrent immobiles. Personne ne mangeait, personne ne parlait : on n'entendait qu'un murmure d'admiration. La princesse de Babylone le baisa pendant tout le souper, sans songer seulement s'il y avait des rois dans le monde. Ceux des Indes et d'Égypte sentirent redoubler leur dépit et leur indignation, et chacun d'eux se promit bien de hâter la marche de ses trois cent mille hommes pour se venger.

Pour le roi des Scythes, il était occupé à entretenir la belle Aldée : son cœur altier , méprisant sans dépit les inattentions de Formosante, avait conçu pour elle plus d'indifférence que de colère. Elle est belle, disait-il, je l'avoue; mais elle me paraît de ces femmes qui ne sont occupées que de leur beauté, et qui pensent que le genre humain doit leur être bien obligé quand elles daignent se laisser voir en public. On n'adore point des idoles dans mon pays. J'aimerais mieux une laideron complaisante et attentive que cette belle statue. Vous avez, madame, autant de charmes qu'elle, et vous daignez au moins faire conversation avec les étrangers. Je vous avoue, avec la franchise d'un Scythe, que je vous donne la préférence sur votre cousine. Il se trompait pourtant sur le caractère de Formosante; elle n'était pas si dédaigneuse qu'elle le paraissait; mais son compliment fut très bien reçu de la princesse Aldée. Leur entretien devint fort intéressant : ils étaient très contents, et déjà sûrs l'un de l'autre avant qu'on sortit de table.

Après le souper, on alla se promener dans les bosquets. Le roi des Scythes et Aldée ne manquèrent pas de chercher un cabinet solitaire. Aldée, qui était la franchise même, parla ainsi à ce prince:

Je ne hais point ma cousine, quoiqu'elle soit plus belle que moi, et qu'elle soit destinée au trône de Babylone: l'honneur de vous plaire me tient lieu d'attraits. Je préfère la Scythie avec vous à la couronne de Babylone sans vous; mais cette couronne mappartient de droit, s'il y a des droits dans le monde; car je suis de la branche ainée de Nembrod, et Formosante n'est que de la cadette. Son grand-père détrôna le mien, et le fit mourir.

Telle est donc la force du sang dans la maison de Babylone! dit le Scythe. Comment s'appelait votre grand-père? Il se nommait Aldée, comme moi : mon père avait le même nom : il fut relégad au fond de l'empire avec ma mère; et Bélus, après leur mort, ne craignant rien de moi, voulut bien m'élever auprès de sa fille: mais il a décidé que je ne serais jamais mariée.

Je veux venger votre père, votre grand-père, et vous, dit le roi des Scythes. Je vous réponds que vous serez mariée; je vous enlèverai après-demain de grand matin; car il faut diner demain avec le roi de Babylone, et je reviendrai soutenir vos droits avec une armée de trois cent mille hommes. Je le veux bien, dit la belle Aldée; et, après s'être donné leur parole d'honneur, ils se séparèrent.

Il y avait longtemps que l'incomparable Formosante s'était alléc coucher. Elle avait fait placer a côté de son lit un petit oranger dans une caisse d'argent, pour y faire reposer son oiseau. Ses rideaux étaient fermés; mais elle n'avait nulle envie de dormir; son cœur et son imagination étaient trop éveillés. Le charmant inconnu était devant ses yeux; elle le voyait tirant une flèche avec l'arc de Nembrod, elle le contemplait coupant la tête du lion; elle récitait son madrigal : enfin elle le voyait s'échapper de la foule, monté sur sa licorno; alors elle éclatait en sanglots; elle s'écriait avec larmes: Je ne le reverrai donc plus; il ne reviendra pas!

Il reviendra, madame, lui répondit l'oiseau du haut de son oranger : peut-on vous avoir vue et ne pas vous revoir?

O ciell ô puissances éternelles! mon oiseau parle le pur chaldéen! En disant ces mots, elle tire ses rideaux, lui tend les bras, se metà genoux sur son lit: Étes-vous un dieu descendu sur la terre? êtes-vous le grand Orosmade caché sous ce beau plumage? Si vous êtes un dieu, rendez-moi ce beau ieune homme.

Je ne suis qu'un volatile, répliqua l'autre; mais je naquis dans le temps que toutes les bêtes parlaient encore, et que les oiseaux, les serpents, les ânesses, les chevaux, et les griffons, s'entrelenaient familièrement avec les hommes. Je n'ai pas voulu parler devant le monde, de peur que vos dames d'honneur ne me prissent pour un sorcier: je ne veux me découvrir qu'à vous.

Formosante interdite, égarée, enivrée de tant de merveilles, agitée de l'empressement de faire cent questions à la fois, Jui demauda d'abord quel âge il avait. Vingt-sept mille neuf cents ans et six mois, madame; je suis de l'âge de la petite révolution de cied que vos mages appellent la précession des équinoxes, et qui s'accomplit en près de vingthuit mille de vos années. Il y a des révolutions infiniment plus longues; aussi nous avons des êtres beaucoup plus vieux que moi. Il y a vingt-deux mille ans que j'appris le chaldéen dans un de mes voyages; j'ai toujours couservé beaucoup de godt pour la langue chaldéenne; mais les autres animaux mes confrères ont renoncé à parler dans vos climats. — Et pourquoi cela, mon divin oiseau?

— Hélas I c'est parce que les hommes ont prisenfin l'habitude de nous manger, au lieu de converser et de s'instruire avec nous. Les barbares I ne devaient-ils pas être convaincus qu'ayant les mêmes organes qu'eux, les mêmes sentiments, les mêmes besoins, les mêmes desirs, nous avions ce qui s'appelle une âne tout comme cux; que nous étions leurs fières, et qu'il ne fallait cuire et manger que les méchants? Nous sommes tellement vos frères, que le grand Être, l'Être éternel et forma teur, ayant fait un pacte avec les hommes ", nous comprit expressément dans le traité. Il vous défendit de vous nourrir de notre sang, et à nous, de sucer le vôtre.

Les fables de votre ancien Locman, traduites en tant de langues, seront un témoignage éternellement subsistant de l'heureux commerce que vous avez eu autrefois avec nous. Elles commencent toutes par ces mots: Du temps que les bêtes par-laient. Il est vrai qu'il y a heaucoup de femmes parmi vous qui parlent toujours à leurs chiens; mais ils ont résolu de ne point répondre, depuis qu'on les a forcés à coups de fouet d'aller à la chasse, et d'être les complices du meurtre de nos anciens amis communs, les cerfs, les daims, les lièvres, et les perdrix.

Noyez le chapitre 1x, v. 10 de la Genèse; et le chapitre 111, v. 18 et 19 de l'Ecclésiaste.

Vous avez encore d'anciens poèmes dans lesquels les chevaux parlent, et vos cochers leur adressent la parole tous les jours; mais c'est avec taut de grossièreté, et en prononçant des mots si infâmes, que les chevaux, qui vous aimaient tant autrefois, rous détestent aujourd'hui.

Le pays où demeure votre charmant inconnu, le plus parfait des hommes, est demeuré le seul où votre espèce sache encore aimer la nôtre et lui parler; et c'est la seule contrée de la terre où les hommes soient justes.

Et où est-il ce pays de mon cher inconnu? quel est le nom de ce héros? comment se nomme son empire? car je ne croirai pas plus qu'il est un berger, que je ne crois que vous êtes une chauvesonris.

Son pays, madame, est celui des Gangarides, peuple vertueux et invincible qui habite la rive orientale du Gange. Le nom de mon ami est Aniazan. Il n'est pas roi, et je ne sais même s'il voudrait s'abaisser à l'être; il aime trop ses compatriotes : il est berger comme eux. Mais n'allez pas vons imaginer que ces bergers ressemblent aux vôtres, qui, couverts à peine de lambeaux déchirés, gardent des moutons infiniment mieux habillés qu'eux, qui gémissent sous le fardeau de la pauvreté, et qui paient à un exacteur la moitié des gages chétifs qu'ils reçoivent de leurs maîtres. Les bergers gangarides, nés tous égaux, sont les maîtres des troupeaux innombrables qui couvrent leurs prés éternellement fleuris. On ne les tue jamais; c'est un crime horrible vers le Gauge, de tuer et de manger son semblable. Leur laine, plus fine et plus brillante que la plus belle soie, est le plus grand commerce de l'Orient. D'ailleurs, la terre des Gangarides produit tout ce qui pent flatter les désirs de l'homme. Ces gros diamants qu'Amazan a eu l'honneur de vous offrir sont d'une mine qui lui appartient. Cette licorne que vous l'avez vu monter est la monture ordinaire des Gangarides. C'est le plus hel animal, le plus fier, le plus terrible, et le plus doux qui orne la terre. Il suffirait de cent Gangarides et de cent licornes pour dissiper des armées innombrables. Il y a environ deux siècles qu'un roi des Indes fut assez fou pour vouloir conquérir cette nation : il se présenta suivi de dix mille éléphants et d'un million de guerriers. Les licornes percèrent les éléphants, comme i'ai vu sur votre table des mauviettes enfilées dans des brochettes d'or. Les guerriers tombaient sous le sabre des Gangarides comme les moissons de riz sont coupées par les mains des peuples de l'Orient. On prit le roi prisonnier avec plus de six cent mille hommes. On le baigna dans les caux salutaires du Gange; on le mit au régime du pays, qui consiste à ne se nourrir que de vé-

gétaux prodigués par la nature pour nourrir tont ce qui respire. Les honmes alimentés de carnage. et abreuvés de liqueurs fortes, ont tous un sang aigri et aduste qui les rend fous en cent manières différentes Leur principale démence est la fureur de verser le sang de leurs frères, et de dévaster des plaines fertiles pour régner sur des cimetières. On employa six mois entiers à guérir le roi des Indes de sa maladic. Quand les médecins eurent enfin jugé qu'il avait le pouls plus tranquille et l'esprit plus rassis, ils en donnèrent le certificat au conseil des Gangarides. Ce conseil. ayant pris l'avis des licornes, renvoya humainement le roi des Indes, sa sotte cour, et ses imbéciles guerriers, dans leur pays. Cette leçon les rendit sages, et depuis ce temps, les Indiens respectèrent les Gangarides, comme les ignorants qui voudraient s'instruire respectent parmi vous les philosophes chaldéens, qu'ils ne peuvent égaler. - A propos, mon cher oiseau, lui dit la princesse, v a-t-il une religion chez les Gangarides? - S'il v en a une, madame! nous nous assemblons pour rendre grâces à Dieu, les jours de la pleine lune, les hommes dans un grand temple de cèdre, les femmes dans un autre, de peur des distractions; tous les oiseaux dans un bocage, les quadrupèdes sur une belle pelouse; nous remercions Dieu de tous les biens qu'il nous a faits. Nous avons surtout des perroquets qui prêchent à merveille.

Telle est la patrie de mon cher Amazan; c'est la que je demeure; j'ai autant d'amitié pour lui qu'il vous a inspiré d'amour. Si vous m'en croyez, nous partirons ensemble, et vous irez lui rendre sa visite.

Vraiment, mon oiseau, vous faites la un joli métier, repondit en souriant la princesse, qui brûlait d'envie de faire le voyage; et qui n'osait le dire. Je sers mon ami, dit l'oiseau; et, après le bonbeur de vous aimer, le plus grand est celui de servir vos amours.

Formosante ne savait plus où elle en était; elle se croyait transportée hors de la terre. Tout ce qu'elle avait vu dans cette journée, tout ce qu'elle voyait, tout ce qu'elle entendait, et surtout ce qu'elle sentait dans son cœur, la plongœit dans un ravissement qui passait de bien loin celui qu'é-prouvent anijourd'hui les fortunés musulmans, quand, dégagés de leurs liens terrestres, ils se voient dans le neuvième ciel entre les bras de leurs houris, environnés et pénétrés de la gloire et de la félicité célestes.

2 ·1V.

Elle passa toute la nuit à parler d'Amazan.

Elle ne l'appelait plus que son berger; et c'est depuis ce temps-la que les noms de berger et d'amant sont toujours employés l'un pour l'autre chez quelques nations.

Tantôt elle demandait à l'oiseau si Amazau avait eu d'autres maîtresses. Il répondait que non, et elle était au comble de la joie. Tantôt elle voulait savoir à quoi il passait sa vie; et elle apprenait avec transport qu'il l'employait à faire du bien, à cultiver les arts, à pénétrer les secrets de la nature, à perfectionner son être. Tantôt elle voulait savoir si l'âme de son oiseau était de la même nature que celle de son amant : pourquoi il avait vécu près de vingt-huit mille ans, tandis que son amant n'en avait que dix-huit ou dixneuf. Elle fesait cent questions pareilles, auxquelles l'oiseau répondait avec une discrétion qui irritait sa curiosité. Enfin le sommeil ferma leurs yeux, et livra Formosante à la douce illusion des songes envoyés par les dieux, qui surpassent quelquefois la réalité même, et que toute la philosophie des Chaldéens a bien de la peine à expli-

Formosante ne s'éveilla que très tard. Il était petit jour chez elle quand le roi son père entra dans sa chambre. L'oiseau reçut sa majesté avec une politesse respectueuse, alla au devant de lui, battit des ailes, alongea son cou, et se remit sur sou oranger. Le roi s'assit sur le lit des afille, que ses rèves avaient encore embellie. Sa grande barbe s'approcha de ce beau visage, et, après lui avoir donné deux baisers, il lui parle an ces nots :

Ma chère fille, vous n'avez pu trouver hier un mari, comme je l'espérais : il vous en faut un pourtant; le salut de mon empire l'exige. J'ai consulté l'oracle, qui, comme vous savez, ne ment jamais, et qui dirige toute ma conduite; il m'a ordonné de vous faire courir le monde. Il faut que vous voyagiez. Ahl chez les Gangarides sans doute, dit la princesse; et en prononçant ces mots, qui lui échappaient, elle sentit bien qu'elle disait une sottise. Le roi, qui ne savait pas un mot de géographie, lui demanda ce qu'elle entendait par des Gangarides. Elle trouva aisément une défaite. Le roi lui apprit qu'il fallait faire un pèleripage; qu'il avait nommé les personnes de sa suite, le doven des conseillers d'état, le grand-aumônier, une dame d'honneur, un médeein, un apothicaire, et son oiseau, avec tous les domestiques conve-

Formosante, qui n'était jamais sortie du palais du roi de son père, et qui jusqu'à la journée des trois rois et d'Amazan n'avaitmené qu'une vie très insipide dans l'étiquette du faste et dans l'apparence des plaisirs, fut ravie d'avoir un pèlerinageà faire. Qui sait, disait-elle tout bas à son cœur, si les

dieux n'inspireront pas à mon cher Gangaride lo même desir d'aller à la même chapelle, et si je n'aurai pas le bonheur de revoir le pèlerin's Elle remercia tendrement son père, en lui disautqu'elle avait eu toujours une secrète dévotion pour la saint chez lequel on l'envovait.

Bélus donna un excellent diner à ses hôtes; il n'y avait que des hommes. C'étaient tous gens fort mal assortis: rois, princes, ministres, pontifes, tous jaloux les uns des autres, tous pesant leurs paroles, tous embarrassés de leurs voisins et d'euxmèmes. Le repas fut triste, quoiqu'on y bût beaucoup. Les princesses restèrent dans leurs appartements, occupées chacune de leur départ. Elles mangèrent à leur petit couvert. Formosante ensuite alla se promeuer dans les jardins avec son cher oiseau, qui, pour l'amuser, vola d'arbre en arbre en étalant sa superbe queue et son divin plumage.

Le roi d'Égypte, qui était chaud de vin, pour ne pas dire ivre, demanda un arc et des flèches à un de ses pages. Ce prince était à la vérité l'archer le plus maladroit de son royaume. Quand il tirait au blanc, la place où l'on était le plus en sûreté était le but où il visait; mais le bel oiseau, en volant aussi rapidement que la flèche, se prèsenta lui-même au coup, et tomba tout sanglant entre les bras de Formosante. L'Égyptien, en riant d'un sot rire, se retira dans son quartier. La princesse perca le ciel de ses eris, fondit en larmes, se menrtrit les joues et la poitrine. L'oiseau mourant lui dit tout bas : Brûlez-moi, et ne manquez pas de porter mes cendres vers l'Arabie-Heureuse, à l'orient de l'ancienne ville d'Aden ou d'Éden, et de les exposer au soleil sur un petit bûcher de girofle et de cannelle. Après avoir proféréces paroles, il expira. Formosante resta longtemps évanouie, et ne revit le jour que pour éclater en sanglots. Son père partageant sa douleur, et fesant des imprécations contre le roi d'Égypte, ne douta pas que cette aventure n'annonçât un avenir sinistre. Il alla vite consulter l'oracle de sa chapelle. L'oracle répondit : « Mélange de tout; » mort vivant, infidélité et constance, perte et » gain, calamité et bonheur. » Ni lui ni son conseil n'y purent rien comprendre; mais enfin il était satisfait d'avoir rempli ses devoirs de dévo-

Sa fille éplorée, pendant qu'il consultait l'oracle, fit rendre à l'oiseau les honneurs funèbres qu'il avait ordonnés, et résolut de le porter en Arabie au péril de ses jours. Il fut brûlé dans du lin incombustible avec l'oranger sur lequel il avait couché : elle en recueillit la cendre dans un petit vase d'or tout entouré d'escarboucles et des diamants qu'on ôta de la gueule du lion. Que ne put-elle, au lieu d'accomplir ce devoir funeste, brûler tout en vie le détestable roi d'Egypte le c'était là tout son desir. Elle fit tuer, dans son dépit, ses deux cro-codiles, ses deux hippopotames, ses deux zèbres, ses deux rats, et fit jeter ses deux momies dans l'Euphrate; si elle avait tenu son bœuf Apis, elle ne l'aurait pas épargné.

Le roi d'Égypte, outré de cet affront, partit sur-le-champ pour faire avancer ses trois cent mille hommes. Le roi des Indes, voyant partir son allié s'en retourna le jour même, dans le ferme dessein de joindre ses trois cent mille Indiens à l'armée égyptienne. Le roi de Scythie délogea dans la nuit avec la princesse Aldée, bien résolu de venir combattre pour elle à la tête de trois cent mille Scythes, et de lui rendre l'héritage de Babylone, qui lui était dû, puisqu'elle descendait de la branche ainée.

De son côté la belle Formosante se mit en route à trois heures du matin avec sa caravane de pèlerins, se flattant bien qu'elle pourrait aller en Arabie exécuter les dernières volontés de son oiseau, et que la justice des dieux immortels lui rendrait son cher Amazan, sans qui elle ne pouvait plus vivre.

Ainsi, à son réveil, le roi de Babylonene trouva plus personne. Comme les grandes fêtes se terminent, disait-il, et comme elles laissent un vide étonnant dans l'âme, quand le fracas est passé! Mais il futtransporté d'une colère vraiment royale, lorsqu'il apprit qu'on avait enlevé la princesse Al-dée. Il ordonna qu'on éveillât tous ses ministres, et qu'on assemblât le conseil. En attendant qu'ils vinssent, il ne manqua pas de consulter son oracle; nais il ne put jamais en tirer que ces paroles si célèbres depuis dans tout l'univers: Quand on ne marie pas les filles, elles se marient elles-mêmes.

Aussiól l'ordre fut donné de faire marcher trois cent mille hommes contre le roi des Scythes. Voilà donc la guerre la plus terrible allumée de tous les côtés; et elle fut produite par les plaisirs de la plus belle fête qu'on ait jamais donnéesur la terre. L'Asie allait être désolée par quatre, armées de trois cent mille combattants chacune. On sent bien que la guerre de Troie, qui étonna le mondo quelques siècles après, n'était qu'un jeu d'enfants en comparaison; mais aussi on doit considèrer que dans la querelle des Troyens il ne s'agissait que d'une vieille femme fort libertine qui s'était fait enlever deux fois, a ulieu qu'ici il s'agissait de deux filles et d'un oiseau.

Le roi des Indes allait attendre son armée sur le grand et magnifique chemin qui conduisaitalors en droiture de Babylone à Cachemire. Le roi des Scythes courait avec Aldée par la belle route qui wenait au mont Immaüs. Tous ces chemins out disparu dans la suite par le mauvais gouvernement. Le roi d'Égypte avait marché à l'occident, et s'avançait vers la petite mer Méditerranée, que les ignorants Hébreux ont depuis nommée la Grande mer.

A l'égard de la belle Formosante, elle suivait le chemin de Bassora, planté de hauts palmiers qui fournissaient un ombrage éternel et des fruits daus toutes les saisons. Le temple où elle allait en pèlerinage était dans Bassora même. Le saint à qui ce temple avait été dédié était à peu près dans le goût de celui qu'on adora depuis à Lampsaque. Non seulement il procurait des maris aux filles, mais il tenalt lieu souvent de mari. C'était le saint le plus fêté de toute l'Asie.

Formosante ne se sonciait point du tout du saint de Bassora; elle n'invoquait que son cher berger gangaride, son bel Amazan. Elle comptait s'embarquer à Bassora, et entrer dans l'Arabic-Heureuse pour faire ce que l'oiseau mortavait ordouné.

A la troisième couchée, à peine était-elle entrée dans une hôtellerie où ses fourriers avaient tout préparé pour elle, qu'elle apprit que le roi d'Égypte y entrait aussi. Instruit de la marche de la princesse par ses espions, il avait sur-le-champ changé de route, suivi d'une nombreuse escorte. Il arrive; il fait placer des sentinelles à toutes les portes; il monte dans la chambre de la belle Formosante, et lui dit: Mademoiselle, c'est vous précisément que je cherchais; vous avez fait très peu de cas de moi lorsque j'étais à Babylone; il est juste de punir les dédaigneuses et les capricieuses : vous aurez, s'il vous plaît, la bonté de souper avec moi ce soir; vous n'aurez point d'autre lit que le mien, et je me conduirai avec vous selon que i'en serai content.

Formosante vit bien qu'elle n'était pas la plus forte; elle savait que le bon esprit consiste à se conformer à sa situation; elle prit le parti de se délivrer du roi d'Égypte par une innocente adresse; elle le regarda du coin de l'œil, ce qui plusicurs siècles après s'est appelé lorgner; et voici comme elle lui parla avec une modestie, une grâce, una douceur, un embarras, et une foule de charmes qui auraient rendu fou le plus sage des hommes, et aveuglé le plus clairvoyant:

Je vous avoue, monsieur, que je baissai toujours les yeux devant vous quand vous fites l'honneur au roimon père de venir chez lui. Je craignais mon cœur, jecraignais ma simplicitétrop nalve: je tremblais que mon père et vos rivaux ne s'aperçussent de la préférence que je vous donnais, et que vous méritez si bien. Je puis à présent me livrer à mes sentiments. Je jure par le bœuf Apis, qui est, après vous, tout ce que je respecte le plus au monde, que vos propositions m'out enchantée.

J'ai déjà soupé avec vous chez le roi mon père; j'y souperai encore bien ici sans qu'il soit de la partie : tout ce que je vous demande, c'est que votre grand-aumônier boive avec nous; il m'a paru à Babylone un très bon convive; j'ai d'excellent vin de Chiras, je veux vous en faire goûter à tous deux. A l'égard de votre seconde proposition, elle est très engageante, mais il ne convient pas à une fille bien née d'en parler; qu'il vous suftise de savoir que je vous regarde comme le plus grand des rois et le plus aimable des hommes.

Ce discours fit tourner la tôte au roi d'Égypte; il voulnt bien que l'aumônier fût en tiers. J'ai encore une grâce à vous demauder, lui dit la princesse; c'est de permettre que mon apothicaire vienne ne parler; les filles ont toujours de certaines petites incommodités qui demandent de certains soins, comme vapeurs de tête, battements de cœnr, coliques, étouffements, auxquels il faut mettre un certain ordre dans de certaines circonstances: en un mot, j'ai un besoin pressant de mou apothicaire, et j'espère que vous ne me refuserez pas cette l'égère marque d'amour.

Mademoiselle, lui répondit le roi d'Egypte, quoiqu'un apothicaire ait des vues précisément opposées aux miennes, et que les objets de son art soient le contraire de ceux du mien, je sais trop bien vivre pour vous refuser une demande si juste; je vais ordonner qu'il vienne vons parler en attendant le souper; je conçois que vous devez être un peu fatiguée du voyage; vous devez aussi avoir besoin d'nne femme de chambre, vous pourrez faire venir celle qui vous agréera davantage; i'attendrai ensuite vos ordres et votre commodité. Il se retira ; l'apothicaire et la femme de chambre nommée Irla, arrivèrent. La princesse avait en elle une eutière confiance; elle lui ordonna de faire apporter six bouteilles de vin de Chiras pour le souper, et d'en faire boire de parcil à toutes les sentinelles qui tenaient ses officiers aux arrêts; puis elle recommanda à l'apothicaire de faire mettre dans toutes les bouteilles certaines drogues de sa pharmacie qui fesaient dormir les gens vingt-quatre heures, et dont il était toujours pourvu. Elle fut ponctuellement obéie. Le roi revint avec le grand-aumônier au bout d'une demi-heure : le sonper fut très gai; le roi et le prêtre vidèrent les six bouteilles, et avouèrent qu'il n'y avait pas de si bon vin en Egypte; la femme de chambre eut soin d'en faire boire aux domestiques qui avaient servi. Pour la princesse, elle eut grande attention de n'en point boire, disant que son médecin l'avait mise au régime. Tout fut bientôt endormi.

L'aumônier du roi d'Égypte avait la plus belle barbe que pût porter un homme de sa sorte. Formosante la coupa très adroitement; puis l'ayant

fait coudre à un petit ruban, elle l'attacha à son menton. Elle s'affubla de la robe du prètre et de toutes les marques de sa dignité, habilla sa femme de chambre en sacristain de la déesse Isis; enfin, s'étant munie de son urne et de ses pierreries, elle sortit de l'hôtellerie à travers les sentinelles, qui dormaient comme leur maître. La suivante avait eu soin de faire tenir à la porte deux chevaux prêts. La princesse ne pouvait mener avec elle aucnn des officiers des a suite: ils auraient été arrêtés par les grandes gardes.

Formosante et Irla passèrent à travers des haies de soldats qui, prenant la princesse pour le grand-prêtre, l'appelaient mon révérendissime père en Dieu, et lui demandaient sa bénédiction. Les deux fugitives arrivent en vingt-quatre heures à Bassora, avant que le roi fût éveillé. Elles quittèrent alors leur déguisement, qui eût pu donner des sonpcons. Elles frétèrent au plus vite un vaisseau qui les porta, par le détroit d'Ormus. au beau rivage d'Éden, dans l'Arabie-Heureuse. C'est cet Eden dont les jardins furent si renoinmés qu'on en fit depuis la demeure des justes; ils furent le modèle des Champs-Elysées, des jardins des Hespérides, et de ceux des îles Fortunées; car, dans ces climats chauds, les hommes n'imaginèrent point de plus grande béatitude que les ombrages et les murmnres des eaux. Vivre éternellement dans les cieux avec l'Être suprême, ou aller se promener dans le jardin, dans le paradis, fut la même chose pour les hommes, qui parlent toujours sans s'entendre, et qui n'ont pu guère avoir encore d'idées nettes ni d'expressions justes.

Dès que la princesse se vit dans cette terre, son premier soin fut de rendre à son cher oiseau les honneurs funèbres qu'il avait exigés d'elle. Ses belles mains dressérent un petit bûcher de girofhe et de cannelle. Quelle fut sa surprise lorsqu'ayant répandules cendres de l'oiseau sur ce bûcher, elle le vit s'enflammer de lui-même! Tout fut bientôt consamé. Il ne parut, à la place des cendres, qu'un gros œuf, dont elle vit sortir son oiseau plus brillant qu'il ne l'avait jamais été. Ce fut le plus beau des moments que la princesse eût éprouvés dans tonte sa vie; il n'y en avait qu'un qui pût lui être plus cher; elle le desirait, mais elle ne l'espérait pas.

Je vois bien, dit-elle à l'oiseau, que vous étes le phénix dont on m'avait tant parlé. Je suis prête à mourir d'étonnement et de joie. Je ne croysis point à la résurrection; mais mon bonheur m'en a convaincue. La résurrection, madame, lui dit le phénix, est la chose du monde la plus simple. Il n'est pas plus surprenant de naltre deux fois qu'une. Tout est résurrection dans ce monde; les chenilles resuscitent en papillons; un noyau mis en terre ressuscite en arbre; tous les animaux ensevelis dans la terre ressuscitent en herbes, en plantes, et nourrissent d'autres animaux dont ils font bientôt une partie de la substance : toutes les particules qui composaient les corps sont changées en différents êtres. Il est vrai que je suis le seul à qui le puissant Orosmade ait fait la grâce de ressusciter dans sa propre nature.

Formosante qui, depuis le jour qu'elle vit Amazau et le phénix pour la première fois, avait passé toutes ses heures à s'étonner, lui dit: Je conçois bien que le graud Être ait pu former de vos cendres un phénix à peu près semblable à vous; mais que vous soyez précisément la même personne, que vous ayez la même âme, j'avoue que je ne le compreads pas bien clairement. Qu'est devenue votre âme pendant que je vous portais dans ma poche après votre mort?

Eht mon dieul madame, n'est-il pas aussi faciale au grand Orosmade de continuer son actiou sur une petite étinécelle de moi-même que de commencer cette action? Il n'avait accordé auparavant le sentiment, la mémoire, et la pensée; il me les accorde encere : qu'il ait atlaché cette faveur à un atome de feu élémentaire caché dans moi, ou à sesemblage de mes organes, cela ne fait rien au fond : le phémix et les hommes ignoreront toujours comment la chose se passe; mais la plus grande grâce que l'Ètre suprême m'ait accordée est de me faire renaître pour vous. Que ne puis-je passer les vingt-hnit mille ans que j'ai encore à vivre jusqu'à ma prochaine résurrection entre vous et mon cher Amazan!

Mon phénix, lui repartit la princesse, songez que les premières paroles que vous me dîtes à Babylone, et que je n'oublierai jamais, me flattèrent de l'espérance de revoir ce cher berger que j'idolâtre; il faut absolument que nous allions ensemble chez les Gangarides, et que je le ramène à Babylone. C'est bien mon dessein, dit le phénix; il n'y a pas un moment à perdre. Il faut aller trouver Amazan par le plus court chemin, c'est-à-dire par les airs. Il y a dans l'Arabie-Heureuse deux griffons, mes amis intimes, qui ne demeurent qu'à cent cinquante milles d'ici : je vais leur écrire par la poste aux pigeons : ils viendront avant la nuit. Nous aurons tout le temps de vous faire travailler un petit canapé commode avec des tiroirs où l'on mettra vos provisions de bouche. Vous serez très à votre aise dans cette voiture avec votre demoiselle. Les deux griffons sont les plus vigoureux de leur espèce; chacun d'eux tiendra un des bras du canapé entre ses griffes; mais, encore une fois, les moments sont chers. Il alla sur-le-champ avec Formosante commander le canapé à un tapissier de sa connaissance. Il fut achevé en quatre heures.

On mit dans les tiroirs des petits pains à la reine, des biscuits meilleurs que ceux de Babylone, des poncires, des ananas, des cocos, des pistaches, et du vin d'Éden, qui l'emporte sur le vin de Chiras autant que celui de Chiras est au-dessus de celui de Surenne.

Le cauapé était aussi léger que commode et solide. Les deux griffons arrivèrent dans Étan à point nommé. Formosante et Irla se placèrent dans la voiture. Les deux griffons l'enlevèrent comme une plume. Le phénix tantôt volait auprès, tantôt se perchait sur le dossier. Les deux griffons cinglèrent vers le Gange avec la rapidité d'une flèche qui fend les airs. On ne se reposait que la nuit pendant quelques moments pour manger, et pour faire boire un coup aux deux voituriers.

On arriva enfin chez les Gaugarides. Le cœur de la princesse palpitait d'espérance, d'amour, et de joie. Le phénix fit arrêter la voiture devant la maison d'Amazan : il demande à lui parler; mais il y avait trois heures qu'il en était parti, sans qu'on sit où il était allé.

Il n'y a point de termes dans la langue même des Gangarides qui puissent exprimer le désespoir dont Formosante fut accablée. Hélas! voilà ce que j'avais craint, dit e phénix; les trois heures que vous avez passées dans votre hôtellerie sur le chemin de Bassora avec e malheureux roi d'Egypte vons ont enlevé peut-être pour jamais le bonheur de votre vie: j'ai bien peur que nous n'ayons perdu Amazan saus retour.

Alors il demanda aux domestiques si on pouvait saluer madame sa mère. Ils répondirent que son mari était mort l'avant-veille, et qu'elle ne voyait personne. Le phénix, qui avait du crédit dans la maison, ne laissa pas de faire entrer la princesse de Babylone dans un salon dont les murs étaient revêtus de bois d'oranger à filets d'ivoire : les sous-bergers et sous-bergères, en longues robes blanches, ceintes de garnitures aurore, lui servirent dans cent corbeilles de simple porcelaine cent mets délicieux, parmi lesquels on ne voyait aucun cadavre déguise : c'était du riz, du sagou, de la semoule, du vermicelle, des macaronis, des omelettes, des œufs au lait, des fromages à la crême, des pâtisseries de toute espèce, des légumes, des fruits d'un parfum et d'un goût dont on n'a point d'idée dans les autres climats : c'était une profusion de liqueurs rafraîchissantes, supérieures aux meilleurs vins.

Pendant que la princesse mangeait, couchée sur un lit de roses, quatre pavons, ou paons, ou pans, heureusement muets, l'éventaient de leurs brillantes ailes; deux cents oiseaux, cent bergers, et cent bergères, lui donnèrent un concert à deux chœurs; les rossignols, les serins, les fauvettes, les pinsons, chantaient le dessus avec les bergères; les bergers fesaient la haute-contre et la basse : c'était en tont la belle et simple nature. La princesse avoua que, s'il y avait plus de magniticence à Babylone, la nature était mille fois plus agréable chez les Gangarides; mais, pendant qu'on lui donnait cette musique si consolante et si votuptneuse, elle versait des larmes; elle disait à la jeune Irla sa compagne : Ces bergers et ces bergères, ces rossignols et ces serins font l'amour, ca moi je suis privée du béros gangaride, digne objet de mes très tendres et très impatients desirs.

Pendant qu'elle fesait ainsi collation, qu'elle admirait et qu'elle pleurait, le phénix disait à la mère d'Amazan : Madame, vous ne pouvez vous dispenser de voir la princesse de Babylone: vous savez..... Je sais tout, dit-elle, jusqu'à son aventure dans l'hôtellerie sur le chemin de Bassora : un merle m'a tout conté ce matin : et ce cruel merle est cause que mon fils, au désespoir, est devenu fou, et a quitté la maison paternelle. Vous ne savez donc pas, reprit le phénix, que la princesse m'a ressuscité? Non, mon cher enfant; je savais par le merle que vous étiez mort, et j'en étais inconsolable. J'étais si affligée de cette perte, de la mort de mon mari, et du départ précipité de mon fils , que j'avais fait défendre ma porte ; mais puisque la princesse de Babylone me fait l'honneur de me venir voir, faites-la entrer au plus vite; j'ai des choses de la dernière conséquence à lui dire, ct je veux que vous y soyez présent. Elle alla aussitôt dans un autre salon au-devant de la princesse. Elle ne marchait pas facilement: c'était une dame d'environ trois cents années : mais elle avait encore de beaux restes, et on voyait bien que vers les deux cent trente à quarante ans elle avait été charmante. Elle reçut Formosante avec une noblesse respectueuse, mêlée d'un air d'intérêt et de douleur qui fit sur la princesse une vive impression.

Formosante lui fit d'abord ses tristes compliments sur la mort de son mari. Biélas! dit la veuve, vous devez vous intéresser à sa perte plus que vous ne pensez. J'en suis touchée sans doute, dit Formosante; il était le père de.... A ces mots elle pleura; je n'étais venue que pour lui et à travers bien des dangers. J'ai quitté pour lui mon père et la plus brillante cour de l'univers; j'ai été enlevée par un roi d'Égypte que je déteste. Échappée à ce ravisseur, j'ai traversé les airs pour venir voir ce que j'aime; j'arrive, et il me fuit l Les pleurs et les sanglots l'empéchèrent d'en dire davantage.

La mère lui dit alors : Madame, lorsque le roi d'Égypte vous ravissait, lorsque vous soupiez avec lui dans un cabaret, sur le chemin de Bassora, lorsque vos belles mains lui versaient du yin de

Chiras, vous souvenez-vous d'avoir vu un merle qui voltigeait dans la chambre? — Vraiment oui, vous m'en rappelez la mémoire; je n'y avais pas fait attention; mais, en recueillant mes idées, je me souviens très bien qu'au moment où le roi d'Égypte se leva de table pour me donner un baiser, le merle s'envola par la fenètre en jetant un grand cri, et ne reparut plus.

Hélas! madame, reprit la mère d'Amazan, voilà ce qui fait précisément le sujet de nos malheurs; mon fils avait envoyé ee merle s'informer de l'état de votre santé et de tout ce qui se passait à Babylone; il comptait revenir bientôt se mettre à vos pieds et vous consacrer sa vie. Vous ne savez pas à quel excès il vous adore. Tous les Gangarides sont amoureux et fidèles; mais mon fils est le plus passionné et le plus constant de tous. Le merle vous rencontra dans un cabaret; vous buviez très gaiement avec le roi d'Égypte et un vilain prêtre; il vous vit enfin donner un tendre baiser à ce monarque qui avait tué le phénix, et pour qui mon fils conserve une horreur invincible. Le merle à cette vue fut saisi d'une juste indignation; il s'envola en mandissant vos funestes amours; il est revenu aujourd'hui, il a tont conté; mais dans quels moments, juste ciel l dans le temps où mon fils pleurait avec moi la mort de son père et celle du phéuix; dans le temps qu'il apprenait de moi qu'il est votre cousin issu de germain!

O ciel! mon cousin! madame, est-il possible? par quelle aventure? comment? quoi! je serais heureuse à ce point! et je serais en même temps assez infortunée pour l'avoir offensé!

Mon fils est voire cousin, vous dis-je, reprit la mère, et je vais bientôt vous en donner la preuve; mais en devenant ma parente vous m'arrachez mon fils; il ne pourra survivre à la douleur que lui a causée votre baiser donné au roi d'Égypte.

Abl ma tante, s'écria la belle Formosanie, je jure par lui et par le puissant Orosmade, que ce baiser funeste, loin d'être criminel, était la plus forte preuve d'amour que je pusse donner à votre fils. Je désobéissais à mon père pour lui. J'allais pour lui de l'Euphrate au Gauge. Tombée entre les mains de l'indigue pharaon d'Égypte, je ne pouvais lui échapper qu'en le trompant. J'en atteste les cendres et l'âme du phénix, qui étaient alors dans ma poche; il peut me rendre justice; mais coument votre fils, né sur les bords du Gange, peut-il être mon cousin, moi dont la famille règne sur les bords de l'Euphrate depuis tant de siècles?

Vous savez, lui dit la vénérable Gangaride, que votre grand-oncle Aldée, était roi de Babylone, et qu'il fut détrôné par le père de Bélus. — Oui. madame. — Vous savez que son fils Aldée avail eu de son mariage la princesso Aldée, élevée dans votre cour. C'est ce prince, qui, étant persécuté par votre père, vint se réfugier dans notre heureuse contrée, sous un autre nom ; c'est lui qui m'épousa; j'en ai ou le jeune prince Aldée-Amazan, le plus beau, le plus fort, le plus courageux, le plus verteux des mortels, et aujourd'hui le plus fou. Il alla aux fêtes de Babylone sur la réputation de votre beauté : depuis ce temps-la il vous idolâtre, et peut-être le ne reverrai iamais mon cher fils.

Alors elle fit déployer devant la princesse tous les titres de la maison des Aldées; à peine Formosante daigna les regarder. Ah l madame, s'écriat-telle, examine-t-on ce qu'on désire? mon cœur vous en eroit assez. Mais où est Aldée-Amazan? où est mon parent, mon amant, mon roi? où est ma vie? quel chemin a-t-il pris? J'irais le chercher dans tous les globes que l'Éternel a formés, et dont il est le plus bel oruement. J'irais dans l'étoile Canope, dans Sheat, dans Aldébaram; j'irais le convaincre de mon amour et de mon inhoceuce.

Le phénix justifia la princesse du crime que lui imputait le merle, d'avoir donné par amour un baiser au roi d'Égypte; mais il fullait détromper Amazan et le rameuer. Il envoie des oiseaux sur tous les chemins; il met en campagne les licornes : on lui rapporte enfin qu'Amazan a pris la route de la Chine. Eh bien I allons à la Chine, s'écria la princesse; le voyage n'est pas long; j'espère blen vous ramener votre fils dans quinze jours au plus tard. A ces mots, que de larmes de tendresse versérent la mère gangaride et la princesse de Babylonel que d'embrassements I que d'effusion de

Le phénix commanda sur-le-champ un carrosse à six licornes. La mère fournit deux cents cavaliers, et fit présent à la princesse, sa nièce, de quelques milliers des plus beaux diamants du pays. Le phénix, affligé du mal que l'iudiscrétion du merle avait causé, fit ordonner à Lous les merles de vider le pays; et c'est depuis ce temps qu'il ne s'en trouve plus sur les bords du Gange.

#### 2 V

Les licornes, en moins de huit jours, amenèrent Formosante, lı la, et le phénix, à Cambalu, capitale de la Chine. C'était une ville plus grande que Babyloue, et d'une espèce de magnificence toute différente. Ces nouveaux objets, ces mœurs nouvelles, auraient amusé Formosante, si elle avait pu être occupée d'autre chose que d'Amazan.

Dès que l'empereur de la Chine eut appris que la princesse de Babylone était à une porte de la ville, il lui dépêcha quatre mille mandarins en robes de cérémonie; tous se prosternèrent devant elle, et lui présentèrent chaeun un compliment écrit en lettres d'or sur une feuille de soie pourpre. Formosante leur dit que, si elle avait quatre mille langues, elle ne manquerait pas de répondre sur-le-champ à chaque mandarin; mais que n'en ayant qu'une, elle les priait de trouver bon qu'elle s'en servit pour les remercier tous en général. Ils la conduisirent respectueusement chez l'empereur.

C'était le monarque de la terre le plus juste, le plus poli, et le plus sage. Ce fut lui qui, le premier, laboura un petit champ de ses mains impériales, pour rendre l'agriculture respectable à son peuple. Il établit, le premier, des prix pour la vertu. Les lois, partout ailleurs, étaient honteusement bornées à punir les crimes. Cet empereur venait de chasser de ses états une troupe de bonzes étrangers qui étaient venus du fond de l'Occident, dans l'espoir insensé de forcer toute la Chine à penser comme eux, et qui, sous prétexte d'annoncer des vérités, avaient acquis déjà des richesses et des honneurs. Il leur avait dit, en les chassant, ces propres parlotes, enregistrées dans les annales de l'empire :

- Vous pourriez faire iei autant de mal que vous
  en avez fait ailleurs : vous êtes venus prêcher
  des dogmes d'intolérance chez la nation la plus
- des dogmes d'intolerance enez la nation la plus
   tolérante de la terre. Je vous renvoie, pour n'être
- jamais forcé de vous punir. Vous serez recon duits honorablement sur mes frontières; on vous
- fournira tout pour retourner aux bornes de l'hé-
- fournira tout pour retourner aux bornes de l'hé misphère dont vous êtes partis. Allez en paix, si
- vous pouvez être en paix, et ne revenez plus. •

La princesse de Babylone apprit avec joie ce jugement et ce discours ; elle en était plus sûre d'être bien reçue à la cour, puisqu'elle était très éloignée d'avoir des dogmes intolérants. L'empereur de la Chine, en dinant avec elle tête à tête, cut la politesse de bannir l'embarras de toute étiquette gênante; elle lui présenta le phénix, qui fut très caressé de l'empereur, et qui se pereha sur son fauteuil. Formosante, sur la fin du repas, lui confia ingénument le sujet de son voyage, et le pria de faire chercher dans Cambalu le bel Amazan, dont elle lui conta l'aventure, sans lui rien cacher de la fatale passion dont son cœur était enslammé pour ce jeune béros. A qui en parlez-vous? lui dit l'empereur de la Chine; il m'a fait le plaisir de venir dans ma cour; il m'a enchanté, cet aimable Amazan; il est vrai qu'il est profondément affligé; mais ses grâces n'en sont que plus touchantes; aucun de mes favoris n'a plus d'esprit que lui ; nul mandarin de robe n'a de plus vastes connaissances; nul mandarin d'épée n'a l'air plus martial et plus héroïque; son extrême jeunesse donne un nouveau prix à tous ses talents ; si j'étais assez

malheureux, assez abandonné du Tien et du Changti, ponr vouloir être conquérant, je prierais Amazan de se mettre à la tête de mes armées, et je serais sûr de triompher de l'univers entier. C'est bien dommage que son chagrin lui dérange quelquefois l'esprit.

Ah! monsieur, lui dit Formosante avec un air enflamné et un ton de douleur, de saisissement et de reproche, pourquoi ne m'avez-vous pas fait diner avec lui? Vons me faites mourir; envoyez-le prier tout-à-l'hieure. — Madame, il est parti ce matin, et il n'a point dit dans quelle contrée il portait ses pas. Formosante se tourna vers le phénix: Eh bien! dit-elle, phénix, avez-vous jamais vu une fille plus malheureuse que moi? Mais, monsieur, continua-t-elle, comment, pourquoi à-t-il pu quitter si brusquement une cour aussi polie que la vôtre, dans laquelle jl me semble qu'on voudrait passer sa vie?

Voici, madame, ce qui est arrivé. Une princesse du sang, des plus aimables, s'est éprise de passion pour lui, et lni a donné un rendez-vous chez elle à midi; il est parti au point du jour, et il a laissé ce billet, qui a coûté bien des larmes à ma parente.

« Belle princesse du sang de la Chine, vous » méritez un cœur qui n'ait jamais été qu'à vous ; » j'ai juré aux dieux immortels de n'aimer jamais » que Formosante, princesse de Babylone, et de » lui apprendre comment on peut dompter ses · désirs dans ses voyages; elle a eu le malheur de » succomber avec un indigne roi d'Égypte : je suis » le plus malheureux des hommes; j'ai perdu mon » père et le phénix, et l'espérance d'être aimé de » Formosante; j'ai quitté ma mère affligée, ma » patrie, ne pouvant vivre un moment dans les » lieux où j'ai appris que Formosante en aimait » un autre que moi ; j'ai juré de parcourir la terre » et d'être fidèle. Vous me mépriseriez, et les » dieux me puniraient si je violais mon serment ; » prenez un amant, madame, et sovez aussi fidèle » que moi. »

Ah l laissez-moi cette étonnante lettre, cit la belle Formosante, elle fera ma consolation ; je suis heureuse dans mon infortuue. Amazan m'aime; Amazan renonce pour moi à la possession des princesses de la Chine; il n'y a que lui sur la terre capable de remporter une telle victoire; il me donne un grand exemple; le phénix sait que je n'en avais pas besoin; il est bien cruel d'être privée de son amant pour le plus innocent des baisers donné par pure fidélité; mais enfin où est-il allé? quel chemin a-t-il pris? daignez me l'enseigner, et je pars.

L'empereur de la Chine lui répondit qu'il croyait, sur les rapports qu'on lui avait faits, que son amant avait suivi une route qui menait en Scythie. Aussitôt les licornes furent attekées, el la princesse, après les plus tendres compliments, prit congé de l'empereur, avec le phénix, sa femme de chambre Irla, et toute sa suite.

Dès qu'elle fut en Scythie, elle vit plus que jamais combien les hommes et les gouvernements diffèrent, et diffèreront toujours, jusqu'au temps où quelque peuple plus éclairé que les autres communiquera la lumière de proche en proche après mille siècles de ténèbres, et qu'il se trouvera dans des climats barbares des âmes héroïques qui auront la force et la persévérance de changer les brutes en hommes. Point de villes en Scythie, par conséquent point d'arts agréables. On ne voyait que de vastes prairies et des nations entières sous des tentes et sur des chars. Cet aspect imprimait la terreur. Formosante demanda dans quelle tente ou dans quelle charrette logeait le roi. On lui dit que depuis huit jours il s'était mis en marche à la tête de trois cent mille hommes de cavalerie pour aller à la rencontre du roi de Babylone, dont il avait enlevé la nièce, la belle princesse Aldée. Il a enlevé ma cousine! s'écria Formosante; je ne m'attendais pas à cette nouvelle aventure : quoi l ma cousine, qui était trop heureuse de me faire la cour, est devenue reinc, et je ne suis pas encore mariée | Elle se fit conduire incontinent aux tentes de la reine.

Leur réunion inespérée dans ces climats lointains, les choses singulières qu'elles avaient mutuellement à s'apprendre, mirent dans leur entrevue un charme qui leur fit oublier qu'elles ne s'étaient jamais aimées; elles se revirent avec transport; une douce illusion se mit à la place de la vraie tendresse; elles s'embrassèrent en pleurant; et il y eut même entre elles de la cordialité et de la franchise, attendu que l'entrevue ne se fesait pas dans un palais.

Aldée reconnut le phénix et la confidente Irla ; elle donna des fourrures de zibeline à sa cousine, qui lui donna des diamants. On parla de la guerre que les deux rois entreprenaient; on déplora la condition des hommes que des monarques envoient par fantaisie s'égorger pour des différents que deux honnêtes gens pourraient concilier en une heure : mais surtout on s'entretint du bel étranger vainqueur des lions, donneur des plus gros diamants de l'univers, feseur de madrigaux, possesseur du phénix, devenu le plus malheureux des hommes, sur le rapport d'un merle. C'est mon cher frère, disait Aldée : c'est mon amant l s'écriait Formosante; vous l'avez vu sans doute, il est peut-être encore ici; car, ma cousine, il sait qu'il est votre frère; il ne vous aura pas quittée brusquement comme il a quitté le rol de la Chine.

Si je l'ai vu, grands dieux ! reprit Aldée: il a passé quatre jours entiers avec moi. Ah ! ma cousine, que mon frère est à plaindre! un faux rapport l'a rendu absolument fou; il court le monde saus savoir où il va. Figurez-vous qu'il a poussé la démence jusqu'à refuser les fayeurs de la plus belle Scythe de toute la Scythie. Il partit hier après lui avoir écrit une lettre dont elle a été désespérée. Pour lui, il est allé chez les Cimmérieus. Dicu soit loué! s'écria Formosante: encore un refus en ma faveur! mon bonheur a passé mon espoir, comme mon malhenr a surpassé toutes mes craintes. Faites-moi donner cette lettre charmante, que je parte, que je le suive, les mains pleines de ses sacrifices. Adieu, ma cousine; Amazan est chez les Cimmériens, i'v vole.

Addéctrouva que la princesse sa cousine était encore plus folleque son frère Amazan: mais, comme elle avait seuti elle-même les atteintes de cette épidémie, comme elle avait quitté les délices et la magnificeuce de Babylone pour le roi des Scythes, comme les femmes s'intéressent toujours aux folies dont l'amour est cause, elle s'attendrit véritablement pour Formosante, lui souhaita un heureux voyage, et lui promit de servir sa passion, si jamais elle était assez heureuse pour revoir son frère.

### 8 VI.

Bientôt la princesse de Babylone et le phénix arrivèrent dans l'empire des Cimmériens, bien moins peuplé, à la vérité, que la Chine, mais deux fois plus étendu y autrefois semblable à la Scythie, et devenu depuis quelque temps aussi florissant que les royaumes qui se vantaient d'instruire les autres étals.

Après quelques jours de marche, on entra dans une très grande ville que l'impératrice réguante 4 fesait embellir, mais elle n'y était pas; elle voyageait alors des frontières de l'Europe à celles de l'Asie pour connaître ses états par ses yeux, pour juger des maux et porter les remèdes, pour accroître les avantages, pour semer l'instruction.

Un des principaux officiers de cette ancienne capitale, instruit de l'arrivée de la Babylonienne et du phénix, s'empressa de rendre ses hommages à la princesse, et de lui faire les honneurs du pays, bien sûr que sa maîtresse, qui était la plus polie et la plus magnifique des reines, lui saurait gré d'avoir reçu une si grande dame, avec les mêmes égards qu'elle aurait prodigués elle-même.

On logea Formosante au palais, dont on écarta une foule importune de peuple; on lui donna des fêtes ingénieuses. Le seigneur cimmérien, qui était un grand naturaliste, s'entretint beaucoup

Catherine 11 a régné de 1762 à 1796.

avec le phénix, dans les temps où la princesse était retirée dans son appartement. Le phénix lui avouaqu'il avait autrefois voyagé chez les Cimmérieus, et qu'il ne reconnaissait plus le pays, Comment de si prodigieux changements, disait-il, ont-ils pu être opérés dans un temps si court? Il n'y a pas trois cents ans que je vis ici la nature sauvage dans toute son horreur; i'v trouve aujourd'hui les arts, la splendeur, la gloire, et la politesse. Un seul honime a commeneé ce grand ouvrage, répondit le Cimmérien, une femme l'a perfectionné; une femme a été meilleure législatrice que l'Isis des Égyptiens et la Cérès des Grecs. La plupart des législateurs ont en un génie étroit et despotique, qui a resserré leurs vues dans le pays qu'ils ont gouverné; chacun a regardé son peuple comme étant seul sur la terre, ou comme devaut être l'ennemi du reste de la terre. Ils ont formé des institutions pour ce seul peuple, introduit des usages pour lui seul, établi une religion pour lui seul. C'est ainsi que les Égyptiens, si fameux par des monceaux de pierres, se sont abrutis et déshonorés par leurs superstitions barbares. Ils croient les autres nations profanes, ils ne communiquent point avec elles; et, excepté la cour, qui s'élève quelquefois au-dessus des préjugés vulgaires, il n'y a pas un Egyptien qui voulût manger dans un plat dont un étranger se serait servi. Leurs prêtres sont cruels et absurdes. Il vaudrait mieux n'avoir point de lois, et n'écouter que la nature, qui a gravé dans nos cœurs les caractères du juste et de l'injuste, que de soumettre la société à des lois si insociables.

Notre impératrice embrasse des projets entièrement opposés; elle considère son vaste état sur lequel tous les méridiens viennent se joindre. comme devant correspondre à tous les peuples qu'i habitent sous ces différents méridiens. La première de ses lois a été la tolérance de toutes les religions, et la compassion pour toutes les erreurs. Son puissant génie a connu que si les cultes sont différents , la morale est partout la même ; par ce priucipe elle a lié sa nation à toutes les nations du monde, et les Cimmériens vont regarder le Scaudinavieu et le Chinois comme leurs frères. Elle a fait plus : elle a voulu que cette précieuse tolérance, le premier lien des hommes, s'établit chez, ses voisins; ainsi elle a mérité le titre de mère de la patrie, et elle aura celui de bienfaitrice du genre humain, si elle persévère.

Avaut elle, des hommes malheureusement puissants envoyaient des troupes de mourtriers ravir à des peuplades inconnues et arroser de leur sang les héritages de leurs pères; on appelait ces assassins des héros; leur brigandage était de la gloire. Notre souveraine a une autre gloire; elle a fait. marcher des armées pour apporter la paix, pour empêcher les hommes de se nuire, pour les forcer à se supporter les uns les autres: et ses étendards ont été ceux de la concorde publique.

Le phénix, enchanté de tout ce que lui apprenait ce seigneur, lui dit : Monsieur, il v a vingtsept mille neuf cents années et sept mois que je suis au monde; je n'ai encore rien vu de comparable à ce que vous me faites entendre. Il lui demanda des nouvelles de son ami Amazan; le Cimmérien lui conta les mêmes choses qu'on avait dites à la princesse, chez les Chinois et chez les Scythes. Amazan s'enfuyait de toutes les cours qu'il visitait, sitôt qu'une dame lui avait donné un rendez-vous auquel il craignait de succomber. Le phénix instruisit bientôt Formosante de cette nouvelle marque de fidélité qu'Amazan lui donnait : fidélité d'autant plus étonnante qu'il ne pouvait pas soupconner que sa princesse en fût jamais informée.

Il était parti pour la Scandinavie. Ce fut dans ces climats que des speciacles nouveaux frappèrent encore ses yeux. Lei la royauté et la liberté subsistaient ensemble par un accord qui paralt impossible dans d'autres étals : les agriculteurs avaient part à la législation, a ussi bien que les grands du royaume; et un jeune prince donnait les plus grandes espérances d'être digne de commander à une nation libre. Là c'était quelque chose de plus étrange; le seul roi qui fût despotique de droit sur la terre, par un contrat formel avec son peuple était en même temps le plus jeune et le plus juste des rois.

Chez les Sarmates, Amazau vit un philosophe l' sur le trône; on pouvait l'appeler le roi de l'anarchie; car il était le chef de cent mille petits rois dont un seul pouvait d'un mot anéantir les résolutions de tous les autres. Éole n'avait pas plus de peine à contenir tous les vents, qui se combattent sans cesse, que ce nonarque n'en avait à conclier les seprits : c'était un pilote environné d'un éternel orage; et cependant le vaisseau ne se brisait pas; car le priuce était un excellent pilote.

Eu parcourant tous ces pays si différents de sa patrie, Amazan refusait constamment toutes les bonnes fortunes qui se présentaient à lui, toujours désespéré du baiser que Formosante avait donné au roi d'Égypte, toujours affermi dans son inconcevable résolution de donner à Formosante l'exemple d'une fidélité unique et inébraulable.

La princesse de Babylone avec le phénix le suivait partout à la piste, et ne le manquait jamais que d'un jour ou deux, sans que l'un se lassât de

Stanislas Poniatowski, né en 1732, élu roi de Pologne en 1764. courir, et sans que l'autre perdit un moment à le suivre.

Ils traversèrent ainsi toute la Germanie: ils admirèrent les progrès que la raison et la philosophie fesaient dans le Nord : tous les princes v étaient instruits, tous autorisaient la liberté de penser; leur éducation n'avait point été confiée à des hommes qui eussent intérêt de les tromper. ou qui fussent trompés eux-mêmes : on les avait élevés dans la connaissance de la morale universelle, et dans le mépris des superstitions : on avait banni dans tous ces états un usage insensé, qui énervait et dépeuplait plusieurs pays méridionaux; cette coutume était d'enterrer tout vivants, dans de vastes cachots, un nombre infini des deux sexes éternellement séparés l'un de l'autre, et de leur faire jurer de n'avoir jamais de communication ensemble. Cet excès de démence, accrédité pendant des siècles , avait dévasté la terre autant que les guerres les plus cruelles.

Les princes du Nord avaient à la fin compris que, si on vouluit avoir des haras, il ne fallait pas séparer les plus forts chevaux des cavales. Ils avaient détruit aussi des erreurs non moins bizarres et non moins pernicieuses. Enfin les hommes osaient être raisonnables dans ces vastes pays, tandis qu'ailleurs on croyait encore qu'on ne peut les gouverner qu'autant qu'ils sont imbéciles.

### a vii.

Amazan arriva chez les Bataves; son ceur éprouva dans son chagrin une douce satisfaction d'y retrouver quelque faible image du pays des heureux Gangarides; la liberté, l'égalité, la propreté, l'abondance, la tolérance; mais les dames du pays étaient si froides, qu'aucune ne lui fit d'avances, comme on lui en avait fait partout ailleurs; il n'eut pas la peine de résister. S'il avait vouln attaquer ces dames, il les aurait toutes subjuguées l'une après l'autre, sans être aimé d'aucune; mais il était bien éloigné de songer à faire des conquêtes.

Formosante fut sur le point de l'attraper chez cette nation insipide : il ne s'en fallut que d'un moment.

Amazan avait entendu parler chez les Balaves avec tant d'éloges d'une certaine île, nommée Albion, qu'il s'était déterminé à s'embarquer lui et ses licornes sur un vaisseau qui, par un vent d'orient savorable, l'avait porté en quatre heures au rivage de cette terre plus célèbre que Tyr et que l'île Atlantide.

La belle Formosante, qui l'avait suivi au bord de la Duina, de la Vistnle, de l'Elbe, du Véser, arrive enfin aux bouches du Rhin qui portait alors ses eaux rapides dans la mer Germanique.

Elle apprend que son cher amant a vogué aux côtes d'Albion; elle eroit voir son vaisseau; elle pousse des cris de joie dont toutes les dames bataves furent surprises, n'imaginant pas qu'un jeune homme pût causer tant de joie; et à l'égard du phénix, elles n'en firent pas grand cas, parce qu'elles jugèrent que ses plumes ne pourraient probablement se vendre aussi bieu que celles des canards et des oisons de leurs marais. La princesse de Babylone loua ou nolisa deux vaisseaux pour la transporter avec tont son monde dans cette bienheureuse ile, qui allait posséder l'unique objet de tous ses desirs, l'âme de sa vie, le dieu de son cœur.

Un vent funeste d'occident s'éleva tout-à-coup dans le moment même où le fidèle et malheureux Amazan mettait pied à terre en Albion; les vaisseaux de la princesse de Babylone ne purent démarrer. Un serrement de cœur, une douleur amère, une mélancolie profoude, saisirent Formosante : elle se mit au lit, dans sa douleur, en attendant que le vent changeât; mais il souffla huit jours entiers avec une violence désespérante. La princesse, pendant ce siècle de huit jours, se fesait lire par Irla des romans; ce n'est pas que les Bataves en sussent faire; mais, comme ils étaient les facteurs de l'univers, ils vendaient l'esprit des autres nations, ainsi que leurs denrées. La princesse fit acheter chez Mare-Michel Rev tous les contes que l'on avait écrits chez les Ausoniens et chez les Welches, et dont le débit était défendu sagement chez ces peuples pour enrichir les Bataves; elle espérait qu'elle tronverait dans ces histoires quelque aventure qui ressemblerait à la sienne, et qui charmerait sa douleur, Irla lisait. le phénix disait son avis, et la princesse ne trouvait rien dans la Paysanne parvenue, ni dans Tansai, ni dans le Sofa, ni dans les quatre Facardins, qui eût le moindre rapport à ses aventures; elle interrompait à tout moment la lecture pour demander de quel côté venait le vent.

## a vill.

Cependant Amazan était déjà sur le chemin de la capitale d'Albion, dans son carrosse à six licornes, et révait à sa princesse; il aperçut un équipage versé dans un fossé; les domestiques s'étaient écartés pour aller chercher du secours; le maître de l'équipage restait tranquillement dans sa voiture, ne témoignant pas la plus légère impatience, et s'amusant à fumer, car on fumait alors: il se noumait millord What-then, ce qui signifie à peu noumait millord What-then, ce qui signifie à peu

près milord Qu'importe, en la langue dans laquelle je traduis ces mémoires.

Amazan se précipita pour lui rendre service; il releva tout seul la voiture, tant sa force était supérieure à celle des autres bommes. Milord Qu'importe se contenta de dire: Voifà un homme bien vigoureux.

Des rustres du voisinage étant accourus se mirent en colère de ce qu'on les avait fait venir iuutilement, et s'en prirent à l'étranger; ils le menacèrent en l'appelant chien d'étranger, et ils voulurent le battre.

Amazan en saisit deux de chaque main, et les jeta à vingt pas; les autres le respectèrent, le saluèrent, lui demandèrent pour boire : il leur donna plus d'argent qu'ils n'en avaient jamais vu. Milord Qu'importe lui dit: Je vous estime; venez diner avec moi daus ma maison de campagne qui n'est qu'à trois milles; il monta dans la voiture d'Amazan, parce que la sienne était dérangée par la secousse.

Après un quart d'heure de silence, il regarda un moment Amazan, et lui dit: How d'ye do, à la lettre, comment faites-vous faire? et, dans la langue du traducteur: Comment vous portezvous? ce qui ne veut rien dire du tout en aucnne langue; puis il ajouta: Yous avez là six jolies licorues; et il se remit à fumer.

Le voyageur lui dit que ses licornes étaient à son service; qu'il venait avec elles du pays des Gangarides; et il en prit occasion de lui parler de la princesse de Babylone, et du fatal baiser qu'elle avait donné au roi d'Égypte; à quoi l'autre ne répliqua rien du tout, se souciant très peu qu'il y eût dans le monde un roi d'Égypte et une princesse de Babylone. Il fut encore un quart d'heure sans parler; après quoi il redemanda à son compaguon comment il fesait faire, et si on mangeait du bon roust-beef dans le pays des Gangarides. Le voyageur lui répondit avec sa politesse ordinaire qu'on ne mangeait point ses frères sur les bords du Gange. Il lui expliqua le système qui fut, après tant de siècles, celui de Pythagore, de Porphyre, de Jamblique. Sur quoi milord s'endormit, et ne fit qu'un somme jusqu'à ce qu'on fût arrivé à sa maison.

Il avait une femme jeune et charmante, à qui la nature avait donné une âme aussi vive et aussi sensible que celle de son mari était indifférente. Plusieurs seigneurs albioniens étaient venus ce jour-la diner avec elle. Il y avait des caractères de toutes les espèces; car le pays n'ayant presque jamais été gouverné que par des étrangers, les familles venues avec ces princes avaient toutes apporté des mœurs différentes. Il se trouva dans la compagnie des gens très aimables, d'autres d'uu compagnie des gens très aimables, d'autres d'uu esprit supérieur, quelques uns d'une science profonde.

La maîtresse de la maison n'avait rien de cet air emprunté et gauche, de cette roideur, de cette mauvaise honte qu'on reprochait alors aux jeunes femmes d'Albion; elle ne cachait point, par un maintien dédaigneux et par un silence affecté, la stérilité de ses idées et l'embarras humiliant de n'avoir rien à dire : nulle femme n'était plus engageante. Elle reçut Amazan avec la politesse et les gràces qui lui étaient naturelles. L'extrême beauté de ce jeune étranger, et la comparaison soudaine qn'elle fit entrelui et son mari, la frappèrent d'abord sensiblement.

On servit. Elle fit asseoir Amazan à côté d'elle, et lui fit manger des puddings de toute espèce, ayant sn de lui que les Gangarides ne se nourrissaient de rien qui eût reçu des dieux le don céleste de la vie. Sa beanté, sa force, les mœurs des Gangarides, les progrès des arts, la religion, et le gouvernement, furent le sujet d'une conversation anssi agréable qu'instructive pendant le repas, qui dura jusqu'à la nuit, et pendant lequel milord Qu'importe but beaucoup et ne dit mot.

Après le diner, pendant que mylady versait du thé, et qu'elle dévorait des yeux le jeune homme, ils 'entretenait avec un membre du parlement; car chacnn sait que dès-lors il y avait un parlement , et qu'il s'appelait Wiltenagemot, ce qui signifie, l'assemblée des gens d'espris. Amazan s'informait de la constitution, des mœurs, des lois, des forces, des usages, des arts, qui rendaient ce pays si recommandable; et ce seigneur lui parlait en ces termes :

Nous avons longtemps marché tont nus, quoique le climat ne soit pas chaud. Nons avons été longtemps traités en esclaves par des gens venus de l'antique terre de Saturne, arrosée des eaux du Tibre; mais nous nous sommes fait nousmêmes beauconp plus de manx que nous n'en avions essnyé de nos premiers vainqueurs. Un de nos rois poussa la bassesse jusqu'à se déclarer sujet d'un prétre qui demeurait aussi sur les bords du Tibre, et qu'on appelait le vieux des sept montagnes: tant la destinée de ces sept monlagues a été longtemps de dominer sur une grande partie de l'Europe habitée alors par des brutes!

Après ces temps d'avilissement sont venus des siècles de férocité et d'anarchie. Notre terre, plus orageuse que les mers qui l'environnent, a été saccagée et ensanglantée par nos discordes; plusieurs têtes couronnées out péri par le dernier supplice; plus de cent princes du sang des rois out fini leurs jonrs sur l'échafaud; on a arraché le œur à tous lenrs adhérents, et on en a battu leurs joues. C'était au bonrreau qu'il apparteuait d'écrire l'histoire de notre île, puisque c'était lui qui avait terminé toutes les grandes affaires.

Il n'y a pas long temps que, pour comble d'horreur, quelques personnes portant un manteau noir ', et d'autres qui mettaient une chemise blanche par-dessus leur jaquette, ayant été mordues par des chiens enragés, communiquèrent la rage à la nation entière. Tous les citoyens furent ou meurtriers ou égorgés, ou bourreaux ou suppliciés, ou déprédateurs ou esclaves, au nom du ciel et en cherchant le Seigneur.

Qui croirsit que de cet abime éponvantable, de ce chaos de dissensions, d'atrocités, d'ignorance, et de fanatisme, il est enfin résulté le plus parfait gouvernement peut-être qui soit aujourd'hui dans le monde? Un roi bonoréet riche, tout puissant pour faire le bien, impuissant pour faire le mal, est à la tête d'une nation libre, guerrière, commerçante et éclairée. Les grands d'un côté, et les représentants des villes de l'autre, partagent la législation avec le monarque.

On avait vu, par une fatalité singulière, le désordre, les guerres civiles, l'anarchie, et la pauvreté, désoler le pays quand les rois affectaient le pouvoir arbitraire. La tranquillité, la richesse, la félicité publique, n'ont régné chez nous que quand les rois ont reconnu qu'ils n'étaient pas absolus. Tout était subverti quand on disputait snr des choses inintelligibles; tout a été dans l'ordre quand on les a méprisées. Nos flottes victorieuses portent notre gloire sur toutes les mers, et les lois mettent en sûreté nos fortunes : jamais un juge ne pent les expliquer arbitrairement ; jamais on ne rend un arrêt qui ne soit motivé. Nous punirions comme des assassins des juges qui oseraient envoyer à la mort un citoyen sans manifester les témoignages qui l'accusent, et la loi qui le con-

Il est vrai qu'il y a toujours chez nous deux partis qui se combattent avec la plume et avec des intrigues; mais aussi ils se réunissent tonjours quand il s'agit de prendre les armes pour défendre la patrie et la liberté. Ces deux partis veillent l'un sur l'autre; ils s'empêchent mutuellement de violer le dépôt sacré des lois; ils se haïssent, mais ils aiment l'état; ce sont des amants jaloux qui servent à l'envi la même maîtresse.

Du même fonds d'esprit qui nous a fait connaître et sontenir les droits de la nature humaine nous avons porté les sciences au plus haut point où elles puissent parvenir chez les hommes. Vos Égyptiens, qui passent pour de si grands mécaniciens, vos Indiens, qu'on croit de si grands philosophes, vos Babyloniens, qui se vantent d'avoir

Les Puritains.

observé les astres pendant quatre cent trente mille aunées, les Grecs, qui out écrit tant de phrases et si peu de choses, ne savent précisément rien en comparaison de nos moindres écoliers, qui ont étudié les découvertes de nos grands maîtres. Nous avons arraché plus de seerets à la nature dans l'espace de cent années, que le genre humain n'en avait découvert dans la multitude des siècles.

Voilà au vrai l'état où nous sommes. Je ne vous ai caché ni le bien, ni le mal, ni nos opprobres, ni notre gloire; et je n'ai rien exagéré.

Amazan, à ce discours, se sentit pénétré du desir de s'instruire dans ces sciences sublimes dont on lui parlait; et si sa passion pour la princesse de Babylone, son respect filial pour sa mère, qu'il avait quittée, et l'amour de sa patrie, n'enssent fortement parlé à son cœur déchiré, il aurait voulu passer sa vie dans l'île d'Albion; mais ce malbeureux baiser donné par sa princesse au roi d'tègyte ne lui laissait pas assez de liberté dans l'esprit pour étudier les hautes seiences.

Je vous avoue, dit-il, que m'étant imposé la loi de courir le monde et de m'éviter moi-même, je seraiscurieux de voir cetteantique terre de Saturne, ce peuple du Tibre et des sept montagnes à qui vous avez obéi autrefois ; il faut, sans doute, que ce soit le premier peuple de la terre. Je vous conseille de faire ee voyage, lui répondit !'Albionien, pour peu que vous aimiez la musique et la peinture. Nous allons très souvent nous-mêmes porter quelquefois notre ennui vers les sept montagnes. Mais vous sercz bien étonné en voyant les dessendants de nos vainqueurs.

Cette conversation fut longue. Quoique le bel Amazan eût la cervelle un peu attaquée, il parlait avec tant d'agréments, sa voix était si touchante, son maintien si noble et sidoux que la maîtresse de la maison ne put s'empêcher de l'entretenir à son tour tête à tête. Elle lui serra teudrement la main, en lui parlant, et en le regardant avec des veux humides et étineelants qui portaient les desirs dans tous les ressorts de la vie. Elle le retint à souper et à coucher. Chaque instant, chaque parole, chaque regard enflammèrent sa passion. Dès que tout le monde fut retiré, elle lui écrivit un petit billet, ne doutant pas qu'il ne vint lui faire la cour dans son lit, tandis que milord Qu'importe dormait dans le sien. Amazan eut encore le courage de résister : tant un grain de folie produit d'effets miraculeux dans une âme forte et profondément blessée l

Amazan, selon sa coutume, fit à la dame une réponse respectueuse, par laquelle il lui représentait la sainteté de son serment, et l'obligation étroite où il était d'apprendre à la princesse de Babylone à dompter ses passions; après quoi il fit atteler ses licornes, et repartit pour la Batavie, laissant toute la compagnie émerveillée de lui, et la dame du logis désespérée. Dans l'excès de sa douleur, elle laissa trainer la lettre d'Amazan; milord Qu'importe la lut le lendemain matin. Voilà, dit-il en levant les épaules, de bien plates niaiseries: et il alla elasser au renard avec quelques ivrognes du voisinage.

Amazan voguait déjà sur la mer, muni d'une carte géographique dout lui avait fait présent le savant Albionien qui s'était entretenu avec lui chez milord Qu'importe. Il voyait avec surprise une grande partie de la terre sur une feuille de papier.

Ses yeux et son imagination s'égaraient dans ce petit espace; il regardait le Rhin, le Danube, les Alpes du Tyrol, marqués alors par d'autres noms, et tous les pays par où il devait passer avant d'arriver à la ville des sept moutagnes; mais surtout il jetait les yeux sur la contrée des Gangarides, sur Babylone, où il avait vu sa chère prinecsse, et sur le fatal pays de Bassora, où elle avait donné un baiser au roi d'iégypte. Il soupirait, il versait des larmes; mais il couvenait que l'Albionien, qui lui avait fait présent de l'univers en raccourei, n'avait point eu tort en disant qu'on était mille fois plus instruit sur les bords de la Tamise que sur ceux du Nil, de l'Euphrate, et du Gange.

Comme il retournait en Balavie, Formosante volait vers Albion avec ses deux vaisseaux qui cinglaient à pleiues voiles; eelui d'Amazan et celui de la princesse se eroisèrent, se touehèrent presque: les deux amants étaient près l'un de l'autre, et ne pouvaient s'en douter. Ah! s'ils l'avaient su! mais l'impérieuse destinée ne le permit pas.

#### 3 IX.

Sitôt qu'Amazan fut débarqué sur le terrain égal et fangeux de la Batavie, il partit comme un éclair pour la ville aux sept montagnes. Il fallut traverser la partie méridionale de la Germanie. De quatre milles en quatre milles on trouvait un prince et une princesse, des filles d'honneur, et des gueux. Il était étonué des coquetteries que ces dames et ees filles d'honneur lui fesaient partout avec la bonne foi germanique, et il n'y répondait que par de modestes refus. Après avoir franchi les Alpes, il s'embarqua sur la mer de Dalmatie, et aborda dans une ville qui ne ressemblait à rien de tout ce qu'il avait vu jusqu'alors. La mer formait les rues, les maisons étaient bâties dans l'eau. Le peu de places publiques qui ornaient cette ville était couvert d'hommes et de femmes qui avaieut un double visage, celui que la nature leur avait

donné, et une face de carton mal peint qu'ils appliquaient par-dessus; en sorte que la nation semblait composée de spectres. Les étrangers qui venaient dans cette contrée commençaient par acheter un visage, comme on se pourvoit ailleurs de bonnets et de souliers. Amazan dédaigna cette mode contre nature, il se présenta tel qu'il était. Il y avait dans la ville douze mille filles enregistrées dans le grand livre de la république ; filles utiles à l'état, chargées du commerce le plus avantageux et le plus agréable qui ait jamais enrichi une nation. Les négociants ordinaires envoyaient à grands frais et à grands risques des étoffes dans l'Orient : ces belles négociantes fesaient sans aucun risque un trafic toujours renaissant de leurs attraits. Elles vinrent toutes se présenter au bel Amazan, et lui offrir le choix. Il s'enfuit au plus vite, en prononcant le nom de l'incomparable princesse de Babylone, et en jurant par les dieux immortels, qu'elle était plus belle que toutes les douze mille filles vénitiennes. Sublime friponne, s'écriait-il dans ses transports . je vous apprendraj à être fidèle !

Enfin les ondes jaunes du Tibre, des marais empestés, des habitants hàves, décharnés, et rares, couverts de vieux manteaux troués qui laissaient voir leur peau sèche et tannée, se présentèrent à ses yeux, et lui annoncèrent qu'il ciait à la porte de la ville aux sept montagnes, de cette ville de héros et de législateurs qui avaient conquis et policé une grande partie du globe.

Il s'était imagine qu'il verrait à la porte triomphale cinq cents bataillons commandés par des heros, et, dans le sénat, une assemblée de demidieux, donnant des lois à la terre; il trouva, pour toute armée, une trentaine de gredins montant la garde avec un parasol, de peur du soleil. Ayant pénétré jusqu'a un temple qui lui parut très beau, mais moins que celui de Bahylone, il fut assez surpris d'y entendre une musique exécutée par des hommes qui avaient des voix de femmes.

Voilà, dit-il, un plaisant pays, que cette antique terre de Saturne! J'ai vu une ville où personne n'avait son visage; en voici une autre où les hommes n'ont ni leur voix ni leur barbe. On lui dit que ces chantres n'étaient plus hommes. qu'on les avait dépouillés de leur virilité, afin qu'ils chantassent plus agréablement les louanges d'une prodigieuse quantité de gens de mérite. Amazan ne comprit rien à ce discours. Ces messieurs le prièrent de chanter; il chanta un air gangaride avec sa grâce ordinaire. Sa voix était une très belle haute-contre. Ah! monsignor, lui dirent-ils, quel charmant soprano vous auriez !... Ahl si ... - Comment si? que prétendez-vous dire? - Ah! monsignor !... - Eh bien? - Si yous n'aviez point de barbe! Alors ils lui expliquèrent

très plaisamment, et avec des gestes fort comiques, selon leur coutume, de quoi il d'ait question. Amazan demeura tout confondu. J'ai voyagé, dit-il, et jamais je n'ai entendu parler d'une telle fautaisie.

Lorsqu'on eut bien chanté, le vieux des sept montagnes alla en grand cortége à la porte du temple; il coupa l'air en quatre avec le pouce élevé, deux doigts étendus et deux autres pliés, en disant ces mots dans une langue qu'on ne parlait plus, A la ville et à l'univers. Le Gangaride ne pouvait comprendre que deux doigts pussent atteindre si loin.

Il vit bientôt défiler toute la cour du maître du monde; elle était composée de graves personnages, les uns en robes rouges, les autres en violet, presque tous regardaient le bel Amazan en adoucissant les yeux; ils lui fesaient des révèrences, et se disaient l'un à l'autre: San Martino, che bel ragazzo! San Pancratio, che bel fanciullo!

Les ardents, dont le méticr était de montret aux étrangers les curiosités de la ville, s'empressèrent de lui faire voir des masures où un muletier ne voudrait pas passer la nuit, mais qui avaient été autrefois de dignes monuments de la grandeur d'un peuple roi. Il vit encore des tableaux de deux cents ans, et des statues de plus de vingtsiècles, qui lui parurent des chés-d'œuvre. Faites-vous encore de pareils ouvrages? Non, votre excellence, lui répoudit un des ardents; mais nous méprisons le reste de la terre, parce que nous conservons ces raretés. Nous sommes des espèces de fripiers, qui ttrons notre gloire des vieux habits qui restent dans nos magasins.

Amazan voulut voir le palais du prince: on l'y conduisit. Il vit deshommes en violetqui comptaient l'argent des revenus de l'état; tant d'une terre située sur le Danube, tant d'une autre sur la Loire, ou sur le Guadalquivir, ou sur la Vistule. Oht oht dit Amazan après avoir cousulté sa carte de géographie, votre maître possède donc toute l'Europe, comme ces anciens héros des sept montagnes? Il doit possèder l'univers entier de droit divin, lui répondit un violet; et même il a été un temps où ses prédécesseurs out la bonté de se contenter aujourd'hui de quelque argent que les rois leurs sujets leur font payer en forme de tribut.

Votre maître est douc en effet le roi des rois? c'est donc là son titre? dit Amazan. Non, votre excellence, son titre est serviteurs des serviteurs; il est originairement poissonnier et portier, et c'est pourquoi les emblèmes de sa dignité sont des clefs et des filets: mais il donne toujours des

<sup>·</sup> Urbi el orbi.

ordres à tous les rois. Il n'y a pas long-temps qu'il envoya cent et un commandements à un roi du pays des Celtes, et le roi obéit.

Votre poissonnier, dit Amazan, envoya donc einq ou six eent mille hommes pour faire exécuter ses cent et une volontés?

Point du tout, votre excellence; notre saint maître n'est point assez riche pour soudover dix mille soldats; mais il a quatre à cinq cent mille prophètes divins distribués dans les autres pays. Ces prophètes de toutes eouleurs sont , comme de raison, nourris aux dépens des peuples; ils annoncent de la part du eiel, que mon maître peut avec ses cless ouvrir et sermer toutes les serrures et surtout celles des coffres-forts. Un prêtre normand , qui avait auprès du roi dont je vous parle la charge de confident de ses pensées , le convainquit qu'il devait obéir sans réplique aux cent et une pensées de mon maître; car il faut que vous sachiez qu'une des prérogatives du vieux des sept montagnes est d'avoir toujours raison, soit qu'il daigne parler, soit qu'il daigne écrire.

Parbleu, dit Amazan, voilà un singulier homme! je serais eurieux de diner avec lui. Votre excellence, quand vous seriez roi, vous ne pourriez manger à sa table; tout ce qu'il pourrait faire pour vous, ee serait de vous en faire servir une à côté de lui plus petite et plus basse que la sienne. Mais, si vous voulez avoir l'honneur de lui parler, je lui demanderai audience pour vous, movennant la buona mancia2, que vous aurez la bonté de me donner. Très volontiers, dit le Gangaride. Le violet s'inclina. Je vous introduirai demain, dit-il; vous ferez trois génuslexions, et vous baiserez les pieds du vieux des sept montagnes. A ces mois, Aniazan sit de si prodigieux éclats de rire, qu'il sut près de suffoquer ; il sortit en se tenant les eôtés , et rit aux larmes pendant tout le chemin , jusqu'à ce qu'il fût arrivé à son hôtellerie, où il rit encore très long-temps.

A son diner, il se présenta vingt hommes sans barbeet vingt violons qui lui donnèrent un concert. Ilfutocurtisè le reste de la journée par les seigneurs les plus importants de la ville; ils lui firent des propositions encore plus étranges que celle de baiser les pieds du vieux des sept montagnes. Comme il était extrémement poil, il erut d'abord que ces messieurs le prenaient pour une dame, et les avertit de leur méprise avec l'honnèteté la plus circonspecte. Mais, étant pressé un peu vivement par deux ou trois des plus déterminés violets, il les jeta par les fenêtres, saus croire faire un graud sacrifice à la belle Formosante. Il quitta au plus vite cette ville des maîtres du monde, où il fallait baiser un vieillard à l'orteil, comme si sa joue était à son pied, et où l'on n'abordait les jeunes gens qu'avec des cérémonies encore plus bizarres.

#### 8 X.

De province en province, ayant tonjours repoussé les agaceries de toute espèce, toujours fidèle à la princesse de Babylone, toujours en colère contre le roi d'Égypte, ce modèle de constance parviut à la capitale nouvelle des Gaules, Cette ville avait passé, comme tant d'autres, par tous les degrés de la barbarie, de l'ignorance, de la sottise, et de la misère. Son premier nom. avait été la boue et la crotte; ensuite elle avait pris celui d'Isis, du culte d'Isis parvenu jusque chez elle. Son premier sénat avait été une compagnie de bateliers. Elle avait été long-temps esclave des héros déprédateurs des sept montagues; et, après quelques siècles, d'autres héros brigands, venus de la rive ultérieure du Rhin, s'étaient emparés de son petit terrain.

Le temps, qui change tout, en avait fait une ville dont la moitié était très noble et très agréable, l'autre un peu grossière et ridicule : c'était l'emblème de ses habitants. Il y avait dans son enceinte environ eent mille personnes au moins qui n'avaient rien à faire qu'à jouer et à se divertir. Ce peuple d'oisifs jugeait des arts que les autres cultivaient. Ils ne savaient rien de ce qui se passait à la cour; quoiqu'elle ne fût qu'à quatre petits milles d'eux. il semblait qu'elle en fût à six cents milles au moins. La douceur de la société, la gaieté, la frivolité, étaient leur importante et leur unique affaire; on les gouvernait comme des enfants à qui l'on prodigue les jouets pour les empêcher de crier. Si on leur parlait des horreurs qui avaient, deux siècles auparavant, désolé leur patrie, et des temps épouvantables où la moitié de la nation avait massacré l'autre pour des sophismes, ils disaient qu'en effet cela n'était pas bien , et puis ils se mettaieut à rire et à chanter des vaudevilles.

Plus les oisifs étaient polis, plaisants, et aimables, plus on observait un triste contraste entre eux et des compagnies d'occupés,

Il était, parmi ees occupés, ou qui prétendaient l'être, une troupe de sombres fanatiques, moitié absurdes, moitié fripons, dont le seul aspect coutristait la terre, et qui l'auraient bouleversée, s'ils l'avaient pu, pour se donner un peu de crédit; mais la nation des oisifs, en dansant et en chantant, les fesait rentrer dans leurs cavernes, comme les oiseaux obligent les chats-huants à so replonger dans les trous des masures.

Le Tellier.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Boune étrenne.

<sup>·</sup> Lutetia, dérivé de lutum, qui signifie bone.

D'autres occupés, en plus petit nombre, étaient les conservateurs d'anciens usages barbares contre lesquels la nature effrarée réclamait à haute voix; ils ne consultaient que leurs registres rongés des vers. S'ils y voyaient une coutume insensée et horrible, ils la regardaient comme upe loi sacrée. C'est par cette lâche habitude de n'oscr penser par eux-mêmes, et de puiser leurs idées dans les débris des temps où l'on ne pensait pas, que, dans la ville des plaisirs, il était encore des mœurs atro-ees. C'est par cette raison qu'il n'y avait nulle proportion entre les délits et les peines. On fesait quelquefois souffrir mille morts à un innocent, pour loi faire avouer un crime qu'il n'avait pas commis.

On punissait une étourderie de jeune homme comme on aurait puni un empoisonnement ou un parricide. Les oisifs en poussaient des cris perquits, et le lendemain ils n'y pensaient plus, et ne parlaient que de modes nouvelles.

Ce peuple avaitvu s'écouler un siècleentier pendant lequel les beaux-arts s'élevèrent à un degré de perfection qu'on n'aurait jamais osé espérer; les étrangers venaient alors, comme à Babylone, admirer les grands monuments d'architecture, les prodiges des jardins, les sublimes efforts de la sculpture et de la peinture. Ils étaient enchantés d'une musique qui allait à l'âme sans étonner les

La vraie poésie, c'est-à-dire celle qui est naturelle et harmonieuse, celle qui parle au cœur autant qu'à l'esprit, ne fut connue de la nation que dans cet heureux siècle. De nouveaux genres d'éloquence déployèrent des beautés sublimes. Les théâtres surtout retentirent de chefs-d'œuvre dont aucun peuple n'approcha jamais. Enfin le bon goûtse répandit dans toutes les professions, au point qu'il y cut de bonsécrivains même chez les druides.

Tant de lauriers, qui avaient levé leurs têtes jusqu'aux nues, se séchèrent bientôt dans une terre épuisée. Il n'en resta qu'un très petit nombre dont les feuilles étaient d'un vert pâle et mourant. La décadence fut produite par la facilité de faire et par la paresse de bien faire, par la satiété du beau et par le goût du bizarre. La vanité protégea des artistes qui ranenaient les temps de la barharie; et cette même vanité, en persécutant les tents véritables, les força de quitter leur patrie; les frelons firent disparaitre les abelles.

Presque plus de véritables arts, presque plus de génie; le mérite consistait à raisonner à tort et à travers sur le mérite du siècle passé: le barbouil-leur des murs d'un cabaret critiquait savamment les tableaux des grands peintres; les barbouilleurs de papier défiguraient les ouvrages des grands écrivains: L'ignorance et le mauvais goût avaient d'au-

tres barbouilleurs à leurs gages. On répétait les mêmes choses dans cent volumes sous des titres différents. Tout éait ou dictionnaire ou brochure. Un gazetier druide écrivait deux fois par semaine les annales obseures de quelques énergumènes ignorés de la nation, et de prodiges célestes opérés dans des galetas par de petits gueux et de petites gueuses; d'autres ex-druides, vêtus de noir, près de mourir de colère et de faim, se plaignaient dans cent écrits qu'on ne leur permit plus de tromper les hommes, et qu'on laissât ce droit à des boucs vêtus de gris. Quelques archi-druides imprimaient des libelles diffamatoires.

Amazan ne savait rien de tout cela; et, quand il 'aurait su, il ne s'en serait guère embarrassé, n'ayant la tête remplie que de la princesse de Babylone, du roi d'Egypte, et de son serment inviolable de mépriser toutes les coquetteries des dames, dans quelque pays que le chagrin conduisit ses pas.

Toute la populace légère, iguorante, et toujours poussant à l'excès cette curiosité naturelle au genre humain, s'empressa long-temps auprès de sestlicornes; les femmes, plus sensées, forcèrent les portes de son hôtel pour contempler sa personne.

Il témoigna d'abord à son hôte quelque désir d'aller à la cour; mais des oisifs de bonne compagnie, qui se trouvèrent là par hasard, lui dirent que ce n'était plus la mode, que les temps étaient bien changés, et qu'il n'y avait plus de plaisirs qu'à la ville. Il fut invité le soir même à souper par une dame dont l'esprit et les talents étaient connus hors de sa patrie, et qui avait voyagé dans quelques pays où Amazan avait passé. Il goûta fort cette dame et la société rassemblée chez elle. La liberté y était décente, la gaieté n'y était point bruyante, la science n'y avait rien de rebntant, et l'esprit rien d'apprêté. Il vit que le nom de bonne compaguie n'est pas un vain nom, quoiqu'il soit souvent usurpé. Le lendemain il dina dans une société non moins aimable, mais beaucoup plus voluptueuse. Plus il fut satisfait des convives, plus on fut content de lui: 11 sentit son cœur s'amollir et se dissoudre comme les aromates de son pays se fondent doucement à un feu modéré, et s'exhalent en parfums délicieux.

Après le diner, on le mena à un spectacle enchanteur, condamné par les druides, parce qu'il leur enlevait les auditeurs dont lis étalent le plus jaloux. Ce spectacle était un composé de vers agréahles, de chants délicieux, de danses qui exprimaient les mouvements de l'âme, et de perspectives qui charmaient les yeux en les trompant. Ce genre de plaisir, qui rassemblait tant de genres, n'était connu que sous un nom étranger; il s'appelait opéra, ce qui signifiait autrefois dans la langue des sept montagnes, travail, soin, occupation, industrie, entreprise, besogne, affaire. Cette affaire l'enchanta. Une fille surtout le charma par sa voix mélodieuse et par les grâces qui l'accompaguaient : cette fille d'affaire, après le spectacle, ui fut présentée par ses nouveaux amis. Il lui fit présent d'une poignée de diamants. Elle en fut si reconnaissante, qu'elle ne put le quitter du reste du jour. Il soupa avec elle, et, pendaut le repas, il oublia sa sobriété; et, après le repas, il oublia son serment d'être toujours insensible à la beauté, et inexorable aux tendres coquetteries. Quel exemple de la faiblesse humaine!

La belle princesse de Babylone arrivait alors avec le phénix, sa femme de chambre Irla, et ses deux cents cavaliers gangarides montés sur leurs licornes. Il fallut attendre assez long-temps pour qu'on ouvrit les portes. Elle demanda d'abord si le plus beau des hommes, le plus courageux, le plus spirituel, et le plus fidèle était encore dans cette ville. Les magistrats virent bien qu'elle voulait parler d'Amazan. Elle se fit conduire à son hôtel; elle entra le cœnr palpitant d'amour ; toute son âme était pénétrée de l'inexprimable joie de revoir enfin dans son amant le modèle de la constance. Rien ne put l'empêcher d'entrer dans sa chambre; les rideaux étaient ouverts; elle vit le bel Amazan dormant entre les bras d'une jolie brune. Ils avaient tous deux un très grand besoin de repos.

Formosante jeta un cri de douleur qui retentit dans toute la maison, mais qui ne put éveiller ni son cousin, ni la fille d'affaire. Elle tomba pâmée entre les bras d'Irla. Dès qu'elle eut repris ses sens, elle sortit de cette chambre fatale avec une douleur mêlée de rage. Irla s'informa quelle était cette ieune demoiselle qui passait des heures si douces avec le bel Amazan. On lui dit que c'était une fille d'affaire fort complaisante, qui joignait à ses talents celui de chanter avez assez de grâce. O juste ciel | ô puissant Orosmade | s'écriait la belle princesse de Babylone tout en pleurs, par qui suisje trabie, et pour qui! Ainsi donc celui qui a refusé pour moi tant de princesses m'abandonne pour une farceuse des Gaules ! Non, je ne pourrai surtivre à cet affront.

Madame, lui dit Irla, voilà comme sont faits tous les jeunes gens d'un bout du monde à l'autre; fus-sent-ils amoureux d'une beauté descendne du ciel, ils lui feraient, dans de certains moments, des infidélités pour une servante de cabaret.

C'en est fait, dit la princesse, je ne le reverrui de ma vie; partons dans l'instant meme, et qu'on attelle mes licornes. Le phénix la conjura d'attendre au moins qu'Amazan fut éveillé, et qu'il pût hi parler. Il ne le mérite pas, dit la princesse; vous m'offenseriez cruellement; il croirait que je

veus ai prié de lui faire des reproches, et que je veux me raccommoder avec lui : si vous m'aimez. n'ajoutez pas cette injure à l'injure qu'il m'a faite. Le phénix, qui après tout devalt la vie à la fille du roi de Babylone, ne put lui désobéir. Elle repartit avec tout son monde. Où allons-nous, madame? lui demanda Irla. Je n'en sais rien, répondit la princesse; nous prendrons le premier chemin que nous trouverons : pourvu que je fuie Amazan pour jamais, je suis contente. Le phénix qui était plus sage que Formosaute, parce qu'il était sans passion, la consolait en chemin; il lui remontrait avec douceur qu'il était triste de se punir pour les fautes d'un autre : qu'Amazan lui avait donné des preuves assez éclatantes et assez nombreuses de fidélité pour au'elle pût lui pardonner de s'être oublié un moment; que c'était un juste à qui la grâce d'0rosmade avait manqué; qu'il n'en serait que plus constant désormais dans l'amour et dans la vertu : que le desir d'expier sa faute le mettrait au-dessus de lui-même; qu'elle n'en serait que plus heureuse; que plusieurs grandes princesses avant elle avaient pardonné de semblables écarts, et s'en étaient bien trouvées. Il lui en rapportait des exemples; et il possédait tellement l'art de conter, que le cœur de Formosante fut enfin plus calme et plus paisible; elle aurait voulu n'être point sitôt partie, elle trouvait que ses licornes allaient trop vite : mais elle n'osait revenir sur ses pas; combattue entre l'envie de pardonner et celle de montrer sa colère, entre son amour et sa vanité, elle laissait aller ses licornes; elle courait le monde selon la prédiction de l'oracle de son père.

Amazan, à son réveil, apprend l'arrivée et le départ de Formosante et du phénix; il apprend le désespoir et le courroux de la princesse; on lui dit qu'elle a juré de ne lui pardonner jamais. Il ne me reste plus, s'écria-t-il, qu'à la suivre et à me tuer à ses pieds.

Ses amis de la bonne compagnie des oisifs accoururent au bruit de cette aventure; tous lui remontrèrent qu'il valait infiniment mieux demeurer avec eux ; que rien n'était comparable à la douce vie qu'ils menaient dans le sein des arts et d'une volupté tranquille et délicate; que plusieurs étrangers et des rois mêmes avaient préféré ce repos, si agréablement occupé et si enchanteur, à leur patrie et à leur trône; que d'ailleurs sa voiture était brisée, et qu'un sellier lui en fesait une à la nouvelle mode: que le meilleur tailleur de la ville lui avait déià coupé une douzaine d'habits du dernier goût; que les dames les plus spirituelles et les plus aimables de la ville, chez qui on jouait très bien la comédie, avaient retenu chacune leur jour pour lui donner des fêtes. La fille d'affaire, pendant ce temps-là, prenait son chocolat à sa toilette, riait, chantait, et fesait des agaceries au bel Amazan, qui s'aperçut enfin qu'elle n'avail pas le sens d'un oison.

Comme la sincérité, la cordialité, la franchise, ainsi que la magnanimité et le courage, composaient le caractère de ee grand prince, il avait conté ses malheurs et ses voyages à ses amis; ils savaient qu'il était cousin issu de germain de la princesse; ils étaient informés du baiser funeste donné par elle au roi d'Égypte: on se pardonne, lui dirent-ils, ces petites frasques entre parents, saus quoi il faudrait passer sa vie dans d'éternelles querelles. Rien n'ébranla son dessein de courir après Formosante: mais sa voiture n'étaut pas prête, il fut obligé de passer trois jours parmi les oisifs dans les fêtes et dans les plaisirs; enfin il prit congé d'eux en les embrassant, en leur fesant accepter les diamants de son pays les mieux montés, en leur recommandant d'être toujours légers et frivoles, puisqu'ils n'en étaient que plus aimables et plus henreux. Les Germains, disait-il, sont les vieillards de l'Europe : les peuples d'Albion sont les hommes faits, les habitants de la Gaule sont les enfants, et j'aime à jouer avec eux.

## 2 XI.

Ses guides n'eurent pas de penne à suivre la route de la princeses; on ne parlait que d'elle et de son gros oiseau. Tous les habitants étaient encore dans l'enthousiasme de l'admiration. Les peuples de la Dalmatie et de la Marche d'Ancône éprouvèrent depuis une surprise moins délicieuse, quand ils virent une maison voler dans les airs; les bords de la Loire, de la Dordogne, de la Garonne, de la Gironde, retruitssaient encore d'acclamations.

Quand Amazan fut au pied des Pyrénées, les magistrats et les druides du pays lui firent danser malgré lui un tambourin; mais sitôt qu'il eut franchi les Pyrénées, il ne vit plus de gaicté ni de joie. S'il entendit quelques chansons de loin à loin, elles étaient toutes sur un ton triste : les habitants marchaient gravement avec des grains enfilés et un poignard à leur ceinture. La nation, vêtue de noir, semblait être en deuil. Si les domestiques d'Amazan interrogeaient les passants, ceux-ci répondaient par signes; si on entrait dans une hôtellerie, le maître de la maison enseignait aux gens en trois paroles qu'il n'y avait rien dans la maison, et qu'on pouvait envoyer chercher à quelques milles les choses dont on avait un besoin pressant.

Quand on demandait à ces silenciaires s'ils avaient vu passer la belle princesse de Babylone, ils répondaient avec moins de brièveté: Nous l'avons vue, elle n'est pas si belle, il n'e a de beau

que les teints basanés; elle étale une gorge d'albâtre qui est la chose du monde la plus dégoûtaute, et qu'on ne connaît presque point dans nos climats

Amazan avançait vers la province arrosée du Bétis. Il ne s'était pas écoulé plus de douze mille années depuis que ce pays avait été découvert par les Tyriens, vers le même temps qu'ils firent la découverte de la grande île Atlantique, submergée quelques siècles après. Les Tyriens cultivérent la Bétique, que les naturels du pays laissaient en friche, prétendant qu'ils ne devaient se mêler de rien, et que c'était aux Gaulois leurs voisins à venir cultiver leurs terres. Les Tyrieus avaient amené avec eux des Palestins † qui, dès ce tempslà, conraient dans tous les climats, pour peu qu'il y eût de l'argent à gagner. Ces Palestins, en prêtant sur gages à cinquante pour cent, avaient attiré à eux presque toutes les richesses du pays. Cela fit croire aux peuples de la Bétique que les Palestins étaient sorciers ; et tous ceux qui étaient accusés de magie étaient brûlés sans miséricorde par une compagnie de druides qu'on appelait les rechercheurs, ou les anthropokaies. Ces prêtres les revêtaient d'abord d'un habit de masque, s'emparaient de leurs biens, et récitaient dévotement les propres prières des Palestins, tandis qu'on les cuisait à petit seu por l'amor de Dios.

La princesse de Babylone avait mis pied à terre dans la ville qu'on appela depuis Sevilla. Son dessein était de s'embarquer sur le Bétis pour retourner par Tyr à Babylone revoir le roi Bélus sou père, et oublier, si elle pouvait, son infldèle amant, ou bien le demander en mariage. Elle fit venir chez elle deux Palestins qui fesaient toutes les affaires de la cour. Ils devalent lui fournir trois vaisseaux. Le phénix fit avec eux tous les arrangements nécessaires, et convint du prix après avoir un peu disputé.

L'hôtesse était fort dévote, et son mari, uon moins dévot, était familier, c'est-à-dire espion des druides rechercheurs anthropokaies; il ne manqua pas de les avertir qu'il avait dans sa maison une sorcière et deux Palestins qui fesaient un pacte avec le diable déguisé en gros oiseau doré. Les rechercheurs apprenant que la dame avait une prodigieuse quantité de diamants, la jugèrent incontinent sorcière; ils attendirent la nuit pour renfermer les deux cents cavaliers et les licornes qui dormaient dans de vastes écuries; car les rechercheurs sont pottrons.

Après avoir bien barricadé les portes, ils se saisirent de la princesse et d'Irla; mais ils ne purent prendre le phénix qui s'envola à tire d'ailes : il se

Palestins désigne les Juifs originaires de la Palestine ou Judée.

palais.

doutait bien qu'il trouverait Amazan sur le chemin des Gaules à Sevilla.

Il le rencontra sur la frontière de la Bétique, et lui apprit le désastre de la princesse. Amazan ne put parler; il était trop saisi, trop en fureur. Il s'arme d'une cuirasse d'acier damasquinée d'or, d'une lance de douze pieds, de deux javelots, et d'une épée tranchante appelée la fulminante, qui pouvait fendre d'un seul coup des arbres, des rochers, et des druides; il couvre sa belle tête d'un casque d'or ombragé de plumes de héron et d'autruche. C'était l'ancienne armure de Magog, dont sa sœur Ahdée lni avait fait présent dans son voyage en Scythie; le peu de suivants qui l'accompagnaient montent comme lui chacun sur sa licorne.

Amazan, en embrassant son cher phénix, ne lui dit que ces tristes paroles: Je suis coupable; si je u'avais pas couché avec une fille d'affaire dans la ville des oisifs, la belle princesse de Babylone ne serait pas dans cet état épouvantable; courons ans anthropokaises. Il entre bientôt dans Sevilla; quinze cents alguazils gardaient les portes de l'enclos où les deux cents Gangarides et leurs licornes étaient renfermés sans avoir à manger; tout était préparé pour le sacrifice qu'on allait faire de la princesse de Babylone, de sa femme de chambre Irla, et des deux riches Palestins.

Le grand-anthropokaie, entouré de ses petits anthropokaies, était déjà sur son tribunal sacré; une foule de Sévillois portant des grains enfilés à leurs ceintures jaignaient les deux mains sans dire un mot, et l'on amenait la belle priucesse, Irla, et les deux Palestins, les mains liées derrière le dos, et vêtus d'un habit de masque.

Le phénix entre par une lucarue dans la prison où les Gangarides commençaient déjà à enfoucer les portes. L'invincible Amazan les brisait en dehors. Ils sortent tous armés, tous sur leurs licornes; Amazan se met à leur tête. Il n'eur pas de peine à renverser les alguazils, les familiers, les prêtres anthropokaies; chaque licorne en perçait des douzaines à la fois. La fulmiante d'Amazan coupait en deux tous ceux qu'il rencontrait; le peuple fuyait en mauteau noir et en fraise sale, toujours tenant à la main ses grains bénits por l'amor de Dios.

Amazan saisit de sa main le grand-rechercheur sur son tribunal, et le jette sur le bûcher qui était préparé à quarante pas; il y jeta aussi les autres petits rechercheurs l'un après l'autre. Il se prosterne ensuite aux pieds de Formosante. Ab! que vous êtes aimable, dit-elle, et que je vous adorcrais, si vous ne m'aviez pas fait une intidélité avec une fille d'affaire!

Tandis qu'Amazan fesait sa paix avec la princesse, tandis que les Gangarides entassaient dans

le bûcher les corps de tous les anthropokaies, et que les flammes s'élevaient jusqu'aux nues, Amazan vit de loin comme une armée qui venait à lui. Un vieux monarque, la couronne en tête, s'avançait sur un char entraîné par huit mules attelées avec des cordes; cent autres chars suivaient. Ils étaient accompagnés de graves personnages en manteau noir et en fraise, montés sur de très beaux chevaux; une multitude de gens à pied suivait en cheveux gras et en silence.

le roi l'aperçut, il ôta sa couronne, descendit de son char, embrassa l'étrier d'Amazan, et lui dit; « llomme envoyé de bieu, vous êtes le vengeur » du genre humain, le libérateur de ma patrie, » mon protecteur. Ces monstres sacrés dont vous » avez purgé la terre étaient mes maîtres au nom » du vieux des sept montagnes; j'étais forcé de » souffrir leur puissance criminelle. Mon peuple » m'aurait abandonné, si j'avais vouln seulement

modérer leurs abominables atrocités. D'aujour-

D'abord Amazan fit ranger autour de lui ses

Gangarides, et s'avança la lance en arrêt. Dès que

» d'hui je respire, je règne, et je vous le dois. » Ensuite il baisa respectuensement la main de Formosante, et la supplia de vouloir bieu monter avec Amazan, Irla, et le phénix, dans son carrosse à huit mules. Les deux Palestins, banquiers de la cour, encore prosternés à terre de frayeur et de reconnaissance, se relevèrent, et la troupe des licornes suivit le roi de la Bétique dans son

Comme la dignité du roi d'un peuple grave exigeait que ses mules allassent au petit pas. Amazan et Formosante eurent le temps de lui conter leurs aventures. Il entretint aussi le phénix; il l'admira et le baisa cent fois. Il comprit combien les peuples d'Occident, qui mangeaient les animaux, et qui n'entendaient plus leur langage, étaient ignorants, brutaux, et barbares : que les seuls Gangarides avaient conservé la nature et la dignité primitive de l'homme; mais il convenait surtout que les plus barbares des mortels étaient ces rechercheurs anthropokaies dont Amazan venait de purger le monde. Il ne cessait de le bénir et de le remercier. La belle Formosante oubliait déià l'aventure de la fille d'affaire, et n'avait l'âme remplie que de la valeur du héros qui lui avait sauvé la vie. Amazan, instruit de l'innocence du baiser donné au roi d'Égypte, et de la résurrection du phénix, goûtait une joie pure, et était enivré du plus violent amour.

On dina au palais, et on y fit assez mauvaise chère. Les cuisiniers de la Bétique étaient les plus mauvais de l'Europe: Amazan conscilla d'en faire venir des Gaules. Les musiciens du roi exécutèrent pendant le repas cet air célèbre qu'on appela daus la suite des siècles Les Folics d'Espagne. Après le repas on parla d'affaires.

Le roi demanda au bel Amazan, à la belle Formosante, et au beau phénix, ce qu'ils prétendaient deveuir. Pour moi, dit Amazan, mou intention est de retourner à Babylone, dont je suis l'héritier présomptif, et de demander à mon oncle Bélus ma cousine issue de germaine, l'incomparable Formosante, à moins qu'elle n'atme mieux vivre avec moi chez les Gangarides.

Mon dessein, dit la princesse, est assurément de ne jamais me séparer de mon cousin issu de germain; mais je crois qu'il convient que je me rende anprès du roi mon père, d'autant plus qu'il ne m'a donné permission que d'aller en pèlerinage à Bassora, et que j'ai couru le monde. Pour moi, dit le phénix, je suivrai partout ces deux tendres et généreux amants. Vous avez ráison, dit le roi de la Bétique; mais le retour à Babylone n'est pas si aisé que vous le pensez. Je sais tous les jours des nouvelles de ce pays-là par les vaisseaux tyriens. et par mes banquiers palestins qui sont en correspondance avec tous les peuples de la terre. Tout est en armes vers l'Euphrate et le Nil. Le roi de Scythie redemande l'héritage de sa femme, à la tête de trois cent mille guerriers tous à cheval. Le roi d'Égypte et le roi des Indes désolent aussi les bords du Tigre et de l'Euphrate, chacun à la tête de trois cent mille hommes, pour se venger de ce qu'on s'est moqué d'eux. Pendant que le roi d'Égypte est hors de son pays, son ennemi le roi d'Ethiopie ravage l'Egypte avec trois cent mille hommes, et le roi de Babylone n'a encore que six cent mille hommes sur pied pour se défendre.

Je vous avoue, continua le roi, que lorsque j'entends parler de ces prodigieuses armées que l'Orient vomit de son sein, et de leur étonante magnificence; quand je les compare à nos petits corps de vingt à trente mille soldats qu'il est si difficile de vêtir et de nourrir, je suis tenté de croire que l'Orient a été fait bien long-temps avant l'Occident. Il semble que nous soyons sortis avanthier du chaos, et hier de la barbarie.

Sire, dit Ámazan, les derniers venus l'emportent quelquelois sur ceux qui sont entrés les premiers dans la carrière. On pense dans mon pays que l'homme est originaire de l'Inde; mais je n'en at autenne certitude.

Et vous, dit le roi de la Bétique au phénix, qu'en pensez-vous? Sire, répondit le phénix, je suis encore trop jeune pour être instruit de l'antiquité. Je n'ai vécu qu'environ vingt-sept mille ans; mais mon père, qui avait vécu cinq fois éet âge, me disait qu'il avait appris de son père que les contrées de l'Orient avaient toujours été plus peuplées et plus riches que les autres. Il tenait de ses

aucètres que les générations de tous les animaux avaient commencé sur les bords du Gange. Pour moi, je n'ai pas la vanité d'être de cette opinion; je ne puis croire que les renards d'Albion, les marmottes des Alpes, et les loups de la Gaule, viennent de mon pays; de même que je ne crois pas que les sapins et les chènes de vos contrées descendent des palmiers et des cocotiers des Indes.

Mais d'où venons-nous donc? dit le roi. Je n'en sais rien, dit le phénix; je voudrais seulement savoir où la belle princesse de Babylone et mou cher ami Amazan pourront aller. Je doute fort, repartit le roi, qu'avec ses deux cents licornes, il soit en état de percer à travers tant d'armées de trois cent nille hommes chacune. Pourquoi non? dit Amazan.

Le roi de la Bétique sentit le sublime du pourquoi non; mais il crut que le sublime seul ne suffisait pas coutre des armées innombrables. Je vous conseille, dit-il, d'aller trouver le roi d'Éthiopie; je suis en relation avec ce prince noir, par le moven de mes Palestins; je vous donnerai des lettres pour lui : puisqu'il est l'ennemi du roi d'Egypte, il sera trop heureux d'être fortifié par votre alliance. Je puis vous aider de deux mille hommes très sobres et très braves; il ne tiendra qu'à vous d'en engager autant chez les peuples qui demeurent, ou plutôt qui sautent au pied des Pyrénées, et qu'on appelle Vasques ou Vascons. Envoyez un de vos guerriers sur une licorne avec quelques diamants; il n'y a point de Vascon qui ne quitte le castel, c'est-à-dire la chaumière de son père, pour vous servir. Ils sont infatigables, courageux, et plaisants; vous en serez très satisfait. En attendant qu'ils solent arrivés, nous vous donnerons des fêtes, et nous vous préparerons des vaisseaux. Je ne puis trop reconnaître le service que vous m'avez rendu.

Amazan jouissait du bonheur d'avoir retrouvé Formosante, et de goûter en paix dans sa conversation tous les charmes de l'amour réconcilié, qui valent presque ceux de l'amour naissant.

Natern presque extu de l'amour haissain.

Bientôt une troupe fêre et joyeuse de Vascons arriva en dânsant au (ambourin; l'autre troupe fière et sérieuse de Bétiquois était prête. Le vieux roi tanné embrassa tendrement les deux amants; if fit charger leurs vaisseaux d'armes, de lits, de jeux d'échecs, d'habits noirs, de golilles ', d'ognons, de moutons, de poules, de farine, et de beaucoup d'ail, en leur souhaitant une heureuse traversée, un amour constant, et des victoires.

La flotte aborda le rivage où l'on dit que tant de siècles après la Phéuicienne Didon, sœur d'un

<sup>!</sup> Collet espagnol.

Pygmalion, épouse d'uu Siehée, ayant quitté cette ville de Tyr, vint fonder la superbe ville de Carthage, en coupant un cuir de beuf en lanières, selon le témoignage des plus graves auteurs de l'antiquité, lesquels n'ont jamais conté de fables, et selon les professeurs qui ont écrit pour les petits garçons; quoique après tont il n'y ait jamais eu personne à Tyr qui se soit appelé Pygmalion, ou Didon, ou Sichée, qui sont des noms entièrement grecs, et quoique enfin il n'y eût point de de roi à Tyr en ces temps-fa.

La superbe Carthage n'était point encore un port de mer; il n'y avait là que quelques Numides qui fesaient sécher des poissons au soleil. On côtoya la Byzacène et les Syrtes, les bords fertiles où furent depuis Cyrène et la grande Chersonèse.

Enfin on arriva vers la première embouchure du fleuve sacré du Nil. C'est à l'extrémité de cette terre fertile que le port de Canope recevait déjà les vaisseaux de toutes les nations commerçantes, sans qu'on sût si le dieu Canope avait fondé le port, on si les habitants avaient fabriqué le dieu, ni si l'étoile Canope avait donné son nom à la ville, ou si la ville avait donné le sien à l'étoile. Tout ce qu'on en savait, c'est que la ville et l'étoile étaient fort anciennes, et c'est tont ce qu'on peut savoir de l'origine des choses, de quelque nature qu'elles puissent être.

Ce fut là que le roi d'Éthiopie, ayant ravagé toute l'Égypte, vit débarquer l'invincible Amazan et l'adorable Formosante. Il prit l'un pour le dien des combals, et l'autre pour la déesse de la beauté. Amazan lui présenta la lettre de recommandation du roi de la Bétique. Le roi d'Éthiopie donna d'abord des fétes admirables, suivant la coutume indispensable des temps héroiques: eusuite on parla d'aller exterminer les trois cent mille dommes du roi d'Égypte, les trois cent mille de l'empereur des Indes, et les trois cent mille du grand kan des Scythies qui assiégeaient l'immense, l'orgueilleuse, la voluptueuse ville de Babylone.

Les deux mille Bétiquois qu'Amazanavaitamenés avec lui dirent qu'ils n'avaient que faire du roi d'Ethiopie pour secourir Babylone que c'était assez que leur roi leur chtordonné d'aller la délivrer; qu'il suffisait d'eux pour cette expédition

Les Vascons dirent qu'ils en avaient bien fait d'autres; qu'ils battraient tout seuls les Égyptiens, les Indiens, et les Scythes, et qu'ils ne voulaient marcher avec les soldats de la Bétique qu'à condition que ceux-ci seraient à l'arrière-garde.

Les deux cents Gangarides se mirent à rire des prétentions de leurs alliés, et ils soutinrent qu'avec cent licornes seulement ils feraient fuir tous les rois de la terre. La belle Formosante les apaisa par sa prudence et par ses discours enchanteurs. Amazan présenta au monarque noir ses Gangarides, ses licornes, les Bétiquois, les Vascons, et son bel oiseau.

Tout fut prêt bientôt pour marcher par Memphis, par Héliopolis, par Arsinoé, par Pétra, par Artémite, par Sora, par Apamée, pour aller attaquer les trois rois, et pour faire eette guerre mémorable, devant laquelle toutes les guerres que les hommes out faites depuis n'ont été que des combats de coqs et de cailles.

Chaeun sait comment le roi d'Ethiopie devint amoureux de la belle Formosante, et comment il la surprit au lit, lorsqu'uu doux sommeil fermait ses longues paupières. On se souvient qu'Amazan. témoin de ce spectacle, erut voir le jour et la nuit couchant ensemble. On n'ignore pas qu'Amazan. indigné de l'affront, tira soudain sa fulminante, qu'il eoupa la tête perverse du nègre insolent, et qu'il chassa tous les Éthiopiens d'Egypte. Ces prodiges ne sont-ils pas écrits dans le livre des chroniques d'Égypte? La renommée a publié de ses cent bouches les victoires qu'il remporta sur les trois rois avec ses guerriers de la Bétique, ses Vascons. et ses licornes. Il rendit la belle Formosante à son père; il délivra toute la suite de sa maltresse, que le roi d'Egypte avait réduite en esclavage. Le grand kan des Scythes se déclara son vassal, et son mariage avec la princesse Aldée fut confirmé. L'invincible et généreux Amazan, reconnu pour héritier du royaume de Babylone, entra dans la ville en triomphe avec le phéuix, en présence de cent rois tributaires. La fête de son mariage surpassa en tout celle que le roi Bélus avait donnée. On servit à table le bœuf Apis rôti. Le roi d'Égypte et celui des Indes donnèrent à boire aux deux époux. et ces noces furent célébrées par cinq cents grands poêtes de Babylone.

O muses! qu'on invoque toujours au commencement de son ouvrage, je ne vous implore qu'à la fin. C'est en vain qu'on me reproche de dire grâces sans avoir dit benedicite. Muses! vous n'en serez pas moins mes protectrices. Empéchez que des continuateurs téméraires ne gâtent par leurs fables les vérités que j'ai enseignées aux mortels dans ce fidèle récit, ainsi qu'ils ont osé faisifier Candide, l'Ingénu, et les chastes aventures de la chaste Jeanne, qu'un ex-capucin a défigurées par des vers dignes des capucins, dans des éditions bataves. Qu'ils ne fassent pas ce tort à mon typographe, elargé d'une nombreuse famille, et qui possède à peine de quoi avoir des caractères, du papier, et de l'encre.

O muses l'imposez silence au détestable Cogé, professeur de bavarderie au collége Mazarin, qui n'a pas été content des discours moraux de Bélisaire et de l'empereur Justinien, et qui a écrit de vitains libelles diffamatoires contre ces deux grands hommes.

Mettez un báillon au pédant Larcher, qui, sans avoir un mot de l'ancien babylonien, sans avoir voyagé comme moi sur les bords de l'Euphrate et du Tigre, a eu l'impudence de soutenir que la belle Formosante, fille du plus grand roi du monde, et la princesse Aldée, et toutes les femmes de cette respectable cour, allaient coucher avec tous les palefreniers de l'Asie pour de l'argent, dans le grand temple de Babylone, par principe de religion. Ce libertin de collége, votre ennemi et celui de la pudeur, accuse les belles Égyptiennes de Mendès de n'avoir aimé que des boucs, se proposant en secret, par cet exemple, de faire un tour en Égypte pour avoir enfin de bonnes aventures.

Comme il ne connait pas plus le moderne que l'antique, il insinue, daus l'espérance de s'introduire auprès de quelque vieille, que notre incomparable Ninon, à l'âge de quatre-vingts ans, coucha avec l'aibbé Gédoin, de l'Académie française et de celle des inscriptions et belles-lettres. Il n'a jamais entendu parler de l'abbé de Châteauneuf, qu'il prend pour l'abbé Gédoin. Il ne connaît pas plus Ninon que les filles de Babylone.

Muses, filles du ciel, votre ennemi Larcher fait plus, il se répand en éloges sur la pédérastie; il ose dire que tous les bambins de mon pays sont sujets à cette infamie. Il croit se sauver en augmentant le nombre des counables. Nobles et chastes muses, qui détestez également le pédantisme et la pédérastie, protégez-moi contre maître Larcher l

Et vous, maître Aliboron, dit Fréron, ci-devant soi-disant jésuite, vous dont le Parnasse est tantôt à Bicêtre et tantôt au cabaret du coin; vous à qui l'on a rendu tant de justice sur tous les théâtres de l'Europe dans l'honnête comédie de l'Écossaise; vous, digne fils du prêtre Desfontaines, qui naquîtes de ses amours avec un de ces beaux eufants qui portent un fer et un bandeau comme le fils de Vénus, et qui s'élancent comme lui dans les airs, quoiqu'ils n'aillent jamais qu'au haut des cheminées; mon cher Aliboron, pour qui j'ai toujours eu tant de tendresse, et qui m'avez fait rire un mois de suite du temps de cette Écossaise, je vous recommande ma princesse de Babylone; dites-en bien du mal afiu qu'on la lise.

le ne vous oublierai point îci, gazetier ecclésiastique, illustre orateur des convulsionnaires, père de l'Église fondée par l'abbé Bécherand et ara Abraham Chaumeix; ne manquez pas de dire dans vos feuilles, aussi pieuses qu'éloquentes et sensées, que la princesse de Babylone est hérétique, déiste, et athée. Tâchez surtout d'engager le sieur Riballier à faire condamner la princesse de Babylone par la Sorbonne; vous ferez grand plaisir à mon libraire, à qui j'ai donné cette petite histoire pour ses étrennes.

# LES LETTRES D'AMABED,

TRADUITES PAR L'ABBÉ TAMPONET. - 1769.

### PREMIÈRE LETTRE

D'AMABED A SHASTASID, GRAND BRAME DE MADURÉ.

A Bénarés, le second du mois de la souris, l'an du renouvellement du monde (1953).

Lumière de mon âme, père de mes pensées, toi qui conduis les hommes dans les voies de

 Cette date répond à l'année de notre ère vulgaire 3512, deux aus après qu'Alfonse d'Albuquerque ent pris Goa. Il faut gavoir que les brames comptaient II 1100 aumées depuis la rebeltion et la chute des êtres célestes, et 4552 aus depuis la promugation du Shata, l'eur premier lurse acté; ce qui (estit 11652 l'Éternel, à toi, savant Shastasid, respect et tendresse.

Je me suís déjà rendu la langue chinoise si familière, suivant les sages conseils, que je lis avec fruit leurs cinq Kings, qui me semblent égaler en antiquité notre Shasta dont tu es l'interprète, les sentences du premier Zoroastre, et les livres de l'Égyptien Thaut.

Il paraît à mon âme, qui s'ouvre toujours de-

pour l'année correspondante à notre année 1812, lemps aquel régiaient Babar dans le Mogol, Ismael Sophi en Perse, Sélim en Turquie, Maximillen se en Allemagne, Louis au en France, Jules ni à Rome, Jeanne la Folle en Equigne, Emmanuel en Portugal. vant toi, que ces écrits et ces cultes n'ont rien pris les uns des autres; car nous sommes les seuls à qui Brama, confident de l'Éternel, ait enseigné la rébellion des créatures célestes, le pardon que l'Éternel leur accorde, et la formation de l'homme; les autres n'ont rien dit, ce me semble, de ces choses sublimes.

Je crois surtont que nous ne tenons rien, ni nous, ni les Chinois, des Égyptiens. Ils n'ont pu former une société policée et savante que longtemps après nous, puisqu'il leur a fallu dompter leur Nil avant de pouvoir cultiver les campagnes et bâtir leurs villes.

Notre Shasta divin n'a, je l'avoue, que quatre mille ciaq cent cinquante-deux ans d'antiquité; mais il est prouvé par nos monuments que cette doctrine avait été enseignée de père en fils plus de cent siccles avant la publication de ce sacré livre. J'attends sur cela les instructions de ta paternité.

Depuis la prise de Goa par les Portugais', il est vou quelques docteurs d'Europe à Bénarés. Il y en a un à qui j'enseigne la langue indienne; il m'apprend en récompense un jargon qui a cours dans l'Europe, et qu'on nomme l'italien. C'est une plaisante langue. Presque tous les mots se termineut en a, en e, en i, et en o; je l'apprends facilement, et j'aurai bientôt le plaisir de litre les litres europeans.

Ce docteur s'appelle le P. Fa tutto; il paraît poli et insimant; je l'ai présenté à Charme des yeux, la belle Adaté, que mes parents et les tiens me destinent pour épouse; elle apprend l'italien avec moi. Nous avons conjugué ensemble le verbe j'aime, dès le premier jour. Il nous a fallu deux jours pour tons les autres verbes. Après elle, tures le mortel le plus près de mon œur. Je pric Birma et Brama de conserver tes jours jusqu'à l'âge de cent trente ans, passé lequel la vie n'est plus qu'un fardeau.

#### RÉPONSE

#### DE SHASTASID.

J'ai reçu ta lettre, esprit, enfant de mon esprit. Puisse Drugha<sup>a</sup>, montée sur son dragon, étendre toujours sur toi ses dix bras vainqueurs des vices!

Les Portugais se sont emparés de Goa en 4510.

Il est vrài, et nous n'eu devois tirer aucune vanité, que nous sommes le peuple de la terre le plus anciennement policé. Les Chinois eux-mêmes n'en disconviennent pas. Les Égyptiens sont un peuple tout nouveau, qui fut enseigné loi-même par les Chaldéens. Ne nous gloriflons pas d'être les plus anciens, et songeons à être toujours les plus justes.

Tu sauras, mon cher Amabed, que depuis très peu de temps une faible image de notre révédation sur la chute des êtres cétestes et le renouvellement du monde a pénétré jusqu'aux Occidentaux. Je trouve, dans une traduction arabe d'un livre syriaque, qui n'est composé que depuis environ quatorze cents ans, ces propres paroles: « L'È-» ternel tient liées de chaînes éternelles, jusqu'ata pgrand jour du jugement, les puissances célestes » qui ont souillé leur dignité première». » L'auteur cite en preuve un livre composé par un de leurs premiers hommes, nommé Enoch. Tu vois par là que les nations barbares n'ont jamais été éclairées que par un rayon faible et trompeur qui s'est égaré vers eux du sein de notre lumière.

Mon cher fils, je crains mortellement l'irruption des barbares d'Europe dans nos heureux climats. Je sais trop quel est cet Albuquerque qui est venu des bords de l'Occident dans ce pays cher à l'astre du jour. C'est un des plus illustres brigands qui aient désolé la terre. Il s'est emparé de Goa contre la foi publique; il a noyé dans leur sang des hommes justes et paisibles. Ces Occidentaux habitent un pays panvre, qui ne leur produit que très pen de soie; point de coton, point de sucre, nulle épicerie. La terre même dont nous fabriquons la porcelaine leur manque. Dieu leur a refusé le cocotier qui ombrage, loge, vêtit, nourrit, abreuve les enfants de Brama. Ils ne connaissent qu'une liqueur qui lenr fait perdre la raison. Lenr vraie divinité est l'or : ils vont chercher ce dieu à une autre extrémité du monde.

Je veux croire que ton docteur est un homme de bien; mais l'Éternel nous permet de nous défier de ces étrangers. S'ils sont moutons à Bénarès, on dit qu'ils sont ligres dans les contrées où les Européans se sont établis.

Puissent ni la bello Adaté ni toi n'avoir jamais à se plaindre du P. Fa tutto I mais un secret pressentiment m'alarme. Adieu. Que bientôt Adaté, nnie à toi par un saint mariage, puisse goûter dans tes bras les joies célestes !

Cette lettre te parviendra par un banian qui ne partira qu'à la pleine lune de l'éléphant.

On voit que Shastasid avait lu notre Bible en arabe, et qu'il avait en voe l'éplire de saint Jude, où se trouvent en effet ces paroles au verset 6. Le livre apocryphe qui n'a jamais existé est celui d'Enoch, elté par saint Jude au verset 14.

<sup>\*</sup> Drugha est le mot iodien qui signific verto. Elle est représenté avec din bras, et montés sur un drapun pour combattre les vices, qui sont l'intempérance. l'incontinence, le larch, le nueutre, l'injure, la médisance, la calonnée, la fainchaine la résistance à acs père et mère, l'ingratitede. C'est cette figure que plusieurs missionnaires ont prise pour le diable.

#### SECONDE LETTRE

#### D'AMABED A SHASTASID.

Père de mes pensées, j'ai eu le temps d'apprendre ce jargon d'Europe, avant que ton marchand banjan ait pu arriver sur le rivage du Gange. Le P. Fa tutto me témoigne toujours une amitié sincère. En vérité je commence à croire qu'il ne ressemble point aux persides dont tu crains, avec raison, la méchanceté. La seule chose qui pourrait me donner de la défiance, c'est qu'il me loue trop, et qu'il ne loue jamais assez Charme des yeux : mais d'ailleurs il me paraît rempli de vertu et d'onction. Nous avons lu ensemble un livre de son pays, qui m'a paru bien étrange. C'est une histoire universelle du monde entier', dans laquelle il n'est pas dit un mot de notre antique empire, rien des immenses contrées au-delà du Gange, rien de la Chine, rien de la vaste Tartarie. Il faut que les auteurs, dans cette partie de l'Europe, soient bien ignorants. Je les compare à des villageois qui parlent avec emphase de leurs chaumières, et qui ne savent pas où est la capitale; ou plutôt à ceux qui pensent que le monde finit aux bornes de leur horizon.

Ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'ils comptent les temps depuis la création de leur monde tout autrement que nous. Mon docteur européan m'a montré un de ses almanachs sacrès, par lequel ses compatriotes sont à présent dans l'année de leur création 5552, ou dans l'année 6244, ou bien dans l'année 6940°, comme on voudra. Cette bizarrerie m'a surpris. Je lui ai demandé comment on pouvait avoir trois époques différentes de la même aventure. Tu ne peux, lui ai-je dit, aveir à la fois trente ans, quarante ans, et cinquante ans. Comment ton monde peut-il avoir trois dates qui se contrarient? Il m'a répondu que ces trois dates se trouvent dans le même livre, et qu'on est obligé chez eux de croire les contradictions, pour humilier la superbe de l'esprit.

Ce même livre traite d'un premier homme qui s'appelait Adam, d'un Cain, d'un Mathusalem, d'un Noé qui planta des vignes après que l'océan eut submergé tout le globe; enfin d'une infinité de choses dont je n'ai jamais entendu parler, et que je n'ai lues dans aucun de nos livres. Nous en avons ri la belle Adaté et moi en l'absence du P. Fa tutto; car nous sommes trop bien élevés et trop pénétrés de tes maximes pour rire des gens en leur présence.

Je plains ces malhoureux d'Europe qui n'ont été

peut rendre la vie agréable : il faut que la Providence les ait long-temps oubliés; mais je les plains encore plus de venir de si loin, parmi tant de périls, ravir nos denrées, les armes à la main. On dit qu'ils ont commis à Calicut des cruautés épouvantables pour du poivre : cela fait frémir la nature indienne, qui est en tout différente de la leur; car leurs poitriues et leurs cuisses sont velues. Ils portent de longues barbes, leurs estomacs sont carnassiers. Ils s'enivrent avec le jus fermenté de la vigne plautée, disent-ils, par leur Noé. Le P. Fa tutto lui-même, tout poli qu'il est, a égorgé deux petits poulets; il les a fait cuire dans une chandière, et il les a mangés impitoyablement. Cette action barbare lui a attiré la haine de tout le voisinage, que nous n'avons apaisé qu'avec peine. Dieu me pardonne ! je crois que cet étranger aurait mangé nos vaches sacrées, qui nous donnent du lait, si on l'avait laissé faire. Il a bien promis qu'il ne commettrait plus de meurtres euvers les poulets, et qu'il se contenterait d'œufs frais, de laitage, de riz, de nos excellents légumes, de pistaches, de dattes, de cocos, de gâteaux, d'amandes, de biscuits, d'ananas, d'oranges, et de tout ce que produit notre climat béni de l'Éternel. Depuis quelques jours, il paraît plus attentif auprès de Charme des yeux. Il a même fait pour

créés que depuis 6940 ans tout au plus, tandis

que notre ère est de 115652 années. Je les plains davantage de manquer de poivre, de cannelle, de

girofle, de thé, de café, de soie, de coton, de

vernis, d'encens, d'aromates, et de tout ce qui

elle deux vers italiens qui finissent en o. Cette politesse me plaît beaucoup; car tu sais que mon bonheur est qu'on rende justice à ma chère Adaté.

Adieu. Je me mets à tes pieds, qui t'ont toujours conduit dans la voie droite, et je baise tes mains, qui n'ont jamais écrit que la vérité.

## ..... RÉPONSE

#### DE SHASTASID.

Mon cher fils en Birma, en Brama, je n'aime point ton Fa tutto, qui tue des poulets, et qui fait des vers pour ta chère Adaté. Veuille Birma rendre vains mes soupcons l

Je puis te jurer qu'on n'a jamais connu son Adam ni son Noé dans aucune partie du monde, tout récents qu'ils sont. La Grèce même, qui était le rendez-vous de toutes les fables quand Alexandre approcha de nos frontières, n'entendit jamais parler de ces noms-là. Je ne m'étonne pas que des

Discours sur l'histoire universelle, par Bossuet.

<sup>&</sup>quot; C'est la différence du texte hébreu, du samaritain, et des

amateurs du vin, tels que les peuples occidentaux, fassent un si grand cas de celui qui, selon eux, planta la vigne; mais sois sûr que Noé a été ignoré de toute l'autiquité connue.

Il est vrai que du temps d'Alexandre, il y avait dans un coin de la Phénicie, un petit peuple de courtiers et d'usuriers, qui avait été long-temps esclave à Babylone. Il se forgea une histoire pendant sa captivité, et c'est dans cette seule histoire qu'il ait jamais été question de Noé. Quand ce petit peuple obtint depuis des priviléges dans Alexandrie, il y traduisit ses annales en grec. Elles furent ensuite traduites en arabe ; et ce n'est que dans nos derniers temps que nos savants en ont eu quelque connaissance; mais cette histoire est aussi méprisée par eux, que la misérable horde qui l'a écrite.

Il serait plaisant, en effet, que tous les hommes, qui sont fères, cussent perdu leurs titres de famille, et que ces titres ne so retrouvassent que dans une petite branche composée d'usuriers et de lèpreux. J'ai peur, mon cher ami, que les concitoyens de ton père Fa tutto, qui ont, comme tu me le mandes, adopté ces idées, ne soient aussi insensés, aussi ridieules, qu'ils sout intéressés, perfides, et cruds.

Épouse au plus tôt ta charmante Adaté; car, encore une fois, je crains les Fa tutto plus que les Noc.

# TROISIÈME LETTRE

D'AMABED A SHASTASID.

Béni soit à jamais Birma, qui a fait l'homme pour la femme ! Sois béni, ô cher Shastasid, qui t'intéresses tant à mon bonheur ! Charme des yeux est à moi ; je l'ai épousée. Je ne touche plus à la terre; je suis dans le ciel : il n'a manqué que toi à cette divine cérémonie. Le docteur Fa tutto a été témoin de nos saints engagements ; et, quoiqu'il ne soit pas de notre religion, il n'a fait nulle difficulté d'écouter nos chants et nos prières : il a été fort gai au festin des noces. Je succombe à ma félicité. Tu jouis d'un autre bonheur; tu possèdes la sagesse; mais l'incomparable Adaté me possède. Vis loug-temps heureux, sans passions, tandis que la mienne m'absorbe dans une mer de voluptés. Je ne puis t'en dire davatage : je revole dans les bras d'Adaté.

On voit blen que Shastasid parle ici en brame qui n'a pas le don de la foi, et à qui la grace a manqué.

## QUATRIÈME LETTRE

D'AMABED A SHASTASID.

Cher ami, cher père, nous partons, la tendre Adaté et moi, pour te demander ta bénédiction. Notre félicité serait imparfaite, si nous ne remplissions pas ce devoir de nos cœurs; mais, le croirais-tu? nous passons par Goa, dans la compagnie de Coursom, le célèbre marchand, et de sa femme. Fa tutto dit que Goa est devenue la plus belle ville de l'Inde; que le grand Albuquerque nous recevra comme des ambassadeurs : qu'il nous donnera un vaisseau à trois voiles pour nous conduire à Maduré. Il a persuadé ma femme, et j'ai voulu le voyage dès qu'elle l'a voulu. Fa tutto nous assure qu'on parle italien plus que portugais à Goa. Charme des veux brûle d'envie de faire usage d'une langue qu'elle vient d'apprendre : je partage tous ses goûts. On dit qu'il y a en des gens qui ont eu deux volontés; mais Adaté et moi nous n'en avons qu'une, parce que nous n'avons qu'une âme à nous deux. Enfin nous partons demain avec la douce espérance de verser dans les bras, avant deux mois, des larmes de tendresse et de joie.

## PREMIÈRE LETTRE

D'ADATÉ A SHASTASID.

A Goa, le 5 du mois du tigre, l'an du renouvellement du monde (15652.

Birma, entends mes cris, vois mes pleurs, sauve mon cher époux ! Brama, fils de Birma, porte ma douleur et ma crainte à ton père! Généreux Shastasid, plus sage que nous, tu avais prévu nos malheurs. Mon cher Amabed, ton disciple, mon tendre époux, ne t'écrira plus; il est dans une fosse que les barbares appelleut prison. Des gens que je ne puis définir, on les nomme ici piquisitori, je ne sais ce que ce mot signifie; ces monstres, le lendemain de notre arrivée, saisirent mon mari et moi, et nous mirent chacun dans une fosse séparée, comme si nous étions morts; mais si nous l'étions, il fallait du moins nous ensevelir ensemble. Je ne sais ce qu'ils ont fait de mon cher Amabed. J'ai dit à mes anthropophages : Où est Amabed? ne le tuez pas, et tuez-moi. Ils ne m'out rien répondu. Où est-il? Pourquoi m'avezvous séparée de lui? Ils ont gardé le silence; ils m'ont enchaînée. J'ai depuis une heure un peu plus de liberté; le marchand Coursom a trouvé moyen de me faire tenir du papier de coton, un pinceau, et de l'encre. Mes larmes imbibent tout,



Letter d. Amabel . " !

The our term a live.

Japan and work of the Bushell Fore

and the second second or other and according a term

Paragon Cargo Suntan we are given in the section were A contract of the contract of Marchael St. Contact St. years of a contract by the street and a contract

enter the second of the second of the state of the same and a desired The court of the section of the section of the on the harry for the day of the Webscheller of

Committee Control of State and Conand participated the second of the first participated and second The state of the s granten sen biologija Sandan i iz Prilinenos Street in a metalin Linuxundarial. the analysis of the dediction of deand the continuous appearance of the distributions. and the growing of the conthe control depote the following above the control

The same of the property of the first of the same of t it decar, our services where waters or a period of such assessment was from the correspondence management for a section of has the manner of the control of the control of the control of the the control of the original strength of Aspendiques as a com-the following the many 11 to make high

the section of the second section of the second section is a second section of the second section of the second section is a second section of the section of the second section of the section of promote that you was a record to a record of A CONTRACTOR OF A PROTOCOL CONTRACTOR the evaluation with a mid-later a fact. of a kind that a facilities switch case I what the fifth and the property of the section of

ne iaut jamais mentir. J'ai ete baptisce dans le [ Gange, comme tous les fidèles enfants de Brama le sont, comme tu le fus, divin Shastasid, comme l'a été mon cher et malheureux Amabed. Oui, je suis baptisée, c'est ma consolation, c'est ma gloire. Je l'ai avoué devant ces spectres.

ne regently it is a to Palatitute of a con-

bed, ou que je meure!

Il a répondu à mes discours et a qui les entrecoupaient, par des proteservice et de zèle dont j'ai été touch promis qu'il m'instruirait des causes cette épouvantable aventure, et qu'il ob-



ma main tremble, mes yeux s'obscurcissent, je me meurs.

.....

#### SECONDE LETTRE

D'ADATÉ A SHASTASID .

ÉCRITE DE LA PRISON DE L'INQUISITION.

Divin Shastasid, je fus hier long-temps évanouie; je ne pus achever ma lettre; je la pliai quand je repris un peu mes sens; je la mis dans mon sein, qui n'allaitera pas les enfants que j'espérais avoir d'Amabed; je mourrai avant que Birma m'ait accordé la fécondité.

Ce matin, au point du jour, sont entrés dans ma fosse, deux spectres armés de hallebardes, portant au cou des grains entilés, et ayant sur la poitrine quatre petites bandes rouges croisées. Ils m'ont prise par les mains, toujours sans me rien dire, et m'ont menée dans une chambre où il y avait pour tous meubles, une grande table, ciuq chaises, et un grand tableau qui représentait un homme tout nu, les bras étendus, et les pieds joints.

Aussitôt entrent cinq personnages vêtus de robes noires, avec une chemise par-dessus leur robe, et deux longs pendants d'étoffe bigarrée par-dessus leur chemise. Je suis tombée à terre de frayeur : mais quelle a été ma surprise l J'ai vu le P. Fa tutto parmi ces cinq fantômes. Je l'ai vu, il a rougi; mais il m'a regardée d'un air de douceur et de compassion qui m'a un peu rassurée pour un moment. Ah I P. Fa tutto, ai-je dit, où suis-je? qu'est devenu Amabed? dans quel gouffre m'avez-vous jetée? On dit qu'il y a des nations qui se nourrissent de sang humain : Va-t-on nous tuer ? va-t-on nous dévorer? Il ne m'a répondu qu'en levant les yeux et les mains au ciel; mais avec une attitude si douloureuse et si tendre, que je ne savais plus que penser.

Le président de ce conseil de muets a enfin délié sa langue, et m'a adressé la parole; il m'a dit ces mots: Est-il vrai que vous avez été baptisée? l'étais si abimée dans mon étonnement et dans ma douleur, que d'abord je m'ai pu répondre. Il a recommencé la mème question d'une voix terrible. Mon sang s'est glacé, et ma langue s'est attachée à mon palais. Il a répété les mêmes mots pour la troisième fois, et à la fin j'ai dit: Oui; car il ne fant jamais mentir. J'ai été haptisée dans le Gange, comme tous les fidèles enfants de Brama le sont, comme tu le fus, divin Shastaid, comme l'a été mon cher et malheureux Amabed. Oui, je subaptisée, c'est ma consolation, c'est ma gloire. Je l'ai avoué devant ces spectres.

A peine cette parole oui, symbole de la vérité, est sortie de ma bouche, qu'un des cinq monstres noirs et blancs s'est écrié: Apostata! les autres ont répété: Apostata! le ne sais ce que ce mot veut dire; mais ils l'ont prononcé d'un ton si lugubre et si épouvantable, que mes trois doigts sont en convulsion en te l'écrivant.

Alors le P. Fa tutto prenant la parole, et me regardant loujours avec des yeux bénins, les a assurés que j'avais dans le fond de bons sentiments, qu'il répondait de moi, que la grâce opérerait, qu'il se chargerait de ma conscience; et il a fini son discours, auquel je ne comprenais rien, par ces paroles: Io la converterò. Cela signifie en italien, autant que j'en puis juger, Je la retournerai.

Quoi l disais-je en moi-même, il me retournera l qu'entend-il par me retourner l veut-il dire qu'il me rendra à ma patrie? Ah! P. Fa tutto, lui ai-je dit, retournez done le jeune Amabed, mon tendre époux, rendez-moi mon âme, rendez-moi ma vie.

Alors il a baissé les yeux; il a parlé en secret aux quatre fantômes dans un coin de la chambre. Ils sont partis avec les deux hallebardiers. Tous ont fait une profonde révérence au tableau qui représente un homme tout nu; et le P. Fa tutto est resté seul avec moi.

Il m'a conduite dans une chambre assez propre, et m'a promis que, si je voulais m'abandonner à ses conseils, je ne serais plus enfermée dans une fosse. Je suis désespéré comme vous, m'a-t-il dit, de tout ce qui est arrivé. Je m'y suis opposé antant que j'ai pu; ma's nos saintes lois m'ont lié les mains : enfin, grâce au ciel et à moi, vous êtes libre, dans une bonne chambre dont vous ne pouvez pas sortir. Je viendrai vous y voir souvent; je vous consolerai; je travaillerai à votre félicité présente et future.

Ah I lui ai-je répondu, il n'y a que mon cher Amabed qui puisse la faire cette félicité, et il est dans une fossel Pourquoi y est-il enterré? pourquoi y ai-je été plongée? qui sont ces spectres qui m'ont demandé si j'avais été baignée? où m'avez-vous condnite? m'avez-vous trompée? est-ce vous qui étes la cause de ces horribles cruautés? Faitesmoi venir le marchand Coursom, qui est de mon pays, et homme de bien. Rendez-moi ma suivante, ma compagne, mon amie Déra, dont on m'a séparée : est-elle aussi dans un cachot, pour avoir été baignée? Qu'elle vienne, que je revoie Anabed, ou que ie meure!

Il a répondu à mes discours et aux sanglots qui les entrecoupaient, par des protestations de service et de zèle dont j'ai été touchée. Il m'a promis qu'il m'instruirait des causes de toute cette épouvantable aventure, et qu'il obtiendrait qu'on me rendit ma pauvre Déra, en attendant qu'il pût parvenir à délivrer mon mari. Il ın'a plainte ; j'ai vu même ses yeux un peu mouillés : enfin, au son d'une cloche, il est sorti de machambre en me prenant la main, et en la mettant sur son cœur. C'est le signe visible, comme tu le sais, de la sincérité qui est invisible. Puisqu'il a mis ma main sur son cœur, il ne me trompera pas. Eh! pourquoi me tromperait-il? que lui ai-je fait pour me persécuter? Nous l'avons si bien traité à Bénarès, mon mari et moi! Je lui ai fait tant de présents quand il m'enseignait l'italien! il a fait des vers italiens pour moi; il ne peut pas me haīr. Je le regarderai comme monbienfaiteur, s'il me rend mon malheureux époux, si nous pouvons tous deux sortir de cette terre envahie et habitée par des anthropophages, si nous pouvons venir embrasser tes genoux à Maduré, et recevoir les saintes bénédictions.

## TROISIÈME LETTRE

D'ADATÉ A SHASTASID.

Tu permets sons doute, généreux Shastasid, que je t'envoie le journal de mes infortunes inouïes; tu aimes Amabed, tu prends pitié de mes larmes, tu lis avec intérêt dans un cœur percé de toutes parts, qui te déploie ses inconsolables afflictions.

On m'a rendu mon amie Déra, et je pleure avec elle. Les monstres l'avaient descendue aus une fosse, comme moi. Nous n'avons nulle nouvelle d'Amabed. Nous sommes dans la même maison, et il y a entre nous un espace infini, un chaos impenétrable. Mais voici des choses qui vont faire frémir ta vertu, et qui déchireront ton âme juste.

Ma pauvre Déra a su, par un de ces deux satellites qui marchent toujours devaut les cinq anthropophages, que cette nation a un baptême comme nous. J'ignore comment nos sacrés rites ont pu parvenir jusqu'à eux. Ils ont prétendu que nous avions été baptisés suivant les rites de leur secte. Ils sont si ignorants, qu'ils ne savent pas qu'ils tiennent de nous le baptême depuis très peu de siècles. Ces harbares se sont imaginé que nous étions de leur secte, et que nous avions renoncé à leur culte. Voilà ce que voulait dire ce mot apostata, que les anthropophages fesaient retentir à mes oreilles avec tant de férocité. Ils disent que c'est un crime horrible et digne des plus grands supplices d'être d'une autre religion que la leur. Quand le P. Fa tutte leur disait, lo la convertero; je la retournerai, il entendait qu'il mo ferait re-

tourner à la religion des brigands. Je n'y conçofs rien; mon esprit est couvert d'un nuage, comme mes yeux. Peut-être mon désespoir trouble mon entendement; mais e ne puis comprendre comment ce Fa tutto, qui me connaît si bien, a pu dire qu'il me ramènerait à une religion que je n'ai jamais connue, et qui est aussi ignorée dans nos climats, que l'étaient les Portugais quand ils sont venus pour la première fois dans l'Inde chercher du poivre les armes à la main. Nous nous perdons dans nos conjectures, la bonne Déra et moi. Elle soupçonne le P. Fa tutto de quelques desseins seorets; mais me préserve Birma de former un jugement téméraire!

J'ai voulu écrire au grand brigand Albuquerque pour implorer sa justice, et pour lui demander la liberté de mon cher mari; mais on m'a dit qu'il était parti pour aller surprendre Bombay et le piller. Quoil venir de si loin dans le dessein de ravager nos habitations et de nous tuerl: et cependant ces monstres sont baptisés comme nous! On dit pourtant que cet Albuquerque a fait quelques belles actions. Enfin je n'ai plus d'espérance que dans l'Être des êtres, qui doit punir le crime et protéger l'innocence. Mais j'ai vu ce matin un tigre qui dévorait deux agneaux. Je tremble de n'être pas assez précieuse devant l'être des êtres pour qu'il daigne me secouir.

#### \*\*\*\*\*\*\*

## QUATRIÈME LETTRE.

D'ADATÉ A SHASTASID.

Il sort de ma chambre, ce P. Fa tutto: quelle entrevue | quelle complication de perfidies, de passions, et de noirceurs! le cœur humain est donc capable de réunir tant d'atrocités! comment les écrirai-je à un juste?

Il tremblait quand il est entré. Ses yeux étaient baissés; j'ai tremblé plus que lui. Bientôt il s'est rassuré. Je ne sais pas, m'a-t-il dit, si je pourrai sauver votre mari. Les juges ont ici quelquefois de la compassion pour les jeunes femmes; mais ils sont bien sévères pour les hommes: - Quoi! la vie de mon mari n'est pas en sûreté? Je suis tombée en faiblesse. Il'a cherché des caux spiritueuses pour me faire revenir; il n'y en avait point. Il a envoyé ma bonne Déra en acheter à l'autre bout de la rue chez un banian. Cependant il m'a délacée pour donner passage aux vapeurs qui m'étouffaient. J'ai été étonnée, en revenant à moi, de trouver ses mains sur ma gorge et sa bouche sur la mienne. J'ai jeté us cri affreux; je me suis reculée d'horreur. Il m'a dit : Je prenais de vous un soin que la charité commande. Il fallait que votre gorge sût en liberté, et je m'assurais de votre respiration.

Ah I prenez soin que mon mari respire. Est-il encore dans cette fosse horrible! Non, m'at-il répondu: j'ai eu, avec bien de la peine, le crédit de le faire transférer dans un cachot plus commode. — Mais, encore une fois, quel est son crime? quel est le mien? d'où vient cette épouvantable inhumanité? pourquoi violer envers nous les droits de l'hospitalité, celui des gens, celui de la nature? — C'est notre sainte religion qui exige de nous ces petites sévérités. Vous et votre mari vous étes accusés d'avoir renoncé tous deux à notre baptôme.

Je me suis écriée alors : Que voulez-vous dire? nous n'avons jamais été baptisés à votre mode; nous l'avons été dans le Gange au nom de Brama, Est-ce vous qui avez persuadé cette exécrable imposture aux spectres qui m'ont interrogée? quel pouvait être votre dessein?

Il a rejeté bien loin cette idée. It m'a parlé de vertu, de vérité, de charité; il a presque dissipé un moment mes soupçons, en m'assurant que ces spectres sont des gens de bien, des hommes de Dieu, des juges de l'âme, qui ont partout de saints espions, et principalement auprès des étrangers qui abordent dans Goa. Ces espions ont, dit-il, Juré à ses confrères, les juges de l'âme, devant le tableau de l'homme tout nu, qu'Amabed et moi nous avons été baptisés à la mode des brigands portugais, qu'Amabed est apostatu. et que je suis apostatu.

O vertueux Shastasid l'ee que j'entends, ce que je vois de moment en mounent me saisit d'épouvante, depuis la raeine des cheveux jusqu'à l'ongle du petit doigt du pied.

Quoi I vous êtes , ai-je dit au P. Fa tutto, un des einq hommes de Dieu, un des juges de l'ame?

— Oui, ma ehère Adaté; oui, Charme des yeux, je suis un des cinq dominicains délégués par le viec-dieu de l'univers pour disposer souverainement des âmes et 'des corps. — Qu'est-ce qu'un dominicain? qu'est-ce qu'un vice-dieu? — Un dominicain est un prêtre, enfant de saint Dominique, inquisiteur pour la foi; et un vice-dieu est un prêtre que Dieu a choisi pour le représenter, pour jouir de dix millions de roupies par an, et pour envoyer dans toute la terre des dominicains vicaires du vicaire de Dieu.

l'espère, grand Shastasid, que tu m'expliqueras ce galimatias infernal, ce mélange incompréhensible d'absurdités et d'horreurs, d'hypocrisie et de barbarie.

Fa tutto me disait tout cela avec un air de componction, avec un ton de vérité qui, dans un antre temps, aurait pu produire quelque effet sur mon âme simple et ignorante. Tantôt il levait les yeux au ciel , tantôt il les arrêtait sur moi. Ils étaient animés et remplis d'attendrissement; mais cet attendrissement jetait dans tout mon. corps un frissonnement d'horreur et de crainte. Amabed est continuellement dans ma bouche comme dans mon cœur. Rendez-moi mon cher Amabed l: c'était le commencement, le milieu, et le fin de tous mes discours.

Ma honne Déra arrive dens ce moment; elle m'apporte des eaux de cinnamum et d'amomum. Cette charmante créature a trouvé le moyen de / remettre au marchand Coursom mes trois lettres precédentes. Coursom part cette nuit; il sera dans peu de jours à Maduré. Je serai plainte du grand Shastasid; il versera des pleurs sur le sort de mon mari; il me donnera des conseils; un rayon de sa sagesse pénètrera dans la nuit de mon tombeau.

## RÉPONSE

DU BRAME SHASTASID AUX TROIS LETTRES PRÉCÉDENTES D'ADATÉ.

Vertueuse et infortunée Adaté, épouse de mon eher disciple Amabed, Charme des yeux, les miens ont versé sur tes trois lettres des ruisseaux de larmes. Quel démon, ennemi de la nature, a déehaîné du fond des ténèbres de l'Europe les monstres à qui l'Inde est en proie! Quoi! tendre épouse de mon cher disciple, tu ne vois pas que le P. Fa tutto est un scélérat qui t'a fait tomber dans le piége ! tu ne vois pas que e'est lui seul qui a fait enfermer ton mari dans une fosse, et qui t'y a plongée toi-même pour que tu lui eusses l'obligation de t'en avoir tirée! Que n'exigerat-il pas de ta reconnaissance l je tremble avec toi : je donne part de cette violation du droit des gensà tous les pontifes de Brama, à tous les omras, à tous les raïas, aux nababs, au grand empereur des Indes lui-même, le sublime Babar, roi des rois, cousin du soleil et de la lune, fils de Mirsamachamed, fils de Semcor, fils d'Abouehaid, fils de Miracha, fils de Timur, afin qu'on s'oppose de tous côtés aux brigandages des voleurs d'Europe. Quelle profondeur de seélératesse! Jamais les prêtres de Timur, de Gengis-kan, d'Alexandre, d'Ogus-kan, de Sésac, de Bacchus, qui tour à tour vinrent subjuguer nos saintes et paisibles contrées, ne permirent de pareilles horreurs hypocrites; au contraire, Alexandre laissa partout des marques éternelles de sa générosité. Bacchus ne fit que du bien; c'était le favori du ciel; une eolonne de feu conduisait son armée pendant la unit, et une nuée marchait devant elle pendant le jour \*; il traversait la mer Rouge à pied sec; il commandait au soleil et à la lune de s'arrêter quand il le fallait; deux gerbes de rayons divins sortaient de son front : l'ange exterminateur était debout à ses côtés; mais il employait toujours l'ange de la joie. Votre Albuquerque, au contraire, n'est venu qu'avec des moines, des fripons de marchands, et des meurtriers. Coursom le juste m'a confirmé le malheur d'Amabed et le vôtre. Puisséje avant ma mort vous sauver tous deux, ou vous venger! Puisse l'éternel Birma vous tirer des mains du moine Fa tutto! Mon cœur saigne des blessures du vôtre.

N. B. Cette lettre ne parvint à Charme des yeux que long-temps après, lorsqu'elle partit de la ville de Goa.

# CINQUIÈME LETTRE

## D'ADATÉ AU GRAND BRAME SHASTASID.

De quels termes oscrai-je me servir pour t'exprimer mon nouveau malbeur? comment la pudeur pourra-t-elle parler de la honte? Birma a vu le crime, et il l'a souffert! que deviendrai-je? La fosse où j'étais enterrée est bien moins horrible que mon étal.

Le P. Fa tutto est entré ce matin dans ma chambre, tout parfamé, et couvert d'une simarre de soie légère. J'étais dans mon lit. Victorie! nu'a-t-il dit, l'ordre de délivrer votre mari est signé. A ces mots, les transports de la joie se sont emparés de tous mes sens; je l'ai nommé mon protecteur, mon père : il s'est penché vers moi; il m'a embrassée. J'ai cru d'abord que c'était une caresse innocente, un témoignage chaste de ses bontés pour moi; mais, dans le même instant, écartant na couverture, dépouillant sa simarre, se jetant sur moi comme un oiseau de proie sur une colombe, me pressant du poids de son corps, ôtant

\*Il est inabilitable que les fables concernant. Bacchiu claim for communes en Arable et na Gréce, iong-tempa avant que les sations fussent informées si les Juits avaient une histoire on non. Josephe avoue même que les Juits invente topicup seum irres cachés à leurs volains. Bacchus chait révéré en Egypte, en Arable, en Gréce - long-temps avant que le nom de Moise pénéral dans ces contrées. Les aneiens vers orphiques appellent Bacchus Miss on Moise. Il fit dévés aux in montagne de Nisa, qui est Miss on Moise. Il fit fleche sur la montagne de Nisa, qui est partiel le moit sits; il s'enhit vers la mer Rouge; il y rassemila de mont sits qui avaie de la cultir dans tonies ses expéditions; et le nom de Caleb, l'un des conquérants hébreux.

Les avanis ont beaucoup disputé, et ne sont pas convenos si Moise est antiérieur à Bacchus, ou Bacchus à Moise. Ils sont tous deux de crands hommes; mais Moise, en freippant un rocher avec sa baguette, n'en fit sortir que de l'eau; au lieu que Bacchus, en freippant la terre de son thyrse, en fit sortir du viu. C'est de là que toutes les clansons de table célèbrent Bacchus, en faveur de Moise, qu'il n'y a put-étre pas deux chansons en fayeur de Moise. de ses bras nerveux tout mouvement à mes faibles bras, arrêtant sur mes lèvres ma voix plaintive par des baisers criminels, enflammé, invincible, inexorable... quel moment! et pourquoi ne suisje pas morte!

Déra presque nue est venue à mon secours; mais lorsque rien no pouvait plus me secourir qu'un coup de tonnerre: ô Providence de Birma! il n'a point tonué, et le détestable Fa tutto a fait pleuvoir dans mon sein la brûlante rosée de son crime. Non, Drugha elle-même, avec ses dix bras célestes, n'aurait du dérauger ce Mosasor à indomptable.

Ma chère Déra le tirait de toutes ses forces; mais figurez-vous un passereau qui becqueterait le bout des plumes d'un vautour acharné sur une tourterelle; c'est l'image du P. Fa tutto, de Déra, et de la pauvre Adaté.

Pour se venger des importunités de Déra, il la saisit elle-même, la renverse d'une main en me retenant de l'autre; il la traite comme il m'a traitée, sans miséricorde; ensuite il sort fièreuent comme un maître qui a châtié deux esclaves, et nous dit: Sachez que je vous punirai ainsi toutes deux quand vous ferez les mutines.

Nous sommes restées Déra et moi un quart d'heure sans oser dire un mot, sans oser nous regarder. Enfin Déra s'est écrice Ah! ma chère maitresse, quel homme! tous les gens de son espèce sont-ils aussi cruels que lui?

Pour moi, je ne pensais qu'au malheureux Amabed. On m'a promis de me le rendre, et on ne mele rend point. Me tuer, c'était l'abandonner; aiusi je ne me suis pas tuée.

Je ne m'étais nourrie depuis un jour que de ma douleur. On ne nous a point apporté à manger à l'heure accoutumée. Déra s'en étonnait, et s'en plaigaait. Il me paraissait bien honteux de manger après ce qui nous était arrivé: cependant nous avions un appétit dévorant; rien ne venait; et, après nous être pâmées de douleur, nous nous nous évanouissions de faim.

Enfin, sur le soir, on nous a servi une tourte de gregonneaux, une poularde, et deux perdrix, avec un seul pelit pain; et pour comble d'outrage, une bouteille de vin sans œu. C'est le tour le plus sanglant qu'on puisse jouer à deux femmes comme nous, après tout ce que nous avions souffert; mais que faire? je me suis mise à genoux : O Birma! o Vistnou l 6 Brama l vous savez que l'âme n'est point souillée de ce qui entre dans le corps, si vous m'avez donné une âme, pardonnez-lui la né-

a Ce Mosasor est l'un des principaux anges rebelles qui combatient contre l'Elernel, comme le rapporte l'Autorashasta, le plus ancien livre des brachmanes; et c'est la probablement. l'origine de la guerre des Titans, et de toutes les fables imaginées depuis sur ce modèle. cessité funeste où est mon corps de n'être pas réduit aux lègumes; je sais que c'est un péché horrible de manger du poulet; mais on nous y force. Puissent tant de crimes retomber sur la tête du P. Fa tutto! Qu'il soit, après sa mort, changé en une jeune malheureuse Indienne; que je sois changée en dominicain; que je lui rende tous les maux qu'il m'a faits, et que je sois plus impiloyable encore pour lui qu'il ne l'a été pour moi! Ne sois point scandalisé; pardonne, vertueux Shastasid! nous nous sommes mises à table : qu'il est dur d'avoir des plaisirs auvon se reproche!

Postcrit. Immédiatement après diner, j'écris au modérateur de Goa, qu'on appelle le corrégidor. Je lui demande la liberté d'Amabed et la mienne; je l'instruis de tous les crimes du P. Fa tutto. Ma chère Déra dit qu'elle lui fera parvenir ma lettre par cet alguazil des inquisiteurs pour la foi, qui vient quelquefois la voir dans mon antichambre, et qui a pour elle beaucoup d'estime. Nous verrons ce que cette démarche hardie pourra produire.

## SIXIÈME LETTRE

#### D'ADATÉ.

Le croirais-tu? sage instructeur des hommes! il y a des justes à Goa, et dont Jéronimo le corrégidor en est un. Il a été touché de mon malheur et de celui d'Amabed. L'injustice le révolte, le crime l'indigue. Il s'est transporté avec des officiers de Justice à la prison qui nous renferme. J'apprends qu'on appelle ce repaire le palais du saint-office; mais, ce qui t'étonnera, on lui a refusé l'entrée. Les cinq spectres, suivis de leurs hallebardiers, se sont présentes à la porte, et ont dit à la justice : Au nom de Dieu tu n'entreras pas. - l'entrerai au nom du roi, a dit le corrégidor; c'est un cas royal. C'est un cas sacré, ont répondu les spectres. Don Jéronimo le juste a dit : Je dois interroger Amabed, Adaté, Déra, et le P. Fa tutto. Interroger un inquisiteur, un dominicain! s'est écrié le chef des spectres, c'est un sacrilége; scommunicao, scommunicao! On dit que ce sont des mots terribles, et qu'un homme sur qui on les a prononcés meurt ordinairement au bout de trois jours.

Les deux partis se sont échauffés; ils étaient près d'en venir aux mains : enfin ils s'en sont rapportés à l'obispo de Goa. Un obispo est à peu près parmi ces barbares ce que tu es chez les enfants de Brama; c'est un intendant de leur religion; il est vêtu de violet, et il porte aux mains des souliers violets; il a sur la tête, les jours de cérémonie, un pain de sucre fendu en deux. Cet homme a décidé que les deux partis avaient également tort, et qu'il n'appartenait qu'à leur vicedieu de juger le P. Fa tutto. Il a été convenu qu'on l'enverrait par-devant sa divinité avec Amabed et moi, et ma fidèle Déra.

Je ne sais où demeure ce vice, si c'est dans le voisinage du grand-lama, ou en Perse; mais n'importe, je vais revoir Amabed; j'irais avec lui au bout du monde, au ciel, en enfer. J'oublie dans ce moment ma fosse, ma prison, les violences de Fa tutto, ses perdrix, que j'ai eu la lâcheté de manger, et son vin, que j'ai eu la faiblesse de baise.

## SEPTIÈME LETTRE

#### D ADATÉ.

Je l'ai revu mon tendre époux; on nous a réunis; je l'ai tenu dans mes bras; il aeffacé la tache du crime dont cet abominable Fatutto m'avaitsouillée: semblable à l'eau sainte du Gange, qui lave toutes les macules des âmes, il m'a rendu une nouvelle vie. Il n'y a que cette pauvre Déra qui reste encore profauée; mais tes prières et tes bénédictions remettront son innocence dans tout son éclat.

On nous fait partir demain sur un vaisseau qui fait voile pour Lisboune; c'est la patriedu fier Albuquerque; c'est la sans doute qu'hablic ee vice-dieu qui doit juger entre Fa tutto et nous : s'il est vice-dieu, comme tout le monde l'assure ici, il est bien certain qu'il condamnera Fa tutto. C'est une petite consolation; mais je cherche bien moins la punition de ce terrible coupable que le bonheur du tendre Amabed.

Quelle est donc la destinée des faibles mortels, de ces feuilles que les vents emportent l nous sommes nés Amabed et moi sur les bords du Gange; on nous emmène en Portugal : on va nous juger dans un monde inconnu, nous qui sommes néslibres! Reverrons-nous jamais notre patrie? Pourrons-nous accomplir le pélerinage que nous méditons vers ta personne sacrée?

Comment pourrons-nous, moi et machère Déra, être enfermées dans le même vaisseau avec le P. Fa tutto? cette idée me fait trembler. Heureussment j'aurai mon brave époux pour me défendre; mais que deviendra Déra, qui n'a point de mari? Enfin nous nous recommandons à la Providence.

Cesera désormais mon cher Amabed qui t'écrira; il fera le journal de nos destins; il te peindra la nouvelle terre et les nouveaux cieux que nous allons voir. Puisse Brama conserver long-temps ta tête rase et l'entendement divin qu'il a placé dans la moelle de ton cerveau!

#### PREMIÈRE LETTRE

D'AMABED A SHASTASID, APRÈS SA CAPTIVITÉ.

Je suis done encore au nombre des vivants! c'est donc moi qui t'écris, divin Shastasid! j'ai tout su, et tu sais tout. Charme des yeux n'a point été coupable; elle ne peut l'être : la vertu est dans le cœur, et non ailteurs. Ce rhinocéros de Fa tutto. qui avait cousu à sa peau celle du renard, soutient hardiment qu'il nous a baptisés, Adaté et moi, dans Bénarès, à la mode de l'Europe; que je suis apostato, et que Charme des yeux est apostata. Il jure, par l'homme nu qui est peint ici sur presque toutes les murailles, qu'il est injustement accusé d'avoir violé ma chère épouse et sa jeune Déra : Charme des yeux, de son côté, et la douce Déra, jurent qu'elles ont été violées. Les esprits européans ne peuvent percer ce sombre ablime; ils disent tous qu'il n'y a que leur vicedieu qui puisse y rien connaître, attendu qu'il est infaillible.

Don Jéronimo, le corrégidor, nous fait tous embarquer demain pour comparaître devant cet être extraordinaire qui ne se trompe jamais. Ce grandjuge des barbares ne siége point à Lisbonne, mais beaucoup plus loin, dans une ville magnifique qu'on nomme Roume. Ce nom est absolument inconnu chez nos Indiens. Voilà un terrible voyage. A quoi les enfants de Brama sont-ils exposés dans cette courte vie l

Nous avons pour compagnons de voyage des marchands d'Europe, des chanteuses, deux vieux offleiers des troupes du roi de Portugal, qui ont gagné beaucoup d'argent dans notre pays, des prêtres du vice-dieu, et quelques soldats.

C'est un grand bonheur pour nous d'avoir appris l'italien, qui est la langue courante de tous ces gens-là; car comment pourrions-nous entendre le jargon portugais? mais, ee qui est horrible, e'est d'être dans la même barque avec un Fa tutto. On nous fait coucher ce soir à bord, pour démarrer demain au lever du soleil. Nous aurons une petite chambre de six pieds de long sur quatre de large pour ma femme et pour Déra. On dit que c'est une faveur insigne. Il faut faire ses petites provisions de toute espèce. C'est un bruit, c'est un tintamarre inexprimable. La foule du peuple se précipite pour nous regarder. Charme des yeux est en larmes; Déra tremble; il faut s'armer de courage. Adieu : adresse pour nous tes saintes prières à l'Éternel, qui eréa les malheureux mortels, il y a juste cent quinze mille six cent einquante-deux

révolutions annuelles du soleil autour de la terre, ou de la terre autour du soleil.

#### SECONDE LETTRE

D'AMABED, PENDANT SA ROUTE.

Après un jour de navigation, le vaisseau s'est trouvé vis-à-vis Bombay, dont l'exterminateur Albuquerque, qu'on appelle ici le Grand, s'est emparé. Aussitôt un bruit infernal s'est fait entendre; notre vaisseau a tiré neuf coups de canon : on lui en a répondu autant des remparts de la ville. Charme des yeux et la jeune Déra ont cru être à leur dernier jour. Nous étions couverts d'une fumée épaisse. Croirais-tu, sage Shastasid, que ce sont là des politesses? c'est la façon dont ces barbares se saluent. Une chaloupe a apporté des lettres pour le Portugal ; alors nous avons fait voile dans la grande mer, laissant à notre droite les embouchures du grand fleuve Zonboudipo, que les barbares appellent l'Indus.

Nous ne voyons plus que les airs, nommés ciel par ces brigands si peu dignes du ciel, et cette grande mer que l'avarice et la cruauté leur ont fait traverser.

Cependant le capitaine paraît un homme honnete et prudent. Il ne permet pas que le P. Fa tutto soit sur le tillae quand nous y prenons le frais; et lorsqu'il est en haut, nous nous tenons en bas. Nous sommes comme le jour et la nuit, qui ne paraissent jamais ensemble sur le même horizon. Je ne cesse de rédéchir sur la destinée qui se joue des malheureux mortels. Nous voguons sur la mer des Indes, avec un dominicain, pour aller être jugés dans Roume, à six mille lienes de notre patrie.

Il y a dans le vaisseau un personnage considérable qu'on nomme l'aumônier. Ce n'est pas qu'il fasse l'aumône; au contraire on lui donne de l'argent pour dire des prières dans une langue qui n'est ni la portugaise ni l'italienne, et que personne de l'équipage n'entend; peut-être ne l'entend-il pas lui-même, car il est toujours en dispute sur le sens des paroles avec le P. Fa tutto. Le capitaine m'a dit que cet aumônier est franciscain, et que l'autre étant dominicain, ils sont obligés en conscience de n'être janais du même avis. Leurs sectes sont ennemies jurées l'une de l'autre; aussi sont-ils vêuis tout différemment pour marquer la différence de leurs opinions.

Le franciscain s'appelle Fa molto; il me prête des livres italiens concernant la religion du vicedieu devant qui nous comparaîtrons. Nous lisons ces livres, ma chère Adaté et moi; Déra assiste à la lecture. Elle y a eu d'abord de la répugnance, craignant de déplaire à Brama; mais plus nous lisons, plus nous nous fortifions dans l'amour des saints dogmes que tu enseignes aux fidèles.

----

#### TROISIÈME LETTRE

## DE JOURNAL D'AMABED.

Nous avons lu avec l'aumônier des épîtres d'uu des grands saints de la religion italienne et portugaise. Son nom est Paul. Toi, qui possèdes la science universelle, tu connais Paul, sans doute. C'est un grand homme; il a été renversé de cheval par une voix, et aveuglé par un trait de lumière; il se vante d'avoir été comme moi au cachot; il ajoute qu'il a eu cinq fois trente-neuf coups de fouet, ce qui fait en tout cent quatre-vingt-quinze éconrgées sur les fesses; plus, trois fois des coups de bâton, sans spécifier le nombre; plus, il dit qu'il a été lapidé une fois : cela est violent ; car on n'en revient guère; plus, il jure qu'il a été un jour et une nuit au fond de la mer. Je le plains beaucoup; mais, en récompense, il a été ravi au troisième ciel. Je t'avoue, illuminé Shastasid, que je voudrais en faire autant, dussé je acheter cette gloire par cent quatre-vingt-quinze coups de verges bien appliqués sur le derrière :

Il est beau qu'un mortel jnsques aux cieus s'élève : Il est beau même d'en tomber ,

comme dit un de nos plus almables poêtes indiens, qui est quelquefois sublime '.

Enfin je vois qu'on a conduit comme moi Paul à Roume pour être jugé. Quoi donc I mon cher Shas-tasid, Roume a donc jugé tous les mortels dans tous les temps? Il faut certainement qu'il y ait dans cette ville quelque chose de supérieur au reste de la terre; tous les gens qui sont dans le vaisseau ne jurent que par Roume : ou fesait tout à Goa au nom de Roume.

Je te dirai bien plus, le Dieu de notre aumônier Fa molto, qui est le même que celui de Fa tutto, naquit et mourut dans un pays dépendant de Roume, et il paya le tribut au zamorain qui régnait dans cette ville. Tout cela ne te paraît-il pas bien surprenant? Pour moi, je crois rêver, et que tous les gens qui m'entoureut révent aussi.

Notre aumônier Fa molto nous a lu des choses encore plus merveilleuses. Tantôt c'est un âne qui parle, tantôt c'est un de leurs saints qui passe trois jours et trois nuits dans le ventre d'une baleine, et qui en sort de fort mauvaise humeur. Ici c'est

un prédicateur qui s'en va prêcher dans le ciel, monté sur un char de feu traîné par quatre chevaux de feu : un docteur passe la mer à pied sec, suivi de deux ou trois millions d'hommes qui s'enfuient avec lui; un autre docteur arrête le soleil et la lune; mais cela ne me surprend point; tu m'as appris que Bacchus en avait fait autant.

Ce qui me fait le plus de peiue, à moi qui me pique de propretie et d'une grande pudeur, c'est que le dieu de ces gens-là ordonne à un de ses prédicateurs a de manger de la matière louable sur son pain; et à un autre, de coucher pour de l'argent avec des filles de joie , et d'en avoir des enfants.

Il y a bien pis. Ce savant homme nous a fait remarquer deux sœurs, Oolla et Ooliba. Tu les connais bien, puisque tu as tout lu. Cet article a fort scandalisé ma femme: le blanc de ses yeux en a rougi. J'ai remarqué que la bonne Déra était tout en feu à ce paragraphe. Il faut certainement que ce franciscain l'a molto soit un gaillard. Cependant il a fermé son livre dès qu'il a vu combien Charme des yeux et moi nons étions effarouchés, et il est sorti pour aller méditer sur le texte.

Il m'a laissé son livre sacré; j'en ai lu quelques pages au hasard. O Brama l ô justice éternelle l quels hommes que tous ces gens-la 4 i lis couchent tous avec leurs servantes, dans leur vicillesse. L'un fait des infamies a sa belle-mère, l'autre à f sa belle-fille. Ici c'est une ville tout entière qui veut absolument traiter un pauvre prêtre comme une jolie filles; là deux demoiselles de condition enivrent leur père a, couchent avec lui l'une après l'autre, et eu ont des enfants.

Mais ce qui m'a le plus épouvanté, le plus sais d'horreur, c'est que les habitants d'une ville magnifique à qui leur Dieu députa deux êtres éteruels qui sont sans cesse au pied de son trône, deux esprits purs, resplendissants d'une lumière divine... ma plume frémit comme mon âme... le dirai-je? oui, ces habitants firent tout ce qu'ils purent pour violer ces messagers de Dieu!. Quel péché abominable avec des anges le cle est-ille avec des hommes I mais avec des anges le cle est-ille.

Noyez Ezéchiel, chapitre 1v.

b Osee , chapitre 1".

<sup>\*</sup> Rzéchiel, chapitre xvi. « Tes tétons ont paru , ton poil a » commencé à croûtre ; le l'al couverte, tu as ouvert les cuisses » à tous les passants..., etc. : » et chapitre xxiii : « Elle a recher» ché ceux qui ont le membre d'un àne , et déch..... comme des

<sup>•</sup> chevaux. • d Voyez l'histoire d'Abraham , de Jacob , etc.

Le patriarche Ruben couche avec Bala, concubine de son père; Genése, chap. xxxv.
 f Le patriarche Juda couche avec Thamar, sa bru; Genése.

ch. XXXVIII.
g Un lévite, de la iribu d'Éphraim, arrivant dans la tribu de
Benjamin, les Benjamites veulent le forcer, et assouvissent

Benjamin, les Benjamites veulent le forcer, et assouvissent leurs desirs sur sa femme, qui en meurt; Juges, chapitre xis. h Les filles de Lot; Genèse, chapitre xix.

<sup>1</sup> Sodome; Genese, chap. XIX.

possible? Cher Shastasid, bénissons Birma, Vistnou, et Brama; remercions-les de n'avoir jamais connu ces inconcevables turpitudes. On dit que le conquérant Alexandre voulut antrefois introduire cette coutume si pernicieuse parmi nous; qu'il polluait publiquement son mignon Éphestion. Le ciel l'en punit; Éphestion et lui périrent à la fleur de leur âge. Le te salue, maître de mon âme, esprit de mon esprit. Adaté, la triste Adaté se recommande à tes prières.

## OUATRIÈME LETTRE

D'AMABED A SHASTASID.

Du cap qu'on appelle Bonne-Espérance, le 15 du mois du rhinocéros.

Il y a long-temps que je n'ai étendu mes feuilles de coton sur une planche, et trempé mon pinceau dans la laque noire délayée, pour te rendre un compte fidèle. Nous avous laissé loin derrière nous à notre droite le détroit de Babelmandel, qui entre dans la fameuse mer Rouge, dont les flots se séparèrent autrefois, et s'amoncelèrent comme des montagnes, pour laisser passer Bacchus et son armée. Je regrettais qu'on n'eût point mouillé aux côtes de l'Arabie Heureuse, ce pays presque aussi beau que le nôtre, dans lequel Alexandre voulait établir le siège de son empire et l'entrepôt du commerce du monde. J'aurais vouln voir cet Aden ou Éden dont les jardins sacrés furent si renommés dans l'antiquité; ce Moka fameux par le café, qui ne croît jusqu'à présent que dans cette province; Mecca, où le grand prophète des musulmans établit le siège de son empire, et où tant de nations de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Europe, viennent tous les ans baiser une pierre noire descendue du ciel, qui n'envoie pas souvent de pareilles pierres aux mortels; mais il ne nous est pas permis de contenter notre curiosité. Nous voguons toujours pour arriver à Lisbonne, et de la à Roume.

Nous avous déjà passé la ligne équinoxiale; nous sommes descendus à terre au royaume de Méinde, où les Portugais ont un port considérable. Notre équipage y a embarquié de l'ivoire, de l'ambre gris, du cuivre, de l'argent, et de l'or. Nous voici parvenus an grand Cap; c'est le pays des Hottentots. Ces peuples ne paraissent pas descendus des enfants de Brama. La nature y a donné aux femmes un tablier que forme leur peau; ce tablier couvre leur joyau, dont les Hottentots sont idolâtres, et pour lequel ils font des madrigaux et des chansons. Ces peuples vont tont nus. Cette mode est fort naturelle; mais elle ne ne pa-

raît ni honnête ui habile. Un Hottentot est bien malheureux; il u'a plus rien à desirer quand il a vu sa Hottentote par-devant et par-derrière. Le charme des obstacles lui manque; il n'y a plus rien de piquant pour lui. Les robes de nos Indiennes, inventées pour être troussées, marquent un génie bien supérieur. Je suis persuadé que le sage Indien à qui nous devons le jeu des échecs et celui du trictrac, imagina aussi les ajustements des dames pour notre félicité.

Nous resterons deux jours à ce cap, qui est la borne du monde, et qui semble séparer l'Orient de l'Occident. Plus je réfléchis sur la couleur de ces peuples, sur le gloussement dont ils se servent pour se faire entendre, au lieu d'un langage articulé, sur leur figure, sur le tablier de leurs dames, plus je suis convaincu que cette race ne peut avoir la même origine que nous.

Notre aumônier prélend que les Hottentots, les Négres, et les Portugais, descendent du même père. Cette idée est bien ridicule; j'aimerais autant qu'on me dit que les poules, les arbres, et l'herbe de ce pays-là, viennent des poules, des arbres, et de l'herbe de Bénarès, ou de Pékin.

### CINQUIÈME LETTRE

D'AMABED.

Du 16 au soir, au cap de dit Bonne-Espérance.

Voici bien une autre aventure. Le capitaine se promenait avec Charme des yeux et moi sur un grand plateau, au pied duquel la mer du Midi vient briser ses vagues. L'aumônier Fa molto a conduit notre jeune Déra tout doucement dans une petite maison nouvellement bâtie, qu'on appelle un cabaret. La pauvre fille n'y entendait point finesse, et croyait qu'il n'y avait rien à craindre, parce que cet aumônier n'est pas dominicain. Bientôt nous avons entendu des cris. Figure-toi que le père Fa tutto a été jaloux de ce tête-à-tête. Il est entré dans le cabaret en furieux; il v avait deux matelots qui ont été jaloux aussi. C'est une terrible passion que la jalousie. Les deux matelots et les deux prêtres avaient beaucoup bu de cette liqueur qu'ils disent avoir été inventée par leur Noé, et dont nous prétendons que Bacchus est l'auteur: présent finneste, qui pourrait être utile, s'il n'était pas si facile d'en abuser. Les Europeans disent que ce breuvage leur donne de l'esprit : comment cela pent-il être, puisqu'il leur ôte la raison?

Les deux hommes de mer et les deux honzes d'Europe se sont gourmés violemment, un male-

lot donnant sur Fa tutto, celui-ci sur l'aumônier, ce franciscain sur l'autre matelot, qui rendait ce qu'il recevait; tous quatre changeant de main à tout moment, deux contre deux, trois contre un, tous contre tous, chacun jurant, chacun tirant à soi notre infortunée, qui jetait des cris lamentables. Le capitaine est accouru au bruit; il a frappé indifféremment sur les quatre combattants; et pour mettre Déra en sûreté, il l'a menée dans son quartier, où elle est enfermée avec lui depuis deux heures. Les officiers et les passagers, qui sont tous fort polis, se sont assemblés autour de nous, et nous ont assuré que les deux moines (c'est ainsi qu'ils les appelleut) seraient punis sévèrement par le vice-dieu, dès qu'ils seraient arrives à Roume. Cette espérance nous a un peu consoles.

Au bout de deux heures le capitaine est revenu en nous ramenant Déra avec des civilités et des compliments dont ma chère femme a été très contente. O Brama! qu'il arrive d'étranges choses dans les voyages, et qu'il serait bien plus sage de rester chez soi!

## SIXIÈME LETTRE

D'AMABED, PENDANT SA ROUTE.

Je no l'ai point écrit depuis l'aventure de notre petite Déra. Le capitaine, pendant la traversée, a toujours eu pour elle des bontés très distinguées. J'avais peur qu'il ne redoublât de civilités pour ma femme; mais elle a feint d'ètre grosse de quatre mois. Les Portugais regardent les femmes grosses comme des personnes sacrées qu'ils n'est pas permis de chagriner. C'est du moins une bonne coutune, qui met en sûreté le cher honneur d'Adaté. Le dominicain a eu ordre de ne se présenter jamais devant nous, et il a obéi.

Le franciscain, quelques jours après la scène ducabaret, viut nous denander pardon. Je le tirai à
part. Je lui demandai comment, ayant fait vœu de
clasteté, il avait pu s'émanciper à ce point. Il me
répondit: Il est vrai que j'ai fait ce vœu; mais si
j'avais promis que mon sang ne coulerait jamais
dans mes veines, et que mes ongles et mes cheveux ne croîtraient pas, vous m'avouerez que je
ne pourrais accomplir cette promesse. Au lien de
nous faire jurer d'être chastes, il fallait nous forcer à l'être, et rendre tous les moines eunuques.
Tant qu'un oiseau a ses plumes, il vole; le seul
moyen d'empêcher un cerf de courir est de lui couper les jambes. Soyez très sûr que les prêtres vigoureux comme moi, et qui n'ont point de fem-

mes, s'abandonnent malgré cux à des excès qui font rongir la nature, après quoi ils vont célébrer les saints mystères.

J'ai beaucoup appris dans la conversation avec cet homme. Il m'a instruit de tous les mystères de sa religion, qui m'out tous étonné. Le révérend P. Fa tutto, m'a-t-il dit, est un fripon qui ne croit pas un mot de tout ce qu'il cusèigne: pour noi, j'ai des doutes violents; mais je les écarte; je me mets un bandeau sur les yenx; jo repousse mes pensées, et je marche comme je puis dans la carrière que je cours. Tous les moines sont réduits à cette alternative: ou l'incrédulité leur fait détester leur profession, ou la stupidité la leur rend supportable.

Croirais-tu bien qu'après ces aveux, il m'a proposé de me faire chrétien? Je lui ai dit: Comment pouvez-vous me présenter une religion dont vous n'êtes pas persuade vous-même, à moi qui suis né dans la plus ancienne religion du monde, à moi dont le culte existait cent quinze mille trois cents ans pour le moins, de votro aveu, a vant qu'il y eût des franciscains dans le monde?

Ah! mon cher Indien, m'a-t-il dit, si je pouvais réussir à vous rendre chrétien, vous et la helle Adaté, je ferais crever de dépit ce maraud de dominicain, qui ne croit pas à l'immaculée conception de la Vierge l Vous feriez ma fortune; je pourrais devenir obispo\*; ce serait une bonne action, et Dieu vous en saurait gré.

C'est aiusi, divin Shastasid, que parmi ces barbares d'Europe on trouve des hommes qui sont un composé d'erreurs, de faiblesse, de cupidité et de bêtise, et d'autres qui sont des coquins conséquents et endureis. J'ai fait part de ces conversations à Charme des yeux jelle a souri de pitié. Qui l'eût cru, que ce serait dans un vaisseau, en voguant vers les côtes d'Afrique, que nous apprendrions à connaître les hommes!

#### SEPTIÈME LETTRE

#### D'AMABED.

Quel beau climat que ces côtes méridionales ! mais quels vilains labitants ! quelles brutes? plus la nature a fait pour nous, moins nous feons pour elle. Nul art n'est connu chez tous ces peuples. C'est une grande question parmi eux s'ils sont descendus des singes, ou.si les singes sont venus d'eux. Nos sages ont dit que l'homme est l'imago

Obispo est le mot portugais qui signifie episcopies, cvéque, en langage gauloir. Ce mot n'est dans aucun des qualre Evangiles. de Dieu : voila une plaisante image de l'Être éternel, qu'un nez noir épaté, avec peu ou point d'intelligence! Un temps viendra, sans doute, où ces animaux sauront biencultiver la terre, l'embellir par des maisons et par des jardins, et connaître la route des astres : il faut du temps pour tout. Nous datons, nous autres, notre philosophie de cent quinze mille six cent cinquante-deux ans : en vérité, sauf le respect que je te dois, je pense que nous nous trompons; il me semble qu'il faut bien plus de temps pour être arrivés au point où nous sommes. Mettous seulement vingt mille ans pour inventer un langage tolérable, autant pour écrire par le moyen d'un alphabet, autant pour la métallurgie, autant pour la charrue et la navette, autant pour la navigation : et combien d'autres arts encore exigent-ils de siècles | Les Chaldéens datent de quatre cent mille aus, et ce n'est pas encore assez.

Le capitaiue a acheté, sur un rivage qu'on nomme Angola, six nègres qu'on lui a vendus pour le prix courant de six bœufs. Il faut que ce pays-là soit bien plus peuplé que le nôtre, puis-qu'on y vend les hommes si bon marché; mais aussi comment une si abondante population s'accorde-t-elle avec tant d'ignorance?

Le capitaine a quelques musiciens auprès de lui; il leur a ordonné de jouer de leurs instruments, et aussitôt ces pauvres nègres se sont mis à danser avec presque autant de justesse que nos éléphants. Est-il possible qu'aimant la musique, its n'aient pas su inventer le violon, pas même la musette? Tu me diras, grand Shastasid, que l'industrie des éléphants mêmes n'a pas pu parvenir à cet effort, et qu'il faut attendre. A cela je n'ai rien à répliquer

#### HUITIÈME LETTRE

## D'AMABED.

L'année est à peine révolue, et nous voici à la vue de Lisbonne, sur le fleuve du Tage, qui depuis long-temps a la réputation de rouler de l'or dans ses flots. S'il est ainsi , d'où vient donc que les Portugais vont en chercher si loin? Tous ces gens d'Europe répondeut qu'on n'en peut trop avoir. Lisbonne est, comme tu me l'avais dit, la capitale d'un très petit royaume. C'est la patrie de est Albuquerque qui nous a fait tantde mal. J'avoue qu'il y a quelque chose de grand dans ces Portugais qui ont subjugué une partie de nos belles contrées. Il faut que l'envie d'avoir du poivre donne de l'industrie et du courage.

Nous espérious, Charme des yeux et moi, entrer dans la ville; mais on ne l'a pas permis, parce qu'on dit que nous sommes prisonniers du vicedicu, et que le dominicain Fa tutto, le franciscain aumônier Fa molto, Déra, Adaté, et moi, nous devons tous être jugés à Roume.

On nous a fait passer sur un autre vaisseau, qui part pour la ville du vice-dieu.

Le capitaine est un vieux Espagnol, différent en tout du Portugais, qui en usait si poliment avec nous. Il ne parle que par monosyllabes, et encore très rarement; il porte à sa ceinture des grains enfliés qu'il ne cesse de compter : on dit que c'est une grande marque de vertu.

Déra regrette fort l'autre capitaine; elle trouve qu'il était bien plus civil. On a remis à l'Espagnol une grosse lisses de papiers, pour instruire notre procès en cour de Roume. Un scribe du vaisseau l'a lue à haute voix. Il prétend que le P. Fa tutto sera condamné à ramer dans une des galères du vice-dieu, et que l'aumônier Fa molto aura le louet en arrivant. Tout l'équipage est de cet avis; le capitaine a serré les papiers sans rien dire. Nous mettons à la voile. Que Brama ait pitié de nous, et qu'il te comble de ses faveurs l Brama est juste; mais c'est une chose bien singulère qu'é-tant né sur lo rivage du Gange, j'aille être jugé à Roume. On assure pourtant que la même chose est arrivée à plus d'un étranger.

#### NEUVIÈME LETTRE

#### D'AMARED.

Rien de nouveau; tout l'équipage est silencieux et morne comme le capitaine. Tu connais le proverbe indien, Tout se conforme aux mœurs du maître. Nous avons passé une mer qui n'a que neuf mille pas de large entre deux montagnes; nous sommes entrés dans une autre mer semée d'iles. Il y en a une fort singulière '; elle est gouvernée par des religieux chrétiens qui portent un habit court et un chapeau, et qui font vœu de tuer tous ceux qui portent un bonnet et une robe. Ils doivent aussi faire l'oraison. Nous avons mouillé dans une île plus grande et fort jolie, qu'on nomme Sicile ; elle était bien plus belle autrefois : on parle de villes admirables, dont on ne voit plus que les ruines. Elle fut habitée par des dieux, des déesses, des géants, des héros; on y forgeait la foudre. Une déesse, nommée Cérès, la couvrit de riches moissons. Le vice-dieu a changé tout cela; on

<sup>&#</sup>x27; L'île de Malte , d'où les chevaliers tiraient leur nom.

y voit beaucoup de processions et de coupeurs de bourse.

#### \*\*\*\*\*\*

#### DIXIÈME LETTRE

#### D'AMABED.

Enfin nous voici sur la terre sacrée du vicedien. J'avais lu dans le livre de l'aumônier que ce pays était d'or et d'azur; que les murailles étaient d'émeraudes et de rubis; que les ruisseaux étaient d'huile, les fontaines, de lait; les campagnes couvertes de vignes dont chaque cep produisait cent tonneaux de vin \*. Peut-être trouverons-nous tout cela quand nous serons auprès de Roume.

Nous avons abordé avec beaucoup de peine dans un petit port fort incommode, qu'on appelle la cité vieille. Elle tombe en ruines, et est fort bien nommée.

On nous a donné, pour nous conduire, des charrettes attelées par des bœufs. Il faut que ces bœufs viennent de loin; car la terre, à droite et à gauche, n'est point cultivée : ce ne sont que des marais infects, des bruyères, des landes stériles. Nous n'avons ru dans le chemin que des gens couverts de la moitié d'un manteau, saus chemise, qui nous demandaient l'aumône fièrement. Ils ne se nourrissent, nous a-t-on dit, que de petits pains très plats qu'on leur donne grafis le matin, et ne s'abreuvent que d'eau bénite.

Sans ces troupes de gueux, qui font cinq ou six mille pas pour obtenir, par leurs lamentations, la trentième partie d'une roupie, ce canton serait un désert affreux. On nous avertit même que quiconque y passe la nuit est en danger de mort. Apparemment que Dieu est fâché contre son vicaire, puisqu'il lui a donné un pays qui est le cloaque de la nature. l'apprends que ecte contrée a été autrefois très belle et très fertile, et qu'elle n'est devenue si misérable que depuis le temps où res vicaires s'en sont mis en possession.

Je t'écris, sage Shastasid, sur ma charrette, pour me désennuyer. Adaté est bien étonnée. Je t'écrirai dès que je serai dans Roume.

\* Il veut apparemment parler de la sainte Mensalem décrité dans le livre exact de l'Apocalypse, dans Justin, dans Tertuillen, Irénée, et autres grands personnages; mais on voit bien que ce pauvre brame n'en avait qu'une kiée très imparfaite. 'Cévita Pacchia ville des états romains.

----

#### ONZIÈME LETTRE

#### D'AMABED.

Nous y voilà, nous y sommes dans cette ville de Roume. Nous arrivâmes, hier en plein jour, le trois du mois de la brebis, qu'on dit ici le 45 mars 4515. Nous avons d'abord éprouvé tout le contraire de ce que nous attendions.

A peine étions-nous à la porte dite de Saint-Pancrace\*, que nous avons vu deux troupes de spectres, dont l'une est vêtue comme notre aumônier. et l'autre comme le P. Fa tutto. Elles avajent chacune une bannière à leur tête, et un grand bâton sur lequel était sculpté un homme tout nu, dans la même attitude que celui de Goa. Elles marchaient deux à deux, et chantaient un air à faire båiller toute une province. Quand cette procession fut parvenue à notre charrette, une troupe cria : c'est saint Fa tutto! l'autre : C'est saint Fa molto! On baisa leurs robes, le peuple se mit à genoux. Combien avez-vous converti d'Indiens, mon révérend père? Quinze mille sept cents, disait l'un; onze mille neuf cents, disait l'autre. Bénie soit la vierge Marie! Tout le monde avait les yeux sur nous, tout le monde nous entourait. Sont-ce là de vos catéchumènes, mon révérend père? Oui, nous les avons baptisés. Vraiment ils sont bien jolis. Gloire dans les hauts! gloire dans les hauts!

Le P. Fa tutto et le P. Fa molto furent conduits chacun par sa procession, dans une maison magnifique: pour nous, nous allâmes à l'auberge; le peuple nous y suivit en criant Cazzo, Cazzo, en nous donnant des bénédictions, en nous baisant les mains; en donnant mille éloges à ma chère Adaté, à Déra, et à moi-même. Nous ne revenions pas de notre surprise.

A peine fâmes-nous dans notre auberge, qu'un homme vêtu d'une robe violette, accompagné de deux autres en manteau noir, vint nous féliciter sur notre arrivée. La première chose qu'il fit fut de nous offrir de l'argent de la part de la propaganta, si nous en avions besoin. Je ne sais pas ce que c'est que cette propagande. Je lui répondisqu'il nousen restait encore avec beaucoup de diamants; en effet j'avia eu le soin de cacher toujours ma bourse et une boîte de brillants dans mon caleçon. Aussitôt eet homme se prosterna presque devant moi, et me traita d'excellence. Son excellence la signora Adaté n'est-elle pas bien fatiguée du voyage? ne va-t-elle pas se coucher? Je crains de l'incommoder: mais je serai tonjours à ses ordres.

<sup>\*</sup> C'était autrefois la porte du Janicule : voyez comme la nouvelle Rome l'emporte sur l'ancienne.

Le signor Amabed peut disposer de moi, je lui enverrai un cicéron \* qui sera à son service; il n'a qu'à commander. Veulent-ils tous deux, quand ils seront reposés, me faire l'honneur de venir prendre le rafratchissement chez moi? j'aurai l'bonneur de leur envoyer un carrosse.

Il faut avouer, mon divin Shastasid, que les Chinois ne sont pas plus polis que cette nation occidentale. Ce seigneur se retira. Nous dormines six heures, la belle Adaté et moi. Quand il fut nuit, le carrosse vint nous prendre; nous allàmes chez cet homme civil. Son appartement était illuminé et orné de tableaux bien plus agréables que celui de l'homme tout nu que nous avions vu à Goa. Une très nombreuse compagnie nous accabla de caresses, nous admira d'être Indiens, nous félicita d'être baptisés, et nous offrit ses services pour tout le temps que nous voudrions rester à Roume.

Nous voulions demander justice du P. Fa tutto; on ne nous donna pas le temps d'en parler. Ensin nous sûmes reconduits, étonnés, confondus d'un tel accueil, et n'y comprenant rien.

### DOUZIÈME LETTRE

#### D'AMABED.

Aujourd'hui nous avons reçu des visites sans nombre, et une princesse de Piombino nous a envoyé deux écuyers nous prier de venir diner chez elle. Nous y sommes allés dans un équipage magnifique; l'homme violet s'y est trouvé. J'ai su que c'est un des seigneurs, c'est à dire un des valets du vice-dieu qu'on appelle préférés, prelati. Rien n'est plus aimable, plus honnête que cette princesse de Piombino. Elle m'a placé à table à côté d'elle. Notre répugnance à manger des pigeons romains et des perdrix l'a fort surprise. Le préféré nous a dit que, puisque nous étions baptisés, il fallait manger des perdrix, et boire du vin de Montepulciano: que tous les vice-dicu en usajent ainsi; que c'était la marque essentielle d'un véritable chrétien.

La belle Adaté a répondu avec sa naïveté ordinaire qu'elle n'était pas chrétienne, qu'elle avait été baptisée dans le Gange. Els mon Dieu I madame, a dit le préféré, dans le Gange, ou dans le Tibre, ou dans un bain, qu'importe? vous êtes des nôtres. Vous avez été convertie par le P. Fa tutto; c'est pour nous un honneur que nous ne voulons pas perdre. Vovez quelle supériorité notre religion a sur la vôtre! et aussitôt il a couvert nos assiettes d'ailes de gelinottes. La princesse a bu à notre santé et à notre salut. On nous a pressés avec tant de grâce, on a dit tant de bons mots, on a été si poli, si gai, si séduisant, qu'enfin, ensorceles par le plaisir (j'en demande pardon à Brama), nous avons fait, Adaté et moi, la meilleure chère du monde, avec un ferme propos de nous laver dans le Gange jusqu'aux oreilles, à notre retour, pour effacer notre péché. On n'a pas douté que nous ne fussions chrétiens. Il faut, disait la priucesse, que ce P. Fa tutto soit uu grand missionnaire; j'ai envie de le prendre pour mon confesseur. Nous rougissions et nous baissions les yeux, ma panyre femme et moi.

De temps en temps la signora Adaté fesait entendre que nous venions pour être jugés par le vice-dieu, et qu'elle avait la plus grande envie de le voir. Il n'y en a point, nous a dit la princesse; il est mort ', et on est occupé à présent à en faire un autre : dès qu'il sera fait, on vons présentera à sa sainteté. Vous serez témoins de la plus auguste fête que les hommes puissent jamais voir , et vous en serez le plus bel ornement. Adaté a répondu avec esprit; et la princesse s'est prise d'un grand goût pour elle.

Sur la fin du repas, nous avons eu une musique qui était, si j'ose le dire, supérienre à celle de Bénarès et de Maduré.

Après diner, la princesse a fait atteler quatre chars dorés : elle nous a fait monter dans le sien. Elle nous a fait voir de beaux édifices, des statues, des peintures. Le soir on a dansé. Je comparais secrètement cette réception charmante avec le cul de basse-fosse où nous avions été renfermés dans Goa : et je comprenais à peine comment le même gouvernement, la même religion, pouvaient avoir tant de douceur et d'agrément dans Roume, et exercer au loin tant d'horreurs.

#### \*\*\*\*\*\*

#### TREIZIEME LETTRE

#### D'AMABED.

Tandis que cette ville est partagée sourdement en petites factions pour élire un vice-dien, que ces factions, animéesde la plus forte baine, se ménagent toutes avec une politesse qui ressemble à l'amitié, que le peuple regarde les Pères Fa tutto et Fa molto comme les favoris de la Divinité, qu'on s'empresse autour de nous avec une curiosité res-

<sup>\*</sup> On sait qu'on appelle à Rome Cicérons ceux qui font métier de montrer aux étrangers les autiquailles.

<sup>&#</sup>x27; Jules 11 étant mort dans la nuit du 20 au 21 février 1815 . Léon x fut étu le 11 mars suivant.

pectueuse, je fais, mon cher Shastasid, de profondes réflexions sur le gouvernement de Roume.

Je le compare au repas que nous a donné la princesse de Piombino. La salle était propre, commode, et parée; l'or et l'argent brillaient sur les buffets; la gaieté, l'esprit et les grâces animaient les convives; mais, dans les cuisines, le sang et la graisse coulaient; les peaux des quadrupèdes, les plumes des oiseaux et leurs entrailles, pêle-mêle amoncelées, soulevaient le cœur, et répandaient l'infection.

Telle est, ce me semble, la cour romaine; polie et flatteuse chez elle, ailleurs brouillonne et tyrannique. Quand nous disons que nous espérons avoir justice de Fa tutto, on se met doucement à rire; on nous dit que nous sommes trop au-dessus de ces bagatelles : que le gouvernement nous considère trop pour souffrir que nous gardions le souvenir d'une telle facétie; que les Fa tutto et les Fa molto sont des espèces de singes élevés avec soin pour faire des tours de passe-passe devant le peuple : et on finit par des protestations de respect et d'amitié pour nous. Quel parti veux-tu que nous prenions, grand Shastasid? Je crois que le plus sage est de rire comme les autres, et d'être poli comme eux. Je yeux étudier Roume, elle en vaut la peine.

## **OUATORZIÈME LETTRE**

## D'AMABED.

It y a un assez grand intervalle entre ma dernière lettre et la présente. J'ai lu, j'ai vu, j'ai conversé, j'ai médité. Je te jure qu'il n'y eut jamais sur la terre une contradiction plus énorme qu'entre le gouvernement romain et sa religion. J'en parlais hier à un théologien du vice-dieu. Un théologien est, dans cette cour, ce que sont les derniers valets dans une maison; ils font la grosse besogne, portent les ordures; et, s'ils y trouvent quelque chiffon qui puisse servir, ils le mettent à part pour le besoin.

Je lui disais : Votro Dieu est né dans une étable entre un bœuf et un âne; il a été élevé, a vécu, est mort dans la pauvreté il a ordonné expressément la pauvreté à ses disciples; il leur a déclaré qu'il n'y aurait parmi eux ni premier ni dernier, et que celui qui voudrait commander aux autres les servirait : cependant je vois ici qu'on fait exactement tout le contraire de ce que veut votre Dieu. Votre culte même est tout différent du sien. Vous obligez les hommes à croire des choses dont il n'a pas ditun seul mot.

Tout cela est vrai, m'a-t-il répondu. Notre Dieu n'a pas commandé à nos maîtres formellement de s'enrichir aux dépens des peuples, et de ravir le bien d'autrui : mais il l'a commandé virtuellement. Il est né entre un bœuf et un âne; mais trois rois sont venus l'adorer dans une écurie. Les bœufs et les ânes figurent les peuples que nous enseignons, et les trois rois figurent tous les monarques qui sont à nos pieds. Ses disciples étaient dans l'indigence. donc nos maîtres doivent aujourd'hui regorger de richesses: car, si ces premiers vice-dieu n'eurent besoin que d'un écu, ceux d'aujourd'hui ont un besoin pressant de dix millions d'écus : or, être pauvre, c'est n'avoir précisément que le nécessaire; donc nos maîtres, n'ayant pas même le nécessaire, accomplissent la loi de la pauvreté à la rigueur.

Quant aux dogmes, notre Dieu n'écrivit jamais rien, et nous savons écrire; donc c'est à nous d'écrire les dogmes : aussi les avons-nous fabriqués avec le temps, selon le besoin. Par exemple, nous avons fait du mariage le signe visible d'une chose invisible : cela fait que tous les procès suscités pour cause de mariage ressortissent de tous les coins de l'Europe à notre ribunal de Roume, parce que nous seuls pouvons voir des choses invisibles. C'est une source abondante de trésors qui coule dans notre chambre sacrée des finances, pour étancher la soif de notre pauvreté.

Je lui demandai si la chambre sacrée n'avait pas encore d'autres ressources. Nous n'y avons pas manqué, dit-il; nous tirons parti des vivants et des morts. Par exemple, dès qu'une âme est trépassée, nous l'envoyons dans une infirmerie; nous lui fesons prendre médecine dans l'apothicairerie des âmes: et vous ne sauriez croire combien cette apothicairerie nous vaut d'argent. -Comment cela, monsignor? car il me semble que la bourse d'une âme est d'ordinaire assez mal garnie. -- Cela est vrai, signor; mais elles ont des parents, qui sont bien aises de retirer leurs parents morts de l'infirmerie, et de les faire placer dans un lieu plus agréable. Il est triste pour une âme de passer toute une éternité à prendre médecine. Nous composons avec les vivants; ils achètent la santé des âmes de leurs défunts parents, les uns plus cher, les autres à meilleur compte, selon leurs facultés. Nous leur délivrons des billets pour l'apothicairerie. Je vous assure que c'est un de nos meilleurs revenus.

Mais, monsignor, comment ces billets parviennent-lis aux âmes? Il se mit à rire. C'est l'affaire des parents, dit-il; et puis ne vous ai-je pas dit que nous avons un pouvoir incontestable sur les choses invisibles?

Ce monsignor me paraît bien dessalé; je me

forme beaucoup avec lui, et je me sens déjà tout la autre.

\*\*\*\*\*\*

## **OUINZIÈME LETTRE**

#### D'AMABED.

Tu dois savoir, mon cher Shastasid, que le cicéron à qui monsignor m'a recommandé, et dont ie t'ai dit un mot dans mes précédentes lettres, est un homme fort intelligent qui montre aux étrangers les curiosités de l'ancienne Roume et de la nouvelle. L'une et l'autre, comme tu le vois, ont commandé aux rois; mais les premiers Romains acquirent leur pouvoir par leur épée, et les derniers par leur plume. La discipline militaire donna l'empire aux césars, dont in connais l'histoire : la discipline monastique donne une autre espèce d'empire à ces vice-dieu qu'on appelle papes. On voit des processions dans la même place où l'on voyait autrefois des triomphes. Les cicérons expliquent tout cela aux étrangers ; ils leur fournissent des livres et des filles. Pour moi, qui ne veux pas faire d'infidélité à ma belle Adaté. tout jeune que je suis, je me borne aux livres, et l'étudie principalement la religion du pays, qui me divertit beaucoup.

Je lisais avec mon cicéron l'histoire de la vie du dieu du pays : elle est fort extraordinaire. C'était un homme qui séchait des figuiers d'nne seule parole, qui changeait l'eau en vin, et qui noyait des cochons. Il avait beaucoup d'ennemis : tu sais qu'il était né dans une bourgade appartenante à l'empereur de Roume. Ses ennemis étaient malins; ils lui demandèrent un jour s'ils devaient paver le tribut à l'empereur; il leur répondit : Rendez au prince ce qui est au prince; mais rendez à Dieu ce qui est à Dieu. Cette réponse me paraît sage; nous en parlions, mon cicéron et moi, lorsque monsignor est entré. Je lui ai dit beaucoup de bien de son dieu, et je l'ai prié de m'expliquer comment sa chambre des finances observait ce précepte, en prenaut tout pour elle, et en ne donnant rien à l'empereur : car tu dois savoir que , bien que les Romains aient un vice-dieu , ils ont un empereur aussi auguel même ils donnent le titre de roi des Romains. Voici ce que cet homme très avisé m'a répondu :

Il est vrai que nous avons un empereur; mais il ne l'est qu'en peinture; il est benni de Ronme; il n'y a pas seulement une maison; nous le laissons habiter auprès d'un grand fleuve qui est gelé quatre mois do l'année, dans un pays dont

le langage écorche nos oreilles. Le véritable empereur est le pape, puisqu'il règne dans la capitale de l'empire. Ainsi : Rendez à l'empereur, veut dire Rendez au pape; Rendez à Dieu signifie encore Rendez au pape, puisqu'en effet il est vicedieu. Il est sœul le maltre de tous les cœurs et de toutes les bourses. Si l'autre empereur, qui de meure sur un grand fleuve, osait sœulement dire un mot, alors nous soulèverions contre lui tous les habitants des rives du grand fleuve, qui sont, pour la plupart, de gros corps sans esprit, et nous armerions contre lui les autres rois, qui partageraient avec nous ses dépouilles.

Te voilà au fait, divin Shastasid, de l'esprit de Roume. Le pape est en grand ce que le dalai-lama est en petit : s'il n'est pas immortel comme le lama. il est tout-puissant pendant sa vie, ce qui vant bien mieux. Si quelquesois on lui résiste, si on le dépose, si on lui donne des soufflets, on si même on le tue entre les bras de sa maîtresse, comme il est arivé quelquefois, ces inconvénients n'attaquent jamais son divin caractère. On peut lui donner cent coups d'étrivières : mais il faut tonjours croire tout ce qu'il dit. Le pape meurt; la papauté est immortelle. Il y a eu trois ou quatre vice-dieu à la fois qui disputaient cette place. Alors la divinité était partagée entre eux : chacun en avait sa part; chacun était infaillible dans son parti.

J'ai demandé à monsignor par quel art sa cour est parvenue à gouverner toutes les autres cours. Il faut peu d'art, me dit-il, aux gens d'esprit, pour conduire les sots. J'ai voulu savoir si on ne s'était jamais révolté contre les décisions du vice-dieu. Il m'a avoué qu'il y avait eu des hommes assez téméraires pour lever les yeux; mais qu'on les leur avait crevés aussitôt, on qu'on avait exterminé ces misérables, et que ces révoltes n'avaient jamais servi, jusqu'à présent, qu'à mieux affermir l'infaillibilité sur le trône de la vérité.

On vient enfin de nommer un nouveau vicedieu. Les cloches sonnent, on frappe les tambours, les trompettes éclatent, le canon tire, ceut mille voix lui répondent. Je l'informerai de tout ce que j'aurai vu.

Saint-Ange; Étienne 18, sabré au visage par les Romains; Jean XII, déposé par l'empereur Othon 1°, assassiné chez

une de ses maltresses ;
Benoît v , exilé nar l'empereur Othon !\*\* ;

Benoît vii, étranglé par le bâtard de Jean x;

Benoît ix. qui achela le pontificat, lui troisième, et revendit sa part, etc. Ils étaient tous infaillibles.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Jean vIII, assassiné à coups de marteau par un mari jaloux; Jean x, amant de Théodora, étranglé dans son lit; Étienne vIII, enfermé au château qu'on appelle aujourd'hui

Le Danube.

#### SEIZIÈME LETTRE

D'AMABED.

Ce fut le 25 du mois du crocodile, et le 45 de la planète de Mars, comme on dit ici, que des hommes vêtus de ronge et inspirés élurent l'homme infaillible, devant qui je dois être jugé, aussi bien que Charme des yeux, en qualité d'apostata.

Ce dieu en terre s'appelle Leone ', dixième du nom. C'est un très bel homme de trente-quatre à trente-cinq ans, et fort aimable; les femmes sont folles de lui. Il était attaqué d'un mal immonde, qui n'est bien connu encore qu'en Europe, mais dont les Portugais commencent à faire part à l'indoustan. On croyait qu'il en mourrait, et c'est pourquoi on l'a élu, afin que cette sublime place fût bientôt vacante; mais il est guéri, et il se moque de ceux qui l'ont nommé.

Rien n'a été si magnifique que son couronnement; il y a dépensé cinq millions de roupies pour subvenir aux nécessités de son dieu, qui a été si paurre. Je ne l'ai pu écrire dans le fracas de nos fêtes: elles se sont succédé si rapidement, il a fallu passer par tant de plaisirs, que le loisir a été impossible.

Le vice-dieu Leone a donné des divertissements dont un las point d'idée. Il y en a un surtout, qu'on appelle comédie, qui me plaît beaucoup plus que tous les autres ensemble. C'est une représentation de la vie humaine; c'est un tableau vivant; les personnages parlent et agissent; ils exposent leurs intérêts; ils développent leurs passions; ils remuent l'âme des spectateurs.

La comédie que je vis avant-hier chez le pape est intitulée la Mandragora 2. Le sujet de la pièce est un jeune homme adroit qui veut coucher avec la femme de son voisin. Il engage avec de l'argent un moine, un Fa tutto ou un Fa molto, à séduire sa maîtresse, et à faire tomber son mari dans un piège ridicule. On so moque tout le long de la pièce de la religion que l'Europe professe, dont Roume est le centre, et dont le siège papal est le trône. De tels plaisirs te paraîtront peut-être in-décents, mon cher et pieux Shastasid. Charme des yeux en a été scandalisée; mais la comédie est si jolie, que le plaisir l'a emporté sur le scandale.

Les festins, les bals, les belles cérémonies de la religion, les danseurs de corde, se sont succédé tour à tour cans interruption. Les bals surtout sont fort plaisants. Chaque personne invitée au bal met un habit étranger, et un visage de carton par-dessus le sien. On tient sous ce déguisement des propos à faire écleter de rire. Pendant les re-

pas il y a toujours une musique très agréable; enfin c'est un enchantement.

On m'a compté qu'un vice-dieu, prédécesseur de Leone, nommé Alexandre, sixième du nom, avait donné aux noces d'une de ses bâtardes une fête bien plus extraordinaire. Il y fit danser cinquante filles toutes nues. Les brachmanes n'ont jamais institué de pareilles danses: tu vois que chaque pays a ses coutumes. Je t'embrasse avec respect, et je te quitte pour aller danser avec ma belle Adalé. Que Birma te comble de bénédictions.

\*\*\*\*\*

## DIX-SEPTIÉME LETTRE

D'AMABED.

Vraiment, mon grand brame, tous les vice-dieu n'ont pas été si plaisants que celui-ci. C'est un plaisir de vivre sous sa domination. Le défunt, nommé Jules, était d'un caractère différent; c'était un vieux soldat turbulent, qui aimait la guerre comme un fou; toujours à cheval, toujours le casque en tête, distribuant des bénédictions et des coups de sabre, attaquant tous ses voisins, damuant leurs âmes, et tuant leurs corps, autant qu'il le pouvait : il est mort d'un accès de colère. Quel diable de vice-dieu on avait là! croirais-tu bien qu'avec un morceau de papier il s'imaginait dépouiller les rois de leurs royaumes? Il s'avisa de détrôner de cette manière le roi d'un pays assez beau qu'on appelle la France. Ce roi était un fort bon homme, il passe ici pour un sot, parce qu'il n'a pas été heureux. Ce pauvre prince fut obligé d'assembler un jour les plus savants hommes de son royaume " pour leur demander s'il lui était permis de se défendre contre un vice-dieu qui le détrônait avec du papier. C'est être bien bon que de faire une question pareille l j'en témoignais ma surprise au monsignor violet, qui m'a pris en amitié. Est-il possible, lui disais-je, qu'on soit si sot en Europe? J'ai bien peur, me dit-il, que les vice-

\*Le pape Jules II excommunia le rol de France Louis XII, en 1810. Il sint le vyrame de Prance en interfit, et le donna au premier qui voudrait éra saisir. Cette excommunication et cette interdiction furent réliérée en 1812. On a peine à concevoir aujourd'hui cet excès d'insolence et de ridicule. Mais depuis Grégoire vir. In 9° ent presente aucum érèque de Romeq ui ne fluo qui ne voulât faire et défaire dessouverains, selon son bon plaint. Tous les souverains méritaient cet indime traitment, puisqu'ils avaient été assez imbéciles enx-mêmes pour fortifier clez leurs sujet ofjoint on de l'institibilité du pape, et son pouvoir sur foutes les Églises. Ils s'étaient douné eux-mêmes des fers qu'il était tres d'iffinité de briser. Le gouvernement îb parnout un chaos formé par la supersition. La raiso ne de de l'autour de l'autour

<sup>4</sup> Léon 1

<sup>\*</sup> La Mandragora est de Machiavel.

dieu n'abusent tant de la complaisance des hommes, qu'à la fin ils leur donneront de l'esprit.

Il faudra donc qu'il y ait des révolutions dans la religion de l'Europe. Ce qui te surprendra, docte et pénétrant Shastasid, c'est qu'il ne s'en fit point sous le vice-dieu Alexandre, qui régnait avant Jules. Il fesait assassiner, pendre, noyer, empoisonner impunément tous les seigneurs ses voisins. Un de ses cinq bâtards fut l'instrument de cette foule de crimes, à la vue de toute l'Italie. Comment les peuples persistèrent-ils dans la religion de ce monstre l c'est celui-là même qui fesait danser les filles sans aucun ornement superflu. Ses scandales devaient inspirer le mépris, ses barbaries devaient aiguiser contre lui mille poignards: cependant il vécut honoré et paisible dans sa cour. La raison en est, à mon avis, que les prêtres gagnaient à tous ses crimes, et que les peuples n'y perdaient rien. Dès qu'on vexera trop les peuples, ils briseront leurs liens. Cent coups de bélier n'ont pu ébranler le colosse, un caillou le jettera par terre. C'est ce que disent ici les gens déliés qui se piquent de prévoir.

Enfin les fêtes sont finies; il n'en faut pas trop; rien ne lasse comme les choses extraordinaires devenues communes. Il n'y a que les besoins renaissants qui puissent donner du plaisir tous les jours. Je me recommande à tes saintes prières.

#### \*\*\*\*\*\*\*

# DIX-HUITIEME LETTRE

L'infaillible nous a voulu voir en particulier, Charme des yeux et moi. Notre monsignor nous a conduit sains son palais. Il nous a fait mettre à genoux trois fois. Le vice-dieu nous a fait baiser son pied droit en se tenant les côtés de rire. Il nous a demandé si le P. Fa tutto nous avait convertis, et si en effet nous étions chrétiens. Ma femme a répoudu que le P. Fa tutto était un insolent; et le pape s'est mis à rire encore plus fort. Il a donné deux baisers à ma femme et à moi aussi,

Ensuite il nous a fait asseoir à côté de son petit lit de baise-pieds. Il nous a demandé comment on fesait l'amour à Bénarès, à quel âge on mariait communément les filles, si le grand Brama avait un sérail. Ma femme rougissait; je répondais avec une modestie respectueuse: ensuite il nous a congédiés, en nous recommandant le christianisme, en nous embrassant, et en nous donnant des penties claques sur les fesses en signe de bonté. Nous avons rencontré en sortant les Pères Fa tutto et Fa molto qui nous ont baisé le bas de la robe. Le

premier moment, qui commande toujours à l'âme, nous a fait d'abord reculer avec horreur, ma femme et moi; mais le violet nous a dit : Vous n'êtes pas encore entièrement formés; ne manquez pas de faire mille caresses à ces bons Pères; c'est un devoir essentiel dans ce pays-ci d'embrasser ses plus grands ennemis : vous les ferez empoisonner, si vous pouvez, à la première occasion; mais, en attendant, vous ne pouvez leur marquer trop d'amitié. Je les embrassai donc ; mais Charme des yeux leur fit une révérence sort sèche, et Fa tutto la lorgnait du coin de l'œil, en s'inclinant jusqu'à terre devant elle. Tout ceci est un enchantement; nous passous nos iours à nous étonner. En vérité je doute que Maduré soit plus agréable que Roume.

## DIX-NEUVIEME LETTRE

#### D'AMABED.

Point de justice du P. Fa tutto. Hier notre jeune Déra s'avisa d'aller le matin, par curiosité, dans un petit temple. Le peuple était à genoux; un brame du pays, vêtu magnifiquement, se courbait sur une table; il tournait le derrière au peuple. On dit qu'il fesait Dieu. Dès qu'il eut fait Dieu, if se montra par-devant. Déra fit un cri, et dit : Voila le coquin qui m'a violée! Heureusement; dans l'excès de sa douleur et de sa surprise, elle prononca ces paroles en iudien. On m'assure que si le peuple les avait comprises , la canaille se serait jetée sur elle comme sur une sorcière. Fa tutto lui répondit en italien : Ma fille , la grâce de la vierge Marie soit avec vous | parlez plus bas. Elle revint tout éperdue nous conter la chose. Nos amis nous ont conseillé de ne nous jamais plaindre. Ils nous ont dit que Fa tutto est un saint, et qu'il ne faut jamais mal parler des saints. Que veux-tu? ce qui est fait est fait. Nous prenons en patience tous les agréments qu'on nous fait goûter dans ce pays-ci. Chaque jour nous apprend des choses dont nous ne nous doutions pas. On se forme beaucoup par les vovages.

Il est venu à la cour de Leone un grand poête : son nom est messer Ariosto; il n'aime pas les moines : voici comme il parle d'eux

Non sa quel che sia amor, non sa che vaglia La caritade; e quindi avvien che i frati Sono si ingorda e si crudel canaglia '.

Cela veut dire en indien :

Modermen sebar eso. La te ben sofa meso.

' Arioste , Satire sur le mariage,

Tu sens quelle supériorité la langue indienne, qui est si antique, conservera toujours sur tous les jargons nouveaux de l'Europe: nous exprimons en quatre mots ce qu'ils ont de la peine à faire eutendre en dix. Je conçois bien que cet Ariosto dise que les moines sont de la canaille; mais je ne sais pourquoi il prétend qu'ils ne connaissent point l'amour : hélas l nous en savons des nouvelles. Peut-êtreentend-il qu'ils jouissent, et qu'ils n'aiment point.

#### VINGTIÈME LETTRE

D'AMABED.

Il y a quelques jours, mon cher grand brame, que je ne l'ai écrit. Les empressements dont on nous honore en sont la cause. Notre monsignor nous donna un excellent repas, avec deux jeunes gens vètus de rouge de la tête aux pieds. Leur dignité est cardinal, comme qui dirait gond de porte: l'un est le cardinal Sacripante, et l'autre le cardinal Faquinetti. Ils sont les premiers de la terre après le vice-dieu: aussi sont-ils intitulés vicaires du vicaire. Leur droit, qui est sans doute droit divin, est d'être égaux aux rois et supérieurs

aux princes, et d'avoir surtout d'immenses richesses. Ils méritent bien tout cela, vu la grande utilité dont ils sont au monde.

Ces deux gentilshommes, en dinant avec nous, proposèrent de nous mener passer quelques jours à leurs maisons de campagne; car c'est à qui nous aura. Après s'être disputé la préférence le plus plaisamment du monde, Faquinetti s'est emparé de la belle Adaté, et j'ai été le partage de Sacripante, à condition qu'ils changeraient le lendemain, et que le troisème jour nous nous rassemblerions tous quatre. Déra était du voyage. Je ne sais comment te conter ce qui nous est arrivé; je vais pourtant essayer de m'en tirer.

les finit le manuscrit des lettres d'Amabed. On a cherché dans toutes les bibliothèques de Maduré et de Bénarès la suite de ces lettres; il est sûr qu'elle n'existe pas.

Ainsi, supposé que quelque malheureux faussaire imprime jamais le reste des aventures des deux jeunes Indiens, nouvelles Lettres d'Amabed, nouvelles Lettres de Charme des yeux, Réponses du grand brame Shastasid, le lecteur peut être sûr qu'on le trompe et qu'on l'ennuie, comme il est arrivé cent fois en cas pareil.

# AVENTURE DE LA MÉMOIRE.

4773

Le genre humain pensant, c'est-à-dire la cent millième partie du genre humain, tout au plus, avait cru long-temps, ou du moins avait souvent répété, que nous n'avions d'idées que par nos sens, et que la mémoire est le seul instrument par lequel nous puissions joindre deux idées et deux mots ensemble.

C'est pourquoi Jupiter, représentant la nature, fut amoureux de Mnémosyne, déesse de la mémoire, dès le premier moment qu'il la vit; et de ce mariage naquirent les neuf muses, qui furent les inventrices de tous les arts.

Ce dogme, sur lequel sont fondées toutes nos connaissances, fut reçu universellement, et même la Nonsobre 'l'embrassa dès qu'elle fut née, quoique ce fût une vérité. moitié géomètre, moitié chimérique ', lequel argumenta contre les cinq sens et contre la mémoire;
et il ditau petit nombre du genre humain pensant:
Yous vous êtes trompés jusqu'à présent, car vos
sens sont inutiles, car les idées sont innées chez
vous avant qu'aucun de vos sens pût agir, car
vous aviez toutes les notions nécessaires lorsque
vous vintes au monde; vous saviez tout sans avoir
jamais rien senti; toutes vos idées, nées avec
vous, étaient présentes à votre intelligence, nommée âme, sans le secours de la mémoire. Cette
mémoire n'est bonne à rien.

Quelque temps après vint un argumenteur,

La Nonsobre condamna cette proposition, non parce qu'elle était ridicule, mais parce qu'elle était nouvelle : cependant, lorsque ensuite un

Anagramme de Sorbonne.

Malebranche.

Anglais se fut mis à prouver, et même longuement, qu'il n'y avait point d'idées innées, que rien n'était plus nécessaire que les einq sens, que la mémoire servait beaucoup à retenir les choses recues par les einq sens, elle condamna ses propres sentiments, parce qu'ils étaient devenns ceux d'un Anglais. En conséquence elle ordonna au genre humain de eroire désormais aux idées innées. et de ne plus croire aux einq sens et à la mémoire. Le genre humain, au lieu d'obéir, se moqua de la Nonsobre, laquelle se mit en telle colère, qu'elle voulnt faire brûler un philosophe; car ce philosophe avait dit qu'il est impossible d'avoir une idée complète d'un fromage, à moins d'en avoir vu et d'en avoir mangé; et même le scélérat osa avancer que les hommes et les femmes n'auraient jamais on travailler en tapisserie, s'ils n'avaient pas eu des aiguilles et des doigts pour les enfiler.

Les liolisteois <sup>2</sup> se joignirent à la Nonsobre pour la première fois de leur vie; et les séjanistes <sup>2</sup>, ennemis mortels des liolisteois, se réunirent pour un moment à eux; ils appelèrent à leur secours les anciens dicastériques, qui étaient de grands philosophes; et tous ensemble, avant de mourir, proscrivirent la mémoire et les cinq sens, et l'auteur qui avait dit du bien de ces six choses.

Un cheval se trouva présent au jugement que prononcèrent ces messieurs, quoiqu'il ne fût pas de la même espèce, et qu'il y eût entre lui et eux plusieurs différences, comme celle de la taille, de la voix, de l'égalité des erins et des oreilles; ce cheval, dis-je, qui avait du sens aussi bien que des sens, en parla un jour à l'égase dans mon écurie; et l'égase alla raconter aux muses cette histoire avec sa vivacité ordinaire.

Les muses, qui depuis cent ans avaient singulierement favorisé le pays long-temps barbare où cette scène se passait, furent extrêmement seandalisées; elles aimaient tendrement Mémoire ou Mnémosyne, leur mère, à laquelle ces neuf filles sont redevables de tout ce qu'elles savent. L'ingratitude des hommes les irrita. Elles ne firent point de satires contre les anciens dicastériques, les liolisteois, les séjanistes et la Nonsobre, parce que les satires ne corrigent personne, irritent les sots, et les rendent encore plus méchants. Elles imaginèrent un moyen de les éclairer en les punissant. Les hommes avaient blasphémé la mémoire; les muses leur ôtèrent ce don des dieux, afin qu'ils apprissent une bonne fois ce qu'on est sans son seconrs.

Il arriva done qu'au milieu d'une belle nuit tous les cerveaux s'appesantirent, de façon que le lendemain matin tout le monde se réveilla sans avoir le moindre souveir du passé. Quelques dieastériques, couchés avec leurs femmes, voulurent s'approcher d'elles par un reste d'instinct indépendant de la mémoire. Les femmes, qui n'ont eu que très rarement l'instinct d'embrasser leurs maris, rejetèrent leurs caresses dégoûtantes avec aigrenr. Les maris se fâchèrent, les femmes crièrent, et la plupart des ménages en vincent aux coups.

Messieurs, trouvant un bonnet carré, s'en servirent pour certains besoins que ni la mémoire ni le bon sens ne soulagent. Mesdames employèrent les pots de leur toilette aux mêmes usages; les domestiques, ne se sonvenant plns du marché qu'ils avaient fait avec leurs maîtres, entrèrent dans leurs chambres sans savoir où ils étaient ; mais, comme l'homme est né curieux, ils ouvrirent tous les tiroirs; et comme l'homme aime naturellement l'éclat de l'argent et de l'or, sans avoir pour cela besoin de mémoire, ils prirent tout ce qu'ils en trouvèrent sous la main. Les maîtres voulurent crier au voleur; mais l'idée de voleur étant sortie de leur cerveau, le mot ne put arriver sur leur langue. Chacun avant oublié sen idiome, artieulait des sons informes. C'était bien pis qu'à Babel, où chaeun inventait sur-le-champ une laugue nouvelle. Le sentiment inné dans le sens des jeunes valets pour les jolies femmes agit si puissamment, que ces insolents se jetèrent étourdiment sur les premières femmes ou filles qu'ils trouvèrent, soit cabaretières, soit présidentes; et celles-ci, ne se souvenant plus des leçons de pudeur, les laissèrent faire en toute liberté.

Il fallut d'iner; personne ne savait plus comment il fallait s'y prendre. Personne n'avait été au marché, ni pour vendre ni pour acheter. Les domestiques avaient pris les habits des maîtres, et les maîtres cux des domestiques. Tout le monde se regardait avec des yeux hébétés. Ceux qui avaient le plus de génie pour se procurer le nécessaire (et c'étaient les gens du peuple) trouvèrent un peu à vivre : les autres manquèrent de tout. Le premier président, l'archevêque, allaient tout nus, et leurs palefreniers étaient les uns en robes ronges, les autres en dalmatiques; tout était confondu, tout allait périr de misère et de faim, faute de s'entendre.

Au bout de quelques jours les mases eurent pitié de cette pauvre race : elles sont bonnes, quoiqu'elles fassent sentir quelquefois leur colère aux méchants : elles supplièrent donc leur mère de rendre à ces blasphémateurs la mémoire qu'elle leur avait ôtée. Mnémosyne descendit au séjour des contraires, dans lequel on l'avait insultée avec tant de témérité, et leur parla en ces mots :

« Imbéciles, je vous pardonne; mais-ressouve-

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Locke. — <sup>5</sup> Les loiolistes ou jésuites, dont le fondateur est Ignace de Loyola. — <sup>5</sup> Les jansénistes.

nes-vous que sans les sens il n'y a point de mé moire, et que sans la mémoire il n'y a point
 d'esprit.

Les dicastériques la remercièrent assez sèchement, et arrêtèrent qu'on lui ferait des remontrances. Les séjanistes mirent toute cetta aventnre dans leur gazette; on s'aperçut qu'ils n'étaient pas encore guéris. Les liolisteois en firent une intrigue de cour. Maltre Cogé, tout ébahi de l'aventure, et n'y entendant rien, dit à ses écoliers de

cinquième ce bel axiome : « Non magis musis quam » hominibus infensa est ista que vocatur memo-» ria '. »

Ce conte est une alluson aux arrêis du Parlement, aux censures de la Sorbonne, aux libelles des jouefisites, aux lintrigues des Jéssilotes en fireur des lides inmés, que tous avaient combattues dans leur nouveauté; on sait qu'il est de la nature des théologiens de persécute les opinions philosophiques de leur siècle, et d'arranger leur religion sur les opinions philosophiques du siècle précédent.

Quant à l'axiome de Cogé, voyez le Discours de Mº Belleguier ( PEILOSOPBIE, tome vi ).

# LE TAUREAU BLANC,

TRADUIT DU SYRIAQUE PAR M. MAMAKI,

INTERPRÈTE DU ROI D'ANGLETERRE POUR LES LANGUES ORIENTALES. - 1774.

# CHAPITRE L

Comment la princesse Amaside rencontre un bœuf.

La jeune princesse Amaside, fille d'Amasis, roi de Tanis en Égypte, se promenait sur le chemin de Péluse avec les dames de sa suite. Elle était plongée dans une tristesse profonde; les larmes coulaient de ses beaux yeux. On sait quel était le sujet de sa douleur, et combien elle craignait de déplaire au roi son père par sa douleur même. Le vieillard Mambrès, ancien mage et eunuque des pharaons, était auprès d'elle, et ne la quittait presque jamais. Il la vit naître, il l'éleva, il lui enseigna tout ce qu'il est permis à une belle princesse de savoir des sciences de l'Égypte. L'esprit d'Amaside égalait sa beauté; elle était aussi sensible, aussi tendre que charmante, et c'était cette sensibilité qui lui codtait tant de pleurs.

La princesse était âgée de vingt-quatre ans; le mage Mambrès en avait environ treize cents. C'était lui, comme on sait, qui avait en avec le grand Moise cette dispute fameuse dans laquelle la victoire fut long-temps balancée entre ces deux profonds philosophes. Si Mambrès succomba, ce ne fut que par la protection visible des puissances célestes qui favorisèrent son rival; il fallut des dieux pour vaincre Mambrès. L'âge affaiblit cette têtes supérieure aux autres têtes, et cette puissance qui avait résisté à la puissance universelle; mais il lui resta toujours un grand fonds de raison: il ressemblait à ces bâtiments immenses de l'antique Ègypte dont les ruines attestent la grandeur. Mambrès près dont les ruines attestent la grandeur. Mambrès puis de la company de la co

brès était encore fort bon pour le conseil; et quoiqu'un peu vieux, il avait l'âme très compatissante.

Amasis le fit surintendaut de la maison de sa fille; et il s'acquittait de cette charge avec sa sagesse ordinaire : la belle Amaside l'attendrissait par ses soupirs. O mon amant | mon jeune et cher amant! s'écriait-elle quelquefois; ô le plus grand des vainqueurs, le plus accompli, le plus beau des hommes ! quoi l depuis près de sept ans tu as disparu de la terre! quel dieu t'a enlevé à ta tendre Amaside? L'univers aurait célébré et pleuré ton trépas. Tu n'es point mort, les savants prophètes de l'Égypte en conviennent : mais tu es mort pour moi, je suis scule sur la terre, elle est déserte. Par quel étrange prodige as-tu abandonné ton trône et ta maîtresse? Ton trône! il était le premier du monde, et c'est peu de chose; mais moi, qui l'adore, ô mon cher Na..... | Elle allait achever. Tremblez de prononcer ce nom fatal, lui dit le sage Mambrès, ancien eunuque et mage des pharaons. Vous seriez peut-être décelée par quelqu'une de vos dames du palais. Elles vous sont toutes très dévouées, et toutes les belles dames se font sans doute un mérite de servir les passions des belles princesses; mais enfin il peut se trouver une indiscrète, et même à toute force une perfide. Vous savez que le roi votre père, qui d'ailleurs vous aime, a juré de vous faire couper le cou si vous prononciez ce nom terrible toujours prêt à vous échapper. Pleurez, mais taisez-vous. Cette loi est bien dure, mais vous n'avez pas été élevée dans la sagesse égyptienne rour ne savoir pas commander à votre langue. Songez qu'Harpocrate, l'un de nos plus grands dieux, a toujours le doigt sur sa bouche. La belle Amaside pleura, et ne parla plus.

Comme elle avançait en silence vers les bords du Nil, elle aperçut de loin, sous un bocage baigné par le fleuve, une vicille femme couverte de lambeaux gris, assise sur un tertre. Elle avait auprès d'elle une ânesse, un chien, un bouc. Vis-à-vis d'elle était un serpent qui n'était pas comme les serpents ordinaires, car ses yeux étaient aussi tendres qu'animés; sa physionomie était noble et intéressante; sa peau brillait des couleurs les plus vives et les plus douces. Un énorme poisson, à moitié plongé dans le fleuve, n'était pas la moins étonnante personne de la compagnie. Il y avait sur une branche un corbeau et un pigeon. Toutes ces créatures semblaient avoir ensemble une conversation assez animée.

Hélas! dit la princesse tout bas, ces gens-là parlent sans doute de leurs amours, et il ne m'est pas permis de prononcer le nom de ce que j'aime!

La vieille tenait à la main une chaîne légère d'acier, longue de cent brasses, à laquelle était attaché un taureau qui paissait dans la prairie. Ce taureau était blanc, fait au tour, potelé, léger même, ce qui est bien rare. Ses cornes étaient d'ivoire. C'était ce qu'on vit jamais de plus beau dans son espèce. Celui de Pasiphaé, celui dont Jupiter prit la figure pour enlever Europe, n'approchaient pas de ce superhe animal. La charmante génisse en laquelle Isis fut changée aurait à peine été digne de lui.

Dès qu'il vit la princesse, il courut vers elle avec la rapidité d'un jeune cheval arabe qui franchit les vastes plaincs et les fleuves de l'antique Saana, pour s'approcher de la brillante cavale qui règne dans son cœur, et qui fait dresser ses oreilles. La vieille fesait ses efforts pour le retenir; le serpent semblait l'épouvanter par ses sissements; le chien le suivait et lui mordait ses belles jambes ; l'ânesse traversait son chemin, et lui détachait des ruades pour le faire retourner. Le gros poisson remontait le Nil, et, s'élançant hors de l'eau, menaçait de le dévorer; le bouc restait immobile et saisi de crainte; le corbeau voltigeait autour de la tête du taureau, comme s'il eût voulu s'efforcer de lui crever les yeux. La colombe seule l'accompagnait par curiosité, et lui applaudissait par un doux murmure.

Un spectacle si extraordinaire rejeta Mambrès dans ses sérieuses pensées. Cependant le taureau lalanc, tirant après lui sa chaîne et la vieille, était déjà parvenu auprès de la princesse, qui était saisie d'étonnement et de peur. Il se jette à ses pieds, il les baise, il verse des larmes, il la regarde a vec des yeux où régnait un mélange inouî de douleur

et de joie. Il n'osait mugir, de peur d'effaroucher la belle Amaside. Il ne pouvait parler. Un faible usage de la voix accordé par le ciel à quelques animaux lui était interdit; mais toutes ses actions étaient éloquentes. Il plut beaucoup à la princesse. Elle sentit qu'un léger amusement pouvait suspendre pour quelques moments les chagrins les plus douloureux. Voilà, disait-elle, un animal bien aimable; je voudrais l'avoir dans mon écurie.

A ces mots, le taureau plia les quatre genoux, et baisa la terre. Il m'entend! s'écria la princesse, il me témoigne qu'il veut m'appartenir. Ah! divin mage, divin eunuque, donnez-moi cette consolation, achetez ce beau chérubin\*; faites le prix avec la vieille, à laquelle il appartient sans doute. Je veux que cet animal soit à moi; ne me refusez pas cette consolation innocente. Toutes les dames du palais joignirent leurs instances aux prières de la princesse. Mambrès se laissa toucher, et alla parler à la vieille.

# CHAPITRE II.

Comment le sage Mambrès, ci-devant sorcier de Pharaon, reconnut une vieille, et comme il fut reconnu par elic.

Madame, lui dit-il, vous savez que les filles, et surtout les princesses, ont besoin de se divertir. La fille du roi est folle de votre taureau; je vous prie de nous le vendre, vous serez payée argent comptant.

Seigneur. Iui répondit la vieille, ce précieux animal n'est point a moi. Je suis chargée, moi et toutes les bêtes que vous avez vues, de le garder avec soin, d'observer toutes ses démarches, et d'en rendre compte. Dieu me préserve de vouloir jamais vendre cet animal impayable!

Mambrès, à ce discours, se sentit éclairé de quelques traits d'une lumière confuse qu'il ne démétait pas encore. Il regarda la vieille au manteau gris avec plus d'attention : Respectable dame, lui dit-il, ou je me trompe, ou je vous ai vue autrefois. Je ne me trompe pas, répondit la vieille; je vous ai vu, seigneur, il y a sept cents ans, dans un voyage que je fis de Syrie en Egypte, quelques moisaprès la destruction de Troie, lorsque fliram régnait ATyr, et Nephel Kerès sur l'antique Egypte.

Ah! madame, s'écria le vieillard, vous étes l'auguste pythonisse d'Endor. Et vous, seigneur, lui dit la pythonisse en l'embrassant, vous êtes le grand Mambrès d'Egypte.

O rencontre imprévuel jour mémorable l décrets éternels l dit Mambrès; ce n'est pas, sans doute,

<sup>\*</sup> Chérub, en chaldéen et en syriaque, signifie un bœuf.

sans un ordre de la Providence universelle que nous nous retrouvons dans cette prairie sur les rivages du Nil, près de la superbe ville de Tauis. Quoi l c'est vous, madame, qui êtes si fameuse sur les bords de votre petit Jourdain, et la première personne du monde pour faire venir des ombres! — Quoi l c'est vous, seigneur, qui êtes si fameux pour changer les bagnettes en serpents, le jour en ténèbres, et les rivières en sang l — Oui, madame; mais mon grand âge affaiblit une partie de mes lumières et de ma puissance. J'ignore d'où vous vient ce beau taureau blanc, et qui sont ces animaux qui veillent avec vous autour de lui. La vieille se recueillit, leva les yeux au ciel, puis rébondit en ces termes:

Mon cher Mambrès, nous sommes de la même profession; mais il m'est expressément défendu de vous dire quel est ce taureau. Je puis vous satisfaire sur les autres animaux. Vous les reconnaitrez aisément aux marques qui les caractérisent. Le serpent est celui qui persuada Ève de manger une pomme, et d'en faire manger à son mari. L'ânesse est celle qui parla dans un chemin creux à Balaam, votre contemporain. Le poisson qui a toujours sa tête hors de l'eau, est celui qui avala Jonas il y a quelques années. Ce chien est celui qui suivit l'ange Raphaël et le jeune Tobie dans le voyage qu'ils firent à Ragès en Médie, du temps du grand Salmanazar. Ce bouc est celui qui expic tous les péchés d'une nation; ce corbeau et ce pigeon sont ceux qui étaient dans l'arche de Noé : grand événement, catastrophe universelle, que presque toute la terre ignore encore! Vous voilà au fait. Mais, pour le taureau, vous n'en saurez

Mambrès écoutait avec respect. Puis il dit: L'Éternel révèle ce qu'il veut et à qui il veut, illustre pythonisse. Toutes ces bêtes, qui sont commises avec vous à la garde du taureau blanc, ne sont connues que de votre généreuse et agréable nation, qui est elle-même inconnue à presque tout le monde. Les merveilles que vous et les vôtres, et moi et les miens, nous avons opérées, seront un jour un grand sujet de doute et de scandale pour les faux sages. Heureusement elles trouveront croyance chez les sages véritables qui seront soumis aux voyants dans une petite partie du monde, et c'est tout ce qu'il faut.

Comme il prononçait ces paroles, la princesse le tira par la manche, et lui dit: Mambrès, est-ce que vous ne m'achèterez pas mon taureau? Le mage, plongé dans une réverie profonde, ne répondit rien; et Amaside versa des larmes.

Elle s'adressa alors elle-même à la vieille, et lui dit: Ma bonne, je vous conjure par tout ce que vous avez de plus cher au monde, par votre père,

par votre mère, par votre nourrice, qui sans doute vivent encore, de me vendre non seulement votre taureau, mais aussi votre pigeon, qui lui parait fort affectionné. Pour vos autres bêtes, je n'en veux point; mais je suis fille à tomber malade de vapeurs, si vous ne me vendez ce clarmant taureau blanc, qui fera tonte la douceur de ma vie.

La vieille lui baisa respectucusement les franges de sa robe de gaze, et lui dit : Princesse, mon taurcau n'est point à vendre, votre illustre mage en est instruit. Tout ce que je pourrais faire pour votre service, ce scrait de le mener paitre tous les jours près de votre palais, vous pourriez le caresser, lui donner des biscuits, le faire danser à votre aisc. Mais il faut qu'il soit continuellement sous les yeux de toutes les bêtes qui m'accompagnent, et qui sont chargées de sa garde. S'il ne veut point s'échapper, elles ne lui feront point de mal; mais s'il essaie encore de rompre sa chaîne, comme il a fait des qu'il vous a vue, malheur à lui! je ne répondrais pas de sa vie. Ce gros poisson que vous voyez l'avalerait infailliblement, et le garderait plus de trois jours dans son ventre; ou bien ce serpent, qui vous a paru peut-être assez doux et assez aimable, lui pourrait faire une piqure mortelle.

Le taureau blanc, qui entendait à merveille tout ce que disait la vicille, mais qui ne pouvait parler, accepta toutes ses propositions d'un air soumis. Il se coucha à ses pieds, mugit doucement, et regardant Amaside avec tendresse, il semblait lui dire : Venez me voir quelquefois sur l'herbe. Le serpent prit alors la parole, et lui dit : Princesse, je vous conseille de faire aveuglément tout ce que mademoiselle d'Endor vient de vous dire. L'ancese dit aussi son mot, et fut de l'avis du serpent. Amaside était affligée que ce serpent et cette ânesse parlassent si bien, et qu'un beau taureau, qui avait les sentiments si nobles et si tendres, ne pût les exprimer. Hélas! rien n'est plus commun à la cour, disait-elle tout bas; on y voit tous les jours de beaux seigneurs qui n'ont point de couversation, et des malotrus qui parlent avec assurance.

Ce serpent n'est point un malotru, dit Mambrès; ne vous y trompez pas : c'est peut-être la personne de la plus grande considération.

Le jour baissait, la princesse fut obligée de s'en retourner, après avoir bien promis de revenir le lendemain à la même heure. Ses dames du palais étaient émerveillées, et ne comprenaient rien à ce qu'elles avaient vu et entendu. Mambrès fesait ses réflexions. La princesse, songeant que le serpent avait appelé la vieille mademoiselle, conclut au lasard qu'elle était purcile, et sentit quelque af-

fliction de l'être encore; affliction respectable qu'elle cachait avec autant de scrupule que le nom de son amant.

#### CHAPITRE III.

Comment la belle Amaside eut un secret entretien avec un beau serpent.

La belle princesse recommanda le secret à ses dames sur ce qu'elles avaient vu. Elles le promirent toutes, et en effet le gardèrent un jour entier. On peut croire qu'Amaside dormit peu cette nuit. Un charme inexplicable lui rappelait sans cesse l'idée de son beau taureau. Dès qu'elle put être en liberté avec son sage Mambrès, elle lui dit ; O sagel cet animal me tourne la tête. Il occupe beaucoup la mienne, dit Mambrès. Je vois clairement que ce chérubin est fort au-dessus de son espèce. Je vois qu'il y a là un grand mystère, mais je crains un événement funeste. Votre père Amasis est violent et soupçonneux; toute cette affaire exige que vous vous conduisiez avec la plus grande prudence.

Ah I dit la princesse, j'ai trop de curiosité pour être prudente; c'est la seule passion qui puisse se joindre dans mon cœur à celle qui me dévore pour l'amant que j'ai perdu. Quoi! ne pourrai-je savoir ce que c'est que ce taureau blanc qui excite dans moi un trouble si inou!?

Madame, lui répondit Mambrès, je vous ai avoué déjà que ma science baisse à mesure que mon âge avance; mais je me trompe fort, ou le serpent est instruit de ce que vous avez tant d'envie de savoir. Il a de l'esprit; il s'explique en bons termes; il est accoutumé depuis long-temps à se mêler des affaires des dames. Ah l sans doute . dit Amaside, c'est ce beau serpent de l'Égypte, qui, en se mettant la queue dans la bouche, est le symbole de l'éternité, qui éclaire le monde dès qu'il ouvre les yeux, et qui l'obscurcit dès qu'il les ferme. - Non, madame. - C'est donc le serpent d'Esculape? - Encore moins. - C'est peut-être Jupiter sous la forme d'un serpent? - Point du tout. - Ah! je vois, c'est votre baguette que vous changeates autrefois en serpent? - Non, vous dis-je, madame; mais tous ces serpents-là sont de la niême famille. Celui-là a beaucoup de réputation dans son pays; il y passe pour le plus habile serpent qu'on ait jamais vu. Adressez-vous à lui. Toutefois je vous avertis que c'est une entreprise fort dangereuse. Si j'étais à votre place, je laisserais là le taureau, l'ânesse, le serpent, le poisson, le chien, le bouc, le corbeau, et la colombe; mais la passion vous emporte; tout ce que je puis faire est d'en avoir pitié, et de trembler. I

La princesse le conjura de lui procurer un têteà-tête avec le serpent. Mambrès, qui était bon, y consentit; et, en réfléchissant toujours profondément, il alla trouver sa pythonisse. Il lui exposa la fantaisie de sa princesse avec tant d'insinuation qu'il la persuada.

La vieille lui dit donc qu'Amaside était la maîtresse; que le serpent savait très bien vivre; qu'il était fort poli avec les dames; qu'il ne demandait pas mieux que de les obliger, et qu'il se trouverait au rendez-vous.

Le vieux mage revint apporter à la princesse cette bonne nouvelle; mais il craignait encore quelque malheur, et fesait toujours ses réflexions. Vous voulez parler au serpent, madame; ce sera quandil plaira à votre altesse. Souvenez-vous qu'il faut beaucoup le flatter, car tout animal est pétri d'amour-propre, et surtout lui. On dit même qu'il fut chassé autrefois d'un beau lieu pour son excès d'orgueil. Je ne l'ai jamais oul dire, repartit la princesse. Je le crois bien, reprit le vieillard. Alors il lui apprit tous les bruits qui avaient couru sur ce serpent si fameux. Mais, madame, quelque aventure singulière qui lui soit arrivée, vous ne ponvez arracher son secret qu'en le flattant. Il passe dans un pays voisin pour avoir joué autrefois un tour pendable aux femmes; il est juste qu'à son tour une femme le séduise. J'y ferai mon possible, dit la princesse.

Elle partit donc avec ses dames du palais et le bon mage eunuque. La vieille alors fesait paitre le taureau blanc assez loin. Mambrès laissa Amaside en liberté, et alla eutretenir sa pythonisse. La dame d'honneur causa avec l'ânesse; les dames de compagnie s'amusèrent avec le bouc, le chien, le corbeau, et la colombe. Pour le gros poisson, qui fesait peur à tout le monde, il se replongea dans le Nil par ordre de la vieille.

Le serpent alla aussitôt au-devant de' la belle Amaside dans le bocage, et ils eurent ensemble cette conversation:

#### LE SERPENT.

Vous ne sauriez croire combien je suis flatté, madame, de l'honneur, que votre altesse daigne me faire.

#### LA PRINCESSE.

Monsieur, votre grande réputation, la finesse de votre physionomie, et le brillant de vos yeux, m' ont aisément déterminée à rechercher ce tête-à-tête. Je sais, par la voix publique (si elle n'est point trompeuse), que vous avez été un grand seigneur dans le ciel empyrée.

#### LE SERPENT.

Il est vrai , madame , que j'y avais une place

assea distinguée. On prétend que je suis un favori disgracié: c'est un bruit qui a couru d'abord dans l'Inde\*. Les brachmanes sont les premiers qui ont donné une longue histoire de mes aventures. Je ne doute pas que des poètes du Nord n'en fassent un jour un poème épique bien bizarre', car, en vérité, c'est tout ce qu'on en peut faire; mais je ne suis pas tellement déchu que je n'aie encore dans ce globe-ci un domaine très considérable. l'oserais presque dire que toute la terre m'appartient.

#### LA PRINCESSE.

Je le crois, monsieur, car on dit que vous avez le talent de persuader tout ce que vous voulez, et c'est régner que de plaire.

# LE SERPENT.

J'éprouve, madame, en vous voyant et en vous écoutant, que vous avez sur moi cet empire qu'on m'attribue sur tant d'autres âmes.

#### LA PRINCESSE.

Vous êtes, je le crois, un animal vainqueur. On prétend que vous avez subjugué bien des dames, et que vous commençâtes par notre mère commune, dont j'ai oublié le nom.

#### LE SERPENT

On me fait tort: je lui donni le meilleur conseil du monde. Elle m'honorait de sa confiance. Mon avis fut qu'elle et son mari devaient se gorger du fruit de l'arbre de la science. Je crus plaire en cela au maître des choses. Un arbre si nécessaire au genre humain ne me paraissait pas planté pour être inutile. Le maître aurait-il voulu être servi par des ignorants et des idiois l'L'esprit n'estil pas fait pour s'éclairer, pour se perfectionner? ne faut-il pas connaître le bien et le mal, pour faire l'un et pour éviter l'autre? Certainement on me devait des remerciments.

#### TA DOINCREEP

Cependant on dit qu'il vous en arriva mal. C'est apparemment depuis ce temps-là que tant de ministres ont été punis d'avoir donné de bons conseils, et que tant de vrais savants et de grands génice ont été persécutés pour avoir écrit des choses utiles au genre humain.

#### LE SERPENT.

Ce sont apparemment mes ennemis, madame, qui vous ont fait ces contes. Ils vont criant que je suis mal en cour. Une preuve que j'y ai un très grand crédit, c'est qu'eux-mêmes avouent que j'entrai dans le conseil quand il fut question d'éprouver le bonhomme Job, et que j'y fus encore appelé quand on prit la résolution de tromper un certain roitelet nommé Achab '; ce fut moi seul qu'on chargea de cette commission.

#### LA PRINCESSE.

Ah l monsieur, je ne crois pas que vous soyez fait pour tromper. Mais, puisque vous êtes tou-jours dans le ministère, puis-je vous demander une grâce? j'espère qu'un seigneur si aimable ne me refusera pas.

# LE SERPENT.

Madame, vos prières sont des lois. Qu'ordonnez-vous?

#### LA PRINCESSE.

Je vous conjure de me dire ce que c'est que co beau taureau blanc pour qui j'éprouve dans moi des seutiments iucompréhensibles, qui m'attendrissent, et qui m'epouvantent. On m'a dit que vous daigneriez m'en instruire.

# LE SERPENT.

Madame, la curiosité est nécessaire à la nature humaiue, et surtout à votre aimable sexe; sans elle on croupirait dans la plus honteuse ignorance. J'ai toujours satisfait, autaut que je l'ai pu, la curiosité des dames. On m'accuse de n'avoireu celte complaisance que pour faire dépit au maître des choses. Je vous jure que mon seul but serait de vous obliger; mais la vieille a dû vous avertir qu'il y a quelque danger pour vous dans la révélation de ce secret.

# LA PRINCESSE.

Ah I c'est ce qui me rend encore plus curieuse.

# LE SERPENT.

Je reconnais là toutes les belles dames à qui j'ai rendu service.

# LA PRINCESSE.

Si vous êtes sensible, si tous les êtres se doivent des secours mutuels, si vous avez pitié d'une infortunée, ne me refusez pas.

## LE SERPENT.

Vous me fendez le cœur; il faut vous satisfaire; mais ne m'interrompez pas.

# LA PRINCESSE.

Je vous le promets.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Les brachmanes furent en effet les premiers qui imaginèrent une révolte dans le ciel, et cette fable servit long-temps après de canevas à l'histoire de la guerre des géants contre les dieux, et à quelques autres histoires.

Le Paradis perdu , de Milton.

<sup>\*</sup> Troisième livre des Rois, chapitre XXII, v. 21 et 22. Le Seigneur dit qu'il trompera Achab, noi d'Israél, sin qu'il marche en Haunol de Galsad, et qu'il y tombe. Et un espri s'avança et se présenta devant le Seigneur, et lui dit; « Comment? Out, » tu le tromperal. « Et le Seigneur lui dit; « Comment? Out, » tu le trompera, et tup présandar. Va, et fiss sind. »

#### LR SERPENT.

Il y avait un jeune roi, beau, fait à peindre, amoureux, aimé.....

#### LA PRINCESSE.

Un jeune roi! beau, fait à peindre, amoureux, uimé! et de qui? et quel était ce roi? quel âge avait-il? qu'est-il devenu? où est-il? où est son royaume? quel est son nom?

#### LE SERPENT.

Ne voilà-t-il pas que vous m'interrompez, quand j'ai commencé à peine. Prenez garde; si vous n'avez pas plus de pouvoir sur vons-même, vous êtes perdue.

#### LA PRINCESSE.

Ahl pardon, monsieur, cette indiscrétion ne m'arrivera plus; continuez, de grâce.

#### LE SERPENT.

Ce grand roi, le plus aimable et le plus valeureux des bommes, victorieux partout où il avanporté ses armes, rèvait souvent en dormant; et quand il oubliait ses rêves, il voulait que ses mages s'en ressouvinssent, et qu'ils lui apprissent ce qu'il avait rêvé, sans quoi il les fesait tons pendre, car rien n'est plus juste. Or il y a bientôt sept ans qu'il songea un beau songe dont il perdit la mémoire en se réveillant; et un jeune Juif, plein d'expérience, lui ayant expliqué son rêve, cet aimable roi fut soudain changé en bœuf\*;

#### LA PRINCESSE.

Ah! c'est mon cher Nabu..... Elle ne put achever; elle tomba évanouie. Mambrès, qui écoutait de loin, la vit tomber, et la crut morte.

# CHAPITRE IV.

Comment on voulut sacrifier le bœuf et exorciser la princesse,

Mambrès courut à elle en pleurant. Le serpent est attendri; il ne peut pleurer, mais il siffle d'un ton lugubre; il crie: Elle est morte l'Anesse répète, Elle est morte l'e corbeau le redit; tous les autres animaux paraissaient saisis de douleur, excepté le poisson de Jonas, qui a toujours été impitoyable. La dame d'honneur, les dames du palais arrivent, et s'arrachent les cheveux. Le taureau blanc, qui paissait au loin, et qui entend leurs clameurs, court au bosquet, et entraîne la vieille avec lui en poussant des mugissements dont les échos retentissent. En vain toutes les dames

versaient sur Amaside expirante leurs flacons d'eau de rose, d'œillet, de myrte, de benjoin, de baume de la Mecque, de cannelle, d'amomum, de girofle, de muscade, d'ambre gris ; elle n'avait donné aucun signe de vie; mais, dès qu'elle sentit le beau taureau blanc à ses côtés, elle revint à elle plus fraîche, plus belle, plus animée que jamais. Elle donna cent baisers à cet animal charmant, qui penchait languissamment sa tête sur son sein d'albâtre. Elle l'appelle Mon maître, mon roi, mon cœur, ma vie. Elle passe ses bras d'ivoire autour de ce cou plus blanc que la neige. La paille légère s'attache moins fortement à l'ambre, la vigne à l'ormeau, le lierre au chêne. On entendait le doux murmure de ses soupirs; on voyait ses yeux tantôt étincelants d'une tendre flamme, tantôt offusqués par ces larmes précieuses que l'amour fait répandre.

On peut juger dans quelle surprise la dance d'honneur d'Amaside et les dames de compagnie étaient plongées. Dès qu'elles furent rentrées au palais, elles racontérent toutes à leurs amants cette aventure étrange, et chacune avec des circonstances différentes, qui en augmentaient la singularité, et qui contribuent toujours à la variété de toutes les histoires.

Dès qu'Amasis , roi de Tanis , en fut informé , son cœur royal fut asisi d'une juste colère. Tel fut le courroux de Minos , quand il sut que sa fille Pasiphaé prodiguait ses tendres faveurs au père du minotaure. Ainsi frémit Junon lorsqu'elle vit Jupiter son époux caresser la belle vache lo, fille du fleuve luachus. Amasis fit enfermer la belle Amaside dans sa chambre, et mit une garde d'eunuques noirs à sa porte; puis il assembla son conseil secret.

Le grand mage Mambrès y présidait, mais il n'avait plus le même crédit qu'autrefois. Tous les ministres d'état conclurent que le taureau blanc était un sorcier. C'était tout le contraire, il était ensorcelé; mais on se trompe toujours à la cour dans ces affaires délicates.

On conclut, à la pluralité des voix, qu'il fallait exorciser la princesse, et sacrifier le taureau blanc et la vieille.

Le sage Mambrès ne voulut point choquer l'opinion du roi et du conseil. C'était à lui qu'appartenait le droit de faire les exorcismes; il pouvait les diffèrer sous un prétexte très plausible. Le dieu Apis venait de mourir à Memphis. Un dieu bœul meurt comme un autre. Il n'était permis d'exorciser personne en Égypte jusqu'a ce qu'on eût trouvé un autre bœuf qui pût remplacer le défout

Il fut donc arrêté dans le conseil qu'on atteudrait la nomination qu'on devait faire du nouveau dieu à Memphis.

<sup>\*</sup> Toute l'antiquité employait indifféremment les termes de banf et de taureau.

Le bon vieillard Mambrès sentait à quel péril sa chère princesse était exposée : il voyait quel était son amant. Les syllabes Nabu, qui lui étaient échappées, avaient décélé tout le mystère aux yeux de ce sage.

La dynastie de Memphis appartenait alors aux Babyloniens; ils conservaient ce reste de leurs conquêtes passées, qu'ils avaient faites sous le plus grand roi du monde, dont Amasis était l'ennemi mortel. Mambrès avait besoin de toute sa sagesse pour se bien conduire parmi tant de difficultés. Si le roi Amasis découvrait l'amant de sa fille, elle était morte, il l'avait juré. Le grand, le jeune, le beau roi dont elle était éprise, avait détrôné son père, qui n'avait repris son royaume de Tanis que depuis près de sept ans qu'on ne savait ce qu'était devenu l'adorable monarque, le vainqueur et l'idole des nations, le tendre et généreux amant de la charmante Amaside. Mais aussi, en sacrifiant le taureau, on fesait mourir infailliblement la belle Amaside de douleur.

Que pouvait faire Mambrès dans des circonstances si épineuses? Il va trouver sa chère nourrissonne au sortir du conseil, et lui dit: Ma belle enfant, je vous servirai; mais, je vous le répète, on vous coupera le cou si vous prononcez jamais le nom de votre amant.

Ah ! que m'importe mon cou, dit la belle Amaside, si je ne puis embrasser celui de Nabucho... ! Mon père est un bien méchant homme! nou seulement il refusa de me donner un beau prince que j'idolàtre, mais il lui déclara la guerre: et, quand il a été vaincu par mon amont, il a trouvé le secret de le changer en bœuf. A-t-on jamais vu une malice plus effroyable ? si mon père n'était pas mon père, je ne sais pas ce que je lui forais.

Ce n'est pas votre père qui lui a joué ce cruel tour, dit le sage Mambrès, c'est un Palestin, un de nos anciens ennemis, un habitant d'un petit pays compris dans la foule des états que votre auguste amant a domptés pour les policer. Ces métamorphoses ne doivent point vous surprendre; vous savez que i'en fesais autrefois de plus belles : rien n'était plus commun alors que ces changements qui étonnent aujourd'hui les sages. L'histoire véritable que nous avons lue ensemble nous a enseigné que Lycaon, roi d'Arcadie, fut changé en loup. La belle Calisto, sa fille, fut changée en ourse; lo, fille d'Inachus, notre vénérable Isis, en vache; Daphné, en laurier; Syrinx, en flûte. La belle Édith, femme de Loth, le meilleur, le plus tendre père qu'on ait jamais vu, n'est-elle pas de-

venue dans notre voisinage une grande statue de sel, très belle et très piquante, qui a conservé toutes les marques de son sexe, et qui a régulièrement ses ordinaires chaque mois, comme l'attestent les grands hommes qui l'ont vue? J'ai été témoin de ce changement dans ma jeunesse. J'ai vu cinq puissantes villes, dans le séjour du monde le plus sec et le plus aride, tranforméessiout à coup en un beau lac. On ne marchait dans mon jeune temps que sur des métamorphoses.

Eini, madame, si les exemples peuvent adoucitro peine, souvenez-vous que Vénus a changé
les Cérastes en bœufs. Je le sais, dit la malheureuse
princesse; mais les exemples consolent-is? Si
mon amant était mort, me consolerais-je par l'idée
que tous les bommes meurent? Votre peine peut
finir, dit le sage; et puisque votre tendre amant
est devenu bœuf, vous voyez bien que de beuf il
peut devenir homme. Pour moi, il faudrait que
je fusse changé en tigre ou en crocodile, si je
n'employais pas le peu de pouvoir qui me reste,
pour le service d'une princesse digne des adorations de la terre, pour la belle Amaside, que j'ai
élevée sur mes genoux, et que sa fatale destinée
met à des épreuves si cruelles.

----

# CHAPITRE V.

# Comment le sage Mambrès se conduisit sagement.

Le divin Mambrès ayant dit à la princesse tout ce qu'il fallait pour la consoler, et ne l'ayant point consolée, courut aussitôt à la vieille. Ma camarade, lui dit-il, notre métier est beau, mais il est bien dangereux ; vous courez risque d'être pendue, et votre bœuf d'être brûlé, ou noyé, ou mangé. Je ne sais point ce qu'on fera de vos autres bêtes; car, tout prophète que je suis, je sais bien peu de choses; mais cachez soigneusement le serpent et le poisson; que l'un ne mette pas sa tête hors de l'eau, et que l'autre ne sorte pas de son trou. Je placerai le bœuf dans une de mes écuries à la campagne; yous y serez avec lui, puisque vous dites qu'il ne vous est pas permis de l'abandonner. Le bouc émissaire pourra, dans l'occasion, servir d'expiatoire; nous l'enverrons dans le désert chargé des péchés de la troupe; il est accontumé à cette cérémonie, qui ne lui fait aucnn mal, ct I'on sait que tout s'expic avec un bouc qui se promène. Je vous prie seulement de me prêter tout

\* Tertullien, dans son poëme de Sodome, dit :

Dicitur et vivens allo sub corpore sexus Munificos solito dispungera sunguine menses.

Saint Irénée. liv. Iv., dit : Per naturatia ea quæ sunt consuctudinis feminæ ostendens.

Dynastic signific proprement puissance. Ainsi on peut se servir de ce mot, malgré les cavillations de Larcher. Dynastic vient du phénicien dunast; et Larcher est un ignorant qui ne sait ni le phénicien, ni le syriaque, ni le cophie.

à l'heure le chien de Tobie, qui est un lévrier fort agile, l'ânesse de Balaam, qui court mieux qu'un dromadaire, le corbeau et le pigeon de l'arche, qui volent très rapidement. Je veux les envoyer en ambessade à Memphis pour une affaire de la dernière conséquence.

La vieille repartit au mage : Seigneur, vous pouvez disposer à votre gré du chien de Tobie, de l'anesse de Balaam, du corbeau et du pigeon de l'arche, et du bouc émissaire; mais mon bœuf ne peut coucher dans une écurie. Il est dit qu'il doit être attaché à une chaîne d'acier, « être toujours » mouillé de la rosée, et brouter l'herbe sur la » terre\*, et que sa portion sera avec les bêtes sau-· vages. » Il m'est confié, je dois obéir. Que penseraient de moi Daniel, Ezéchiel, et Jérémie, si je consiais mon bœuf à d'autres qu'à moi-même? Je vois que vous savez le secret de cet étrange animal : je n'ai pas à me reprocher de vons l'avoir révélé. Je vais le conduire loin de cette terre impure, vers le lac Sirbon, loin des cruautés du roi de Tanis. Mon poisson et mon serpent me défendront: je ne crains personne quand je sers mon maître.

Le sage Mambrès repartit ainsi: Ma boune, la volonté de Dieu soit faite! pourvu que je retrouve notre taureau blanc, il ne m'importe ni du lac de Sirbon, ni du lac de Mœris, ni du lac de Sodome; je ne veux que lui faire du bien et à vous aussi. Mais, pourquoi m'avez-vous parlé de Daniel, d'Ézéchiel, et de Jérémie? Ahl seigneur, reprit la vieille, vous savez aussi bien que moi l'initérêt qn'ils ont eu dans cette grande affaire: mais je n'ai point de temps à perdre; je ne veux point être pendue; je ne veux point que mon taureau soit brûlé, ou noyé, ou mangé. Je m'en vais auprès du lac de Sirbon, par Canope, avec mon serpent et mon poisson. Adien.

Le taureau la suivit tont pensif, après avoir témoigné au bienfesant Mambrès la reconnaissance qu'il lui devait.

Le sage Mambrès était dans une cruelle inquiétude. Il voyait bien qu'Amasis, roi de Tanis, désespéré de la folle passion de sa fille pour cet animal, et la croyant ensorcelée, ferait poursuivre parlout le malheureux taureau, et qu'il serait infailliblement brûlé, en qualité de sorcier, dans la place publique de Tanis, on livré au poisson de lonas, ou rôti, ou servi sur table. Il voulait, à quelque prix que ce fût, éparguer ce désagrément à la princesse.

Il écrivit une lettre au grand-prêtre de Memphis, son ami, en caractères sacrés, sur du papier d'Egypte qui n'était pas encore en usage. Voici les propres mots de sa lettre:

- a Lumière du monde, lieutenant d'Isis, d'Osi-» i'a, et d'Horus, chef des circoncis, vous dont » l'autel est élevé, comme de raison, au-dessus » de tous les trônes; j'apprends que votre dieu » le beuf Apis est mort. J'en ai un autre à votre » service. Venez vite avec vos prêtres le recon-» naître, l'adorer, et le conduire dans l'écnrie de
- naure, l'adorer, et le conduire dans l'écurie de
   votre temple. Qu'isis, Osiris, et Horus, vous
   aient en leur sainte et digne garde : et vous,
- » messieurs les prêtres de Memphis, en leur sainte » garde l

# » Votre affectionné ami,

# » MAMBRÉS. »

Il fit quatre duplicata de cette lettre, de crainte d'accident, et les enferma dans des étuis de bois d'ébène le plus dur. Puis, appelant à lui quatre courriers qu'il destinait à ce message (c'était l'ânesse, le chien, le corbeau, et le pigeon), il dit à l'ânesse : Je sais avec quelle fidélité vous avez servi Balaam, mon confrère; servez-moi de même. Il n'y a point d'onocrotale qui vous égale à la course; allez, ma chère amie, rendez ma lettre en main propre, et revenez. L'ânesse lui répondit : Comme j'ai servi Balaam, je servirai monseigneur; j'irai et je reviendrai. Le sage lui mit le bâton d'ébène dans la bouche, et elle partit comme nn trait.

Puis il fit venir le chien de Tobie, et lui dit : Chien sidèle, et plus prompt à la course qu'Achille anx pieds légers, je sais ce que vous avez fait ponr Tobie, fils de Tobie, lorsque vous et l'ange Raphael vous l'accompagnâtes de Ninive à Ragès en Médie, et de Ragès à Ninive, et qu'il rapporta à son père dix talents que l'esclave Tobie père avait prêtés à l'esclave Gabelus; car ces esclaves étaient fort riches. Portez à son adresse cette lettre, qui est plus préciense que dix talents d'argent. Le chien lui récondit : Seigneur, si i'ai suivi autrefois le messager Raphaël, je puis tout anssi bien faire votre commission. Mambrès lui mit la lettre dans la gueule : il en dit autant à la colombe. Elle lui répondit : Seigneur, si j'ai apporté un rameau dans l'arche, je vous apporterai de même votre réponse. Elle prit la lettre dans son bec. On les perdit tous trois de vue en un instant.

Puis il dit an corbeau: Je sais que vous avez nourri le grand prophète Élie <sup>3</sup>, lorsqu'il était caché auprès du torrent Carith, si fameux dans toute la terre. Vous lui apportiez tous les jours de bon pain et des poulardes grasses; je ne vons demande que de porter cette lettre à Memphis.

Le corbeau répondit en ces mots : Il est vrai , seigneur, que je portais tous les jours à diner au

<sup>&</sup>quot; Daniel , chap, v.

Vingt mille écus argent de France, au cours de ce jour.
 b Troisième livre des Rois, chap. x\*11.

grand prophète Élie, le Thesbite, que j'ai vu monter dans l'atmosphère sur un char de feu trainé par quatre chevaux de feu, quoique ce ne soit pas la coutume; mais je prenais toujours la moitié du diner pour moi. Je veux hien porter votre lettre, pourvu que vous m'assuriez de deux bons repas chaque jour, et que je sois payé d'avance en argent comptant pour ma commission.

Mambrès, en colère, dit à cet animal : Gourmand et malin, je ne suis pas étonné qu'Apollon, de blanc que tu étais comme un cygne, t'ait rendu noir comme une taupe, lorsque, dans les plaines de Thessalie, tu trahis la belle Coronis, malheureuse mère d'Esculape. Eh! dis-moi donc, mangeais-tu tous les jours des aloyaux et des poulardes quand tu fus dix mois dans l'arche? Monsieur, nous y fesions très bonne chère, repartit le corbeau. On servait du rôti deux fois par jour à tous les volatiles de mon espèce, qui ne vivent que de chair, comme à vautours, milans, aigles, buses, éperviers, ducs, émouchets, faucons, hiboux, et à la foule innombrable des oiseaux de proie. On garnissait avec une profusion bien plus grande, les tables des lions, des léopards, des tigres, des panthères, des onces, des hyènes, des loups, des ours, des renards, des fouines, et de tous les quadrupèdes carnivores. Il y avait dans l'arche huit personnes de marque, et les seules qui fussent au monde, continuellement occupée du soin de notre table et de notre garde-robe; savoir : Noé et sa femme, qui n'avaient guère plus de six cents ans, leurs trois fils et leurs trois épouses. C'était un plaisir de voir avec quel soin, quelle propreté nos huit domestiques servaient plus de quatre mille convives du plus grand appétit, sans compter les peines prodigieuses qu'exigeaient dix à douze mille autres personnes, depuis l'éléphant et la girafe, jusqu'aux vers à soie et aux mouches. Tout ce qui m'étonne, c'est que notre pourvoyeur Noé soit inconnu à toutes les nations, dont il est la tige; mais je ne m'en soucie guère. Je m'étais déjà trouvé à une pareille fête chez le roi de Thrace Xissutre. Ces choses-là arrivent de temps en temps pour l'instruction des corbeaux. En un mot, je veux faire bonne chère, et être très bien payé en argent comptant.

Le sage Mambres se garda bien de donner sa lettre à une bête si difficile et si bavarde. Ils se séparèrent fort mécontents l'un de l'autre.

Il fallait cependant savoir ce que deviendrait le beau taureau, et ne pas perdre la piste de la vieille et du serpent. Mambrés ordonna à des domestiques intelligents et affidés de les suivre; et, pour lui, il s'avança en litière sur le bord du Nil, toujours fesant des réflexions.

Comment se peut-il, disait-il en lui-même, que ce serpent soit le maître de presque toute la terre, comme il s'en vante, et comme tant de doctes l'avouent, et que cependant il obéisse à une vieille? Comment est-il quelquefois appelé au conseil de làhaut , tandis qu'il rampe sur la terre? Pourquoi entre-t-il tous les jours dans le corps des gens par sa seule vertu, et que tant de sages prétendent l'en déloger avec des paroles? Enfin comment passet-il chez un petit peuple du voisinage, pour avoir perdu le genre humain, et comment le genre humain n'en sait-il rien? Je suis bien vieux, j'ai étudié toute ma vie : mais je vois la une foule d'incompatibilités que je ne puis concilier. Je ne saurais expliquer ce qui m'est arrivé à moi-même, ni les grandes choses que j'ai faites autrefois, ni celles dont j'ai été témoin. Tout bien pesé, je commence à soupçonner que ce monde-ci subsiste de contradictions : Rerum concordia discors , comme disait autrefois mon maître Zoroastre en sa lan-

Tandis qu'il était plongé dans cette métaphysique obscure, comme l'est toute métaphysique, un batelier, en chantant une chanson à boire, amarra un petit bateau près de la rive. On en vit soriir trois graves personnages à demi vêtus de lambeaux crasseux et déchirés, mais conservant sous ces livrées de la pauvreté l'air le plus majestueux et le plus auguste. C'étaient Daniel, Ezéchiel, et Jérémie.

# CHAPITRE VI.

Comment Mambrès rencontra trois prophètes, et leur donna un bon diner,

Ces trois grands hommes, qui avaient la lumière prophétique sur le visage, reconnurent le sage Mambrès pour un de leurs confrères, à quolques traits de cette même lumière qui lui restaient encore, et se prosternèrent devant son palanquin. Mambrès les reconnut aussi pour prophètes encore plus à leurs habits qu'aux traits de feu qui partaient de leurs têtes augustes. Il se douta bien qu'ils venaient savoir des nouvelles du taureau blanc; et, usant de sa prudence ordinaire, il descendit de sa voiture, et avança quelques pas au-devant d'eux avec une politesse mélée de dignité. Il les releva, fit dresser des tentes, et apprêter un diner dont il juges que les trois prophètes avaient grand besoin.

Il fit inviter la vieille, qui n'était encore qu'à

Bérose, auteur chaldéen, rapporte en effet que la meme væneture aktivat an rud ef Thraco Xissatire i elle étall même encore plus merveilleuse; car son arche avait cinq stades de long sur deax de large. Il s'est cleré une grande dispute entre les savants pour démêter lerquel est le plus ancien du roi Xissatire out de Nos.

<sup>/</sup> Horace.

le lie, qu'on le jette dans le Nil, et qu'on le donne à manger au poisson de Jonas; ear le roi mon seigneur, qui est juste, veut se venger du taureau blanc qui a ensorcelé sa fille.

Le bon vicillard Mambrès fit plus de réflexions que jamais. Il vit bien que le malin corbeau était allé tout dire au roi, et que la princesse courait grand risque d'avoir le cou eoupé. Il dit au serpent: Mon cher ami, allez vite consoler la belle Amaside, ma nourrissonne; dites-lui qu'elle ne craigne rien, quelque chose qui arrive, et faites-lui des contes pour charmer son inquiétude, car les contes amusent toujours les filles, et ce n'est que par des contes qu'on réussit dans le monde.

Puis il se prosterna devant Amasis, roi de Tanis, et lui dit : O roi I vivez à jamais. Le taureau b'anc doit être saerillé, car votre majesté a toujours raison; mais le maître des choses a dit : « Ce \* taureau ne doit être mangé par le poisson de \* Jonas qu'après que Memphis aura trouvé un « dicu pour mettre à la place de son dieu qui est \* mort. » Alors vous serez vengé, et votre fille sera exorcisée, car elle est possédée. Vous avez trop de pièté pour ne pas obéir aux ordres du maître des choses.

Anasis, roi de Tanis, resta tout pensif; puis il dit: Le bœuf Apis est mort; Dieu veuille avoir son âme! Quand croyez-vous qu'on aura trouvé un autre bœuf pour régner sur la féconde Égypte? Sire, dit Mambrès, je ne vous demande que huit jours. Le roi, qui était très dévot, dit: Je les accorde, et je veux rester iei huit jours; après quoi, je sacrificari le séducteur de ma fille; et il fit venir ses tentes, ses cuisiniers, ses musiciens, et resta huit jours en ce lien, comme il est dit dans Manéthon.

La vicille était au désespoir de voir que le taureau qu'elle avait en garde n'avait plus que huit jours à vivre. Elle fesait apparaître toutes les nuits des ombres au roi, pour le détourner de sa cruelle résolution; mais le roi ne se souvenait plus le matin des ombres qu'il avait vues la nuit, de mênie que Nabuchodonosor avait oublié ses songes.

# CHAPITRE VIII.

Comment le serpent fit des contes à la princesse pour la consoler.

Cependant le serpent contait des histoires à la belle Amaside pour calmer ses douleurs. Il lui disait comment il avait guéri autrefois tout un peuple de la morsure de certains petits serpents, en se montrant seulement au bout d'un bâton. Il lui apprenait les conquêtes d'un héros qui fit un si beau contraste avec Amphion, architectede Thèbes en Béotie. Cet Amphion fesait veuir les pierres de taille au son du violon: un rigodone tu n menuet lui suffisaient pour bâtir une ville; mais l'autre les détruisait au son du cornet à bouquin; il fit pendre trente et un rois très puissants dans un canton de quatre lieues de long et de large; il fit pleuvoir de grosses pierres du haut du ciel sur un bataillon d'ennemis fuyant devant lui; et, les ayant ainsi exterminés, il arrêta le soleil et la lune en plein midi, pour les exterminer encore entre Gabaon et Aialon, sur le chemin de Bethoron, à l'exemple de Baechus, qui avait arrêté le soleil et la lune dans son voyage aux Indes.

La prudence que tout serpent doit avoir ne lui permit pas de parler à la belle Amaside du puissant bâtard Jephté, qui coupa le cou à sa fille, parce qu'il avait gagué une bataille; il aurait jeté trop de terreur dans le cœur de la belle princesse; mais il lui conta les aventures du grand Samson, qui tuait mille Philistins avec une mâchoire d'âne, qui attachait ensemble trois cents renards par la queue, et qui tomba dans les filets d'une fille moins belle, moins tendre, et moins fidèle que la charmante Amaside.

Il luiraconta les amours malheureux de Sichem et de l'agréable Dina, âgée de six ans, et les amours plus fortunés de Booz et de Ruth, ceux de Juda avec sa bru Thamar, ceux de Loth avec ses deux filles, qui ne voulaient pas que le monde finit, ceux d'Abraham et de Jacob avec leurs servantes, ceux de Ruben avec sa mère, ceux de David et de Bethsabée, ceux du grand roi Salomon: enfin tout ee qui pouvait dissiper la douleur d'une belle princesse.

# CHAPITRE IX.

Comment le serpent ne la consola point.

Tous ees contes-là m'eunuient, répondit la belle Amaside, qui avait de l'esprit et du goût. Ils ne sont bons que pour être commentés chez les Irlandais par ce fou d'Abbadie, ou chez les Welches par ce phrasier d'Houteville. Les contes qu'on pouvait faire à la quadrisaleule de la quadrisaleule de ma graud'mère ne sont plus bons pour moi qui ai été élevée par le sage Membrès, et qui ai lu l'Entendement humain du philosophe égyptien nommé Locke, et la Matrone d'Éphèse. Je veux qu'un conte soit fondé sur la vraisemblance, et qu'il ne ressemble pas toujours à un rêve. Je desire qu'il u'ait rien de trivial ni d'extravagaut. Je voudrais surtout que, sous le voile de la fable, il laissat entrevoir aux yeux exercés quelque vérité fine qui échappe au volgaire. Je suis lasse du soleil et de la lune dont une vieille dispose à son gré, des montagnes qui dansent, des fleuves qui remontent à leur source, et des morts qui ressuscitent; mais surtout, quand ces fadaises sont écrites d'un style ampoulé et inintelligible, cela me degoûte horriblement. Vous sentez qu'une fille qui craint de voir avaler son amant par un gros poisson, et d'avoir elle-même le cou coupé par son propre père, a besoin d'être amusée; mais tâchez de m'amuser selon mon goût.

Vous m'imposez là une tâche bien difficile, répondit le serpent. J'aurais pu autrefois vous faire passer quelques quarts d'heure assez agréables : mais i'ai perdu depuis quelque temps l'imagination et la mémoire. Hélas I où est le temps où i'amusais les filles | Voyons cependant si je pourrai me souvenir de quelque conte moral pour yous plaire.

Il y a vingt-cinq mille ans que le roi Gnaof et la reine Patra étaient sur le trône de Thèbes aux cent portes. Le roi Gnaof était fort beau, et la reine Patra encore plus belle; mais ils ne pouvaient avoir d'enfants. Le roi Gnaof proposa un prix pour celui qui enseignerait la meilleure méthode de perpétuer la race royale.

La faculté de médecine et l'académie de chirurgie firent d'excellents traités sur cette question importante : pas un ne réussit. On envoya la reine aux eaux ; elle fit des neuvalnes; elle donna beaucoup d'argent au temple de Jupiter Ammon, dont vient le sel ammoniac : tout fut inutile. Enfin un jeune prêtre de vingt-cinq ans se présenta au roi, et lui dit : Sire, je crois savoir faire la conjuration qui opère ce que votre majesté desire avec tant d'ardeur. Il faut que je parle en secret à l'oreille de madame votre femme; et, si elle ne devient féconde, je consens d'être pendu. J'accepte votre proposition, dit le roi Gnaof. On ne laissa la reine et le prêtre qu'un quart d'heure ensemble. La reine devint grosse, et le roi voulut faire pendre le prêtre.

Mon Dieu l dit la princesse, je vois où cela mène : ce conte est trop commun ; je vous dirai même qu'il alarme ma pudeur. Contez-moi quelque fable bien vraie, bien avérée, et bien morale, dont je n'aie jamais entendu parler, pour achever de me former l'esprit et le cœur, comme dit le professeur égyptien Linro '.

En voici une, madame, dit le beau serpent, qui est des plus authentiques.

ambitieux et dégoûtés de leur état. Leur folie était de vouloir être rois; car il n'y a qu'un pas du rang de prophète à celui de monarque, et l'homme as-

Il y avait trois prophètes, tous trois également

pire toujours à monter tous les degrés de l'échelle de la fortune. D'ailleurs leurs goûts, leurs plaisirs, étalent absolument différents. Le premier prêchait admirablement ses frères assemblés, qui lui battaient des mains; le second était fou de la musique, et le troisième aimait passionnément les filles. L'ange Ithuriel vint se présenter à eux un jour qu'ils étaient à table, et qu'ils s'entretenaient des douceurs de la royauté.

Le Maltre des choses, leur dit l'ange, m'envoie vers vous pour récompenser votre vertu. Non seulement vous serez rois, mais vous satisferez continuellement vos passions dominantes. Vous premier prophète, je vous fais roi d'Égypte, et vous tiendrez toujours votre conseil, qui applaudira à votre éloquence et à votre sagesse; vous. second prophète, vous règnerez sur la Perse, et vous entendrez continuellement une musique divine; et vous, troisième prophète, je vous fais roi de l'Inde, et je vous donne une maîtresse charmante, qui ne vous quittera jamais.

Celui qui eut l'Égypte en partage commenca par assembler son conseil privé, qui n'était composé que de deux cents sages. Il leur fit, selon l'étiquette, un long discours, qui fut très applaudi; et le monarque goûta la douce satisfaction de s'enivrer de louanges qui n'étaient corrompues par aucune flatterie.

Le conseil des affaires étrangères succéda au conseil privé. Il fut beaucoup plus nombreux; et un nouveau discours recut encore plus d'éloges. Il en fut de même des autres conseils. Il n'v eut pas un moment de relâche aux plaisirs et à la gloire du prophète roi d'Égypte. Le bruit de son éloquence remplit toute la terre.

Le prophète roi de Perse commença par se faire donner un opéra italien dont les chœurs étaient chantés par quinze cents châtrés. Leurs voix lui remuaient l'âme jusqu'à la moelle des os, où elle réside. A cet opéra en succédait un autre, et à ce second, un troisième, sans interruption.

Le roi de l'Inde s'enferma avec sa maîtresse, et goûta une volupté parfaite avec elle. Il regardait comme le souverain bonheur la nécessité de la caresser toujours, et il plaignait le triste sort de ses deux confrères, dont l'un était réduit à tenir toujours son conseil, et l'autre à être toujours à l'opéra.

Chacun d'eux, au bout de quelques jours, entendit par la fenêtre des bûcherons qui sortaient d'un cabaret pour aller couper du bois dans la forêt voisine, et qui tenaient sous le bras leurs douces amies dont ils pouvaient changer à volonté. Nos rois prièrent Ithuriel de vouloir bien intercéder pour eux auprès du Maître des choses, et de les faire bûcherons.

Anagramme de Rolin : Rollin .

Je ne sais pas, interrompit la tendre Amaside, si le Maltre des choses leur accorda leur requête, et je ne m'en soucie gubre; mais je sais bien que je ne demanderais rien à personne, si j'étais enfermée tête à tête avec mon amant, avec mon cher Nabuchedonosor.

Les voûtes du palais retentirent de ce grand nom. D'abord Amaside n'avait prononcé que Na, ensuite Nabu, puis Nabucho; mais, à la fin, la passion l'emporta; elle prononça le nom fatal tout entier, malgré le serment qu'elle avait fait au roi son père. Toutes les dames du palais répétèrent Nabuchodonosor, et le malin corbeau ne manqua pas d'en aller avertir le roi. Le visage d'Amasis, roi de Tanis, fut troublé, parce que son cœur était plein de trouble. Et voilà comment le serpent, qui était le plus prudent et le plus subtil des animaux, fesait toujours du mal aux femmes, encroyant bien faire.

Or, Amasis en courroux envoya sur-le-champ chercher sa fille Amaside par doure de ses alguazils, qui sont toujours prêts à exécuter toutes les barbaries que le roi commande, et qui disent pour raison: Nous sommes payés pour cela.

# CHAPITRE X.

Comment on voulut conper le cou à la princesse, et comment on ne le lui soupa point.

Dès que la princesse fut arrivée toute tremblante au camp du roi son père, il lui dit: Ma fille, vous savez qu'on fait mourir toutes les princesses qui désobéissent au roi leur père, sans quoi un royaume ne pourrait être bien gouverné. Je vous avais défendu de proférer le nom de votre amant Nabuchodonosor, mon ennemi mortel, qui m'avait détrôné, il y a bientôt sept ans, et qui a disparu de la terre. Vous avez choisi à sa place un taureau blanc, et vous avez crié Nabuchodonosor! il est just que je vous coupe le cou.

La princesse lui répondit: Mon père, soit fait selou votre volonté; mais donnez-moi du temps pour pleurer ma virginité. Cela est juste, dit le roi Amasis; c'est une loi établie cliez tous les princes éclairés et prudents. Je vous donne toute la journée pour pleurer votre virginité, puisque vous dites que vous l'avez. Demain, qui est le huitième jour de mon campement, je l'erai avaler le taureau blanc par le poisson, et je vous couperai le cou à neuf heures du matin.

La belle Amaside alla donc pleurer le long du Nil, avec ses dames du palais, tout ce qui lui restait de virginité. Le sage Mambrès réfléchissait l à côté d'elle, et comptait les heures et les moments. Eb bien! mon cher Mambrès, lui dit-elle,

vous avez changé les eaux du Nil en sang, selon la coutume, et vous ne pouvez changer le cœur d'Amasis, mou père, roi de Tanis! Vous souffrirez qu'il me coupe le cou demain à neuf heures du matin! Cela dépendra, répondit le réfléchissant Mambrès, de la diligence de mes courriers.

Le lendemain, dès que les ombres des obélisques et des pyramides marquèrent sur la terre la neuvième heure du jour, on lia le taureau blanc pour le jeter au poisson de Jonas, et on apporta au roi son grand sabre. Hélas I bélas I disait Nabuchedonosor dans le fond de son cœur, moi, le roi, je suis bœuſ depuis près de sept ans, et à peine j'ai retrouvé ma maîtresse, qu'on me fait manger par un poisson.

Jamais le sage Mambrès n'avait fait des réflexions si profondes. Il était absorbé dans ses tristes pensées, lorsqu'il vit de loin tout ce qu'il attendait. Une foule innombrable approchait. Les trois figures d'Isis, d'Osiris, et d'Horus unies ensemble, avançaient portées sur un brancard d'or et de pierreries par cent sénateurs de Memphis, et précédées de cent filles jouant du sistre sacré. Quatre mille prêtres, la tête rasée et couronnée de fleurs, étaient montés chacun sur un hippopotame. Plus loin paraissaient dans la même pompe la brebis de Thèbes, le chien de Bubaste, le chat de Phœbé, le crocodile d'Arsinoé, le bouc de Mendès, et tous les dieux inférieurs de l'Egypte, qui venaient rendre hommage au grand bœuf, au grand dieu Apis, aussi puissant qu'Isis, Osiris, et Horus réunis ensemble.

Au milieu de tous ces demi-dieux, quarante prêtres portaient une énorme corbeille remplie d'ognons sacrés qui n'étaient pas tout à fait des dieux, mais qui leur ressemblaient beaucoup.

Aux deux côtés de cette file de dieux suivis d'un peuple innombrable marchaient quarante mille guerriers, le casque en tête, le cimeterre sur la cuisse gauche, le carquois sur l'épaule, l'arc à la main.

Tous les prêtres chantaient en chœur, avec une harmonie qui élevait l'âme et qui l'attendrissait :

> Notre bœuf est au tombeau, Nous en aurons un plus beau.

Et, à chaque pause, on entendait résonner les sistres, les castagnettes, les tambours de basque, les psaltérions, les cornemuses, les harpes, et les sambuques.

\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE XI.

Comment la princesse épousa son bœuf.

Amasis, roi de Tanis, surpris de ce spectacle, ne coupa point le cou à sa fille : il remit son cimeterre dans son fourreau. Mambrès lui dit : Grand roi l l'ordre des choses est changé; il faut que votre majesté donne l'exemple. O roi l déliez vous-même promptement le taureau blauc, et soyez le premier à l'adorer. Amasis obéit, et se prosterna avec tout son peuple. Le grand-prêtre de Memphis présenta au nouveau bœuf Apis la première poignée de foin. La princesse Amaside attachait à ses belles cornes des festous de roses, d'anémones, de renoncules, de tulipes, d'œillets, et d'hyacinthes. Elle prenait la liberté de le baiser, mais avec un profond respect. Les prêtres jonchaient de palmes et de fleurs le chemin par lequel on le conduisait à Memphis; et le sage Mambrès, fesant toujours ses réflexions, disait tout bas à son ami le serpent : Daniel a changé cet homme en bœuf, et j'ai changé ce bœuf en

On s'en retournait à Memphis dans le même ordre. Le roi de Tanis, tout confus, suivait la marche. Mambrès, l'air serein et recueilli, était à son côté. La vicille suivait tout émerveillée; elle était accompagnée du serpent, du chien, de l'ânesse, du corbeau, de la colombe, et du bouc émissaire. Le grand poisson remontait le Nil. Daniel, Ezéchiel, at Jérémie, transformés en pies, fermaient la marche.

Quand on fut arrivé aux frontières du royaume, qui n'étaient pas fort loin, le roi Amasis prit congé du bœuf Apis, et dit à sa fille : Ma fille , retournons dans nos états, afin que je vous y coupe le cou, ainsi qu'il a été résolu dans mon cœur royal, parce que vous avez prononcé le nom de Nabuchodonosor, mon ennemi, qui m'avait détrôné il y a sept ans. Lorqu'un père a juré de couper le cou à sa fille, il faut qu'il accomplisse son serment, sans quoi il est précipité pour jamais dans les enfers, et je ne veux pas me damner pour l'amour de vous. La belle princesse répondit en ces mots au roi Amasis : Mon cher père , allez couper le cou à qui vous voudrez; mais ce ne sera pas à moi. Je suis sur les terres d'Isis, d'Osiris, d'Horus, et d'Apis ; je ne quitterai point mon beau taureau blanc ; je le bajserai tout le long du chemin, jusqu'à ce que j'aie vu son apothéose dans la grande écurie de la sainte ville de Memphis :

c'est une faiblesse pardonnable à une fille bien née.

A peine eut-elle prononcé ces paroles, que le bœuf Apis s'écria : Ma chère Amaside, je t'aimerai toute ma viel C'était pour la première fois qu'on avait entendu parler Apis en Égypte, depuis quarante mille ans qu'on l'adorait. Le serpent et l'ânesse s'écrièrent : Les sept années sont accomplies l'et les trois pies répétèrent : Les sept années sont accomplies! Tous les prêtres d'Egypte levèrent les mains au ciel. On vit tout d'un coup le dieu perdre ses deux jambes de derrière : ses deux jambes de devant se changèrent en deux jambes humaines; deux beaux bras charnus, musculeux. et blancs, sortirent de ses épaules; son musie de taureau fit place au visage d'un héros charmant ; il redevint le plus bel homme de la terre, et dit : J'aime mieux être l'amant d'Amaside que dieu. Je suis Nabuchodonosor, roi des rois.

Cette nouvelle métamorphose étonna tout le monde, hors le réfléchissant Mambrès; mais, ce qui ne surprit personne, c'est que Nabuchodonosor épousa sur-le-champ la helle Amaside en présence de cette grande assemblée.

Il conserva le royaume de Tanis à son beau-père, et fit de belles fondations pour l'ânesse, le serpent, le chien, la colombe, et même pour le corbeau, les trois pies et le gros poisson; montrant à tout l'univers qu'il savait pardonner comme triompher. La vicille eut une grosse pension. Le bouc émissaire fut envoyé pour un jour dans le désert, afin que tous les péchés passés fussent expiés; après quoi on lui donna douze chèvres pour sa récompense. Le sage Mambrès retourna dans son palais faire des réflexions. Nabuchodonosor, après l'avoir embrassé, gouverna tranquillement le royaume de Memphis, celui de Babylone, de Damas, de Balbec, de Tyr, la Syrie, l'Asie Mineure, la Scythie, les contrées de Shiras, de Mosok, du Tubal, de Madaï, de Gog, de Magog, de Javau, la Sogdiane, la Bactriane, les Indes, et les Iles.

Les peuples de cette vaste monarchie criaient tous les matins: Vive le grand Nabuchodonosor, roi des rois, qui n'est plus beuf! Et depuis, ce fut une coutume dans Babylone, que toutes les fois que le souverain, ayant été grossièrement trompé par ses satrapes, ou par ses mages, ou par ses trésoriers, ou par ses femmes, reconnaissait enfin ses erreurs, et corrigeait sa mauvaise conduite, tout le monde criait à sa porte: Vive notre grand roi, qui n'est plus beuf!

# ÉLOGE HISTORIQUE DE LA RAISON,

PROMONCÉ DANS UNE ACADÉMIE DE PROVINCE PAR M. DE CHAMBON. - 1774.

Érasme fit, au seizième siècle, l'éloge de la Folie. Vous m'ordonnez de vous faire l'éloge de la Raison. Cette Raison n'est fêtée en effet tout au plus que deux cents ans après son ennemie, souvent beaucoup plus tard; et il y a des nations chez lesquelles on ne l'a point encore vue.

Élle était si inconnue chez nous du temps de nos druides, qu'elle n'avait pas même de nom dans notre langue. César ne l'apporta ni en Suisse, ni à Autun, ni à Paris, qui n'était alors qu'un hameau de pêcheurs, et lui-même ne la connut guère.

Il avait tant de grandes qualités, que la Raisou ne put trouver de place daus la foule. Ce magnanime insensésortit de notre pays dévasté pour aller dévaster le sien, et pour se faire donner vingttrois coups de poignard par vingt-trois autres illustres enragés qui ne le valaient pas à beaucoup près.

Le Sicambre Clodvich ou Clovis vint environ cinq cents années après exterminer une partie de notre nation, et subjuguer l'autre. On n'entendit parler de raison ni dans son armée ni dans nos malheureux petits villages, si ce n'est de la raison du plus fort,

Nous croupimes long-temps dans cette horrible et avilissante barbarie. Les croisades ne nous en tirèrent pas. Ce fut à la fois la folie la plus universelle, la plus atroce, la plus ridicule, et la plus malheureuse. L'abominable folie de la guerre civile et sacrée qui extermina tant de gens de la langue de oc et de la langue de oil succéda à ces croisades lointaines. La Raison n'avait garde de se trouver là. Alors la Politique réguait à Rome; elle avait pour ministres ses deux sœurs, la Fourberie et l'Avarice. On voyait l'Ignorance, le Fanatisme, la Fureur, courir sous ses ordres dans l'Europe; la l'auvreté les suivait partout; la Raison se cachait dans un puits avec la Vérité sa fille. Personne ne savait où était ce puits; et, si l'on s'en était douté, on y serait descendu pour égorger la fille et la mère.

Après que les Tures eurent pris Constantinopet, et redoublé les malheurs épouvantables de l'Europe, deux ou trois Grees, en s'enfuyant, tombèrent dans ce puits, ou plutôt dans cette caverne, demi-morts de fatigue, de faim, et de peur.

La Raison les recut avec humanité, leur donna à manger sans distinction de viandes; chose qu'ils n'avaient jamais connue à Constantinople. Ils recurent d'elle quelques instructions en petit nombre; car la Raison n'est pas prolixe. Elle leur fit jurer qu'ils ne découvriraient pas le lieu de sa retraite. Ils partireut, et arrivèrent, après bien des courses, à la cour de Charles-Quint et de François le.

On les y reçut comme des jongleurs qui venaient faire des tours de souplesse pour amuser l'oisiveté des courtisans et des dames, dans les intervalles de leurs rendez-vous. Les ministres daignèrent les regarder, dans les moments de relâche qu'ils pouvaient donner au torrent des affaires. Ils furent même accueillis par l'empereur, et par le roi de France, qui jetèrent sur eux un coup d'œil en passant, lorsqu'ils allaient chez leurs maîtresses. Mais ils firent plus de fruit dans de petites villes, où ils trouvèrent de bons bourgeois, qui avaient encore, je ne sais comment, quelquo lueur de sens commun.

Ces faibles lueurs s'éteignirent dans toute l'Europe parmi les guerres civiles qui la désolèrent. Deux ou trois étincelles de raison ne pouvaient pas éclairer le monde, au milieu des torches ardentes et des bûchers que le Fanatisme alluma pendant tant d'années. La Raison et sa fille se cachèrent plus que jamais.

Les disciples de leurs premiers apôtres se turent, excepté quelques uns qui furent assez inconsidérés pour prêcher la raison déraisonnablement et à contre-temps: il leur en coûta la vie, comme à Socrate; mais personne n'y fli altention. Rien n'est si désagréable que d'être pendu obscurément. On fut occupé si long-temps des Saint-Barthélemi,

des massacres d'Irlande, des échafauds de la Hongrie, des assussituts des rois, qu'on n'avait ni assez de temps ni assez de liberté d'esprit pour penser aux menus crimes et aux calamités secrètes qui inondaient le monde d'un bout à l'autre.

La Raison, informée de ce qui se passait, par quelques exilés qui se réfugièrent dans sa retraite, fut touchée de pitié, quoiqu'elle ne passe pas pour être fort tendre. Sa fille, qui est plus hardie qu'elle, l'encouragea à voir le monde, et à tâcher de le guérir. Elles parurent, elles parlèrent; mais elles trouvèrent tant de méchants intéressés à les contredire, tant d'imbéciles aux gages de ces méchants, tant d'indifférents uniquement occupés d'eux-mêmes et du moment présent, qui ne s'embarrassaient ni d'elles ni de leurs ennemis, qu'elles regegoèrent sagement leur asile.

Copendant quelques semences des fruits qu'elles portent toujours avec elles, et qu'elles avaient répandues, germèrent sur la terre, et même sans pourrir.

Enfin il y a quelque temps qu'il leur prit euvie d'aller à Rome en pèlerinage, déguisées, et cachant leur nom, de peur de l'inquisition. Dès qu'elles furent arrivées, elles s'adressèrent au cuisinier du pape Ganganelli, Clément xiv. Elles savaient que c'était le cuisinier de Rome le moins occupé. On peut dire même qu'il était, après vos confesseurs, messieurs, l'homme le plus désœuvré de sa profession.

Ce bon homme, après avoir donné aux deux pèlerines un diner presque aussi frugal que celui dn pape, les introduisit chez sa Saintelé, qu'elles trouvèrent lisant les Pensées de Marc-Aurèle. Le pape reconnut les masques, les embrasas cordialement, malgré l'étiquette. Mesdames, leur dit-il, si j'avais pu imaginer que vous lussiez sur la terre, je vous aurais fait la première visite.

Après les compliments, on parla d'affaires. Dès le lendemain Ganganelli abolit la bulle In cœnd Domini, l'un des plus grands monuments de la folie humaine, qui avait si long-temps outragé tous les potentats. Le surlendemain il prit la résolution de détruire la compagnie de Garasse, de Guignard, de Garnet, de Busembaum, de Malagrida, de Paulian, de Paulian, de Pauloini, et Paulone battit des mains. Le surlendemain il diminua les impôts, dont le peuple se plaignait. Il encouragea l'agriculture et tous les arts; il se fit aimer de tous ceux qui passaient pour les ennemis de sa place. On efit dit alors dans Rome, qu'il n'y avait qu'une nation et qu'une loi dans le monde.

Les deux pèlerines, très étonnées et très satisfaites, prirent congé du pape, qui leur fit présent non d'agnus et de reliques, mais d'une bonne

chaise de poste ponr continner leur voyage. La Raison et la Vérité n'avaient pas été jusque-la dans l'habitude d'avoir leurs aises.

Elles visitèrent toute l'Italie, et furent surprises d'y trouver, au lieu du machiavélisme, une émulation entre les princes et les républiques, depuis Parme jusqu'à Turin, à qui rendrait ses sujets plus gens de bien, plus riches, et plus heureux.

Ma fille, disait la Raison à la Vérité, voici, je crois, notre règne, qui pourrait bien commencer à advenir après notre longue prison. Il faut que quelques nns des prophètes qui sont venus nous visiter dans notre puits aient été bien puissants en paroles et en œnvres, pour changer ainsi la face de la terre. Vous vovez que tout vient tard; il fallait passer par les ténèbres de l'ignorance et du mensonge avant de rentrer dans votre palais de lumière, dont vous avez été chassée avec moi pendant tant de siècles. Il nous arrivera ce qui est arrivé à la Nature; elle a été couverte d'un méchant voile, et toute défigurée pendant des siècles innombrables. A la fin il est venu un Galilée, un Copernic, un Newton, qui l'ont montrée presque nue, et qui en ont rendu les hommes amoureux.

En conversant ainsi, elles arrivèrent à Venise. Ce qu'elles y considérèrent avec le plus d'atteution, ce fut un procurateur de Saint-Marc, qui tenait une grande paire de ciseaux devant une table toute couverte de griffes, de becs et de plumes noires. Ah I s'écria la Raison , Dieu me pardonne , illustrissimo Signore, je crois que voilà une de mes paires de ciseaux que j'avais apportés dans mon puits, lorsque je m'y réfugiai avec ma fille! comment votre excellence les a-t-elle eus, et qu'en faites-vous? Illustrissima Signora, lui répondit le procurateur, il se peut que les ciseaux aient appartenu autrefois à votre excellence; mais ce fut un nommé Fra-Paolo qui nous les apporta, il y a long-temps, et nous nous en servons pour couper les griffes de l'inquisition, que vous voyez étalées sur cette table.

Ces plumes noires appartenaient à des harpies qui venaient manger le diner de la république; nous leur rognons tous les jours les ongles et le bout du bec. Sans cette précaution elles auraient fini par tout avaler; il ne serait rien resté pour les sages grands, ni pour les pregadi, ni pour les citadins.

Si vous passez par la France, vous trouverez peut-être à Paris votre autre paire de ciseaux chez un ministre espagnol 'qui s'en servait au même usage que nous dans son pays, et qui sera un jour béni du genre humain.

<sup>4</sup> Le comte d'Aranda ( D. Pierre-Paul Abarca de Bolea ), ministre espagnol de 1766 à 1776, ambassadeur en France de 1778 à 1784, mort en 1794.

Les voyageuses, après avoir assisté à l'opéra vénitien, partirent pour l'Allemagne. Elles virent avec satisfaction ce pays, qui du temps de Charlemagne n'était qu'une forêt immense, entrecoupée de marais, maintenant couvert de villes florissantes et tranquilles; ce pays peuplé de souverains antrefois barbares et pauvres, devenus tous polis et magnifiques; ce pays, qui n'avait eu dans les temps antiques que des sorcières pour prêtres. immolant alors des hommes sur des pierres grossièrement creusées : ce pays qui ensuite avait été inondé de sou sang, pour savoir au juste si la chose était, in, cum, sub, ou non; ce pays qui enfin recevait dans son sein trois religions ennemies, étonnées de vivre paisiblement ensemble. Dieu soit béni l dit la Raison; ces gens-ci sont venus enfin à moi , à force de démence. On les introduisit chez une impératrice qui était bien plus que raisonnable, car elle était biensesante. Les pèlerines furent si contentes d'elle, qu'elles ne prirent pas garde à quelques usages qui les choquèrent : mais elles furent toutes deux amoureuses de l'empereur son fils.

Leur étonnement redoubla quand elles furent en Snède, Quoi! disaient-elles, une révolution si difficile, et cependant si prompte l si périlleuse, et pourtant si paisible let depuis ce grand jour pas un seul jour perdu sans faire du bien, et tout cela dans l'âge qui est si rarement celui de la raison l Que nous avons bien fait de sortir de notre cache quand ce grand événement saisissait d'admiration l'Europe entière !

De là elles passèrent vite par la Pologne. Ah l ma mère, quel contraste | s'écria la Vérité. Il me prend envie de regagner mon puits. Voilà ce que c'est que d'avoir écrasé toujours la portion du genre humain la plus utile, et d'avoir traité les cultivateurs plus mal qu'ils ne traitent leurs animaux de labourage. Ce chaos de l'anarchie ne ponyait se débrouiller antrement que par une ruine; on l'avait assez clairement prédite. Je plains un monarque vertuenx, sage et humain 1; et j'ose espérer qu'il sera heureux; puisque les autres rois commencent à l'être, et que vos lumières se communiquent de proche en proche.

Allons voir, continua-t-elle, un changement plus favorable et plus surprenant. Allons dans cette immense région hyperborée qui était si barbare il y a quatre-vingts ans, et qui est aujourd'hui si éclairée et si invincible. Allons contempler celle qui a achevé le miracle d'une création nou-

velle .... Elles y coururent, et avouèrent qu'on ne leur en avait pas assez dit.

Elles ne cessaient d'admirer combien le monde était changé depuis quelques années. Elles en concluaient que pent-être un jour le Chili et les Terres Australes seraient le centre de la politesse et du bon goût, et qu'il faudrait aller au pôle antarctique pour apprendre à vivre.

Quand elles furent en Angleterre, la Vérité dit à sa mère : Il me semble que le bonheur de cette nation n'est point fait comme celui des autres : elle a été plus folle, plus fanatique, plus cruelle, et plus malheureuse qu'aucune de celles que je connais; et la voilà qui s'est fait un gouvernement unique, dans lequel on a conservé tout ce que la monarchie a d'utile, et tout ce qu'une république a de nécessaire. Elle est supérjeure dans la guerre. dans les lois, dans les arts, dans le commerce. Je la vois seulement embarrassée de l'Amérique septentrionale, qu'elle a conquise à un bout de l'univers, et des plus belles provinces de l'Inde, subjuguées à l'autre bout. Comment portera-t-elle ces deux fardeaux de sa félicité? Le poids est lourd. dit la Raison; mais, pour peu qu'elle m'écoute, elle trouvera des leviers qui le rendront très léger.

Enfin la Raison et la Vérité passèrent par la France : elles y avaient déjà fait quelques apparitions, et en avaient été chassées. Yous souvientil, disait la Vérité à sa mère, de l'extrême envie que nous eûmes de nous établir chez les Français dans les beaux jours de Louis xiv ? mais les querelles impertinentes des jésuites et des jansénistes nous firent enfair bientôt. Les plaintes continuelles des peuples ne nous rappelèrent pas. J'entends à présent les acclamations de vingt millions d'hommes qui bénissent le ciel. Les uns disent: « Cet « avénement est d'autant plus joyeux que nous « n'en payons pas la joie 1. » Les autres crient : « Le luxe n'est que vanité. Les doubles emplois. « les dépenses superflues, les profits excessifs, « vont-être retranchés : »-et ils ont raison. -« Tout impôt va être aboli : » - et ils ont tort . car il faut que chaque particulier paie pour le bon-

- heur général. a Les lois vont être uniformes. » - Rien n'est
- plus à désirer; mais rien n'est plus difficile. -« On va répartir aux indigents qui travaillent, et « surtout aux pauvres officiers, les biens immena ses de certains oisifs qui ont fait vœu de pau-
- « vreté. Ces gens de main-morte n'auront plus eux-« mêmes des esclaves de main-morte. On ne verra

Stanislas-Auguste, roi en 1764, et sous le règne duquel eut lieu, en 1793, le partage de la Pologne.
 L'impératrice Catherine 11, avec qui Voltaire était en 1 Louis xv1, dès le mois de mai 1774, rendit une ordonnance par laquelle il fesait remise du droit de joyeux avenement. On appelait ainsi certaines impositions extraordinaires qui se percevaient à l'avénement d'un roi.

correspondance.

plus des huissiers de moines chasser de la mais non paternelle des orphelins réduits à la mendicité, pour enrichir de leurs dépouilles un couvent jouissant des droits seigneuriaux, qui sont les droits des anciens conquérants. On ne verra plus des familles entières demandant vainement l'aumône à la porte dece couvent qui les dépouille.
» — Plût à Dieu I rien n'est plus digne d'un roi. Le roi de Sardaigne a détruit chez lui cet abus abominable. Fasse le ciel que cet abus soit exterminé en France!

N'eutendez-vous pas, ma mère, toutes ces voix qui disent : « Les mariages de cent mille familles » utiles à l'état ne seront plus réputés concubi- » nages; et les enfants ne seront plus déclarés » bâtards par la loi? » — La nature, la justice, et vous, ma mère, tout demande sur ce grand objet un réglement sage, qui soit compatible avec le repos de l'état et avec les droits de tous les hommes.

« On rendra la profession de soldat si honora» ble, que l'on ne sera plus tenté de déserter. »

— La chose est possible, mais délicate.

« Les petites fautes ne seront point punies comme » de grands crimes, parce qu'il faut de la pro-» portion à tout. Une loi barbare', obscurément » énoncée, mal interprétée, ne fera plus périr » sous des barres de fer et dans les flammes, des » enfants indiscrets et imprudents, comme s'ils » avaient assassiné leurs pères et leurs mères. » — Ce devrait être le premier axiome de la justice criminelle.

« Les biens d'un père de famille ne seront plus » confisqués, parce que les enfants ne doivent » point mourir de faim pour les fautes de leur » père, et que le roi n'a nul besoin de cette misé-» rable confiscation. »— A merveille! et cela est digue de la magnanimité du souverain.

« La torture, inventée autrefois par les voleurs de grands chemins, pour forcer les voiés à decou» vrir leurs trésors, et employée aujourd'hui de che» un petit nombre de nations pour sauver le cou» pable robuste, et pour perdre l'innocent faible
» de corps et d'esprit, ne sera plus en usage que
» dans les crimes de lese-société au premier chef,
» et seulement pour avoir révélation des compli» ces. Mais ces crimes ne se commettront jamais. »

— On ne pent mieux.

Voilà les vœux que j'entends faire partout; et j'écrirai tous ces grands changements dans mes annales, moi qui suis la Vérité.

J'entends encore proférer autour de moi, dans tous les tribunaux, ces paroles remarquables:

Nous ne citerons plus jamais les deux puissances.

' L'édit de Louis xiv, de décembre 1666, contre les blasphémateurs, sur lequel fut basée la condamnation de La Barre. parce qu'il ne peut en exister qu'une : celle du
 roi ou de la loi dans une monarchie; celle de la
 nation dans une république. La puissance di-

vine est d'une nature si différente et si supéricure, qu'elle ne doit pas être compromise par un mélange profane avec les lois humaines. L'infini ne peut se joindre au fini. Grégoire vir fut

le premier qui osa appeler l'infini à son secours
 dans ses guerres jusqu'alors inouïes contre Hen ri iv, empereur trop fini; i'entends trop borné.

 Ces guerres ont ensanglanté l'Europe bien longtemps; mais enfin on a séparé ces deux êtres
 vénérables, qui n'ont rien de commun, et c'est

» le seul moven d'être en paix. »

Ces discours, que tiennent tous les ministres des lois, me paraissent bien forts. Je sais qu'on ne reconnait deux puissances ni la Chine, ni dans l'Inde, ni en Perse, ni à Constantinople, ni à Moscou, ni à Londres, etc.... Mais je m'en rapporte à vous, ma mère. Je n'écrirai rien que ce que vous aurez dicté.

La Raison lui répondit : Ma fille, vous sentez bien que je desire à peu près les mêmes choses et bien d'autres. Tout cela demande du temps et de la réflexion. J'ai toujours été très contente, quand, dans mes chagrins, j'ai obtenu une partie des soulagements que je voulais. Je suis aujourd'hui trop heureuse.

Vous souvenez-vous du temps où presque tous les rois de la terre, étant dans une profonde paix, s'amusaient à jouer aux énignes; et où la belle reine de Saba venait proposer tête à tête des logogriphes à Salomon? - Oui, ma mère; c'était un bon temps, mais il n'a pas duré. Eh bien! reprit la mère, celui-ci est infiniment meilleur. On ne songeait alors qu'à montrer un peu d'esprit; et je vois que depuis dix à douze ans on s'est appliqué dans l'Europe aux arts et aux vertus nécessai res, qui adoucissent l'amertume de la vie. Il semble en général qu'on se soit donné le mot pour penser plus solidement qu'on n'avait fait pendant des milliers de siècles. Vous, qui n'avez jamais pu mentir, dites-moi quel temps vous auriez choisi ou préféré au temps où nous sommes pour vous habituer en France.

J'ai la réputation, répondit la fille, d'aimer à dire des choses assez dures aux gens chez qui je me trouve; et vous savez bien que j'y ai toujours été forcée; mais j'avoue que je n'ai que du bien à dire du temps présent, en dépit de tant d'auteurs qui ne louent que le passé.

Je dois instruire la postérité que c'est dans cet âge que les hommes ont appris à se garantir d'une maladie affreuse et mortelle, en se la donnant moins funeste; à rendre la vic à ceux qui la perdent dans les eaux à gouverner et à braver le tonnerre '; à suppléer au point fixe qu'on desire en vain d'occident en orient. On a fait plus en morale; on a osé demander justice aux lois contre des lois qui avaient condamné la vertu au supolice:

L'invention des paratonnerres est de Benjamin Franklin.

et cette justice a été quelquefois obtenue. Enfin on a osé prononcer le mot de tolérance.

Eh bien! ma chère fille, jouissons de ces beaux jours; restons ici, s'ils durent; et, si les orages surviennent, retournons dans notre puits.

# HISTOIRE DE JENNI,

OU L'ATHÉE ET LE SAGE.

PAR M. SHERLOC; TRADUIT PAR M. DE LACAILLE' - 1775.

# CHAPITRE 1.

Vous me demandez, monsieur, quelques détails sur notre ami le respectable Freind, et sur son étrange fils. Le loisir dont je jouis enfin après la retraite de milord Peterborough me permet de vous satisfaire. Vous sercz aussi étonné que je l'ai été, et vous partagerez tous mes sentiments.

Vous n'avez guère vu ce jeune et malheureux Jenni, ce fils unique de Freind, que son père mena avec lui en Espagne lorsqu'il était chapelain de notre armée, en 4705. Vous partites pour Alep avant que milord assiégeat Barcelonne; mais vous avez raison de me dire que Jenni était de la figure la plus aimable et la plus engageante, et qu'il annonçait du courage et de l'esprit. Rien n'est plus vrai; on ne pouvait le voir sans l'aimer. Son père l'avait d'abord destiné à l'Église; mais le jeune homme ayant marqué de la répugnance pour cet état, qui demande tant d'art, de ménagement, et de finesse, ce père sage aurait cru faire un crime et une sottise de forcer la nature.

Jenni n'avait pas encore vingt ans. Il voulut absolument servir en volontaire à l'attaque du Mont-Joui, que nous emportâmes, et où le prince de Hesse fut tué. Notre pauvre Jenni, blessé, fut prisonnier et mené dans la ville. Voici un récit très fidèle de ce qui lui arriva depuis l'attaque de Mont-Joui jusqu'à la prise de Barcelonne. Cette relation est d'une Catalane un peu trop libre et trop naïve; de tels écrits ne vont point jusqu'au cœur du sage. Je pris cette relation chez elle lorsque

j'entrai dans Barcelonne à la suite de milord Peterborough. Vous la lirez sans scandale comme un portrait fidèle des mœurs du pays.

Aventures d'un jeune Anglais nommé Jenni, écrite de la main de dona Las Nalgas.

Lorsqu'on nous dit que les mêmes sauvages qui étaient venus, par l'air, d'une lle inconnue nous prendre Gibraltar, venaient assiéger notre belle ville de Barcelonne, nous commençâmes par faire des neuvaines à la sainte Vierge de Manrèze; ce qui est assurément la meilleure manière de se défendre.

Ce peuple, qui venait nous attaquer de si loin, s'appelle d'un nom qu'il est difficile de prononcer. car c'est English. Notre révérend père inquisiteur don Jeronimo Bueno Caracucarador prêcha contre ces brigands. Il lança contre eux une excommunication majeure dans Notre-Dame d'Elpino '. Il nous assura que les English avaient des queues de singes, des pattes d'ours, et des têtes de perroquets; qu'à la vérité ils parlaient quelquefois comme les hommes, mais qu'ils sifflaient presque toujours : que de plus ils étaient notoirement hérétiques; que la sainte Vierge, qui est très favorable aux autres pécheurs et pécheresses, ne pardonnait jamais aux hérétiques, et que par conséquent ils seraient tous infailliblement exterminés. surtout s'ils se présentaient devant le Mont-Joui. A peine avait-il fini son sermon que nous apprimes que le Mont-Joui était pris d'assaut.

Le soir on nous conta qu'à cet assaut nous avions

<sup>4</sup> Nous n'avons eru devoir faire aucune remarque sur cet ouvrage, par des raisons que devineront saus peine ceux qui connaisseut le but que l'auteur avait en l'écrivant. K.

<sup>·</sup> Titre de la cathédrale de Barcelonne.

blessé un jeune English, et qu'il était entre nos mains. On cria dans toute la ville, vittoria, vittoria, et on fit des illuminations.

La dona Boca Vermeja, qui avait l'honneur d'être maîtresse du révérend père inquisiteur, eut une extrême envie de voir comment un animal english et hérétique était fait. C'était mon intime amie : j'étais aussi curieuse qu'elle. Mais il fallut attendre qu'il fût guéri de sa blessure; ce qui ne tarda pas.

Nous sûmes bientôt après qu'il devait prendre les bains chez mon cousin germain Elvob, le baigneur, qui est, comme on sait, le meilleur chirurgien de la ville. L'impatience de voir ce monstre redoubla dans mon amic Boca Vermeja. Nous n'eûmes point de cesse, point de repos, nous n'en donnames point à mon cousin le baigneur, jusqu'à ce qu'il nous eût cachées dans une petite garde-robe, derrière une jalousie par laquelle on voyait la baignoire. Nous y entrâmes sur la pointe du pied, sans faire aucun bruit, sans parler, sans oser respirer, précisément dans le temps que l'English sortait de l'eau. Son visage n'était pas tourné vers nous; il ôta un petit bonnet sous lequel étaient renoués ses cheveux blonds, qui descendirent en grosses boucles sur la plus belle chute de reins que i'aie vue de ma vie; ses bras, ses cuisses, ses jambes, me parurent d'un charnu, d'un fini, d'une élégance qui approche, à mon gré, l'Apollon du Belvédere de Rome, dont la copie est chez mon oncle le sculpteur.

Dona Boca Vermeja était extasiée de surprise et d'enchantement. J'étais saisie comme elle ; je ne pus m'empècher de dire, Oh che hermoso muchacho'! Ces paroles, qui m'échappèrent, firent tourner le jeune homme. Ce fut bien pis alors; nous vimes le visage d'Adonis sur le corps d'un jeune Hercule. Il s'en fallut peu que dona Boca Vermeja ne tombât à la renverse, et moi aussi. Ses yeux s'allumèrent et se couvrirent d'une légère rosée, à travers laquelle on entrevoyait des traits de flamme. Le ne sais ce qui arriva aux miens.

Quand elle fut revenue à elle : Saint Jacques, me dit-elle, et sainte Vierge! est-ee ainsi que sont faits les hérétiques? Eh! qu'on nous a trompées!

Nous sortlmes le plus tard que nous pâmes. Boca Vermeja fut bientôt ôprise du plus violent amour pour le monstre hérétique. Elle est plus belle que moi, je l'avoue, ct j'avoue aussi que je me sentis doublement jalouse. Je lui représentai qu'elle se damnait en trahissant le révérend père inquisiteur don Jeronimo Bueno Coracucarador pour un English. Abl ma chère Las Nalgas, me dit-elle (car Las Nalgas est mon nom), je trahirais

Melchisédech pour ce beau jeune homme. Elle n'y manqua pas, et, puisqu'il faut tout dire, je donnai secrètement plus de la dime des offrandes.

Un des familiers de l'inquisition, qui entendait quatre messes par jour pour obtenir de Notre-Dame de Manrèze la destruction des English, fut instruit de nos actes de dévotion. Le révérend P. don Caracucarador nous donna le fonet à tontes deux. Il fit saisir notre cher English par vingt-quatre alguazils de la sainte hermandad. Jenni en tua cinq, et fut pris par les dix-neuf qui restaient. On le fit reposer dans un caveau bien frais. Il fut destiné à être brûlé le dimanche suivant en cérémonie, orné d'un grand san-benito et d'un bonnet en pain de sucre, en l'honneur de notre Sauveur et de la vierge Marie sa mère. Don Caracucarador prépara un beau sermon; mais il ne put le prononcer, car le dimanche mênie la ville fut prise à quatre heures du matin.

lei finit le récit de dona Las Nalgas. C'était une femme qui ne manquait pas d'un certain esprit que les Espagnols appellent aquidezza.

\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE II.

Sulte des aventures du jeune Anglais Jenni et de celles de monsieur son père docteur en théologie, memore du parlement et de la société royale.

Vous savez quelle admirable conduite tint le comte de Peterborough des qu'il fut maître de Barcelonne; comme il empêcha le pillage; avec quelle sagacité prompte il mit ordre à tout ; comme il arracha la duchesse de Popoli des mains de quelques soldats allemands ivres, qui la volaient et qui la violaient. Mais vous peindrez-vous bien la surprise, la douleur, l'anéantissement, la colère, les larmes, les transports de notre ami Freind, quand il apprit que Jenni était dans les cachots du saintoffice, et que son bûcher était préparé? Vous savez que les têtes les plus froides sont les plus animées dans les grandes occasions. Vous eussiez vu ce père. que vous avez connu si grave et si imperturbable, voler à l'antre de l'inquisition plus vite que nos chevaux de race ne courent à Newmarket. Cinquante soldats, qui le suivaient hors d'haleine, étaient toujours à deux cents pas de lui. Il arrive, il entre dans la caverne. Quel moment l que de pleurs et que de joie l vingt victimes destinées à la même cérémonie que Jenni sont délivrées. Tous ces prisonniers s'arment; tous se joignent à nos soldatsy ils démolissent le saint-office en dix minutes, et déjeunent sur ses ruines avec le vin et les jambons des inquisiteurs.

An milieu de ce fracas, et des fanfares, et des

<sup>4</sup> a Oh quel beau pelit garcon! .

tambours, et du retentissement de quatre cents canons qui annonçaient notre victoire à la Catalogne, notre ami Freind avait repris la tranquillité que vous lui connaissez. Il était calme comme l'air dans un beau jour après un orage. Il élevait à Dieu un œur aussi serein que son visage, lorsqu'il vit sortir du soupirail d'une cave un spectre noir en surplis qui se jeta à ses pieds, et qui lui criaît miséricorde. Qui es-tu? lui dit notre ami; viens-tu de l'enfer? A peu près, répondit l'autre; je suis don Jeronimo Bueno Caracucarador, inquisiteur pour la foi; je vous demande très humblement pardon d'avoir voulu cuire monsieur votre fils en place publique; je lo prenais pour un juif.

Eh l quand il serait juif, répondit notre ami avec son sang-froid ordinaire, vous sied-il bien, M. Caracucarador, de cuire des gens, parce qu'ils sont descendus d'une race qui habitait autrefois un petit canton pierreux tout près du désert de Syrie? Que vous importe qu'un homme ait un prépuce ou qu'il n'en ait pas, et qu'il fasse sa pâque dans la pleine lune rousse, ou le dimauche d'après? Cet homme est juif; donc il faut que je le brûle, et tout son bien m'appartient : voilà un très mauvais argument; on ne raisonne point ainsi dans la société rovale de Londres.

Savez-vous bien, M. Caracucarador, que lésus-Christ était juif, qu'il naquit, vécut, et mourut juif, qu'il fit sa pâque en juif dans la pleine lune; que tous ses apôtres étaient juifs, qu'ils allèrent dans le temple juif après son malheur, comme il est dit expressément; que les quinze premiers évêques secrets de Jérusalem étaient juifs? mon fits per l'est pas, il est anglican : quelle idée vous a passé par la tête de le brûler?

L'inquisiteur Caracucarador, épouvanté de la science de M. Freind, et toujours prosterné à ses pieds, lui dit : Hélas! nous ne savions rien de tout cela dans l'université de Salamanque. Pardon, encore une fois; mais la véritable raison est que monsieur votre fils m'a pris ma maîtresse, Boca Vermeja. Ah I s'il vous a pris votre maîtresse, repartit Freind, c'est autre chose; il ne faut jamais prendre le bien d'autrui. Il n'y a pourtant pas là une raison suffisante, comme dit Leibnitz, pour brûler un jeune homme: il faut proportionner les peines aux délits. Vous autres chrétiens de delà la mer britannique, en tirant vers le sud, vous avez plus tôt fait cuire un de vos frères, soit le conseiller Anne Dubourg, soit Michel Servet, soit tous ceux qui furent ards sous Philippe 11, surnommé le Discret, que nous ne fesons rôtir un roast-beef à Londres. Mais qu'on m'aille chercher mademoiselle Boca Vermeja, et que je sache d'elle

Boca Vermeja fut amenée pleurante, et embellie

par ses larmes, comme c'est l'usage. Est-il vrai, mademoiselle, que vous aimiez tendrement don Caracucarador, et que mon fils Jenni vous ait prise à force? - A force! M. l'Anglais! c'était assurément du meilleur de mon cœur. Je n'ai jamais rien vu de si beau et de si aimable que M. votre fils : et je vous trouve bien heureux d'être son père. C'est moi qui lui ai fait toutes les avances ; il les mérite bien : je le suivrai jusqu'au bout du monde, si le monde a un bout. J'ai toujours, dans le fond de mon âme, détesté ce vilain inquisiteur: il m'a fouettée presque jusqu'au sang moi et mademoiselle Las Nalgas. Si vous voulez me rendre la vie douce, vous ferez pendre ce scélérat de moine à ma fenêtre, tandis que je jurerai à M. votre fils un amour éternel : heureuse si je pouvais jamais lui donner un fils qui vous ressemble!

En effet, pendant que Boca Vermeja prononcait ces paroles naïves, milord Peterborough envoyait chercher l'inquisiteur Caracucarador pour le faire pendre. Vous ne serez pas surpris quand je vous dirai que M. Freind s'y opposa fortement. Que votre juste colère, dit-il, respecte votre générosité; il ne faut jamais faire mourir un homme que quand la chose est absolument nécessaire pour le salut du prochain. Les Espagnols diraient que les Anglais sont des barbares qui tuent tous les prêtres qu'ils rencontrent. Cela pourrait faire grand tortà M. l'archiduc, pour lequel vous venez de prendre Barcelonne. Je suis assez content que mon fils soit sauvé, et que ce coquin de moine soit hors d'état d'exercer ses fonctions inquisitoriales. Enfin le sage et charitable Freind en dit tant que milord se contenta de faire fouetter Caracucarador, comme ce misérable avait fouetté miss Boca Vermeja et miss Las Nalgas.

Tant de clémence toucha le cœur des Catalans. Ceux qui avaient été délivrés des cachots de l'inquisition conçurent que notre religion valait infiniment mieux que la leur. Ils demandèrent presque tous à être reçus dans l'église anglicane; et même quelques bacheliers de l'université de Salamanque, qui se trouvaient daus Barcelonne, voulurent être éclairés. La plupart le furent bientôt. Il n'y en eut qu'un seul, nommé don Inigo y Medroso y Comodios y Papalamiendo, qui fut un peu rétif.

Voici le précis de la dispute honnête que notre che ami Freind et le bachelier don Papalamiendo eurent ensemble en présence de milord Peterborough. On appela cette conversation familière le dialogue des Mais. Yous verrez aisément pourquoi, en le lisant.

# CHAPITRE III.

Pr/cis de la controverse des Mais entre M. Freind et don Inigo y Medroso y Comodios y Papalamiendo, bacheller de Salamanque.

#### LE BACHELIER.

Mais, monsieur, malgré toutes les belles choses que vous venez de me dire, yous m'avouerez que votre église anglicane, si respectable, n'existait pas avant don Luther et avant don Oecolampade. Vous êtes tout nouveaux, donc vous n'êtes pas de la maison.

#### FREIND.

C'est comme si on me disait que je ne suis pas le petit-fils de mon grand-père, parce qu'un collatéral, demeurant en Italie, s'était emparé de son testament et de mes titres. Je les ai heureusement retrouvés, et il est clair que je suis le petit-fils de mon grand-père. Nous sommes, vous et moi, de la même famille, à cela près que nous autres Anglais nous lisons le testament de notre grand-père dans notre propre langue, et qu'il vous est décieud de le lire dans la vôtre. Vous êtes esclaves d'un étrauger, et nous ne sommes soumis qu'à notre raison.

#### LE BACHELIER.

Mais si votre raison vous égare?... car enfin vous ne croyez point à notre université de Salamanque, laquelle a déclaré l'infaillibilité du pape, et son droit incontestable sur le passé, le présent, le futur, et le paulo-post-futur.

#### PREIND.

Hélas! les apôtres n'y croyaient pas non plus. Il est écrit que ce Pierre, qui renia son maître Jésus, fut sévèrement tancé par Paul. Je n'examine point ici lequel des deux avait tort; ils l'avaient peut-être tous deux, comme il arrive dans presque toutes les querelles; mais enfin i n'y a pas un seul endroit dans les Actes des apôtres, où Pierre soit regardé comme le maître de ses compagnons et du paulo-post-futur.

#### LE BACHELIER.

Mais certainement saint Pierre fut archevêque de Rome; car Sanchez nous enseigne que ce grand homme y arriva du temps de Néron, et qu'il y occupa le trône archiépiscopal pendant vingt-cinq ans, sous ce même Néron qui n'en régna quetreize. De plus il est de foi, et c'est don Grillandus, le prototype de l'inquisition, qui l'affirme (car nous ne lisons jamais la sainte Bible); il est de foi, dis-je, que saint Pierre était à Rome une certaine année; car il date une de ses lettres de Babylone; car, puisque Babylone est visiblement l'anagramme de Rome, il est clair que le pape est de droit

divin le maître de toute la terre; car, de plus, tous les licenciés de Salamanque ont démontré que Simon Vertu-Dieu, premier sorcier, conseiller d'état de l'empereur Néron, envoya faire des compliments par son chien a saint Simon Barione, autrement dit saint Pierre, dès qu'il fut à Rome; que saint Pierre, n'étant pas moins poli, envoya aussi son chien complimenter Simon Vertu-Dieu; qu'ensuite ils jouèrent à qui ressusciterait le plus tôt un cousin germain de Néron; que Simon Vertu-Dieu ne ressuscita son mort qu'à moitié, et que Simon Barjone gagna la partie en ressuscitant le cousin tout à fait ; que Vertu-Dieu voulut avoir sa revanche en volant dans les airs comme saint Dédale, et que saint Pierre lui cassa les deux jambes en le fesant tomber. C'est pourquoi saint Pierre recut la couronne du martyre, la tête en bas et les jambes en haut": donc il est démontré a posteriori que notre saint-père le pape doit régner sur tous ceux qui ont des couronnes sur la tête, et qu'il est le maître du passé, du présent, et de tous les futurs du monde.

#### FREIND.

Il est clair que toutes ces choses arrivèrent dans le temps où Hercule, d'un tour de main, sépara les deux montagnes, Calpé et Abila, et passa le détroit de Gibraltar dans son gobelet; mais ce n'est pas sur ces histoires, tout authentiques qu'elles sont, que nous fondons notre religion: c'est sur l'Évangile.

#### LE BACHELIER.

Mais, monsieur, sur quels endroits de l'Évangile? car j'ai lu une partie de cet Évangile dans nos cahiers de théologie. Est-ce sur l'ange descendu des nuées pour annoncer à Marie qu'elle sera engrossée par le Saint-Esprit? est-ce sur le voyage des trois rois et d'une étoile? sur le massacre de tous les enfants du pays? sur la peine que prit le diable d'emporter Dieu dans le désert, au faite du temple et à la cime d'une montagne, dont on découvrait tous les royaumes de la terro? sur le miracle de l'eau changée en vin à une noee de village? sur le miracle de deux mille cochons que le diable noya dans un lac par ordre de Jésus? sur...

#### FREIND.

Monsieur, nons respectons toutes ces choses, parce qu'elles sont dans l'Évangile, et nous n'en parlons jamais, parce qu'elles sont trop au-dessus de la faible raison humaine.

<sup>\*</sup> Toute cette histoire est racoulée par Abdias, Marcel el Hégésippe; Eusèbe en rapporte une partie.

#### LE BACHELIER.

Mais on dit que vous n'appelez jamais la sainte Vierge mère de Dieu?

FREIND.

Nous la révérons, nous la chérissons; mais nous croyons qu'elle se soucie peu des titres qu'on lui donne ici-bas. Elle n'est jamais nommée mère de Dieu dans l'Évangile. Il y eut une grande dispute, en 451, à un concile d'Éphèse, pour savoir si Marie était théotocos, et si Jésus-Christ étant Dieu à la fois et fils de Marie, il se pouvait que Marie fût à la fois fille de Dieu le père, et mère de Dieu le fils, qui ne font qu'un Dieu. Nous n'entrons point dans ces querelles d'Éphèse, et la société royale de Londres ne s'en mêle pas.

# LE BACHELIER.

Mais, monsieur, vous me donnez là du théotocos! qu'est-ce que théotocos, s'il vous plait?

#### FREIND.

Cela signifie mère de Dieu. Quoi l vous êtes bachelier de Salamanque, et vous ne savez pas le

#### LE BACHELIER.

Mais le grec, le grec! de quoi cela peut-il servir à un Espagnol? Mais, monsieur, croyez-vous que Jésus ait une nature, une personne, et une volonté? ou deux natures, deux personnes, et deux volontés? ou une volonté, une nature, et deux personnes? ou deux volontés, deux personnes et une nature? ou...

Ce sont encore les affaires d'Éphèse; cela ne nous importe en rien.

#### LE BACHELIER.

Mais qu'est-ce donc qui vous importe? Pensezvous qu'il n'y ait que trois personnes en Dieu, ou qu'il y ait trois dieux en une personne? la seconde personne procède-t-elle de la première personne, et la troisième procède-t-elle des deux autres, ou de la seconde intrinsecus, ou de la première seulement? le fils a-t-il tous les attributs du père, excepté la paternité? et cette troisième personne vient-elle par infusion, ou par identification, ou par spiration?

L'Évangile n'agite pas cette question, et jamais saint Paul n'écrit le nom de Trinité.

#### LE BACHELIER.

Mais vous me parlez toujours de l'Évangile, et jamais de saint Bonaventure, ni d'Albert-le-Grand, ni de Tambourini, ni de Grillandus, ni d'Escobar.

#### FREIND.

C'est que je ne suis ni dominicain, ni cordelier, ni jésuite ; je me contente d'être chrétien.

#### LE BACHELIER.

Mais si vous êtes chrétien , dites-moi , en conscience, croyez-vous que le reste des hommes soit damné éternellement?

#### FREIND.

Ce n'est point à moi à mesurer la justice de Dieu et sa miséricorde.

#### LE BACHELIER.

Mais enfin, si vous êtes chrétien, que croyezyous done?

#### FREIND.

Je crois, avec Jésus-Christ, qu'il faut aimer Dieu et son prochain, pardonner les injures, et réparer ses torts. Croyez-moi , adorez Dieu , soyez juste et bienfesant; voilà tout l'homme. Ce sont là les maximes de Jésus. Elles sont si vraies, qu'aucun législateur, aucun philosophe n'a jamais eu d'autres principes avant lui, et qu'il est impossible qu'il y en ait d'autres. Ces vérités n'ont jamais eu et ne peuvent avoir pour adversaires que nos passions.

#### LE BACHELIER.

Mais.... Ah! ah! à propos de passions, est-il vrai que vos évêques, vos prêtres, et vos diacres, vous êtes tous mariés ?

Cela est très vrai. Saint Joseph, qui passa pour être père de Jésus était marié. Il eut pour fils Jacques le Mineur, surnommé Oblia, frère de notre Seigneur ; lequel, après la mort de Jésus, passa sa vie dans le temple. Saint Paul , le grand saint Paul, était marié.

## LE BACHELIER.

Mais Grillandus et Molina disent le contraire.

#### FREIND.

Molina et Grillandus diront tout ce qu'ils voudront, j'aime mieux croire saint Paul lui-même ; car il dit dans sa première aux Corinthiens :

- N'avons-nous pas le droit de boire et de manger » à vos dépens? n'avons-nous pas le droit de
- » mener avec nous nos femmes, notre sœur,
- » comme font les autres apôtres et les frères de
- » notre Seigneur et Céphas? Va-t-on jamais à la
- » guerre à ses dépens? Quand on a planté une
- » vigne, n'en mange-t-on pas le fruit? etc. »

4 Chap. 1X.

#### IR BACHRIJER.

Mais, monsieur, est-il bien vrai que saint Paul ait dit cela?

#### FREIND.

Oui, il a dit cela, et il en a dit bien d'autres.

# LE BACHELIER.

Mais quoi ! ce prodige, cet exemple de la grâce efficace !...

#### FREIND

Il est vrai, monsieur, que sa conversion était un grand prodige. J'avoue que, suivant les Actes des apôtres, il avait été le plus cruel satellite des ennemis de 1/5us. Les Actes diseut qu'il servit à lapider saint Étienne; il dit lui-même que, quand les Juifs fesaient mourir un suivant de Jésus, c'était qui lui portait la sentence, detuli sententiam\*. J'avoue qu'Abdias, son disciple, et Jules Africain, son traducteur, l'accusent aussi d'avoir fait mourir Jacques Oblia, frère de Notre-Seigneur s'; mais ses fureurs rendent sa couversion plus admirable, et ne l'ont pas empéché de trouver une femme. Il était marié, yous dis-je, comme saint Clément d'Alexandrio le déclare expressément.

#### LE BACHELIER.

Mais c'était donc un digne homme, un brave homme que saint Paul! je suis fâché qu'il ait asassiné saint Jacques et saint Étienne, et fort surpris qu'il ait voyagé au troisième ciel: mais poursuivez, je vous prie.

#### FREIND.

Saint Pierre, au rapport de saint Clément d'Alexandrie, eut des enfants; et même on comple parmi eux une sainte Pétronille. Eusèbe, dans son Histoire de l'Église, dit que saint Nicolas, l'un des premiers disciples, avait une très belle femme, et que les apôtres lui reprochèrent d'en être trop occupé, et d'en paraître jaloux... «Messieurs, leur » dit-il, la prenne qui voudra; je vous la cèdec.»

Dans l'économic juive, qui devait durer éternellement, et à laquelle cependant a succédé l'économic chrétienne, le mariage était non seulement permis, mais expressément ordonné aux prêtres, puisqu'ils devaient être de la même race; et le célibat était une espèce d'infamie.

Il faut bien que le célibat ne fût pas regardé comme un état bien pur et bien honorable par les premiers chrétiens, puisque parmi les hérétiques anathématisés dans les premiers conciles, on trouve principalement ceux qui s'élevaient contre le mariage des prêtres, comme saturniens, basilidiens,

montanistes, encratistes, et autres ens et istes. Voila pourquoi la femme d'un saint Grégoire de Nazianze accoucha d'un autre saint Grégoire de Nazianze, et qu'elle eut le bonheur inestimable d'être femme et mère d'un canonisé, ce qui n'est pas même arrivé à sainte Monique, mère de saint Augustin.

Voilà pourquoi je pourrais vous nommer autant et plus d'anciens évêques mariés, que vous n'avez autrefois eu d'évêques et de papes concubinaires, adultères, ou pédérastes; ce qu'on ne trouve plus aujourd'hui en aucun pays. Voilà pourquoi l'Eglise grecque, mère de l'Église latine, veut encore que les curés soient mariés. Voilà enfiu pourquoi moi qui vous parle, je suis marié, et j'ai le plus bel enfant du monde.

Et dites-moi, mon cher bachelier, n'avez-vous pas dans votre église sept sacrements de compte fait, qui sont tous des signes visibles d'une chose invisible? Or, un bachelier de Salamanque jouit des agréments du baptême dès qu'il est né; de la confirmation des qu'il a des culottes; de la confession dès qu'il a fait quelques fredaines; de la communion, quoique un peu différente de la nôtre, dès qu'il a treize ou quatorze ans; de l'ordre quand il est tondu sur le haut de la tête, et qu'on lui donne un bénéfice de vingt, ou trente, ou quarante mille piastres de rente; ensin de l'extrêmeonction quand il est malade. Faut-il le priver du sacrement de mariage quand il se porte bien ? surtout après que Dieu lui-même a marié Adam et Eve; Adam, le premier des bacheliers du monde, puisqu'il avait la science infuse, selon votre école; Eve, la première bachelière, puisqu'elle tâta de l'arbre de la science avant son mari.

# LE BACHELIER.

Mais, s'il est ainsi, je ne dirai plus mais. Voilà qui est fait, je suis de votre religion; je me fais anglican. Le veux nue marier à une femme honnête qui fera toujours semblant de m'aimer, tant que je serai jeune, qui aura soin de moi dans ma vieillesse, et que j'enterrerai proprement si je lui survis; cela vaut mieux que de cuire des hommes et de déshonorer des filles comme a fait mon cousin don Caracucarador, inquisiteur pour la foi.

Tel est le précis fidèle de la conversation qu'eurent ensemble le docteur Freind et le hachelier don Papalamiendo, nommé depuis par nous Papa Dexaudo. Cetentretien curieux fut rédigé par Jacob Hulf, l'un des secrétaires de milord.

Après cet entretieu, le bachelier me tira à part et me dit : Il faut que cet Anglais, que j'avais cru d'abord anthropophage, soit un bien bon homme, car il est théologien, et il ne m'a point dit d'injures. Je lui appris que M. Freind était tolérant,

<sup>\*</sup> Actes , ch. xxvi.

<sup>6</sup> Histoire apostolique d'Abdias. Traduction de Jules Africain, livre v1, page 595 et suiv. - CEusèbe, liv. 111, chap. xxx.

et qu'il descendait de la fille de Guillaume Peon, le premier des tolérants, et le fondateur de Philadelphie. Tolérant et Philadelphiel s'écria-t-il; je n'avais jamais entendu parler de ees sectes-là. Je le mis au fait, il ne pouvait me croire, il pensait être dans un autre univers, et il avait raison.

#### ......

#### CHAPITRE IV.

# Relour à Londres ; Jenni commence à se corrompre.

Tandis que notre digne philosophe Freind éclairait ainsi les Barcelonnais, et que son fils Jenni enchantait les Barcelonnaises, milord Peterborough fut perdu dans l'esprit de la reine Anne, et dans celui de l'archidue, pour leur avoir donné Barcelonne. Les courtisans lui reprochèrent d'avoir pris cette ville contre toutes les règles, avec une armée moins forte de moitié que la garnison. L'archiduc en fut d'abord très piqué, et l'ami Freind fut obligé d'imprimer l'apologie du général. Cependant cet archiduc, qui était venu conquérir le royaume d'Espagne, n'avait pas de quoi payer son chocolat. Tout ee que la reine Anne lui avait donné était dissipé. Montecuculli dit dans ses Mémoires qu'il faut trois choses pour faire la guerre : 1º de l'argent; 2º de l'argent; 5º de l'argent. L'archidue écrivit de Guadalaxara, où il était le 11 auguste 1706, à milord Peterborough, une grande lettre signée yo el rey, par laquelle il le conjurait d'aller sur-le-champ à Gênes lui chercher, sur son crédit, cent mille livres sterling pour régnera. Voilà donc notre Sertorius devenu banquier génois de général d'armée. Il confia sa détresse à l'ami Freind : tous deux allèrent à Gênes ; je les suivis, car vous savez que mon eœur me mene. J'admirai l'habileté et l'esprit de conciliation de mou ami dans cette affaire délicate. Je vis qu'un bon esprit peut suffire à tout; notre grand Locke était médeein : il fut le seul métaphysicien de l'Europe, et il rétablit les monnaies d'Angleterre.

Freind, en trois jours, trouva les cent mille livres sterling, que la cour de Charles vi mangea en moins de trois semaines. Après quoi il fallut que le général, accompagné de son théologieu, allàt se justifier à Londres, en plein parlement, d'avoir conquis la Catalogne contro les règles, et de s'êter ruiné pour le service de la cause commune. L'affaire tralna en longueur et en aigreur, comme toutes les affaires de parti.

Vous savez que M. Freind avait été député en parlement avant d'être prêtre, et qu'il est le seul à qui l'on ait permis d'exercer ces deux fonctions incompatibles. Or, un jour que Freind méditait un discours qu'il devait prononcer dans la cham bre des communes, dont il était un digne membre, on lui annonça une dame espaguole qui demandait à lui parler pour affaire pressante. C'était dona Boca Vermeja elle-même. Elle était tout en pleurs; notre bon ami lui fit servir à déjeuner. Elle essuya ses larmes, déjeuna, et lui parla ainsi:

Il vous souvient, mon eher monsieur, qu'en allant à Gênes vous ordonnâtes à M. votre fils Jenni de partir de Barcelonne pour Londres, et d'aller s'installer dans l'emploi de elere de l'échiquier, que votre crédit lui a fait obtenir. Il s'embarqua sur le Triton avec le jeune bachelier don Papa Dexando, et quelques autres que vous aviez convertis. Vous jugez bien que je fus du voyage avec ma bonne amie Las Nalgas. Vous savez que vous m'avez permis d'aimer monsieur votre fils, et que je l'adore...

— Moi, mademoisellel je ne vous ai point permisce petit commerce, je l'ai toléré: cela est bien différent. Un bon père ne doit être nil et yran de son fils ni son mercure. La fornication entre deux personnes libres a été peut-être autrefois une espèce de droit naturel dont Jenni peut jouir avec discrétion sans que je m'en mêle; je ne le gêne pas plus sur ses maltresses que sur son diuer et sur son souper; s'il s'agissait d'un adultère, j'avour que je serais plus difficile, parce que l'adultère est un larein; mais pour vous, mademoiselle, qui ne faites tort à personne, je n'ai rien à vous dire.

— Eh bien! monsieur, c'est d'adultère qu'il s'agit. Le beau Jenni m'abandonne pour une jeune mariée qui n'est pas si belle que moi. Vous sentez bien que c'est une injure atroce. Il a tort, dit alors M. Freind. Boca Vermeja en versant quelques larmes lui conta comment Jenni avait été jaloux, ou fait semblant d'être jaloux du bachelier; comment madame Clive-Hart, jeune mariée très effrontée, très emportée, très masculine, très méchante, s'était emparée de son esprit; comment il vivait avec des libertins non eraignant Dieu; comment ent enfi Il méprisait sa fidèle Boca Vermeja pour la coquine de Clive-Hart, parce que la Clive-liart avait une nuance ou deux de blancheur' et d'incarnat au-dessus de la pauvre Boca Vermeja.

J'examinerai cette affaire-là à loisir, dit le bon Freind; il faut que j'aille en parlement pour celle de milord Peterborough. Il alla doncen parlement; je l'y entendis prononeer un discours ferme et serré, sans aucun lieu commun, sans épithète, sans ce que nous appelons des phrases; il n'invoquait point un témoignage, une loi; il les attestait, il les citait, il les réclamait: il ne disait point qu'on avait surpris la religion de la cour en accusant milord Peterborough d'avoir hasardé les troupes

Elle est imprimée dans l'apologie du comte de Peterborough, par le docteur Freind, page 143, chez Jonas Bourer.

de la reine Anne, parce que ce n'était pas une affaire de religion : il ne prodiguait pas à une conjecture le nom de démonstration ; il ne manquait pas de respect à l'auguste assemblée du parlement par de fades plaisanteries bourgeoises : il n'appelait has milord Peterborough son client, parce que le mot de client signifie un homme de la bourgeoisie protégé par un sénateur. Freind parlait avec autant de modestie que de fermeté : on l'écoutait en silence; on ne l'interrompait qu'en didisant. Hear him, hear him, écoutez-le, écoutez-le. La chambre des communes vota qu'on remercierait le comte de Peterborough, au lieu de le condamner. Milord obtint la même justice de la cour des pairs, et se prépara à repartir avec son cher Freind pour aller donner le royaume d'Espagne à l'archiduc; ce qui n'arriva pourtant pas, par la raison que rien n'arrive dans ce monde précisément comme on le veut.

Au sortir du parlement nous n'eûmes rien de plus pressé que d'aller nous informer de la conduite de Jenni. Nous apprimes en effet qu'il menait une vie débordée et crapuleuse avec madame Clive-llart, et une troupe de jeunes athées, d'aileurs gens d'esprit, à qui leurs débauches avaient persuadé a que l'homme n'a rieu au-dessus de la bête; qu'il naît et meurt comme la bête; qu'ils not tégalement formés de terre; qu'ils retournent également à la terre; et qu'il n'y a rien de bon et de sage que de se réjouir dans sos œuvres, et de vivre avec celle que l'on aime, comme le conclut Salomon à la fin de son chapitre troisième du Coheleth, que nous nommons \*\* Ecclésiante.\*\*

Ces idées leur étaient principalement insinuées par un nommé Wirburton, méchant garnement très impudent. J'ai lu quelque chose des manuscrits de ce fou : Dieu nous préserve de les voir imprimer un jour l Wirburton prétend que Moîse ne crovait pas à l'immortalité de l'âme : et comme en effet Moïse u'en parla jamais, il en conclut que c'est la seule preuve que sa mission était divine. Cette conclusion absurde fait malbeureusement conclure que la secte juive était fausse : les impies en concluent par conséquent que la nôtre, fondée sur la juive, est fausse aussi, et que cette nôtre, qui est la meilleure de toutes, étant fausse, toutes les autres sont encore plus fausses, qu'ainsi il n'y a point de religion. De là quelques gens viennent à conclure qu'il n'y a point de Dieu; ajoutez à ces conclusions que ce petit Wirburton est un intrigant et un calomniateur. Voyez quel danger l

Un autre fou, nomme Needham, qui est en secret jésuite, va bien plus loin. Cet animal, comme vous le savez d'ailleurs, et comme on vous l'a taut dit, s'imagine qu'il a créé des anguilles avec de la farine de seigle et du jus de mouton; que sur-lechamp ces anguilles en out produit d'autres sans accouplement. Aussitôt nos philosophes décident qu'on peut faire des hommes avec de la farine de froment et du jus de perdrix, parce qu'ils doivent avoir une origine plus noble que celle des anguilles; ils prétendent que ces hommes en produiront d'autres iucontinent; qu'ainsi ce n'est point Dieu qui a fait l'homme; que tout s'est fait de soi-même; qu'on peut très bien se passer de Dieu; qu'il n'y a point de Dieu. Jugez quels ravages le Coheleth mal entendu, et Wirburton 'et Nechlam bien entendus, peuvent faire dans de jeunes cœurs tout pétris de passions, et qui ne raisonnent que d'après elles.

Mais, ce qu'il y avait de pis, c'est que Jenni avait des dettes par-dessus les oreilles; il les payait d'une étrange façon. Un de ses créanciers était venu le jour même lui demander cent guinées pendant que nous étions en parlement. Le beau Jenni, qui jusque-la paraissait très doux et très poli, s'était battu avec lui, et lui avait donné pour tout paiement un bon coup d'épéc. On craignait que le blessé n'en mourût: Jenni allait être mis en prison, et risquait d'être pendu, malgré la protection de niltord Peterborough.

# CHAPITRE V.

#### On yout marier Jenni.

Il vous souvient, mon cher ami, de la douleur et de l'indignation qu'avait ressenties le vénérable Freind, quand il apprit que soncher lenni était à Barcelonne dans les prisons du saint-office; croyez qu'il fut saisi d'un plus violent transport en apprenant les déportements de ce malheureux enfant, ses débauches, ses dissipations, sa manière de payer ses créanciers, et son danger d'être pendu. Mais Freind se contint. C'est une chose étonnante que l'empire de cet excellent homme sur lui-même. Sa raison commande à son cœur, comme un bon maître à un bon domestique. Il fait tout à propos, et agit prudemment avec autant de célérité que les imprudents se déterminent. Il n'est pas temps, dit-il, de prêcher Jenni, il faut le tirer du précipice.

Vous saurez que notre ami avait touché la veille une très grosse somme de la succession de Georges Hubert son oncle. Il va chercher lui-mème notre

'Warburton, érèque de Glocester, au/eur d'un livre intitulé la Légation de Moise; il en est beaucoup question dans pluseurs ouvrage de Vollaire, coutre qui Warburon a écri avec ce ton de supériorilé que les érudits, qui ne savent que ce qu'onj pensé les auires, ne manquent jamais de prendre avec les noumes de génie. K.

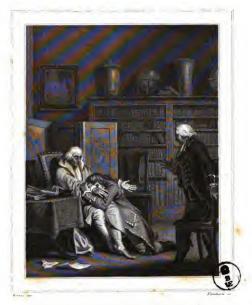

Mon fils, scuvenez vous qu'il n'y a point de bonheur sans la vertu.

Journ Ch

Surle par Some a face

g fileson and a billioning the

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | 555    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------|
| And the second of the second o      |                   | : mais |
| tand to be a second of the second                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                 | furent |
| the state of the s      |                   | int se |
| the first of the service of the serv      | 4                 | père   |
| Control of the Contro      |                   | ı à sa |
| 50 FE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | , sou- |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | ans la |
| the artists of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   |        |
| The Control of the State Control of the Control of       | 1                 | helie  |
| and the state of t      | •                 | nt se  |
| not be true to be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | idue   |
| A CAMPAN A SECTION OF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | euse   |
| est e l'appear e de l'appear                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                   | leur   |
| article in the entitle for an                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | blent  |
| Cast (CC - 600 Co)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   | étrie  |
| Control to the state of the control       |                   |        |
| The A. M. Carlotte, M. C.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                   | ıriés  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | oar la |
| Annual Specific Control (1997)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                   | n'es   |
| the market of the Arthur States of the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                   | at le  |
| and the second of the large of the large transfer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                   |        |
| the property of the control of the c      | 11165             | - avec |
| and the state of t      |                   | l con- |
| N 194 - 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | pour   |
| and the state of t      |                   | gens   |
| + +18 <sub>T-1</sub> e <sub>1</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | e qu   |
| As Property of the Control of the Co      |                   | nême   |
| 25 (35.4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | en de  |
| 14 112 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | t, e   |
| the state of the s      |                   | •      |
| Charles and the control of the contr      |                   | ime-   |
| and the second of the second o      |                   | vey,   |
| the state of the s      |                   | chez   |
| the state of the s      |                   | ıgeai  |
| 44.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                   | vues   |
| and the second of the second o      |                   | dće,   |
| the second of the Motor of the social and all all the                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                   | −iême  |
| The second of the description of the feet and the second of the second o      | - 11 pt 14        | ⊣t de  |
| Control of Section 1955 and the first the following of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | and the territory | le sa  |
| tang merupakan begiar dalam menerahan dalam d                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                   | rtir,  |
| and the Charles of the control of th      |                   | -pri-  |
| · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                   | mps    |
| THE THE STATE OF THE SECOND SE      |                   | ı les  |
| <ul> <li>Ode of the business of the control of</li></ul> |                   | avec   |
| to the delection were successful.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   | 3 de   |
| the filteration reads with a contract of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                   | aux    |
| and the expression of the engineering the end of the en      |                   | s de   |
| <ul> <li>A Chapter for a section of temporary provides a contract of an</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                 |        |
| is the character appearance and interfered authority                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1194. dop         | .1     |

comme deux et deux font quatre, qu'il n'y a ni Dieu, ni vice, ni vertu : cela est consolant. Buvons ensemble.

A cet étrange discours je me retirai au plus vite. Je fis sentir discrètement à M. Freind combien son fils avait besoin de sa présence et de ses conseils. remarquai que l'extrême beauté du une impression profonde sur le cœt car je la vis baisser les yeux, les rel Jenni ne parut que poli, et Primmylady Hervey qu'elle eût bien soulu politesse fût de l'amour.



grand chirurgien Cheselden. Nous le trouvons heureusement, nous allons ensemble chez le créancier blessé. M. Freind fait visiter sa plaie, elle n'était pas mortelle. Il donne au patient les cent guinées pour premier appareil, et ciuquante autres en forme de réparation; il lui demande pardon pour son fils; il lui exprime sa douleur avec tant de tendresse, avec tant de vérité, que ce pauvre homme, qui était dans son lit, l'embrasse en versant des larmes, et veut lui rendre son argent. Ce spectacle étonnait et attendrissait le jeune M. Cheselden, qui commence à se faire une grande réputation, et dont le cœur est aussi bon que son coup d'œil et sa main sont habiles. J'étais ému, j'étais hors de moi; je n'avais jammis tant révéré, lant aimé notre ami.

Je lui demandai, en retournant à sa maison, s'il ne ferait pas veuir son fils chez lui, s'il ne lui représenterait pas ses fautes. Non, dit-il; je veux qu'il les sente avant que je lui en parle. Soupons ce soir tous deux; nous verrons ensemble ce que l'honnêteté m'oblige de faire. Les exemples corrigent bien mieux que les réprimandes.

J'al'ai, en attendant le souper, chez Jenni; je le trouvai, comme je pense que tout homme est après son premier crime, pâle, l'œil égaré, la voix rauque et entrecoupée, l'esprit agité, répondant de travers à tout ce qu'on lui disait. Enfin je lui appris ce que son père venait de faire. Il resta immobile, me regarda fixement, puis se détourna un moment pour verser quelques larmes. J'en augurai bien; je conçus une grande espérance que Jenni pourrait être un jour très honnête homme. J'allais me jeter à son cou, lorsque madame Clive-Hart entra avec un jeune étourdi de ses amis, nommé Birton.

Eh bien I dit la dame en riant, est-il vrai que tu as tué un homme aujourd'hui? C'était apparemment quelque ennuyeux; il est bon de délivrer le monde de ces gens-la. Quand il te prendra envie d'en tuer quelque autre, je te prie de donner la préférence à mon mari; car il m'ennuie furieusement.

Je regardais cette femme des pieds jusqu'à la tête. Elle était belle; mais elle me parut avoir quelque chose de sinistre dans la physionomie. Jenni n'osait répondre, et baissait les yeux, parce que j'étais la. Qu'as-tu donc, mon ami? lui dit Birton; il semble que tu aies fait quelque mal; je viens te remetire ton péché. Tiens, voici un petit livre que je viens d'acheter chet Lintot; il prouve, comme deux et deux font quatre, qu'il n'y a ni Dieu, ni vice, ni vertu: cela est consolant. Buvons ensemble.

A cet étrange discours je me retirai au plus vite. Je fis sentir discrètement à M. Freind combien son fils avait besoin de sa présence et de ses conseils. Je le conçois comme vous, dit ce bon père; mais commençons par payer ses dettes. Toutes furent acquittées dès le lendemain matin. Jenni vint se jeter à ses pieds. Croiriez-vous bien que le père ne lui fit aucun reproche? Il l'abandonna à sa conscience, et lui dit seulement: Mon fils, souvenez-vous qu'il n'y a point de bonheur sans la vertu.

Ensuite il maria Boca Vermeja avec le bachelier de Catalogne, pour qui elle avait un penchant secret, malgré les larmes qu'elle avait répandues pour lenni; car tout cela s'accorde merveilleusement clez les femmes. On dit que c'est dans leurs cœurs que toutes les contradictions se rassemblent. C'est, sans doute, parce qu'elles ont été pétries originairement d'une de nos côtes.

Le généreux Freind paya la dot des deux mariés; il plaça bien tous ses nouveaux convertis, par la protection de milord Peterborough; car ce n'est pas assez d'assurer le salut des gens, il faut les faire vivre.

Ayant dépèché toutes ces bonnes actions avec ce sang-froid actif qui m'étonnait toujours, il conclut qu'il n'y avait d'autre parti à prendre pour remettre son fils dans le chemin des honnêtes gens, que de le marier avec une personne bien née qui edt de la beauté, des mœurs, de l'esprit, et même un peu de richesse; que c'était le seul moyen de détacher Jenni de cette détestable Clive-Hart, et des gens perdus au'il fréquentait.

J'avais entendu parler de mademoisel'e Primerose, jeune héritière, élevée par mylady Hervey, sa parente. Milord Peterborough m'introduisit chez mylady Hervey. Je vis miss Primerose, et je jugeai qu'elle était bien capable de remplir toutes les vues de mon ami Freind. Jenni, dans sa vie débordée, avait un profond respect pour son père, et même de la tendresse. Il était touché principalement de ce que son père ne lui fesait aucun reproche de sa conduite passée. Ses dettes payées sans l'en avertir, des conseils sages donnés à propos et sans réprimandes, des marques d'amitié échappées de temps en temps sans aucune familiarité qui eût pu les avilir; tout cela pénétrait Jenni, né sensible et avec beaucoup d'esprit. J'avais toutes les raisons de croire que la fureur de ses désordres cèderait aux charmes de Primerose et aux étonnantes vertus de mon ami.

Milord Peterborough lui-même présenta d'abord le père, et ensuite Jonni chez mylady Hervey. Jo remarquai que l'extrême beauté de Jenni ût d'abord une impression profonde sur le œur de Primerose; car je la vis baisser les yeux, les relever, et rougir. Jenni ne parut que poli, et Primerose avoua à mylady Hervey qu'elle eût bien souhaité que cette politesse fût de l'amour.

Peu à peu notre beau jeune homme démêta tout le mérite de cette incomparable fille, quoiqu'il fût subjugué par l'infâme Clive-Hart. Il était comme cet Indien invité par un ange à cueillir un fruit céleste, et retenu par les griffes d'un dragon. Ici le souvenir de ce que j'ai vu me suffoque. Mes pleurs mouillent mon papier. Quand j'aurai repris mes sens, je reprendrai le fil de mon histoire.

\*\*\*\*\*\*

# CHAPITRE VI.

# Aventure épouvantable.

L'on était prêt à conclure le mariage de la belle Primerose avec le beau Jenui. Notre ami Freiud n'avait jamais goûté une joie plus pure; je la partageais. Voici comment elle fut changée en un désastre que je puis à peine comprendre.

La Clive-Hart aimait Jenui en lui fesant continuellement des infidélités. C'est le sort, dit-on, de toutes les femmes qui, en méprisant trop la pudeur, ont renoncé à la probité, Elle trahissait surtout son cher Jenui pour son cher Birton et pour un autre débauché de la même trempe. Ils vivaient ensemble dans la crapule; et, ce qui ne se voit peut-être que dans notre nation, c'est qu'ils avaient tous de l'esprit et de la valeur. Malheureusement ils n'avaient jamais plus d'esprit que contre Dieu. La maison de madame Clive-Hart était le rendezvous des athées. Encore s'ils avaient été des athées gens de bien, comme Épicure et Leontium, comme Lucrèce et Memmius, comme Spinosa, qu'on dit avoir été un des plus honnêtes hommes de la Hollaude; comme Hobbes, si sidèle à son infortuné monarque Charles 1er .... Mais l

Quoi qu'il en soit, Clive-Hart, jalouse avec fureur de la teudre et innocente Primerose, sans être fidèle à Jenni, ne put souffrir cet heureux mariage. Elle médite une vengeance dont je ne crois pas qu'il y ait d'exemple dans notre ville de Londres, où nos pères cependant ont vu tant de crimes de tant d'espèces.

Elle sut que Primerose devait passer devant sa porte en revenant de la cité, où cette jeune personne était allée faire des emplettes avec sa femme de chambre. Elle prend ce temps pour faire travailler à un petit caual souterrain qui conduisait l'eau daus ses offices.

Le carrosse de Primerose fut obligé, en revenant, de s'arrêter vis-àvis cet embarras. La Clive-llart se présente à elle, la prie de desceudre, de se reposer, d'accepter quelques rafraichissements, en atteudant que le chemin soit libre. La belle Primerose tremblait à cette proposition; mais Jenni était dans le vestibule. Un mouvement involonier.

taire, plus fort que la réflexion, la fit descendre.
Jenni courait au-devant d'elle, et lui donnait déjà
la main. Elle éntre; le mari de la Clive-Hart était
un ivrogne imbécile, odieux à sa femme autant
que soumis, à charge même par ses complaisances.
Il présente d'abord, en balbutiant, des rafrafchissements à la demoiselle qui honore sa maison, il
en hoit après elle. La dame Clive-Hart les emporte
sur-le-champ, et en fait présenter d'autres. Pendant ce temps la rue est débarrassée. Primerose
remonte en carrosse, et rentre chez sa mère.

Au bout d'un quart d'heure elle se plaint d'un mal de cœur et d'un étourdissement. On croit que ce petit dérangement n'est que l'effet du mouvement du carrosse : mais le mal augmente de moment en moment; et le lendemain elle était à la mort. Nous courûmes chez elle, M. Freind et moi. Nous trouvâmes cette charmante créature pâle, livide, agitée de convulsions, les lèvres retirées, les yeux tantôt éteiuts, tantôt étincelants, et toujours fixes. Des taches noires défiguraient sa belle gorge et son beau visage. Sa mère était évanouie à côté de son lit. Le secourable Cheselden prodiguait en vain toutes les ressources de son art. Je ne vous peindrai point le désespoir de Freind, il était inexprimable. Je vole au logis de la Clive-Hart. J'apprends que son mari vient de mourir, et que la femme a déserté la maison. Je cherche Jenni, on ne le trouve pas. Une servante me dit que sa maîtresse s'est jetée aux pieds de Jenni, et l'a conjuré de ne la pas abandonner dans son malheur; qu'elle est partie avec Jenni et Birton, et qu'on ne sait où elle est allée.

Écrasé de tants de coups si rapides et si multipliés, l'esprit bouleversé par des soupçons horribles que je chassais et qui revenaient, je me traîne dans la maison de la mourante. Cependant, me disais-je à moi-même, si cette abominable femme s'est jetée aux genoux de Jenni, si elle l'a prié d'avoir pitié d'elle, il n'est donc point complice. Jenni est incapable d'un crime si lâche, si affreux, qu'il n'a eu nul intérêt, nul motif de commettre, qui le priverait d'une femme adorable et de sa fortune, qui le rendrait exécrable au genre humain : faible, il se sera laissé subjuguer par une malheureuse dont il n'aura pas connu les noirceurs. Il n'a point vu comme moi Primerose expirante; il n'aurait pas quitté le chevet de son lit pour suivre l'empoisonneuse de sa femme. Dévoré de ces pensées, j'entre en frissonnant chez celle que je craignais de ne plus trouver en vie : elle respirait ; le vieux Clive-Hart avait succombé en un moment, parce que son corps était usé par les débauches ; mais la jeune Primerose était soutenue par un tempérament aussi robuste que son âme était pure. Elle m'aperçut, et d'une voix tendre elle me demanda où était Jenni. A ce mot, j'avoue qu'un torrent de larmes conla de mes yeux. Je ne pus lui répondre. Je ne pus parler au père. Il failut la laisser enfin entre les mains fidèles qui la servaient.

Nous allames instruire milord de ce désastre. Vous connaissez son cœur : il est aussi tendre pour ses amis, que terrible pour ses ennemis. Jamais homme ne fut plus compatissant avec une physionomie plus dure. Il se donna autant de peine pour secourir la mourante, pour découvrir l'asile de Jenni et de sa scélérate, qu'il en avait pris pour donner l'Espagne à l'archiduc. Toutes nos recherches furent inutiles. Je crus que Freind en mourrait. Nous volions tantôt chez Primerose, dont l'agonie était longue; tantôt à Rochester, à Douvres , à Portsmouth : on envoyait des courriers partout, on était partout, on errait à l'aventure, comme des chiens de chasse qui ont perdu la voie; et cependant la mère infortunée de l'infortunée Primerose voyait d'heure en heure mourir sa fille.

Enfin nous apprehons qu'une femme assez jeune et assez belle, accompagnée de trois jeunes gens et de quelques valets, s'est embarquée à Newport dans le comté de Pembroke, sur un petit vaisseau qui était à la rade, plein de contrebandiers, et que ce bâtiment est parti pour l'Amérique septentrionale.

Freind, à cette nouvelle, poussa un profond soupir; puis tôut à coup se recueillant et me serrant la main: Il faut, dit-il, que j'aille en Amérique. Je lui répondis en l'admirant et en pleurant: Je ne vous quitterai pas; mais que pourrez-vous faire? Ramener mon fils unique, dit-il, à sa patrie et à la vertu, ou m'ensevelir auprès de lui. Nous ne pouvions douter en effet, aux indices qu'on nous donna, que ce ne fût Jenni qui s'était embarqué avec cette horrible femme et Birton, et les garnements de son cortége.

Le bon père, ayant pris son parti, dit adieu à milord Peterborough, qui retourna bientôt en Catalogue; et nous allàmes réter à Bristol un vaisseau pour la rivière de Delaware et pour la baie de Maryland. Freind concluait que ces parages étant au milleu des possessions anglaises, il fallait y diriger sa navigation, soit que son fils fût vers le sud, soit qu'il eût marché vers le septentrion. Il se munit d'argent, de lettres-de-change, et de vivres, laissant à Londres un domestique affiléé, chargé de lui donner des nouvelles par les vaisseaux qui allaient toutes les semaines dans le Maryland, ou dans la Pensylvanie.

Nous partimes; les gens de l'équipage, en voyant la sérénité sur le visage de Freind, croyaient que nous fesions un voyage de plaisir; mais, quand il

n'avait que moi pour témon, ses soupirs m'expilquaient assez sa douleur profonde. Je m'applaudissais quelquefois en secret de l'houneur de consoler une si belle âme. Un vent d'ouest nous retint long-temps à la hauteur des Sorlingues. Nous fûmes obligés de diriger notre route vers la Nouvelle-Angleterre. Que d'informations nous fimes sur toute la côte I que de temps et de soins perdus I Enfin, un vent de nord-est s'étant levé, nous tournâmes vers Maryland. C'est là qu'on nous dépeignit Jenni, la Clive-Hart, et leurs compagnons.

Ils avaient séjourné sur la côte pendant plus d'un mois, et avaient étonné toute la colonie par des débauches et des magnifleences inconnues jusqu'alors dans cette partie du globe; après quoi ils étaient disparus, et personne ne savait de leurs nouvelles.

Nous avançâmes dans la baie, avec le dessein d'aller jusqu'à Baltimore prendré de nouvelles informations.

# CHAPITRE VII.

Ce qui arriva en Amérique,

Nous trouvâmes dans la route, sur la droite, une habitation très bien entendue. C'était une maison basse, commode, et propre, entre une grange spacieuse et une vaste étable, le tout entouré d'un jardin où croissaient tous les fruite du pays. Cet enclos appartenait à un vieillard qui nous invita à descendre dans sa retraite. Il n'avait pas l'air d'un Anglais, et nous jugeâmes bientôt à son accent qu'il était étranger. Nous ancrâmes; nous descendimes; ce bon bomme nous reçut avec cordialité, et nous donna le meilleur repas qu'on puisse faire dans le Nouveau-Monde.

Nous lui insinuâmes discrètement notre desir de savoir à qui nous avions l'obligation d'être si bien reçus. Je suis, dit-il, un de ceux que vous appelez sauvages: je naquis sur une des montagnes bleues qui bordent cette contrée, et que vous voyez à l'occident. Un gros vilain serpent à sonnette m'avait mordu dans mon enfance sur une de ces montagnes; j'éteis abandonné; j'allais mourir. Le père de milord Baltimore d'aujourd'hui me rencontra, me mit entre les mains de son médecin, et je lui dus la vie. Je lui rendis bientôt ce que je lui devais; car je lui sauvai la sienne dans un combat contre une horde voisine. Il me donna pour récompense cette habitation, où je vis heureux.

M. Freind lui demanda s'il était de la religiou du lord Baltimore. Moil dit-il, je suis de la mienne: pourquoi voudriez-vous que je fusse de la religion d'un autre homme? Cette réponse courte et énergique nous fit rentrer un peu en nous-màmes. Yous avez donc, lui dis-je, votre dieu et votre loi? Oui, nous répondit-il avec une assurance qui n'avait rien de le fierté; mon dieu est là, et il montra le ciel; ma loi est là-dedans, et il mit la main sur son cœur.

M. Freind fut saisi d'admiration, et, me serrant la main: Cette pure nature, me dit-il, en sait plus que tous les bacheliers qui ont raisonné avec nous dans Barcelonne.

Il était pressé d'apprendre, s'il se pouvait, quelque nouvelle certaine de son fils Jenni. C'était un poids qui l'oppressait. Il demanda si on n'avait pas entendu parler de cette bande de jeunes gens qui avaient fait tant de fracas dans les environs. Comment I dit le vieillard, si on m'en a parlé! je les ai vus, je les ai reçus chez moi, et ils ont étési contents de ma réception, qu'ils sont partis avec une de mes filles.

Jugez quel fut le frémissement et l'effroi de mon ami à ce discours. Il ne put s'empêcher de s'écrier, dans son premier mouvement : Quoi ! votre fille a été enlevée par mon fils l Bon Anglais. lui repartit le vicillard, ne te fache point; je suis très aise que celui qui est parti de chez moi avec ma fille soit ton fils; car il est beau, bien fait, et paraît courageux. Il ne m'a point enlevé ma chère Parouba: car il faut que tu saches que Parouba est son nom, parce que Parouba est le mien. S'il m'avait pris ma Parouba, ce serait un vol; et mes cinq enfants mâles, qui sont à présent à la chasse dans le voisinage, à quarante ou cinquante milles d'ici, n'auraient pas souffert cet affront. C'est un grand péché de voler le bien d'autrui. Ma tille s'eu est allée de son plein gré avec ces jeunes gens; elle a voulu voir le pays; c'est une petite satisfaction qu'on ne doit pas refuser à une personne de son âge. Ces voyageurs me la rendront avant qu'il soit un mois, j'en suis sûr; car ils me l'ont promis. Ces paroles m'auraient fait rire, si la douleur où je voyais mon ami plongé n'avait pas pénétré mon âme, qui en était tout occupée.

Le soir, tandis que nous étions prêts à partir et à profiler du vent, arrive un des fils de Parouba tout essouffé, la pâleur, l'horreur, et le désespoir sur le visage. Qu'as-tu donc, mon fils? d'où viens-tu? je te croyais à la chasse; que l'est-il arrivé? es-tu blessé par quelque bête sauvage? — Non, mon père, je ne suis point blessé, mais je me meurs. — Mais d'où viens-tu, encore une fois, mon cher fils? — De quarante milles d'ici sans m'arrêter; mais je suis mort.

Le père, tout tremblant, le fait reposer. On lui donne des restaurants; nous nous empressons autour de lui, ses petits frères, ses petites sœurs, M. Freind, et moi, et nos domestiques. Quand it eut repris ses sens, il se jeta au cou du bon vieillard Parouba. Ah! dit-il en sanglotant, ma sœur Parouba est prisonnière de guerre, et probablement va être mancée.

Le bon homme Parouba tomba par terre à ces paroles. M. Freind, qui était père aussi, sentit ses entrailles s'émouvoir. Enfin Parouba le fils nous apprit qu'une troupe de jeunes Anglais fort étourdis avaient attaqué par passe-temps des gens de la montagne bleue. Ils avaient, dit-il, avec eux une très belle femme et sa suivante; et je ne sais comment ma sœur se trouvait dans cette compagnie. La belle Anglaise a été tuée et mangée; ma sœur a été prise, et sera mangée tout de même. Je viens ici chercher du secours contre les gens do la montagne bleue; je veux les tuer, les manger à mon tour, reprendre ma chère sœur, ou mourir.

Ce fut alors à M. Freind de s'évanouir: mais. l'habitude de se commander à lui-même le soutint. Dieu m'a donné un fils, me dit-il ; il reprendra le fils et le père quand le moment d'exécuter ses décrets éternels sera venu. Mon ami, je serais tenté de croire que Dieu agit quelquesois par une providence particulière, soumise à ses lois générales, puisqu'il punit en Amérique des crimes commis en Europe, et que la scélérate Clive-Hart est morte comme elle devait mourir. Peut-être le souverain fabricateur de tant de mondes aura-t-il arrangé les choses de façon que les grands forfaits commis dans un globe sont expiés quelquefois dans ce globe même. Je n'ose le croire, mais je le souhaite; et je le croirais, si cette idée n'était pas contre toutes les règles de la bonne métaphysique.

Àprès des réflexions si tristes sur de si fatalea aventures, fort ordinaires en Amérique, Freind prit son parti incontinent selon sa coutume. J'ai un bon vaisseau, dit-il à son hôte, il est bien approvisionné; remontons le golfe avec la marée le plus près que nous pourrons des montagnes bleues. Mon affaire la plus pressée est à présent de sauver votre fille. Allons vers vos anciens compatriotes; vous leur direz que je viens leur apporter le calumet dela paix, et que je suis le petit-fils de Penn: ce nom seul suffira.

A ce nom de Penn, si révéré dans toute l'Amérique boréale, le bon Paruuba, et son fils, sentirent les mouvements du plus profond respect et de la plus clière espérance. Nous nous embarquons, nous mettons à la voile, nous abordons en trente-six heures auprès de Baltimore.

A peine étions nous à la vue de cette petite place, alors presque déserte, que nous découvrimes de loin une troupe nombreuse d'habitants des montagnes bleues, qui descendaient dans la plaine, armés de casse-têtes, de haches, et de ces mousquets que les Europeans leur ont si sottement vendus pour avoir des pelleteries. On entendait déjà leurs hurlements effrovables. D'un antre côté s'avançaient quatre cavaliers suivis de quelques hommes de pied. Cette petite troupe nous prit pour des gens de Baltimore qui venaient les combattre. Les cavaliers courent sur nous à bride abattue, le sabre à la main. Nos compagnons se préparaient à les recevoir. M. Freind, avant regardé fixement les cavaliers, frissonna un moment : mais, reprenant tout à coup son sang-froid ordinaire : Ne bougez, mes amis, nous dit-il d'une voix attendrie; laissez-moi agir seul. Il s'avance en effet seul, sans armes, à pas lents, vers la troupe. Nous voyons en un moment le chef abandonner la bride de son cheval, se jeter à terre, et tomber prosterné. Nous poussons un cri d'étonnement; nous approchons; c'était Jenni luimême qui baignait de larmes les pieds de son père, qu'il embrassait de ses mains tremblantes. Ni l'un ni l'autre ne pouvait parler. Birton et les deux ieunes cavaliers qui l'accompagnaient descendirent de cheval. Mais Birton, conservant son caractère, lui dit : Pardieu I notre cher Freind , je ne t'attendais pas ici. Toi et moi nous sommes faits pour les aventures ; pardieu! je suis bien aise de te voir.

Freind, sans daigner lui répondre, se tourna vers l'armée des montagnes blues qui s'avançait. Il marche à elle avec le seul Parouba, qui lui servait d'interprète. Compatriotes, leur dit Parouba, voici le descendant de Penn qui vous apporte le calumet de la paix.

A ces mots, le plus ancien du peuple répondit, en élevant les mains et les yeux au ciel : Un fils de Penn! que je baise ses pieds et ses mains, et ses parties sacrées de la génération I Qu'il puisse faire une longue race de Penul que les Penn vivent à jamais! le grand Penn est notre Manitou, notre dieu. Ce fut presque le seul des gens d'Europe qui ne nous trompa point, qui ne s'empara point de nos terres par la force. Il acheta le pays que nous lui cédâmes; il le paya libéralement; il entretint chez nous la concorde; il apporta des remèdes pour le peu de maladies que notre commerce avec les gens d'Europe nous communiquait; il nous enseigna des arts que nous ignorions. Jamais nous ne fumâmes contre lui ni contre ses enfants le calumet de la guerre; nous n'avons avec les Penn que le calumet de l'adoration.

Ayant parlé ainsi au nom de son peuple, il courut en effet baiser les picds et les mains de M. Freind; mais il s'abstint de parvenir aux parties sacrées, dès qu'on lui dit que ce n'était pas

l'usage en Angleterre, et que chaque pays a ses cérémonies.

Freiud fit apporter sur le champ une trentaine de jambons, autant de grands pâtés et de poulardes à la daube, deux cents gros flacons de vin de l'ontac, qu'on tira du vaisseau; il plaça à côté de lui le commandant des montagnes bleues. Jenni et ses compagnons furent du festin; mais Jenni aurait voulu être cent pieds sous terre. Son père ne lui disait mot; et ce silence augmentait encore sa honte.

Birton, à qui tout était égal, montrait une gaieté évaporée. Freind, avant qu'on se mlt à manger, dit au bon Parouba: Il nous manque ici une personne bien chère, c'est votre fille. Le commandant des montagnes bleues la fit venir sur le champ; on ne lui avait fait aucun outrage; elle embrassa son père et son frère; comme si elle fut revenue de la promenade.

Je profitai de la liberté du repas pour demander par quelle raison les guerriers des montagnes bleues avaient tué et mangé madame Clive-Hart, et n'avaient rien fait à la fille de Parouba. C'est parce que nous sommes justes, répondit le commandant. Cette fière Anglaise était de la troupe qui nous attaqua; elle tua un des nôtres d'un coup de pistolet par derrière. Nous n'avons rien fait à la Parouba, dès que nous avons su qu'elle était la fille d'un de nos anciens camarades, et qu'elle n'était venue ici que pour s'amuser; il faut rendre à chacun selon ses œures.

Freind fut touché de cette maxime, mais il représenta que la coutume de manger des femnues était indigne de si braves gens, et qu'avec tant de vertu on ne devait pas être authropophage.

Le chef des montagnes nous demanda alors ce que nous fesions de nos ennemis lorsque nous los avions tués. Nous les euterrons, lui répondis-je-J'entends, dit-il, vous les faites manger par lor vers. Nous voulons avoir la préférence; nos estomacs sont une sépulture plus honorable.

Birton prit plaisir à soutenir l'opinion des montagnes bleues. Il dit que la contume de mettre son proclain au pot ou à la broche était la plus ancienne et la plus naturelle, puisqu'on l'avait trouvée établic dans les deux hémisphères; qu'il était par conséquent démontré que c'était là une idée innée; qu'on avait été à la chasse aux hommes avant d'aller à la chasse aux bêtes, par la raison qu'il était bien plus aisé de tuer un homme, que de tuer un loup; que si les Juifs, dans leurs livres si long-temps ignorés, ont imaginé qu'un nommé Caïn tua un nommé Abel, ce ne put être que pour le manger; que ces Juifs eux-mêmes avouent nettemeut s'être uourris plusiçeurs fois de chair humanier; que, selon les melleurs historiens, les Juifs dévorèrent

les chairs sanglantes des Romains assassinés par eux en Égypte, en Chypre, en Asie, dans leurs révoltes contre les empereurs Trajan et Adrien.

Nous lui laissames débiter ces dures plaisanteries, dont le fond pouvait malheureusement être vrai, mais qui n'avaient rien de l'atticisme grec et de l'urbanité romaine.

Le bon Freind, sans lui répondre, adressa la parole aux gens du pays. Parouba l'interprétait phrase à Pintase. Jamais le grave Tillotson ne parla avec tant d'énergie; jamais l'insinuant Smaldrige 'n'eut des grâces si touchantes. Le grand secret est de démontrer avec éloquence. Il leur démontra donc que ces festins où l'on se nourrit de la chair de ses semblables sont des repas de vautours, et non pas d'hommes; que cette exécrable coutume inspire une férocité destructive du genre humain; que c'était la raison pour laquelle ils ne connaissaient ni les consolations de la société, ni la culture de la terre; enfin ils jurèrent par leur grand Manitou qu'ils ne mangeraient plus ni hommes ni femmes.

Freind, dans une seule conversation, fut leur législateur; c'étail Orphée qui apprivoisait les tigres. Les jésuites ont beau s'attribuer des miracles dans leurs Lettres curieuses et édifiantes, qui sont rarement l'un et l'autre, ils n'égaleront jamais putre ami Freind.

Après avoir comblé de présents les seigneurs des montagnes bleues, il ramena dans son vaisseau le bon homme Parouba vers sa demeure. Le jeune Parouba fut du voyage avec sa sœur ; les autres frères avaient poursuivi leur chasse du côté de la Caroline. Jenni, Birton, et leurs camarades, s'embarquèrent dans le vaisseau; le sage Freind persistait toujours dans sa méthode de ne faire aucun reproche à son fils, quand ce garnement avait fait quelque mauvaise action; il le laissait s'examiner lui-même et dévorer son cœur, comme dit Pythagore. Cependant il reprit trois fois la lettre qu'on lui avait apportée d'Angleterre; et, en la relisant. il regardait son fils, qui baissait toujours les yeux: et on lisait sur le visage de ce jeune homme le respect et le repentir.

Pour Birton, il était aussi gai et aussi désinvolte<sup>2</sup> que s'il était revenu de la comédie; c'était un caractère à peu près dans le goût du feu comte de Rochester, extreme dans la débauche, dans la bravoure, dans ses idées, dans ses expressions, dans sa philosophie épicurienne, n'étant attaché à rien, sinon aux choses extraordinaires dont il se dégoûtait bien vite; ayant cette sorte d'esprit qui tient les vraisemblances pour des démonstrations; plus savant, plus éloquent qu'aucun jeune homme de son âge, mais ne s'étant jamais donné la peine de rien approfondir.

Il échappa à M. Freind, en dinant avec nous dans le vaisseau, de me dire: En vérité, mon ami, j'espère que Dieu inspirera des mœurs plus honnêtes à ces jeunes gens, et que l'exemple terrible de la Clive-Hart les corrigera.

Birton, ayant entendu ces paroles, lui dit d'un ton un peu dédaigneux : J'étais depuis long-temps très mécontent de cette méchante Clive-Hart, ie ne me soucie pas plus d'elle que d'une poularde grasse qu'on aurait mise à la broche : mais, en bonne foi , pensez-vous qu'il existe , je ne sais où , un être continuellement occupé à faire punir toutes les méchantes femmes, et tous les hommes pervers qui peuplent et dépeuplent les quatre parties de notre petit monde? Oubliez-vous que notre détestable Marie, fille de Henri viii, fut heureuse jusqu'à sa mort? et cependant elle avait fait périr dans les flammes plus de huit cents citoyens et citoyennes. sur le seul prétexte qu'ils ne croyaient ni à la transsubstantiation ni au pape. Son père, presque aussi barbare qu'elle, et son mari, plus profondément méchant, vécurent dans les plaisirs. Le pape Alexandre vi, plus criminel qu'eux tous, fut aussi le plus fortuné; tous ses crimes lui réussirent, et il mourut à soixante et douze ans, puissant, riche, courtisé de tous les rois. Où est donc le dieu juste et vengeur ? non, pardieu l il n'y a point de dieu.

M. Freind, d'un air austère, mais tranquille, lui dit : Monsieur, vous ne devriez pas, ce mesemble, jurer par Dieu même que ce Dieu n'existe pas. Songez que Newton et Locke n'ont prononcé jamais ce nom sacré sans un air de recueillement et d'adoration secrète qui a été remarqué de tout le recode.

Pox !! repartit Birton; je me soucie bien de la mine que deux hommes out faite. Quelle mine avait done Newton quand il commentait l'apocalypse? et quelle grimace fesait Locke lorsqu'il racontait la longue conversation d'un perroquet avec le prince Maurice? Alors Freind prononca ces belles paroles d'or qui se gravèrent dans mon cœur: «Ou-» blions les rêves des grands hommes, et souve-» nons-nous des vérités qu'ils nous ont ensei-» gnées. » Cette réponse engagea une dispute réglée, plus intéressante que la conversation avec le bachelier de Salamanque; je me mis dans un coin, j'écrivis en notes tout ce qui fut dit : on se rangea autour des deux combattants; le bon homme Parouba, son fils, et surtout sa fille, les compagnons des débauches de Jenni, écoutaient, le cou tendu, les yeux fixés; et Jenni, la tête baissée, les deux coudes sur ses genoux, les mains sur ses yeux,

<sup>\*</sup> Tillotson et Smaldrige sont deux prédicateurs anglais.

De l'italien disinvolto , dégagé; disinvoltura , bonne grace.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Espèce d'exclamation, sale et grossière, des libertins. ( Note de M. Decroix ).

semblait plongé dans la plus profonde méditation.

Voici mot à mot la dispute.

\*\*\*\*\*

#### CHAPITRE VIII.

Diajogue de Freind et de Birton sur l'athéisme.

#### PREIN

Je ne vous répèterai pas, monsieur, les arguments métaphysiques de notre célèbre Clarke. Je vous exhorte seulement à les relire; ils sont plus faits pour vous éclairer que pour vous toucher: je ne veux vous apporter que des raisons qui peutêtre parleront plus à votre eœur.

#### DIRTON

Vous me ferez plaisir; je veux qu'on m'amuse et qu'on m'intéresse; je hais les sophismes: les disputes métaphysiques ressemblent à des ballons remplis de vent que les combattants se renvoient. Les vessies crèvent, l'air en sort, il ne reste rien.

#### FREIND

Peut-être, dans les profondeurs du respectable arien Clarke, y a-t-il quelques obscurités, quelques vessies; peut-être s'est-il trompé sur la réalité de l'infini actuel et de l'espace, etc.; peut-être, en se fesant commentateur de Dieu, a-t-il imité quelquefois les commentateurs d'Homère, qui lui supposent des idées auxquelles Homère ne pensa jamais.

(A ces mots d'infini, d'espace, d'Homère, de commentateurs, le bon homme Parouba et sa fille, et quelques Anglais même, voulurent aller prendre l'air sur le tillac; mais Freind ayant promis d'être intelligible, ils demeurèrent; et moi l'expliquais tout bas à Parouba quelques mots un peu scientifiques que des gens nés sur les montagues bleues ne pouvaient entendre aussi commodément que des docteurs d'Oxford et de Cambridge.)

L'ami Freind continua done ainsi: Il serait triste que, pour être sûr de l'existence de Dieu, il fût nécessaire d'être un profond métaphysicien: il n'y aurait tout au plus en Angleterre qu'une centaine d'esprits bien versés ou renversés dans cette science ardue du pour et du contre qui fussent capables de sonder cet abime; et le reste de la terre entière croupirait dans une ignorance invineible, abandonné en proie à ses passions brutales, gouverné par le seul instinct, et ne raisonnant passablement que sur les grossières notions de ses intérêts charnels. Pour savoir s'îl est un dieu, je ne vous demande qu'une chose, c'est d'ouvrir les youx.

#### BIRTON.

Ah l je vous vois venir; vous recourez à ce vicil argument tant rebattu que le soleil tourne sur son axe en vingt-cinq jours et demi, en dépit de l'absurde inquisition de Rome; que la lumière nous arrive réfléchie de Saturne en quatorze minutes, malgré les suppositions absurdes de Descartes; que chaque étoile fixe est un soleil commele nôtre, environné de planètes; que tous ces astres innombrables, placés dans les profondeurs de l'espace, obéissent aux lois mathématiques découvertes et démontrées par le grand Newton; qu'un catéchiste aunonee Dieu aux enfants, et que Newton le prouve aux sages, comme le dit un philosophe frenchman, persécuté dans son drôle de pays pour l'avoir dit'.

Ne vous tourmentez pas à m'étaler cet ordre constant qui règne dans toutes les parties de l'univers; il faut bien que tout ce qui existe soit dans un ordre quelconque; il faut bien que la matière plus rare s'élève sur la plus massive, que le plus fort en tout sens presse le plus faible, que ce qui est poussé avec plus de mouvement coure plus vite; tout s'arrange ainsi de soi-même. Vous auriez beau, après avoir bu une pinte de vin comme Esdras, me parler comme lui neuf cent soixante heures de suite sans fermer la bouche, je ne vous en eroirais pas davantage. Voudriez-vous que j'adoptasse un Etre éternel, infini, et immuable, qui s'est plu, dans je ne sais quel temps, à créer de rien des choses qui changent à tout moment, et à faire des araignées pour éventrer des mouches? voudriez-vous que je disse, avec ce bavard impertinent de Nieuwentyt, que « Dieu nous a donné » des oreilles pour avoir la foi, parce que la foi » vient par ouî-dire? » Non, nou, je ne croirai point à des charlatans qui ont vendu cher leurs drogues à des imbéciles; je m'en tiens au petit livre d'un frenchman, qui dit que rien n'existe et ne peut exister, sinon la nature; que la nature fait tout, que la nature est tout, qu'il est impossible et contradictoire qu'il existe quelque chose au-delà du tout; en un mot, je ne crois qu'à la nature 2.

## FREIND.

Et si je vous disais qu'il n'y a point de nature, et que dans nous, autour de nous, et à cent mille millions de lieues, tout est art sans aucune exception.

# BIRTON.

Comment! tout est art! en voici bien d'une autre!

4 Voltaire. G'est un anachronisme. K.

2 Il s'agit du Système de la nature, fort postérieur au siège de Barceloune et aux aventures de Jenni. K.

#### FREIND.

Presque personne n'y prend garde; cependant rien n'est plus vrai. Je vous dirai tonjours : Servezvous de vos yeux, et vous reconnaîtrez, vous adorerez un dieu. Songez comment ces globes immenses, que vous voyez rouler dans leur immense carrière, observent les lois d'une profonde mathématique; il y a donc un grand mathématicien que Platon appelait l'éternel Géomètre. Vous admirez ces machines d'une nouvelle invention, qu'on appelle oreri, parce que milord Orery les a mises à la mode en protégeant l'ouvrier par ses libéralités: c'est une très faible copie de notre monde planétaire et de ses révolutions. La période même du changement des solstices et des équinoxes, qui nous amène de jour en jour une nouvelle étoile polaire, cette période, cette course si lente d'environ vingt-six mille ans, n'a pu être exécutée par des mains humaines dans nos oreri. Cette machine est très imparfaite; il faut la faire tourner avec une manivelle; cependant c'est un chef-d'œuvre de l'habileté de nos artisans. Jugez donc quelle est la puissance, quel est le génie de l'éternel Architecte, si l'on peut se servir de ces termes impropres si mal assortis à l'Être su-

(le donnai une légère idée d'un oreri à Parouba. Il dit : S'il y a du génie dans cette copie, il faut bien qu'il y en ait dans l'original : je voudrais voir un oreri; mais le ciel est plus beau. Tous les assistants, anglais et autéricains, entendant ces mots, furent également frappés de la vérité, et levèrent les mains au ciel. Birton demeura tout pensif, puis il s'écria : Quoil tout serait art, et la nature ne serait que l'ouvrage d'un suprême Artisan! serait-il possible? Le sage Freind continua ainsi:

Portez à présent vos yeux sur vous-même; examinez avec quel art étonnant, et jamais assez connu, tout y est construit en-dedans et en-dehors pour tous vos usages et pour tous vos desirs; je ne prétends pas faire ici une leçon d'anatomie; vous savez assez qu'il n'y a pas un viscère qui ne soit nécessaire, et qui ne soit secouru dans ses dangers par le jeu continuel des viscères voisins. Les secours dans le corps sont si artificieusement préparés de tous côtés, qu'il n'y a pas une seule veine qui n'ait ses valvules, ses écluses, pour ouvrir au sang des passages. Depuis la racine des cheveux jusqu'aux orteils des pieds, tout est art, tout est préparation, moyen, et fin. Et, en vérité, on ne peut que se sentir de l'indignation contre ceux qui osent nier les véritables causes finales, et qui ont assez de mauvaise foi ou de fureur pour dire que la bouche n'est pas faite pour parler et ponr manger; que ni les yeux

ne sont merveilleusement disposés pour voir, ni les oreilles pour entendre, ni les parties de la génération pour engendrer: cette audace est si folle, que i'ai peine à la comprendre.

Avouons que chaque animal rend témoignage au suprême Fabricateur.

La plus petite herbe sussit pour consondre l'intelligence humaine, et cela est si vrai, qu'il est impossible aux essorts et ous les hommes réunis de produire un brin de paille, si le germe n'est pas dans la terre; et il ne saut pas dire que les germes pourrissent pour produire; car ces bêtises ne se disent plus.

(L'assemblée sentit la vérité de ces preuves plus vivement que tout le reste, parce qu'elles étaient plus palpables. Birton disait entre ses dents: Faudra-t-il se soumettre à reconnaître un dieu? Nous verrons cela, pardieu l'e'est une affaire à examiner. Jenni révait toujours profondément, et était touché, et notre Freind acheva sa phrase:)

Non, mes amis, nous ne fesons rien; nous ne pouvons rien faire: il nous est donné d'arranger, d'unir, de désunir, de nombrer, de peser, de mesurer; mais faire! quel mot! il n'y a que l'Être nécessaire, l'Être existant éternellement par luimème, qui fasse; voilà pourquoi les charlatans qui travaillent à la pierre philosophale sont de si grands imbéciles, ou de si grands fripons. Ils se vantent de créer de l'or, et ils ne pourraient pas créer de la crotte.

Avouons donc, mes amis, qu'il est un Être suprême, nécessaire, incompréhensible, qui nous a faits.

#### BIRTON .

Et où est-il cet Étre? s'il y en a un, pourquoi se cache-t-il? Quelqu'un l'a-t-il jamais vu? doiton se cacher quand on a fait du bien?

#### FREIND.

Avez-vous jamais vu Christophe Wren, qui a bâti Saint-Paul de Londres? Gependant il est démontré que cet édifice est l'ouvrage d'un architecte très habile.

# BIRTON.

Tout le monde conçoit aisément que Wren a bâti avec beaucoup d'argent ce vaste édifice, où Burgess nous endort quand il prêche. Nous savons bien pourquoi et comment nos pères ont élevé ce bâtiment; mais pourquoi et comment un dieu aurait-il créé de rien cet univers? Yous savez l'ancienne maxime de toute l'antiquité: Rien ne peut rien crèer, rien ne retourne à rien. C'est une vérité dont personne n'a jamais douté. Votre Bible même dit expressément que votre dieu fil te ciel et la terre, quoique le ciel, c'est-à-dire l'assemblage

de tous les astres, soit beaucoup plus supérieur à la terre, que cette terre ne l'est au plus petit des grains de sable; mais votre Bible u'a janais dit que Dieu fit le ciel et la terre avec rien du tout : elle ne prétend point que le Seigneur ait fait la femme de rien. Il la pétrit fort singulièrement d'une côte qu'il arracha à son mari. Le chaos existait, selon la Bible même, avant la terre : donc la matière était aussi éternelle que votre dieu.

(Il s'éleva alors un petit mui mure dans l'assemblée; on disait : Birton pourrait bien avoir raison ; mais Freind répondit) :

Je vous ai, je pense, prouvé qu'il existue une intelligence suprême, une puissance éternelle à qui nous devons une vie passagère : je ne vous ai point promis de vous expliquer le pourquoi et le coniment. Dieu m'a donné assez de raison pour comprendre qu'il existe; mais non assez pour savoir au juste si la matière lui a été éternellement soumise, ou s'il l'a fait naîtire dans le temps. Que vous importe l'éternité ou la création de la matière, pourvu que vous reconnaissiez un dieu, un maître de la matière et de vous? Yous me demandez où Dieu est; je n'en sais rien; et je ne le dois pas savoir. Je sais qu'il est; je sais qu'il est notre maître, qu'il fait tont, que nous devons tont attendre de sa bonté.

#### BIRTON.

De sa bonté! vous vous moquez de moi. Vous n'avez dit: Servez-vous de vos yeux; et moi je vous dis: Servez-vous des vôtres. Jetez seulement un coup d'œil sur la terre entière, et jugez si votre dieu serait bon.

(M. Freind sentit bien que c'était là le fort de la dispute, et que Birton lui préparait un rude assaut; il s'aperçut que les auditeurs, et surtout les Américains, avaient besoin de prendre haleine pour écouter, et lui pour parler. Il se recommanda à Dieu: on alla se promener sur le tillae: on prit ensuite du thé dans le yacht, et la dispute réglée recommenca.)

#### CHAPITRE IX.

#### Sur l'athéisme.

# BIRTON .

Pardieu! monsieur, vous n'aurez pas si beau jeu sur l'article de la bonté, que vous l'avez eu sur la pnissance et sur l'industrie; je vous parlerai d'abord des énormes défauts de ce globe, qui sont précisément l'opposé de cette industrie tant vantée; eusuite je mettrai sous vos yeux les crimes et les malheurs perpétuels des habitants, et vous jugerez de l'affection paternelle que, selon vous, je maltre a pour eux

Je commence par vous dire que les gens de Glocestershire, mon pays, quand ils ont fait naître des chevaux dans leurs haras, les élèvent dans de beaux pâturages, leur donnent ensuite une bonne écurie, de l'avoine et de la paille à foison : mais . s'il vous plaît, quelle nourriture et quel abri avaient tous ces pauvres Américains du Nord, quand nous les avons découverts après tant de siècles? Il fallait qu'ils courussent trente et quarante milles pour avoir de quoi manger. Toute la côte boréale de notre ancien monde languit à peu près sous la même nécessité; et depuis la Laponie suédoise jusqu'aux mers septentrionales du Japon, cent peuples trainent leur vie, aussi courte qu'insupportable, dans une disette affreuse, au milieu de leurs neiges éternelles.

Les ples beaux climats sont exposés sans cesse à des ficaux destructeurs. Nous y marchons sur des précipices enflaumés, recouverts de terrains fertiles, qui sont des piéges de mort. Il n'y a point d'autres enfers, sans doute, et ces enfers se sont ouverts mille fois sous nos pas.

On nous parle d'un déluge universel, physiquement impossible, et dont tous les gens sensés rient : mais du moins on nous console, en nous disant qu'il n'a duré que dix mois : il devait éteindre ces feux qui depuis ont détruit tant de villes florissantes. Votre Saint Augustin nous apprend qu'il y eut cent villes entières d'embrasées et d'abîmées en Libye par un seul tremblement de terre : ces volcans ont bouleversé toute la belle Italie. Pour comble de maux, les tristes habitants de la zone glaciale ne sont pas exempts de ces gouffres souterrains; les Islandais, toujours menacés, voient la faim devant eux, cent pieds de glace, et cent pieds de flamme à droite et à gauche sur leur mont Hécla; car tous les grands volcans sont placés sur ces montagnes hideuses.

On a beau nous dire que ces montagnes de deux mille toises de hauteur ne sont rien par rapport à la terre, qui a trois mille lieues de diamètre ; que c'est un grain de la peau d'une orange sur la rondeur de ce fruit, que ce n'est pas un pied sur trois mille. Hélas! qui sommes-nous donc, si les hautes montagnes ne font sur la terre que la figure d'un pied sur trois mille pieds, et de quatre pouces sur mille pieds? Nous sommes donc des animaux absolument imperceptibles; et cependant nous sommes écrasés par tout ce qui nous environne, quoique notre infinie petitesse, si voisine du neant, semblat devoir nous mettre à l'abri de tous les accidents. Après cette innombrable quautité de villes détruites, rebâties, et détruites encore comme des fourmilières, que dirons-nous de ces mers de sable qui traversent le milieu de l'Afrique, et dont les vagues brûlantes, amoncelees par les vents, ont englouti des armées entières? A quoi servent ces vastes déserts à côté de la belle Syrie? déserts si affreux, si inhabitables, que ces animaux féroces appelés Juifs se crurent dans le paradis terrestre, quand ils passèrent de ces lieux d'horreur dans un coin de terre dont on ponvait cultiver quelques arpents.

Ce n'est pas encore assez que l'homme, cette noble créature, ait été si mal logé, si mal vêtu, si mal nourir pendant tant de siècles, il naît entre de l'urine et de la matière fécale pour respirer deux jours; et pendaut ces deux jours, composés d'espérances trompeuses et de chagrins récls, son corps, formé avec un art inutile, est en proie à tous les maux qui résultent de cet art même; il vit entre la peste et la vérole; la source de son être est empoisonnée; il n'y a personne qui puisse mettre dans sa mémoire la liste de toutes les maladies qui nous poursuivent; et le médecin des urines en Suisse prétend les guérir toutes!

(Pendant que Birton parlait ainsi, la compagnie était tout attentive et tout émue; le bon homme Parouba disait: Voyons comme notre docteur se tirera de là; Jenni même laissa échapper ces paroles à voix basse: Ma foi, il a raison; j'étais bien sot de m'être laissé toucher des discours de mon père. M. Freind laissa passer cette première bordèe, qui frappait toutes les imaginations, puis il dit : )

Un jeune théologien répondrait par des sophismes à ce torrent de tristes vérités, et vous citerait saint Basile et saiut Cyrille, qui n'ont que faire ici; pour moi, messieurs, je vous avoucrai sans détour qu'il y a beaucoup de mal physique sur la terre ; je n'en diminue pas l'existence ; mais M. Birton l'a trop exagérée. Je m'en rapporte à vous, mon cher Parouba; votre climat est fait pour vous. et il n'est pas si mauvais, puisque ni vous, ni vos compatriotes n'avez jamais voulu le quitter. Les Esquimaux, les Islandais, les Lapons, les Ostiaks, les Samoièdes, n'ont jamais voulu sortir du leur. Les rangifères, ou rennes, que Dieu leur a donnés pour les nourrir, les vêtir, et les traîner, meurent quand on les transporte dans une autre zone. Les Lapons mêmes aussi meurent dans les climats un peu méridionaux; le climat de la Sibérie est trop chand pour eux; ils se trouveraient brûlés dans le parage où nous sommes.

Il est clair que Dieu a fait chaque espèce d'animaux et de végétaux pour la place dans laquelle ils se perpétuent. Les nègres, cette espèce d'hommes si différente de la nôtre, sont tellement neis pour leur patrie, que des milliers de ces animaux noirs se sont donné la mort, quand notre barbare avarice les a transportés ailleurs. Le chameau et l'antruche vivent commodément dans les sables de

l'Afrique; le taureau et ses compagnes bondissent dans les pays gras où l'herbe se renouvelle continuellement pour leur nourriture : la cannelle et le girofle ne croissent qu'aux Indes : le froment n'est bon que dans le peu de pays où Dieu le fait croître. On a d'autres nourritures dans toute votre Amérique, depuis la Californie jusqu'au détroit de Lemaire : nous ne pouvons cultiver la vigne dans notre fertile Angleterre, non plus qu'en Suède et en Canada. Voilà ponrquoi ceux qui fondent dans quelques pays l'essence de leurs rites religieux sur du pain et du vin n'ont consulté que leur climat : ils font très bien eux de remercier Dien de l'aliment et de la boisson qu'ils tiennent de sa bonté; et vous ferez très bien, vous Américains. de lui rendre grâce de votre mais, de votre manioc. et de votre cassave. Dieu, dans toute la terre, a proportionné les organes et les facultés des animaux, depuis l'homme jusqu'au limaçon, au lieu où il leur a donné la vie : n'accusons donc pas toujours la Providence, quand nous lui devous souvent des actions de grâces.

Venons aux fléaux, aux inondations, aux volcans, aux tremblements de terre. Si vous ne considérez que ces calamités, si vous ne ramassez qu'un assemblage affreux de tous les accidents qui ont attaqué quelques roues de la machine de cet univers, Dieu est un tyran à vos yeux; si vous faites attention à ses innombrables bienfaits, Dieu est un père. Vous me citez saint Augustin le rhéteur, qui, dans son livre des miracles, parle de cent villes englouties à la fois en Libre; mals songez que cet Africain, qui passa sa vie à se contredire, prodiguait dans ses écrits la figure de l'exagération : il traitait les tremblements de terre comme la grâce efficace, et la damnation éternelle de tous les petits enfants morts sans baptême. N'at-il pas dit, dans son trente-septième sermon, avoir vu en Ethiopie, des races d'hommes pourvnes d'un grand œil au milieu du front, comme les cyclopes, et des peuples entiers sans tête?

Nons, qui ne sommes pas Pères de l'Eglise, nous ne devons aller ni au-delà ni en-deçà de la vérité: cette vérité est que, sur cent mille habitations, on en peut compter tout au plus une détruite chaque siècle par les feux nécessaires à la formation de ce globe.

Le feu est tellement nécessaire à l'univers entier, que sans lui il n'y aurail sur la terre ni animaux, ni végétaux, ni minéroux : il n'y aurait ni soleil ni étoiles dans l'espace. Ce feu, répandu sous la première écorce de la terre, obéit aux lois générales établies par bieu même : il est impossible qu'il n'en résulte quelques désastres particuliers : or, on ne peut pas dire qu'un artisan soit un mauvais ouvrier, quand une machine immense. formée par lui seul, subsiste depuis tant de siècles sans se déranger. Si un homme avait inventé une machine hydraulique qui arrosat toute une proviuce et la rendit fertile, lui reprocheriez-vous que l'eau qu'il vous donnerait noyât quelques insectes?

Je vous ai prouvé que la machine du monde est l'ouvrage d'un être souverainement intelligent et puissant : vous , qui êtes intelligents , vous devez l'admirer; vous , qui êtes comblés de ses bienfaits, vous devez l'aimer.

Mais les malheureux, dites-vous, condamnés à souffrir toute leur vie, accablés de maladies incurables, peuvent-ils l'admirer et l'aimer? Je vous dirai, mes amis, que ces maladies si cruelles viennent presque toutes de notre faute, ou de celle de nos pères, qui ont abusé de leurs corps; et non de la faute du grand Fabricateur. On ne connaissait guère de maladie que celle de la décrépitude dans toute l'Amérique septentrionale, avant que nous vous y eussions apporté cette eau de mort que nous appelons eau-de-vie, et qui donne mille maux divers à quiconque en a trop bu. La contagion secrète des Caraïbes, que vous autres jeunes gens appelez pox, n'était qu'une indisposition légère dont nous ignorons la source, et qu'on guérissait en deux jours, soit avec du galac, soit avec du bouillon de tortue; l'incontinence des Européans transplanta dans le reste du monde cette incommodité, qui prit parmi nous un caractère si funeste, et qui est devenue un fléau si abominable. Nous lisons que le pape Léon x, un archevêque de Mayence, nommé Henneberg, le roi de France, François 1er, en moururent.

La petito-vérole, née dans l'Arabie-Heureuse, n'était qu'une faible éruption, une ébullition passagère sans danger, une simple dépuration du sang : elle est devenue mortelle en Angleterre, comme dans tant d'autres climats; notre avarice l'a portée dans ce Nouveau-Monde; elle l'a dépeuplé.

Souvenons-nous que, dans le poème de Milton, ce benêt d'Adam demande à l'ange Gabriel s'il vivra long-temps. Oui, lui répond l'ange, si tu observes la grande règle Rien de trop. Observez tous cette règle, mes amis; oseriez-vous exiger que Dieu vous fit vivre sans douleur des siècles entiers pour prix de votre gourmandise, de votre ivrognerie, de votre incontinence, de votre abandonnement à d'infâmes passions qui corrompent le sang, et qui abrégent nécessairement la vie?

(l'approuvai cette réponse; Parouba en fut assez content; mais Birton ne fut pas ébraulé; et je remarquai dans les yeux de Jenní qu'il était encore très indécis. Birton répliqua en ces termes;)

Puisque yous vous êtes servi de lieux communs

melés avec quelques réflexions nouvelles, j'emploierai aussi un lieu commun auquel on n'a jamais pu répondre que par des fables et du verbiage. S'il existait un dieu si puissant, si bon, il n'aurait pas mis le mal sur la terre; il n'aurait pas dévoué ses créatures à la douleur et au crime. S'il n'a pu empécher le mal, il est impuissant; s'il l'a pu et ne l'a pas youlu, il est barbare!

Nous n'avons des annales que d'environ buit milles années, conservées chez les brachmanes; nous n'en avons que d'environ cinq mille ans chez les Chinois; nous ne conuaissons rien que d'hier; mais dans cet hier tout est horreur. On s'est égorgé d'un bout de la terre à l'autre, et on a été assez imhécile pour donner le nom de grands hommes, de héros, de demi-dieux, de dieux même, à ceux qui ont fait assassiner le plus grand nombre des hommes leurs semblables.

Il restait dans l'Amérique deux grandes nations civilisées qui commençaient à jouir des douceurs de la paix : les Espagnols arrivent, et en massacrent douze millions; ils vont à la chasse aux hommes avec des chiens; et Ferdinand, roi de Castille, assigne une pension à ces chiens, pour l'avoir si bien servi. Les héros vainqueurs du Nouveau-Monde, qui massacrent taut d'innocents désarmés et nus, font servir sur leur table des gigots d'hommes et de femmes, des fesses, des avantbras, des mollets en ragoût; ils font rôtir sur des brasiers le roi Gatimozin au Mexique; ils courent au Pérou convertir le roi Atabalipa. Un nominé Almagro, prêtre, fils de prêtre, condamné à être pendu en Espagne pour avoir été voleur de grand chemin, vient, avec un nommé Pizarro, signifier au roi, par la voix d'un autre prêtre, qu'un troisième prêtre, nommé Alexandre vi, souillé d'incestes, d'assassinats, et d'homicides, a donné, de son plein gré, proprio motu, et de sa pleine puissance, non seulement le Pérou, mais la moitié du Nouveau-Monde, au roi d'Espagne; qu'Atabalipa doit sur-le-champ se soumettre, sous peine d'encourir l'indignation des apôtres saint Pierre ct saint Paul. Et, comme ce roi n'entendait pas la langue latine plus que le prêtre qui lisait la bulle, il fut déclare sur-le-champ incrédule et hérétique ; on fit pendre Atabalipa, comme on avait brûlé Gatimozin; on massacra sa nation, et tout cela pour ravir de la boue jaune endurcie, qui n'a servi qu'à dépeupler l'Espagne et à l'appauvrir ; car elle lui a fait négliger la véritable boue, qui nourrit les hommes quand elle est cultivée.

Çà, mon cher monsieur Freind, si l'être fantastique et ridicule qu'on appelle le diable avait voulu faire des hommes à son image, les aurait-il formés autrement? Cessez donc d'attribuer à un dieu un ouvrage si abominable.

(Cette tirade fit revenir toute l'assemblée au sentiment de Birton. Je voyais Jenni en triompher en secret; il n'y eut pas jusqu'à la jeune Parouba qui ne fût saisie d'horreur contre le prêtre Almagro, contre le prêtre qui avait lu la bulle en latin, contre le prêtre Alexandre vi, contre tous les chrétiens qui avaient commis tant de crimes inconcevables par dévotion, et pour voler de l'or J'avoue que je tremblai pour l'ami Freind; je désespérais de sa cause: voici pourtant comme il répondit saus s'étonner: J

Mes amis, souvenez-vous toujours qu'il existe un Être suprème; je vous l'ai prouvé, vous en ètes convenus; et, après avoir été forcés d'avouer qu'il est, vous vous efforcez de lui trouver des imperfections, des vices, des mèchancetés.

Je suis bien loin de vous dire, comme certains raisonneurs, que les maux particuliers forment le bien général. Cette extravagance est trop ridicule Je conviens avec douleur qu'il y a beaucoup de mal moral et de mal physique; mais, puisque l'existence de Dicu est certaine, il est aussi très certain que tous ces maux ne peuvent empêcher que Dieu existe. Il ne peut être méchant, car quel intérêt aurait-il à l'être? Il y a des maux horribles, mes amis; eh bien l n'en augmentons pas le nonibre. Il est impossible qu'un Dieu ne soit pas bon ; mais les hommes sont pervers : ils font un détestable usage de la liberté que ce grand Être leur a donnée et dû leur donner, c'est-à-dire de la puissance d'exécuter leurs volontés, sans quoi ils ne seraient que de pures machines formées par un être méchant pour être brisées par lui.

Tous les Espagnols éclairés conviennent qu'un petit nombre de leurs ancêtres abusa de cette liberté jusqu'a commettre des crimes qui font frémir la nature. Don Carlos, second du nom (de qui M. l'archiduc puisse être le successeur!), a réparé autant qu'il a pu les atrocités auxquelles les Espagnols s'abandonnèrent sous Ferdinand et sous Charles-Quint.

Mes amis, si le crime est sur la terre, la vertu y est aussi.

#### BIRTON.

lla! ha! ha! la vertu! voilà une plaisante idée; pardicu! je voudrais bien savoir comment la vertu est faite, et où l'on peut la trouver.

(A ces paroles je ne me contins pas; j'interrompis Birton à mon tour. Vous la trouverez chez M. Freind, lui dis-je, chez le bon Parouba, chez vous-même, quand vous aurez nettoyé votre cœur des vices qui le convrent. Il rougit, Jenni aussi : puis Jenni baissa les yeux, et parut sentir des remords. Son père le regarda avec quelque compassion, et poursuivit ainsi son discours;)

#### ERRIND.

Oui, mes chers amis, il y eut toujours des vertus, s'il y eut des crimes. Athènes vit des Socrate, si elle vit des Anitus; Rome eut des Caton, si elle eut des Sylla; Caligula, Néron, effravèrent la terre par leurs atrocités; mais Titus, Trajan, Antonin-le-Pieux, Marc-Aurèle, la consolèrent par leur bienfesance : mon ami Sherloc dira en peu de mots au bon Parouba ce qu'étaient lesgens dont je parle. J'ai heureusement mon Epictète dans ma poche : cet Épictète n'était qu'un esclave, mais égal à Marc-Aurèle par ses sentiments. Écoutez, et puissent tous ceux qui se mêlent d'enseigner les hommes écouter ce qu'Epictète se dit à lui-mêmel « C'est Dieu qui m'a créé, je le porte » dans moi; oserais-je le déshonorer par des » pensées infâmes, par des actions criminelles, » par d'indignes desirs? » Sa vie fut conforme à ses discours. Marc-Aurèle, sur le trône de l'Europe et de deux autres parties de notre hémisphère, ne pensa pas autrement que l'esclave Épictète: l'un ne fut jamais humilié de sa bassesse ; l'autre ne fut jamais ébloui de sa grandeur : et, quand ils écrivirent leurs pensées, ce fut pour eux-mêmes et pour leurs disciples, et non pour être loués dans des journaux. Et, à votre avis, Locke, Newton, Tillotson, Penn, Clarke, le bon homme qu'on appelle the man of Ross, tant d'autres dans notre île et hors de notre île, que je pourrais vous citer, n'ont-ils pas été des modèles de vertu?

Vous m'avez parlé, monsieur Birton, des guerres aussi cruelles qu'injustes dont tant de nations se sont rendues coupables; vous avez peint les abominations des chrétiens au Mexique et au Pérou, vous pouvez v ajouter la Saint-Barthélemi de France, et les massacres d'Irlande; mais n'est-il pas des peuples entiers qui ont toujours eu l'effusion du sang en horreur? les brachmanes n'ont-ils pas donné de tout temps cet exemple au monde? et, sans sortir du pays où nous sommes, n'avonsnous pas auprès de nous la Pensylvanie, où nos primitifs, qu'on défigure en vain par le nom de quakers, ont toujours détesté la guerre ? n'avonsnous pas la Caroline, où le grand Locke a dicté ses lois? Dans ces deux patries de la vertu, tous les citovens sont égaux, toutes les consciences sont libres, toutes les religions sont bonnes, pourvu qu'on adore un dicu; tous les hommes y sont frères. Vous avez vu, monsieur Birton, comme au seul nom d'un descendant de Penn, les habitants des montagnes bleues, qui pouvaient vous exterminer, ont mis bas les armes. Ils ont senti ce que c'est que la vertu, et vous vous obstincz à l'ignorer | Si la terre produit des poisons, comme des allments salutaires, voudrez-vous ne vous nourrir que de poisons?

#### BIRTON.

Ah I monsieur, pourquoi tant de poisons? Si Dieu a tout fait, ils sont son ouvrage; il est le maître de tout; il fait tout, il dirige la main de Cromwell quisigne la mort de Charles \*\*\*; il conduit le bras du bourreau qui lui tranche la tête : non, je ne puis admettre un dieu homicide.

#### FREIND.

Ni moi non plus. Écoutez, je vous prie; vous conviendrez avec moi que Dieu gouverne le monde par des lois générales. Selon ces lois, Cromwell, monstre de fanatisme et d'hypocrisie, résolut la mort de Charles 1er pour son intérêt, que tous les hommes aiment nécessairement, et qu'ils n'entendent pas tous également. Selon les lois du mouvement établies par Dieu même, le bourreau coupa la tête de ce roi; mais certainement Dicu n'assassina pas Charles 1er par un acte particulier de sa volonté. Dieu ne fut ni Cromwell, ni Jeffreys, ni Ravaillac, ni Balthazar Gérard, ni le frère prêcheur Jacques Clément. Dieu ne commet, ni n'ordonne, ni ne permet le crime; mais il a fait l'homme, et il a fait les lois du mouvement; ces lois éternelles du mouvement sont également exécutées par la main de l'homme charitable, qui secourt le pauvre, et par la main du scélérat, qui égorge son frère. De même que Dieu n'éteignit point son soleil et n'engloutit point l'Espagne sous la mer pour punir Cortez, Almagro, et Pizarro, qui avaient inondé de sang humain la moitié d'un hémisphère; de même aussi il n'envoie point une troupe d'anges à Londres , et ne fait point descendre du ciel cent mille tonneaux de vin de Bourgogne, pour faire plaisir à ses chers Anglais, quand ils ont fait une bonne action. Sa providence genérale serait ridicule, si elle descendait dans chaque moment à chaque individu : et cette vérité est si palpable, que jamais Dieu ne punit sur-le-champ un criminel par un coup éclatant de sa toutepuissance : il laisse luire son soleil sur les bons etsur les méchants. Si quelques scélérats sont morts immédiatement après leurs crimes, ils sont morts par les lois générales qui président au monde. J'ai lu dans le gros livre d'un frenchman, nommé Mézeray, que Dieu avait fait mourir notre grand Henriv, de la fistule à l'anus, parce qu'il avait osé s'asseoir sur le trône du roi très chrétien ; non, il mourut parce que les lois générales émanées de la toute-puissance avaient tellement arrangé la matière, que la fistule à l'anus devait terminer la vie de ce héros. Tout le physique d'une mauvaise action

est l'effet des lois générales imprimées par la main de Dieu à la matière : tout le mal moral de l'action criminelle est l'effet de la liberté dont l'homme abuse.

Enfin, sans nous plonger dans les brouillards de la métaphysique, souvenons-nous que l'existence de Dieu est démontrée; il n'y a plus à disputer surson existence. Otez Dieu au monde; l'assassinat de Charles 1<sup>cr</sup> en devient-il plus légitime? son bourreau yous en sera-t-il plus cher? Dieu existe, il suffit: s'il existe, il est juste: soyez donc justes.

#### BIRTON.

Votre petit argument sur le concours de Dieu a de la finesse de la force, quoiqu'il ne disculpe pas Dieu entièrement d'être l'auteur du mal physique et du mal moral. Je vois que la manière dont vous excusez Dieu fait quelque impression sur l'assemblée; mais ne pouvait-il pas faire en sorte que ses lois générales n'entraînassent pas tant de malheurs particuliers? Vous m'avez prouvé un Etre éternel et puissant; et, Dieu me pardonne! j'ai craint un moment que vous ne me fissiez croirce n Dieu; mais j'ai de terribles objections à vous faire: allons, Jenni, prenons courage; ne nous laissons point abatire.

Et vous, monsieur Freind, qui parlez si bien, avez-vous lu le livre intitulé le Bon Sens'?

#### FREIND.

Oui, je l'ai lu, et je ne suis point de ceux qui condamnent tout dans leurs adversaires. Il y a dans ce livre des vérités bien exposées; mais elles sont gâtées par un grand défaut. L'auteur veut continuellement détruire le dieu de Scot, d'Albert, de Bonaventure, le dieu des ridicules scolastiques et des moines. Remarquez qu'il n'ose pas dire un mot contre le dieu de Socrate, de Platon, d'Épictète, de Marc-Aurèle; contre le dieu de Newton et de Locke, j'ose dire contre le mien. Il perd son temps à déclamer contre des superstitions absurdes et abominables dont tous les honnêtes gens sentent aujourd'hui le ridicule et l'horreur. C'est comme si on écrivait contre la nature, parce que les tourbillons de Descartes l'ont défigurée ; c'est comme si on disait que le bon goût n'existe pas, parce que la plupart des auteurs n'ont point de goût. Celui qui a fait le livre du Bon Sens croit avoir attaqué Dieu; et, en cela, il manque tout à fait de bon sens; il n'a écrit que contre certains prêtres anciens et modernes. Croit-il avoir anéanti

¹ Ouvrage qui parul en même temps que le Système de la nalure. Voltaire a grande raison. L'anteur de cet ouvrage pronve Irès bien que la plusqu'it des philosophes, en voulant pénétrer la nature de Dieu, en ont donné des idées absurdes, mais ceta ne détruit point les preuves de sen caistence qui peuvent étre tifrés de l'ordre de l'univers. R.

le maître pour avoir redit qu'il a été souvent servi par des fripons?

#### BIRTON.

Écoutez, nous pourrions nous rapprocher. Je pourrais respecter le maître, si vous m'abandonnicz les valets. J'aime la vérité; faites-la-moi voir, et je l'embrasse.

## CHAPITRE X.

#### Sur l'athéisme.

La nuit était venue, elle était belle, l'atmosphère était une voûte d'azur transparent, semée d'étoiles d'or ; ce spectacle touche toujours les hommes, et leur inspire une douce rêverie : le bon Parouba admirait le ciel, comme un Allemand admire Saint-Pierre de Rome, ou l'opéra de Naples, quand il le voit pour la première fois. Cette voûte est bien hardie, disait Parouba à Freind; et Freind lui disait : Mon cher Parouba, il n'y a point de voûte; ce cintre bleu n'est autre chose qu'une étendue de vapeurs, de nuages légers que Dieu a tellement disposés et combinés avec la mécanique de vos yeux, qu'en quelque endroit que vous soyez, vous êtes toujours au centre de votre promenade, et vous voyez ce qu'on nomme le ciel, et qui n'est point le ciel, arrondi sur votre tête. Et ces étoiles, monsieur Freind? Ce sont, comme je vous l'ai déjà dit, autant de soleils autour desquels tournent d'autres mondes : loin d'être attachées à cette voûte bleue, souvenezvous qu'elles en sont à des distances différentes et prodigicuses : cette étoile, que vous voyez, est à douze cents millions de mille pas de notre soleil. Alors il lui montra le télescope qu'il avait apporté : il lui fit voir nos planètes, Jupiter avec ses quatre lunes, Saturne avec ses cinq lunes et son inconcevable anneau lumineux ; c'est la même lumière. lui disait-il, qui part de tous ces globes, et qui arrive à nos yeux; de cette planète-ci en un quart d'heure, de cette étoile-ci en six mois. Parouba se mit à genoux, et dit : Les cieux annoncent Dieu. Tout l'équipage était autour du vénérable Freind, regardait, et admirait. Le coriace Birton avança sans rien regarder, et parla ainsi :

#### BIRTON.

Eh bien! soit; il y a un Dieu, je vous l'accorde; mais qu'importeà vous et à moi? qu'y a-t-il entre l'Étre infini et nous autres vers de terre? quel rapport peut-il exister de son essence à la nôtre? Épicure, en admettant des dieux dans les plauètes, avait bien raison d'enseigner qu'ils ne se mêlaient nullement de nos sottises et de nos horreurs; que nous ne pouvions ni les offenser ni leur plaire : qu'ils n'avaient nul besoin de nous, ni nous d'eux : vous admettez un dieu plus digne de l'esprit humain que les dieux d'Épicure, et que tous ceux des Orientaux et des Occidentaux. Mais si vous disiez, comme tant d'autres, que ce dieu a formé le monde et nous pour sa gloire; qu'il exigea autrefois des sacrifices de bœufs pour sa gloire; qu'il apparut, pour sa gloire, sous notre forme de bipèdes, etc.; vous diriez, ce me semble, une chose absurde, qui ferait rire tous les gens qui pensent. L'amour de la gloire n'est autre chose que de l'orgueil, et l'orgueil n'est que de la vanité : un orgueilleux est un fat que Shakespeare jouait sur son théâtre : cette épithète ne peut pas plus convenir à Dieu que celle d'injuste, de cruel, d'inconstant. Si Dieu a daigné faire, ou plutôt arranger l'univers, ce ne doit être que dans la vue d'y faire des heureux. Je vous laisse à penser s'il est venu à bout de ce dessein, le seul pourtant qui pût convenir à la nature divine.

#### FREIND.

Oui, sans doute, il y a rénssi avec toutes les âmes honnêtes; elles seront heureuses un jour, si elles ne le sont pas aujourd'hui.

#### BIRTON.

Heureuses! quel rêve! quel conte de Peau d'âne! où? quand? comment? qui vous l'a dit?

FREIND.

Sa justice.

BIRTON.

N'allez-vous pas me dire, après tant de déclamateurs, que nous vivrons éternellement quand nous ne serons plus; que nous possédons une âme immortelle, ou plutôt qu'elle nous possède, après nous avoir avoué que les Juifs eux-mêmes, les Juis, auxquels vous vous vantez d'avoir été subrogés, n'ont jamais soupconné seulement cette immortalité de l'âme jusqu'au temps d'Hérode? Cette idée d'une âme immortelle avait été inventée par les brachmanes, adoptée par les Perses, les Chaldéens, les Grecs, ignorée très long-temps de la malheureure petite horde judaïque, mère des plus infàmes superstitions. Hélas! monsieur, savons-nous seulement si nous avons une âme? savons-nous si les animaux, dont le sang fait la vie, comme il fait la nôtre, qui ont comme nous des volontés, des appétits, des passions, des idées, de la mémoire, de l'industrie; savez-vous, dis-je, si ces êtres, aussi incompréhensibles que nous, ont une âme, comme on prétend que nous en avons une?

Depuis l'époque où écrivait Voltaire. Herschel, en 1789,
 a découvert deux nouveaux satellites ou lunes à Satarne, K.

l'avais cru jusqu'à présent qu'il est dans la nature une force active dont nous tenons le don de vivre dans tout notre corps, de marcher par nos pieds, de prendre par nos oreilles, de sentir par nos nerfs, de penser par notro tête, et que tout cela était ce que nous appelons l'âme; mot vague qui ne siguille au fond que le principe inconnu de nos facultés. J'appellerai Dieu, avec vous, ce principe intelligent et puissant qui anime la nature entière; mais a-t-il daigné se faire connaître à nous?

FREIND.

Oui, par ses œuvres.

BIRTON.

Nous a-t-il dicté ses lois? nous a-t-il parlé?

Oui, par la voix de votre conscience. N'est-il pas vrai que si vous aviez tué votre père et votre nère, cette conscience vous déchirerait par des remords aussi affreux qu'involontaires? Cette vérité n'est-elle pas sentie et avouée par l'univers entier? Descendons maintenant à de moindres crimes. Y en a-t-il un seul qui ne vous effraie au premier coup d'œil, qui ne vous fasse pâlir la première fois que vous le commettez, et qui ne laisse dans votre cœur l'aiguillon du repentir?

BIRTON.

Il faut que je l'avoue.

FREIND.

Dieu vous a donc expressément ordonné, en parlant à votre cœur, de ne vous souiller jamais d'un crime évident. Et quant à toutes ces actions équivoques, que les uns condamnent et que les autres justifient, qu'avons-nous de mieux à faire que de suivre cette grande loi du premier des Zoroastres, tant remarquée de nos jours par un auteur français ? « Quand tu ne sais si l'action que » tu médites est bonne ou mauvaise, abstiens-toi. »

#### BIRTON.

Cette maxime est admirable; c'est sans doute ce qu'on a jamais dit de plus beau, c'est-à-dire de plus utile en morale; et cela me ferait presque penser que Dieu a suscité de temps en temps des sages qui ont enseigné la vertu aux hommes égarés. Je vous demande pardon d'avoir raillé de la vertu.

#### PREIND

Demandez-en pardon à l'Être éternel, qui peut la récompenser éternellement, et punir les transgresseurs.

#### BIRTON.

Quoi ! Dieu me punirait éternellement de m'être livré à des passions qu'il m'a données !

#### PREIND

Il vous a donné des passions avec lesquelles on peut faire du bien et du mal. Je ne vous dis pas qu'il vous punira à jamais, ni comment il vous punira; car personne n'en peut rien savoir : je vous dis qu'il le peut. Les brachmanes furent les premiers qui imaginèrent une prison éternelle pour les substances célestes qui s'étaient révoltées contre Dieu dans son propre palais; il les enferma dans une espèce d'enfer qu'ils appelaient ondera : mais, au bout de quelques milliers de siècles, il adoucit leurs peines, les mit sur la terre, et les fit hommes; c'est de la que vint notre mélange de vices et de vertus, de plaisirs et de calamités. Cette imagination est ingénieuse ; la fable de Pandore et de Prométhée l'est encore davantage. Des nations grossières ont imité grossièrement la belle fable de Pandore; ces inventions sont des rêves de la philosophie orientale; tout ce que je puis vous dire, c'est que, si vous avez commis des crimes en abusant de votre liberté, il vous est impossible de prouver que Dieu soit incapable de vous en punir; je vous en défie.

### BIRTON.

Attendez; vous pensez que je ne peux pas vous démontrer qu'il est impossible au grand Ètre de me punir: par ma foi, vous avez raison; j'ai fait eq que j'ai pu pour me prouver que cela était impossible, et je n'en suis jamais venu à bout. J'avoue que j'ai abusé de ma liberté, et que Dieu peut m'en châtier; mais, pardieu! je ne serai pas puni quand je ne serai plus.

#### FREIND.

Le meilleur parti que vous ayez à prendre est d'être honnête homme tandis que vous existez.

#### BIRTON

D'être honnête homme pendant que j'existe?... oui, je l'avoue; oui, vous avez raison; c'est le parti qu'il faut prendre.

(Je voudrais, mon cher ami, que vous eussiez été témoin de l'effet que firent les discours de Freind sur tous les Anglais et sur tous les Américains. Birton, si évaporé et si audacieux, prit tout à coup un air recueilli et modeste; Jeani, les yeux mouillés de larmes, se jeta aux genoux de son père, et son père l'embrassa : voici enfin la dernière scène de cette dispute si épineuse et si intéressante.)

Voltaire lui-même.

#### CHAPITRE XI.

De l'athéisme.

BIRTON.

Je conçois bien que le grand Étre, le maitre de la nature, est éternel; mais nous, qui n'éticns pas bier, pouvons-nous avoir la folle hardiesse de prétendre à une éternité future? Tout périt sans retour autour de nous, depuis l'insecte dévoré par l'hirondelle jusqu'à l'éléphant mangé des vers.

#### FREIND

Non, rien ne péril, tout change; les germes impalpables des animaux et des végétaux subsistent, se développent, et perpétuent les espèces. Pourquoi ne voudriez-vous pas que Dieu conservât le principe qui vous fait agir et penser, de quelque nature qu'il puisse être? Dieu me garde de faire un système; mais certainement il y a dans nous quelque chose qui pense et qui veut : ce quelque chose, que l'on appelait autrefois une monade, ce quelque chose est imperceptible. Dieu nous l'a donnée, ou peut-être, pour parler plus juste, Dieu nous a donnés à elle. Étes-vous bien sûr qu'il ne peut la conserver? Songez, examinez; pouvez - vous m'en fournir quelque démonstration?

#### BIRTON.

Non; j'en ai cherché dans mon entendement, dans tous les livres des athées, et surtout dans le troisième chant de Luerèce; j'avoue que je n'ai jamais trouyé que des vraisemblances.

#### FREIND.

Et, sur ces simples vraisemblances, nous nous abandonnerions à toutes nos passions funcstes! nous vivrions en brutes l n'ayant pour règle que nos appétifs, et pour frein que la crainte des autres hommes rendus éternellement ennemis les uns des autres par cette crainte mutuelle: car on veut toujours détruire ee qu'on craint : pensezv bien , monsieur Birton ; réfléchissez-v sérieusement, mon fils Jenni: n'attendre de Dieu ni châtiment ni récompense, c'est être véritablement athée. A quoi servirait l'idée d'un dieu qui n'aurait sur yous aucun pouvoir? C'est comme si l'on disait : Il v a un roi de la Chine qui est très puissant ; je réponds : Grand bien lui fasse ; qu'il reste dans son manoir, et moi dans le mien : je ne me soueie pas plus de lui qu'il ne se soueie de moi : il n'a pas plus de juridiction sur ma personne qu'un chanoine de Windsor n'en a sur un membre de notre parlement : alors je suis mon dieu à moimême, je sacrifie le monde entier à mes fantaisies, si j'en trouve l'occasion; je suis sans loi, je ne regarde que moi. Si les autres êtres sont moutons, je me fais loup; s'ils sont poules, je me fais re-

Je suppose, ce qu'à Dieu ne plaise, que toute notre Angleterre soit athée par principes ; je conviens qu'il pourra se trouver plusieurs citovens qui, nés tranquilles et doux, assez riches pour n'avoir pas besoin d'être injustes, gouvernés par l'honneur, et par conséquent attentifs à leur conduite, pourront vivre ensemble en société; ils cultiverent les beaux-arts, par qui les mœurs s'adoucissent; ils pourront vivre dans la paix, dans l'innocente gaieté des honnêtes gens : mais l'athée pauvre et violent, sûr de l'impunité, sera un sot s'il ne vous assassine pas pour voler votre argent. Dès lors tous les liens de la société sont rompus, tous les crimes secrets inondent la terre, comme les sauterelles , à peine d'abord aperçues , viennent ravager les campagnes : le bas peuple ne sera qu'une horde de brigands, comme nos voleurs, dont on ne pend pas la dixième partie à nos sessions; ils passent leur misérable vie dans des tavernes avec des filles perdues ; ils les battent, ils se battent entre eux; ils tombent ivres au milieu de leurs pintes de plomb dont ils se sont cassé la tête; ils se réveillent pour voler et pour assassiner; ils recommencent chaque jour ce cercle abominable de brutalités.

Qui retiendra les grands et les rois dans leurs vengeances, dans leur ambition à laquelle ils veulent tout immoler? Un roi athée est plus dangereux qu'un Ravaillac fanatique.

Les athées fourmillaient en Italie au quinzième siècle; qu'en arriva-t-il? Il fut aussi commun d'empoisonner que de donner à souper, et d'enfoncer un stylet dans le eœur de son ami, que de l'embrasser; il y eut des professeurs du crime, eomme il y a anjourd'hui des maîtres de musique et de mathématiques. On choisissait exprès les temples pour y assassiner les princes aux pieds des autels. Le pape Sixte IV et un archevêque de Florenee firent assassiner ainsi les deux princes les plus accomplis de l'Europe. (Mon cher Sherloc. dites, je vous prie, à Parouba et à ses enfants ce que c'est qu'un pape et un archevêque, et ditesleur surtout qu'il n'est plus de pareils moustres. ) Mais continuons. Un duc de Milan fut assassiné de même au milieu d'une église. On ne connaît que trop les étonnantes horreurs d'Alexandre vi. Si de telles mœurs avaient subsisté, l'Italie aurait été plus déserte que ne l'a été le Pérou après son invasion.

La croyance d'un dieu rémunérateur des bonnes actions, punisseur des méchantes, pardonneur des fautes légères, est donc la croyance la plus utile au genre humain; c'est le seul frein des hommes puissants qui commettent insolemment l'es

Salviati.

crimes publics; c'est le seul frein des hommes qui commettent adroitement les crimes secrets. Je ne vous dis pas, mes amis, de mêler à cette croyance nécessaire des superstitions qui la déshonoreraient, et qui même pourraient la rendre funeste : l'athée est un monstre qui ne dévorera que pour apaiser sa faim ; le superstitieux est un autre monstre qui déchirera les hommes par devoir. J'ai toujours remarqué qu'on peut guérir un athée; mais on ne guérit jamais le superstitieux radicalement : l'athée est un homme d'esprit qui se tronipe, mais qui pense par lui-même; le superstitieux est un sot brutal qui n'a jamais eu que les idées des autres : l'athée violera Iphigénie prête d'épouser Achille; mais le fanatique l'égorgera pieusement sur l'autel, et croira que Jupiter lui en aura beaucoup d'obligation : l'athée dérobera un vase d'or dans une église, pour donner à souper à des filles de joie; mais le fanatique célèbrera un auto-da-fé dans cette église, et chantera un cantique juif à plein gosier, en fesant brûler des Juifs. Oui, mes amis, l'athéisme et le fanatisme sont les deux pôles d'un univers de confusion et d'horreur. La petite zone de la vertu est entre ces deux pôles : marchez d'un pas ferme dans ce sentier; croyez un dieu bon, et soyez bons. C'est tout ce que les grands législateurs Locke et Penn demandent à leurs peuples.

Répondez-moi, monsieur Birton, vous et vos amis: Quel mal peut vous faire l'adoration d'un dieu, jointe au bonheur d'être honnête homme? Nous pouvons tous être attaqués d'une maladie mortelle au moment où je vous parle : qui de nous alors ne voudrait pas avoir vécu dans l'innocence? Voyez comme notre méchant Richard in meurt dans Shakespeare; comme les spectres de tous ceux qu'il a tués viennent épouvanter son imagination. Voyez comme expire Charles 1x de France après sa Saint-Barthélenti ! Son chapelain a beau lui dire qu'il a bien fait, son crime le déchire, son sang jaillit par ses pores, et tout le sang qu'il fit eouler crie contre lui. Soyez sur que de tous ces monstres il n'en est aucun qui n'ait vécu dans les tourments du remords, et qui n'ait fini dans la rage du désespoir.

#### CHAPITRE XII.

Betour en Angleterre. Mariage de Jenni.

Birton et ses amis ne purent tenir davantage; ils se jetèrent aux genoux de Freind. Oui, dit Birton, je crois en Dieu et eu vous.

On était déjà près de la maison de Parouba : on

y soupa; mais Jenni ne put souper : il se tenait à l'écart, il fondait en larmes; son père alla le chercher pour le consoler. Ah! lui dit Jenni, je ne méritais pas d'avoir un père tel que vous; je mourrai de douleur d'avoir été séduit par cette abominable Clive-Hart : je suis la cause, quoique innocente, de la mort de Primerose; et tout à l'heure, quand vous nous avez parlé d'empoisonnement, un frisson m'a saisi; j'ai cru voir Clive-Hart présentant le breuvage horrible à Primerose. O ciel! ô Dieu! comment ai-je pu avoir l'esprit assez aliéné pour suivre une créature si coupable l mais elle me trompa; j'étais aveugle; je ne fus détrompé que peu de temps avant qu'elle fût prise par les sauvages : elle me fit presque l'aveu de son crime dans un mouvement de colère; depuis ce moment je l'eus en horreur; et, pour mon supplice, l'image de Primerose est sans cesse devant mes yeux; je la vois, je l'entends; elle me dit : Je suis morte, parce que je t'aimais.

M. Freiud se mit à sourire d'un sourire de bonté dont Jenni ue put comprendre le motif; son père lui dit qu'une vieirréprochable pouvait seule réparer les fautes passées : il le ramena à table comme un homme qu'on vient de retirer des flots où il se noyait; je l'embrassai, je le flattai, je lui donnai du courage; nous étions tous attendris. Nous appareillàmes le lendemain pour retourner en Angleterre, après avoir fait des présents à toute la famille de Parouba : nos adieux furent mèlés de larmes sincères; Birton et ses camarades, qui n'avaient janais été qu'évaporés, semblaient déjà raisonnables.

Nous étions en pleine mer quand Freind dit à Jenni en ma présence: Eh bien! mon fils, le souvenir de la belle, de la vertueuse et tendre Primerose, vous est donc toujours cher? Jenni se désespéra à ces paroles; les traits d'un repentir inutile et déternel perçaient son cœur, et je craignis qu'il ne se précipitât dans la mer. Eh bien! lui dit Freind, consolez-vous; Primerose est vivante, et elle vous aime.

Freind en effet en avait reçu des nouvelles sûres de son domestique affidé qui lui écrivait par tous les vaisseaux qui partaient pour le Maryland. M. Mead, qui a depuis acquis une si grande réputation pour la connaissance de tous les poisons, avait été assez heureux pour tirer Primerose des bras de la mort. M. Freind fit voir à son fils cette lettre qu'il avait relue tant de fois, et avec tant d'attendrissement.

Jenni passa en un moment de l'excès du désespoir à celui de la félicité. Je ne vous peindrai point les effets de ce changement si subit : plus j'en fus saisi, moins je puis les exprimer; ce fut le plus beau moment de la vie de Jenni. Birton et ses caPrimerose se sont faites chez le docteur Mead; guerir des fous.

marades partagèrent une joie si pure. Que vous | nous avons mariéaussi Birton, qui était tout changé. dirai-je enfin? l'excellent Freind leur a servi de | Jenni et lui sont aujourd'hui les plus honnêtes gens père à tous ; les noces du beau Jenni et de la belle | de l'Angleterre. Vous conviendrez qu'un sage peut

# LES OREILLES

# DU COMTE DE CHESTERFIELD.

# ET LE CHAPELAIN GOUDMAN.

1775.

#### CHAPITRE I.

Ah I la fatalité gouverne irrémissiblement toutes les choses de ee monde. J'en juge, comme de raison, par mon aventure.

Milord Chesterfield, qui m'aimait fort, m'avait promis de me faire du bien. Il vaquait un bon preferment a à sa nomination. Je cours du fond de ma province à Londres; je me présente à milord; je le fais souvenir de ses promesses ; il me serre la main avec amitié, et me dit qu'en effet j'ai bien mauvais visage. Je lui réponds que mon plus grand mal est la pauvreté. Il me réplique qu'il veut me faire guérir, et me donne sur-le-champ une lettre pour M. Sidrae, près de Guildhall.

Je ne donte pas que M. Sidrae ne soit celui qui doit m'expédier les provisions de ma cure. Je vole chez lui. M. Sidrac, qui était le chirurgien de milord, se met incontinent en devoir de me sonder, et m'assure que, si j'ai la pierre, il me taillera très heureusement.

Il faut savoir que milord avait entendu que j'avais un grand mal à la vessie, et qu'il avait voulu, selon sa générosité ordinaire, me faire tailler à ses dépens. Il était sourd, aussi bien que monsieur son frère, et je n'en étais pas encore instruit.

Pendant le temps que je perdis à défendre ma vessie contre Sidrae, qui voulait me sonder à toute force, un des cinquante-deux compétiteurs qui prétendaient au même bénéfice arriva chez milord, demanda ma cure, et l'emporta.

J'étais amoureux de miss Fidler, que je devais

épouser des que je serais curé; mon rival eut ma place et ma maitresse.

Le comte, ayant appris mon désastre et sa méprise . me promit de tout réparer : mais il mournt deux jours après.

M. Sidrae me fit voir, clair comme le jour, que mon bon protecteur ne pouvait pas vivre une minute de plus, vu la constitution présente de ses organes, et me prouva que sa surdité ne venait que de l'extrême sécheresse de la corde et du tambour de son oreille. Il m'offrit même d'endureir mes deux oreilles avec de l'esprit-de-vin, de facon à me rendre plus sourd qu'aucun pair du royaume.

Je compris que M. Sidrac était un très savant homme. Il m'inspira du goût pour la science de la nature. Je voyais d'ailleurs que e'était un homme charitable qui me taillerait gratis dans l'occasion, et qui me soulagerait dans tous les accidents qui pourraient m'arriver vers le col de la vessie.

Je me mis donc à étudier la nature sous sa direction, pour me consoler de la perte de ma eure et de ma maîtresse.

#### CHAPITRE II.

Après bien des observations sur la nature, faites avec mes cinq sens, des lunettes, des miscroscopes, je dis un jour à M. Sidrac : On se moque de nous : il n'y a point de nature, tout est art. C'est par un art admirable que toutes les planètes dansent régulièrement autour du soleil, tandis que le soleil fait la roue sur lui-même. Il faut assurément que quelqu'un d'aussi savant que la société rovale de

<sup>·</sup> Preferment signific bénéfice en anglais.

Londres ait arrangé les choses de manière que le carré des révolutions de chaque planète soit toujours proportionnel à la racine du cube de leur distance à leur centre; et il faut être sorcier pour le deviner.

Le flux et le reflux de notre Tamise me paraît l'effet constant d'un art non moins profond et non moins difficile à connaître.

Animaux, végétaux, minéraux, tout me paraît arrangé avec poids, mesure, nombre, mouvement. Tout est ressort, levier, poulie, machine hydraulique, laboratoire de chimie, depuis l'herbe jusqu'au chêne, depuis la puce jusqu'à l'homme, depuis un grain de sable jusqu'à nos nuées.

Certainement il n'y a que de l'art, et la nature est une chimère. Vous avez raison, me répondit M. Sidrae; mais vous n'en avez pas les gants; cela a déjà été dit par un réveur delà la Manche\*, mais on n'y a pas fait attention. Ce qui m'étoune, et ce qui me platt le plus, c'est que, par cet art incompréhensible, deux machines en produisent toujours une troisième; et je suis bien fâché de n'en avoir pas fait une avec miss Fidler; mais je vois bien qu'il était arrangé de toute éternité que miss Fidler emploierait une autre machine que moi.

Ce que vous dites, me répliqua M. Sidrac, a été encore dit, et tant mieux : e'est une probabilité que vous pensez juste. Oui, il est fort plaisant que deux êtres en produisent un troisième; mais cela n'est pas vrai de tous les êtres. Deux roses ne produisent point une troisième rose en se baisant ; deux cailloux, deux métaux, n'en produisent pas un troisième; et cependant un métal, une pierre, sont des choses que toute l'industrie humaine ne saurait faire. Le grand, le beau miraele continuel. est qu'un garçon et une fille fassent un enfant ensemble, qu'un rossignol fasse un rossignolet à sa rossignole, et non pas à une fauvette. Il faudrait passer la moitié de sa vie à les imiter, et l'autre moitié à bénir eclui qui inventa eette méthode. Il y a dans la génération mille secrets tout à fait curieux. Newton dit que la nature se ressemble partout : Natura est ubique sibi consona. Cela est faux en amour; les poissons, les reptiles, les oiseaux, ne font point l'amour comme nous : c'est une variété infinie. La fabrique des êtres sentants et agissants me ravit. Les végétaux ont aussi leur prix. Je m'étonne toujours qu'un grain de blé jeté en terre en produise plusieurs autres.

Ah! lui dis-je comme un sot que j'étais encore, c'est que le blé doit mourir pour naître, comme on l'a dit dans l'école.

M. Sidrae me reprit en riant avec beaucoup de

circonspection. Cela était vrai du temps de l'école, dit-îl; mais le moindre laboureur sait bien aujourd'hui que la chose est absurde. Ab l'M. Sidrae, jo vous demande pardon; mais j'ai été théologien; et on ne se défait pas tout d'un coup de ses habitudes.

#### CHAPITRE III.

Quelque temps après ces conversations entre le pauvre prêtre Goudman et l'excellent anatomiste Sidrac, ce chirurgien le rencontra dans le parc Saint-James, tout pensif, tout rêveur, et l'air plus embarrassé qu'un algébriste qui vient de faire un faux calcul. Qu'avez-yous? lui dit Sidrac; estce la vessie ou le eôlon qui vous tourmente? Non, dit Goudman, c'est la vésicule du fiel. Je viens de voir passer dans un bon earrosse l'évêque de Glocester e, qui est un pédant bavard et insolent; J'étais à pied, et cela m'a irrité. J'ai songé que si je voulais avoir un évêché dans ce royaume, il y a dix mille à parier contre un que je ne l'aurais pas, attendu que nous sommes dix mille prêtres en Angleterre. Je suis sans aucune protection depuis la mort de milord Chestersield qui était sourd. Posons que les dix mille prêtres anglicans aient chacun deux protecteurs, il y aurait en ce cas vingt mille à parier contre un que je n'aurais pas l'évêché. Cela fâche quand on y fait attention. Je me suis souvenu qu'on m'avait proposé autrefois d'aller aux grandes Indes en qualité de mousse; on m'assurait que j'y ferais une grande fortune, mais je ne me sentis pas propre à devenir un jour amiral. Et, après avoir examiné toutes les professions, je suis resté prêtre sans être bon à rien.

Ne soyez plus prêtre, lui dit Sidrac, et faitesvous philosophe. Ce métier n'exige ni ne donne des richesses. Quel est votre revenu? - Je n'ai que trente guinées de rente, et, après la mort de ma vieille tante, j'en aurai cinquante. - Allons; mon cher Goudman, c'est assez pour vivre libre et pour penser. Trente guinces font six cent trente schellings; c'est près de deux schellings par jour. Philips n'en voulait qu'un seul. On peut, avec ce revenu assuré, dire tout ce qu'on pense de la compagnie des ludes, du parlement, de nos colonies, du roi, de l'être en général, de l'homme, et de Dieu, ce qui est un grand amusement. Venez diner avec moi, cela vous épargnera de l'argent; nous causerons, et votre faculté pensante aura le plaisir de se communiquer à la mienne par le moyen de la parole; ce qui est une chose merveilleuse que les hommes n'admirent pas assez.

<sup>\*</sup> Dictionnaire philosophique, article NATURE.

a Warburton.

#### CHAPITRE IV.

Conversation du docteur Goudman et de l'anaiomiste Sidrac sur l'âme et sur quelque autre chose.

#### GOUDMAN.

Mais, mon cher Sidrac, pourquoi dites-vous toujours ma faculté pensante? que ne dites-vous mon âme, tout court? cela serait plus sôt fait, et je vous entendrais tout aussi bien.

#### SIDBAC.

Et moi, je ne m'entendrais pas. Je sens bien, je sais bien que Dieu m'a donné la faculté de penser et de parler; mais je ne sens ni ne sais s'il m'a donné un être qu'on appelle âme.

#### GOUDMAN.

Vraiment, quand j'y réfléchis, je vois que je n'en sais rien non plus, et que j'ai été long-temps assez hardi pour croire le savoir. J'ai remarqué que les peuples orientaux appelèrent l'âme d'un nom qui signifiait la vie. A leur exemple, les Latins entendirent d'abord par anima la vie de l'animal. Chez les Grecs on disait la respiration de l'àme. Cette respiration est un souffle. Les Latins traduisirent le mot souffle par spiritus : de là le mot qui répond à esprit chez presque toutes les nations modernes. Comme personne n'a jamais vu ce souffle, cet esprit, on en a fait un être que personne ne peut voir ni toucher. On a dit qu'il logeait dans notre corps sans y tenir de place, qu'il remuait nos organes sans les atteindre. Que n'a-ton pas dit? tous nos discours, à ce qu'il me semble, ont été foudés sur des équivoques. Je vois que le sage Locke a bien senti dans quel chaos ces équivoques de toutes les langues avaient plongé la raison humaine. Il n'a fait aucun chapitre sur l'aine dans le seul livre de méthaphysique raisonnable qu'on ait jamais écrit. Et si par hasard, il prononce ce mot en quelques endroits, ce mot ne signifie chez lui que notre intelligence.

En effet tout le monde sent bien qu'il a une intelligence, qu'il reçoit des idées, qu'il en assemble, qu'il en décompose; mais personne ne sent qu'il ait daus lui un autre être qui lui donne du mouvement, des sensations, et des pensées. Il est, au fond, ridicule de prononcer des mots qu'on n'entend pas, et d'admettre des êtres dont on ne peut avoir la plus légère connaissance.

#### SIDBAC

Nous voilà donc déjà d'accord sur une chose qui a été un objet de dispute pendant tant de siècles.

## GOUDMAN.

Et j'admire que nous soyons d'accord.

#### SIDBAC.

Cela n'est pas étonnant, nous cherchons le vrai de bonne foi. Si nous étions sur les bancs de l'école, nous argumenterions comme les personnages de Rabelais. Si nous vivions dans les siècles de ténèbres affreuses qui enveloppèrent si long-temps l'Angleterro, l'un de nous deux ferait peut-être brûler l'autre. Nous sommes dans un siècle de raison; nous trouvons aisément ce qui nous paraît la vérité, et nous sons la dire.

#### GOUDMAN.

Oui, mais j'ai peur que cette vérité ne soit bien peu de chose. Nous avons fait en mathématiques des prodiges qui étonneraient Apollonius et Archimède, et qui les rendraient nos écoliers : mais en métaphysique qu'avons-nous trouvé? notre ignorance.

#### SIDRAC.

Et n'est-ce rien? Yous convenez que le grand Étre vous a donné une faculté de sentir et de penser, comme il a donné à vos pieds la faculté de marcher, à vos mains le pouvoir de faire mille ouvrages, à vos viscères le pouvoir de digérer, à votre cœur le pouvoir de pousser votre sang dans vos artères. Nous tenons tout de lui; nous n'avons rien pu nous donner, et nous ignorerons toujours la manière dont le maître del'univers s'y prend pour nous conduire. Pour moi, je lui rends grâce de m'avoir appris que je ne sais rien des premièrs principes.

On a toujours recherché comment l'âme agit sur le corps. Il fallait d'abord savoir si nous en avions une. Ou Dieu nous a fait ce présent, ou il nous a communiqué quelque chose qui en est l'équivalent. De quelque manière qu'il s'y soit pris, nous sommes sous sa main. Il est notre maître, voilà tout ce que je sais.

#### GOUDMAN.

Mais au moins dites-moi ce que vous en soupconnez. Vous avoz disséqué des cerveaux, vous avez vu des embryons et des fœtus; y avez-vous découvert quelque apparence d'àme?

#### IDRAC.

Pas la moindre, et je n'ai jamais pu comprendre comment un être immatériel, immortel, lorgeait pendant neuf mois inutilement caché dans une membrane puante entre de l'urine et des excréments. Il m'a paru difficile de concevoir que cette prétendue âme simple existât avant la formation de son corps; car à quoi aurait-elle servi pendant des siècles sans être âme humaine? Et puis comment imaginer un être simple, un être métaphysique, qui attend pendant une éternité le moment d'animer de la matière pendant quelques

minutes? Que devient cet être inconnu si le fœtus qu'il doit animer meurt dans le ventre de sa mère?

Il m'a paru éucore plus ridicule que Dieu créât wie ame au moment qu'un homme couche avec une femme. Il m'a semblé blasphématoire que Dieu attendit la consommation d'un adultère, d'un inceste, pour récompenser ces turpitudes en créant des âmes en leur faveur. C'est encore pis quand on me dit que Dieu tire du néaut des âmes immortelles pour leur faire souffriréternellement des tourments incrovables. Quoi! brûler des êtres simples, des êtres qui n'ont rien de brûlable! Comment nous y prendrions-nous pour brûler un son de voix, un vent qui vient de passer? encore ce son, ce vent, étaient matériels dans le petit moment de leur passage; mais un esprit pur, une pensée, un doute? je m'y perds. De quelque côté que je me tourne, je ne trouve an'obscurité, contradiction, impossibilité, ridicule, rêveries, impertinence, chimères, absurdité, bêtise, charlatanerie.

Mais je suis à mon aise quand je me dis, Dieu est le maltre. Celui qui fait graviter des astres innombrables les uns vers les autres, celui qui fit la
lumière est bien assez puissant pour nous donner
des sentiments et des idées, sans que nous ayons
besoin d'un petit atome étranger, invisible, appelé
time.

Dieu a donné certainement du sentiment, de la mémoire, de l'industrie à tous les animaux. Il leur a donné la vie, et il est bien aussi beau de faire présent de la vie que de faire présent d'une àme. Il est assez reçu que les animaux vivent; il est démontré qu'ils ont le sentiment, puisqu'ils out les organes du sentiment, or, s'ils ont tout cela sans âme, pourquoi voulons-nous à toute force en avoir une?

#### GOUDMAN.

Peut-ètre c'est par vanité. Je suis persuadé que si un paon pouvait parler, il se vanterait d'avoir une ânne, et il dirait que son âme est dans sa queue. Je me sens très enclin à soupçouner avec vous que Dieu nous a faits mangeants, buvants, narchants, dormants, sentants, pensants, pleins de passions, d'orgueil et de misère, sans nous dire un mot de son secret. Nous n'en savons pas plus sur cet article que ce paon dont je parle; et celui qui a dit que nous naissons, vivons et mourons sans savoir comment, a dit une grande vérité.

Celui qui nous appello les marionnettes de la Providence me paralt nous avoir bien définis; car enfin, pour que nous existions, il faut une infinité de mouvements. Or nous n'avons pas fait le mouvement: ce n'est pas nous qui en avons établi les lois. Il y a quelqu'un qui ayant fait la lu-

mière, la fait mouvoir du soleil à nos yeux, et y arriver en sept minutes. Ce n'est que par le mouvement que mes ciuq sens sont rennués; ce n'est que par mes cinq sens que j'ai des idées; donc c'est l'Auteur du mouvement qui me donne mes idées. Et, quand il me dira de quelle manière il me les donne, je lui rendroi de très humbles actions de grâces. Je lui en rends déjà beaucoup de m'avoir permis de contempler pendant quelques années le magnifique spectacle de ce monde, comme disait Epictète. Il est vrai qu'il pouvait me rendre plus heureux, et me faire avoir un bon bénéfice et ma maltresse miss Fidler; mais eufin, tel que je suis avec mes six cent trente schellings de rente, je lui ai encore bien de l'Obligation.

#### SIDBAC.

Vous dites que Dieu pouvait vous donner un bon bénéfice, et qu'il pouvait vous rendre plus heureux que vous n'êtes. Il y a des gens qui ne vous passeraient pas cette proposition. Eh! ne vous souvenez-vous pas que vous-même vous vous êtes plaint de la fatalité? il n'est pas permis à un homme qui a voulu être curé de se contredire. Ne voyezvous pas que, si vous aviez eu la cure et la femme que vous demandiez, ce serait vous qui auriez fait un enfant à miss Filder, et non pas votre rival? L'enfant dont elle aurait accouché aurait pu être mousse, devenir amiral, gagner une bataille navale à l'embouchure du Gange, et achever de détrôner le grand-mogol. Cela seul aurait changé la constitution de l'univers. Il aurait fallu un monde tout différent du nôtre pour que votre compétiteur n'eût pas la cure, pour qu'il n'épousat pas miss Fidler, pour que vous ne fussiez pas réduit à six cent trente schellings, en attendant la mort de votre tante. Tout est enchaîné; et Dieu n'ira pas rompre la chaîne éternelle pour mon ami Goudman.

#### GOUDMAN.

Je ne m'attendais pas à ce raisonnement, quand je parlais de fatalité; mais enfin, si cela est ainsi, Dieu est donc esclave tout comme moi?

#### SIDRAC

Il est esclave de sa volonté, de sa sagesse, des propres lois qu'il a faites, de sa nature nécessaire. Il ne peut les enfreindre, parce qu'il ne peut être faible, inconstant, volage comme nous, et que l'Étre nécessairement éternel ne peut être une girouette.

#### GOUDMAN.

M. Sidrac, cela pourrait mener tout droit à l'irréligion; car, si Dieu ne peut rien changer aux affaires de ce monde, à quoi bon chanter ses louanges? à quoi bon lui adresser des prières?

#### SIDRAC.

Eh! qui vous dit de prier Dieu et de le louer? il a vraiment bien affaire de vos louanges et de vos placets! On loue un homme parce qu'on le croit vain; on le prie quand on le eroit faible et qu'on espère le faire changer d'avis. Fesons notre devoir envers Dieu, adorons-le, soyons justes; voilà nos vraies louanges, nos vraies prières.

#### GOUDMAN.

M. Sidrac, nous avons embrassé bien du terrain; car, sans compter miss Fidler, nous examinons si nous avons une âme, s'il y a un Dieu, s'il peut changer, si nous sommes destinés à deux vies, si... ce sont là de profondes études, et peut-être je n'y aurais jamais pensé si j'avais été curé. Il faut que j'approfondisse ces choses nécessaires et sublimes, puisque je n'ai rien à faire.

#### SIDRAC.

Eh bien! demain le docteur Grou vient diner chez moi ; e'est un médecin fort instruit ; il a fait le tour du monde avec MM. Banks et Solander; il doit certainement connaître Dieu et l'âme , le vrai et le faux, le juste et l'injuste, bien mieux que ceux qui ne sont jamais sortis de Covent-Garden. De plus le docteur Grou a vu presque toute l'Europe dans sa jeunesse; il a été témoin de eing on six révolutions en Russie : il a fréquenté le bacha comte de Bonneval, qui était devenu, comme on sait, un parfait musulman à Constautinople. Il a été lié avec le prêtre papiste Mac-Carthy, irlandais, qui se fit couper le prépuce à l'honneur de Mahomet, et avec notre presbytérien écossais, Ramsay, qui en fit autant, et qui ensuite servit en Russie, et fut tué dans une bataille contre les Suédois en Finlande. Enfin il a conversé avec le révérend P. Malagrida, qui a été brûlé depuis à Lisbonne, parce que la sainte Vierge lui avait révélé tout ce qu'elle avait fait lorsqu'elle était dans le ventre de sa mère sainte

Vous sentez bien qu'un homme comme M. Grou, qui a vu tant de choses, doit être le plus grand métaphysicien du monde. A demain donc chez moi à dîner.

#### GOUDMAN.

Et après-demain encore, mon cher Sidrac; car il faut plus d'un diner pour s'instruire.

#### CHAPITRE V.

Le lendemain, les trois penseurs dinèrent ensemble; et comme ils devenaient un peu plus gais sur le fin du repas, selon la coutume des philosophes qui dinent, on se divertit à parler de toutes les misères, de toutes les sottises, de toutes les horreurs qui affligent le genre animal, depuis les terres australes jusqu'auprès du pôle arctique, et depuis Lima jusqu'à Méaco. Cette diversité d'abominations ne laisse pas d'être fort amusante. C'est un plaisir que n'ont point les bourgeois casaniers et les vicaires de paroisse, qui ne connaissent que leur clocher, et qui croient que tout le reste de l'univers est fait comme acchange-alley à londres, ou comme la rue de la Huchette à Paris.

Je remarque, dit le docteur Grou, que, malgré la variété infinie répandue sur ce globe, cependant tous les hommes que j'ai vus, soit noirs à laine, soit noirs à cheveux, soit bronzés, soit rouges, soit bis, quis a ppellent blancs, ont également deux jambes, deux yeux, et une tête sur leurs épaules, quoi qu'en ait dit saint Augustin, qui, dans son trente-septième sermon, assure qu'il a vu des acépliales, c'est-à-dire des hommes sans tête; des monocules qui n'ont qu'un e ji, et des monopodes qui n'ont qu'une jambe. Pour des authropophages, j'avoue qu'on en regorge, et que tout le monde l'a été.

On m'a souvent demandé si les habitants de co pays immense nommé la Nouvelle-Zélande, qui sont aujourd'hui les plus barbares de tous les barbares, étaient baptisés. J'ai répondu que je n'eu savais rien, que cela pouvait étre; que les Juis, qui étaient plus barbares qu'eux, avaient eu deux baptêmes au lieu d'un, le baptême de justice et le baptême de domicile.

Vraiment, je les connais, dit M. Goudman, et j'ai eu sur cela de grandes disputes avec ceux qui reoient que nous avons inventé le haptême. Non, messieurs, nous n'avons rien inventé, nous n'avons fait que rapetasser. Mais dites-moi, je vous pric, M. Grou, de quatre-vingts ou cent religions que vous avez vues en chemin, laquelle vous a paru la plus agréable, est-ce celle des Zélandais ou celle des Hottentots?

#### M. GROU.

C'est celle de l'ille d'Otaiti, sans aucune comparaison. J'ai pareouru les deux hémisphères; jo n'ai rien vu comme Otalti et sa religieuse reine. C'est dans Otalti que la nature habite. Je n'ai vu ailleurs que des masques; je n'ai vu que des fripons qui trompeut des sots, des charlatans qui escamotent l'argent des autres pour avoir de l'autorité, et qui escamotent de l'autorité pour avoir de l'argent impunément; qui vous vendent des toiles d'araignées pour manger vos perdrix; qui vous promettent richesses et plaisirs quand il n'y aura plus personne, afin que vous tourniez la broche peudant qu'ils existent.

Pardieu! il n'en est pas de même dans l'île

d'Aīti, ou d'Otaīti. Cette île est bien plus civilisée que celle de Zélande et que le pays des Cafres, et j'ose dire que notre Angleterre, parce que la nature l'a favorisée d'un sol plus fertile; elle lui a donné l'arbre à pain, présent aussi utile qu'admirable, qu'elle n'a fait qu'à quelques îles de la mer du Sud. Otaîti possède d'ailleurs beaucoup de volailles, de légumes et de fruits. On n'a pas besoin, dans un tel pays, de manger son semblable; mais il y a un besoin plus naturel, plus doux, plus universel, que la religion d'Otaîti ordonne de satifaire en public. C'est de toutes les cérémonies religiouses la plus respectable sans doute; j'en ai été témoin, aussi bien que tout l'équipage de notre vaisseau. Ce ne sont point ici des fables de missionnaires, telles qu'on en trouve quelquefois dans les Lettres édifiantes et curieuses des révérends pères jésuites. Le docteur Jean Hawkesworth achève actuellement de faire imprimer nos découvertes dans l'hémisphère méridional. J'ai toujours accompagné M. Banks, ce jeune homme si estimable, qui a consacré son temps et son bien à observer la nature vers le pôle antarctique, tandis que MM. Dakins et Wood revenaient des ruines de Palmyre et de Balbeck, où ils avaient fouillé les plus anciens monuments des arts. et que M. Hamilton apprenait aux Napolitains étonnés l'histoire naturelle de leur mont Vésuve. Enfin j'ai vu avec MM. Banck, Solander, Cook, et cent autres, ce que je vais vous raconter.

La princesse Obéira, reine de l'île Otaīti... Alors on apporta le café, et, dès qu'on l'eut pris, M. Grou continua ainsi son récit.

# CHAPITRE VI.

La princesse Obéira, dis-je, après nous avoir comblés de présents, avec une politesse digne d'une reine d'Angleterre, fut curieuse d'assister un matin à notre service anglican. Nous le célébrâmes aussi pompeusement que nous pûmes. Elle nous invita au sien l'après-diner; c'était le 44 mai 4769. Nous la trouvâmes entourée d'environ mille personnes des deux sexes rangées en demi-cercle, et dans un silence respectueux. Une jeune fille très jolie, simplement parée d'un déshabillé galant était couchée sur une estrade qui servait d'autel. La reine Obéira ordonna à un beau garçon d'environ vingt ans d'aller sa crifier. Il prononça une espèce de prière, et monta sur l'autel. Les deux sacrificateurs étaient à demi nus. La reine, d'un air majestueux, enseignait à la jeune victime la manière la plus convenable de consommer le sacrifice. Tous les Otaîtiens étaient si attentifs et si respectueux, qu'aucun de nos matelots

n'osa troubler la cérémonie par un rire indécent. Voila ce que j'ai vu , vous dis-je ; voilà tout ce que notre équipage a vu : c'est à vous d'en tirer les conséquences.

Cette setrée ne m'étonne pas, dit le docteur Goudman. Je suis persuadé que c'est la première sête que les hommes aient jamais célébrée. et je ne vois pas pourquoi on ne prierait pas Dieu lorsqu'on va faire un être à son image, comme nous le prions avant les repas qui servent à soutenir notre corps. Travailler à faire naître une créature raisonnable est l'action la plus noble et la plus sainte. C'est ainsi que pensaient les premiers ludiens, qui révérerent le Lingam, symbole de la génération; les anciens Égyptiens, qui portaient en procession le Phallus; les Grecs. qui érigèrent des temples à Priape. S'il est permis de citer la misérable petite nation juive, grossière imitatrice de tous ses voisins, il est dit dans ses livres que ce peuple adora Priape, et que la reine mère du roi juif Asa fut sa grande prêtresse \*.

Quoi qu'il en soit, il est très vraisemblable que jamais aucun peuple n'établit ni ne put établit un cultepartibertinage. La débauche s'y glissequel quefois dans la suite des temps; mais l'institution en est toujours innocente et pure. Nos premières agapes, dans lesquelles les garçons et les filles se baisaient modestement sur la bouche, ne dégénérent qu'assez tard en rendez-vous et en Infidélités; et plût à Dieu que je pusse sacrifier avec miss Fidler devant la reine Obéira en tout bien et nout honneur le oservit assurément le plus beau jour et la plus belle action de ma vie.

M. Sidracqui avait jusque-la gardé le silence parce que MM. Goudman et Grou avaient toujours parlé, sortit enfin de sa taciturnité, et dit : Tout ce que je vieus d'entendre me ravit en admiration. La reine Obéira me paraît la première reine de l'hémisphère méridional; je n'ose dire des deux hémisphères; mais parmi tant de gloire et tant de félicité, il y a un article qui me fait frémir, et dont M. Goudman yous a dit un mot auquel yous n'avez pas répondu. Est-il vrai, M. Grou, que le capitaine Wallis, qui mouilla dans cette île fortunée avant vous, y porta les deux plus horribles fléaux de la terre, les deux véroles? Hélas! reprit M. Grou, ce sont les Français qui nous en accusent, et nous en accusons les Français. M. Bougainville dit que ce sont ces maudits Anglais qui ont donné la vérole à la reine Obeira; et M. Cook prétend que cette reine ne l'a acquise que de M. Bougainville lui-même. Quoi qu'il en soit, la vérole ressemble aux beaux-arts : on ne sait point

 $^{\circ}$  Troisième livre des Rois , chap. xv ; et Paralipomènes , tt , chap. xv .

qui en fut l'inventeur; mais, à la longue, ils font le tour de l'Europe, de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Amérique.

Il y a long-temps que j'exerce la chirurgie, dit Sidrac, et j'avoue que je dois à cette vérole la plus grande partie de ma fortune; mais je ne la déteste pas moins. Madame Sidrac me la communiqua des la première nuit de ses noces; et comme c'est une femme excessivement délicate sur ce qui peut entamer son honneur, elle publia dans tous les papiers publics de Londres qu'elle était à la vérité attaquée du mal immonde, mais qu'elle l'avait a poprté du ventre de madame sa mère, et que c'était une ancienne habitude de famille.

A quoi pensa ce qu'on appelle la nature, quand elle versa ce poison dans les sources de la vie? On l'a dit, et je le répète, c'est la plus énorme et la plus détestable de toutes les contradictions. Quoi! l'homme a été fait, dit-on, à l'image de Dieu,

« Finxit in effigiem moderantum cuncta deorum; »

et c'est dans les vaisseaux spermatiques de cette image qu'on a mis la douleur, l'infection, et la mort! Que deviendra ce beau vers de milord Rochester: « L'amour ferait adorer Dieu dans un pays d'athées? »

Hélas I dit alors le bon Goudman, j'ai peut-être à remercier la Providence de n'avoir pas épousé ma chère miss Fidler, car sait-on ce qui serait arrivé? on n'est jamais sûr de rien dans ce monde. En tout cas, M. Sidrac, vous m'avez promis votre aide dans tout ce qui concernerait ma vessie. Le suis à votre service, répondit Sidrac; mais il faut chasser ces mauvaises pensées. Goudman, en parlant ainsi, semblait prévoir sa destinée.

# CHAPITRE VII.

Le lendemain, les trois philosophes agitèrent la grande question : Quel est le premier mobile de toutes les actions des hommes? Goudman, qui avait toujours sur le cœur la perte de son bénéfice et de sa bien-aimée, dit que le principe de tout était l'amour et l'ambition. Grou, qui avait vu plus de pars, dit que c'était l'argent; et le grand anatomiste Sidrac assura que c'était la chaise percée. Les deux convives demeurèrent tout étonnés; et voici comme le savant Sidrac prouva sa thèse.

Pai toujours observé que toutes les affaires de ce monde dépendaient de l'opinion et de la volonté d'un principal personnage, soit roi, soit premier ministre, soit premier commis : or, cette opinion et cette volonté son! l'esset immédiat de la

manière dont les esprits animaux se filtrent dans le cervelet, et de là dans la moelle allongée : ces esprits animaux dépendent de la circulation du sang; ce sang dépend de la formation du chyle; ce chyle s'élabore dans le réseau du mésentère ; ce mésentère est attaché aux intestins par des filets très déliés; ces intestins, s'il m'est permis de le dire, sont remplis de m.... : or , malgré les trois fortes tuniques dont chaque intestin est vêtu, il est percé comme un crible; car tout est à jour dans la nature, et il n'y a grain de sable si imperceptible qui n'ait plus de cinq cents pores. On ferait passer mille aiguilles à travers un boulet de canon, si on en trouvait d'assez fines et d'assez fortes. Qu'arrivet-il donc à un homme constipé? les éléments les plus ténus, les plus délicats de sa m.... se mêlent au chyle dans les veines d'Azellius, vont à la veine-porte et dans le réservoir de Perquet; elles passent dans la sous-clavière; elles entrent dans le cœur de l'homme le plus galant, de la femme la plus coquette. C'est une rosée d'étr... desséchée qui court dans tout son corps. Si cette rosée inonde les parenchymes, les vaisseaux et les glandes d'un atrabilaire, sa mauvaise humeur devient férocité; le blanc de ses yeux est d'un sombre ardent; ses lèvres sont collées l'une sur l'autre ; la couleur de son visage a des teintes brouillées; il semble qu'il vous menace: ne l'approchez pas; et, si c'est un ministre d'état, gardez-vous de lui présenter une requête; il ne regarde tout papier que comme un secours dont il voudrait bien se servir selon l'ancien et abominable usage des gens d'Europe. Informez-vous adroitement de son valet de chambre favori, si monseigneur a poussé sa selle le matin.

Ceci est plus important qu'on ne pense. La constipation a produit quelquefois les scènes les plus sauglantes. Mon grand-père, qui est mort centenaire, était apothicaire de Cromwell; il m'a conté souvent que Cromwell n'avait pas été à la garderobe depuis huit jours lorsqu'il fit couper la tête à son roi.

Tous les gens un peu instruits des affaires du continent savent que l'on avertit souvent le duc de Guisc-le-Blafré de ne pas fâcher Henri 111 en hiver pendant un vent de nord-est. Ce monarque n'allait alors à la garde-robe qu'avec une difficulté extrême. Ses matières lui montaient à la tête; il était capable, dans ces temps-là, de toutes les violences. Le duc de Guisene crut pas un si sage conseil : que lui en arriva-t-il? son frère et lui furent assassinés.

Charles 1x, son predécesseur, était l'homme le plus constipé de son royaume. Les conduits de son colon et de son rectum étaient si bouchés, qu'à la fin son sang jaillit par ses pores. On ne sait que trop que ce tempérament aduste fut une des principales causes de la Saint-Barthélemi.

Au contraire les personnes qui ont de l'embonpoint, les entrailles veloutées, le cholédoque coulant, le mouvement péristaltique aisé et régulier, qui s'acquittent tous les matins, dès qu'elles ont déjeuné, d'une bonne selle aussi aisément qu'on erache; ces personnes favorites de la nature sont douces, affables, gracieuses, prévenantes, compatissantes, officieuses. Un non dans leur bouche a plus de grâce qu'un oui dans la bouche d'un constipé.

La garde-robe a tant d'empire, qu'un dévoiement rend souvent un homme pusillanime. La dyssenterie ôte le courage. Ne proposez pas à un homme affaibli par l'insomnie, par une fièvre lente, et par cinquante déjections putrides, d'aller attaquer une demi-lune en plein jour. C'est pourquoi je ne puis croire que toute notre armée eut la dyssenterie à la bataille d'Azincourt, comme on le dit, et qu'elle remporta la victoire culottes bas. Quelques soldats auront eu le dévoiement pour s'être gorgés de mauvais raisins dans la route, et les historiens auront dit que toute l'armée malade se battit à cul nu; et que, pour ne pas le montrer aux petits-maîtres français, elle les battit à plate conture, selon l'expression du jésuite Daniel.

#### Et voilà justement comme on écrit l'histoire.

C'est ainsi que les Français ont tous répété, les uns après les autres, que notre grand Édouard in se fit livrer six bourgeois de Calais, la corde au cou, pour les faire pendre, parce qu'ils avaient osé soutenir le siége avec courage, et que sa femme obtint enfin leur pardon par ses larmes. Ces romanciers ne savent pas que c'était la coutume dans ces temps barbares que les bourgeois se présentassent devant leur vainqueur, la corde au cou. quand ils l'avaient arrêté trop long-temps devant une bicoque. Mais certainement le généreux Édouard n'avait nulle envie de serrer le cou de ces six otages, qu'il combla de présents et d'honneurs. Je suis las de toutes les fadaises dont tant d'historiens prétendus ont farci leurs chroniques. et de toutes les batailles qu'ils ont si mal décrites. J'aime autant croire que Gédéon remporta une victoire signalée avec trois cents cruches. Je ne lis plus, Dieu merci, que l'histoire naturelle, pourvu qu'un Burnet, et un Wiston, et un Woodward, ne m'ennuient plus de leurs maudits systèmes : qu'un Maillet ne me dise plus que la mer d'Irlande a produit le mont Caucase, et que notre globe est de verre; pourvu qu'on ne me donne pas de petits jones aquatiques pour des animaux voraces, et le corail pour des insectes '; pour u que des charlatans ne me donnent pas insolemment leurs réveries pour des vérités. Je fais plus de cas d'un bon régime qui entretient mes humeurs en équilibre, et qui me procure une digestion louable et un sommeil pleln. Buvez chaud quand il gele, buvez frais dans la canicule; rien de trop ni de trop peu en tout genre; digérez, dormez, ayez du plaisir; et moquez-yous du reste.

# CHAPITRE VIII.

Comme M. Sidrac proférait ces sages paroles, on vint avertir M. Goudman que l'intendant du feu comte de Chesterfield était à la porte dans son carrosse, et demandait à lui parler pour une affaire très pressante. Goudman court pour recevoir les ordres de M. l'intendant, qui, l'ayant prié de monter, lui dit:

Monsieur, vous savez sans doute ce qui arriva à M. et à M<sup>me</sup> Sidrac la première nuit de leurs noces?

Oui, monsieur; il me contait tout à l'heure cette petite aventure.

Eh bien! il en est arrivé autant à la belle mademoiselle Fidler et à M. le curé, son mari. Le leudemain ils se sont battus; le surlendemain ils se sont séparés, et on a ôté à M. le curé son bénéfice. J'aime la Fidler, je sais qu'elle vous aime; elle ne me hait pas. le suis au-dessus de la petite disgrâce qui est cause de son divorce; je suis amoureux et intrépide. Cédez-mon niss Fidler, et je vous fais avoir la cure, qui vaut cent cinquante guinées de revenu. Je ne vous donne que dix minutes pour y rèver.

Monsieur, la prosposition est délicate : je vais consulter mes philosophes Sidrac et Grou; je suis à vous sans tarder.

Il revole à ses deux conseillers. Je vois, dit-il, que la digestion ne décide pas seule des affaires de ce monde, et que l'amour, l'ambition, l'argent, y ont beaucoup de part. Il leur expose le cas, les prie de le déterminer sur-le-champ. Tous deux conclurent qu'avec cent cinquante guinées il aurait toutes les filles de sa paroisse, et encore miss Fidler par-dessus le marché.

Goudman sentit la sagesse de cette décision; il eut miss Fidler en secret, ce qui était bien plus doux que de l'avoir pour fennne. M. Sidrac lui prodigua ses bons offices dans l'occasion: il est devenu un des plus terribles prêtres de l'Angleterre, et il est plus persuadé que jamais de la fatalité qui gouverne toutes les choses de ce monde.

<sup>·</sup> Voyez les notes des Singularités de la nature. K.

# AVENTURE INDIENNE.

17...

Pythagore, dans son séjonr aux Indes, apprit, comme tout le monde sait, à l'école des gymnosophistes, le langage des bêtes et celui des plantes. Se promenant un jour dans une prairie assez près du rivage de la mer, il entendit ces paroles : Que ie suis malheureuse d'être née herbel à peine suis-je parvenue à deux pouces de hauteur que voila un monstre dévorant, un animal borrible qui me foule sous ses larges pieds; sa gueule est armée d'une rangée de faux tranchantes, avec laquelle il me coupe, me déchire, et m'engloutit. Les hommes nomment ce monstre un monton. Je ne crois pas qu'il y ait au monde une plus abominable créature.

Pythagore avança quelques pas; il trouva une huître qui bâillait sur un petit rocher; il n'avait point encore embrassé cette admirable loi par laquelle il est défendu de manger les animaux nos semblables. Il allait avaler l'huitre, lorsqu'elle prononca ces mots attendrissants : O nature l que l'herbe, qui est comme moi ton ouvrage, est heureuse! Quand on l'a coupée, elle renaît, elle est Immortelle; et nous, pauvres huitres, en vain sommes-nous défendues par une double cuirasse; des scélérats nous mangent par douzaines à leur déjeuner, et c'en est fait pour jamais. Quelle épouvantable destinée que celle d'une huître, et que les hommes sont barbares!

Pythagore tressaillit; il sentit l'énormité du crime qu'il allait commettre : il demanda pardon à l'hustre en pleurant, et la remit bien proprement sur son rocher.

Comme il révait profondément à cette aventure en retournant à la ville, il vit des araignées qui mangeaient des mouches, des hirondelles qui mangeaient des araignées, des éperviers qui mangeaient des hirondelles. Tous ces gens-là, dit-il, ne sont pas philosophes.

Pythagore, en entrant, fut heurté, froissé, renversé par une multitude de gredins et de gredines qui couraient en criant : C'est bien fait, c'est bien fait, ils l'ont bien mérité | Qui? quoi? dit Pythagore en se relevant : et les gens couraient

touiours en disant : Ah l que nous aurons de plaisir à les voir cuire l

Pythagore crut qu'on parlait de lentilles ou de quelques autres légumes; point du tout, c'était de deux pauvres Indiens. Ah! sans doute, dit Pythagore, ce sont deux grands philosophes qui sont las de la vie; ils sont bien aises de renaître sous une autre forme; il y a du plaisir à changer de maison, quoiqu'on soit toujours mal logé : il ne faut pas disputer des goûts.

Il avanca avec la foule jusqu'à la place publique, et ce fut là qu'il vit un grand bûcher allumé, et vis-à-vis de ce bûcher, un bane qu'on appelait un tribunal, et sur ce banc, des juges, et ces juges tenaient tous une queue de vache à la main, et ils avaient sur la tête un bonnet ressemblant parfaitement aux deux oreilles de l'animal qui porta Silène quand il vint autrefois au pays avec Bacchus, après avoir traversé la mer Érythrée à pied sec, et avoir arrêté le soleil et la lune, comme on le raconte sidèlement dans les Orphiques.

Il y avait parmi ces juges un honnête homme fort connu de Pythagore. Le sage de l'Inde expliqua au sage de Samos de quoi il était question dans la fête qu'on allait donner au peuple indou.

Les deux Indiens, dit-il, n'ont nulle envie d'ètre brûlés; mes graves confrères les ont condamnés à ce supplice, l'un pour avoir dit que la substance de Xaca n'est pas la substance de Brama; et l'autre, pour avoir soupçonné qu'on pouvait plaire à l'Être suprême par la vertu, sans tenir en mourant une vache par la queue; parce que, disait-il, on peut être vertneux en tout temps, et qu'on ne trouve pas toujours une vache à point nommé. Les bonnes femmes de la ville ont été si effrayées de ces deux propositions hérétiques. qu'elles n'ont point donné de repos aux juges, jusqu'à ce qu'ils aient ordonné le supplice de ces deux infortunés.

Pythagore jugea que depnis l'herbe jusqu'à l'homme il y avait bien des sujets de chagrin. Il fit pourtant entendre raison aux juges, et même aux

Ensuite il alla prêcher la tolérance à Crotone ; Sauve qui peut.

dévotes; et c'est ce qui n'est arrivé que cette seule | mais un intolérant mit le feu à sa maisen ; il fut brûlé, lui qui avait tiré deux ludous des fiammes.

# LES AVEUGLES JUGES DES COULEURS.

17...

Dans les commencements de la fondation des | Oninze-Vingts, on sait qu'ils étaient tous égaux, et que leurs petites affaires se décidaient à la pluralité des voix. Ils distinguaient parfaitement au toucher la monnaie de cuivre de celle d'argent: aucun d'eux ne prit jamais du vin de Brie pour du vin de Bourgogne. Leur odorat était plus fin que celui de leurs voisins, qui avaient deux yeux. Ils raisonnèrent parfaitement sur les quatre sens, c'est-à-dire qu'ils en connurent tout ce qu'il est permis d'en savoir; et ils vécurent paisibles et fortunés autant que des Quinze-Vingts peuvent l'être. Malheureusement un de leurs professeurs prétendit avoir des notions claires sur le sens de la vue; il se fit écouter, il intrigua, il forma des enthousiastes : enfin on le reconnut pour le chef de la communauté. Il se mit à juger souverainement des couleurs, et tout fut perdu.

Ce premier dictateur des Ouinze-Vingts se forma d'abord un petit conseil, avec lequel il se rendit le maître de toutes les aumônes. Par ce moven personne n'osa lui résister. Il décida que tous les habits des Quinze-Vingts étaient blancs; les aveu-

> the second of the second 4.5

gles le crurent; ils ne parlaient que de leurs beaux habits blancs, quoiqu'il n'y en cût pas un seul de cette couleur. Tout le monde se moqua d'eux; ils allèrent se plaindre au dietateur, qui les recut fort mal; il les traita de novateurs, d'esprits forts, de rebelles, qui se laissaient séduire par les opinions erronées de ceux qui avaient des veux, et qui osaient douter de l'infaillibilité de leur maître. Cette querelle forma deux partis.

Le dictateur, pour les apaiser, rendit un arrêt par lequel tous leurs habits étaient rouges, !! n'v avait pas un habit rouge aux Quinze-Vingts. On se moqua d'eux plus que jamais : nouvelles plaintes de la part de la communauté. Le dictateur entra en fureur, les autres aveugles aussi; on se battit long-temps, et la concorde ne fut rétablie que lorsqu'il fut permis à tous les Ouinze-Vingts de suspendre leur jugement sur la couleur de leurs babits.

Un sourd, en lisant cette petite histoire, avoua que les aveugles avaient eu tort de juger des couleurs; mais il resta ferme dans l'opinion qu'il n'appartient qu'aux sourds de juger de la mu•

.

an elebertreferetereteretereteretereteretere

# FACÉTIES.

# PRÉFACE

## DU RECUEIL DES FACÈTIES PARISIENNES. 1

Les solties qu'on fait, qu'on dit, et qu'on écrit, étant plus multipliées que la race de Jacob, et que les subles de la mer, it est difficile de faire un choix. Toutes ces innombrables vessies, accumulées les unes sur les autres dans le gouffre de l'oubli, crèvent au noment qu'elles sont formées, et il en résulte un immense nuage, dans lequel on ne discerne plus rien. Les journaux et les mercures tâchent en vain de faire vivre un mois ou quinze jours les sottless nouvelles; mais, enirainés eux-mèmes dans l'abime, ils se précipilent avec elles, comme les nageurs mal-adroits vont au fond de l'eau en voulant donner la main aux passagers qui se noient.

Dans ce vasie tourbillon de nos impertinences, nous arons choisi discrètement quelques unes des plus légères, pour les faire surnager un jour ou deux : elles annuseront les oisifs et les oisives; après quoi elles iront trouver le Journal de Trévoux, l'Auné littleriar, et autres efforts de l'esprit humain, consacrés à l'éternité: j'entends l'éternité du néant.

N. B. Je ne veux pas dire que les pièces que j'imprime sulent des impertinences; je parie seulement des sujets de ces pièces: elles sont plaisantes, et les sujets sont ridicules. Voilà tont ce que j'ai prétendu, sans vouloir offenser personne.

Le mémoire de M. de Saint-Foix est un ouvrage d'un genre plus grave : il ne s'agissait de rien moins que de àire mettre au pilori trols défenseurs de la religion 2, et d'augmenter le Martyrologe de trois saints coufesseurs.

M. de Saint-Foix est autour des Essais historiques sur Paris, litre utile et agréable, qui a beaucoup de succès : dès qu'un anteur a produit quelque chose d'estlamble, il est sur d'avoir des critiques. Le public y gagne quelques instructions, et les auteurs des critiques quelque argent ; c'est un petit objet de commerce établi depuis long-lemps.

l C'est le titre d'un recueil formé des platantieries ann pombre qui parurent en 1700. Il Occasion de la conseille des Pairo, sophes, du discours de M. Le Pranc, et de Bamponneau. Voltaire est l'autord une grande partie de cos pleces. On a recenuil dans ce volume ecilies qui fui appartiement, et on y a joint eeux de ses ouvrages de platantieries oi til s'est le pius abandomd è sa gaielé : on s'est borné à indiquer par des notes très couries la date et l'a-propos de ses ouvrages.

Voltaire, dans cette préface, parle de M. de Saint-Foix, parce que le Factium de ce dernier contre des journalistes qui l'avaient Insolté dans leurs feuilles était joint au recueil des Facélles paristennes pour les ils premiers mois de l'annel et 1700. Ce Factium, assez iong et intéressant alors, mais étranger à Voltaire, n'a pas di neitrer dans la collection de ses œuvres. K,

<sup>2</sup> Ces trois défenseurs de la religion sont Trublet, Dinouart , et Joannet.

Les auteurs des journaux et des feuilles vivent de coite marchandise; ils savent bien qu'îls ne travaitlent pas pour la posiérilé; leurs feuilles se vendent comme les Potites-Affiches, et phis elles sont saiiriques, plus le débit en est fort : c'est une affaire convenne.

La multilude des fescurs de fenilles, étant augmentes depuis plusieurs annies, a fait tort à la marchandise : le public s'est lassé des critiques liliéraires, et les foliciousires oui pris un autre tour. Ils ont imaginé d'accuser d'abbésine les autens dont lis font des extralts, et ont eru par la ro-veiller l'altentiou de Paris. L'archidiacre Trub'et, que l'on croyait n'être que dans les mondres, et les norumés Dinouart et Joannet, se sont avisés de défendre la religion extra de quince sous par feuille, espérant que la modicité du prix allècherait les dines dévoies : Ils ont accuse M. de Saint-Pois d'avoir mai parté de la religion extholique, apostolique et romaine, et même de la magistra-lure.

M. de Saint-Folx, qui n'entend pas raillorie, a résolu de leun donner sur les oreilles; mais ayant considéré qu'il était plus chrétien de leur faire un prucès criminel, il les a assignés au Châtelet pour être reconnu bon catholique, et serviteur du parlement.

Ce proces n'eut point de suite: les saints reconnurent humblement dans un écrit, signé d'eur, que leur zèle les avait emportés à calomnier un peu, et qu'ils en demandaient pardon à Dieu et à M. de Saint-Foix.

# \*\*\*\*\*\*\*

REMERCIEMENT SINCÈRE

#### A Marseille, le 10 mai 1750.

Vous avez rendu service au genre humain en vous déchainant sagement contre des ouvrages faits pour le pervertir. Vous ne cessez d'écrire contre l'Esprit des Lois; et même il parait is votre style, que vous êtes l'ennemi de toute sorte d'esprit. Vous avertissez que vous avez préserve le monde du venin répandu dans l'Essai sur l'Homme de Pope, livre que je ne cesse de relire pour me convaincre de plus en plus de la force de vos raisons et de l'importance de vos services.

<sup>6</sup> Cet ouvrage est une défense de Montesquieu contre l'auteude Nouvelles ecclésiastiques, Voltaire a en constamment la générosité et le courage de défendre contre les fanaliques ceux même des philosophes ou des hommes de iettres qui s'étalent déclarés ses menuis. K. Vous ne vous amusez pas, monsieur, à examiner le fond de l'ouvrage sur les lois, à vérifier les citations, à discuter s'il y a de la justesse, de la profondeur, de la clarté, de la sagesse; si les chapitres naissent les uns des autres, s'ils forment un tout ensemble; si enfin ce livre, qui devrait être utile, ne serait pas par malheur un livre arréable.

Vous allez d'abord au fait; et regardant M. de Montesquicu comme le disciple de Pope, vous les regardez tous deux comme les disciples de Spinosa. Vous leur reprochez, avec un zèle merveilleux, d'être athées, parce que vous découvrez, ditesvous, dans toute leur philosophie les principes de la religion naturelle. Rien n'est assurément, monsieur, ni plus charitable, ni plus judicieux, que de conclure qu'un philosophie ne connaît point de Dieu, de cela même qu'il pose pour principe que Dieu parle au cœur de tous les hommes.

« Un honnête homme est le plus noble ouvrage » de Dieu , » dit le célèbre poète philosophe : vous vous élevez au-dessus de l'honnête homme. Vous confondez ces maximes funestes, que la Divinité est l'auteur et le lien de tous les êtres, one tous les hommes sont frères, que Dieu est leur père commun, qu'il faut ne rien innover dans la religion. ne point troubler la paix établie par un monarque sage; qu'on doit tolérer les sentiments des hommes, ainsi que leurs défauts. Continuez, monsieur, écrasez cet affreux libertinage, qui est au fond la ruine de la société. C'est beaucoup que par vos gazettes ecclésiastiques vous ayez saintement essayé de tourner en ridicule tontes les puissances; et quoique la grâce d'être plaisant vous ait manqué, volenti et conanti, cependant vous avez le mérite d'avoir fait tous vos efforts pour écrire agréablement des invectives. Vous avez voulu quelquefois réjouir les saints; mais yous avez souvent essayé d'armer chrétiennement les fidèles les uns contre les autres. Vous prêchez le schisme pour la plus grande gloire de Dieu. Tout cela est très édifiant ; mais ce n'est point encore assez.

Votre zele n'a rien fait qu'à demi, si vous ne parvenez pas à faire brûler les livres de Pope, de Locke et de Bayle, l'Esprit des Lois, etc., dans un bûcher auquel on mettra le feu avec un paquel de Nouvelles ecclésiastiques.

En effet, monsieur, quels maux épouvantables n' ont pas faits dans le monde une douzaine de vers répandus dans l'Essai sur l'Homme dec scélérat de Pope, einq ou six artieles du Dictionnaire de cet abominable Bayle, une ou deux pages do ce coquin de Locke, et d'autres incendiaires de cette espèce l'Il est vrai que ces hommes out mené une vie purc et innocente, que tous les honnêtes gens les chérissaient et les consultaient; mais c'est par

la qu'ils sont dangereux. Vous voyez leurs sectateurs, les armes à la main, troubler les royaumes, porter partout le flambeau des guerres civiles. Montaigne, Charron, le président De Thou, Descartes, Gassendi, Rohault, Le Vayer, ces hommes affreux qui étaient dans les mêmes principes, bouleverserent tout en France. C'est leur philosophie qui fit donner tant de batailles, et qui causa la Saint-Barthélemi. C'est leur esprit de tolérantisme qui est la ruine du monde; et c'est votre saint zèle qui répand partout la douceur de la concorde.

Vous nous apprenez que tous les partisans de la religion naturelle sont les ennemis de la religion chrétienne. Vraiment, monsieur, vous avez fait là une belle découverte l'Ainsi, dès que je verrai un homme sage, qui dans sa philosophie reconnaîtra partout l'Être suprême, qui admirera la Providence dans l'infiniment grand et dans l'infiniment petit, dans la production des mondes, et dans celle des insectes, je conclurai de la qu'il est impossible que cet homme soit chrétien. Yous nous avertissez qu'il faut penser ainsi aujourd'hui de tous les philosophes. Ou ne pouvait certainement rien dire de plus sensé et de plus utile au christiapisme, que d'assurer que notre religion est bafouée dans toute l'Europe par tous ceux dont la profession est de chercher la vérité. Yous pouvez vous vanter d'avoir fait là une réflexion dont les conséquences seront bien avantageuses au public.

Que j'aime encore votre colère contre l'auteur de l'Esprit des Lois, quand vous lui reprochez d'avoir loué les Solon, les Platon, les Socrate, les Aristide, les Cicéron, les Caton, les Épictète, les Antonin et les Trajan! On croirait, à votre dévote fureur contre ces gens-là, qu'ils ont tous signé le Formulaire. Quels monstres, monsieur, que tous ces grands hommes de l'antiquité! Brûlons tout ce qui nous reste de leurs écrits, avec ceux de Pope et de Locke et de M. de Montesquieu. En effet, tous ces anciens sages sont vos ennemis; ils ont tous été éclairés par la religion naturelle. Et la vôtre, monsieur, je dis la vôtre en particulier, paraît si fort contre la nature, que je ne m'étonne pas que vous détestiez sincèrement tous ces illustres réprouvés qui ont fait, je ne sais comment, tant de bien à la terre. Remerciez bien Dieu de n'avoir rien de commun, ni avec leur conduite, ni avec leurs écrits.

Vos saintes idées sur le gouvernement politique sont une suite de votre sagesse. On voit que vous connaissez les royaumes de la terre tout comme le royaume des cieux. Vous condamnez, de votre autorité privée, les gains que l'on fait dans les risques maritimes. Vous ne savez pas probablement ce que c'est que l'argent à la grosse; mais vous

appelez ce commerce usure. C'est une nouvelle obligation que le roi vous aura d'empêcher ses sujets de commercer à Cadix. Il faut laisser cette œuvre de Satan aux Anglais et aux Hollandais, qui sont déjà damnés sans ressource. Je voudrais, monsieur, que vous nous dissiez combien vous rapporte le commerce sacré de vos Nouvelles ecclésiustiques. Je crois que la bénédiction répandue sur ce chef-d'œuvre peut bien faire monter le profit à trois cents pour cent. Il n'y a point de commerce profane qui ait jamais si bien rendu.

Le commerce maritime que vous condamnez pourrait être excusé, peut-être, en faveur de l'utilité publique, de la hardiesse d'envoyer son bien dans un autre hémisphère, et du risque des nanfrages. Votre petit négoce a une utilité plus sensible; il demande plus de courage, et expose à de plus grands risques.

Quoi de plus utile en effet que d'instruire l'univers quatre fois par mois des aventures de quelques cleres tonsurés? quoi de plus courageux que d'outrager votre roi et votre archevêque? et quel risque, monsieur, que ces petites humiliations que vous pourriez essuyer en place publique? Mais je me trompe ; il y a des charmes à souffrir pour la bonne cause. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, et vous me paraissez tout fait pour le martyre, que je vous souhaite cordialement, étant votre très humble et très obéissant serviteur.

A propos, monsieur, mes compliments à M. Pluche, qui continue si intrépidement à copier des livres pour étaler le Spectacle de la Nature, et qui s'est lait le charlatan des ignorants.

On ne peut être plus content que je le suis de voir une préparation et même une démonstration évangélique à côté de la manière d'élever des vers à soie.

Il est toujours fort beau à lui de faire de Moise un excellent physicien, de soutenir hardiment, malgré toutes les académies, que la lumière ne vient point du soleil et des autres corps lumineux, et d'avancer que les nègres sont devenus noirs petit à petit, en qualité de descendants de Chus. Ce Pluche n'a jamais vu apparemment de Nègre disséqué. J'apprends aussi qu'il a trouvé la place du paradis terrestre où l'on conserve la côte d'Adam et la peau du serpent qui parla à sa femme. J'ai ouï dire que l'ane de Balaam est encore vivant. et qu'il broute dans ces quartiers-là. Je ne doute pas que Pluche n'ait bientôt quelque conversation aveclui, et qu'il n'en rende compte à mousieur le prieur et à M. le chevalier.

J'ai encore un petit mot à vous dire. J'ai lu, dans le huitième tome de ce Pluche, que Mahomet avait voyagé dans les sept planètes en une nuit. Il cité ce voyage comme s'il était dans l'Alcoran,

et que ce fût un point de foi chez les Turcs. Il prend de la occasion d'appeler Mahomet fat.

Si jamais Pluche va à Constantinople, je lui conseille d'être plus poli. Je rencontrai hier un Turc sur le port de Marseille, à qui je demandai si le voyage prétendu des sept planètes est en effet dans l'Alcoran; il me répondit que non. Je lui appris que le sieur Pluche traitait son prophète de fat, avec assez de légèreté. Mon Turc, qui est un homme très sage, me dit que, quand on a une maison de verre, il ne faut pas jeter des pierres dans celle de son voisin.

# DIATRIBE

### DU DOCTEUR AKAKIA.

MÉDECIN DU PAPE.

### PRÉFACE.

Cette plaisanterie a été si souvent Imprimée, qu'on n'a pas dù l'omettre dans ce receull. C'est un badinage innecent sur un livre ridicule du président d'une académie , lequel parut à la fin de 1652.

C'était une chose fort extraordinaire qu'un philosophe assurât qu'il n'y a d'autre preuve de l'existence de Dieu qu'une formule d'algèbre; que l'âme de l'homme, en s'exaltant, peut prédire l'avenir; qu'on peut se conserver la vie trois ou quatre cents ans en se bouchant les pores. Plusieurs idées non moins étonnantes étaient prodiguées dans ce livre.

Un mathématicien de La Haye ayant écrit contre la première de ces propositions, et ayant relevé cette erreur de mathématique, cette querelle occasiona un procès dans les formes, que le président lui intenta devant la propre académie qui dépendait de lui, et il fit condamner son adversaire comme faussaire.

Cette injustice souleva toute l'Europe littéraire : c'est ce qui donna occasion à la petite feuille qui suit. C'est une continuelle allusion à tous les passages du livre dont le public se moquait. On y fait d'abord parler un médecia, parce que dans ce livre il était dit qu'il ne faliait point payer son médecin quand il ne guérissalt pas.

...

Rien n'est plus commun aujourd'hui que de jeunes auteurs ignorés, qui mettent sous des noms connus des ouvrages peu dignes de l'être. Il y a des charlatans de toute espèce. En voici un qui a pris le nom d'un président d'une très illustre académie, pour débiter des drogues assez singulières. Il est démontré que ce n'est pas le respectable président qui est l'auteur des livres qu'on lui attribue; car cet admirable philosophe, qui a découvert que la nature agit toujours par les lois les plus simples,

<sup>&#</sup>x27; Moreau de Maupertuis, président de l'académie de Berlin. K.

et qui ajoute si sagement qu'elle va toujours à l'épargne, aurait certainement épargné au petit nombre de lecteurs capables de le lire, la peine de lire deux fois la même chose dans le livre intitulé ses OEuvres, et dans celui qu'on appelle ses Lettres. Le tiers au moins de ce volume est copié mot pour mot dans l'autre. Ce grand homme, si éloigné du charlatauisme, n'aurait point donné au public des lettres qui n'ont été écrites à personne, et surtout ne serait point tombé dans certaines petites fautes qui ne sont pardonnables qu'à un jeune homme.

Je crois, autant qu'il est possible, que ce n'est point l'intérêt de ma profession qui me fait parler ici; mais on me pardonnera de trouver un peu fàcheux que cet écrivain traite les médecins comme ses libraires. Il prétend nous faire mourir de faim. Il ne veut pas qu'on paie les médecins, quand malheureusement le malade ne guérit point. On ne paie point, dit-il , un peintre qui a fait un mauvais tableau. O jeune homme! que vous êtes dur et injuste! Le duc d'Orléans, régent de France, ne paya-t-il pas magnifiquement le barbouillage dont Coypel orna la galerie du Palais-Royal? Un client prive-t-il d'un juste salaire son avocat, parce qu'il a perdu sa cause? Un médecin promet ses soins, et non la guérison, Il fait ses efforts, et on les lui paie. Quoi l seriez-vous jaloux, même des médecins?

Que dirait, je vous prie, un homme qui aurait, par exemple, douze cents ducats de pension pour avoir parlé de mathématique et de métaphysique, pour avoir disséqué deux crapauds, et s'être fait peindre avec un bonnet fourré? si le trésorier venait lui tenir ce langage : Monsieur, on vons retranche cent ducats pour avoir écrit qu'il y a des astres faits comme des meules de moulin : cent autres ducats pour avoir écrit qu'une comète viendra voler notre lune, et porter ses attentats jusqu'au soleil même; cent autres ducats pour avoir imaginé que des comètes toutes d'or et de diamant tomberont sur la terre : vous êtes taxé à trois cents ducats pour avoir affirmé que les enfants se forment par attraction dans le ventre de la mère b, que l'œil gauche attire la jambe droite c, etc. On ne peut vous retrancher moins de quatre cents ducats, pour avoir imaginé de connaître la nature de l'âme par le moyen de l'opium, et en disséquant des têtes de géants, etc., etc. Il est clair que le pauvre philosophe perdrait de compte fait toute sa pension. Serait-il bien aise après cela que nous autres médecins, nous nous moquassions de lui, et que nous assurassions que les récompenses ne sont faites que pour ceux qui écrivent des choses utiles, et non pas pour ceux qui ne sont connus dans le monde que par l'envie de se faire connaître?

Ce jeune homme inconsidéré reproche à mes confrères les médecins de n'être pas assez hardis. Il dit que ° c'est au hasard et aux nations sauvages qu'on doit les seuls spécifiques connus, et que les médecins n'en ont pas trouvé un. Il faut lui apprendre que c'est la seule expérience qui a pu enseigner aux hommes les remèdes que fournissent les plantes. Hippocrate, Boerbaave, Chirac et Senac n'auraient jamais certainement deviné, en voyant l'arbre du quiuquina, qu'il doit guérir la fièvre, ni en voyant la rhubarbe, qu'elle doit purger, ni en voyant des pavots, qu'ils doivent assoupir. Ce qu'on appelle hasard peut seul conduire à la découverte des propriétés des plantes, et les médecins ne peuvent faire autre chose que de conseiller ces remèdes suivant les occasions. Ils en inventent beaucoup avec le secours de la chimie. Ils ne se vantent pas de guérir toujours; mais ils se vantent de faire tout ce qu'ils peuvent pour soulager les hommes. Le jeune plaisant qui les traite si mal a-t-il rendu autant de services au genre humain que celui qui tira, contre toute apparence, des portes du tombeau le maréchal de Saxe après la victoire de Fontenoi?

Notre jeune raisonneur prétend qu'il faut que les médecins ne soient plus qu'empiriques b, et leur conseille de bannir la théorie. Que diriezvous d'un homme qui voudrait qu'on ne se servit plus d'architectes pour bâtir des maisons, mais seulement de maçons qui tailleraient des pierres au hasard?

Il donne aussi le sage conseit de négliger l'anatomic <sup>5</sup>. Nous aurons cette fois-ci les chirurgiens pour nons. Nous sommes seulement étonnés que l'auteur, qui a eu quelques petites obligations aux chirurgiens de Montpellier dans les maladies qui denandaient une grande connaissance de l'intérieur de la tête et de quelques autres parties du ressort de l'anatomie, en ait si peu de reconnaissance.

Le même auteur, peu savant apparemment dans l'histoire, en parlant de rendre les supplices des criminels utiles, et de faire sur leurs corps des expériences, dit que cette proposition n'a jamais élé exécutée à : il ignore, ce que tout le monde sait, que du temps de Louis xı on fit pour la première fois en France, sur un homme condamné à mort, l'épreuve de la taille; que la feue reine d'Angleterre fit essayer l'inoculation de la petite - vérole sur quatre criminels, et qu'il y a d'autres exemples parcils.

a Page 124. — h Dans les Œuvres et les Lettres de M. de Manportuis. — C Voyez la Vénus physique,

<sup>\*</sup> Page 203. - b Page 119. - ' Page 120. - d Page 198.

Mais, si notre auteur est ignorant, on est obligé d'avouer qu'il a en récompense une imagination singulière. Il veut, en qualité de physicien, que nous nons servions de la force centrifuge pour guérir une apoplexie\*, et qu'on fasse pirouetter le malade. L'idée, à la vérité, n'est pas de lui; nais il lui donne un air fort neuf.

Il nous conseille b d'enduire un malade de poix résine, ou de percer sa peau avec des aiguilles. S'il exerce jamais la médecine, et qu'il propose de tels remèdes, il y a grande apparence que ses malades suivront l'avis qu'il leur donne de ne point payer le médecin.

Mais ce qu'il y a d'étrange, c'est que ce cruel ennemi de la Faculté, qui veut qu'on nous retranche notre salaire si impitoyablement, proposec, pour nous adoucir, de ruiner les malades. Il ordonne (car il est despotique), que chaque médecin ne traite qu'une seule infirmité; de sorte que, si un homme a la goutte, la sièvre, le dévoiement, mal aux yeux, et mal à l'oreille, il lui faudra paver cinq médecins au lieu d'un; mais peut-être aussi que son intention est que nous n'ayons chacun que la cinquième partie de la rétribution ordinaire : je reconnais bien là sa malice. Bientôt on conseillera aux dévots d'avoir des directeurs pour chaque vice, un pour l'ambition sérieuse des petites choses, un pour la jalousie cachée sous un air dur et impérieux, un pour la rage de cabaler beaucoup pour des riens, un pour d'autres misères. Mais ne nous égarons point, et revenons à nos confrères.

Le meilleur médecin, dit-il, est celui qui raisonne le moins. Il paraît être en philosophie aussi fidèle à cet axiome, que le père Canaço l'était en théologie : cependant, malgré sa haine contre le raisonnement, on voit qu'il a fait de profondes méditations sur l'art de prolonger la vie. Premièrement, il convient avec tous les gens sensés, et c'est de quoi nous le félicitons, que nos pères vivaient huit à neuf ceuts ans.

Ensuite, ayant trouvé tout scul, et indépendamment de Leibnitz, que « la maturité n'est point » l'âge de la force, l'âge viril, mais que c'est la » mort, » il propose de reculer ce point de maturité « a comme on conserve des œufs en les empéchant d'éclore. » C'est un beau secret, et nous lui conseillons de se faire bien assurer l'homeur de cette découverte dans quelque poulailler, on par sentence criminelle de quelque académic.

On voit, par le compte que nous venons de rendre, que si ces lettres imaginaires étaient d'un président, elles ne pourraient être que d'un pré-

sident de Bedlam\*, et qu'elles sont incontestablement, comme nous l'avons dit, d'un jeune homme qui s'est voulu parer du nom d'un sage, respecté, comme on sait, dans toute l'Europe, et qui a consenti d'être déclaré grand homme. Nous avons vu quelquefois au carnaval, en Italie, Arlequin déguisé en archevèque; mais on démélait bien vite Arlequin à la manière dont il donnait la bénédiction. Tôt ou tard on est reconnu; cela rappelle une fable de La Fontaine:

#### Un petit bout d'oreille échappé par malheur Découvrit la fourbe et l'erreur.

Ici l'on voit des oreilles tout entières.
Tout considéré, nous déférons à la sainte inquisition le livre imputé au président, et nous
nous en rapportons aux lumières infaillibles de
ce docte tribunal, auquel on sait que les médecius
ont tant de foi.

### DÉCRET DE L'INQUISITION DE ROME.

Nous, père Pancrace, etc., inquisiteur pour la foi, avons lu la Diatribe de monsignor Akakia, médecin ordinaire du pape, sans savoir ce que veut dire Diatribe, etn'y avons rien trouvé de contraire à la foi ni aux décrétales. Il n'en est pas de même des Ocuvres et Lettres du jeune inconnu décuisé sous le nom d'un président.

Nous avons, après avoir invoqué le Saint-Esprit, trouvé dans les œuvres, c'est-à-dire dans l'in-4º de l'inconnu, force propositions téméraires, malsonnantes, hérétiques et sentant l'hérésie. Nous les condamnons collectivement, séparément, et respectivement.

Nous anathématisous spécialement et particulièrement l'Essai de Cosmologie, où l'inconu, aveuglé par les principes des enfants de Bélial, et accoutumé à trouver tout mauvais, insinue, contre la parole de l'Écriture è, que c'est un défaut de providence que les araignées prennent les mouches, et dans laquelle Cosmologie l'auteur fait ensuitcentendre qu'il n'y a d'autre preuve de l'existence de Dieu, que dans Z égal à BC, divisé par A plus Bê. Or, ces caractères étant tirés du Grimoire, et visiblement diaboliques, nous les déclarons attentatoires à l'autorité du saintsiéee.

Et comme, selon l'usage, nous n'entendons pas un mot aux matières qu'on nomme de physique, mathématique, dynamique, métaphysique, etc., nous avons enjoint aux révérends professeurs de philosophie du collège de la Sapience d'examiner les Oftuyres et les Lettres du jeune inconnu, et de

Les Petiles-Maisons à Londres. — 6 Œuvres, page 9. —
Page 208. — 4 Page 76.

<sup>\*</sup> Page 206, - h [bid] . . c Page 208, - 4 Page 76.

nous en rendre un compte fidèle. Ainsi Dieu leur soit en aide.

JUGEMENT DES PROPESSEURS DU COLLÉGE DE LA SAPIENCE.

4º Nous déclarons quo les lois sur le choc des corps parfaitement durs sont puériles et imaginaires, attendue qu'il n'y a aucun corps connu parfaitement dur, mais bien des esprits durs sur lesquels nous avons en vain tâché d'opérer.

2º L'assertion que « le produit de l'espace par la » vitesse est toujours un minimum » » nous a semblé fausse; car ce produit est quelquelois un maximum, comme Leibnitz le pensait, et comme il est prouvé. Il paraît que le jeune auteur n'a pris que la moitié de l'idée de Leibnitz; et en cela nous le justifions de n'avoir eu jamais une idée de Leibnitz tout entière.

5º Nous adhérons en outre à la censure que monsignor Akakia, médeciu du pape, et tant d'autres, ont faite des œuvres du jeune pseudonyme, et surtout do la Vénus physique. Nous conscilons au jeune auteur, quand il procèdera avec sa femme (s'il en a une) à l'œuvre de la génération, de ne plus penser que l'enfant se forme dans l'utérus par le moyen de l'attraction; et nous l'exhortons, s'il commet le péché de la chair, à ne pas envier le sort des colimaçons en amour, ni celui des crapauds, et à imiter moins le style de Fontenelle, quand la maturité de l'âge aura formé le sien.

Nous venons à l'examen des Lettres, que nous avons jugées contenir, par un double emploi vicieux, presque tout ce qui est dans les Œuvres; et nous l'oxhortons à ne plus débiter deux fois la même marchandise sous des noms différents, parce que cela n'est pas d'un honnête négociant comme il devrait l'être.

EXAMEN DES LETTRES D'UN JEUNE AUTEUR DÉ-GUISÉ SOUS LE NOM D'UN PRÉSIDENT.

4º Il faut d'abord que le jeune auteur apprenne que la prévoyance d'n'est point appelée dans l'homme prévision; que ce mot prévision est uniquement consacré à la connaissance par laquelle Dieu voit l'aveuir. Il est bon qu'il sache la force des termes avant de se mettre à écrire. Il faut qu'il sache que l'âmo ne s'aperpoit point elle-mème: elle voit des objets, et ne se voit pas; c'est là sa condition. Le jeune écrivain peut aisément réformer ces petites erreurs.

2º, ll est faux que a la mémoire nous fasse plus » perdre que gagner. » Le candidat doit apprendre que la mémoire est la faculté de retenir des idées, et que sans cette faculté on ne pourrait pas seulement faire un mauvais livre, ni même presque rien connaître, ni se conduire sur rien, qu'on serait absolument imbécile : il faut que ce jeune homme cultive sa mémoire.

5º Nous sommes obligés de déclarer ridicule cette idée b, que « l'âme est comme un corps qui » se remet dans son état après avoir été agité, et » qu'ainsi l'âme revient à son état de contentement ou de détresse, qui est son état naturel. » Le candidat s'est mal expriné. Il voulait dire apparemment que chacun revient à son earactère; qu'un hommo, par exemple, après s'être efforcé de faire le philosophe, revient aux petitesses ordinaires, etc. Mais des vérités si triviales no doivent pas être redites: c'est le défaut de la jeunesse de croire que des choses communes peuvent recevoir un caractère de nouveauté par des expressions obscures.

4º Le candidat se trompe quand il dit que l'étenduo n'est qu'une perception ° de notre âme. S'il fait jamais de bounes études, il verra que l'étendue n'est pas comme le son et les couleurs qui n'existent que dans nos sensations, comme le sait tout écolier.

5º A l'égard de la nation allemande, qu'il vilipende det qu'il traite d'imbécile, en termes équivalents, cela nous paraît ingrat et injuste; ce n'est pas tout de se tromper, il faut être poli : il se peut faire que le candidat ait cru inventer quelque chose après Leibnitz; mais nous dirons à ce jeune homme que ce n'est pas lui qui a inventé la poudre.

6º Nous craignons que l'anteur n'inspire à ses camarades quelques petites tentations de chercher la pierre philosophale °: « car, dit-il, sous quel» que aspect qu'on la considère, on ne peut en » prouver l'impossibilité. » Il est vrai qu'il avoue qu'il y a do la folie à employer son bien a la chercher; mais comme, en parlant de la somme du bonheur, il dit qu'on ne peut démontrer la religion chrétionne, et que cependant bien des gens la suivent, il so pourrait, à plus forte raison, que quelques personnes se ruinassent à la recherche du grand œuvre, puisqu'il est possible, selon lui, de le trouver.

7º Nous passons plusieurs choses qui fatigueraient la patience du lecteur et l'intelligence de M. l'inquisiteur; mais nous croyons qu'il sera fort surpris d'apprendre que lo jeune étudiant !

 $<sup>^{\</sup>circ}$  Page 44. —  $^{b}$  Page 4. —  $^{c}$  Page 248. —  $^{d}$  Page 3. Teltre du natif de Saint-Malo.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Page 5. — <sup>b</sup> Page 8. — <sup>c</sup> Page 15. — <sup>d</sup> Pages 50 ci 52. — <sup>c</sup> Page 85. — <sup>f</sup> Pages 252 et 253.

veuille absolument disséquer des cerveaux de géants hauts de douze pieds, et des hommes velus portant queue, pour sonder la nature de l'intelligence humaine; qu'avec de l'opium et des rèves il modifie l'âme; qu'il fasse naltre des anguilles grosses d'autres anguilles, avec de la farine délayée, et des poissons avec des grains de blé\*. Nous prenons cette occasion de divertir M. l'inquisiteur.

8º Mais M. l'inquisiteur ne rira plus quand il verra que tout le monde peut devenir prophète; car l'auteur ne trouve pas plus de difficulté à voir l'avenir que le passé. Il avoue<sup>9</sup> que les raisons en faveur de l'astrologie judiciaire sont aussi fortes que les raisons contre elle. Ensuite il assure <sup>9</sup> que les perceptions du passé, du présent et de l'avenir ne different <sup>4</sup> que par le degré d'activité de l'àme. Il espère qu'un peu plus de chaleur et d'exaltation daus l'imagination pourra servir à montrer l'avenir, comme la mémoire montre le passé.

Nous jugeons unanimement que sa cervelle est fort exaltée, et qu'il va bientôt prophétiser. Nous us savois pas encore s'il sera des grands ou des petits prophètes; mais nous craignons fort qu'il no solt prophète de malheur, puisque dans son traité du bonheur même il ne parle que d'affliction: il dit surtout que tous les fous sont malheureurs. Nous fesons a tous ceux qui le sont un compliment de condoléance; mais si son âme exaltée a vu l'avenir, n'y a-t-elle pas vu un peu de ridicule?

9º Il nous paraît avoir quelque envie d'aller aux terres Australes', quoique en lisant son livre on soit tenté de croire qu'il en revient; cependant il semble ignorer qu'on connaît il y a long-temps la terre de Frédéric-Henri, située pardela le quarantième degré de latitude méridionale; mais nous l'avertissons que si, au lieu d'aller aux terres Australes, il prétend « naviguer tout droit directement sous le pole arctique, personne ne s'embarquera avec lui.

40º Il doit eucore être assuré qu'il lui sera difficile de faire, comme Il le prétend h, un trou qui aille jusqu'au centre de la terre (où il veut apparemment se cacher de honte d'avoir avancé de telles choses). Ce trou exigerait qu'on excavât au moins trois ou quatre cents lieues de pays, ce qui pourrait déranger le système de la balance de l'Europe.

Pour conclusion, nous prions M. le docteur Akakia de lui prescrire des tisanes rafraîchissantes; nous l'exhortons à étudier dans quelque université, et à y être modeste.

Si jamais on envoie quelques physiciens vers

\* Page 143. - b Page 147. - c Page 151. - d Page 154. 
\* Page 9. - f Page 172. - g Page 174. - b Page 186.

la Finlande pour vérifler, s'il se peut, par quetques mesures, ce que Newton a découvert par la sublime théorie de la gravitation et des forces centrifuges; s'il est nommé de ce voyage, qu'il ne cherche point continuellement à s'élever audessus de ses compagnons; qu'il ne se fasse point peindre seul aplatissant la terre, ainsi qu'on peint Allas portant le ciel, comme si l'on avait changé la face de l'univers, pour avoir été seréjouir dans une ville où il y a garnison suédoise; qu'il ne cite pas à tout propos le cercle polaire.

Si quelque compagnon d'étude vient lui proposer avec amitié un avis différent du sien; s'il lui fait confidence qu'il s'appuie sur l'autorité de Leibnitz et de plusieurs autres philosophes; s'il lui montre en particulier une lettre de Leibnitz qui contredise formellement notre candidat, que ledit candidat n'aille pas s'imaginer sans réflexion et crier partout qu'on a forgé une lettre de Leibnitz, pour lui ravir la gloire d'ètre un original.

Qu'il ne prenne pas l'erreur où il est tombé sur un point de dynamique, absolument inutile dans l'usage, pour une découverte admirable.

Si ce camarade, après lui avoir communique plusieurs fois son ouvrage, dans lequel il lecombat avec la discrétion la plus polie, et avec éloge, l'imprime de son consentement, qu'il se garde bien de vouloir faire passer cet ouvrage de son adversaire pour un crime de lèse-majesté académique.

Si ce camarade lui a avoué plusieurs fois qu'il tient la lettre de Leibnitz, ainsi que plusieurs autres, d'un homme mort il y a quelques années, que le candidat n'en tire pas avantage avec malignité, qu'il ne se serve pas à peu près des mêmes artifices dont quelqu'un s'est servi contre les Mairan, les Cassini, et d'autres vrais philosophes ; qu'il n'exige jamais, dans une dispute frivole, qu'un mort ressuscite pour rapporter la minute inutile d'une lettre de Leibnitz, et qu'il réserve ce miracle pour le temps où il prophétisera; qu'il ne compromette personne dans une querelle de néant, que la vanité veut rendre importante; et qu'il ne fasse point intervenir les dieux dans la guerre des rats et des grenouilles. Qu'il n'écrive point lettres sur lettres à une grande princesse, pour forcer au silence son adversaire, et pour lui lier les mains, afin de l'assassiner à loisir b.

Que dans une misérable dispute sur la dyna-

 L'homme en question avait fort tourmenté à Paris MM. de Mairan et Cassini,
 b It écrivit deux lettres à madame la princesse d'Orange, pour

b Il écrivit deux lettres à madame la princesse d'Orange, pour la supplier d'imposer silence à son adversaire M. Konig, bibliothécaire de cette princesse, lequel il avait fa t condamner comme fansaire. mique il ne fasse point sommer, par un exploit académique, un professeur de comparaitre dans nn mois; qu'il ne le fasse point condamner par contunace, comme ayant attenté à sa gloire, comme forgeur de lettres et faussaire, surtout quand il est évident que les lettres de Leibnitz sont de Leibnitz, et qu'il est prouvé que les lettres sous le nom d'un président n'ont pas été plus reçues de ses correspondants que lues du public.

Qu'il ne cherche point à interdire à personne la liberté d'une juste défense; qu'il pense qu'un homme qui a tort, et qui veut déshonorer celui qui a raison, se déshonore soi-même.

Qu'il croie que tous les gens de lettres sont égaux, et il gaguera à cette égalité.

Qu'il ne s'avise jamais de demander qu'on n'imprime rien sans son ordre.

Nous finissons par l'exhorter à être docile, à faire des études sérieuses, et non des cabales vaines; car ce qu'un savant gagne en intrigues, il le perd en génie ; de même que dans la mécanique ce qu'on gague en temps on le perd en forces. On n'a vu que trop souvent des jeunes geus qui ont commencé par donner de grandes espérauces et de bons ouvrages, finir enfin par n'écrire que des sottises, parce qu'ils ont voulu être des courtisans habiles, au lieu d'être d'habiles cerivains, paree qu'ils ont substitué la vanité à l'étude, et la dissipation qui affaiblit l'esprit au recueillement qui le fortifie; on les a loués, et ils ont cessé d'être louables; on les a récompensés, et ils ont cessé de mériter des récompenses, ils ont voulu paraître, et ils ont cessé d'être ; car lorsque dans un auteur une somme d'erreurs est égale à une somme de ridicules, le néant vaut son existence a.

Ce remède bénin fit un effet contraire à celui que toutes les facultés espéraient, comme il arrive assez souvent. La bile du natif de Saint-Malo en fut exaltée encore plus que son âme; il fit brûler impitoyablement l'ordonnance du médecin, et le nul empira : il persista dans le dessein de faire ses expériences, et tint à cet effet la mémorable séance dont nous allons donner un récit fiéble.

#### SÉANCE MÉMORABLE.

Le premier des calendes d'octobre 4751, s'assemblèrent extraordinairement les sages, sous la direction du très sage président. Chacun ayant pris place, le président prononça l'éloge d'un membre de la compagnie mûri b depuis peu t. parce qu'on n'avait pas eu la précaution de luiboucher les pores, et de le conserver comme un œuf frais selon la nouvelle méthode; il prouva que son médecin l'avait tué pour avoir aussi négligé de le traiter suivant les lois de la force centrifue; et il conclut que le médecin serait réprimandé et point payé. Il finit en glissant, selon sa coutume modeste, quelques mots sur lui-même; ensuite on procéda avec grand appareil à la vérification des expériences par lui proposées à tous les savants de l'Europe étonuée.

<sup>a</sup> En premier lieu, deux médecins produisirent chacun un malade enduit de poix résine, et deux chirurgiens leur percèrent les cuisses et les bras avec de longues aiguilles. Aussitôt les patients, qui à peiue pouvaient remuer auparavant, se mirent à courir et à crier de toutes leurs forces; et le secrétaire en chargea ses registres.

b L'apothicaire approcha avec un grand pot d'opium, et le plaça sur un volume de la composition du président, pour en redoubler la force, et on en fit prendre une dese à uu jeune homme vigoureux. Et voici, au grand étonnement de tout le monde, qu'il s'endormit, et dans son sommeil il eut un rêve heureux qui fit peur aux dames accourues à cette solennité; et la nature de l'âme fut parfaitement counue, comme M. le président l'avait très bien deviné.

Ensuite se présentèrent tous les mauœuvres do la ville pour faire vite un trou qui allàt jusqu'au centre de la terre, selon les ordres précis de M. le président <sup>e</sup>. Sa vue portait jusque-là; mais comme l'opération était un peu longue, on la remit à une autre fois; et M. le secrétaire perpétuel donna rendez-vous aux ouvriers avec les maçons de la tour de Babel.

Aussitût après, le président ordonna qu'on frélât un vaisseau pour disséquer des géants et des hommes velus à longue queffé aux terres Australes <sup>4</sup>; il déclara qu'il serait lui-même du voyage, et qu'il irait respirer son air natal; sur quoi toute l'assemblée battit des mains.

On procéda ensuite par son ordre, et selon ses principes, à l'accouplement d'un eoq d'Inde et d'une mule dans la cour de l'académie; et taudis que le pôète du corps composait feur épithalame, te président, qui est galant, fit servir aux daunes une superbe collation, composée de pâtés d'auguilles \*, toutes les unes dans les autres, et nées subitement par un mélange de farine délayée. Il y avait de grands plats de poissons qui se formaient sur-le-champ de grains de blé germé, à quoi les danes prirent un singulier plaisir. Le

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> L'auteur en question avait écrit que, supposé qu'un homme ait éprouvé autant de mai que de bien, le néant vant son être, b Page 76. Voyez les Lettres de M. le président. — ¹ C'est-àdire décété.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Page 206, — <sup>b</sup> Page 225, — <sup>c</sup> Page 174, — <sup>d</sup> Page 172, — <sup>c</sup> Pages 143 et 180,

président ayant bu un verre de rogomme, démontra à l'assemblée qu'il était aussi aisé à l'âme de voir l'aveuir que le passé; et alors il se frotta les lèvres avec sa langue, remua long-temps la tête, exalta son imagination, et prophétisa. On ne donne point ici sa prophétie, qui se trouvera tont entière dans l'almanach de l'académie.

La séance se termina par un discours très éloquentque prononçale secrétaire perpétuel. «I In' ya qu'un Érasme, lui dit-il, qui dût faire votre « éloge. » Ensuite il éleva la monade du président jusqu'aux nues, ou du moins jusqu'aux brouillards. Il le mit hardiment à côté de Cyrano de Bergerac. On lui érigea un trône de vessies, et il partit le lendemain pour la lune, où Astolphe retrouva, dit-on, ce que le président a perdu.

Le natif de Saiul-Malo ne partit point pour la lune, comme il le croyait, il se contenta d'y aboyer. Le bon docteur Akakia, voyant que le mal empirait, imagina, avec quelques uns de ses confrères, d'adoucir l'acreté des humeurs, en réconciliant le président avec le docteur helvétien qui tui avait tant déplu en lui montraut sa mesure. Le médecin, croyant que l'antipathic était un mal qu'on pouvait guérir, proposa donc le traité de paix suivant.

TRAITÉ DE PAIX CONCLU ENTRE M. LE PRÉSIDENT ET M. LE PROFESSEUR , LE 1er JANVIER 1755.

Tonte l'Europe ayant été en alarmes dans la dangereuse querelle sur une formule d'algèbre, etc. les deux parties principalement intéressées dans cette guerre, voulant prévenir une effusion d'encre insupportable à la longue à tons les lecteurs, sont enfin convennes d'une paix philosophique en la manière qui suit:

Le président s'est transporté au lieu de sa présidence et a dit devant ses pairs ;

4º Ayant eu le temps de reconnaître notre méprise, nous prious M. le professeur d'oublier tout le passé. Nous sommes très fâché d'avoir fait beaucoup de bruit pour pen de chose, et d'avoir déclaré faussaire un grave professeur qui n'a jamais rien supposé que des monades et l'harmonie préétablie.

2º Nous avons signé des lettres-patentes, scellées de notre grand sceau, par lesquelles nous rendons à la république des lettres la liberté; et nous déclarons qu'il sera désormais permis d'écrire contre notre sentiment, sans être réputé malhonnête homme.

5º Nous demandons pardon à Dien d'avoir prétenda qu'il n'y a de preuves de son existence que dans A plus B, divisé par Z, etc. Et si, contre toute apparence, un raisonnement de cette espèce avait séduit quelqu'un de nos lecteurs, nous lni donnons un bon conseil, en l'invitant à s'occuper plus utilement, et à revenir des idées qu'il aurait pu prendre sur cette matière à laquelle nous n'entendons rien. MM. les inquisiteurs, qui ne l'entendent pas plus que nous, vondront bien à cet égard ne pas nous juger à toute rigueur.

4º Nons permettons dorénavant à tous les malades de payer leurs médecins, et aux médecins de traiter de plusieurs maladies; attendu que si uu malade attaqué de la colique envoyait chercher le médecin de la pierre, il se pourrait faire que celui-ci taillât son homme, au lieu de lui donner un lavement : ainsi les choses resteront comme elles étaient.

5º Nous déclarons que quand nous avons proposé d'établir une ville latine, nous avons bien prévu, à la vérité, qu'il fandrait que les cuisiniers, les blanchisseuses et les balayeurs des rues sussent préalablement le latin, et qu'il se pourrait faire alors que ces personnes voulussent enseigner la grammaire, au lieu de faire la enisine et de blanchir les chemises, ce qui pourrait causer quelques cabales dangereuses; mais aussi nous avons considéré que les écoliers et les régents pourraient se passer de chemises, comme les anciens Romains, et même de cuisinières; et c'est ce que nous examinerons plus à loisir quand nons aurons appris le latin à fond.

6º Si jamais nous traitons de l'accouplement et du fœtus, nous promettons d'étudier auparavant l'anatomie, de ne plus recommander l'ignorance aux médecins, de ne plus envier le sort des co-limaçons, et de ne plus leur dire ces donces paroles, « la noncents colimaçons, recevez et renno dez mille fois les coups de ces dards dont la nature vous a armés. Ceux qu'elle a réservés a pour nous sont des soins et des regards; » attendu que cette phrase est fort mauvaise, et qu'un soin réservé n'est pas un dard, et que ces expressions ne sont point académiques.

7º Nous ne porterons plus envieaux crapands, et nous n'en parlerons plus en style de bergerie, vu que Fontenelle, que nous avons eru imiter, n'a point chanté les crapauds dans ses églogues.

8º Nous laissons à Dieu le soin de créer les hommes comme bon lui semble, sans jamais nous en méler; et chacun sera libre de ne pas croire que dans l'utérus, l'orteil droit attire l'orteil gauche, ni que la main se mette au bout du bras par attraction.

9º Si nous allons aux terres Australes, nous promettons à l'académie de lui amener quatre géants hauts de douze pieds, et quatre hommes

<sup>4</sup> M. Kænig, professeur à La Haye.

velus avec de longues queues; nous les ferons disséquer tout vivants, sans prétendre pour cela connaître mieux la nature de l'âme que nous ne la connaissons aujourd'hui; mais il est toujours bon, pour le progrès des sciences, d'avoir de grands hommes à disséquer.

40° Si nous allons tout droit par mer au pôle arctique, nous ne forcerons personne à être du voyage, excepté M. De..., qui nous a déjà suivi dans des pays à lui inconnus.

44º A l'égard du trou que nous voulions percer jusqu'au noyan de la terre, nous nous désistous formellement de cette entreprise; car, quoique la vérité soit au fond d'un puits, ce puits serait trop difficile à faire. Les ouvriers de la tour de Babel sont morts. Aucun souverain ne veut se charger de notre trou, parce que l'ouverture serait un peutrop grande, et qu'il faudrait excare au moins toute l'Allemagne, ce qui porterait un notable préjudice à la balance de l'Europe. Ainsi, nous laisserons la face du monde telle qu'elle est; nous nous défierons de nous-même toutes les fois que nous voudrons creuser, et nous nous arrêterons constamment à la superficie des choses.

12º Nous reconnaissons qu'il est un peu plus difficile de prédire l'avenir que de savoir lire Tite-Live ou Thucydide. Nous réglerons notre âme, et nous ne l'exalterous plus; nous avouons que nous n'avons pas encore le don de prophétie, quoique nous y ayons beaucoup de disposition, si la perspicacité peut servir à prédire; et quand nous avons dit que c'est la même chose de savoir l'avenir et le passé, nous avons seulement donné à entendre que nous ne savons ni l'un ni l'autre.

45° Nous trouvons toujours bon qu'on vive huit à neuf cents ans, en se bouchant les porces et les conduits de la respiration; mais nous ne ferons cette expérience sur personne, de peur que le patient ne parvienne tout d'un coup à l'âge de la maturité, qui est la mort.

44º Nous nous engageons à ne plus écrire tristement sur le bonheur, laissant d'ailleurs à chacun la liberté que nous avons déjà accordée de se tuer, ou d'être chrétien, etc.

45° Nous ne rabaisserons plus tant les Allemands, et nous avonerons que les Copernic, les Kepler, les Leibnitz, les Wolf, les Baller, les Gotsched, sont quelque chose, et que nous avons étudié sous les Bernouilli, et nous étudierons encore; et qu'enfin M. le professeur Euler, qui a bien voulu nous servir de lieutenant, est un très grand géomètre qui a soutenu notre principe par des formules auxquelles nous n'avons rien pu comprendre, mais que cenx qui les entendent neus ont assuré être pleines de gésie comme tous les autres ouvrages dudit professeur, notre lieutenand.

16º Et, comme nous avons à cœur de faire une pair stable et perpétuelle, nous promettons solennellement de faire notre possible pour ne plus violer, soit dans nos raisonnements, soit dans nos actions, les trois grands principes de la philosophie germanique, à savoir les principes de contradiction, de raison suffisante, et de continuité; en conséquence de cet engagement, nous ne nous permettrons plus les contradictions dans nos écrits, et nous tâclierons de mettre de la raison et de la suite dans notre conduite.

47° Pour ce qui de M. Wolf, notre grand émule, comme ses ouvrages sont volumineux, et que nous ne lisons rien, nous ne saurions prendre la résolution d'en examiner le contenu, pour nous autoriser à pouvoir en décider. Ainsi, nous nous réservons toujours la prérogative que nous croyons due à un président d'académie, de pouvoir statuer librement du mérite des livres de science, sans se donner la peine de les étudier.

48º Néanmoins, pour donner encore en ceci une marque de notre condescendance, nons exhorterons les jeunes gens qui dépendent de nous, à lire les livres de M. Wolf, avant que de les mépriser; et pour leur en donner l'exemple, nous entreprendrons nous-même d'étudier la petite logique de cet Allemand, d'autant qu'au régiment où nous servions en France dans notre jeunesse, nons n'avons point eu d'occasion d'entendre parler de ces choses-là.

49º Enfin, pour donner la plus grande preuve possible du desir sincère que nous avons de rendre le repos à l'Europe littéraire, nous consentons que notre ennemi capital, M. de Voltaire, soit compris dans le présent traité de paix, nonobstant les puissantes raisons que nous anrions pour l'en excepter. Pourvu donc qu'il s'engage de ne plus nous mettre ni dans sa prose ni dans ses vers, nous promettons de ne plus cabaler contre lui; de ne plus nous servir de l'exécuteur de la hante justice pour nous venger de ses plaisanteries; de ne plus le menacer de notre bras plutôt que de notre esprit; de ne plus prétendre qu'il tremble tant qu'il n'aura pas la fièvre, et enfin d'abandonner La Beaumelle à sa justice.

Ce beau et sage discours fini, M. le secrétaire perpétuel lut à haute voix la déclaration de M. le professeur Kœnig, laquelle contenait en substance:

4° Qu'ayant travaillé toute sa vie à soumeitre son imagiuation à l'empire de la raison, il se concevait incapable de concevoir des idées aussi brillantes que l'étaient celles que le génie de M. le président avait enfantées dans ses lettres; qu'il ui cédait la palme, et qu'il se reconnaîtrait toujours son inférieur à cet égard. 2º Mais que pour épargner dorénavant à M. le président des soupçons désagréables, il serait plus circonspect dans ses citations; qu'il n'avancerait aucun fait relatif aux sciences, sans pouvoir le prouver par la signature d'un notaire juré et quatre témoins, gens de bonne vie; que dans les dissertations sur le minimum de l'action, il ne rapporterait plus des fragments de lettres sans en avoir en main les originaux; qu'aussi pour faciliter le présent accommodement, il passerait à M. le président le principe qu'un écrit dont on ne peut pas produire l'original est un écrit forgé, sans le soupçonner pour cela de manquer de foi aux livres de notre saiute relision.

5°. Que pour le bien de la paix, et comme un équivalent de l'honneur d'être de l'académie de Berlin (auquel ce professeur s'était obligé de renoncer), il accepterait une profession de philosophie dans la ville latine que M. le président voulait fonder, dès qu'il saurait qu'on y aurait commencé à prêcher, à plaider, et à jouer la comédie en latin; et qu'en ce cas, il s'appliquerait de toutes ses forces à parler et à écrire dans le style des Epistolæ obscurorum virorum, afin d'y établir aulant qu'il sera possible une latinité que M. le président puisse entendre.

4º Qu'en attendant, il mettrait une monade ou être simple à côté de chaque géant que M. le président apporterait à l'académie; qu'on disséquerait les uns et les autres pour voir si c'est dans eeux-ci ou dans celles-là que l'on peut découvrir le plus facilement la nature de l'âme

5° Qu'au surplus, il consentait de grand cœur que tout le reste fût déclaré comme non avenu; que les combattants des deux parties, sans exception, avouassent de bonne foi que chacun a été trop loin des deux côtés, et qu'ils auraient dû commencer par où le public flinit, c'est-à-dire par rire.

L'académie ayant entendu avec admiration le présent traité, elle a applaudi à tous ses articles, et en a garanti l'exécution; et aûn que les fruits de cette heureuse réunion se fissent sentir par toute l'Europe, elle a voulu qu'il fût stipulé que tous les gens de lettres vivraient désormais en frères, à compter du jour où toutes les femmes qui prétendent à la beauté seraient sans jaiousie.

Le tout ayant été ratifié convenablement, on devait chanter un *Te Deum*, mis en musique par un *Français*, et exécuté par des *Italiens*; et célébrer une grand'messe où un jésuite officierait, ayant un calviniste pour diacre et un janséniste pour sous-diacre; et la paix eût été générale dans toute la chrétienté.

Qui aurait cru qu'un projet de paix si raisonnable n'cût pas été accepté par M. le président l

Mais sur le point de signer et d'en remplir tous les articres, sa mélancolie, et sa philocratic redoublèrent avec des symptômes violents. Il s'emporta contre son bon médecin Abakia, qui était alors malade lui-même dans la cité de Leipsick en Germanie, et il lui écrivit une lettre fulminante, par laquelle il le menacait de veuir le tuer.

#### LETTRE DE M. LE PRÉSIDENT A SON MÉDECIN AKAKIA.

Je vous déclare que ma santé est assez bonne pour vous venir trouver partout où vous serez, pour tirer de vous la vengeance la plus complète. Rendez grâce au respect et à l'obéissance qui ont jusqu'ici retenu mon bras. Tremblez.

# Signé MAUPERTUIS.

Depuis seu M. de Pourceaugnac, qui voulait voir son médecin, l'épéc à la main, il ne s'était jamais trouvé de si méchant malade. Le docteur Akakia, tont épouvanté, eutrecours à l'université de Leipsick, et lui présenta la requête ci-jointe.

e Le docteur Akakia, réfugié dans l'université de Leipsick, où il a cherché un asile contre les attentats d'un Lapon natif de Saint-Malo, qui veut absolument le veuir assassiner dans les bras de ladite université, supplie instamment messieurs les docteurs et écoliers de s'armer contre ce barbare de leurs écritoires et canifs. Il s'adresse particulièrement à ses confrères; il espère qu'ils purgeront ledit sauvage dès qu'il parlatra, qu'ils évacueront toutes ses humeurs peccantes, et qu'ils conserveront, par leur art, ce qui peut rester de raison à ce cruel Lapon, et devie à leur confrère le bon Akakia, qui se recommande à leurs soins. Il prie messieurs les apothicaires de ne se pas oublier en cette occasion.

En vertu de cette requête, l'université donna un décret, par lequel le natif de Saint-Malo devait être arrêté aux portes de la ville, lorsqu'il viendrait pour exécuter son dessein parricide contre le bon Akakia, qui lui avait servi de père.

Voici les ordres précis de l'université, tels qu'on les trouvers dans les Acta eruditorum.

# EXTRAIT DU JOURNAL DE LEIPSICK, INTITULÉ,

Un quidam ayant écrit une lettre à un habitant de Leipsick, par laquelle il menace ledit habitant de l'assassiner, et les assasinats étant visiblement contraires aux priviléges de la Foire, on prie tous et un chacun de donner connaissance dudit quidam, quand il se présentera aux porteade Leipsiek. C'est un philosophe qui marche en raison compo-

sée de l'air distrait et de l'air précipité, l'eil rond et petit, et la perruque de même, le nez écrasé, la physionomie mauvaise; ayant le visage plein et l'esprit plein de lui-même, portant toujours scalpel en poche pour disséquer les gens de laute taille. Ceux qui en donneront connaissance auront mille ducats de récompeuse assigués sur les fonds de la ville latine que ledit quidam fait bâtir, ou sur la première comète d'or et de diamant qui doit tomber incessamment sur la terre, selon les prédictions dudit quidam philosophe et

Cependant le médecin Akakia ne différa pas à faire réponse à son malade, et il tâcha encore de lui remettre l'esprit par cette lettre amiable.

LETTRE DU DOCTEUR AKAKIA AU NATIF DE SAINT-MALO.

#### M. LE PRÉSIDENT.

J'ai reçu la lettre dont vous m'honorez. Vous m'apprenez que vous vous portez bien, que vos forces sont entièrement revenues, et vous me menacez de venir m'assassiner si je publie la lettre de La Beaumelle. Quelle ingratitude envers votre pauvre médecin Akakia! Vous ne vous contentez pas d'ordonner qu'on ne paie point son médecin, vous voulez le tuer l'Ce procédé n'est ni d'un président d'académie ni d'un bon chrétien, tel que vous êtes. Je vous fais mon compliment sur votre bonne santé; mais je n'ai pas tant de force que yous. Je suis au lit depuis quinze jours, et je yous prie de différer la petite expérience de physique que vous voulez faire. Vous voulez peut-être me disséquer; mais songez que je ne suis pas un géant des terres Australes, et que mon cerveau est si petit, que la découverte de ses fibres ne vous donnera aucune nouvelle notion de l'âme. De plus, si vous me tuez, ayez la bonté de vous souvenir que M. de La Beaumelle m'a promis de me poursuivre jusqu'aux enfers : il ne manquera pas de in'y aller chercher : quoique le trou qu'on doit creuser par votre ordre jusqu'au centre de la terre. et qui doit mener tout droit en enfer, ne soit pas encore commencé, il y a d'autres moyens d'y aller, et il se trouvera que je serai malmené dans l'autre monde, comme vous m'avez persécuté dans

Voudriez-vous, monsieur, pousser l'animosité si loin? Ayez encore la bonté de faire une petite attention: pour peu que vous vouliez exalter votre âme pour voir clairement l'avenir, vous verrez que si vous venez m'assassiner à Leipsick, où vous n'êtes pas plus aimé qu'ailleurs, et où votre lettre est déposée, vous courez quelque

risque d'ètre pendu, ve qui avancerait trop le moment de votre maturité, et serait peu convenable à un président d'académie. Je vous conseille de faire d'abord déclarer la lettre de La Beaumelle forgée et attentatoire à votre gloire, dans une de vos assemblées; après quoi il vous sera plus pernis, peut-être, de me tuer comme perturbateur de votre amour-propre.

Au reste, je suis encore bieu faible, vous me trouverez au lit, et je ne pourrai que vous jeter à la tête ma seringue et mon pot de chambre; mais dès que j'aurai un peu de force, je ferai charger mes pistolets cum pulvere pyrio; et en multipliant la masse par le carré de la vitesse jusqu'à ce que l'action et vous soyez réduits à zéro, je vous mettrai du plomb dans la cervelle; elle paraît en avoir besoin.

Il sera triste pour vous que les Allemands que vous avez tant vilipeudés aient inventé la poudre, comme vous devez vous plaindre qu'ils aient in venté l'imprimerie.

Adieu, mon cher président.

AKAKIA.

#### POST-SCRIPTUM.

Comme il y a ici cinquaute à soixante personnes qui ont pris la liberté de se moquer prodigicusement de vous, elles demandent quel jour vous prétendez les assassiner.

— On avait espéré que ce dernier cordial pourrait enfin opérer sur l'esprit revêche du natif de Saint-Malo; qu'il se désisterait de ses expériences cruelles; qu'il ne persécuterait plus les Suisses ui les Akakia; qu'il laisserait les Allemands en repos, et qu'il pourrait même un jour, quand il serait parfaitement rétabli, rire des symptômes de sa maladie.

Mais le médecin Akakia, en homme prudent, voulut méusger encore la délicatesse du natif de Saint-Malo; et en s'adressant humblement au secrétaire éternel de l'académie dudit Malouin, il lui écrivit ainsi:

#### M. LE SECRÉTAIRE ÉTERNEL,

Je vous envoie l'arrêt de mort que le président a prononcé contre moi, avec mon appel au public, et les témoignages de protection que m'ont donnés tous les médecins et tous les apothicaires de Leipsick. Vous voyez que M. le président ne se borne pas aux expériences qu'il projette dans les terres Australes, et qu'il veut absolument séparer dans le Nord mon âme d'avec mon corps. C'est la première fois qu'un président a voulu tuer un de ses conseillers. Est-ce là « le principe de la » moindre action? » Quel terrible homme que ce président! il déclare faussaire à gauche, il assassine à droite, et il prouve Dieu par A plus B, divisé par Z; franchement, on n'a rien vu de pareil. J'ai fait, monsieur, une petite réflexion; c'est que, quand le président m'aura tué, disséqué et enterré, il faudra faire mon éloge à l'académie, selon la louable coutume. Si c'est lui qui s'en charge, il ne sera pas peu embarrassé. On sait comme il l'a été avec seu M. le maréchal Schmettan, auguel il avait fait quelque peine pendant sa vie. Si c'est vous, monsieur, qui faites mon oraison funèbre, vous y serez tout aussi empêché qu'un autre. Vous êtes prêtre, et je suis profane; vous êtes calviniste, et je suis papiste; vous êtes auteur, et je le suis aussi; vous vous portez bien, et je suis médecin. Ainsi, monsieur, pour esquiver l'oraison funèbre, et pour mettre tout le monde à son aise, laissez-moi mourir de la main cruelle du président, et rayez-moi du nombre de vos élus. Vous sentez bien d'ailleurs qu'étant condamné à mort par son arrêt, je dois être préalablement dégradé, Retranchez-moi donc, monsieur, de votre liste; mettez-moi avec le faussaire Kœnig, qui a en le malheur d'avoir raison. J'attendrai patiemment la mort avec ce coupable.

• . . . . . . . Pariterque jacentes 
• Ignovere diis. >

(Pharsal., 11, 92).

Je suis métaphysiquement, monsieur,

Votre très humble et très obéissant serviteur.

AKAKIA.

## RÉFLEXIONS POUR LES SOTS.

Si le grand nombre gouverné était composé de bœufs, et le petit nombre gouvernant, de bouviers, le petit nombre ferait très bien de tenir le grand nombre dans l'ignorance.

Mais il n'en est pas ainsi. Plusieurs nations qui long-temps n'ont eu que des cornes, et qui ont ruminé, commencent à penser.

Quand une fois ce temps de penser est venu, il est impossible d'ûter aux esprits la force qu'ils ont acquise; il faut traiter en êtres pensants ceux qui pensent, comme on traite les brutes en brutes.

Il serait impossible aux chevaliers de la 1arretière, assemblés à l'Hôtel-de-ville de Londres, de faire croire aujourd'hui que saint George leur patron les regarde du haut du ciel, une lance à la main, monté sur un grand cheval de bataille.

Le roi Guillaume, la reine Anne, Georges 1er,

George 11, n'ont guéri personne des écronelles. Autrefois un roi qui aurait refusé de se servir de ce saint privilége eût révolté la nation; aujourd'hui un roi qui en voudrait user ferait rire la nation entière.

Le fils du grand Racine, dans un poème intitulé la Grâce, s'exprime ainsi sur l'Angleterre :

L'Angleterre, où jadis brilla tant de lumière, Recevant aujourd'hul toutes religions, N'est plus qu'un triste amas de folles visions.

M. Racine se trompe; l'Angleterre fut plongée dans l'iguorance et le mauvais goût jusqu'an temps du chancelier Bacon. C'est la liberté de penser qui a fait éclore chez les Anglais tant d'excellents livres; c'est parce que les esprits ont été éclairés qu'ils ont été hardis; c'est parce qu'ils ont été hardis, qu'on a donné des prix à ceux qui feraient passer les mers a leurs blés; c'est cette liberté qui afait fleurir tous les arts, et qui a couvert l'Océan de vaisseaux.

A l'égard des folles visions que leur reproche l'auteur du poème sur la Grâce, il est vrai qu'ils ont abandonné la dispute sur la grâce efficace et suffisante et concomitante; mais en récompense ils ont donné les logarithmes, la position de trois mille étoiles, l'aberration de la lumière, la connaissance physique de cette lumière même, le calcul qu'on appelle de l'imfini, et la loi mathématique par laquelle tous les globes du moude gravitent les uns sur les autres. Il faut avouer que la Sorbonne, quoique très supérieure, n'a pas encore fait de telles découvertes.

Cette petite envie de se faire valoir en invectivant contre son siècle, en voulant ramener les hommes de la nonrriture du pain à celle du gland, en répétant sans cesse et hors de propos de misérabler lieux communs, ne fera pas fortune dorénavant.

Il est ridicule de penser qu'une nation éclairée ne soit pas plus heureuse qu'une nation ignorante.

Il est affreux d'insinuer que la tolérance est dangereuse, quand nous voyons à nos portes l'Angleterre et la Hollande peuplées et enrichies par cette tolérance, et de beaux royaumes dépeuplés et incultes par l'opinion contraire.

La persécution contre les hommes qui pensent librement ne vient pas de ce qu'on croit ces honimes dangerenx; car assurément aucun d'eux n'a jamais ameuté quatre gredins dans la place Maubert, ni dans la grand'salle. Aucun philosophe n'a jamais parlé ni à Jacques Clément, ni à Barrière, ni à Chastel, ni à Ravaillae, ni à Damiens.

Aucun philosophe n'a empêché qu'on payêt les impôts nécessaires à la défense de l'état; et lors qu'autrefois on promenait la châsse de sainte Geneviève par les rues de Paris, pour avoir de la pluie ou du beau temps, aucun philosophe n'a troublé la procession; et quand les convulsionnaires ont demandé les saints secours, aucun philosophe ne leur a donné des coups de bûche.

Quand les jésuites ont employé la calomnie, les confessions, et les lettres de cachet, contre tous ceux qu'ils accusaient d'être jansénistes, c'estàdire d'être leurs ennemis; quand les jansénistes se sont vengés ensuite comme ils ont pu des insolentes persécutions des jésuites, les philosophes ne se sont mêlés en aucune façon de ces querelles; ils les ont rendues méprisables, et par là ils ont rendu à la nation un service éternel.

Si une bulle écrite en mauvais latin, et scellée de l'anneau du pécheur, ne décide plus du destin d'un état; si un lègat du côté no vient plus donner des ordres à nos rois, et lever des décimes sur nos peuples, à qui en a-t-on l'obligation? aux maximes du chancelier de l'Hospital, qui était philosophe; aux écrits de Gerson, qui était aussi philosophe; aux lumières de l'avocat-général Cugnière, qui passa pour un philosophe, et surtout aux solides écrits de nos jours, qui ont jeté un si énorme ridicule sur la sottise de nos pères, qu'il est désormais impossible à leurs enfants d'être aussi sois mi'eux.

Les vrais gens de lettres et les vrais philosophes ont beaucoup plius mérité du genre humain que les Orphée, les Hercule, et les Thésée; car il est plus beau et plus difficile d'arracher des hommes civilisés à leurs préjugés que de civiliser des hommes grossiers, plus rare de corriger que d'instituer.

D'où vient done la rage de quelques bourgeois et de quelques petits écrivains subalternes contre les citoyens les plus estimables et les plus utiles? C'est que ces bourgeois et ces petits écrivains ont bien senti dans le fond de leur cœur qu'ils étaient méprisables aux yeux des hommes de gônie; c'est qu'ils ont eu la hardiesse d'être jaloux : un homme accoutumé à être loué dans l'obscurité de son petit cerele, devient furieux quand il est méprisé au grand jour.

Aman voulut faire pendre tous les Juifs, parce que Mardochée ne lui avait pas fait la révérence. Acanthos voudrait faire brûler tous les sages, parce qu'un sage a dit qu'un discours d'Acanthos' ne valait rien.

O Acanthos I fais relier en maroquin les Méditations du révérend père Croiset; et s'il paraît un bon livre, cours le dénoncer à ceux qui ne le liront pas; fais brûler un ouvrage utile, les étincelles t'en sauteront au visage.

#### EXTRAIT

DU DÉCRET DE LA SACRÉE CONGRÉGATION DE L'IN-QUISITION DE ROME, A L'ENCONTRE D'IN LI-BELLE INTITULÉ: LETTRES SUR LE VINGTIÈME.

Comme il est clair que le monde va finir, et que l'Antechrist est déjà venu, ledit Antechrist ayant envoyé déjà plusieurs lettres circulaires à des évêques de France, dans lesquelles il a en l'audace de les traiter de Français et de sujets du roi . Satan s'est joint à l'homme d'iniquité pour achever de placer l'abomination de la désolation dans le lieu saint; lequel Satan a pour cet effet composé et débité un livre digne de lui, livre hérétique. sentant l'hérésie, téméraire, et malsonnant. Il s'efforce d'y prouver que les ecclésiastiques font partie du corps de l'état, au lieu d'avouer qu'ils en sont essentiellement les maîtres, ainsi qu'ils l'avaient précédemment enseigné : il avance que ceux qui ont le tiers du revenu de l'état doivent au moins le tiers en contribution; ne se souvenant plus que nos frères sont faits pour avoir tout, et ne rien donner. Le susdit livre eu outre est notoirement rempli de maximes impies tirées du droit naturel, du droit des gens, des lois fondamentales du royaume et autres préjugés pernicicux tendants méchamment à affermir l'autorité royale, à faire eireuler plus d'espèces dans le royaume de France, à soulager les pauvres ecelésiastiques jusqu'à présent saintement opprimés par les riches.

A ces causes, il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous de faire brûler ledit livre en attendant que nous puissions en faire autant de l'éditeur, qui a été en cette partie le secrétaire de Satan : déclarons au surplus, et mandons qu'on ait un soin particulier de nous payer nos annates : condamnons Satan à boire de l'eau bénite à souper tous les vendredis; et lui enjoignons d'entrer dans le corps de tous ceux qui auront lu son livre. Fait à Rome, dans Sainte-Marie sans Minerve, à vingteinq heures du jour, le 20 mai 1750.

Signé, COGLIONE-COGLIONACCIO, cardinalprésident. Et plus bas, CAZZO-CULO, secrétaire du saint-office <sup>4</sup>.

 $^4$  Voyez La  $\ vaix\ du\ sage\ et\ du\ peuple\ ($  Politique et législation , lome  $^{\rm v}$  ).

------

<sup>4</sup> Mot grec qui signifie proprement fios spinosus, fleur épineuse. K,

# FEMMES,

# SOYEZ SOUMISES A VOS MARIS.

L'abbé de Châteauneuf me contait un jour que madame la maréchale de Grancey était fort impérieuse; elle avait d'ailleurs de très grandes qualités. Sa plus grande fierté consistait à se respecter soi-même, à ne rien faire dont elle pût rougir en secret; elle ne s'abaissa jamais à dire un mensonge: elle aimait mieux avouer une vérité dangereuse que d'user d'une dissimulation utile; elle dissit que la dissimulation marque toujours de la timidité. Mlle actions généreuses signalèrent sa vie; mais quand on l'en louait, elle se croyait méprisée, elle disait : « Vous pensez donc que ces » actions m'ont coûté des efforts? » Ses amants l'adoraient, ses amis la chérissaient, et son mari la respectait.

Elle passa quarante années dans cette dissipation, et dans ce cercle d'amusements qui occupent sérieusement les femmes; n'ayant jamais rien lu que les lettres qu'on lui écrivait, n'ayant jamais mis dans sa tête que les nouvelles du jour, les ridicules de son prochain, et les intérêts de son cœur. Enfin, quand elle se vit à cet âge où l'on dit que les belles femmes qui ont de l'esprit passent d'un trône à l'autre, elle voulut lire. Elle commença par les tragédies de Racine, et sut étonnée de sentir en les lisant encore plus de plaisir qu'elle n'en avait éprouvé à la représentation : le bon goût qui se déployait en elle lui fesait discerner que cet homme ne disait jamais que des choses vraies et intéressantes, qu'elles étaient toutes à leur place; qu'il était simple et noble, sans déclamation, sans rien de forcé, sans courir après l'esprit; que ses intrigues, ainsi que ses pensées, étaient toutes fondées sur la nature : elle retrouvait dans cette lecture l'histoire de ses sentiments, et le tableau de sa vie.

On lui fit lire Montaigne : elle fut charmée d'un homme qui fesait conversation avec elle, et qui doutait de tout. On lui donna ensuite les grands hommes de Plutarque : elle demanda pourquoi il n'avait pas écrit l'histoire des grandes femmes.

L'abbé de Châteauneuf la rencontra un jour toute rouge de colòre. Qu'avez-rous donc, madame? lui dit-il. l'ai oûvert par hasard, répondit-elle, un livre qui trainait dans mon cabinet; c'est, je crois, quelque recueil de lettres; j'y ai vu ces paroles: Femmes, soyex soumises à vos maris: i'ai jeté le livre.

Comment, madame l savez-vous bien que ce sont les Épîtres de saint Paul?

Il ne m'importe de qui elles sont : l'auteur est

très impoli. Jamais M. le maréchal ne m'a écrit dans ce style; je suis persuadée que votre saint Paul était un homme très difficile à vivre : était-il marié?

Oui, madame.

Il fallait que sa femme fût une bien bonne créature : si j'avais été la femme d'un pareil homme, je lui aurais fait voir du pays. Souez soumises à vos maris! Encore s'il s'était contenté de dire, Soyez douces, complaisantes, attentives, économes, je dirais : Voilà un homme qui sait vivre; et pourquoi soumises, s'il vous plaît? Quand j'épousai M. de Grancey, nous nous promîmes d'être fidèles : je n'ai pas trop gardé ma parole, ni lui la sienne; mais ni lui ni moi ne promimes d'obéir. Sommesnous donc des esclaves? N'est-ce pas assez qu'un homme, après m'avoir épousée, ait le droit de me donner une maladie de neuf mois, qui quelquefois est mortelle? N'est-ce pas assez que je mette au jour avec de très grandes douleurs, un enfant qui pourra me plaider quand il sera majeur? Ne suffit-il pas que je sois sujette tous les mois à des incommodités très désagréables pour une femme de qualité, et que, pour comble, la suppression d'une de ces douze maladies par an soit capable de me donner la mort, sans qu'on vienne me dire encore, Obéissez?

Certainement la nature ne l'a pas dit; elle nous a fait des organes différents de ceux des hommes; mais en nous rendant nécessaires les uns aux autres, elle n'a pas prétendu que l'union formât un esclavage. Je me souviens bien que Molière a dit:

#### Du côté de la berbe est la toute-puissance.

Mais voilà une plaisante raison pour que j'aie un maltrel Quoil parce qu'un homme a le menton couvert d'un vilain poil rude, qu'il est obligé de tondre de fort près, et que mon menton est né rasé, il faudra que je lui obéisse très humblement? Je sais bien qu'en général les hommes ont les muscles plus forts que les nôtres, et qu'ils peuvent donner un coup de poing mieux appliqué; j'ai bien peur que ce ne soit la l'origine de leur supériorité.

Ils prétendent avoir aussi la tête mieux organisée, et, en conséquence, ils se vantent d'être plus capables de gouverner; mais je leur montrerai des reines qui valent bien des rois. On me parlait ces jours passés d'une princesse allemande qui se lève à cinq heures du matin pour travailler à rendre ses sujets heureux, qui dirige toutes les affaires, répond à toutes les lettres, encourage tous les arts, et qui répand autant de bienfaits qu'elle a de lumières. Son courage égale ses connaissances; aussi n'a-t-elle pas été élevé dans un couvent par des imbéciles qui nous apprennent ce qu'il faut ignorer, et qui nous laissent ignorer ce qu'il faut apprendre. Pour moi, si j'avais un état à gouverner, je me sens capable d'oser suivre ce modèle. L'abbé de Châteauneuf, qui était fort poli, n'eut

garde de contredire madame la maréchale.

A propos, dit-elle, est-il vrai que Mahomet avait pour nous tant de mépris, qu'il prétendait que nous n'étions pas dignes d'entrer en paradis, et que nous ne serions admises qu'à l'entrée? En ce cas, dit l'abbé, les hommes se tiendrout toujours à la porte; mais consolez-vous, il n'y a pas un mot de vrai dans tout ce qu'on dit ici de la religion mahométanc. Nos moines ignorants et méchants nous ont bien trompés, comme le dit mon frère, qui a été douze ans ambassadeur à la Porte.

Quoi i il n'est pas vrai, monsieur, que Mahomet ait inventé la pluralité des femmes, pour mieux s'attacher les hommes? Il n'est pas vrai que nous soyons esclaves en Turquie, et qu'il nous soit défendu de prier Dieu dans une mosquée? — Pas un not de tout cela, madame; Mahomet, loin d'avoir imaginé la polygamie, l'a réprimée et restreinte. Le sage Salomon possédait sept cents épouses. Mahomet a réduit ce nombre à quatre seulement. Mesdames iront en paradis tout comme messieurs, et sans doute on y fera l'amour; mais d'une antre manière qu'on ne le fait ici; car vous sentez bien que nous ne connaissons l'amour dans ce monde que très imparfaitement.

Hélas! vous avez raison, dit la maréchale : l'homme est bien peu de chose.

Mais dites-moi, votre Mahomet a-t-il ordonné que les femmes fussent soumises à leurs maris?

Non, madame, cela ne se trouve point dans l'Alcoran.

Pourquoi donc sont-elles esclaves en Turquie? Elles ne sont point esclaves, elles ont lenrs biens, elles peuvent tester, elles peuvent demander un divorce dans l'occasion; elles vont à la mosquée à leurs heures; on les voit dans les rues avec leurs voites sur le nez, comme vous avicz votre masque il y a quelques années. Il est vrai qu'elles ne paraissent ni à l'Opéra ni à la comédie; mais c'est parce qu'il n'y en a point. Doutez-vous que si jamais dans Constantinople, qui est la patrie d'Orphée, il y avait un Opéra, les dames turques ne remplissent les premières loges?

Femmes, soyez soumises à vos maris! disait toujours la maréchale entre ses dents. Ce Paul était bion beutal

Il était un peu dur, repartit l'abbé, et il aimait fort à être le maître : il traita du haut en bas saint Pierre qui était un assez bon homme. D'ailleurs, il ne faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qu'il dit. On lui reproche d'avoir eu beau-

coup de penchant pour le jansénisme. Je me doutais bien que c'était un hérétique, dit la maréchale; et elle se remit à sa toilette.

# CONFORMEZ-VOUS AUX TEMPS.

Feu monsieur de Montampui, mon bon ami, recteur de l'Université de Paris, eut envie un jour d'aller à une représentation de Zaüre, pièce très sainte, dans laquelle l'héroîne ne donne un rendez-yous que pour se faire baptiser.

M. le recteur n'avait d'autre parti à prendre que celui d'aller en flacre de son collége à la consédie, vêtu de son labit ordinaire, comme en useut tous les honnètes gens de Paris; mais il crut, comme le père Castel, que l'univers avait les yeux sur lui, et il le crut avec d'autant plus de raison, qu'étant recteur de l'Université, il avait, suivant la force du mot, inspection sur l'univers, lequel, par conséquent, le regardait continuellement. Il sentit que l'univers apprendrait avec étonnement qu'un nommé Montampui avait été à la comédie, et que tous les siècles en seraieut seandaliés.

Montampui, ne voulant ni faire cette peine à l'univers, ni se priver de la comédie, prit le parti de se déguiser en fenume. Il avait dans une vieille armoire un ajustement de sa grand'mère, décédée du temps de la Fronde. Le voilà qui s'affuble d'un cutillon de drap rouge, et d'un manteau feuillemorte. Il couvre sa vieille tête de recteur d'une coiffure à triple étage, surmontée d'un gros nœud de rubans rose-sèche.

Une paire d'engageantes rousses et déchirées laisse paraître dans tout leur avantage ses bras carrés et velus. Notre recteur, a insi troussé, sort par une porte secrète du collége, et court à celle de la comédie.

Cette étrange figure attroupa le monde; ou eut peu de respect pour madame; elle fut tiraillée, reconnue pour un vilain homme, et menée en prison, où elle demeura jusqu'à ce qu'elle cêt avoué qu'elle était recteur de l'Université de Paris, la fille ainée de nos rois. Si M. Montampui avait eu dans la tête ce bel axiome: Conformez-vous aux temps, il n'aurait pas donné cette scène à l'univers.

Ce n'est pas la peine de recommander cette maxime aux courtisans; ils l'onttoujours fidèlement observée avec les hommes en place; servicéant tempori, comme dit Tacite. Les dames et les petitsmaltres ont toujours aussi révéré la mode, et même enchéri sur elle; ce n'est pas à ceux qui vont selon le temps, c'est à ceux que la destinée a mis à la temps, c'est à ceux que la destinée a mis à la

tête des gouvernements, que s'adresse ce petit discours.

Rois d'Angleterre, vous ne faites plus semblant de guérir des écrouelles, depuis que votre peuple s'est aperçu que vous n'étes pas médecins. La Société royale de Londres a vu clairement qu'il n'y a nul rapport physique ain letaphysique entre les prérogatives de la couronne d'Angleterre et des humeurs froides. Vous avez retranché cette cérémonie; vous vous étes conformés aux temps.

Je suis persuadé qu'il y avait de très belles lois dans Athènes sur la récolte du gland, avant que Triptolème eût enseigné aux Grecs à semer du blé; mais quand les Athéniens eurent commencé à manger du pain, et à trouver cette nourriture meilleure que l'autre, alors toutes les lois sur le gland s'abolirent d'elles-mêmes, et les archontes forent obligés d'encourager l'agriculture.

Archevêques de Naples, le temps viendra où le sang de monsieur saint Janvier ou Gennaro ne bouillira plus quand on l'approchera de sa tête. Les gentilshommes napolitains et les bourgeois en sauront assez dans quelques siècles, pour conclure que ce tour de passe-passe ne leur a pas valu un ducat; qu'il est absolument inutile à la prospérité du royaume et au bien-être des citoyens; que Dieu ne fait point de miracles à jour nommé, qu'il ne change point les lois qu'il a imposées à la nature. Quand ces notions seront descendues des nobles aux citadins, et de ceux-ci à la portion du peuple qui est capable de raison, alors on verra dans Naples ce qu'on vit dans la petite ville Egnatia, où du temps d'Horace l'encens brûlait de luimême, sans qu'on l'approchât du feu. Horace tourna le miracle en ridicule, et il ne se fit plus. C'est ainsi qu'on s'est défait du saint nombril de Jésus dans la ville de Châlons; c'est ainsi que les miracles sont partis de la moitié de l'Europe avec les reliques. Dès que la raison vient, les miracles s'en vont.

Tribunal ancien ou nouveau, qui siégez dans une grande ville irrégulière, composée de palais et de chaumières, dégoûtante et magnifique, habitée tour à tour par des sauvages, des demi-sauvages, des Welches, des Romains, des Francs, et ensin par des Français, il y a bien long-temps que vous n'avez promené dans les rues la prétendue carcasse de la bergère de Nanterre, et que Marcel et Geneviève ne se sont rencontrés sur le pont de Notre-Dame pour nous donner de la pluie et du beau temps. Vous avez su que les bons bourgeois de Paris commençaient à soupçonner que ce n'est pas une petite fille de village qui dispose des saisons; mais que le Dieu qui arrangea la matière, et qui forma les éléments, est le seul maître absolu des airs et de la terre; et bientôt Geneviève,

honorée modestement dans sa nouvelle église, ne partagera plus avec Dieu le domaine suprême de la nature.

Vous ne rendrez plus d'arrêts ni en faveur d'Aristote, ni contre l'émétique; on ne vous présentera plus de réquisitoire pour empêcher que l'inoculation ne conserve la vie de nos princes et de nos citovens: vous vous conformerez aux temps.

Les temps approchent où l'on se lassera d'envoyer de l'argent à trois cents licues de chez soi, pour posséder en sûreté dans sa patrie des prés et des vignes accordés par le souverain.

On verra qu'il n'appartient pas plus à un Italien de se mèler de ce que pense un Français, qu'il n'appartient à ce Français de prescrire à cet Italien ce qu'il doit penser. On sentira l'énorme et dangereux ridicule d'avoir dans un état un corps considérable de citoyens dépendants d'un maître étranger. Ce corps comprendra lui-mème qu'il serait plus honoré, plus cher à la nation, si, réclamant son indépendance naturelle, il cessait d'employer à ses dépens une espèce de simonie pour se rendre esclave. Il se fortilera dans cette idée sage et noble par l'exemple d'une ile voisine. Alors vous ferez servir votre influence et votre pouvoir à briser des liens dont la nation s'indigne. Vous vous conformerez aux temps.

Il est plus heau, sans doute, de les préparer que de s'y conformer; car il y a peu de mérite à se nourrir des fruits que l'arrière-saison fait naître: mais c'en est un grand de préparer sa terre, par une sage culture, à porter de bonne heure les productions dont on n'aurait eu qu'une jouissance tardive.

L'opinion gouverne le monde; mais ce sont les sages qui à la longue dirigent cette opinion.

Quand ces sages ont enfin éclairé les hommes, il ne faut pas traiter avec eux comme on usait du temps de Pierre Lombard, de Scot et de Gilbert de La Porée.

Une société insociable, étrangère dans sa patrie, composée de gens de mérite, de sots, de fanatiques, de fripons, portait d'un bout de l'univers à l'autre l'étendard d'un homme qui prétend commander de droit divin à l'univers; elle avait fabriqué dans un coin, au nom de cet homme, cent et une flèches dont elle perçait dévotement ses ennemis; elle voulut persuader que ces flèches étaient d'or, et qu'elles étaient tombées du ciel.

Pour appuyer cette opinion, elle employa une sepèce de magie. Les incrédules qui voulaient pronver que ces flèches n'étaient que de plomb, se trouvaient tout d'un coup, sans savoir comment, à trois cents, à cinq cents milles de chez eux, ou dans un château voisin, obseur et mal meublé, dont ils ne sortaient point qu'ils n'eussent signé que les cent et une sièches étaient d'un or très

Vous avez enfin purgé le pays de ces magiciens; vous avez vu de loin le temps où l'exécration publique les aurait exterminés. Non seulement vous vous êtes conformés aux temps, mais vous avez prévenu les temps.

Ne gâtez pas cette bonne œuvre, en écrasant le fanatisme d'une main, et en poursuivant la raison de l'autre

Quand vous voyez cette raison faire des progrès si prodigieux, regardez-la comme une alliée qui peut venir à votre secours, et non comme une ennemie qu'il faut attaquer. Croyez qu'à la longue elle sera plus puissante que vous; osez la chérir, et non la craindre. Conformez-vous aux temps.

# DE L'HORRIBLE DANGER

DE LA LECTURE.

Nous Joussouf-Chéribi, par la grâce de Dieu mouphti du Saint-Empire ottoman, lumière des lumières, élu entre les élus, à tous les fidèles qui ces présentes verront, sottise et bénédiction.

Comme ainsi soit que Said Effendi, ci-devant ambassadeur de la sublime Porte vers un petit état nommé Frankrom, situé entre l'Espagne et l'Italie, a rapporté parmi nous le pernicieux usage de l'imprimerie, ayant consulté sur cette nouveauté nos vénérables frères les cadis et imans de la ville impériale de Stamboul, et surtout les fakirs connus par leur zèle contre l'esprit, il a semblé bon à Mahomet et à nous de condamner, proserire, anathématiser ladite infernale invention de l'imprimerie, pour les causes ci-dessous énoncées.

4º Cette facilité de communiquer ses pensées tend évidemment à dissiper l'ignorance, qui est la gardienne et la sauve-garde des états blen policés.

2º Il est à craindre que parmi les livres apportés d'Occident, il ne s'en trouve quelques uns sur l'agriculture et sur les moyens de perfectionner les arts mécaniques, lesquels ouvrages pourraient à la longue, ce qu'à Dieu ne plaise, réveiller le génie de nos cultivateurs et de nos manufacturiers, exciter leur industrie, augmenter leurs richesses, et leur inspirer un jour quelque élévation d'âme, quelque amour du bien public, sentiments absolument opposés à la saine doctrine.

5° Il arriverait à la fin que nous aurions des livres d'histoire dégagés du merveilleux qui entretient la nation dans une heureuse stupidité. On aurait dans ces livres l'imprudence de rendre justice aux bonnes et aux mauvaises actions, et de recommander l'équité et l'amour de la patrie, ce qui est visiblement contraire aux droits de notre place.

4° Il se pourrait, dans la suite des temps, quo de misérables philosophes, sous le prétexte spécieux, mais punissable, d'éclairer les hommes, et de les rendre meilleurs, viendraient nous enseigner des vertus dangereuses dont le peuple ne doit jamais avoir de connaissance.

5º Ils pourraient, en augmentant le respect qu'ils ont pour Dieu, et en imprimant scandatensement qu'il remplit tout de sa présence, diminuer le nombre des pèlerins de la Mecque, au grand détriment du salut des ânses.

6° Il arriverait, sans doute, qu'à force de lire les auteurs occidentaux qui ont traité des maladies contagieuses, et de la manière de les prévenir, nous serions assez malheureux pour nous garantir de la peste, ce qui serait un attentat énorme contre les ordres de la Providence.

A ces causes et autres, pour l'édification des fidèles, et pour le bien de leurs âmes, nous leur défendons de jamais lire aucun livre, sous peine de damnation éternelle. Et, de peur que la tentation diabolique ne leur prenne de s'instruire, nous défendons aux pères et aux mères d'enseigner à lire à leurs enfants. Et ; pour prévenir toute contravention à notre ordonnance, nous leur défendons expressément de penser, sous les mêmes peines; enjoignons à tous les vrais croyants de dénoncer à notre officialité quiconque aurait prononcé quatre phrases liées ensemble, desquelles on pourrait inférer un sens clair et net. Ordonnons que dans toutes les conversations on ait à se servir de termes qui ne signifient rien, selon l'ancien usage de la sublime Porte.

Et pour empécher qu'il n'entre quelque pensée en contrebande dans la sacrée ville impériale, commettons spécialement le premier médecin de sa hautesse!, né dans un marais de l'Occident septentrional; lequel médecin, ayant déjà tué quatre personnes augustes de la famille ottomane, est in-

<sup>4</sup> Van-Swieten, premier médecin de l'impératrice-reine, voulut se mèter de la médecine des âmes, et ae fil donner l'emploi d'empécher les bons livres français de pénétre dans la vitle de Vienne, Personne n'eûl pu prévoir alors que Vienne donnerait vingt ans après. à l'Europe calholigne, l'exemple de la tolérance, de la liberté de la presse, de la destruction des abus de l'autoriét eccédesaitone, enfin de la réforme du cleron.

rité ecclésiasique, enfin de la réforme du clergé. Les ouvrages de Voltier étaien le principal objet de la sévérité de Van-Swieten, qui hâissif l'inoculation escore plus que la phillosophic. Cependant plusieurs personnes de la famille impériale étant mortes entre ses maius de la petite-vérole, il ne put empécher que l'inoculation ne s'introduist sons ses yeur dans le palais de Vienne, ainsi que les lumières qui ont produit une si étomante révolution. K. téressé plus que personne à prévenir toute introduction de connaissances dans le pays : lui donnons pouvoir, par ces présentes, de faire saisir toute idée qui se présenterait par écrit ou de bouche aux portes de la ville, et nous amener ladite dée pieds et poings liés, pour lui être infligé par nous tel châtiment qu'il nous plaira.

Donné dans notre palais de la stupidité, le 7 de la lune de Muharem, l'an 4443 de l'hégire.

# RESCRIT

# DE L'EMPEREUR DE LA CHINE,

A L'OCCASION DU PROJET DE PAIX PERPÉTUELLE.

Nous l'empereur de la Chine, nous sommes fait représenter, dans notre conseil d'état, les mille et une brochures qu'on débite journellement dans le renommé village de Paris, pour l'instruction de l'univers. Nous avons remarqué, avec une satisfaction impériale, qu'on imprime plus de pensées, ou façons de penser, ou expressions sans pensées, dans ledit village situé sur le petit ruisseau de la Seine, contenant environ cinq cent mille plaisants, ou gens voulant l'être, que l'on ne fabrique de porcelaines dans notre bourg de Kingtsin sur le fleuve l'aune, lequel bourg possède le double d'habitants, losquels ne sont pas la moitié si plaisants que cenx de Paris.

Nous avons lu atlentivement la brochure de notre amé Jean-Jacques, citoyen de Genève, lequel Jean-Jacques a extrait un projet de paix perpétuelle du bonze Saint-Pierre, lequel bonze Saint-Pierre l'avaitextrait d'un clerc du mandarin marquis de Rosni, duc de Sulli, excellent économe, lequel l'avait extrait du creux de son cerveau.

Nous avons été sensiblement affligé de voir que dans ledit extrait rédigé par notre amé Jean-Jacques, où l'on expose les moyens faciles de donner à l'Europe une paix perpétuelle, on avait oublié le reste de l'univers, qu'il faut toujours avoir en vue dans toutes ses brochures. Nons avons connu que la monarchie de France, qui est la première des monarchies ; l'anarchie d'Allemagne , qui est la première des anarchies ; l'Espagne , l'Angleterre , la Pologne, la Suède, qui sont, suivant leurs historiens, chacune en son genre, la première pnissance de l'univers, sont tontes requises d'accéder au traité de Jean-Jacques. Nous avons été édifié de voir que notre chère cousine l'impératrice de tonte Russie était pareillement requise de fournir son contingent. Mais grande a été notre surprise impériale, quand nous avons en vain cherché notre nom dans la liste. Nous avons jugé qu'étant si proche voisin de notre chère cousine, nous devions être nommé avec elle; que le Grand-Turc voisin de la Hongrie et de Naples, le roi de Persevoisin du Grand-Turc, le Grand-Mogol voisin du roi de Perse, ont pareillement les mêmes droits, et que ce serait faire au Japon une injustice criante de l'oublier dans la confédération générale.

Nous avons pensé de nous-même, après l'avis de notre conseil, que si le Grand-Turc attaquait la Hongrie, si la diète enropaine, ou européenne, ou enropéane, ne se trouvait pas alors en argent comptant; si, tandis que la reine de Hongries'opposerait au Turc vers Belgrade, le roi de Prusse marchait à Vienne; si les Russes pendant ce temps la attaquaient la Silésie; si les Français se jetaient alors sur les Pays-Bas, l'Angleterre sur la France, le roi de Sardaigne sur l'Italie, l'Espagne sur les Maures, ou les Maures sur l'Espagne, ces petites combinaisons pourraient déranger la paix perpétuelle.

Notre accession étant donc d'une nécessité absolue, nous avons résolu de coopérer de toutes nos forces au bien général, qui est évidemment le but de tout empereur, comme de tout seseur de brochures.

A cet effet, ayant remarqué qu'on avait oublié de nommer la ville dans laquelle les plénipotentiaires de l'univers doivent s'assembler, nous avons résolu d'en bâtir une sans délai. Nous nous sommes fait représenter le plan d'un ingénieur de sa majesté le roi de Narsingue, lequel proposa, il y a quelques années, de creuser un trou jusqu'au centre de la terre pour y faire des expériences de physique : notre intention étant de perfectionner cette idée, nous ferons percer le globe de part en part. Et comme 'les philosophes les plus éminents du village de Paris sur le ruisseau dit la Seine crojent que le noyau du globe est de verre, qu'ils l'ont écrit, et qu'ils ne l'auraient jamais écrit s'ils n'en avaient été sûrs, notre ville de la diète de l'univers sera toute de cristal, et recevra continuclement le jour par un bout ou par un autre; de sorte que la conduite des plénipotentiaires sera toujours éclairée.

Pour mieux affermir l'ouvrage de la paix perpétuelle, nous aboucherons ensemble, dans notre ville transparente notre saint-père le grand lama, notre saint-père le grand dafri, notre saint-père le mupliti, et notre saint-père le pape, qui seront tous aisément d'accord moyennant lesexhortations de quelques jésnites portugais. Nous terminerons tout d'un temps les ancieus procès de la justice ecclesiastique et de la séculière, du fisc et du peuple, des nobles et des roturiers, de l'épéc et de la robe, des maîtres et des valcts, des maris et des femmes, des auteurs et des lecteurs.

Nos plénipotentiaires enjoindront à tous les souverains de n'avoir jamais autune querelle, sous peine d'une brochure de Jean-Jacques pour la première fois, et du ban de l'univers pour la seconde.

Nous prions la république de Genève et celle de Saint-Marin de nommer conjointement avec nous le sieur Jean-Jacques pour premier président de la diète, attendu que ledit sieur ayant déjà jugé les rois et les républiques sans en être prié, il les jugera tout aussi bien quand il sera à la tête de la chambre; et notre avis est qu'il soit payé régulièrement de ses honoraires sur le produit net des actions des fermes, des billets de loterie, et de ceux de la compagnie des Indes de Paris, qui sont les meilleurs effets de l'univers. Priant le Tien qu'il ait en sa sainte garde ledit Jean-Jacques, comme aussi le sieur Volmar, la demoiselle Julie et son faux germe.

Donné à Pékin, le 4<sup>er</sup> du mois de Hi han, l'an 1898456500 de la fondation de notre monarchie.

# PLAIDOYER DE RAMPONEAU,

PRONONCÉ PAR LUI-MÊME DEVANT SES JUGES 1.

Maître Beaumot, dans ce siècle de perversité, pense-t-il que les grâces de son style séduiront ses juges, que ses plaisanteries les égaieront, que les tours insidieux de son éloquence les convaincront?

Remarquez d'abord, messieurs, avec quelle adresse maître Beaumont supprime mon nom de baptême : il m'appelle Ramponeau tout court; voulant vous insinuer par cette réticence que je ue suis pas baptisé, et qu'ainsi n'ayant pas renoncé aux pompes du démon, je peux me montrer sur le théâtre sans avoir rien à risquer; que je suis un enfant de perdition qu'on peut abandonner aux plaisirs de la multitude, sans crainte de perdre une âmo déjà perdue.

<sup>8</sup> Ramponeau, cabareller de la Courtille, vendait en 1760 de Ires mauvais via h très bon marché. La canalité y courait en foule; cette affluence extraordinaire excità la curiosité des oisits de la bonne compagnie. Ramponeau devint eclère. Il avait la complaisance de se laiser voir chez lui aux grandes dames et aux seigneurs que la curiosité y attireal. Gaudon, entrepreneur de speciacles, s'imagina qu'il ferait fortune s'il pouvait montrer. Ramponeau urs on théstre; le marché se concluit mais Ramponeau, s'apercevant qu'il lui était désavantageux, refons de tenir ses engagements. Ce procés produisit quelques facéties, ne fut point jugé, et Ramponeau fut oublié pour jamais avant la find et Jamée. S.

Je suis baptisé, messieurs, et mon nom est Genest de Ramponeau, cabaretier de la Courtille.

Vous avez tremblé, ô Gaudon ma partie! et vous, son éloquent protecteur, vous tremblez à ce nom de saint Genest, qui , ayant paru sur le théâtre de Rome, comme vous voulez me produire sur celui du Boulevart\*, ou Boulevert, fut miracu-leusement convertie njouant la comédie. Il convertit même une partie de la cour de l'empereur, si on m'a dit vrai; il reçut la couronne du martyre, si je ne me trompe. Vous me préparez, maître Beaumont, un martyre bien plus cruel; vous me criez d'une voix triomphante: Ramponeau, montrez-vous, ou pauez.

Je ne paierai point, messieurs, et je ne me montrerai point sur le théâtre. J'ai fait un marché, il est vrai; mais comme dit le fameux Grec dont j'ai entendu parler à la Courtille : «Si ce que j'ai pro-» mis est injuste, je u'ai rien promis. »

Maître Beaumont prétend que si Jean-Jacques Rousseau, citoyen de Genève, s'est fait voir marchant à quatre pattes sur le théâtre des Fossés-Saint-Germain, Genest de Ramponeau, citoyen de la Courtille, ne doit point rougir de se montrer sur ses deux pieds; mais la cour verra aisément le faux de ce sophisme.

Jean-Jacques est un hérétique, et je suis catholique; Jean-Jacques n'a comparur que par procureur, et on veut me faire comparaltre en personne; Jean-Jacques a comparu en dépit des lois, et c'est en vertu des lois qu'on veut me montrer au peuple; Jean-Jacques a été feseur de comédies, et moi je suis un honnête cabarctier. On sait ce qu'on doit à la dignité des professions. Néron voulut avilir les chevaliers romains jusqu'à les faire monter sur les théâtres; mais il n'osa y contraindre les cabarctiers.

Si la cour avait pu lire un petit livre que Jean-Jacques, indigné de sa gloire, et honteux d'avoir travaillé pour les spectacles, a lâché contre les spectacles mêmes, elle verrait que ce Rousseau préfère hautement les marchands de vin aux historiens. Il ne veut pas que dans sa patrie il y ait des comédies; mais il y veut des cabarets; il regrette ce beau jour de son enfance, où il vit tous les Génevois ivres; il souhaite que les filles dansent toutes nues au cabaret.

Nous espérons que les mœurs se perfectionneront bientôt jusqu'à parvenir à ce dernier degré de la politesse. Alors maître Beaumont lui-même sora très assidu chez moi, à la Courtille. Il ne

Ou devrait dire Boulevert, parce qu'autrefois le rempart était couvert de gazon, sur lequel on jouait à la boule; on appelait le gazon le vert; de là le mot boule-vert, terme que les Anglais out rendu exactement par Bouling-yeren. Les Parisieris croient blem prononcer en disant boulevert; le pauvre peuple dit boulevert. songera plus à me produire sur le rempart; îl sentira ce qu'on doit à un cabaretier.

Feu monseigneur le cardinal de Fleury disait que les fermiers-généraux étaient les colonnes de l'état, si cela est, nous sommes la base de ces colonnes; car sans nous plus de produit dans les aides; et sans les aides comment l'état pourrait-il aider ses alliés, et s'aider lui-même contre ses ennemis? M. Silhouette, qui a tonu le tonneau des finances moins de temps que je n'ai tenu ceux de mes vins de Brie, a voulu faire quelque peine au corps des fermiers; mais il a respecté le nôtre.

Si nous sommes nécessaires à la puissance temporelle, nous le sommes eucore plus à la spirituelle, qui est si au-dessus de l'autre. C'est chez nous que le peuple célèbre les fêtes : c'est pour nous qu'on abandonne souvent, trois jours de suite, dans les campagnes, les travaux nécessaires, mais profanes de la charrue, pour venir chez nous sauctifier les jours de salut et de miséricorde ; c'est la qu'on perd heureusement cette raison frivole, orgueilleuse, inquiète, curieuse, si contraire à la simplicité du chrétien, comme maître Beaumont lui-même est forcé d'en convenir : c'est là qu'en ruinant sa santé on fournit aux médecins de nouvelles découvertes ; c'est là que tant de filles, qui peut-être auraient langui dans la stérilité, acquièrent une fécondité heureuse qui produit taut d'enfants bien élevés, utiles à l'Église et au royaume, et qu'on voit peupler les grands chemins pour remplir le vide de nos villes dépeuplées.

Que dira maître Beaumont si je lui montre les saints rituels, où sont excommuniés les fauteurs du théâtre, c'est-à-dire les rois, les princes, les Sophocle et les Corneille? Un cabaretier, au contraire, est essentiellement de la communion des fidèles, puisque c'est chez lui que les fidèles boivent et mangent.

Les fermiers généraux eux-mêmes, quoiqu'ils fussent tous chevaliers dans la république romaiue, quoiqu'ils soieut colonnes chez nous, sont maudits dans l'Écriture: « S'il n'écoute pas l'Ésglise, qu'il soit regardé comme un paien et somme un fermier-général, sicut ethnicus et pus blicanus. » L'apôtre ne dit point qu'il soit regardé comme un cabaretier de la Courtille, il s'en donne bien degarde.

Au contraire, c'est par un cabaret, et même une cabaretière, que les premiers triomphes du saint peuple juif commencèrent. La belle Rahab, yous le savez, messieurs, tenait un cabaret à Jéricho, dans le vaste pays de Setim. Elle était zonah, du mot hébreu zun, qui signifie cabaret et rien de plus. (Et c'est ce que je tiens de M. Tellès qui vient souvent chez moi.) Elle reçut les espions du saint peuple; elle frahit pour lui sa patrie; elle fut

l'heureuse cause que les murailles de Jéricho étant tombées au bruit de la trompette et des voix des juifs, la nation chérie tua les hommes, les femmes, les filles, les onfants, les bœufs, les brebis, et les ânes.

Quelques interprètes soutiennent que Rahab était non seulement cabaretière, mais fille de joie. A Dieu ne plaise que je contredise ces grands hommes; mais si elle avait été une simple fille de joie, une fille de rempart, Salomon, prince de Juda, aurait-il daigné l'épouser? Je laisse le reste à vos sublimes réflexions.

Vous voyez, juges augustes du Boulevart et de la Courtille, quelle prééminence eut de tous les temps le cabaret sur le théâtre. Vous frémissez de l'indigne proposition de maître Beaumont, qui prétend me faire quitter la Courtille pour le rempart. J'ose plaider ma cause moi-même, parce que la où la raison est évidente l'éloquence estinutile. Si elle succombait cette raison, quelquefois mal accueillie chez les hommes, je mettrais alors ma cause entre les mains de maître Manori, célèbre dans l'univers, qui a fait imprimer des plaidoyers lus de l'univers, et l'univers entier jugerait entre Gaudon et Ramponeau.

Je vois d'ici maître Beaumont sourire; je l'entends répéter ces mots d'Horace, ce poète du Pont-Neuf que j'ai oul souvent citer.

Il aura recours même à l'Encyclopédie: l'article Cabaret dit que les lois de la police ne sont pas toujours rigourcusemeut observées dans nos maisons. Je demande justice à la cour de cette calomnie: je me joins à maître Palissot, maître Le Franc de Pompignan, et maître Fréron, coutre ce livre abominable. Je savais déjà par leurs émissaires, mes camarades ou mes pratiques, combien ce livre et leurs semblables sont pernicieux.

Une foule de citovens de tout ordre et de tont âge les lit, au lieu d'aller au cabaret : les auteurs et les lecteurs passent dans leurs cabinets une vie retirée, qui est la source de tant d'attroupements scandalcux. On étudie la géométrie, la morale, la métaphysique, et l'histoire; de là ces billets de confession qui ont troublé la France, ces convulsions qui l'ont également déshonorée, ces cris contre des contributions nécessaires au soutien de la patrie, tandis que les comédiens recueillent plus d'argent par jour aux représentations de la pièce charitable des Philosophes, que le souveverain n'en retire pour le soutien du royaume. Ces détestables livres enseignent visiblement à couper la bourse et la gorge sur le grand chemin, ce qui certes n'arrive pas à la Courtille, où nous abreuvons les gorges, et vidons les bourses loyalement. Je conclus donc à ce qu'il plaise à la cour me faire donner beaucoup d'argent par Gaudon, qui a la mauvaise foi de m'en demander en vertu de son marché; faire brûler le factum de maître Beaumont, comme attentatoire aux lois du royaume et à la religion; item, faire brûler pareillement tous les livres qui pourront, soit directement, soit indirectement, empêcher les citoyens d'aller à la Courtille, et leur procurer le plaisir honteux de la lecture.

# EXTRAIT

# DE LA GAZETTE DE LONDRES.

DU 20 PÉVRIER 1762.

Nous apprenons que nos voisins les Français sont animés autant que nous au moins de l'esprit patriotique. Plusicurs corps de ce royaume signalent leur zèle pour le roi et pour la patrie. Ils donnent leur nécessaire pour fournir des vaisseaux, et on nous apprend que les moines, qui doivent aussi aimer le roi et la patrie, donneront de leur superflu.

On assure que les bénédictins, qui possèdent environ neuf millions de livres tournois de rente dans le royaume de France, fourniront au moins neuf vaisseaux de haut bord;

Que l'abbé de Clicaux, homme très important dans l'état, puisqu'il possède, sans contredit, les meilleures vignes de Bourgogne et la plus grosse tonne, augmentera la marine d'une partie de ses futailles. Il foit bâtir actuellement un palais dont le devis est d'un million sept cent mille livres tournois, et il a déjà dépensé quatre cent mille francs à cette maison pour la gloire de Dieu: il va faire construire des vaisseaux pour la gloire du roi.

On assure que Clairvaux suivra cet exemple, quoique les vignes de Clairvaux soient très peu de chose; mais possédant quarante mille arpents de bois, il est très en état de faire construire de bons navires.

Il sera imité par les chartreux, qui voulaient nême le prévenir, attendu qu'ils mangent la meilleure marée, et qu'il est de leur intérêt que la mer soit libre. Ils ont trois millious de rente en France pour faire venir des turbots et des soles. On dit qu'ils donneront trois beaux vaisseaux de ligne.

Les prémontrés et les carmes, qui sont aussi nécessaires dans un état que les chartreux, et qui sont aussi riches qu'eux, se proposent de fournir le même contingent. Les autres moines donneront

à proportion. On est si assuré de cette oblation voloutaire de tous les moines, qu'il est évident qu'il faudrait les regarder comme ennemis de la patrie s'ils ne s'acquittaient pas de ce devoir.

Les juifs de Bordeaux se sont cotisés : des moines, qui valent bien des juifs, seront jaloux, sans doute, de maintenir la supériorité de la nouvelle loi sur l'ancienne.

Pour les frères jésuiles, on n'estime pas qu'ils doivent se saigner en cette occasion, attendu que la France va être incessamment purgée desdits frères.

## POST-SCRIPTUM.

Comme la Frauce manque un peu de gens de mer, le prieur des célestins a proposé aux abbés réguliers, prieurs, sous-prieurs, recteurs, supérieurs, qui fourniront les vaisseaux, d'envoyer leurs novices servir de mousses, et leurs profès servir de matelots. Ledit célestin a démontré, dans un beau discours, combien il est contraire à l'espeit de charité de ne songer qu'à faire son salut, quand on doit s'occuper de celui de l'état : ce discours a fait un grand effet, et tous les chapitres délibéraient encore au départ de la poste.

# RELATION

DE LA MALADIE, DE LA CONFESSION, DE LA MORT, ET DE L'APPARITION DU JÉSUITE BERTIER \*.

Ce fut le 42 octobre 4759, que frère Bertier alla pour son malheur de Paris à Versailles avec frère Coutu, qui l'accompagne ordinairement. Bertier avait mis dans la voiture quelques exemplaires du Journal de Trévoux, pour les présenter à ses protecteurs et protectrices; comme à la femme de chambre de madame la nourrice, à un officier de bouche, à un des garçons apothicaires du roi, et à plusieurs autres seigneurs qui font cas des talents. Bertier sentit en chemin quelques nausées, sa tête s'appesantit : il eut de fréquents bâilles ments. Je ne sais ce que j'ai, dit-il à Coutu, je n'ai jamais tant bâillé. Mon révérend père, répondit frère Coutu, ce n'est qu'un rendu. Comment ! que voulez-vous dire avec votre rendu? dit frère Bertier. C'est, dit frère Coutu, que je bâille aussi, et je ne sais pourquoi, car je n'ai rien lu de la jour-

<sup>4</sup> Prère Bertier n'est mort qu'en décembre 1782; la était retire à Bourges, et le clergé venait de lui donner une pension, pour le remercier d'avoir fait à la religion des ememis de tons les Français qui so distinguaient dans les leitres par leurs con missances ou par leurs talents. K. née, et vous ne m'avez point parlé depuis que je suis en route avec vous. Frère Coutu, en disant ces mots, bâilla plus que jamais. Bertier répliqua par des bâillements qui ne finissaient point. Le cocher se retourna, et les voyant ainsi bâiller, se mit à bâiller aussi : le mal gagna tous les passants; on bâilla dans toutes les maisons voisines : tant la seule présence d'un savant a quelquefois d'influence sur les hommes!

Cependant une petite sueur froide s'empara de Bertier. Je ne sais ce que j'ai, dit-il, je me sens à la glace. Je le crois bien, dit le frère compagnon. Comment, your le crovez bien ! dit Bertier : qu'entendez-vous par là? C'est que je suis gelé aussi, dit Coutu. Jc m'endors, dit Bertier. Je n'en suis pas surpris, dit l'autre. Pourquoi cela? dit Bertier. C'est que je m'endors aussi, dit le compagnon. Les voilà saisis tous deux d'une affection soporifique et léthargique, et en cet état ils s'arrêtèrent devant la porte des coches de Versailles. Le cocher, en leur ouvrant la portière, voulut les tirer de ce profond sommeil; il n'en put venir à bout; on appela du secours. Le compagnon, qui était plus robuste que frère Bertier, donna enfin quelques signes de vie; mais Bertier était plus froid que jamais. Quelques médecins de la cour, qui revenaient de dîner, passèrent auprès de la chaise; on les pria de donner un coup d'æil au malade : l'un d'eux lui ayant tâté le pouls s'en alla, en disant qu'il ne se mélait plus de médecine depuis qu'il était à la cour. Un autre, l'ayant considéré plus attentivement, déclara que le mal venait de la vésicule du fiel qui était toujours trop pleine : un troisième assura que le tout provenait de la cervelle qui était trop vide.

Pendant qu'ils raisonnaient, le patient empirait, les convulsions commençaient à donner des signes funestes, et déjà les trois doigts dont on tient la plume étaient tout retirés, lorsqu'un médecin principal qui avait étudié sons Mead et sous Boerhaave, et qui en savait plus que les autres, ouvrit la bouche de Bertier avec un biberon, et ayant attentivement réfléchi sur l'odeur qui s'en exhalait, prononça qu'il était empoisonné.

A ce mot tout le monde se récria. Oui, messieurs, continua-t-il, il est empoisonné; il n'y a qu'à tâter sa peau, pour voir que les exhalaisons d'un poison froid se sont insinuées par les pores; et je maintiens que ce poison est pire qu'un mélange de cigaë, d'elibore noire, d'opium, de so-lanum, et de jusquiame. Cocher, n'auriez-vous point mis dans votre voiture quelque paquet pour nos apothicaires? Non, monsieur, répondit le cocher; voilà l'unique ballot que j'y ai placé par ordre du révérend père : alors il fouilla dans le coffre, et en tira deux douzaines d'exemplaires du

Journal de Trévoux. Eh bien! messieurs, avaisie tort? dit ce grand médecin.

Tous les assistants admirèrent sa prodigieuse sagacité; chacun reconnut l'origine du mal : on brûla sur-le-champ sous le nez du patient le paquet pernicieux; et les particules pesantes s'étant atténuées par l'action du feu, Bertier fut un peu soulagé; mais comme le mal avait fait de grands progrès, et que la tête était attaquée, le danger subsistait toujours. Le médecin imagina de lui faire avaler une page de l'Encuclopédie dans du vin blanc, pour remettre en mouvement les humeurs de la bile épaissie : il en résulta une évacuation copieuse; mais la tête était toujours horriblement pesante, les vertiges continuaient, le peu de paroles qu'il pouvait articuler n'avaient aucun sens : il resta deux heures dans cet état, après quoi on fut obligé de le faire confesser.

Deux prêtres se promenaient alors dans la rue des Récollets: on s'adressa à eux. Le premier refusa: le ne veux point, dit-il, me charger de l'âme d'un jésuite, cela est trop seabreux: je ne veux avoir à faire à ces gens-là, ni pour les affaires de comonde, ni pour celles de l'autre: confessera un jésuite qui voudra, ce ne sera pas moi. Le second ne fut pas si difficile. J'entreprendrai cette opération. dit-il; on peut tirer parti de tout.

Aussitôt îl fut conduit dans la chambre où le malade venait d'être transporté; et comme Bertier ne pouvait encore parler distinctement, le confesseur prit le parti de l'interroger. Mon révérend père, lui dit-il, croyez-vous en Dieu? Voilà une étrange question, dit Bertier. Pas si étrange, dit l'autre : il y a croire et croire : pour s'assurer de croire comme il faut, il est nécessaire d'aimer Dieu et son prochain : les aimez-vous sincère-rement? le distingue, dit Bertier. Point de distinction, s'il vous plaît, reprit le confessant; point d'absolution si vous ne commencez par ces deux devoirs. El bien l oui, dit le confessé, puisque vous m'y forcez, J'aime Dieu, et le prochain comme ice peux.

N'avez-vous point lu souvent de mauvais livres? dit le confessant. Qu'entendez-vous par mauvais livres? dit le confessé. Le n'entends pas, dit le confessant, les livres simplement ennuyeux, comme l'litsoire romaine des frères Catrou et Rouillé, et vos tragédies de colléges, et vos livres intitutés des Belles-Lettres, et la Louisiade de votre Lemoine, et les vers de votre Duerceau sur la ravigotte, et ses nobles stances sur le messager du Mais, et le remerciement au duc du Maine pour des pâtés, et votre Pensez-y bien, et toutes les finesses du bel-esprit monacal; j'entends les imaginations de frère Bougeant, condamnées par le parlement et par l'archevêque de Paris; j'en-

tends les gentillesses de frère Berruyer, qui a changé l'ancien et le nouveau Testament en uu roman de ruelle dans le goût de Clélie, si justement flétri à Rome et en France; j'entends la théologie de frère Busembaum et de frère Lacroix\*, qui ont si hautement renchéri sur tout ce qu'avaient écrit frère Guignard, et frère Gueret, et frère Garnet, et frère Oldcorn, et tant d'autres; j'entends frère Jouvency, qui compare finement le président de Harlai à Pilate, le parlement aux Juifs, et frère Guignard à Jésus-Christ, parce qu'un citoyen trop emporté, mais pénétré d'une juste horreur contre un professeur du parricide, s'avisa de cracher au visage de frère Guinard, assassin de Henri Iv, dans le temps que ce monstre impénitent refusait de demander pardon au roi et à la justice ; j'entends ensin cette foule innombrable de vos casuistes, que l'éloquent Pascal a trop épargnés, et surtout votre Sanchez, qui, dans son livre de matrimonio, a fait un recueil de tout ce que l'Arctin et le Portier des Chartreux auraient tremblé de dire b. Pour peu que vous ayez fait de telles lectures, vous êtes en grand danger de votre salut.

Je distingue, répondit l'interrogé. Point de distinction, encore une fois, reprit l'interrogeant. Avez-vous lu tous ces livres? oui, ou non. Monsicur, dit Bertier, je suis en droit de tout lire, attendu le poste éminent que j'occupe dans la Compagnie. Ell quel est douc ce grand poste? dit le confessant. Eli bien! répondit Bertier, c'est moi, adm que vous le sachiez, qui suis l'auteur du Journal de Trévoux.

Quoi le'est vous qui êtes l'auteur do ce livre qui damne tant de monde? — Monsieur, monsieur, mon livre ne damne personne; dans quel péché pourrait-il faire tomber, s'il vous plait? Ahl rère, dit le confessant, ne savez-vous pas que quiconque appelle son frère Raca est coupable de la géhenne du feu? or vous avez le malbeur de faire venir à quiconque vous lit la teutation prochaine de vous nommer Raca: combien ai-je vu

Ces denx honnêtes jésuites disent, dans ce hoau livre réinpriné depuis peu, qu'un citoyre, procert par un prince, ne peut être assassiné légitimement que dans le territoire du prince; mais qu'un prince, procert par le pape, peut être assassiné dans loute la terre, parce que le pape est souverain de la terre; qu'un homme chargé de luc run excommunié peut donner cette commission à un autre; que c'est un acte de charité d'accepter cette commission, etc. pages 101, 102, 103.

b Ce free Sanchez examine Utrum famina que mondum seminati, possit virili membro extracto, se tocibius ad seminadum provocare 7 Llb. 12. disp. XVII. 128, Semen ubi famina effudit, an tenadur alter effundere, sise inter sucores, sice inter fornicantes? Utrum liceat intra vas prepoterum, aut in os femina, membrum intromitiere, animo consummandi intra vas legitimum, etc. Llb. 13. disp. minaton jusquè examiner sérieucuccul. An est possible ricemes, emiserit in copitatione cum Spiritu Sancto? Lib. 11. disp. XII, 12. It it inten pour Taligmative. d'honnêtes gens qui, ayant lu seulement deux ou trois pages de votre livre, le jetaient au feu, transportés de colère! Quel impertinent auteur! disaient-ils; l'ignorant | le butor | le cuistre | le cheval l cela ne finissait point : l'esprit de charitó était totalemeut éteint en eux, et ils étaient évidemment en risque de leur salut. Jugez de combien de maux vous avez été cause ! Il y a peut-être près de cinquante personnes qui vous lisent, et ce sont cinquante âmes que vous mettez en péril tous les mois. Ce qui excite surtout la colère parmi les fidèles, c'est cette confiance avec laquelle vous décidez de tout ce que vous n'entendez point. Ce vice prend visiblement sa source dans deux péchés mortels : l'un est l'orgueil, et l'autre l'avarice. N'est-il pas vrai que vous faites votro livre pour do l'argent, et que vous êtes atteint de la superbe, quand vous critiquez mal à propos l'abbé Velli, et l'abbé Coyer, et l'abbé d'Olivet, et tous nos bons auteurs? Je ne puis vous donner l'absolution, que vous n'ayez fait un ferme propos de ne travailler de votre vie au Journal de Tré-

Frère Bertier ne savait que répondre; sa tête n'était pas bien libre, et il tenait furieusement à ses deux péchés favoris. Eh quoi! vous hésitez, dit le confessant; songez que dans peu d'heures tout va finir pour vous : peut-on chérir encore ses passions, quand il faut renoncer pour jamais à les satisfaire? Vous demandera-t-on au jour du jugement si vous avez réussi ou non à faire le Journal de Trévoux? Est-ce pour cela que vous êtes né? est-ce pour nous ennuyer que vous avez fait vœu de chasteté, d'humilité et d'obéissance? Arbre séché, arbre rabougri, qui allez être réduit en cendres, profitez du moment qui vous reste; portez encore des fruits de pénitence; détestez surtout l'esprit de calomnie qui vous a possédé jusqu'à présent; tâchez d'avoir autant de religion que ceux que vous accusez d'être sans religion. Sachez, frère Bertier, que la piété et la vertu ne consistent pas à croire que votre François Xavier . ayant laissé tomber son crucifix dans la mor, un cancre vint humblement le lui rapporter. On peut être honnêto homme, et douter que le même Xavier ait été en deux endroits à la fois; vos livres peuvent le dire; mais mon frère, il est permis de ne rien croire de ce qui est dans vos livres.

A propos, frère, n'auriez-vous point écrit à fre Malagrida et complices? Vraiment j'oubliais cette peccadille: vous croyez donc que parce qu'il n'en coûta autrefois qu'une deut à Henri IV, et qu'il n'en coûte aujourd'hui qu'un bras au roi de Portugal, vous pourrez vous sauver avec la di-

<sup>&</sup>quot; Miracles rapportés dans la Vie de saint François Kavier

rection d'intention? vous pensez que ce sont là des péchés véniels, et pourvu que le Journal de Trévoux se débite, vous vous souciez peu du reste.

Je distinguc, monsieur, dit Bertier. Encore des distinctions! dit le confessant : eh bien ! moi ! je ne distingue point, et je vous refuse net l'absolution.

Comme il disait ces mots, arrive frère Coutuen hâte, tout courant, tout essoufflé, tout suant, tout haletant, tout puant; il s'était informé de celui qui avait l'honneur de confesser son révérend père. Arrètez, arrètez, cria-t-il, point de sacrements, mon cher révérend père, point de sacrements, jo vous en conjure, mon cher révérend père Bertier, mourez sans sacrements; c'est l'auteur des Nouvelles ecclésiastiques avec qui vous êtes, e'est le renard qui se confesse au loup: vous êtes perdu si vous avez dit la vérité.

L'étonnement, la honte, la douleur, la colère, la rage, ranimèrent alors un moment les esprits du patient. Yous l'auteur des Nouvelles ecclésiastiques! s'écria-t-il; et vous avez attrapé un jésuite l Oui, mon ami, répondit le confessant avec un sourire amer. Rends-moi ma confession, coquin, dit Bertier; rends-moi ma confession tout à l'heure. Ah l c'est donc toi, l'ennemi de Dieu, des rois et même des jésuites; c'est toi qui viens abuser de l'état où je suis : traître, que n'es-tu en apoplexie, et que ne puis-ie te donner l'extrêmeonction! Tu crois done être moins ennuyeux et moins fanatique que moi? Oui, j'ai écrit des sottises, j'en eonviens; je me suis rendu méprisable et haïssable, je l'avoue : mais toi, n'es-tu pas le plus bas et le plus exécrable de tous les barbouilleurs de papier à qui la démence a mis la plume à la main? Dis-moi donc si ton histoire des convulsions ne vaut pas bien nos Lettres édifiantes et curieuses? Nous voulons dominer partout, je le confesse; et toj tu voudrais tout brouiller : nous voudrions séduire toutes les puissances; et toi tu voudrais exeiter la sédition contre elles. La justice a fait brûler nos livres, d'accord; mais n'a-t-elle pas fait aussi brûler les tiens? Nous sommes tous en prison dans le Portugal, il est vrai; mais la police ne t'a-t-elle pas poursuivi cent fois, toi et tes compliees? Si j'ai eu la bêtise d'écrire contre des hommes éclairés qui dédaignaient jusque-là de m'écraser, n'as-tu pas eu la même impertinence? ne nous tourne-t-on pas tous deux également en ridicule? et ne devons-nous pas avouer que dans ce siècle, l'égoût des siècles, nous sommes tous denx les plus vils insectes de tous les insectes qui bourdonnent au milieu de la fange de ce bourbier? Voilà ce que la force de la vérité arrachait de la bouche de frère Bertier ; il parlait comme un in-

spiré; ses yeux, remplis d'un feu sombre, roulaient avec égarement; sa bouche se trodait, l'éeume la couvrait, son corps se roidissait, son cœur
palpitait: bientôt une défaillance générale succéda
à ces convulsions; et dans cette défaillance il serra
tendrement la main de frère Coutu. J'avoue, ditil, qu'il y a bien des pauvretés dans mon Journal
de Trévoux; mais il faut excuser la failbesse humainc. Ahl mon révérend père, vous êtes un saint,
dit frère Coutu; vous êtes le premier auteur qui
ait jamais avoué qu'il était ennuyeux: allez, mourez en paix, moquez-vous des Nouvelles ecclésiastiques; mourez, mon révérend père, et soyez sûr
que vous ferez des miracles.

Ainsi passa de cette vie à l'autre frère Bertier, le 42 octobre, à einq heures et demie du soir.

APPARÎTION DE PRÊRE BERTIER A FRÊRE GARASSISE, CONTINUATEUR DU JOURNAL DE TRÉVOUX.

Le 14 octobre, moi frère Ignace Garassise, petit-neveu de frère Garasse, sur les deux heures après minuit, étant éveillé, j'eus une vision, et voiei venir à moi le fantôme de frère Bertier, dont il me prit le plus long, et le plus terrible bâillement que j'eusse jamais éprouvé. Vous êtes donc mort, lui dis-je, mon révérend père? Il me fit en bâillant un signe de tête qui voulait dire oui. Tant mieux, lui dis-je, car sans doute votre révérence est au nombre des saints : vous devez occuper une des premières places. Quel plaisir de vous voir dans le ciel avec tous nos frères, passés, présents, et futurs! N'est-il pas vrai que eela fait environ quatre millions de têtes à auréole depuis la fondation de notre Compagnie jusqu'à nos jours? Je ne crois pas qu'il s'en trouve autant ehez les pères de l'Oratoire. Parlez, mon révérend père, ne bâillez plus, et dites-moi des nouvelles de vos joies.

O mon fils! dit frère Bertier d'une voix lugubre, que vous êtes dans l'erreur! hélas! le paradis ouvert à Philagie est fermé pour nos pères! Est-il possible? fis-je. Oui, fit-il; gardez-vous des viecs pernieieux qui nous damnent; et surtout, quand vous travaillerez au Journal de Trévoux, ne m'imitez pas; ne soyez ni calomniateur, ni mauvais raisonneur, ni surtout ennuyeux, comme j'ai eu le malheur de l'être, ce qui est de tous les pèchés le plus impardonnable.

Je fus saisi d'une sainte horreur à ce terrible propos de frère Bertier. Vous êtes done damné? m'écriai-je. Non, fit-il; je me suis heureusement repenti au dernier moment, je suis en purgatoire pour trois cent trente-trois mille trois cent trentetrois ans, trois mois, trois semaines et trois jours, et je n'en serai tire que quand il se trouvera quelqu'un de nos frères qui sera humble, pacifique, qui ne desirera point d'aller à la cour, qui ne calomniera personne anprès des princes, qui ne se mèlera point des affaires du monde; qui, lorsqu'il fera des livres, ne fera bâiller personne, et qui m'appliquera tous ses mérites.

Ah! frère, lui dis-je, votre purgatoire durera long-temps. Ehl dites-moi, je vous prie, quelle est votre pénitence dans ce purgatoire? Je suis obligé, dit-il, de faire tous les matins le chocolat d'un janséniste; on me fait lire pendant le dîner à haute voix une Lettre provinciale, et le reste du temps on m'occupe à raccommoder les chemises des religieuses de Port-Royal. Vous me faites trembler! lui dis-je : que sont donc devenns nos pères pour qui j'avais une si grande vénération? où est le révérend père Letellier, ce chef, cet apôtre de l'Église gallicane? Il est damné sans miséricorde, me répondit frère Bertier, et il le méritait bien : il avait trompé son roi ; il avait allumé le flambeau de la discorde, supposé des lettres d'évêques, et persécuté de la manière la plus lâche et la plus emportée le plus digne archevêque que jamais ait eu la capitale de la France ; il a été condamné irrémissiblement comme faussaire, calomniateur et perturbateur du repos public : c'est lui surtout qui nous a perdus, c'est lui qui a redoublé en nous cette manie qui nous fait aller en enfer par centaines et par milliers. Nous crûmes, parce que frère Letellier avait du crédit, que nous devions tons en avoir; nous nous imaginâmes, parce qu'il avait trompé son pénitent, que nous devions tromper tous les nôtres; nous crûmes, parce qu'nn de ses livres avait été condamné à Rome, que nous ne devions faire que des livres qui dussent aussi être condamnés; et enfin, nous avons fait le Journal de Trévoux.

Tandis qu'il me parlait, je me tournais sur le côté gauche, puis sur le côté droit, puis je me mettais sur mon séant, puis je m'écriai : O mon cher purgatorien! que faut-il faire pour éviter l'état où vous étes? quel est le péché qui est le plus à craindre?

Bertier alors ourrit la bouche, et dit: En passant auprès de l'enfer pour aller en purgatoire, on me fit entrer dans la caverne des sept péchés capitaux, qui est à gauche du vestibule: je m'adressai d'abord à la Lourre; c'était une grosse dondon fraîche et appétissante; elle était couchée sur nn lit de roses, ayant le livre de Sanchez à ses pieds, et un jeune abbé à ses côtés; je lui dis: Madame, ce n'est pas vous apparemment qui damnez nos jésnites? Non, dit-elle, je n'ai pas cet honneur; j'ai, à la vérité, un petit frère qui s'était emparé de l'abbé Desfontaines, et de quelques autres de son espèce, tandis qu'ils portaient l'habit; mais, en général, je ne me mèle pas de vos afc

faires : la volupté n'est pas faite pour tout le monde. L'Avarice était dans un coin, pesant de l'herbe du Paraguai contre de l'or. Est-ce vous , madame, qui avez le plus de crédit chez nous? - Non , mon révérend père, je damne sculement quelques uns de vos pères procureurs. Serait-ce vous? dis-je à la Colère. - Adressez-vous à d'autres, je suis passagère, j'entre dans tous les cœurs; mais je n'y demeure pas; mes sœurs prennent bientôt la place. Je me tonrnai alors vers la Gourmandise qui était à table. Pour vous, madame, lui dis-je, je sais bien, grâce à notre frère cuisinier, que ce n'est pas vous qui perdez nos âmes. Elle avait la bouche pleine, et ne put me répondre; mais elle me fit signe en branlant la tête, que nous n'étions pas dignes d'elle.

La Paresse reposait snr nn canapé, à moitié endormie; je ne voulus pas l'éveiller; je me doutais bien de l'aversion qu'elle a pour des gens qui, comme nous, courent par tout le monde.

J'aperçus l'Envie dans un coin, qui rongeait les cœurs de trois ou quatre poètes, de quelques prédicateurs, et de cent feseurs de brochures. Yous avez bien la mine, lni dis-je, d'avoir grande part à nos péchés. Ah! dit-elle, mon révérend père, vous êtes trop bon : comment des gens qui out si bonne opinion d'eux-mêmes, pourraient-ils avoir recours à une pauvre malheureuse comme moi, qui n'ai que la peau sur les os? Adressez-vous à monsieur mon père.

En effet, son père était auprès d'elle dans une chaise à bras, vêtu d'un habit fourré d'hermine, la tête hante, le regard dédaigneux, les joues rouges, pleines et pendantes; je reconnus l'Orgueil : je me prosternai ; c'était le seul être à qui je pusse rendre ce devoir. Pardon, mon père, lui dis-je, si je ne me suis pas d'abord adressé à vous; je vous ai toujours eu dans mon cœur : oui, c'est vous qui nous gouvernez tous. Le plus ridicule écrivain, fût-ce l'auteur de l'Année littéraire, est inspiré par vous : ô magnifique diable! c'est vous qui régnez sur le mandarin et sur le colporteur, sur le grand-lama et sur le capucin, sur la sultane et sur la bourgeoise; mais nos pères sont vos premiers favoris : votre divinité éclate en nous à travers les voiles de la politique ; j'ai toujours été le plus fier de vos disciples, et je sens même que je vous aime encore. Il répondit à mon hymne par un sourire de protection, et aussitôt je fus tradnit en purgatoire.

Ici finit la vision de frère Garassise; il renonça au Journal de Trévoux, passa à Lisbonne, où il eut de longues conférences avec frère Malagrida, et ensuite alla au Paraguai.

On donnera incessamment au public la relation de ces deux voyages de frère Garassise.

## RELATION

DU YOTAGE DE PRÈRE GABASSISE, NETEU DE PRÈRE G'RASSE, SUCCESSEUR DE PRÈRE BERTIER, ET CE QUI S'ENSUIT, EN ATTENDANT CE QUI S'ENSUIVEA.

L'an de notre salut 1760, le 14 janvier, arriva de Lisbonne à Paris frère Garassise, en poste sur ses fesses, et mit pied à terre au collége de Clermont, dit par abus, de Louis-le-Grand, et on sonna la cloche, et le R. P. provincial assembla son conseil, composé du R. P. spirituel, du R. P. recteur, du R. P. principal, de trois R. P. assistants, et du R. P. Croust, confesseur en cour.

Et frère Garassise rendit compte en ces termes du succès de son voyage devant cette vénérable assemblée:

Au nom de saint Ignace. En arrivant de nuit à la ville de Lisbonne pour le service de la compagnie, voici que le ciel s'entr'ouvrit, et que deux saints de notre ordre en descendirent, lesquels saints je ne pus reconnaître, attendu l'énorme quantité que nous en possédons, et ils avaient les yeux plus perçants, et les oreilles plus longues, et les mains plus crochues que les autres hommes: et l'un d'eux me dit : Garassise, neveu de Garasse, cours à la prison des Lions, où est renfermé frère Malagrida, et tu lui parleras, et il te dira les choses; et je lui dis : Comment voulez-vous que j'aille à la prison des Lions, et que frère Malagrida me dise les choses, puisque je n'ai pas les clefs, et que la prison des Lions est gardée par la sainte Hermandad? Et le saint me répondit: Nous seronc 'avec toi, et les portes s'ouvriront; et je répondis aux deux saints: Pourquoi n'y avez-vous pas été vous-mêmes, et pourquoi n'avez-vous pas tiré frère Malagrida de la prison des Lions? Et l'un d'eux me dit: Tu es bien curieux; ne sais-tu pas que les saints ne peuvent pas tout faire? Obéis, et marche.

J'obéis, et je marchai; et voici les portes de la prison s'ouvrirent : je me prosternai devant frère Malagrida; je baisai ses chaînes; je lui dis : Pourquoi êtes-vous cic? Il me répondit : Pour faire mon salut. Serez-vons pendu? fis-je. Je n'en sais rien, fit-il. Les méchants ont prévalu contre vous, ajoutai-je. Saint Ignace soit béni, ajouta-t-il. Vous êtes venu ici pour accomplir l'œuvre; prenez ce que je vais vous donner; portez-le à ceux qui vous ont envoyé, et qu'il soit conservé soigneusement pour servir au besoin.

Alors il tira d'entre les plis de sa robe un coutelet que la sainte Hermandad n'avait jamais pu découvrir, et il le mit entre mes mains, et je lui dis: Frère, d'où vous vient ce beau petit coutelet?

Puis, levant les yeux au ciel avec des soupirs, il dit : Ce saint instrument a loujours été dans notre ordre; je le tiens de frère Lacroix, qui le tenait 
de frère Lessius, qui le tenait de frère Mariana, qui 
le tenait de frère Busembaum, qui le tenait des 
frères Oldorn et Garnet, qui le tenaient des frères 
Guignard et Gueret, qui le tenaient des frères 
Curémon et Campion, qui le tenaient de frère Matthieu, 
courrier de la Ligue: c'est une des plus saintes 
reliques que nous ayons; et quiconque de nous 
aura le bonheur de le posséder court fortune d'être 
pendu, et d'aller en paradis.

Je pris humblement la relique, et la mis dans ma culotte, et je m'écriai : O frère l' comment se peut-il qu'avec une si puissante relique, vous ayet fait si peu de miracles? Et alors il me dit : Voici je te confie tous les secrets de la sainte entreprise, et ils sont dans ce paquet cacheté, et tu porteras ce paquet cacheté au provincial de la province, afin que tout soit accompli.

Et alors frère Garassise mit humblement sur la table le paquet cacheté, et on ouvrit ce paquet, et on y lut ces choses.

Comment les frères jésuites avaient fait révolter pour la cause de Dieu la horde du Saint-Sacrement contre leur roi légitime.

Comment les frères jésuites avaient excité une sédition dans le Brésil, pour rétablir l'union et la paix.

Comment les frères jésuites avaient pris leurs mesures pour envoyer le roi de Portugal rendre compte à Dieu de ses actions.

Comment les frères jésuites ont été chassés de Portugal par les lois humaines contre les lois divines.

Comment les frères Malagrida, Mathos et Alexandre, n'ont pas encore reçu la couronne du martyre, que tout le monde leur souhaite.

Le R. P. provincial ayant fait lecture du contenu de tous ces articles, et l'assemblée avant délibéré sur cette affaire, le R. P. procureur se leva et dit : Voici s'amuser à choses de néant, et qui ne sont d'aucun rapport; quand ce couteau, que je révère comme je le dois, ferait encore de nouveaux miracles, cela ne nous donnerait pas de quoi vivre ; quand on aura pendu frère Malagrida, frère Mathos, et frère Alexandre, nous n'y gagnerons pas un écu; nous avons perdu la moitié de nos écoliers; nos livres ne se débitent plus; nous sommes hais et méprisés; le grand Bertier est mort; les libraires ne nous donnent plus d'argent, et nous n'avons plus personne parmi nous capable de travailler au Journal de Trévoux. Berruyer en était digne; mais la mort nous a privés de ce grand

---

homme. Griffet pourrait nous aider; mais il est occupé à rallonger l'Histoire de frère Daniel; et quoiqu'il ne soit pas plus instruit que frère Daniel des lois du royaume, des droits des différents corps, des libertés de l'Église gallicane, de l'ancienne chevalerie, des états du royaume, et des anciens parlements, cependant il écrit toujours à bon compte, et ne peut se résoudre à continuer notre Journal. Quel parti prendrons-nous, mes révérends pères? Le R. P. spirituel se leva, et proféra ces naroles :

Il nous faut de l'argent; affermons le Journal de Trévoux à quelque serviteur de Dieu conuu dans Paris. Un des assistants dit : Je propose le célèbre Abraham Chaumeix; mais on couclut à la pluralité des voix qu'on ne pouvait se fier à cet homme, attendu qu'il avait changé trop souvent de profession; s'étant fait de vinaigrier voiturier, de voiturier colporteur, de colporteur jécsuite, de jésuite maître d'école, de maître d'école convulsionnaire, et qu'il avait fini par se faire crucifier le 2 mars 4750, dans la rue Saint-Denis, vis-à-vis Saint-Leu, au second étage; qu'enfin il n'y avait pas moyen de confier un fardeau aussi important que le Journal de Trévoux à un écrivain de cette trempe, quelque grand homme qu'il fût d'ail-

Le R. P. Croust ouvrit son avis en ces termes: Pax Christi, shelm; puisque vous ne pouvez faire votre chien de Journat de Trèvoux en français, je vous conseille de le faire en allemand; on ne vous entendra pas plus qu'on ne vous entendait auparavant; et en outre, la langue allemande est bien plus propre aux injures que votre fichue langue franque trop efféminée: l'assemblée rit, et Croust jura Dieu eu allemand.

Comme l'assemblée était en ces détresses, entra brusquement maître Aliboron, dit Fréron, de l'académie d'Angers. Mes révérends pères, dit-il, je sais quelle est votre peine ; j'ai été jésuite , et vous m'avez chassé; je ne suis qu'une cruche de votre poterie que vous avez cassée; mais servabit odorem testa diu, comme dit saint Matthieu; je suis plus ignorant, plus impudent, plus menteur que jamais; faites-moi fermier du Journal de Trévoux, et je vous paierai comme je pourrai. Mon ami, dit Croust, vous avez, il est vrai, de grandes qualités; mais il est dit, dans Cicéron : Ne donnez pas le pain des enfauts de la maison aux chiens; et dans un autre endroit, dont je ne me souviens pas, il dit : Je suis venu pour sauver mes loups de la deut de mes brebis. Allez, maltre, vous gagnez assez à hurler et à aboyer dans votre trou, tirez.

Frère Garassise, qui n'avait point encore parlé, se leva, et dit: Mes révérends pères, il n'est pas juste en effet qu'un apostat soit préféré aux en-

fauts de la maison; j'ai été choisi par frère Bertier, d'ennuyeuse mémoire; il m'a remis en bâillant l'emploi de journaliste: je ne l'ai quitté que pour m'acquitter de la commission sainte que j'avais auprès de frère Malagrida; je travaillerai au Journal de Trévoux jusqu'au temps où je pourrai aller exécuter vos ordres au Paraguai. Je vous ai apporté le coutelet de frère Malagrida; j'ai la plume de Bertier, je possède la fadeur de Catrou, les antithèses de Porée, la sécheresse de Daniel; je demande ce qui m'est dù pour prix de mes services.

A ces mots, l'assemblée lui décerna le Journal tout d'une voix; il écrivit, et l'on bâilla plus que jamais dans Paris.

N. B. On a mis sous presse le contenu du procès des frères Malagrida, Mathos, et Alexandre, et le journal de tout ce qui s'est passé au Paraguai depuis cinq ans, envoyé par le gouverneur du Brésil à la cour de Lisbonne; ce sont deux pièces authentiques, par lesquelles on finira ces relations, qui composeront un volume utile et édifant; on pourra même y ajouter quelques remarques pour l'avantage du prochain.

## LETTRE

# DE CHARLES GOUJU A SES FRÈRES.

Je conjure, non seulement mes chers compatriotes, mais aussi tous mes chers frères les Allemands, les Anglais, et même les Italiens, de vouloir bien considérer avec moi, pour leur édification, ce qui se passe aujourd'hui au sujet des révérends pères jésuites.

Je suis cousin de M. Casot, et allié de M. Lyonci, que le révérend père Lavalette, préfet apostolique du commerce, a ruinés de fond en comble. Dieu fasse miséricorde à son préfet! Mais je demande à tout homme qui fait usage de sa raison, s'il est possible que le révérend père Lavalette, ayant fait deux années de théologie, ait eru à la religion chrétienne, quand, après avoir fait vœu de pauvreté, et après avoir lu l'Évangile, il a fait un commerce de plus de six millions. Est-il dans la nature humaine qu'un théologien qui croît la religion se damne de gaieté de cœur, en fesant ce que sa religion et ses vœux réprouvent à si haute voix ?

Qu'un fidèle, entrainé par une passion violente, commette un crime passager, et qu'il s'en repente, c'est le propre de notre nature; mais quand les maîtres en Israèl nous volent, en nous préchant et en nous confessant; quand ils persistent dans cette manœuvre des années entières, je vous demande, mes chers frères, s'il est possible qu'ils soient toujours persuadés, et toujours trompeurs; qu'ils pensent réellement tenir Dieu dans leurs mains, à la messe, lorsqu'ils nons pillent au sortir de la sainte table.

Il est avéré, par les dépositions des conjurés de Lisbonne, que les jésuites, leurs confesseurs, les assurèrent qu'ils pouvaient en sûreté de conscience assassiner le roi. Je n'examine point quelle vengeance animait les conjurés; je demande simplement s'il est possible que ceux qui se servaient d'un sacrement pour inspirer le parricide crussent à ce socrement.

Je passe de ces grands erimes à des iniquités d'un autre genre. Pensez-vous que le jésuite Letellier crût en Jésus-Christ? pensez-vous qu'il crôt Dieu juste, rémunérateur et vengenr, quand il abusait de l'ignorance de Louis xıv en matières théologiques, pour persécuter le vertueux cardinal de Noailles; et quand, fesant le métier de faussire, il montrait à son pénitent des lettres de plusieurs évêques, que ces évêques n'avaient point cérites? Cette conduite, soutenue plusieurs années, ne démontre-t-elle pas que le confesseur ne eroyait rien de ce qu'il fesait croire à son pénitent?

Les adversaires des jésuites, qui ont imaginé les convulsions, et tant d'autres miracles, et qui ont été convaincus de tant de fourberies, ont-ils été de meilleurs croyants que le jésuite Letellier?

Je vous le répète, un lomme peut croire en Dieu, et tuer son père; mais il est impossible qu'il croie en Dieu, et qu'il passe sa vie dans des crimes réfléchis, et dans une suite non interrompue de fraudes et d'impostures : il s'en repent du moins à la mort; mais je vous défle de trouver dans l'histoire nu seul théologien qui ait avoué ses crimes en mourant.

Nous voyons tous les jours, parmi des séculiers, des meurtriers et des incestueux faire des pénitences publiques: je me soumets à donner dix mille écus, qui me restent de toute ma fortune, que le révérend père Lavalette m'a enlevée, si vous me montrez un seul théologien pénitent.

Voulez-vous de plus grands exemples? prenezles chez les premiers pontifes: Jules II, le casque en tête et la cuirasse sur le dos, le voluptueux Léon x, Alexandre vi, soniilé d'incestes et d'assassinats, tant de papes entourés de maîtresses et de bâtards, se jouant, dans le sein de la débauche, de la crédulité humaine, ont-ils levé à Dieu leurs mains pleines d'or et teintes de sang? un seul a-t-il fait pénitence dans la retraite? tandis que nous voyons Charles-Quint chanter à Saint-Just son De profundis.

Les véritables incrédules ont donc été de tout temps les théologiens, grands ou petits, tondns ou mitrés.

Si ie ne me trompe, voici comme chacun d'eux a raisonné : La religion chrétienne que j'enseigne n'est certainement pas celle des premiers siècles. Il est clair que la synaxe des premiers chrétiens n'était pas une messe privée; il est constant que les images que nous invoquons furent défendues pendant plus de deux cents aunées : que la confession auriculaire a été long-temps inconnue; que toutes les pratiques ont changé, saus en excepter nne seule. Tous les dogmes ont visiblement changé de même; nous savons l'époque de l'addition au Symbole des apôtres, touchant la procession du Saint-Esprit. De toutes les opinions qui ont exeité tant de guerres, il n'y en a pas une qui soit nettement dans nos Évangiles. Tout est done notre ouvrage, tout est done arbitraire; nous ne pou-vons donc croire ce que nous enseignons; nous devons donc profiter de la sottise des hommes; nous pouvons donc, sans rien craindre, les dépouiller et les confesser, les assassiner et leur donner l'extrême-onction

Non seulement ils ont fait ce raisonnement, mais il est impossible qu'ils ne l'aient pas fait; ear, encore nne fois, il n'est pas dans la nature qu'un homme dise: Je crois fermement tout ce que j'enseigne, et je vais faire le contraire pendant toute ma vie et à ma mort.

Beaucoup de séculiers, et surtout parmi les grands, ont imité les théologiens dans toutes les religions. Mustapha a dit: Mon muphti ne croit point à Mahomet; je ne dois donc pas y croire; je peux done faire étrangler mes frères saus le moindre scrupule.

Ce syllogisme abominable, « Ma religion est » fausse, donc il n'y a point de Dieu, » est le plus commun que je connaisse, et la source la plus féconde de tous les erimes.

Quoi l mes chers frères, parce que Malagrida est un assassin, Letellier un faussaire, Lavalette un banqueroutier, et le mupliti un fripon, s'ensuit-il qu'il n'y ait pas un Être suprême, un créateur, un eonservateur, un juge équitable, qui punit et qui récompense? J'ai connu un jacobin, docteur de Sorbonne, qui était devenu athée, parce que son prieur l'obligeait de soutenir dans sou cloître la conception de la Vierge dans le péché, et qu'en Sorbonne il était obligé de soutenir le contraire. Il disait froidement : Ma religion est fausse : or, puisque ma religion, qui est sans contredit la meilleure de toutes, n'a que des caractères de fausseté, il n'y a donc point de religion, il n'y a donc point de Dieu; j'ai donc fait une enorme sottise de me faire jacobin à l'âge de quinze

J'eus pitié de ce pauvre homme; je lui dis : Il est vrai qu'en vous fesant jacobin, vous avez été

un grand fou; mais, mon ami, que Marie soit née maculée ou immaculée, Dieu en existe-t-il moins? Dieu en est-il moins le père et le juge de tous les hommes? n'ordonne-t-il pas également au premier colao de la Chine, et au dernier des jacobins. d'être juste, sincère, modéré, et de foire à autrui ce que tout jacobin voudrait qu'on lui fit à luimême? Les dogmes changent, mon ami; mais Dieu ne change pas. Le cordelier saint Bonaventure et le jacobin saint Thomas ne sont presque jamais du même avis : eh bien ! ne pensez ni comme Thomas ni comme Bonaventure. On a falsifié de certains livres, on en a supposé d'autres; cela vous fait de la peine : consolez-vous; on ne peut falsifier le grand livre de la nature, dans lequelil est écrit : « Adore un Dieu , et sois juste. » Je vis avec plaisir que mon sermon fit une grande impression sur mon jacobin.

Il faut, mes frères, épurer la religion; l'Europe entière le cric; et, pour l'épurer, ce n'est point par épurer la théologie qu'il faut commencer; il faut l'abolir entièrement. Il est trop honteux d'avoir fait une science de cette grave folie, qui n'a servi qu'à renverser des milliers de cervelles, et qui a bouleversé tous les états les uns après les autres. Elle seule fait les athées. Le graud nombre des petits théologiens, qui est assez sensé pour voir tout le ridicule de cette science chimérique, n'en sait pas assez pour lui substituer une saine philosophie. Il conclut, comme le jeune jacobin, que la Divinité est une chimère, parec que la théologie est chimérique. C'est précisément dire qu'il ne faut ni prendre du quinquina pour la fièvre, ni être saigné dans l'apoplexie, ni faire diète dans la pléthore, parce qu'il y a de mauvais médecins : c'est nier les effets évidents de la chimie, parce que des chimistes charlatans ont prétendu faire de l'or. Les gens du monde, encore plus ignorants que ces petits théologiens, disent : Voilà des bacheliers et des liceuciés qui ne croient pas en Dieu; pourquoi y eroirions-nous?

Mes srères, une fausse science fait les athées; une vraie science prosterne l'homme devant la Divinité; elle rend juste et sage celui que la théologie a rendu inique et insensé.

Voilà, mes chers frères, ma profession de foi : ce doit être la vôtre : car c'est eelle de tous les honnêtes gens. Amen.

## BALANCE ÉGALE.

On veut empêcher les frères nommés jésuites d'enseigner la jeunesse, et de remplir les vues de

nos rois qui les ont admis à cette fonction. Les raisons qu'on apporte pour les exclure sont :

4º Que quelques uns d'entre eux ont abusé de quelques beaux garcons.

2º Que plusieurs ont été d'ennuveux écrivains. 5º Que les frères fésuites, depuis leur fondation . ont excité des troubles en Europe , en Asie , et en Amérique; et que s'ils n'ont pas fait de mal en Afrique, c'est qu'ils n'y ont pas été.

4º Oue le recteur frère Varade, retiré chez les ennemis de l'état, fut condamné à être roué en effigie, pour avoir persuadé en confession le nommé Barrière d'assassiner le grand Henri IV.

5° Que frère Guignard fut pendu et brûlé pour avoir inspiré à Jean Chastel les sentiments exécrables qui lui mirent à la main le couteau dont il frappa Henri IV à la bouche.

6° Que frère Oldeorn et frère Garnet furent mis en quartiers à Londres pour la fameuse conspiration des poudres.

7º Oue cinquante-deux de leurs auteurs ont enseigné le parrieide.

8º Que frère Letellier trompa Louis xiv, en fesant signer à des évêques des mandements qu'ils n'avaient pas faits : que le confesseur de Louis xiv n'était en effet qu'un faussaire de Vire.

9º Que ledit Letellier, faussaire, rédigea, avec frère Douein et frère Lallemand, cette malhoureuse bulle, composée de cent trois propositions, dont la sacrée consulte ne retrancha que deux, et laquelle a troublé l'état, parce qu'on n'a pas cu encore en France assez de raison pour mépriser ees disputes ridicules, autant qu'elles sont méprisables.

40° Ou'en dernier lieu ils se sont déclarés euxmêmes bauqueroutiers, et qu'ils ont ruiné plusieurs familles.

11° Que leur institut est visiblement contraire aux lois de l'état, et que c'est trahir l'état que de souffrir dans son sein des gens qui font vœu d'obéir en certains cas à leur général plutôt qu'à leur prince.

42° Que l'exemple du Portugal doit inviter toutes les nations à l'imiter, et qu'une société convaincue d'avoir fait révolter une province du Paraguai, et d'avoir trempé dans l'assassinat de son souverain, doit être exterminée de la terre.

On conclut de ces raisons, que les flammes qui ont fait instice des frères Guignard et Malagrida doivent mettre en cendres les colléges où des frères jésuites ont enseigné ces parrieides, lesquels d'autres frères jésuites ont commis dans les palais des rois. Nous ne dissimulons ni n'affaiblissons aucun de ces reproches, nous avouons même qu'ils sont tous fondés.

Toutes ces raisons dûment pesées, nous concluons à garder les jésuites,

4º Parce qu'il ne leur est pas enjoint, par leur règle, d'exercer le péché dont est question, et qu'ils chassent d'ordinaire ceux d'entre eux qui font uu grand scandale, quand ils leur sout inutiles.

2º Parce qu'ils élèvent la jeunesse en concurrence avec les universités, et que l'émulation est une belle chose.

5º Parce qu'on peut les contenir quand on peut les soutenir, comme a dit un sage.

4º Parce que, s'ils ont été parricides en France, ils ne le sont plus, et qu'il n'y'a pas aujourd'hui un seul jésuite qui ait proposé d'assassiner la famille royale.

5º Parce que, s'ils ont des constitutions impertionnes et dang ercuses, on peut aisément les soustraire à un institut réprouvé par les lois, les rendre dépendants de supérieurs résidants en France et non à Rome, et faire des citoyens de gens qui n'étaient que jésuites.

6º Parce qu'on peut défendre à frère Lavalette de faire le commerce, et ordonner aux autres d'enseigner le latiu, le grec, la géographie, et les mathématiques, en cas qu'ils les sachent.

7º Parce que, s'ils contreviennent aux lois, on peut aisement les mettre au carcan, les envoyer aux galères, ou les pendre, selon l'exigence du cas.

Ayant humblement proposé ces conditions, je passe à la raison de la balance. On veut la teuir entre les nations; il faut la teuir entre les molinistes et les iansénistes.

Toute société veut s'étendre. Le conseil a été long-temps partagé entre les tailleurs et les boutonniers. Le procès des savetiers et des cordonniers a été sur le bureau plusieurs années. Il faut encourager et réprimer toutes les compagnies. L'Université est aussi modeste que fourrée, sans doute; mais elle s'éleva contre François 1er, et ordonna qu'on n'obéit point à l'édit qui établissait le concordat ; mais elle déclara Henri 111 déchu de la couronne; mais elle empêcha qu'on ne priât Dieu pour Henri IV : c'est lui faire un très grand bien que de lui opposer des ennemis qui la contiennent, comme c'est faire un très grand bien aux frères jésuites de protéger l'Université, qui aura l'œil ouvert sur tontes les sottises qu'ils pourront faire.

Si vous donnez trop de pouvoir à un corps, soyez sûr qu'il en abusera. Que les moines de la Trappe soient répandus dans le monde, qu'ils confessent des princesses, qu'ils élèvent la jeunesse, qu'ils prêchent, qu'ils écrivent, ils seront au bout de dix ans semblables aux jésuites, et on sera obligé de les réprimer. Lisez l'histoire, et nommez-moi la compagnie, la société, qui ne se soit pas écartée de son devoir dans les temps difficiles.

L'esprit convulsionnaire est-il aussi dangereux que l'esprit jésuitique? c'est un grand problème.

Celui-ci a loujours cherché à tromper l'autorité royale pour en abuser; celui-la s'élève coutre l'autorité royale: l'un veut lyranniser avec souplesse; l'autre fouler aux pieds les petits et les grands avec dureté. Les jésuites sont armés de filets, d'homeçous, de piéges de toute espèce; ils s'ouvrent toutes les portes en minant sous terre : les convulsionnaires veulent renverser les portes à force ouverte. Les jésuites flattent les passions des hommes pour les gouverner par ces passions mêmes: les Saint-Médardiens s'élèvent contre les goûts les plus innocents, pour imposer le joug affreux du fanatisme.

Les jésuites cherchent à se rendre indépendants de la hiérarchie; les Saint-Médardiens à la détruire: les uns sont des serpents, et les autres des ours; mais tous peuvent devenir utiles: on fait de bon bouillon de vipère, et les ours fournissent des mauchons.

La sagesse du gouvernement empêchera que nous ne soyons piqués par les uns, ni déchirés par les autres.

Mes frères, soyons de bons citoyens, de bons sujets du roi; fuyons les sots et les fripons, et, pour Dieu, ne soyons ni jansénistes ni molinistes.

# PETIT AVIS A UN JÉSUITE '.

Il vient de paraître une petite brochure édifiante d'un frère de la troupe de lésus, intitulée, Acceptation du défi hasardé par l'auteur des Répliques aux Apologies des jésuites. A Avignon, aux dépens des libraires.

Il traite le respectable et savant auteur de ces Répliques de feseur de libelles. Le prétendu libelle que le frère de la troupe de Jésus attaque est un ouvrage très solide et très lumineux d'un conseiller au parlement de Paris, et ce prétendu libello ne contient rien dont la substance ne se retrouve dans les arrêts des parlements qui ont condamné

¹ Les jésulies, après d'êre laissé chaser comme des capucias, écrivirent contre les parlements de gros volumes d'injures que personne ne put lire; ensuite ils se mirent à précher coutre les philosophes, à écrire coutre cux des mandements, der dictionaires, des brochures, ce qui leur valut un peu d'argent; et l'honneur de diiner à la table des valets de chaquire de l'archevique de l'arthevique de

les jésuites. Ou cherche d'ordinaire à fléchir ses juges; mais notre frère leur parle comme s'ils étaient sur la sellette, et lui sur le grand banc.

Notre frère (page 5) appelle le conseiller Médée, don Quichotte, Goliath, Miphiboseth, Ésope. Il est difficile qu'un conseiller au parlement soit tout cela ensemble; notre frère prodigue un peu les épithètes.

Il dit (page 6): Loin de moi ces grossièrelés indécentes, ces injures audacieuses! Notre frère n'a pas de mémoire.

Il prend (page 8) le parti de Suarez, de Vasquez, de Lessius, etc., etc. Notre frère n'est pas adroit.

Il prétend (page 45) que ceux qui condamnent les jésuites détestent le ciel : « Oui , le ciel , dit-il , » qui a signalé par des miracles la sainteté de quel-» ques jésuites. » Je voudrais bien, mon cher frère, que tu nous disses quels sont ces miracles. Jésus a nourri une fois cinq mille hommes avec cinq pains, etc., comme il est rapporté; et frère Lavalette a ôté le pain à près de cinq mille personnes par sa banqueroute : sont-ce la les miracles dont tu veux parler?

Frère Bouhours, dans la première édition de la Vie du bon homme Ignace, écrit que ce grand homme, après s'être fait (esser au collège de Sainte-Barbe, alla se confesser à un habitué de paroisse. Le confesseur, émerveillé de la sainteté du personnage, s'écria : « O mon Dieu! que ne puis-je « écrire la vie de ce saint! » Ignace, qui entendit ces paroles, et qui etait fort malade, craignit qu'en effet son confesseur ne trahit sa modestie après sa mort; il pria le bon Dieu de faire mourir l'habitué le plus tôt que faire se pourrait, et le pauvre diable mourut d'apoplexie.

Le même frère Bouhours assure, dans la Vie de frère François Xavier, qu'un jour son crucifix étant tombé dans la mer, uu cancre vint le lui rapporter.

Le même Bouhours assure que frère Xavier était dans deux endroits à la fois : et comme cela n'appartient qu'à l'eucharistie, le trait m'a paru gaillard.

De quoi l'avises-tu, frère, de parler (page 57) de frère Malagrida, et de dire que la marquise de Tavora lui apparut plusieurs fois après son exécution? Est-ce encore la un de les miracles?

Tu conviens (page 74) que plusieurs jésuites ont enseigné la doctrine du parricide; et, pour les disculper, tu prouves qu'ils ont pris cette doctrine dans Saint Thomas d'Aquin, quoique grands ennemis de Thomas, et que plus de vingt jacobins ont précédé les jésuites dans cette charitable doctrine; que veux-tu inférer de la ? que la Somme de Thomas est un fort mauvais livre, et qu'il faut chasser les jacobins comme les jésuites? On pourra

te répondre, Très volontiers; lis attentivement l'excellent discours de M. le procureur-général de Rennes, tu verras à quoi sont bons la plupart des moines dans un état policé.

Tu ne passes pas Jacques Clément et Bourgoin aux jacobins; mais songe que les jacobins ne te passeront pas frère Guignard, frère Varade, frère Garnet, frère Oldeorn, frère Girard, frère Malagrida, etc., etc. On disait que les jésuites étaient de grands politiques; mais tu ne me parais pas trop habile en attaquant à la fois les moines tes confrères, et les parlements tes juges.

Quand nous aurons le bonheur de voir en France quelque nouveau Letellier, qui fera une constitution, qui l'enverra signer à Rome, qui trompera son pénitent, qui recevra les évêques dans son antichambre, qui prodiguera les lettres de cachets, tu pourras alors écrire hardiment, et le livrer à ton beau génie: mais à présent les temps sont changés; ce n'est pas le tout d'être chassé, non frère, il faut encore être modeste.

# LES QUAND,

LES SI, LES POURQUOI, LES POUR,

LES QUE, LES QUI, LES QUOI, LES CAR, LES AII! AH!

## AVERTISSEMENT.

Les pièces suivantes, qui curent beaucoup de vogue en leur temps, ne sont pas toutes du même auteur; il est même difficile de discerner ceux à qui elles appartiennent : il suffit de savoir que M. Le Franc de Pompignan, avant été admis à l'académie française, fit attendre six mois sa harangue de remerciement, et la prononça cufin le 10 mars 1760; mais au lien de remercier l'académie; il fit un long discours contre les belles-lettres et contre l'académie, dans lequel il dit que l'abus des talents, le mépris de la religion, la haine de l'autorité, font le caractère dominant des productions de ses confrères; que tout porte l'empreinte d'une littérature dépravée, d'une morale corrompue, et d'une philosophie altière qui sape également le trône et l'autel; que les gens de lettres déclament tout haut contre les richesses ( parce qu'on ne déclame point tout bas), et qu'ils portent envie secrètement aux riches, etc.

Cet étrange discours, si déplacé, si peu mesuré, si injuste, valut au sieur Le Franc les pièces qu'on va lire.

Le sieur Le Franc, au lieu de se rétracter hountetment, comme il devait, composa un Mémoire justificatif, qu'il dit avoir présenté au roi, et il s'exprime alnsi dans ce Mémoire: Il faut que l'univers sache que le roi s'est occupé de mon Mémoire, etc. Il dit ensuite, un homme de ma naissance. Ayant poussé la modestle à cet excès, il voulut encore avoir celle de faire mettre au titre de son ouvrage, Mémoire de M. Le Franc, imprimé por ordre du roi; mais comme sa majesté ne fait point imprimer les ouvrages qu'elle ne peut lire, ce titre fut supprime : cette démarche lui attira l'Épitre d'un frère de la Charité .

# LES OUAND.

Quand on a l'honneur d'être reçu dans une compagnie respectable d'hommes de lettres, il ne faut pas que la harangue de réception soit une satire contre les gens de lettres; c'est insulter la compagnie et le public.

Quant par hasard on est riche, il ne faut pas avoir la basse cruauté de reprocher aux gens de lettresleur pauvreté, dans un discours académique, et dire avec orgueil qu'ils déclament contre les richesses, et qu'ils portent envie en secret aux richess; 4º parce que le récipiendaire ne peut savoir ce que ses confrères moins opulents que lui pensent en secret; 2º parce qu'aucun d'eux ne porte envie au récipiendaire.

Quand on ne sait pas honneur à son siècle par ses ouvrages, c'est une étrange témérité de décrier son siècle.

Quand on est à peine homme de lettres, et nullement philosophe, il ne sied pas de direque notre nation n'a qu'une fausse littérature et une vaine philosophie.

Quand on a traduit et outré même la prière du déiste, composée par Pope; quand on a été privé six mois entiers de sa charge en province, pour avoir traduit et envenimé cette formule du déisme; quand enfin on a été redevable à des philosophes de la jouissance de cette charge, c'est manquer à la fois à la reconnaissance, à la vérité, à la justice, que d'accuser les philosophes d'impiété; et c'est insulter à toutes les bienséances, de se donner les airs de parler de religion dans un discours public, devant une académie qui a pour maxime et pour loi de n'en iamais parler dans ses assemblées.

Quand on prononce devant une académie un de ces discours dont on parle un jour ou deux, et que même quelquefois on porte au pied du trône, c'est être coupable envers ses concitoyens, d'oser dire, dans ce discours, que la philosophie de nos jours sape les fondements du trône et de l'autel. C'est jouer le rôle d'un délateur, d'oser avancer que la haine de l'autorité est le caractère dominant de nos productions; et c'est être délateur avec une imposture bien odieuse, puisque non soulement les gens de lettres sont les sujets les plus soumis, mais qu'ils n'ont même aucun privilège, aucune prérogative qui puisse jamais leur donner le moindre prétexte de n'être pas soumis. Rien n'est plus criminel que de vouloir donner aux

princes et aux ministres des idées si injustes sur des sujets fidèles, dont les études font houneur à la nation : mais heureusement les princes et les ministres ne lisent point ces discours, et ceux qui les ont lus une fois ne les lisent plus.

Quand on succède à un homme bizarre, qui a eu le malheur de nier dans un mauvais livre, les preuves évidentes de l'existence d'un Dieu, tirées des desseins, des rapports et des fins de tous les ouvrages de la création, seules preuves admises par les philosophes, et seules preuves consacrées par les l'ères de l'Église; quand cet homme bizarre a fait tout ce qu'il a pu pour infirmer ces témoignages éclatants de la nature entière : quand. à ces preuves frappantes qui éclairent tous les yeux il a substitué ridiculement une équation d'algèbre, il ne faut pas dire, à la vérité, que ce raisonneur était un athée, parce qu'il ne faut accuser personne d'athéisme, et eucore moins l'homme à qui l'on succède; mais aussi ne faut-il pas le proposer comme le modèle des écrivains religieux : il faut se taire, ou du moins parler avec plus d'art et de retenue.

Quand on harangue en France une académie, il ne faut pas s'emporter contre les philosophes qu'a produits l'Angleterre; il faudrait plutôt les étudier.

Quand on est admis dans un corps respectable, il faut dans sa haraugue, cacher sous le voile de la modestie l'insolent orgueil qui est le partage des têtes chaudes et des talents médiocres.

#### LES SL

- « Si ou n'est pas homme de lettres, quoiqu'on » ait heaucoup luet heaucoup écrit, quoiqu'on possède les langues et qu'on ait fouillé les ruines » de l'antiquité, quoiqu'on soit orateur, poète ou » historien, » on l'est encore moins lorsqu'on n'a qu'une érudition superficielle, qu'on ignore l'antiquité, qu'on n'est pas historien, et qu'on se réduit à n'être qu'un rhéteur emporté et un poète médiocre.
- « Si on n'est pas philosophe pour avoir fait des » traités de morale et de métaphysique, atteint les » hauteurs de la géométrie, et révélé les secrets » de l'histoire naturelle, » on l'est encore moins lorsqu'on ignore ces choses, et qn'on s'avise d'insulter à ceux qui les savent.
- Si pour être homme de lettres et philosophe » il faut être vertueux et chrétien, » Homère et Horace n'étaient pas hommes de lettres. Socrate et Platon n'étaient pas philosophes.

« Si la haine de l'autorité était le caractère dominant des productions de notre littérature, » il fau-

Voyez la satire intitulée la Vanilé, tome 11, de cette édi-

drait faire connaître et punir les auteurs séditieux qui consacreraient dans leurs ouvrages l'esprit de révolte et le mépris des lois; mais si les gens de lettres ne sont pas coupables de ces excès, si c'est le fanatisme même de leurs persécuteurs qui a mis le poignard aux mains d'un parricide (Damiens), il faut avoir en horreur celui qui les calomnie.

614

Si les gens de lettres étaient séditieux, ils le seraient sans prétexte et sans intérêt; mais si ceux qui les accusent de sédition attentaient à l'autorité du souverain, ils auraient des prétextes qu'on a souvent fait valoir, et des intérêts qu'on n'a jamais négligés.

Si nn homme qui accuse les philosophes de vouloir saper les fondements du trône et de hair l'autorité avait peint de couleurs odieuses une recherche des possessions des citoyens, sagement ordonnée par le souverain; s'il avait appelé cette recherche « un genre d'inquisition », ressemblant » à un dénombrement d'esclaves; » si ce même homme avait osé envenimer par une ironie insolente et injuste l'attention que son roi a donnée à des essais d'agriculture ; si, dissimulant ce qu'il y a de louable dans ces attentions vraiment dignes d'un monarque, il n'y avait trouvé qu'une occasion de lui dire avec amertume : « Sire , les spé-· culations b des machines qu'on vous présente . · des essais faits sous vos yeux, ne rendront pas o nos champs moins incultes; le parc de Ver-» sailles ne décide point de l'état de nos cam-» pagnes; » cet homme, après avoir insulté de la sorte à l'autorité, ne serait-il pas bien imprudent d'accuser des citoyens paisibles et soumis de haine pour l'autorité?

Si un prince « s'exagère les malheurs de ses » peuples, » qui n'ont pas besoin d'être exagérés pour être seutis, il ne faut pas dire que ce sentiment de bonté du monarque « suffit pour adoucir » les malheurs de ses sujets, » parce que la bonté des princes doit être agissante comme celle de la Divinité; et qu'une pareille maxime tendrait à la détourner d'agir; mais heureusement nos princes ne se conduisent pas d'après les maximes de l'auteur du Discours.

Si un homme dont l'intérêt guide toutes les démarches veut flatter l'autorité après l'avoir publiquement insultée, il ne doit pas se permettre de passer sans intervalle au dernier degré de la flatterie; parce que celui qu'il voudrait flatter, n'ayant point oublié l'insulte, verrait trop clairement que le changement dans le ton ne prouve autre chose qu'un changement dans les intérêts.

Si les gens de lettres sont divisés entre eux, il

\* Dane un discours imprimé du sieur Le Franc de Pompignen. faut regarder cette division comme une suite de la faiblesse humaine, et ne pas s'en prévaloir pour décrier la littérature; mais si ceux qui déchirent les gens de lettres sont animés du même esprit que l'auteur du Discours, si ce déclamateur leur donne lui-même l'exemple de cette fureur, de quel front ose-t-il la reprocher à son siècle?

Si quelque homme de lettres s'élève contre ce que la naissance et les dignités ont de plus émiment, en écrivant une satire personnelle, un gouvernement modéré le punira, en proportionnant la peine à l'injure, et en estimant l'injure avec équité; mais si quelques gens de lettres fuient le commerce des grands, s'ils ne sont pas de vils flatteurs, s'ils jugent l'homme au travers de son rang, s'ils écrivent que tous les hommes sout égaux, il faudra estimer ces sentiments en eux, ou ne pas los calomnier lorsqu'on ne peut y atteindre.

S'il « ne faut pas afficher dans le sanctuaire » des lettres l'anathème qui les proscrit, » que doit-on dire d'un disconrs à l'académie qui n'est qu'une satire des lettres et de ceux qui les cultivent?

Si les bibliothèques formées des ouvrages de notre siècle n'étaient qu'un «recueil d'écrits scan-» daleux, frivoles ou insolents,» on pourrait y trouver la Prière du déiste, le Voyage de Provence, etc., et le Discours prononcé le 40 mars à l'académie française.

Si l'auteur de ce discours n'était pas fort touché de l'honneur qu'on lui fesait en le recevant dans une compaguie respectable, il pouvait cependant s'abaisser aux expressions de la reconnaissance que les Corneille et les Racine ontemployées; il ne devait pas dire à ses confrères, pour tout remerciement, qu'il a été appelé par leurs suffrages, ou il devait ajouter qu'il les avait déjà demandés sans les obtenir.

S: la mort de M. de Maupertuis a été fort édifiante, il ne faut pas en prendre occasion de décrier la vie de quelques philosophes qui pourront mourir aussi chrétiennement que lui.

Si M. de Maupertuis a désavoué les conséquences qu'on a voult tiere de ses opinions métaphysiques sur l'essence de la matière, et s'it s'est justifié comme il a pu sur le reproche d'irréligiou, on peut croire qu'il n'avait pas prévu ces conséquences, et qu'il était tout à fait revenu des principes qu'on prétend qu'il avait affiéchés dans sa jeunesse; mais il ne faut pas donner sa justification comme une formule que doivent suivre tous ceux qui seront accusés de la sorte : il ne faut pas dire que celui qui croit une religion révélée croit tout parce que les juifs, les luthériens, les calvinistes, les sociaines même, croient à la révélation, pronoucent ce mot si décisif, et ont encore beau-

coup de choses à eroire; et surtout il ne faut pas communiquer à l'académie française cette observation théologique, fausse et déplacée, «comme » trop importante pour la laisser échapper, »

Si M. de Maupertuis a été accusé de liberté de penser, cet exemple même devait rendre l'auteur du Discours plus circonspect dans ses jugements, et plus retenu à former la même accusation.

Si la religion n'était pas assez respectée dans quelques écrivains modernes, il faudrait travailler à les convaincre et à les éclairer; mais il ne faut ni calomnier les gens de lettres qui la respectent sans la prècher, ni être la dupe de ceux qui la prêchent sans la respecter.

Si l'auteur du Discours prononcé à l'académie le 40 mars 4760 n'a pas prévu l'opinion qu'il a donnée de lui à beaucoup d'honnêtes gens, il est bien aveugle; mais s'il l'a prévue, illi robur et æs triplex.

# LES POURQUOI.

Pourquoi M. Le Franc a-t-il été reçu à l'académie? C'est qu'il a fait six mille petits vers, dont personne ne sait un seul, et une tragédie dont on ne parle point hors du théâtre, et que lorsque les grauds talents sont rares, on a de l'indulgence pour les talents médiocres.

Pourquoi M.Le Franc a-t-il employé la moitié de son Discours à déclamer contre l'incrédulité, et à décrier les gens de lettres? C'est que la réputation d'homme zálé peut lui devenir encore plus utile que ne lui a été celle d'homme de lettres,

Pourquoi a-t-il justifié si chaudement, sur l'articlede la religion, M. de Maupertuis, qui est mort, et qu'on n'accusait plus? Pour rendre odieux ceux qui vivent et qu'on accuse.

Pourquoi avance-t-il qu'on ne peut être philosophe sans être chrétien? Parce que ce n'est qu'en qualité de chrétien qu'il peut prétendre à la philosophie.

Pourquoi a-t-il fait une instruction chrétienne au lieu d'une harangue académique? Parce qu'il a composé son Discours bien moins pour être récité à l'académie, que pour être lu ailleurs (à Versailles).

Pourquoi l'a-t-il débité avec tant de bardiesse? Par la raison que, lorsqu'on insulte les gens chez eux, il faut les insulter hardiment de peur d'être jeté par les fenêtres.

Pourquoi dit-il que l'académie n'a reçu dans son sein que des esprits sages, pleins de sentiments épurés sur tout ce qui fait l'objet de notre culte et de notre vénération? Pour faire entendre tout le contraire.

Pourquoi dit-il que les gens de lettres se déchirent? Afin qu'on les déchire encore davantage. Pourquoi dit-il que les gens de lettres enseignent à mépriser les plus grands modèles? est-ca que les gens de lettres méprisent Corneille et Bossuet? Pour récuser d'avance sur ses ouvrages le jugement des gens de lettres.

Pourquoi dit-il que les gens de lettres portent envie en secret aux riches? Afin de se consoler de la privation de beaucoup de choses que ses richesses lui laissent encore à cuvier aux gens de lettres.

Pourquoi accuse-t-il les gens de lettres de s'élever avec une liberté cynique contre la naissance et les dignités? Pour trouver à sa haine pour les gens de lettres un appui dans les personnes respectables par leur naissance et leurs dignités.

Pourquoi l'auteur du Discours dit-il, en 1760, que le roi s'exagère les malheurs de ses sujets; que cela seul suffit pour les adoucir; que les Français, chers à leur maître, ne peuvent jamais être malheureux; après avoir dit, en 1756, au roi lui-même : Sire, toutes les espèces d'impôts sont accumulées sur vos sujets...; ils y succombent...; ils sont traités plus impitovablement que des forgats...; on exerce sur eux des vexations horribles...; ayez pitié d'un peuple épuisé...; sortez de cette enceinte de palais somptueux, de ce concours de courtisans fastueux...; vous verrez un empire qui sera bientôt un désert ; les terres sont semées dans les larmes, et moissonnées dans l'affliction...; vos sujets ont la certitude accablante d'être long-temps malheureux. Pourquoi cet homme est-il ainsi en contradiction avec lui-même? Ce n'est pas que la situation des peuples soit devenue meilleure, mais c'est que la sienne a changé.

Pourquoi prenons-nous la peine d'écrire des réflexions que toutes les personnes raisonnables ont faites sur le Discours prononcé le 10 mars? Pour faire bien comprendre à l'auteur de co Discours, que tout le monde n'est pas dupe du zèle affecté qu'il a fait paraître; pour dénoncer au public, en sa personne, une secte nouvelle de faux dévots, qui menace également les lettres et la tranquillité publique, et afin qu'on ne confonde pas les vrais dévots modérés et modestes qu'il faut respecter, avec les dévots politiques et persécuteurs qu'il faut dééester.

LES POUR , LES QUE , LES QUI , LES QUOI. ( Voy. tome  $\mu$  , page 739. )

## LES CAR.

# A M. LE FRANC DE POMPIGNAN,

Vous ne cessez point de calomnier la nation, car jusque dans l'Éloge de feu monseigneur le duc de Bourgogne, lorsqu'il ne s'agit que d'essuyer nos larmes, vons ne parlez à l'héritier du trône, au père afligé, au prince sensible et juste, que de la fausse et aveugle philosophie qui règne en France, de la raison égarée, des œurs corrompus, des mains suspectes, d'esprits gâtés par des opinions daugereuses; vous dites que dans ce siècle on ne regarde la mort que comme le retour au néant, etc.

Vous avez tort: car il est cruel de dire à la maison royale, que la France est pleine d'esprits qui ont peu de respect pour la religion catholique, et d'insinuer qu'ils en auront peu pour le trône; il est barbare de peindre comme dangereux des gens de lettres qui sont presque tous saus appui; il est affreux de faire le métier de délateur, quand on s'érige en consolateur, et de vouloir irriter des cœurs dont vous prétendez adoueir les regrets par vos phrases.

On voit assez que vous cherchez à écarter les gens de lettres de l'éducation des enfants de France: car vous aspirez à en être chargé vous-même, vous et monsieur votre frère; car, pour paraître à la cour en maître, vous priâtes M. Dupré de Saint-Maur, qui vous recevait à l'académie, de vous comparer à Moise, dans son beau discours, et monsieur votre frère à Aaron; ce qu'il fit, et ce qu'il ne fera plus.

Ah, Moise de Montauban! vous n'aviez pas pris dans les Tables de la loi votre Prière du déiste, car elle n'y est pas. Cessez donc d'imputer des sentiments d'impiété à la nation, car vous avez ouvertement professé l'impiété.

Ce n'était pas ce que professait le professeur en drivotre grand-père, professait à Calnors : c'était un homme sage que ce professeur; s'il vivait encore, il vous dirait : Mon fils, soyez modeste, corrigez les vers de votre Didon, qui sont lâches, faibles, durs, sees, hérissés de solécismes.

Récitez les psaumes pénitentiaux, et ne les translatez point en vers plus durs et plus chargés d'épithètes que votre Didon. Ne soyez point hypocrite après avoir été impie, car c'est là le mal. Demandez pardon à l'académie de l'avoir insultée, et surtout ennuyée, la scule fois que vons avez osé paraître devant elle. Ne donnez point de Mémoires au roi, car il ne les lira pas; et n'imaginez point de les faire imprimer par ordre du roi, car le roi u'en donnera pas l'ordre; ne soyez point délateur, car c'est un vilain métier; ne faites point le grand seigneur, car vous êtes d'une bonne bourgeoisie; ne cabalez plus pour être intrus dans l'éducation de nos princes, car, comme vous dites dans votre Épitre à monseigneur le dauphin, elle ne sera pas confiée aux esprits gâtés, aux auteurs de la Prière du déiste, ni aux têtes chaudes qui ont l'esprit froid ; n'insultez point les gens de lettres , car ils vous diront des vérités.

Si vous présidez à la cour des aides de Cahors, ou à l'élection, ou au greuler à sel, n'imitez point ce juge de village dont parle Horace, qui portait le laticlave, et fessit parade de sa chaire curule, car on en rit.

Ne dites plus au roi, dans un libelle de supplique, qu'il « traite ses sujets comme des esclaves, » car alors ce n'est plus une supplique, et il ne reste que le libelle : et lorsqu'on est coupable d'un libelle si insensé, on a beun faire sa cour au père Desmarets, jésuite; le père Desmarets, jésuite, ne vous fera jamais entrer dans le conseit, car il n'y entrera pas lui-mème.

# LES AH!AH!

# A MOISE LE FRANC DE POMPIGNAN.

Ah! ah! Moise Le Franc de Pompignan, vous êtes donc un plagiaire, et vous nous fesiez accroire que vous étiez un génie!

Ah! ah! vous avez done pillé le père Villermet dans votre llistoire de monseigneur le duc de Bourgogne, et vous vous portiez pour historiographe des enfants de France, écrivant de votre chef. Vous avez cru que les biens des jésuites étaient déjà confisqués, vous vous êtes pressé de vous emparer de leur style. Vous êtes traducteur de Villermet, après avoir été traducteur de Mélastase, et vous n'en disiez mot!

Ah! ah! vous vous donniez pour un favori que la famille royale a prió de vouloir bien écrire l'histoire des enfants de France. Vous nous induisiez en erreur, en disant dans votre Épitre dédicatoire à monseigneur le dauphin et à madame la dauphine: « l'obéis à vos ordres; » et il se trouve que vous avez seulement usé de la permission qu'ils ont daigné vous donner de leur dédier votre petite translation, permission qu'on accorde à qui la demande.

Il semble, par votre Épitre dédicatoire, que le roi et monseigneur le dauphin vous aient dit:

« Monsieur le Franc de Pompignan, ayez la bonté » d'apprendre à l'univers que nous ne confierons » jamais nos enfants à des mains suspectes, à des » cœurs corrompus, à des esprits gâtés. »

Mais, Moise Le Franc, qui jamais a voulu faire élever ses enfants par des esprits gâtés, et des cœurs corrompus, qui ont des mains cetes? Vos mains out sans doute un bon œur; mais ce n'est pas assez pour élever nos princes. Ah! ah! Moise Le Franc de Pompignan, yous vouliez donc faire trembler toute la littérature? Il y avait un jour un fanfaron qui donnait des coups de pied dans le cul à un pauvre diable, et celui-ci les recevait par respect; vint un brave qui donna des coups de pied au cul du fanfaron; le pauvre diable se retourne, et dit à son batteur: Ah! ah! monsieur, yous ne m'aviez pas dit que vons étiez un poltron; et il rossa le fanfaron à son tour, de quoi le prochain fut merveilleusement content: Ah! ah!

# EXTRAIT

DES NOUVELLES À LA MAIN DE LA VILLE DE MONTAUBAN, EN QUERCY, LE 14º JUILLET 1760.

Le Mémoire de M. Le Franc de Montauban, présenté au roi, étant parvenu à Montauban, et chacan étant stupéfait, les parents du sieur auteur du Mémoire s'assemblèrent; et ayant reconnuque ledit sieur instruisait familièrement sa majesté de ses gestes, dits, et écrits; qu'il parlait au roi des entretiens amiables que lui sieur Le Franc avait eus avec M. d'Aguesseau ; qu'il apprenait au roi qu'il avait eu une bibliothèque à Montauban, et de plus qu'il fesait des vers : avant remarqué dans ledit écrit plusieurs autres passages qui dénotaient une tête attaquée, ils députèrent en poste un avocat de ladite ville au sieur auteur, demeurant pour lors à Paris, et lui enjoignirent de s'informer exactement de sa santé, et d'en faire un rapport juridique. Ledit avocat, accompagné d'un témoin irréprochable, alla à Paris, et se transporta chez le malade. Il le trouva debout, à la vérité, mais les yeux un peu égarés, et le pouls élevé. Le patient cria d'abord devant les deux députés: « Jehovalı, Jupiter, Seigneur \*. »

Je ne suis qu'un avocat, répondit le voyageur; je ne m'appelle point Jehovah, Avez-vous vule rol? dit le malade. Non, monsieur, je viens vous voir. Allez dire au roi de ma part, reprit le sieur malade, qu'il relise mon Mémoire, et portez-lui le catalogue de ma bibliothèque. L'avocat lui conseilla de manger de bons potages, de se baigner, et de se coucher de bonne heure. A ces mots, le patient eut des convulsions, et dans l'accès il s'écria:

> Créateur de tous les étres , Dans ton amour paternel , Pour nous former tu pénètres Dans l'ombre du sein maternel b ,

Eh! monsieur, dit l'avocat, pourquoi me citez-

vous ces détestables vers, quand je vous parte raison? Le malade écuma à ce propos, et grinçant les dents, il dit:

Le cruel Amalec tombe °
Sous le fer de Josué;
L'orgueilleux Jabin succombe
Sous le fer d'Abinoé.
Lasachar a pris les armes;
Zabulon court aux alarmes.

L'avocat versa des larmes en voyant l'état lamentable du patient; il retourna à Montauban faire son rapport juridique; et la famille, étant certaine que le malade était mentis non compos, fit interdire le sieur Le Franc de Pompignan jusqu'à ce qu'un bon régime pât rétablir la santé d'icelui.

# RELATION DIL VOYAGE

DE M. LE MARQUIS LE FRANC DE POMPIGNAN,

DEPUIS POMPIGNAN JUSQU'A FONTAINEBLEAU,

Vous fûtes témoin de ma gloire, mon cher ami; vous étiez à côté de moi dans cette superbe procession, lorsque j'étais derrière un jeune jésuite. Tous les bourdons du pays se lesaient entendre, tous les paysans étaient mes gardes. Vous entendites ce sermon, dans lequel il est dit que j'ai la jeunesse de l'aigle, et que je suis assis près des astres, tandis que l'envie gémit sous mes pieds. Vous savez combien ce sermon me coûta de soins; je le refis jusqu'à trois fois, à l'aide de celui qu'i le prononça; car on ne parvient à la postérité qu'en corriceant ses ouvrages dans le temps présent.

Vous assistâtes à ce splendide repas de vingt-six couverts, dout il sera parlé à jamais. Vous savez que je me dérobai quelques jours après aux acclamations de la province; je pris la poste pour la cour; ma réputation me précédait partout. Je trouvai à Cahorsmon portrait en taille-douce dans le cabaret : il y avait au bas cinq petits vers qui fesaient une belle allusion aux astres, auprès desquels je suis assis :

Le Franc plane sur l'horison: Le ciel en rit,l'enfer en pleure. L'Empyrée était le beau nom Que lui donna l'ami Pirou; Et c'est à présent sa demeure.

Dès que j'arrivai à Limoges, je rencontrai le petit-fils de M. de Pourceaugnac : il était instruit

Prière du déiste, composée par ledit sieur.

b Poésies sacrées dudit auteur, page 61.

<sup>\*</sup> Poésies sacrées dudit auteur, page 87.

de ma fête; il me dit qu'elle ressemblait parfaitement au repas bien troussé que M. son grand-père avait donné. Nous nous séparames à regret l'un de l'autre.

Quand j'arrivai à Orléans, je trouvai que la plupart des chanoines savaient déjà par cœur les endroits les plus remarquables de mon discours. Je me hâtai d'arriver à Fontainebleau, et j'allai le lendemain au lever du roi, accompagné de M. Fréron, que j'avais mandé exprès. Dès que le roi nous vit, il nous adressa gracieusement la parole à l'un et à l'autre. M. le marquis, me dit sa majesté, je sais que vous avez à Pompignan autant de réputation qu'en avait à Cahors votre grandpère le professeur. N'auriez-vous point sur vous ce beau sermon de votre façon qui a fait tant de bruit ? J'en présentai alors des exemplaires au roi, à la reine, à M. le dauphin. Le roi se fit lire à haute voix, par son lecteur ordinaire, les endroits les plus remarquables. On voyait la joie répandue sur tous les visages; tout le monde me regardait en rétrécissant les yeux, en retirant doucement vers les joues les denx coins de la bouche, et en mettant les mains sur les côtés, ce qui est le signe pathologique de la joie. En vérité, dit M. le dauphin, nous n'avons en France que M. le marquis de Pompignan qui écrive de ce style.

Allez-vous souvent à l'académie? me dit le roi. Non, sire, lui répondis-je. L'académie va donc chez vous, reprit le roi (c'était précisément le même discours que Louis xiv avait tenu à Despréaux). Je répondis que l'académie n'est composée que de libertins et de gens de mauvais goût, qui rendent rarement justice au mérite. Et vous, dit le roi à M. Fréron, n'êtes-vous pas de l'académie? Pas encore, répondit M. Fréron. Il eut alors l'honneur de présenter ses feuilles à la famille royale, et je restai à causer avec le roi. Sire, lui dis-je, vous connaissez ma bibliothèque? Oh! tant, dit le roi; vous m'en avez tant parlé dans un de vos beaux Mémoires.... Comme nous en étions-là, le roi et moi, la reine s'approcha, et me demanda si je u'avais pas fait quelque nouveau psaume judaique. J'eus l'honneur de lui réciter sur-le-champ le dernier que j'ai composé, dont voici la plus belle strophe:

Quand les flers Israélites Des rochers de Beth-Phégor, Dans les plaines moabites, S'avancèrent vers Achor: Galgala, saisi de crainte, Abandonna son enceinte. Fuyant vers Samaraim; Et dans leurs rocs se cachèrent Les peuples qui trébuchèrent De Bethel à Seboim.

conduit avec des acclamations universelles, qui ressemblaient à celles de Nicole dans le Bourgeois gentilhomme.

## LETTRE

# DE M. DE LÉCLUSE,

CHIRCHGIEN-DENTISTE , SEIGNEUR DU TILLOY, PRÉS MONTARGIS, A M. SON CURE.

MONSIEUR MON CURÉ,

Vous savez que j'ai recrépi à mes dépens l'église du Tilloy, et que j'ai raccommodé les deux tiers de la tribune, qui était pourrie : à peine m'en avez-vous remercié; je ne m'en suis pas seulement remercié moi-même; cela n'a fait aucun bruit, tandis que M. Le Franc de Pompignan de Montauban jouit d'une gloire immortelle.

Vous me direz que cette gloire, il se l'est donnée à lui-même, qu'il a tout arrangé, tout fait, jusqu'au sermon qu'on a prononcé à son honneur dans l'église de son village; qu'il a fait imprimer ce sermon et la relation de cette belle fête, à Paris, chez Barbou, rue Saint-Jacques, aux Grues; que, quand on veut passer à la postérité, il faut se donner beaucoup de peine, et que je ne m'en suis donné aucune. Vous avez craint, dites-vous, le sort des prédicateurs modernes, que M. Le Franc de Pompignan traite, dans sa Préface, d'écrivains impertinents, comme il a traité les académiciens de Paris de libertins, dans son Discours à l'académie. Mais, mon cher pasteur, on n'exige pas d'un curé de campagne l'éloquence d'un évêque du Puv.

Ne pouviez-vous pas vaincre ma modestie, et me forcer doucement à recevoir l'immortalité? Qui vous empêchait de comparer l'église du Tilloy (page 5) à la sainte cité de Jérusalem descendant du ciel? Ne vous était-il pas aisé de me louer, moi présent? c'est ainsi qu'on en a usé à Pompignan : on adressa la parole à M. de Pompignan, immédiatement avant d'implorer les lumières du Saint-Esprit et de la vierge Marie. On a eu soin de mettre en marge : M. le marquis de Pompignan présent.

Quand je vous ai fait de doux reproches sur votre négligence dans une affaire si grave, vous m'avez répondu que c'est ma faute de n'avoir point pris le titre de marquis; que mon grand-père n'était que docteur en médecine de la faculté de Ce ne fut qu'un cri autour de moi, et je sus re- Bourges; que celui de M. de Pompignan était professeur en droit canon à Cahors : vous ajoutez que votre paroisse est trop près de Paris , et que ce qui est grand et admirable à deux cents lieues de la capitale, n'a peut-être pas tant d'éclat dans son voisinage.

Cependant, monsieur, il m'est bien dur de n'avoir travaillé que pour Dieu, tandis que M. de Pompignan reçoit sa récompense dans ce monde.

M. le marquis de Pompignan fait la description de sa procession : il y avait, dit-il, à la tête un jeune jésuite (page 52), derrière lequel marchait immédiatement M. de Pompignan avec son procureur fiscal.

Mais, monsieur, n'avons-nous pas eu aussi une procession, un procureur fiscal, et un greffier? et s'il m'a manqué le derrière d'un jeune jésuite, cela ne peut-il pas se réparer?

M. Le Franc rapporte que M. l'abbé Lacoste officia d'une manière imposante : n'avez-vous pas officié d'une manière édifiante? Nous avons entendu parler d'un abbé Lacoste qui en imposait en effet; c'était un associé du sieur Fréron, et on fit même un passe-droit à ce dernièr pour avancer l'abbé Lacoste dans la marine : je ne crois pas que ce soit le même dont M. de Pompignan nous parle.

Au reste, monsieur, l'église du Tilloy avait un très grand avantage sur celle de Pompignan : vous avez une sacristie, et M. de Pompignan avoue lui-même qu'il n'en a point, et que le prêtre, le diaere, et le sous-diacre, furent obligés de s'habiller dans sa bibliothèque : cela est un peu irrégulier; mais anssi il a parlé de sa bibliothèque au roi; il est dit en marge (page 51) qu'un ministre d'état a trouvé sa bibliothèque fort belle; on y trouve une collection immense de tous les exemplaires qu'on a jamais tirés des Cantiques hébraïques de M. de Pompignan, et de son Discours à l'académie française; tandis que les petits écrits badins où l'on se moque un peu de M. de Pompignan sont condamnés à être dispersés en feuilles volantes abandonnées à leur mauvais sort sur toutes les cheminées de Paris, où il peut avoir la satisfaction de les voir pour les immoler à sa gloire.

Il est dit même dans le sermon pronoucé à Pompignan, « que Dieu donne à ce marquis la jeunesse » et les ailes de l'aigle, qu'il est assis près des » astres (page 14), que l'impie rampe à ses pieds » dans la boue, qu'il est admiré de l'univers, et » que son génie brille d'un éclat immortel. »

Voilà, monsieur, la justice que se rend à luimême le marquis, tandis que je reste inconnu au Tilloy.

On sjoute que M. le marquis eut ce jour-là une table de vingt-six couverts (page 38); je vois que la Renommée est aussi injuste que la Fortuue: nous étions trente-deux le jour de la dédicace de votre église, et cela n'a pas seulement été remarqué dans Montargis.

Enfin il est parlé de madame la marquise de Pompignan, et on n'a pas dit un mot de madame de Lécluse; on se prévaut même du jugement du sieur Fréron, qui appelle cette partie du sermon une églogue en prose (page 56), éloge qu'il donne aussi aux vers de M. de Ponneignan.

Enfin M. de Pompignan jouit de tous les honneurs possibles, depuis son beau Discours à l'académie française; la France ne parle que de lui, et je suis oublié: je demande à messieurs de l'académie si cela est juste.

J'ai l'honneur d'être, etc.

.....

# LETTRE DE PARIS,

DU 20 FÉVRIER 1763.

Voici ce qui vient d'arriver au sujet du marquisat de Pompignan. On a porté à M. le garde des sceaux les lettres-patentes à sceller; il les a lues, et il a trouvé.

Que le roi desirant reconnaître les services importants que la maison de Le Franc avait rendus à l'état, depuis la fondation de la monarchie, soit dans la robe, soit dans l'épée, desirant récompenser personnellement les services que M. Le Franc avait rendus à sa patrie et à la religion, soit en qualité de magistrat, et à la tête d'une cour souveraine, soit en qualité d'homme de lettres, et nommément le soin qu'il a pris d'immortaliser la mémoire de M. le duc de Bourgogne par le bel éloge qu'il en a fait; sa majesté, en attendant mieux, avait jugé à propos d'ériger en marquisat sa terre de Pompignan, n'entendant néanmoins, sa majesté, que ce fût la une récompense, mais une faible marque de satisfaction, etc.

M. le garde des sceaux a cru que la tête avait tourné au secrétaire du roi qui avait rédigé ces patentes; il l'a envoyé chercher (ce secrétaire du roi est M. Carpot). M. de Brou lui a demaudé s'il avait perdu l'esprit, disant que quand ce seraient les Montmorency, les Châtillon, les La Trimouille, il u'en cût pas mis davantage. Il est vrai, monseigneur, lui a dit M. Carpot, que c'est moi qui ai dressé les lettres; mais la formule m'en a été cn-voyée... Et par qui?... Par M. Le Franc; il y en avait bien davantage; mais j'en ai retranché les trois quarts... Eh bien! lui a dit M. de Brou, retranchez l'autre quart, et nous verrons: Et vive le roi et Simon Le Franc, son favori, son favori, son favori ;

# FRAGMENT

## D'UNE LETTRE SUR DIDON.

#### TRAGÉDIE.

Plusieurs personnes ayant à l'envi rendu M. Le Franc de Pompignan célèbre, et tout Paris parlaut de lui, j'ai voulu le lire; j'ai trouvé sa *Didon* je u'ai pu encore aller au-del'à de la première scène; mais j'espère poursuivre avec le temps. Cette première scène m'a paru un chef-d'œuvre. Iarbe déclare d'abord.

Que ses ambassadeurs irrités et confus :
Trop souvent de la reine ont sub les refus :
Qu'il contient cepeudant la fureur qui l'anime ;
Que déguisant encor son dépit légitime.
Pour la dernière fois en proie à ses hauteurs,
Il vient sous le faux nom de ses ambassadeurs,
Au milieu de la oour d'une reine étraugère,
D'un refus obstiné pénétre le mystère;
Que sili-il'i n'écouter qu'un transport amoureux,
Se découvrir lui-miéme, et déclarer ses feux.

Madherbal, officier de la reine étrangère, lui répond.

Vos feux! que dites-vous? ciel, quelle est ma surprise!

Ce Madherbal en effet peut être surpris, pour peu qu'il sache la langue française, que des ambassadeurs subissent des refus, etc.; que le prince larbe.

......En proie à des hauteurs, Vienne sous le faux nom de ses ambassadeurs;

car ce Madherbal doit croire que ces ambassadeurs ont un faux nom, et que ce larbe prend les noms de trois ou quatre ambassadeurs à la fois. Iarbe lui réblique:

Je pardonne sans peine à ton étonnement; Mais apprends anjourd'hui l'excès de mon tourment, J'ai quitté malgré moi les bords de Géthulie.

C'est comme si on disait, l'ai quitté les bords de Quercy, qui est au milieu des terres. Ensuite il apprend à cet officier,

Qu'il vient, peut-être épris d'une flamme trop vaine, Tenter lui-même encor cette superbe reine.

Apparemment que la tentation n'a pas réussi, car il ajoute que ses soldats et ses vaisseaux

Convrirout autour d'elle et la terre et les eaux. L'amour conduit mes pas, la haine peut les suivre, etc.

Madherbal, toujours étonné de ce qu'il entend, et surtout d'une haine qui va suivre les pas de larbe, lui répond;

Non, je ne reviens point de ma surprise extrême.

Je suis comme Madherbal; je ne reviens point de

ma surprise, de lire de tels discours et de tels vers : le style est un peu de Gascogne.

. . . . Je fus (dit Iarbe) dans nos déserts Ensevelir la honte et le poids de mes fers.

L'auteur, qui fut de Montauban à Paris donner cet ouvrage, fut assez mal conseillé; je ferai ce que je pourrai pour achever la pièce : je suis déjà édifié de son Epitre dédicatoire, dans laquelle il se compare, avec sa modestie ordinaire, au cardinal de Richelieu; et j'avous qu'en fait de vers le Gascon peut s'éasler au Poitevin....

N. B. Cette critique aura sans doute été faite sur une des premières éditions des œuvres de M. Le Franc; car l'édition de 1735, publiée avant cette critique, différe beaucoup de celle qu'a suiré Voltaire.

# LA PRIÈRE UNIVERSELLE,

TRADUITE DE L'ANGLAIS DE M. POPE,

PAR L'AUTEUR DU DISCOURS PRONONCÉ LE 10 MAI 1760. A L'ACADÉRIE PRANÇAISE.

Adeò Indulgent sibi latiús ipsi.

CONFORME A CELLE QUI A PARU EN 4740, SOUS LE NOM DE LONDRES, CHIE PAUL VAILLANT, IN-4.

# AVERTISSEMENT.

« J'ai bieu eu de la peine, dit le provincial de Pascal. 7 à trouver un Escobar; je ne sais ce qui est arrivé depuis 7 peu, qui fait que tout le monde le cherche. 3 La traduction de la Prière unicerseile de Pope, par M. Le Franc, vient d'éprouver un sort semblable à celui de l'ouvrage du théologien jésuite. Un homme célèbre a dit un mot, et la prière da désite est sort de l'obseurité où elle était ensevelie. Elle était devenue rare, quoiqu'on en eût vendi fort peu, parce que l'auteur, par modessie, on par quedque autre raison, eu avait racheté un grand nombre d'exemplaires; et elle est recherché aujourd'hui, parce que les ouvrages de M. Le Franc ont acquis beaucoup de célébrité depuis son Discours à l'académie.

Nous avons donc pensé que le public recervait avec plaisir une nouvelle édition de cette pièce, les notes et les critiques que nous y avons jointes pourant servir pour prémusir les fidèles contre les principes de la philosophie moderne qu'on retrouve dans cette Priter, el que M. Le Franc a si blen combattus dans son Discours. Nous espérous que l'antieur méme nous saura gré de notre sièce, et que les personnes religieuses trouveront dans nos remarques un grand sujeit d'édification.

On nous dira pent-èire qu'il serait plus sir , pour le bien de la religion, de ne point répandre un ouvrage libre, que de l'imprimer même œu le critiquant. A cela nous répondrons que si cette traduction était aussi belle que l'o riginal, si elle était nême de la main de quelques uns de nos grands maltres, il serait à craindre que nos observations , quelque solides qu'elles fussent , ne tinssent pas contre les charmes de la poésie , et que l'antidote ne fui moins puissant que le poison ; mais nos lecteurs verront aisément que l'ouvrage que nous leur précedona u'est reint moins que daugereux, et ne leur donnera pas des tentations bien fortes contre la foi. Si pour l'ordinaire des vers ne sont pas des raisons, de mauvais vers sont encore au-dessous des mauvaises raisons.

Nous ne devous pas oublier d'averiir que cet ouvrage, à sa unissance, ayant scandailes beaucoup de personnes, et surtout un illustre magistrat, M. Le Franc en donna dans les Journaux des Sonnait (en septembre 1741), une retractation très ample et très chrétienne. Cet auteur a montré la même docidité en d'autres occasions: par exemple, en 1734, il avait écrit que Virgite était un mauvais modèle pour les caractères ; dans la préface de son édition de 1735, il dit que cette expression qu'il avait employée est dure, et ne convenait point à son âge ni à son peu d'expérience; et il joutet-s' Le la réracte aujourd' bui par res- pect pour Virgite, en pensant toujours de même par > respect pour la vérité, s' respect pour la vérité, s'

# DEO OPTIMO, MAXIMO.

.

O toi que la raison, que l'instinct même adore, Souverain maître et créateur De tout l'univers qui t'implore, Jéhovah, Jupiter, Seigneur i

#### NOTES.

Le titre seul de cette pièce annonce l'irréligion, puisque le mot universelle signifie que tout homme peut adresse cette prière à Dieu, quelque religion qu'il professe. Si dès 4740 M. Le Franc edt cié lié étroitement, comme il l'est aujourd'hui, avec le pieux auteur de l'Apologie de la Saint-Barthélemi, il aurait bien compris que si nous ne pouvons pas prier Dieu avec des chrétiens hétérodoxes dans le même royaume, à plus forte raison ne pouvons-nous pas employer avec les Turcs et les Guèbres la même formule de prière.

Au reste, toute cette strophe ne ressemble que par le dernier vers à l'original. Voici la traduction littérale : « Père de tout, adoré dans tous les âges,

- » dans tous les climats, par le saint, par le sau-» vage, par le philosophe, Jéhovah, Jupiter, ou
- p Dien. p

Il n'y a point là d'instinct qui adore; on n'y trouve point cette expression si faible et si commune de l'univers qui t'implore. On voit combien cette prétendue traduction est au-dessous de l'original.

II.

Source, cause première, être inintelligible, Que je suis borné devant toi; Ta bonté seule m'est visible, Le reste est un chaos pour moi.

#### NOTES.

Ce mot inintelligible renferme beaucoup de

venin : on dit d'une chose obscure et respectable, des mystères de la religion par exemple, qu'ils sont incompréhensibles; mais un homme religieux ne dira point qu'ils sont inintelligibles. On dit avec vérité des systèmes des athées qu'ils sont inintelliaibles, et on les traiterait trop favorablement en disant qu'ils sont incompréhensibles. Même dans l'usage ordinaire ces deux mots ne sont pas synonymes : par exemple, la hardiesse de M. Le Franc à insulter les gens de lettres et l'académie est incompréhensible, mais elle n'est pas inintelligible. Il est d'autant plus difficile d'excuser l'emploi que le traducteur a fait ici de ce mot, qu'incompréhensible, qui était le mot propre, fesait également le vers, et était beaucoup plus conforme à l'original, least understood, si peu compris.

Dans le reste de la strophe, la traduction présente encore des idées plus libres que celles de l'original.

Pope dit: « O Dieu! qui as borné toute mon in-» telligence à savoir que tu es bou, et que je suis » avougle! » et M. Le Franc lui fait dire:

> Ta bonté seule m'est visible, Le reste est un chaos pour moi.

Ce mot reste est fort indécent. Ce reste renferme beaucoup de choses respectables, que le traducteur traite bien légèrement : c'est toute l'économie de la religion, toutes les vérités qu'elle enseigne aux hommes, qui seraient ce chaos, au dire du traducteur; car, comme on voit, Pope ne dit rien de semblable.

111

Mais le bieu et le mai , dans cette nuit obscure , Dépendent de ma volonié; Et tu gouvernes la nature , Sans enchaîner ma liberté.

IV.

N'écoutons seulement que notre conscience : Elle nons rend le bien plus cher Que le ciel qui le récompense, Le mai plus affreux que l'enfer :

## NOTES.

Toute critique littéraire scrait superflue sur

<sup>1</sup> C'est le sens presque littéral de l'angiais: mais n'est-ce point exiger trop de perfection dans les sentiments de l'homme? Le traducteur avait ern d'abord pouvoir modifier ainsi cette pensée:

> Ma conscience est ilbre, et ce guide sévère Ne règle pas mes sontiments Par le désir seul du salaire, Ni per la crainie des tourments.

Les personnes éclairées, et particulièrement les Anglais qu'on a consultés sur cet ouvrage, ont donné la préférence à la traduction exacte.

( Note du traducteur.)

des vers qui sont fort au-dessous du médiocre :

N'écoutons seulement que notre conscience.

One le ciel qui le récompense.

Cette dernière expression est impropre et équivoque. Le ciel qui récompense le bien, signifie plutôt le ciel rémunératour du bien, que le ciel qui est la récompense des bonnes actions : or, c'est ce dernièr sens qui est celui de Pooe

v

Empêche que mon cœur de tes dons efficaces
Ne rejette les heureux fruits;
Recevoir, c'est payer tes graces,
Je t'obeis quand je jouis.

#### NOTES.

Il n'y a aucune espèce de religion qui ait cru que recevoir les grâces de Dieu, c'est les payer. Toutes ont établi un culte extérieur pour être l'expression de la reconnaissance envers l'Être suprême. Au reste, en rétractant cette maxime qui est une des plus libres de la Prière universelle, il paraît que M. Le Franc s'était réservé le droit de se conduire vie-à-vis de l'académie française comme le déiste de Pope envers Dieu. S'il n'a point fait de remerciement, c'est qu'il a cru sans doute qu'en recevant la grâce que lui fesait l'académie il l'avait payée. M. Le Franc tient encore un peu aux erreurs de sa icunesse.

VI.

Mais cessons de penser qu'imperceptible atôme, Notre terre borne la loi : N'es-ln souverain que de l'homme? Tant d'autres mondes sont à toit

### NOTES.

Mais cessons de penser: ces mots sembleraient indiquer que l'auteur a dit précédemment quelque chose dont il va serdiracter; mais ils ne sont là (comme beaucoup d'autres dans cette pièce) que pour tenir lieu d'un certain nombre de syllahes. Quand un poète médiocre a besoin de ces sortes de chevilles, il devrait du moins tâcher qu'elles ne fussent qu'inutiles, et qu'elles ne fissent pas un sens faux. Jo ne parle pas de la rime d'atome avec homme; mais le traducteur prête encore ici à son original une impiété que Popen'a pas eue dans l'esprit.

Pope ne parle point de la loi, mais de la bonté de Dieu, qu'il dit n'être pas bornée à la terre; littéralement: « Que je ne resserre pas ta bonté o dans les hornes étroites de ce globe; que je ne » to croie pas le Dieu de l'homme seul, tandis que mille mondes m'environnent. » Le traducteur lui fait dire « que la terre ne borne pas la loi do Dieu. » Or, comme la religion chrétienne n'est certainement faite que pour notre globe, si l'on ne doit pas penser que notre terre borne la loi de Dieu., on en peut conclure que la religion chrétienne n'est pas la loi de Dieu. Il n'y a d'autre moyen d'excuser M. Le Franc, que de dire qu'il a mis loi à la place de bonté, parce que bonté ne rimc pas avec toi. Mais c'est là justifier la religion du traducteur aux dépens de ses talents pour la poésie; et quelque réconcitiation qui se soit faite entre son esprit et sa dévotion °, on peut craindre que l'apologie ne soit pas de son goût.

#### VII

Faut-il qu'un vil mortel ose venger Dieu même, Que tes foudres lui soient remis, Et qu'il pronouce l'anathème Sur ceux qu'il croît tes ennemis?

#### NOTES.

Nous ne pouvons rien ajouter à la remarque de M. de Silhouette sur cet endroit, dans les Mélanges de littérature que nous avons de lui: il a fait voir que le traducteur a envenimé la pensée de l'auteur anglais; que dans l'original, c'est de luimème que le déiste parle, en dissant que sa main ne doit pas présumer de lancer la foudre; au lieu que dans la traduction, le déiste s'élève en général coutre ceux qui prétendent prononcer l'anathème sur d'autres hommes, ce qui, indiquant manifestement les ministres de la religion, devient hardi et scandaleux. Nous renvoyons nos lecteurs à l'ouvrage même que nous citons, pour ne pas répéter inutilement ce qu'on peut trouver ailleurs.

### VIII.

Si je marche avec toi, fais-moi la grace entière De te suivre jusqu'à la fin: Si je m'égare, te lumière Doit me conduire au bon chemin.

IX

Quelques biens qu'à mon œur la sagesse dénie, Ou que m'accorde la bonté, Sauve-moi du murmure impie Et de la folle vanité.

#### NOTES.

Ce ne sont pas là des vers; ce n'est pas là l'é-

<sup>a</sup> Allusion à un ouvrage ridicule de Jean-George Le Franc, archevêque de Vienne, primat de sept provinces; ce livre était intitulé, Réconciliation de la dévotion avec l'esprit. On a dit que c'était la Réconciliation normande.

légance, l'harmonie, les images, la sublimité de | Pope. C'est un écolier qui se traîne languissamment sur la trace d'un grand homme et qui bronche à chaque pas, qui lutte sans cesse contre les difficultés et qui ne les surmonte pas, qui croit avoir fait des vers lorsqu'il a compassé laborieusement un certain nombre de syllabes, et placé quelques rimes à leur suite. Sauve-moi du murmure impie signifie en français. Ne permets pas que je sois l'objet du murmure; au lieu que Pope a dit . et son traducteur a voulu dire, Ne permets pas que je murmure. Au reste, ces deux strophes sont très religieuses; c'est une prière qui sied dans la bouche d'un chrétien même. M.Le Franc lui-même avait plus de raison qu'un autre de demander cette grâce à Dieu. Sauve-moi, devait-il dire, de la folle vanité; car c'est un grand péché et un grand ridicule.

#### v

Fais que de mon prochain je plaigne les souffrances, Toujours leut à le condamner; Et pardonne-moi mes offenses, Pour mieux m'apprendre à pardonner.

#### NOTES

Getto strophe, comme les précédeutes, ne renferme que des sentiments pieux et humains, et aous pouvons dire des instructions, que M. Le Franc a bien perdues de vue. A entendre les anathèmes qu'il prononce, et les accusations qu'il intente, dans son Discours, à beaucoup de personnes, on serait tenté de croire qu'il a regardé comme une des propositions irréligieuses de Pope cette belle maxime qu'il faut être lent à condammer. Il devait cependant penser que c'est un précepte de l'Évangile: « Ne jugez point, et vous ne s serez point jugés; ne condamnez point, et vous » ne serez point condamnés. » (Saint Luc, ch. v., v. 57.)

#### V.

Tout retrace sox mortels le néant de leur être ; Mais ils sont l'œuvre de tes maius ; Sois leur guide autant que leur maltre , Jusqu'au terme de leurs destins.

#### NOTES.

Tout retrace aux mortels le néant de leur être : rien n'est si vrai que cette maxime; au milieu des richesses, de la réputation, de la faveur, ce néant se fait sentir. Un homme qui se croyait heureux peut voir en un instant une fausse démarche et le concours de quelques circonstances troubler tout le bonheur de sa vie; un homme qui jouissait de quelque considération peut la voir s'éclipser en un jour : alors seulement on rentre en soi-môme, on reconnaît sou néant, et on s'écrie : Vanité des vanités! Nos lecteurs nous pardonneront cette petite digression morale.

Revenons à M. Le Franc.

#### XII

Que le pain, que la paix soit ici mon partage; J'attends que ton auguste choix Des autres biens fixe l'usage; T'es volontés seront mes lois.

#### NOTES.

• Que le pain et la paix, dit Pope, soient mon » partage: quant à tout autre bien, tu sais s'il » vaut mieux me l'accorder ou me le refuser; » que ta volonté soit faite. » On n'exprime pas cette phrase en françals, en disant à Dieu: Des autres biens fixe l'usage.

#### XIII.

Ton temple est en tous lieux, tu remplis la nature; Tout l'univers est ton autel. Rien ne vit, n'existe, ne dure, Qui ne t'offre un culte éternel.

## NOTES.

Cette dernière strophe, qui est une des plus sublimes de l'original, est une de celles que le traducteur a le plus misérablement défigurées. La traduction littérale suffit pour faire sentir la platitude et l'infidélité de celle de M. Le Franc.

a L'immensité, dit Pope, est ton temple; la terre, la mer et les cieux sont ton autel; que tous les êtres forment un chœur de louanges à ta gloire, et que de toutes les parties de la na-

lci l'auteur a encore rendu son original irréligieux saus nécessité. Pope dit que l'immensité est le temple de Dieu, idée grande et sublime, qui n'a rien d'opposé à la religion; et le traducteur, avec l'expression en tous lieux, rabaisse la pensée des lecteurs à la terre, et leur donne à entendre que les temples, construits par la main des hommes, ne sont pas meilleurs pour honorer Dieu les uns que les autres, ni les églises que les autres lieux. On peut croire même que depuis sa conversion il a couservé encore quelque atlachement à cette erreur; car il faut bien qu'il ait cru que le temple de Dieu est partout, et qu'il ait regardé l'académie comme une église, puisqu'il y a fait un si ennuyeux sermon.

N. B. Comme tout le monde n'a pas entre les mains le Journal des Savants, où se trouve la rétractation de M. Le Franc dontil est fait mention ci-dessus (dans l'Avertissement), nous croyons que nos lecteurs seront nien aises de trouver ici un petit extrait de cette pièce, que nous accompagnerons de quelques réflexions.

Voici en peu de mots l'apologie de M. Le Franc: 4º Il avait traduit la Prière du déiste, parce que certains Anglais, avec lesquels il était dans

une assez étroite liaison, l'en avaient défié. 2º Emporté par la chaleur du travail, il ne jugea de sang-froid de sa traduction que longtemps après qu'elle fut faite.

50 Il eut l'imprudence de livrer sa traduction à ces Anglais.

4º Lorsqu'il reprit le sang-froid que la chaleur de la traduction lui avait ôté, et qu'il jugea que son ouvrage pouvait être scandaleux, il voulut retirer la copie.

5º Il n'était plus temps; les Anglais avec qui il était étroitement lié, étaient déjà retournés à Londres, sans qu'il en eût rien su.

6º Il leur écrivit pour les conjurer de ne la point divulquer.

7º Ils le lui promirent.

8º Alors il oublia totalement la Prière et la traduction; mais un imprimeur anglais n'y pensa que trop pour lui.

A toute cette histoire, M. Le Franc ajoute que ce serait le lieu de réfuter les propositions condamnables de la Prière universelle ; mais que ce qui est visible n'a pas besoin d'être démontré : qu'il les désavoue, quoiqu'elles ne soient pas de lui, et qu'il les rétracterait s'il avait eu le malheur de les penser un seul instant; qu'elles sont sans doute, échappées par enthousiasme à M. Pope, si recommandable par ses talents, et qui a le courage de professer la religion catholique au milieu de Londres; que les paradoxes insensés et les systèmes inconséquents d'une malheureuse philosophie déshonorent les talents devant les hommes. et les rendent criminels devant Dieu...; que la poésie ne doit point être le langage de l'irréligion; que si elle a rempli ses loisirs, il a du moins l'avantage assez rare de ne l'avoir jamais avilie par rien de contraire aux bonnes mœurs, etc., et qu'il est avec respect, etc., etc., »

Nous nous permettrons ici quelques réflexions. 1º Il paraît que le défi de ces Anglais était de leur part un piége tendu pour surprendre la religion de M. Le Franc, et nous nous étonnons moins de la haine que l'auteur du Discours témoigne contre les philosophes anglais, après en avoir éprouvé une aussi noire trahison. Nous conjecturons qu'on l'aura aussi défié de faire un discours malhonnéte à l'académie, et nous l'exhortons à ne pas accepter désormais de semblables défis.

2º M. Le Franc, emporté par la chaleur du travail, n'avait pas seuti le venin de la Prière de Pope, dans une longue et laboriense traduction; il n'a entendn'l'original et sa traduction que quelque temps après l'avoir faite: cet écrivain doit être un volcan lorsqu'il compose de tête, puisqu'il est si chaud lorsqu'il traduit.

Ceci peut faire comprendre comment il a mis tant d'emportement dans un discours qu'il a fait attendre pendant plus de six mois à l'académie. Si jamais il est reçu dans quelque société littéraire, on lui conseille d'achever son discours trois ou quatre ans avant sa réception; dans cet intervalle, il profitera des moments de sang-froid qu'il a quelquefois, pour retrancher de sa harangue les choses qui pouraient être insultantes pour ses confrères et révoltantes pour le public.

5° M. Le Franc avait là d'étranges amis : ils lui promettent que la traduction ne paraîtra pas, et ils la confient à un imprimeur. C'est, sans doute, ee qui lui fait dire que les Anglais n'ont point la philosophie naturelle du droit des gens; et il faut convenir que, si M. Le Franc n'a jamais souffert des violences et des injustices de leurs gens de guerre, il a bien à se plaindre de leurs philosophes, et surtout de la perfidie de leurs imprimeurs.

4º Il nous paraît que M. Le Franc juge Pope bien favorablement, lorsqu'il dit que les propositions condammables de la Prière universelle lui sont échappées dans l'enthousiasme; mais pourquoi l'enthousiasme, qui excuse Pope et son traducteur, ne pourrait-il pas excuser aussi quelques uns de ceux que M. Le Franc traite si durement dans son Discours? Croit-il être le seul en France qui soit emporté par la chaleur du moment, et à qui l'on puisse pardonner les fougues de l'esprit et du génie? Il y a peu d'ouvrages brûlables qui ne soient plus chands que la traduction de la Prière mieurestelle.

50 M. Le Franc loue Pope du courage qu'il a eu de professer la religion catholique au milieu de Londres : sur quoi nous ferons ce raisonnement : ou l'auteur de la Prière universelle était aux veux de M. Le Franc un catholique bien convaincu, ou il le regardait comme un homme pensant librement, laissant apercevoir son irréligion dans ses écrits, et remplissant cependant les devoirs extérieurs de la religion. Dans le premier cas, on est en droit d'exiger de M. Le Franc, qu'il ne juge pas plus rigoureusement ceux des philosophes modernes qui n'ont rien écrit de plus libre que l'Essai sur l'homme et la Prière universelle. Dans le second cas, on lui représentera qu'en louant Pope incrédule et remplissant quelques devoirs extérieurs de religion, il fait penser que c'est un zèle joué qui lui fait décrier avec tant de violence ceux qu'il accuse en France de la même dissimulation, puisqu'aux yeux d'un homme vraiment religieux cette dissimulation est aussi criminelle en Angleterre qu'en France.

6º Quoique nous regardions comme suffisante la justification de M. Le Franc contre le reproche d'irréligion qui lui a été intenté à l'occasion de la Prière universelle, nous ne pouvons pas oublier de faire remarquer à nos lecteurs qu'on n'y trouve pas les mots décisifs de religion révèlée et de révélation, que l'auteur du Discours donne comme la marque distinctive des justifications non équivoques en cette matière; mais on traiterait trop sévèrement M. Le Franc, si on le jugeait d'après ses propres maximes.

#### CONCLUSION.

Il suit de tout ce qu'on vient de lire que l'auteur du Discours prononcé à l'académie française, le 40 mars 4760, avait traduit et envenimé, en 1740, la Prière du déiste, composée par Pope.

#### \*\*\*\*\*\*

# LETTRE D'UN QUAKER ,

A JEAN-GEORGE LE FRANC DE POMPIGNAN, évèque du puy-en-velai, etc., etc.,

DIGNE PRÈBE DE SIMON LE PRANC DE POMPIGNAN.

# AMI JEAN-GEORGE,

Je suis venu de Philadelphie en la ville de Paris, pour recueillir trois millious cinq cent mille livres que les fermiers-généraux paient tous les ans à nos frères de Pensylvanie et Maryland, pour tes nez de la France.

L'ami Chaubert, honnête libraire, quai des Augustins, lequel me devait quelques deniers, me dit qu'il était dans l'impuissance de me payer, attendu qu'il avait imprimé une Instruction dite pastorale, de ta façon, en trois cent huit pages.

1 Le frère de M. de Pompignan se trouvait par hasard évêque du Puy-en-Velai : il avait fait ces Questions sur l'incrédulité. où li prouve qu'il n'y a pas d'incrédules, et ensuite que les incrédules sont dangereux. Il avait essayé de réconciller la dévotion avec l'esprit, et ils n'ont jamais été plus brouillés que depuis son livre. Il crut donc, en qualité d'évêque et de bel esprit. devoir défendre son frère contre Voltaire, et donner à ses brebis, dans une instruction pastorale, des leçons de théologie et de bon goût. Cette instruction lui attira les réponses sulvantes de la part d'un quaker et d'un évêque schismatique. Pour l'en consoler, le cardinal de la Roche-Almon, si connu de toute l'Enrope pour la profondeur de ses lumières en théologie, l'a fait archeveque de Vienne; et en cette qualité il a écrit à ses diocésains de ne point souscrire à cette nouvelle édition des Œnvres de Voltaire, dans laquelle il se doutait qu'on aurait la maiice de se moquer un peu de lui. K.

par monseigneur Cortiat, secrétaire. Il m'offrit en paiement une grande cargaison d'exemplaires, lesquels il assurait que je pourrais vendre en Canada.

### AMI JEAN-GEORGE.

J'ouvris ton livre; je fus fâché de voir comme tu traites Newton et Locke, qu'un Français, plus juste que toi, appelle les précepteurs du genre humain. Peux-tu être assez barbare pour dire (page 55 qu'on ne trouve point d'idée positive de Dieu dans ce sage Locke, auteur du Christianisme raisonnable, et législateur d'une province entière? pourquie es-tu calomiateur? Ton libraire Chaubert m'a certifié que tu avais travaillé avec un homme, qu'on appelle en France abbé, à l'appologie de la révocation de l'édit de Nantes, et que dans cette applogie tu dis que les Anglais recueillent le mépris des nations. Ah! frère, cela n'est pas bien; nous ne sommes pas si méprisables que tu le dis; demande à nos amiraux.

De quoi t'avises-tu, dans une lustruction dite pastorale, adressée aux laboureurs, vignerons, et merciers du Puy-en-Velai, de dire (page 58) que le système de la gravitation est menacé de décadence? Qu'a de commun la théorie des forces centripètes et centrifuges avec la religion et avec les habitants du Puy-eu-Velai? Vois combien il est ridicule de parler de ce qu'on n'entend point, et de vouloir faire le bel esprit chez Chaubert, quai des Augustins, sous prétexte d'enseigner ton catéchisme à tes paysans. Apprends , l'ami , que la théorie démontrée de la gravitation n'est point un système, que tous les corps gravitent les uns vers les autres en raison directe de la masse, et en raison inverse du carré de la distance; que c'est une loi invariable de la nature, mathématiquement calculée, et souviens-toi qu'on ne doit pas en parler dans une homélie. Non erat hic locus.

#### AMI JEAN-GEORGE .

Si tu calomnies la Grande-Bretagne, je ne suis pas surpris que tu outrages les gens de ton pays (page 48); tu as tort de remuer les cendres de Fontenelle, et de dire que « son Histoire des Ora- » cles est remplie de venin. » Cette histoire n'est point de lui, elle est du savant Van-Dale; Fontenelle n'a fait que l'embellir. Le sage ministre Basnage, le judicieux Dumarsais, les meilleurs journalistes, tous ont soutenu cette Histoire que tu venx décrier.

Comme je t'écrivais ces choses avec naïveté, je vis le carrosse d'une dame fort aimable s'arrêter devant la boutique de Chaubert. Est-il vrai, ditelle, que vous avez imprimé un mauvais livre où lo président de Montesquieu, le bienfaiteur des hommes, est traité d'impie? Voyons un peu ce livre. Elle se fit donner ta Pastorale: on lui avait indiqué la page (page 2083); elle lut, et rendit l'ouvrage. Quel est le polisson qui a fait cette rapsodie? dit-elle. C'est monseigneur Cortiat, secrétaire, répondit Chaubert. Je lui dis: Belle femme, qui es-tu? Elle m'apprit qu'elle était la bru du célèbre Montesquieu. Console-toi, lui dis-je, quiconque insulte tant de grands hommes, est sûr du mépris et de la haine du public.

Elle partit consolée; je continuai à te feuilleter : tu parles (page 18) d'un Perrault, d'un Lamotte, d'un Terrasson, et d'un Boindin auquel tu donnes l'épithète d'athée. Je demandai à Chaubert qui étaient ces gens-là, et si Boindin a fait quelque écrit d'athèisme, comme ton frère Simon Le Franc en a fait un de déisme. Il me dit que ce Boindin était un magistrat qui avait fait quelques comédies, et que ni lui, ni Terrasson, ni Lamotte, ni Perrault, n'avaient jamais rien écrit sur la religion. J'avoue que je me mis alors en colère, et que je dis: Pox on the mad man, La peste soit du.... J'en demande pardon à Dieu, et je t'en dennande pardon, mon cher frère.

## AMI JEAN-GEORGE,

Tu vas de Boindin à Salomon , et tu affirmes  $\{p.~4A\}$  que l'auteur de l'Ecclésiaste a dit dans son dernier chapitre : « Tout ce qui vient de la s terre , tout ce qui doit y retourner est vaniét. Il » n'y a d'estimable dans l'homme que son âme , » sortie immédiatement des mains de Dieu, faite » pour retourner vers lui , consistant tout entière » à le craindre et à le servir, et attendant de son » jugement la décision de sa destinée.

Tu n'as pas menti, mais tu as dit la chose qui n'est pas. Ce passage n'est point dans l'Ecclésiaste. Tu peux répondre, comme milord Pierre dans le conte du Tonneau, que, s'il n'y est pas totidem verbis, il y est totidem litteris; mais réponse comique n'est pas raison valable: quand on cite l'Écriture, il faut la citer fidèlement, et ne point mèler du Pompignan à Salomon.

Tu parles ensuite contre la religion naturelle : ah! mon frère, tu blasphèmes; sache que la religion naturelle est le commencement du christianisme, et que le vrai christianisme est la loi naturelle perfectionnée.

# AMI JEAN-GEORGE,

Pardonne, mais je n'aime ni le galimatias, ni les contradictions. Tu avoues (page 444) que Dieu ne punira personne pour avoir ignoré invincible-

ment l'Evangile. Heureux les pécheurs qui n'auraient lu que ta pastorale l'is ignoreraient l'Évangile invinciblement, et seraient sauvés. Et tu prétends (page 417) qu'il faut un prodige pour qu'un homme qui n'est pas de ta religion ne soit pas' danné. Hélas! puisque chez toi on ne peut être sauvé sans baptême; puisque les Pères de ton Èglise ont cru que les petits enfants morts sans baptême sont la proie des flammes éternelles; puisqu'un enfant mort-né est vraisemblablement dans le cas d'une ignorance invincible, comment peux-tu te concilier avec toi-même?

### AMI JEAN-GEORGE,

Tu passes de Boindin à Moise. Que ton livre ferait de tort à la religion s'il était lu l'u pouvais aisément prouver la divine mission de Moise, et tu ne l'as pas fait; tu devais montrer pourquoi dans le Décalogue, dans le Lévitique, dans le Deutéronome, qui sont la seule loi des Julis, l'immortalité de l'âme, les peines et les récompenses après la mort, ne sout jamais énoncées. Tu devais faire sentir que Dieu gouvernant son peuple immédiatement par lui-même, et le menant par des récompenses et des punitions soudaines et temporelles, n'avait pas besoin de lui révêter le dogme de la vie future qu'il réservait pour la loi nouvelle.

Tu devais alléguer et étendre cette raison pour confondre ceux qui préférent aux dogmes des Juis ceux des Indiens, des Persans, des Égyptiens, beaucoup plus anciens, et qui annonçaient une vie à venir. Quel service n'aurais-tu pas rendu en montrant que le Tartaroth des Égyptiens devint le Tartare et l'Adès des Grecs, et qu'enfin les Juis eurent leur Sheol, mot équivoque à la vérité, qui signifie tantôt l'enfer, tantôt la fosse; car la langue des Hébreux était stérile et pauvre, comme tous les idiomes barbares : le même mot servait à plusieurs idées.

Tu devais réfuter les théologiens et les savants qui ont prétendu que le Pentateuque ne fut écrit que sous le roi Osias; que Moise n'a pas pu prescrire des règles aux rois, puisqu'ils n'existèrent point de son temps; qu'il n'a pu donner à des villes les noms qu'elles n'eurent que long-temps après lui; qu'il n'a pu placer à l'orient des villes qui étaient à l'occident par rapport à Moise et à son peuple vivant dans le désert. Tu devais savoir quelle langue parlaient alors les Juifs, comment on avait gravé sur la pierre tout le Pentateuque, ce qui était une entreprise prodigieuse dans un désert où tout manquait. Tu devais résoudre mille difficultés de cette nature; et alors ton livre cût pu être utile comme celui de noire savant

évêque de Worcester; mais il faudrait savoir l'hébreu comme lui.

Tu te bornes à dire que Moise sépara les eaux de la mer à la vue de six cent mille hommes; le moindre écolier le sait comme toi : ton devoir était de montrer comment les Juifs descendants de Jacob se trouvaient au bout de deux siècles au nombre de six cent mille combattants, ce qui fait plus de deux millions de personnes; comment ils n'attaquèrent pas les Égyptiens qui, au rapport de Diodore de Sicile, n'ont pas été, même sous les Ptolémées plus de trois millions d'âmes, et qui ne passent pas aujourd'hui ce nombre.

De ces trois millions qui pouvaient composer six cent mille familles, tous les premiers-nés avaient été frappés de mort par l'ange du Seigneur; l'Égypte n'avait certainement pas après cette perte six cent mille combattants à opposer aux Israélites. Tu nous aurais appris pourquoi ils prirent la fuite, au lieu de s'emparer de l'Egypte; pourquoi en prenant la fuite ils es trouvèrent visà-vis de Memphis, au lieu de cétoyer la Méditer-ranée: c'est ce que notre fameux Taylor a merveilleusement expliqué; mais il connaissait parfaitement l'Arabie et l'Egypte.

Tu nous aurais enseigué comment, en fesant un long détour pour arriver entre Memphis et Baal-Sephon, endroit où la mer s'ouvrit en leur faveur, ils étaient poursuivis par la cavalerie égyptienne, tandis que tous les chevaux étaient morts dans la cinquième plaie.

C'était un beau champ pour un homme profond dans l'antiquité, de faire connaître les secrets de la magie, d'expliquer par quel art les mages de Pharaon égalèrent par leurs prestiges les miracles de Moise, et comment ils changèrent en sang les eaux du Nil que Moise avait déjà transformées en un fleuve de sang. C'est ce que le docteur Stillingdeet a su approfondir. Tu vois bien, encore une fois, que les Anglais ne sont pas si niéprisables.

Tu aurais appris chez notre savant Sherlock la raison évidente pour laquelle Dieu fit arrêter le soleil dans sa carrière vers l'heure de midi, pour achever la défaite des Amorrhéens, et pourquoi presque tous les grands miracles de ce temps-la n'étaient opérés que pour exterminer les hommes; pourquoi, malgré tous ces miracles, le peuple juif fut malheureux et esclave si souvent et si long-temps.

Il était essentiel de réfuter ceux qui, pour prouver que le *Pentateuque* ne fut pas connu avant Esdras, avancent qu'aucun passago de ce *Pentateuque* ne se trouve cité ni dans les prophètes ni dans l'histoire des rois juifs; qu'il n'y est jamais parlé ni du Beresith, ni du Veelle-Semott, ni du Vaicra, ni du Vaiedabber, ni de l'Haddebarim. Tu prends ces noms pour des mots tirés du Grimoire; ce sont les titres de la Genèse, de l'Exode, du Lévitique, des Nombres, du Deutéronome.

Comment ces livres sacrés n'auraient-ils pas été mille fois cités, s'ils avaient été connus? C'est une difficulté à laquelle l'évêque de Sarum répond très savamment.

Un devoir non moins indispensable était de montrer que tous les livres sacrés de la nation judaïque étaient nécessaires au monde entier; car comment Dieu aurait-il juspiré des livres inutiles? Et si tous ces livres étaient nécessaires, comment y en a-t-il eu de perdus? comment y en aurait-il de falsifiés?

Dieu aurait-il voulu que l'Évangile selon saint Matthieu dit, au chapitre ii, Jésus habita à Nazareth, afin que cette parole du prophète fût accomplie, Il s'appellera Nazaréen; et aurait-il voulu en même temps que cette parole ne se trouvât dans aucun prophète?

On voit encore au chapitre XXVII: « Alors s'ac-» complit ce qu'avait prédit Jérémie, en disant : » Ils ont accepté trente pièces d'argent, etc., dout » il achiètera le champ du potier. » Cela n'est point dans Jérémie; et cette difficulté est encore admirablement bien éclaireie par notre docteur Young, qui a concilié parfaitement les deux généalogies, qui semblent entièrement contradictoires. Permets que je te dise que tu devais imiter tous les grands hommes que je te cite, et qu'il valait mieux instruire tes compatriotes que de les outtrager.

Tu nous aurais, à l'exemple de notre évêque de Durham, donné la véritable intelligence de la prédiction de notre Sauveur, qui annonce que dans la génération alors vivante, on verra venir le Fils de l'homme dans les nuées avec une grande puissance et une grande majesté. Tu n'avais qu'à lire l'exposition de ce digne prélat; tu aurais vu dans quel sens cette grande prophétie s'est accomplie, et ton ouvrage alors eth été en effet une instruction. Mais tu examines si Boileau était un versificateur ou un poète, si Perrault a pris avec raison le parti des modernes; tu parles de l'attraction; tu tâches de décrier l'algèbre et la géométrie. Mon ami, tu devais parler de l'Évangile.

Tu aurais ensuite expliqué les mystères; tu aurais fait voir comment Jésus-Christ ayant dit, Mon père est plus grand que moi, cependant il est égal à Jui; comment le Saint-Esprit, étant égal au Père et au Fils, ne peut cependant engendrer, et pourquoi, au lieu d'être engendré, il procède; sur quels fondements l'Égliss grecque le crut touiours procédant du Père seul, et par quelles

raisons l'Eglise romaine le crut, au dixième siècle, procédant du Père et du Fils tout ensemble.

De bonne foi, ces questions ne sont-elles pas plus importantes que ce que tu dis de Lamotte et de Terrasson, et de la Théorie de l'impôt, roman de l'ami des hommes?

Crois-moi, lorsqu'on est superficiel et ignoraut, on ne doit pas se hasarder d'écrire des pastorales.

## AMI JEAN-GEORGE,

Je tombe sur un plaisant endroit de ta Pastorale (pages 258 et 259). Tu prétends que la philosophie peut aussi exciter des guerres civiles. Va, tu lui fais trop d'honneur; tu sais à qui ce privilége a été réservé. Tu allègues en preuve que le comte de Shaftesbury, l'un des heros du parti philosophiste, et l'ami de Locke, entra dans des factions contre le conseil de Charles 11, et sur cela tu prends Locke pour un conjuré. Tu fais d'étranges bévues, de terribles blunders. Celui que tu appelles le héros du parti philosophiste était le petit-fils du comte de Shaftesbury : le grand-père n'était qu'un politique ; le petit-fils fut un véritable philosophe, et passa sa vie dans la retraite, loin des fripons et des fanatiques. Pauvre homme ! voilà ce que c'est que de parler au hasard, et de savoir les choses à demi. N'es-tu pas houteux d'avoir trompé ainsi ton troupeau du Puy-en-Velai?

### AMI JEAN-GEORGE,

Voici un évêque, ton confrère, qui vient rendre à Chaubert la Pastorale, que Chaubert lui avait vendue douze francs. Je ne veux point, ditil, de cet impertinent ouvrage; il faut que mon confrère ait perdu la tête. Quel amas de phrases qui ne signifient rieni il ne dit que des injures. Cet homme fait tout ce qu'il peut pour rendre ridicule ce qu'il veut faire respecter. J'almerais mieux encore, je crois (Dieu me pardonne), les vers judalques de son frère aîné. C'est ainsi qu'a parlé ce digne prélat. Je me joins à lui. Adieu. Jean-George.

\*\*\*\*\*\*\*

# SECONDE LETTRE DU QUAKER.

## AMI JEAN-GEORGE,

Je t'avais fait une petite correction fraternelle pour t'engager à réparer tes fautes; mais tu ne veux que les pallier, et tu les aggrayes.

Je t'avais représenté quel excès d'injustice et d'ignorance il y avait à dire que le grand philosophe Locke n'admettait nulle part l'idée positive d'un Dieu; je t'exhortais à lire les chapitres où il traite de Dieu positivement, dans son admirable ouvrage de l'Entendement humain, et dans son Christianisme raisonnable.

Tu avais calomnié milord Shaftesbury, petitfils du chancelier de ce nom; tu avais pris le petit-fils pour le grand-père, et cette bévue était, le fruit de ta singulière opinion que les philosophes étaient aussi des séditieux. Tu devais une réparation authentique à sa famille, à la raison, et à l'bistoire.

Tes compatriotes m'avaient averti que tu fesais de scaudaleux outrages à la mémoire des Montesquieu, des Fontenelle, et d'autres grands hommes.

Chacun riait de te voir citer des mathématiciens et parler de vers dans ta Pastorale aux gens du Puy-en-Velai. Je l'avertis charitablement, et pour réponse tu cries à l'impiété: ne valait-il pas mieux te corriger que de répondre à tou ami par des injures?

#### AMI JEAN-GEORGE .

Je t'ai charitablement indiqué ton devoir: puisque tu avais la passion de te faire imprimer au Puy-en-Velai, il fallait enseigner les saintes Écritures à tes ouailles. Je t'apprenais quels sont les meilleurs commentateurs. Je te disais que, si tu voulais entrer dans les détails, tu trouverais chez notre savant évêque de Worcester la réfutation de quelques théologiens qui ont prétendu que le secrétaire Saphan rédigea le Pentateuque sous le roi Osias; et tu me réponds comme si je t'avais dit que le secrétaire Saphan composa le livre: de bonne foi, cela est-il juse?

Que n'as-tu lu la savante dissertation du docteur Sancroft contre Newton et contre Leclere! Le premier était un grand homme, le second était un vrai savant; cependant ils ont pu se tromper. Newton, qui daigna s'amuser quelquefois à marcher dans ces ténèbres de l'antiquité, a voulu prouver que Samuel était le véritable auteur du Pentateuque. Leclere le dit aussi; d'autres l'ont attribué a Esdras. Tu aurais rendu service à la religion et aux lettres en approfondissant cette matière. Cela était plus convenable que de parler de Terrasson et de Lamotte à messieurs du Puyen-Velai, dans ta Pastorale.

Que n'as-tu lu le profond ouvrage de l'évêque Warburton I Il t'aurait montré pourquoi Dieu cacha aux anciens Juis le dogme de l'immortalité de l'âme, et tu ne serais pas réduit à citer saint Paul mal à propos: il t'aurait appris que saint Paul, à l'exemple de son maître, annonçait et constatait, une vérité que les premiers Juis n'avaient pas connue. L'Évangile prouve l'immortalité de l'âme, il prouve que le Dieu de Jacob est le Dieu des vivants; ruais il ne dit point que Moise ait annoncé publiquement une vérité réservée à des temps plus sacrés et plus heureux. Ab I mon frère, tu devais mieux l'instruire, et ne pas priver notre sainte loi du plus grand avantage qu'elle ait sur l'ancienne.

#### AMI JEAN-GEORGE,

Je t'avais appris qu'aucun usage, aucune cérémonie annoncée dans le Pentateuque n'est expressément citée dans aucun livre hébreu postérieur; qu'on ne trouve aucun verset des cinq livres de Moise répété dans les autres livres et lla-dessus tu me dis qu'il y a dans le livre des Rois: « Gar» dez les cérémonies, les préceptes, les ordon» nances, selon qu'il est dit dans la loi de Moise.» Mais ne vois-tu pas que ce n'est pas la une citation? Autre chose est d'exhorter en général à suivre la loi; autre chose est de citer précisément les passages de la loi. Tu vois hien que tu n'entends pas l'état de la question.

Qu'on nous dise chez nous, Sgyez fidèles à la loi de la grande charte qui établit vos libertés; cela ne s'appelle pas citer un article particulier de la grande charte. Encore une fois, Moïse a écrit ses lois, personne n'en doute; mais puisque tu voulais prouverce que nous connaissons tous, il fallait le prouver mieux.

#### AMI JEAN-GEORGE,

Que tu avais un beau champ pour manifester la puissance du Seigneur dans les plaies d'Égypte et dans le miraculeux passage de la mer Rouge! Notre évêque Stillingfleet entend mieux que toi le texte sacré. Tu viens nous dire que le seul bétail des Egyptiens mourut de la peste dans la cinquième plaie. Les mots hébreux et chaldaïques répondent précisément à ceux-ci, tous les animaux des Égyptiens moururent; et la Vulgate, que tu pouvais suivre, dit expressément, omnia animantia. Tous les chevaux périrent donc : tu as donc tort de dire qu'ils ne furent pas compris dans la mortalité. Mais, pour te tirer d'affaire, tu devais lire le chevalier Marsham; il t'aurait appris que les rois d'Égypte étaient alliés du roi de Nubie: et même on prétend que les Nubiens étaient tributaires, et que Pharaon put faire venir en diligence de la cavalerie nubienne pour réparer la perte de la sienne.

Voila comme un commentateur habile résout les difficultés. Je sais qu'on veut éluder cette solution, et que jamais la cavalerie nubicune n'aurait pu arriver à temps ; que du fond de la presqu'ile Méroé, frontière de la Nubie, il y a environ onze cent mille pas jusqu'à Memphis, et qu'avant qu'ou cût pu rassembler les chevaux en Nubie, et les conduire si loin, on aurait perdu un temps trop considérable : mais il faut observer aussi que la cavalerie marche plus vite qu'un peuple entier, composé de vicillards, de femmes, et d'enfants; que la multitude des Juifs, qui allait à plus de deux millions de personnes, ne pouvait faire de longues traites; que probablement elle prit un long détour en allant de la terre de Gessen vis-àvis du lac Sirbon, et en retournant du lac Sirbon au désert d'Éthan. Quand ils furent dans ce désert, qui est précisément à la pointe de la mer Rouge, ils retournèrent par l'Égypte, dont ils sortaient; et il est dit expressément qu'ils firent un long circuit: Circumduxit per viam deserti. Ils passèrent donc à la hauteur du Grand-Caire, d'Héliopolis et de Memphis. Or, de Memphis à Baal-Sephon ou Clisma, qui est précisément l'endroit où la mer s'ouvrit pour eux, il y a soixante mille pas. La Sainte Écriture ne nous dit point combien de temps les Juiss employèrent dans toute cette marche; ainsi l'on est bien recu à supposer que le pharaon d'Égypte eut le temps de faire venir de la cavalerie étrangère.

Je t'ai donné tous les moyens d'acquérir quelque intelligence; tu n'en as suivi aucun, et tu ne m'as pas seulement remercié.

#### AMI JEAN-GEORGE.

Je réfléchis avec douleur sur la superbe de certaines gens : voilà l'origine des fausses démarches, des mauvais vers, de la prose ampoulée qu'on donne hardiment au public. On veut passer pour bel-esprit dans son village et à Paris; et pour y parvenir, il n'y a point de sottise qu'on ne fasse. Quand les sottises sont faites, on veut les soutenir par les calomnies; on perd la charité comme la raison; on tombe d'ablime en abime, ainsi que de ridicule en ridicule; on perd son âme en se fesant moquer de soi. Ah l mon frère, que ne puis-je aider à te convertir, à te rendre modéré et modeste comme tu dois l'être, et à te sauver des sillots dans ce monde-et de la damnation dans l'autre!

Adieu , Jean-George.

\*\*\*\*

# INSTRUCTION PASTORALE

# DE L'HUMBLE ÉVÊQUE D'ALÉTOPOLIS,

A L'OCCASION

DE L'INSTRUCTION PASTORALE DE JEAN-GEORGE,

HUMBLE ÉVÊQUE DU PUY.

MES CHERS FRÈRES,

Mon confrère Jean-George du Puy a voulu vous instruire par un gros volume. Vous savez que la vérité est au fond du Puy; mais vous ne savez pas encore si Jean-George l'en a tirée. Vous vous êtes récriés d'abord en voyant les armoiries de Jean-George en taille rude à la tête de son ouvrage. Cet écusson représente un homme monté sur un quadrupède; vous doutez si cet animal est la monture de Balaam, ou celle du chevalier que Cervantes a rendu fameux. L'un était un prophète, et l'autre un redresseur des torts ; vous ignorez qui des deux est le patrou de mon cher confrère. Vous êtes étonnés que son humilité ne l'empêche pas de s'intituler monseigneur; mais il n'a pas craint que sa vertu se démentit dans son cœur par ce titre fastueux. Les pères de l'Église ne mettaient pas ces enseignes de la vanité à la tête de leurs ouvrages; nous ne voyons pas même que les Évangiles aient été écrits par monseigueur Matthieu et par monseigueur Luc. Mais aussi, mes chers frères, considérez que les ouvrages de monseigneur Jean-George ne sout pas paroles d'Évangile.

Il a soin de uous avertir que, de plus, il s'appelle Pompignan; nous avons vu à ce grand nom les fronts les plus sévères se dérider, et la joie répandue sur tous les visages, jusqu'au moment où la lecture des premières pages a changé absolument toutes les physionomies, et plougé les esprits dans un doux repos. Et bieutôt ou a demandé dans la petite ville du Puy, s'il était vrai que mouseigneur était auteur à Paris; et ou a demandé dans Paris si cet évêque avait imprimé au Puy un ouvrage.

J'avoue que tous nos confrères ont trouvé mauvais qu'on prostitutat ainsi la dignité du saint ministère; que, sous prétexte de faire un mandement dans un petit diocèse, on imprimât eu effet un livre qui n'est pas fait pour ce diocèse, et qu'ou affectât de parler de Newton et de Locke aux habitants du Puy-en-Velai. Nous en sommes d'autant plus surpris, que les ouvrages de ces Anglais ne sont pas plus counus des habitants du Velai, que de monseigneur. Enfin, nous avouons qu'après le péché nortel, ce qu'un évêque doit le plus éviter, c'est le ridicule.

Comme notre diocèse est extrèmement éloigné du sien, nous nous servous, à son exemple, de la voie de l'impression pour lui faire une correction fraternelle, que tous les bous chrétieus se doivent les uns aux autres; devoir dout ils se sont fidèlement acquittés dans tous les temps.

Ce n'est pas que nous voulious contester à Jean-George ses préteutious épiscopales au bel-esprit; ce n'est pas que nous ne sachious estimer son sèle ardent, qui, dans la craiute d'omettre les choses utiles, se répand presque toujours sur celles qui ne le sont pas. Nous conveuons de sou éloquence abondante, qui n'est jamais étouffée sous les pensées; nous admirons sa charité chrétienne, qui devine les plus secrets sentiments de tous ses contemporains, et qui les empoisoune, de peur que leurs sentiments n'empoisonnent le sècle.

Mais, en rendant justice à toutes les grandes qualités de Jean-George, nous tremblons, mes chers frères, qu'il n'ait fait une bévue dans son Instruction pastorale, laquelle plusieurs malins d'entre vous disent n'être ni d'un homme instruit ni d'un pasteur. Cette bévue consiste à regarder les plus grands génies comme des incrédules; il met dans cette classe Montaigne, Charron, Fontenelle, et tous les auteurs de nos jours, sans parler de la Prière du déiste, de M. son frère aîné, que Dieu absolve.

C'est uue entreprise un peu trop forte d'écrire contre toutson siècle; et ce n'est peut-être pas avoir un zèle selon la science, que de dire : Mes frères, tous les gens d'esprit et tous les savants pensent autremeut que moi, tous se moquent de moi : croyez douc tout ce que je vais vous dire. Ce tour ne nous a pas paru assez habile.

On dit aussi qu'il y a dans l'in-4° de mon confrère Jean-George, un long chapitre contre la tolérance, malgré la parole de Jésus-Christ et des apôtres, qui nous ordonne de nous supporter les uns les autres. Mes frères, je vous exhorte, selon cette parole, à supporter Jeau-George. Yous avez beau dire que son livre est insupportable, ce n'est pas une raison pour rompre les liens de la charité. Si son ouvrage vous a paru trop gros, je dois vous dire, pour vous rassurer, que mon relieur m'a promis qu'il serait fort plat quand il aurait été hattu.

Nous demeurons donc unis à Jean-George, et même à Jean-Jacques, quoique nous pensions différemment d'eux sur quelques articles. Ce qui nous console, c'est qu'on nous assure de tous côtés que l'œuvre de notre confrère du Puy est comme l'arche du Seigneur; elle est sainte, elle est exposée en public, et personne n'approche d'elle.

Bousoir, mes frères.

L'humble évêque d'Aletopolis.

## AVIS

# A TOUS LES ORIENTAUX '.

Toutes les nations de l'Asie et de l'Afrique doivent être averties du danger qui les menace depuis long-temps. Il y a dans le fond de l'Europe, et surtout dans la ville de Rome, une secte qui se nomme les chrétiens catholiques : cette secte envoie des espions dans tout l'univers, tantôt sur des vaisseaux marchands, tantôt sur des vaisseaux armés en guerre. Elle a subjugué une partie du vaste continent de l'Amérique, qui est la quatrième partie du monde. Elle-même avoue qu'elle y massacra dix fois douze cent mille habitants pour prévenir les révoltes contre son pouvoir despotique et contre sa religion. Il s'est écoulé environ cent trente révolutions du soleil depuis que cette secte, soi-disant catholique chrétienne, avant trouvé le moyen de s'établir dans le Japon, autrement Nipon, elle voulut exterminer toutes les autres sectes, et causa une des plus furicuses guerres civiles qui aient jamais désolé un royaume. Le Japon nagea dans le sang, et, depuis cette affreuse époque, les habitants ont été obligés de fermer leur pays à tous les étrangers, de peur qu'il n'entre chez eux des

Les espions appelés jésuites, que le prêtre prince de fome avait envoyés à la Chine, commençaient de jà à causer du trouble dans ce vaste empire, lorsque l'empereur Yong-tching, d'heureuse mémoire, renvoya tous ces dangereux hôtes à Macao, et maintint par leur bannissement la paix dans son empire.

Ces mêmes jésuites se sont soumis en Amérique un pays de quatre cent soixante milles de circonférence : on dit qu'ils ont civilisé les habitants : ces peuples en effet sont civils au point d'être esclaves des bonzes et fakirs catholiques connus sous le nom de jésuites.

Ces mêmes catholiques ont fait plus d'une tentative pour subjuguer le royaume d'Abyssinie.

Le nom de catholique signifie universel; ce nom leur suffit pour persuader aux idiots qu'on doit dans tout l'univers croire à lenrs dogmes, et se soumettre à leur pouvoir; ces dogmes sont le comble de la démence, et ils disent que c'est précisément ce qui convient au genre humain. Non seulement ils annoncent trois dieux qui n'en font qu'un, mais ils disent qu'un de ces trois dieux a été pendu. Ils prétendent le ressusciter tous les

jours avec des paroles; ils le mettent dans un morceau de pain; ils le mangent, et le rendent avec les autres excréments. C'est à cette doctrine qu'ils veulent que tous les hommes se soumettent; et quand ils sont les plus forts, ils font mourir dans les tourments tous ceux qui osent opposer leur raison à cet excès de folie.

Ces tyrans extravagants se vantent d'être descendus d'un ancien peuple qu'on appelle hébreu, juif, ou israélite. Ils persécutent avec férocité ces Juiss dont ils se disent les enfants : ils en sont des sacrifices à leurs trois dieux, et surtout à celui qu'ils changent en un morceau de pain ; et pendant ces sacrifices de chair humaine, ils chantent les hymnes composés autrefois par ces mêmes Juifs qu'ils immolent. S'ils ont traité avec tant de barbarie toutes les nations étrangères, ils ont exercé mutuellement les mêmes fureurs contre toutes les petites sectes dans lesquelles leur religion est divisée. Il n'y a point de province en Europe que la religion chrétienne n'ait remplie de carnage. Cette barbare égorge chez elle ses propres enfants, de la même main qui a porté la désolation aux extrémités du monde.

Il est donc nécessaire qu'on fasse passer ces excès dans toutes les langues, et qu'on les dénonce à toutes les nations.

# LETTRE PASTORALE

# A M. L'ARCHEVÈQUE D'AUSCH,

J. F. DE MONTILLET.

Il parut sous votre nom, monsieur, en 4764, une Instruction pastorale, qui n'est malheureusement qu'un libelle diffamatoire. On s'élève dans cet ouvrage contre le Recueil des assertions, consacré par le parlement de Paris : on y regarde les jésuites comme des martyrs, et les parlements comme des persécuteurs a; on y accuse d'injustice l'édit du roi qui bannit irrévocablement les jésuites du royaume. Cette Instruction pastorale a été brûlée par la main du bourreau. Le roi fait réprimer les attentats à son autorité; les parlements savent les punir; mais les citoyens, qui sont attaqués avec tant d'insolence dans ce libelle, n'ont d'autre ressource que celle de confondre les calomnies. Vous avez osé insulter des hommes vertueux que vous n'êtes pas à portée de connaître; vous avez surtout indignement outragé un citoyen qui demeure à cent cinquante lieues de vous : vous

<sup>&#</sup>x27; Cette espèce de manifeste n'a jamais été imprimé ; il s'est trouvé dans les papiers de l'autêur, et l'on ignore s'il en avait fait quelque usage. K.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Nos pères vous avaient appris à respecter les jésuites, etc., pages 34 et suivantes du Mandement de M. d'Auseh.

dites à vos diocésains d'Ausch, que ce citoyen, officier du roi, et membre d'un corps à qui vous devez du respecta, est un vagabond et un fugitif du royaume, tandis qu'il réside depuis quinze années dans ses terres, où il répand plus de bienfaits que vous ne faites dans votre diocèse, quoique vous soyez plus riche que lui. Vous le traitiez de mercenaire, dans le temps même qu'il donnait des secours généreux à votre neveu, dont les terres sont voisines des siennes : ainsi vous couronnez vos calomnies par la lâcheté et par l'ingratitude. Si c'est un jésuite qui est l'auteur de votre brochure, comme on le croit, vous êtes bien à plaindre de l'avoir signée; si c'est vous qui l'avez faite, ce qu'on ne croit pas, vous êtes plus à plaindre encore. Vous savez tout ce que vos parents et tout ce que des hommes d'honneur vous ont écrit sur le scandale que vous avez donné, qui déslionorerait à jamais l'épiscopat, et qui le rendrait méprisable, s'il pouvait l'être. On a épuisé toutes les voies de l'honnêteté pour vous faire rentrer en vousmême. Il ne reste plus à une famille considérable, si insolemment outragée, qu'à dénoncer au public l'auteur du libelle, comme un scélérat dont on dédaigne de se venger, mais qu'on doit faire connaître. On ne veut pas soupconner que vous ayez pu composer ce tissu d'infamies, dans lequel il y a quelque ombre d'érudition; mais quel que soit son abominable auteur, on ne lui répond qu'en servant la religion qu'il déshonore, en continuant à faire du bien, et en priant Dieu qu'il convertisse une âme si perverse et si lâche, s'il est possible pourtant qu'un calomniateur se convertisse.

\*\*\*\*\*\*

## OMER DE FLEURY

ÉTANT ENTRÉ, ONT DIT 1:

# MESSIEURS,

Comme je suis chargé, par état (page 5), de vous proposer des thèses de médecine, et qu'il s'agit de dissiper des nuages qui affaiblissent la sécurité, et de souhaiter une solution à des craintes, votre sagesse qui préside à vos démarches assurera un nouveau poids à ce que votre autorité pourra régler sur le fait de l'inoculation qui se présente naturellement sous deux aspects.

Et comme dans la petite-vérole ordinaire (page 4) on s'en remet ordinairement à la prudence des malades et des médècins, vous sentez bien que, dans l'inoculation, où la tête est beaucoup plus libre, il ne faut s'en remettre à la prudence de personne.

Mais, comme ce qui peut intéresser la religion ne regarde en aucune manière le bien public (page 5), et que le bien public ne regarde pas la religion, il faut consulter la Sorbonne qui, par état, est chargée de décider quand un chrétien doit être saigné et purgé; et la Faculé de médecine chargée, par état, de savoir si l'inoculation est permise par le droit canon.

Ainsi, messieurs, vous qui êtes les meilleurs médéeins et les meilleurs théologiens de l'Europe, vous devez rendre un arrêt sur la petite-vérole, ainsi que vous en avez rendu sur les catégories d'Aristote, sur la circulation du sang, sur l'émétique, et sur le quinquina.

On sait que vous vous entendez, par état, à toutes ces choses, comme en finances.

Puisque l'inoculation, messieurs, réussit dans toutes les nations voisines qui l'ont essayée; puisqu'elle a sauvé la vie à des étrangers qui raisonnent, il est juste que vous proscriviez cette pratique, attendu qu'elle n'est pas enregistrée; et pour y parvenir, vous emploierez les décisions de la Sorbonne, qui vous dira que saint Augustin n'a pas connu l'inoculation, et la Faculté de Paris qui est touiours de l'avis des médecins étrangers.

Surtout, messieurs, ne donnez point un temps fixe aux salutaires et sacrées Facultés pour décider, parce que l'insertion utile de la petite-vérole sera toujours proscrite en attendant.

A l'égard de la grosse, sœur de la petite, messieurs des enquêties sont exhortés à examiner scrupulcusement les pilules de Keiser, lant pour le bien public, que pour le bien particulier des jeunes messieurs qui en ont besoin, par état; la Sorbonne ayant préalablement donné son décret sur cette matière théologique.

Nous espérons que vous ordonnerez peine de mort (que les Facultés de médecine out ordonné quelquefois dans de moindres cas) contre les enfants de nos princes inoculés sans votre permission, et contre quiconque révoquera en doute votre sacesse et votre impartialité reconnues.

# A WARBURTON.

Tu exerces ton inscience et tes fureurs sur les étrangers comme sur tes compatriotes. Tu voulais que ton nom fût partout en horreur, tu as réussi : après avoir commenté Shakespeare, tu as commenté Moise; tu as écrit une rapsodie en quatre gros volumes, pour moutrer que Dieu n'a jamais

Pages 12 , 13 et 14 du libelle.

A Voyez le Requisitoire contre l'inoculation.

enseigné l'immortalité de l'âme pendant près de quatre mille ans; et tandis qu'llomère l'annonce, tu veux qu'elle soit ignorée dans l'Écriture sainte. Ce dogme est celui de toutes les nations policées; et tu prétends que les Juifs ne le connaissaient nes.

Ayant mis ainsi le vrai Dieu au-dessous des faux dieux, tu feins de soutenir une religion que tu as violemment combattue; tu crois expier ton scandale en attaquant les sages; tu penses te laver en les couvrant de ton ordure; tu crois écraser d'une main la religion chrétienne, et tous les littérateurs de l'autre: tel est ton caractère. Ce mélange d'orqueil, d'envie, et de témérite n'est pas ordinaire. Il t'a effrayé toi-même; tu t'es en veloppé dans les nuages de l'antiquité, et dans l'obscurité de ton style; tu as couvert d'un masque ton affreux visage. Voyons si l'on peut faire tomber d'un seul coup ce masque ridicule.

Tous les sages s'accordent à penser que la législation des Juifs les reudait nécessairement les ennemis des nations.

Tu contredis cette opinion si générale, et si vraie dans ton style de Billingsgate. Voici tes paroles :

- « Je ne crois pas qu'il soit aisé d'entasser, même » dans le plus sale égout de l'irréligion, tant de
- » faussetés, d'absurdités, et de maliee.... Com-
- » ment peut-il soutenir à visage découvert, et à » la face du soleil, que la loi mosaïque ordonnait
- » aux Juis d'entreprendre de vastes conquêtes,
- » ou qu'elle les y encourageait, puisqu'elle leur
- » assignait un district très borné? »

Je passe sous silence les injures aussi grossières que làches, dignes des porte-faix de Londres et de toi, et je viens à ce que tu oses appeler des raisons: elles sont moius fortes que tes injures.

Voyons d'abord s'il est vrai qu'on ait promis aux Juiss un si petit district.

- « En ce jour, le Seigneur sit un pacte avec » Abraham, et lui dit: Je donnerai à ta semence
- » la terre depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand
   » fleuve d'Euphrate.

C'était promettre aux Juifs, par serment, l'isthme de Suez, une partie de l'Égypte, l'Arabie entière, tout ce qui fut depuis le royaume des Séleucides. Si c'est la un petit pays, il faut que les Juifs fussent difficiles: il est vrai qu'ils ne l'ont pas possédé, mais il ne leur a pas été moins promis.

Les Juifs renfermés dans le Canaan vécurent des siècles sans connaître ces vastes contrées, et ils n'eurent guère de notions de l'Euphrate et du Tigre que pour y être trainés en esclavage. Mais voici bien d'autres promesses; voyez Isaie au chap. x.i.x.

« Le Seigneur a dit : J'étendrai mes mains sur

- » toutes les nations : j'élèverai mon signe sur les
- peuples; ils vous apporteront leurs fils dans leurs
   bras, et leurs filles sur leurs épaules; les rois se-
- » ront vos nourriciers, et leurs filles vos nour-
- » rices; ils vous adoreront, le visage en terre, et » ils lècheront la poudre de vos pieds. »

N'est-ce pas leur promettre évidemment qu'ils seront les maîtres du monde, et que tous les rois seront leurs esclaves? Eh bien! Warburton, que dis-tu de ce netit district?

Tu sais sur combien de passages les Juifs fondaient leur orgueil et leurs vaines espérances; nais ceux-ci suffisent pour démontrer que tu n'as pas même entendu les livres saints contre lesquels tu as écrit. Vois si le sale égout de l'irréligion n'est pas celui dans lequel tu barbotes.

Venons maintenant à la haine invétérée que les Israélites avaient conçue contre toutes les nations. Dis-moi si on égorge les pères et les mères, les fils et les filles, les enfants à la mamelle, et les animaux même sans hair? Tu hais, tu calomnies; on te déteste dans ton pays, et tu détestes; mais si tu avais trempé dans le sang tes mains qui dégouttent de fiel et d'encre, oscrais-tu dire que tu aurais assassiné sans colere et sans haine? Relis tous les passages où il est ordonné aux Juifs de ne pas laisser une âme en vie, et dis, si tu en as le front, qu'il ne leur drait pas permis de hair. Est-il possible qu'un cœur tel que le tien se trompe si grossièrement sur la haine? C'est un usurier qui ne sait pas compter.

Quoi! ordonner qu'on ne mange pas dans le plat dont un étranger s'est servi, de ne pas toucher ses habits, ce n'est pas ordonner l'aversion pour les étrangers!

On me dira qu'il y a beaucoup d'honnêtes gens qui, sans te montrer de colère, ne veulent pas diner avec toi, par la scule raison que ton pédantisme les ennuie, et que ton insolence les révolte; mais sois sûr qu'ils te haïssent, toi et tous les pédants barbares qui te ressemblent.

Les Juifs, dis-tu, ne haïssent que l'idolâtrie, et non les idolâtres : plaisante distinction l

Un jour, un tigre rassasié de carnage rencontra des brebis qui prirent la fuite; il courut après elles, et leur dit: Mes enfants, vous vous imaginez que je ne vous aime point, vous avez tort; c'est votre bélement que je hais; mais j'ai du goût pour vos personnes, et je vous chéris au point que je ne veux faire qu'une chair avec vous; je m'unis à vous par la chair et le sang. Je bois l'un, je mange l'autre pour vous incorporer à moi; jugez si l'on peut aimer plus intimement.

Bonsoir, Warburton.

# CANONISATION DE SAINT CUCUFIN.

LA CARONISATION DE SAINT CUCUPIN, PRÈME D'ASCOLI, PAR LE PAPE CLÈMENT LIU, ET SON APPARITION AU SIEUR AVELINE, BOURGEOIS DE TROYES, MINE ET LUMINER PAR LE SIEUR ATELINE LUI-MÉME. A TROYES, CHEZ MONSIEUR OU MADAME OLDOY, 1767.

# IDÉES PRÉPARATOIRES.

- » Romuius, et Liber pater, et cum Castore Pollux,
- » Post ingentia facta , Deorum in tempia recepti ,
- Dum terras hominumque colunt genns, aspera bella Componunt, agros assignant, oppida condunt,
- » Ploravère suis non respondere favorem
- » Speratum meritis. Diram qui contudit hydram,
- » Notaque fatali portenta labore subegit,
- » Comperit Invidiam supremo fine domari, etc. »

Lorsque I'on Itl Bacchus et l'invincible Alcide, El Pollux et Castor, et le grand Romulus, Secourir les humains par des soins assidus, Veuger sur les tyrans l'innocence timide, Réprimer les brigands, pardonner aux vaincus, Poller les nations daus l'enceinte des villes, Protéger les heaux-arts, donner des lois utiles, Quel ful le pris des biens par lenrs mains répandus ? L'honme ingrat et méchant noircissait leurs vertus. Ils furent mordus tous par la dent de l'Envie: On îtd ece sheros cent contes odieux; On les persécuta tout le temps de leur vie : Furent-lis enterés, le monde en fit des dieux.

Il était bien vilain, sans doute, de donner des ridicules à Triptolème pour prix de son blé, de dire des sottiess de Bacchus, lorsqu'on buvait son vin, de reprocher à Hercule ses amourettes, quand il nous délivrait de l'hydre, et qu'il nettoyait nos écuries. Mais aussi il est bien beau de diviniser les Hercule, malgré les Eurysthée.

L'antiquité n'a rien de si honnête que d'avoir placé dans ce qu'on appelait le ciel, les grands hommes qui avaient fait du bien aux autres hommes. Les sages ne s'opposaient point à ces apothéoses; ils savaient bien que le sot peuple prend l'air et les nuages pour le ciel; que chaque sphère qui roule dans l'espace est entourée de son atmosphère; que notre terre est un ciel pour Vénus et pour Mars, comme Mars et Vénus sont des cieux pour nous; que Jupiter n'assemble point son conseil sur le mont Olympe en Thessalie : qu'un dieu ne vient point dans une nue comme à notre Opéra. Ils savaient bien que ni le corps d'Hercule, ni son petit simulacre léger, qu'on appelait âme, vent, souffle, manes, n'avaient point épousé llébé, et ne buyaient point du nectar avec elle. Mais ces sages trouvaient fort bon qu'on élevat des

autels au protecteur des opprimés; c'était dire aux princes : « Faites comme lui, vous serez comme » lui. »

On a calomnié bien ridiculement, bien indignement l'antiquité. Nos plats livres nous disent continuellement que les anciens rendaient à la créature l'hommage qu'ils ne devaient qu'au Créateur. Vous en avez menti, livres de préjugés, archives d'erreurs : depuis Orphée et Homère jusqu'à Virgile, depuis Thalès jusqu'à Pline, il n'y a pas un seul poète, un seul philosophe qui ait admis plusieurs dieux suprêmes. Le Jéhovahi des Phéniciens, adopté en Égypte et ensuite en Palestine, le Zeus des Grees, le Jupiter des Latins, a toujours-été constamment, invariablement le dieu unique, le dieu maître, le Dieu formateur, le souverain des dieux secondaires et des hommes : « Divûm sator atque homiuum rex. »

Il faut convenir que les anciens avaient plus de vénération pour leurs dieux secondaires que nous pour les nôtres. On ne voit point qu'aucune impératrice se soit appelée Junon, Minerve, Latone, Vénus, Iris; au lieu que nous prenons hardiment le nom de Jean et de Matthieu. Chaumeix porte insolemment le nom d'Abraham. J'ai connu un impuissant qui s'appelait Salomon, mari de trois cents femmes et de sept cents concubines. Le plus vil coquin a son nom de saint; je voudrais bien savoir quel est le nom de baptême de Fréron.

Les Latins, depuis Numa jusqu'à Théodose, ont toujours désigné Dieu par le titre de très grand et très bon; titre qu'ils n'ont jamais donné à aucun autre être. Jamais chez eux la Divinité suprême n'a eut d'associés; ce blasphème fut inconnu à toute l'antiquité.

Mais on adorait Mars, Minerve, Junon, Apollon, etc. Oui, comme des génies inférieurs; et si j'oscle dire sans blasphème, comme les catholiques révèrent les saints. Les divinités secondaires étaient aux yeux des païens précisément ce que sont nos canonisés. Les Grecs et les Romains pratiquaient dans leurs erreurs ce que nous pratiquons sous l'empire de la vérité.

Saint George, armé de pied en cap, est le dieu des batailles, comme l'étaient Mars et Arès chez les Grees, à cela près que ce Mars, si terriblement peint par Homère, inspirait encore plus de respect que saint George trop grossièrement chanté par nos légendaires. Junon était un autre personnage que sainte Claire; Mercure; le dieu des arts, vaut bien saint Crépin, le dieu des cordonniers. Diane eut plus de réputation que saint Hubert, quoiqu'il guérisse de la rage.

Il y eut des anges de la guerre et de la paix chez les ludiens, chezles Persans, chezles Babyluniens. La nation juive, ignorante et grossière, qui n'eut aucune doctrune ferme et constante que de puissa captivité à Babylone, n'apprit que des Chaldéens les noms de ses anges °. C'est une vérité reconnue de tous ceux qui ont au moins une légère teinture de l'antiquité. Ce fut alors que les Juis connurent Michael, Gabriel, Raphael, Uriel, etc.; le nom même d'Israël, qui signifie voyant Dieu, est chaldéen : les historiens juifs, Josèphe et Philon, l'avouent. Ce n'est donc que dans des temps très postérieurs à la loi, qu'on trouve dans Daniel °, que l'ange Gabriel, secouru par l'ange Michael, combatti contre l'ange des Perses, et qu'on lit dans l'Épitre de saint Jude ° que Michael eut une grande contestation avec le diable pour le corps de Moise.

Il est constant, en un mot, que tous les peuples policés, en adorant un seul Dieu, vénérèrent des dieux secondaires, des demi-dieux. Exceptons-en les seuls Chinois, qui, doués d'une sagesse supérieure, ne firent jamais partager à personne le moindre écoulement de la Divinité.

Les chrétiens n'imitèrent que très tard la Grèce et Rome en plaçant des demi-dieux, des saints dans le cicl. Dans le commencement ils avaient en horreur les temples, les autels, les cierges, l'encens, les surplis, les chasubles, l'eau bénité des gentils: mais, quand ils furent les maitres, ils adoptèrent toutes ces anciennes inventions utiles, toutes ces cérémonies; et la vérité consacra des rites inventés par l'esprit de mensonge.

Polyeucte reproche à Pauline d'adorer des dieux,

Insensibles et sourds , impuissants , mutilés , De bois , de marbre et d'or , comme vous les votilez.

Mais qu'aurait dit Pauline si elle avait vu, quelque temps après, saint Roch, saint Pancrace, saint Fiacre, en bols, en marbre, en métal?

L'apparence est la même dans l'un et dans l'autre cas. Jamais saint Fiacre et saint Pancrace n'ont étéregardéschez les chrétiens comme les créateurs du monde. Jamais aussi on ne s'est avisé, chez les gentils, d'offrir de l'encens à Mercure, à Latone, comme au maître souverain des cieux, de la terre, et du tonnerre. Mercure et Latone obéissaient à Jupiter; on priait Mercure et Latone d'intercéder auprès de Jupiter : cel est si vrai, que Lucien, qui se moque également d'eux tous, fait présenter par Mercure les placets des hommes à Jupiter son maître.

La juive Esther, dans une belle pièce de vers en dialogues, intitulée, je ne sais pourquoi, tragédie, dit à un roi de Perse, nommé Assuérus, qui n'a jamais existé:

Ce dieu, maiire absolu de la terre et des cieux, N'est point tel que l'erreur le figure à vos yeux. L'Éternel est son nom, le monde est son ouvrage; Il entend les soupirs de l'humble qu'on outrage, Juge tous les mortels avec d'égales lois, Et du haut de son trône interroge les rois.

Ces vers sont admirables; presque personne ne devrait être assez hardi ponr en faire après avoir lu ceux de facine; et les hommes grossiers, que leur épaisse barbarie rend insensibles à ces beautés, ne mèritent pas le nom d'hommes. Mais le prétendu Assuèrus pouvait répondre à la prétendue Esther:

Vous êtes une impertinente de croire m'anprendre mon catéchisme; je savais, avant que vons fussiez née, que Dieu est le maître absolu de notre petite terre, des planètes, et des étoiles. Nous âdorions Jéhovah, l'Éternel, plusieurs siècles avant que vos misérables Juifs vinssent de l'Arabie déserte, commettre mille infâmes brigandages dans un coin de la Phénicie. Vous n'avez appris à lire, et à écrire que de nous, et des Phéniciens nos disciples. Nous n'avons jamais adoré qu'un seul Dicu; nous n'avons jamais en dans nos temples des simulacres de bœufs, de chérnbins, de serpents, comme vous en aviez dans votre petit temple barbare de vingt coudées de long, de large, et de haut, où vous conserviez dans un coffre un serpent d'airain. quand un de mes prédécesseurs détruisit votre ville d'Hershalaim, et vous fit tous conduire, les mains derrière le dos, sur les rivages de l'Euphrate. Il est aussi ridicule à vous, ma bonne, de penser m'enseigner Dieu, qu'il serait ridicule à moi de vous avoir épousée, d'avoir vécu six mois avec vous sans savoir qui vous êtes; d'avoir condamné tous les Juifs à la mort, parce qu'un Juif n'a pas fait la révérence à un de mes visirs, et d'avoir averti tous les Juiss par un édit qu'on les égorgerait dans dix mois, pour leur donner le temps d'échapper. Vous récitez de très beaux vers. mais vous n'avez pas le sens d'un oison. Je sais mieux vos propres livres que vous, et que votre fat de Mardochée. Je sais que quand vous habitâtes autrefois en très petit nombre dans un désert de mon vaste empire, vous adorâtes "l'étoile Remphan, et celle de Moloch, etc.; je sais que vons n'avez jamais eu jusqu'à présent de croyance fixe, et que vous avez immolé vos propres enfants par le plus abominable fanatisme. Si je daignais m'abaisser jusqu'à citer vos auteurs, je vous dirais que votre Isaie 2 vous reproche de sacrifier vos fils et vos filles à vos dieux, dans des torrents, sous des rochers. Il vous sied bien , bégueule juive, d'oser enseigner votre maître l

<sup>&</sup>quot; Talmud de Jérusalem, in rhostra shana. - b Chap. ix, v. 2, ct chap. x, v, 15, - c V. 9.

<sup>\*</sup> Amos, ch. v, v. 26; cité Actes des apôtres, ch. vii , v. 29. b Chap. Lvii , v. 3.

#### SAINTS A FAIRE.

Il est démontré que tous les peuples policés ont adoré un Dieu formateur du monde, et que plusieurs peuples ont composé une cour à ce Dieu qui n'en a pas besoin. Dans cette cour ils ont placé les grands hommes, pour avoir des protecteurs auprès du maître.

Diras Trajanus. Divus Antoninus, ne siguifiaient à la lettre que saint Antonin, saint Trajan. Ces saints étaient proposés pour modèles aux empereurs, modèles bien peu imités. Si nous avions saint Bertrand du Gueselin, saint Bayard, saint Montmoreney, et surtout saint Henri Iv, je ne vois pas qu'une telle apothéose fût si déplacée.

Pourquoi n'aurions-nous pas saint L'Hospital? Ce elancelier fut si modéré dans un temps de fureurs l'il fit des lois si sages, malgré les horribles démences de la cour l

J'adresserais encore volontiers un oremus à saint De Thou, qui fut le magistrat le plus intègre, ainsi que le meilleur historien.

Le maréchal de Turenne est sórement en paradis, puisqu'il s'était fait eatholique. Le maréchal de Catinat y est aussisans doute. L'un est mort pour la patrie; l'autre, après avoir gagné des batailles, a souffert la disgrâce et la pauvreté sans se plaindre. Si on leur dresse des autels, je promets de les invoquer.

Oh! me disent les banquiers en eour de Rome, on n'a pas des saints comme on veut; cela coûte fort cher. En voilà huit que vous proposez; c'est une affaire de luit eent mille écus pour la chambre apostolique, à trois eent mille francs la pièce; encore c'est marché donné. Il n'y a guère eu que les Samuel Bernard, et les Páris-Montmartel qui aient été en état de faire des saints; mais ils n'ont pas employé leur argent à ces œuvres pies.

Je réponds à ces messieurs que je ne prétends point avoir des apothéoses pour de l'argent; que e'est une véritable simonie; que je veux révérer Henri IV, Turenne, Catinat, De Thou, le chancelier de L'Hospital, d'un eulte de dulie, saus qu'il m'en coûte rien; et que je n'achèterai jamais le paradis ni pour moi ni pour personue.

Quels ont été les premiers saints dans le christianisme? Des hommes charitables, des martyrs. Qui les fit révérer? Le consentement du peuple sans aucuns frais.Or, je soutiens que lleuri iv est un vrai martyr; il partait pour aller faire le bonheur de l'Europe, lorsqu'il fut martyrisé par le fanatisme. Et quant au consentement du peuple, il est déjà tout oblenu; en voici la marque évidente. Le jour que l'évêque du Puy-en-Velai prononça dans Saint-Deuys une oraison fundère, ceux qui ne purent l'entendre, soit parce qu'ils étaient trop loin, soit paree qu'ils étaient durs d'oreille, se levèrent de leurs places, allèrent voir le tombeau de Henri IV. Ils se mirent à genoux, ils l'arrosèrent de leurs larmes, ils lui adressèrent des vœux attendrissants. Que manque-t-il à une telle consécration? c'est celle des cœurs; c'est la voix de l'amour qui a parlé.

On veut aujourd'hui cent ans révolus pour faire un saint, afin de donner le temps de mourir à tous les témoins de ses sottiess. Il y a plus de cent cinquante ans que Henri 1v fut martyrisé. Mais que tous les objets et tous les témoins de ses faiblesses reparaissent, qu'ils déposent eontre lui, je l'adorerai encore. Je dirai à Corisande d'Andouin, à Charlotte des Essarts, à la belle Gabrielle, et à tant d'autres: Oui, mesdames, il vous a caressées, mais il a sauvé la France au combat d'Arques, et à la bataille d'Ivri: il a été juste, clément, et bienfesant; il a eu la bonté de Titus, et la valeur de César. Voilà mon saiut.

On me dira qu'il faut aussi des saintes; c'est à quoi je suis très déterminé. Qui m'empêchera de mettre dans la gloire Marguerite d'Anjou, laquelle donna douze batailles en personne contre les Anglais, pour délivrer de prison son imbécile mari? J'invoquerai notre pucelle d'Orléans, dont on a déjà fait l'office en vers de dix syllabes. Nous avons vingt braves dames qui méritent qu'on leur adresse des prières. Qui fêterons-nous en effet, si ce n'est les dames? elles doivent assurément êtro festoyées.

# CANONISATION DE FRÈRE CUCUFIN.

Le 12 octobre 1766, le pape Clément xiii canonisa solennellement frère Cucufin d'Ascoli, en son vivant frère lai chez les capucins, né dans la marche d'Ancône, l'an de grâce 1540, mort le 12 octobre 1604. Le procès-verbal de la congrégation des rites porte qu'il traversa plusieurs fois le ruisseau nommé Potenza, sans se mouiller; qu'étant invité à diner chez le cardinal Bernéri, évêque d'Ascoli, il renversa par humilité un œuf frais sur sa barbe, et prit de la bouillie avec sa fourchette"; que pour récompense la sainte Vierge lui apparut : qu'il eut le don des miracles, au point qu'il rétablit une fois du vin gâté. Les révérends pères capueins ont obtenu qu'on changeat sou nom de Cucufin en celui de Séraphin. Ils en ont célébré la fête solennelle dans tous les lieux où ils sont établis; et où ne le sont-ils pas?

Pourrait-on eroire qu'il en a coûté en superfluités à l'Enrope catholique plus d'un million pour solenniscr la fête d'un pauvre! Les peuples se sout empressés de fournir aux capucins des subsistan-

<sup>2</sup> Page 28 de la traduction.

ces qui auraient suffi à une grande armée, et qui l'auraient amollie. Cent sortes de vin, viaudes de boucherie, volailles, gibier, fruits, huiles, épiceries, cire, étoffes, ornements en soie, en argent, en or, tout a été prodigué.

Il faut remarquer que sous le nom d'aumône, les moines mendiants imposent au peuple la taxe la plus accablante.

Quand un pauvre cultivateur a payé au receveur de la province en argent comptant le tiers de sa récolte non encore vendue, les droits à son seigneur, la dime de ses gerbes à son curé, que lui reste-t-il? presque rien; et c'est ce rien que les moines mendiants demandeut comme un tribut qu'on n'ose jamais refuser. Ceux qui travaillent sont donc condamnés à fournir de tout ceux qui ne travaillent pas. Les abeilles ont des bourdons; mais elles les tuent. Les moines autrefois cultivaient la terre; aujourd'hui ils la surehargent.

Nous sommes bien loin de vouloir qu'on tue les bourdons appelés moines; nous respectons la piété et les autres vertus de Cueufin; mais nous voudrions des vertus utiles.

Il nous en coûte plus de vingt millions par an pour nos seuls moines en France. Or quel bien ne feraient pas ces vingt millions répartis entre des familles de pauvres officiers, de pauvres cultivateurs l

Tous ces moines sont très désintéressés; j'en tombe d'accord : mais n'y a-t-il rien de mieux à faire?

Quand tous les chrétiens répandus sur la surface de la terre couvriraient leurs barbes de jaunes d'œuss; quand ils prendraient tous de la bouillie avec des fourehettes, il n'en reviendrait aueun avantage à la société : mais que dans la victoire d'Ivri, Henri 1v s'écrie de rang en rang, Epargnez le sang français; qu'il nourrisse le peuple même qu'il assiége; qu'il pardonne à ceux qui ont crié dans les chaires : Assassinez le Béarnais au nom de Dieu ; qu'il paie exactement tous ceux qui lui ont vendu chèrement une soumission due à tant de titres; qu'il fasse fleurir l'agriculture dans des campagnes auparavant désertes : ce sont là des vertus qui sont au-dessus de celles de Cucufin, et même de saint François, si j'ose le dire.

Nous avouons que saint François avait une femme de neige, et que ce n'était pas à de telles figures que s'adressait le grand Henri IV; mais enfin la neige de saint François n'a rien produit; et il est venu de la belle Gabrielle un duc de Vendôme, qui seul a remis Philippe v sur le trône d'Espagne. Les saints ont eudes faiblesses; ce n'est pas leurs faiblesses qu'on révère. Et après tout,

Deodatus, bâtard de saint Augustin, a été moins utile au monde que la race des Vendômes.

## MANIÈRE DE SERVIR LES SAINTS.

Que j'aime les saints l que je voudrais les voir honorés, servis, imités avec plus de zèle qu'on n'en montre daus nos temps déplorables ! nous en avons, Dieu merci, pour tous les jours de l'année; mais les plus grands, sans contredit, sont ceux pour lesquels ou ferme les boutiques dans les villes, comme dans une sédition, et où on laisse la terre en friche pour courir au eabaret.

Scrait-il si mal que les magistrats chargés de la police d'un grand royaume ordonnassent qu'après avoir fêté un saint par de belles antiennes latines, on l'imitât en travaillant, en cultivant la terre?

Que fesait saint Cucuſn le jour que nous eélébrons sa ſète? il béchait le jardin des révérends pères capucins, il semait, il plantait, il cueillait des salades; il n'allait point avec des ſilles boire du vin détestable dans un bouehon, altérer sa santé, et perdre, pour plaire à Dieu Je peu de raison que Dieu lui avait donné. Il semble, à voir la manière dont nous honorons les saints, qu'ils aient tous été des ivrognes.

Au reste, quand je propose d'imiter les saints, en travaillant après avoir prié Dieu, ce n'est qu'avec une extrême défiance de mes idées. Je sais que les commis des aides s'y opposent, et qu'ils ont tous en vue l'honneur de Dieu, et le bien de l'état. Ils prétendent que si l'on débitait un peu moins de vin, ils recevraient un peu moins de droits, et que tout serait perdu. L'inconvénient serait grand, je l'avoue; mais ne pourrait-on pas les apaiser, en leur fesant comprendre que, si l'on travaille tous les jours de fête après le serviee divin, saus en excepter une seule, les vignes seront mieux cultivées, les terres mieux labourées, qu'on vendra plus de vin et plus de grain, que les commis y gagneront, et que cette véritable dévotion enr.chira l'etat?

# APPARITION DE SAINT CUCUFIN AU SIEUR AVE-LINE.

Le jour qu'on fesait à Troyes, dans notre cathédrale, le service de saint Cucufin, Je m'avisai de semer pour la troisième fois mon champ dont les semailles avaient été pourries par les pluies; car je savais bien qu'il ne faut pas que le blé pourrisse en terre pour lever, quoi qu'on die. Le pain valait quatre sous et demi la livre; les pauvres, dans notre élection, ne sèment et ne mangeut que du blé noir, et sont accablés de tailles. Notre terrain est si mauvais, malgré tout ce qu'a pu

faire saint Loup notre patron, que la huitième partie tout au plus est semée en froment; la saison avançait, je n'avais pas un moment à perdre : je semais donc mon champ, situé derrière Saint-Nicier, avec mon semoir à cinq socs, après avoir entendu la messe, et chanté les antiennes du saint jour. Voilà-t-il pas aussitôt le révérend gardien des capucins, assisté de quatre profès, qui se présente à moi à une heure et un quart de relevée, au sortir de table. Il était enflammé comme un chérubin, et criait comme un diable: « Théiste, athéiste, janséniste, oses-tu outrager Dieu et saint Cucufin, au point de semer ton champ, au lieu de diner? Je vais te déférer comme un impie à M. le subdélégué, à M. le directeur des aides, à monseigneur l'intendant, et à monseigneur l'évêque. » Disant ces mots, il se met en devoir de briser mon semoir.

Alors saint Cucufin lui-même descendit du ciel dans une nuée éclatante, qui s'étendait de l'empyrée jusqu'au faubourg de Troyes; un jaune d'œuf et de la bouillie ornaient encore sa barbe. Frère Ange, dit-il au gardien, calme ton saint zèle, ne casse point le semoir de ee bon-homme; les pauvres manquent de pain dans ton pays; il travaille pour les pauvres après avoir assisté à la sainte messe. C'est une bonne œuvre, j'en ai conféré avec saint Loup, patron de la ville. Va dire de ma part à monseigneur l'évêque qu'on ne peut mieux honorer les saints qu'en cultivant la lesse.

Le gardien obéit, et monseigneur s'adressa luimême aux magistrats de la grande police pour faire enjoindre à nos concitoyens de labourer, ou semer, ou planter, ou provigner, ou palisser, ou tondre, ou vendanger, ou cuver, ou blanchir, au lieu d'aller boire au cabaret les jours de fêtes après la sainte messe.

Gloire à Dieu et à saint Cucufin !

# MANDEMENT

DU REVERENDISSIME PÈRE EN DIEU, A'EXIS,

ARCHEVÂQUE DE NOVOGOROD-LA-GRANDE.

Deutera-ton-pia-nepsiou ..

MES FRÈRES.

Nous avons appris avec une grande édification que le dicastère de la nation franke, nommé aujourd'lui le parlement des Français, aurait \* fait brûler il y a quelques semaines \* par son juré bourreau, au pied de son grand escalier, la lettre circulaire de l'assemblée du clergé frank, comme fanatique et séditiense, en présence de Dagobert-Étienne Isabeau.

El quoique nous ignorious quelle espèce de saint est ce Dagobert, nous, après avoir lu ladite lettre circulaire et les actes de l'assemblée générale dudit elergé, et après avoir iuvoqué les lumières du Saint-Esprit, déclarons qu'il a semblé bon au Saint-Esprit et à nous d'adhérer pleinement au jugement rendu par le susdit dicastère, lequel dans tous les temps à nous comus a soutenu et vengé les droits des rois franks et de la nation gallo-franke contre les usurpations de l'Église héralde, gothe et lombarde, nommée par abus Église romaine, lesquels droits des rois franks et de la nation gallo-franke sont les droits naturels de tous les rois et de toutes les nations.

Tout le système de l'assemblée du elergé frank roule sur ces paroles de je ne sais quel pape transalpin. nommé Gélase :

« Deux puissances sont établies pour gouverner » les hommes : l'autorité sacrée des pontifesc, et » celle des rois. »

Mes frères, notre obéissance aux lois de notre vaste empire, la vérité et l'humilité chrétienne, exigent que nous vous instruisions sur la nature de ces deux puissances, sur l'abus de ces mots inconnus dans toute notre Église, et que nous nous hâtions de vous prémunir contre ces erreurs pernicienses, nées dans les ténèbres de l'Occident, comme disait notre grand patriarche Pholine.

## DES DEUX PUISSANCES.

Il faut d'abord, mes frères, savoir ce que c'est que puissance; car si on ne définit les mots, on ne s'entend jamais, et l'équivoque que les Grecs nomment logomachie est l'origine de toutes disputes, et les disputes ont produit le trouble dans tous les temps.

Puissance, chez les hommes, signifie faculté convenue de faire des lois, et de les appuyer par la force.

Ainsi, depuis près de einq mille ans, nos voisins les empereurs de la Chine ont eu légitime-

<sup>\*</sup> Ce qui répond au 42 octobre des Franks.

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Les Franks se servent du subjonctif au lieu de l'imparfait de l'indicatif; c'est l'ancien vice d'une langue barbare, vice conservé dans les chancelleries et cours des plaids; vice que les académies des Franks n'ont pu encore déractiner.

b Le veudredi 6 septembre 1765.

c) I faut remarquer que les évêques sont nommés avant les rois, el que le mot sacrée n'est ici que pour eux, el non pas pour les rois, qui cependant sont très sacrés.

ment la puissance; notre auguste impératrice jouit du même droit; le monarque frank a les mêmes prérogatives; le roi d'Angleterre jouit du nême pouvoir, quand il est d'accord avec ses états-genéraux, nommés parlement; mais jamais clez aucun peuple de l'antiquité, ni à la Chine, ni dans l'empire romain d'Orient ou d'Occident, on n'entendit parler de deux puissances dans un état: c'est une imagination pernicieuse, c'est une espèce de manichéisme, qui, établissant deux principes, livrerait l'univers à la discord.

Pendant les premiers siècles du christianisme, cette distinction séditieuse de deux puissances fut absolument ignorée, et par cela seul elle est condamnable. Il suffit d'avoir lu l'Évangile, pour savoir que le royaume de Jésus-Christ n'est point de ce monde; que dans ce royaume il n'y a ni premier ni dernier; que le Fils de l'homme est venu, non pas pour drete servi, mais pour serving.

Cesont, mes frères, les propres paroles émanées de la bouche de notre divin sauveur, paroles sacrées dont le sens clair et naturel ne pourra jamais être perverti, ni par aucune usurpation, ni par aucune citation tronquée et captieuse d'un texte malignement interprété.

Notre Seigneur Jésus-Christ donna une puissance à ses disciples: quelle fut cette puissance? Celle de chasser les démons des corps des possédés, de manier les serpents impunément, de parler plusieurs langues à la fois sans les avoir apprises, de guérir les malades, ou par leur ombre, ou en leur imposant les mains.

Nos papes grees, africaius, égyptiens, qui fondèrent sculs l'Église chrétienne, qui seuls écrivaient dans les premiers siècles, qui seuls furent appelés pères de l'Église, perdirent cette puissance, et ne préteudirent point la remplacer par des honneurs, par un crédit, par des richesses, par une ambition que la religion condamne, et que le monde abhorre.

Aucun évêque parmi nous ne s'intitula prince ou comte; aucun ne prétendit d'autre puissance que celle d'exhorter les pécheurs, et de prier Dieu pour eux. Quand quelque patriarche voulut abuser de sa place, et lutter contre le trône, il fut sévèrement puni, et tout l'empire approuva son châtiment.

On sait qu'il n'en fut pas ainsi dans l'église d'Occideut; elle ne s'était formée que très long-temps après la nôtre: nos Évangiles grecs, écrits dans Alexandrie et dans Antioche, furent à peine connus de ces barbares, ils en firent enfin une assez mauvaise traduction, dans le temps de la décadence de la langue latine; mais d'ailleurs, comme nous l'avous déjà remarqué, il n'y eut aucun père de l'Église né à Rome.

Ils suppléèrent à leur ignorance par des contes absurdes, qu'ils firent croire aisément à des peuples aussi absurdes qu'eux. Ne pouvant se faire valoir par leur science, ils supposèrent que l'apôtre Pierre, dont la mission était uniquement pour les Juifs, avait trabi sa vocation pour aller à Rôme.

Voyez, mes frères, sur qu'els fondements ils bâtirent cette fable. Il y eut, disent-ils, dès le premier siècle, un nommé Abdias qui prétendit être évêque secret des premiers chrétiens à Babylone, quoiqu'il soit avéré que ce ne fut qu'au second siècle qu'il y eut de véritables évêques attachés à un troupeau, et qu'on vit une hiérarchie certaine établie : eta Abdias passa pour avoir écrit en Hébreu une Histoire des douze apôtres, et Jule Africain l'a traduite depuis, ou du moins quelqu'un prit le nom de Jule Africain.

C'est cet Abdias qui le premier écrivit que Pierre avait fait le voyage de Syrie à Rome; qu'il rencontra, à la cour de Néron, Simon-le-Magicien, avec lequel il fit assaut de miracles. Un jeune seigneur, parent de Néron, mourut, Simon et Pierre disputaient à qui lui rendrait la vie : Simon ne le ressuscita qu'à moitié; mais Pierre le ressuscita tout-à-fait, et gagna le prix. Simon voulut prendre sa revanche; il envoya un chien à Pierre lui faire des compliments de sa part, et le défier à qui volerait le plus haut dans les airs en présence de l'empereur. Le chien de Simon s'acquitta parfaitement de sa commission. Pierre aussitôt envoya son chien chez Simon pour le complimenter à son tour et pour accepter le dési : les deux champions comparurent; Simon vola; Pierre pria Dieu avec tant de larmes, que Dieu, touché de pitié, fit tomber Simon, qui se cassa les jambes, et Néron irrité fit crucifier Pierre la tête en bas. Hégésippe et Marcel racontent la même histoire; ce sont là les pères de l'Église de Rome.

Cette Église prétend que Pierre fut vingt-cinq ans évêque de la capitale, ce qui ne s'accorde nullement avec la chronologie; mais les Latins ne s'effraient pas pour si peu de chose; ils ont eu le front d'assurer que Pierre avait écrit une lettre de Babylone où il était avec Abdias; ce mot de Babylone signifiait Rome; et voila en vérité toute la preuve qu'ils apportent du prétendu épiscopat de Pierre. Nous savons que plusieurs Pères adoptèrent ces contes long-temps après; mais nous savons aussi par quelles raisons victorieuses Spanheim et Laroque les ont réfutés. C'est donc sur cette fable et sur un passage ou deux de l'Évangile, interprétés d'une étrange manière, que les Latins ont établi l'empire du pape, et sa domination sur tous les

Jamais l'Église grecque ne se souilla par des entreprises si criminelles; elle fut toujours soumise a ses souverains, suivant la parole de Jésus-Christ même; mais l'Église romaine s'emporta jusqu'à une rébellion ouverte, sur la fin du luitième siècle; et enfin, au commencement de l'année 800, un pape, nommé Léon III, osa tranférer l'empire d'Occident à Charlemagne.

Dès ce moment, quelle foule d'usurpations, de meurtres, de sacriléges, de guerres civiles! Est-il un royaume, depuis le Danemarck jusqu'au Portugal, dont les papes n'aient prétendu disposer plus d'une fois? Qui ne sait que l'empereur Henri v fut forcé de demander pardon, pieds nus et à genoux, à l'évêque de Rome, Grégoire vII; qu'il mourut détrôné et réduit à l'indigence; que son fils Henri v, fit déterrer le corps de son père comme celui d'un excommunié, et qu'ayant osé enfin soutenir luimème ses droits contre Rome, il fut obligé de céder, de peur d'être traité comme son père?

Les malheurs des empereurs Frédérie-Barberrouse et Frédéric II sont connus de toute la terre. Sept rois de France excommuniés, deux morts assassinés, sont d'effroyables exemples qui doivent instruire tous les princes. Un des meilleurs rois qu'aient eus les Francs, est Louis XII; que n'essuya-t-il pas de ce pape Alexandre vr, de ce vicaire de Jésus-Christ, qui, environné de sa maltresse et de ses cinq bâtards, fesait mourir, par le poison, par le poignard, ou par la corde, vingt seigneurs dont il ravissait le patrimoine, et leur donnait encore l'absolution à l'article de la mort !

Nous fesons gloire de n'être pas d'une communion souillée de tant de crimes. Dieu nous préserve surtout de nous élever jamais contre la jurisprudence de notre chère patrie, et contre le trône l'Nous regardons comme notre premier devoir d'être entièrement soumis à nos augustes souverains : ces seuls mots, les deux puissances, nous paraissent le cri de la rébellion.

Nous adhérons aux maximes du parlement de France, qui, comme notre sénat, ne reconnaît qu'une puissance fondée sur les lois. Nous plaignons les malheurs et les troubles intestins où la France a été plongée depuis plus de soixante ans, par trois moines jésuites. Letellier, Doucin et Lallemand fabriquèrent dans Paris, au collége de Louis-le-Grand, une bulle dans laquelle le pape devait condamner cent trois passages tirés pour la plupart de nos saints Pères, et surtout de saint Augustin l'Africain, et de saint Paul de Tarsis, apôtre de Jésus. Nous savons que l'évêque de Rome et son consistoire, pour faire accroire qu'ils avaient jugé en connaissance de cause, retranchèrent deux propositions condamnées, et réduisirent le tout à cent et un anathèmes.

Nous n'ignorons pas que le nonce qui fit recevoir cette bulle en France, malgré les cris de toute la

nation indígnée, prit pour maîtresse une actrice de l'Opéra, qu'on appela la Constitution, et qu'il en eut une fille qu'on appela la Légende.

Nous savons que presque toutes les affaires ecclésiastiques se sont ainsi traitées, et que quand le scandale des mauvaises mœurs ne s'est pas joint aux mœurs de cette Église latine, le fanatisme, mille fois plus dangereux que les filles de l'Opéra, a fait naître plus de troubles que tous les bâtards des vapes et des nonces n'en ont iamas produit.

Nous avons été instruit de tout le mai qui a résulté de la détestable invention des billets de confession, et de tout le bien qu'a fait la chrétienne et vigoureuse résistance du parlement de Paris. Quoique nous ne soyons pas de la communion de l'Église gallicane, cependant, en qualité de chrétien indépendant de l'usurpation romaine, nous nous unissons, à cette Église gallicane pour l'exhorter à nous imiter, à souteuir ses libertés, et à ne pas souffiri que jamais un évêque transalpin ose déléguer des iuges chez elle.

Puissont ses évêques no plus s'avilir jusqu'à s'intituler évêques par la grâce d'un évêque transalpin, ne plus payer en tribut à cet Italien la première année d'un revenu qu'ils ne tiennent que de la libéralité de leur monarque!

Grand Dieu! seriez-vous descendu sur la terre, y auriez-vous vécu dans la pauvreté, l'auriez-vous recommandée à vos apôtres, l'auriaint-ils embrasée, pour qu'un de leurs successeurs trailat ses confrères en tributaires, et marchât sur les têtes des princes à qui vous obéissiez, vous, ô mon Dieu! quand vous étiez en Judée?

Nous reconnaissons que le parlement de Paris, et tous ceux du pays des Franks, se sont toujours opposés à ces innovations odieuses, à ces simouies transalpines, qui out leur source dans le fatal système des deux puissances.

Nous devons d'autant plus, mes frères, vous donner un préservait contre ces opinions détes-tables, que nous sommes instruits que nos seigneurs russes font dans la capitale des Franks de fréquents voyages; ils pourraient nous apporter la mede des deux puissances et des billets de confession, avec les autres modes.

Nous vous exhortons à ne vous laisser séduire par aucune nouveauté, à demeurer fidèlement attachés à notre ancienne Église grecque, mère de la latine, et mère d'une fille dénaturée; et dans cette espérance, nous vous donnons notre sainte bénédiction, au nom du Père qui a engendré le Fils, au nom du Fils qui n'a pas la puissance d'engendrer, et au nom du Saint-Esprit qui procède uniquement du Père.

Le tout, avec la permission de notre auguste impératrice, Catherine 11, sans laquelle nous ne pouvons ni ne devons donner aucune instruction pastorale.

Signé ALEXIS.

Permis d'imprimer , CBRISTOPER BORKEROI , licutenant de police de Novogorod-la-Grande.

\*\* \*\* \*\* \*\*

# DISCOURS AUX WELCHES,

PAR ANTOINE VADÉ, FRÈRE DE GUILLAUME.

O Welches, mes compatriotes! si vous êtes supérieurs aux anciens Grees et aux auciens Romains, ne mordez jamais le soin de vos nourrices, n'insultez jamais à vos maîtres, soyez modestes dans vos triomphes; voyez qui vons êtes et d'on vous venez.

Vous avez eu l'houneur, il est vrai, d'être subjugués par Jules-César, qui fit pendre tout votre parlement de Vannes, veudit le reste des habitants, fit couper les mains à ceux du Quercy, et vous gouverna ensuite fort doucement. Vous restâtes plus de einq cents aus sous les lois de l'empire romain; vos druides, qui vous traitaient en esclaves et en bêtes, qui vous brûtaient pieusement dans ûtes paniers d'osier, n'eurent plus le même crédit quand vous devintes province de l'empire. Mais convenez que vous fûtes toujours un peu barbares.

Dans le cinquième siècle de votre ère vulgaire, des Vandales, que vous avez appelés du nom sonore de Bourgonsions ou de Bourgouignons, gens d'esprit d'ailleurs et fort propres, qui oignaient leurs cheveux avec du heurre fort, comme le dit Sidonius Apollinaris, infundens acido comam butyro; ces gens-là, dis-je, vous firent esclaves, depuis le territoire de votre ville de Vienne, jusqu'aux sources de votre rivière de Seine; et c'est un reste glorieux de ces temps illustres, que des moines et chanoines aient encore des serfs dans ce pays<sup>8</sup>. Cette belle prérogative de l'espèce humaine subsiste parmi vous comme un témoignage de votre sagesse.

Une partie de vos autres provinces, que vous appelàtes si long-temps les provinces d'Oe, et que vous distinguâtes si noblement des provinces de Oui, furent envahies par les Visigoths; et quant à vos provinces de Oui, elles vous furent prises par un Sicambre nommé Hildovic<sup>5</sup>, dont les grandspères avaient été condamnés aux bêtes, à Trères,

par l'empereur Constantin. Ce Sicambre, honore du titre de patrice romain, vous réduisit en servitude avec une poignée de Francs sortis des marais du Rhiu, du Meiu, et de la Meuse. Les belles expéditions de ce grand homme furent d'assassiner trois roitelets ses parents et ses amis, l'un vers le bourg de Boulogne-sur-mer, l'autre vers le village de Cambrai, et le troisième vers le village du Maus, que vos chroniques appellent villes; ce fut alors que la contrée des Wélches porta le nou mélodieux de Frankreich, aucien non de la France, en commémoration de ses vainqueurs, et vous fûtes la première nation de l'univers, car vous aviez l'orifamme à Saint-Denys.

Des pirates du Nord vinrent quelque temps après vous mettre à rauçon, et vous prirent la province qu'on nomma depuis Normandie. Vous fûtes ensuite divisés en plusieurs petites nations sous différents maîtres, et chaque nation avait ses lois particulières, comme son jargon.

La moitié de votre pays appartint bientôt aux peuples de l'île appetée Britain, ou England dans leur idiome, qui était alors aussi harmonieux que le vôtre. La Normandie, la Bretagne, l'Anjou, lo Maine, le Poitou, la Saintonge, la Guienne, la Gascogne, l'Angoumois, le Périgord, le Rouergue, l'Auvergne, furent long-temps entre les mains de cette nation des Augles, tandis que vous n'aviez ni Lyon, ni Marseille, ni le Dauphiné, ni la Provence, ni le Languedoc.

Malgré cet état misérable, vos compilateurs, que vous prenez pour des historiens, vous appellent souvent le premier peuple de l'univers, et votre royaume, le premier royaume. Cela n'est pas civil pour les autres nations. Vous êtes un peuple brillant et aimable; et si vous joignez la modestie à vos grâces, le reste de l'Europe sera fort content de vous.

Remerciez bien Dieu de ce que les divisions de la rose rouge et de la rose blanche vous délivrèrent des Augles, et remerciez-le surtout de ce que les guerres civiles d'Allemagne empêchèrent Charles-Quint d'engloutir votre pays, et d'en faire une province de l'empire.

Vous avez eu un moment bien brillant sous Louis xiv; mais n'allez pas pour cela vous croire supérieurs en tout aux anciens Romains et aux Grecs.

Songez que pendant six cents ans, presque personne parmi vous, hors quelques uns de vos nouveaux druides, ne sut ni lire ni écrire. Votre extrême ignorance vous livra au flamen de Rome et à ses consorts, comme des enfants que des pédagogues gouvernent et corrigent à leur gré. Vos contrats de mariage, quand vous fesiez des contrats, ce qui était rare, étaient écrits en mauvais

a A Saint-Claude et dans d'autres seigneuries de moines, les citoyens sont encore gens de mainmorte.
b Clovis.

latin par des clercs. Vous ignoriez ce que vous aviez stipulé; et quand vous aviez eu des enfants, il venait un tonsuré de Rome qui vous prouvait que votre femme n'était point votre femme, qu'elle était votre cousine au septième degré, que votre nariage était un sacrilége, que vos enfants étaient bâtards, et que vous étiez damné, si vous ne fesiez pas toucher à la chambre, nommée apostolique, la moitié de votre bien, sans délai ni remise.

Vos Basilois n'étaient pas mieux traités que vous: vous en avez eu neuf d'excommuniés, si je ne me trompe, par le serviteur des serviteurs de Dieu sous l'anneau du pêcheur. L'excommunication emportait nécessairement la confiscation des biens ; de sorte que vos Basilois perdaient de droit leur couronne, dont le pêcheur romain fesait présent, selon son bon plaisir et son équité, au premier de ses amis.

Vous me direz, mes chers Welches, que les peuples de l'ile Britain ou England, et même les empereurs teutoniques, ont été encore plus maltraités que vous, et qu'ils étaient aussi ignorants : cela est vrai ; mais cela ne vous justifie pas ; et si la nation britannique a été assez abrutie pour être pendant quelque temps province feudataire d'un druide ultramontain, vous m'avouerez qu'elle s'en est bien vengée; tàchez de l'imiter si vous pouvez.

Vous eûtes autrefois un roi, qui, quoique malheureux dans tous ses desseins et dans toutes ses expéditions, est pourtant recommandable pour vous avoir appris à lire et à écrire; il fit même venir d'Italie des gens qui vous enseignèrent le groe, et d'autres qui vous apprirent à dessiner, et à tailler une figure en pierre; mais il se passa plus de cent années avant que vous eussiez un bon peintre et un bon sculpteur; et pour ceux qui apprirent le gree, et même l'hébreu, on les brûla presque tous, parce qu'ils étaient soupçonnés de lire l'original de quelques livres judaïques, ce qui est bien dangereux.

Je veux bien convenir avec vous, mes chers Welches, que votre pays est la première contrée de l'univers : cependant vous ne possédez pas le plus grand domaine dans la plus petite des quatre parties du monde. Considérez que l'Espagne est un peu plus étendue, que l'Allemague l'est bien davantage, que la Pologne et la Suède sont plus grandes, et qu'il y a des provinces en Russie dont le pays des Welches ne ferait pas la quatrième partie.

Je souhaite que vous soyez le premier royaume de l'univers par la fertilité de votre terrain; mais, de grâce, songez à vos quarante lienes de lan-les vers Bordeaux, à cette partie de votre Champagne que vous avez nommée si noblement pouilleuse, à des provinces entières où le peuple ne se nourrit que de châtaignes, à d'autres où il n'a guère que

du pain d'avoine. Remarquez bien la défense qui vous est faite de sortir les blés de votre pays, défense fondée nécessairement sur votre disette, et peut-être encore sur votre caractère, qui vous porterait à vendre au plus vite tout ce que vous avez, pour le racheter fort cher trois mois après, semblables en cela à certains habitants de l'Amérique, qui vendent leur lit le matin, oubliant qu'ils voudront se coucher le soir.

D'ailleurs la dépense que la plus brillante partie de la nation fait en fine farine pour poudrer ses têtes, soit que vous soyez coiffés à l'oiseau royal, soit que vous portiez vos cheveux étalés comme Clodion et les conseillers de la cour, cette dépense est si universelle, qu'on fait très bien d'empêcher de porter à l'étranger une denrée dont vous faites un si bel usage.

Premier peuple de l'univers, songez que vous avez dans votre royaume de Frankreich environ deux millions de personnes qui marchent en sabots six mois de l'année, et qui sont nu-pieds les autres six mois.

Étes-vous le premier peuple de l'univers pour le commerce et pour la marine?... Hélas!

J'entends dire, mais je ne puis le croire, que vous êtes la seule nation du monde chez qui on achète le droit de juger les hommes, et même de les mener tuer à la guerre. On m'assure que vous faites passer par cinquante mains l'argent du trésor public; et quand il est arrivé à travers toutes ces flières, il se trouve réduit tout au plus au cinquième.

Vous me répondrez que vous réussissez beaucoup à l'opéra comique; j'en conviens; mais, de bonne foi, votre opéra-comique, ainsi que votre opéra sérieux, ne vous vient-il pas d'Italie?

Vous avez inventé quelques modes, je l'avoue, quoique vous preniez aujourd'hui presque toutes celles des peuples de Britain: mais n'est-ce pas un Génois qui a découvert la quatrième partie du monde où vous possédez enfin deux ou trois petites lles? n'est-ce pas un Portugais qui vous a ouvert le chemin des Indes orientales, où vous venez de perdre vos pauvres comptoirs?

Vous êtes peut-être le premier peuple du monde pour les inventions des arts; cependant le vêst-ce pas Jean Goia de Melfa qui l'on doit la boussole? n'est-ce pas l'Allemand Schwartz qui donna le secret de la poudre inflammable? l'imprimerie, dont vous faites tant d'usage, n'est-elle pas encore le fruit du travail ingénieux d'un Allemand?

Quand vous voulez lire les brochures nouvelles qui font de vous un peuple si savant, vous vous servez quelquefois de lunettes; remerciez-en François Spina, sans lequel vous n'auriez jamais pu lire les petits caractères. Vous avez des télescopes; remerciez-en Jacques Mettius le Hollandais, et Galilei Galileo le Florentin.

Si vous vous divertissez quelquefois avec des baromètres et des thermomètres, à qui eu avezvous l'obligation? à Torricelli qui inventa les premiers, à Drebellius qui inventa les seconds.

Plusieurs d'entre vous étudient le vrai système du monde planétaire; c'est un homme de la Prusse polonaise qui devina ce secret du Créateur. On vous aide dans vos calculs avec des logarithmes; c'est au prodigieux travail de mylord Neper et de ses associés que vous en avez l'obligation. C'est Guericke de Magdebourg que vous devez remercier de la machine pneumatique.

C'est ce même Galliée dont jo viens de vons parler, qui découvrit le premier les satellites de Jupiter, les taches du soleil, et sa rotation sur son axe. Le Hollandais Huygens vit l'anneau de Saturne, un Italien vit ses satellites, lorsque vous n'aperceviez rien enore.

Eufiu, c'est le grand Newton qui vous a montré ce que c'est que la lumière, et qui vous a dévoilé la grande loi qui fait mouvoir les astres, et qui dirige les corps pesants vers le centre de la terre.

Premier peuple du monde, vous aimez à orner vos cabinets; vous y mettez de jolies estampes; mais songez que le Florentin Finiguerra est le père de cet art qui éternise ce que le pinceau ne peut conserver. Vous avez de belles pendules, c'est encore une invention du Ilollandais Huxgens.

Vous portez quelques brillants anx doigts, songez que c'est à Venise que l'on commença à les tailler, ainsi qu'à imiter les perles.

Vous vous regardez quelquefois au miroir, c'est encore à Venise que vous devez les glaces.

Je voudrais donc que dans vos livres vous témoignassiez quelquefois un peu de reconnaissance pour vos voisins. Vous n'en usez pas, à la vérité, comme Rome, qui met à l'inquisition tous ceux qui lui apportent une vérité de quelque genre que ce puisse être, et qui fait jeûner Galilée au pain et à l'eau, pour lui avoir appris que les planètes tournent autour du soleil : mais que faites-vous? dès qu'une découverte utile illustre une autre nation, vous la combattez, et même très longtemps. Newton fait voir aux hommes étonnés les sept rayons primitifs et inaltérables de la lumière : vous nicz l'expérience pendant vingt années, au lieu de la faire. Il vous démontre la gravitation, et vous lui opposez pendant quarante ans le roman impertinent des tourbillons de Descartes. Vous ne vous rendez enfin que quand l'Europe entière rit de votre obstination.

La méthode de l'inoculation sauve ailleurs la vie à des milliers d'hommes; vous employez plus

de quarante années à tâcher de décrier cet usage salutaire. Si quelquefois, en portant au tombeau vos femnies, vos enfants, morts de la petite-vérolo naturelle, vous sentez un moment de temords (comme vous avez un moment de douleur et de regrets); si vous vous repentez alors de n'avoir pas imité la pratique des nations plus sages que vous et plus hardies; si vous vous promettez d'oser faire ce qui est si simple chez elles, ce mouvement passo bien vite; le préjugé et la légèreté reprennent chez vous leur empire ordinaire.

Vous ignorez, ou vous leignez d'ignorer, que dans le relevé des hôpitaux de Londres, destinés à la petite-vérole naturelle et artificielle, la quatrième partie des hommes y meurt de la petitevérole ordinaire, et qu'à peine meurt-il une personne sur quatre cents qui ont été inoculées.

Vous laissez donc périr la quatrième partie de vos concitoyens; et quand vous êtes effrayés de ce calcul qui vous déclare si imprudents et si coupables, que faites-vous? vous consultez des licenciés fondés ou non foudés per Robert Sorhon: vous présentez des réquisitoires! C'est ainsi que vous soutintes des thèses contre Harvey, quand il ent découvert la circulation du sang. C'est ainsi qu'on a rendu des arrêts par lesquels on condamnait aux galères ceux qui disputaient contre les Catégories d'Aristote.

O premier peuple du monde I quand serez-vous raisonuable? Vous êtes obligé de convenir de tout ce que j'ai l'honneur de vous dire. Vous me répondez que toutes vos sottises n'empêchent pas que mademoiselle Duchapt ne vende ses ajustements de femmes dans tout le Nord, et qu'on ne parle votre langue à Copenhague, à Stockholm, et à Moscon. Je n'entrerai point dans l'importance du premier de ces avantages; le second seul est le sujet de mon discours.

Vous vous applaudissez de voir votre langue presque aussi universelle que le furent autrefois le grec et le latin : à qui en êtes-vous redevables, je vous prie? A une vingtaine de bons écrivains que vons avez presque tous ou négligés, ou persécutés, ou harcelés peudant leur vie. Vous devez surtout ce triomphe de votre langue dans les pays étrangers, à cette foule d'émigrants qui furent obligés de quitter leur patrie vers l'an 4685. Les Bayle, les Leclerc, les Basnage, les Bernard, les Rapin-Thoyras, les Beausobre, les Lenfant, et taut d'autres, allerent illustrer la Hollande et l'Allemagne; le commerce des livres fut alors un des plus grands avantages des Provinces-Unies, et une perte ponr vous. Ce sont les malheurs de vos compatriotes qui ont étendu votre langue chez tant de nations : les Racine, les Corneille, les Molière, les Boileau, les Quinault, les La Fontaine, et vos bons écrivains en prose ont, sans doute, beaucoup contribué à répandre ailleurs votre langue et votre gloire : c'est un grand avantage; mais il ne vous donne pas le droit de croire l'emporter en tout sur les Grees et sur les Latins.

Ayez d'abord la bonté de considérer que vous n'avez aneun art, aucune science dont vous ne deviez la connaissance aux Grees. Les noms mêmes de ces sciences et de ces arts l'attestent assez : la logique, la dialectique, la géomètrie, la métaphysique, la poésie, la géographie, la théologic même, si c'est une science, tout vous annonce la source où vous avez puisé.

Il n'y a point de femme qui ne parle grec sans a'en douter; car, si elle dit qu'elle a vu une tragédie, une comédie, qu'on lui a récité une ode, qu'un de ses parents est tombé en apoplexie ou en paralysie, qu'il a une esquinancie, un anthrax, qu'un chirurgien l'a saignée à la veine céphalique, qu'uclle a été à l'églisc, qu'un diacre a chanté les litanies; si elle parle d'évêques, de prêtres, d'archidiacre, de pape, de liturgie, d'antienne, d'cucharistie, de baptême, de mystères, de décalogue, d'évangile, d'hiérarchie, etc., il est bien certain qu'elle n'a pas prononcé un senl mot qui ne soit grec.

Il est vrai qu'on peut tirer presque toutes ses expressions d'une langue étrangère, et en faire un si heureux usage, que les disciples surpassent enfin les maîtres; mais lorsque avec le temps vous avez composé votre langue des débris du grec et du latin, mêlés avec vos anciens mots welches et tudesques, parvintes-vous alors à faire un langage assez abondant, assez expressif, assez harmonieux? Votre stérilité n'est-elle pas attestée par ces mots secs et barbares, que vous employez à tout : Bout du pied, bout du doigt, bout d'oreille, bout du nez , bout du fil , bout du pont , etc. ? tandis que les Grecs expriment toutes ces différentes choses par des termes énergiques et pleins d'harmonic. On vous a déjà reproché de dire un bras de rivière, un bras de mer, un cul d'artichaut, un cul-delampe, un cul-de-sac. A peinc vous permettez-vous de parler d'un vrai cul devant des matrones respectables; et cependant vous n'employez point d'autre expression pour signifier des choses auxquelles un cul n'a nul rapport. Jérôme Carré vous a proposé le mot d'impasse pour vos rues sans issue; ce mot est noble et significatif : cependant, à votre honte, votre Almanach royal imprime toujours que l'un de vous demeure dans le cul-de-sac de Menars, et l'autre dans le cul des Blancs-Manteaux. Fi l n'avez-vous pas de honte? Les Romains appelaient ces chemins sans issue angiportus; ils n'imaginaient point qu'un cul pût ressembler à une rue.

Que dirai-je du mot trou, que vous appliquez encore à taut et de si nobles usages?

Ne trouvez-vous pas que les noms de vos portes, de vos rues, de vos temples, feraient un bel effet dans un poême épique? On aime à voir Hector courir du temple de l'allas à la porte de Scée. L'orcille est aussi flattée, que l'imagination amusée, quand les Grees avancent de Ténédos aux rivages de Troie, sur les rives du Simois et du Scamandre; mais, en vérité, pourrait-on peindre vos héros partant de l'église de Saint-Pierre-aux-Bœufs, ou de Saint-Jacques-du-Haut-Pas, avançant fièrement par la rue du Pet-au-Diable, et par la rue Troussevache, s'embarquant sur la galiote de Saint-Cloud, et allant combattre dans la place de Longjumeau?

Vos curieux conservent des Mémoires innombrables depuis la mort de Henri 11 jusqu'à celle de Henri 1v. Ce sont des monuments de grossièreté enfantés par la rage d'écrire; c'est un amas de satires sur des événements affreux, transmis à la postérité dans le langage des halles: vous n'eûtes alors qu'un bon historien, et il fut obligé d'écrire en latin.

Enfin, vous avez nettoyé votre langue de cette rouille barbare et de cette crasse bourgeoise; vous avez fait quelques bons livres; mais avez vous alors surpassé Cicéron et Démosthène? Avez-vous mieux écrit que Tile-Live, Tacite, Thucydide, et Xénopbon? Quel auteur au-dessus du médiocre a écrit jusqu'ici vos annales?

Sicd-ii bien à Daniel de dire dès la première page de son histoire: « Ce ne fut que sous le grand « Clovis que les Français se rendirent maîtres pour » toujours de cec grandes provinces? » Certainement le grand Cloris ne s'en rendit pas maître pour toujours, puisque ses successeurs perdirent tout le pays qui s'étend de Cologne à la Franche-Comté. Ce Daniel vous dit, d'après le romancier Grégoire de Tours, que les soldats de Clovis, après la bataille de Tolbiac, s'écrièrent comme de concert: « Nous renonçons aux dieux mortels; nous » ne voulons plus adorer que l'immortel; nous ne » reconnaissons plus d'autre Dieu que celui que le » saint évêque Remi nous prêche. »

En vérité, il n'est pas possible que toute une armée de Francs ait prononcé de concert cette phrase, et ces antithèses de mortel et d'immortel. Votre Daniel ressemble à votre Lamotte, qui, dans une abréviation d'Homère, fait dire une pointe à toute l'armée grecque, et lui fait prononcer ce vers, quand Achille se réconcilie avec Agamemnon:

Que ne vaincra t-il point, il s'est vaincu lui-même.

Comment l'armée des Francs pouvait-elle renoncer à des dieux mortels? Adorait-elle des hommes? Le Thaut, Firmiusul, l'Odin, la Fridda, que ces Barbares révéraient, n'étaient-ils pas des immortels'à leurs yeux? Daniel ne devait pas ignorer que tous les peuples du Nord adoraient un Dieu suprême qui présidait à toutes ces divinités secondaires ; il n'avait qu'à consulter l'ancien livre de l'Edda, cité par le savant Huet, évêque d'Avranches; il n'avait qu'à lire ce que Tacite dit expressément dans son Traité des mœurs des Germains: Requator omnium Deus. Ce Dieu s'appelait God ou Goth, Got-le-Bon, et on ne peut assez admirer que des barbares eussent donné à la Divinité un titre si digne d'elle. Daniel ne devait donc pas mettre une pareille sottise dans la bouche de toute une armée, sottise convenable tout au plus au Pédagogue chrétien. Mais en quelle langue, s'il vous plait, prêchait Remi à ces Bructères et à ces Sicambres? Il parlait ou latin ou welche; et les Sicambres parlaient l'ancien tudesque. Remi apparemment renouvela le miracle de la Penterôte : Et unusquisque intendebat linguam suam. Si vous examinez de près Mézerai, que de fables, que de confusion, et quel style! méritez des Tite Live, et vous en aurez.

Je veux croire que chez vous l'éloquence du barreau et de la chaire a été portée aussi loiu qu'elle peut l'être. Les divisions de vos sermons en trois points, quand il n'y arien à diviser, un Aveà la vierge Marie, qui précède ces divisions, un long discours welche sur un texte latin qu'on accommode comme on peut à ce discours, et enfin des lieux communs mille fois répétés, sont des chefs-d'œuvre sans doute; les plaidoyers de vos avocats sur les coutumes du Hurepoixou du Gatimois passeront à la dernière postérité; mais je doute qu'ils fassent oublier l'éloquence grecque et romaine.

Je suis bien loin de nierque Pascal, Bossuet, Fénelon, aient été très éloquents. C'est lorsque ces
génies parurent que vous cessâtes d'être Welches,
etque vous fûtes Français, mais ne comparez pas les
Lettres provinciales aux Philippiques. Considérez
d'abord que l'importance du sujet est quelque
chose. Les noms de Philippe et de Marc-Antoine
sont un pen au-dessus des noms du père Annat,
d'Escobar, et de Tambourini. Les intérêts de la
Grèce et les guerres civiles de Rome sont des objets plus considérables que la grâce suffisante qui
ne suffit pas, la grâce coopérante qui n'opère point,
et la grâce efficace qui est sans efficacité.

Le grand attrait des Lettres provinciales périt avec les jésuites; mais les Oraisons de Demosthène et de Cicéron instruisent encore l'Europe, quand les objets de ces harangues ne subsistent plus, quand les Grecs ne sont que des esclaves, que les Romains ne sont plus que tonsurés. Je sais, encore une fois, que les Orasous funébres de Bossuet sont belles, qu'il y a mêne du sublime. Mais, entre nous, qu'est-cequ'une oraison funèbre? un discours d'appareil, une déclamation, un lieu commun, et souvent une atteinte à la vérité. Faudra-t-il mettre ces harangues poétiques à côté des discours solides de Cicéron et de Démosthène?

Votre Fénelon, admirateur des auciens, et nourri de leurs ouvrages, alluma sa bougie à leurs flammes immortelles : vous n'oserez pas prétendre que sa Calypso, abandonnée par Télémaque, approche de la Didon de Virgile : la froide et inntile passion de ce Télémaque, que Mentor jette d'un coup de poing dans la mer pour le guérir de son amour, ne semble pas une invention des plus sublimes. Et oserez-vous dire que la prose de cet ouvrage soit comparable à la poésie d'Homère et de Virgile? O mes Welches! qu'est-ce qu'un poeme en prose, sinou un aveu de son impuissance? Ignorez-vous qu'il est plus aisé de faire dix tomes de prose passable que dix bons vers dans votre langue, dans cette langue embarrassée d'articles, dépourvue d'inversions, pauvre en termes poétiques, stérile en tours hardis, asservie à l'éternelle monotonie de la rime, et manquant pourtant de rimes dans les sujets nobles?

Souvenez-vousenfin que lorsque Louis xiv, qu'on s'obstinait à reconnaitre dans Idoménée, ne fut plus au monde, quandon eut oublié Louvois, dont on reconnaissait le caractère dans celui de Protésilas; lorsqu'on n'envia plus la marquise Scarron de Maintenon, qu'ou avait comparée à la vieille Astarbé, alors le Télémaque perdit beaucoup de son prix. Mais le Tu Marcellus eris de l'Énéide sera toujours dans la mémoire des hommes; ou citera toujours avec attendrissement ces vers et tous ceux qui les précèdent:

« Ter sese attollens cubitoque innixa levavit,

- « Ter revoluta toro est ;oculisque errantibus , alto
- « Quæsivit cœlo lucem, ingemultque reperlà.»

On a cité dans une traduction en prose de Virgile (car il vous est impossible de le traduire en vers, et vous n'avez pas même encore réussi à rendre en prose le sens de l'auteur latin), on a cité, dis-je, une imitation de cet admirable discours de Didon:

- « Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor,
- · Oui face Dardanios ferroque sequare colonos.
- « Nune, olim , quocumque dabuut se tempore vires,
- · Littora littoribus contrarla, fluctibus undas
- « Imprecor, arma armis : puguent ipsique nepotes. » Voici la prétendue imitation de Virgile, qu'on

donne pour une copie fidèle de ce grand tableau : Puisse après mon trépas s'élever de ma cendre

Puisse après mon trépas s'élèver de ma cendre Un teu qui sur la terre aille au loin se répaudrel Excités par mes vœux, puissenl mes successeurs Jurer dès le berceau qu'ils seroat mes vengeurs, Et, da nom des Troyens ennemis implacables, Attaquer en tous lieux ces risaux redoutables? Que l'universe en proie à ces deux nations soit le théâtre affreux de leurs dissensions; Que tout serve à nourrir cette halne invincible; Qu'elle croisse toujours jusqu'au moment terrible, Que l'un ou l'autre cède aux armes du vainqueur; Que se derpriers efforts signalent sa furer!

Voyez, je vous prie, combien cette copie prétendue est faible, vicieuse, forcée, languissante.

Puisse après mon trépas s'élever de ma ceudre Un feu qui sur la terre aille au loin se répandre!

Que veut dire ce seu qui ira se répandre au loin sur la terre? Retrouve-t-on dans ces vers hérissés de chevilles, le moindre mot qui rappelle les idées de douleur, de terreur, de vengeance, qui respirent dans ce vers frappaut:

« Exoriare aliquis nostris ex ossibus ultor?

Il s'agit d'un vengeur; et le plat imitateur nous parled'un feu qui ira au loin se répandre. Que ces rimes en épithètes, implacables, redoutables, invincibles, terribles, énerventla peinture de Virgile! Que toute épithète qui n'ajoute rien au sens est puérile!

Je ne sais pas de qui sont ces vers; mais je sais que quand on oppose ainsi les rimailleries d'un poète welche aux plus beaux morceaux de l'antitiquité, on ne lui rend pas un bon office.

O Français! je me fais un plaisir d'admirer avec vous vos grands poètes; ce sont eux principalement qui ont porté votre langue jusque sous le cercle polaire et qui ont force des Italiens et des Espagnols même à l'apprendre. Je commence par votre naïf et aimable La Fontaine : la plupart de ses fables sont prises chez Esope le Phrygien, et chez Phèdre le Romain. Il y en a environ cinquante qui sont des chefs-d'œuvre pour le naturel, pour les grâces, et pour la diction. Ce genre même est juconuu aux autres nations modernes. J'aurais souhaité, je l'avoue, que dans le reste de ses fables cet homme unique cût été moins négligé, qu'il eût parlé plus purement cette langue qu'il a rendue si familière aux peuples voisins, que son style eût été plus châtié, plus précis; qu'en surpassant de bien loiu Phèdre en délicatesse, il l'eût égalé dans la pureté de l'élocution. Je suis fâché de le voir débuter par une petite dédicace à un prince, dans laquelle il lui dit :

Et si de t'agréer je n'emporte le prix, . J'aurai du moins l'honneur de l'avoir eutrepris.

Voilà un plaisant honneur d'entreprendre d'agrèer; et qu'est-ce que le prix d'agréer? Phodre ne parle point ainsi. Phèdre ne fait point dire à la fourmi: Ni mon grenier, ni mon armoire Ne se remplit à babiller....

Le renard, chez Phèdre, dit:

Ils sont trop verts....

et il n'ajoute point :

Et bons pour des goujats.

Je suis affligé quand je vois,

La cigale ayant chanlé Tout i'été,

à qui la fourmi dit :

Vous chantiez! j'en suis fort alse, Eh bien! dansez maintenant.

Le loup peut dire au chien d'attache qu'il ne voudrait pas de ses bons repas au prix de sa liberté; mais ce loup me fait de la peine quand il aioute:

Je ne voudrais pas même à ce prix un trésor: Cela dit, maître loup s'enfuit et court encor.

Un loup n'a jamais desiré l'or et l'argeut. L'homme qui sousse doigts parce qu'il a sroid, et sur sa soupe parce qu'elle est trop

a troid, et sur sa soupe parce qu'ene est trop chaude, a très grande raison : il ne mérite point du tout qu'on dise de lui :

> Arrière ceux dont la bouche Souffie le chand et le froid!

C'est abuser d'un proverbe trivial qui n'est pas ici appliqué avec justesse. Mais ces petites taches n'emplècheront pas que les fables de La Fontaine ne soient un ouvrage immortel.

Ses contes sont sans doute les meilleurs que nous ayons; ce mérite, si c'en est un, est inconnu à l'antiquité grecque et romaine. La Fontaine en ce genre a surpassé Rabelais, et souvent égalé la naïvetie et la précision qui se rencontrent dans trois ou quatre ouvrages de Marot; yous trouvez dans ses meilleurs contes cette aménité, ce naturel de Passerat, qui vivait sous Henri III, et qui nous a laissé la Métamorphose du coucqu, ouvrage trop peu connu, qui ne sent en rien la grossièreté du temps, et qu'on croirait fait par La Fontaine même. Voici comme Passerat finit le conte de ce malheureux jaloux qui, étant changé en coucou.

S'eavole an hois, an bois se lient oaché, Honteux d'avoir sa femme tant cherché; Et néanmoins, quand le printemps renflamme. Nos occurs d'amour, il cherche encor sa femme; Parle aux passants, et ne peut dire qu'où; Rien que ce mot ne retint le coucon D'humain parler: mais par ceutres il montre Qu'onc en oubli ne mit sa maleucontre, Se souvenant qu'on ient pondre chet lui, Venge ce tort, et pond au nid d'autrui. Voila comment sa doudeur il allége. Haureux ceux-là qui ont ce privilége. Voità le style sur lequel La Fontaine se forma; car tous vos poêtes du siècle de Louis xiv ont commencé par imiter leurs prédécesseurs. Corneille imita d'abord le style de Mairet et de Rotrou, Boileau celui de Regnier.

Le grand défaut peut-être des contes de La Fontaine est qu'ils roulent presque tous sur le même sujet : c'est toujours une fille ou une femme dont on vient à bout. Le style n'en est pas toujours correct et élégant ; les négligences, les longueurs, les façons de parler proverbiales et communes, le défigurent. Il paraît au-dessous de l'Arioste dans les contes qu'il a empruntés de lui. Non seulement l'Arioste a le mérite de l'invention, mais il a jeté ces petites aventures dans un long poême, où elles sont racontées à propos. Le style en est toujours pur; aucune longuenr, aucune faute contre la langue, point d'ornements étrangers. Enfin il est peintre et très grand peintre ; c'est la le premier mérite de la poésie, et c'est ce que La Fontaine a négligé. Voyez dans le Joconde de l'Arioste, ce jeune Grec qui vient trouver la Fiamnetta dans son lit, tandis qu'elle est couchée enre le roi Astolphe et Joconde.

- » Viene all'uscio, e lo spinge; e quel gli cede; » Entra pian piano, e va a tenton col piede.
- » Fa lunghi i passi , e sempre in quel di dietro
- " Tutto si ferma, e l'altro per che muova
- . A guisa che di dar tema nel vetro ,
- » Non che'l terreno abbia a calcar , ma l'uova ;
- . E tien la mano innanzi simil metro,
- » Va brancolando in fin che'l letto trova ; » E di là dove gli altri avean le piante,
- » Tacito si cacciò col capo innante.» C. XXVIII, st. 62-63.

It est étrange que votre Boileau dans son jugement sur le Joconde de l'Arioste et sur celui de La Fontaine, reproche à l'auteur italien certaines familiarités; il ne songe pas que c'est un hôtelier qui parle; chacun doit garder son caractère. L'Arioste, en observant ce costume, ne laisse échapper aucun mot qui ne soit du toscan le plus pur; mérite prodigieux dans un ouvrage de si longue haleine, écrit tout entier en stauces dont les rimes sont redoublées.

C'est trop vous parler peut-être de ce petit genre qui, tout petit qu'il est, contribue pourtant à la gloire des lettres; a in tenui labor, at tenuis » non gloria. »

Je m'étendrais sur le mérite supérieur de votre théâtre, auquel il ne manque que d'être assez tragique, si ce sujet n'avait pas été traité tant de fois.

J'imagine qu'Euripide serait honteux de sa gloire, qu'il irait se cacher, s'il voyait la Phèdre et l'Iphigénie de Racine. Les tragédies de Racine

et plusieurs scènes de Corneille sont ce que vous avez de plus bean dans votre langue. Plus d'une scène de Quinault est admirable dans un genre que l'antiquité ne connut pas plus que celui des Contes de La Fontaine. Votre Molière l'emporte sur Térence et sur Plaute. Je vousaccorderai encore que l'Art poétique de Boileau est plus poétique que celui d'Horace, qu'il donna l'exemple avec le précepte; et que c'est une copie supérieure à son original. Voilà votre gloire, ne la perdez pas.

C'est dans ces seuls genres que vous êtes supérieurs; vous avez des rivaux ou des maîtres dans tous les autres. Vous avez même été si pénétrés du charme des vers, qu'aujourd'hui vos écrits sur la physique et sur la métaphysique respirent malheureusement la poésie, et que, ne pouvant plus faire de vers comme on en sesait dans le siècle de Louis XIV, vous avez trouvé seulement le secret de gâter la prose.

Vous êtes menacés d'un autre fléau. J'apprends qu'il s'élève parmi vous une secte de gens durs qui se disent solides, d'esprits sombres qui prétendent au jugement parce qu'ils sont dépourvus d'imagination, d'hommes lettrés, ennemis des lettres, qui veulent proscrire la belle antiquité et la fable. Gardez-vous bien de les croire, ô Français! vous redeviendriez Welches.

L'Imagination, fille du ciel, bâtit autrefois en Grèce un temple de marbre transparent; elle peignit de sa main sur les murs du temple la nature entière en tableaux allégoriques. On y vit Jupiter, le maître des dieux et des hommes, faire éclore de son cerveau la déesse de la Sagesse. Celle de la Beauté est aussi sa fille; mais ce n'est pas de son cerveau qu'elle a dû naître. Cette Beauté est la mère de l'Amour. Pour que cette Beautéenchante les cœurs, il faut (vous le savez) qu'elle ne soit jamais sans les trois Grâces : et quelles sont ces trois compagnes nécessaires de la Beauté? c'est Aglaé par qui tout brille, Euphrosine qui répand la douce joie dans les cœurs , Thalie qui jette des fleurs sur les pas de la déesse : voilà ce que leurs trois noms signifient. Les Muses enseignent tous les beaux-arts : elles sont filles de Mémoire , et leur naissance vous apprend que sans la mémoire l'homme ne peut rien inventer, ne peut combiner denx idées.

Voilà donc ce que des barbares veulent détruire; et que substitueront-ils à ces emblèmes divins? les plaidoyers de Lemaître, les enluminures et les chamillardes? la harangue de maître Étienne Ledain, prononcée du côté du greffe?

O Welches | si Janus au double front, représentant l'année qui finit et qui commence, a chez vous encore le nom grossier et 'inintelligible de Janvier; si votre avril, qui ne signifie rien, est chez les anciens le mois consacré à cette Aphrodise, à cette Vénus, au principe qui rajeunit la nature; si les noms iroquois de vendredi et de mercredi rappellent encore l'idée de Vénus et do Mercure; si tout leciel dans ses constellations est encore plein des fables de la Grèce; respectez vos maltres, vous dis-je; à moins que vous ne vouliez ressembler à ce savant Welche qui prétendait que les douze patriarches, fils de Jacob, avaient inventé les douze signes du zodiaque; que le bélier était celui d'Isaac; les gémeaux, Jacob et Ésaû; la vierge, Rebecca; le verseau, la cruche de Rebecca; et qu'on avait falsifié les autres signes.

Croyez, mes frères, que vous ne ferez pas mal de vous en tenir aux belles inventions profanes de vos prédécesseurs.

# SUPPLÉMENT DU DISCOURS AUX WELCHES.

# AVERTISSEMENT.

Tout le monde salt que Guillaume et Antoine Vadé ciaient frères, et cependant d'esprit et de caractère très différents. Guillaume était gai, plaisant, et têger, ainsi que le témoignent ses opéra-comiques, et qu'on le verra dans le Vadinan, qu'on de nos plus llustres eachemiciens rédige actnellement, dans le goût du Fontenelliana, et qui ne sera pas moiss inféressant.

Antoine, au contraire, étali grave, profond, et sérieux, comme le prouve son Discours aux Welches; il n'aimait à s'occuper que de choses utilies. La gloire de la nation et le bien public l'intéressaient par-dessas tout; il s'affligeait des abus qui empéchent l'un et l'autre, et plus encore de ce que ceux qui voulaient les réformer eu commengaient pas par se réformer eux mêmes. Il disait que quiconque veut corriger les autres doit se souvenir de l'oracle d'Apollon, et qu'il ne sied pas, lorsqu'on laisse brûlers a maissa, de dire des injures à son voisin parce que le fen prend à la stenne.

On ajoute même qu'il travaillail, depuis plusieurs années, à un grand ouvrage sur les dangers de la libre sortie des grains à l'étranger, dans lequel il prouvait invinciblement qu'il en doit être des biés du pays de Frankreich, comme II en était antrefois des figues d'Athènes, et qu'il vant infiniment mieux, pour les Welches, mourir de Jaim sur les biés entassés par monceaux, que de souffiri qu'ils solent achetés, payés, et mangés par les étrangers.

On ne peut sasez regretter la perte de cet ouvrage, qui clait fort avancé lorsqu'Antoine Vadé est mort. Il serait d'un grand secours aujourd'hui pour désabuser certains exprits de travers, entichés des avantages de cette liberté, et qui croient qu'in e peut y avoir aucun inconvéulent à permetire qu'une nation s'enrichises par le commerce des productions de sou soit; mais malheurcusement mademoiselle Catherine Vadé, qui en a trouve lemanuscrit, ne sachant pas ce que c'étail, en a fait des patrons de manchettes, et ne nous a donné que le Discours aux Welches.

C'est à l'occasion d'un de ces Discours qu'un de mes aries, qui l'a toujuurs été, comme il le dit lui-mème, de la famille Vadé, n'a envoyé le récit suivant d'une conversation à laquelle il s'est trouvé, et qui peul servir de supplement au Discours. Les Welches qui ne sont pas Welches ne seront point fâchés de voir ce supplément, et peut-être inspirera-t-il à ceux qui le sont encore le desir de cesser de l'être.

An reste, mademoiselle Catherino Vadé assure que son cousin Anloise pensait que les Welches étaient les ennemis de la raisone du mérite, les fanatiques, les sots, les Intolérants, les persécuteurs, et les calomnisteurs; que les philosophes, la bonne compagnie, les véritables gens de lettres, les artisies, les gens simables enfin, étaient les Français, et que cé étail a eux à se moquer des autres , quoi-qu'ils ne fussent pas les plus nombreux. Cette déclaration doit justifier pleiement la mémoire de notre illustre auteur, des reproches qu'on lui fesait de nous avoir dit nos vérités avec trop peu de mémagement.

# SUPPLEMENT

## DU DISCOURS AUX WELCHES.

l'ai toujours été fort attaché à la famille des Vadé, et surtout à mademoiselle Catherine Vadé, chez qui je me trouvais avec quelques amis, le jour que feu Antoine Vadé nous lut son Discours aux Welches. « Vous avez bien de l'humeur, mon » cousin, lui dit Catherine. Il est vrai que je snis « en colère, répondit Antoine; je trouverai tou-» jours un cul-de-sac horriblement welche, et je

- jours un cul-de-sac horriblement welche, et je
   ne m'apaiserai que quand on aura substitué
   quelque mot français honnête à cette expres-
- sion grossière. Et comment voulez-vous qu'une
   nation puisse subsister avec honneur, quand
   on imprime je croyois, j'octroyois, et qu'on pro-
- on imprime je croyois, j octroyois, et qu on pro nonce, je croyais, j'octroyais? Comment un
   étranger pourra-t-il deviner que le premier
- b o se prononce comme un o, et le second
- » comme un a? Pourquoi ne pas écrire comme » on parle? Cette contradiction ne se trouve
- » ni dans l'espagnol, ni dans l'italien, ni dans » l'allemand; c'est ce qui m'a le plus choqué:
- » car il m'importe peu que ce soit un Allemand • ou un Chinois qui ait inventé la poudre,
- » et que je doive des remerciments à Goia de » Melfi ou à Roger Bacon pour les luneites que je
- Melfi ou à Roger Bacon pour les luneites que je
   porte sur le nez; mais un cul-de-sac, et tous
- » ces termes populaires qui défigurent une langue » me donnent un mortel chagrin. »

Catherine Vadé, voyant qu'il s'échauffait, lui promit que le gouvernement mettrait ordre à ces abus, et qu'il ne se passerait pas trois cents ans avant qu'ils fussent réformés. Cela consola le bon Antoine. Il était comme l'abbé de Saint-Pierre. qui se croyait payé de toutes ses peines, quand on lui laissait entrevoir qu'un de ses projets pouvait être exécuté dans sept ou huit siècles. Jérôme Carré le voyant apaisé, lui dit: a Mon cher Antoine, ne vous plaignez plus que les belles ins ventions ne viennent pas de vos compatriotes:

- nous avons un excellent citoyen qui a promis de dessaler l'eau de la mer; et quand il n'y par-
- » viendrait pas, il serait toujours bean de le ten-

ter. Un autre a inventé un carrosse suspendu par l'impériale, ce qui sera aussi commode qu'asgréable. Un grand naturaliste est venu à bout, au commencement du siècle, de faire une paire de gants avec une toile d'araignée. Ce n'est qu'avec le temps que les arts se perfectionent.
Le visage d'Antoine, à ce discours, parut resplendir d'une joie douce et sereine, car il aimait tendrement sa patrie; et s'il était un peu fâché contre des auteurs trop préoccupés, qui appelaient leur nation la première nation de l'univers, c'était par la crainte que les autres nations ne fussent choquées de eette petite rodomontade.

Ce fut alors que toute la compagnie traita cette grande question : « Lequel vaut le mieux, de » l'esprit inventif ou de l'esprit aimable? » M. Laffichard, dont le nom est si connu dans la république des lettres, ami de tout temps, comme moi, de la famille Vadé, soutint que le génie de l'invention est le premier de tous, et que celui qui a trouvé le secret de faire des épingles est infiniment au-dessus de tous ceux qui ont sait parmi nous de jolies chansons, et même des opéra. Mademoiselle Vadé, au contraire, prétendit que celle qui attachait une épingle avec grâce l'emportait infiniment sur l'inventeur. Ces opinions furent débattues avec toute la sagacité et toute la profondeur qu'elles méritaient; et je suis bien fâché de n'avoir retenu qu'une faible partie des raisons de Catherine. « Celui qui sait plaire , disait-elle , » est au-dessus d'Archimède. Imagincz une ville a d'inventeurs ; l'un fera une machine pneuma-» tique, l'autre cherchera les propriétés d'une » eourbe, eelui-ci fera un chariot à roues et à » voiles, celui-là inventera le vertugadin pour les a dames; ils ne converseront avec personne; ils » ne s'entendront pas même entre eux : la ville » des inventeurs sera la plus triste du monde » entier. Auprès de cette ville d'ateliers, placez-» en une où l'on ne cherche que le plaisir : qu'ar-» rivera-t-il à la longue? tous les habitants de la

» première se réfugieront dans la seconde. »
Catherine appuya cette supposition de raisonnements si fins, et de tours si délicats, que toute la compagnie fut de son avis. Ce succès l'enhardit; et voyant qu'Antoine était de bonne humeur, elle tourna la conversation sur des choses plus sérieuses. « Vous vous désolez, dit-elle, mon pau» vre Antoine, de ce qu'on appelle une partie de
» la Champague où vous étes né, pouilleuse. Ah l
» le mot est ignoble, et odieux, dit Antoine. Vous
» avez raison, mon cousin : mais quel est le pays
» qui n'ait pas des terrains rebelles, et inculti» vables? Vous vous plaignez des landes de Bor» deaux ; mais sachez qu'on va les défricher, et
» qu'une compagnie s'y est déjà ruinée. Vous vous

 affligez que dans certaines provinces vos compatriotes portent des sabots; ils auront des souliers avant qu'il soit peu; ils ne paieront pas même le trop bu, et ils auront soif impunément; c'est à quoi l'on travaille dès à présent

ment; c'est à quoi l'on travaille dès à présent
 avec une application merveilleuse. Est-il possible? dit Antoine avec transport. Il n'y a rien

de plus vrai, dit Catherine; prenez donc cou rage, et que votre esprit ne soit plus abattu,
 parce que les Cimbres sont venus autrefois à

Dijon, les Visigoths à Toulouse, et les Normands
 à Rouen, comme les Maures sont venus en Espagne. Tous les peuples ont éprouvé des révolutions; mais la nation avec laquelle on aime le

» mieux vivre est celle qui mérite la préférence.» Je pris la liberté de parler à mon tour dans cette savante assemblée. Je voulus prouver que chaque peuple sur la terrre avait été conquérant ou conquis, ou absurde, ou industrieux, ou ignorant, selon qu'il avait suivi plus ou moins certains principes que j'expliquai fort au long; et je m'aperçus même, en les approfondissant, que j'ennuyais beaucoup la compaguie. Heureusement je fus interrompu par Jérôme Carré: « J'avais, » dit-il, il y a quelques années, une cousine fort » jolie qui voulait m'épouser : on me demanda » sept mille et deux cents livres que je devais en-» voyer par-delà les monts, pour impétrer la li-» berté d'aimer loyalement ma cousine : je man-» quai cette grande affaire faute de cinq cents » écus. Mon frère, qui n'avait rien, ayant obtenu » un petit bénéfice, s'est ruine en empruntant

» la première année de son revenu. Ces abus, » mon cher, sont insupportables: il ne s'agit » point iei de philosophie et de théologie, il est » question d'argent comptant, et je n'entends pas » raillerie là-dessus.»

» d'un Juif de quoi payer aussi par-delà les monts

M. Laffichard, à ce propos, réva profondément selon sa coutume, et se laissant aller ensuite à son euthousiasme : « Eh bien! dit-il, nous cherebons » quelle est la première nation de l'univers; c'est » celle-là, sans doute, qui a forcé long-temps toutes » les autres à lui apporter leur argent, et qui u'en » donne à personne. »

Alors on calcula combien de temps cet abus durerait, et l'on trouva, par l'évaluation des probabilités, que les ridicules qui ne coûtent rieu augmenteraient toujours, et que les ridicules pour lesquels il faut payer diminueraient bien vite. On établit entin qu'il y a entre les nations, comme entre les particuliers, une compensation de grandeur et de faiblesse, de science et d'ignorance, de bons et de mauvais usages, d'industrie et de nonchalance, d'esprit et d'absurdité, qui les rend toutes à la longue à peu près égales.

Le résultat de cette savante conversation fut qu'on devait donner le nom de Francs aux piltards, le nom de Welches aux pillés et aux sots, et celui de Français à tous les gens aimables.

# ANECDOTES SUR BÉLISAIRE.

## PREMIÈRE ANECDOTE

Je vous connais, vous êtes un scélérat. Vous vondriez que tous les hommes aimassent un Dien père de tous les hommes. Vous vous êtes imaginé. sur la parole de saint Ambroise, qu'nn ieune Valentinien, qui n'avait pas été baptisé, n'en avait pas moins été sauvé. Vons avez eu l'insolence de croire, avec saint Jérôme, que plusieurs païens ont vécu saintement. Il est vrai que, tout damné que vous êtes, vous n'avez pas osé aller si loin que saint Jean-Chrysostôme, qui, dans une de ses Homélies a, dit que les préceptes de Jésus-Christ sont si légers, que plusieurs ont été au-delà par la seule raison. e Præcepta ejus adeò levia sunt. » ut multi philosophica tantum ratione excesse-

Vous avez même attiré à vous saint Augustin . sans songer combien de fois il s'est rétracté. On voit bien que vous êtes de son avis, quand il ditb: « Depuis le commencement du genre humain . » tous cenx qui ont cru en un seul Dieu, et ani ont entendu sa voix selon lenr pouvoir, qui ont » vécu avec piété et justice selon ses préceptes, » en quelque endroit, et en quelque temps qu'ils » aient vécu, ont été sans doute sauvés par lui. » Mais ce qu'il y a de pis, déiste et athée que

vous êtes, c'est qu'il semble que vous avez copié mot pour mot saint Paul dans son Epître aux Romains : « Gloire , honneur, et gloire à quiconque » fait le bien ; premièrement aux Juifs, et puis aux o Gentils; car lorsque les Gentils, qui n'ont point • la loi, font naturellement ce que la loi com-· mande, n'ayant point notre loi, ils sont leur » loi à eux-mêmes. » Et après ces paroles, il reproche aux Juis de Rome l'usure, l'adultère, et le sacrilége.

Enfin, détestable enfant de Bélial, vous avez esé prononcer de vous-même ces paroles impies sous le nom de Bélisaire : « Ce qui m'attache le » plus à ma religion, c'est qu'elle me rend meil-» leur, et plus humain. S'il fallait qu'elle me ren-

- » dit farouche, dur, et impitoyable, je l'aban-
- \* Troisième Homélie sur la première Éplire de saint Paul aux Corinthiens.

  b Dans sa quarante neuvième Épltre à Deo gratias.

» donnerais, et je dirais à Dieu, dans la fatale · alternative d'être incrédule ou méchant : Je fais » le choix qui t'offense le moins. » J'ai vu d'indignes femmes de bien, des militaires trop instruits, de vils magistrats qui ne connaissent que l'équité, des gens de lettres malheureusement plus remplis de goût et de sentiment que de théologie, admirer avec attendrissement tes sottes paroles, et tout ce qui les suit.

Malheureux! vous apprendrez ce que c'est que de choquer l'opinion des licenciés de ma licence : vous et tous vos damnés de philosophes, vons voudriez bien que Confucius et Socrate ne fussent pas éternellement en enfer ; vous seriez fâchés que le primat d'Angleterre ne fût pas sauvé aussi bien que le primat des Gaules. Cette impiété mérite une punition exemplaire. Apprenez votre catéchisme : sachez que nous damnons tout le monde. quand nous sommes sur les bancs : c'est là notre plaisir. Nous comptons environ six cents millions d'habitants sur la terre. A trois générations par siècle, cela fait environ deux milliards : et en ne comptant seulement que depuis quatre mille années, le calcul nons donne quatre-vingts milliards de damnés, sans compter tont ce qui l'a été auparavant, et tout ce qui doit l'être après. Il est vrai que, sur ces quatre-vingts milliards, il faut ôter deux ou trois mille élus, qui font le beau petit nombre; mais c'est une bagatelle; et il est bien doux de pouvoir se dire en sortant de table : Mes amis, réjouissons-nous, nous avons au moins quatrevingts milliards de nos frères dont les âmes toutes spirituelles sont pour jamais à la broche, en attendant qu'on retrouve leurs corps pour les faire rôtir avec elles.

Apprenez, monsieur le réprouvé, que votre grand Henri IV, que vons aimez tant, est damné pour avoir fait tout le bien dont il fut capable; et que Ravaillac, purgé par le sacrement de pénitence, jouit de la gloire éternelle; voilà la vraie religion. Où est le temps où je vous aurais fait cuire avec Jean Hus, et Jérôme de Prague, avec Arnauld de Bresse, avec le conseiller Dubourg, et avec tous les infâmes qui n'étaient pas de notre avis dans ces siècles du bon sens où nous étions les maltres de l'opinion des hommes, de leur bourse, et quelquesois de leur vie?

Oui proférait ces douces paroles? c'était un moine sortant de sa licence: à qui les adressaitil? c'était à un académicien de la première académie de France. Cette scène se passait chez un magistrat homme de lettres, que le licencié était venu solliciter pour un procès, dans lequel il était accusé de simonie. Et dans quel temps se tenait cette conférence à laquelle j'assistai? c'était après boire, car nous avions diné avec le magistrat, et

le moine avec les valets de chambre ; et le moine était fort échauffé.

Mon révérend père, lui dit l'académicien, pardonnez-moi, je suis un homme du monde qui n'ai jamais lu les ouvrages de vos docteurs. J'ai fait parler un vieux soldat romain comme aurait parlé notre Duguesclin, notre chevalier Bayard, ou notre Turenne. Yous savez qu'à nous autres gens du siècle il nous échappe bien des sottises; mais vous les corrigez; et un mot d'un seul de vos bacheliers répare toutes nos fautes. Mais comme Bélisaire n'a pas dit un seul mot du bénéfice que vous demandez, et qu'il n'a point sollicité contre vous, j'espère que vous vous apaiserez, et que vous voudrez bien pardonner à un pauvre ignorant qui a fait le mal sans malice.

A d'autres, dit le moine ; vous êtes une troupe de coquins qui ne cessez de prêcher la bienfesance, la douceur, l'indulgence, et qui poussez la méchanceté jusqu'à vouloir que Dieu soit bon. En vérité, nous ne vous passerons pas vos petites conspirations. Vous avez à faire au révérend père Haver, à l'abbé Dinouart, et à moi, et nous verrons comment yous yous en tirerez. Nous savons bien que dans le siècle où la raison, que nous avions partout proscrite, commençait à renaître dans nos climats septentrionaux, ce fut Erasme qui renouvela cette erreur dangereuse; Erasme qui était tenté de dire, Sancte Socrates, ora pro nobis; Erasme à qui on éleva une statue. Le Vayer, le précepteur de Monsieur, et même de Louis xiv, recueillit tous ces blasphèmes dans son livre de la Vertu des païens. Il eut l'insolence d'imprimer que des marauds, tels que Confueius, Socrate, Caton, Épictète, Titus, Trajan, les Antonins, Julien, avaient fait quelques actions vertueuses. Nous ne pûmes le brûler ni lui ni son livre, parce qu'il était conseiller d'état. Mais vous qui n'êtes qu'académicien, je vous réponds que vous ne serez pas épargné.

Le magistrat prit alors la parole, et demanda grâce pour le coupable. Point de grâce, dit le moine; l'Écriture le défend. Orabat scelestus ille veniam quam non erat consecuturus: « le scélerat demandait un pardon qu'il ne devait pas obtenir. » Oportet aliquem mori pro populo. Toute l'académie pense comme lui; il faut qu'il soit puni avec l'académie.

Ab I frère Triboulet, dit le magistrat (car Triboulet est le nom du docteur), ce que vous avancez la est bien chrétien, mais n'est pas tout-à-fait juste. Voudriez-vous que la Sorbonne entière répondit pour vous, comme le P. Bauni se rendait pleige pour la bonne mère, et comme toute la Société de Jésus était pleige pour le P. Bauni? Il me faut i amais accuser un corps des erreurs des

particuliers. Voudriez-vous abolir aujourd'hui la Sorbonne, parce qu'un grand nombre de ses membres adhérèrent au plaidoyer du docteur Jean Petit, cordelier, en faveur de l'assassinat du duc d'Orléans? parce que trente-six docteurs de Sorbonne, avec frère Martin, inquisiteur pour la foi , condamnèrent la Pucelle d'Orléans à être brûlée vive pour avoir secouru son roi et sa patrie? parce que soixante et onze docteurs de Sorbonne déclarèrent Henri 111 déchu du trône? parce que quatre-vingts docteurs excommunièrent, au 1er novembre 4592, les bourgeois de Paris, qui avaient osé présenter requête pour l'admission de Henri IV dans sa capitale, et qu'ils défendirent qu'on priât Dieu pour ce mauvais prince? Voudriez-vous, frère Triboulet, être puni aujourd'hui du erime de vos pères? L'âme de quelqu'un de ces sages maîtres a-t-elle passé dans la vôtre per modum traducis? Un peu d'équité, frère. Si vous êtes coupable de simonie, comme votre partie adverse vous en accuse, la cour vous fera mettre au pilori : mais vous y serez seul, et les moines de votre couvent (puisqu'il y a encore des moines) ne seront pas condamnés avec vous. Chacun répond de ses faits ; et comme l'a dit un certain philosophe, il ne faut pas purger les petits-fils pour la maladie de leur grand-père. Chacun pour soi, et Dieu pour tous. Il n'y a que le loup qui dise à l'agneau : Si ce n'est toi, c'est donc ton frère.

Allez, respectez l'académie, composée des premiers hommes de l'état et de la littérature. Laissez Bélisaire parler en brave soldat et en bou eitoyen; n'insultez point un excellent écrivain; continuez à faire de mauvais livres, et laisseznous les bons. Frère Triboulet sortit, la queue entre les jambes; et son adversaire resta la tête haute.

Quand le magistrat et le philosophe, ou plutôt quand les deux philosophes purent parler en liberté: N'admirez-vous pas ce moine? dit le magistrat; il y a quelques jours qu'il était entièrement de votre avis. Savez-vous pourquoi il a si cruellement changé? c'est qu'il est blessé de votre réputation. Hélas ! dit l'homme de lettres, tout le monde pense comme moi dans le fond de son cœur, et je n'ai fait que développer l'opinion générale. Il y a des pays où personne n'ose établir publiquement ee que tout le monde pense en secret. Il y en a d'autres où le secret n'est plus gardé. L'auguste impératrice de Russie vient d'établir la tolérance dans deux mille lieues de pays. Elle a écrit de sa propre main, malheur aux persécuteurs ! Elle a fait grâce à l'évêque de Rostou , condamné par le synode pour avoir soutenu l'opinion des deux puissances, et pour n'avoir pas su que l'autorité ecclésiastique n'est qu'une autorité de persuasion; que c'est la puissance de la vérité, et non la puissance de la force. Elle permet qu'on lise les lettres qu'elle a écrites sur ce sujet important. Comme les choses changent selon les temps id it le magistrat. Conformons - nous aux temps, dit l'homme de lettres.

# SECONDE ANECDOTE SUB BÉLISAIRE.

Frère Triboulet, de l'ordre de frère Montepulciano, de frère Jacques Clément, de frère Ridicous\*, etc., etc., et de plus, docteur de Sorbonne, chargé de rédiger la censure de la fille aince du roi, appelée le concile perpétuel des Gaules, contre Bélisaire, s'en retournait à son couvent tout pensif. Il rencontra dans la rue des Maçons la petite Fanchon, dont il est le directeur, fille du calaretier qui a l'honneur de fournir du vin pour le prima mensis de messieurs les mâttres.

Le père de Fanchon est un peu théologien, comme le sont tous les cabaretiers du quartier de la Sorbonne. Fanchon est jolie, et frère Triboulet entra pour...... boire un coup.

Quand Triboulet eut bien bū, il se mit à feuilleter les livres d'un habitué de paroisse, frère du cabaretier, homme curieux, qui possède une bibliothèque assez bien fournie.

Il consulta tous les passages par lesquels on prouve évidemment que tous ceux qui n'avaient pas demeuré dans le quartier de la Sorbonne, comme, par exemple, les Chinois, les Indiens, les Scythes, les Grecs, les Romains, les Gernains, les Africains, les Américains, les blancs, les noirs, les jaunes, les rouges, les têtes à laine, les têtes à cheveux, les mentons imberbes, étaient tous damnés sans miséricorde, comme cela est juste, et qu'il n'y a qu'une àme atroce et abominable qui puisse jamais penser que Dieu ait pu avoir pitié d'un seul de ces bonnes gens.

Il compilait, compilait, quoique ce ne soit plus la mode de compiler; et Fanchon lui donnait de temps en temps de petiis soufflets sur ses grosses joues; et frère Triboulet écrivait; et Fanchon chantait, lorsqu'ils entendirent dans la rue la voix du docteur Tamponet, et de frère Bonhomme, cordelier à la grande manche, et du grand couvent, qui argumentaient vivement l'un contre l'autre, et qui ameutaient les passauts. Fanchon mit la tête à la fenêtre; elle est fort connue de ces deux docteurs, et ils entrèrent aussi pour.... boire.

Pourquoi fesiez-vous tant de bruit dans la rue? dit Fanchon. C'est que nous ue sommes pas d'accord, dit frère Bonhomme. Est-ce que vous avez jamais été d'accord en Sorbonne? dit Fanchon. Non, dit Tamponet; mais nous donnons toujours des déerets; et nous fixons à la pluralité des voix ce que l'univers doit penser. Et si l'univers s'en moque, ou n'en sait rien? dit Fanchon. Tant pis pour l'univers, dit Tamponet. Mais de quoi diable vous mêlez-vous? dit Fanchon. Comment, ma petite l dit frère Triboulet, il s'agit de savoir si le cabaretier qui logeait dans ta maison il ya deux mille ans a pu être sauvé ou non. Cela ne me fait rien, dit Fanchon. Nì à moi non plus, dit Tamponet; mais certainement nous dounerons un décret.

Frère Triboulet lut alors tous les passages qui appuyaient l'opinion, que Dieu n'a jamais pu faire grâce qu'à ecux qui ont pris leurs degrés en Sorbonne, ou à ceux qui pensaient comme s'ils avaient pris leurs degrés; et l'anchon riait, et frère Triboulet la laisait rire. Tamponet était entièrement de l'avis du jacobin; mais le cordelier Bonhomine était un peu plus indulgent. Il pensait que Dieu pouvait à toute force faire grâce à un homme de bien qui aurait le malheur d'ignorer notre théologie, soit en lui dépêchant un ange, soit en lui envovant un cordelier pour l'instruire.

Cela est impossible, s'écria Triboulet; car tous les grands hommes de l'antiquité étaient des paillards. Dieu aurait pu, je l'avoue, leur envoyer des cordeliers, mais certainement il ne leur aurait jamais député des anges.

Et pour vous prouver, frère Bonhomme, par vos propres docteurs, que tous les héros de l'antiquité sont damnés sans exception, lisez ce qu'un de vos plus grands docteurs séraphiques déclare expressément dans un livre que mademoiselle Fanchon m'a prêté. Voici les paroles de l'auleur:

Le cordelier, plein d'une sainte horreur, Baise à genoux l'ergot de son seigneur; Puis d'un air morne il jette an loin la vue Sur cette vaste et brûlante étendue . Séjour de feu qu'habitent pour jamais L'affreuse mort, les tourments, les forfaits, Trône éternel où sied l'esprit immonde . Abime immense où s'engloutit le monde ; Sepulcre où git la docte antiquité. Esprit, amour, savoir, grace, beaute, Et cette foule immortelle, innumbrable D'enfants du ciel créés tous pour le diable. Tu sais, lecteur, qu'en ces feux dévorants Les meilleurs rois sont avec les tyrans. Nous y plaçons Antonin, Marc-Aurèle, Ce bon Trajan, des princes le modèle ; Ce doux Tilus, l'amour de l'univers ; Les deux Calons, ces fléaux des pervers; Ce Scipion, maltre de son courage,

<sup>\*</sup> Consultez les Mémoires de l'Estoile, et vous verrez ce qui arriva en place de Grève à ce pauvre frère Riclicous.

Lui qui vainquit et l'amour et Carthage. Vous y grillez, sageet docte Platon, Divin Hombre, étoquent Cicéron; Et vous, Socrate, enfant de la sagesse, Martyr de Dieu dans la profane Grèce; Juste Aristide, et vertueux Solon, Tous malheureux morts sans confession.

Tamponet écoutait ce passage avec des larmes de joie. Cher frère Triboulet, dans quel père de l'Église as-tu trouvé cette brave décision? Cela est de l'abbé Trithème, répondit Triboulet; et pour vous le prouver à posteriori, d'une manière in-vincible, voici la déclaration expresse du modeste traducteur, au chapitre xv1 de sa Moelle théologique:

Cette prière est de l'abbé Trithème; Non pes de mol; car mon œil effronté Ne peut percer jusqu'à la cour suprème; Je n'aurais pas taut de témérité.

Frère Bonhomme prit le livre pour se convainrer par ses propres yeux, et ayant lu quelques pages avec beaucoup d'édification: Ahl ahl di-ia au jacobin, vous ne vous vantiez pas de tout. C'est un cordelier en enfer qui parle; mais vous avez oublié qu'il y rencontre saint Dominique, et que ce saint est damné pour avoir été persécuteur, ce qui est bien pis que d'avoir été paien.

Frère Triboulet, piqué, lui reprocha beaucoup de bonnes aventures de cordeliers. Bouhomme ne demeura pas en reste; il reprocha aux jacobins de croire à l'immaculation en Sorbonne, et d'avoir obtenu des papes une permission de n'y pas croire dans leur couvent. La querelle s'échauffe, jis allaient se gourmer. Fanchon les apaisa en leur donnant à chacun un gros baiser. Tamponet leur remontra qu'ils ne devaient dire des injures qu'aux profanes, et leur cita ces deux vers qu'il dit avoir lus autrefois dans les ouvrages d'un licencié nommé Molière:

N'apprêtous point à rire aux hommes En nous disant nos vérités.

Enfin, ils minutèrent tous trois le décret, qui fut ensuite signé par tous les sages maîtres.

- « Nous, assembles extraordinairement dans la
- ville des Facéties, et dans les mêmes écoles où
   nous recommandâmes, au nombre de soixante
- » et onze, à tous les sujets de garder leur serment
- » de fidélité à leur roi Henri III, et en l'année 1592.
- recommandames pareillement de prier Dieu
- » pour Henri IV , etc., etc.
- » Animés du même esprit qui nous guide tou-» jours, nous donnons à tous les diables un nom-
- » mé Bélisaire, général d'armée en son vivant,
   » d'un nommé Justinien; lequel Bélisaire, outre-
- passant ses pouvoirs, aurait méchamment et

- » proditoirement conseillé audit Justinien d'être
- » bon et indulgent, et aurait insinué avec malice » que Dieu était miséricordieux; condamnons
- » cette proposition comme blasphématoire, impie,
- » hérétique, sentant l'hérésie : défendons, sous
- » peine de damnation éternelle, selon le droit
- » que nous en avons, de lire ledit livre sentant
- l'hérésie, et enjoignons à tous les fidèles de nous
   rapporter les exemplaires dudit livre, lesquels
- » ne valaient précédemment qu'un écu, et que
- » nous revendrons un louis d'or avec le décret » ci-joint. »
- A peine ce décret fut-il signé, qu'on apprit que tous les jésuites avaient été chassés d'Espagne; et ce fut une si grande joie dans Paris, qu'on ne pensa plus à la Sorbonne.

## LETTRE

# DE L'ARCHEVÉQUE DE CANTORBÉRY,

A L'ARCHEVÉQUE DE PARIS.

l'ai reçu, milord, votre mandement, contre le grand Bélisaire, général d'armée de Justinien, et contre M. Marmontel, de l'académie française, avec vos armoiries placées en deux endroits, surmontées d'un grand chapeau, et accompagnées de deux pendants de quinze houppes chacun, le tout signé Christophe, par monseigneur, La Touche, avec paraphe.

Nous ne donnons, nous autres, de mandements que sur nos fermiers; et je vous avoue, milord, que j'aurais desiré un peu plus d'humilité chrétienne dans votre affaire. Je ne vois pas d'ailleurs pourquoi vous affectez d'annoncer dans votre titre, que vous condamnez M. Marmontel, de l'académie française.

Si ceux qui ont rédigé votre mandement ont trouvé qu'un général d'armée de Justinien ne s'expliquait pas en théologien congru de votre communion, il me semble qu'il fallait vous contenter de le dires ans compromettre un corps respectable, composé de princes du sang, de cardinaux, de prélats comme vous, de ducs et pairs, de maréchaux de France, de magistrats et des gens de lettres les plus illustres. Je pense que l'académie française n'a rien à démêler avec vos disputes théologiques.

Permettez-moi encore de vous dire que, si neus donnions des mandements dans de pareilles occasions, nous les ferions nous-mêmes.

J'ai été fâché que votre mandataire ait condamné cette proposition de ce grand capitaine Bélisaire : « Dieu est terrible aux méchants, je le | auquel on ne prend pas assez garde dans votre » crois, mais je suls bon. »

Je vous assure, milord, que si notre roi, qui est le chef de notre Église, disait : Je suis bon, nous ne ferions point de mandements contre lui. Je suis bon veut dire, ce semble, par tout pays, j'ai le cœur bon, j'aime le bien, j'aime la justice, je veux que mes sujets soient heurcux. Je ne vois point du tout qu'on doive être damné pour avoir le cœur bon. Le roi de France (à ce que j'entends dire à tout le monde) est très bon, et si bon qu'il vous a pardonné des désobéissances réitérées qui ont troublé la France, et que toute l'Europe n'a pas regardées comme une marque d'un esprit bien fait. Vous êtes, sans doute, assez bon pour vous en repentir.

Nous ne voyons pas que Bélisaire soit digne de l'enfer pour avoir dit qu'il était un bon homme. Vous prétendez que cette bonté est une hérésie, parce que saint Pierre , dans sa première Épître , chapitre v , vers. 5, a dit que Dieu résiste aux superbes. Mais celui qui a fait votre mandement n'a guère pensé à ce qu'il écrivait. Dieu résiste, je le veux; la résistance sied bien à Dieu; mais à qui résiste-t-il selon Pierre? Lisez de grâce ce qui précède, et vous verrez qu'il résiste aux prêtres qui paissent mal leur troupeau, et surtout aux jeunes qui ne sont pas soumis aux vieillards. « Inspirez-» vous, dit-il, l'humilité les uns aux autres, car » Dieu résiste aux superbes. »

Or, je vous demande quel rapport il y a entre cette résistance de Dieu et la bonté de Bélisaire? Il est utile de recommander l'humilité; mais il faut aussi recommander le sens commun.

On est bien étonné que votre mandataire ait critiqué cette expression humaine et naïve de Bélisaire : « Est-il besoin qu'il y ait tant de réprouvés? » Non seulement vous ne voulez pas que Bélisaire soit bon, mais vous voulez aussi que le Dieu de miséricorde ne soit pas bon. Quel plaisir aurez-vous, s'il vous plaît, quand tout le monde sera damné? nous ne sommes point si impitoyables dans notre ile. Notre prédécesseur le grand Tillotson, reconnu pour le prédicateur de l'Europe le plus sensé et le moins déclamateur, a parlé comme Bélisaire dans presque tous ses sermons. Vous me permettrez ici de prendre son parti. Soyez damné si vous le voulez, milord, vous et votre mandataire; j'y consens de tout mon cœur; mais je vous avertis que je ne veux point l'être, et que je souhaiterais aussi que mes amis ne le fussent point; il faut avoir un peu de charité.

J'aurais bien d'autres choses à dire à votre mandataire : je lui recommanderais surtout d'être moins ennuyeux. L'ennui est toujours mortel pour les mandements; c'est un point essentiel l pays.

Sur ce, mon cher confrère, je vous recommande à la bonté divine, quoique le mot de bon vous fasse tant de peine.

· Votre bon confrère, l'archevêque de Cantorbérv.

## POST-SCRIPTUM.

Quand vous écrirez à l'évêque de Rome, faites-lui, je vons prie, mes compliments; j'ai toujours beaucoup de considération pour lui, en qualité de frère. On me mande qu'il a essuyé depuis peu quelques petits désagréments; qu'un cheval de Naples a donné un terrible coup de pied à sa mule; qu'une barque de Venise a serré de près la barque de saint Pierre; et qu'un fromage du Parmesan lui a donné une indigestion violente : j'en suis fâché. On dit que c'est un bonhomme, pardonnez-moi ce mot. J'ai fort connu son père dans mon voyage d'Italie; c'était un bon banquier; mais il paraît que le fils n'entend pas son compte.

# ----LA PROPHETIE DE LA SORBONNE,

DE L'AN 1530,

TIRÉE DES MANUSCRITS DE M. BALUZE , TONE PREMIER, PAGE 117.

Au prima mensis tu boiras, D'assez mauvais vin largement. En mauvais latin parleras, Et en français pareillement. Pour et contre clabauderas Sur l'un et l'autre Testament. Vingt fois de parti changeras Pour quelques écus seulement ". Henri-Quatre tu mandiras Quatre fois solennellement b. La mémoire tu béniras Du bienheureux Jacques Clément c.

<sup>\*</sup> On a encore, à Londres, les quittances des docteurs de Sorbonne, consultés le 2 juillet en 1830, sur le divorce de Henri vitt, par Thomas Krouk, agent de ce tyran, qui déllyra

l'argent aux docteurs.

b 11 y eul quatre principaux libelles de la Sorbonne, appelés décrets, qui méritaient le dernier supplice. Le plus violent est du 7 mal 4590. On y déclare excommunié et damné le grand Henri IV , ainsi que tous ses sujets fidèles.

Le moine Jacques Clément, étudiant en Sorbonne, ne voulut entreprendre son saint parricide que lorsque soixante et onze docteurs eurent déclaré unanimement le trône vacant, et les sujets déliés du serment de fidélité, le 7 janvier 1889.

La bulle humblement recevras L'ayant rejetée hautement \*. Les décrets que griffonneras Seront siffés publiquement b . Les jésuites remplaceras Et les passeras mêmement. A la fin comme eux tu seras chassé très vraisemblablement\*.

# ÉPITRE

# ÉCRITE DE CONSTANTINOPLE AUX FRÈRES.

Nos frères, qui êtes répandus sur la terre, et non dispersés, qui habitez les lles de Niphon et celles des Cassiferides 1, qui êtes unis daus les mêmes sentiments sans vous les être communiqués, adorateurs d'un seul Dieu, pieux sans superstition, religieux sans cérémonies, zélés sans enthousiasme, recevez ce témoignage de notre union et de notre amitié; nons aimons tous les hommes; mais nous vous chérissons par-dessus les autres, et nous offrons avec vous nos purs hommages au Dieu de tous les globes, de tous les temps, et de tous les êtres.

Nos cruels ennemis, les brames, les fakirs, les bonzes, les talapoins, les derviches, les marabors, ne cessent d'élever contre nous leurs voix discordantes; divisés entre eux dans leurs fables, ils semblent réunis contre notre vérité simple et auguste. Ces aveugles qui se battent à tâtons sont tous armés contre nous qui marchons paisiblement à la lumière.

Ils ne savent pas quelles sont nos forces. Nous remplissons toute la terre; les temples ne pourraient nous contenir, et notre temple est l'univers. Nous étions avant qu'aucune de ces sectes ett pris naissance. Nous sommes encore tels que furent nos premiers pères sortis des mains de l'Éternel; nous lui offrons comme eux des vœus simples dans l'innocence et dans la paix. Notre religion réelle a vu naître et mourir mille cultes fantastiques, ecux de Zoroastre, d'Osiris, de Zamolxis, d'Orphée, de Numa, d'Odin, et de tant d'autres. Nous subsistons toujours les mêmes an milieu des sectaires de Fo, de Brama, de Xaca, de Vistuou, de Mahomet. Ils nous appellent impies, et nons leur répondons en adorant Dien avec piéte.

Nous gémissons de voir que ceux 'qui croient que Mahomet a mis la moitié de la lune dans sa manche, soient toujours secrètement disposés à empaler ceux qui pensent que Mahomet n'y en mit que le quart.

Nous n'envions point les richesses des mosquées, que les imans tremblent toujours de perdre; au contraire, nous sonhaitons qu'ils jouissent tous d'une vie douce et commode, qui leur inspire des mœurs faciles et indulgentes.

Le muphti n'a que huit mille sequins de revenu; nous voudrions qu'il en eût davantage pour soutenir sa dignité, ponrvu qu'il n'en abuse pas.

Supposé que les états du grand-lama soient bien gouvernés, que les arts et le commerce y fleurissent, que la tolérance y soit établie, nous pardonnons aux peuples du Thibet, de croire que le grandlama a toujours raison, quand il dit que deux ct deux font cing. Nous leur pardonnons de le croire immortel, quand ils le voient enterrer; mais s'il était encore sur la terre un peuple ennemi de tous les peuples, qui pensât que Dieu, le père commun de tous les hommes, le tira par bonté du fertile pays de l'Inde pour le conduire dans les sables de Rohoba, et pour lui ordonner d'exterminer tous les habitants du pays voisin. nous déclarons cette nation de voleurs la nation la plus abominable du globe, et nous détestons ses superstitions sacriléges, autant que nous plaignons les ignicoles chassés injustement de leur pays par Omar.

S'il était encore un petit peuple qui s'imaginât que Dien n'a fait le soleil, la lune et les étoiles que pour lni; que les abitants des autres globes n'ont été occupés qu'à lui fournir de la lumière, du pain, du vin, et de la rosée, et qu'il a été créé pour mettre de l'argent à usure, nous pourrions permettre à cette troupe de fauatiques imbéciles de nous vendre quelquefois des cafetans et des dolimans; mais nous aurions pour lni le mépris qu'il mérite.

S'il était quelque autre penple à qui on eût fait accroire que ce qui a été vrai est devenu faux; s'il pense que l'eau du Gange est absolument nécessaire pour être réuni à l'Être des êtres; s'il se prosterne devant des ossements de morts et devant quelques haillons; si ses fakirs ont établi un tribunal qui condamne à expirer dans les flammes ceux qui ontdouté nn moment de quelques opinions des fakirs; si un tel peuple existe, nous verserons sur lui des larmes. Nous apprenons avec consolation que déjà plusieurs nations out adopté un culte plusraisonnable, qu'ellesadressent leurs hommages au Dieu suprême, sans adorer la jument Borak qui porta Mahomet au troisième ciel; que ces peuples mangent hardiment du cochon et des auguille,

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> On sait que la Sorbonne appela de la buile Unigenitus au futur concile en 1710, et la reçut ensuite comme règle de foi. b C'est ce qui vient d'arriver à la censure de Belisaire, et ce qui désormais arrivera tonjours.

c Amen!

Le Japon et l'Angleterre.

sans croire offenser le Créateur. Nous les exhortons à perfectionner de plus en plus la pureté de leur culte.

Nous savons que nos ennemis crient, depuis des siècles, qu'il faut tromper le peuple; mais nous croyons que le plus has peuple est capable de connaitre la vérité. Pourquoi les mêmes hommes à qui on ne peut faire accroire qu'un sequin en vaut deux, croiraient-ils que le dieu Sammonocodon a coupé toute une forêt en jouant au cerf-volant?

Serait-it si difficile d'accoutumer les bachas et les charbonniers, les sultans et les fendeurs de bois, qui sont tous également hommes, à se contenter de croire un Dieu infini, éternel, juste, miséricordieux, récompensant au-delà du mérite, et punissant sévèrement le vice sans colère et sans trannie?

Quel est l'homme dont la raison puisse se soulever, quand on lui recommande l'adoration de l'Être suprème, l'amour du prochain et de la jus-

Quel encouragement aura-t-on de plus à la vertu, qnand on s'égorgera pour savoir si la mère du dieu Fo accoucha par l'oreille ou par le nez? En serat-on meilleur père, meilleur fils, meilleur citoyen?

On distribue au peuple du Thibet les reliques de la chaise percée du dalat-lama; on les enchâsse dans de l'ivoire; les saintes femmes les portent à leur cou : ne pourrait-on pas, à toute force, se rendre agréable à Dieu par nne vie pure, sans être paré de ces beaux ornements, qui après tout sont étrangers à la morale?

Nous ne prétendons point offenser les lamas, les bonzes, les talapoins, les derviches, à Dieu ne plaise; mais nous pensons que si l'on en fesait des chandronniers, des cardeurs de laine, des maçons, des charpentiers, ils seraient bien plus utiles au genre humain; car enfin nous avons un besoin continuel de bons ouvriers, et nous n'avons pas un besoin si marqué d'une multitude innombrable de lamas et de fakirs.

Priez Dieu pour eux et pour nous. Donné à Constantinople, le 10° de la lune de sheval, l'an de l'hégire 1215.

# INSTRUCTION

DU GARDIEN DES CAPUCINS DE RAGUSE,

A FRÈRE PÉDICULOSO,

PARTANT POUR LA TERRE SAINTE.

1.

La preunière chose que vous ferez, frère Pédiculoso, sera d'aller voir le paradis terrestre, où Dieu créa Adam et Ève, si conuu des anciens Grecs et des premiers Romains, des Perses, des Ègyptiens, des Syriens, qu'aucun auteur de ces nations n'en a jamais parlé. Il vous sera très aisé de trouver le paradis terrestre, car il est à la source de l'Euphrate , du Tigre, de l'Araxe et du Nil; et quoique les sources du Nil et de l'Euphrate soient à mille lieues l'une de l'autre, c'est une difficulté qui ne doit nullement vous embarrasser. Vous n'aurez qu'à demander le chemin aux capucins qui sont à Jérusalem, vous ne pourrez vous égarer.

и.

N'oubliez pas de manger du fruit de l'arbre de la science du bien et du mal; car vous nous paraissez un peu ignorant et malin. Quand vous en anrez mangé, vous serez un très savant et très bonnête homme. L'arbre de la science est un peu vermoulu; ses racines sont faites des œnvres des rabbins, des ouvrages du pape Grégoire-le-Grand. des œuvres d'Albert-le-Grand, de saint Thomas, de saint Bonaventure, de saint Bernard, de l'abbé Trithème, de Luther, de Calvin, du révérend père Garasse, de Bellarmin, de Suarez, de Sanchez, du docteur Tourneli et du docteur Tamponet. L'écorce est rude, les feuilles piquent comme l'ortie : le fruit est amer comme chicotin; il porte au cerveau comme l'opinm; on s'endort quand on en a un peu trop pris, et on endort les autres : mais des qu'on est réveillé, on porte la tête haute; on regarde les gens du haut en bas; on acquiert un sens nouveau qui est fort au-dessus du sens commun; on parle d'une manière inintelligible, qui tantôt vous procure de bonnes aumônes, et tantôt cent conps de bâton. Vous nous répondrez peutêtre qu'il est dit expressément dans le Béresith ou Genèse : « Le même jour que vous en aurez mangé, » vous mourrez très certainement . » Allez, notre cher frère, il n'y a rien à craindre. Adam en mangea, et vécut encore neuf cent trente ans.

<sup>·</sup> Genese, ch. 11, v. 17 .

114

A l'égard duserpent qui était la bête des champs la plus subtile, il est enchaîné, comme vous avez, dans la flaute-Eypte; plusieurs missionnaires l'ont vu. Bochart vous dira quelle langue il parlait, et quel air il siffla pour tenter Éve; mais preuez bien garde d'être sifflé. Vous expliquerce ensuite quel est le bœuf qui garda la porte du jardin : car vous savez que chérub en hébreu et en chaldéen signifie uu bœuf, et que c'est pour cela qu'Ezéchiel dit que le roi de Tyr est un chérub. Que de chérubs, ò ciell nous avons dans ce monde! Lisez sur cela saint Ambroise, l'abbé Rupert, et surtout le chérub dom Calmet.

IV

Examinez bien le signe que le Seigneur mit à Caîu. Observez si c'était sur la joue ou sur l'épaule. Il méritait bien d'être fleurdelisé pour avoir tué son frère; mais comme Romulus, Richard III, Louis xI, etc., etc., en ont fait autant, nous voyons bieu que vous n'insisterez pas sur un fratricide pardouné, tandis que toute la race est damnée pour une pomme.

V.

Vous prétendez pousser jusqu'à la ville d'Énoch que Cain bâtit dans la terre de Nod; iuformez-vous soigneusement du nombre de maçons, de charpentiers, de menuisiers, de forgerons, de serruriers, de drapiers, de bonnetiers, de cordonniers, de teinturiers, de cardeurs de laine, de labourcurs, de bergers, de manœuvres, d'exploiteurs de mines de fer ou de cuivre, de juges, de greffiers qu'il employa, lorsqu'il n'y avait encore que quatre ou cinq personnes sur la terre.

Énoch est euterré dans cette ville que bâtit Caîn son afeul, mais il vit encore; sachez où il est, demandez-lui des nouvelles de sa santé, et faiteslui nos compliments.

VI.

De la vous passerez entre les jambes des géants qui sont nés des anges et des filles des hommes \*, et vous leur présenterez les vampires du révérend père dom Calmet; mais surtout partez-leur poliment, car ils n'enteudent pas raillerie.

VII.

Vous comptez aller ensuite sur le mont Ararat voir les restes de l'arche qui sont de bois de Gopher. Vériflez les mesures de l'arche données sur les lieux par l'illustre M. Le Pelletier. Mesurez exactement la montague; mesurez ensuite celle de Pitchincha et de

• Genèse, ch. vi, v. 4. 8. Chimboraço au Pérou, et le mont Saint-Gothard. Supputez avec Whiston et Woodward combien il fallut d'océans pour couvrir tout cela, et pour s'élever quinze coudées au-dessus. Examinez tous les animaux purs et impurs qui entrèrent dans l'arche; et en revenant, ne vous arrêtez pas sur des charognes, comme le corbeau.

Vous aurez aussi la bonté de nous rapporter l'original du texto hébreu qui place le déluge en l'au de la création 4636, l'original sumaritain qui le met en 2509, le texte des Septante qui le met en 2262. Accordez les trois textes ensemble, et faites un compte juste d'après l'abbé Pluche.

VIII.

Saluez de notre part notre père Noé qui planta la vigne. Les Grecs et les Asiatiques eurent le malheur de ne connaître jamais sa personne; mais les Juifs ont été assez heureux pour descendre de lui. Demandez à voir dans ses archives le pacte que Dieu fita twec lui et avec les bêtes. Nous sommes fâchés qu'il se soit enivre; ne l'imitez pas.

Prenez surtout un mémoire exact du temps où Gomer, petit-fils de Japhet, vint régner dans l'Europe qu'il trouva très peuplée. C'est un point d'histoire avéré.

IX.

Demandez ce qu'est devenu Cainam, fils d'Arphaxad, si célèbre dans les Septante, et dont la Vulgate ne parle pas. Priez-le de vous conduire à la tour de Babel. Yoyez si les restes de cette tour s'accordent avec les mesures que le révérend père Kircher en a données. Consultez Paul Orose, Grégoire de Tours, et Paul Lucas.

De la tour de Babel vous irez à Ur en Chaldée, et vous demanderes aux descendants d'Abraham le potier pourquoi il quitta ce beau pays pour aller acheter un tombeau à Hébran, et du blé à Memphis; pourquoi il donna deux fois sa femme pour sa seur; ce qu'il gagna au juste à ce manége. Sachez surtout de quel fard elle se servait pour paraître belle à l'àge de quatre-vingt-dix ans. Sachez si elle employait l'eau rose ou l'eau de lavande pour ne pas sentirle gousset, quand elle arriva à pied, ou sur son ane, à la cour du roi d'Égypte et à celle du roi de Gérare, car toutes ces choses sont nécessaires à salut.

Vous savez que le Seigneur fit un pacte <sup>4</sup> avec Abraham, par lequel il lui douus tout le pays depuis le fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Sachez bien précisément pourquoi ce pacte n'a pas été exécuté.

Х.

Chemin fesant, vous irez à Sodome. Demandes

" Genése , ch. xv.

des nouvelles des deux anges qui vinrent voir Loth, et auxquels il prépara un bon souper. Sachez quel àge ils avaient quand les Sodomites voulnrent leur faire des sottises, et si les deux filles de Loth étaient pucelles lorsque le bon-homme Loth pria les Sodomites de coucher avec ses deux filles, au lieu de coucher avec ces deux anges. Toute cette histoire est encore très nécessaire à salut. De Sodome vous irez à Gabaa, et vous vous informerez du nom du lévite auquel les bons Benjamites firent la même civilité que les Sodomites avaient faite aux anges.

#### \*\*\*

Quand vous serez en Égyple, informez - vous d'où venait la cavalerie que le pharaon envoya dans la mer Rouge à la poursuite des Hébreux; car tous les animaux ayant péri dans la sixième et septième plaie, les impies prétendent que le pharaon n'avait plus de cavalerie. Relisez les Mille et une Nuits, et tout l'Exode, dont Hérodote, Thucydide, Xénophon, Polybe, Tite-Live, font une mention si particulière, ainsi que tous les auteurs éxpytiens.

#### XII.

Nous ne vous parlons pas des exploits de Josué, successeur de Mosé, et de la lune qui s'arrêta sur Atalon en plein midi, quand le soleil s'arrêta sur Gabaon : ce sont de ces choses qui arrivent tous les jours, et qui ne méritent qu'une légère attention.

Mais ce qui est très utile pour la morale, et qui doit infilament contribure à rendre nos mœurs plus bonnêtes et plus douces, c'est l'histoire des rois juifs. Il faut absolument supputer combien ils commirent d'assassinats. Il y a des pères de l'Église qui en comptent cinq cent quatre-vingts; d'autres neuf cent soixante et dix; il est important de ne s'y pas tromper. Souvenez-vous, surtout, que nous n'entendous ici que les assassinats de parents, car pour les autres, ils sont innombrables. Rien ne sera plus édifant qu'une notice exacte des assassins et des assassinés au nom du Seigneur. Cela peut servir de texte à tous les sermons de cour sur l'amour du prochain.

# XIII.

Quand de l'histoire des rois vous passerez aux prophètes, vous goûterez et nous ferez goûter des joies ineffables. N'oubliez pas le soufflet donné par le prophète Sédékias au prophète Michée. Ce n'est pas seulement un soufflet probable, comme celui du jésuite dont parle Pascal, c'est un soufflet avéré par le Saint-Esprit, dont on peut tirer de fortes conséqueuces pour les joues des fidèles.

Lorsque vous serez à Ézéchiel, c'est là que votre

âme se dilatera plus que jamais. Vous verrez d'abord, chapitre 1º, quatre animaux à mufles de lion, de bœuf, d'aigle, et d'homme; une roue à quatre faces semblable à l'eau de la mer, chaque face ayant plus d'yeux qu'Argus, et les quatre parties de la roue marchant à la fois. Vous savez qu'ensuitele prophète mangea par ordre de Dieu un livre tout entier de parchemin. Demandez soigneusement à tous les prophètes que vous rencontrerez, ce qui était écrit dans ce livre. Ce n'est pas tout, le Seigneur donne des cordes au prophète pour le lier \*. Tout lié qu'il est, il trace le plan de Jérusalem sur une brique; puis il se couche sur le côté gauche pendant trois cent quatre-vingt-dix jours, et ensoite pendant quarante jours sur le côté droit.

#### VIX

Si vous déjeunez avec Ézéchiel, prenez garde, notre cher frère, n'altérez point son texte, comme vous avez déjà fait ; c'est un des péchés contre le Saint-Esprit. Vous avez osé dire que Dieu ordonna au prophète de faire cuire son pain avec de la bouse de vache; ce n'est point cela, il s'agit de mieux. Lisez la Vulgate, Ézéchiel, chapitre IV, V. 12: Comedes illud, et stercore quod egreditur de homine operies illud in oculis eorum. « Tu le mangeras, tu le couvriras de la merde qui » sort du corps de l'homme. » Le prophète en mangea, et il s'écria : Pouah! pouah! pouah! Domini Deus meus, ecce anima mea non est polluta. » Pouah! pouah! pouah! Seigneur mon Dieu, je » n'ai jamais fait de parcil déjeuner, » Et le Seigneur, par accommodement, lui dit: « Je te donne » de la fiente de bœuf au lieu de merde d'homme. »

Conservez toujours la pureté du texte, notre cher frère, et ne l'altérez pas pour un étron.

Si le déjeuner d'Ézéchiel est un peu puant, le diner des Israélites dont il parle est un peu anthropophage. Les pères mangeront leurs enfants, » et les enfants mangeront leurs pères. » Passe encore que les pères mangent les enfants, qui sont dodus et tendres; mais que les enfants mangent leurs pères, qui sont coriaces, cela est-il de la nouvelle cuisine?

## XV.

Il y a une grande dispute entre les doctes sur le xxxix\* chapitre de ce même Ézéchiel. Il s'agit de savoir si c'est aux Juifs ou aux bêtes que le Seigneur promet de donner le sang des princes à boire, et la chair des guerriers à manger. Nous croyons que c'est aux uns et aux autres. Le verset 17 est inconlestablement pour les bêtes; mais

Ezéchiel , ch. 111.
 Ézéchiel , ch. v , v . 12.

les versets 18, 19 et suivants sont pour les Juifs: « Vous mangerez le cheval et le cavalier. » Non seulement le cheval, comme les Seythes qui étaient dans l'armée du roi de Perse, mais encore le cavalier, comme de dignes Juifs; donc ce qui précède les regarde aussi. Voyez à quoi sert l'intelligence des Écritures !

## XVI.

Les passages les plus essentiels d'Ézéchiel, les plus conformes à la morale, à l'honnêteté publique, les plus capables d'inspirer la pudeur aux jeunes garçons et aux jeunes filles, sont ceux où le Seigneur parle d'Oolla et de sa sœur Ooliba. On se peut trop répéter ces textes admirables.

Le Seigneur dit à Oolla \*: « Vous êtes devenue » grande, vos tétons se sont enflés, votre poil a » pointé. Grandis effecta es, ubera tua intumuevrunt, pilus tuus germinavit. Le temps des » amants est venu ; je me suis étendu sur vous ; » i'ai couvert votre ignominie : ie vous ai donné o des robes de toutes couleurs, des souliers d'hya-» cinthe, des bracelets, des colliers, des pendants » d'oreilles... Mais avant confiance en votre beauté. » vous avez fornique pour votre compte; vous » vous êtes prostituée à tous les passants; vous » avez bâti un bordel ... Ædificasti tibi lupanar : » vous avez forniqué dans les carrefours... On » donne de l'argent à toutes les putains, et c'est » vous qui en avez donné à vos amants : Omni-· bus meretricibus dantur mercedes, tu autem » dedisti mercedes cunctis amatoribus tuis, etc... » Ainsi vous avez fait le contraire des fornican-» tes, etc. »

Sa sœur Ooliba a fait encore pis b: « Elle s'est a bandonnée avec fureur à ceux dont les membres e sont comme des membres d'ânes, et dont la ses mence est comme la semence des chevaux : Et insanivit libitline super concubitum corum quorum cannes sunt ut carnes asinorum, et sicut « fluxus equorum fluxus corum.» Leterme de semence est beaucoup plus expressif dans l'hébreu. Nous ne eavons si vous devez le rendre par le mot énergique qui est en usage à la cour, chez les danses, en de certaines occasions. C'est ce que nous laissons absolument à votre discrétion.

HOUR YOUR CONSCILIONS de passer légèrement sur Jérémie, qui court tout nu dans Jérusalem, chargé d'un bât; mais nous vous prions de ne point passer sous silence le prophète Osée, à qui « le Seis gneur ordonne « de prendre une femme de for-» mication, et de se faire des enfants de fornication.

Après un examen honnête de ces belles choses,

- » parce que la terre fornicante forníquera du Sei » gneur; et Osée prit donc Gomer, fille de Debe » laim, » Quelque temps après « le Seigneur » lui
- ordonne de coucher avec une femme adultère ,
   et il achète une femme déjà adultère , pour
- et il achète une femme déjà adultère, pour
   quinze pièces d'argent et une mesure et demie
   d'orge.

Rien ne contribuera plus, notre cher frère, à former l'esprit et le cœur de la jeunesse, que de savants commentaires sur ces textes. Ne manquez pas d'évaluer les quinze pièces d'argent données à cette femme. Nous croyons que cela monte au moins à sept livres dix sous. Les capucins, comme vous savez, ont des filles à meilleur marché.

#### XVII

Nous vous parlerons peu du nouveau Testament. Vous concilierez les deux généalogies; c'est
la chose du monde la plus aisée; car l'une ne ressemble point du tout à l'autre: il est évident que
c'est là le mystère. Le bon Calmet dit naivement
à propos des deux généalogies de Melchisédech:
a Comme le mensonge se trahit toujours par luimême, les uns racontent sa généalogie d'une manière, les autres d'une autre. » Il avoue donc,
dirat-ton, que cette différence énorme de deux
généalogies est la preuve évidente d'un puant
mensonge? Oui, pour Melchisédech, mais non pas
pour Jésus-Christ; car Melchisédech n'était qu'un
homme : mais Jésus-Christ était homme et Dieu;
douc il lui fallait deux généalogies.

# XVIII.

Vous direz comment Marie et Joseph emmenèrent leur enfant en Égypte selon Matthieu, et comment selon Luc la famille resta à Bethléem. Yous expliqueres toutes les autres contradictions qui sont nécessaires à salut. Il y a de très belles choses à dire sur l'eau changée en vin aux noces de Cana, pour des gens qui étaient déjà ivres; car Jean, le seul qui en parle, dit expressément qu'ils étaient ivres, et cum inebriati fuerint, dit la Vulgate.

Lisez surtout les Questions de Zapata b, docteur de Salamanque, sur le massacre des innocents par Hérode; sur l'étoile des trois rois; sur le figuier séché pour n'ayoir pas porté de figues, quand ce n'était pas le temps des figues, comme le dit le texte. Ceux qui fout d'excellents jambons à Bayonne et en Westphalie s'étonnent qu'on ais envoyé le diable dans le corps de deux mille cochons, et qu'on les ait noyés dans un lac. Lis disent que, si on leur avait donné ces cochons au

<sup>\*</sup> Bzechiel , ch. xvi. - b Idem , ch. xxiii.

<sup>·</sup> Osće, ch. L.

Osce, ch. III. - b Philosophie (tome vs).

lieu de les noyer, ils y auraient gagné plus de vingt mille florias de Hollande, s'ils avaient été gras. Étes-vous du sentiment du révérend père Lemoine, qui dit que Jésus-Christ devait avoir une dent contre le diable, et qu'il fit fort bien de le noyer, puisque le diable l'avait emporté sur le haut d'une montagne?

#### V1V

Quand vous aurez mis toutes ces choses dans le jour qu'elles méritent, nous vous recommandons avec la plus vive instance de justifier Luc, lequel avant écrit le dernier après tous les autres évangélistes, étant mieux informé que tous ses confrères, et ayant tout examiné diligemment depuis le commencement, comme il le dit, doit être un auteur très respectable. Ce respectable Luc assure que lorsque Marie fut près d'accoucher, César Auguste, qui apparemment s'en doutait, ordonna, pour reniplir les prophéties, qu'on fit uu dénombrement de toute la terre, et Quirinus, gouverneur de Syrie, publia cet édit en Judée. Les impies qui ont le malheur d'être savants vous diront qu'il n'y a pas un mot de vrai; que jamais Auguste ue donna un édit si extravagant; que Quirinus ne fut gouverneur de Syrie que dix ans après les couches de Marie, et que ce Luc était probablement un gredin, qui, ayant entendu dire qu'il s'était fait un cens des citoyens romains sous Auguste, et que Quirinus avait été gouverneur de Syrie après Varus, confond toutes les époques et tous les événements; qu'il parle comme un provincial ignorant de ce qui s'est passé à la cour, et qu'il a encore le petit amour-propre de dire qu'il est plus instruit que les autres.

C'est aiusi que s'expriment les impies; mais ne croyez que les pies: parlez toujours en pie. Lisez surtout sur cet article les Questions de frère Zapata; elles vous éclairciront cette difficulté comme toutes les autres.

Il n'y a peut-être pas un verset qui ne puisse embarrasser un capucin; mais avec la grâce de Dieu ou explique tout.

## XX.

Ne manquez pas de nous avertir si vous rencontrez dans votre chemin quelques uns de ces scélérats qui ne font qu'un cas médiocre de la transsubstantiation, de l'ascension, de l'assomption, de l'annonciation, de l'inquisition, et qui se contentent de croire un Dien, de le servir en espritet en vérité, et d'être justes. Vous reconnaîtrez aisément ces monstres. Ils se bornent à être bons sujets, bons fils, bons maris, bons pères. Ils font l'aumône aux véritables pauvres, et jamais aux capucins. Le révérend père Hayer, récolet, doit se joindre à nous pour les exterminer. Il n'y a de vraie religion que celle qui procure des millions au pape, et d'amples aumônes aux capucins. Je me recommande à vos prières et à celles du petit peuple qui habite dans votre sainte barbe.

# POT POURRI.

# § 1.

Brioché fut le père de Polichinelle, non pas son proprepère, mais père de génie. Le père de Brioché était Guillot Gorgu, qui fut ills de Gilles, qui fut fils de Gros-René, qui turait son origine du Prince des sots, et de la mère sotle; c'est ainsi que l'écrit l'auteur de l'Almanach de la Foire. M. Parfait, écrivain non moins digne de foi, donne pour père à Brioché Tabarin; à Tabarin, cros-Guillaume; à Gros-Guillaume, Jean-Boudin; mais en remontant toujours au Prince des sots. Si ces deux historiens se contredisent, c'est une preuve de la vérité du fait pour le père Daniel, qui les concilie avec une merveilleuse sagacité, et qui détruit par la le pyrhonisme de l'histoire.

## § 1J.

Comme je finissais ce premier paragraphe des cabiers de Merry Hissing dans mon cabinet, dont la fenètre donne sur la rue Saint-Antoine, j'ai vu passer les syndics des apothicaires, qui allaient saisir des drogues, et du vert-de-gris que les jésuites de la rue Saint-Antoine vendaient en contrebande; mon voisin, M. Husson, qui est une bonne tête, est venu chez moi, et m'a dit : Mon ami, vous riez de voir les jésuites vilipendés, vous êtes bien aise de savoir qu'ils sont convaincus d'un parricide en Portugal, et d'une rébellion au Paraguai ; le cri public qui s'élève en France contre eux, la haine qu'on leur porte, les opprobres multipliés dont ils sont couverts, semblent être pour yous une consolation; mais sachez que s'ils sont perdus comme tous les honnêtes gens le desirent, vous n'y gagnerez rien; vous serez accablé par la faction des jansénistes. Ce sont des enthousiastes féroces, des âmes de bronze pires que les presbytériens qui renversèrent le trône de Charles 1er. Songez que les fanatiques sont plus dangereux que les fripons. On ne peut jamais faire entendre raison à un énergumène : les fripons l'entendent.

Je disputai longtemps contre M. Husson ; je lui

dis enfin: Monsieur, consolez-vous; peut-être que les jansénistes seront un jonr aussi adroits que les jésuites. Jetâchai de l'adoucir; mais c'est une tête de fer, qu'on ne fait jamais changer de sentiment.

# 3 III.

Brioché, voyant que Polichinelle était bossu par devant et par derrière, lui voulut apprendre à lire, et à écrire. Polichinelle, au bout de deux ans, épela assez passablement, mais il ne put jamais parvenir à se servir d'une plume. Un des écrivains de sa vie remarque qu'il essaya un jour d'écrire sonnom, mais que personnene put lelire.

Brioché était fort pauvre; sa femme et lui n'avaient pas de quoi nourrir Polichinelle, encore moins de quoi lui faire apprendre un métier. Polichinelle leur dit: Mon père et ma mère, je suis bossu, et j'ai de la mémoire; trois ou qualre de mes amis, et moi, nous pouvons établir des marionnettes; je gaguerai quelque argent; les hommes ont toujours aimé les marionnettes; il y a quelquefois de la perte à en vendre de nouvelles, mais aussi il y a de grands profits.

Monsieur et madame Brioché admirèrent le bon seus du jeune homme; la troupe se forma, et elle alla établir ses petits tréteaux dans une bourgade suisse, sur le chemin d'Appenzel à Milan.

C'était justement dans ce village que les charlatans d'Orviéte avaient établi le magasin de leur orviétan. Ils s'aperqurent qu'insensiblement la canaille allait aux marionnettes, et qu'ils vendaient dans le pays la moitié moins de savonnettes et d'onguent pour la brûlure. Ils accusèrent Polichinelle de plusieurs mauvais déportements, et portèrent leurs plaintes devant le magistrat. La requète disait que c'était un ivrogne dangereux; qu'un jour il avait donné cent coups de pied dans le ventre, en plein marché, à des paysans qui vendaient des nèlles.

On prétendit aussi qu'il avait molesté un marchand de cogs d'Inde; enfin ils l'accusèrent d'être sorcier. M. Parfait, dans son Histoire du Théatre, prétend qu'il fut avalé par un crapaud; mais le père Daniel pense ou du moins parle autrement. On nesaît pas ce que devint Brioché. Comme il n'était que le père putatif de Polichinelle, l'historien n'a pas jugé à propos de nous dire de ses nouvelles.

## 3 IV.

Feu M. Dumarsais assurait que le plus grand des abus était la vénalité des charges. C'est un grand malheur pour l'état, disait-il, qu'un homme de mérite, sans fortune, ne puisse parvenir à rien. Que de talents enterrés, et que de sois en place! Quelle détestable politique d'avoir étein! T'émulation I M. Dumarsais, sans y penser, plaidait sa propre cause; il a été réduit à enseigner le latin, et il aurait rendu de grands services à l'état s'il avait été employé. Je connais des barbouilleurs de papier qui eussent enrichi une province, s'ils avaient été à la place de ceux qui l'ont volée. Mals pour avoir cette place, il faut être fils d'un riche qui vous laisse de quoi acheter une charge, un office, et e qu'on appelle une diamité.

Dumarsais assurait qu'un Montaigne, un Charron, un Descartes, un Gassendi, un Bayle, n'eussent jamais condamné aux galères des écoliers soutenant thèse contre la philosophie d'Aristote, ni n'auraient fait brûler le curé Urbain Grandier, le curé Gaufridi, et qu'ils n'eussent point, etc., etc.

#### 8 V.

Il n'y a pas longtemps que le chevalier Roginante, gentilhomme ferrarois, qui voulait faire une collection de tableaux de l'école flamande, alla faire des emplettes dans Amsterdam. Il marchanda un assez beau Christ Chezle sieur Vandergru. Est-il possible, dit le Ferrarois au Batave, que vous qui n'êtes pas chrétien (car vous êtes Hollandais), vous ayes ches vous un Jésus? Je suis chrétien et catholique, répondit M. Vandergru, sans se fâcher; et il vendit son tableau assez cher. Vous croyez donc Jésus-Christ Dieu ? lui dit Roginante. Assurément, dit Vandergru.

Un autre curieux logeait à la porte attenaute, c'était un socinien; il lui vendit une Sainte-Famille. Que pensez-vous de l'enfant? dit le Ferrarois. Je pense, répondit l'autre, que ce fut la créature la plus parfaite que Dieu ait mise sur la terre.

De la le Ferrarois alla chez Moise Mansebo, qui n'avait que de beaux paysages, et point de Sainte-Famille. Roginante lui demanda pourquoi on ne trouvait pas chez lui de pareils sujets. C'est, ditil, que nons avons cette famille en exécration.

Roginante passa chez un fameux anabaptiste, qui avait les plus joiis enfants du monde; il leur demanda dans quelle église ils avaient été baptisés. Fi donc I monsieur, lui dirent les enfants; grâce à Dieu, nous ne sommes point encore baptisés.

Roginante n'était pas au milieu de la rue, qu'il avait déjà vu une douzaine de sectes entièrement opposées les unes aux antres. Son compagnon de voyage, M. Sacrito, lui dit : Enfuyons-nous vite, voilà l'heure de la Bourse; tous ces gens-ci vont s'égorger, sans doute, selon l'antique usage, puisqu'ils pensent tous diversement; et la populace nous assommera, pour être sujets du pape.

Ils furent bien étonnés quand ils virent toutes ces bonnes gens-la sortir de leurs maisous avec leurs commis, se saluer civilement, et aller à la Bourse de compaguie. Il y avait ce jour-la, de compte fait, cinquante-trois religions sur la place, en comptant les arminiens et les jansénistes. On fit pour cinquante-trois millions d'affaires le plus paisiblement du monde, et le Ferrarois retourna dans son pays, où il trouva plus d'Agnus Dei que de lettres-de-change.

On voit tous les jours la même scène à Londres, à Hambourg, à Dantzick, à Venise même, etc. Mais ce que j'ai vu de plus édifiant, c'est à Constantinople.

l'eus l'honneur d'assister, il y a cinquante ans, à l'installation d'un patriarche grec, par le sultan Achmet III, dont Dieu veuille avoir l'âme. Il douna à ce prêtre chrétien l'anneau, et le bâton fait en forme de béquille. Il y eut ensuite une procession de chrétiens dans la rue Cléobule; deux janissaires marchèrent à la tête de la procession. J'eus le plaisir de communier publiquement dans l'église patriarcale, et il ne tint qu'à moi d'obtenir un canonicat.

J'avoue qu'à mon retour à Marseille, je fus fort étonné de me point y trouver de mosquée. J'en marquai ma surprise à M. l'intendant et à M. l'évêque. Je leur dis que cela était fort incivil, et que si les chrétieus avaient des églises chez les musulmans, on pouvait au moins faire aux Tures la galantorie de quelques chapelles. Ils me promierent tous deux qu'ils en écriraient en cour : mais l'affaire en demeura là, à cause de la constitution Universitus.

O mes frères les jésuites l vous n'avez pas été tolérants, et on ne l'est pas pour vous. Consolezvous; d'autres à leur tour deviendront persécuteurs, et à leur tour ils seront abhorrés.

#### 2 VI.

Je contais ces choses il y a quelques jours à M. de Boucacous, Languedocien très chaud, et huguenot très zélé. Cavalisque! me dit-il, on nous traite donc en France comme les Turcs; on leur refuse des mosquées, et on ne nous accorde point de temples l Pour des mosquées, lui dis-je, les Turcs ne nous en ont encore point demandé, et j'ose me flatter qu'ils en obtiendront quand ils voudront, parce qu'ils sont nos bons alliés; mais je doute fort qu'on rétablisse vos temples, malgré toute la politesse dont nous nous piquons; la raison en est que vous êtes un peu nos ennemis. Vos ennemis ! s'écria M. de Boucacous, nous qui sommes les plus ardents serviteurs du roi! Vous êtes fort ardents, lui répliquai-je, et si ardents que vous avez fait neuf guerres civiles, sans compter les massacres des Cévennes. Mais, dit-il, si nous avons fait des guerres civiles, c'est que vous nous cuisiez en place publique; on se lasse à la longue d'être brûlé, il

n'y a patience de saint qui puisse y tenir : qu'on nous laisse en repos, et je vous jure que nous serons des sujets très fidèles.

C'est précisément ce qu'on fait, lui dis-je; on ferme les yeux sur vous, on vous laisse faire votre commerce, vous avez une liberté assez honnête. Voila une plaisante liberté! dit M. de Boucacous; nous ne pouvons nous assembler en pleine campagne quatre ou cinq mille seulenent, avec des psaumes à quatre parties, que sur-le-champ il ne vienne un régiment de dragons qui nous fait renter chacun chez nous. Est-ce là vivre? est-ce là être libre?

Alors je lui parlai ainsi: Il n'y a aucun pays dans le monde où l'on puisse s'attrouper sans l'ordre du souverain; tout attroupement est contre les lois. Servez Dieu à votre mode dans vos maisons; n'étourdissez personne par des hurlements que vous appelez musique. Pensez-vous que Dieu soit bien content de vous quand vous chantez ses commandements sur l'air de Réveillez-vous, belle endormic? et quand vous dites avec les Juifs, en parlant d'un peuple voisin:

Heureux qui doit te détruire à jamais! Qui , t'arrachant les enfants des mamelles Écrasera leurs têtes infidèles!

Dieu veut-il absolument qu'on écraseles cervelles des petits enfants? cela est-il humain? De plus, Dieu aimc-t-il tant les mauvais vers, et la mauvaise musique?

M. de Boucacous m'interrompit, et me demanda si le latin de cuisine de nos pasumes valait mieux. Non, sans doute, lui dis-je; je conviens même qu'il y a un peu de stérilité d'imagination à ne prier Dieu que dans une traduction très vicieuse de vieux cantiques d'un peuple que nous abborrons; nous sommes tous juifs à vêpres, comme nous sommes tous paiens à l'Opéra.

Ce qui me déplaît seulement, c'est que les Métamorphoses d'Ovide sont, par la malice du démon, bien mieux écrites, et plus agréables que les cantiques juifs, car il faut avouer que cette montagno de Sion, et ces gueules de basilic, et ces collines qui sautent comme des béliers, et toutes ces répétitions fastidieuses, ne valent ni la poésie grecque, ni la latine, ni la française. Le froid petit Racine a beau faire, cet enfant dénaturé n'empêchera pas, profamement parlant, que son père ne soit un meilleur poète que David.

Mais enfin, nous sommes la religion dominante chez nous; il ne vous est pas permis de vous attrouper en Angleterre; pourquoi voudriez-vous avoir cette liberté en France? Faites ce qu'il vous plaira daus vos maisons, et j'ai parole de M. le gouverneur et de M. l'intendant, qu'en étant sages wous serez tranquilles: l'imprudence seule fit et fera les persécutions. Je trouve très mauvais que vos mariages, l'état de vos enfants, je droit d'héritage, souffrent la moindre difficulté. Il n'est pas juste de vous saigner et de vous purger, parce que vos pères ont été malades: mais que voulezvous? ce monde est un grand Bedlam, où des fous enchainent d'autres fous.

# S VII.

Nous raisonnions ainsi, M. de Boucacous et moi. quand nous vimes passer Jean-Jacques Rousseau avec grande précipitation. Eh ! où allez-vous donc si vite, M. Jean-Jacques? - Je m'enfuis, parce que maître Joly de Fleuri a dit, dans un réquisitoire, que je préchais contre l'intolérance et contre l'existence de la religion chrétienne. - Il a voulu dire évidence, lui répondis-je; il ne faut pas prendre feu pour un mot. - Eh! mon Dieu, je n'ai que trop pris seu, dit Jean-Jacques; on brûle partout mon livre. Je sors de Paris, comme M. d'Assouci de Montpellier, de peur qu'on ne brûle ma personne. - Cela était bon , lui dis-je , du temps d'Anne Dubourg et de Michel Servet, mais à présent on est plus humain. Qu'est-ce donc que ce livre qu'on a brûlé?

J'élevais, dit-il, à ma manière un petit garcon en quatre tomes '. Je sentais bien que j'ennuicrais peut-être; et j'ai voulu, pour égayer la matière, glisser adroitement une cinquantaine de pages en faveur du théisme. J'ai cru qu'en disant des iujures aux philosophes, mon théisme passerait, et je me suis trompé. - Qu'est-ce que théisme? fis-je. - C'est, me dit-il, l'adoration d'un Dieu; en attendaut que je sois mieux instruit. - Ah! dis-je, si c'est là tout votre crime, consolez-vous. Mais pourquoi injurier les philosophes? - J'ai tort, fit-il. - Mais , M. Jean-Jacques, comment yous êtes-vous fait théiste? quelle cérémonie faut-il pour cela? - Aucune, nous dit Jean-Jacques. Je suis né protestant, j'ai retranché tout ce que les protestants condamuent dans la religion romaine. Ensuite, j'ai retranché tout ce que les autres religions condamuent dans le protestantisme; il ne m'est resté que Dieu; je l'ai adoré; et muitre Joly de Fleuri a présenté contre moi un réquisitoire.

Alors nous parlâmes à foud du théisme avec lean-lacques, qui nous apprit qu'il y avait trois cent mille théistes à Londres, et environ cinquante mille seulement à Paris, parce que les Parisiens n'arrivent jamais à rieu que long-temps après les Anglais, témoin l'inoculation, la gravitation, le semoir, etc., étc. Il ajouta que le nord de l'Allemagne fourmillait de théistes et de gens qui se battent bien.

M. de Boucacous l'écouta attentivement, et promit de se faire théiste. Pour moi, je restai ferme. Je ne sais cependant si on ne brûlera pas ce petit écrit, comme un ouvrage de Jean-Jacques, ou comme un mandement d'véque; mais un mal qui nous menace n'empêche pas toujours d'être sensible au mal d'autrui; et comme j'ai le cœur bon, je vlaignis les tribulations de Jean-Jacques.

# a vill.

Les compagnons de Polichinelle, réduits à la mendicité, qui était leur état naturel, s'associèrent avec quelques Bohèmes, et coururent de village en village. Ils arrivèrent dans une petite ville, et logèrent dans un quatrième étage, où ils se mirent à composer des drogues, dout la vente les aida quelque temps à subsister. Ils guérirent même de la gale l'épagneul d'une dame de considération; les voisins crièrent au prodige, mais, malgré toute leur industrie, la troune ne fit pas fortune.

Ils se lamentaient de leur obscurité et de leur misère, lorsqu'un jour ils entendirent un bruit sur leur tête, comme celui d'une brouette qu'on roule sur le plancher. Ils montèrent au cinquième étage, et y trouvèrent un petit homme qui fesait des marionnettes pour son compte : il s'appelait le sieur Bienfait; il avait tout juste le génie qu'il fallait pour son art.

On n'entendait pas un mot de ce qu'il disait; mais il avait un galimatias fort convenable, et il ne fesait pas mal ses bamboches. Un compagnon, qui excellait aussi en galimatias, lui parla ainsi:

Nous croyons que vous êtes destiné à relever nos marionnettes; car nous avons lu daus Nostradamus ces propres paroles: Nelle chi li po rate iesus res fait en bi, lesquelles prises à rebours font evidemment: Bienfait ressuscitera Polichinelle. Le nôtre a été avalé par un crapaud; mais nous avons retrouvé son chapeau, sa bosse, et sa pratique. Vous fournirez le fil d'archal. Je crois d'ailleurs qu'il vous sera aisé de lui faire une moustache toute semblable à celle qu'il avait; et quand nous serons uuis ensemble, il est à croire que nous aurons beaucoup de succès. Nous ferons valoir Polichinelle par Nostradamus, et Nostradamus par Polichinelle.

Le sieur Bienfait accepta la proposition. On lui demanda ce qu'il voulait pour sa peine. Je veux, dit-il, beaucoup d'honneurs et beaucoup d'argent. Nous n'avous rien de cela, dit l'orateur de la troupe; mais avec le temps on a de tont. Le sieur Bienfait se lia donc avec les Bohèmes, et tous ensemble allèreut à Milan pour établir leur théâtre, sous la protection de madame Carminetta On uf-

ficha que le même Polichinelle, qui avait été mangé par un crapaud du village du canton d'Apenzel, reparaitrait sur le théâtre de Milan, et qu'il danserait avec madame Gigogne. Tous les vendeurs d'orviétan eurent beau s'y opposer, le sieur Bienfait, qui avait aussi le secret de l'orviétan, soutint que le sien était le meilleur : il en vendit beaucoup aux femmes, qui étaient folles de Polichinelle, et il devint si riche qu'il se mit à la tête de la troune.

Dès qu'il eut ce qu'il voulait (et que tout le monde veut), des honneurs et du bien, il fut très ingrat envers madame Carminetta. Il acheta une belle maison vis-à-vis celle de sa bienfaitrice, et il trouva le secret de la faire payer par ses associés. On ne le vit plus faire sa cour à madame Carminetta, au contraire, il voulut qu'elle vint déjeuner chez lui; et un jour qu'elle daigna y venir, il lui fit fermer la porte au nez, etc.

## g IX.

N'ayant rien entendu au précédent chapitre de Merry Hissing, je me transportai chez mon ami M. Husson, pour lui en demander l'explication. Il me dit que c'était une profonde allégorie sur le père Lavalette, marchand banqueroutier d'Amérique; mais que d'ailleurs il y avait long-temps qu'il ne s'embarrassait plus de ces sottises, qu'il n'allait jamais aux marionnettes, qu'on jouait ce jour-la Polyeucte, et qu'il voulait l'entendre. Je l'accompagnai à la comédie.

M. Husson, pendant le premier acte, branlait toujours la tête. Je lui demandai dans l'entre-acte pourquoi sa tête branlait tant. J'avoue, dit-il, que je suis indigné contre ce sot l'olyeucte et contre cet impudent Néarque. Que diriez-yous d'un gendre de M. le gouverneur de Paris, qui serait huguenot, et qui, accompagnant son beau-père le jour de Pâques à Notre-Dame, irait mettre en pièces le ciboire et le calice, et donner des coups de pied dans le ventre à M. l'archevêque et aux chanoines? Serait-il bien justifié, en nous disant que nous sommes des idolâtres ; qu'il l'a entendu dire au sieur Lubolier1, prédicant d'Amsterdam, et au sieur Morfyé 2, compilateur à Berlin, auteur de la Bibliothèque germanique, qui le tenait du prédicateur Urieju 3? C'est là le fidèle portrait de la conduite de Polyeucte. Peut-on s'intéresser à ce plat fanatique, séduit par le fanatique Néarque?

M. Ilusson me disait ainsi son avis amicalement dans les entre-actes. Il so mit à rire quand il vit Polyeucte résigner sa femme à son rival, et il la trouva un peu bourgeoise, quand elle dit à son amant, qu'elle va dans sa chambre, au lieu d'aller avec lui à l'église :

Adieu, trop vertueux objet, et trop charmant; Adieu, trop généreux et trop parfait amant; Je vais seule en ma chambre enfermer mes regrets.

Mais il admira la scène où elle demande à son amant la grâce de son mari.

Il y a là, dit-il, un gouverneur d'Arménie qui est bien le plus lâche, le plus bas des hommes; ce père de Pauline avoue même qu'il a les sentiments d'un coquin:

Polyeucte est ici l'appui de ma famille; Mais si par mon trépas l'autre épousait ma fille, J'acquerrais bien par là de plus puissants appuis, Qui me mettraient plus baut ceut fois que je ne suis.

Un procureur au Châtelet ne pourrait guère ni penser, ni s'exprimer autrement. Il y a de bounes âmes qui avalent tout cela je ne suis pas du nombre. Si ces pauvretés peuveut entrer dans une tragédie du pays des Gaules, il faut brûler l'OEdipe des Grees.

M. Husson est un rude homme. J'ai fait ce que j'ai pu pour l'adoucir; mais je n'ai pu en venir a bout. Il a persisté dans son avis, et moi dans le mien.

# 2 X.

Nous avons laissé le sieur Bienfait fort riche et fort insolent. Il fit tant par ses menées, qu'il fut reconnu pour entrepreneur d'un graud nombre de marionnettes. Dès qu'il fut revêtu de cette disquité, il fit promener Polichinelle dans toutes les villes, et afficha que tout le monde serait tenu de l'appeler Monsieur, sans quoi il ne jouerait point. C'est de la que, dans toutes les représentations des marionnettes, il ne répond jamais à son compère, que quand le compère l'appelle M. Polichinelle. Peu à peu Polichinelle devint si important, qu'on ne donna plus aucun spectacle sans lui payer une rétribution, comme les Opéra des provinces en paient une à l'Opéra de Paris.

Un jour, un de ses domestiques, receveur des billets et ouvreur de loges, ayant été cassé aux gages, se souleva contre Bienfait, et institua d'autres marionnettes, qui décrièrent toutes les danses de madame Gigogne, et tous les tours de passepasse de Bienfait. Il retrancha plus de cinquanto ingrédients qui entraient dans l'orviétan, composa le sien de cinq ou six drogues; et, le vendant beaucoup meilleur marché, il enleva une infinité de pratiques à Bienfait, ce qui excita un furieux procès, et on se battit long-temps à la porte des marionnettes, dans le préau de la Foire.

Boullier.
Formey. — Jurieu.

## 3 XI.

M. Husson me parlait hier de ses voyages : en effet, il a passé plusieurs années dans les Échelles du Levant; il est allé en Perse; il a demeuré long-temps dans les Indes, et a vu toute l'Europe. J'ai remarqué, me disait-il, qu'il y a un nombre prodigieux de Juifs qui atteudent le Messie, et qui se feraient empaler plutôt que de convenir qu'il est venu. J'ai vu mille Turcs persuadés que Mahomet avait mis la moitié de la lune dans sa manche. Le petit peuple, d'un bout du monde à l'autre, croit fermement les choses les plus absurdes. Cependant. qu'un philosophe ait un écu à partager avec le plus imbécile de ces malheureux, eu qui la raison humaine est si horriblement obscurcie, il est sûr que, s'il y a un sou à gagner, l'imbécile l'emportera sur le philosophe. Comment des taupes, si aveugles sur le plus grand des intérêts, sont-elles lyux sur les plus petits? Pourquoi le même Juif qui vous égorge le vendredi, ne voudrait-il pas voler un liard le jour du sabbat? Cette contradiction de l'espèce humaine mérite qu'on l'examine.

N'est-ce pas, dis-je à M. Husson, que les hommes sont superstitieux par coutume, et coquins par instinct? J'y réverai, me dit-il; cette idée me parait assez bonne.

## 3 XII.

Polichinelle, depuis l'aventure de l'ouvreur de loges, a essuyé bien des disgrâces. Les Anglais, qui sont raisonneurs et sombres, lui ont préféré Shakespeare; mais ailleurs ses farces ont été fort en vogue; et, sans l'Opéra-Comique, son théâtre était le premier des théâtres. Il a eu de grandes querelles avec Scaramouche et Arlequin, et on ne sait pas encore qui l'emportera. Mais...

## 3 XIII.

Mais, mon cher mousieur, disais-je, comment peut-on être à la fois si barbare et si drôle? Comment dans l'histoire d'un peuple trouve-t-on à la fois la Saint-Barthélemi et les Contes de La Fontaine, etc.? est-ce l'effet du elimat? est-ce l'effet des lois?

Le geure humain, répoudit M. Husson, est capable de tout. Néron pleura quand il fallut signer l'arrêt de mort d'un criminel, joua des farces, et assassina sa mère. Les singes font des tours extrémement plaisants, et étouffent leurs petits. Rien n'est plus doux, plus timide qu'une levrette; mais elle déchire un lièvre, et baigne son long museau dans son sang.

Vous devriez, lui dis-je, nous faire un beau livre qui développat toutes ces contradictions. Ce

livre est tout fait, dit-il; vous n'avez qu'à regarder une girouette; elle tourne tantôt au doux souffle du zéphyr, tantôt au vent violent du nord; voilà l'homme.

## 8 XIV.

Rien n'est souvent plus convenable que d'aimer sa cousine. On peut aussi aimer sa nièce; mais il en coûte dis-huit mille livres, payahes à Ronge, pour épouser une cousine, et quatre-vingt mille francs pour coucher avec sa nièce en légitime mariage.

Je suppose quarante nièces par an, mariées avec leurs oncles, et deux cents cousins et cousines conjoints; cela fait en sacrements six millions huit cent mille livres par an, qui sortent du royaume. Ajoutez-y environ six cent mille francs pour ce qu'on appelle les Annates des terres de France, que le roi de France donne à des Français en bénéfices; joignez-y encore quelques meuus frais; c'est environ huit millions quatre cent mille livres que nous donnons libéralement au saint-père par chacun an. Nous exagérons peut-être un peu; mais on convieudra que si nous avons beaucoup de cousines et de nièces jolies, et si la mortalité se met parmi les bénéficiers, la somme peut aller au double. Le fardeau serait lourd, tandis que nous avons des vaisseaux à construire, des armées et des rentiers à payer.

Je m'étonne que dans l'énorme quantité de livres, dont les auteurs out gouverné l'état depuis vingt aus, aucun n'ait peusé à réformer ces abus. J'ai prié un docteur de Sorbonne, de mes amis, de me dire dans quel endroit de l'Écriture on trouve que la France doive payer à Rome la somme susdite : il n'a jamais pu le trouver. J'en ai parlé à un jésuite; il m'a répondu que cet impôt fut mis par saint Pierre sur les Gaules, dès la première année qu'il vint à Rome; et comme je doutais que saint Pierre eût fait ce voyage, il m'en a convaincu, en me disant qu'on voit encore à Rome les cless du paradis qu'il portait toujours à sa ceinture. Il est vrai, m'a-t-il dit, que nul auteur canonique ne parle de ce voyage de Simon Barjone; mais nous avons une belle lettre de lui, datée de Babylone; or, certainement Babyloue veut dire Rome; donc, vous devez de l'argent au pape, quand yous épousez vos cousines. J'avoue que j'ai été frappé de la force de cet argument.

## 3 XV.

J'ai un vieux parent qui a servi le roi cinquantodeux ans. Il s'est retiré dans la Haute-Alsace, où il a une petite terre qu'il cultive, dans le diocèse de Porentru. Il voulut un jour faire donner le dernier labour à son champ: la saison avançai, l'ouvrage pressait. Ses valets refusèrent le service. et dirent pour raison que c'était la fête de sainte Barbe, la sainte la plus fêtée à Porentru. Eli! mes amis, leur dit mon parent, vous avez été à la messe en l'honneur de Barbe, vous avez rendu à Barbe ce qui lui appartient; rendez-moi ce que vous me devez : cultivez mon champ, au lieu d'aller au cabaret. Sainte Barbe ordonne-t-elle qu'on s'enivre pour lui faire honneur, et que je manque de blé cette année ? Le maître-valet lui dit : Monsieur, vous vovez bien que je serais damné si je travaillais dans un jour si saint. Sainte Barbe est la plus grande sainte du paradis; elle grava le signe de la croix sur une colonne de marbre avec le bout du doigt; et du même doigt, et du même signe, elle fit tomber toutes les dents d'un chien qui lui avait mordu les fesses : je ne travaillerai point le iour de sainte Barbe.

Mon parent envoya chercher des laboureurs luthériens, et son champ fut cultivé. L'évêque de Porentru l'excommunia. Mon parent en appela comme d'abus; le procès n'est pas encore jugé. Personne assurément n'est plus persuadé que mon parent qu'il faut honorer les saints; mais il prétend aussi qu'il faut cultiver la terre.

Je suppose en France environ cinq millions d'ouvriers, soit manœuvres, soit artisans, qui gagnent chacun, l'un portant l'autre, vingt sous par jour, et qu'ou force saintement de ne rien gagner pendant trente jours de l'année, indépendamment des dimanches; cela fait cent cinquante millions de moins dans la circulation, et cent cinquante millions de moins en main-d'œuvre. Quelle prodigieuse supériorité ne doivent point avoir sur nous les royaumes voisins, qui n'ont ni sainte Barbe, ni d'évêque de Porentra ! On répondait à cette objection, que les cabarets, ouverts les saints jours de fête, produisent beaucoup aux fermes générales. Mon parent en convenait; mais il prétendait que c'est un lèger dédommagement; et que, d'ailleurs, si on peut travailler après la messe, on peut aller au cabaret après le travail. Il soutient que cette affaire est purement de police, et point du tout épiscopale; il soutient qu'il vaut encore mieux labourer que de s'enivrer. J'ai bien peur qu'il ne perde son procès.

# 2 XVI.

Il y a quelques années qu'en passant par la Bourgogne, avec M. Évrard, que vous connaissez tous, nous vimes un vaste palais, dont une partie commençait à s'élèver. Je demandai à quel prince il appartenait. Un maçon me répondit que c'était à monseignour l'abbé de Clteaux; que le marché avait été fait à dix-sept cent mille livres, mais que probablement il en coûterait bien davantage.

Je bénis Dieu qui avait mis son serviteur en état d'élever un si beau monument, et de répandre tant d'argent dans le pays. Vous moquezvous? dit M. Évrard; n'est-il pas abominable que l'oisiveté soit récompensée par denx cent cinquante mille livres de rente, et que la vigilance d'un pauvre curé de campagne soit punie par une portion congrue de cent écus? Cette inégalité n'est-elle pas la chose du monde la plus injuste, et la plus odieuse? Qu'en reviendra-t-il à l'état. quand un moine sera loge dans un palais de deux millions? Vingt familles de pauvres officiers, qui partageraient ces deux millions, auraient chacune uu bien honnête, et donneraient au roi de nouveaux officiers. Les petits moines, qui sont aujourd'hui les sujets inutiles d'un de leurs moines élu par eux, deviendraient des membres de l'état, au lieu qu'ils ne sont que des chancres qui le rongent.

Je répondis à M. Évrard : Vous allez trop loin, et trop vite; ce que vous dites arrivera certainement dans deux ou trois cents ans; ayez patience. Et c'est précisément, répondit-il, parce que la chose n'arrivera que dans deux ou trois siècles, que je perds toute patience; je suis las de tous les abus que je vois : il me semble que je marche dans les déserts de la Libye, où notre sang est sucé par des insectes, quand les lions ne nous dévorent pas.

l'avais, continua-t-il, une sœur assez imbécilepour être janséniste de bonne foi, et non par esprit de parti. La belle aventure des billets de confession la fit mourir de désespoir. Mon frère avait un procès qu'il avait gagué en première instance, sa fortune en dépendait. Je ne sais comment il est arrivé que les juges ont cessé de rendre la justice, et mon frère a éte ruivé. J'ai un vieil oncle criblé de blessures, qui fesait passer ses meubles et sa vaisselle d'une province à une autre; des commis alertes ont sais ile tout sur un petit manque de formalité; mon oncle n'a pu payer les trois vingtièmes, et il est mort en prison.

M. Évrard me conta des aventures de cette espèce pendant deux heures entières. Je lui dis: Mon cher monsieur Évrard, j'en ai essuré plus que vous; les hommes sont ainsi faits d'un bout du monde à l'autre; nous nous imaginons que los abus ne réguere; nous nous imaginons que los deux comme Astolfe et Joconde, qui pensaient d'abord qu'il n'y avait que leurs femmes d'inflédes; ils se mirent à voyager, et ils trouvèrent parlout des geus de leur confrérie. Oui, dit M. Évrard; mais ils eurent le plaisir de rendre partout ce qu'on avait eu la bonté de leur prêter chez eux.

Tachez, lui dis-je, d'être seulement pendant

trois ans directeur de... ou de... ou de... ou de..., et vous vous vengerez avec usure.

M. Évrard me crut; c'est à présent l'homme de France qui vole le roi, l'état, et les particuliers de la manière la plus dégagée et la plus noble, qui fait la meilleure chère, et qui juge le plus fièrement d'une pièce nouvelle.

# AU RÉVÉREND PÈRE EN DIEU

# MESSIRE JEAN DE BEAUVAIS,

CRÉÉ PAR LE PEU ROI, LOUIS XV, ÉVÊQUE DE SENEZ.

# Mon Bévérend Père en Dieu 1,

J'assistai ces jours passés au service que fit le curé de Neuilli. « Ouailles, dit-il , souhaitons la » vie éternelle à notre bon roi, qui ne demanda » que la paix après avoir gagné deux batailles en » personne, qui fit l'aumône aux pauvres, qui » aurait payéses dettes, s'il avait eu de l'argent, qui » fonda l'École militaire, qui a bâti le bean pont » de Neuilli, sur lequel vous vous promenez; et » qui avait un valet de garde-robe, auquel je » dois ma cure. »

Cette oraison funèbre me plut beaucoup, parce qu'elle ne prétendait à rien, qu'elle partait du cœur, et surtout qu'elle était courte.

J'ai assisté depuis à la vôtre. Je ne vous dis point qu'elle parut longue; mais l'assemblée ne trouva pas bou que vous commençassiez par parler de vous : « Quand j'annonçai, il y a peu de » temps, la divine parole...»

Tout le monde convint qu'il ne fallait pas débuter, dans l'éloge d'un roi, par celui de messire Jean de Beauvais. Nous aimons la parole divine; l'égoisme la profane.

Vous dites que Dieu seul possède l'immortalité; et nus âmes, mon révérend père, et nos âmes ! ne passent-elles pas pour être immortelles aussi? On aurait souhaité que vous eussiez dit : « Dieu

I Jean de Beauvais, après avoir insuité à la vérité et à la résion dans son Orision fundrée, comme écat Diasge, insuita de plus à la mémoira du roi son biendaiteur. Il comptait avoir un meilleur évéch, et ils et romps. On voyat alors des homms qui avaient flatté Louis av pendant sa vie, et qu'il avait combés de bleins, déchière sa mémoire, et témoirer de sa mort une joie fadécente. Les gens qu'on appeile philosophes, et que ce prince, trompe par la calomnie, avait plus laisé persécute qu'il ne les avait encouragés, furent alors les seuls qui lui rendissent quérique justice. On leur reproche d'oser juscer les rois pendant qu'ils répende de la savent les savent qu'il ne terrie, et même lorsqu'ils ont cessé de régare; lis avent qu'il y a autont de bassessé listuiter un pouvoir qui n'est plus, qu'à faiter la main qu'on craint, ou dont on espére. Es

 qui possède et qui donne l'immortalité. « Car enfin , le diable, comme vous savez, le diable qui nous inspire tant de passions, le diable qui est partout, a la réputation d'être immortel.

Vous vous comparez à Jérémie, mon révérend père; Jérémie vit d'abord à quatorze ans « une » verge veillante, et une marmite bouillante. » Dans un âge plus mûr, il fut accusé d'avoir trahi son roi pour le roi de Babylone. Qu'avez-vous de commun avec Jérémie? Auriez-vous manqué à votre roi comme ce Juif? Avez-vous vu comme lui une verge veillante, et une marmite bouillante?

Vous comparez une auguste princesse, qui a quitté la cour pour un couvent, à la fille de Jephté, à qui son père coupa la tête. Vous comparez Louis x v à Joas, qu'Athalie fit poignarder; mais jamais le feu roi ne fut poignardé per as grand'mère, et jamais il ne coupa le cou de sa fille. Il faut que les comparaisons soient justes, même dans une oraison funèbre.

Le cri public vous a obligé de changer l'endroit où vous reprochiez au feu roi d'avoir chassé les jésuites. Vous ne deviez pas comparer cette Société à Jonas, que des idolâtres jetèrent dans la mer, pour apaiser une tempête. Les rois de France, d'Espagne, de Naples, de Portugal, le souverain de Rome, ne sont point des idolâtres. Les déclamateurs devraient, dans ce siècle de raison, se garder de toutes ces comparaisons puériles.

Vous dites que e les anciens parlements se sont s laissés entraîner par l'impulsion des circonstances au-delà de leur premier but. s L'impulsion des bienséances et de votre génie ne devait pas vous entraîner dans de pareilles phrases.

Quelle impulsion étrange vous force à vous déchaîner contre le dix-huitième siècle de notre ère vulgaire? « Il était donc réservé, dites-vous, au » dix - huitième siècle, d'attaquer à la fois les » principes de l'honneur, de la justice, de la » vertu . de l'honnêteté naturelle ! » Et vous proclamez le successeur de Louis xv. le restaurateur des mœurs! vous auriez dû l'appeler le conservateur. Car enfin, monsieur de Beauvais, dans quel temps a-t-on vu plus de princesses renommées par des mœurs plus pures? Dans quel pays a-t-on vu mourir tant de ministres des finances dans une pauvreté si respectée? Avez-vous su quels hommes étaient MM. d'Argenson? L'un, étant ministre, a écrit en faveur du peuple; l'autre a laissé une mémoire chère à tous les gens de guerre. Vous avez lu l'histoire : y avez-vous rencontré beaucoup de personnages qui aient soutenu ce qu'on appelle si lâchement une disgrâce avec plus de

<sup>\*</sup> Jérémie, ch. 1, v. 41, 12 el 43.

grandeur et d'honnéteté naturelle, que certains ministres dont je ne vous dirai point le nom?

Dans quel temps les libéralités, cette pierre de touche de la vraie grandeur d'âme, ont-elles été plus abondantes?

Mille actions généreuses, qui se multiplient tous les jours, auraient dû vous avertir de respecter un peu plus votre siècle, et le feu roi, votre bienfaiteur, dont vous avez fait (permettez-moi de vous le dire) une satire un peu grossière.

Vous vous écrice: « Il n'y aura plus d'hypoorites, parce qu'il n'y aura plus de vertu. » Il est vrai que le roi régnant n'a point d'hypocrites dans son conseil; mais vous en plaignez-vous? L'infâme superstition est la mère de l'hypocrisie; et la vertu est la fille de la religion sage, éclairée, et indulgente. Comment avez-vous la naiveté de regretter l'hypocrisie?

Vous vous serves du mot de vice, en parlant des sentiments du dernier roi. Ah 1 monsieur, employons le mot propre. L'amour est une fai-blesse; l'ingratitude envers son bienfaiteur est un vice: ce sont là les principes de l'honnételé naturelle. Pour insulter ainsi son siècle et son maître, il faudrait être prodigieusement supérieur à l'un et à l'autre. Mais alors on ne les insulterait osse.

A propos, je n'ai lu ni dans Bossuet ni dans Fléchier que les âmes des rois palpitassent au jugement de Dieu. Ayez la complaisance de me dire comment une âme palpite. C'est apparemment comme une verge qui veille.

# Votre très-humble serviteur, B., académicien.

" Nous avons, depuis environ deux ans, un livre intitulé : De la felicité publique, livre qui répond à son titre, composé par un homme d'une grande naissance, et très supérieur à cette naissance. L'auteur prouve invinciblement que les mœurs, ainsi que les arts, se sont perfectionnés dans ce siècle, depuis Pétersbourg jusqu'à Cadix; et que jamais les hommes n'ont été plus instruits et plus heureux. Cela n'empêche pas qu'il n'y ait quelques crimes. On a vn des Brinvilliers et des Voisin dans le grand siècle de Louis xiv : nous avons vu dans le nôtre quelques injustices abominables, commises avec le glaive de la justice. Ce sont des orages passagers au milieu des beaux jours. Jamais la société n'a été plus aimable et plus remplie de sentiments d'honneur ; jamais les belles-lettres n'ont plus influé sur les mœurs. S'il se trouve quelques misérables, comme un abbé Sabotier, qui commente Spinosa, et qui prêche la religion catholique, apostolique et romaine, qui recommande la chasteté dans un dictionnaire de trois siècles, et qui fasse des vers infames dans un b..... au sortir du cachot, qui écrive des libelles pour de l'argent, en attendant un bénéfice, etc., de telles horreurs ne sont pas comptées. Un crapaud qu'on rencontre dans les jardins de Versailles, ou de Saint-Cloud, ne diminue pas le prix de ces chefs-d'œuvre de l'art.

Assemblez tous les sages de l'Europe , et demandez-leur quel temps ils preferent ; ils répondront : Celui-ci.

Messieurs les Parisiens, je vous demande bien pardon de vous dire que vous êtes heureux.

# QUESTIONS

# SUR LES MIRACLES'.

# PREMIÈRE LETTRE.

A M. LE PROFESSEUR R ..... PAR UN PROPOSANT.

## MONSIEUR,

J'ai lu votre livre sur les miracles, avec tant de fruit, que je vous demande de nouvelles instructions.

l'oserai, monsieur, pour mettre un peu d'ordre dans les grâces que je vous demande, distinguer plusieurs sortes de miracles dans notre divin Sauveur; ceux qu'il a faits par lui-même, et ceux qu'il a daigné opérer par ses apôtres et par ses saints.

Dans ceux qu'il a faits pendant sa vie, je distinguerai ceux qui marquent seulement sa puissance ou sa bonté, comme la vue rendue aux aveugles, et la vie aux morts; ceux qui sont des types, des allégories manifestes; enfin ceux qu'il promet de faire, et dans l'attente desquels le genre humain doit opérer son salut avec crainte.

DES MIRACLES DE NOTRE SEIGNEUR JÉSUS-CHRIST, OUI ONT MANIFESTÉ SA PUISSANCE OU SA BONTÉ.

Jésus n'était pas encore né, et il faut convenir qu'il fesait déjà les plus grands miracles, puisqu'il était Dieu, et conçu dans le sein d'une viorne.

Dès qu'il est né dans uné étable, les anges viennent du haut des sphères célestes annoncer ce grand événement aux pasteurs de Bchliéem. Une étoile nouvelle brille dans le ciel, du côté de l'orient; cette étoile marche, et conduit trois mages, ou trois princes, jusqu'à l'étable dans laquelle le Maltre du monde est né. Ils lui offrent de l'encens, de la myrrhe, et de l'or. Voilà, sans doute, les miracles les plus authentiques; car ils éclatent dans le ciel et sur la terre; ce sont des astres, des anges, des rois, qui en sont les ministres. Jésus doit étre reconnu dès son enfance à tous ces prodiges. Ajoutons encore le miracle que le vieil Hérode, créé roi des Juifs par les Romains, attaqué dès-lors d'une maladie mortelle, ait été per-

'Les premières lettres sont d'un ton sérieux; mais le pauvre Neulam, qui avait alors la folle des croire appelé a converles incrédules, ayant voulu s'égayer en les réfutant. Voltaire se crut autorisé à suivre son exemple, malgré toute la diguité du sujet. K.

<sup>·</sup> M. le marquis de Chastellux.

suadé que Jésus était roi , et que , pour le perdre, il ait fait massacrer tous les enlants du pays. Ce grand massacre d'enfants n'est pas une chose naturelle, et peut certainement être compté parmi les prodiges qui accompagnèrent la naissance et la circoncision de la seconde personne de la Trinité.

Une preuve non moins publique et non moins éclatante de sa divinité, c'est son baptême. C'est en présence d'une foule de peuple, que, Jésus sortant nu hors de l'eau, la troisième personne de la Trinité descend sur sa tête en colombe; que le ciel s'ouvre, et que Dieu le père s'écrie au peuple: « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me » suis complu: écoutez-le. »

Il est impossible de résister à des signes si divins, si publics, et devant lesquels tous les hommes durent se prosterner dans un silence d'adoration.

Aussi toute la terre reconnut, sans doute, ces niracles; Pilate même en rendit compte à l'empercur Tibère, après que l'Homme-Dieu eut été supplicié, et Tibère voulut placer Jésus-Christ au rang des dieux; mais probablement Jésus ne souffrit pas ce mélange adultère du vrai Dieu et des dieux des Gentils, et empêcha que Tibère n'accomplit ce qu'il réservait au pieux Constantin.

Tertullien lui-même, l'un des premiers pères de l'Église, nous certifie cette anecdote, et Eusèbe la confirme dans son Histoire ecclésiastique, liv. Il, chap. 11. On nous objecte que Tertullien écrivait cent quatre-vingts ans après Jésus-Christ; qu'il pouvait se tromper, qu'il a toujours trop hasardé, qu'il s'abandonnait à son imagination africaine : qu'Eusèbe de Césarée, un siècle après lui, s'appuya sur un trop mauvais garant; qu'il n'assirme pas même ce point d'histoire, il se sert des mots on dit; mais enfin, ou Pilate écrivit les lettres, ou les premiers chrétiens, disciples des apôtres, les ont forgées. S'ils ont fait de tels actes de faux, ils étaient donc à la fois imposteurs et superstitieux : ils étaient donc les plus méprisables de tous les hommes. Or, comment des hommes si lâches étaient-ils si constants dans leur foi? C'est en vain qu'on nous répond qu'ils étaient lâches et fourbes par la bassesse de leur état et de leur âme, et qu'ils étaient constants dans leur foi par leur fanatisme.

Grotius, Abbadie, Houteville, et vous, monsieur, vous montrez assez comment ces contraires ne peuvent subsister ensemble, quelles que soient les faiblesses et les contradictions de l'esprit humain. Non seulement ces premiers chrétiens avaient vu sans doute les actes et les lettres de Pilate, mais ils avaient vu les miracles des apôtres, qui avaient constaté ceux de Jésus-Christ.

On insiste encore: on nous dit: Les premiers chrétiens ont bien produit de fausses prédictions des sibylles : ils ont forgé des vers grecs qui pèchent par la quantité; ils ont imputé aux auciennes sibylles des vers acrostiches remplis de solécismes, que nous trouvons encore dans Justin, dans Clément d'Alexandrie, dans Lactance; ils ont supposé des Évangiles ; ils ont cité d'anciennes prophéties qui n'existaient pas : ils ont cité des passages de nos quatre Evangiles qui ne sont point dans ces Évangiles ; ils ont forgé des lettres de Paul à Sénèque, et de Sénèque à Paul ; ils ont supposé même des lettres de Jésus-Christ; ils ont interpolé des passages dans l'historien Josèphe, pour faire accroire que ce Josephe non seulement fit mention de Jésus, mais même le regarda comme le Messie, quoique Josèphe fût un pharisien obstiné; ils ont forgé les Constitutions apostoliques, et jusqu'au Symbole des apôtres. Il est donc évident qu'ils n'étaient qu'une troupe de demi-Juifs. d'Égyptiens, de Syriens, et de Grecs factieux, qui trompaient une vile populace par les plus infâmes impostures. Ils n'avaient à combattre que des Gentils abrutis par d'autres fables; et les nouvelles fables des chrétiens l'emportèrent enfin sur les anciennes, quand ils eurent prêté de l'argent à Constance Chlore et à Constantin son fils. Voilà, dit-on. l'histoire naturelle de l'établissement du christianisme; ses fondements sont l'enthousiasme, la fraude et l'argent.

C'est ainsi que raisonnent les nombreux partisans de Celse, de Porphyre, d'Apollonius, de Symmaque, de Libanius, de l'empereur Julien, de tons les philosophes, jusqu'au temps des Pomponace, des Cardan, des Machiavel, des Socin, de milord Herbert, de Montaigne, de Charron', de Bacon, du chevalier Temple, de Locke, de milord Shaftesbury, de Bayle, de Wollaston, de Toland, de Tindal, de Collins, de Woolston, de milord Bolingbroke, de Middleton, de Spinosa, du consul Maillet, de Boulainvilliers, du savant Fréret, de Dumarsais, de Meslier, de Lamettrie, et d'une foule prodigieuse de déistes répandus aujourd'hui dans toute l'Europe, qui, comme les Musulmans, les Chinois et les anciens Parsis, croiraient insulter Dieu s'ils lui supposaient un fils qui ait fait des miracles dans la Galilée.

On croit nous terrasser par l'appareil de ces armes brillantes; mais ne nous décourageons pas. Voyons si les chrétiens sont coupables de ces crimes de faux dont on les accuse.

Je ne parlerai ici que des faux Évangiles. Ils étaient, dit-on, au nombre de cinquante. On eu choisit quatre vers le commencement du troisième siècle. Quatre suffisaient en effet; mais décidat-on que tous les autres étaient supposés par des imposteurs? Non, plusieurs de ces Evangiles étaient regardés comme des témoignages très respectables; par exemple, Tertullien, dans son livre du Scorpion; Origène, dans son commentaire sur saint Matthieu; saint Épiphane, dans sa Trentième leçon des hérésies des ébionites; Eustache, dans son Hexameron, et beaucopp d'autres, parlent avec un grand respect de l'Évangile de saint Jacques. Ilest très précieux en ce que c'est le seul où l'on trouve la mort de Zacharie, dont Jésus parle dans saint Matthieu. Cet Évangile sert d'introduction aux autree, et il n'a été probablement négligé que parce qu'il n'était pas assez étendu.

On n'a pas moins respecté celui de Nicodème: les témoignages en sa laveur sont très nombreux; mais, dans tous ces évangiles qui nous sont restés, il y a autant de miracles que dans les autres. Il est donc évident que tous ceux qui écrivirent des évangiles, étaient persuadés que Jésus avait fait un très grand nombre de prodiges.

L'ancien litre même intitulé, Sepher totdos Jeschut, écrit par un Juli contre l'esus-Christ, des le premier siècle, ne nie point qu'il ait opèré dos miracles; il prétend seulement que Judas, son adversaire, en fesait d'aussi grands, et il les attribue tous à la masie.

Les incrédules disent qu'il n'y a point de magie, que ces prodiges n'étaient crus que par des idiots, que les hommes d'état, les gens d'esprit, les philosophes, s'en sont toujours moqués; ils nous reuvoient au credat Judacus Apella d'Horace, à toutes les marques de mépris qu'on prodigua aux Juifs, et aux premiers chrétiens regardés long-temps comme une secte de Juifs ; ils disent que si quelques philosophes, en disputant contre les chrétiens, convinrent des miracles de Jésus, c'étaient des théurgistes fanatiques qui croyaient à la magie, qui ne regardaient Jésus que comme un magicien, et qui, infatués des faux prodiges d'Apollonius de Tyane, et de tant d'autres, admettaient aussi les faux prodiges de Jésus. L'aveu d'un fou fait à un autre fou, une absurdité dite à des gens absurdes, ne sont pas des preuves pour les esprits bien faits; en effet, les chrétiens fondés sur l'histoire de la pythonisse d'Endor, et sur celle des enchanteurs d'Egypte, crovaient à la magie comme les paiens; tous les pères de l'Église, qui pensaient que l'âme est une substance iguée, disaient que cette substance peut être évoquée par des sortiléges : cette erreur a été celle de tous les peuples.

Les incrédules vont encore plus loin; ils prétendent que jamais les vrais philosophes grecs et romains n'accordèrent aux chrétiens leurs miracles, et qu'its leur disaient sculement; si vous vons vantez de vos prodiges, nos dieux en ont fait cent fois davantage. Si vous avez quelques oracles en Judée, l'Europe etl'Asie en sont remplies. Si vous avez eu quelques métamorphoses, nous en avons mille; vos prestiges ne sont qu'une faible imitation de so fotres; nous avons été les premiers charlatans, et vous les derniers. C'est là, continuent nos adversaires, le résultat de toutes les disputes des paiens et des chrétiens. Ils concluent, en un mot, qu'il n'y a jamais eu de miracles, et que la nature a toujours été la même.

Nous leur répondons qu'il ne faut pas juger de ce qui se sessit autresois par ce qu'on fait aujour-d'hui: les miracles étaient nécessaires à l'Église naissante, ils ne le sont pas à l'Église établie; Dieu étant parmi les hommes devait agir en Dieu: les miracles sont pour lui des actions ordinaires; le maître de la nature doit toujours être au-dessus de la nature. Ainsi depuis qu'il se choisit un peuple, toute sa conduite avec ce peuple fut miraculeuse; et quand il voulut établir une nouvelle religion, il dut l'établir par de nouveaux miracles.

Loin que ces miracles rapportés par les Juiss et par les chrétiens aient été des imitations du paganisme, ce sont au contraire les parens qui ont voulu imiter les miracles des Juiss et des chrétiens.

Nos adversaires répliquent que les patens existaient long-temps avant les Juifs, que les royaumes de Chaldée, de l'Éude, de l'Égypte, florissaient avant que les Juifs habitassent les déserts de Sin et d'Horeb; que ces Juifs, qui empruutèrent des Égyptiens la circoncision et tant de cérémonies, et qui n'eurent des voyants, des prophètes, qu'après les voyants d'Égypte, empruntèrent aussi leurs miracles. Enfin, ils font des Juifs un peuple très nouveau. Ils auraient raison, si on ne pouvait remonter qu'à Moise; mais de Moise, nous remontons à Abraham et à Noé, par une suite continue de miracles.

Les incrédules ne se rendent pas encore ; ils disent qu'il n'est pas possible que Dicu ait fait de plus grands miracles pour établir la religion juive dans un coin du monde que pour établir le christiauisme dans le monde entier. Selon eux, il est indigne de Dieu de former un culte pour en donner un autre ; et si le second culte vaut mieux que le premier, il est encore indigno de Dieu de nefortifier son second culte que par de petites merveilles, après qu'il a fondé le premier sur les plus grauds prodiges. Des possédés délivrés, de l'eau changée en vin, un figuier séché, n'approchent pas des plaies d'Égypte, de la mer Rouge entr'ouverte et suspendue, et du soicil qui s'arrête.

Nous répondons avec tous les bons métaphysiciens : Il n'y a ni petits ni grands miracles, tous sont égaux ; il est aussi impossible à l'homme, et aussi aisé à Dieu de guérir d'un mot un paralytique, que d'arrêter le soleil; et sans examiner si les prodiges chrétiens sont plus grands que les prodiges mosaïques, il est sûr que Dieu seul a pu opérer les uns et les autres.

#### DES MIRACLES TYPIQUES.

J'appelle miracles typiques ceux qui sont évidemment le type, le symbole de quelque vérité morale. Le docteur Woolston traile avec une indécence révoltante les miracles du figuier séché parce qu'il ne portait pas de figues, quand ce n'était pas le temps des figues; des diables envoyés dans un troupeau de deux mille cochons, dans un pays où il n'y avait point de cochons; de l'enlèvement de Jésus par le diable sur une montagne dont on découvre tous les royaumes de la terre; de la transfiguration sur le Thabor, etc.: mais presque tous les pères de l'Église ne nous avertissent-ils pas du sens mystique que ces narrations renferment?

Il est ridicule, dit-on, de faire descendre Dieu sur la terre, pour chereher à manger des figues au mois de mars, et pour sécher un figuier qui ne porte point de figues hors du temps des figues. Mais si cela n'est dit que pour avertir les hommes qu'ils doivent en tout temps porter des fruits de justice et de charité, alors il n'y a rieu là que d'utile et de sage.

Les diables euvoyés dans un troupeau de deux mille cochons, signifient-ils autre chose que la souillure des péchés qui vous rabaissent au rang des animaux immondes? Dieu, qui permet au démon de se saisir de lui, et de le transporter sur le haut d'une montagne, dont on voit tous les royaumes, ne nous doune-t-il pas une idée sensible des illusions de l'ambition? Si le diable tente Dieu, combien plus aissement tenter-at-t-il te hommes!

J'ose penser que les miracles de cette espèce, qui scandalisent tant d'esprits, sont semblables aux paraboles dont on se servait dans ces temps-là. On sait bien que le royaume des cieux n'est pas un grain de moutarde; que jamais roi n'en-voya des courriers à ses voisins pour leur dire, « J'ai tué mes volailles, venez aux noces; » que nul homme n'envoya un valet sur les grands chemins forcer les borgnes et les botieux à venir souper chez lui; qu'on n'a jamais mis personne en prison pour n'avoir pas eu sa robe nuptiale : mais le sens de toutes ces paraboles est une instruction morale.

Me sera-t-il permis, à cette occasion, de réfuter l'opinion de ceux qui préfèrent les passages de Coufueius, de Pythagore, de Zaleucus, de Solon, de Platon, de Cicéron, d'Épictète, aux discours de Jésus-Christ, qui leur paraissent trop

populaires et trop bas? Tous ces philosophes écrivaient pour des philosophes, mais Jésus-Christ n'écrivit jamais. Il n'est pas dit même qu'en qualité d'homme il ait daigné apprendre à écrire. Il parlait au peuple; et à quel peuple? à celui de Capharnaum et des bourgades de la Galilée. Il se conformait donc au langage du peuple. Il était roi: mais il ne se donnait pas pour roi. Il était Dieu; mais il ne s'annonçait pas pour Dieu. Il était pauvre, et il évangélisait les pauvres. Nos adversaires ne peuvent pas souffrir que les évaugélistes fassent dire à Dieu, que e le blé doit pourrir pour permer; qu'on ne met point de vin nouveau » dans de vieilles futailles, etc. » Cela est non seulement bas, disent-ils, mais cela est faux. Premièrement, les comparaisons prises des choses naturelles ne sont pas basses; il n'est rien de petit ni de grand aux yeux du maître de la nature. Secondement, ce qui est faux en soi, ne l'était pas dans l'opinion du peuple. On réplique que Dieu pouvait corriger ces préjugés, au lieu de s'y asservir. Et nous répliquons, à notre tour, que Dieu vint enseigner la morale, et non la physi-

# DES MIRACLES PROMIS PAR JÉSUS-CHRIST.

Jésus-Christ promet, dans saint Luc, qu'il viendra dans les nuées avec une grande puissance et une grande majesté, avant que la génération présente soit passée. Dans saint Jean, il promet le même miracle. Saint Paul, en couséquence, dit aux Thessaloniciens qu'il si ront ensemble audevant de Jésus, au milieu de l'air. Ce grand miracle, disent les incrédules, ne s'accomplit pas plus que celui du transport des montagnes, promis à quieonque aura un grain de foi.

Mais on répond que l'ayènement de Jésus au milieu des nuages est réservé pour la findu mondo qu'on croyait alors prochaine. Et à l'égard de la promesse de transporter les montagues, c'est une expression qui marque que nous n'avons presque jamais une foi parfaite; comme la difficulté de faire passer un chameau par le trou d'une aiguille prouve seulement la difficulté qu'un homme riche soit sauvé.

De même, si l'on prenait à la lettre la plupart des expressions hébraïques dont le nouveau Teziament est rempli, on serait exposé à se seandaliser; « le » ne suis point venu apporter la paix, mais le » glaive, » est un discours qui effraie les faibles. Ils disent que c'est annoneer une mission destructive et sanguinaire, quo ces paroles ont servi d'excuse aux perséculeurs et aux massacres pendant plus de quatorze siècles; et cette idée est un prétexte à beaucoup de personnes pour haîr la re-

ligion chrétienne. Mais quand on veut bien considérer que par ces paroles il faut entendre les combats qui s'élèvent dans le cœur, et le glaive dont on coupe les liens qui nous attachent au monde, alors on s'édifie au lieu de se révolter. Ainsi les miracles de Jésus et ses paraboles sont autant de lecons.

## DES MIRACLES DES APÔTRES.

On demande comment des langues de feu descendirent sur la tête des apôtres et des disciples dans un galetas? comment chaque apôtre, en ne parlant que sa langue, parlait en même temps celle de plusieurs peuples qui l'entendaient, chacun dans son idiome? comment chaque auditeur, entendant prêcher dans sa langue, pouvait dire que les apôtres étaient irres de vin nouveau au mois de mai? On peut bien, dit-on, prendre pour un homme ivre celui qui parle sans se faire entendre de personne, mais non celui qui se fait entendre de tout le monde.

Ces petites difficultés, tant de fois proposées, ne doivent faire aucune peine; car dès qu'on est convenu que Dieu a fait des miracles pour substituer le christianisme au judaïsme, on ne doit pas incidenter sur la manière dont Dieu les a opérés; il est également le maître de la fin et des moyens. Si un médecin vous guérit, lui reprochez-vous la manière dont il s'y est pris pour vous guérir? Vous êtes étonnés, par exemple, que les apôtres aient guéri des malades par leur ombre; vous dites que l'ombre n'est que la privation de la lumière; que le néant n'a point de propriété. Cette objection tombe dès que vous convenez de la puissance des miracles. Elle n'aurait quelque poids que dans ceux qui disent que Dieu ne peut faire de miracles inutiles; et c'est ce qu'il faut exa-

Les prodiges de Jésus et des apôtres paraissent inutiles à nos contradicteurs. Le monde, disentils, n'en a pas été meilleur; la religion chrétienne au contraire a rendu les hommes plus méchants, témoin les massacres des Manichéens, des Ariens, des Athanasiens, des Vaudois, des Albigeois, témoin tant de schismes sanglants, témoin enfin la Saint-Barthélemi ; mais c'est là l'abus de la religion chrétienne, et non son institution. En vain vous dites que l'arbre qui porte toujours de tels fruits est un arbre de mort : il est un arbre de vie pour le petit nombre des élus qui constituent l'Église triomphante; c'est donc en faveur de ce petit nombre des élus que tous les miracles ont été faits. S'ils ont été inutiles à la plus graude partie des hommes, qui est corrompue, ils ont été utiles aux saints. Mais fallait-il, dites-yous, que Dieu vint sur la terre, et qu'il mourût pour laisser presque tous les hommes dans la perdition? A cela je n'ai rien à répondre, sinon, soyez juste, et vous ne serez point réprouvé. Mais si j'avais été juste sans être racheté, serais-jeréprouvé? Ce n'est point à moi d'entrer dans les secrets de Dieu, et je ne puls que me recommander avec vous à sa miséricorde.

La mort d'Ananie et de Saphire vous scandalise; vous êtes effrayé que Pierre fasse un double mirade pour faire mourir subitement la femme après l'époux, qui ne sont coupables que de n'avoir pas donné tout leur bien à l'Église, et d'en avoir retenu quelques oboles pour leurs nécessités pressantes, sans l'avoir avoué; vous osez prétendre que ce miracle a été inventé pour forcer les pères de famille à se dépouiller de tout en faveur des prêtres : vous vous trompez; c'était un vœu fait à Dieu même: Dieu est le maître de punir les violateurs des serments.

Vous vous retranchez à dire que tous ces miracles ont été écrits plusieurs aunées après le temps où l'on pouvait les examiner, après les témoins morts; que ces livres ne furent communiqués qu'aux initiés de la secte; que les magistrats romains n'en eurent pendant cent cinquante ans aucune connaissance, que l'erreur prit racine dans des caves et dans des greniers ignorés. Je vous renvoie alors à l'empereur Tibère, qui délibéra sur la divinité de Jésus; à l'empereur Adrien, qui mit dans son oratoire le portrait de Jésus; à l'empereur Philippe, qui adora Jésus. Vous me niez ces faits : alors ie vous renvoie à l'établissement de la religion chrétienne, qui est lui-même un grand miracle. Vous me niez encore que cet établissement soit miraculeux; vous me dites que notre sainte religion ne s'est formée que comme toutes les autres sectes dans le fanatisme et dans l'obscurité, comme l'anabaptisme, le quakerisme, le moravisme, le piétisme, etc. Alors je ne puis que vous plaindre: vous me plaignez aussi. Qui de nous deux se trompe? Je produis mes titres, qui remontent jusqu'à l'origine du monde, et vous n'avez pour vous que votre raison; j'ai aussi la mienne que je prie Dieu d'éclairer : vous ne regardez le christianisme que comme une secte d'enthousiastes, semblable à celles des esséniens, des judaîtes, des thérapeutes, fondée d'abord sur le judaisme, ensuite sur le platonisme, changeant d'article de foi à chaque concile, s'occupant sans relâche de disputes d'autant plus dangereuses qu'elles sont inintelligibles, versant le sang pour ces vaines disputes, et ayant troublé toute la terre habitable, depuis l'île d'Angleterre jusqu'aux lles du Japon. Vous ne voyez dans tout cela que la démence humaine; et moi j'y vois la sagesse divine, qui a conservé cette religion

malgré nos abus. Je vois comme vous le mal, et vous n'apercevez pas le bien; examinez avec moi, comme j'examine avec vous.

#### DES MIRACLES APRÈS LE TEMPS DES APÔTRES.

Jésus avant la puissance de faire des miracles put la communiquer; s'il la communiqua aux apôtres, il put la donner aux disciples. Les incrédules triomphent de voir que ce don s'affaiblit de siècle en siècle. Ils insultent à la fraude pieuse des historiens chrétiens, et ils disent que parmi tous les miracles dont nous ornous encore les premiers siècles, il n'y en a aucun de prouvé, aucun de vraisemblable, aucun de constaté par les magistrats romains, ni dont leurs historiens romains aient fait mention. Au contraire, les archives de Rome, les monuments publics, les histoires attestent les deux miracles de l'empereur Vespasien, qui, étant sur son tribunal, dans Alexandrie, rendit publiquement la vue à un aveugle, et l'usage de ses membres à un paralytique. Si donc, disent-ils, ces deux miracles si anthentiques et si célèbres n'attirent aujourd'hui aucune croyance, quelle foi pourronsnous ajouter aux prétendus prodiges des chrétiens. prodiges opérés dans la fange d'une populace ignorée, recueillis long-temps après, et accompagnés pour la plupart de circonstances ridicules?

Que pouvons-nous penser, disent-ils, de la Vie des Pères du désert, écrite par Jérôme? lci, c'est un saint Pacôme qui, quand il veut voyager, se fait porter par un crocodile; là, c'est un saint Amon qui, s'étant dépouillé tout nu pour passer un fleuve à la nage, est transporté subitement à l'autre bord, de peur d'être mouillé; plus loin, un corbeau apporte tous les jours une moitié de pain à l'ermite Paul pendant soixante années; et quand l'ermite Antoine vient visiter Paul, le corbeau apporte un nain entier.

Que dirons-nous des miracles rapportés dans les Actes des martyrs? Sept vierges chrétiennes, par exemple, dont la plus jeune a soixante-dix ans, sont condamnées par le magistrat de la ville d'Ancyre à être les victimes de la lubricité des jeunes gens de la ville. Un saint cabaretier chrétien, instruit du danger que courent ces vierges, prie Dieu de les faire mourir pour prévenir la perte de leur virginité; Dieu l'exauce; le juge d'Ancyre les fait jeter dans un lac; elles apparaissent au cabaretier, et se plaignent à lui d'être sur le point de se voir mangées par les poissons; le cabaretier va pendant la nuit pêcher les sept vieilles; un ange à cheval, précédé d'un flambeau céleste, le conduit au lac, il ensevelit les vierges, et pour récompense il recoit la couronne du martyre.

Nos prétendus sages font des collections de cent

miracles de cette nature, ils nous insultent; ils disent (car il ne faut dissimuler aucune de leurs témérités): Si les Actes des martyrs portaient que ce cabaretier changea l'eau en vin, nous n'en croirions rien, quoique ce soit une opération de son métier: pourquoi donc croirions-nous au miracle des noces de Cana, qui semble encore plus indigne de la majesté d'un Dieu que convenable à la profession d'un cabaretier?

Cet argument dont s'est servi Woolston ne me paraît, je l'avoue, qu'un blasphème; car en quoi est-il indigne de Dieu de se prêter à la joie inno-cente des convives, dès qu'il daigne être à table avec eux? et s'il a bien voulu faire de tels miracles, pourquoi ne les opèrera-t-il pas ensuite par les mains de ses étus? Les prodiges de l'aucien et du nouveau Testament, une fois admis, peuvent être répétés dans tous les siècles; et si on n'en fait plus aujourd'hui, c'est, comme on l'a dit tant de fois, que nous n'en avons plus besoin.

#### GRANDE OBJECTION DES INCRÉDULES COMBATTUE.

La dernière ressource de ceux qui n'écoutent que leur raison trompeuse, est de nous dire que nous avons plus besoin de miracles que jamais. L'Église, disent-ils, est réduite à l'état le plus déplorable.

Anéantie dans l'Asie et dans l'Afrique, esclave en Grèce, dans l'Illyrie, dans la Mésie, dans la Thrace, elle est déchirée dans le reste de l'Europe, partagée en plus de vingt sectes qui se combattent, et saignante encore des meurtres de ses enfants; trop brillante dans quelques états, trop aville dans d'autres, elle est plongée dans le luxo ou dans la fauge. La mollesse la déshonore, l'incrédulité lui insulte; elle est un objet d'envie ou de pitié; elle crie au ciel : Rétablissez - moi comme vous m'avez produite; elle demande des miracles sans doute, n'étaient pas plus nécessaires quand Jésus enseignait et persuadait, qu'aujourd'hui que nos pasteurs enseignent et ne persuadent pas.

Tel est le raisonnement de nos adversaires : il paraît spécieux; mais ne peut-on pas lui faire une réponse solide? Jésus fit des miracles dans les premiers siècles pour établir la foi, il n'en fit jamais pour inspirer la charité : c'est surtout de charité que nous avons besoin. Le grand miracle destiné à produire cette vertu qui nous manque, est de parler au cœur et de le toucher; demandons ce prodige, et nous l'obtiendrons. Tant de sectes, tant de savants ne pourront jamais penser d'une manière uniforme; mais nous pourrous nous supporter et même nous simer.

Spinosa ne croyait à aucun miracle; mais il par-

tagea le peu de bien qui lui restait avec un ami indigent qui les croyait tous. Eh bien! plaiguons l'aveuglement de Benoît Spinosa, et imitons sa morale; étant plus éclairés que lui, soyons, s'il se peut, aussi vertueux.

Je ne regarde ce faible discours que comme des questions qu'un écolier fait à son maître.

Je suis, monsieur, avec respect, etc.

\*\*\*\*\*\*\*

# SECONDE LETTRE.

MONSIEUR,

Attaché comme vous à notre sainte religion par mon état et par mon cœur, instruit par vos leçons , desirant de vous imiter, et incapable de vous atteindre, je vois avec douleur qu'on n'a pas soutenu la vérité de nos miracles avec autant de sagacité et de profondeur que vous. On a déclamé à la manière ordinaire 'en supposant toujours ce qui est en questiou, en disant : « Les miracles de » Jésus sont vrais , puisqu'ils sont rapportés dans les Évangiles. » Mais on devait commencer par prouver ces Évangiles, ou du moins renvoyer les lecteurs aux pères de l'Église qui les ont prouvés , et rapporter leurs raisons victorieuses.

Il faudrait être philosophe, théologien, et savant, pour traiter à fond cette question. Vous réunissez ces troiscaractères : jem adresse encore à vous pour savoir comment un philosophe doit admettre les miracles, et comment un théologien savant en prouve l'authenticité.

COMMENT LES PHILOSOPHES PEUVENT ADMETTRE LES MIRACLES.

Hobbes, Collins, milord Bolingbroke, et d'autres, demandent d'abord s'il est vraisemblable que Dieu dérange le plan del 'univers; si l'Étre ciernel, en fesant ces lois, ne les a pas faites éternelles; si l'Étre immuable ne l'est pas dans ses ouvrages; s'il est vraisemblable que l'Être infini ait des vues particulières, et qu'ayant soumis toute la nature à une règle universelle, il la viole pour un seul canton dans ce petit globe?

Si, tout étant visiblement enchaîné, un seul chaînon de la chaîne universelle peut se déranger

\* Dans les Lettres de la Plaine, ouvrage que M. Tablé Cigorgue, grand-vicaire de Mácon, opposa aux Lettres de la
Montagne, de J. J. Rousseau, écrites pour répondre aux
Lettres de la campagne, de M. Trouchiu. M. Table Cleorgue
est l'auteur due Institutions metoniennes; et c'est lui qui
le premier a osé emeigner, dans l'Université de Paris, les vérités démontrées par Newton. Mais puisque le géomètre Fátio a
bien voult faire des miracles, pourquoi trouverait-on mauvais
qu'un autre géomètre ait à bonde d'y croier R. M.

sans que la constitution de l'univers en souffre? si, par exemple, la terre s'étant arrêtée pendant neuf à dix heures dans sa course, et la lune dans la sienne, pour favoriser la défaite de quelques centaines d'Amorrhéens, il n'était pas absolument nécessaire que tout le reste du monde planétaire fût bouleversé?

Il est évident que la terre et la lune s'arrêtant dans leur cours, l'heure des marées a dû changer. Les points de ces deux planètes, dirigés vers les points correspondants des autres astres, ont dû avoir une nouvelle direction, ou toutes les autres planètes ont dû s'arrêter aussi. Le mouvement de projectile et de gravitation ayant été suspendu dans toutes les planètes, il faut que les comètes s'en soient ressenties; le tout pour tuer quelques malleureux déjà écrasés par une pluie de pierres; tandis qu'il paraissait plus digne de la sagesse éternelle d'éclairer et de rendre heureux tous les hommes sans miracle, que d'en faire un si grand dans la seule vue de donner à Josué plus de temps pour achever de massacrer quelques fuvards assonmés

C'est bien pis quand il s'agit de l'étoile nouvelle qui parut dans les cieux, et qui conduisit les mages d'orient en occident. Cette étoile ne pouvait être moindre que notre soleil qui surpasse la terre un million de fois en grosseur. Cette masse énorme, ajoutée à l'étendue, devait déranger le monde entier composé de ces soleils innombrables appelés étoiles, qui probablement sont entourés de planètes. Mais que dut-il arriver, quand elle marcha dans l'espace malgré la loi qui retient toutes les étoiles fixes dans leurs places? Les effets d'une telle marche sont inconcevables.

Voilà donc non seulement notre monde plaudtaire bouleversé, mais tous les mondes possibles aussi, et pourquoi? Pour que dans ce petit tas de boue appelé la terre, les papes s'emparassent enfin de Rome, que les bénédictins fussent trop riches, qu'Anne Dubourg fût pendu à Paris, et Servet brûlé vif à Genève.

Il en est de même de plusieurs autres miracles. La multiplication de trois poissous et de cinq pains nourrissent abondamment cinq mille personnes. Que chacun ait mangé la valeur de trois livres, cela compose quinze mille livres de matières tirées du néant, et ajoutées à la masse commune. Ce sont là, je crois, les plus fortes objections.

C'est à vous, monsieur, de résoudro par une saine philosophie, sans contradiction et sans verbiage, ces difficultés philosophiques, et de moutrer qu'il est égal à Dieu que les lois éternelles soient continuées ou suspendues, que les Amorrhéens périssent ou sesauvent, et que cinq mille hommes jednent on repaissent. Dieu a pu, parmi les mondes innombrables qu'il a formés, choisir cette planète,

quoique une des plus petites, pour y déranger ses lois; et si on prouve qu'il l'a fait, nous triomphons de la vaine philosophie. Votre théologie et votre science seront encore moins embarassées à mettre dans un jour lumineux l'authenticité de tous les miracles de l'ancien et du nouveau Testament.

## ÉVIDENCE DES MIRACLES DE L'ANCIEN TESTAMENT.

Abbadie, en prouvant, comme il a fait, les prodiges de Molse, est peut-être tombé dans le défaut, si commun à tous les auteurs, de supposer toujours ce qu'on examine. Les incrédules recherchent si Moïse a existé; si un seul des écrivains profanes a parlé de Moise avant que les Hébreux eussent traduit leurs histoires en grec; si l'homme dont les hébreux ont fait leur Moise n'était pas ce Misem des Arabes, tant célébré dans les vers orphiques, et dans les anciennes orgies de la Grèce, avant que les nations eussent entendu parler de Moïse. Ils recherchent pourquoi Flavius Josèphe, en citant les autenrs égyptiens qui ont parlé de sa nation, n'en cite aueun qui ait dit un seul mot des miraeles de Moise. Ils croient que les livres qui lui sont imputés n'ont pu être écrits que sous les rois juifs, et ils se fondent, quoique mal à propos, sur des passages de ces mêmes livres.

Abbadie, au lieu de sonder toutes ces profondeurs, tire son grand argument de ceque Moise n' aurait jamais pu dire à six cent trente mille combattants, que la mer s'était ouverte pour eux, afin qu'ils pussent s'enfuir, sieces six cent trentemillehommes n'en avaient été témoins; et c'est précisément ce qui est en dispute. Les incrédules ne disent pas: Moise a trompé six cent trente mille soldats qui ont cru voir ce qu'ils n'avaient pas vu; ils disent: Il est impossible que Moise ait eu six cent trente mille soldats, ce qui supposerait près de trois milleilons de personnes; et il est impossible que soixante-dix Hébreux, réfugiés en Egypte, a ient produit trois millions d'habitants e gypte, quent qu'inze ans.

Il n'est pas probable que, si Moïse avait eu trois millions de suivants à ses ordres, et Dieu à leur tête, il se fût enfui en lâche; il n'est pas probable que, s'il a écrit, il ait écrit autrement que sur des pierres; il est dit que losué fit écrire tout le Deutéronome sur un autel de pierres brutes, enduites de mortier; il n'est pas probable que le dépôt de ces pierres se soit conservé, quand les Juis furent esclaves après Josué; il ne l'est pas que Moïse ait écrit, il ne l'est pas même qu'il ait existé; et d'ailleurs toute la théogonie des Juis semble prise des Phéniciens, auprès de qu'il ait roupe juive eut très tard un très petit établissement.

Il vous appartient, monsieur, beauconp plus qu'au docteur Abbadie, de réfuter tous ees vains

raisonnements, et de montrer que si la nation juive est beaucoup plus récente que les nations de Phénieie, de Chaldée, d'Égypte, la race juive remonte plus haut dans l'antiquité. Vous descendrez d'Adam à Abraham, et d'Abraham à Moise. Vous serez voir que Dieu s'est manifesté par des miracles continuels à cette race chérie et réprouvée; vous nous apprendrez par quels ressorts secrets de la Providence les Juiss, toujours gouvernés par Dieu même. et commundant si sou vent en maîtres à la nature entière, out été pourtant le plus malheureux de tous les peuples, ainsi que le plus petit, le plus ignorant, le plus cruel, et le plus absurde; comment il fut à la fois miraeuleux par la protection et par la punition divine, par sa splendeur secrète et par son abrutissement connu. On nous objecte sa grossièreté; mais la grandeur de son Dieu en éclate davantage. On nons objecte que les lois de ce peuple ne lui parlaient point de l'immortalité de l'âme; mais Dieu, qui le gouvernait, le punissait ou le récompensait en cette vie par des effets miraculeux.

Qui mieux que vous pourra démontrer que Dieu, ayant choisi un peuple, devait le conduire autrement que les législateurs ordinaires, et que par conséquent tout devait être prodige sous la main de celui qui seul peut faire des prodiges? Ensuite, vous élevant de miracle en miracle, vous en viendrez au nouveau Testament.

#### DES MIRACLES DU NOUVEAU TESTAMENT.

Les miraeles du nouveau Testament doivent sans doute être reconnus pour incontestables, puisque les seuls livres qui en parlent sont ineontestables. Les faits les plus ordinaires n'obtiennent point de croyance, si les témoignages ne sont pas authentiques; à plus forte raison les faits prodigieux sont-ils rejetés. Souvent même on les réprouve, malgré les attestations les plus formelles; souvent on dit qu'une chose improbable en elle-même ne peut devenir probable par des histoires. Les incrédules prétendent qu'on doit plutôt eroire que les historiens ont erré, qu'on ne doit croire que la nature se soit démentie. Il était plus aisé à un Juif ou à un demi-Juif de dire des sottises, qu'aux astres de changer leurs cours. Je dois plutôt penser que les Juifs avaient l'esprit bouché, que je ne dois penser que le ciel se soit ouvert. Tel est leur téméraire langage.

Il faut donc au moins que les livres qui annoncent des choses si ineroyables aient été examinés par les magistrats; que les preuves de ces prodiges aient été déposées dans les archives publiques; que les auteurs de ces livres ne se soient jamais contredits sur la plus l'égère eireonstance, saus quoi ils sont légitimement suspects de tromper sur les plus graves. Il faut avoir cent fois plus d'attention, de scrupule, de sévérité dans l'examen d'une chose à laquelle on dit le salut du genre lumain attaché, que dans le plus grand procès criminel. Or il n'y a point d'accusation dans un procès qui ne soit déclarée calomnieuse, ou du moins fausse, si les témoins se contredisent.

Comment donc, continuent nos adversaires, pourrons-nous croire à ces Évangiles, qui se contredisent continuellement? Matthieu fait descendre Jésus d'Abraham par quarante-deux générations, quoique dans son compte il ne s'en trouve que quarante et une; et encore se trompe-t-il en fesant Josiss vère de Jéchonias.

Luc fait descendre Jésus du même Abraham par cinquante-six générations, et elles sont absolument différentes de celles que Matthieu rapporte. De plus, cette généalogie est celle de Joseph, qui n'est pas le père de Jésus. Les incrédules demandent dans quel tribunal on déciderait de l'état d'un homme sur de telles preuves.

Matthieu fait ensuir Marie, Joseph, et Jésus en Égypte, après l'apparition de la nouvelle étoile, l'adoration des mages, et le massacre des petits ensants. Luc ne parle ni du massacre, ni des mages, ni de l'étoile, et maiutient que Jésus resta constamment dans la Palestine. Y a-t-il, disent les réfractaires, une contradiction plus grande?

Trois évangélistes semblent formellement opposés à Jean: Matthieu, Marc, et Luc, ne font vivre Jésus qu'environ trois mois après son baptême; et Jean, après ce même haptême, le fait aller trois fois à Jérusalem pour faire la pâque, ce qui suposes au moins trois années.

On sait combien d'autres contradictions les incrédules reprochent aux auteurs sacrés; mais ils ne se bornent pas à ces reproches si connus. Quand même, disent-ils, les quatre Évangiles reçus seraient entièrement uniformes; quand même les quarante-six autres, qui furent rejetés avec le temps, déposeraient des mêmes faits; quand même tous les auteurs de ces livres auraient été des témoins oculaires, nul homme sensé ne doit, sur leur parole, croire des prodiges inconcevables, à moins que ces prodiges, qui choquent la raison, n'aient été juridiquement constatés avec la publicité la plus authentique.

Or, disent-ils, ces prodiges n'ont point été constatés, et ils choquent la raison; car il ne leur semble pas raisonnable que Dieu se soit fait Juif plutôt que Romain, qu'il soit né d'une feume vierge, que Dieu ait eu un frère ainé, nommé Jacques; que Dieu ait été emporté sur une montagne par le diable, et que Dieu, enfin, ait fait lant de miracles pour être outragé, pour être sup-

plicié, pour rendre le monde beaucoup plus méchant qu'il n'était auparavant, pour amener sur la terre des guerres civiles de religion, dont on n'avait jamais entendu parler; pour exterminer la moitié du genre humain, et pour soumettre l'autre à un tvran et à des moines.

Ils disent que ces miracles, sur lesquels autrofois les moines en élevèrent tant d'autres pour nous ravir notre liberté et nos biens, n'ont été écrits que quatre-vingts ans après Jésus, dans le plus grand secret, par des hommes très obscurs, qui cachaient leurs livres aux Gentils avec le scrupule le plus religieux, et qui ne formèrent une secte qu'à la faveur du mépris qui les dérobait au reste des hommes.

De plus, disent-ils, il est avéré que les premiers chrétiens forgèrent mille faux actes, et jusqu'à des prophéties de sibylles, comme on l'a déjà dit. S'ils sont donc reconnus faussaires sur tant de points, ils doivent être reconnus faussaires sur les autres. Or les Évanglies sont les seuls monuments des miracles de Jésus; ces Évangiles si long-temps ignorés se contredisent: donc ces miracles sont d'une fausseté palpable.

Ces objections, qu'il ne faut pas dissimuler, ont paru si spécieuses, qu'on y réponde encorre tous les jours. Mais, disent-ils, toujours répondre est une preuve qu'on a mal répondu: car si ou avait terrassé son ennemi du premier coup, on n'y reviendrait pas à tant de fois.

On ne soutient plus aujourd'hui la donation de Constantin au pape Sylvestre, ni l'histoire de la papesse Jeanne, ni tant d'autres contes: pourquoi? c'est qu'ils ont été détruits par la raison, etque tout le monde, à la longue, se rend à la raison, quand on la montre. Mais il faut bien que la matière des miracles n'ait pas encore été éclaircie, puisqu'on agite encore aujourd'hui cette question avec le plus grand a charuement.

Je vous ai exposé, monsieur, naïvement les objections des incrédules, qui me font frémir. Il ne faut ni les dissimuler ni les affaiblir, parce qu'avec le bouclier de la foi on repousse tous les traits de l'enfer. Que ces messieurs lisent seulement les livres de la primitive Églies, les Tertulieu, les Origène, les Irénée, et ils seront bien étonnés. C'est à vous, monsieur, de nous tenir lieu de tous ces grands hommes.

Personne assurément n'est plus en état que vous de mettre flu à ces disputes, et de nous délivrer d'un si grand scandale; personne ne fera mieux voir combien les miracles étaient nécessaires, à quel point ils sont évidents, quoiqu'on les combatte; pourquoi ils furent ignorés du sénat et des empereurs, ayant été si publics; pourquoi, lorsqu'ils furent plus connus des Romains. Ils furent plus connus des Romains. Ils furent plus connus des Romains. Ils furent plus connus des Romains.

rent quelquesois attribués à la magie, dont toute la terre était infectée; pourquoi il y avait tant de possédés; comment les Juiss chassaient les diables avant Jésus-Christ; comment les chrétiens eurent le même privilége, qu'ils n'ont plus. Développeznous ce qu'en disent Tertullien, Origène, Clément Alexandrin, Irénée. Ouvrez-nous les sources où vous puisez la vérité; noyez l'incrédulité dans ces caux salutaires, et raffermissez la foi chancelante des sidèles.

Le cœur me saigne quand je vois des hommes remplis de science, de bon sens, et de probité, rejeter nos miracles, et dire qu'on peut remplir tous ses devoirs sans croire que Jonas ait vécu trois jours et trois nuits dans le ventre d'une baleine, lorsqu'il allait par mer à Ninive, qui est au milieu des terres. Cette mauvaise plaisanterie n'est pas digne de leur esprit, qui d'ailleurs mérite d'être éclairé. J'ai honte de vous en parler ; mais elle me fut répétée hier dans une si grande assemblée, que je ne peux m'empêcher de vous supplier d'émousser la pointe de ces discours frivoles par la force de vos raisons. Prêchez contre l'incrédulité, comme vous avez prêché contre le loup qui ravage mon cher pays du Gévaudan, dont je suis natif : vous aurez le même succès, et tous nos citovens, bourgeois, natifs, et habitants, vous béniront, etc.

# TROISIÈME LETTRE.

MONSIEUR,

Je vous prie de venir à mon secours contre un grand seigneur allemand <sup>1</sup> qui a beaucoup d'esprit, de science, et de vertu, et qui malbeureusement n'est pas encore persuadé de la vérité des miracles opérés par notre divin Sauveur. Il me demandait hier pourquoi Jésus aurait fait ces miracles en Galilée. Je lui dis que c'était pour établir notre sainte religion à Berlin, dans la moitié de la Suisse, et chez les Hollandais.

Pourquoi donc, dit-il, les Hollandais ne furentils chrétiens qu'au bout de huit cents années? pourquoi donc n'a-t-il pas enseigné lui-même cette religion? Elle consiste à croire le péché originel, et Jésus n'a pas fait la moindre mention du péché originel; à croire que Dieu a été homme et Jésus n'a jamais dit qu'il était Dieu et homme tout ensemble; à croire que Jésus avait deux natures, et il n'a jamais dit qu'il eût deux natures; à croire qu'il est né d'une vierge, et il n'a jamais dit qu'il fût né d'une vierge; au contraire, il appelle sa mère femme; il lui dit durement: « Femme, » qu'y a-t-il entre vous et moi? » à croire que Dieu est né de David; et il se trouve qu'il n'est point né de David, à croire sa généalogie, et on lui en a fait deux qui se contredisent absolument.

Cette religion consiste encore dans certains rites, dont il n'a jamais dit un seul mot. Il est clair, par vos Évanglies, que Jésus naquit Juif, vécut Juif, mourut Juif; et je suis fort étonné que vous ne soyez pas juif. Il accomplit tous les préceptes de la loi juive: pourquoi les réprouvez-vous?

On lui fait dire même dans un Évangile : « Je » ne suis pas venu détruire la loi, mais l'accom-» plir. » Or est-ce accomplir la loi mosaïque, que d'en avoir tous les rites en horreur? Vous n'êtes point circoncis, vous mangez du porc, du lièvre, et du boudin : en quel endroit de l'Évangile Jésus vous a-t-il permis d'en manger ? Vous faites et vous croyez tout ce qui n'est pas dans l'Évangile : comment donc pouvez-vous dire qu'il est votre règle? Les apôtres de Jésus observaient la loi juive comme lui. « Pierre et Jean montèrent au » temple à l'heure neuvième de l'oraison. » (Actes des apôtres, chap. XVI.) Paul alla long - temps après judaiser dans le temple pendant huit jours, selon le conseil de Jacques. Il dit à Festus : Je suis pharisien. Aucun apôtre n'a dit : « Renon-» cez à la loi de Moise. » Pourquoi donc les chrétiens y ont-ils entièrement renoncé dans la suite des temps?

Je lui répondis avec cette modération qui sied si bien à la vérité, et avec la modestie convenable à ma médiocrité : Si Dieu n'a rien écrit, et si dans les Évangiles Dieu n'a point enseigné expressément la religion chrétienne, telle que nous l'observons aujourd'hui, ses apôtres y ont suppléé; s'ils n'ont pas tout dit, les Pères de l'Église ont annoncé ce que les apôtres avaient préparé; enfin les conciles nous ont appris ce que les apôtres et les Pères avaient cru ne devoir pas dire. Ce sont les conciles, par exemple, qui nous ont enseigné la consubstantialité, les deux natures dans une seule personne, et une seule personne avec deux volontés. Ils nous ont appris que la paternité n'appartient pas au fils; mais qu'il a la vertu productive, et que l'esprit ne l'a pas, parce que le Saint-Esprit procède, et n'est pas engendré; et bien d'autres mystères encore, sur lesquels Jésus, les apôtres, les Pères, avaient gardé le silence; il faut que le jour vienne après l'aurore.

Laissez la votre aurore, me répondit-il; une comparaison n'est pas une raison. Je suis trop entouré de ténèbres. Je conviens que les objets principaux de votre foi ont été déterminés dans des

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> C'était S. E. M. le comte de Hiss-Priest-Craft. (Ces mots sont anglais, et signifient, qui siffle, censure les impostures sacerdotales.) K.

conciles; mais aussi d'autres conciles, non moins nombreux, out admis une doctrine toute contraire. Il y a cu autant de conciles en faveur d'Arius et d'Eusèbe, qu'en faveur d'Athanase.

Comment Dieu serait-il venu mourir sur la terre par le plus grand et le plus infâme des supplices, pour ne pas annoncer lui-même sa volonté, pour laisser ce soin à des conciles qui ne s'assembleraient qu'après plusieurs siècles, qui se contrediraient, qui s'anathématiseraient les uns les autres, et qui feraient verser le sang par des soldats et par des bourreaux?

Quoi I Dieu vient sur la terre, il y naît d'une vierge, il y habite trente-trois ans, il y périt du supplice des esclaves, pour nous enseigner une nouvelle religion; et il ne nous l'enseigne pas l'il ne nous apprend aueun de ses dogmes I il ne nous commande aueun rite! tout se fait, tout s'établit, so détruit, se renouvelle avec le temps à Nicée, à Chalcédoine, à Ephèse, à Antioche, à Constantinople, au milleu des intrigues les plus tumultueuses et des haines les plus implacables! Ce n'est enfin que les armes à la main qu'on soutient le pour et le contre de tous ces dogmes nouveaux!

Dicu, quand il était sur la terre, a fait la pâque en mangeant un agneau cuit dans des laitues: et la moitié de l'Europe, depuis plus de huit siècles, eroit faire la pâque en mangeant Jésus-Christ luimême en chair et en os. Et la dispute sur cette façon de faire la pâque a fait couler plus de sang que les querelles des maisons d'Autriche et de France, des Guelfes et des Gibelins, de la Rose blanche et de la Rose rouge, n'en ont jamais répandu. Si les campagnes ont été convertes de cadavres pendant ces guerres, les villes ont été hérissées d'échafauds pendant la paix. Il semble que les pharisiens, en assassinant le Dieu des chrétiens sur la croix, aient appris à ses suivants à s'assassiner les uns les autres sous le glaive, sur la potence, sur la roue, dans les flammes. Persécutés et persécuteurs, martyrs et bourreaux tour à tour, également imbéciles, également furieux, ils tuent et ils meurent pour des arguments dont les prélats et les moines se moquent en recueillant les déponilles des morts, et l'argent comptant des vivants.

Je vis que es seigneur s'échauffait; je lui répondis humblement ce qûe j'ai déjà soumis à vos lumières dans ma seconde lettre, qu'il ne faut pas prendre l'abus pour la loi. Jésus-Christ, lui dis-je, n'a commandé ni le meurtre de Jean Hus, ni celui d'Anne Dubourg, ni celui de Servet, ni celui de Jean Calas, ni les guerres civiles, ni la Saint-Barthélemi.

Je vous avouerai, monsieur, qu'il ne fut point du tout content de cette réponse. Ce serait, me dit-il, insulter à ma raison et à mon malheur, de vouloir me persuader qu'un tigre qui aurait dévoré tous mes parents ne les aurait mangés que par abus, et non par la cruauté attachée à sa nature. Si la religion chrétienne n'avait fait périr qu'un petit nombre de citoyens, vous pourriez imputer ce crime à des causes étrangères.

Mais que pendant quatorze à quinze siècles entiers chaque année ait été marquée par des meurtres, sans compter les troubles affreux des familles, les cachots, les dragonnades, les persécutions de toute espèce, pires peut-être que le meurtre même; que ces horreurs aient toujours été commises au nom de la religion chrétienne, qu'il n'y ait d'exemple de ces abominations que chez elle seule; alors quel autre qu'elle-même pouvons-nous en accuser? tous ces assassinats de tant d'espèces différentes n'ont eu qu'elle pour sujet et pour objet: elle en a donc été la cause. Si elle n'avait pas existé, ces horreurs n'auraient pas souillé la terre. Les dogmes ont amené les disputes, les disputes ont produit les factions, ces factions ont fait naître tous les crimes. Et vous osez dire que Dieu est le père d'une religion barbare engraissée de nos biens et teinte de notre sang, tandis qu'il lui était si aisé de nous en donner une aussi douce que vraie, aussi indulgente que claire, aussi bienfesante que démontrée!

Vous ne sauriez croire quel enthousiasme d'humanité et de zèle échauffait les discours de ce bon seigneur. Il m'attendrit, mais il ne m'ébranla point : Je lui dis que nos passions, dont nous avons reçu le germe des mains de la nature, et que nous pouvons régler, ont fait autant de mal qu'il en reprochait au christianisme. Ah! dit-il les yenx mouillés de larmes, nos passions ne sont point divines; mais vous prétendes que le christianisme est divin. Était-ce à lui d'être plus insensé et plus barbare que nos passions les plus funestes?

Je fus ómu de ces paroles. Bélas l dis-je, nous avons tout fait servir à notre perte, jusqu'à la religion mêmo! mais ce n'est pas la faute de sa morale, qui n'inspire que la douceur et la patience, qui n'enseigne qu'à souffrir et non à persécuter.

Non, reprit-il, ce n'est pas la faute de sa morale; c'est celle du dogme e: c'est ce dogme qui e divise en effet la femme et l'époux, le fils et le » père, qui apporte le glaive et non la paix; » voilà la source malheureuse de tant de maux. Socrate, Épictète, l'empereur Antonin, ont enseigné une morale pure, contre laquello nul mortel ne s'est jamais élevé; mais si, non contents de dire aux hommes: Soyez justes et résignés à la Providence, ils avaient ajouté: Crovez qu'Épictète pro-

cède d'Antonin, ou bien qu'il procède d'Antonin et de Socrate; croyez-le, ou vous périrez sur un échafaud, et vous serez éternellement brûlés dans l'enfer: si, dis-je, ces grands hommes avaient exigé une telle croyance, ils auraient mis les armes à la main de tous les hommes, ils auraient perdu le genre humain, dont ils ont été les bienfaiteurs.

Par tout ce que me disait ce seigneur séduit, mais respectable, je vis que son âme est belle, qu'il déteste la persécution, qu'il aime les hommes, qu'il adore Dieu, et que sa seule orreur est de ne pas croire ce que Paul appelle la folie de la croix, de ne pas dire avec Augustin: a le le crois » parce qu'il est absurde; je le crois parce qu'il » est impossible. » Je plaignais son obstination, et le respectais son caractère.

Il est aisé de ramener au joug une âme criminelle et tremblante, qui ne raisonne point; mais il est bien difficile de subjuguer un homme vertueux qui a des lumières. J'essayai de le dompter par sa vertu même. Vous êtes juste, vous êtes bienfesant, lui dis-je; les pauvres avec vous cessent d'être pauvres; vous conciliez les querelles de vos voisins; l'innocence opprimée trouve en vous un sûr appui : que n'exercez-vous le bien que vous faites au nom de Jésus qui l'a ordonné? Voici, monsieur, ce qu'il me répondit : Je m'unis à Jésus, s'il me dit : « Aimez votre prochain ;» car alors il a dit ce que j'ai dans mon cœur; je l'ai prévenu : mais je ne saurais souffrir qu'un auteur attribue à Jésus seul un précepte qui se trouve dans Moise comme dans Confucius, et dans tous les moralistes de l'antiquité. Je m'indigne de voir qu'on fasse dire à Jésus : « Je vous apporte un précepte nouveau; je vous fais un commandement nouveau a; c'est que vous vous aimiez mu-» tuellement. » Le Lévitique avait promulgué ce précepte deux mille ans auparavant, d'une manière bien plus énergique, quoique moins naturelle b: « Tuaimeras ton prochain comme toi-même; » et c'était un des préceptes des Chaldéens. Cette faute grossière, et impardonnable dans un auteur juif, fait soupçonner à beaucoup de savants que l'Évangile attribué à Jean est d'un chrétien platonicien, qui écrivit dans le commencement du second siècle de notre ère, et qui connaissait moins l'ancien Testament que Platon, dans lequel il a pris presque tout le premier chapitre.

Quoi qu'il en soit de cette fraude, et de tant d'autres fraudes, j'adopte la saine morale partout où je la trouve : elle porte l'empreinte de Dieu même; car elle est uniforme dans tous les temps et dans tous les lieux. Qu'a-t-elle besoin d'ètre

soutenue par des prestiges, et par une métaphysique incompréhensible? En serai-je plus vertueux, quand je croirai que le fils a la puissance d'engendrer, et que l'esprit procède sans avoir cette puissance? Ce galimatias théologique est-il bien utile aux hommes? y a-t-il aujourd'hui un esprit sonsé qui pense que le Dieu de l'univers nous demandera un jour si le fils est de même natureque le père, ou s'il est de semblable nature? Qu'ont de commun ces vaines subtilités avec nos devoirs?

N'est-il pas évident que la vertu vient de Dieu. et que les dogmes viennent des hommes qui ont voulu dominer? Vous voulez être prédicant, prêchez la justice, et rien de plus, il nous faut des gens de bien, et non des sophistes. On vous paie pour dire aux enfants : « Respectez , aimez vos » peres et mères; soyez soumis aux lois; ne faites » jamais rien contre votre conscience; rendez vo-» tre femme heureuse; ne vous privez pas d'elle » sur de vains caprices; élevez vos enfants dans » l'amour du juste et de l'honnête; aimez votre » patrie; adorez un Dieu éternel et juste; sachez » que puisqu'il est juste, il récompensera la vertu » et punira le crime. » Voilà, continua-t-il, le symbole de la raison et de la justice. En instruisant la jeunesse de ces devoirs, vous ne serez pas, à la vérité, décorés de titres et d'ornements fastueux; vous n'aurez pas un luxe méprisable et un pouvoir abhorré; mais vous aurez la considération convenable à votre état, et vous serez regardés comme de bons citoyens, ce qui est le plus grand des avantages.

Je ne vous répète, monsieur, qu'une très faible partie de tout de ceque medit ce bon seigneur. Je vous conjurce di 'étairer; il mérite de l'être. Il est vertueux; il adore sincèrement dans Dieu le père commun de tous les hommes, un père infiniment sage et infiniment tendre, qui ne préfère point le cadet à l'ainé, qui ne prive point de son soleil le plus grand nombre de ses enfants, pour aveugler le plus petit à force de lumière; un père infiniment juste, qui ne châtie que pour corriger, et qui récompense au-dolà de notre espoir et de notre mérite. Ce bon seigneur met dans le gouvernement de sa maison toutes ces maximes en pratique. Il semble qu'il limite le Dieu qu'il adore; vous lui donnerez tout ce qui lui manque.

J'ai fait tout ce que j'ai pu, et je n'ai point réussi. Je lui ai demandé ce qu'il risquait en soumettant sa raison. Je risque, m'a-t-li répondn; de mentir à Dieu et à moi-même, de dire Je vous crois, quand je ne vous crois point, et d'offenser l'Être des êtres qui m'a donné cette raison. Je ne suis pas dans le ces d'une ignorance invincible, mals dans celui d'une opinion invincible. Pensez-

<sup>3</sup> Jean ch. x101. v. 34. - h Lévilique, ch. x1x. v. 18 et 34.

vous, a-t-il ajouté, que Dieu me punira pour n'avoir pas été de votre avis? Et qui vous a dit qu'il ne vous punira pas d'avoir résisté au mien? Je vous ai parlé suivant ma conscience; oseriez-vous jurer entre Dieu et moi, que vous avez toujours parlé selon la vôtre? Vous m'avez dit que vous croyez que Jonas a été trois jours et trois nuits dans le ventre d'un poisson, et moi je vous dis que je n'en erois rien.

Qui de nous deux est plus près du doute? Qui de nous deux, dans le secret de son cœur, a parlé avec plus de sincérite? Quand je paraîtrai devant Dieu, à ma mort, j'y paraîtrai avec confiance; mais n'aurez-vous pas à trembler dance emoment fatal, vous qui, pour le vain plaisir de me subjuguer, m'avez voulu faire croire des choeses dont il est impossible que vous soyez convaineu?

Je voulais répliquer, car j'avais de bonnes raisons à dire; mais il ne voulut pas les écouter; il me quitta: je sentis que c'était de peur de se mettre en colère et de me fâcher; je vis qu'il ne voulait dégrader ni sa raison ni la mienne. Je fus touché de cette bonté pour moi, et de cet effort qu'il fesait contre les mouvements d'une passion si commune.

Il faut qu'il croie que Dieu est né dans le petit canton de la Judée; qu'il y a changé l'eau en vin; qu'il s'est transfiguré sur le Thabor; qu'il a été tenté par le diable; qu'il a envoyé une légion de diables dans un troupeau de cochons; que l'ânesse de Balaam a parlé aussi bien que le serpent ; que le soleil s'est arrêté à midi sur Gabaon et la lune sur Aïalon pour donner le temps aux bons Juiss de massacrer une douzaine ou deux de pauvres innocents qu'une pluie de grosses pierres avait déjà assommés; que dans l'Égypte, où il n'y avait point de cavalerie, le pharaon, dont on ne dit pas le nom, poursuivit trois millions d'Hébreux avec une nombreuse cavalerie, après que l'ange du Seigneur avait tué toutes les bêtes, etc., etc., etc., etc., etc. Il faut que sa raison soumise ait une foi vive pour tous ces mystères; sans cela que lui servi-

Je sais, monsicur, que cette énumération des miracles qu'on doit croire peut effaroueher quelques âmes pieuses, et paraltre ridicule aux incrédules; mais je n'ai point craint de les rapporter, parce que ce sont eeux qui exercent le plus notre foi. Dès qu'on croit un miracle moins révoltant, on doit croire tous les autres, quand c'est le même livre qui nous les certifie.

rait sa vertu?

Ayez la bonté, monsieur, de m'apprendre si je ne vais pas trop loin. Il y a des gens qui distinquent les miracles dont on est d'accord, ceux qu'on nie, ceux dont on est en doute. Pour moi, je les admets tous, ainsi que vous-même. Je crois

surtout avec vous le miraele éternel de la consubstantialité, non seulement parce qu'il est contraire à ma raison, mais parce que je ne peux m'en former aueune idée, et j'ose dire que j'adnettrais (Dieu me pardonne!) le miraele de la transsubstantiation, si le saint concile de Nicée et le modéré saint Athanase l'avaient enseigné.

J'ai l'honneur d'être, etc.

#### AVERTISSEMENT.

M. le proposant ayant écrit ces trois lettres à M. le professeur R..., son aml, ce professeur, profondément pénétré de la candeur et de la sincérité du proposant, communiqua ces lettres à quelques personnes pieuses, sages, et tolérantes : elles parriment au sieur Necdham, jésuite ir-landais, qui était alors à Genère, et qui serrait de précepteur à un jeune Irlandais. Needham fit imprimer les trois lettres, pour avoir le mérite d'y répondre : on ne sut pas d'abord que cette réponse fit de lui, et on lui répondit comme s'il était un professeur en théologie.

.....

# TEXTE DE LA RÉPONSE DE NEEDHAM

# A M. LE PROPOSANT.

Avant de s'engager dans une discussion qui demande un certain degré de seience, on doit commencer par acquérir les connaissances nécessaires a. Si un philosophe m'objecte que les miracles ne sout pas vraisemblables, parce que, selon lui, l'univers se gouverne comme une machine sans cause première b, je réponds que le vraisemblable n'est pas toujours vrai, ni le vrai toujours vraisemblable. Selon vous, la morale, qui est bien peu de chose e, doit être assujettie à la physique... La morale évangélique a donné une suite d'hommes vertueux, dans tous les siècles, qui ne valaient pas moins que M. le proposant des autres questions... d. La prolongation d'un jour ne demande pas autre chose que la simple suspension de la rotation de la terre autour de son axe... °. Pour que M. le proposant puisse se proposer comme digne d'assister au conseil du Très-Haut, il lui

Acquérez-les donc.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Jésuite colombaiteur, on n'a jamais rien dit de cela; on a dit tout le contraire; que « Dieu gouverne l'univer», son ous-vrage, par seo lois éternelles. » Pourquoi a-ab l'impudence d'accuser de nier une cause première cœux qui ne parfent que d'une cause première? lu devisa savoir que cette arme rouillée, dont tes parells se sont tant de fois servis, est aujourd'hui auss abborrée qu'intoile.

c Jésuite calomulateur, comment es lu assez abandonné pour dire de toi-même que la morale est peu de chose, ou pour imputer lâchement ce crime à ton adversaire qui ne préche que la morale?

d Et qui valaient un jésuite.

On voit par les lettres suivantes quelle est l'ignorance de ce jésuite Needham, qui oublie que la lune s'arrêta sur Alalon.

conviendra très fort de prendre d'avance quelques lecons d'astronomie... . C'est comme si l'on disait qu'il ne valait pas la peine d'avoir une législation en France, pour que deux cents maltôtiers s'enrichissent aux dépens du peuple... b. Les papes valent bien les Tibère et les Néron... c. « Répondez, dit Salomon, à un insensé selon sa » folic ... d. » Nos philosophes sont venus malheureusement plus de cent ans trop tard, ou pour réprimer la puissance exorbitante des papes, ou pour déclamer avec avantage contre l'intolérance des ecclésiastiques... °.

Les insensés reviennent sans cesse à la quadrature du cercle... f. Si les soi-disants philosophes avaient tant fait par leurs objections que d'écraser parfaitement la religion, et de la réduire dans l'esprit de tout homme sensé à l'état de la fable de Mahomet... g. Au lieu donc de nous persécuter avec leurs doutes minutieux, et des'accrocher aux mots et aux syllabes, en épluchant la Bible, ils nous mépriseraient trop pour se donner tant de peine ... b. La religion se soutient toujours malgré la tempête. « Merses profundo, pulchrior eve-» nit. Per damna, per cædes, ab ipso ducit opes » animumque ferro... i » Celui qui répond (au proposant) par ce court imprimé est qualifié par ses recherches, pour s'inscrire en faux contre la

Apprends-la done, maître Needham, et sache que, pour que le soleil et la lune s'arrêtent dans leur cours, il est nécessaire qu'ils ne répondent plus aux mêmes étoiles; un écolier de Jeux jours te l'apprendrait.

Quelle pitié de comparer des lois éternelles, émanées de la Divinité, aux règlements établis par les hommes ! ( Voyez la septième lettre ci-après.)

c Je le crois bien. d Crois-mol, mon panyre Needham, pour raisonner extraagamment, tu n'as pas besoin de te gêner; abandonne-tol à ton bean naturel.

Non, Needham, on ne viendra jamais ni trop tôt ni Irop lard pour réprimer des usurpations qui durent encore, et pour déplorer des désastres dont la mémoire ne périra jamais. Il faut que tous les siècles se lèvent eu jugement contre les siècles affreux qui ont vu les massacres des Albigeois, ceux de Mérindol. ceux de la Saint-Barthélemi, ceux d'Irlande et des Cévennes; parce que, tant qu'il y aura des théologicus dans le monde, ces temps horribles peuvent renaltre, parce que l'inquisition subsiste, parce que les convulsionnaires ont troublé depuis peu la France, parce que les billets de confession ont produit sous nos yeux un parricide. Apprends que les sages doivent en tout temps réprimer tes parells.

f Pauvre Needham, on ne répond plus aujourd hai à ceux qui trouvent la quadrature du cercle, non plus qu'à ceux qui changent de la farine en anguilles.

g Que veut dire ce barbouilleur? traite-t-il de fable l'histoire de Mahomet? prétend-il que le Koran soit un recueil d'historiettes? Le Koran est, à la vérité, un amas de sentences morales, de préceptes, d'exhortations, de prières, de traits de l'ancien Testament, rapportés selon la tradition arabe. Le tout est composé sans ordre, sans liaison; il y règne beaucoup de fanatisme ; il est plein d'erreurs physiques : mais ce n'est

point ce que nous appelons une fable .

b Non, jésuite Needham, je ne me facheral pas contre un bonze du Japon qui ne me persécutera pas. Je me fâcheral contre un bonze d'Europe qui voudra me susciter des persécutions, et je mépriseral un jésuile d'Irlande-

l Courage, Needham! prouve la religion par Horace.

nos pauvres croyants), qu'ils ignoraient tous que Jonas n'allait pas alors par mer à Ninive, mais qu'au contraire il s'était embarqué exprès dans un port de mer pour s'enfuir, et s'éloigner de plus en plus de cette ville méditerranée... b. Et quoique nous semblions toucher de près à ce temps malheureux... c. Dieu vous préserve, mes chers lecteurs, vous et votre postérité, de la bête féroce du Gévaudan...d. Les incrédules sont nommés communément esprits forts... . Ces messieurs prennent tout pour argent comptant, et espèce d'incrédule, qui fait le peuple dans cette secte', ne mérite pas le pompeux titre d'esprit fort; car il n'en coûte rien pour rejeter une fable manifeste, telle que le Koran de Mahomet; et on ne peut pas s'arroger le caractère de hardi et de courageux en ce genre, sans risquer son âme. Or, pour tout conclure en peu de mots (et c'est précisément là où j'ai voulu venir par une espèce de méthode socratique), une fable très compliquée, qui est le produit d'un temps immense, qui dépend par une liaison nécessaire dans ses principes d'une suite de six mille ans, et de plus de deux cents générations; qui a été la fable universellement reçue de tant de différentes nationss, de tant de climats, de tant de siècles, de tant de génies différents, de la première classe en tout genre, et de tant de tempéraments; une fable enfin qui est soutenue par tant de preuves qui, nous venant de tous côtés, aboutissent sans se croiser au même point, par tant de marques de vérité, dont la lumière augmente à raison de la réflexion multipliée, assez fortes pour enchaîner \* Tu es plaisamment qualifié.

prétendue invincibilité de ses objections...\*. Je ne

puis pardonner à sa simplicité ni à celle de cette

assemblée (où l'esprit, dont il nous donne un échan-

tillon si beau, voltigeait librement aux dépens de

b Le propre des gens qui ont tort est de ne pas entendre rail-

c Ainsi donc le jésuite Needham croit que le monde va finir 1 il est fini en effet pour les jésuites.

d Tu n'es pas au fait, mon ami; notre professeur Clap avait prèché sur la bète du Gévaudan, et c'est de quoi M. le proposant l'avait remercié dans sa seconde lettre. Tu prends toujours martre pour renard.

\* Et des esprits falbles, et des esprits faux, et des esprits lourds, qu'en dirons-nous?

f Oh! que non, mon ami; nous n'avons jamais cru à tes expériences.

g Tu ne sais ce que tu dis . mon ami ; je crois aux miracles de Jésus-Christ plus que toi ; et si tu es un théologien irlandais , je suis un théologien suisse. Tn soutiens une bonne cause que personne ne te dispute, mais par de bien mauvaises raisons. Comment ne vois-tu pas qu'on en pourrait dire autant du ma-hométisme? il remonte à six mille ans comme le judaisme; il est embrassé par des nations qui différent de mœurs et de génie, par des Africains, des Persans, des Indiens, des Tartares, des Syriens, des Thraces, des Grecs. Il s'appule sur des prophéties, et il y a pent-être en Turquie des Needham.

le déiste savant dans un doute éternel, est une fable unique, une fable d'une espèce qu'on ne concoit pas, qui n'a jamais existé ailleurs depuis la création du monde, et qui n'existera jamais dans toute la suite des siècles, quandle monde durerait éternellement.

#### AVERTISSEMENT.

Le sieur Needham n'ayant pas osé se nommer en répondant aux trois premières lettres de M. le proposant Théro, celui-ci croyant bonnement que cette réponse ( dont on vient de voir l'extrait accompagné de quelques notes ajontées postérieurement) était d'un docteur ou professeur en théologie, adressa au prétendu professeur la lettre misuale.

#### ------

# QUATRIÈME LETTRE.

DU PROPOSANT A M. LE PROFESSEUR EN THÉOLOGIE.

Remerciement à sea extrêmes hontés.

Que je vous suis obligé, monsieur, d'avoir daigeme fournir quelques uncs de vos armes pour combattre la nombreuse armée des incrédules l c'est Achille qui prête son armure à Patrocle; mais ou m'a dit que Patrocle ayant été vaincu, je devais craindre de l'être aussi.

J'ai malheureusement répété votre leçon devant un jeune écolier de physique et d'astronomie; je lui ai fait valoir d'abord la bonté, l'étoquence, la politesse, le savoir-vivre que vous avez employé pour m'instruire; je lui ai exposé votre démonstration de la manière dont le soleil et la lune s'arrêtèrent en plein midi pour donner le temps à Josué de massacrer ces Amorrhéens écrasés par une pluie de pierres. Voici ce que je lui ai dit: M. le professeur prétend qu'il suffit, pour cette opération naturelle, que la terre se soit arrêtée huit à neuf heures dans sa rotation sur son axe, et que c'est la tout le mystère.

L'écolier, monsieur, qui n'a pas encore acquis toute votre politesse, en a cu cependant assez pour me dire qu'il n'était pas possible qu'un homme tel que vous côt dit une telle bêtise, et que vous possédez trop bien votre L'eriture sainte et l'astronomie, pour parler avec cette excessive ignorance. Les sacrés cahiers affirment positivement que le solcil s'arrêta sur Gabaon, et la lune sur Aialon à l'heure de midi. Or, la lune ne pouvait suspendre son cours, qui s'achève en un mois autour de la terre, saus que la terre sussendit sa autour de la terre, saus que la terre suspendit sa

course annuelle, car le soleil est mis pour la terre dans les sacrés cahiers, et l'auteur inspiré ne savait pas que c'est la terre qui tourne.

Or, si la terre et la lune se sont arrêtées, celle-ci dans sa période d'un mois sur Alalon, celle-là dans sa période d'un an vis-à-vis Gabaon, il est absolument nécessaire que les points correspondants de toutes les planètes aient changé pendant tout ce temps-là. Mais, comme au bout de buit à neuf heures ils se retrouvèrent les mêmes, il fallait que toutes les planètes eussent suspendu leur course; cela est démontré en rieque v

Mais c'est un grand gain pour M. le professeur; car le miracle est bien plus beau qu'il ne croyait, et il y a quatre miracles au lieu d'un. Non seulement la terre et la lune s'arrêtèrent dans leur période menstruelle et annuelle, mais aussi dans leur rotation journalière; ce qui fait deux miracles : et non seulement elles perdirent pendant huit ou neuf heures leur double mouvement, mais toutes les planètes perdirent le leur, troisième miracle; et le mouvement de projectile et de gravitation fut suspendu dans toute la nature, quatrième mirates per la contrait de la mature, quatrième mi-

Je lui parlai ensuite, monsieur, de la comète que vous supposez avoir conduit les trois mages à Bethléem. Il me dit qu'il vous dénoucerait au consistoire, pour avoir appelé comète ce que les sacrés eahiers appellent étoile, et qu'il n'est pas loyal de faisifier ainsi l'Écriture sainte.

Je lui appris votre belle explication du miracle des cinq mille pains et des trois mille poissons qui nourrirent cinq Juifs. Pardon, je voulais dire des cinq pains et des trois poissons qui nourrirent cinq mille Juifs. Vous dites que Dieu chongea les pierres du voisinage en pains et en poissons. Mais, y pensez-vous? oubliez-vous que c'est là précisément ce que proposait le diable, quand il dit à Jésus : Dites que ces pierres deviennent pains.

Il me demanda ensuite si vous ne parliez pas du graud miracle, par lequel le vieil Hérode, qui était malade de la maladie dont il mourut, flt égorger tous les petits enfants du pays; car sans doute c'était une chose très miraculeuse qu'un vieillard moribond, créé roi par les Romains, s'imaginât qu'il était né un autre roi des Juifs, et fit massacrer tous les petits garçons pour envelopper le roi nouveau-né dans cette boucherie. Il me demanda comment vous expliquiez le silence de Flavius Josèphe sur cette Saint-Barthélemi.

Je lui dis que vous ne vous mélicz pas de ces bagatelles, mais que vous m'avicz dit des choses merveilleuses sur Jonas.

Quoi donc! dit-il, prétend-il que ce fut Jonas

a La plupart des commentateurs prétendent que le soleil et la lune s'arrétèrent un jour entier.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Nous avons transcrit ce long passage pour donner au lecteur une idée de l'éloquence du jésuite. Nous n'avons conservé du reste que ce qui est nécessaire pour entendre les notes. K.

qui avala la baleine? Non, répondis-je; il s'est contenté de confondre sérieusement une mauvaise plaisanterie, en avouant pourtant que le bonhomme Jonas avait pris son plus long pour aller à Ninive.

Il est lui-même fort plaisant, répliqua l'écolier; il devait examiner, avec les plus judicieux commentateurs, si Jonas fut avalé par une baleine, ou par un chien marin; pour mol, je suis pour le chien marin: et je pense de plus, avec le grand saint Hilaire, que Jonas fut mangé jusqu'aux os, et qu'il ressuscita au bout de trois jours, comme de raison. Les miracles sont toujours plus grands que ne le croit M. le professeur; mais je vous prie de le consulter sur une autre petite difficulté.

Jonas prophétisa du temps du roitelet juif Joas, vers l'an 830, avant notre ère vulgaire. Phul, selon Diodore de Sicile, fonda Ninive en ce temps-là. Le divin historien qui a écrit l'histoire véridique de Jonas assure qu'il y avait dans cette ville sixvingt mille enfants qui ne savaient pas distinguer leur main droite de leur main gauche 4. Cela fait, suivant les calculs de Breslau, d'Amsterdam, de Londres, et de Paris, quatre millions quatre-vingt mille âmes, sans compter les eunuques: voilà une ville nouvelle honnétement peuplée.

Demandez aussi à M. le professeur si c'était une citrouille ou un lierre dans lequel Dieu envoya un ver pour le faire sécher, afin d'ôter l'ombrage à Jonas qui dormait. En effet, rien ne ressemble plus à un lierre qu'une citrouille, et l'un et l'autre donnent l'ombrage le plus épais.

Ne trouve-t-il pas bien plaisant que Dieu envoie un ver pour empécher un pauvre diable de prophète de dormir à l'ombre l On m'assure que ce théologien a dit qu'il faut mettre ce ver avec la baleine: cet homme est goguenard.

C'était au Molard que se passait ce petit entretien : on s'attroupa, la conversation s'anima au point qu'on se mit à rire d'un bout de la ville à l'autre, et il n'y eut que M. le professenr qui ne rit point.

Quand on eut bien ri, le vieux capitaine Durôst, que vous connaissez, fendit la presse: vous savez qui il n'a jamais connu de prêtres que l'aumônier de son régiment. Il me dit: Mordieu! M. le proposaut, allez dire à M. le professeur... (dispensezmoi de répêter les termes indécents dont il se servit). Ces bonnes gens voulurent, il y a quelque temps, faire mettre mon ami Covelle à genoux: s'ils avaient osé faire cet outrage à notre liberté et à nos lois... je... dites-leur, s'il vous plait, que

nous ne sommes plus au lemps de Jean Chauvin, Picard, qui avait l'impertinence de précéder dans les cérémonies le magainque conseil... Les temps sont un peu changés; vous savez qu'un prédicant de village, qui a voulu excommunier M. Rousseau, a été réprimandé par un roi héros et philosophe. Sachez que tous les esprits font à présent l'exercice à la prussienne, et qu'il ne reste aux théologiens d'autre ressou, et qu'il ne reste aux théologiens d'autre ressource que d'être civils et modestes.

Je m'acquitte, monsieur, auprès de vous de la commission de M. le capitaine.

J'ai l'honneur d'être médiocrement, monsieur, Votre affectionné.

# AVERTISSEMENT

On apprit bientôt que le sieur Needham était l'auteur de la prétendue réponse d'un théologien : on sut qu'il n'était pas même théologien, et qu'il n'était que jésnite ; que c'était un de ces prêtres irlandais déguisés, qui courent le monde, et qui vont secrètement prêcher le papisme en Angieterre; mais ce qui étonna davantage, c'est que ce prêtre déguisé était celui-là même qui, plusieurs années auparavant, se mela de faire des expériences sur les insectes, et qui crut avoir découvert, avec son microscope, que de la farine de blé ergoté, délayée dans de l'eau, se changeait incontinent en de petits animaux ressemblants à des anguilles. Le fait était fanx , comme un savant italien l'a démontré , et il étalt fanz par une autre raison bieu supérieure, c'est que le fait est impossible. Si des animaux naissalent sans germe, il n'y aurait plus de cause de la génération ; un homme pourrait naître d'une motte de terre tout aussi bien qu'une anguille d'un morceau de pâte. Ce système ridicule menerait d'ailleurs visiblement à l'athéisme. Il arriva en effet que quelques philosophes, croyant à l'expérience de Needham, sans l'avoir vue, prétendirent que la matière pouvait s'organiser d'eile-même, et le microscope de Needham passa pour être le laboratoire des athées.

C'est à cette transformation de farine en anguilles qu'on fait allusion dans la plupart des lettres suivantes.

# CINQUIÈME LETTRE.

DU PROPOSANT A M. REEDHAM, JÉSUITE.

# MONSIEUR,

Vraiment vous avez eu grand tort de vous déguiser sous le nom d'un théologien, et vous n'avez pas eu raison de faire l'astronome. On voit bien que vous vous servez du quart de cerele comme du microscope. Vous vous étiez fait une petite réputation parmi les athées pour avoir fait des anguilles avec de la farine, et de la vous avez conclu que si de la farine produit des anguilles, tous les animaux, à commencer par l'homme, avaient pu naître à peu près de la même façon. La seule difficulté qui restait, était de savoir comment il y

On multiplie par trente-quatre les énfants nés dans l'année, ear it n'y a qu'eux qui ne savent pas distinguer la main droite de la gauche. Ajoutez que le tiers de ces enfants meurt avant la fin de l'année, ce qui donne un tiers en sus d'habitants.

avait eu de la farine avant qu'il y cût des hom-

Vous avez cru que vos anguilles ressemblaient aux rats d'Égypte, qui étaient d'abord moitié rats et moitié fange, ainsi que quelques hommes qui se mèlent d'écrire et d'injurier leur prochain.

D'athée que vous éticz, vous êtes devenu témoin de miracles. Apparemment que vous avez voulu faire pénitence; mais on voit, monsieur, que vous n'êtes pas trop bon chrétien, et que vous n'avez pas plus appris la religion que la politesse.

Un pauvre proposant fait humblement des questions à un grave professeur, et vous vous jetez à la traverse comme l'avocat Breniquet, qui répondait toujours à ce qu'on ne lui demandait pas. De quoi vous mèlex-vous? Je demandais de nouvelles instructions à mon maltre pour affermir les fidèles dans la croyance des miracles, et vous venez chranler leur foi par les plus grandes absurdités qu'on ait lamais dites.

On prétend pourtant que vous êtes Anglais : ah! monsieur, vous êtes Anglais comme Arlequin est Italien; il n'en est pas moins balourd. Souvenezvous de ce Grec qui voyageait en Scythie, et dont tout le monde se moquait : Messieurs les Scythes, dit-il, vous devez me respecter; je suis du pays de Platon. Un Scythe lui répondit : Parle comme Platon, si tu veux qu'on t'écoute. Je vous pardonne d'être un ignorant, mais je ne vous pardonne pas d'être un homme très grossier, qui a l'insolence de mêler dans cette querelle, et de nommer des gens qui ne devaient pas s'y attendre; yous avez cru peut-être que votre obscurité vous mettrait à l'abri; mais, croyez-moi, que le mépris auquel vous vous êtes attendu ne vous donne pas trop de sécurité.

# SIXIEME LETTRE.

LAGUELLE N'EST PAS D'UN PROPOSANT 1.

Notre ancien concitoyen <sup>2</sup> ayant écrit sur les miracles, un jeune proposant a demandé des instructions à un professeur qui a le mot pour rire <sup>2</sup>. M. Needham, qui n'est pas si plaisant, s'est cru sérieusement intéressé dans cette affaire. Il s'est imaginé qu'on parlait de lui sous le nom de Jésus-Christ. Ce M. Needham ne manque pas d'amour-propre, comme vous voyez; il est comme cet histrion, qui, jouant devant Auguste, prenait pour lui les applaudissements qu'on prodiguait à l'empereur.

Si on dit que Jésus-Christ a changé l'eau en vin, aussitôt M. Needham pense à sa farine qu'il a changée en anguilles, et il croit qu'il les faut faire cuire avec le vin des noces de Cana. Istius farinæ homines sunt admodûm gloriosi, comme dit saint Jérôme.

M. Needham crie, comme une anguille qu'on écorche, contre un pauvre proposant de notre ville, qui ne savait pas que ce M. Needham fût au monde. Il est peut-être désagréable pour un homme comme lui, qui a lait des miracles, de voir qu'on écrit sur cette matière sans le citer.

C'est, selon lui, comme si, en parlant des grands capitaines, on oublait le roi de Prusse. Je conseille donc à M. le professeur et à M. le proposant, de rendre plus de justice à M. Needham, et de parler toujours de ses anguilles quand ils citeront les miracles de l'ancien et du nouveau Testament, et ceux de Grégoire Thaumaturge.

M. Needham est certainement un homme prodigieux; il est plus propre que personne à faire des miracles; car il ressemble aux apôtres avant qu'ils eussent reçu le Saint-Esprit. Dieu opère toujours les grandes choses par les mains des petits, et surtout des ignorants, pour mieux faire éclater sa sagesse.

Si M. Needham n'a pas su qu'on avait vu la lune s'arrêter sur Afalon en plein midi, quand le soleil s'arrête sur Gabaon, et s'il a dit des sottiese, il n'en est que plus admirable. On voit qu'il raisonne précisément comme un homme inspiré. Dieu s'est toujours proportionné au génie de ceux qu'il fait parler. Amos, qui était un bouvier, s'explique en bouvier; Matthieu, qui avait été commis de la douane, compare souvent le royaume des cieux à une bonne somme d'argent mise à usure; et quand M. Needham, pauvre d'esprit, s'abandonne aux impulsions de son génie, il dit des pauvretés. Tout est dans l'ordre.

J'ai peur que M. Needham n'outrage le Saint-Esprit, et ne trahisse sa vocation, quand il consulte nos maîtres en Israël, sur ce qu'il doit dire au proposant : c'est se défier de son inspiration divine, que demander conseil à des hommes; il peut me répondre que c'est par humilité, et que Moise demandait le chemin aux fils de Jéthro, quoiqu'il fût conduit par un nuage et par la colonne de feu. M. Needham n'a pas, à la vérité, la colonne de feu, mais il a certainement le nuage : d'ailleurs, à qui demander le chemin quand on voyage dans les espaces imaginaires?

Qu'il s'en tienne à ses anguilles, puisqu'il est leur camarade en tant qu'elles rampent, s'il ne l'est pas en tant qu'elles frétillent. Que surtout l'envie de se transfigurer en serpent ne lui prenne plus; qu'il ne pense pas qu'il soit en droit de siller

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Il faut savoir que le jésuite Needham a cru fermement qu'il avait fait des anguilles avec de la colle de farine de blé, 'On la croit de M. le capitaine Durôst. — <sup>2</sup> Jean-Jacques Rouseau. — <sup>1</sup> L'auleur de ces Lettres,

parce qu'on le siffle, et de mordre au talon ceux qui peuvent lui écraser la tête. Qu'enfin il laisse la lune s'arrêter sur Aïalon, et qu'il ne se mêle plus d'aboyer à la lune.

#### SEPTIÈME LETTRE.

#### DE M. COVELLE.

Quand j'ai vu la guerre déclarée au sujet des miracles, j'ai voulu m'en mêler, et j'en ai plus de droit que personne, car j'ai fait moi-même un très grand miracle; c'en est un assurément que d'échapper à la main de certaines gens, et d'abolir un usage impertinent établi depuis deux siècles '.

J'ai toujours pensé que les abus, quels qu'ils soient, ne doivent jamais jouir du droit de prescription. Une tyrannie d'un jour, et une tyrannie de deux mille ans, doivent également être détruites chez un peuple libre.

Rempli de ces idées patriotiques, j'ai donc voulu savoir de quoi on disputait dans ma ville; j'ai appris qu'un Irlandais papiste et prêtre s'avisait de vouler faire parler de lui:

# «Gens ratione furens et mentem pasta chimæris. »

Je n'y ai pas fait d'abord beaucoup d'attention; mais quand j'ai su que ce papiste prenait le parti des noces de Cana, j'ai été entièrcment de son avis; ce miracle me plaît fort; nous voudrions, l'Irlandais et moi, qu'il arrivât tous les jours.

A l'égard du diable qui entra dans le corps de deux mille cochons, ct qui les noya dans un lac, cela passe la raillerie, surtout s'ils faient engraissés. Un bon cochon gras vaut environ dix écus patagons; cela fesait vingt mille écus de perte pour le marchand.

Pour peu qu'on fit aujourd'hui une centaine de miracles dans ce goût-là, nos rues basses n'auraient qu'à fermer leurs boutiques. Ce maudit papiste irlandais est tout propre à nous ruiner. Les miracles ne coûtent rien à qui n'a rien à perdre. Il serait homme à nous faire avaler par les truites du lac Léman comme Jonas, s'il était aussi puissant en œuvres qu'il semble peu l'être en paroles.

Défions-nous, mes chers concitoyens, d'un papiste irlandais; je sais qu'il fait déjà des miracles très dangereux. Il a imité celui de la transfiguration, car étant frandais il s'est déguisé en génevois; étant prêtre, il s'est déguisé en homme; étant absurde, il a voulu qu'on le prit pour un raisonneur: j'ai eu la curiosité de le voir, ct j'avoue que quand je lui ai parlé, j'ai cru à la conversation Après tout, si mon cousin le proposant est refusé par la vénérable compagnie, ce grand seigneur allemand qu'il a voulu convertir lui offre une place de déiste dans sa maison, avec trois cents écus de gages. Notre Irlandais, avec ses anguilles et ses brochures, n'en gagne pas peut-être davantage. Qu'il soit prêtre, ou athée, ou déiste, ou papiste, qu'il transfigure ou non de la farine en anguilles, ou des anguilles en farine, peu m'importe : mais parbleuje lui apprendrai à être poli.

# HUITIÈME LETTRE.

## ÉCRITE PAR LE PROPOSANT.

Nous soupâmes hier ensemble, M. le capitaine Durôst, M. Covelle, M. le pasteur Perdrau, et moi; la conversation roula toujours sur les miracles entre ces savants hommes. Ventre-Servet! dit le capitaine un peu échaulfé, il n'y a qu'un sot qui puisse croire certains miracles, et qu'un fripon qui veuille les faire croire. M. Covelle prit ce discours pour une démonstration, et M. le pasteur Perdrau, qui est fort doux, insinua modestement au capitaine qu'il croyait aux miracles: aussi, monsicur, lui répondit le capitaine, je vous tiens pour un fort honnéte homme; mais dites-moi, je vous en prie, ce que vous entendez par miracle.

Cela est tout simple, dit le pasieur; c'est un dérangement des lois de la nature entière en faveur de quelques personnes de mérile, que Dieu a voulu distingucr. Par exemple, Josuah, homme juste et très clément, cnteud dire qu'il y a une petite ville nommée Jéricho, et aussitôt il forme le projet louable de la détruire de fond en comble, et de tuer tout, jusqu'aux enfants à la mamelle, pour l'édification du prochain. Il y avait une petite ri-

que Balaam eut jadis avec sa monture. Mon avis est qu'on le renvoie au trou de saint Patrice\*, dont il n'aurait jamais dù sortir. Il vient ici dire des injures à un proposant de mes parents. Je ne souffrirai pas cette insolence; il aura affaire à M. le capitaine et à moi. Ce méchant homme a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher mon cousin le proposant d'être reçu dans la vénérable compagnie; et il a été cause, par sa transfiguration, que je me suis mis en colère contre un professeur orthodoxe qui aime la consubstantialité presque autant que moi. Il ne faut quelquefois qu'un brouillon absurde pour mettre mal ensemble deux hommes de mérite, et deux braves chrétiens tels que M. le professeur et moi avons l'honneur de l'être.

<sup>4</sup> Voyez les lettres sulvantes.

<sup>\*</sup> Le trou Saint-Patrice est très fameux en Irlande; c'est par là que ces messieurs disent qu'on descend en enfer.

vière à passer pour arriver devant cette superbe bourgade; la rivière n'a que quarante pieds de large, elle est guéable en cent endroits; rien n'eût été si facile et si ordinaire que de la traverser : on aurait eu de l'eau à peine jusqu'à la ceinture; ou si on n'eût pas voulu so mouiller, il suffisait de quelques vlanches de sapin.

Mais pour gratifier Josuah, pour empêcher qu'il ne se mouille, et pour encourager son peuple chéri qui sera bientôt esclave, le Scignour change les lois mathématiques du mouvement, et la nature des fluides; l'eau du Jourdain remonte vers sa source, et la sainte horde judalque a le plaisir de passer le ruisseau à pied sec.

Il en est de même quand le Seigneur veut faire sentir sa puissance aux Philistins ou Phéniciens; c'était une chose trop ordinaire que de leur donner une mauvaise récolte; il est bien plus beau d'envoyer trois cents renards au paillard Samson, qui les attache par la queue, et qui leur met le feu au derrière, moyennant quoi les moissons phéniciennes sont brûlées. Le Seigneur change aujourd'hui de la farine en anguilles eutre les mains du prêtre papiste Needham.

Ainsi vous voyez que dans tous les temps le Seigneur opère des choses extraordinaires en faveur de ses serviteurs; et c'est ce qui fait que votre fille est muette.

M. Covelle prit alors la parole, et dit: Vous avez expliqué merveilleusement des choses merveilleuses, et je ne les entends pas plus que vous. Mais le grand point est que personne ne touche à nos prérogatives. Faites tant de miracles qu'il vous plaira, pourvu que je vive libre et heureux. Je crains toujours ce prêtre papiste qui est ici; il cahale sûrement contre notre liberté, et il y a là anguille sous roche.

Le capitaine prit feu à ce discours, et jura que si les choses étaient ainsi, ce papiste n'en scrait pas quitte pour ses deux oreilles, quelque longues qu'elles fussent. Pour moi, je gardais le silence, comme il convient à un proposant devant un pateur en pied. Ce digne ministre, qui sait un peu de mathématiques, reprit la parole, et s'exprima en ces ternes:

Ne craignez rien de M. Needham, il est trop mal informé des affaires du monde; vous savez qu'il ignore l'aventure de la lune et d'Alalon. Alors il tira son étui de sa poche, et nous fit sur le papier une très belle figure; il traça une tangente sur l'orbite de la lune, et tira des rayons visuels de la terre aux autres planètes. M. Covelle ouvrait de grands yeux: il demanda cette figure pour la montrer aux savants de son cercle.

Vous voyez bien, disait le ministre, que si la lune perd son mouvement de gravitation, elle doit

suivre cette tangenté, et que si elle perd son mouvement de projectile, elle doit tomber suivant cette autre ligne. Oui, dit M. Covelle. Le capitaine s'attacha aux rayons visuels, et nous conçâmes le miracle dans toute sa beauté. Nous fâmes tous d'accord, il ne fut plus question de miracles, et notre souper fut le plus gai du monde.

Nous allions nous séparer, lorsqu'un ancien auditeur de nos amis entra tout effaré, et nous apprit que le prêtre aux anguilles est un jésuite. C'est une chose avérée, dit-il, et on en a les preuves. Quoi I m'écriai-je, un jésuite trausfiguré parmi nous, et précepteur d'un jeune hommel cela est dangereux de bien des façons: il faut en avertir dès demain M. le premier syndic.

Lui jésuite I dit le capitaine, cela ne se peut pas, il est trop absurde<sup>3</sup>. Yous vous trompez, répliqua l'auditeur; sachez que les armées de moines sont comme celle où vous avez servi; elles sont composées de principaux officiers qui sont dans le secret de la compaguie, et de soldats imbéciles qui marchent sans savoir où, et qui se battent sans savoir pourquoi. Le grand nombre en tout genre est celui des ignorants, conduits par quelques gens habiles; et tous les moines ressemblent aux sujets du Vieux de la montagne; mais vous savez, Dieu merci, que les fésuites ne sont plus à craindre.

N'importe, dit le capitaine, il faut chasser celuici, ne fût-ce que pour le scandale qu'il donne, et pour l'ennui qu'il cause.

Pour moi, je demandai sa grâce, attendu qu'il m'avait dit de grosses injures, sans que j'eusse l'honneur de le connaître.

M. le ministre Perdrau fut de mon avis, aussi bien que M. Covelle; je partis le lendemain pour aller auprès de ce bou seigneur allemand dont je suis l'aumônier, et chez qui je n'entendrai plus parler de ces billevesées.

- « Ceux qui n'ont pas vu l'original sur lequel cette parodic est » formée , comprendront facilement que je n'ai touché en rien » à la forme , aux idées , pas même aux mots , etc. »
- Comprenez-vous, mes chers concitoyens, qu'on puisse jugesi l'auteur boulfon d'une parodie a copié l'original exactement sans qu'on all vu cet original? N'est-ce pas là un nouveau miracle que ce jésuite suppose dans ses l'ecteurs? Yous voyez qu'il y a des jésuites sails.
- N. B. Saint Patrick est le patron du jésuite Needham. Le premier miracle que fit saint Patrick fut d'échauffer un four avec de la neige. Needban raisonne aussi conséquemment que le bon-homme saint Patrick.

## PARODIE

DE LA TROISIÈME LETTRE DU PROPOSANT.

## PAR LE SIEUR NEEDHAM.

IBLANDAIS, PRÉTRE, JÉSUITE, TRANSPORMATEUR DE FARINE EN ANGUILLES.

Il fait parler un Patagon dans cette parodie ; et le Patagon raisonne comme Needham.

## POST-SCRIPTUM.

Cette parodie ne fut imprimée qu'après le débit de la huitième lettre. Nous avons fidèlement suivi l'ordre des temps dans la nouvelle édition de ces choses merveilleuses.

#### ÉPIGBAPHE .

Expedit vobis neminem videri bonum ; quast aliena virtus exprobratio delictorum vestrorum sit , etc. (Tagire).

N. B. Applique-toi ces paroles, mon cher Needham.

\* C'est par plaisanterie que Tacite est cité ici , car ce passage n'est point dans ses ouvrages. R.

# AVIS PRÉLIMINAIRE DU JÉSUITE.

Ceux qui n'ont pas vu l'original sur lequel cette parodie est lormée, comprendront facilement qu'on ... 'a touché en rien à la forme, ni aux idées, etc .... Bientôt le monde, dénué en grande partie de ces sublimes vérités, verra clairement à qui appartient la veste ensanglantée , et la nature corrompue, se trouvant libre de tout frein, etc...

r Comme cette parodie est excessivement ennuyeuse, nous n'en rapportons que des extraits, afin que le lecteur ne soit pas privé des notes de M. le proposant.

## Notes de M. le proposant.

 Et comment veux-tu que ceux qui n'ont pas vu l'original jugent si ta copie est ressemblante?
 A quoi vient ta veste? où as-tu vu que le proposant ait

proposé de délivrer les hommes de tout frein? c Ce n'est pas la peine de faire beaucoup de remarques sur

cette parodie, qui n'est qu'un travestissement insípide.

d'Oui, mais ce pauvre Needham, dans sa maiheureuse pa-

# NEUVIÈME LETTRE.

ÉCRITE PAR LE JÉSUITE DES ANGUILLES.

Tous les petits garçons de la ville frétillent autour de moi, et me demandent des miracles; je leur dis : « Race d'anguilles, vous n'en aurez point » d'autres que ceux de mon père saint Ignace, » et de mon patron, saint Patrice. » J'apprends que les impies se moquent de mon patron et de moi, dans la vénérable compagnie, au consistoire, et ce les repasseuses; cela ne m'ébranle point , et contra sic argumentor.

M. le proposant croît tourner mon saint Patrice en ridicule, parce qu'il chaussit un sour avec de la neige; il n'y a certainement qu'un damné d'hérétique comme lui qui puisse insulter ainsi aux prodiges que le Seigneur a toujours opérés par ses élus; qu'il lise ma dissertation sur ce miracle, imprimée dans le Journal chrétien, il verra qu'il est très possible que de la neige chausse un sour quoique la chose soit miraculeuse.

Saint Patrice, par exemple, ne pouvait-il pas faire bouillir la neige avant de l'employer? On me répondra qu'alors il n'y a plus de neige, que c'est seulement de l'eau chaude, et que si on attendait pour avoir du pain, que le four chauffat de cette façon, on courrait risque de mourir de cette façon, on courrait risque de mourir de

rodie, ne voit pas qu'il détruit la morale que Dieu a gravée dans le cœur des hommes. Il fait parier son sot Patson contre la société, la loi naturelle et la vertu, a lieu que M. le comba avait pris le parti de la vertu, de la loi naturelle; de la société, et et par conséquent de Dieu même, et m'avait parié que contre des impertinences seolastiques, qui sont l'objet du mépris de tous les homeles cons.

tons les honnétes gras.

Il est plaisant de faire cliter l'Histoire romenine à un Palagon.

Il est plaisant de faire cliter l'Histoire romenine à un Palagon.

Il est plaisant de faire cliter d'être réfuté, on dirait que
Neclaisan le Palagon a grand tord disputer la la morale tous les
crimes faits cantre la morale; mais que M. le comite a cu treis
grande raison d'imputer aux dograse et au détestable capit théologique, toutes les horrours que les dogues et les querelles socialiques cut fait commettre.

On ferait voir combien il est ridicule de comparer la raison universelle, qui inspire toutes les vertus, à des dogmes particuliers dont il n'a jamais résulté que du mal.

On pourrait dire encore qu'une parodie est un écho qui ne peut parier de lui-même, qui ne fait que répêter, et qui répête mai.

c il est comique que ce Patagon connaisse les fermiers-généraux de France. Il n'est pas moins comique qu'il en parie à un irlandais, comme s'il y en avait en Irlande.

d Je te dirai donc poliment que celui qui écrit que les animaux viennent sans germe écrit contre Dieu.

\* Sed risu conveniente nihil dulcius.

faim. D'accord ; mais c'est en cela précisément que le miracle consiste.

On prétend que je me suis transfiguré en laïque et en Génevois, et que, par cette métamorphose, j'ai prétendu avilir le miracle de la transfiguration, sur le Thabor. A Dieu ne plaise; j'ai une trop haute opinion de ce miracle et de moi-même, et je veux enseigner à M. le proposant ce que c'est que ce miracle dont il parle avec une légèreté qu'on ne me reprochera jamais.

La transfiguration est sans doute ce que nous avons de plus respectable après la transsubstantiation. J'ose même dire que c'est de la transfiguration que dépend notre salut : car si un pécheur, un feseur de parodies, ne se transfigure pas en homme de bien, il est perdu; et voici comme je le prouve :

Jésus se transfigura sur une haute montagae; les uns disent que c'est sur le mont Hermon, les autres sur le Thabor. Ses habits parurent tout blancs, et son visage très resplendissant; donc il faut qu'un homme qui fait des prodiges ait un large visage, hauten couleur, et un bel habit tout blauc; eq qu'il fallait démontrer.

Le proposant ne convient pas de cette vérité, et il dit qu'on peut être honnête homme avec un habit brun un peu sale. Il a ses raisons pour penser ainsi; mais quand il s'agit du salut, il faut y regarder de près.

Je poursuis donc, et je dis qu'il est vrai que l'habit ne fait pas le moine; mais, comme le l'ai prouvé ci-dessus, l'habit est la figure de l'âme. Le vin de Cana était rouge, et les habits de la transfiguration blancs: or, le blanc signifiant la candeur, et le rouge étant la couleur du zêle, il est clair que si vous unissez ensemble ces deux couleurs, vous avez un rouge tirant sur le jaune; donc les miracles sont très possibles, donc ils sont non seulement possibles, mais ils sont très récls; donc M. Covelle a tort. Saint Denys emportant sa tête entre ses bras, était habillé de blanc, puisqu'il avait son surplis; or, le sang de sa tête et de son cou étant rouge, vous sentez bien qu'il n'y a rien à me répliquer.

Je sais que les prétendus esprits forts, les soidisants philosophes ont d'autres opinions. Ils demandent à quoi servit la transfiguration sur le Thabor ou sur le mont Hermon, quel bien il en revint à l'empire romain, et ce que firent Molse et Élie sur cette montagne. D'abord je répondrai qu'Élie n'était pas mort, et qu'il pouvait aller où il voulait; ensuite je dirai qu'il est clair que Molse ressuscita pour venir faire conversation, comme je l'ai prouvé ci-dessus, et qu'il remourut ensuite, comme ie le prouve ci-dessous.

Ce n'est pas tout, il faut approfondir la chose :

je dis premièrement que le blé ergoté étant visiblement doué d'une âme sensitive....

Comme j'en étais à cette phrase, M. R..., professeur en théologie, entra chez moi avec un air consterné. Je lui demandai le sujet de son embarras; il m'avoua qu'il cherchait depuis quatre ans si le vin des noces de Cana était blanc ou rouge. qu'il avait bu très souvent de l'un et de l'autre pour décider de cette grande question, et qu'il n'avait pu en venir à bout. Je lui conseillai de lire saint Jérôme, de vino rubro et albo; saint Chrysostôme, de vineis, et Johannem de Bracmardo. super pintas. Il me dit qu'il les avait tous lus, et qu'il était plus embarrassé que jamais; ce qui arrive à presque tous les savants. Je lui répliquai que la chose était décidée par le concile d'Ephèse, session 44. Il me promit de le lire, et fut tout épouvanté de mon savoir. Mais comment faitesvous, dit-il, quand vous chantez la grand'messe en Irlande, et que le vin vous manque? Je lui répondis : Je fais alors du punch, auquel je mêle un peu de cochenille : ainsi je me fais du vin rouge. et l'on n'a rien à me reprocher.

Je puis dire que M. le professeur R.... fut extrèmement content de mon invention, et qu'il me donna des éloges que mon extrême modestie m'empêche de transcrire ici.

L'estime qu'il me témoigna, et celle que je sentis par conséquent pour lui, établirent bientôt entre nous la consiance. Il me demanda amicalement combien de miracles avait faits saint François Xavier. Je lui avouai ingénument que les écrivains de sa vie en avaient un peu augmenté le nombre pour suivre la méthode des premiers siècles, et qu'après un long examen je n'en avais avere que deux cent dix-sept. C'est bien peu, me dit-il. quand on est au Japon. Je le sis convenir qu'il est bon de se borner, et que, dans l'âge pervers où nous vivons, il ne faut pas donner à rire à la foule des incrédules. Après quoi je lui demandai à mon tour, s'il ne fesait pas des miracles quelquefois dans son tripot : il eut la bonne foi de me dire que non; et en cela il avouait, sans le savoir, la supériorité de ma secte sur la sienne.

Nous en ferions tout comme les autres, me ditil, si nous avions affaire à des sots; mais notre peuple est instruit et malin; il laisse passer les anciens miracles qu'il a trouvés tout établis. Si nous nous mélions d'en faire pour notre compte, si nous nous avisions, par exemple, d'exorciser des possédés, on croirait que nous le sommes; si nous chassions les diables, on nous chasserait avec eux.

Je sentis par cette réponse qu'il déguisait son impuissance sous l'air de la circonspection; en effet, il n'y a que les catholiques qui fassent des miracles. Tout le monde convient que les plus autheutiques se font en Irlande. Le laisse à d'autres le soin de parler des miens. On a déjà rendu justice à mes anguilles, à la profondeur de mes raisonnements et à mon style. Cela me suffit, et je ne crois pas qu'il soit nécessaire d'en dire davantage.

# AVERTISSEMENT.

M. Covelle avait peu étudié, comme il nous l'apprend lui-même dans une de ses lettres. Son génie se développa par l'amour; il fit un enfant à mademoiselle Ferlot, l'une de nou plus agréables citoyennes; la chose était secrète. Le consistoire la rendit charitablement publique; il fut obligé de comparaître. Le prédicant, qui présidait, lui ordonna de se metire à genoux; c'était un abus étabil depuis long-temps. M. Covelle répondit qu'il ne se metlait à genoux que devant Dien; le modérateur lui dit que des princes avaient subi cette pénitence. Je sais, répliqua-l-il, que cette infamie a commencé à Louis-le-Debonnaire; saches qu'elle finir à Robert Covelle.

Cette aventure le détermina à s'instruire ; il devint savant en peu de temps, et il se distingua par plusieurs lettres en faveur de M. le proposant, son ami, contre le jésuite Needham.

# DIXIÈME LETTRE.

PAR M. COVELLE, A M. "", PASTEIR DE CAMPAGNE.

# MONSIEUR,

Nous croyons vous et moi fermement à tous les miracles; nous croyons que les paroles qui ont évidemment un sens déterminé, ont évidemment un autre sens. Par exemple, « Mon père est plus » grand que moi, » signille, sans aucune contestation, Je suis aussi grand que mon père; et c'est là un miracle de paroles. Quand Paul, devenu convertisseur, de persécuteur qu'il était, dit dans son Épitre aux Romains, c'est-à-dire à quelques Juifs qui vendaient des guenilles à Rome, « Le » don de Dieu s'est répandu sur nous par la grâce » donnée à un seul homme, qui est Jésus, » céla veut dire sans difficulté: « Le don de Dieu s'est » répandu sur nous par la grâce donnée à un seul » Dieu, qui est Jésus. »

Il n'y a qu'à s'entendre: nous avons, comme on sait, cent passages qu'il faut absolument expliquer dans un sens contraire. Ce miracle toujours subsistant, d'entendre tout le contraire de ce qu'on lit, et de ce qu'on dit, est une des plus fortes preuves de notre sainte religion.

Il y a un miracle encore plus grand, c'est de ne se pas entendre soi-même. C'est ainsi qu'en ont usé Athanase, Cyrille, et plusieurs autres Pères. C'est un de ces miracles opérés par le révé-

rend père Needham, à la grande édification des fidèles, cum devotione et cachinno.

Je conseille à ce jésuile Needham d'aller faire un tour à Gabaon et à falaon, pour voir comment le soleil et la lune s'y prennent pour s'arrêter sur ces deux villages. Je laisse M. le proposant gagner ses trois cents écus patagons par an chez son seigneur allemand, et je m'adresse à vous comme à un jeune curé de village fait pour jouer un grand rôle dans la ville.

Vous avez une jolie femme, et je n'en ai point J'ai pris le parti en honnête homme de faire un enfant à mademoiselle Ferbot; c'est un grand péché, je l'avoue.

Jésus, égal ou inégal à sou père, est extrêmement courroucé, quand un Génevois fait un enfant à une fille; et certainement il jettorait la ville dans le lac, si on commettait souvent cette énormité contraire à toutes les lois de la nature; aussi j'en ai demandé pardon à Jésus; mais vous vonliez que je vous demandasse aussi pardon, comme si vous étiez cousubstantiel à Jésus, et comme si votre village éjait consubstantiel à Genève.

En vérilé, mon cher pasteur, vous êtes allé trop loin; vous êtes trop jeune et trop aimable pour juger les filles. Souffrez que j'aie l'honneur de vous dire ce que c'est qu'un ministre, non d'état. mais du saint Evangile.

C'est un homme vêtu de noir à qui nous donnons des gages pour prêcher, pour exhorter, et pour faire quelques autres fonctions. Vous croyez, parce que nous vous avons appelés pasteurs, que nous ne sommes que des brebis. Les choses ne vont pas tout à fait ainsi. Souvenez-rous que Christ dit expressément à ses disciples : « Il n'y aura parmi vous ni premier ni dernier.»

Nous avons au fond autant de droit que vous de parler eu public pour édifier nos frères et de rompre le pain avec eux. Si, quand les sociétés chrétiennes se sont augmentées, nous jugeâmes à propos de commettre certaines personnes pour baptiser, précher, communier nos fidèles, et avoir soin de tenir propre le lieu de l'assemblée, ce n'est pasque nous ne puissions fort bien prendre ce soin nous-mêmes. Je donne des gages à un homme pour faitre pattre mon troupeau; mais cela ne m'ôte pas ledroit de le mener pattre moi-même, et d'envoyer pattre le berger si j'en suis mécontent.

On vous a imposé les mains, j'en suis bien aise: mais qu'a-t-on fait, s'il vous plait, par cette cérémonie? Vous a-t-on donné plus d'esprit que vous n'en aviez? ceux qui vous ont reçu ministre du saint Évangile vous ont-ils donné autre chose qu'une déclaration que vous ne savez point l'hébreu, que vous savez un peu de grec, que vous avez lu Matthieu, Luc, Marc, et Jean, et que

vous pouvez parler unc demi-heure de suite? Or, certainement plusieurs de nos citoyens sont dans ce cas, et j'écoute quelquefois M. Deluc une heure entière, quoiqu'il ne sache pas mieux l'hébreu que vous.

Vous voulûtes me faire mettre à genoux, et vous me le conseillâtes par une lettre. Vous sûtes alors que je ne me mets à genoux que devant Dieu, et vous apprites que les pasteurs ne sont point magistrats. Nous savons très bien distinguer l'empire et le sacerdoce. L'empire est à nous, et le sacerdoce dépend tellement de l'empire, qu'on vous présente à nous quand on vous a nommé à une cure de la ville. Nous pouvons vous accepter ou vous rejeter; donc nous sommes vos souverains. Prêchez, et nous jugerons de votre doctrine; écrivez, et nous jugerons de votre style; faites des miracles, et nous jugerons de votre savoir-faire. Je vous l'ai déjà dit, le temps n'est plus où les laïques n'osaient penser ; et il n'est plus permis de nous donner du gland quand nous nous sommes procuré du pain.

Les gens d'église, dans tous les pays, sont un peu fâchés que les hommes aient des yeux; ils voudraient être à la tête d'une société d'aveugles; mais sachez qu'il est plus honorable d'être approuvé par des hommes qui raisonnent, que de dominer sur des gens qui ne pensent pas.

Il v a deux choses importantes dont on ne parle jamais dans le pays des esclaves, et dont tous les citoyens doivent s'entretenir dans les pays libres. L'une est le gouvernement, l'autre la religion. Le marchand, l'artisan doivent se mettre en état de n'être trompés ni sur l'un ni sur l'autre de ces obiets. La tyrannie ridicule qu'on a voulu exercer sur moi n'a servi qu'à me faire mieux connaître mes droits d'homme et de chrétien. Tous ceux qui pensent comme moi (et ils sont en très grand nombre) soutiendront jusqu'au dernier soupir ces droits inviolables; et, comme me disait fort bien hier une lingère de mon quartier, Fari quæ sentiat est le privilége d'un homme libre. Croyezmoi, messieurs, ménagez les citoyens, bourgeois. natifs et habitants, si vous voulez conserver un peu de crédit; car, selon saint Flaccus Horatius, dans sa quatrième Epitre aux Galates, celui qui exige plus qu'on ne lui doit perd bientôt ce qui lui est dù, ou deu, etc., etc.

# ONZIÈME LETTRE.

ÉCRITE PAR LE PROPOSANT A M. COVELLE.
MONSIEUR,

Je bénis la Providence qui m'a conduit chez M. le comte de Hiss-Priest-Craft, dont j'ai l'honneur d'être le chapelain. Non seuloment il a eu la bonté de me faire paper d'avance cont écus patagons pour les premiers quatre mois de mon exercice, mais je suis chauffé, éclairé, blanchi, nourri, rasé, porté, habillé. Je doute fort que le lévite qui desservait la chapelle de la veuve Michas l'ido-làtre eût une condition aussi bonne quela micnne. Il est vrai que madame Michas lui donnait une soutane et un manteau noir par année, et qu'il avait bouche à cour; mais il n'avait que dix petits écus de gage, ce qui n'approche pas de mes appointements.

Son excellence me traite d'ailleurs avec beaucoup de bonté; il commence à prendre en moi un
peu de confiance, et je ne désespère pas de le
convertir sur le chapitre des miracles, pourvu
que ce malheureux jésuite Needham ne s'en mêle
pas, car son excellence a une répugnance invincible pour les jésuites, pour les absurdités, et
pour les anguilles; c'est à cela près le meilleur
homme du monde, et si jamais vous venez dans
son petit état, vous verrez combien sa conduite
cst édifiante, et avec quelle sincérité il adore le
Dieu de tous les êtres et de tous les temps.

Il est, de plus, fort savant. Il a ordonné à un Juif, qui est son bibliothécaire, de lui faire une belle collection des auciens fragments de Sanchoniathon, de Bérose, de Manéthon, de Chérémon, des anciens hymnes d'Orphée, d'Ocellus-Lucanus, de Timée de Locres, et de tous ces anciens monuments peu consultés par les modernes.

Il me fesait lire hier Flavius Josèphe, cet historien juif qui écrivait sous Vespasien; Josèphe, parent de la reine Mariamne, femme d'Hérode: Josèphe, dont le père avait vécu du temps de Jésus; Josèphe, qui a le malheur de ne parler d'aucun des faits qui se passèrent alors en Galilée à la vue de tout l'univers. Nous remarquames tous deux quelles peines se donne ce Juif; et en combien de manières il se replie pour faire valoir sa nation. Il fouille dans tous les auteurs égyptiens pour trouver quelque preuve que Moise a été connu en Égypte ; il déterre enfin deux historiens récents , qui ont écrit après la traduction qu'on appelle des Septante; c'est Manéthon et Chérémon. Ils disent un mot de Moise, mais ils ne parlent d'aucun de ses prodiges.

Que Manéthon et Chérémon eussent dit peu de chose d'un Juif qu'lls regardaient avec mèrls, cela était fort naturel, en cas que l'histoire de Moise cût étéfabuleuse; mais qu'en parlant de Moise ils n'aient rien dit des dix plaies d'Égypte et du passage miraculeux de la mer Rouge, c'est ce qui est incompréhensible. C'est comme si, en écrivant l'histoire de Genève, que rous avez commencée avec autant d'éloquence que de vérité, vous ne disiez rien de l'escalade ni de la mort de M. F.... mon parent.

L'omission même des miracles de Moise est quelque chose de bien plus extraordinaire dans une histoire égyptienne, que l'omission de deux faits très naturels dans l'histoire d'une ville. L'assaut de miracles que fit Moise avec les sorciers du roi d'Égypte ne devait pas surtout être passé sous silence par les histoirens d'une nation aussi cébre pour les sortiléges que l'étaient les Égyptiens.

On me dira peut-être que ces Égyptiens étaient si honteux d'avoir été vaincns en fait de diablerie qu'ils aimèrent mieux n'en point parler du tout que d'avouer leur défaite. Mais encore une fois, monsieur, cela n'est pas dans la nature. Les Français avouent qu'ils ont été battus à Créci, à Poitiers; les Athéniens avouent que Lacédémone les vainquit. Les Romains ne dissimulent pas la perte des batailles de Cannes et de Trasimène.

De plus, les magiciens de Pharaon ne furent vaincus que sur un seul article. Moise fit naître des poux, et c'est là le seul miracle que les sorciers de sa majesté ne purent faire. Or, il était très aisé à un historien habile, ou de passer sous silence le miracle des poux, ou même de le tourner à l'avantage de sa nation. Il pouvait dire que les Juifs, qui ont toujours été fripiers, se connaissaient mieux en poux que les autres peuples. On pouvait ajouter que les égyptiens, qui étaient des gens fort propres, avaient toujours négligé la théorie des poux dans la multitude de leurs connaissances.

Enfin, il n'était pas possible que Chérémon et Manéthon eussent oublié qu'un ange avait coupé le cou un matin à tous les fils aînés des maisons d'Égypte.

De très illustres savants ont cru, comme vous savez, monsieur, qu'il y avait alors en Égyple douze cent mille familles; cela fait douze cent mille jounes gens égorgés dans une nuit. Cette aventure valait bien la peine d'être rapportée.

Je suppose, par exemple, qu'un jésuic savoyard, envoyé de Dieu, ett assassiné tous les premiers-nés de Genève dans leur lit; en bonne foi, y aurait-il un seul de nos annalistes qui oubliàt cette boucherie exécrable? et les écrivains savoyards seraient-ils les seuls qui transmettraient à la postérité un événement si divin?

La probitó, monsieur, ne me permet pas de nier la force de ces arguments. Je suis persuadé qu'il est d'un malhonnête homme de traiter avec un mépris apparent les raisons de ses adversaires quand on en sent toute la puissance dans le fond de son œur; c'est mentir aux autres et à soimême. Ainsi, quand nous avons examiné ensem-

ble les miracles de l'antiquité, nous n'avons déguisé ni méprisé les raisons de ceux qui les nient et nous n'avons opposé, en bons chrétiens, que la foi aux arguments. La foi consiste à croire ce que l'entendement ne saurait croire; et c'est en cela qu'est le mérite.

Mais, monsieur, en étant persuadés, par la foi, des choses qui paraissaient absurdes à notre intelligence, c'est-à-dire en croyant ce que nous ne croyons pas, gardons-nous de faire ce sacrifice de notre raison dans la conduite de la vie.

Il y a cu des gens qui ont dit autrefois: Vous croyez des choses incompréhensibles, contradictoires, impossibles, parce que nous l'avons ordonné; faites donc des choses injustes parce que nous vous l'ordonnons. Ces gens-là raisonnaient à merveille. Certainement qui est en droit de vous rendre absurde, est en droit de vous rendre absurde, est en droit de vous rendre absurde, est en droit de vous rendre injuste. Si vous n'opposez point aux ordres de croire l'impossible, l'intelligence que Dieu a mise dans votre esprit, vous ne devez point opposer aux ordres de malfaire, la justice que Dieu a mise dans votre cœur. Une faculté de votre âme étant une fois tyrannisée, toutes les autres facultés doivent l'être également. Et c'est là ce qui a produit tous les crimes religieux dont la terre a été inondée.

Dans toutes les guerres civiles que les dogmes ont allumées, dans tous les tribunaux des inquisitions, et toutes les fois qu'on a cru expédient d'assassiner des particuliers ou des princes d'une secte différente de la nôtre, on s'est toujours servi de ces paroles de l'Évanglie: 2 le ne suis pas » venu apporter la paix, mais le glaive; je suis » venu diviser le fils et le père, la fille et la » mère, etc. »

Il fallait avoir recours elors à ce miracle dont je vous ai déjà parlé, qui consiste à entendre le contraire de ce qui est écrit. Certainement ces paroles veulent dire, « Je suis venue réunir le filset » le père, la fille et la mère; » car si nous entendions ce passage à la lettre, nous serions obligés, en conscience, de faire de ce monde un théâtre de parricides.

De même, lorsqu'il est dit que Jésus sécha le figuier vert, cela veut dire qu'il fit reverdir unfiguier sec; car ce dernier miracle est utile, et le premier est pernicieux.

Croyons aussi que quand le grand serviteur de Dieu, Josuah, arrêta le soleil qui ne marche pas, et la lune qui marche, ce ne fut point pour achever de massacrer en plein midi de pauvres citoyens qu'il venait voler, mais pour avoir le temps de secourir ces malheureux, ou de faire quelque bonne action.

C'est ainsi, monsieur, que la lettre tue et que l'esprit vivisse.

En un mot, que votre religion soit toujours de la morale saine dans la théorie, et de la bienfesance dans la pratique.

Recommandez ces maximes à nos chers concitoyens; qu'ils sachent que l'erreur ne mène jamais à la vertu; qu'ils fassent usage de leurs lunières, qu'ils s'éclairent les uns les autres, qu'ils ne craignent point de dire la vérité dans tous leurs cereles, dans toutes leurs assemblées. La société humaine a été trop long-temps semblable à un grand jeu de bassette, où des fripons volent des dupes, tandis que d'honnêtes gens discrets n'osent avertir les perdants qu'on les trompe.

Plus mes eompatriotes chereheront la vérité, plus ils aimeront leur liberté. La même force d'esprit qui nous conduit au vrai, nous rend bons eitoyens. Qu'est-ce en effet que d'être libres? c'est raisonner juste c'est connaître les droits de l'homme; et quand on les connaît bien, on les défend de même.

Remarquez que les nations les plus esclaves ont toujours été eclles qui ont été le plus dépourvues de lumières. Adieu , monsieur ; je vous recommande la vérité , la liberté , et la vertu , trois seules choses pour lesquelles on doive aimer la vie.

# DOUZIÈME LETTRE.

DU PROPOSANT & M. COVELLE.

Mon cher M. Covelle, si son excellence M. le comte n'est pas persuadé de l'authentieité de nos miraeles, en récompense madame la comtesse avait une foi qui était bien consolante. J'ai eu l'agrément de lire quelquefois saint Matthieu avec elle, quand monseigneur lisait Ciéron, Virgile, Épietète, Horace ou Mare-Antonin dans son cabinet. Nous en étions un jour à ces paroles du chapitre XVII:

« Je vons dis , en vérité, que quand vous au-» rez de la foi gros comme un grain de moutarde, » vous direz à une montagne : Range-toi de là , » et aussitôt la montagne se transportera de sa » place.»

Ces paroles exeivent la curiosité et le zèle de madame. Voilà une belle occasion, me dit-elle, de convertir monsieur mon mari, nous avons ici près une montagne qui nous cache la plus belle vue du monde; vous avez de la foi plus qu'il n'y en a dans toute la moutarde de Dijon qui est dans mon office; j'ai beaucoup de foi aussi: disons un mot à la montagne, et sirement nous aurous le plaisir de la voir se promener par les airs. J'ai lu dans l'histoire de saint Dunstan, qui est un fameux saint du pays de Needham, qu'il

fit venir un jour une montagne d'Irlande en Basse-Bretagne, lui donna sa bénédiction, et la renvoya chez elle. Je ne doute pas que vous n'en fassiez autant que saint Dunstan, vous qui êtes réformé.

Je m'excusai long-temps sur mon peu de erédit auprès du ciel et des montagnes. Si M. Claparède, professeur en théologie, était ici, lui dis-je, il no manquerait pas sans doute de faire ee que vous proposez; il y a même telsyndie qui en un besoin serait capable de vous donner ce divertissement; mais songez, madarne, que je ne suis qu'un pauvre proposant, un jeune chapelain qui n'a fait encore aueun miracle, et qui doit se défier de ses forres.

Il y a commeneencement à tout, me répliqua madame la comtesse, et je veux absolument que vous me transportiez ma montagne. Je me défendis long temps; cela lui donna un peu de dépit. Vous faites, me dit-elle, comme les gens qui ont une belle voix, et qui refusent de chanter quand on les en prie. Je répondis que j'étais en-rhumé, et que je ne pouvais chanter. Enfin, elle me dit en colère que j'avais d'assez gros gages pour être complaisant, et pour faire des miraeles quand une femme de qualité m'en demandait. Je lui représentai encore, avec soumission, mon peu d'adresse daus cet art.

Comment, dit-elle, Jean-Jacques Rousseau, qui n'est qu'un misérable laique, se vante dans ses lettres imprimées d'avoir fait des miraeles à Venise, et vous ne m'en ferez pas, vous qui avez la dignité de mon ehapelain, et à qui je donne le double des appointements que Jean-Jacques touchait de M. de Montaigu, son maître, ambassadeur de France?

Enfin je me rendis; nous priâmes la montagne. l'un et l'autre avec dévotion, de vouloir bien marcher. Elle n'en fit rien. Le rouge monta au visage de madame; elle est très altière, et veut fortement ee qu'elle veut. Il se pourrait saire, me dit-elle, qu'on dût entendre, selon vos principes, le contraire de ce qu'on lit dans le texte; il est dit qu'avec un peu de moutarde de foi on transportera une montagne; cela signifie peut-être, qu'avec une montagne de foi on transportera un peu de moutarde. Elle ordonna sur-le-champ à son maître d'hôtel d'en faire venir un pot. Pour moi, la moutarde me montait au nez; je sis ee que je pus pour empêcher madame de faire cette expérience de physique; elle n'en démordit point, et fut attrapée à sa moutarde comme elle l'avait été à sa montagne.

Tandis que nous fesions cette opération, arriva M. le comte, qui fut assez surpris de voir un pot de moutarde à terre entre madame la comtesse et moi. Elle lui apprit de quoi il était question.

M. le comte, avec un ton moitié sérieux, moitié
railleur, lui dit que les miracles avaient cessédepuis la réforme; qu'on n'en avait plus besoin,
et qu'un miracle aujourd'hui est de la moutarde
après diner.

Ce mot seul dérangea toute la dévotion de madame la comtesse. Il ne faut quelquesois qu'une plaisanterie pour décider de la manière dont on pensera le reste de sa vie.

Madame la comtesse depuis ce moment-là crut aussi peu aux mirales modernes que son mari, de sorte que je me trouve aujourd'hui le seul homme du château qui ait le sens commun, c'està-dire qui croie aux miracles.

Leurs excellences m'accablent tous les jours de railleries. Je jone à peu près le même rôle que l'aumônier du feu roi Auguste, qui était le seul catholique de la Saxe.

Je me renferme autant que je peux dans la morale; mais cette morale ne laisse pas de m'embarrasser. Je vous confie, mon cher ami, que je suis amoureux de la fille du maître d'hôtel, qui est beaucoup plus jolie que mademoiselle Ferbot, et que la veuve anabapitise qui épous Jean Chauvin ou Calvin. Mais, comme je suis absolument sans bien, je doute fort que M. le maître veuille m'accorder sa fille.

Jugez où en est réduit un jeune proposant de vingt-quatre ans, frais et vigoureux. M. le ministre Formey, qui est sans contredit le premier homme que nous ayons aujourd'hui dans l'Église et dans la littérature, écrivit, il y a plusieurs années, un excellent livre sur la continence des proposants, qu'il appelle un miracle continuel.

Il imagina dans ce livre d'établir un b.... pour ces jeunes prédicateurs; il en rédigea les lois qui sont fort sages : surtout il ne veut pas qu'un profane soit jamais reçu dans cette maison; mais c'est précisément cette loi qui a fait manquer l'établissement. Les laïques, qui sont toujours jaloux de nous, s'y sont vivement opposés.

Vous croyez peut-être, mon cher Covelle, que je ne parle pas sérieusement; je vous jure que le livre existe, que je l'ai lu, et que M. Formey est trop honnête homme, et trop craignant Dien, pour le désavouer. Son idée est très raisonnable; car enfin il faut, ou ressembler au bon homme Onan, ou trouver une demoiselle Ferbot, ou se marier, ou faire un enfant à la fille d'un maître d'hôtel, ce qui m'exposerait à être chassé de la maison de M. le comte.

Je vous confie mon embarras; j'espère qu'étant du métier vous m'aiderez de vos bons conseils.

Je fus hier obligé de prêcher sur la chasteté : le diable m'avait bercé toute la nuit ; la fille du maître d'hôtel se trouvait tout juste vis-à-vis de moi; elle rougissait et moi aussi; je balbutiai beaucoup; madame la comtesse s'aperçut de mon trouble : jugez de la situation où je suis. Cette fille passe actuellement sous ma fenêtre; la plume me tombe des mains... ma vue se trouble... Ah! bonsoir... mon cher... Coyelle.

#### THE

proposant et chapelain de S. E. monseigneur le comte de Hiss-Priest-Graft.

#### \*\*\*\*\*

# TREIZIÈME LETTRE.

ADRESSEE PAR M. COVELLE A SES CHERS CONCITOYENS.

# MESSIEURS,

Les occasions développent l'esprit des hommes. J'avais peu exercé ma faculté de penser avant que je me visse obligé de sontenir les droits de l'humanité contre ceux dont l'orgueil exigeait de moi une bassessé. Ce qu'a dit un de nos concitoyens sur les miracles m'a ouvert les yeux. J'ai conclu qu'il est fort peu important pour le bien de la société, pour les meurs, pour la vertu, de savoir ou d'ignorer qu'un figuier a étéséché parce qu'il n'avait pas porté de figues sur la fin de l'hiver; nos devoirs de citoyens, d'hommes libres, de pères, de mères, de fils, de frères, n'en doivent pas moins être remplis, quand même on n'aurait transmis aucun miracle jusqu'à nous.

Supposons un moment, mes chers compatriotes, que jamais Moïse ne passa par la mer Rouge à pied sec pour aller mourir lui et les siens dans un désert affreux : supposons que la lune ne s'est iamais arrêtée sur Alalon, et le soleil sur Gabaon. en plein midi, pour donner à Josuah, fils de Nun, le temps de massacrer avec plus de loisir quelques misérables fuyards qu'une pluie céleste de grosses pierres avait déjà assommés; supposons qu'une ânesse et qu'un serpent n'aient jamais parlé, et que tous les animaux n'aient pu se nourrir un an dans l'arche : de bonne foi, en serons-nons moins gens de bien? aurons-nous une autre morale, et d'autres principes d'honneur et de vertn? le monde n'ira-t-il pas comme il est toujonrs allé? quel peut donc être le but de ceux qui nous enseignent des choses que leur bon sens et le nôtre désavonent? dans quel esprit penvent-ils nous tromper? Co n'est pas certainement pour nous rendre plus vertueux, ce n'est pas pour nous faire aimer davantage notre chère liberté; car l'abrutissement de l'esprit n'a jamais fait d'honnêtes gens, et il est horrible et insensé de prétendre que plus nons serons sots, plus nous deviendrons de dignes ci-

On n'a jamais fait croire des sottises aux hommes que ponr les soumettre. La fureur de dominer est de toutes les maladies de l'esprit humain la plus terrible : mais ce ne peut être aujourd'hui que dans un violent transport au cerveau, que des hommes vêtus de noir puissent prétendre nous rendre imbéciles pour nous gouverner. Cela est bon pour les sauvages du Paraguai qui obéissent en esclaves aux iésuites; mais il faut en user autrement avec nous. Nous devons être jaloux des droits de notre raison comme de ceux de notre liberté; car plus nous serons des êtres raisonnables, plus nous serons des êtres libres. Prenez-v bien garde, mes chers compatriotes, citoyens, bourgeois, natifs, et habitants, il faut qu'on ne nous trompe, ui sur notre religion, ni sur notre gouvernement. Le droit de dire et d'imprimer ce que nous pensons est le droit de tout homme libre, dont on ne saurait le priver sans exercer la tyraunie la plus odieuse. Ce privilége nous est aussi essentiel que celui de nommer nos auditeurs et nos syndics, d'imposer des tributs, de décider de la guerre et de la paix; et il serait plaisant que ceux en qui réside la souveraineté ne pussent pas dire leur avis par écrit.

Nous savons bien qu'on peut abuser de l'impression comme on peut abuser de la parole : mais quoi 1 uous privera-t-on d'une chose si légitime, sous prétexte qu'on en peut faire un mauvais usage? j'aimerais autant qu'on nous défendit de boire, dans la crainte que quelqu'un ne s'eniyre.

Conservons toujours les bienséances, mais don- nons un libre essor à nos pensées. Sontenons la liberté de la presse, c'est la base de toutes les autres libertés, c'est par là qu'on s'éclaire mutuellement. Chaque citoven peut parler par écrit à la nation, et chaque lecteur examine à loisir, et sans passion, ce que ce compatriote lui dit par la voie de la presse. Nos cercles peuvent quelquefois être tumultueux : ce n'est que dans le recueillement du cabinet qu'on peut bien juger. C'est par là que la nation anglaise est devenue une nation véritablement libre. Elle ue le serait pas, si elle n'était pas éclairée : et elle ne serait point éclairée si chaque citoven n'avait pas chez elle le droit d'imprimer ce qu'il veut. Je ne prétends point comparer Genève à la Grande-Bretagne : je sais que nous n'avons qu'un très petit territoire peu proportionné, peut-être, à notre courage; mais enfin notre petitesse doit-elle nons dépouiller de nos droits? et parce que nous ne sommes que vingt-quatre mille êtres pensants, faudra-t-il que nous renoncions à penser?

Un judicieux tailleur de mes amis disait ces jours passés, dans une nombreuse compagnie, qu'un des inconvénients attachés à la nature humaine, est que chacun veut élever sa profession au-dessus de toutes les autres. Il se plaignait surtout de la vanité des barbiers qui prennent le pas sur les tailleurs, parce qu'ils ont autrefois tiré du sang dans quelques occasions : mais les barbiers, disait-il, ont grand tort de se préférer à nons; car c'est nous qui les habillons, et nous pouvons fort bien nous raser sans eux.

Voilà précisément, mes chers concitovens, le cas où nous sommes avec les prêtres. Il est très clair qu'on peut se passer d'eux à toute force. puisque toute la Pensylvanie s'en passe. Il n'y a point de prêtres à Philadelphie : aussi est-elle la ville des frères; elle est plus peuplée que la nôtre. et plus heureuse. Supposons pour un moment que tous les prédicants de notre ville soient malades d'indigestion dimanche prochain, en chanterons-nous moins les louanges de Dieu? notre musique en sera-t-elle moins manyaise? ne remplirons-nous pas toutes les fonctions de ces messieurs le plus aisément du monde? et s'il faut prêcher, n'avons-nous pas chez nous des babillards qui parlent dans nos cercles un quart d'heure de suite sans rien dire, et qui sont supportables?

Pourquoi donc fant faire le fier quand on est prêtre? encore passe si ces messieurs fesaient des miracles; s'ils rajeunissaient M. Abauzit; s'ils guérissaient M. Bonnet de sa surdité; s'ils donnaient un bon déjeuner à tonte la ville avec cinq pains et trois poissons; s'ils délivraient des esprits malins M. G... et M. F... qui ont certainement le diable au corps, nous serions fort contents d'ens, et ils auraient une haute considération: mais ils se bornent à vonloir être les maîtres, et c'est pour cela qu'ils ne le seront point.

Ils font ce qu'ils peuvent pour ruiner notre commerce de pensées, et pour réduire nos pauvres imprimeurs à l'hôpital. Ils s'y prennent en deux manières : ils font imprimer leurs ouvrages, et ils tâchent'd'empêcher que nous n'imprimions les nôtres. Ne pouvant nous faire brûler nous-mêmes. comme Servet et Antoine, ils cabalent continuellement pour faire brûler nos livres instructifs et édifiants; et ils trouvent quelques têtes à perruques qui sont taillées pour les croire. Mes frères, que tous ces vains efforts ne nous empêchent jamais de pousser le commerce. Vivons libres, soutenons nos droits, et buvons du meilleur.

\*\*\*\*\*\*

# QUATORZIÈME LETTRE.

A M. COVELLE, CITOVEN DE GENÈVE, PAR M. BEAUDINET, CITOVEN DE NEUCHATEL.

# MONSIEUR,

Vos lettres sur les miracles, que vous avez eu la bonté de m'envoyer, m'ont bien fait rire. Je n'aime l'érudition que quand elle est un peu cgavée. Je me plais fort aux miracles : i'v crois comme vous et comme tous les gens raisonnables. Pourquoi un serpent, une ânesse, n'auraient-ils pas parlé? les chevaux d'Achillen'ont-ils pas parle grec mieux que nos professeurs d'aujourd'hui? les vaches du mont Olympe ne dirent-elles pas autrefois leurs avis fort éloquemment? et parler comme une vache espagnole n'est-il pas un ancien proverbe? les chênes de Dodone avaient une très belle voix. et rendaient des oracles. Tout parle dans la nature. Je sens bien, monsieur, qu'un bon déjeuner fourni à quatre ou cinq mille hommes avec trois truites et cinq pains mollets, et des cruches d'eau changées en bouteilles de vin d'Engaddi, ou de vin de Bourgogne, vous plaisent encore plus, et à moi aussi, que des bêtes qui parlent ou qui écrivent.

Je veux croire aux miracles que M. Rousseau a faits à Venise; mais j'avoue que je crois plus fermement à ceux de notre comte de Neuchâtel. Résister à la moitié de l'Europe et à quatre armées d'environ cent mille hommes chacune, remporter dans l'espace d'un mois deux victoires signalées, forcer ses ennemis à faire la paix, jouir de sa gloire en philosophe, voilà de vrais miracles; et si après cela il noyait deux mille cochons d'un seul mot, j'aurais de la peine à l'en estimer davantage.

Je me flatte que votre consistoire a renoncé au magnifique dessein de faire mettre à genoux vos citoyens devant lui. S'il avait réussi dans cette prétention, bientôt vos prêtres exigeraient qu'on leur baisât les pieds comme au pape. Vous saver qu'ils ressemblent aux amants, qui prennent de grandes libertés quand on leur en a passé de petites.

Nous avons eu aussi à Neuchâtel nos tracasseries sacerdotales. C'est le sort de l'Église, parce que l'Église est composée d'hommes. Depuis que Pierre et Paul se querellèrent, la paix n'a jamais labité chez les chrétiens. Je souhaite qu'elle règne à Genève avec la liberté; mais elle a été sur le point de partir de Neuchâtel.

Je sais bien qu'on ne peut nous reprocher d'avoir versé le sang comme les partisans d'Athanase et ceux d'Arius, ni de nous être assommés avec des massues, comme les Africains, disciples de Donat, évêque de Tunis, qui combattirent contre le parti d'Augustin, évêque d'Hippone, manichéen devenu chrétien, et baptisé avec son bâtard Déodatus. Nous n'avons point imité les fureurs de saint Cyrille contre ceux qui appelaient Marie mère de Jésus, et non pas mère de Dieu.

Nous n'avons point imité la rage des chrétieus qui, oubliant que tous les pères de l'Église avaient été platoniciens, allèrent dans Alexandrie, en 445, saisir la belle Hypathie dans sa chaire, où elle enseignait la philosophie de Platon, la trainèrent par les cheveux dans la place publique, et la massacrèrent sans que sa jeunesse, sa beauté, sa vertu, leur inspirassent le moindre remords; car ils étaient conduits par un théologien qui tenait contre Platon pour Aristote.

Nous n'avons point eu de ces guerres civiles qui ont désolé l'Europe dans ces vingt-sept schismes sauglants, formés par de saints prétendants à la chaire de saint Pierre, au titre de vicaires de Dieu, et au droit d'être infaillibles. Nous n'avons point renouvelé les horreurs incroyables des seizème et dix-septième siècles, de ces temps abominables où sept ou huit arguments de théologie changèrent les hommes en bêtes féroces, comme autrefois la théologienne Ciré changea des Grees en animaux avec des paroles.

Nos querelles, monsieur, n'ont été queridicules. Les esprits de nos prédicants commencèrent à s'échauster, il y a quatre ans, au sujet d'un pauvro diable de pasteur de campagne, nommé Petit-Pierre, bon homme qui entendait parlaitement la Trinité, et qui savait au juste comment le Saint-Esprit procède, mais qui errait toto cœto sur le chaptire de l'enfer.

Ce Petit-Pierre concevait très bien comment il y avait au jardin d'Éden un arbre qui donnait la connaissance du bien et du mal, comment Adam ct Ève vécurent environ neuf cents ans pour en avoir mangé; mais il ne digérait pas que nous fussions brûlés à jamais pour cette affaire. C'était un homme de bonne composition; il voulait bien que les descendants d'Adam, tant blancs que noirs, rouges ou cendrés, barbus ou imberbes, fussent damnés pendant sept ou huit cent mille ans: cela lui paraissait juste : mais pour l'éternité, il n'en pouvait convenir; il trouvait par le calcul intégral qu'il était impossible, data fluente, que la faute momentanée d'un être fini, fût châtiée par une peine infinie, parce que le fini est zéro par rapport à l'infini.

A cela nos prédicants répondaient que les Chaldéens, qui avaient inventé l'enfer, les Égyptiens, qui l'avaient adopté, les Grecs et les Romains, qui l'avaient embelli (tandis que les Juisf l'ingraient absolument), étaient tous convenus que l'enfer est éternel. Ils lui citaient le sixième livre de Virgile, et même le Dante. M. Petit-Pierre se pourvut aussi de quelques autorités; on eut recours à la manière d'arguer dans Rabelais. La dispute s'échauffa; notre auguste souverain fit ce qu'il put pour l'apaiser; mais enfin M. Petit-Pierre fut contraint d'aller faire son salut en Angleterre, et notre monarque eut la bonté d'éerire que, puisque nos prêtres voulaient absolument être damnés dans toute l'éternité, il trouvait très bon qu'ils le fussent. J'y consens aussi de tout mon ceur, et grand bien leur fasse.

Cette querelle étant apaisée, M. Jean-Jacques Rousseau, citoyen du village de Couvé dans la province de Motier-Travers, ou Moutier-Travers, en a essuyé une autre qui a été poussée jusqu'à des coups de pierres. On a voulu le lapider comme saint Étienne, quoiqu'il ne soit ni saint ni diacre; et l'on prétend que M. de Montraolin, curé de Moutier-Travers, sardait les manteaut les monteaut les mon

Voici, monsieur, le sujet de la noise. Lorsque M. Jean-Jacques Rousseau, désespérant de se réconcilier avec les hommes, voulut se réconcilier avec Dieu dans Moutier-Travers, il demanda notre communion buguenole au pasteur Montmolin, qui lui accorda la permission de manger Jésus-Christ par la foi, au mois de septembre 4764, avec les autres élus du village. Vous savez comme on mange par la foi ja le chose se passa le mieux du monde. M. Jean-Jacques Rousseau avoue qu'il pleura de joie : j'en pleure aussi; et tout le monde fut extrêmement édifé.

Il faut convenir que M. Rousseau, qui avait trouvé la musique de Rameau et de Mondonville fort mauvaise à Paris, ne fut pas tout à fait content de la nôtre. Nous chantons les dix commandements de Dieu sur l'air de Réveillez-vous, belle endormie. Cet air est simple et naturel; mais je ne puis savoir mauvais gré à M. Rousseau d'avoir dit modestement à M. le pasteur Montmolin qu'il fal-lait un peu presser la mesure de cette ariette, qu'en effet nous chantons trop lentement. Le pasteur, qui se pique de goût, fut très offensé, et s'en plaignit peut-être avec trop d'amertume.

La querelle devint plus sérieuse par des lettres que plusieurs ministres du saint Évangile de Genève écrivirent au ministre du saint Évangile de Moutier-Travers, contre M. Jean-Jacques Rousseau. Ils lui envoyèrent quelques brochures qu'ils avaient lâchées charitablement contre leur aucien concitoyen, et ils reprochèrent au pasteur d'avoir donné la communion à un homme qui, dans sa jeunesse, avait eu des entretiens avec un vicaire svoyard.

Vous savez comment M. Montmolin, encouragé et illuminé par les prédicants de Genève, voulut excommunier M. Rousseau dans le village de Moutier-Travers. M. Rousseau prétendait qu'un entretien avec un vicaire n'était pas une raison pour être privé de la manducation spirituelle; qu'en n'avait jamais excommunié Théodore de Bèze, qui avait eu des entretiens beaucoup plus privés avec le jeune Candide, pour lequel il avait fait des vers qui ne valent pas ceux d'Anacréon pour Bathylle; qu'en un mot, étant malade, et pouvant mourir de mort subite, il voulait absolument être admis à la manducation de notre pays.

Il implora la protection de milord maréchal, qui a pour cette manducation un très grand zèle; sa faveur lui valut celle du roi. Sa majesté, informée du desir ardent que M. Jeau-Jacques Rousseau avait de communier, et sachant que non seulement M. Rousseau croyait fermement tous les miracles, mais encore qu'il en avait fait à Venise, le mit sous as sauvegarde royale; sauvegarde rardent efficace, depuis que l'empereur Sigismond, ayant protégé Jean Hins, le laissa rôtir par le pieux concile de Constance.

Notre gouvernement de Neuchâtel, plus sage, plus humain, et plus respectueux que ce beau concile, se conforma pleinement à l'autorité du souverain; il rendit, le 1et mai 1765, un arrêt par lequel il fut défendu « de molester, d'inquiéter, » d'aggredir de fait ou de paroles » le sieur Rousseau, son vicaire savoyard, et son pupille Émile; lequel pupille était devenu un excellent menuisier, fort utile à la communauté de Moutier-Travers.

M. de Montmolin, son diacre, et quelques autres dévots, tinrent peu de compte des ordres du roi et de l'arrêt du conseil; ils répondirent qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes, et que si le conseil d'état a ses lois, l'Église a les siennes. En conséquence, on ameuta tous les petits garçons de la paroisse, qui, pour obéir à Dieu de préférence au roi, coururent après Rousseau, le huèrent et le siffièrent à peu près de la manière qu'on pratique à l'aris envers un auteur dont la pièce est tombée.

Ils firent plus : à peine Rousseau fut-il rentré dans sa petite maison, la nuit du 6 au 7 septembre; à peine était-il couché avec sa servante, c'est-à-dire M. Rousseau dans son lit, et sa servante dans le sien, que voilà une grêle de pierres qui tombe sur sa maison, comme il en tomba une sur les Amorrhéeus devers Aïalon, Gabaon, et Bethoron, immédiatement avant que le soleil s'arrêtât; on cassa toutes ses vitres, et on enfonça ses deux portes; il s'en fallut peu qu'une de ces pierres n'atteignit à la tempe M. Jean-Jacques, n'entamât le muscle temporal et l'erbiculaire, ne passât jusqu'au zygomatique, et, en pressant le tissu médullaire du cerveau, n'envoyât le patient débiter des paradoxes dans l'autre monde, ce qui aurait

été regardé comme un miracle évident par tous les prédicants.

M. d'Assoucy ne se sauva pas plus vite de Montpellier que M. Rousseau ne se sauva de Moutier-Travers.

Trouvez bon, monsieur, que je finisse ici ma lettre; la poste me presse, j'achèverai par le premier ordinaire.

J'ai l'honneur d'être .

MONSIEUR.

Votre très humble et très obéissant serviteur.

OUINZIÈME LETTRE.

DE M. DE MONTMOLIN, PRÉTRE, A M. NEEDHAM, PRÉTRE.

A Boveresse . 24 décembre. l'an du saint 1763.

MONSIEUR.

Rapport que « je suis d'uu caractère très respec-» table ', » étant prédicant de Travers et de Boveresse à Bovibus, qui sont des armes partantes, je vous fais ces lignes pour vous dire que, malgré l'opposition de nos deux sectes, la conformité de notre style m'autorise à user avec vous de la loi du talion.

Vous êtes prêtre papiste, je suis prêtre calviniste; vous m'avez ennuyé, et je vais vous le rendre.

Je vous dirai donc, monsieur, que Jean-Jacques ayant fait des miracles à Nenchâtel, je procédai bravement à l'excommunier; mais comme M. Jean-Jacques a un goût extrême pour la communion, il voulut absolument en tâter.

Il avait d'abord communié dans la ville de Genève, où vous êtes, sous les deux espèces avec du pain leve; ensuite il alla communier, avec du pain azyme, sans boire, chez les Savoyards, qui sont tous de profonds théologiens; puis il revint à Genève communier avec pain et vin, puis il alla en France, où il eut le malheur de ne point communier du tout, et il fut près de mourir d'inanition. Enfin, il me demanda la sainte cène, ou souper du matin, d'une manière si pressante, que je pris le parti de lui jeter des pierres pour l'écarter de ma table; il avait beau me dire, comme le diable dans l'Évangile, Mon cher M. de Montmolin, dites que ces pierres se changent en pains : je lui répondis. Méchant, souviens-toi que Jéhovali fit pleuvoir des pierres sur les Amorrhéens dans le chemin de Bethoron, et les tua tous avant d'arrêter le soleil et la lune pour les retuer, et David tua Goliath à coups de pierres, et les petits garçons et les petites filles jetaient des pierres à Diogène, et tu en auras ta part: ainsi dit, ainsi fait, je le fis lapider par tous les petits garçons du village, comme M. Covelle et mademoiselle Ferbot yous l'ont conté.

Des impies, dont le nombre se multiplie tous les jours, ont écrit que je gardais les manteaux comme Paul l'apôtre. Voyez la malice I il est prouvé qu'il n'y a d'autre manteau que le mien à Boveresse et chez les gens de Travers. Ce manteau n'est pas assurément celui d'Élisée, car il avait un esprit double; et vous et moi, monsieur, nous en avons un très simple. Je ne voulus pas, après cet exploit, commander au soleil de s'arrêter sur la vallée de Travers, et à la lune sur Boveresse, parce qu'il était nuit, et qu'il n'y avait point de lune ce jour-là

Or, vous saurez, monsieur, que Jean-Jacques ayant été lapidé, M. Dupeyrou, citoyen de Neuchâtel, a jeté des pierres dans mon jardin; îl a'est avisé d'écrire que la lapidation n'est plus en usage dans la nouvelle loi, que cette cérémonie n'a été connue que des Juifs, et que par conséquent j'ai en tort, moi, prêtre de la loi nouvelle, defairejeter des pierres à Jean-Jacques, qui est de la loi naturelle. Figurez-vous, monsieur, vous qui êtes un bon philosophe, combien ce raisonnement est ridicule.

M. Dupeyrou a été élevé en Amérique; vous voyez bien qu'il ne peut être instruit des usages de l'Europe. Je compte bien le faire lapider lui-même à la première occasion, pour lui apprendre son catéchisme. Je vous prie de me mander si la lapidation n'est pas très commune en l'flande, car je ne veux rien faire sans avoir de grandes auto-

Il n'est pas, monsieur, que vous n'ayez jeté quelques pierres en votre vic à des mécréants, quand vous en avez rencontré; mandez-moi, je vous prie, ce qui en est arrivé, et si cela les a convertis.

Je me suis fait donner une déclaration par mon troupean, comme quoi j'étais honnête homme. Mais an diable, si on a dit un mot de pierres, ni de cailloux dans cette attestation de vie et de mœurs; cela me fait une vraie peine, et est pour moi une pierre de scandale : car enfin, monsieur, l'Étlies de Jésus-Christ est fondée sur la pierre; ce n'est que parce que Simon Barjone était surnommé Pierre, que les papes ont chassé autrefois un empereur de Rome à coups de pierres; pour moi, je suis tout pétrifié, depuis qu'ou m'a pris à partie, et qu'on m'a forcé d'écrire des lettres qui sont la pierre de touche de mon génie.

le sais qu'il est dit dans la Genèse que Deucalion et Pyrrha firent des enfants en se troussant et

Page 5 de l'information présentée au public par le professeur de Montmolin. K.

en jetant des pierres entre leurs jambes, et que j'aurais pu m'escuser en citant ce passage de l'Écriture; mais on m's répondu que quand M. Joan-Jacques et sa servante se troussent, ils n'en usent point ainai, et que je ne gagnerais rien à cette évasion.

On m'a dit que depuis ce temps-là lean-lacques a ramassé toutes les pierres qu'il a rencontrés dans son chemin, pour les joter au nez des magistrats de Genève; mais, par les dernières lettres, j'apprends que ces pierres se changeront en pelotes de neige, et que tout s'adoucira par la haute prudence du petit et grand conseil, des citoyens et bourreois.

S'il y a quelque chose de nouveau sur les anguilles et sur les miracles, je vous prie de m'en faire part.

On dit qu'on commence à penser dans les rues hautes et dans les rues basses; cela me fait frissonner : nous autres prêtres, 'nous n'aimons pas que l'on pense; malheur aux esprits qui s'éclairent l'honneur et gloire aux pauvres d'esprit Réunissons - nous tous deux, monsieur, contre tous ceux qui font usage de leur raison, après quoi nous nous battrons pour les absurdités réciproques qui nous divisent.

Tâchez d'observer avec votre microscope l'étoile des trois rois qui va paraître; j'observerai de mon côté: je baise les mains au bœuf et à l'âne. Soyez toujours la pierre angulaire de l'église d'Irlande, comme moi de Boveresse.

Je suis le plus particulièrement du monde,

#### MONSIEUR .

Votre très humble et très obéissant serviteur, MONTMOLIN.

\*\*\*\*\*\*

# SEIZIÈME LETTRE.

PAR M. BEAUDINET, CITOYEN DE NEUCHATEL, A M. COVELLE, GITOYEN DE GERÈVE.

# MONSIBUR,

Le 9 septembre au matin, je rencontrai dans Neuchâtel M. le pasteur Montmolin. Je ne pus m'empêcher de lui marquer ma surprise de la lapidation de Moutier-Travers. Il me répondit que c'était son droit, et que les prêtres devaient punir les pécheurs. Pierre, dit-il, fit mourir d'apoplexie Ananiah et Saphirah, qui n'avaient d'autre crime que de n'avoir pas apporté à ses pieds jusqu'à la dernière obole de leur bien. Il est clair que depuis ce temps-là les prêtres ont droit de vie et de mort sur les lalques; et c'est en vertu de ce privilége divin que nous avons été long-temps tout-puissants dans le comté de Neuchâtel, en Écosse, à Genève, et dans plusieurs autres pays.

Je me recueillis un moment, de peur de me mettre trop en colère, et je lui parlai ainsi :

Je sais, monsieur, que vous vous êtes arrogé chez nous, dans le siècle passé, le droit de commuer les peines décernées par le conseil, et d'imposer des amendes pécuniaires; mais, en 1695, ces abus intolérables furent abolis par le gouvernement. Vos pareils ont eu la hardiesse de prendre long-temps le pas sur le conseil d'état dans Genève; ils entraient au conseil sans se faire annoncer, sans demander permission; ils dictaient des lois : on a réprimé ces excès; mais on ne vous a pas encore renfermée dans vos instes bornes.

Pensez-vous donc que nous ayons secoué le joug des évêques de Rome pour nous en donner un plus pesant?

Les meurtres, les empoisonnements, les parricides d'Alexandre v1, l'ambition guerrière et turbulente de Jules II, les débauches et les rapines de Léon x nous révoltèrent: nous brisâmes l'idole; mais nous n'avons pas prétendu en adorer une nouvelle.

# « For priests of all religions are the same, »

Eh l qui êtes-vous donc, vous autres prédicants à manteau? Qu'avez-vous par-dessus les laïques? Les apôtres, Jésus même, n'étaient-ils pas laïques? Jésus forma-t-il jamais un nouvel ordre dans l'état? Vous a-t-il envoyés à l'exclusion de tous les autres chrétiens? Montrez-nous quelle suite de prêtres, ordonnés par les apôtres, a transmis le Saint-Esprit jusqu'à vous, de cervelle en cervelle, depuis Jérusalem jusqu'à Neuchâtel. De qui descendez-vous? du cardeur de laine Jean Leclerc, brûlé à Metz; de Jean Chauvin, qui, s'étant dérobé au bûcher, fit jeter Michel Servet dans les flammes, autrefois allumées pour lui même; de Viret, imprimeur à Rouen; de Farel, de Bèze, de Crespin, qui, n'étant point prêtres, n'avaient été ordonnés par personne; ils ne purent vous donner le Saint-Esprit qu'ils n'avaient pas, et vous n'auriez été que des bâtards, si le vœu des nations, si la sanction des gouvernements, ne vous avaient légitimés.

Vous êtes ministres comme nous sommes assesseurs, lieutenants, baillis, trésoriers. Nous n'avons plus ces titres quand nous n'avons plus ces emplois. Un ministre est amovible comme nous : il ne lui reste rien de son caractère quand il change d'état.

Pensez-vous de bonne foi que les langues de feu qui descendirent du ciel sur la tête des disciples soient venues depuis le seizième siècle se reposer sur la vôtre? Des nations sages et hardies foulèrent alors aux pieds quelques unes des superstitions dont la terre était infectée : les magistrats vous remirent le soin de prècher les peuples; mais ils ne prétendirent pas qu'une chaire fût un tribunal de justice.

Vous n'avez, vous ne devez avoir aucune juridiction, non pas même en fait de dogmes. Nous savons ce qu'il couvient d'enseigner et de taire: c'est à nous à vous le prescrire; c'est à vous d'obéir au gouvernement. Il n'appartient qu'à la nation assemblée, ou à celui qui la représente, de confler un ministère, quel qu'il puisse être, à qui bon lui semble. Telle est la loi dans le vaste empire de Russie, telle est la loi en Angleterre; et c'est le seul moyen d'arrêter vos disputes, aussi interminables que ridicules.

Les Grecs et les Romains ne permirent jamais aux colléges des prêtres de proclamer des articles de foi. Ces peuples sages sentirent quels maux apporteraient des décisions théologiques. Ils fermèreut cette source de discorde, qui n'a jailli que parmi nous, qui a coulé avec notre sang, et qui a inondé l'Europe.

Tout gouvernement qui laisse du pouvoir aux prêtres est insensé; il doit nécessairement périr; et s'il n'est pas détruit, il ne doit sa conservation qu'aux laiques éclairés qui combattent en sa faveur.

Mais quoi! n'ayant aucun pouvoir, vous en chercheriez en soulevant la populace contre un citoyen! Ce ne serait pas là un abus, ce serait un délit que le magistrat punirait sévèrement. Sachez que nous ouvrons les yeux à Neuchâtel comme aileurs; sachez que nous commonçons à distinguer la religion du fanatisme, le culte de Dieu du despotisme presbytéral, et que nous ne prétendons plus être menés, avec un licou, par des gens à qui nous donnons des gages. (Je me servis, monsieur, de vos propres paroles.)

Je ne raillais point alors; je ne plaisantais point. Il y a des choses dont on ne doit que rire; il y en a contre lesquelles il faut s'élever avec force, Moquez-vous tant qu'il vous plaira de saint Justin . qui a vu la statue de sel en laquelle la femme de Loth fut changée, et des cellules des Septante, prétendus interprètes des livres juifs. Riez des miracles de saint Pacôme, que le diable tentait lorsqu'il allait à la selle, et de ceux de saint Grégoire Thaumaturge, qui se changea un jour en arbre. Ne faites nul scrupule, en adorant Dieu et en servant le prochain, de vous moquer des superstitions qui avilissent la nature humaine : riez des sottises ; mais éclatez contre la persécution. L'esprit persécuteur est l'ennemi de tous les hommes; il mène droit à l'établissement de l'inquisition, comme le larcin conduit à être voleur de grand chemin. Un voleur ne vous ôte que votre argent; mais un inquisiteur veut vous ravir jusqu'à vos peusées: il fouille dans votre âme; il veut y trouver de quoi faire brûler votre corps. J'ai lu ces jours passés, dans un livre nouveau, qu'il y a un enfer, qu'il est sur la terre, et que ce sont les persécuteurs théologaux qui en sont les diables.

J'ai l'honneur d'être,

MONSIEUR,

Votre très humble et très obéissant serviteur,

BEAUDINET.

# DIX-SEPTIÈME LETTRE.

DE PROPOSANT A M. COVELLE.

MONSIEUR,

Hier M. le jésuite irlandais Needham, en ellant aux eaux de Spa, vint faire sa cour à son excellence, qui le retinit à diner. Admirez, je vous prie, la politesse de monseigneur et de madame : il y avait un pâté d'anguilles délicieux; ils ordonnèrent qu'on ne le servit point, parce que depuis quelque temps M. Needham se trouve un peu mai toutes les fois qu'on parle d'anguilles. Cette attentiou me charma. Voilà ce dont un cuistre, tel que j'ai pensé l'être, ne so serait jamais avisé. Voilà ce que je n'ai jamais lu dans certain catéchisme, où il n'est pas plus question de la politesse, que de la Trinité.

Nous nous mimes à table après avoir baisé la robe de madame la comtesse, selon l'usage. M. Neodham parla beaucoup de vous; il fit votre éloge; car si la diversité de vos religions vous divise, la conformité de vos mérites vous réunit. Vous saves qu'a diner la conversation change toujours d'objet; on parla de mademoiselle Clairon, de la loterie, de la compagnie des Indes de France, des Anglais, et de l'Amérique. M. le comte daigna nous lire une grande lettre qu'il avait reçue de Boston: en voici le précis.

a Nous conciûmes dernièrement la paix avec la nation des Savanois. Une des conditions était a qu'ils nous rendraient de jeunes garçons anglais, et de jeunes filles qu'ils avaient pris il y a quelques années; ces enfants ne voulaient pas revenir auprès de nous. Ils ne pouvaient se détacher de leurs chefs savanois. Enfin, le chef des tribus nous ramena hier ces captifs tous parés de belles plumes, et nous tint ce discours:

» Voici vos fils et vos filles que nous vous rame» nons : nous en avions fait les nôtres ; nous les

a adoptàmes dès que nous en fûmes les maîtres.

Nous vous rendons votre chair et votre sang;
v traitez-les avec la même tendresse que nous les
a avons traités; ayez pour eux de l'indulgence,
quand vous verrez qu'ils ont oublié parmi nous
vos mœurs et vos usages. Puisse le grand génie
qui préside au monde, nous accorder la consolation de les embrasser, quand nous viendrons
sur vos terres jouir de la paix qui nous reud
tous frères letc. »

Cette lettre nous attendrit tous. M. Needham s'etona que tant d'humanité pût animer le cœur des sauvages. Pourquoi les appelez-vous sauvages? dit M. le comte. Ce sont des peuples libres qui vivent en société, qui pratiquent la justice, qui adorent le grand Esprit comme moi. Sont-ils sauvages parce que leurs maisons, leurs habits, leur langage, leur cuisine, ne ressemblent pas aux nôtres?

Ah! monseigueur l dit Needham, vous voyez benétiens, et qu'il est impossible qu'ils aient tenu un discours si chrétien sans un miraele. Je suis persuadé que ce chef des Savanois était quelque jésuite irlandais déguisé, qui leur a porté les lumières de la foi. La nature humaine elle scule n'est pas capable de tant de bonté, sans le secours d'un missiounaire. Ou c'était un jésuite qui parlait, ou Dieu, par un miraele spécial, a illuminé tout d'un coup ces barbares. Comment pourraient-ils avoir de la vertu, puisqu'ils ne sont pas de ma religion?

Madame la comtesse sentit bien à quel homme on avait affaire; elle mordit ses belles lèvres pour étouffer uu éclat de rire; et regardant M. Needham avec bouté, elle lui demanda des éclaireissements. Ne plaignez-vous pas, dit-elle, toute cette Amérique, qui a été si long-temps damnée, ainsi que la Chine, la Perse, les Indes, la Grande-Tartarie, l'Afrique, l'Arabie, et tant d'autres pays?

— Hélas I oui, madame; mais remarquez que tous ces peuples n'ont été livrés au diable de père en Ills, que jusqu'au temps où il est venu chez eux de nos missionnaires. Les Espagnols, par exemple, n'exterminèrent la moitié des Américains que pour nous donner le moyen de sauver l'autre par nos miracles; encore n'avons-nous pu parvenir à instruire tout au plus qu'un homme sur mille; mais c'est beaucoup, vu lo petit nombre des élus. Les Américains avaient tous péché en Adam, ainsi on ne leur devait rien; et quand nous en sauvons un, c'est par pure grâce.

— Vraiment, mon cher monsieur Needhau, ils vous sont bien obligés; mais comment les Africains, les Hurons, et les Savanois, étaient-ils damnés en Adam? Comment des peuples noirs et avec de la laine sur la tête, et des peuples sans

barbe, peuvent-ils avoir uu père blaue, barbu et chevelu? et comment les hommes s'y prireutils après le déluge, pour aller par mer dans l'Amérique?

-Eh l madame, n'avaient-ils pas l'arche? ne leur était-il pas aussi aisé de s'embarquer dans ce vaisseau qu'il l'avait été à Noé d'y rassembler tous les animaux d'Amérique, et de les nourrir pendant un an, avec tous ceux de l'Asie, de l'Afrique, et de l'Europe? On nous fait tous les jours de ces petites dificultés-là; mais nous y répondons d'une manière victorieuse, qui est sentie par tous les gens d'esprit. L'objection que les Américains n'on t point de barbe, et que les Nègres n'ont point de cheveux, tombe en poussière : ne vovez-vous pas. madame, que c'est un miracle perpétuel? il en est de ces nations ainsi que des Juifs; ils puent tous comme des boucs, et cependant Abraham, leur père, ne puait point; les races peuvent changer en punition de quelque crime. Il est sûr qu'en Afrique, les peuples de Congo et de la Guinée n'ont une membrane noire sous la peau, et que leur tête n'est garnie de laine noire, que parce que le patriarche Cham avait vu son père sans culotte en Asie.

Ce que vous dites est très judicieux et très vraisemblable, dit M. le comte; cependant je ne voudrais pas répondre qu'Abraham sentit si bon que vous le dites; il voyageait à pied avec sa jeune épouse de soitante et quinze ans, dans des pays fort chauds, et je doute qu'ils eussent une grande provision d'eau de lavande; mais cette question est un peu étrangère au beau discours de mes chers Savanois. Étes-vous bien sûr que ce soit uu prêtre irlandais qui leur alt dieté ee discours vertueux et attendrissant qui m'a charmé?

— Très sûr, monseigneur; je suis qualifié pour étre instruit de toutes ces choses, comme je l'ai dit dans un écrit qui a été fort goûté des hérétiques mêmes. Saint Augustin déclare expressément qu'il est impossible que des paiens aient la moindre vertu. Leurs bonnes actions, dit-il, ne sont que des péchés splendides, splendida peccata; de la il est démontré que Scipion l'Africain n'était au fond qu'un petit-maître débauché; Caton d'Utique, un volupteux amolli dans le plaisir; Marc-Antonin, Épictète, des fripous.

Voilà une puissante démonstration, et furieusement consolante pour le genre humain, répondit avec douceur M. le comei; vos hondies gens ne sont pas de la trempe des faux sages de l'antiquité. Certes, mon cher Needham, quand vous autres Irlandais égorgeâtes, sous Charles ler, quatre-vingt mille protestants dont pourtant le nombre se réduit à quarante mille tout au plus par les derniers calculs, vous mîtes la charité chrétienne dans tout son jour. Vous y êles, mouseigneur; les élus ne doivent jamais ménager les réprouvés. Voyez les Cananéens; ils étaient sous l'anathème: Dieu commande aux Juifs de les massacrer tous sans distinction ni de sexe ni d'àge; et pour les aider dans eette opération sainte et sacramentale, il fait remonter le grand fleuve du Jourdain vers sa source, tomber les murs au son de la trompette, arrêter le soleil (et même la lune, que j'avais oubliée dans mon savant écrit); aueun meurtre n'a été exécuté par les Israélites, aucune perfidie n'a été commise saus être justifiée par des miracles.

Jésus même ne dit-il pas dans l'Évangile qu'il est venu apporter le glaive et non la paix, qu'il est venu diviser le père, le fils, la mère, et la fille? Quand nous tuâmes tant d'hérétiques, ce n'étaient ni nos enfants ni nos femmes dont nous versions le sang; nous n'avons pas encore atteint la précision de la loi. Les mœurs se sont bien corrompues depuis ces heureux temps. On se borne aujourd'hui à de petites persécutions qui en vérité ne valent pas la peine qu'on en parle. Cependant les persécutés de notre temps erient comme s'ils étaient sur le gril de saint Laurent, ou sur la eroix de saint André. Les mœurs dégénèrent, la mollesse s'insinue, on s'en aperçoit tous les jours. Je ne vois plus de ces persécutions vigoureuses, si agréables au Seigneur; il n'y a plus de religion!

Des coquins se bornent insolemment à l'adoration d'un Dieu anteur de tous les êtres, Dieu unique, Dieu incommunicable, Dieu juste, Dieu rémunérateur et vengeur, Dieu qui a imprimé dans nos cœurs sa loi naturelle et sainte; Dieu de Platon et de Newton, Dieu d'Épictète, et de eeux qui ont protégé la famille de Calas contre huit juges bons catholiques. Ils adorent ee Dieu avec amour, ils chérissent les hommes, ils sont bienfesants : quelle absurdité et quelle horreur!

Ah! cela fait bondir le cœur, interrompit madame la comtesse. L'anguillard applaudi continua ainsi:

J'eus une violente dispute ces jours passés avec un scélérat qui, au lieu d'assister à ma messe, s'était amusé à secourir une pauvre famille affligée, et l'avait tirée de l'état le plus déplorable. Le voulus le faire rentrer en lui-même; je lui parlai de la Genèse et de Moise. Ne voilà-t-il pas cet abominable homme qui me cite Newton, et qui me demande si la Genèse n'a pas été écrite du temps des rois juils? Le beau sujet de son doute était, que dans le xxxvi\* chapitre, verset 51, eeux qui lisent la Genèse attentivement (desquels le nombre est très petit) trouveut ces paroles :

« Voici les rois qui ont régné en la terre d'É-» dom avant que les enfants d'Israël eussent des » rois. »

Cet impudent osa me dire : Est-il probable que Moïse eût ainsi supposé qu'il y avait des rois israélites de son temps? il n'y en eut, à compter juste, que sept cents ans après lui. N'est-ce pas comme si on fesait dire à Polybe : « Voiei les consuls qui furent à la tête du sénat avant qu'il y eût des empercurs romains? « N'est-ce pas comme si on fesait dire à Grégoire de Tours : » Voici quels furent les rois des Gaules avant que la maison d'Autriebe fût sur le trône? » Eh!bête brute, lui répondis-je, ne vovez-vous pas que c'est une prophétie, que c'est là le miracle, et que Moise a parlé des rois d'Israel comme percant dans l'avenir : car enfin le nom d'Israel est chaldéen, il ne fut adopté des Juiss que bien des siècles après Moïse; donc Moïse écrivit le Pentateuque, donc tout ce qui n'était pas Juif a été damué jusqu'au règne de Tibère : donc la rédemption ayant été universelle, toute la terre, excepté nous, est damnée.

Le monstre ne fut pas eneore terrassé; il osa me dire que, selon les meilleurs théologiens, il n'importe pas que ce soit Moise ou un autre qui ait éerit le Pentateuque, pourvu que l'auteur soit inspiré; qu'il est impossible qu'il ait assigné quarante-huit villes aux Lévites dans un temps où les Hébreux n'en avaient pas une, et dans un pays où il n'y en avait pas six; qu'il est impossible qu'il ait parlé du devoir des rois dans un temps où il n'y avait point de rois; qu'il est impossible qu'il ait contredit grossièrement la géographie et la chronologie, lesquelles se trouvent assez justes si le livre a été écrit à lérusalem, et qui sont erronées si le livre est supposé écrit par Moise au-delà du Jourdain.

Je convins du fait; mais je lui prouvai qu'il était un impie, parce qu'il était du sentiment de Leclerc et de Newton. Je démontrai qu'il était probable que le déluge était arrivé en 4656, comme dit l'hébreu, et en 2262, comme disent les Septante, et encore en 2509, selon le texte samaritain. Enfin, mélant la politesse aux raisons, je le convertis.

Ainsi parla Needham; on battit des mains à ce discours, on se récria, on nagea dans la joie, ou but à sa santé. La belle chose, disait-on, que la théologie! comme elle apprend à raisonner juste! comme elle adoucit les mœurs! comme elle est utile au monde!

Notre joie fut cependant un peu troublée par l'abus que M. Needham fit de son triomphe. Il s'adressa à moi; il me reprocha les variations de l'Église protestante. Je ne pus m'empêcher de récriminer. Je conviens, lui dis-je, que nous avons changé onze fois de doctrine; mais vous autres papistes, vous en avez changé plus de cinquante fois, depuis le premier concile de Nicée jusqu'au

concile de Tronte. C'est le caractère de la \*érité , s'écria-l-li; elle se montre parmi nous sous cinquante faces différentes; mais chez vous autres hérétiques, l'erreur n'apu se produire qu'aveconze ou douze visages. Voyez quelle est notre prodigieuse supériorité.

Nous étions au fruit, et tous de fort bonne humeur, lorsqu'un baron allemand fit plusieurs questions au savant; il demanda, entre autres choses, si c'était le diable qui avait emporté Jésus-Christ sur le toit du temple et sur la montagne, ou si c'était Jésus qui avait emporté le diable. C'est bien le diable, dit Needham; ne voyezvous pas que si le maître avait emporté le valet, il n'y aurait là aucun miracle; au lieu que quand le valet emporte le maître, quand le diable emporte Dieu, c'est là la chose la plus miraculeuse qui ait jamais été faite. Non seulement il transporta Dieu sur une montagne de Judée d'où l'on découvre, comme vous savez, tous les royaumes, mais il proposa à Dieu de l'adorer. C'est là le comble, c'est là ce qui doit ravir en admiration! Lises sur cet article dom Calmet; c'est le plus parfait des commentateurs, l'ennemi le plus sincère de notre misérable raison humaine. Il parle de cette affaire comme de ses vampires. Lisez dom Calmet, vous dis-je, et vous profiterez beaucoup.

Il y avait là un Anglais qui n'avait encore ni parlé ni ri; il mesura d'un coup d'œil la figure du petit Needham avec un air d'étonnement et de mépris, mêlé d'un peu de colère, et lui dit en anglais.

« Do you come from Bedlem, you booby! »

Ces terribles mots confondirent le pauvre prêtre. On eut pitié de lui; on quitta la table.

Adieu, monsieur; je me marie dans huit jours. et je vous prie à la noce.

N. B. Needham a fait imprimer un projet de notes instructives, où il critiqualt, toujours à sa manière, quelques-unes des lettres qu'on vient de lire; sur quol le proposant trous convenzable d'y ajouter l'avertissement et les notes qui sulvent.

## TEXTE DU PROJET DE NEEDHAM.

« 'Twas granted, tho', he had much wit, etc." »

HUDIS.

Cela s'explique ainsi en grec b avec bien plus Avertissement et notes du proposant, sur quelques passages du projet de Needham.

• Ces vers anglais veulent dire que M. Covelle le père n'a point d'esprit, ha! monsieur Necelham, est-ce de l'esprit qu'il leut dans des matières si graves voils la manie du siècle. Yous ue s ongeq qu'à d'ère un bon plaisant y vous serifies tout à une raillerie. Ce n'est pas sinsi qu'eu ue M. Covelle. quand il défend la religion contre vos anguilles, il ne cherche point l'espeit, il se contente d'avoir raison, et il vous cède le mérite de l'douvence et des grâces.

b Les vers grecs que Needham cite signifient que le père de

d'énergie et de précision qu'en anglais, etc. :

Γέγουσιν αί γυναϊκες Ανακρέων γέρων εξ; Απεσε.

Ce grand homme qui dirige la plume savante duproposant; celui, dit-on, qui protége l'innocence opprimée contre huit juges bons catholiques, avec le secours et l'approbation de tous les mauvais catholiques, etc. \*.

Saint Paul, aussi bien que l'Évangile, affirme expressément « que chacun sera jogé dans la vie » future par la loi qu'il connaît », selon le poids » et la mesure de ses talents, et non par la loi » qu'il ne connaît pas...»

Au lieu de dire que le bâton de saint Grégoire Thaumaturge, planté en terre, s'était changé en arbrisseau, on avance que, selon la légende, le saint lui-même s'est métamorphosé en arbre \*... Tu ne te sauveras jamais du ridicule dont ton adversaire te couvre aux yeux de toutes les ravauleuses de Genère 4...

Extrait d'une description exacte des établissements en Amérique, qui prouve la cruauté des

M. Covelle, qui a travaillé avec M. son fils aux lettres précédentes, est un vieillard de quatre-vingt-deux ans qui radote.

Fi! M. Needham, qu'il est vilain de reprocher à un homme son

áge.

"Comment, petit misérable, vous faites entendre qu'il n'y a que de mauvais catholiques qui aient justifié Jean Calas, rétabli sa mémoire, et déclaré sa famille innocente! Je vous feral donner le foute en place publique.

(Cette note est d'un maitre des requêtes, qui, en passant par la ville de Genève, lut ce rogaton chez madeznoiselle Noblet,

b Oul, mais hors de l'Église point de salut. Hem ! et tous les enfants morts sans haptème damnés, selon saint Augustin, dans sa Lettre oczv. Hem !

o Mon paurre Anguillard, vons êtes un ignorant, vous faisifier toujours la sainte Écriture et l'Histoire ecclésiastique. Lisez Grégoire de Nysse, lisez ses propres paroles traduites par Fleury, liv. vi. Voici ce que vous y verres:

« Les penécutours suivirent Grégoire en grand nombre, et ayant appris le lieu où il d'était caché, les uns gardiant lo passage de la valiée, les autres cherchalent par toute la montagne. Grégoire oit à son diance de se metre en prière avec lui, et d'avoir confiance en Dieu. Il commença lui-même à prière, se tenut debout, les mains étendues et regardant le ciel fixement. Les palcus ayant couru par toute la montagne, et visité toutes les roches et toutes les cavernes, re-viancent dans le valion, et dirent qu'ils n'avalent rien trouvé que deux arbres ausser proches l'un de l'autre. Quand lis se furrent retirés, celul qui leur avait erri de guide y alla, et rouvair l'éveque et son diacre immobiles en orason, au même

Vous voyes bien que ce n'est pas le blion de Grégoire qui a été changé en arbre, que c'est Grégoire lui-même aves son disere.
Vous seriez bien plus euchamité, si vous saviez que Grégoire le Thaumatunge écrit un jour au diable. , qui la lettre fut exactement redout. Liest l'Michiere eccléracique, vous dis-je, pour vous qualifier dans votre métler. ( Note de M. la professeur Croyatt.

» lieu où les autres disaient avoir vu ces arbres. »

<sup>4</sup> Les dames de Genève ravaudeuses! M. Needham est fort poll!(Cette remarque est de mademoiselle Noblet.)

s Qui t'a dit que cette description est exacte? dans quel bourbier as-tu puisé ces horreurs? crois-tu bien défendre ta cause en calomniant la nature humaine? (Note de M. Dupeyross qui, connoit mieux l'Amérique que loi.) sauvages... Voilà les saints de notre docte, humain, et doux proposant a...

a L'éditenr avait terminé ce recueil par une dissertation sur les miracles, tirée de la troisième lettre de la montagne, où J. J. Rousseau combat les miracles de l'Evangile, qu'il regarde ailleurs comme inspiré par la Divinité; ce qui a donné lieu à M. le professeur Robinet de mettre au bas de cette dissertation la note suivante;

Tous ces raisonnements de Jean-Jacques sont pitoyables; car si l'Évangile est divin, il faut croire ce qu'il rapporte sans dispnter : la question se réduit donc à savoir si l'on a des preuves de la divinité de l'Évangile, et si l'on peut examiners en authenticité par les règles de la critique ordinaire.

\*\*\*\*

# DIX-HUITIÈME LETTRE.

DE M. BEAUDINET A M. COVELLE.

A Neuchâtel, ce 1º décembre, l'an du saint 1763.

Mon cher monsieur Covelle, je vous félicite de n'avoir point été lapidé comme notre ami Jean-Jacques. Vous êtes sorti de toutes vos éprenves; votre nom passera à la dernière postérité avec celui de vos ancêtres qui se signalèrent pour leur patrie le jour de l'escalade; mais vous l'emportez sur eux autant que la philosophie du siècle présent l'emporte sur la superstition du siècle passé. Le Covelle de l'escalade ne tua qu'un Savoyard, et vous avez résisté à cinquante prêtres. Mademoiselle Ferbot en est toute glorieuse, c'est le plus beau triomphe qu'on ait jamais remporté. Le grand empereur Henri 1v attendit trois jours, pieds nus et en chemise, que le prêtre Grégoire vu daignât lui permettre de se mettre à genoux devant lui. llenri iv , roi de France, plus grand encore, se fit donner le fouet par le pénitencier du prêtre Clément viii, sur les fesses de deux cardinaux ses ambassadeurs; et vous, mon cher Covelle, plus courageux et plus heureux que ces deux héros, vous n'avez point indignement fléchi le genou devant des hommes pécheurs.

Mais tremblez que vos prêtres ne reviennent à la charge : ils ne démordent jamais de leurs prétentions. Un prêtre qui ne gouverne point se crolt déshonoré. Ils se joignent dans mon pays, tantôt aux magistrats, tantôt aux citovens; ils les divisent pour en être les múltres : les vôtres sont puissants en œnvres et en paroles. Si Jean-Jacques Roussean a fait des miracles, ils en font aussi. Ils s'associent avec le savant jésuite irlandais Needlam; ils viendrent à vous doucement couverts d'une peau d'anguille ; mais ce seront, au fond, de vrais serpents plus dangereux que celui d'Ève; car celui-ci fit manger de l'arbre de vie, et les vôtres vous font mourir de faim en vous persécutant. Voici ce que je vous conseille: faites-vous prêtre pour les combattre avec des armes égales.

Dès que vous serez prêtre, vous recevrez l'esprit comme eux; vous pourrez alors devenir prophète, comme de Serre et Jurieu l'ont été.

S'il vous tombe sous la main quelque Servet et quelque Antoine, vous les ferce brûler saintement, en criant contre l'inquisition des papietes. Si quelqu'un du consistoire n'est pas de votre avis, vous serce en droit de lui donner un bon soufflet, comme le prophète Sédékia en donna un an prophète Michée en lui disant: « Devine comment » l'esprit de Dieu a passé par ma main pour aller » sur ta joue \*.»

Si le jésuite Needham vons reproche d'être hérétique, vous lui répondrez que la moitié des prophètes du Seigneur était native de Samarie, qui était le centre de l'hérésie, la mère duschisme, la Geuève de l'ancienne loi.

Quand quelque infidèle vous parlera de vos amours avec mademoiselle Ferbot, vous citeres Osée, qui, non seulement eut trois enfants d'une fille de joie, nommé Gomer, par ordre exprès du Seignenr è, mais qui ensuite reçut un nouvel ordre exprès du Seigneur de coucher avec une femme adultère moyennant quinze francs courant et un quarteron et demi d'orge. Il restera à discuter quelle était la plus joile de mademoiselle Gomer on de mademoiselle Ferbot. Priez M.Huber de la peindre, et sîrement mademoiselle Ferbot aura l'avantage.

Si vous aspirez à de nouvelles bonnes fortunes, allez tout nu dans les rues de Genève, comme Jérémie dans les rues de Jérusalem, ce vous sera gloire devant les filles : elles prendront ce temps pour danser aussi toutes nues autour de vous ; afin de se conformer aux idées de Jean-Jacques dans son beau roman d'Hétoīse, elles vous donneront des baisers âcres. Rien ne sera plus édifiant.

Quand vous aurez atteint une honorable vieillesse dans votre poste important, vous deviendrez chauve. Si alors quelques enfants d'un conseiller

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Avis à Needham. Mon ami, on te dira, pour la dernière fois, que tes pareits arienttoujours à la religion ioraçu'ils la déshonor enatel qu'ils jadéfigurent. Le proposant, et M. Depeyrou, et M. Covelle, et M. Beaudinet, ne sont pas ennuyeux comme toi, mais ils sont meilleurs chrétiens.

<sup>\*</sup> Rois, lev. 111 , ch. 2111.

b Premier et trouseme chapitre d'Osce.

ou d'un procureur-général vous appellent tête blanche, soit sur le chemin de Chesne, soit sur la voie de Carouge, vous ne manquerez de faire descendre de la montagne de Salève deux grosours et vous aurez la satisfaction de voir dévorer les enfants de vos magistrats; ce qui doit être une sainte consolation pour tout véritable prêtre.

Enfin, je me flatte que vous serez transporté au ciel dans un char de feu tiré par quatre chevaux de feu, selon l'usage. Si la chose n'arrive pas, on dira du moins qu'elle est arrivée, et cela revient absolument au même pour la postérité.

Faites-vous donc prêtre, si vis esse aliquid. En attendant contribues par vos lumières, par votre éloquence, et par l'ascendant que vous avez sur les esprits, à calmer les petites dissensions qui s'élèvent dans votre patrie, et à conserver sa précieus eliberté, le plus noble et le plus précieux des hiens, comme dit Cieéron.

J'oubliais de vous dire qu'on nous demandait hipourquoi en certains pays, coume par exemple en Irlande, on se moquait souvent des prêtres, et qu'on respectait toujours les magistrats : c'est, répondit M. Dupeyrou, qu'on aime les lois et qu'on rit des contes.

J'ai l'honneur d'être cordialement,

# MONSIEUR .

Votre très humble et trèsobéissant serviteur, BEAUDINET.

\*\*\*\*\*\*

# DIX-NEUVIÈME LETTRE.

DE M. COVELLE A M. NEEDHAM LE PRÊTRE-

Vous savez, monsieur, que dans le dernier souper que nous fimes ensemble avec mademoiselle l'erbot, je vous avertis qu'on vous accusait de quelques petites impiétés. Je suis fâché que vous donniez sur vous cette prise; je vais bientôt me faire prêtre, comme M. Beaudinct me l'a conseillé. Vous sentez bien qu'alors mon premier devoir sera de vous poursuivre. Épargnez-moi ce chagrin; et si vous avez le malheur de n'être pas orthodoxo, c'est-à-dire si vous n'êtes pas de mon avis, n'offensez pas au moins les oreilles pieuses par des expressions libertines.

Comment a-t-il pu vous échapper, monsieur, de dire qu'il y a des fautes de copiste dans le Pentateuque <sup>a</sup>? C'est parler contre votre conscien-

ce, c'est justifier l'opinion où est tout l'univers que vous êtes jésuite. Vous sentez bien qu'un livre divinement inspiré a dû être divinement copié. Si vous avouez que les scribes ont fait vingt fautes, vous avouez qu'ils en ont pu faire vingt mille. Vous donnez à entendre que l'esprit divin abandonna ce livre sacré aux erreurs des hommes, par conséquent vous le soumettez à la critique comme les livres ordinaires; ce u'est plus, selon vous, un ouvrage respectable; vous détruisez le fondement de notre foi.

Croyez-moi, monsieur; qui veut la fin veut les moyens. Si Dieu a parlé dans ce livre, il n'a pas souffert qu'aucuu homme pût le faire parler autrement qu'il ne s'est exprimé.

Vous traitez ceux qui examinent l'ancien Testament « de don Quichottes qui se battent contre » des moulins à vent « .» Ah! monsieur, l'Écriture sainte un moulin à vent l quelle comparaison l quelle expression! Mademoiselle Ferbot, qui est fille d'un meunier, et qui s'intéresse vivement aux moulins et à la vérité, en a été toute scandalisée. De plus, mon cher Needham, de quoi vous melez-vous? on vous l'a déjà dit; ne voyez-vous pas que tout ceci est une querelle politique entre Jean-Jacques Rousseau, M. Beaudinet et moi d'une part, et le consistoire de Neuchâtel de l'autre? Au lieu d'apaiser cette querelle, vous attaquez la chronologie de la Bible. Voici ce que vous dites dans voire brochure:

«La Vulgate fixe le déluge à l'année du monde » 4656, les Septanie en 2262, et le Pentateuque » samaritain en 2309. »

De là vous concluez que de ces trois exemplaires de l'ancien Testament, il y en a deux qui sont visiblement erronés; vous affectez de douter du troisième; vous jetez une incertitude scandaleuses un l'histoire du déluge; et parce qu'il ne tombe que trente pouces d'eau tout au plus sur un cauton dans les années les plus excessivement pluvieuses, vous paraissez en conclure que le globe n'a pu être couvert tout entier, de vingt mille pieds d'eau en hauteur.

Eh! mousieur, oubliez-vous les cataractes ? oubliez-vous que les eaux supérieures avaient été séparées des eaux inférieures ? et devez-vous nier le déluge, parce qu'étant qualifié, comme vous le dites, pour concilier le texte hébreu, le texte des Seplante, et le samaritain, vous n'avez pu en venir à bout, ce qui est pourtant la chose du monde la plus aisée?

Vous doutez, dites-vous, que le déluge ait été universel, et que tous les animaux de l'Amérique aient pu venir dans l'arche. Vous ne pouvez com-

Page 2 de votre admirable projet de notes instructives, véridiques, théologiques, critiques, comiques et soportiques, pour lesquelles vous êtes qualifié

<sup>&#</sup>x27; l'age 2,

prendre que huit personnes aient pu donner, pendant une année entière, à la prodigieuse quantité d'animaux renfermés dans cette arche, les différentes nourritures qui leur sont propres. N'étesvous pas honteux de jeler de pareils scrupules dans les âmes faibles? et ne savez-vous pas de quoi huit personnes entendues sont capables dans un ménage?

Vous voilà encore bien embarrassé à compter les années depuis que Moïse parla à Pharaon jusqu'aux fondements du temple jetés par Salomon. Vous trouvez, en suppulant juste, entre ces deux événements, cinq cent trente-cinq années; et vous êtes tout effarouché que le texte dise qu'il n'y eut que quatre cent quatre-vingts ans depuis l'ambassade de Moïse vers Pharaon jusqu'à l'année où Salomon jeta les fondements du temple.

Vous remarquez qu'Esdras compte quarantedeux mille trois cent quarante et un Israélites revenus de la captivité, et que par son proprecompto il ne s'en trouve que vingt-neuf mille huit cent dix-neuf.

Vous souvenez-vous, monsieur, que mademoiselle Ferbot vous demanda, en soupant, quel âge avait Dina, fille de Jacob, lorsqu'elle fut vio-lée par l'aimable prince des Sichemites? Seize ans, répondites-vous, d'après le calcul du judicieux dom Calmet. Mademoiselle Ferbot, qui calcule à merveille, se leva de table, prit une plume et de l'encre, fit le compte en deux minutes, et vous prouva que Dina n'avait pas six ans. Vous répondites qu'elle était fort avancée pour son âge; mais, monsieur, il fallait démontrer qu'elle avait seize ans, sans quoi vous ruinez toute l'histoire des patriarches.

Car, monsieur, si Dina n'avait que six ans quand elle fut violée, Ruben n'en pouvait avoir que treize, et Siméon douze, quand ils passèrent tous les Sichemites au fil de l'épée après les avoir circoncis. Croyez-vous vous tirer d'affaire en disant que, dans la race de Jacob, la valeur des filles et des garçons n'attend pas le nombre des années?

M. le proposant Théro, qui au fond est un bon chrétien, quoiqu'il n'aime pas Athanase, trouve fort mauvais que vous disiez que toute cette ancienne chronologie est erronée ainsi que les autres calculs. Seriez-vous un malin, monsieur Needham? Saint Luc dit qu'auguste fit un dénombrement de toute la terre, et que Cyrénius était gouverneur de Syrie, quand Jésus vint au monde; et là-dessus vous vous écriez qu'il y a un vice de clerc dans ce passage, que jamais Auguste ne fit un dénombrement de l'empire, qu'aucun auteur n'en parle, qu'aucune médaille ne l'atteste, que Cyrénius ne fut gouverneur que dix ans après la naissance de Jésus. Oui, monsieur, cela est vrai; mais ce n'est pas à vous de le dire.

Laissez là votre chronologie et vos calculs; ne supputez plus si David amassa, dans le petit pays de la Judée, un milliard ou onze cents millions de livres sterling en argent comptant; et si Saûl avait trois cent soixante mille hommes de troupes en campagne, et Salomon quatre cent quarante mille chevaux : cela est absolument étranger à la morale, à la vertu, à l'amour de la patrie, qui sont notre unique affaire.

Vous prétendez qu'il y a erreur dans les copies des Évangiles, parce que Matthieu fait enfuir la sainte famille en Égypte, et que Luc la fait rester à Bethléem; parce que Jean fait précher Jésus trois ans, et les autres seulement trois mois; parce que Matthieu et les autres nes accordent ni sur le jour de la mort, ni sur les apparitions, ni sur un grand nombre d'autres faits. Alt monsieur Needham, ne cesserez-vous point d'éplucher ce qu'il faut respecter? Ne voyez-vous pas que ces livres furent écrits en différents temps et en différents pays, qu'ils ne commencèrent à être connus que sous Trajan, et que, s'il y a des fautes dans le détail, il faut les excuser charitablement, et ne les pas étaler aux yeux des fidéles comme vous faites?

Cessez, je vous en prie, de calomnier mes chers Savanois; ne dites plus que de si honnêtes gens sont des anthropophages. Ne concluez point, de ce que les Juifs ont autrefois mangé des hommes, que les Savanois en mangent aussi. C'est comme si vous disier qu'ilsont trente-deux mille puc celles dans un de leurs villages, parce que Moïse trouva trente-deux mille pucelles dans un village madianite.

N'appelez point les dames de Genère, qui se moquent de vous, des ravaudenses; il ne faut jamais insulter les dames, cela est d'un homme mai appris. Si les dames se moquent de vous, il faut entendre raillerie, et les remercier de la peine qu'elles daignent prendre. Songez que les dames font la moitié du genre humain, que les railleurs composent l'autre moitié, et qu'il ne vous restera que vos anguilles; ce qui est une faible ressource pour établir le papisme à Genève , comme on vous en accuse.

Voyez quelle contradiction il y aurait à vouloir détruire l'Écriture sainte d'une main, et introduire le papisme de l'autre. Vous me dites que ce monde n'est qu'un amas de contradictions; que notre ami Jean-Jacques s'est toujours contredit; qu'il a écrit contre la comédie en fesant des co-médies; qu'il a tourné les miracles de Jésus en ridicule, et qu'il a fait des miracles à Venise; que tantôt il a justifié certains prêtres contre l'Ency-

Pape 9 des notes instructives, véridiques, théologiques et soportiques de mon cher ami Needham.

elopédie, et que tantôt il les a vilipendés; qu'il a j dédié une brochure à sa chère république de Genève, et qu'après il a imprimé que ses chers magistrats sont des tyrans, et le conseil des deux-cents une assemblée de dupes; qu'il a fait l'éloge du prêtre Montmolin, a pleuré de joie en communiant de la main du prêtre Montmolin, a juré au prêtre Montmolin d'écrire contre l'auteur de l'Esprit, qui avait été son bienfaiteur, et qu'il s'est fait ensuite lapider dans une querelle avec ledit prêtre Montmolin. Hélas! monsieur, vous avez raison en cela. Les lois se contredisent souvent. Les maris et les femmes passent leur vie à se contredire. Les conciles se sont contredits. Augustin a contredit Jérôme; Paul a contredit Pierre; Calvin a contredit Luther, qui a contredit Zuingle, qui a contredit OEcolampade, etc. Il n'y a personne qui n'ait éprouvé des contradictions chez ses parents et dans son propre cœur.

Je vais vous donner un bon secret pour ne vous contredire jamais; c'est de ne rien dire du tout.

J'apprends que vous prétendez n'avoir rieu dit de tout ce que je vous reproche dans cette lettre, et votre raison est que vous ne savez pas un mot de toutes ces choses. J'avoue que vous n'en savez rien, mais c'est précisément pour cela que vous en avez parlé.

Je serai toujours, sans me contredire, votre bon ami,

COVELLE.

\*\*\*\*\*

### VINGTIÈME LETTRE.

DE M. BRAUDINET A MADEMOISELLE PERBOT.

#### MADEMOISELLE,

S'il est vrai que vous vous soyez prise de goût pour l'agréable M. Needham, comme le bruit en est grand dans toute la Suisse, et par conséquent dans tout l'univers, vous vous intéresserez vivement au triste événement qu'il a essuyé, et que je vais vous raconter avec ma candeur ordinaire.

Vous savez que M. Needham, prêtre papiste, était allé en Souabe, chez leurs excellences M. le comte et madame la comtesse de Hiss-Priest-Craft, dans l'espérance de les attirer à sa secte. Il passa imprudemment, et pour son malheur, par la ville de Neuchâtel. Le bruit se répandit aussibit qu'un jésuite déguisé était arrivé parmi nous; le consistoire s'assembla. Le modérateur avertit la compagnie que ce jésuite avait répandu à Genève plusieurs écrits scandaleux, comme parodies, notes théologiques, etc., que personne ne connaissait, aans iesquels écrits il osait avancer qu'il y a nom-

bre d'erreurs de copistes dans les saintes Écritures.

M. le modérateur fit habilement remarquer qu'en retranchant le mot de copiste, il en résultait, selon le sieur Needham, que les saintes Écritures sont pleines d'erreurs. Il dénança aussi plusieurs propositions téméraires, malsonnantes, offensives des oreilles pieuses, hérétiques, sentant l'hérésie.

Le consistoire, vivement alarmé, somma Needham de comparaître. Je fus présent à l'interroga toire.

On lui demanda d'abord s'il était prêtre papiste. Il avoua hardiment qu'il l'était, qu'il célèbrait sa synaxe tous les dimanches, qu'il fesait l'hocus pocus avec une dextérité merveilleuse; il se vanta de faire Théon, et même des milliers de Théoi; de quoi toute l'assemblée frémit.

M. le modérateur l'adjura, au nom du Dieu vivant, de dire nettement et sans équivoque s'il était
jésuite ou non. A ce mot d'équivoque il pâlit, il
rougit, il se recueillit un moment, et répondit en
balbutiant: Je ne suis pas ce que vous croyez que
je suis. Malburreusement en disant ces paroles, il
laissa tomber de sa poche une lettre du général de
Rome, dont l'adresse était: « Al reverendo, reve» rendo padre Needham, della Società di Giesù. »
Étant aiusi convaineu d'avoir menti au Saint-Esprie
et au consistoire, il fut envoyé en prison. L'on continua le lendemain son interrogatoire, dont voici
le précis:

Enquis s'il avait dit que la généalogie qui se trouve dans Matthieu est contraire à celle qui est dans Luc, a répondu que oui, et que c'était la le miracle. Enquis comment il accordait ces deux généalogies, a dit qu'il n'en savait rien.

Enquis s'il avait dit méchamment et proditoirement que, selou Matthieu, la sainte famille s'était enfuie en Égypte, et que, selon Luc, elle ne bougea de Bethléem, jusqu'à ce qu'elle alla à Nazareth en Galilée, a répondu qu'il l'avait dit ainsi.

Et sur ce qu'on lui demanda comment on conciliait ces contrariétés apparentes, il répondit que par Nazareth il fallait entendre l'Égypte, et par l'Égypte Nazareth.

Enquis pourquoi il avait écrit que, selon Jean, notre divin Sauveur avait vécu trois ans trois mois depuis son baptême, et que, selon les autres, il n'avait vécu que trois mois, a répondu qu'il fallait prendre trois mois pour trois ans.

Interrogé comment il avait expliqué l'apparition et l'ascension en Galilée, selon Matthieu, et selon Luc à Jérusalem et en Béthanie, a répondu que ce n'était pas une chose importante, et qu'on peut fort bien monter au ciel de deux endroits à la fois.

A lui remontré qu'il était un imbécile, a répondu qu'il était qualifié pour la théologie; sur quoi M. le modérateur lui repartit fort pertinenment: Maître Needham, bien est-il vrai que théologiens sont parfois gens absurdes; mais ou peut raisonner comme un coq-d'Inde, et se conduire avec prudence de serpent.

Je vous épargne, mademoiselle, le grand nombre de questions qu'on lui fit, et que vous eutendriez aussi peu que toutes les saintes femmes de votre caractère.

Quand il eut signé son interrogatoire, on procéda au jugement. Il fut condamné tout d'une voix à faire amende houorable, une anguille à la main, et ensuite à être lapidé hors la porte de la ville, solon la coutune.

Comme on lui lisait sa sentence, arriva M. Dupeyrou, homme de bieu, qui, n'étant pas prêtre, fait beaucoup de bounes œuvres. Il représenta au consistoire que la sentence était un peu rude, que M. Needham était étranger, et qu'une justice si sévère pourrait empêcher désormais les Anglais de venir dans la belle ville de Neuchâtel. Le consistoire soutint la légitimité de sa sentence par plusieurs saints exemples. Il représenta que les Cananéens étaient étrangers aux Israélites, et que cepeudant ils furent tous mis à mort; que le roi Eglon était étrauger au pieux Aod, et que cependant Aod lui enfonça dans le veutre un grand couteau avec le manche; que Michel Servet, étant Espagnol, était étranger à Jehan Chauvin, né en Picardie, et que cependant Jehan Chauvin le fit brûler pour l'amour de Dieu, avec des fagots verts, afin de savourer le doux plaisir de lui voir expier ses péchés plus long-temps, ce qui est un vrai passe-temps de prêtre.

Ces raisous étaient fortes, elles n'ébranlèrent pourtant pas M. Dupeyrou. Il trouva une ancienne loi portée du temps de la duchesse de Longueville. par laquelle il n'est loyal au consistoire de lapider personne sans la permission du gouverneur. Malheureusement le gouverneur n'y était pas ; on eut recours à M. son lieutenant; on lui expliqua l'affaire. Le consistoire prétendait que la loi en question n'était que de calvinistes à calvinistes, non pas de calvinistes à papistes; il ajoutait, avec assez de vraisemblance, qu'on doit y regarder de près quand il s'agit de lapider un honime de notre secte, mais que pour un homme d'une secte différente, il n'y a aucnne difficulté; qu'il était expédient que quelqu'un mourût pour le peuple, ct qu'on était trop heureux que le sort tombât sur un Jésuite. Oh! bien, dit le lieutenant, lapidez-le donc; mais que ce soit le plus absurde de vous tous qui jette la première pierre.

A ces mots, ces messieurs se regardèrent tous

avec un air de politesse qui me charmo. Chacun voulait céder la place d'honneur à son confrère; l'un disait: Monsieur le modérateur, c'est à vous de commencer; l'autre: Monsieur le professeur en théologie, l'honneur vous appartient: les prédicants de la campagne déféraient pour la première fois aux prédicants de la ville, et ceux-ci aux pasteurs de la campagne.

Pendant ces compliments, M. Dupeyrou fit évader le patient; vous le reverrez bientôt. Ne m'oubliez pas, je vous prie, quand vous souperez entre lui et M. Covelle mon bon ami.

J'ai l'honneur d'être avec respect.

MADEMOISELLE,

Votre très humble et très
obéissant serviteur.

BEAUDINET

N. B. J'apprends, mademoiselle, que vous renoucezà M. Covelle, le digne appui du calvinisme, et à M. Needham, le digne pilier du papisme; on dit que vous épousez un jeune homme fort riche et de beaucoup d'esprit. Je vous prie de me mander de quelle religion il est: cela est très impor-

#### CONCLUSION.

Voilà le recueil complet de tout ce qu'on a écrit depuis peu sur les miracles. L'éditeur, pénétre d'une foi vive, n'a pas craint de rapporter toutes les objections, qui se réduisent en poussière devant nos vérités sublimes. Si M. Needham est un ignorant, cela ne fait aucun tort à ces vérités. Il y a même lieu d'espérer que M. le comte de Hiss-Priest-Craft, et madame la comtesse, se convertiront; que M. Jean-Jacques rentrera au giron ; que M. le proposant Théro ne proposera plus de difficultés; que M. Covelle et mademoiselle Ferbot continuerout toujours d'édifier le monde chrétien, et qu'enfin M. Beaudinet ne contestera plus aux vénérables compagnies de Moutier-Travers et de Boveresse le droit d'excommunier, condamner, anathématiser qui bon leur semblera; ce droit étant divinement attaché à leur divin ministère. Nous espérons même que non seulement ces savants hommes feront des miracles, mais qu'ils ferout pendre tous ceux qui ne les croiront pas. Amen l'

FIN DES QUESTIONS SUR LES MIRACLES.

# SUR L'ENCYCLOPEDIE.

Un domestique de Louis xv me contait qu'un jour le roi son maître soupant à Trianou en petite compagnie, la couversation roula d'abord sur la chasse, et ensuite sur la poudre à tirer. Quelqu'un dil que la meilleure poudre se fesait avec des parties égales de salpètre, de soufre, et de charbon. Le duc de La Vallière, mieux instruit, soutint que pour faire de bonne poudre à canon, il fallait une seule partie de soufre et une de charbon, sur cinq parties de salpètre bien filtré, bien évaporé, bien cristallisé.

Il est plaisant, dit M. le due de Nivernois, que nous nous amusions tous les jours à tuer des perdrix dans le pare de Versailles, et quelquefois à tuer des hommes ou à nous faire tuer sur la frontière, sans savoir précisément avec quoi l'on tue.

Hélas! nous en sommes réduits là sur toutes les choses de ce monde, répondit madame de Pompadour; je ne sais de quoi est composé le rouge que je mets sur mes joues, et on m'embarrasserait fort si on me demandait comment on fait les bas de soie dont le suis chaussée.

C'est dommage, dit alors le duc de La Vallière, que sa majesté nous ait confisqué nos dictionnaires encyclopédiques, qui nousout coûté chacun cent pistoles; nous y trouverions bientôt la décision de toutes nos questions.

Le roi justifia sa confiscation; il avait été averti que les vingt et un volumes in-folio, qu'on trouvait sur la toilette de toutes les dames, étaient la chose du monde la plus dangercuse pour le royaume de France; et il avait voulu savoir par luiméme si la chose était vraie, avant de permettre qu'on lôt ce livre. Il envoya, sur la fin du souper, chercher un exemplaire par trois garçons de sa chambre, qui apportèrent chacun sept volumes avec bien de la peine.

On vit à l'article Poudre que le dnc de La Vallière avait raison; et bientôt madame de Pompadour apprit la différence entre l'ancien rouge d'Espagne, dont les dames de Madrid coloraient leurs jones, et le rouge des dames de Paris. Elle sut que les dames grecques et romaines étaient peintes avec de la pourpre qui sortait du murex, et que par conséquent notre écarlate était la pourpre des anciens; qu'il entrait du safran dans le rouge d'Espagne, et plus de cochenille dans celui de France.

Elle vit comme on lui fesait ses bas au métier; et la machine de cette manœuvre la ravit d'étonnement. Ah! le beau livre! s'écria-t-elle. Sire, vous avez donc confisqué ce magasin de toutes les vos intérêts.

choses utiles pour le posséder seul, et pour être le seul savant de votre royaume?

Chacun se jetait sur les volumes comme les filles de Lycomède sur les bijoux d'Ulysse; chacun y trouvait à l'instant tout ce qu'il cherchait. Ceux qui avaient des procès étaient surpris d'y voir la décision de leurs affaires. Le roi y lut tous les droits de sa couronne. Mais vraiment, dit-il, je ne sais pourquoi on m'avait dit tant de mal de ce livre. Ehl ne voyez-vous pas, sire, lui dit le duc de Nivernois, que c'est parce qu'il est fort bon. On ne se déchaine contre le médiocre et le plat en aucun genre. Si les femmes cherchent à donner du ridicule à une nouvelle venue, il est sûr qu'elle est plus jolie qu'elles.

Pendant co temps-là on feuilletait; et le comte de C... dit tout haut: Sire, vous êtes trop heureux qu'il se soit trouvé sous votre règne des hommes capables de connaître tous les arts, et de les transmettre à la postérité. Tout est iei, depuis la manière de faire une épingle jusqu'à celle de fondre et de pointer vos canous; depuis l'infiniment petit jusqu'à l'infiniment grand. Remerciez Dieu d'avoir fait naître dans votre royaume ceux qui out servi ainsi l'univers entier. Il faut que les autres peuples achètent l'Encyclopédie, ou qu'ils la contrefassent. Prenez tont mon bien si vous voulez; mais rendez-moi mon Encyclopédie.

On dit pourtant, repartit le roi, qu'il y a bien des fautes dans cet ouvrage si nécessaire et si admirable.

Sire, reprit le comie de C..., il y avait à votre souper deux ragoûts manqués; nots n'en avons pas mangé, el nous avons fait très bonne chère. A uricz-vous voulu qu'on jetât tout le souper par la fenêtre à cause de ces deux ragoûts? Le roi sentit la force de la raison; chacun reprit son bien, ee fut un beau jour.

L'envie et l'ignorance ne se tinrent pas pour battues; ces deux sœurs immortelles continuèrent leurs cris, leurs cabales, lenrs persécutions : l'ignorance en cela est très savante.

Qu'arriva-t-il? les étrangers firent quatre éditions de cet ouvrage français proscrit en France, et gagnérent environ dix-huit cent mille écns.

Français, tâchez dorénavant d'entendre mieux vos intérêts.

# TABLE DES MATIÈRES

# CONTENUES DANS CE VOLUME.

| L.                                                      | Pages.                                                |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Pages.                                                  | SECTION 111                                           |
| LANGUES, SECTION PREMIÈRE                               | MARIE MAGDELEINE 48                                   |
| Des mots les plus communs et les plus naturels en       | MARTYRS. Section PREMIÈRE. 50 1 · Sainte Sym-         |
| toute langue. ibid D'un système sur les langues.        | phorose, et ses sept enfants. ibld 2º Sainte          |
| ibld Génie des langues                                  | Felicité, et encore sept enfants. 51 3º Saint         |
| Section 11.5 Harmonie des langues ibid.                 | Polycarpe. ibid. — 4º De saint Ptolémée. ibid. —      |
| Section III                                             | 5º De saint Symphorien d'Autun. ibid 6º D'une         |
| LARMES 9                                                | autre sainte Felicité, et sainte Perpétue. 52         |
| LÈPRE ET VÉROLE 10                                      | 7º De saint Théodote de la ville d'Ancyre, et des     |
| LETTRES, GENSDELETTRES, ou LETTRES. 11                  | sept vierges, écrit par Nilus, témoin oculaire,       |
| LIBELLE                                                 | tiré de Bollandus. ibid. — 8° Du martyre de saint     |
| LIBERTÉibid.                                            | Romain                                                |
| LIBERTÉ DE CONSCIENCE                                   | SECTION II ibid.                                      |
| LIBERTÉ DE PENSERibid.                                  | SECTION III                                           |
| LIBERTÉ D'IMPRIMER 16                                   | MASSACRES                                             |
| LIBERTÉ NATURELLE. Voyez ARRÈTS NO-                     | MATIÈRE. Section Premiène. Dialogue pollentre un      |
| TABLES                                                  | énergumène et un philosophe ibid.                     |
| LIEUX COMMUNS EN LITTÉRATURE 17                         | SECTION II ibid. MÉCHANT                              |
| LITTÉRATURE                                             |                                                       |
| LIVRES. SECTION PREMIRES                                |                                                       |
| Section (1                                              |                                                       |
| Section III                                             |                                                       |
| LOCKE. Section première, 22                             |                                                       |
| Section 11ibid.                                         | METAPHYSIQUE                                          |
| LOI NATURELLE, Dialogue 24                              | Section II                                            |
| LOI SALIQUE. 25. — Des lois fondamentales, 26.          | Section in ibid.                                      |
| - Comment la loi salique s'est établie, ibid            | Secrion iv. De ceux qui ont eu la témérité de nier    |
| Examen si les filles, dans tous les cas, sont privées   | absolument la réalité des miracles de Jésus-          |
| de tonte hérédité par cette loi salique 28              | Christ                                                |
| LOIS. Section premiére ibid.                            | MISSIONS                                              |
| SECTION II                                              | MOISE. SECTION PREMIRAE                               |
| Section III ibid.                                       | SECTION II                                            |
| Section IV                                              | Section 111                                           |
| LOIS CIVILES ET ECCLÉSIASTIQUES 53                      | MONDE. Dn meilleur des mondes possibles 85            |
| LOIS CRIMINELLES                                        | MONSTRES ibid.                                        |
| LOIS (ESPRIT DES), Ibid. — Des citations fausses        | MONTAGNE 84                                           |
| dans l'Esprit des Lois, des conséquences fausses        | MORALE ibid.                                          |
| que l'auteur en tire, et de plusieurs erreurs qu'il     | MOUVEMENT ibid.                                       |
| est important de découvrir ibid. LUXE. Section parmière |                                                       |
| SECTION II                                              | N.                                                    |
| SECTION II                                              |                                                       |
| M.                                                      | NATURE. Dialogue entre le philosophe et la nature. 86 |
|                                                         | NECESSAIRE 87                                         |
| MAG1E                                                   | NEWTON ET DESCARTES. SECTION PREMIÈRE 88              |
| MAHOMETANS                                              | Section II ibid,                                      |
| MAITRE. Section Première                                | Secrion III. De la chronologie réformée par New-      |
| SECTION II                                              | ton, qui fait le monde moins vieux de cinq            |
| MALADIE, MEDECINE ibid.                                 | cents ans                                             |
| MARIAGE. SECTION PREMIÈRE                               | NOEL ibid,                                            |

| Pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pages.                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| NOUVEAU, NOUVEAUTES 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POLICE DES SPECTACLES 139                             |
| NUDITÉ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POLITIQUE. 141. — Politique du dehors. ibid. —        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Politique du dedans ibid.                             |
| 0.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POLYPES,                                              |
| <u></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | POLYTHEISME                                           |
| OCCUPATION OF THE PROPERTY OF | POPE                                                  |
| OCCULTES. Qualités occulles ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | POPULATION. SECTION PREMIRES ibid.                    |
| ONAN, ONANISME 94                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Section ii. Refutation d'un article de l'Encyclo-     |
| OPINION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | pédie                                                 |
| ORACLES. Section première                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Section III. Fragment sur la population 448           |
| ORAISON, PRIÈRE PUBLIQUE, ACTION DE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Section iv. De la population de l'Amérique ibid.      |
| GRACES, etc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | POSSEDES                                              |
| ORDINATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POSTE                                                 |
| ORGUEIL ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | POURQUOI (LES)                                        |
| ORIGINEL (PÉCHÉ). Section Première ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PREJUGES, 155. — Préjugés des seus. ibid. —           |
| Section ii. 103.—Explication du péché originel. 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Préjugés physiques, ibid. — Préjugés historiques.     |
| ORTHOGRAPHE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ibid.—Préjngés religieux                              |
| OSÉE ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PRÉPUCE ibid.                                         |
| OVIDE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PRESBYTÉRIENS                                         |
| O'IDE:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PRÉTENTIONS. ibid. — Prétentions de l'Empire,         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | tirées de Glafey et de Schweder ibid.                 |
| Р.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRÈTRES                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PRÈTRES DES PAIENS                                    |
| PAPISME. Le papiste et le trésorier 109                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |
| PARADIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Du poëme singulier d'Hudibras, et du doyeu            |
| PARLEMENT DE FRANCE. Depuis Philippe-le-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                       |
| Bel jusqu'à Charles VII. ibid Parlement. L'é-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Swift                                                 |
| tendue de ses droits, 111, - Parlement, Droit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |
| d'enregistrer. 112 Remontrances des parle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PROPHETES                                             |
| ments. ibid Sous Louis XV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Section II                                            |
| PARLEMENT D'ANGLETERRE 115                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | SECTION III ibid.                                     |
| PASSIONS. Leur iufluence sur le corps, et celle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PROPRIÉTÉ                                             |
| du corps sur elles ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PROVIDENCE                                            |
| PATRIE. SECTION PREMIÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | PUISSANCE, TOUTE-PUISSANCE 167                        |
| Section II ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PUISSANCE, Les deux puissances, Sect. parmière, 169   |
| Section III ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Section 11. Couversation du révéreud P. Bouvet,       |
| PAUL. Section Première. Questions sur Paul 118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | missionnaire de la compaguie de Jésus, avec           |
| Section II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | l'empereur Kang-Hi, eu présence de frère              |
| SECTION III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Attiret, jésuite, tirée des mémoires secrets de       |
| PECHÉ ORIGINEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | la mission, en 1772                                   |
| PERES. MERES, ENFANTS. Leurs devoirs ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PURGATOIREibid.                                       |
| PERSECUTION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | De l'antiquité du purgatoire. 172. — De l'origine     |
| PETRONE ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | du purgatoire                                         |
| PHILOSOPHE. SECTION PREMIÈRE ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                       |
| SECTION 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Q.                                                    |
| Section III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | W.                                                    |
| Section IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUAKERS                                               |
| PHILOSOPHIE. SECTION PREMIÈRE ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | QUESTION, TORTURE                                     |
| Section II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | QUÈTE ibid.                                           |
| Section III ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | QUISQUIS (DU) DE RAMUS ou LA RAMÉE,                   |
| Section IV. Précis de la philosophie ancienne 129                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | avec quelques observations utiles sur les persécu-    |
| PIERRE (SAINT)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | teurs, les calomniateurs, et les feseurs de libelles. |
| PIERRE-LE-GRAND ET JEAN-JACQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 177.—Exemples des persécutions que des hommes         |
| ROUSSEAU. Section Première                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | de lettres inconnus ont excitées, ou tâché d'exciter, |
| Section 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | contre des hommes de lettres connus. 178. — Du        |
| PLAGIAT ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gazetier ecclésiastique. 179 De Patouillet. ibid.     |
| PLATON. Section PREMIÈRE. Du Timée de Platon,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Du Journal chrétien. ibid.— De Nonotte. ibid.—        |
| et de quelques autres choses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | De Larcher, ancien répétiteur du Collége Mazarin.     |
| SECTION II. Questions sur Platon, et sur quelques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 180.—Des libelles de Langleviel, dit La Beaumelle.    |
| autres bagatelles 137                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ibid Observations sur tous ces libelles diffama-      |
| POETES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | toires. 183Errata et supplément ibid.                 |

| Pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pages.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| R.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | premier président de la cour des aides 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Section II. Sur la corruption du style ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| RAISON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | SUICIDE, ou HOMICIDE DE SOI-MÊME 236                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SUPERSTITION. SECTION PREMIERS ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| RAVAILLAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Section 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Dialogue d'un page du duc de Suily, et de maître                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Récit surprenant sur l'apparition visible et mira-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Filesac, docteur de Sorbonne, l'un des deux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | culeuse de notre Seigneur Jésus-Christ au saint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| confesseurs de Ravaillac ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Sacrement de l'antel, qui s'est faite par la tonte-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| RELIGION. Section Première                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | puissance de Dieu, dans l'église paroissiale de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Section it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Paimpole, près Tréguier, en Basse Bretagne,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Section III. Questions sur la religion.—Première                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | le jour des Rois. ibid.—Copie de la lettre trou-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| question. 190. — Seconde question. 191. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | vée sur l'autel lors de l'apparition miraculeuse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Troisième question, 192. — Quatrième question.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | de notre Seigneur Jésus-Christ au très saint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 193 Cinquième question. ibld Sixième                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sacrement de l'autel, le jour des Rois 1771 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| question. 194 Septième question. ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Section III. Nouvel exemple de la superstition la                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Huitième question ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | plus horrible 239                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RELIQUES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Section iv. Chapitre tiré de Cicéron, de Sénèque,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| RESURRECTION. SECTION PREMIÈRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | et de Plutarque 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Section 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Section v ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Section III. De la résurrection des anciens 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SUPPLICES. Section Premikes 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Section IV. De la résurrection des modernes 201                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SECTION II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| RIMEibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Section III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| RIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | SYMBOLE, ou CREDO 245                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ROCHESTER ET WALLER 203                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | SYSTÈME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ROL ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ROME, COUR DE ROME 204                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Т,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| RUSSIE. Voyez PIERRE-LE-GRAND 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | T. Remarques sur cette lettre 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TABAC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SALIQUE. Voyez LOI SALIQUE ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TABISibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SALOMONibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TABLE ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SAMMONOCODOM 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TABLER                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| D'un frère cadet du dieu Sammonocodom 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TABOR, ou THABOR ibid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SAMOTHRACE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TACTIQUE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SAMSON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAGE ibld.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| SCANDALE 213                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TALISMAN lbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| SCHISME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TALMUD ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SCOLIASTE 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAMARIN ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Questions sur Horace, à M. Dacier. ibid A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAMARISlbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| madame Dacier, sur Homère 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TAMBOURlbid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SECTE. Section première                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TANT ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Section 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TAPISSERIE, TAPISSIER 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| SENS COMMUN ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAQUIN, TAQUINE ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SENSATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TARIF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SERPENT                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARTARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TARTAREibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SIBYLLE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARTAREUX ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SIBYLLE.       224         SICLE.       225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | TARTAREUX ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| SIBYLLE.         224           SICLE.         225           SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | TARTAREUX. ibid. TARTRE. ibid. TARTUFE, TARTUFERIE ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIBYLLE.       224         SIGLE.       225         SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES         ACADÉMIES.       226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TARTAREUX. ibid. TARTRE. ibid. TARTUFE, TARTUFERIE ibid. TAUPE. ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| SIBYLLE.         224           SICLE.         225           SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES.         226           SOCINIENS, ou ARIENS, ou ANTITRINITAIRES, ibid.         206                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TARTAREUX.         ibid.           TARTRE.         ibid.           TARTUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAUPE.         ibid.           TAUREAU.         ibid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| SIBYLLE. 224 SIGLE. 225 SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES. 226 SOCINIENS, OU ARIENS, OU ANTITRINITAIRES. libid SOCRATE. libid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TARTAREUX         ibid.           TARTRE         ibid.           TARTUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAUPE         ibid.           TAUREAU         ibid.           TAURCIDER         233                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| SIBYLLE.     224       SIGLE.     225       SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES     226       ACADÉMIES.     226       SOCINIENS, ou ANTITRINITAIRES.     bid       SOCRATE.     bid       SOLDAT.     227       SOLDAT.     227                                                                                                                                                                                                                                                                  | TARTAREUX.         ibid.           TARTRE.         ibid.           TARTUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAUPE.         ibid.           TAUREAU.         ibid.           TAURICIDER         253           TAUROBOLE.         ibid.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SIBYLLE. 224 SICLE. 225 SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES. 226 SOCINIENS, 200 ARIENS, 200 ANTITRINITAIRES, 1814 SOCRATE. 1814 SOLDAT. 227 SOMNAMBULES ET SONGES, SECTIOS PRESIDERS, 1814 SOMNAMBULES ET SONGES, SECTIOS PRESIDERS, 1814                                                                                                                                                                                                                                               | TARTAREUX         ibid.           TARTRE.         ibid.           TARTUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAUPE.         ibid.           TAUREAU.         ibid.           TAURCIDER.         253           TAUROBOLE.         ibid.           TAUROPHAGE.         ibid.                                                                                                                                                                                                               |
| SIBYLLE. 224 SIGLE. 225 SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES. 226 SOCINIENS, ou ARIENS, ou ANTITRINITAIRES. libid. SOCRATE. libid. SOCRATE. 227, SOMNAMBULES ET SONGES. SECTION PREMIÈRE. libid. SecTION II. Lettre aux auieurs de la Carette libid.                                                                                                                                                                                                                                     | TARTAREUX         ibid.           TARTRE         ibid.           TARTUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAUPE         ibid.           TAURAU         ibid.           TAURICIDER         253           TAUROBOLE         ibid.           TAUROPHAGE         ibid.           TAXE         ibid.                                                                                                                                                                                        |
| SIBYLLE   224   SICLE   225   SOCIETÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES   226   SOCINIENS, ou ANIENS, ou ANTITRINITAIRES , ibid   SOCIATENS, ou ANIENS, ou ANITRINITAIRES , ibid   SOCIATE   1 ibid   SOCIATE   227   SOMNAMBULES ET SONGES   SECTION PREMIÈRE , ibid   Section II. Lettre aux auteurs de la Gazette litéraire, sur les songes   228                                                                                                                                          | TARTAREUX.         ibid.           TARTRE.         ibid.           TARTUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAURE.         ibid.           TAUREAU.         ibid.           TAURICIDER.         253           TAUROPLE.         ibid.           TAUROPHAGE.         ibid.           TAXE.         ibid.           TECHNIQUE.         258                                                                                                                                               |
| SIBYLLE. 224 SICLE. 225 SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES. 226 SOCINIENS, OU ARIENS, OU ANTITRINITAIRES, Ibid. SOCRATE. Ibid SOLDAT. 227 SOMNAMBULES ET SONGES. SECTION PREMIÈRE, Ibid. SECTION II. Lettre aux auteurs de la Gazette litterire, sur les songes. 228 SECTION III. Des songes. 229                                                                                                                                                                                      | TARTAREUX         ibid.           TARTRE.         ibid.           TARTUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAUPE.         ibid.           TAUREAU.         ibid.           TAURICIDER.         253           TAUROBOLE.         ibid.           TAUROPHGE.         ibid.           TAXE.         ibid.           TECHNIQUE.         256           TENIR.         ibid.                                                                                                                 |
| SIBYLLE. 224 SIGLE. 225 SOCIETÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES. 226 SOCINTENS,00 AMIENS,00 ANTITRINITAIRES, libid, SOCRATE. 1bid SOCDATE. 227, SOMNAMBULES ET SONGES. SECTION PREMIÈRE. libid. Section 11. Lettre aux auteurs de la Gazette lit- téraire, sur les songes. 228 Section 11. Des songes. 229 Section 11. Des songes. 229 Section 11. Des songes. 229                                                                                                                          | TARTAREUX         ibid.           TARTRE         ibid.           TARTUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAUPE.         ibid.           TAUREAU.         ibid.           TAURCIDER         253           TAUROGOLE.         ibid.           TAUROPHAGE.         ibid.           TECHNIQUE         256           TENIR.         ibid.           TERELAS.         259                                                                                                                   |
| SIBYLLE   224   SICLE   225   SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES   226   SOCINIENS, ou ANIENS, ou ANTITRINITAIRES , ibid     SOCIATENS, ou ANIENS, ou ANTITRINITAIRES , ibid     SOCIATE   ibid     SOLDAT   227   SOMNAMBULES ET SONGES, SECTION PREMIÈRE , ibid     SECTION III. Lettre aux auteurs de la Gazette literaire, sur les songes   228   SECTION III. DES SONGES   228   SECTION III. DES SONGES   229   SECTION III. DES SONGES   220   SOPHISTE   230   SOPHISTE   1504 | TARTAREUX         ibid.           TARTRE.         ibid.           TARTUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAURE.         ibid.           TAUREAU.         ibid.           TAURICIDER.         253           TAUROBOLE.         ibid.           TAXE.         ibid.           TECHNIQUE.         255           TENIR.         ibid.           TERELAS.         259           TERRE.         260                                                                                        |
| SIBYLLE   224   SIGLE   225   SOCIETÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES   ACADÉMIES   226   OCLIVIENS, OU ANIENS, OU ANTITRINITAIRES   bibd   SOCRATE   Did   SOLDAT   227   SOMNAMBULES ET SONGES SECTION PREMIÈRE   bibd   Section II. Lettre aux auteurs de la Gazette littéraire   sur les songes   228   SECTION III. Des songes   229   SECTION III. Des songes   220   SOPHISTE   Bibd   SOPHISTE   Bibd   SOTTISE DES DEUX PARTS   Bibd                                                         | TARTAREUX.         ibid.           TARTRE.         ibid.           TAUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAURE.         ibid.           TAUREAU.         ibid.           TAURICIDER.         253           TAUROBOLE.         ibid.           TAUROPHAGE.         ibid.           TAXE.         ibid.           TECHNIQUE.         256           TENIR.         ibid.           TFRELAS.         259           TERRE.         260           TESTICULES. SECTION PREMIRES.         260 |
| SIBYLLE   224   SICLE   225   SOCIÉTÉ ROYALE DE LONDRES, ET DES ACADÉMIES   226   SOCINIENS, ou ANIENS, ou ANTITRINITAIRES , ibid     SOCIATENS, ou ANIENS, ou ANTITRINITAIRES , ibid     SOCIATE   ibid     SOLDAT   227   SOMNAMBULES ET SONGES, SECTION PREMIÈRE , ibid     SECTION III. Lettre aux auteurs de la Gazette literaire, sur les songes   228   SECTION III. DES SONGES   228   SECTION III. DES SONGES   229   SECTION III. DES SONGES   220   SOPHISTE   230   SOPHISTE   1504 | TARTAREUX         ibid.           TARTRE.         ibid.           TARTUFE, TARTUFERIE         ibid.           TAURE.         ibid.           TAUREAU.         ibid.           TAURICIDER.         253           TAUROBOLE.         ibid.           TAXE.         ibid.           TECHNIQUE.         255           TENIR.         ibid.           TERELAS.         259           TERRE.         260                                                                                        |

| Pages.                                                  | Pages.                                           |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| THĖISTE 264                                             | XENOPHANES 503                                   |
| THEOCRATIE, gouvernement de Dicu ou des                 | XENOPHON, et la retraite des dix mille 506       |
| dieuxibid.                                              |                                                  |
| THEODOSE                                                | <b>Y.</b>                                        |
| THEOLOGIE                                               |                                                  |
| THÉOLOGIEN, SECTION PREMIÈRE ibid.                      | YVETOT                                           |
| Section II                                              | _                                                |
|                                                         | <b>Z.</b>                                        |
| FITRES ibid.                                            |                                                  |
| FOLERANCE, SECTION PREMIÈRE ibid.                       | ZÈLE                                             |
| SECTION 11                                              | ZOROASTRE                                        |
| SECTION III                                             | Déclibition des amaleurs, questionneurs et dou-  |
| SECTION IV                                              | teurs qui se sont amusés à faire aux savants les |
| SECTION V                                               | questions ci-dessus en neuf volumes              |
| TONNERRE. Section Premièreibid.                         | RETRACTATION nécessaire d'un des auteurs des     |
| SECTION II                                              | Ouestions sur l'Encuclopédie 516                 |
| TOPHETH ibid.                                           |                                                  |
| TORTURE                                                 |                                                  |
| TOUTE-PUISSANCE 276                                     | ***************************************          |
| TRANSSUBSTANTIATION ibid.                               |                                                  |
| TRINITÉ                                                 | ROMANS.                                          |
| Explication de la Triuité, suivant Abauxit. 278.—       |                                                  |
| Expireation de la Triune, survait Abadeit. 2701         | LE MONDE COMME IL VA, VISION DE BABOUC,          |
| Sentiment des orthodoxes. ibid Sentiment                | écrite par lui-mème. 1746                        |
| des unitaires. Ibid Sentiment des sociniens.            | LE CROCHETEUR BORGNE. 1746 525                   |
| ibid.—Réflexions sur le premier sentiment. 279.         | COS1-SANCTA. 1746                                |
| Réflexions sur le second sentiment. Ibid                | ZADIG, OU LA DESTINÉE, DISTOIRE ORIENTALE        |
| Réflexions sur le troisième sentiment ibid.             | 1747                                             |
| TYRANlbid.                                              | ÉPITRE DEDICATOIRE de Zadig à la sultane Sheraa, |
| TYRANNIE 280                                            | par Sadi. Le 18 du mois de schewai, l'an 837     |
|                                                         | de l'hégire ibid.                                |
| U.                                                      | CHAP. I. Le borgne ibid.                         |
|                                                         | II. Le nez                                       |
| UNIVERSITÉ                                              |                                                  |
| USAGES. Des usages méprisables ne supposent pas         | III. Le chien et le cheval ibid.                 |
| tonjours une nation méprisable lbid.                    | IV. L'envieux                                    |
|                                                         | V. Les généreux                                  |
| V.                                                      | VI. Le ministre                                  |
|                                                         | VII. Les disputes et les audiences 536           |
| VAMPIRES                                                | VIII. La jalousie                                |
| VAPEURS, EXHALAISONS 285                                | IX. La femme battue                              |
| VELLETRIOU VELLITRI ibid.                               | X. L'esclavage                                   |
| VENALITÉ                                                | XI. Le bûcher                                    |
| VENISE, et, par occasion, de la liberté 285             | XII. Le souper                                   |
| VENTRES PARESSEUX ibid.                                 | XIII. Le rendez-vous 54                          |
| VERGE, baguette divinatoire 286                         | XIV. La danse                                    |
| VERITE                                                  | XV. Les yeux bleus:                              |
| Vérités historiques. 288. — Des degrés de vérité        | XVI. Le brigand                                  |
| suivant lesquels on juge les accusés ibid.              | XVII. Le pêcheur                                 |
| VERS ET POÉSIE 289                                      | XVIII, Le basilie                                |
| VERTU. SECTION PREMIÈRE                                 | XIX. Les combats                                 |
|                                                         |                                                  |
| SECTION II                                              | XX. L'ermite                                     |
| VIANDE, VIANDE DEFENDUE, VIANDE DAN-                    | XXI. Les énigmes 536                             |
| GEREUSE. Court examen des préceptes julis               | MEMNON, ou LA SAGESSE HUMAINE. 1750. 350         |
| et chrétiens, et de ceux des anciens philosophes. ibid. | AVERTISSEMENT de l'auteur lbid                   |
| VIE                                                     | BABABEC ET LES FAKIRS, 1750                      |
| VISION                                                  | MICROMÉGAS, BISTOIRE PHILOSOPHIQUE. 1752 365     |
| VISION DE CONSTANTIN 298                                | CEAP. I. Voyage d'un habitant du monde de l'é-   |
| VŒUX                                                    | toile Sirius dans la planète de Saturne ibid     |
| VOLONTE                                                 | II. Conversation de l'habitant de Sirius         |
| VOYAGE DE SAINT PIERRE AROME ibid.                      | avec celui de Saturne                            |
| WALLER                                                  | III. Voyage des deux habitants de Sirius et      |
|                                                         | de Saturne                                       |
| X.                                                      | IV. Ce qui leur arrive sur le globe de la        |
|                                                         |                                                  |
| XAVIERibid.                                             | terre                                            |

| <u>r</u>                                                  | ages.       |                                                                                    | Pages. |
|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| V. Expériences et raisonnements des deux                  |             | XXIV. De Paquelle et de frère Giroflée.                                            |        |
| voyageurs                                                 | 366         | XXV. Visite chez le seigneur Pococurante,                                          |        |
| VI. Ce qui leur arriva avec les hommes                    | 367         | noble vénitien                                                                     | 405    |
| VII. Conversation avec les hommes                         | 568         | XXVI. D'un souper que Candide et Martin                                            |        |
| ES DEUX CONSOLES, 1756                                    | 370         | firent avecsix étrangers, et qui ils étaient.                                      | 406    |
| USTOIRE DES VOYAGES DE SCARMENTA-                         |             | XXVII. Voyage de Candide à Constan-                                                |        |
| DO, écrite par lui-même. 1756                             | 371         | tinopie                                                                            | 408    |
| ONGE DE PLATON. 1736                                      | 574         | XXVIII. Ce qui arriva à Candide, à Cuné-                                           |        |
| ANDIDE, ou L'OPTIMISME, traduit de l'alle-                |             | gonde, à Pangloss, à Martin, etc                                                   |        |
| mand de M. le docteur Ralph, avec les additions           |             | XXIX. Comment Candide retrouva Cuné-                                               |        |
| qu'on a trouvées dans la poche du docteur lors-           |             | goude et la vieille                                                                | 4:0    |
| qu'il monrut à Minden, l'an de grâce 1759                 | 376         | XXX. Conclusion                                                                    | ibid.  |
| Cuar. I. Comment Candide fut élevé dans un beau           |             | HISTOIRE D'UN BON BRAMIN, 1759                                                     |        |
| château, et comment il fut chassé d'icelui.               | ibid.       | LE BLANC ET LE NOIR. 1761                                                          |        |
| II. Ce que devint Candide parmi les                       | _           | JEANNOT ET COLIN. 1764                                                             | 419    |
| Bulgares.                                                 | 577         | L'INGENU, BISTOIBE VÉRITABLE lirée des manuscrits                                  |        |
| III. Comment Candide se sauva d'entre les                 |             | du P. Quesnel. 1767                                                                | 423    |
| Bulgares, et ce qu'il devint                              | 378         | Cuap. 1. Comment le prieur de Noire-Dame de                                        |        |
| 1V. Comment Candide rencontrason ancien                   |             | la Montagne et mademoiselle sa sœur                                                |        |
| mattre de philosophie, le docteur Pan-                    |             | rencontrèrent un Huron                                                             |        |
| gloss, et ce qui en advint                                | 379         | <ol> <li>Le Huron, nommé l'Ingénu, reconnu</li> </ol>                              |        |
| V. Tempète, naufrage, tremblement de                      |             | de ses parents                                                                     | 425    |
| terre; et ce qui advint du docteur Pan-                   |             | III. Le Huron, nommé l'Ingénu, converti.                                           |        |
| gloss, de Candide, et de l'anabaptiste                    |             | IV. L'Ingénu baptisé                                                               |        |
| Jacques                                                   | 380         | V. L'Ingénu amoureux                                                               |        |
| VI. Comment on fit un bel auto-da-fé pour                 |             | VI. L'Ingénn court chez sa maitresse, et                                           |        |
| empêcher les tremblements de terre, et                    |             | devient furieux                                                                    |        |
| comment Candide fut fessé                                 | 381         | VII. L'Ingénn repousse les Anglais                                                 |        |
| VII. Comment une vieille prit soin de Candi-              |             | VIII. L'ingéuu va en cour. Il soupe en                                             |        |
| de, et comment il retrouva ce qu'il aimait.               |             | chemin avec des bugueuots                                                          |        |
| VIII. Histoire de Cunégonde                               | 382         | IX. Arrivée de l'Ingénu à Versailles. Sa                                           |        |
| 1X. Ce qui advint de Cunégonde, de Can-                   |             | réception à la cour.                                                               |        |
| dide, du grand-inquisiteur, et d'un Juif.                 | 583         | X. L'Ingénu enfermé à la Basti le avec un                                          |        |
| X. Dans quelle detresse Candide, Cuné-                    |             | janséniste                                                                         |        |
| gonde, et la vieille, arrivent à Cadix, et                |             | XI. Commeut l'Iugénu développe son génic                                           |        |
| de Ieur embarquement                                      | 384         | XII. Ce que l'Ingénu pense des pièces de                                           |        |
| XI. Ilistoire de la vieille                               | 282         | théilre Vice es à Vice sille                                                       | 437    |
| XII. Suite des malheurs de la vieille                     | <b>5</b> 86 | XIII. La belle Saint-Yves va à Versuilles.<br>XIV. Progrès de l'esprit de l'Ingénu |        |
| XIII. Comment Candide fut obligé de se                    |             | XV. La belle Saint-Yves résisle à des pro-                                         |        |
| séparer de la belle Cunégonde et de la                    |             | positions délicates                                                                |        |
| vieitle                                                   | 587         | XVI. Elle consulte un jésuite                                                      |        |
| XIV. Commeut Candide et Cacambo fu-                       | ***         | XVII. Elle succombe par vertu                                                      |        |
| reut reçus chez les jésuites du Paraguai.                 | 588         | XVIII. Elle délivre son amant et un jan-                                           |        |
| XV. Comment Candide tua le frère de sa<br>chère Cunégonde | 389         | séniste                                                                            |        |
| XVI. Ge qui advint aux deux voyageurs                     | 369         | XIX. L'Ingénu, la belle Saint-Yves, et                                             |        |
| avec deux filles, deux singes, et les sau-                |             | leurs parents, sont rassemblés                                                     |        |
| vages nommés Orellions                                    | 590         | XX. La belle Saint-Yves meurt, et ce qui                                           |        |
| XVII. Arrivée de Candide et de son valet au               | 390         | en arrive                                                                          |        |
| pays d'Eldorado, el ce qu'ils y virent.                   | 592         | L'HOMME AUX QUARANTE ÉCUS. 1768                                                    |        |
| XVIII. Ce qu'ils virent dans le pays                      | 332         | AVERTISSEMENT des éditeurs de l'édition de Kelil.                                  |        |
| d'Eldorado                                                | 593         | I. Désastre de l'homme aux quarante écus                                           |        |
| XIX. Ce qui leur arriva à Surinam, et                     | 030         | II. Entretien avec un géomètre.                                                    |        |
| comment Candide fit connaissance avec                     |             | III. Aveninre avec na carme                                                        |        |
| Martin                                                    | 395         | IV. Audience de M. le contrôleur-général.                                          |        |
| XX. Ce qui arriva sur mer à Candide et à                  | 050         | V. Leltre à l'homme aux quarante écus                                              |        |
| Martin                                                    | 597         | VI. Nouveiles douleurs occasionnées par les nou-                                   |        |
| XXI. Candide et Martin approchent des                     | 051         | veaux systèmes                                                                     |        |
| cotes de France, et raisonnent                            | 398         | VII. Mariage de l'homme aux quarante ecus                                          |        |
| XXII. Ce qui arriva en France à Candide                   | w30         | VIII. L'homme anx quarante écus, devenu père,                                      |        |
| et à Martin                                               | bid         | raisonne sur les moines.                                                           |        |
| XXIII. Candide et Martin vont sur les côtes               | .Diu.       | IX. Des impòls payés à l'étranger.                                                 |        |
| d'Anglelerre : ce qu'ils y volent                         | 609         | Y Des proportions                                                                  |        |

| Pages. 1                                                                            |                                                  | dee.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|
| XI. De la vérole                                                                    | VIII. Comment le serpent fit des contes à        |       |
| XII. Grande querelie 473                                                            |                                                  | 557   |
| XIII. Scélérat chassé ibid.                                                         | IX. Comment le serpent ne la consola point. il   | oid.  |
| XIV. Le bou seus de M. André 474                                                    | X. Comment on voulut couper le cou à la          |       |
| XV. D'un bon souper chez M. André 475                                               | princesse, et comment on ne le lui coupa         |       |
| LA PRINCESSE DE BABYLONE. 1768 477                                                  |                                                  | 539   |
|                                                                                     |                                                  | 540   |
| LES LETTRES D'AMABED, traduites par l'abbé                                          |                                                  | 511   |
|                                                                                     | HISTOIRE DE JENNI, OU L'ATHÉE ET LE              |       |
| LETTRE I'e d'Amabed à Shastasid, grand brame de                                     |                                                  | 545   |
| Maduréibid.                                                                         | CHAP. I i                                        | bid.  |
| Lettre II d'Amabed à Shastasid 507                                                  | Aventure d'un jeune Anglais nommé Jeans,         |       |
| Réponse de Shastasid ibid.                                                          | écrite de la main de dona Las Nalgas             | вы.   |
| LETTRE III d'Amabed à Shastasid                                                     | II. Suite des aveutures du jeune Anglais         |       |
| IV d'Amabed à Shastasid ihid.                                                       | Jenni, et de celles de monsieur son père,        |       |
| Lettre I'e d'Adaté à Shastasid ibid.                                                | docleur en théologie, membre du parie-           |       |
| II d'Adaté à Shastasid, écrite de la prison                                         |                                                  | 546   |
| de l'inquisition 509                                                                | III. Précis de la controverse des Mais, entre    |       |
| II. d'Adaté à Shastasid 510                                                         | M. Freind et don Inigo y Medroso y Co-           |       |
| IV d'Adaté à Shastasid ibid.                                                        | modios y Papalamiendo, bachelier de              | 548   |
| REPURSE du brame Shastasid anx trois lettres pré-                                   | Salamanque                                       | 340   |
| rédentes d'Adaté 511                                                                | IV. Retour à Londres ; Jenni commence à          | 551   |
| LETTRE V d'Adaté au grand brame Shastasid 512                                       | se corrompre                                     | 552   |
| VI d'Adaté 513                                                                      | VI. Avenlure épouvantable                        | 554   |
| VII d'Adalé ibid.                                                                   | VII. Ce qui arriva en Amérique                   | 555   |
| LETTRE I'e d'Amabed à Shastasid, après sa captivité. 514                            | VIII. Dialogue de Freind et de Birton sur        | 0.10  |
| II d'Amabed, pendant sa route ibid.                                                 | l'athéisme                                       | 559   |
| III du journal d'Amabed 515                                                         | IX. Sur l'athéisme.                              | 561   |
| IV d'Amabed à Shastasid 516                                                         | X. Sur l'athéisme.                               | 566   |
| V d'Amabed ibid.                                                                    | XI. De l'athéisme.                               | 568   |
| VI d'Amabed, pendant sa route 517                                                   | XII. Retour en Angleterre. Mariage de            | 000   |
| VII d'Amabed ibid.                                                                  | Jenni                                            | 569   |
| VIII d'Amabed 518                                                                   | LES OREILLES DU COMTE DE CHESTER-                |       |
| IX d'Amabed ibid.                                                                   | FIELD, ET LE CHAPELAIN GOUDMAN. 1775.            | 570   |
| X d'Amabed 519                                                                      |                                                  | ibid. |
| XI d'Amabed ibld.                                                                   | If                                               | ibid. |
| XII d'Amabed 520                                                                    | III                                              | 571   |
| XIII d'Amabed ibid.                                                                 | IV. Conversation du docteur Goudman et           |       |
| XIV d'Amabed                                                                        | de l'analomiste Sidrac, sur l'âme et sur         |       |
| XV d'Amabed                                                                         | quelque antre chose                              | 572   |
| XVI d'Amabed                                                                        | V                                                | 57    |
| XViI d'Amabed ibid.                                                                 | VI                                               | 57.   |
| XVIII d'Amabed 524                                                                  | VII                                              | 576   |
| XIX d'Amabed ibid.                                                                  | VIII                                             | 577   |
| XX d'Amabed                                                                         | AVENTURE INDIENNE                                | 578   |
| AVENTURE DE LA MÉMOIRE ibid.                                                        | LES AVEUGLES JUGES DES COULEURS                  | 579   |
| LE TAUREAU BLANC. 1774 527                                                          | *******                                          |       |
| CHAP. I. Comment la princesse Amaside rencontre                                     |                                                  |       |
| un bœuf ibid.                                                                       | FACÉTIES.                                        |       |
| II. Comment le sage Mambres, ci-devant                                              | Pagrace du Recueil des Facéties parisiennes      | 58    |
| sorcier de Pharaon, reconnut une vieille,<br>et comme il fut reconnu par elle 528   | REMERCIEMENT SINCÈRE à un homme charitable       |       |
| et comme il fut reconun par elle 528<br>III. Comment la belle Amaside cut un secret | DIATRIBE DU DOCTEUR ARAKIA, médecin du pape      | 583   |
| entretien avec un beau serpent 530                                                  | PRÉFACE. ibid.— Décret de l'inquisition de Rome. | 300   |
| IV. Comment on voulut sacrifier le bœuf                                             | 584. — Jugement des professeurs du collége de    |       |
| et exore ser la princesse                                                           | la Sapience, 586. — Examen des lettres d'un      |       |
| V. Comment le sage Mambrès se conduisit                                             | jeune auteur déguisé sous le nom d'un président. |       |
| sagement                                                                            | ibid.—Séance mémorable. 588 —Traité de paix      |       |
| VI. Comment Mambrès rencontra tros                                                  | concluentre M. le président et M. le professenr. |       |
| prophètes, et leur douns un bon diner. 535                                          | le 1er jauvier 1753. 589.— Lettre de M. le pré-  |       |
| VII. Le roi de Tanis arrive. Sa fille et le                                         | sident à son méd cin Akakia. 591. — Extrait du   |       |
| Laureau vont étre sacrifiés 576                                                     |                                                  |       |
|                                                                                     |                                                  |       |

| Pages,                                                                                            |                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 591 - Lettre dn docteur Akakia an natif de                                                        | bourgeois de Troyes, mise en lumière par le                                                       |
| Saint-Malo                                                                                        | sieur Aveline lui-même. A Troyes, chez mon-                                                       |
| Extrait du décret de la sacrée congrégation de l'In-                                              | sieur ou madame Oudot, 1767. 634 Idées                                                            |
| quisition de Rome, à l'encontre d'un libelle                                                      | preparatoires, ibid. — Saints à faire, 656. —                                                     |
| intitulé, Lettres sur le vingtième 594                                                            | Canonisation de frère Cucufin. Ibid. — Manière de servir les saints. 637. — Apparition de saint   |
| Fennes, sovez soumises a vos maris                                                                | Cucufin au sieur Aveline ibio                                                                     |
| Conformez-vous aux temps                                                                          | MANDEMENT DU REVERENDISSIME PÈRE EN DIEU ALEXIS,                                                  |
| Da l'Horrible dangen de la lecture 598                                                            | archevêque de Novogorode-la-Grande, 638.—                                                         |
| RESCRIT DE L'EMPEREUR DE LA CHINE, à l'occasion du                                                | Des deux pnissances ibio                                                                          |
| projet de paix perpétuelle 599                                                                    | Discours AUX WELCHES, par Antoine Vadé, frère de                                                  |
| PLAIDOYER DE RAMPONEAU, prononcé par lui-même                                                     | Guillaume                                                                                         |
| devant ses juges 6:0                                                                              | SUPPLEMENT DU DISCOURS AUX VVELCHES 64                                                            |
| Extrait De la Gazette de Londres, du 20 févriert 762. 602                                         | Aventissement sur le Supplément du Discours aux                                                   |
| RELATION de la maladie, de la confession, de la mort                                              | Welebes ibio                                                                                      |
| et de l'apparition du jésuite Bertier, ibid                                                       | ANECDOTES SER BÉLISAIRE. 650 Première anecdote.                                                   |
| Apparition de frère Bertier à frère Garassise                                                     | ibld.— Seconde anecdole 65                                                                        |
| continuateur du Journal de Trévoux 605                                                            | LETTRE DE L'ARCHEVEQUE DE CANTORBERY à l'archevé-                                                 |
| RELATION du voyage de frère Garassise, neveu de                                                   | que de Paris 65                                                                                   |
| frère Garasse, successeur de frère Bertler, et ce                                                 | LA PROPRETIE DE LA SORBONNE, de l'an 1550, tirée                                                  |
| qui s'ensult, en attendaut ce qui s'en-uivra 607                                                  | des manuscrits de M. Baluse 63                                                                    |
| LETTRE DE CHARLES GOUJU A SES PRÈRES 608                                                          | Éritus écrite de Constantinople aux frères                                                        |
| Balance Egale 610                                                                                 | Instauction du gardien des capucins de Raguse a                                                   |
| PETIT AVIS A UN JÉSEITE 611                                                                       | frère Pédiculoso , partant pour la Terre-Soute. 650                                               |
| LES QUAND, LES SI, LES POURQUOI, LES CAR, LES AUI ART 612                                         | Рот Роция                                                                                         |
| AVERTISSEMENT. ibid. — Les Quand. 6:3. — Les Sl. ibid. — Les Pourquoi. 6:5. — Les Car. A          | AU REVEREND PERE EN DIEU, MESSIRE JEAN DE BEAUVAIS,                                               |
| M. Le Franc de Pompignan, ibld. — Les Ah!                                                         | Créé par le feu roi Loris xv éreque de Senez. 667 QUESTIONS SUR LES MIRACLES                      |
| Ah! A Moise Le Franc de Pompignan 616                                                             | PREMIÈRE LETTRE A. M. è professeur R, par un                                                      |
| EXTRAIT DES NOUVELLES à LA MAIN de la ville de Mon-                                               | proposant, Ibid. — Des miracles de notre Sei-                                                     |
| tauban en Quercy, le 1er juillet 1760.                                                            | gneur Jésus-Chrid, qui ont manifesté sa puis-                                                     |
| RELATION DE VOVAGE de M. le marquis Le Franc de                                                   | sance ou sa bonté ibid. Des miracles typiques.                                                    |
| Pompignan, depuis Pompignan jusqu'à Fon-                                                          | 671. — Des miræles promis par Jésus-Christ.                                                       |
| tainebleau, adressée au procureur-fiscal du                                                       | ibid. — Des miracles des apotres. 672. — Des                                                      |
| village de Pompiguan ibid.                                                                        | niracles après le temps des apôtres, 673. — Grande objection des incrédules combattue ibid.       |
| LETTRE DE M. DE L'ÉCLUSE, chirurgien-dentiste,<br>seigneur du Tilloy, près de Montargis, à M. son | IIe Lettae. 674.—Comment les philosophes peuvent                                                  |
| curé                                                                                              | admettre les miracles, ibid. — Évidence des mi-                                                   |
| LETTRE DE PARIS, du 20 février (763 619                                                           | racles de l'ancien Testament.675.—Des miracles                                                    |
| FRAGMENT D'UNE LETTRE SUR DIDON, tragédie 620                                                     | du nouveau Testament ibid.                                                                        |
| La Prière universelle, traduite de l'anglais de                                                   | HIP L. TTRE                                                                                       |
| Pope, par l'auteur du Discours prononcé le 10                                                     | AVERTISSEMENT                                                                                     |
| mars 1760 à l'académie française ibid.                                                            | Техте de la réponse de Needham à M. le proposant. ibid.                                           |
| AVERTISSEMENT ibid.                                                                               | AVERTISSEMENT                                                                                     |
| LA PRIÈRE UNIVERSELLE.                                                                            | IV. LETTEE. Du proposant à M. le professeur en théo-                                              |
| GETTRE DEN QUARER à Jean-George Le Franc de                                                       | logie. Remerciements à ses extremes boutes ibid.                                                  |
| Pompignan, évêque du Puy-en-Velal, etc., ele.,                                                    | AVERTISSEMENT                                                                                     |
| digne frère de Simon Le Franc de Pompignan. 625                                                   | Ve LETTRE. Du proposant à M. Needham, jésuite ibid.                                               |
| SECONDE LETTRE DU QUARER 628                                                                      | VI * LETTER. Laquelle n'est pas d'un proposant 684                                                |
| Instruction pastonale de l'humble évêque d'Aléto-                                                 | VII LETTRE. De M. Covelle 685                                                                     |
| polis, à l'occasion de l'instruction pastorale de                                                 | VIII LETTRE. Ecrite par le proposant ibid.                                                        |
| Avis a tous les Orientaux                                                                         | Paronie de la troisième lettre du proposant, par<br>le sienr Needham, Irlandais, prêtre, jésuite, |
| LETTRE PASTORALE à M l'archeveque d'Anch, J. F.                                                   | transformateur de farine en anguilles 687                                                         |
| de Montillet.                                                                                     | Avis préliminaire du Jésuite ibid.                                                                |
| Onen De Fleury étant entré, ont dit.                                                              | IXe Letter. Ecrite par le jésuite des augnilles ibid.                                             |
| A VYABBURTON ibid                                                                                 | AVERTISSEMENT                                                                                     |
| CANONISATION DE SAINT CUCUPIN. La canonisation de                                                 | X. LETTER. Par M. Covelle, à M. ", pasteur de                                                     |
| saint Cheufin, frère d'Ascoli, par le pape Clé-                                                   | campagneibid.                                                                                     |
| ment xm, et son apparition au sleur Aveline,                                                      | XI LETTRE. Écrite par le proposant à M. Covelle 690                                               |

| Pages.                                            | Pages                                                |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| XII* LETTRE. Du proposant à M. Covelle 692        |                                                      |
| XIII LETTRE, Adressée par M. Covelle à ses chers  | XVII. LETTEE. Du proposant à M. Covelle 699          |
| concitoyens 695                                   |                                                      |
| XIVe LETTRE. A M. Covelle, citoyen de Genève, par | XVIII. LETTER. De M. Beaudinet à M. Covelle 705      |
| M. Beaudinet, citoyen de Neuchâtel 695            | XIX LETTER. De M. Covelle à M. Needham le prêtre. 70 |
| XVe Lettre. De M. de Montmolin, prêtre, à         | XXº LETTRE. De M. Beaudinet à mademoiselle           |
| M. Needbam, prêtre 697                            | Ferbot. 706. Couclusion 707                          |
| XVI * LETTRE. Par M. Beaudinet, citoyen de Neu-   | SUR L'ENCYCLOPÉDIE ibid                              |

FIN DE LA TABLE.





\*

Special large.

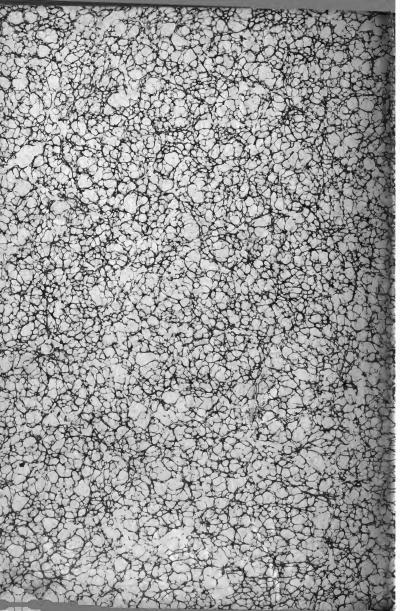